

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





2941 d. 24

R.7.495

(I. blass. Lat. 40 015



|   | 4 | i |
|---|---|---|
| 4 |   |   |
|   |   |   |

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | - |  |
|  |   |   |  |

|     | ÷ |  |   |  |
|-----|---|--|---|--|
|     |   |  |   |  |
| (6) |   |  | • |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  | • |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
| •   |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |

| •; |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  | • |  |
|    |  |   |  |
| Ē  |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |
|    |  |   |  |

## **COLLECTION**

DES

# AUTEURS LATINS

AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS

PUBLIER SOUS LA DIRECTION

DE M. NISARD

DE L'AGADÈMIE PRANÇAISE INSPECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

| 11 10 |  |
|-------|--|
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |
|       |  |

### HISTOIRE

NATURELLE

# DE PLINE

TOME II

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN-MOOT ET CIE, RUE JACOB, 5G.

# HISTOIRE

NATURELLE

# DE PLINE

AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS

## PAR M. É. LITTRÉ

DE L'ACADEMIE FRANÇAISE ANNEEMENT GENERAL DE L'ENNE HANDMENT SE PERSEUR

TOME SECOND





### PARIS

CHEZ FIRMIN-DIDOT ET CO. LIBRAIRES

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE BUL FACOR, 56

M DCCC LXXVII



|   |   |   |   | - |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | ٠ |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| , |   | · |   | • |  |
| • |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

## HISTOIRE NATURELLE

### DE PLINE.

### LIVRE XX.

L. lei nous entrons dans l'œuvre la plus grande de la nature : nous allons parler à l'homme de ses aliments, et le forcer d'avouer qu'il ignore ce par quoi il vit. Qu'on n'aille pas, trompé par la trivialité des dénominations, regarder ce sujet comme petit et mesquin. J'expliqueral la paix et la guerre naturelles, les haines et les amitiés de choses sourdes et insensibles, faites toutes pour l'homme; merveilleux concours que les Gres ont nommé sympathie, et où l'on voit, l'ennet le feu etant les principes de toute chose, l'ess éteindre le feu, le soleit la dévorer, la lune la produire, et ces deux astres s'éclipser l'un par l'autre; où l'on voit, pour descendre de ces heuteurs, l'almant attirer à soi le fer, une autre pierre le repousser (xxxvi, 25); le diamant, la joie de l'opulence, réfractaire et invincible à toutes les violences, se briser par l'action du sang de bouc; et tant d'autres merveilles dont pous parierons en lieu et place, égales ou plus grandes. Seulement, qu'on nous pardonne de commencer par les objets les plus petits, mais untaires, et d'abord par les plantes de jardin. i li (1.) Nous avons dit (x1x, 24) qu'il est m concombre sauvage (momordica elaterium,

L.), beaucoup moins gros que le concombre cultivé. On en prépare un medicament dit ciatérion; c'est le suc exprimé du fruit. Ce suc en jaillit, même avec danger pour les yeux, si pour le recuelilir on n'incise pas le fruit avant la maturité. Cueilli, on garde le fruit une nuit; le lendemain, on l'Incise avec un roseau. Quelquefois on le saupoudre de cendre, pour retenir une plus grande quantite de suc. Ce suc, exprime, est reçu dans de l'eau de pluie, et va au fond. Epaissi au soleil, on en fait des pastilles, grandement utiles aux mortels. Il guérit l'obscur- 3 cissement de la vue, les maux d'yeux et les ulcérations des paupières. On dit que si on touche les racines de la vigne avec ce suc, les oiseaux n'attaquent pas le raisin. Avec la ra cine cuite dans du vinaigre on fait des applications contre la goutte, et le suc est un remede pour le mai de dents. Séchée et mêlee à la resine, elle guérit l'impétigo, la gale, les maladies appelées paore et lichen, les parotides et les tumeurs ; elle colore les cicatrices. Le suc des feuilles avec du vinaigre s'instille dans les oreilles en cas de surdité.

III. Le moment de faire l'élatérion est l'au-1

# C. PLINI SECUNDI NATURALIS HISTORIÆ

LIBER XX.

Maximum hine opus naturae ordiemur, et cibos suos tomanu narrabimus, faterique cogemus ignota esse, per quae vivat. Nemo id parvum ac modicum existimaverit, retriemum vilitate deceptus. Pax simul in his ant bellum rasturae decetur, odia, amicitimque rerum surdarum ac para carratium. et, quo magis miremur, omnus es homanum causa, quod Græci sympathiam appellavere: quibus causat, quod Græci sympathiam appellavere i quibus causat, quod Græci sympathiam appellavere i quibus causat, quod Græci sympathiam appellavere i quibus causat quibus quod Græci sympathiam appellavere i quibus causat quod Græci sympathiam appellavere i quibus causat quod Græci sympathiam appellavere i quibus causat quibus quibus quibus qui accident qui ac

tera vi et invictum, sanguine hircino rumpente, queque alia in suis decenus locts, paria, vel majora mira. Tantum venia sit, a nunimis, sed a salutaribus ordieuti, primumque ab hortensis.

II. (1) Cocumin silvestrem esse diximus, multo infra magnitudinem sativi. Ex eo fit medicamentum, quod vocatur elaterium, succo expresso e semine. Cujus causa nisi maturius incidatur semen , exsitit, oculorum etiam periculo Servatur autem decerptus una mocte : postero die meidder arundine. Semen quoque cinere conspergitur, ad coercendam succi abundantism : qui expressus suscipitur aqua cerlesti, atque subsidtt : deinde sole cogitur in postillos, ad magnos mortalium usus. Ob curitales et 1 vitia oculorum sanat, genarumque hulcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus vitium, non attengi uvas ab avibus. Radix autem ex aceto cocta podagria illinitur, succeque dentium dolori medetur. Arida cum resma impetiginem et scabiem, quæ psoram et fichenas vocant,. parotidas el panos sanat, el cicatricibus colorein reddit. El foliorum succus agribus surdis cum aceto instillatur.

tomne. Aucun médicament ne se conserve plus longtemps. Il commence a être bon au bout de trois ans. Si on veut l'employer plus tôt, on adoucira les pastilles en les mettant avec du vinaigre dans un pot neuf sur un seu lent. Il vaut d'autant mieux qu'il est plus ancien ; et, d'apres Théophraste, on a eu de l'élatérion conservé pendant deux cents ans. Jusqu'à la cinquantieme année il éteint la lumière des lampes. Voici, en effet, le procédé pour l'eprouver : le bout, approché d'une lumière, doit, avant de l'eteindre, la faire scintiller en haut et en bas. L'élatérion, pâle, lisse et légèrement amer, vaut mieux que celui qui est de couleur d'herbe et rude au toucher. On pense que la graine facilite la conception si les femmes la portent attachée avant qu'elle ait touche la terre; et l'accouchement, si on la met enveloppée dans de la laine de belier sous les reins des femmes, sans qu'elles le sachent; mais il faut l'emporter hors de la 2 maison aussitôt apres la delivrance. Ceux qui vantent le concombre sauvage disent que le meilleur est celui d'Arabie, puis celui d'Arcadie (d'autres assurent que c'est celui de Cyrène); qu'il est semblable à l'heliotrope (xx11, 29); que le fruit placé dans l'aisselle des feuilles est de la grosseur d'une noix ; que la graine représente une quoue réfléchie comme celle du scorpion, mais blanche. Pour cette raison, quelques-uns nomment ce concombre scorpionien, et le disent tres-efficace, par sa graine et son suc, contre les pigures des scorpions, et très-bon pour purger la matrice et le ventre. La dose, suivant les forces du malade, est depuis une demi-obole jusqu'à une obole entière (0 gr., 75). A une plus haute dose il donne la mort. On en fait boire de la sorte contre la maladie pédiculaire et les hydroptsies. En topique, avec du miel et de la vieille hulle, il guérit les angines et les affections de la trachée-artere.

IV. (11.) Beaucoup pensent que l'espece dite l' chez nous concombre de serpent ou concombre erratique (cucumis flexuosus, L.) est la même que la précédente. Les rats ne touchent pas aux objets aspergés avec la décoction de cette plante. Bouillie dans du vinaigre, ces auteurs en font, dans la goutte avec maladie de l'articulation, des applications soulageant aussitôt. Contre le lumbago, on sèche la graine au soleil, on la pile, et on en donne une dose de trente deniers (11 gr., 57) dans une hémine (0 litr., 27) d'eau. Appliquee avec du fait de femme, elle guerit encore les tumefactions subites. L'élatérion provoque les règles, mais chez les femmes grosses, l'avortement. Il est utile aux asthmatiques. Pour l'ictère on l'injecte dans les narines. En friction au soleil, il ôte le lentigo et les taches

V. Beaucoup attribuent toutes les mêmes propriétés aux concombres (1) cultivés. Ceux-ci ont aussi une grande efficacité : une pincee de leur graine, piles avec du cumin, et bue dans du vin, est un secours contre la toux; contre les affections phrénétiques, bue dans du lait de femme; contre la dyssenterie, à la dose d'un acétabule (0 litr., 068); contre les expectorations purulentes, mêlée à un poids égal de cumin; contre les affections du foie, dans l'hydromet. Prise avec du vin doux, elle est diurétique, et dans les douleurs nephrétiques on la donne en lavement avec le cumin.

VI. Les pépons (encurbita pepo, L.) sont un aliment très-rafraichissant, et relâchent le ventre. On fuit des applications avec la pulpe dans les

III. Elaterio tempestivus est autumno; nec ullum ex medicamentis longiore ævo durat. Incipit a trimatu. Si quis recentiore uti velit, pastillos in novo ticuiti igne lento in aceto domet Melius, quo vetustus i futique jam do-centis aunis servatoro, ut auctor est Theophrastus. Et usque ad quinquage-imum Incernarum lumina exstinguit. Hoc enim veri experimentum est, si admotum prius quam exatinguat, scintillare sursum an deorsum cogat. Pallidam ac lave berbaceo ac scabro melius, ac leniter amarum. Putant conceptus adalligato semme adjuvari, si terram non attigent. Partus vero, si in arietis lana alligatum inscientis lumbis fuerit, ita ut protinus ab enixu rapialur 2 extra domum. Ipsum cucumim qui magnificant, nasci prizeipuum in Arabia, mox in Arcadia, Cyronis alii tradunt, similem hehotropio, cujus inter folia et ramos provenire magnitudine nucis juglandis. Semen autem esse ad speciem scorpionum cauda replexa, sed candida. Aliqui cilam ab eo scorpionium cucumim vocant, effi-carissumum contra scorpionum ictus et semine et elateser, et ad purgandum uterum absesque. Modus portione virtus als dimidio chade ad solotion Copressus necat Sic et contra phillimasin bibitin, et hydropises. Illi-

tum anginas et arter as cum melle et oleo vetere sanet. IV. (n.) Multi hunc esse apud nos qui anguinus su-

cetur, ab ahis erraticus, arbitrantur. Quo decocto sparaa mures non attingunt. Itdem podagris cum articuli morbis decoctum in aceto illinunt, praesentaneo remedio. Lumborum vero dolori semine sole siccato, dein trito, triginta denariorum pondere in hemina dato aquae. Sanat et tumores subitos illitum cum lacte multerum. Purgat eaq elaterium: sed gravidis abortum faoit. Suspiriosis prodest. Morbo vem regio in nares conjectum. Lentiques ac maculas e facie tollit in sole illitum.

V. Multi eadem omnia sativis cucumeribus attribuunt. Magnum etiam in eis mementum namque et eurum semen, quantum tres digiti apprehenderint, cum cummo trium, putumque in vino, tussicalibus auxiliatur. Sel et phremiteis in lacte mulieris; et dysenteries acetabult mensura. Purulenta autem exspuentibus, cum cummo pari pondere, et pocineris vitus in aqua mulsa. Urmam movet ex vino dulci, et lu renum dolore clysteribus simul cum cummo infunditur.

VI. Popones qui vocantur, refrigerant maxime in cibo, et empliant alvum Caro porum epiphoris oculorum

ipiphoras ou dans les douleurs des yenx. La rarise guerit les ulcérations (facus ) qu'on nomme ceria, à cause de leur disposition en forme de gâtesu de ruche; elle provoque les vomissements; séchée et reduite en farine, on la donne a la dose de quatre oboles (3 grammes) dans de l'hydromel, et celui qui a pris cette potion doit faire a pied cinq cents pas. On mêle cette l'arine dans les cosmétiques. L'ecorce excite aussi le vomissement; elle nettoie la peau du stage, effet qui est produit également par l'application des feuilles de tous les concombres cultives. Ces seuilles, avec le miel, guérissent come les épinyetides; avec le vin, les morunes des chiens, ainsi que les piqures de l'aaimal nommé par les Latins millepeda (xxix, 39 ), a mille pleds ), par les Grecs seps, allongé, sus pieds velus, nuisible surtout au bétail ; la piqure est suivie de tumefaction, et l'endroit pique se pourrit. Le concombre lui-même, par son odeur, dissipe (2) l'evanouissement. Il est certain me, peles et cuits avec de l'huile et du miel, les concombres sont plus agréables.

vil. (111.) On trouve encore une courge sauvige, nommée somphos (2) par les Grees, vide (c'est de la que lui vient ce nom), grosse comme le doigt, et ne croissant que dans les terrains pierreux. Mâchée, elle donne un sue très-bon pour l'estomac.

VIII. On donne à une autre courge le nom de coloquinte (cucumis colocynthis, L.); elle est pleine, mais elle est plus petite que l'espèce cultivée. La coloquinte pâle est meilleure, et on l'emploie en medeclue. Dessèchée quand elle est verte, elle évacue toute seule par le bas. En lavements, elle remédie a tous les maux des mtestins, des reins, des lombes; et à la para-

lysie; après en avoir ôté la graine, on la fait bouillir dans de l'hydromel jusqu'à réduction de moitié; on injecte en toute sureté cette préparation à la dose de quatre oboles (3 grammes). Elle est bonne aussi a l'estomac, prise en pilules composées do poudre et de miel bouilli. Dans l'ictere, on prend avec avantage les graines, et de 2 l'hydromel aussitôt apres. La pulpe, avec de l'absinthe et du sel, dissipe les maux de dents. Le suc chanffé avec du vinaigre raffermit les dents mobiles; en friction avec de l'huile, il enlève les douleurs de l'épine, des lombes et des hanches. En outre, chose merveilleuse, les graines, en nombre pair, portées dans un linge, guérissent (4), dit-on, les flevres appelées periodiques par les Grecs. Le suc des réclures de la courge cultivée, tiède, guérit le mal d'oreilles; la pulpe, sans la graine, les clous des pieds, et les suppurations que les Grecs appellent apostèmes. Bouillie tout entière, le sue raffermit les 3 dents ébranlées et suspend les douleurs. Le vin bouilli avec cette plante arrête même les fluxions qui se jettent sur les yeux. L'application des feuilles pilées avec des feuilles fratches de cyprès, ou celle des feuilles cuites dans un vase d'argile, et pilees avec de la graisse d'oie, est un remede pour les plaies. Les râclures de l'écorce calment les goulles récentes et les chaleurs de la lête. surtout chez les petits enfants; l'application de ces ráctures ou celle des graines est utile contre les érysipéles. Le suc de ces ractures, en liniment avec l'huile rosat et le vinaigre, amortit les ardeurs de la flèvre. La poudre de la courge sèche, en application, guérit merveilleusement les brûlures. Le médecin Chrysippe condamnait les courges comme aliment; mais, de l'aveu de tous, elles sont très-bonnes pour l'estomac et

modum fatt, que cera vocant. Esdem contrahit vomitances: sucator, et in farmam tusa datur quatuor
mitances: sucator, ta ut qui biberit, quingentos postea
passas ambulet. Hace farma et in sinegmata adjuitur.
Contact quaque vomitionem movet, faciem purgat, toc
et falla cajuscumque sativi ilhta Eadem cum melle et epiagentes sumant cum vino, cams moraus. Hem millemetas sepa tirstei vocant, oblongam, pilosis pedibus,
poster pravipue nocivam. Moraum tumor insegnitur, et
pravient ticut spec cucumis odore defectum ammi refovet,
ticator deraso corlice, ex oleo, et melle, jucundiores esse
extreme est

VII int.) Cucurbita quoque silvestris invenitur, sompluma a Gracia appellata, inanis (unde el nomen), digitali cranatudine, non usum savosis nascena. Hujus communiducata succus stomacho admodum prodest.

Sitt Colocynthis vocatur alia, ipsa plena, sed minor ram sativa Utilior pallida, quando ejus sunt medicine. nertacesa arefacta per se manit alvum. Infusa quoque elysenas, intestinorum omnibus vitus medetur, el renum, il tomborum, el paralysi e ejecto senume, aqua muisa in

es decoquitur ad dimidias : tutissimo infunduntur oboli quatuor. Prodest et stomacho, farmar acada pilolis comdecocto melle sumiss. In morbo regio utiliter semina ejus summutur, et protinus aqua mulsa. Carnes ejus cum ab- 2 smiltro et sale dentium dolorem tollunt. Sucrus vero cum acelo calefactos mobiles sistit. Item spinæ, et lumboruin, ac covendicum delores, cum oleo si infricetur. Pra terea, mirum detu, semina ejas si fuerint part numero adalligata in listeo, febribus mederi dicentur, quas Graci periodicas vocant Sativæ quoque rasæ succus tepefactus auribus medetur. Caro eius interior sino semme, clavis pedum, et suppurationibus, que Green vocant apastemata. Decoclas antem umversæ sucens, dentiam motus stabilit, 3 et dolores inhibet. Vinum cum ca fervefactura, oculorora etiam impetus. Polia ejus cum recentibus impressi, comtusa, et imposita : ipoa quoque tosta in argilla, ac trita cum adipe anseris vulneribus medetur. Nec non ramentis corticis recentes podagras refrigerat, et ardores capitis, infantamn maxime. Et ignes sacros, de strigmentis, vel his impositis, vel semimbus. Succus ex strigmentis, ithfua cum rusacen et aceto, februm ardores refrigerat. Andre emis impositus mire combusta sanat. Chry appus medicu-

pour les ulcérations des intestins et de la vessie. 1 IX. La rave a aussi des vertus medicinales; appliquée chaude, elle guérit les engelures. Elle dissipe le froid des pieds. Une decoction chaude de rave guérit les gouttes froides. La rave crue, pilée avec du sel, remédie à toutes les affections des pieds. La graine en liniment et en hoisson, dans le vin, passe pour être salutaire contre les morsures des serpents et les venins; beaucoup lui attribuent les propriétés d'un antidote, prise dans le vin et l'huile. Démocrite l'a absolument condamnée en tant que substance alimentaire, à cause des flatuosités qu'elle produit. Dioclès en a fait de grands éloges, disant même qu'elle est aphrodisiaque. Dionysius dit la même chose, surtout si on l'assaisonne avec la roquette. Il ajoute que, grillée et mèlée avec de la graisse, la rave est bonne contre les douleurs des articulations.

X. La rave sauvage (bunius erucago, L.) vient surtout dans les champs; touffue, à graine blanche, et deux fois grosse comme celle du pavot. On l'emploie pour rendre unie la peau du visage et de tout le corps; on y mêle une quantité égale de farine d'ers (xx11, 23), d'orge, de blè et de lupin; la racine est sans aucun usage.

1 XI. (iv.) Les Grees distinguent deux espèces de navets (xviii, 35; xix, 25) employés en médecine. Le navet à tiges anguleuses, que l'on nomme bunion (bunium pumilum, Sm.) (5), est utile pour les menstrues, les affections de vessie et l'urine : on en fait bouillir les fouilles quand il est en fleur ; on prend cette décoction avec de l'hydromel ou avec une drachme (4 gr., 5) du suc de la plante. La graine rôtie et pilée, dans de l'eau chaude, est bonne contre la dyssenterie; on en

prend quatre cyathes (0 litr., 18). Mais elle suspend le cours de l'urine si l'on ne boit pas en même temps de la graine de lin. L'autre espèce de navet (chou-navet, brassica napobrassica, L.) se nomme bunias; elle ressemble au raifort et à la rave. La graine est très-célèbre contre les poisons; aussi l'emploie-t-on dans les antidotes.

XII. Nous avons dit qu'il y avait aussi un raifort sauvage (xix, 26) (cochlearia armoracia, L.). Le plus estimé est ceiul d'Arcadie; toutefois on en trouve ailleurs qui sont plus efficaces comme d'urétiques seulement. Du reste, en Italie on emploie le raifort d'été, et on l'appelle armoracia.

XIII. Le raifort cultivé, outre ce que nous en 1 avons déjà dit, purge l'estomac, atténue la pituite, provoque l'urine, détache la bile. Une décoction d'écorce de raifort dans du vin, bue le matinà la dose de trois cyathes (0 litr., 136), brise et expulse les calculs. Cette même écorce bouillie dans l'oxycrat s'emploie en liniment contre les morsures des serpents. Pris à jeun le matin avec du miel, le raifort est bon contre la toux. La graine rôtie et la raifort lui-même mâché soulagent les douleurs des flancs. La décoction des feuilles en boisson ou le suc de la plante à la dose de deux cyathes (0 litr., 09) est bon contre la maladie pédiculaire. Le raifort pilé s'emploie en liniment contre le phiegmon; l'écorce avec le miel, contre les meurtrissures récentes. Les personnes assoupies doivent manger des raiforts aussi àcres que possible : les asthmatiques, la graine rôtie, puis pilée avec du miel. Le raifort est utile aussi contre les vo-1 nins; il combat celui des cérastes et des scorpions, Après vous être frotté les mains avec le raifort ou avec la graine, vous manierez impunement

 damnabat eas in cibis: sed omnium consensu stomacho utdissuna: judicantur, et interaneorum vesicarumque extuderationibus.

X. Silvestre rapum in arvis maxime nascitur, fruticasum, semine candido, dupto majore, quam papaveris Hoc ad lævigandam cutem in facie, totoque corpore, utuntur, mixta farina, pari mensura, ervi, hordet, tratici, et tupno. Radis ad omnis inuttis.

X1 etv.) Naporum duas differentias et in medicina Graci servant Angulosia foliarum caulibus florentia, quod bunion vocant, purgationibus feminarum, et vesicae, et urina utile decoctum, potum ex aqua mulsa, vel succi drachma. Semen dysentericis tostum, tritumque in aqua calida, e cyathis quatuor. Sed urmam inhibet, si non inu semen una bibatur. Alterum genus buniada appellant, et raphano et rapo simile : seminis pracolari contra venezia : ob id et in antidotis utuntur illo.

XII. Raphanum et silvestrem esse diximus. Laudatissitnus in Arcadia: quanquam et alibi nascitur, utilior uriam dumtaxat ciendæ. Cætero æstivo usus in Italia, et armoraciam vocant.

XIII. Et sativi vero, præter ea, quæ circa eos dicta sunt, stomachum purgant, pituitam extenuant, urinam concitant, bilem detrahunt. Præterea cortices in vino decocti, mans pott ad ternoa cyalbos, comminuum et epiciunt calculos lidem in posca decocti contra serpentum morsus illinuatur ad tussim etiam mane jejuas raphanus prodest cum melle: semen corum tostum, ipsumque commanducatum, ad lagonopomon: aquam foliis ejus decoctis bibere, vel succum ipsius cyalhis bims contra phthimases: phleguonæ ipsos illinere tusoa, livori vero recenti corticem cum melle: veternosis autem quam acerrimos mandera: semenqua lostum, dein contratum cum melle, suspiriosis. Itdem et contra venena prosant. Cerastis et ecorpromibus adversatur: vel ipso, vel semine infectis manibus impune tracta-

<sup>1 1</sup>X. Est et rapo vis-modica. Perniones fervens impositum sanat. Item frigus pellit e pedibus. Aqua decocti ejus fervens podagris etiam frigidis medetur : et crudom tusum cum sale, cuicumque vitio pedum. Semen illitum et potimi in vino, confra serpentes et toxica salutare esse produtur. A multis vero antidoti vim habere in vino et oleo. Democritus in totum ea abdicavit in cibis, propter inflationes. Diocles magnis laudibus tulit, etiam Venerem stimulari ab eis professus : item Dionystus; magnique, si emita coodirentur. Tosta quoque articulorum dolori cum sitipe prodesse.

ces animaux. Un raifort mis sur un scorpion le fait mourir. Le raifort est utile aussi contre les empasonnements par les champignons ou la jusquime, et, au dire de Nicandre, contre le sang de taurau (8). Les deux Apollodore recommandent more de le donner contre l'empoisonnement par le gui; mais l'Apollodore de Citium recommande la graine pilée dans l'eau, et celui de Tarente le suc Le raifort diminue le volume de la rate, est uule au foie et contre les douleurs des lombes; prisavec du vinaigre ou de la moutarde, il est avactageux dans l'hydropisie et la léthargie. Pragore pense qu'il faut donner le raifort dans l'ileus; Plistonicus, dans la maladie cœllaque. Le mifort guérit les ulcérations des intestins et in suppurations des organes thoraciques, mangé swee du miel. Quelques-uns aiment mieux pour ces affections faire cuire le raifort dans de la terre detrempée, disant que de la sorte c'est aussi un emmenagogue. Pris avec du vinaigre et du miel, il est antheiminthique; bouilli jusqu'à réduction aux deux tiers, et pris dans du vin, il a la même propriété. Il est utile contre l'entérocèle; il fait sortir le sang inutile. Médius recommande en outre de le donner cuit aux hémoptolques, ainsi qu'aux femmes en couches, pour augmenter le Lat. Hippocrate ( De morb. mul., 11, 67 ) recommande aux femmes qui perdent leurs cheveux de se frotter la tête avec des raiforts ; il conseille (1b., 11, 78) aussi d'en mettre sur l'ombilie, contre les douleurs de matrice. Le raifort ramène les cicatrices a la couleur naturelle. La graine, dans de l'eau, arrête les ulcères qu'on nomme phagédeniques. Democrite regarde cet aliment comme aphrodisiaque. C'est peut-être pour cela que quelques-uns l'ont dit nuisible à la volx. Les feuilles, mais sculement celles des raiforts allongés, passent pour rendre la vue plus nette. Quand les raiforts agissent trop fortement, on recommande de donner aussitôt l'hysope; il y a antipathic entre ces deux plantes. Pour la dureté de l'oule, qu instille le sue de raifort dans l'oreille. Quand on veut vomir, il est très-avantageux d'en manger à jeun.

XIV. L'hibleque (pastinaca latifolia silves- 1 tris) reasemble au panais (x1x, 27); on l'appelle aussi mauve sauvage ou plistoloche (7); il est bonpour les ulcères des cartilages et pour les fractures des os. Les feuilles relachent le ventre, prises dans de l'eau; elles chassent les serpents; en liniment elles guérissent les pigures des abeilles, des guépes et des freions. La racina cucillie avant le lever du soleil et enveloppée dans de la laine ayant la couleur qu'on nomme native (viii, 73), et en outre venant d'une brebis qui ait mis bas une femelie, se porte attachée sur les écrouelles, même en suppuration ; quelques-uns pensent que pour cet usage il faut l'arracher avec un instrument d'or, et prendre garde qu'elle ne touche la terre. Celse (De re med., 1v, 24) recommande de mettre la racine bouillie dans du vin sur la goutte sans enflure.

XV. (v.) Le staphylines (x1x, 27) (daucus 1 carola, L.) est une autre espèce de panais : on l'appelle panais errant (8). La graine pilée et boe dans du vin diminue tellement la tuméfaction du ventre, la suffocation hystérique et les douleurs, qu'elle remet l'utèrus en son état naturel. Appliquée avec du vin cuit, elle est bonne contre les tranchées des femmes; chez les hommes, elle est bonne aussi contre les coliques, pilée avec une portion égale de pain, et bue dans du vin. Elle est diurétique; elle arrête les ulcères phagédéniques, mise fratche avec du miel, ou seche et

impositoque raphano scorpiones moriuntur. Salutares of contra lungorum aut hyoseyami venena, stque, ut Nicander tradit, et contra sangutoem fauri. Et contra viseum proque dars Apollodori duo jubent : sed Citieus semen es aqua tribun, Tarentinus succum. Lienem ilem extenuant . jorinen prosint, et kunborum deleribus. Hydeopicas quoque ex aceto aut sinapi suniti, et lethargicis. Praxagnas et iliosis dandos censet : Plistonicus et creliaes. Intestinorum bulcera sanant : ac parulenta præcor-3 diocum, si cum melle edantur. Quidam ad hæc coquere eus un toto illifos malunt : sie et femmas purgari. Ex aceto et melle sumt, intestinorum animalia detraliunt. Hem ad tertias decocto eorum polo cum vino. Enterocelis prosint : sangulesto quoque inatifem sic extrahunt. Medius ad bacc et ungumem execreantibus coctos dari jubet : el puerporu ad taclis copiam augendam. Hippocrates capitis muberum delluvia fricari raphanis : et super umbilicum impont contra tormenta vulvas. Reducunt et cicatricem ad colorem Semen quoque ex aqua impositum, sistit bulara, que phagedienas vocant. Democritus Venerem hoc on stimulari putat, ob id fortassis voci nocere aliqui spaliderunt. Folia que in oblongia dunitaxat nascuntur, excitare oculorum aciem dicuntur. Ebi vero aerlor raphant medicina admota sit, hyssopum dari protions imperant. Hare antipatha est. At aurism gravitati succum raphani instillant: nam vomituris aummo cibo esse eos, othissimum est.

XIV. Pastinace aimile hibiscum, quod melochen agriam i vocant, et aliqui plistolochiam, hulceribus cartilaginis et ossibus fractis medetur. Folia ejus ex aqua pota alvum solvunt, aerpentes abigunt. Apum. vesparum, crabronum ictibus ilitia medeutur. Radicem ejus aute soin ortum erutam involvunt lana coloris, quem nativum vocant, pra terea ovia quæ feminam peperit, strumisque vel supurratis altigant. Quidam ad lunc usum aure effodiendam censent; cavendumque ne terram attingat. Celsus et podagris quæ sine lumore sint, radicem ejus ex vino decoclam impom jubet.

XV. (v.) Alterum genus est staphylinos, quod pastinacam erraticam vocant. Ejus semen contritum et in vino potum, tumentem alvum, et suffocationes mulicrum, duloresque tent in tantum, ut vulvas corrigat : illitum quoque e passo v atri carum prosit : viris vera prodest, cum panas portune aqua tritun, ex vino putura contra ventras PLINE

saupondrée de farine. Dienches recommande d'en donner la racine dans de l'hydromel pour les affections du foie, de la rate, des flancs, des lombes 2 et des reins. Cleophante la recommande aussi dans les dymenteries anciennes. Philistion la fait cuire dans du lait; il donne quatre onces de la racine contre la strangurie. Il la donne dans l'ean contre l'hydropisie, et semblablement contre l'opisthotonos, la pleurésie et l'épilepsie. On assure que ceux qui en portent sur eux ne sont pes mordus par les serpents, ou que ceux qui viennent d'en anger ne souffrent pas de la morsure de ces animaux. Avec l'axonge elle se met sur les morsures des reptiles. On mange les feuilles contre les indigestions. Orphée a dit que le staphylinos était un philtre, peut-être parce qu'il est certain que cet aliment est aphrodisiaque; aussi quelques-uns ont-ils pretendu qu'il favorisait les conceptions. Le panais cultive jouit des mêmes propriétés; toutefois le panais sauvage a plus d'efficacité, et surtout celui qui est venu dans des terrains pierreux. La graine du panais cultivé, prise dans du vin ou dans de l'oxycrat, est salutaire contre les piqures des scorpions. Les dents frottées avec la racine de cette plante cessent d'être douloureuses.

AVI. Les Syriens s'adonnent particulièrement à la culture des jardins; de là le proverbe gree : Il y a beaucoup de légumes en Syrie. Ce pays produit une herbe tres-semblable au staphylinos, appelée ailleurs gingidion (daucus gingidium, L.), mais plus petite et plus amère que le staphylinos, et ayant les mêmes propriétés. Mangée cuite ou crue, elle est très-bonne pour l'estornac : e'le absorbe toutes les humeurs qu'il renferme.

1 XVII. Le siser erratique, semblable au siser

dolores. Pellit et urinam : et phagedænas bulcerum sistit rece no com melle impositum, vel aridum farina inspersom. Radicem ejus Dienches contra jocineris, ac lienis, ilium, lumborum, et renum vitia, ex aqua mulsa dari jubet. 2 Clerphantus et dysentericis veteribus. Philistion in lacte coquit, et ad atranguriam dat radicis uncias quatuor : ex aqua la dropicas, similiter et opiathotonicis, et pleuritiris, el comitialibus. Habentes cam feriri a serpentibus negantur: aut qui ante gustaverint, non lædi. Percussis impenitor cum axungia. Folia contra cruditates manduntur. Orpheus amatorium inesse staphylino dixit, fortassis quoniam Venerem stimulari hoc cibo certum est : ideo conceptus adjuvari aliqui prodiderunt. Ad reliqua et sativa pollet. Efficacior tamen silvestris, magisque in petrosis nata. Semen sativæ quoque contra scorpionum iclus, ex vino ant posca, salutare est. Radice ejus circumscalpti dentes, dolore liberantur.

1 XVI. Syria in bortis operosissima est; indeque proverboun Graccis: multa Syrorum olera. Simillimam staphyturo berbam serit, quam alii gingidion vocant, tenuius tantum et amarius, ejusdemque effectus. Estur coctum crudumque stomachi magna utilitate. Siccat enim ex alto ounes ejus bumores.

1 XVII. Siser erraticum sativo simile est, et effectu: 1

entivé (xxx, 28), produit les mêmes offets; il excite l'estomac; pris avec du vinaigre au siphimm xxx,15 ou avec du poivre et de l'hydromei, ou avec du garan, il dissipe les dégoûts. Optes le croît diuretique et aphrodisiaque; Dioclès est du même avis, ajoutant qu'il a des vertus cordisia pour les convalescents, et est très-utile après du vonissements nombreux; Héraclide l'a donsé contre le vif-argent, coutre l'impuissance, et aux convalescents. Hiccions a dit que le siser paraiunt en effet bon pour l'estomae, mais parce que passonne ne pouvait manger trois sisers de suite; toutefois, qu'il est utile aux convalescents qu'en met à l'usage du vin. Le suc du siser cultivé, pris avec le lait de chèvre, arrête le flux de ventre.

XVIII. Et comme la rememblance des nous! grecs jette de la confusion dans la plupart du écrits, nous avons fait un chapitre à part sur le sili (séseli, seseli tortuosum, L.). Cotta plante est genéralement connac. Le meilleur all est celui de Marseille; la graine en est large et roussitre. Celui d'Ethiopie est au second rang: la graine est plus foncée. Celui de Crète est le plus odorant de tous ; la racine a une odeur agrée. ble. On dit que les vautours mangent la graine. Le sili, chez l'homme, est bon pour les vieillet toux, les ruptures, les convulsions ; on le boit dans du vin blanc ; de même contre l'opisthotonos, les affections du foie, les tranchées, la strangurie, à la dose de deux ou trois cuillerées. Les feuilles anni sont utiles, elles facilitent même le part des quadrupèdes; on dit que les biches près de mettre has se nourrissent surtout de cette plante (viii, 50). On en fait des topiques contre l'éryaipèle : la feuille ou la graine est très-bonne , prise à jeun, pour aider à la digestion. Le sili arrêtole

stomachum excitat, fastidium absterget, ex aceto laserpitiato sumtum; aut ex pipere et mulso, vel ex garo. Urinam ciet, ul Opiou credit, el Venerem. In endem sententia est el Diocles. Praeterea cordi convenire convalescentium, aut post multas vomitiones perquam utile. Heraclides contra argentum vivum dedit, et Veneri subinde offensanti, ægrisque se recolligentibus. Hicesius iden stomacho utile videri dixit, quoniam nemo tres siseren edendo continuaret: esse tamen utile convalescentibus ad vinum transeuntibus. Sativi privatam succus cum lacto caprino polus sistit alvum.

XVIII. Et quoniam plerosque similitudo nominum gracorum confundit, conteximus et de sili : sed hoc est vulgatae notitiae. Optimum Massiliense : laio enim grano et fulvo est. Secundum Æthiopicum, nigrius. Creticum odoratissimum omnium. Radix jucundi odoris est. Semen esse et vultures dicuntur. Prodest homini ad tussim veterem, rupta, convulsa, in vino albo potum. Item opisthotonicis, et jocinerum vitiis, et torminibus, et stranguriae, duarum aut trium ligularum mensura. Sunt et folia utilia, ut quæ partus adjuvent etiam quadrupedum. Illoumtus et igni sacro; multumque in summo cibo concoctionibus confert, vel folio, vel semine. Quadrupedum quoque al-

cours de ventre des bestiaux, soit qu'on le mette plie dans leur boisson, soit qu'on le leur fasse manger avec du sel. On le fait prendre pilé aux busts malades.

XIX. L'aunée (inula helenium, L.), mâchée à jeun, raffermit les dents, si, du moment qu'elle acte arrachee, elle ne touche plus la terre; confite, elle guérit la toux. Le suc de la racine bouilte chasse le tènia; séchée à l'ombre et réduite en pedre, elle remédie à la toux, aux convulsions, aux flatuosités, et aux affections de la trachéentere. Elle guérit les morsures des animaux remeux. Les feuilles dans du vin s'emploient a topique contre la douleur des lombes.

1 III. Il n'v a pas d'oignon sauvage, L'oignon estivé écluireit la voe : pour cela on le flaire et l'alt pleurer, ou encore mieux on se frotte les yeur avec le suc. On dit qu'il est soporifique, et qu'il guerit les ulcérations de la bouche, mâché me du pain. L'oignon frais dans du vinaigre et en topique, ou l'oignon sec avec du miel et du va, est bon pour les morsures des chiens ; on doit ul'ôter qu'au bout de trois jours. L'olgnon gue-Mencore les écorchures [ causées par les chausma j. Cuit sous la cendre, beaucoup l'ont appliz, avec la farine d'orge, sur les épiphoras in sur les ulcerations des parties génitales. On imploie le suc en anctions contre les cicatrices de veux, les albugo et les taches. Avec du miel, on s'en sert contre les morsures des serpents et toutes les plaies. On s'en sert pour les affections des oreilles, avec du lait de femme; contre les bourdonnements d'oreille et la dureté de l'ouie, on l'a instille avec de la graisse d'oie et du miel. On l'a fait boire dans de l'eau aux personnes frappees d'un mutisme soudain. On l'a mis dans la bouche pour s'en laver les dents quand elles faisaient mal; il est bou dans les blessures faites par toutes les bêtes, et surtout par les scorpions. On a fait des frictions avec l'oignon pilé contre l'alopecio et les affections psoriques. Cuit, on l'a 3 donne à manger aux dyssentériques et contre les douleurs des lombes. La cendre de pelures d'oignon dans du vinaigre, en topique, est bonne contre les morsures des serpents et du seps muitipède (xx, 6). Pour le reste, divergence etonnante entre les médecles : les modernes ont dit que l'oignon était bon pour les organes thoraciques et pour la digestion, mais qu'il causait des flatuosités et de la soif ; l'école d'Asclepiade, que 4cet aliment donne du teint; que, mangé journellement à jeun, il assure et maintient la santé; qu'il est bon pour l'estomac en agitant les esprits; qu'il relache le ventre; que, mis en suppositoire, il dissipe les hémorroïdes; que le suc pris avec du suc de fenoull est merveilleux contre les hydropisies commençantes; qu'avec la rue et le miel, il réussit contre l'angine; qu'il réveille les léthargiques. Varron assure que l'olgnon pilé avec du sel et du vinnigre, et puis desséché, n'est pas attaqué des vers.

XXI. (vi.) Le poireau taillé (xix, 33) arrête t les épistaxis, ai l'on bouche les narines avec cette plante pilée ou mélée soit à de la noix de galle, soit a de la menthe; il arrête encore les pertes après l'avortement: pour cela on en boit le suc avec du lait de femme. Il remédie à la vieille toux et aux affections de la poitrine et des poumons. Les feuilles, en topique, guérissent les brûlures et les épinyetides; on appelle épinyetide une ulcération, aussi nommée syce (figue), située dans l'angle do l'œit et donnant un ecoulement perpétuel; d'autres

Tom sistit, sive tritum potni infusum, sive mandendo commandue atum e sale. Boum morbis tritum infunditur.

XIX. Inula quoque a jejunis commandicata, dentes cossimat, si, ut cruta est, terram non attingat : condita tussim curendat Radiens vero decoctae succus tineas pelluoritae autem in umbra farina tussi, et convulsis, et inditionibus, et arteriis medetur. Venenatorium morsus wat foita ex vino lumborum dolori i linnutur.

At Caper silvestres non sunt. Sative olfacta ipso et its paratione caligun medentur, magis vero succi mediate Sommum ettam facere traduntur, et hulcera orls mediate Sommum ettam facere traduntur, et hulcera orls mediate Sommum ettam facere traduntur, et hulcera orls mediate, commanducate cum pane. Et canis morsus, videra aceto ilitite, aut sicca cum melle et vino, its, ut enhantur. Sic et attrita sanant. Coclam morere et epiphoris multi imposuere cum farina horizonere et epiphoris multi imposuere cum farina horizon, et albugines, et argenta munxere: et serpentum rema, et emida volnera cum melle. Item auricularum mellatie multierum et in instein sondum ac gravitatem montantes, rum alipe anserino, ant cum melle stillavere; et capa lutandum dedere repente olimutescentibus.

cias frienere, et psoras, tusis cæpis. Coctas dysentericis 3 vescendas dedere, et contra lumborum dolores : purgamenta quoque earum cremata in cinerem illinentes ex aceto serpentium morsibus, sepisque multipedæ ex aceto. Reliqua inter medicos mira diversitas. Proximi utiles esso pracordiis et concoctioni, inflationemque et sitim facere dixerunt. Asclepiadis schola, ad colorem quoque validum profici hoc cibo. Et si jejuni quotidie edant, firmitatem sepistudinis custodiri stomacho utiles esse, spiritus agitatione : ventrem mollare, hamorrhoidas peliere, subditas pro balanis; succun cun succo feniculi contra incipientes hydropises mire proficere. Item contra anginas, cum ruta et melle. Excitari esdem lettargicos. Varro, qua sale, et aceto pista est arcfactaque, vermiculis nou infestari, auctor est.

XXI. (vi.) Pormus sectivum profluvia sanguinis sistit t in naribus contrito co obteratis, vel gallæ mixto, aut mentæ : item ex abortu profluvia, poto sunco cum facte mulicrum. Tussi etiam veteri, ac pectoris et pulmonis vitifs medetur. Illitis foliis sanatur et ambuela, et epinyctides : ita vocatur hutens, qua et syce, in angolo ocult perpeluo humore manans. Quitam codem nomme appellant pusulas liventes, ac noethus mquietantes. Et

donnent le nom d'épinyetides à des pustules livides, et qui tourmentent la nuit. Broye avec du miel, le poireau guerit les autres ulcerations; avec du vinaigre, les morsures des bêtes, et aussi celles des serpents et des autres animaux veni-2 meux (9); les affections des oreilles, avec de la bile de chèvre, ou avec une quantité égale de vin miellé; les tintements, avec du lait de femme; les douleurs de tête, instillé dans les narines, ou, quand on va s'endormir, versé dans l'oreille à la dose de deux cuillerées de suc et une de miel. On boit le sue avec du vin pur contre les blessures faites par les serpents et les scorpions, et avec une hémine de vin (0 lit., 27) contre les douleurs des lombes. Le sue ou le poireau lui-même mangé est bon pour les hémoptysies, les phthia sies, les rhumes invétérés; il est bon aussi dans l'ictère ou l'hydropisie; coutre les douleurs néphrétiques, avec le suc de la ptisane (eau d'orge), à la dose d'un acétabule (o litr., 068); à la même dose, dans du miel, il purge la matrice. On le mange contre l'empoisonnement par les champignons; on l'applique sur les plaies. Il est aphrodisiaque, apaise la soif, dissipe l'ivresse; mais on dit qu'il affaiblit la vue, qu'il cause des flatuosités, qui cependant ne sont pas nuisibles à l'estomac et qui relachent le ventre. Il donne de l'éclat à la voix (xix, 33).

1 XXII. Le poireau à tête produit les mêmes effets, avec plus de force. Le suc se donne avec de la noix de galle ou de l'encens en poudre, ou du sue d'acacia, dans les crachements de sang. Hippocrate ( De morb. mulier., 11, text. 89, et De sterile, text. 13) recommande de le donner sans mélange; il pense que le poireau à tête ouvre les matrices fermées, et que, pris comme aliment, il augmente la fécondité des femmes.

Pilé et dans le miel, il nottoie les ulcéres. Il guerit la toux, les catarrhes, les affections du poumou et de la trachée artere, donné dans la ptisanc (potage d'orge) ou cru, excepte la tête, sans pain, mais pris de deux jours l'un, même si on crache du pus. De cette façon encore il embellit la voix, ou excite à l'amour, ou fait dormir. Les têtes, cuites dans deux eaux, arrêtent le cours de ventre et les flux anciens. La pelure bouillie, en liniment, noircit les cheveux blaucs.

XXIII. L'ail a beaucoup d'énergie; il est d'une ; grande utilité quand on change d'eaux et de lieux. Il chasse les serpents et les scorpions par son odeur; et, comme quelques-uns l'ont rapporté, c'est, contre les blessures faites par toutes les hètes, un remède soit en boisson, soit en aliment, soit en topique. En particulier il est utile contre le serpent hémorrhois : pour cela il faut le prendre avec du vin, et le rendre par le vomissement, Nous ne serons pas surpris qu'il ait de la vertu contre la morsure venimeuse de la musaraigne, pulsqu'il neutralise l'aconit (xxvii, 2), autrement dit pardalianches. Il neutralise la jusquiame: il guérit les morsures des chiens, quand on l'applique avec du miel sur les plaies. Contre les morsu- 2 res des serpents on le prend en breuvage, et l'on fait avec les fouilles, dans de l'huile, un topique très-efficace. Il est bon pour les meurtrissures, même quand if s'y est formé des ampoules. Hippocrate (De morb. mul., 1, 74) a pensé que les fumigations faites avec l'ail provoqualent la sortie de l'arriere-saix. Il en a employé la cendre dans de l'hulle pour guérir les ulcérations humides de la tête. On a prescrit aux asthmatiques l'ail cuit, on a prescrit aussi l'ail cru et pilé. Diocles le donne aux hydropiques avec la centaurée, ou dans une figue fendue en deux, pour procurer

alia hulcera cum melle trito : vel bestiarum morsus ex 2 aceto ; item serpentium allocumque venenatorum. Aurism vero vitia cum felle caprino, vel pari mensura mulsi. stridores cum lacte mulieris : capitis dolores, si in nares fundatur; dormiturisve, in aurem duobus succi cocliferribus, uno mellis. Succus et ad scrpcutium scorpionumque ictus bibitor ciun mero, et ad lumborum dolores cum vini heimia polas. Sanguinem vero exsereantibus et platinsicis, distillationibus longis, vel succus, vel ex ipso cla luis prodest · ilem morbo regio, vel hydropicis : et ad renum dolores, cum ptisana succo acetabuli mensura. Idem modus cum melle, vulvas purgat. Estur vero et contra fungorum venena : imponitur et vulueribus. Venerem stimulat, aitum sedat, obrietates discutit; sed oculorum aciem hebetare traditur : inflationem quoque facere, quæ tamen stomacho non noceat, ventremque molliat. Voci splendorem affect.

XXII. Capitato major est ad cadem effectus. Sanguinem representibus succus ejus com galler autifiners factus, vel scaca, dator. Dispocrates et suc alto mixtora dari jubet; vulvasque contractas aperire juitat. fectuoditatem citim faminarum loc cibo augen. Contritum ex melle liuliera

purgat. Tossimet distillationes thoracis, pulmonis et arteria vitta sanat, datum in sorbitione plisana: vel crudum, pratter capita, sine pane, ita ut alternis diebus suiuatur: vel si pura exscreentur. Sic et voci, vel Veneri somnoque multum confert. Capita bis aqua mutata cocta, alvum sistunt, et fluxiones veteres. Cortex decoctas illitusque infacit ranos.

XXIII. Allio magna vis, magnæ utilitates contra aqua-trum et locorum unatationes. Serpentes abigu, et scorpiones odore; atque, ut aliqui tradidere, et bestiarum ommuni ietibus medetur, potu, vel cibo, vel lilitu. Privatim contra ietibus medetur, potu, vel cibo, vel lilitu. Privatim contra ietibus medetur, potu, vel cibo, vel lilitu. Privatim contra nicionidas prodest, cum vino reditum vomito. Ac ne contra arancorum murium venenatum morsum valere mirremir, aconitum, quod alio nomine pardalianches vocatur, debellat: item hyposeyamum: canum morsus, in que vulnera cum metle impontur. Ad serpentum quelem ictus potum 3 cum restibus suis elicacissime ex oleo illinitor; attritaque curporum partibos, vel si in vesicas infuniaciót. Quinet sufito eo secundas partirs evo ari existimani llapporaries, conce corum cumolea capitas bulcera mananta sanitatires tituens. Sus priests coctum, at pricciodum il trium delece. Diocl. s hydropicis cum ceutauro, autinitico duplici, ad exa-

vio pur avec la coriandre procure ce résultat avec plus d'efficacité. Quelques-uns l'ont donné pilé dans du lait aux asthmatiques, Praxagore le fait prendre dans du vin contre la jaunisse, et dans de l'huile et de la bouillie contre l'iléus; il en fait aussi un topique contre les écrouelles. Les anciens le donnaient cru aux fous. Diocles l'a donné bouilli aux phrenètiques. Contre les angines il est bon, pile en application et en gargarisme. Trois cousses d'ail pilées dans du vinaigre diminuent la douleur des dents; on obtient le même résultat en se avant la bouche avec une décoction d'ail, et en anettant l'ail lui-même dans les deuts creuses. On mutille le sue avec de la graisse d'oie (xxix, 391 dans les oreilles. Il arrête la maladie pédiculare et le porrigo, bu ou pilé avec du vinaigre et do nitre ; les catarrhes, avec du lait, on broyé et nde avec du fromage mou. De cette façon il est bon pour l'enrouement et pour la phthisie, pris dans un bouillon de fèves. En général il vaut meux cuit que cru, bouilli que rôti, et de cette acon il est utile à la voix. Il expulse les ténias ales autres vers intestinaux, cuit dans de l'oxymel Dans une bouillie, il guérit le ténesme. Bouilli et en topique, il guerit les douleurs des empes. Cuit avec du miel, puis pilé, il est bon contre les pustules. Il est bon contre la toux, cuit avec de la vicille graisse ou avec du lait; contre le crachement de sang ou le crachement de pus, cuit sous la cendre et pris avec une quantité égale de miel; contre les convulsions et les ruptures, avec du sel et de l'huile. A vec la graisse, il guérit les tumeurs suspectes; avec du soufre et de la résine, flattire au dehors l'humeur des fistules; avec de a poly, it fait sortir les fleches. Il deterge la lepre, e lichen, le lentigo, et les guérit, avec l'origan,

des evacuations afvines; l'aif bu frais dans du | ou réduit en cendres et appliqué en liniment avec l'huile et le garam. Il s'emploie de la même façon contre l'érysipèle. Brûlé et incorporé au miel, il rend aux parties contuses ou livides leur couleur naturelle. Pris dans les aliments et dans les lioissons, il passe pour guérir l'épilepsie. Une gousse avalée avec une obole (0 gr., 75) de silphion (x1x, 15), dans du vin astringent, passe pour dissiper la flèvre quarte. Il guérit la toux et les suppurations de poitrine, quelque grandes qu'elles solent; on le fait cuire avec de la fève concassée, et on use de cet aliment jusqu'à ce que la santé soit recouvrée. Il est soporifique, et en géneral 6 il donne au corps une couleur plus vive. Il est aphrodisiaque, pilé avec de la coriandre fraiche et bu dans du vin pur. Les inconvénients de l'ail sont d'affaiblir la vue, de causer des flatuosites. de faire, pris en trop grande quantité, mai à l'estomac, et de donner de la soif. Du reste, mêlé avec le blé, et donné en aliment aux poules et à la volaille, il les préserve de la pépie (x, 78). On dit que les bêtes de somme urinent facilement et sans douleur si on leur frotte avec l'ail pilé les parties sexuelles.

XXIV. (vii.) La première espèce de laitue sau- 1 vage est celle qu'on nomme laitue de chèvre (xxv1, 39); jetée dans la mer, elle tue aussitôt les poissons dans le voisinage. Le suc laiteux de cette plante, épaissi, puis mis dans du vinaigre à la dose de deux oboles (1 gr., 5), avec addition d'un cyathe (0 litr., 045) d'eau, est donné aux hydropiques. La tige et les feuilles, pilées, et saupoudrées de sel, guérissent les nerfs coupés. Pilées dans du vinaigre, et employées en ablution de la bouche le matin deux fois par mois, elles empêchent les douleurs de dents.

XXV. La seconde espèce est celle que les Grees 1

condam alvum : quod efficacius præstat viride cum coriander in mero potum Suspiriosis aliqui et tritum in lacto Aderunt Praxagoras et contra morbum regium vion misunt ; et contra ileum in oleo et pulte : sic illinens strumis peque Antiqui et insanientibus dabant crudum. Diocles contra anguas tritum imponi, et garganzare prodest. Dentium dolorem tribus capitibus in ceto tritis imminuit, vel si decocti aqua colluantur, addatorque quam in cava dentium. Auribus etiam instillatur secrus cum adipe anserino : phillimases et porrigines poum, tusum item com aceto et nitro compescil: distillationes cara lacte, vel tritum permixtumve caseo molti : quo goweet caucitatemextenual; vel phthism, in labe sorbitume. la totum antem coctum utilius est crudo, elixumque tosto: ec et veci confert. Tineas et reliqua animalia interançorum reint, in secto mulso coctum. Tenesmo in pulte medetur. Temporum daloribus illitum elixum : et pusulis coclum cum mele, dende tritum. Tussi cum adipe vetusto decoctum, ed com lacte : out at sanguis etium exscreetur, vel pura, ob prima coctum, et cum mont pari modo sumtum: servil-is, coptis, com sale et oleo. Nam cum adipe tumoan suspentus sanat. Extraint fistulis vitia com sulpl ure et in a chain arundines cum pice. Lepras , helienies, lentigines exhulcerat, sanatque cum origano, vel cinis ejus ex oleo et garo thatus: see et sacros ignes Suggillata aut liventia ad colorem reducit, combustum ex mede. Credimt et comitialem morbam sanari, si quis eo in cibo utatur ac potione. Quartatas quoque excutere potum caput unum catu lascrpitis obolo in vino austero Tussim et alio modo, acpectorum suppurationes quantashbet sauat, fracte mooctum fahæ, atque ita in cibo sumtum, donec samtatem restituat. Facit et somnos, atque in totum rubicundiora cor- 6 pora. Venerem quoque stimulat cum coriandro viridi tritum, poturique e mero. Vitia ejus sunt, quod oculos hebetat, inflationes facit, atomachum hacht coptosios sumtum, sitim gigort. Cætero contra pitu tam, et gallina et gallina-ceis prodest mixtum farre in cibo. Jumenta uriuam reddere, atque non forqueri tradunt, si trito natura tangatur.

XXIV. (vit.) Lactucae sponte nascentis primum est genus 1 ejus, quam caprinam vocant, qua pisces in mare dejecta protinus necantur, qui sunt in proximo Hujus lac spissatum, mox in aceto pondere obulorum duum, adjecto aquæ uno cyatho, hydropicis datur. Caule et folio contusis, asperso sale, nervi meisi sanantur. Endem trita ex aceto, colluta matulims his mense, dentiona dolorem prolubent.

XXV Alternin est genus quod Graci casapon vocant, 1

nomment cæsapon; les feuilles pilées, et appliquées avec de la polenta, guérissent les plaies. Celle-ci vient dans les champs. La troisième vient dans les bois; on la nomme isatis (10). Les feuilles pilées avec de la polenta sont bonnes pour les blessures. La quatrieme est employée par les teinturiers en laine; elle ressemblerait au lapathum sauvage (rumex crispus, L.) par les feuilles si cile ne les avait plus nombreuses et plus noires. Etle arrête le sang, guérit les ulcères phagédéniques et les ulcères putrides et serpigineux, ainsi que les tumeurs avant la suppuration. Elle est bonne contre l'érysipele par sa racine ou ses feuilles; on la fait boire contre les affections de la rate. Telles sont les propriétés de chaque espèce.

XXVI. Les propriétes communes aux laitues sauvages sont la blancheur, une tige haute quelquefois d'une coudee, et des feuilles rudes ainsi que la tige elle-même. Celle qui a les feuilles rondes et courtes est appelée par quelques-uns hieracia (tragopogon picroides, L.), parce que l'epervier (légat), en la grattant, et en s'humectant les yeux avec le suc, s'eclaireit la vue quand il sent qu'elle est trouble. Le sue de toutes est blanc, et, pour les propriétés, semblable au pavot; on le recueille dans le temps de la moisson en incisant la tige; on le garde dans un vase de terre neuf : c'est un excellent remède pour mainte affection. Il guérit toutes les maladies des yeux, avec du lait de femme : l'argema, les nuages, les cicatrices, toutes les ulcérations croûteuses, et sur-2 tout les brouillards. On s'en sert en application dans de la laine contre l'épiphora. Le même suc purge le ventre, bu dans de l'oxycrat à la dose de deux oboles (1 gr., 5); il remedie aux blessures faites par les serpents, bu dans du vin; ou en boit aussi les seuilles et les têtes pilees

dans du vinaigre. On en fait des applications surtout contre les piqures de scorpion; on les méle avec du vin et du vinaigre contre les araignees phalanges; elles combattent aussi d'autres poisons, excepté ceux qui tueut par suffocation ou qui attaquent la vessie, excepté aussi la ceruse. Dans du miel et du vinaigre, on les met sur le ventre pour expulser les humeurs viciées. Le suc est bon contre les dysuries. Cratevas recommande de le donner aux hydropiques à la dose de deux oboles dans du vinaigre et dans un cyathe de vin. Quelques-uns recueillent aussi le suc des laitues 3 cultivées : il est moins efficace. Nous avons déjà exposé (XIX, 38) les propriétés particulières des laitues cultivées : c'est de procurer du sommeil, d'éteindre les feux de l'amour, de calmer la chaleur, de purger l'estomac, d'augmeuter le sang. Elles en ont beaucoup d'autres encore : elles dissipent les flatuosités, et en rendent l'expulsion facile; elles aident la digestion, sans être ellesmêmes jamais indigestes. Il faut noter qu'aucuno substance alimentaire ne peut, prise de même, donner etôter l'appetit; c'est la mesure qui change l'effet : ainsi les laitues , en grande quantité, relà- 4 chent; en petite, resserrent. Elles dissolvent la pituite épaisse, et, comme quelques-uns l'ont dit, elles purgent les sens. Elles sont un exceileut secours pour les estomacs debilités; dans ce cas, on y ajoute une obole (0 gr., 75) d'oxypore (assuisonnement qu' médicament acide). dont on tempére l'apreté par du vin cuit, jusqu'à lui donner le goût d'une sauce au vinaigre; si la pituite est plus epaisse, on y ajoute du vin de scille on du viu d'absinthe; et s'il y a de la toux, on y mêle du vin d'hysope. On donne les laitues avec la chicorée sauvage dans les affections celiaques et dans les engorgements des vis-

tinjus folia trita, et cum polenta illita, hulceribus medentur. Hec in arvis nascitur. Terform genus est in silvis nascens; isatin vocat. Hopis folia trita cum polenta vulocribus prosunt. Quarto infectores labarum utuntur - simile erat lapatho silvestri folia, nisi plura laberet et nigrora. Sangunem sista. Phagedenas et putrescentia bulcera, quae serpunt, sanat: item tumores aute suppurationem. Contra ignem sacrum radice vel folis prodest; vel ad tienes pota. Hac propria singuia.

XXVI. Communa autem sponte nascentibus, candor, caulas interdum culotali longatudine, et ipsi, et folia scaberlia. Ex his rotunda folia et brevia habentem sunt qui lieraciam vocent, quoiam accipitres scalpendo cam, succoque oculos tingendo, obsentitatem, quoim sensere, discobini. Succus omnibus candidus, viribus quoque papaveri similis : carpitur per messes incaso caule, conditur in fietili novo, ad multa preclarus. Sonat omnia oculorum vita cum facte molicrum : argenia, nobeculas, cicatrices, 2 adustionesque omnes, pracipue calignes i impositure cham oculis in lana contra epiphoras, idem succus alcum porgat, in posca potus ad duos obolas, serpentium ritius quidetur in vino potus. Et folia, thyr-ique triti, ex accto

bibuntur. Vulneri illinuntur maxime contra scorpionium ictus. Verum confra phalangia commisto vino ex aceto Abis quoque venenis resistant, exceptis quie strangulando necant, aut us qu'e vesieu nocent : item psimioythio excepto. Imponuntur et centra ex melle alque arcto, ad detrahenda vitia alvi. Urinor difficultates succus emendat, Cratevas eum et hydroricis obolis doobus in acrto et exathe view dari inbet. On Jam et e sativis collegent succinminus efficacem. Peculiares cariim vires portuo jam dietae sunt, somnum faciendi Veneronque inlabendi, a stimi te fergerandi, stomachum purgandi, sangomeni augendi, Nonpaucæ restant : quomam et inflationes discutiont, ructusque lenes faciunt, concoctiones adjuvant, cruditatem insanunquum laciunt. Nec olla restricibis aviditalem inotat inhibetique eadem. In causa alterulraque modus est. Sir et i als um copiesiores selvant, modirar sistant. Lenhtham pituite digerunt, atque, ut aliqui tradiderunt, ser sus purgant, Stomachi dissoluti utdissune adjuvantur; in eo usa et oxyperi obolis, asperitatem ad lito dulci ad intractum aceli temperantes - si crassior pituita sit, scillite and vino absorblite et si lussisseoliatur, byssoj ile admixto. Daistor collects cum intuberratico, et ad furifiam pravoid comm-

ceres. On donne fes laitues blanches en abondance dans la melancolie et dans les affections de ressic. Pravagore les a données aux dyssentériques. Elles sont bonnes aussi contre les brûlures récentes, avant qu'il s'y forme des ampoules; 6 on les applique avec du sel. Elles arrêtent les ulceres serpigineux, appliquées d'abord avec la Beur de nitre, puis dans du vin, Pilées, on en fait des applications sur l'érysipèle. Les tiges pikes avec de la polenta, dans de l'eau froide, calment les contractions et les luxations; dans du vin et de la polenta, les éruptions de papules. Lians le cholera, on les a données cuites dans La poèle : en ce eas, ce sont les laitues amères el a grande tige qui sont les plus avantageuses. Quelques uns les administrent en lavement dans du lait. Ces tiges bouillies sont, dit-on, trèsbonnes pour l'estomac. La laitue d'été surtout, et la faitue amere et pleine de lait, que pous avons appelee meconide (xix, 38), font dormir. Celait avec du lait de femme est donné commetrés-ntile pour eclaireir la vue, quand on en fait à temps o des onctions sur la tête. Il remédie aux maux d'yeux qui sont un résultat de l'action du froid. Je trouve encore de merveilleuses louanges sur la laitue : avec du miel attique elle est bonne pour les affections de poitrine, non moins que l'aurone; prise en aliment, elle purge les femmes; la graine de la latue cultivée se donne contre les scorplous; la graige pilee et bue dans du vin empêche les réves lascifs; les eaux malfaisantes (xxx1, 11, 12, etc.) ne nuisent pas à ceux qui mangent de la mitne. Cependant quelques-uns ont dit que lorsqu'on en mange trop souvent elle nuit à la clarté

XXVII. (vni.) Les deux bettes fournissent

aussi des remedes. La racine des blanches et des noires, récente, mouillée, et suspendue à un cordon, est, dit-on, efficace contre les morsures des serpents. La bette blanche, cuite et prise avec de l'ail cru, est bonne contre le ténia; les racines de la noire, cuites ainsi dans l'eau, enlèvent le porrigo. En somme, la noire passe pour plus efficace. Le suc de cette dernière guerit les vieilles douleurs de tête et les vertiges; instillé dans les orcilles, il fait cesser les bourdonnements; il est diurétique; en lavement, il remé- 2 die à la dyssenterie et à l'ictère. Le suc calme le mal de dents; il est bon contre les blessures faites par les serpeuts, mais il faut qu'il soit exprimé de la racine. La bette en decoction sert contre les engelures. Le suc de la bette blanche arrête les epiphoras, appliqué sur le front; l'érysipèle, mêlé à un peu d'alun. Pilée, bien que sans huile, elle guérit les brûlures et les éroptions de papules; culte, on l'applique sur les ulcères serpigineux; crue, on l'emploie contre l'alopécie et les ulcères humides de la tête. Le suc instille avec du miel dans les narines purge la tête. On fait cuire la bette avec des lentilles et du vinaigre, pour qu'elle relache le ventre; cuite davantage, elle arrête les flux d'estomac et de venire.

XXVIII. Il est aussi une bette sauvage (statice i limonium, L.), que certains nomment limonion, d'autres névroldes; les feuilles sont beaucoup plus petites, plus minces et plus serrées que celles de la bette, au nombre de onze souvent; la tige est celle du lis. Les feuilles en sont bonnes pour les brûlures; elles arrêtent les écoulements (11). La graine, a la dose d'un acétabule (0 litr., 068), est bonne pour la dyssenterle. On dit que la decoction

Duatur et enclancholicis candidae copiosiores, et ad vesicae tia. Pravagoras et dysentericis dedit. Ambustis quoque posent recentibus, prinsquam pustule hant, cum sale mar. Halcera etiam, que serpunt, coercent, initio com apliconatro, mos an vino. Tritae igni sacro illinuntur. Contu se et levate cauldens tritis cum poienta ex aqua frigida insant Eruptiones papularum, ex vino et polenta. In choby quoque coctas patinis dederunt : ad quod utilissimæ quem maximi caulis et amarie. Quidam lacto infundunt. befervelacti hi caules et stomacho utilissimi traduntur: unit sonino astiva maxime lactuca, et amara lactensque, pum mecondem vocavimus. Hoc lac et oculorum clarithe come mulicher lacte utilissimum esse proceipitur, dum Superiversal its mangantur. Oculorum quoque vities, quie in, we in its facts sunt. Micas et alias invenio laudes . thomes circo vitus prodesse, non secus quam abrotonum, mo melle attico. Purgari et feminas hoc cibo. Semen saarron contra scorpiones dari. Semine trito ex vino poto d blodmum imaginationes in somno compesci. Tentantes per non necese lacturain edentifius. Oaldam tamen freseatures in ciba officere clantatt oculorum tradiderunt, XAVII. viii ) Nec beta sine remedio est utraque. Sive randidar, seve ingrarandes recens, el madelacia, suspensa

funiculo, contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida beta cocta, et cum allio crudo sumta contra tineas: nigræ radices na in aqua coctæ, porriginem tollunt; atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus ejus capitis dolores veteres, et vertigines : ilem somitum aurinne sedat, infusus fis : ciet primain. Medelur dysen- 2 tericis inpeta, et morbo regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus; et contra serpentana iclus valet, sed hujus radici dumtaxat expressus. Ipsa vero decocta, perniombus occurrit. Albæ succus epiphoras sedat, fronte illita . aluminis panco admixto, ignem sacrum. Sine oleo trita licet, adustis medetur. Et contra eruptiones papularum, coctaque cadem contra butcera que serpunt, illinitur et alopeciis cruda, et hulceribus que in capite manant. Succus ejus cum melle paribus inditus caput purgat. Coquitur et cum leuticula addito aceto, ut ventrem molliat. Validius cocta fluxiones stomachi sistit et

AXVIII. Est et beta silvestris, quam limomon vocant, t alu neuroides, mu'tum mnoribus tennioribusque ac densioribus folis, undecim sepre, caule fili. Hujus folia ambustis utilia, guitantia adstringunt. Semen acetal uli mensura dysentericis prodest. Aqua et e radice coctae de la plante avec sa racine enleve les taches des [ etoffes, et aussi du parchemin.

- 1 XXIX. Les chicorées ne sont pas non plus en dehors de l'usage médical. Le suc avec de l'huile rosat et du vinaigre apaise les douleurs de tête; bu avec du vin, les douleurs de fois et de vessie; on l'applique sur les épiphoras. La chicorée sauvage est appelée par quelquesuns, chez les Latins, ambula; en Egypte, on nomme cichorium l'espèce sauvage, et seris l'espece cultivée, qui est plus petite et a plus de
- 1 XXX. La chicorée (cichorium intybus, L.) sauvage en aliment rafraichit, et en application elle résout les collections; en décoction, elle relache le ventre. Elle est bonne pour le foie, les reins et l'estomac. Bouillie dans du vinaigre, elle dissipe les douteurs de la dysurie ; dans du vin miellé, elle guérit l'ictere, s'il est sans sievre. Elle est avantageuse à la vessie. Bouillie dans l'eau, elle est tellement bonne pour les menstrues, qu'elle fait sortir les fætus morts. Les mages ajoutent que ceux qui s'oignent avec le suc de la plante entiere mèlé à l'huile trouvent plus de faveur, et obtiennent plus facilement ce qu'ils désirent. Cette plante, à cause de ses vertus salutaires, est appelée par quelquesuns chreston, par d'autres pancration.
- XXXI. Il est une espèce sauvage dite par d'autres hedypnois (leontodon palustre, Smith); elle a la feuille plus large. Cuite, elle resserre l'estomac relaché; crue, elle constipe; elle est bonne aux dyssentériques, surtout avec les lentitles. Cette espèce, comme la precédente, sert dans les ruptures et les contractions spasmodiques ; elle sert encore dans les flux de semence.
- XXXII. La seris (cichorium endivia, L.), très semblable, elle aussi, à la laitue, est de

deux especes : la sauvage, qui est la meilleure, est noire et d'été; l'autre est d'hiver, moins bonne et plus blanche; toutes deux sont ameres, excellentes pour l'estomac, surtout quand il est tourmenté par l'humeur. Elles rafraichissent, mangées avec du vinaigre, ou appliquees. Elles dissipent d'autres humeurs que celles de l'astomac. On prend avec de la polenta les racines des especes sauvages, pour l'estomac. Dans la maladie cardiaque, on les applique dans du vinaigre sur la mamelle gauche. Elles sont utiles aux goutteux et aux hémoptorques; elles le sont aux personnes affligées d'écoulement de semence, bues de deux jours l'un. Petronius Diodotus, qui a écrit une Anthologie, a condamné absolument la seris, et il s'est appuyé sur beaucoups d'arguments; mais son opinion est conbattue par celle de tous les autres.

XXXIII. (1x.) Il serait long d'énumérer les ! mérites du chou; le médecin Chrysippe lui a consacré un volume tout entier, divisé seion les différentes parties du corps; Dieuchès en a fait autant; mais Pythagoreavant tous et Caton n'ont pas moins célébré cette plante. Il convient d'exposer l'opinion de Caton, avec d'autant plus de soin qu'on verra de quelle médecine le peuple romain a usé pendant six cents ans. Les plus anciens auteurs grecs en ont distingué trois espèces (xix, 41) : le chou frisé, qu'ils ont appelé sélinoide, pour sa ressemblance avec les feuilles du persil (σέλινον); il est bon à l'estomac et relache moderement le ventre; le chou lisse, à larges feuilles garnissant une véritable tige, ce qui lui a fait donner par quelques-uns la nom de caulode, sans importance en médecine; le chou proprement appele crambe, à feuilles minces, simples et très-serrées : il est plus

maculas vestinm elni dicunt, itemque membranarum. XXIX. Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo et aceto capitis dolores leult : idemque cum viuo potus, jocineris, et vesiene; et epiphoris impointur. Freaticum apud nos quidam ambulam appellavere. In Egypto cichorium vocant, quod silvestre sil. Sativam

autem serin, quod est minus et venosius.

XXX. Cichorum refrigerat in cibo sumtum, et illitum collectiones, succusque decoch ventrem solvit Jorineri, etrembus, etstomaclasprodest. Item si la aceto decoquatur, urinæ tormina discutit. Item morbum regium e mulso, si sine febre sit. Vesicom adjuvat. Muherum quidem purgationibua decocium in aqua adeo prodest, ut emortnos partus Irabat. Adjiciunt Magi, succo totius cum oleo peranctos favorabiliores fieri, el quæ velmt, facilius impetrare. Quod quidem propter singularem salubritatem aliqui chreston appellant, alii pancration.

XXXI. Et silvestre gemis, alli hedypnoida vocant, lations folis. Stomachum dissolutum adstringit cocla; crudaque sisht alvum; et dysenteriers prodest, magis cum iente. Rupta el convulsa atroque genere pavantor, Item

quibus gendura valetudinis nunho effluat. t AXXII Seris et ipsa lactueae similiora, d'iorum ge-

nerum est : silvestris melior. Nigra ista, et meliva; deterior biberna, et candidior : utraque amara, stomacho utilissima. præcipue quem humor voxat. Cum aceto in cibo refrigerant velithtæ; disculiuntque et alios, quain stomach. Cum polenta silvestrium radices stomachi causa sorbeutur: et cardiacis illinuntur super smistram manunam ex aceto. Omnes has et podagricis utiles, et sanguinem reprientibus : item quibus gentura fluat, afterno dicrom poto. Petronius Diodotus, qui Anthologoumena scripsit, in totom damnavit seriu multis modis arguens. Sed aliutum ompum opinio resistit.

XXXIII. (1x.) Brassica laudes longum est exsequi, I quam et Chrysippus medicus privatim volumen ei dicaverit, per singula membra hommis digestum, et Dieuches: ante omnes antem Pythagoras el Cato non parrius cele brarint. Cojus sententiam vel co diligentius perseque par est, ut noscatur qua medicina usus sit annis tie, roin, populus. In tres species divisere cam Græci antiquissina Crispam, quani selinoidea vacaverunt, a similitu line apii fol. with, stomacho utilem, alvam medice molti-niem. Alteram learn , latis folius e caule exemitibus. Unde cautodone quidam sucasere, nullius in medicina momenti. Lertia est propine appellata crambe, tenutoribus folies,

amer, mais très-efficace. Caton (De re rust., curit) estime le plus le chou frisé, puis le chou lisse à feuilles grandes, à tige grosse. Il le dit utile aux douleurs de tête, aux brouillards de is vue, aux bluettes, à la rate, à l'estomac, aux stants precordiaux, eru avec du vinaigre, du mel, de la coriandre, de la rue, de la menthe, de aracine de silphion (xix, 15), et pris le matinàla use de deux acétabules (O litr., 126); la vertu en si, assure-t-il, si grande, que celui qui pile ce adange se sent devenir plus fort : aussi veut-il qu'on le prenne plié avec ces ingrédients, sinon gion mange du chou avec cette sauce. Contre la rette et les maladies articulaires, en faire des applications avec un peu de rue, de coriandre, de Riet de la farine d'orge; employer l'eau de la décoction '12), qui est d'un merveilleux secours pour les perfs et les articulations, en fomentation 13). Pour les plales anciennes et récentes, même pour les carcinomes, qui ne peuvent être gueris par nul autre médicament, il recommande de faire des fomentations avec de l'eau chaude. a puis d'y appliquer deux fois par jour du chou ple; il dit qu'il faut traiter de même les fistales et les luxations; que le chou appelle au dehors les tumeurs (14) et tout ce qui a besoin d'étre dissipé; que bouilli il empêche les rêves et les scilles, si à jeun on en mange beaucoup dans de l'hutle et du sel; que si, bouilli, on le fait bouillir une seconde fois, il guérit les tranchées ( De re rust., cavi et cavii), avec l'addition d'buile, de sel, de cumin et de polenta; que u on le mange ainsi sans pain, il est plus avantageux; que, pris avec du vin noir, il lat couler la bile ; que l'on garde même l'urine de celui qui a mange du chou, et que chauffée ele est un remede pour les nerfs. Je rapporterai

ici les paroles mêmes dont Caton s'est servi :

" Si vous lavez les petits enfants avec cette urine,
ils ne deviennent jamnis faibles. " Il conseille
aussi d'instiller dans les oreilles le suc tiède du
chou, mêlé à du vin; il assure que cela est bon
pour la dureté de t'ouie, et que le chou guérit
l'impétigo sans ulcères,

XXXIV. Puisque nous avons déjà cité Caton, 1 il convient d'exposer aussi les opinions des Grees, mais seulement dans les choses que cet auteur a omises. Ils pensent que le chou non complétement cuit évacue la bile et relâche le ventre, et que cuit deux fois il le resserre : qu'ennemi des vignes, il combat les effets du vin (xx, 36); que si on en mange avant de boire, il prévient l'ivresse, et qu'il la dissipe pris après boire; que cet aliment éclaireit beaucoup la vue, mais que le sue du chon eru produit encore mieux cet effet, même si l'on ne fait que toucher avec ce suc et du miel attique le coin des yeux; que le chou est de tres-facile digestion, et que cet aliment purge les sens. L'école d'Érasistrate crie qu'il n'y a rien de plus utile à l'estomac et aux nerss : aussi recommande-t-elle de le donner aux paralytiques, à ceux qui trembient, et à ceux qui crachent du sang. Hippocrate ( De morb. mul., 11 ) le donne cuit deux fois avec du sel aux personnes affectées de flux céliaque et aux dyssentériques. Il le 2 donne encore pour le ténesme et les reins; il pense que cet aliment augmente la quantité du lait chez les nouvelles accouchées, et favorise les menstrues ( De morb. mul. , 1 , 73 et 74 ; De nat. mul., 29 et 31 ). La tige mangée crue expuise aussi les fœtus morts. Apoliodore pense qu'il en faut prendre la graine ou le suc contre l'empoisonnement par les champignons. Philistion

et samplimbus, dentessimisque: amarior, sed efficacistima. Cato exispam maxime probat, dein lervem grandibus tolos, cante magno. Prodesse tradit capitis doloribus, ocubrum calignii scintillationique, lieni, stomache, przecordis, rrudam es aceto et melle, coriandro, ruta, menta, lucia radicula, suntam acetabulis duolius matutino; tantamque esse vim, ut qui terat hæc, validiorem fieri 300 minist Ergo vel cum his tritam, sorbendam, vel ex ber intractu sumendam. Podagræ autem morbisque articolarus illim com rutæ, coriandri, et salis mica, hordei finna. Aqua quoque ejus decoclæ, nervos articulosque ont- parari, si foveantur; vulnera, et recentia, et vetera, culum carcinomata, quie nullis ahis medicamentis sanari posset, fovert prins aqua calida jubet, ac bis die tritam sapont, sie cham fistulas, et luxata; et lumores evocari, queque discuts opus sit. Insomnia etiam, vigiliasque tollere decoctam, ai jejuni edant quamplurimam ex oleo, et sale. Tormina, si decocta iterum decoquatur, addito deo, sale, ommino, pobenta Si ita sumatur sine pane, anos profuturam. Inter reingua bilem defrahi per vinum egrum pota. Quin et urinam ejus qui brassicam esitaverit, mervari, calefartamque pervis remedio esse. Verha ipsius subjiciam, ad exprimendam sententiam: Pueros pusillos si laves es urins, numquam debiles fieri. Auribus quoque ex vino succum brassica tepidum instillari suadet; idque etiam tarditati sudientium prodesse asseverat: et impetigines cadem sanari sine liulcere.

XXXIV. Græcorum quoque opiniones jam et Catonis 1 causa pani convenit, in its dumtaxat, quæ ille prætermiserit. Biles detrahere non percoctam putant. Item alvum solvere, camdemque bis coctam sistere. Vino adversari, ut inimicam vitibus. Antecedente in cibis caveri ebrictatem, postea sumta crapulam discuti. Hunc cibum et oculorum claritati conferre multum : succum vero crudas vel angulis tantum tactis cum attico melle, plurimum. Facillime concoqui, ciboque eo sensus purgari. Erasistrati schola clamat, nihil esse utilius atomacho nervisque, ideo et paralyticis, et tremulis dan jubet, et sangumem exscreantibus. Hippocrates culiacis et dysentericis bis coctam cum sale. Item ad tenesmon, et renum causa : lactis quoque ubertatem puerperis hoc cibo sieri judicans, et pur- 2 gationem feminis. Crudus quidem caulis si mandatur, partus quoque emortuos pellit. Apollodorus adversus fungorum venena semen aut succum bibendum censet.

PLINE.

donne le suc aux malades affectés d'opisthotonos, dans du lait de chevre, avec du sel et du miel. Je trouve que des goutteux ont été gueris en mangeant du chou et en buvant la décoction de cette plante. Cette décoction a été donnée aux cardiaques (15) et aux epileptiques, avec addition de sel; elle a ete donnée contre les affections de la rate, dans du vio blanc, pendant 3 quarante jours. D'apres Philistion, la suc de la racine crue doit être donné en gargarisme et en boisson dans l'ictere et dans la phrenitis; contre le hoquet, avec la coriandre et l'aneth, le miel et le poivre dans du vinaigre; en topique, le chou sert contre les goutlements d'estomac; l'eau même de chou avec la farme d'orge est un remede contre les morsures des serpents, les ulcères sordides et anciens, ou bien le sue dans du vinaigre ou avec du senugrec. C'est aussi de cette facon que quelques-uns en font des applications sur les articulations et sur la goutte. Appliqué, le chou guerit les épinyetides et toutes les affections ser-4 pigineuses, et aussi les éblouissements soudains; mangé dans du vinaigre, il guérit encore ce dernier accident. Appliqué seul, il guérit les sugiliations et les autres lividités; les lèpres et les psores, avec de l'alun roud dans du vinaigre : de cette façon encore il empêche la chute des cheveux. Epicharme assure qu'en application il est très-bon pour les affections des testicules et des parties génitales, et meilleur encore avec de la fève pilée; bon dans les convulsions, avec de la rue; contre la chaleur febrile et les affections d'estomac, avec la graine de rue; et aussi pour la sortie de l'arriere-faix, et contre les morsures de la musaraigne (16). La poudre des seuilles seches purge par le haut et par le bas. XXXV. Danstoutes les especes de choux la partie

la plus agréable à manger est la cyma (xtx, 41); mais on ne s'en sert pas en médecine, parce qu'elle est difficile à digérer, et contraire aux reins. Il ne faut pas omettre que l'eau de la décoction, vantée pour tant d'usages, exhale, répandue à terre, une mauvaise odeur. La cendre des tiges seches de chou est mise au rang des substances caustiques; on s'en sert contre la covalgie, avec de la vicilie graisse; appliquée comme liniment, en guise d'épilatoire, avec du silphion (xxx, 15) es du vinaigre, elle empêche les poils arraches de repousser; on la prend chauffée dans de l'huile, ou bouillie seule, dans les convulsions, les ruptures intérieures, et les chutes de haut. Est-co à dire que le chou n'a aucun inconvenient? Les mêmes auteurs nous apprennent qu'il rend l'haleine mauvaise, et qu'il nuit aux dents et aux geneives. En Egypte on ne le mange pas, cause de son amertume.

XXXVI. Caton ( Dererust., CLVII ) vante infiniment plus les effets du chou sauvage ou erratique, au point d'affirmer que la poudre de ce chou desseché, recueillie dans une boîte à parfums, suffit, même flairée sculement, pour guérit les affections et la mauvaise odeur des narines D'autres nomment ce chou pêtré; il est tres-opposé au vin; car la vigne le fuit par-dessus tout (xx, 34; xxiv, 1), et meurt si elle ne peut le fuir. Il a des fauilles uniformes, petites, ronder lisses: ressemble au chou cultivé, est plus blanc d plus velu (lepidium latifolium, L.). D'apres Chry sippe, il remedie aux flatuosités, à la melancolie, aux plaies récentes, avec du miel, et on ne doit pas l'ôter avant le septième jour; pilé dans de l'eau, aux scrofules et aux fistules. Suivant d'autres, il met un terme aux ulcérations serplgineuses, dites noma; il consume les excroissances

Philistian opisthatonicis succum ex lacte caprino cum sale el melle. Invenio et a podagra liberatos edendo eam, decoctaque jus bibendo. Hoc el cardiacis datum et comitialibus morbis aildito sale. Hem apleumis in vino albo J per dies xu. letericis, nec non el phreneticis radicis crudæ succum gargarizandum lubendumque demonstrat. Contra vero singultos cum coriandro et anetho, mello ac pipere, ex aceto. Illitani quoque prodesse inflationibus stomachi. Item serpentium ictibus, et sordidis hulceribus, ac vetustis, vel ipsam aguam cum hordeacea farina : succum ex aceto, vel cum feno graco. Sic aliqui et articulis, podagriaque imponunt. Epinycudas, ac qualquid aliud scepit in corpore, imposita levat. Item repentinas caligines : has et si manditur ex aceto. Suggillata vero et alius livores pura illita. Lepras et psoras cum alumine rotundo ex aceto. Sic el fluentes capillos retinet, Epicharmus testium et genitalium malis hanc utilissimo impoui asserit. Efficacius eaindem cum faba trita, ftem convulsis cum ruta. Contra ardorem sebrium et stomachi vitia cum rutar semune : et ad secundas, et muris arabet morsus; foliorum aridorum farina alterntra parte XXXV. Ex omnibus brassicæ generibus suavissuma e cyma, etsi inuthis habetur, deficulis in cuquendo, et reaibus contraria. Illud quoque non est omitiendum, aquandecoctæ, ad tot usus Isudatam, faeten humi efficant Stirpium brassicæ aridorum cinis, inter caustica intelligitur. Ad coxondicum dolores cum adipe vetusto. At cox lasere et acelo in vicem psilottiri evulsis illitus pilis nasci alius prolibet. Bibitur et cum oleo subfervefactus, vel per se elixus, ad convulsa et rupta intus, lapsunque ex alto. Nulla ergo sunt crimma brassicæ? Immo vere apud eosdem anime gravitatem facere, dentibus et gingiva nocere: et in Ægypto propter amaritudinem non estur.

XXXVI. Silvestris, sive erraticæ, immenso plus cifectulaudat Cato—adeo ut andæ quoque facinam in olfactormodlectam, vel odore fantum naribus rapto, vitia earum graveleutiamque sanare affirmet. Hanc alii peti eram vocaut, le micissimam vino, quam praccipue vitis fugiat; aut si nopossit fogere, mortatur. Folia habet una, parva, rotunde levia, plantis oderis similior, candidur saliva, et la sutior. Hanc inflationibus mederi, metancholicis quoque ac vulneribus recentibus, cum melle, ita ne solvantur and diem septimium—atrumis, fistulia, in aqua contribus

il rend unles les cicatrices; mâché cru avec du miel, il guérit les ulcérations de la bouche et les amygdalites; la décoction, en gargarisme avec do miel, produit le même effet; trois parties avec deux d'alun dans de fort vinaigre, appliquées à l'extérieur, guérissent les psores et les lèpres Invetèrees. Épicharme dit que contre la morsure du chien enrage il suffit d'en faire des applications; qu'avec du silphion et du fort vinaigre, ce moyen est plus rifficace; qu'il tge les chiens, si on le leur fait manger dans de la viande. La graine de cette plante est bonne contre les emposennements parles serpents, les champignons, le sang de taureau. Les feuilles, cuites et prises aliment, ou crues et appliquées avec du soufre et du nitre, sont bonnes contre les engorgements de la rate, ainsi que contre l'endurcissement des mamelles. On guérit le gonslement de la luette en la touchant avec la cendre de la rarine; cette cendre, appliquée avec du miel, reprime les parotides; elle guérit les morsures des serpents. Nous n'ajouterons plus qu'une seule pruve, grande et admirable, de la force du chen : dans tout vase où l'on fait bouillir l'eau, les incrustations, tellement adhérentes qu'on ne peut les ôter, tombent, si l'on y fait cuire du chou.

XXXVII. Parmi les choux sauvages est aussi la lapsana (suapis incana) (xix, 41), haute d'un purd, aux feuilles velues, très-semblables à celles du navet; la fleur est plus blanche. On la mange cuite; elle adoucit et relâche le ventre.

AXXVIII. Le chou marin (convolvulus soldawith, L.) est celui qui purge avec le plus de force; on le fait cuire, à cause de son acroté, avec le la chair grasse; il est fort contraire à l'estomac. AXIA. En médecine on donne le nom de seille

male à la blanche, et de seille femelle à la noire (xix, 30). La scille la plus blanche est la meilleure. On ôte les enveloppes seches, on coupe par morceaux ce qui reste de vif, ou suspend ces morceaux, enfilés à une certaine distance les uns des autres; ensuite les morceaux, ainsi séchés, sont mis dans une jarre du plus fort vinalgre, suspendus de manière à ne la toucher d'aucun côté. Cela se fait quarante-huit jours avant le solstice d'été. Puis, la jarre, fermée avec du plâtre, se met sous des tuiles qui reçoivent le soleil pendant toute la journée. Quarante-huit? jours apres, on enlève la jarre, on ôte la scille, on transvase le vinaigre. Ce vinaigre éclaircit la vue; il est bon pour les douleurs d'estomac et de côté, pris en petite quantité tous les deux jours; mais la force en est si grande, que, pris à trop forte dose, il met pendant quelque temps dans un état semblable à la mort. La seille est boune aux gencives, aux dents, même mâchée seule; prise dans du vinaigre et du miel, elle expulse le ténia et les autres vers intestinaux. Mise frafche sous la langue, elle empêche les hydropiques d'être altérés. On la fait cuire de plusieurs facons: dans un pot luté ou enduit de graisse que l'on met dans une tourtière on dans un four, ou par morceaux dans la poèle. On la fait sécher crue, & et puis cuire par morceaux dans du vinaigre; alors on l'applique sur les morsures des serpents. Rôtie, on la nettoie, et puis on en cuit de nouveau l'intérieur dans de l'eau. Ainsi cuite, elle s'emplotechez les hydropiques, comme diurétique, à la dose de trois oboles (2 gr., 25), dans du miel et du vinaigre; elle s'emploie de la même facon contre les engorgements de la rate et les affections d'estomac où les aliments ne sont pas supportés, pourvu

Occuppus auctor est. Et alii vero compescere mala corpure quar serpant : nomas vocant. Item excrescentia ab- re. Cicatrices ad planum redigere. Oris hulcera et co.las, manducatam el coctam, sueco gargarizato cum me... tollere Hempsoras et lepras veteres, ipsius tribus par-Las com duabus aluminis in aceto acri illitis. Epicharmus atis issee cam coulra canis rabiosi morsum imponi. Melius o cam losere, et aceto acri. Necari quoque canes ea, si betur, ex carne. Semen ejus tostum auxiliatur centra serpentes, fungos, tauri sangumern. Folia cocta splenicis in ata data, et cruda illuta cum sulphure et nitro prosunt. Hent same seem duritie. Radicum ctais uvæ in faucibus tumenti Lain medetur , et parotidas cum melle illitus reprimit : erzenhum morsus sanat. Virium brassica: unum et mao.cm argum-ntum addennis, et mirabile. Crustae si ococcent intus tasa ominia, in quibus aquie fervent, in halmon, ut non sit eas avellere, si brassica in ils deco-

IXIVII. Inter silvestres brassicas et lapsana est, peble attitudinis, hirsutis folius, napi simillimis, nisi canot resset flore Coquitur in cibo. Alvum lenit et mollit. IXIVIII. Marina brassica vehementissime ex omnibus erim ciet. Coquitur propter acrimoniam cum pingui oros, stomacho intimicissima.

XXXIX. Scillarum in medicina alba est quæ masculus, 1 femina nigra. Quæ candidiesima fuerit, utilissima erit. Hujo aridis tunicis direptis quod reliquum e vivo est, consectum suspenditur lino, modicis intervallis. Postes orida frusta in cadum aceti quam asperrimi pendentia immerguntur, its ne ulla parte vas contingant. Hoc fit ante solstitium diebus xuvin. Gypso deinde oblitus cadus ponitur and tegalis, totius diei solem accipientibus. Post eura nu- 2 merum dierum tollitur vas, scilla eximitur, acetum transfunditur. Hoc clariorem oculorum aciem facit, Salutare est stomachi laterumque doloribus, parum sumtum binis diebus. Sed tanta vis est, ut avidius baustum exstinctm animæ momento aliquo speciem præbeat. Prodest et gingivis, et dentibus, vel per se commanducata. Tineas et reliqua ventris animalia pellit ex aceto et melle sumta. Linguize quoque recens subjecta præstat, ne hydropici sitrant. Coquitur plurimis modis : in olfa, que conficiatur in clibanum aut furnum, vel adope aut luto illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccatur, deinde conciditur, 3 coquiburque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, et medium ejus iterum in aqua coquitur. Usus sic coctæ ad hydropicus, ad urinam ciendam tribus obolis cum melle et aceto potre. Item ad splenicos, et stomachicos (si non sentiant hulcus), quibus innatet cibus.

authore. Un cataplasme de femilies de scille, qu'ou n'ête qu'un bout de quatre jours, dissipe les scrufules. Cuite dans l'huile, et en application, la scalle guerit les furfures de la tête et les ulcérations housides. On la sert aussi sur les tables, cuite dans le miel , surtont pour aider à la diges- } tim. De cette façon encore, elle purge l'intérieur. Megacrit les rhogades des pieds, cuite dans l'huite et métée a la resine. Dons le lumbago, ou en applique la graine dans du miel. Pythagore dit que la scille, suspendor su lintona de la porte, ferme l'acces aux malefors.

1 – XL. De reste, his bulles dans de vinnigre et da 🗎 soutre gueriment les plaies de la face. Piles reuis. haibus de la curimière et de la farine. Theodore : des cuisses, et les vergetures que le feu y prodi gre : his craptions a in title , ever les heilles dans , il ajoute que houillis lis sont moins hous q du viu autragent ou dans un coef. Le même un- i ritis, et que le defant commun de tous les ball teur applique les hulles sur les opiphens : c'est | est d'être de déficile digestire. 2 de la même façon qu'il tenite l'ophthalmie. Les XII. Les Grees appellent bullion (souscouré halbes, surfact coux qui sont rouges, fant disou, comme Dunnius le prenezh, avec du viz mielle: 🤄 fenilles noires , et plus Jeogues que les autres.

qu'il n'y ait pas d'eleère; elle s'omploie contre | testicules. Pour les doulours des articulations, on les tranchees, l'intere, les vicilies toux avec les mête à la forine. Cuits dans le viu et appliqués sur le ventre, ils ramelliment les engargements des viscires. On les donne dans du vin compé d'enu de pinie contre in dystenterie; avec le silabion URL, 15', en pilmies de la grouseur d'une feve, contre les convelsions intérieures ; hroyés, on en fait desapplications pour arrêter la susur. Ils sont bons pour les norfs : sont les donne-t-en aux paralytiques. Les bulbes roux guériment très-prompte- 3 ment, avec du miel et du sel, les enterses des pieds. Ceux de Megare "XXX, 36" sont tres aphrodisinques. Conx des jurdins activent l'accouchement, pris avec de vin emit on de vin de raisie sec. Les bulbes survages pris en pilules avec le sighion guerientet les plaies et les affections des ils genriment les contractions des nerfs ; dans du : ixaestins. La graine provenant des bulles cultivés vin , le partigo ; avec du miel, les morsures des ¿ se hoit dans du vin-contre les piques-des araichiens : dans cross, Étanistrate vent qu'on les mête : gaces pholonges. Ces builles ens-mêmes dans avec de la paix : le même autour assure qu'appli- du vinnière s'appliquent contre les morantes quis avec de mid in arrêtent l'econômicat de des serposts. Les anciens en fainnient prendre la g: d'autres, en cas d'epistaxis, juignent aux l graine aux faus. La fieur pilerenleve les taches guerit les licheus avec des hultes dans du vinni- Diecles croit que les hultes affaibliment la ven;

paralise les defectamiles du visage, si l'an s'en et à bulles ronges; on la dit surveillementant fonte au soni ever du miel et du mère : le loction. Donne pour les plaies, mais sendment les plaies avec du vin se du cancombre cuit ; its sunt mer- recentes. Le bulle jampaille \ qu'en appelle vellement utile dans les blemares, on srois, y conclupe, a conse de l'effet qu'il produit, a les

mais à faut un les colores que le cinquient jour. 🐪 XIII. 🔞 Les asperges pommet pour on all- ( Le mine autour les complete pour traiter le frac-ment tres-ben à l'extenne. Avec addition de cuture de l'oreille et les engargaments pitalment des - zon , elles dissipent les guadaments de l'estamae

l'intensa, regios manhos, tenant, veleven com sonjaros. mantit et infor etromos, quadrans diebus mainta. Europes capita , et industra remanda. Illia, et objet socia. fees cents . « beines un quite d'a moit dis grate, marme at autonom factor. Ser et métaines parqué. Empre poisser sancé se anno exch., et meste busines. Serons que lembarem, delec; es mole supendor. Pythopous seillen, se lemne proper pr-per sompenson senheren medicaterate accorden pai-Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, whic

II. Contract balls or note of supleme valuables in the mainten. For it was tell reviews authorises. of an operation is not made, an operation Ex-quition plant raw post. Suspenses, since on account to the Man case made, a.K., a e melous func, permulyant C lesses réferent. Prendres et letteux et rein luides unter et eruspenten it under, une voer mentjen, mit etc. et delles combants som Mind, et un bescheide eve et bedes guphers som Muck, et se besteder. 9 moster Aire vin put som v ben, garon roboder moster, n son illit mer mele et nive, anendant de-Septem one van . mit onome mich. Valeriles henom mer present per er mit at Demon , et mitte , et quant de arreste: lintas el aucogo fonta cont. el te-

face phales : a secondorum datellus winces face In vise cast illit vests, feebour percerbares qualland. L'emplement in van en apar coloné temperate n white adding entire come extension has not todine. Mi makerete ton illumiter. Neven util el municipalis alment. Lorente ur profitos, qui sunt sun en g auer stand cure mole et sale. Vermen me in. ch Report standard : hortonic, pertent cam sign and para munit." all'estrar, miarante un physic di vidit, cont alphar pinelle Artecuta maine. El militare a santa contra pinellagia dilater se vant lpri en anto Minister contra mepantum nette. Somen antique dilateribus impmushes dated. Fire believes to be stress man Vereichtunger und dette gemeint. Durcht och beloter al as pena. Lines asse mens stille one officit, et Mich canon et v. managarque minte. La Robinse d'inc venet de un paració delle.

rencende table. But mediter reporting more stills in her remittes. Rules once remittenes went it dlecte , tales tathet sugre : sesses leaguers.

N.B. 1. Thiswans stemache abus squarage two-fi-denter County Queen audits salistants, stemach 46-

et du colon. Elles éclaireissent la vue; elles relàchent doucement le ventre; elles sont bonnes pour les douleurs de la poltrine et de l'épine, et pour les affections des intestins, cuites avec addition de vin. Pour les douleurs des lombes et des rrios, on en fait prendre la graine à la dose de trois oboles, avec une égale quantité de cumin. Elles ont aphrodisiaques. Elles constituent un excell'est diurétique, mais elles ulcerent la vessie. La nane pilée et prise dans du vin blanc est vantée puplusieurs auteurs comme chassant les calculs, t calmant les douleurs des tombes et des reins. Oselques-uns font boire cette racine avec du vin doux, pour les douleurs de matrice. Bouitlie dans davinaigre, elle est bonne contre l'eléphantiasis. On assure qu'une personne frottee avec l'asperge plee dans de l'huile n'est pas piquée par les

XLIII. L'asperge sauvage (asparaque acutifohus, L. estappelee parquelques-uns corruda (17), par d'autres asperge de Libye, par les Athéniens ormenum (xix, 42). Elle a pour toutes les affectons qui viennent d'être enumérees une vertu des puissante, et d'autant plus grande qu'elle est sus blanche. Elle guérit l'ictere. On conseille de bure a la dose d'une hemine l'eau ou elle a bouilli o htr., 27', comme aphredistaque; la graine avec l'aneth, à la dose l'une et l'autre de trois oboles 3,2 gr., 25), est aussi aphrodistaque. La decoction se donne contre les morsures des serpents. La racine mêlee à celle du marathrum (fenouit) est au nombre des secours les plus efficaces. Dans les cas d'hematurie, Chrysippe recommande de donner tous les cinq jours la grame d'asperge, de persil et de cumin a la dose de trois oboles dans deux cyathes (o litr., 09) de vin. Il enseigne que de cette façon la graine est contraire aux bydropiques, bien qu'elle soit diurétique; qu'elle est aussi antiaphrodisiaque; qu'elle est nuisible à la vessie, a moins d'avoir bouilli, et que si on donne aux chiens l'eau où elle a bouilli, on les fait périr; que le suc de la racine bouillie dans du vin est un remede pour les dents, gardé dans la bouche.

XLIV. (x1.) L'ache est genéralement estimée. 1 Elle nage en grande quantité dans les sauces, et est particulierement recherchee dans les assaisonnements. C'est un secours merveilleux pour les ceoulements des yeux et pour ceux des autres parties, soit appliquée sur les yeux, qu'on bassinera en outre de temps en temps avec la décoction chaude, soit pilée et appliquée seule ou avec du pain ou de la potenta. On retablit avec l'ache fraiche les poissons qui deviennent malades dans les viviers. Au reste, il n'y a aucune production 2 de la terre sur laquelle les opinions des savants soient plus diverses. On distingue l'ache en mâle et en femeile. D'après Chrysippe, l'ache femelle a les feuilles dures et plus frisées, la tige grosse, la saveur acre et chaude; d'après Dionysius, elle est plus foncée, à racines plus courtes. et engendre des vermisseaux. Tous deux disent qu'il ne faut admettre ni l'une ni l'autre parmi les aliments; que c'est même un sacrilege, attendu que l'ache est consacree aux repas funebres des morts : its ajoutent qu'elle nuit à la clarte de la vue; que la tige de l'ache femelle engendre des 3 vermisseaux; que pour cette raison ceux qui en mangent deviennent steriles, hommes ou femmes; que les enfants qui tettent des nourrices mangeant de l'ache deviennent épileptiques ; toutefois que l'ache male est moins malfaisante : c'est pour cette raisou qu'on ne la met pas au nombre des plantes nesastes. Les seuilles en cataplasme amollissent les engorgements durs des

que discutiunt : tidem oculis claritatem afferunt. Ventrem lenter molicunt. Pectoris et spinæ doloribus, intestino-tumque vitus prosunt, vino quium coquuntur addilo. Ad lemborum et renum dolores, semen trium oblorum ponore, pari cumunt bibitur. Venerem stimulant. Urmain cent utilissime, præderquem vestesm exhulcerant. Badix quoque, plorimorum prædicatione, trita, et ex vino alho tota, calculos quoque exturbat, lumburum et renum dolores sedat. Quidam et ad vulvae dolorem radicem cum rino dulci propinant. Eadem in aceto decocta contra elephantiasin prodicit. Asparago trito ex eleo perunctum pingi ab apulous negant.

XI.III Silvestrem asparagum aliqui corrudam, aliqui Libycum vocant. Attici hormenum, liujus ad aupra dicta amnia efficacior vis, et candidiori major. Regium morbium extenuat. Veneris causa aquam eorum decuctam libi jubent ad hemicam. Ad idem et semen valet cum anetho, a ternia utriusque obolis. Datur et ad serpentium ictus succus decoctus. Radix miscetur radici marathm inter efficaciona auvina. Si sanguis per urinam reddatui, semen asparagi, et apu, et cumiurternis obolis in vini cyathis duotus, quinta diebus, Chryalppus dari jubet. Sic et hydropl-

cis contrarium esse, quamvis urinam moveat, docet : item Veneri : vesicæ quoque, idsi decoctum : quæ aqua si cambus detur, occidi eos. In vino decoctæ radicis anccum, si ere contineatur, dentibus mederi.

XLIV. (xt.) Aplo gratia in volgo est. Namque rami t largis portionibus per jura innatant, et in condimentis peculiarem gratiam habent. Præteres oculis illitum cum melle, ita ut subinde foveantur ferventi succo decocti, alirsque membrorum emphoris , per se tritum, aut cum pane, vel polonta impositom, mire auxiliatur. Pisces quoque si agrofent in pisciuis, apio viridi cocreantur. Verum apad eruditos non aliud erutum terra in majure sententiarum varietate est. Distinguitur sexu. Chrysippus feminam esse dicit crispioribus foliis et duris, crasso caute, sapore acri et fervido. Dionysius nigriorem, brevioris radicis, vermiculos gignentem : ambo neutrum ad cibos admittendum, immo omnum nefus - nam id defunctorum epulis feralibus dicatum esse : visus quoque claritati inimicum. Caule femanæ vermiculos gigni : ideoque eos qui 3 edermit, sterriescore, mares feminasque. In puerperile vero ab co cibo com tiales fieri qui ubera hauriunt. Innocentiorem tamen esse marem; esque causa est, ne inter nemamelles. De l'eau dans laquelle de l'ache a bouilli est plus agreable a boire. Le suc surtout de la racine, bu avec du vin, apalse les douteurs des lombes; instillé dans les oreilles, il diminue la durete de l'ouie. Par sa graine l'ache provoque l'écoulement de l'urine, le flux menstruel et la sortie de l'arriere-faix; elle rend à leur couleur naturelle les parties meurtries, si on les fomente avec la décoction de la graine; appliquée avec le bianc d'œuf ou cuite dans l'eau et avalée, c'est un remède pour les reins; pitée dans l'eau froide, elle guerit les ulcérations de la bouche. La graine avec du vin, ou la racine avec du vin vieux, brise les calculs de la vessie. La graine dans du vin blane se donne aussi aux ictériques.

XLV. Le mélissophyllon (xx1, 29) est appelé par Hyginus apiastrum. Mais il y a aussi un apiastrum vénéneux en Sardaigne (xxv, 109) (18), condamué de tous; j'en parle parce qu'il faut mettre sous les yeux du lecteur tout ce que les Grecs ont classe sous le même nom.

ALVI. L'olusatrum (xix, 48), qu'on nomme hipposelinum, est contraire au scorpion; la graine prise en boisson guérit les tranchées et les affections intestinales; bouillie et bue dans du vin mielté, elle guérit la dysurie. La racine bouillie dans du vin fait sortir les calculs, et guérit les douleurs des lombes et du côté. Cette plante en boisson et en application guérit les morsures des chieus enrages. Le suc en boisson rechausse les personnes engourdies par le froid. Quelques auteurs sont de l'oreoselinon (sescli annum, L.) une quatrième espece de sélinon: la tige est haute d'un palme, la graine est allongée, et semblable a celle de cumin; cette plante est bonne pour l'urine et les menstrues. L'héléosélinon (céleri sauvage) a

une vertu particuliere contre les arnignées; l'oréoselinon pris dans du vin facilite le flux menstruel

XLVII. (xm.) Une autre espece qui croît dans les rochers est appelee par quelques auteurs petrosélinon (persit); il est excellent contre les vomiques, à la dose de deux cuillerées de suc, avec un cyathe (0 litr., 045) de suc de marrube dans trois cyathes d'eau chaude. Quelques-uns ont ajouté le busélinon, qui differe du celeri cultivé par la brievete de la tige et par la couleur rousse de la racine : les proprietés en sont les mêmes; il est excellent, en boisson et en application, contre les serpents.

XLVIII. Chrysippe a autant déclamé contre ! l'ocimum (basilie?) que contre l'ache (xx. 44). disant qu'il est contrnire a l'estomac, a l'urine, à la clarté de la vue; qu'il cause la folie, les flèvres léthargiques et les affections du foie; que pour cela les chèvres le dédaignent, et qu'il doit être rejeté aussi par les hommes. Quelques-uns ajoutent que, pilé et couvert d'une pierre, il engendre un scorpion (1x, \$1); que, mâché et mis au soleil, il produit des vers. Les Africains prétendent qu'une personne piquee par un scorpion le jour où elle a mangé de l'ocimum ne peut être sauvée. Bien plus, d'autres racontent qu'une poignée d'ocimum pilé avec dix écrevisses de mer ou de rivière attire les scorpions du voisinage. Diodotus, dans son livre Des recettes, prétend que l'ocimum pris en aliment produit des poux. L'âge sui- 3 vant a défendu vivement l'ocimum; on a sontenu que les chèvres en mangealent; que personne n'en avait eu l'esprit troublé; que dans du vin, avec addition d'un peu de vinaigre, c'était un remède contre les blessures des scorpions de terre et le venin de ceux de mer; que l'expé-

fastos frutices damnetur. Mammarum duritiam impositis Iolas canolist. Suaviores aquas potoi incoctom præstat. Succo maxime radicis cum vino lumborum delores miti-

4 gat. Eodem jure instillato gravitatem aurium. Semine urinam ciet, menstrua, ac secundas partos. Et, si foveantur semine decocto, suggillata reddit colori. Cum ori albo illitum, ant ex aqua coctum potumque renibus medetur: in frigida tritum oris hulceribus. Semen cum vino, vel radix cum veteri vino resicae calculos fraogunt. Semen datur et arquatis ex vino albo.

2 XLV. Apustrum Hyginus quidem melissophyllon appellat. Sed et in confessa dominatione est renenatum in Sardinia. Confesse la enim sunt omnia, ex codem nomine apud Griccos pendentia.

1 XI,VI. Olusatrum, quod hipposelinum vocant, adversatur scorpionibus. Poto semine tormenibus, et interancis medetur: itempre difficultatibus urume semen ejus decoctum ex moiso potum. Radix ejus in vino decocta calculos pellit, et lumberum ac lateris dolores. Cams rabiosì morsibus potum et illitum medetur. Succus ejus algentes calcuseit potus. Quartum genus ex codem facigut aliqui orcoselinon, palmum alto frutice ac recto semine, cummo stemb, urume et menstruis efficaz. Heleoselino vis privata couira araneos. Sed et oreoselino feminæ purgantur e vinn.

XLVII. (XII.) Alio genere petroselmon quidam appel-1 fant in saxia natum, præcipium ad vomicas, cochlearibus binis succi additta in cyathum marrubu succi, atque ita aquæ calidæ tribus cyathus. Addidere quidam tusclipon, differens brevitate caulis a sativo et radicis colore rufo, ejusdem effectus. Prævalere contra serpentes potu et intitu.

XLVIII. Ocimum quoque Chrysippus graviter increpuit, inutile stomacho, urine, oculorum quoque claritati.
Præterea insaniam facere, et lethargos, et jocimeris vilva
ideoque capras id aspernari, hominibus quoque lugiendum
censet. Addunt quidam, tritum ai operiatur lapide, accepionem gignere: commanducatum, et in sole positum,
vermes afferre. Afri vero, si eo die feriatur quispiam a
accepiane, quo ederit ocimum, servari non passe. Quin
irumo tradunt aliqui, manipulo ocimi cum cancris decem
marinis vel fluviatilibus trito, convenire ad id scorpiones
ex proxime. Diodotus in empireis, ettam pediculos facere
orami cibum. Sequita aetas acritor defendit: nam id esse a
capras. Nec cuiquam mentem motam: et scorpionum
terrestrium ictibus, marinoru, aque venenis mederi ex vino,
addito aceto exiguo. Usu quoqua compertum deficien-

rence avait montré que l'odeur de cette plante dans du vinaigre était bonne pour les évanouissements et la lethargie; qu'elle rafraichissait ce aqui etuit enflammé; qu'appliqué sur la lête avec de l'huile rosat, ou de l'huile de myrte, ou du vimigre, l'ocimum calmait les douleurs de tête; qu'appliqué sur les yeux avec du vin, il guérisunt l'épiphora; qu'il était bon pour l'estomac; que pris dans le vinaigre il dissipait les gonflements et les slatuosites; qu'appliqué il arrêtait le for de ventre ; qu'il était diuretique ; que de cette from il ctait avantageux dans l'ictere et l'hydropisie; qu'il arrêtait le cholera et les flux d'esmac. Aussi Philistion l'a-t-il donne même dans l'Mection celiaque; et Plistonicus l'a donné cuit tes la dyssenterie et la colique. Quelques-uns int prescrit, dans du vin, contre le ténesme et berachement de sang, et aussi contre l'endurelssement des visceres. On en fait des applicatens sur les mamelles, et il arrête la production lait. Il est tres-bon pour les oreilles des enfints, surtout avec la graisse d'oie. La graine pivérisée, aspiree dans les narines, provoque l'ternoment, et, appliquee sur la têle, les flux w le nez; prise en aliment dans du vinaigre, elle orge la matrice. Mêlée à du noir de cordonnier, de fait disparaître les verrues. Elle est aphrodistague; aussi la fait-on prendre aux chevaux set aux anes lors de la monte. (xiti.) L'ocisauvage a toutes les mêmes propriétés, mais plus actives; il est particulièrement bon jour les affections que les vomissements fréquents entrainent; la racine dans le vin est trèsdicace contre les abcès de la matrice et les moritres des bêtes.

XLIX. La graine de la roquette (brassica maca, L.) est un remede contre le venin du scor-

pion et de la musaraigne; elle chasse tous les lasectes parasites du corps; en friction avec du miel, elle guérit les taches de la peau du visage; avec du vinaigre, le lentigo; avec du fiel de bœuf elle rend blanches les cicatrices noires. On dit que bue dans du vin elle rend moins sensibles aux coups ceux qui doivent subir la fustigation. L'agrément en est tel dans l'assaisonnement des mets, que les Grecs lui ont donné le nom d'euzomon (bonne pour sauces). On pense que la roquette broyée légérement, en fomentation sur les yeux, rend la clarté à la vue; qu'elle calme la toux des enfants en bas age. La racine bouille dans de l'eau fait s rtir les esquilles osseuses. Nous en avons indiqué la propriété aphrodislague (xxx. 44). Trois feuilles de roquette sauvage cueillies de la main gauche, pilées dans de l'eau miellée. et prises en boisson, ont la même propriété.

L. Au contraire, le cresson (lepidium sativum, 1 L.) est autiaphrodisiaque; il aiguise l'esprit, comme nous l'avons dit (xix, 44). Il y en a deux especes. L'une est purgative, et évacue la bile, bue dans l'eau à la dose d'un denier d'argent ; appliquée sur les scrofules avec de la farine de seve, et recouverte de chou, c'est un remède excellent. L'autre espèce est plus foncée; elle purge la tôte, elle nettole la vue; prise dans du vinaigre, elle calme l'émotion de l'esprit; bue dans du vin ou avec une figue, elle guérit la rate; dans du miel, prise chaque jour à jeun, la toux. La graine 2 dans du vin expuise tous les vers des intestins; plus efficacement, avec addition de mentastrum (mentha tomentosa, d'Urv.). Elle est bonne contre l'asthme et la toux, avec l'origan et du vin doux; contre les douleurs de poitrine, bouillie dans du lait de chèvre ; avec de la poix, elle dissipe les tumeurs, et fait sortir les épines enfon-

lius ex aceto odoratum salutare esse. Hem lethargicis, It inflammatis refrigerationi. Illitum capitis doloribus cum basceo , aut myrteo , aut aceto : ifem oculorum ejuphoris apositum ex vino. Stomacho quoque utile, inflationes a ructum ex aceto dissolvere sumtum. Alsum sistere brestum, urmam ciere. Sic et morbo regio et hydropar prodesse. Choleras eo et distillationes stomachi inbort. Ergo ettam collacis Philistion dedit : et coctum mentencis, et cohcis l'historicus. Aliqui et fu tenesmo, s sangument exscreantibus, in vino - duritia quoque præordiorum Illiuitur mammis, exstinguitque lactis prorotam. Auribus utilissimum infantium, præcipue cum lafire anserino. Semen tritum et haustum paribus stermanentamovet, et distillationes quoque capiti illitum : ultas purpat in cibo, ex areto. Verrucas mixto atraacuto sutorio tolhit. Venerem stimulat. Ideo eliam equis bummque admissuræ tempore ingentur. (xiii.) Silvestri como vis efficacior ad eadem omnia : peculiaris ad vitia ne vomitionil us crebris contrabuntur : vomicisque vulva, natrique bestiarum morsus e vino radice efficacissima.

 cet: vitia cutis in facie cum melle illitum. Lentigines ex aceto. Cicalrices ungras reducit ad candorem cum felle bubble. Atomt verbera subituris potum ex vino duritlam quandam contra sensum inducere. In condiendis obsonita tanta est suavitus, ut Graeu euromon appellaverint. Putant subtrita eruca si foveantur oculi, claritatem reatitui: tussim infuntum sedari. Radix ejus in aqua decocta fracta ossa extrabit. Nam de Venere stimulanda diximus: tria folia silvestria eruca sanistra manu decerpta, et trita in aqua mulsa si bibantur.

L. E contrario nasturtium Venerem inhibet, animum pexacuit, ut diximus: duo ejus genera. Alvum purgat, detraint bitem potum in aqua x pondere. Cum lomento atrumis illitum, opertumque brassica, præclare medelur. Alterom est nigrus, quod capitis villa purgat. Visum compurgat. Commotas mentes sedat ex aceto sumtum. Lienem ex vino potum vel cum fico. Tussim ex melle, ai quotidia jejuni sumant. Semen ex vino omnia inte- a atinorum animalia pellit: efficacius additio mentastro. Prodest el contra suspiria el tussim, cum origano et vino dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice, extrahitque corpori aculeor. Et ma-

20 PLINE.

rées dans le corps; en liniment dans du vinaigre, etle fait disparaître les taches; contre les carcinomes, on y ajoute le blane d'œuf; dans du vinaigre, on en fait des applications pour la rate. Dans le miel, elle est tres-utile aux enfants. Sextius ajoute que le cresson brûlé met en fuite les serpents et neutralise le venin des scorpions; que pilé il soulage les maux de tête, et qu'avec l'addition de la moutarde il guérit l'alopecie; que plle, et applique avec une figue, il remedie a la 2 durete de l'ome; que le suc institle dans les oreilles soulage les maux de dents; qu'avec la graisse d'ore il guérit le porrigo et les ulceres de la tête. Le cresson avec du levain fait mûrir les furoncles; il mene à suppuration les charbons et les fait ouvrir. Avec du miel, il mondifie les ulcères phagédéniques. On en foit des applications, avec du vinaigre et la polenta, dans la coxalgie et le lumbago; de la même facon, dans le lichen, ainsi que pour les ongles raboteux : en effet, il a naturellement quelque chose de caustique. Le mellleur est celui de la Babylonie. Le cresson sauvage possede toutes les mêmes proprietés, mais a vec plus d'efficacité.

Ll. La rue quala graveolens, L.) est au nombre des medicaments les plus efficaces. La rue cultivée à les feuilles plus larges et les rameaux plus forts. La rue souvage à des effets violents, et ette est plus active en tout. Pilée et moderement humectee, on en exprime le sue, qu'on garde dans une bolte de cuivre. Donne en trop grande quantité, c'est un poison, surtout celui de la rue de Macédoine, sur les bords du fleuve Aliaemon: chuse singuillere, le suc de la ciguë le neutralise; ainsi il est vrai qu'il y a des poisons de poisons, et le suc de la ciguë protège les mains de ceux qui recoltent la rue. Du reste, c'est un des premiers

ingrédients des antidotes, et surtout de l'antidote de Galatie. Toute espece de rue, scule, a la vertu d'un antidote, si on en pile les seuilles et qu'on les prenne dans du vin; elle est surtout 2 bonne contre l'aconit et le gui, aussi contre les champignons, soit en boisson, soit en aliment; de la même facon, contre les morsures de serpents, a tel point que les belettes (viit, 41), près de livrer combat à ces reptiles, se prémunissent en mangeant d'abord de la rue. Elle est bonne contre les piqures des scorpions, des arnignées, des abeilles, des freions, des guépes, contre les cantharides, les salamandres, et contre les morsures des chiens enrages; le suc, à la dose d'un acetabule, se boit dans du vin ; les feuilles pilees ou mâchees sont appliquées avec du miel et du sel, ou, bouillies, avec du vinaigre et de la poix. On assure que les personnes frottees avec & ce sue on en ayant sur elles ne sont pas atlaquees par ces animaux malfaisants, et que les serpents fujent l'odeur de la rue que l'on brûle. Toutefois la racine de la ruc sauvage, prise avec du vin, est ce qu'il y a de plus essece; on ajoute qu'elle l'est surtout bue en plein air. Pythagore a distingué la rue en mâte et en semelle; la rue mâte a les feuilles plus petites et d'une couleur herbacee; la rue femelle a des feuilles et une couleur plus belles. Le même auteur l'a crue nuisible aux 4 yeux; c'est une erreur, car les graveurs et les peintres en mangent, pour leur vue, avec du pain ou du cresson; les chevres sauvages en maugent, dit on, aussi pour leur vue. Beaucoup se sont guéris de taches sur les yeux en se les frottant avec le suc mélé à du miel attique, ou à du lait d'une femme qui vieut d'accoucher d'un garcon, ou en se frottant le coin des yeux avec le sue pur. En application avec de la polenta, elle

culss illitum ex aceto. Contra carcinomala adjicitur ovorum album. Et henibus illinitur ex aceto. Infantibus vero e melleutilissime. Sextius adjict, ustum serpentes fugare, scenjamibus resistere. Capitus dolores contrito, et alopecias emendari addito sinapi : gravitatem aurium trito i imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in aures succo. Porrighiem et halcero capitus cum alipe anserino. Furonculos concoquit cum fermento. Carb uncolos ad surpurationem perducit, et rumpit. Plugadanas infeccom expurgat cum melle. Coxendicabos et lumba cum polenta ex aceto illinitur; item behent: item insguibus scalaris; quippe natura quis canstira est. Optimum antem Babylonium Silvestri vero ad omna ca effectus insjor.

L1. In praccipuis autemmedicaminubus ruta est. Latiora antive folia, rami fruticostores. Silvestris horrida ad effectum est, et ad omnia nerior. Succos exprimitur, tusa et asperse modier, et in pavide capria asservatur. His copiosior datus veneni maxim olitinet, in Mice long maxime juxta flumen Aliaemonem: mirimque, centre succo exatinguitur, adeo etiam venenorum venena sunt, quat do ciculæ succis predest mambus colligentum rutam. Cælero inter prima miscetur antidotis, præcipueque

Galatica. Quecumque autem ruta et per se pro antidoto valet, foliis tritis, et ex vino sumtis. Contra acouitum maxime, et viscom. Hem fungos, sive in potu detur, sive in cibo. Simili modo contra serpentium fetua, utpote quam mustelæ dimicaturæ cum his, rutam prius edendo se muniant. Valent et contra scorpionum, et contra arsncorum, apum, crabronum, vesparum aculeos, et canthoridas, ac salamandras, canisve rabiosi morsus : acetabeli mensura succus e vino bibitur, et folia trita vel commanducata imponuntur com melle et sale, vel cum acetoet pice decocta. Succo vero perunctos aut eam habentes, ne 1 gant feriri ab his maleticiis; serpentesque, at uratur ruta, aidorem lugere. Efficacissima tamen est silvestris radia cum vino anonta. Earndem adjiciunt efficaciorem esse sub dio polam. Pythagoras et in hac marem minoribus herbacelque coloris folis a femina discrevit : eam lætioribus folis et colore. Idem oculis noxiam putavit : falsum, quoniam s scalptores et pictores hoc cibo utuntur oculorum causa, com pane vel masturito , capræ quoque sitvestres propiler visum, ut aiunt. Multi succo epis cum melle Attico muneti discusserunt catigines, vel cum lacte mulieris puerum eaixe, vel puro succo angulis oculorum tactis. Epi-

guerit les épiphoras. Elle guérit les douleurs de tile, bue avec du vin, ou en application avec du margre et de l'huile rosat; mais si la douleur de tête est invêtérée, avec de la farine d'orge et du vinaigre. Elle dissipe les crudités, les gonflements, les vieilles douleurs d'estomac; elle ouvre la matrice fermée, elle la remet en place quand elle est déplacée : pour cela on l'applique dans du miel sur tout le ventre et toute la poitrine. La rue arec des figues, et bouillie jusqu'à réduction de noitié, prise avec du vin, est bonne contre l'hydropisie. On la prend de la même facon contre es douteurs de la poitrine, des côtés et des lomles, coutre la toux, contre l'asthme, coutre les effections des poumons, du foie et des reins, coatre les frissons. Ceux qui vont boire en font bouillir les feuilles, pour prévenir les maux de lête causés par l'ivresse. Elle est bonne aussi mangée crue, ou culte ou confite. Elle est bonne encore contre les tranchées, bouillie avec de l'hysupe ou prise avec du vin. Elle arrête l'hémoptysie, et, mise dans les narines, l'épistaxis; tenue dans la bouche, elle est bonne pour les dents. En cas de douleur d'oreilles, on instille le suc dans cette partie, en ayant soin de modérer la dose, comme nous l'avons dit, si c'est de la rue sauvage; contre la dureté d'oule et les bourdonnements on l'instille avec l'huile rosat ou avec l'huile de aurier, on avec le cumin et le miel. Le suc de a rue pitée dans du vinaigre s'applique, dans la phremitis, sur les tempes et la tête ; quelques-uns y ont ajouté du serpolet et du laurier, et ea ont frotte la tête et le cou. On l'a fait respirer dans du vinaigre aux personnes en lethargie; ou en a donné aussi a boire dans l'epilepsie la decoction, à la duse de quatre cyathes (0 litr., 18), et avant (19) les acces febriles dont le froid est intolérable ; on

l'a fait manger crue aux gens frileux. Elle est diurétique, même jusqu'au sang; bue dans du ? vin noir doux, elle provoque le flux menstruel, la sortie de l'arriere-faix, et même des fœtus morts, selon Hippocrate, De morb. mul., 1, 128; aussi recommande-t-il d'en faire des applications et même des fumigations pour la matrice. Dans la maladie cardiaque, Dioclès en fait des applications avec le vinaigre, le miel et la farine d'orge; dans l'iléus, avec de la farine bouillie dans l'huile et mise sur de la laine en toison. Beaucoup recommandent de faire prendre deux drachmes de rue seche avec une drachme et demis de soufre, contre les crachements de pus; et trois branches bouillies dans du vin, contre les crachements de sang. On la prescrit contre la dyssenterie, avec 8 du fromage et pilée dans du vin. Concassée avec du bitume, on la fait prendre en potion pour l'essoufflement. On a donné trois onces de graine à ceux qui avaient fait une chute de haut. Une livre d'huile dans laquelle les feuilles ont bouilli, et un setier de vin, composent un liniment pour les parties qui ont été gelées. Si la rue, comme le pense Hippocrate (De diæta, 11, 26), est diurélique, il est singulier que quelques-uns la donpent contre l'incontinence d'urine comme antidiurétique. Appliquée avec le miel et l'alun, elle guérit les psores et les lèpres; avec le strychnon (solanum nigrum, L.), la graisse de porc et le suif de taureau, le vitiligo, les verrues, les scrofules et choses semblables; avec le vinaigre et l'huile, ou la 9 ceruse, l'érysipele; avec le vinaigre, le charbon; quelques-uns recommandent d'appliquer en mêmo temps le silphion, mais ils ne l'appliquent pas pour les pustules des épinyctides. On applique la rue bouillie sur les mamelles gonflees, et, avec de la cire, sur les éruptions dues à la pituite. On

phoras cum polenta imposita lenit. Item capitis dolores pola cura vino, aut com aceto el rosaceo illita. Si vero sit equalica, cum farma hordeacea, et aceto, Eadem crudi-West discutif, mos inflationes, dolores stomachi veteres Vulsas aperit, corrigitque conversas, illità in melle, toto sentre et pectore. Hydropicis cum fico, et decocia ad di-indias partes, potaque ex viuo. Sic hibitur et ad pectoris delires, laterumque, et lumborum, tusses, suspina : pulmonum, jucmerum, remum vilia, horrores frigidos. 8d crapulæ gravedmes decoquuptur folia poturis. Et in tile vel cruda, vel decueta conditave prodest. Item torminten in hyssopo decocta, et cum vino. Sic et sanguinem sult interforem, et narium indita : sic et collutis dentibus s prodest. Auribus quoque m dalare succus infunditur, custodito, ut diximus, modo, in silvestri. Contra tarditalem veno sonduinque, cum rosaceo, vel cum laureo oleo, mi cummo et melle. Succus et phrenelicis ex aceto tribie natilatue in tempora et cerebrum. Adjecerunt aliqui et serpylinin, et laurum, illinentes capita, et colla. Dederunt d ethargicis es aceto olfaciendum. Dederunt et comitiaishus tabendum decoctæ succum in cyathis quatnor, et ante accessiones, quarum frigus intolerabile est; alsiosisque

crudam in cibo. Urinam quoque vei cruentam pellit Ferninarum etiam purgationes, secundasque, cham emor- 7 tuos partus, ut Hippocrati voletur, ex vino dulci nigropota. Ituque illitam et vulvarum causa etlam suffire jubet. Diocles et cardiacis imponit ex aceto et melle cum farina hordeacea. Et contra ileum decocta farina in oleo, et voiterribos collecta. Multi vero el contra purnientas exscreationes siccæ drachmas duas, sulphuris unam et dimidiam sumi censent : et contra cruentas , ramos tres in vino decoctos. Datur et dysenteriou cum caseo in vino contrita : Dederunt et cum hitumine infriatam potioni propter auhelitum. Ex alto lapsis semmis tres uncras. Olei libra vinique sextario illinitur cum oleo coctis foliis partibus, quas frigus adusserit. Si urmam movet, ut Hippocrati videtur, mirum est quosdam dare velat inhibentem potui, contra incontinentiam urma. Psoras et lepras cum melle et alumme illita emendat. Hem vitilignes, rerrucas, strumas, et sunilia, cum strychno et adipe suillo ac taurino sevo. Item iguem sacrum ex aceto et oleo, 9 rel psimmythio : carbinoculum ex aceto. Nonnulli laserpittum una ilhui jubent, sine quo epinyetidas pustulas. curant. Imponunt et mammis turgentibus decoctam, et

l'applique avec des branches tendres de laurier. en cas de fluxion sur les testicules; et elle a une action si spéciale sur ces organes, que la rue sauvage appliquée avec de la vieille graisse guerit, dit-on, les hernies. La graine pilée, appliquée avec de la circ, est un remede pour les membres cassés. La racine de rue en application guerit les epanchements de sang dans les yeux, les cicatrices 10 ou les taches sur toute la surface du corps. Parmi les autres proprietes qu'on lui attribue, il est singulier que, la rue étant de nature chaude, de l'aven de tout le monde, une botte de cette plante bouillie dans de l'huile rosat, avec addition d'une ouce d'aloès, empêche de suer ceux qui s'en frottent, et que prise en aliment elle rende inhabile à la génération; aussi la donne-t-ou dans le flux spermatique, et à ceux qui sont sujets aux réves lascifs. Les femmes enceintes doivent s'abstenir de cet aliment, car je trouve qu'il cause la mort desembryons. De toutes les plantes cultivées la rue est la plus employée dans les maladies des bestiaux soit respirant difficilement, soit blessés par des animaux malfaisants ( et alors on leur verse la rue avec du vin dans les narines), soit épuises par une sangaue avaiée (20) (on leur fait prendre la rue dans du vinaigre) : dans toutes leurs maladies on l'emploie préparée comme pour l'homme en cas semblable.

Lil. (xiv.) Le mentastrum (menta tomentosa, d'Urv.) est une menthe sauvage (xix. 47) différant par ses feuilles, qui ont la forme de celles de l'ocimum et la couleur de celles du pouliot, ce qui fait que quelques uns l'appellent pouliot sauvage. Les feuilles mâchées et appliquées guérissent l'éléphantiasis. Une expérience due au hasard a fait reconnaître cette propriété du temps du grand

Pompée, un malade honteux de cette affection s'étant couvert la figure avec ces seuilles. On les emploie en application et en bolsson contre les scolopendres et les serpents, à la dose de deux drachmes dans deux cyathes de vin; contre les scorpions, avec le sel, l'huile et le vinaigre. On 2 donne encore contre les scolopendres la décoction. On garde contre tous les venins les feuilles sèches, réduites en poudre. Répandu sur le sol, ou brûté, le mentastrum met en fuite les scorpions. En boisson il favorise l'éconlement des lochies après le part; mais avant, il cause la mort des fœtus. Il est très-efficace (21) dans l'orthopnée, dans les tranchées, dans le choléra; en application il est bon dans le lumbago et dans la goutte. On en instille le suc dans les oreilles qui ont des vers; on le boit dans l'ictère; on l'applique sur les tumeurs strumeuses; il empêche les songes lascifa. Bu dans du vinaigre, il expulse le ténia (xx, 50). Contre le porrigo on le met dans du vinaigre, et on s'en lave la tête au soleil.

LIII. La menthe a une odeur qui éveille l'esprit i et une saveur qui excite l'appétit : aussi entret-elle ordinairement dans les sauces. Elle empêche le lait de s'nigrir ou de se cailler : aussi l'ajoutet-on au lait que l'on boit, de peur d'être étoussé par la coagulation de ce liquide. On la donne dans de l'eau ou du vin mielle. On pense que par la même propriété elle s'oppose à la génération, en empêchant la coagulation du sperme. Chez les hommes comme chez les femmes, elle arrête l'écoulement du sang; elle suspend le flux menstruel. Bue dans de l'eau avec l'amidon, elle arrête le flux céliaque. Syriation l'a employée dans le traite-a ment des abcès de la matrice; à la dose de trois oboles dans du vin miellé, contre les obstructions

pituitæ eruptionibus cum cera. Testium vero epiphoris cum ramis lauceasteneris, adeo pecuhari in visceribus his effectu, ut silvestri ruta cum axungia veteri illitos ramicos sanari prodant. Fracta quoque membra semino trito cum cera imposito. Radix ruta sangumentoculis suffusum, et

to toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat. Exreliquis quæ traduntur, mirum est, quim ferventem rulænaturam esse conveniat, fasciculum ejus in rosaceo decoclum addita uncia alocs, perunctis sudorem reprimeres: itemque generationes impedui hoc cibo: ideo in proftovio genitali datur, et Venerem crebro per somma imaginantibus. Præcavendum est gravidis abstineant hoc cibo: necari enim partus invenio. Eadem ex omnibus satis quadrupedum quoque morbis in maximo usu est, sivo dificile apirantibus, sive contra maleicorum animalium ticius, infusa per nares ex vino; aut si sanguisuga exhauserit, ex acelo; et quocumque in simili morborum genere, ut in homine, lengerata.

L.H. (xiv ) Mentastrum silvestris menta est, differens specie foliorum, quae sunt figura ocumi, pulego colore. Propter quod qui lam allvestro pulegona vocant fis commanduralis et impositis sanari elephantiasin, Magni Pompeti otale, fortuito cujusdam experimento propter pudorem facie illita compertum est. Eadem illimuntur bibunturque a l'errus scolopendras, et serpentium iclus, drachmis duabus in vini cyathis duabus. Adversus scolopendras 2 jus decocti, adversus omnia venena servantur folta arida, ad farince modum. Substratum vel accensum fugat etiam scaupiones. Poturu feminas purgat a partu: sed partus nevat. Orthopooicis, torminihus, choleris, efficaciasmum, item lumbis, podagris impositum. Succus auribus veriminosis instillatur, fo regio morbo biblitar. Strumis illimitur. Son ma Veneris indubet. Tineas pellit ex scelo potum. Contra porriginem ex aceto infunditur capiti in sode.

I.HI. Mentæ ipsius odor animum excitat, et sapor avi-tiditatem in cibis, ideo embanimatum mixturæ familæris. Ipsa acescere, aut coure, deuscrique lac non pattur. Quare lactis potiombus additur, ne hojus coagulati potu strangulentur. Datur in aqua aut muiso: caidem vi ressitere generationi creditur, cohibendo genitalia denseri. Æque maribus ac feminis sistit sanguinem: et purgationes feminarum inhibet: cum amylo ex aqua pota, cuchacorum impetus. Syriation et vomicas vulvæ curavit illa. Jocine-arum vitia ternis obolis ex mulso datis. Item sanguinem ex-

du fole; en potage, contre l'hémoptysie. Elle guént merveilleusement les ulcerations à la tête ron les enfants. Elle dessèche la trachée-artère gund elle est humide, et la resserre quand elle est seche. Dans le vin miellé et l'eau, elle purge la phuite corrompue. Le suc est utile à la voix dans les combats de la parole, mais seulement pres immédiatement auparavant. On l'emploie es gargarisme dans les gonflements de la luette, en y ajoutant de la rue et de la coriandre dans du Lit. Avec l'alun il est bon contre l'amygdalite : avec du miel, contre l'apreté de la langue; seul, cotre les convulsions interieures et les affections de poumon. D'apres Démocrite, avec le suc de made il arrête le hoquet et le vomissement. Le suc de menthe fraiche, aspiré par le nez, guént les affections des narines. Pilée et bue dans de vinaigre, la menthe guerit le choléra et les durions interieures du sang; appliquée avec de la polenta, l'ileus et la tension des mamelles. On en fait des applications sur les tempes dans la douleur de la tête. On la prend contre les scolotendres, les scorpions marins et les serpents. On Spplique sur les epiphoras et toutes les éruptions de la tête, ninsi que sur les affections du siège. Elle empêche les écorchures (dues à l'equitation ou à d'autres exercices], même tenue seulement a la main. On l'instille avec du vin miellé dans les oreilles. On assure qu'elle guérit les affections de la rate si on y goute dans un jardin pendant neuf jours de suite sans l'arracher, et si en y mordant on dit qu'on fait cela pour se guérir la rate; que séchee, réduite en poudre, une plucée dans de l'eau calme la douleur d'estornac; et que prise o boisson sous cette forme elle expulse les vers alestinaux.

LIV. Le poullot (menta pulegium, L.), non

moins que la menthe, rappelle à elles les personnes en défaillance : on garde les branches de l'une et l'autre plante dans des bouteilles de verre pleioes de vinaigre. Pour cette raison, Varron a pronoucé qu'une couronne de pouliot méritait mieux d'orner nos appartements qu'une couronne de roses : on dit encore que mise sur la tête elle dissipe la céphalalgle. On assure que respirée elle protège la tête contre l'action nuisible du froid et du chaud, et defend de la soif; que ceux qui au soleil ont deux branches de pouliot derrière les oreilles ne sont pas incommodés par la chalcur. Dans les douleurs on en fait des ap- 2 plications, avec la poienta et le vinaigre. Le pouliot femelle est plus esseace; il a la feuille pourprée, le mâle l'a blauche. Pris dans de l'eau froide avec du sei et de la polenta, il empêche les nausées, ainsi que les douleurs de poitrine et de ventre. Pris dans de l'eau, il calme le sentiment d'érosion dans l'estomac, et, avec du vinaigre et de la polenta, les vomissements. Bouilli avec du miel et du nitre, il guérit les lesions intestinales. Dans du vin, il est diuretique; et si le vin est de la vigne amminéenne (xv, 5, 2) il chasse les calculs et toutes les douleurs interieures. Dans du miel et du vinaigre, il pousse les menstrues et l'arrierefaix; il remet en place la matrice deplacée; il chasse les fœtus morts. On fait respirer la graine 3 aux personnes frappées soudainement de mutieme. Contre l'épliepsie on le donne dans du vinaigre, à la dose d'un cyathe (o litr., 045); si les eaux sont malsaines on y jette du pouliot pilé. Pris avec du vin, il diminue les acretés du corps ; pour les nerfs, dans les contractions spasmodiques, on le donne avec du sel et du vinaigre; avec le miel on en fait des frictions dans l'opisthotopos. On en boit la décoction contre les blessures faites-

creantibus in sorbitionem. Hulcera in capite infantium mire sanat. Arterias humilas siccat, siccas adstringit. Pilastas corruptas purgat in mulso et aqua. Voci succus sub ertamme utilis dunitaxat, qui et gargarizitur uva tumente, adjecta ruta et coriandro ex lacte. Utilis el contra loasilias cum alumine lingua aspera: cum melle. Ad contulsa intus per se, vittisque pulmonis. Singultus el vomisones ustit cum succo granati, ut Democritus monstrat. Recentis succus narium vitia spiritu subductus emendat. Ipsa Irita choleras, in aceto quidem pota. Sangumis fluxioter tatus. Heum etiam imposita cum polenta : et si mammae tendantur. Illinitur et temporibus in capitis dobre. Sumitur et contra scolopendras, et scorpiones marisos, et ad serpentes. Epiphoris illinitur, et omnibus in capite eruptionibus : item sedis vitiis. Intertrigines quoque, vel si teneatur tautum, prohibet. Auribus cum mulso millatur Aront et hem mederi eam in horto gustatam, da pe vellatur - si is qui mordeat, dicat se lieni mederi, er dies in. Aridae quoque farmam tribus digitis appretensam, et stomachi dolorem sedare in aqua : et similiby aspersam in polionem, ventris animalia expellere.

1 LIV. Magna societas cum hac ad recreandos defectos

animo pulegio, cum surculis suis in ampullas vitreas aceti utrisque dejectis. Qua de caosa dignior e pulegio corona Vaironi, quam e rosis, cubiculis mustris pronuntiata est: nam et capitis dolores imposita dicitur levare. Quin et olfactu capita tueri contra frigorum æstusque injuriam, et ab siti traditur; neque aestuare cos, qui duos e pulegio surculos impositos auribus in sole babeaut. Himstur etiam 2 in deteribus cum polenta et aceto. Femina efficacior. Est autem bæc flore purpureo - mas candidum habet. Nauseas cum sale et polenta in frigida aqua puta inhibet. Sic et pectoris ac ventris dolorem. Stomachi autem ex aquailem rosiones sistit, et vomutiones cum aceto et polenta. Intestinorum vitia melle decocta et nitro sanst. Urmam pellit ex vino; et ai ammineum sit, et calculos, et luteriores ounes dolores. Ex melle et aceto sedat mensirua, et secundas. Vulvas conversas corrigit, Defunctos partus ejiest. Semen obmutescentihus olfactu admoretur Comi- 2 tiatibus in aceto cyathi mensura datur. Si aquæ insalubres bibendæ sint, tritum aspergetur. Salaitudines corporis, si cum vino tradatur, minuit. Nervorum causa, et la contractione, cum sale et aceto, et melle confricatur in opisthotono. Bibitur ad serpentium iclus decoctum: ad scorpar les serpents; pile dans du vin (surtout le pouliot venu dans des lieux secs), on le fait prendre contre les piqures des scorpions. Il passe pour efficace contre les uicérations de la bouche et la toux. La fleur frafehe, brûlée, tue les puces par son odeur. Xénocrate, parmi les remèdes, rapporte qu'on donne à flairer dans les flèvres tierces, avant l'accès, une branche de pouliot roulée dans de la laine, ou qu'on la met sous les couvertures du lit ou est couche le malade.

LV. Le pouliot sauvage (22) a les mêmes propriétés, mais plus énergiques; il est semblable à l'origan, et a les feuilles moindres que le pouliot cultivé; quelques-uns le nomment dictame. Brouté par les moutons et les chevres, il les fait bêler; aussi certains Grees, changeant une lettre dans son nom (yký/ων), l'ont-ils appelé blechon (βλήμων, de βληγή, bélement). Il est tellement chaud, qu'il ulcère les parties sur lesquelles on l'applique. Dans la toux résultat d'un refroidissement, il est utile de s'en frotter avant le bain : on s'en frotte également dans les accès febriles avant le frisson, ainsi que dans les convulsions et les tranchees. Il est merveilleusement avantageux dans la goutte. On le donne a boire, avec du miel et du sel, dans les affections du fole; il rend l'expectoration facile dans les affections du poumon. Avec le sel il est bon pour la rate, la vessie, l'asthme et les flatuosites; la decoction a les mêmes avantages; il redresse la matrice. On le prescrit contre la scolopendre terrestre ou marine, et contre les scorpious. En particulier, il est excellent contre la morsure faite par un homme. La racine fraiche est tres-efficace contre les ulcerations végétantes; seche, elle efface les difformités des cicatrices.

1 LVI. La nepeta (mentha gentilis, L.) agit aussi

comme le pouliot: bouillies dans l'eau jusqu'a réduction du tiers, ces deux plantes dissipent le froid des accès febriles; elles activent le flux menstruel; en été elles temperent la chaleur. La nepeta a aussi des vertus contre les serpents; ils en fuient la fumés et l'odeur, et les personnes qui doivent dormir dans des lieux suspects feront bien d'en mettre sous elles. Pilée, on l'applique sur les fintules lacrymales; fraîche et mèlee à un tiers de pain avec du vinaigre, on l'applique dans les douleurs de tête. Le jus instillé dans les narines, la tête renversée, arrête l'épistaxis; il en est de même de la racine, qui en gargarisme avec de la graine de myrte dans du vin cuit, tiède, guérit l'esquinancie.

LVII. Le cumin sauvage (cuminum cyminum, L ) est très-menu; il a quatre ou cluq feuilles deutelees en seie. Le cumin cultivé est d'un grand usage, surtout parmi les remèdes stomachiques. Pile et pris avec du pain, ou bu avec de l'eau et du vin, il dissipe la pituite, les flatuosites, les tranchées et les douleurs intestinales. Cependant tout cumin rend pâles ceux qui en boivent; du moins on assure que les disciples de Porcius Latron, celebre parmi les professeurs d'eloquence, inntaient de cette façou la paleur que leur maître devoit à ses etudes : et, il y a peu de temps, Julius Vindex, ce desenseur de la liberté contre Neron, employa ce moyen pour donner le change a l'empereur, qui voulait sa succession. En pastilles ou frais, et dans du vinaigre, le cumin arrête le saignement de nez; applique seul, il est bon pour les épiphoras ; avec le miel , pour le gontlement des yeux. Chez les enfants en bas âge, il suffit de l'appliquer sur le ventre. En cas d'ictere, on le donne dans du vin blanc apres le bain. (xv.) Le cumin d'Ethiopie se donne surtout dans

pionum et in vino tritum, maxime quod in siccis nascitur. Ad oris exhulcerationes, ad tussim efficax habitur. Flos recentis incensus, putices occat odore. Aemocrates pulegi ramum lana involutum, in fertianis ante accessionem objectandum dari, aut stragubs subjici, et ita collocari agrum, inter remedia tradit.

LV. Silvestri ad eadem vis efficacior est, quod simile est origano, minoribus folits, quant sativum: et a quibusdum dictaminus vocatur. Custatum a perore caprisque, balatum concitat. Unde quidam Graci littera mutata bierbona vocaverunt. Natura tam fervena est, ut illitas partes exhulceret. Tussi in perfrictione fricari ante baluca convenit: et ante accessionom horrorem, convulsis, et torminibus. Podagris mire prodest. Hepaticis cum melle et sale bibendum datur; polimonom vitia exservabilia facit. Ad henem cum sale utile est, et vesice, et suspiriis, et inflationibus; decoctum succo aqualiter, et vulvas corrigit: et contra scolpendram terrestrem vel marinam; item scorpiones: privalinque valet contra homans moranom. Radix contra increscentia hulcera receas potentisaima. Arida vero cicatricibus decorem affert.

LVI. Item pulegio est nepetæque societas. Decocta enim

in aqua ad tertias discutiunt frigora, mulierumque mentrus prosunt. Et æstate sedant calores. Nepeta quoque vires contra serpentes habet. Fumum ex ea midoremque fuginit, quam et substernere in meto obformituris utile est. Tusa ægilopus imponitur, et capitis dobribus recens cum tertia parte panis temperata aceto illinitur. Sucus ejus insullatus naribus supinis, profluvium sanguinis sistit. Hem rasius, quæ cum mysti senune in passo tepido gargarizata anguns medetor.

LVII. Cuminum silvestreest prætenue, quaternis aut quinisfoliis velutiserrans. Sedict salvo magina usus, in stomachi præcipue remediis. Discutit pituitas, et inflationes, tritum et cum pane sumtum, vel potum, ex aqua vinoque : tormina quoque et intestinurum dolores. Verumtamen omne paliorem bitentibus gignil. Ita certe ferunt Porcu Latronia clari inter magistros dicendi, adsectatores, simplitudinem coloria studiis contracti imitatos : et paulo ante Julium Vindicem adsertorem tilum a Nerone libertatis, captatione testamenti sic lenocinatum. Narium sanguinem pastillis inditum vel ex aceto recens sistil. et ocultorum epit horis per se impositum, tumentibus cum melle prodest. Infantibus imponi in ventre sata est. Morbo regio

l'oxymel, ou en électuaire avec du miel. On ! pense que celui d'Afrique arrête peu à peu l'incontinence d'urine. Le cumin cultivé se donne, pour les affections du foie, rôti et pilé dans du mangre; de la même facon pour les vertiges; pile dans du vin doux, pour les cas où l'urine est trop acre; pour les affections de matrice, dans du vin : on applique en outre les feuilles avec de la laine; pour les tumeurs des testicules, rôti et plé avec du miel, ou avec de l'huile rosat et de 3 la cre. Pour tout cela le cumin sauvage (lagrecia cuminoides) est plus actif; en outre, avec de I buile il est bon contre les serpents, les scorpious, les scolopendres. Une pincée dans du vin arrête les nomissements et les nausces. On s'en sert en touton et en application pour la colique, ou bien on l'applique chaud avec des plumasseaux, à laide de bandes. Il dissipe les sufforations hystériques, pris dans du vin à la dose de trois drachmes dans trois cyathes (o litr., 131) de vin. Avec de la graisse de veau ou du miet, on l'instille dans les greilles contre les bourdonnements et les tintenents. On l'applique sur les contusions avec domiel, du raisin sec et du vinaigre; sur les tacaes noires de la peau, avec du vinaigre.

IVIII. Il est une planto très-semblable au rumin, nommee par les Grees ammi (ammi visaga, L.): quelques-uns pensent que c'est le cuoin ethiopique, qu'Hippoerate (De hum.) 
romme royal, sans doute parce qu'il l'a jugé 
plus efficace que le cumin d'Egypte. La plupart 
le regardent comme completement différent, atleudu qu'il est plus menu et plus blanc; mais il 
est employe aux mêmes usages: en effet, on le 
met sous les paius a Alexandrie, et on le fait 
entrer dans les sauces. Il dissipe les flatuosités 
et les tranchees; il active les urines et les mens-

trues; il guérit les contusions, il guérit les épiphoras des yeux. Pris dans du vin, a la dose de deux
drachmes, avec de la graine de lin, il guérit les
piqures des scorpions; et en particulier, avec
une quantité égale de myrrhe, la morsure des
cérastes. Comme le cumin, il rend pâles ceux qui
en boivent. En fumigations avec le raisin acc et
la résine, il purge la matrice. On dit que les femmes qui le flairent pendant le coît conçoivent
plus facilement.

LIX. Nous avons suffisamment parié du cá- t prier parmi les végétaux exotiques (xitt, 44). Il ne faut pas se servir du caprier d'outre-mer ; celui d'Italie est moins dangereux. On dit que ceux qui en mangent journellement ne sont sujets ni à la paralysie, ni aux douleurs de la rate. Pilée, la racine fait disparaître les taches blanches de la peau, si on les en frotte au soleil. L'écorce de la racine prise dans du vin, à la dose de deux drachmes, est bonne dans les affections de la rate; mais il faut cesser de prendre des bains; et l'on prétend qu'en trente-cinq jours elle expulse la rate tout entière par les urines et les dejections alvines. On prend le caprier en boisson dans les douleurs des lombes et dans la paralysie. La graine bouillie et pilée dans du 2 vinaigre, ou la racine mâchee, calme les douleurs de dents. Bonillie dans de l'huile, on la verse dans les oreilles en cas de douleur. Les feuilles et la racine fraiche, avec du miel, guerissent les ulceres appeles phagedeniques. De la même facon la racine guérit les tumeurs strumeuses; bouillie dans l'eau, elle dissipe les parotides, et détruit les vers des oreilles (25). C'est un remède pour les affections du foie. On la donne contre le ténia dans du vinnigre et du miel. Bouillie dans du vinaigre, elle dissipe les ulcerations de la bouche.

in viso albo a balineis datur (xv ) Æthiopicium maxime poseza, et in liginate cum melle. Africano paulatim arme accontmentiam coluberi putant. Sativum datur ad jocaneras with toolum, tritum in aceto : item ad vertiginem. Iss vero quos acrior urma mordeat, in dulci tritum vino. Ad valvacion vitia in vino pra lerque, impositis vellere tolia testimi timoribus, tostum, tritumque cum melle, sut cum rosaceo et cera Silvestre ad omnia eadem efficacans. Practeres ad serpentes cum oleo, ad scorpiones, ad pentopendras. Sistit et vomitionem nauseasque en vino, quentum apprehenderint tres digiti. Propter colum quoque tabalur dimiturque, vel penicolis fervens adprimitur Strangulationes vulvæ potum in vino aperit, tribus deschines in tribus cyathis vim. Auribus instillatur ad sonatus atque tumitus cum selio vitutioo, vel melle. Sugmates lilmitur com melle, et uva passa, et aceto. Lentiper migrar ex aceto.

LVIII. Latrumuo similimum, quod Græci vocantamini.
Qadam vero Athiopicum cuminum id esse existimant.
Approvates regium appellat, videlicet, quia efficacius
Ezyptio judicavit. Plerique alterius naturae în totum putant, quomam sit exilius et candidius. Similis autem et

huic usus: namque et panibus Alexandrinis subjicitur, et condimentis interpontur. Inflationes et tormina discutit. Urinas et menstrua ciet. Suggillata et oculorum epiphoras a mitigat. Cum llui semine scorpionum ictus in vino potum drachmis duabus, privatunque cerastarum, cum pari portione myrrhæ. Colorem quoque hibentium simulær mutat in pallorem. Suffilium cum uva passa et resina, vulvam purgat. Tradunt facilius concipere cas quæ odorentur id ner coitum.

LIX. De cappari satis divinus inter peregrines fru-tilices. Non utendum transmarino : innocentus Italicum est. Ferunt, eos qui quotide id edunt, paralysi non periclitari, nec tienis doloribus. Radix ejus vitiligines albas tollit, si trita in sole fricentur. Splenicis prodest in vino potus radicis cortex duabus drachmis, demto balinearum usu : feruntque xxxv diebus per urmam el alvum totum lienem emitti. Bibitur in lumborum doloribus ac paralysi. Dentum dolores seulat tritum ex acetu semen decoctum, a vet manducata radix. Infunditur et aurium dolori decoctum oleo. Huicera que phagedanas vocant, folia et radix recens cum melle sanant. Sicel strumas discutit radix : parolidas, auriumque vermiculos cocta in aqua. Jocmeris quoque

Les nuteurs sont d'accord pour admettre que le caprier p'est pas bon à l'estomac.

1.X. Le ligusticum (livèche, ligusticum levisticum, L.), appele par quelques uns panax, est bon pour l'estomac; il est bon aussi pour les convulsions et les flatnosites. Il en est qui l'appellent cunila bubula, a tort, comme nous l'avons dit (xxx, 50).

LXI. (xvi.) Outre la cunila cultivée, il en est plusieurs especes employées en medenine. Celle qu'on appelle bubula (vert, 41) a la graine du pouliot; cette graine, mâchée et appliquee, est bonne pour les plaies; il faut ne l'enlever qu'au bout de cinq jours. Contre les morsures des serpents on la prend dans du vin, et on la met pilée sur la plaie; on frotte avec cette plante les plaies faites par ces reptiles. Les tortues qui vont livrer combat aux serpents (viii, 41) chercheut un préservatif dans cette conila; et quelques auteurs, à cause de cela, la nomment papacee. Cette plante dissipe les tomeurs et les maladies des parties viriles, soit seche, soit en feuilles et pilée; elle s'associe parfaitement avec le vin pour tous les cas (labiee indéterminée).

LXII. Il est une autre cunita appelee par les Latins cunita des poules, et par les Grecs origan héracléotique (xxv, 12) (origanum heracleoticum, L.). Pilé avec du sel, l'origan est bon pour les yeux. Il guérit la toux et les affections du fole. Avec de la farine, de l'huile et du vinaigre, on en fait un potage bon contre les douleurs de côté, et surtout contre les morsures des ser-

LXIII. Il est une troisième espèce de cunita, nommée par les Grecs mâle, par les Latins cunilago (erigeron viscosum, L.) (xx1,32), a l'odeur fétide, à la racine ligneuse, à la feuille rude. l'armi

toutes les espèces de cunila on dit que c'est celle qui a les proprietes les plus actives; que si on en jette quelque part une poignée, elle attire toutes les blattes de la maison; qu'en particulier elle a, dans de l'oxycrat, de l'efficacité contre les scorpions; qu'un homme frotte avec trois feuilles trempees dans de l'huile met en fuite les serpents.

LXIV. La cunita appelee molte a les sculles plus velues et les branches garnies d'aiguillons; froissée, elle a l'odeur du miel et adhere aux doigu. Une autre espece a l'odeur de l'enceus; nous l'appelons libanotis (xxi, 32). Ces deux espèces, dans du vin ou du vinalgre, sont un remède contra les serpents. L'eau ou on les a broyées, en aspersion, tue les puces inula pulicaria?).

LXV. L'espèce cultivée (xx, 50) (satureia thymbra, L.) a aussi des usages : le sue avec l'huile rosat est bon pour les oreilles ; la plante elle-même se prend en boisson pour les coups. A cette espèce appartient la cuoila des montagnes, semblable au serpoiet, efficace contre les serpents. Elle est diurétique, active le flux lochial, aide merveilleusement la digestion; les deux espèces donnent de l'appétit même à ceux qui ont des crudités, s'ilsen prennenta jeun dans une boisson. Elles sont bonnes aussi pour les luxations. Avec de la farine d'orge et de l'oxycrat, elles sont excellentes contre les piqures des guèpes et autres insectes semblables. Nous parlerons en leur lieu des autres espèces de libanotis (xxxv, 69).

LXVI. (avii.) Le pipéritis, que nous avoir appele aussi sulquastrum (aix, 62) (capsicina annum, L.), se prend en boisson contre l'épilepsie. Castoren donnait une autre description, lui attribuant une tige rouge et lougue, des nœuds rapproches, la feuille du laurier, une graine blanche et menue, le goût du poivre, et le disant bon pour

malis medetur. Dant et ad ternias in aceto et melle. Oris exhulcerationes in aceto decocla tollit : stomacho inutile esse inter auctores convenit.

LX. Ligusticum (aliqui panacem vocant) stomacho utife est tiem convulsionibus et inflationibus. Sunt et qui cumiam bubulam apriellaverint, ut diximus, falso

1.X1. (xvt.) Cunilæ præter sativam plura sunt in medicina genera. Que bubula appellatur, semen polegio habet, utile ad volnera commanducatum umpositumque, ut quinto poat de solvatur. Et contra serpentes in vino bibitur, ac tritum plaque imponitur. Vulnera ab its facta perfricantor. Item testudines cum serpentibus pugnatum hac se muniunt; quidamque un hoc usu panaceam vocant. Sedat et tumores, et virilum mala, succa, vel folis tritis; in omm uso mire congruens ex vino.

t LXII. Est alia cunta, gallinacea appellata nostris, Gracis origanum Heracleotteum. Prodest oculas trita addito sale. Tusatui quoquo emendat, et jocinerum vitia. Laterum dolores cum farina, oleo et aceto in sorbitonem temperata. Pracupue vero serpeutium morsus.

LXIII Tertium genus est ejus, que a Gracis mascula, a nostris cuarlago vocatur, odoris fiedi, radicis lignosae,

fulio aspero. Vires ejus veliementissimas in omnibus se peribus earum tradunt Manquilo quoque ejus abjecto, omnea e tota domo blattas convenire ad earu Privatus adversus scorpiones ex posca pollere. Tribus folus ex olo peruncto bomine, fugari serpentes.

LXIV. E contra so que mollis vocator, pilosioribi folis ac ramis aculentis, trita mellis odorem habet, digut tactu ejus cohaerescentibus. Altera thuris, quam libanoti dem appellamus. Med tur utraque contra acrpentes ex un vel aceto. Pulices et am contritae cum aqua sparase necast

LXV. Sutiva quoque anos usus habet. Succus em com cosaceo auriculas juvat. Ipsa ad ictus bibitur. Pi ex ea montana, aerpyllo similia, efficax contra serpentes. Urinam movet: purgat et a partu mulieres. Consociao nem mire adjuvat, et ad cibos aviditatem utraque, io in cruditate jejums in potione aspersa. Luxatis quoqui ntilis. Contra vesparum et similes ictus, ex fartua bor deacea et posca, utilissima. Libanolidis alia genera dicentur locis.

LXVI. (xvn.) Piperitis, quam et sinquastrum appearimus, contra morbos comunales bibitur. Castor et alite demonstrabat, caule rubro et longo, densis peniculir

es, pour les dents, et propre à rendre greable et a prévenir les flatuosités (24). L'origan, qui, comme nous l'avons 60), rivalise pour le goût avec la cusieurs especes usitees en médecine. On om d'onitis (origanum creticum, L.) ion à une des especes qui a quelque resavec l'hysope; elle s'emploie en partide l'eau tiéde, contre le sentiment Le l'estomac et contre les indigestions; in blanc, contre les araignées et les dans du vinaigre, de l'huile et de la tre les luxations et les coups.

Le tragorigan (thymus graveoressemble davantage au serpolet saudiuretique; il dissipe les tumeurs. in, il est très-bon contre l'empoisonar le gui, contre la morsure de la atre les rapports acides venant de l'espour les viscères. On le donne avec lans la toux, la pleurésie et la perip-

L'origan héracléotique (xx, 62) ofspeces : la première, plus noire, a les es larges et est gluante ; la seconde les es, est plus molle, ressemble assez à me, et est appelee de préference, par nuteurs, prasion (xx, 67); la troient le milieu entre les deux premières, efficace que l'une et l'autre. Le meilest celui de Crète, car il a une odeur le plus estimé ensuite est celui de qui a une odeur plus forte; l'héraciéoplus avantageox en boisson, on le itis. En general, l'origan a la propriété en fuite les serpents; on le donne à builti aux personnes blessees. En boisson, il est diurétique. Il guérit les ruptures et les convulsions avec la racine de panax; les hydropistes, avec les figues ou avec l'hyssope, à la dose d'un acetabule (0 litr., 068) réduit des cinq sixièmes par la décoction. Il est bon contre la gale, le prurigo, les psores, pris quand on entre dans le bain. Le suc avec du lait s'instille dans les oreilles; c'est un remède pour les tonsilles, la luette et les ulcères de la tête. Bouilli, et 3 pris avec de la cendre dans du vin . l'origan acutralise le poison de l'opium et du plâtre. Il relâche le ventre à la dose d'un acétabule. On l'applique sur les meurtrissures; on l'emploie contre les maux des dents, auxquelles il donne même de la blancheur, avec du miel et du nitre. Il arrête l'épistaxis. Contre les parotides, on le fait bouil-Ilr avec de la farine; contre l'enrouement, on le 4 pile avec de la noix de gatte et du miel; pour la rate, les scuilles avec du miel et du sel. Il atténue la pituite épaisse et noire, cuit avec du vinaigre et du sel, et pris à petite dose. Pour l'ictère on l'introduit dans les narines, pilé avec de l'huite. Les personnes fatiguées en font des frictions, évitant de toucher le ventre. Avec la poix, il guérit les épinyctides; avec des figues broyées (25), il ouvre les furoncles; avec l'huile. le vinaigre et la farine d'orge, les tumeurs strumeuses; il guérit les douleurs de côté, appliqué avec les figues; les fluxions sanguines sur les parties génitales, pilé et appliqué avec du vinaigre; Il active la sortie du reste des vidanges apres l'accouchement.

LXX. Le lepidium (cresson, lepidium sa-1 tinum, L.) est rangé parmi les plantes deres. Par cette propriété, il nettoie la peau du visage en l'exceriant; mais ces exceriations se guérissent facilement avec de la cire et de l'huile rosat;

amine albo, tenui, gustu piperis, utilem gin-us, oras suavitali, et ruclibus

danum, quod in sapore cumiam amulatur, plura genera in medicina habet - onitin vel eliant, non dissimile hyssopo. Privatim ejua rosiones stomachi în tepida aqua, et contra confra araneos scorpionesque in vino albo : mas in aceto, et oleo, et lana.

Traguerganum similius est serpyllo silvestri. tumores discutit, contra viscum potum, viom efficacissionum, atomachoque acida ruccardis Tussientibus quoque cum melle datur,

et peripoeumonicis.

rachum quoque tria genera babet : nigrins, is, glutioesum. Alterum exilioribus, mollius, pon dissimile, quod aliqui prasson vocare s. Optimum autem Creticum : nam et jucunde pun Smyrumum, odorius. Heraelooticum, ad , quod contin vocant. Communis autem fugare, percussis esut dare decoctum, ciere, ruptis, convulsis mederi cum panacis

radice, hydropicis cum fico, aut cum hyssopo, acetabuli mensuris decoctum ad sextam. Item ad scabiem, pruriginem, psoras, in descensione balmearum. Succus auribus infonditor com lacte. Tonsillis quoque et uvis medetur, et capitis hulceribus. Venena opii et gypsi ex-3 stinguit decoctum, si cum cinere in vino bibatur. Aivam mollit acetabuli mensura. Suggillatis illinitur : item dentium dolori, quibus cham et candorem facit, cum melle et nitro. Sanguinem narium sistit. Ad parotidas decoquitur cum hordeacea farina. Ad arterias asperas cum é galla et melle teritur : ad lienem folia cum melle et sale. Crassiores pitultas et nigras extenuat coctum cum aceto el sale, sumtour paulatim. Regio morbo tritum cum oleo in nares infunditur. Lassi perunguntur ex eo, ita ut ne venter attingatur. Epinyctidas cum pice sanat. Furunculos aperit cum fico trita : strumas cum oleo et aceto et farina hordeacea. Lateris doloces cum fico ilitum. Fluxiones sanguinis in genitalibus tusum, et aceto tilitum. Beliquias purgationem a partu.

LXX. Lepidium inter urentia intelligitur. Sie et ia 1 facie cutem emendat exhulcerando, ut tamen cera et rosaceo facile sauetur. Sic et lepras, et psoras tellit aemper

par la même propriété il enlève toujours sans peine les tèpres, les psores, et les marques des cicatrices. On dit que dans le mal de dents, attaché au bras du côté souffrant, il attire la douleur sur ce bras.

LXXI. La nielle (nigella sativa, L.) est appelée par les Grees tantôt mélanthion, tantôt melanspermon. La meilleure est cette qui a l'odeur la plus pénetrante, et qui est la plus noire. C'est un remede pour les blessures faites par les serpents et les scorpions; je trouve que dans ce cas on l'emploie en applications avec du vipaigre et du miel, et que brûlee elle met en fuite les serpents. On la prend en boisson à la dose d'une diachme (4 gr., 5) contre les araiguées. Elle guerit les fluxions nasales, pilée, 2 mise dans un nouet, et respirée; les douleurs de tête, appliquée avec du vinaigre et instillée dans les narines; les épiphoras et les douleurs des yeux, avec de l'huile d'iris; les maux de dents, cuite avec du vinaigre; les ulcérations de la bouche, pilée ou mâchée; les lepres et le lentigo, dans du vinaigre; la dyspnée, en boisson avec addition de nitre; les duretés, les vieilles tumeurs et les suppurations, en application. Elle augmente, prise plusieurs jours de suite, la quantité du lait chez les femmes. On en recueille le suc, comme celui de la jusquiame 3(xxv, 17); et comme celui de la jusquiame. pris à trop forte dose c'est un poison : effet etonpant, car la graine est un assaisonnement tresagreab'e pour le pain (xix, 52). Cette graine purge les yeux; elle active le flux de l'urine et des regles; bien plus, je trouve que trente grains seulement, mis dans un nouet, font sortir l'arriere-faix. On dit que broyée dans de l'umigation elle tue les moucherons et aus mouches.

LXXII. L'anis (pimpinella anisum, du petit nombre des plantes louces par 2 gore, se prend dans du vin contre les scorp cru ou bouilli. Frais ou sec, il est recherche tous les assaisonnements, dans toutes les si On en saupoudre la croûte inférieure du On le met aussi dans les chausses a filtrer ( xiv, 28 ); avec les amandes amères, il doc l'agrement au vin. Il rend l'haleine plus d et ôte la mauvaise odeur de la bouche, n le matin avec du smyrnion (smyrnium per tum, L. ) et un peu de miel, puis pris avec d en collutoire. Il rend le visage plus jeune. At a l'oreitler de maniere qu'on le flaire en dorn il chasse les mauvais songes. Il donne de pétit; l'appétit, que la mollesse de nos demande à une plante depuis que le tra cessé de le procurer. C'est pour cela que ques-uns l'ont nommé anicetum (invinci-

LXXIII. Le plus estimé est celui de l puis celui d'Egypte. Il remplace le ligue (xx, 60) dans les assaisonnements. Aspl furnigation par les narines, il soulage les de tête. Évenor en applique la racine pilée épiphoras des yeux. Ioilas applique l'au même pilé avec du safran et du vin, ou pile avec de la polenta, contre les grandes flu et pour l'extraction des corps étrangers qui veut être entrés dans l'œil. Applique av l'eau, it détruit les chancres du nez. Il gue angines, en gargarisme avec le mici et l'b dans du vinaigre. On l'instille dans les o avec de l'huile rosat. Rôti, il purge la pitt la postrine; pris avec du miel, encore p Pilez, avec un acetabule (olitr., 068) d'anis di

facile, et cicatricum hulcera. Tradunt in dolore dentium adaligatum brachio qua doleat, convertere dolorem.

rine elle guerit les cors des pieds, et qu'en fu-

1 LXXI. Gith ex Græcis, alli melanthion, alli melanapermon vocant. Optimum quam exertatissimi odoris, et quam ingerimum. Medetur serpentium plagis et scorpnonum. Illini ex aceto ac melle reperio, incensoque serpentes fugari. Bibitur drachma una et contra araneos. Distillationem narium discutit tusum in linteolo olfactum.

2 Capitis doloros illitum ex aceto et infusum naribus. Cum irino ocularum epipliaras et tumotes, Dentium dolores coctum cum aceto. Hulcera oris tritum aut commanducatum. Item lepras et lentigines ex aceto. Difficultates apirandi addito mitro potum. Duritias, tumoresque veteres, et suppurationes, illitum. Lacte mulierum auget continuis diebus sumtum. Colligitur succus ejus, ut hyos-

cyami: similiterque largior, venenum est, quod in remor; quum semen gratissime panes eliam condut. Oculos quoque purgat urinam et menses ciel. Quin immo linteoto deligatis lantum granis xxx secundas trahi reperio. Ainnt et clavis in pedibus mederi tritum in urina; culices suffitu necare: item muscas.

1 LXXII. Et anisum adveraus scorpiones ex vino bi-

bitur, Pythagara inter pauca landatum, sive crudui decoctum. Hem viride aridumve, umathus qua condique que intiguntur, desideratum. Panis etiam cruferioribus subditum. Saccis quoque additur : comunicibus vina commendat. Quin ipsum oris hall-candiorem facit, fortoremque toilit manducatum timis cum smyrnio, et melle exiguo, mos vino col Vuttum juniorem præstat. Insomnia levat suspenpulvino, ut dormentes officiant. Appetentiam et præstat, quandu id quoque inter artificia deficiae ex quo labor desit cilios poscere. Ob tas causas anicetum id vocavere.

LXXIII. Laudatissimum est Creticum, proximum tum. Hoc bgustici vicem præstat in condimentis. ) caj itis levat suffitum naribus. Epiphoris oculorum fradicem ejus tusem fruponit : follas ipsum cum cremodo et vino, et per se tritum cum polenta ad fluxiones, extrahendisque, si qua in oculos incidero rium quoque carcinodes consumit flitum ex aqua anginas cum melle et hyssopo ex aceto gargarizatur ribus infunditur cum rosaceo. Thoracis pituitas tostum : cum melle sumtum, melius. Cum and

miel, cinquante amandes amères moudées, pour la toux. Un remede tres-facile, c'est de faire avec trois drachmes d'auis, deux de pavot et du miel, as melange dont on prend pendant trois jours eros comme une fève. Il est surtout excellent comme carminatif; aussi remédie-t-il aux gonlements d'estomac, aux tranchées et aux affecpos celiaques. Bouilli, et flaire ou pris en boisson, il arrête le hoquet. Les feuilles bouillies font passer les indigestions. La décoction avec de sche, flairee, arrête les éternuments. En bo'son l'anis provoque le sommeil, chasse les calculs. antte les vomissements et les goudements des labores ; il est très-bon pour les affections de la potene et pour le diaphragme. La decoction se verse, avec de l'huite, sur la tête, et calme is cycholalgie. On pense que rien n'est meilleur sont le ventre et les intestins ; aussi le donne-t ou du dans la dyssenterle et le ténesme. Que quesum y njoutent de l'opium, et fout prendre, par sont, de ce métange trois pilules de la grosseur d'un lupin, dela vees dans un cyathe de vinto litr., 045). braches en a employe le sue pour le lumbigo; Ba donné contre l'hydropisie, et l'affection conque, la graine pilée avec de la meuthe; Frenor, la ranne pour les affections des reins. listion, herboriste, en a fait avec l'ache un catoplasme pour les femmes en couche, et aussi cour la douteur de matrice : il l'a fait boire avec l'aneth aux femmes en couche; il l'a appliqué frais avec de la polenta, dans le cas de phrénitis ; de is même facou, aux enfants ressentant des atteintes d'entensie ou des convulsions. Pythagore asure que ceux qui en tiennent a la main ne sont saisis par l'éptlepsie, et qu'aussi il importe ca semer le plus qu'on peut chez soi; que les

femmes qui en respirent l'odeur accouchent plus facilement, et qu'aussitôt après l'accouchement il faut le faire boire avec de la poienta. Sosimène l'a employé contre toutes les duretés, avec du vinaigre; et contre les lassitudes il l'a fait cuira dans l'huile, avec addition de nitre; il a promis oux voyageurs qu'en prenant en boisson la graine de l'anis ils se préserveraient de la fatigue. Héraclide a donné pour les gontlements de l'estomac une pincés de la graine, avec deux oboles (1 gr., 5) de castoreum, dans du vin miellé; il a prescrit la même préparation pour les gonflements du ventre et des intestins; il a fait prendre dans l'orthopnes une pincee de graine d'anis et autant de graine de jusquiame, avec du lait d'ânesse. Beaucoup con- 6 seillent aux personnes qui doivent vomir de prendre pendant le souper un acétabule (o litr., 068) d'anisavec dix fouilles de laurier, le tout pilé dans l'eau. Il calme les suffocations hysteriques, mangé et appliqué chaud, ou prisen boisson avec le castoréum dans du vioaigre et du miel. Il dissipe les vertiges après l'accouchement, avec une pincée de graine de concombre et une pincee de graine de lin, dans trois cyathes de vin blanc. Tiepoleme a employé contre la flèvre quarte une pincée de graine d'anis et de fenouil dans du vinaigre et un cyathe de miel. Appliqué avec des amandes amères, l'anis guérit les maladies articulaires. Il en est qui 6 le regardent comme un antidote du venio des aspics. Il est diurétique; il calme la soif; il est aphrodisiaque. Avec is vin il procure une douce sueur ; il defend aussi les étoffes contre les insectes. Il est d'autant plus efficacs qu'il est plus frais et plus noir. Toutefols, il n'est pas bon pour l'estomac, si ce n'est en cas de gondement.

LXXIV. (xviii.) L'aneth (anethum gra-1

we meet amaras a purgatas tera in melle sel tussim. far. w vero amsi drachmae tres, papaveris dute mis-- 'as melle ad fabæ magnitudinem, et ten is dichus mester. Pracipuum autem est ad ructus i leo mi'aestus stomacia, et intestinorum forminibus, et carmedetur. Stoguitus et ollactum decoctum, potumper, teliabet. Folis decoctis digerit cruditates. Succus evel cum apio offactus sternomenta inhibet. Potom rousm concitat, calculus pellit; romitiones colibet, el excediorum lumores : et pertorum vitiis, nervis quoz. qualms succinctum est corpus, utilissimum. Prodest 1 caretta dolumbus instillari succum cum oleo decocti, So slind utilius ventri et intesticis putaut : ideo dysenteses et in tenesmo datur tostum. Aliqui addunt et opium, sales in die ternis lupini magnitudine in vini cyatho dide. Dienches et ad lumborum dolores succo usus est. irpen hydropicis et collacis dedit tritum cum menta : bassoc radicem ad renes. Dallog herbarius partinientibus e catapiasma imposuit cum apio : item vulvarum en; dedit que bibendum com anetho parturientibus. resture quoque illinivit recens cum polenta. Sic et inbetas comitale vitium, aut contractiones sentientibus. 17 Paggers quidem negat corript vitlo comitiali in manu

habentes; ideoque quam plorimum domi serendum. Parere quoque facilius offactantes : et stati n a partu dandum potni polenta aspersa. Sosmienes contra omnes duritias ex aceto usus est en; et contra lassitudines, in oleo decoquens addito nitro. Semine ejus poto, lassitudinis auxilium viatoribus spopondit. Herachdes ad inflationes stomachi semen tribus digitis cum castorei obolis duobus ex mulso dedit. Similiter ad ventris aut intestinorom inflationes. El orthophoicis, quod terms digitis prehenderit seminis, tantumdem hyoscyami cum lacte asinino. Multi vomituris ace- \$ tabula ejus, et folia lauri decem testa in zina, bibenda inter coman sundent. Strangulatus vulva:, si mandocetur et limator calidom, vel si bihatur cum castoreo in aceto et mello, sedat. Vertigines a partu cum semine cucumeris et lini pari mensura termum digitorum, vini albi tribus cyathis discutit. Tlepolemus ad quartanas ternis digitis seminia anisi et feniculi usus est in sceto et mellis cyatho uno. Lenit articulares morbos, cum amaris nucibus diitum. Sunt qui et aspidum venenis adversari naturam ejus pu- 6 tent : urinam ciet : sitim colubet : venerem sumulat : cum vino sudorem leniter præstat : vestes quoque a tineis defendit : efficacios semper recens, et quo nigrius : stomacho tamen inutile est, prælerquem inflato.

par la même provinci peine les lepres cicatrices. On dit . . ché au bras du côt leur sur ce feets. مياليدانالخ. TXX. 100 .a 4 .Bette : appelo méla den 🛼 .om a fait dif-C .v act mer en effet, 50 que, se nomme 🚅 🗆 esc boa poar les ambi . pour les convolexpectora بعيد . بعيد an vaceres; il guérit les معر ، opisthotonos, les se jouieurs des lombes. e fat flairer dans du surtocemons hystériques ; du ne su bourson, en friction avec as has report countre les poisons. South street dit (xix, 58) qu'il y a

source cultives, et nous avons avons en les espèces sauvages. Pour les pile le calice du pavet blanc, annué dans du vin comme soporifique.

Le pavet dans du vin comme soporifique.

Le pavet l'éléphantiasis. Le pavet noir en entique par le suc que fournit l'incision de au moment où la plante commence à fleure d'apret l'agoras; mais, d'après lollas, quand a mur est passee, par un temps serein, à la troiseme heure (26° (trols heures après le soleti levé), c'unt à dire quand il n'y a plus de rosée sur le pavet. Ou recommande d'inciser le dessous de la tête et du culter; c'est la seule espèce que l'on incise à la tête. C'e suc, comme celui de toute plante, se reçoit sur de la latur, ou, s'il n'y en a que peu, on le

racie avec l'ongle du pouce comme sur les la tues, et, surtout le lendemain, on ramasse la par ne qui s'est desséchée. Obtenu en assez grand quantité, il s'épaissit : on le pétrit par petit pains, qu'on sèche à l'ombre. Ce sue non-seule ment a une propriété soporifique, mais encore, s on le prend à trop haute dose, il cause la mort par le sommeil; on le nomme opium. C'est de cette facon que mourut en Espagne, à Bavilum, le p**èr**e du personnage prétorien Publius Licinius Cécina: une maladie qu'il ne pouvait supporter lui avait rendu la vie odieuse. Plusieurs autres se sont donni la mort de la même façon. Aussi l'opium a-t-il 🍎 l'objet de grands débats : Diagoras et Érasistrale l'ont condamné complètement, défendant de l'instiller comme étant un poison mortel, et a outre parce qu'il nuisait à la vue ; Andréas a ajoul qu'il no causait pas immédiatement la cécité, parce qu'il était sophistiqué à Alexandrie. Mais dans le suite on n'en a pas condamné l'usage dans une préparation célèbre nommée diacode (διὰ, đe, κωδιῖη pavois). On fait aussi de la graine pilée des pastilles, qu'on prend dans du lait, comme soporifiques. On l'emploie contre les douleurs de tête avec l'huile rosat. Avec cette huile on l'instille dans l'oreille, pour en caimer la douleur. Avec du lak de femme on l'applique sur les parties affectées de goutte ; on emploie les feuilles de même. On s'en sert dans du vinaigre pour l'érysipèle et les plaies. Quant à moi, je n'approuve pas qu'on ajoute l'opium aux collyres, et encore moins aux préparations appelées lexipyrètes (fébrifuges), et aux préparations appelées digestives et céliagues. Toutefois, on donne le pavot noir dans du vin contre les affections céliaques. Tous les pavots cultivés sont plus grands, et ont la tête ronde. Le pavot sauvage l'a longue, petite, et douée de pro-

LXXIV. (vaii ) Anefhum quoque ructus movet, et berauma medat: alvum sistit: epiphoris radices illinuntur on mina vel vino: singulius colibet semen fervens, olmonum: suntum un aqua, sedat cruditates: cinis ejus uvam in functius levat: oculos et genituram hebetat.

t 4.8 N. barspennum, quod apud nos gignitur, in totum transmerimoshmatur: lliud enim Hammoniaci lacrymae simile, aspapenen vocatur: prodest laterum et pectoris dolo-tibus, convulsia, tussibus vetuatis, exscreationibusque, pasco discrimi timoribus - sanat et vertigines, tremulos, apushatomicos, lienes, lumbos, perfectiones: datur et adiactamium ex aceto in strangulatu vulvæ: cæteris et politi datur, et cum oleo infricatur: prodest et contra mala medicaments

the KVI Papaveria sativi tria diximna genera: et sponte massanila alla promisimus. E astivis albi, calyx ipse teritur, et a vino bibitur somni causa. Somen elephantiasi medetur. E sigro papavera sopor gignitur scapo incisa, ut Disgoras attalet, quim turgracht: at folias, quim deflorescrit, hora severat diel terita, inc est, quim ros in co exaruerit. Instella imbant aub capite et calyce: nec in allo genere ipsum pet. Ruccus et bic et herbas cujuscumquelana,

excipitur : aut si exignus est, unque poliicis, ut lactucis, et postero die magis quod inaruit. Papaveris vero larguado satur, et in pastillos tritus in umbra siccatur, non vi sons-l rifera modo, verum, si copiosior hauriatur, etiam morti per somnos : opion vocant. Sic scimus interemtum P. Licinii Cæcinæ Prætorii viri patrem in Hispania Bavill. quum valetudo impatibilis odium vitæ fecisset ; ilem i rosque alios. Qua de causa magna concertatio exstitit. Die goras el Erasistratus in totum damnavere, ut mortifera infundi vetantes : præterea , quoniam visni noceret. Add dit Audreas, ideo non protinus excecari eo, que adulteraretur Alexandriæ. Sed postea usus ejus non imp batus est medicamento nobili, quod diacodion vocant. Somine quoque ejus trito in pastillos, e lacte utuniur a sommum : item ad capitis dolores cum rossceo : cum hoe et aurium dolori instillatur. Podagris illinitur cum lacte mulierum. Sic et foliis ipsis utuntur. Hem ad sacros im et vulnera ex aceto. Ego tamen damnaverim collyrile addimultoque magis quas vocant lexipyretos, quasque peptici et coliacas. Nigrum tamen coliacis in vino datur. Sani vum omne majus : rotunda ei capita; at silvestri k ac pusilla et ad omnes effectus valentiors. Decoquitme al

partes plus actives. On le fait bouillir, et on en boit la décoction coutre l'insomnie; avec cette ea on se lave la bouche. Le meilleur pavot vient tas les lieux secs, et la ou il pleut rarement. Quand on fait bouillir les têtes et les feuilles, le produit de cette decoction se nomme meconium, destbenucoup plus faible que l'opium. Le premier aractère auquel on reconnait la bonté de l'opium nt l'odeur; on ne peut resister à celle de l'opium pur. Le second caractere, c'est que, aliumé a une lange, il donne une flamme brillante, et que, apres asolrete éteint, il repande de l'odeur; ce qui n'arrive pas dans l'opium falsifie, qui s'aliume aussi ples difficilement et qui s'éteint souvent. On remenait aussi l'opium our par l'épreuve de l'eau: Mr surpage en forme de nuage, tandis que l'onum falsifie s'y met en grumeaux. Mais ce qu'il n de plus étonnant, c'est que le soleil d'eté formit aussi un caractere : l'opium pur sue et se food, jusqu'a ce qu'il devienne semblable au suc recent. Mnésides pense que le meilleur moyen de conserver l'opium, c'est de le mêter à de la graine de paquiame; d'autres recommandent de le mettre avec des feves.

LIAVII. (xix.) Le pavot que nous avons ponme rhéas et erratique (coquelicot, papaver réas, L.) (xix, 53) forme une espece interméduire entre les pavots cultives et les pavots sauvass, parce qu'il vient dans les champs, it est vral, mas spontanément. Quelques-uns le mangent avec le calice entier nussitôt apres l'avoir cueilli. Coq têtes bouilles dans trois hemines (o lite., 5.) de vin, et prises en boisson, évacuent par le les et procurent du sommeil.

LXXVIII. Il est une espece de pavot sauvage, sorte ceratitis (pavot cornu, glaucium flatus, noir, haut d'une coudee, a racine grosse d'ecorce, à tête recourbée comme une

petite corne. Les feuilles sont plus petites et plus minces que dans les autres espèces sauvages; la graine, menue, est mûre a l'époque des moissons. Elle purge à la dose d'un demi-acetabule (o litr., 034; dans du vin miellé. Les feuilles broyers avec de l'huile guérissent les taches blanches des yeux chez les bêtts de somme. La racine à la dose d'un acetabule, bouillie dans deux setiers d'eau jusqu'à reduction de moitie, se donne contre les affections des lombes et du foie. Les feuilles, dans du miel, guerissent les charbons. Queiques-uus nomment cette especeglaucion, d'autres paralion: elle vient, en effet, dans les tieux exposes aux exbalaisons de la mer, ou dans les terrains nitreux.

LXXIX. Une autre espèce de pavot sauvage est nommee bérachon (silene influta, L.) par les uns, aphron par les autres. Les feuilles, si vous les regardez de loin, offrent l'apparence de mojueaux [27]; la racine est à la superficie du soi : la graine est couleur d'ecume (appor). Cette plante sert en été à blanchir les toiles de lin (x1x, 4). On la broie dans un mortier, et on la doune contre l'epitepsie a la dose d'un acétabule dans du vin blanc; elle provoque en effet le vomissement. Elle est extrémement utile pour la préparation qu'on nomme diacode et artériaque. Cette préparation se fait avec cent vingt têtes de ce pavot ou de tout autre pavot sauvage, macerées pendant deux jours dans trois setiers d'eau de pluie et bouillies dans la même eau, puis passées à la chausse; on les fait bouillir une seconde fois a petit feu, avec du miel, jusqu'a reduction de moitle. Dans la suite on y a ajouté six drachmes de safran, d'hypocistis (cytinus hypocistis, L.), d'encens, de suc d'acacia et un setier de vin cuit de Crète. Cela est pour l'ostentation; la vertu de cette simple et autique preparation dépend du pavot et du miel.

LXXX. La troisieme espece est le tithymale 1

tostar contra vigitias, eademque aqua foveat ora. Optizes in siccis, el ubi raro pluat Quum capita ipea et folia
decressitur, succua meconium vocatur, muitum opio
caracr. Experimentum opii est primum in odore : sinceres enios perpi ti non est; mox in locerum, ut pura luceat
lamma, et of casimacium dennim oleat : que in fucato non
ressunt. Accenditur quoque dificultus, et crebro exitinpater. Est sinceri experimentum et in aqua, quoniam in
matia innatat : fictum in pustutas coit. Sed maxime mirea, estavo sule deprehendi. Sincerum enuo andat, et se
sand, donec succo recenti sinule fiat. Minesides optime sertim petat hypervami semine adjecto : alu in faba.

LAXVII. (x1x.) Inter sativa et silvestria medium genus, seusm in arvis, sed spunte nascerelur, rhinam vocavimet erraticum. Quidam id der erptum protinus cum toto cree mandunt. Alvum naimamint capita quinque decocta tribus Leminis pota, et sonnum faciunt.

VIII Silvestrium unum genus, ceratitin vocant, , cubitali altitudine, radice crassa et corticosa, , o imiexo, ut cornicula. Folia minora, et tenuiora minimiero, silvestribus. Semen exile, tempestivum est messibus: alrum purgat dimidio acetabulo in mulao. Polia trita cum oleo, argama jumentorum sanant. Radix acetabuli mensura cocta in duobus sextarus ad dimidias, datur ad lumborum vitia et jocineras. Carbunculis medentur ex melle folia. Quidam hoc genus glaucion vocant, alif paralton; nascitur ennu 10 afflatu maris, aut nitrono

LAXIX. Alterum e silvestribus genus heraclion vocatur, a ab alias apliron, foliis (si procul intucaris) speciem passerum præbentibus, radice in summa terræ cute, semina spumeo. Ex hoc lina splendorem trahunt æstate. Tunditur in pila comitialibus murbis, acetabuli mensura in vino albo; vomitionem enim facit. Medicamento, quod diacodion et arteriace vocatur, utilissimum. Fit autem hujus papaveris aut cujuscumque silventris capitibus cax in aquae cablestis sextariia tribus biduo maceratis, in cademque diacoctis; dei ide saccatis, iterumque cum melle decoctis ad dimidias partes vapere tonu. Addidere postea drachmas senas croci, hypocistindis, thuris, acaciae, et passi Cretici sextarium. Hisc ostentatione: simplex quidem el astiqua illa salubritas papavere et melle constat.

(euphorbia paralias, L), appelé par les ons mecon, par les autres paralion (xxvi, 41), à feuille de lin et blanche, a tête de la grosseur d'une fève. On le recueille a l'epoque de la floraison de la vigne; on le fait secher a l'ombre. La graine, prise en boisson, évacue par le bas, à la dose d'un demi-acctabule (o litr., 034) dans du vin mielle. La tête de toute espece de pavot, frafche ou seche, en application, colme les épiphoras des yeux. L'opium, pris dans du vin pur aussitôt apres la plqura d'un scorpian, en empèche les mauvais effets. Quelques-uns attribuent cette vartu au pavot noir seulement, dont on pile les têtesou les feuilles.

- LXXXI. (xx.) On a encore le pourpier sauvage, appele peplis (euphorhia peplis, I..), qui ne l'emporte pas beaucoup en vertu sur le pourpier cultive (xiii, 40), duquel on cite des effets remarquables : il neutralise le venin des flèches empoisonnées, du serpent hæmorrhois et du serpent prester ; pris en ahment et mis sur les plaies, il fait sortir ces venins; il fait aussi (le sue exprimé bu dans du vin cuit) sortir le poison de la jusquiame. Quand on n'n pas la plante même, la graine produit le même effet. Il corrige la mauvaise qualité des eaux, guérit la douleur et les ulceres de la tête, pilé dans du vin et applique. Mâché avec du miel, il guerit les autres plaies.
- 2 On l'applique ninsi sur la tête des enfants en bas âge, et sur leurs hernies ombilicales; dans les épiphoras a tout âge, sur le front et les tempes, avec de la polenta; sur les yeux mêmes, dans du lait et du miel; en cas de procidence de l'œil, les feuilles pilees avec des cosses de feve; sur les pustules, avec de la polenta, du sel et du vinaigre. Mâché eru, il guérit les ulcérations de la bouche et le gonflement des geneives, ainsi que

le mal de dents; en décoction, les ulcerations des tonsilles; quelques-uns y ont ajouté un peu de myrrhe : mache, il raffermit les dents ébranlees: il dissipe les crudités, donne de la fermeté a la voix, et ôte la soif. Il calme les douleurs du cou, avec la noix de galle, la graine de lin et le miel, à quantités égales; il guérit les affections des mamelles, avec le miel ou la terre cimolice. La graine, prise avec du miel, est bonne pour l'asthme. Mangee en salade, la plante fortifie l'estomac. Dans les sievres ardeutes, on en fait des applications avec la polenta; d'aitleurs, comme aliment, elle rafrafehit aussi les intestins. Ella arrête les vomissements. Dans les dyssenteries et les vomiques, on la mange dans du vinaigre, ou ou la prend en boisson avec du cumin. Cuite, et prisc en aliment ou en boisson, elle est bonne pour le tenesme et l'epilepsie; pour le flux menstruel, ala f dose d'un acétabule (o litr., 068, dans du vin cuit; dans les gouttes chaudes et l'erysipèle, applique avec du sel. Le suc, en bolsson, soulage les reins et la vessie. La plante expulse les vers Intestinaux; on l'applique, dans de l'huile, avec de la polenta, pour calmer les douleurs des plaies. Elle amollit les duretes des nerfs. Metrodore, qui a composé un Abrege de botanique, pense qu'il faut la donner apres l'accouchement pour les vidanges. Elle est anti aphrodistaque, et empéche les songes lascifs. Un des personnages prir cipaux de l'Espagne, dont le fils a été préteur, en porte, à ma connaissance, à cause d'une affection intolérable de la luctte, excepté dans le bain, la racine suspendue au cou par un fil; precaution qui l'a délivré de toute incommodité. J'ai trouvé même dans les auteurs que, si l'on s'en frotte la tête, on n'a, de toute l'année, aucun rhume de cerveau. Cependant on pense qu'elle affaiblit la vue.

1 LXXX. Tertium genus est tithymalon, mecons vocant, alu parahon, toho tini, albo, capite magnitudinis faba. Colligitur uva florente. Siccatur in umbra. Semen putum jurgat alvum, diminio acetabulo in mulso. Cojuscumque autem papaveris caput viride, tel siccum, illitum epithoras oculorum lenit. Opium ex vino meraculo si protinua detur, scorpionum ichius resouti. Aliqui loc tantum nigro tribuunt, si capita ejus vei folia terantur.

LXXXI. (xx) Est et porculaca, quam peplin vocant, non multum sativa efficacior, cujos memorabiles usus traduntur. Sagdiarum venena, et serpentium hamorrhoidum et presterum restingui: pro cibo sunta, et plagis imposita, extrahi. Item hyoscyami, pota e passo expresso succo. Quom ipsa non est, semen ejus simili effectu prodest. Resistit et aquarum vitus, capitis dolori, bulceribusque, in vino tusa et imposita. Reliqua hulcera commandu-

2 cata cum melle sanat. Sie el miantium cerebro imponitur, umbilicoque procidio. In epiphoris vero omnium, fronti temporibusque cum poleuta. Sed ipsia oculis, e lacto et melle. Eadem, si procidant oculi, folis tritis cum corticibus tabas. Pustulis cum polenta et sale et aceto. Holcera ceta inmoremque gingivarum commanducata cruda sedat: item dentium dolores. Tonsillarum bulcera, sucens decoclae. Qualism adjecere paulum myrelae : nam et mobiles denles standit com nan bicala. Cruditates sedat, vocemque firmat, et situn arcet. Cervicis dolores, cum galla, et fim semine, et melle, pari mensura sedat. Mammarum vitta. cum melle, aut Cimulia creta, Salutaris est suspirtosu, semine cum melle hausto. Storn whum to acetaring sumta corroborat. Ardeutibus febribus imponitur cum polenta. Et alias manducata refrigerat ctiam intestina. Vomitianes sislit. Dysenteriæ et vomicis estur ex accto, vel bibilur cum cummo. I raesous autem cocta, et comitialibus cibo vel potu prodest. Pergatiombas muherum, acriabuti mensura in sapa. Podagos calidis, cum sale illita, el sacro igni. Succus ejus potus renes juvat, ac vesicas. Ventris animalia pellit. Ad voluerum dutores ex oleo cum polenta imponitur. Nervorum duritias emoliit Metrodorus, qui Extende two filozonouperos scripsit, purgationibus a partu dandam censuit. Venerem minibel, Venerisque sornnta. Praction thi pater est, Hispania: princeps, quem scio propter impatibiles uve morbos, radicem ejus lilo suspensam e collo gerere, præterquam in balineis : ita liberatura incommodo omni Quin ctiam invent apud auctores, caput LXXXII. On ne trouve pas de coriandre ; sauvage; il est coustant que la meilleure est celle d'Égypte. Elle a (coriandrum sativum, L.), en bousson et en application, de la vertu contre une seule espèce de serpents qu'on nomme amphisbène; elle guérit aussi les autres plaies; pilée. es epinyctides, les pustules; pilée et avec du niel ou des raisins secs, toutes les tumeurs et toutes les collections; pilée dans du vinaigre, le panus. Quelques-uns, dans la flèvre tierce, en font, avant l'acces, prendre trois graines; on en applique sur le front un plus grand nombre. Il es est qui pensent qu'il est avantageux de mettre de la coriandre sous l'oreiller avant le lever du seleil. Verte, elle a de grandes propriétés rafralichissantes. Elle guérit, avec du miel on du raina sec, les ulcères serpigineux, ainsi que les testicules, les brûlures, les charbons, les oreilm; avec du lait de femme, les épiphoras des yeax; les flux de ventre et des intestins, la mine prise dans de l'eau. On la prend en boisson arec de la rue, dans le choléra. La graine expulse in vers intestinaux, prise en boisson avec le me de la grenade et l'hulle. Xénocrate rapporte me chose merveilleuse, si elle est vraie : les regles s'arrêtent un jour chez les femmes qui rennent un grain de la semence; deux jours, chez celles qui en prenuent deux, et ainsi de suite, d'après le nombre de grains pris. M. Varron pense qu'avec de la coriandre légérement pilee, du cumio et du vinaigre, on empêche (28) toute espece de viande de se gâter pendant l'été. IXXXIII. L'arroche (atriplex hortensis, L.) st sauvage et cultivée. Pythagore l'a accusée de causer l'hydropisie, l'ictère, la pâteur, de se digerer très-difficilement, disant que dans les

jardins même tout ce qui vient auprès de cette plante est languissant. Dionysius et Dioclès ont ajouté qu'elle engendrait beaucoup de maladies; qu'il fallait ne la faire cuire qu'en changeant souvent l'eau; qu'elle était contraire à l'estomac, et qu'elle causait le lentige et des papules. Je ne sais pourquoi Solon de Smyrne a dit qu'elle venait difficilement en Italie. Hippocrate (De morb. mul., 11, 57) en fait avec la bette une injection pour les affections de matrice. Lycus de Naples l'a fait boire contre les empoisonnements par les cantharides; il a pensé que, crus 2 ou cuite, en application, elle était bonne pour le panus, les furoncles commencants, apoutes les duretés; contre l'érysipèle, avec le miel, le vinaigre et le nitre; de la même façon, contre la goutte. On dit qu'elle fait tomber, sans ulcération, les ongles malades. Il en est qui en donnent la graine avec du miel contre l'ictère, qui en font frotter le gosfer et les amygdales avec addition de nitre, qui l'emploient pour évacuer par le bas, provoquant le vomissement à l'aide de cette graine cuite soit scule, soit avec de la mauve ou de la lentille. On se sert de l'arroche sauvage pour teindre les cheveux, et pour tout ce qui est éouméré ci-dessus.

LXXXIV. (xxi.) Au controire les deux mau-t ves (malva sativa, L.), cultivée et sauvage, sont l'objet de grandes louanges. On en distingue deux espèces par les dimensions de la feuille. La mauve à grandes feuilles, parmi les mauves cultivées, est nommée par les Grecs malope; l'autre, nommée malache, doit, pense-t-on, cette dénomination à ce qu'elle relâche le ventre. Parmi les mauves sauvages, celle qui a la feuille grande et la racine blanche se nomme althæs, à cause

situm ea distillationem anno toto non sentire. Oculos sumen turbetare putatur.

LAXXII. Cortandrum inter silvestria non invenitur. Pracepuum tamen esse constat Ægyptium. Valet contra erp-atum genus unum, quod amphishmas vocant, po-I'm impositumque : sanat et alia vulnera. Epinyctidas, pustolas, tritum. Sic et omnes tumores collectionesque um melle, aut uva passa. Panos vero ex aceto tritum. Semiois grana tria în tertianis devorari juhent aliqui ante cessionem . vel plura illini fronti. Sunt qui et ante solis ortum cervicalibus subjici efficaciter putent. Vis magna ad refrigerandus ardores viridi. Hulcera quoque, quæ perpunt, sanat cum melle vel uva puesa : ilem testes ; ambusta, carbunculos, aures : eum lacte mulieris epiphoras sculorum . rentris et intestinorum fluxiones semen ex aqua potum Bibitur et in choleris cum ruta. Pellit animaas interaneorum, cum mali punici succo et oleo semen potente. Xenocrates tradit rem miram, si vora est : mentrua contineri uno die, si unum granum biberint femine: alus, si duo : et totidem diebus, quot grana sumierint. Marcus Varro coriandro subtrito et comino acetoque carm omnem incorruptam æstate servari putat.

LAXXIII. Atriplex et silvestre, et sativum est. Pytha-

goras, languam faceret hydropicos, morbosque regios et pailorem, concoqueretur difficillime : ac ne in hortis quidem juxta id nasci qui lquam, nisi languidum, culpavit. Addidere Dionysius et Diocles plurimos gigni ex eo morbos : nec nisi mulata sæpe aqua coquendum : stomacho contrarium esse, lentigines et papulas gignere. Miror, quare difficulter in Italia id nasci tradiderit Solon Smyrngus. Hippocrates vulvarum vitlis id infundit com beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas bibendum dedit. Panos, forunculos incipientes, duritias omnes, vel 2 cocto, vel crudo utiliter illini putavit. Ilem ignem secrum, cum mella, aceto nitroque : similiter podagras. Ungues scabros detrahere dicitur sine hulcere. Sunt qui et morbo regio dent semen ejus cum melle, arterias et tonsillas nitro addito perfricent, alvum moveant : coeto vel per se, vel cum malva aut lenticula, concitantes vomitiones. Sil-restri capillos tingunt, et ad supra scripta utuntur.

LXXXIV. (xxi.) E contrario in magnis laudibus malva quest utraque, et sativa, et silvestris. Duo genera carum amplitudine folii discernuntur. Majorem Graci malopan vocant in sativis. Alteram ab emollicado ventre fictam putant malachen. E silvestribus, cui grande folium et radices albar, althres vocatur, ab excellentia effectus:

de ses excellents effets; quelques-uns l'appellent plistolycia. Tout terrain ou on les sems devient 2 plus gras. Cette plante a des proprietés efficaces contre les piqures de tous les alguillons, surtout de ceux des scorpions, des guépes et insectes semblables, et contre la morsure de la musaraigne. Bien plus, ceux qui se sont frottés préalablement avec l'une quelconque des mauves pilées et dans de l'huile, ou qui en ont sur cux, ne sont pas piqués. La feuille mise sur les scorpions, les frappe d'engourdissement. Les maua ves ont de la vertu contre les poisous; appliquées crues avec du nitre, elles font sortir tous les aiguillons; bouillies avec leur racine et prises en boisson, elles neutralisent le venin du lièvre marin, et, selon quelques-uns, pourvu que l'on vomisse. On raconte encore d'autres merveilles sur les mauves; mais la plus grande, c'est que celui qui boira journellement un demi-cyathe du suc d'une quelconque des mauves, sera exempt de toutes les maladies. Pourries dans l'urine, elles guérissent les utcères humides de la tête; avec du miel, les lichens et les altérations de la bouche. La racine bouillie guérit les furfurs de la tête et la mobilité des dents. Avec la racine de la mauve unicaule on pique les environs de la dent douloureuse, jusqu'à ce que la douleur cesse. Avec l'addition de salive humaine, elle guérit, sans faire de plaie, les strumes, les parotides et les panus. Sa graine, prise dans du vin rouge, délivre de la pituite et des 4 nausées. La racine, attachée avec de la laine noire, préserve des affections les mamelles. Bouillie dans du lait et prise en potage, elle guérit la toux en cinq jours. Sextius Niger dit que les mauves ne sont pas bonnes pour l'estomac; Olympias, Thebzine, qu'avec la graisse d'oie elles causent l'avortement : quelques-uns

pensent qu'uno pleine poignée de feuilles prise dans de l'huile et du vin aide le flux menstruel. En tout cas, il est sûr que les feuilles mises sous les femmes en couche rendent la délivrance plus prompte, et qu'il faut les retirer aussitôt après l'accouchement, de peur que la matrice ne vienne aussi; on en donne encore à hoire aux femmes en couche, à jeun, une hémine de la decoction dans du vin. Bien plus, on en attache la graine au bras de ceux qui ont des pertes seminales; et les mauves naissent tellement pour Vénus, que la graine de l'espèce unicaule appliquee sur les parties génitales augmente infiniment, d'après Xénocrate, les désirs des femmes, et que trois recines attachées dans le voisinage des parties produisent le même effet. Le même autour dit que les injections en sont très-bonnes pour le ténesme et la dyssenterie; et que les mauves guerissent les affections du siège, même en fomentation. Le suc tiède se donne aux mélan- & coliques à la dose de trois cyathes, et aux fous à la dose de quatre. Une hémine de la décoction se donne aux épileptiques. On fait des fomentations avec le suc tiede aux épileptiques, aux calculeux, à ceux qui sont affectés de gonflements, de tranchees ou d'opisthotopos, Les feuilles bouilles dans l'hulle sont appliquées sur l'érysipele et sur les brûlures. On emploie les fenilles crues, avec du pain, en application pour arrêter l'inflammation des plaies. La décoction est bonne pour les nerfs, pour la vessie et pour les érosions intestinales. En aliment et en injection avec de l'huile, la mauve relâche la matrice; la décoction rend plus aisé le passage de l'urine. Dans 6 tout ce qui vient d'être énuméré, la racine d'althæa (guimauve, althæa officinalis, L.) est plus efficace, surtout pour les convulsions et les ruptures. Cuite dans l'eau, elle arrête le flux de

a quibusdam plistolycia. Omne solum, in quo serantur, 1 2 pingulus faciunt. Huic contra omnes aculeatos ictus efficax vis, præcipue scorpionum, vesparum, similiumque, et muris aranei. Quin et trita cum oleo qualibet earum peruncti ante, vel habentes eas, non feriuntur. Folium impositum scorpionibus torporem affert. Valent et contra vea nena : aculeos omnes extrahunt illitæ crudæ cum nitro ; potre vero decoctas cum radice sua, leporis marini venena restinguant, et, ut quidam dicont, si vomatur. De eisdem mira et alia traduntur. Sed maxime, si quotidie quis succi ex qualibet carum sorbeat cyathum dinudium. omnibus morbis cariturum. Hulcera manantia in capite sanant in urma putrefactæ, lichenas et hulcera oris cum melle. Radix decocta, furfures capitis et dentium mobilitates. Ljus, quæ unum caulem habet, radice circa dentem qui doleat pungunt, doner desinat dolor. Ladem strumas et protidas panosque, addita hominis saliva, purgat citra vulnus. Semen in vino mgro potum a pituita et anauseis liberat. Radix mammarum vitiis occurrit, adalligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta, el sorbitionis modo sumta, quinis diebus emendat. Stomacho mutiles

Sextius Niger dicit. Olympias Thebana, abortivas easa cum adipe anseris : alique porgari feminas, foliis earum manus plenæ mensura in oleo et vino sumtis. Utique constat parturientes foliis substratis celerius solvi : protinus a partu revocandum, ne vulva sequatur. Dant et succum libendum parturientibus jejunis, in vino decoctae heimma. Quin et semen adalligant brachio, genitale non contmentium : adeoque en Veneri pascuntur, ut semen unicanhs aspersum genitali, feminarum aviditates augere ad infinitum Xenocrates tradat : itemque tres radices juxta adal.igatas : tenesmo et dysenteries utilissime infundi ltem sedis vitiis, vel si foveantur. Melancholicis quoque 5 succus datur cyathis ternis tepidus : et insanientibus, quaternis. Decocta countialibus bemina succi. His et calculasis, et inflatione, et terminibus, aut opisthotonice laborantibus, tepidos illimitur. Et sacris ignibus, et ambustis, decocta in oleum folia imponuntur, et ad vulnerum impetus cruda cum pane. Succus decoctas nervis prodest, et vesicar, et infestinorum rosionibus. Vulvas et cibo et infusione emollit in oleo : succus decoctæ pori meatus suaves facit. Althere in commibus supra dictis efficacior 6

ventre. Dans du vin blane, elle dissipe les tuwers strumeuses, les parotides et les inflammations des mamelies. Les feuilles, bouillies dans de vin et appliquées, enlèvent les panus; sèches et bouillies dans du lait, elles guérissent trèspromptement la toux la plus peraicieuse. Hippocrate faisait boire la décoction de la racine aux blesses, et à ceux qui étaient altérés par perte de sang. Il appliquait la mauve même sur les plaies avec le miel et la résine. Il l'appliquait sur les contusions, les luxations, les tumeurs, les muscles, les nerfs et les articulations. Il la hisalt prendre dans du vin aux asthmatiques il aux dyssentériques. Chose singulière! l'eau s laquelle on a ajouté cette racine s'épaissit en plein air et devient laiteuse; cette racine est d'autant plus efficace qu'elle est plus recente.

LXXXV. Le lapathum n'a pas des effets dissemblables. Il y a un lapathum sauvage que quelques-uns appellent oxalis, très-voisin du lapathum cultivé (29), et ayant les feuilles aigues, la couleur de la bette blanche et la racine trèspetite; les Latins l'appellent rumex (xix, 60); fautres, lapathum cantherinum. Avec l'axonge est très-efficace contre les écrouelles. Il est ncore un lapathum appelé oxylapathum (rumex mispus, L.), formant à peine une espèce à part, encore plus semblable que le précédent au lapathum cultivé (rumex patientia, L.), ayant les feuilles plus aigues et plus rouges, et ne venant que dans les lieux marécageux. Des auteurs parlent de l'hydrolapathum | rumex maritimus, L. ]. qui naft dans l'eau. On distingue encore une autre spece, l'hippolapathum (rumex aquaticus, L. ), plus grand, plus blanc et à feuilles plus serrées que le lapathum cultivé. Les lapathums sauvages guérissent les blessures faites par les

scorpions, et empêchent ceux qui en portent d'être piqués. La décoction de la racine dans du vinaigre, en gargarisme (30), est un remêde pour les dents; et, si on la boit, pour l'letere. La graine guérit les maladies d'estomac les plus opiniâtres. La racine de l'hippolapathum en particulier fait tomber les ongles maiades. La graine, à la dose de deux drachmes, prise dans du vin, guérit la dyssenterie. La graine de l'oxylapathum lavée dans l'eau de pluie est bonne, avec addition de gros comme une lentille de gomme d'acacia, pour ceux qui rejettent du sang. On fait d'excellentes pastilles avec les feuilles et la racine, en y ajoutant du nitre et un peu d'encens; on les delaye dans du vinaigre pour s'en servir.

LXXXVI. Le lapathum cultivé est bon en 1 application sur le front pour l'épiphora des yeux; la racine guérit les lichens et les lepres; boutllie dans du vin, elle guérit les tumeurs strumeuses, les parotides et les calculs; en boisson dans du vin et en application, les maladies de la rate, l'affection céliaque, la dyssenterie et le ténesme. Le suc de lapathum a toutes ces mêmes propriétés, et plus actives; il cause des rapports, il est diurétique, il dissipe l'obscurcissement de la vue; si on le met dans la baignoire, ou si, avant de se baigner, on s'en frotte sans l'huile, il fait disparaître les démangeaisons ; la racine mâchée raffermit les dents; bouillie avec du vin, elle resserre le ventre; les feuilles le relàchent. Pour ne rien omettre, nous dirons que Solon a ajouté aux lapathums le bulapathum (rumex sculatus), qui ne diffère que par la longueur de la racine, laquelle, prise dans du vin, est bonne contre la dyssenterie.

LXXXVII. (xxii.) La moutarde, dont nous t avons fait trois espèces en parlant des plantes

raix: pracepue convusis ruptraque. Cocta in aqua alvum sistit. Ex vino albo strumas, et parotidas, et manuarum toflammationes, et panos in vino fulia decocta et ilita toliunt. Eadem arida in lacte decocta, quamlibet permesosar lussi citissime medentur. Hippocrates vulneratis, attentibusque defectu sanguinis, radicis decoctar succum hibrardum dedit: et ipsam vulneribus cum melle et resina: ileus contrais, luxatis, tumentibus, et musculis, nervis, artarulis imposuit: et asthmaticis ac dysentericis in vino hibrardum dedit. Mirum, aquam radice ea addita addensariant dio, atque lactescere. Efficacior autem, quo recentor.

(XXXV. Nec lapathum dessimiles effectus habet. Est autem et silvestre, quod alii onalidem appellant, salivo prostratum, foliis acutis, colore betæ candidæ, radice amenas: nostri vero rumicem, ahi lapathum cantherinum, ad atrumas cum axungia efficaciasimum. Est et silverum genus fere oxylapathon vocant, sativo lilem similar, et acutiora habet folia ac rubriora, non nisi in palustribus nascens. Sunt qui hydrolapathon tradunt in aqua natum. Est et aliud hippolapathon majus sativo, candidiusque, ac spissius. Silvestria scorpionum etibus medentur, et ferrer prohibent habentes. Radix aceto decocla si col-

luatur, succus dentibus auxiliatur : si vero bibatur, morbo regio. Semen stomachi inextricabilia vitia sanat. Hippolapathi radices privatim ungues scabros detrahunt. Dysentericos semen duabus drachinis in vino potum liberat. Oxylapathi semen lotom in aqua cetesti, sanguinem rejicientibus adjecta acacia lentis magnitudine prodest Prastantissimos pastillos faciunt ex folios et radice, addito nitro et thure exiguo. In usu aceto diluunt.

EXXXVI. Sed sativum in epiphoris oculorum illinunt 1 frontibus. Radica lichenas et lepras curant. In vino vero decocta, strumas, et parotidas, et calculos. Pota vino et lienes illita, cuciacos arque, et dysentericos, et lenesmos: ad eademque omnia efficacius jus tapathi: et ructus facit, et urinam ciet, et caliginem oculorum discutit. Ilem pruritum corporis, in solia balinearum additum, aut prius ipsum illitum sine oleo. Firmat et commanducata radix dentes. Eadem decocta cum vino, sistit alvum: folia solvunt. Adjecit Solon (ne quid omitamus) bulapathon, radicis tanium altitudine differens, et erga dysentericos effectu, potæ ex vino.

LXXXVII. (xxii.) Sinapi, cujus in salivis tria genera (diximus, Pythagoras principatum habere ex his, quorum

36 PLINE.

potagores (x1x, 54), est placee par Pythagore au premier rang parmi celles dont la force se porte en haut, parce qu'il n'en est aucuse qui penetre davantage dans les parines et le cerveau. Pilee avec le vinaigre, on l'applique pour les blessures faites par les serpents et les scorpions. Elle neutrailse le principe vénéneux des champignons. Contre la pituite on la tient dans la bouche jusqu'a ce qu'ede se fonde, ou on s'en gargarise avec de l'eau miellée. On la mache pour les douleurs de dents. Pour le gonflement de la luette, on en fait un gargarisme avec le vinaigre et le miel. Elle est tres bonne contre toutes les affections de l'estomac et des poumous; prise 2 en aliment, elle rend l'expectoration facile. On la donne dans l'asthme; on la donne tiede avec le jus de concombre, dans l'épilepsie. Elle purge les sens, elle purge la tête par les éternuments, elle relâche le ventre, elle provoque les meustrues et l'urine; pilée avec des figues et du cumin (un tiers de chaque ingrédient ), on l'applique en cas d'hydropiste. Mêlee avec le vinaigre, elle reveille par son odeur les personnes qui ont perdu connaissance par l'épilepsie ou par la suffocation hystérique, ainsi que les lethargiques : on y ofoute le tordylion (c'est la graine du seseli). Si un sommeil plus profond accable les léthargiques, on l'applique avec des figues, dans du vinalgre, sur les jambes ou même sur la tête. 3 Appliquée, elle guérit par sa vertu mordante, en produisant des vesicules, les vieilles douleurs de la poltrine, des lombes, des hanches, des épaules, et eu général tout ce qu'il faut faire sortir des profondeurs du corps, en quelque endroit que ce soit. On la met sans figues là où la peau est très-dure, taudis qu'on place un itage plié en double, si l'on craint une rubéfaction trop considérable. On s'en sert avec la rubrique contre l'alopécie, les psores, les lèpres, le phthiriasis (31) et l'opisthotones. On en frotte les paupieres granuleuses ou les yeux obscurcis, avec du miel. Le suc se recueille de trois façons dans un vase de terre, où on le laisse s'échauffer modérément au soleil. Il sort aussi de la petite tige un suclaiteux, qui lorsqu'il s'est durci guérit les douleurs de dents. La graine et la racine qu'on a laissées 4 tremper dans du moût sont pilees, et on en prend autant qu'il en peut tenir dans le creux de la main, pour fortifier la gorge, l'estomac, les yeux, la tête et tous les sens. C'est aussi un excellent remède pour les lassitudes des fernmes, Prise dans du vinaigre, la moutarde dissout les calculs. On l'applique sur les lividités et sur les meurtrissures avec du miel et de la graisse d'oie, ou de la rire de Chypre. Avec cette graine qu'on exprime, après l'avoir fait tremper dans l'huile. on prépare une huile, dont on se sert pour les rigidités des nerfs, et pour les froids des lombes et des hanches.

LXXXVIII. L'adarca passe pour être de la t même nature et produire les mêmes effets que la moutarde; nous en avons dit un mot à propos des arbres forestiers (xvi, 66, 3): il naît sur l'écorce des roseaux, au-dessous de la tête.

LXXAIX. Le marrube (marrubium vulgare, t L.) est vanté par la plupart comme une plante de premier rang. Parmi les Grees, les uns le nomment prasion, les autres linostrophon, quelquesuns philopæs ou philocharès; il est trop connu pour qu'il soit nécessaire de le décrire. La feuille et la graine pitées sont bonnes contre les morsures des serpents, les douleurs de poitrine et de côté, et la toux invétéree. Les rameaux bouillis dans l'eau avec du panic, afin que l'acreté en soit

aublime vis feratur, judicavit, quoniam non aliud magis in tures el cerebrum penetret. Ad serpentium ictus et scorptooum tritum com aceto illimitur. Fungorum venena discutit. Contra pituitam tenetur in ore, donec liquescal, ant gargarizatur cum aqua mulsa. Ad dentioni dolorem manditur : ad uvam gargarizator com aceto et melle. Stomacho utilissimum contra omnia vitia, pulmombusque. Exscreationes 2 faciles facit in cibo sumtum : datur et suspiriosis : ttem comitablus lejadum cum succo cucumerum. Sensus, at que sternutamentis caput purgat, alvum mollit, menstrua et urmam ciet. Hydropicis imponitur, cum fico et cumino tusum terms partibus. Comitiali morbo, et vulvaruin conversione sufficatas excitat odore, aceto mixto: stem lethargicus. Adjicitur tordylion. Est autem id semen ex seseli. Et si vehementior somnus lethargicos premat, 3 crumbus aut etiam capiti illinitur cum fico ex aceto. Veteres dolores thoracis, lumborum, covendicum, lumerorum, et in quaeumque parte corporis ex alto vitia extrahenda sunt, illituro caustica vi emendat, pustulas faciendo. At in magna duritia sine tico impositum : vel si vehementior usho timeatur, per duplices pannos. Utinifor ad alopecas com rubries , psoras, lepras , olithiriases

lithanicos, opistholonicos. Inungunt quoque scabras genas, aut caligantes oculos cum melle : succusque tribus modis exprimitur in fictili, calesculque in eo sole modice. Exit et e cauliculo succus lacteus, qui ita quum Induruit, dentium doini medetur. Semen ac radix, quum imma-6 dinere musto, conteruntur, manusque plenæ mensura sorbentur ad firmandas fauces, stomachum, oculos, caput, sensusque omnes : mulierum etiam lassitudines, saluberrimar genere medicinae. Calculos quoque discutit potum in aceto. Illinitur et livoribus suggillatisque cum uselle et adipe anserino, aut cera Cypria. Fit et oleum ex eo semine madefacto in oleo expressoque, quo utuntur ad nervorum rigores, limborumque et coxendicum perfrictiones.

LXXXVIII. Sinapis naturam effectusque cosdem habere t traditur adarea, inter silvas tacta, in cortice calamorum sub ipaa coma nascente.

LXXXIX. Marrubium plerique inter primas herbas com-l mendavere, quod Gracci prasson vocant, ali linostrophon, nomulli philopæda, aut philochares, notius quam ut imbrandum sit. Hujus folia semenque contrita prosunt contra serpentes, pectorum et lateris dolores, lussum ve-

adoucie, sout extrémement utiles à ceux qui rejettent du sang. On applique le marrube avec de la graisse sur les tumeurs strumeuses. Certains prescrivent de prendre à jeun, pour la toux, une pincée de graine fraiche de marrube bouillie, avec me pincée de froment et addition d'un peu d'huile etde sel. D'autres regardent comme incomparable pour le même objet le suc du marrube et du femuil, obtenu par expression, à la dose de trois etiers; on fait bouillir jusqu'à réduction à deux setiers; alors on ajoute un setier de miel; on fait bouillir derechef jusqu'à reduction à deux setiers : on doit prendre par jour cette preparation à la dose d'une cuillerée dans un cyathe d'eau (0 litr., 045). Pilé avec du miel, le marrube est excellent pour les affections des parties viriles. Dans du vinaigre, il nettoie le lichen; il est salutaire pour les ruplures, les convulsions, les contractions de nerfs. En boisson, avec du sel et du vinaigre, il relâche k ventre ; de la même facon il active les menstrues et la sortie de l'arriere-faix. Séché et en poudre, avec du miel, il est très-efficace pour a toux sèche; de même pour la gangrène et les pterygions. Le sue avec du miel est bon pour les creilles, les narines, pour l'actère, et pour dimisoer la quantite de la bile; il est des plus puisunts contre les venins. La plante même, avec firis et le miel, purge l'estomac et facilite l'expectoration; elle est diuretique; toutefois, il faut s'en garder quaud la vessie est ulcérée et le rein malade. On dit que le sue éclaireit la vue. Castor distingue deux especes de marrube : le noir ballola nigra, L.) et le blanc, qui est meilleur; il en met le suc dans une coquille d'œuf; il y mêle l'œuf même avec quantité egale de miel, et fait chauffer : il assure que cette preparation ouvre

les vomiques, les mondifie et les guérit. Le marrube pilé avec de la vieille graisse guérit, en topique, les morsures faites par les chiens.

XC. Le serpolet (thymus serpyllum, L.) est 1 ainsi appelé, dit-on, parce que c'est une plante rampante (serpere); c'est ce qu'on voit dans le serpoletsauvage (thymus glabratus, Lk.), surtout en lieux pierreux. Le serpolet cultivé ne rampe pas. mais ils'élève à la hauteur d'un palme. Le serpolet spontané est mieux nourri; il a les feuilles et les branches plus blanches; il est efficace contra les serpents, surtout le cenchris, contre les scolopendres terrestres et marines, les scorpions (branches et feuilles bouillies dans du vin). Brûlé, il meten fuite, par l'odeur, tous les animaux venimenx. Il a surtout de la vertu contre le venin des animaux marins. Bouilli dans le vinaigre, on l'applique dans les douleurs de tête, avec de l'huile rosat, sur les tempes et le front ; de même, dans la phrénitis et la lethargie; on le donne, à la dose de quatre drachmes, contre les tranchees, la dysurie, l'angine, le vomissement. On le prend avec de l'eau pour tous les besoins du foie. Un donne les feuilles à la dose de quatre oboles, dans du vinaigre, pour les affections de la rate. On le brole dans deux cyathes de vinaigre et de miel pour les crachements de sang.

XCI. Le sisymbrium sauvage (menta hir. s suta, DC.), appelé par quelques-uns thymbrée, n'a pas plus d'un pied de haut. Celui qui vient dans les lieux humides (sisymbrion nusturtium, L.) est semblable au cresson. Ces deux espèces sont efficaces contre les animaux à alguillon, tels que les frelons et les insectes semblables. Celui qui vient dans les lieux secs est odorant, et entre dans la composition des couronnes; la feuille est

brown - et ils qui sanguinem rejecerint, eximie utile, scoejus cum panico aqua decoctis, ut asperitas succi misugetur. Imponitur strumis cum adipe. Sunt qui viridis semen quantum duobus digitis capiant, cum farris pugillo decoctium, addito exigno olei et salis, surbere jejimos ad bissaim jubeaut. Alit mitil comparant in eadens causa marriibu el feniculi succis ad sextarios ternos expressis, decocusque ad sextarios duos, tum addito mellis sextario, turrus decocta ad sextarios duos, si cochlearii mensura in die sorbeatur in aquie cyatho. Et virilium vilus tusum cum melle mire prodest. Lichenas purgat ex aceto. Ruptis, compulsis, spasticis pervis salutare Potum alvum solvit cam sale et aceto : item menstrua et secundas mulierum. Arada farmo cum melle ad tussim siccam efficacissima est: item ad gaugramas, et pterygia. Succus vero auriculis, et maribus, et morbo regio, nunuendæque bili cum melle prodest flem contra venena inter pauca potens. Ipsa herba stomachum et exscreationes pectoris purgat, cum iride et melle. Urinam ciet : cavenda tamen exhologratæ vesloæ, et renum vitils. Dicitur succus et claritatem oculorum solmware. Castor marrobii duo genera tradit : nigrum, et quod magis probat, candidum. In ovum juane succum addit is, ipsumque ovum infoudit melle æquis portionibus, tepefactum; vomicas rumpere, purgare, persanare promitteus: illitis ettam vulneribus a cane factis tuso cum axungia veteri.

XC. Scriyllum a serpendo putant dictum: quod in sil- o vestri event, in petris maxime. Sativum non serpit, sed ad palmae altatudmem increscit. Pinguna voluntarium, et candidioribus foliis ramisque, adversus serpentes efficax, maxime cenchrin, et scolopendran terrestres ac marinas, et scorpiones, decuctis ex vimo ramis foliisque. Fugat et odore omnes, al uratur. Et contra marinorum venena praccipue valet. Capitis doloribus decoctum in aceto illinitur temporibos ac fronti cum rosaceo. Item phreneticis, lethargieis: contra tormina, et urbas difficultates, anginas, vomitiones, drachmis quature datur. Ex aqua bibitur et ad jucinerum desideria. Folia obolis quatuor. dantur ad lienem ex aceto. Ad cruentas exscreationes teritur in cyathis duobus aceti et meltis.

XCI. Sisymbrium silvestre a quibusdam thymbræum i appellatum, pedali non amplius altitudine. Quod in rigais nascitur, simile nasturilo est. Utrumque ellicar adversus aculesta animalia, ut crabrones, et simila. Quod in secco ortum, adoratum est, et inseritur coronis, angustrore falco. Sedant utraque capitis dolorem eltem epiptoris, nt. Plus

28 PLINE.

plus étroite. Tous deux guérissent le mal de tête, et, d'après Philinus, l'épiphora des yeux. D'autres ajoutent du pain; d'autres le sont bouillir seul dans du vin. Il guérit les épinyctides ; il guérit les taches de la peau de la figure, chez les femmes, en quatre jours; on l'applique pendant la nuit, et on l'ôte pendant la journée. Il arrête les vomissements, les hoquets, les tranchées, les dissolutions de l'estomae, soit qu'on le prenne en aliment, soit qu'on en boive le suc. Les femmes grosses ne doivent pas en manger, à moins que le fœtus ne soit mort; car l'application seule de cette plante suffit pour provoquer l'avortement. Pris avec do vin, il est diurétique ; le sisymbrium sauvage expulse même les calculs. En application sur la tête avec du vinaigre, il empêche de dormir ceux qui ont besoin de veiller.

XCII. La graine de lin s'emploie avec d'autres substances: seule, elle fait disparaître les taches de la peau à la face chez les femmes ; le suc éclaircit la vue. Avec l'encens et l'eau, ou avec la myrrhe et le vin, elle guérit l'épiphora; avec le miel, la graisse ou la cire, les parotides; préparée en guiso de poleuta, les dissolutions d'estomae; bouillie dans l'eau et l'huile, et appliquée avec l'anis, l'angine. On la fait rôtir, pour arrêter le flux de ventre; dans du vinaigre, on l'applique pour l'affection céliaque et la dyssenterie. On la mange avec du raisin sec pour les douleurs de foie; on en fait, pour la phthisie, d'excellents électuaires. La farine de graine de lin, avec addition de nitre, ou de sei, ou de cendre, adoucit les duretés des muscles, des perfs, des articulations, 2 du cou, et les membranes du cerveau. Avec la sigue, elle amène à maturité; avec la racine du concombre sanvage, elle fait sortir tous les corps étrangers, ainsi que les esquilles des os. Bouillie

dans du vin, la farine de graîne de lin empêche les ulcères de serpenter; avec du miel, elle guérit les éraptions pituiteuses; avec une done égale de cresson, les ongles maisdes; avec la résine et la myrrhe, les affections des testicules et les hernies; dans l'eau, la gangrène; les douleurs d'estomac, avec le fenugrec, à la dose, l'une et l'autre, d'un setier qu'on fait bouillir dans de l'eau mieliée; en lavement dans de l'huile eu du miel, les affections dangereuses des intestins et de la politrine.

XGIII. La blette (amarantus blitum, L.) paraît inerte, sans saveur et sans âcreté; aussi, dans Ménandre, les maris, pour se moquer de leurs femmes, les appellent blettes. Elle ne vaut rien pour l'estomac; elle trouble tellement le ventre, qu'elle produit chez quelques-uns le choléra. On dit cependant que, prise dans du vin, elle est bonne contre les piqures des scorpions; qu'on l'applique sur les cors aux pieds; que dans l'huile on l'applique sur la rate et sur les tempes douloureuses. Hippocrate pense que prise en aliment la blette arrête les mensirues.

XCIV. (XXIII.) Le meum (meum atheman-ticum, Jacq.) n'est cultivé en Italie que per les médecins, et encore par un petit nombre. Il y en a deux espèces; en nomme la meilleure athamantique, soit parce qu'elle aurait été découverte par Athamas, soit parce que la plus estimée se trouve sur le mont Athamas (1v, 8). La feuille est semblable à celle de l'aneth (32); la tige atteint quelquefois deux coudées; les racines sont nombreuses et noirâtres, quelques-unes très-longues. L'autre espèce est moins rousse que l'athamantique (38). La racine pilée ou bouillie, prise dans de l'eau, est diurétique. Le meum dissipe merveilleusement les gonflements de l'estomac, ainsi que les tranchées et les affections de la vessie; appliqué

linus tradit. Alii panem addunt: alii per se decoquant in vino. Sanat et epinyctidas, cutisque vitia in facie mulierum intra quartum diem noctibus impositum, diebusque de-2 tractum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cobibet, sive in cibo sumtum, sive succo potum. Non edendum gravidis, nisi mortuo conceptu: quippe etiam impositum ejicit. Movet urinam cum vino potum; silvestre et calculos. Quos vigilare opus sit, excitat infusum capiti cum aceto.

ACII. Liui semen cum aliis quidem in usu est: et per se mulierum cutis vilia emendat in facie. Oculorum aciem succu adjuvat. Epiphoras cum thure, et aqua aut cum myrha ac vino sedat: parotidas cum melle, adipe, aut cera: stomachi solutiones inspersum polentæ modo: anginas in aqua et oleo decoclum, et cum aniso illitum. Torretur, ut alvum sistat; corliacis et dysentericis imponitur ev aceto. Ad jocineris dolores estur cum uva passa: ad phthisia utilissime e semine fiunt ecligmata. Musculorum, nervorum, articulorum, cervicum duritias, cerebri membrans mitigat farina seminis, nitro, aut sale, aut cinere additus. Fadem cum fico idem concoquit ac maturat. Cum radice vero cucumeris silvestris extralit quæcumque cor-

pori inhaereant. Sic et fracta ossa. Serpere hulcus in vino decocta prohibet, eruptiones pituitæ cum melle. Emendat ungues acabros cum pari modo nasturtii: testium vitia et ramices cum resina et myrrha: et gangrænas ex aqua. Stomachi dolores cum feno græco sextariis utriunque decectis in aqua moha. Intestinorum et thoracis perniciosa vitia, clystere in oleo, aut melle.

XCIII. Blitum iners videtur ac sine sapore, aut acri-a monia ulla. Unde convicium feminis apud Menandrum factunt mariti. Stomacho inutile est. Ventrem adec turbat, ut choleram faciat aliquibus. Ditur tamen adversus scorpiones potum e vino prodesse, et clavis pedum illini: item lienibus, et temporum dolori, ex oleo. Hippocrates menstrua sisti eo cibo putat.

XCIV. (XXII.) Meom in Italia non nisi a medicis aeri-1 tur, et iis admodum paucis. Duo genera ejus. Nobilius Athamanticum vocant, illi tamquam ab Athamante inventum, hi quoniam laudatissimum in Athamante reperiatur; foliis anetho simile, et caule aliquando bicubitali, radicibus multis et obnigris, quibusdam altissimis: minus rufum, quam illud, alterum. Ciet urinam in aqua potum, radice trita vel decocta. Inflationes stomachi mire

avec de miel sur la vulve, avec de l'ache sur le bas-ventre des enfants, il est diurétique.

\*\*CV. Le fenouil (anethum feniculum, L.) a été rendu célèbre par les serpents, qui, comme nous l'avons dit (viii, 4t), en mangent en quittant leur vieille peau, et s'éclaircissent la vueavec le suc de cette plante; ce qui fit comprendre que chez les hommes aussi ce suc était un remède excellent pour l'obscurcissement de la vue. On le recueille quand la tige commence à pousser des hourgeons. On le fait sécher au soleil, et on en lait des onctions avec le miel. Le fenouil se trouve partout. Le suc le plus estimé se prepare en Espagne avec les larmes de la tige et avec la graine recente; il se tire aussi des racines incisées des le premier bourgeonnement de la plante.

XCVI. Il y a aussi un fenouil sauvage, que les ins nomment hippomarathron (cachrys libasotis, L.), les autres myrsineum; il a les feuilles plus grandes, le goût plus âcre; il est plus haut, a la grosseur du bras et la racine blanche. Il naît dans les endroits chauds, mais pierreux. Diocles parled'une autre espèce d'hippomarathron (seseli hppomarathrum, L.), à feuille longue et étroite, igraine de coriandre. Quant aux remèdes fournis per le fenouil cultivé, la graine prise dans du vin st bonne pour les blessures faites par les scorpions et les serpents. Le suc s'instille dans les oreilles, et y. tue les petits vers. Le fenouil entre dans presque tous les assaisonnements, et surtout dans les sauces au vinaigre. On en garnit la croûte inferieure du pain. La graine prise même dans les flèvres resserre l'estomac relâché; pilée dans l'eau, elle calme les nausées; elle est trèsestimée pour les affections du poumon et du z soie. Prise en quantite médiocre, elle resserre le ventre, etelle est diurétique; en décoction, elle fait cesser les tranchées; en boisson, elle fait revenir le lait qui s'est perdu. La racine prise avec la ptisane (orge monde), ou la décoction, ou la graine purifioles reins. La racine culte dans du vin est bonne pour l'hydropisie et les convulsions. Les feuilles dans du vinaigre s'appliquent sur les tumeurs brûlantes; elles chassent les calculs de la vessie; elles sont aphrodisiaques (34). Pris en boisson de quelque manière que ce soit, le fenoull augmente la quantité du sperme. Il est très-bon pour les parties génitales, soit qu'on emploie en fomentation la racine cuite avec du vin, soit qu'on l'applique pilée dans l'huile. Beaucoup l'appliquent avec la cire sur les tumeurs et les meurtrissures. On emploie la racine, dans le suc de la plante ou avec du miel, contre la morsure des chiens; dans du vin, contre la pigure du millepieds. L'hippomarathron a plus d'efficacité pour toutes choses : il expulse surtout les calculs; pris avec un vin 3 faible, il est bon pour la vessie et pour la suppression du flux menstruel. Dans cette plante la graino est plus efficace que la racine. La dose de la graine et de la racine, c'est une plucée que l'on pile et que l'on ajoute à sa boisson habituelle. Petrichus, qui a écrit sur les serpents, et Micion, qui a fait un traite de botanique, n'ont jugé rien de plus efficace que l'hippomarathron contre les serpents. Nicandre, de son côte (Theriac., p., 43) n'a pas mis cette plante au dernier rang.

XCVII. Le chanvre est originaire des forêts i (althea cannabina, L.) (35), ou il a la feuille plus noire et plus rude; la semence passe pour rendre l'homme impuissant. Le suc de cette semence fait sortir de l'oreille les petits vers et tous les insectes qui y sont entrés, mais il cause du mai de tête. La

cutit : item tormina, et vesicæ vitia; vulvarunque

ACV. Feniculum nobilitavere serpentes gustatu, ut divinus, senectam exuendo, oculorumque aciem succo eque referendo; unde intellectum est, homanum quoque calegamem pracque eo levari. Colligitur luc caule turgescente. In sole niccatur, inungiturque en melle. Unique hoc est. Laudatissimus in Iberia e laccymis fit, et ex semino recenti. Fit etuam et e radicibus, prima germinatione

XCVI. Est et in hoc genere silvestre, quod alu hippomarathiron, alii myrsineum vorant, foliis majoribus, gustu acraste, procerius, brachiali crassitudine, radice candida. Mascitur in calidis, sed saxisis. Diocles et aliud hippomarathri genus tradit, longo et angusto folio, semine corianstri. Medicinae in salivo, ad scorpionum ictus et serpentium, semine in vino poto. Succus et auribus instillatur, vermiculosque in his necat. Ipsum condinientis prope orientius maeritur. Oxyporis etlam aptiasime. Quin et panis cristis audatur. Semen stomachum dissolutum adstringit, vet in febribus suuntum. Nauseam ex aqua tritum sedat:

quum modice sumitur, urinam exciet, et tormina miligat decoctum, lactisque defectu potum mammas replet. Radix cum plisana sumta renes purgat, sive decocto succo, sive semine sumto. Prodest et hydropicis radix ex vino cocta : item convulsis. Ilhnuntur folia tumoribus ardenlibus ex aceto; calculos vesicio pellunt; venerem stimulant; genituræ abundantiam quoquo modo haustum (acit. Verendis amicissimum, sive ad fovendum radice cum vino corta, sive contrita in oleo illitum. Multi tumoribus et. suggillatis cum cera illinunt. Et radice in succo vel com melle contra canis morson utuntur, et contra multipedam ex vina Hippomarathron ad omnia vehementius, Calculos pracipue pollit : prodest vesicae cum vino leni, 3 et feminarum menstruis hærentibus. Efficacios in eo semen, quam radix: modus in utroque, quod duobus digitis tritum additur in potionem. Petrichus , qui Ophiaca scripsit, et Micton, qui Rhizotomumena, adversus serpentes nihit impromarathro efficacius putavere. Sine et Nicander non in novissimis posuit,

XCVII. Cannabis in silvis primum nata est, nigrior ; foliis, et asperior. Semen ejus exstinguere genituram virorum dicitur. Succes ex eo vermiculos aurium, et quod-cumque animal intraverit, epcit, sed cum dolore capates:

force du chanvre est si grande, qu'en infusion dans l'eau it la coagule, dit on; aussi le chauvre pris dans de l'eau arrête-t il le flux de ventre chez les bêtes de somme. La racine cuite dans l'eau relâche les articulations contractées, et s'emploie pour la goutte et les affections semblables. On l'applique crue sur les brûlures; mais, pour ue pas la laisser sécher, on la renouvelle souvent.

1 XCVIII. La férule (serula communis, L.) a une graine semblable à celle de l'aneth. Ou regarde comme femelle celle qui n'ayant qu'une tige est bifurquee au sommet. On mange la tige bouillie (x1x, 56), et dans du moût et du miel on la recommande comme bonne pour l'estomac; prise en trop grapde quantité, elle cause du mai de tête. La racine, à la dose d'un deuier (3 gr., 85) dans deux cyathes de vin, se prend contre les serpents. On emploie la racine elle-même en applicanon : c'est de cette façon qu'elle guérit les tranchées. Avec de l'huite et du vinaigre elle est bonne contre les aueurs excessives, même dans 2 les sievres. Le suc de la ferule, pris gros comme une sève, évacue par le bas. La moelle de la plante verte est bonne pour les affections de la matrice et pour tous les cas précités. Pour arrêter les hemorragies, on prend, piles dans du vin, dix grains de la semence, ou la moelle. Il en est qui pensent qu'il faut donner cette plante dans l'éptlepsie, à la dose d'une cuitlerée, le quatrième jour de la lune, le sixieme, le septième. Les férules sont tres-contraires aux murènes, que le seul contact de cette plante suffit pour tuer. Castor pensait que le suc de la racine contribuait beaucoup à éclaireir la vue.

XCIX. Nous avons, parmi les plantes de jardin, parlé de la culture des chardons (xix, 43);

ainsi, exposons sans préambule les remèdes qu'ils fournissent. Il y a deux espèces de chardons sauvages: I'un (cinara carduncellus, DC.) jette piusieurs tiges immédiatement au sortir de terre; l'autre (artichaut, cinara scolymus, L.) est unicaute, mais plus gros; l'un et l'autre ont des feuilles en petit nombre, épineuses, et la tête garnie de piquants. Le chardon unicauie produit au milieu des piquants une seur pourpre qui blanchit rapidement et qui tombe au premier vent; les Grees le nomment seolymos. l'ilé et exprimé avant la floraison, il donne un sue dont l'application fait repousser les cheveux. On dit que la racine d'un chardon quelconque, bonillie dans l'eau, donne de la soif aux buveurs. Elle fortifie l'estomac ; et, si nous ajoutons foi à ce qu'on dit, elle n'est passans influence pour disposer les femmes a engendrer des gar cons : c'est du moins ce qu'ont écrit Chæréas l'Athenien et Glaucias, qui paraît l'auteur le plus exact au sujet des chardons. Le suc du chardon rend l'haleine agréable.

C. (xxiv.) Avant de quitter les plantes des l'jardins, nous donnerons une composition très-celebre qu'elles fournissent contre les animaux venimeux; elle est gravée en vers sur une pierre, a Cos, dans le temple d'Esculape (36): Serpolet, deux deniers; opoponax et meum, deux deniers de chaque; tretle, un denier; graine d'anis, de fenouil, d'ammi, d'ache, six deniers de chaque; farme d'ers, douze deniers; pilez, tamisez, et avec le vin le meilleur possible faites des pastilles du poids d'un victoriat (1 gr., 92); on en fait prendre une seule de la yée dans trois cya thes de vin (1 litr., 35). Le roi Antiochus le Grand s'est, dit-on, servi de cette theriaque contre tous les animaux venimeux, excepté l'aspic (37).

tantaque vis ei est, ut aquæinfusa, coagulare eam dicatur. Et libeo jumentorum atvo succurrit pota in aqua Radix contractos artículos emollit in aqua cocta i item podagras, et similes impetus. Ambustis cruda illinitur, sed sæpius mutatur priusquam arescat.

XCVIII. Perula acuren anetho simile habet. Quae ab uno caule dividitur in cacumine, femina putatur. Caules eduntur decocti, commendanturque musto ac melle, stomacho utilea. Sin plures sumti, capitis dolorem faciunt. Radix denarii pondere in vini cyathis duchus, hibitur adversus serpentes: et ipsa radix unponitur: sucet torminius medetur: ex oleo autem et aceto, contra autores importante cata in fabritus cardisti. Supera fo

sudores immodicos, vel in febribus proficit Succus ferulæ alvum solvit fahæ magnitudine devoratus. E viridi medulla vulvis utilis, et ad omoia ea vitia. Ad sanguinsm sistendum decem grapa seminis bibuntus, in vino trita, vel medulla. Sunt qui comitialibus morbis dandum putant linna quarta, sexta, septima, ligulæ mensura. Natura ferularum morænis infestissima est : tactæ siquidem ea moriuntur. Castor radicis succum et oculorum claritati conferie multum putavit.

A XCIX Et de cardinorum satu inter hortensia diximus :

proproptor et medicinam et ils non differamus. Silvestrium

genera sunt duo, unum fruticosius a terra statim: alterum nuicaule crassius. Utrique folia pauca, spuosa, muricatis cacuminibus. Sed alter florem purpureum mittit inter medios aculeos, celeriter canescentem, et abeuntem cum aura escolymon Gracei vocant. Ilie antequam florest contusos abque expressus, ilito succo alopecias replet. Radix cojuscumque ex aqua decocta potoribus situm facere narratur. Stomachum corroborat et vulvis (si credimus) etiam conferre aliquid traditur, ut mares gunantur. Ita enim Chæreas Athentensis scripsit, et Glaucias, qui circa cardinos difigentisamus videtur. Mastiche cardin odorem commendat oris.

C (xxiv.) Sed discessori ab hortensiis, unam compositionem ex his clarissimam subtexemus, adversus venenata animalia, incisam lapide versibus Coi in æde Æsculapit. Serpylli duum denariorum pondus : opopanacis, et mer, tantumdem singulorum, trifolli pondus denarii, annii, et leniculi seminis, et ammii, et apii, denariorum semim singulis generibus, ervi farina: duodecim. Hæc tusa cribrataque vinoquam possit excellenti, digeruntur in pastillos, victoriati pondere. Ex his singuli dantur ex tim mixti cyathis ternis. Hac thertaca magnus Autoribus rex adversus omnia venenata usus traditur, aspide excepta.

## NOTES DU VINGTIÈME LIVRE.

(1) Cucumeribus om. Yulg. - Cucumeribus est donné sar le Pseudo-Apadée, Sillia, p. 21.

(2) Referret om. Vulg. - Referret est donné par le Parolo-Aprilde, Silling, p. 24.

(1) Spongos Vulg. - Somphos Editt. Vett., et Pseudo-Apal , Sellegt, p. 201.

o adaltigata febribus, sanare dicuntur Vulg. - Adaliota in Initeo, febribus mederi dicuntur Pseudo-Apul.,

D'après M. Fraas, p. 110, le bunion est le bunium mquel on a rapporte d'ordinaire le bunion de Dioscaride, est etranger à la flore de la Grèce.

5 Venena sepse, at Nican ler tradit Valg. - Vewas, atque, ut Nu ander tradit, et contra sangumem tauri, Silg ex Pseudo-Apol., p. 26. - M. Sillig pense qu'il faut apporter a ce passage de Pline ainsi restitué le vers de mandre, Mex. 330 : Kai anipado; nepublicy Dis prepopuare des. D'après lui, Pline aura confondu papavis, rathanes, et page voc employé chez les Attiques pour xoausin.

Pistolochiam Vulg. - Phatolochiam Sillig ex Pseudoapril , p 20.

8, Frraticam om Vulg. - Ce mot est donné par le remlo-Apolée, Sillig, p. 27.

7, Alforumque venenatorum om. Vulg. - Ces mots but donues par le Pseudo-Apulee, Sillig, p. 28.

10) La troisième espèce de laitne nommée isatis paraît In l'indis tinctorio, I., sauvage; et la quatrième espèce de latue, l'isates tinctoria cultivée.

11. Guttantia adstringunt Editt. Vett. - Gustantium on notringunt Vulg

12 Decorta Vulg — Decoctar Sillig.

13: Juvare, si foveantur vuluera, et recentia et velera, com carcinomata, que nulhs aliis medicamentis sanari post Foreir vulg. - J'ai changé la ponctuation.

" Tomores Editt. Vett. - Humores flarduinus an

1) Voy. pour les cardiaques, livre XI, note 20.

16 Secundas. Et muris aranei morsus foborum aridow, etc. Vulg. - J'ai change la ponctuation.

(17) Aliqui corrudam om. Vulg. - Cette addition est waser par M. Jan, Munchener gelehrte Anzeigen , 1839,

(18) D'après Hardouin, le melissophyllon est la mélisse. L'amastrum de Sardaigne est un des ranneculus dont parle

Pline, XXV, 109. En effet, Apolée, cap. vnt, dit que le batrachion ou canunculus est nommé anssi apum rusticum, et apiastellum.

(19) Et aute Vet. Dalech. - Et om. Vulg.

(20) Sangursuga exhauserit Editt. Vett., Sillig. - Sanguisugam exhauserint Yulg.

(21) Ruptis, convulsis, sed parcius, orthopnoicis Vulg. Les mots ruplis, convulsis, sed parcius, manquent dans les anciennes éditions ; Hardouin les a ajoutés d'après quelques-uns de ses mas, ; ces mots ne parameent pas

(22) Ce pouliot sauvage n'est pas une plante différente du pouliot cultivé.

(23) Aurumque vermiculos Edilt. Veit. - Vermiculosque Vulg.

(24) On ne sait pas ce qu'est cette plante, montree à Pline par le hotaniste Castor.

(25) Trita Ed. Princeps. - Trito Vulg.

(26) Tertia Cod Yoss. - Tertia om. Vulg.

(27) Pline a mal compris Théophraste : l'auteur grec dit ( Hist. IX, 31), en parlant du papaver heraclium : - Il a la femilie comme le struthos, avec tequel on blanchit la toile. "Le struthos ou struthon est la saponaire, qui n'est pas le papaver heraclium.

(28) Subtrito cum aceto carnem incorruptam Vulg. -Subtrito et cumino acetoque carnem omnom incorruptam.

Sillig ex Pseudo-Apul., p 28. (29) Sapore Vulg. - Sativo Editt. Vett.

(30) Si coletur Vulg. - Si colluatur Vet. Dalech.

(31) Je n'ai pas traduit lithunicos. On ne sait ce qu'est ce mot. On a proposé de lire en place, soit tetanicos, soit lichenas.

(32) Aniso Vulg. - Anetho Vet. Dalech, et Dioscoride , 1, 3.

(31) Minus rufum, quam illud alterum Vulg. - J'ai ponctué autrement.

(34) Venerem stimulant om. Vulg. - Ces mots sont

donnés par le Pseudo-Apulée, p. 29, Sillig. (35) Il s'agit sci d'une plante toute différente du chanvre, à savoir, d'une espèce de guimaure.

(36) Versibus in limine ædis Æsculapli Vulg. - Versi-

bus Coi in acide Asculapii Pseudo-Ap., p. 29, Sillig.
(37) Venena Vulg. — Venenata Pseudo-Apul, p. 29, qui donne aussi aspide excepta, mois qui ne sont pas dans

## LIVRE XXI.

- 2 7. (1.) Caton a recommandé de semer aussidans les jardins les fleurs à tresser les couronnes, fleurs remarquebles surtout par une délicatesse qu'on ne saurait exprimer; car nul ne peut parler avec la même facilite que la nature peut colorer; la nature, qui s'égaye et se joue dans la joie infinie d'une fecondité si variée. Les autres végétaux, elle les a produits pour les besoins et la nourriture; aussi leur a-t-elle accordé des années
- 2 et des siècles : mais les seurs et leurs parfums, elle ne les segendre que pour durer un jour; grands laçon, qui manifestement montre aux hommes que ce qui seurit avec le plus d'éclat se sane avec le plus de promptitude. La peinture même ne sussit pas à reproduire ces couleurs dans la variété de leurs combinaisons, soit que des seurs nombreuses entrent alternativement dans la composition des tresses, soit qu'un saisceau d'une seur spéciale, disposé circulairement, obliquement, en spirale, coure comme une souronne dans la couronne elle-même.
- II. (11.) Les anciens se servaient de couronnes minees, qu'ils nommaient stroppes; d'où vient le nom des strophioles. Le nommème de couronnes ne s'est généralisé que tardivement; il était exclusivement réservé aux couronnes employées dans les sacrifices, ou comme récompense militaire. Quand elles se faisaient avec des fleurs, on les appelait serta de serere (tresser), ou de series (série) (1). L'usage n'en est pas fort ancien chez les Grees eux-mêmes.

1H. La coutume fut d'abordide couronner les vainqueurs dans les combats sacrés a vec des branches d'arbre. Dans la suite on commença à varier les nuances par une combinaison de fleurs qui relevat a la fois l'odeur et la couleur : invention due, dans la ville de Sicyone, au génie du peintre Pausias (xxxv, 40, 1,3 et 12) et de la bouquetière Glycere, qu'il aimait passionnément. Le peintre reprodusait par la peinture les ouvrages de la bouquetiere; la bouquetière le déssait en les variant; c'était un combat de l'art et de la nature. On possède encomles tableaux de cet artiste, et surtout celui qu'on nomme Stephaneplocos (la Bouquetière), ou il peignit Glycère elle-même. Cette invention remonte à la ceutième olympiade. Les couronnes de fleurs étant ainsi de mode, on vit venir celles qu'on nomme Egyptiennes, puis les couronnesd'hiver pour le temps ou la terre refuse des fleus, et qui sont faites de lamelles de corne colorées. Peu à peu l'usage s'établit à Rome de les appeler corolles, désignation due d'abord à la délicatese de ces ouvrages; les couronnes que l'on donna dans la suite, faites avec de minoes lames d'airan dorées on argentées, se nommaient corollaires.

IV. (111.) Crassus le riche fut le premier qui, l'ayant fait faire des feuilles artificielles en argent et en or, distribua de pareilles couronnes lors de ses jeux. Pour embellir les couronnes elles-mémis, on y ajouta des lemnisques (especes de bande-lettes), à l'imitation des couronnes étrusques, qui ne devaient avoir que des lemnisques d'or. Long-

## LIBER XXI.

1. (1.) In hortis aeri et coronamenta jussit Calo, incnarrabili florum maxime subtilitate : quando nulli potest facilius esse loqui, quam rerum naturæ pingere, lascivienti præsertim et in magno gaudio fertilitatis tam variæ ludenti. Quippe reliqua usus alimentique gratia genuit;

2 ideoque secula annosque tribuit iis. Flores vero odoresque in diem gignit: magna, ut palam est, admonitione hoimmum, que spectatissime floreant, celerrime marcescere. Sed ne pictura quidem sufficiente imagnit culorum reddenda, mixturarumque varietati, sive alterni atque multiplices inter se nectantur, sive privatis generum funiculis in orbem, in obliquium, in ambitum, quiedam coronar per coronas currunt.

1 11. (n.) Tenuioribus utchantur antiqui, stroppos appellantea: unde nata strophiola. Quiu et vocabulum ipsum tarde communicatum est, inter sacra tantum et bellicos honores coronis suum nomen vindicantibus. Quium voro e floribus fierent, serta a screndo serieve appellatantur s quod apud Gracos quoque non adeo antiquitus placant.

III. Arborom enim ramis coronam in sacres certaminibus, mos crat primum. Postea variari cuptum mistura versicolori florum, quæ invicem odores coloresque acomderet, Sicyone, ex ingenio Pausice pictorus atque Giyeceræ coronariæ, dilectæ admodum illi, quum opera qua pictura imitaretur, et illa provocans variaret, exactque certamen artis ac naturae; quales etiam nunc exstant artificis illius tabellæ, atque in primis appellata Stephanepiocos, qua pinxit ipsam; idque factum est peut Olympiadem centesumam. Sic coronis e floribus receptus, panko mox subiere, quæ vocantur Ægyptiæ, ac deinde hiberum quum terra flores negat, ramento e cornibus tiorto; paulatimque et Romæ subrepsit appellatio, corolis interinitia propter gracilitatem numinatis; mox et corollaris prosequam e lamina ærea tenni maurata aut inargentata dabantur.

IV. (111.) Crassus dives, primus argento auroque fulicimitatus, ludis suis coronas dedit; accesseruntque et temnisci, quos adjici ipsarum coronarum honos crat, propter temps ils furent sans ornement. P. Claudius Pulcher (an de Rome 570) fut le premier qui les fit ciseler, et ajouta des bractées d'or à la mince lumelle qui faisait le lemnisque.

V. Toutefois, on estima toujours beaucoup les couronnes gagnées même dans les jeux; car les disyens, lors des jeux [consulaires], descendaient eux-mêmes dans le cirque pour prendre part au combat, et y envoyaient leurs esclaves. De il cette loi des Douze Tables : - Si quelqu'un gagne une couronne par lui-même ou par son ugent, qu'elle lui soit donnée à cause de son merite. - Il n'est pas douteux que par ces mots, gagnee par son argent, la loi n'ait entendu une normone gagnée par sea esclaves ou ses chevaux. Or quel était l'honneur qu'elle procurait? C'était qu'après leur mort le vainqueur et ses père a mere avaient le droit d'être couronnés pendant que le corps etait exposé dans la maison, ou porté m lieu des sunérailles. Du reste, les couronnes, nême celles des jeux, ne se mettaient pas indiftermment en toute circonstance.

VI. En ceci la sévérité était fort grande. L'Fuivius, banquier, dans la seconde guerre punique, accusé d'avoir pendant le jour, de son balcon, regardé dans le forum, ayant une couronne de roses sur la tête, fut emprisonné par l'ordre du senat, et il ne fut relàché qu'après la fis de la guerre. P. Munatius, ayant mis sur sa tête une couronne de fleurs enlevée à la statue de Marsyas, fut conda une aux fers par les triumvirs; il en appela aux tribuns du peuple, mais ceux-ci n'intercédérent pas. Il en était autrement l'Athènes, ou des jeunes gens en debauche, avant mid, entralent même dans les écoles des philosophes. Chez nous on ne trouve pas d'exemple d'une lecure pareille, si ce n'est chez la fille (vii, 46)

du dieu Auguste, loquelle, dans ses débauches nocturnes, couronna la statue de Marsyas (2), comme le déplore la lettre de son divin père.

VII. Le peuple romain n'a honoré de fleurs que a le seul Scipion, surnommé Sérapion (vm, 10) à cause de sa ressemblance avec un certain marchand de porcs. Cette circonstance l'avait rendu très-cher au peuple pendant son tribunat; du reste, il était digne de la familie des Africains. Il ne laissa pas assez de bien pour se faire enterrer; le peuple se cotisa pour la dépense des funérailles, et de toutes les ouvertures des maisons on jeta des fleurs sur le convol.

VIII. Des lors les couronnes étalent employées 1 à honorer les dieux, les lares publics et partieuliers, les tombeaux et les mânes. Les plus estimées étalent tressées : quant aux couronnes cousues, nous les trouvons dans les sacrifices des Saliens, et elles étalent d'apparat dans leurs repas. On en vint ensuite aux couronnes de roses ; et enfin le luxe fut poussé au point qu'on n'estima plus que les couronnes faites avec les seuls pétales de la fleur ; puis on alla demander à l'Inde ou au delà de l'Inde la matière des couronnes cousues ; car aujourd'hui il est du grand ton de les donner en feuilles de nard, ou faites de diverses couleurs, avec des étoffes de soie parfumées. C'est là le dernier terme auquel en est le luxe des femmes.

IX. Parmi les Grecs, les médecins Mnésithée et i Callimaque ont écrit des traités spéciaux sur les couronnes, et indiqué celles qui faisaient mal à la tête. En effet, la santé y est jusqu'à un certain point intéressée: c'est surtout pendant qu'on boit et qu'on se livre à la gaieté, que les odeurs actives s'insinuent traitreusement; et l'on connaît l'adresse scelérate de Cléopâtre. Lors des apprêts de la guerre d'Actium, Antoine redoutait jus-

funcas, quibus jungi nisi aurei non debebaut. Puri diu lere ii Carlare eos primus instituit P. Claudius Pulcher, tractes sque etiam plutyras dedit

V Semper Limenauctoritas vel indiceo questiarum fuit. Sampue ad certamina in Circum per ludos et ipsi descendrant, et servos suos quique mittebant. Inde illa xii Tabalarum lex: « Qui coronam parit ipse, peruniave qua, virtutis ergo diutor ei. « Quam servi equive meral-seul, peruni partam lege dici, nemo dubitavit. Quis crocchi post ut ipsimortuo, parentibusque ejus, dum intus postus exsel, foresve ferrefur, sine fraude esset imposita. Alian in usu promiscuo ne ludiciae qui fem erant.

VI. lugeraque et his severitas. L. Fulvius argentarius, leilo punico secundo, cum corona rosacea interdiu e pergula sua un forum prospeziose dictus, ex auctoritate Senatus a carcerem abductus, non ante finem belli emissus est. P Minatius, quomo demtam Marsym coronam e floribus capiti suo imposiusset, atque ob il duci cum in vincula framitiri jussissent, appellavit bribunos plebis. Nec intercessere dit; aliter quam Athenis, ubi comessabundi puseros ante meruhem conventus soplentium quoque doctruze frequentabant. Apud nos exemplum lucultae hujus

non est aliud quam filia divi Augusti, cujus luxurim noctibus coronatum Marsyam, littere illius dei gemunt.

VII. Florum quidem populus romanus bonorem Sci-1 pioni tantum habuit. Serapto cognominabatur, propter similitudinem suarit cujusdam negotiatoris. Ob id erat in tribunatu piebi admodum gratus, diguusque Africanorum familia. Nec erat in bonis funezis impensa. Asses ergu contuiti populus, ac funus elocavit; quaque præferebatur, flores e prospectu omni sparsit.

VIII. Et jam tune coronae deorum bonos erant, et l' Larium publicorum privatorumque, ac sepulchrorum, et Manium; summaque auctoritas pactiti corona. Sutlies Saliorum sacris invenimus, et solemnes comis. Transiero deinde ad rosaria; coque luxuria processit, ut non esset gratia nisi mero folio: sutilibus mox petitis ab India, aut ultra Indos. Lautissimum quippe habetur, e nardi folio eas dari, aut veste serica versirolures unguentis madidas. Hune babet novissime exitum luxuria feminarum.

IX. Et apud Græcos quidem de coronis privatim scripaere Moesitheus atque Callimachos medici, qua nocerent capiti quonum et in hoc est aliqua valetudinis portio, in potu atque infaritate praecipue odorum vi surrepente fal-

qu'aux présents de cette reine, et ne prenait d'aliments qu'après les avoir fait déguster : ou rapporte que, voulant se jouer de ses craintes, elle enduisit de poison l'extrémité des sleurs d'une couronne; ayant cette couronne sur sa tête, et la galeté faisant des progrès, elle invita Antoine à 2 hoire les couronnes. Qui dans sette circonstance aurait redouté des embûches? La couronne est effeuillee, jetée dans une coupe... Antoine va boire; elle l'arrête de la main : « C'est donc, dit-elle, Marc-Antoine, contre moi que vous prenez la précaution nouvelle des dégustateurs? Et voyer, si je pouvais vivre sans vous, comment les occasions ou les moyens me manqueraient ! - Elle fit venir de la prison un homme, qui but et expira aussitôt. Outre les deux auteurs nommes plus haut, Théophraste (Hist., vs., 6 et 7), chez les Grees, a écrit sur les fleurs. Chez nous quelques-uns ont, il est vrai, intitulé leurs livres Anthologie; mais personne, à ma connaissaire du moins, n'a traité expressément des fleurs. Quant a nous, nous n'avons pas l'intention ici de tresser des couronnes, cela serait frivole; mais nous dirons sur les fieurs ce qui nous paraître digne d'être rapporté.

1 X. (1v.) Les Romains n'avaient dans leurs jardins qu'un très-petit nombre d'espèces de fleurs à couronnes, et presque uniquement les violettes et les roses. Le vegetal qui porte la rose est, à vrai dire, plutôt une épine qu'un arbuste; cette fleur vient aussi sur une espèce de ronce (rosa canina) (xvi, 71), et là même elle est d'une odeur agréable, quoique peu pénétrante. Toutes les roses sont d'abord enfermees dans un boutou dout l'enveloppe est grenue; ce bouton ne tarde pas à se gonfier, et a former une sorte de cône vert. Peu à peu la fleur prend une teinte rouge, s'entr'ouvre

et s'épanouit, embrassant des filaments jounes places au centre. L'emplot qu'on en fait dans les couronnes est, pour ainsi dire, le moindre parti qu'on en tire : on la fait macérer dans l'huile, et cels dès la guerre de Troie, d'après le témoignage d'Homère (Il., xxxx, 186); de plus, on l'incorpore dans des parfums, comme nous l'avons dit(x111, 2); on l'emploie aussi seule en medecine; on la fait entrer dans des emplatres et des collyres, à cause de ses qualités pénétrantes; on s'en sert encorà parfumer les tables dans les festins, et jamais elle ne cause de mal. Les espèces les plus celebres ! parmi nous sont la rose de Préneste et celle de Campanie ; d'autres ont ajouté celle de Mikt. qui est d'un rouge très-vif, et qui n'a pas plus de douze feuilles; vient ensuite celle de Trachinie (1v, 14), qui est moins rouge, puis celle d'Alabanda, dont les feuilles sont blanchâtres : la moies estimee est la rose épineuse, qui a beaucoup de feuilles, mais très-petites. Les roses different, a effet, par le nombre des feuilles, par la rudesse. le poli, la couleur, l'odeur. Le nombre des feuil : les, qui n'est jamais de moins de cinq, va toujours croissant, au point qu'il est une espèce a cent feuilles : elle vient en Italie, dans la Campanie, et en Grèce, dans les environs de Philippes; mais dans ce dernier lieu elle ne croft pas naturellement. elle vient du mont l'augée, qui est dans le voisinage, et qui produit des roses à feuilles nombreuses et petites; les habitants les transplantent, et les améliorent par cela même. Cette espect n'est pas très-odorante, non plus que celle dont la feuille est tres-large et très-grande. On peut dire, en peu de mote, que le parfum de la fleur est en rapport avec la rudesse du calice. Capion, qui vivait sous le regne de l'empereur Tibere, a pretendu que la rose a cent feuilles ne s'employait

laciter, scelerata Cleopatras solertia. Namque in apparatu belli Actiaci gratificationem ipsius reginæ Autonio timante, nec nisi prægustatos cibos sumente, fertur pavore ejus lusisse, extrema coronae floribus veneno illitis, ipsaigue capiti imposita, mos procedente bilaritate invitavit An-2 tonium, ut coronas biberent. Quis ita timeret insidias? Ergo concerpta in scyphum incipienti haurire opposita maqu : « En ego sum, inquit, illa, Marce Antoni, quam tu nova prægustantium diligentia caves : adeo mihi, si possim sine te vivere, occasio aut ratio deest. « Inde eductum custodia bihere jussit, illico exspirantem. De floribus supra dictos scripsit Theophrastus apud Gracos. Ex nostris autem inscripsere alique libros Anthologicon : flores vero persequutus est nemo, quod equidem inveniam. Nec nos mune scilicet coronas necternus : id enun frivulum est : sed de floribus, quæ videbuntur digna, memorabmus.

X. (iv.) Paucissima nostri genera coronamentorum inter hortensia novere, ac parce violas rovasque tantum. Rosa mascitar spina verius, quam frutice, in rubo quoque provenicas, illic etiam jucundo odoris, quamvis angusti. Germinat omas primo inclusa granoso certice. Quo mos mitumescente, et in vaides aiabastros fastigato, paulatum

subescens dehiscit, ac sese pandit, in calycis medio sui stantia complexa luteos apices. Usus ejus iu coroms prope minimus est. Oleo maceratur, idque jam a Trojams tenportius, Homero teste. Præterea in unguenta transit, ut dixinus. Per se medicas artes praibet. Emplastris alque cultyriis inscritur mordaçi subtilitate. Mensarum etiam deliciis perungendis minime povia. Genera ejus nostri lecce l celeberrima, Prænestinam et Campanam. Addidere alu Milesiam, cui sit ardentissimus colos, non excedenti duodena folia, Proximam el Traclimiam intinus rubentem Mos Alabandicam viliorem, albicantibus fotiis. Vilissimam vero plurimis, sed minutissimis, spineolam. Different eum multitudine foliorum, asperitate, lævore, colore, odore Paucissuma quina folia, ac deinde numerosiora : quum sit [ genus ejus, quam centifoliam vocant : quæ est in Campania Italia, Graciae vero circa Philippos : sed ibi pon suaterræ proventu. Pangmus mons in vicino fert, numerosis folis ac parvis : unde accolæ fransferentes conscrunt, ipsaque plantatione protecunt. Non autem talis odoratissima est, nec cui fatissimum maximumque folium . brevitrique indicium est odoris, scabritis corticis. Carpto Tibero Carsaris principalu, negavit centifoliam in coronas addi, prapas dans les couronnes, ou bien qu'on la reléguait ats jonction des deux branches, n'étant remarquable ni par le parfum ni par la forme (3). Celle que ks Latins nomment grecque, et les Grecs lychnis agrostema coronaria, L.) ne vient que dans les cux humides, n'a jamais plus de cinq feuilles. n'est pas plus grosse qu'une violette, et n'a aucune deur. Une nutre, nommée gracula, a les feuilles reunies en peloton; elle ne s'épanouit que lorsun'un la presse avec la main, et semble toujours être en bouton; les feuilles en sont très-larges. Une autre est portée sur une tige semblable à celle de la manve, et dont les feuilles sont celles de l'alivier : on la nomme mosceuton. La rose d'astomne, appelée coroneola, tient le milieu pour la grosseur entre les précédentes. Toutes ces roses sont sans odeur, excepté la coroneola et celle qui vient sur une ronce; tant il y a de fausses roses! Au reste, la vraie rose doit elle-même beaucoup au terroir : c'est à Cyrène qu'elle est le plus odorante; aussi le parfum qu'on y at est-il excellent; à Carthagene en Espagne grace au terroir ], il y a des roses précoces pendant tout l'hiver. La température n'est pas non plus sans influence : en certaines années, les roses out moins odorantes. En outre, elles sout toutes plas parfumées dans les lieux sees que dans les leus humides. Le rosier ne veut être planté ni dans les terrains gras, ni dans les terrains argileux, ni dans les terrains arrosés; il se contented'une terre legere, et aime particulièrement un sol couvert de gravois. La rose de Campanie est précoce, relle de Milet est tardive; cependant c'est celle de Prepeste qui finit la dernière. Pour le rosier a travaille la terre plus profondément que pour le bie, plus superficiellement que pour la vigne. til vent très-lentement de graine (la graine est cas le calice, sous la fleur même, et recouverte d'un duvet); aussi présère t-on le planter de bouture. Une seule espèce se plante, comme le roseau (xvi, 67), par des yeux de racine : e'est le rosier a roses pates, épineuses, à cinq pétales, à branches très-longues; cette rose est la seconde des roses greeques. Tous les rosiers gagnent à être taillés et passés au feu. La transplantation les fait, comme la vigue, pousser très-bien et trèsvite : on a des boutures de quatre doigts de long ou plus, on les plante après le coucher des Pléiades; puis, lorsque le l'avonlus [vent d'occident] souffie, on les replante à des intervalles d'un pied, et l'on remue fréquemment la terre alentour. Ceux qui venient rendre les rosiers hâtifs font une fosse d'un pied autour de la racine, et y versent de l'eau chaude au moment ou les boutons commencent à pousser.

XI. (v.) Le lis tlent le premier rang après 1 la rose, et if a quelque analogie avec elle en raison du parfum et de l'huile qu'on en tire, et qu'on nomme liriuon (x111, 2). Placé au milieu des resiers, il produit le meilleur effet, car il commence à donner des fleurs quand les rosiers sont à moitié de leur saison. Aucune fleur ne s'élève plus haut, le lis atteiguant parfois trois coudées; la tête en est toujours languissamment penchée, comme si elle était trop pesante pour la tige. La blancheur du lis est admirable : il est strié à l'extérieur ; étroit per le bas, il va peu à peu s'élargissant en forme de coupe; le limbe en est renverse, et un filament tény, la graine et des espèces de safrans se dressent dans le centre. L'odeur, comme la couleur, est double, et autre pour les pétales, autre pour les étamines : il y a une petite différence; mais, dans la composition du parfum et de l'huile, on ne rejette pas les pétales. Une fleur 2 assez semblable est produite par la plante her-

warm extremos velut ad cardines, nec odore nec specie mahatalem. Est et qua Graca appellatur a nostria, a Gracia relinis, pon nisi in humidis locis proveniens, nec umquam scedens quinque folia, violeque magnitudine, odore salto. Est et aila Graccula appellata, convolutis foliorum parculia, nec debiscens nisi manu coacia, semperque escenti similis, latissimis foliis. Alia funditur e caule salvaceo, folia olete habente, moscenton vocant. Atque ater has media magnitudine autumnalis, quam coroneoun sociat. Omnes sine odore, proter coroneolam et in tabo natam : tot modis adulterantur. Et alias vera quoque denmum solo prævalet. Cyrenis odoratissima est, ideoque b unguentum pulcherrimum. Carthagine Hispanise . one tota præcox. Refert et cæli temperies. Quibusdam anuls minus odorata provenit. Præteres omnis siccis mm humadis odoration. Sen nec pinguibus vult, nec artions lucis, nec riguis, contenta raris, proprieque ruderdam agrum amat. Pracox Campana est, sera Milesia. Sormaime tanien desinit Prancetina. Fodiuntur altius mun fruges, levius quam vites. Tardissime proveniunt stunge, good in ipso cortice est, sub ipso flore, opertum

lanagine: ob id potius caule conciso inseruntur: et ocellis radicis, ut arundo, unum genus inserutur pallidie, spinose, longissimis virgis, quinquefolie, que e Gracia altera est. Onnus autem recisione alque ustione proficit: translatione quoque, ut vitis, optime ocyssimeque provenit, surculis quaternum digitorum longitudine, aut ampliore, post Vergiliarum occasum sata: dein per Favonium translata, pedalibus intervallis, crebroque circumfossa. Qui præcocem facionit, pedali circa radicem scrobe aquam calidam infundunt, germinare incipiente calyce.

X1. (v.) Lilium rosæ nobilitate proximum est, et qua- 3 dam cognatione unguenti olcique, quod licuou appellatur. Et impositum citam moxime rosas decet, medio proventu earum incipiens. Nec ulti florum excelsitas major, interdum cubitorum trium, languido semper colto, et aou sufficiente capitis oneri. Candor ejus eximius, foris striati, et ab angushis in latitudinem paulatim sese laxantis effigie calatit, resupinis per ambitum labris, ţenuique filo et semme, stantibus in mediu crocks. Ita olor, colorque duplex et alius calyris, allus stantinis, differentia angusta. In unquenti vego olcique usu, et folia non spermutur. Est &

bacés qu'on nomme liseron (convolvulus sepium, L.). Elle vient dans les buissons, est sans odeur, et n'a point à l'intérieur de safrans (filaments jaunes), ne reproduisant que la blancheur, sorte d'ébauche de la nature s'essayant à la production du lis. Le lis blanc se propage par tous les procédés dont on se sert pour le rosier, et de plus, comme l'hipposelinum (xix, 48) (smyrnium olusatrum, L.), à l'aide d'une gomme qui lui est propre. Rien n'est plus fécond, une racine portant souvent cinquante bulbes. Il y a aussi un lis rouge (lilium chalceclonicum, L.), nommé crinon par les Grees. D'autres auteurs en nomment la fleur cynorrhodon. Le plus estimé est celui d'Antioche, puis celui de Laodicée de Syrie, puis celui de la Phasélide (xIII, 9); su quatrième rang est celui de l'Italie.

XII. On connaît encore des lis pourpres; la tige en est parfois double; la racine est seulement plus charnue; le bulbe est plus gros, mais unique: on les nomme narcisses (narcissus serotinus, L.) Une seconde espèce a la feur blanche et la corolle pourpre (n. poeticus, L.) Il y a encore cette différence avec les lis, que les feuilles des narcisses sont à la racine. Les plus beaux viennent dans les montagnes de la Lycie. Une troisième espèce a tout semblable aux autres, excepté la corolle, quiest verte (n. tazetta, L.). Tous sont tardifs, fleurissant après le coucher d'Arcturus (xviii, 76) et vers l'équinoxe d'automne.

XIII. Il a été aussi inventé un procédé particulier de reproduction, grâce au goât que les hommes out pour les choses monstrueuses. On ramasse au mois de juillet des tiges sèches de lis, et on les suspend à la fumée; puis, au mois de mars, quand les petits nœuds commencent à pousser, ou les fait macérer dans la lie de vin noir ou grec, afin qu'ils prennent couleur, et les plante ainsi dans de petites fosses ou l'on repand quelques hémines (o litr., 27) de lie. Pla sorte on obtient des lis pourpres : il est siguiler de teindre une tige pour qu'il en missure fleur colorée.

XIV. (va.) La fleur la plus estimée estsuite es la violette; il y en a plusieurs especes : pourpre jaunes, blanches (mathiola incana). Elles i reproduisent toutes de plant, comme les herbe potagères. Les violettes pourpres (viola ode rata, L.), qui poussent spontanément dans le terrains bien exposés et maigres, out les p tales assez larges et sortent immédiatement d la racine, qui est charnue. Les Grees n'appl quent qu'à elles seules le nom d'ia, et c'est d's près elles qu'est dénommée l'étoffe ianthis ( violette ). Parmi les violettes cultivées, les ple estimées sont les jaunes (cheiranthus cheiri, L. espèces : la tusculane, celle qu'on nomme marin à pétales un peu plus larges mais moins odorant et la calathiane tout à fait inodore, à pétale très-petits. Celle-ci est un présent de l'automne les autres sont un présent du printemps.

XV. La caitha (calendula officinalis, L. ressemble beaucoup à la violette calathian elle est de même couleur et de même grandeur et le l'emporte pour le nombre des pétales st la violette marine, qui n'en a pas plus de cin mais elle lui est inférieure pour l'odeur : en effe celle de la caltha est forte. L'odeur n'est pe moins forte dans la plante appelée scopa rous (chenopodium scoparium, L.); mais ici ce so les feuilles, et non les fleurs qui sout odorante

XVI. Le bacchar (gnaphalium sanguineum L.) n'a que la racine d'odorante; quelques-uns sanguineum nard des champs (x11, 27). On faut

Nos non dissimilis illi la herba, quam convolvulum vocant, nascens per frutecta, nullo odore, nec crocis intus: candorem tantum referens, ac veluti naturar rudimentum ilia facere condiscentia. Alha ilia iisdem omnibus madis seruntur, quibus rosa: et loc amplius lacryma sua, ut hipposelinum; nihitque est fecundius, una radice quinquagenos sæpe emittente bulbos. Est et rubens lihium, quod Gravi crinon vocant. Alii florem ejus cynorrhodon. Laudatissimum in Antiochia, et Laudicen Syriæ, mox in Phaselide. Quartum focum obtinet in Italia nascens.

XII. Sont et purpures lilis, aléquando gemino caule, carnosiore tantum radice, majorisque bulbi, sed unius : narcissum vocant. Hujus alterum genus flore caudido, calyce purpureo. Differentia a liliis est et hece, quod narcissis folia in radice sunt, probatissimis in Lycia moutibus. Tertio generi extera eadem, calyx berbaceus. Omnes serotini. Post Arcturum enim florent ac per acquinoctium autumnum.

XIII. Inventa est el in his ratio inserendi, monstrificis hominum ingensis. Colliguatur namque mense juho scapi arescoutes, illiaque suspenduatur in fumo. Dem nudantibus se nodulis, in facce nigri vini, vei gracci, mesi martto maccrantur, ut colorem percipiant, atque its s scrobiculis seruntur, heminis faccis circumfusis. Sie fini purpurea lilia, mirumque, tingi aliquid, ut nascate infectum.

XIV. (vr.) Violis honos proximus; earumque plus genera. Purpurezo, luteze, albæ: plantis omnes, ut che salæ. Ex iis vero, quæ sponte apricis et macris led proveniunt, purpureze, latiore folio, statum ab radue co nono, exeunt: solæque græco nomine a cæteris deco nuntur, appellatæ la, et ab his ianthina vestis E saliri maxima auctoritas luteis. Genera iis: Tusculana, et que marina appellatur, loiio atiquanto latiore, sed num odorato. In totum vero sine odore, minutoque folio Calathiana, munus autumni, cæteræ veris.

XV. Proxima ei caltha est concolors amplitudine. Vind numero foliorum marinam, quinque non excedente Eadem odore superatur : est enim gravis caltha: Non less es, quam scopam regiam appellant : quamquem folia olent, non flures.

XVI. Bacciar quoque radicis tantam adoratar esquibusdam nardum rusticum appellatum. Unguenta putrelois des parlums avec cétte racine. Arismphane, puete de l'ancienne comédie, le temoigne. Queiques-uns ont donné, à tort, l'épithète d'exotique à cette plante. L'odeur en est très-voisine le celle du cinnamome. Le bacchar vient dans n sol maigre et non humide. On donne le nom de combretum (juncus maximus, L.) à une plante qui lui ressemble beaucoup, dont les faulles vont en s'amincissant comme des fils, et qui est plus haute que le bacchar. Mais ce n'est pertout (4), il faut aussi corriger l'erreur de ceux mi ont appliqué au bacchar le nom de nard des champs : c'est une autre plante qui porte ce surm; les Grecs la nomment asaron : nous en nom donné (xit, 27) la description en parlet des espèces du nard. J'ajouterai l'étymoloet de ce nom, telle que je la trouve : l'asaron et, dit-on, ainsi appelé parce qu'il n'entre point tens les couronnes (asarum europæum).

IVII. Le safran sauvage (crocus vernus, L.) est le meilleur; il na convient nullement de le semer ra Italie, chaque carré ne rapportant que le vingtsustrième du cout. On le multiplie par caseux. Le afran cultivé (c. sativas, L.) est plus large, plus grand et plus beau; mais il a beaucoup moins le force; il dégénère toujours, et il est d'un hible rapport même à Cyrène, où les autres fleurs sont toujours les plus estimées. Le plus recherché est celui de Cilicie, et dans ce povs celui du mont Corycus; au second rang est ceiui du mont Olympe en Lycie; su troiseme rang, celui de Centuripinum en Sicile. Quelques-uns ont donné la secondo place au alran phicgreen. Il n'est rien qu'on falsifie anunt. On reconnaît qu'il est pur lorsqu'il craque ses la main qui le presse, comme s'il était trable; en effet, quand il est humide, es qui

est dú à la falsification, il cède à la pression. Une 2 seconde épreuve, c'est de porter la main à la figure : il devra picoter le visage et les yeux. Il y a une espèce particulière de safran cultivé qui est extrémement goûtée; comme elle a du blanc au milieu, on l'appelle dialeucon (5). Le safran de la Cyrénatque a le défaut opposé; il est le plus foncé de tous ; il se gâte aussi très-promptement. Partout le meilleur est celui qui est le plus épais et le plus court; le plus mauvais est celui qui sent le moisi. Mucien dit qu'en Lycie, au bout de sept à huit ans, on le transplante dans un terrain préparé, et que ce procédé le renouvelle au moment où il dégénère. On ne fait jamais entrer le safran dans les couronnes, les fouilles en étant étroites et formant une espèce de chevelu; mais il va 3 merveilleusement avec le vin, et surtout avec le vis doux. Réduit en poudre, on s'en sert pour parfamer les théatres. La floraison a lieu lors du coucher des Pléiades, et dure peu de jours; la feuille chasse la fleur. Il est verdoyant au soistice d'hiver, et on le récolte; on le fait sécher à l'ombre, de préférence par un temps froid. La racine en est charnne, et plus vivace que celle des autres plantes. Elle aime à être battue et foulée aux pieds, et elle n'en vient que mieux (6); aussi le safran prospère-t-il surtout le long des sentiers et des fontaines. Il était estimé dès le temps de la guerre de Troie; du moins Homère ( 11. xiv. 348) fait-il mention de trois fleurs, le lotus, le safran et l'hyacinthe (gludiolus segelum).

XVIII. (vii.) Toutes les substances odorantes let par conséquent les herbes différent par la couleur, l'odeur et le suc. Il est rare qu'une substance odorante ne soit pas amère, et réciproquement les substances douces sont rarement odorantes. Ainsi le vin est-il plus odorant que le moût, et

raice fieri solita apud antiquos, Aristophanes priscue commine poeta testis est. Unde quidam errore faiso buriarsiam cam appellabant. Odor est ei cinasmomo proximas : graciti solo nec humido provenit. Similtimum ei, renabretum appellatur, foliorum exititate usque in fila utemasta, et procerius quam bacchar. Nec hare sunt tantam, sed corum quoque error corrigendus est, qui bacchar raiticom nardum appellavere : est enun alta herba sic upportunata, quam Gracci asaron vocant, cujus speciem feuramque dixinus lu nardi generatus. Quin immo asaron interno rocitari, quoniam in coronas non addalur.

AVII. Crucum advestre optimum: aerere in Italia name expedit, ad scripula usque singula areis decomentibus Sentur radicis bulbo. Sativum latius, majuspe, et autidium, sed multo lenius, degenerans ubique, et fermidum etiam Cyrenia, ubi semper flores laudatisma Prima nobilitas Cilicio, et ibi in Coryco monte:

Lyco monte Olympo: mox Centuripino Sicilius. Lycio monte olympo: mox Centuripino Sicilius. Lycio Phiegraeo secundum locum dedere. Adulteratur dal reque. Probatio sinceri, si imposita manu crepat, relata frapile. Humidum enim quod evenit adulteratione, cold. Altera probatio: si manu proluta ad ora leniter

faciem oculosque mordeat. Est per se genus sativi blandusimum valgo, quam sit medio candidam, dialeucoa vocant. Contra Cyrenaico vitium, quod cinni croco mgrius est, et celerrine marcescit. Optimum ubicumque quod pinguissimum, el brevis capitli : pessimum vero, quod situm redolet. Mucianus auctor est, in Lycia anno septimo aut octavo transferri in locum subactum, atque ita degenerans renovari. Usus ejus in coronis nusquam. Herba enum est folio angusto piene in capillamenti modum. Sed 3 vino mire congruit, prarcipue dulci; tritum ad theatra replenda. Floret Vergiliarum occasu paucis diebus, folioque florem expellit Viret brums, et colligitur : siecatur umbra, melius etiam hiberna. Carnosa et illi radia, vivaciorque quam cæteris. Gaudet calcari et atteri pede, quo melius provenit. Ideo junta semitas ac fontes la:tissimum. Trojants temporibus jam erat honos ei. Hos certe flores Homerus tres laudal, loton, crucon, hyacinthum.

XVIII. (vii.) Omnium autem odoramentorum, atque aden 1 herbarum differentia est in colore, et odore, et succo. Odorato aspor raro ulli non amerus i e contrario dulcia raro odorata. Itaque et vina mustis odoratiora, et silvestria magis omnia sativia. Quorumdam odor suavior e longinquo,

PLINE.

les productions sauvages plus que celles qui son' dues à la culture. Quelques fleurs ont une bonne odear de loin, et de près n'en out presque plus; telle est la violette. La rose fraîche a meilleure odeur de join; la rose sèche, de près. Toutes les fleurs ont une odeur plus pénétrante au printemps et le matin. Au fur et à mesure que s'ap-2 proche l'heure de midi, l'odeur s'affaiblit. Les flours des jeunes plantes sont aussi moins odorantes que celles des vieilles ; toutefois c'est dans l'âge intermédiaire que les fleurs ont le plus de parfum (?). La rose et le safrau sont plus odorants quand on les récolte par un temps serein. Au reste, tout est plus parfume dans les contrées chaudes que dans les contrées froides; en Egypte pourtant les fleurs sont très-peujodorantes, parce que l'air y est brumeux et chargé de rosée, à cause du Nil. Queiques fleurs ont une odeur forte, quoique suave; d'autres, tant qu'elles sont vertes, ne sentent rien, à cause d'un excès d'humidité, par exemple le bucéros, qui est le fenugree. Toutes les sleurs qui ent une odeur pénétrante ne sont pas sans suc : par exemple la 3 violette, la rose, le safran; mais celles qui, douées d'une odeur pénétrante, n'ont pas de suc, ent toutes une odeur forte : par exemple les deux especas de lis (xxt, 11). L'aurone et la marjolaine ont des odeurs pénétrantes. Dans certaines plantes la fleur seule est suave, les autres parties sont igodores, comme dans la violette et le rosier. Parmi les plantes de jardin, les plus odorantes sont les plantes sèches, telles que la rue, la menthe, l'ache; il en est de même de celles qui croissent dans les lieux secs. Quelques fruits deviencent plus odorants en viciliasant : tel est le coing. Ces mêmes fruits, cueillis, le sont plus que sur l'arbre ; d'autres n'ont d'odeur que concassés ou froissés; d'autres, que dépouillés de leur écoree. Certaines substances ne sont oderantes que brûlées, par exemple l'encens et la myrrhe. Toutes les fleurs sont plus amères pilées qu'intactes. Quelques plantes conservent plus longtemps leur odeur, étant sèches, par exemple le melilot; certaines rendent plus odorantes le lieu ou elles croissent, telles que l'iris (x11, 53) (8), qui vajusqu'à parfamer l'arbre tout entier, quel qu'il soit, avec les racines doquel il aura été en contact. L'hespéris (giroflée triste, cheiranthus tristis, L.) a plus d'odeur la nuit, ce qui lui a valu ce nom. Aucun des animaux n'est odorant, à moins que nous n'ajoutions foi à ce qui est dit de la panthere (viii, 23).

XIX. Il est encore une distinction qu'il ne faut ! pas omettre : c'est que plusieurs des plantes odorantes n'entrent pas dans les couronnes, par exemple l'iris et la saliunca, quoique donés tous deux d'une odeur très-recherchée. Dans l'iris (xiii, 2) il n'y a d'odorant que la racina, employée pour la parfumerie et la médecine. L'iris le plus estimé est celui de l'Illyrie, et dans ce pays même caiul non des contrées marilimes. mais des forêts sur les bords du Drilon et de la Narone; au second rang est celui de la Macédoine. qui est très-allongé, blanchâtre et mince; au troisième rang, ceiui d'Afrique, le plus grand de 2 tous et d'une saveur très-amère. L'iris d'Illyrie comprend deux espèces : le raphanitis, ainsi nommé à cause de sa ressemblance avec le raifort. et le rhizotomos, qui est roussatre et d'une qualité supérieure (xx1, 38). Le meilleur iris est celui qui, manié, excite l'éternument. La tige de l'iris est longue d'une coudée, et droite; la fieur est de diverses couleurs, comme l'arc-en-ciel, d'où il a pris son nom. On estime aussi l'iris de Pisidie. Ceux qui dolvent arracher l'iris repandent tout autour, trois mois à l'avance, de

propius admotus bebetatur, ut violae. Rosa recens a longinquo olet, sicca propius. Omnis autem verno tempore acrior, et matutinis : quidquid ad meridianas horas diei 2 vergit, hebetatur. Novella quoque vetustis minus odorata. Acerrimus tamen odor omnium estate media. Rosa et crocum odoratiora, quum serenis diebus leguntur : et omnia la calidis, quam in frigidis. In Ægypto tamen minime odorati flores, quia nebulosus et roccidus acer est a Nilo flumine. Quorumdam smavitati gravitas inest. Quedam, dum virent, non olent, propier humorem ninium: ut buceros, quod est fenum græcum. Acutus odor non omnium sine 3 succe est, ut violæ, rosæ, croco. Que vers ex acutis succo

Succe est, ut viole, rosz, croco. Que vero ex acutis succe carest, corum omnium odor gravis, ut in litto utriusque generis. Abrotonum et amaracus acres babent odores. Quorumdam flos tantum jucundus, reliquiz partes ignavze, ut viole ac rosz. Hortenstorum odoratissima que sica': ut ruta, menta, apium, et quiz in siccis nascantur. Quardam vetustate odoratiora, ut colonea : cademque decerpta, quam in suis radicibus. Quardam non uiss defracta, aut en attritu elent : alia non nisi detracto cortice : quardam vero non nisi usta, sicut thura myrrhæque. Flores triti omnes amariores, quam intacti. Aliqua arida diutius odorem confinent, ut melilotos. Quardam locum ipsum odoratiorem faciunt, ut iris: quin et arborem totam, cupuncumque radices attingit. Hesperis noclu magis olel, mde nomine luvento. Animalium nullum odoratum, nisi si de pantheris, quod dictum est, credimus.

XIX. Illa quoque non omittenda differentia est, odoramentorum muits nihil pertinere ad coronamenta, ut iriu, atque saliuncam, quanquam nobilissim odoris utramque. Sed iris radice tantum commendatur, unguentis et medicine nascens. Laudatissima in Illyrico, et ibi quoque nos in maritimis, sed in silvestribus Drilonis, et Narone. Provima in Macedonia, longissima hace et candicans, et exilla. Tertium locum habet Africana, amplissima inter omines, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est: raphanitis a similitudine, et que melior, rhizotomos subrufa. Optima, que steraumenta tactu movet. Caulem habet cubitalem, erectum. Floret diversi coloris apecle, sicut arcus celestis, unde et nomen. Non improbatur et Pisidica. Et fossuri tribus ante mensibus muisa aqua circumfusa, hoc veluti placamento terre-blandiuntur, car-

l'eau miellée, comme s'ils voulaient par ce sacrifice apaiser la terre; avec la pointe d'une épée us tracent autour de l'iris trois cercles, et, des aqu'ils l'ont recueilli, ils le levent vers le ciel. C'est une plante à propriétés caustiques; et, maniée, elle fait venir des ampoules comme la brûlure. Un recommande surtout d'être, pour le récolter, en état de continence. La racine sèche, et même encore dans la terre, est très-promptement attaquee par les vers. Autrefois c'étaient Leucade et l'Elide, où depuis longtemps on cultive cette plante, qui fournissaient la meilleure buile d'iris (xHI, 2); maintenant la meilleure vient de la Pamphylle, mais on estime beaucoup aussi celle de la Cilicie et des coutrées septentrionales.

XX. La saliunca (valeriana celtica, L.), dont la feuille un peu courte n'est pas susceptible d'être tressée, a de nombreuses racines, herbe plutôt que fleur, tellement serrée qu'ellesemble avoir été pressée avec la main, en un mot game d'un genre particulier. Elle vient dans la Pansoule, dans la Norique, sur les pentes des Alpes exposées au soleil, et, parmi les villes, à Eporéda. L'odeur en est tellement agréable, que l'exploitation commence à en valoir celle d'une mine : en aime beaucoup à la placer dans les vêtements.

XXI. Il en est de même chez les Grecs du potion, plants célébrée par Musée et Hésiode, qui la disent bonne à tout, et propre spécialement à faire acquérir la renommée et les dignites; herbe rentablement merveilleuse, si, comme on le rapporte, les feuilles en sont blanches le mutin, pourpres à midi, bleues au coucher du soleil. Il y en a de deux espèces : le pollon des champs tenerium polium, L.), plus grand; le polion auvage, plus petit (teuerium montanum, L.); quiques-uns nomment ce dernier teuthrion. Les feuilles en sont sembiables aux cheveux blancs de l'homme; elles naissent immédiatement de la racine, et ne s'élèvent jamais à plus d'un palme.

XXII. (viii.) C'en est assez sur les fleurs odo- 1 rantes : le luxe, qui se giorifie d'avoir vaincu sur ce point la nature par la composition des parfums, a voulu rivaliser aussi dans les étoffes avec les fleurs que recommande l'eclat de leurs conleurs. Je remarque qu'il y a trois couleurs principales : le rouge de coceus (1x, 65), qui brille de tout son éclat dans les roses, et dont on retrouve le reflet (xxxvii, 40) dans la pourpre de Tyr, dans la pourpre deux fois teinte, et dans celle de Laconie; la couleur d'améthyste, qui brille dans les violettes (xxxvtt, 40), et qui se retrouve dans la couleur pourpre et celle que nous avons nommée fanthine ( nous ne parlons que des genres qui offrent plusieurs subdivisiona); enflu la couleur conchylienne proprement 3 dite (1x, 64), de plusieurs sortes : l'une semblable à l'héliotrope, et généralement plus foncée; l'autre ressemblant à la mauve, et tirant sur le pourpre; une troisième ressemblant à la violette tardive, et c'est celle qui a le plus de vivacité (9). Vollà les rivaux en présence; la nature et le luxe se livrent le combat. Je vois dans les auteurs que le jaune était en bonneur dès les temps les plus anciens, mais on le réservait exclusivement aux femmes pour les voiles nuptiaux : et de la vient peut-être qu'il n'est pas compté parmi les couleurs principales, c'est-à-dire communes aux hommes et aux femmes ; c'est en effet cette communauté qui donna le premier rang.

XXIII. Nous sommes sans aucun doute vain- i cus par l'amarante (amarante passe-velours, ce-losta cristata. L.): c'est, à vrai dire, piutôt un épi de pourpre qu'une fleur; et de fait elle est

cameripta mucrone gladii orbe triplici : et qunm legerint lean, protunua in casium attoliunt. Natura est fervens, tracturaçõe pustulas ambusti modo facit. Pracepitur ante anna, ut casti legant. Teredines non ticca modo, verum et u terra celerrime sentit. Optimum antes irinum Leucade i Elide ferebatur: jampeidem enim et sentur : nunc e ramphylia: sed Cilicium maxime laudatur, atque e septembranalibus.

I XX Saliunca folio quidem subbrevi, et quod necti non possit, radico numerosse coharrel, herba verius quam flos, fensa veluti manu pressa, breviterque cespes au generis. Promota hane gignitet Norici, Alpiumque aprica: urbium Coresta tante saavitatis, ut metallum esse coeperit. Ventus unterpona cam gratissimum.

XXI Sie et apud Gracca polion herbam, inclytam Muur et He-iodi laudibus, ad omnia utilem pradicantium, superque castera ad famam etiam ac dignitates; prossussus meran, si modo, ut tradunt, folia ejus mane candida, merale purpurea, sole occidente carulea aspiciantur. Duo imera ejus campestre, majus silvestre, quod miaus est. Quidam teuthrion vocant. Folia canis hominis similia, a radice protinus, numquam palmo altiora

XXII. (viii.) Et de odoratis floribus satis dictum : in qui- I bus unquento vicisse naturam gaudeos luxuria, vestibus quoque provocavit eos flores qui colore commendantur. Hos animad verto tres esse principales. Rubeutem, in cocco: qui a rosis migrante gratia, idem traintur suspectu, et m purpuras Tyrias, dibaphasque, ac Laconicas. Alium in amethysto, qui a viola, et ipse in purpureum, quemque lanthinum appellavimus. Genera enim tractamus, in species multas sese spargentia. Tertius est, qui proprie con- 2 chylii intelligitur, multis modis: unus in hellotropio, et in aliquo ex his pierumque saturation : alius in malva, ad purpuram inclinans : alius in viola serotina, conchyliorum vegetissimus. Paria nunc componentur, et natura atque luxuria depugnant. Lutei video honorem antiquissimum, in nuplialibus flammeis totum feminis concession; et fortassis ideo non numerari inter principales, boc est, communes maribus ac feminis, quoniam societas principalum dedit.

XXIII. Amaranto non dubie vincimur. Est autem spica i purpurea verius, quam flos aliquis, et ipas sine odore. Mi50

inodore. Chose merveilleuse, elle se plait à être cueille, et n'en repousse que mieux! Elle vient au mois d'août, et dure jusqu'en automne. La palme est à l'amarante d'Alexandrie, que l'on recueille pour la conserver : quand toutes les fleurs ont passé, on la trempe dans l'eau, et, par une proprieté singulière, elle revit; aussi sertelle a faire les couronnes d'hiver. La qualité spéciale de l'amarante, ainsi appelée parce qu'elle ne se flétrit pas, est indiquée par son nom.

1 XXIV. Le nom aussi du cyanus (le bluet) en exprime la couleur. De même pour l'holochrysi (xxi, 85) (immortelle, gnaphalium stechas, L.). Aucune de ces fleurs n'etait employée du temps d'Alexandre le Grand; car les auteurs de l'époque immédiatement suivante n'en ont pas parlé, ce qui prouve qu'elles ne sont venues en faveur que plus tard. Toutefois, qui pourrait douter que la connaissance n'en soit due aux Grecs, puisque l'Italie n'a que des noms grecs pour les désigner?

XXV. Mais certes c'est l'Italie qui n dénommé

le petilium (geum rivale, L.?), plante automnale, naissant aupres des buissons, et recommandable seulement par sa couleur, qui est celle de la rose sauvage. Les feuilles, petites, sont au nombre de cimp. Chose singulière, dans cette fleur la tête se recourbe; et ce n'est qu'après qu'elle s'est redressée que naissent les pétales, formant une corolle petite et de couleur variée, avec une

2 graine jaune au dedans. Le bellion (chrysanthemum segetum, L.?) est jaune aussi; il a une couronne de cinquante-cinq barbules, en forme de pastille. Co sont des fleurs des prés, et les sleurs des prés sont la plupart sans usage, et sans nom par conséquent; ces deux sleurs mêmes portent tantêt un nom, tantêt un autre.

XXVI. La chrysocome (chrysocome linn-1 siris, L.) ou chrysitis n'a pas de denomination latine; elle a un palme de hauteur, les fleurs en corymbe, d'un faune d'or; la racine noire, un goût passant de l'astringent au doux : elle croît dans les lieux pierreux et ombragés.

PLINE

XXVII. (1x.) Après avoir passé en revue 1 presque toutes les couleurs les plus célèbres, venons à ces couronnes qui plaisent par la seule varieté. Il y a deux espèces de ces couronnes : les unes sont faites de fleurs, les autres de feuilles. Les couronnes à fleurs sont les couronnes du genêt (xxiv, 40), cueilli avec sa fleur jaune; du rhododendron (xvi, 33; xxiv, 53); du jujubier, qu'on nomme aussi arbre de Cappadoce, et qui a une fleur odorante semblable a celle de l'olivier; du cyclaminum, qui croft parmi les ronces, dont nous parlerous davantage ailleurs (xxv, 67), et dont la fleur est couleur de pourpre.

XXVIII. Quant aux couronnes à feuilles, le t premier rang appartient à celles qui sont faites avec les feuilles du smilax et du lierre, plantes dout nous avons suffisamment parlé à propos des arbrisseaux (xvi, 63 et 62; xxiv, 47 et 49 '. On emploie encore d'autres espèces qu'il faut Indiquer par des noms grecs, attendu que la langue latine présente beaucoup de lacunes dans cette nomenclature. La plupart, il est vrai, sont exotiques; toutefois, il nous faut en faire mention, pussque nous traitons de la nature, et non de l'Italie.

XXIX. Ainsi, on emploie dans les couronnes la ; feuille du melothron (xxIII, 16), de la spiræa [li-gustrum vulgare, L.?), de l'origan (xx, 67), du cneorum (daphne gnidium, L.) appelé casin par llygin, du cunilago (xx, 63) on conyza, du melissophyllon ou aplastrum (xx, 45), du mélilot

rum in eo, gaudere decerpi et latius renasci. Provent Angusto mense : durat in antumnum. Alexandrino palma, qui decerptira asservatur ; mireque, postquam delescre cuncti florea, madefactus aqua revivescit, et hibernas curonas facit. Summa ejus natura in nomine est, appellato, quomam non marcescat.

1 XXIV. In nomine et cyani colos : item holochrysi. Omnes autem hi flores non fuere in usu Alexandri Magni cetate, quoniam proximi a morte ejus auctores siluere de illis : quo manifestum est posten placnisse. A Graccia tamen repertos quis dubitet : non alter Italia usurpante nomina illorum ?

1 XXV. At Hercules petilio ipsa nomen imposuit, autumnali, circaque vepres nascenti, et tantum colore commendato, qui est rosæ silvestris. Folia parva, quina. Mirumque in eo flore, inflecti cacimien, et non misi retorto folia nasci, parvo calyce, ac versicolori, inteum semen inclu-

2 dente. Luteus et bellio pastificantibus quinquagenis quinis barbuils coronatur. Pratenses hi flores, sine usu plerique, et ideo sine nomunitus. Quan et lus ipsis alia alli vocabula imponunt.

1 XXVI. Chrysocome sive chrysitis, non-habet latenam

appellationem. Palmi altitudine est, comantibus folgore auri corymbis, radice nigra, ex austero dulci, in petrosis opacisque nascens.

XXVII. (ix.) Et fere peractia colorum quoque celeber-1 rimis, transcat ratio ad eas coronas, quæ varietate sola placent. Duo carum genera, quando alue flore constant, aliæ folio. Florem esse dixerim genestas, manque et ins decerpitur Inteus : item rhododendron : ttem zimpha, quæ et Cappadocia vocantur : his odoratus, similis olearum floribus in vepribus nascitur cyclaminum, de quo plura alias. Flos ejus colossinos in coronas admittitur.

XXVIII. Folia in coronamentia smilacis et ederar, co-trymbique earum obtinent principatum, de quihus in fru-ticinu loco abunde diximus. Sunt et alla genera nominibus gracis indicanda, quia nostris majore ex parte luqua nomenclatura defini cura. Et pleraque corum in exteria terris nascuntur, nobis tamen consectanda, quoniam de natura sermo, non de Italia est.

XXIX. Ergo in coronamenta folio venere melothron, spirara, origanon, cucoron, quod casiam Hyginus vorat; et quod cumlagmem, quæ conyza: melissophyllon, quod apiastrum: melioton, quod sertulam Campanam vocamus.

(melitotus officinalis, L.), que nous appelons sertula de Campanie; car le mélitot le plus estimé de l'Italie est celui de la Campanie, comme le meilleur de la Grece est celui du cap Sunium : viennent ensuite celui de Chalcis et celui de Crète. Purtout cette plante croit dans des lieux âpres et sauvages; le nom de sertula qu'elle porte prouve qu'autrefois on en faisait des couronnes. L'odeur, ainsi que la fleur, approche de celle du siran. La tige est blanche : plus les feuilles sont courtes et epaisses, plus on estime le mélilot.

XXX. La seuille du trèsse entre aussi dans la composition des couronnes. Il y a trois espèces de trefle : le premier est nommé chez les Greca mitot minyanthes, tantôt asphaltion (psorales betuminosa, L.); la feuille en est plus grande, et les fabricants de couronnes l'emskient : le second , nommé oxytriphyllon , a la fmille aigue; le troisième est de tous le plus petit. Parmi ces plantes il en est qui ont les tiges fortes, comme le marathron (fenouil), l'hippomarathron ( cachrys sicula ) ( xx, 95 et 96 ), le myophonum (xxvii, 2) (aconilum napellus, L.). Ou se sert aussi des ombelles des férules et de la fleur purpurine du lierre ( xvr, 02). Il est encore une espèce différente de lierre qui est emblable aux roses sauvages (IVI, 62); la couleur seule en plait; elle est inodore. (x.) On ronnait aussi deux eneoron, l'un fonce (daphne meorum, L.), l'autre blanc (d. gnidium, L.); ce dernier est odorant; tous deux sont ramifies. lis fleurissent apres l'équinoxe d'automne. Deux origans aussi sont employés dans les couronnes: fon n'a point de graine ; l'autre, qui est odorant, moomme cretois ( 1x, 69 ).

XXXI. Même nombre de thyms : l'un blanc, fintre fonce. Le thym fleurit vers le soistice

d'été; alors les abrilles viennent à la récolte, et c'est un présage pour le miel : en effet, les apiculteurs espèrent un bon produit quand la floraison du thym est abondante. Les pluies lui nuisent, et en font tomber la fleur. On ne peut apercevoir la graine du thyra, et cependant la graine de l'origan, très-petite, n'echappe pas à la vue. Mais qu'importe que la nature l'ait cachée? On sait qu'elle est dans la fleur; on seme celle-ci, et la plante se multiplie. Que n'ont pas tente les hommes? Le miel de l'Attique passe pour le meilleur du monde entier : on a donc transplanté 2 du thym de l'Attique, plante qu'à grand'peine, comme nous disons, on reproduit par sa fleur. Mals upe autre condition naturelle rendit values ces tentatives : le thym de l'Attique ne vit qu'a proximité des exhalaisons marines. Autrefois on pensait qu'il en était ainsi de toute espece de thym, et que pour cette raison il n'en venait pas en Arcadie. Alors on croyait aussi qu'à plus de trois cents stades de la mer l'olivier ne poussait pas (xv, 1). Aujourd'hui nous savons que dans la province Narbonnaise les campagnes pierreuses sont remplies de thym; e'est presque le seul revenu du pays, des milliers de moutons y venant de contrées lointaines paître cette plante.

XXXII. Deux especes de conyza (xx, 63 et t 64), le mâle (erigeron viscosum, L.) et la femelle (erigeron graneolens, L.), entrent dans les couronnes; la différence est dans la feuille : la femelle l'a plus menue, plus effice et plus étroite; le mâle l'a en forme de tuile, et plus divisce. La fleur du mâle est aussi plus eclatante; celle des deux especes est tardive, et vient après le lever d'Arcturus. L'odeur de la conyza mâle est plus forte, celle de la conyza femelle est plus pénétrante; aussi la conyza femelle a-t-elle plus

tal caim in Campania Italia laudatissima, Gracis in somo mox Chalcidica el Cretica, ubscuinque vero asperar et cilvestribus nata. Compas ex ea antiquitus lactitudas, endicio est nomen sertulas, quod occupavit Odor pas craco vicinus est, el flos, ipsa cana. Placet maxime mins brevissimis atque pinguissimis.

Mayanthes vocant Gracci, alii asphalton, majore folio, con utuntur coronaru. Alterum acuto, oxytraphyllon. Tertum ex omnibus munutasinum. Inter hare nervosi cantanti quibusdam, ut marathro, bippomarathro, areptono. Utuntur e feruits et corymbis, et celera flore arepurco Est et in alio genere carum silvestribus coma intis; et m us quoque colos tantum delectat, odor anderi, boc et odoratum: rannosa ambo. Florent post acquiactum audumnum. Toticlem et origani in coronamentia perosa Alterius enim nullum semen. Id, cui odor est, Ordoram vocatur.

Floret autem circa solstitia, quum et apes decerpunt,

et augurium mellis est. Proventum enim sperant apiarli large florescente eo. Læditur unbribus, amittitque florem. Semen thymi non potest deprehends, quasa origani perquam minutum, non tamen fallat. Sed quid interest occultasse id naturam? In flore ipso intelligitur, satoque eo pascitur. Quid non tentavere hommes? Mellis Attici in toto orbe summa lans existimatur. Ergo translatum est 2 ex Attica thymum, et vix flore, uti docenus, satum. Sed alia ratio naturæ obstitit, non durante Attico thymo, nisi in offatu maris. Erat quidem hac opinio antiqua in omni thymo, ideoque non nasci in Arcadia Time oleam non putabant gigni, nisi intra coc stadia a mari. Thymis quidem nunc etiam lapideos campos in provincia Naibonensi refertos scimus : hoc parae solo reditu, e longinquis regionibus pecudum millibus conveniantibus, ut thymo vescantur.

XXXII. Et conyage duo genera in coronamentis, mas ac i femina Differentia in folio. Tenutus feminae, et constrictius, angustiusque imbricatum maris, et ramonius. Flori quoque magis splendet ejus, serotinus intrique post Arcturum. Mas odore gravior, femina acutiur, et ideo contra de vertu contre les morsures des bêtes. Les feuilles de la conyza femelle ont l'odeur du miel ; la racine du mâle est nommée par quelques-uns libanotis : nous en avons parle (xx, 64).

XXXIII. Dans les conyza ce n'est que la feuille qui entre dans les couronnes; mais dans la fleur de Jupiter ( agrostemma flos Jovis , L.), l'amaracus (marjolaine), l'hemérocalle (xxx, 90 ) (pancratium maritimum, L. ), l'aurone, l'helenium, le sisymbrium et le serpolet, toutes plantes ligneuses, on emploie la fleur à la façon de la rose. La fleur de Jupiter ne plait que par sa couleur; ella est inodore, de même que cella qui en grec se nomme phlox (silene vespertina). Mais les branches et les feuilles sont odorantes dans les vegetaux susdits, excepté dans le serpolet. L'hélénium passe pour être né des larines d'Hélene, aussi celui de l'île d'Helène est-il le plus estimé. C'est une plante rameuse, qui étend sur le soi ses petites branches, longues de neuf pouces; la seuille est semblable à celle du serpolet.

XXXIV. La fleur de l'aurone a une odeur forte, mais agréable; elle est de couleur d'or. Abandonnée à elle-même, l'auroue se propage spontanément; elle se provigne par son sommet. Mais si on la multiplie, c'est de graine plutôt que de racine on de bouture; et encore vient-elle difficilement de graine. On la transplante ainsi que l'adonium (10), opérations qui se font l'eté pour l'une et l'autre : ces plantes sont en effet très friteuses, néanmoins trop de soleil leur nuit; mais quand elles ont pris de la force, elles poussent des rameaux a la façon de la rue. Le leucanthemum (xx11, 26) (camomille) a l'odeur de l'aurone : il a la fleur blanche, et est feuille.

1 XXXV. (x1.) Dioclès le medecin et les Sicitiens donnent le nom d'amaracus (origanum majorana, L.) à la plante appelée sampsuchum en Egypte et en Syrie : on la multiplie des deux façons, de graine et de bouture; elle est plus vivace que les precédentes, et a meilleure odrur. L'amaracus a, comme l'aurone, beaucoup de graines; mais, tandis que l'aurone n'a qu'une racine qui s'enfonce profondément, celle des autres est a fleur de terre, et tient a peine au soi. On seme au commencement de l'automne, et même en certaines localités au printemps, celles de ces plantes qui aiment l'ombre, l'eau et l'engrais.

XXXVI. Le nyctegreton (cœsalpinia pul-t cherrima, L.?) a été pour Democrite au nombre des rares merveilles. Selon cet auteur, il est de couleur bysgine, il a la feuille de l'épine, il rampe sur le soi; le plus beau se trouve en Gedrosie; on l'arrache après l'equinoxe du printemps, on le fait sécher pendant trente jours au clair de la lune; ainsi prépare, il brille la nuit. Les mages et les rois des Parthes emploient cette plante lorsqu'ils prononceut des vœux; elle se nomme sussi chénomychon, parce que la vœ seule en fait fuir les oies; d'autres la nomment nyctalops, parce que la nuit elle brille de loin.

XXXVII. Le melilot vient partout; cependant le plus estimé est celui de l'Attique : en tout pays on préfère celui qui est réceut, qui n'est pas blanchâtre, et qui a le plus de ressemblance avec le safran; en Italie toutefois le blanc est plus odorant.

XXXVIII. La violette bianche (mathiola in tana, L.) est la premiere des fleurs qui aunoncent le printemps; dans les localites chaudes, elles épanouit même des l'hiver. Viennent ensuite la violette appelee ion, la violette pourprée, la violette couleur de flamme, autrement phlox (xxx, 23 ;, da

hestiacum morsus aptior. Folia feminæ mellis odorem habent. Masculæ radıx a quibusdam libanotis appellatur, de qua diximus.

3 XXIII. Et tantum folio coronant, Jovis fios, amaracus, hemerocalles, abrotonum, helenium, sisymbrium, scrpyllium, omma surculosa, rosa: modo. Colore tantum placet Jovis fios, odor abest: sient et illi, qui grece phlox vocatur: et ramis autem, et folio odorata sunt, excepto scrpyllo. Helenium et lacrymis Helena: dicitur matum, et illeo in Helene maula laudatissmum. Est antem frutex humi se spargena dodrantalibus ramulis, lelio simili acipyllo.

XXXIV. Abrotonum odore jucunde gravi floret. Est autem flos aurei coloris. Vacuum sponte provenit. Cacamine auo se propagat. Seritur autem semine melius, quam radice aut surento: semine quoque non sue negotio: plantaria transferuntur: sic et Adonium. Utrumque æstate: alsiusa enim admodum sunt, et sole tamen nimio læduntur. Sed ubi convaluere, rutæ vice fruticant. Abrotono simile odore leucanthemum est, flore albo fo-

# XXXV. (31.) Amaracum Diocles medicus et Sicula gens

appellavere, quod Ægyptus et Syria sampsuchum. Seritur utroque genere, et senine, et ramo, vivacius sopra dictis, et odore melius Copiosum amuraco acque, quam abrotono, semen: sed abrotono radire una et aite descendena; certeris in summa terra leviter barrens. Reliquorum satio autumno fere incipiente, nec non et vere quibusdam locis, quae umbra gaudent, et aqua, ar fimo.

XXXVI Nyctegreton inter pauca miratus est Demoeritus, coloris hysgini, folio spinie, nec a terra ne attollentem, praccipuam in Gedrosta narrat. Erui post nequinoctium vernum radicitus, accarique ad lunam triginta diebus, ita lucere noctibus. Magos Parthorumque reges uti hac herba ad vota suscipienda. Eamdem vocari chenomychon, quontam anserea a primo conspectu ejus exparescant: ab alits nyctalopa, quoniam e longinque noctibus tulgeal.

XXXVII. Melilotos ubique nascitur: laudatissima ta-l men in Attica: ubicumque vero recens nec candicans, et croco quam simillima: quanquam in Italia eduratior candida.

XXXVIII. Florum prima ver nuntiantlum viola alba. I Tepidioribus vero locis etiam hieme emicat. Postes quaion appellatur, et purpurea. Proxime flammea, qua et

moins l'espèce sauvage. Le cyclaminum (xxv, 67 ) fleurit deux fois par an, au printemps et à l'automne; il craint l'été et l hiver. Le parcisse et le lis au delà des mers sont un peu plus tardifs que les plantes précédentes; en Italie, comme sous l'avons dit (xxt, 11), ils fleurissent après les roses; en Grece, l'anémone est encore plus tardive : c'est la fleur d'un bulbe sauvage ; elle est différente de celle dont nous parlerons à propos des plantes médicinales (xx1, 94). Viennent sosuite l'ornanthe (xx1, 95), le melianthum (11), d, parmi les plantes sauvages, l'héliochrysos ?(1x1, 24), puis une autre espece d'anémone nommes limonia, puis le glaieul, accompagne de thyacinthe; en dernier lieu, la rose parmi les fleurs mutanieres. La rose est aussi la fleur qui passe k plas vite, excepte la rose cultivée; parmi les autres, celles qui durent le plus sont l'hyacinthe, a violette blanche et l'œnanthe; mais, pour faire durer longtemps cette deruière il faut, en la cueilint souvent, l'empécher de monter en graine. L'œmathe vient dans les lieux chauds; elle a l'odeur de la vigne en fleur, ce qui lui a valu le nom qu'elle porte. L'hyacinthe (gladiolus segetum) est l'objet de deux fables : d'apres l'une, elle porte le deuit de celui qu'avait aimé Apollon; d'après l'autre, elle est née du sang d'Ajax, les veinures de la fleur étant disposées de manière à figurer les lictres grecques Al (AIAS, Ajax). L'héliochrysos a la fleur couleur d'or, la feuille menue, la tige grèle, mais dure. D'après les mages, celul qui s'en sogronne, et qui prend des parfums d'une bolte d'or apyre (qui n'a pas éprouve le feu), obtient rredit et gloire parmi les hommes. Telles sont ke fleurs du printemps.

XXXIX. Viennent ensuite les figurs d'été, la

lychnis (agrostemma coronaria, L.), la fleur de Jupiter, et une autre espèce de lis, ainsi que le tiphyon (scilla autumnulis, L.) et l'amaracus dit . de Phrygie; mais la fleur la plus remarquable est le pothos (silene sibthorpiana). On en distingue deux : l'un qui a la fleur de l'hyacinthet l'entre qui est plus blane (s. otites, L.), et qu'on ne seme guère qu'autoor des tombeaux, parce qu'il dure davantage. L'iris aussi fleurit en eté. Mais ces fleurs à leur tour passent et se fanent; d'autres les remplacent en automne : une troisieme espece de lis ; le safran et l'orsinum (12), ayant l'un et l'autre deux espèces, l'une inodore, l'autre odorante : des les premières plules toutes ces fleurs s'épanouissent. Les fabricants de couronnes 2 emploient même la fleur de l'épine (xxxv, GG); on confit bien, pour flatter le palais, les pousses de l'epine blanche! Tel est l'ordre des sieurs d'outre-mer. En Italie, à la violette succède la rose; le lis vient pendant que celle-ci dure; la rose est remplacée par le bluet; le bluet, par l'amarante : quant à la pervenche, elle est toujours verte. Les feuilles en entourent chaque nœud en forme de couronne, c'est une plante topiaire (13); elle sert quelquefois à défaut d'autres. Les Grecs lul donnent le nom de chamædaphné.

XL. La violette blanche (xx1, 38) dure an plus i trois ans: passé oc temps, elle dégénère. Le rosier va jusqu'a cinq ans sans être ni tailté ni brûlé, opérations qui le rajeunissent. Nous avons dit (xx1, 10) que le terrain importe aussi beaucoup: en Éxpete toutes ces plantes sont inodores; le myrte seul a une odeur excellente. Li est même certains pays où la floraison se fait deux mois plus tôt que dans d'autres. Les plantations de rosiers doivent être bêchées aussitôt après le Fa-

was vocatur, silvestris dumtaxat. Cyclaminum bis mo, vere et autumno : æstates hiemesque fugit. Seriores upra dictis aliquanto naroissus et lilium trans maria : a Ital a quidem, ut diximus, post rosam. Nam in Graeia tardus etiamium anemone. Est autem haio silvestrium balborum flas, aliaque quam qua dicetur in medicinis. Sequitur irpanifie, melianthum : ex silvestribus heliochrysos Denule alterum genus anemones, quie limonia vecator. Post hanc gladiolus comitatus hyacinthis. Novisuma rosa; eademque prima defirit, excepta sativa : e caters hyacinthus maxime durat, et viola atha, et conanthe sed bac ita, si divulsa crebro probibeatur in semen store Nascitur locis tepi lis, Odor idem ei, qui gernigantibus uvis, atque inde nomen. Hyacinthum comitatur fabuts duplex, luctum proferent ejus quem Apollo dilexemt, aut ex Ajacas cruore celiti, ita discurrentibus venis, of gracarum litterarum tigura Al legatur inscripta. Heschrysos florem habet auro similem, folium tenue, caucolum quoque gracilem, sed durum. Hoc cotonare se tagi, si et unguenta supiantur ex auro, quod apyron vocant, ad gratiam quoque vitie gioriamque pertinere arbitrantur El verni quidem flores hi sunt.

1 XXXIX. Succedent tilis restivi lychnis, el Jovis flos,

et alterum genus likil. Item tiphyon, et amaracus, quem Phrygium cognominant. Sed maxime spectabilis pothus. Duo genera bujus : unum, cui flos hyacinthi est : alterum candidius, qui fere nascitur in tumulis, quoniam fortius durat. Et iris metate floret. Abeunt et hi, marcescuntque. Ahi rursus subeunt autumno : tertium genus lilii : et crocom et orsinum, in utroque genere : unum hebes, alterum odoratum : primis omnia imbribus emicantia. Coronarit 2 quidem et spinæ flore utuntur : quippe quam spinæ allæ cauliculi inter oblectamenta gulas quoque condiantur. Hic est trans maria ordo florum. In Italia violis succedit rosa : huic intervenit lilium : rosam cyanus excipit, cyanum amarantus. Nam vincapervinca semper viret, in modum linese foliis geniculatim circumdata, topiaria herba : inopiam tamen florum aliquando supplet. Hæc a Græcis chamedaphne vocatur.

XL. Vita longissima violas albas est trimatn; ab en t tempore degeneral. Rosa et quinquennium perfert, nec recisa, neo adusta. Illo enim modo juvenescit. Diximus et terram referre plurimum. Nam et in Ægypto sine odore hare omnia; tantumque myrtis odore praecipuus. Alicubi etiam binis mensibus antecedit germinatio omnium. Rusaria a Favoniu fossa oportet essa, iterumque solstitio.

vonius, et une seconde fois au solstice d'été: on aura soin, entre les deux façons, que le tercain soit parfaitement nettoyé.

1 XLI. (x11) Les ruches et les abeilles vont trèsbien avec les jardins et les plantes a couronnes, et sont, sans grands frais, d'un bon rapport quand elles réussissent. Pour les abeilles, il faut semer le thym, l'apiastrum (melissa officinalis, L.), le rosier, la violette, le lis, le cytise, la fève, l'erville (vicia ervilla, L.), la cunlla (sarriette) (xix, 50), le pavot, la conyza, la casia, le melilot, le mélissophyllum (xx1, 29), le cerinthe (rerinthe major, L.). Le cérinthe a la feuille blanche et recourbée, une condee de haut, la fleur offrant une concavite pleine d'un suc mielleux. Les abeilles sont tres-avides de la fleur de ces plantes, et même de la fleur du séneve; chose etopuante, car il est certain qu'elles ne touchent pas à la sleur de l'olivier (x1, 8); aussi vaut-il mieux tenir cet arbre loin d'elles. Il est d'autres arbres, au contraire, qu'il convient de mettre à leur proximite, attendu qu'ils invitent les essaims qui s'envoient, et les empéchent de s'écarter.

XLII. Il faut aussi prendre garde au cornoufiler: les abeilles qui en goûtent la fleur meurent de flux de ventre; le remede, c'est de leur douner des sorbes pilees avec du miel, ou de l'urine d'homme ou de bœuf, ou des grains de grenade humeetés avec du vin amminéen (xiv, 5, 2). Il est très-agreable aux ruches d'avoir du genêt planté tout autour.

A LHI. J'ai trouvésur la nourriture des abelles un fait singulier, et digne d'être rapporté. Il est un bourg appele Hostilia, et baigné par le Pô; les habitants, quand la nourriture manque dans les cuvirons, mettent les ruches sur des baleaux, et

chaque nuit lis leur font remonter un espace de cinq mille pas; au jour, les abeilles sortent et vont butiner; elles reviennent aux bateaux, et ainsi on les change de lieu jusqu'à ce que, le poids faisant enfoncer davantage les bateaux, on comprend que les ruches sont pleines : on revient alors, et on recueille le miel. (xxxx.) En Espagne, pour une même raison, on fait voyager les ruches sur des mulets.

XLIV. La nourriture a tant d'influence qu'il est même des miels véneneux. A Héraclee du Pont, en certaines années, le miel devient très-pernicieux, quoiqu'il solt toujours fait par les mêmes abeilles. Les auteurs n'ont pasdit de quelles fleurs provenait ce miel; pour nous, nous transcrirons ce que nous avons lu. Il est une plante funeste aux bêtes de somme, plus encore aux chèvres, et pour cela nommée ægolethron (azalea pontica): les fleurs de cette plante, macérées par un printemps pluvieux, contractent des propriétés nulsibles; aussi cette afteration ne se produit pas tous les aos. Voici les signes du miel empotsonné : ne s'épaississant point; d'une couleur plus rouge, d'une odeur toute particulière et provoquant aussitôt des éternuments; plus pesent que le bon miel. Ceax qui 2 en ont mauge se couchent à terre cherchant le frais: ils sont, en effet, baignes de sueur. Il y a beaucoup de remedes dont nous parlerons en lieu et place (xxix, 31); mais comme il faut en citer immediatement quelques-uns pour un cas aussi insidicux, je mentionnerai l'hydromet vieux, avec d'excellent miel et de la rue ; les salaisons aussi, pourvu qu'on en prenne à plusieurs reprises, mais pour les revomir aussitôt. Il est certain que les chiens qui mangent les dejections des malades contractent cette affection, et éprouvent les mêmes

I't id agendum, ut intra id tempus perpurgata ac pura

yearia et apes conveniunt, ret practipui quastus compendique, quom favit. Harum ergo causa oportet sereie
thymum, apastrum, rosam, violas, llium, cytisum,
fabam, ervibam, cunilam, papaver, conyzam, castam,
mehlotum, melissophyllum, ceruthen. Est autum cesum
the folio candido, menvo, cribitalis, capite concavo,
melis aucuum habente. Hurum floris avidasimae sunt,
atque etlam smapis, quod nuremur, quim olivar florem
ab his non attingi constet; ideoque haic arborem proced
case melius sit, quim aliquas quam province seri conveniat, quae et evolantium evamina invitent, nec longus
abire natiantur.

XLII. Cornun quoque achorem caveri oportet : flore ejus degustato, alvo cita moriuntur. Remedium, sorba contusa e melle præbere his, vel urinam hommum, vel boum, aut grana punici mali, ammineo vino conspersa. At genistas circumseri alveanis gratissimum.

1 XI-III. Mirum est dignumque memoratu, de alimentis qued compen. Hostilia vicus alluttur Pado. Hojus inquilini pabulo circa deficiente imponunt navibus alvos, noctibusque quina millia passuum contrario amne naves subvehunt. Egressa luce apes pastæque, ad naves quotidie remeant, nutantes locum, donce pondere ipso pressis navibus plenæ alvi intelligantur, revectisque eximantur mella. (xm.) Et in Hispania mulis provehunt, simuli de causa.

XLIV. Tantumque pabulum refert, ut mella quoque venenata fiant. Heracleæ in Ponto, quibusdam annis perniciosissima exsistant, ab fisdem apibus facta. Nec dixere auctores, e quibus floribus ea fierent. Nos trademus, que compermus. Herba est ab exitio et jumentorum quidem, sed præcipus capracum, appellata ægolethron. Hojus flores concipiunt noxium virus, aquoso vere marcescentes, ita fit, ut non ommbus annis sentiatur boc malium. Venenati signa sunt, quod omnino non densatur, quod color magis rutilus est, odor alienus, sternumenta profinus movens, qued ponderosus muoxio. Qui edere, 2 abjiciunt se humi, refrigerationem quarentes : nam et sudore diffuunt. Remedia sunt multa, qua suis tocis dicennis. Sed quomain statim repræsentari aliqua in tantis insuliis oportet, mulsum vetus e melle optimo et ruta; salsamenta etiam, si rejiciantur sumta crebro : certuiuque est id malum per excrementa ad canes etiam pervenire,

douleurs. Néanmoins l'hydromel préparé avec ce miel est, quand il a vieilli, innocent; cela est reconnu. Rien non plus n'est meilleur que ce miel, avec le costus, pour adoucir la peau des femmes; avec l'aloès, pour guerir les meuririssures.

XLV. Dans la même partie du Pont, au pays des Sannes, il est une autre espèce de miel, appeke mænomenon, à cause de la folie qu'il produit : on attribue cette malfaisance à la fleur du rhododendron, dont les forêts sont remplies; et cette nation, bien qu'elle paye aux Romains un tribut de cire, ne peut tirer aucun parti d'un miel aussi pernicieux. Dans la Perseet dans la Getulie, partie de la Mauritanie Césarienne et limitrophe du paya des Massæsyliens, il se produit des rayons renéneux ; et même quelques-uns ne le sont qu'en mrtie, circonstance excessivement insidieuse, si b coulcur livide ne mettait en garde. Quelles intentions attribuer a la nature en ce piége d'un miel véneneux, non dans toutes les années ni dans les ravous tout entiers, et dû cependant aux mêmes abeilles? C'etait peu d'avoir produit une substance dans laquelle il est si facile de donner du poison : fallait-il qu'elle-même en incorporat dans le miel, au detriment de tant d'animaux? Mais qu'a-t-elle voulu, sinon rendre l'homme plus précautionné et moins avide? Et en effet, n'avaitdle pas armé les abeilles elles-mêmes d'aiguillons, et d'aiguillons empoisonnés? Le remede contre ces piqures, je le rapporterai sans differer : On fomentera l'endroit pique avec du jus de mauve ou de feuilles de herre, ou bien on boira le jos de ces plantes. Il est étrange cependant que ces insectes, qui portent des poisons dans leur bouche et qui en distillent, n'en meurent pas: sans doute la nature, maîtresse des choses, a donné aux abrilles contre ces poisons la résistance qu'elle a

donnée contre les serpents aux Paylles (vii, 2), et aux Marses parmi les hommes.

XLVI. (xxv.) La Crète offre un autre miel mer-i veilleux. Sur le mont Carina, qui a neuf mille pas de tour et sur lequel on ne trouve pas de mouches, les abeilles font un miel auquel les mouches ne touchent en aucun pays. Cela même fait reconnaître ce miel, qu'on prefere pour les préparations médicinales.

XLVII. Les ruches doivent regarder le lever : équinoxial, et éviter l'Aquilon aussi bien que le Favonius. Les meilleures ruches sont celles d'écorce, ensuite celles de férules, en troisieme lieu celles d'osier; on en a fait faire en pierre spéculaire, afin d'observer le travail des abeilles a l'intérieur (x1, 16). Il est très-avantageux d'oindre tout autour les ruches avec de la fiente de bœuf. L'opercule doit être mobile par derriere, afin qu'ou puisse le pousser en dedans, si la ruche est grande ou l'opération peu productive, de peur que, decouragées, les abeilles ne renoncent à travailler; puis on le ramene peu à peu en arrière , les trompantainsi sur le progrès de leur ouvrage. En hiver 2 on couvrira les ruches avec de la paille ; on fera de fréquentes fumigations, surtout avec la fumes de fiente de bœuf. Elle leur est bonne, tue les insectes qui se développent, les araignées, les papillons, les vers, et même excite les abeilles. Il est facile de les débarrasser des araignées, mais le papillon est un ennemi plus dangereux : pour le détruire, on choisit au printemps, quand la mauve murit, une nuit sans lune, par un ciel screin, et on allume des flambeaux devant la ruche : les papillons se jettent dans la flamme.

XLVIII. Si l'on pense que les abeilles n'ont plus t d'aliments, on mettra à la porte de la ruche des raisins secs et des figues pilees, ou bien de la

matterque torqueri eos. Mulsum tamen ez eo inveteraum , innocuum esse constat : et feminarum cutem nullo acinis emendan cum costo, sugillala cum aloc.

ALV. Aland genus in codem Ponti situ, gente Sanweum, mellis, quod ab insania, quam gignit, memomeuon vocant. Id existinutur contrahi flore rhodudender, quo scatent silvæ. Genique ea , quom ceram in tributa Bomanis præstet, mel, quoniam exitiale est, non rendit. Et m Persule, et in Mauretamas Cassanensis Gastulia, contermina Massesylis, veneniti tasi gignuntur; qui lamque a parte, quo nitul esse fallacins potest, misi quod livore deprehenduntur. Qual sila volusse naturam us arbitremur. madus, of ab asslem applies, ner omnibus annis fierent, aut non tous faves ' Parum crat gennisse rent , in qua venesum facilime daretur : etimine hoc ipsa in melle tot annualthus dedit? Quot sibi voluit, nesi at cautiorem mipusing avidum facerel hominem? Non enim cl 11 sis jam spilos cuspides dederat, et quidem renenatas? remedio differents has utique non differendo. Ergo malvæ succo, ant foliorum ederae perungi salutare est, vel percussos eas behere. Mirum tamen est, venena portantes ore, fingenesque ipeas non nurt , insi quod illa domina terum omnium hanc dedit repugnantiam apibus, sicut contra acrpentes Psyllis Marsinque inter homines.

XLVI. (xiv ) Alind in Creta miraculum mellis. Mona t est Carina ix m passuum ambitu : intea quod spatinim museæ non reperimentur, natumque ibi niel nusquam attingunt. Hoc experimento singulare medicamentis eligitur.

XLVII. Atveata orientem seguinochalem spectare conventt. Aquilonem evitent; nec Favonium minus. Alvos
optimas e cortice, secundas ferula, tertias vinine. Multi
cas et e speculari lapide fecere, ut operantes intus spectatent. Circumdini alvos fimo hubulo utilissimum, operculum a tergo esse ambulatorium, ut proferatur intus, si
magna sit alvos, ant sterilis operatio, ne desperatione
curam abjurant: id pantatum reduci, fallente operis incremento. Alvos hieme stramento operiri, crebro suffiri, 2
maxime fimo bubulo. Cognatum hoc ila i innascentes bestiolas necat, arameos, papitiones, teredines; apesque ipsas
excitat. Et arancorum quidem exitium facilum est: papilio
pestis major. Tollitor vere, quom maturescit traiva,
noctu, interlumo, caelo sereno, accensis lucerais auto
alvos, lu eam flammam sesc ingerunt.

XLVIII. Si cibus deesse censeatur apibus, uvas passas 1

laine cardée, humectée avec du vin cuit ou du raisiné, ou de l'eau mieliée. On y met aussi de la chair de poule crue. En certains étés même, où une sécheresse continue leur a enlevé l'aliment fourni par les fleurs, il faut leur donner de la nourriture comme il vient d'être dit. Quand on récolte le miel, on frotte les issues des ruches avec te mélissophyllon (melisse) ou le genét broyés, ou bien on les entoure par le milieu avec la vigne blanche, de peur que les abeilles ne se dispersent. On recommande de laver avec de l'eau les pots à miel et les rayons : cette eau, bouillie, fait, dit-on, un vinalgre très-salutaire.

XLIX. La cire se fait avec les ravons dont on a exprimé le miel ; pour cela on les passe à l'eau, on les fait sécher pendant trois jours dans l'obscurité; le quatrième jour, on les fait fondre sur le feu dans un vase de terre neuf, avec assez d'eau pour qu'ils en soient recouverts; puis on filtre le liquide dans un panier. Alors on fait cuire la cire dans le même vase avec la même eau, et on la verse dans des vases enduits de miel et contenant de l'eau froide. La meilleure est la cire appelée punique; au second rang est une cire très-jaune, ayant l'odeur du miel lorsqu'elle est pure, provenant du Pont, et qui, chose étrange ! n'est pas altérée par le miel vénéneux (xx1, 44 et 45). Au troisième rang est la cire de Crète; elle a le plus de propolis, substance dont nous avons parlé en traitant des abeilles (x1, 6). Après toutes ces cires vient celle de Corse; et comme elle provient du buis, on lui attribue certaine vertu médica-2 menteuse. La cire punique se prépare de cette façon : On expose souvent à l'air de la cire jaune, puis on la fait bouillir dans de l'eau de mer prise nu large, et à laquelle on ajoute du nitre; puis avec des cuillers on enlève la fleur de la cire, l

c'est-à-dire, la partie la plus blanche, et on la verse dans un pot contenant un peu d'ean froide : on fait de nouveau bouillir à part cette portion dans de l'eau de mer, puis on refroidit le vase. Après avoir renouvelé cette opération trois fois, on fait sécher la cire sur une claie de jonc, en plein air, à la lumière du soleil et à celle de la lune : la lune la blauchit, le soleil la sèche; et pour qu'il ne la liquelle pas, on la protège avec une toile fine. On l'obtient aussi blanche que possible, si après l'insolation on la fait encora recuire. La cire punique est la me lieure pour les preparations medicinales. On rend noire la cire en y incorporant de la cendre de papyrus; rouge, en y incorporant de l'orcanette; enfin, on lui 3 donne toutes sortes de couleurs avec différentes drogues, et l'on s'en sert pour modeler, pour un nombre infini d'usages, et même pour vernir les murailles et les armes. Nous avons, à propos des abeilles (x1, 6), donné les autres détails sur le miel et ces insectes; et maintenant ce qu'il y avait à dire sur les jardins est à peu près complet.

L. (xv.) Passons aux plantes croissant spon-Itanement, et employées comme aliment dans la plupart des pays, et surtout en Égypte; là elles croissent en telle quantité, que cette contrée est peut-être la seule qui pourrait se passer de ceréales, dont pourtant elle abonde. En Italie nous n'en connaissons que très-peu, le fraisier, le tamnus (tamnus communis, L), le ruscus (ruscus aculeatus) (xx111, 83), le batis marin (crithmum maritimum), le batis de jardin (xxv1, 50), nommé par quelques-una asperge des Gaules, le panais des prés (daucus carotta), le houblon; et encore sont-ce plutôt des hors-d'œuvra que des aliments.

Li. La plante de ce genre la plus celebre en t Égypte est la colocase (arum colocasia, L.), que

siccasve, ficosque tusas, ad fores carum posuisse conveniat. Hem lanas tractas madentes passo, aut defruto, ant aqua mulsa; galtinarum etiam crudas carnes. Quibusdam etiam actatibus iidem cibi præstandi, quum siccitas continua florum alimentum abstutit. Alvorum, quum mel camutur, illim oportet exitus, melissophyllo aut genista tritis; aut melias alba vite præcingere, ne apes diffu giant. Vasa meltaria aut favos lavari aqua præcipiunt: hac decocta, fieri saluberrimum acetum.

1 XLIX Cera fit expressis favis, sed ante purificatis aqua, et triduo in tenebris siecatis, quarto die fiquatis igni in novo fictili, aqua favos tegente, tunc sporta colatis. Rursus in eadem olla coquitur cera cum eadem aqua, excipiturque alia frigida, vasis melle circumlitis. Optima, quae Punica vocatur. Proxima quam maxime fulva, odorisque mellei, pura, natione autem Pontica, quam constave equidem miror inter venenata mella: deinde Cretica, plutinum enim ex propoli habet, de qua dixunus in natura apum. Post has Corsica, quoniam ex buxo fit, habere

2 quandam vim medicaminis putatur. Punica fit hoc modo: ventilatur sub divo sepius cera fulva: deinde fervet in aqua marina, ex alto petita, addito intro: inde linguits haurinnt florem, id est, candidissima queque, transfunduntque in vas, quod exiguim fugida habeat. Et ruraus marina decoquont separatiin; dein vas ipsum refrigerant. Et quum hæe ter fecere, juncea crate sub dio aucant sole, lunaque; hæe eaun candorem facet. Sol siccat : et ne liquefaciat, protegunt tenni linteo. Candidissima veru ht post insolationem etiamonin recorta. Poucea medicinis utdissima. Nigrescit cera addito chartarum cinere, sicut auchiasa admixta rubet. Variosque in colores piguientis a traditur, ad edendas similitudines, et innuncros mortalism usus, partetumque etiam et armonum tulefam. Cantera de melle apitusque in natura carum dicta sinit. Et hortorum quidem omnis fece ratio peracta est.

L. (xv.) Sequenter herber sponte nascentes, quiters i pierreque gentium utuntur in cibis, maximeque Ægyptus, frugum quidem fertilissima, sed et prope sola is carere possit tanta est ciborum ex herbis abundantia. In Italia paucissomas novimus, fraga, taunum, ruscum, balia maximam, batin hortensiam, quam alqui esparagum galdicum vocant. Praeter has pastimacam prateisem, lupum sahelarium, esque verus oblectamenta, quam rubus

LI In Ægypto nobilissima est colocasia, quam ryamon 1

quelques uns nomment cyamos (fève). On la trouve dans le Nil; la tige, cuite, se divise sous la dent en filaments ténus; le thyrse, qui sort d'entre les feuilles, est remarquable; les feuilles, très-larges par comparaison avec celles des arbres, ressemblent à celles de la plante que nous nommons prisonata (xxv, 58), et qui vient dans nos rivières. Les indigènes se complaisent tellement dans les presents de leur fleuve, qu'avec des feuilles de colocasia entrelacées ils font des vases de différentes formes, où ils alment à boire. Maintenant on cultive cette plante en Italie.

LII. En Égypte, le second rang est donné au dehorium (chicores) (xx, 29), que nous avons commé endive erratique. Il vient après le lever es Pleiades, et fleurit par portions. La racine en ot tenace; aussi l'emploie-t-on pour faire des liens. L'authalium (cyperus esculentus, L.) croft plus loin du Nil; le fruit est gros et rond comme la nefle, sans noyau, sans écorce; la feuille est celle du cyperus. On le mange cuit, ainsi que l'atum (pistache de terre, arachis hypogea, L.), plante qui n'a que peu de feuilles, et des feuilles très petites, mais dont la racine est grosse. On mange encore l'arachis ( lathyrus amphicarpos, L.) et l'aracos (lathyrus tuberosses, L.), qui out des racines rameuses et multiples ; du reste point de feuilles , polut de partie berbacée, rien qui soit hors du sol. Les autres plantes mangées communément en Égypte sont a condrilla (condrilla juncea, L.), l'hypochens (Ayoseris lucida, L.), le caucalis (pimpinella saxifraga, L.), l'anthriscus, le scandix (xxx, 38), appele par d'autres tragopogon, à feuille de safran, le parthenium (xx1, 104), le strychnum 131, 105), le corchorus (anagallis arvensis, Li, l'aphace (leontodon taraxacum, L.), qui

vient à l'équinoxe, l'acinos (thymus acinos, L.), l'épipétron (sedum rupestre, L.), qui ne fleurit jamais, tandis que l'aphace, remplaçant à mesure les fleurs qui se fauent, fleurit tout l'hiver, tout le printemps, et jusqu'en été.

LIII. Les Égyptiens ont en outre beaucoup ; d'autres plantes peu conques; ils vantent surtout le cuicos (carthamus tinctorius, L.), inconnu à l'Italie, et qu'ils aiment, non comme aliment. mais pour l'huile qu'ils tirent de sa graine. On distingue d'abord le culcos en sauvage et en cultivé, puis le cnicos sauvage en deux espèces : l'une est moins épineuse que le enicos cultivé, et a une tige semblable, si ce n'est qu'elle est plus droite ; aussi dans l'antiquité les femmes s'en servalent pour quenouilles, ce qui l'a fait appeler atractylis (carthamus lanatus, L.) par quelques-uns; la graine en est bianche, grosse, amère. L'autre espèce est plus bérissée: la tige en est plus grosse et presque rampante, la graine menue. Le cnicos est du genre des plantes épineuses; car il faut aussi distinguer les genres.

LIV. Certaines plantes en effet sont épineuses, 1 d'autres ne le sont pas. Les épineuses se subdivisent en beaucoup d'espèces: l'asperge (asparagus aphylle) et le scorpio (spartium scorpius, L.) sont totalement épineux, et n'ont aucune feuille. Quelques plantes ont des épines et des feuilles, comme le chardon, l'éryngion (xxii, 8), la réglisse (xxii, 11), l'ortie; toutes ces plantes, en effet, ont des feuilles piquantes. D'autres ont des feuilles près des épines, comme l'ononis et le tribulus (xxi, 58). Certaines ont des épines et à la feuille et à la tige, comme le phéos, nommé par quelques-uns stœbe (poterium spinosum). L'hippophaes (xxii, 14) a des épines aux nœuds; le tribulus offre cela de particulier, que le fruit même est épineux.

acci vocant. Hanc e Nilo meturit, caule, quum coclus est arancoso in mandendo: thyrso autem, qui inter folia encat, spectabili - folia latisamis, si arboreis comparenter, ad armitudinem corum quas personata in nostris ambos vo amus: adroque Nili sui dottibus gaudent, ut inspleats colocasise folia in variam speciem vasorum, potre gratissimum habeaut. Sentur jam hac in Italia.

Lit in Expeto provima auctoritas cicliono est, quam disensi intubum ceralicum. Nascitur post Vergilias. Floris particulatim. Radix ei lenta, quare etiam al vincula iumitor illa. Anthalum longuis a flumine macitur, mespi magnitudine et rotuoditate, sine nucleo, sine cortice, loss experi. Mandunt igni paratum : mandunt et œtum, cer auca folia minimaque, verum radix magna. Aracliidha quiem et atarna, quum habeant radices ramosas ac multices, nec folium, nec herbam ullam, aut quidquam ana atarna quum habent. Reliqua vulgarium in cibis poli eoa herbarum nomina, condrilla, hypocheris, et cuecalis, anthrescum, seamix, quae ab aliis tragopogon recator, folias croco-simillimis : parthenium, strychium, carchorus, et sequinoctio mascens aphace, acinas : epipetros vocant que numquam floret. At e contrario apliace

subinde maccoscente flore emittit allum, tota hieme, totoque vere, usque in aestatem.

Lill. Multas practerea gnobiles habent : sed maxime t celebrant enicon Italiae ignotam, ipsis autem oleo, non cibo gratam : hoc faciunt e semine ejus. Differentia prima, silvestris et sativæ. Silvestrium duæ species : una mitine est, simili raute, tamen rigulo : itaque et colu antique mulieres intehantur ex illis ; quare quidam atractylida vocant. Semen ejus candidum et grande, amarum. Altera hirsotior, torosiore caule, et qui pæne humi serpat, minulo semine. Aculentarum generis bæc est : quoniam distinguenda sunt et genera.

LIV. Ergo quædam herbarum spinosæ sunt, quædam g sine spinis. Spinosarum multæ species, in totum spina est aspar gus, scorpio : unifum enim fotium habet. Quædam spinosa, foliata sunt, ut carduns, eryngton, glyeyrrhiza, ut tica lis enim omnibus foliis mest aculeata mordacitas. Aliqua et secundum spinam habent folium, ut tribulus, et ononis. Quædam in folio habent et in caule, ut pheos, quod atiqui stuben appellavere. Hippophara spinis geniculatum : tribulo proprietas, quod et fructum spinosum habet.

I.V. De toutes ces plantes la plus connue est l'ortie, dont les godets, lors de la floraison, produisent un duvet purpurin; elle dépasse souvent deux coudees. Il y en a plusieurs espèces : on remarque l'ortie sauvage, qu'on nomme aussi femelle, et qui est moins piquante; et, parmi les orties sauvages, celle qui est nommée canine (14), qui pique davantage, dont la tige même est mordicante, et dont les feuilles sont dentelées : on remarque encore celle qui a de l'odeur, et qu'on nomme herculanea. Toutes les orties ont une graine abondante et noire. Chose singulière, sans niguillons un simple duvet fait du mal; et il suffit de le toucher légèrement, pour qu'il excite du prurit et des élevures qui deviennent sur-2 le-champ semblables aux brûlures. Le remède

en est connu : c'est l'huile. La propriété pongitive ne naît pas avec la plante elle-même, elle ne se développe qu'avec l'influence du soleil. L'ortie commence à pousser au printemps; c'est alors un aliment qui n'est pas désagréable; et même il est l'objet d'une superstition pour beaucoup, qui pensent par la se préserver de maladies pendant toute l'année. La racine des orties sauvages rend plus tendres toutes les viandes avec lesquelles on la fait cuire, et ne cause aucun mal. L'ortie privée de propriétés pongitives se nomme famium (xxtt, t6). Nous parlerons du scorpion à propos des herbes médicinales (xx11, 17).

1 LVI. (xvi.) Le chardon a les seuilles et les tiges garnies d'un duvet épineux; de même l'acorna (cnicus acarna, L.), le teucacanthos (centaurea dalmatica, Petter.), le chalceos (cartina corymbosa, L.), le enicos (carthamus tinctorius), le polyacanthos (cirsium spinosissimum, DC.), l'onopyxos (onopordon illyricum, L.), l'helxine (acarna yummifera, L.), le scolymus (scolymus maculatus). Le chameléon (xxxx, 21) o'a pas d'afguillons aux feuilles. Autre différence : certaines de ces plantes sont multicaules et rameuses. comme le chardon; d'autres sont unicaules et non rameuses, comme le cnicos; quelques-unes sont épineuses à la tête seulement, comme l'éryngium. Certaines fleurissent en été, comme le tétralix (centaurea solstitialis) et l'helaine. Le scolvmus aussi fleurit tard et longtemps. L'acorna s ne se distingue que par sa couleur rousse et son suc gras: l'atractylis serait semblable s'il n'avait pas plus de blancheur, et s'il ne rendait un suc couleur de sang, ce qui le fait appeler phonos par quelques-uns (carthamus lanatus, L.); l'odeur en est forte; la graine murit tardivement, pas avant l'automne, remarque qui s'applique a toutes les plantes épineuses. Ces plantes viennent toutes de graine et de rejeton. Le scolymus, qui appartient au genre des chardons, en differe en e 1 que la racine, etant cuite, se mange (xx, 99). Ce qui est singulier dans cette espece, c'est que perdant tout l'été, saus interruption, elle porte des fleurs, des bourgeons et des fruits ; les aiguillons, quand la feuille est desséchée, cessent de piquer. L'helxine ne se trouve que rarement, et dans quelques pays seulement. Elle offre des feuilles radicales, du milieu desquelles sort une espece de pomme couverte de feuilles particulières; la tête contient un sue d'un goût agréable, qu'on appelle mastic d'épine.

LVII. Le cactus (cinara cardunculus, L.) est spécial à la Sicile, et il a aussi des caracteres spéciaux : la racine émet des tiges qui rampent à terre, à feuilles larges et épineuses; ces uses se nomment cactus, et on ne les dédaigne pas comme aliment, même lorsqu'elles sont vieilles. La plante porte une autre tige qui est droite (15),

1 LV. Ex omnibus his generibus artica maxime noscitur, acetabulis in flore purpuream lanuginem fundentibus, empe altior lunis cubitis. Plures chis differentie : silvestris, quam et feminam vocaut, mitiorque. Et m silvestri, que dicitur ranina, acrior, caule quoque mordaci, fimbristis foliis. Quar vero etiam odorem fundit, Herculanea vocatur. Semen omnibus copiosum, nigrum. Mirum sine ulfis spinarum aculeis lamiginem ipsam esse noxiam, et tactu tantum leni prorifum, pusulasque confestim adusto

2 similes exsistere. Notum est et remedium olei. Sed mordacitas non protinus cum ipsa herba gignitur, nec nisi solibus roborata. Incipiens quidem ipsa nasci vere, non ingrato, multis etiam religioso in cibo est, ad pellendos folius anni morbos. Silvestrium quoque radix oninem carnem teneriorem facit, simulque cocta innoxia est. Morsu carens, laminan vocatur. De scorpione dicemus inter

LVI. (xvi.) Cardnus et folia et caules spinosae lamigmis habet. Hem acorna, lencacanthos, chalceos, cincos, o') scanthos, our pyxos, helxine, scolymos. Chance-icoa, lu folus non habet acoleos. Est et illa differentia, quadam in its multicaulia ramosaque sunt, ut car-

dous. Uno autem caule, nec ramosum, cuicos. Quadam cacumine tantum spinosa sunt, ut eryngium. Quardam sestate florent, ut tetralix, et helxine. Scolymus quoque floret sero et diu. Acorna colore tantum rufo distinguitur, et pinguore succo. Idem erat atractylis quoque, niss candidior esset, et nist sanguineum succum funderet. Qua de causa phonos vocatur a quibusdam, odore etiam gravis, sero maturescente semine, nec ante autumouni : quanquam id de omnibus spinosis dici potest. Verum unnia hæc et semine, et radice nasci possunt Scolymus carduorum generis ab iis distat, quod radix ejus vescendo est decocta. Mirum, quod sine intervallo tota astate alind floret in eo genere, alund concipit, aliud parturit. Acutei arescente folio desimunt pungere. Helxine tara visu est, neque in omnibus terris : est a radice foliosa, ex qua media veluti malum extriberat, contectum sua fronde, Hojus vertex summus lacrymam continet jucundi saporis, acanthicen mastichen appellalam.

LVH. Et cactos quoque in Sicilia tantum nascitur, sua proprietatis et ipse : in terra serpunt caules, a radice rmissi, lato folio el spinoso. Caules vocant cartos : nec fastidiunt in cibis, inveterates quoque. Unum caulem

et qu'on nomme pternix (silybum marianum, L.):
clie u'est pas moins agréable au goût, mais ne peut
re garder. La graine est garnie d'un duvet qu'on
somme pappos (aigrette). Cette aigretteôtée, ainsi
que l'ecorce, le fruit est tendre, et semblable a la
moetle du paimier; on le nomme ascalla.

LVIII. Le tribulus (châtaigne d'eau, trapa satans, L.) ne croft que dans les lieux marecagent; detestable ailleurs, il se mange sur les bords du Nil et du Strymon. Il penche vers le fond de l'eau; il a une feuille semblable à celle de l'orme, et portée sur un long pédicule. Dans ksautres pays on a deux especes de tribulus : l'un tribulus terrestris, L.) a les feuilles de la cicerculc | xix, 61 ], l'autre (fagonia cretica, L.) a les feutiles munies de piquants. Ce dernier flevrit aussi plus tard, et on le trouve plus fréquemment dans les haies des métairles. La graine en est noire, plus ronde, renfermée dans une gousse; celle de l'autre est semblable à du sable. Parmi les plantes epineuses, il faut aussi ranger l'oconis (arrête-bœuf, ononis antiquorum, I..). Il a en effet des piquants aux branches ; les feuilles, semblables a celles de la rue, sont placées aupres des piquants, et garnissent toute la tige, en forme de couronne. L'ononis vient après les céreales; elle est incommode pour la charrue, et particulièrement vivace.

LIX. Certaines plantes épineuses ont la tige rampaute, comme celle qu'on nomme coronopus (lotus ornithopodiodes, L.). Au contraire, ent la tige droite: l'oreanette, dont la racine est employée à trindre le bols et la cire, et, parmi les plantes moins hérissees, l'anthémis (xx11, 26), phy llanthes (centaurea nigra), l'anemone, l'appace i pissenlit). Le crepis (16) et le lotos (melutaus alficinalis, L.) ont la tige foliacée.

LX. Ici, mêmes differences que dans les ar-

bres quant à la brièveté et à la longueur du pédicule de la feuille, quant aux dimensions de la feuille elle-même, quant à ses angles et à ses dentelures, quant à l'odeur et à la fleur. La fleur dure plus longtemps chez les plantes dont la floraison est successive, comme l'ocimum (le basilic?), l'hétiotrope (xx11, 20), l'aphace et l'onochili (echium rubrum, L.). (xv11.) Beaucoup de ces plantes, comme aussi certains arbres, ne perdent pas leurs feuilles, particulièrement l'heliotrope, l'adiante (adiantum capillus l'eneris, L.), le polium (leucrium polium, L.).

LXI. Il est un autre genre, celui des plantes I à épi, auquel appartiennent le cynops (plantago cynops), l'atopecuros (polypogon monspetiense), le stelephuros (plantago lagopus, L.), nommé par queiques-uns ortyx, par d'autres plantain (nous en parlerons plus au long à propos des herbes medicinales), et le thryallis (verbancum limnense, L.). L'alopecuros a un épi mou, et garni d'un duvet serré; offrant de la ressemblance avec une queue de renard, il en a reçu le nom. Le stelephuros, n'était la floraison successive de l'alopecuros, lui ressemble beaucoup. Dans la chicorée et les plantes analogues, les feuilles sont pres de terre et sortent de la racine, après le lever des Ptelades (xviii, 66).

LXII. Ce n'est pas seulement en Égypte que t se mange le perdicium (17) (xxII, 19): ce nom lui vient de la perdrix, qui aime à l'arracher. Il a des racines grosses et nombreuses. De même l'ornithogale (ornithogalum umbellatum, L.) a une tige tendre, blanche, une racine d'un demi-pied, bulbeuse, molle, et pourvue de trois ou quatra rejetons. On fait cuire cette plante dans de la

bouillie.

LXIII. Chose singulière! le lotos (melilotus t cœrulea, L.) et l'ægilops (avena fatua, L.) ne

arium habent, quem vocant ptornica, ejusdem anavilaira, and votostatis impatientem. Semen el lanuginia, mam pappion vocant : que detracto et cortice, teneritas unulo cerebro palmar est : vocant ascalian.

Latti Tribulus non nisi in palustribus nancitor, dira rea alibi, justa Nilum et Strymonem annes excipitur in inter, inclinatus in vadum, folio ad effigiem ulmi, pedicalo longo. At in reliquo orbe genera duo : uni cicercule filia, alteri aculeata. Hic et serius floret, magisque septa obadet viltarum Semena ei rolundius, ingrum, in siliqua : alteri arenareum. Spinosorum eliamnum aliud genus mont. In ramis enin spinas labet, apposito folio ruta mili, toto raule fuliata in modum corona : sequitur trugibus, aralro inimica, vivasque praccipue.

LIX. Aculeatarum caules aliquarum per terram sermat, ot ejus quam coronopum vocant. E diverso stant, actiusa inheiendo lugno cerisque radice apla : et e mitiordus anthemis, et phyllanties, et anemone, et aphace.

Caule foliato est et crepia, el lotos.

1 LX. Bifferentia lolivrum et lic, que in arboribus,

brevitate pediculi ac longitudine, angustis ipsius folii, amplitudine, angulis, incrauris, odore, flore. Diutornior hic quibusdam per partes florentibus, ut ocimo, heliotropio, aphacæ, onochili. (xvii) Multis inter hæc æterna folia, sicut quibusdam arborum; in primisque heliotropio, adianto, polio.

LXI. Aliud rursus spicatarum genus, ex quo est cynops, a alopecuros, stelephuros (quam quidam ortygem vocant, atii plantagmem, de qua plura diremus inter medicas): thryallis. Ex iis alopecuros spicam habet mollem, et langinem densam, non dissimilem vulpium caudis, unde ei et nomen. Proxima est ei et stelephuros, nisi quod illa particulatim floret. Cichorion, et similia, circa terram folia habent, germinantibus ab radice post Vergilias.

EXII. Perdicium et alue gentes, quam Ægyptii, edunt : t nomen dedit avis, id maximo eruens. Crassas plurimasque habet radices. Item ornithogale, caule tenero, candido, semipedali radice, bulbosa, molli, tribus aut quatuor

agnatis. Coquitur in pulte.

LXIII. Mirum, loton herbam, et ægilopa, non nisi f

levent qu'au bout d'un an. L'authémis (xx11, 26) offre aussi la particularité remarquable de commencer à fleurir par le haut, taudis que toutes les plantes dont la floraison est successive commencent par le bas.

LXIV. La lappo (gatium aparine, L.), qui s'attache à tout, présente une singularité: c'est de donner naissance a une fleur qui ue se montre pas, mais qui reste cachée, et qui produit a l'intérieur les graines; semblable en cela aux animaux dont les œufs n'éclosent qu'au dedans du corps. Dans les environs de la ville d'Oponte, croît l'opuntia (cactus opuntia, L), manger agreable même pour l'homme. Chose étonnante! la feuille de cette plante prend racine, et c'est ainsi qu'elle se multiplie.

LXV. L'iasione (xxII, 39) (convolvulus sepium, L.) n'a qu'une feuille, mais tellement repliée qu'elle paraît en avoir plusieurs. La condrylla (xxI, 52) est amere, et le suc de la racine est âcre. Amers aussi sont et l'aphace (pissenlit) et la plante nommée picris (xxII, 31), qui fleurit toute l'année, et qui doit à son amertume le nom qu'elle porte.

LXVI. On doit remarquer aussi la scille et le safran : tandis que toutes les autres plantes produisent d'abord des feuilles, puis s'arrondissent en tiges, celles-là montrent la tige avant la feuille; mais dans le safran la fleur est poussée par la tige; dans la scille, la tige paraît, puis la fleur en sort. Cette plante fleurit trois fois, comme nous l'avons dit (xviii, 65, 2), indiquant ainsi les trois époques du labourage.

LXVII. Quelques-uns rangent parmi les bulbes la racine du cypirus ou glaieul. Cette racine est bonne à manger; bouillie et pétrie avec la pâte, elle rend le pain plus agréable au goût et plus pesant La plante nommée thésion (xxx. 31) ressemble assez au glaïeul, mais la saveur en est apre.

PLINE.

LXVIII. Les autres plantes du même genre s différent par la feuille : celle de l'asphodèle est oblongue et étroite, celle de la scille large et maniable, celle du glaicul (gladiolus, petite épée) semblable à son nom. On mange dans l'asphodèle et la graine grillée et le buthe, mais ce dernier se fait cuire sous la cendre, puis on y ajoute du sel et de l'huile; on le pile encore avec des figues, ce qui, d'après Hésiode, est un mets très-délicat. On prétend que, semé devant la porte des métairies, l'asphodèle est un préservatif contre les malefices. Homère [Od., x1, 539 et xxiv. 13) a fait aussi mention de cette plante. Les bulbes en sont semblables à des navets de mediocre grosseur, et aucune plante n'en a davantage; on en compte souvent quatre-vingts. Théophraste. presque tous les Grees, et à leur tête Pythagore, ont appelé anthéricon la tige, qui a une coudes et souvent deux, et des feuilles de poireau sauvage, en réservant le nom d'asphodèle à la racine. c'est-a-dire aux bulbes. Les Latins appellent cette plante albucus, et hastula regia l'asphodèle, dont la tige porte des grains semblables à ceux du raisin, distinguant ainsi deux espèces. L'albucus a une tige d'une coudée, grosse, nue, unie; Magon recommande de le couper à la fin du mois de mars et au commencement d'avril, avant la floraison et avant que la graine ne grossisse; de fendre les tiges, de les exposer au soleil le quatrieme jour, et d'en faire des bottes lorsqu'elles seront sèches. Le même auteur dit que les 3 Grecs donnent le nom de pistana à la plante aquatique que nous appelons flèche (sagittaria sagittafolia, L.). Il recommande de l'ecoreur depuis les ides de mai (15 mai) jusqu'à la fin d'octobre, et

post annum e semine auo nasci. Mira et anthemidis natura, quod a summo flore incipit : quum cæteræ omnes, que: particulatim florent, ah ima sul parte incipiant.

LXIV. Notabile et in lappa, que adhærescit, quopiam in ipsa flos nascitur, non evidens, sed intra occultus et intra semunat, velut animalia, que in se pariunt. Circa Opuntem Opuntia est herba, etiam homini dulcis; mirumque e folio ejus radicem fieri, ac sic eam nasci.

LXV. Iastone unum folium habet, sed ita implicatum, nt plura vudeantur. Condrylla amara est, et acris in radice succi. Amara et apliace, et qua pieris nominatur, et qua toto anno florena: nomen ei amultudo imposuit.

A LXVI. Notabilis et scillar crocique natura, quod quum omnes herbie folium primum emiliant, mox in caulem rotundentur, in ils caulis prior intelligitur, quam folium. Et in croco quidem flos impellitur caule : in scilla vero caulis exit. deinde flos ex co emergit : eadenque ter floret, ut diximus, tria tempora arationum ostendente.

LXVII. Bulborum generi quidam adnumerant el cypiri, luc est, gladioli, radicem. Dulcas ca est, el que decocta panem elism gratiorem faciat, ponderosioremque simul

subacta. Non dissimilis est et que thesion vocatur, gustn

LXVIII. Cæteræ ejnadem generis folio differunt. Aspho- 1 defus oblongum et angustum habet, scilla latum et tractabile, gladiolus simile nomini. Aspliodelus manditur, et semine tosto, et bulbo : sed hoc in cinere tosto, dem sale et oleo addito : præterea tuso cum ticis, præcipua voluptate, ut videtur Hesiodo. Traditur et ante portas villarum satum, remedio esse contra veneficiorum noxiam. Asphodeli mentionem et Homerus fecit. Radix ejus napis modicis similis est : neque alsa numerosior, txxx simul acervatis same bulbis. Theophrastus, et fere Græci, prin- 2 cepsque Pythagoras, caulem ejus cubitalem, et siepe donm cubitorum, tohis porri silvestris, anthericon vocavere : radicem vero, id est, bulbos, asphodelon. Nostri illind albucum vocant, et asphodelum hastulam regiam, caulis acinosi; ac duo genera faciunt. Albuco est scapus cubitalis, amplus, purus, lavis De quo Mago præcipit. exitu mensis martii, et initio aprilis, quum floruerit, nondum semine ejus intumescente, demetendum; findendosque scapos, et quarto die in solem proferendos : ita siccatía manipulos faciendos. Idem pistanam dicit a Grarcis vo. 1 de la faire sécher à un soleil doux. Il veut encore que l'en coupe durant tout le mois de juillet, asqu'à la racine, l'autre glafeul nommé cypirus, et qui est aussi une plante de marais, et de le fare sécher au soleil à partir du troisieme jour jusqu'à ce qu'il devienne blanc, avec la précaution de le rentrer tous les jours avant le soleil couché, attendu que la rosée de la nuit est nuibile aux plantes de marais qui sont coupées.

LXIX. (xviii.) Magon fait les mêmes recommandations pour le jone qu'il nomme mariseus grand jone, schanus mariscus, L.), et qui est employé à tresser des nattes. Il conseille de le cueillir depuis le mois de juin jusqu'à la mi-juillet; et pour le faire sécher il indique les mêmes pratiques que celles que nous avons rapportées ca lieu et place pour le jonc de marais (18). Il fait un second geure du jone marin (juncus maritimus, L.), appelé par les Grees oxyschœnos. Il y a trois espèces de joucs : le jonc aigu, atérile, que les Grecs nomment mâle et oxys; les deux autres espèces sont : le jone femelle, portant une graine noire, et nommé mélancranis, plus gros et plus rameux que le précédent, et l'holoschenos (scirpus holoschenus, L.), encore plus gros et plus rameux. Le mélancranis naît isolé, mais l'oxys et l'holoschœuos croissent sur la même motte. L'holoschenos vaut le mieux pour la vannerie, parce qu'il est souple et charpu; il porte des fruits semblables à des œufs attachés les uns aux autres. On multiplie le jonc mâle par la sommité, que l'on plante en terre (19); on multiplie le melancranis de graine. Au reste, les racines de lous les jones meurent chaque année, On emploie k jouc à faire des nasses de pêcheur et d'élégants cavrages de vannerie. La moelle eu est trèsbonne pour les lampes; et près des Alpes maritimes les jones sont tellement gros, que, fendus et ouverts, ils ont près d'un pouce de largeur; et en Egypte tellement minces, qu'on en fait des cribles; et c'est le meilleur parti qu'on en tire. Quel 4 ques-uns distinguent encore comme espèce particulière le jone triangulaire nommé cypérus (xxx, 70), mais beaucoup ne le discernent pas du cypirus. à cause de la ressemblance de nom; pour nous. nous ferons la distinction. Le cypirus est, comme nous l'avons dit (xxx, 67), le glaïeul; il a une racine bulbeuse; le plus estimé est celui de la Crète, puis celui de Naxos, en troisieme lieu celui de la Phénicie; celui de Crète est blanc, et a une odeur approchant de celle du nard; l'odeur de celui de Naxos est plus âcre ; celui de Phénicie n'a qu'une faible senteur ; celui d'Egypte ( car il en vient aussi dans ce pays ) est inodore. Cette plante dissipe les tumeurs dures; car déjà nous allons entrer dans l'exposition des remèdes, les sieurs et les parforms étant d'un grand usage en & médecine. Pour le cypirus se suivrai Apollodore, qui défendait de le prendre en boisson : toutefois, le reconnaissant pour très-efficace contre les calculs (20), ils'en sert en fomentation. Il ne doute pas qu'il ne provoque l'avortement, et il rapporte cette particularité singulière, que les barbares se font diminuer la rate en recevant dans la bouche la fumée de cette plante : qu'ils ne sortent jamais qu'après cette fumigation; et que de la sorte lis deviennent chaque jour plus vigoureux et plus robustes. Suivant lai, employé en onction avec l'huile, c'est un remède non douteux pour les écorchures et la mauvaise odeur des aisselles.

LXX. Le cypérus (souchet, cyperus longus

quam inter ulvas sagitam appellamus. Hace ab security in many usque ad linem octobris mensis decorticari, appe lear sole siccari jubet. Idem et gladiolum alterum, reem cypirum vocant, et ipsum palustrem, julio mense son can jubet al radicem, tertoque de in sole siccari, donec candidus tiat. Quotidie autem ante solem octobre in lectum referri, quoniam palustribus desectis anclumi rures noceant.

LXIX. (XVIII.) Similia praecipit et de junco, quem pariscon appellat, ad texendas tegetes : et ipsum junio comse estuni ad julium medium praecipiens. Castera de accando, cadem que de ulva suo loco diximus. Alterum grats juncorum facit, quod marinum, et a Graccis oxyctianon vocari invenio. Tria genera ejus : acuti, sterilis, mem marem, et oxyn Gracci vocant : reliqua feminini, immis semen nigrum, quem melancrania vocant. Crassic tuc et fruticosior; magisque etiamnum tertius, qui matur holoschemos. Ex his melancranis sine aliis generale nascitur. Oxys autem et holoschemos eodem cospite. Utilisaimus ad vitilia holoschemos, quia mollia et manous est. Fert fructum ovorum coherentium modo. Sucotor autem in, quem marem appellavimus, ex semetoso, cacumine in terram defixo : melancrania autem

suo semine. Alioqui omnium radices omnibus annis Inter- 2 moriuntur. Usus ad nassas marinas, vitilium elegantiam, lucernarum lumina, præcipua medulla, amplitudine juxta maritumes Alpes tanta, ut inciso ventre impleant pæne unciarum latitudinem : in Ægypto vero cribrorum longitudinem, non alias utdiorem. Quidam etiaminum unum 4 genus faciunt junci trianguli : cyperon vocant. Multi vero non discernunt a cypiro vicinitate nominis. Nos distinguernus atrumque. Cypirus est gladiolus, ut diximus, radice bulhosa, laudatissimus in insulis Creta, dein Nazo, et postea in Phœuice. Cretico candor odorque vicinus nardo, Navio acrior, Phæniclo exiguum spirans, nulius Ægyptio. Nam et ibi nascitur. Discutit duritias corporum. Jam enim remedia dicemus : quomamet florum odorumque generi est magnus usus in medicina. Quod ad cypicon \$ attinet, Apollodorum quidem sequar, qui negabat bibendum : quanquam professus efficacissimum esse adversus calculosos, eo fovet. Feminis quidem abortus facere non dubitat : mirumque tradit , barbaros suffitum hajus hertua excipientes ore, benes consumere : et non egredi die omni, nisi ab hoc suffitu : vegetiores enim firmioresque sic etunu in dies fieri. Intertriginum et alarum vitiis perfrictionsbusque cum oleo illitum, non dubie mederl.

L.), comme nous venons de le dire (xx1, 69), est f un jone anguleux, blanc près de terre, noir et gros au sommet. Les feuilles du bas sont plus grèles que celles du poireau; celles du haut sont menues, et entre elles est la graine. La racine ressemble à une olive noire; quand elle est oblongue, on la nomme cyperis; elle est d'un grand usage en médecine. Le cypérus le plus estimé est celui du pays d'Ammon (v, 5), en second lieu celui de Rhodes, en troisième celui de Théra, en dernier celui d'Egypte; ce qui ajoute à la confusion, car ce pays produit aussi le cypirus (glaieut); mais le cypirus est très-dur et à peine odorant, tandis que le cypérus a toujours 2 une odeur qui joue celle du nard. Il y a aussi une plante de l'inde qu'on nomme cypira ( curcuma longa, L.); elle ressemble au giugembre; mâchée, elle a le goût du safran. Le cypérus a des propriétés épilatoires. On l'applique sur les ptérygions, sur les ulceres des parties génitales, sur ceux de la bouche, en un mot sur ceux de toutes les parties humides. La racine est un remède efficace contre les piqures des serpents et des scorpions. Prise en boisson, elle est emménagogue; à trop haute dose, elle a lant de force qu'elle provoque même la chute de la matrice. Favorisant la sortie des calculs et des urines, elle est très-utile aux hydropiques. On l'applique sur les ulcères serpigineux et surtout sur ceux de la gorge, dans du vin ou du vinaigre.

LXXI. La racine de jone bouillie dans trois hémines (0 litr., 81) d'eau, jusqu'à réduction du tiers, est un remède contre la toux. La graine, grillée et bue dans de l'eau, arrête le flux de ventre et les menstrues. Le jone appelé holoschœnos cause des douleurs de tête; on en mache les parties voisines de la racine contre la morsure des araignees. Je trouve aussi la mention d'une espèce de jonc nommée euripice (21), dont la graine est soporifique, mais ne doit être prise qu'avec mesure, de peur qu'elle ne jette dans le narcotisme.

LXXII. Nous indiquerons aussi les proprietés ! médicinales du jone odorant (andropogon schananthus, L.), qui vient, comme nous l'avons dit en lieu et place (x11, 48), dans la Cœlé-Syne. Le plus estimé est celui du pays des Nabatéens : on l'appelle teuchite; au second rang est celui de Babylone; le plus mauvais est celui d'Afrique, qui est inodore. Le jone odorant est rand. et laisse sur la langue un goût apre et vineux. Le vrai donne, frotté, une odeur de rose, et la cassure en est rougeâtre. Il dissipe les flatuosites; aussi est-il bon pour l'estomac, et dans les vomissements de hile et de sang. Il calme le hoquet, provoque des eructations, pousse aux urines, et guérit la vessie. Les semmes en emploient la decoction. Dans l'opisthotones on en fait des applications avec la résine sèche, qui a des vertus échauffantes.

LXXIII. La rose est astringente et réfrige. I rente; on emploie les pétales, les fieurs et les têtes. La partie blanche des pétales se nomme onglet; la fieur renferme la graine et les fitaments; la tête, le boutou et le calice. On en fait sécher les pétales, ou bien, par trois procédés différents, ou en tire le suc : dans le premier on se contente de les exprimer sans ôter les onglets, qui en effet contiennent le plus de suc ; dans le second, on ôte les onglets, et on fait macérer le reste avec de l'huile ou du vin, au soleil, dans des vases de verre. Quelques-uns ajoutent du sel,

LXX. Cyperos juncos est, qualiter diximus, angulosus, juxta terram candidus, cacumine niger, parguisque. Folia ina porraceis extitora, in cacumine minuta, inter que est sernea. Radix olivæ nigræ similis, quam, quam oblonga est, cyperida vocant, magni in medicina usus. Laus cypero prima Hamponiaco, secunda Rhodio, tertia Theræo, novissma Ægyptio: quod et confundit intellectum, quoniam et cypicos ibi nascitur. Sed cypiros durasima, vixque spirans. Cæteris odor et ipsis pardum imitans.

- 2 Est et per se Indica herba, quæ cypira vocatur, zingiberis effigie : commanducata croci vim reddit. Cypero vis in medicina palothri. Illinitur pterygiis, hulceribusque genitalium, et quæ in humore aunt omnibus, aícut oris hulceribus. Radix adversus serpentium iclus, et scorpionum, præsenti remedio est. Vulvas aperit pota. Largiori tanta vis, ut expellat eas. Urinam ciet, et calculos, ob id utilissima hydropicis. Illinitur et hulceribus, quæ serpunt, sed his præcipue, quæ in stomacho sunt, ex vino vel aceto illita.
- LXXI. Junci radix in tribus heminis aqua decocta ad tortias, tussi medetur. Somen tostum et in aqua potum, sistit alvum, et feminarum menses. Capitis dolores facit, qui vocatur boloschemos : ejus quie proxima sunt

radicis, commanducantur adversus araneurum morsus. Invenio etianinum unum junci genus, quod euripicem vocant. Hujus semine somnum aliici, sed modum servandum, ne sopor hat.

LXXII. Ob id et odorati junci medicinæ dicentur, I quomam et in Syria Corle, ut suo loco retulmus, nascitur. Laudalissimus ex Nabatæs, rognomme teuchites, proximus Babylonius, pessimus ex Atrica, ac sine odore Est autem rotundus, vinosæ mordacitatis ad liuguam Smecerus in confricando odorem rosæ emittit, rubentibus fragmentis. Discutit inflationes, ob id stomactio utilis, bilemque et sangismem reputentibus Singultus sestat, ructus movet, urinam ciet, vesicæ medetur. Ad muliebres usus decoquilur. Opisthotonicis cum resina arida imponitur excallactoris.

LXXIII. Et rosa adstringit, refrigerat. Usus ejus di-triditor in folia, el flores, et capita. Foliorim partes quae candidae, unques vocantur: in flore alfud est seinen, aliud capitus: in capite, aliud corter, aliud calvs. Folium siccatur, aut tribus modis exprimitur. Per se, quum unques non detrahuntur: ihi enim humous plurimium: aut quum detractis unguibus, reliqua pars aut oleo, aut vino maceratur in sole vasis vitreis. Quidam et salem ad-

d'autres, de l'oreanette, ou de l'aspalathe (sparteum horridum), ou du jonc odorant, parce qu'alors c'est un bon remede pour la matrice et dans a dyssenterie. Dans le troisième procédé on ôte es onglets, on pile les feuilles, on les exprime à travers un linge serré, on recoit le sue dans un see d'airain, et on le fait cuire a un feu doux jusqu'a consistance de miel; pour cela il faut choisir es petales les plus odorants. (xix.) Nous avons lit, en parlant des vins (xIV, 19), comment se fait le vin de roses. Le suc de rose est bon pour les orelles ; en gargarisme, pour les ulcérations de la bouche, pour les gencives, pour les amygdales; on l'emploie pour la gorge, pour la matrice, pour les affections du siège, pour les doururs de tête. Dans la fièvre, seul ou avec du sinaigre, on s'en sert contre l'insomnie, contre les pausees. Les pétales brûlés entrent dans le calliblépharum (cosmétique des paupières); réduits en poudre, on en saupoudre les cuisses; secs, ils adoucissent l'epiphora. La fleur est soporifique; prise dans de l'hydromel, elle arrête les flux des femmes, et surtout les flux blancs et les crachements le sang ; prise dans trois cyathes (0 litr., 135) de vin, et en quantité suffisante pour les parfumer, elle apaise les douleurs d'estomac. Le fruit est très. bon quand il est jaune et n'a pas plus d'un an; on le fait sécher à l'ombre : le noir est sans usage. On en frictionne les dents douloureuses; il est diurétique : on l'applique sur l'estomac et sur les ervsipeles récents; mis sous les narines, il purge le cerveau. Les têtes prises en boisson arrêtent le flux du ventre et l'hémorragie. Les onglets unt utiles contre l'épiphora. La rose rend sorodes les ulcères des yeux, si ce n'est au comexecutent de l'épiphora, appliquée sèche avec ta pain; les pétales sont avantageux dans les affections de l'estomac, dans les tranchées, dans les maux de ventre et d'intestins, et sur les hypocondres, même en topique. On les confit aussi comme le lapathum (patience) pour les manger. Il faut prendre garde a la moisissure, qui s'en empare promptement. Les petales dont on a exprimé le sue ne sont pas sans quelque usage. On en fait une poudre qui sert à réprimer la sueur, on la jette sur le corps à la sortie du bain, on l'y laisse sécher, puis on l'enlève avec de l'eau froide. La tête du rosier sauvage, avec de la graisse d'ours, est merveilleuse contre l'alopécie.

LXXIV. Si la beauté de la fleur de Ils est cé-1 lèbre, l'utilité multipliée des oignons ne l'est pas moins : pris en breuvage dans du vin, ils sont bons contre les morsures des serpents et les champiguous vénéneux. Pour les cors aux pieds on les fait cuire dans du vin, et on les laisse appliqués pendant trois jours. Cuits avec de la graisse ou de l'huile, ils font revenir le poil sur les parties brûlées; pris dans du vin miellé, ils évaegent par le bas le mauvais sang. Ils sont bons pour la rate, pour les herntes, pour les spasmes et pour les meustrues. Bouills dans du vin et appliqués avec du miel, ils guérissent les plaies des parties perveuses, dissipent les lichens, les 2 lèpres, et les taches lentigineuses de la face. ils effacent les rides. Les feuilles, cuites dans du vinaigre, se mettent sur les plaies, sur les teaticules enflammés; mais alors il vaut mieux les appliquer avec la jusquiame et la farine de froment. On applique la graine sur les érysipèles; la fleur et les feuilles, sur les vieux ulcères. Le suc exprimé de la fleur est appelé par les uns miel, par les autres syrium; on l'emploie pour détendre la matrice, exciter la sueur et murir les suppurations.

merat, et mechasam nonnulli, aut aspalathum, aut juncoloratum : quia talis maxime prodest vulvæ ac dyswrich. Exprimentor cadem folia detractis unguibus, was per linteum spasum in aveum vas, lenique igni surcoquitor, donec fiat crassitudo mellis. Ad hoc eligi portet odoratissima quarque folia. (11x.) Vinum quoheret e rosa, diximus inter genera vini. Usus succi ad aures, oris liulcera, giugivas, tonsillas, gargarizatus, themscham, vulvas, sedis vitia, capitis dolores. In febre 15 10 vel cum aceto, ad somnos, nauseas. Folia uruntur a rallibleplarum. Et siccis femina asperguntur. Epitoras quoque arida leniunt. Flos sommuni facit. Iuhihet lemoes mulicrum, maxime albas, in posca potus : et Carrinus experiationes. Stomachi quoque dolores, quanim in vini cyallus tribus. Semen his optimum crocinum, se anniculo vetustius : et in umbra ziecatur. Nigrum Dentrum dolori illinitur. Urinam ciet. Stomacho aponitur. Hem igni sacro non veteri. Naribus subductum apot purgat. Capita pota ventrem et sangumem sislunt. leg as rosa epiphoris salubres. Hulcera enim oculorum ma sordescunt, praterquam initiis epiphorse, ita ut areta cum pene imponatur. Folia quidem vitiis stoma-

chi, rosionibus et vitiis ventris, et intestinorum, et praccordiis uitiissma, vei illita. Cibo quoque lapathi modo conduntur. Cavendus in his altus celeriter insideus. Et aridis et expressis aliquis usus. Diapasmata inde flunt ad sudores coercendos, ita ut a balineis inarescant corpori, dein frigida abluantur. Silvestris piluta: cum adipe ursino alopecias mirifice emendant.

LXXIV. Lilii radices multis modis florem sourn no-bilitavere, contra serpentium ictus ex vino pote, et contra fungorum venena. Propter clavos pedum in vino decoquontur, triduoque non solvuntur. Com adipe aut oleo decocle, pulos quoque adustis realdunt. E mulso potre inutilem sanguinem cum alvo trabunt: lienique, et ruptis, vulsis prosunt, et mensibus feminarum. In vino vero decoctre, impositarque cum melle nervis precisis medentur. Lichenas, et lepras, et furfures in facie 2 emendant. Erugant corpora. Folia in aceto cocta, vulneribus imponuntur epiphoria testium, melius cum hyoscyamo et farma tritici Semen tilmitur igni sacro: flos et fola lud-cerum vetustali. Succus, qui flore expressus est, ah aliis mel vocatur, ab aliis syruum, ad emolliendas vulvas, audoresque faciendos, et suppurationes concoquendas.

LXXV. Deux espèces de narcisse sont employées en médecine : le narcisse à seur purpurine (xxi, 12) (narcissus poeticus, L.) et le narcisse à fleur herbacée (narcissus tazetta, L.). Ce dernier est contraire à l'estomac, aussi est-il vomitif et purgatif; il attaque les perfs, il rend la tête pesante; appelé narcisse, du narcotisme, et non de l'enfant de la Fable. L'oignon des deux especes a un goût mieileux. Applique avec un peu de miel sur les brûlures, il est utile; de même pour les plaies et les luxations. Avec du miel et de la farine d'avoine, il est bon contre le panus ; la même préparation fait sortir les corps enfoucés dans les chairs. Pilé dans de la poienta et de l'huile, il guérit les contusions et les coups de pierre; il pettole les plaies, mélangé avec de la farine. Il efface les taches noires de la peau. Les fleurs donnent l'hulle de narcisse, bonne pour amollir les duretés et réchauffer les parties gelées. Elle est trèsavantageuse pour les orellies, mais elle cause en même temps des douleurs de tête.

LXXVI. Il y a des violettes sauvages et des violettes cultivées. Les violettes pourpres sont réfrigérentes. Contre les inflammations, on les applique sur l'estomac brûlant, et dans les chaleurs de la tête, sur le front. On s'en sert en particulier pour les fluxions des yeux, pour la chute du siège et de la matrice, et contre les suppurations. Portées en couronnes ou simplement flairées, elles dissipent l'ivresse et les pesanteurs de tête; bues dans de l'eau, l'esquinancie. La partie purpurine prise dans de l'eau guérit l'épliepsie, surtout chez les enfants. La graine de violette est bonne contre la pique des scorpions. La fleur de la violette blanche fait ouvrir les abcès; la plante même les résout. La violette blanche et la violette jaune

diminuent les menstrues et font couler les urines ; fraiches, elles ont moins de vertu; aussi les em a ploie-t-on seches, gardées depuis un an. La violette jaune, à la dose d'un demi-cyathe dans trois cyathes (0 litr., 135) d'eau, est emmenagogue. Les racines, appliquées avec du vinaigre, apaisent les maux de rate, la goutte; avec de la myrrhe et du safran, les inflammations des yeux. Les feuilles avec du miel nettoient les ulcères de la tête; avec du cérat, les rhagades du siège et les autres fissures des parties humides; avec du vinaigre, elles guérissent les abcès.

LXXVII. Le bacchar (digitale pourprée?), t appelé par quelques-uns en latin perpresso, est employé en médecine. Il est utile contre les morsures des serpents, contre les douleurs et les chaleurs de la tête, contre les fluxions. On l'applique sur les mamelles tuméfiées après l'accouchement, sur l'ægilops commençant, et sur l'érysipele. L'odeur en est soporitive. Il est bon de faire boire une décoction de la racine dans les spasmes, dans les chutes graves, dans les convulsions, dans l'asthme. Contre les toux invétérées, on fait bouillir trois ou quatre des recines jusqu'à reduction au tiers : cette boisson purge les femmes après une fausse couche; elle dissipe les points de côté, et chasse les pierres de la vessie. On fait aussi avec le bacchar une poudre siccative [de la sueur]. On met du bacchar dans les vêtements, à cause de l'odeur. Le combretum, que nous avons dit semblable au bacchar (xx1, 16), pilé avec de l'axonge, guérit merveilleusement les blessures.

LXXVIII. On prétend que l'asaret (asarem feuropœum, L.) est bon pour les affections du foir, pris à la dose d'une once dans une hémine (0 litr., 27) de vin miellé coupé d'eau. Il évacue par le bas comme l'ellébore. Il est bon dans l'hydropisie,

1 LXXV. Narcissi duo genera in usu medici recipiunt. Unum purpureo store, et alterum herbaceum. Hunc stomacho inutilem, et ideo vomitorium, alvosque solventem, nervia inimicum, caput gravantem, et a narce narcissum dictum, non a fabuloso puero. Utrinsque radix mulsei saporis est. Ambastis prodest cum exiguo melle : sic et vulneribus, et luxatis. Panis vero cum melle et avenæ sarina : sic et insixa corpori extrahit. In polenta trutus oleoque, contusis medetur, et lapide percussis. Purgat vulnera permixtus sarinæ. Nigras vitiligues emaculat. Ex hoc sore sit narcissinum oleum ad emolliendas duritias, cassacienda quæ alserint. Auribus utilisalmum : sed et caputis dolores facit.

1 LXXVI. Violæ silvestres, et sativæ. Purpureæ refrigerant. Contra inflammationes illinuntur stomacho ardenti.
Imponuntur et capiti in fronte. Oculorum privatim epiphoris et sede procidente, vulvave: et contra auppurationes. Crapulam. et gravedines capitis impositis coronis
olfactuque discutiuni: anginas ex aqua potæ. Id quod
purpureum ex iis, comitialibus medelur, maxime pueris,
in aqua potum Semen violæ sorpionibus adversatur.
Contra flos albæ suppurata aperit: josa discutit. Et alba

autem, et lutes, extenuant menstrua, urinam cient. Minor via est recentibus; ideoque aridis post annum utendum. Lutea dimidio cyatho in aquæ tribus, menses traint. Radices ejus cum aceto illitæ sedant lienem : item podagram : oculorum autem inflammationes cum myrrha et croen. Folia cum melle purgant capitis hulcera . cum corato rimas sedis, et quæ in humidis sunt. Ex aceto veru collectiones sanant.

LXXVII. Bacchar in medicinæ usu aliqui ex nostris per-a pressam vocant. Auxiliatur contraserpentes, capitis dolores fervoresque: item epiphoras. Imponitur mammis tumentibus a partu, et ægilopis incipientibus, et iginbus sacris. Odor somnum gignit. Radicem decoctam bibere spasticis, eversis, convulsis, suspiriosis, salutare est. In tussi vetere radices ejus tres quatuorve decoquuntur ad tertias partes. Hace potio mutieres ex abortu purgat. Laterum punctiones tollit, et vesicae calculos. Tunditur et in diapasmata. Vestibus odoris gratia inseritur. Combretum, quod simile ei diximus, tatum cum axungia, vulnera mire sanat.

LXXVIII. Asarum jocinerum vitiis salutare ease tra- t ditur, uncia sumtum in tiemina mulsi mixti. Alvum purdans les affections des hypocondres, de la maurice, et dans l'ictère; méle à du moût, il fait un vin diurétique. On l'arrache dès qu'il jette des fuilles; on le fait sécher à l'ombre. Il se moisit très-promptement.

LANIX. (xx.) Queiques-uns, comme nous l'avons dit (xxi, 16), ayant appelé nard des champs la racine du bacchar, nous mettrons ici is propriétés médicinales du nard celtique, conformement à ce que nous avons promis en traitant des arbres exotiques (xii, 26). Il est avantageux, à la dose de deux drachmes (8 gram.) dans de vin, contre la morsure des serpents; dans de l'eau ou dans du vin, contre les inflammations du colon, du foie et des reins, et contre l'ictere; seul ou avec l'absinthe, con're l'hidropysie. Il arrête les métrorrhagies (rateriana celtica).

LXXX. La racine de la plante qu'au même paroit nous avons appelée phu (valeriana buscoridis, Sibth.), pilée ou bouillie, se prend palason dans les suffocations hysteriques, dans les douleurs de la poitrine ou des côtés. Surs du vin, elle est emménagogue.

LANT. Le safran ne se mèle ni au miel ni à meme substance douce, mais il se mèle trèsmen au vin ou à l'eau; il est tres-utile en mèdeche. On le garde dans des bottes de corne. Applique avec de l'œuf, il dissipe toutes les inflammatous, mais surtout celles des yeux; il dissipe
mai les suffocations hysteriques, les ulcerations
d'estornac, de la poitrine, des reins, du foie,
du pournon et de la vessie; il est particulierement
tole dans l'inflammation de ces pacties, ainsi que
mai toux et la pleuresie. Il guerit les démanmaisons; il est diurétique. Ceux qui auront bu
memblement du safran ne ressentiront pas la

pesanteur de tête que cause le vin, et résisteront à l'ivresse. Une couronne de safran dissipe les fumées du vin. Le safran est soporitif; il émeut doucement la tête; il est aphrodisiaque. La fleur, réduite en liuiment avec la terre cimoliée, s'applique sur l'érysipèle. Le safran entre dans la composition de plusieurs médicaments.

LXXXII. Il y a même un collyre qui lui doit i son nom. Le mare de l'ouguent de safran (crocinum), qu'on appelle crocomagma, n'est pas sans utilité contre la cataracte; il est diurétique, plus échauffant que le safran lui-même; le meilleur est celui qui, mis dans la bouche, laisse aux dents et à la salive la couleur du safran.

LXXXIII. L'irls roux est meilleur que le 1 blanc. Il est bon d'en faire porter aux enfants, surfout quand ils font des dents et quand ils tous sent, et de faire prendre quelques gouttes du suc de la plante à ceux qui ont des vers. Les autres proprietés ne different guere de celtes du miel. L'iris déterge les ulceres de la tête et surtout les vieux abces. A la dose de deux drachmes (8 gram.) avec du miel, il lâche le ventre. En infusion, il est bon pour la toux, les tranchées, les flatuosites; avec du vinaigre, contre les affections de la rate; avec de l'oxycrat, contre les morsures des serpents et des araignées; à la dose de deux drachmes, dans du pain ou de l'enu, contre la piqure des scorpions; en application avec 2 de l'huile, contre les morsures des chiens, contre les refroidissements, contre les douleurs des nerfs. On l'applique, avec la résine, sur les lombes et les hanches. Ha une vertuéchauffante. Presenté sous les narines, il excite l'eternument et purge le cerveau. Dans les douleurs de tête, on s'en sert en application avec le coing ou le

Descur modo. Hydropieis prodest, et præcerdiis vulcon ac smothu regio. In mustum si addatur, facit urinis ciendis. Effoditur quum iolia emittit. Siccatur cotra Situru tælerring sentit.

LYXIV -xx., Et quomam quelan, ut diximus, narba rathi um nominavere radicem baccharis, contexeción et galle, nardi remedia in huoc locum dilata in razinos arteoribus. Ergo adversus serpentes duabus --hars in tano succurrei Inflammationibus coli, el extitat, el ex-timo Item pomeris et renum; suffusisque la Et hydropicis per se, vel cum absintibio. Sistit purticono mulicrum impelius.

1111. E. c. vero quod phu codem loco appellavimus, 223 dante poini inta, vel decocta, ad strangulatus, vel 225 dolores, vel laterum. Menses quoque ciet. Bicer cum vano.

tivyt Ceseum melle non solvitur, mulleque duter; me antem vino, ant aqua. I tilissimum in medicina. Imperatur cornea pyside. Discutit inflammationes omorpostem, sed oculorum maxime, ex ovo thicam. Vulsima queque strangulatus, stomachi exhulcerationes, pramia et renum, jocinerum, pulmonum, vesicarumque perafactier inflammatione eatum vehementer utile. Hem

tussi et pleuriteus. Tollit et pruritus. Urinas ciet, Qui cuocum prins biberint, crapulam non sentient, ebrietati resistent. Corona quoque ex eo muleent ebrietatem. Somnum facit. Caput leniter movet Venerem stimulat. Flos ejus igm secro illintur com creta Cimolia, Ipsum plurimis medi aminibus miscetur.

LXXXII Collyrio uni etiam nomen dedit. Farx quo-l que expressi inguento crocino, quod crocimagma appellant, habet suas utilitates contra suffusiones oculorum; urinas. Magis excalfacit, quam crocum ipsum. Optimum, quod gustatu salivam dentesque inficit.

EXXXIII. Iris rufa melior quam candida. Infantibua peum circumligari salutare cal, dentientibus praccipue, et tussientibus, umearumve vino laborantibus instillat. Casteri effectus ejus pon multom a melle different. Bulcera purgat capibs, praccipue suppurationes votetes. Alvum solvit duabus drachmis cum mello. Tussim, formusa, infationes, pota: tienes ex aceto. Contra serpentium et arancorum nuorsus, ex posea valet. Contra scorpiones, durrum drachmarum pondere in pane vel aqua sumitur. Contra canum morsus, ex oleo imponitur, et contra per-2 frictiones. Sic et nervorum doloribus. Lundos voto et coacudicibus cum resina tliintur. Vis et concallactura

66 PLINE

struthée [espèce de coing]. Il dissipe les fumées du vin et l'orthopnée. Il est vomitif, à la dose de deux oboles (1 gr., 5). Il fait sortir les esquilles, appliqué avec du miel. En poudre, on l'emplole dans le panaris. On mêle cette poudre avec du vin, on l'applique sur les cors et les verrues, 3 la laissant trois jours en place. Máché, l'iris corrige la mauvaise haleine et l'odeur désagréable des aisselles. Le suc ramollit toutes les duretés. L'iris est soporatif, mais il consume la liqueur séminale; il guérit les rhagades du siége, les condylomes, et toutes les excroissances. Il est des auteurs qui appellent xyris (iris felidissima, L.) l'iris sauvage. Celui-ci dissipales scrofules, les panus, les tumeurs inguinales : on recommande de le cueillir de la main gauche quand il est destiné à cet usage, et de nommer la personne pour qui on le cueille. A ce sujet, nous dévoilerons le crime des herboristes : ils gardent une partie de cet iris et de quelques autres herbes, comme le plantain; et s'ils ne se croient pas assez bien payés, et qu'ils veuillent être employés une seconde fois, ils enterrent cette partie dans l'endroit même où ils ont cueilli la piante, avec l'intention, je pense, de raviver le mal qu'ils avaient guéri. La racine de ła saliunca (xxx, 20), cuite dans du vin, arrête le vomissement, et fortifie l'estomac.

LXXXIV. Quant au polion (xxi, 21), selon Musée et Hésiode, ceux qui ambitionnent les honneurs et la gloire doivent s'en frotter, le manier, le cultiver; contre les serpents on doit le mettre sous son lit, le brûler, ou le prendre en breuvage, ou en faire des applications, bouilli, frais ou sec, dans du vin. On le fait boire dans du vinaigre contre les affections de la rate; dans

du vin, contre l'ictère; bouilli dans du vin, con tre l'hydropisie commençante : de cette dernièr façon, on l'applique aussi sur les plaies. Il fai sortir l'arrière-faix et les fœtus morts ; il dissi les douleurs générales; il évacue la vessie; et l'applique dans les fluxions des yeux. Il n'est pola de simple qui mérite mieux d'entrer dans la co position alexipharmaque. Qu'il soit manyais à l'estomac, qu'il charge la tête, et que, pris en bois son, il fasse avorter, c'est ce que nient melques-uns. Ils disent encore superstitieuss qu'il faut, dès qu'on l'a trouvé, se l'attacher at con contre la cataracte, en prenant garde qu'il ne touche à terre. Ils disent qu'il a les feuilles semblables à celles du thym, si ce n'est qu'elles sont pius molies, pius blanches et pius cottoneuses. Pilé avec la rue sauvage dans de l'em de pluie, on prétend qu'il adoucit les aspics; et, au moins que la fleur de grenadier, il resserre in plaies, les arrête, et les empêche de s'étendre.

LXXXV. L'holochrysos (xxi, 24) (gnapher lium stæchas, L.) est bon pour la strangurie, le dans du vin, et pour les fluxions des yeux, et application; avec de la lie de vin brûlée et de la polenta, il guérit les lichens. La racine de chrysocome (xxi, 26) est échauffante et astringues. On la donne en boisson contre les affections de foie et des poumons; dans de l'eau miellée, contre les douleurs de matrice : elle est emménagogue et, administrée crue, elle évacue les eaux de l'hydropisie.

LXXXVI. Le mélissophyllon ou mélitime (melissa officinalis, L.), si on en frotte les reches, empêche les abeilles de fuir : il n'est, effet, point de fleur qu'elles aiment mieux. Il est

Naribus subducta, sternumenta movet, caputque purgat. Dolori capitis cum cotoneis malis aut strutheis illinitur. Crapulas quoque et orthopnœas discutit. Vomitiones ciet, duobus obolis sumta. Ossa fracta extrahit, imposita cum melle. Ad paronychias farina ejus utuntur : cum vino, ad 2 clavos, vel verrucas, triduoque non solvitur. Halitus oris commanducata abolet alarumque vitia. Succo duritias omnes emollit. Somnum conciliat, sed genituram conaumit. Sedis rimas, et condylomata, omniaque in corpore excrescentia sanat. Sunt qui silvestrem, xyrin vocent. Strumas lucc, vei panos, vel inguina discutit. Præcipitur, ut sinistra manu ad hos usos eruatur, colligentesque dicant, cujus hominis utique causa eximant. Scelus herbariorum aperietur in hac mentione. Partem ejus servant, et quarumdam aliarum herbarum, sicut plantaginis : et si parum mercedis tulisse se arbitrantur, rursusque opus quærunt, partem eam quam servavere, codem loco infodiunt : credo, ut vitia, quæ sanaverint, faciant rebellare. Saliuncæ radix in vino decocta sistit vomitiones, corroborat stomachum.

LXXXIV. Polio Musæus et Hesiodus perungi jubent dignationis gloriæque avidos : polium tractari, coli : polium contra serpentes substerni, u:i. vel potari : in vino decequi recens, vel aridum, illinique. Splenicis propinant ex aceto: morbo regio in vino: et hydropich impientibus in vino decoctum. Vulneribus quoque etc ili nunt. Secundas mulierum, partusque emortuos pellitiem dolores corporis. Vesicas inanti; et epiphoris illialis Nec magis alia herba convenit medicamento, quod alm pharmacon vocant. Stomacho tamen inutile esse, capi que eo impleri, et abortum fieri poto, aliqui negast. A religionem addunt, ubi inventum sit, protinus adalligante contra oculorum suffusiones, cavendumque as territatingat. Hi et folia ejus thymo similia tradunt, ani qui molliora sunt, et lanatiore canitie. Cum ruta silvestri, i seratur ex aqua cælesti, aspidas mitigare dicitur: i non secus alque cytinus adstriagit et cohibet value prohibetque serpere.

EXXXV. Holochrysos medetur strangurise in viso peta, et oculorum epiphoris illita. Cum fasco vero vini creatie et polenta, lichenas emendat. Chrysocomes radix called, et stringit. Datur potui ad jocinerum vitia: item pulmentatival dolores in aqua mulsa decocta. Ciet meastres: di si cruda detur, hydropicorum aquam.

LXXXVI. Melissophyllo sive melittæna si perungua tor alvearia, non fugient apes. Nullo enim magis ganden flore. Copia istius examina facillime continentar. Idea præsentasimum est contra ictus earum vesparumque, 4

mes-aisé de conserver les essaims dans les lieux no elle abonde. C'est un excellent remède contre les piqures de ces insectes, des guépes et antres emblables, comme aussi des araignées et des sorpions; excellent aussi contre les suffocations histériques, avec addition de nitre; contre les machees intestinales, avec du vin. On se sert des feuilles avec du sel, en application, contre les ecrouelles et les affections du siege. La décetion en est emménagogue, résout les inflammations, guérit les ulceres, est bonne contre les maladies articulaires et les morsures des chiens. On l'emploie utilement dans les dyssenteries inorterées, dans le flux céliaque, dans l'orthopnée, dans les affections de la rate, dans les vicères de a poitrine. On regarde comme un excellent remede pour éclaireir la vue, de s'en frotter les yeax, melangee avec du miel.

LXXVII. Le melitot (melitotus officinalis, L. aussi guérit les maux des yeux, avec un anne d'œuf ou la graine de lin. Il apaise les deuieurs des mâchoires et celles de la tête, avec et buile rosat; avec du vin cuit, les douleurs des retiles ainsi que les enflures et les crevasses qui rennent aux mains; les douleurs d'estomac, cit dans du vin, ou pilé cru. Il produit le même effet dans les affections de matrice. On l'emploie pour guerir les testicules, la chute du fondement d'es affections de cette partie, bouilli frais dans de l'eau ou dans du vin cuit, avec addition l'buile rosat, on l'applique sur les carcinomes. De le fait bouillir dans du vin doux. Il est particuler ement efficace coutre les mélicéris.

LANVIII. (xxx.) On regarde, je le sais, le mile xxx. 30 comme excellent contre les blessies des serpents et des scorpions, la graine à biose de vingt grains dans du vin ou de l'oxyeste, on bien la feuille ou l'herbe tout entière en

décoction; et on assure qu'il ne se volt jamais de serpents dans le trefle. Des auteurs célebres, je le sais encore, ont pretendu que le trefle que nous avons appelé minyanthes (xx1, 30) est un antidote universel, a la dose de vingt-cinq grains sculement; sans compter beaucoup d'autres propriétés médicinales qui lui sont attribuées. Mais ces opinions sont contre-balancees dans mon esprit par une autorité très-imposante : le poete Sophocie dit que cette plante est vénéneuse. Le 2 medecin Simus, de son côte, assure que la decoction ou le sue versé sur le corps cause le seutiment de cuisson qu'eprouvent les personnes blessees par un serpent, auxquelles on applique le trefle. Je pense donc qu'il ne doit être employé que comme contre-poison : peut-être, en effet, le venin en est-il contraire à celui qu'il s'agit de combattre, phenomene qu'on a observe dans beaucoup d'autres cas. Je remarque que la graine du trefle à petites feuilles, réduite en onguent pour le visage, est utile aux femmes pour entretenir la fraicheur de la peau.

LXXXIX. Le thym doit être cueilli en fleur t et séché à l'ombre. Il y en a de deux sortes : le blanc, à racine ligneuse, et croissant sur les coteaux; il est plus estimé; l'autre, qui est plus fonce et porte des fleurs noires. L'un et l'autre passent pour très-propres à éclaireir la vue, pris soit dans les aliments, soit dans les medicaments; préparés de même, ils sont bons contre la tour invêterce. En loch, avec du vinaigre et du sel, ils facilitent l'expectoration; avec du miel, ils dis- 2 solvent les grumeaux de sang; appliqués extérieurement avec de la moutarde, ils diminuent les fluxions chroniques de la gorge, ainsi que les affections de l'estomac et du ventre. Toutefois il faut en user modérement, parce qu'ils échauffent. Ils resserrent le ventre, S'il y a des ulcéra-

transport strangulationes, additionative contra formina came strangulationes, additionative contra formina came federa que etratus illimation, et sedis vitas, cum une Decoche ancias forminas puegat, et inflammationes federat, et hickers sanat. Articularios merbos sedat compre morsus. Prodest dysententas veterabus, et continua, et orthopholicis, headurs, hulceribus thoracis. Calignes acuberum succo cum melle mongi eximium habetur. LXXXVII. Melilotus quaque ocolis medetur cum luteo

LXXVIII. Mehlotos quoque ocolos medelur cum luteo cui, sul fina seraine Maxillarum quoque dolores lenit; et apus cum rosacco i item aurium e passo, quaque in analus infumescunt, vel crumpinit. Stomachi dolores analus decocta, vel cruda tritaque I lem effectus et ad insurante et aqua decocta, vel ex passo. Adjecto rosacco como et activa et aqua decocta, vel ex passo. Adjecto rosacco como et activa et aqua decocta, vel ex passo. Adjecto rosacco como et activa et aqua decocta, vel ex passo. Adjecto rosacco como et activa et activa et al contra mehecudas efficax.

1 (YXVII) (xxi.) frafolium seio eredi pravalere contra regionali intuset scorpionum, ex vino aut posca, seminis pras vigiciti pulis. vel f. l.is., el tota herba decocta; serrealesque numquam in trifolio aspici. Pravlerea celebratis auctoribus, contra omnia venena pro antidoto sufficere xxv grama ejus, quod minyanthes ex en appellaremus, tradi, Multi-alia prieterea in remedius ejus, adscribi. Sed me contra sententias encum gravissimi viri auctoritas movel. Sophiocles com poeta venenatum id dicit. Simus quoque 2 e medicis, decocti, aut contriti succum infusum corpori, easdem uredines facere, quas si percuasia a serpente imponatur. Ergo non aliter utendium co, quam contra venena, censuerim. Portassis enim et his venenis inter ae contraria sit natura, sient multis abis. Hem aumadverto, semen ejus, cuons minima sint folia, utile esse ad custodiendam mulierum cutis graham, in facie illitum.

LXXXIX Thymum colligi oportet in flore, et in umbra i siccari. Duo autem sunt genera ejus : caudidum, radice lignosa, in collidus nasceus, quod et præfertur : allerum nigrius, florisque nigri. Utraque oculorum claritati multum conferre existimantur, et in cibo, et in medicamentis. Item dintume tussi : in ecliginate faciles excreationes focere cum accio et sale. Sanguinem concrescere non part a e melle : longas faucium distillationes extra ill-ta cum sumpi, extensare : ilem stomachi et ventris vilm Modice.

68 PLINE.

tions dans les intestins, il faut en mettre le poids d'un denier (\$ gr., 85) dans un setier (0 litr., 54) de vinaigre et de miel ; même précaution si la douleur est dans le côté, ou entre les épaules ou dans la poitrine. Dans du vinaigre avec du miel, ils sont avantageux pour les affections des hypocondres : cette potion se donne aussi dans l'a-3 liénation mentale et dans la mélancolie. On la donne dans l'épilepsie; iors de l'accès, l'odeur du thym fait revenir les malades. On dit même que les épileptiques doivent dormir sur du thym mollet. Le thym soulage dans l'orthopnée, dans l'asthme et dans les retards des règles. Il expulse les fœtus morts, bouilli dans de l'eau jusqu'à réduction du tiers : aux hommes on le donne, avec du miel et du vinaigre, contre les flatuosités comme aussi contre les gonflements du ventre et des testicules, et contre les douleurs de vessie; appliqué avec du vin, il guérit les tumeurs et les fluxions; avec du vinaigre, les callosités et les verrues. On l'applique avec du vin, dans la coxalgie; pilé avec de l'huile et versé sur de la laine, dans les maladies articulaires et dans les luxations. On en fait prendre en boisson dans les maladies articulaires, à la dose de trois oboles (2 gr., 25), dans trois de vinaigre et de miel; pilé avec du sel, dans l'anorexie.

- 1 XC. L'hémérocalle (hemerocallis fulva, L.) a la feuille tendre et d'un vert pâle, la racine odorante et bulbeusc. Cette racine, appliquée, en pessaire, avec du miel, évacue les eaux et même le mauvais sang. Les feuilles s'appliquent sur les fluxions des yeux et sur les seins douloureux après l'accouchement.
- XGI. L'hélénium, né, comme nous l'avons dit (xxi, 33) {thymus incanus}, des larmes d'Hélène,

passe pour augmenter la beauté et pour entretenir la délicatesse de la peau chez les femmes, tant au visage que dans le reste du corps. En outre, on prétend que cette plante donne de la grâce et de l'attrait à celles qui en font usage, et que, prise avec du vin, elle excite la gaieté, produisant le même effet que le népenthès vanté par Homère (Od., IV, 221), qui faisait oublier tout sujet de tristesse. Le suc de l'hélénium est fort doux; la racine prise à jeun, dans de l'eau, soulage dans l'orthopnée; elle est blanche en dedans, et a une saveur douce; on la prend en breuvage dans du vin, contre les morsures des serpents; on dit encore que broyée elle tue les rats.

XCII. On distingue deux espèces d'aurone :1 l'une des champs, l'autre des montagnes; cette dernière est pour nous l'aurone femelle (santelina chamœcyparissos), l'autre, l'aurone mâle (artemisia abrotanum). L'une et l'autre sont amères comme l'absinthe. La plus estimée est celle de Sicile, puis celle de Galatie. Les feuilles sont employées, mais la semence a plus de force pour échauffer; aussi est-elle bonne aux nerfs , à la toux , à l'orthopnée , aux convulsions, aux ruptures, aux lombes, aux stranguries. On fait bouillir des poignées de cette plante jusqu'à réduction du tiers, et l'on donne quatre cyathes de cette décoction. On prescrit la graine pilée, dans de l'eau, à la dose d'une drachme. Elle est bonne pour la matrice. Avec la farine d'orge, elle mûrit les tumeurs. Avec la puipe de coing que l'on aura fait cuire, on l'applique sur les yeux enflammés. Elle chasse les serpents : contre leur morsure? on s'en sert, ou en boisson dans du vin, ou en application. Elle est très-efficace contre les animaux dont le venin produit des tremblements et du

his tamen utendum est, quoniam excalfaciunt, quamvis sistunt alvum : quæ si exhulcerata sit, denarii pondus in sextarium aceti et mellis addi oportet. Item si lateris dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace. Præcordiis medentur ex aceto cum melle : quæ potio datur et in aliena-2 tione mentis ac melancholicis. Datur et comitialibus, quos correptos olíactus excitat thymi. Aiunt et dormire eos oportere in molli thymo. Prodest et orthopnoicis, et anhelatoribus, mulierumque mensibus retardatis : vel si emortui sint in utero partus, decoctum in aqua ad tertias : et viris vero contra inflationes cum melle et aceto; et si venter turgeat, testesve, aut si vesicæ dolor exigat. E vino tumores et impetus tollit, impositum. Item cum aceto callum et verrucas. Coxendicibus imponitur cum vino : articulariis morbis, et luxatis, tritum ac lanæ inspersum ex oleo. Dant et potionem articularibus morbis trium obolorum pondere in tribus aceti et mellis. Et in fastidio, tritum cum sale.

XC. Hemerocalles pallidum e viridi et molle folium habet, radice odorata atque bulbosa : que cum melle imposita ventri, aquas pellit, et sanguinem etiam inutilem. Folia epiphoris oculorum, mammarumque post partum doloribus illinunter XCI. Helenium ab Helena, ut diximus, natum, favere a creditur forms: cutem mulierum in facie reliquoque corpore nutrire incorruptam. Praeterea putant usu ejus quammam gratiam lis veneremque conciliari. Attribuum et lielaritatis effectum etdem potse in vino, eumque quem habuerit nepenthes illud prædicatum ab Homero, quo tristiffa omnis aboleatur. Est autem succi prædulcis. Prodest et orthopnoicis radix ejus in aqua jejunis pots. Est autem candida intus et dulcis. Bibitur et contra serpentium ictus ex vino. Mures quoque contrita dicitur necare.

XCII. Abrotonum duorum traditur generum, cam- serve ac montanum: hoc feminam, illud marem intelligit volumus. Amaritudo absinthii in utroque. Siculum landatissimum, dein Galaticum. Usus et foliis, sod unajor semini ad excalfaciendum: ideo nervis utile, tuasi, orthopacese, convulsis, ruptis, lumbis, urina angastitis. Datur bibendum manualibus fasciculis decoctis ad tertias partes. Ex his quaternis cyathis bibitur. Datur et season tusum in aqua drachmæ pondere. Prodest et vulve. Concoquit panos cum farina hordeacea, et oculorum lufamentionibus illinitur, cum cotoneo malo cocto. Serpentas fugat. Contra ictus earum bibitur cum vino, illiniturque. Efficacissimum contra ea, quorum veneno tremorea et

front, tels que les scorpions et les araignées phalances. En boisson, elle est bonne aussi contre les autres poisons, contre les frissons, d'ou qu'ils provennent, et pour l'extraction des corps trangers. Elle chasse aussi les vers intestinaux. Co pretend qu'une branche d'aurone, mise sous le cheset, est aphrodisiaque, et que cette plante est tres-efficace contre tous les maléfices qui causcal l'impuissance.

XCIII. (xxii.) Le leucanthème (xxi, 34), mèlé avec deux parties de vinaigre, est salutaire dans l'asthme. Le sampsuchum ou amaracum (xxi, 35) (celui de Chypre est le plus estame et le plus odorant) guérit les piqures des sorpions, en topique, avec du vinaigre et du sel. El pessaire, il est emménagogue; en boisson, il a moias de force; avec la poienta, il arrête les fuzions des yeux. La décoction dissipe les tranches. Il est diurétique; il est bon dans l'hydroplise Sec, il est sternutatoire. On en extrait une huile appelee sampsuchine ou amaracine : elle échauffe et ramollit les nerfs; elle echauffe aussi la matrice. Les feuilles sont bonnes, avec du miel, dans les meurtrissures; avec du cérnt, dans les luxations.

ACIV. (xxiii.) Ci-dessus (xxi, 38) nous n'arons parlé que des anémones à couronne (anerons coronaria, L.); maintenant parlons des
anémones medicinales. Quelques-uns appellent
l'anemone phrenion. Ily en a dedeux sortes: l'une
auvage anemone apennina), l'autre (a. hortensus, L. croissant dans les heux cultives, toutes
drux aimant les terrains sablonneux. L'anémone
cultivee a plusieurs espèces: les unes, et ce sont
is plus communes, portent des fleurs écarlates;
les autres, des fleurs pourpres; d'autres, des fleurs
anches. Ces trois espèces ont les feuilles sem-

blables à celles de l'ache : elles ne passent guere un demi-pied en hauteur, et le sommet en est comme celui de l'asperge. La fleur ne s'épanouit 2 que quand le vent souffle, et c'est ce qui a valu a l'anemoue le nom qu'elle porte ( dveuoc, vent). L'anémone sauvage est plus grande, a les feuilles plus larges, et porte des fleurs écarlates. Quelques-uns, par erreur, prennent pour l'anémone sauvage l'argemone (xxv, 56); d'autres, le pavot que nous avons appelé rhœas (xix, 53). Mais la difference est grande : ces deux dernières plantes fleurissent plus tard; l'anémore n'en a. ni le sue ni le calice, outre qu'elle se termine en pointe d'asperge. Les anémones conviennent dans, les douleurs et les inflammations de la tête, dans les maladies de la matrice, et pour faire. venir le lait. Elles sont emménagogues, prises avec de la décoction d'orge, ou en pessaire, avec de la laine. La racine, machée, attire la pituite, 3 guérit le mai de dents : en décoction, elle guérit. les fluxions des yeux et efface les cicatrices. Les mages ont attribué de grands effets à ces plantes, ordonnant de cueilifr aussitôt la première qu'on anra aperçue de l'année, et de dire qu'on la cueille pour guérir de la flevre tierce ou de la flèvre quarte; après quoi on enveloppera la fleur dans du drap incarnat, on la gardera à l'ombre, pour la porter en amulette quand il en sera besoin. La racine de l'anémone à fleur écarlate, broyée et appliquée sur un animal quelconque, y fait plaie par sa vertu corrosive; aussi a'en serton pour déterger les ulceres.

XCV. (xxiv.) L'œnanthe (spirœa filipen-1 dula, L.) est une plante qui croit dans les lieux pierreux; cile a les feuilles du panais, et les racines grosses et nombreuses. La tige et les feuilles, prises en boisson avec du miel et du vin

icon accident, et scorpionem et phalangiorem; et contra recon alra pota prodest, et quoquo modo algentibus, et el extrahenda ca, qua inherent corporibus. Pellit et elementum maia Ramo ejus, el subjeciatur pulvino, resecen atimulari atout: efficacissimanque esse herbam caira oum), a venebera, quibus coitus inhibe atur.

TCHI. (xxir.) Leucanthemum suspiriosis medetur, cabus partibus acciu permevium. Sampsuchum sive amaracam, in Cypro laudatasanam et odoratissimum, scorpadus adversatur, et accio ac sale ilbium Menstruis repre multum confert impositum Minor est eidem son us Celubet et oculorum epiphoras cum polenta, au decocti termina discutit. Et urima, et hydropicis das Movet et aridum stermitamenta. Fit ex co et oleam, accione molliendosque nervos; et vulvas calfacit Et decom molliendosque nervos et vulvas et decom molliendosque nervos et vulvas et vulvas et decom et dec

ACTV ANII Anemonas coronareas fantem diximus:

- a residerous et medicas. Sunt qui phremon vecent.

- bergus genera: silvestris prima, altera în curhs nascena,

nisque salo,tosis. Hujou plures species. Aut enim phre
man florem habet, quar et copi isissima est, aut purpus

tran, aut lacteum flarum trium folia apio aimidia sunt.

Nec temere semipedem altitudine excedunt, cacumine asparagi. Flos min juam se aperit, nisi vento spiranto : 2 unde et nomen accepere. Selvestri amplitudo major, latioribusque folis, flore phanaceo. Hanc, errore ducti, argemonem putant multi : shi rursus papaver, quod rhiean appellavimus. Sed distinctio magna, quod utraque hæc postea florel. Nec aut succum illarum anemones reddunt, aut calyces habent, nec nisi asparagi cacumen. Prosunt anemonae capitis deforibus et inflammationibus. vulvis mulierum, lacti quoque Et menstrua cient cum ptisana sunda, aut vellere appositae. Radix comman- 3 ducata pituitam trahit, dentes sanat : decocta oculorum epiphoras et cicatrices. Magi multum quidem ils tribuere, quamprimum aspiciatur, eo anno tolli jubentes; dicique, colligi cam tertianis et quartanis remedio l'ostea alligari florem panno 105en, et in umbra asservari, ila, quum opus sit, adalligari Que ex his phæniceum florem habet, radice contrita, cuicunique animallum imposita. linkus facit septica vi. Et ideo expurgandis hulceribus adhibetur.

XCV. (xxiv.) (Enanthe harba nascitur in petris, folio 1 pastmace, radice magua, numerusa Caulis ejus et folia cum melle ac suo nigro pota, facilitatem periendi pre-

rouge, facilitent l'accouchement et font sortir l'arrière-faix; dans du miel, elles apaisent la toux et sont diurétiques: la racine convient aussi aux affections de vessie.

- XCVI.(xxv.) L'héliochrysum, nommé par d'autres chrysanthemon, a de petits rameaux blancs et les feuilles blanchâtres, semblables à celles de l'aurone. Les bouquets, disposés en rond, et brillant comme l'or aux rayons du soleil, pendent en grappes et ne se flétrissent jamais ; aussi en fait-on des couronnes pour les dieux, usage auquel Ptolémée, roi d'Égypte, fut constamment sidèle. Il croît parmi les buissons. Pris avec du vin, il est diurétique et emménagogue; il résout les duretés et les inflammations; avec du miel, on en fait un topique pour les brûlures; en potion, on l'emploie contre la morsure des serpents et les douleurs lombaires; avec du vin mielié, il fond le sang caillé dans le ventre ou la vessie. Les feuilles broyées, à la dose de trois oboles dans du vin blanc, arrêtent les pertes chez les femmes. Il conserve les vêtements par son odeur, qui n'est pas sans agrément (immortelle, gnaphalium stœchas).
- XCVII. (xxvi.) L'hyacinthe (xvi. 31; xxi, 38) croît surtout dans la Gaule, où elle est employée pour la teinture écarlate nommée hysgine. La racine (xvi. 31) est bulbeuse, et fort connue des marchands d'esclaves : appliquée avec du vin doux, elle arrête la marche et retarde les signes de la puberté. Elle guérit les tranchées et les piqures d'araignées; elle est diurétique. On en donne la graine avec l'aurone, dans les blessures faites par les serpents et les scorpions, et dans l'ictère (delphinium peregrinum, L.)
- 1 XCVIII. La graine de celychnis (xx1, 10) couicur de feu, pilée dans du vin, se boit contre les

blessures faites par les serpents, les acorpions, les freions et autres animaux venimeux. Le lychnis sauvage (githago segstum, L.) est contraire à l'estomac; il lâche le ventre. A la dose de deux drachmes, il est très-bon pour évacuer la bile. Il est tellement contraire aux scorpions, que la vue seule en engourdit ces insectes. Les Asiatiques appellent la racine bolite; on dit qu'attachée près de l'œii elle efface les tales.

XCIX. (xxvii.) La vincapervinca ou chamm-1 daphné, pilée sèche, se donne dans de l'eau aux hydropiques, à la dose d'une cuiller, et évacue très-promptement le liquide épanché; cuite dans , la cendre et arrosée de vin, elle résout les tumeurs. Le suc est un remède pour les oreilles. En suppositoire, on dit que cette plante est très-bonne dans la diarrhée (vinca minor, L.)

C. La racine du ruscus en décoction se prend, i de deux jours l'un, dans l'affection caiculeuse, dans les cas où l'urine sort difficilement ou est sanguinoiente. Il faut que la racine ait été cueillie la veille, que le lendemain matin on la fasse cuire, et qu'on en mêle un setier à deux cyathes (0 litr., 09) de vin. Queiques-uns plient cette racine crue, et la prennent dans de l'eau; enfin oa prétend que rien n'est plus utile pour les parties viriles que les jeunes tiges broyées dans du vinaigre (ruscus aculeatus, L.)

CI. Le batis (xxvi, 50) relâche le ventre. Pilé 1 cru, on en fait un topique pour les goutteux. L'acinos (thymus acinos, L.) est cultivé par les Égyptiens, qui en font des couronnes et qui la mangent; on le prendrait pour l'ocimum, si les tiges et les feuilles n'étaient pas plus velues, et s'il n'avait beaucoup d'odeur. Il est emménage-gue et diurétique.

CII. (xxviii.) La colocase (xxi, 51), suivant 1

atant , secundasque purgant. Tussim e melle tollunt : urinam cient. Radix et vesicæ vitiis medetur.

- t XCVI. (xxv.) Heliochrysum, quod alii chrysanthemon vocaut, ramulos habet candidos, folia subalbida, abrotono aimilia: ad solis repercussum, aureze lucis ia orbem veluti corynibis dependeutibus, qui numquam marcescunt: qua de causa deos coronant illo, quod diligentissime servavit Ptolemæus, rex Ægypti. Nascitur in frutectis. Ciet urinas e vino pota, et menses. Duritias et inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur. Contra serpentium íctus, et humborum vitia bibitur. Sanguinem concretum ventris aut vesicæ absumit cum mulso. Folia ejus trita trium obolorum pondere sistuat profluvia mulierum in vino albo. Vestes tuctur odore non ineleganti.
- 3 XCVII. (xxvi.) Hyacinthus in Gallia maxime provenit. Hoc ibi fuco hysginum tingunt. Radix est bulbacea, mangonicis venalitiis pulchre nota : quæ e vino dulci ilita, pubertatem coercet, et non palitur erumpere. Torminibus et araneorum morsibus resistit. Urinam impellit. Contra serpentes et scorpiones, morbumque regium, semen eins cum abrotono datur.
- 4 XCVIII. Lyclmis quoque flammea illa adversus ser-

pentes, scorpiones, crabrones, similiaque, bibitur e vino semine trito. Silvestris eadem stomacho inutilis. Alvum solvit. Ad detrahendam bilem efficacissima duabus drachmis. Scorpionibus adeo contraria, ut omnino visa ea torpescant. Radicem ejus Asiani boliten vocant: qua alfigata oculo, albugines tolli dicuntur.

XCIX. (xxvii.) Et vincapervinca, sive chamædaphne, a arida tusa hydropicis datur in aqua, cochleari mensura, celerrimeque reddunt aquam. Eadem decocta in cinere, sparsa vino, tumores siccat. Auribus succo medetur. Alvinis imposita multum prodesse dicitur.

C. Rusci radix decocta, hibitur alternis diebus in calcu- q lorum valetudine, et tortrosiore urina, vei crueuta. Radicem pridie erui oportet, postero mane decoqui: ex eo sextarium vini cyathis duobus misceri. Sunt qui et crudam radirem tritam ex aqua bibant: et in totum ad virilia, cauliculis ejus ex aceto tritis, nihil utilins putant.

Cf. Batis quoque alvum mollit. Illinitur podagricis cruda g et contusa. Acinon et coronarum causa et ciborum Ægyptii serunt : eademque erat, quæ ocimum, nisi hirautior ranis ac foliis esset, et admodum odorata. Ciet menses et Giaccias, adoncit l'acrimonie des humeurs, et est

1 CHI. (xxix.) Les Égyptiens mangent l'anthalion (xx1, \$2); je ne trouve pas qu'il serve à dantre usage. Mais il est une autre plante nommee anthyllion, que quelques-uns appellent anthyllus, et dont on distingue deux especes : l'une eressa cretica, L.) semblable par les feuilles et les branches à la lentille, haute d'un palme, crossant dans les terrains sabionneux et exposes sa soleil, et d'une saveur un peu salée; l'autre (cjuga iva, L.) ressemblant au chamæpitys, plus petite et plus veige, à fleur pourpre, d'une odear forte, et croissant dans les lieux pierreux. La première, avec de l'huile rosat et du lait, forme un excellent topique pour la matrice et pour les plaies; on la prend en breuvage, à la dose de trois drachmes, dans la strangurie et dans la gravelle. L'autre se prend en breuvage, avec du mel et du vinaigre, à la dose de quatre drachmes, pour les duretes de matrice, les tranchées et l'épuepsie.

CIV. (xxx.' Le parthénion (parietaria dissues. L.) est appele par les uns leucauthes, par les autres amnacus. Celse De re med., 11, 23), entre les Latins, le nomme perdicium et muralis. Il croît dans les haies de jardins, porte une seur blanche, est d'une odeur desagreable (22' et d'un cout amer. Avec la decoction on sait un balo de sege, dans les duretés et les insummations de matrice. Sec. avec du miel et du vinsigre, en suppoutoire, il evacue l'atrabile, propriété qui le rend auntageux contre les vertiges et les calculs. On mait un topique pour l'erysipèle, et, avec du vieux oing, pour les écrouelles. Pour les sièvres propriété qui le rend auntageux entre les vertiges et les calculs. On mait un topique pour l'erysipèle, et, avec du vieux oing, pour les écrouelles. Pour les sièvres proces, les mages recommandent de le cueillir de main gauche, et de dire, sans se retourner,

pour qui on la cueille; puis, d'en mettre une feuille sous la langue du malade, et de la lui faire avaier un moment après dans un cyathe (0 litr., 045) d'eau.

GV. (xxxi.) Le trychnos (xxvii, 108) est 4 écrit par quelques uns strychnon (solanum nigrum, L.). Plut au ciel qu'il ne fut pas employé, en Égypte, même par les fabricants de couronnes, que trompe la ressemblance de ses fleurs avec celles de l'autre espèce! Cette autre espèce porte des baies rouges renfermées dans des follicules (23), et est appelee tantôt halicocabus, tantôt callion (physalis alkekengi, L); les Latins la nomment vesicaria, parce qu'elle est bonne pour la vessie et les calculs : c'est plutôt un arbrisseau qu'une herbe, à follicules grands, larges, turbinés, contenant dans l'intérieur un grain volumineux, qui murit en novembre. Il y 2 a une troisieme espece (solanum villosum, Lamarck), qui a les feuilles de l'ocimum; je ne veux pas en donner une description exacte, car je traite des remedes et non des poisons : or, quelques gouttes du suc suffisent pour troubler la raison. Toutefois les auteurs grecs en ont fait un jeu : suivant eux, à la dose d'une drachme, cette plante produit des imaginations laselves, des visions fantastiques, que l'on croit réelles; à une dose double, une vraie folie; à toute dose plus 8 forte, la mort. C'est là la plante vénéneuse que les auteurs les plus loyaux ont appelée sans détour dorycnion, nom qui vient de ce qu'on empoisonnait les armes avec cette plante, qui croft partout ; d'antres, avec moins de franchise, l'ont surnommee manicon (qui cauxe la folie); ceux qui en dissimulaient criminellement les propriétés lui donnaient le nom d'érythron, de nevras, de périsson. On ne doit entrer dans ces

CIL XXVIII \ Colocasia Glancias acria corporis leniri pu-

lium ægri linguæ subjicere, ut mox in cystho aque devoretur.

CIII LAIR (Anthain, quod Ægyptiredunt, nullum ahnun men usum Sed est herba anthyllion, quam ahranthylliom mennt dijorum generum, folias etramis lenticula-similis, paina altitudine, sabulosis apricis nascens, subsalsa gustate. Altera chamisputyi similis, brevior et larisaltor, puriaris foris, udore gravit, in saxodis nascens. Prior vulvis ressima, en rosaceo ac lacte imposita, et vulneribus. Est in in stranguria, remunique arenis, tribus drachmis. Alera Sabitur in duritia volvarum, et in torminibus, et a minisali morbo, cum mello et aceto, quatuor drach-

CIV. (xxx.) Parthemum, alii leucanthes, alii amnacum cont Celsus apud nos, perdicium et muralem. Nascitur bleif roun sepilius, flore albo, olore malo, sapore amaro. Umaidendum, decoctum in duritu vulvarum, et inflambas holes decoctum melle, et aceto imposita, bilem detratistam. Ob hoc contra vertiguies utilis, et calculosis. Ilaum et sacro igni item strumis, cum axungia inveteria Magi coutra tertianas sinistra manu eveilicam jubent, fungie cujus causa vollatur, noc respicere. Dem ejus fo-

CV. (TXXI.) Trychno, quam quidam strychnon scriptere, 1 otinam nec coronarii in Ægypto uterentur, quos invitat florum similitudo, in duobas ejus generibus. Quotam altorum, cui acim coccinei, granosi infolliculis, halicacabum vocant, alli callion. Nostri autem vesicariam, quoniam veaicæ et calculis prosit. Frutex est surenlosus verius, quam berba : folbeulis magnis, lataque, et turbinatis, grandi intus acino, qui maturescut novembri mense. Tertio folia 2 sunt ocimi, minime diligenter demonstrando, remedia non venena tractantibus: quippe insamam facit, parvo quoque succo. Quanquam el grace auctores in jocum vertere, Deachmae enim pondere, lusum pudoris gigni divernal: species vanas imaginesque conspicuas obversari demonstrantes. Duplicatum hune modum, legitimain insaniam facere. Quidquid vero adjiciatur ponderi, repræsentari mor- 3 tem. Hoc est renegum, quod innocentissimi auctores simpliciter daryenou appellavere, ab eo, quod cuspides in prælis tingerentur illo passim nascente. Qui parcius inaectabantur, manicon cognominavere : qui nequiter occultabant, crythron, aut nevrada . ut nonnulli, perisson: cavendi

détails que pour mettre les gens sur leurs gardes. 4 Il y a encore une autre espèce d'halicacabon; elle est narcotique, et conduit à la mort plus promptement même que l'opium. Quelques-uns la nomment morion, d'autres moly; elle a été préconisée par Dioclès et Evenor ; Timariste même l'a célébrée dans des vers : grave oubli des devoirs du médecin i car, en vantant un gargarisme d'halicacabon dans du vin comme un remède efficace pour raffermir les dents ébranlées, ils ont ajouté qu'il ne faut pas le tenir longtemps dans la bouche, parce qu'il cause le délire. C'est là indiquer des remèdes plus dangereux que le mai même 5 (physalis somnifera). Il est (24) une troisième espèce d'halicacabon (solanum melongena, L.), qui est bonne à manger, quoiqu'on lui préfère pour le goût celle des jardins ; et Xénocrate assure qu'il n'est pas de maladie corporelle dans laquelle le strychnos ne soit salutaire. Mais de tels remèdes ne sont pas assez précieux pour que je crole permis, en vue de l'utilité qui en pourrait résulter, de les publier, surtout quand on en a tant d'autres qui sont sans danger. Ceux qui font le métier de devins prennent en breuvage de la racine d'halicacabon, parce qu'ils veulent paraître agités d'une fureur prophétique, pour donner plus de 6 crédit à leurs impostures. Le remède contre l'halicacabon (et j'indique plus volontiers le remède que le poison) est de boire beaucoup d'eau miellée chaude. Je ne dois pas omettre non plus que l'halicacabon est si contraire à l'aspic, que la racine placée près de ce reptile l'engourdit, lui qui tue par l'engourdissement. Aussi, pilée avec de l'huile, est-elle salutaire contre la morsure de l'aspic.

CVI. (xxxII.) Le corchoron (corchorus olitorius, L.) est une plante qu'on mange à Alexandrie. Les feuilles sont roulées sur elles-mêmes, comme celles du mûrier. On le croit salutaire aux hypocondres, et bon pour l'alopéeie et le lentigo. J'al lu encore qu'il guérissait très-promptement la gale des bœufs; et, d'après Nicandre (Theriae., p. 44), c'est un bon remède contre la morsure des serpents, avant qu'il ait fleuri.

CVII. Il ne conviendrait pas de s'arrêter à 1 parler du cnicos ou atractylis (xxi, 53), plante d'Égypte, s'il n'offrait un puissant secours contre les animaux venimeux et les champignons. On a observé que les personnes piquées par un scorpion ne ressentent point de douleur tant qu'elles tiennent cette herbe.

CVIII. (XXXIII.) Les Égyptiens cultivent dans les jardins la persoluta, qu'ils emploient dans les couronnes. Il y en a de deux sortes, le mâis et la femelle; on prétend que l'un et l'autre, si on en met sous la personne, sont un obstacle sax plaisirs de l'amour, surtout pour les hommes ( plante inconnuc ).

CIX. (xxxiv.) Comme pour les poids et me-1 sures il nous faut souvent employer les noms grecs, je vais en donner ici, une fois pour toutes, l'explication. La drachme attique (les médecins ne suivent guère que le système attique) pèse un denier d'argent (3 gram., 85); elle équivant encore à six oboles, l'obole pesant dix chalques. Le cyathe pèse dix drachmes. Quand on dit acétabule, on entend la quatrième partie d'une hémine, c'est-à-dire quinxe drachmes. La mine, en grec mua, pèse cent drachmes attiques.

causa curiosius dicendum. Quin et alterum genus, quod halicacabon vocant, soporiferum est, atque etiam opio ve locius ad mortem : ab aliis morion , ab aliis moly appellatum. Laudatum vero a Diocle et Evenore; Timaristo quidem etiam carmine, mira oblivione innocentiæ : quippe præsentaneum remedium, ad dentium mobiles firmandos, si colluerentur halicacabo in vino : exceptionem addidere, ne diutius id fieret : delirationem enim gigni. En demonstranda remedia, quorum medicina, majoris mali periculum 5 afferat. Commendatur et in cibis tertium genus, licet præferatur hortensium saporibus. Et nihil esse corporis malorum, cui non salutare sit strychnos, Xenocrates prædicat. Non tamen auxilia eorum tanti suat, ut vel profutura de iis commemorare fas putem, præsertim tanta copia innoxiorum medicaminum. Halicacabi radicem bibunt, qui sunt vaticinandi callentes, quod furere ad confirmandas super-6 stitiones aspici se volunt. Remedio est (id enim libentius retulerim) aqua copiosa mulsa calida potui data. Nec illud præteribo, aspidum naturæ halicacabum in tantum adversam, ut radice ejus propius admota soporetur illa sopore enecans vis earum. Ergo trita ex oleo percussis auxiliatur.

1 CVI. (xxxu.) Corchorum Alexandrini cibi herba est,

convolutis foliis ad similitudinem mori, præcordils, at forunt, utilis, alopeciisque, et lentigini. Boum quoque acabiem celerrime sanari ea invenio: apud Nicasdrum quidem et serpentium morsus, anlequam floreat.

CVII. Nec de enico sive atractylide verbosius dici par a esset, Ægyptia herba, ni magnum contra venenata animalia præberet auxilium: item adversus fungos. Constata a scorpione percussos, quamdiu teneant eam herbam, non sentire cruciatum.

CVIII. (xxxiii.) Et persolutam Ægyptus in hortis serit, i coronarum gratia. Duo genera ejus : femina ac mae : utraque subdita Venerem inhiberi, virorum maxime, tradunt.

CIX. (xxxiv.) Et quoniam in mensuris quoque ac pon-1 deribus crebro græcis nominibus utendum est, interpretationem eorum semel in hoc loco ponemus. Drachma Attica (fere enim Attica observatione medici utuntur ) denarii argentei habet pondus; eademque sex obolos pondere efficit. Obolus x chalcos. Cyathus pendet drachmas x. Quum acetabuli mensura dicitur, significat heminse quartam partem, id est, drachmas xv. Mua, quam nostri minam vocant, pendet drachmas Atticas centum.

## NOTES DU VINGT ET UNIÈME LIVRE.

(1) Fierent serta, a serendo servise appellabantur Vulg. Plusieurs manuscrits, an lieu de service, ont serive; de là Saumaine et Brotier ont lu serieve. Cette correction me paraît très-bonne; et je l'adopte, en changeant la sonctuation de Vulg.

(2) Il y avait dans le Forum une statue de Marsyas, autour de inquelle se rassemblaient les prostituées.

(3) Cardines. Nec odore nec specie probabilis est, quæ Græca Vulg. — Cardines, nec odore nec specie probabiham. Est et quie Grieca Editt. Vett.

(4) Hæc Vulg. - Nec, au lieu de hæc, est dans les anciennes éditions.

(5) Quam sit mediocre, dialeucon vocant Vulg. - Quum at medio candidum, dialencon vocant Editt. Vett.

(6) Atteri, percondoque melius provenit Vulg. - Atteri, quo melius provenit Cod. Reg. I, Edit. Princepa,

(7) Il faut lire ætate, tant parce que les plantes ne fleurassent pas toutes au milieu de l'été, qu'à cause du passage suivant de Théophraste (de Causis, VI, 25) : κατὰ δὲ τὰς ήλικίας σύκ ἐν ταῖς ἄκραις, ἀλλ' ἐν ταῖς ἀκμαῖς εὐοσμόvaru. . Quant à l'âge, les plantes sont le plus odorantes nos aux extrémités, mais au milieu. »

(8) C'est de l'iris, arc-en-ciel, que Pline lui-même (xm, 52) et Théophraste (de Causis, VI, 25) ont dit que les arbres voisins s'en trouvaient parfumés. Trompé par le mem, Pline a appliqué ceci à l'iris plante.

(9) D'après M. le docteur Bizio, le murex brandaris fournissait la pourpre tyrienne, et le murex trunculus la pourpre améthyste (Disserlazione sopra la porpora antica, p. 61).

(10) Pline paraft avoir pris l'adonium pour une plante à part, ou du moins pour une variété d'abrotonum, surnomnée adonienne. Mais Théophraste (Hist., VI, 7) dit de l'abretonum : « Transplanté dans des tessons , comme on fait pour les jardins d'Adonis. » προμοσχευόμενον έν δσυράποις,

ώσπερ οἱ Άδώνιδος κῆποι. En effet, les jardins d'Adonis se faisaient avec des fleurs en pots. Pline s'est gravement ménris.

(11) On ne sait ce qu'est le melianthum; dans Théo-

phraste (Hist., VI, 7) il y a : violette noire, pthavlov. (12) Et orsinum om. Vulg. — M. Jan, Münchner gelehrte Anzeigen, 1839, n° 207, rappelle que et orsinum est donné par plusieurs manuscrits, et qu'il doit être reçu, attendu qu'il provient d'une erreur de Pline, lisant dans Théophraste (Hist., VI, 7) δρσινός au lieu d'opervoc, de montagne, faisant de ce mot un nom de plante, et traduisant huspoc. cultivé, par hebes.

(13) Voy. livre XV, note 14. (14) Canina Chiffl. — Cania Vulg.

(15) Ετερον δε καυλόν όρθον άφιησιν, δν καλούσι πτέρνικα, dit Théophraste (Hist., VI, 4). (16) On nesait ce qu'est le crepis. Il semble qu'il faudrait

lire picris (helminthia echioides), Théophraste ayant πίπρις dans le passage parrallèle (Hist. VII, 9).

(17) On ne sait ce qu'est ce perdicium. On a désigné le polygonum maritimum, la pariétaire officinale.

(18) D'après Hardouin, Pline se réfère à ce qu'il a dit, XVIII, 67, sur la manière de sécher le foin. Cela ne paraît pas vraisemblable. Du reste, on ne voit pas où Pline a parlé de la dessiccation du jonc.

(19) Pline s'est trompé sur le texte de Théophraste, qui dit (Hist., IV, 13) non que le sommet du jonc est planté en terre, mais qu'on met en terre la tête, c'est-à-dire, le bulhe

(20) Calculos, os eo Vulg. - Calculosos, eo Edit. Princeps.

(21) On ne sait ce qu'est le jonc euripice.

(22) Odore mali Yulg. — Odore maio Vet. Dalech. — 'Οσμῆ ὑπόδρομον Dioscor. III, 155. (23) Granosi folliculi Vulg. — Granosi in folliculis

Cod. Reg. II, Brotier.

(24) Commendatur ergo in cibis Vulg. -- Commendatur et in cibis Edit. Princeps.

由表面的最高<mark>的现在分词是</mark>

## LIVRE XXII.

- I. La nature et la terre avaient, on peut le dire, comblé la mesure de leurs merveilles, à ne considérer que les propriétés énumérées dans le volume précédent et tant de plantes produites pour nos besoins ou nos plaisirs. Et pourtant combien plus en reste-t-il à décrire, et de plus admirables encore? La plupart recommandables par le goût, l'odeur ou la beauté, les plantes du livre précédent ont conduit à de nombreuses expériences; ceiles qui restent prouvent, par leur efficacité, que la nature n'engendre rien sans quelque secret dessein.
- IL (1.) Je remarque d'abord que, pour s'embellir et obéir à des usages constants, des nations étrangères emploient certaines herbes : chez les peuples barbares, les femmes se fardent le visage avec différentes plantes; et les hommes même, chez les Daces et les Sarmates, se tatouent le corps. On donne dans la Gaule le nom de glastum (guède, isatis tinctoria, L.) à une plante semblable au plantain : les femmes et les filles des Bretons s'en teignent le corps, et, noires conime des Éthiopiennes, paraissent, nues, dans certaines cérémonies religieuses.
- 1 III. (II.) Nous savons que les plantes fournissent d'admirables couleurs pour la teinture des étoffes. Sans parler des graines de Galatie (IX, 63), d'Afrique et de Lositanie, qui fournissent le coccus (kermès végétal produit par le quercus coccifera, L.), réservé aux cottes d'armes des généraux, les Gaulois Transalpins reproduisent avec des herbes (XVI, 31) la pourpre tyrienne, la

conchylienne, et toutes les autres couleurs; ils ne vont pas chercher le murex au fond des mers: ils ne s'exposent pas à être dévorés en l'enlevant aux monstres marins; ils ne sondent pas les profondeurs où les ancres même ne sont pas descendues, pour donner des moyens plus faciles aux grandes dames de plaire à un adultère; aux séducteurs, de corrompre une femme mariée. La ? récolte se fait debout et en terre ferme, comme celle des céréales; mais cette teinture a le défaut de ne pas supporter le lavage, sans quoi le luxe se serait pourvu avec plus de magnificence, en tout cas, au prix de moins de dangers. Ce n'est pas notre but d'entrer ici dans ces détails; et nous n'irons pas, substituant des choses moins dangereuses, essayer d'enfermer le luxe dans les limites du bon marché, encore bien que nous expliquions ailleurs que les herbes servent à teindre les pierres, à peindre les murailles ( xxx v., 1 ): mais je ne me serais pas dispensé non plus de parler de la teinture si elle avait jamais appartenu aux arts libéraux. En attendant, nous 3 nous mettrons au-dessus des préjugés, et nous dirons en quelle estime il faut tenir même des berbes muettes, c'est-à-dire sans renom. Les auteurs et fondateurs de l'empire romain en ont tiré d'immenses résultats, puisque ces herbes constituèrent les sagmina des calamités publiques, et les verbenæ des sacrifices et des ambassades : ces deux noms signifient la même chose, à savoir le gazon arraché de la citadelle avec sa

## LIBER XXII.

- 1 I. Implesse poterant miraculum sui natura atque tellus, reputantium vel prioris tantum voluminis dotes, totque genera herbarum, utilitatibus hominum, aut voluptatibus genita. Sed quanto plura restant? quantoque mirabiliora inventu? Illa enim majore in parte cibi aut odoris decorisve commendatio ad numerosa experimenta duxit. Reliquarum potentia approbat, nibil a rerum natura sine aliqua occultiore causa gigni.
- If. (1.) Equidem et formæ gratia ritusque perpetui, in corporibus suis aliquas exterarum gentium uti herbis quibusdam, adverto animum. Illinunt certe aliis aliæ faciem in populis barbarorum feminæ, maresque etiam apud Dacos et Sarmatas corpora sua inscribunt. Simile plantagini glastum in Gallia vocatur, quo Britannorum conjuges nurusque toto corpore oblitæ, quibusdam in sacriset nudæ incedunt, Æthiopum colorem imitantes.
- 1 III. (11.) Jam vero intici vestes scimus admirabili fuco.

Atque ut sileamus Galatiæ, Africæ, Lusitaniæ granis, coccum imperatoriis dicatum paludamentis, Transalpina Gallia herbis Tyrium atque conchylium tingit, omnesque alios colores. Nec quærit in profundis murices, seque objiciendo escam, dum præripit belluis marinis, intacta etiam aucoris scrutatur vada, ut inveniat per quod facilius matrona adultero placeat, corruptor insidietur nuptae. Stans 2 et in sicco carpit, quo fruges modo : sed culpa, non abiul usu : alioqui fulgentius instrui poterat luxuria, certe innocentius. Non est nunc propositum ista consectari : nes committemus, ut subjiciendo tutiora luxuriam vilitate circumscribamus, dicturi et alias herbis tingi lapides, parietesque pingi. Nec tingendi tamen rationem omisissemus si umquam ea liberalium artium fuisset. Interim fortius ? agetur; auctoritasque quanta debeatur etiam surdis, boc est, ignobilibus herbis, perhibebitur. Siquidem auctores imperii romani conditoresque immensum quiddam et hinc sumsere, quoniam non aliunde sagmina in remediis publicis fuere, et in sacris legationibusque verbenze. Certe utroque nomine idem significatur, hoc est, gramen ex arce cum sua terra evulsum : ac semper e legatis, quum ad

motte de terre; et toujours, parmi les députés euroyes à l'ennemi pour la clarigation, c'est adire pour redemander clairement les choses entères, un s'appelait verbenaire (xxv, 59).

1 IV. (111.) Aucune couronne (xvi, 3) n'eut plus d'eclat que la couronne de gazon aux temps de la majesté du peuple roi, quand il distribuait les prix de la gloire. Les couronnes enrichies d'or et de pierreries, vallaire, murale, rostrale, avique, triomphale, no venaient qu'apres, à une grande distance; et on y faisait une différence influie. Toutes les autres, un seul individu a pu les donner : de simples chefs, des géneraux les out accordees a des soldats, quelquefois même à des corporations; (IV.) le sénat delivre des soins de la guerre et le peuple en repos les ont decernces dans les triomphes; mais la couronne de gazon n'a jamais été obtenue que dans une situation désesperce, votée alors par une armée cottere a celui qui l'avait sauvee. Les autres ctaient données par les genéraux; celle-la seule ctait donnée par les soldats au général. On l'appelait nussi obsidionale, quand un camp tout enter avait etc delivré d'un siège et preserve de quelque affreux desastre. S'il faut regarder comme une récompense eclatante et sacree la couronne civique donnée pour avoir sauvé un seal citoyen, même le plus obscur, que penser de la conservation d'une armee entière, due à un eul homme? Cette couronne se faisait avec du gazon vert, pris a l'endroit même ou les troupes sauvecs avaient éte assiegées; en effet, chez les enciens, c'etait le signe suprême de la victoire que les vaincus présentassent l'herbe : par là ils déclaraient céder le pays, la terre même qui les avait nourris, et le droit d'y être enterré, usage qui, à ma connaissance, subsiste encore chez les Germains.

V. (v.) L. Siccius Dentatus (vii, 29) n'en fut t honoré qu'une seule fois, quoiqu'il ent gagné quatorze couronnes civiques et qu'il fut sorti vainqueur de cent vingt combats; tant il est rare qu'une multitude muvée n'ait à récompenser qu'un seul sauveur! Quelques généraux en ont reçu plus d'une, par exemple P. Décius Mus (xvi, 5), tribun militaire : l'armée lui en decerna une; la garnison qu'il délivra, une autre. Il témolgna par un acte religieux combien était éminent un pareil honneur : orné de ces insignes, il immola à Mars un bœuf blanc, et cent bœufs de poil roux qui lui avaient eté, en même temps que la couronne, donnes par les assiegés comme récompeuse de sa valeur. Ce même Déclus, etant plus tard consul avec Imperiosus (an de Rome 414), se devoua pour obtenir la victoire. Cette 2 couronne fut donnée aussi par le sénat et le peuple romain (honneur au-dessus duquel je ne vois rien dans les choses humaines) à ce Fablus qui rétablit la puissance romaine en ne combattant pas; et elle ne lui fut pas donnée quand il eut sauvé le maître de la cavalerio et son armée; sa couronne alors fut un nom nouveau, le nom de père décerné par ceux qui lui durent leur salut; mais elle lui fut donnée avec l'unanimité dont je viens de parler, quand Annibal cut eté chasse de l'Italie : c'est la seule couronne qui jusqu'à présent ait été posée sur la tête d'un citoyen par l'empire lui-même; et ce qui la distingue, c'est la seule qui ait été donnée par l'Italie entière.

VI. (vi.) L'honneur de cette couronne a encore 1 été decerné à M. Calpurnius Flamma, tribun

to clarigatumque mitterentur, id est, res raptas clare speutum, unus utique Verbenarius vocabilur.

(V. ; m. ) Corona quidem nulla fuit graininea nobilior, a majestate populi terrarum principis, priemisque glorie. Gennala: et aurer, vallares, murales, rostralar, civicar, compuales, post hanc fuere, suntque cuncte magno inbrasilo, magnaque differentia. Creteras omnes singuli, et tues qui, imperatoresque militibus, aut aliquando coldedere : (1v ) decrevit in trion plus senitus, cura solutus, et populus oliosus, grammea nunquam sor in desperatione suprema contigit, notifi nisi ab uni-Premo exercitu servato decreta. Cieteras imperatores debee, hanc solam miles imperatori. Eadem vocatur obsibonalis, liberatis obsidione abominandoque exitio totis cutris. Quod ai civicae honos uno aliquo ac vel humillimo we servato, praclarus sacerque habetur, quid tandem unturnari debet, unus virtute servatus universus exerthus? Dahatur hax viruli e gramine, decerpto inde ubi wesses servassel aliquis: a mque summum apud antiwas signum victoriae erat, herbam porrigere victor, hoc d, terra et altrice ipsa humo, et humatione etiam cetere quem morem etiam mane durare apud Germa-

V. ( v. ) Donatus est ea L. Siccius Dentatus semel, quum t civicas quatucidecim meruisset, depugnassetque anx præliis semper victor. Tanto rarius est servatorem unum a servatis donari! Quidam imperatores et sæpius donati anot, veluti P. Decius Mus, trihums militum, ab exercitu altera ab his, qui in præsidio obsessi fuerant, quanta e-et ejus honoria auctoritas, confessus religione: siquidem donatus bovem album Marti immolavit, et centum folyos, qui ei virtulis causa dati fuerant simul ab obsessis. Hic Decius postea se consul, Imperioso collega, pro victoria devovit. Dala est et a senatu populoque romano, 2 qua claritate mini equidem in rebus homanis sublimina duco, Fabio illi, qui rem omnem romanam restutuit non pugnando. Nec data, quum magistrum equitum et exercitum ejus servasset : tunc satius (nit nomine novo coronari, appellatum patrem ab his quos servaverat : sed quo dictum est consensu honoratus est Hamibale ex Italia pulso. Que corona adhuc sola quius imperir mambus imposita est; et quod peculiare ei est, sola a tota Italia data.

VI. (vi ) Praeter hos contigit ejus coronas honos, M. Cal-1 purnto Flamma:, tribuno mil tum in Spella: centurioni vero uni ad hoc tempus Ca. Petreio Atmati, Cimbrico

PLINE. 76

militaire en Sicile, et jusqu'à présent à un seul centurion, Cn. Petreius d'Atina, lors de la guerre des Cimbres. Il était primipile sous Catulus; sa légion fut coupée; il l'exhorta à se faire jour à travers le camp ennemi : comme son tribun hésitait à prendre ce parti, il le tua, et ramena la 2 légion. Je lis dans les auteurs que, outre cet honneur, ce même centurion, revêtu de la prétexte, en présence des consuls Marius et Catulus (an de Rome 652), immola la victime au son de la flûte, le réchaud allumé. Le dictateur Sylla a écrit qu'étant lieutenant dans la guerre des Marses, la couronne de gazon lui fut décernée par l'armée, près de Nola. Il fit même peindre cet événement dans sa villa de Tusculum, qui appartint plus tard à Cicéron. Si le fait est vrai, je dirai que Sylla n'en est que plus exécrable, puisque, par ses proscriptions, il a fait tomber de ses propres mains cette couronne de dessus sa tête, sauveur de quelques citoyens, bourreau de 3 tant de milliers. Qu'il ajoute à cette gioire le surnom superbe d'Heureux ; lui-même, en assiégeant dans l'univers entier les proscrits, a cédé cette couronne à Sertorius. Scipion l'Émilien, d'après Varron, recut la couronne obsidionale en Afrique, sous le consulat de Manilius (an de Rome 605 ), pour avoir sauvé plusieurs cohortes en en conduisant un nombre égal à leur secours, événement qui a été gravé sur le socie de la statue de Scipion, par les ordres du dieu Auguste, dans le forum qui porte le nom de cet empereur. Auguste lui-même, sous le consulat de M. Cicéron, le fils (an de Rome, 723), aux ides de septembre (le 13 septembre), recut du sénat la couronne obsidionale, tant la couronne civique paraissait insuffisante! Depuis, je ne trouve plus personne qui l'ait obtenue.

bello. Primum pilum is capeasens sub Catulo, exclusam ab hoste legionem suam hortatus, tribunum suum dubitantem per castra hostium erumpere interfecit, legionem-2 que eduxit. Invenio apud auctores eumdem præter hunc honorem, adstantibus Mario et Catulo coss., prælextatum immolasse ad tibicinem foculo posito. Scripsit et Sylla dictator, ab exercitu se quoque donatum apud Nolam, legatum bello Marsico : idque etiam in villa sua Tusculana, quæ fuit postea Ciceronis, pinxit. Quod si verum est, hoc exsecrabiliorem eum dixerim, quandoquidem eam capiti suo proscriptione sua ipse detraxit, tanto paucioribus ci-3 vium servatis, quam postea occisis. Addat etiamuum huic gloriæ superbum cognomen Felicem : ipse tamen obsessis in toto orbe proscriptis, hac corona Sertorio cessit. Æmilianum quoque Scipionem Varro auctor est donatum obsidionali in Africa, Manilio consule, cohortibus servatis, totidemque ad servandas eas eductis : quod et statuæ ejus in fore sue dives Augustus subscripsit. Ipsum Augustum M. Cicerone filio consule idibus septembris senatus obsidionali donavit. Adeo civica non satis videbatur. Nec præteres quemquam hac invenimus donatum.

VII. Aucune plante n'était spécialement em- t ployée dans cette couronne; mais on prenait celles qui se trouvaient sur le lieu du danger; et. quoique obscures elles-mêmes et sans renom, elles donnaient un renom glorieux. Tout cela est mis de côté aujourd'hui, et je ne m'en étonne guère, voyant qu'on néglige même ce qui sert à conserver la santé, à dissiper les douleurs corporelles, à éloigner la mort. Mais qui ne s'élèverait contre les mœurs du jour? Les délices et le iuxe ont augmenté le prix de la vie; jamais on ne désira plus de vivre, jamais on n'en prit moins de soin. C'est l'affaire d'autrui, pensons-nons; 2 d'autres s'en occupent sans même que nous les en ayons chargés, et les médecins y pourvoient. Nous, nous jouissons des plaisirs; et, chose, à mon avis, la plus ignominieuse, nous vivons sur la foi d'autrui. Que dis-je le monde raille les recherches auxquelles je me livre, et tourne en ridicule mes travaux ; mais dans ce labeur, immense, il est vrai, ce m'est une grande consolation de partager ce dédain avec la nature ; la nature, qui certes, je le montrerai, ne fait pas défaut aux hommes, et qui a mis des remèdes même dans les plantes haïes, puisqu'elle en a mis dans les plantes épineuses. C'est, en effet, de ces dernières qu'il nous reste maintenant à parler, à la suite de celles que nous avons nommées dans le livre précédent ; et là même nous ne pouvons assez admirer et bénir la providence de la nature. Elle nous avait donné, comme nous 3 l'avons dit, des plantes douces au toucher et bonnes à manger; dans les fleurs elle avait orné de couleurs les remèdes, nous attirant par le plaisir des yeux, et mélant l'agréable à l'utile. Maintenant elle imagine d'autres plantes menaçantes à voir, dangereuses à toucher; et il me

quæcomque fuerant in periculi sede, quamvis ignobiles ignotæque, honorem nobilem faciebant : quod latere apud nos minus quidem miror, cernens negligi en quoque, que ad valetudinem conservandam, cruciatusque corporis propulsandos, et mortem arcendam pertinent. Sed quis non mores jure castiget? Addidere vivendi pretia deliciae luxuaque. Nunquam fuit cupido vitæ major, nec minor cura. Aliorum hanc operæ esse credimus : ne mandato quidem 2 nostro alios id agere, medicisque provisum esse pro nobia. Ipsi fruimur voluptatibus, et (quo nihil equidem probrosius duco) vivimus aliena flducia. Immo vero plerisque ultro etiam irrisui sumus ista commentantes, atque frivoli operis arguimur : magno, quanquam immensi laboris, solatio, speral cum rerum natura : quam certe non defuisse nobis docebimus, et invisis quoque herbis inseruisse remedia : quippe quum medicinas dederit etiam aculeatis. Hæc enim proxime restant ex his, quas priore libro nominavimus, in quibus ipsis providentiam natures satis mirari, amplectique non est. Dederat, quas diximus, 3 molles cibisque gratas. Pinxerat remedia in floribus, visaque ipso animos invitaveral, etiam deliciis auxilia permi-1 VII. Nullus ergo herbæ fuere certæ in hoc honore : sed 🎚 scens. Excepitavit aliquas aspectu hispidas , tactu truces ,

emble entendre la voix de la nature qui les crée, et qui nous explique ses motifs : c'est pour qu'un quadrupède avide ne les broute pas, pour que des mains indiscretes no les enlevent pas, pour pour pour pied inattentif ne les foule pas, pour qu'un serau s'y perchant ne les brise pas. En les munissant d'aiguillons, en leur donnant des armes, elle a voulu mettre à l'abri des atteintes les remedes qu'elles portent. Ainsi, même ce que nous bassons en elles a été imagine pour l'avantage des hommes.

VIII. (vii.) An premier rang parmi les plantes epineuses, l'erynge ou éryngion (xxi, 56) est celebre comme antidote contre les morsures des serpents et toutes les bêtes venimeuses. On en fut prendre la racine, à la dose d'une drachme (4 gram., 5) dans du vin, contre les coups et les morsures; ou si, comme c'est l'ordinaire dans de pareilles lesions, il s'y joint de la fièvre, dans de l'eau. On en fait un topique pour les plaies : il est particulièrement efficace contre les hydres de terre et les grenouilles. Le medecin Heraclide pense que euit dans du bouillon d'ole il surpasse en vertu tous les antidotes contre l'aconit et les autres poisons. Apollodore le fait cuire siec une grenouille, contre les poisons, tandis que les autres le font cuire dans de l'eau. C'est one plante dure, ayant le port d'un arbrisseau, les feuilles épineuses, la tige articulée, haute d'une coudee et quelquefois plus, tantôt bianchátre cryngium viride, L.), tantôt noire (cryngrum cyaneum, Silith. ), à racine odorante; on la cuitive dans les jardins, mais elle croft aussi d'elle-même dans les endroits apres et pierreux; on la trouve encore sur les bords de la mer (cryngium maritimum, L.), et là elle est plus dure, plus noire, et a les feuilles de l'ache.

IX. (viii.) L'éryngion blanc est appelé par I les Latins centum capita, l'herbe aux cent têtes (eryngium campestre). Il a tous les effets précédents; les Grees en mangent la tige et la racine de deux façons, cuite ou crue. On raconte des choses prodigieuses de cette plante : La racine, dit-on, a la figure des parties naturelles de l'homme ou de la femme; elle est rare: si un homme trouve celle qui représente les parties mâles, cela le fait aimer; et telle fut la cause de la passion de Sapho pour Phaon de Lesbos. Et à ce sujet il y a beaucoup de réveries, non-seulement des mages, mais encore des pythagoriciens. Quant à l'usage medical, outre les affections susdites, cette plante est bonne pour les flatuosités, les tranchees, les maladies du cœur, de l'estomac, du foie, des hypocondres, prise dans de l'eau mieliée; pour celles de la rate, prise dans de l'oxycrat. On la donne encore dans de l'eau 2 miellee pour les maux de reins, pour la strangurie, pour l'opisthotonos, pour les douleurs tombaires, pour l'hydropisie, pour l'épitepsie, pour la suppression ou l'excès du flux menstruel, et pour toutes les affections de la matrice. Avec du miel, elle fait sortir les corps étrangers; avec de l'axonge salee et du cérat, elle guérit les scrofules, les parotides, les tumeurs, les dénudations des os, les fractures. Prise avant de boire, elle empêche l'ivresse; elle arrête le cours de ventre. Quelques auteurs latins ont recommandé de la cueillir au solstice d'été, et de l'appliquer, avec de l'eau de pluie, dans toutes les affections du cou. On a prétendu ausai qu'attachée elle guérit les tales des yeux.

X. (ix.) Quelques-uns font de l'acanos (ono-t pordum acanthium, L.) une espèce d'éryngion. C'est une plante épineuse, basse, assez

a tantom non vocem ipsus fingentis illas, rationemque se lentis exaudire videamur, ne se depascatavida quadrujes, ne procaces manua rapiant, ne negleria vistigia obtarat, ne insidens ales infringat insimmendo aculeis, langue armando, remediis utitula ac salva sint. Ita hoc maque, quod in his odimus, hommum causa excogita-

VIII. (vii.) Clare in primis aculeatarum erynge est, sive eropen, contra serpentes et venenata omma nascens. Alternas iclus morsosque radiv ejus libitur dractime practe in vino aut in plerumque tales inpirias conitatur a stora, est aqua. Illinitur plagia, pecultariter efficax actionate efficax disenta efficacionem lleract des medicas, in pure auscris foretam, arbituatur. Apollodorus adversus toxica cum fia decoquit, casteri in a pia 1 sa dora, fruticosa, spinosfilus, caude generalato, cubitali, et majore al quanto, in albumas, dana mgra, radice odorata, et sativa quidem à sol el sponte nascilur in asperis et saxosis; et in litaribus maris, duraer, ingriorque, bilo apir.

IN TO .. Ex his cambidans nostre centura capita vo-

Græcorum receptis utroque modo, sive coquere libeat, sive cruda vesci. Portentosum est, quod de ea traditur, radicem ejus alterutrius sexus similitudinem referre, raram invento : sed si viris contigent mas, amabiles fieri: ob hoc et Phaenem Lesbium difectum a Sappho. Multacirca hoc non Magorum solum vantates, sed ctiam Pythagoricorom. Sed in medico usu præter supra dicta auxiliatur. inflationibus, torumbus, cordis vities, stomacho, jocinerr, pracordirs in aqua mulsa, lieni in posca. Hem ex 2 mulsa renibus, stranguria, opistholonicis spasmis, lumbis, hydropicis, commulatibus, mulierum mensibus, sive subsidant, sive abundent, volvarumque omnibus vitus. Exfraint muya corpori cum melle. Strumas, parotidas, panos, recedentes ab ossibus carnes, sanat cum axungia salsa, et cerato, item fracturas. Crapulam prasumta arcet, alvum sistif Aliqui e nostris sub solstitio colligi cam inssere. Ex agua ca lesti impotu omnibus cervicis vitija. Oculorum quoque albugines sanare adalligatam traditierunt.

X. (18) Sunt qui et acanon eryngio adscribant, spi- 1 nosam brevenique, ac latam berbam, spinisque latioribus. Hanc impositain, sanguinem mire sistere.

XI. Alic eryngen falso eamdem putaverunt esse et giy- 1

78 PLINĖ.

étalée; elle a de larges piquants; en topique, c'est un remède admirable pour arrêter les hémorragies.

XI. D'autres auteurs ont pris mal à propos la réglisse pour une espèce d'éryngion; c'est pour cela que je vais en parier immédiatement. La réglisse est sans contredit une plante épineuse : les feuilles en sont hérissées de piquants(1), grasses et gluantes; elle a le port d'un arbrisseau, une hauteur de deux coudées, la fleur de l'hyacinthe, un fruit de la grosseur de celui du platane. La meilleure est celle de Cilleie, ensuite celle du Pont; la racine est douce, et c'est la seule partie qui soit en usage. On la récoite au coucher des Pléiades; elle est longue comme celle de la vigne. Jaune comme le buis, elle vaut mieux que poire, et flexible que cassante. On s'en sert dans les pessaires, en la faisant bouillir jusqu'à réduction du tiers. Dans les autres cas, on la fait bouillir jusqu'à consistance de miel. Quelquefois on l'emploie pilée; c'est de cette façon qu'on en fait un topique pour les plaies et pour 2 toutes les affections de la gorge. Le suc en est très-avantageux à la voix ; on le fait épaissir, et on le met sous la langue. Cette racine est excellente pour la poitrine et le foie. Nous avons dit (x1, 119) qu'elle apaise la faim et la soif; c'est pour cela que quelques-uns l'ont appelée adipsos (sans-soif), et l'ont prescrite aux hydropiques pour prévenir l'altération. Mâchée, elle est favorable à la bouche, et guérit les ulcérations de cette cavité; l'application, souvent renouvelée, de la pondre est bonne pour les ptérygions. La réglisse guérit encore la psore de la vessie, les douleurs des reins, les condylomes, les ulcérations des parties génitales. Quelques-uns l'ont donnée en potion dans les flèvres quartes, à la dose de deux drachmes, avec du poivre dans une hémine

cyrrhizam, quare subjungi eam protinus refert. Et ipsa sine dubio inter aculeatas est, foliis echinalis, pinguibus, tactuque gummosis, fruticosa, binum cubitorum altitudine, flore hyacinthi, fructu pilularum platani magnitudinis. Præstantissima in Cilicia, secunda Ponto, radice dulci, et hæc tantum in usu. Capitur ea Vergiliarum occasu, longa ceu vitium: coloris buxei melior, quam nigra, quæque lenta, quam quæ fragilis. Usus in subditis decoctæ ad tertias, cætero ad mellis crassitudinem, aliquando et tusze : quo genere et vulneribus imponitur, et faucium 2 vitiis omnibus. Item voci utilissimo succo : sic ut spissatus est, linguæ subdito : item thoraci, jocineri. Hac diximus sitim famemque sedari. Ob id quidam adipson appellavere eam, et hydropicis dedere, ne sitirent. Ideo et commanducata stomatice est, et hulceribus oris; inspersa sape, et pterygiis. Sanat et vesicæ scabiem, renum dolores, condylomata, hulcera genitalium. Dedere eam quidam potui in quartanis, drachmarum duarum pondere, et pipere, hemina agnæ. Commanducata sanguinem ex vulnere sistit. Sunt et qui calculos ea pelli tradiderant.

1 XII. (x ) Tribuli unum genus in hortis nascitur, al-

(0 litr., 27) d'eau. Mâchée et appliquée sur une plaie, elle arrête l'hémorragie. Des auteurs ont rapporté qu'elle expulse les calculs.

XII. (x.) Des deux espèces de tribulus (xx1, 58), 1 l'une vient dans les jardins (fagonia cretica, L.), l'autre ne se trouve que dans les rivières (trapa natans, L.). On en tire un suc employé dans les compositions ophthalmiques; car il est rafraichissant, et par conséquent très-bon contre les inflammations et les fluxions. Avec du miel il guérit les ulcérations spontanées, surtout dans la bouche; il guérit aussi les affections des amygdales. Pris en boisson, il brise les calculs. Les Thraces qui habitent les rives du Strymon engraissent leurs chevaux avec les feuilles de cette plante; et ils en emploient les amandes à faire un pain très-agréable au goût, et qui resserre le ventre. La racine. récoltée par des personnes chastes et pures, dissipe les écrouelles. La graine appliquée sur les varices en apaise les douleurs ; broyée et mêlée dans de l'eau , elle tue les puces.

XIII. (xi.) Le stœbe, que queiques-uns appel-1 lent phiéon (poterium spinosum), cuit dans du vin, est un bon remède surtout pour la suppuration des oreilles et pour l'extravasation du sang dans les yeux, à la suite d'un coup. En injection, on l'emploie contre les hémorragles et la dyssenterie.

XIV. (x11.) L'hippophyes (euphorbia spinosa, 1 L.) croît dans les lieux sabionneux et sur le bord de la mer. Il a des épines blanches; il produit des grappes comme le lierre, et les grains en sont blancs et rouges en partie. La racine donne un sue que l'on emploie seul, ou en tablettes, avec de la farine; elle évacue la bile à la dose d'une obole, salutaire surtout avec du vin miellé. Il est un autre hippophyes (xxvii, 66), sans tige, sans fieurs, n'ayant que de petites feuilles (centaurea spinosa, L.). Le suc en est merveilleusement utile aux hy-

terum in fluminibus tantum. Succus ex his colligitar ad oculorum medicinas. Est enim refrigerantis natura, et ideo utilis contra inflammationes collectionesque. Hulcera per se erumpentia, et praccipue in ore, cum melle sanat: item tonsillas. Potus calculos frangit. Thraces, qui ad Strymona habitant, foliis tribuli equos saginant: ipsi nucleo vivunt, panem facientes prædulcem, et qui contrahat ventrem. Radix caste pureque collecta, discutt strumas. Semen adalligatum, varicum dolores sedat: tritum varo et in aquam sparsum, pulices uecat.

XIII. (xi.) Stoebe, quam aliqui phleon vocant, decocta (
io vino, pracipue auribus purulentis medetur: item ocalis ictu cruentatis: hæmorrhagiæ quoque et dysenteriæ
infusa.

XIV. (xII.) Hippophyes in sabulosis maritimisque massitur, spinis albis. Ederæ modo racemosa est, candidis; et ex parte rubentibus acinis. Radix succo madet, qui aut per se conditur, aut pastillis fariaæ. Hæc bilem detrahit obolo ponderis, saluberrime cum mulso. Est altera hippophyes, sine caule, sine flore, foliis tantum minutis. Ilujus quoque succus hydropicis mire prodest. Debent.

despiques. Il y a apparence que ces deux plantes ont de grandes propriétes pour les chevaux, et que c'est pour cela qu'elles ont été nommées hippophyes. En effet, il nait des remedes pour les animaix. La Divinité prodigue les secours, et l'on er peut assez admirer sa sagesse à les répartir mirant les espèces, suivant les causes, suivant les temps; de la sorte il n'est point de classe, point de saison, et, pour ainsi dire, point de jour sans remede.

XV. (xm.) Qu'y a-t-il de plus odieux que l'ortie (xxx, 55 ? mais, sans parler de l'huile qu'on en tire en Egypte, comme nous l'avons dit (av. 7, 5), elle a de nombreuses propriétés. La graine, selon Nicandre (Alexiph.), est un antidote contre la cigue, les champignons et le vif-argent. Apollodore la prescrit, cuite avec du bouillon de tortue, contre les salamandres, et aussi contre la jusquiame, les serpents et les scorpions. Même l'amertume mordicante de l'ortie remedie par le contact au relachement de la luette, a la chute de la matrice, à la procidence de l'anus chez les cafants. En touchant avec des orties les jambes et surtout le front des léthargiques, on les réveille. Appliques avec du sel, cette plante est utile contre la morsure des chiens. Pilee et introduite dans les narines, elle arrête l'épistaxis; pour cet usage la racine est preférable. Melangée avec du sel, on l'emploie contre les carcinomes et les ulceres sordides; de la même façon, elle guerit les luxations, les panus, les parotides, les denudations des os. La graine, bue avec du vin cuit, dissipe les suffocations hystériques; en topique, elle arrête les épistaxis. Prise dans de l'eau melles, au poids de deux oboles (f gr., 5), elle procure des vomissements faciles apres le diner. A la dose d'une obole (0 gr., 75), dans du vin,

elle dissipe la lassitude. On la prescrit grillée, à la 3 dose d'un acétabale (0 litr., 068), dans les affections de matrice. Prise dans du vin cuit, elle remédie au gonflement de l'estomac; avec du miel, elle soulage dans l'orthopnée et aide à l'expectoration; avec la graine de lin, elle apaise les douleurs de côté; on y ajoute de l'hysope et un peu de poivre. On l'emploie en topique sur la rate. Grillée et prise avec les aliments, elle relâche le ventre. Hippocrate dit (De morb. mul., 1, 47) que, prise en boisson, elle purge la matrice; qu'elle en dissipe les douleurs, grillée et prise à la dose d'un acétabule (0 litr., 068) dans du vin doux (1b. 1, 88), ou en topique avec le sue de mauve (De nat. mul., 105); qu'avec de l'hydromel et 4 du sel elle expulse les vers intestinaux ; qu'en topique, elle remédie à l'alopécie ( De morb. mul.) (11, 67). Plusieurs emploient en topique, dans les maladies articulaires et la goutte, la graine avec de la vieille huile, ou les feuilles pilées avec de la graisse d'ours. La racine (2), pilée avec du vinaigre, n'est pas moins utile dans les mêmes maladies, ainsi que pour la rate. Cuite dans du vin, et appliquée avec du vieux oiug salé, elle résout les panus; sèche, c'est un dépilatoire. Le physicien Phanias s'étend beaucoup sur les 5 vertus de l'ortie, pretendant que cuite ou confite, et prise avec les aliments, elle est très-bonne pour les affections de la trachée-artère, pour la toux, pour les flux de ventre, pour l'estomac, pour les panus, pour les parotides, pour les engelures ; qu'avec l'huile elle provoque la sueur ; que bouillie avec des coquillages elle lâche le ventre : qu'avec la décoction d'orge elle facilite l'expectoration et est emmenagogue; qu'avec le sei elle arrête les ulceres serpigineux. Le suc est aussi en usage: appliqué sur le front, il arrête l'épistaxis:

commodate esse et equorum nature, neque ex alla causs nomen accepasse. Quippe quædam animalium remelus nascuntur, locupleti divinitate ad generanda præbla nt non sit mirair satis ingenium ejus, disponentis urelia in genera, in causas, in tempora, ut alias prosit and horis, diseque nullus prope sine præsidus repera-

IV. (xm.) Urtica quid esse invisius potest? At illa preter oleum, quod in Agypto ex ea fieri diximus, vel humas scatet remedus. Semen ejus cicute contratum se Nicander affirmat: item fungs et argento vivo Apoladous et satamandris cum jure decocte festudinia. Item attersari hyoscyamo, et serpentibus, et acorpomibus. Qui illa ipsa amaritudo mordar, uvas in ore, junendentame vulvas, et infantium sedes, tactu resilire cogit: chargieos expergesci, tactis cruribus, magisque fronte. Italiam cams mousibus addito sale medetur. Sangimentibia naribus indita sistit, et magis radice. Carcinomata diorida halcera, sale admivto: item luvats sanat, et passe patoride, carnesque ab ossibus recedentes. Sesentam cum sapa, volvas strangulantes aperit, et padoria narium sistit impositum vomitones in aqua

mulsa sumtum a cena faciles præstat, duobus obolis : uno autem in vino poto lassitudines recreat. Volvie vitin top 3 tum, acetabuli meusura: potum in sapa resistit stomachi inflatiombus. Orthopootcis prodest cum melle: et thoracem purgat codem ecligmate. Et lateri medetur cum semine lini Addunt byssopum et piperis abquid Illimitur lieni. Difficilent ventrem tostam cibo emollit. Hippocrates vulvant purgari poto eo pronuntial. Dolore levart tosto acetabuli mensura, dulci poto, el imposito cum ancco malva. Intestmorum anumaha pelli cum hydromelite el sale. 4 Definitia capitis, semine illito cohonestari. Articulariis morbis et podagricis plurimi cum oleo vetere, aut folia cum ursino adipe trita imponunt. Ad eadem radix tusa cum aceto non minus utilis : item heni. Et coeta in vino discutit panos, cam axungia vetere salsa. Eadem psiluthrum est sicca Condidit laudes ejus Phamas physicus, utilisaimam \$ cibis coctam conditanive professus, arteria, tuasi, ventris destillationi, stomacho, panis, parotidibus, permonibus : cum oleo sudorem, coctam cum concligliis ciere alvam : cum ptisana pectus purgare, mulicrumque menses : cum sale, liuleera qua serpant colubere. Succo quoque m usn est. Expressus iffitusque fronte, sanguinem narium

PLINE.

en boisson, il est diurétique et brise les calculs. En gargarisme, il resserre la luette. Il faut recueil-lir la graine à l'époque des moissons; celle d'A-lexandrie est très-estimée. Pour tous ces différents usages les orties les plus douces et les plus tendres sont les plus efficaces, surtout l'ortie sauvage (xxi, 55), qui a de plus la propriété de dissiper la lèpre du visage, prise dans du vin. Quand les quadrupèdes refusent de s'accoupler, on recommande de leur frotter les parties naturelles avec de l'ortie.

- 1 XVI. (x1v.) L'espèce d'ortie que nous avons appelée lamium (xx1, 55) (lamium maculatum, L.), qui est la plus douce et dont les feuilles se laissent manier, est, avec un grain de sel , un remède dans les contusions, les meurtrissures, les brûlures, les écrouelles, les tumeurs, la goutte, les plaies. Elle a au milieu de la feuille une partie blanche qui est bonne contre l'érysipèle. Certains auteurs latins ont distingué les espèces suivant la saison de chacune : ainsi la racine de l'ortie d'automne portée en amuiette guérit les flèvres tierces, pour vu qu'en l'arrachant on nomme le malade et qu'on dise le nom de ses père et mère. Elle est, de la même façon, un spécifique contre la flèvre quarte. Ces auteurs prétendent encore que la racine d'ortie, avec addition de sel, fait sortir les corps étrangers; que les feuilles, avec l'axonge, dissipent les écrouelles, ou, si ces tumeurs suppurent, les rongent, et v font renaître des chairs nouvelles.
- t XVII. (xv.) L'herbe appelée scorpion (scorpiurus sulcata, L.) a reçu ce nom, parce que la graine ressemble à la queue de cet insecte; les feuilles sont peu nombreuses. Elle a de l'efficacité contre la piqure de l'animal dont elle porte le nom. Il y a aussi une autre plante de même nom

(XXVII, 116; ephedra distachya, L.) et de mêmes propriétés, sans feuilles, à tige d'asperge, portant au sommet un aiguillon, d'où le nom qu'elle a reçu.

XVIII. (xvi.) La leucacantha (xxi, 55), 1 appelée aussi phyllos, ischias, polygonatos, a la racine du cyperus. Cette racine, mâchée; caime les douleurs de dents. D'après Hicésius, la graine ou le suc pris à la dose de huft drachmes guérit les douleurs de côté et celle des lombes. Cette plante est employée dans les ruptures et les spasmes (centaurea dalmatica, Petter.).

XIX. (xvii.) L'helxine est appelée par quel-1 ques-uns perdicium, parce que les perdrix s'en nourrissent principalement. Elle porte aussi les noms de sidéritis et de parthenium (pariétaire, parietaria officinalis, L.). Elle a des feuilles dont la forme est entre celles du plantain et celles du marrube, des tiges nombreuses rougeâtres, des graines qui, renfermées dans des têtes comme celles de la lappa (xx1, 64), s'accrochent aux habits, d'où lui vient, dit-on, le nom d'helxine. Mais nous avons caractérisé la véritable heixine dans le livre précédent (xx1, 56); celle dont nous parlons sert à teindre les laines (3), et guérit l'érysipèle, les tumeurs, les collections de toute espèce et les brûlures. Le suc, avec la céruse, guérit les panus et les goîtres commençants; les toux invétérées, à la dose d'un evathe : il est bon pour toutes les parties humides, telles que les amygdales; il est bon aussi pour les varices, avec l'huile rosat. On en fait un topique pour la goutte avec la graisse de chèvre et la cire de Chypre,

XX. Le perdicium ou parthenium (parietaria 1 diffusa, L.) (le sidéritis est tout autre chose), appelé par les Latins herbe urcéolaire, nommé aussi astericum, a des feuilles semblables à celles de

sistit: potus urinam ciet, calculos rumpit: uvam gargarizatus reprimit. Semen colligi messibus oportet. Alexandrinum maxime laudatur. Ad omnia heec et mitiores quidem teneræque efficaces, sed proccipue silvestris illa, et amplius lepras e facie tollit, in vino pota. Si quadrupes fetum non admittat, urtica naturam fricandam monstrant.

- XVI. (xiv.) Ea quoque num, quam lamium inter genera earom appellavimus, mitissima, et foliis non mordentibus, medetur cum mica salis contusis, incussisque, finustis, et strumis, tumoribus, podagris, vulneribus. Album hahet in smedio folio, quod ignibus sacris medetur. Quidam e mostris tempore discrevere genera. Autumnalis urticæ radicem alligatam in tertianis, ita ut ægri nuncupentur, quum eruitur ea radix, dicaturque cui, et quorum filio eximatur, liberare morbo tradiderunt. Hoc idem et contra quartanas pollere. Iidem urticæ radice addito sale, infixa corpori extrahi. Foliis cum axungia strumas discuti : vel si suppuraverint, erodi complerique.
- 1 XVII. (xv.) Ex argumento nomen accepit scorpio herba. Semen enim habet ad similitudinem caudæ scorpionis, folia pauca. Valet et adversus animal nominis sui. Est et

alia ejusdem nominis effectusque, sine foliis, asparagi casie, in cacumine sculeum habens, et inde nomen.

XVIII. (xvi.) Leucacantham alii phyllon, alii ischiada, alii polygonaton appellant, radice cyperi, quae commanducata dentium dolores sedat. Item laterum et lumborum, ut Hicesius tradit, semine poto drachmis octo, aut sucro. Eadem ruptis, convulsis medetur.

XIX. (xvii.) Helvinen aliqui perdicium vocant, quoniam t perdices ea przecipue vescantur. Alii sideritin, nonnalli parthenium. Folia habet mixtæ similitudinis plantagini et marrubio, cauliculos densos, leviter rubentes, semina in capitibus lappaceis adherentia vestibus: unde et betxinen dictam volunt. Sed nos, qualis vera esset helvine, diximus priori tibro. Hæc autem inficit lanas, sanat ignes sacros, et tumores, collectionesque omnes, et adusta. Panos succus cum psimmythio, et guttura incipientia turgescere. Item veterem tussim cyatho hausto; et omnia in humido, sicut tonsillas, et varices, cum rosacco. Imponitur et podagris cum caprino sevo, ceraque Cypria.

XX. Perdicium, sive parthenium (nam sideritis alia est.) 1 a nostris herba urceolaris vocatur, ab aliis astericum folio similis ocimo, nigrior tantum, nascens in tegulis,

l'ocimum ; seulement il est plus noir; il vient sur les toits et les murailles. Broyé avec un grain de sel, il a toutes les propriétes du lamium (xxII, 16) et s'emploie de la même manière; le suc, chaud, est bon pour les vomiques. Mais il a des vertus butes spéciales pour les plales, les ruptures, les chates d'un lieu élevé ou du haut d'une voiture. Un esclave chéri de Péricles, le chef des Atheniens, travaillait à la construction du temple dans la ctadelle : il tomba du sommet de cet édifice sur lequel il grimpait, et fut, dit-on, guéri par cette plante, que Minerve indiqua à Péricles dans un songe. De là elle fut appelée parthenium (πάρθεvo, vierge), et consacree à la deesse. C'est cet esclave dont on a fait une statue en bronze, qui est le fameux Splanchnoptes (xxxtv, 19, 31).

XXI. (xviii.) Le chameléon (atractylis gumwifera, L.) est nommé par quelques auteurs ixias. On en conuait deux especes. Le plus blanc a les feuilles plus rudes ; il rampe à terre , redressant ses pointes comme un hérisson; la racine en est douce, l'odeur très-sorte. En certains lieux if produit, commeon dit que fait l'encens (x11, 32), une glu blanche à l'aisselle des feuilles, surfout vers le lever du Chien, ce qui l'a fait appeler ixia (glu); les femmes se servent de cette production comme du mastic. Quant au nom de chaméléon, il provient de l'apparence variée des feuilles; en effet, avec le terrain, elles changent de couleur : ici poires, là vertes, ailleurs bleues, parfois jau-1 nes, et d'autres couleurs encore. La décoction de le racine du chaméleon blanc guérit les hydropiques ; on la boit, à la dose d'une drachme, dans du un de raisins cuits au soleil. Cette même décoction chaese les vers intestinaux, à la dose d'un acétabule ( 0 litr., 068 ) dans du vin astringent, avec une poignée d'origan. Elle est bonne dans la dy surie. Dans de la farine d'orge, elle tue les chiens et les cochons. Avec addition d'eau et d'huile, elle tue les rats en les contractant, à moins qu'ils ne boivent aussitôt de l'eau. Quelques uns recommandent de garder la racine, coupre par morceaux et pendue au plancher, pour, au besoin, la faire cuire et manger contre les fluxions que les Grecs nomment rhumatismes. Quant aux chamé- 3 léons noirs (brotera corymbosa), d'apres quelques auteurs le chaméléon mâle est à fleur pourpre, le femelle à fleur violette. Ils naissent sur une tige semblable, haute d'une coudée, grosse comme le dolgt. La racine, cuite avec du soufre et du bitume, guérit le lichen. Mâchée, ou cuite dans du viuaigre, elle raffermit les dents ébranlées. Avec le suc, on guerit la gale des quadrupedes, on tue la vermine des chiens : chez les jeunes bœufs il produit une sorte d'angine qui les étouffe: cette plante est appelée par quelques-uns nlophyton (4), à cause de cette propriete meurtrière, et cynozolon, a cause de sa mauvaise odeur. Cen chameléons produisent aussi une glu très-bopne pour les ulcères. Au reste, les racines de toutes les espèces sont un antidote contre les scorpions.

XXII. (x1x.) Le coronopus (totus ornithopo- t diodes, L.) est une herbe allongée et découpée. On le cultive, parce que la racine, cuite dans la cendre, est excellente contre les affections célia-

XXIII. (xx.) On se sert aussi de la racine t d'anchusa (orcanette, anchusa tinctoria), qui est grosse comme le doigt. Elle se fend par feuillets comme le papyrus; quand on la maule, ella rend les mains rouges comme le sang, et fournit de riches couleurs à la teinture des laines.

parietinaque. Medetar cum mica salla trita liadem ommous, quibus lamium, et codem modo: item vomice, caliacto succo potu. Sed contra hulcera, rupta, lapsusque et pracipatua, aut vehiculorum eversiones, singularis. Yerna carus Pericli Athenicusum principi, quum is in arce lamplum æditicaret, repussetque super altitudinem fasticu, et inde cecidisset, hac herba dicitur sanatus, monstata Pericli somnio a Minerva. Quare parthenium vocari ompta est, assignaturque ei dee. Hic est vernula, cujus chipes ex ærre fusa est, et nobulis ille Splanchnoptes.

IXI. (xviii.) Chamseleonem aliqui ixiam vocant. Duo spaera ejus. Candidior asperiora fulia habet : serpit in terra echimi mudo spinas erigens, radice dulci, odore travissimo. Quibusdam in locis viscum gignit album sub ita fohorum, maaime circa Canis ortuin, quo modo thora nasca dicuntur : unde et ixia appellatur. Hoc, ut mastiche, utuntur mulieres. Quare et chamseleon vocelur, tarietate fohorum evenit. Mutat enim cum terra colores, he niger, illic viridis, aliubi cyaneus, aliubi croceus, adque alius coloribus. Ex his candidus hydrojicos sanat unco radicis decocta Bibitur drachma in passo. Pellit et miteraneorum animalia acetabuli mensura succi ejus-lein, a vido austero, cum origani scopis. Facit ad difficultatem,

prime. His succus occidit et canca, sucaque, in polenta. Addita aqua et olco contralut in se mures ac nerat, and protinus aquam sorbeant. Radicem ejus aliqui concisam aervari Jubent funiculis pendentem, decoquantque in cibo contra fluxiones, quas Gracet rheumatismos rocant. Es 3 nigris aliqui marem dixere, cui flos purpureus esset : et feminam, cui violaceus. Uno nascuntur caule cubitali, crassitudine digitali. Radicibus earum lichenes eurantur, cum sulphure et bitumine una coctis : commanducatis vero dentes mobiles, aut in aceto decoctis. Sueco scabiem etiam quadrupedum sanant. Et ricinos canum necant : juvencos quoque anginas modo. Quare a quibusdam ulo-phyton vocatur et cynozofon, propter gravitatem odoris. Ferunt et hece viscum hulceribus utilissimum. Omarum autem generum eorum radices scorpionilius adversantur.

XXII. (xix-) Coronopus oblonga herba est cum fissuria, ( Seritor interim, quoniam radix cerbacis praedare facit in cinere tosta.

XXIII. (xx.) Et anchusm radix in usu est, digitali cras-t situdine. Finditur papyri modo; manusque inficit sauguineo colore: præparat lanas pretiosis coloribus. Sanat hutcera in cerato, præcipue senum: Item adusta Liquari non potest in aqua : oleo dissolvitur: idque sincera: cxDans du cérat, elle guérit les ulcères, surtout chez les vicillards; elle guérit aussi les brûlures. Insoluble dans l'eau, elle se dissout dans l'hulle; et c'est le moyen de reconnaître la véritable. Pour les douleurs néphrétiques, on la fait prendre à la dose d'une drachme dans du vin, ou, s'il y a fièvre, dans une décoction de balan (xii, 46). On la donne de la même façon dans les affections du foie, dans celles de la rate, et dans l'ictère. Avec le vinaigre, on en fait un topique pour la lèpre et le lentigo. Les feuilles, pilées avec du miel et de la farine, s'appliquent sur les luxations; prises dans du vin miellé, à la dose de deux drachmes, elles arrêtent le flux de ventre. La racine, bouillie dans l'eau, tue, dit-on, les pueces.

XXIV. Il est une autre plante qui ressemble à la précédente, appelée pour cette raison fausse anchuse; quelques-uns la nomment échis ou doris, et d'autres façons encore. Elle est plus cotonneuse et moins grasse; la feuille en est plus mince et plus faible. La racine, traitée par l'huite, ne donne pas de suc rouge, épreuve par faquelle on la distingue de l'orcanette. Les feuilles ou les graines, prises en breuvage, sont trèsefficaces contre les serpents; les feuilles se mettent aussi en topique sur la plaie. Son odeur forte chasse les serpents (5). On boit une préparation de cette plante, dans les douleurs de la colonne vertébrale. Les mages recommandent de cueillir les feuilles de la main gauche, de dire pour qui on les cueille, et de les faire porter en amulette contre les sièvres tierces (echium rubrum, L.).

1 XXV. (xxi.) Une autre plante dont le nom spécial est onochiles (echium creticum, L.), mais qu'on appelle encore anchusa, arcebion, onochelis, rhexia, et surtout enchrysa (6), a de petites tiges, la fleur pourpre, les feuilles et les

branches rudes, la racine d'un rouge de sang à l'époque de la moisson, noire le reste du temps; elle vient dans les terrains sabionneux. Elle est très-efficace contre les serpents, principalement contre les vipères, la racine ou les feuilles en aliment ou en boisson. Elle a de la vertu lors de la moisson. Les feuilles, pilées, exhaient l'odeur de concombre. On la donne, à la dose de trois cyathes (0 litr., 135), dans les chutes de matrice. Avec l'hysope elle chasse les vers. Dans 3 les douleurs rénales ou bépatiques, on la fait hoire avec de l'eau mieliée, s'il y a fièvre; sinon, avec du vin. Avec la racine on fait un topique pour le lentigo et la lèpre. Ceux qui portent sur eux de cette racine ne sont pas mordus, diton, par les serpents. Il y a une autre plante semblable à ceile-ci : elle a les fleurs rouges (lithospermum fruticosum, L.); elle est pius petite, et possède les mêmes propriétés. On prétend de plus qu'en la machant et la crachant sur un serpeut on le fait mourir.

XXVI. L'anthémis a été très-célébrée par 1 Asclépiade. Quelques-uns l'appellent leucanthemis ou leucanthemum (matricaria chamomilla, L.); d'autres, eranthemon, parce qu'elle fleurit au printemps; d'autres, chammemelon, parce qu'elle a l'odeur de la pomme; d'autres, mélanthemon. Il y en a trois espèces; elles pe different que par la sleur; elles n'ont pas plus d'un palme de haut; les fleurs sont petites comme celles de la rue, et blanches, ou jaunes, ou pourpres. Cette plante vient dans un sol maigre, on le long des sentiers. On la recueille au printemps, et on la garde pour en faire des couronnes. Dans la même saison, les médecins pilent les feuilles et en font des tablettes : même préparation pour les fieurs et la racine. Toutes les parties de la plante, mélangées, se donnent, à 2

perimentum est. Datur el ad renum dolores drachma ejua potur in vino : aut si febris sit, in decocto balani. Item in jocinerum vitiis, et lienis, el bile suffosis. Lepris et lentigim illimitur ex aceto. Folia trita cum melle et farina, lazatis imponuntur : et pota drachmis duabus in mulso alvum sistuat. Pulices necare radux in aqua decocta traditur.

1 XXIV. Est et alia similis, pseudanchusa ob id appellata, a quibusdam vero echis, aut doris, et multis aliis nomimbus: lanoginosior, et minus pingols, tennioribus foliis et lauguidioribus. Radix in oleo non fundit rubentem succium: et loc ab anchusa discernitur. Contra serpentes chicacissima potu foliorum, vel semmis. Folia ictibus impomuntur. Virus serpentes fugal. Bibitur et propter spinsm. Folium ejus sinistra decerpi jubent Magi, et cujus causa sumatur dici, tertianisque febribus adalligari.

2 XXV. (xxt.) Est el alia herba proprio nomine onochiles, quam aliqui anchusam vocant, alti arcebion, alli onochelim, aliqui rhexiam, multi enchrysa, parvo frutice, flore purpureo, asperis folis et ramis, radice messibus sanguinea, cætero nigra, in sabulosis naacens, effi-

cax contra serpentes maximeque viperas, et radice et foliis, seque cibo ac polu. Vires habet messitue. Folia trita odorem cucumeris reddunt. Datur in cyathia tribua vulva procidente. Pellit et tineas cum hysopo. Et is 2 dolore renum aut jocineris ex aqua mulas, si febris sit; sin aliter, ex vino bibitur. Lentigini ac lepris radix illimitur. Habentes cam, a serpentibus feriri negantur. Est et aha inue smills, flore rubro, minor, et ipus ad coadem usus; tradintque commanducata en, si inspuatur, muri serpentem.

XXVI. Anthemis magnis laudibus calebratur ab Aaclespiade. Aliqui leucanthemida vocant, alii leucanthemum, alii cranibemon, quoniam vere floreat: alli chamemelon, quoniam odorem mali babeat. Nonaulii melanthemon vocant. Geneva ejus tria flore tantum distant, palmam non excedentia, parvisque floribus, ut rutae, candidia, aut melinis, aut purpureis. In macro solo, aut juxta serartas colligitur vera, et in coronamenta reponitur. Eodem tempore et medici folia tusa in pastillos digerunt: item florem et radicem. Dantur omoia mixta drachime unius pondere, contra serpentium omnium ictus. Pellit mortuos

la dose d'une drachme, contre les morsures de teutes les espèces de serpents. En boisson, cette pinte expuise les fœtus morts; elle est emménageue, elle est diurétique, et chasse les calculs. Du l'emploie contre les gouflements, les affections du foie, l'ictère, l'ægilops. Mâchée, elle gerit les ulcères humides. De toutes les espèces, la plus efficace pour les calculs est celle qui a infleur pourpre (anthemis rosea, Sibth.), et dont les feuilles et la tige sont un peu plus grandes. Quelques-uns nomment proprement cette dernière éranthemon.

XXVII. Ceux qui pensent que par lotus on entend toujours un arbre peuvent être réfutés par la témoignage même d'Homere : ce poéte (II., XIV, 347) a nommé tout d'abord le lotos (melilotus efficinatis, L.) parmi les herbes qui naissent pour les plaisirs des dieux. Les feuilles du lotos berbe (XIII, 32), avec du miel, dissipent les tales, les ulcérations, les nuages des yeux.

xxvIII. Le totometra (nymphæa lotus, L.) est un lotus cultivé. Avec la graine, qui est semblable au millet (xiii, 32), on fait en Egypte, les bergers surtout, un pain que l'on pétrit avec de l'eau ou avec du lait. On prétend que rien n'est plus salutaire ni plus léger que ce pain, pourvu qu'il soit chaud; refroidi, il se digère plus difficilement, et devient pesant. On a observé que ceux qui s'en nourrissent ne sont atteints ni de la dyssenterie, ni du ténesme, ni des antres affections abdominales : aussi le rangeten parmi les remèdes de ces maladies.

XXIX. Nous avons parlé plusieurs fois (xviii, \$7, 1; xix, 58) de la merveille de l'héliotrope (keliotropiumeuropœum, L.), lequel tourne avec le soleil, même par un temps couvert, tant il a de sympathie pour cet astre. La nuit, comme

s'il le regrettait, il ferme sa fleur bleue. Il y en 2 a deux espèces, le tricoccum (tournesol, eroton tinctorium, L.) et l'hélioscope; ni l'une ni l'autre ne dépassent la hauteur d'un demi-pied; cependant l'helioscopa est le plus grand, et rameux des la racine. La graine, renfermée dans un folliquie, se récolte au temps de la moisson. Il ne vient que dans un terrain gras, et cultivé surtout. Le tricoccum vient partout. Je lis que l'hélioscope cuft est agreable à manger; que dans du lait il lâche doucement le ventre, et que si on en boit la décoction il purge avec beaucoup d'efficacité. Le sue se recueille en été, à la sixième heure (midi); on le mêle avec du vin, et il se garde mieux. Mélé à l'huile rosat, il calme les douleurs de tête. Le sue exprimé de la feuille, avec du sel, enlève les verrues, ce qui a fait nommer par les auteurs latins verrucaria cette plante, qui méritait d'être dénommée d'après d'autres propriétés. En effet, elle est un antidote 2 contre le venin des serpents et des scorpions. prise dans du vin ou de l'eau miellée, d'après le dire d'Apollophane et d'Apollodore. Les feuilles s'emploient en topique dans l'affection cérébrale des enfants, qu'on nomme siriasis : dans les convulsions aussi, même quand elles sont éplieptiques. Il est très-salutaire de se gargariser avec la décoction. En boisson, elle chasse les vers et les graviers; al on ajoute le cumin, elle brise les calculs. De la plante, cuite avec la racine et les feuilles, on fait, en y incorporant du suif de boue, un topique pour la goutte. La seconde 4 espèce, que nous avons appelée tricoccum, et qui porte aussi le nom de scorpiuron, a les feuilles non-seulement plus petites, mais encore tournées vers la terre. La graine a la forme de la queue du scorpion, d'où lui vient le pom

partus : item menstrua in pota, et urinam, calculosque, lafationes, jocinerum vitia, bilem suffusam, argitopia; commanducata, bulcerum eruptiones manantes sanat. Ex cambus his generabus ad calculus efficacissima est, quie forem purpureum habet; cujus et fotiorum, et fruticis apitudo majuscula est. Hanc proprie quidam eranthema vocant

non vocant.

XXVII. Loton qui arborem putant tantum esse, vel
Romero auctore coargui possunt. Is enim inter herbas
unnascentes deorum voluptati toton primam nominavit.
fella ejus cum melle, ocniorum cicatrices, argema, nubrulas ducutumt.

TXVIII Est et lotometra, que fit ex loto sata, ex tuna semme simili milio fiunt panes in Ægyplo a pasto-tua, maxime aqua vel lacte subacto. Negatur quidquam fis pane salubrius esse, aut levius, dum cafeat : refrigerius, difficilius concoquitur, fitque ponderosus. Constatus qui illo vivant, nec dysenteria, nec tenesmo, neque dis morbis ventris infestari. Itaque inter remedia sorum habetur.

1 XXIX. fleliotropii muraculum serpius diximus, cum 1882 ne circumagentis, etiam nubilo die : tantus sideris

amor est - noctu velut desiderio contrald ceruleum florem. Genera ejus duo : tricoccum, et helioscopium. Hoc 1 altius (quanquam utrumque semipedalem altitudinem non excedit) ali una radice ramonum. Semen in folliculo messibus colligitur. Nascitur nonnisi in pingui solo, cultoque maxime . tricoccum ubique. Si decoquator, invenio cibis placere : et in lacte jucundius alvum molliri : et, si decocti succus bibatur, efficacissume exinaniri. Majoris succus excepitur estate, hora sexta : miscetur cum vino, sic firmior. Capitis dolores sedat, rosaceo admixto. Verrucas cum sale tollit succus e folio : unde nostri verrucariam herham appellavere, altis cognominari effectibus digniorem : namque et serpentibus, et scorpionibus resistit, en 3 vino aut aqua mulsa, ut Apollophanes et Apollodorua traduat. Folis infantium destillationibus, quod siriasia vocant, illita medeutur. Item contractionibus, etiani si id comitialiter accidat. Dececto quoque foveri os saluberrimum est. Potom id pellit tinees, et renum arenas. Si cuminum adjiciatur, calculos frangit. Decoqui cum radice oportet, que cum fohis et hircino sevo podagris illinitur. Allerum genus, quod tricoccum appellaviunus, et alie 6 nomine scorpiuron vocatur, foliis non solum minoribus,

84 PLINE.

qu'elle porte. Ette a de l'efficacité contre tous les animaux venimeux et les araignées phalanges, mais surtout coutre les scorpions, en topique : quand on en a sur soi on n'est pas piqué; et si on trace sur le sol avec un rameau d'héliotrope un cercle autour d'un scorpion, cet insecte, dit-on, n'en sort pas, comme aussi il meurt immédiatemeut si on le couvre de la plante même, ou si seulement on l'asperge avec l'eau qui l'a humectée. Quatre graines prises en hoisson passent pour guerir la sièvre quarte; trois, la sièvre tierce : même effet si, après avoir porté la plante trois fois autour du malade, on la met sous son chevet. 6 La graine est aphrodisiaque; avec le miel, elle dissipe les panus. Cette espece d'hélfotrope extirpe radicalement les verrues et les excroissauces annies. La graine en topique fait sortir le sang corrompu de l'epine et des lombes. Même action, cuite dans du bouillon de poulet, ou avec des bettes et des lentilles. L'écorce dissipe les lividités. D'apres les mages, le malade doit nouer l'héliotrope quatre fois dans les flèvres quartes, trois fois dans les fievres tierces, sans l'arracher, en promettant de defaire ces nœuds des qu'il sera retabil.

XXX. Autre est la merveille que présente l'adiantum (asplenium trichomanes, L.): il est vert pendant l'eté; il ne se fane point pendant l'hiver; il repousse l'eau; arrosé ou submerge, il semble être sec, tant est grande l'antipathie. C'est aussi de la que vient son nom grec (ἀδίαντος, qui na se mouelle pas). Au reste, il ressemble aux arbrisseaux qu'on emploie dans la topiaire (7). Quelques uns l'appellent callitrichos, d'autres polytrichos, noms relatifs à ses propriétés. En cifet, il noireit les cheveux. Pour cela on le fait cuire dans du vin avec de la graine d'ache, et

l'on y ajoute de l'huile en abondance si l'on vent qu'il rende la chevelure épaisse et crépue; il empeche aussi les cheveux de tomber. Il y en a deux 2 especes : l'une plus blanche, l'autre foncée et plus courte. La plus grande est appelee polytrichos, quelquefois trichomanes. Toutes deux ont de petits rameaux d'un noir brillant, et les feuilles de la fougère; celles d'en has sont rudes et brunes; toutes sont serrees, et portées sur des pétioles opposés; la racine est nulle. Elle recherche les rochers ombragés, les muraitles humides, et surtout les grottes des fontaines et les pierres qui laissent l'eau sourdre, chose étrange dans une plante insensible à l'eau. L'adiantum chasse merveilleusement les calculs : ou les brise, surtout le noir. Aussi est-ce plutôt, je 3 crois, à cause de cette vertu que parce qu'il vient dans les pierres, que les Latius l'out nommé saxifrage. On le boit dans du vin, à la dose d'une pincée. Les adiantum sont digrétiques; ils sont un antidote contre le venin des serpents et des araignées; cuits dans du vin, ils arrêtent le flux de ventre; en couronne, ils calment les donleurs de tête; contre les morsures des scolopendres on en fait un topique qu'il faut renouveler souvent, de peur qu'il ne devienne corrosif; on s'en sert de même dans l'alopécie. Ils dissipent les écrouelles, les dartres farineuses du visage et les ulcères humides de la tête. La décoction 4 est utile dans l'asthme, dans les affections du foie et de la rate, dans l'ictère et dans l'hydropisie. Avec l'absinthe, on en fait un topique pour la strangurie et les affections renales; ces plantes font sortir l'arrière-faix, et sont emménagogues. Prises avec du vinaigre ou du suc de ronce, elles arrêtent les hémorragies. Avec l'huile rosat, on en fait un liniment pour les ex-

sed ettam in terram vergentibus. Semen gi est effigie scorpionis caudæ: quare el nomen. Vis ad omnia venenda et phalangia, sed contra scorpiones praecipue illita. Nan foruntur habentes. Et si terram surculo heliotropu ciremiscribat aliquia, negant acorpionem egredi. Imposita vero berba, aut uda omnino respersum, protinus mori. Semanis grana qualuor pota, quartants prodesse dicuntur, tita vero tertianis : vel si herba ipsa ter circumlata subji-5 ciatur capiti. Semen et Venerum stimulat, Com melle panos discutit. Et verrucas bue utique heliotropium radicitus extrahit, et excrescentia in sedibus. Spinie quoque ac lumborum sanguinem corroptum trahit illitum semen, et potum, in jure gallmacei decoctum, aut com beta et lente. Cortex veco liventibus colorem reddit. Magi he-Botropium quartanis quater, in tertianis ter alligari jubent ah apso argro, precarique eum, soluturum se nodos liberatum, et ila facere non exemita herba.

xxx. Abud adianto miraculum: æstate vicel, bruma non marcescit: aquas respuit, perfusum mersumve sicco simile est: tanta dissociatio deprehenditur: unde el nomen a Græcis - alioqui frutici topiario. Quidam callitrichon vocant, alii polytrichon, intrumque ab effectu. Tin-

git enim capillum; et ad boc decoquitur in vinu cum semine apa, adjecto oleo copiose, ut crispum densumque facial : defluere autem prohibel. Duo ejus genera : can- 2 didma, et nigrom breviusque. Id quod majus est, polytrichon : aliqui trichomanes vocant. Utrique ramuti nigro colore nitent, folis filicis : ex guihus inferiora aspera ac fusca sunt : omnia autem contrariis pediculis densa interse ex adverso : radix nulla. Umbrosas petras, parietumque aspergnes ac fontium maxime specus sequitur, et sava manantia : quod miremur, quum aquas non sentiat. Calculos e corpore mire petht, frangitque, utique nigrum. Qua de causa potros, quam quod in saxis nasceretur, a 3 nostris saxifrogim appellatum crediderim Bilitur e vino, quantum terni decerpsere digiti Urinam cient, Serpentiom et arancorum venenis resistuat. In vino decocti alvum sistunt. Capitis dolores corona ex his sedat. Contra scolopendra morsus illinuntur, crebro auferendi, ne perurant : hoc et in alopeciis. Strumas discutiunt, furfacesque in facie, et capitis manantia hulcera. Decoctum es 4 his prodest suspiriosis, et jocineri, et lieni, et felle suffusis, et hydropicis. Stranguriæ illinuntur, et renibus cum absinthio. Secundas cient, et menstrua. Sangulnem siecolations des enfants, que l'on bassine d'abord avec du vin. Les feuilles, mises dans l'urine d'un garçon impubère et pilees avec de l'aphronire, composent un topique qui, mis sur le tentre des femmes, empêche, dit-on, les rides de s'y former. On croit que l'adiantum mélé aux alments des perdrix et des coqs les rend plus belliqueux; et qu'il est fort avantageux aux trou-

XXXI. (XXII.) La pieris (pieris asplenioides, L.) a eté ainsi dénommée d'après son insigne amertume, comme nous l'avons dit (XXI, 65). Elle a la feuille ronde; elle enleve merveilleusement les verrues. Le thesium (XXI, 67) n'est guere moins amer, mais il est purgatif, usage

pour lequel on le pile dans de l'eau.

XXXII. L'asphodèle (xxi, 68) est parmi les plantes les plus célebres. Qualques-uns l'ont numme héroion. Hesiode a dit qu'il croissait aussi dans les forets; Dyonisius, qu'il était male et femelle. On a observé que les bulbes, cuits avec la decoction d'orge, conviennent très-bien dans les consomptions et dans la phthisie, et que le pain on op en mèle en les pétrissant avec de la farine est très-salutaire. Nicandre (Thériac., p. 39) donne contre les serpents et les scorpions, ou la tige que nous avons appelée anthéricon ( xx1, 68), ou la graine, ou les bulbes, dans du vin , à la dose de trois drachmes; et il en fait mettre sous e chevet, pour écarter ces bêtes malfaisantes. 10a s'en sert aussi contre les animaux marins vealmeux et contre les scolopendres terrestres, Dans la Campanie, les escargots recherchent sinculierement la tige, et la dessèchent en la suçant. Avec les seuilles dans du vin, on compose un topaque pour les plaies faites par les animaux venimeux. Les bulbes, pilés avec la farine d'orge. sont un topique pour les nerfs et les articulations; hachés et avec du vinaigre, on en frotte les lichens; avec de l'eau, on les met sur les uicères putrides, et sur les seins et les testicules enflammés; cuits dans la lie de vin et mis entre deux linges, on les emploie dans les fluxions des yeux. Dans quelque maladie que ce soit, les médecins ne les emploient guère que cuits. Secs et réduits en poudre, on s'en sert contre les uicères hideux des jambes et contre toutes les gerçures du corps. On les recueille en automne, saison de 3 leur plus grande vertu. Le suc exprimé ou la décoction est, avec du miel, utile contre les douleurs du corps; avec l'iris sec et un peu de sel, à ceux qui veulent sentir bon. Les feuilles guérissent les maladies précédentes, et de plus, cuites dans du vin, les écrouelles, les tumeurs, les ulcérations de la face. La cendre de la raoine remédie à l'alopécie et aux rhagades des pieds. Le suc de la racine bouillie dans l'huise est bon 4 pour les engelures et les brûlures. On en instille dans les oreilles pour la surdité, et pour les donleurs de dents, dans l'oreille opposée au siège du mal. Une médiocre quantité de la racine, prisa en breuvage, provoque les urines, les menstrues, et remédie aux douleurs de côté; elle remédie aux ruptures, aux spasmes et aux toux, bue dans du vin à la dose d'une drachme. Machée, elle facilite encore les vomissements. La graine, prise à l'intérieur, trouble le ventre. Chryserma s'est servi contre les parotides de la racine bouillie dans du vin, et, en y mélant du cachrys (xvi, 11) dans du vin, contre les écrouelles. Certains prétendent que si après avoir appliqué de cette racine sur les écrouelles on en met

tes ex aceto, aut rubi succo poti. Infantes quoque exlecerati perunguntur ex ils cum rosacco el sum prius,
temen in urna pueri impubis, tritum quidem cum aphrodito, et alidum ventri muberum, ne rugosus fiat, predie dicitur. Perdices el golinaccos pugnaciores heri pulet, in cibum corum additis; pecorique esse utilissimus,
ALAL (ANIL) Picris ab insigm ameritudine cognomusce, ut diximus: rotundo folio. Tolit eximic verrocas,
les um quoque non dissimili ameritudine est: sed purpitalvem, in quem usum teritur ex aqua.

11.111. Asphodelum de clarissima herbarum, quam mon aliqui appellaverunt. Hestodus et in silvis nasci in : Dionyahus, marem ac feminam esse. Defectis corpobus et philissicis constat bulbos ejus cum plisana decica, aptiesime daii; panemque en ins cum farina subais, saluberrimum esse. Nicander et contra serpentes accirpiones, rel caulem, quem anthericou voavimus, id semen, vel bulbos dedit in vino tribus drachinis; idstravitique sonno contra hos metus. Datur et contra vesaria marina, et contra scolopendras terrestres. Cochleaure in Campania caulem eum persequentur, et sugendo refuziont. Folia quoque illinuntur venenatorum vulnes dons et vino. Bulbi nervis articulisque cum polenta tusi

illinuntur. Prodest et concisis ex aceto lichenas fricare : item futceribus putrescentibus ex aquasimponera : Inammarun quoque et testium inflammationibus. Decocti ta fæce vini, oculorum epiphoris supposito linteolo medentur. Fere in quocumque morbo magis decoctis medici utuntur. Item ad tibiarum tetra huicera, rimasque corporum quacumque in parte, farina arefactorum. Autum- 2 uo autem colliguntur, quum plurimum valent. Succus quoque tums expressus aut decectis utilis fit corporis. dotori, cum melle : idem odorem corporis jucundum afsectantibus, cum iri arida et salis exiguo. Folia etiam, supra dictia medentur, et strumis, panis, liulceribus ta. facie, decocta in vino. Cinis e radice alopesias amendat, et rimas pedum. Decoctar radicis in oleo succus, pernio- 4. nes et ambusta. Et ad gravitatem aurium lofunditur : a contraria aure in dolore deutium. Prodest et urinæ pota. modice radix, et menstruis, et lateria doloribus : item ruptis, convulsis, tussibus, drachime pondere in vino pota. Eadem et vomitiones adjuvat commanducata. Semine sumto turbatur venter. Chrysermus et parotidas in vino. decocta radice curavil: item strumas, admiata cachry ex vino. Quidam ajunt, at imposita radice pars ejus in fumo suspendatur, quartoque die solvatur, una cum ia;

sécher une partie à la cheminée pendant quatre jours, les écrouelles se dessèchent en même temps que cette portion de racine. Sophocle l'a employée,

- 6 culte et crue, pour la goutte ; bouillie dans l'huile pour les engelures, dans du vin pour l'ictère et l'hydropisie. On a dit aussi qu'en friction avec du miel et en breuvage elle est aphrodisiaque. Xénocrate assure que la racine cuite dans du vinaigra emporte les lichens, les affections psoriques et lépreuses; que cuite avec de la jusquiame et de la poix liquide elle corrige la mauvaise odeur des aisselles et des cuisses, et qu'elle rend la chevelure plus crépue si on s'en frotte la tête après l'avoir fait raser. Simus la prescrit, euite dans du vin et en breuvage, contre les calculs rénaux. Hippocrate ( De intern. affect., text. 33) en ordonne la graine contre les engorgements de la rate. La racine, ou la décoction de la racine, en topique, fait revenir le poil détruit par les ujcères et par la gale chez les bêtes de somme. Enfin, elle chasse les rats; elle les fait mourir, si on en met à l'entrée de leurs trous.
- XXXIII. Des auteurs ont pensé que l'asphodèle avait été nommé alimon par Hésiode, ce qui me paraît une erreur; car ce nom appartient à l'alimon proprement dit (atriplex halimus, L.), qui lui-même a singulièrement divisé les auteurs. Selon les uns, c'est une plante frutescente, touffue, blanche, sans épines, ayant les feuilles de l'olivier, mais plus molles et qu'ou mange cuites. La racine, prise à la dose d'une drachme dans de l'eau miellée, dissipe les tranchées ainsi que les spasmes et les ruptures. Selon les autres, c'est une plante venant sur les bords de la mer, d'un goût salé (d'où le nom qu'elle porte), ayant les feuilles lougues et arrondies, et bonnes à manger. Il y en a deux espèces, l'une sauvage, l'autre cuitivée : toutes

deux s'emploient, avec du pain, dans la dyesenterie même ulcérée, avec du vinaigre, dans les affections de l'estomac; crues, on les applique 2 sur les vieux ulcères. Elles adouclasent l'inflammation des piales nouvelles, et les douleurs que causent la luxation du pied et la vessie. L'espèce sauvage a les feuilles plus ténues, mais elle est plus efficace dans toutes ces circonstances, et dans le traitement de la gale des hommes et des animaux. La racine, en friction, rend la peau nette et les dents blanches. Si on met de la graine sous la langue, on ne sent pas la soif. On mange aussi cette espèce d'alimon, et on les confit toutes deux. Cratevas a parlé d'une troisième espece, à feuilles plus longues et plus velues, à odeur de cypres, qui croit surtout sous le lierre, et qui est bonne dans l'opisthotonos et les convulsions, à la dose de trois oboles ( 2 gr., 25 ) dans un setier

XXXIV. L'acanthe est une herbe de ville, et i employée dans la topiaire (8). Elle a les feuilles dressées et longues; elle revêt les rebords den hassins et les carreaux des parterres. Il y en a deux especes: l'une (acanthus spinosus, L.), épineuse et frisée, est la plus courte; l'autre est lisse, et appelée aussi pederos et mélamphylios (acanthus mollis, L.). La racine de cette dernière est excellente pour les brûlures et les iuxations. Mangée cuite, surtout avec la décoction d'orge, elle est très-boune pour les ruptures, pour les spasmes, et pour ceux qui sont menacès de phthisie. Pilée et chaude, on en feit un topique pour les gouttes avec sentiment de chaleur.

XXXV. Le bupleuron (bupleuron baldense) ; est mis par les Grecs au nombre des légumes qui croissent spontanément : tige haute d'une coudes,

dice arescera strumam. Sophocles ad podagras utroque ando, cocta crudaque, usus est. Ad perniones decoctam ex oleo dedit, et suffusis (etle in vino, et hydropicis. Venerem quoque concitari com melle perunctia, aut bitentibus tradidere. Xenocrates et lichenas, psoras, lepras, radios in aceto decocta, tolli dicit. Item si cocta sit cum hyoscyamo et pice liquida, alarum quoque et feminum vitia: et capillum crispiorem fieri, raso prius capite, si radice es fricetur. Simus lapides renum in vino decocta atque pota eximit. Hippocrates semine ejus ad impetus lienis dari cenaet. Jumentorum quoque hulcera ac scabiem, radix illita, aut decocta succus ad pilum reducit. Mures etiam eadem fugantur, caverna practusa morimitur.

XXXIII. Asphodelon ab Hesiodo quidam alimon appellari existimavere, quod falsum arbitror. Est enum suo nomine, slimon, non parvi et ipsum erroris inter auctores. Alis caim frutteem esse dicunt densum, candidum, sine spina, foliis olese, sed mollioribus: coqui autem luse ciborum gratia. Radix tormina discutit, drachmas pondere in aqua mulsa pota: item convulsa, et rupta. Alii olus maritigum esse dizere salsum, et inde nomen, foliis in rotunditatem longs, laudatum in cibus. Duorum præ-

teres generum, silvestre, et mitius : utrumque prodesse dysentericis etiam exhulceratis cum pane, stomacho vero ex aceto. Hulceribus velustis illim crudum, et valuerum a recentium impetus leniri, et luxatorum pedum ac vesicæ dolores. Silvestri tenulora folia, sed in eisdem remedita effectus majores, et in sananda hominum ac pecorum scabie. Præterea nitorem corpori fleri; dentibusque candorem, si fricentur radico ea. Semine linguæ subdito sitim non sentiri. Hoc quoque mandi, et utraque etiam condut. Cratevas tertium quoque genus tradidit, longioribus foliis et hirsutioribus, odare cupressi : nasci sub edera maxime; prodesse opisthotonis, contractionibus nervorum, tribus obolis in sextarium aquæ.

XXXIV. Acanibos est topiaria et urbana herba; elato i longoque folio; crepidines marginum; adsurgentiumque pulvinorum toros vestiens. Duo genera ejus sunt, aculeatum et crispum, quod brevus: alterum lave, quod aliqui paedecota vocant, alii melamphyllum. Hujus radices ustis luxatisque mire prosunt; item roptis, convolsis, et phthisin metuentibus incoctae cibo, maxime pittans. Podagris quoque illinuntur trita et calefaciae calidas.

XXXV. Bupleuron in sponte nascentium olerum on 1

fruilles nombreuses et longues, tête semblable a celle de l'aneth. Il a été cité comme aliment per Hippocrate, comme médicament par Giaucon et Nicandre (Thériac., p. 43). La graine est honce contre les serpents. Les feuilles ou le suc des feuilles, avec du vin, font, en topique, sortir l'arrière-faix. Les feuilles, avec du sel et du vin, s'emploient contre les écrouelles. La racine se prescrit dans du vin contre la morsure des serpents, et comme diurétique.

XXXVI. Avec une grande inconséquence, les Grees, tout en louant comme aliment le huprestis, indiquent des antidotes contre lui comme rontre un poison. Le nom même montre certaisement qu'il est vénéneux pour les bœufs; et on rouvient qu'il fait crever ces animaux s'ils en mangent (xxx, 10); aussi n'en dirons-nous rien de plus. Il n'y a pas de motif (9) pour indiquer des poisons en traitant des couronnes de gazon; mais peut-être quelqu'un regrettera-t-il cette omission, à cause des vertus aphrodisiaques dont on pretend que cette plante, en breuvage, est douée au plus haut degré (10).

XXXVII. L'élaphoboscon (panais, pastinaca sativa, L.) est férulacé, articulé, de la grosseur du doigt; la graine pend en ombelles qui ressemblent à celles du sili (xx, 18), mais qui ne sont pas ameres. Les feuilles sont celles de l'olusatrum (xx, 46). L'élaphoboscon est cité comme aliment; de plus, on le confit et on le garde pour provoquer furine, calmer les douleurs de côté, guérir les ruptures et les spasmes, dissiper les gonflements et les coliques. Il est bon contre les morsures des serpents et les piqures de tous les animaux; on assure qua les cerfs, en en mangeant, résistent au poison des serpents. La racine, en topique avec addition de

nitre, guérit les fistules; mais dans ce cas il faut la dessécher, de peur qu'elle ne garde son suc, qui, d'un autre côté, ne la rend pas (11) moins efficace contre la morsure des serpents.

XXXVIII. Le scandix (xx1, 52) (scandix, 1 pecten Veneris, L.) aussi est considéré par les Grecs comme un légume sauvage, suivant Opion et Érasistrate. Cult, il arrête le cours de ventre. La graine avec du vinaigre calme aussitôt le hoquet. La plante se met sur les brûlures; elle est diurétique. La décoction est bonne à l'estomac. au foie, aux reins, à la vessie. C'est cette plante qui a fourni à Aristophane (Acharn., act. II. sc. 4) une plaisanterie contre le poête Euripide. dont la mère, disait-il, avait été non pas même marchande de vrais légumes, mais une marchande descandix. L'anthriscus (xx1, 52) (scan- 2 dix australis, L.) serait tout à fait semblable s'il avait les feuilles plus petites et plus odorantes. Le principal mérite en est de ranimer le corps épuisé par les excès vénériens, et d'exciter aux plaisirs de l'amour la langueur des vieillards. Il arrête les flueurs blanches.

XXXIX. L'insione (xxi, 65), considérée en-teore comme un légume sauvage, est une plante rampante, et remplie d'un suc laiteux; elle porte une fleur blanche qu'on nomme concilium. Elle est recommandée aussi comme aphrodisiaque; mangée crue avec du vinaigre, elle donne du lait en abondance aux nourrices. Elle est salutaire aux phthisiques. En topique sur la tête des enfants, elle fait croître les cheveux et raffermit le cuir chevelu (liseron, convolvulus sepium).

XL. On mange aussi la caucalis (xxx, 52) i (pimpinella saxifraga, L.), semblable au fenoull, à tige courte, à fleur blanche; elle est cor-

nero Gracci habent, canle cubitati, foliis multis longisque, coste anethi, laudatum in cibis ab Hippocrate: in metena a Glaucone, et Nicandro. Semeu contra serpentes virt. Folia ad secundas leminarum, vel succum ex vino librart: et strumia folia cum sale et vino. Radix contra arpentes datur in vino, et uriou ciendae.

XXXVI. Boprestim magna inconstantia Gracel in lautions cithorum etiam habuere; fidemque remedia tamquam contra venenum prodiderunt. Et ipsum nomen alicio est boum certe venenum esse, quos disailire deputata fiteutur. Quapropter nec de hac plura dicemus. lec vero causa est, quara venena monstremus inter grammeas coronas, nisi libidinis causa expetenda alicui vitetur, quam non aliter magis accendi putant, quam

XXVII. Elaphoboscon ferulaceum est, geniculatum, funti crassitudine, semine corymbis dependentibus, silis officie, sed non amaris, foliis olusatri: et hoc laudatum a cibis. Quippe etiam conditum prorogatur ad urinam acadam, lateris dolores sedandos, rupta, convulsa samada, inflationes discutiendas, colique tormenta. Contra serpentium omniumque aculeatorum ictus. Quippe fama est, hoc pabulo cervos resistere serpentibus. Fistulas

quoque radix nitro addito illita sanat. Siceanda autem in eos usus prius est, ne succo suo madeat, qui contra serpentium ictos non facit cam deteriorem.

XXXVIII. Scandix quoque in olere silvestri a Grecis i ponitur, ut Opion et Erasiatratus tradunt. Item decocta alvum sisiti. Semine singuitus confestim ex aceto sedat. Illinitur ambustis, urinas ciet. Decoctas succus prodest stomacho, jocineri, renibus, vesicae. Hec est, quam Aristophanes Euripidi poeta ohjicit joculariter, matrem ejusne olus quidem legitimum venditasse, sed scandicem. Ea-2 dem erat antiriscus, si tenuiora folia et odoratiora haberet. Peculiaris laus ejus, quod fatigato Venere corpori succurrit, marcentesque senio jam coitus excitat. Sistit profluvia alba feminarum.

XXXIX, Et iasione olus allvestre habetur, in terra re-t-peus, cum lacte multo: florem fert candidum: conchlium vocant. Et hujus eadem commendatio ad stimulandos-coitus. Cruda ex aceto in cibo sumta, mulieribus lactis ubertatem præstat. Saintaris est phthisin sentienthus. Infantium capiti ilita, putrit capillum, tenacioremque ejus cutem efficit.

XL. Estur et caucalis, feniculo similis, brevi caule, p flora candido, cordi utilis. Succus quoque ejus bibliur, PLINE.

diale. On en hoit aussi le sue, tres-estimé comme stomachique, comme diurétique, comme propre à chasser les calculs et la gravelle, et à guérir la psore de la vessie. Il atténue la pituite de la rate, du foie et des reins. La graine est emménagogue, et purge la bile après l'accouchement; on la preserit aussi aux hommes pour les pertes séminales. Chrysippe pense que cette plante favorise beaucoup la conception : on la fait hoire dans du vin aux femmes, a jeun. On l'emploie aussi en topique sur les plaies faites par les animaux marins venimeux; c'est du moins ce que dit Petrichus dans son poème.

- sion (sium latifolium, L..), croissant dans l'eau, plus large que l'ache, plus epais et plus foncé, ayant beaucoup de graine, et le goût du cresson. Il est bou pour l'urine, les reins, la rate, les menstrues, soit la plante elle-même en aliment, soit la décoction, soit la graine dans du vin, à la dose de deux drachmes. Il brise les calculs, et neutralise l'action des eaux qui les engeodrent. En lavement, il fait du bien dans la dyssenterie. On en fait un topique pour le lentigo; les femmes se l'appliquent la nuit sur la figure pour effacer les taches, effet qu'il produit très-promptement. On l'emploie pour les bernies et pour la gale des chevaux.
- x L.]. Le silybum (xxvi, 28) (carduus marianus, L.) ressemble au chaméléon blanc, et est également épineux. En Cilicie, en Syrie et en Phénicie, contrées où il croft, on ne se donne pas la peine de le faire cuire, tant il est difficile à apprôter; il est saus usage en médecine.
- 1 XLIII. Le scolymos (xx, 99) (scolymus maculatus, L.) est aussi un aliment dans l'Orient, où il porte encore le nom de limonia. C'est une plante rameuse, qui ne dépasse jamais une

coudée en hauteur, à feuilles à côtes, à racine noire, mais douce; Ératosthène la cite comme un aliment des pauvres. On lui attribue surtout une vertu diurétique, comme aussi celle de guérir, avec du vinaigre, le lichen et la lèpre. Dans du vin il est aphrodisiaque, sulvant Hésiode ( Op. 5°2 ) et Alcée, qui ont écrit que pendant sa floraison les cigales chantent le plus fort et les femmes sont le plus amoureuses, tandis que les hommes sont le moins portés au coît : par une sorte de prévision de la nature, cet aphredisiaque est alors dans la plus grande force. La racine, privée de sa moelle, corrige la mauvaise odeur des aisselles, à la dose d'une once dans trois hémines de vin de Falerne qu'on fait bouillir jusqu'a réduction du tiers, et dont on prend un cyathe à jeun après le bain , et un cyathe ( 0 litr., 045 ) après le repas. Chose singulière, et dont Xénocrate assure avoir fait l'expérience, cette mauvaise odeur des aisselles s'en va par les urines.

XLIV. On mange encore le sonchus, puisque ! c'est la plante que Hécale sert à Thésée, dans Callimaque: deux espèces, l'une blanche (laitron, sonchus oleraceus, L.), l'autre noire (sonchus oleraceus, var. asper, L.); toutes deux semblables à la laitue, excepté qu'elles sont épinenses; tige d'une coudée, anguleuse, fistuleuse : quand on la rompt, il s'en écoule en abondance un suc laiteux. Le blanc, qui tire sa blancheur de son lait (12), est utile dans l'orthopnée, assaisonné à la façon des laitues. Érasistrate dit qu'il chasse les calculs par les voies urinaires, et que mâché il corrige la mauvaise odeur de l'haleine. Le sue, à la dose de trois cyathes, chauffé dans du vin blanc et de l'buile, facilite l'accouchement, à tel point que les femmes marchent aussitôt après: dans ce cas (13), on le donne aussi en potage. La

stamacho perquam commendatus, et urinze, calculisque et arenis pellendis, et vesicze pruritibus. Extenuat et lionis, joczerus, renumque pituitas. Semen menses feminarum adjuvat, hilemque a partu siccat. Datur et contra produria geniturze viris. Chrysippus et conceptionibus eam putat conferre multum: bibitur in vino jejunis. Illinitur et contra venena marinorum, sicut Petrichus in carmine suo significat.

- 1 XLI. His adnomerant et sion, latius apio, in aqua nascens, pinguius, nigriusque, copiosum semine, sapore nasturiii. Prodest urinis, renibus, lienībus, mulierumque mensibus, sive ipum in cibo samtum, sive jus decocti; sive semen e vino drachmis duabus. Calculus rumpit aquisque quæ gignunt eos, resistit. Dysentericis prodest 10fasum. Item illitum lentigini, et mulierum vittis in facie noctu illitum, momentoque cutem emendat, et ramices lenit, et scabiem equorum.
- 1 XLif. Silybum, chamarleoni albo similem, æque spicosam, ne in Cilicia quidem, aut Syria, aut Phœnice, ula nascitur, coquere tanti est : na operosa ejus culina traditur. In medicina nullum usum habet.
- 1 XLUI. Scolymon quoque in cibos recipit Oriens, et

alio nomine limoniam appellat. Fruten est numquam cabitali altior, cristaque foliorum ac radice nigra, sed dalci: Eratostheni quoque laudata in pauperis coma. Uriana ciere pracipue traditur: sanare lichenas et lepras ex aoste. Venerem stimulare in vino. Hesiodo et Alcuo testibus: qui florente ea cicadas acerrimi cantus esse, et molieres labidinis avidiasimas, virosque in coitum pigerrimos sexipsere, velut providentia naturae hoc adjumento tane valentissimo. Item graveolentiam alarum essendat radicis emedullate uncia, in vini Falerni hemiois tribus democta ad tertias, et a balineo jejuno, itemque post cibum cyathis singulis pota. Mirum est, quod Xenocrates promitik experimento, vilium id ex alis per urinam effluere.

XLIV. Estur et sonchos ( ut quem Theseo apud Cal- I limachum apponat Hecale ), uterque, albus et niger : lactucæ similes ambo, nisi spinosi essent, caule cubitali, anguloso, intos cavo, sed qui fractus copioso lacte manet. Albus, cui e lacte nitor, utilis orthopnoicis lactucarum modo, ex embammate. Erasistratus calculos per urinam pelli eo monstrat, et oris graveolentiam commanducate corrigi. Succus trium cyathorum mensura, in vino albu et oleo calefactus, adjuvat partus, ita ut a pertu ambu-

lige bouillle rend le lait abondant chez les nourrices, et donne aux enfants une bonne coloration. Elle est tres-avantageuse aux femmes chez qui le lait se coagule dans les mamelles. 20a instille le suc dans les oreilles. On le fait boire chaud dans la strangurie, a la dose d'un cyathe; et dans les ardeurs d'estomac, avec de la graine de concombre et des pignons. On en fait un topique pour les abcès du siège. Contre les blessures faites par les serpents et les scor. pons, on boit le suc, on applique la racine. Cette nème\_raciue bouillie dans l'hulle, avec l'écorce d'une grenade, est un remède pour les maux d'oreille. Tout ceci appartient au sonchus blanc: quant au noir, Cléempore defend d'en manger, comme malsain; mais il approuve l'usage du blanc. Agathocle en recommande le suc contre l'empoisonnement par le sang de taureau. Cependant on reconnaît que le noir a une vertu réingerante, et que pour cela on peut en faire des cataplasmes avec de la farine d'orga. Zénon enseigne que la racine du blanc guérit la strangurie.

XLV. Le condrilion ou condrille (chondrilla juncea, L.) a les feuilles de la chicorée, comme rongres à la circonfèrence; une tige de moins d'un pied, et remplie d'un suc amer; la racine, emblable à celle de la fève, est quelquefois très-ramifiée. Il produit presque a fleur de terre gros comme une fève d'une sorte de mastic, lequel, ra pessaire, est, dit-on, emménagogue. Broyé tout entier avec ses racines, on en foit des pas-tilles qu'on emploie contre les serpents, avec ration, ce semble; car on dit que les rats des champs liesses par ces reptiles mangent de cette herbe. La décoction faite dans du vin arrête le cours de ventre. On se sert de celts plante comme

d'une gomme excellente pour lisser les cils, même les plus rebelles. Dorotheus dit, dans ses poëmes, qu'elle est bonne pour l'estomac et la digestiou. Quelques-uns prétendent qu'elle est contraire aux femmes, nuisible à la vue, et qu'elle empêche les hommes d'engendrer.

XLVI. Parmi les plantes qu'il est improdent 1 de manger je placerai avec raison les bolets (oronge et fausse oronge); aliment sans doute fort agréable, mais décrié depuis que, par un attentat éclatant, Agrippine s'en est servie pour donner du poison à l'empereur Claude, son mari, donnant du même coup, dans la personne de son Neron, un autre poison funeste au monde, funeste à elle-même. Quelques bolets vénéneux sont faciles à reconnaître : ils sont d'un rouge faible, ils paraissent moisis; la couleur en est livide en dedans; les feuillets en sont crevassés, et le pourtour en est pâle : d'autres ne présentent pas 2 ces marques; mais lis sont secs; ils ont l'aspect du nitre, et offrent, sur le chapeau, des taches blanches venant de leur enveloppe. La terre, en effet, produit d'abord l'enveloppe, puis le bolet dans l'enveloppe, comme le jaune dans l'œuf: et cette enveloppe n'est pas moins utile à la nutrition du jeune bolet [ que le bianc à cette du poussin ]. Elle se fend dès qu'il paraît, puis, à mesure qu'il croft, elle se transforme en pédicule : et !! est rare qu'on trouve deux bolets sur un seul pied. Le principe générateur des bolets est dans le limon et dans le suc acide de la terre humide, ou des racines de presque tous les arbres à gland. Il parait d'abord une espèce d'écume visqueuse, puis un corps semblable à une membrane, enfin le bolet lui-même. En général ils sont, je le répète, dangereux, et il faut se les interdire, cer si par 3 hasard ils naissent près d'un clou de bottine

imi; gravidæ datur et in sorbitione. Ipse caulis decoclus irri lartis abundantiam nutricibus, colorenque meliorem ofintum: utilissimus his, quae lac sibi core sentiant. Sectilatur auribus succus, calidusque in strangura bitate cyatin mensura, et in stomachi roslombus cum senior cucumeris, nucleique paneis. Illimitur et sedis relectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionesque: ralia vero illimitur. Eadem decocla in oleo, l'unici mali carec, aurium marbis jurassimin est. Here omnia ex do Cleemporus mgru prolubel vesci, ut morbos facilite, en allus consentiens. Agathocles etiam contra sanguinem am demuniatrat succum ejus. Refrigeratoriam tamen vim pae convenit nigro, et lac causa imponendum cum pobala. Zenon radice albi stranguriam docet sanari.

tal. V. Condrillor, sive condrille, folia habet intubi, terumrosis similia, cautem minus pedali, aneco madentem vairo, radice fabæ simili, aliquando numerosa. Habet morimaru terræ mastichen tuberculo fabæ, qua: apposita impartum menaes trahere dicitur. Tusa cum radiculus lat diriditur in pastillos, contra serpentes, argumento pedalula; siquidem mures agrestes lasi ab his, hanc esse dampiut. Sucaus ca vino cortar, alvum sistit. Eadem pal-

pebrarum pilos inordinatiasimos, pro gunmi efficaciasimo regit. Dorotheus atomacho et concoctionibus utilem cartinibus aus pronuntiavit. Aliqui úrminis, et oculas, generationique atrurum contrariam putavere.

XLVI. Inter ea qua temere mandantar, el holetos t merito posuerim, optimi quidem lios cibi, sed immenso exemplo in crimen adductos, veneno Tiberio Claudio Principi per hanc occasionem a conjuge Agrippina dato: quo facto illa terris venenum alternin, sibique ante oinnes, Neronem suum dedit. Quorumdam ex his facile noscuntur venena, diluto rubore, rancido aspectu, livido intus colore, rimosa stria, pallido per ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdam; siccique, et attri smiles, 2 veluti guttas in vertice albas ex tumca sua gerunt. Volvam enim terra ob boc prins gignit, ipsom postea in volva, ceu in ovo est luteum. Nec tonicae nomor gratia in cibo infantia boleti. Rompitur fice primo nascente : mox increscente, in pedicult corpus absumitur, raroque unquam geminis ex uno pede Origo pruna causaque e limo, et acescente succo madentis terræ, aut radicis fere glandiferæ; initioque spuma fentior, dem corpus membrana simile, mox partus. Ut diximus, illa permeialia, piorsus

militaire, d'un morceau de ser roullé, ou d'une éloffe pourrie, aussitôt ils transforment en poison tous les sucs étrangers qu'ils pompent. Qui peut les reconnaître, si ce n'est un paysan et ceux qui les récoltent? D'autres choses encore les rendent vénéneux : par exemple, croître auprès du trou d'un serpent, et être frappés de son haleine lorsqu'ils commencent à s'ouvrir, disposés à prendre le venin des reptiles par leur puissante affinité pour les poisons. En conséquence, il faudra se tenir sur ses gardes tant que les serpents seront dehors. On aura pour signe nne multitude d'herbes, d'arbres et d'arbrisseaux qui restent verts depuis la sortie jusqu'à la retraite de ces animaux : il suffirait du frêne, dont les feuilles ne poussent pas après, ne tombent pas auparavant (xv1, 24). Tous les bolets naiscent

et passent en sept jours.

XLVII. (xxiii.) Les champignons sont d'une pature plus humide. Il y en a beaucoup d'espèces. toutes produites par l'humeur pituiteuse des arbres. Les plus sûrs sont ceux dont la chair est rouge, et d'un rouge moins clair que celle des holets; an second rang sout les blancs, dont le pédicule est assez semblable à la houppe de laine que portent les flamines; au troisième rang sont les champignons dits de pourceau, avec lesquels on s'empoisonne souvent : récemment ils ont fait périr des familles entières, tous les convives d'un festin, Annœus Serenus, le préfet des gardes de Néron, des tribuns, des centurions. Quel plaisir al grand à user d'un mets al suspect? Ouelquesuns out distingué les champignons suivant les arbres où ils se forment, comme le figuier, la férule, et les arbres à gomme; nous-même nous avons cité (xvi, 11) coux du hêtre, du rouvre et 2 du cyprès. Mais qui nous donnera ces garanties

pour les champignon, bodus au marche les champignous vénéueux sont livides; la couleur se rapproche de celle du figuie ils sont dangereux. Nous avons indiqué (1 les remèdes qu'il faut leur opposer, et m parlerons encore. En attendant, citons qu remèdes qu'ils fournissent. Glaucias croit lets bons à l'estomac. On fait sécher les ci gnont de pourceau, enfilés dans un jom comme cela qu'ils viennent de Bithypie : médient au debordement intestinal qu'on rhumatisme, et on en met sur les excrol à l'anus : ils les rongent et les consumer peu. On s'en sert aussi pour le lentige e ches du visage chez les femmes. En out lavent comme le plomb (xxxiv, 50), p employés aux maladies des yeux. On en topique avec l'eau pour les ulcères sordidi les éruptions de la tête et les morsures des Je veux bien conner quelques règles et pour la cuisson des champignons, puisque luptueux du ciècle, pourvus de couteaux cin et de plats d'argent, préparent de leuce seul aliment, que par avance ils man yeux. On regardera comme mauvais le pignous qui durcissent en cuisant, come malfaisants ceux qui coiseut avec ad nitre, pourvu que de cette façon ils cub plétement. Il y aura plus de sécurité : cuire avec de la viande ou avec des c poire. Il est bon aussi de manger des p sitôt après. Le vinaigre, étaut d'une nat sée, en corrige la malignité.

XLVIII. De la pluie viennent toutes ductions; de la pluie aussi vient le aliph. l'a d'abord apporté de Cyrène, comme : vons dit (xix, t5); maintenant on l'app

2 improbanda. Si enim caligaris clavos, ferrive aliqua rahigo, aut panni marcor affuerit nascenti, omnem illico
nucum alienum saporemque in venenum concoquit: deprehendisse qui, nisi agrestes, possunt, atque qui colligunt? Ducunt ipsi alia vitia: et quidem si serpenta caverna juxta fuerit, si patescentem primo adhalaverit, capaci
venenorum cognatione ad virus accipiendum. Itaque caveri
convenet, prius quam se condant serpentes. Signa erunt
tot herbæ, tot arbores fruticesque, ab emersu carum ad
tatebram usque vernantes: et vel fraxim tantum folia,
moc postea nascentia, nec ante decidentia. Et boletis quidem ortus occasusque omnis lutra dies septem est.

xLVII. (xxiii.) Fungorum leatior natura, et numerosa genera, sed origo non nisi ex pituita arborum. Tutissimi, qui rubent callo, minus diluto rubore, quam buieti. Mox candidi, velot apice Flaminis insignibus pedicula. Tertium genus suilli, venenis accommodatissumi. Familiae nuper interemere, et tota convivia, Anneum Serenam præfectum Neronis vigilum, et tribunos, centurionesque. Quas voluptas tanta ancipitis cibi? Quidam discrevere arborum generibus, fico, ferula, et gummin ferentibus: nos tem fago, aut robore, aut cupresso, ut

diximos. Sed ista quis spondel in venalibus colos lividus. Hic habebit veneni argumentum lior fuerit arborum fici. Adversus bæc dixim dicemusque : interim sunt alique et la hi stomacho utiles putat buletos. Siccantur pendi junco transfini, quales e Bithynia remunt. Hi I alvi, quas rhenmatismos vocant, medentur, er busque la sede carolbus : minuunt enim ens . absumunt. Hem leutiginem et muberum viti-Lavantur etiam, ut piumbum, oculorum med Sordidia hulceribus et capitis eruptionibus, cam bus ex aqua illinuntur. Libet et coquendi dan communes in omni eo genere observationes, qua suis manibus delicire preparant hunc cibum se cogitatione ante pascuntur, succineis novaculis, mi " genteo apparato comitante. Novii erunt funga, qui in coquendo duriores tient : innocentiores, qui nitro addu coquentur, si ulique percoquantur. Tutiores fiunt car carne cocti, aut cum pediculo piri. Prosunt el pero e festim sumta. Debellat cos et aceti natura, contrata

XLVIII. Imbribus proveniunt omnia hare. Imbr. silphion. Venil primo e Gyrenis, ut dictum est. Es Syre

et de Syrie; inférieur à celul des Parthes, il vaut eux qua celui de la Média: il n'y en a plus dans Cyrenaique, comme nous l'avons note. On s'en tt en medecine : les feuilles sont employées à la rgation de la matrice et à l'expulsion du fœtus rt : on les fait cuire dans du vin blanc et odorant, boire à la dose d'un acétabule (0 litr., 068) après bain. La racine est bonne dans les irritations la trachée-artère; on en fait un topique pour dépôts sanguins; mais en aliment elle se diedifficilement; elle produit des flatnosités et éructations ; elle nuit aussi à la vessie : avec vin et de l'huile, elle est excellente pour les rtrissures, et avec la cire pour les ecrouelles. fumigations répétées avec cette racine font er les verrues de l'anus.

LIX. Le laser, découlant du sliphium comme l'avons dit (xix, 15), est compté parmi les precieux de la nature, et entre dans plusieurs asitions médicamenteuses. Employé seul, chauffe ceux qui sont transis de froid; en vage, il remédie aux maladies des nerfs. On nne aux femmes dans du vin. On en fait de la laine douce un pessaire pour provoquer alement menstruel; incorpore avec la cire, il c les cors prealablement mis à vif avec le délavé et pris à la grosseur d'un pois chiche, a diuretique. Andreas assure qu'a dose asconsidérable il ne cause pas de flatuosités, et ite beaucoup la digestion chez les viciliards femmes: qu'il vaut mieux en hiver qu'en pour ceux qui boivent de l'eau; mais qu'on prendre garde qu'il n'y ait quelque ulcéraintérieure. Le laser en aliment est effie dans les convalescences; en effet, donné à pos, il a une vertu siccative. Il est plus salure aux personnes qui en usent habituellement qu'à celles qui n'en font point usage. Il n'y a 3 qu'une voix pour en établir l'efflencité dans les maladies extérieures. Pris en boisson, il neutratise le vanin des armes empoisonnées et des serpents; avec l'eau on en fait un topique qu'on met sur ces plaies; avec l'huile on ne le met que sur les piqures des scorpions; avec la farine d'orge ou les figues sèches, sur les ulcères qui ne viennent pas à maturité; sur les charbons, avec la rue ou (14) avec le miel, ou seul avec de la glu qui le fasse adhérer ; sur les morsures des chiens , de la même facon; sur les excroissances de l'anus, bouilli dans du vinaigre avec une écorce de grenade. On s'en 4 sert, avec mélange de nitre, pour les clous vulguirement appelés clous de mort; dans les alopécies traitées préalablement par le nitre, il fait repousser les cheveux, employé avec du vin et du safran, ou du poivre, ou de la fiente de rat et du vinalgre. Pour les engelures, on en fait avec du vin des fomentations, et, cuit avec de l'huile, un topique. On l'emploie de même pour les durillons. Il est surtout tres-bon pour les cors, si l'on a soin de les couper auparavant. C'est un utile préservatif contre les eaux malsaines, les contrées ou les temps insalubres. On le prescrit dans la toux, dans les affections de la luette, dans les anciens icteres, dans l'hydropisie, dans l'enrouement; aussitôt li nettoie la gorge et rétablit la voix. Délayé dans l'oxycrat et appliqué avec une éponge, il adoucit les douleurs de goutte. Aux pleurétiques on le fait prendre dans de la décoction d'orge, puis on leur donne du vin. Dans les convulsions et l'opisthotonos on en donne une pilule grosse comme un pois chiche, et enduite de cire. Dans l'angine, on le prescrit en gargarisme : dans l'asthme et dans les toux invétérées, avec du 5 porreau dans du vinaigre ; dans du vinaigre aussi,

rec maxime importator, deterius Parthico, aed Medico chus, exstructo omni Cyrenaico, ut dixumus. Usus silmus medicine: foliorum ad purgandas vulvas pellenque emortuos partus: decuquantur in vino albo et arato, ut bibator mensura acetabuli a balineis. Radix miest arterus exasperatis: et collectionibus sanguinis lanter. Sed in cibia concoquitur aegre. Inflationes facil ructus. Urinze quoque noxia. Sugillatis cum vino et mamicissuma, et cum cera atrumis. Verrucas aedis cretore rjus suffitu cadunt.

KLIX. Laser e silphio profinens, quo diximus modo, mer eximus natura dona numeratum, plurimis cumposibisious inseritur. Per se autem algores excalsact, potom ervorum vitia extenuat. Femmis datur in vino. Et louis citius admovetur vulvas ad menses ciendos. Pedum ciam ciet ciceris magnitudine dilutum. Andreas apondet, apiostus sumium nec nofiationes facare, et concoctioni immoum conferre senibus et leminis: item hieme, quam retate, utilius, et um aquam bibenihus; cavendumque equa natos at exhulceratio. Ab agritudine recreationi facan in cibo Tempestiva enum datum, cauterii vim observationi de qua intos et exhulceratio.

tinet : assuetis etiam utilius, quam expertibus. Ad extera 3 corporum, indubitatas confessiones habet. Venena telorum et serpentium exstinguit potum : ex aqua vulneribus his circumlinitur : ecorpionum tantum plagis ex oleo : hub ceribus vero non maturescentibus cum farina hordeaces, vei fico sicca. Carbunculis cum ruta, vei cum melle, vel per se visco superlitum, ut hæreat : sic et ad canis morsus. Excrescentibus circa sodem, cum tegmine punici mali ex aceto decoctum. Clavis, qui vutgo morticini é appellantur, nitro misto. Alopecias nitro ante subactas replet cum vino et croco, aut pipere, aut murium fimo, et aceto. Perniones ex vino fovet, et ex oleo coctum imponitur : sic et callo. Clavis superrusis priecipuse utilitatis. Contra aquas malas, pestilentes tractus, vel dies. In tussi, uva, fellis veteri suffusione, hydropisi, raucitatibus : confestim enim purgat fauces, vocemque reddit. Podagras in spongia dilutum posca lenit. Pleuriticia in sorbitione vinum poturis datur : contractionibus, opisthotonicis, ciceris magnitudine cera circumlitum. In angina gargarizatur. Anhelatoribus, et in tussi vetusta cum porro ex S aceto datur : seque ex aceto his qui coagulum lactis sorbuerint. Praccordiorum vitis sputecticis, countralibus

à ceux chez qui du lait s'est cailié dans l'estomac ; f avec du vin, dans les affections consomptives des viscères et dans l'épilepsie; avec de l'eau miellée, dans la paralysie de la langue : on en fait avec le miel bouilli un topique pour la coxalgie et les douleurs tombaires. Je ne conscillerai pas de suivre l'avis des auteurs, et d'en mettre une boulette converte de cire dans la cavité d'une dent douloureuse, instruit que je suis par l'exemple éclatant d'un homme qui, ayant ainsi fait, se précipita. On remarque en effet que si on en frotte le musie des taureaux il les échausse extraordinairement, et que mêlé avec du vin il fait crever les serpents, très-avides de cette liqueur. Aussi ne conseillerai-je pas non plus de s'en frotter avec le miel attique, quoiqu'on le recommande. Ce serait un travall immense que d'énumérer tous les usages auxquels il sert dans les compositions où il entre : d'ailleurs nous nous occupons des remèdes simples où se montre la nature, tandis que dans les autres dominent des conjectures souvent trompeuses, car on n'observe pas assex l'analogie ou l'opposition réciproque des ingrédients que l'on emploie. Ce sujet nous fournira bientôt matière à d'autres réflexions (xx11, 56).

1 L. (xxiv.) Le miet ne serait pas en moindre estime que le laser si tous les pays n'en produisaient pas. Si la nature a créé elle-même le laser, elle a pour produire le mici créé un animal, comme nous l'avons dit(x1,4). Les usages du miel sont innombrables, si nous songeons à tous les 2 mélanges ou ilentre. Et d'abord la propolis, dont nous avons parlé (x1,6), fait sortir les aiguillons et tous les corps étrangers, résout les tumeurs, mûrit les duretés, adoucit les douleurs des nerfs, 2 et cicatrise les ulcères les plus rebelles. Quant au miel lui même, il a la propriété d'empêcher la

putréfaction des corps, grace à sa douceur, et non à aucune qualité apre, étant d'une tout autre nature que le sel. On l'emploie avec succès pour la gorge, les amygdales, l'angine, tous les besoins de la bouche, et dans les flevres, quand la langue se sèche. Bouilli, on le donne dans la péripneumonie et la pleurésie, ainsi que dans les blessures, dans les morsures des serpents, dans l'empoisonnement par les champignons. On le prescrit aux paralytiques dans le vin miellé, lequel a d'ailleurs des vertus particulières. Avec 4 l'hulle rosat, on l'instille dans les orelles. Il détruit les lentes et la vermine de la tête. Il vant toujours mieux l'écumer pour s'en servir. Toutefois il gonfle l'estomac, augmente la bile, cause du dégoût, et, selon quelques-uns, est puisible à la vue. D'un autre côté, des auteurs recommandent de toucher avec le miel les ulcérations de l'angle de l'œil. Quant aux origines du miel, à ses différences, à ses provenances, à ses caractères, nous en avons parlé, d'abord dans le livre des abeilles (x1, 13), puis dans celui des fleurs (XXI, 44), le plan de cet ouvrage nous forcant à séparer ce qui doit être réuni, quand on veut connaître à fond la nature des choses.

LI. A propos des usages du miel, il faut aussi traiter de l'hydromel; il y en a deux espèces (xiv, 20): l'un qui se prépare sur-le-champ, l'autre qui se garde. Le premier, qui se fait avec du miel écumé, est une boisson très-salutaire aux maiades qui ne prennent qu'une nourriture lègere, comme l'alica (xviii, 29) lavée (xxii, 61); il rétablit les forces, humecte la bouche et l'estomae, et apaise la chaleur. Je lis dans les auteurs que pour relâcher le ventre il vaut mieux le donner froid; que ce breuvage convient aux gens transis et à ceux d'un naturel bas et porté à la lésiserie,

in vino, in aqua muisa lingue: paralysi. Coxendicibus et lumborum doloribus cum decocto melle illinitur. Nun censuerim, quod auctores sundent, cavernis dentium in dolore inditum cera include: magno experimento hominia, qui se ea de causa precipitavit ex alto. Quippe tsuros inflammat naribus illitis: serpentes avulusamas vini admistum rumpit. Ideo nec inuugi suaserim cum Attico melle, local pracipiant. Quas habeat utilitates admixtum alius, immensum est referre: et nos simplicia tractamus: quoniam in his naturam esse apparet, in illis conjecturam sepinas fallacem, nulli satis custodita in maxturis concordia naturae ac repugnant a. Qua de re mox plura.

1 L. (xxx.) Non esset mellis auctorites in pretio minor, quam laseris, ni ubique nasceretar. Illud upsa fabrurata sit natura. sed buic gignendo animal, ut diximus: innumeros ad usus, si quoties misceatur astimenus. Prima propolis alvorum (de qua diximus) aculeos et oinnia infixa corpori extraînt, tubera discutit, dura concoquit, dolores nervorum mulcet, hulceraque jam desperantia cicatrice includit. Mellis quidem ipsius natura talis est, ut putreacere corpora non sinat, jucindo sapore alqua non aspero, alia quam salis natura, Faucibus, tousillis, anguse, omiu-

busque oris desideriis utilissimum, arescentique in febribus imguae. Jam vero peripueunonicis, pleurium decoctum Item vulneribus, a serpente percussis. Et contra venena fungorum. Paralyticis in mulso: quanquam aum mulso dotes constant. Mel auribus instillatur cum rosaceu: 4 lendes et fæda capitis animalia necat. Usus despumah semper aptior. Stomachimi tamen inflat, bilem auget, fasticium creat, et uculis per se inutile aliqui arbitrantur. Rassus quidam angulos exholecratos mello langi suadent. Mellis cansas, aque differentias, nationesque, et indicationem, in apinim, ac deinde florum natura diximus, quium ratio operis dividi cogeret miscenda rursus, naturam rerum pernoscere volentibus.

L1. In mellis operabus et aqua mulsa tractari debet, propose e jus : subitar ac recentis, alterum inveteratur. Repentina despumato melle preclaram utilitatem habet in cibo agrotantium levi, hoc est, aheae einter : viribus recreandis, ore stomachoque mulcendo, andore refrigerando. Frigudam enun utilius dari ventri moltiendo, invenio apud auctores. Hunc potum bibendum aissosis : item animi humilia et præparci, quos illi dixere micropsychos. Et est ratio subtilitatis immeusiu a Platone descendums : 2

- appelés par les Grecs micropsychi (âmes petites). 2 C'est, au reste, une theorie infiniment ingénieuse et qui provient de Platon, à savoir que les corpuscules unis, ápres, anguleux, ronds, affectant differemment les différents individus, les mêmes substances ne sout pas ameres ou douces pour tous; et que de la même façon, dans la lassitude et dans la soif, on est plus porté à la colere. En ronséquence, un breuvage doux calme cette apreté de l'esprit ou plutôt des esprits ; il adoucit le traet du souffie, en amollit les voies; de sorte qu'il passe et repasse sans se briser. Il n'est personne qui n'en ait fait l'expérience : la colere, l'affliction, la tristesse, tous les mouvements tumultueux de l'âme, se calment par l'alimentation. Il faut donc observer ce qui est un remêde nonsculement pour le physique, mais encore pour le
  - 1 Lil. L'hydromel est, dit-on, utile aussi dans la toux; chaud, il provoque le vomissement. C'est un contre-poison de la ceruse, avec addition d'huile; de la jusquiame et, comme nous l'avons dit (xxc, 105), de l'halicacabus, avec du luit, et surtout du lait d'anesse. On l'instille dans les presiles et dans les conduits des parties génitales. Avec du pain tendre on en fait un topique pour la vulve, pour les tumeurs subites, pour les luxations, pour tout ce qui a besoin d'être douci. Les modernes ont désapprouvé l'usage de l'hydromel de garde, commeétant moins innocent que l'eau, moins substantiel que le vin. Toutelos, a force de vieillir, il se transforme en un vin qui, d'après toutes les observations, est tresmanvais à l'estomac, et contraire aux nerfs.
  - Lill. Quant au vin miellé, le meilleur est celui qui se fait de vin vieux : le miel s'y incorpore

très-facilement, ce qui n'a pas lieu avec un vin doux. Fait avec du vin astringent, il ne gonfle pas l'estomac; il ne le gonfle pas non plus si le miel a bouilli, et il cause moins de flatuosités, inconvénient ordinaire du vin miellé. Ce breuvage rappelle l'appetit; pris froid, il relache le ventre, et pris chaud il le resserre communément. Il donne 2 de l'embonpoint. Beaucoup sont parvenus à une longue vieillesse en ne prenant pour toute nourriture que du pain (15) dans du vin miellé; Pollion Romilius en offre un exemple célebre. Il clait plus que centenaire lorsque le dieu Auguste, son hôte, tui demanda par quel moyen il s'etait maintenu dans une telle vigueur de corps et d'esprit : · Viu mietlé au dedans, buile au dehors, répondit-«il. » D'après Varron, l'ictère a éte surnommé maladie royale parcequ'on le traite avec le vin miellé,

Liv. Nous avons dit, dans le livre du vin(xiv, t 11), comment le mélitites se fabriquait avec le moût et le miel. Il y a des siècles, je peuse, qu'on n'en fait plus; il cause des flatuosités. Pourtant, quand il avait vieilli, on le donnait dans la flèvre pour lâcher le ventre; on le donnait aussi aux personnes affectées d'arthrite, de faiblesse des narfs, et aux femmes qui ne buvaient pas de vin.

LV. Au miel tient la cire, dont l'origine, les t qualités et les provenances ont été indiquées en lieu et place (x1, 8; xx1, 49). Toute cire est émolitente, échauffante, incarnante. La nouvelle est la meilleure. On donne la cire dans un potage aux dyssentériques; on donne les rayons même dans une bouillie d'alica, d'abord grillée. La cire combat les effets du lait: si on prend dix pilules de cire grosses comme un grain de millet, elles empêchent le lait de se coaguler dans l'estomac. Quand l'aine se gonfle, il suffit, pour la guérir,

carpusculis rerum lavvirus, scabris, angulosis, rotundis, magas aut minus ad aliorum naturam accedentibus : ideo no cadem ominbus amara, aut dulcia case Sic et in lassitudine proniores esse ad iracundiam, et in alti Ergo et ice anima asperitas, seu potius animo, dulciore succo mugatuc. Lent fransitum spiritus, et molitores facat meano, ne scindant cuntem redeuntemque. Experimenta in se tuique : nullius non ira luctusque, tristita et omnia animi impetus cibo mollitur. Ideoque observanda aunt, que non solum corporum mediciniam, sed et morum labent

- LII. Aqua muisa et tussientibus utilis traditur, calefacta invitat vomitiones. Contra venenum psimmythii salutaris, addito oleo Item contra hyoscyamum, cum lacte maxime ationo, et contra halicacabum, ut diximus, infunditur et arribus, et georialium tistuits. Vulvis impositur cum pane molli, suhitis tumoribus, luxatis, leniendisque omnobus. Inveterate usum damnavere posteri, minus innocentem aqua, minusque vino tirmum. Longa tamen vetustate transit in vinum, ut constat inter otines, stomacho inquitissimum, aervisque contrarium.
- 1 Lill. Semper mulsum ex vetere vino utilissimum, facallimeque cum melle concorporatur, quod in dulci nun-

quam evenit. Ex austero factum non implet stomachum, neque ex decocto melle, minusque milat, quod fere avenit. Appetendi quoque revocat avuditatem cibi. Alvum mollit frigi lo potu, pluribus calido sistit. Corpora auget. Multi 2 senectam longam mulai tantum intrita tuleravere, neque alio utlo cibo, celebri Pollionis Romibil exemplo. Centesimum annum excedentem cum divus Augustus hospes interrogavit, quanam maxime ratione vigorem illum anumi corporisque custodisset. At ille respondit : a lutus mulso, foris oleo. » Varro reglum cognominatum morbum arquatum tradit, quoniam mulso curetur.

LIV. Melitites quo fieret modo ex musto et melle, do-t cumus in ratione vini. Seculis jam fieri non arbitror hoc genus, inflationibus obnovium. Sulchal tamen inveteratum alvi causa dari in febre : item articulario morbo, et nervorum infirmitate laborantibus, et mulieribus vini abstemiis.

LV. Mellis naturæ adnexa cera est : de cujus origine, phonitate, nutronibus, suis diximus locis. Omnis autem molifit, calefacit, explet corpora : recens metior. Datin in sorbitione dysentericis, favique ipsi, in pulte alicze prins toatic. Adversatur lactis naturæ; ac milii magnitudine x grana ceræ l'austa nou patinntur coagulari lac iss

d'appliquer de la cire blanche sur le pubis, i 1 1.V1. Quant aux différents usages de la cire mélée avec d'autres médicaments, la médecine ne peut pas plus en faire l'énumération que des autres ingrédients des compositions médicinales. Ces compositions, nous l'avons dit (xxtt, 49), sont des inventions humaines. Cérat, onguents, emplátres, collyres, antidotes, rien de tout cela n'a été créé par la nature, mère et ouvrière divine des choses; ce sont les produits des officines, ou plutôt de la cupidité. Les œuvres de la nature paissent achevées et parfaites, et elle ne permet que des combinaisons de peu d'éléments, Inspirees non par la conjecture, mais par la chose même : par exemple, quand il s'agit d'unir un liquide à une substance sèche pour la rendre coulante, et une substance sèche à un liquide pour le rendre 3 consistant. Mais l'homme, quand il prétend, la

consistant. Mais l'homme, quand il pretend, la balance à la main, réunir et combiner les propriétés des éléments, fait œuvre non de conjecture, mais d'impudence. Je ne parierai pas non plus des remèdes fournis par les drogues de l'inde, de l'Arable et des climats étrangers; je n'aime pas les médicaments qui naissent si loin : ils ne sont pas produits pour nous, ils ne le sont pas même pour les gens du pays; autrement ou ne nous les vendrait pas. Qu'on les achète, si on veut, à titre d'essences, de parfums, d'objets délicieux, voire même pour un emploi superstitieux, puisqu'il nous faut de l'encens et du costus pour implorer les dieux; mais quant à la santé, ce sont choses inutiles, nous le prouverons, ne serait-ce que pour faire rougir nos voluptueux.

LVII. Mais, apres avoir exposé les remèdes tirés des fieurs, des fieurs à couronnes, des plantes de jardin et de celles qui servent d'aliment, comment ometire les remèdes tirés des

céréales? Il faut aussi les indiquer. (xxv.) D'a c'est des céréales que se nourrissent les plus ligents des animaux, cela est d'observation grains de siligo (xviii, 20) grillé et broyé du vinamminéen (xxv, 5), mis en topique yeux, en calment les fluxions; des grains de ment grillés sur une plaque de fer s'applique 1 succes sur les parties qui ont été gelées. La f de froment, culte dans du vinaigre, est l pour les contractions nerveuses. Le son, av l'huile rosat, des figues seches et des séli bouillis, forme un gargarisme dans les affer des amygdales et de la gorge. Sextus Poi nius, qui eat un fils préteur, et qui teni premier rang dans l'Espagne citérieure. occupé à faire vanner ses grains, quand saisi par une douleur de goutte; aussitôt il fonça jusqu'au-dessus des genoux dans u de bié. Il fut soulagé; ses pieds se dégond merveilleusement, et depuis il se servit d remède : l'action du blé en tas est ai puiss qu'il met à sec des tonneaux pleins. Suivai gens de l'art, il faut mettre de la paille ch de blé ou d'orge sur les hernies, et faire de mentations avec l'eau où elle a bouilli. Il y a ie blé far (xvitt, 19) un vermisseausembie térédon (xvr., 80). On lui attribue la proprié faire tomber les dents cariées; pour cela on enveloppé de cire dans le trou de la dent en ou bien on en frotte la dent. L'olyra (épequi comme nous l'avons dit (xviii, 20), se no encore arinca. Bouillie, elle constitue un rei que les Egyptiens appellent athéra, et qui très-bon pour les enfants; mais les adultes pioient en topique.

LVIII. La farine d'orge crue et cuite réa adoucit, mûrit les fluxions et les inflammati

stomact.o. Si luguen tumest, albam cerans in pube fixisse remedio est.

1 LVI. Nec hojus usus, quos mixta aliis præstat, enumerare medicina possit : sicuti nec creterorum , quae cum alus prosunt. Ista, ut diximus, ingeniis constant. Non fecit cerotum, malagmata, emplastra, collyria, antidota, parens illa ac divina rerum artifex : officuseum hæc, immo verius avaritize commenta sunt, Naturae quidem opera abnoluta atque perfecta gignuntur : paucis ex causa, non ex conjectura, rebus assumtis, ut succo aliquo sicca temperentur ad meatus : aut corpore also humentia, ad nevus. 2 Scrupulation quidem colligere ac miscere vices, non conjecture humanae opus, sed impudentiae est. Nos nec indicarum arabicarumque mercium, aut externi orbis, at-Ungimus medicinas. Non placent remediis tam longe nascrutia : non nobis gignuntur; immo ne illis quidem; alioqui non renderent. Odorum causa unguentorumque et deliciarum, al placet, etiam superstitionis gratia emanfor, quodiam thure supplicamus et costo. Salutem quidem ame istis posse constare, vei oh id probabimus, ut lanto

mages sui delicias pudeat.

1 LVII Sed medicinas e floribus coronamentisque et

hortensiis, quarque manduntur herbis, procequati nam modo frugum omittimus? Nimirum et has in conveniat. (xxv.) In primis sapientiasima animalius constat, que fruge vescantur. Siliginis grana cos et trita in vino ammineo, oculis illita epiphoras s tritici vero, ferro combusta iis, quæ frigus usserit sentaneo sunt remedio. Farina tritici ex aceto cueta vorum contractionibus; cum rosaceo vero, et fico myxisque decoctis, furfures tonsillis faucibusque gu zatione prosunt. Sextus Pomponius przetorii viri Hispanim citerioris princeps, quum horreis suis ve dis præsideret, correptus dolore podagere, mersit in cum sese super genua; levatusque sociatis pedibus bilem in modum, hor postea remedio usus est. Vis est, ut cados pienos siccet. Paleam gonque tritici, w dei , cafidam imponi ramicum incommodis experti lui quaque decoctar supt aqua foveri. Est et in farre veri lus teredini similis : quo cavis dentium cera inclus ders vitiati dicuntur, etiam si fricentur. Olyram, ari diximus vocari. Hac decrets fit medicamentum, Ægyptii atheram vocant, infantibus utilissunum : adultos illimunt eo.

Pour les autres cas on la fait cuire dans de l'eau l niellée, ou avec des figues sèches. Pour les douleurs de foie il est nécessaire qu'elle soit cuite dans l'oxycrat ou du vin. Est-on incertain s'il faut hire suppurer ou résoudre, alors il vaut mieux la faire cuire dans du vinaigre ou de la lle de vinaigre, avec ou des coings ou des poires cuites. On l'emploie pour les piqures des scolopendres avec de miel; pour les morsures des serpents, avec du vinaigre; pour les suppurations et l'évacuation du pas, dans de l'oxycrat avec addition de résine et se noix de galle ; pour les maturations et les vieux l'alceres, avec la résine; pour les duretés, avec la fente de pigeon, ou des figues sèches ou de la cendre ; pour les inflammations des perfs, ou des lotestins ou des côtés, ou pour les douleurs des parties viriles, ou pour les cas dans lesquels la chair se sépare des os, avec le pavot ou le mélilot; pour les scrofules, avec de la poix et de l'orine d'un garçon impubère, et avec de l'huile; pour les tumeurs des hypocondres, avec le fenugree ; pour les sièvres, avec du miel ou de vieux loing. Pour les suppurations la farine de froment est beaucoup plus douce. On en fait un topique pour les terfs avec le suc de la jusquiame, pour le lentige rec le vinaigre et le miel. La farine de la zéa, tont on fait, avons-nons dit (xviii, 29), l'alica, paralt encore plus efficace que la farine d'orge. Celle du grain de trois mois (xviii, 12) est plus douce; on l'emplote tiède dans du vin rouge pour les piqures des scorpions, pour les hémoptysies, pour les affections de la trachée-artere; ivec du suif de chèvre ou du beurre, pour la bux. La farine de fenugrec est la plus douce de toutes. Cuite avec du vin et du nitre, eile guérit les ulceres humides, les dartres farineuses, les

donieurs d'estomac, les pleds et les mamelles. La farine d'ivraie déterge plus que les autres les vieux ulcères et la gangrène. Elle guérit, avec des raiforts, du sel et du vinaigre, le tichen; avec du soufre vif, la lèpre; appliquée sur le front avec de la graisse d'ole, les douleurs de tête. Elle mûrit les scrofules et les panus, cuite dans du vin avec de la fiente de pigeoa et de la graine de lin.

LIX. Dans le livre des céréales (xviii, 14) à nous avois suffisamment parlé des espèces de polenta, qui varient suivant les lieux. Ce n'est pas autre chose que de la farine d'orge grillée, préparation qui la rend bonne à l'estomac. Elle arrête le cours de ventre, et remédie aux tumeurs rouges et phiegmoneuses. On en fait un topique pour les yeux, et, avec la menthe ou une autre herbe réfrigérante, pour les douleurs de tête. De la même façon, pour les engelures et les morsures des serpents; dans du vin, pour les brûtures. Elle empêche aussi les éruptions pustuleuses.

LX. La fieur de farine en pâte a la propriété à d'attirer les humeurs au dehors; aussi, appliquée sur les meurtrissures, elle en fait sortir le sang, qui vient teindre les bandes; avec plus d'efficacité encore, dans du vin cuit. On l'applique sur les cors et les durillons des pieds. Guite avec de l'huile vieille et de la poix, et appliquée aussi chaude que possible, elle guérit mervellleusement les condylomes et toutes les autres affections du siège. La bouillie qu'on en fait donne de l'embonpoint. La pâte à coller le papyrus, prise tiède, est bonne pour l'hémoptysie.

LXI. L'alica est une invention romaine, et qui 1 n'est pas fort ancienne. Les Grecs, a'ils l'eusment

LVIII. Farimes hordeo, et cruda, et deceta, collectiones, impetusque discutit, lent, concoquitque. Decoquitur alias in mules ages, aut fico sices. Judineris doluribus cum pues concoqui opus est, aut cum vino. Quum vero interseptendum discutiendumque cara est, lunc in aceto mein aut in face aceti, nut in cotonem pirisve decoclis. Ad unitipedarum morsus cum melle : ad serpentium, in acesa : et coulea auppurantia , ad extrahendas suppuratioes, es posca, addita resina et galla. Ad concoctiones vero disulcera vetera, cum resina. Ad duritias cum fimo cokmbarum, aut tico sicea, aut cinere. Ad nervorum infammationes, aut intestinorum, vel laterum, vel vicilium dolures, cum papavere aut meliloto, et quolies ab ossibus are recedit. Ad stromas cum pice et impubis pueri urma, am slee. Cum gracco feno contra tumores praecordiorum, bid in febribus cum melle, vel adipe vetusto. Suppuratis intirea farina multo lenior. Nervis cum hyoscyami succo mattar . ex aceto et melle, lentigini. Zere, ex qua alicam fon dixtmus, efficacior etiam bordeacea videtur : trimesbus, modline La vino rubro ad scorpionum ictus tepida, d magninem exscreantibus : item arteriæ. Tussi cum caprino sebo, ant butyro. Ex feno gruco mollissima omnium. finicera manantia sanat, et furfares corporis, stomachi dolores, podes et mammas, com vino et aitro cocta. Ærina magis casteris purgat huicera vetera, et gangrænas: cum raphano et sale, et aceto, lichenas: lepras cum sulphure vivo: et capitis dolores cum adipe anserino impunita fronti. Strumas et panos coquit, cum timo columbiou, et lim sonine decocta in vino.

L(X. De polentæ generibus in frugum loco satis disi-timus, lucorum ratione. A farins horder distat eo quod terretur, ob id stomacho utilis. Alvum sistit, impetusque rubicundi tumoris, et oculis illinitur, et capitis delori cum menta, aut alia refrigerante herba. Item perutonibus, et serpentium plagus : ilem ambustis ex visas. Initibet quoque pusulas.

LX. Farina in politicem subacta, vim extrahendi humo- i ris babet : ideo et cruore suffusis in fascias usque sanguinem perducit : efficacius in sapa. Imponitur et pedum callo, clavisque. Nam cum oleo vetere ac pice decoclo politice, condylomata, et alia omnia sedis vitia, quam maxima calido mirabilem in modum curantur. Pulte corpus augetur. Parina, qua chartze glutinantur, sanguinem exacremtibus datur tepida sorbenda efficaciter.

LXI. Alica res romana est, et non pridem expogitata : a aliqui non ptisame potius landes scripaissent Graci. Non-

connue, n'auraient pas tant vanté la plisane (orgemonde). Je pense qu'elle n'etait pas encore en usage du temps du grand Pompée, ce qui explique qu'il en soit à peine sait mention dans les écrits de l'école d'Asclépiade. C'est une preparation excellente, personne n'en doute, soit qu'on la donne delayée dans de l'eau miellee, soit qu'on la fasse prendre cuite en potage ou en bouidie. Pour arrêter le cours de ventre on grille l'alica, puis on la fait cuire avec de la cire en rayons, comme nous l'avons dit plus haut ( xx11, 55 ). Mais elle convient particulierement dans la disposition au marasme, apres une longue maladie : pour cela on en fait cuire, a petit feu, trois cyathes (a fitr., 135) dans un seher d'eau jusqu'a complete évaporation; puis on y ajoute un setier de lait de brebis ou de chevre, et enfin du miel ; on continue ce regime pendant plusieurs jours. Ce geure d'aliment guérit les consomptions.

1 LXII. Le mil (xviii, 24), prealablement grillé, arrêta le cours de ventre et dissipe les tranchees. Pour les douleurs, et particulièrement celles des nerfs, on l'applique chaud, dans un sachet. C'est le meilleur topique; car il est tres léger, trèsdoux, et conserve très-long temps la chaleur; aussi l'emploie-t-on dans tous les cas ou la chaleur doit faire du bien. La farine, avec la poix liquide, se met sur les blessures des serpents et

des seolopendres.

1 LXIII. Le panie (xviii, 25) a étéappelé par le médecia Dioclès miel des blés; il a les mêmes vertus que le mil. Bu dans du vin, il est bon pour la dyssenterie. On l'applique chaud sur les parties qui ont besoin de chaleur sèche. Bouilli dans du last de chèvre, et pris deux sois par jour, il arrête le flux de ventre ; de la même façon, il est utile dans les tranchées.

LXIV. Le sésame pilé, pris dans du vin. ! arrête les vomissements; on en fait un topique pour les inflammations de l'oreille et pour les brûlures. Quand il est encore en herbe, il a les mêmes vertus, et de plus, cuit dans du vin, on en fait un topique pour les yeux. Le sésame est un aliment contraire à l'estomac, et qui donne mauvaise odeur à l'haleine. It est bon contre les morsures des lezards et contre les ulceres appeles malins. L'huite qu'on en fait, avons-nous dit (xv, 7), est utile dans les maux d'oreille (xxiii, 49). Le sésamoide, ainsi nomme parz analogie ( aubrietia dettoidea, DC. ), a la graine amere et la feuille plus petite. Il vient dans les terrains sablonneux. Bu dans de l'eau, il évacue la bile. Avec la graine on fait un topique pour l'érysipèle; elle resout les panus. Il est encore un autre sesamolde ( resedu undura. L.) croissant à Anticyre, et pour cela appelà par quelques-uns anticyricon. Semblable en tout à l'erigéron, dont nous parlerons en son lieu (xxv, 106), il a la graine du sésame. Il est vomitif, dans du vin doux, a la dose d'une pincée, et mêle avec une obole et demie (1 gr., 12) d'ellebore blanc; on emploie cette préparation principalement dans la mélancolie, l'épitepsie et la goutte. Donné seul, il évacue par le bas, à la dose d'une drachme.

LXV. L'orge la plus bianche est la meilleure. I Bouillie dans l'eau de pluie, le suc qu'on en tire, mis en pastilles, sert à faire des injections pour les ulcérations des intestins et de la matrice. Avec la cendre on fait un topique pour les brulures, pour les chairs qui se séparent des os. pour les eruptions pituiteuses, pour les morsures

dum arbitror Pompeii Magni adate in usu fuisse, et ideo via qualquam de ex scriptum ab Asclepiadis schola. Esse quidem eximie utilem nomo dubitat, sive eluta detur ex aqua mulsa, sive in sorbitiones decocta, sive in pultem. Endem in alvo sistenda torretur : dein favorum cera coquitur, ut supra diximus. Peculiariter tamen longo morbo ad tabitudinem redactis subvenit, ternis ejus cyathis in sextarium aquie sensim decoctis, donee omnis aqua consumatur. Postea sextario lactis ovilli aut caprini addito per continuos dies, mox adjecto melle. Tali sorbitionis genere emendantur syntexes.

1 LXII. Milso sistitur alvus, discutiuntur tormina, in quem usum torretur ante. Nervorum doloribus, et aliis fervens in sacco imponitur: neque alind utilius; quomam levissimum mollissimumque est, et caloris capacissimum. Haque tatis usus ejus est ad omnia, quibus calor profuturus est. Farina ejus cum pice liquida, serpentium et multipedæ

LXIII. Panicum Diocles medicas mel frugum appellavit. Effectus habet, quos milium, lu vino polum prodest dysentericis. Similater his, quæ vaporanda sunt, excallacfum imponitur. Sistit alvum in lacte caprino decoctum et but die haustum : sic prodest et ad tormina.

LXIV. Sesama trita, in vino sumta, inhibet vomitio- t nes. Aurium inflammationi illinitur, et ambustis. Eadem efficit, et dom in herba est. Hoc amphus, oculis imponitur decocta in vino. Stomacho inutilis cibus, et anunae gravitatem facit. Stellionum moraibus reastit. Item bulceribus, que cacoeihe vocant; et auribus oleum, quod ex ca fit, prodesse diximus. Sesamoides a simultudine 2 nomen accepit, grano amaro, folio minore. Nascitur in glareosis. Detrahit bitem in aqua potum. Semen illinitur igni sacro : discutit panos. Est etiamnum aliud sesamusdes Anticyre nascens, quod ideo aliqui Anticyrican vocant : cætera simile erigeronti herbæ, de qua soo dicemus loco : granum sesama. Datur in vino dulci ad detractiones, quantum tribus digitis capitur, miscentque ellebori albiunum et dinudium obolum, purgationem eam adhibentes, maxime insonize melancholicze, comitialibus, podagricis, Et per se drachinæ pondere exmanit.

LXY. Hordeum optimum, quod caudidissimum. Succus 1 decocti in aqua colesti digeritur in pastillos, ut infundatur eximiceratis interaneis et vulvis. Cinis ejus ambustis illinitur, et carnibus que recedunt ab ossibus, et eruptionbus pituitæ, muris aranei morsibus. Idem asperso sale ac melle, caorlorem dentibus, et suavitatem oris facit. Eos

des musarnignes. Cette même cendre, avec du sel et du miel, donne de la blancheur aux dents, de la douceur à l'haleine. On prétend que ceux qui mangeut du pain d'orge ne sont pas attaqués de la goutte aux pieds. Prenez neuf grains d'orge, et de la main gauche cernez trois fois un furonde avec chaque grain; puis jetez-les tous dans le feu, et le furoncle se trouve, dit-on, aussitôt gaeri. Il est une plante appelée par les Grecs phenicea (tultium perenne, L.), et par les Lanns hordeum murinum : pilee et bue dans du un, c'est un tres-bon emmenagogue.

LXVI. A la ptisane, qui se fait d'orge (xvIII, 15), Hippocrate ( De diæta in acutis) a consacre un volume, louanges qui maintenant passent de droit a l'alica. Combien l'alica n'est-elle pas plus salutaire? Et cependant Hippocrate prescrit la ptisane comme potage, parce qu'elle est glissante et s'avaie facilement, parce qu'elle calme la soif, parce qu'elle ne se gonfle pas dans l'estomac, parce qu'elle passe aisement, et parce que c'est le seul aliment qui dans la lièvre puisse être donne deux

qu'elle passe aisement, et parce que c'est le seul aliment qui dans la tièvre puisse ètre donné deux fus pur jour à ceux qui sont habitués à deux repas; tant ce médecin se montre éloigné de ceux qui affament leurs malades! Il défend de donner la ptisane sans la passer, et autre chose que la creme elle-même; il la défend aussi tant que les pieds sont froids, et même il ne veut pas qu'on donne à boire alors. On fait aussi avec le froment une ptisane plus visqueuse et meilleure pour les ulcérations de la trachée-artere.

LXVII. L'amidon affaiblit la vue. Il ne vaut nen pour la gorge, malgré l'opinion contraire. Il arrête le cours de ventre; il guerit les fluxions d les ulcérations des yeux, ainsi que les postules et les congestions sanguines. Il ramollit les duretes des paupieres; on le donne dans un œuf aux hémoptoiques. Dans les douleurs de la vessie, on prescrit une domi ouce d'amidon avec un œuf, et autant de vin cuit que trois coquilles d'œuf peuvent en contenir, le tout un pen chauffé, et à la sortie du bain. Quant à la farine d'avoine, elle enlève, cuite dans du vinaigre, les taches du visage.

LXVIII. Le pain même, dont nous vivons, 1 renferme un nombre presque infini de remèdes. Dans l'eau et l'huile ou le miel rosat, il amollit les dépôts; avec l'eau miellée, c'est un bon résotutif. On l'ordonne aussi dans du vin pour produire la delitescence quand elle est necessaire. et, s'il est besoin de plus d'activité, dans du vinaigre, pour dissiper les fluxions aigués de la pituite, appelées par les Grecs rhumatismes; on l'emploie de même pour les coups et les luxations. Pour tout cela le pain fait avec le levaip, et qu'on nomme autopyros (pain bis), vaut mieux. Avec du vinaigre on en fait un topique pour les panaris et les durillons des pieds. Le pain vieux ou le biscuit de mer pilés, et 2 cuits de nouveau, arrêtent le cours de ventre. Quand on soigne sa voix et qu'on veut se defendre des rhumes, il est très-bon de déjeuner avec du pain sec. Le pain sitanius ( xviii , 12), c'est-à-dire, fait avec du blé de trois mois, guérit très-bien, dans du miel, les contusions de la face ou les desquamations. Le pain blanc, humecté avec de l'eau chaude ou froide, fournit aux malades un aliment très-léger. Avec du vin, on en fait un topique pour la tuméfaction des yeux; avec du vin aussi, ou avec du myrte sec, pour les pustules de la tête. On recommande aux personnes qui tremblent de manger du pain dans de l'eau, à jeun, immédiatement après le bain. Brûlé, le pain ôte la mauvaise odeur des appartements, et, mis dans les filtres, celle du vin.

LXIX. Les feves fournissent aussi des secours, 1

qui pane hordeaceo ntuntur, morbo pedum tentari negant.
Novem grants si furunculum quis circumducat, singulis
ter, manu sinstra, et omnia in ignem abjiriat, confestim
anan aiunt. Est et berba phienicea appellata Grecis,
martiare ciet meness.

LXVI. Pfisanæ, quæ ex hordeo fit, laudes uno volumuse condudt Hippocrates, quæ nune onnes in alicam vansrunt. Contra quanto innocentior est alica? Hippocrates tamen sorbitionis gratia laudavit, quoniam lubrica exlimit hauriretur, quoniam sitim arceret, quoniam in alvo sorintomesceret, quoniam facile redderetur, et assuelis loc solus cibus in febri bis die possit dari : tantum remotus ib istis, qui medicinam fame exercent. Sorbitionen lainen dari totam vetuit, aliudve quam succum plismus, tiem quamdiu pedes frigidi essent, tunc nec potionem dandam. Fit et ex tribro glutmosior, arteriæque exhulceratæ utibor.

LXVII. Amylon hobetat oculos, gular inutile, contra quam creditur. Item sistit alvum, epiphoras oculorum unhibet, et hulcera sanat: item pusulas et fluxiones sangunts Genas duras emellil. Datur cum ovo his qui sanguinem rejecerint. In vesica vero dolore, semuncia amyticum ovo, et passi tribus ovis suffervefacta, a baknes. Quio et avenacea farina decocta in aceto nevos tollit.

LXVIII. Panis hic ipse, quo vivitur, innumeras pæno : continet medicinas. Ex aqua et oleo aut rosaceo mollit collectiones, ex aqua mulsa duritias valde mitigat. Datur et ex vino ad discutionda quae præstringi opiis sit, et si magis etiamnum, ex aceto, adversus acutas pituitas fluxio nes, quas Graco rheumatismos vocant : item ad percussa. luxata. Ad omnia autem liec fermentatus, qui vocalur autopyros, utilior. Illimitur et paronychiis, et callo pedum in aceto. Vetus aut nauticus panis tusus, atque iterum 1 coctus, sistit alvum Vocis studiosis, et contra distillationes, siccum esse primo cibo, utilissimum est. Sitamus ( hoc est , e trimestri ) incussa in facle , aut desquamata , cum melle aphissime curat. Candidus ægris, aqua calida frigidave madefactus, levissimum cibum præbet. Oculorum tumori ex vino imponitur. Sie et pusulis capitis, aut adjecta anda myrto. Tremulis panem ex aqua esse jejunis statim a balineis demonstrant. Quin et gravitatem odorum in cubiculis usius emendat : et vini, in saccos additus.

PLINE

Grillées entières et jetées chaudes dans du fort | vinaigre, elles guérissent les tranchées. Concassées et cuites avec de l'ail, on les prend en aliment quotidien pour les toux désespérées et les suppurations de poitrine. Mâchées a jeun, on en fait un topique pour murir ou résoudre les furoncles; cuites dans du vin, pour les tumeurs des testicules et des parties génitales. La farine, culte dans du vinaigre, fait murir et percer les tumeurs; elle est un remède pour les contusions et les brulures. La fève est bonne pour la voix, d'après M. Varron. La cendre des tiges et des gousses s'emplois avec du vieux olog pour les coxalgies et les douleurs des nerfs invétérées. Les robes, données seules bouillies jusqu'à réduction des deux tiers, arrêteat le cours de ventre.

1 LXX. Les lentilles qui cuisent le plus facilement et qui absorbent le plus d'eau sont les meilleures. Elles affaiblissent, il est vrai, la vue et gonflent l'estomac; mais, prises en aliment, elles resserrent le ventre bien cuites dans de l'eau de pluie, et moins cuites le relâchent. Elles fout tomber les croûtes des ulcères; elles mondistent et cicatrisent les ulcérations de la bouche. En topique elles adoucissent tous les dépôts, surtout quand ils sont ulcerés et crevasses. On les applique avec le mélliot ou le coing sur les fluxions des yeux, avec la polenta sur les suppurations. La décoction s'emplote pour les ulcérations de la bouche et des parties génitales; pour les affections du siège, avec l'huile rosat ou le 2 coing; pour les affections qui demandent un remède plus actif, avec l'écorce de la grenade et addition d'un peu de miel, préparation à laquelle, pour l'empécher de se dessécher trop

vite, on ajoute des feuilles de bette. On en fait un topique, cuites dans du vinaigre, pour les scrofules et pour les tumeurs ou mures, ou murissantes; cuites dans l'eau miellée, pour les gerçures; avec l'écores de grenade, pour la gangrene; avec la poienta, pour la goutte, pour la vulve, les reins, les engelures, et les ulcérations se cicatrisant difficilement. Dans les vomissements on fait avaler trente lentilles. Pour le choléra et la dyssenterie, on fait cuire les leutilles dans trois eaux, et elles sont plus efficaces. Dans ce cas, il vaut toujours mieux les griller et les broyer auparavant en une farine aussi fine que possible, qu'on donne ou seule, ou avec le coing, ou les poires, ou le myrte, ou la chicores sauvage, ou la bette noire, eu le plantain. Les \$ ientilles ne valent rien pour le poumon, pour la douleur de tête, pour toutes les affections nerveuses, pour la bile; elles troubtent le sommeil. Elles sont bonnes pour les pustules, pour l'érysipele, pour les seins, cuites dans l'eau de mer; dans le viuaigre, elles résolvent les duretés et les scrofules. Pour l'estomac, on en met sous forme de gruau dans la boisson des malades. Elles guériasent la brûlure, demi-cuites dans l'eau, puis pilées, enfin débarrassées de leur son par le tamis; et, à mesure que la cure avance. avec addition de miel. On les fait cuire dans l'oxycrat pour les maux de gorge. Il y a une espèce de lentille de marais qui vient spontanément dans les caux stagnantes (lemna minor). Elle est de nature réfrigérante; aussi l'emploiet-on en topique pour les dépôts et surtout pour la goutte, soit seule, soit avec la polenta. C'est un bon topique pour les hernies intestinales.

LXXI. La plante appelée par les Grecs élélis-

1 LXIX. Auxiliatur et faba: namque sonda frieta, fervensque in acre acetum conjecta, torminibus medetur. In cibo fressa, et cum allo cocta, contra deploratas tusses, aupparationesque pectorum, quotidiano cibo sumitur: et commanducata jejuno ore, etiam ad furunculos maturandos, discutiendosve imponitur: et in vino decocta, ad testium tumores et genitalium. Lomento quoque ex aceto, decocto, tumores maturat atque aperit: item livoribus, combustis medetur. Voci eaus prodesse, auctor est M. Varro. Fabalium etiam siliquarumque cinis, ad covendices, et ad neivorum veteres dulores cum adipis suilli vetustate prodest. Et per se cortices decocti ad tertias sistunt alvum.

1 LXX. Lens optima, quæ facillime coquitur, et ea quæ maxime aquam absorbet. Acien quidem oculorum obtundit, et alomacium infat: sed alvum sistit in cibo, magisque discocta cælesti aqua: eadem solvit, minus percocta. Crustulas hulcerum rumpit, eaque que intra us sant, purgat et adstringit Collectiones omnes imposita sedat, maximeque extuderatas et rimosas. Oculorum autem epiphoras cum melholo, aut cotoneo. Contra suppurantas cum polenta imponitur. Decoctæ succus ad oris exhulcerationes et gentalium adinhetur: ad sedem, 2 cum rosacco, aut cotoneo. In his, quæ acrius remedium

exigant, cum putamine punici, melle modico adjecto. Ad id demum, ne celeriter marescat, adjieunt et betæ folia. Imponitur et strumis panisque, vel maturis, vel maturescentibus, ex aceto discocta. Rimis ex aqua mulsa; el gaugrænis cum punici tegmine. Item podagris cum polenta, et vulvis, et rembus, permonibus, hulceribus difficile cicatricem trabentibus. Propter dissolutionem stomachi triginta grana lentis devorantur. In choleris quoque et dysenteria efficacior est la tribus aquis cocta : in quo usu melius semper cam torrere et ante lundere, ut quain tennissima detur, vel per se, vel cum cotoneo malo, aut piris, aut myrto, aut intubo erratico, aut beta nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilia, el capitis 3 dolori, nervosisque omnibus, et felli : nec somno facilis : ad pusulas utilis, ignique sacro, et mammis in aqua marina decocia; in acrio autem duritias et strumas discutit. Stomachi quidem causa, polentæ modo potionibus inspergitur. Quæ sunt ambusta, aqua semicocia curat, postea trita, et per cribrum effuso furfure, mox procedente curatione addito melle. Ex posca coquitur ad guttura. Est et palustris lens per se nascens in aqua non profluente, refrigeratoriæ naturæ: propier quod collectionibus illimitor, et maxime podagris, et per se, et cum polenta: glutinat et interanca procidentta.

phaces on sphaces (salvia pomifera, L.) (16) est une espèce de lentille sauvage plus légère que la lentille cultivée, à feuilles plus petites, plus sèches et plus odorantes. Il y a encore une autre berbe de ce nom, plus sauvage, d'une odeur forte (salvia calycina, L.). La première est plus douce; les feuilles ressemblent à celles du coignassier, mais elles sont blanches et plus petites; on les fait cuire avec les branches. Cette plante est enménagogue et diurétique. Elle remédie aux piques de la pastenague : elle engourdit la partie blessée. On la fait boire avec l'absinthe pour la dymenterie. Avec le vin, elle fait venir les régles en retard ; en décoction, elle arrête les règles trop aboudantes; appliquée seule, elle étanche le sang des plaies. Elle guérit la morsure des serpents. Boutlie dans du vin, elle calme la démangeaison des testicules. Nos herboristes d'aujourd'hui prennent pour l'élélisphacos des Grecs la salvia (muge), plante semblable a la menthe, blanche et aromatique. En topique, elle fait sortir les fœtus morts; elle expulse aussi les vers qui s'engendrent dans les oreilles et dans les ulcères.

LXXII. On connaît un cicer sauvage, ressembant par les seuilles au cleer cultivé (xviii, 32), et d'une odeur forte. Pris en quantité considérable, il lâche le ventre et cause des gonslements et des tranchées; rôti, il passe pour plus sain. La cœcule (lathyrus sativus) est meilleure pour l'estomac. La farine des deux cicers guerit les ulceres bumides de la tête (celle du cleer sauvage avec plus d'essicacité), alasi quo l'épliepsie, les tameurs du'soie, et les blessures saites par les serpents. Le cicer est emménagogue et diurétique, sartout quand on emplole le grain. Il guérit les hechens, les inslammations des testicules, l'ictère,

l'hydropisie. Toutes ces espèces sont nuisibles dans les ulcérations de la vessie et des reins. Avec 2 du miel, elles sont bonnes dans la gangrène et dans les ulcères appelés malins. Voici un moyen par lequel on croit faire disparaître les verrues : à la première lune on touche chacune des verrues avec un grain, et on met ces grains dans un nouet que l'on jette derrière soi. Les auteurs latins recommandent de saire très-bien cuire le cicer arietinum dans de l'eau avec du sel, et d'en boire deux cyathes (0 litr., 9) dans les dysuries. De cette facon aussi il est bon pour les calculs et l'ictere. L'eau dans laquelle ont bouilli les feuilles et les tiges adoucit la goutte des pieds, en fomentation aussi chaude que possible, ainsi que le cicer luimême pilé et appliqué chaud. La décoction du cicer columbinum (xviii, 32) passe pour diminuer le frisson des fièvres tierces ou quartes. Le cicer noir, pilé avec la moitié d'une poix de galle, guérit, dans du vin de raisins cuits, les ulcères des yeux.

LXXIII. En parlant de l'ers (xviii, 38), nous t en avons mentionné certaines proprietés. Les anciens ne lui ont pas attribué une vertu moindre qu'au chou. Dans du vinaigre, on l'emploie contre les blessures faites par les serpents, et contre la morsure des crocodiles et des hommes. Si l'on prend chaque jour, à jeun, de l'ers, la rate diminue peu à peu, suivant des écrivains très-autorisés. La farine efface les taches de la peau tant au visage que sur le reste du corps. L'ers empêche les ulcérations de s'étendre; il est très-efficace pour les mamelles. Dans du vin, il fait percer les charbons; grillé et pris avec du miel en bols de la grosseur d'une aveline, il guérit les dyauries, les flatuosites, les af-ections du foie, le

LAXI. Est et silvestris elelisphacos dicta a Græcis, ab alus sphacos. En est sativa iente levior, et folio minore, atque sicuore, et odoratiore. Est et alterum genus ejus silvestrius, odore gravi: hæc mitior. Folia habet cotonei mali effune, sed minora et candida, quæ cum ramis decoquantur. Menses ciet et urinas, et pastinacæ ictus sanat. Torporem autem obducit percusso loco. Bibitur cum alamitino ad dysenteriam. Cum vino eadem commorantes menses trahit: abundantes sistit decocto ejus poto. Per se imposita berba vulnerum sanguinem cohibet: sanat et serpentium morsus. Et si in vino decoquatur, pruvitus teatum sedat. Nostri, qui nunc sunt, herbarti elelisphacon prace, latine salviam vocant, mente similem, canam, proratam. Partus emortuos ea apposita extrahunt: item vermes aurium holcerumque.

LXXII. Cicer et silvestre est, folis sativo simile, colore gravi Si largius sumatur, alvus solvitur, et inflatio tratralutur, et tormina. Tossum salubrius habetur. Cicercula etamuum magis in alvo proficit. Farina utriusque bulera mananta capitis sanat, efficacius silvestris. Item comitales, et jocinerum tumores, et serpentium ictus. Ciet menses et urinas, grano maxime. Emendat et lichenas, et testium inflammationes, regium morbum, hy-

dropicos. Lædont omnia huc genera exhulcerntam vesicam, et renes. Gangrænis utiliora cum melle, et his quæ t
cacoethe vocantur. Verrucarum in omni genere prima
luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana in Imteolo deligata post se ubjiciunt, ita fugari vituum arbitrantes. Nostri præcipiunt arielmum in aqua cum sala
discoquere, ex eo bibere cyathos timos in duficultatibus
urinæ. Sic et calculos pellit, morbumque regium. Ejusdem foliis sarmentisque decoctis, aqua quam maxime calida morbos pedum mollit, et ipsum calidum tritunque
stilutum. Columbini decocti aqua, horrorem tertianæ et
quartanæ mumere creditur. Nigrom autem cum gallæ dinidio tritum, oculorum hulceribus ex passo medetur.

LXXIII. De ervo quædam in mentione ejus diximus : nec t potentiam el minorem veteres, quam brassicæ fribuere Contra serpentium ictus ex aceto, ad crocodilorom bominumque morsum. Si quis ervum quotitile jejumus edat, itenem ejus absumi certissumi auctores affirmant. Farma ejus varos, sed et maculas toto corpore emendat. Serpere bulcera non patitur : in mammis efficaciasimum. Carbunculos rumpit ex vino. Urinæ difficultates, inflationem, vitia jocineris, teneamon, et que cibum non sentiunt, atropia appellata, tostum, et in nucis avellasæ magnitudinem

tenesme, et cet etat où les aliments ne profitent pas, et qu'on nomme atrophie. Pour l'impétigo on en fait, cuit dans du vinaigre, un cataplasme, 2 qu'on laisse en place quatre jours. Appliqué avec du miel, il empêche les panus de suppurer. La décoction, en fomentation, guérit les engelures et les démangeaisons. De plus, on prétend que si on en boit tous les jours à jeun, elle donne à tout le corps une meilleure coloration, L'ers est un aliment qui ne convient pas à l'homme : il provoque des vomissements, dérange le ventre, charge la tête et l'estomac, et affaiblit les genoux; mais on le corrige en le faisant tremper plusieurs jours dans l'eau, et alors il devient tres-bon pour les bœufs et les bêtes de somme. Les gousses vertes, et avant qu'elles durcissent, pilees avec la tige et les feuilles, teignent les cheveux en noir.

LXXIV. Il y a aussi des lupins sauvages, inférieurs en tout aux lupius cultivés, excepté pour l'amertume. De toutes les substances alimentaires, il n'en est aucune qui soit moins pesante et plus utile que les lupins secs. Les lupins s'adoucissent sur les cendres chaudes ou dans l'eau bouillante. Quand on en mange souvent, ils rendent le teint plus vif. Les lupins amers sont bons contre les aspies. Sees, depoullés de leur écorce et pilés, on les applique, dans un linge, sur les ulceres noirs, dont ils ravivent les chairs. Cuits dans du vinaigre, ils résolvent les scrofules et les parotides. La decoction avec la rue et le poivre se donne, même dans la fievre, pour chasser les vers intestinaux, aux malades au-dessous de trente ans; chez les enfants on applique à jeun, comme vermifuge, un cataplasme de lupins sur le ventre (xviri, 36); et d'une autre façon on les donne rôtis soit en breuvage dans du vin cuit, soit en électuaire 2 avec du mel. Les lupins excitent l'appetit et dissipent les dégoûts. La farine, pétrie avec du vinaigre et appliquée dans le baio, fait disparaître les papules et les démangeaisons; seule, elle fait sécher les ulcères. Elle guérit les meurtrissures. Avec la potenta, elle calme les inflammations. Les luplus sauvages ont plus d'efficacité pour la faiblesse des hanches et des lombes. La décoction, en fomentation, dissipe le lentigo et rend la peau plus belle. Sauvages on cultivés, si on les fait bouillir jusqu'à consistance de miel, ils font disparaître le vitiligo noir et la lèpre. Les lupius cultivés, en topique, font percer les charbons. Cuits dans du vinaigre, ils diminuent ou murissent les tumeurs et les scrofules. Ils donnent aux cicatrices une couleur blanche. Parfaitement colte 3 dans de l'eau de pluie, ils fournissent une liqueur savonneuse qu'on emploie très-utilement en fomentation dans la gangrène, dans les écuptions pitulteures, dans les ulcères humides. Il convient d'en boire pour les affections de la rate, et d'y ajouter du miel pour les retards de la menstruation. Crus, pilés avec des figues sèches et dans du vinaigre, on les applique sur la région de la rate. La décoction de la racine est diurétique. On fait bouillir les lupius avec l'herbe chameleuq (xxii, 21), et on verse cette décoction dans le breuvage des bestlaux. Les lupins cuits avec du marc d'huile, ou la décoction de lupla mélée ensuite avec ce marc, guérissent la gale de tous les quadrupèdes. La fumée de lupin tue les moucherons.

LXXV. En parlant des céreales (xviii, 22), 1 nous avons dit que l'irion, semblable au sésame, est appelé par les Grecs érysimon; les Gaulois le nomment véla (le velar). Il a beaucoup de branches, les feuilles de la roquette, mais un peu pius étroites, et la graine du cresson. Avec le miel, il est tres-bon dans la toux et dans les expectora-

melle collectum devoratumque corrigit : item impetigiocs, 2 ex aceto coctum et quarto die solutum. Panos in melle ampositum suppursue prolubet. Aqua decocti pernioues et praritus sanat lovendo. Quin et universo corport, si quis quotidie jejueus biberit, meliorem hari coloremenistimant tibis idem hommis alieuum. Vomitiones movet, alvum turbat, capiti et stomacho onerosum. Genua quoque degravit. Sed madelactum pluribus diebus, indescit : bubus juneanisque utili-simum. Ediquar ejus virides, prius quam indurescant, cum suo caule folisque contritæ, capitlas tagro colore inficiunt.

LXXIV. Lupini quoque silvestres sunt; omni modo minores sativis, praeterquam amaritudine. Ex omnihus quae
r luntur, sicco nulli minus ponderis est, nec plus utilitatis.
Aldescunt cunere aut aqua calidis. Colorem hominis frequentures in clho exhilarant: amari contra aspidas valent.
Indeera atra, aridi decorticatique triti, supposito linteolo, ad
vivum corpus redignut. Strumas, parotidas, in aceto cocti
d scutiunt Succus decoclorum cum rutael pipere vel in febri
datur ad ventrus animalia pellenda, minoribus triginta annotum: pueris vero impositia ventrem jejunis prosunt. Etalio
2 jenere tosti, et in defrato poti, vel ex melle sunoti ludem

aviditalem cibi faciunt, fastidium detrahunt. Farina eorum aceto subacta, papulas pruritusque in balinels illita coldbet, et per se secat hulcera. Livores emeudat, Inflammationes cum polenta sedat. Silvestrium efficacior vis est contra coxendicum et lumborum debilitatem. Ex lisdem decocta lentigines, et foventium cutem corrigunt : si vero ad mellis crassitudinem decoquantur vel sativi, vitilumes togras et lepras emendant. Sativi quoque rumpunt carbunculos impositi : panos et strumas minuunt, aut maturant, cocti ex aceto : cicatricibus candidum colorem reddunt. Si vero cœlesti aqua discoquantur, auccus ille smegma fit : 2 quo fovere gangrænas, eruptiones pituitæ, hulcera manantia, utilissimum. Expedit ad lienem bibere, et cum melle menstruis hærentibus. Lieni crudi eum fico sicca friti ex aceto imponuntur. Radix quoque in aqua decocta, urinas peliit. Medentur pecori cum chamadeone herba de-cocti, aqua in polum collata. Sanant et scabiem quadrupedum omnium, in amurca decoch, vel utroque liquore postea mixto. Fumus crematorum culices necat.

LXXV. Irionem inter fruges sesamæ similem esse dixi- i mus, et a Græcis erysimon vocari; Galli velam appellant. Est autem fruticosum, foliis erucæ, angustioribus paulo. tions puruentes. On le donne aussi dans l'ictère, dans les affections des lombes, dans la pleurésie, les tranchées, et la maladie céliaque. On en fait un topique pour les parotides et les affections carcinomateuses; avec l'eau ou avec le miel, pour les inflammations des testicules. Il est très-avantageux aux enfants. Avec le miel et les figues, on l'emploie dans les affections du siège et les maladies articulaires. En boisson, c'est un bon antidote. On s'en sert dans la dyspoce. Avec du vieux oing, il est bon pour les fistules, mais il ne doit pas entrer dans la cavité.

- LXXVI. L'horminum ressemble, comme nous l'avons dit (xviii, 22), par la graine au cumin et par le reste au poireau. Il croît à la hauteur de neuf pouces. Il y en a deux espèces : l'un, qui a la graine oblongue et plus noire, est employé comme aphrodisiaque, et pour guérir les taches et les tales des yeux ; l'autre a la graine plus blanche et plus ronde. Tous deux, pilés et appliques avec de l'eau, font sortir les épines enfonctes dans le corps. Les feuilles, trempées dans le vinaigre, résolvent les tumeurs, appliquées scales ou avec du miel; elles résolvent aussi les furoncles avant qu'ils s'élèvent en pointe, et toutes les éruptions dues à des humeurs
- LXXVII. Il y a plus : les herbes mêmes qui sont le fléau des céréales ne sont pas sans usage. L'ivraie a été appelée maiheureuse par Virgile (Georg., 1, 153); cependant, moulue, cuite dans du vinaigre et appliquée, elle guérit l'impétigo, d'autant plus vite qu'on renouvelle plus souvent le topique. Dans l'oxymel, elle guérit la podagre et les autres douleurs. Ce traitement differe des

autres: pour un selier de vinnigre, deux onces de miel sont la proportion convenable; trois setiera etant ainsi préparés, on y met deux setiers de farine d'ivraie; on fait cuire ce mélange jusqu'a consistance suffisante, et on l'applique chaud sur les membres douloureux. Cette farine fait sortir aussi les esquilles osseuses.

LXXVIII. On appelle miliaria (cuscuta euro- i pæa, L.) une herbe qui tue le miliet; elle passe pour guérir la goutte des bêtes de somme, auxquelles on la fait prendre pliée et dans du vin, à l'aide d'une corne.

LXXIX. Le bromos (avoine) est la graine d'une i herbe portant épi. Il est du nombre des plantes nuisibles aux moissons; c'est une espèce d'avoine, dont les feuilles et la paille ressemblent à celles du froment; au sommet, il porte comme de patites locustes penchées. La graine s'emploie en cataplasme, comme l'orge et les autres grains. La décoction est bonne dans la toux.

LXXX. Nous avons appelé orobanche (xviii, i 44) une herbe qui tue l'era et les légumes. D'autres la nomment cynomorion, à cause de sa ressemblance avec les parties génitales du chien. La tige n'a point de sang; les feuilles sont rougeâtres. On la mange ou crue ou cuite sur le plat, quand elle est tendre.

LXXXI. It se forme dans les légumes des in-t sectes venimeux du genre des solipuges (vitt, 43), qui piquent les mains et mettent la vie en danger. Ces piqures so guérissent par tous les moyens qui sont indiqués contre les araignées et les phalanges. Telles sont les propriétés medicales des céréales.

LXXXII. Les céréales fournissent aussi des a bolssons : le zythum en Égypte, la cella et la

memme nastortii. Utilissimum tussientibus cum melle, et im thoracis purulentis exscreationibus. Datur et regio morlm, et iumborum vitiis, pleuriticis, torminibus, cœliacis. Ulmitur vero parotidum et carcinomatum malis. Testium ardoribus ex aqua, alias cum melle. Infantibus quoque nutissamum. Item sedis vitiis, et articularitis morbis, oum meile et fico. Contra venena etiam efficax potum. Medatur et auspirusia: item fistulis, cum axungia veteri, ita ne utus addatur.

- LXXVI. Horminum semine, ut diximus, cumino simile ost cartero porro, dodrantali altitudine. Duorum generum semen nigrius, et oblongum. Hoc. ad Venerem structudam, el ad oculorum argema et albugines. Alter candidus semen et rotundus. Utroque tuso extrabuntur cantei ex corpore, per se illito ex aqua. folia ex aceto imposita, panos per se vel cum melle discutiunt: item farmiculos, priusquam capita faciant, omnesque acrimonas.
- 1.XXVII. Quin et ipsm fruguro peales in aliquo sunt nea, tafeliz dictum est a Virgulo lotium. Hoc tamen moli ium, ex aceto coctum, impositumque, sanat impetigines; selectus, quo sarquis mutatum est. Medetur et podagris, altisque doloribus, ex oxymelite. Curatio liere a cacteris

differt. Aceti sextario une dilui mellis uncias duas justum est : ita temperatis sextaris tribus, decocta farius lolii sextariis duobus usque ad crassitudinem, calidumque lpsum imponi dolentibus membris. Eadem larina extrahit ussa fracta.

1.XXVIII. Miliaria appeliatur herba, quae necat milium. 1 Hace tota, et cornucum vino infusa, podagras jumentorum dicitur sauare.

LXXIX. Bromos semen est spicam ferentis herbee ; nos-1 citur inter vitia segetis, avenæ genere : folio et stipola triticum imitatur. In cacumioibus dependentes parvulas velut locustas habet. Semen utile ad cataplasmata, atque hordeum, et similia. Prodest tossientibus succus.

LXXX. Orohanchen appellavimus necantem ervum et ; legumina: alti cynomoriou eam appellant, a similitudina canni gentialis: canticulus est sine sanguine, folifs rubens. Estur et per se, et in patinis, quum tenera est decorta.

LXXXI. Et legominibus innascuntur hestiolæ venenatæ, i quæ manus pungunt, et periculum vitæ afferunt, solipugarum generis. Adversus omnia cadem medentur, quæ contra arancos et phalangia demonstrantur. Et frugum qualem hæc sunt in usu medico.

PLINE. 103

vages dans la Gaule et certaines provinces. L'écume de toutes ces boissons est un cosmétique que les femmes emploient pour entretenir la frai-

céria en Espague, la cervoise et d'autres breu- | cheur du teint. Mais puisque nous parlons de boissons, il vant mieux passer au vin, et commencer par la vigne l'exposé des remèdes que four-

1 LXXXII. Ex iisdem fiunt et poins, zythum in Ægypto, celia et ceria in Hispania, cervisia et plura genera in Gallia, aliisque provinciis, quorum omnium spuma cutem ordiri medicinae arborum.

## 

## NOTES DU VINGT-DEUXIÈME LIVRE.

- (t) Dioscoride, 185, 37, dit que la réglisse a les feuilles semblables au lentisque, δοικότα σχίνφ. Pline aura lu igine; d'où il a tiré foliis echinatis.
- (2) Al eadem Vulg. Je lis ad au lieu de at.
- (3) Comme l'helxine ou pariétaire ne sert pas à teindre he laines, Daléchamp conjecture que Pfine, par erreur, à la βαρικήν au lieu de ψοκτικήν, qu'avait l'auteur copié par lui. Du moins Dioccoride, IV, 86, a δύναμων ψοκτι-
- (4) Olophonon Vulg. Ulophyton Edit. princeps, Brolier. — Ulophyton signific herbe pernicieuse.
- (5) Virus serpentium Vulg. Virus serpentes Cod: Reg. 111.
- (6) Anchusam Vulg. Encrisam Cod. Reg. II. Enchrysam Brotier.
- (7) Voy. livre XV, note 14
- (8) Voy. livre XV, note 14.

- . (9) Est vero causa Vuig. Nec vero causa est Vet.
- (10) Pline accese à tort les Grocs : c'est lui qui se trompe, confondant le buprestis, herbe (bupleurum protractum, Lk.), plante inossensive, avec le buprestis, insecte voisin des cantharides, et vénéneux comme elles.
- (11) Facit eam Vulg. Non facit eam Editt. Vet., Brotier.
  - (12) Qui Vulg. Je lis Cui.
- (13) Ambulent gravides. Datur Vulg. J'aime mieux, changeant la ponctuation, lire : ambulent ; gravides datur.
- (14) Vel cum mello Edit. Gronov. Vel manque dans Vulg.
- (15) Mulsi tantum nutritu Vulg. Mulsi tantum intrita Codd. Regg.
- (16) Pline parait avoir été trompé par le mot σφάκος, voisin de φάκος, lentille, et avoir pris une sauge (salvia pomifera) pour une espèce de lentille.

## LIVRE XXIII.

- I. Nous avons achevé d'exposer les propriétés, même médicales, des céréales et de tout ce qui naît à la surface de la terre, en fait d'aliments, de fleurs et de parfums. Là aussi Pomone a rivaiisé, et elle a donné des vertus médicinales aux fruits suspendus: non contente de protéger et de nourrir, à l'ombre de ses arbres, les plantes que nous avons indiquées (xvii, 18), elle s'indigne, pour ainsi dire, qu'on tire plus de secours des productions les plus éloignées du ciel, et qui n'ont été en usage que les derúlères; elle avertit l'homme que les fruits des arbres ont été sa première nourriture et lui ont fait tourner les regards vers les cieux, et qu'il peut, aujourd'hui encore, s'en nourrir, et se passer des céréales.
- II. Ces vertus médicinales, elle les a accordées surtout à la vigne, comme si ce n'était pas assez d'y avoir généreusement préparé des délices, des odeurs, des essences, l'omphacium, l'œnanthe, le massaris, desquels nous avons parié en lieu et place (xii, 60 et 61). C'est à moi, dit Pomone, que les hommes doivent le plus de jouissances; c'est moi qui fais couler l'huile et le vin; c'est moi qui maris les dattes et les fruits si variés, sans faire, comme la terre, tout acheter par le travail : il n'est pas besoin de labourer avec des taureaux, de battre sur l'aire, de broyer sous la meule, pour obtenir des aliments au prix de combien de temps, de combien de peine! Mes dons, à moi, sont tous préparés ; il n'y a pas à se courber péniblement ; ils s'offrent spontanément,

ils tombent même, si t'on ne veut pas se donner la peine de les détacher. Pomone a rivalisé avec elle-même, et elle a encore plus fait pour notre utilité que pour notre plaisir.

III. Les seuilles de vigne et les pousses, avec t de la poienta, calment les douleurs de tête et les inflammations; les feuilles, appliquées seules avec de l'eau froide , les ardeurs d'estomac ; avec de la farine d'orge, les maladies articulaires. Les pousses, pilées et appliquées, résolvent toutes les tumeurs ; leur sue, en lavement, guérit la dyssenterie. Les larmes de la vigne, qui sont comme une espèce de gomme, sont bonnes pour la lèpre, le lichen et les dartres, traitées auparavant par le nitre; avec de l'huile, elles font, en frictions fréquentes, l'effet d'un dépilatoire, surtout celles que distillent les vigues vertes qu'on brûle : ce dernier liquide enlève aussi les verrues. Les pousses, infusées dans l'eau et prises en breu- 2 vage, sont bonnes pour les hémoptoïques, et pour les défaillances qui suivent la conception. L'écorce et les feuilles sèches arrêtent le sang des plaies, et cicatrisent la plaie elle-même. Le suc de la vigne blanche (1), pilée encore verte, dissipe l'impétigo. La cendre des sarments, des ceps et ou mare de raisin, guérit, dans du vinaigre, les condylomes et les affections du siège; avec l'huile rosat, la rue et le vinaigre, on s'en sert pour les luxations, les brûlures et les gonfiements de la rate. Avec du vin , sans huile, on en fait des fomentations sur les érysipèles et l'intertrigo; et

## LIBER XXIII.

I Peracta cerealium in medendo quoque natura est, emniumque quæ ciborum aut florum, odorumque gratia proveniunt supina tellure. Non cessit his Pomona, partesque medicas et pendentibus dedit, non contenta protegere, arborumque alere umbra quæ diximus; immo velut indignata plus auxihi inesse his quæ longius a cælo abessent, quaque postea cœpissent. Primum enim bomini cibum fuisse inde, et sic inducto cælum spectare, pascique et nunc ex se posse sine frugibus.

1 II. Ergo hercule has in primis dedit vitibus, non contenta delicias etiam, et odores atque unguenta, omphacio, et cenanthe ac massari, que suis locis diximus, nobiliter instruxiase. Plurimum, inquit, homini voluptatis ex me est. Ego succum vini, liquorem olei gigno. Ego palmas et poma, totque varietates: neque ut tellus, omnia per labores, arauda tautis, terenda areis, deiude saxis, ut

quando, quantove opere cibi fiant? At ex me parata omnia, nec curvo laboranda, sed sese porrigentia ultro; et si pigest attingere, etiam cadentia. Certavit ipea secum, plusque utilitatis causa genuit etiam, quam voluptatis.

111. Folia vitium et pampini capitis dolores, inflammationesque corporum mitigant cum polenta. Félia per se ardores stomachi ex aqua frigida : cum farina vere horder, articularios morbos. Pampini triti et impositi, tomorem omnem siccant. Succus corum dysentericis infusus medetur. Lacryma vitium, quæ veluti gummis est. lepras et lichenas, et psoras nitro ante præparatas sanat. Kadem cum oleo sæpius pilis illitis, psilothri effectum habet, maximeque quam virides accenses vites exsudant : qua et verrucze tolluntur. Pampini sanguinem exacrean- 2 tibus, et mulierum a conceptu defectioni, diluti potu prosunt. Cortex vitium et folia arida, vulnerum sanguinem sistuat, ipsumque vulnus conglutinant. Vitis alben viridis tusse succo impetigines tolluntur. Cinis sarmentorum vitiumque et vineceorum, condylomatis et sedis vitiis medetur ex aceto : ilem luxatis et ambustis, et lienis

elle fait aussi tomber les poils. On donne à boire, pour les affections de la rate, de la cendre de sarment hamectée avec du vinaigre, à la dose de deux nathes (Olitr., 09) dans de l'eau tiède; le maude doit ensuite se tenir couche du côté gauche. Les vrilles avec lesquelles la vigne grimpe, piiers et bues dans de l'eau, arrêtent les vomissements habituels. La cendre de vigne, avec du vieux oling, résout les tumeurs, deterge les fistules et les guérit radicalement, ainsi que les douleurs de nerfs nées du froid et les contractures. Elle est bonne, avec de l'hulle, pour les contusions; avec du vinaigre et du nitre, pour les escroissances charnues qui naissent sur les os; avec de l'huile, pour les piqures des scorpions et les morsures des chiens. La cendre de l'écorce, employee seule, fait renaître le poil des parties brůlées.

IV. Nous avons dit en parlant des parfums (x11, 60) de quelle façon l'omphacium se faisait avec à jeunesse du raisin qui commence; maintenant nous allons en indiquer les proprietés medicinales. L'omphacium guerit les ulcérations des parties hamdes, telles que la bouche, les amygdales et les parties génitales. Il est excellent pour éclaireir la vue, pour les granulations des paupières, pour les ulceres de l'angle de l'œil, pour les tales, pour les ulceres humides en quelque partie qu'ils scient, pour les cicatrices bavenses, pour les supparations sordides des os. On en adoucit la force avec du miel ou du vin cult. Il est bon dans la dysenterie, l'hemoptysie, l'angine.

V. A l'omphacium tient l'œnanthe, produite par la vigne sanvage, et dont nous avons parle à ropos des parfums (x11, 61). La plus estimée et celle qui vient en Syrie, surtout autour des montagnes d'Antioche et de Lacdicée. L'œnanthe de la vigne blanche rafraichit, resserre; on en saupoudre les plaies ; on l'applique sur la région stomacale; elle est bonne pour les urines, pour le foie, les douieurs de tête, la dyssenterie : contre les dégoûts, on la fait boire à la dose d'une obole (0 gr., 76), dans du vinaigre. Elle sèche les éruptions humides de la tête; elle est trèsefficace pour les affections siégeant aux parties humides : aussi l'emploie-t-on avec le miel et le safran pour les pleérations de la bouche, et pour les affections des parties génitales et du siège. Elle arrête le cours de ventre ; elle corrige la gale des paupières et le larmoiement. Avec du vin, elle arrête le vomissement; avec de l'eau froide, l'hémoptysie. La cendre est estimée comme ingredient des collyres, ainsi que pour deterger les ulcères et traiter le panaris et le ptérygion. Pour avoir cette cendre on met l'œnanthe dans un four, et on l'y laisse jusqu'à ce que le pain soit complétement cuit. Pour le massaris (x11, 61), il ne sert qu'aux parfums. Le renom de toutes ces préparations est du à l'avidité humaine, qui cueille les choses avant leur maturité.

VI. (1.) Quant aux raisins qu'on laisse mûrir, les noirs sont les plus forts; aussi le vin qu'ita donnent est-il moins agreable : les blancs sont plus doux, pares qu'étant transparents ils se laissent plus facilement pénétrer par l'air. Les raisins frais cueillis engendrent des flatosités, gonfient l'estomac et derangent le ventre; aussi les défend-on dans la fièvre, surtout pris en trop grande quantité : en effet, ils appesantissent la tête et causent la maladie appelée lethargus (2). Ceux qu'on laisse longtemps suspendus, après les avoir cueillis, sont plus salutaires; cette sorte de ven-

lowacii, cum rosacco, et ruta, et aceto. Item igni sacro es ruei catra ideum asperguur, et intertrigini : et pilos abamit. Dant et bibendim cinerem sarmentorium ad ieus remedia aceto conspensum, ita ut bim cyallii in tepsia aqua bibantiri; otque qui bibent, in henem jaceat. I (lavaruta ipsae, quibus repint vites, tritar, et ex aqua pote, sistunt vomitionum consuetadinem. Cinis vitium ma annigia vetere contra tumores proficit, fistulas purgai, mos et persanat : item nervorum dolores frigore erios, contractionesque : runiussa viso partes cum oleo, contractionesque : runiussa viso partes cum oleo, sorraminata pilos reduit.

1 IV. Omphacium qua fieret ratione incipientis usas pubertate, in unquentorum loco doculmus Nunc ad mobirmam de co pertuentia indicabimus. Sanat ea, quae a himido sent linlecca, ut ous, tonsitlarum, genitalium. Oculorum claritati plorimum contest. Scabritis genarum, hukeribusque angulorum, nubeculis, liulceribus quacumque in parte manantibus, cicatricibus marcidis, ocsibus paralente limous. Mitigatur velicinentia ejus nielle aut passo. Prodest et dysentericis, sangumem exscreantibus, accuments.

V. Omphacio coharret cenanthe, quam vites silvestres 1 ferrint, dicta a mihis in unquenti ratione. Laudatissima in Syria, maxime circa Antiochize et Laodiceze montes : et ex alba vite refrigerat, adstruigit, vulneribus inspergitur, stomacho illinitur, utilis urinæ, jocineri, capitis doloribus, dysentericis. Contra fastidia obolo ex aceto pota, Siccat manantes capitas eruptiones, efficacissima ad ritin quae sunt in humidis : ideo et oris hulceribus, et verendis, ac sedi, cum melle il croco. Alvum sishl. Genarum scabiem emendat, ocufornisque lacryniationes : ex vino stemachi dissolutionem : ex aqua frigula pola sangumis exservationes. Cinis ejus ad collyria, et ad hulcera purganda, et paromychia, et pterygia, probatur. Uritur in furno, donec panis percoquatur. Massaris odoribus tautum gignitur; ommaque ca aviditas humani ingenti nobilitavit, rapere festinando.

VI. (1.) Matorescentium autom uvae volumentiores nigræ, ideoque vinum ex his minus jucuodum : suaviores
altice, quomiam e translucido facilius accipitur aer. Recentes stomachum, et spiritum inflant, alvumque turbant : ifaque in tebri dominantur, utsque largiores Gravedinem enum capiti, morbiumque lethargicum faciliut,
funocentures, quae deceptae dui pependere : qua ven-

tilation les rend bons pour l'estomae et pour les maiades. Ils sont legerement rafraichissants, et dissipent les descouts.

- VII. Les raisins confits dans du vin doux portient à la tête. Après œux qui ont eté suspendus a l'air, les meilleurs sont les raisins gardes sur la puille. Quant aux raisins gardés sur le mare, ils font mel a la tête, à la venire et à l'extomac; cependant ils arrêtent le flux de ventre, et sont trèsbons dans les hemoptysies. Les raisins gardés dans le moût [xxx, 3] sont encore pires que les raisins gardés sur le mare; le vin cuit les rend
- manyais ansei à l'estomac. Suivant les médecins, les raisins gardes à l'eau de pluie sont les plus autubres, bien que les moins agreables : on sent le bien-être qu'ils causent dans les ardeurs d'estomac, dans les amertumes bilieuses, dans le vomissement de bile par l'effet du choléra, dans les hydropisses, dans les fievres ardentes. Les raisins gardes dans des pots de terre excitent la bouche, l'estomac, l'appétit; on peuse néanmoins que la vapeur du marc dont on les couvre (11v, 3) les rend un peu pesants. La volaitle a lisquelle on donne à manger parmi ses aliments de la fieur de vigne ne touche plus au raisin (x1v, 18).
- 1 VIII. Les sarments de vigne où il y a en des raisins sont astringents, et surtout quand lis out éte conserves dans des pots de terre.
- 1 IX. Les pepins ont la même propriété; c'est par eux que le vin cause des maux de tête. Brûlés et piles, ils sont bons a l'estomac; on saupoudre avec cette farino, en guise de polenta, le breuvage des malades affectés de dyssenterie, de maladie céliaque et de vomissement. Il est avantageax de fomenter avec la décoction les affections psoriques et prurigineuses.

filatione eliam utiles forat stomacho, agrisque. Nam et refrigerant leviter, et fastidium auferunt.

- 1 VII Que autem in vino dulci condité fuere, caput tentant. Provinae sunt pensilibus in palea servate; nam in vinaceis servate, et caput, et vesicam, et stomachum infestant : sistunt iamen alvum, sangumem exservantibus utilissumae. Quae vero in musto fuere, peporem vim etiamnum habent, quam que in vinaceis. Sapa quoque stomactio
- 2 inutiles facit Saluberrimas putmit medici in carlesti aqua servatas, etiamsi minime jucundas : sed voluptatem earum in stomachi ardore sentiri, et in amaritudine jecoris, fellisque vomitone in choleris : hydropkis, cum ardore februum agrotambus. At in ollis servata, et os, et stomachum, et aviditatem exeitant. Paulo tamen graviores existimantur fieri vinaceorum baltu. Uva florem in cibis si edere gallinarei, uvas non attingunt.
- 1 VIII. Sarmenta carum, in quibus acini fuere, adstringendi vim tiabent, officaciora ex ollis.
- 1 IX. Nucles acanorum camdem vum obtinent : hi sunt qui in vino capitis dolorem facunt. Tosti tritique stomacho utiles sunt. Inspergitur farina corum, polentæ modo, potiom, dysentericis, et carliacis, et dissoluto stomacho. Decoclo etiam corum fovere psoras et pruritum utile est.

X. Le marc, seul, est moins nuisible à la tête I et à la vesse que les pepins. Pilé avec le sel, on l'emploie pour l'inflammation des mamelles. La décoction, en boisson et en fomentation, est bonne pour les anciennes dyssenteries et les affections céliaques.

Al. Le raisin thériacal, dont nous avons parlé sen son lieu (xiv, 22), se mange comme autidote contre la morsure des serpents; on conseille même d'en manger les feuilles, et de les employer en topique; le vin et le vinaigre faits avec ce raisin ont la même proprieté salutaire.

XII. Le raisio see qu'on nomme astaphis serait t nuisible a l'estomac, an ventre et anx intestina saus les pepins qu'il renferme, et qui corrigent ces mauvaises qualites. Les pepins étant ôtes, ce raisin est regarde comme bon pour la vessie. pour la toux aussi; mais dans ce cas on estima davantage le blanc. H'est avantageux à la trachee-ertere et aux reins; et le vin cuit qu'on en fait est en particulier efficace contre le serpent bémorrhois. On en fait un topique avec la farme de camin ou de coriandre, pour les testicules ensammés; pilé sans les pepins, avec la rue, pour les charbons et les maladies des articulations; il faut auparavant fomenter les plaies avec du vin. Avec les pepins, il guerit les épinyctides. les favus et la dyssenterie. Cuit dans l'huite, ou en fait un topique avec la pelure de raifort et avec du miel , pour la gangrene ; avec le panax , pour la goutte et la mobilite des ongles ; seul et maché avec du poivre, on l'emploie pour nettoyer la bouche et purger le cerveau.

XIII. La staphisaigre (delphinium staphiso-1 fria, L.), astaphis ou staphis agria, est appelee à tort par quelques-uns uva taminia; elle forme en effet une espèce particulière à tiges noires, droites,

X. Vinacei per se minus capiti aut vesicae nocent, quam t nuclei : mammarum inflammationi triti cum sale utites. Decoctum corum veteres dysentericos et cuiliacos juvat et putione, et fotu.

XI. Uva theriace, de qua suo loco diximus, contra ser- t pentinus actus estur. Parapinos quoque ejus edendos censent, imponendosque, vinumque et acetum ex his factum auxiliacem contra eadem vim liabet.

NII Uva passa, quam astaphida vocant, stornachum, I ventrem et interanea tentaret, nisi pro remedio in ipsia acinis noclei essent: iis exemitis vesicae utilis habetur; et tussi, alba utilior. Utilis et arterim, et renibus: sicul exhis passum privatim e serpentibus contra hamorrhoida potens. Testium inflammationi cum farma cumini, ant coriandri impountur: item carbunculis, articulariis morbis, sine oucleis tritie com ruta: fovere ante vino huboera oportet. Sanant epusyctidas et ceria, et dysenteriam cum suis nucleis. Et in ulco coctie gangranis illinuntur cum cortuce raphani et melle. Podagris et unguium mobilibus cum panace, et per se ad purgandum os caputque, cum pipere commanducantue.

XIII. Astaphis agria, sive staphis, quam uvam tami-iniam aliqui vocant falso: suum enim genus labet, caa-

A fraisses semblables à celles de la labrusca : elle 1 sorte non des grains, mais des follicules verts, emblables an pois chiebe et renfermant une graine mangulaire. Ses fruits murissent avec les raisins it deviengent poirs, tandis que les grains du tammia sont rouges; et d'ailleurs ce dernier ne vent que dans les lleux ombragés, et la staphisigre aime l'exposition au soleil. Je ne conseilleras pas d'employer la graine de la staphisaigre comme purgatif, car elle pourrait étouffer le maisde. Je ne la conseillerais pas non plus comme malagogue, car elle irrite la gorge. Pilée, cette gratoe tue la vermine de la tête et du reste du corps, surtout si on y mêle de la sandaraque; on l'emploie aussi contre les affections psoriques et prurigineuses. On la fait cuire dans du vinaigre pour les douleurs de dents, pour les maux d'oreilles, pour les cicatrices baveuses (3), pour les ulceres humides. La fleur pilée se prend dans du vin contre la morsure des serpents; mais ici encore je rejette la graine, comme ayant trop d'àercté. Ou elques-uns nomment cette plante pituitaire, et l'emploient constamment en topique contre les morsures des serpents.

XIV. La labrusca, de son côté, porte l'œnanthe, dont nous avons suffisamment parlé (xii, 61); elle est appelée vigne sauvage par les Grecs. Les feuilles sont epaisses et blanchâtres, la tige est noucuse, l'écorce fendillée ; elle porte des grappes rouges comme l'écarlate, dont les femmes se servent pour éclaicir leur teint et effacer les taches du visage. Ces grappes, pilées avec les feuilles et le suc, sont employées dans les coxalgies et les affections lombaires. La racine, cuite dans l'eau et bos dans deux cyathes (0 litr., 09) de vin de Cos, fait rendre des selles aqueuses; aussi la donne-ten aux hydropiques. Je suis porté à croire que

c'est là la plante appelée vulgairement uva tami nia; ou s'en sert comme d'un amulette; on l'emploie aussi dans l'hémoptysie, en gargarisme seulement, prenant garde d'en rien avaier, et ajoutant du sel, du thym et du vinaigre miellé. On ne pense pas en effet pouvoir l'employer avec sûreté comme purgatif (4).

XV. Il est une autre plante semblable à celle-tà, 1 mais venant dans les saussaies; on l'en distingue par le nom, les usages étant les mêmes, et on la nomme salicastrum. Elle fait disparaître avec plus d'efficacité, pitée dans du vinaigre miellé, les affections scableuses et prurigineuses des hommes et des bestiaux (la douce amère?)

XVI. La vigne blanche est appelée par les Grecs 1 ampéloleuce, ophiostaphylon, melothron, psliothrum, archezostis, cedrostis, madon (bruonia cretica). Les tiges, sarmenteuses et grimpantes, ont des nœuds ; les entre-nœuds sont longs et minces. Les feuilles, garnies de vrilles et grandes comme celles du lierre, sont découpées comme celles de la vigne. La racine est blanche, grosse, et semblable dans le commencement au raifort; il en part des tiges semblables à l'asperge. Cuites, elles sont purgatives et diurétiques. Les feuilles et les tiges ont une propriété ulcérative; on les 2 emploie en topique avec du sel pour les uicérations phagédéniques, pour les gangrènes, pour les ulcères putrides des jambes. Les fruits sont des bajes pendant en grappes et peu serrées, avant un suc rouge, puis safrané. Ce fruit est connu des corroyeurs, qui l'emploient. On en fait des topiques pour les affections psoriques et lépreuses. Cuit avec du froment et pris en boisson , il fait venir le lait. La racine, renommée pour ses nombreux usages, se prend contre les morsures des serpents, pilée, en boisson, à la dose de deux drachmes.

caius nigria, rectis, folus labruscae: fert folliculos verius, quam acmos, virides, slunles ciceri: in his nucleum triangulam. Maturescit cum vindemia, nigrescitquo: quum transmeme rubentes nonmus acinos, sciamusque illam in sprese nasci, banc nou nuss in opacis. His nucleis ad purphenem ult non ceusuerim, propler ancipilom strangulatamem: nec ad pituitam oris siccandam, fauces canen ladam. Philiriasi caput et reliquum corpus liberant triti, facius admixta sandaracha: item pruntu, et psoris. Ad butum dolores decoquuntur in secto, ad aurium vitta, facius atmixmem cicatricum, butcerum mananta. Flos tritus a vino contra serpentes bibitur: semen enun abdicaverius, impter numiam vim ardoria. Quidam eaus pitutariam seant, et plagis serpentium utique illinunt.

s XIV. Labrusca quoque conanthen fert, satis dictam:
que a Graces ampelos agris appellatur, spissis et candicartibus folifs, geniculata, rimoso cortice: fert uvas ruientes cocci modo, que cutem in facie mullerum purficules et sarce: coxendicum et lumborum vittis tusac cum folits et sarce prosunt. Radix decocta in aqua, pota in mas Cos cyathis duobus, humorem alvi ciet: ideo hydropuca datur. Hanc potius crediferim esse, quam vulgus

uvam taminiam vocat. Utuntur en pro amuleto: el ad exsputtonem saugumis quoque adhibent, non ultra gargarizationes, et no quid devoretur, addito sale, thymo, aceto mulso. Ideo et purgationibus ancipitem putant.

XV. Est huic almins, sed in salictis nascens: ideo dis-1 tinguitur nomine, quum cosdem usus habeat, et salicastrum vocatur. Scabiem et pruriginem homanum quadrupedumque aceto mulso trita hæc efficacius tollit.

XVI. Vitis alba est, quam Graci ampelolencen, alii 1 ophiostaphylon, alii melothron, alii psilothrum, alii archezostin, alii cedrostin, alii madoo appeltant. Hujus sarmenta longis et exilibus internodiis geniculata scandunt. Folia pampinosa ad magnitudinem ederæ, dividuntur ut vitium. Radix alba, grandis, raphano similis initio : es ea caules asparagt similitudine exeunt. Hi decocti in cibo alvum et urinam cient. Folia et caules exhulcerant corpus: utique hulcerum phagedænis et gangrænis, tibiarumque tacdio cum sale illinuntur. Semen la uva raria acinis dependet, succo rubente, postea croci. Novere id qui coria perficiunt: illo enum utuntur. Paoria et lepris illinitur: lactis abundantiam facit coctum cum tritico, potumque. Radix numerosis utilitatibus nobilis, contra

108 PLINE.

Elle efface les taches de la peau au visage, les j pustules, le lentigo, les meurtrissures et les cicatrices; elle produit les mêmes effets, cuite dans 2 de l'huile. On fait boire la decoction aux épileptiques, à ceux dont l'esprit est troublé, ou qui sont affectés de vertiges, à la dose d'une drachme chaque jour, pendant une aunée entière. A une dose un peu trop forte, elle trouble les sens (5). Elle a une propriété remarquable : c'est de faire sortir, appliquée dans de l'eau en topique, les esquilles osseuses, propriété qu'elle partage avec la bryone; aussi quelques-uns la nommentils bryone blanche; mais pour le même usage la noire est plus efficace, avec du miel et de 4 l'encens. La vigne blanche résout les suppurations commençantes; elle mûrit et déterge les supporations anciennes. Elle est emménagogue et diurétique. On en fait un éclegme pour la dyspuée, pour les douleurs de côté, pour les ruptures et les déchirures. Prise en boisson pendant trente jours, à la dose de trois oboles (2 gr., 25), elle fait diminuer la rate. On en fait, avec une figue, un topique pour les excroissances des dorgts. En pessaire, dans du vin, elle fait sortir l'arriere-faix. Le suc de cette racine à la dose d'une drachme, bu dans de l'eau miellée, évacue la pituite. Ce suc doit être recueilli avant la maturité du fruit; appliqué seulet avec la farine d'ers, il donne à la peau une couleur plus fraiche et plus de souplesse; il chasse les serpents (6). La racine pilee avec des figues grasses efface aussi les rides, pourva qu'aussitôt après on parcoure en se promenant deux stades (360 mètres); elle brûle la peau, à moins qu'en pe se lave avec de l'eau froide. Au reste, la vigne noice est, pour cet usage, préférable à la blanche, qui cause du prurit. XVII. Il y a en effet une vigne noire (bruo-

nia alba, L.), et c'est elle qu'on nomme proprement bryone; on la nomme aussi chironia, gynæcanthe, apronia. Elle ne differe de la precedente que par la couleur, qui, comme nous l'avons dit. est noire. Dioclès préférait les jets en forme d'asperges qu'elle porte, aux vraies asperges, comme aliment dipretique et propre à diminuer la rate. Elle croft surtout dans les tallis et parmi les roseaux. La racine, noire au dehora, de couleur de buis au dedans, fait sortir les esquilles osseuses avec plus d'efficacité même que la précédeute. Au reste, elle a la propriété d'être un remède unique pour les ecorchures du cou des bêtes de somme. On prétend que si on en plante autour d'une métairie, elle écarte les oiseaux de proie et met en sureté la volaille. Attachée autour des talons, elle est utile tant aux hommes qu'aux bêtes de charge, pour résoudre le sang qui-s'est jete dans les pieds. Volla ce que fiavais à dire sur les espèces de vignes.

XVIII. Les moûts ont des différences naturel- 1 les : les uns sont blancs, les autres noirs, d'autres entre deux; ceux dont on fait le vin sont autres que ceux dont on fait le vin cuit. Quant aux différences dues à l'industrie, elles sont innombrables : nous nous bornerous donc à parler du moût d'une maniere génerale. Toute espèce de moût est mauvais à l'estomac et bon pour le système vasculaire. Bu d'un seul trait, à la sortie du bain, le moût donne la mort (xxiu, 80). Il est un antidote pour les cantharides et pour les morsures des serpents, surtout 2 de l'hémorrhois et de la salamandre; il fait mal à la tête et à la gorge; il est avantageun aux reins, au foic et aux parois de la vessie, car Il les lubrésse. Il a une vertu particulière contre le buprestis (sorte de cantharide). Buavec de l'huile

serpentium ictus trita dractimis duabus bibitur. Vitia cutis in face, varosque, et leutigines, et sugillata emendat, et 3 cicatrices : eademque priestat decocia in oleo. Decoctae datur et comitalibus potus : item mente commotis, et vertigine laborantilius, draclimae pondere quotidie anno toto. Et hea autem largior aliquanto sensus turbal. Illa. vis prieclara, quod ossa infracta extrahit in aqua, imposita, ut bryonia quare quidam hanc atham bryoniam vocant. Alia vero nigra efficacior in codem usu ciam melle 4 et thure. Suppurationes incipientes discutit, veteres maturat et purgat. Ciet menses et urinam. Ecligma ex ea fit enspiriosis, et contra lateris dolores, vulsis, ruptis. Splepen terms obotis pota friginta diches consumit. Illimitur eadem cum fico et piervans digitorum. Ex vino secundas feminarum apposita trahit : et pituitaru, drachma pola in agna muisa, succus radicis. Collig: debet aute maturitalemsemins : qui illitus per se et cum ervo, lætiore quodam colore et cutis teneritate mangonisat corpora : fugat serpentes. Tunditur ipsa radis cum pingui fico, erugatque corpus, si statim bina stadia ambulentur : alias prit, nisi feigula abluatur. Juenndius lioc idem præstat nigra vitis; quomism alba promtum affert.

XVII. Est ergo et nigra, quam proprie bryoniam vocant, a alii Chironiam, alii gynaccanthen, aut aproniam, ainulem priori, praterquam colore. Hujus enim nigrum esse dixmus. Asparagos ejus Diocles prætulit veris asparagis in ciho, urinæ ciendre, lienque munucudo. In frutectis et arundinetis maxime nascitur. Radix fons nigra, intus huxeo colore, ossa infracta vel efficacius extrahit, quam supra dicta. Caeterum eldem peculiare est, quod jumentorum cervicibus unice medetur. Aiunt si quis villam ea præcinxerit, fugere accipitres, tutasque tieri villaticas alites. Eadem ia jumento homineque, flemina, aut sangumem, qui se ad talos dejecent, circumtigata sanat. Et hactemas de vitium generibus.

XVIII. Musta differentias habent naturales has, quod t aunt candida, aut nigra, aut inter utrumque: aliaque, ea quibus vinum fiat, alia ex quibus passum: cura differentias innumerabiles facit. In plenum ergo hac divisse conveniat. Mustum omne stomacho inutile, venis jucundum. A balineis raplim et sine interspiratione potum, necat. Cautharidum naturae adversatur. Ibem serpentibus, maxime hamorrhoidi, et salamandrae Capitis dulores facit, et gutturi huutile: prodest rembus, juciners, et maxime districture de salamandrae.

Prevomi, ilempêche les mauvais effets de l'opium, du lait coagule dans l'estomac, de la cigué, des venins, du dorycnium (xxi, 105); pour tout cela le moût blanc a moins d'efficacité. Le moût de rain sec est plus agréable, et d'ailleurs il est moins sujet à causer des maux de tête.

MIX. Nous avons exposé (xIV, 8, 9, 10) les espèende vins, les différences nombreuses qu'elles prératent, et presque toutes les propriétés qu'elles possedent. Il n'est pas de matière plus abondante et plus difficile à traiter : en effet, on ne saurait dire si l'usage du vin est plus généralement utile que paisible; mais, en outre, combien est incertain l'effet immédiat en bien ou en mal que le vin produit? Or, c'est uniquement des propriétés medicales du vin que nous parlons. Asclépiade a composé sur l'administration de cette liqueur tout un inre, dont le titre vient de là, et qui a donné lieu à un nombre infini de commentaires. Pour wus, fideles à la gravité romaine et soucieux des audes libérales, nous examinerons diligemment cet objet, non en médecin de profession, mais en juge de la sauté publique. Traiter de chaque espece en particulier serait d'un travail immeuse et sans terme, d'autant que les médecins ne s'accordent pas entre eux.

XX. Nos ancêtres ont surtout recommandé le nin de Surrente; l'âge suivant donna la préférence au vin d'Albe ou au Falerne; ensuite d'autres especes furent mises en vogue, grâce à cette très-injuste manière de procéder par laquelle on impose à tous son goût particulier. Mais fût-on d'accord sur les meilleurs, combien peu en pourraient faire usage! Que dis-je? les riches même ne les boivent pas naturels. L'immoralité est telle, qu'on ne vend plus que le nom des crus, et que les vins sont frelatés dès la cuve. Aussi, chose singulière, les vins les moins estimés sont, les plus innocents. Cependant, les trois espèces dont nous avons parlé paraissent toujours comserver la voyue. Le Falerne, si l'on veut savoir aussi quand fl est à son vrai point, est nuisible à la santé trop nouveau ou trop vieux ; a quinze 2 ans il commence à être d'âge moyen; alors il est bon à l'estomae, si ou ne le boit ni trop froid ni trop chaud. Dans les vieilles toux et dans les flèvres quartes il est avantageux de le boire pur. à jeun ; aucun n'excite autant le mouvement des vaisseaux. Il resserre le ventre, il noutrit le corps. On a pensé qu'il obscurcissait la vue, et qu'il n'était bon ni pour les perfs ni pour la vessie. Les vins d'Albe sont meilleurs pour les nerfs, Les vins d'Alba doux ne convienuent pas à l'estomac; les vins d'Alhe astringents conviennent mieux même que le Falerne. Ils aident moins à la digestion; ils gonflent médiocrement l'estomac. Les vins de Surrente ne le gonflent pas du tout; ils ne portent pas à la tête; ils arrêtent les débordements de l'estomac et des intestins. Quant au Cécube, on n'en fait plus.

XXI. Mais un vin qui existe encore, le vin de Se-tia; active la digestion; le Surrente a pius de force, l'Albe plus d'astringence; le Palerne est moins capiteux. Le Stata n'est guère inférieur à ces vins. Il est d'observation que le vin de Signia est très bon pour le cours de ventre.

XXII. Parlons maintenant du vin en général. Le vin entretient les forces, le sang, le teint. C'est lui qui fait la différence entre la zone moyenne et tempérée et les zones extrêmes; le jus de la

erancis vericæ: collavat enim ea. Privatim contra bupresun valet. Contra meconium, lactis coagulationem, cicutam, toxica, dorycnium, ex oleo potum, redditumque venitionibus. Ad omnia infirmius album, jucundius passi mustum, et quod minorem capitis dolorem affarat.

XIX. Vin genera differentiasque perquam multas exposumus, et tere cujusque proprietates. Neque ulla pars dificilius tractatu, aut numerosior : quippe quum sit tarqua dietu, pluribus prosit au noceat : praeterea quam anupiti eventu potu statim auxibum fit, aut venenum? Etenim de natura ad remedia tantim pertinente nunc loquinus. I num de dando eo volumen Asclepiades condidit, ab eo cognominatum : qui vero postea de volumine illo disseruere , innumera. Nos ista romana gravitate, artiunque inberalium appetentia, nun ut medici, sed ut judices calutis lumanae, dibgenter distinguemus. De generibus calutis disserere lumiensum et inexplicabile est, discordibus medicorum scutentiis.

XX. Surrentmum veteres maxime probavere: sequens reas Albanum aut Falernum. Deinde alia alii intruissimo genere decreti, quod cuique gralissimum, cateria omnibus primuntiando. Quin, ut constarent sententie, quota portio tamen mortalium his generibus posset uti? Jam vero nec proceres usquain sinceris. Eo venere mores, ut nomina

modo cellarum veneaut, statimque in lacubus vindemise adulterentur. Ergo hercle, mirum dictu, innocentius jam est quodeumque et ignobilius. Hace tamen facere constanlissime videntur victoriam, quorum mentionem fecimus. Si quis hoc quoque discrimen exigit, Falernum nec in novitate, nec in nimia vetustate corpori salubre est. Media 2 ejus ætas a quinto decimo anno incipit. Hoc non rigido poto stomacho utile, non item in calido. Et in diutina tussi sorbetur merum utiliter a jejunis : item in quartanis. Nullo seque vena: excitantur. Alvum sistit, corpus alit. Creditum est obscuritatem visus facere : nec prodesse nervia, aut vesicæ. Albana nervis utiliora. Stomacho minus , que sunt dulcia : austera vel Falerno utiliora. Concoctionem minus adjuvant : stomachum modice implent. At Surrentina nullo modo, nec caput tentant : stomachi et intestinorum rheumatismos cohibent. Cæcuba jam nou gigountur.

XXI. At quie supersunt Setina, cibos concoqui cogunt, t Virium plus Surrentina, austeritatis Albana, vetiementiae minus Falerna babent. Ab his Sistana non longo intervallo abfuerint. Alvo citæ Signinum maxime conducere indubitatiun est.

AXII. Reliqua in commune dicentur. Vino algotur vires, 1 sanguis, colosque hominum. Hoc quoque distat orbis un-

vigne nous donne autant de vigueur qu'en donment à leurs habitants ces plages rigoureuses. Le lait nourrit les os, les liqueurs tirées des céréales nourrissent les nerfs, l'eau nourrit les chairs. Aussi les hommes qui usent de ces boissons sontils moins colorés, moins robustes, moins résistants à la fatigue. Un peu de vin fait du bien aux nerfs, trop de vin leur fait du mal; de même pour les yeux. Il récrée l'estomac, il excite l'appétit, il amortit le chagrin et les soucis; il est diurétique; 2 il réchausse; il procure le sommeil. En outre, il arrête les vomissements; des compresses de laine trempées dans du vin et appliquées sur les dépôts sont du bien. Au dire d'Asclépiade, peu s'en fant que les vertus de cette liqueur ne l'emportent sur le pouvoir des dieux. Le vin vieux porte mieux l'eau et est plus diurétique; il désaltère moins. Le vin doux enivre moins, mais il reste sur l'estomac. Le vin astringent se digère plus aisément. Le vin qui vicilit le plus vite est le plus léger; celui qui s'adoucit en vicillissant fait moins de mat aux nerfs. Les vins épais et noirs sont moins bons pour l'estomac, mais ils nourrissent davantage. Les vins astringents et de peu de corps nourrissent moins, et sont meilleurs à l'estomac; ils passent plus rapidement par les urines, et pertent d'autant plus à la tête : remarque une fois faite pour toutes les autres liqueurs. Le vin auquel on a fait contracter un goût de vieux à la fumée est très-insalubre; c'est une fraude inventée dans les celliers des marchands. Déjà même, dans les maisons particulières, on emploie ce procédé pour rendre la verdeur (7) aux vias cariés [c'est-à-dire passés par le seul effet du 2 temps]. Ce mot de carie, employé par les anciens, est par soi seul un avis, puisque dans les bois aussi

la sumée détruit la carie; et nous, nous prétendons vieillir les vins par l'amertume de la sumée! Les vins qui sont très-blancs deviennent insalubres en vieillissant. Plus un vin est genéreux (xiv, 6), plus l'âge l'épaissit, et lui donne une amertume qui n'est rien moins que salutaire; s'en servir pour couper un vin moins vieux, c'est faire un mélange insalubre. Chaque vin est d'autant plus inuocent qu'il a son goût propre, d'autant plus agréable qu'il a son âge propre; et cet âge est l'âge moyen.

XXIII. Quand on veut acquérir de l'embonpoint t ou avoir le ventre libre, il importe de boire en mangeant. Ceux, au contraire, qui se trouvent trop replets et qui veulent avoir le veutre moins libre doivent rester sur leur soif en mangeant, et boire pen après le repas. Boire du vin à jeun est une coutume nouvelle (xiv, 28), et très-mauvaise quand on a des affaires sérieuses, et besoin de vigueur d'esprit pour les traiter. En prendre à jeun était jadis en usage, mais comme preparation au sommeil et au repos : c'est ainsi que, dans Homère (Od., 1v, 19), Hélène en offre avant le repas. Le vin, dit le proverbe, obscurcit la raison. L'homme doit au vin d'être le seul animal a boire sans soif. En buvant du vin, il est très-bon d'avaler par intervalles quelques verres d'cau. comme aussi, quand on a bu sans cette précaution, d'avaier de l'eau par-dessus. Le fait est qu'un coup d'eau froide dissipe instantanément l'ivresse. Si l'on en croit Hésiode (Op., 594), il est bon de 2 boire du vin trempé vingt jours avant le lever du Chien et vingt jours apres. Le vin pur est un antidote contre la cigué, la coriandre. l'aconit, le gui, l'opium, le vif-argent, les abeilles, les guépes, les frelons, les araignées-phalanges,

dius, et mitior plaga a circumjectis : quantum illis feritas facit roberis, tantum nobis hic succus. Lactis petus essaalli, frugum nervos, aquæ carnes. Ideo minus ruboris est in corporibus illis, et minus roboris, contraque labores patientiae. Vino modico pervi juvantur, copiosiore laduntur : sic et oculi. Stomachus recreatur : appetentia ciborum invitatur : tristitia et cura hebetatur : urina et 2 algor expellitor : somnus conciliator. Præterea vomstiones sistit. collectiones extra lanis humidis impositis initigat. Asclepiades utilitatem vini aequari vix deorum potentia pronuntiavit. Vetus copiosiore aqua miscetur, magisque urnam expellit : minus siti resistit. Duice minus inebriat, sed stomacho innatat : austerum facilius concoquitur. Levissimum est, quod celerrime inveterator. Minus infestat nervos, quod vetustate dulcescit. Stomacho minus nijle est pingue, nigrum, sed corpora magis ald. Tenue et austerum minus alit, magis stomachum nutrit. Celemus per urinam transit, tantoque magis capita tentat : hoc et in omni also succe semel dictum sit. Vinum si sit fume inveteratum, insaluberramum est. Mangones ista in apothecis excogitavere. Jam et patres familias ætatem ademere his, 3 que per se cariem traxere. Quo certe vocabulo satis consilu dedere prisci : quoniam et in materiis cariem fumus erodit: at not e diverso fumi amaritudine vetustatem indui persuasum habemus. Que sunt admodum exalbala, hace vetustate insalubra funt. Quo generosus vinum est, hoc magis vetustate crassescit, et in amaritudinem corpori minime utilem coit. Caudire eo aliud minus annosum, insalubre est. Sua cuique vino saliva innocentasuma, sua cuique ætas gratissima, hoc est, media.

XXIII. Corpus augere volentibus, aut mollire alvum, conducit inter cibos bibere. Contra minuentibus, alvumque cohibentibus, sitire in edendo, postea parum bibere, Vinum jejunos bibere, novitio invento, inutilessamum est curis, vigoremque animi, ad provinctum tendentibus : somno vero ac securitatibus jamdudum hoc funt, quad Homerica illa Helena ante cibum ministravit. Sic quoque in proverbium cessit, sapientiam vino obumbrari. Vino debenius homines, quod soli animalium non sitientes bibimus. Aquae potum interponere utilissimum : itemque jugi superbibere. Ebrietatem quidem frigida potus extemplo discutit. Meracis potionibus per viginti dies ante Canis 2 ortum, tolulemque postea suadet Hesiodas uti. Mersun quidem remedio est contra cicutas, coriandrum, acomita, viscum, meconium, argentum vivum, apes, vespas, crabrones, phalangia, serpentium scorpionumque ictus, con-

les serpents, les scorpions, enfin contre tous les venins froids en général, et en particulier contre les serpents hemorrhois et prester, et les champigams. It est bon contre les gonflements et les duleurs aigués des hypocondres, les vomissements exceesifs, et les debordements d'humeurs lies le ventre ou les intestins. On donne le vin rempé dans la dyssenterie, les sueurs excessives, stoux chroniques et les fluxions. Dans la maladie ardiaque (8), il est bon d'appliquer sur la mamelle cuche une éponge imbibée de vin pur. Dans tous cas, le meilleur est le vin blanc vieux. Une fomentation avec du vin chaud sur les parties géniules des bêtes de somme leur fait du bien. On dit masi qu'on les delasse en leur en faisant avaler à l'aide d'une corne (xiv, 28). On assure que les sloges et les autres quadrupèdes digités ne croissent pas quand on les accoutume à boire du vin pur. XXIV. Maintenant nous parlerons du vin relativement à son usage médical. Les vins de Campanie qui ent le moins de corps sont la boisson is pius saine pour les gens comme il faut ; pour les gens do peuple, le plus salutaire est celui qui lear plait le mieux; pour tous, le meilleur est un vin fort qui a eté dépouillé à l'aide du filtre (9). Souvenons-nous que le vin n'est autre chose que le moût auguel la fermentation a donné de la force. Le mélange de plusieurs espèces de vins fait une boisson nuisible à tout le monde. Le vin le plus migbre est celui auguel on n'a rien ajouté dans le moût; et il est encore meilleur si les vaisseaux qui le renferment n'ont pas été poissés (xIV, 25). : Quant aux vins traités par le marbre, le plâtre ec la chaux (xiv, 24), quel est l'homme, même sobuste, qui ne les redouterait? Ceux qu'on a préparés avec l'eau de mer (xiv, 9 et 10) sont des pius contraires à l'estomac, aux nerfs, à la vessie. Ceux qu'on a traités avec la résine passent pour avantageux aux estomacs froids; ils ne conviennent pas dans les vomissements, non plus que le moût, le vin cuit, et le vin fait avec du raisin sec. Les vins nouveaux, préparés avec la résine, ne sont bons pour personne : ils causent de la céphalaigie et des vertiges. De là vient qu'on appelle du nom de crapula et la résine et l'ivresse (xIV, 25). Les vins susdits sont bons pour la toux, pour le 3 rhumatisme, pour l'affection collaque, pour la dyssenterie, pour les règles. Ceux des vins de cette espèce qui sont rouges ou noirs sont plus astringents et plus échauffants. Les vins préparés avec la poix seule sont plus innocents. Il est bon de se souvenir que la poix n'est pasautre chose que de la résine fondue au feu (xiv, 25). Ces vins poissés échauffent, aident à la digestion, nettoient le corps, et sont avantageux à la poitrine, au ventre, aux douleurs apyrétiques de matrice, aux vieilles fluxions, aux ulcérations, aux ruptures, aux spasmes, aux vomiques, à la débilité des perfs, aux gonflements, à la toux, à l'asthme, dans les luxations, en topique avec de la laine en suint. Pour toutes ces affections on prefère le vin qui naturellement a un goût de poix (xiv. 3 et 4), et qu'on nomme goudronné. Cependant on convient que les vins goudronnés du territoire helvénaque portent à la tête, pris en trop grande quantité. Quant aux affections fébriles, il est cer- 4 tain qu'il ne faut pas donner le vin aux malades, à moins que la fievre ne soit ancienne ou sur son declin. Dans les fievres aignés, on ne le donne qu'à ceux qui ont des rémissions manifestes, suctout si elles ont lieu la nuit : en effet, le danger du vin est diminué de moitié quand on le boit la nuit, c'est-à-dire avec probabilité de sommeil. On l'interdit aussi apres l'accouchement ou l'avorte-

traque omnia que refrigerando nocent. Privalim contra amorrheidas, presteras, fungos. Item contra inflationes namesque precordiorum, et quorum stomachus in voucones effunditur: et si venter aut interanea rheuma-ismum sentiant. Dysentericis, sudatoribus, in longa tussi, a epiphoris, meracum. At vero cardiacis, in mamma tuva aerum in spongia imponi prodest. Ad omnia autem name album inveterasoma. Utiliter etiam fovetur vino caido virilitas jumentis: quo etiam infuso coran lassitumem auferri aunt. Simus, quadrupedesque, quibus dipusunt, negant crescere assuelas men potu.

IXIV. Nunc circa agritudines termo de vinis erit. Saberrinum liberaliter gentis, Campaniæ quodcumque
tomissarnum: vulgo vero, quod quemque maxime juverit;
talsium, utilizaimum omoibus sacco viribus fractis. Memerimus anceum esse, qui lervendo vires e musto sibi
tecrat. Misceri plura genera, omnibus inutile. Saluberramum, cui minit in musta additum est; meliusque, si nec
2 vasis pix additi. Marmore enim et gypso aut calce condia, quis non etiam validus expaverit? In primis igitur
timum marina aqua factum, inutile est stomacho, nervis,
venerar. Resina condita, frigidis stomachis utilia existiman-

tur. Non expedire vomitionibus, sicut neque mustum, neque sapa, neque passom. Novitiom resmatum nulli conducit. Capitis dolorem et vertigines facit : ab boc dicta crapula est. Tussientibus et in rheumatismo nominata pro- 3 sunt. Item cœliacis et dysentericis, mulierum mensibus. In hoc genere rubrum nigrumve magis constringit, mugir que calfacit. Innocentius pice sola conditum. Sed et picem meminisse debemus non altud esse, quam combutte resina fluxum. Hoc genus vini excalfacit, concoquit, purgat: pectori, ventri utile : item vulvarum dolori, si sine febru sint, veteri rheumatismo, exhulcerationi, ruptis, convulsis, vomicis, nervorum infirmitati, inflationibus, tussi, antielationibus, luxatis, in succida lana impositum. Ad omnia hæc utilius id, quod sponte naturæ suæ picem resipit, picatumque appellatur. Helveuaco quoque tamen nimio caput tentari convenit. Quod ad febrium valetudines & attinet, certum est non dandum in febre, nisi veteribus ægris; nec nisi decluante morbo. In acutis vero periculis, nullis nist qui manifestas remissiones habeant, et has noctu potius : dimidia enim para periculi est nocto, hoc est, spe somni, lubentibus : nec a partu abortuve, nec a libidine ægrotantibus, nec in capitis doloribus, nec quorum accesment, à ceux qui sont malades par excès de libertinage, dans les douleurs de tête, dans les maladies où les redoublements s'accompagnent du froid des extrémités, dans les toux avec fièvres, dans les tremblements et douleurs de nerfs, dans les maux de la gorge, dans les cas où la maladie paraît se jeter sur cette partie, dans l'endurcissement des hypocondres, chez ceux qui out le pouls élevé, dans l'opisthotonos, dans le tétanos, dans le hoquet, dans la dyspnés avec

tétanos, dans le hoquet, dans la dyspnée avec 6 sièvre. Le vin est absolument contraire aux malades qui ont les yeux fixes, à ceux qui ont les paupières immobiles ou reláchées et pesantes, à ceux dont les yeux brillent, malgré le rapprochement des paupieres, à ceux dont les paupières pe se rapprochent pas, à ceux qui présentent ce phénomène dans le sommeil, à ceux dont les yeux offrent une suffusion sanguine ou sont remplis de chassie. Il l'est aussi à ceux qui ont la langue épaisse, pesante, et qui, par intervalles, articulent imparfaitement; à ceux qui urinent difficilement, à ceux qui sont saisis de terreurs subites, à ceux qui éprouvent des mouvements convulsifs et des alternatives de torpeur, à ceux qui ont des pertes seminales pendant le sommeil.

1 XXV. Dansla maladio cardiaque (10), il est certain que le vin est une ressource unique. Mais il
faut iedonner, suivant quelques-uns, dans l'accès
seulement; suivant d'autres, seulement dans la
cémission, ceux-là pour arrêter la sueur, ceux-ci
parce qu'ils en regardent l'administration comme
plus sure au déclin de la maladie : cette dernière
opinion est celle du plus grand nombre. En tout
cas il faut le donner toujours après un aliment,
jamais après le sommeil, jamais après une autre
boisson, par conséquent toujours à un malade
altéré, jamais hors des cas de toute extrémité,

plus facilement à un homme qu'à une femme, à un vieillard qu'à un jeune homme, à un jeune homme qu'à un enfant, pendant l'hiver que pendant l'éte, aux personnes habituées qu'à celles qui ne le sont pas. On se regle sur la force du vin, tant pour la quantité à douner que pour la manière de le tremper. On pense généralement que c'est assez d'un verre de vin sur deux verres d'eau. Si l'estomac rejette les aliments, il faut donner de vin, et aussi quand ils ne passent pas.

XXVI. Quant aux vins artificiels dont nous; avons Indiqué la composition (x1v, 18, 19, 20). je pense qu'il ne s'en fait plus et qu'on peut s'en passer, puisque j'enscigne les propriétés des elements de ces sortes de boissons. D'ailleurs, ladessus les vanteries des médecins avaient passé la mesure : par exemple, ils prétendaient que le vin de pavet ctait utile pour se remettre de la fatigue causée par l'exercice des armes ou de l'equitation; et, pour ne rien dire des autres, ils attribuaient la même vertu au vin de genièvre. Qui, en effet, préférerait le vin d'absinthe a l'absinthe elle-même? Je passe encore sous silence le vin de palmier (x111, 9), qui porte à la tête, et qui sculement n'est pas sans avantages pour relàcher le ventre et arrêter l'hémoptysie. On ne peut pas considérer comme un via artificiel celui que nous avons appelé bion (xiv, 10), pulsque tout l'art de le faire consiste à employer les raisins avant leur maturité. Il est bon quand l'estomac ne garde pas les aliments ou les digere mal, pour les langueurs des femmes enceintes, pour les paralysies, pour les tremblements, pour les vertiges, pour les tranchées, pour les coxalgies. Dans les temps de peste et en voyage, on dit que c'est une boisson d'un grand secours.

XXVII. L'alteration même du vin devient un

siones cum frigore extremitatum fiant, nec in febri tussientibus, nec in tremore nervorumque doloribus, vel fancium, aut si vis morbi circa illa intelligatur : nec iu duritia praecordiorum, venarum vehementia : neque in opisthotono, tetano : nec singultientibus, nec si cum

s febre dyspueza sit. Minime vero oculis rigentibus, et genis stantibus, aut defectis gravibusque: nec quorum contiventium perlucebunt oculi, palpebrisve non coeuntibus, vel si dormientibus hoc idem eveniet: aut si cruore suffunduntur oculi, vel si lemme in oculis erunt. Minime lingua fungosa, nec gravi, et subinde imperfecta loquentibus: nec si urina difficite reddetsr, neque expavescentibus repente, nec spasticis, aut rursus torpentibus, nec si per somnos genitara esfaudatur.

1 XXV. Cardiacorum morbo unicam spem la vino ease certum est. Sed id dandum quidam non nisi in occessione censent, alii non nisi in remissione. Illi, ut sudorem coerceant:
lii, quis tutius putant, minuente se morbo: quann plurium
sententiam esse video. Dari utique non nisi in cibo debet,
nec a somno: nec præcedente alio polu, hoc est, utique
sitenti: nec nisi in desperatione suprema; et viro facilius
quam feminar: sens, quam juveni: juveni, quam puero:

hieme, quam æstate: assuetis potius, quam expertibus.
Modus dandi pro vehementia vini: item matura. Atque
vulgo satus putant unum vini cyathum duobus aquæ mascur. Si dassolutio sit stomachi, dandum : et si cibus non
descendat.

XXVI. Inter vini genera, quae fingi docuimus, noc fleri jam arbitror, et supervacuum eorum usum: quum irsus rebus, ex quibus finguntur, doceamus uti. Et alias modum exceaserat medicorum in his ostentatio, veluti e napis vinum utile esse ab armorum equitandive lassitudno praccipientium: atque ut reliqua omittamus, etiam e junipero. Et quis satius censeat, absunthite vino utendum potius, quam absinthio ipso? In reliquis omittetur et palmeum, capiti noxium, ventrique tantum molliendo, et sangumem exerceantibus nos inutile. Fictitum non potest udera, quod abion appellavimus, quum sit in eo sola pro arte lestmatio. Prodest stomacho dissoluto, aut cibos non perficienti, pragnantibus defectis, paralyticis, tremulis, vertigini, torminibus, ischiadicis. In pestilentis quoque ac peregrinationibus, vim magnam auxiliansis habere dicitur.

XXVII. Vini cham vilium transit lu remedia. Acrte summa vis est in refrigerando, non tamen minor m de-

remède : le vinaigre est un excellent réfrigérant, et un résolutif non moins puissant; aussi, versé a terre, il fait effervescence. Nous avons dit plutieurs fois et nous dirous les combinaisons médiamenteuses dans lesquelles il entre. Pris seul, Il desipe les degoûts, il suspend le hoquet; respiré, il arrête l'éternument; tenu dans la bouche, il empêche qu'on ne soit incommodé par la chaleur des bains. Avec l'eau, on en fait un breuvage. & breuvage, en gargarisme, fortifie l'estomac; il le fortifie aussi chez les convalescents et chez cena qui ont souffert de l'ardeur du soleil; et de cette façon aussi, en fomentation, il est très bon pour les yeux. Le vinaigre est un remède guand on a avale une sangsue : c'en est un aussi pour la lepre, pour les éruptions furfuracées, pour les ulceres humides, pour les morsures des chiens, pour les piqures des scorpions, des scolopendres, des musaraignes, contre les piqures renimeuses et prurigineuses de tous les animaux a aiguitlon, contre la piqure du mille pieds. Applique chaud dans une éponge, à la dose de trois setiers auxquels on ajoute deux onces de soufre on un paquet d'hysope, il remédie aux affections du siege. Pour arrêter l'hémorragie qui suit l'opération de la taille, et toutes les autres hemorngies, on applique le vinaigre le plus fort, à l'exterieur, dans une éponge, et on le fait prendre l'interieur à la dose de deux cyathes (o litr., 09). Il dissout les caillots de sang. On s'en sert à l'interieur et à l'exterieur contre le lichen, et en lavement contre le flux de ventre et les debordements d'humeurs dans les intestins ; ou l'emploie dans les chutes de la matrice et du rectum; il dissipe la toux invêtérée, les fluxions de la gorge et l'orthopnée; il raffermit les dents; il nuit a la versie et aux nerfs debiles. Les médecius ont ignoré

longtemps combien il était puissant contre les aspics : tout récemment un homme pique par un aspic sur lequel Il avait marché sentalt la blessure chaque fois qu'il posait à terre une outre de vinaigre qu'il portait, et cessait de souffrir dès qu'il reprenait son outre; cela fit comprendre la vertu du vinaigre, et des lors on l'a donné en potion contre l'aspic. Ceux qui sucent les plates empoisonnées ne se servent pas d'un autre collutoire. En somme, le vinaigre triomphe non seu- 4 lement des aliments, mais de plusieurs autres substances. Des affusions de vinaigre brisent des rochers (xxx111, 21) sur lesquels même le feu n'avait pu agir. Il n'est point d'assaisonnement plus agréable et plus piquant pour les aliments. Quand on l'emplole à cet usage, on l'adoucit avec du pain grillé ou avec du vin, ou on l'aiguise avec du poivre et du laser (x1x, 15). Dans tous les cas, le sel le prive de sa force. Il ne faut pas omettre ici un cas très-remarquable : M. Agrippa, dans les dernières années de sa vie, était violemment tourmenté par la goutte; comme il ne pouvait supporter la souffrance, sur l'avis téméraire d'un seul médecin, et à l'insu du dieu Auguste, au plus fort d'un accès, il plongea ses jambes dans un bain de vinaigre chaud, content d'acheter au prix de l'usage et de la vie de ces parties l'exemption des cruelles douleurs qu'il souffrait.

XXVIII. (11.) Le vinaigre scillitique est d'au-tant plus estimé qu'il est plus vieux. Outre les propriétés dont nous avons parlé (xx, 39), il est bon pour les aigreurs; il suffit d'en prendre quelques gouttes. Il est bon aussi à ceux qui vomissent à jeun, car il fortifle la gorge et l'estomac. Il dissipe la fétidité de la bouche, il resserre les gencives, il raffermit les dents, il rend le teint meilleur. En gargarismes, il remedie à la dureté

cattendo : ita fit ul infusum terræ spumet. Dictum est sepons, diccturque quoties cum ahis prosit. Per se baustum fastidia discutit, singultus colubet, sternutamenta Mactu Vim in balmeis æstus arcet, si contineatur ore. Que et cum aqua bibitur. Multorum stomocho utiliter cargarizatur : cum eadem convales entium et a solis ardoribus. Oculis quoque illo modo saluberrimum foto. Medetue potas turudini. Item lepris, furfuribus, hulceribus manantibus, cants moraibus, scorpionum ielibus, scolopendrarum, muris aranei, contraque oinmum aculeatorum venena et pruritus. Item contra multipedie morsum. Calulum in spongia, adjecto sulphuris sextante sextarila bubus acett, aut byssopi fasciculo, medetur sedis vitirs. In anguinis fluxione post excisos calculos, et omini alia, bers to speega impositum, intes potum cyathis bins quam acerrimoni. Conglobatum utique sangumem discuht Contra lichenas et bibitur, et imponitor Sistit alvum, et rheumatismos interaneorum infusion : item precidentia seda, vulvæque. Tussim referem inlibet, et gutturis rbenmatismos, orthopheram, dentium labefactationem. Vesice poort, personumque infirmitatibus. Nesci re medici, quintum contra aspidas polleret. Nuper ab aspide

calcala percussus, utrem aceli ferens, quoties deposuisset, sentiebat return, alias illæso similis : intellectum ibi remeduum est, potuque succursum. Neque altero os collount venena exaugentes. In totum domitrix vis hace non cibo- 4 rum modo est, verum et rerum plurimarum. Saxa rumpit infusum, qure non ruperit ignis antecedens. Cibos quidem et sanores non alius magis succus commendat aut excitat : in quo usu mitigatur nato pane, aut cum vino : vel accenditur pipere ac lasere : utique sale compescitur. Non est prætereundum in eo exemplum ingens. Siquidem M. Agrippa supremis suis annis conflictatus gravi morbo pedum, quam dolorem eum perpeti nequiret, unius medicorum portentosa scientia, ignorante divo Augusto, tanti putavit usu jedum sensuque omni carere, dummodo et dolore illo careret, demersis in acelum calidum crorthus in acercimo impetu morbi.

XXVIII (ii.) Acetum scillinum inveteratum magis pro- latur. Prodest, super ea quæ diximus, anescentibus cibis; gustatum enim discutit pænam eam. Et lins qui jejuni vomunt : callum enim faucium facit, scisusseln : adorem oris tellit, gingtvas adstringit, dentes famast, colorem meliorem præstat. Tardi'alem quoque aurum garganza-

114 PLINE.

de l'oule et ouvre les voies auditives. Il éclaireit la vue. Il est très avantageux dans l'épilepsie, la mélancolie, le vertige, l'hystérie, les coups, les chutes, les ecchymoses qui en sont la suite, la débilité des nerís, et les maladies des reins. Il est interdit à ceux qui ont des ulcérations internes.

- XXIX. L'oxymel chez les anciens, témoin Dieuchès, se préparait de cette manière (x1v, 21): On mettait dans une chaudière dix mines de miel (4 kil., 5), cinq hémines (1 litr., 35) de vinaigre vieux, une livre et un quart de sel marin, cinq setiera d'eau de mer ; on faisait bouilir le tout ensemble à dix reprises, on transvasait et on laissait vicillir. Asclépiade, qui bannit complétement l'oxymel, fit le procès à cette boisson; qu'on donnait même dans les flèvres; cependant on convient qu'elle était utile contre les serpents appelés seps, contre l'opium et le gui, et en gargarismes chauds contre l'angine et les affections de l'oreille, de la bouche et de la gorge, usages pour lesquels on emploie maintenant l'oxalme (saumure vinaigrée); l'oxalme la mellieure se fait avec mélange de sel et de vinaigre récent.
- 1 XXX. La sapa (xiv, 11) a del'affinité avec le vin; c'est du moût cuit jusqu'à réduction des deux tiers. Celui qui est fait avec du moût blanc vaut mieux. On s'en sert contre les cantharides, le buprestis (xxiii, 18), les chenilles du pin appelées pityocampes, contre les salamandres et les morsures venimeuses. Pris avec des oignons, il fait sortir l'arrière-faix et le fœtus mort. D'après Fabianus, c'est un poison quand on le boit à jeun, au sortir du bain (xxiii, 18).
- XXXI. Maintenant, pour suivre l'ordre naturel des choses, nous avons à parler de la lie du

vin de toute espèce. Elle a tant de force, qu'elle tue ceux qui descendent dans les cuves. La précaution à prendre est d'y introduire une lumière : tant que la lumière s'y éteint, il y a danger. La lie sans être lavée s'incorpore aux médicaments. Avec un poids égal d'iris, on en fait un topique pour les éruptions phiegmatiques ; bumide ou sèche, contre les piqures des phalanges, contre les inflammations des testicules, des mamelles ou de toute autre partie. On la fait bouillir dans du vin avec de la farine d'orge et de la poudre d'encens, après quoi on la brûle et on la fait sécher. On reconnaît qu'elle est bien cuite quand refroidie elle fait sur la langue une impression brûlante. Elle perd rapidement toutes ses forces quand? on la laisse exposée à l'air; l'action du feu en augmente beaucoup la vertu. Cuite avec des figues, elle est très-bonne pour les lichens et les dartres farineuses, ainsi que pour la lèpre et les ulcères humides. En boisson c'est un contre-poison des champignons, surtout prise crue; cuite et lavée, on l'incorpore dans des compositions ophthalmiques. On l'emploie en topique sur les testicules et les parties génitales. On la prend dans du vin pour la strangurie. Quand elle a perdu sa force elle est bonne encore pour nettoyer le corps et les vêtements, et alors on l'emploie comme le suc d'acacla (xxiv, 67).

XXXII. La lie de vinaigre, en raison de la ma-tière qui la fournit, est plus âcre et plus caustique. Elle s'oppose à la formation du pus. En topique elle est bonne pour les intestins, l'estomac et le ventre. Elle arrête les fluxions humorales dans ces parties et les règles trop abondantes. Elle résout les panus non encore ulcerés et les angines. Avec la cire, elle guérit l'érysipèle. Elle

tione purgat, et.iransitum auditus aperit. Oculorum aciem obiter exacuit. Comitialibus, melancholicis, vertiginosis, vulvarum strangulationibus, percussis, aut præcipitatis, et ob id sanguine conglobato, nervis infirmis, renum vitiis perquam utile. Cavendum exhulceratis.

- 1 XXIX. Oxymeli antiqui, ut Dieuches tradit, hoc modo temperabant: mellis minas decem, aceti veteris heminas quinque, salis marini pondo libram et quadrantem, aquæ marinæ sextarios quinque pariter coquebant, decies defervescente cortina, atque ita diffundebaut, inveterabantque. Sustulit totum id Asclepiades, coarguitque: nam etiam in febribus dabant. Profuisse tamen fatentur contra serpentes, quas sepas vocant, et contra meconium, ac viscum: et anginis calidum gargarizatum, et auribus, et oris gutturisque desideriis, quæ nunc omnia oxalme contingunt: id sale et aceto recente efficacius est.
- XXX. Vino cognata res sapa est, musto decocto, donec tertia pars supersit. Ex albo hoc melius. Usus contra cantharidas, huprestim, pinorum erucas, quas pityocampas vocant, salamandras, et contra mordentia venenata. Secundas partusque emortuos trahit, cum bulbis potum Fabianus auctor est venenum esse, si quis jejunus a balineis d bibat.

XXXI. Consequent horum est vini fæx, cujusque gene- 1 ris. Ergo vini fæci tanta vis est, ut descendentes in cupas enecet. Experimentum demissa præbet lucerna, quamdiq exstinguatur, periculum denuntians. Illota miscetur medicamentis. Cum fridis vero pari pondere, eruptionibus piluitæ illinitur : et sicca vel madida contra phalangia, et testium mammarumque inflammationes, vel in quacumque parte corporis. Item cum hordeacea farina, et thuris polline in vino decocta crematur et siccatur. Experimentum est legitime coctæ, ut refrigerata linguam tactu videatur urere. Celerrime exanimatur, loco non incluso condita. 2 Crematio ei multum virium adjicit. Utilissima est ad compescendos lichenas furfuresque cum fico decocta; sic et lepris et hulceribus manantibus imponitur. Fungorum naturze contraria est pota, sed magis cruda. Oculorum medicamentis cocta et lota miscetur; medetur illita et testibus, et genitalibus; in vino autem adversus strangurias bibitur. Quum exspiravit quoque, lavandis corporibus et vestibus utilis; tuncque usum acacise habet.

XXXII. Fæx aceli pro materia acrior sit necesse est, ; multoque magis exhulceret. Resistit suppurationum incrementis : stomachum, interanea, ventrem illita adjuvat. Sistit earum partium rheumatismos, et mulierum menses.

dégonfle les mamelles impatientes de leur propre leut; elle fait tomber les ongles malades. Elle est tres-efficace avec la polenta contre la morsure du serpent céraste, avec le mélanthium (nielle cultivée) contre la morsure du crocodile et du chien. Elle a ausci plus de force quand elle a été brûlée. Alors si on y incorpore de l'huile de lentisque, et qu'on l'applique sur la tête, en une nuit elle rend les cheveux blonds; appliquée avec de l'eau dans un linge, en pessalre, elle purge la matrice.

XXXIII. La lie de la sapa (vin cuit) guérit les brûtures, en quoi elle agit micux si on y ajoute du duvet de roseau. Bouille et prise en boisson, elle apaise les vieilles toux. On la fait cuire dans un plat avec du sel et de la graisse, ce qui forme un onguent pour les tumeurs des mâchoires et du cou.

XXXIV. (111.) Après la vigne, le premier rung appartient à l'olivier. Les feuilles, avec beaucoup de force, resserrent, détergent, suppriment. Machees et appliquées sur les plaies, elles les guérissent; avec l'huile, en topique, elles sont bonnes pour les douleurs de tête. La décoction, avec du miel, sert à fomenter les parties conterisées par les medecins, les genelves ensammees, les panaris, les ulcères sordides et putrides. Avec le miel aussi, elle arrête le sang qui s'écoule des parties nerveuses. Le suc des teuilles est efficace pour les ulcérations et pustnies charbonneuses autour des yeux, et pour la procidence de l'iris; aussi le fait-on entrer dans les collyres. Il guérit en effet les anciens larmoiements et l'erosion des paupieres. On l'exprime en pitant les feuilles, sur lesquelles on verse du vin et de l'eau de pluie; on le fait secher, et on en forme des trochisques. En pessaire, avec de la laine, il arrête les pertes chez les femmes. Il est bon pour les ulceres sanieux, pour les condvlomes, pour l'érysipèle, pour les ulceres serpigineux, pour les épinyctides.

XXXV. Les fleurs de l'olivier ont les mêmes 1 vertus. On brûle aussi les jeunes tiges bourgeonnantes, pour faire de leur cendre une espece de spodium (cendre alcaline) (xxxtv, 52). On arrose de vin cette cendre, et on la brûle de nouveau. Pour les suppurations et les tumeurs, on fait un topique avec cette cendre ou avec les feuilles pilées dans du miel. Pour les yeux, c'est avec la polenta. L'eau qui sort du bois d'olivier, quand on le brûle vert, guérit les lichens, les dartres farincuses, les ulceres humides. Quant au sue qui distille naturellement de l'olivier, et surtout de l'olivier d Ethiopie, on ne peut s'étonner assez qu'il se soit trouvé des anteurs pour le recommander en frictions dans les douleurs de dents, tout en la déclarant un poison, et pour conseiller de l'aller chercher dans l'olivier sauvage. L'écorce des plus tendres racines de l'olivier, prise souvent avec du miel, est salutaire dans l'hémoptysie et l'expectoration purulente. La cendre de l'arbre même, incorporée avec de l'axonge, est boune pour les tumeurs, et guérit les fistules en détruisant le vice qui les entretient.

XXXVI. Les olives blanches sont meilleures à l'estomac qu'au ventre. Mangees seules et toutes fraîches, avant d'être confites, elles forment un excellent remède pour la gravelle et pour les dents usees ou ébranlèes par l'usage de la viande. L'olive noire est mauvaise pour l'estomac, et bonne pour le ventre; elle ne convient pas à la tête et aux yeux. Les unes et les autres, pilées, s'emploient en topique pour les brûlures; les noi-

Panes discutit nondum exhulceratos, et anginas - sactos igues cum cera - mammas lactis sui impatientes cadem exstinguit ungues scabros aufert. E serpentibus contra cerastia valuissima cum polenta, cum melantibo autem contra crorestit morsus, et cansi. Et lace cremata ampliat vires : une addito fentiscino ofeo ditta una necte rufat capillum. Lodem ex aqua in linteolo apposita, volvas purgat.

LXXIII Sapæ face ambista sanantur, melius addita lanugine arundinis; eadem fæce decocla potaque, tusses referes. Decoquitur in patiniscum sale et adipe ad tumorem quisque maxillarum et cervicum.

ANALY (111.) Olearum proxima auctoritas intelligitur. Folia carum vehementissime adstrugunt, purgant, sistant, Itaque commandurata imposta hulcenhus mediculur, el capitis duloribus illita cum uleo Decoctum corum cum melle his que medici usserint, gingivarum inflammationitus. Paronyclius, sordidisque hulceribus, et putrescentitus. Cum melle profluvium saugums e nervosis partibus minibet. Succus corum carbunculantibus circa oculos hulceribus et pusulis, procidentique pupilite efficax : quapurpiter in callyria additur; num et victers herymationes succus, effuso vino et aqua celesti, siccatusque in pastillos

digeritur Sistit menses in lana adnotus vulvar : utilis etsame mansittibus; item condylomatis, ignibus sacris quarque serpunt bulcera, epinyctidi.

XXXV. Eosdem et flos carum habet effectus thuntur et cacheult florescentes, ut spodii vicem cinis præstet; vicoque infuso iterum aritur. Supporationes et panos iffinunt cinere eo, vel foliis tusis cum melle, oculus vero cum polenta. Succus fruticis recentis accensi distillans sanst lichenas, furfures, manantia bulcera. Nam et lacryma quæ ex arbore ipsa distillat, Ethiopicae maxime oleae, muran satis non est repertos, qui dentium dolores illiaendos censerent, venenum esse prædicantes, aque eliam in oleastro quærendum. E radice oleae quam truer rimae cortex derasos, in melle crebro gustatu medetur sangoinem oripisenthous, et supporata extussientibus, lpsius oleae cinis cum axungia tumores sanat, extrantique fistutis vitta, el ipsas sanat.

XXXVI Oliva alba stomacho utiliores, ventri minua, i Praedarum habent, antequam condiantur, usum recentea, per se cibi modo devorala. Medeaturenim arenosae urina, item dentibus carnem mandendo attritis, aut convolsis. Nigra oliva stomacho inutilior, ventri faciliar, capiti et oculis non convenit Utraque ambusta priidest tiria et res s'appliquent sur le mal après avoir été mâchées, et elles empêchent la formation d'ampoules. Les colymbades (olives confites) détergent les ulcères sordides; elles ne valent rien dans les dysuries.

XXXVII. Quant au marc d'olive, nous pourrions paraître en avoir dit assez (xv, 8), nous étant guidés sur Caton; mais il faut aussi parler des usages médicaux de cette substance. Le marc d'offve est très-bon pour fortifier les gencives, cicatriser les ulcères de la bouche, raffermir les dents. On s'en sert en affusion dans les érysinèles et les ulcères serpigineux. Le marc de l'olive noire vaut mieux pour les engelures, ainsi que pour somenter les enfants; le mare de l'olive blanche s'emploie en pessaire dans de la laine; mais l'un et l'autre ont heaucoup plus de vertu quand on les fait cuire. Pour cela on les fait bouillir dans un vase de cuivre, jusqu'à consistance de miel. Ainsi préparé, le marc s'emploie, suivant les circonstances, avec du vinaigre, ou du vin vieux, ou de l'hydromel, dans le traitement de la bouche, des dents, des oreilles, des ulceres hu-2 mides, des parties génitales, des rhagades. On en fait un topique, dans du linge pour les plaies, dans de la laine pour les luxations; et il est d'une grande utilité, surtout s'il a vieilli, car alors il guérit les fistules. On s'en sert en injection dans les ulcérations du siège, des parties génitales et de la matrice. On en fait un topique pour la goutte commençante, ainsi que pour toutes les maladies des articulations. Si on le fait recuire jusqu'à consistance de miel avec l'omphacium (huile d'olives vertes), il fait tomber les dents gâtées. A vec une décoction de lupins et l'herbe chaméléon (xx11, 21), il guérit merveilleusement la gale des bêtes de somme. Des fomentations avec le marc d'olive cru sont très-utiles dans la goutte.

XXXVIII. (IV.) Les feuilles de l'olivier sauvage 1 ont les mêmes propriétés. Le spodium (cendre alcaline) que l'on-fait en brûlant les jeunes tiges arrête avec plus de force encore les fluxions ; if apaise les inflammations des yeux, il déterge les ulcères, il incarne les plaies, il réprime légèrement les chairs bourgeonnantes, il les sèche et les mene à la cicatrisation. Les autres proprietés sont les mêmes que celles de l'olivier cultivé; mais il a cela de particulier, que les feuilles, cuites dans du miel et données par cuillerées, sont bonnes dans l'hémoptysie. L'huile est plus apre et plus efficace; on s'en lave la bouche pour raffermir les dents. On fait un topique avec les feuilles, dans du vin, 2 pour les panaris, les charbons et tous les dépôts; dans du miel, pour ce qui a besoin d'être deterge. On incorpore dans les compositions ophthalmiques et la décoction des feuilles et le suc de l'olivier sauvage. On instille ce suc avec du miel dans les oreilles, même lorsqu'elles donnent du pus. Avec la fleur de l'olivier sauvage, on fait un topique pour les condylomes et les épinyetides. On l'applique avec la farine d'orge sur le ventre, dans la diarrhée; avec l'huile, sur la tête, dans la céphalalgie. Les jeunes tiges cuites et ap. pliquées avec du miel produisent le recollement de la peau détachée des os du crâne. On mange ces tiges, quand elles ont pris de la consistance, pour arrêter le cours de ventre. Rôties et pilées avec du miel, elles détergent les ulceres rongeants et font percer les charbons.

XXXIX. Quant à l'huile, nons en avons suffi-1 samment exposé la nature et la production (xv, 2). Maintenant disons les usages medicinaux des différentes sortes d'huiles. La plus utile est l'omphacium (huile d'olives vertes) (x11, 60), puis l'huile

filita. Sed nigra commanducatur, et protinus ex ure imposita, pusulas gigni probibet. Colymbades sordida hutcera purgant, inutites difficultatibus uringe. XXXVII De amurca poternums videri satis divissa-

1 XXXVII. De amurca poteramus videri satis dixisse . Catonem sequati : sed reildenda medicinae quoque est. Gingivia et oris hulceribua, dentium atabilitati efficacissime subvenit : Item ignibus sacris infusa, et his quae serpunt. Perpionibus nigræ olivæ aquarca utilior : item infantibus lovendis. Albæ vero, moherum vulvæ in lana admovelur. Multo autem omnis amurca decocta efficacior. Coquitar in cyprio vase ad crassitudinem mellis. Usus ejus cum aceto, aut vino velere, aut mulso, ut quæque causa exigat, in curatione oris, dentium, aurium, hul-2 cerum manantium, gentlelium, rhagadum. Vulneribus in finteolis imponitur, luxatis in lana : ingens hic usus, utique inveterato medicamento : tale enun fistulas sanat. Infunditur sedis, genitalium, vulva exhulcerationi. Illinitur vero podagris incipientibus: item articulariis morbis Si vero cun, omphacio recoquatur ad mellis crassitudinem, casuros dentes extrahit. Item jumentarum scabiem, cum decoclo lupmorum, et champeleone herba, mire sanat. Cruda amurca pudagras foveri utilissimum.

XXXVIII (1v.) Oleastri foliorum eadem natura, Spo- 1 dium e cauliculis vehomentius inhibet rheumatismos. Sedat et inflammationes orobirum, purgat bulcers, alienats explet, excrescentia lentter erodit, siccatque, et ad cicatricem perducit , cartera , ut in oleis. Peculiare autem , quod folia decoquuntur ex melle, et dantur coculearibus contra sanguinis exscreationes. Oleum fautum acrius, efficacinsque : et de eo os quaque colleitur ad dentium firmitatem. Imponuntur folia et paronycinis, et carbunculis, ? et contra omnem collectionem cum vino : ils vero quæ purganda sant, cum melle. Miscentur oculorum medicamentis, et decoctum foliorum, et succus oleastri. Ufiliter etiam auribus instidator cum melle, vel si pus efflust. Flore oleastri condylomata illinuntur, et epinyctides ; item com farina hordeacea venter, in cheumatismo com oleo, capitis dolores. Culem in capite ab ossibus recedentem cauliculi decocti, et cum melle impositi comprimunt Ex ofeastro maturi in cubo sumti sistent alvum. Tosti autem et com melle triti, nomas repurgant, carbunculos rum-

XXXIX. Ofei naturam causasque abunde diximus. Ad t medicinam ex ofei generibus buc pertinent, Utiliasimum verte (x11, 50). En outre, l'huile doit être aussi nouvelleque possible, excepté les cas particuliers ou l'on recherche la plus vieille, et en même temps très-fluide, de bonne odeur, et qui n'alt pas d'acrete, an rebours de l'huile à manger (11). L'amphaeium est bon pour les gencives. Il n'est non de mieux pour se conserver les dents blanches que d'en tenir de temps en temps dans la busche. Il arrête les sueurs.

I XL L'buile d'œnanthe (xrrt, 61) a les mêmes vertus que l'huile rosat. L'huile en général assouplit le corps, et lui donne de la force et de la vimeur; elle ne vaut rien a l'estomac; elle incarne les plaies; elle irrite la gorge; elle amortit tous les poisons, aurtout la céruse et le plâtre, en boisson sas l'eau miellée ou une décoction de figues sèthes; dans l'eau, l'opium, les cantharides, le buprestis, la salamandre, les chenilles du pin; bue ente et revomie, tous les venins susdits. Elle est un grand remede pour les lassitudes et les refroidissements. Bue chande a la dose de six cyathes ohte., 27), et surtout quand on y a fait bouillir de la rue, elle apaise les tranchees et chasse les vers listestinaux. Elle relache le ventre, bue a la dose d'une bemine (0 litr., 27), avec du vin et de l'eau chande, ou de la décortion d'orge filtrée. Elle entre dans les emplatres vulneraires. Elle nettoie le viage : elle dissipe la tympanite des bœufs, injectée par les naseaux, jusqu'à ce qu'ils la rejettent par croctation. L'huile vieille est plus échauffante, plus sudorifique et plus résolutive. Elle convient aux léthargiques, surtout dans le déclin de la maladie. C'est un assez bon remède pour éclaireir la vue, avec partie egale d'un miel qui n'a pas senti la fumee. On l'emploie contre les douleurs de tête : contre les ardeurs de la sièvre, avec de l'eau; et si l'huile qu'on a n'est pas vieille, on la fait houillir pour lui donner les propriétés de la vieille huile.

XLI. L'huile de ricin (xv. 7) purge, prise 1 avec une quantité egale d'eau chaude. On prétend que la vertu purgative de cette huile agit principalement sur les hypocondres. Elle est bonne pour les maladies des articulations, pour toutes les duretés, pour les affections de la roatrice et des oreilles, pour les brûlures; avec la cendre du murex, pour les inflammations du siège et pour la gale. Elle donne une bonne conleur à la peau, et fait croftre les cheveux. Aucun animal ne touche à la graine d'où on tire cette huile. On fait avec la grappe du ricin des mèches (xv, 7) qui donnent beaucoup de clarté. Quant à l'huile même, elle ne donne que peu de lumière, parce qu'elle est trop grasse. Les feuilles, dans du vinaigre, s'appliquent sur l'érysipèle. Seules et fraiches, on en fait un topique pour les mamelles et les fluxions. Bouillies dans du vin, on s'en sert dans les inflammations, avec de la polenta et du safran. Bouillies et appliquées sevies pendant trois jours sur la face, elles la nettoient.

XLII. L'huile d'amandes est laxative et émol-1 liente. Elle efface les rides, et donne plus d'éclat à la peau. Avec du miel, elle emporte les boutons du visage. Bouillie avec de l'huile rosat, du miel et des bourgeons de grenadier, elle est bonne pour les oreilles, tue les petits vers qui s'y trouvent, dissipe la dureté de l'ouie, les bruissements, les tintements, les douleurs de tête, les douleurs des yeus. Avec de la cire, elle guérit les furonctes et les coups de soleit; avec le vin, elle nettoie les ulcères humides et les dartres furfuracees. Avec le mélifot, elle fait disparaître les

est omphacium, provime viride. Præterea quam maxime occus, ma quum velustissimum quaritur, tenue, adorat im, quodque non mordeat, e diverso quam in cibos chatur. Omphacium prodest gingivis. Si contineatur in occupatur dentium custodit magis, quam allud sudores oclobest.

AL Enauthino idem est effectus, qui rosaceo Omni totem aleo in diffur corpus, vigorem et rabur accipit : stoand the contractum. Auget bulcerum incrementa : fauces cusperat, et venent omnit heliciat, præcipue psimmythat, et gapsi, in aqua mulsa, aut ficorum siccarina deocto potam : contra meconium, ex aqua : contra can-Unrilas, buprestina, salamandras, pityocampas . per se patent redditunque vemilionibus, contra omna supra ala El lassitudinum perfeictionumque refectio est. Tornuna calidum potum vyathis sex, magis pie ruta laminar mensura, com vino et calida aqua polum, aut phonor succe. Vulnerarus emplastris utile Faciem purgat. Bobas infusum per nares, donec ructent, inflationem wald. Vetus autem magis excallacit corpora, magisque tocutat surlores. Duritias magis diffundit. Lethargicle exalare, et inclinato morbo. Oculorum claritati confert aliquid, cum pari portione mellia acapni. Capitie doloribus remedium est; item aidoribus in febri cum aqua est si vetusti non sit occasio, decoquitur, ut vetustatem repræsentet

ALL Oleum o chum bibitur ad purgationes ventris cum 3 part caldre mensura. Privatim dicitur purgare pracordia. Prodest et articulorum morbis, duritis omnibus, vulvis, auribus, ambustis. Cum cinere vero muricum, sedis inflammationibus, item psorae. Colorem cutis commendat, capilinunque fertifi natura evocat. Semen es quo fit, nulla an mans attingit. Ellychina es uva fiunt, claritatis pracupoæsex oleo human obscurum propter nimiam panguitudinem. Folia igni sacio illinuntur ex acelo : per se autem recentia manimis et epiphoris. Eadem decocta in vino inflamonationibus, cum polenta et croco : per se autem triduo imposita faciem purgant.

XLII. Obsum amygdalimum purgat, mollit corpora, cu-1
tem erugat, interem rommendat, varor cum melle tollit a
facie. Prodest et auribua, cum rosaceo et melle, et mali
punici germine decontum, varmiculosque in his necat, et
gravitatem auditus discutit, aonos incertos et timolima,
ohiter captus dolores, et oculorum. Medetur furunculis,
et a aotematis cum cera. Hulcera manantia et forfures cum

condylomes. Appliquée seule sur la tête, elle provoque le sommeil.

- XLIII. Quant à l'huile de laurier, plus elle est nouvelle et verte, mieux elle vaut. Les propriétés en sont échauffantes; aussi l'emploie-t-on, chauffée dans l'écorce d'une grenade, pour la paralysie, le spasme, la coxalgie, les meurtrissures, les céphalaigies, les vieux catarrhes, les maux d'oreilles.
- 1 XLIV. Mêmes propriétés dans l'huile de myrte. Elle resserre, elle endurcit; avec de la cire et des écailles de cuivre, elle est bonne pour les gencives, pour les maux de dents, pour la dyssenterie, pour les ulcérations de la matrice, pour la vessie, pour les ulcères vieux et humides, ainsi que pour les éruptions et la brûlure. Elle guérit les meurtrissures, les dartres furfuracées, les rhagades, les condylomes, les luxations, et fait disparaître la mauvaise odeur de certaines personnes. C'est un antidote pour les cantharides, le buprestis et tous les venins corrosifs.
- XLV. L'huile de chamæmyrsine ou oxymyrsine (xv, 7) (ruscus aculeatus) a les mêmes vertus. L'huile de cyprès produit les mêmes effets que
  celle de myrte et celle de citre. L'huile de noix,
  que nous avons appelée caryinon (xv, 7), est
  bonne pour l'alopécie; instillée dans l'oreille, pour
  la dureté d'ouie; en friction sur la tête, pour la
  céphalalgie; du reste, inerte et d'un goût désagréable : en effet, s'il se trouve quelque chose de
  pourri dans la noix, toute la cuvée en est infectée. L'huile des graines du Guidium (daphne
  Gnidium) a les mêmes vertus que l'huile de ricin.
  L'huile de lentisque est très-bonne dans les compositions médicamenteuses appelées acopes (qui
  ôtent la fatigue); et elle serait aussi estimée que

l'huile rosat, sans sa vertu un peu trop styptique. On s'en sert aussi contre les sueurs excessives et les sudamina. C'est un remède souvernin pour la gale des bêtes de somme. L'huile de ben (xII, 46) nettoie les boutons, les furoncles, le lentigo, les gencives (12).

XLVI. Nous avons dit ce qu'était le cypros 1 (lawsonia inermis, L.), et comment on en retirait l'huile (x11,51). Cette huile est échauffante : elle relache les nerfs. Les feuilles s'appliquent sur l'estomac. Le suc de ces feuilles, en pessaire. caime les troubles de la matrice. Les feuilles fraiches, mâchées, sont bonnes pour les ulcères humides de la tête et pour les aphthes, ainsi que pour les abcès et les condylomes. La décoction des feuilles est utile dans les brûlures et les luxations. Pilées et appliquées avec du jus de 2 coing (13), elles rendent les cheveux blonds. La fleur appliquée avec du vinaigre sur la tête calme la céphalaigie. Brûlée dans un pot de terre crue. elle guérit les ulcères rongeants. Seule ou avec du miel, on l'emploie contre les ulcères putrides. L'odeur que la fleur exhale provoque le sommeil. L'huile appelée gleucinum (xv, 7, 4) resserre et rafraichit, de la même manière que l'huite d'œnanthe.

XI.VII. L'huile de baume est la plus précieuse 1 de toutes, comme nous l'avons dit à l'article des parfums (xII, 54). Elle est efficace contre le venin de tous les serpents; elle est très-bonne pour éclaireir la vue, elle dissipe les nuages des yeux; elle est bonne pour la dyspnée, pour tous les dépôts, toutes les duretés; elle empêche le sang de se coaguler; elle déterge les ulcères; elle est très-avantageuse pour les maux d'oreilles, les céphalalgies, les tremblements, les spasmes,

vino expurgat: condylomata cum meliloto. Per se vero capiti illitum, somnum allicit.

- ! XLIII. Oleum laurinum utilius quo recentius, quoque viridius colore. Vis ejus excalfactoria; et ideo paralyticis, apasticis, ischiadicis, sugillatis, capitis doloribus, inveteratis distillationibus, auribus, in calyce punici calfactum illinitur.
- XLIV. Similis et myrtei olei ratio: adstringit, indurat: medetur gingivis, dentium dolori, dysenteriæ, vulvæ exhulceratæ, vesicis, hulceribus vetustis vel manantiñus, cum squama æris et cera. Item eruptionibus, ambustionibus. Attrita sanat, et furfures, et rhagadas, condylomata, articulos luxatos, odorem gravem corporis. Adversatur cantharidi, bupresti, aliisque maiis medicamentis, quæ exhulcerando nocent.
- XLV. Chamæmyrsinæ, sive oxymyrsinæ eadem natura. Cupressinum oleum eoedem effectus habet, quos myrteum : item citreum. E nuce vero juglande, quod caryinum appellavinus, alopeciis ntile est, et tarditati aurium infosum; item capitis dolori illitum. Cæterum iners et gravi sapore. Enimvero si quid in nucleo putridi fuerit, totus modus deperit. Ex Guidio grano factum, eamdem vim habet, quam cicinum E lentisco factum, utilissimum

acopo est : idemque proficeret æque ut rosaceum, ni durius paulo intelligeretur. Utuntur eo et contra nimios audores, papulasque sudorum. Scabiem jumentorum efficacissime sanat. Balaninum oleum repurgat varos, furunculos, lentigines, gingivas.

XLVI. Cypros qualis esset, et quemadmodum ex ea sieret oleum docuimus. Natura ejus excalfacit, emollit nervos. Folia stomacho illinuntur: et vulva conchtate succus quoque eorum apponitur. Folia recentia commanducata, hulceribus in capite manantibus, item oris medentur, et collectionibus, condylomatis. Decoctum foliorum ambustis et luxatis prodest. Ipsa rufant capillum a tusa, adjecto struthei mali succo. Flos capitis dolores sedat cum aceto illitus. Idem combustus in cruda olla nomas sanat, et putrescentia hulcera per se, vel cum melle. Odor floris olet, qui somnum facit. Adstringit gleucinum, et refrigerat, eadem ratione qua et enanthinum.

XLVII. Balsaminum longe pretiosissimum omnium, s

XLVII. Balsaminum longe pretiosissimum omnium, ut in unguentis diximus, contra omnes serpentes efficax. Oculorum claritati plurimum confert, caliginem discutit. Item dyspacas, collectiones omnes duritiasque lenit. Sanguinem densari prohibet, hutera purgat: auribus, capitis doloribus, tremulis, spasticis, roptis perquam utife.

irs ruptures. Prise dans du lait, elle est l'antidoir de l'aconit. Employée en liniment dans le frison de la tievre, elle en diminue la violence; rependant il faut en user avec moderation, parce que le cchauffe beaucoup, et qu'elle augmente le mal si on passe la mesure.

NLVIII. Nous avons deja parle du malobathum et de ses especes (x11, 59). Il est diuréique. Exprime dans du vin, on s'en sert en topique dus les fluxions des yeux. On l'applique sur le front de ceux qu'on veut faire dormir, et il agit accore plus efficacement si on en frotte les names, ou si on l'administre dans de l'eau. La feuille tenue sous la langue embaume la bouche d l'haleme, ainsi que les vêtements entre lesquels on l'interpose.

ALIX. L'huile de jusqu'ame est émolliente, pais contraire aux nerfs; en boisson, elle trouble le cerveau. L'huile de lupiu est emolliente, et produit à peu pres les memes effets que l'huile resat. Quant a l'huile du narcisse, nous en avons parle avec la fleur de cette plante (xx1, 75). L'huite de raifort guérit le phthiriasis contracté a la suite d'une longue maladie, et efface les rugosités du visage. L'huite de sesame guerit les douleurs d'orelles, les ulceres serpigineux, les ulcères dits malins. L'huile de lis, que nous avons appelée aussi huite de Phaselis et huile de Syrie (111, 11), est tres bonne pour les reins, pour provoquer les sueurs, pour amollir la matrice et pour murir a l'interieur. Quant à l'huile selgitique, nous avons dit qu'elle était bonne pour les nerfs (xv. 7). Il en est de même de l'huile herbacee (faite de certaines herbes) que les gens d'Igunam vendent sur la voie Flaminienne.

L. L'élæomeli, qui, avous-nous dit (xv, 7), decoule des oliviers dans la Syrie, a un goût

mielleux et un peu nauséabond. Il relâche le ventre, il évacue surtout la bile, à le dose de deux cyathes (0 litr., 09) dans une hemine d'eau. Ceux qui en out bu tombent dans la torpeur, et il faut les éveiller fréquemment. Les buveurs qui vont faire assaut commencent par en avaler un verre (14). Quant à l'huile de poix (xv, 7), ou l'emploie communément pour la toux (15), et pour la gale des quadrupèdes.

Li. Apres la vigne et l'olivier, le premier rang 1 appartient au palmier. Les dattes fraiches enivrent et causent de la céphalalgie; elles sont moins nuisibles étant seches. Elles ne sont pas aussi bonnes à l'estomac qu'on le croit ; elles exasperent la toux; elles sont nourrissantes. Les anciens en donnaient la décoction, en guise d'hydromel, aux malades, pour rétablir les forces et apaiser la soif, et employaient à cet effet les dattes de la Thébaide de préférence. Les hémoptoïques se trouvent très-bien d'en manger. On en fait, avec le coing, la cire et le safran, un topique pour l'estomac, la vessie, le ventre et les intestins. Elles sont bonnes pour les meurtrissures. Les noyaux de dattes, brûlés dans un vase de terre neuf, donneut une cendre qui, lavée, tient lieu de spodium et s'incorpore dans les collyres, ou, avec addition de nard, dans les pommades pour les paupieres,

LH. (v.) Quant au palmier qui porte le myro-t balan (x11, 47), l'espece la plus estimée croît en Égypte; ses dattes, à la différence des autres, n'ont pas de noyau. Avec du vin astringent, elles arrêtent (16) la diarrice et les pertes. Elles favorisent la réunion des plaies.

LIII. Le palmier élate (x11, 62) ou spathe four-t nit à la medecine ses bourgeons, ses feuilles et son écorce. On applique les feuilles sur les hypo-

Adversatur aconito ex facte potum. Febres cum horrore rementes permetis leviores facil. Utendum tamen modico, quoniam adurit, augelque vitia non servato tempe-

ALVIII Malobathri quoque naturam et genera exposormus. Urmam ciet. Oculorum epiphocis vino expressum ablissame imponitur i item frontibus, dormire volentibus. Seaturs, si et nares illinantur, aut si ex aqua bibatur, triset lahitus susvitatem commendat lingue subditum folam, sicut et vestium odorem interpositum.

TLIX. Ilyoscyaminum emoliendo utile est, nervis untile Potum quidem cerebr, motus facit. Therminum e apuns emolit, proximum resseco effectum habens Nar-assmurdictumest cum suo flore. Raphaninum philiriases inga valetudine contractas tollit, scabritusque cutis in tree emendat. Secammum aurum dobures sanat, et hubera quie serpunt, et quie caccelhe vocant Linnon, quod a l'hasembour et Symun vocasumus, renibus utilissimum et autoritation et substitution, quod in landarque untus Selgiticum nervis utile esse diximus, autoritation quoque, quod Iguvini cura Flammam tam realizat.

L. Elæomeli, quod in Syria ex ipsis oleis monare dixi-1 mus, sapore melleo, non sine nauses, alvum solvit: bilem practipue detraliit, duobus cyathus in ficunta aquadatis: qui bibere, torpescunt, excitanturque crebro. Potores certaluri prasumunt ex co cyathum mum. Pissino oleo usus ad tusamet ad quadrupedum stabiem est.

Li. A vitibus oleisque proxima nobilitas palmis : ine-firiant recentes : capitis dolarem afferunt minus, sicræ: occ, quantum videtur, otiles stomacho : tussim exasperant, corpus alunt. Succom decoctarum antiqui pro hydromelite dabant agris ad vires recreondas, situm ædandam, in quo usu præferebant Thebaicas Sanguinem quoqua exscreantibus utács, in cibo mayune. Illinuntur caryotæ stomacho, vesica, ventri, intestinis, cum cotoneis et cera, et croco. Sugillata emendant. Nuclei palmacum cremăti in fictali novo, cincre lulo spudii vicem efficiunt, miscerturque collyr, is, et calliblephara faciunt addito nardo

LIF. (v.) Palma qua: fert inyrobatamim, probatasims i in Ægypto, ossa non habet reliquarum modo in halants. Alvum et meuses sistit in vino austero, et vulnera conclutural.

1311 Palma male sive spatier, nedicina confert ger- 1

120 PLINE.

condres, l'estomac, le foie, les ulcères serpigineux de cicatrisation difficile. L'écorce encore tendre, avec de la résine et de la cire, guérit la gale en vingt jours. On la fait bouiilir pour les maiadies des testicules. En fumigation, elle noircit les cheveux et fait sortir les fœtus. On la fait prendre en boisson dans les affections des reins, de la vessie et des hypocondres; elle ne vaut rien pour la tête et les nerfs. La décoction de cette écorce arrête les flux utérins et la diarrhée. La cendre se prend en boisson, dans du vin blanc, pour les tranchées; elle est souveraine dans les affections de matrice.

LIV. (v1.) Viennent maintenant les propriétés médicales des différentes espèces de pommiers. Les différentes pommes du printemps, qui ont le goût acerbe, sont contraires à l'estomac; elles troublent le ventre et la vessie; elles nuisent aux nerfs; cuites, elles valent mieux. Les coings sont plus agréables quand ils sont cuits : cependant, crus, pourvu qu'ils soient mûrs, ils sont avantageux dans l'hémoptysie, la dyssenterie, le choléra, le flux céliaque; ils n'ont plus la même utilité quand ils sont cuits, parce qu'afors ils perdent la vertu astringente qui leur appartient; on les applique encore sur la poitrine dans les ardeurs de la fièvre ; et cependant on les fait cuire dans l'eau de pluie pour les affections 2 enumérées plus haut. Cuits ou crus, on les applique en forme de cérat dans les douleurs d'estomac. Le duvet qui les couvre guérit les anthrax. Cuits dans du vin et appliqués avec de la cire, les coings rendent les cheveux aux têtes chauves. Ceux que l'on confit crus dans du miel sont laxatifs; ils ajoutent beaucoup à la suavité du miel. et le rendent meilleur à l'estomac. Quant à ceux que l'on confit cuits dans du miel, quelques uns

et le rendent meisleur à l'estomac. Quant à ceux que l'on consit cuits dans du miel, quelques uns mina, solia, corticem. Polia imponuntur precordiis, stomacho, jocineri, hulceribus que serpunt, cicatrici repuguantia. Psoras cortex ejus tener cum resina et cera sanat diebus xx. Decoquitur et ad testium vitia. Capillum denigrat sussitu, partus extrahit. Datur bibendus renum vitiis, et vesicae, et precordiorum: et capiti, et nervis inimicus. Vulvar ac ventris fluxiones sistit decoctum ejus. Item cinis ad tormina potus in vino albo, in vulvarum vitiis effica-

- 1 LIV. (vi.) Proximæ varietates generum medicinarumque, quæ mala habent. Ex his verna acerba, stomacho inutilia sunt : alvum, vesicam circumagunt, nervos lædunt: coct meliora. Cotonea cocta suaviora: cruda tamen, dumtaxat matura, prosunt sanguinem exscreantibus ac dysentericis, cholericis, cœliacis. Non idem prosunt decocta, quoniam amittunt constringentem illam vim succi. Imponuntur et pectori in febris ardoribus: et tamen decoquantur in aqua cælesti ad eadem quæ supra scripta sunt. 2 Ad stomachi autem dolores cruda decoctave cerati modo
- and stomachi autem dolores cruda decoctave cerati modo imponuntur. Lanugo eorum carbunculos sanat. Cocta in vino, et illita cum cera, alopeciis capillum reddunt. Quæ ex his cruda in melle condiuntur, alvum movent. Mellis autem suavitati multum adjiciunt, stomachoque utilius id

les font piler avec des feuilles de roses bouillies, et les donnent pour aliment dans les maladies de l'estomac. Le suc des coings crus est bon pour 3 la rate, pour l'orthopnée, pour l'hydropisie alnsi que pour les affections des mamelles, pour les condylomes et les varices. Les fleurs fraiches on séchées s'emploient dans les ophthalmies, les hémoptysies et les pertes. En les pilant avec du vin doux, on en fait un suc adoucissant, qui est avantageux dans le flux céliaque et dans les affections du foie. Avec la décoction de ces fleurs on fait des fomentations dans les chutes de la matrice et du rectum. On tire des coings une huile que nous avons appelée mélinum (x111, 2,6): pour cela il faut qu'ils ne soient pas venus dans des lieux humides, ce qui fait qu'on estime le plus ceux de la Sicile. Le coing struthie, quoique très-voisin des précédents, est moins bon. On trace sur le sol, autour de la racine de ce colgnassier, un cercle avec la main gauche, et on l'arrache en la nommant, et en disant pour qui on l'arrache : portée en amulette, elle guérit les écrouelles.

LV. Les pommes nommées méllmela (xv, 15,2) 1 et les autres pommes douces relâchent l'estomac et le ventre; elles causent de la soif et de la chaleur, mais elles ne nuisent pas aux nerfs. Les pommes rondes arrêtent la diarrhée et les vomissements; elles sont diurétiques. Les pommes sanvages ressemblent aux pommes accrbes du printemps; elles resserrent le ventre. Pour cet usage on les emploie avant maturité.

LVI. Le citron, pulpe ou graine, se prend en 1 boisson dans du vin contre les poisons. La décoction ou le suc exprimé, en collutoire, rend l'halèine douce. On en fait manger la graine aux femmes grosses atteintes de pica. Le citron est

faciunt. Que vero in melle condiuntur cocta, quidam ad stomachi vitia, trita cum roses foliis decoctis dant pro cibo Succus crudorum lienibus, orthopnoicis, hydropicis 3 prodest. Item mammis, condylomatis, varicibus. Flos et viridis, et siccus inflammationibus oculorum, exscreationibus sanguinis, mensibus mulierum. Fit et succus ex his mitis, cum vino dulci tusis, utilis et creliacis, et jocineri. Decocto quoque corum foventur, si procidant vulvas et interanea. Fit et oleum ex his, quod melinum vocavimus, quoties non fuerint in humidis nata: ideo utilissima, quam ex Sicilia veniunt. Minus utilia struthia, quamvis cognata. Radix corum circumscripta terra manu sinistra capitur, ita ut qui id faciet, dicat que capiat, et cujus causa: sic adallugata, strumis medetur.

LV. Melimela et reliqua dulcia, stomachum et ven-1 trem solvunt, siticulosa, astuosa, sed nervos non lædunt. Orbiculata sistunt alvum, et vomitiones, urinas cient. Silvestria mala similia sunt vernis acerbis, alvumque sistunt. Sane in hunc usum immatura opus sunt.

LVI. Citrea contra venenum in vino bibuntur, vel lipsa, vel semen. Faciunt oris suavitatem, decocto eorum colluti, aut succo expresso. Horum semen edendum præcipiunt in malacia prægnantibus: ipsa vero contra iafir-

len dans les faiblesses d'estomac; mais on ne

LVII. Il est inutile de reparler des neuf espères de grenades (x111, 84). Les grenades douces, auxquelles nous avons donné le nom d'apyrioa (sans pepins), passent pour mauvaises à l'estomac. Elles produisent des flatuosités, et attaquent les dents et les geneives. Celles dont le goût approche la plus de ces dernières, et que nous avons appelces vineuses (xttt, 34), ont de petits pepins et passent pour un peu meilleures. Elles resserrent le ventre et l'estomac, pourvu qu'on n'en prenne qu'en petite quantité et sans se rassasier; mais dans la flevre, à laquelle ne conviennent pi la puipe des grains ni le jus, il ne faut pas donper de ces grenades; et, à vrai dire, il n'en faut donner d'aucune espece. On doit pareillement s'en defier dans les vomissements et les évacuations bilieuses. Dans ce fruit la nature nous a donné du raisin, et je ne dirai pas du moût, mais du vin tout fait; et elle a renfermé ce raisin et ce vin dans une enveloppe coriace. L'enveloppe des grenades acerbes est très-employée. On s'en sert pour le tannage des cuirs (xitt, 34); c'est pour cela qu'on l'appelle malicorium. Les mêdecans 17) assurent qu'elle est diuretique, et que bouillie avec de la noix de galle dans du vinaigre elle raffermit les dents mobiles. Cette écorce est bonne dans le pica des femmes enceintes, parce que lorsqu'elles en machent cela ranime fenfant. On coupe par quartiers une grenade, et m la laisse tremper dans de l'éau de pluie pendant trois jours environ; on fast boire cette infuson froide dans le flux céliaque et l'hémoptysie. LVIII. Avec les grenades acerbes on fait une composition appelée stomatice, très bonne pour les affections de la bouche, des narines, des oreilles, pour l'obscurcissement de la vue, nour les pterygions, pour les maladies des parties génitales, pour les ulcères rongeants, pour les fongosités des plaies, contre le venin du lièvre marin (18). Elle se fait ainsi : Après avoir dépouillé la grenade de son écorce, on pile les grains et on fait cuire le jus jusqu'à réduction du tiers, avec safran, alun de roche, myrrhe, miel attique, de chaque, demi-livre. D'autres la font de la 2 maniere suivante : On pile plusieurs grenades algres, on en fait cuire le jus dans une chaudière neuve, jusqu'à consistance de miel. On l'emploje pour les affections des parties génitales et du siège, et pour tout ce que le lycium (x11, 15; xxIV, 77) guérit, écoulements purulents par l'oreille, fluxions commençantes des yeax, taches rouges. Une branche de grenadier tenue à la main met en suite les serpents. L'ecorce d'une grenade bouillie dans du vin, en topique, guérit les engelures. Une grenade pilée dans trois hémines (o litr., 81) de vin, qu'on fait bouillir jusqu'à réduction des deux tiers, délivre des tranchées et des vers intestinaux. Une grenade mise dans un vase neuf et bien luté, brûlée dans un four, puis pulvérisée et bue dans du vin, arrête le cours de ventre et dissipe les tranchées.

Lix. Les Grecs donnent le nom de cytinus aux I premiers bourgeons du grenadier qui annoncent la fleur. Ils jonissent d'une propriété singulière, dont on a fait plus d'une fois l'épreuve : si après avoir ôté tout lien, défait sa ceinture, dénoué sa chaussure et même retiré son anneau, on cueille un cytinus avec deux doigts de la main gauche, le pouce et l'annulaire; si ou s'en frotte légèrement les yeux, et enfin si ou le jette dans la bouche et qu'on l'avale sans qu'il touche les dents, on n'éprouvers de l'année aucune maladie des yeux. Ces

untatem stomachi, sed nonnisi ex aceto facile manduntur. I LVII. Punici mali novem genera nune iterare superrevuer. Ex his dulcia, quae apyrina alio nonune appelir mas, stomacho inutilia habentur, inflationes pariunt, tele- guigivasque ladunt. Quae vero ab his sapore proxima resea dixunus, parvum nucleum habentia, utiliora paulo atelliguntur Alrum sistunt, et stomachum, dumtavat poura, cutraque satietatem. Sed hace minime danda · quanmam ornanto nulla, in febri, nec carne acinorum utili, ex Aucco. Caventur avine vomitionibus, ac bilem reji-2 centibus. Usam in his, ac ne mustum quidem, sed protinus vinum aperint natura; utrumque asperiore cortice. He ex acerbis in magno usu. Vulgus coma maxime perfiore illo povit : ob id malicurium appellant. Medici uriam cieri codem monstrant; mixtaque galla in aceto decoctum, mobiles dentes stabilire. Expetitur gravidarum malicae, quontam gustatu moveat infantem. Dividitur mainin, carlestique aqua madescit terma fere diebus. Hæc intuine frigida cerbacis, et sangumem exscreantibus.

LVBI Fa acerbo il medicamentum, quod stomatice sucalur, utilissimum oris vidis, narium, arrium, orial etim caligini : pterguts, genitalibus, et his quas nomas vocant, et quæ in hulceribus excrescunt; contra leporem marinum; hoc modo: acinis detracto contice tusts,
succoque devocto ad tertias, cum croci, et aluminis scissi,
myrrhæ, mellis Atuci seiliris. Alii et hoc modo facinat: 2
punica acida multa tunduntur: succus in cacabo novo
coquitur mellis crassitudine, ad virilitatis et sedis vitia,
et omnia quæ lycio curantur, aures purulentas, epiphoras
incipientes, rubras maculas. In manibus rami punicorum
serpentes fugant, Cortice punici ex vino decocti et impositi, permones sanantur. Contosum malum ex tribus
heminis vini, decoctum ad heminam, tormina et tænias
pellit. Punicum in olla nova, cooperculo inlito, in furno
exustum, et contritum, potumque in vino, sistit alvum,
discutit tormina.

LIX. Primus porai lujus partus florere incipientis, a cytmus vocatur Græcis, miræ observationus multorum experimento Si quis unum ex bis, solutus vinculo omni cinctus et calceatus, atque etiam annuli, decerpacrit duobus digitis, pollice et quarto sinistem manus, atque ita lustratis levi tactu oculus, mox in os addition devoraverit, ne dente contingat, affirmatur millam oculorum undecultitatem passurus eo anno. Iidem cytini siccali trit que,

22 PLINE.

mêmes cytinus séchés et pulvérisés répriment les fongosités; ils sont bons pour les gencives et les dents; ou si les dents sont mobiles, la décoction de cytinus les raffermit. Les corpuscules que les cytinus renferment, pilés, s'appliquent sur les ulcères scrpigineux ou putrides. On les emploie aussi contre l'inflammation des yeux et des intestins, et en général dans tous les cas où l'on se sert de l'écorce de grenadier; ils sont excellents contre la piqûre des scorpions.

- LX. On ne saurait trop admirer les soins diligents des anciens, qui, ayant tout recherché, ont tout essayé. Du sein du cytinus, avant que la grenade paraisse, naissent de petites fleurs qui, avonsnous dit (x111, 34,), se nomment balaustes. Ces fleurs n'ont pas non plus échappé à leurs expérimentations; et ils ont trouvé que c'était un remède contre les piqures du scorpion. En boisson, elles arrêtent les pertes. Elles guérissent les aphthes, les amygdalites, l'inflammation de la luette, l'hémoptysie, les dérangements de ventre et d'estomac, les parties génitales et les ulcères humi-2 des, en quelque partie qu'ils soient. Les anciens les ont même fait sécher pour les expérimenter en cet état; et ils ont reconnu que pulvérisées elles rappelaient de la mort les dyssentériques et arrêtaient les flux de ventre. Ils n'ont pas même dédaigné d'essayer les pepins de la grenade : ces pepins, grillés et pulvérisés, sont bons à l'estomac; on en saupoudre les aliments ou les boissons. Pour arrêter le flux de ventre on les prend dans l'eau de plule. La décoction de la racine tue le tenia, à la dose d'un victoriat (1 gr., 62). Cuite dans l'eau jusqu'à consistance de bouillie, elle rend les mêmes services que le lycium (xxiv, 77).
- 1 LXI. Il y a un arbrisseau qu'on nomme grena-

carnes excrescentes cohibent : gingivis et dentibus medentur : vel si mobiles sint, decocto succo. Ipsa corpuscula trita, hulceribus quæ serpunt putrescuntve, illinuntur. Item oculorum inflammationi intestinorumque : et fere ad omnia, quæ cortices malorum. Adversantur scorpionibus.

LX. Non est satis mirari curam diligentiamque priscorum, qui omnia scrutati, nihil intentatum reliquere. In hoc ipso cytino flosculi sunt, antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpentes, quos balaustium vocari diximus. Hos quoque ergo experti invenerunt scorpionibus adversari. Sistuat potu menses feminarum : sanant oris hulcera, et tonsillas, uvam, sanguinis execreationes, ventris et stomachi solutiones, genitalia, hulcera quacumque 2 in parte manantia. Siccavere etiam, ut aic quoque experirentur, inveneruntque tusorum farina dysentericos a morte revocari, alvum sisti. Quin et nucleos insos acinorum experiri non piguit. Tosti tusique stomachum juvant, cibo aut potioni inspersi. Bihuntur ex aqua cælesti ad sistendam alvum. Radix decocta succum emittit, qui tænias necat, victoriati pondere. Eadem discocta in aqua, quas lycium, præstat utilitates.

dier sauvage, à cause de sa ressemblance avec le grenadier. La racine a l'écorce rouge. A la do-e d'un denier (3 gr., 85), prise en boisson dans du vin, elle endort. La graine prise en boisson guérit l'anasarque. La fumée de l'écorce de grenade chasse les cousins.

LXII. (vii.) Toutes les poires, en aliment, sont 1 pesantes même pour les personnes bien portantes : on les défend, comme le vin, aux malades; mais cuites elles sont merveilleusement saiutaires et agréables, surtout celles de Crustuminum. Toutes les poires cuites avec du miel sont bonnes à l'estomac. On en fait des cataplasmes résolutifs. On se sert de leur décoction pour résoudre les duretés. Les poires mêmes sont efficaces contre les bolets et les champignons; elles les précipitent, tant par leur poids que par la vertu neutralisante de leur suc. La poire sauvage mûrit très-tardivement. Coupée par quartiers et séchée à l'air, on l'emploie pour arrêter le flux de ventre, effet que la décoction produit aussi: pour le même usage on fait cuire les feuilles avec le fruit. La cendre du poirier est efficace contre les champignons. Une charge, même petite, de pommes ou de poires est un fardeau singulièrement fatigant pour les bêtes de somme (xxiv, 1): le remède est, dit-on, de leur en faire manger ou seulement de leur en montrer quelques-unes avant de les charger.

LXIII. Le suc laiteux du figuier a les pro-1 priétés du vinaigre. Il coagule le lait comme la présure. On le recueille avant la maturité du fruit, on le sèche à l'ombre, et on s'en sert, soit en topique avec un jaune d'œuf, soit en bolsson avec l'amidon, comme maturatif et comme emménagogue. On l'applique sur les pieds goutteux avec de la farine de fenugrec et du vinaigre. Il

LXI. Est et silvestre punicum, a similitudine appella-1 tum. Ejus radices rubro cortice deparii pondere ex vino potae somnos faciunt. Semine poto, aqua quæ subierit cutem, siccatur. Mali punici corticis fumo culices fagantar.

LXII. (vii.) Pirorum omnium cibus etiam valentibus i onerosus, ægris quoque vini modo negatur. Decocta cadem mire salubria et grata, præcipue Crustumina. Quacumque vero cum meile decocta, stomachum adjuvant. Flunt cataplasmata e piris, ad discutieuda corporum vitia; et decocto eorum ad duritias utuntur. Ipsa adversautur boletis atque fungis, pelluntque pondere et pugnante succo. Pirum silvestre tardissime maturescit. Conciditur, suspensumque siccatur ad sistendam alvum: quod et decoctum ejus potu præstat. Decoquuntur et folia cum pouno ad eosdem usus. Pirorum ligni cinis contra fungos efficacius proficit. Mala piraque portatu jumentis mire gravia sunt vel pauca. Remedio aiunt esse, si prius edeuda dentur aliqua, aut utique ostendautur.

LXIII. Fici succus lacteus, aceti naturam habet. Ita-1 que coaguli modo lac contrahit. Excipitur ante maturitatem pomi, et in umbra siccatur, ad aperienda huberra,
cienda menstrua appositu cum luleo ovi, aut potu cum

fait tomber les poils, il guerit les boutons des paupieres, les lichens et la gale. Il relache le ventre. Il guerit les piqures des frelons, des guèpes et autres insectes, et en particulier des scorpions. Avec de la graisse, il fait tomber les verrues. Avec les feuilles et les figues encore vertes on fait un topique pour les écrouelles, et dans tous les cas ou il faut ramollir ou resoudre. Les feuilles employees seules produisent le même effet, Un les emploie encore à d'autres usages, par exemple, en frictions dans les lichens, les alopécies, et tout ce qu'il est besoin d'excorier. Les jeunes pousses s'appliquent sur la peau, contre la morsure des chiens. Avec du miel, on en fait un topique pour les ulcères appelés ceria (favus); ovec les femiles du pavot sauvage, elles font sortir les esquilles; avec les feuilles pilees dans du vipaigre, elles guerissent la morsure des chiens ennaces. Les jeunes pousses blanches du figuier noir semploient avec la cire en topique pour les furoncles et la morsure des musaraignes. La cendre des feuilles de ce figuier s'emploie dans les leangrenes, et pour consumer les fongosités. Les figues mures sont diuretiques, laxatives; elles provoquent la sueur et font venir des papules; aussi sont-elles mauvaises en automne, parce que les sueurs qu'elles excitent sont alors suivies de refroidissement. Elles font mal à l'estomac, mais pendant peu de temps. On prétend qu'elles gâtent la voix. Les figues qui murissent les dernieres sont plus salubres que les premières; mas il faut toujours se defler de celles qui out muri à l'aide de quelque preparation (XVI, 51). Ce fruit augmente la force des jeunes gens, amelore la saute des vicillards, et fait qu'ils sont woms rides. Il etanche la soif; il tempere la chaleur; aussi ne faut-il pas le refuser dans les fiè-

vres où la fibre est resserrée, et qu'on appelle stegnes (resserrées). Les ligues sèches sont nuisibles 1 a l'estomac, mais merveilleusement avantageuses à la gorge et au gosier. Elles sont échauffantes, causent de la soif, relachent le ventre, et nuisent dans les fluxions des intestins et de l'estomac. Elles sont toujours utiles pour la vessie, la dyspnée, l'asthme, les maladies du fore, des reins et de la rate. Elles sont nourrissantes et fortifiautes; aussi jadis les athlètes en usaient comme aliment : c'est le gymnaste Pythagore qui le premier les mit à l'usage de la viande. Les figues seches sont très-avantageuses 5 dans les convalescences après une longue maladie, dans l'epilepsie, dans l'hydropisie. On en fait des topiques pour tout ce qui a besoin de murir ou de se résoudre; elles sont plus efficaces mélangées de chaux ou de nitre. Cuites avec de l'hysope, elles nettoient la poltrine, évacuent la pituite et guérissent les vieilles toux. Cuites avec du vin, on les emploie pour les affections du siege et les tumeurs maxillaires. Bouillies, on les applique sur les furoncles, sur les panus, sur les parotides. Des fomentations avec leur decoction sont utiles aux femmes. Bouillies avec 6 le fenugrec, on s'en sert dans la pleuresie et la peripueumonie. Cuites avec de la rue, elles soulagent les tranchées. On s'en sert pour les ulcères des jambes, avec de la fleur de cuivro; dans les pterygions, avec de la grenade; dans les brûlures et les engelures, avec de la cire; dans les hydropisies, cuites dans du vin, avec de l'absinthe, de la farine d'orge et du nitre. En aliment, elles resserrent le ventre. Pilees avec du sel, on en fait un topique pour les piqures des scorpions. Cuites dans du vin et appliquées sur les anthrax, elles les font percer. Dans les car-

maio. Podagris illimitor cum farina Greci feni et aceto. Pilos qui que detrahit, palpebrarumque scablem emendat. tem tichenas et psoras. Alvum solvit. Lactis ficului natura adversatur crabionum, vesparumque, et sumitum veneas, privatin scorpionum Idem cum axungia verrucas stalit Folia, et que non maturnere fici, strumis illiaintar, oranibusque quie emollienda sint, discutiendave prestant hoc et per se folm. Et aln usus eorum, tamquam as tricando lichene, et aloperus, et quarcumque exhuiceran opus sit Et adversus canis morsus ramorum teneri cauliculi cuti imponuntur. Ildem cum melle liulceribus, que cena vocantur, illimontur. Extrahunt infracta ossa cum papareris artresters foliis Canum rabiosorum morsus con trito ex aceto restringunt. E nigra beu candidi cauliculi Brountur furunculis, muris aranei morsibus cum cera. Coas earum e folis, gangrænis, consumen lisque quie ex-3 crescunt Fici mature urmam cient, alvum solvunt, sudorem movent, papulasque. Ob id autumno insalubres, quismam sudantia linjus cibi opera corpora perfrigescunt. Ner stomacho utiles, sed ad breve tempirs; et voci contrarie intelliguntur. Novissima: salubriores, quam primio : medicate vero numquam Juvenum vires augent sembus

meliorem valetudinem faciunt, minusque rugarum. Sitim sedant : calorem refrigerant. Ob id non negaudæ in febribus constrictis, quas stegnas vocant. Siccæ fici stomachum 4 la-dont : gutturi el faucibus magnifice utiles. Natura his excallacienth : sitim adferunt : alvum molliunt, rheumatismis ejua, et stomacho contrama. Vestca semper utiles, ot anhelatoribus, ac suspiriosis. Item jocinerum, renum, heuum vitiis. Corpus et vires adjuvant : ob id ante athletæ hoc ciho pascebantur : Pythagoras exercitator, primus ad carnes cos transtulit. Recolligenti se a longa valetudine 5 utilissimæ; tlem comitabbus, et hydropicis, ommbusque, quae maturanda aut discutienda aunt, imponuntur : elficacius calce aut nitro admixto. Coctae cum hyssopo pectus purgant, pituitam, tussim veterem. Cum vino autem ad sedem et tumores maxillarum. Ad furunculos, panos, parotidas decoctic illimintur. Utile et decocto carum forere femmos. Decoclæ quoque eardem cum feno Græco utiles 6 sunt pleuriticis et peripneumonicis. Cum ruta cocla torminibus prosunt : tibiarum bulceribus cum æris flore : pterigus cum punico malo : ambustis, pernionibus cum cera i hydropicis coctie in vino, cum absinthio et farma hordences, mitro addito. Manducate, alvum sistunt. ScorPLINE.

cinomes, pourvu qu'ils ne soient pas ulcérés, appliquer des figues très-grasses est un remède presque souverain : de même pour les ulcères 7 phagédéniques. Quant à la cendre du figuler, il n'en est pas de plus âcre. Elle déterge, elle agglutine, elle remplit, elle resserre. Prise en breuvage, elle résout le sang coagulé. On la donne dans un cyathe d'eau et un d'huile pour les coups, les chutes, les convulsions et les ruptures. On la prescrit dans le tétanos et le spasme. On la donne en boisson ou en lavement dans l'affection céliaque et la dyssenterie. En liniment avec de l'huile, elle échausse; pétrie avec de la cire et de l'huile rosat, elle guérit les brûlures, en ne laissant qu'une cicatrice très-légère. En liniment avec l'huile, elle est bonne pour les myopes. On l'emploie comme 8 dentifrice contre les maladies des dents. On dit que si un malade attire à soi une branche de figuier, en arrache un nœud avec les dents sans être vu de personne, et le porte dans un sachet suspendu au cou par un fil, cela le guérira des écrouelles et des parotides. L'écorce pilée avec de l'huite guérit les ulcères du ventre. Les sigues encore vertes, appliquées crues avec du nitre et de la farine, enlèvent les verrues et les poireaux. La cendre des rejetons qui partent de la racine tient lieu de spodium (cendre alcaline). Brûlée une seconde fois, et mise en trochisque avec de la céruse, elle guérit les ulcérations et les granulations des veux.

LXIV. Le figuier sauvage a encore plus d'efficacité que le figuier cultivé. Il a moins de suc laiteux : un scion mis dans du lait le caille. Le suc laiteux recueilli et durci c'onne bon goût aux viandes : on les en frotte après l'avoir délayé dans du vinaigre. On l'incorpore dans les médicaments ulcératifs. Il relache le ventre. Avec l'amidon, il ouvre les voies utérines. Le figuier sauvage en hoisson avec un jaune d'œuf est emménagogue: avec la farine de fenugrec, on en fait des topiques pour la goutte. On l'emploie pour la 2 lèpre, la gale, le lichen, le lentigo, les blessures faites par les animaux venimeux, et les morsures des chiens. Le suc laiteux apaise les douleurs des dents, appliqué avec de la laine ou introduit dans la cavité des dents cariées. Les jeunes pousses et les feuilles, mêlées avec la farine d'ers, sont bonnes contre le venin de certains animaux marins; on y ajoute aussi du vin-Ouand on fait cuire du bœuf, on économise beaucoup de bois en mettant de ces tiges dans la marmite. Les figues encore vertes, en topique, amollissent et résolvent les écrouelles et toute espèce de dépôts; les feuilles (19) ont aussi, jusqu'à un certain point, la même propriété, du moins les plus tendres. Ces figues guérissent avec du vinaigre les ulcères humides, les épinyctides et les dartres furfuracées; avec du miel et les feuilles, les ui-3 cères appelés ceria (favus) et les morsures des chiens; fraiches, avec du vin, les ulcères phagédéniques. Avec les feuilles du pavot, elles font sortir les esquilles. Les figues sauvages vertes, en fumigation, dissipent les gonflements; en breuvage, elles combattent les mauvais effets du sang de taureau, de la céruse, et du lait coagulé dans l'estomac. Bouillies dans l'eau et en cataplasme, elles guérissent les parotides. Les plus petits de ces fruits ou les jeunes pousses, dans du vin, sont efficaces contre la pique des scorpions. On instille aussi le lait dans la plaie, et on applique les feuilles dessus. Même recette pour la morsure de la musaraigne. La cendre des jeunes pousses guérit le relachement de la luette ; la cendre de

pionum ictibus cum sale tritæ illinuntur. Carbunculos extrahunt in vino coctas et impositas. Carcinomati, si sine hulcere est, quam pinguissimam ticum imponi, pæne sin-7 gulare remedium est : item phagedænæ. Cinis non ex alia arbore acrior : purgat, conglutinat, replet, adstringit Bibitur et ad discutiendum sanguinem concretum. Item percussis, præcipitatis, convulsis, ruptis, cyathis singulis aquæ et olei. Datur tetanicis et spasticis : item potus vel infusus cœliacis, et dysentericis. Et si quis eo cum oleo perungatur, excalfacit. Idem cum cera et rosaceo subactus, ambustis cicatricem tenvissimanı obducit. Lusciosos ex 8 oleo illitus emendat, dentiumque vitia crebro fricatu. Produnt etiam, si quis inclinata arbore, supino ore aliquem nodum ejus morsu abstulerit, nullo vidente, atque cum aluta illigatum licio e collo suspenderit, strumas et parotidas discuti. Cortex tritus cum oleo, ventris hulcera sanat. Crudæ grossi verrucas et thymos, nitro farinaque additis tollunt. Spodii vicem exhibet fruticum a radice exeuntium cinis. Bis tostus adjecto psimmythio digeritur in pastillos, ad hulcera oculorum et scabritiam.

f LXIV. Caprificus etiamnum multo efficacior fico. Lactis minus habet : surculo quoque ejus lac coagulatur in caseum. Exceptum id coactumque in duritiam, snavitatem carnibus aflert; fricatur diluto ex aceto. Miscetur exhulceratoriis medicamentis. Alvum solvit : vulvam cum amylo aperit. Pota menses ciet cum luteo ovi. Podagris cum farina Græci feni illinitur. Lepras, psoras, lichenas, lenti-1 gines expurgat : item venenatorum ictus, et canis morsas. Dentium quoque dolori hic succus appositus in lana prodest, aut in cava corum additus. Cauliculi et folia, admixte ervo, contra marinorum venena prosunt : adjicitur et vinum. Bubulas carnes additi caules magno ligni compendio percoquunt. Grossi illitæ, strumas, et omnem collectionem emolliunt, et discutiunt. Aliquatenus et folia, quæ mollissima sunt ex his. Cum aceto hulcera manantia, et epinyctidas, et furfures sanant. Cum melle foliis ceria 3 sanant, et canis morsus. Recentes cum vino, phagedarnas. Cum papaveris foliis ossa extrahunt. Grossi caprifici inflationes discutiunt suffitu. Resistunt et sanguini taurino poto, et psimmythio, et lacti coagulato potæ. Item in aqua decoctæ atque illitæ parotidas sanant. Cauliculi aut grossi ejus quam minutissimæ ad scorpionum ictus e vino bibuntur. Lac quoque instillatur plage, et folia imponuntur: item adversus murem araneum. Cauliculorum ciuis uvam

l'arbre même avec du miel, les rhagades; la racine, bouillie dans du vin, les maux de dents. Le
figuier sauvage d'hiver, cuit dans du vinaigre
at broyé, enleve les dartres impetigineuses. Les
râctures de rameaux écorcés, aussi fines que de la
acture de bois, sont employées en topique. On
attribue encore au figuier sauvage une propriété
merveilleuse: Si un garçon impubere casse une
branche, et en arrache avec les dents l'écorce
gonfiée par la seve, on assure que la moelle de
cette branche, attachée en amulette avant le
lever du soleil, préserve des écronelles. Un rameau de cet arbre lié au cou d'un taureau, quelque indompte qu'il soit, apaise sa férocité par une
vertu merveilleuse, et le rend immobile.

LXV. Il faut, a cause du rapport des noms, parter lei de l'herbe appelée par les Grees ernéon (ipveòc, figuier sauvage) (campanula ramosissima, Sibth.). Elle est haute d'un palme, porte ordinairement cinq petites tiges, ressemble à l'ocimum, et a la fieur blanche, la graine noire et petite. Cette graine, pilée avec du miel attique, guérit les fluxions des yeux. Cette plaute, de quelque manière qu'on la cueille, rend un lait abondant et doux. Mèlée avec un pru de nitre, elle est tres-avantageuse dans les douleurs d'orellie. Les feuilles combattent les renins

LXVI. Les feuilles de prunier bouilles guérissent les amygdales et les gencives. Si on les fait cuire dans du vin, et qu'on s'en lave de temps en temps la bouche, elles sont bonnes pour la luette. Les prunes mêmes relâchent le ventre. Elles font mal à l'estomac, mais pour peu de temps.

LXVII. Les pêches sont plus salutaires, de

même que le suc de ce fruit seul, ou exprimé dans du vin ou du vinaigre. Il n'est pas de fruit de ce genre plus innocent, qui ait moins d'odeur et plus de suc, tout en excitant la soif. Les feuilles pitées, en topique, arrêtent les hémorragies. Les noyaux, avec de l'huile et du vinaigre, s'emploient en topique dans les douleurs de tête.

LXVIII. Les prunes sauvages ou l'écorce de 1 la racine de l'arbre, bouillies dans une hémine (0 litr., 27) de vin astringent jusqu'à réduction des deux tiers, guérissent le flux de ventre et les tranchées : la dose est d'un cyathe (0, 45) à chaque fois.

LXIX. Sur les pruniers sauvage et cultivé I on trouve une mousse appelée par les Grecs Ii-chen, et merveilleusement bonne pour les rhagades et les condylomes.

LXX. L'Égypte et l'île de Chypre ont, comme t nons l'avons dit (XIII, 14 et 15), un murier d'une espèce particulière; il verse un suc abondant si on entame légérement l'écorce; mais, chose singulière, il reste sec si l'incision est plus profonde. Ce suc combat le venin des serpents, est bon dans la dyssenterie, résout les panus et tous les dépôts, agglutine les plaies, calme les maux de tête et d'oreille, et s'emploie en boisson et en topique contre les affections de la rate et les refroidissements. Il se corrompt très-promptement. Le suc de nos múriers n'a pas moins de propriétés. En boisson dans du vin, il combat l'aconit et le venin des araignees [phalanges]; il relâche le ventre; il fait sortir la pituite, le ténia et autres parasites, des intestins. L'écorce broyée produit le même effet. Les feuilles, cuites dans de l'eau de ? pluie avec l'écorce du figuier noir et de la vigne,

fractum sedat : arboris ipsius cinis ex melle, rhagadia ; radio defervefacta iu vino, dentium dolores. Hiberna caprificus in aceto cocta et trita, impetigines tollit. Illimintur ramenta rami sine cortice quam minutassima ad acobia mediam. Caprifico quoque medicina unius miraculum addita: corticem ejus impobescentem puer impubis si deterto ramo detrahat dentribus, medollam ipsam adalactam ante setis ortium, prohibere strumas. Caprificus mensa quamtibet feroes, collo eurum circumdata, in tatum auratidi natura compescit, ut immobiles praestet.

LAV. Herba quoque, quam Graci ermeon vocant, edenda in hoc loco propter gentifitatem. Palmum alta

redenda in hoc loco propter gentilitatem. Palmum alta et, cauliculis quinis fere, ocumi similitudine, flos candicios, semen nigrum, parvum : tritum cum melle Attico, unicrum epiphoris medetur : utcumque autem decerpta meat lacte multo et duici. Herba perquam utilis aurium soci, artri exiguo addito Folia resistunt venenis.

LXVI. Pruni foha decocta tonsilia, gingivis : uvas presunt in vino, decocto eo subinde ore colluto, Ipsa pruna alvum molliunt, stomacho non utilissima, sed brevs momento.

LAVII Univers persics, succusque corum, cliamanta no suo aut in acelo expressus. Nec est aius em pomis

innocentior cibus. Nusquam minus odoris, succi plus, qui tamen sitim stimule! Folia ejus trita illita, hæmorrhagiam sistunt. Nuclei persicorum cum oleo et aceto, capitis doloribus illimuntur.

LXVIII. Silvestrium quidem prinorum baccar, vel e radice cortex, in vino austero si decoquantur, ita ut triena ex tienuma supersit, alvum et tormina aistunt. Satis est singulos cyathos decocti sumi.

LXIX. Et in ils, et sativis prunis est limus arborum, 1 quem Græci lichena appeliant, chagadiis et condylomatis mire utibs.

LXX. Mora in Ægypto et Cypro sui generis, ut dixistraus, largo succe abracant, summo cortece desquamato: altiore plaga siceantur, mirabili natura. Success adversatur venenis serpentium, prodest dysentericis, discutit panoa omnesque collectiones: vulnera conglutinat, capitis dolores sedat, item aurium, splenicis bibitur, atque illinitur; et contra perfrictiones. Celerrime teredinem sentit. Neque apud nos succe usus minor. Adversatur aconito et araneis, in vino potus. Alvum solvit: pituitas, fæniasque et similia ventris animalia extrabit. Hoc idem præstat et cortex trius. Folia tingunt capitlum cum fici nigre 2 et vitis corticious simul coctis in aoua cadesti. Pomi ip-

126 PLINE.

teignent les cheveux. Le jus de mûres relâche incontinent le ventre. Les mûres font un blen momentané à l'estomac : elles sont réfrigérantes, elles causent de la soif; si on ne mange rien pardessus, elles causent du gonflement. Le suc des mûres vertes resserre le ventre. Les merveilles que présente cet arbre, et que nous avons exposées à son article (xv1, 41,4), semblent, en vérité, appartenir à un animal intelligent.

- 1 LXXI. On fait avec les mûres une composition appelée panchrestos (bonne à tous maux),
  stomatice, artériaque : à une chaleur douce, on
  réduit jusqu'à consistance de miel trois setiers
  de jus des mûres; on prend deux deniers d'omphacium sec (x11, 60), ou un denier (3 gr., 85)
  de myrrhe, et autant de safran : ces substances
  broyées ensemble sont mises dans le jus bouilli. Il
  n'est point de remède meilleur pour la bouche, la
  trachée-artère, la luette et l'estomac. On le prépare
  encore de cette manière-ci : Prenez deux setiers
  de jus et un setier de miel attique, et faites cuire
  comme nous avons dit plus haut. On parie encore
- 2 de propriétés merveilleuses. Quand le mûrier commence à bourgeonner, et avant que les feuilles sortent, on recommande de cueillir de la main gauche les baies en germe, que les Grecs nomment ricins. Si elles n'ont pas touché la terre, elles arrêtent, portées en amulette, les hémorragies provenant soit d'une plaie, soit de la bouche, soit des narines, soit des hémorroides; on en garde à cet effet. On attribue la même vertu à un rameau cassé durant la pleine lune et commençant à avoir du fruit, pourvu toutefois qu'il n'ait pas touché la terre; ce rameau, attaché aux bras, passe surtout pour efficace contre les pertes utérines. Même effet encore quand les femmes elles-

mêmes le cueillent, quelle que soit l'époque, sans qu'il touche la terre, et le portent en amulette. Les feuilles, fraiches et pilées, ou sèches et bouillies, s'emploient en topique pour les morsures des serpents; ou bien on les donne en breuvage. Le suc de l'écorce de la racine, bu dans du vin ou de l'oxycrat, combat le venin des scorpions. Il faut aussi indiquer la manière dont les anciens faisaient la composition ausdite : ils prenaient du 3 fruit mûr et non mûr, ils en mélangeaient le jus, et le faisaient cuire dans un vase de cuivre juagu'à consistance de miel. Quelques-uns y ajoutaient de la myrrhe et du cyprès, et faisaient cuire et durcir ce mélange au soleil, en le remuant trois fois par jour avec une spatule. Telle était la stomatice qu'ils employaient aussi pour la cicatrisation des plaies. Autre recette : ils exprimaient ie suc des mûres, qui, ainsi desséchées, relevaient beaucoup le goût des aliments. En médecine cette poudre s'employait contre les ulcères rongeants, contre la pituite de la poitrine, et dans tous les cas où il s'agissait de donner de l'astriction anx viscères. On s'en servait aussi pour se nettover les dents. Troisième recette : On fait bouillir les feuilles et la racine, et l'on emploie cette décoction avec de l'huile pour cindre les parties brûlées. On se sert aussi des feuilles seules en topique. La racine, incisée dans le temps de la moisson, donne un suc très-bon pour les maux de dents, pour les dépôts et les suppurations. Elle est purgative. Les feuilles, détrempées dans de l'urine, enlèvent le poil des peaux.

LXXII. Les cerises relâchent le ventre, et ne t valent rien pour l'estomac; sèches, elles resserrent le ventre et sont diurétiques. Suivant certains auteurs, si le matin l'on mange des cerises toutes

sius succus alvum solvit protinus. Ipsa poma ad præsens stomacho utilia, refrigerant, sitim faciunt. Si non superveniat alius cibus, intumescunt. Ex immaturis succus sistit alvum: veluti animalis alicujus, in hac arbore observandis miraculis, quæ in natura ejus diximus.

1 LXXI. Fit ex pomo panchrestos, stomatice, eadem arteriace appellata, hoc modo: Sextarii tres succi e pomo, leni vapore ad crassitudinem mellis rediguntur. Post additur omphacii aridi pondus x duorum, aut myrrhæ x unius, croci x unius. Hæc simul trita miscentur decocto. Negue est aliud oris, arteriæ, uvæ, stomachi, jucundius remedium. Fit et alio modo: succi sextarii duo, mellis 2 Attici sextarius, decoquuntur, ut supra diximus. Mira sunt præterea quæ produntur. Mori germinatione, priusquam folia exeant, sinistra decerpi jubentur futura poma: ricinos Græci vocant. Ili terram si non attigere, sanguinem sistunt adaltigati, sive ex volnere fluat, sive ore, sive naribus, sive hæmorrhoidis: ad hoc servantur repoaiti. Idem præstare et ramus dicitur luna plena defractus, incipiens fructum habere, si terram non attigerit, privatim mulieribus adalligatus lacerto, contra abundantiam mensium. Hoc et quocumque lempore ab ipsis decerptum, ita ut terram non attingat, adalligatumque existimant præ-

stare. Folia mori trita, aut arida decocta, serpentium ictibus imponuntur: ad idemque potu proficitur. Scorpionibas adversatur e radice corticis succus, ex vino aut posca potus. Reddenda est et antiquorum compositio. Succum ex- 2 pressum pomi maturi immaturique mixtum, coquebant in vase æreo ad mellis crassitudinem. Aliqui myrrha adjecta et cupresso præduratum ad solem torrebant, permiscentes spatha ter die. Hæc erat stomatice, qua et vulnera ad cicatricem perducebant. Alia ratio : succum siccalo exprimebant pomo, multum sapori obsoniorum conferente. in medicina vero contra nomas, et pectoris pituitas, et ubicumque opus esset, adstringi viscera. Dentes quoque colluebant eo. Tertium genus : succi foliis et radice decoctis ad ambusta ex oleo illinenda. Imponuntur et per se folia. Radix per messes incisa succum dat apticumum dentium dolori, collectionibusque, et suppurationibus. Alvum purgat. Folia mori in urina madefacta, pilum coriis detrahunt.

LXXII. Cerasa alvum molliunt, stomacho inutilia: a eadem siccata alvum sistunt, urinam cient. Invenio apud auctres, si quis matutimo roscida cum suis nucleis devoret, in tantum tevari alvum, ut pedes morbo liberrentur.

couvertes de rosée, et dont on avale le noyau, cela procure des évacuations alvines qui dissipent la goutte des pieds.

LXXIII. Les nefles, excepté les setaniennes [xv, 22], qui ont à peu près les mêmes propriétés que les pommes, sont astringentes pour l'estomac et resserrent le ventre. Il en est de même des sorbes seches : quant aux sorbes fraiches, elles sont bonnes pour l'estomac et dans le flux de ventre.

LXXIV, (viii.) Les pommes de pin résineuses, legèrement concassées, enites jusqu'à réduction de mottié dans l'eau, à raison d'un setier pour chaque, remédient à l'hemoptysie : la dose est de deux cyathes de cette préparation. L'écorce de pin, cuite dans du vin, se donne contre les tranchées. Les pignons calment la solf, les acretés et les tiraillements d'estomac : ils temperent les bumeurs puisibles qui se trouvent dans ce viscère; ils rétablissent les forces débilitées; ils sont salutures aux reins et à la vessie; ils paraissent irnter la gorge et exaspérer la toux; ils évacuent la bile pris dans de l'eau ou du via, ou du via cuit, ou une décoction de dattes. On les joint, contre les tiraillements violents d'estomac, à la graine de concombre et au suc de pourpier : de même pour les ulcérations de la vessie et pour les reins, attendu qu'ils sont en même temps diurctiques.

LXXV. La racine de l'amandier amer, bouille, adoucit la peau du visage et embellit le teint. Les amandes ameres procurent du sommeil et donnent de l'appetit. Elles sont diuretiques et emmenagogues. On en fait un topique pour la tête dans les céphalalgies, surtout quand il y a fièvre. Si la cephalalgie provient de l'ivresse, on prepare ce topique avec du vinaigre, du miel rosat, et un actier d'eau. Avec l'amidon et la menthe, elles arrêtent le sang. Elles sont bonnes dans la féthargie et l'epilepsie : on en frotte la tête du malade. Elles guérissent les épinyctides dans du via vieux; les uicères putrides, les morsures des chiens, dans du miel. Elles enlevent les dartres farineuses du visage; mais il faut préalablement fomenter la partie. Elles guérissent les douleurs du foie et des reins, prises dans de l'eau ou dans un électuaire avec de la térébenthine; prises avec du 2 vin cuit, elles sont bonnes dans la gravelle et la dysurie. Pilées dans de l'eau mietlée, elles nettoient la peau. En électuaire, avec une petite addition de sauge, elles sont salutaires dans les affections du foie, du colon, et dans la toux; on en preud dans du miel, gros comme une aveline. On dit que les buveurs, s'ils en prennent préalablement cinq, ne s'enivrent pas, et que les renards qui en ont mangé meurent s'ils ne trouvent pas d'eau à hoire dans le voisinage. Quant aux amandes douces, elles ont moins de vertus médicinales; cependant elles sont purgatives et diurétiques. Fraiches, elles gonfient l'estomac.

LXXVI. Les noix grecques (xv. 24, 4), prises t dans du vinalgre avec de la graine d'absinthe, guérissent, dit-on, l'ictère. Seules, elles guérissent, en topique, les affections du siège, et en particulier les condylomes, ainsi que la toux et l'hémoptysie.

LXXVII. Le noyer (xv, 24) a en grec un nom 1 (xápoz, noix, xápoz, somnalence) exprimant la pesanteur de tête : en effet, les émanations de l'arbre et des feuilles portent au cerveau. Les noix, même en aliment, produisent cet effet, mais a un moindre degré. Les noix fraîches sont plus agréables ; les sèches, plus huileuses; elles ne valent rien pour l'estomac; elles se digèrent difficilement; elles causent de la céphalalgie; elles sont nuisibles à

LXXII Mespila, exceptis setaniis, que malo propiorem um habent, reliqua adstringunt stomachum, sistentque deum Item sorba sicca : nam recentia stomacho et alvo

LAXIV (viii.) Nuces pineze, que resinam habent, continue leviter, additis in singulas sextarias aque ad disalinim decoctar, sangunia exscreatiom melentur, ita ut ciatra bini bibantur ex eo. Corticis e pina in vino decoctar contra tornina datur. Nuclei nucis pineze sitim dant, et acrimoniam stomachi rosionesque et contrarios imposses cunsistentes ibi : et lufirmitatem virium robornat, rembins et vesicae utiles. Fances videntur exaspenare, et tussim. Bilem pettont pou exaqua, aut vino, aut passo, aut balanorum decocto. Misietur his contra vergenturces stomachi rosiones cucuments semen et succus peritares. Hem ad vesicae hulcera et renes, quoniam dients.

LXXV. Amygdalæ amaræ radicum decoctum cutem ia facie corrigit, coloremque hilamorem facit. Nuces que commun facinit, et aviditalem. Uniam et menses cient. Oppias deluri illimintur, maximeque in febri : si ab ebriestale et aceto et resacco, et aqua sextario. Et sanguirom matunt, caun amyto et menta. Lethargicis, et comitiali-

bus presunt, capite peruncto. Epinyctidas sanant e vino vetere; imicera putrescentia, canum morsus, cum melle. Et furfores es facic, ante fotu praparata. Item jochieris et renum dolores ex aqua potre : et supe ex ecligante cum resina terebiothina. Calculosis et difficili urina: in passo : 8 et ad purgandam cutem in aqua mulsa true, sunt efficaces. Prosunt ecligante jocineri, tussi, et colo, cum elelisphaco modice addito. In melle sumitur nucis avellanae magnitudo. Aunit, quinis fere prasuntis ebrietatem non sentire potores, vulpesque, si ederial cas, nec contingat e vicino aquam lambere, mori. Minus valent in remediis dulcas, et has tamen purgant, et urinam cient. Reconless stomachum implent.

LXXVI. Natibus graccis cum absinthil semine ex sceto i sumtis, morbus regus sanari dicitur ; item illitis per se ritia sedis, et privatun condylomata. Item tussis et sanguinis rejectio.

LXXVII. Nuces juglandes Gracci a capitis gravedine appellavere. Etenim arborum ipsarum foliorumque vires, in ceretirma penetrant: hoc minore tormento, et in cibic, nuclei faciunt. Sunt autem rerentes jucundiores, siccae unguinosiores, et stomacho inutiles, difficiles concoctu, dolorem capitis inferentes, tussientibus inumicar, et vo-

ceux qui toussent et à ceux qui se font vomir à jeun. Elles ne conviennent que dans le ténesme, attendu qu'elles entrainent la pituite. Mangées préalablement, elles amortissent les poisons que l'on pourrait prendre ensuite. Avec la rue et l'huile,

- 2 elles guerissent l'angine. Mangées avec l'oignon, elles en corrigent l'acrimonic et en adoucissent le goût. On en fait un topique, avec un peu de miel, pour les oreilles enflammees; avec de la rue, pour les mamelles et les luxations; avec de l'oignon, du sel et du miel, pour les morsures soit des chiens, soit des hommes. On se sert des coquilles pour cautériser la cavité des dents carices; brûlées et pilées dans de l'hulle ou du vin, on en frotte la tête des enfants pour faire croître les cheveux; on les emploie de la même façon dans l'alopecie. Les noix, si on en mange un bon nom-
- 3 bre, expulsent les vers intestinaux. Celles qui sont très-vieilles guérissent la gangrène, l'anthrax et les meurtrissures. Le brou de noix guérit le lichen et la dyssenterie; les feuilles, pilées avec du vinalgre, la douleur d'oreilles. Après la défaite de Mithridate, puissant monarque, Cn. Pompée trouva dans ses archives secretes une recette que ce prince avait ecrite de sa propremain; c'était un antidote ainsi composé: Prenez deux noix seches, deux figues, vingt feuilles de rue; broyes le tout ensemble, après avoir ajouté un grain de sel : celui qui prendra ce mélange à jeun sera pour un jour à l'abri de tout poison. Les noix mâchées par un homme à jeun sont, dit-on, un topique efficace contre la morsure des chiens enragés.
- LXXVIII. Les avelines (xv, 24,3) causent des douleurs de tête et des gonflements d'estomac; elles donnent de l'embonpoint plus qu'on ne pourrait le croire. Griliées, elles sont un remede pour

les catarrhes; pliées et bues dans de l'eau miellée, pour les vieilles toux; quelques-uns y ajoutent des grains de poivre, d'autres les prenuent dans du vin cult. Les pistaches ont les mêmes usages et les mêmes vertus que les pignons. De plus, mangées ou prises en breuvage, elles sont bonnes contre le venin des serpents. Les châtaignes (x v, 25) 2 arrêtent puissamment les debordements d'humeur soit de l'estomac, soit du ventre; elles relâchent le ventre; elles sont utiles dans les hémoptysies; elles donnent de l'embonpoint.

LXXIX. Les carouges (xv, 26) fraîches ne s'valent rien à l'estomac; elles donnent la diarrhée; sèches, elles resserrent le ventre, et deviennent meilleures pour l'estomac. Elles sont diurétiques. Dans les douleurs d'estomac, quelques-uns sont bouillir trois carouges de Syrie (x111, 16) dans un setier d'eau jusqu'à réduction de moitié, et boivent cette décoction. Le suc qui sort d'une branche de cornouiller se reçoit sur une lame de ser rouge, sans que le bois la touche; la rouille qui en résulte, appliquée sur les lichens commençants, les guérit. L'arbousier ou unedo (xv, 28) porte un fruit de difficile digestion et mauvais à l'estomac.

LXXX. Tout dans le laurier (xx, 39) a des s propriétés échauffantes, les feuilles, l'écorce et les baies ; aussi la décoction, surtout des feuilles, est-elle reconnue pour utile à la matrice et à la vessie. Les feuilles en topique combattent le venin des guépes, des frelons, des abeilles, des serpents, et surtout du seps, de la dipsade et de la vipère. Cuites dans de l'hulle, elles sont bonnes pour ien règles. Celles qui sont molles s'emploient, pilées avec de la poienta, pour les ophthalmies; avec de la rue, pour les orchites; avec de l'huile rosat

mitura jejunis : apur in tenesmo solo; trahunt enim pitultam. Eædem præsumtæ venena hebetaat : item anginam 2 cum ruta et oleo. Hem adversantur ca-pis, leniuntque earum saporem. Aurium inflammationi imponuntur cum mellis exiguo : item cum ruta mammis, et luxatis : cum carpa autem et sale, et melle, canis hominisque morsiri. Putamine nucis juglandis, dens cavus muritur. Putamen combustum tritumque in oteo aut vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum ; et ad alopecias eo sic utuntur. 3 Quo plures nuces quis ederit, hoc facilius tineas pellit. Quæ perveteres sufit nuces, gangramis et carbunculis medentur: item suggillates. Cortex juglandium, hehenum vitio, et dysentericis. Folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuarits Mithridatis maximi regis devicti, Cn. Pomperus inventi in peculiari commentario ipanis manu compositionem antidoti, e duabus nucibus siccis, item ficis totidem, et rutæ folus viginti simul tritis, addito salis grano : et qui hoc jepunus sumat, nultum venenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoque canis morsum, nuclei a jejuno homine commanducati illitique prasenti remedio

1 LXXVIII. Nuces avellane capita dolorem faciunt, inflationem stomachi et pingultudini corpora conferint, plus quam sit verisimile. Tostæ et destillationi medentur. Tussi quoque veteri tritæ, et in aqua mulsa pota. Quidam adjiciunt grana piperis, alii e passo bibunt. Pistacia eusdem usus et effectus habent, quos puiei nuclei, prieterque ad serpentium iclus, sive edantur, sive bibantur. Castaneze vehementer sistinit stomarti et ventris fluxiones, alvun cient, sanguinem exacresations prosunt, carnes alunt.

LXXIX. Siliquæ recentes, stomacho multies, alvum golvunt. Eædem srecatie sistuat, stomachoque utiliæres finnt. Urman cient. Syriacas in dolore stomachi terms in aquæ sextarlis decoquant quidam ad dimidi im, comque succum bibunt. Sudor virgæ corni arborits lamma lerrea candente exceptus, non contingente ligna. diliaque in fo ferrugo incipientes licherias sanat. Arbotus sive injedo, fructum fert difficulem concoctioni, et stomacho inquiem.

LXXX. Laurus eveallactorum naturam habet, et foliis, et cortice, et barcis et aque decoctum ex lits, maxima e foiis, prodesse vulvis et vesicis convend libita vero vesparum, crabronumque, et apium, item serpentium venenis resistunt, ratvome seque, dipsadia, et viperae. Prosint et monsibus feannarum cum oleo cocta Cum polenta autem, quæ tenera sunt trita, ad inflammationes oculorum; cum ruta, textum; cum rosaceo, capitis do2 ou de l'huile d'iris, pour les céphalalgies. Trois feuilles de laurier mâchées et avalees, et cela pendant trois jours, délivrent de la toux. Ces feuilles, pilées avec du miel, sont bonnes dans l'asthme. L'ecorce de la racine est dangereuse pour les femmes grosses. La racine même dissout les calculs, fait du bien au foie, prise à la dose de trois oboles dans du vin odorant. Les feuilles prises en boisson excitent le vomissement. Les bates pilées et en pessaire, ou prises en breuvage, sont emménagogues. Deux baies dépouillées de leur peau et bues dans du vin guérissent les vieilles toux et l'orthopnée; s'il y a sièvre, on les donne dans de l'eau, on en électuaire dans de l'eau miellée, ou bouilles dans du vin cuit. Employées de la sorte, elles sont bonnes dans la phthisie et dans tous les catarrhes de la poitrine; en effet, elles procurent la coction de la pituite et la font sortir. Contre la piqure des scorpions, on en prend quatre dans du vin. Avec l'huile, on en fait un topique pour les éplnyctides, le lentigo, les ulcères humides, les aphthes et les dartres furfuracées. Le suc des baies guérit les démangeaisons et le phthiriasis. On l'instille dans les oreilles en cas de douleur ou de surdité, avec du via vieux et de l'huile rosat. Tous les animaux venimeux fuient ceux qui s'en sont frottes. Ce sue, surtout ceiul du laurier à petites feuilles (xv, 39), pris en boisson, est bon contre les blessures faites par ces animaux. Les baies, avec du viu, combattent le venin des serpents, des scorpions et des araignées. On en fait un topique avec l'huile et le vinaigre, pour la rate et le foie; avec le miel, pour la gangrène. Dans les lassitudes et les refroidissements il est avantageux de se faire oundre avec ce suc, auquel on a ajouté du nitre. Soivant quelques auteurs, la racine prise à la

dose d'un acétabule (o litr., 058) dans de l'eau, bâte beaucoup les accouchements. Pour cela la fraiche est plus efficace que la seche. Quelques-uns prescrivent dix baies en breuvage contre la pique des scorpions. Dans les relachements de la luette. Il faut, suivant les mêmes auteurs, faire bouillir trois onces de baies ou de feuilles dans trois setiers d'eau jusqu'à réduction du tiers, et se gargariser avec cette décoction chaude. Quant à la douleur de tête, il faut piler, avec de l'huile, des baies en nombre impair, et les faire chauffer. Les & feuilles du laurier de Delphes broyées et flairées de temps en temps sont un préservatif contre les contagions pestilentielles, surtout al on les fait brûler, L'huile du laurier de Delphes est employée dans les cérats, dans la préparation appelée acope (qui délasse). On s'en sert pour dissiper les refroidissements, relacher les nerfs, ainsi que dans les douleurs de côté et les flèvres froides. Ou s'er sert aussi dans les douleurs d'oreilles, après l'avoir fait chauffer dans l'écorce d'une grenade. On fait bouillir les feuilles dans de l'eau jusqu'à réduction du tiers. Cette décoction, en gargarisme, resserre la luette, en breuvage calme les douleurs du ventre et des intestins. Les plus molles, broyées dans du vin et appliquées pendant la nuit, guérissent les papules et les démangealsons. Les autres espèces de laurier ont des vertus 6 fortanalogues. La racine du laurier d'Alexandrie oudu mont Ida (xv, 39) accélère l'accouchement, à la dose de trois deniers dans trois cyathes de vin doux. Elle provoque l'expulsion de l'arrièrefaix, et est emménagogue. Pris en breuvage, le laurier sauvage connu aussi sous le nom de daphnolde { daphne laureola, L. ), on sous d'autres noms que nous avons rapportés (xv. 39), a les mêmes effets. La feuille fraiche ou sèche, prise

lores, aut cum irino. Quin et commanducata alque devorata per triduum terna, liberant a tussi. Eadem prosunt mouris trita cum melle. Cortex radicis cavendus gravidis. Ipsa radia calculos rumpit, jocineri prodest tribus obalis in vino odorato pota. Folia pota vomitiones movent, Borcze menses trahunt appositie tritæ, vel potæ. Tussim veterem et orthopnæam sanant binæ, detracto certice in vian potre. Si et febris sit, ex aqua, aut ecligmate ex aqua sulsa, aut ex passo decoctæ. Prosunt et phthisicis eodem moto, et omnibus thoracis rhoumatismis. Nam et con-I requint pitaliam et extrahant. Adversus scorpiones qualenae ex vino bibuntur. Epinyctidas ex oleo illitas, et lentigines, et hulcera manantia, et hulcera oris, et fur-fores. Cutis prungmem succus baccarum emendat, et potherasin. Aunum dolori et gravitati instillatur, cum uno vetere el rosaceo. Perunctos eo fugiunt venenata omaca. Prodest contra ictus et potus, maxime autem ejus diaurus, quæ tenuiora habet folia. Baccæ cum vino serpentibus, et scorpionibus, et aranels resistunt. Ex oleoet aceto illinuntur et heni, et jocineri : gangrænis cum melle. Et in fatigatione etiam aut perfrictione ancco eo perungi, nitro adjecto, prodest. Sunt qui celeritati partas

multum conferre putent radicem, acetahuli mensura ia aqua potam : efficacius recentem, quam aridam. Quidam adversus scorpionum icius, decem baccas dari jubent potul. Item et in remedio uvar jacentis, quadrantem pondo baccarum foliorumve decoqui in aquas sextarris tribus ad tertias, camque calidam gargarizare : et la capitio dolore, impari numero baccas cum oleo conterere, et calfacere. Laurus Delphice folia trita olfactaque subinde, pestilentim \$ contagia prolubent : tanto magis si et urantur. Oleum ex Delphica, ad cerata, acopumque, ad perfrictiones discutiendas, nervos laxandos, lateris dolores, febresque frigidas utile est. Hem ad aurium dolorem, in mali punici cortice tepefactum. Folia decocta ad tertias partes aquas, uvam cohibent gargarizatione : potn alvi dolores, intertinorumque. Tenerrima ex his trita in vino, papulas, pruritusque, illita noctibus. Proxime valent catera lauri e genera. Laurus Alexandrina, sive Ideea, partus celeres facit, radice pota trium denariorum pondere, in vini dulcis cyathis tribus. Secundas etiam pellit, mensesque. Eodem modo pota daphnoides, sive his nominibus quas diximus, ailvestris laurus prodest; aivum solvit, vei recenti folio, vel arido, drachmis tribus cum sale in hydromelite manà in dose de trois drachmes, avec du sel, dans de l'hydromel, relâche le ventre. Cette feuille évacue la pituite, excite le vomissement; elle ne vaut rien pour l'estomac. Avec quinze baies on

se nurge.

1 LXXXI. (1x.) Le myrte cultivé, blanc, est molos utile à la médecine que le noir (x v, 37). Les baies sont un remede contre l'hémoptysie; prises dans du vin, contre les champignons. Elles donnent a l'haleine une bonne odeur, qui dure même le lendemain. Aussi dans les Synaristoses (les Femmes qui dinent ensemble), comédie de Ménandre, mange-t-on de ces baies. On les donne pour la dyssenterie, à la dosed'un denier (3 gr.,85) dans du vin. Légèrement chauffées dans du vin, elles guérissent les ulcères rebelles des extrémités. On en fait un topique avec la polenta, pour l'ophthalmie et pour la maiadis cardiaque (20) (dans ce cas on l'applique sur la mamelle gauche ); dans du vin pur, pour les piqures des scorpions, pour les affections de la vessie, les douleurs de tête, les ægilops avant qu'ils supporent, et les tumeurs. Après en avoir ôté les pepins, on les pile dans du vin vieux, et on les applique sur les éruptions pitui-

steuses. Le suc des baies resserre le ventre, et est diurétique. Avec le cérat on en fait un topique pour les pustules, les éruptions pitulteuses et la morsure des araignées-phalanges. Il noircit les cheveux. L'huile de ce même myrte est plus adouclesante que le suc; il en est de même du vin (xv, 37) qu'on en tire, et qui n'enivre jamais. Ce vin, vieilli, resserre le ventre et l'estomac, guérit les tranchées et remédie aux dégoûts. La poudre des feuilles sèches jetée sur le corps arrête les sueurs, même dans la flèvre. En fomentation on s'en sert dans la maladie celiaque, dans la procidence de la matrice, dans les affections du

siège, dans les ulcères humides, dans l'érysipèle, dans la chute des cheveux, dans les dartres furfuracées, dans les autres éruptions, dans les brûlures. On la fait entrer dans les médicaments appelés lipares (gras), par la même raison qu'on y fait entrer l'huile des feuilles, très-efficace pour les parties humides, telles que la bouche et la vulve. Les feuilles mêmes combattent, pliées 8 avec du vin, les champignons; avec de la cire, les maladies articulaires et les dépôts. Bouillies dans du vin, on les fait prendre en breuvage aux dyssentériques et aux hydropiques. Seches, on les réduit en une poudre, dont on se sert pour les ulcères et les hémorragies. Elles guérissent le lentigo, le ptérygion, le panaris, les épinyctides, les condylomes, les affections des testicules, les ulcères de mauvaise nature. On s'en sert avec du cérat dans les brûtures. Dans les écoulements purulents de l'oreille on emploie et la cendre des feuilles, et le suc, et la décoction. Cette cendre entre aussi dans la composition des antidotes. ainsi que les tiges fleuries, qu'on met dans un vase de terre neuf et fermé d'un couvercle, qu'on brule dans le four, et qu'on pile dans du vin. La cendre des feuitles guérit les brûtures. Pour empêcher qu'une ulcération ne cause la tuméfaction des glandes de l'aine, il suffit de porter sur soi une branche de myrte qui n'ait touché ni à la terre ni à aucun instrument de fer.

LXXXII. Nous avons dit comment se faisait le vin de myrte (x1v, 19, 4). On s'en sert pour la matrice en pessaire, en fomentation, en liniment. Il est beaucoup plus efficace que l'écorce, les feuilles ou les baies. On exprime aussi un sue des feuilles les plus tendres, que l'on pile dans un mortier, en y sjoutant peu à peu du vin astringent ou de l'eau de pluie. On se sert de cette pré-

ducata. Pitnitas extrahit folium et vomitus, atomacho inutile. Sic et baccae quinae denze purgationis causa sumuntur.

1 LXXXI. (rx.) Myrtus sativa candida, minus utilis est medicinæ, quam nigra. Senien ejus medetur sangninem exerceatibus. Hem coutra fungos in vino potum. Odorem oris commendat vel pri fie commandocatum. Item apud Menandrum Synaristosse hine edunt. Datur et dysentericis denarsi pondere in vino. Hulcera difficilia in extremitatibus corporis sanat, cum vino subfervelactum. Imporitur lippitudini cum polenta, et cardacis in mamma sinistra : et contra scorpionis ictus in mero : et ad vesicae vitia, capitis dolores, et regiopas, antequam suppurent : item tumoribus : exemtisque nurieis in vino

2 vetere tritum eruptiombus pituitae. Succus seminis alvum sistit, urinam cuet. Ad cruptiones pusularum, pituitarque, cum cerato libuitur: et contra pludanga. Capillum denigrat. Lenius succo oleum est ex eadem myrto: icmus et vinum, quo numquam inchriatur. Inveteratum aistit alvum et stomachum: tormina sanat, fastidum abigit. Foliorum areatum farina sudores colubet inspersa, vel in febri. Utilis et coniacis, et procidentes vulvarum, sedis.

vitiis, hulceribus manantibus, igni sacro totu, capillis fluentibus, furfuribus : item akis emptionibus, ambustis. Additur quoque in medicamento, quod liparas vocant, eadem de causa qua oleum ex his, efficacissimum ad ca que in humore sunt, tamquam in ore et vulva. Folia ipsa! fungis adversantur trita ex vino, cum cera vero articularibus morbis et collectionibus. Eadem in vino decocta dysentericis et hydropicis potus dantur. Siccantur in farinam, que inspergitur hulceribus, aut hæmorrhagiæ. Purgant et lentigines, pterygia, et paronychias, et epinyctidas, condylomata, testes, tetra lipicera, item ambusta cum cerato. Ad aures purulentas et folus crematis utuntur, et succo, el decorto. Comburantur et in antidota, llem cauliculi flore decerpti, in novo ficiali operto cremati m furno, desu triti ex vino. Et ambustis foliorum ciuis medetur. Inguen ne intumescat ex hulcere, satis est surculum tantum myrti habere secum, non ferro, nec lerra contactum.

LXXXII. Myrtidanum diximus quomodo fieret. Vulvas prodest, appositu, fotu, et illitu. Multo efficacius et cortice, et folio, et semine. Exprimitur et folio succus mollissimis in plia tusis, afluso paulatim vino austero, alias

paration pour les aphthes et les uicérations du siège, de la vuive et du ventre, pour se noircir les cheveux, pour se frotter les joues, pour effacer la lentigo, et dans tous les cas ou li y a quelque astringence à exercer.

LXXXIII. Lemyrte sauvage (petit houx, rusrus aculeatus, L.), ou oxymyrsine, ou chamemyrsine, diffère du myrte cultivé par ses baies
ruses et son peu de hauteur. La racine en est
estimée: bouillie dans du vin, on la fait prendre
dans la douteur des reins et dans la dysurie, surtout quand l'urine est épaisse et fetide; pilée avec
du vin, dans l'ictère, et pour purger la matrice.

Mêmes propriétés dans les jeunes pousses cultes sous la cendre et mangées en guise d'asperges. Les baies prises avec du vin, ou de l'huile, ou du vinaigre, dissolvent les calculs. Pifées dans du vinaigre et de l'huile rosat, elles calment les céphalalgies. Prises en breuvage, elles guérissent l'ictère. Castor appelle ruscus l'oxymyrsine ou myrte à feuilles piquantes (petit houx), dont les villageois font des balais. Les propriétés en sont les mêmes. Voilà ce que nous avions à dire sur les propriétés médicinales des arbres cultivés; passons aux arbres sauvages.

apa cælesti : sique its expresso utuntur ad oris sedisque balcera, volvæ, et ventris : capillorum nigritiam, mabram perfusiones, purgationes lentiginum, et ubi conanogendum aliquid est.

LXXXIII. Myrtus all'entris, sire oxymyraine, sire chanemyrame, barnis rubentibus et brevitate a cativa distat. Rain ejus in honore est, decocta vino, ad renum dolorea pota, et difficili uricau, praecipueque crassae, et gratedant : morbo regio, et vulvarum pargationi trita cum vino. Cauliculi quaque incipientes asparagorum modo in cibo sumti, et in cinera cocti. Semen cum vino potum, aut oleo, aut aceto, calculos frangit. Hem in aceto et rosaceo tritum, capitis dolores sedat : et potum, morbum regium. Castor oxymysunen myrti foliis acutis, ex qua flunt ruri scope, ruscum vocavit, ad eosdem usus. Et hactenus habent se medicinae urbanarum arborum Transenmus ad ativestres.

## NOTES DU VINGT-TROISIÈME LIVRE.

(1) Il s'agit ici de quelque varièté de la vigne, et non de la bryone ou vigne blanche.

(2) Sous le nom de lethargus les anciens ont particulièrement décrit une maladie fébrile, qui paratt appartenir aux flèvres pseudo-continues. Voyez Cœlius Aurelianus, Acut. Morb. II, 1. Voyez aussi ce que j'en ai dit dans mon édition d'Hippocrate, t. II, p. 572.

(3) Očlá te proparticiosva, les fluxions des gencives, dit Dioscoride, IV, 156. Pline a pris očlov, gencive, pour

ούλη, cicatrice.

- (4) Pline paraît traiter, au commencement de ce chapitre, de la vigne sauvage, et, à la fin, d'une plante à propriétés actives, qui est sans doute le tamus communis.
- (5) Porgat Vulg. Turbat est une conjecture d'Hardouin, qui me paraît très-sûre, d'autant plus que Dioscoride (IV, 184) a ὑποταράττει δ' ἐνίστε τὴν διάνοιαν.
- (6) Fugat serpentes Editt. Vett. Fugat serpentes om. Vulg.
- (7) Ætatem addi his, quæ Vulg. Ætatem ademere his, quæ Editt. Vett.
- (8) La maladie cardiaque était une maladie où l'on avait des défaillances et des sueurs excessives. Voyez livre XI, note 20.
- (9) Validum. Utilissimum Vulg. J'ai changé la ponctuation.

(10) Voy. note 8.

- (11) Il est singulier que dans l'huile à manger les anciens recherchassent un goût âcre.
- (12) Ici encore, comme plus haut (Voyez note 3), Pline a pris οὐλάς, cicatrices, pour οὖλα, gencives (Dioscoride, I, 10).
- (13) Dioscoride (I, 124) dit que les feuilles du cypros, humectées avec le suc du struthion, rendent les cheveux bloods. Or, le struthion est la saponaire, saponaria

officinalis, et nen le struitée, sorte de coing. La ressemblance des noms a trompé Pline.

(14) « L'es buveurs qui font assant boivent préalablement un verre d'élécurel. » C'est sans doute comme substance hulleuse qu'agit l'élécurel pour empécher l'ivresse. On lit dans Handwarterbuch der Physiologie, herausgegeben von Dr. Rudolph Wagner, t. I, p. 63: « Des buveurs de profession soutiennent qu'en prenunt quelques cuillerées d'iroile avant de boire de grandes quantités de liqueurs spiritueuses, on en retardé beaucoup l'effet enivrant. Par conséquent l'absorption est retardée pendant quelque temps. » Les corps gras en effet paraissent giner l'imbibition et l'absorption.

(15) Usus et passim ad quadrupedum. Vulg. — Usus ad tussim et ad quadrupedum Edit. Princeps, Bretier.

- (16) Ciet Vulg. ... Sistit Gronov. ... C'est sunsi sistit qu'exige le passege parallèle dans Dioccoride, 1, 148.
- (17) Appellant medici. Urinam Vulg. Il faut évidemment changer la ponctuation.
- (18) Excrescunt. Contra leporem marinum hoc mode Vulg. ... J'ai changé la ponotuation. Le texte de Vulg. signifie que la stomatice se fait de la manière décrite contre le lièvre marin. Or, Plinius Valerianus (IV, 40) omet, il est vrai , le lièvre marin, mais du reste transcrit textuellement le passage de Pline. Cela prouve que, pour Plinius Valérianus, la préparation indiquée par Pline n'était pas seulement appropriée au lièvre marin, mais était générale. C'est le sens que j'ai cherché, en modifiant la ponctuation.
- (19) Aliquatenus et folia. Que mollissima sunt ex his, cum aceto Vulg. J'ai changé la ponctuation d'après le passage parallèle de Dioscoride, I, 186.
  - (20) Yoyez pour la maladie cardiaque livre XI, note 20.

### 

## LIVRE XXIV.

) l. (r.) Les forêts même, et les lieux où l'aspect de la nature est sauvage, ne sont pas dépourus de remedes. Cette mère divine de toutes choses, qui en a partout préparé pour l'homme, ui en a menagé jusqu'au sein des déserts; mais à chaque pas elle présente des exemples merveilleux d'antipathie et de sympathie. Le chène et follvier ont une antigathie si opiniatre (x vii, 30, 3), que, transplantés l'un à la place de l'autre, is meurent. Le chêne meurt aussi près du noyer. La vigne et le chou se portent une haine mortelle (ax, 36); et le chou, qui est si redoutable à la vene, seche en présence du cyclamen et de l'origan. On pretend même que des arbres déjà âgés, et bons pour être abattus, se coupentavec plus de peine et se sechent avec plus de rapidité si on les touche avec la main avant de les toucher avec le fer. Les bêtes de somme sentent aussitôt quand elles out une charge de fruits (xxIII, 62); elles entrent immediatement en sueur, la charge fût-elle petite, à moins qu'on ne leur montre ces fruits préalablement. Les férules sont un fourrage très-agréable aux ânes, et un poison mortel pour les autres bêtes de somme; aussi cet animal est-il consacré à Bacchus, dont a la fèrule est un des attributs. Les choses insensables, même les plus petites, ont aussi leurs contraires. Les cuisiniers dégagent les viandes du sel dont elles sont imprégnées, avec de la fleur de farine et l'écorce fine du tilleul. Le sel ôte la fadeur des choses trop douces. Les eaux nitreuses ou amères sont corrigées avec de la polenta, au point qu'on les rend potables en deux heures; pour la même raison, on met de la polenta dans les chausses à vin. La même propriété appartient à la craie de Rhodes et à notre argile. Voici des exemples d'affinité : L'huile emporte la poix, parce qu'elles sont l'une et l'autre de nature grasse. L'huile seule se mêle à la chaux. parce que toutes deux sont ennemies de l'eau. La gomme est aisément enlevée par le vinaigre, l'encre (1) par l'eau pure. Enfin il est une infinité d'autres sympathies et autipathies que nous aurons soin de mentionner en leur lieu. De là est née la médecine. Les seuls remedes que la nature 4 nous avait destinés sont ceux qu'on trouve facilement, tout préparés et sans aucune dépense; les substances mêmes qui nous font vivre. Plus tard la fraude humaine et des inventions lucratives ont produit ces officines, où l'on promet à chacun la vie pour de l'argent. Aussitôt on nous vante des compositions et des mélanges inexplicables. On prise parmi nous l'Inde et l'Arabie; pour un petit ulcère on demande un remède à la mer Bouge, tandis que chaque jour le plus pauvre d'entre nous dine avec de vrais remèdes. Si on prenaît les remèdes dans nos jardins, si on employait l'herbe ou l'arbrisseau qui y croissent, la profession medicale serait sans crédit. Nous en sommes venus la : le peuple romain, en étendant ses

#### LIBER XXIV.

\* h (r.) Ne silvæ quidem, horridorque naturæ facies, me-Seines earent, sacra illa parente terum omnium, nusquam remedia disponente homini, ut medicina fieret etiam solitudo ipsa : sed ad singula illius discorduz atque concordize muracules occursantibus. Quercus et olea tam perunaci udio dissident, ut altera in alterius scrobe depactae moriantur : quercus vero et juxta nucem juglandem. Pernicialia el brassicae cum vite odia : ipsum olus, guo vites fugatur, adversum cyclamino et origano arescit. Can et annosas jam, et qua sternantur arbores, difficibas cedi, ac celemus inarescere tradunt, si prius mann, quam ferro, atlingantur. Poinorum onera a jumentia stalum sentiri : ac nus prius ostendantur liis, quamvis panca portent, sudare illico. Ferole asmis gratissimo sunt in pabulo, cæteris vero jumentis præsentaneo veneno : qua de causa id animal Libero Patri assignatur, cni et ferula.

Surdis etiam rerum sua cuique sunt venena, se minimis quoque. Phylira coci et polline minium salem cibis exi-\$ mout. Prædukum fastidum sal temperat. Nitrosæ aut amaræ aquæ, polenta addita mitigantur, ut intra duas horas bibl possint. Qua de causa et in saccos vinarios additor polenta. Similis via Rhodiae cretae, et argillas nostrati. Concordia valent, quum pix oleo extrahitur, quando utrumque pingus naturae est. Oleum solum calri miscetur, quando utrumque aquas odit. Gummi areto facilius eluitur, atramentum aqua. Innumera præterea alfa, quae suis locis dicentur assidue. Hine nata medicina. Haer 6 sola nature placuerat esse remedia parata vulgo, invento facilia, ac sine impendio, et quibus vivionus. Postes fraudes hommum et ingeniorum capturæ officinas invenere istas, quibus sua cuique homini venalis promittitur vita. Statim compositiones et mixturæ inexplicabiles decantantor. Arabia atque India in medio estimantor; bulcerique parvo medicina a Rubro mari imputatur, quim remedia vera quotidie pauperrimus quisque cornet. Nam et ex horto pelantur, aut herba, vel frutex quaratur, nulla artium vibor fiat. Ha est profecto : magnitudo

conquêtes, a perdu ses anciennes mœurs; vainqueurs, nous avons été vaincus. Nous obéissons aux étrangers; et, à l'aide d'une seule profession, ils commandent à leurs conquérants. Mais là-dessus nous nous étendrons davantage ailleurs (xxxx, 1-9).

1 II. (11.) Nous avons déjà parlé du lotus herbe, et de la plante d'Égypte du même nom, appelée aussi arbre des Syrtes (x111, 32). Les baies du lotus, que chez nous on nomme feves grecques, arrêtent le cours de ventre. La râclure de son bois, bouillie dans du vin, est utile dans la dyssenterie, les pertes, les vertiges et l'épilepsie; elle empêche aussi les cheveux de tomber. Chose singulière! rien de plus amer que cette râclure, rien de plus doux que le fruit de la plante. On fait encore avec cette râclure, bouillie dans de l'eau de myrte et réduite en trochisques, un médicament très-bon contre la dyssenterie, a la dose d'un victoriat (1 gr., 92) dans trois cyathes d'eau.

III. (111.) Les glands pliés avec de l'axonge sales guérissent les durctés qu'on appelle malignes. Le bois des arbres glandifères, et dans tous particulièrement l'écorce ainsi que la peau qui est sous l'écorce, ont encore plus de vertu. Cette derniere, bouillie, est bonne dans l'affection céliaque; dans la dyssenterie on s'en sert en topique; on se sert de même du gland. Le gland combat le venin des serpents, les fluxions et les suppurations. Les feuilles, les fruits, l'écorce, la décoction de l'écorce, sont bons contre les poisons. L'écorce, bouillie dans du lait de vache, est employée en topique dans les blessures faites par les serpents. On la donne aussi dans du vin pour la dyssenterie. L'yeuse a les mêmes vertus.

1 IV. (1v.) Le coccum ou écariate de l'îlex (quercus coccifera, L.) est employe en topique

avec du vinaigre pour les plaies récentes; aves de l'eau, on l'instille dans les yeux en cas de fluxions ou d'ecchymose. Il en croit dans l'Attique et dans l'Asie une espèce qui se change trèspromptement en un petit ver, et que les Grecs pour cette raison appellent scolécion (vermiculaire); on la rejette. Nous avons exposé les principales espèces de l'écarlate (xv1, 12).

V. Nous n'avons pas moins distingué d'es- t peces de galles : la pleine, la perforée, la blanche, la noire, la grosse, la petite (xvi, 9). Toutes ont les mêmes proprietes; celle de la Commagène est la mellieure. Les galles enlèvent les encroissances. Eiles sont bonnes pour les gencives, pour la luette, pour les aphthes. Brûlées et éteintes dans du vin, on les emploie en topique pour l'affection céliaque et la dyssenterie; dans du miel. pour le panaris, les ongles raboteux, les ptérygions, les ulceres humides, les condylomes, les ulcerations phagedeniques ; bouillies dans du vin. on en fait des injections dans les oreilles; on les applique sur les yeux, avec du vinalgre; on les emploia contre les éruptions et les panus. Le dedans de la galle, mâché, calme le mat de dents; il guérit les écorchures et les brûlures. Les galles non mûres, bues dans du vinaigre, réduisent le volume de la rate ; les mêmes, brûlées et éteintes dans du vinalgre salé, arrêtent, en fomentation, le flux menstruel et la chute de la matrice. Toutes les galles noircissent les che-

VI. Nous avons dit que le meilleur gui est co-plui du chéve, et nous avons indiqué la manière de faire la glu (xvi, 11, 93, 94). Quelques-uns, apres l'avoir concassé, le font bouillir dans l'eau jusqu'a ce que la glu surnage. D'autres machent les grains et rejettent la peau. La meilleure glu

populi romani perdidit ritus, vincendoque victi sumus. Paremus externis, et una artium imperatoribus quoque imperaverunt. Verum de his alias plura.

II. (ii.) Loton herbam, itemque Ægyptiam eodem nomine, alias et Syrticam arborem, dixinus suis tocis. Hime lotos, quir fabis-gracca appellatur a nostria, alvum baccis sistit. Ramenta ligin di cocta in vino prosont dysentericis, menstruis, vertigini, comittablus. Combent et capitlum. Mirum, his ramentis intill esse amarius, fructuque dulcius. Fit et e scobe ejus medicamentum, en aqua myrti decocta, subacta et divisa in pastillos, dysentericis intiliasamum, pondere victoriali cum aquie cyathis tribus.

111. (m.) Glans intrita duritlas, quas cacoethes vocant, com salsa ayungia sanat. Vehementiora sunt ligna et in omnibus cortex ipse, corticique tunica subjecta: bace decocta juvat certiacos. Discutericia etiam tilinuntur, vel ipsa glans: eademque resistit serpentium tilinun, rheumatismis, suppurationibus. Fulia et bacce, vel cortex, vel succus denocti prosunt contra toxica. Cortex illimitur decoctus facte vaccino, serpentis plagae. Datur et ex vino dysentericis. Eadem et tilei vis.

1V. (iv.) Coccum ilicia vulneribus recentibus ex aceto imponitur. Epiphoris ex aqua, et oculis suffusis sanguine, institutur. Est autem genus ex co in attica fere et asia nascens, celecrime in vermiculum se mutans, quod ideo scolecion vocant, improbantque. Principalia ejus genera diximus.

V. Nec pauciora galla genera fecimus, solidam; perforatam intern albam, nigratu majorem, minorem. Vis omnum similis : optima Commagens. Excrescentia in corpore tollunt. Prosunt gingivis, uvæ, oris exbudeerationl. Cremata et in vino exstincte, crebacis, dysentericis illinuatur. Paronyclidis ex melle, et unguibus scabris, pterygiss, bufrerbus manantibus, condylomatis, vulnerbus quæ phagedænica vocantur. In vino autem decocta auribus instillantur, oculis illinuntur: adversus eruptiones, et panos cum acelo. Nucleos commanductus denturm doiorem sedat; item intertrigines, et ambusta. Immaliuræ ex his ex acelo potæ, lienem consumunt. Eavlein crematæ, et acelo salso exstinctas, menses sistunt, vulvasque procidentes fota. Omnis capillos denigrat.

 Viscum e robore pracipuum diximus taberi, et l conficeretur modo. Quidam cootusum in aqua deco-

est celle où Il ne se trouve pas de peau, qui est us-légere, jaune en debors, verte en dedans, et d'une viscosité parfaite. Elle amollit et résout la gonflements, elle dessèche les écrouelles; avec de la resine et de la cire, elle guérit les tumeurs ie tout genre; quelques-uns y ajoutent du galhourn, en mettant une dose égale de chaque inredient, et ils se servent de cette préparation par les plaies. La glu polit les aspérités des ondes; mais il faut l'enlever au bout de sept jours, diaver les ongles avec du nitre. Queiques-uns, par superstition, pensent que le gui est plus efficace eveilli sur le chêne au commencement de la lune et sans avoir senti l'atteinte du fer; qu'il guérit sepilepsie s'il n'a point touché la terre; qu'il fait concevoir les femmes qui en portent toujours sur elles; que maché et appliqué sur les ulcères il est souverain pour leur guerison.

VII. Les excroissances du chène, avec la graisse d'ours, remédient à l'alopécie. Les feuilles, l'écorce et le gland du cerrus (xvi, 8) dessechent les dépôts et les suppurations, et arrêtent les fluxions. La decoction en fomentation fortifle les parties paralysees; on s'en sert aussi en bain de siège pour sécher ou resserrer les parties. La racine combat le venin des scorpions.

VIII. L'ecorce du liege pulvérisée et bue dans de l'eau chaude arrête les hémorragies venant de l'une ou l'autre ouverture (bouche on narines). La cendre de cette écorce dans du vin chaud est très-vantée pour les hémoptysies.

1X. (v.) On mâche les feuilles du bêtre dans les maladies des gencives et des levres. On fait avec la cendre de faines un topique pour la pierre, avec le miel pour l'alopécie.

X. Les feuilles de cyprès pilées s'appliquent

essent, donec innatet. Quidam commanducantes aciuos, esspuant cortices. Optimum est, quod sine cortice est, quodque levissimum, estra fulvum, intus porraceum, quo mbil est glutnosius. Emollit, discutit tumores, siccat atrumas. Cum resina et cera panos mitigat omnis pueris. Quidam et galbanum adpiciunt, pari pondere sin paiorum: ecque moilo et ad vulnera utuntur. Ungoium scatutias expulit, si septems diebus solvantur, nitro que columntur. Quidam id religione efficacios fieri putant, puna luna collectum e robore sine ferro. Si terram non attact, comitalibus mederi. Conceptum feminarum adparare, si cumuno secum habeant. Hulcera commanducato impositoque efficacissime sanari.

VII. Roberis pilulæ ex adipe ursino alopecias capillo repient. Cerci folia, et cortex, et glans, sucat collectioses supporationesque: fluxiones sistit. Torpentes membrorum partes correlorat decoctum ejus fotu: cui et modere expedit, siccandis adstrugendisve partibus. Radix certi adversalur scorpionibus.

VIII. Suberts cortex tritus, ex aqua callda potus, sangumem fluentem ex utralibet parte sistit. Ejusdem mass ex vino calido, sanguinem exscreantibus magnopero laudatur.

1 1X. (v.) Fagi folia manducantur in giogivarum labio-

sur les morsures de serpents ; avec de la polenta. sur la tête en cas de coup de soleil, ainsi que sur les hernies; on les prend aussi en boisson dans cette dernière affection; avec de la cire, on jes applique sur les testicules tuméfiés ; dans du vinaigre, elles noircissent les cheveux. Broyées avec deux parties de pain moilet et pétries dans du vin amminéen (x1v, 4, 2), elles calment les douleurs goutteuses et nerveuses. Les excroissances du cèdre sont prescrites en boisson contre les morsures des serpents, et en cas d'hémoptysies ; on les applique aussi sur les dépôts. Fraîches et pilées avec de l'axonge et de la farine de feves, on les applique sur les hernies; on les prend en breuvage pour la 2 même raison. On les applique avec de la farine sur les parotides et les tumeurs scrofuleuses. On les pile avec la graine, et on en exprime un sue qui mêlé à l'huife enlève les tales. Bu dans du vin à la dose d'un victoriat (0 gr., 92), et appliqué avec une figue grasse, sèche, dont on a ôté les grains, ce suc guérit les affections des testicules et résout les tameurs; avec du levain, il guérit les écrouelles. La racine pilée avec les feuilles et prise en boisson est bonne pour les affections de vessie, pour la strangurie, et pour la piqure des araignées-phalanges. La râclure prise en boisson est emménagogue, et combat le venin des serpents.

XI. Le grand cèdre qu'on nomme cédrelate 1 donne une poix connuesous le nom de cédria, trèsbonne pour les maux de dents. Elle brise les dents et les fait sortir, ôtant ainsi la cause de la douleur Nous avons déjà dit comment on obtient le suc decèdre (xiv, 25; xvi, 21), trèsbon pour l'éclairage, mais qui a l'inconvénient d'entêter. Il conserve les cadavres pendant des siècles, et

rumque vitiis. Calculis glandis fuginem ciuis lilinitur ; item cum melle alopeciis.

X. Cupressi folia trita, serpentium ictibus imponun- 1 tur : et capili cum polenta , si a sole doleat · item ramici : qua de causa et bibunter. Testium quoque tumori cum cera ilhuontur. Capitlum denigrant ex aceto. Eadem frita cum duabus partibus panis mollis, et e vino ammineo subacta, pedum ac pervorum dolores sedant. Pilula adversus serpentium ictus bibuntur, aut si ejiciatur sanguis : collectionilus illianotur. Ramici quoque tenera tusa: cum axungia et lomento, prosinst. Bibuntur ex cadem 2 causa. Parotidi et strumæ cum farina imponuntur. Exprimitur succus tusis cum semine, qui mixtus oleo caligurem oculorum aufect, item victoriati pondere in vino potus illitusque cum fico siera pingui, exemtis granis, vitia testium sanat, tumores discotit : et cum fermento atrumas Radix cum foliis trita potaque, vesicæ et strangurias medelur : et contra phalangia. Rameuta pota menses cient, scorpionum ictibus adversantur.

XI. Cedrus magns, quam cedrelaten vocant, dat pi-1 cem, quae cedria vocatur, dentum doloribus utu-si-mam. Prangit enim eos et extrahit: dolores sedat. U dri succus ex ea quomodo licret, diximus, magni ad lumma usus, ni capiti dolorem inferret. Defuncta corpora i cor-

conquêtes, a perdu ses anciennes mœurs ; vainqueurs, nous avons été vainens. Nous obéissons aux etrangers; et, à l'aide d'une seule profession, ils commandent à leurs conquérants. Mais là-dessus nous nous étendrons davantage ailleurs

(xxix, 1-9).

II. (II.) Nous avons déjà parlé du lotus berbe, et de la plante d'Égypte du même nom, appelés nussi arbre des Syrtes (x111, 32). Les baies du lotus, que chez nous on nomme feves greeques, arrétent le cours de ventre. La râclure de son bois, bouillie dans du vin, est utile dans in dyssentrie, les pertes, les vertiges et l'epilepsie; elle pêche aussi les cheveux de tomber. Chose lière ! rien de plus amer que cette râcluplus doux que le fruit de la plante s l'élé-.. prescrit en core avec cette râclure, bouillie \* pour les fonmyrte et reduite en trochisque reserve de den boire un très-bon contre la dyssentetorint (1 gr., 92) dans to in en fait ausei en en fait aussi une en fait a IIJ. (111.) Les giasalee guérissent legues. Le bois de particulierem est sous l' dernier for restriction of control of the less fruits du Hagur The service of its toux, sont diuretiques, resplq.

r. correct. Ils sont bons pour les cuptures, organité vitas, les spasmes, la strangurie, et en or confessor la matrice; ils sont bons aussi ur le venin du lièvre marin, toutes les affections udites les depôts et les inflammations. All. Nous avons parie du gelbanum (x11,

curia arris arrat, viventia corrumpit : mira differentia, vitem anieral spirantibus, defunctisque pro vitasit. visites quoque corrumpit, et animalia occat. Ob hoc on reuseam to anginis huc remedio utendum : neque m cruditatibus, quod suasere aliqui, gustu. Dentes quoque colinere ex aceto in dolore tunuerim, vel gravitati aut vermibus aurium installare. Portentum est, quod tradunt, abortivum fiert in Venere, ante perfusa virilitate. Phthirlases perungere eo non dubilaverim, item poerigunes. Snadent et contra venenum leports marini lubere n passo. Facilius in elephantiasi illinatur, let hulcera sordida et excrescentia in us auctores quidam, et oculosum albugnes caliginesque insunzere co : et contra pulmonis hulcera cyathum ejus sorbere jussemnt ; item adversus tanias. Pit es eo et oleum, quod pisselaron vocant, Tehementioris ad omnia eadem usus. Cedri scobe

as qui perungantur. 1 XII. Cedrides, hoc est, frontus cedrs, lussim sanant, prinam cient, alvum sistual ; utiles ruptis, convulsis, spasticia, stranguriæ, villvia, admoti : cimtra lepores musmos, enderaque quie supre : cullectionibus, millam-

serpentes fugari certum est , item baccis tratis cum oleo,

s ul hurnide ni avec du vinaigre pour les dit. Seul, on le de l'eau, on l'instille & silles toux, l'asthme, fluxions on d'ecchyt ons. On en fait up totique et dans l'Asic les douleurs de côté, les promptement e es, les chairs qui se detapour cette re crouelles, les tophus et les laire); on avec le miel, on s'en sert pour cipales la tête. Avec l'huile rosat ou le tille dans les oreilles qui suppurent. eur, il est utile dans l'épilepsie, l'hys--s defaillances d'estornac. Dans les faus-1 iches qui ne se terminent pas il provoque ortie du fœtus, employe en pessaire ou en fumgation; enveloppe dans des branches d'ellebore li produit la même effet. Nous avons dit que l'odeur du galbanum qu'on brûle met en fuite les serpents (xII, 56); ils fuient aussi ceux qui sont frottes avec cette substance. Le galbanum guerit les piqures des scorpions. Dans les accouchements laborieux on en prend gros comme une feve dans un cyathe de vin. Il redresse la matrice déplacée. Avec la myrrhe et dans du vin, il fait sortir les fœtus morts. Prépare de même, c'est un antidote contre toute espece de venin. Mèlé avec l'huile et le spondylion (x11, 58), il suffit d'en toucher les serpents pour les tuer. On pense qu'il cause de la dysurie.

XIV. (vt.) La gomme ammoniaque, tant l' en sorte qu'en larmes, a les mêmes proprietes. En larmes, elle dolt être essayee comme nous l'avons dit (xtt, 49). Elle amollit, echauffe, resout, dissout. En collyre, elle celaireit la vue. Elle dissipe les demangeaisons, les cicatrices des yeux et les tales. Elle apaise les maux de dents, surtout si on la fait brûler. Elle est bonne en

XIII. De galbano diximus. Neque liumidum, neque \$ aridum probatur, sed quale doculmus. Per se bilitur, ad fussim veterem, suspiria, rupta, consulsa. Imponitur incluadicis, lateris doloribus, panis, furunculis, curpori ab ossibus recedenti, strumis, articulorum nodis, dentium quoque doloribus. Illinitur et cum melle capitis bulceribus. Purulentis infunditur auribus cum rosaceo. aut nardo. Odore comitialibus subvenit, et vulva strangulante, et in slomachi defectu. Abortus non exeuntes 2 trabit appositit vel suffitu : item ranus ellebori circumittum atque subjectum. Serpentes minre urentium lugari dixionus. Fuguint et perunctos galbano. Medetur et a scorpione percussis. Bibitur et in difficiti partu fabæ magadodine in vim cyatho; vulvasque conversas corrigit. Com myrrha autem et in vino morfuos partus extealut. Adversator et venenis, maxime toxicis, com myrrha, et in vino Serpentes oleo et spondyllo mixto tacta necal. Nocere umper existimatur.

XIV. (vt.) Similis hammoniaci natura atque lacrymae , p probanda, of diximus a mollit, calfacit, discutit, dissolvit. Claritati visus in collyriis convenit : printum, cicatrices, albugines oculorum tollit, deutium dobres sedat, efficacius accensum Prodest dysphosos, pleurificis, pulur la dispuée, la pleurésie, les pousie, l'hématurie, la rate, la coxalgie, refacher le ventre; cuite avec un x ou de cire et de l'buile rosat, us et la goutte. Avec du miel, s, déracine les cors et amolvinaigre et la cire de Chya fait un topique très-efflcourbature il est avanavec cette substance et un peudenitre. 1 exotiques, nous tyrax (xii, 55). avons indiquées, il ., et offrir des grumeaux pon pour la toux, la gorge, les poitrine, l'obstruction ou la dureté

matrice. Il est emménagogue, en boisson eu en pessaire. Il relâche le ventre. Je lis que pris a dose médiocre il egaye, et qu'à dose considerable il attriste. Il dissipe les bourdonnements d'oreitles en injection; en friction, les écrouelles et les nodosités des nerfs. Il est l'antidote des poisons froids, et par conséquent de la ciguë.

XVI. Le spondylion, dont nous avons parlé en même temps que du styrax (xII, 68), s'emploie en affusion sur la tête, dans la phrénitis et le lethargus, ainsi que dans les céphalalgies de longue durée. On le prend en boisson avec de la veille huile, dans les affections du foie, l'ictère, l'epilepsie, l'orthopnée, l'hystérie, maladies pour les quelles il est bon aussi en fumigation. Il relâche le ventre, Avec la rue, on en fait un topique pour les ulcérations serpigineuses. Le suc de la fleur s'instille avantageusement dans les oreilles qui suppurent; quand on l'exprime il faut avoir soin de le convrir, parce que les mouches et au-

tres insectes sembiables en sont très-avides. La racine rapée et introduite dans les fistules en consume les callosités. On en fait aussi, mêlée au suc, des injections dans les oreilles. On prescrit encore la racine contre la jaunisse et dans les maladres du foie et de la matrice. Si on s'en frotte la tête elle rend les cheveux crépus.

XVII. Le sphagnes ou sphaces ou bryon croît, l'comme nous l'avons dit, dans la Gaule (xxx, 50). On l'emploie en bain de siège pour les affections de la matrice; mêlé avec le cresson et pilé dans de l'eau salée, pour les affections des genoux et les tumeurs des cuisses. En breuvage avec du vin et de la résine sèche, c'est un très-prompt diurétique. Pilé dans du vin avec des baies de genièvre et pris en boisson, il évacue les eaux de l'hydropisie.

XVIII. Les feuilles et la racine du térébinthe 1 (xiii, 12) s'appliquent sur les dépôts. La décoction fortifie l'estomac. La graine se prend dans du vin contre la céphalalgie et la dysurie; elle relâche doucement le ventre; elle est aphrodisiagne.

XIX. Les feuilles du picéa (xvt, 18) et du t méleze, pilées et bouillies dans du vinaigre, sont bonnes pour le mai de dents. La cendre de leurs écorces s'emploie pour les écorchures et les brûlures; en boisson, elle resserre le ventre et est diuretique; en fumigation, elle redresse la matrice déplacée. Les feuilles de picéa en particulier sont bonnes pour le foie, à la dose d'une drachme, dans de l'eau mielles. Les forêts composées uniquement d'arbres qu'on exploite pour la poix et la résine sont très avantageuses pour les pithisiques, et pour ceux qui ne peuvent se rétablir à la suite d'une affection de longue durée: cela est d'observation; et respirer cet air est dans ce cas

membras, vesicia, urinze cruentar, lieni, inchiadicia pomen sie et alvum solvit. Articulis et podagras com parl postere piris aut cerre et rosacco coctum. Maturat panos, retrahit claros cum mette - sie et duritias emollit. Lacui com acrto et cera Cypria, vel rosacco, ellicacissime inmutar. Lassitudines perungi cum aceto et oleo, exiguote miro, utile est.

IV Et styracis naturam in peregrinis arboribus exrommus. Placet præter illa quæ diximus, maxime pinpus, purus, albicantibus fragmentis. Medetur tusal,
isonisus, pectoris vitus, vulvas præciusa duritieve lalecanti. Cret menses polu, apposituve, alvum moliti.
lavenus potu modico tristituam anum resulvi, largiore
restrahi Sonitus aurum emendat infusa: strumas illitu,
servorumque nodos. Adversatur venenis, quæ frigore
sorret: ideo et ciuta.

1 XVI. Spondylion una demonstratum, infunditur capitale phreneticurum et lethargicurum: ilem capitale dolorium longs. Com oleo vetere bibliur, et in jocinerum unis, morbo regio, comitablius, orthopnoiris, vulvarum strangulatione: quibus et aufitu prodest. Alvum mollit.

purnientis efficaciter infunditur. Sed auccus quum exprimitur, integendus est, quoniam mire appetitur a muscis et zimilibus, Radix derasa, et în fistulas conjects, callum carum erodit. Auribus quoque instillatur aum succo. Latur et iosa contra morbum regum, et în jorineris vitto et vuivarum. Capitlos crispos facis perancto capite

XVII. Splusgos, sive splucos, sive bryon, et in Gal-1
lia, ut indicavimus, nascitur, volvis dececto insidentium
utilia: item gendins et femmum tumoribus, Shkus nasturio, et aque salsa tritus. Cum vino autem acrusina sicca
potus, urinam pellit celerrime. Hydropicos manit, cum
vino et juniperia tritus ac potus.

XVIII. Terebrithi fulia et radix collectionibus impo-1 nuntur. Decoctum corum stomachum firmat. Semen in capitis dolore bibliur in vino, et contra difficultatem urum. Ventrem leniter emollit, Venerem excitat.

XIX. Piceæ et laricis folia trita, et in aceto decocia, i denium dolori prosunt. Cinis corticum, intertrigini et ambustis. Potus alvum sistit, urman muvet. Sulfita vulvas corrigit. Piceæ folia privatum jou meri utilia sunt, drachunæ pondere in aqua mutsa pota. Silvas eas dumlaxat, quæ picis resinæque gratia radantur, utilissimas esse philipaplus avantageux que de se rendre par mer en Égypte (xxxt, 33 ), ou d'alier en été sur les montagnes boire le lait imprégné du parfum des

plantes.

XX. Lo chamæpitys, appelé en latin abiga (ajuga iva, L.), parcequ'il provoque l'avortement, nomme par d'autres encens de la terre, a des branches d'une coudee, la fleur et i'odeur du pin. lien est une espèce plus petite (passerina hirsula, L.), et qui est comme incurvée. Une troisième espèce (ajuga chia, L.), ayant même odeur et par conséquent même nom, est toute petite, et a la lige grosse comme le doigt, les feuilles rudes, petites et blanches; elle naît dans les terrains pierreux. Ce sont tous des végetaux herbacés: mais je n'ai pas voulu les renvoyer ailleurs, a cause de la ressemblance de leur nom avec celui des arbres dont nous venons de parler ( minc, picea). Ces plantes sont bonnes contre les piqures des scorpions. On s'en sert, avec les dattes ou les coings, en topique pour les maladies du foie;

2 avec la farine d'orge, en décoction, pour les affections de reins et de la vessie; en decoction dans l'eau, pour l'ictère et la dysurie. La dernière espèce, avec du miel, est bonne contre les serpents; avec du miel aussi, en pessaire, elle déterge la matrice. En boisson, elle fait sortir les grumeaux de sang. Quand on a'en frotte elle est sudorifique, et particulièrement avantageuse dans les affections des reins. On en fait aussi pour les hydropiques, avec une figue, des bois qui sont purgatufs. Dans du vin, a la dose d'un victoriat (1 gr., 92), elle guérit les douleurs des lombes et la toux récente. Cuite dans du vinaigre et prise en boisson, on dit qu'elle provoque l'expuision

Instantanée des fœtes morts.

1 XXI. Nous accorderous une place honorable à

la pityuse (euphorbia pilyusa, L.), qui tire aussi son nom du pitys (picea), et que quelques auteur rangent parmi les tithymales. C'est un arbrisseau semblable au picéa, à fleurs petites, pourpres. La racine en décoction, à la dose d'une hémine, évacue par le bas la bite et la pituite. Une culiterée de la graine, en suppositoire, produit le même effet. Les feuilles, bouilles dans du vinagre, guérissent les dartres furfuracées; et avec une décoction de rue, les affections des mainelles, les tranchees, les blessures faites par des serpents, et en général les depôts commençants.

XXII. En traitant du vin (xiv, 25) et des ar-1 bres (xvi, 16), nous avons dit que la résine provient des arbres indiques plus haut : nous en avons exposé les espèces et les provenances. It y en a deux especes principales, la seche et la liquide. La seche se tire du pin ( pinus vicea, L.) et du picca ( ahies excelsa); la liquide, du térebiothe, du méleze, du lentisque et du cyprès : ces arbres en produisent dans la province d'Asie et dans la Syrie. C'est une erreur de croire que la résine du pieva soit la même que celle du meleze. Le picea en donne une grasse, et de même consistance que l'encens ; le meleze, une qui est fluide, semblable a du miel, et qui a une odeur forte. Les medecins emploient rarement la résine liquide, et la font prendre presque toujours dans un œuf. On se sert de la résine du mélèze contre la toux et les ufcères des viscères. La résine de pin n'est pas non plus en grand usage. On n'use des autres que cuites, et nous avons suffisamment traité des différentes manières de les cuire (xvi, 22). Quant aux arbres, on aime mieux la résine du térébinthe, qui est la plus odorante et la plus legere : quant aux provenances, celles de Chypre et de Syrie: toutes deux ont la conjeur du miel attique;

cis, aut qui longa segritudine non recolligant vires, satis constat: et tilum cieli aera plus ita, quam navigationem Algyptam, proficere, plus quam lactis herbidos per montum setiva potus.

XX. Chamepilys latine abiga vocatur propter abortus, ab ahia thus terræ: cubitalibus rams, flore pinus et odore. Altera brevior, et incurva: similis. Tertia eodem odore, et ideo nomine quoque, parvula, cauliculo crassitudine digitali, fobus scabris, exilibus, alhis, in petria nascens. Omnes herbæ, sed propter cognaticmem nomins non differendæ. Prosunt adversus scorpionum tetus. Item jocineri illitæ cum palmis, aut cotoneis. Rembus

2 et vesicae, decoctum carum cum farina hordenoca Morho quoque regio, et urmae difficultatibus, ex aqua decoctae bibuntur. Novissima contra serpentes valet cum melle. Sic et apposita vulvas purgat. Sanguinem densitum extrabit pota. Sudores facit perincitis ea, peculiariter renibus utilis. Fiunt ex ea et hydropicis pitulæ, cum fico alvom trabentes. Lumborum dotorem victoriati pondere in vino finit, et tussim recentem. Mortuos pirtus, ex aceto cocta, et pota, ejicere protinua dicitur.

XXI. Cum honore et pityusa simili de causa dicetur,

quam quidam in tithymali genere numerant. Frutex est similis piecæ, flore parvo, purpureo. Bilem et pitintam per alvum detrahit radix, decocti hemma i aut semina lingula in balanis. Folia in aceto decocta, furfures cutis emendant i mammas quoque mixto rube decocto et formina, et serpentium ictus, et in totum collectiones incapientes.

AMI. Resinam e supra dictis arboribus gigni doculmus, et genera ejus, et nationes in ratione vini, au postea in arboribus. Summaesperies duæ: socia, et liquida. Socia e pinu et picca fit: liquida e terchiutho, tance, lentisco, cupresso. Nam et em ferunt in Asia et Syria l'alluntur qui eamdem putant esse, e picca alque lance. Picca enum pinguem, et thuris modo succosam fundit lany gracilem, ac melles liquoris, virus redolentem Media liquida raro utuntur, et in ovo fere: e lance picopter tussim ludceraque viscerum: nec pinca magnopere in usu: carleris non nisi coctis. Et coquendi genera satis demonstravinous. In arburum differentia placet terebunthina, odoratissima atque levissima: nationium. Cypria ed Syriaca qualraque mella. Attici culore: sed Cypria carnosior, sociorque. In sicco genere quierunt, ut sat candida, pura,

mais celle de Chypre a plus de corps et de consisnace. Pour les résines sèches, on veut qu'elles soient blanches, pures, transparentes. Dans toutes on prefère celles qui viennent des montagnes à celles qui viennent des plaines; celles qui viensent de localités tournées au nord, à celles qui viennent de toute autre exposition. On dissout la resine dans de l'huile, pour l'employer au pansement des plaies et pour faire les onguents. On a dissout dans l'huile d'amandes amères, pour la faire prendre en potion. La propriété de cette substance est de réunir les plaies, de déterger et de resoudre les dépôts. La térébenthine est bonne pour les affections de poitrine. Chaude, on s'en sert pour frotter au soleil les membres douloureux. et contractés; on en frictionne aussi tout le corps, pratique à laquelle les marchands d'esclaves surtout ont recours, pour corriger la maigreur, cette sobstance avant la propriéte de relacher la peau, et de rendre le corpa plus apte à profiter de la pourriture. Au second rang est la résine de lenlisque. Elle a la propriété d'être astringente, et elle est la plus diurétique de toutes. Les autres relachent le ventre, murissent les crudités, guérisent les vieilles toux, et, en fumigation, débarresent la matrice des corps étrangers qui la archargent. En particulier, elles combattent le gu Avec du suif de taureau et du miel, elles guerissent les tumeurs. La résine de lentisque et très-bonne pour combattre le renversement des cils. On s'en sert avantageusement dans les fractures, la suppuration des oreilles, la demangeaison des parties génitales. La résine de pin guerit très-bien les plaies de tête.

XXIII. (vii.) Nous avons indiqué d'où se tirait la poix, et comment elle se préparait (xiv, 25). Il y en a de deux sortes, l'épaisse et

la liquide. Des poix épaisses, la plus utile à la médecine est celle du Brutlum, parce que, étant tres-grasse et tres-résineuse, elle réunit les propriétés de la résine et de la poix, surtout cetle qui est d'un jaune tirant sur le rouge. Quant à ce qu'on ajoute, que celle qui provient d'un arbre måle est la mellleure, je ne crois pas la distinction possible. La poix est échaussante, cicatrisante. Elie est bonne, avec de la polenta, pour les morsures du céraste en particulier; avec du miel, pour l'angine, les catarrhes et les éternuments qui proviennent de la pituite. On en fait pour les oreilles des injections avec l'huile rosat, des applications avec la cire. Elle guérit le lichen, elle relâche le ventre. En électuaire, elle facilite l'expectoration. Avec du miel, on l'applique sur les amygdales. Sous cette forme encore elle dé- 2 terge et cleatrise les ulcères. Avec des raisins secs et de l'axonge elle déterge les anthrax et les uicères putrides; avec l'écorce de pin ou le soufre, les ulcères serpigineux. Quelques-uns l'ont donnée, à la dose d'un cyathe, contre la phthisie et les vieilles toux. Elle guérit les rhagades du siège et des pieds, les panus, les maladies des ongles. En fumigation, on l'emploie pour les duretés et les déplacements de la matrice, et pour la léthargie. Cuite avec de la farine d'orge et l'urine d'un garçon impubère, elle mène à suppuration les tumeurs strumeuses. On se sert de la poix sèche contre l'alopécie. Pour les affections des mamelles, on fait chauffer la poix du Brutium dans du vin avec de la farine de froment, et on applique le tout aussi chaud que possible.

XXIV. Nous avons exposé le mode de prépa-s ration de la poix liquide (xvi, 21) et de l'huile nommée pisselwon (xv. 7, 4). Quelques-uns font houssilir de nouveau cette poix, et la nomment

priucida. In omni autem, nt montana potins, quam campestris : item aquilonia polius, quam ab alio vento. Residentur resua ad vuluerum usus et malagmata, oleo : a potrones, amygdalis amaris. Natura in medendo contraber vulnera, purgare, discutere collectiones : item pec-1 kers atta terebinthina. Ilhuitur eadem calida membrorum Commbus, spasticisque in sole. Illinitur et totis corpori-🟎 , mangonum maxime cura, ad gracilitatem emendandam, spatns ita lavantium cutem per singila membra, capacioraque ciborum facienda corpora. Proximum locum olimet e lentisco, Inest el vis et adstringendi. Movet et aute carteras urmum, Relique ventrem molliunt, cruda concomment, tussing veterem sedant, vulvaconera extrabunt etiani suffitie. Privatim adversantur visco. Panos et smilta, cum sevo taurino et melle sanant. Palpebras lentucina commodissime replicat. Fractis quoque utilissima, et ancibus purulentis , item in pruritu genitalium. Pinea capitas vulneribus aptime medetur.

XXIII. (201.) Pix quoque unde et quibus conficeretor modis, indicavimus: et ejus duo genera, spissom, liquidumque. Spissarum utilissuma medicinie Brutia, quomam pinguissuma et resmosissima utrasque praebet utilitates: ob id magis rutila, quam casterae. Id enim quod in hoe adjiciunt, e mascula arbore meliorem esse, non arbitror posse intelligi. Picis natura excalfacit, explet. Adversatur privatim cerastæ morsibus cum polenta : item angine cum melle, distillationibus et sternutamentis a pituita. Auribus infunditur cum rosaceo : illinitur cum cera. Sanat billenas, alvum solvit, exscreationes pentoris adjuvat ecliginate, aut illita tonsillis cum melle. Sie, 2 et hukera purgat, explet. Cum uva passa et avungia, carbunculos purgat, el putrescentia hulcera : que veroserpunt, cum pineo cortue, aut sulphure Phthisicis etiam cyathi mensura quidam dederunt, et contra veterem tussun. Rhagadas sedis et pedum, panosque et ungues scapros emendat : vulvae durifias et conversiones odore : ilent lethargicus. Strumas item cum farina hordeacea, et pueri impuble urina decocta ad suppurationem perducit. Et ad alopecias sicca pice utuntur. Ad mulierum mammas Brutia, ex vino subfervefacta cum polline farraceo, quam calidissimis impositis.

XXIV. Liquida pix, oleumque quod pisselaton vocant, a quema-dinodum fieret, diximus. Quidam iterum decoquant, et vocant palimpissam. Liquida anginas perunguntur in-

le froid. L'écorce dans du vin éteint l'inflammuton causee par les piqures des scorpions.

XXX. Nous avons précédemment fait voir la nette du frêne contre la morsure des serpents x1, 24). La graine est renfermée dans des fruilés: on l'emploie, dans du vin, pour les dou-leurs de foie et de côté; on s'en sert pour évacuer in eaux de l'anasarque. On diminue l'obésité, d'ion fait maigrir peu à peu, en donnant ces aèmes feuilles pliées avec du vin, en quantité propartionnée aux forces: ainsi pour un enfant einq feuilles dans trois cyathes, et pour des individus plus forts, sept feuilles dans cinq cyathes de vin. Il ne faut pas omettre que les râctures et les sciures du bois de frêne sont dangereuses, suivant quelques-uns.

XXXI. La racine de l'érable (xv1, 26) concassés dans du vin fait un topique très-efficace pour les douleurs de foie.

XXXII. Nous avons exposé l'emploi des grappes du peuplier blanc dans les parfums (xtt, 61). L'ecorce en breuvage est boune pour la coxalgie et la strangurie; le suc des feuilles chaud, pour les douteurs d'oreilles. Quand on tient à la main une baguette de peuplier, il n'y a aucune sorte d'écorchure à craindre. Le peuplier noir qui croît ca Crete passe pour très-essicace. La graine, dans du vinaigre, est utile pour l'épilepsie. Cet arbre donne aussi une résine peu abondante, qu'on emplote dans des onguents. Avec les feuilles bouillies uns du vinaigre on fait un topique pour les pleds, dens la goutte. L'humeur qui coule des fentes du semplier noir emporte les verrues, et les papules que le frottement a fait élever. Les peupliers ont sami sur leurs feuilles un suc dont les abeilles lost de la propolis, et qui délayé dans l'eau a les mêmes vertus que cette dernière substance (xx11, 50).

XXXIII. Les feuilles, l'écorce et les branches 1 de l'orme (xvi, 29) ont la proprieté de remplir et de rapprocher les blessures. Les lames intérieures de l'écorce et les feuilles dans du vinaigre font un topique qui guérit la lèpre. L'écorce prise en breuvage, à la dose d'un denier (3 gr., 85) dans une hémine (0 litr., 27) d'eau froide, est purgative, et évacue particulièrement la pituite et l'eau. On fait avec la gommoun topique pour les dépôts, les plaies et les brûlures, qu'il convient de fomenter avec la décoction. L'humeur qu'on trouve dans les foilicules de cet arbre donne de l'éclat à la peau et embellit le visage. Les pétioles des premières feuilles 2 bouillis dans du vin guérissent les tumeurs, et les font aboutir par sistule. Les lames intérieures de l'écorce produisent le même effet. Bien des gens pensent que l'écorce mâchée constitue un excellent topique pour les plaies, et les feuilles pilées et humectées avec de l'eau, pour la goutte. L'humeur qui s'écoule de la moelle de l'arbre après qu'on l'a incisé, comme nous l'avons dit (xvi, 74, 3), fait revenir les cheveux et les empéche de tomber, si l'on s'en frotte la tête.

XXXIV. Le titleul légèrement concassé est bon 1 à peu près aux mêmes usages que l'olivier sauvage; mais on n'emploie que les feuilles. On les fait mâcher aux enfants pour les aphthes. En décoction, elles sont diurétiques; en pessairs, elles arrêtent les menstrues; en boisson, elles évacuent le sang superflu.

XXXV. Il y a deux espèces de sureau, dont t l'une, plus sauvage et beaucoup plus petite que l'autre (sureau noir, sambucus nigra, L.), est nommée par les Grecs chammacte, ou hélios

rel Ingore. Cortex è vino acorpionum ictus restinguit.

XXX. Fraxinus quam vim adversus serpentes haberet, indicavimus. Semen folius ejus inest; quo medentur jocimeris et lateris doloribus in vino. Aquam quie subit cuern, extratunt. Corpus obesum levant onere, sensim ad saccem reducentes, insiem folius cum vino tritis ad virium potamens: ita ut puero quinque folia tribus cyathis diameter, robustioribus septem folia, quinis cyathis vini.

Mon umittendum, ramenta ejus et scobem a quibusdam avenda prædict.

XXXI. Acers radix contusa e vino jocineris dotoribus

XXXII Populi albæ uvarum in ungnentis usum exponemua. Cortex potus ischiadicis et atranguriæ prodest, potorum succus calidus aurium dolori. Virgam populi in mann tenentibus intertrigo non metuatur. Populus nigra efficas issama habetur, qua in Creta nascitur. Comitialious semen ex aceto utile. Fundit illa et resinam exiguam, qua utinatur ad malagmata. Folia podagris in aceto decocta impenuntur. Humor e cavis populi nigraz effluens, verrucas, papulaaque ex attritu ortas tollit. Populi ferint et in foliis guttam, ex qua apes propolim faciunt. Gutta æque propoli ex aqua efficax. XXXIII. Ulmi et folia, et cortex, et rami, vim habent i spissandi, et vulnera contrahendi. Corticis utique interior tila lepras sedat, et folia ex aceto illita. Corticis denarii pondus potum in hemina aquæ frigidæ, alvum purgat, pituitasque et aquas privatim trabil. Imponitur et collectionibus lacryma, et vulneribus, et ambustia, quæ decocto fovere prodest. Humor in folheulis arboris bujus nascens, cuti nitorem inducit, faccemque gratiorem præstat. Cau-2 liculi foliorum primi, vino decocti, tumorea sanant, extrahuntque per fistulas. Idem præstant et tiliæ corticis. Molti corticem commanducatum vulneribus utilissimum putant: folia trita aqua aspersa pedum tumori. Humor quoque e medulla, uti diximus, castratæ arboris effuens, capillum roddit capitr ilhitus, defluentesque continet.

XXXIV. Arbor tiha leniter tusa ad cadem fere utilia est, a alque oleaster. Foha autem tantum in usu, et ad infantuum hulcera in ore commanducata: decocta urinam cient: menses sistunt: llita: sanguinem pota detrahunt.

XXXV. Sambucus habet alterum genus magis silvestre, a quod Græci chamaeacten, ahi helion vocant, multo brevius. Utriusque decoctum in vino veteri foliurum, vel seminis, vel radicis, ad cyathos binos potum, stomacho inutile est, alvo detrahens aquam. Refrigerat etiam inflam-

142 PLINE.

(hièble, sambucus ebulus, L.). Les feuilles ou les baies, ou la racine de l'une et de l'autre, en décoctionedans du vin vieux, et prise à la dose de deux cyathes, font mal à l'estomac, mais évacuent l'eau du bas-ventre. Cette décoction tempère l'inflammation surtout des brûlures récentes; on en fait un topique, avec la polenta et les feuilles les 2 plus tendres, pour la morsure des chiens. Le suc du sureau, en fomentation, diminue les fluxions du cerveau, et en particulier de la membrane qui enveloppe cet organe. Les baies, qui ont moins do vertu que le reste, servent à teindre les cheveux. En potion, à la dose d'un acétabule (0 litr., 068), elles sont diurétiques. On fait manger avec de l'huile et du set les feuilles les plus molles, pour évacuer la pituite et la bile. La petite espèce est pour tout plus efficace. La racine bouillie dans du vin, et prise a la dose de deux cyathes, évacue les eaux des bydropiques. Elle amollit la matrice, effet que produit aussi un bain de siège dans la décoction des feuilles. Les pousses tendres de l'espèce non sauvage g cuites sur le plat relachent le ventre. Les feuilles prises dans du vin combattent le venin des scrpents. On fait avec les jeunes pousses et le suif de boue un topique très-avantageux aux goutteux. On fait aussi macérer ces mêmes pousses dans de l'eau, et avec cette eau on tue les puces. Si on asperge un lieu avec la décoction des feuilles cela fait monrir les mouches. On donne le nom de boa à des papules rouges qui couvrent tout le corps; on guérit cette maladle en frappant le malade avec une branche de sureau. L'écorce intérieure pilée, et bue dans du vin blanc, relache le ventre.

XXXVI. Le genévrier est plus que toute autre plante échauffant et atténuant, semblable en cela au cèdre. Il en est de deux espèces : l'un, plus grand que l'autre. Tous deux, brûlés, font fuir les serpents. La graine est bonne dans les douleurs d'estomae, de poitrine et de côté; elle dissipe les gonflements et le froid; elle mûrit la toux et les duretés; en topique, elle arrête le progres des tumeurs; bue dans du vin noir, elle resserre le ventre; en topique, elle résout les tumeurs abdominales; elle entre dans les antidotes et les digestifs; elle est diurétique. On l'emploie en collyre dans les fluxions des yeux. Pour les convulsions, les ruptures, les tranchées, les affections de la matrice, la coxalgie, on l'administre soit à la dose de quatre baies dans du vin blanc, soit à la dose de vingt baies bouillies dans du vin. Ii en est qui se frottent le corps avec ces bales, pour se préserver des serpents.

XXXVII. (IX.) Le fruit du saule, avant de t murir, se garnit de fils aussi déliés que ceux de l'araignée. Si on le recueille auparavant, fi est bon pour l'hémoptysie. La cendre de l'écorce des premiers rameaux, délayée dans de l'eau, guérit les cors et les durillons aux pieds; elle efface les taches du visage, et plus efficacement si l'on y mêle le sue même de l'arbre. Le saule fournit trois sues différents : l'un exsude de l'arbre même, à la façon des gommes; l'autre distille de la plate faite au saule quand il est en fleur, par une incision à l'écorce, large de trois doigts : celui-ci est bon pour dissiper les humeurs qui obscurcissent les yeux, ainsi que pour épaisair ce qui a besoin d'être épaissi, pour provoquer les urines et pour faire aboutir tous les dépôts. Le troisième coule des branches coupées avec la serpe. Chacun de ces sucs, chauffé avec de l'huile rosat dans une écorce de grenade, s'instille dans les oreilles. Les feuilles, cuites et pilées avec de la cire, forment un topique employé au même usage, et dont on se sert aussi pour la goutte. L'écorce et les feuilles, bouillies dans du vin, constituent

mationem, maxime recentis ambusti : et capis morsum 2 cum polenta mollissimis foliorum illitis. Succus cerebri collectiones, privatimque membrana, quae circa cerebrum est, lenit inlusus. Acini ejus infirmiores, quam reliqua, tingunt capillum. Poti acetabuli mensura, urinam movent. Foliorum mollissima ex oleo et sale eduntur, ad pituitam bilemque detrahendam. Ad onmia efficucior, quas minor. Radicis ejus in vino decoctæ duo cyatta poti, hydropicos exmanunt : vulvas emoltunt, has et foliorum decoctum insidentium. Caules teneri mitioris sambuci, in patinis cocti, alvum solvunt. Resistunt folia et serpentium ictibus in vino pota. Podagricis cum sevo hircino vehementer prosunt cauliculi illiti : iidemque in aqua macerautur, ut ca sparsa pulices necentur. Poliorum decocto si locus spargatur, muscæ necantur. Boa appellatur morbus papularum, quum rubent corpora; sambuci camo verbecatur. Cortex interior tritus, ex vino albo potus, alvum solvit.

xxxvi. Juniperus vel ante cætera omnia excalfacit, extenuat, codro assimilis. Et ejus duo genera : altera major, altera minor. Utraque accensa serpentes fugat. Semen atomachi, pectoris, lateris doloribus utile. Inflationes algoresque discutit, tusses concequit et duritias. Illitum tomores satit : item alvum, haces ex vino nigro potas item ventris tumores illitis. Miscetur et antidotis, oxypores. Urinas ciet. Illinitur et oculis la epiphoris. Datur convulsis, ruptis, tocminibus, vulvia, ischiadicis cum vino albo potum pilulis quaternis, aut decoctis vigniti in vino. Sunt qui et perungant corpus e semme ejus in serpentium metu.

XXX VII. (rx.) Salicis fructus ante maturitatem in araneam abit : sed si prius colligatur, sanguinem rejicientibus prodest. Corticis e rimis primis cinis, clavum et callum aqua mixta sanat. Vilia cutts in facie emendat, magis admixto succo suo Est autem inc trium generum. Unum arbor ipsa exsudat gummium modo. Alterum manat in plaga, quam floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine. Hic ad expurganda, quar obstent oculis i item ad spissanda qua opus sunt, ciendamque urinam, et ad omnes collectiones intus extrahendas. Tertius succus est detrundicatione ramorum a falce distillant. Ex his ergo aliquis cum rosacco in calyce punici callactus auribus infunditur : vel folia cocta, et cum cera trita imponuntur i item podagricis. Cortice et folis in vino decoctis foveri nervou utilisaimum.

ene fomentation très-utile aux nerfs. La fleur, più e avec les feuilles, guérit les dartres furfuracres de la face. Les feuilles, pilées et prises en boisson, tempèrent les feux de l'amour et les éteignent complétement, si l'on fait souvent usage de cette préparation. La graine du saule noir d'Amérie, avec de la litharge à poids égal, est un depilatoire; on s'en frotte à la sortie du bain.

XXXVIII. Le vitex (vitex agnus, L.) s'emploie pour la vannerie à peu près comme le saule. dont il a les feuilles et l'aspect; mais l'odeur en est plus agréable. Les Grecs le nomment lygos ou agnos, parce que les femmes d'Athènes, pendaut les Thesmophories, temps ou elles observent une exacte continence, jonchent leur lit des feuilles de cette plante. Il y en a de deux espèces : l'un, plus grand, s'éleve, comme le saule, à la hauteur d'un arbre; l'autre, plus petit, est rameux, et a les feuilles lanugineuses et plus blanches. Le premier, sommé vitex blanc, porte une fleur d'un blanc mèle de pourpre. Le noir a des sleurs seulement purpurines. Tous deux croissent dans les plaines marécageuses (xxx1, 27). La graine, prise en boisson, a un certain goût vineux, et passe pour fébrifuge; pour sudorifique, si on s'en frotte avec de l'huile ; on dit aussi que de cette façon elle dissipe les courbatures. Les deux vitex sont diurétiques et emmenagogues. Ils portent à la tête comme le vin, dont ils ont l'odeur. Ils chassent les flatuosités par le bas; ils resserrent le ventre. Ils sont très-bons dans l'hydropisje et les affections de la rate. Ils font venir le lait en abondance. Ils combattent le venin des serpents, surtout les venins froids. Le petit vitex est plus efficace contre les serpents; on en prend la graine à la dose d'une drachme dans du vin ou de l'eau mieltée, ou les feuilles tendres à la dose de deux drachmes. On fait avec

les deux vitex un topique contre la pigura des araignées. Il suffit de s'en frotter, d'en faire des fumigations ou de coucher dessus, pour mettre en fuite les animaux venimeux. Ils répriment les 3 ardeurs vénériennes, et, par cette propriété sartout, ils combattent le venin des araignées-phalanges, dont la piqure excite les organes génitaux. La fleur et les jeunes pousses, avec de l'huise rosat, calment le mal de tête causé par l'ivresse. La décoction de la graine, ca fomentation, dissipe les céphalalgies intenses. La graine, en fumigation et en pessaire, déterge la matrice; en boisson, avec le pouliot et le miel, elle est purgative: avec la farine d'orge, elle amollit les vomigues et les tumeurs dont la maturation est difficile; avec 4 le salpêtre et le vinaigre, elle guérit le lichen et le lentigo; avec le miel, les aphthes et les éruptions dans la bouche; avec du beurre et des feuilles de vigne, les gonflements des testicules: avec de l'eau, en topique, les rhagades du siège : avec le sel, le nitre et la cire, les luxations. La graine et les feuilles entreut dans les onguents pour les nerfs, et dans les applications qu'on fait aux goutteux. On se sert d'une décoction de la graine dans l'huile, en affusion sur la tête, pour le léthargus et la phrénitis. On assure que ceux qui en portent une baguette à la main, ou à la ceinture, sont préservés d'écorchures entre les

XXXIX. Les Grecs donnent le nom d'érice i (x111, 35) (erica arborea, L.) à une plante qui diffère peu de la myrice (x111, 37). Elle a la couleur et presque la feuille du romarin; on assure qu'elle combat le venin des serpents.

XI.. Le genèt sert à faire des liens. Les sieurs : en sont très-agréables aux abeilles. Je doute que ce soit la plante nommee par les auteurs greçs

Flos tritus cum foliis furfures purgat in facie. Folia contrita et pota intemperantiam fibidinis coercent, atque in totum anferunt usum sæpius sumta. Amerina nigra seamn rinn spiima argenti pari pondere, a baloso illitum,

AXXVIII. Non multum a salice villium usu distat vilex, foliorum quoque aspectu, nisi odore gratior esset. Gracci hano sucant, alu agnon, quontani matronæ Thesmophoriis Athenicosium castitatem custodientes, his foliis cubitus abisterment. Duo genera ejus : major in arborem salicis modo assurgit : minor ramosa, folius candidiorilius lanuguessis Prima album florem mithit cum purpureo, quæ can tals vocator : nigra, quæ fantum purpureum. Nascuntur in palustribus campis. Semen potum vini quemdam sapurem linbet, et dicitur febres solvere : et quum unguatur oleo admisto, sudorem facere : sie et lassitudines dwsolvere. Umnam cient, et menses. Caput lentant vini mode nam et oder similis est. Inflationes pellunt in inferiora, Alvum sistant hydropicis, et lienibus perquara utiles Lactis obertatem faciunt. Adversantur venenis serpentium, maxime quæ frigus inferunt. Minor efficaciur ad ecrpentes : bibitur seminis dractima in vino vel posca, aut duabus foliorum tenerrimorum. Et illinuntur ntraque adversus araneorum morsus · vel perunctis tantum, suffitu quoque aut substratu fugant venenata. Ad Venerem 3 impetus inhibent; coque maxime phalangiis adversantur, quorum morsus genitale excitat. Capitis dolorem ex ehrie tate sedant cum rosacco flos, tenerique cauliculi. Seminia decoctum vehementiorem capitis dolorem dissolvit foto: et vulvam cham sofiitu vel appositu purgat : alvum cum pulegio et melle potum. Vomicas pauosque difficite concoquentes, cum farina hordeacea mollit. Lichenas et len- 4 tigines com aphronitro et aceto semen sanat : et oris holcera, et eruptiones cum melle : testaun, cum butyro et foliis vitium : rhagadas sedis, cum aqua illitum : luvata cum sale, et nitro, et cera. Et seinen, et folium, additur in malagmata nervorum, et padagras. Semen instillatur in oleo decoctum capiti in lethargia, et phrenesi. Virgam qui in manu habeant, aut in cinciu, negantur untertriginem sculire.

XXXIX. Ericen Gracei vocant fruticem non multum a ; myrice differentem, colore rorismarini, et pæne folio. iluc adversari serpentibus traduot.

XL. Genista quoque vinculi usum præstat. Flores api- i

sparton, et avec laquelle on fait chez eux, comme je l'ai dit (xix, 2, 7), des filets pour la pêche. Je doute aussi que ce soit celte qu'Homère désigne quand il parle des câbles (sparta) relâchés des vaisseaux (II., 11, 135); car il est certain qu'alors le spart (spartium junceum, L.) d'Afrique ou d'Espagne (xix, 7) n'était pas encore en usage, et que pour les embarcations faites de pièces cousues 2 on employait le lin et non le spart. La graine, que les Grecs nomment aussi sparton, vient dans des gousses, comme les haricots. Elle n'est pas moins purgative que l'ellébore, à la dose d'une drachme et demie dans quatre cyathes (0 litr., 18) d'eau mieliée, a jeun. Les branches avec le feuillage, macérées dans du vinaigre pendant plusieurs jours et broyées, donnent un sue bon pour la coxalgie, à la dose d'un cyathe en potion. Queiques-uns alment mieux les faire infuser dans de l'eau de mer et donner cette infusion en lavement. Dans la coxalgie on fait des frictions avec ce même suc, auquel on ajoute de l'huile. Quelques-uns emploient la graine pour la strangurie. Le genêt pité avec de la graisse guérit les douleurs de genou.

XLI. La myrice (xiti, 37) (tamarix africana, Desfout.) (3) est appelée érice par Pompelus Lenaus. Cet auteur dit qu'elle ressemble aux balais de saule d'Amérie, et que bouillie dans du vin et pilee elle forme avec du miel un topique qui guérit les carcinomes. Quelques-uns pensent que c'est la même que le tamarix. Quoi qu'il en soit, elle est excellente pour la rate; pour cela on en exprime le suc, qu'on fait boire dans du vin; et telle est, assure-t-on, la merveilleuse antipathie qu'elle a pour ce seul viscère, que quand des porca ont bu daus des sébiles faites de ce bois, on ne leur trouve point de rate. Aussi dans les affec-

tions spleniques donne-t-on les aliments et la boisson dans des vases de ce même bois. Un auteur grave en médecine affirme qu'une baguette arrachée de l'arbuste, sans toucher ni le fer ni la terre, calme les douleurs de ventre, si elle est tenue appliquée au corps par les vêtements et par la ceinture. Le peuple, comme nous l'avens dit (xvi, 45), la nomme l'arbre malheureux, parce qu'elle ne rapporte rien et qu'on ne la plante pas.

XLII. A Corinthe et dans le voisinage on l donne le nom de brya (x111, 37) (tamarix africana, L.) à une plante dont en fait deux especes : la brya sauvage, qui est stérile, et l'autre, qui se prête a la culture. Celle-ci (tamaria orientalis, Delile) en Egypte et en Syrie produit abondamment un fruit ligneux, plus gros que la noix de galle, apre au goût, que les medecins emploient, à défaut de la noix de galle, dans les compositions nommées anthères (fleuries). Le bois, la fleur, les feuilles et l'ecorce servent aux mêmes usages, quoique de vertu moindre. 1.'é- 3 corce pilée se donne dans l'hémoptysie, les pertes et le flux céliaque. Pilee et en topique, elle arrête tous les dépôts. On exprime des feuilles un suc qui a les mêmes proprietés; on les fait aussi bouillir dans du vin. Avec addition de miei, elles forment un topique pour la gangréne; en décoction et prises dans du vin, ou appliquées avec de l'huile rosat et de la cire, elles sont sédatives. De la même façon, elles guerissent les épinyctides. Cette décoction est encore bonne pour les maux de dents et d'oreilles. La racines emploie de même et pour les mêmes affections. Les seuilles ont de plus cette propriété, qu'avec la poienta on en fait un topique pour les affections serpigineuses. On administre en boisson la graine, à la dose

bus gratissimi. Dubito an hacc sit, quam graci auctorea aparton appellavere, quum ex es lina piscatoria apud eos factitari docuerim: et numquid hanc designaverit Homecus, quum dixit navium sparta dissoluta. Noudum enum fuisse Africanum vel Hispanum spartum musu, certum est: et quum sutiles fierent naves, lino tamen, non sparto, 2 maquam sutas. Semen ejus, quod Gracci eodem nomine appellant, in folhculis, phaseolorum modo, nascens, purgat eliebori vice, drachma et dimidia pota in aqua mutase cyathia quatuor jejunis. Rami similiter cum fronde in aceto macerati pluribus diebus, et tusi, succum dant ischiadicis utdem, cyathi unius potu. Quidam marina aqua macerare malunt, et infundere clystere. Perunguotur eodem succu ischiadici addito oleo. Quidam ad stranguriam utuntur semine. Geniata tusa cum axungia, genua dolentia sanat.

XLI. Myricen, quam ericen vocat Lenneus, simitem scopis Amerinis dicit. Sanari ea carcinomata in vino decorta tritaque cum melle ilita. Arbitrantur quidam hanc esse tamaricen: sed ad lienen practipua est, ai auccus ejus expressus in vino bibatur: adeoque mirabilem ejus antipathiam contra solum hoc viscerum facunt, ut afilrment, si ex ea alveis factis bibant sues, sine hene inveniri. Et ideo homini quoque splenico cibum potunque dant in

vasis ex ea factis. Gravis auctor in medicina, virgam ex ea defractain, ut neque terram, neque ferrum attingeret, sedare ventris dolores asseverat impositam, its ut tunica ciuctoque corpori apprimeretur. Vulgus infelicem arborem eam appellat, ut diximus, quomam nibil ferat, nec aeratur tunganam.

XLII. Corinthus, et que circa est regio, bryam vocat, l ejusque duo genera facit : ailvestrem plane sterriem; alteram mitiorem. Haecfert in .Egypto Syriaque etiam abuadanter hignosum fructum, majorem galla, asperum gustu, quo medici utuntur vice galtæ, in compositionibus, quas antheras vocant. Et lignum autem, et flos, et folia, et cortex in cosdem usus adhibentur, quanquam remissiora. Datur sangumem rejicientibus cortex tritus, et contra 3 profluvia feminarum, codiacis quoque. Idem insus im-positusque collectiones omnes inlubet. Foliis exprimitur succus ad hace eadem. Et in vino decoquintur : ipsa vero adjecto melle gangrænis illinuntur : decoctum eorum in vino polum, vel imposita cum rosaceo et cera sedant. Sic et epinyctidas sanant. Ad dentium dolorem auriumque, decoctum corum salutare est ! radix ad cadem sam' liter. Folia hoc amplius, ad ea quæ serpunt, imponuntur à cum potenta. Semen dractumo pondere adversus phalangia

d'une drachme, contre la piqure des araignées, des phalanges spécialement. Avec la graisse de volaille on en fait un topique pour les furoncies. Elie est efficace aussi contre la morsure des serpents, excepte celle de l'aspic. La décoction en affusion est bonne pour l'ictere, le phthiriasis et les lentes; elle arrête les pertes. La cendre de l'arbre s'emploie dans tous les mêmes cas. Ou dit que mêlce à de l'urine de bœuf, et prise en boisson ou en aliment, elle fait cesser pour jamais les desurs vénériens. Le charbon de ce même bois, eteint dans de l'urine de bœuf et gardé à l'ombre, se résout en ceudre quand on veut l'aliumer. Suivant la tradition des mages, l'urine d'un eunuque produit le même effet.

XLlif. (x.) L'arbrisseau nommé sanguin (xvi, 30, 2) ne passe pas pour une plante moins malheureuse que la myricé. L'écorce intérieure rouvre les plaies qui se sont fermées trop vite.

XLIV. Les feuilles du ailer (xvi, 31) (salix vitellina, L.) appliquées sur le front calment la céphalaigie. La graine pliée dans de l'huile arrête le phthiriasis. Les serpents redoutent aussi cet arbrisseau; et pour cette raison les gens de la campagne en portent d'ordinaire une baguette.

XLV. Le troène, si c'est la même plante que le cypros (x11, 51) de l'Orient, est aussi employé en Europe à des usages médicaux. On se sert du suc pour les nerfs, les articulations, les réroidissements; partout on use des feuilles avec un grain de sel, pour le traitement des vieux ulteres et des aphthes. La graine est bonne pour le phthiriasis et les écorchures, pour lesquelles on sesert aussi des feuilles. Elle guéritencore la pepie de la volaitle.

XLVI. Les feuilles de l'aune dans de l'eau

bouillante sont un remede assuré pour les tumeurs.

XLVII. Nous avons énuméré vingt espèces de 1 lierre (xvi, 62). Toutes en médecine sont d'un usage équivoque : prises à forte dese elles troublent l'esprit et purgent la tête. À l'interieur elles attaquent les nerfs, tandis qu'à l'extérieur elles les fortifient. Elles ont les mêmes propriétés que le vinaigre; toutes sont réfrigérantes. En boisson, elles sont diurétiques. Les seuilles les plus molles, appliquées sur la tête, calment la cephalalgie, et elles agissont principalement sur le cerveau et la meninge. On les emploie aussi à cet effet pilees avec du vinaigre et de l'huile rosat, puis bouillles, et mèlées à une nouvelle dose d'huile rosat. On les applique sur le 3 front, et avec leur décoction on fomente la houche et on frotte la tête. Elles sont bonnes pour la rate, en boisson et en topique. On en fuit une décoction, ou on les brole dans du vin, contre les frissons fébriles et les éruptions pituiteuses. Les grappes guérissent, en boisson ou en topique, la rate; en topique, le foie; en pessaire, elles sont emménagogues. Le suc du lierre, et surtout du lierre blane cultivé, guérit les affections et la mauvaise odeur des narines. Instillé dans le nez il purge la tête; plus efficacement avec addition de nitre. On l'instille aussi avec de l'huile 3 dans les oreilles qui suppurent ou qui sont douloureuses. Il corrige la difformité des cicatrices. Le sue du lierre blanc chauffe sur une plaque de fer vaut mieux pour la rate; il suffit encore d'en prendre six baies dans deux cyathes de vin : trois bales du même lierre blanc prises dans du vinaigre miellé chassent les vers ; et l'on aide à la vertu du remede en en faisant aussi une applica-

et araneos biblior. Cum altilium vero pingui furnaculis maponitur. Efficax et contra serpentium ictus, præterquam spidum. Nec non morbo regio, phthirmsi, lemibusque deroctum infusum prodest, abundantianique mulierum usitt. Cinis arboris ad omnia eadem prodest. Aiunt, al boris castrati urinæ immiscentur, in polu, vel in cibo, veneram finiri Carboque ex eo genere urina ea restinctus a umbra conditur: idem quum libeat accendere, resolvitir. Magi id et ex spadonis urina fieri tradiderunt.

XLIII. (x.) Nec virga sanguinea felicior habetur. Cortex egus interior cicatrices, que præsanavere, aperit-

X1.1V. Sileris folia illita fronti capitis dolores sedant.

Liusdem semen tritum, in oleo phthiriases coercet. Scrpentes et hunc fruticem refugiunt; baculumque rustici ob
id es eo gerunt.

XLV. Ligustrum si cadem arbor est, quae in Oriente cypros, suos in Europa usus habet. Succus ejus nervis, articulis, sigoribus; folia ubique veteri hulceri cum salis mica, et oria exhulcerationabus prosunt. Acini contra phthuriasin: item contra intertrigines, foliave. Sauant et gallinaccorum piluitas acini.

XLVL Fulia ains ex ferventi aqua certissimo reme-

XLVII. Ederm genera viginti demonstravimus. Natura I omnium in medicina anceps. Mentem turbat, et caput purgat largius pota : nervis intus nocet : ilsdem nervis adhibita foris prodest. Eadem natura, quæ aceto, el est. Omnia genera ejus refrigerant. Urinam cient potu : capitis dolorem sedant, præcipue cerebro, continentique cerebrum membrana, utiliter mollibus impositis folils: cum aceto et rosaceo tritis et decoctis, addito postea rosaceo aleo. Illinuatur autem fronti : et decacto eorum 2 fovetur os, capulque perungitur. Lieni et pota, et illita prosent. Decoquantur et contra horrores febrium, eruphonesque pilintæ, aut in vino teruntur. Corymbi quoque poti vel illiti lienem sanant : jocinera autem illiti. Trahunt et menses appositi. Sucrus ederat tædia sarium graveolentiamque emendat, praccipue albas sativa. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur ettarn purolentis auribus, aut dolentibus 3 cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes efficacior albæ est, ferro calefactus; satisque est acinos sex în vini cyathis duohus sumi. Acini quoque ex cedem alba terni, in aceto mutso poti, tineas pellunt, in qua curationa ventri quoque impositisse cos utile est. Ederio, quam chrysocarpon appellavimus, baccis aurei coloria

148 PLINE.

tion sur le ventre. Érasistrate prenaît du lierre que nous avons appelé chrysocarpos (xvi, 62) vingt baies de couleur d'or, les broyait dans un setier de vin, administrait trois cyathes de cette preparation, et évacuait ainsi par les urines les eaux de l'anasarque. En cas de mal de dents, il injectait dans l'oreille du côté opposé cinq baies du même Herre broyées dans de l'huile, rosat et chauffées dans l'ecorce d'une grenade. Les baies qui ont le suc safrané, en breuvage, sout un préservatif contre l'ivresse. Elles guérissent aussi l'hémoptysie et les tranchees. Les grappes les plus blanches du lierre poir, en boisson, causent la stérilité, même aux hommes. Toutes les espèces, bouillies dans du vin, forment un topique pour les ulcères de toute nature, même les ulcères malins. La larme qui distille du lierre est un dépilatoire, et guérit le phthiriasis. La fleur de toutes les espèces prise deux fois par jour dans du vin astringent, à la dose d'une pincée, guerit la dyssenterie et le dévolement ; avec la cire on en fait un topique utile dans les brûlures. Les grap-5 pes noircissent les cheveux. Le suc de la racine bu dans du vineigre est bon contre les araignées phalanges. Je trouve que ceux qui ont une maladie de la rate guerissent en buvant dans un vase fait de ce bois. On broie les baies, puis on les brûle, et on en fait un topique pour les brûlures, qu'on arrose auparavant avec de l'eau chaude. Il en est qui incisent le lierre pour en obtenir le suc, et qui se servent de ce suc pour les dents cariées, assurant que la dent se brise, et qu'il faut proteger avec de la cire les dents voisines contre l'action de cette substance. On recherche encore la gomme de lierre, et on prétend que dans du vinaigre elle est tres-bonne pour les

XLVIII. Les Grees donnent le nom de cisthos, t nom très-voisin de cissos (lierre), à une plante plus grande que le thym, et qui a les fevilles de l'ocimum. Il y en a deux especes. La plante mâle (cisthus pilosus, L.) a la fleur rose; la plante femelle (cisthus salvifolius, L.), blanche. La fleur de toutes deux dans du vin astringent, à la dose d'une pincée, et prise deux fois par jour comme le lierre, est bonne pour la dyssenterie et les dérangements de ventre; avec la cire, pour les vieux ulcères et les brûlures; seule, pour les aphthes. C'est surtout au pled de ces plantes que vient l'hypocisthis, dont nous parlerons en traitant des herbes (xxvi, 31) (cylinus hypocisthis).

XLIX. Les Grees nomment encore cissos ery-1 thranos (xvi, 62) une plante semblable au lierre, et qui prise dans du vin est bonne pour la coxalgie et le lumbago. La graine en a, dit-on, tant de force, qu'elle produit de l'hématorie. Ils nomment aussi chamæcissos (glachoma hederacea, L.) (xvi, 62) (4) un lierre qui rampa à terre sans s'élever; broyé dans du vin à la dose d'un acetabule, il est bon pour la rate. Les seuilles avec de la graisse s'emploient pour les brûlures. Le smilax (zvi, 68), nommé aussi nicophoros. ressemble au lierre, mais a les feuilles plus petites. Une couronne faite avec les feuilles en nombre impair guérit, dit-on, la céphalaigie. Quelques auteurs ont distingué deux espèces de smilax : l'un, extrèmement vivace, croissant dans les 2 valions ombrages, grimpant le long des arbres et produisant des graines en grappe, qui sont trèsefficaces contre tous les venins, à tel point que des enfants auxqueis on fait boire souvent le sucde ces graines deviennent réfractaires, pour le reste de leur vie, à tous les poisons; l'autre, qui se platt dans les lieux cultivés et y croit, mais

viginti, in vini sextario tritis, ita ut terni cyathi potentur, aquam que cutem subierit, urina educit Erasistratus. 4 Ejusciem acinos quinque tritos in resuceo eleo, calefactosque in cortice punici, instillarit deutiom dolori a contraria sure. Acim, qui croci auccom habent, præsumti poto a crapula tutos præstant : item sangumem exscreantes, aut torminibus laborantes. Ederae nigrae candidiores corymbi poti, steriles etiam virus faciunt. Illimitur decocta quaeconque in vino omanim bulcerum generi, clianist caroethe sint. Lacryma edere parlothrumest, phthriasinque tolht. Flos cujuscumque generis trium dig torum captu, dysentericos et alvum etiam emendat, in vino anstero 5 bis die potus. Et ambustis illimitur utiliter cum cera, Denigrant capillum corymbi. Radica succus in aceto potus, contra phatangia prodest. Hujus quoque ligni vase splemens bil entes sanari invento. Et aemos terunt, moxque combiront, et ita blinunt ambusta, prius perfusa aqua calida. Sunt qui et incidant succi gratia, coque utantur addentes erosos; frangique tradunt, proximis cera minitis, ne Ledantur. Gommi etiam in edera quærunt, quod ex aceto utilissimum dentibus promittunt,

1 XLVIII. Greece vicino vocabulo cisthon appellant

fruticem majorem thymo, foliis ocimi. Duo ejus genera. Plos masculo rosaceus, feminu albus, Ambo prosnut dysentericus et solutionibus ventris, in vino austero, ternis digitis flore capto, et similater bis die poto: hulceribus veteribus et ambustis cum cera : et per se ons hulceribus. Sub his maxime nascitur hypocisthis, quam later her bas dicemus.

XLIX. Cissos erythranos ab fisdem appellatur aimilis t ederae, coxendicibus utilis a vino potus : item lumbis. Tantam vim acim aimit, ut sanguinem urius detrahat, ltem chamacisson appellant ederam, non attolientem se a terta. Et hace contusa in vino acetabuli mensura lieni medetur. Folia ambustis cum axungia. Smilax quoque, qui et nicophoros cognominatur, similitudinem ederae habet, tenuicibus folis. Coronam ex eo factam impari foliorum numero, aiunt capitis doloribus meden. Quidam duo genera smilacis dixere. Alterum immortalitati proximum, in convallibus opacia, scandentem arbores, comantibus acinorum corymbis, contra venenata omna efficaciss mis, in tantum, ut acinorum succo infantibus sappe instillato, nulla postea venena nocitura sunt. Alterum genus culta amare, et in his gigut, ruilius effectus, illam

n'a aucune vertu. Ces auteurs ajoutent que le premier smilax est celui dont le bois, comme nous l'avons dit (xvs, 63), rend à l'oreille un certain son; d'autres nomment clématis (clématite des bales, clematis viticella, L.) une plante semblable au second smilax. Elle grimpe de même autour des arbres, et elle a des nœuds. Les feuilles suérissent les affections lépreuses; la graine purge, à la dose d'un acétabule dans une hémine d'eau, ou dans de l'eau miellée. On a fait encore me déscortion pour le même usave.

une décoction pour le même usage. 1 L (x1.) Nous avons indiqué vingt-neuf espèces de roseaux (xv1, 64). Nulle part cette force de la nature que nous signalons dans cette partie de notre puvrage n'est plus évidente qu'ici. En effet, ls racine de roseau pilés et appliquée fait sortir les echardes de fougère entrées dans les chairs, et reciproquement la racine de fougère, les chardes de roseau. Parmi les diverses sortes que nous avons spécifiées, celle qui croft en Judée et en Syrie (x11, 48), la même dont on se sert pour la parfumerie, est diurétique en décoction avec du gramen ou de la graine d'ache, et emménagogue en pessaire. Elle est bonne en breuvage à la dose de deux oboles pour les convulsions, pour le foie, pour les reins, pour l'hydropisie; pour la toux, en fumigation et surtout avec la resine ; pour les dartres furfuracées et les uiceres hamides, en décoction avec la myrrhe. On ca tire un suc qui a les mêmes proprietes que l'élaterium (xx.3). Dans toute especa de roseau la partie la plus efficace, c'est la plus voisine de la raone. Les nœuds sont efficaces aussi. La cendre du roseau de Chypre appelé donax (xvi, 66, 2) guérit l'alopécie et les ulceres putrides. On se sert, pour tirer les corps aigus enfoncés dans les chairs,

des feuilles, qui sont esseus aussi contre l'érysipèle et tous les dépôts. Le roseau commun, broyé tout frais, a une vertu attractive très-puissante, qui ne réside pas seulement dans la racine, mais aussi dans toute la plante. La racine dans du vinaigre, en topique, guérit les luxations et les douleurs de l'epine du dos. Broyée fraiche et bue dans du vin, elle est aphrodisiaque. Le duvet des roseaux, mis dans les oreitles, rend sourd.

Ll. Au roseau se rattache le papyrus d'Égypte t (x111, 21), tres-utile, quand il est sec, pour dilater et dessecher les fistules, dont en se rensiant il ouvre l'entrée aux médicaments. Le papier qu'on prépare avec le papyrus étant brûlé devient cathéretique. La cendre du papyrus bus dans du vin est somnifere; le papyrus mêms dans de l'eau, en topique, guerit les callosités.

Lil. L'ébène ne croit pas même en Égypie, 1 comme nous l'avons dit (xit, 8). Mais quoiqu'il ne soit point ici question des plantes médicinales des climats étrangers, cependant nous n'omettrons pas l'ébène, à cause des merveilles qu'on en raconte : la sciure, assure-t-on, est un remède souverain pour les yeux; et la râclure de ce même bois, frotté contre une meule à aiguiser, dissipe, dans du vin cult, les brouillards de la vue; la racine, dans de l'eau, les tales, et avec une égale portion de racine de dracqueulus (xxiv,91) et du miel, la toux. Les médecins rangent l'ébène parmi les cathérétiques.

Lilí. Le rhododendros (laurier-rose) n'a pas i même trouvé un nom latin; on l'appelle aussi rhododaphné ou nerion. Chose singulière! les feuilles (xvi, 33) sont un poison pour les quadrupèdes; et pour l'homme, prises dans du vin avec addition de rus, un préservatif contre les

extraus Suntem priorem, cujus lignum ad aures sonare extraus Suntem hun aliqui clematida appellaverunt, repentem per arbores, geniculatam et ipsam. Folia ejus lippaa piurgant. Semen alvum solvit acetabuli ineusura, in aquas hemina aut aqua mulsa. Datur ex cadem causa et decorclum ejus.

L 121., Arundinis genera xxix demonstravimus, non ature evidentiore illa naturæ vi, quam continuis his vopenibus tractamus. Sequidem arundinis radia contrita et imposita, blicis stirpem corpore extrahit : item arundeserm filicis radia. Et quoniam plura genera fecimus, illa in Juda'a Syriaque nascitur odorum unguentorumque arman movel cum gramme aut apii semine de-Ciet menstrua admota. Medetur convulsis duobus obniss pola, jocineri, renibus, hydropi, tussi etiam suftitu , magisque cum resma. Furfuribus bulcerumque maruntibus cum myrrha decocta. Excipitur et succus ejus, 3 letense elaterio similis. Efficacissima autem in omni acundine qua: proxima radici. Elficacia el genicula, Arundo Cypera, que donax vocatur, corticis cinere alopecias emendal : dem putrescentia bulcera. Foliis ejus ad extrabendos aculeus utuntur : efficacibus et contra ignes cacros, collectionesque omnes. Vulgaris arundo extracto-

riam vim habet, et recens tusa, non in radice tantum.
Multumenim et ipsam arundinem valere traduut. Medetur
et luxatis, et spinz doloribus radis in aceto illita. Eadem
recens tria in vino pota, Venerem concitat. Arundinum
lanugo illita auribus, obtundit auditum.

LI. Cognata in Ægypto res est arundini papyrus, præ-t cipum utilitatis, quum marnit, ad laxandas siccandasque fistulas, et intumescendo ad introitum medicamentorum aperiendas. Charta quai fit ex ea, cremata, inter caustica est. Cinis ejus ex vino potus somnum facit : ipsa ex aqua imposita callum sanat.

L.11. Ne in Ægypto quidem nascitur chenus, ut do-t cuimus: nec tractamus in medicina alienos orbes: non omittetur tamen propter miraculum. Scobem ejus oculis unice mederi dicunt; lignoque ad cotem trilo cum passo, caliginem discutit. Ex aqua vero radice, albugines oculorum. Item tussim, pari modo dracunculi radicis adjecto cum melic. Ebenum medici et inter erodentia assumunt.

Lill. Rhododendros ne nomen quidem apud nos invenit latinum : rhododaphnen vocant, aut nerium. Mirum, fona ejus quadrupedum venenum esse, homini vero contra serpentes præsidium, ruta addita e vino pota. Pecus surpents. Les moutons et les chèvres qui boivent de l'eau ou ces feuilles ent trempe en meurent, dit-on.

- 1 Liv. Le rhus (xiir, 13) n'a pas non plus de nom latin, quoiqu'on l'emploie de plusieurs manieres. On comprend sous ce nom et une plante sauvage à seuilles de myrte (corraria myrtifolia, L.), à tiges courtes, qui chasse les teignes, et la coriaire (rhus coriaria, L.), arbrisseau rougcâtre, haut d'une coudee, de la grosseur du doigt, dont les feuilles étant seches servent à travailler les cuirs comme l'ecorce de grenade. Les médecins emploient les feuilles du rhus pour les contusions, pour le flux celiaque, pour les ulceres du siège ou les ulcerations phagedéniques : on les pile avec du miel, et on les applique avec du vinaigre. On en instille la décoction dans les oreilles qui suppurent. On fait avec les branches bouilhes une stomatice (remède pour la bouche) employée aux mêmes usages que celles de mûres (xxxxx, 7t), mais qu'on rend plus efficace en y ajoutant de l'alun. On en fait un topique contre l'enflure dans l'hydropisie.
- LV. Ce qu'on nomme le rhus érythros est la graine de cet arbrisseau. Cette graine est astringente et rafraíchissante; un en assaisonne les mets en guise de sel. Elle relache le ventre; et mèlée avec du silphium elle donne bon goût aux viandes. Avec du miel elle remédie aux ulcères humides, aux aspérités de la langue, aux coups, aux meurtrissures, aux écorchures; elle cicatrise tres-rapidement les ulcérations de la tête, et en aliment elle arrête les écoulements chez les femmes.
- LVI. L'érythrodanus, nommé par d'autres creuthodanus, et en latin rubia (garance) (x1x, 17), est une tout autre plante. Elle sert à tein-

dre les laines et à corroyer les cuirs. En médecine elle est diurétique; dans de l'eau mieltee elle guérit l'ictère; dans du vinaigre en topique, le lichen. On en fait une boisson pour la coxalgie et la paralysie; mais il faut qu'en même temps les malades prennent un bain chaque jour. La racine et la graine sont emmenagogues, resserrent le ventre, et résolvent les dépôts. Avec les branches et les feuilles on fait un topique contre les morsures des serpents. Les feuilles teignent aussi les cheveux. Je lis dans quelques auteurs que cette plante guérit l'ictère, quand on ne ferait que la porter en amulette et la regarder.

LVII. Celle qu'on nomme alysses (a, sans, s héaca, rage) (rubia lucida, L.) ne diffère de la précédente que par ses seulles et par des branches plus petites. Le nom vient de ce que, bue dans du vinalgre et portée en amulette, elle preserve de la rage les personnes mordues par un chien. On ajoute une circonstance merveilleuse : c'est que la sanie qui sort des plaies se seche, rien qu'à regarder la plante.

LVIII. La radicule, que les Grecs, comme nous avons dit (xix, 18), nonment struthion, sert encore aux teinturiers à preparer les laines. En décoction, et à l'intérieur, elle guerit l'ictère ainsi que les affections de politrine. Elle est diurétique, minorative, et deterge la matrice; aussi les médecins la nomment-ils un breuvage d'or. Elle est souveraine dans du miei pour la toux; pour l'orthopnée, à la dose d'une cuillèrée. Avec la polenta et le vinaigre elle dissipe la lèpre; avec le panax et la racine du câprier elle dissout et expulse les calculs. Cuite avec la farine d'orge et du vin elle résout les tumeurs. On l'incorpore dans les emplâtres; et pour éclaireir la vue.

ettam, et caprae, si aquam biberint, in qua folia ea maduerint, mora docuntur.

LIV. Nec rhus latinum nomen habet, quum in unum pluribus modis veniat. Nam et herba est silvestris, folius myrit, cauticutis brevitius, quas tineas pellit: et frutez coriarius appellatur, subrutilus, cubitalis, crassitudino digitali: cujus surdis folius, ut maticorso, coria perticiuntur. Medici autem rhoicis utuntur ad contusa; ilem cueliacos, et redis hulcera, aut quae phagedienas vocant, trita cum melle, et illita cum aceto. Decoclum corum instillatur auribus purulentis. Fit et stomatice decoctis ramis ad cadem, quae ex moria: sed efficacior admixto alumine. Illimitur cadem hydropicorum tumori.

LV Rhus, qui erythros appellatur, semen est hujus fruticis. Vim habet adstringendi refrigerandique. Aspergitur pro sale obsonis. Alvos solvit, omnesque carnes cum silphio suaviores facit. Hulceribus nuedetur manntibus cum melle: asperitati lingure, percussis, lividis, desquamatis eodem modo. Capitis hulcera ad cicatricem celerrime perducit: et feminarum abundantiam sistit ciho.

1 LV! Alia res erythrodanus, quam aliqui ereuthodanum rocant, nos rubiam, qua tinguntur lanze, pellesque perficiuntur: in medicina urinam ciet: morbum regium sanat ex aqua mulsa, et lichenas ex aceto illita: et ischiadicos, et paralyticos, ita ut bibentes laventur quotidie. Radit semenque trahunt menses, alvum sistant, et collectiones discuttunt. Contra serpentes rami cum foliis impunentur. Folia et capillum inficiunt Invenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutico, etramsi adaltigatus apuctetur

LVII. Distat ab eo, qui alysson vocatur, foliis tautum et rams nunoribus : nomen accepit, quod a case morsos rabiem senitre non patitur, potus ex arcto adalizatusque. Mirum est quod additur, saniem conspecto omnino frutsce eo siccari.

LVIII. Tingentibus et radicula lanas preparat, quam i struthion a Gracis vocari diximus. Medetur morbo reguo et ipsa decocto ejus poto, item pectoris vitiis Urinam ciet, aivum solvit, et vulvas purgat Quamobrem aureum poculum mediri vocant. Ea et ea meile prodest magnifice ad tussim, orthopnese coclilearis mensura. Cum potenta vero et aceto lepras tollit Eadem cum panace et cappane radice calculos frangit, pellique Panos discutit, cum forma hordeacea et vino decocta. Miscetur et malagmata,

time les collères. C'est en les melleurs sterrationres che est tomme nom peur la rête et le foie, froit à la time à un tenner man de l'est modifie, trite guernt l'astime à grante à la même donc, dons de l'est, guernt la pieuresse et toutes les douters de câte à . L'apprevant symmetain erretion, L. à la froifie du terre, plus molle cepentant, les tress mouss longues, la graine pontine, commère, la surrairese, et d'une odeur forte; lie tor les chiens et tous les quadrupedes qui co

LIX. Il y a deux especes de romaria : l'un stèrile. L'autre pertant une tige et un fruit résineux appele eachrys ; les feuilles out une odeur d'empens. La racioe, appliquee fraiche, guerit les plaies, la procidence du rectum, les condviomes et des hemorroides. Le sue de la plante et de la racine goent l'etere et ce qui a besoin d'être porge; il eclarreit la vue. La grame se donne en breavage pour les vieilles affections de politrine : avec le vin et le poivre, pour la matrice. Elle est emmenagogue; on en fast pour la goutte un topaque a vec la farine d'ivraie; on s'en sert en topirae pour le lentigo, et pour les éas dans lesquels il est besom d'echauffer ou de provoquer la sueur, ainsi que pour les convulsions. Prise dans du vin elle augmente le latt; de même la racine. La mente même s'emploie en topique avec du vinaicre pour les scrofules. A vec le miel elle est bonne pour la toux.

LX. Il y a plusieurs especes de cachrys, comme aous l'avons dit (xvi, 11). Celui qui provient du romarin susdit exhale par le frottement une odeur de resine; il combat les poisons et les animaux venimeux, excepte les serpents. Il est sudorifique; il dissipe les tranchees, et donne beaucoup de lant aux nourrices.

d collyrin, claritatis causa: sternotamento utilis inter anca: lieni quoque ac jocineri. Eadem pota denarii unius laustere ex multa aqua, tuspiriosos sanat. Sic et pleuriiem, et omnes latters dolores, semen ex aqua. Apacynum lestes est folto edere, molliore tamen, et minus longis raticalis, semine scuto, diviso, lanuginoso, gravi odore. Canes et omnes quadrup-des necat in cibo datum.

LIX. Est et rosmarinum. Duo genera ejus. Alterum surite, alterum cur et caulis, et semen resunaceum, quod cachrys vocatur. Fobis odor thuris. Radix vulnera sanst vundes imposita, et sedis procidentia, condylomata, et semen resunarit nitas Succus et fruticis, et radicis morbum recuran, et ea qua repurganda sunt Ocusorum aciem exacurt. Semen ad vetera pectoris vilia datur potoi : et ad vulnaceum acium farina. Purgat etiam lestigues, et qua excalarmata sunt, aut quum sudor quaerendus, illitum : item cum ulass Augetetlas in vino potum : item radix. Ipsa herba atrimia sum aceto rilinitur : ad tussum cum melle prodest.

LK Cachrys multa genera habet, ut diximus. Sed hæc, que en rore supra dicto nascitor, si fricetur, resinosa est.

Adversalur venenis et venenatis, practerquam anguibus.

LXI. La sabine, appelée brathy par les Grees, 1 est de deux especes: l'une dont la feuille ressemble à celledutamarix ann. 37 l. l'autre à celle du cypres, et que pour cette raison quelques uns out appelee rypres de Crete. Benucoup de personnes l'emploient en parfum, au lieu d'encras. Dans les medicaments elle produit, dit on , à dose double, les mêmes effets que le cinnamome. Elle arrêto les progres des depoiss et des ulceres rongeants. En topique elle déterge les plaies; en pessaire et en fumigation elle fait sortir les fœtus morts. On s'en sert en topique pour l'erysipele et les charbons. Prise avec du miel et du vin , elle remedia à l'ictère. La fumée de cette plante guerit, diton, la pepie de la volaille [x, 78].

LXII. A la sabine ressemble la plante appelée l'setago (lycopodium selago, L.). On la cueille sans l'entremese du fer, avec la main droite passée à cet effet par l'ouverture gauche de la tunique, comme si on voulait faire un larcio; il faut être couvert d'un vêtement blanc, avoir 'es pieds nus et bien laves, et avoir prealablement sacrifie avec du pain et du vin. Un l'emporte dans une serviette neuve. Les druides gaulois out pretendu qu'il faut toujours l'avoir sur soi contre les accidents, et que la fumee en est utile pour toutes les maladies des yeux.

LXIII. Les mêmes druides ont donné le nom à de samolus samolus valerandi, L.) a une plante qui croit dans les lieux humides. Celle-ci doit être cueillie de la main gauche, à jeun, pour préserver de maiadie les boufs et les porcs. Celui qui la cueille ne doit pas la regarder, ni la mettre ailleurs que dans l'auge, ou ou la brole pour que ces animaux puissent l'avaler.

LVIV. Nous avons parlé des diverses espèces 1 de gomme (x111, 20). La meilleure produira les

Sudores movet, tormina discutit, lactis obertatem facil

LXI. Herba Sahma, teathy appellata a Gracia, duorum I generum est: altera tamarici s milis folio, altera capresso. Quare quidam Creticam cupiesam diverunt. A multis in sufficie procedure assum tur. in medicamentis vero deplicato pondere cosdem effectus habere, quos cinnamum, traditur. Collectuses munut, el nomas compescit. Pluta hulcera purgat. Partus emericos apposita extraint, el suffici. Illinitur igni sacro et carbunculis. Cum melle et vino pota, regio morbo medetur. Gallinacci genaria pituitas tumo ejus berbæ sanari tradunt.

LXII. Similis herbie hair Sabinae est-selago appellata, a Legitur sine ferro dextra manu per tunicam, qua sinistra exintur, velut a furante, candida vesta vestito, purequo totis nudis pedibus, sacro facto prius quam legatur, pana vinoque. Fertur in mappa nova. Hauc contra omnem perniciem habendam produdara druida: Gallorum, et contra omnia oculorum vitia fumum ejas prodesse.

LXIII. lidem samolum horbam nominavere nascentem l'in humidis: et banc simistra manu legi a jejunis contra morbos suum boumque, nec respicere legentem. nec alibi, quam in canali, deponere, ibique conterere poturis.

melileurs effets. Les gommes ne valent rien pour les dents. Elles coagulent le sang, et aussi sontelles bonnes pour l'hémoptysie. On s'en sert dans les brûlures et les affections de la trachée-artère. Elles évacuent les urines nuisibles; elles amortissent les humeurs acres et enveloppent les autres. La gomme de l'amandier amer, qui est la plus astringente de toutes, a des proprietés échaussantes. Cependant on préserc celle des pruniers, des cerisiers et de la vigne (xiii, 20); en topique elles dessechent et resserrent; dans du vinaigre elles guérissent le lichen des enfants. Elles sont bonnes aussi pour les vieilles toux, a la dose de quatre oboles, dans une potion composée. Bues dans du vin cuit, elles passent pour embellir le teint, pour donner de l'appétit, et pour soulager les calculeux. Elles conviennent principalement pour les yeux et pour les plaies.

LXV. (xii.) En traitant des parfums, nous avons exposé les mérites de l'épine égyptienne ou arabique (xiii, 19): elle est, elle aussi, astringente; elle supprime tous les flux enterrheux, les hémoptysies, les pertes uterines, en quoi lu racine est encore plus efficace.

1 LXVI. Lagraine de l'épine blanche (xm., 19) est un remêde contre la piqure des scorpions. Une couronne de cette plante, mise sur la tête, diminue la cephalaigie. L'espèce que les Grecs nomment acanthion (onopordum acanthium, L.) ressemble à l'epine blanche, si ce n'est qu'elle a les feuilles beaucoup plus petites, garnies de piquants aux extremités, et couvertes d'un duvet semblable à desfils d'araignee. On recueille ce duvet en Orient, et on en fait certaines étoffes imitant les étoffes de soie. Les feuilles ou la racine se prenuent en hoisson dans la traitement de l'opisihotonos,

LXVII. La gomme nommée acacia provient t aussi d'un arbre épineux (mimosa nilotica, L.). On la tire en Égypte (xiri, 19), soit de l'acacia blanc, soit de l'acacia noir, soit même de l'acacia vert; mais la meilleure, à beaucoup près, vient des deux premiers. On trouve aussi en Galatie une gomme semblable, tres-molle, et provenant d'un acacia plus épineux. La graine de tous ces végétaux ressemble à la lentille; seulement elle est plus petite, ainsi que la gousse qui la contient. On la recueille en automne; plus tôt, elle aurait trop de force. On laisse épaissir le suc dans les follicules humectés d'eau de pluie; puis on les plie dans un mortier, et on en extrait le suc a l'aide de presses; on le fait sécher au soleil dans des vases, et on le met en pastilles. On en extrait aussi 3 des feuilles, mais il est moins efficace. On se sert des graines au lieu de noix de gaile, pour préparer les cuirs. On n'estime pas le suc qui provient des feuilles, ni le suc noir de l'acacia de Galatie, ni celui qui est d'un roux foncé. La gomme tirant sur le rouge ou blanchâtre, et se dissolvant tresaisément, a les qualités les plus astringentes et les plus réfrigérantes. Ces gommes sont les meilleures pour les médicaments des yeux. Pour cet usage les uns lavent les pastilles, les autres les torréfient. Elles teignent les cheveux; elles guérissent les érysipeles, les ulcères serpigineux. les ulcères des parties humides, les dépôts, la contusion des articulations, les engelures, les ptérygions. Elles arrêtent les pertes utérines; elles remédient à la chute de la matrice et du fondement, ainsi qu'aux affections des yeux. de la bouche et des parties génitales.

LXVIII. (xiu.) Cette epine vulgaire (xxvii, 66) (enicus spinosa, L.) dont on remplit les cuves

2 LXIV. Gummium genera diximus. Ex his majores effectus melioris cujusque erunt. Dentibus inutites sunt. Sanguinem coagulant, et ideo rejicientibus sanguinem prosunt : item ambustis, arteris vitiis. Inuliem umam cient, amaritudines hebetant, adstrictis ceteris. Que ex amygdate amara est, spissandique viribus efficacior, habet excalfactorias vires. Preponuntur autem pronorum, et cerasorum, ac vitum. Siccant illitæ et adstringunt : ex aceto vero infantium inchenas sanant. Prosunt et tussi veteri, qualuor obolis in marito poits. Creduntur et colorem gratiorem facere, ciborumque appetentiam, et calculosis proilesse cum passo poits. Oculorum et vulnerum utilitatibus maxime conveniunt.

1 LXV. (xii ) Spine Egyptias, sive Arabicas, laudes in edorum loco diximus : et ipsa apissat stringilque distillationes onnes, et sanguinis exscreationes, mensiumque abundantiam, etiamnum radice valentior.

1 LXVI. Sping albe semen contra scorpiones auxiliatur.
Corona ex en imposita, capitis dolores minuit. Huie similis
est spina illa, quam Grzeca acanthion vocant, minoribus
multo foliis, aculestis per extremitates, el srancosa lanugine obductis: qua collecta, cham vestes quadam bum-

hycinis similes funt in Oriente. Ipsa folia vel radices ad

LXVII. Est et acacia e spina. Fit in Ægypto alba nigraque arbore, item viridi, sed longe melior e prioribus. Fit et in Galatia tenerrima, spinosiore arbore Semen omnium lenticulæ simile : minore est fantum et grano, et folliculo. Colligitur autumno : ante collectum nimio validius. Spissatur succus ex folliculis aqua carleati perfusis : mox in pila tusis experientur organis : tupe deusatur in sole mortaries in pastellos. Fit et ex feltis minus efficax. Ad 2 coria perficienda semina pro galla utuntur. Folsorum succus et Galaticas acacias nigerrimus improbatur : stem qui valde rufus. Purpures aut leucophasa, et qua facilime dibutur, vi summa ad spissandum refrigerandumque est, oculorum medicamentis ante ahas utiles. Lavantur in cos usus pastilii ab ahis, torrentur ab alus, Canillum tingunt, Sanant ignem sacrum, hulocra quæ serpunt, et humida vitra corporis, collectiones, articulos contusos, perniones, pterygia. Abundantiam mensium in feminis sistuat, vulvausque, et sedem, procidentes. Item oculos, oris vita, et

LXVIII. (xm.) Vulgaris quoque hac spina, ex qua l

I foulon sert aux mêmes essays que la radicule suponaire '6 (223, 16) En Espa, ne, elle est roumu nement employee par les parfumeurs sous le nom d'aspaiathe. Il y a sans ancun doute, de re même nous en Orient, comme nous avons dit 111, 50, une epone suuvage blanche, et de la hantur ordinaire d'un arbre.

LAIN. On trouve dans les lies de Nisyros et de !hodes un arbuste plus petit, egalement epipeux. d nomme erisisceptrum, on adipantheca, on darbeton i censsia acanthociada, DC 17. Le meileur est celui qui tient le moins de la ferule, et qui, depouille de son ecorce, est d'un rouge tirant sur le pourpre li vient en plusieurs endroits. mais il u'est pes odorant partout. Nous avons dit (811, 52) quelle odeur il acquiert quand l'areca-ciel porte sur lui. Il guerit les ulceres fetides de la bouche, l'ozene, les ulcerations ou le charbon des parties genitales, les rhagades. En boisun il dissipe les gondements et les stranguries. L'ecorce est bonne pour ceux qui rendent du sang. La decoction resserve le scatre. On pense musti que l'espece sauvage produit les mêmes

1 LXX. Il y a une épine appelée appendix l'vinether, berberis rulgaris, L. ], parce qu'on dunne le nom d'appendice à ses baies rouges et podantes. Ces baies, mangées crues seules, ou sechers et cuites dans du vin, resserrent le venire it arrêtent les tranchées. Les baies de la pyracistha mespilus pyraciatha, L., se proment à hoisson contre les morsures des serpents.

LAAL Le patiure (att., 22) patiurus acuicatus, DC.) est aussi une espèce d'epine. La praine appetée par les Africains sura est tres-efficace coutre les pigures des seurgions, ginai que pour les calculs et le toux. Les feuilles ont une vertu astringente. La racine dissipe les tumeura, les depôts, les vousques. En bossou, elle est dinretique. La decorbon prise dans du vin resserre le ventre, et combat le venin des serpents. La racine s'administre principalement dans du vin.

LAMI. L'agrifourm (le houx, tier ages-1 folium, L. pale avec addition de sei est bon pour les mainties articulaires. Les baies s'emplosent dans les pertes uterioes, l'affection cellaque, la dyssenterse et le cholera; prises dans du vin elles resserrent le ventre. La racine bouilie, en topique, fait sortir les corps etrangers enfonces dans les chairs; elle est tres-avantageuse dans les luxations et les tumeurs. L'arbre nomme aquifelia avi, 121, plante dans une mamon de ville ou de campagne, preserve des malences. Pythagoro rapporte que la fleur congele l'eau, et qu un béton de ce hois, lance contre une bête que leunque, rogie de lui-même jusqu'a l'animai , par une propriete particuliere a cet arbre, quand meme, par le defaut de force de ceius qui le jette, ce bâton tomberait en deca. La fumee de l'if (xvi, 20, tue

LXXIII. La nature n'a point destiné les rouces à a être uniquement maifaisantes. Elie leur a donne les mûres, c'est-a-dire un aliment même pour les hommes. Ces mûres sont desnecatives et autringentes. Elles couvement tres-bien aux maladres des grocives, des amugdales et des perties gentaies. Les deurs ou les môres combattent le venin des serpeuts les plus dangereux, l'hémorrbois et le prester. On les applique sur les piques des seorpions, pour empécher l'enflure. Elles sont diuretiques. On pue les jeunes pousses, on 2 en exprime le suc, on le fait epassur au soleil

critisse fullentie impleatur, radicis usus bahet Per Hispunes quedem melle, et inter odores, et ad anguenta santur illa, aspaisthum vocantes. Est une dubio hoc accure spure allectro in Oriente, ut dinamus, candida, accure spure allectro in Oriente, ut dinamus, candida,

LAIX. seel et frutes humilier, reque specient, montre et Rhodstrum maulis, quem aim envisaceptrum, montre et alterature vorant. Optimes, que montre feruitateus, rubens, et in purpurant vergees, describes contrer. Nascilir plumbes locas, sed non object de valus. Quam vim haberet calenti eren in com universativament. Sanat tetra oris hokera et carena, gendant acimilerata aut carbinculantis i tem rimedia, incarrece per discribit, et strangurias. Cortes sanguerem reddontes medicular, et strangurias. Cortes sanguerem reddontes medicular Decoctum ejus alvum motif. Sanaha practicas situativam quoque putant.

LAY. Spina est appendies appellate, quescam bacceponiceo colore in ca appendies sociantire. Bie create per se, et aride in sino decocte, alvora citam, ac tormano compescant. Pyrocauthar bacce cootre serpentium actes

1 LAXI. Paliurus quoque spiner genne est Semen epes.
Ain guram vocant, contra acorpouses efficacessument

stem calculate et tomi. Folia aditrictorium vim habent. Ratica discusti pason, cofferiumes, vomicas i urmas tratut pota. Denoctura vyes protein in vim sivum setti. serpentibus adversatur. Badic przempor datur in vimo

EXVII. Activida continua aduta sale, arteculorum 3 mortes present berrar purgations ferminarum, commente, di sentieres. La vimo pede altram initant. Ristra denonta et litta estrabat missa coopera Utilianum est et linaste, tomorrhosque aquilida arter to domo aut villa una, temeratura avect filoro eque aquilida arter to domo aut villa una, recordina avect filoro eque aquilida missa plantari. Pethagoria tradit : item taccurat ex en factoria, in morris di mensal emissioni, etimena ostra recorerit delorta missantia. Item premium unitariam monne artera. Taxa arbitra formas instituta persona autoria recorerit delorta missa premium unitariam monne artera. Taxa arbitra formas instituti persona.

LAVIII Not reduce and madefure fundamen proved many times, advanture of those has, for eat, and temperature rathers defail View hadrons personal additionable fundamental temperature personal server and the restriction of t

PLINE. 152

jusqu'à consistance de miel; en bolsson ou en topique, c'est un remède excellent contre les affections de la bouche, celles des yeux, l'hémoptysie, l'angine, les maladies de la matrice, celles du siege, le flux celiaque. Les feuilles, mâchees, sont bonnes pour les maladies de la bouche, et on en fait un topique pour les uiceres humides et autres maladies de la tête. Dans la maladie cardiaque, on les applique seules de la même manière sur la mamelle gauche. On s'en sert aussi en topique dans les douleurs d'estomac et les exoph-3 thalmies. On en instille le suc dans les oreilles. Avec le cérat de roses il guérit les condylomes. La decoction des jeunes tiges dans du vin est un remède souverain pour la luette. Mangées seules comme les cyma (x1x, 4t, 2), ou bouillies dans du vin astringent, elles raffermissent les dents. Elles arrêtent le flux de ventre et les hémorragies; elles sont bonnes dans la dyssenterie. On les sèche à l'ombre, puis on les brûle; et cette cendre remédie au relâchement de la luette. Les feuilles séchées et broyées passent pour utiles dans les ulcères des bétes de somme. Les mûres produites par cette plante fourniraient une stomatice (xxxxx, 71) plus efficace même que les mûres cultivées. Sous cette forme, ou seulement avec l'hypocisthis (xxvi, 31) et le miel, on les administre dans le choléra, la moladie cardiaque, et contre les araignees. Parmi les médicaments nommés styptiques, ancun n'est plus efficace que la décoction dans du vin, réduite du tiers, de la racine de la ronce qui porte des mûres : on en fait un collutoire pour les aphthes, et des fomeutations pour les uicérations du siége; elle est d'une si grande force, qu'elle rend les éponges aussi dures que la pierre.

1 LXXIV. Il y a une autre espece de ronce qui

porte des roses (xvi, 7t). Elle produit une excroissance semblable à la châtaigne, remêde excellent pour les calculeux. Cette production n'est pas la cynorrhoda, dont nous parlerous au livre suivant (xxv, 6). (xiv.) Le cynosbatos est appelé aussi cynospastos et nevrospastos (cacis) (8,. La feuille ressemble ala trace du pied de l'homme. Il porte une grappe noire, dout les grains out un petit perf qui l'a fait nommer nevrospastos. Il est différent du caprier, que les medecins ont appele cynosbatos. On en fait manger la grappe, confite dans du vinaigre, pour guérir la rate et les gonflements ; le nerf, mâché avec du mastic de Chios, nettoie la bouche. La rose de la ronce avec l'axouge ? guérit l'alopécie; les mûres avec l'huile d'olive verte (omphacium, x11, 60) teignent les cheveux; la fleur se recueille pendant la moisson; la fleur blanche prise dans du viu est excellente pour la pleuresie et pour le flux céliaque. La racine, bouillie jusqu'a reduction du tiers, arrête le cours de ventre et les hemorragies; en collutoire, elle guérit le mal de dents. On s'en sert pour somenter les ulcérations du siège et des parties génitales. La cendre de la racine resserre la luette.

LXXV. Le rubus idæus (xv1, 71) (framboi- 1 sier) est ainsi appelé, parce qu'il n'en vient pas d'autre sur le mont ida. Il est plus tendre, plus petit, moins garni de branches et moins piquant, et il croit a l'ombre des arbres. On se sert de la fleur avec du miel en topique pour les fluxions des yeux et l'erysipele; on la fait prendre dans de l'eau pour les affections de l'estomac (xvs, 71). Du reste, cette plante a les mêmes vertus que les espèces énumérées plus hant.

LXXVI. Parmi les ronces on range le rhamnos 1 des Grees. L'un est plus blave (rhammus saxa-

Hs, singulari remedio contra mala oris, oculorumque, sanguinem exsereantes, anginas, vulvas, sedas, certiacos, notus aut illitus. Oris quidem vitis etiam folia commanducata prosunt, et hulceribus manantibus, aut quibuscomque in capite illimuntur. Cardiacis vel sic per se imponuntur a mamma sinistra item stomachi deloribus, oculisque procidentibus, instillatur succus corum et au-

a ribus. Sanat condylomata com rosaceo cerato. Cauliculocum ex vino decoclum, uva- præsentaneum remedium est. lidem per se in cibo sumti cymie modo, aut deroch in vipo austero, labantes deutes firmant. Alvum sistuat et profluvia sanguinis : dysentericis prosunt. Siccantur in umbea, ut cinis crematotum uvam reprimat. Folia quoque arefacta et confusa, jumentorum huiccribus utilia traduntur. Mora, que in his nascuntur, vel ellicaciorem

4 stomaticen præbuerint, quam sativa morus. Ladem compositione, vel cum hypociathide tantum et melle bilantur in cholera, et a cardiacis, et contra araneos. Inter medicamenta, que styptica vocant, mini efficacios rubi mora ferentis radice decocta in vino ad tertias partes, ut colluantur eo oris hulcera, et sedis foreuntur; tantaque via est, ut spongize ipsæ lapidescant.

t LXXIV. Alterum genus rubi est, in 940 rosa nascitur.

Gignit pllulam castanea: similem, precipuo remedio calcolosis. Alia est cynorrhoda, quam proximo dicemus volumine. (xiv.) Cynosbaton, alli cynospaston, alti neurospaston vocant : folium habet vestigio hominis simile. Fert et uvam mgram, in cujus actoo nervum habet, unde neurospasios dustur. Alia est a cappare, quam medica cynoshaton appellavarunt. Hujus thyrsus, ad remedia splenis et inflationes, conditus ex aceto manditur. Nervus ejus cum mastiche Chia commanducatus os purgat. Ru- 2 borum rosa alopecias cum axungia emendat. Mora capillum tingunt cum ompliacino oleo. Flos mori per messes colligatur. Candidus pleuriticis pravipaus ex vuo putus, stem corliacis. Radix ad tertias decocta, aivum sistit, et sangument : item dentes collutos decocto. Eodem succo foventur sedis atque genitalium hulcera. Cimis e radice decrimit uvam.

LXXV. Idams rubus appellatus est, quoniam in Ida t non alius nascitur. Est autem tenerior ac miogr, rarioribus calamis innocentioribusque, sub arborum umbra nascens. Hujus flos cum melle epiphoris illimitur, et ignibas saerls; stomachicisque ex aqua bibendus datur. Cetera

endem præstat, quæ supra dicta.

LXXVI. Inter genera ruborum rhamnos appeliatur t

nlis, L.) et a plus de tigen; en fleurissant il jette des rameaux, dont les piquants sont droits et non courbes, comme ceux des autres especes; il a les fruiles plus grandes. L'autre (rhamnus oleoides, L.) croit dans les bois, est plus noir et tirant sur le rouge; il porte une sorte de follicule. Avec la naine houllite dans de l'eau on fait un medicament appelé lycium. La graine fait sortir l'armes-faix. L'espece blanche est plus astringents, plus réfrigérante, et convient mieux pour les depôts et les plaies. Des feuilles de l'une et fautre espèce, crues et bouillies, on fait avec de l'autre en lorique.

Physile un topique. LXXVII. Le meilleur lyclum (cachou ) se tait, dit-on, de l'épine de même nom, dite aussi pyracanthe de Chiron (lycium europæum). Nous en avons parlé en traitant des arbres de Flode (xn, 15), d'autant que celui de cette contrée passe pour être d'une qualité infiniment superieure. On pile les branches et les racines, qui sont d'une extrême amertume, et on les fait cuire avec de l'eau dans un vase de cuivre pendant trois lours : après avoir ôté le bois, on fait bouillir de pouveau la décoction jusqu'à consistance de miel. On le sophistique (xii, 15) avec des subslances amères, même avec du marc d'huile et du fiei de bœuf. L'écume ou fleur qui surnage s'incorpore dans les compositions ophthalmiques. Le suc qui reste nettoie le visage et guérit les afsections psoriques, l'eraillement des yeux, les vieilles fluxions, la suppuration des oreilles, les amygdales, les geneives, la toux, l'hémoptysie : on en donne gros comme une fève; on l'applique sur les plaies, si le sang en coule ; on a'en sert de même pour les rhagades, les ulcérations des porties génitales, les meurtrissures, les ulceres recents, serpigineux, putrides, les clous des narines, les suppurations. On l'administre dans du lait contre les pertes utérines. On reconnaît le lycium indien à ce que les morceaux en sont uoirs en dehors et ont la cassure rousse, passant bientôt au noir. C'est un astringent amer et actif. On s'en sert dans tous les cas décrits plus haut, mais surtout pour les affections des parties génitales.

LXXVIII. D'après quelques auteurs, la sarco-f colle (x111, 20), substance découlant en larmes d'une épine, est semblable à la poudre d'encens, d'une douceur mêlée d'un peu d'amertume, et gommeuse. Broyée dans du vio, elle arrête les fluxions. On s'en sert en topique chez les enfants. Elle devient tres-noire en vieillissant; plus elle est blanche, mienx elle vaut.

LXXIX. La médecine doit encore aux arbres t un médicament celebre, appelé oporice (ὁπώρα, fruit). On s'en sert dans la dyssenterie et les affections de l'estomac. On le prépare ainsi: Dans un conge (3 lit., 24) de vin blanc nonveau on met cinq coings avec leurs pepins, autant de grenades, un setier de sorbes, pareille mesure de rhus de Syrie (sumac, rhus coriaria) et une demi-once de safran. On fait cuire le tout à feu lent, jusqu'à consistance de miel.

LXXX. Nous joindrons ici les végétaux des-t quels les Grees ont fait douter si c'étaient des arbres, en leur appliquant des noms d'arbres. (xv.) Le chamædrys (chêne de terre) (teucrium 2 lucidum, L.) (9) est une herbe appelee en latin trixago; on la nomme encore chamærops et teucrion. Les feuilles sont de la grandeur de celles de la menthe, de la couleur des feuilles du chêne, et dentelées de même. D'autres ont dit qu'il avait les feuilles en forme de scie, et qu'il avait suggéré l'idée de cet instrument. La fieur

o Gracia, candidior et fruticosior. Is floret, ramos sparcus rentis aculcis; non, ut caeteri, aduncis: foliis mapublis. Alterum genus est sitvestic, nigrius, et quadamtum rubens: fert veiuti follirolos, liopus radice decocia a aqua fit medicamentum, quod vocatur lycium. Semen venudas trabit. Alter ille candidior adstringit magis, refrigrat, collectionibus et vulneribus accommodator. Polia prinsque et cruda, et decocta illinuntur cum olro.

LXXVII. Lycum prostantius e spua fieri tradunt, quan et pyracanthon Chirontam vocant, quales in Indica arboribus divinus, quoniam longe prastantissimum neumatur Indicum. Coquintur in aqua tusi rami, ratiosque, summa amaritudinis, areo vase per triduum, brumque exemto ligno, donec mellis crassitudo fiat. Abilieratur amaris succis, etiam amurca, ac felle bubulo. Spuma ejus ac flos quidam oculorum medicamentis addur. Relajuo succo fanem purgat, et psoras sanat, moos angulos oculorum, veteresque fluxiques, aurea purulentas, lonsillas, gingiras, lussim, sanguinis execreationea, fabre magnitudine devoratum, aut si ex vulneribus duat, illitum: rhagadas, genitalium hulcera, attrius, sulcera recenta, et serpentia, ac putrescentia. In naribus

clavos, suppurationes. Bibliur et a mulieribus in lacta contra profluvia. Indici differentia, glebis extrinsecua nigris, intus rutis, quum fregeris, cito nigrescentibus: adstringit vehementer cum amaritudine. Ad cadem omnia utile est, sed præcipus ad genitalia.

LXXVIII. Sunt qui et saccocollam spinse lacrymata a putent, pollini thuris similem, cum quadam acrimonia dulcem, gummosam. Cum vino tusa sistit fluxiones: ulinitur infantibus. Vetustate et luoc maxime nigrescit: melior, quo candidior.

LXXIX. Unum etiamnum arborum medicinis debetur i nobile medicamentum, quod oporcen vocant. Fit ad dysentericos stomachique vitia, in congio runsti albi, lento vapore decocts cotoneis quinque cum auls seminibus, punicis totulem, sorborum sextario, et pari mensura ejus, quod rhun syriacon vacant, croct semuncia. Coquitur usque ad crassitudinem mellis.

LXXX. His subtexemus ea, que Gracci communica-1 tione nominum in ambiguo fecere, anne arborum essent. (xv.) Chamacirys herba est, que latine trixago dicitur. 2 Aliqui eam chamaropen, ani tenerion appellavere. Polis habel magnitudina mente, colore et divisura quercus.

en est presque pourpre. On le cueille lorsqu'il est en pleine séve, dans les terrains pierreux; en boisson et en topique, il est tres-efficace contre le venin des serpents, ainsi que pour l'estomac, les vieilles toux, la pituite qui s'attache à la gorge, les ruptures, les convulsions, les douleurs de côté. Il diminue le volume de la rate; il est

- 8 diurétique et emménagogue; aussi est-li bon au commencement des hydropisies : on le donne à la dose d'une poignée, en décoction dans trois hémines d'eau réduites du tiers. On en fait aussi des pastilles pour les usages susdits, en le broyant dans de l'eau. Avec du miel, il guérit les vomiques, les vieux ulcères, les ulcères sordides. On en fait un viu (xiv, 19, 9) pour les affections de poitrine. Le suc des feuilles avec de l'huile dissipe le brouillard des yeux. On le prend dans du vinaigre pour la rate; il échauffe en frictions.
- LXXXI. La chamædaphné (laurier de terre, laurier-nain) a une seule petite tige, d'une coudée environ. Les feuilles sont plus menues que celles du laurier. La graine rouge et annexée (10) aux feuilles est employée en topique, fraîche, pour les douleurs de tête. Elle tempère les chaleurs immodérées; on la boit avec du vin pour les tranchées. Le suc de cette plante en boisson est emménagogue et diurétique; en pessaire, dans de la laine, il facilite les accouchements laborieux.
- LXXXII. Le chamelæa (olivier de terre) (daphne oleoides, L.) a les feuilles semblables à
  celles de l'olivier; elles sont amères, d'une odeur
  forte. Cette planie vient dans les terrains pierreux, et ne dépasse pas un palme en hauteur.
  Elle est purgative; elle évacue la pituite et la
  bile: pour cela on fait bouillir les feuilles avec
  deux parties d'absinthe, et on boit cette décoction avec du miel. Les feuilles, en topique, dé-

tergent les ulcères. On prétend qu'en la cueillant avant le lever du soleil, et en prononçant la formule : C'est pour les taies des yeux, il suffit de la porter en amulette pour être gueri. On ajoute que, de quelque manière qu'on la cueille, elle est très-bonne pour les yeux des bêtes de somme et du bétail.

LXXXIII. Le chamæsyce (figuier de terre) t (euphorbia chamæsyce, L.) a les feuilles semblables à celles de la lentille, et couchées à terre; il vient dans les lieux arides et pierreux. Cuit dans du vin, c'est un très-bon collyre pour éclaircir les yeux, et contre les cataractes, les cicatrices, les brouillards, les nuages; en pessaire, dans un linge, il calme les douleurs de matrice; en toplque, il fait disparaître touts espèce de verrues. Il est bon aussi pour l'orthopnée.

LXXXIV. Le chamæcissos (xvi, 62; xxiv, i 49) (11) a des épis comme le blé, cinq petitez branches environ, et beaucoup de feuilles. Quand il est en fleur, on le prendrait pour la violette blanche. La racine est menue. Pour la coxalgie, on administre les feuilles à la dose de trois oboles dans deux cyathes de vin pendant sept jours; c'est une potion très-amere.

LXXXV. Le chamæleuce (xxvi, 16) se nomme te chez nous farfarum ou farfagium (tussilage, tussilage farfara, L). Il vient le long des rivières; il a la feuille du peuplier, mais plus grande. On en fait brûler la racine sur des charbons de cyprès, et dans les vieilles toux on en inspire la fumée à l'aide d'un entonnoir.

LXXXVI. Le chamæpeucé (pin de terre) t (serratula chamæpeuce, L.), semblable par les feuilles au mélèze, est bon pour les douleurs des lombes et de l'épine. Le chamæcyparissos (cyprès de terre)(santolina chamæcyparissus, L.)

Alli serratam, et ab ea serram inventam esse dixere, flore purpureo. Carpitur prægnans succo in petrosis, adversus serpentium venena potu illituque efficacissuma i item stomacho, tussi velustæ, pituitæ in gula coluerescenti, ruptis, convulsis, lateris dolordus. Lienem congumit, urinam et menses ciet. Ob id incipaenthus hydropicis efficax, manualibus scopis ejus in tribus heminus aqua: decoctæ usque ad tertias. Faciunt et pastillos, tereutes cam ex aqua, ad supra dicta. Sanat et vomicas, et vetera buicera, vel sordula com melle. Fit et vinum ex ea pectoris vittis. Foliorum succus cum oleo caliginem oculorum discutt. Ad splenem ex aceto sumitur. Excultacit perunctione.

LXXXI. Chamædaphne unico ramulo est, cubitali lere: folia tenuiora lauri folio. Semen rubena adnexum folius illimitur capitus doloribus recens. Ardores refugerat: ad tormina cum vino bibitur. Menses succus ejus, et urusam ciat pota, partusque difuciles in lana appositus.

LXXXII. Chamelea similtudinem foliorum olea habet. Sunt autem amara, odorata, in petrosis, patunim altitudine non excedente. Alvum purgat : detraint pituitam bilemque folius in duabus abainthii partibus decoctis, suc-

coque eo cum melle poto. Pollis impositis et hulcera purgantur. Ainnt, si quis ante solis ortum cam capiat, dicatque ad albugnes oculorom se rapere, adalhgata discuti id vitum: quoquo modo vero collectam, jumentorum pecorumene oculis salutarem esse.

LXXXIII. Chamasyce lends folia habet, nihil se attol-lentia, in aridis petrosisque nascens. Claritati oculorum, et contra suffusiones utilissima, et cicatrices, calignes, nubeculas in vino cocta, inuncia. Vulvæ dolores setat apposita in linteolo. Tollit et verrucas omnum generum illita. Prodest et orthopnoicis.

LXXXIV. Chamacissos spicata est tritici modo, ra-a mulis quinis fera, foliosa: quam floret, existimari potest alba viola, raduce tenui: cujus bibont ischisdici folia tribus obolis, in vini cyathis duobus septem diebus, admodum amara potione.

LXXXV. Chamelencen apud nos farfarum, sive far-t fugium vocant. Nascitur secus fluvios, fobo populi, sed ampliore. Radia cjus imponitur carbonibus cupressi, alque is indor per infurmbulum imbibitur in vetere tussi

LXXXVI. Chamepenne larici foliis similis, himborum t el spinie duloribus propria est. Chamecyparistos herba est

est une herbe qui, bue dans du vin, a de la vertu contre le venin de tous les serpents et des scorpions. L'ampéloprason (allium ampeloprason, L | croft dans les vignobles; il a les feuilles du correau, et cause des rapports désagréables. Il est efficace contre les blessures faites par les serpents; il est diuretique et emménagogue. En losson et en topique, il arrête les éruptions de me qui se font par les parties génitales. On le dene après l'accouchement et contre les morseres des chiens. La plante appelée stachys stachys germanica, L.) a aussi de la ressem-Mance avec le porreau; elle a les feuilles plus longues et plus nombreuses; elle est d'une odeur greable et d'une couleur tirant sur le jauue; elle est emménagogue.

LXXXVII. Le clinopodion, ou cléoniclon, ou copyron, on ocymoïdes (clinopodium Plumiri) est une plante ressemblant au serpolet, limeuse, et de la hauteur d'un palme; il vient dans les terrains plerreux; les feuilles sont orbiculaires, et presentent, la forme d'un pied du lit. On le prend en boisson ainsi qu'en décoction pour les convulsions, les ruptures, la strangurie, les morsures des serpents.

i. A X V III. Nous joindrons ici des plantes merveilleuses sans doute, mais moins célèbres, et nous réserverons pour les livres suivants celles quiont le plus de réputation. Les Latins nomment centunculus (polygonum convolvulus, L.) une plante rampante, dont les feuilles ont de la ressemblance avec le capuchon des casaques. Les Grees lui dounent le nom de clématis. Dans du vin astringent, elle est excellente pour arrêter la diarrhee; à la dose d'un denier, pilée dans cinq cyathes d'oxymei ou d'eau chaude, elle arrête les

hémorragies et facilite la sortie de l'arrière-faix,

LXXXIX. Mais les Grees ont encore d'autres ! clématis : l'une, appelée aussi échite, lagine, petite scammonée (asclepias nigra, L.), a des tiges hautes de deux pieds, garnies de feuilles et assez semblables aux branches de la scammonée. si ce n'est que les feuilles sont plus noires et plus petiten; on la trouve dans les vignobles et les terres labourées. On la mange comme les herbes potageres avec de l'huile et du sel. Elle reláche le ventre. On l'administre aux dyssentériques avec la graine de lin dans du vin astringent. On fait des seuilles avec la polenta un topique pour les fluxions de l'œil, que l'on couvre auparavant avec un linge mouillé; en topique, elles mènent à suppuration les tumeurs scrofuleuses, puis, avec de l'axonge, à guérison parfaite; elles soulagent les hémorrhoïdes, avec de l'huite verte; la phthisie, avec du miel; mèlees dans les aliments des nourrices, elles leur donnent beaucoup de lait. Elles font croftre les cheveux des enfants dont on en frotte la tête. Mangées dans du vinaigre, elles sont aphrodisiaques.

XC. Il y a une autre espece dite ciématis d'É-1 gypte, ou daphnoïde ou polygonoïde (la petite pervenche, vinca minor); elle a la feuille du lan-rier, et est longue et menue; bue dans du vinaigre, elle est efficace contre les serpents, et en particulier contre l'aspic.

ACI. (xvi.) C'est l'Égypte qui produit surtout 1 la clématite appelée aron (arum colocasia, L.), dont nous avons parlé en traitant des plantes bulheuses (xix, 30), et qui est avec le dracontium l'objet d'un grand débat : quelques-uns soutiennent l'identité de ces deux plantes; Glaucias les a distinguées par le lieu de leur croissance, di-

pota contra venena serpentium omnium scorpionumine potiet. Ampeloprason in vinetis nascitur, foths porri, extis gravis. Contra serpentium ictus efficax. Urinam et muses ciet : eruptiones sanguinis per genitale inhibet potam impositutaque. Datur et a partu mulicribus, et untra canis morsum. Ea quoque quae stachys vocatur, puri atmititudinem babet, lougioribus foliis pluribusque, et adores pucundi, colorisque in luteum inclinata. Pellit

LYXVII. Clinopodion, alli cleonicion, alii zopyron, the evenues appellant, serpyllo similem, surculosam, sima altitudus: pascitur in petrosis, orbiculato foliorum abbu, speciem lecti pedum prabens Bibitur ad contana, rupta, strangurias, serpentium ictus llem decoctae.

LANCYIII. Nunc subtexemus herbas mirabiles quideus, col munus claras, nobilitus in sequentia volumina difatis. Crainculum vocant nostri, foliis ad similitudinem capitis permiarum, parentem in arvis. Groci clematidem : egregu efetus ad sateudam alvum in vino austero. Item sancom sixtit tritus rum oxymelitis, aut aque calidae cyatais quinque, denari unius pondere : sic et ad secundas multerum efficas.

LXXXIX. Sed Graci elematidas et alias habent: unam a quam atiqui echiten vocant, atii laginem, nounulli tenuem scammoniam; ramos habet bipedales, foliosos, non dissimiles scammoniae, usu quod nignora ninoraque sunt folia. Invenitur in vineis arvisque. Estur, ut olus, cima oleo ac sale: alvum ciet. Eadem a dysentericis cum lint semine ex. vino austero sorbetur. Folia epiphoris imponuntur cum potenta, supposito udo linteolo. Strumas imposita ad suppurationem perducunt, deindo axungia adjecta percurant. Hem hemorrhoidas cum oleo virida, phthesicus juvant cum melle. Lactis quoque inbertatem faciunt in cibis sumta. Et infantibus illita capillum alunt. Ex aceto edentium Venerem stimulant.

XC. Est et alla clematia, Æzyptia cognomine, quo ab a alias daphnoides, ab alias polygonoides vocatur : folio lauri, longa tenuisque : adversus serpentes, ac privatiae aspidas, ex aceto pota efficas.

XCI. (xvi.). Egyptos hanc maxime gignit, quæ et aron, 1 de qua inter hulbos diximus, magene cum dracontio litis, Quidam enim eamilem esse dixerunt. Glancias satu discrevit, dracontium sitvestrem arum pronuntiando. Aliqui radicem aron appellarunt, caurem vero dracontium, in totum ulium, a modo luc est, qui apud nos dracumculus

sant que le dracontium (arum dracunculus, I...) est un aron sauvage; d'autres ont nomme la racine aron, la tige dracontium; mais si le dracontium est ce que nous appelons dracunculus, c'est une plante toute differente. En effet, l'aron a une racine noire, large, arrondie, beaucoupplus grosse, et remplissant la main; le dracunculus, une racine roussêtre et contournée comme un serpent, d'où lui vient le nom qu'il porte.

XCII. Les Grecs eux-mêmes ont établi une différence immense en attribuant à la graine du dracunculus des qualités chaudes et mordantes, et une odeur tellement forte qu'elle provoque l'avortement; au contraire, ils ont donné à l'aron de merveilleuses louanges. En allment, ils préferent l'aron femelle, l'aron mâle étant plus dur et plus lent à cuire. Ils ajoutent qu'il débarrasse la poitrine; qu'en poudre, et dans une potion ou un électuaire, il est diurétique et emménagogue; 2 qu'en poudre aussi, et dans l'oxymel, il est bon pour l'estomac ; qu'on l'administre dans du lait de brebis pour l'ulcération des intestins, et pour la toux, avec de l'huile, cuit dans la cendre; d'autres l'ont fait cuire dans du lait, et ont administré cette décoction. On l'a appliqué, bouilli, sur les fluxions des yeux, sur les contusions et pour les maux de gorge. On en a fait des injections, avec de l'hulle, pour les affections hémorroidales. On en a fait, dans le miel, un topique pour le lentigo. Cléophante l'a loue comme un antidote contre les venins, l'a administré dans la pleurésie et la péripneumonie, préparé comme pour la toux, et a injecté dans les oreilles, en cas de douleur, la-graine broyée a vec de l'huile ou de l'huile rosat. Dieuchès l'a douné mélauge avec de la farine, dans du pain cuit, pour la toux, l'asthme, l'orthopnée et l'expec-3 toration purulente. Diodote l'a prescrit avec du miel, en électuaire, pour la phthisie et les affections pulmonaires, et en a fait même un topique pour les fractures. Cette plante procure une prompte délivrance à tous les animaux dont les parties naturelles en sont enduites. Le suc de la racine, avec du miel attique, dissipe les brouillards de la vue et les maux d'estomac. La décoction avec du miel guérit la toux. Le suc est un remède merveilleux pour les ulcères de toute espèce, soit phagédéniques, soit carcinomateux, soit serpigineux, et pour les polypes des narines. Les feuilles, cuites dans du vin et de l'huise, sont bonnes pour les brûlures; prises avec du sel et du vinaigre, elles sont purgatives ; cuites avec du miel, elles sont avantageuses aux luxations ; fraiches on sèches, avec du set, on s'en sert pour les articulations goutteuses. Hippocrate les emploie, fraiches ou sèches, avec du miel, en topique pour les dépôts. Deux drachmes de la graine ou de la racine, dans deux cyathes de vin, suffisent pour amener les règles. La même potion fait encore évacuer l'arrière-faix (vitt, 50), s'il tarde à sortir après l'accouchement; et Hip-4 pocrate faisait appliquer la racine même. On dit que dans les maladies pestilentielles l'usage de l'aron en aliment est salutaire. Il dissipe l'ivresse. L'odeur de l'aron brûle chasse les serpents et en particulter les aspies, on les enivre de façon qu'on les trouve engourdis : ces reptiles fuient aussi les personnes qui se sont frottées d'aron préparé avec de l'huile de laurier. Aussi on regarde comme utile de l'administrer en boisson, dans du vin noir, pour les morsures de serpents. Le fromage, dit-on, se conserve très-bien dans des feuilles d'aron.

XCIII. La plante que j'ai appelée descunculas 🛭 (xxiv, 91) se tire de terre dans le temps ou

vocatur: namque aros radicem nigram in satitudinem rotundam habet, multoque majorem, et qua manus im-pleatur. Dracunculus subrutilam, et draconis convoluti modo : unde et ei nomen.

1 XCII. Quin et ipsi Grieci immeusam posuere differentiam, semen dracunculi fervens mordavque tradendo. Lantamque ei virus, ut olfactum gravidis abortum inferat. Acon miris laudibus extulere : primum in cibis femanam præferentes, quonism mas durior esset, et in coquendo lentior. Pectoris vitta purgare : et aridum in potione ins-2 person, aut echgmate, urinam et menses cière. Sic et in oxymelite potum stomacho; interancisque exhulceratis ex lacte ovillo bibendum : ad tussim, in cinere coctum ex eleo dedere. Alli covere in lacte, ut decoctum biberetur. Epiphons elixum imposuere : item suggilialis, lousillis. Ex oleo hæmorrhoidum vitio infudere, lentigines ex melle illinentes. Landavit Cleophantus et pro antidoto confra Venena: pienenticis, peripaemnomois, quo tussientibus modo : semen intritum cum oleo aut rosaceo infundens aurium dolori Dienches tussientibus, aut suspiriosis, et orthophoicis, et pura exacreantibus, farma permictum in a pane cocto dedit Diodotus phthisicis e melle ecliginate, et

pulmonis vitris : ossibus etiam fractis imposuit. Partus ommune animation extrahit, patura circumlitum, Succes radicis cum melle Attico, oculorum caligues, ac stonischi vitia discutit, tussim decocti jus cum melle. Hulcera umnium generum, sive plagedænæ sint, sive carcinomata, sive serpant, sive polypi in naribus, succus mile sanat. Folia ambustis prosunt ex vino et aleo cocla. Alvum 198niunt ex sale et aceto sumta : et luxatis cocta enm melle prosunt : item articulis podagricis cum sale, recentis vel sicca. Hippocrates utralibet ad collectiones cum melle imposuit. Ad menses trahendos seminis vel radicis dractimio dum in vigi cyatins duobus sofficient. Ladem pe im , si a partu non purgantur, et secundas traint. Hippocraces et 4 radicem ipsam apposuit. Dieunt et in pestilentia salutare ar esse in cibis. Ebrietatem discutt. Serpentes nidore, quam crematur, privatinique aspidas fugat, aut inchriat, ita ut torpentes inveniantur. Perunctos quoque aro e laureo oleo fugiunt. Ideo et contra ichis dari poto in vino nigro putant utile. In folus art caseus optime servati traditur.

XCIII. Draconculus, quem dixi, hordeo maturescente 1 effeditur, luna crescrute. Omnino habenteni serpentes fugiunt. Ideo percussis prodesse in polu aiunt majorem : ut

l'orge murit, et au croissant de la lune. Il suffit d'en avoir sur soi pour que les serpents prennent a fuite. Aussi dit-on que le grand dracunculus en boisson est utile à ceux qui ont été mordus par ces reptiles; on dit encore qu'il arrête le flux menstruel, s'il n'a point été touché par le fer. Le ane en est bon dans les douleurs d'oreilles. Quant ha plante que les Grees nomment dracontion, me l'a fait connaître sous trois formes différentes : la première (arum italicum, Lamark) a les feuilles de la bette, n'est pas depourvue de tige, et a la fleur pourpre; elle est semblable à l'aron. La seconde (arum maculatum, L.) a la racine longue, comme marquetée et remplie de oœuds; ella n'a que trois petites tiges. Ceux qui me l'ont montrée m'ont dit que les feuilles, cuius dans du vinaigre, s'administraient contre les morsures des serpents. La troisième espèce (culta palustris, L.) qu'on m'a fait voir a les feuilles plus larges que le cornouiller, et la racine semblable à celle du roseau. On m'a assuré que cette racine avait autant de nœuds, la plante autant de feuilles que d'années. On en recommandait l'usage, dans du vin ou de l'eau, contre le venin des serpents.

XCIV. Il croit encore en Égypte une plante assumée aris (arum arisaron, L.), semblable à farun, plus petite cependant et ayant les feuilles plus petites, ainsi que la racine, qui toutefois a a volume d'une grosse olive. L'aris blauche pousse deux tiges, et l'autre une seule. Toutes deux guérissent les ulceres humides, les brûlures, et, en injection, les fistules. Cuites dans de l'eau, puis triturées avec de l'huile rosat, elles arrêtent les ulcères rongeants; mais, chose tout a lait merveilleuse! il suffit d'en toucher les partes naturelles d'une femelle quelconque pour lui causer la mort.

et menses, si ferro non attingatur, sistat. Succus ejus et aurium destori prodest. Id autem, quod Gracci dracoution ver ant, traplici effigie demonstratum mitiest : folitis betas, no sine thyrso, flore purpureo. Hoe est simile arc. Alii radice konga, veluti signata articulosaque, monstravere : cultus commino cauliculis : folia ejus ex aceto decoqui contra serpentium ictus jubentes. Tertin demonstratio fuit, folio usar ve, quam corons, radice arundinea, totidem, ut affirmabant, geniculata nodis, quot haberet annos, totidemque mae folias. Hi en ex vino vel aqua contra serpentes dabant. XCIV. Est et aris, quae in eadem Ægypto asseitur, suni-

is are, minor tantum minoribusque fellis, et utique raduce, quar tamen un se grandis magnitudinem implet: alba geminum caulem, altera unum tantum emittens. Medetur utraçue bulceribus mananthus: item combustis, ac fistulus collyro immisso. Nomas siatunt decocta cerum in arqua, et postea tritarum rosseeo addito. Sed unum miraculum tognas contacto genitali cujusque feminini sexus, azumal in pernicum agi.

ACV. Mysiophyllon, quod nostri millefolium vocant, cautes cat leaer, annilis feniculo, plurimis fohis: unde et

XCV. Le myriophyllon [ myriophyllum spi-1 calum, L.), que chez nous on appelle millefeuille. a une tige tendre, ressemble au fenouil, et est garni de beaucoup de feuilles, d'où lui vient le nom qu'il porte. Il croft dans les endroits marécageux. C'est un remede merveilleux pour les plaies. On l'administre avec du vinaigre dans la dysurie, les affections de vessie, l'asthme et les chutes de haut. It est très-efficace pour les maux de dents. En Étrurie, on donne le nom de millefeuille (achillea millefolium) à une petite plante des prés (xxv, 19), garnie des deux côtés de feuilles en forme de chevelu ; elle est souveraine pour les plaies. Les Etrusques affirment qu'avec de l'axonge elle rapproche et cicatrise chez les bœnfs les tendons qui ont été tranchés par le coutre.

XCVI. Le pseudobunion (trinia dioica, 1 Gaud.) a les feuilles du nevet; il s'élève à la hauteur d'un palme, en forme d'arbrisseau. Le plus estimé est ceiui de Crète. Contre les tranchées, la strangurie, les douieurs de côté et les maux d'entrailles, on en administre en boisson cinq ou six rameaux.

XCVII. La myrrhis, ou smyrrhiza, ou myrrha i (scandix odorata, L.), est très-semblable à la cigue pour les tiges, les feuilles et la fleur; elle est seulement plus petite et plus menue. Avecdu vin, elle est emménagogue et facilite l'accouchement. On dit que prise en boisson elle est salutaire dans les temps de maladies pestilentielles. Prise dans un bouillon elle est bonne pour la phthisie. Elle donne de l'appetit; elle smortit le venm des araignées phalanges. Le suc de cette plante qu'on a laissé macérer trois jours dans l'eau guérit les ulcères de la face ou de la tête.

XCVIII. L'onobrychis (onobrychis caput t gaili, L.) a les feuilles de la leutitie, mais un pen plus longues; la fleur rougeâtre, la ra-

nomen accepit. Nascitur in palustribus, magnifici usus ad vulnera. Cum aceto bibitur ad difficultates urinæ et vesicæ; et suspiria, præcipitatisque ex alto Efficacissima eadem ad dentium dolores. Etruria hoc nomine appellat herbam in pratis tenuem a lateribus capillamenti modo foliosam, eximi usus ad vulnera: boum nervos abscissoa vomere solidari ca, russusque jungi addita axungia affirmana.

XCVI. Pseudobunion napi folia habet, fruticans paint i altitudine. Laudatissima in Creta. Contra tormina atque stranguriam, laterum precordiorumque dolores, bibuntus rami cuos quint scrive.

XCVII. Myrrhis, quam aif smyrrhizam, aif myr- i rham vocant, similima est cicutæ, caule fotisque et flore, minor tantum et exitor, cibo non insuavis. Ciet menatrua et partus cum vino. Aiunt camdem potam in pestilentia salutarem, esse. Subvenit et phthinicis in sorbitione. Avidutarem cibi facit. Phalangiorum morsus restrugit. Hulcera quoque in facie aut capite succus ejus in aqua triduo maceratæ sanat.

XCVIII. Onobrychis folia habet lentis, longiors paulo, 1

cine pelite et menue. Il croît près des fontalnes. Séché, réduit en poudre et jeté dans du vin blanc, il guérit la strangurie. Il resserre le ventre. Il est sudorifique, quand on se frotte avec le suc mélé à de l'huile.

- XCIX. (xvii.) Occupé à traiter des herbes merveilleuses, je suis amené à dire aussi quelque chose des herbes magiques. Ou, en effet, trouver des herbes plus merveilleuses? Les premiers qui les ent célebrées dans notre Europe sont Pythagore et Démocrite, à la sulte des mages. Suivant Pythagore, la coracesia et la callicia congelent l'eau. Je ne trouve aucun autra auteur qui fasse mention de ces plantes, et lui-mêms n'en dit rieu de plus.
- 1 C. Pythagore donne le nom de minyas ou de corysidia à une plante dont la décoction, employée en fomentation, guérit, dit-li, instantanément les morsures des serpents. Il ajoute que si on touche du pied cette décoction répandue sur l'herbe, ou si par hasard on en est aspergé, on est perdu sans ressource, tant la nature de ce venin est monstrueusement maligne, excepté contre les venins.
- Cf. Le même Pythagore donne le nom d'aproxis a une plante dout la racine prend feu de
  loin comme le naphthe, dont nous avons parié
  en traitant des merveilles de la terre (11, 109).
  S'il est survenu quelque maladie au corps humain pendant la floraison de l'aproxis, dit ce
  philosophe, on en éprouve, même guéri, des
  ressentiments autant de fois que fleurit cette
  plante; propriété qu'il assigne aussi au froment,
  à la cigue et à la violette. Je n'ignore pas que
  l'ouvrage que je viens de citer est attribué par
  quelques-uns au médecin Cléemporus; mais la

tradition et l'antiquité s'obstinent à le réclamer pour Pythagore. C'est tonjours faire l'éloge de ce livre, que de dire que l'auteur a jugé son œuvre digne d'un si grand homme; mais cet auteur ne saurait être Cléemporus, lui qui a publié d'autres ouvragés sous son propre nom.

CII. Quant à Démocrite, il est certain que le l' livre intitule Chirocmeta (12) est de lui. Or, ce philosophe, qui après Pythagore a le plus étudié la doctrine des mages, rapporte des choses encore plus etranges. Suivant lui, l'herbe aglaophotis, qui doit ce nom a l'admiration des hommes pour la beauté de sa couleur, croît parmi les marbres de l'Arable du côté de la Perse, ce qui l'a fait aussi appeler marmoritis (13). Les mages s'en servent toujours quand ils veulent évoquer les dieux. L'achæmenis (14), de la couleur de l'ambre, est sans feuilles, croft dans l'Inde au pays des Tardisiliens. La racine, mise en pastilles et avalée pendant le jour dans du vin, tourmente tellement la nuit les coupables, en leur représentant sous diverses formes les dieux vengeurs, qu'ils confessent tous leurs crimes. Il la nomme hippo-1 phobas, parce que les juments la craignent et l'évitent. Le théombrotion vient à trente schenes (x11, 30, 2) du fleuve Choaspes; il représente les couleurs du paon, et l'odeur en est exceliente. Les rois des Perses le prenpent en allment ou en boisson contre toutes les incommodités corporelles, et contre les dérangements de l'esprit. Il est appelé semnion, de l'usage qu'en font les souverains. L'Arménie et la Cappadoce nourrissent une autre plante appelée adamantis, qu'il suffit de présenter aux lions pour les faire tomber à la renverse la gueule beante; le nom qu'elle a reçu vient de ce qu'on ne peut la broyer. L'arianis vient dans l

florem rubentem, radicem exiguam el gracilem. Rascilur circa fontes. Siccata in farine: moduni, et inspersa vino albo, strangurias finit. Alvum sistit. Succus ejus perunctis cum oleo sudores movet.

( XCIX. (xvii.) In promisso herbarum mirabilium, occurrit aliqua dicere et de magicis. Quæ enim mirabiliores nunt? Primi eas in nostro orbe celebravere Pythagoras atique Democritus, consectati Magos. Coracessa et callicia Pythagoras aquam glaciani tradit: quarum mentionem apud alios non reperio, nec apud eum alia de his.

 C. Idem minyada appellat, nomine alio corysidism, cojus decocto in aqua succo, protinus sanari ictus serpentium, si toveantur, dicat. Eumdem effusum in herba qui vestigio contagerint, aut forte respersi fuerint, insanabili leto perre, monstrifica prorsus satura veneni, præterquam contra venena.

2 Cl. Ab eodem Pylhagora aproxis appellatur herba, cujus radix e longinquo concipiat ignes, ut naphtha, de qua in terræ miraculis dixinus, ldem tradit : ai qui morbi homano corpori acciderint florente aproxi, quanvia sanalos admountonem corum aentire, quoties florere cam contigerit : et frumentum, et cicutam, et violam similem aem babere. Nec me fallit, hoc volumen ejus a

quibusdam Cleemporo medico adscribi: Pythagora perlinax luma antiquitasque vindicaut. Et id ipsum auctoritatem voluminibus affert, si quis alius curze suze opus, illo viro dignum judicavit: quod fecisse Cleemporum, quua alia auo et nomine ederet, quis credal?

CII. Democriti certe Chirocmeta esse constat. At in f his ille post faythagorum Magorum studiosissimus, quanto portentosiora tradit? Aglaophotin herbam, que admiratione hominum propter eximium colorem acceperit nomen, in marmoribus Arabie nascentem Persico latere. Qua de causa el marmorilio vocari. Magos utique ca uti. quum velmt Deos evocare. Achæmenida, colora electri, ne folio, nasci in Tardislits India: cujus radice in pastillos digesta, in dieque pota in vino, noxíi per cruciatas nocte confiteantur omnia, per varias numinum imaginationes Eamdem hippophobada appellat, quomam equa 3 precipue caveant cam. Theombrotion vax schemis a Choaspe nasci, pavonis pictures similem, odore eximio. Hanc autem a regibus Persarum comedi aut hibi contra omnia corporum incommoda, instabilitatemqua mentis: eamdom semnion a potentia: majestate appellari. Aliam deunde adamantida, Armeniæ Cappadocizeque alumnam. Hac admota leones resupmari cum hiatu lavo. Nominis

l'Ariane ; elle est de couleur de feu ; on la récolte ! quand le soleil est dans le signe du Llon. Les bois frottes d'huile s'enflamment quand on les touche avec cette plante. La therionarca, qui croît dans la Cappadoce et la Mysie, frappe tous les auimaux d'un engourdissement qui ne se dissipe que par des aspersions d'urine d'hyene. L'æthiopis vient dans le pays de Méroé; aussi portet-elle encore le nom de mérois. Elle a la feuille de la laitue. Prise dans du vin miellé, elle est tres bonne pour l'hydropisie. L'ophiuse, qui colt dans l'lie d'Éléphantine, appartenant aussi a l'Ethiopie, est une plante hideuse et livide. Prise en bolsson, elle inspire une telle frayeur des serpents, dont on se croit sans cesse assailli. qu'on se donne la mort; c'est pourquoi on la fait boire de force aux sacrilèges : l'antidote, c'est le via de palmier. La thalassègle se trouve sur less rives du fieuve Indus; aussi l'appelle-t-on encore potamantis : en boisson, elle cause un délire qui fait voir des choses extraordinaires. La théangelis, qui croît dans le Liban de la Syrie, dans la chaîne des montagnes de Crète appelée Dicte, dans le territoire de Babylone et dans la Sustane, en Perse, donne, prise en boisson, la faculte divinatoire aux mages. La gelotophyllis vient dans la Bactriane et sur les bords du Borysthene. Si on la prend avec de la myrrhe et do vin, on s'imagine voir des figures fantastiques, et on ne cesse de rire qu'apres avoir avalé les pignons d'une pomme de pin, avec du poivre et du miel, dans du vin de palmier. En Perse, l'hestiatoris est ainsi nommée des repas où elle répand la galeté; on l'appelle aussi protomédia, parce que les courtisans qui en mangent obtienpent le premier rang aupres des rois. La casignète fraternelle, a reçu ce nom, parce qu'elle ne croît

qu'à côté de plantes de son espèce , sans se mêler avec d'autres herbes. On la nomme encore dionysonymphas, parce qu'elle va très-bien avec le vin. L'hélianthès est une plante de la contrée de Thémiscyre et des montagnes maritimes de la Cilicie, a feuilles de myrte. On la fait bouillir avec de la graisse de lion, on y ajoute du safran et du vin de palmier; et les mages et les rois de Perse se frictionnent avec ce melange pour don ner à leur corps un aspect agréable; aussi portet-elle encore le nom d'heliocallis. Ce que le même auteur appelle hermésias, a la vertu de faire engendrer des enfants beaux et bons. Ce n'est pas une berbe, c'est une composition où entrent les pignons d'une pomme de pin pilés avec du miel, de la myrrhe, du safran, du vin de palmier, et à laquelle on ajoute aussi du théombrotium et du lait. Il recommande d'en boire à ceux qui vont engendrer, et aux femmes après la conception, pendant la nutrition du fœtus; de la sorte les enfants deviennent aussi bien conformés de corps que d'esprit, et d'honnêtes gens. Démocrite donne aussi les noms magiques de toutes 6 ces plantes. Apollodore, un de ses sectateurs, a ajouté l'herbeæschynomene, ainsi nommée parce qu'elle resserre ses seuilles quand la main s'en approche (xiii, 19, 2), et la crocis, dont le contact cause la mort aux araignees phalanges; Cratevas, l'œnotheris, qui adoucit la férocité de tous les animaux sur lesquels on jette de son infusion dans du vin. Un grammairien célèbre, qui vivait il y a quelques années, parle de l'anacampseros, dont le seul attouchement rappelle l'amour même, remplacé par la haine. Il suffit pour le présent d'avoir touché quelque chose des vertus attribuées à ces herbes par les mages; nous y reviendrons dans un endroit plus convenable.

ransam esse, quod conteri nequest. Arianidem in Arianis een, uneam colore : colligi, quum sol in Leone sit. Bujua tactis peruncta oleo ligua accendi Therionarea in Lamaducia el Mysia nascente, umnes feras torpescere, nes nasi hymenæ urinæ aspersu recreari. Æthiopida in More nasci : ob id et meroida appellari, folio lactucie, ydeopura utilissimam e mulso potam. Ophiusam m Eleintime ejusdem Æthiopiæ, lividam, difficileinque aspeco, qua pota terrorem minasque serpentium obversari, na ut mortem sibi eo metu consciscant cob id cogi saroges illam bibere. Adversari antem et palmenm vinna, Thatasseglen circa lodum amnem inveniri, que ob id manoe alio potamantis appellatur : hac pota lymphari brannes, obversantibus miraculis. Theangelida in Lihim Syrize, Dicte Cretar montibus, et Babylone, et Susis Persatis nasci, qua pota Magi divinent Gelotophyllida in Bartita, et circa Berystheuen. Hæc si bibatur com myrrha et vino , varias obversari speciea, ridendique finem non Sert, mis potis pucleis pineæ nucis com pipere et melle m vinu palenco Hestratorida a convectu in Perside nomisari, quistian inferentio illa. Eamdem protontediam, i us primatum spiid reges obtineant. Casigneten, quo-

niam secum ipsa nascatur, nec cum ultis atiis berbia, Earndem Dionysonymphadem, quoniam vino mire convemat. Helianthes vocat in Chemisovrena regione et Ciliciae montibus maritimis, folio myrti. Hac cum adipe leonino devocta, addito croco el pulmeo vino, perungi Magos et Persarum reges, ut flat corpus aspectu jucundum Ideo eamdem beliocallidem nominari. Hermesias ab codem vocatur, ad liberos generandos pulchros bonosque, non herba, sed compositio e nucleis pinese nucia tritis cum melle, myrzha, croco, vino palmeo, postea admixto lheombrotho et lacte, bibere generaturos jubet, et a conceptu puerperas partum nutrientes : ita fieri excellentes animo et forma, atque bonos, Harum omnium magica 6 quoque vocabula ponit. Adjecit lits Apollodorus assectator ejus, herbam æschynomenen, quoniam appropinquante manu folia contraheret. Aliam crocida, cujus tactu phalangia morerentur. Cratevas cenotheridem, cajus asperso e vino, feritas omnino animalium mitigaretur. Anacampserotem celeber arte grammatica paulo unte, cujus omnino tactu redirent amores, vel cum odio deposith. Et abunde sit hartenns attigisse insignia Magorum in bas herbis, also de his aptiore dicturis loco.

- g CIII. (xvvii.) Plusieurs auteurs ont parlé de l'ériphia, dont le tuyau contient un scarabée qui monte et descend en produisant le cri du chevreau, d'ou vient le nom de la plante (l'pipot, chevreau): rien, dit-on, ne vaut mieux pour la voix.
- GIV. L'herbe à la laine (saponaire) (xix, 18) (15), donnée aux brebis à jeun, leur fait venir abondamment du lait. La plante appelée vulgairement lactoris n'est pas moins connue; elle est pleine d'un lait dont on ne peut goûter sans vomir. Quelques-uns disent qu'elle est identique, d'autres qu'elle est semblable à la plante qu'on nomme militaire, parce que appliquée avec de l'huile elle guérit en einq jours toute blessure faite avec le fer.
- CV. Les Grees vantent aussi le stratiotès (pistia stratiotes, L.); mais il ne croît que dans l'Égypte et dans les lieux inondés par le Nii; il ressemble à l'aizoon(xix, 58); seniement il a les feuilles plus grandes. Il est singulièrement réfrigérant; et appliqué avec du vinaigre il guerit les plaies, ainsi que les érysipèles et les suppurations; bu avec de l'encens mâle il arrête merveilleusement l'hématurie.
- f CVI. (xix.) On prétend que l'herbe née sur la tête d'une statue, ramassée par quelqu'un dans le pan de son habit, et pendue au cou dans du lin roussâtre, apaise sur-le-champ le mal de tête.
- 1 CVII. Une herbe quelconque qu'on a cueille au bord des ruisseaux ou des rivières, avant le lever du soleil, sans être vu de personne, attachée au bras gauche sans que le malade se doute de ce que c'est, préserve, dit-on, de la fievre tierce.
- 1 CVIII. L'herbe appelée langue (xxv, 84) (scolopendre, scolopendrium officinarum, Willd.)
- et se termine par une tête d'où sortent d'autres petites branches qui toutes sont terminées de même. Cette configuration où les enfants s'é-

est garnie de feuilles en maniere de thyrse

CXIII. L'herbe appelée imple (filago gal-lica, L.) est bianchâtre, ressemble au romarin,

- 1 CHI. (xviii.) Eriphiam multi prodidere. Scarabieum hac in avena habet, sursum deorsum decurrentem cum sone hesti, unde et nomen accepit. Hac ad vocem mini præstantins esse tradint.
- t CIV. Herba lanaria ovibus jejunis data, lactis abundantiam facit. Æque nota lactores vulgo est, plena lactis, quod degustatum vomittones concitat. Eamdem hancaliqui esse dicunt, alli similem illi, quam militarem vocant: quoniam vulnus ferro factum, nullum uou intra dies quinque sanat, ex olco imposita.
- OV. Celebratur antem et a Gracis stratiotes, sed ea in Ægypto tantum et inundatione Nili nascitur, aizoo similis, ni majora haberet folis. Refrigerat mire, et vutnera sanat ex aceto illita. Item ignes sacros, ac suppurationes. Sangumem quoque qui defluit a renibus, poia cum thure masculo mirilice sistit.
- 1 CVI. (xxx.) Herba in capite statuæ nata, collectaque alicujus in veatis panno, et alligata in lino rufo, capitis dolorem confestim sedare traditur.
- 1 CVII. Herba quecumque a rivis aut fluminibus ante solis ortum collecta, ita ut nemo colligentem videat, adalligata lavo brachio, ita ut æger quid sit illud Ignoret, tertianas arcere traditor.

croit autour des fontaines. La racine, brûlée et broyée avec de la graisse de trule ( on veut que la trule soit noire et stérile), guérit l'alopécie, quand on s'en frotte au soieil.

CIX. Les herbes poussant au dedans d'on cri-t ble qu'on a jeté dans un chemin, attachées au cou des femmes grosses, accélèrent l'accouchement

CX. L'herbe qui vient sur les fumiers de la t campagne est tres-efficace, bue dans de l'eau, contre les angines.

CXI. L'herbe sur laquelle les chiens urinent, l'arrachée sans être tonchee du fer, guérit trespromptement les luxations.

CXII. Nous avons, dans le chapitre des vigno- I bles sur arbres (xtv, 3, 2), parle du rumbotinus (acer opalus): auprès de cet arbre, quand il n'est pas marie à la vigne, croît une herbe appelée par les Gaulois rhodora (spiraa ulmaria, L.). La tige est garnie de nœnds, comme une branche de figuier; les feuilles, semblables à celles de l'ortie, sont blanchatres au milieu, mais deviennent toutes rouges avec letemps. La fleur est argentine. Cette plante, broyée avec du vieux oing et sans être touchée par le fer, est excellente pour les tomeurs, les ardeurs et les dépôts : celui qui a été frotté avec ce mélange crache trois fois à sa droite. Le remède est plus efficace encore si l'on s'en fait frotter du côté droit par trois personnes de trois nations différentes.

CVIII. Lingua herba nascitur circa fontes. Radin ejus t combusta et trita cum adipe suis (adjiciunt ut nigra set et sterilis), alopecias emendal ungentum in sole.

CIX. Oribro in limite adjecto, becker intus exstantes f decemple adalligatæque gravidis, partus accelerant.

CX. Herba que gignitur supra fimeta ruras, contra an-figinas efficacissime polici ex aqua pota.

CXI. Herha, juxta quam canes urinam fundunt, evulas i ne ferro attingatur, luxatis celerrime medetur.

CXII. Rumbotinum arborem demonstravimus inter arlusta, Justa hanc viduani vite nascitur heeba, quam Galli rhodoram vocant: caulem habet virgæ ficuleæ modo gentculatum, folla urticæ in medio exalbida, eadem procedente tempore tota rubentia, florem argenteum: precipia coulra tumores, fervoreaque, et collectiones, cum axungia vetere tusa, ita ut ferro non attingatur: qui perunctus est, despuit ad suam dextram ter. Efficacius remedium esse atunt, si tres quoque trium nationum homines perungant dextrorsus.

CXIII. Herba impia vocalur iocana, rorismarini aspectu, thyrsi modo vestita atque capitata. Inde alii ramuli exsurgunt sua capitala gerentes: ob id impiam appellavere, quoniam liberi super parentem excellant. Alii potius lèvent au dessus du père l'a fait nommer impie; seion d'autres, c'est piutôt parce qu'aucun animal n'y touche. Broyee entre deux pierres, elle s'échauffe, et le sue mélé avec du lait et du vin est un remède souverain pour les augines; on assure, propriété merveilleuse l'que ceux qui mout usé une fois ne sont plus sujets à ca mal, qu'en conséquence on la donne aux porcs, et que crax de ces animaux qui refusent de prendre ce remède meurent d'esquinancie. Il y a même des personnes qui pensent que des brins de cette herbe, mis dans le nid des oiseaux, empêchent lea petits de s'etrangler en mangeant avec trop d'asudité.

CXIV. On nomme pelgne de Vénus (scandize pecten Veneris, L.), à cause de quelque ressemblance avec nos pelgnes, une herbe dont la racine, broyce avec la mauve, fait sortir des chairs lous les corps étrangers.

CXV. L'exedum ou nodia (16), herbe trèsconnue dans les ateliers des corroyeurs, délivre de la léthargie. Elle porte encore le nom de muturis (herbe a mule) et quelques autres noms; elle guerit les ulceres rongeants. Je trouve dans des auteurs que bue dans du vin ou de l'oxyerat elle est tres-efficace contre les piqures des scorpions.

CXVI. Les Grecs donnent le nom de philanthropos à une herbe velue qui s'attache aux vétements (xxi, 64) (gratteron, galium aparine, L.). Une couronne de cette plante, mise sur la tête, calme la céphalalgie. Celle qu'on appelle tappa canaria (17) (xxvi, 65), pilée avec le plantain et la millefeuille dans du vin, guérit les carcinomes; il faut renouveler ce topique tous les trois jours. Elle guerit aussi les porcs, tirée de terre sans l'entremise du fer, et jetée dans la trure qu'on leur fait boire, ou donnée avec

du lait et du vin. Quelques-uns ajoutent qu'il faut en l'arrachant prononcer ces paroles : C'est l'herbe argemon, remède trouvé par Minerve pour les porcs qui en mangent.

CXVII. Le tordylon (lordylium officinale, 1 L.) est, selon les uns, la graine du silis (xx, 18 et 87,2); selon les autres, une plante à part nommée aussi syréon. Je ne trouve d'autre particularité aur cette plante, sinon qu'elle croît sur les montagnes; que brûlée et prise en boisson elle est emménagogue et favorise l'expectoration; que pour cela la racine est plus efficace; que le sue pris à la dose de trois oboles guérit les reins; et qu'en outre on incorpore la racine dans les onguents.

CXVIII. Le gramen (chiendent, triticum re-1 pens, L.) est de toutes les herbes la plus commune. Il jette en rampant de petits tuyaux pleins de nœuds, d'où sortent souvent, ainsi que du haut de la tige, de nouvelles racines. Partout les feuilles vont en se rétrécissant et se terminent en pointe, excepté sur le mont Parnasse, où elles ressemblent à celles du lierre, et où la plante croît plus fournie que partout ailleurs, avec une fleur blanche et odorante (epipactis grandiflora, Sm.). Il n'y a point d'herbe plus agréable aux bêtes de somme, soit verte, soit sèche et en foin, pourvu qu'on la mouille un pen. On dit que sur le Parnasse on en exprime le suc, qui est très-abondant et doux. Ailleurs, à défaut de ce suc, on emploie 2 la décoction pour agglutiner les plaies : l'herbe même, pilée, remplit cet office, et les préserve d'inflammation. A la décoction on ajoute du vin et du miel ; quelques-uns y font entrer encore un tiers d'encens, de poivre et de myrrhe; on la fait cuire de nouveau dans un vase d'airaia, pour les maux de dents et les fluxions des yeux. La racine, bouillie dans du vin, guérit les tranchées,

a appellatam, quod nullum animal eam attingal, existimatere. Have inter duos lapides trita fervet, pracipuo advenus anginas succo, lacte el vino admixto. Mirum trastar, numquam ab eo morbo lentari qui gustaverint. laque el suibus dari: quaque medicamentum il noluerint barra, eo morbo interimi. Sunt qui et in avium nidis men abquist ex ea putent, atque ita non strangulari pulmatidus devorantes.

CXIV. Veneris pectinem appellant a similitudine pe-

TV. Veterno liberat, quie exedum vocatur, nodia irris coriariorim officinis nota : ea mularis est alias, direc nominibus. Nomas curat : efficacissimamque advirous scorpiones esse potam în vino aut posca reperio. I CVVI. Philanthropon herbam Graci appellant hirsutam, carpiam vestibus adharescat. Ex hac corona imposita capitis dulores sedat. Nam quie canaria appellatur lappa, cum plantagine et millefolio trita ex vino carcinomata anat, ternia diebus soluta. Medetur et subus effosta sine tero, et addita in colluviem poturis, vel ex lacte ac vino. Quidam adjuciunt et foshentem dicere oportere : hac est

herba argemon, quam Minerva reperit suibus remedium, qui de illa gustaverint.

CXVII. Tordylon alif semen silis esse dixerunt: alif f lierbam per se, quam et ayreon vocaverunt. Neque aliud de ca proditum invenio, quam in montibus nasci: combustam polu ciere menses, et pectoris exscreationes, efficaciore etiamnum radice: succo ejus terais obolis hausto renes sanari: addi radicem ejus et in malagmata.

CXVIII. Gramen ipsum est inter herbas vutgatissimum. I Gemeulatis serpit internodiis, crebroque ab his, et ex cacumine novas radices spargit. Folia ejus in reliquo orbe in exilitatem fastigantur. In Paruasso tantum ederacea secilitatem fastigantur. In Paruasso tantum ederacea secilitatem fastigantur. In Paruasso tantum ederacea secilitatem, quam usquam fruticant, flore odorato candidoque. Jumentis herba non alia gratior, sive viridis, sive in feno siccata, quum delur aspersa aqua. Succum quoque ejus in Parnasso excipi tradunt propter ubertatem. Dulcis incest. In vicem ejus in reliqua parte terrarum succedit decoctum ad vulnera conglutinanda, quod et ipsa herba tusa prestat, tueturque ab inflammationibus plagas. Decocto adjictur vinum ac mei : ab aliquibus et thuris, et piperis, myrrhæque tertice portiones. Rursusque coquitur in ærce væse ad deutium dolores et epiphores.

la dysurie et les ulcères de la vessie; elle brise les calculs. La graine est plus diurétique; elle arrête 3 la diarrhée et les vomissements; elle remédie en particulier aux morsures des dracous. Quelques auteurs prescrivent pour la guérison des écrouelles et des tumeurs de prendre les nœuds d'un de deux ou de trois pieds de gramen, jusqu'au nombre de neuf, et de les envelopper dans de la laine grasse noire : celui qui cueille doit être à jeun, et aller en cet état dans la maison du malade, tandis qu'il n'y est pas; en le voyant rentrer, il lui dira trois fois : Je viens à jeun apporter un remède à un homme à jeun; enzuite il lui attachera l'amulette, et il fera la même chose trois jours consécutifs. L'espèce de gramen qui a sept oœuds est un amplette excelient pour les maux de tête. Quelques-uns recommandent, contre les grandes douleurs de la vessie, de boire en sortant du bain une décoction de ce gramen, faite avec du vin et réduite à

CXIX. Le gramen à pointes est distingué par certains auteurs en trois espèces : celui qui porte à la sommité cinq pointes au plus est nommé dactylon (cynodon dactylon, Pers.); on introduit dans les narines ces pointes roulées, et en les retirant on provoque un écoulement de sang. La seconde espèce, qui ressemble à l'aizoon (xxv, 102), s'emploie avec le sain-doux pour les panaris, les ptérygions, et les excroissances de chair qui surviennent aux ongles; aussi l'appelle-t-on dactylon, parce que c'est un remède pour les doigts. La troisième espèce de dactylon (quelque espèce de crassulacée), qui est plus petite, croît sur les murailles et sur les toits; elle a une vertu caustique, elle arrête les ulcères serpi-

gineux. En mettant du gramen autour de la tête, on fait cesser l'epistaxis. On dit que dans la Rabylonie le gramen qui croît le long des chemins (sorghum aleppense, L.) fait mourir les chameaux (18).

CXX. Le fenugrec n'est pas moins accrédité. On l'appelle encore tells, carphos, bucéras, ægocéras, a cause de la ressemblance de su gousse avec des cornes; les Latins le nomment silicia. Nous avons dit en son lieu comment en le semait (xvin, 39). Il a la propriété de dessecher, d'amollir et de résoudre. La déroction guérit plusieurs maladies des femmes. En cas de dureté, de lumeur ou de contraction de la matrice, on l'emploie en fomentation et en bain de siège; il est utile aussi en Injection. Il dissipe les taches du visage. Cuit avec du nitre ou avec du vinaigre, il guérit, en topique, les affections de la rate ainsi que celles du foie. Dans les accouchements difficiles. Dioclès en donnait la graine pilée à la doss d'un acétabule dans neuf cyathes de vin cuit : il ordonnait de prendre un bain chaud après avoir bu un tiers de cette composition, de boire ensuite le second tiers lersque le bain avait mis en sueur, et le troisième à la sortie du bain. C'était, suivant lui, un secours suprème. Il faisait aussi contre les affections douloureuses de la matrice un pessaire avec de la sarine de senugrec, de l'orge ou de la graine de lin, le tout cuit dans de l'eau miellee. Il appliquait aussi ce melange sur le bas-ventre. Le l même médecia guérissait les lèpres et le lentigo par un mélange de farine de fenugrec avec une égale portion de soufre, après avoir prepare la peau avec le nitre; il ordonnait qu'on appliquat plusieurs fois par jour cette composition, mais

Radix decocta in vino torminibus medetur, et urinæ difticultatibus, bulceribusque vesica: Calculus frangit ;
semen vehementius urinam impellit. Alvum vomitiones3 que sistit. Privatun antenu draconum morsibus aux iniatur.
Sunt qui genicula novem, vel unius, vel e duabus tribusve berbis, ad hanc articulorum muserum involvi lana
succida nigra jubeant, ad remedia struma, panorumve.
Jejunum debere esse qui coltigat : ita ire in domum absentis eni medeatur, supervenientique ter dicere, jejuno
jejunum medicamentum dare, atque ita adatilgare, triduoque id facere. Quod e grammam genere septem internodia habet, efficacissime capiti e ntra dolores adatligatur.
Quidam propher vesicae cenciatus decoctum ev vino gramen

ad dimulias a balineis bibi jubent.

1 CXIX. Sunt qui et aculeatum gramen vocent trium generum : quom in cacumine aculei sunt plurimuch quini, dactylon appellant : hos convolutos partirus insecunt, extratuntque sangulnis ciendi gratia. Altero, quod est aizoo simile, ad paronychia et ptenygia unguium, et quum caro ungmbus increvit, utuntur cum axungia : ideo dactylon appellantes, quia digitis medeatur. Tertium genus dactyli, sed tenuis, pascitur in parietinis, aut tegulis. Iluic caustica via est. Sistit huicera que serpunt. Gramen capiti circum-

dalum, sangulois e naribus fluxiones sistit. Camelos necare traditur in Babyloms regione, id quod juxta vias mascrtur.

CXX. Nec feno graeco minor auctoritas, quod telia vocant, alii carphos : aliqui buceras, alii regoceras, quomam corniculis semen est simile, nos siliciam : quomodo screretur, suo loco documus. Vis ejus siccare, mollire, dissolvere. Succus decocti feminarum pluribus malis subvenit : sive duritia, sive tumor, sive contractio sit valve, foventur, insidint : infusum quoque prodest. Farfures in facie extenuat. Splem addito mitro decoctum et impositum medelur : item ex aceto. Sic et jocineri decoctum. Diocles difficile parientibus semen ejus dedit acetabuli mensura tridum in novem cyathis sapm, of quoin tertias partes biberrut, cabda lavarentur : et ar habreo sudantibus dignidium ex relicto iterum destit i mox a balneo reliquum prosummo apvilio. Farmam feni graeci cum hordeo, aut lini semine decortain aqua mulsa contra vulvæ cruciatus subjecit. Item imposuit imo ventri. Lepras, lentigines, sulphuris pari portione mixta farma curavit, nutro ante præparata cute, sæpius die illinens, perungique prohibens... Theodorus feno miscuit quartam partem purgati nasturtie acerrimo aceto ad lepras. Damon semen fem acetabuli diiffindait qu'en en frotiat la partie. Théodore r les lèpres mélait au fenugrec un quart de mondé, et macéré dans de très-fort vigra. Damon donnait en boisson comme emangogue la graine de fenugrec, à la dose d'un zi-acétabule dans neuf cyathes de vin cuit et an(19). Il est incontestable que la décoction en this-bonne pour la matrice et pour les intesgaleérés, ainsi que la graine pour les articum et les douleurs d'entrailles. Le senugrec l avec de la manve, puis bu avec du vin . est très-recommandé pour les affections matrice et des intestins. Le fait est que la r même de la décoction est très-utile ; cette a détruit aussi la mauvaise odeur des s. La farine de fenugrec, avec du vin et

du nitre, enlève promptement la teigne et les furfurs de la tête. Bouillie dans de l'hydromet, avec addition d'axonge, elle guérit les affections des parties génitales, ainsi que les tumeurs, les parotides, la goutte aux pieds et aux mains, les maladies articulaires, et les chairs qui se détachent des os. Pétrie avec du vinaigre, elle guérit les luxations. Cuite dans du vinaigre et du miel sculement, on en fait un topique pour la rate. Pétrie avec du vin, elle déterge les carcinomes, puis, avec addition de miel, elle les mène à guérison. On fait avec cette farine un potage bon pour les ulcérations de la poitrine et les toux invétérées; on la fait cuire longtemps, pour eu ôter toute amertume; puis on y ajoute du miel. Venous maintenant aux plantes les plus célèbres.

parara cum separ et aque novem cyalhis ad menses sedit potu. Nec dubitatur, quin decoctum ejus imm sit valvis, interancisque exhulceratis : sicuti princilis atque prescordiis. Si vero cum malva der, pastes addito mulso potus, ante cestera vulvis pieses laudatur : quippe quem vapor quoque delarimon prosit; alarumquo etiam graveolentiam para emandat. Farina porrigines capitis furfucum vino et nitro coleriter tollit. In hydromelite autem decocta addita axungia genitalibus medetur : item pano, parotidi, podagræ, chiragræ, articulis, carnibusque, quæ recedunt ab ossibus : aceto vero subacta luxatis. Illinitur et lieni decocta in aceto et melle tantum. Carcinomata subacta ex vino purgat : mox addito melle persanat. Sumitur et sorbitio e farina ad pectus exhulceratum, longamque tussim. Diu decoquitur, donec amaritudo desinat. Postea mel additur. Nunc ipsa claritas berbarum dicetur.

# NOTES DU VING'T-OUATRIÈME LIVRE.

- -{1) Ce passage prouve que l'encre des anciens était soluille dans l'eau.
- (2) Sive cum aqua virilia foveantur Vulg. Sive cum aqua, ut ita foveantur Cod. Tolet. Virilia ne va pas avec le contexte, tandis que la variante ut ita donne un sens satisfaisant.
- (3) M. Fraas, Synopsis, etc., p. 109, donne pour synonyme de la myrice le tamarix africana de Desfontaines; mais il remarque qu'il est bien possible que les anciens aient compris sous cette dénomination le tamarix gallicu.
- (4) D'après Frans, Synopsis, p. 189, le chamacciscos est non le glechoma hederacea, mais l'antirrhinum assarina.
- (5) Dolores, apocyni semen ex aqua. Frutex est Vulg. — Dolores, semen ex aqua. Apocynum frutex est Edit. princeps, Brotier.
- (6) La radicule est la saponaire, στρούθιον; Pline, XIX, 18, confond le struthion avec une plante de Syrie; il est fort douleux que cette plante de Syrie soit la gypsophila struthium, comme je l'ai indiqué d'après les commentateurs.
- (7) Dans le passage parallèle, XII, 52, j'ai indiqué comme synonyme de l'aspalathos le convolvuius scoparius; mais M. Fraas, Synopsis, p. 49, indique le genista acanthoclada. Au reste, le passage de Pline est fort embrouillé. lei, XXIV, 68 et 69, il indique 1° une épine sauvage de la grosseur d'un arbre, croissant en Orient; 2° l'érysisceptrum. Or, si l'on se réfère à XII, 52, on voit qu'il ne fait là qu'une seule espèce qu'il nomme aspalathos, erysisceptrum, etc.
- (8) Le cynoshatos des Grecs est rapporté à la rosa sempervirens; le fait est que sous ce nom Pline ne parle pas d'un rosier, mais bien de quelque groseillier.
- (3) Dans un passage (XIV, 19, 9) où Pline cite le chamædrys, j'ai dit, d'après Sprengel, que c'était la germandrée, teucrium chamædrys, L. M. Fraas, ib., p. 173, y reconnaît le teucrium lucidum, 1° à cause de l'habitat: Dioscoride, 111, 102, dit que le chamædrys habite les lieux apres et rocheux; or, le teucrium chamædrys n'y croît pas, mais bien le teucrium lucidum; 2° le chamædrys, dit Dioscoride, est un petit arbriaseau; ce qui est vrai du teucrium lucidum, et non de la germandrée; 3° Théophraste, 1X, 10, le dit de bonne odeur; or, ce caractère se trouve dans le teucrium lucidum, et manque dans le teucrium chamædrys.
- (10) Adnixum Vulg. Adnexum Brotier ex Cod. Re-

- (11) Voyez la note 4 de ce livre.
- (12) Chirocineta Vulg. Chirocmeta Salmas. Exercit.
  p. 775 a. D., Brotler, Sillig. Hirocmeta Cod. Tolet. χευρόχμητος, ce qui est fait par la main.
- (13) Marmaritin Vulg. Marmoritin, Brotier ex Cod. Reg. II.
- (14) M. Eloi Johanneau (Lettre à un horticulteur sur l'origine étymologique des noms des plantes achimènes et achsemenis) a fait voir que l'achimènes des hotanistes modernes tire son nom de l'achiemenis de Pline. « J'ai prouvé, dit-il, que le nom de la plante achsmènes de Brown devait, malgré une légère différence d'orthographe, être le même que celui de l'achæmenis de Pline, soit parce que Brown avait trouvé ce nom écrit ainsi dans quelques compilations sans critique, soit parce qu'il l'a écrit lui-même comme on le prononce en anglais. D'où it suit qu'il faut écrire en latin achæmenes par æ, et en français achemènes par e, et non pas achimènes par e, et non pas achimènes par t, et encore moins achimène sans s finale, comme l'écrit le Compièment des Dictionnoire de l'Académie.»
- (15) L'herbe à la laine est la redicule (XIX,18) ou mponaire. Voy. note 6 de ce livre.
- (16) On ne sait quelle est la plante nommée exedum en
- (17) D'après Hardouin, la lappa canaria est le molluge (XXVI 65), qu'on rapporte au gallium molluge; d'agrès M. Fée, c'est la bardane tomenteuse, lappa tomenteus, Lamark.
- (18) Ce gramen unstfaisant est le malantépasoure de Discoride, IV, 31; suivant cet auteur, il tue les bêtes de nomme, et particulièrement les chameaux. M. Frans, Synopsis, p. 301; qui a rapporté le calamagrostis au sorghum aleppenne, ajoute: « Le sorghum aleppenne est nuisible aux animaux, ainsi que j'ai en occasion de m'en assurer dans l'Altique et à Mesolonghi. Des expériences faites à Albiens montrèrent 1° que cette plante est malfaisante particulièrement pour les moutons et les bêtes à cornes; 2° que da came en est surtout dans l'eau de rosée qui reste dans les aisselles des feuilles et qui s'y corrompt; 3° que d'ailleurs la plante ne se montre que dans les mauvais pâturages, dans des marais et des bas-fonds humides et malsains. La raciene est, du reste, lout à fait semblable au rhizome du cynoden dactylon. »
- (19) Un cyathe = 0 litre, 045; une hémine = 6 litre, 27; un acétabule = 0 litre, 068.

## LIVRE XXV.

I (1.) Les herbes célèbres dont nous allons ! parler, et que la terre ne produit que pour des usages medicinaux, m'inspirent de l'admiration pour les soins diligents de l'antiquité. Il n'est rien que les anciens n'aient éprouvé et essayé, rien ensuite qu'ils aient caché et dont ils aient voulu dérober l'utilité à la postérité. Nous, au contraire, nous cherchons à celer et à supprimer leurs travaux, et nous privons les hommes de biens qui même ne sont pas nôtres. Oui, certes, aujourd'hui ceux qui ont quelques connaissances es cachent et les envient aux autres; et n'instruire personne c'est donner une plus haute idee de son savoir. Loin que les mœurs actuelles nous porent a imaginer rien de nouveau et a améliorer a condition humaine, le plus grand effort d'esunt est depuis longtemps de garder pour soi et d'anéantir pour les autres les expériences qui ont reussi aux anciens. Cependant la découverte d'une plante a donné à certains hommes l'apothéose, oux autres la célébrité; car la reconnaissance set complu à imposer aux végétaux le nom de eux qui les avaient trouvés. Il ne faut pas tant sumirer les anciens pour s'être occupés des véretaux cultivés par agrément ou pour le besoin de la nourriture, que pour avoir gravi les sommets inaccessibles des montagnes, pénétré au food des déserts, scruté toutes les veines de la ierre, afin de déconvrir les vertes de chaque raane, les usages des feuilles, convertissant en ins-

truments de santé des plantes même auxquelles les quadrupèdes ne touchaient pas.

II. (11.) Cette étude n'a pas été poursuivie au- stant qu'elle le méritait par nos Latins, ardents à s'emparer de tout co qui était utile et hon. M. Caton, maître dans toutes les connaissances usuelles, a été le premier et longtemps le seut qui ait touché cette matière, sommairement toutefois, mais ne négligeant pas la médecine des bœus. Apres lui, un autre personnage illustre, C. Valgius, distingué par son érudition, a abordé ce même sujet dans un livre inachevé, dédié au dieu Auguste. Dans un pleux préambule, il exprime le vœu que la majesté de ce prince soit toujours, et avant tout autre, le remède des maux de l'in-manité.

dernier je trouve parmi nous est Pompelus Lenæus, affranchi du grand Pompée; et c'est aussi le temps ou je vois que cette science a commencé d'ètre cultivée par les Latins. Mithridate, le plus puissant des rois de son époque, et dont Pompee acheva la défaite, fut, plus qu'aucun des hommes qui l'avaient précédé, curieux des faits de médecine; nous en avons des preuves certaines, indépendamment de la réputation qu'il s'est faite: lui seul s'est avisé d'avaler, après avoir pris des préservatifs, chaque jour du poison, afin d'en neutraliser par l'habitude les effets malfaisants. Il est l'inventeur d'antidotes, dont l'un

#### LIBER XXV.

🄰 👔 () Ipsa quæ mune dicetur horbarum claritas , medicare tantum gignente cas tellure, in admirationem cura prescoruto diligentiaque animum agit. Nibil ergo intentatum mexpertunque illis fuit : mini deinde occultatum, positione non prodesse posteris vellent. At nos elaborata abscondere atque supprimere cupimus, et fraudare vitarn etiasm allenis bonis. Ita certe recondunt, qui pauca sie pa novere, invidentes aliis : et neminem docere, in sectorata tem scientize est. Tantum ab exengitandis novis, 🗻 juvanda vita mores absunt, summumque opus ingeniorom die jam hor fuil, ut intra unumquemque recte facta veterum perirent At hercules singula quosdam inventa decrum numero addidere : omnium utique vitam clariorem torre cognominibus herbarum, tam benigne gratiam misreferente. Non arque live cura corum mira in lus, que satu blanduntur, aut cibo invitant : culmina quoque moutiom invia et solitudines abditas, omnisque lerrie

fibras scrutati invenere, quid quaeque radix polleret, ad quos usus herbarum folia pertinerent, etiam quadrupedum pabulo intacta ad salutis usus vertentes.

II. (R.) Minus hoc, quam par erat, nostri celebravere, pomnium utilitatum et virtutum rapacissimi primusque et diu solus idem ille M. Cato, omnium bonarum artium magister, paucis dumtavat attigit, boum etiam inedicina non omissa. Post eum unus illustrium tentavit C. Valgius eruditume spectatus, imperfecto volumine ad divum Augustum, inchoata etiam præfatione religiosa, ut omnibus malis humanis illius potissimum principis semper mederetur majestas.

fil. Antea condiderat solus apud nos, quod equidem in 1 veni, Pompeius Lenseus, Magni libertus : quo primum tempore bane scientiam ad nostros pervenisse animo adverto. Nam pue Mithridates, maximus sua setate regum, quem debellavit Pompeius, omnum ante se genitorum difigentissimus vitas luisse argamentis, præterquam fama intelligitur. Uni el excogitatum, quotidie venenum bibne præsentis remediis, ut consuetudine ipsa iunoximi fierat. Primo inventa genera antidoti, ex quibus unum

conserve encore son nom. On croit qu'il imagina le premier de mêler aux antidotes le sang des canards du Pont, parce qu'ils vivent d'animaux 2 venimeux. Nous avons des ouvrages d'Asclépiade, fameux médecin, adressés à ce prince, et que lui envoya l'auteur, sollicité de quitter Rome pour sa cour. Il est le seul homme, cela est certain, qui ait parlé vingt-deux langues (vit, 24); et pendant les cinquante-six aos qu'il régna il ne se servit jamais d'interprète avec les peuples nui lui étaient soumis. Ce prince, parmi les éminentes qualites de sou esprit, avait un goût vif pour la médecine ; et, recherchant des renseignements auprès de tous ses sujets, qui occupaient une partie considérable de la terre, il laissa dans ses archives secretes une cassette remplie de mémoires sur cette matiere, avec les originaux des recettes et les effets qu'elles avaient produits. Or, Pompée, s'étant emparé du trésor royal, chargea le grammairien Lenæus, son affranchi, de traduire ce recueil en notre langue; et ainsi, par cette victoire, il servit également la république et le genre humain.

1V. Outre ces auteurs, des médecins grees, que nous avons cités en leur lieu, se sont occupés de l'histoire des plantes. Parmi eux, Cratevas, Denys et Métrodore ont employé une méthode trèsattrayante, mais qui ne fait guère que prouver la difficulté de la chose: en effet, ils ont figuré les plantes, puis, au-dessous, ils en ont décrit les effets. Mais la peinture est trompeuse, et, dans cette multitude de couleurs qu'exige l'imitation de la nature, la diversite de mains compromet beaucoup l'exactitude de la ressemblance. C'est peu d'ailleurs de représenter chacune de ces plantes considérées dans un seul age, puisqu'elles

changent d'aspect dans les quatre saisons de l'année.

V. Aussi les autres médecins se sont bornés à 1 une description verbale; quelques-uns même n'ont pas donné cette description, et se sont contentés généralement de poter les poms, croyant faire assez d'indiquer les propriétés et les vertus à ceux qui a'occupent de la recherche des plantes. Et cette connaissance n'est pas difficile à acquérir. Nous du moins, à l'exception d'un très-petit nombre, nous avons eu l'avantage de les examiner toutes, aidé des lumières d'Antonius Castor, qui, de notre temps, avait le plus de réputation dans cette partie. Nous avous visité son petit jardin, où les cultivait en grand nombre ca vielllard plus que centenaire, sans avoir jamais eu de maladie, et sans que l'âge eût même altéré sa mémoire et sa vigueur. La convaissance des plantes est ce que l'aptiquité paraît avoir le plus admiré. Il y a longtemps qu'on a trouvé le moyen de calculer à l'avance non-seulement la nuit ou le jour, mais encore l'heure des éclipses du solell et de la lune; et pourtant une grande partie du vulgaire? reste persuadé que ces éclipses sont produites par des enchantements et des herbes, et que cette science est le partage des femmes. Et, de fait, quelle contrée n'est pas remplie des fables touchant la Médee de Colchos, d'autres magiciennes, et surtout la Circé italienne, qui a mêmo eté mise au rang des dieux? C'est à cause d'elle, je pense, qu'Eschyle, un des poêtes les plus anciens, a écrit que l'Italie était couverte d'herbes très-puissantes, et que beaucoup en ont dit autant de Circel, on elle habitait; et une grande preuve s'en voit encore chez les Marses (vis, 2, 7), nation descendua de son fils, et que l'on sait être en possession de

etiam nomen ejus retinet. Illius inventum automant, sangumem anatum Ponticarum miscere antidotis, quoniam
veneno viverent. Ad illum Asclepiadis medendi arte clari,
2 volumina composita custant, quum sollicitatus ex, irrbe
Roma, precepta pro se mitteret. Illum solum mortalium
viginti duabus longuis loquatum certum est, nee de subjectis gentibus ullum hommem per interpretem appetlatum
ab co annis 131, quibus regnavit. Is ergo in reliqua ingenii magnitudine medicinas peculiariter curosus, et ab
omnibus subjectis, qui fuere pars magna terrorum, singuia exquirens, scrinium commentationum harumet exemplaria, effectus que, in arcanis suis reliquit. Pompeius
autem omni regia præda potitus, transferre ea sermone
nostro libertum suum Lenerum, grammatica artis, jussit:
viesque ita profuit non minus, quam reipublicæ victoria
illa.

1 IV. Præter hos græci auctores medicinæ prodidere, quos suis locis diximus. Ex his Cratevas, Dionysius, Mettodorus, Latione blandissima, sed qua nihil pæne oliud, quam rei difficultas intelligatur. Pinxere namque efficies berbarum, at que ila subscripsere effectus. Verum et pictus fallax est, et colorabus lam numerosus, præverlim in æmulatume naturæ, multum degenerat transcriben-

flom sors varia. Præteres parum est singulas earum ætates pings, quum quadripartitis varietatibus anni facieru mutent.

V. Quare cæferi sermone eas tradidere : aliqui ne ef- f figie quidem indicata, et nudus plerumque nom nibus defuncti, quonum satis videbatur potestates vimque demonstrare quærere volentibus. Nec est difficile rognita. Nobis certe, exceptis admodum paucis, contact reliquas contemplari scientia Autonii Castoris, cui summa aucturitas erat in ca arte nostro ævo, visendo hortulo ejus, in quo plurimas alebat, centesimum ætatis annum excedens, nultum corports malum expertus, ac ne atate quidem memoria aut vigore concussis. Neque allud mirata magis antiquitas reperietur. Inventa jampridem ratio est prænuntinns horas, non modo dies ac noctes, solis lunæque desectuum. Durat tamen tradita persuasio in magna parte vulgi, veneficiis et herbis id cogi, camque num feminarum scientiam prævalere. Certe quid non replevere fabutis Colcius Medea, alizque, in premis Itala Circe, dis etiam adscripta? unde arbitror natum, ut .Eschylus e velustissimis in poetica, referiam Italiam herbarum potentia proderet; multique Circeios, um habitant illa, magno argumento etiamnum durante in Marsis a filio ejun

3 soumettre les serpents. Romère, le père de la doctrine et des traditions de l'antiquité, tout en célebrant Circé, attribue a l'Égypte la gloire d'avoir connu les herbes, et cela dans un temps ou n'existait pas encore la portion de ce pays arrosée maintenant par le Nil, et créée subséquemment par les aituvions de ce fleuve (11, 87). Il raconte, en effet (Od., 1v, 228), que des herbes égyptiennes farent remises à son Helène par la femme du roi de ce pays, aiusi que ce celebre népenthès (xx1, 81) qui procurait l'oubli des chagrins et de leur cause. et qu'en conséquence Hélene aurait du faire boire à tous les mortels. Le premier dont le souvenir se soit conserve, et qui ait écrit avec quelque soln sur les herbes, est Orphée. Après lui viennent Musée et Hésiode; nous avons dit combien ils out admiré le polion (xx1, 21 et 84). Orphee et Hesiode ont recommandé les fumigations. Homerecite nominativement d'autres plantes, dout nous parlerons en leur lieu. Après lui Pythagore, philosophe renommé, a le premier composé un livre sur les effets des plantes, dont l'attribue l'origine ou la découverte à Apollon, Esculape, et en général aux dieux immortels. Démocrite en a composé un aussi. Ces deux philosophes avaient visité les magra de la Perse, de l'Arabie, de l'Éthiopie et de l'Égypte; et l'antiquies'emerveilla tellement de leurs récits, qu'elle imma même des choses incroyables. Xanthus, tont on a des histoires, rapporte, dans la prenière, que le petit d'un dragon, ayant été tué, ot rappelé à la vie par son pere, a l'aide d'une berbe nommée balis; et qu'un certain Thylon, avant ete tué par un dragon, fut ressuscité par le pême moven. Juba aussi assure qu'en Arabie une certaine herbe rappela un homme à la vie.

Démocrite a dil, Théophraste a cru qu'il y avait une plante qui, apportée par l'oiseau que nons avons nommé (x, 20), faisait sortir, par le seul contact, le coin enfoncé par des bergers dans un arbre. Ces merveilles, tout incroyables qu'elles sont, excitent néanmoins l'admiration, et pous forcent d'avouer que, même en en rabattant, il v reste beaucoup de vrai. Aussi je vols la plupart des hommes dans l'opinion qu'il n'est rien qui ne puisse se faire par la vertu des plantes, mais que les propriétés du plus grand nombre nous sont inconnues. C'était le sentiment d'Hérophile, médecin célèbre, dont on rapporte ce mot : que certaines herbes étant foulées aux pieds, même par basard, étaient utiles. On a du moins observé que les plaies et les maladies s'enflammaient quand il survennit des gens qui avaient fait route a pied.

VI. Voilà toute l'ancienne médecine, telle 1 qu'elle était renfermée dans la littérature greeque. Mais si l'on ne connaît pas un plus grand nombre de plantes, c'est qu'elles ne sont guère éprouvées que par des gens rustiques et illettrés, les seuls qui vivent parmi les herbes; en outre. on se dispense d'en chercher, comptant sur la multitude des médecins. Beaucoup de plantes, même découvertes, n'ont pas de nom; telle est celle dont neus avons parlé à propos de la culture des céréales (xviii, 45,3), et que nous savons écarter les oiseaux d'un champ de ble, lorsqu'on a la precaution d'en enterrer à chaque coin. La cause la plus honteuse de la lenteur de nos progrès, c'est que même ceux qui savent ne veulent pas enseigner, comme s'ils devaient perdre ce qu'ils auraient transmis aux antres. Ajoutez qu'on n'a point de procédé sûr pour reconnaître les plantes; car de celles qui sont con-

larta gente, quos esse domitores serpentium constat. Hosarcus quidem primus doctrinarum et antiquitatis parens, moltos alias in admiratione Circes, gioriam herbarum Fapto tribuit quain etiam, qua rigatur, Exptus illa tion coact, postea flummus limo invecta. Herbas certe Explias a regis uxore traditas sua Helenae plurimas natrat, ac nobile illud nepenthes, oblivionem tristitize vea amque afferens, et ah Helena utique omnibus mortalibus propunandum Primus autem ontoium, quos memoria parit, Orpheus de berbis curiosius aliqua prodidit. Pust cum Musacus et Hesiodus poljon berbam in quantum mirati ount, diviner. Orpheus et Hesiodus suffitiones commenda vere. Homerus et alus nommatim herbas celebrat, quas sus locus dicemus. Ab eo Pythagoras clarus sapientia, primus volumen de earum effectu composuit, Apollui, Esculspuoque, et in totum dies immortalibus inventione et origine assignata. Compount et Democritus, ambo peragrates Persides, Arabias, Æthiopiæ, Ægyptique Magis : advague ad harc attorita untiquitas fuit, et affirmaret etiam incredibilia dictu. Xanthus historiarum auctor, in prima carrin tradit, occisum discenis catulum revocatum ad vitam a parente berba, quam balin nominal : eademque Thylonem, quem draco occiderat, restitutum saluti : et

Juba in Arabia herba revocatum ad vitam hominem tradit. s Dixit Democritus, credidit Theophrastus, eme herbam, cupus contacta illatæ ab alite, quam retulinus, easibret cuneus a pastoribus arbori adactus : qua etiamsi fide carent, admirationem tameu impleut; coguntque confiteri, multum esse quod vero supersit. Inde et plerosque ita video existimare, nihil non herbarum vi effici possa, sed plurimarum vires esse incognitas : quorum in numero foit Herophilus clarus medicinu, a quo feruat dictum, quandam fortassis etiam calcatas prodesse. Observatum certe est, inflammari vulnera ac morbos superventu curum, qui pedibus iter confeceriut.

VI. Hac eral antiqua medicina, que tota migrabat in a Graccia: linguas. Sed quare non plures no-cantur, causa est, quod ess agrestes littersrumque ignari experiuntur, ut qui soli inter illas vivant: præteres secucitas quærendi, obris medicorum turba. Multis cham inventis nomina desunt, sucut illi, quam retulimus in frugum cura, scimusque defossam in angulis aegetis præstare, ne qua sies intret Turpussima causa raritatis, quod cham qui seunt, demenstrare notunt, tamquam ipsis periturum sit, quod tradidernit alis. Accedit ratio inventionis anceps. Quippe cham in repertis, alias invenit casas, alias (ut vere dixe-

nues, les unes sont dues au hasard, les autres, 2 a vrai dire, à un dieu. Jusqu'à nos jours, la morsure du chien enrage, qui cause la crainte de l'eau et l'aversion pour toute boisson, était incurable; récemment, la mère d'un garde prétorien recut en songe l'avis d'envoyer à son fils la racine du rosier sauvage nommé cynorrhodon, dont la vue l'avait frappée agréablement la veille dans un taillis, et de lui en faire boire le suc. Ceci se passait dans la Lacetanie, partie de l'Espagne la plus proche de nous. Le hasard fit que le soldat mordu par un chien recut la lettre ou sa mère le priait de suivre cet avis divin, alors qu'il commençait à éprouver de l'horreur pour l'eau ; il obélt, et fut sauvé contre toute espérance, ainsi que l'ont été depuis tous ceux qui ont essayé du même remêde. Auparavant les auteurs n'indiquaient qu'un seul usage médical du cynorrhodon : la cendre du fruit qui croft au milieu de ses épines, mêtée avec du miel, était donnée pour 3 guerir l'atopécie. Dans la même province et dans le champ d'une personne chez qui je logeais, j'ai vu une plante nommée dracunculus (arum serpentaria, L.), qu'on y avait nouvellement decouverte. Elle était de la grosseur du pouce, marquée des mêmes couleurs que les viperes; et l'on prétendait que c'était un spécifique contre la morsure de tous les serpents. Elle est différente du dracunculus dont nous avons parlé dans le livre précédent (xxiv, 03). Elle est d'une autre figure, et elle offre une propriété mer veilleuse : au printemps, lors de la première mue des serpents, elle s'éleve de terre à la hauteur de deux pieds, puis elle se renfonce dans le sol avec eux; et, des qu'elle est completement cachée, aucun serpent ne paralt. Quand même cette plante ne ferait que nous avertir du danger, et nous en signaler le temps, cela seul serait une propriété naturelle assez précieuse. (111.) Ce ne sont pas seu- 4 lement les animaux dont l'action est malfaisante, ce sont aussi parfois les caux et les lleux. En Germauie, Germanicus César avait porté son camp au delà du Rhin; et là, dans la partie maritime, il ne se trouvait qu'une seu'e source d'eau douce. En deux ans l'usage de cette eau fit tomber les dents et causa un relachement de l'articulation du genou. Les medecins donnaient à ces affections les noms de stomacace (mai de bouche) et de sceletyrhe (mal de jambe) (1). On en trouva le remède dans la plante appelée britannica (rumex aquaticus, L.) (2), qui est bonne nonseulement pour les maladies des nerss et de la bouche, mais aussi pour les angines et les morsures des serpents. Elle a les feuilles oblon- 5 gues et noires, la racine noire. On exprime le sucet de la tige et de la racine. La fleur se nomme vibones; cueillie et mangée avant que le tonnerre se soit fait entendre, elle donne toute sécurité contre ce météore. Les Frisons, chez qui était placé le camp, indiquèrent cette plante à nos soldats; aussi m'etonné-je qu'on l'ait nommee britannica (3), a moins que ce n'ait éte à cause du voisinage de la Bretagne, qui est baignée de ce côte par l'ocean Germanique. En tout cas, ce n'est pas en raison de son abondance dans cette île qu'elle a ete ainsi appelée, car alors la Bretagne etait independante.

Vil. On avait autrefois l'ambition d'adopter a pour ainsi dire les plantes, en leur donnant son nom; des rois même ont agi ainsi, comme nous le montrerons (xxv, 33 et suiv.), tant on estimait glorieux de découvrir une herbe, et de contribuer à l'avantagedu genre humain! Aujourd'hui les soins que nous prenons paraîtront peut-être

2 rim) deus. Insanabile ad hosce annos fuit rabidi canes morous, perorem aquas, potusque unius afferens odium Nuper cujusdam mititantis in prætorio mater vidit in quiete, int radicem silvestris rosm, quam cynorrhodon vocant, blanditam sibi aspectu pradte in frutecto, mitteret illio hibendam : in Lacetania res gerebatur, Hispaniae proxima parte; casaque accidit, ut milite a morsu canis incipiente aquas expaveacere, superveniret epistola orantis ut pareset religioni; servatusque est ex insperato, et postea quisquis auxilium sunile tentavit. Alias aprid auctores cynorshodi una medicina erat : spongadar , quar in medits spinis ejus 3 nascitur, cinere cum melle, alopecias capitis expleri. lo eadem provincia cognovi in agro hospitis nuper ibi repertum dracunculum appellatum caulem, pulicari crassitudine, versicoloribus viperarum maculis, quem ferebant contra omnium morsus esse remedio ; alium, quam quos in priori volumine ejusdem nomims diximus : sed linic alia figura, alindque miraculum exserentis se terra ad primas serpentium vernationes, bipedali fere altitudine, rucsusque cum iisdem in terram condentis : nec amuno occultato en apparet serpens vel hor per se salia officioso nature munere, si tantum priemonerel, tempisque formidinis demonstraret. (III. ) Nec bestiarum solum ad po-4 condum scelera sunt, sed interm aquarum quoque ac locorum. In Germania trans. Rhenium castris a Germanico Carsare promotis, maritimo tracto fons erat aquai dulois salus, qua pota intra biennium dentes deciderent, compagesque in genilus solverentur. Stomacacen medici vocabant, et sceletyrhen, ea mala. Reperta auxilio est herba, quie vocatur Britannica, non pervis modo et oris malis safutaris, sed contra anginas quoque, et contra scrpentes. Folia habet oblonga, nigra, radicem nigram. Succus ejus 5 exprimitur et ex radice. Plorem vibines vocant : qui collectus prius, quam toultrun audiantur, et devoratus, securos in folum reddit. Frisii, qua castra erant, nostris demonstravere illum; mirorque nominis causam; misi forte confines Oceano Britannire, velut propinquir, dicavere. Non enim inde appellatain cam, quomam ib: plurima nasceretur, certum est, etiamnum Britannia libera.

VII Tuit qublem et hic quondam ambitus, nomunbus t sus eas adoptandi, ut docebimus feciase regea clanta res videbatur, herbam invenire, vitam juvare, nunc forcassia aliquibus curam mostram frivolant que que existimature : adeo delicus sordent etiam que ad salutem per-

frivoles à queiques uns, parce qu'une vie voluptueuse dégoûte même de ce qui intéresse la santé. Il convient de faire d'abord mention des plantes dost on counait les auteurs, en ayant soin d'en classer les effets suivant les espèces des maladies; 2 et, dans cette revue, on ne peut s'empêcher de plaindre le malheureux sort de l'homme, sujet, outre les accidents fortuits et ces nouvelles affections pour lesquelles on invente des noms à toute heure, sujet, dis-je, à des milliers d'affections qui menacent chaque mortel. Il y aurait une sorte de folie à vouloir distinguer quelles sont les maladies les plus insupportables, chaque malade troquant la sienne, celle du moment, la plus cruelle de toutes. L'expérience (4) a cependant fait dire que ce qui cause les plus affreux tourments, c'est d'abord la strangurie, effet d'une affection calcuiense; en second lieu, les maux d'estomac; en troineme lieu, les maux de tête : ce n'est guère que spour ces affections qu'on se donne la mort. Je m'étonne que les Grecs aient fait connaître jusqu'aux plantes maifaisantes; passe encore pour les poisons, puisque telle est la condition humaine, que la mort est souvent le meilleur des siles: et d'ailleurs M. Varron rapporte que Servius Clodius, chevalier romain, vaincu par la violence des douleurs de la goutte, se frotta les ambes avec des sucs vénéneux, et que depuis brs ces parties restèrent sans aucun sentiment comme sans douleur. Mais pourquoi donner la conaissance des herbes avec lesquelles on peut froubler l'esprit, produire l'avortement, ou causer beaucoup d'autres effets non moins pernicieux? Pour moi, je ne parlerai pas des médicaments abortifs et pas même des philtres, me souvenant que Lucullus, très-célebre capitaine, est mort par l'effet d'un philtre. Je rejette également les maléfices de la magie, si ce n'est pour mettre en défense ou en desiance contre eux; et surtout je condamne la créance qu'on y donne. J'ai cru avoir assez fait pour le bien des hommes en indiquant les plantes salutaires que la suite des temps a fait découvrir.

VIII. (IV.) La plante la plus célèbre est, d'a-1 près Homère, celle qu'il croit être appelée moly (allium magicum, L.) par les dieux : ce poeto en attribue la découverte à Mercure, et il en signale l'efficacité contre les plus puissants maléfices (Od., x, 302). Aujourd'hui, dit-on, elle croft aux environs du lac Phénée, et dans la contrée de Cyllène en Arcadie. Elle est semblable à la description d'Homère ; elle a la racine ronde et noire, la grosseur d'un oignon et la feuille de la scille; on a de la peine à l'arracher. Les auteurs grees nous en peignent la fleur tirant sur le jaune, tandis qu'Homère a dit qu'elle était blanche. J'ai rencontré un médecin habile dans la connaissance des herbes, qui m'a assuré que cette plante croissait en Italie, et qui m'en a fait apporter quelques jours après de la Campanio un échantillon qu'on avait tiré à grand'peine des difficultés d'un terrain pierreux. La racine avait trente pieds de long, et encore elle n'était pas entière; elle s'était cassée.

1X. La plante la plus estimée après le moly est t cellequ'en nomme dodécathéon (douze-dieux) (primula officinatis, L.), la plaçant ainsi sons l'invocation de tous les dieux réunis. l'rise dans de l'eau, elle guerit, dit-on, toutes les maladies. Les feuilles, au nombre de sept, très-semblables à celles de la laitue, sortent d'une racine jaune.

X. L'herbe nommés pæssia est celle dont la déconverte est la plus ancienne. Elle garde le nom de celui qui l'a trouvée : quelques-uns l'ap-

unent. Anctores tamen quarum inveniuntur, in primis celebrare par est, effectu earum digesto in genera mor-2 borum Qua quidem in reputatione misereri sortis humanæ subet , præter fortuita casuaque, et quæ nomina omnis hora excountal, ad multa morborum singulis morfalinen timenda. Qui gravissimi ex his sint discernere, stultitire prope vibea potest, quum suus cuique ad præsens quisque atrocisamus videatur. Et de hoc lamen judicavere avi experimento, asperrimos cruciatus esse calculorum a stidicidio escar; proximum stomachi; tertium corum qua in capite 3 deleant : non ob alios fere morte concita. A Gracis et souras berbas demonstratas miror equidem. Nec veuesoruen tautum : quomam ea vitæ conditio est, ut mori sterumque eliam optuni portus sit; tradatque M. Varro, Servium Chiliam equitem romanum magnitudine doloris in polagra coactum, veneno crura perunxisso, el postra carrisse seusu omni, æque quam dolore in ea parte corports. Sed quæ fut venu monstrandi, qua mentes saiserentur, purtus eliderentur, multaque similia? Ego nec abortiva dico, ac ne amatoria quidem, memor Lucullum imperatorem clarissimum amatorio perilase : nec alia magaca portenta, usa ubi carenda cunt ant coarguenda, m

primas fide corum damnata. Satis operæ fuit abundeque praestitum vidas, salutares dixesse, ac postea inventas.

VIII. (IV.) Laudalissima herbarum est Homero teste, quam vocari a dus putat moly, et inventionem ejus Mercurio assignat, contraque summa veneticia demonstrat. Nasci eam hodie circa Pheneum, et in Cyllenc Arcadua tradunt, specie illa Homerica, radice rationda, nigraque, magnitudine cæpæ, folio scillæ- effodi autem difficulter. Græci auctores florem ejus luteum pinxere, quam Ilomerus candulum scripserit. Invent e peritis herbarum medicis, qui et in Italia nasci eam diceret, afferrique Campania nihi aliquot diebus effossam inter difficultatea saveas, radicis axx pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptae.

tX. Ab ea maxima auctoritas herbae est, quam dode-1 extheon vocant, omnium deorum majestatem commendantes. In aqua polam omnibus morbis medect traduct Folia ejus septem, lactucis simillima, excunt a lutea radice.

X. Vetustissima inventu promia est, nomenque auctoris ç retinet, quam quidam pentorobon appellant, alii glycysiden. Hare quoque difficultas est, quod eadem aliter sibi pellent pentorobon; d'autres, glycyside (pivoine officinale, pæonia officinalis, L.). C'est encore une des difficultes que les mêmes plantes aient différents noms dans les différents pays. Celle-ci croît sur les montagnes couvertes de bois; la tige a quatre doigts d'intervalle d'un nœud à un autre; elle porte à son sommet quatre ou cinq fruits reasemblant aux noix grecques (amandes); ces fruits renferment beaucoup de graines rouges et noires. Cette plante est un préservatif contre les illusions nocturnes causérs par les faunes (eauchemar). On recommande de l'arracher pendant la nuit, parce que si l'on est aperçu par le pivert, il attaque aux yeux, pour la defendre, celui qui la cueille.

1 XI. Le panacès, par son nom même, promet des remèdes à tous les maux ( nev, tout, axoc, remède); on en attribue la déconverte aux dieux, et il offre plusieurs espèces : l'une est appelée asclépion (echinophora tenuifolia, L.), parce que Esculape donna le nom de Panacee a sa fille. Le suc, ainsi que nous l'avons fait remarquer (x11, 57), se coagule comme celui de la férule. La racine est converte d'une écorce épaisse et un peu amère. Après qu'elle a été arrachée de terre, on se fait un point de religion de remplir le trou de toutes sortes de graines, sorte d'expistion due à la terre. En parlant des productions exotiques, nous avons enseigné (x11, 57) ou et de quelle façon se préparait ce suc, et quel était celui qu'on estimait le plus. Le sue qu'on apporte de Macédoine se nomme bucolicon, parce que les bouviers le recueillent au moment ou il s'écoule spontanément; il s'evapore très-rapidement. Quant aux autres espèces de suc, on rejette surtout celui qui est noir et mou : c'est en effet une marque qu'il a été sophistiqué avec de la cire.

XII. La seconde espèce de panacès (laserpi-

nuncupantur. Nascitur opacis montibus, caule inter folia digitorum quatuor, ferente in cacumine veluti gracas nuces quatuor aut quinque. Inest iis semen copusaum, rubrum nigruunque. Hac medetur et Faunorum in quiete halibris. Pracupunt eruere noctu, quomam si picus Martins videat, tuendo in oculus impetum faciat.

XI Panaces ipso nomine omnium morborum remedia promitit, numerosum et dis inventoribus adscriptum. Unum quippe Asclepion cognominator, quoniam is filom Panaceam appellavit. Succus coactus ferulæ, qualem distribus, radice multi corticia et satsi. Hac evulsa scrobem is pleri vario genera frugum religio est, ac terræ pismentum. Uni, et quonam fieret modo, et quale maxime probaretor, inter peregrina documus. Id quod e Macedonia affertar, bucolicon vocant, armentariis sponte erumpentem succum excipientibus: hoc celerrime evanescit. Et in alias sutem generibus improbator maxime nigrum ac molle. Id etim argumento est cera adulterati.

XII. Alterum genus heraction vocant, et ab flercule inventum tradunt : altroriganum heracleoticum silvestre, quomam est origano simile, radice mutili : de quo origano divinios. tium chironium, L.) se nomme héraciéon; on en attribue la déconverte à Hercule. D'autres le nomment origan sauvage d'Hercule, parce qu'il ressemble à l'origan dont nous avons parle (ax, 62); la racine n'en sert à rien.

XIII. Le troisième pauacès est surnommé te chironion (hypericum olympicum, L.) (5), du nom de celui qui l'a trouve. La feuille ressemble a celle du lapathum (rumex patientia, L.), mais plus large et plus velue; la fleur est couleur d'or; la racine est petite. Il croît dans les terrains gras. La fleur a le plus de vertu; aussi est-elle plus employée que celle des espèces précédentes.

XIV. Le quatrième panacès, découvert par le s'mème Chiron (vii, 57, 5), est appelé centaurium, la grande centaurée, centaurea centaurium, L.); on le nomme aussi pharnacéon, du nom du roi Pharnace (xxxiii, 54), parce que l'on dispute sur sa découverte par le centaure ou par le prince. On le sème; il a les feuilles plus longues que les autres, et dentelées. La racine, odorante, se sèche à l'ombre, et elle donne du bouquet au vin. On en a distingué deux variétés: l'une à feuille lisse, l'autre à feuille plus menue (6).

XV. L'héraction sidérion (scrophularia chry-tsanthemisolia, L.) (1) est encore une découverte d'Hercule. La tige est menue, haute de quatre doigts; la sleur rouge, et la seuille semblable à celle de la coriandre. On le trouve près des lacs et des rivières; il guérit très-sùrement toutes les blessures faites par le ser.

XVI. L'ampelos chironia est due à Chiron; t nous en avons parlé à propos des vignes (xxIII, 17); nous avons aussi parle de l'herbe (xxII, 20) dont la découverte est attribuée à Minerye.

XVII. On rapporte encore à Hercuie la plante t appelés apolitaire, chez les Arabes altercum on altercangenon (8), chez les Grecs hyoscyamos (jus-

XIII. Tertium panaces Chironion cognominatur ab in-I venture. Polium ejus lapatho simile, majus tamen et hirsutius. Plos aureus, radis parva. Nascitur pinguibus locis. Hujus flos efficacissimus, eoque amplius, quam aupra theta, prodest.

XIV. Quartum genus panacis ab codem Chirone reper-tum, centaurioncognominatur: sed et Pharnaceon, in controversiam inventions, a Pharnace regedeductum. Seritur hoc, longiorihus, quain caetera, fidus, et secratis. Radix odorata in umbra siccatur, vinoque gratiam adjicit. Hujua genera duo fecere, alterum lavioris folii, alterum tenuloris.

AV. Heracleon siderion et fusum ab flercule inventum 1 est, caule tenui digitorum quatuor altitudine, flore puniceo, foliis coriandri. Juxta lacus et amnes inventur, omniaque vulnera ferro illata efficacissime sanat.

XVI. Est Chironis inventum ampelos, que vocatur Chironia, de qua diximus intervites, sicuti de fierba, cujus inventio assignatur Minervæ.

XVII. Hercuti eam quoque adscribunt, que Apoltinaris, t apud Arabas altercum sive altercangenon, apud Graecos

quiame). Il y en a plusieurs espèces : l'une (hyoscyamus reticulatus, L.) a la graine noire, la fleur presque pourpre, et est épineuse; celle-ci eroit dans la Galatie. L'espèce vulgaire (jusquiame noire, hyoscyamus niger, L.) est plus blanche, plus garnie de branches et plus haute 2 que le payot. La graine de la troisième espèce (hyosciamus aureus, L.) est semblable à celle de l'irion (xviii, 22). Toutes causent la folie et des vertiges. La quatrieme espèce (hyosciamus albus, 1...) est molle, lanugineuse, pius grasse que les autres, à graine bianche, et croft dans les lieux maritimes. C'est d'elle que les médeclos font usage, ainsi que d'une autre à graine roussâtre. Mais quelquefois la graine blanche devient rousse si elle n'a pas muri parfaitement, et alors on la rejette. Au reste, on n'en cueille d'aucune espèce qui pe soit tout à fait sèche. Cette plants a, comme le vin, la propriéte de porter à la tête et de troubler l'esprit. On se sert de la graine en nature, ou l'on en extrait le suc; on exprime séparement aussi le suc de la tige et des seuilles. Un emploie même la racine. En général, l'emploi i de cette plante est, selon moi, très-hasardeux. En effet, il est certain que les feuilles même dérangenti'esprit, sion en prend plus de quatre. Les ancens pensaient que les feuilles, dans du vin, chasssient la flèvre. On fait aussi avec la graine, comme nous l'avons dit (xv, 7, 5; xx111, 49), une hule qui, instillée dans l'oreille, dérange l'intelligence. Chose singuliere, on a Indiqué des remedes pour ceux qui avaient bu de ce suc comme etant un poison, et on a indiqué ce suc même parmi les remèdes: c'est ainsi qu'on muluphe sans fin les experiences, et qu'on force les pasons même a devenir utiles.

XVIII. (v.) Le linozostis ou parthénion (mercuriale, mercurialis annua, L.) est une décou-

verte attribuée à Mercure ; aussi, chez les Grecs. beaucoup le nomment hermupoa (herbe d'Hermès), et chez nous tout le monde l'appelle mercuriale. Il y en a deux espèces : la mercuriale mâle et la mercuriale femelle; celle-ci, plus efficace, a ja tige haute d'une coudée, que que fois ramifiée au sommet, les feuilles plus étroites que le basilic, les articulations serrées, des aisselles nombreuses; la graine pend aux articulations. Dans la mercuriale femelle la graine est abondante; dans la mercuriale mâle elle est placée près des articulations, moins abondante, courte et contournée. Dans la mercuriale femelle la graine est libre et blanche. Les feuilles sont dans la mercu- 2 riale mále plus foncées, dans la mercuriale femelle plus blanches. La racine, qui ne sert à rien, est très-grèle. Elles croissent toutes deux dans les compagnes cultivées. On rapporte de l'une et de l'autre une particularité singulière : la mercuriale male fait engendrer des garcons, la mercuriale femelle des filles, résultat qu'on obtient si, aussitôt après la conception, on fait boire le suc dans du vin cuit, ou manger les feuilles soit bouillies avec de l'huile et du sel, soit crues, dans du vinaigre. Quelques-uns la font bouillir dans un vase de terre neuf, avec de l'héliotrope et deux ou trois épis, jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite; ils recommandent de prendre cette décoction en boisson, et la plante même en aliment, pendant trois jours à partir du lendemain des règles; et ils veulent que le quatrieme jour, après le bain, la femme s'approche de son mari. Hippocrate (De morb. mul., 1, t. 63, t. 74, t. 82, t. 85; De nat. mul., t. 8, t. 11, L. 18; De morb., 11, L. 12) a singulièrement vanté les deux mercuriales pour les maladies des femmes; aujourd'hui aucun médecin ne les emploie pour cet usage. Quant à lui, il les em- 3

sero hyoscyamos appellatur. Plura ejus genera : unum sero semme, floribus pæne purpureis, spinosum. Talis maritur in Galatia. Vulgare autom candidus est, et 1 hutarosma, altrus papavere. Tertit semen trionis semipi sante et omna insaniam gignentia, capitisque vertigines. Quartum genus molle, lanugunosum, pinguius cæteris, andidi seminis, in maritimis nascens; hoc recepere mebei Item roll semms Nonnumquam autem candidum rolescit, ai non ematuruit, improbaturque. Et aljuqui nuflom, nos quam fuarmt, legitur. Natura vini, ideoque mentem caputque infestaus. Usus seminis et per se, socio expresso. Exprimitor separatim, et caulibus fellisque : utuntur el radice, temeraria in totum (ul arintror) medicina. Quippe cliam foliis constat mentern corrumpi, a plura quam quatuor bibantur. Ebam antiqui in vino bebrem depelli arbitrabantur. Et olenni fit ex semine, ut decimes, quad ipsum auribus infusam tentat mentem: mire que, ut contra venenum, remedia pro lidere his qui id bibissent, et ipsum pro reigeslis ; aileo nollo ornina experiendi fine, ut cogerentur etiam venena pro lesse. 1 AVIII. (v.) Linozistie, sive parthemon, Mercurii in-

ventum est, ideo apud Gracos Hermupoan multi vocant eam, apud nos omnes Mercursalem. Dun ejus genera : masculus et femins, quie efficacior, caule enbitali, interdum ramoso in cacumine, ocimo angustioribus fulits, geniculis densis, alarum cavis multis, semine in geniculis dependente : fermue copioso, mari juxta gentrala stante, rariori ac brevi , contortoque : feminæ , soluto et candido. Folia maribus nigriora, feminis candidiora; radix super- 2 vacua, prætenuis. Nascuntur in campestribus cultis. Mirum est, quod de utroque corum genere proditur : ut mares gignantur, bunc facere; ut lemma, illam. Hoc contingere, si a conceptu succus protinus bibatur in passo, edanturve folia decocta ex oleo et sale, vel cruda ex aceto. Quidam decoquant cam in novo fictili cum helrotropio, et duabus aut tribus spicis, donec decoquatur. Decoctum dari jubent, et herbam ipsam in cibo, altero die purgationis mulieribus per tridoum, quarto die a baluen coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum usu producavit has ad hunc modum medicorum nemo novit. lile eas vulvæ com melle, vel rosaceo, vel iruno, vel li- 3 rino admovit : item ad ciendos menses secundas que. Hoc

ployait pour la matrice, en pessaire avec le miel, ! ou l'huile rosat, ou l'huile d'iris, ou l'huile de lis. Il s'en servait aussi pour provoquer les règles et la sortie de l'arrière-faix. Suivant lui, elles produisent les mêmes effets (De nat. mul., t. 29) en hoisson ou en fomentation. Il en instillaft le suc pour la mauvaise odeur des oreilles ( De int. affect., t. 24), qu'il bassinait ensuite avee du vin vieux. Il se servait des feuilles en cataplasme, pour les maux de ventre, pour les épiphora, la strangurie et les affections de vessie; il en donnait la décoction avec la myrrhe et l'encens. Pour relâcher le ventre, ou dans les cas de fièvre, on en fait bouillr une poignée dans deux setlers d'eau jusqu'à réduction de moitié, et on boit cette décoction avec du sel et du miel. Cette décoction, avec un pied de cochon on une volaille, est encore plus salutaire. Queiques-uns ont pensé que pour purger il failait donner les deux mercuriales en même temps, ou en faire une décoction avec la mauve. Elles purgent la poitrine, évacuent la bile, mais font du mai à l'estomac. Nous en exposerons les autres usages en lieu et place.

XIX. Achille, élève de Chiron, a aussi découvert une plante qui guérit les blessures, appelée pour cela achilléos (achillea tomentosa; achillea millefolium; achillea magna). C'est avec cette plante qu'il guérit, dit-on, Télèphe. D'autres prétendent qu'il trouva le premier dans la rouille (xxxiv, 45) un ingrédient très-utile dans les emplâtres; aussi le représente-t-on faisant tomber avec son épée la rouille d'une lance dans la plaie de Télephe. D'autres veulent qu'il ait employé à la fois les deux remedes. Quelques-uns nomment cette plante panaces héracléon, d'autres sidéritis, et ils en font chez nous la mille-feuille (xxiv, 95); ils disent qu'elle a une tige d'une coudée, et est rameuse,

et couverte dès le bas de fenilles plus petites que celles du fenouil. D'autres, tout en convenant que cette dernière plante est bonne pour les plaies, affirment que la vrale achilleus a une tige bjeuåtre, haute d'un pied, sans branches, et garnie élégamment de tous côtés de feuilles rondes isolées. D'autres lui attribuent une 2 tige carrée, les sommités du marrube, et la feuille du chêne; ils prétendent aussi que cette plante cicatrise les nerfs coupés. D'autres disent que la sidéritis (xxv, 15) croit dans les décombres, et exhale quand on la brole une odeur fétide; et qu'il y en a encore une autre semblable à cette derniere, mais à feuilles plus blanches et plus grasses, a tiges plus menues, et croissant dans les vignobles; qu'enfin une troisième espèce (9) est haute de deux coudées, a des rameaux grêles, triangulaires, la feuille de la fougere, avec un long pétiole et la graine de la bette, et que toutes sont excellentes pour les plaies. Les Latins nomment scopa regia (xxi, 15) celle qui a la feuille la plus large (chenopodium scoparia, L.); elle guérit l'angine des pourceaux.

XX. A la même époque Teucer a trouvé le ! teucrion, nommé par quelques-uns hémionion (asplenium celerach, L.). Cette plante jette des scions deliés et de petites feuilles, croft dans les lieux incultes, a un goût astringent, et ne fleurit jamais; elle ne produit pas non plus de graine. C'est un remede pour les affections de la rate. Le fait est qu'elle sut reconnue de la manière suivante : Des entrailles de victimes furent jetées dessus; elle s'attacha à la rate et la consuma : aussi est-elle nommée par quelques uns splénion. On dit qu'on trouve sans rate les pourceaux qui ont mangé de sa racine. Quelques auteurs donnent ce nom à une plante rameuse (la germandree a fouilles luisantes, teucrium lucidum, L.), ayant les branches de l'hysope et la feuitle de la

idem præstare pota fotuque dixit. Instillavit auribus olidis succum, munxitque cum vino vetere. Alvo folia imposuit, epiphoris, stranguria, et vesica. Decoctum ejus dedit cum myrrha et thure. Alvo qualem solvendar, vel in febri, decoquatur quantum manus capiat in duobus sextariis aquae ad dimidias: bibitur sale et melle admixto: nec non com ungula suis, aut gallinaceo decoctum salubrims. Purgationis causa potavere aliqui utramque dandam, sive cum malva decoctum. Thoracem purgant, bitem detralinat, sed stomachum lædunt. Reliquos usus dicemus suis locis.

1 X1X. Invenit et Achilles discipulus Chironis, qua vulneribus mederetur, quæ ob id Achilleos vocatur. Hac sanasse Telephum dicitor. Alii primum æruginem invemisse utilissimam emplastris, ideoque progitur a cuspide decutieus cam gladio in vulnus Telephi. Alii utroque usum medicamento volunt. Aliqui et hanc panacem heracleon, alii sideritin, et apud nos millefoliam vocant, cubitali acapo, ramusam, minutoribus quam femiculi folus vocatutam ab uno. Alii latentur quidem illam vulneribus utalem, sed veram achilleon esse scapo cæruleo pedali, sme ramis, ex omni parte singulus foltis rotundis eleganter vestitam. Alti quadrato caule, capitulis marrubit, folto quer-2 cus. Hanc etiam præcisos nervos glutinare faciunt. Alti auleritun in maceriis nascentem, quum teratur, fuedi odoris. Etiamnum aliam sindlem luic, sed candidioribus foltis et pingumibus, tenuioribus cauticulis, in vanets nascentem. Aliam vero binum cubitorum, ramniis extitus, triangults, folto fificis, pediculo longo, betæ semine, omnes vulneribus præcupusa. Nostri cam, que est latissimo folio, scopam regiam vacant. Medetur anguis suum.

XX. Invent et Trucer eadem atate Tencion, quam t quidam hemiunion vocant, spargentem juncos tenues, folia parva, asperia locis nascentem, austero sapore, munquam florentem: neque semen gignit. Medetur lientbus; constatque sie inventam: quam exta super eam projecta essent, adhasusse heni, eunque exmanisse. Ob id a quibusdam sphenion vocatur. Natrant sues, qui radicem ejus ederint, sme-spècue invenirt. Quidam rams hysagis aureulosam, folio fabre, co-lem nomine appellant, et colligi flofere, et ils prescrivent de la récolter pendant qu'elle est encore en fleur; ainsi lis ne doutent pas qu'elle ne fleurisse; ils vantent surtout celle qui croît dans les montagnes de la Cilicie et de la Pisulie.

1 XXI. On connaît la réputation de Mélampus (vit, 33) dans les arts de la divination; il a donné son nom à une espèce d'ellebore, le mélampodion. Quelques-uns attribuent la découverte de cette plante à un berger de ce nom, qui remarqua que les chèvres étaient purgées quand elles en avaient mangé, et qui guérit la solie des filles de Prætus en leur donnant le lait de ces chevres. Il convient donc de parier en même temps de toutes les espèces d'ellebore. Il y en a deux principales, la blanche (veratrum album et nigrum, L.), et la noire (helleborus orientalis , L.); d'après la plupart des auteurs, cette différence ne porte que sur la racine. D'autres assurent que l'ellébore noir a les feuilles semblables à celle du platane, mais plus petites, plus noires et plus découpées, et que l'ellébore blanc a les feuilles de la bette naissante, mais plus noires aussi, et rougeâtres dans le dessous, le long des nervures. Tous deux ont la tige féruacce, haute d'un palme et enveloppée de tusiques comme les bulbes, et la racine frangée comme celle de l'oignon. Le noir tue les chevaux, les bœufs, les pourceaux; aussi ces animaux u'y touchent pas, tandis qu'ils mangent le blanc. On dit que celul-ci est bon a cueillir au temps des noissons. Il croit en grande quantite sur le mont Œta, et le meilleur se trouve en un point de cette montagne, autour de Pyra. Le noir vient partout, mais il est meilleur sur l'Hélicon, montagne renommée encore pour d'autres plantes. L'ellebore blanc du mont (Eta a le premier rang; au second est celui du Pont; au troisième, celui d'Élée, qui croit, dit-on, dans les vignobles; au quatrième, celui du Parnasse, que la commodité du volsinage fait sophistiquer avec celui d'Étolie. De ces espèces, le noir seul 3 est appelé mélampodion. On s'en sert pour parfamer et purifier les maisons, et aussi pour asperger le bétail, en y joignant une formule de prière. On le cueille aussi avec plus de cérémonies : En effet, on trace d'abord autour de la plante un cercle avec une épée ; ensuite celui qui dolt la couper se tourne vers l'Orient, et Il demande aux dieux de lui permettre de faire cette opération. Il observe s'il ne vole point d'aigle; il en paraît presque toujours forsqu'on récolte cette plante; et si l'aigle vole près de celui qui la récolte, c'est un présage que celul-ci mourra dans l'année. On ne recueille pas non plus facilement l'ellébore blanc ; il porte à la tête, surtout si l'on n'a pas la précaution de manger auparavant de l'ail, de boire de temps en temps du vin, et de fouiller promptement la terre. L'ellébore noir est 4 appelé par quelques-uns ectomon, par d'autres polyrrhizon; il purge par le bas; le biane purge par le haut, et emporte par cette voie la cause des maladies. Ce remède, si redoutable autrefois, est devenu si familier, que beaucoup d'hommes studieux en ont fait un fréquent usage pour se donner plus de sagacité dans leurs travaux littéraires. Carnéade en prit pour répondre aux écrits de Zénon; et chez nous, Drusus, le plus célèbre des tribuns du peuple, le même qui recut avant tous les autres les applaudissements des plébéiens debout, et à qui les patriciens imputérent la guerre des Marses, fut guéri de l'épilepsie par ce remède, dans l'île d'Anticyre. Là, en effet, on en use avec s plus de sûreté qu'ailleurs, parce qu'on y méle le sésamoïde, comme nous avons dit (xx11, 64). En Italie on le nomme vératrum. La poudre des

rentem adduc jubent : adeo florere non dubitant ; maximeque ex Cilicus et Posidia: montibus laudant.

XXI Melampudis fama, divinationis actibus nota est. Ab hoc appellatur unum ellebori genus Melampodion, Aliqui pastorem eodem nomine inventisse tradunt, capras purzer pasto illo animadvertentem, datoque lacte earum sanasse Produdas furentes. Quamobrem de omnibus ejus generibus dici simul convenit. Prima duo sunt, candidum et negrum. Hoc radicibus tantum intelligi tradunt plerique. Alu fotia nigri, platano similia, sed minora, nigrioraque et pluribus divisures scissa : albi , bette incipientis : hac quo-2 que nignora, et canalium dorso rubescentia. Utraque caule palmi ferulaceo, bulborum tunicis convoluto, radice fimbriata caparum modo, Nigro equi, hoves, sues necantur; itaque cavent id, quum candido vescantur. Tempestivum esse tradunt messibus. Plurimum autem nascitur in Œta monte , et optimum uno ejus loco circa Pyram. Nigrum abique provenit, sed melius in Helicone, qui mons et alus laudatur berbis Candidum probatur Œtwum : secundum Ponticum; tertio loco Eleaticum, quod in vitibus nasci ferunt, quarto Parnassium, quod adulteratur Ætolico, ex vicino. Nigrum ex his Melampodion vocant, quo et domos 3 sufficient purganique, spargentes et pecora, cum preca-tione solenni : hor et religiasius colligitur. Primum eum gladio circumscribitur. Dein qui succesurus est, ortum special: et precatur, ut id liceat sibi concedentibus diis facere, observatque aquitæ volatus : fere enim secantibus interest : et si prope advolavit , moriturum illa anno qui auccidat, augurium est. Nec album facile colligitur, caput aggravana, maximo nisi prosumatur altium, et subinde vinum sorbeatur, celeriterque fodiatur. Nigrum alli ecto- 4 mon vocant, alti polyrrhizon : purgat per inferna : candidum autem vomitione, causasque morborum extrahit; quandam terribile, postea tam promiscuum, ut plecique studiarum gratia ad pervidenda acrius, quæ commentahantur, saspins sumtitaverint. Carneadem responsurum Zenonis libris: Drusum quaque apud nos, tribunorum popularium clarissimum ( cai ante omnes pletis stans plausit, optimates vero bellum Marsicum imputavere), constat tioc medicamento liberatum comitati murbo in Anticyra insula. Ibi enim tutissime sumitur, quoniam, ut divinus, \$ sesamoides admiscent, Italia veratrum vocat. Farina coellébores, seule ou mélée avec la radicule (saponaire), qui, avons-nous dit (xix, 18), est employée au lavage des laines, est un sternutatoire. Les deux ellébores sont narcotiques. On en choisit les racines les plus déliées, les plus courtes, et encore faut-il qu'elles soient comme tronquées; car le haut de la racine, qui en est le gros et qui ressemble aux oignons, ne sert qu'à purger les chiens. Les anciens choisissaient la racine dont l'écorce était la plus charnue, afin d'en tirer upe substance plus délicate. Ils la couvraient d'éponges humides; puis, gonflée, ils l'effilaient à l'aide d'une alguille; enfin ils faisaient sécher à l'ombre ces filaments, pour s'en servir au besoin. Aujourd'hui on donne immédiatement le chevelu de la racine dont l'écorce est la plus épaisse. Le meilleur ellébore est celui qui, acre et brûlant au goût, répand une sorte de poussière quand on le rompt. La force s'en conserve, dit-on , pendant trente ans.

XXII. L'eltébore noir s'administre pour la paralysie, la folie, l'hydropisie, pourvu qu'il n'y alt point de flèvre, pour la goutte invétérée et les maladies articulaires. Il évacue par le has la bile et la pituite. On en donne dans l'eau, pour relacher doucement le ventre, une drachme au plus, et, pour dose moyenne, quatre oboles (3 gramm.). Quelques-uns y ont adjoint la scammonée; le plus sûr adjuvant est le sei. Dans un véhicule doux, pour peu qu'on passe la dose, il est dangereux. En fomentation, il dissipe les taies des yeux; aussi quelques-uns l'ont pilé, et en ont fait un collyre. Il mûrit et déterge les scrofules, les suppurations, les duretés, ainsi que les fistules où on l'introduit, mais il faut le retirer le troisième jour. Avec les ractures de cuivre et la sandaraque, il enlève les verrues.

Avec la farine d'orge et le vin, on l'emploie en topique sur le ventre des hydropiques. On s'en sert pour guérir les catarrhes du bétail et des bêtes de somme, en passaut à travers l'oreille de l'animal une tige d'ellébore, que l'on retire le lendemain à la même heure. Avec l'encens ou la cire et la poix, on avec l'huile de poix (xxiv, 11), il guérit la gale des quadrupèdes.

XXIII. Le meilleur ellébore blanc est celui t qui fait le plus promptement éternuer; mais il paraît bien plus formidable que le noir, surtout quand on lit dans les anciens auteurs les précautions par lesquelles on cherchait à désendre ceux qui l'avaient pris contre les frissons, les suffocations, les assoupissements inopportuns, les hoquets ou les éternuments éternels, les troubles de l'estomac, les vomissements trop tardifs ou trop prolongés, trop peu abondants ou excessifs. En effet, on était dans l'usage d'administrer d'autres substances qui excitaient le vomissement, et de faire sortir l'ellébore soit par des évacuants, soit par des clystères ; souvent même on pratiquait la saignée. De plus, quelque heureux effet qu'il produise, il est toujours effrayant, à cause des diverses couleurs des matières vomies ; et, après le vomissement, à cause de l'attention du médecin à observer le bas-ventre, à cause de l'administration des bains, à cause du soin donné au corps entier; et tout cela precédé par les terreurs qu'inspire la réputation de ce remede, car on dit que cuit avec de la chair il la consume. L'erreur des anciens était de le donner, à cause 2 de ces craintes, avec trop de parcimonie; en effet, plus on le prend à haute dose, plus il fait promptement éruption. Thémison n'en donnait pas plus de deux drachmes; plus tard, on en a donné

rum per se, et mixta radicula, qua lanas diximus tavari, sternumentum facit, amboque sonnum. Leguntur autem tenuissimæ radices brevesque, ac velut decurtatæ etiam hæ. Nam summa, quæ est crassissima, cæpis símilis, canibus tantum datur purgationis causa. Antiqui radicem cortice quam carnosissimo seligebant, quo tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis spongiis opertam, turgescentemque acu in longitadinem findebant. Deinde fila in umbra siccabant, iis utentes: nunc ramulos ipsos ab radice quam gravissimi corticis ita dant. Optimum, quod acre gustu fervensque, in frangendo pulverem emittit. Durare vim ejus xxx apuis ferunt.

XXII. Nigrum medetur paralyticis, insanientibus, hydropicis, dum citra febrim, podagris veteribus, articulariis morbis. Trahit alvum, et bilem, pituitasque. Ex aqua datur ad leniter molticudam alvum, plurimum dractima, modice quaturo obolis. Miscuere aliqui et scammoneam, sed tutius salem. In dulcibus datum copiosius periculum infert; oculorum caliginem fotu discutit : ob id quidam et inuuxere trito. Strumas, suppurata, duritias concoquit et purgat : item fistulas, tertia die exemium. Verrucas tollit cum squamis æris et sandaracha. Hydro-

picorum ventri imponitur cum farina hordeacea et vino. Pecorum et jumentorum pituitas annat, surculo per aurem trajecto, et postero die eadem hora exemto. Scabiem quadrupedum cum thure aut cera, ac pice, vel cum pisseleo.

jusqu'à quatre, sur l'autorité d'Hérophile (10), qui

XXIII. Album optimum, quod celerrime movet sternu- 1 menta : sed multum terribilius nigro, præcipue si quis apparatum poturorum apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, intempestivas somut vires, singultus infinitos aut sternumenta, stomachi dissolutiones, tardiores vomitus aut longiores, exiguos aut nimos. Quippe atia dare soliti, que: concitarent vomitiones, ipsumque elle-borum extraherent medicamentis, aut clysteribus : sarpe eliam sanguine venis emisso. Jam vero et quum prospere cedat, terribili vlau, variis coloribus vomotionum, et post vomitiones observatione alvi, balinearum dispensatione, totius corporis cura, antecedente omnia hæc magno terrore famæ : namque tradunt absumi carnem, si coquatur una. Sed antiquorum vitium crat, quod propter hos metus 2 parcins dabaut : quum celerius erumpat, quo largius sumitur. Themison binas non amplius drachmas datavit : sequentes et quaternas dedere, claro Herophili præconio,

comparatt l'ellébore à un vaillant capitaine, diraut qu'après avoir tout mis en mouvement, li sortait le premier. On a fait de plus une découverte singulière : ce qui, comme nous l'avons dit (xxv, 21)(11), a été coupé avec de petits ciseaux, on le passe par le crible ; l'écorce reste, la moelle tombe ; l'écorce est l'évacuant, tandis que la moelle, donnée quand l'évacuation est excessive, arrête les vomissements.

XXIV. Au reste, pour obtenir de bons effets, il faut prendre garde de l'administrer par un temps couvert, car alors il cause des tourments insupportables; et il n'est pas douteux qu'il faut le donner plutôt dans l'été que dans l'hiver. Le corps doit être préparé sept jours à l'avance par des aliments acres, par l'abstinence du vin; le quatrième jour et l'avant-veille, par des vomissements; la veille, par l'omission du repas du soir. L'effebore blanc se donne aussi dans un véhicule doux, mais il se prend le mieux dans une purée de lentilles ou dans de la bouille. On a tout nouvellement imaginé de fendre des raiforts, d'y inserer de l'ellebore, puis de comprimer le tout ensemble, afin que la force du remède se partage; et on le donne ainsi adouci. Environ quatre 2 heures apres on commence à le rendre, et l'opération en est complete au bout de sept heures. Administré de la manière indiquée, il est bon pour l'epitepsie, comme nous l'avons dit (xxv, 21); pour les vertiges, la mélancolie, la folie, le délire, l'éléphantiasis blanc, la lèpre, le tétanos, le tremblement, la podagre, l'hydropisle, la tympanite commençante, les affections de l'estomac, le spasme cynique (tie douloureux), la coxalgie, les fievres quartes qui ne se termineraient pas antrement, les vicilles toux, les gondements, et les tranchées qui reviennent.

XXV. On défend de le donner aux vieillards

et aux enfants, aux personnes d'un corps ou d'un esprit mou et efféminé, aux gens grêles ou délicats; on le donne moins aux femmes qu'aux hommes; on le défend encore aux individus timides, et dans les cas où les viscères sont ulcérés ou tuméfiés; on le défend surtout aux hémoptoiques et à ceux qui se plaignent de la poitrine ou de la gorge. A l'extérieur, l'ellébore applique avec de l'axonge salée est bon pour les éruptions pituiteuses ainsi que pour les vieilles suppurations. Mélé avec de la farine, il tue les rats. Les chasseurs gaulois empoisonnent leurs flèches avec l'ellébore, coupent autour de la blessure la chair des animaux qu'ils tuent, et assurent que le reste est plus tendre. L'ellebore blanc broyé et humecté de lait fait mourir les mouches; il guérit le phthiriasis.

XXVI. (vi.) Cratevas a attribué à Mithridate i lui-même une plante appelée mithridatia (erythronium dens canis, L.); elle a à la racine deux feuilles qui ressemblent à celle de l'acanthe; la tige s'élève entre ces deux feuilles, et porte une fleur couleur de rose.

XXVII. Lenœus attribue à Mithridate la découverte d'une seconde piante, le scordolis ou
scordion (nepeta scordotis, L.), qui a été décrit de la main même de ce prince : cette piante
est haute d'une coudée, à tige quadrangulaire,
rameuse, semblable au chêne (12), et portant des
feuilles lanugineuses; elle se trouve au royaumo
de Pont, dans les campagnes grasses et humides;
la saveur en est amère. Il en existe aussi une
autre espèce (teucrium scorodonia, L.), à feuilles plus larges, ressemblant à la menthe sauvage.
Toutes deux ont isolément de nombreux usages,
ou avec d'autres ingrédients elles entrent dans
les antidotes.

XXVIII. La polémonia ou philetæria (hyperi-1

qui elleborum fortissimi ducis similitudini æquabat. Conratatas enun intus ornaibus, ipsum in primis oxire. Praiteres mirum inventum est, quod incisum forficulis, ut designus, cubrant : cortex remanct, hoc maniunt : mequila cadit; hac in tilmia purgatione data vomitiones sistif. XXIV. Carendum est lelica quoque cura, ne nululo die detur : quippe impetibiles cruciatus exsistant. Nam æstate potrus, quam tueme dandum, non est in dubio. Corpus septem diebus ante præparandum cibis acribus, abstisentia vini, quarto el tertio die vomitionibus, pridie come abstruentia. Album et in dulci datur, aptissime vero m leate aut pulte. Nuper invenere, dissectis raphanis inserere ell-borum, rursusque comprimere rupbanos, ut transeat via, afque eo lenimento dare. Reddi post quatuor 2 tere horas incipit. Totum opus septenis peragitur horis, Medetur ita morbis comitialibus, nt diximus, vertigini, melancholicis, insanientibus, lymphaticis, elephantiasi ather, lepres, tetano, tremulis, podagricis, trydropicis, sucrementabusque tympaniticis, stomachicis, spasticis cyniess, sechiadiras, quartanis, quae aliter non desinant; tussi retere, inflationibus, torminibus redeuntibus.

XXV. Vetant dari senibus et pueris : item mollis ac fe. a minei corporis animive, extlibus aut teneris : et feminis minus quam viris. Item timidis, aut si exhulcerata sint precordia, vel tumeant : mmime sangunem exscreantibus, causariis vel latere, vel fauctbus. Medetur extra corporis, eruptiombus pituitæ cam axungia salsa illitum : item suppurationi veteri. Mures polentæ admixtum necat. Gald sagittas in venatu elleboro tingunt, circumcisoque vulnere teneriorem sentiri carnem affirmant. Muscæ quoque necantur albo trato, et cum lacte sparso. Euslem et philiriasis emendatur.

XXVI. (vt.) Ipsi Mithridati Cratevas adecripsit unam t mithridatiam vocatam. Huir folia duo a radice acantho similia. Caulis inter utraque sustinens roseum florem.

XXVII. Alteram Lenœus, soordotin, sive scordion, ip-tains manu adscriptam, magnitudine cubitali, quadrangulo caule, ramosam quernœ similitudine, folits lamginosis: reperitur in Ponto, campis pingunbus humidisque, gustus amari. Est et alterius generis, latioribus foliis, mentastro similis, plurimosque utraque ad usus per se, ef inter alia in antidotis.

cum olympicum, L.) (13) doit ce double nom à la contestation des rois qui s'en sont disputé la découverte. Les Cappadociens la nomment chiliodynama (mille vertus). Elle a une racine grosse, des branches menues, a l'extrémite desquelles pend une sorte de grappe, une graine noire; du veste, elle ressemble à la rue. Elle croft dans les terrains montueux.

- 1 XXIX. L'eupatoire (agrimonia eupatorium, L.) a nussi un patronage royal (Mithridate Eupator). La tige en est ligneuse, noirâtre, velue, haute d'une roudée, et quelquefois plus. Les feuilles, disposées d'intervalle en intervalle, ressemblent a celles de la quintefeuille ou du chanvre; elles sont decoupées en cinq parties, et elles sont noires aussi et velues. La racine ne sert à rien. La graine, prise dans du vin, est un remede souverain pour la dyssenteric.
- XXX. La centaurée (centaurea centaurium, I.) a, dit-on, guerl Chiron : le centaure maniait les armes d'Hercule, qu'il avait reçu chez lui, et il s'était blessé en laissant tomber une flèche sur son pied; aussi queiques-uns appellent-ils la centaurée chironion. Les feuilles sont larges et obiongues, dentelées tout autour, et touffues dès la racine. Les tiges, hautes de trois coudées et garnies de nœuds, portent des tétes semblables à celles du pavot. La racine est volumineuse, rougeatre, tendre, cassante, longue de deux coudees, pleine de suc, et d'une amertume mélangée d'une certaine douceur. La centaurée croft sur les collines, dans un terrain gras. La plus estimée est celle de l'Arcadie, de l'Elide, de la Messenie, du mont Pholoé et de la Lycie; elle est très-bonne aussi sur les Alpes et dans d'autres lieux. Dans la Lycie on en fait le lycium. Ellea tant de vertu pour réunir les plaies, qu'elle

fait, dit-on, adhérer entre elles les viandes avec lesquelles on la met cuire. On n'emploie que la racine, qu'on fait prendre à la dose de deux drachmes pour les cas dont nous parlerons, pilée dans de l'eau s'il y a fièvre, sinon dans du vin. La décoction de cette racine guérit les mêmes maladies.

XXXI. Il est une autre centaurée, surnommée 1 lepton (erythræa centaurium, Pers.), a feuilles menues, appelée par quelques-uns libadion, parce qu'elle croft sur le bord des fontaines. Elle ressemble à l'origan, si ce n'est qu'elle a les feuilles plus étroites et plus longues. La tige est anguleuse, peu élevée, garnie de rejets; la fleur est celle du lychnis (agrostemma coronaria, L.); la racine est menue, et sans usage. C'est par son auc que cette piante est efficace. Elle se récolte en automne; on extrait le suc des feuilles. Queiques-uns hachent les tiges, et les font macérer dans l'eau pendant dix-huit jours avant de les exprimer. En Italie on nomme cette centaurée le flei de la terre, à cause de son extrême amertume. Les Gaulois la nomment exacon, parce que, prise en breuvage, elle fait évacuer par le bas toutes les substances vénéreuses.

XXXII. Il est une troisième centaurée surnom-1 mée triorchis (14): il est rare qu'on la coupe sans se biesser; le suc en est couleur de sang. Théophraste (Hist., 1x, 9) rapporte qu'elle est défendue par le triorchis, espèce d'épervier qui attaque crux qui la cueillent, et qui lui a donné son nom. Les gens ignorants confondent tout cela, et font tout rentrer dans la première espèce.

XXXIII. (vii.) Le clymenus (chèvrefeuille ! des bois, lonicera periclymenum, L.) porte le nom d'un roi. Il a les feuilles du lierre, beaucoup de branches, la tige creuse et garnie de nœuds,

2 XXVIII. Polemoniam, alii philetzeriam, a certamine regum inventionis appellant. Cappadoces autem clutiodynamam, radice crassa, exitibus ramis, quibus in summis corymbi dependent, nigro semine: cætero rutæ similis, nascitur in montuosis.

1 XXIX. Eupatoria quoque regiam auctoritatem habet, caulis lignosi, nigricantis, hirsuti, cubitalis, et aliquando amplioris, foliis per intervalla quinquefolii, aut cannabis, per ambitum incisis quinquepartito, nigris et ipsis, plumosisque: radice supervacua. Semen dysentericis in vino potum auxiliatur unice.

1 XXX. Centaurio curatus dicitur Chiron, quum Herculia excepti hospitio pertractanti arma, sagitta excidisset
in pedem: quare aliqui Chironion vocant. Folia sunt lata
et oblonga, serrato ambitu, densa ab radice, caules ternum cubitorum, geniculati. In his capita ceu papavorum. Radix vasta, rubesceus, tenera fragilisque, ad bina
cubita, madida surco, amara cum quadam dulcedine.
Naacitur in collibus pingui solo. Laudatissima in Arcadis,
Elide, Messenia, Pholoe, et Lycia: et in Alpibus vero
plurimisque allis locus. In Lycia quidem et ex ea lycium faciont. Vis in vulgeribus tanta, ut obserescere cliam car-

nes tradant, si coquantur simul. In usu radis tantum duabus drachmis bibenda, quibus dicelur: si febris sit, in aqua trita, cæteris, in vino. Medetur et usdem morbis decoctæ succus.

XXXI. Est alterum centaution cognomine lepton, mi- i nutis folius, quod aliqui tibadion vocant, quontam secundum fontes nascitur, origano simile, angustioribus et longioribus foliis, anguloso caule paululum alto, fruticante, flore lychnidis, radice tenui et supervacua, succo efficax. Ipsa lierba autumno legitur, succis e fronde. Quidam caules concisos madefaciunt diebus xviu, atque ita exprimunt. Hoc centaurion nostri fel terræ vocant, propter amaritudinem summam. Galli exacon, quonam omnia mala medicamenta potum e corpore exigat per alvum.

XXXII. Tertia est centauris, cognomine triorchis, t Qui eam secat, rarum est, at non vulneret sese. Harc succum sanguineum mittit. Theophrastus defendi eam, impugnarique colligentes tradit a triorche a ccipitrum genere, a quo et nomen accepit. Imperits confundunt lucc omnia, et primo generi assignant.

XXXIII. (vii.) Clymenus a rege herba appellata est, 1 ederæ foliis, ramosa, caule inani, articulis præcincta, odore

l'odeur forte, la graine du lierre ; il croît dans les lieux boisés et montueux. Nous indiquerons quelles maladies il guerit, pris en bolsson; mais il faut dire ici qu'en opérant la guérison il rend inhabiles à la génération les hommes qui en prennent. Celui des Grecs (culendula arvensis), semblable au plantain, a la tige carrée et des follicules pleins de graine, entrelacés entre eux comme les bras des poulpes. Le suc en est employe, et possède à un haut degré la vertu réfrigérante.

XXXIV. Gentius, roi des Illyriens, a découvert la gentiane; elle croft partout, mais la plus estimce est celle de l'Illyrie. Elle a la feuille du frêne, mais de la grandeur de celle de la laitue; la tige tendre, grosse comme le pouce, creuse et vide, garnie de feuilles par intervalles, atteignant parfois la hauteur de trois coudées, la racine flex ible, noirâtre, et sans odeur. Elle abonde au pled des Alpes, dans les endroits humides. On emplote le suc et la racine. La racine a des propriétes échauffantes; il ne faut pas la faire prendre aux femmes enceintes.

XXXV. Le roi Lysimaque a trouvé la plante appelée d'apres lui lysimachia (lysimachia atropurpurea, L.), et qu'Erasistrate a vantée; elle a les feuilles vertes du saule, la fleur pourpre, le port d'un arbrisseau, les branches dressées, l'odeur âcre; elle vient dans les lieux humides. La force en est ai grande, que mise sur le joug de bêtes de somme retives elle fait cesser leur muti-

XXXVI. Des femmes même ont ambitionné de donner leur nom à des plantes : ainsi Arté. raise, femme de Mausole, adopta la plante appelée auparavant parthenis. D'autres prétendent que cette plante a été ainsi nommee de la décase Artémis lithye, attendu qu'elle est employée

particulièrement pour les maindies des femmes. Elle jette beaucoup de rejetons, comme l'absinthe, mais elle a les feuilles plus grandes et grasses. On en distingue deux espèces : l'une à feuilles plus larges (artemisia arborescens), l'autre pius délicate, à feuilles plus menues (armoise des champs, artemisia campestris, L.), et ne croissant que dans les parages maritimes. Quant a la piante (artemisia camphorata, L.) à laquelle quelques-uns donnent le même nom, et qui vient au milieu des terres, elle a une tige simple, des feuilles tres-petites, beaucoup de fleurs qui éclosent lors de la maturité du raisin, et une odeur qui n'est pas désagréable. On l'appelle encore botrys et ambrosia; elle croit dans la Cappadoce.

XXXVII. La plante nommés nymphæa (nym- 1 phæs alba, L.) provient, dit-on, d'une nymphe morte de jalousie pour flercule. Pour cela quelques-uns la nomment héracléon, et d'autres rhopaton, à cause de sa racine semblable à une massue; et on ajoute que ceux qui en prennent pendant douze jours perdent la faculté du coît. La plus estimée est celle d'Orchomène et de Marathon. Les Béotiens, qui en mangent la graine, la nomment madon. Elle vient dans l'eau; de larges seuilles slottent à la surface, et d'autres partent de la racine; la fleur ressemble au lis, et, quand elle est passée, laisse une tête sembiable à celle du pavot. La tige est grêle. On la récoite en automne. La racine, noire, se sèche au soleil : c'est un remède pour le cours de ventre. Il y a encore une autre nymphæa (nymphæa lutea, L.) qui croît en Thessalie, dans le fleuve Pénée. La racine est blauche, la tête jaune, de la grandeur d'une rose.

XXXVIII. Du temps de nos pères, le roi Juba 1

gravi, et semine ederæ, silvestribus et montuosis pascens. Quibus morbis pota medeatur, dicemus. Sed luc indicandum est, dum medeatur, sterilitatem pota etiam viris fieri. Græci plantagini similem esse dixerint, caule quadrato, folliculia cem semine inter se implexis, velut in polyporum cirris: el succus autem in usu, vi summa in refrigerando.

1 XXXIV. Gentianam invent Gentius rex Illyriorum, obique nascentem, in Illyrico tamen præstantissimam, toin frauni : sed magnitudine lactucie, caule tenero, collicis crassitudine, cavo et inani, ex intervallis folialo, trum aliquando cubitorum, radice lenta, subnigra, sino dore, aquosis montibus Subalpinis plurima, l'aus in radece el succo Radicis natura est excallactoria, sed præmantilus non bibenda.

XXXV. Invenit et Lysimachus herbam Lysimachiam, que ab eo nomen retinet, celebrata Erasistrato. Folia habet salicis viridia, florem purpureum, fruticosa, ramults erectis, odore acri : gignitur in aquosis. Vis ejus unta est, ut jumentis discordantibus jugo imposita, aspenlatem colibeat.

1 XXXVI Mulieres quoque hanc gloriam affectavere : in quibus Artemisia uxor Mausoli, adoptata herba qua-

PLINE. - T. II.

antea parthenia vocabatur. Sunt qui ab Artemide llithyia cognominatam putant, quoniam privatim medeatur teminarum malis. Est autem absunthii modo fruticosa, majoribus folius pingurbusque. Ipsius duo genera : altera latloribus folus, altera tenera tenuloribus, et non nisi la maritimis nascens Sunt qui in mediterraneis codem nomune appellent, simplici caule, minimus fohis, floris copiosi, erumpentis, quim uva maturescit, odore non injucundo: quam quidam botryn, alti ambrosiam vocant. Talis in Cappadocia nascitur.

XXXVII. Nymphasa nata traditur Nympha zelotypia i erga Herculem mortua. Quare heracleon vocant aliqui, alii rhopalon, a radice clavas simili; ideoque eos qui biberint eam duodecim diebus, coltu genituraque privari. Laudaussima in Orchomeno et Marathoue. Breoti madon vocant, qui et semen edunt Nascitur le aquosis, folis magnis, in summa aqua, et alsis ex radice prodeuntibus, flore bho simiti, et quum defloruit, capite panavens, tenui caule : secatur autumno. Radia nigra in sole siccatur, adversaturque alvinis. Est et alia nymphara in Thessalta, amne Peneo, radice alba , capite lateo , rosar magnitudine.

18

a découvert (v. 1, 16) la plante qu'il a nommée cuphorbe (euphorbia officinarum, L.), du nom de son medecin. Euphorbe fut le frère de Musa (xix, 38, 4), qui, comme nous l'avons dit (xix, 38), sauva la vie au dieu Auguste. Ces deux frères ont introduit l'usage de se faire arroser apres le bain chaud avec beaucoup d'eau froide, pour resserrer le corps. Autrefois on ne se baignaît qu'à l'eau chaude, comme nous le voyons dans llomère même (Il., x11, 444). Il existe sur l'euphorbe un traité de Juba, ou il vante beaucoup cette plante. Il la trouva sur le mont Atlas; elle est droite comme un thyrse, et a les feuilles de l'acanthe. Elle a une telle force, qu'on en recueille le suc à distance. On l'incise avec une perche armée d'un fer, et on met dessous un récipient fait en peau de chevre. Le liquide qui s'écoule a l'apparence du lait, et, quand il est séché, celle de l'encens. Ceux qui le recueillent

- 2 ont la vue plus ciaire. C'est un remède contre le venin des serpents: en quelque endroit que soit la morsure, on fait une incision à la tête, et on y introduit le suc. Les Getules qui le recueillent le faisifient avec le lait de chèvre, mais on reconnaît cette faisification à l'aide du feu : celui qui n'est pas pur repand une odeur dégoûtante. Ou mat beaucoup au-dessous de ce suc celui qu'on tire dans la Gaule (Cisalpine) du chamelæa (xitt, 35), plante qui porte le grain de coccus. Le suc de l'euphorbe a la cassure semblable à celle de l'ammoniaque. Pour peu qu'on en goûte, il laisse dans la bouche une chaleur qui dure longtemps et qui s'augmente peu à peu, jusqu'à dessécher la gorge.
- 1 XXXIX. (viii.) Le médecin Thémison a vanté une herbe commune, le plantain, dont il parle dans un traité spécial, comme s'il l'avait décou-

verte. Il y en a deux espèces: l'une plus petite, à scuilles plus étroites et plus noires (pluntago lagopus, L.), qui ressemblent beaucoup à la langue des moutons, à tige angulaire et penchee vers la terre; elle croît dans les pres. L'aure, plus grande (plantago altessima, L.), a les scuilles garnies de côtes; ces côtes sont au nombre de sept: aussi quelques-uns l'ont-ils nommée heptapieuron. La tige est haute d'une couder, et semblable à celle du navet. Le plantain des terrains humides a le plus de vertu. Il a une sorce merveilleuse pour dessécher et resserrer. Il produi l'effet d'un cautèrs. Rien n'arrête aussi bien la fluxions que les Grees nommeut rhumatsmes.

XL. Nous y adjoindrons la buglose (anchuni italica, Retz.), dont la feuille ressemble à la langue du bœuf. Infusée dans du vin, elle precure, et c'en est la propriéte principale, l'hibrité. On l'appelle aussi euphrosyne (réjouissant

XLI. On y adjoint encore la cynoglosse (cylnoglossum pictum, Ait.), dont la feuille resemble à la langue du chien, et qui produit un imbon effet dans la toplaire (15). On dit que la racme de celle qui a trois rejetons portant graine, bu dans de l'eau, guerit la fievre tierre; et que 4 racine de celle qui en a quatre guerit la fieve quarte. Il est une autre plante (myosotis lappuis qui lui ressemble, et qui porte des fruits commiceux de la lappa (xx1, 64), mais plus petits. Li racine prise dans de l'eau est un remede contre les grenouilles et les serpents.

XLII. Le buphthalmos (chrysanthemum reronarium, L.), semblable à l'œil du bœuf, a la feuilles du fenouil; il croît autour des viles, il a beaucoup de tiges; on les fait cuire et ou la mange; quelques-uns le nomment cachia. l'acceporé avec de la cire, il résout les squirres.

AXXVIII. Invenit et patrum nostrorum ætate rex Juba, quam appellavit Euphorbiam, medici sui nomine. Frater is fujt Muser, a quo divum Augustum couservatum indicavimus. lidem fratres instituere a balneis frigida multa corpora adstringere. Antra nou erat mos, nisi catida tantum lavari, sicut apud Homerum etiam invenimus. Sed Jubæ volumen quoque exstat de ea herba et clarum præcomum. Invent eam in monte Atlante : specie thyrsi, foliis acanthinis. Vis tanta est, ut e longinquo succus escapiatur : imasæ conto, subditis excipnita ventriculo hædino, humor lactis videtur effinere: siccatus quam coit, thuris effigiem habet; qui colligant,

2 clarius vident. Contra serpentes medelur : quacumque parte percussa, vertice inciso, et mediammento addito. Ibi Gætuli, qui legunt, hædino lacte adulterant : sed discernitur igni. Id enim, quod sincerum non est, fastidiendum odorem habet. Multum infra bunc succum est, qui in Gallia fit ex herba chamelara, granum cocci ferente. Practus hammoniaco similis est, etiam tevi gustu os accentum diu detinens, et magis ex intervallo, donec fauces quoque siccet.

1 XXXIX. (viii.) Celebravit et Themison mediens vulgarem berbam plantaginem, tamquan, inventor, volumino de ea edito. Duo ejus genera : muor angustoribus los et nigrioribus, linguae pecorum similimus, caule use-loso, in terram inclinato, in pratis nascens, alterampe foliis laterum modo inclusa : que quia septena sent. de dam eam heptapleuron vocavere. Hujus et caula cabialis est, et napi similis. Nascitur in humidis multo e ficacior. Vis mira in succando densandoque corpore, carteril vicem obtinens. Nulla res mque sistit fluxionos, pas Gracci rheumatismos vocant.

XL. Jungitur huic buglossos, boum lingum simile. a pracipuum, quod in vinum dejecta, ammi voluptasi

anget . et vocatur euphrosynum.

XLI. Jungitur et cynogiossos, caninas imitans inquatopiarits operibus gratissima : aiuntque qua- tre: P ; est semmis emitti, ejus radicem potam ex aqua el tertanta prodesse : quae quatuor, ad quartanas. Est aha unulu «, quaeferat lappas minutas : ejus radix pota ex aqua, rasset serpentulus adversatur.

Mid. Est et buphthalmos, similis bomn ocubi, feniculi, circa oppida nascens, fruticosa cantibut, manduntur decocti : quidam cachiam vocant. Has, cera scirrhomata discutit.

XLIII. Invenere berbas et umverste genies. Seyth

- 1 XLIII. Il y a même des plantes qui ont été découvertes par des nations entières. Les Scythes ont découvert la plante appelée scythice (réglisse), qui croît autour des Palus-Méotides (xxvii, i) (16). Elle est, entre autres qualités, très-douce, et très-utile pour les affections appelées ruptures. Elle est aussi en grande recommandation, parce que, tenue dans la bouche, elle empêche de sentir la faim et la soif.
- xLIV. Chez les Seythes encore une propriété semblable appartient à une plante qu'on appelle hippare (17), parce qu'elle produit le même effet sur les chevaux. Avec ces deux herbes les Scythes endurent, dit-on, la faim et la soif pendant donze jours.
- XLV. Les Thraces ont découvert l'ischamon (andropogon ischamum, L.), qui, dit-on, arrête le sang non-seulement d'un vaisseau ouvert, mais même d'un vaisseau coupé. Cette plante rampe à sa sortie de terre; elle est semblable au millet; elle a les feuilles âpres et lanugineuses. On en tamponne les narines, en cas d'hémorragie. L'ischamon qui croît en Italia, attaché aupres de la partie qui donne du sang, arrête aussi l'ecoulement de ce liquide.
- trouvé la plante appelée vettonica (bétoine, queue de renard, betonica alopecurus, L.) en Gaule, serratula en Italie, cestros ou psychotrophon en Grèce (18). Cette plante, la plus estimée de toutes, produit une tige anguleuse haute de deux coudées; et dès la racine elle jette des feuilles denteiées, et assez semblables a celles du lapathum (patience). La graine est pourpre. On seche et on puiverise les feuilles; on s'en sert en beaucoup de cas. Avec cette plante on fâit un vin et un vinaigre qu'on emploie pour fortifier l'estomac et éclaireir les yeux. Cette plante a d'affleurs tant de renom,

que l'on regarde comme en sûreté contre tous les maléfices une maison dans laquelle elle a été semée.

XLVII. Dans l'Espagne encore a été trouvée t la cantabrique (convolvulus cantabrica, L.), que les Cantabres ont découverte du temps du dieu Auguste. Elle croît partout, sur une tige droite comme un jonc, haute d'un pied, et chargée de petites fleurs oblongues, en forme de corbeilles. La graine est extrêmement petite. Au reste, en Espagne, les recherches des simples n'ont jamais fait défaut : aujourd'hui encore, en ce pays, dans les repas nombreux et gais, on sert la boisson aux cent herbes, ou entre le vin miellé; on la regarde comme très-salubre et très-agréable (19): maintenant on ne sait plus ni quelles espèces y entraient, ni à quelles doses; le nom seul témoigne du nombre d'ingrédients.

XLVIII. Notre âge conserve la mémoire de 1 la découverte d'une plante par les Marses. Elle croît dans la contrée des Equicoles, aux environs du bourg de Nervesia; on la nomme consiligo (pulmonaria officinalis, L.). Elle est bonne, comme nous le dirons dans son lieu (xxvi, 21), aux phthisiques désespérés.

XLIX. Tout récemment Servilius Damo-1 crates (20), un de nos premiers médecins, a appelé ibéris (iberis amara, L.) une plante qu'il a découverte lui-même, quoiqu'il lui nit donné un nom de fantaisie; et lla consacré un poème à cette découverte. Cette plante croft pour l'ordinaire autour des vieux monuments et des masures, et sur les bords incultes des chemins. Elle est toujours verdoyante, à feuille de cresson, a tige baute d'une coudée, à graine si petite qu'on peut à peine la distinguer. La racine a l'odeur du cresson. Cette plante a plus de vertu en été; on ne l'emploie que fraiche; elie se pile difficilement. Avec un peu 2

primum cam, quæ scythice vecatur, circa Mæotin nasceus, prædulcem alias, utilissimanique ad ca quæ spamata vocant. Magna et ca commendatio, quod in ore cam laboutes, lamem situmque non scutiunt.

XLIV. Idem præstat spud eosdem hippace dicta, quod in equis quoque eunidem effectum habeut: traduntque his duahus herbis Scythas etiam in duodenos dics durare fame autone.

XLV. Ischæmonem Thracia invenit, qua ferunt sangomem sisti, non aperta modo vena, sed etiam præcisa. Serpit e terra milo simits, foliis asperis et landginosis, farcitur in narce. Quae in Italia nascitur, et sanguinom cadem adallicata sistit.

1 XLVI. Vettuoes in Hispania eam, quie vettopica dicitor in Galita, in Italia autem serentula, a Graccis cestros, aut psychotrophon, ante cum las landufissima. Exit anguloso caute, cubitorum duum, a radice spargens foha fere tapatin, serrata, semine purpureo. Folia succantur in farmam plurimos ad usus. Fit vinum ex ca et acetum, stomar ho et claritati oculorum: lantumque glorial habet, ut domms in qua asta sit, tuta existimetur a piaculis omnibus. XLVII in eadem Hispania inventa sic Cantabrica, per ti divi Augusti tempora a Cantabris reperta. Nascitor ubique caule junceo pedali, in quo sunt floscali ublongi, veluti calathi : in lus semen perquam minutum. Nec alias defuere Hispania: herbis expurendis : ut qua eliambum hodie in numerosa et lactore convictu, potiquem e centum herbis mulso additis, credant saluberrinam suavissimamque : nec quisquam genera earum jam novit, aut multitudinem : numerus tamen constat in nomine.

XLVIII. Nostra ætas memunt herbam in Marais re-t pertam. Nascitur et in Æquicolis circa vicum Nervesiæ: vocatur consiligo. Prodest, ut demonstratumus suo loco, denoratis in platusi.

XLIX. Invenit nuper et Servilius Damocrates e primis i medentium, quam appellavit iberida, quamquam ficto nomine, inventioni ejus assignato carmine. Nascitur maxime circa vetera monumenta parietinasque, et inculta itinerum. Floret semper folio nasturtii, caule cubitali, semine tam parvo, ut vix aspici possit. Radici odor nasturtii. Usus aratte efficacior, et recenti lautum. Tunditur difficulter. Coxendicibus et articulis omurbus cum axungia 2

d'axonge, elle est frès-bonne pour les affections de la hanche et de toutes les articulations; on l'applique chez les hommes, ordinairement pendent quatre heures; chez les femmes, pendant moitié moins de temps; puis le malade prend un bain chaud, à la suite de quoi il se fait frotter le corps avec de l'huile et du vin : après un intervalle de vingt jours on recommence, s'il reste encore quelque ressentiment du mal. De cette façon l'iberis guérit tous les rhumatismes cachés; on l'applique, non dans le fort, mais au déclin de l'inflammation.

! L. Desanimaux aussi ont découvert des plantes, et entre autres la chélidoine. C'est avec cette plante que les hirondelles rétablissent la vue de leurs petits dans le nid, même, assurent quelques-uns, guand ils ont les yeux crevés. Il y en a deux especes : la plus grande (chelidonium majus, L.) a la tige garnie de branches, la feuille du pastinaca sauvage (xxv, 64), mais plus large, et deux coudées de haut. La couleur de la plante est blanchâtre, celle de la fleur est jaune. La plus petite espèce (ranunculus ficaria, L.) a la feuille du lierre, mais plus ronde et moins blanche. Le sue, qui a la couleur du safran, est acre; la graine ressemble à celle du pavot. Les chélidoines fleurissent à l'arrivée des hirondelles, et se fanout à leur départ. On exprime le suc quand elles sont en fleur, et on le fait culre doucement dans un vase de cuivre, avec du miel attique, sur de la cendre chaude. C'est un remede souverain pour les taies des yeux. On emploie aussi ce suc tout pur dans les collyres appeles, du nom de la plante, chélidoniens.

L1. Les chiens ont trouvé aussi la canaria (une graminée), avec laquelle ils se guérissent du défaut d'appétit. Ils mangent cette plante en notre présence, mais de manière qu'on ne distingue jamais ce que c'est, parce qu'on ne la voit que bien mâchre. On a encore note une méchanceté plus grande de cet animal au sujet d'une autre plante : on dit que mordu par un serpent il se guerit avec une certaine herbe, mais qu'il ne la cueille pas quand un homme le regarde.

Lll. Les biches, moins envieuses, nous ont i enseigné l'élaphoboscos (pastinaca sativa, L.), dont nous avons parlé (xxii, 37), aiusi que le séséli (xx, 18), dont elles usent après avoir mis bas.

LIII. Ce sont aussi les biches, comme nous l l'avons indiqué (viii, 41), qui ont fait connaître le dictame (origanum dictamnus, L.): blessées, elles mangent de cette plante, et les flèches se detachent aussitôt de leur corps. Le dictame no se trouve pas ailleurs qu'en Crete. Il a les branches très-menues, ressemble au pouliot, et est chaud et acre au goût. On n'emploie que les feuilles; il ne porte ni fleurs, ni graine, ni tige (21); la racine est menne et sans usage. Dans la Crète même, il ne croft que dans un canton peu étendu. Les chèvres le recherchent singulierement. On le remplace par le pseudodictame (marrubium pseudo-dictamus, L.), qui croît dans beaucoup de contrées, dont la feuille est semblable, dont les branches sont plus petites, et qui est nommé par quelques-uns chondris. On reconnaît tout d'abord qu'il a 2 moins de vertu; car il ne faut que la moindre partie du vrai dictame pour enslammer la bouche. Ceux qui le cueillent le serrent dans des férules ou des roseaux, et le lient, de peur qu'il ne s'évente. Certains disent que les deux dictames sont une seule et même plante, mais que le moins bon vient dans les terrains gras, tandis que le vrai dictame ne vient que dans les terrains apres. Il est encore une troisième espèce de dictame

modica utilissima, viria plurimum quaternis horis, feminis minus dimidio adalligata, ut deinde in balmeis descendatur in calidam, el postea oleo ac vino corpus perungatur; diebusque vicems interpositis idem tial, si qua admonitio doloris supersit. Hoc modo rheumatismos omnes aanat occultos. Imponitur non in ipsa inflammatione, sed imminuta.

L. Animalia quoque invenere herbas, in primisque chelidonam. Hac enus huondines oculis pullorum in rido restituant visum, ut quidam volunt, etiam erutis oculis. Genera ejus duo : major fruticosa canle, folio pastinacze
arraticze ampliore, ipsa altit isline duum cubitorium Colos
albicans, flos luteus. Minori folia ederze rotundiora, imnus candida. Succus croci mordax, semen papaveris
Florent adventu hirundinum, discessu marcescunt Florentibus succus exprimitur, et in acro vase rum melle
Alt co lemter cinere ferventi decognitur, susquian remedio
contra caligmes oculorum. I tratur et per se succo lu collyris, que chebdonia appellantur ab ea.

1 Ll. luvenerunt et caus, canariam, qua fastidium deducunt, camque in nostro conspectu mandont, sed ita ut

numquam intelligatur que sit : etenim depasta cernitor. Notata est hace animalis hujus muliguitas in alia herba major. Percussus enim a serpente mederi quadam sibi dicitur : sed illum homme inspectante non decerpit.

LH. Simplicius cervæ monstravere elaphoboscon, de qua diximus. Item seseli, emxæ a partu.

Litt. Dictamnum ostendere, ut indicavinua, vulnerata, pastu statim decidentibus telis. Nou est abbi, quam in Creta, ramis prætenue, pulegio simile, fervens et acra gustu: foliis tantum utintur. Flos nultus ei, aut semea, aut caulis. Radix tenuis ac supervacua. Et in Creta autem non spatiose inscitur: mireque capris expetitur. Pro eo est et pseudodictamnum, multis in terris nascens, folio simile, ramidis inimoribus, a quibusdam chondris vocatum. Minoris effectus statim intelizatur. Dictamnum enim minima porti ine accendit os. Qui legere eam, in ferula vel arundine condunt, præligantque, ne potentia evanescat. Sent qui doant, utranique nasci multifariam, sed deteriores in agris ping iibus: veram quidem dictamnum non nisi in asperis, Est et terlium geous dictamnum vocatum, sed neque facie, neque effectu simile, folio sisym-

foriganum creticum, L.) qui n'en a que le nom, sans en avoir l'apparence et la vertu; la feuille est celle du sisymbrium (xx, 91), les branches sont plus grandes. Pour toutes les plantes qui viennent en Crète, on est persuadé qu'elles l'emportent infiniment sur les mêmes espèces nées dans un autre pays; on met au second rang les 3 productions du Parnasse. Au reste, on dit que les simples abondent et sur le mont Pélion en Thessalie, et sur le mont Téléthrius en Eubée, et dans l'Arcadie et la Laconie entieres. On assure que les Arcadiens emploient, non pas les simples eux-mêmes, mais du lait vers le printemps, époque a laquelle les herbes sont le plus gonflees de sues, et rendent le lait médicinal; c'est le lait de vache qu'ils boivent, parce que les vaches mangent à peu près toutes sortes d'herbes. La puissance des simples se manifeste encore par les quadrupèdes dans deux exemples remarquables : les chevaux aux environs d'Abdere et de l'endroit appele Limite de Diomede, les ánes dans la contrée de Potnia, deviennent enrages apres la pâture.

LIV. Au nombre des plantes les plus célèbres est l'aristoloche, à laquelle les femmes enceintes paraissent avoir donne le nom, attendu qu'elle est apiren layouaux (très-bonne pour les femmes en couches ). Les Latins la nomment pomme de la terre xxvi, 56), et ils en distinguent quatre espèces. L'une (aristolochia pallida, W.) a la racine garnie de tubercules arrondis, les feuilles intertaediaires entre celles de la mauve et du lierre, mais plus noires et plus molles. La seconde espece (aristolochia parvifolia, Sibth.) est l'aristoloche mále à racine allongée, longue de quatre doigts, et de la grosseur d'un bâton. La troisième (aristolochia bætica, L.) est tres-mines et trèslongue, comme une jeune vigne (22); c'est la plus efficace: on la nomme clématitis, et, selon d'autres,

crétoise. Toutes ces espèces ont la couleur du buis, de petites tiges, une seur pourpre, et portent de petites baies comme le caprier ; la racine seule a de la vertu. Enfin la quatrieme espèce, 2 qui se nomme plistolochia ( aristolochia plistolochia, L.), est plus mince que la précédente, a beaucoup de chevelu à la racine, et est de la grosseur d'un jone bien venu ; quelques-uns l'appellent polyrrhizos. Ces quatre especes ont une odeur parfumée, mais qui est plus agréable dans l'espèce à racine oblongue, et plus mince; cette dernière, en effet, qui a l'écorce charnne, entre dans la composition des parfums de nard. Elles viennent dans les terrains gras et de plaine; le temps de les arracher est celui de la moisson; on en fait tomber la terre, et on les garde. L'aristo- 8 loche la plus estimée est celle du Pont; au reste, dans chacune des quatre espèces, la plus lourde est celle qui convient le mieux à la medecine. L'aristoloche à racine ronde est recommandée contre le venin des serpents; mais l'aristoloche à racine oblongue a le plus de renom, puisque, assure-t-on, employée avec de la chair de bœuf, en pessaire, aussitôt après la conception, elle procure un enfant mâle (xxvi, 91). Les pêcheurs de la Campanie appellent la racine roude poison de la terre; nous les avons vus concasser cetts racine, y mêler de la chaux, et la jeter dans la mer. Les poissons accouraient avec une avidité surprenante, mouraient à l'instant, et flottaient sur l'eau. Celle qui est surnommée polyrrhizes (à racines nombreuses) est, dit-on, très-bonno pour les convulsions, les contusions, les chutes de haut, cas dans lesquels on donne la racine avec de l'eau; pour la pleurésie et les affections des nerfs, cas dans lesquels on donne la graine. Elle passe pour affermir et échauffer, et on dit qu'elle a les mêmes vertus que le satyrion.

bri, ramis majoribus, præcedente persuasione illa, quidquid in Creta nascitur, inhaito præstare cæteris ejusdem generis alibi gentis : proxime quod in Parnasso. Alioqui herbiferum esse et Pelium montem in Thessalia, et Teletirum in Eubæa, et totam Arcadiam ac Laconicam tradunt. Accades quidem non medicaminibus uti, sed lacte circa ver, quoniam tunc maxime succis herbas turgeant, medicenturque obera pascuis. Bibunt autem vacciono, quomam hoves ommitoræ tere sunt in herbis. Potentia earum per quadropedes etiamium duobus claris exemplis manifesta fit. Circa Abderam, et limitem, qui bomedia vocator, equi pasti inflammantur rabie, circa Potitas vero et asini.

LIV. Inter nobilissimas aristolochiæ nomen dedisse gravidæ videntur, quomam esset άρίστη, λεγούσαις. Nostri malum terræ vocant, et quatuor genera ejus servant. Luom tuberibus radicis rotundis, folus inter malvam et volant pisces cupiditate municita vocama, nigrioribus mollioribusque. Alterum masculæ, radice polyrribusos cognomicadore longa quatuor digitarium longitudime, haculu crassitation. Tertuim longissimas tenintatus, vitis novellæ, cujus at praecipua vis, quan elematitis vocatur, ab alus Cretica.

Omnes colore buxeo, caulibus parvis, flore purpureo: fernat 3 bacculas parvas, ut capparis : valent radice tantum. Est et quar plistolochia vocatur, quarti generis, tennior, quam proxime dicta, densis rathels capillamentis, junei plenioris crassitudine. Hanc quidani polyrchizon cognominant. Odor omnium medicatus, sed oblongæradici tenniorique gratior. Carnosi enim est corticis, unguentis quoque nardinis conveniens. Nascuntur pinguibus locis et campestribus. Effodere cas messibus tempestiviam : ita desquamato terreno 2 servantur. Maxime tamen landatur Pontica et in quocumque genere ponderosissima quarque, medicinis aptior. Rotunda contra serpentes. Oblonga tamen in summa gloria est, si modo a conceptii adinota vulvis in carne bubula, mares figurat, ut traditur. Piscatores Campaniae radicem cam que rotunda est, venenum terra vocant, coramque nobis confusam immixta calce, in mare sparsere : advolant pisces cupiditate mira, statimque examinati fluitant, Quie polyrrhizos cognominatur, convulsis, confusis, ex alto precupitalis, radice pota ex aqua, utilissima esse tradebur : semme plemetticis et nervis : condumare, excallaPLINE.

1 LV. Maintenant exposons les usages et les l effets de ces plantes, et commençons par le mal le plus dangereux de tous, c'est-a-dire par la morsure des serpents. On y remédie donc avec l'herbe britannica; avec la racine, prise dans du vin, de toutes les especes de panaces; avec la fleur et la graine du panacès chironion, prisc en boisson ou appliquée en topique dans du vin et de l'huile; particulièrement avec la cunila bubula ( xx , 61 ) (labice indeterminée ); avec la racine de la polemonia ou philetæria, à la dose de quatre drachmes, dans du vin pur; avec la teucria (xxiv, 80), la sidéritis (xxv, 15), la scordotis (xxv, 27), dans du vin, plantes surtout bonnes contre les couleuvres, et dont on emploie ou le suc, ou la feuille, ou la décoction, en boisson ou en topique; avec la racine de la grande centaurée, à la dose d'une drachme, dans trois cyathes de vin blanc; avec la gentiane, particulierement contre les couleuvres, à la dose de deux drachmes, soit verte, soit seche, et unie au poivre et à la rue, dans six cyathes de vin. Les serpents fuient l'odeur 2 de la lysimachia. On fait prendre la chelidoine dons du vin à ceux qui ont été blessés par ces reptiles. On applique sur ces plaies la bétoine principalement, dont la vertu, dit-on, est si grande, que des serpents renfermés dans un cercle formé avec cette plante se flagellent de leur queue au point d'en mourir (xvi, 24). On en donne dans le même ens la graine, au poids d'un denier, dans trois evathes (0 lit., 135) de vin, on bien on fait un topique avec la poudre a la dose de trois drachmes dans un setier d'eau. La cantabrica, le dictame, l'aristoloche, out même usage : il faut prendre a diverses reprises la racine de cette dernière plante, a la dose d'une drachme dans une hemine (0 lit., 27 ) de vin. Ou en fait aussi un topique avec le vinaigre;

de même pour la ¡listolochia (xxv, 51). Au reste, il suffit de suspendre celle et au-dessus du foyer pour chasser des maisons les serpents.

LVI. (ix.) L'argemone (papaver argemo-1 ne, L.) est aussi un remede pour ces cas. Oa en prend la racine à la dose d'un denier dans trois cyathes de vin. Il convient de donner plus de details sur cette plante et sur celles qui vont venir immédiatement apres, et de citer d'abord dans chaque genre de traitement celles qui unt le plus d'efficacité. L'argémone a les feuilles semblables à celles de l'anemone, mais decoupées comme celles de l'ache; la tête portre sur une petite tige, comme celle du pavot sauvage, dont elle a aussi la racine; le suc, safrane, est acre et piquant. Cette plante croft chez nous dans tes champs. Les Latins en distinguent trois espèces, et ils n'estiment que celle dont la racine a l'odeur d'encens (xxt, 94, 2; xx1v, 116; xxvt, 59.

LVII. L'agaric, semblable à un champignos, teroit sur les arbres. On le trouve aux environs du Bosphore; il est de couleur blanche. On le donne à la dosc de quatre oboles (3 gr.), pile dans deux cyathes (0 lit., 09 ; de vinaigre mièle. Celui qui vient dans la Gaule (xvi. 18) passe pour plus faible. L'agaric mâle est plus deuse et plus amer. Il cause de la céphalalgie. L'agaric femelle est plus lâche; il a une saveur qui, douce d'abord, passe bientôt à l'amertume.

LVIII. L'echios est de deux espèces. L'mel (silene gallica, L.) ressemble au pouliet; la feuirles forment une couronne. On donne cette plante à la dose de deux drachmes dans quatre cyathes de vin. La seconde espece (communitarium, L.), distinguée par des poils epineux, a le fruit semblable à une petite tête de vipere. On donne cette plante dans du vin et du vinaigre. Quelques-uns appellent echios personata (la grande bardane, arctium lappa,

LV Verum et effectus carum ususque dicendi sunt : ordenduraque a malorum omnium pessino, id est, serpentium ictu. Medentur ergo Britannica herba : panacisque generum omnium radia e vino, Chironii flos et semen potam, ilitumve ex vino et oleo : privatimque, qua cumta bub da appellatur : Polenomia vel Phileberia radicis drachmis quatuor ex mero : Teueria, sidentis, scordatis ex vino, privatim ad angues, potæ et illitæ, sive succo, sive folio, sive decoclo : centaurii majoris radia drachma in vini albreyadis tribus : gentiam praecipue adversus angues, dushus drachmis cum papere et rata, vini cyathis sex, sive viridis, sive sicca. Et fysimachiæ odo-

2 rem Inguni. Datur ex vino percussis chehdonia. Morsibus imponitur Vettomea praccipus e en vis tanta perhibetur, ut inclusa carculo ejus serpentes, ipsie seao infermant flagellando. Datur ad fetus semen ejus denarii pondere cum tribus cyathus vini : vel farina drachmis tribus sextariu aquae imponitur. Cantabusca , dictamunin, attistolochia : radius drachmia in vini hemma serpius benda Prodest et ithta ex acto : similito. ¡ hatolochia Quin

el omnino suspensa supra fucum fugat e domibus erpedes.

1.VI. (1x.) Argemonia quoque, radice ejus dearn pondere in vini cyathis tribus pota. Plura de ca conord dici, cacterisque que primum nominabuntor : m en salea genere mediendi primum nominari quamque, is que maxime valebit. Foha habet, quaha anemone, dirisa que modo, caput in cauticulo papaveris silvestris, item seceni. Succum croci colore acrem et acutum Nascium in arvis apud nos. Nostra tria genera ejus fariuni, si si

demum probant, cujus ra lix thus redoleat.

EVII. Agaricon ut fungus nascitur in arbonbus com Bosporum, colore candido. Datur obotis quature con tritum com bius cyathis aceti mulsi, ld quod in talla nascitur, intirmius habelor. Præferea mas spisses ameriorqua. Hic et capitis dolores facit. Femma accident, initio gustu dulors, mos in smarifudinem transi-

1.VIII. Echios utrusque generia : putego simila los coronala : dractimis donina ex vini exittis quation de tiem altera, que lamigne distinguitur aprieva, con caj dula viperas situita sunt, face ca vino et eccia de-

1. ) celui dont la feuille est la plus large, et qui porte de grands fruits, semblables à ceux de la lappa (galium aparine). Ou en donne en boisson dans du vinaigre la racine bouillle. La jusqu'ame pilée avec les feuilles s'administre dans du vin contre les aspies en particulier.

LIX. Mais aucune plante n'a parmi les Romaios plus de renom que l'hiérabotane (berbe sainte ). Quelques-uns la nomment péristéréos (herbe à pigeon); les Latins, verveine. C'est l'herbe, comme nous l'avons dit (xxii, 3, 3), que portalent dans leurs mains les ambassadeurs envoyés a l'ennemi. C'est avec elle qu'on balaye la table de Jupiter, qu'on fait les purifications et expiations pour les maisons. Il y en a deux espèces : l'une tres-feuillée, que l'on croit être la femelle (verbena supina); l'autre, la verveine mâle (v. officinalis), a feuilles plus clair semées. Toutes deux ont des branches nombreuses, menues, longues d'une coudée et anguleuses. Les feuilles sont plus petites que celles du chêne, plus étroites, et plus profondement divisées. La fleur est glauque, la racine longue et menue. Cette plante croft partout, dans les plaines humides. Quelques uns n'admettent aucune distinction, et des deux ne font qu'une espèce, vu que les effets sont les mêmes-Les Gaulois emploient l'une et l'autre pour tirer les sorts et prédire l'avenir. Mais les mages surtout débitent des folies sur cette plante : ils disent que si on s'en frotte on obtient ce qu'on veut, on chasse les fièvres, on se concilie les amitles, on guerit toute maladie; qu'il laut la cueillir vers le lever du Chien, de mamère a n'être vu ni de la luue ni du soleil, et apres avoir donné en explation à la terre des rayons et du miel; qu'il faut la circonscrire avec le fer, l'arracher de la main gauche et l'élever en l'air, puis faire sécher à l'ombre, séparément, les feuilles, la tige et la racine. Ils ajoutent que si on asperge une salle à manger avec l'eau où elle a trempé, les repas deviennent plus gais. On la pile dans du vin, contre les morsures des serpents.

LX. Il est une herbe (phlomis fruticosa, L.) t assez semblable au verbascum; elle trompa souvent au point d'être confondue avec elle. Elle a les feuilles moins blanches, les jets plus nombreux et la fleur jaune. Jetée à terre, cette plante attire les blattes; aussi l'appelle-t-on à Rome blattaria.

LX1. Le lemonium (xxii, 43) (scolymus i maculatus, L.) fournit un suc laiteux, qui se prend comme la gomme; il vient dans les lieux humides; on le donne, à la dose d'un danier, dans du vin.

LXII. Le quinquefolium n'est inconnu de le personne, étant même recommandé par l'espèce de fraise qu'il produit (quintefeuille, potentilla reptans, L.). Les Grees la nomment pentapetes on pentaphyllon. La racine, quand elle vient d'être arrachée, est rouge; mais, en séchant, elle noircit et devient anguleuse. Le nom qu'il a lui vient du nombre de ses feuilles. Cette plante commence et passe avec la vigne. On l'emploie aussi pour purifier les maisons.

LXIII. On prend encore en boisson, dans du 1 vin blanc, contre la morsure des serpents, la racine de la plante appelée sparganion (butomus umbellatus, L.).

LXIV. Petronius Diodotus a distingué quatre 1 especes de daucus qu'il est inutile de détailler, attendu qu'il n'y en a réellement que deux. Le daucus le plus estimé est celui de la Crète ( athamanta cretensis, L.), puis celui de l'Achaïe et

tam echion personatem vocant, cujus folio nullum est talus, grandes lappas ferentem. Hujus radicem decoctam ex aceto dant potos. Hyoscyamum contusum cum foliis ex vino datur peculiariter contra aspidas.

LIX. Nulta tamen romanæ nobilitatis plus habet, quam hierabotano. Aliqui peristereona, nostri verbenacam vocant. Have est, quam legatos ferre ad hostes indicamous. Hac Jovis mensa verritur, domus purgantur lustranturque. Genera ejus duo sunt : foliosa, quam femann putant; mas rarioribus folis. Ramuli ulriusque planes, tennes, cubitales, augulosi. Folia minora, quam querrus, augustioraque, divisuus majoribus, flos glaucus, radia longa, tennis. Nascitur ubique in planis aquosis. Qualam non distinguient, sed unum omnino genus faciunt, I quontam eosdem effectus habeat. Utraque sortiuntur Galli, et præciount responsa. Sed magi utique circa hanc assantant. Hac permectos impetrate quae velint, febres abigere, amuchas concibare, milique non morbo mederi. Collegs circa Canis ortion debere, its ut ne luna aut sol recent sat, (avis ante et melle terrir ad piamentum datis, tirramscriptam ferro effodi sinistra manu, et in suldime loth Siceari in umbra separatini folia, caplein, radicent :

aiuntque, si aqua spargatur tricfinium, qua maduerit, lastiores convictus fiers. Adversus serpentes conteritur ex vino.

LX. Est similis verbasco berba, que sæpe fallit pro 1 ea capta, foliis minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abjecta blattas in se contraint, ideoque Rome blattaria vocatur.

LXI. Lemonium succum lacteum mittit, concrescent tem gumni modo, humidis locis. Datur denarii pondus in

LXII. Quinquefoliom nulli ignotum est, quum etiam i fraga gignendo commendetor: Gracci vocant pentapetes, sive pentaphyllon. Quum effuditur, rubram habet radicem. Hac inaresceas, nagrescit, et angulosa fit. Nomen a numero foliorum habet. Et ipsa herba incipit et desmit cum vite. Adhibetur et purgandis dominus.

LXIII. Adversus serpentes hibitur et ejus radix, quar i spargamon vocatur, ex vino albo.

spargamen vocatur, ex vino atto.

1.XIV. Danci genera quatnor feett Petronius Di alotus, t
quae perseque until attinet, quam sint differentiae duae;
probatissam in Creta, mov in Achain, et tustecis abrennaque nati, femeuli sanditudine, candidocubus folus et mi-

184 PLINE.

de tous les lieux sees. Il ressemble au fenouil; mais les feuilles sont plus blanches, plus petites, et velues. La tige est haute d'un pied, dressée. La racine a une odeur et une saveur très-agréables. Il croft dans les terrains pierreux exposés au midi. Les autres espèces viennent partout sur les coteaux, sur la lisière des champs, mais toujours dans une terre grasse. Eiles ont les feuilles de la coriandre, la tige haute d'une coudée, des têtes rondes, souvent au nombre de plus de trois, la racine ligneuse, et qui n'est bonne à rien quand elle est sèche (ammi ma-2 jus, L.). La graine de ces dernières espèces [ ou plutôt de cette dernière espèce ] ressemble à celle du cumin; la graine de la première espece, au miliet. Dans toutes elle est blanche, acre, odorante et chaude. La graine de la seconde espèce est plus active que celle de la première; aussi doit-on la donner avec réserve. Si l'on veut absolument faire une troisième espèce (xix, 27), if y a une plante semblable au staphylinos (daucus carotta, Sibth.), appelés pastinaca sauvage, à graine oblongue, à racine douce. Les quadrupédes ne touchent à aucune de ces plantes, ni en hiver ni en cté, si ce n'est après avoir avorté. On se sert de la graine du daucus, sauf du daucus de Crète, dont on emploie la racine. Les mages la font prendre dans du vin, à la dose d'une drachme, contre la morsure des serpents. On la donne aussi aux quadrupèdes blesses par ces reptiles.

LXV. La therionarca, qui est différente de la thérionarca des mages (xxiv, 102) et qui croît dans nos climats, pousse beaucoup de branches, et a les feuilles verdâtres et la fleur rose. Elle tue les serpents, et par son seul contact engourdit toute bête sauvage (plante inconnue).

1 LXVI. La persolata (bardane, arctium lap-

noribus hirsutisque: caule pedali recto, radice suavissimi gustos et odoris. Hoc in saxosis meridianis. Reliqua genera obique nascuntur terrems cultibus limitihusque, nec nisi pingui solo, lollis coriandri, caule cubitali, capitihus rotundis, swpe phuribus quam ternis, radice lignosa; et quom marunt supervacua. Semen hujus cumino simile: prioris, milio: album, acre, odoralum omnibus, et fervens. Secundum priore vehementus est, ideoque parce sumi debet. Si jam maxime tertium genus facera libeat, est simile staphylino, quod pastinacam erraticam appellant, semine oblongo, radice dulci. Omnia hæc lueme et asstate sunt intacta quadrupedi, mis post abortos. Exaliis usus seminis, ex Cretico, radicis est magis ad serpentes bibliur e vino drachma una. Datur et quadrupedibus peccussis.

LXV. Therionarea alia quam Magica, et in nostro orbe pascitur fruticosa, foliis subviridibus, flore roseo: serpentes necal: cuicumque admota feræ, et hæc torpo-

rem effect.

1 LXVI. Persolata, quam nemo ignorat, Graci vero accion vocant, fotiatiahet majora etiam cucurbitis et hirsupa, L.), que tout le monde connaît et que sur Grecs nomment arcion, a les seulles encore plus larges, plus velues, plus noires et plus épaisses que celles de la courge, avec une racine bianche et longue. On prend cette racine dans du vin, à la dose de deux deniers (7 gr., 7).

LXVII. La racine du evclaminos (cyclamen ! græcum, Lamark), est boune aussi contre tous les serpents. Il a les feuilles plus petites que le herre, plus noires, plus miners, dépourvues d'angles et marquees de taches blanchâtres. La tige est menue et creuse; les fleurs sont pourpres; la racine est large, à peau noire, et telle qu'on pourrait la prendre pour un raifort. Cette plante croft dans les lieux ombragés. En latin on l'appelle tubérosité de terre. On doit en semer dans toutes les maisons, s'il est vrai que partout où elle croît les maléfices ne peuvent nuire. C'est ce qu'on appelle un amulette. On dit que 2 mise dans du vin elle produit les effets de l'ivresse. On garde la racine séchée et coupée par morceaux comme la scille; on en fait une décoction, qu'on laisse épaissir jusqu'a consistance de miel. Cette plante n'est cependant pas sans propriétés malfaisantes; et l'on dit qu'une femme grosse avorte si elle passe par-dessus cette racine.

LXVIII. Il est une autre espece de cyclami-1 nos (lonicera periclymenum, L.), appelée cissanthemos; la tige, garnie de nœuds, ne sert à rien. Cette plante est très-différente de la précédente; elle s'entortille autour des arbres. Elle porte des baies comme le lierre, mais molles. La fleur est blanche et a de l'éclat. La racine n'est d'ancun usage. On ne se sert que des baies, qui ont une saveur âcre, mais qui sont visqueuses. On les sèche à l'ombre, puis on les pile, et on en fait des pastilles.

LXIX. On m'a encore montré un troisième !

tiora , nigrioraque et crassiora , radicem albam et grandem Hacc ex vino bibitur denariorum duum pondere.

LXVII. Hem cyclamini radix contra serpentes omnes. I Polia habet minora, quam edera, nigrioraque et tenuiora, aine angulis : in quibus albicant maculæ. Caute exiguo, inani, floribus purpurens, radice tata, ut rapum videri possit, cortice nigro. Nascitur in umbrosis : a nostras tuber terrer vocatur : in omnibus serenda domibus, si verum est, ubi sata sit, nihil nocere mala medicamenta : amuletum vocant. Narrant et ebrietatem representari ad dita in vinum. Radix siccala, acitlæ modo concisa, repontur : decequitur eadem ad crassitudinem mellis. Suum tamen venenum ei est; traduntque, si prarguans radicom transgrediatur, abortum tieri.

LXVIII. Est et altera cyclaminos cognomine cissanthemos, geniculatis caulibus, supervacus, a priore distans, circa arbores se volvens, acinis ederæ, sed moltibus, flore candido, specioso, radice supervacus. Acini tantum in usu, gustu acri, sed leuti. Siccantur in umbra, tusique dividuntur in pastillos.

LXIX Milii et tertia cyclaminos demonstrata est, co-1

cyclamines (antirrhinum asarina, L.), appelé chamæcissos (xxvi, 34, 3). Il n'a qu'une scule feuille; la racine est rameuse; il fait mourir les

poissons.

LXX. Mais au premier rang des simples on vante le peucedanum (peucedanum officinale, f..), dont le plus estimé est celui d'Arcadie, puis celui de Samothrace. La tige est menue, longue, semblable au fenouil, garnie de feuil-tes près de terre; la racine, noire, épaisse, d'une odeur forte, juteuse. Il croît sur les montagnes couvertes de bois. On le tire de terre a fa fiu de l'automne. On recherche les racines les plus tendres et les plus longues. On les coupe de quatre doigts en quatre doigts avec de petits couteaux d'os, et on les laisse rendre leur suc à l'ombre. Avant cette opération on a eu soin de se frotter la tête et les narines avec de l'huile rosat, pour

- 2 se préserver des étourdissements. On emploie encore un autre suc qui provient des tiges, et qu'on obtient à l'aide d'incisions. Il est bon quand il a la consistance du miel, une couleur rousse, une odeur forte mais agréable, une saveur chaude. Ce suc, ainsi que la racine et sa décoction, entre dans beaucoup de compositions médicamenteuses; toutefols c'est le suc qui a le plus de vertu : on le délaye avec des amandes amères ou de la rue, et on le preud en boisson contre le venin des serpents. Il garantit aussi ceux qui s'en frottent avec de l'huile.
- LXXI. (x.) La fumée de l'hièble (xxvi, 49), que tout le monde connaît, met en fuite les serpents.
- LXXII. La raciue de la polemonia, même portée simplement en amulette, est l'antidote particulier des scorpions, ainsi que de l'araignée phalange et des autres petits animaux venimeux. Aux scor-

pions on oppose l'aristoloche; l'agaric, à la dose de quatre oboles, dans quatre cyathes de vin coupé; à l'araignee phalange, la verveine avec du vin ou de l'oxycrat, ainsi que la quintefeuille et le daucus.

LXXIII. Le verbascum est appelé phiomos t par les Grecs; il y en a deux espèces principales: le bianc (bouilion blanc, (verbascum thapsus, L.), que l'on reconnaît pour le mâle, et le noir (verbascum sinuatum, L.), qui est le verbascum femelle. Une troisieme espece (phiomis frutico:a, L.) ne se trouve que dans les bois. Les feuilles sont plus larges que celles du chou, velues; la tige est dressée, et de plus d'une coudée; la graine, noire, sans usage; la racine simple, de la grosseur du doigt. Les deux verbascum croissent dans les campagnes. Dans le verbascum sauvage les feuilles sont celles de la sauge et hautes, les branches sont ligneuses.

LXXIV. Il y a aussi deux phiomis; ils sont i velus (sideritis romana et sideritis elegans, L.), a feuille ronde, et peu élevés de terre. Une troisième espèce (phiomis lychnitis, L.) s'appelle lychnitis ou thryallis; elle a trois feuilles, ou quatre au plus, qui sont épaisses, onctueuses, et propres à faire des mèches de lampe. On prétend que les figues enveloppées dans les feuilles du phiomes que nous avons appelé femelle sont absolument préservées de la pourriture. Il est presque inutile de distinguer ces trois espèces, les effets en étant les mêmes. Contre les scorpions on prend dans de l'eau, avec de la rue, la racine, aussi efficace qu'elle est amère.

EXXV. Le thelyphonon (un aconit) (xxvii, 12) est appelé par quelques-uns scorpion, à cause de la forme de sa racine, dont le contact fait mourir les scorpions; aussi la prend-on en boisson contre la piqure de ces insectes. Un

promine chamerissos, uno omnino folio, radice ramosa, que process necantur.

LAX. Sed inter primas celebratur peucedanum, laudaissamum in Arcadia, mon Samothrace. Caulis ei tenuis, kugus, fenculo similis, juxta terram foliosus, radica agra, crassa, gravi odore, succesa : glanitur in montibus unacis foditur exitu autumai. Placent tenerrimae et altismus radices, has conciduntur in quaternos digitos osseis cattelus. funduntque succum in umbra, capite prims et arribus rusaceo perunctis, ne vertigo sentiatur. Et alius sucrus inventur cantibus adharens, inclassque manat, Probatur crassitudine mellea, colore rufo, odore suaviter grati, fervens gusto. Et hic in usu, et radix, et decoctum us, pluriums medicamentis. Succo tamen efficacissimo, qui resolvitur amaris amogdalis aut rufa, bibiturque contra serpentes, et ex oleo perunctos tactur.

t (XXI. (x.) Ebuli quoque, quem nemo ignorat, fumo

fugantur aerpentes.

1 LXXII. Privatm adversatur scorpionibus polemonize racte, vel adathgata tantum : item phalangio, ac carteris manuribus venenatis. Scormonibus aristolochia ; agantum obolis quatuor in vini mixti cyathis totidem. Verbenaca et phalangio cum vino aut posca: item quinquefolium, danceum

LXXIII. Verbascum Graci phloman vocant. Genera a habet prima duo : athum, in quo mas intelligatur - afterium nigrum, in quo femina. Tertium genus non nisi in ailvis inventur. Sunt folis brassica: latiora, pilosa, caulis erectus, cubitali amplior. Semen nigrum untile. Radix

una , crassitudine digiti. Nascuntur et in campeshibus. Silvestri folia elelisphaci , alta , randa lignosis.

LXXIV. Sunt et phlomides durchiesutae, rotundis foliis, 1 lumiles. Tertia lychnitis vocalur, ab ahis linyallis, folius ternis, aut quum plurimum quaternis, crassis, pinguibusque, ad lucernarum lumna aptis. Aiunt in foliis ejus, quam feminam diximus, ficus omninu non putrescere. Distingni genera hace pane supervacuum est, quum sint omnia ejusdem effectus. Contra scorpiones bibutur radix cum ruta ex aqua, magna amaritudme, sed effectu pari.

LXXV Thelyphonon herba ab alias scorpion vocatur, I pumpler simil-tudinem radicia, cujus tactu inorhintur scorpiones. Itaque contra curum iclus bibiter. Scorpionem

scorpion mort, frotté avec de l'ellebore blanc, revient, dit-on, a la vie. Le thélyphonon tue tous les quadrupedes; il suffit d'appliquer la racine sur leurs parties génitales. La feuille, qui ressemble à celle du cyclaminos, produit cet effet dans le jour même. Cette plante est garnie de nœuds, et croît dans les lieux ombragés. Le suc de la betoine et celui du plantain sont aussi des antidotes contre les scorpions.

- LXXVI. Les grenonilles, et surtout les rubètes, ont aussi leur venin: nous avons vu les Psylles, dans leurs exhibitions, se faire mordre par ces animaux, qu'on irritait en les chauffant sur des plats, et qui donnent la mort plus promptement même que les aspies. Le remède à leur venin est le phrynlon (xxvii, 97), pris dans du vin nommé par quelques-uns nevras; par d'autres, potétion (astragalus creticus, L.): il a de petites fleurs, des raciues nerveuses, nombreuses, et de bonne adeur.
- LXXVII. Même propriété dans l'alisma (plantain aquatique, alisma plantago, L.), nommé par quelques-uns damasonion, par d'autres lyron. Il aurait les feuilles du plantain si elles n'étaient pas plus etroites, plus découpees, et penchées vers le sol. Du reste, elles sont veinées de même. La tige est simple, menne, haute d'une coudée, et terminee par une tête en bouquet. Les racines sont nombreuses, menues comme celles de l'ellebore noir, åeres, odorantes, grasses. Cette plante croît dans l'eau. Il y en a une autre espece qui vient dans les forêts, qui est plus noire et a seuilles plus grandes. La racine de l'une et l'autre espèce s'emploie contre les grenouilles et les lièvres marins, à la dose d'une drachme dans duvin. Le cyclaminos est aussi un antidote contre le lievre marin. La morsure du chlen enragé a

des propriétés venimeuses, contre lesquelles on a le cynorrhodon, dont nous avons parle (xxv, 6). Le plantain est bon contre les morsures de tous les animaux, en boisson ou en topique. La betoine se prend dans du vin pur, vieux.

LXXVIII. On donne le nom de péristérées (verveine) (xxv, 59) à une plante dont la tige est haute, garnie de feuilles, et qui pousse d'autres tiges de sa tête. Cette plante est tres-recherchée des pigeons, d'ou iui vient le nom qu'elle porte. Les chiens n'abolent pas, dit-on, après ceux qui en ont sur eux.

LXXIX. Rien n'approche plus de ces venins ! que les poisons inventés par les hommes pour eux-mêmes : contre tous ces poisons et contre les malefices magiques on a d'abord le moly d'Homere (xxv, 8), puis le mithridation (xxv, 26), la scordotis et la centaurée. La graine de la bétoine fait évacuer par le bas toutes les substances nuisibles; on la preud dans du vin mielle ou du vin cuit, ou, pulvérisée, à la dose d'une drachme dans quatre cyathes de vin vieux; a faut faire vomir, puis administrer de nouveau la potion. Ceux qui prennent chaque jour de cette plante n'éprouveront, dit-on, aucun mal des substances nuisibles. Quand du poison a cté pris on a pour remede l'aristotoche à la dose indiquée contre la morsure des serpents (xxx, 55), le suc de la quintefeuille, l'agaric, que l'on donne, après avoir fait vomir, a la dose d'un denier dans trois cyathes d'eau mieliée.

LXXX. On donne le nom d'antirrhinon (an-1 tirrhinon majus, L.), ou d'anarrhinon, ou de lychnis sauvage, à une plante qui ressemble au lin, sans racine, à fleur d'hyacinthe, et dont la graine a la forme d'un musie de veau. Au dire des mages, ceux qui en sont frottes embellissent, et

mortuum si quis elleboro candido linat, reviviscere aiunt. Thelyphonon omnem quadrupedem necat, imposita verentis radice: folio quidem intra éuméen diem, quod est simile cyclamino. Ipsa geniculata nascitur in opacis, Scorponibus adversatur et vettonice: succus, ac plantagues.

- 1 LXXVI. Sunt et ranis venens, rubetis maxime; vidimusque Psyllos in certamine patinis candefactas admittentes, ocyore etiam quam aspidum pernicie. Auxinatur eis phrynion in vino pota. Aliqui neurada appellant, alii poterion, floribus parvis, radicibus multis, nervosis, bene olentibus.
- 1 LXXVII. Item alisma, quam alii damasonion, alii lyron appetlant. Folia crant plantaginis, iasi angustiora essent, et magis lacinosa, convexaque in terram, alias etiam venosa similiter, caule simplici et lenui, colutali, capite thyrsi, radicibus densis, tenuihus, ut veratri mgen, acribus, odoratis, pinguibus. Nascitur in aquosis. Alterum genos epusdem in advis, nigrius, majoribus foliis. Usus in radice utinisque adversos rateis et lepures macinos, deadmose pondere in von potu. Lepuri marino advensatur et cyclaminus. Venem vim caus quo me a linto pieces in denti.

contra quos erit cynorrhodium, de quo diximus. Planiago ad omnes bestiarum morsus pota alque ilhia prodest. Vettonica ex mero vetere.

LXXVIII. Peristereos vocatur, caule alto, foliato, ca-8 cumme in alios caules se spargens, columbis admodum familiaris, unde et nomeo. Hanc habentes negant latrari a cambia.

LXXIX. Proxima ab his malis venena sunt, que sibimetipsi homines excogitant. Contra hac ounnia magicasque artes ent primum illud Homericum moly, dein Mithridation, et scordotia, et centaurium. Potu omnia mala
medicamenta exigit per alvum Vettonicus seinen in muiso
aut passo, vel farinar drachma in vimi veteris cyattus iv.
Vomere cogendi, atque iterum bibere. Ils qui quotidie
gustent eam, nulla nocitura mala medicamenta tradunt.
Poto veneno aristolochia sulvenit eadem mensura, qua
contra serpentes: quinquelotti succus: Agaricum postquam vomuerint, denarii pondere ex aqua muisa cyathia
tribus.

LXXX. Antirchinon vocatur, sive anarchinon, sive Isch-1 nis agria, sim lis lamo, radice nulla, flore livacinthi, secume vituli maium. Et lese permetos venustra es limi, nec

ceut qui en portent dans un bracelet ne peuvent recevoir aucun mal des substances nuisibles ou des poisons.

LAXAI. Il en est de même de celle qu'on nomme euplée (23); et l'on dit que si l'on s'en frotte on gagne en consideration. On assure encore que cenx qui portent sur eux de l'armoise n'ont rieu a craindre ni des substances nuisibles, ni d'aucune bête, ni même du soleil. On la prend aussi dans du vin contre l'empoisonnement par l'opium. En amulette ou en boisson, elle est, dit-on, particullerement efficace contre les grenouilles.

LXXXII. Le péricarpum est un genre de bulbe. Il y en a deux especes : l'une (ornithogalum nulans) a l'écorce rouge, l'autre (muscari comosum) ressemble au pavot noir, et a plus d'efficacite que la précédente. Toutes deux sont cuhauffantes; aussi les prescrit-on contre la cigue, a laquelle on oppose aussi l'encens, le panaces, et aurtout le panacès chironium. Celui-ci se doune en outre contre les champignons.

LXXXIII. (x1.) Nous allons maintenant indiquer, suivant l'ordre des parties du corps et suivant les maladies, les remèdes pour chaque affection : nous commencons par la tête.

L'alopecie se guérit avec la racine du nymphae (xxvi, 28) et celle de la cigué, pilées ensemble et appliquées. Le polythrix (xxxi, 30) differe du callithrix en ce qu'il a des scions blancs et des feuilles plus nombreuses et plus grandes; la tige aussi est plus haute. Il previent la chute des cheveux, et les fait epaissir.

LXXXIV. Il en est de même de la lingulaca scolopendre), qui croît autour des fontaines (XXIV, 108). La racine avec le reste de la plante se brûle, et puis se pile avec la graisse d'une trule poire; il faut aussi que cet animal n'ait point porté; et lorsqu'on sen frotte, l'ouction a plus d'efficacité si elle se fait aux rayons du soleil. On emploie de la même façon la racine du cyclaminos. Le porrigo est guéri par la racine de l'ellébore bouillle dans l'huile ou dans l'eau; la céphalalgie, par la racine de toutes les espèces de panaces broyée dans de l'huile, par l'aristoloche, et par l'iberis appliquée pendant une heure, et plus si on peut la supporter; on y joint l'usage du bain. Le daucus guérit aussi la céphalalgie. Le cyclaminos, introduit dans les narines avec du miel, purge la tête, et en topique Il guérit les ulcères de cette partie. Le péristéréos (verveine) est bon aussi pour la céphalalgie.

LXXXV. On doune le nom de cacalia (caca-1 lia verbascifolia, Sibth.) ou léontice à une plante dont la graine, semblable à de petiten perles, est pendante entre de grandes feuilles. Elle ne croît guère que dans les montagnes. On en fait macérer quinze graînes dans de l'huite, et on s'en frotte la tête a contre-poil.

LXXXVI. On fait avec le callithrix (xxII, 30; 8 xxv, 83; xxvII, 111) un sternutatoire. Les feuilles sont celles de la ientille; les tiges resemblent à un jonc délié; la racine est très-petite. Il croît dans les lieux ombragés et humides; il a une saveur brûlante (adiantum trichomanes).

LXXXVII. L'hysope broyé dans de l'huile 1 guérit le phthiriasis et les demangeaisons de la tête. Le meilleur est celui du mont Taurus dans la Cilicie, puis celui de Pamphylie et celui de Smyrne. Il ne vaut rieu pour l'estomac. Il évacue par le bas, pris avec des ligues; par le haut, pris avec du miel. On pense que piléavec du miel, du sel et du cumin, c'est aussi un antidote contre le venin des serpents (origanum smyrnœum, L. (24).

LXXXVIII. Lelonchitis (serapiastingua, L.) t

the male medicamente ladi posse, aut venano, si quis a braciuali habeat, arbitrantur magi.

LXXXI. Similiter ea, quam cupleam vocant, traduntque ea perunctos commendations esse fame. Artemisiam quoque secum habentibus negant nocere mala medicamenta, bestiante ullam, ne solem quidem. Bibitur et ber ex vino adversus opium. Alligata privatim polans tradiur, putave, adversus ranas.

LXXXII Pericarpum bulbi genus est. Dum ejus speclos :
cotice rubro alterum, alterum migro papaveri simile. Sed
us major quam priori : utrique autem excalfaciendi. Ideo
cootra cicutam dantur; contra quam et thus, et panaces,
Curomum precipue. Hoc et contra fungos.

LAXAIII. (xi.) Verum et generatim membratimque aingulas corporum morbia remedia subtexemus, orsi a capite. Atopecias emendat nymphææ et cicutæ radix, si una uritæ ilinantur. Polythrix distat a callitriche, quod juncos attes habet, et folia plura, majoraque. Prutice quoque

major est : definentem capillum confirmat et densat.

1.XXXIV. Item lingulaca circa lontes nascens, cujus
tadix admixta combusta bertur cum adipe suis migra. Id
quoque excipitur, ut ejus sit ans qua nunquam peperit

Sol deinde plurimum confert lllite. Similis usus est cyclamini radicis. Porriginem veratri radix tollit in oleo decocta, vel in aqua. Capitis dolori medetur panacis omnium generum radix in oleo contrita: aristolochia, et iberts adalligata hora, vel diutius, si pati possit, comitante halinei usu. Medetur et daucum. Purgat autem cyclaminos cum melle in nares addita: et liulcera capitis sanat illita. Medetur et peristereos.

LXXXV. Cacalia sive leontice vocatur, semen margaritis t minutis simile, dependens inter folia grandia, in monthus fere. Hujus grana quindecun in oleo macerantur, atque ita adverso capillo caput ongitur.

LXXXVI. Fit et ex calitriche sternutamentum, Folia 1 sunt leuticulæ : caules junes tenus-sinutes : ra lice minima. Nascitur in opacis et huundis, gustatu fervens.

LXXXVII. Hyssopum in oleo contritum pathiriasi re- i sietit, et prurigim in capite. Est autem optimum Cdicium e Tauro monte, dein Pamphylium, ac Smyrnasum : sto-macho contracium. Purgat cum tico aumitum per inferna : cum melle, somitionibus. Putant et serpentium ictibus adversari, tritum cum melle, et sale, et cumino.

LXXXVIII. Loncinus non , ut plerique existimaverunt, 1

n'est pas, ce que plupart ont pense, la même plante que le xiphion ou phasganion (gladiolus communis, L.), quoique la graine en soit en fer de lance: en effet, le lonchitis a les feuilles du poireau, rougeâtres vers la racine, et là plus nombreuses qu'à la tige. Il porte des capitules qui sont semblables aux masques de comédie, d'ou sort une petite langue. Les racines de cette plante sont tres-longues. Elle croît dans les lieux arides.

- LXXXIX. Au contraire, le xiphion ou phasgapion (qladiolus communis, I..) croit dans les lieux humides. En sortant du sol il a la forme d'une épée, la tige haute de deux coudées, la racine frangée, et sembiable à une aveline. Il faut arracher cette racine avant le temps de la moisson, et la faire sécher à l'ombre. Le haut de la racine pilé avec de l'encens, et mêlé à un poids égal de vin, fait sortir les esquilles des os du crâne, le pus en quelque point qu'il se forme, et les os de serpent si on a marché dessus; il est efficace 2 aussi contre les venins. Pour la céphalalgie il faut se frotter la tête avec l'ellébore bouilli et pilé, soit dans de l'huile, soit dans de l'huile rosat, ou avec le peucedanum préparé, soit à l'hulle, soit à l'huile rosat, soit au vinaigre. Cette dernière plante, employée tiède, est bonne aussi pour la migraine et la vertige; on se frotte encore avec sa racine pour se faire suer, car elle est echauffante.
- XC. Le psyllion (plantago psyllium, L.), ou cynoïdes, ou crystallion, ou sicelicon, ou cynomyia (mouche de chien), a une racine menue, qui n'est pas employee; il est sarmenteux, a le haut des tiges en forme de fève; les feuilles ont une sorte de ressemblance avec une tête de chien, et la graine, qui est dans des baies, avec la puce:

c'est de là que vient le nom de psyllion. Cette plante croit dans les vignes; elle est très-rafrajchissante et tres résolutive ; c'est la graine qu'on emploie. Dans la céphalaigie on l'applique sur le front et sur les tempes avec du vinaigre et de l'huile rosat ou de l'oxycrat; pour les autres cas 3 on l'emplois en liniment, à la dose d'un acétabule (0 lit., 068) dans un setier d'eau; elle se condense et se resserre ; alors on la broie : il en résulte une solution épaisse, dont on se sert en liuiment pour toute douleur, toute tumeur, toute inflammation, L'aristoloche est un remede pour les plaies de tête. Elle fait sortir les esquilles osseuses de toutes les parties du corps, et surtout de la tête. Il en est de même de la plistolochia. Le thysselium [25] n'est pas different de l'ache; la racine, machée, purge les pituites de la tête.

XCI. (xit.) On prétend que la grande cen-1 taurée sortisse la vue si on s'en bassine les yeux avec de l'eau; que le suc de la petite centaurée avec du miel dissipe les mouches volantes de la vue, les nuages et l'obscurcissement, et fait disparaître les cicatrices; et que la sideritis enlève les taics des bêtes de somme. La chelidoine est un remède merveilleux pour toutes ces affections. Pour les fluxions des yeux on fait un cataplasme avec la racine de panaces et la polenta; pour les arrêter on fait boire la graine de jusquiame à la dose d'une obole (0 gr., 75), avec autant de suc de payot et du vin. On y met aussi du suc de gen- 2 tiane, qu'on fait entrer dans les collyres actifs au lieu de suc de pavot. L'euphorbe en frictions éclaircit la vue. Pour l'ophthalmie on instille le auc de plantain. L'aristoloche dissipe les nuages de la vue. L'ibéris attachee à la tête avec la quinteseullie guérit les fluxions des yeux et les autres affections

eadem est quæ xiphion, aut phasganion, quanquam cuapldi similis senine. Habet enim folia porri, rubentia ad radicem, et plura, quam in caule, capitula personis comicis similia, parvam exserentibus luguam, radicibus prolongia. Nascitur in sitientibus.

LXXXIX. E diverso rephion, et phasganion in humidis: quum primum exit, gladii prachet speciem, caule duum cubitorum, radicis et nucis avellanas iguram fimbristae, quam eflodi ante messes oportet, siccari in umbra. Superior pars ejus cum thurc trita, acquo pondere admixto vino, ossa fracta e capite extraint; ant si quid in corpore suppurat, vel si calcata suit ossa serpentis; eadem contra ve-2 nena efficax. Capit indolore veratro, vel oleo, vel rosacco

decocto tritoque ungi convenit: pencedano ex oleo, vel resaceo, et aceto. Tepidum hoc prodest et doloribus, qui plerumque ex dimidia parte capitis sentiuntur, et vertigini. Perungunt et radice ejus sudoris causa eliciendi, quoniam caustica vis el est.

1 XC. Psylhon, air cynoides, aki crystalhon, alii sicelicon, alii cynomyiam appellant, radice tenur, supervacua, sarmentosam, fabre granis in cacuminibus, foliis campo capiti non dissimilihus, semine autem polici, unde et nomen hor in baccis, ijisa herba in vineis inventur. Vis ej ad refrigerandom et discutiendum ingens. Semen in usu. Pronti imponitur in dolore et temporibus, ex aceto et rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura 2 sextario aquæ; densat se an contrahit i tunc terere, et crassitudinem illimre oportet cutcumque dolori, et collectioni, inflammationique. Et vulneribus capitus medetur aristolochia, fracta extraheus ossa, et in alia quidem parto corporis, sed maxime capite: samiiter plistolochia. Thysselium est non dissimile apio. Itujua radix commanducata purgat capitis pituitas.

XCl. (vir.) Oculorum aciem centaurio majore putant 1 adjuvari, si addita aqua foveantur. Succo vero minoris cum melle, culices, nuberulas, obscuritatem discoti, cicatrices extenuari: albugines quidem etam jumentorum aderiti. Jam chelidonia supra dictis omnibus mire medetur. Panacis radicem cum puienta epaphoris impount. Ryoscyami semen bibunt obolo, tantundem meconicadjicientes, vinumque, ad epiphoras inhibendas. Adjungunt et gen-2 tiane succum, quem collvius quoque acrombus pro meconic miscent. Facit claritatem et euphorbum munetis lastitatur plantaguns succus lippitudim. Calignes aristolochia discutit. Iberia adalligata cupitucium quoquefolo, epiphoras, et si qua in oculis vitta sunt, emendat Ver-

de ces organes. La verbascum s'emploie en cataplasmes pour les fluxions des yeux, ainsi que la verveine avec de l'huile rosat ou du vinaigre. Pour la cataracte et les nuages des yeux on réduit en trochisques le cyclaminos. La suc du peucedanum, comme nous l'avons dit (xxv, 70), est bon avec le suc du pavot et l'huile rosat pour cclaircir la vue et dissiper les nuages. Le psyllion appliqué au front arrête les fluxions des yeux.

XCII. (XIII.) L'anagallis est appelé par quelques-uns corchocon; il y en a deux especes: l'anagaths male, a fleurs rouges (mouron rouge, anagallis arvensis, L.), et l'anagallis femelle (mouron bleu), à fleurs bleues. Ces deux anagallis n'ont pas plus d'un palme de haut. Ils ont une tige tendre, de très-petites feuilles rondes et gisant a terre; ils croissent dans les jardins et dans les lieux humides. L'anagallis bleu fleurit le premier. Le suc de l'un et de l'autre, mêle avec du miel et surtout avec du miel attique, et employé en onction, dissipe les brouillards de la vue, les ecchymoses des yeux à la suite d'un coup, et kes taches rouges du blanc des yeux; il dilate la pupille : aussi l'emploie-t-on en onction préalablement à l'opération de la cataracte. Ces plantes sont aussi un remede pour les maladies des yeux des bêtes de somme. Le suc injecté dans les narines, qu'on lave ensuite avec du vin, purge la iète. On le prend aussi, à la dose d'une drachme, dans du vin, contre le venin des serpents. Chose anguliere, les bestiaux ne touchent pas à l'anagallis femelle : si , trompés par la ressemblance (les deux especes ne différent que par la fleur). ilsen out goûté par basard, aussitôt ils cherchent un remede dans la plante appelée asyla (26); en latin pous la nommons ferus oculus (œil saurage ). Quelques-uns prescrivent à ceux qui récoltent cette plante, de la saluer trois fois avant le

lever du soleil et avant d'avoir prononcé aucune parole, puis de l'enlever de terre et d'en exprimer le sue, prétendant que ces précautions lui donnent plus de force. Nous avons suffisamment parle du suc de l'euphorbe (xxv, 36). Dans l'ophthaimie, a'il y a gonflement, on emploiera avec avantage l'absinthe broyée avec du miel, ainsi que la bétoine en poudre.

XCIII. L'ægilops se guérit avec la plante (ægi-1 lops ovata, L) de même nom (xvIII, 44,5), qui croît parmi l'orge, et qui a la feuille du froment; on applique ou la graîne pilée avec de la farine, on le suc. Ce suc s'exprime de la tige et des feuilles turgescentes, après qu'on a ôté t'épi; on l'incorpore dans de la farine de blé de trois mois, et on en fait des trochisques.

XCIV. Quelques-uus employalent jadis la 1 mandragore; puis on y a renoncé pour le traitement de l'ægilops. Ce qui est certain, c'est que la racine pilee avec de l'huile rosat et du via guérit les fluxions et les maux des yeux. Quant au suc, on l'incorpore à maintes compositions ophthalmiques. La mandragore est encore appelée circæum. Il y en a deux especes (atropa mandragora vernalis et autumnalis): la mandragore male, qui est blanche; la mandragore femelle, qui est noire, à feuilles plus étroites que celles de la laitue, à tige velue. à racine double ou triple, roussâtre, blanche intérieurement, charnus et moile, longue de pres d'une coudee. Les deux portent un fruit 2 de la grosseur d'une aveline, renfermant une graine semblable aux pepins de la poire. On donne à la blanche les noms d'arsen, de morion, d'hippophlomos; les feuilles en sont blanches, plus larges que celles de l'autre, et semblables à celles du lapathum cultivé (patience). Ceux qui la cueillent se gardent d'avoir

bascum epiphoris imponitur. Peristereos ex rosaceo, vel terto. Ad hypochysin et calignem, cyclaminon in pastillos dimint. Peucedani succum, ut diximus, ad claritatem et calignes, cum meconio et rosaceo. Psyllion illitum fronti repitoras suspendit.

XCII. ( xut. ) Anagallida aliqui corchoron vocant. Duo severa ejus : mas flore plueniceo, femina caruleo, non atores palmo : frutice tenero, foliis pusillis, rotundis, a terra jacentibus : nascuntur in hortis et aquosis. Prior loret cærulea. Utriusque succus oculorum caliginem discutit cum melle, et exictu cruorem, et argema rubens, mass com Attico melle munclis. Punillas dilatat : et ideo boc munguntur ante, quibus paraceutesis sit Jumentorum 1 moque oculis medentur. Succus caput purgat per nares uniusus, ita ut deinde vino colluatur. Bibdur et contra angues succe drachma in vino. Mirum, quod pecora feminam vitant. At si decepta similitudine ( flore enun tantum distant) degustavere, statim eam, quæ asyla appellatur, in remedes quærunt : ea a postris ferus oculus vocatur. Præcepunt aliqui effossuris, ante solis ortum, priusquani quidquam ahud loquantur, ter salutare eam, tum

sublatam exprimere: ita praccipuas esse vires. De euphorbii succo satis dictum est. Lippitudini, si tumor crit, absinthium, cum melle tritum, itemque vettonicæ farina conveniet.

XCIII. Ægitopas sanat herba codem nomine, quæ in hor-i deo nascitur, tritici folio, semine contrito cum farina permixta impositaque, vel succo. Exprimitur hic e caule foliasque prægnantibus, demta spica, et in trimestri farina digeritur in pastillos.

XCIV. Aliqui et mandragora utebantur : postea abdica-tus in hac curatione est. Epiphoris (quod certum est.) medetur, et oculorum dolori, radix tusa cum rosacco et vino. Nam succus multis oculorum medicamentis misce-tur. Mandragoram, alii Ciccaeum vocant. Duo ejua genera : candidus, qui et mas : niger, qui femina existimatur, angustioribus foliis, quam lactucæ, hirsutis et caulibus, radicibus binis ternisve rufutis, inius alhis, carrosis tenerisque, pane cubitatibus. Ferunt mala avellanarum puccum magnitudine, et in its semen ceu pirorum. Album hoc alii arsena, alii morton, alli hippophlomon vocant. Buma folio alba, quamalterius latiora, ut lapathi sativæ.

190 PLINE

le vent en face, et, préliminairement, ils décrivent autour de la plante, avec une épée, trois cercles; puis ils l'arrachent en se tournant vers le couchaut. On tire le suc et du fruit, et de la tige après l'avoir étêtée, et de la racine, qu'on plque ou qu'on fait bouillir. La racine 3 s'emplole même en brin; d'autres fois on la coupe en rondelles, et on la couserve dans du via. La mandragore ne donne pas partout du suc, et la ou elle en donne c'est vers l'epoque de la vendange qu'il faut le recueillir. Il a une odeur forte, mais celle de la racine et du fruit l'est encore davantage. Les fruits de la mandragore blanche etant myrs se sechent à l'ombre. On fait épaissir au soleil le suc qu'on en tire : de même pour celui de la racine; on la pile, ou bien on la fait bouiltir dans du vin noir jusqu'à réduction au tiers. Les feuilles valent mieux conservées dans la saumure. Le sue qu'elles rendent fraiches est un véritable poison; et encore la saumure n'en ôte pas completement les proprié-4 tés maifaisantes. L'odeur scule en porte a la tête. En quelques contrées on en mange les fruits : cependant la violence de cette odeur étourdit ceux qui n'y sont pas habitués; et une dose trop forte du suc donne la mort. A une dose variable suivant les forces du sujet il est soporifigue; fa dose movenne est d'un cyathe (0 lit., 045). On l'administre et contre les serpents, et avant les Incisions, et les ponctions pour engourdir la sensibilité. Il suffit pour cet effet a quelques personnes de s'être procuré le sommeil par l'odeur qu'il exhale. On boit encore de ce suc, en place d'ellébore, à la dose de deux oboles, dans du vin mielle ; mais l'ellébore est plus efficace pour faire vomir et pour évacuer la bile noire.

1 XCV. La cigue aussi est un poison, odieuse par l'usage qu'on en faisait à Athènes pour le

supplice des condamnés, mais ayant cependant divers emplois qu'li ne faut pas omettre. La graine est malfaisante, mais la tige se mange très-fréquemment crue et cuite : elle est lisse. articulée comme les roseaux, noirâtre, haute souvent de deux coudees, et rameuse au sommet. Les feuilles sont celles de la coriandre, mais plus molles et d'une odeur plus forte. La graine est plus grosse que l'anis; la racine, creuse, n'est d'aucun usage. La graine et les feuilles ont des propriétés refrigerantes. Ceux que la cigue fait mourir commencent à se glacer par les extremités du corps. Le remede, avant que le poison ne soit 2 parvenu aux parties vitales, est le vin, qui de sa nature est échauffant. Mais la cigue, avalés dans le vin même, est regardée comme absolument sans remede. Le suc s'exprime des feuilleset des fleurs; c'est en effet lors de la floraison qu'il est dans toute sa force. Le suc qu'on tire de la graine en la pilant, et qui, épaissi au soleil, est divisé en trochisques, donne la mort en coagulant le sang (seconde propriété de la cigue); aussi ceux qu'il tue ont-ils le corps parsemé de taches. On s'en sert au lieu d'eau pour délayer certains médicaments. On en prépare un emplatre pour rafraichie l'estomac. Il est specialement bon en topique pour arrêter les fluxions des yeux qui surviennent pendant l'eté, et pour calmer la douleur de ces organes. Il entre dans les collyres, et il arrête toutes les autres fluxions. Les feuilles aussi calment toute tuméfaction, toute douleur, toute fluxion des yeux. Anaxilaus prétend que les mamelles frottees de cigué avant la puberte demeurent stationnaires : ce qui est certain , c'est qu'en topique sur les mamelles cette substance tarit le lait des nouvelles accouchees, et qu'appliquée vers l'époque de la puberté sur les testicules elle éteint tout desir venerien. Nous

Cavent effossuri contrarium ventum, et tribus circulis ante gladio ciecomsci dont : postea fodunt ad occasioni spectantes. Succus fit et e malis, et caule, deciso cacumine, et radice punctis aperta, aut decocta : utilis harc 3 vel surculo. Concisa quoque in orbiculos servator in vino. Succus non abique invenitur, sed ubi potest, circa viodemlas quarritur. Odor gravis ei : sed radicis, et mali gravior. Ex albo mala matura in umbra siccantur : succus ex ils sole densatur; item radicis tusze, vel in vino nigro ad tertias decoctar. Folia servantur in muria efficacion, alias recentium succus pestis est : sic quoque 4 boxia vires. Gravedmem etram afferunt offactu . quanquam mala in aliquibus terris mandantur, nimio tamen ndore olimotescunt iguari. Potu quidem largiore etiam moriuntur Vis sommitea pro viribus bibentium. Media potio cyathi unius. Bibitur et contra serpentes, et ante sectiones punctionesque, ne sentiantur. est aliquibus sommum odore quassisse. Bibitur et proelleboro duobus obolis in mulso. Efficacius elleborum ad vomitiones, et ad bilem nigram extrahendam

ACV. Cicuta quoque veneuum est, publica Atheuren-

sium poena invisa, ad multa tamen usus non omittendi. Semen habet novium. Caulis autem et viridis estur a plerisque et in patinis. Lævis lac et geniculatus, ut calami, nigrirans, altior sarpe binis cubitis, in cacuminibus ramosus : Iolia comandri teneriora, gravi odoratu , semen aniso crassius : rado concava, nullius usus. Semui et folia refrigeratoria vis : quos enecal, incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusquam perveniat 2 ad vitalia, vini natura excalfactoria : sed in vino pota, irremediabilis existimator. Succus exprimitur folius Doribusque, tunc emm maxime tempestivus est. Semme trio expressits, et sole densatus in pastillos, necal sanguine spissando. Hec altera vis : et ideo sic necalorum maculæ in corporibus apparent. Ad resolvenda medicamenta utuntur ilto pro aqua. Fit ex co ad refrigerandum stomachum malagma. Praccipuus tamen ad colubendas epophoras astivas, oculorumque dotores sedandos circumlitus, Miscelar collyins, et alios onnes rhenmatismos colubet. Folia quoque tumorem omnem, doloremque, et epiphoras seilant. Anaxilans anctor est, mammas a virginitate. illi- 3 tas, semper staturas. Quod certum est, lac puerperarum

abortives dans lesquelles on la fait entrer. La plus active ciqué est celle qui croît à Suse, chez les Parthes, puis celle de la Laconic, de la Crète et de la province d'Asie. En Grece, au premier rang est celle de Megare, au second celle de l'Attique (conium maculatum, L.).

1 XCVI. Le crethmos sauvage (crithmum maritimum, L.), appliqué sur les yeux, enlève la chassie, et, avec addition de polenta, en fait

disparaltre la tumefaction.

XCVII. La molybdæna (plumbago europea, L.), en latin plumbago, croft même en plein champ; elle a les feutiles (27) du la pathum (patience), la racine grosse et chevelue. Si on la mâche et qu'on s'en frotte de temps en temps les yeux, on guérit le plomb, sorte de maladie qui affecte ces organes.

XCVIII. La première espèce de capnos (corydalis digitata, Pers), qu'on appelle pied de poule, croît dans les masures et les hales : elle a les branches très-ténues et écartées, et la fleur rouge. On l'emploie verte, et le suc dissipe les tares; aussi la fait-on entrer dans les composi-

tions ophthalmiques.

XCIX. Il y a une autre espèce de capnos (fumaria officinalis, L.) semblable de nom et d'effet,
mais de figure différente. Elle est touffue et fort
tendre; elle a les feuilles de la coriandre, la couleur condrée, et la fleur pourpre; elle croît dans
les jardins et les champs d'orge. Employée en
occtions, elle éclaireit la vue et provoque le larmoiement comme la fumée, d'ou le nom qu'elle
porte. Elle empêche aussi les cils une fois arrachés de repousser.

C. L'acoron (acorus calamus) a les feuilles de l'iris, seulement plus étroites et portées sur un long pétiole; les racines noires et moins veinées, du

reste, semblables aussi à celles de l'iris, d'un goùt âcre, d'une odeur non désagreable, et provoquant des éructations. Les meilleures racines viennent du Pont, puis de la Galatie, en troisième lieu de la Crète; mais elles abondent (28) dans la Colchide, aupres du Phase, et dans tous les lieux humides. Fraiches, elles ont une odeur plus forte que vieilles. Celles de la Crete sont plus blanches que celles du Pont. On les coupe en rouelles de l'épaisseur du doigt, et on les fait sécher à l'ombre, dans des outres. Il est des auteurs qui donnent le nom d'acoron à la racine d'oxymyrsine (xv, 7, 3); aussi quelques-uns préferent-ils appeier cette dernière plante acoron sauvage. L'acoron a une grande force pour échauffer et atténuer; on en fait boire le suc pour la cataracte, les brouillards de la vue et le venin des serpents.

Cl. Le cotylédon (cotyledon umbilicus, L.) i est une petite herbe dont la tige est basse et faible, la feuille grosse et concave comme la cavité cotyloïde. Il croît dans les lieux maritimes et pierreux; il est vert, et a la racine ovale comme une olive. Le suc est un remède pour les yeux. Il en est une autre espèce (saxifraga media, Gouan), dont les feuilles sont d'un vert sale, plus larges et plus touffues autour de la racine, qui en est entourée comme l'œil l'est de l'orbite, d'un goût très-Apre, et portées sur une tige treslongue, mais très déliee. On l'emploie aux mêmes usages que l'iris.

CII. Il y a deux espèces d'aizoon. Le plus grand t (jouharbe des toits), qui se sème dans des vases de terre, est appelé par quelques uns buphthalmos, par d'autres zoophthalmos, par d'autres stergethron, parce qu'il entre duns les philtres; par d'autres hypogeson, parce qu'il croît sur la par-

marness imposita exstinguit, Veneremque testibus circa pubertatem ilita. Remedia liberationi, quibus hibenda oraretur, non equidem præceperimus. Maxima vis natas Sous Parthorum, mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ. In Gravia vero Megarica, deinde Atticæ.

1 XCVI. Crethmos agrios gramias tollit oculorum impo-

tumorem quoque polenta addita.

XCVII Nascitur vulgo molybdæna, id est, plumbago, ctum m arvo, foku lapathi, crassa radice, hispida. Hac commanducata si oculus anbinde elingatur, plumbum (quad est genus vitti) ex oculo tollitur.

acvill. Capnos prima, quam pedes gallinaceos vocant, tascena in parietinis et sepibus, ramis tenuissimis sparaeque, flore purpureo, viridis, aucco caliginem discutit:

daque in medicamenta oculorum additur.

1 XCIX. Simils et nomine, et effectu, sed alia est capnos fruicosa, practenera, foliis coriandel, cineracei coloris, loce purpureo. Nascitur la hortis et segetibus hordeaceia. Clantatem facit munctis oculis, delacrymationemque, ceu fumas unde nomen. Eadem evulsas palpebras renasci profishet.

C Acoron iridis tolia habet, angustiora tantum, et lon-

giore pediculo, radices nigras, minusque venosas: cætero et has sunites iridis, gusto acres, odore non ingratas, ructu faciles. Optimae Postuae, dein Galaluca, mox Creticae. Sed plucinae in Colchide juxta Phavia annaem, et ubicumque in aquosis Recentilius virus majus, quam vetustis. Creticae candidiores Ponticis. Siccantur utribus in umbra digitalibus frustis. Necnon invenientur, qui oxymyrsinae radicem acoron vocant, ideogne quidam hanc acoron agrium vocare malont. Vis et ad calfaciendum, extenuandumque efficax: contra suffusiones et caligines oculorum succo ejusdem poto, contraque serpentes.

Cl. Cotyledon parvula herba, cauliculo tenero pusitlo, a pingui folio et concavo, ut covendices: nascitur in maritimis petrosisque, viridis, radice olivie modo rotunda: oculas medetur succo. Est aluid genus ejusdem, sordidis foliis, laturibus densioribusque circa radicem velut oculum cingentibus, asperrimi gustus, longiore caule, sed

pergracill. Usus ejus ad eadem, quav iris.

Cit. Aizoi duo genera. Majus in fictifibus vasculis se-t ritur, quod aliqui buphthalinum vocant, alii zoophthalmon, alii stergethron, quod amatoriis conveniat: alii hypogeson, quoniam in subgrundiis fere nascitur. Sunt qui

tie la plus avancée des toits. Il y en a qui lui donnent plus volontiers le nom d'ambroisie ou celui d'amérimnos (sans-souci). Les Italiens le nomment le grand sedum ou l'œil, ou le digitellus. L'autre nizoon (sedum amplexicaule, DC.), qui est très-petit, est appelé par les uns crithales, par les autres trithales, parce qu'il fleurit trois fois; par d'autres, chrysothales; par quelques-uns, isoetes; mais tous deux portent le nom d'aizoon, parce qu'ils sont toujours verts; d'ou quelques-uns les 2 ont nommés sempervivum. Le plus grand dépasse une coudée en hauteur, et est plus gros que le pouce. Les feuilles ont à leur extrémité la forme d'une langue : elles sont charnues , grasses , pleines de suc, de la largeur du pouce; les unes sont courbées vers la terre, les autres dressées, de manière à représenter le tour d'un œil. Le petit aizoon croft dans les murailles, dans les mazures et sur les toits. Touffu des la racine, il est garni de feuilles jusqu'au sommet; ces feuilles sont étroites, pointues, juteuses; la tige est haute d'un palme, la racine ne sert à rien.

Grees nomment andrachne snuvage (sedum stellatum, L.), et les Italiens illecebra. Celle-ci a les feuilles petites, mais plus larges, et la tige plus courte. Elle croît dans les terrains pierreux, et on la cueille pour la manger. Toutes ces plantes ont la même propriéte : elles sont rafratchissantes et astringentes. Les feuilles en topique, ou le suc en onction, guérissent les fluxions oculaires. Ce suc déterge les ulcères des yeux, les remplit et les cicatrise; il decoile les paupières. En topique sur les tempes, le suc ou les feuilles guérissent la céphalaigie. Ces plantes combattent le venin des araignées phalanges. Le grand aizoon est en particulier l'antidote de l'aconit. On assure

encore que celui qui porte de l'aizoon sur lui n'est pas piqué par les scorpions. Ces plantes guérissent 2 la douleur d'oreilles, comme aussi le suc de la jusquiame, dont on fait une onction légère; le suc de l'achillea; celui de la petite centaurée; ceiui du plantain; celui du peucedanum, avec l'huile rosat et le sue de pavot; et celui de l'acoron, avec la rose. Tous ces sucs doivent être instillés chauds dans l'oreille, a l'aide du strigilis (seringue à oreille). Le cotylédon est bon même pour la suppuration des oreilles, avec la moelle de cerf chaude. Le suc de la racine d'hièble pilée, d'abord passé par un linge, pois épaissi au soleil, enfin, quand on s'en sert, deinye avec l'huile rosat et chauffé, guérit les parotides; ainsi fait la verveine, ainsi le plantain, ainsi la sidéritis avec du vieux oing.

CIV. L'aristoloche avec le cyperus (souchet) 1 corrige l'ozène.

CV. Les remèdes pour les dents sont : la racine 1 du panaces mâchée, et surtout du panaces chironien, le suc en collutoire; la racine de jusquiame mangée avec du vinaigre, la racine de polemonia. On mache encore la racine de plantain, ou on se lave la bouche avec la décoction de cette racine dans du vinaigre. Les feuilles aussi sont bonnes pour les gencives, même quand le sang de ces parties est corrompu. La graine du plantain guérit les abcès et les fluxions des gencives. L'aristoloche raffermit les geneives et les dents. La verveine, mâchée avec la racine, ou bouillie avec du vin ou du vinaigre, qu'on emploie en collutoire, produit le même effet. Il en est de 2 même de la racine de la quintefeuille (xxv, 62) bouillie dans du vin ou du vinaigre, jusqu'à reduction au tiers; avant de la faire bouilfir il faut la laver avec de l'eau de mer on de l'eau

ambrosiam potius vocant, et qui amerimon: Itali sedum magnum, aut oculum, aut digitellum. Alterum minus-rulum, quod erithales vocant, alu trubales, quia ter floreat: alu chrysothales, aliqui isoetes: sed alzoum utrum-2 que, quoniam viret semper, aliqui sempervivum. Majus cubiti altitudinem excedit, crassitudine plusquam pollicari. Folis cacumine lingue similia, carnosa, pinguia, larga succo, latitudine politicari, alia in terram convexa, alia stantia, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. Quod ninus est, in muris parietimisque nascitur, et tegulis i fruttirum a radice, et foliosum usque ad cacumen: folita amustis, mucronatis, succosis, palmo alio caule: radix iontidis

Coll. Hele similis eat, quam Græci andrachnen agriam vocant, Itali illecebram, pusifis lationibus folius, breviori cacumine. Nascitur in petris, et collegitur cibi causa. Ommum harum vis eadem, refrigerare et adstringere. Medentur epiphoris folia imposita, vel succus inunctis. Purgat emin hulcera oculorum, expletque, et ad cicatricem perducit; palpebras deglutinat. Eædem capitis doloribus medentur, succo vel folio temporibus illitis. Adversantur piataugiorum (ctibus : aconilo vero majus aixoum præ-

cipue. A scorpionibus quoque habentem id feriri megant. Medentur et aurium dolori. Item succus inunctus hyos 2 cyam modice: item achilleze, et muoris centaurii, et plantaginis: peucedani cum rosaceo et mecomo: acori succus cum rosa. Omnis antem strigili calefactus infunditur. Cotyledon etiam purulentis, et cum medulla cervina calefacta. Ebuti radicis trita succus linteo colatus, mox in sole densatus, et quum opus sit, rosacso dilutus et calefactus, parotidas sanat. Verbenaca quoque: item plantago: item sideritis, cum axungia vetere.

CIV. Narium ozenas emendat aristolochia cum cypero, I CV. Dentibus remedio sunt panacis radix commandu-t cata, pracipue chroniae, tlem succus collutis : radix hyoscyasm ex aceto manducata, item potemous. Commanducantur et plantaginis radices, aut colluuntur un aceto decoctas succo. Et fula sunt unha, vel si sanguine gingivar putrescant. Semen ejuadem apostemata, et collectiones gingivarum sanat. Et aristolochia gingivas dentesque con firmat. Verbesaca cum radice commanducata, et decocta ex vino aut aceto succus collutus. Item quinquefolir ra-tadices, decocte ad tertias vino aut aceto. Prius vero quam decoquantur, aqua marina aut salsa lavantur : decoctum

aniée: on garde cette décoction longtemps dans la bouche. D'autres aiment mieux se frotter les dents avec la cendre de la quintefeuille. On fait encore bouillir la racine du verbascum dans du vin, pour, avec la décoction, se laver les dents. On se les lave aussi avec l'hysope, avec le suc de peucedanum mélé au suc de pavot; le suc des racines de l'anagallis, et preferablement de l'anagallis femelle, s'injecte, pour le même effet, dans la narine opposee au côté des dents où l'on tent du mal.

CVI. L'érigéron est appelé en latin senecio (senecon) (senecio vulgaris, L.). On dit que si, apres avoir circonscrit cette plante avec un instrument de fer, et l'avoir arrachée, on en touche trois fois la dent malade en crachant à chaque fois, et qu'ensuite on remette la plante dans le trou, de manière qu'elle reprenne, on n'aura jamais mal à cette dent. Cette plante a l'apparence et la mollesse du trixago (xxiv, 80), avec de petites tiges rougeatres. Elle croft sur les toits et dans les murs. Les Grees l'ont nommée érigéron (vieillard du printemps), parce qu'elle blauchit au printemps. La tête se divise en de nombreux filaments cotonneux qui ressemblent a ceux de l'épine, et qui s'echappent entre les divisions; c'est pour cela que Callimaque l'a appelée acanthis (épineuse), et d'autres, pappus (aigrette). Au reste, les Grees ne sont pas d'accord sur cette plante : les unsont dit qu'elle a les feuilles de la roquette ; les sutres, celles du chêne, mais beaucoup plus petites. Les uns prétendent que la racine est inutile; les autres, qu'elle est bonne pour les nerfs ; d'autres, que prise en boisson elle suffoque. D'autre part, quelques-uns l'ont donnée avec du vin pour la punisse et pour toutes les maladies de la vessie. ainsi que pour celles du cœur et du foie. Ils ont dit qu'elle faisait sortir le sable des reins. Ils l'ont

administrée dans les douleurs coxalgiques, à la dose d'une drachme avec de l'oxymel, apres la promenade; ils l'ont vantée, dans du vin cuit, contre les coliques; ils out assuré qu'avec du vinaigre c'était un aliment avantageux aux viscères, et ils l'ont fait semer dans les jardins pour ces différents usages. Ce n'est pas tout : quelques uns en ont admis une seconde espèce, mais sans en indiquer les caractères, la donnant à prendre dans de l'eau contre le venin des serpents, à manger, contre l'épilepsie : pour nous, nous en parlerons d'après des usages établis par l'expérience des Romains. Le duvet de cette plante, pile avec du safran et un peu d'eau froide, s'emploie en topique dans les fluxions des yeux; grille avec du sel, dans les scrofules.

CVII. L'éphémeron (convallaria multiflora, t.) a les feuilles du lis, mais plus petites, une tige de même hauteur, la fleur bleue; la graine ne sert a rien. La racine, unique, de la grosseur du dorgt, est excellente pour les dents : on la coupe par morceaux, on la fait bouillir dans du vinaigre, et on se lave la bouche avre cette decoction tiede. La racine, employée seule, raffermit les dents ébranlees; on l'applique sur celles qui sont creuses et rongées par la carie. La racine de la chélidoine, broyée dans du vinaigre, se garde dans la bouche. L'eliebore noir s'applique sur les dents cariées: l'une et l'autre plante, bouillie dans du vinaigre, raffermit les dents ébranlées.

CVIII. On donne le nom de labrum venereum t (bassin de Vénus, dipsacus silvestris, L.) à une plante qui croît dans les eaux courantes. Elle porte un petit ver (xxvir, 62; xxx, 8), que l'on écrase contre les dents, ou que l'on renferme avec de la cire dans les dents creuses. Il faut prendre garde que la plante arrachée ne touche la terre.

dm tenendom in ore. Quidam cinere quinquefolii fricare malunt. Et verbasci radix decoquitur in vino ad colluendos dentes. Et hyssopo colluuntur, et pencedani succo, cam meconio : vel radicum anagallidis magis feminæ succo, ab altera nare, quam dulent, infuso.

1 CVI. Rrigeron a nostris vocatur senecio. Hanc si ferro recumscriptam effodut aliquis, tangatque ea dentem, et alternis ter despuat, ac reponat in cumidem locum, ita ut vivat herba, aunit dentem cum postea non doliturum. Herba est trivaginis specie et moltita, carliculis subrubremelis. Nascitur et in tegulis, et in muris. Nomen hoc Græst dederunt, quia vere cauescit. Caput ejus numerosa dividitur lanugine, qualis est spinar, inter divisuras exeunte. Quare eam Callimachus acanthida appellat, alii pappum. Nec deinde Græcis de ea constat. Alii ernem foliis esse dixerunt, alii roboris, sed minoribus multo. Radica alu supervacua, alii nervis utili, alii potu strangulante. 2 E diverso quidam regio morbo cum vino dederunt, et contra omnia vesice vitia intem cordis et picineris. Remibus extrabere arenam dixere licchadicis drachmam cum usymelite ab ambulstione propinavere : torniintus quo-

que in passo utilissimam: præcordis etiam cibo ex aceto eam prædicantes, secentesque in hortis. Nec defuere qui et alterum genus lacerent, nec quale esset, demonstrarent, contra serpentes in aqua bibendam celendamque comitialitus dautes. Nos eam romanis experimentis per usus degeremus. Lanugo ejus cum croco et exiguo aquæ frigidatrita illinitur epipioris: losta cum mica salis, strumis.

CVII. Ephemeron folia habet lith, sed minora, caulem i parem, florem cærulenm, semen aupervacuum, radicem unam digitali crassitudine, dentibus præcipuam, concisam in aceto, decuctamque, ut topido colluantur. Et ipas ettam radix mobiles sistit : cavis et exesis imprimitur. Chelidonie radix ex aceto trita continetur ore. Erosis veratrum ingrum imponitur. mobiles utralibet decocta in aceto hemantur.

CVIII. Labrum Venereum vocant in flumine zescentem. ¡
Est ei vermiculus, qui circa dentes necatur, aut cavis
dentium cera includitur. Cavendum, ne avulsa herba terram tangat.

CIX. Ranpaculum vocamus, quem Graci batracluon. Genera ejus quatuor : unum pinguuribus, quam corian-t

CIX. Nous appelons renoncule la plante que les Grecs appellent batrachion; il y en a quatre espèces : l'une (ranunculus asiaticus, L.) a les feuilles plus grasses que celles de la coriandre, presque aussi larges que celles de la mauve, d'une couleur terne, la tige blanche et grêle, la racine blanche. Elle croit dans les sentiers humides et ombragés. La seconde (ranunculus lanuginosus, L.) est plus touffue; les feuilles sont plus découpées; les tiges sont hautes. La troisième (ranunculus muricatus, L.) est très-petite, a une odeur forte, et la fleur d'un jaune d'or. La quatrième (ranunculus aquatilis, L.) ressemble à cette dernière, mais elle a la fleur couleur de lait (29). Toutes agissent comme caustiques, si on en applique les feuilles crues, et elles font lever des ampoules comme le feu ; aussi s'en sert-on pour la lèpre, la psore, et pour effacer toutes les marques sur la 2 peau; elles entrent dans tous les caustiques. On s'en sert en topique dans l'alopécie, mais on les ôte promptement. La racine, mâchée trop longtemps quand on a mai aux dents, les fait casser. Sèche et pulvérisée, elle constitue un sternutatoire. Nos herboristes nomment cette plante strumea, parce qu'elle guérit les strumes et les tumeurs, employée en fumigation sur la partie malade; ils croient que si on la replante les maux qu'elle a guéris renaissent; usage criminel qu'ils font aussi du plantain. Le sue du plantain guérit les ulcérations de la bouche. It en est de même des feuilles et des racines machées, la bouche fût-elle affectés de fiuxion. La quintefeuille détruit les ulcères et la mauvaise odeur de la bouche. Le payllium guérit les ulcères.

CX. Donnons aussi les compositions pour la 1 guérison de cette mauvaise odeur de la bouche, incommodité très-honteuse. On prend un poids égal de feuilles de myrte et de lentisque, la moitié moins de galle de Syrie; on broie ces substances ensemble, et on les arrose de vin vieux. On mange le matin de cette composition, qui est très-usitée. On se sert encore des bales du lierre avec la casia (XII, 43) et la myrrhe à poids égal, dans du vin. Pour la mauvaise odeur des narines, même quand il y aurait des chancres dans cette partie, on recommande la graine de la serpentaire, pilée dans du miel. L'hysope fait disparaître les meurtrissures. On efface les marques du visage en se frottant avec la mandragore.

dri, folis, et ad latitudinem malvæ accedentibus, colore livido, caule albo, gracili, et radice alba: nascitur in limitibus humidis et opacis. Alterum foliosius, pluribus foliorum incisuris, altis caulibus. Tertium minimum est, gravi odore, flore aureo. Quartum simile huic, flore lacteo. Omnibus vis caustica, si cruda folia imponantur: pusulasque, ut ignis, faciúnt. Ideo ad lepras et psoras eis utuntur, et ad tollenda stigmata; causticisque omnibus miscent.

2 Alopeciis imponunt, celeriter removentes. Radix in dolore commanducata diutius, rumpit dentes. Eadem sicca concisa, sternumentum est. Nostri herbarii strumeam vocant, quoniam medetur strumis, et panis, parte in fumo auspensa: creduntque ea rursus sata, rebellare quæ cu-

raverint vitia: quo scelere et plantagine utuntur. Oris halcera intus succus plantaginis emendat, et fulia radiosaque commanducata, vel si rheumatismo laboret os. Halcera festoremque, quinquefolium: hulcera psyllium.

CX. Composita quoque ad fastorem, vel maxime per dendum vitium, trademus. Ergo folia myrti et leutisci pari pondere, gallæ Syriacæ dimidium pondus, simul terere, et vino vetusto sparsa mandere matutino, ex usu est. Vel ederæ baccas cum casia et myrrha, pari pondere ex vino. Naribus utilissimum est dracontii semen contritum ex melle, etiamsi carcinomata in his sint. Suggillata hyssopo emendantur. Stigmata in facie mandragoras illitus delet.

### 

# NOTES DU VINGT-CINQUIÈME LIVRE.

(1) Cette affection a de grandes ressemblances avec le

(2) D'après M. Fée, la britannica est l'inula britannica.

(3 Cette remanque de Pline est fort juste. Pourquoi une berbe trouvée en Erise, et à une époque ou la Brelagno n'était pas conquise par les Romains, fut elle appelée bretannen : D'après Juste-Lipse (ad Tacit. Ann. 1, 63), ce nom dérive non de la Bretagne, mais d'une appellation locale : les marais sur l'Ems., entre Lingen et Covoerden, se nomment encore aujourd'uni Bretansche heide.

(4) Avi Yulg - Evi Broter, ex Codd, regg.

(5) D'après M. Fraas, Synopsis, p. 139, le panaces chironion est non pas, comme le veut Sprengel, l'hypericum origanilohum, qui est sans vertu, mais l'hypericum olympicum, qui a de l'odeur.

(6) Alterum havis folii, alterum tennius Vulg. — Alterum levioris folii, alterum tenuloris Gronov, et al. Editt.

ante Hard.

(7 Sprengel capporte l'heraction siderion au phellandrium mutelima, L.; M. Fraas, ib., p. 169, à la scrofularia chryaantiemifolia. L.

(8) Sive altercamemon om. Vulg. — Ces mots sout donnés par Gronov, et les éditions avant Hardouin, et approuvés par M. Ian.

(9) La troisième sideritis de Dioscoride est l'heraclion siderion de Pluse.

(10) La phrase de Pline porterait à croire qu'Hérophilo est postérieur à Thémison. Pline s'est experime négligemment, et sur un objet qui, étant bien connu alors, ne pouvait laisser de doute. Thémison, qui vivait sur la lin de la république, avait laisse une grande réputation à Rome; Récoplule, de beaucoup antérieur, avait passé sa vie à Alexandrie, et auprès des premiers rois grecs de l'Égypte.

(11) Pline, XXV, 21, a dit que les anciens fendaient fellébore avec une aiguille; let il dit que c'est avec de petits ciseaux : soit; mais il renvoie au passage précedent, on il n'a parlé que d'aiguille. C'est un manque de mémoire.

(12) Hardouin pense qu'il faut lire querna au lien de

querna, qui en effet n'est'pas correct.

(13) Sprengel croit que la polemonia est le polemonium ceruleum; mais M. Fraas, quoique avec doute, y rapporte (Synopsts, p. 111) l'hypericum olympicium; voyez anssi, ante 5, une autre plante que M. Fraas rapporte à l'hypericum olympicium.

(16) Pline s'est trompé: Théophraste (Bist., IX, 9) ne det pas qu'il y a une espèce de centaurée surnommée triorchis, mais que la centaurée est défendue par l'épervier triorchis. Il faut donc admettre, malgré Pline, que cette prétendue troisième centaurée n'est que la grande centaurée. Cependant quelques commentateurs y ont vu le rumex sanguineus.

(45) Voyez livre XV, note 14.

(16) Bontiam Vulg. — Morotin est une correction proposée par Pintianus, et qui doit être adoptée. En effet, Théophraste (Hist., IX, 13) dit que l'herbe scythique croft autour du Palos Méotide; et, d'autre part, ce qui est décisif. Pline lui-même dit ailleurs (XXVII, 1). Scythicam herbam a Mieotidis paludhus.

(17) L'hippace, chez les anteurs grecs, est un fromage fait avec du fait de jument. Pline, lisant négligenment,

a pris un fromage pour une plante.

(18) M. Frass (Synopsis, p. 175) pense que le cestros des Grecs est différent de la vettonica des Romains, et est la sideritis syriaca, attendu que Dioscoride, IV, 1, dit que le cestros a les feuilles adorantes, et vient dans les lieux très-froids. Or, parmi les labiées il n'y a que la sideritia syriaca et la sideritia cretica qui viennent dans des lieux froids et aient les feuilles aromatiques.

(19) Ut in quibus etiamnum..... credidere saluberrimam Vulg. — Ut quæ etlamnum..... credant saluberri-

mam Vet. Dalech.

(20) Democrates Vulg. - Il faut lire Damocrates; voyes

le catalogne des auleurs, 1. 3, p. 94.

(21) Hardonin vent que la phrase signifie: On ne se sert ni des fleurs, ni de la graine, ni de la tige. Mais le latin ne permet pas, évidemment, cette interprétation forcée. De plus, Dioscortule dit de son côté, III, 37: Oôte ôcôte, côte acoptos cipe, il ne porte ni fleur ni graine. Il faut donc then admettre le seus naturel du texto, quoique ce soit une grosse erieur.

(22) Tennitatis, radicum vitis, cujus Vulg. — Tennitatis, vitis novellas, cujus Gron. et alim editt. ante Hard., Sillig.

(23) Euplée, τύπλοια, bonne navigation. Il faut sans doute lire τύπλοια, gloire, considération; car c'est ce mot que porte le texte parallèle de Théophraste, Hist., IX, 21. Mais alors Pline a commis une singulière erreur; Théophraste dit: Καὶ τὰ περί τῆς τύπλειας καὶ τύδοξίας φμοίως καὶ μάλλον, εύπλειαν γὰρ φασιν ἀεὶ ποιεῖν τὸ ἀντιρέινον uz-λούμενον. Il en est de même pour la gloire et la considération; car on det que l'antirrhinon procure constamment la gloire. Ainsi Pline a pris τύπλεια ου εύπλοια pour un nom de plante. Voyez une erreur analogue pour l'hippace, note 17.

(24, L'hysope officinal est étranger à la flore de la Grèce.

M. Frans (Synopsis, p. 182) croit que l'δαωκος de Dioscoride est l'origanon emyraneum ou syriacum.

(25) On ne sait ce qu'est le thyssellum. Brotier, qui a mis rhyssellum d'après l'édition princeps, dit que c'est un persit sauvage.

(26) On ne sait ce qu'est la plante asyla.

- (27) Folia lapathi Vulg. Folio lapathi Ed. princeps, Brotier.
  - (28) Primæ Vulg. Plurimæ Cod. Chiffi.
  - (29) Luteo Vulg. Lacieo Brot. ex Diosc.

#### 

# LIVRE XXVI.

1 (1.) Le visage même de l'homme a éprouvé des maiadies nouvelles, et inconnues à toute l'antiquite, non-seulement en Italie, mais presque dans l'Europe entière; et alors même ces maladies ne se sont guere répandues dans l'Italie, l'Illyrie, les Gaules et l'Espagne, ni ailleurs; mais elles ont sévi à Rome et dans les environs. Elles n'étaient ni dangereuses pour la vie ni doulou-reuses; mais elles étaient si dégoûtantes, qu'on cût préféré la mort, sous quelque forme qu'elle se fût présentée.

Il. La plus insupportable de toutes fut celle qu'on appela, d'un nom grec, lichen (1): comme eile commençait généralement par le menton, les Latins, par plaisanterie d'abord (tant le commun des hommes est porté à plaisanter des maux d'autrui) lui donnèrent le nom de mentagre, dénomination qui est restée. Chez beaucoup de malades elle occupait le visage entier, à l'exception seulement des yeux; mais elle descendait aussi sur le cou, la poitrine et les mains, en laisant sur la peau de sales croûtes farineuses.

III. Ce flean n'était point connu de nos aleux ni de nos pères; c'est vers le milleu du règne de l'empereur Tibère qu'il se glissa pour la première fois en Italie. Il fut apporté d'Asie, où il avait apparu, par un certain chevalier romain de Pérouse, greffler du questeur. Cet hommeen fut l'introducteur. Le mal ne gagna pas les femmes, les esclaves, le bas peuple ou même la classe moyenne; mais il attaqua les grands, se propageant surtout par le contact rapide d'un simple baiser. Plusieurs de ceux qui avaient pu se résoudre à souffrir l'application des remèdes en conservaient des cicatrices plus hideuses que le mai. On le traitait, en effet, par les caustiques; et si l'on ne cautérisait pas jusqu'aux os, le mai repulluiait. Il vint alors 2 d'Egypte, mère d'affections semblables, des médecins qui n'avaient que cette spécialité, et qui en firent bonne curée : il est certain que Manilius Cornutus, personnage prétorien, lieutenant de la province d'Aquitaine, s'engagea à payer pour le traitement deux cent mille sesterces (42,000 fr.). Plus souvent, au contraire, il est arrivé que de nouveaux genres de maladies ont attaqué les classes inférieures. Que peut-on voir de plus singulier? Des épidémies soudaines surviennent dans certaines contrees, s'attachent, comme par une sorte d'élection, à certaines parties du corps, à certains âges, même à certaines conditions; les unes frappent les enfauts, les autres les adultes; celles-ci les grands, celles-là les pauvres.

IV. Ce fut, est-il écrit dans les Annales, i pendant la censure de L. Paullus et de Q. Moscius (an de Rome 590), que parut pour la premiere fois en Italie le charbou (2), maladie particulière à la province Narbonnaise. Il est mort de cette affection, dans la même année, et pendant que nous écrivions ceci, deux personnages consulaires, Julius Rufus et Q. Lecanius Bassus;

## LIBER XXVI.

1. (1.) Semit et facies hominum novoe, omnique avo priore incognitos, non Italia: modo, verum etiam universa: prope Europæ, morbos "tunc quoque non tota Italia, nec per Illyricum, Galliasve, aut Italian magnopere vagatos, aut alibi, quam Romae, circaque: sine delore quidem illos, ac sine peraicie vita: sed tanta fieditate, ut quaecumque mora præferenda esset.

1 II. Graviasimum ex his lichenas appellavere gracco nonice: latine, quoniam a mento fere oriebatur, joculari primum lascivia (ut est procax natura multorum inalienis miseriis), mon et usurpalo vocabulo, mentagram: occupantem in multis totos utique vultus, oculis tantum immunibus, descendentem vero et in colla pectusque ac manus, fosdo cutis furfure.

1 111. Non fuerat hace lues apud majores patresque noatros. Et primum Tiberii Claudii Casaria principatu medio irrepait in Italiam, quodam Perusino quite romano quastorio scriba, quom in Asia apparuisset, inde contagionem ejus importante. Nec sensere id malum feminæ, aut servitia, plebesque humilis, aut media; sed proceses veloci transitu osculi maxime : fœdiore multorum qui perpeti medicinam toleraverant, cicatrice, quam morbo. Causticis namque curabatur; ni usque in ossa corpus exustum esset, rebellante tædio : adveneruntque ex Exy- 2 pto genitrice tahum vitiorum medici, hanc solam operam afferentes, magna sua præda. Siquidem certum est, Manihum Cornutum e prætoris legatum Aquitanicæ provincle, H-S CC elocasse in eo morbo curandum sese. Acciditque sæpius , ut nova contra genera morborum gregatim sentirentur. Quo mirabilius quid potest reperiri? aliqua gigin repente vitia terrarum in parte certa, meiubrisque hominum certis, vei ætatībus, aut etiam fortunis, tamquam malo eligente, bec in pueris grassari, illa in adultis : hæc proceses sentire, illa pauperes.

IV. L. Paulio, Q. Marcio censoribus, primum in ttaliam carbonaculum venisse, Annalibus conscrutum est, peculiare Narbonensis provincim inalum: quo doo cansulares obiere condentibus hee nobis codem anno, Julius Rufus, et Q. Lecanius Bassus, ille medicorum inscientia sectus: hic vero politice lavas manus evutso acu ab

le premier par l'ignorance des médecins qui pratiquèrent des incisions, le second s'étant fait lui-même une plate au pouce gauche avec une aiguille, plaie si petite qu'on pouvait à peine l'apercevoir. Le charbon natt dans les parties les plus cachées du corps, et communément sous la Plangue, il prend la forme d'un bouton dur et rouge, mais dont le sommet est noirâtre, d'autres fois livide. Il y a tension, sans enflure toutefois, sans douleur, sans démangeaison, sans autre symptôme qu'un assoupissement qui accable le maiade et l'emporte en trois jours. Quelquefois il s'y joint du frisson, de petites pustules autour du charbon, et rarement de la sièvre. Quand il a gagné la gorge et le pharynx il tue tres-promptement.

V. Nous avons dit (xx, 52) que l'éléphantiasis (3) n'avait pas paru en Italie avant le temps de Pompee le Grand. Cette maladie commence, elle ausei, d'ordinaire par la face. Il se forme d'abord au nez une sorte de petite lentille; puis la peau devient aride par tout le corps, marqués de taches de diverses couleurs, et inégale, ici épaisse, là mince, ailleurs dure et couverte d'aspérités galeuses; à la fin elle prend une teinte noire, et presse les chairs sur les os; les doigts se tumefient aux pieds et aux mains. Ce mai est particulier à l'Égypte; et il était funeste au peuple quand il attaquait les rois, parce qu'on leur faisait alors, pour les guérir, des bains ou entrait le sang humain. Au reste, cette maladie s'est promptement étainte en Italie, ainsi que celle qu'on nommait anciennement gemursa (4). Celleci se logeait entre les ortells; aujourd'hui le nom même en est oublié.

VI. Une chose singulière, c'est de voir chez nous certaines maiadies disparaitre,

d'autres se maintenir, comme, par exemple, le colum (5). Cette affection s'introduisit en Italie sous l'empire de Tibère, qui en fut attaqué des premiers; et ce fut une grande perplexité à Rome lorsque, dans un édit où ce prince s'excusait sur sa mauvaise santé, on lut le nom alors inconnu de cette affection. A quelle cause attribuer tant de maux? ou quel est ce courroux des dieux? Était-ce donc peu pour l'homme d'étre exposé à des maladies déterminées qui montalent à plus de trois centa, s'il n'en avait encore à craindre de nouvelles? Au reste, les tourments que les hommes se créent à eux-mêmes ne sout pas moins nombreux. Les remèdes que nous rap- 3 portons étaient ceux que l'antiquité employait, la nature faisant, pour ainsi dire, tous les frais de la médecine; et longtemps il n'y en eut pas d'autres. (II.) Toujours est-il qu'Hippocrate, qui le premier a formulé avec une admirable clarté les préceptes médicaux, a rempli ses ouvrages de notions sur les plantes; en quoi il a été sulvi par Dioclès de Caryste, le premier après lui pour l'époque et la réputation; puis par Praxagore et Chrysippe, et ensin par Érasistrate (xxix, 3). Hérophile (xxix, 5) lui-même, quoique fondateur d'une secte trop subtile, a recommande avant tout cette méthode. Mais peu à peu l'expérience, qui est le meilleur maître en toutes choses, et particulièrement en médecine, se perdit en paroles (6) et en vain verbiage. En effet, H était plus agréable d'être assis dans les écoles et d'entendre à son aise le professeur, que d'aller dans les déserts chercher telle ou telle plants en telle ou tells saison de l'année.

VII. (111.) Cependant l'ancienne méthode se 1 maintenait, sans être ébraniée; et il lui restait l'autorité imposante d'un témoignage quanime.

acemetipso, tam parvo vulnere, ut vix cerni posset. Mascitur m occultissumis corporum partibus, et plerumque sub
ingua, durita rubeas vari modo, sed nigricans capite:
alias livida, corpus intendens, nocque intumescene, sine
dolore, sine pruritu, sine alio quam somoi indicio, quo
gravatos in triduo aufert: aliquando et horrorem afferens,
circaque pusulas parvas, rarius febrem: stomachum faucerque quum mvasit, ocyssime examimans.

Y. Daimus elephantiasin ante Pompeii Magni estatem non accidisse in Italia, et ipsum a facie serpus incipientem, in uare primum veluti lenticula: mox inaracceate per totum corpus, maculosa, variis coloribus, et insequali cute, albi crassa, albi tenui, dura slibi, ceu scable aspera: ad postremum vero nigrescente, et ad ossa carnes apprimente, intumescentibus digitis in pedibus manibusque. Expti peculiare hoc malum: et quum in reges inclusset, populis funebre. Quippe in balineis solia temperabantur humano sauguine ad medicinam cam. Et luc quadem morbus celeriter in Italia restinctus est: sicut et ille, quem gemursam appellarere prisci, inter digitos perum pascentem, etiam nomine obliterato.

VI. Id ipsum murabile, alios desmere in nobis, allos

durare, sicuti colum. Tiberii Cassaris principatu irrepult id malum. Nec quisquam al prior imperatore ipso sensita. magna civitatis ambage, quium edicto ejus excusantis valetudinem , legeretur nomen incognitum. Quid hoc esse dicamus, aut quas deorum tras? Parum enim erant homini certa morborum genera, quum supra ccc essent, nist etiam nova timerentur? Neque ipsi autem homines pauciora sibi opera sua negotia important. Hæc apud priscos \$ erant, qua memoramus, remedia, medicinam ipsa quodammodo rerum natura faciente, et diu fuere. (n.) Hippocratis certe, qui primus modendi precepta clarissime condidit, referta herbarum mentione invenimua volumina : nec minus Dioclis Carystii, qui secundus mate famaque exstitit : item Pranagorie, et Chrysippi, ac deinde Erasistrati : Herophilo quidem, quanquam subtilioris sectas conditori, ante omnes celebratam rationem cam : paulatimuso efficacissimo rerum omnium magistro, peculiariter utique medicinæ, ad verbe garrulitatemque descendente. Seilere namque his in scholis suditioni operatos gratius erat, quam fre per solitudines, et quærers barbas alias allis diebus anni.

VII. (ur. ) Durabat tamen antiquitas firme, magnasque à

98 PLINE.

lorsque, du temps de Pompée le Grand, Ascléplade, professeur de rhétorique, qui ne gagnait pas assez dans cet art, mais que la sagacité de son esprit rendait propre à autre chose (7), se tourna tout à coup vers la médecine. Il ne l'avait point pratiquée, il ne possédait pas la connaissance des remèdes, laquelle ne s'acquiert que par les yeux et l'expérience : nécessairement il lui fallut, captant journellement le public par des discours entrainants et médités, renoncer à toutes les anciennes méthodes. Il rappela la médecine entière à la recherche des causes, et la rendit ainsi toute conjecturale. Il reconnaissait essentiellement cinq ordres de secours géneraux : la diete, l'abstinence du vin, les frictions, l'exercice à pied, l'exercice en litière. Chacun comprenait qu'on pouvait se procurer à soi-même ces sortes de secours; tout le monde s'intéressa à trouver vrai ce qui était si facile; et de cette facon Asclépiade attira sur lui les yeux de presque tout le genre humain, comme s'il eût été un envoyé du ciel.

VIII. Il gagnait en outre la confiance avec une adresse admirable, tantôt promettant du vin aux malades et leur en donnant à propos, tantôt leur prescrivant de l'eau froide. Chez les anciens, Hérophile s'etait mis le premier à scruter la cause des maladies; Ctéophante avait donné la théorie de l'emplot du vin; Asclépiade voulut aussi devoir son surnom a l'usage de l'eau froide, ainsi que le rapporte M. Varron. Il imagina encore d'autres delicatesses: ainsi, il suspendant les lits des malades, dont le balancement ou diminuait le mal, ou provoquait le sommeil; il instituait l'usage des hains, accueilli avec le plus vif empressement; et tant d'autres pratiques douces et agréables. De là fui vint une grande vogue; et sa gloire ne

fut pas moindre quand, ayant rencontré le convoi d'un homme qu'il ne connaissait pas, et que l'on conduisait au bûcher, il sit rapporter le corps, et le rendit à la vie (vii, 37). Je cite ce fait, pour qu'on n'attribue pas à de frivoles motifs une aussi grande révolution. Une seule chose peut nous indigner: c'est qu'un homme appartenant à la nation la plus frivole, né dans l'indigence. ait, pour faire fortune, donné subitement au genre humain des lois médicales, qu'a la vérité bien des médecins ont abrogees depuis. Le succès 2 d'Asclepiade fut favorisé par beaucoup de pratiques de la médecine ancienne, qui étaient fatigantes et mal entendues : ainsi, on accablait les malades de couvertures, et on provoquait la sueur de toutes façons ; on les faisait, pour ainsi dire, griller au feu; on leur recommandait de chercher continuellement le soleil dans une ville ou le temps est souvent couvert, inconvénient qui est même celui de l'Italie entière, dominatrice du monde. Asclépiade introduisit le premier l'usage spécial des bains suspendus (1x, 79), ce qui flattait infiniment les malades. En outre, dans certaines maladies, il supprima les traitements douloureux, par exemple dans l'angine, que l'on traitait en introduisant un instrument dans la gorge. Il proscrivit encore avec raison les vomisasments, dont on abusait extraordinairement. Il condamna l'usage interieur des médicaments nuisibles à l'estomac, condamnation approuvée en grande partie par les médecins; aussi indiquonsnous en premier lieu les médicaments bons à l'estomac.

1X. (iv.) Ce qui le seconda pius que le reste, t ce furent les sottises magiques, portées au point de détruire toute confiance dans les vertus des végétaux: ainsi l'æthiopis (xxiv, 102,) jetée dans

conferme rei vindicabat reliquias, donec Asclepiades metate Magni Pompeii orandi magister, nec satis in arte en quastuosus, ut ad alia sagachi ingenii, huc se repente convertit : atque, ut necesse erat, homini, qui nec idagisset, nec remedia nosset, oculis usuque percipienda; torrenti ac meditata quotidie oratione blandiens omnia abdicavit : totamque medicinam ad causam revocando, conjecturæ fecit : quinque res maxime communium auxiliorum professus : alistinentiam cibi, alias vini, fricationem corporis, ambulationem, gestationes : quæ quom unusquisque semetipsum aibi praestare posse intelligeret, faventibus cunctis, ut essent vera quæ facillima erant, universum prope humanum genus circumegit in se, non alio modo, quam ai carlo emissus advenisset.

VIII. Trahebat præterea mentes artificio mirabili, vinum promittendo ægris, dandoque tempestive, tum frigidam aquam. Et quoniam causas morborum scrutari prior. Herophilus instituerat, vud rationem ultustraverat Cleophantus apud priscos, ipse cognominari se frigida danda præferens, ut auctor est M. Varro, alia quoque blandimenta excegitabat, jam suspendendo lectulos, quorum jactatu aut morbos extenuaret, aut somnos alucoret : jam

balineas avidisaima hominum cupidine instituendo, et alia multa dictu grata atque jucunda ; magna auctoritate; nec minore fama, quum occurrisset ignoto funeri, relato tiomine ab rogo, alque servato : ne quis levibus momentis tantam conversionem factam existimet. Id solum possumus indignari, unum hominem e levissuna gente, site optibus ullis orsum, vectigalis sui causa, repente leges salutis humano generi dedisse, quas tamen postes abrogavera multi. Asclepiadem adjuvere multa, in antiquorum cura 2 nimis anxia ét rudia, ut obrueudi argros veste, audoresque omni modo ciendi : nunc corpora ad ignes torrendi, solesve assiduo quærendi, in urbe nimbosa, immo vero tota Italia imperatrice : tum primum pensili balinearum usu ad inhuitum blandientem. Præterea in quibusdam morbis medeudi cruciatus detravit, ut in anginis, quas curabant in fances organo demisso. Damnavit merito et vemitiones, tunc supra modum frequentes. Arguit et medicamentorum potus stomacho inimicos, quod est magna ex parte vetitum. Itaque nos in primis que sunt stomacho utilia signamus.

IX. (1v.) Super omma adjuvere cum magica vanitates, i in tantum evectar, ut abrogue herbis fidem cuncils pos-

les rivières et les étangs, les desséchait; le seul contact de cette plante ouvrait toutes les portes. Il suffisait de jeter l'achéménis (xxiv, 102) dans une armee pour troubler les bataillons et leur faire prendre la fuite. Les rois de Perse étaient dans l'usage de donner le latacé à leurs envoyés. afin que ceux-ci trouvassent partoutoù ils iraient abondance de toutes choses; et tant d'autres contes semblables. Où étaient ces herbes quand les Cimbres et les Teutons poussaient leurs terribles hurlements, ou quand Lucuilus défaisait avec quelques légions tant de rois qui commandaient 2 aux mages? Pourquoi les géneraux romains ontils dans la guerre songé toujours, avant tout, à pourvoir aux subsistances? et pourquoi l'armée de César a-t-elle souffert de la famine à Pharsale, si pour avoir abondance de tout il suffisait de l'heureuse vertu d'une seule plante? N'aurait-il pas mieux valu pour Scipion l'Émilien ouvrir les portes de Carthage en les touchant avec une herbe, que d'en battre pendant tant d'années les remparts avec des machines? Qu'aujourd'hui avec l'herbe mérois (xxiv, 102) on dessèche les marais Pontins (111, 9), et qu'on rende tant de terrain à la s campagne de Rome. Démocrite indique une recette pour engendrer des enfants beaux, bons et heureux : à quel roi de Perse a-t-elle jamais réussi? Il y aurait lieu certes de s'étonner que la creduité des anciens, partie de commencements trèssalutaires, cût été portée si loin, si l'esprit humain pouvait jamais se renfermer dans de justes bornes, et si la méthode même inventée par Asciépiade n'avait pas dépassé jusqu'aux folies des mages, comme nous le prouverons en son lieu (xxxx, 5). Mais telle est en tout la condition de l'homme : on commence par le nécessaire, et l'on arrive à l'excès. Reprenons donc ce qui nous reste à dire sur les propriétés des plantes denommées dans le livre précedent; nous y ajouterons celles que nous jugerons nécessaires.

X. Pour les traitements du lichen, mai si dé-1 goutant, nous accumulerons les remedes, quoique nous en ayons déjà signalé un grand nombre. On emploie le plantain pilé, la quinteseuille, la racine de l'asphodele (xx1, 68), dans du vinaigre; les jeunes pousses du figuler cultes dans du vinaigre, la racine de guimauve bouillie avec de la colle et du vinaigre fort, jusqu'à réduction des trois quarts. On passe encore la pierre ponce sur le lichen, pour l'étuver ensuite avec la racine de patience broyée dans du vinaigre, et avec l'écume de glu mêlée à la chaux. On recommande la décoction de tithymale avec la résine. Mais à tous ces remèdes on présere la plante appelée lichen (marchantia polymorpha, L.), en ralson même de sa propriété. Le lichen croît dans les 2 pierres; il a une seule feuille large à la racine. une petite tige, et de longues feuilles qui pendent. Il efface même les stigmates de la peau. On le broie avec du miel. Il y a une autre espece de lichen (lecanora parella, Ack.) entierement attaché aux pierres comme la mousse, et qu'on emploie aussi en topique; on en instille le suc dans les plaies, et il arrête le sang; on en fait un topique pour les tumeurs; avec le miel, it guérit l'ictère, et pour cela on s'en frotte la bouche et la langue : dans ce traitement le malade se lave avec de l'eau sales, se froite avec de l'huile d'amande, et s'abstient des plantes potagères. On se sert encore pour le lichen de la racine de thapsia (x111,42) broyée dans du miel-

XI. Pour l'angine on recommande l'argémone :

tent. Æthiopide herba amnes ac stagna siccari conjecto, tactu clausa omnia aperiri. Actuemenide conjecta in aciem hostium trepidare agmina, ac terga vertere. Latacen dari solitam a Persarum rege legatis, ut quocumque venissent, emnium cerum copia abundarent : ac multa similia. Uhinam istat fuere, quum Cimbri Teutonique terribili Marte sintarent, aut quem Lucullus tot reges Magorum paucis 1 legentibus stemeret? Curve romani duces primam semper a hellis commerciorum habuere curam? Cur hercule Cesaris miles ad Pharsaliam fameio sensit, si abundantja omnis contingere unius herbæ felicitate poterat? Non satus furt Amilianum Scipionem Carthaginis portas herba pateforere, quam machinis claustra per tot annos quatere? Secretur hodie Meroide Ponting poludes, tantumque lagu suburbanæ reddatur Halizo. Nam quar apud eurodem Demogration inventur compositio medicamenti, quo puleter bonique et fortunati gignantur liberi, cui umquam Persarum regi tales dedit? Mirum tesset profecto, hucusque proventam credulitatem antiquorum, saluberrimis ertam mutils, se in ulta re modern humana ingenia novissent, atque non hanc ipsam medicinam ab Asclepiade repertam, suo loco probaturi essemus evectam ultra masee etsam. Sed beec est omni in re animorum conditio, ut a necessariis orsa primo, cuncta pervenerint ad nimium. Igitur demonstratarum priore libro herbarum reliquos effectus reddemus: adjicuemus, ut quasque ratio dictaverit.

X. Sed in lichenis remediis, atque tam fiedo malo, 1 plura undique acervabimus, quanquam non paucis jam demonstratis. Medetur ergo plantago trita, quinquelolium, radix albuci ex aceto, ficulti caules aceto decocti, hibisci radix cum glutino et aceto acri decocta ad quartas. Defricantur etiam punnce, ut rumicis radix trita ex aceto illinatur, et flos visci cum calce subactus. Laudatur et tithymali cum resina decoctum. Luchen vero herba omaibus his præfertur, inde nomine invento. Nascitur in 2 savosis, folio uno od radicem lato, caule uno parvo, longis foliis dependentibus. Hac delet et stigmata, Teritur cum melle. Est aliud genus lichenis, petris totum inhærens, ut muscus, qui et ipsentinitur. Hic et sanguinem sistit vulneribus instittatus, et collectiones illitus. Morbum quoque regium cum melle sanat ore illito, et lingua. Qui ita curantur, salsa lavari julentur, ungi oleo amygdaluto, hortensiis abstinere. Ad lichenas et thapsine radice utuntur trita cum melle.

XI. Anginas argemonia medetur sumta ex vino : hys- i sopum cum vino decoctum et gargarizatum : peucedanum

prise (xxv, 56) avec du vin; l'hysope bouilli avec du vin, etemployé en gorgarismes; le peucedanum avec partie égale de présure de veau marin; la proserpinaca (xxvii, 104) broyée avec de la saumure d'anchois et de l'huile, ou tenue seule sous la langue; le sue de quintefeullie pris à la dose de trois cyathes (0 lit., 135): ce sue en gargarisme guérit toutes les affections de la gorge. Le verbascum (xxv, 73), pris dans l'eau, guérit spécialement les affections des amygdales.

1 XII. (v.) Pour les écrouelles on a le plantain, la chélidoine avec du miel et de l'axonge, la quintefeuille, la racine de persolata (xxv, 66), avec de l'axonge aussi, en topique, et recouverte de la feuille de la plante; l'armoise, la racine de mandragore dans de l'eau. Les larges feuilles de la sideritis (chenopodium scoparia) (xxv, 19), arrachées de la main gauche avec un clou, se portent attachées à la partie malade; mais il faut aores la guérison conserver la plante avec soin, de peur que, remise en terre par un herboriste perfide, elle ne provoque la récidive du mal, comme il arrive dans quelques autres cas (xxx, 83, 3; xxy, 109). Je trouve dans les auteurs que les personnes guéries par l'armoise ou par le plantain doivent prendre la même précaution. Le damasonion (xxv, 77), qu'on nomme aussi alcea, étant cueilli au solstice d'été, s'emploie en topique dans de l'enu de pluie. On se sert soit de la feuille broyée, soit de la racine pilée avec de l'axonge, et qu'on a soin, après l'avoir appliquée, de reconvrir de la feuille de la plante; c'est de cette facon qu'on en fait usage pour toutes les douleurs du cou et pour toutes les tumeurs, en quelque partie que ce soit.

1 XIII. Le bellis (paquerette, bellis perennis, L.), qui croit dans les prés, a la seur blanche

avec une teinte ronge; on dit qu'appliqué avec l'armoise il est plus efficace.

XIV. Le condurdum (8) est une herbe du sols-itice d'été; il a la fleur rouge. Suspendu au cou, il arrête, dit-on, le progrès des scrofules; il en est de même de la verveine avec le plantain. Tous les maux des doigts, et en particulier les ptérygions, sont guéris par la quintefeuille.

XV. De toutes les affections de poitrine la ! plus fatigante est la toux : la racioe du panacès dans du vin doux la guérit, ainsi que le suc de jusquiame même, quand elle est compliquée d'hémoptysie. La jusquiame, en fumigation, est boune pour la toux. Le scordotis (xxv, 27), mêté à du cresson et à de la résine pilée seche avec du miel, a la même vertu; employé seul, il facilite l'expectoration, ainsi que la grande centaurée, même en cas d'hémoptysie, accident pour lequel on se sert aussi du suc de plantain. La bétoine, à la dose de trois oboles dans de l'eau. s'emploie contre les expectorations purulentes ou sanguinolentes, amsi que la racine de persolata, à la dose d'une drachme, avec ouze pignons. Le suc du peucedanum est un remede? pour les douleurs de poitrine, comme aussi l'acorum (xxv, 100), qui pour cette raison entre dans les antidotes. Le dancus et l'herbe scythique (xx11, 11) guérissent la toux : cette dernière, à la dose de trois oboles dans du vin cuit, s'administre pour toutes les affections de poltrine, pour la toux et l'expectoration purulente, (vi.) Même dose pour le verbascum, dont la fleur est couleur d'or (xxv, 60); cette dernière plante est si épergique, qu'en boisson elle soulage les bêtes de somme non-seulement toussant, mais encore poussives, vertu que je trouve ausal attribuée à la gentiane. La racine de la cacalia (xxv. 85).

cum coagulo vituti marini zenis partibus. Proserpinaca cum muria ex manis et olco trita vel sub lingua habita. Item succus de quinquefolio, potus cyathis tribus. Hic et omnibus faucium vitiis medetur gargarizatus: verbascum privatim tonsillis in aqua potum.

xII.(v.) Strumis plantago: chelidonia cum melle et axungia: quinquefolium: radix persolatæ, item cum axungia, operitur folto suo imposita. Item artemisia: radix mandragoræ ex aqua Sideritis lata folia, clavo sinistra manu circumfossa adalligantur, custodienda sanatus, ne rursus sata diro herbariorum scelere, ut in quibusdam, rebellet: quod et in his, quos artemisia sanaverit, prædici reperio: item in his, quos plantago. Damasoniou, quæ et aloea vocatur, sub solistitio collecta, imponitur ex aqua celesti, folium tritum, vel radix cum axungi: tusa, ita ut imposita folio suo operiatur. Sic et ad omnes cervicia dolores, tumoresque quacumque in parte.

XIII. Bellis in pratis nascitur, flore albo, aliquatenus rubente. Hanc cum artemisia illitam, efficaciorem esse

1 XIV. Condurdum herba solstitialis, flore rubro, sus-

pensa in collo, comprimere dicitur strumas item verbenaca cum plantagine. Digitorum vittis omnibus, et privatim pterggirs, quiuquefolium medetur.

XV. In pectoris vitirs vel gravissimum est tossis : huic 1 medetur panacis radix in vino dulci. Succus hyoscyami etiam sanguinem exsercantibus : nidor quoque accepsi tussientibus. Item scordotes mixto pasturtio, et resua, cum melle tusa arida. Facit et per ae faciles exscreationes. llem centaurium majus , rel sanguinem rejicientibus : cud vitio et plantaginis succus medetur. Et vettonica obolis tribus in aqua, contra purulentas, contraque cruentas exscreationes. Persolatæ radix drachmas pondere, cum pineis nucleis undecum. Peucedani succus, pecturis do- 1 loribus, et acorum subvenit, et ideo antidutis miscelur. Tussi dancum : item soythica herba. Ea demum omnibus pectoris vitus, tussi et purulenta exscreautibus, obolis tribus in passo. (vi.) Totidem verbascum, cujus flos est aureus. Tanta huic vis est, ut jumentis etiam non tussientibus modo, sed ilia quoque trahentibus, auxilietur potu : quod et de gentiana reperio. Radia cacaliæ commanducata, et in vino madefacta, non tussi tantum, sed

mâchée et trempée dans du viu, est bonne non-seulement pour la toux, mais aussi pour la gorge. Cinq tiges d'hysope cuites avec deux tiges de rue et trois figues purgent la poitrine.

XVI. La toux est calmée par le béchion (xxxv, 85), appelé aussi tussilage. Il y a deux espèces de bechion : là ou croît le béchion sauvage on pense qu'il y a une source; et c'est un signe consulté par ceux qui recherchent les caux. Les feuilles, un pen plus grandes que celles du lierre, sont au nombre de cinq ou sept, blanchâtres en dessous, d'un vert pâle en dessus. Le béchion n'a ni tige, ni fleur, ni graine; la racine est menue: quelques-uns pensent que le béchion est, sous un autre nom, la même plante que le chamæleuce (xxiv, 86). La fumée de la racine sche, aspirée à l'aide d'un roseau, guérit, dit-on, les vieilles toux; mais à chaque gorgée de fumée il faut boire un peu de vin cuit.

XVII. L'autre béchion est appelé par quelques-uns saivia (xxv, 73) (verbascum lychnitis L); il ressemble au verbascum; on le pile, on le passe, on fait chauffer le suc, et on le prend en boisson pour la toux et les douleurs de poitrine, preparation qui est efficace aussi contre le venin des scorpions et des dragons marins; on s'en frotte utilement avec de l'huite contre la morsure des serpents. On fait cuire aussi pour la toux un paquet d'hysope, avec un quarteron de miel.

de poitrine on prescrit le verbascum avec de la rue dans de l'eau, la betoine en poudre dans de l'eau chaude. On fortifie l'estomac avec le suc de scordotis, avec la centaurée et la gentiane bues dans de l'eau, avec le plantain soit pris seul en aliment, soit pris avec des leutilles ou

dans un polage d'alica (xviir, 29). La bétoine, contraire en général à l'estomac, guérit pourtant les affections de cet organe, soit prise en boisson, soit mâchée en feuilles, ainsi que l'aristoloche en breuvage, l'agaric que l'on mange sec en buvant de temps en temps du vin pur, le nymphæa héraclia (xxv, 37) en topique, le sue du peucedanum. On emploie en topique, pour les ardeurs d'estomac, le psyllion (xxv, 90), ou le cotylédom (xxv, 101) pilé avec de la polenta, on l'aizoon.

XIX. Le molon (xxv, 8) (9) a la tige cannelée, 1 de petites feuilles molles, la racine longue de quatre doigts, à l'extrémité de laquelle est une espèce de gousse d'ail; quelques-uns le nomment syron. Dans du vin, c'est un remède pour les maux d'estomac et pour la dyspnée. La grande centaurée se prescrit en loch ; le plantain, en suc ou en aliment; la hétoine pilée, à la dose d'une livre avec une demi-once de miel attique, à prendre chaque jour dans de l'eau chaude; l'aristoloche ou l'agarie, en boisson, à la dose de trois oboles, dans de l'eau chaude ou du fait d'anesse. On prend en boisson le cissanthemos (xxv, 68) pour l'orthopnée; l'hysope, pour forthopnée et pour l'asthme. Le sue du peucedanum est bon dans les maladies du foie, les maux de poitrine et de côté, s'il n'y a pas de fièvre. L'agarie s'emploie dans l'hémoptysie, pilé, à la dose d'un victoriat (1 gc., 92), et donné dans cinq eyathes de vin mieilé. L'amomon produit le même effet (xII, 28). La teucria fraiche se prend, 2 pour le foie particulièrement, en boisson à la dose de quatre drachmes dans une hémine d'oxycrat. La bétoine s'administre à la dose d'une drachme dans trois cyathes d'eau chaude; on la donne dans deux cyathes d'eau froide pour la cardialgie. Le suc de la quintefeuille remédie aux maladies

et faucibus prodest. Hyssopi quinque rami cum duobus cute et ficis tribus decocli thoracem purgant.

I XVI. Tossim sedat bechion, que et tossitago dicitor.
Duo ejus genera. Silvestris ubi nascitur, subesse aquas
credunt: et tucc habent signum aquileges. Polia sont mapuenta, quam ederæ, quinque aut septem, subalbida a
tera, superne palida, sine caule, sine flore, sine semine,
cadec tenui. Quidam ermdem esse bechion et alio nomine
chamzeleucen putant. Hujus aridae cum radice fumus per
anudmem haustus et devoratus, veterem sanare dicitur
tussum: sed in angulos haustus passum gustandum est.

XVII. Altera a quibusdam salva appellatur, similis verbasco: conteritur ca et colata calcüt, atque ita ad tussim isterraque dolores bibitur: contra scorpiones cadem et dracuoca marinos efficax. Contra scripuites quoque ex oleo perungi ca prodest. Hyssopi fasciculus cum quadrante melles decoquitur ad tussim.

XVIII (vii.) Lateris et pectoris doloribus verbascum cum ruta ex aqua : vettonica farina bibitur ex aqua catida. Stomachum corroborat acordotis auccus : centaurium, gentiana ex aqua potæ. Plantago aut per se sumta in cibo, aut cum lente, alicæve sorbituque. Vettonica alias gravis stomacho, vitia tamen sanst pota, vel foliis commanducata. Item aristolochia pota: agaricum manducatum siccum, ut ex intervello merum sorbeatur: nymphæa heraclia illita: peucedani succus. Psyllion ardoribus imponitur,

vei cotyledon trita cum polenta, vei aixoum. XIX. Molon scapo est striato, foliis mollibus, parvis, 1 radice iv digitorum, in qua extrema allii caput est. Vocatur a quibusdam syron. Ex vino stomacho, et dyapnose merletur : centaurium majus ecligmate : plantago aucco vel cibo : vettonicze tusze pondo libra , mellis Attlei semuncia, ex aqua calida quotidie bibentibus. Aristolochia, vel agaricon, obolia ternie ex aqua calida, aut lacte asini pota. Cissanthemos ad orthopomas bibitur, item hyssopum et asthmaticis. Peucedani succus in jocineris doloribus, et pectoris laterisque, si febres non sint. Sanguinem quoque exspuentihus subvenit agaricum, victoriati pondere tritum, et in mulsi v cyathis datum. Idem et amomou facit. Jocineri privatim teneria bibitur recens, drachmis iv in 2 poscer hemina. Vettonicee drachma una in aqua calida cyathis m: ad cordis vitia, in frigidae cyathus duobus. Quinquelolii succus jocineris, et pulmonis vitiis, sanguinemque rejudentibus, et cuicumque sanguinia vitto intur ocdu foie et du poumon, à l'hémoptysie, et à tout vice du sang. Les anagallis (xxv, 92) sont singulièrement bons pour le foie. Ceux qui mangent du capnos (xxv, 99) rendent la bile avec l'urine. L'acoron est un remède pour le foie, pour la politine et les viscères.

1 XX. L'éphédra (ephedra fragilis, L.), nommé par d'autres anabasis, croît d'ordinaire dans les lieux exposés au vent. Il grimpe le long des arbres, et pend de leurs branches; il n'a point de feuilles, mais il a des jets nombreux, garnis de nœuds comme les jones; la racine est blanchâtre. On le donne plie, dans du vin noir astringent, pour la toux, l'asthme et les tranchées. On eu fait aussi un potage, auquei il convient d'ajouter du vin. On emploie au même usage la gentiane détrempée la veille, broyée, à la dose d'un denier, dans trois cyathes de vin.

1 XXI. Le geum (la benoite, geum urbanum, L.) a de petites racines menues, noires, et de bonne odeur : non-seulement il guérit les douleurs de poitrine et de côté, mais encore il dissipe les crudités, en raison de sa saveur agréable. La verveine est bonne pour tous les viscères, pour le côté, pour le poumon, pour le foie, pour la poitrine. Mais un remède spécial pour le poumon et pour les personnes manacées de phihisie pulmonaira, c'est la racine du consiligo, plante découverte récemment, comme nous l'avons dit (xxv, 48). Elle guerit souverainement les affections pulmonaires chez les cochons et tout le bétail, même quand on ne fait que la passer à travers l'oreille de l'animal. Il faut la prendre en boisson dans de l'eau, et en garder continuellement dans la bouche, sous la langue; on ne sait pas encore si la pertie de la plante qui est bors de terre est propre à quelque usage. Le plantain en aliment, la bétoine en boisson, l'agaric en boisson, comme dans la toux, sont bous pour les reins.

XXII. Le tripollum (statice limonium, L.) i croît sur les rochers qui bordent la mer et où le flot vient se briser, c'est-à-dire, dans un terrain qui n'est ni absolument humide ni absolument sec. Il a la feuille de l'isatis (xx, 25), mais plus épaisse; la tige haute d'un palme, et divisée à l'extrémité; la racine blanche, odorante, épaisse, d'une saveur chaude. Pour les maladies du foie, on le donne cuit dans de la farine. Suivant quelques uns, cette plante est la même que le polium, dont nous avons parlé en son lieu (xx1, 21).

XXIII. La gromphæna (10), dont la tige est t garnie alternativement de feuilles vertes et de feuilles roses, guérit, dans l'oxymel, l'hémoptysie.

XXIV. Pour le fole on prescrit le malundrum, l qui croft dans les blés et les prairies, à fleur blanche et odorante : on en broie les petites tiges dans du vin vieux (lychnis dioica?).

XXV. Le chalcetum (plante inconnue), qui se croit dans les vignobles, s'emploie, plié, en topique pour le foie. La racine de bétoine procure des vomissements faciles, a la manière de l'ellébore, à la dose de quatre drachmes, dans du vin cuit ou miellé. L'hysope pilé avec du miel devient plus efficace, si l'on prendauparavant du cresson ou de l'érion (xviii, 10).

Le molemonium (xxv, 6!) (1!) se prend à la dose d'un denier. Le silybum (sonchus palustris, L.) a un suc laiteux, qui, épaissi en gomme, se prend avec du miel à la dose indiquée plus haut; il évacue surtout la bile. D'un autre côté, le vomissement est arrêté par le cumin sauvage et par la poudre de bétoine; on les prend dans de l'eau. On dissipe le degoût et les crudites à

currit. Jocineri anagallides mire prosunt. Capnon berbam qui edere, bilem per urinam reddunt. Acoron jocineri medetur, thoraci quoque, et praecordus.

2 XX. Ephedra, ab aliis anabasis vocata, mascitur ventosu fere tractu, scandens arborem et ex ramis propendena, folio nullo, cirris numerosa, qui sont junci geniculata, radice pallula. Datur ex vino nigro austero trita ad lussim, suspiria, tormina; et sorbitione facta, in quam vinum addi convenit. Hem gentiana madefacta pridie, contrita, denarii pondere in vini cyathis tribus.

\*\*AXI Geum rediculas tenues habet, nigras, hene olentes. Medetur non modo pectoris doloribus, aut lateria, sed et cruditates discutit, jucundo sapore. Verbenaca vero ompibus visceribus medetur, lateribus, pulmonibus, jocinaribus, thoract. Peculiarriter autem pulmonibus, et quos abhis phthisis tentat, radix herbas consiligunis, quam nuper inventam diximus: soum quidem et pecoris cumis remedium præsens est pulmonum vitio, vel trajecta tantum in anricula. Bibi debet en aqua, haberque in ore assidue sub lingua. Superficies ejus herbas au sit in ali quo usu, adinac incertum est. Renibus produst plantaginis cibus. Vettonicæ potus, agaricum polum, ut in tussi.

XXII. Tripolium in maritimis nascitur saxis, ubd allodit i unda, neque in mari, neque in sicco, folio isatis crassure, palmo alto, in mucrone diviso, radice alba, odorata, crassa, calidi gustus. Datur hepaticis in farre decocia. Hac herha cadem videtar quibusdam, que polum, de qua suo loco diximus.

XXIII. Grouphæna, alternis viridibus rescieque per l' cautem folius, in posca sanguinem rejicientibus medetur.

XXIV. Jocineri autem berba maluadrum, nascens in l segete ac pratis, flore albo odorata. Ejus camboulus conteritur ex vino vetere.

XXV. Item herba chalcetum e vineis contrita impo-t nitur. Faciles præstat vomitumes radix veltonicze, ellebori modo, iv drachmis in passo aut mulso. Hyssopum tritum com melle utilius, præsumto nasturtio aut irione.

Molemonium denarii pondere. Est et silybo lacteus succus, qui deusatus in gumini, sumitur cum melle supra dicto pondere; pracipueque bilem tralut. Rursus sistuat vomitionem cuminum silvestre, vettomuze farina: sumuntur ex aqua. Abstergunt fastidia, croditatesque digerust, daucum, vettonicas farina ex aqua mulsa; plantago de-

l'aide du daucus, de la poudre de vettonica (bétoine) dans l'eau miellée, du plantain cuit comme
une plante potagère. Le hoquet est calmé par
l'hemionium (asplenium celerach, L.), par l'aristoloche; l'asthme, par le elymenos (xxv.33).
Aux pleurétiques et aux péripneumoniques on
prescrit la grande centaurée, ainsi que l'hysope
en boisson; aux pleurétiques, le suc de peucedanum.

XXVI. La plante nommée par les Gaulois haius (xxvii, 24), et par les Vénètes cotonea, guerit les douleurs de côte, les reins, les convulsions, les ruptures. Elle ressemble à la cunila bubula (xxv, 55), et, par le haut de la tige, au thym. Elle est douce, et apaise la soif. La racine est tantôt blanche, tantôt noire.

XXVII. La même vertu pour les douleurs de côte se trouve dans le chamærops (xxiv, 80) (tenerium chamædrys, L.), dont les feuilles, sembiables a celles du myrte, sont rangées par couple autour de la tige; les sommités ressembient a la rose grecque; on le prend dans du vin. L'agaric en boisson, comme pour la toux (xxvi, 18), soulage la coxalgie et les douleurs de l'épine.

Il en est de même de la poudre de stechas (isvandula stachas, L.) ou de bétoine, dans de l'eau miellée.

XXVIII. (viii.) Mais ce qui cause le plus de suffrances, c'est le ventre, pour lequel vivent la plupart des hommes. Tantôt il ne laisse pas les aliments passer, tantôt il ne les garde pas, tantôt il ne peut les contenir, tantôt il ne peut les digerer. Les mœurs en sont venues à ce point, que l'homme perit surtout par ses aliments. Cet organe, le pire du corps humain, est pressant comme un créancier, et nous interpelle plusieurs tets par jour. C'est pour ini que l'avarice est in-

satiable, la sensualité raffinée; c'est pour lui qu'on navigue jusqu'au Phase, et qu'on fouille les profondeurs de la mer. Et personne n'en mesure l'ignominie (12) au dégoût du résultat final, En définitive, aucun viscère ne donne autant d'occupation à la médecine. Le scordotis frais, 2 à la dose d'une drachme, broyé avec du vin ou bouilli, en boisson, arrête le cours de ventre. La polemonia dans du vin s'administre contre la dyssenterie; pour le même objet on prend en boisson long comme deux doigts de racine de verbascum dans de l'eau , la graine du nymphæa béraclia avec du vin, la racine supérieure (xxv. 89) du xiphion à la dose d'une drachme dans du vinaigre, la graine de plantain pilée dans du via, le plantain cuit dans du vinaigre, eu un potage d'alica (xviii, 29) fait avec le suc de cette plante, le plantain cuit avec la lentille, la poudre de plantain desséché dans un breuvage avec du pavot grillé et pilé, ou le suc de plantain en lavement, ou celui de bétoine dans du vin échauffé à l'aide d'un fer chaud. Pour la maladie céliaque on donne la bétoine dans du vin astringent; on sait un topique avec l'ibéris, comme il a été dit (xxv, 84). Pour le ténesme on prend la racine du nymphæa beracija dans du vin, je psyllium dans de l'eau, la racine d'acoron en décoction. Le suc d'aizoon arrête le cours de ventre, la dyssenterie, et chasse les vers ronds. La racine de la grande consoude et celle du daucus arrêtent la dyssenterie. Dans du vin, les feuilles broyées de l'aizoon, et l'aicea (xxvit, 5) desséchée et réduite en poudre, dissipent les tranchées.

XXIX. L'astragalus (orobus sessilifolius, I Sibth.) a les feuilles longues, à découpures nombreuses, obliques vers les racines, trois ou quatre tiges garnles de feuilles, la fleur de l'hya-

socia caulium modo. Singuitus hemionium sedat : item imtolochia. Suspiria clymenos. Pleuriticis et peripueumaiscis centaurium majus : item hyssopum hibitur. Pleuriticis peucedam succus.

1 XXVI. Halus autem, quam Galli sic vocant, Veneti coloneam, medetur lateri: ilem renibus, convulsisque et raptes. Similas est cuntae bubulæ, cacumumbus thymo, dulcas, et atum sedans, radices alibi albas, alibi nigræ.

XXVII. Eosdem effectus in lateras doloribus habet chamerops, myrtes circa caulem geminis foliis, capitibus Graente cose, ea vano pota. Ischiadicos dolores et spinas igrat agaricom potum, ut in tussi.

them stockholds, aut vettonicæ larina ex aqua mulaa.

AXVIII (vur) Plurimum tamen homun negoti alvus calintet, copia causa major pars mortalium vivit. Alias mun cabos non transmitht, alias non continet, alias non continet; alias non continet: coque mores venere, ut homo resume croo percat. Pessimum corporum vas instat, ut creditor, et sepuna de appellat flujus gratia pracipue avaitus expentaur, huic luxuria conditor: huic navigatur ad Plasin huic profundi vada exquruntur. Et nemo vilitalica cua asaumat, consummationis fiedutate. Ergo nu-

merosissima est circa hanc medicinæ opera. Sistit eam 1 scordotis recens, drachma cum vino trita, vel decocta poto. Polemonia quoque et dysentericis ex vino datur : verbasci radix pota ex aqua duorum digitorum magnitudine . nymphææ heracliæ semen cum vino potum : radix auperior e ziphio, dracheme pondere ex aceto. Semen plantaginis in vino tritum, vel ipsa ex aceto cocta, ant slica ex succo ejus sumta, Item cum lenticula coctaaridæ farina inspersa potioni cum papavere tosto et trito, vel succus infusus, aut succus vettonicae, in vino ferro calefacto. Eadem cuellacia in vino austero datur : his et iberis imponitur, ut dictum est. Tenesmo radia nymphæe herachae e vino bibitur : psyllium in aqua : acori radicia decoctum. Aizor succus alsum siatit, et dysenterias, et tineas rotundas pellit. Symphyli radin dysenterias sistit: ilem deuct. Aizoum foliis contritis ex vino torminibus resistif. Alcer succes farina terminibus pota cum vino.

XXIX Astragalus folis habet longs incisuris muitis, obli- i qua circa radices, caules tres aut quatuor foliorum plenus, florem hyacinthi, radices villusas, implicatas, rubras, præduras. Nascitur in petrosis, apricis, et lisdem uivalibus, sicut Pheneo Arcadiac. Vis ei ad spissauda corcinthe, les racines chevelues, entortillées, rouges, très-dures. Il croît dans les terrains pierreux, bien exposés, et en même temps neigeux, comme autour du lac Phénée en Arcadie. Les propriétés en sont astringentes. La racine prise dans du vin arrête le cours de ventre; aussi, forçant les humeurs à prendre une autre voie, elle est diurétique, ainsi que la plupart des substances qui resserrent le ventre. Pilée dans du vin rouge, elle guérit la dyssenterie. Mais elle est difficile à piler. Il est très-avantageux d'en fomenter les gencives qui suppurent. On la récolte, à la fin de l'automne, quand les feuilles de la plante sont tombées; on la fait sécher à l'ombre.

1 XXX. On arrête encore le cours de ventre avec les deux espèces de ladanum (xir, 37). Celui qui croît dans les blés (13) se pile, se passe au tamis, et se boit dans de l'eau miellée ou dans de bon vin. On donne le nom de lédon à la plante de laquelle se tire le ladanum en Chypre; il s'attache à la barbe des chèvres; celui de l'Arable est plus renommé. Actuellement on en prépare aussi en Syrie et en Afrique, et on lui donne le nom de toxicon (de 1050v, arc), parce que pour le ramasser on passe sur la plante un arc dont les cordes tendues sont entourées de laine, à laquelle s'attachent les flocons de ladanum. Nous en avons plus amplement parlé à l'article des parfums ( x11, 87). Ce ladanum est d'une odeur très-forte, et très-dur au toucher; en effet, il contient beaucoup de terre. On estime le plus celui qui est pur, parfumé, mou, vert et résineux. Il a la propriété d'amollir, de dessécher, de mûrir et d'endormir ; il empéche les cheveux de tomber et en conserve la couleur noire; on l'instille dans les oreilles avec de l'hydromel ou de l'huile rosat. Avec addition de sel il guérit les éruptions furfuracées et les ulcères humides; pris avec le styrax, il guérit la toux invétérée; il est souverain contre les rapports.

XXXI. On resserre encore le ventre avec le l' chondris ou pseudodictame (xxv, 53).

L'hypocisthis (cytinus hypocisthis, L.), appelé par quelques-uns orobethron, est semblable à une grenade non encore mûre: il croft. comme nous l'avons dit (xxiv, 48), au pied du cisthus, d'où lui vient le nom qu'il porte. Séchés à l'ombre et pris dans du vin astringent et noir, les deux hypocisthis arrêteut le cours de ventre. Il y en a en esset de deux espèces : le blanc et le roux. C'est le suc qu'on emploie; il est astringent et dessiccatif; le roux convient mieux pour le traitement des fluxions de l'estomac. Pris en boisson, à la dose de trois oboles, avec l'amidon, il arrête les hémoptysies; en boisson et en lavement, la dyssenterie. Il en est de même de la verveine donnée dans de l'eau ou, quand il n'y a pas de sièvre, dans du vin amminéen (xIV, 5, 2), à la doss de cinq cuillerées dans trois cyathes de vin.

XXXII. Le laver [ou sion] (xxn, 4t), qui i croît dans les ruisseaux, cuit et assaisonné, guerit les tranchées.

XXXIII. Le potamogeton (potamogetum natans, L.), dans du vin, est un remède pour la dyssenterie et le flux celiaque; il a les feuilles semblables à celles de la bette, plus petites seulement et plus velues; il ne s'élève que de peu au-dessus du niveau de l'eau. Ce sont les feuilles qu'on emploie; elles sont réfrigérantes, astringentes et bonnes, avec du miel on du vinaigre, particulièrement contre les maladies des sambes et coutre les ulcères rongeants. Castor en a donné une autre description. Suivant lui, c'est une plante à feuilles déliées comme descrips de cheval, à tige longue et lisse, et crois-

pora. Alvum sistit radix in vine pota: quo fit, ut moveat urinam repercusso liquore, sicut pleraque que alvum sistunt. Sanat et dysentericos in vino rubro tusa. Difficile aulem tunditur. Eadem gingivarum suppurationi utilissima est fotu. Colligitur exitu autumni, quum folia amissit: siccatur in umbra.

XXX. Et ladano sistitur alvus utroque: quod in segetibus nascitur, contuso et cribrato: bibitur ex aqua mulsa:
item nobili e vino. Ledon appellatur herba, ex qua ladanum tit ut Cypro, barbas caprarum adbarrescena. Nobilius
in Arabia. Fit jam et in Syria atque Africa, quod toxicon
vocant. Nervos enim in arcu eircumdatos lanis trahunt,
adhærescente roscida lanagine. Plura de eo diximus inter
unguenta. Hoc graviesimum odore est, durissimumque
tactu. Plurinum enim terræ colligit: quam probetur
maxime, purum, odoratum, molle, viride, resmosum.
Natura ei molitendi, siccandi, conoquendi, sommun alliciendi Capillum fluentem colubet, nigritianque custodit.
Aurilus cum hydromelite sut rosacco infunditur. Furfures
cutis et masanta bulcera sale addito sanat. Tussim veterem cum styrace suntum. Efficacissimum ad ructus.

XXXI. Alvum sistit et chondris, sive pecudodictam-

Hypocisthis, orobethron quiburdam dicta, malo granato immaturo similis. Nascitur, ut divimus, sub custho, unde nomen. Hace arcfacta in umbra sistit alvum ex vine austero nigroque utraque. Duo enun genera ejus, candida et 116a. Usus in succo: spissat, siccat. Et rufa magu abomachi rheumatismos emendat. Pota, tribus obolis, sangunis exscreationes, cum amylo. Dysenterias pota, et infusa. Item verbenaca ex aqua data, ant carrotibus febre ex vino ammineo, cochlearibus quinque additis in cyallect trea vini.

XXXII. Laver quoque nascens lu rivis condita et cocta torminibus medetur.

XXXII. Potamogeton vero ex vino dysentericis etiam et codiscis, similis betæ folira, minoribus tantum hirsutio-ribusque, paulum supereminens extra aquam. Usus in lohis: refrigeront, apisant: perulianter cruvibus vituosis utilia, et contra hulcerum nomas, cum melle vel acato-Castor hanc abler noverst, tenui folio velut equiams setis, thyros longo et lævi, in aquosis nascentem. Reduce annael

ant dans les eaux (equiselum telmaleia). Avec la racine il traitait les scrofules et les duretés. Le potamogeton est antipathique au crocodile; aussi ceux qui chassent eet animal en portent sur eux. L'achillea arrête aussi le cours de ventre.

La même vertu appartient au statice (statice armeria, L.), qui porte comme des têtes de

roses sur sept tiges.

XXXIV. La ceratia (convallaria bifolia, L.), qui a une seule feuille, une racine noueuse et longue, guerit, prise en aliment, le flux céliaque et la dyssenterie.

Le téontopodion (xxvii, 72), ou leucéoron, ou doripétron, ou thoribétron, arrête, par sa racine, le cours de ventre, et évacue la bile, à la dose de deux deniers (7 gr., 7) dans de l'eau miellée. Il croît dans les champs et les terrains maigres. La graîne, prise en boisson, provoque, dit-on,

des rèves extravagants.

La cours de ventre est arrêté par le lagopus (trefle des champs, trifolium arvense, L.) pris dans du vin, ou, s'il y a flèvre, dans de l'esu; on l'attache à l'aine quand cette partie est tumefiée. Il croit dans les champs de bié. Pluseurs médecins recommandent par-dessus tout pour les dyssenteries désespérées la quintefeuille, dont on prend les racines cuites dans du lait, et l'aristoloche, à la dose d'un victoriat († gr., 92) dans trois cyathes de vin. Parmi les substances énommées ci-dessus, celles qu'on prendra chaudes doivent être préparées à l'aide d'un fer rouge qu'on y éteint. Au contraire, le suc de la petite centaurée à la dose d'une drachme dans une hénine d'eau, avec un peu de sel et de vinaigre, est purgatif, et évacue la bile. La grande centaurée dissipe les tranchées. La bétoine procure des évacuations alvines à la dose de quatre drachmes dans neuf cyathes d'hydromel; de même l'euphorbe (xxv,38) ou l'agaric, à la dose de deux
drachmes, avec un peu de sel, dans de l'eau, ou,
à la dose de trois oboles, dans du vin mleité; de
même le cyclaminos pris dans de l'eau ou en suppositoire; de même le chamæcissos (xxv, 69)
en suppositoire. Une poignée d'hysope bouillie
jusqu'à réduction des deux tiers, avec du sel,
ou pilée avec de l'oxymel et du sel, provoque,
en topique, des évacuations pituiteuses, et chasse
les vers intestinaux. La racine de peucedanum
évacue la pituite et la bile.

XXXV. L'anagallis dans de l'eau mieliée i est purgatif. Il en est de même de l'épithymon (cuscute, cuscuta epithymum, L.), qui est la fleur d'une espèce de thym semblable à la sarriette : la seule différence, c'est que cette fleur est verte, et que celle de l'autre thym est blanche. Quelques-uns le nomment hippophéon. Cette plante provoque des vomissements qui fatiguent l'estomac (14); mais elle dissipe les tranchées et les flatuosités. On la prend en loch pour les affections pectorales, avec du miel et parfois de l'iria. Elle est purgative à la dose de quatre à six drachmes, avec un peu de miel, de sel et de vinalgre. Quelques-uns décrivent autrement l'épithymon (la cuscute aussi) : suivant eux, c'est une plante sans racine, menue, en forme de petit chapeau et rougeatre ; on la fait sécher à l'ombre ; on la prend dans de l'eau, à la dose d'un demiacétabule, et de cette façon elle évacue la pituite et la bile. Le nymphæa, dans du vin astringent, est aussi un doux purgatif.

XXXVI. Le pycnocomon (leonurus marru-t biastrum, L.) est encore un purgatif; il a les feuilles de la roquette, mais plus épais-es et d'un goût plus âcre; la racine ronde, jaune, sentant la

deremas et durities Potamogeton adversatur et erocodilis : Augus accum babent cam, qui venantur. Alvum sistit et achifica.

tresdem effectus præstat et statice, septem caulibus,

XXIV. Ceratia uno folio, radice nodosa magna, in

Lemtopodion, alii leuceron, alii doripetron, alii thorpetron vecant, rujus radix alvum aistit, purgatque bilm, in aquam multam addito pondere denariurum diorum. Nascitur in campestri et gracih solo. Seinen ejus

ptum , lymphatica somnia facere dicitur.

Lagopus sistit alvum e vino pota, aut in febri ex aqua.
Endem inguini adalligatur in tumore. Nascitur in segeulars. Multi super omnia laudant ad deploratos dysentericos quinquefolium, decoctis in lacte radicibus potis : et
uristolochism victoriati pondere in cyathis vini tribus.
Que ex supra dictis calida tumentur, hac candente lerro

bemperari aptius erit. E diverso purgat alvum succus conductri minoris drachma in hemina aque cum exiguo tales et aceti, bilemque detrahit. Majore tormina discusionine. Vettonica alvum solvit drachmis quatuor, in

hydromelitis cyathia novem. Item euphorbium, vel agaricum, drachmis duabus cum sale modico potam ex aqua, aut in muiso obolis tribus. Solvit et cyclaminos ex aqua pota, aut balanis sobbitis, item chamacussi balanus. Hyssopi manipulus decoctus ad tertias cum sale, pituitas trabit illitus, vel contritus cum oxymelite et sale; pelistque ventris animalis. Pituitam et hilem detrahit peucedani radix.

XXXV. Alvum purgat anagallis ex aqua mulsa : item t epithymon, qui eat flos e thymo, satureux simili. Differentia, quod lic herbaceus est, alterios thymi albus : quidam impropheon vocant : stomache minus utiles vomitiones movet : sed tormina et inflationes discutit. Sumitur et ecligmate ad pectoris vitia cum melle, et aliquando iride. Alvum soivit, a quatuor drachmis ad sex cum mellis exiguo anlisque et aceti. Quidam aliter epithymum tradunt sine radice nasci, tenue, similitudine pallioli, rubens : siccari in umbra, bibi ex aqua acetabuli parte dimidia, detrahere piturtam bileinque. Alvum leniter soivit et nymphara in vino austero.

XXXVI. Solvit et pycnocomon, erucas foliis crassio. 1 ribus, et acrieribus, radice rotunda, lutei coloria, terram

terre; la tige carrée, peu élevée, menue, et la fleur de l'ocimum. On le trouve dans les terrains pierreux. La racine, à la dose de deux deniers dans de l'eau miellée, est purgative, et évacue la bile et la pituite. La graine provoque des songes tumultueux, à la dose d'une drachme dans du vin. Le capnos, par les urines, évacue la bile.

XXXVII. Le polypode (15) (polypodium vulgare, L.), appele par les Romains filicula. ressemble à la fougère (filix). C'est la racine qu'on emploie : elle est chevelue, verte intérieurement, de la grosseur du petit doigt, et garnie de ventouses semblables à celles que portent les bras des polypes; elle est d'une saveur douceatre. Cette plante croft dans les pierres ou sous les vieux arbres. On en tire le suc après l'avoir fait tremper dans l'eau : la plante même se hache menu et se prend avec des chonx, avec de la bette, on de la mauve, on des salalsons; ou bien on la fait cuire avec une bouillie, pour relacher doucement le ventre, même en cas de fièvre. Elle évacue la bile et la pituite. Elle fait mal à l'estomac. En poudre, on l'introduit dans les narines, et elle y consume les polypes. Elle ne porte ai graine ni fleur-

XXXVIII. La scanmonée aussi (convolvulus scammonia, L.) évacue la bile, provoque des selles et fait mal à l'estomac, à molus qu'on n'ajoute deux drachmes d'aloès pour deux oboles (1 gr., 5) de scammonée. Cette drogue est le suc d'une plante rameuse dès la racine, à feuilles grasses, triangulaires, blanches; à racine épaisse, humide et nauséabonde. Elle croit dans une terre blanche et grasse. Vers le lever du Chien on fait un trou à la racine pour que le suc y afflue. Ce sue séché au soleil est divise en trochisques. On fait sécher aussi la plante même ou l'écorce.

On estime pour la provenance la scammonée de Colophon, de Mysie, de Priène; pour l'aspect, celle qui est brillante, ressemblant beaucoup à la colle forte, fongueuse, cribiée de petits trous, très facile à fondre, d'une odeur vireuse, ayant l'apparence de la gomme, laiteuse au contact de la langue, très-legère, et blanchissant quand on la délaye. La même! chose arrive a la fausse scammonée, qui se fait avec la farine d'ers et le suc de tithymate marin: celle ci vient presque toute de la Judee. Elle saisit à la gorge quand on en prend. On la reconnaît au goût ; en effet , le tithymaic brûle la langue. Pour être employée, la scammonée doit avoir deux aus; elle ne vaut rien ni avant ni après. On l'a donnée seule, à la dose de quatre oboles, dans de l'eau roiellée et du sel; mais la meilleure manière est de l'adjoindre à l'aloes, et. quand la purgation commence, de faire boire du vin mielle. On en fait bouillir aussi la racius dans du vinaigre jusqu'a consistance de miel. préparation qu'on emploie à l'extérieur contre la lepre, et dont on frotte la tête avec de l'huile. en cas de céphalaigie.

XXXIX. Le tithymale est appelé par les Latins herbe au lait, ou laitue de chevre (xx, 24]. On dit que si l'on trace des caractères sur quelque partie du corps avec le lait de cette plante, et que secs on les saupoudre de cendre, les lettres paraissent; et on ajoute que des amants ont préféré aux billets ce moyen de correspondance avec leurs maîtresses adultères. It y a plusieurs espèces de tithymales. Le premier est appelé characias (euphorbia characias, L.); on le regarde comme le tithymale mâle. Les branches sont de la grosseur du doigt, rouges, juteuses, au nombre de cinq ou six, et longues

olente, caule quadrangulo, modico, tenui, flore ocimi. Invenitur la saxosis locis. Radix ejus in aqua mutsa denariorum duum pondere, et aivum, et hitem, et pituitam exinanti. Semen somnia tumultuosa facit, usia drachma lo vino potum. Et capnos urina detrahit hilem

1 XXXVII. Polypodion, quam nostri illiculam vocant, almilis est filici. Radix in usu, pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine digiti minimi, acetabulis cavernosa, ceu polyporum cirri, subdulcis, in petria nascess, aut sub arboribus vetuatis. Exprimitur succus aqua madefacta: ipsaminute concisa inspergitur oleri, vel bete, vel malve, vel salsamento: aut cum pulticula coquitur ad alvum vel in febri leniter solvendam. Detrahit bilem et pituitam, stomachum offendit. Aridæ farina indita naribus polypum consumit. Florem et semen non fert.

XXXVIII. Scammonium quoque dissolutionem stomachi facit, bilem detrahit, alvum solvit, præterquam si adjiciantur aloes drachmæ due obolis ejus duobus. Est autem succus herba ab radice ramosæ, piaguibus fotus, triangulis, albis, radice crassa, madida, nauseosa. Nascitur pingui et albo solo. Hadix circa Canis orlum excavatur, ut o ipsau confluat succus : qui sole siccatus, digeritur in pastillos. Siccatar et ipsa, vel cortex. Laudalur natione Colophonium, Mysium, Prienense : specie autem nitidum, et quam similimum taurino glutini, fungesum tenurssimis fistulis, cito liquesceus, virus redolens, comminosum, linguartactu lactescens, quam levissimum, quum diuitar, albersceus. Hoc evenit et adultermo, quod fit ervi farma, et tithymali marini succo, in Judra fere : quod etiam strangulat sunitum. Deprehenditur gustu : tithymalis enim linguam excalfacit. Usus himo : uec ante, nec postea utili. Dedere et per se ex aqua multa et sale quaternis obolis, sed utilissime cum aloc, ita ut incipiente purgatione mulsim bibatur. Fit et decoctum radicis in acets ad crassitudinem mellis, quo lepræ ilinuatur, et caput ungitur in dolore cum olco.

XXXIX. Tithymalum nostri herbam lactariam vocant, f alii lactucam caprinam: narrantque lacte ejus inscripto corpore, quum maruerit, si cinis mapergatur, apparera litteras, et ita quidam adulteras alloqui maluere quam codicillas. Genera ejus multa. Primus cognominatur eliaracias, qui et masculus existimatur, ramis digitali crassitudine, rubria, succosis, quinque aut sen, cubitali longitudine; a radice follis parae olear, in cacuminibus come

d'une coudée. Les seuilles vers la racine sont presque semblables à celles de l'olivier; la som-2 mite de la tige ressemble aux têtes du jonc. Il croit dans des lieux apres, sur le bord de la mer. La graine se recueille en automne, avec les sommites; on la sèche au soleil, on la bat, et on la met en réserve. Quant au suc, aussitôt que les fruits commencent à se cotonner, on l'obtient des branches qu'on casse, et on le recueille sur de la farine d'ers ou sur des figues, afin qu'il sèche avec ces substances; il suffit que chaque figue en recoive cinq gouttes; et on prétend que prenant une figue ainsi préparée les hydropiques ont autant de selles que la figue a reçu de gouttes. Quand on recueille le suc il faut prendre garde qu'il ne touche les yeux. On tire encore des feuilles pilées un suc moins actif que le préloèdent. On fait une décoction des branches. On se sert aussi de la graine bouillie avec du miel, et on en prepare des pilules purgatives. On remplit avec la grame dans de la cire les dents creuses. On se rince la bouche avec la decoction de la racine dans du vin ou de l'huile. On capiole le suc à l'exterieur pour le lichen; et en le boit pour procurer des évacuations, tant par le haut que par le bas : du reste, il ne vaut ries à l'estomac. En boisson il évacue la pituite avec addition de sel, et la bile avec addition d'aphromitre (xxx1, 46, 7). Si l'on veut se purger per le bes on le prend dans de l'oxymel; si par khapt, dans du vin cuit ou de l'eau miellée. La dose moyenne est de trois oboles. La meilleure maniero est d'avaler aussitôt après le repas des tignes préparées. Il laisse dans la gorge un leger sentiment d'ardeur. Il est en effet d'une qualité si chaude, qu'appliqué seul sur un endroit du corps il y cause des ampoules comme le feu, et qu'il est employé en guise de caustique.

XL. Le second tithymale est appelé myrainites i ou caryltes (euphorbia myrsinites, L.). Il a les feuilles du myrte, pointnes et piquantes, mais plus molles; il croît aussi dans les lieux âpres. On en cueille les sommités quand l'orge commence à grossir ; et après les avoir fait ressuyer à l'ombre pendant neuf jours, on les fait sécher au soleil. Le fruit ne mûrit pas tout à la fois : il en murit une partie la seconde année, et c'est ce qu'on appelle la noix, d'où le nom de caryites que les Grecs ont donné à ce tithymale ( xápuer. noix). On le recueille à la maturité des moissons : on le lave, on le sèche, et on le donne avec deux parties de pavot noir, de sorte que le tout fasse un acétabule (olit., 068). Ce tithymale, ainsi que les suivants, est moins vomitif que le précédent. Quelques médecins ont fait prendre la feuille comme il vient d'être dit, mais la noix dans du vin miellé ou dans du vin cuit, ou avec du sésame. Il évacue par le bas la bile et la pitulte; il guérit les ulcères de la bouche. La feuille se mange avec du misl pour les uicères rongeants de la bouche.

XLI. Le troisième tithymale (xx, 80) se nomme i parallos ou tithymalis (euphorbia parallas, L.). Il a la feuille ronde, la tige haute d'un palme, les branches rougestres et la graine blanche. On recueille cette graine quand le raisin commence à se former; après l'avoir fait secher, on la broie, et on la prend pour se purger, à la dose d'un acétabule.

XLII. Le quatrième tithymale, appelé hélio-t scopios (euphorbia helioscopia, L.), a les feuilles du pourpier (xx, 81), les rameaux dressés au nombre de quatre ou cinq, partant de la racine, rougeâtres, hauts d'un demi-pied, et pleins de suc. Il croît autour des villes. La graine est blanche, et les pigeons en sont très-friands. Le nom vient de ce que les sommités tournent avec le so-

sci. Nascitur in asperis maritimis. Legitur semen antimas, cum coma : siccatura sole tunditur, et reponitur. soccus vero incipiente pomorum lanugine, defractis ranotes, exceptur farina ervi, aut ficis, ut cum lis arescat. Canas autem guttas singulis excipi satis est : traduntque tiam toties purgari hydropicos fico sumta, quot guttas icus exceperit. Succus quum colligitur, ne attingat oculos cavendum est. Fit et e foliis tusis priore minus efficax. Fit leléscoctum e ramis. Est el semen in usu com melle desectum ad catapotta solvendæ alvi gratia. Semen et dennom cavis cera includitur. Collumntur et radicis decocto e mo aut oleo. Illinunt et lichenas succo : bibuntque eura, a porgent vomitione et alvo soluta, alias stomacho muti-Trabit pituitam sale adjecto in potu, hilem aphronito Saper alvum purgari libeat, in posca : si vomitione, re pesso ant aqua mulsa. Media polio tribus obolis datur. Ficos a cibo sumsisse melius est. Fauces urit leniter : est caim tamferventis naturae, ut per se extra corpori impositum, pusulas ignium modo faciat, et pro caustico in usu sit. I XL Alterum genus tithymali myrsiniten vocant; alii

suryiten : folus myrti acutis et pungentibus, sed molhori-

bus; et ipsum in asperia nascens. Collignatur come ejus hordeo turgescente, siccalæque in umbra diebus novem in sole inarescunt. Fructus non pariter maturescit, sed pars anno sequente, et nux vocatur. Inde cognomen Graci dedere. Demetitur cum measium maturitate, lavaturque, dein siccatur, et datur cum papaveris nigri duabus partibus, ita ut sil totum acetabuli modus : minus hic vomitionibus, quam superior : cæteri item. Aliqui sic et folium ejus dedere, nucem vero ipsam in muiso, aut passo, vet cum acesama. Trabit bilem et pituitam per alvum. Oris hulcera sanat. Ad admas oris folium cum melle estur.

XLI. Tertium genus tithymali paralium vocatur, sive 1 tithymalis: folio rotundo, caule palmum alto, ramis rubentibus, semine albo, quod colligitur incipiente uva, et siccatum teritur, sumiturque acetabuli mensura ad porgationes.

XLII. Quartum genus helioscopion appellant, foliis por 1 cilacar, ramutis stantibus a radice quatuor aut quinque, rubentibus, semipedali altitudine, succi plenis. Hoc circa oppida nascitur, semine albo, columbis gratissimo. Nomen accipit, quonism capita cum sole circumagli. Trabit

leil. Il évacue la bile par le bas, à la dose d'un demi-acétabule dans de l'oxymel. Il a d'aitleurs les autres usages du characias.

- XLIII. Le cinquième (cuphorbia aleppica, L.) est appelé cyparisaias, à cause de la ressembiance de ses feuilles avec celles du cyprès. Il a la tige double ou triple; il croit dans les campagues; il a les mêmes propriétés que l'hélioscopios eu le characias.
- 1 XLIV. Le sixième est appelé platyphylles (euphorbia platyphylles, L.), ou corymbites, ou amygdalites, à cause de sa ressemblance avec l'amandier. C'est celui de tous qui a les plus larges feuilles; il fait mourir les poissons. La racine, les feuilles, le suc, pris dans du vin miellé ou de l'eau miellée, à la dose de quatre drachmes, sont purgatifs; en particulier, il évacue les eaux des hydropiques.

1 XLV. Le septième est surnommé dendroïdes (suphorbia dendroïdes, L.), ou cobies, ou leptophyllos. Il croît dans les pierres; c'est le plus touffu de tous. Il a de petites tiges rougeâtres, et beaucoup de graine. Mêmes propriétés que le characies.

1 XLVI. L'apios ischas (euphorbia apios, L.), ou raifort sauvage, étale à terre deux ou trois tiges en forme de jonc, rougeâtres. Il a les feuilles de la rue, la racine de l'oignon, mais plus grosse; aussi quelques-uns le nomment-ils raifort sauvage. L'intérieur de cette racine est plein d'un sue blanc, mais l'écorce est noire. Cette plante croit dans les lieux montagneux et âpres, et quelquefois dans les herbages. On la tire de terre au printemps; on la pile, on la met dans un vaisseau de terre; on jette ce qui surnage; le suc qui reste purge par le haut et par le has, à la dose d'une demi-obole dans de l'eau miellée. On le donne de

la même façon aux hydropiques, à la dose d'un acétabule. On met encore la racine en poudre dans une potion; et l'on pretend que la partie supérieure de la racine évacue la bile par le baut, et la partie inférieurs les caux par le bas.

XLVII. Toutes les espèces de panaces guéris sent les tranchees, ainsi que la bétoine, excepti les tranchées qui proviennent d'indigestion. Le sue du peucedanum guérit les flatuosités, en procurant des éructations. Il en est de même de la racine d'acoron, et du daucus mange en salade. Le ladanum de Chypre, pris en boisson, guerit les affections intestinales; il en est de même de la gentiane en poudre, dont on prend gros comme une fève dans de l'eau tiède; de même du plagtain pris le matin, à la dose de deux cuillerees, avec une cuillerée de pavot, dans quatre cyather d'un vin qui ne doit pas être vieux. On le donne encore au moment du sommeil, avec addition de nitre ou de poienta, s'il y a longtemps qu'on s mangé. On en donne le suc en lavement, à la dose d'une hémine, même quand il y a flèvre.

XLVIII. L'agaric en boisson, à la dose de troit oboles, dans un cyathe de vin vieux, guérit lé rate. Il en est de même de la racine de toutes les especes de panaces, dans du vin miellé; mais sur tout de la teucria sèche, à la dose d'une polgnée; que l'on prend bouillie dans trois hémines de vinaigre. On applique la teucria, avec du vinaigre sur les plaies, ou, si cette preparation ne peut être supportée, avec des figues ou de l'eau. La polemonia se boit dans du vin; la vettonica (bétoine), la dose d'une drachme, dans trois cyathes d'oxymel; l'aristoloche, comme pour les morsures de serpents (xxv, 55). On prétend que l'argémont prise pendant sept jours en aliment, consume la rate; même effet attribué à l'agaric, pris à l'

bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo ; cæteri usus, qui characiæ.

t XLII. Quintum cyparissian vocant, propter foliorum similitudinem, caule gemino aut triplici, nascentem in campestribus: cui cadem vis, que helioscopio, aut characiae.

1 XLIV. Sextum platyphyllon vocant: alii corymbiten, alii amygdaliten a similitudine. Nec ullius latiora sunt folia. Pisces necat, alvum solvit, radice, vel foliis, vel succo in mulso, aut aqua mulsa drachmis quatuor. Detrahit privatim aquas.

1 XLV. Septimum dendroides cognominant, alli cohion, alli leptophyllon, in petris nascens, comosissimum ex omnibus maxime, cauliculis rubentibus, et semine copio-aissimum: ejuadem effectus, cajus characias.

1 XLVI. Apius ischas, sive raphanos agria, juncos duos, sive tres, spargit in terra rubentes, foliis rutæ: radix caepae, sed amplior: quare quidam raphanum sitvestrem vocant. Into habet mammam candidam: extra, cortices nigros. Nascitur in montuosis asperia, aliquendo et in herbosis. Effoditur vere, tusaque in fictili mergitur, dejectoque quod appernatat, reliquus succus purgat utraque

parle, sesquiobolo in aqua mulsa. Sic et hydropicis data acetabuli mensura. Inspergitur et aridæ radicin farma pe boni : auntque superiorem partem ejus vomitione bila extrahere : inferiorem, per alvum, aquas.

XLVII. Tormina discutit quodenmque panaces, et vel tonica, presterquam a cruditate : pénocdam succus et matanes, ructus gignens . item acori radit, dancumve, a lactucas modo sumator. Ladamum Cyprium potum interesorum vitiis occurrit : item gentume farma, ex aqua te pida fabre magnitudine. Plantago mane sumita duabul linguis, et tertia papaveris in vini cyathis av non veterat Datur et in soumain contibus, addito nitro vei poleuta, a multo post cibum detur. Colo infunditur hemina succivel in febri.

XLVIII. Agaricum potum obolis tribus in vini veleta cystho uno, lieni medetur: et panacis omnium generali radix in mulso. Sed teucris praccipue, pota anda et decocta quantum manus capiat, in aceti heminis tribus ad vulnus illuntur cadem cum aceto: aut si lolerari ma possit, ex ficu vel aqua. Polemonia bibitur ca vun. Vettonica drachma in oxymelitis cystius tribus. Aristolocia, ut contra serpentes. Argemonia aeptem dichas in ulo

2 dose de deux oboles dons de l'oxymel; à la racine du nymphæa heraclea prise dans du vin. Le cissanthemos (xxv. 68) pris à la dose d'une drachme deux fois par jour, dans deux cyathes de vin blanc, pendant quarante jours, fait, dit-on, rendre peu à peu la rate par les urines. On emplois encore l'hysope bouilli avec des figues; la racine du lonchitis (aspidium lonchitis, L.), bouillie avant que la plante ait grené. La racine du peucedanum, bouillie, est bonne pour la rate et les reins. L'acoron, en boisson, consume la rate. La racipe de cette plante est excellente pour les viscères et les flancs. Pour la rate on administre la graine de clymeuos (xxv, 33) pendant trente jours, à la dose d'un denier dans du vin blanc; la poudre de bétoine, dans du miel et du viuaigre scillitique en boisson. On emploie en topique la racine du lonchitis, dans de l'eau; le teucrium, le scordium avec du cérat , l'agaric avec du fenugrec en poudre.

xLIX. Pour les affections de la vessie et les calculs (ce qui, comme nous l'avons dit (xxv, 7), cause les tourments les plus cruels), on emploie la polemonia en boisson dans du vin; l'agaric, la racine ou les feuilles du plantain, dans du vin cuit; la bétoine, comme nous l'avons dit pour les affections du foie (xxvi, 19). On se sert aussi de cette plante, en boisson et en topique, pour les hernies; elle est très-efficace pour la strangurie. Pour les calculs, quelques-uns recommandent comme un remede souverain la bétoine, la verveine et la millefeuille, à doses égales, dans de l'eau. Il est certain que le dictamne dissipe la strangurie; de mème, la quinte-

fruille houillie dans du vin jusqu'à réduction

des deux tiers : cette dernière plante est très-

bonne, à l'intérieur et en topique, pour l'entéro-

cèle. La racine supérieure du xiphium est diurétique chez les enfants. On la donne dans l'eau pour l'entérocèle, et on en fait un topique pour les affections de la vessie. Le suc de peucedanum s'emploie pour les hernies des enfants; et le psyllium, en topique, pour les hernies ombilicales. Sont diurétiques les anagallis, la décoction de la racine d'acoron, ou cette racine même broyée et prise en boisson, laquelle d'aitleurs est bonne pour toutes les affections de la vessie. La tige et la racine du cotylédon s'emploient contre les calculs, et aussi contre toute inflammation des parties génitales, à doses égales de la tige, de la graine et de myrrhe. Les feuilles tendres de 3 l'hièble, pilées et prises dans du vin, chassent les calculs; appliquées sur les testicules, elles les guérissent. L'érigeron, avec de la poudre d'encens et du vin doux, guérit les inflammations des testicules. La racine de grande consoude, en topique, contient l'entérocèle. L'hypocisthis blanc guerit les ulcères rougeants des parties génitales. L'armoise se donne aussi dans du vin doux pour les calculs et pour la strangurie. La racine du nymphwa heraclia, dans du vin, calme les douleurs de la vessie.

L. La même propriété appartient au crethmos t (crithmum maritimum, L.) (xx1, 50; xxv, 96), beaucoup vanté par Hippocrate (De nat. mul., t. 20; De morb. mul. 1, t. 10). Il est du nombre des plantes sauvages qui se mangent ; du moins c'est le mets que sert, dans un poeme de Callimaque (xx11, 44), la villageoise tiécale. Le crethmos est une espece voisine du batis des jardins (xx1, 50). La tige est unique, haute d'un palme; la graine est odorante, ronde comme celle du libanotis; sèche, elle se brise: dans l'intérieur elle a un noyau blanc, nommé par quelques-uns

mula lienem consumere dicitur : agaricum in acoto mulao obolis duobus. Nymphææ herachæ radix e vino pola, et ipsa consumit. Cissanthemos, drachma his die cunta, in vini albi cyathis ii per dies xa, henem dicitur paulatin emittere per urinam. Prodest el lyssopum cum ien decottum. Lonchitidis radix decocta, priusquam sence emittat. Peucedani quoque radix decocta, el lieni, it renibus. Lien acori potu consumitur. Præcordis et tibus utilissumæ radices. Clymeni semen potum dichus trginta pondere denarni in vino albo. Vettonica farina ex mile et aceto scillite pota. Radix lonchitidis in aqua, et tenerum illinitur. Item scordium cum cera, agaricum cum farina feni graci.

XLIX. Vester mais, contraque calculos, gravissimis cruciatitus, ut dixinuos, auxilio est polemonia ex vido pota; item agaricum. Plantago radice vel foliis potis ex paso. Et vellouica, ut in pocinere diximus, ltem ramici, pota atque illita: eadem ad strangurias efficacissima. Ad takulos quidam vettonicam et verbenacam, et nullefohum arquis portionibus, ex aqua, pro singulari remedio hiere suadent. Strangurias discuti et dictarano certum 2 est. Item quinquefolio decocto ad tertas in vino: hoc et

enterocelicis dari atque illini, utilissimum est. Xipldi queque radix superior urinam ciet infantibus. Enterocelicis datur ex aqua : et illinitur vesicæ vitis. Peucedam succus infantium ramici : et umbiheis eminentibus payllion illinitur : urinam cient anagathdes , acorique radicis decoctum , vel ipsa trita potaque : et omnia vesscas vitia sanat. Et calculos herba et radix cotyledonis : itemque genitalium inflammationem omnem, pari pondere caulis, et seminis, et myrrhæ. Ebulum teneris cum folits tritum, 3 ex vino potum, calculos pellit : impositum testes sanat. Erigeron quoque cum farma thuris et vino dulci, testium inflammationes sanat. Symphyti radix illita enterocelas cohibet : genitalium nomas hypocisthis alba. Artemisia quoque dator contra calculos ex vino dulci, et ad atranguriam. Dolores vesicie sedat en vino nymptame beraclie: radix.

L. Eadem vis crethmo ab Rippocrate admodum lau-t data: Est autem inter eas que eduntur silvestrium herbarum. Hanc certe apud Callimachum appont rustica illa llecale : speciesque est batis horleusiu. Caulis unus palmum altus, semen ferens odoratum, cen libanotidis rotundum, siccatum rumpitur : habet intus nucleum cam-

cachrys. La feuille est grasse, blanchâtre, comme celle de l'olivier, plus epaisse, d'une saveur salée. Les racines, grosses comme le doigt, sont au nombre de trois ou quatre. Il croît sur le bord de la mer, dans les terrains pierreux. On le mange cru ou cuit, avec le chou; le goût et le parfum 2 en sont agreables. On le garde même dans de la saumure. On l'emploie surtout pour la strangurie : on se sert de la feuille, ou de la tige, ou de la racine, dans du vin. Il donne aussi à la peau une couleur plus agréable; mais, pris en trop grande quantité, il cause des flatuosités. En décoction, il relache le ventre, et fait couler l'urine et l'humeur des reins. De la même façon la poudre d'alcéa (16) (xxvii, 6) dessèchee, prise dans du vin, dissipe la strangurie; elle est plus efficace avec addition de daucus; elle est bonne aussi pour la rate; on la boit contre le venin des serpents; mêlée a l'orge, on l'emploie pour les bêtes de somme qui souffrent de catarrhe ou de strangurie.

L1. L'anthyllion (cressa cretica, L.) est trèssemblable à la fentille. Pris dans du vin, il délivre des maux de vessie, il arrête le sang. Il y a encore l'anthyllis (xxi, 103), semblable au chamæpitys, à fleur pourpre, a odeur forte, a cacine de la chicorée.

1 LH. La cepæa (sedum cepæa, L.) est encore un meilleur reméde (17). Elle ressemble au pourpier; mais la racine est plus noirs, et ne sert à rien. Elle croît sur le bord de la mer, dans les sables. La saveur en est amère. Dans du vin, avec la racine d'asperge, elle est très-bonne pour la vessie.

1 Lill. Même propriété dans l'hypéricon, appelé encore chamæpitys, ou corion (hypericum crispum, L.). La lige est celle d'une plante potagère; elle est menue, haute d'une coudée et rougeâtre; la feuille, semblable à celle de la rur, a une odeur âcre. La graine, dans une gousse, est noire, et mûrit eu même temps que l'orge. Cette graine est astringente; elle resserre le ventre; elle est diurétique; on la prend avec du vin pour les maux de vessie.

LIV. Il est un autre hypéricon (hypericum co-tris, L.), appelé encore coris; il a la feuille du tamarix (xvi, 45; xxiv, 41), sous lequel il croit, mais plus grasse et moins rouge. Il est odorant, haut de plus d'un palme, d'une saveur suave, legèrement piquante. La graine est d'une qualité chaude; aussi produit-elle des flatuosités: cependant elle n'est pas mauvaise à l'estomac. Cette plante est souveraine pour la strangurie, pourvu que la vessie ne soit pas uicérée; prise dans du vin, elle guérit aussi la pleuréale.

LV. Un autre remède pour la vessie est le t callithrix (udiantum cupitlus Veneris, L.), pilé avec du cumin et donné avec du vin blanc. La verveine, bouille avec ses feuilles jusqu'a réduction des deux tiers, ou la racine dans du vin miellé chaud, fait sortir les graviers.

Il en est de même de la perpressa (18), qui croît aux environs d'Arctium et dans l'Hlyric, qu'on fait bouillir dans deux hémines d'eau jusqu'a réduction des deux tiers, et qu'on prend eu boisson; de même du trefle (xx1, 30), qu'on prend dans du vin; de même de la chrysantheme (xx11, 26). L'anthemum (xx11, 20, 3) (anthemis resea, L.) aussi fait sortir les graviers. Cette plante a cinq petites feuilles à la racine, deux longues tiges, et la fleur couleur de rose. La racine pilee se donne seule, comme le javer (xxv1, 32) cru.

LVI. Le silaus (peucedanum silaus, L.) croft dans les eaux vives et coulant sur du gravier.

didum, quem aliqui cachrya vocant. Folio pingui, albicante veluti oliva, crassiore, et salso gustu : radices
digiti crassitudine tres aut quaturo. Nascitur in maritimia
petrosis. Estur crudum coctunwe cum olere, odorati
saporis et jucurdi. Servatur etiam in mura : pracupui
mora al stranguriam, folio, vel caule, vel radice ex vino.
Colorem quospe corporis gratiorem facit : verum aquo
largior inflationes. Alvum solvit decucto, urisamque, et
a renibus tumorem trahit. Sic et alcea sicca farina in
vino pola, stranguriam tollit, efficacius addito danco.
Lieni quoque utilis. Adversus serpentes bibliur. Jumentis quoque in pituita, aut stranguria bordeo inspersa
encertit.

1 Ll. Anthyllion est lenti simiflima, que in vino pota vesteas vuiis liberat, sanguinem sistit. Altera est authyllia, chama-pityos similis, flore purpureo, odore gravi, radice intubi.

1 Lit. Vel magis medelur cepæn, similis portulacæ, aigniore radice, sed inutili, nascens in littoribus arenosis, gustu amara. In vino cum asparagi radice vesicæ plurisnum prodest.

LIII. Eadem præstat hypericon, quam alii chammrs, alii corion appellant, oleraceo frutice, teaui, cubitali, rubente, folio rutse, odore acri, semine in siliqua nigro, maturescente cum hordeo. Natura semun spissandi: alvum sistit: urinam ciet: vesicas cum vino bi-

LIV. Est aliud hypericon, quod ahi corin appellant, fi folio tamaricis, et sub ca nascitur, sed pinguioridma fo na et minus rubentibus, odoratum, palmo altins, suase, leniter aculum. Vis semini excalfactoria: et aleo inflationem facit: sed atomacho non inutile: precipium ad stranguriam, si exhulcerata non sit vesica. Medelur et pleuriticis ex vino potum.

LV. Vesicae autem callithrix trita simul cum cumno, a et data ex vino albo. Verbenaca quoque cum fotus de cocta ad terhas, vel radix ejus e mulso calido, calculos edirit.

Hen perpressa, que Arcti et in Illyrico nascitur, in aqua derocla e tribus heminis ad unam, et pota Trifo-him ex vine suntum.

Et chrysauthemum.

Anthonism quoque calculos ejielt, parvis a radice foliis quinis, cauthus longis duobus, flore rusco: radices tritæ per se, seu laver crudum.

LVI. Silaus nascitur glareosis et perennibus rivis, f

Il ressemble à l'ache, et est haut d'une coudée. On te fait cuire comme les légumes acides; il est excellent pour la vessie. Si cet organe est affecté de psore, on le guérit avec la racine du panacies, manvaise (19) dans les autres affections vésicales. La pomme erratique (xxv, 54) (20) chasse aussi les graviers. On fait bouillir une livre de la racine dans un conge de vin (3lit., 24) jusqu'à réduction de moitié; puis on prend une hémine de cette décoction pendant trois jours : ce qui resta te prend dans du vin avec le aion (xxii, 41). On emploie au même usage l'ortie marine (21), le daucus, et la graine de plantain dans du vin.

t LVII. L'herbe fulvienne (22) (ce nom vient de celui qui l'a découverte, et elle est bien connue des botanistes) est diurétique, broyée dans du vin.

LVIII. Le scordion arrête le progrès des tumeurs des testicules. La jusquiame guérit les parties génitales. La strangurie est guérie par le suc de peucedanum dans du miel, et par la graine de cette plante; par l'agarie, à la dose de trois vooles dans un cyathe de vin vieux ; par la racine de trèfie (xx1, 20), à la dose de deux drachmes dans du vin; par la racine ou la graine de daucus, à la dose d'une drachme. La coxalgie est guérie par la graine et les feuilles de la garance broyées, par le panacès en boisson, par la polemonia en friction, par les feuilles d'aristoloche en décoction. L'agarie en boisson, à la dose de trois oboles dans un cyathe de vin vieux, guérit le nerf appelé platys (tendon d'Achille?) et la douteur d'épaule. On use, en boisson et en cataplasme, de la quintefeuille pour la coxalgie. On emploie de même la scammonée bouillie avec 2 de la farine d'orge. La graine des deux hypérirons se prend dans du vin. Les affections du siege et les écorchures sont très-promptement guéries par le plantain ; les condylomes, par la

quintefeuille; les chutes da rectum, par la racine du cyclaminos dans du vinaigre. L'anagatlis bleu fait rentrer le fondement tombé; au contraire, l'anagallis rouge le fait sortir ; le cotyledon guérit merveilleusement les condylomes et les hémorroides; la racine d'acoron bouillie dans du vin, pilée et appliquée, les tumeurs des testicules. Au dire de Caton ( De re rust., CLIX), ceux qui out sur eux de l'absinthe du Pont (xxvii, 28) ne s'écorchent point entre les cuisses. (ix.) D'autres en disent autant du pouliot, et pretendent que st après l'avoir cueilli à jeun on l'attache derrière soi, il préserve de toute douleur aux aines, ou fait cesser celles qui existent déja. Quant à l'inguinalis (aster amellus, L.), que quelques-uns nomment argémone, et qui croit communément dans les buissons épineux, il suffit de la tenir à la main pour en éprouver de bons effets dans les aines,

LIX. Les tumeurs sont guéries par le panacès t avec du miel, par le plantain avec du sel, par la quintefeuille, par la racine de persolata employée comme pour les scrofules (xxvi, 12). par le damasonium, par le verbascum pilé avec sa racine, arrosé de vin, enveloppé dans ses feuilles, chauffé de la sorte dans de la cendre, et appliqué chaud. Des personnes qui en ont fait l'expérience ont assuré qu'il importe beaucoun que cette application soit faite par une jeune fille nue, a jeun ainsi que le malade, et que cette personne, touchant le mai du dos de la main, dise : Apollon défend que le feu de la peste puisse s'accroître chez le malade qui le fait éteindre par une vierge nue. Après avoir retourné sa main. elle prononcera trois fois cette formule, et elle et le malade cracheront trois fois. On emploie encore la racine de mandragore dans de l'eau; la décoction de la racine de scammonée avec du

cubitalis apii similitudine. Coquitar, ut olus acidum, magna utilitate vesicæ: quæ si scabiem sentiat, panacis radice sanatur, aliter inulih vesicis. Calculos pellit malum eraticum, radicas libra in vini conglo decocta ad dimidua. inde heminæ sumuntur per triduum : reliquum ex vimo cum sio: et urtica marina, et daucum, et planla-puis sennen ex vino.

LVII Et herba Fulviana trita ex vino (et hec nomen mventoris babet, nota tractantibus), urinas ciet.

LVIII. Scordion testum lumores sedat. Hyoscyamum parifairbus medetar: peucedaul succus ex melle, et semen, strangurae: agaricum obolis tribus in vini veteris cyalio uno: trifolii radix drachmis duabus in vino: dauci una drachma, vel seminis. Ischiadici et semine, et foliis erythrodani tritus sanantur: panace polo: et infricata polemonia, aristolochise decocto folii. Agarico quidem el acrvus, qui platya appellatur, et humerorum dolor sanatur, obolis tribus in vini veteris cyalio uno polo. Quinquefolium ischiadicis et bibitur, et imponitur. Item scamque bibitur ex vino. Scuis vitia el attritus celerimes

sanat plantago: condylomata quinquefolium: sedem eversam cyclamini radix ex aceto. Anagallidum cærulen procidentiam sedis retro agit: e diverso reilens proritat. Cotyledon condylomata et hæmorrhoidas mire curat. Testium tumores acori radix decocta in vino, tritaque, et illita. Intertrigines negat fieri Cato, absinthuum ponticum secum habeubbus. (1x.) Alu adjicumt et pulegium: quod jejinus qui legerit, si post se alliget, ingunis dolores prohibet, aut sedat coeptos. Ingunalis, quam quidam argemonem vocant, passim in vepribus nascous, ut prosit inguinibus, in manu tantum babenda est.

LIX. Panos sanat panaces cum melle: plantago cum i sale: quinquefolium: persolate radix, ut in strumis: item damasonium: verbascum cum sua radice tusum, vino aapersum, folioque involutum, et ita in cinere calfactum, ut imponatur caldium. Experti affirmavere, plorimum reterre si vivgo impunat nuda, jejuna jejuno, et manu supina tangens dicat: « Negat Apollo pestem posse crescere, cui nuda virgo restinguat; » atque ila retrorsa manu ter dicat, totiesque despuant ambo. Medetur et radix mandragorse ex aqua: radicis scammonice decoctum cum melle: side-

miel, le sideritis avec du vieux oing, ou la chrysippea (23) avec des figues grasses : le nom de cette dernière plante vient de celui qui l'a decouverte.

t I.X. (x.) Le nymphæa heraclia (nenuphar) éteint pour jamais les desirs amoureux, employé comme nous l'avous dit (xxv, 37); et pour quarante jours, pris une seule fois en boisson. Bu a jeun et pris en aliment, il empéche les rêves érotiques. La racine, appliquée sur les parties génitales, réprime non-seulement les désirs amoureux, mais encore l'afflux du sperme; aussi dit-on qu'elle est propre à donner de l'embonpoint et à entretenir la voix (xx,13,4).

LXI. La racine supérieure du xiphium (xxv, 80) excite les désirs veneriens, donnée à boire dans du vin. Il en est de même du crethmos sauvage; de même de l'horminos sauvage (24) ( salvia horminum, L.) (xviii, 22), pilé avec de la polenta.

LXII. Mais il y a peu de plantes aussi mervellleuses que l'orchis ou serapias (orchis undulatifolia, Biv.), herbe à feuilles de poireau, a tige haute d'un palme, à sleur pourpre, à racine sormée de deux tubercules qui ressemblent aux testicules. Le tubercule le plus gros, ou, comme quelquesuns disent, le plus dur, pris dans de l'eau, excite à l'amour; le plus petit ou le plus mou, pris dans du lait de chevre, réprime les désirs amoureux. Quelques-uns dépeignent cette plante avec une feuille semblable à celle de la seille, mais plus petite et plus lisse, et avec une tige épineuse (/imodorum abortivum, Sw.). Les racines de cette plante guérissent les ulcères de la bouche. Prises dans du vin, elles arrêtent les pituites de la poitrine et le cours de ventre. Le satyrion est stimulant; il y en a deux espèces : l'une (orchis morio, L.) à feuilles d'olivier, mais plus longues, à tige haute de quatre doigts, à seur pourpre, à racine double configurée comme les testicules humains, laquelle se gonsie une année, et revient l'année suivante à son volume primitif. L'autre espece : est surnommee satyrios orchis, et passe pour être la plante femelle (26). Ou la distingue à l'espacement de ses nœuds, à sa tige plus toussue; la racine s'emploie dans les fascinations. Cette plante crok ordinairement près de la mer. Appliquee avec de la polenta ou seule, elle guérit les tumeurs et les affections des parties génitales. La racine de la première espece, donnée dans le lait d'une brebis de serme, excite l'erection, et, prise dans de l'eau, la sait cesser.

LXIII. Les Grees donnent le nom de satyriou ! (aceras anthropophora, L.) a une plante qui a les feuilles du lis rouge, mais plus petites et ne sortant pas de terre au nombre de plus de trois. une tige lisse, haute d'une coudee, nue, et une raeine double, dout la partie inferieure et plus grosse fait concevoir des garcons, et la partie supérieure et plus petite, des filles. Ils compaissent encore une autre espece de satyrion, qu'ils nominent erythraicon (fritillaria pyrenaica, L.) (26); il a la graine du vitea (vitex agnus), mais plus grosse. lisse, la racine dure, l'écorce rouge, l'interieur blanc et d'un goût douceâtre; ilse trouve ordinajrement dans les endroits montueux : ils assurent qu'il suffit d'en tenir la racine a la main pour en eprouver la vertu aphrodisiaque, effet encore plus marqué si on la prend dans du vin astriagent; qu'on l'administre en boisson aux betiers et aux boues trop lents à saillir, et que les Sar- 2 mates la donnent a leurs chevaux qu'un travail trop soutenu a rendus paresseux à s'accoupler, maladie appelée par eux prosedamum. On eteiot les ardeurs produltes par le satyrion en buvant de l'eau miellée, ou en mangeaut de la faitue (x1x,38, 3). An reste, les Grees donnent le nom

ritis cum adipe vetere : vel Chrysippea cum ficis pinguibus : et hac ab inventore habet nomen.

1 LX (x.) Venerem in totom admit, ut diximus, nymphasa heracha: eadem semet pota, in xi. dies. Insormita quoque Veneris a jejuno pota, et in cibo siunta. Hitta quoque radix gentiathus, inhibet non solum Venerem, sed et affluentiam geniturae, ob id corpus alere vocemque dicitor.

1 1.XI. Appetentiam Veneris facit radix exiphio superior, data poto un vino. Item quaru crethmon agrion appellant : et hormuos agrios, cum polenta contrita.

LXII. Sed inter pauca mirabilis est urchis herba: sive serapias, foliis porri, caule palmeo, flore purpureo, gemina radice, testiculis simili, ita ut major, sive (ut aliqui dicunt) durior, ex aque pola excitet libidinem iminor sive nollior, e lacte caprino minheat. Quidam folio scillæ esse ducunt, læviore ac minore, caule spinoso. Radices sanant oris hulcera: thoracis pituitas, alvum sistunt e vino potæ. Concitatricem vim habet satyrion. Duo éjus genera: una is, quam olese, caule quatur digitorum, radice gemina ad formam hominis testium,

alternis annis intumescente ca ac residente. Altera satyrios 2 orclus cognominator, el fermina esse creditor. Distinguitor internodus et ramisiore frutice, radice fascinis utili. Nuscitur fere juxta mare. Hace tumores et vitia partium esrum cum polenta illita sedat, vel per se. Superioris radix in lacte ovis colonicæ data, nervos intendit: endem ex aqua remittut.

de satyrion à toute substance aphrodisiaque,

LXIII. Gracci satyrion, foliis lilii rubri, minoribus, et p tribus non amphus e terra exeontubus tradunt, caule lavri, culutali, nudo, radice gemina: cujus inferior pars et major mares gignat, superior ac minor feminas. Et aliud genus satyrit erythracion appellant, semine viticis majore, kevi: dura radicis, cortice rubro, mius album includi, sapore subdulte, fere la montuosis inveniri. Venerem, etiansi omnino manu teneatur radix, stunulari: adeo si bibatur in vino austero. Arietibus quoque et lurcis segnioribus in patu dati. Et a Sarnastis, equis ob assidumi a laborem pignoribus in colto, quod vitium prosedanum vucant. Vim ejus restinguit aqua mulsa, aut lactoca sumla. In totom quidem Gracci, quom conclutionem lurne volunt significare, satyrion appellant: sec et cratægin cqpar exemple au cratægis, au tnetygonon et à l'arrhenogonon (xxvii, 40), plantes dont la graine ressemble aux testicules. Ceux qui ont sur cux de la mocile des branches de tithymale deviennent, dit-on, plus enclins a l'amour. Theophraste (Hist., ix, 20), auteur si grave d'ailleurs, raconte la-dessus des choses incroyables, entre autres que par le seul contact d'une herbe dont il ne marque ni le nom ni l'espece un homme a pu exercer soixante-dix fois l'acte du coit.

1 LXIV. Le sidéritis, attaché à la partie malade, diminue les varices, et les guérit sans douleur. La goutte était rare, non-seulement du temps de pos peres et de nos aieux, mais même aussi de nos jours; en effet, c'est encore la une maladie etrangère : si elle eut anciennement régné en Italie elle aurait un nom latin. Il ne faut pas la regarder comme incumble, car effe cesse chez beaucoup spontanément, et chez un nombre plus grand, par le traitement. On emploie les racines de panacès avec du raisin cuit, le suc ou la graine de jusquiame avec de la farine, le scordion dans du vinaigre, l'Ibérls comme uous flavons dit (xxv, 45), la verveine broyée avec de la graisse, la racine de cyclaminos, dont la decoction est bonne aussi pour les engelures. Pour ôter le feu de la goutte on applique la racine du xiphium, la graine du psyllium, la cigué avec de la litharge ou de l'axonge, l'aizonn au premier acces du mal lorsqu'il y a rougeur, c'esta-dire lorsque la goutte est chaude. Aux deux especes de gouttes conviennent l'érigeron avec l'axonge, les seuilles du plantain broyées avec un peu de sel, et l'argémone pilée avec du miel. On guérit encore la goutte en appliquant de la verveine, ou en faisant tremper les pieds dans la decoction de la même plante.

momentes, et thelygonon, et arrhenogonon, quarum semen testium simile est. Tithymali quoque ramorum medultam habentes, ad Venerem promores fieri dicuntur. Produciosa sunt, quæ circa hoc tradidit Theophrastus, auctor aimqui gravis, septuageno cottu durasso libidinem contacto her bæ cujusdam, cujus nomen genusque non posuit.

LXIV. Sideritus adalligata varices minuit, et she dolore peranat. Podagræ morbus rarior solebat esse non modo

patrum avorumque memoria, verum etiam nostra, peregrimis et ipse. Nam si Italiar fuisset antiquitus, latinum memen invenisset. Insanalutis non est eredendus : quippe quonam et in multis sponte desirt, et in pluribus cora, Medentur panacis radices, cum uva passa : auccus liyoscyam cum farina, vel semen : scordion ex aceto : iberis, 2 att dictum est. Verbenaca cum axungia trita, cyclamuni radix, cujus decoctum et permonibus prodest. Podagras refugerat radix e xiphio, semen e psyllio, cicuta cum lithargyro aut axungia, axioum in primo impetu podagra ruleutis, boc est, calidar. Utrilibet vero convenit engeron cum axungia; plantaguns folia trita addito sale modico, argenionia tusa ex melle. Medelur et verbenaca diita, unto i pedea macerentur in aqua, in qua decocta sit

LXV. On emplole aussi le lappago (xxrv, 116), 1 qui ressemblerait à l'anagallis s'il n'était plus garoi de branches, hérisse de plus de feuilles et rugueux, s'il n'avait un suc plus âcre et une odeur forte. L'espèce de lappago qui est comme l'anagallis s'appelle mollugo (gatium mollugo, L.).

L'asperugo (27) est semblable, mais il a les feuilles plus âpres. Le suc du premier, tiré par expression, se prend tous les jours a la dose de ouze deniers (42 gr., 35) dans deux cyathes de vin.

LXVI. Mais un remède excellent pour la 1 goutte, c'est le phycos thalassion, ou algue marine, qui ressemble à la laitue, et qu'on emploie dans la préparation des teintures de pourpre. Cette plante s'applique, avant d'être seche, non-seulement sur les parties goutteuses, mais aussi sur toutes les articulations malades. Il y en a trois especes : l'une à seutles larges, l'antre à feuilles plus longues et à teinte rongestre ; la troisième à feuilles crépues; on l'emploie en Crète pour teindre les étoffes. Toutes trois ont les mêmes propriétés. Nicandre (Ther., p. 60) les a même données dans du vin contre le venin des serpents. On se sert encore de la graine de la plante que nous avons appelée psyllion (xxv, 90); on la fait tremper dans de l'eau, mettant pour une hémine de graine deux cuillerées de résine de colophon, et une d'encens. On vante encore les feuilles de la mandragore, pilées avec de la polenta. (x1.) Pour l'enflure des talons le limon petri 2 avec de l'huile est d'un effet admirable ; pour l'enflure des articulations, le suc de la petite centaurée, lequel est très-bon pour les nerfs. Il en est de même de la centauris (xxv, 32). La bétoine remédie aux douleurs des nerfs qui se font sentir aux omoplates, aux épaules, a l'épine, aux lombes ; on la prend en boisson de la manière que

LXV. Et lappago, simits anagallidi, nisi esset ramo- t sior, ac pluribus foliis aspera, rugosa, asperioris succi, gravis odorus : quae tabs est, mollugo vocatur.

Similis, sed asperioribus fobis, asperigo. Superioris succus expressus pondere xi denariorium in vini cyathia

duolnis quotidie sumitur.

LXVI Practione very liberal eo malo phycos thalassion, t ld est, fucus marigus, factura similis, qui conchy his substernitur : non pudagræ modo, sed omnibus articulorum morbis impositus, priusquam exaceliat. Tria autem genera ejus : latum, et alterum longios, quadamtenus rubens : tertium crispis foliis, quo in Creta vestes impunt : omnia ejusdem usus. Nicander ea et adversus serpentes in vino dedit. Salutare est et semen ejus herbæ, quam psallion appellavimas, madefactum aqua, admixtis in hemmam semines resinar colophoniae cochlearibus duohas, thuris uno. Laudantur et mandragoræ folla cum polenta tusa, (xt. ) Talis vero tumentibus limus aquaticus cum oleo 2 subactus mire prodest. Artuulis succus e centaurio minore Idem nervis utilissimus. Item centauris, Veltonica. nervia discurrentibus per scapulas, lumeris, spinie, lumbis, pota, ul in jocinere Articulis quinquefolium imposinous avons indiquée pour le foie (xxvt, 19). On emplois sur les articulations la quintefeuille en caraplasme, ainsi que les feuilles de la mandrapore avec la polenta, ou la racine fraiche, soit pitre avec le concombresauvage (xx,2), soit bouillie
dans de l'eau. La racine du polypode guérit les
crevasses des ortells. Pour les articulations on
emploie le suc de la jusquiame avec l'axonge, le
suc d'amomum avec la decoction de la plante,
te centunculus (xxiv, 88) bouilli, la mousse récente, me uillec, et attachée aux parties malades
jusqu'à ce qu'elle soit seche.

La racine de la lappa boaria (28) prise dans du vin a le même effet. Le cyclaminos bouilli dans de l'end guerit les engelures et toutes les autres maladies produites par le froid. On emploie encore contre les engelures le cotylédon avec l'axonge, tes feutiles du batrachion (xxv, 109), le sue de l'epithymum. Le ladanum avec le castoréum, et dans du viu la vervelne, décacinent les cors des pieds.

1.XVII. Ayant fini le détail des maux qui se font sentir dans chaque partie, nous allons parlier de ceux qui attaquent le corps entier. Voici les remèdes genéraux que je trouve indiqués. Avant tout il faut user en boisson du dodecatheos, dont nous avons parlé (xxv, 9), puis des racines de toutes les espèces de panaces, parliculierement dans les maladies de longue durée, ainsi que de la graine pour les affections des intestins. On recommande pour toutes les douleurs du corps le suc de scordium, celui de la bétoine, laquelle prise en boisson dissipe specialement la couleur plombée du teint, et donns une meilleure coloration à la peau.

LXVIII. Legéranion est appelé encore myrrhis (erodium moschatum, L.) ou merthrys; il ressemble à la cigue, mais il a les feuilles plus petites, et la tige plus courte et ronde (29); il a un goût et une odeur agréables : c'est ainsi du moins que le décrivent nos berboristes; mais les Grees le décrivent (erodium malachoides, L.) avec des seuilles un peu plus blanches que cettes de la mauve, avec des tiges deliées, velnes, garnies par intervalle de branches longues de deux palmes, et portant à leur extré nité, au milleu des feuilles, des têtes en forme de becs de grues. Il y en a une troisième espèce (geranium tuberosum, L.) qui a les feuilles de l'anémone, mais plus profondément incisées; la racine ronde comme une pomme, douce, et très-bonne pour les convalescents qui réparent leurs forces : celle-ci paraît être le vrai géranion. On en prend, contre la phthisie, une drachme dons trois cyathes de vin, deux fois par jour ; de même contre les flatuosités : 2 mangée crue, elle produit des effets pareils. Le sue de la racine guerit les maux d'oreilles. Dans l'opisthotones en fait prendre la graine à la dese de quatre drachmes, avec du poivre et de la myrrhe. Le suc du plantain en boisson, et la décoction de la plante, guérissent la phthisie. Le plantain en aliment avec du sel et de l'huile, et pris dès le matinense levant, est rafralchissant; on le donne dans l'atrophie, mais en laissant des jours d'intervalle. On donne la bétoine aux plithisiques, gros comme une fève, en loch, avec du miel ; l'agarie, en hoisson, à la dose de deux oboles dans du vin cuit; le daucus, avec la grande centaurée, dans du vin. La phagédène, nom commun à une faim désordonnée et à une espèce d'ulcère, est guerie par les tithymales pris avec le sesame.

LNIX. Entre les maux qui attaquent tout le l'corps, l'insomnie est des plus ordinaires. On indique pour remède le panacès, le clymenos, l'aris-

Ium. Mandragoræ folia cum polenta, vel radix recens tusa cum cucumere silvestri, vel dececta in aqua. Digiturum in pedibus rimis polypodii radix. Articulis succus byoscyami cum avungia : amomi succus cum decocto : item centunculus dececta, vel muscus recens ox aqua obligatus, donec marescat

3 Item lapper boariar adix e vino pota Cyclaminos decorta in aqua pernimentos curat, omnaque alia frigoria vitia. Pernimentos et cutyleidon cum axunges: folia ex batrachio reputhymi succus. Clavos pedum exteatut ladamin cum castoreo reribenaca ex vino.

1 LAVII Nuo peractis malis quae membratim sentiuntur, dicenois de las, quae totis corporibus grassantur. Remedia autembree communia invento. Ante omnes polandam didecathema, de qua diximus : deinde panacis omnium generum radices, peculiariter longinquis morbis, et semen interancorum vitus. Ad omnes vero corporis dolores surcam e scordia : item vettonicm, quae pota colorem thumbeum corporis privatim emendat, gratioremque reducit.

1 1. VIII Geranion aliqui myrrhin - alii merthryda appellant. Simuls est cicutac, foliis minutiorihus, et caute

brevior, rotundo, saporis et odoris jucundi. Nostri sic eam tradunt Græci foliis candidioribus paulo quam malvæ, caulibus tenuibus, pilosis, ramosam ex intervallis, busum palmorum : et in his foliis, inter quæ in cacuminibus capitula sint gruum. Alterum genus foliis anemones, divisuris longioribus, radice mali medo rotunda, dulci, reficientibus se ab imberillitate utilissima : et fere talis vera est. Bibitur contra phthisin drachma in vini evatins tribus lus die. Item contra inflationes : et cruda ? idem præstat. Succus radicis auribus medetur. Opisthotonus semen drachmis quatuor cum pipere et myrcha polum, Phthisin sanat et plantaginis succus, si bibatur, et ipea decocta. In cibo cum sale et oleo, et a somne mateimo, reingerat. Ladem datur his, quos atrophos vocant, interpositis dichus. Vettomica vero pitthisicis, ecliginate cum melle, faba: magnitudine : agaricum potum duobus obolis in passo, vel dancon cum centaurio majore in vino. Phagedænis ( quad nomen sine modo esurientium est, et alms hulcerum ) tithymali medentur cum sesamis sumti.

LXIX. Inter mala universi corporis vigilia: sunt pleris il que. Harum remedio monstratur panaces, clymenos, aristolorhia, et odore, et peruncto capite : azoum, sive se-

toloche, dont il faut respirer l'odeur et se frotter la tête, l'aizoon ou sedum, qu'on enveloppe dans un morceau d'étoffe noire, et qu'on met sous le chevet du malade, sans qu'il le sache; l'œnotheras (30 on onuris (epilobium hirsulum, L.), qui dans du vin a des propriétés exhilarantes. Cette plante a la feuille de l'amandier, la fleur rosc, des tiges nombreuses, une longue racine qui quand elle est seche a l'odeur du vin. Elle adoucit jusqu'aux bêtes, auxquelles on la donne 2 en breuvage. La betoine dissipe les indigestions (xxvi, 25) qui causent des nausées; la même plante prise en boisson, après le repas, facilite la digestion : on la donne à la dose d'une drachme dans trois cyathes d'oxymel; elle dissipe l'ivresse. Il en est de même de l'agaric pris dans de l'eau chaude apres le repas. La bétoine guerit, dit-on, la paralysie, ainsi que l'iberis, employée comme nous l'avons dit (xxv, 49). Cette ternière plante est bonne encore pour les membres perclus; il en est de même de l'argémone, qui dissipe tout ce qui peut exposer au bistouri. LXX. L'épilepsie est guerre par les racines du panacès que nous avons appelé heraction (xxv, t2), prises avec la présure du veau marin, à la dose le trois parties de la plante sur une de présure; par le plantain en boisson; par la betoine ou lagaric dans de l'oxymel, l'une à la dose d'une irachme, l'autre a la dose de trois oboles; par les seuilles de la quinteseuille, dans de l'eau; par l'archezostis (xxiii, 16, 1), qu'il faut boire pendent un an ; par la racine du bacchar (xxi, 16), sechee, reduite en poudre, et prise dans trois cyathes d'eau chaude, avec un cyathe de coriandre; par le centunculus broyé dans du viungre, ou du miel, ou de l'eau chaude; par la verveine, qui se hoit dans du vin; par trois baies d'hysope (xxv, 87), broyees et bues dans

de l'eau pendant seize jours; par le peucedanum, avec la présure du veau marin à égale portion, encore en breuvage; par les feuilles de la quintefeuille broyees et bues dans du vin pendant trente et un jours ; par la betoine en poudre, à la dose de trois deniers, avec un cyathe de vinaigre scillitique et une once de miel attique; par la scammonée, à la dose de deux oboles, avec quatre drachmes de castoreum.

LXXI. L'agaric, bu dans de l'eau chaude, soy- f lage les fièvres froides : le sidéritis avec de l'huite. les sièvres tierces : de même le ladanum, qui croft dans les champs de blé (xxvi, 30), et que l'on pile; le plantain pris à la dose de deux drachmes, dans de l'eau mieliée, deux heures avant l'accès; le suc de la racine de plantain détrempée ou pilée, ou la racine même pilée dans de l'eau, et chauffée par l'immersion d'un fer chaud. Quelques médecins ont donné trois racines de cette plante dans trois cyathes d'eau; et les mêmes. quatre racines dans les fièvres quartes. Quand la buglosse commence à sécher, si on en tire la moelle de la tige en disant que c'est pour délivrer de la flèvre telle personne, et si l'on attache ensuite a cette personne, avant l'accès, sept feuilles de la plante, le malade est, dit-on, délivré de sa fièvre. On guérit encore particulière- 2 ment les flèvres qui sont accompagnées de frisson. avec une drachme de bétoine dans trois cyathes d'eau miellée, ou avec de l'agaric. Quelques-uns ont donné trois feuilles de quintefeuille dans les flèvres tierces, quatre dans les flèvres quartes, et un plus grand nombre pour les autres sièvres; d'autres en donnent pour toutes les flèvres la dose de trois oboles, avec du poivre. dans de l'eau miellée. La verveine, dans du vin, guérit les slevres même des bêtes de somme : mais il faut couper la plante, pour les flèvres

dum, si involutum panno nigro, ignorantis pulvino subpenatur : et cenotheras, sive onuris, infacitatem afferens in virus, amyzdałaceo folio, there roseo, fruticosa, longa rarboe, et quum siccata est, vinum olente. Hæc in potu-2 dala feras quoque mitigat. Cruditates, qui nauseam faciont, digent rellonica. Eadem pola a coma concocliosem facit, in oxymelitis cyathis tribus drachmæ pondere : et crapulam discutit. Hem agarteum post eibum in aqua catida potum. Paralysin vettonica sanare dicitur : item theras, at dictum est. Eadern et torpentibus membris prodest item argemonn, omma quae periclitentur secari, Lecutiondo.

1.XX. Combiales sanant panacis, quam heraclion diximus, radices pute com coagulo vituli marini, ita ut sint panicis tres partes : plantago pota : vettonicie in un ymelite deachma, vel agaricum, obelis tribus : folia quirequefolu ex aqua. Sanat et archezostis , sed nuno potasanat et baccharis radix arida in pulverem contrita, cyathis tethus cam coriandri uno in aqua calida, El centunentos trita in aceto, aut melle, aut in aqua cabida : e erbenaca ex vinu pota : hyssopi baccae ternae contritae,

et in aqua potse diefins sedecim : peucedanum cum coagulo vitub marini asquis portionibus potum : quinquefohi contrita Iolia ex vino pota diebus xxxi : vettonicae farina pondere x. m cum aceti scullitici cyatho, mellia attici uncia : scammonium obolis duobus cum castorel drachusis quatuor.

LXXI. Febres frigidas leviores facit agaricum potum t in calula aqua : tertianas sideritis cum oleo : item ladanum. quod in segetibus nascitor, contusum : plantago ex aqua mulsa, duabus horis ante accessionem pota binis drachmis: vel succus radicis madefactæ vel tusæ : vel ipsa radix trita in aqua ferro calfacta. Quidam ternas radices in tribus cyathus aquæ dedere. Indem in quartonis et quaternas fecerunt. Bugiosso inarescente, si quis meduliam e caute eximat, dicatque ad quem liberandum febre id faciat, et alliget ei sentem folia ante accessionem, ainut a febre liberari. Hem vettouirze drachmam, in aquæ mulsæ cya- 2 this tribus, vel agaricum, maxime in les febribus, qua com borrore remant. Quinquelolii folia quidam terna tertianis dedere, quaterna quartanis, plura carteris - alti oninibus tres obolos cum pipere ex aqua mulsa. Verbetierces, au troisieme nœud; pour les fièvres quartes, au quatrieme. On prend encore en potion la graine des deux espèces d'hypéricon, dans les flèvres quartes et les frissons; la bétoine en poudre, qui arrête toute sorte de frissons; le panacès, dont la qualité est si chaude qu'on recommande d'en boire et de s'en froiter à ceux qui vont faire un trajet a travers les neiges. L'aristoloche arrête aussi les frissons.

t LXXII. La phrénesie se guérit par le sommeil, qu'on provoque avec une infusion de peucedanum versée sur la tête, ou avec le suc des anagallis. Au contraire, il est difficile de réveiller les lethargiques : on prétend y réussir en touchant les narines avec du suc de peucedanum mêlé à du vinaigre. Contre la folie on administre la bétoine. Le panacès amène la rupture des anthrax; on les guerit avec la poudre de bétoine dans de l'eau; avec le chou uni à l'encens, et beaucoup d'eau chaude en boisson; avec un charbon qu'on laisse éteindre en sa présence, dont on applique la cendre chaude à l'aide du doigt; avec du plantain pilé (xxv, 39).

1 LXXIII. On guérit les hydropiques par le tithymale characies; par le plautain en aliment,
on mange préalablement du pain sec sans boire;
par la bétoine, à la dose de deux drachmes dans
deux cyathes de vin ou de vin miellé; par l'agaric ou par la graine de lonchitis(xxv,88), deux
cuillerees dans de l'eau; par le psyllium dans du
vin; par le suc des anagallis; par la racine du
cotylédon dans du vin miellé; par la racine
d'hieble fraiche, dont on secoue seulement la terre
sans la laver, une pincée dans une hémine de vin
vieux, chaud; par la racine de trèfie, deux dra-

chmcs dans du vin; par le tithymale platyphyllos (xxvi, 44); par la graine de l'hypericon, surnommé coris (xxvi, 54); par l'acte (sureau), qui, 3 suivant quelques-uns, est l'hieble, la racine pièe, dans trois cyathes de vin, s'il n'y a pas de flevre, ou la graine dans du vin rouge; par la verveine, une pleine poignée bouitlie dans de l'eau jusqu'a réduction de moitie; mais surfout par le suc de chamæacté (hièble), qu'on regarde comme souverain. Les cruptions pituiteuses se traitent par le plantain; par la racine de cyclaminos dans du miel; par les feuilles pliées de l'hièble, lesqualles en calapiasme avec du vin vieux guérissent aussi le boa, sorte de papules rouges. Le suc de strychnosen onetion est un remède pour le prurit.

LXXIV. Pour l'érysipèle on emploie: l'aizoun, 1 les feuilles pilées de la cigue, la racine de la mandragore. On la coupe en rondelles comme le concombre, et d'abord on la suspend sur du vip qui cuve, puis à la fumée; ensuite on la broie dans du vin ou du vinaigre. Il est encore bou d'employer en topique : le vin de myrte, deux onces de menthe, une once de soufre vif, le tout pile ensemble dans du vinaigre; la suie, dans du vinaigre. Il y a plusieurs espèces d'erysipèles, entre autres celui qui, occupant la demi-circonférence du corps, est appelé zoster, et qui tue s'il en occupe toute la circonférence : pour cet érysipèle on emploie le plantain avec la terre cimoliee, la verveine seule, la racine de la persolata; pour les crysipèles serpigineux, la racue du cotylédon avec du vin miellé, l'alzoon, le suc de la mercuriale dans du vinaigre.

LXXV. (xii.) On emploie en topique pour les l luxations la racine de polypode. La douleur et

naca quidem et jumentorum febribus in vino medetur : sed in tertianis a tertio geniculo incisa, quartanis a quarlo. Bibitur et semen hyperier utrusque in quartanis, et horroribus. Vettonica: farma, quae omnes horrores coercet. Hem panaces, adeo excalfactoria natura, ut per nivem iturus bibere id perungique eo praccipiant. Et aristobolita perfrictionatus resistit.

1 LXXII. Phreneticos sommos sanat, qui contingit peucedano ex aceto capiti infuso, anagallidum succo. E diverso lethargicos excitare labor est: hoc præstante, ut perhibent, ex aceto nacibus tactis peucedani succo. Contra insanias vettonica bibitur. Carbunculos rumpit panaces. Sanat vettonica farma ex aqua, aut brassica cum llure, frequenti potu calida: vel e carbone in conspecin exslincto, favilla digito sublata et tilita: vel plantago tasa.

plantago in cibo, quum prus panem srecum ederint sine poto: veltonica drachmis duabus in duobus cyathis vim aut mulsi: vel agaricom, vel semen foncluidus duabus ingus ex aqua patam: psyllon ex vino: anagallidum succus: cotyledonis raibv e mulso: ebuti recents vadix, excussa tantum, nec colluta, quod duo digui comprehendant, ex vino velecus calidi homina: Infolii radix dra-

chmis duabus ex vino: fithymalum, platyphyllon cognomme: semen hypericl, quod coris appellatur.

Acte, quam quidam esse chilum putant, radice con-T trita in vini cyathis tribus, si febris aboit, vel semme es vino nigro, tem verbenaca, fasciculo manus piena decocla in aqua ad dimidias.

Procepue tamen chamæactes succus aptissimus creditur. Emptiones pituta emendant plantago, cyclamus radix e melle : ebuli folia trita, et e vetere vino imposita ctiam boam sanant, id est, rubentes pabulas. Processioem succus strychni illius.

LAXIV. Igni sacro medetur aizoum : folia trita cicu-tia : mandragora: radix. Secatur in asses ut cucumis : primoque super mustum suspenditur; mox in furno . den tumbitor in vino aut acato. Prodest et vino myrteo fovere: meuta: sextans, vivi sulphuris uncia, ex aceto simul trita : luligo ex aceto. Ignis sacri plura sunt genera, inter que medium hommem ambiens, qui zoster appellatur, et enecat, si cinxerit. Medetur plantago cum creta Cimolia, et peristereos per se : radix persolalia. Afus que serpant, cotylestonis radix cum mulso, aizoum, succus linozostis ex aceto.

LXXV. (xii ) Radix polypodii illita luxatis medetur ; f doloremque et tumores tollunt semen psyllii, loha planles gonflements sont guéris par la graine de psyllum, par les feuilles de plantain pilées avec un peu de sel, par la graine de verbascum bouillle dans du vin et pilée, par la cigué avec de l'axonge. On emploie en topique les feuilles de l'éphémerum (xxv, 107) sur les tumeurs et les engorgements qui sont encore susceptibles de résolution.

LXXVI. C'est surtont dans les yeux que l'effet de la jaunisse paraît singulier : comment la bile penètre-t-elle des membranes aussi tenues et aussi denses? Hippocrate (Aph., 1v, 62 et 64) a enseigne que dans la flèvre la jaunisse apres le septieme jour est un symptôme mortel; nous savons pourtant que plusieurs ont vécu même après ce funeste pronostic. Au reste, la jaunisse vient aussi saus fièvre; on la combat par la grande centaurée, prise comme nous avons dit (xxv, 80) ra boisson; par la bétoine; par l'agarle, trois oboles dans un cyathe de vin vieux ; par les feuilles de verveine, trois oboles dans une hémine de vin chaud, pendant quatre jours. Mais le remède le plus actif est le suc de la quintefeuille, trois evathes en potion avec du sel et du miel. On prend en potion la racine de cyclaminos à la dose de trois drachmes, dans un lieu chaud et a l'abri de tout refroidissement; en effet, elle provoque des sueurs couleur de bile. On emploie les feuilles de tussilage dans de l'eau; la graine des deux espèces de mercuriale, mêlée à la boisson, on bouillie soit avec de l'absinthe, soit avec des pois chiches; les baies de l'hysope prises avec de l'eau ; le lichen, en observant, pendant qu'on en use, de s'abstenir de toute autre sorte d'herbage; le polythrix (xxv, 83), donné dans du vin; la saponaire, dans du vin miellé.

LXXVII. Il survient assez communément, et dans toutes les parties du corps, une éruption qui cause de très-grandes incommodités, et qu'on nomme furoncle, maladie quelquefois mortelle chez les personnes épuisées; on emploie dans ce cas les feuilles de pycnocomum (scabiosa ambrosioides, Sibth.) pilées avec de la polenta; il faut que le furoncle u'ait pas encore fait pointe. Les feuilles de l'éphedrum (xxvi, 20), en topique, dissipent aussi les furoncles.

LXXVIII. Des fistules se creusent dans toutes t les parties du corps, par la faute des medecins qui pratiquent mai les incisions. On les traite par la petite centaurée, en y ajoutant des lotions avec le miel bouilli; par le suc da plantain en injection; par la quintefeuille, avec du sel et du miel; par le ladanum, avec le castoréum; par le cotylédon, avec de la moelle de cerf, le tout appliqué chaud; par la moelle de la racine du verbascum, réduite à la ténuité d'un collyre, et injectée dans la fistule; par la racine de l'aristoloche; par le suc du tithymale.

LXXIX. Les collections et les inflammations t se guérissent par les feuilles de l'argémone en cataplasme. Pour les duretés et collections de toute sorte on emploie la verveine, ou la quintefeuille bouillie dans du vinaigre; les feuilles ou la racine du verbascum; l'hysope appliquée dans du vin; la racine de l'acoron, tout en fomentant la partie malade avec la décoction de cette plante; par l'aizoon. On traite les contusions, les duretes et les uicères sinneux, par l'illecebra (sedum acre, L.) (xxv, 103). On obtient l'extraction de tous les corps étrangers entrés dans les chairs, à l'aide des feuilles du tussilage, du daucus, de la graine de léontopodium (evax pygmæus) plies dans de l'eau avec de la poienta. Sur les suppurations on applique les feuilles du pyenocomum (xxvi, 77) pilées avec la polenta, ou la graine de cette plante, ou l'orchis. Un remêde excellent pour les affections des os, c'est, dit-on, la racine du satyrion en to-

tagnis tusa, sale modico addito : verbasci semen ex tam decoctum et contritum : cicuta cum axungia. Folia phemoci tuberibus atque tumoribus illinuntur, quae etiamtum discuti possunt.

1 LXXVI. Morbum regium in oculis praecipue mirari st, tenutatem illam densitatemque tunicacum felle subcunte. Happocrates a septimo die in febre mortiferum scrum esse docuit. Nos scimus vixisse aliquos etiam ab he desperatione. Fit vero et citra febres, impugnaturque antancio majore, ut diximus, poto, vettonica, agarici coolis tribus ex vini veteris cyatho : item verbenacie folin, obolis tribus ex vuu calidi hemina quatriduo. Sed celerrime quinquefolii succus medetur tribus cyatlids potus gam sale et melle. Cyclamini radix drachinis tribus bibiter in loco calido, et a perfectionibus toto, sudores emm elleos movet. Folia tussifaginis ex aqua : semen linoxostis strusque inspersum potioni, vel cum absinthio aut cicere decoctum : hyssopi bacea: cum aqua pota: lichen herba , 11 quom sunntur, ca tero olere abstineatur : polythrix in ine dala, struthin in mulso,

1 LAXVII Passim et in quacumque parte masima in-

commoda nascuntur, qui furunculi vocantur, mortiferum aliquando maluoi confectis corporibus. Remedio sunt pycnocomi folia trita cum polenta, si nondum caput fecerint. Discutiunt et folia ephedri illita.

LXXVIII. Fistulæ quoque in omni parte serpunt, me- i dicorum vitio male sectis corporibus. Auxilio est centaurium minus, collyviis cum melle decocto additis: plantaginis succus infusis: quinquefolium cum sale el melle: ladanum cum castoreo: cotyledon cum medula cervana calefacta el imposta e verbasei radicis medulta collyrii tenutate in fistulam additur: vel aristoloctum radix, vel succus tithemati.

LXXIX. Collectiones inflammationesque sanast arge-tmonia: folia illita. Duritias et collectiones omnes verbenaca, vel quinquefolium decoctium in aceto: verbasci folia vel radix, hyssopium e vino impositum: acori radix, decocto ejus herbas toventibus: aizoum. Hem que contuas sint, duritiasque et sinus corporis, illecebra. Omnia infixa corpori extrahont, folia tussilagmis, daucim, semen lecotopolii tritum in aqua cum polenta. Suppurationibus imponintum pycnocomi folia trita cum polenta, vel sopique. Pour les ulvères rongeants et toutes les collections on emploie l'aigue marine (xxvi, 66) avant qu'elle soit desséchée. La racine d'alcea (xxvii, 6) dissipe les collections.

1 LXXX. Les brûtures se guerissent à l'aide du plantain, de la bardane, au point qu'on n'en voit pas la marque. On emploie en topique les feuilles de cette derniere plante, bouillies dans l'eau et pilces; les racines du cyclaminos, avec l'aizon; l'espèce d'hypericon que nous avons appele corion (xxvi, 53).

LXXXI. Aux nerfs et aux articulations conviennent : le plantaiu pilé avec du sel, l'argémone broyée dans du miel. On frotte avec le sucdu peucedanum les personnes affectées de spasme, de tetanos. Pour les duretés des perfs on emploie en topique le suc de l'ægilops (xxv, 93); pour les douleurs, l'érigeron dans du vinaigre. En cas de spasme et d'opisthotonos, il est avantageux d'être frotté avec l'épithymum (xxv1, 35), avec la graine de l'hypéricon appelé corls (xxvi, 53), et de prendre en boisson cette même graine. Le phrynion (xxv, 76) guerit, dit-on, même les perfs coupés si on l'applique immédiatement, pile ou maché. Pour le spasme, le tremblement, l'upisthotonos, on administre en boisson la racine d'alcra (xxv11, 6) dans de l'eau mielles. De cette manière aussi elle réchausse dans les frissons.

LXXXII. La graine rouge de la pivoine arrête l'écoulement du sang; même propriété dans la racine; mais c'est au clymenos (xxv, 33) qu'il faut avoir recours quand le sang est rejeté ou par la bouche, ou par les narines, ou par le siège, ou par l'utérus. On emploie la lysimachia, soit en boisson, soit en topique, soit introduite dans les narines; la graine du plantain; la quintefeuille en boisson et en topique; la graine de cigué pilée

dans de l'eau et introduite dans les narines, si le sang s'échappe par cette voie; l'aizoon(xxv, 102), la racine d'astragale. Le sang est encore arrête par l'ischamon (xxv, 45) et par l'achillea.

LXXXIII. (x111.) L'equisetum, appelé hippuris 1 parles Grace (equiselum limosum, L.)(31), etque nous avons condamné en parlant des pres (xviii, 67, 8) (c'est une espèce de poil de la terre, semblable à des crins de cheval), l'equisetum consume la rate des coureurs (x1, 80) : on le fait bouillir dans un vase de terre neuf, autant que le vase en peut contenir, Jusqu'à réduction de deux tiers : pendant trois jours on bott une hémine de cette décoction; avant de s'y mettre, on s'abstient pendant un jour entier de tout aliment gras. Les Grees varient sur cette plante : suivant les una, qui le nomment hippuris, il a les feuitles semblables à celles du pin, et est noirâtre ; il possede des vertus tellement admirables, qu'il suffit d'en toucher le malade pour arrêter les hémorragles; suivant les autres, cette plaute, appelée tantôt hippuris, tantôt ephedros, tautôt anabase (ephedra fragilis, L.), croft aupres des arbres. sur lesquels elle grimpe, et d'ou elle pend en touffes chevelues, nombreuses, noires, commo est la queue des chevaux : elle a les branches articulees; peu de feuilles, minces et petites; la p graine ronde, semblable à celle de la coriandre; la racine ligneuse; un la trouve principalement dans les lieux boisés. Elle a des proprietés astringentes. Le suc, renfermé dans les narines, arrête l'épistaxia; il arrête aussi le cours de ventre. Pris a la dose de trois cyathes dans du vin doux, il guérit la dyssenterie; il est diurétique. Il guérit la toux, l'orthopnée, les ruptures, les affectionsserpigineuses. On prend en potion les feuilles pour les maladies des intestins et de la vessie.

men: item orchis. Vitia, que sint in ossibus, satyrii raduce imposita, efficacisame sanari dicuntur. Nome et collectuoues onnes fuco maris, priusquam inarescat. Et alcon radia collectiones discutit.

1 LXXX. Ambusta sanantur plantagine, arctio, ita ut cicatrix fallat. Folia ejus in aqua decocta et contrita illimuntur : radices cyclamini cum aixoo. herba ipaa hypetict, quod corion appellavimus.

LXXXI. Nervis et articulis convenit plantago trita cum sale : argemonia tusa ex melle. Peucodani succo perunguntur spastici, tetanici. Nervorum duritue regilops muro, doloribus erigeron ex aceto iffinitur. Epithymo spastinis, et opasthotonicia perungi : semine hyperici, quod coris vocatur, idenique bibere prodest. Phrynion dicitur ei iam abscissos sanare nervos, si confestiru impunatur trita vel mansa. Spasticis, trenutlis, opisthotonicis, alceae rodix bibitur ex aqua mulsa. Sic et rigores excalfacit.

LXXXII. Sanguines profluvium sistit herbæ pæontæ semen rubrum. Eadem et in radice vis. Clymenos vero, si ure sauguis rejiciatur, sive e naribus, sive sivo lint, sive feminacum utero. Hem lyaimachia pota vel illita, vel naribus indita: item plantaginis semen: quinquefolium potum et illitum: cicutar semen in nares, si inde fluat, trilum ex aqua inditum: aisoum, astragali radis: sistit et ischarmon, et achillea.

LXXXIII. (xm.) Equisetum hippuris a Græcis dicta, t et in pratis vituperata nobis ( est autem pilus ferrae, equinæ setæ similis), lienes cursorum exstinguit decocta fictilt novo ad ter ias, quantum vas capiat, et per triduum haminis pola : unclis esculentis ante diem unum interdicitur. Grecorum varia circa hane opinto. Alii pinus folus similem, nigricantem, codem nomine appellant, vim ejus admirabilem tradentes, sanguinis profluvia vel tacto tantum ea bomine sisti. Alit hippurin, alii ephedron, alii anabasia vocant , tradustque juxta arbores nasci, et scandentem cas dependere comus junceis multis nigris, int est equorum canda, geniculates ramulas, folia habere paura, tenma, exigua Semen rotundum, simile coriandro, radice 2 lignosa : nasci în artiustis maxime. Vis ejus spissare cerpora. Succus sanguinem e naribus fluentem inclusus sistit : item alvum. Medetur dysentericis in vino dolci, potus cyathis tribus. Urmain ciet : fussim, orthopiepain sanat : item rupta, et quie serpunt. Intestims et vesica folia bibuntur. Enterocelem cobibet. Faciont et aliam hippurm,

il contient l'entérocèle. On décrit encore un autre hippuris (equisetum telmateia), à touffes plus courtes, plus molles, plus blanches. On prétend que celui-ci est tres-bon pour la coxalgie, et, applique a vec du vinalgre, pour les plaies, à cause 3 de sa proprieté hemostatique. On applique aussi sur les plaies le nymphæa pilé. Le peucedanum avec la graine de cyprès se prend en potion, lorsque le sang est rejeté par la bouche ou s'echappe par les voies inferieures. Le sidéritis (xxv, 15) a tant de puissance, qu'attaché à la blessure même récente d'un gladiateur il ferme le passage au sang, effet que produisent aussi la cendre ou le charbon de la férule, et, avec plus d'efficacité encore, le champignon qui croît près de la racine de crite plante.

LXXXIV. Pour l'épistaxis ou regarde comme efficace la graine de cigué piles dans de l'eau et istroduite dans la narine, la stéphanomélis (22) dans de l'eau. La poudre de bétoine prise dans du iait de chèvre et le plantain pilé arrêtent le sang qui s'echappe par la mamelle. On donne dans les romissements de sang le suc de plantain. Pour les eruptions erratiques du sang on recommande le racine de persolata, appliquée avec du vieux

LXXXV. Pour les ruptures, les convulsions, les chutes de haut, on recommande la grande centauree, la racine de gentiane pliés ou bouille, le suc de bétoine, qui convient aussi aux maladies causees par les efforts de la voix ou de la poitrine, le panaces, le scordion, l'aristoloche en boisson. Pour les contusions et les chutes on emploie l'agarie en boisson, à la dose de deux oboies dans trois cyathes de vin miellé, ou, s'il y a flèvre, dans de l'eau miellée; le verbascum à la fleur d'un jaune d'or, la racine d'acoron, toutes les espèces d'aixoon; mais le suc de la plus grande n le plus d'efficacité; la décoction de la racine de grande consoude, le daucus cru. L'érysithales (cnicus erysithales, Wild.), dont la fleur est jaune et la feuille semblable à celle de l'acauthe. se prend en potion dans du vin; de même le chamærops (xxiv, 80); l'irio (xviii, 10, 7), dans un potage; le plantain, de toutes les façons.

LXXXVI. Le phthiriasia, qui enleva le dicta- 1 teur Sylla (x1, 39; xx, 32), et qui engendre dans le sang même du patient les insectes destinés a ronger le corps, est combattu par le suc de l'uva taminia (xxiii, 13 et 14) ou celui de l'ellébore: on frotte le malade avec ces sucs, mélés à l'huife. L'uva taminia, bouilii dans du vinaigre, debarrasse les hardes de cette vermine.

LXXXVII. (xiv.) Il y a des nicères de i beaucoup d'espèces, et on les traite de plusieurs manières différentes. La racine de tous ses panaces, dans du vin chaud, s'emploie en topique sur les ulcères fluents. Le panacès que nous avons appelé chironion (xxv, 13) est particulièrement dessiccatif. Pilé avec du miel, il ouvre les tumeurs; on s'en sert pour les ulcères serpigineux qui sont désespérés, en l'amaigament avec la fleur de cuivre traitée par le vin ; et pour cela on se sert suit de la fleur, soit de la graine, soit de la racine. La même plante, avec la polenta, est bonne pour les vieilles plaies, que détergent aussi l'héraction sidérion (xxv, 15), l'apollinaris, le psyllium, la tragacantha, le scordotis avec du miel. La poudre de scordatis jetée seule sur les 2 fongosités les consume. La pofemonia guérit les ulceres appelés cacoèthes. La grande centaurée. en cataplasme ou saupoudrée sur le mai, les feuilles de la petite bouillies ou pilées, detergent aussi et guérissent les vieux ulcères. On applique

terrioribus et mollioribus comis, candidioribusque, perquam utilem ischiadicis, et vulueribus ex aceta impositam, Propter sanguinem sistendum. Et nymphæa trita plagis tappinitur. Peucedanum cum semine cupressi bibitur, si sanguas per os redditus est, fluxitre ab inferms. Sideritia tastam vim habet, nt quamvis recenti gladiatoris vulneri wata, cangumem claudat : quod facit et ferulæ cinis, el carbo. lungus vero etiam ellicacius, qui secundum raseem ejns nascilur.

LXXXIV. Per nares autem fluenti, et ciculze semen ritum en aqua inditumque, effican habetur : item slephaamelia en aqua. Vettonica: farma e lacte caprino pota, old ex obere fluentem, plantagoque contusa, Ejusdem accus vomentibus sanguinem datur. Ad erraticum autem adra persolata cum axungia vetere illita probatur,

LXXXV. Ruplis, convulsisque, ex alto dejectis, cenlarrum majus, gentianæ radix trita vel decocta, vel succas vettonicæ, et lioc amplius a vocis aut lateris contenlonibus : panaces, scordion, aristolochia, pota : agaricum Rem contusts et eversis patum duabus abalis in maisi tyathis tribus ; ant si febris sit, ig aqua mulsa : verbascam, cupus flos similis auro est : acuri radis, argoum

omne; sed majoris succus efficacissime: item symphyti radicis decoctum : daucum crudum. Erysithales est flore luteo, foliis acanthi : bibitur e vino : item chamærops : et in sorbitione irio, vel plantago omnibus modia.

LXXXVI. Item phthiriasi, qua Sylla dictator consum t tus est, nascunturque in sanguine ipso hominis animalia exesora corpus, resistitur uvas tamimas succo, aut veratri. cum oleo perunctis corporibus. Tambuia quidem in aceto

decocta, etiam vestes eo terdio liberat.

LXXXVII. ( xiv.) Hulcers multorum sunt generum, I ac multis modes curantur. Panacis omnium generum radix ex vino calido illinitus manantibus. Siccat privatim, quam Chironiam diximus. Cum melle trita tubera aperit : hulorribusque, quæ serpunt, deploratis auxillo est, cum æris flore vino temperato, omnibus modis, sel flore, vel semine, vel radice. Eadem cum polenta velustis vulnerihus prodest. Heraclion quoque siderion, Apollmaris, psyllium, tragacantha, scordotis cum melle purgat. Farina 2 cius carnes excrescentes per se insparsa consumit. Polemonia hulcera, quæ cacoellie vocant, sonat : centaureum majos insparsom, vel illitum, item minoris coma decorta relirita, vetera quoque bulcera purgat el persanat. Foi220 PLINE

sur les plaies récentes les follicules du clymenos. Sur les ulceres serpigineux on applique de la gentiane, soit la racine pilée ou bouillie dans de l'eau jusqu'à consistance de miel, soit le suc; sur les plaies, le lyeium (sorted'onguent) (xxtv, 77) pré-3 paré avec la gentiane. La lysimachia guerit les plaies récentes; le plantain, les plaies de toute espèce, particulièrement celles des femmes, des viciliarde et des enfants. Cette plante, attendrie par l'action du feu, est meilleure : avec du cerat, elle déterge les ulcères à bords épais, et elle arrête les ulcères rougeants ; il faut, après l'avoir appliquee pilée, la recouvrir de ses propres feuilles. La chelidoine desseche les suppurations, les collections et les clapiers. Elle desseche si bien les plaies, qu'on l'emploie au lieu de spode. On l'applique avec de l'axonge sur les plaies désesperces. Le dictame (xxv, 53) à l'intérieur fait tomber les fleches, et à l'extérieur fait sortir des 4 chairs les autres traits; on la prend en boisson, une obole des feuilles dans un cyathe d'eau. Même proprieté à peu près dans le pseudo-dictame. Ces deux plantes dissipent aussi les suppurations. L'aristoloche cautérise les ulcères putrides, déterge, avec du miei, les ulcères sordides, et enlève les vers ainsi que les callosités qui se forment dans les ulcères, tous les corps étrangers enfonces dans les chairs, particulierement les fleches, et, avec de la résine, les esquilles osseuses; seule, elle remplit les cavités des ulcères; avec l'iris, dans du vinalgre, elle ferme les plaies récentes. La verveine, la quinteseuille avec du 5 sei et du miel, cicatrisent les vieux ulceres. Les racines de la persolata s'appliquent sur les blessures récentes faites par le fer; les feuilles, sur les vieilles plaies; les unes et les autres avec de l'axonge, et par-dessus on met les feuilles de la plante. Le damasonium s'emploie comme pour

les serofules (xxvi, 12). Les feuilles du verbascum s'emploient dans du vinaigre ou dans du vin. La verveine est bonne pour toutes les espèces d'ulcères soit calleux, soit putrides. La racine du nymphæa beraclia guérit les ulcères fluents; de même la racine du cyclaminos, soit seule, soit dans du vinaigre, soit avec du miel. La même racine est bonne contre les stéatomes : l'hysope. contre les ulcères fluents, ainsi que le peucedanum, qui a tant de puissance pour les plaies récentes, qu'il fait exfolier les os. Les anagallis ont les mêmes propriétés; ils arrêtent les ulcères rongeants et les fluxions; ils sont avantageux, aussi dans les plaies récentes, surtout chez les vieiliards. Les feuilles fraiches de la mandragore avec le cérat s'emploient pour les apostemes et les ulcères de mauvaise nature; pour les plaies on se sert de la racine, avec du miel ou de l'huile. La cigué incorporée à de la farine avec du vin. et l'aizoon, guérissent les herpes, les ulceresrongeants, les ulcères putrides. L'érigeron s'emploie pour les ulcères vermineux. Pour les plaies récentes on se sert de la racine d'astragale. Les vieux ulcères sont déterges par les deux esperes d'hypocisthis. La graine du léontapodium piles dans de l'eau, et appliquee avec de la polenta, fait sortir des chairs le fer des fleches; de même la graine du pycnocome. Le tithymale characias, soit par son suc, soit par la décoction de ses branches avec de la polenta et de l'huile, arrête les ulcères gangréneux, phagedeniques, putrides. Autant font les racines de l'orchis; et de plus, soit seches, soit récentes, dans du vinaigre et du miel, elles guérissent les ulcères cacoethes. L'œnothéra (xxvi, 69), employé seul, guérit les ulceres qui deviennent malins (33). Les Seythes. traitent les plaies avec la scythice (xxv. 43). L'argemone dans du miel est très-bonne pour!

liculi clymeni recentibus plagis imponuntur. Illinitur autem gentiana hulceribus, quie serpont, radice tusa vel decocts in agus ad mellis crassitudinem, vel succo : vul-3 neribus, ex ea factum lycum. Lysimachia recentibus plagis medetur. Plantago omnium generum hulceribas, peruliariter feminarum, semm, et infantium. Igui emollita melior, et cum ceroto, crassa bulcerum labra purgat, numas sistit. Tritam suis fulis integere oportet. Suppurationes, collectiones, sinus hulcerum, chelidonia quoque siccaptur : vulnera adeo, ut etiam pro spedio utantur. Endem jam desperatis cum axungia imponitur. Dictamnum 4 pota sagittas pellit, et alia tela extrabit ellita. Bibitur ex aque cyatho fohorum obolo. Proxime pseudodictamnum. Utraque etiam suppurationes discutit Aristolochia quoque putria hulcera exest : sordida expurgat com melle , vermesque extrahit : item clavos in hulcere natos, et mixa corpori umpia, præcipue sagittas, et ossa fracta com resina. Cava vero huloera explet per se. Et cum iride recentra vuinera ex aceto. Vetera bulcera verbenaca, quin-5 quefolium cum sale et melle Radices persolatae, vulneribus ferro illatis recentibus imponuntur : fulia veteribus.

Cum axungia utrumque : el suo folio operitor. Damasomum, ut in struma : folia verbasci ex aceto aut vino. Peristereos ad omnia genera, vel callosorum putrescentiumque balcerum facit. Manantia nymphase berache radix sanat. Item cyclamini radix vel per se, vel ex aceto, vel cum melle. Eadem et contra steatomata eshcar, sient ad hulcera manantia hyssopum : item peucedanum. cui ad recentia vulnera vis tanta est, ut squamam ossibus extrahat. Prestant hoc et anagaindes, combenique quas vocant nomas, et rheumatismos. Utiles et recentibus plagis, sed przecipue senum corpori. Cum ceroto apostemsta et hulcera tetra, folia mandragora recentia i tadia vulnera cum melle aut oleo e cicuta cum siligine mixta mero ; aizoum herpelas quoque et nomas, ac putrescentia, siculerigeron verminosa : recentia autem vulnera astragali radix : et vetera quoque hulcera purgat hypocistlus utraque. Leontopodii semen tritum in aqua, et cum polenta lilitum, spicula sagittarum extrahit ; item pycnocond semen. Tithymalus characias succo gangramas, phogedanas, putria, vel decocto ramorum cum polenta et oleo: orchis radices hoc amplius, et caocethe ex aceto cum metle,

les carcinomes. Pour les plates trup tôt fermées on emploie la racine d'asphodele bouillie comme nous avons dit (xx11, 33), pilée avec de la polenta, et appliquée; pour toutes les especes de plaies, l'apollinaris. La racine d'astragale reduite en poudre est bonne pour les ulceres humides; de même le callithrix (xx11, 30) bouilli dans de feau. On se sert en particulier, pour les ulcérations produites par la chaussure, de la verveine, de la lysimachia pilée, du nymphæa séché, et réduit en poudre. Pour ces mêmes ulcérations intérérées le polythrix vaut mieux.

LXXXVIII. Le polyenemon (siziphora capitata, L.) ressemble à la cunila bubula : il a la paine du pouliot, beaucoup de rejetons, de nombreuses acticulations, des têtes de fleur d'une odeur forte et agréable. Maché on l'applique sur les plaies faites par le fer, et ou ne l'enlève que le cinquième jour. La grande consoude cicatrise rapidement; de même le sidéritis. On fait de ce dernier un cataplasme avec le miel. La graine et les feuilles du verbascum, cuites dans du vin et pilées, foot sortir tous les corps étrancers enfonces dans les chairs; de même les feuilles de la mandragore avec de la polenta ; de même les racines du cyclaminos avec du miel. Les feuilles du trixago broyces dans de l'huile s'appliquent surtout sur les ulcères serpigineux, ainsi que l'aigue broyée dans du miel. La bétoine semploie pour les carcinomes et les vieilles taches noires, avec addition de sel.

LXXXIX. Les verrues sont enlevées par l'argémone dans du vinalgre, ou par la racine du batrachion (xxv, 109), qui fait tomber aussi les ougles malades, par les feuilles ou le suc, employé en topique, des deux mercuriales. Toutes les espèces de tithymale enlèvent toutes sortes de verrues, toutes les exeroissances membraneuses, et les boutons du visage. Le ladanum donne une belle couleur aux cientrices. (xv.) Le voyageur qui porte de l'armoise (xxv, 81) et de la sauge attachées sur lui ne ressent point, dit-on, de lassitude.

XC. Un spécifique universel pour les main-t dies des femmes est la graine noire de la pivoine (xxv, 10) dans de l'eau miellée; une vertuemménagogue appartient à la racine de la même plaute. La graine du panaces avec l'absinthe, le scordotis à l'intérieur et à l'extérieur, provoquent les règles et les sueors. La bétoine, à la dose d'une drachme dans trois cyathes de vin, se prend contre toutes les affections de matrice ou les suites de ceuches. On arrête les règles trop abondantes avec un cataplasme d'achillea ou un bain de siège dans la décoction de cette plante. Sur les mamelles on applique la graine de la jusquiame dans du vin; sur la volve la racine en cataplasme; sur les mamelles, la chélidoine. Les raci- 2 nes de panacès en pessaire font sortir l'arrièrefaix en retard ou le fœtus mort. Le pauacès même, pris dans du vin ou appliqué en pessaire avec du miel, déterge la matrice. La polemonia prise dans du vin chasse l'arrière-faix. L'odeuc de cette plante brûlés est bonne pour l'hystérie. Le suc de la petite centaurée, en boisson et en fomentation, est emménagogue, ainsi que la racine de la grande, qui est bonne de la même manière pour les douleurs de la matrice. Cette racine, ratissée et en pessaire, fait sortir le fœtus mort. Pour les douleurs de matrice on fait avec le plantain un pessaire dans de la laine; pour les suffocations hystériques on le prend en boisson. Mais ce qui a le plus d'efficacité, c'est le dictame; 3

sant Scythie vuluera scythice curant. Ad carcinomata, arsunt Scythie vuluera scythice curant. Ad carcinomata, arsuoma ex incile, efficacissima est. Vulueribus prossanate asphodeli radix decocta, ut diximus, trita cum polenta minta; quibuscumque vero Apolhuaris. Astrogali radix in petrerem trita humidis hulceribus prodest: item califtrix decocta in aqua. Privatim vero iis qua calceamento facta ad, verbenaca: nec non et lysimachia contrita, ac nyulana arida infriata. Polythrix inveteratis usdem utilior.

1 LXX VIII. Polycuemon cunthe bubulae similis est, segare pulegii, surculosa, multis generulia, corymbo odono, seri et duica odore i ferro factis vulnerihus commannata imponitur, quinto die solvitur. Symphyton ad
catnoem celerrime perducit i item siderilis. Harc imponinera melle. Verbasci semine ac folius ex vino decoctis ac
inta omnia corpori infixa extrahuntur i item mandragoras
tosa com potenta i cyclamini radicibus cum melle. Trixanata in deo contrita iis maxime adhibentur hulceritus, que serpunt i et alga in melle trita. Vettonica ad carmonata, et melanias veteres, addito sale.

LXXXIX. Verrucas tollit argemonia ex aceto, vel batrachu radix, quæ et unques scabros aufert. Linozostidis atrasque folia, vel succus illitus. Tithymali omnes genera verrucarum omna: item omnia pterygia, varosque tollunt. Cicatrices cam elegantia ad colorem reducit ladanum. (xv.)
Artemisiam et elelasphacom alligatas qui habeat viator,
negator lassitudinem sentire.

XC. Muliebribus morbis medetur maxime in universim ! pæopiæ berbæ semen ungrum ex aqua mulsa. Eadem et in radice vis menses ciet : panacis semen cum absinthio menses et sudores : scordotis polu et illitu. Veltonica drachma in vini cyathia tribus bibitur contra omnia vulvarum vitia, aut quie a partu fiont. Menses nimios sistit achillea imposita, et decoctum ejus insidentibus. Maminis imponitur hyoseyami semen ex vino : locis radix e calaplasmate : et mammis etlam chelidonia. Secundas mo- 2 rantes, vel partus emortuos, radices panacis appositæ extrahunt. Ipsum panaces in vino poluni vulvas purgat, appositumque com melle. Polemonia pota ex vino, secundas pellit : nidore corrigit vulvas. Centaurei minoris succus potu, fotuque meuses ciet. Hem majoris radix, in vulvæ doloribus iisdem modis prodest. Derasa vero et apposita, extrahit partus emortuos. Plantago appointur in lana in dolore vulvæ : in strangulatu bibitur. Sed præci- 3 pua dictamno vis est. Menses ciet, partus emortuos vel transversos ejicit : bibitur ex aqua foliorum obolo, adeo ad here efficax, ut ne in cubiculum quidem prægnantium inferator. Nec poto tantum, sed et illitu, et sufutu valet.

222 PLINE,

il est emménagogue; il fait sortir les fœtus morts et ceux qui sont placés de travers. On prend dans de l'eau une obole des fauilles; et il est tellement actif, qu'on se garde même d'en porter dans la chambre de femmes enceintes. Il opère non-seulement en boisson, mais encore en tepique et en fumigation. Le pseudo-dictame vient après : pour qu'il soit emménagogue, il faut le faire bouitlir à la dose d'un denier avec du vin pur. Mais l'aristoloche a plus d'usages : avec de la myrrhe et du poivre, en boisson ou en pessaire, elle est emmenagogue, et provoque la sortie de l'arrière faix et du fœtus mort. Cette plante, surtout la petite espèce (xxv, 54), ea fomentation, en fumigation ou en pessaire, empêche la chute de la matrice. On guérit les suffocations hystériques et la dysmenorrhée, avec l'agaric, trois oboles dans un cyathe de vin vieux ; avec la verveine en pessaire, dans de la graisse de pore récente; avec l'antirrhinon, dans de I'huile rosat et du miel. La racine du nymphæa de Thessalie (xxv, 37) en pessaire guerit les douleurs de matrice; prise dans du vin rouge, elle arrête les pertes : au contraire, la racine du cyclaminos en boisson et en pessaire est emménagogue. Un bain de siége dans la décoction de cette piante guérit les affections de la vessie. Le cissanthemos, en boisson, chasse l'arrière-faix, guerit la matrice. La racine superieure du xiphium est emménagogue, une drachme en boisson dans du vinaigre. Le peucedanum, brûfé, soulage par son odeur les suffocations hystériques. Le psyllium, à la dose d'une drachme dans trois cyathes d'eau mieliée, fait très-bien couler les flueurs bianches. La graine de la mandragore, en potion, deterge la matrice; le suc, en pessaire, provoque l'éruption des règles et la sortie du fœtus mort; d'un autre côté, la graine avec du soufre vif (xxxv, 50) arrête les règles trop

abondantes: au contraire, le batrachion, en bolsson ou en aliment, est emmenagogue. Cette plante, qui, comme nous l'avons dit (xxv, 109), est acre et brûlante lorsqu'elle est crue, est, lors & qu'elle est cuite, d'un bon usage, avec du sel, de l'huile et du cumin. Le daucus en boisson détermine très-aisément l'eruption des règles et la sortie de l'arrière-falx. Le ladanum, en fumigation, guerit l'hystérie. Dans les douleurs et les ulcérations de la matrice on l'emploie en topique. La scammonée en boisson ou en pessaire fait sortir les fœtus morts. Les deux hypéricons (xxvt, 53 et 54) en pessaire sont emménagogues. Mais la plante qui paraît à Hippocrate (De morb. mul., r, t. 10) la plus efficace est le crethmos dans du vin, soit la graine, soit la racine. L'ecorce fait sortir aussi l'arrière-faix. Cette plante prise dans de l'eau est bonne pour les suffocations hystèriques ; de même la racine du géranion , qui convient particulièrement pour l'arrière-faix et pour les pneumatoses de la matrice. L'hippuris en boisson et en pessaire déterge l'utérus. Le polygonus (xxvii, 91) en boisson et la racine d'althesa sont emménagogues, ainsi que les feuilles 6 du plantain et l'agaric dans de l'eau miellee. L'armoise pilée, en pessaire, dans de l'huile d'iris, ou avec une figue, ou avec de la myrrhe, guérit les affections de matrice. La racine en boisson est tellement active, qu'elle fait sortir les fœtus morts. Un bain de siège dans une décoction des branches de cette plante est emménagogue, et facilite la sortie de l'arrière-faix; de même les feuilles en bolsson, à la dose d'une drachme. Elles produisent encore les mêmes effets, appliquées seules sur le ventre ou avec de la farine d'orge. Pour les maladies intérieures des femmes on recommande encore l'acoron, les deux conyza (xxi, 29), et le crethmos. Les deux anthyllis, en potion dans du vin, sont très-bons

Proxime pseudodictamnum. Sed menses ciel cum mero decoctum pondere denarii. Pluribus tamen modis aristofocisia prodest : nam et menses, et secundas ciet, et emortuos partus extrahit, myrrha et pipere additis, pota, vel subdita. Vulvas quoque procidentes inhibet foto, vel suffitu, vel subjectu, maxime tenuis. Strangulatum ab lifs, mensimmque difficultatem, agaricum tribus obolis in vini veteris cyatho potum, emendat : peristereos apposita in adipe suello recepti : autirrhipon cum rosaceu el melle. 4 Item apposits nymphææ Thessalæ radix , dolors medetur. In vino nigro pola, profluvia inhibet. E diverso ciet cyclamini radix pota et apposita : et vesice insidentium decocto medetur. Secundas pota cissanthemos pellit, vulvam sanat. E xipliio radix superior menses ciet, drachma exaceto pota. Peucedanum strangulatus vulvæ nidore ustum recreat. Menses albos præcipue psyllium drachma in enathis tribus aguar mulam ciet : semen mandragoras potum vulvam purgat. Menses ciet succus appositus, et emortuos partus. Nimia rursus profluvia sistit semen cum vivo sulphure : contra facit batrachion potu vel cibo, ardena

alias, ut diximus, cruda. Sed cocta commendatur sale, et 5 oleo, et cumino. Daucum et meuses, et secundas potu facillime pellit, Ladanom suflitu corrigit vulvas : dolort earum exhateeratisque imponitur. Emortua scammonium pellit, potum vel appositum. Menses ciet hypericum atrumque, appositum. Ante alia veru, ut Hippocrati videtur, crethmos e vino, semine, vel radice : cortice trabit et secundas : succurrit et strangulationibus ex aqua pota. Hem radix e geranio peculiariter secundis, inflationibusque vulvarum conveniens : purgat hippuris pola et apposita vuivas. Polygonus pota menses ciet, el althææ radix. Folu 6 plantaginis pellunt, item agaricom ex aqua mulsa. Artemina vulvæ medetur trita, ex oleo irino, aut fico, aut cum myrrha apposita. Ejusdem radix pola in fautum purgat, ut partus enectos extrahat. Menses et secundas ciet ramorum decoctum insidentibus; item folis pota drachma. Ad cadem omnia prosunt vel imposita ventri, immo cum farina hordeares. Acoron quoque utile est interioribus feminarum morbis, et conyza utraque, et crethmos. Et anthylhiles duze valvis utilissimae, tormimbusque, secundarum morar,

pour la matrice, pour les tranchées utérines, pour le retard de l'arrière-faix. Le callithrix en fomentation guérit les parties secretes, enleve les pellicules blanches de la tête, et, pile dans de l'huile, colore les cheveux. Le géranion dans du vin blanc (34), l'hypocisthis dans du vin rouge, arrêtent les pertes. L'hysope soulage les suffol'eations utérines. La racine de verveine, en boisson dans de l'eau, est excellente pour tous les secidents qui surviennent pendant ou après l'accouchement. An pencedanum quelques-uns méient dans du vin rouge la graine de cyprès pilée. La graine du psyllium bouillie dans l'eau, et tiede, adoucit toutes les inflammations de l'utérus. La grande consoude broyée dans du vin rouge est emménagogue. Le scordotis en boisson, une drachme de suc dans quatre cyathes d'eau miellée, accélère l'accouchement. On donne aussi pour cela avec succès les feuilles de dictame dans de l'eau : il est certain qu'une oboie de ces feuilles, quand même l'enfant serait mort dans l'uterus, le fait sortir sur-le-champ sans aucun nal pour la femme ; même effet avec le pseudodictame, mais plus lent; avec le cyclaminos en amulette; avec le cissanthémos en boisson; avec la bétoine en poudre dans de l'eau mieliée.

1 XCI. L'arsénogonon et le thélygonon (mercuriulis perennis, L.) sont des herbes qui ont des grappes semblables aux fleurs de l'olivier, mais plus pâles, et une graine blanche comme celle du pavot. On prétend que le thélygonon pris en boisson fait concevoir des filles. L'arsénogouon n'en diffère que par se graine, qui ressemble a celle de l'olivier. Ajouterons nous foi à ce qu'on dit, que l'arsénogonon pris en boisson fait con-

is vigo poter. Callithrix fotu locis medetur, albugines in ca-

cevoir des garçons? D'autres prétendent que ces deux plantes ressemblent à l'ocimum, mais que la graine de l'arsénogonon, laquelle est double, a de la ressemblance avec les testicules.

XCII. L'aizoon, que nous avons nommé digi-tellus (xxv, 102), est souverain pour les affections des mamelles. On fait venir le lait en abondance avec l'érigeron dans du vin cuit; avec le senchus (xxii, 44), cuit dans de la farine. La plante appelee mastos (mamelle) (25), en topique, guérit l'affection des mamelles appelée poil, qui survient après l'accouchement, ainsi que le masque des nouvelles accouchées et d'autres affections de la peau. La gentiane, le nymphæa heraclia en topique, la racine de cyclaminos, enlèvent toutes les taches de la peau. Les grains de la cacalia, incorpores à de la cire liquide, font une pommade qui tend la peau du visage et en efface les rides. La racine de f'acoron corrige tous les vices de la peau.

XCIII. La lysimachia rend les cheveux blonds, 1 L'hypéricon, nommé aussi corion, les rend noirs; de même l'ophrys (ophrys bifolia, L.), qui ressemble au chou dentelé, et qui n'a que deux feuilles; de même la polemonia bouillie dans de l'huile. Nous rangeons, nous, les épilatoires parmi les cosmétiques propres aux femmes, encore que les hommes en fassent maintenant usage. On regarde comme très-efficace l'archézostis (xxvi, 70), le suc du tithymale, dont on se frotte soit au soleit, avec de l'hulle, à plusieurs reprises, soit après s'être arraché les poils. L'hysope, dans de l'huile, guérit la gaie des quadrupedes : le sidéritis, en particulier, l'esquinancie des cochons. Maintenant passons aux espèces de plantes dont il nous reste à parler.

pièr tollet, capillos inficit oleo trita. Geramon in vino albo potom, ley poessibis in rubro, profluvium sistent. Hyssepum suffocationes laxat. Radix verbenaces pota ex aqua, ad omnes in partu aut ex partu mala, præstantisaima est. Penceriano quidam miscent in vino nigro semen cupressi contritum. Nam semen payllit defervefactum in aqua,

contrituen. Nam semen payliti defervefactum in aqua, man intepuit, epiphoras omnes uteri lenit. Symphyton inium in vino ingro evocat menses. Partus accelerat scorate pota, drachina succi in aqua mulaa cyathis quatrior: etermai folia præclare dantur ex aqua. Constat unius adul prodere, vel si mortus siut in utero infantes, protunus addi sine vexatione puerpera. Similiter prodest pseudo-tramuum, sed tardius : cyclaminos adalligata : cis-

ACI. Assenogono et thelygonon herbe sont indentes tas floribus oles similes, pallidiores tamen, semen alma papaveris modo. Thelygoni potu feminam conceptarant. Assenogonon ab ea semine oles, nec alio distat. Bojos potu mares generars perhibentur, si credimus. Alli

utramque ocimo simifem tradunt. Arsenogoni autam semen geminum esse testibus simife.

XCII. Mammarum vittis aixoum, quod digitellum ap-i pellavimus, unice medetur. Erigeron ex passo mammas uberiores facit: souchum in farre coctum. Quae vero mas-los vocatur, illita, pilos mammarum e partu nascentium autert, et testas in facio; aliaque cutis vitia emendat. Gentuna, nymphæa heraclia illita, cyclamini radix, maculas omnes. Cacahægrana mixta ceræ liquidæ extendunt cutem in facie, erugantque: vitia omnia acom radix emendat.

XCIII. Capillum lysimachia flavum facit : demgrat 1 hypericon, quod et corion vocatur.

Item ophrys herba denticulato oleri similis : foliis duobus. Nigritism dat et polemonia in oleo decocta. Psilothrum nos quidem in muliebribus medicamentis tractamus; verum jam et viris est in usu. Efficacissimum autem habetur archezostis : item tittiy mali succo, vel in sole, cum oleo ilhto crebro, vel evalsis pilis. Quadrupedom scabiem sanat hyssopum ex oleo, suum anginas peculiariter sideritis. Verum et reliqua genera herbarum reddamus.

## 

## NOTES DIL VINGT-SIXIEME LIVRE.

(1) Ce lichen épidémique paraît se rattacher à une forme particulière de l'elephantiasis des Grecs, ou lèpre du moyen

(2) Ce charbon a beaucoup d'analogie avec la maladie que nous connaissons sous ce nom, et avec la pustute muligno, qui ressemble tant au charbon. Cependant la prétérence que le charbon de Pline affectait pour la bouche et le dessous de la langue est quelque chose de tout à talt étranger à la maladie charbonneuse de notre temps.

(3) L'éléphantissis dont il s'agit ici est l'éléphantissis

des Grecs, ou lépre du moyen âge.

- (4) Un ne sait ce qu'était cette maladie appelée gemurs a. Gruner à rassemblé tous les passages de Pline qui peuvent se rapporter, soit à la lèpre, soit à ses différents symptomes (Morborum antiquelates, Vratislavia, in-8°, 1774. p. 166). Il range parmi les accidents de l'éléphantiasis le gemursa de Pline (H. N., 26, 1.). En cola, son opinion diffère de celle de Triller, qui veut que cette affection soit le gumretha des talmudistes (Add. ad diss, de respert. Morb. Cur. div § 17, p. 265, t. 111). Conf. Mögling, Diss. de gemursa pliniana clavi pedis maligniori specie, præs. El Camerario.
- (5) D'après l'étymologie, le mot colum doit désigner quelque maladie intestinale. Mais il est impossible de déterminer quelle affection nouvelle a pu être ainsi dénominée.
- (6) Defendente Vulg. Descendente est la leçon des anciennes éditions, changée conjecturalement et à tort par Hardouin. Rationem est régi par invenimus.
- (7) Alia quam forum sagacis Vulg. Les mois quam forum manquent dans les anciennes éditions, et ne sont pas nécessaires.
- (8) D'après Sprengel, le condurdum est la saponaria
- (9) Les commentateurs crofent que le moton de Pline est le même que le moly de Diosonride. Voyes XXV, 8.
- (10) La gromphæna est une plante à synonymie foct douleuse. On y a vu l'amarantus tricolor.
- (11) Les commentateurs regardent le molemonium comme le même que le lemonium de XXV, 61.
  - (12) Utilitatein Vuig. Vilitatem Voss.
- (13) On ne sait ce qu'est le ladanum qui croft dans les blés. Des commentaleurs ont indiqué le galcopsis ladamacon . L.
- (14) Stomacho minus utilis, vomitiones minus movel Vulg. - Stomacho minus utiles vomitiones movet Cod.
- (15) Potnm. Et papos discutit. XXXVII. Detrabit bilem polypodium, quam nostri filiculam vocant; similis emm est filici Volg. - Potum. XXXVII. Ut capnos urina detrahit bilem polypodium, quam nostri filiculam vocant; similis enum est filici lan Obss p. 28. - Polum, Et capnos urina detrahit bilem. XXXVII. Polypodiou, quam nostri fileulam appellant, similis filici Sittig, Ephem. lit. Ion., 1831, nº 32, p. 252, et dans son édition de Pline. - enum da Vulg. manque dans un ms.; il faut le supprimer ; et dès

lors on doit adopter la forme générale de la correction de Jan et de Sillig. Comparez le passage parallele XXVI, 19 . in fine.

- (16) Althura Vulg. Alone Brot. ex Cod. et Edit. Vett.
- (17) Medetur Edit. Princeps, Brotier. Medetur on Yulg.
  - (18) On ne sait ce qu'est la perpressa.(19) lautile Vulg. Inutili Vet. Dalech.

- (20) Les commentateurs pensent que la pourme emtique est la même que la pomme de terre ou aristidurle; XXV, 54.
- (21) S'agit-il ici de l'animal appelé ortle de mer ou de quelque plante, c'est ce qu'on ignore.
  - (22) On ne sait ce qu'est l'herbe fulvienne.

(23) La description manque, et il est impossible de di-

terminer la chrysippea.

(25) J'al dit, dans la note 15 du dix-huitième livre, que l'hormmum était une labiée indéterminée. Je trouve dans le Synopsis de M. Fraas, p. 186, la salvia horminum. L. indiquée pour l'horminum des Grecs ; je suis, comme d'udinaire, la synonymie de cet auteur.

(25) Pline ne parle plus îci d'une orchidde; les conmentateurs pensent qu'il a fait confusion avec le cratrogonon; Poy. XXVII, 40. royer aussi XXVI, 63, on Place rapproche le cratiegis ou cratieogenon du salyrion; ce qui

explique plus facilement la confusion.

(26) M. Fraas, Synopsis, p. 279, indique la fritillaria pyrenaica, remarquant que l'erythronium dens canis, que les commentateurs indiquent pour la seconde espece de satyrion, n'a pas encore élé trouvé en Grece.

(27) On donne pour synonyme de l'asperago de Plue l'asperugo procumbens, L. Mais M. Fée remarque qu'il doit encore être ici question d'une rubiscée, puisque Plane dil que l'asperugo ressemble au mollugo. Or, les borraginées, auxqueiles appartient l'asperugo procumbens, se ressemblent pas aux rubiacées

(28) Cette lappa boarsa est médéterminée : est-ce la môme

que la lappa caparia, XXIV, 116?

(29) Rotunda Yulg. - Rotundo Gron. et al. Editt. aute Hard.

(30) Enothera Vulg. - Enotheras libri ap. Salmas.

- de Hyle, p. 31 b, C, Ed. Princeps, Sillig.
  (31) Dans le passage parallèle XVIII, 67, 6, j'ai indiqué pour synonyme de l'equisetum ou equisetis, l'equiretum Ruviatile. Je donne ict la synony me de M. Frans, Synopsus, p. 314.
- (32) La stéphanoméis n'étant pas décrite, on ne peut faire aucune conjecture sur la détermination de cette plante.
- (33) Efferentia Vulg. Efferantia Vet. Dulech., Sillig. (34) Vino albo Editt. ante Hard., Silling. - Albo om.
- Vulg. (35) Plante non décrite, et par conséquent indétermi-

## LIVRE XXVII.

I. (1.) Certes, à mesure que j'avance dans mon travail, mon admiration pour l'antiquité auxmente. Plus le nombre des plantes dont il me reste à parler est grand, plus je me sens enclin à renerer chez les auciens tant de zèle à faire des decouvertes, tant de genérosité à nous les transmettre. Leur liberalité à cet égard semblerait avoir dépassé la munificence même de la nature, si la connaissance des plantes était une œuvre humaine; mais maintenant il est bien évident que c'est l'œuvre des dieux, ou du moins une inspiration divine (1), là même où l'homme a été l'inventeur (2); et que c'est la mere commune de toutes choses qui à la fois les a engendrées et enseignées. Est-il, si nous voulons convenir de la vérité, est-il dans la civilisation quelque chose de plus merveilleux que de voir l'herbe seythique (xxv, 43) pous arriver des Palus-Méotides, et l'euphorbe du mont Atlas et de par delà les colonnes d'Hercule? de voir dans une autre direction, et la ou la nature semble expirer, l'herbe britannica (xxv, 6, 4) apportée des fles de l'Océan situées hors des limites terrestres, et l'herbe æthiopis (xxvri, 3), des contrees brûlées par les astres? de voir enfin cet change perpetuel, entre les différents points du globe, de plantes utiles à la sante des hommes? Nous le devons à l'immensité majestueuse de la paix romaine, cette paix qui fait connaître aux plages et aux nations les plus ciorgnees les unes des autres, non-seulement les hommes, mais encore les montagnes et leurs pics sopreilleux perdus dans les nuages, leurs productions et leurs végétaux. Puisse être éternel ce bienfait des dieux, qui semblent avoir donné les Romains au monde comme une seconde lumière pour l'éclairer!

II. (11.) Qui pourrait être, je le répète, assez ! reconnaissant des soins et de la diligence des anciens? Il est certain que de tous les poisons le plus prompt est l'aconit, jusque-la que les femelles des animaux, si on en frotte seulement leurs parties naturelles (xxv, 75), meurent le même jour; c'est le poison avec lequel M. Cælius (3) (VII., 50, 5; XXXV, 46, 5) accusa Calpurnius Bestia d'avoir donné la mort a ses femmes endormies; de la cette péroraison violente contre le doigt meurtrier du coupable. C'est ce poison qui, d'apres la mythologie, naquit de l'écume de Cerbere tiré des enfers par Hercule, et qui, pour cette raison, abonde dans les environs d'Héraciès du Pont, où l'on montre le trou conduisant aux enfers (vi, t). Et cependant les anciens ont fait 2 tourner l'aconit au profit de la santé de l'homme : il combat le venin des scorpions, ce qu'on a expérimenté en le dopnant dans du vin chaud. Telle est la nature de cette plante vénéneuse. qu'elle tue l'homme, à moins qu'elle n'ait chez l'homme quelque chose à tuer; elle s'attaque à cela seul, comme ayant tronvé au dedans un ennemi digne d'elle : tout se borne à ce combat de venin à venin, quand elle en rencontre un dans le corps de l'homme; et, chose admirable! deux principes également pernicieux s'anéantissent ainsi l'un l'autre dans l'homme, pour que l'homme

## LIBER XXVII.

I I (1 ) Crescit profecto apud me certe tractatu ipso adscatio antiquitatis; quantoque major copia lucharum brenda restat, tanto magis adorare priscorum in lovesendo curam, in tradendo benignitatem subit. Nee duble sperata tior modo posset viden chain rerum naturæ as mumbrentia, si humani opers esset reventio. Nunc bero descrim forsse cam apparet, aut certe divinam, cham quem homo inveniret, camdemque omnium parentem et Remusse hare, et ostendisse; nullo vitæ miraculo majore, a verum falers volumus, scribigam berbam a Micolis paleddus, et enplochem e monte Allanfe ultraque Hercules columnas et ipso rerum naturas defecto, pa te alia funtarmento ex Oceani insulis extra terras positis, itemque attoopalem ab exusto sideribus ave alias praterea al un le ultro estruque la monue saluti in loto orbe portari. Loneusa romanze pacis majestate, non hommes modo tiver is inter se terris gentiliusque, verum cham montes

el excedentia in nubes juga, partusque corom el herbas quoque invicem estentante. Eterann, queso, decrum sit munus istud. Adeo Itomanos, velut atteram lucem, dedisse rebus humanis videntur.

II. (II.) Sed antiquorum curam diligentiamque quia t possil satis venerari, quum constel ommum venenorum ocyssimum esse acouitum : et lactis quoque genitalibus feminini sexus animalium, eo lem die inferre mortem? Hoc fuit venenum, quo interentas dormentes a Cal-puraio Bestia uxores M. Cielius accusator objecit. Hinc illa atrox peroratio ejus in digitum. Ortum fabulæ narravere, e spunus Cerberi cams, extrahente ab inferie Hercule, olcoque apud Heracleam Ponticam, ubi monstratur is ad inferos aditus, gigni. Hoc quoque tamen 2 in usus humana salutis vertere : scorpionum ichlus adversari experiendo, datum in vino calido. Fa est natura ut hommeto occidat, nisi invenerit quod in homine perimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus invento. Sola hare pugna est, quum venenum in visceribus reperit; mananque, evitada per se ambo quam sut, duo venena in bonume commormplur, at homo supersit. Immo tero

256 PLINE

no soit pas apéanti. Bien plus, les anciens nous ont transmis des remedes neutralisant les bêtes. et ils nous out appris comment se neutralisent même des animaux venimeux. Au seul attouchement de l'acoult, les scorpions sont frappés de torpeur (xxv, 75); ils restent sens couleur et sans mouvement, et semblent avouer 8 leur défaite. L'elléhore blane (xxv, 21, 23 et 75) les secourt ; le contact de cette plante dissipe leur engourdissement ; l'aconit cède alors à deux ennemis, au sien propre, et à celui de tous. Après cela, celui qui penserait qu'aucun homme ait pu jamais faire ces découvertes serait ingrat envers les dieux et leurs présents. On frotte de la chair avec l'acouit, et, pour peu que les panthères en goûtent, elles meurent; sans ce moyen, elles rempliraient le pays qu'elles habitent : c'est pour cela que quelques-uns ont nommé cette plante pardalianches. Mais il est reconnu que ces animaux, en pareil cas, évitent la mort en mangeant des exeréments humains (VIII, 41, 4). Qui peut douter que le hasard seul ait fait trouver ce remède, et que toutes les fois que le cas mrrive, encore aujourd'hui, il ne soit nouvenu -pour l'animai, puisque, entre animaux, ni procédés ni expériences ne peuvent se transmettre? 4 (III.) Le hasard, oui le hasard, voilà done la divinité à qui nous devons tant d'inventions utiles à la vie ! bien entendu que sous ce nom on comprend la nature, qui produit et enseigne toutes choses; et nous sommes placés entre deux akternatives égales, ou d'admettre qu'à chaque fois les panthères sont la découverte dont il s'agit, ou d'admettre que cette connaissance est înnée chez elles. A un autre point de vue, il est hontoux que lous les animaux, excepté l'homme, connaissent ce qui leur est salutaire. Nos aucêtres ont déclaré que l'aconft est un ingrédient

très-bon à mêler dans les compositions aphtholmiques, professant de la sorte qu'il n'existe aneun mei sans quelque mélange de hien. En 5 conséquence, quoique nous n'avons décrit aucun poison , il doit nous être permis de décrire celui-ci, quand ce ne serait que pour le faire reconnaître. L'aconit (doronichum pardalianches, L.) a les feuilles du cyclaminos (xxv, 67) ou du concombre, jamais plus de quatre, partant de la racine et légèrement velues. La racine, de médiocre grosseur, rentemble à une écrevisse de mer (cammaron); aussi quelques-uns l'out-ils appelé cammaron. D'autres l'ont nommé thélyphonon (tae-femelle), pour la cause que nous avons dite. La racine est un peu recourbée, à la façon de la queue des acorpions; de là le nom de scorpion donné par des auteurs à la plante. D'autres ont préféré l'appeler myoctones (tue-rat), parce que l'odeur fait mourir les rats de fort loin. L'aconit naît sur les pierres nues qu'on nomme acones (sans poussière); et de là , suivant quelques auteurs, le nom d'aconit, parce que cette plante n'a rien autour d'elle, pas même de la poussière, pour se nourrir ; car telle est la raison que ces derniers donnent du nom d'aconit, D'après d'autres, le nom provient de ce que cette plante a pour faire mourir la même force que l'acone (dxort), ou pierre à aiguiser, a pour user l'acier, et que, dès qu'elle est appliquée, l'activité s'en fait sentir.

III. (IV.) L'athiopis (salvia athiopis, L.) a les i feuilles semblables à celles du phlomos (xxv,73) grandes, nombreuses et velues dès la racine; la tige carrée, raboteuse, ressemblant à celle de la bardane, et offrant de nombreux goussets; la graine semblable à l'ers, blanche et double; les racines nombreuses, longues, charnues, moilasses, et d'un goût visqueux: sèches, elles noir-

ctiam ferarum remedia antiqui prodiderunt, demonstrando quomodo venenata quoque ipsa sanarentur. Torpescunt acorpiones aconiti tactu, stupentque pallentes, et vinci 3 se confitentur. Auxiliatur his elleborum album, tactu resolvente; ceditque aconitum duobus malis, suo et omnium. Que si quis ullo forte ab homine excogitari potulate credit, ingrate deorum munera intelligit. Tangunt carnes aconito, necantque gustatu carum pantheras : nisi hoc sieret, repleturas illos situs. Ob id quidam pardallanches appellavere. At illas statim liberari morte, excrementorum hominis gustu, demonstratum. Quod certe casu repertum quis dubitet? et quoties siat etiam nunc, ut novum nasci? quoniam feris ratio et usus 4 later se tradi non possit. (nt.) Hic ergo casus, hic est ille, qui plurima in vita invenit deus. Hoc habet nomen, per quem intelligitur eadem et parens rerum omnium, et magistra natura, utraque conjectura pari, sive ista quotidie feras invenire, sive semper scire judicemus : pudendumque rurans, omnia animalia, que sint salutaria ipsia, nosse, prarter hominem. Sed majores oculorum quoque medicamontis aconitum misceri saluberrime promuigavere :

aperta professione, malum quidem nullum esse sine aliquo bono. Fas ergo nobis erit, qui nulla diximus venena, si monstrare quale sit aconitum, vel deprehendendi gratia. Folia habet cyclamini aut cucumeris, non plura quatnor, ab radice leuiter hirsuta. Radicem modicam cammaro almilem marino. Quare quidam cammaron appellavere, alii thelyphonon, ex qua diximus causa. Radix incarvatur paulum acorpionum modo, quare et acorpion aliqui appellavere. Nec defuere, qui myoctonon appellare mallent, quoniam procul et e longinquo odore mures necat. Mascitur in uudis cautibus, quas aconas nominant; et ideo aconitum aliqui dixere, nullo juxta, ne pulvere quidem nutriente. Hanc aliqui rationem nominis attulere. Alii, quoniam vis eadem in morte esset, quae cotibus ad ferri aciem deterendam, statimque admota velocitas sentiretur.

III. (1v.) Æthiopis folia habet phlomo simitia, magna t et multa, et hirsuta ab radice. Caulem quadrangulum, acabrum, simitem arctio, multis concavum alis : semea ervo simite, candidum, geminum : radices numerosas, longas, plenas, molles, glutinoses gustu. Siccee nigrescunt, duranturque, ut cornua videri possint. Præter Æthiopiam cissent, et deviennent si dures qu'on les prendrait pour des cornes. Outre l'Éthiopie, cette plante croît sur le mont Ida de la Troade et en Messénie. On récolte la racine en automne, et on la fait sécher au soleil pendant quelques jours, pour qu'elle ne se moisisse pas. On l'administre en boisson dans du vin blanc, pour les affections de la matrice; en décoction, pour la coxalgie, la pleurésie et les maux de gorge. Mais celle qui vient d'Éthiopie est la meilleure et soulage immédiatement.

IV. L'agératon, plante ferulaces (hypericon origanifolium), baute de deux palmes, ressemble à l'origan, et porte une fleur en forme de bulle d'or. La fumée decette plante, qu'on brûle, est diurétique et emménagogue. Elle est encore plus active quand on l'emplole en baln de siège. Son nom vient de ce qu'elle se conserve très-longtemps sans se fauer (ἀγήρατον, sans-vieillesse).

V. L'aloès a de la ressemblance avec la scille, si ce n'est qu'il est plus grand, et qu'il a les feuilla plus grasses et à dentelures obliques. La tige est delicate, rouge au milieu, assez semblable à l'anthericum (xxii, 68, 2). Il n'a qu'une racine, enfoncée en terre comme un pieu. L'odeur en est forte, la saveuramère. L'aloès le plus estimé vient de l'Inde, mais l'Asie en produit aussi; toutefois on n'emploie pas ce dernier, si ce n'est les feuilles fraiches, pour les plaies ; en effet, ces feuilles, ainsi que le suc, sont merveilleusement agglutinatives. C'est en vue de cette propriété qu'on lecultive; et on le sème, comme le grand aizoon, dans des vases qui se terminent en cône. Quelques-uns incisent la tige avant la maturité de la graine, pour obtenir le suc; d'autres incisent les seuilles mêmes. On trouve aussi des larmes qui s'echappent d'elles-mêmes et se collent; aussi recommande-t-on de battre l'endroit où l'aloès

est planté, afin que ces larmes ne soient pas absorbées par le sol. Des auteurs ont écrit qu'on trouvai: en Judée, au dessus de Jérusalem, un aloes minéral (espèce de bitume); mais c'est l'espèce la plus mauvaise, la plus noire et la plus humide. Le meilleur aloes est gras, luisant, roux, friable, compact comme la substance du foie, et se liquessant aisément. Il faut rejeter celur qui est noir, dur, mêle de sable, et dont le goût d'aitleurs fait connaître la mauvaise qualité. On le falsifie avec la gomme et le suc d'acacia. Il est 3 astringent, il resserre et échauffe doucement. On l'emploie à beaucoup d'usages, mais principalement à relâcher le ventre; car, de tous les médicaments qui produisent cet effet, il est presque le seul qui soit en même temps stomachique, tant Il est loin d'avoir aucune quanté nuisible à l'estomac. On le prend à la dose d'une drachme. Quand l'estomac ne garde pas les aliments, on le donne dans deux cyathes d'eau tiede ou froide, à la dose d'une cuillerée, à prendre deux ou trois fois par jour, à des intervalles regles d'apres les circonstances. On l'administre frequemment aussi comme purgatif, à la dose de trois drachmes. Il agit davantage si on mange apres l'avoir pris. Avec du vin astringent, il empéche les cheveux de tomber : il faut a cet effet s'en frotter la tête au soleil, à rebrousse-poil. Applique sur 4 les tempes et le front, dans du vinaigre ou de l'huile rosat, ou employé, mais plus délayé, en assusion sur la tête, il calme la céphalalgie. On reconnaît généralement qu'il guérit toutes les affections des yeux, mais particulièrement les démangeaisons et les granulations des paupières, ainsi que les taches et les sugillations, en topique avec du miel, surtout le miel du Pont. On l'emploie pour les amygdales, les genelves et

colliguatur autumno, siocantur in sola aliquot diebna, e situm sentiant. Medentur vulvia pote in vino albo, achandres, pleuriticis, faucibus scabris, decocte potu tantur. Sed quae ex Æthiopta venit, exirma est, atque Dico prodest.

IV Ageraton feruiacea est, duorum palmorum altitutime, origano similis, flore bullis anreis. Hujus usta mdor urunm ciet, vulvasque purgal, tanto magis insidenbus. Causa nominis, quomam diutissime non marcescit.

v. Aloe scilla: similitudinem habet, major, et pinguionhus foliis, ex obliquo striata. Caulis ejus tener est,
rutent medius, non dissimilis antherico: radice una, ceu
palo, in terram demissa: gravi odure, gustu aniara. Lautdatissuma ex India affertur, sed asscilur et in Asia: non
tumen ea utuntur, nisi ad vulnera recentibus foliis: miribee enim conglutinat, vel sucço. Ob id in turbinibus
cadorum eam serunt, ut aixoum majus. Quidam et
caulem ante maturitatem seminis incidunt succi gralia,
2 aliqui et folia. Inventur et per se tacryina adhærens.
11300 parimentandum, ubi sala sit, censent, ut lacryma
uon aliserbeatur. Fuere, qui traderent in Judara super

Hierosolyma metallicam ejus naturam ; sed unlla magis improba est, neque alia nigrior est, aut humidior. Erit ergo optima pinguis ac nitida, rufi coloris, friabilis, ac jocineris modo coacia, facile liquescens, Improbanda nigra et dura, arenosa quoque, qua et gustu intelligitur. Gummi adulteratur, et acucia. Natura ejus spissare, 3 densare, et leniter calfacere : nans in multis, sed principalis alvum solvere, quum pane sola medicamentorum. quie id præstant, confirmet etiam stomachum, adeo non infestet ulla vi contraria. Bibitor drachina : ad stomachi vero dissolutionem, in duobus cyathis aquie tepulæ set frigidæ, cochlearis mensura, bis terve in die ex intervalles, nt res oxigit Purgationis etlam causa plurinaum tribus deachmis. Efficacior, si pota ca sumatur cibus. Capillum fluentem continet cum vino austero, capite in sule contra capillum peruncto. Dolorem capitia sedat 4 temporibus et tronti imposita ex aceto et rosaceo, dilutiorque infusa. Oculorum vitta omnia sanari ea convenit : privatim prurigues el scabiem genarum : item insignita ac livida , illita cum melle , maxime puntico Tonsillas , gingivas , et omnia oris hubrera. Sanguinta exscreationes, si modicæ sint, drachma ex aqua - si

toutes les picérations de la bouche. Les crachements de sang, s'ils sont peu considérables, se guérissent avec une drachme d'aloès bue dans de l'eau ou bien dans du vinaigre. Seul ou dans du vinaigre, il arrête les hémorragies qui viennent des plaies ou de tout autre endroit. C'est d'ailleurs un très-bon médicament pour les plaies, 5 qu'il amène à cicatrisation. On l'emploie pour les ulcérations du membre viril, pour les condylomes, pour les rhagades du siege, tantôt dans du vin, tantôt dans du vin cuit, tantôt sec et seul, suivant que le traitement exige qu'on adoucisse ou réprime le mai. Il arrête doucement l'excès du flux hémorroidal. On le donne en lavement dans la dyssenterie. Si les digestions sont pénibles, on en prend peu de temps après le repas. On le donne dans la jaunisse, trois oboles dans de l'eau. Pour nettoyer l'interieur, on en administre des pilules composées de miel cuit ou de térébenthine. Il enlève les excroissances membraneuses des doigts. Pour les compositions opirthalmiques ou le lave, afin de faire tomber an fond la partie terreuse, ou bien on le grille sur un tesson en le remuant de temps en temps avec une plume, pour qu'il soit grille également partout.

1 V1. L'alcea (malope malavhoides, L.) a les feuilles semblables à celles de la verveine (xxv, 59), qu'on appelle aussi aristereon, trois on quatre tiges pleines de feuilles, la fleur de la rose, des racines blanches, ordinairement au nombre de six, longues d'une coudée, obliques. Il faut pour cette plante une terre grasse, qui ne soit pas sêche. La racine avec du vin ou de l'eau se donne dans la dyssenterie, le cours de ventre, les ruptures et le spasme.

1 VII. L'alypon (globularia alypum, L.) est

une petite tige à tête molle, peu dissérente de la bette, âcre et visqueuse au goût, tres-piquante et très-chaude. Cette plante est purgative dans de l'eau miellée, avec un peu de sel. La moindre dose est de deux drachmes, la moyenne de quatre, et la plus forte de six. On donne quelquefois ce purgatif dans du bouillon de poutet (4).

PLINE.

VIII. L'alsine ou myosoton (parietaria cre- 1 lica, L.) croit dans les bois; c'est de là que vient le nom d'alsine. Elle commence à se montrer vers le milieu de l'hiver, et se seche an milieu de l'été. Quand elle sort de terre, les feuilles ressemblent aux oreifles des rats. Mais nous ferons connaître (xxvii, 80) une autre plante qui mérite mieux le nom de myosotis ( oreille de rat). L'alsine serait la même chose que l'helxine (parietaria diffusa, L.), si elle n'était plus petite et moins velue. Elle croft dans les jardins et surtout dans les murailles (5). Quand on la broie elle exhale une odeur de concombre. On s'en sert pour les collections, les inflammations, et pour tous les cas où on emploie l'helxine; mais elle est moins active. On s'en sert en topique, particulierement pour les fluxions des yeux. On s'en sert aussi pour les parties honteuses et pour les ulcères, avec de la farine d'orge. On en instille le suc dans les oreilles.

IX. L'androsaces (madrepora acetabulum, IL.) est une plante blanche, amere, sans feuilles, portant, sur de pelites tiges, des follicules qui contrennent la graine. Elle croit particulicrement en Syrie, dans les lieux maritimes. On la donne aux hydropiques, a la dose de deux drachmes, pitée ou bouillie, dans de l'eau, ou du vinaigre, ou du vin. Elle est, en effet, très-diurétique. On s'en sert dans la goutte, a l'intérieur et a l'extérieur. La graiue a les mêmes proprietés.

minus, ex aceto pota. Vulnerum quoque sanguinem, et undecumque fluentem aistit per se, vel ex aceto. Alias etiam est vulneribus utilissima, ad cicatricem perducens. Ezdem inspergitur exhulceratis genitalibus virorum, condylomatis, rimisque sedis alias ex vino, alias ex passo, alias sicra per se, ut exigit mitiganda curatio, aut coercenda. Hemorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit. Disenterize infundatur. Et si difficilus concoquantur cibi, bibliura coma modeo intervalto: et in regio morbo tribus obolis ex aqua. Devorantur et pilula cum mella decocto, aut resina terebintama, ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lavatur, ut quod sit arenosissimum subsidat. Aut turictur in testa, pennaque subinde versatur, ut possit æqualiter torreri.

VI. Alcea folia habetsimilia verbenacce, quæ anstereon cognominatur, caules tres ant quattor, foliorum plenos, florem rosae, radices alhas, quum plurimum sex, cubitates, obliquas. Nascitur in pingui solo, nec sicco. Usus radicis ex vino vel ex aqua dyseniericis, alvo citæ: et ruptia, convulsis.

1 VII. Alypon caulleulus est molis capite, non dissimilis betæ, acre gustatu ac lentum, mordensque vehementer et accendens. Alvum solvil in aqua multa, addito sale modico. Minima putio duarum di actimatum, media quatuor, maxima sex: es purgatio quibusdam datur e gallinacco

VIII. Alsine, quam quidam myosoton appellant, nasci- i fur in lucis, unde et alsine dicta est. Incipit a media bleme, arescit æstate media quum prorepit, musculorem aures unitatur folis. Sed abam docebmus esse, que justius myosotis voretur. Hace eadem erat que betxne, nisi minor minusque inrsuta esset. Nascitur in hortis, et maxime in parietibus. Quum tentur, odorem cucumeris reddit. Usus ejus ad collectiques inflammationesque; et in cadem omnia qua: belvine, sed infirmus. Epiphoris pecularitei imponiur. Item verendis, bulceribusque cum farma hordeacea. Succus ejus auribus infunditur.

IX. Androsaces herba est alba, amara, sine foliis, folliculos in cirris habens, et in his semen inascitur in maritimis Syrie naxime. Datur hydropicis drachmis duahus tusa, aut decocta in aqua, vel aceto, vel vino. Vehementer enim urinas ciet. Datur et podagnets illiniturque, idem effectus et seminis.

X. Androsæmon sive ( ut alii appellavere ) ascyron, non

- X. L'androsæmon (hypericum perfoliatum, Wild.), ou, suivant d'autres, ascyron, a de la ressemblance avec l'hypericon dont nous avons parlé (xxvi, 58 et 54), mais il a les tiges plus grandes, plus touffues et plus rouges. Les feuilles, blanches, ont la figure de celles de la rue ; les graines, des graines du pavot noir. Les branches supérieures, broyées, rendent un suc couleur de sang; elles ont une odeur résineuse. Cette plante croft dans les vignes. On l'ôte de terre vers le milieu de l'automne, et on la suspend. On l'emploie en purgatif, pilée avec la graine et prise en potion le matin, ou apres la repas, à la dose de deux drachmes, soit dans de l'eau miellee, soit dans du vin, soit dans de l'eau pure, la potion entiere allant la un setier. Elle évacue la bile. Elle est surtout excellente pour la coxalgie; mais le lendemain il faut avaler de la racine de caprier, mêlee avec de la résine, a la dose d'une drachme, puis recommencer au bout de quatre jours ; apres la purgation même, on fait boire du vin aux personnes robustes, de l'eau aux personnes faibles. On s'en sert en topique pour la goutte, les brûlures et les plaies : elle est hémostatique.
- 1 XI. L'ambrosia (ambrosia maritima, L.) est un nom vague, qui a flotté entre beaucoup de plantes, mais qui en désigne spécialement une, touffue, garnie de branches, à tige mince, haute d'environ trois palmes, ayant la racine plus courte d'un tiers, et les feuilles vers le bas de la tige semblables à celles de la rue. La graine, portée sur de petites branches, est en grappes pendantes, d'une odeur vineuse; aussi cette plante est-elle nommée par quelques-uns botrys (raisin); d'autres la nomment artemisia (armoise). Les Cappadociens s'en font des couronnes. On l'empiote comme résolutif.

somile est hyperico, de qua diximus, cauliculis majoribus, densioribusque, et magis rubentihus. Folia alba cutæ agura , semen papaveris mgri. Comæ tritæ sanguineo succo sanant. Odor ers resinosus Gignitur in viners. Fere medio attimum effeddar, suspenditurque. Usus ad pugandam divini tusæ cum remine, potaque matulino, vel a cena, bustos di achimis in aqua mulsa, vel vino, vel aqua pura, butus, potionis sextario. Trahit bilem : prodest ischadi maxime. Sed postera die capparis radicem resine permiximi devorare oportet diachima pondere, iferumque quatridu intervalio cadem facere : a purgatione autem ipsa obustiores vinum bilere, infirmiores aquam. Imponitur di padagria, et ambustis, et vidieribus, cohibens aangurami,

Al Ambrosia vagi nominis est, et circa alias herbas finalitati unam habel certain, densam, ramosam, temora, temus tere palmorium, tertia parte radice brevore, Chis cutae circa imum cantem. In ramulis semen est uvis dependentibus, odore vinoso : qui de causa bottys i qui buildon via dur, ab alias artemista. Coronantir illa Cappadances. Usus equa ad ca quie discuti opus sil

XII. L'anonis £xxx, 58), que quelques-uns i préfèrent nommer ononis, a beaucoup de branches, et ressemblerait au fenugrec s'il n'était plus garni de rejets et plus velu. Il est d'une odeur agréable; après le printemps il devient épineux. On le mange confit dans de la saumure. Appliqué frais sur les ulcères, il en ronge les bords. On fait cuire la racine dans de l'oxycrat pour le mal de dents. Pris en potion avec du miel, il expuise les calcuis. Pour l'épilepsie on le donne dans de l'oxymel, bouilil jusqu'à réduction de moitié.

XIII. L'anagyros (anaguris fætida, L.), ap. 1 pelée par quelques-uns acopos (délassante), est rameuse, d'une odeur forte, à fleur de chou; la graine est dans des cornets assez longs, et de figure rénale; elle se durcit au temps de la moisson. On applique les feuilles sur les collections; on les attache aux femmes dont l'accouchement est laborieux, en ayant soin de les ôter aussitôt après le part. Si le fœtus mort ne sort pas, al l'arrière-faix on les règles sont en retard, on admidistre une drachme de seuilles dans du vin cuit. C'est de cette façon qu'on les donne pour l'asthme. On les prescrit dans du vin vieux pour la piqure des araignées phalanges. La racine s'emploie comme résolutive et maturative. La graine, mâchée, provoque le vomissement.

XIV. Pour l'anonyme (6), ç'a été un nom t de n'en avoir pas. On l'apporte de la Scythie. Elle a été vantee par Hicésius, médecin qui n'est pas une petite autorité, et par Aristogiton. Elle est excellente pour les plaies, pilée dans de l'eau et appliquée; en boisson, pour les coups qui ont porte sur les mamelles ou la région précordiale, sinsi que pour les crachements de sang. On a pense aussi qu'en cas de plaie il failait la faire prendre en boisson. On ajoute,

XII. Anunin quidam ononida malunt vocare, ramosam, t similem feno graco, niai fruticosior hirsutiorque esset, odore jucunda, post ver spinosa. Estur etiam muria condita. Revens vero margines hulcerum erodit. Radix decoquitur in posta dolori dentium. Eadem cum melle pota, calculos pellit. Comittabbus datur in oxymelite decocta ad

XIII. Anagyros, quam aliqui acopon vocant, fruticosa I cat, gravia odore, flore aleris, semen in corniculia non brevibus gignat, simile renibus, quod durescit per messea. Folia collectionibus imponuntur, difficulterque parientibus adalligantur, ita ut a partu slatun auferantur. Quod si emortums harreat, et sonunian mensesque morentur, diachma bibuntur in passo folia. Sic et snapiriosis dantur: et in vino vetere ad phalangiorum morsus. Radix discrittendis concoquendisque adinbettar. Semen commanducatum vomitiones facit.

XIV. Anonymos non inveniendo nomen invenit. After a tui e Scytha, celebrata Hicesia, non parva auctoritatia medico i tem Aristogilom: in vulneribos praedara, ex aqua tisa et imposita "puta vero, mumans praedara, ex ce qui est, je crois, un conte, que fraiche si on la brûle elle sert de soudure et pour le fer et pour le culvre.

1 AV. (v.) L'aparine (galium aparine, L.), ou omphacocarpos ou philanthropos (xxiv, 116), est rameuse, velue, portant d'intervalle en intervalle cinq ou six feuilles, rangées circulairement autour des branches. La graine est ronde, dure, concave et douceâtre. Elle croît dans les champs de blé, dans les jardins ou les prés ; elle s'attache aux vêtements par ses asperités. On emploie contre la morsure des serpents la graine, eu boisson dans du vin, une drachme; ainsi que contra la piqure des aralgnees phalanges. Les feuilles, en toplque, arrêtent les hémorragies des plaies. On instille le sue dans les oreilles.

1 XVI. L'arction (arctium lappa, L.), nommé par quelques uns arcturus, a les feuilles semblables à celles du verbascum, si ce n'est qu'elles sont plus velues, la tige longue, molle, la graine du cumin. Il crott dans les terrains plerreux. La racine en est tendre, blanche et douce. On le fait boullir dans du vin jour le mai de dents, et on garde cette décoction dans la bouche. On le prend en boisson pour la coxaigie et la strangurie. On l'applique, avec du vin, sur les brûlures et les engelures, qu'on fomente aussi avec la racine et la graine pilée, c'ans du vin.

XVII. L'asplenom (asplenium oeterach, L.), nomme par quelques-una hémionion, a des feuilles nombreuses, longues d'un tiers de pied, une racine limoneuse, percée de trous comme celle de la fougère, blanche et chevelue. Il n'a ni tige, ni fleur, ni graine. Il croit dans les pierces, sur les maraules ombragées, humides. Le plus estime est celui de Crete. La decoction de

ses feuilles dans du vinalgre prise en boisson pendant quarante jours consume, dit-on, la rate; il faut en même temps mettre ces feuilles en cataplasme sur l'hypocondre gauche. L'asplenum fait aussi cesser le boquet. Il ne faut pas en donner aux femmes, car il les rend stériles.

XVIII. L'asclépias (asclépias vincetox: 1 cum, L.) (?) a les feuilles du lierre, de tongues branches, des racines nombreuses, menues, odorantes; la fleur d'une odeur forte et désagrable, la graine de la securidaca (coronillo securidaca, I..). Il croît dans les montagnes. Les racines guérissent les tranchees et les blessures faites par les serpents, tant en boisson qu'en topique.

XIX. L'aster (aster amellus, L.) (xxvi, 58) i est appelépar quelques-uns bubonion, vu que c'est un remède souverain pour les affections des aines. C'est une petite tige, portant des feuilles oblongues au nombre de deux ou trois, et ayant, à la sommité, de petites têtes rayonnées, en forme d'étoile. On le prand en boisson contre le venin des serpents. Mais quand il s'agit de l'aine, on recommande de le cueillir de la main gauche, et de l'attacher à la ceinture. Il est utile aussi porté en amulette, dans les douleurs coxalgiques.

XX. L'ascyron et l'ascyroïdes ( hypericum 1 perforatum, L.) sont semblables entre eux et à l'hypéricon (xxvi, 53); mais l'ascyroïdes a les branches plus grandes, férulacées, tout à fait rouges, avec de petites têtes jaunes. La graine, renfermée dans de petits calices, est menue, noire, resineuse. Les sommites, écrasses, tachent comme du sang. Aussi, quelquesuns l'ont-ils appelé androsæmon (saug d'homme). On emploie la graine pour la coxalgie, en boisson,

percussis : dem sangumem exscreantibus. Putavere et hibendam vulneratis. Fabulosa arbitrer, qua adjicumtin : recente ea, si ucatur, ferrimi aut as feccionimari.

1 XV (v) Aparinen alt qui onophaescarpon, alti philanthropon vocant, ramo sur, Lirsutam, quin s sensve in orbem circa ramos felos per intervalla. Sensen rotundum, durum, concavum, subblice Nascitur in frementario agro, ant hortis pratisve, asperitate cliam vestuum tenaci. Eftecav contra serpentes, sensue puto ex vino drachma: et contra phalangia. Sangumis abundantiam ex vulneribus reprumint fulia imposita, succus aun bus infunditur.

XVI. Arction aliqui arcturum vocant i similis est verbasco foliis, misi quod hirsottora sunt i caule longo, molli, semine cummi. Nascitur in petrosis, radice tenera, alba, dulaque. Decoquitur in vino ad dentium dolorem, ita ut confineatur ore decoctum. Bibliur propter ischiada et strangurum : e vino ambustis imponitur, et permiumbus. Foventur eadem cum radice semine trio in vino.

AVII Asplenum sunt qui heimonion vocant, felhs trientalibus multis, radice lumosa, cavernosa, scuttilicis, caudida, lursula : nec cante u, nec itorem, nec semen tabel. Nascdin in petris, gametionisque opacis, tumidis, au tatissuna in Creta. Hujus foliorum in aceto decocto per dies xt. poto lienem absumi aunt ; et illimuntur autem : eadem sedante singultus. Non danda feminis, quomam sterihtatem facit.

XVIII. Asclepias folia ederae habet, ramos longos, radi-t ces numerosas, tenues, odoratas: floris virus grave, semen securidacae. Nascitur in montibus. Radices tornumbus medentur, et contra serpentium ictus, nou solum poto, sed etiam ifitiu.

XIX. Aster ale aliquibus bubonion appellatur, quoniam i inguinum præsentaneum remedium est. Cauliculus folius oblongis dinobus aut tribus: in cacumine capitula stellæ modo radiata. Bilitur et adversus serpentes. Sed ad auguinum medicinam, sinistra manu decerpi julient, et juxta cinctus oligani. Prodest et coxendicis dolori adalbanta.

AX. Ascyron et ascyroides, similia sunt inter se, et l'hyperico : sed majores habet ramos, quod ascyroides vocatur, ferulaceos, omnino ruhentes : capitulis parvis, inters. Sennes in calyculis pusitium, ingrum, resmosum. Come trate vitut cruentaut. Qua de causa quidam hanc andross num vocavere. Usus semmis ad ischiadicos, poti

deux drachmes dans un setier d'hydromel. Elle tâche le ventre et évacue la bile. On s'en zert en topique pour la brûlure.

XXI. L'aphaca (vicia cracca, L.) a les feuilles extrémement petites; elle est un peu plus haute que la lentille. Elle porte de plus grandes gousses, qui renferment trois ou quatre graines plus noires, plus humides et plus petites que la lentille. Elle croît dans les champs. Elle a des qualités plus astringentes que la lentille, du reste s'emploie de même et produit les mêmes effets. La graine en decoction arrête les debordements d'estomac et de ventre.

AXII. Je n'ai point trouvé dans les auteurs ce que c'est que l'alcibion (echium rubrum, Jacq.); mais j'ai trouve qu'on se sert de la racine et des feuilles pilees, a l'intérieur et à l'extérieur, pour les morsures des serpents; les feuilles, une poignée, pilée avec trois cyathes de vin pur; la racine, trois drachmes pour la même quantité de

XXIII. L'alectorolophos (rhinanthus crista galli, I...) ou la crète, comme nous l'appelons, a les feulties semblables a une crète de coq et nombreuses, la tige menue, la graine noire dans des gousses. Il est bon pour la toux, cuit avec des feves concassees et du miel; il est bon aussi pour les tales des yeux. On jette la graine entière dans l'œli; loin de troubler la vue, elle attire a soi tost ca qui l'offusqualt; alors elle change de couleur: de noire qu'elle était, elle commence à blanchir, se goufie, et sort d'elle-mème.

(coris monispeliensis, L.) (xxvi, 26), et que les Grees nomment symphyton des pierres, ressemble à la cunita bubula (xxvi, 26), a les feuilles petites, trois ou quatre branches partant de la racuo, des sommités semblables à celles du thym.

Elle est ligneuse, odorante, d'une saveur douce et qui provoque la salive. La racine est longue et rousse. Elle croft parmi les pierres, d'où vient le surnom de pétrés qu'elle porte. Elle est trèsbonne pour les douleurs de côté, pour les reins, pour les tranchées, pour la poitrine, pour les poumons, pour l'hémoptysie, pour les maux de gorge. On emploie à l'intérieur la racine pilée et 2 bouillie dans du vin, et parfois aussi à l'extérieur. De plus, machée elle calme la soif, et elle est particulierement rafraichissante pour le ponmon. On s'en sert en cataplasme pour les luxations et les contusions. Elle adoucit les intestins. Cette plante resserre le ventre, cuite dans de la. cendre, dépouillée de ses follicules, pilée avec neuf grains de poivre, et prise dans de l'eau. Elle a une telle efficacité pour la guérison des blessures, qu'elle agglutine ensemble les viandes avec lesquelles on la fait cuire; de là le nom que les Grees lui ont donné (σύμφυτον, consoude). C'est aussi un remède pour les os fracturés.

XXV. (vii.) L'algue rousse (xxvi, 66) est 1 bonne contre les piqures des scorpions.

XXVI. L'actæa (actæa spicata, L.) a les feuil-1 les d'une odeur forte, les tiges raboteuses et garnies de nœuds, une graine noire comme celle, du lierre et des baies molles. Elle croît dans des lieux ombragés, incultes, humides. On en donne plein un acétabule (0 litr., 008) pour les maladies internes des femmes.

XXVII. L'ampelos agria (vigne sauvage) (la-1 mus communis) a les feuilles dures, d'une couleur cendrée, comme nous l'avous dit en traitant des plantes cultivées (xxiii, 14); des sarments longs, noueux, rouges comme la fleur que nous avous appelee flamme de Jupiter, en traitant des violettes (xxii, 33 et 38). La semence ressemble au grain de la grenade. La racine, bouillie dans

dabus drachmis in hydromelitis sextario. Alvum solvit, blem detrahit. Illinitus et ambustis.

IXI. Aphaca tenuia admodum folia habel: pusillo altior inducula est. Siliquas majores fert, in quibus terna ant materna semina sunt nigriora, madidiora et muora lentinia. Nascutur in arvis. Natura et ad spissandum efficacior, manu lenti: reliquo usu cosdem effectus habet. Stomachi dirique fluxiones sistit semen decoctum.

XAII. Alcibion qualis esset herba, apud auctores non repert. Sed radicem ejus et folia trita, ad serpentis moreum imponi et bibi: folia, quantum manus capiat, trita cum vini meri eyathis tribus, aut radicem drachmarum trium poniere cum sini eadem mensura.

AXIII Alectorolophos, que apud nos crista dicitur, folsa habet sigula gallinacei crista, plura, caulem temem, semen nigrum in siliquis. Etilis tussientibus cocta nun taba fresa, melle addito: et catigini oculorum. Solidam semen conjectur in oculorum, nec turbat, sed in se catiginem contrabit. Mutat colorem, sed ex nigro albicare us pat et informescit, se per se exit.

2 AXIV (x) Alum nos vocamus, Graeci symphylon

petracum, simile cunilæ bubulæ, foliis parvis, ramis tribus aut quatuor a radice, cacuminibus thymi, surculosum, odoratum, gustu dulce, salivam ciens, radice longa cutila. Nascitor in petris, ideo petracun cognominatum: utiliasumum lateribus, rembus, torninbus, pectori, pulmouibus, sanguioem rejicienthus, fauribus asperts. Britur a radix trita, et in vino dececta, et aliquando supertinutur. Quin et commanducata sitim sedat, praecipueque pulmonem refrigerat. Luxatis queque imponitur, et contusis : lenit interanca. Alvum sistit coeta in cinere, detractisque folliculis trita cum piperis novem granis, et ex aqua pota. Vulneribus sanandis tanta præstantia est, ut carnes quoque, dum coquautur, conglutinet addita: indeet Gracci nomen imposuere. Ossibus quoque fractis medetur.

XXV. (vit.) Alga rufa, et scorpionum ictibus.

XXVI. Actæa gravi foliorum odore, caulibus asperis j
geniculatis, semine nigro, ut edera, baccis multibus, nasettur in upacis et asperis, aquosisque. Datur acetabulo

pteno interioribus feminarum morbis.

ANTI. Ampelios agria vocabir berba, folius duris ci-1
maraca culous, qualem in salis divinus, viteribis lougis

trois cyathes d'eau avec addition de deux cyathes de vin de Cos, relâche doucement le ventre, et se donne pour cette raison aux hydropiques. Elle guerit les affections de la matrice et les taches du visage chez les femmes. Dans la coxalgie, on se sert utilement de cette plante pilée avec ses

feuilles, et appliquée avec son suc.

XXVIII. If y a plusieurs espèces d'absinthe : la santonique ( artemisia santonica, L.), appelée ainsi d'une cite des Gaules; la pontique, du Pont, ou les bestiaux s'en engraissent, ce qui fait qu'on les trouve sans fiel (x1, 75): c'est la mellleure absinthe; celle d'Italie est beaucoup plus amère; l'interieur de celle du Pont est doux. Il convient de faire connaître l'usage de cette plante, l'une des plus aisées à trouver et des plus utiles, d'ailleurs employee specialement dans les cérémonies religieuses du peuple romain. En effet, dans les fêtes latines il se fait des courses de quadriges au pied du Capitole, et on donne au vainqueur de l'absinthe a boire, nos ancêtres avant juge sans douts que c'etait assez l'honorer que de lui donner pour prix la sante. L'absinthe fortifle l'estomac; aussi fait-on, comme nous l'avons dit (AIV, 19, 7), un vin d'absin-2 the. On en donne a boire la decoction dans l'eau, décoction ainsi preparce : on fait bouillir six drachmes de seuilies, avec les branches, dans trois setiers d'eau de pluie, et ou laisse refroidir cette décoction à l'air pendant un jour et une nuit. Il faut aussi y ajouter du sel. L'usage de cette preparation est tres-ancien. On se sert aussi de l'infusion d'absinthe, car c'est le nom qu'il taut donner a cette façon de l'employer. Lorsqu'on la fait infuser dans quelque quantité d'eau que ce soit, il faut que le vase reste couvert pendant trois jours. On use rarement de l'absinthe pilée,

ainsi que du suctiré par expression. Ce suc s'exprime de la graine lorsqu'elle commence a grossir: on la fait tremper dans l'eau pendant trois jours si elle est fralche, ou pendant sept jours si elle est seche; ensuite on en met dix hémines (2 litr., 7) dans quarante-cinq setiers d'eau; on fait cuire dans un vasedecuivre jusqu'a réduction au tiers; on filtre, puis on fait cuire lentement jusqu'a consistance de miel, comme le suc qu'on tire de la petite centaurée. Mais le suc d'absinthe préparé de cette maniere fait mal à l'estomac et à la tête, au lieu que la decoction dont nous avons parlé est très-salutaire. En effet, celle-ci resserre 3 l'estomac, fait sortir la bile, est diurétique, amollit le ventre, le guérit s'il est douloureux, chasse les vers, et dissipe les faiblesses d'estomac et les flatuosités, avec le sili (xx, 18), le nard celtique et un peu de vinaigre. Elle fait cesser le dégoût, elle aide la digestion; elle enlève les crudites, avec la rue, le poivre et le sel. Les anciens donnaient l'absinthe en purgatif : six drachmes de la graine dans un setier d'eau de mer gardée, avec trois drachmes de sel et un cyathe de miel. On rend cette préparation plus efficace en doublant la dose desel; mais comme la graine ne se broie pas aisement, il faut y mettre du soin. Quelques-uns l'out même donnee dans de la poienta à la dose susdite, en y ajoutant du pouliot. D'autres out fait t prendre aux enfants les feuilles dans une figue seche, pour en masquer l'amertume. Prise avec de l'iris, l'absinthe nettoie la poitrine. Dans l'ictere on la preserit crue, en boisson, avec de l'ache ou de l'adiante (xxtt, 30). Contre les flatuosites, on la prend par petits coups, chaude dans de l'eau; pour les affections du foie, avec le nard celtique; pour les affections de la rate, avec du vinaigre, ou de la bouillie, ou une figue. Dans du

callosis, rubentibus, qualiter flos, quem Jovis flammam appellavimus in violis: fert semen simile pinier mati acions. Radia ejus dezocta in aquae cyathis terms, additis vini Cor cyathis duobus, alvum solvit lenter, ideoque hydropius dator. Vulvæ vitia et cutis in facie muherum emendat, behnadicos quoque uti hac herba prodest, tusa cum toms, et illita cum socco suo.

XXVIII. Also the genera sunt plara: santonicum appellator a traffic civitate; ponticum a Ponto, ubi pecera jungoescunt illo, et oli ul sine felle reperindur: i neque attud prestantus: multoque italicum amarius, sed medulla pontici docis. De uso ejus convent ducere, fierbatacilimae, atque inter pancas utilissimae, practerea sarria popun romani celebrata: peculiariter. Siquidem Latinarum lesis quadriga certant in Capitolio, victorque absantiam bibit, credo, saintalem pracino dari honorince scortratis magnificias. Stomactum corroborat, et ob hoc sapor ejus

2 in vina transfertor, ut dixinus. Bilidur et decoctaminaqua, ac postea moste et die refrigeration sub dio, decoctas sea drachinis foliorum cum ramis suis in calestis aque sextamis tribus oportet et salem addi. Vetustissime in usu est. Bibitur et madelacii dilutum, ita emin appelletur hoc

genus. Diluti ratio, ut ( quisquis fuerit modus aquie ) tegatur per triduum. Tritum raco in usu ést, sicut et succus expressi. Exprimitor autem, quom primum semen torgescit, madefactum aqua triduo recens, aut siceum septem diebus. Deinde coctam in anneo vase ad tertias, x beminis in aquie sextacus xiv, iterunique percolatum feule coquitur ad crassitudinem mellis, qualiter ex minure centrureo quaritur succus. Sed hic absinthii inutilis stomacho capitique est, quim ail ille decoch saluberrunus. Namque 3 adstringit stomachina bilemque detralit, ormain cut. alvum emollit, et in dolore sanat : ventris animalia pellit. malaciam stomachi et ii flidiones disentit cum sili et nardo gainen, aceto exigno addito. Fastidia absterget . concontiones adjuvat. Cruditates defraint com ruta, et pipere, et sale. Antique pa gationis causa dabant, com mariner aquae veteris sextario, seminis sex drachmis, cum tribus salis, et mellis eyatho. Efficacius purgat duplicato sale. Dilgenter autem teri deliet, prog ter difticultatem Quidam 4 et in polenta dedere supra dictum pondus, addito pulegio. alli piteris iolia in fico sicca, ut amaritadinem talterent. Thoracem puegal com tride sumtum. In regio morbo cendum bilimer cum opio, aut adianto Adversus inflationes,

vinalgre, elle combat les mauvaiseffets des champignons et ceux de la glu ( ixias, xxii, 21 ) (8); dans du vin, ceux de la ciguë, et le venin de la musaraigne, du dragon marin et du scorpion. L'absinthe est tres bonne pour éclaireir la vue : on en fait un topique avec le vin cuit, pour les fluxions des yeux; avec le miel, pour les contusions. La vapeur de la décoction guérit les oreilles, ou si elles suppurent on pile l'absinthe s avec du miel. Trois ou quatre petites branches d'abainthe, avec une racine de nard celtique et six cyathes d'eau, sont diurétiques et emménagogues. L'absinthe est en particulier emménagogue, prise avec du miel ou en pessaire dans de la laine. Avec du miel et du nitre, c'est un remede pour l'angine. Dans de l'eau, elle guérit les epinyctides. On en fait un topique pour les plaies recentes avant qu'elles aient éte touchees par l'enu; on s'en sert en outre pour les uicerations de la tête. On l'emploie particulierement en catapiasme pour les douleurs viscerales, avec de la cire de Chypre ou avec des figues. Elle guérit les demangeaisons. Il ne faut pas la donner dans la fievre. Bue pendant la navigation, elle empêche le mai de mer; portée sur le ventre, elle empêche le goussement des aines. Flairée, de provoque le sommeil. Elle produit le même effet mise sous le chevet à l'insu de la personne. Placée dans les bardes elle les préserve des vers. En onction, dans l'huile, ou brûlée, cu fumigation, elle chasse les cousins. L'encre a cerire dans laquelle on a mêlé du suc de cette plante garantit l'écriture contre les rats. La andre d'absinthe mélée avec de l'huile rosat et de l'onguent rosat noircit les cheveux.

AXIX. Il est aussi une absinthe marine

(xxxxx, 31,5) (arlemisia maritima, L.), nommée par quelques-uns scriphium; la plus estimee croît à Taposiris d'Égypte. Les initiés aux mystères d'Isis en portent un rameau a la main. Elle a la feuille plus étroite que la précédente, et est moins amère. Elle fait mai à l'estomac, relâche le ventre, et chasse les vers intestinaux. On la prend en breuvage avec de l'huile et du sel, ou delayée dans un potage fait avec la farine de blé de trois mois. On en fait cuire une poignée dans un setier d'eau jusqu'à reduction de moitié.

XXX. (VIII.) Les Grees donnent le nom de l'ballote (ballota nigra, L.), ou melamprasion (xx, 89) (9), à une plante rameuse à tige noire, quadrangulaire, à feuilles velues, couvrant les tiges, plus grandes que celles du poireau, plus foncées, et d'odeur forte. Les feuilles pilées, et appliquées avec du sel, ont de l'efficacité contre les morsures de chien; cuites dans la cendre et enveloppees dans une feuille de chou, contre les condylomes. Cette plante avec du miel déterge les ulcères sordides.

XXXI. Le botrys (chenopodium botrys, I...) est une plante touffue, à petites branches jaunes; la graine est tout autour des branches; les feuilles ressemblent a celles de la chicorée. Cette plante se trouve sur le bord des torrents. C'est un remede pour l'orthopnée. Les Cappadociens la nomment ambrosia; d'autres, artemisia.

XXXII. La brabyla (prune de damas) a des t proprietés astringentes, à la façon du coing: c'est tout ce que les auteurs en disent.

XXXIII. Le bryon marin est (xxxII, 36) (ulvu lactuca, L.), sans aucun doute, une plante portant des feuilles semblables à celles de la laitue; il est rugueux et comme resserré sur

thitum paulatim sorbelur ex aqua : jocineris causa cum allien pardo lienta, com acelo, aut pulte, aut tico susatur. Adversatur tungiv ex aceto : item visco : cicutae ex sao et muris aranei moraibus, dracoui marmo, scorpiobus. Oculorum claritati multum confert. Emphoris cum as a impointur, suggillatis cum inelle. Aures decoctum que vaports suthto sanat ; aut al manent sante, cum melle tritum. Urinam ac menses cient tres quatuorvo ramuh, cum gallier nardi radice una, cyathis aquæ vi. Merces privation cum melle sumtum, et in vellere appostum. Auguns subvenit cum melle et nitro. Epinychdas ex aqua sanat : vulnera recentia, priusquam aqua tangantur, impositum : praeterea capitis huicera. Pecuissater ilibus imponitur, com cypria cera, aut com fico-smat et pruritus. Non est dandum in febri. Nauseam maas arcet in navigationibus potum inguinum tumorem in rentrali habitum. Somoos albeit olfactum, aut insein sub apile position. Vestibus insertum tineas arcet. Culices ra oleo perunctis abigit , et fumo , si uratur, Aframentum libraram ex diluto ejus temperatum, litteras a musculis betur. Capillum denigrat abantlini cinis, unguento rosatenque permixtus.

1 XXIX. Let et absenthum marinum, quod quidam Se-

riphium vocant, probatissimum in Taposiri Ægypti. Hujus ramum Isiaci præferre solemne habent. Angustius priore, mæusque amarum, stomache immeum, alvum mollit, pellitque amanda interancorum. Bibliur cum oleo et sale, aut in farmer trimestus sorbitione dilutam. Coquitur, quantum manus capiat, in aquæ aextario ad dimidias.

XXX. (vm.) Balloten alio nomine melamprasion ( Greeci vocant, herbam fruticosam, angulosis caulibus magris, husulus folius vestientibus, majordius quam porri, et magnoribus, graveolentibus. Vis ejus efficax adversus canis morsus, ex sale tohis tritis impositie, item ad condylomata, coetis cinere, in folio oleris. Purgat et sordida hulcera cum melle.

XXXI. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis. Se- l men circa totos nascitur: folia cichorio similia, luvenitur in torrentum ripis. Medetur orthopnoicis. Hoc Cappadoces ambrosiam vocant, alii artemisiam.

XXXII. Brahyla spissandi von habet, cotonei usali i modo nec amplius de ca tradunt auctores.

XXXIII. Bryon marmum, herba sine dubitatione est, l' lacture: folia similis, rugosa, veluti contracta, sine caule, ab una radice exemitibus folia. Rase tur in scoppilis maxime, testisque terra comprehensia Praecipua siccandi lui-même, sans tige, les feuilles s'échappant du haut de la racine. Le bryon croft principalement sur les rochers et sur les coquillages engagés dans le sable. Il a pour propriété spéciale de secher, de resserrer. Il arrête toutes les collections, toutes les inflammations, surtout celles de la goutte, et il est bon dans tous les cas où il s'agit de rafraichir.

XXXIV. Je trouve que l'on donne la graine d bupleuron (xxII, 35) pour les morsures des serpents, et qu'on fomente les plaies avec la décoction de cette plante, en y ajoutant des

feuilles de murier ou d'origan.

1 XXXV. Le catanance (ornithopus compressus. L.) est une herbe de Thessalie, qu'il est inutile que nous décrivions, car on ne l'emploie que dans les philtres. Pour faire voir la vanité des arts magiques, il n'est pas hors de propos de remarquer que cette plante a été choisie pour l'usage indiqué parce qu'en se dessechant elle se recoquille comme les serres d'un milan mort. Pour la même raison, nous passerons sous silence le cemos (quaphalium leontopodium, L.).

1 XXXVI. Il y a deux espèces de caisa. L'une (arum arisarum) est semblable à l'arum (xx1v,94) et croft dans les terres labourées; on la recuellle avant qu'elle se dessèche. Mêmes usages que ceux de l'arum. On prend en boisson la racine, comme purgatif et comme emménagogue. La tige, bouillie avec ses seuilles parmi des légumes,

guérit le ténesme.

 XXXVII. L'autre espèce (anchusa tinctoria) est appelce par quelques-uns anchusa (xxII, 23); par d'autres, rhinochisia. Les feuilles sont celles de la laitue, mais plus longues, velues. La racine est rouge, et en topique avec de la polenta

e guerit les érysipèles ; prise à l'intérieur avec du vin blanc, les affections du foie.

XXXVIII. La circaa | circaa lutetiana, L.) ! (10) ressemble au strychnos cultivé (solanum migrum): fleur noire, tres-petite; graine menue comme le millet, se formant dans des espèces de cornets; racine haute d'un demi-pied, ordinairement triple ou quadruple, blanche, odorante, d'une saveur chaude. Elle croît sur les rochers exposés au soleil. On la fait infuser dans du vin. et on l'administre pour les douleurs et les affections de la matrice; il faut que trois onces de la racine pliée aient macéré dans trois setiers de vin pendant un jour et une nuit. Cette même potion fait sortir l'arrière-faix. La graine prise dans du vin ou de l'eau miellée diminue le lait.

XXXIX. Le cirsion (carduus tenuistorus, L.)1 est une tige menue et tendre, haute de deux coudées, triangulaire, et entourée de feuilles epineuses; les piquants sont mous. Les feuilles sont semblables à celles de la buglosse, plus petites, blanchâtres. Au sommet le cirsion a de petites têtes pourpres qui tombent en duvet. Cette plante, ou la racine, attachée au lieu douloureux, guérit, dit-on, les douleurs des varices.

XL. Le cratmogonon (crucianella monspe-1 liaca, L.) est semblable à un épi de froment. Il est formé de plusieurs tuyaux qui partent d'une scule racine, et il est rempli de nœuds. Il croit dans les lieux ombragés; la graine est semblable au millet, et d'un goût très-âpre. Si un homme et une femme en avalent dans du vin, avant le repas, trois oboles dans trois cyathes d'eau, l'enfant, même concu depuis quarante jours, sera. dit-on, du sexe masculin. Il est un autre cratmogonos appelé thelygonos (xxvi, 91). On recon-

ci spissandique vis, et collectiones omnes inflammationestime echibeudi, praecipue podagrae, et quidquid refrigerare

AAXIV. Bupleuri semen ad ictus serpentium dari reperto, foverique plagas decocta ea herba, adjectis foliis

neort, aut origans.

XXXV. Catanancen Thessalam herbam, qualis sit, a n das describi supervacuom est, quum sit usus ejus ad amatorn tantum. Illud non ab re est dixesse ad detegendas magalas vanitates, electam ad linne usum conjectura, quoto un areseens contraheret se ad speciem unguium milvi examinati. Eadem ex cansa et cemos silebitur a nobis.

- 131VI. Calsa duorum generum est. Una similis aro, Nascilur in arationibus. Colligitur antequam inareseat, ususque eosdem habet, quos arum. Bibitor quoque radix liujus ad exinantendas alvos, mensesque mulierum : item cautis cum folus in leguminibus decoctus sanat
- 1 XXXVII. Alterum genus ejus quidam anchusam vocant, ahi rhinochisiam. Folia lactucar longiora, plumosa, radice rubra, quie ignes sacros cum flore polentasanat imposita · jocineris auteni vitia, in vino alba pota.

1 XXXVIII. Circa a sleychno sativo similis est, flore

nigro, pusillo, parvo semine, ut milii, nascente in quibusdam cormeulis, radio semipedali, triplici ferme, aut quadruplici, alba, odorata, gustu calidi Nascitur in apricis saxis. Dibutur in vino, bibiturque ad dolorem vulvas et vitia. Macerari oportet jo sextariis tribus quadrantem radicis tusie, nuclein et diem. Traint eadem potio el secundas : semine lac minintur, in vino aut mulsa aqua

XXXIX. Cirsion cauliculus est tener duum cubitorum, t triangulo similis, fohis spinosis circumdatus. Spina: molles sunt. Polis hovis lingua similia, minora, subcandida, et în cacumine capitula purpucea, que solvintur în tanugines. Hanc herbam radicemve ejus adalligatam, dolores. varicum sanare tradout

XL. Cratarogonou spicae tritici simile est, multis cala- ! mis ex una radice emicantibus, multorumque geniculorum. Nascitur in opacis, semme milit, vehementer aspero gustu : quod si bibant ex vino ante cœnam, tribus obolis in cyathus aquæ totidem, mulier ac vir, ante conceptum diebus xi, virilis sexus partum futurum aunt. Est et alia trataogonos, qua thelygonos vocatur. Differentia intelligitur lenitate gustus. Sunt qui florem cratavogom bibentos mulieres infra Ar do in concepcie tradant. Ludem sanapt 2 == pretendent que des femmes qui prennent en boisson la fleur du cratæogonos conçoivent avant 2 quaronte jours. Ces mêmes plantes, avec du miel, guerissent les vieux ulceres noirs, en remplissent les sinus, et rendent de la chair aux parties atrophiees. Elles détergent les parties suppurantes; elles dissipent, les tumeurs; elles adoucissent la goutte, toutes les fluxions, et surtout celles des mamelles. Sous le nom de cratægos ou de cratægon, Théophraste (Hist. 111, 15) entend un arbre appelé en Italie aquifolia (xxxx, 72) (14)

XLI. Le crocodilion (carduus pyenocephalus, L) a la forme du chamæléon noir (brotera corymbosa). La racine est longue, uniformément grosse, et d'une odeur piquante. Il croît dans les terrains spionneux. En boisson, il fait sortir par les nannes beaucoup de sang épais, et de la sorte, diton, consume la rate.

XLII. Le cynosorchis, appelé par quelquesons orchis, a les fcuilles de l'olivier, molles, au nombre de trois, étendues sur le sol dans la longueur d'un demi-pied, la racine buibeuse, oblongue, et divisée en deux parties (xxvi, 62): l'une supérieure, qui est plus dure, l'autre infétieure, qui est plus molle. Cette racine se mange cuite, comme des bulbes; on la trouve ordinairement dans les vignobles. Si les hommes mangent la grosse partie, des enfauts males, dit-on, mont engendrés; si les femmes mangent la peble, des enfants femelles. En Thessalie, les homnes pregnent en boisson, dans du lait de chèvre, upartie la plus molle, pour s'exciter au colt, et aplus dure, pour réprimer leurs désirs; l'une déunt l'effet de l'autre.

1 MARIE. Le chrysolachanum (atripiex hortennr, L.) croit dans les lieux plantes de pius. Il ressemble à la laitue. Appliqué sans délai, il guérit les perfs coupés. On indique aussi une autre espèce de chrysolachanum (xx, 93) à fleurs d'or, a feuilles de chou; on la mange cuite. comme un légume tendre. Cette plante, portée par les ictériques de manière qu'ils puissent la voir, guérit, dit-on, l'ietère. Je ne sais pes si c'est ià tout ce qu'il y a à dire sur le chrysolachanum, mais c'est tout ce que je trouve. Car c'est un defaut commun à nos derniers botanistes d'indiquer brièvement, par le nom seul, et comme vulgairement connues, les plantes qui leur sont familières: c'est ainsi qu'ils disent que le coagulum terrestre (12) pris en boisson dans du via ou de l'eau arrête le cours de ventre et guérit la rétention d'urine.

XLIV. Ils disent de même que les feuilles du t cuculus (solanum nigrum, L.) (xxx, 105) pilées avec du vinalgre guérissent les blessures faites par les serpents et les scorpions; quelques-uns le nomment strumus, d'autres lui donnent le nom grec de strychnos. Il porte des grains noirs. Un cynthe du suc de ces grains, avec deux cynthes de vin miellé, guérit les douleurs lombaires; versé sur la tête avec de l'huile rosat, la céphalalgie. La plante même s'emploie contre les scrofujes,

X LV. La conserve est particulière aux rivières, tet surtout à celles qui descendent des Alpes. Elle est ainsi nommée, de ses proprietés agglutinatives. C'est plutôt une éponge d'eau douce qu'une mousse ou une herbe; elle est serrée, filamenteuse et fistuleuse. Je aais qu'un émondeur qui, étant tombé du haut d'un arbre, s'était fracturé presque tous les os, a éte guéri par cette plante. On lui en entoura tout le corps; et toutes les fois qu'elle séchait on l'arrosait avec l'eau où elle avait trempé. On ne l'ôtait que rarement, et senlement pour en mettre d'autre, quand celle

unicera vetera nigra cum melle : explent sinus bulcerum, et atropha carnostora factunt : purulenta expurgant : panos decutiunt : podagras collectionesque unnes lenunt, peculariter mammarum. Theophrastus arboris genus intelligi evolut cratagon, sive cratagona, quam Itali aquifoliam

XLI. Crocodilion chameleonis herbæ nigræ figuram hatet, radice longa, aqualiter crassa, odoris asperi. Nastur in sabuletis. Pota sauguinem per nares pellit copiosum rassumque, atque sta lienem consumere dicitur.

XLII. Cynosorchin aliqui orchin vocant, folila oless, collebus, ternis per semipedem longitudinis in terra stratio, radice bulbosa, oblonga, duplici ordine: superiore, par durior cat, et inferiore, quas mollior. Eduntur ut la lita cocti, in vineis fere inventae. Ex his radicibus si minorem edant viri, mares generari dicunt: si minorem temmer, alterum sexum. In Thessalia molliorem in lacte sagono viri bibunt ad simulandos contus, duriorem vero ad unhalenctus. Adversantur alter alterl.

ALIII. Chrysolachaoum in puneto, lactuce semile nascitor. Sanat nervos incisos, si confestim imponator. Ef alind genus chrysolachani traditor, flore aureo, foliis oleris. Coctum estor, ut olus molle. Herba hac adaltigata morbum regium habeatibus, ita ut spectari ab his possit, sanari id malum traditor. De chrysolachano nec satus dici scio, nec plura reperto. Nanque et hoc vitio laboravero proximi utique herbarui nostri, quad ipsis notas velut vulgares, strictim, et nominibus tantum indicavere: tanquam congulo terra sivum susti, stranguriam dissolvi, si bibatur ex vino aut aqua.

XLIV Cuculi folia trita cum aceto, serpentium ictibus 1 et scorpionum mederi. Quidam hanc alio nomine strumum appellant, alii græce strychnon: acinos habet mgros. Ex his cyathus succi cum mulsi duobus, medetar fumbis: item capitis dotori cum rosaceo infusus. Ipaa strumus illita.

XLV. Peculiaris est Alpinis maxime flummibus con-1 ferva, appellata a conferruminando, spongia aquarum dulcium verius, quam muscus aut herba, villose densitatis sique fistuloses. Curatum ea scio, omnibus fere ossibus confinctis, prolapsum ex arbore alta putatorem, circumdata universo corpori, aquams sam uspergentibus, quoties mare scrett stroppe, nec usi deficientem herbam

qui y était faisait défaut. Il se rétablit avec une rapidité a peine croyable.

- 1 XLVI. (1x.) Le coccus de Gnide (daphne gnidium (x111, 35) a la couleur du coccus ou graine d'ecarlate. Il est plus gros qu'un grain de poivre, et d'une qualite extrèmement chaude; aussi l'avaie-t-on dans du pain, pour qu'il ne brûle pas la gorge en la traversant : c'est un antidote souverain contre la cigue.
- XLVII. Le dipsacos (xxvi, 108) (chardon à foulon) arrête le cours de ventre. Il a les feuilles de la laitue, et au milieu de ces feuilles, sur le dos, des tubercules epineux. La tige, haute de deux coudees, est herissee de ces inèmes épines. Deux feuilles embrassent les nœuds, et forment une aisselle dans laquelle se ramasse une rosée salée. Au sommet sont de petites têtes hérissées encore d'épines. Il croft dans les lieux humides. Il guerit les cravasses du siège; il guerit aussi les fistules : pour cela on fait bouillir la racine dans du vin jusqu'à consistance de cire, afin que cette préparation puisse être introduite dans la fistule. Il guerit aussi les verrues de toute espece, auxquelles quelques-uns appliquent le suc contenu, comme nous avons dit, dans l'aisselle des feuilles.
- XLVIII. Le dryopteris (asplenium adiantum nigrum, 1..), semblable a la fougere, croit sur les arbres : feuilles douceâtres, a dentelures fines; racine chevelue. Il est caustique; aussi la racine pilée sert elle d'epilatoire : on s'en frotte jusqu'a ce qu'elle excite la sueur; puis on s'en frotte une seconde fois et une troisieme, sans essuyer la sueur.
- 1 XLIX. Le dryophonon (lepidium draba, L.) est une plante semblable, à tiges menues, hautes d'une coudée, entourées de tous côtes de feuilles

de la grandeur du pouce, et qui ressemblent à celles de l'oxymyrsine (petit houx), mais plus blanches et plus molles; a fleur blanche, semblable à celle du sureau. Un mange les tiges bouillies; on emploie la graine en guise de poivre.

L. L'elatine (linaria graca, Bory) a les feuilles de l'helxine, tres-petites, velues, rondes; de petits rejots, hauts d'undemi-pied, au nombre de cinq ou six, garnis de feuilles des la racine. Elle croît dans les bles. Elle est acerbe au goût, et pour cela efficace dans les fluxions des yeux : on pile les feuilles avec de la polenta, et on les applique entre deux linges. L'elatine cuite avec de la graine de lin, et prise en potage, delivre de la dyssenterie.

Ll. L'empetros (frankenia pulverulenta, l..), i nommé chez nous calcifraga (brise-chaux), croit dans les montagnes maritimes, et presque sur la pierre. Plus il est voisin de la mer, moins il est sale. Pris en boisson, il évacue la bile et la piturte. Plus il est eloigné dans les terres, plus ou le trouve amer. Il evacue les eaux. On le prend dans un bouillon ou dans de l'hydromel. En vicillissant il devient merte. Frais et bouilli dans l'eau ou pile, il est diurétique, et brise les calculs. Ceux qui veulent donner créance a cette propriété affirment que les cailloux avec lesquels on le fait bouilir se brisent.

L11. L'epipactis (neoftia spiralis), appelé par l d'autres elleborine (x111, 35), est une petite plante a feuilles exigués, excellente en boisson contre les affections du foie et les poisons.

LIII. L'épimédion (marsilea quadrifolia. L.) a est une tige de médiocre grandeur, portant des feuilles semblables a celles du lierre, au nombre de dix ou de douze, ne fleurissant jamais, a ra-

mutationis causa resolventibus, convaluisse vix credibili celeritate.

- 1 XLVI. (ix.) Cocco gnidio color cocci, magnitudo grano piperia major, via ardena. Itaque un pane deveratur ne adurat, quom gulam transit : huic sia pra-sentanea contra cicutam.
- 1 XI.VII. Sistit alvum dipsacos: folia habet lacturas, bullasque spinosas in dorsi medio, caulem duum cubitorum, jisdem spinis horridum, genicula ejus tinis folia amplectentihus, concavo alarum sinu, in quo substiti res salsus, in cas umme capitola sunt echniata spinis. Nascitur in aquosis. Sanat rimas sedis. Hem fistulas, decorta in vino radice, usque dum sit crassitudo cerie, ut possit in fistulas collyrum milti. Hem verrueas omnium generum. Quidam et alarum, quas supra diximus, succum ilimunt ins.
- XI.VIII Dryopteris filici sunitis, in arboribus pascitur, tenui foliorum subdulcium incisura, radice larsuta. Vis ei caustica est. Ideo pellothrum est radix tosa illinitur chim, uspie dum sodorea evocet; iterumque et tertio, tta ne sudor abluatur.
- 1 XLIX Orroptor or simils herbrest, caulculis tenuibus, cubitablus, encomplate utimque folis policari am-

phtudine, qualis oxymyrsines, sed candidioribus mollioribusque, flore randolo sambuci. Edont cauliculos decos tos. Senane vero ejus pro pipere utuniur

L. Elatine folia Labet helymae, pusita, pilosa, rotunda, sempedalibus ramulis quinis senive a radice statun folio-ais. Nasistur in segentus, acerba gustu, et isleo ocu orun fluxionibus efficax, folits cum polenta tritis et impositis subdito linteolo. Eadem cum fini senine cocta sorbifoniciusi dysenteria liberat.

Lt. Empeleos, quam matri calcifragam vocant, nastur in montibus maritimis, fere in saxo; quo propies mari fuerit, inimis salsa est. potaque bilem trabit, si permatas; quo longus magisque terrona, amarior sentiturant aquam. Sumitur autem in jure aliquo, ant subhydromelite. Velustate vires perdit. Recens urmas card decortum in aqua vel tritum, calculusque frangit Quasi milem promisso bute quaerunt, afternant lapiflos, qui su Deferveliant una, rumas

LII Epipaclis, ab alijs elleborine vocatur, parva herba, i exiguis foliis, jocineris vittis utilissima, et contra venena pota.

LHI. Epinedion caulis est non magnus, edera felis) denis alque diodenis, nunquam florens, sadre tena,

cins menue, noire, d'une odeur forte. Il croît dans les lieux humides. Il a des propriétes astringeotes et réfrigérantes, dont les femmes doivent se garder. Les feuilles, pilées dans du vin, empêchent la gorge des jeunes filles de croître.

- LIV. L'enneaphyllon (dentaria enneaphylla, L.), qui a neuf longues feuilles, est de qualité caustique. On en fait un topique, mais on l'enveloppe dans de la laine, de peur qu'il ne brûle le côté; en effet, il fait venir aussitôt des cloches. Il est excellent pour les douleurs des lombes et de la
- LV. Il y a deux espèces de fougeres. Elles n'ont ni fleurs ni graines. En grec, on nomme pteris ou blechnos (aspidium filix mas, L.) celle qui d'une seule racine produit de nombreux rejetous dépassant souvent deux coudees en hauteur, et n'avant pas une odeur forte; c'est la fougere måle. L'autre est nommée en grec thélypteris ou nymphæa pteris (pteris aquilina, L.). Cile-ci n'a qu'une seule tige, peu garnie de tranches; elle est plus courte, plus molle, plus touffue, et revêtue de feuilles engainantes des la rocine. La racine de l'une et de l'autre engraisse les cochons. Les feuilles de toutes deux sont decoupees en forme d'ailes, d'où le nom grec (pteis). Les racines de toutes deux s'étendent obfimement, et sont poires, surtout ayant séché. Il hut les faire secher au soleil. Les fougères croisant partout, mais surtout dans une terre froide. Le temps de les lever de terre est au coucher des Meiades (xvim, 59). On n'emploie cette racine qu'au bout de trois aus, jamais avant ul après. Les longères chassent les vers intestinaux ; les tænia, avec du miel; les autres, en boisson dans du vin doux pendant trois jours. Les deux especes sont tres-contraires à l'estomae ; elles relâchent le ven-

tre, évacuant d'abord la bile, puis les caux. Elles débarrassent encure plus sûrement du tania, avec une dose égale de scammonée. Contre les 3 rhumatismes, la racine, à la dose de deux oboles, se prend dans de l'eau après un jour d'abstinence; mais on mange auparavant du miel. On ne doit donner ni l'une ni l'autre aux femmes, car elles causent l'avortement chez les femmes enceintes, la stérilité chez les autres. On répand sur les ulcères de mauvaise apparence la poudre de fougère, ainsi que sur le cou des bêtes de somme. Les feuilles tuent les punaises et écartent les serpents; aussi est-il bon d'en joncher les endroits suspects. Brûlees, elles mettent en fuite par leur odeur ces animaux. Les médecins font un choix dans les fougeres : la meilleure est celle de Macédoine; au second rang est celle de Cas-

LVI. On donne le nom de cuisse de bœuf (18) à une plante qui a aussi son utilite; elic est bonne pour les nerfs; on l'emploie fraiche, pilée dans du vinaigre et du sel.

L'II. Le galéopsis, ou galeobdolon (scro-1 fulario peregrina, L.), ou galion, a la tige et les feuilles de l'ortie, mais plus lisses, et exhalant, pilées, une odeur forte. La fleur est pourpre. Il croit partout, le long des haies et des sentiers. Les feuilles et les tiges, pilées dans du vinaigre et appliquées, guérissent les duretés, les carcinomes, les scrofules, et dissipent les tumeurs et les parotides. Il est utile aussi de fomenter la partie avec la décoction. Cette plante, avec du sei, guérit les ulcères putrides et la gangrène.

LVIII. Le giaux (sennebiera coronopus, 1 Poir.) s'appelait jadis eugalactos (bon-au-lait). Il ressemble par les feuilles au cytise et à la lentille,

Pagra, gravi odore. Nascitur in humidis, et huic spissant refrigerandique natura, feminis cavenda. Folia in Vino trata virginum mammas colubent.

LIV Lunexpliyllon, longa folia novens trabet, caustica natura: Imponitur fana circumdatum, ne urat fatus. Commo emin pusulas excitat lumborum doloribus, et coendicum utilissimum.

LV. Filius duo genera; ner florem habent, ner semen. Ptein Græet vocant, alii blechnon, cojus ex una radice somdures excunt filires, bura etiam cubita excelentes ingetudine, non graves odore. Hanc marem existimant. Alberum genus thelypterin Græet vocant, alii nymphæam ptein. Kat autem singularis, atque non fruticosa, brevior, mollorque et densior, folis ad radicem canaliculata. Utmisque radice sues pinguescont. Folia utriusque lateribus pinuta, unde nomen Græet imposuere. Radices utrique longe in obliquum, nigrae, præcipue quim inarmere, berait autem cas sole oportet. Nascuntur ubique, sed martine frigido solo. Effodi debent Vergiliis occidentibus. Lima radicis in trimata tantum, neque antea, neque posta. Pellunt interaneorum animalis: ex liis trenas cum melle exetera ex vioo dulci triduo potae. Utraque stomamele exetera ex vioo dulci triduo potae. Utraque stoma-

cho inutilissima. Alvum solvit: primo tulem trahens, mox aquam: melius tænias cum scammonii pari pondere. Ra-3 dix ejus duum obolorum pondere ex aqua, post unius disi abstinentiam bibitur, melle præguntato, contra rheumatismos. Neutra danda mulieribus, quomam gravidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Farina earum hulceribus tetria inspergitur: jumentorum quoque cervicibus. Folia cimicem necant: serpentem non recipiunt. Ideo substerni utile est in locis suspectis: ustæ etiam fugant nidore. Fecere medici hujus quoque herbæ discrimen. Optima Macedonica est, secunda Cassanpica.

LVI. Femur bubutum appellatur herba, nervis et ipsa tutilis, recens in aceto ac sale trita.

LVII. Galcopsis, ant, ut alli, galcobdolon, vel galion, i caulem et folia habet uritez teviora, et que gravem odorem trita reddant: flore purpureo. Nascitur circa sepea ac semitas ubique. Folia cambesque duritias et carcinomata sanant, ex aceto, trita et imposita: item strumas. Panos et parotidas discutiunt. Ex usu est et deooctic succo fovere. Putrescentia quoque et gangrænas sanat cam sale.

I.VIII. Glaux antiquitus engalacton vocabatur, cytiso et 1 tenticula: foliis similis : aversa candidiora. Rami in terram

si ce n'est que le dessous en est plus blanc. Les branches, au nombre de cinq ou six, rampent à terre; très-menues à la racine. Hen sort de petites fleurs pourpres. Il se trouve près de la mer. On le fait cuire dans un potage de fleur de farine, pour augmenter la quantité du lait. Il convient, en en prepant, d'user de bains.

LIX. (x.) Le glaucion (glaucium flavum, L.) (xx, 78) croît dans la Syrie et la Parthie: plante peu élevée, feuilles touffues, presque semblables a celles du pavot, plus petites cependant et plus sales; odeur repoussante, saveur amère et astringente. Il produit une graine de couleur safranée; on la met dans un vase enduit d'un lut de terre, qu'on place dans une tourtière; puis on la retire pour en exprimer un suc qui prend le même nom. On emploie et ce suc et les feuilles pilées contre les fluxions des yeux, qui toutes se dissipent à l'instaut; aussi en fait-on un collyre appelé par les médecins diaglaucion. Cette plante rappelle aussi le lait supprimé; à cet effet, on la prend dans de l'eau.

1 LX. Le glycyside, ou pæonia, ou pentorobos, (pivoine) a une tige de deux condees, accompagnée de deux ou trois autres, un peu rousse, à peau de laurier; des feuilles semblables a celles de l'isatis (pastel), mais plus grasses, plus rondes et plus petites; des graines qui sont dans des gousses, et dont les unes sont rougeâtres et les autres noires. Le glycyside est de deux especes : on regarde comme femelle celui aux racines duquel adhèrent des espèces de glands allongés, au nombre de six ou huit euviron. Le mâle (xxv, 10) en a davantage, parce qu'il jette plusieurs racines longues d'un palme, et blanches; il (14) est d'une saveur astringente. Les feuilles du glycyside femelle

sentent la myrche, et sont plus touffues. Les deux espèces croissent dans les forêts. On dit (xxv, 10) qu'il faut les arracher de nuit : de jour, ce serait dangereux, parce qu'on serait assailli par le pivert, qui s'attaque aux yeux. On sjoute qu'en arrachant la racine on s'expose à une chute du rectum. Ce sont la, je pense, de vaines fables imaginées par le charlatanisme. Cette plante est employée à divers usages : les graines rouges arrêtent les pertes rouges; on en prend à peu pres quinze dans du vin noir. Les graines noires guérissent la matrice : on en prend le même nombre dans du vin cuit ou du vin ordinaire. La racine, dans du vin, guerit toutes! les douleurs de ventre, et est purgative. Elle guérit l'opisthotonos, l'ictère, les reins, la vessie: bouillie dans du vin, la trachée-artere et l'estomac. Elle arrête la diarrhée. On la mange contre l'alienation mentale; mais dans ce cas il ne faut pas en prendre plus de quatre drachmes. Les grains noirs, pris dans du vin à la dose indiquée, guérissent le cauchemar. Dans la cardialgie il est bon de s'en servir à l'intérieur et à l'extérieur. La graine noire guérit les suppurations récentes: la graine rouge, les vieilles suppurations. Les deux graines sont un remede contre les morsures des serpents, et chez les enfants contre les calcula, quand la difficulté d'uriner commence.

LXI. Le gnaphallon on chamæzelon (santo-lina maritima) a les seuilles blanches et molles: on s'en sert en guise de bourre, à laquelle en esset elles ressemblent. On l'administre dans du vin astringent pour la dyssenterie. Il arrête le flux de ventre et les pertes. On le donne en lavement dans le ténesme; on l'applique sur les ulcères putrides,

serpunt quini senive, admodum tenues ab radice. Flosculi purpurei excunt. Inventur juxta mare. Coquitur in sorbitione similaginis, ad excitandam ubertatem lactis. Eam qui hauserint, balineis uti convenit.

2 LIX. (x.) Glaucion in Syra et Parthia nascitur, humilis herha, densis foliis, fere papaverts, minordus tamen sordidoribusque: odoris tetri, gustus amari cum adstrictione. Granum habet crocei coloris. Hoc in olia fictili tuto circumlitum, in clibanis calefaciant: deinde exemto succum exprinunt cjusdem nominis: usus est et succi, et foliorum, si terantur, adversus epiphocas, que universe uno impetu cadunt. Hinc temperatur collyrium, quod medici diaglaucion vocant. Lactis quoque ubertas intermissa restituitur. Sumitur ejus rei causa ex aqua.

1 LX. Glycyside, quam aliqui peroniam, aut pentorobon vocant, caulem habet duum cubitorum, comitantibus duobus aut tribus, subrutilum, cute lauri: folia qualia isatis, piaguiora, rotundioraque, et minora: semen in siliquis, aliud grano rubente, aliud aigro. Duo autem genera suit. Femma cuistimatur, cujus radicibus ceu balani longiorea circiter octo, aut sex adhierent. Mas pluies habet, quoulam non una radice nixus est, palmi altitutine,

candidaque. Gustu adstringit. Feminæ folia myrrham re- 2 dolent, et densiora sunt, Nascuntur in allyts, Tradunt noctu effodiendas, quoniam pico Martio impetum in oculos faciente, interdiu periculosum sit. Radix vero quum effodiator, periculum esse ne sedes procidat. Magna id vanitate ad ostentationem rei fictum arbitror. Usus in his diversus. Rubra emm grana rubentes menses sistunt, av fere pota in vino nigro. Nigra grana vulvis medentur, ex passo aut vino tobdem pota. Radik omnes ventris dolores 3 sedat in vino, alvumque purgat : sanat opisthotonum. morbum regium, renes, vesicam : arteriam autem et stomachum decocta in vino; alvumque sistit : estur etiam contra malum mentis : sed in medendo quatuor drachmae satis sont. Grana nigra auxiliantur et suppressionibus nocturnis, in vino pola, quo dictum est numero. Stomachi vero erosionibus, et esse ea, et illinire prodest. Suppurationes quoque discutiontur, recentes nigro semine, veteres rubro. Ulcumque auxiliatur a serpente percusais, et pueria contra calculos, incipiente stranguria

LXI. Graphation alli chamezelon vocant, cujus foliis albis multibusque pro tomento utuntur sane et similia sunt. Datur in vino austero ad dysenteriam - ventris solutiones mensesque mulierum sistit. Infunditur pilosus, L.; une plante ressemblant au leucacanthus (centaurea dalmutica, Peter.). Elle
croit dans les marais; epineuse, à tige férulacée,
hante, et portant au sommet quelque chose de
semblable à nuœuf. Là, la plante grandissant, se
forment, dit-on, de petits vers (xxv, 108) qu'on
met dans une boile, et qu'on porte en amulette
avec du pain au bras du côté où l'on a mai aux
dents, ce qui enleve soudain la douleur; mais ils
ne peuvent servir plus d'un an, et encore faut il
qu'ils n'aient point touché la terre.

1 LXIII. L'holcus (hordeum murinum, L.) croit dans les rochers arides; il a un épi au sommet, un chaume menu; il ressemble à l'orge, qui repousse après avoir été coupee. L'holcus, attaché autour de la tête ou du bras, fait sortir les barbes d'epis entrees dans les chairs; pour cela quelques-uns le nommeut aristida (arista, épi).

LXIV. L'hyoseris (15) (centaurea nigra, L.) ressemble à la chicorée; mais il est plus petit et plus rude au toucher; plié c'est pour les blessures

m topique excellent.

1 LXV. L'holosteon (tout-os) (holosteum umbellatum) est très-mou, nommé ainsi par antiphrase par les Grecs, qui appellent la bile le doux (τὰ γλυχέ»). Il est delie, au point de ressembler à des cheveux, long dequatre doigts, semblable au gramen, a feuilles etroites et d'une saveur astringente. Il croît sur les collines terreuses. En boisson dans du vin, on l'emploie pour les convulsions et les raptures. Il aggiutine aussi les plaies. En effet, il oile ensemble les viandes auxquelles on la mêle.

LXVI. L'hippophæston (centaurea spino-(a) (16) est une de ces épines qu'emploient les foulons (xxiv, 68); il est sans tige, sans fleur ac portant que de petites têtes vides; les feuilles

sont petites, nombreuses; il est decouleur d'herbe, et a de petites racines blanches, molles. On exprime l'éte le suc de ces racines, pour lâcher le ventre, a la dose de trois oboles, surtout dans l'épilepsie, les tremblements, l'hydropisie, les vertiges, l'orthopuée, les paralysies commençantes.

LXVII. (x1.) L'hypoglossa (ruscus hypoglos-1 sum, L.) a les feuilles semblables à celles du myrte sauvage, concaves, epineuses, et présentant une petite feuille qui sort en forme de langue. Une couronne faite avec ces feuilles, et mise sur la tête, diminue la céphalaigie.

LXVIII. L'hypécoon (hypecoum procum-t bens, L.) croît dans les champs de blé; il a les feuilles de la rue; même propriété que le suc de

pavot.

LXIX. La plante nommée idæa (uvularia amplexifolia) a les feuilles de l'oxymyrsine (petit
houx). A ces feuilles sont adhérents des espèces
de pampres qui portent la fleur. Cette plante
arrête le cours de ventre, le flux menstruel et
toutes les pertes de sang. Elle est de nature astringente et réprimante.

LXX. L'isopyron (fumaria capreolata, L.) test appelé par quelques-uns phasiolos (haricot), parce que la feuille, semblable à celle de l'anis, se tortille comme une vrille. Au haut de la tige il y a comme de petites têtes pleines d'une graine semblable à celle du melanthion (nigella sativa, L.). Dans du miel ou de l'eau miellée, elle est très-bonne pour la toux et les autres affections de poitrine, ainsi que pour le foie.

LXXI. Le lathyris (euphorbia lathyris) a des s feuilles nombreuses, semblables à celles de la laitue, et plusieurs bourgeons menus (17) où la graine est renfermée comme la câpre dans un follicule. Quand ces boutons sont secs, on en tire des grains

antem tenesmo. Illinitur et putrescentibus hulcerum.

LXII. Gallidragam vocat Xenocrates leucacautho simitem, palustrem et spinosam, caule ferulaceo, alto, cui
tummo capite inharret simile ovo. In hoc crescente ætata
veruiculos nasci tradunt, quos pyxide conditos adalligari
tum pane brachio ad eam partem, qua dens doleat, mireque illico dolorem tolli. Valere non diutius auno, et ita
u terram non altigernit.

LAJII Holcus in saxis nascitur siccis. Aristas habet to racumine, tenui culmo quale hordeom restibile. Hecc circa caput alligata, vel circa lucertum, educit e corpore

arutas Quidam oli id aristidam vocant.

LAIV Hyosens intubo smilis, sed minor, et factu as-

persor vulneribus contosa præctare medetur.

LXV Holosteon sine duritia est, herba ex adverso appellata a Gracia, sicut fel dulce, tenuis usque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum, ocu graviori folius angustis, adstringens gustu. Nascitur in collitus terrenis. Usus ejus ad convulsa, rupta, in vino pota. Et vulnera quoque conglutinat; nam et carnes coguntur, addita.

LXVI Hippopheston nascitur in spinis, ex quibus fiunt ance fullonae, sine cauliculo, sine flore, capitulis tantum

inanibus, et foliis parvis, multis, herbacel coloris, radiculas habens albas, molles. Succus earum exprimitur astate, ad solvendam alvum, tribus oliolis, maxima in comitalibus morbis, et tremulis, hydropicis. Contra vertigines, orthopiaeas, paralyses incipientes.

LXVII. (xt.) Hypoglossa folia habet tigura silvestris t myrti, concava, spinosa, et in his cen linguas, folio parvo excunte de folis. Capitas dolorem corona ex his imposita

minuit.

LXVIII. Hypecoon in segetibus nascitur, foliis rutæ. I Natura ejus eadem, qua papaveris succo.

LXIX. Ideae herbre folia sunt, quæ oxymyrsines: 1 adhærent his veint pampini, in quibus flos. Ipsa alvum, mensesque, et omnem abundantiam sangumis sistit. Spissandi cohibendique naturam babet.

LXX. Isopyron aliqui phasiolon vocant, quoniam folium, a quod est aniso simile, in pampinos torquetur. Capitula sunt la summo caule tenuia, plena seminia melanthii. Constra tussim, et cælera pretoris vitia, ex melle ant aqua mulsa: item jocineri utilissima.

LXXI. Lathyris folia habet multa lactucæ similia, te-1 nulora germina multa, in quibus semen tuniculis continetur, nt capparia: quæ quum inaruere, eximuntur grana piperis

gres comme le poivre blanc, doux, faciles à décortiquer. Vingt de ces grains, dans de l'eau pure ou dans de l'eau miellée, guérissent les hydropiques; ils évacuent aussi la bile, Ceux qui veulent être purgés plus fortement les prennent avec les follicules mêmes. Comme ils font mal à l'estomac, on a imagine de les donner avec du poisson, ou dans du houillon de poulet.

LXXII. Le leontopetalon (xxvi, 34) (evax pygmæus, L.) (18), appelé par d'autres rhapeion, a la scuille du chou, la tige haute d'un demipied, beaucoup de branches latérales, la graine au sommet, dans des gousses, et pareille au pois chiche la racine semblable au raifort, grande et noire. Il croît dans les champs. La racine, prise dans du vin, combat le venin de toutes les espèces de serpents. Aucune substance n'est plus rapidement efficace. On la donne aussi dans la coxalgie,

LXXIII. Le lycapsos (echium italicum, L.) a les feuilles plus longues et plus grosses que la laitue ne les a ; la tige longue, velue, accompagnée de plusieurs autres tiges hautes d'une coudce ; la fleur petite et rouge. Il croit dans les campagnes. On en fait avec la farine d'orge un topique pour l'érysipèle. Dans les flevres, le suc, mêté a l'eau chaude, est sudorifique.

LXXIV. Parmi toutes les plantes aucune n'est plus admirable que le lithospermon (lithospermum tenuiflorum, L.), appelé aussi ægonychon. ou diospyron, ou heracleos. Cette plante est haute de cinq pouces environ; elle a les feuilles une fois plus grandes que celles de la rue; les branches ligneuses, de la grosseur du jone. Elle porte pres des feuilles des especes de petites barbes soitaires, et, au haut de ces barbes, de petites pierres blanches et rondes comme des peries, de la

grosseur d'un pois chiche, et dures comme des cailloux. Ces pierres, la où elles sont attachées aux pédicules, ont de petits trous, et a l'intérieur in graine. Le lithospermon croft, il est vraj, en lialie; mais le plus estimé est celui de Crète. Je n'ai rien vu parmi les plantes qui m'ait causé plus d'étonnement : l'ornement est tel, qu'on croirait qu'un lapidaire a dispose des perles blanches symétriquement entre les feuilles, tant est recherché et difficile le travail qui a disposé ainsi une pierre naissant d'une plante. Des auteurs rapportent que le lithospermon est rampant à terre: pour moi, je l'ai vu arraché, et non sur pied. Il est certain que ces petites pierres, prises à la dose d'une drachme dans du via bianc, brisent les calculs, les chassent, et dissipent la difficulté d'uriner. Nutle autre plante, à sa seule vue, ne montre avec autant d'évidence à quel remede elle est propre. D'ailleurs l'aspect en est tel, que, même sans recourir à un herboriste de profession, on peut la reconnaître immédiatement.

LXXV. Il croft près des rivieres, sur des pter- t res communes, une mousse seche et blanche. On frotte la pierre qui porte cette mousse avec une autre pierre et de la salive, puis, avec la premiere pierre, on touche l'impetigo; celui qui touche dit : Φιύγετε, κανθαρίδες ; λύκος άγριος ύμus čionei i Fuyez, cantharides; le loup sauvage

vous poursuit).

LXXVI. Les Gaulois donnent le nom de list meum (19) à une plante avec laquelle les chasseurs empoisonnent leurs flèches (xxv, 25), preparation qu'ils appellent le poison du cerf. On met dans trois modius (25 lltr., 92) de salivatum (potion qu'employaient les vétérinaires) autant de cette plante qu'il en faut pour empoisonner une seule flèche (20); et, dans les maladies des bœufs, on

magnitudino, candida, dulcia, facilia purgatu. Hæc vicena in aqua pura aut mulsa pota hydropicos sanant. Trahunt et bilem. Qui vehementus purgan volunt, cum falhentis ipsis sumunt ea - nam stomachum faxlunt. Haque inventum est, of our pisce aut jure gallmacei samerentar.

1 LXXII Leontopetation, alli rhapeion vocant, folio brasstere, caule semipedali : alie multie, semen in cacumine, m siliquis, ciceris modo : radix rapo amilia, grandia, nigra. Nascitor in arvis. Radix adversator ounion serpentrum generibus ex vino pota : nec alia res celerius protiert. Datur et ischindicis.

1 LAXIII Lycapsus longioribus, quam lactura, est foliis, crassioribusque. Caule longo, lursoto, adnatis multis cubitalibus, flore parvo, purpureo. Nascitur in campestribus. Illimtur cum tarma hordeacea igin sacro. Sudoros in febrilli s movet, succo aquae catidas admirato.

1 LAXIV. Juter omnes herbas lithospermo mbil est mi-• talohus. Aliqui argonychon vocani, alii diospyron, alii beracless. Herba quincuncialis tere, foliis duplo majorilois, quam rutas, raturdis streodosis, crassitudine junci: gent juxta folia singulas veluti barbulas et carum in eacummibus lapillos candore el rotunditale margarilarum, magnitudine erceris, duritia vero lapides. Ipsi, qua pediculis adha reant, cavernulas habent, et intus semen. Auscitur et in Italia, sed laudatissimum in Creta Necquidquam inter herbas majore quidem miraculo adspesi-Tantus est decor, velut aucificum arte affernis inter tota 1 candicantibus margaritis , tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. Jacere atque humi serpere auctores tradunt. Ego vulsani, non hærentem vidi. Illis lapillis drachmar pondere patis in vino albo calculos trangi, pellique constat, et stranguriam discuti. Neque in alia fierbarum fides est visu statim, ad quam medicinam nata sit. Est autem ejus species, ut etiam sine auctore visa statum nosm popett

LXXV. Lapis vulgaris juxta flumina fert museum sic- 1.5 cum, canum Hic fricatur aftero lapide, addita homius saliva · illo lapide tangilur impetigo. Qui tangit, dicit-Propert, navbasider; dono, approx opple dimeer.

LXXVI. Linieum herba appellatur a Gallis, qua sagillas in venatu lingont medicamento, quod venenum cervarium vocant. Ex lese in tees modios salivati additur. quantum in unam sagittam addi solet - ita offa dennititue bosto foucibus in morbus. Alligari posten ad præsepia

hur fait avaier une forte dose de cette préparation. Il faut ensuite les attacher à la crèche jusqu'à ce qu'ils soient purgés, car ordinairement ce remêde les rend furieux; s'il survient de la meur, on leur fait des affusions d'eau froids.

1 LXX VII. Le leuce (lamium maculatum, L). semblable à la mercuriale, a été ainsi nommé parce qu'une ligne blanche parcourt le milieu de la feuille ; aussi, quelques-uns l'appellent-ils mesoleucon. Le suc guérit les fistules; la plante même broyée, les carcinomes. Peut-être est-elle la même que le leucas (lamium striatum, L.), qui est efficace contre tous les animaux venimeux de la mer. Les auteurs n'en donnent pas la description, disant seulement que le leucas sauvage, dent les feuilles sont plus larges, est plus efticace, et que l'autre a la graine plus âcre.

LXXVIII. Je n'ai trouve dans aucun livre ce m'est le leucographis (carduus leucographus, L.). Cole m'étonne d'autant plus qu'on dit cette plante bonne dans l'hémoptysie, à la dose de trois sholes avec du safran; bonne aussi dans le flux celiaque, et pilée dans l'eau, et en topique, propre aguérir les pertes des femmes, à entrer dans les compositions ophthalmiques, et à cicatriser les siceres qui se forment dans les parties délicates

LXXIX. (xm.) Le médion (convolvulus altàxoides. L.) a les fentiles de l'iris cultivé, la tire haute de trois pieds, et, sur cette tige, une fleur grande, pourpre, ronde; la graine menue; la racine d'un demi-pied. Il croit dans les rochers enbragés. La racine à la dose de deux drachmes tens du miel arrête les règles : on prend cette preparation pendant quelques jours. La graine plee dans du vin arrête aussi les pertes.

LXXX. Le myosota, ou myosotis (asperugo | nes de nœuds, triangulaires, noirâtres. Les nœuds

wortet, donec purgentur, insanire enira solent : si sudor

mequiur, aqua frigida perfundi.
LXXVII. Lence mercuriali similis, nomen ex causa

ecepit, per medium folium candida linea transcurrente : quare mesoleucon quidam vocant. Succus ejus fistulas unat ipsa contrita, carcinomata. Fortassis cadem sit, que leucas appellatur, contra omnia marina venena effi-Speciem ems auctores non tradunt : nec aliud, quam Salvestrem latioribus foliis esse efficaciorem, hanc semine

LXXVIII. Leucographis qualis esset, scriptum non reperi . quod eo magis miror, quomam utilia proditur Sanguinem exsereantibus, tribus obelis cum cruco : item relucis : trita ex aqua et apposita, profluvio feminarum, culorum quoque medicamentis, et explendis hulceribus,

que faint in teneris partibus corporis.

LXXIX. (xii.) Medion folia habet iridis satives, cau-Lem tripedalem, et in eo florem grandem, purpureum, votundum, semine minuto, radicem semipedalem. lo saxis opans nascitur. Radix draclimis duabus cum melle menses femmarum sistit, ecligmate per aliquot dies sumto. Semen quoque in vino, tritum, contra abundantiani femiparum datur.

procumbens, L.), est une plante lisse, poussant d'une seule racine plusieurs tiges un peu rouges . fistuleuses, garnie des le bas de feuilles étroites. oblongues, aigués sur le dos, noires, opposées à des intervalles réguliers, avec de petites tiges secondaires, qui partent de l'aisselle des seuilles; la fleur est bleue. La racine, grosse comme la doigt, est pourvue d'un chevelu abondant. La qualité de cette racine est septique et exuicerante: aussi guerit-elle l'ægilops. Les Egyptiens prétendent que si le vingt-sept du mois qu'ils appellent that (21), jour qui tombe d'ordinaire dans notre mois d'août, on se frotte le matin, avant d'avoir parié, avec le suc de cette herbe, on n'aura pas mai aux yeux de l'année.

LXXXI. Le myagros (neslis paniculata, 1 Desv.) est une plante férulacée, semblable par ses feuilles à la garance, et haute de trois pieds. La graine est huileuse, et on en tire en effet une hulle. On guérit les ulcérations de la bouche en les frottant avec ce suc.

LXXXII. La plante appelée nigina (plaute in - ! connue) a trois longues feuilles, semblables à celles de la chicorée ; appliquée sur les cicatrices , elle leur donne une bonne couleur.

LXXXIII. On nommenatrix (ononis natrix, L.) 1 une plante dont la racine, tirée de terre, sent le bouc. On l'emploie dans le Picenum pour écarter des femmes tout ce que la crédulité populaire comprend sous le nom de Fatui (démons nocturnes); pour moi, je crois que les personnes qu'une pareille récette soulage doivent être mises au nombre des hallucinées.

LXXXIV. L'odontitis ( euphrasia odonti-1 tes. L.) est une espèce de foin. Il jette d'une seule racine plusieurs petites tiges serrées, plet-

LXXX. Myosota, sive myosotis, lævis herba, caulibus t pluribus ab una radice, aliquatenus rubentibus, concavis, ab imo foliis angustis, oblongis, dorso acuto, nigras, per intervalla assidue geminatis, tenuibus cauliculis ex alia prodeuntibus, flore cæruleo. Radix digitali crassitudine multis capillamentis limbriata. Vis ei septica et exhulceratrea , ideoque regilopas sanat. Tradunt Ægyptii, mensis quem thati vocant die xxvn fere in augustum mensem incurrente, si quis hujus herbes succo inungatur mane priusquam loquatur, non lippiturum eo anno.

LXXXI. Myagros herba ferulacea est foliis similis ! rubize, tripedanes. Semen oleosum, quod et fit ex ee Medetur oris hulceribus perunctis hoc succo.

LXXXII. Herba, quæ vocatur nigma, tribus foliis longis . intubacers, illita cicatrices ad colorem reducit.

LXXXIII. Natrix vocatur herba, cujus radix evulsa t virus hirer redolet. Hac in Piceno a feminis abigunt, quos mira persuasione Fatues vocant : ego species lymphantium hoc modo animorum esso crediderim, qui tali medicamento juventur.

LXXXIV. Odontitis inter feni genera est, cauliculis f deusis ab cadem radice, geniculatis, triangulis, nigris. In geniculis folia parva habet, longiora tamen quam polysont garnis de petites feuilles, plus longues cependant que celles du polygonon (xxvii, 91). La graine, semblable a l'orge, est dans les aisselles des feuilles. La fleur est pourpre, petite. Il croft dans les prés. Une poignée des tiges bouillie dans du vin astringent guérit le mai de dents : il faut garder cette décoction dans la bouche.

LXXXV. L'othonna (22), qui croît dans la Syrie, ressemble à la roquette : feuilles percées de beaucoup de trous, fleur du safran, ce qui l'a fait nommer par quelques-uns anémone. Le suc est employé dans les compositions ophthalmiques: en effet, il est un peu piquant et échauffant, et il resserre en desséchant. Il nettole les cicatrices, les taies, et tout ce qui offusque la vue. Quelques-uns recommandent de laver cette plante, de la faire sécher, et d'en former des pastilles.

LXXXVI. L'onosma (onosma echiodes, L.) a trois feuilles, longues d'environ trois doigts, étalees sur la terre, découpées comme celles de l'anchuse, sans tige, sans fleur, sans graine. Une femme grosse si elle en mange, ou si elle marche dessus, avorte, dit-on.

LXXXVII. L'onopordon (onopordum acanthium, L.) fait rendre, dit-on, des vents bruyants aux ânes qui en mangent. Il est diuretique et emménagogue, arrête le cours de ventre, dissipe les suppurations et les collections.

LXXXVIII. L'osyris (osyris alba, L.) porte de petites branches noires, menues, flexibles, et sur ces branches des feuilles foucées comme celles du lin. La graine qui est sur les branches, noire d'abord, change ensuite de couleur et rougit; on en fait des cosmétiques pour les femmes. La décoction des racines, en boisson, guerit l'ictère. Ces racines, coupées avant la maturité de

la graine et séchées au solell arrêtent le cours de ventre; recuelllies après la maturité et bouillies dans un potage, elles guérissent les fluxions abdominales; on les prend aussi seules, pilées dans de l'eau de pluie.

LXXXIX. L'oxys (oxalis acetosella, L.) a t trois feuilles; on le donne pour les relâchements de l'estomac; ceux qui ont une entérocele en mangent.

XC. Le polyanthemum (xxv, 109) (ranum-t culus polyanthemos, L.), appelé par quelquesuns hatrachion, excorle par sa propriété caustique les cicatrices, et leur donne une bonne couleur; il efface aussi les taches de la peau.

XCI. Les Grees donnent le nom de polygonon ! à la plante que nous appetons sanguinaria (renouée, polygonum aviculare, L.). Elle ne s'eleve pas de terre. Etle a les feuilles de la rue et la semence du gramen. Le suc, instillé dans les parines, arrête l'épistaxis. Pris avec du vin, il supprime l'ecoulement de sang, d'ou qu'il vienne, et les hémoptysies. Geux qui distinguent plusieurs espèces de polygonon veulent que celui-ci soit le male, et qu'il soit appelé calligonon, soit à cause de la quantité de sa graine, soit à cause de ses branches touffues. On le nomme encore polygo- 1 naton, eu égard à la multitude de ses nœuds. ou teuthalis, ou carcinethron, ou clema; beaucoun lui donnent le nom de myrtopetalon. D'autres, au contraire, prétendent que c'est la plante femelle. et que le mâle est plus grand, moins noir, plus noucux, et que la graine vient sous toutes les feuilles. Quoi qu'il en soit, ces plantes ont des proprietes astringentes et réfrigérantes. La graine relâche le ventre; prise à plus haute dose, elle est diurétique, et arrête les fluxions; s'il p'y a

gonon; semen in alls hordeo simile, florem purpureum, pusillum. Nascitur in pratis. Decectum caubenforum equa in vino austero, quantum manus capiat, dentium dolori modelur, its ut continuatur ore.

1 LXXXV. Othorna in Syria pascitor, similis erucae, perforatis crebro foliis, flore croci: quare quidam anemonem vocaverunt. Succus ejus ocutorum medicamentis convenit Mordet enim leniter et excalfacit, adslrugatqua siccando. Purgat cucatrices, et mubeculas, et quidquid chastat. Quidam tradunt lavari, atque ita siccatan digeri in pastillos.

LXXXVI. Onosma longa folia habet fere ad tres digitos, in terra jacentia, tria, ad similitudmem auchusse incisa, sine caula, sine flore, sine semine: prægnans si edat cam, aut supergrediatur, abortum facere dicitur.

1 LXXXVII. Onopordon si comederant asini, crepitos ceddere dicintur. Trabit urinas et menses: alvum sistit. suppurationes et collectiones discutit.

LXXXVIII. Osyris ramulos fert nigros, tenues, lentos: et m iis foiis nigra, ceu fin; semenque in ramulis nigrum instio, dein colore mulato rubescens. Smegmata muheribus faciunt ex his. Radicum decoclum potum, sanat arquatos. Ez-dem, prinsquarz maturescat semen, conciste, et sole siccatæ, stvum sistunt. Post maturitatem vero collectie, et in sorbitione decocte, rheumatismis ventus medentur, et perse tribe ex aqua ca lesti lubuntur.

LXAMA. Oxys foria terna habet. Datur ad stomachum dissolutum. Edunt et qui enterocelen babent.

XC. Polyanthemum, quam quidam batrachion appellant, caustica vi exhiberat cicatriors, et ad colorem raducit; cademque vitiligmes concorporat.

ACI. Polygonon Greci vocant, quam nos canguina riam: non attollitur a terra, foliis rutar, semine graminis succus ejus infusus naribus supprimit sanguinem: e potus cum vino, cujusiblet partis profluvium, exsercationesque cruentas inhibet. Qui plura genera polygonaciont, hanc marem intelligi voluut, appellarique a multitudine seminis, ant densitate frotieus calligonon. Ali polygonaton, a trequentia geniculorum: atia tenthalida alii carcinethron, alii clema, multi mystopetalon. Necesioni invenintur, qui kanc feminam esse dicunt: maremautem majorem, minusque nigram, et geniculis densicatem, semine sub omnibus folia turgescentem. Quocum que hace modo se habeant, vis catum est spissare a refrigerare. Semina alvum solvini, largius sunda um nama cient, rheumatismos collibent; qui si nou fuere, no-

a point de fluxions, elle est sans effet. Dans les ardeurs d'estomac on emploie les feuilles en topique. On les emploie encore en topique pour les douleurs de vessie et l'érysipele. On instille le suc dans les oreilles qui suppurent. On l'emploie seut pour les maux d'yeux. On le donnait dans les flevres, avant l'acces, à la dose de deux cyathes, surtout dans les fièvres tierces et quartes, ainsi que pour le cholera, la dyssenterie et le relachement d'estomac. La troisième espèce se nomme oreon (equisetum pallidum, Bory), croissant dans les montagnes, semblable à un roseau tendre, n'avant qu'une tige, des nœuds nombreux et emboîtés les uns dans les autres, les feuilles du sapin, et une racine qui n'est d'aucun usage. Cette espèce est moins active que les précedentes. On l'emploie particulierement dans la coxal-I gie. La quatrieme espèce est nommee polygonon savage (ephedra distachya, L.). C'est un arbrisseau qui est presque un arbre ; la racine est ligneuse, la tige rouge comme celle du cedre; les rameaux, semblables à ceux du spart, sont longs de deux palmes, avec trois ou quatre pends noiratres. Cette espece est aussi de nature astringente, et a le goût du coing. On la fait cure dans de l'eou jusqu'a reduction des deux bers, ou, après l'avoir réduite en poudre, ctant sche, on en saupoudre les ulcerations de la bouche et les parties écorchées. On la mâche pour les maladies des geneives. Elle arrête les decres rongeants, les ulceres serpigineux, ou oux qui se cicatrisent difficilement; en particuuer, elle guerit les ulcérations causees par la rige. Les herboristes l'emploient pour l'angine; dans la cephalalgie, ils en font une couronne qu'ils mettent sur la tête; ils en entourent le col pour les Jugions des yeux. Dans les fievres tierces, quelques uns l'arrachent de la main gauche, et l'attachent en amulette; ils en font même autant pour les hemorragles; et il n'est pas de plante qu'ils gardent à l'état see plus que le polygonon.

XCII. Lepancration pancratium maritimum, 1 L) est appele plus volontiers par quelques uns petite scille : feuilles du lis blane, plus longues et plusépaisses; racine consistant en un grand orgnon de couleur rousse. Il relacho le ventre, le suc pris avec la farme d'ers. Il déterge les ulcères, On le donne avec du miei pour l'hydropisie et les maladies de la rate. D'autres le font bouillir jusqu'à ce que l'eau devienne douce; ensuite ils jettent cette cau, pilent la racine, et en forment des trochisques qu'ils font sécher au soleil; ils s'en servent pour les nicères de la tête, et pour tout ce qui a besoin d'être detergé; ils en donnent pour la toux une pincée dans du vin, et ils prescrivent cette substance en loch pour les douleurs de côté ou la peripneumonie. On l'administre dans du vin pour la sciatique, pour les tranchées, et pour provoquer les règles.

XCIII. Le péplis (euphorbia peplis, L.), ou l'syce, ou méconion, ou mécon aphrodes, est frutescent sur une seule racine mince: feuilles semblables à celles de la rue, un peu plus larges; graine logee sous les feuilles, ronde, plus petite que celle du pavot blanc. On le cueille d'ordinaire dans les viguobles, au temps de la moisson; on le fait secher avec la graine en mettant au-dessous de quoi la recevoir. En boisson, la graine purge, evacuant la bile et la pituite. La dose moyenne est un acetabule dans trois hemines d'eau miellée. On en mêle dans les aliments et les ragoùts, pour tenir le ventre libre.

XCIV. Le periclyménes (xxv, 33) (lonicera t periclymenum, L.) est frutescent aussi; il a

XCII. Paneration aliqui scillam pusillam appellare malunt, folis albi hii, longioribus crassioribusque, radice
bulls magui, colore rato. Alvum solvit succo, cum farua crvi sumta: hutera piagat llydropicis splemetique cum melle datur. Alii decopount cam, doirec aqua
dukis fiat: caque effusa radicem terentes digerent in
pastillos sole succatos: et postea numbra ad capitis huicera, et caetera quas reporganda sunt. Hem ad tussim,
quantum tribus digitis apprehenderut, in vino dantes: et
ad lateris dolores, aut peripheumonicis ecligmate. Dant
et propter isolanda in vino bibendum, et propter termina,
mensesque ciendos.

XCBI. Pephs, quam aliqui sycen, alii meconion, alii t meconia aptirode vocaid, ex una radice tenni froticat, foliis rutae paulio laturihus; semine sub feliis rotundo, mimire quam caudidi papareris. Inter vites fere colligitur messibus; siccaturque cum fructu suo, subjectis, in quae excidat. Hoc poto alvus solvitur, bilis ac pituita detrahitur. Media potio est acetabuh incusura, in aquie mulsae heminis tribus. Et cibis inspergitur obsonisque ad molligicaliam alvum.

XCIV. Periclymenos fruticat et ipsa, ex intervallo duo 1 folla habens, subcandida, mollia în cacumine autom se-

Prosunt Stomachi fervori lotia imponuntur : vesicæ deslors allmuntur, et ignilies sacris, succus et auribus Perulentis instillatur, et oculorum dolori per se. Dabatear et in tebribus ante accessiones duobus cyathis in tertanes, quartanisque, præsque; item choleneis, dyseuberus, et in solutione stomachi. Tertium genns oreon vestar, in montibus nascens, arundini tenera simile, uno sale, densis geniculis et in se fractis, foliis autem piceæ, adeas supervacua, inefficacius quam superiora. Peculiare sachardicis. Quartum genus salvestre appellatur, pome wton- modo feutex, radice lignosa, stirpe cedri rubicun-🐝 ramis sparti, binim palmorum, nigris geniculorum Serms quatermave articulis. Huic quoque spissandi natura; sapor mali cotonei. Decoquitur in aqua ad tertias, aut with farma inspergntur et oris hulceribus, et attritis parlibrat. Propter gingivarum vero vitia commanducatur. Nomas sistit, omulaque quo serpunt, aut difficilem cicatreem habent. Privation vero sanat a nive facta bulcera. Herbani et ad ancinas utuntur illa : et in capitis dolore corvuam ex ca imponunt, et contra epiphoras collo cerumdant. In tertiams quidam sinistra manu evulsam adaltigant - adeo contra profluvia sanguinis : nec ultani magis aridam quam polygounm servant.

d'espace en espace, deux feuilles blauchûtres et molles. Au sommet, entre les feuilles, est la graine, dure et difficile a arracher. Il croît dans les terres de labour et les haies, s'entortiffant autour de tous les appuis qu'il rencontre. On fait secher la graine a l'ombre, on la pile, et on en fait des pastilles. Ces pastilles, dissoutes, se donnent dans trois cyathes de via blanc, pendant trente jours, pour les maux de la rate, qu'il consume et fait rendre, soit par des urines sanguinolentes, soit par les selles, ce qu'on reconnaît des le dixième jour. Les feuilles, bouillies, sont diuretiques. On les emploie dans l'orthopnee. Prises en boisson de la même façon, elles facilitent l'accouchement et chassent l'arrière-faix.

1 XGV. Le pélecinus (coronilla securidaea, L.), que nous avons dit croître dans les champs de bié (XVIII, 44, 5), pousse beaucoup de rejetons, et a les feuilles du pois chiche. La graine est dans des gousses recourbees comme des cornets, et au nombre de trois ou quatre; elle ressemble a celle de la nielle; elle est amere et stomachique; on l'incorpore dans les antidotes.

x CVI. Le polygala (polygala venulosa, Sibth.) atteint la hauteur d'un palme; les feuilles, semblables à celles de la lentille, sont placees en haut de la tige; la saveur est astringente. En boisson, il fait venir abondamment le lait.

XCVII. Le potérion (xxv, 76) (astrogalus creticus, L.), suivant d'autres phrynion, ou nevras, étale un grand nombre de rejetons, est hérissé d'épines avec un duvet épais, des feuilles petites, rondes; des branches longues, moiles, ployantes, grêles; une fleur allongee et verte. La graine n'est d'aucun usage, mais elle est d'un goût piquaut, et odorante. Il se trouve sur les

collines arrosées. Il a deux ou trois racines, longues de deux condees, nerveuses, blanche, lermes. On le léve de terre en automne La tige, coupée, donne un suc gommeux. La racine est, dit-on, admirable pour la guérison des blessares, surtout, en topique, pour celles des nerfs, même tranchés. La decoction, prise avec du miel, est bonne aussi pour les relachements, les faiblesses et les coupures des nerfs.

XCVIII. Le phalangites (hemerocullis lilizitrum, L.) (23) est appelé par quelques-una phalangion, par d'autres leucanthemon, ou, compe je trouve dans quelques livres, leucacantha. Il os jamais moins de deux petites branches, qui vad en sens opposé: fleur blanche, semblable au le rouge; graine noire, large, ayant la forme d'ost demi-lentille, mais beaucoup plus mince; racomenue et verte. La feuille, ou la fleur, ou le graine, s'emploie contre les blessures faites pur les scorpions, les araignées phalanges et les suppents, et aussi contre les tranchées.

XCIX. Je crois inutile de décrire le phyteuma (reseda phyteuma, L.), car on us l'amplole que dans les philtres,

C. Les Grees nomment phyllon (xxvi, vi) (mercurialis perennis, L.) une plante qui en dans les montagnes, parmi les rochers. Le phyllon femelle est plus vert; il a une tige menue la racine petite, la graine roude, semblable celle du pavot. Ce phyllon fast engendrer dilles. Le phyllon male, qui ne differe de l'aun que par la graine, laquelle ressemble à une olim naissante, fait engendrer des garçons. L'en d'autre se prennent dans du vin.

CI. Le phellandrion (24) croît dans les codoil marécageux : il a la feuille de l'ache ; on ca pres

men inter folia durum, el quod difficile vellator. Nascitor in arvis ac sepulus, convolvens se adunuculis que hoscumque; semen ejus in umbra siccatum tonditur, et in pastiles digentur. El resoluti dantur in viur alla cyathis tribus, trucma diebus ad lienem; cum pie urina cruenta, aut per alvum absumit; quod intelligitur a decimo statum die. I onam cuent el folia decocta; que et orthopmoreis prosont. Partum quoque adjuvant, accuodasque pellunt pota simili modo.

3 XCV Pelecinum in segetibus divimos nasci, fenticosam caubeulis, folia ciceris. Semen in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, ternis quaternisve, quate gith novumus, amarum, stomacho utile. Additor in anti-lota.

3 XCVI. Polygala palmi altitudinem petit, in caule summo folds lenticulæ, gustu adstricto: quæ pota lactis aboudantism facit.

\*\*XCVII Poterion, aut (ut alii vocant) phrynion, vel neurada, large fruticat, spinis retorrida, lanugue spissa, tolis parvis, rotindia, ramulus longes, irolibus, leutis, tenulus. Bore longo, herbacei coloris : aeminis nulli usus, sed gustu acuto et odorato. Invenitur in aquosis collibus Radices babet duas aut tres, binum cubiforum in altitudine, nervosas, candidas, firmas. Circumfoditur

autumno: praviso fruite dat succum gummi santo Ba lix mira vulneribus sanandis traditur, pravipole nervis vel pravisis illita. Decoctum quoque ejus cum mo potum dissolutiones nervorum, et infarmitates, et insennis st.

ACVIII Pholongites, a quibusdam phalingma varium, ab ahis leucauthemon, voi qui in quiturdam sore plaribus invenio ; leucacantha. Ramuli sunt u nomiass pancieres d'robus, in diversa tendentes i flos camalis libroribito sundis; semune migro, lato, ad tenticale dimera figuram, muito tendire; radice tenim berbacci ce en Hopis folio vel flore, vel semine auxiliantur contra see pionum, phalangiorumque, et serpentium ictus: item ca tra fornina.

XCIX. Phyteuma quale sit, describere supervacuum beo, quum sit usus ejus fantum ad amatoria.

C. Phyllon a Gravis vocatur herba in matous menthus, femina magis herbacei coloris, caule tenun radio pun semine rotundo, papaveris simili. Haco sui sexui fact pellas: mares autem semine lantum differenti, quod cal pientis olivæ. Utrumque bibitur in vino.

Cl. Phellandrion nascitur in palustribus, felio apii I tur semen epis propter calculos et vesica monumodi.

la graine pour le pierre et les incommodités de la vessio.

- 1. Clf. Le phalaris (phalaris nodosa, l.) a une tige longue, menue, semblable à un chaume; au sommet, une fleur penchée. La graine resemble au sésame. Cette graine, prise dans du vin ou du vinaigre, avec du miel et du lait, hrise les calculs. Elle guérit aussi les affections de la vessie.
- 1 CIII: Le polyrrhizon (25) ales feuilles du myrte et des racines nombreuses. Ces racines, pilées, se donnent dans du vin contre la morsure des serpents; elles sont bonnes aussi pour les quadrupedes.
- CIV. La proserpinaca (polygonum avicuiere, L.) (26), plante comroune, est un remede excellent contre la piqure des scorpions. filee avec addition de saumure et d'huile où des mehois ont été confits, elle guérit, dit-on, admirablement l'angine (xxvi, 11); on ajouto même que, quelque fatigué qu'on soit, la voix manquât-elle par lassitude, il suffit d'en mettre sons la langue pour être aussitôt délassé, et que mi on l'avaie il s'en suit un vomissement salutaire.
- ECV. Le rhacoma (rhubarbe, rheum rhaponlieum, h.) est apporté des contrées situées au delà du Pont: La racine est semblable au costus noir (u.t. 25), mais plus petite et un peu plus rousse, ans odeur, d'un goût échauffant et astringent; pètée, elle donne un suc de la couleur du vin, un peu afrané. En topique, elle calme les inflammations et les fluxious; elle guérit les plaies. Appliquée avec du vin cuit, elle adoucit les fluxions des yeux; evec du miel, elle est bonne pour les ecchymoses; avec du vinaigre, pour les autres lividites. Reduite en poudre, on la met sur les ulcères malèus, et on la donne à l'intérieur, à la dose d'une

drachme, dans de l'eau, pour l'hémoptysie; ou l'administre pour la dyssenterie et le flux celiaque, dans du vin s'il n'y a pas de fievre, dans de l'eau s'il y en a. On la broie plus aisément quand on l'a fait tremper auparavant pendant la nuit. La décoction se donne en boisson, à double mesure, pour les ruptures, les convulsions, les contusions, les chutes de haut. Quand il y a douleur 2 de poitrine, on ajoute un peu de poivre et da myrrhe. Si l'estomac est relâché, on l'administre dans de l'eau froide; de même pour les toux invétérées et l'expectoration purulente; de même pour le foie, la rate, la covalgie, les affections des reins, l'asthme, l'orthopnée, Pilée à la dose de trois oboles, et prise dans du vin cult, elle guérit les irritations de la trachée-artère; la décoction produit le même effet. Dans du vinnigre, en topique, elle guérit le lichen. On la prend en boisson pour les flatuosités, les refroidissements. les flevres froides, le hoquet, les tranchées, les distensions Intestinales, les pesanteurs de tête, les vertiges melancoliques, les courbatures et les convulsions.

CVI. Aux environs d'Ariminum on connaît I une plante appeles réséda (reseda alba, L.): elle dissipe les fluxions et toutes les inflammations. Ceux qui l'emploient ajoutent ces paroles: Réséda, sois le réséda (sédatif) des maladies; saistu, sais-tu qui a fei fait ses petits? que les racines n'aient pitête ni pieds. On doit dire ces paroles trois fois et cracher trois fois.

CVII. Le stechas (lavandula stechas, L.) t ne croît que dans les îles (111, 11, 3) de même nom. C'est une plante odorante. Elle a le feultlage de l'hysope, et le goût amer. En boisson elle est emménagogue; elle soulage les douleurs du poilrine. On l'incorpore aussi dans les antidotes.

CII. Phalaris thyrsum habet longum, tenuem, ceu calamam, in summo florem inclinatum; semen simile sesatua Et hoc calculos frangit, potum ex vino vel aceto cium trelir et laete. Idem el vitta vesues sanat.

CHL Polyrrhizou folia habet myrti, radices multas.

CIV. Proserpinara herba vulgaris est, eximii adversus compiones remedii. Eadem contrita, addita muriv et ulco e menis, anginam eximie curari-tradunt. Proterea et la quantalitet lassitudine recreari defessos, etiam quum chimuluerint, si subjiciatur lingum. Si devoretur, vomitio-am tequi salutarem.

CV. Rhacoma affertur ex his, que supra Pontum sunt, Panubus. Radra costo migro similis, minor et rufior pullo, sine odore, calfaciena gustu et adstringens. Eadem his vins colorem reddit, ad crocum inclinantem. Illita uniectiones inflammationesque sedat: vulnera sanat: paphoras oculurum sedat ex passo lilita: Insignita cum actie, et alia liventia ex necto. Farina ejus inspergitur metra cacocitie, et saugumem rejusentilus drachmas poudere in aqua. Dysentereis etiam et curbacia, si febit

carent, in vine: sin aliter, ex aqua. Facilius teritur, nocte antecedente madefacta. Datur et decoctum ejus bibendum duplica mensura ad rupla, convulsa, contusis, ex sublimi devolutis. Si pecturis sint dolores, additur piperis alquid 2 et myrrhæ: si dissolutio stomachi, ex frigida aqua su-mitur: sic et in tussi vetere, ac purulentis exercationibus: item hepaticus, splenicis, ischiadicus: ad renum vitia, suspirio, orthopiaeas. Arteriæ scabritus sanat ex passo, tribus obolis potis trita, aut decoctum ejus Ladienas quoque ex aceto imposita sanat Bibitur contra infationea, et perficiciones, febres frigidas, singultus, tornina, aspeniates, capitis gravitates, melancholicas vertigmes, lassitudinum dolores et convulsiones.

CVI. Cirra Arminum nota est berba, quam resedam a vocant. Discutit collectiones, inflammationesque onnes: qui curnut ea, addunt hac verba. Reseda, morbos reseda, sciane, aciane quis hic pullos ogerit? radices, nec caput, nec pedes habeant. Bace ter dicunt, totiesque despunut.

CVII. Storchas in insulis tantum ejusdem nominis t gignitur, odorata herba, coma hyssopi, annua gusla Menses ciet potu i pectoris dolores levat. Antidotis quo pre miscetur. 246 FLINE.

1 CVIII. (x111.) Le solanum (xx1, 105) (solanum nigrum, L.) est appelé par les Grecs strychnos, comme le marque Corn. Celse (De re med., 11, 33), et est astringent et réfrigérant.

1 CIX. Le smyrnion (xix, 48 et 62) (smyrnium perfoliatum, L.) a la tige de l'ache, les feuilles plus larges, placées principalement autour des rejetons, qui sont nombreux. C'est de ces rejetons que sortent les feuilles, grasses et repliées vers la terre. Cette plante a une odeur parfumée et agréable, avec une certaine acreté. La couleur est d'un jaune pâle. Elle porte sur ses tiges des ombelles comme l'aneth. La graine est ronde, noire, et se sèche au commencement de l'été. La racine aussi est odorante, d'un goût acre et piquant, juteuse et molle; elle est noire extérieurement, blanche intérieurement. L'odeur est à peu près celle de la myrrhe, d'où le nom de la plante. Le smyrnion croit sur les collines pierreuses ou couvertes de terre. On l'emploie comme échauffant. Les feuilles et la racine sont diurétiques et emménagogues. La graine arrête le cours de ventre. La racine, en topique, dissipe les fluxions, les suppurations non ancien-2 nes, et les duretés. Elle est bonne contre les araignées phalanges et les serpents, prise dans du vin, avec addition de cachrys, ou de polion, ou de mélisse; mais il faut fractionner la dose, parce que, prise tout à la fois, elle est vomitive; aussi l'administre-t-on quelquefois avec de la rue. La graine ou la racine guérissent la toux et l'orthopnée, ainsi que les affections de la poitrine, de la rate, des reins, de la vessic : la racine , les ruptures, les convulsions. Elle facilite aussi les 3 accouchements et la sortie de l'arrière-faix. On la donne encore dans du vin, avec le crethmos (crithmum maritimum, L.), pour la coxalgie. Elle est sudorifique et carminative; aussi dissipet-elle les flatuosités de l'estomac. Elle mène à ci-catrisation les plaies. On exprime aussi de cetta racine un suc utile pour les femmes et pour les besoins de la poitrine et des viscères; il est en effet échauffant, digestif et purgatif. La graine se donne en particulier, à l'intérieur, aux hydropiques, chez lesquels on emploie aussi à l'extérieur et le suc et un cataplasme fait avec l'écorce sèche. On s'en sert enfin dans les ragoûts avec le vin miellé, l'huile et le garum, surtout pour les viandes bouillies. Le sinon (sison amomum, L.) (27), d'une saveur très-semblable à celle du poivre, est digestif; il est efficace dans les maux d'estomac.

CX. Le téléphion (cerinthe aspera) ressemble, par sa tige et ses feuilles, au pourpier. Il part de la racine sept ou huit rameaux bien garnis de feuilles épaisses et charnues. Il croît dans les lieux cultivés, et surtout entre les vignes. On l'emploie en topique pour le lentigo; quand il est sec, on l'enlève. On l'emploie de même pour le vitiligo, pendant trois mois environ, l'espace de six heures le jour ou la nult; puis on applique de la farine d'orge. Le téléphion guérit les blessures et . les fistules.

CXI. Le trichomanes (asclepium trichomanes) (xxv, 86) ressemble à l'adianton (xxu, 30) mais il est plus grêle et plus foncé. Les feuilles semblables à celles de la lentille, sont serrées amères et opposées. La décoction, prise dans du vin blanc avec addition de cumin sauvage, guéri la strangurie. En topique, elle empêche les cheveux de tomber, ou s'ils sont déjà tombés, elle les fait repousser. Le trichomanes, pilé et appi qué avec de l'huile, guérit l'alopécie. Il suffit d'esgoûter pour éternuer.

CXII. Le thalitruum (thalictrum flavum, L =

1 CVIII. (xIII.) Solanum Græci strychnon vocant, ut tradit Cornelius Colsus. Huic vis reprimendi refrigerandique.

1 CIX. Smyrnion caulem habet apii, folia latiora, et maxime circa stolones muitos, quorum a sinu exsiliunt pinguia, ad terram infracta, odore medicato, et cum quadam acrimonia jucundo, colore in luteum languescente, capitibus caulium orbiculatis, ut anethi; semine rotundo, nigro, quod arescit incipiente æstate. Radix quoque odorata, gustu acri mordet, succosa, mollis. Cortex ejus foris niger, intus pallidus. Odor myrrhæ habet qualitatem : unde et nomen. Nascitur et in saxosis collibus et in terrenis. Usus ejus excalfacere. Urinam et menses cient folia et radix. Semen alvum sistit. Radix collectiones et sup-2 parationes non veteres, item duritias discutit illita. Prodest et contra phalangia ac serpentes, admixto cachry, aut polio, aut melissophyllo, in vino pota; sed particulatim, quoniam universitate vomitionem movet. Oua de causa aliquando cum ruta datur. Medetur tussi et orthopnϾ semen, vei radix : item thoracis, aut lienis, aut renum, aut vesicæ vitiis. Radix autem ruptis, convulsis. Partus quoque adjuvat, et secundas 3 pellit. Datur et ischiadicis com crethmo in vino. Sudores

ciet et ructus : ideo inflationem stomachi discutit. Vulnera

ad cleatricem perducit. Exprimitur et succus radici, uti.
feminis, et thoracis præcordiorumque desideriis: calfaenim, et concoquit, et purgat. Semen peculiariter hydenpicis datur potu; quibus et succus illinitur, et malagmae cortice arido. Et ad obsonia utuntur cum mulso
olco, et garo, maxime in elixis caraibus. Sinon concoct
aes facit, sapore simillima piperi. Eadem in dolore st

CX. Telephion portulace similis est et caule et foli-Rami a radice septeni octonive fruticant, foliis crassis, carnosis. Nascitur in cultis, et maxime inter vitualillinitur lentigini: et quum inaruit, deteritur. Illinitur vitiligini, ternis fere mensibus, senis horis noctis aut dissipationi de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio del companio de la companio de la companio del comp

CXI. Trichomanes adianto similis est, exilius modnigriusque, foliis lenticulæ densis, amaris, adversis in est. se. Decoctum ejus strangurias sanat in vino albo potur addito cumino rustico. Illitum cohibet capillos defluente aut si effluxerint, reparat. Alopeciasque densat tritum et in oleo illitum. Sternumenta quoque gustatu movet.

CXII. Thalitruum folia coriandri habet, pinguiora pau Jo. f

a les feuilles de la coriandre, mais un peu plus grasses, et la tige du pavot. Il croît partout, principalement dans les campagnes. Les feuilles, avec du miel, guérissent les ulceres.

1 CXIII. Le thiaspi est de deux espèces : l'un (capsella bursa pastoris) a les feuilles etroites, de la longueur et de la largeur du doigt, tourpees vers la terre, divisées à la pointe; la tige d'un demi-pied, non sans branches; la graine renfermée dans une espèce de disque et ressemblant à la lentille, si ce n'est qu'elle a des brisares, d'ou le nom de la plante; la fleur est blanchâtre. Ce thiaspi croit dans les sentiers et ks haies. La graine, d'un goût apre, évacue par haut et par bas la bile et la pituite; la dose en est un acetabule (o litr., 068'. On donne cette plante en lavement pour la coxalgie, jusqu'a ce que le malade rende du sang par les selles (28). Elle est emmenagogue aussi; mais elle tue le fœtus. L'autre thlaspi lanaria annua, L.) (29), nomme par quelques uns napy (moutarde) persique, a de larges feuilles et de grandes racines. Un s'en sert aussi pour la coxalgie, en lavement. Les deux t blaspis sont bons pour les aines; on recommande a celui qui les caeille de dire qu'il les prend contre les maux des aines, contre toutes les fluxions et contre les plaies, et de les arracher d'une seule

CXIV. Les auteurs ne décrivent pas la trachinia (30), et je crois que la promesse de Democrite est fausse; car ce serait un prodige si cette plante, portée en amulette, consumait la rate en trois nours.

CXV. Le tragonis (x111, 36), ou tragion (hypercum hircinum) (31), ne croit que dans les piages maritimes de l'ile de Crete. Il ressemble an genevrier par la graine, la feuille et les branches. Le sue laiteux de cette plante épaissi en

gomme, ou la graine, fait, en topique, sortir les dards enfoncés dans les chairs. On pile la plante récente, et on l'applique avec du vin, ou on emploie la plante seche pulvérisée, avec du miel. Elle fait venir le lait en abondance, et est un remède unique pour les mamelles.

CXVI. Il y a encore une autre plante appelée tragos (salsola tragus) (32) (x111, 37), et par quelques-uns scorpion, haute d'un deml-pied, poussant beaucoup de rejetons, dépourvue de feuilles, portant de petites grappes rougeâtres, et donnant un grain semblable a celui du froment, dont le bout est aigu. Cette plante croît, comme la précédente, sur les plages maritimes. Dix ou douze sommités des rameaux de cette plante, pilées et prises dans du vin, sont un remède pour le flux céliaque, la dyssenterie, l'hemoptysie et les pertes.

CAVII. Le tragopogon (trayopogon crocifo-lium, L.), nommé par d'autres come, a la lige petite, les feuilles du safran, la racine longue et douce, et au haut de la tige un calice large et noir. Il croît dans les terrains rocailleux, et est sans usage.

CXVIII. Voilà tout ce que nous avons appris tou découvert sur les plantes qui soit digne de mémoire. En terminant cette matière, il ne nous paraît pas hors de propos de remarquer que les propriétés des substances végetales varieut suivant leur ancienneté. C'est, comme nous l'avons dit (xx,3), l'elatérion qui dure le plus fongtemps. Le chaméléon noir dure quarante ans ; la centaurée n'en passe pas douze ; le peucedanum, six ; l'aristoloche et la vigne sauvage se gardent pendant une année, à l'ombre. Remarquons qu'aucun animal, en dehors de ceux qui vivent dans les plantes, n'attaque les racines dont nous avons parlé, excepté le spondyle, espèce d'insecte qui les attaque toutes.

calem papaveris. Nascitur ubique, præcipue in campes-

1 CVIII Thiaspi duorum generum est, angustis foliis, spiali longitudune et latitud ne, in terrain versis, in cacume divisis, cautumo semipedali, non sine ramas, pellama sperie semine incluso, lenticulæ effigie, insi quod informatir, unde nomen. Flos albieat. Nasciur in semitis depubus. Semen asperi gustus, bilem et pituliam intrimiterataliti. Modus sumendi, acctabuli mensura. Prodest dischadies infusum, donec sanguinem trahat. Menses seque ciet, sed partus necat. Alterum thiaspi, aliqui insuminapy vocant, latis foliis, racheibus magnis, et sum utile ischiadicurum infusioni. Prodest et inguinhus sumque. Praecipitur, ut qui colligit, dicat sumere se continuna, et contra omnes collectiones, et contra vulnera, insque mann tollat.

CXIV. Trachina berba qualis sit, non fraditur Credo dalsum esse promissum Democriti. Portentosum enim

1 CAV. Tragonis, sive tragion, nascitur in Cretar tantum

ramis. Succus ejus lacteus in gummi spissatus, vel semen, unpositione spicula e corpore ejicit : tunditor recens et cum vino illinitor, autriceae farina cum melle. Eadem lactis abundantiam facit, mammisque unice medetur.

CXVI Est el aha herba tragos, quam altqui scorpion s' vocant, semipetem alta, fruticosa, sine foltas, pusillis racettas rubentellus, grano tritici, acuto cacumine, et ipsa in manitudis nascens. Bujus ramorum x, aut x11, cacumina trita ex vino pota codiacis, dysentericis, sanguinem exscreantibus, mensiumque abundantize auxiliantur.

CXVII. Est et tragopogon, quem alii comen vocant, l caute parvo, foliis croci, radice longa, dulci, super caulem calyce lato, nigro. Nascitur in asperis, sine usu.

CXVIII. Et de berbis quidem imemoria digna hacienus f aut accepinus, aut comperimus. In fine carum admonere non ab re judicamus, allis alias virium metatos esse. Longissimo tempore durat ciaterium, ut diximus: chamadeon niger xi anuis: centaureum non ultra xii. Peucedanum aex: et a-i folochia ac vitis silvestris auno in umbra servantur. Et animalium quidem exterorum nullum aliud radices a nobis dictas attingit, axcepta 248 PLINE.

CXIX. C'est aussi un fait reconnu, que la force et l'efficacité de toutes les racines est moindre si elles sont recueilles après la maturité du fruit; et qu'il en est de même des graines si on incise avant leur maturité la racine pour en tirer le suc. Au reste, l'habitude amortit l'effet de toutes les plantes; et les substances dont on s'est servi journellement se trouvent sans action utile ou nuisible alors qu'on a besoin de les employer. Toutes les plantes ont des effets plus puissants dans les lieux froids et exposés à l'aquilon, ainsi que dans les lieux secs.

CXX. Il y a de plus parmi les nations des différences considérables. Ainsi nous apprenons que les Égyptiens, les Arabes, les Syriens, les Ciliciens, sont sujets aux vers et aux lombrics, tandis que les Grecs et les Phygiens en sont com-

piétement exempts. Cela est encore moins surprenant que de voir, l'Attique et la Béotie étant limitrophes, les Thébains sujets à cette incommodité, qui épargne les Athéniens. Cette considération nous ramène aux propriétés des animaux eux-mêmes et aux remèdes qu'ils apportent en naissant, les plus sûrs de tous peut-être. En effet, la nature, cette mère de tous les êtres, n'a produit aucun animal uniquement pour se repaitre ou pour être la pâture des autres; elle a encore enfermé dans leurs entrailles des moyens salutaires, elle qui en a mis dans les choses même insensibles: mais ici elle a voulu que ces secours de notre vie, les plus puissants de tous, fussent puisés dans une autre vie; grand et admirable objet qui s'offre maintenant à notre contemplation.

spondyle, ques omnes persequitur. Genus id serpentis est.

CXIX. Ne illud quidem dubitatur, omnium radicum vim
effectusque minui, si fructus prius maturescant : item seminum, ante radice propter succum locisa. Resolvitur autem omnium vis consuctudine : et desinunt prodesse,
quem opus est, que quotidie in usu fuere, æque quam
nocere. Omnes vero herbæ vehementiores effectu viribusque sunt in frigidis locis, et in aquiloniis : item siccis.

CXX. Sunt et gentium differentiæ non mediocres : sicut accepimus de tineis lumbricisque, inesse Ægypti, Arabise, Syrise, Elliciae populis : e diverso Gracciae, Phrygiae

emnino non innesci. Minus id mirum, quam quod ia confinio Atticæ Beeotiseque Thebanis innescuntur, quum ahaint Atheniensibus. Quæ contemplatio aufert rursus nos ad ipsorum animalium naturas, ingenitasque iis vel certiores morborum omnium medicinas. Enimvero rerum omnium parens, nullum animal ad hoc tantum ut pasceretur, aut alia satisret, nasci voloit: artesque salutares iaseruit et visceribus, quippe quum surdis etiam rebus inseruerit. Tum vero illa animæ auxilia præstantissima ex anima alia esse voluit, contemplatione ante cuncta mirabili

## 

## NOTES DU VINGT-SEPTIÈME LIVRE.

(t) Divinum Vulg. — Divinum Editt. ante Hard., Brober, Sellig.

(2) Etiam quum homo inveniret; eamdemque omnium parentem et genuisse hac et ostendisse, nullo vitæ micacolo majore, si verum faters volumus. Scythicam herbam
Volg. — J'ai changé la ponctuation.

(3) Carcilina Vulg. — Il faut lire Calius; voyez la note za du tivre VII.

(i) Ea purgatione quibus datur Volg. — Ea purgatio quibusdam datur Vet. Dalech.

5) Pine dit au commencement que l'alsine croît dans les bols; et ici, qu'elle croît dans les jardins et sur les mars. Il a'est exprimé négligerment, en divissui ainsi ce qu'est relatif aux lieux de croissance de cette plante. Le latest qu'elle vient sur les murs de jardin, sur les déconfirs, dans les plaines, mais aussi dans les montagnes jusqu'une hauteur de 1,500 pieds, et sur des rochers ombraés. Voy. Fraas, Synopsis, p. 235.

(5) On a désigné pour cette plante l'ajuga pyramidatir et l'ajuga ira; mais Pline ne donnant aucune description, et nul autre auteur ancien ne parlant de cette

plante, il est impossible de la déterminer.

(7) M. Fraza, Synopsis, p. 159, détermine ainsi l'asciépias des auteura grecs: « Asclepias Dioscoridis mihi, camie recto velutino, foliis ovato-cordatis, acuminatis, trorbus umbellatis, axillaribus, sessilabus, mgro-pur-

(a) Il paraît qu'ici Pline, par le mot de gni, viscum, entrend l'ixias ou chameléon (XXII, 21); c'est du moins ce qua résulte d'un passage de Scribonius Largus, comp. C XCI: Ivia, quam quidam chameleonts vocant.... pota resentem abalienat.... Adjuvantur sutem læsi ab ca absinatane noto cum vino.

(9) Porrum nigrum Vulg. - Melamprasion Vett. Ed.

(10) M. Frans, Synopsis, p. 160, propose, mais avec

(11) Pline se trompe. Le cratægos de Théophraste est le

(12 On ne sait os qu'est le coagulum terrestre. Quelquesums ont indiqué le seruplas abortiva. Mais, comme dit \*\*Lardoun, c'est une pure divination.

(13) La cuisse-de-bont, n'étant pas decrite, ne peut

(1) Ea gustu Vulg. — Ea om. Regg. Codd., Edit. Prin-

(b) Hyosiris Vulg. - Hyoseris Reg. I , Brotier.

(6) D'après M. Fraas, Synopsis, p. 204, l'hippophæsse de Dioscoride est la centaurea spinosa. Cependant il avore que la phrase, il n'a ni tige ni fleur, ne convient la la centaurea spinosa; mais il ajoute que cette pane ne convient pas non plus à nulle autre synonymie. Il unit porté à croire que Dioscoride n fait quelque confianca, et que l'emploi industriel de la plante indique la calaurea nara, et l'emploi medical l'euphorbia spinosa.

12) Tenuiora germina multa, in quibus semen tunicu-

contactur om. Vuig.

(18) Le léontopétalon et le léontopodion sont la même

plante. Voy. Dioscoride in Nathis : of δὲ λεοντοπόδιον, οδ δὲ λευκήορον... οἱ δὲ ῥαπήτον.

(19) On ne sait ce qu'est le limeum : des commentateurs ont désigné le ranunculus thora. L., d'antres le doronneum pardalianches. On ne consuit pas en Gaule de plante assez vénéneuse pour produire les effets indiqués dans ce chapitre.

(20) Uns sagitta Vulg. — Unam sagittam Chifflet.

Sillig.

(21) Thiatin Vulg. - Thoti Cod. Reg., Brotier, Sillig.

(22) L'othonna est une lante indeterminée. Sprengel a désigné le tagetes patula, L.; mais tous les tagetes sont indigènes de l'Amérique méridionale.

(23) Les commentateurs ont designé l'anthericum liliastrum; mais M. Frans, Synopsis, p. 288, désigne le lloydia græca, Salish. Il s'appuie sur Dioscoride. A la vérite, il convient que la fin de la description de Pline est en desaccord avec cette détermination; mais il peuse que le jugement de Pline, si constamment faux dans les choses botamques, ne doit pas être ici pris en considération. Los autres especes d'anthericum qu'on a proposées n'ont pas encore été trouvées en Gréce; mais le lloydia græca est commun, dans tout le territoire, sur des collines et des promontoires de 600 à 1,800 pieda d'élévation (dans le Péloponnèse, dans l'Attique et dans les lles).

(24) On ne sait ce qu'est le phéliandrion; les auteurs grecs ne l'ont pas décrit. On a songé au pheliandrium

aquaticum, L.

(25) Le polyrrhizon a été rapporté à l'aristolochia pistolochia, L., parce que Pline, XXV, St, donne le nom de polyrrhizon à une espèce d'aristoloche. Mais cette aristoloche n'a pas les feuilles de myrte que Pline attribue ici à son polyrrhizon. Il ne paralt donc pas possible de déterminer celui-ci.

(26) Apulée, c. 18, dit : De proterpinaca, sive polygono. Polygonon alii,.... alii polygonatum,.... Romani sanguinariam, Itali proserpinacam. Les commentateurs en ont conclu que la proserpinaca et le polygonon (voy. XXVII, 21) étalent la même plante.

(27) D'après les commentateurs, le sinon de Pline est le sison de Dioscoride, soit par une faute de lecture de la part

de Pline, soit par une fante des copistes.

(28) Le lexte de Dioscoride est 'Εγκλύζεται δι και πρός lαχιαδικούς άγει δι και αξμα ποθέν: Le thiaspi se donne en lavement pour la caxalgie; en boisson, il fast sorter le sang. Il est évident que Pline a lu trop rapidement son lexte grec, où il n'est pas question de lavement purgatif qui aille jusqu'au sang

(29) Pour le second thiaspi les commentateurs ont désignéta lanaria annua, L. Maista description est si écourtée, qu'il n'y a aucune confiance à mettre en cette déter-

mination.

(30) On ne sait ce qu'est la trachinla; la description nanque.

(31) La détermination de cette plante est fort incertaine; M. Fée la rapporte avec doute au pistachier; M. Fraas, Synopsis, p. 182, à l'origanum maru, mais avec un point d'interrogation.

(32) M. Fraas, ib., p. 257, voit dans le tragos l'ephedra distachya.

## LIVRE XXVIII.

1 J. (1.) Nous aurions épuisé l'exposition de toutes les choses produites entre le ciel et la terre, et il ne resterait à parler que des substances fossiles, si l'étude des propriétés médicinales des herbes et des arbrisseaux ne nous détournait de notre chemin, et ne nous conduisait vers les remèdes, plus puissants, que fournissent les animaux, euxmêmes sujets aux remèdes. Nous qui avons décrit les plantes, la beauté des fleurs, et tant de végétaux rares et difficiles à trouver, nous tairons-nous sur les ressources qu'il y a dans l'homme même pour l'homme, et sur tous ces remèdes vivants qui sont parmi nous? Non; d'autant que la vie est un tourment si elle n'est exempte 2 de douleurs et de maladies. Nous mettrons ici tous nos soins, au risque de faire naître l'ennui, notre projet étant d'avoir moins d'égard à l'agrément qu'à l'utilité. Nos recherches s'étendront jusqu'aux choses étrangères et aux usages des barbares; ce que nous rapportons, nous le rapportons sous la garantie des auteurs : cependant nous nous sommes appliqué à ne choisir que des faits établis par l'uniformité des témoignages, et nous avons préféré l'exactitude à l'abondance. Mais il est un avertissement très-nécessaire à donner : nous avons déjà parlé des propriétés des animaux et des découvertes qui leur sont dues (en effet, ils ne nous ont pas moins servi en découvrant des remèdes, qu'ils ne nous servent en nous en fournissant ) : ici nous indiquerons seulement les secours médicinaux qu'on y trouve; sujet, du reste, que nous n'avons pas complétement ornis dans les livres consacrés aux animaux. Ce qui nous reste à dire, quoique d'un genre différent, y est donc lié.

II. Nous commencerons par l'homme, et notre i première recherche sera en lui pour lui-même, où tout d'abord se présente une immense difficulté (XXVIII, 3). Les éplieptiques boivent le sang des gladiateurs, sorte de coupes vivantes. Onoi ! on ne peut sans horreur voir les bêtes féroces en faire autant dans la même arène; et ces maiades regardent comme très-efficace de recueillir sur l'homme même, et de la plaie béante, le sang chaud, fumant, et pour ainsi dire la vie elle-même. tandis qu'on regarderait comme une monstruosité d'approcher une bouche humaine de la plaie saignante d'une bête farouche! D'autres recherchent la moelle des fémurs et la cérvelle des enfants. Il y a même eu parmi les Grecs bon nombre de gens qui ont indiqué la saveur de chaque viscère, de chaque partie, ayant tout essayé insqu'aux rognures des ongles, comme s'il fallair pour recouvrer la santé devenir bête féroce, e = mériter la maladie par le remède même : tentatives justement frappées d'inutilité, si elleéchouent. On ne se permet point de regardeles entrailles humaines : que sera-ce de los manger! Qui a inventé ces horreurs? C'e- = toi que j'accuse ici, destructeur de tout drome

## LIBER XXVIII.

1 I. (1.) Dictæ erant omnium rerum naturæ, inter cælum ac terram nascentium, restabautque quæ ex ipsa tellure fodiuntur, si non herbarum ac fruticum tractata remedia auferrent transversos, ex ipsis animalibus que sanantur, reperta majore medicina. Qui ergo dixerimus herbas, et florum imagines, ac pleraque inventu rara ac difficilia, iidem, tacebimus quid in ipso homine prosit homini, creferaque genera remediorum inter nos viventia? quum præsertim, nisi carenti doloribus morbisque, vita ipsa 2 piena fiat. Minime vero : omnemque insumemus operam, licet fastidii periculum urgeat; quando ita decretum est, minorem gratiæ, quam utilitatum vitæ respectum habere. Quin immo externa quoque, et barbaros etiam ritus indagabimus. Fides tantum auctores appellet. Quamquam et ipai consensu prope judicata eligere laboravimus, potiusque curæ rerum, quam copiæ institimus. Illud admopuisse perquam necessarium est, dictas jam a nobis naturas animalium, et quas cujusque essent inventa (nequenim minus profuere medicinas reperiendo, quam presunt præbendo), nunc quæ in ipsis auxilientur indicarmeque illic in totum omissa. Itaque hace esse quidem alimilis tamen connexa.

II. Incipiemus autem ab homine, ipsum sibi exquiretes, immensa statim difficultate obvia. Sanguinem quoqualdatatorum bibunt, ut viventibus poculis, comitismorbi: quod spectare facientes in cadem areas femquoque horror est. At hercule illi ex homine ipso sorbuse efficacissimum putant calidum spirantemque, et ipsam animam ex osculo vulnerum: quom plagis ferarum quidem admoveri ora fas sit homana. Alti rudulas crurum querunt, et cerebrum infantium. pauci apud Græcos, singulorum viscerum membroru que etiam sapores dixere, omnia persegunti usque resegmina unguium: quasi vero sanitas videri possuleran ex homine fieri, morboque digaum is ipas mecina: egregia hercule frustratione, si non prosit. Adsultumana exta nefas habetur: quid mandi? Quis ista venit ostenta? Tecum enim res erit, eversor juris homana.

Lumniu, artisan de monstruosités, qui as le premier fait de tels essais, sans doute pour 3 que les hommes ne t'oubliassent point! Quel est celui qui a songe à goûter de chaque partie humaine? Quelle conjecture l'a conduit? Quelle peut avoir été l'origine d'une telle mêdecine? Qui a su rendre les poisons plus innocents que les remèdes? Je veux que ces horribles usages soient dus à des barbares, à des étrangers... Mais les Grecs ne les ont-ils pas faits leurs? Il existe des mémoires de Démocrite où l'on trouve que les os de la tête d'un malfaiteur sont plus utiles pour certaines maladies, et pour d'autres ceux de la tête d'un ami et d'un 4 hôte. Apollomus a ecrit que c'etait un excellent remède pour le mal de dents, de scarifier les cacives avec une dent d'un homme mort de mort de vloiente; Miletus, que le fiel de l'homme sucrissait les cataractes. Artémon a fait boire, sans le crâne d'un homme tue et non brûlé, de lesu puisce à une fontaine la nuit, pour l'épilepie; Antœus a fait avec le crâne d'un pendu des folules pour la morsure du chien enragé. Bien plus, les hommes ont servi à guérir les bêtes : dans la tympanite des hœufs, on a perforé les comes, et on y a introduit des os humains ; dans cettames maladies des pores, on leur a donné du froment qui avait passe la nuit dans un endroit ou avait eté tué ou brûle un homme, Loin de 6 nous, loin de nos écrits de pareilles choses! Nous ne rapporterons pas d'abominables pratiques, mans nous indiquerons les remedes que peut fournir l'homme : ainsi le lait des nouvelles acconchées a pu être utile, de même que la sabre, les attouchements et choses semblables. hous ne regardous pas la vie comme tellement deprable, qu'il faille la prolonger a tout prix. Qui que tu sois qui penses autrement, tu n'en

mourras pas moins, et lu auras vécu souillé ou abominable. Aussi, parmi les remedes de l'ame on doit mettre au premier rang cette maxime: De tous les biens donnés a l'homme par la nature, il n'en est pas de plus grand qu'une mort opportune; et ce qu'il y a de mieux en cela, c'est que chacun peut se la procurer.

III. (11.) Au sujet des remèdes fournis par 1 l'homme, il s'élève d'abord une grande question toujours pendants: Les paroles et les charmes magiques ont-ils quelque puissance? S'ils en ont, il conviendra de les rapporter à l'homme. Consultés en particulier, les gens les plus sages n'en croient rien; et cependant, en masse, les actes de tous les instants impliquent, sans qu'on s'en aperçoive, la croyance à cette puissance. Ainsi on pense que sans une formule de priere il serait inutile d'immoler des victimes, et que les dieux ne pourraient être convenablement consultes. De plus, il y a des paroles diverses, les unes d'impétration, les autres de depuision, d'autres de recommandation. Nous avons vu que des personnes revê- 2 tues de magistratures souveraines ont prononcé des formules determinées : pour n'omettre ou ne transposer aucun mot, un homme prononce la formule qu'il lit sur le rituel, un autre est préposé pour suivre toutes les paroles, un autre est chargé de faire observer le silence, un musicien joue de la flûte pour qu'aucune autre parole ne soit entendue; et ces deux faits remarquables sont consignes, à savoir : que toutes les fois qu'un sacrifice a été trouble par des imprécations, ou que la prière a été mal récitée, aussitôt le tobe du foie ou le cœur de la victime a disparu ou a été doublé, sans que la victime ait bougé. On conserve encore, comme un témoi-3 gnage immense, la formule que les Decius, père et fils, prononcèrent en se dévouant. On

saturamque artifex, qui primus ea condidisti : eredo, 1 P vita tim oblivisceretur. Quis invenit singula membra Mauna mandeze ? qua conjectura inductos? Quam potest nelimina ista originem habousse? Ques venelicia innocenina effect, quam remedia? Esto, barbari externique ritus Ateneriut : champe Graci suas fecere has artes? Exstant comentatures Democriti, ad alsa novu hominis e capite sa plus prodesse : ad alia, amici et laispitis. Jani vero 14 interemti dente gingivas in dolore scarificari, Apollosius efficacissimum scripsit : Miletus, oculorum auffusones felle hominis sanari. Artenion calvaria interfecti, eque cremali, propinavit aquam e fonte nochi comitialibus morbis. Ex eadem suspendio interemti catapotia fecit, contra canis rabiosi morsus Antanis. Afque cliam Quadrupedes housines sanavere - contra inflationes houm, Berforatis corpibus inserentes ossa bumana : ubi homo Occisio esset, aut crematus, siliginem qua pernoclasset, soum morbis dando. Procul a nobis nostrisque litteris absuntusta Nos auxilia dicentius, non piacula siculsi lactis towrperarum usus mederi potint, sicubi saliva, lactusvo Lapars, cateraque similia. Vitam quidem non adeo expetendam censemus, ut quoquo modo trahenda sit. Quisquis es talis, aque moniere, etiam quim obsezzius viscere, aut nefandus. Quapropter hoc primum quisque in remeder amini sui habeat: ex omnibus bonis que homni tribuit natura, nullum melius esse tempestiva morte: alque in ca optimum, quod illam sibi quisque præstare potent.

111. (n.) Ex homine remediorum primum maxuma quaestionis, et semper incertae est, valeantne aliquid verba et incantamenta carminum. Quod si verum est, homni acceptum ferri oportere conveniel. Sed viritim sapientisami cujusque respuit lides. In universum vero omnibus horts credit vita, nec sentit. Quippe victimas cædi ane precatione non videtur referre, nec deos rite consult. Prieterea alia sunt verba impetritia, alia depulsoriis, alia commentationis: vidimusque certis precationibus a obsecrasse summos magistratus. Et ne quid verborum praetereatur, ant præposterum dicatur, de scripto prærie aliquem: rursusque aloum custodem dari qui attendat: alium vero præponi, qui faveri linguis jubeat: tibucuem cauere, ne quid atind exaudiatur: ntraque memoria misigui, quoties ipsa: dire obstrepentes nocuerint, quotiesve

252 PLINE.

a la prière récitée par la vestale Tuccia, lorsque, accusée d'inceste, elle porta de l'eau dans un crible, l'an de Rome 609. Un homme et une semme, Grecs d'origine ou de quelqu'une des autres nations avec qui nous étions alors en guerre, ont été enterrés vivants dans le marché aux bœufs; et cela s'est vu même de notre temps.

- 4 La prière usitée dans ce sacrifice, laquelle est récitée d'abord par le chef du collége des Quindécemvirs, arrachera certainement à celui qui la lira l'aven de la puissance de ces formules, puissance confirmée par huit cent trente ans de succès. Aujourd'hui nous croyons que nos vestales retiennent sur place, par une simple prière, les esclaves fugitifs qui ne sont point encore sortis de Rome. Si l'on admet cela, si l'on pense que les dieux exaucent quelques prières ou se laissent ébranler par ces formules, il faut concéder le tout (1). Le fait est que nos pères ont perpétuellement rapporté des exemples confirmatifs, assurant même qu'on peut, ce qui est le plus difficile de tout ceci, attirer la foudre du ciel, comme nous l'avons dit en son lieu (11, 54).
- 1 IV. L. Pison, dans le premier livre de ses Annales, rapporte que le roi Tulius Hostilius (11, 54),
  ayant voulu, d'après les livres de Numa, évoquer
  Jupiter du ciel à l'aide du sacrifice prescrit pur ce
  prince, fut frappé de la foudre pour n'avoir pus
  accompli exactement le rit. D'ailleurs heaucoup
  d'auteurs font voir, qu'avec des paroles on change
  de grandes destinées et d'importants présages :
  pendant qu'on jetait sur le mont Tarpéien les foudements du temple, on trouva une tête humaine;
  des députés furent pour cela envoyés (2) à Olenus
  Calenus, le plus célèbre des devins d'Étrurie;

celui-ci, comprenant la gloire et le succès attachés à ce présage, essaya de les transporter à sa nation par une question : il traca devant lui sur la terre, avec son bâtou, la figure d'un temple ; et s'adressant aux députés : « Voici donc ce que vous dites, Romains: c'est ici que sera le temple de Jupiter très-bon, très-grand, c'est ici que nous avons trouvé la tête. - La tradition constante des Annales est que le destin aurait passé à l'Étrurie si les députés, prévenus par le fils du devin, n'avaient répondu : « Ce n'est pas ici précisément que nous disons que la tête a été trouvée ; c'est à Rome. - On rapporte qu'il en fat de même quand un quadrige de terre cuite, destiné à être placé sur le sommet du même temple, eut extraordinairement grossi dans le four, et que, une seconde fois, le présage fut fixé à Rome de la même façon. Cela suffit pour montrer par des exemples que l'effet des présages est en notre puissance, et que la valeur qu'ils ont dépend de la manière dont ou les recoit. Du moins, dans la doctrine des augures , c'est un principe que les imprécations et les auspices, quels qu'ils soient, sout nuis pour ceux qui au début d'une entreprise quelconque déclarent n'y donner aucune attaution, ce qui est un des plus grands bienfaits de la bonté divine ; car enfin ne lit-on pas dans les lois mêmes des Douze Tables, en termes précis : Ceiui qui jettera un sort sur les moissons...; et dans un sutre endroit : Celui qui prononcera un maléfica... Verrius Flaccus cite ses auteurs, auteurs qu'il joge dignes de foi , lorsqu'il dit que dans les sièges on faisait avant tout évoquer par des prêtres romain. le dieu tutélaire de la ville, et qu'on lui promet tait à Rome le même culte ou un culte plus grand Ce rit est resté dans la discipline des pontifem

precatio erraverit: sic repente extis adimi capita vel corda, 3 aut geminari victima stante. Durat immenso exemplo Decierum patris filique, quo se devovere, carmen. Exstat Tuocine vestalis incesta precatio, qua usa aquam in cribro tuiti, anno Urbis neux. Boario vero in foro Gracum Gracumque defossos, aut aliarum sentium, cum quibus 4 tum res emet, etium nostra actas vidit. Cujus sacri precationem, qua solet pracire Quindeciavirum collegii magister, si quis legat, profecto vim carminum fateatur, ea omnia approbantibus ectingentorum triginta annorum eventibus. Vestales mostras bodie credimus nondum egressa Urbe mancipia fugitiva retimere in loco precatione: quum si semel recipiatur en ratio, et deos preces aliquas exaudire, aut illis moveri verbis, confitendum sit de tota conjectione. Princi quidem nostri perpetuo talia prodidere, difficilimentaque ex his, etiam fulmana elici, ni soo loco doruimus.

1 IV. L. Pico primo Annalum auchor est, Tulium Hostilium regom ex Nume libris codem, quo illum, sacrificio Jovem cudo devocare conatum, quoniam param rite quadam fecimet, fulmine ictum: multi vero, magnarum rerum fala et cotenta verbis permutari. Quum in Turpeio Fidicatea delubro fundamenta, caput humanum invenissem, missis ob id ad se legatis, Eleuvire coleberrimus vates Old nus Calenns, præclarum id fortunatumque cernens, interregatione in suam gentem transferre tentavit, acip prius determinata templi imagine in solo ante se : bu ergo dicitis, Romani? hie templum Jovis optimi maxim fulurum est : bic caput invenimus : constantissis nalium affirmatione, transiturum fuince fatum in Etr riam, ni przemoniti a filio vatis legati remani respondi sent : non plane hic, sed Rome inventum caput dici lterum id accidisee tradent, quum in fastigium ejusden delubri prarparata: quadriga: fictiles in forunce crevimen et iterum simili modo retentum angurium. Hire satis sint exemplis ut appareat, ostentorum vires et in nostra 🖼 teriale esse : ac prout quarque accepta sint, ita valere. augurum certe disciplina constat, neque diras, neque u : austocia pertinere ad cos, qui quamque rom ingredi observare se ca nepaverint : quo munere divina indul tia: majus nullum est. Quid? non et legum ipsarum in di decim tabulis verba sunt? Qui fruges excuntassit. Et ali Qui malun carmen incantassit. Verrius Flaccus auctoponit, quibus credat, in oppognationibus ante omnit # litum a Romanis sacerdotibus evocari deum, cajus tutela id oppidum esset promittique illi emndem, ant me

et il est certain que l'on a tenu caché le nom (3) de la divinite tutélaire de Rome, pour empêcher quel-5 que ennemi d'en faire autant. Au reste, tout le monde craint pour soi d'être l'objet d'imprécations; de la l'usage quand ou a avalé des œufs ou des escargots d'en briser aussitôt les coquilles, ou de les percer nvec la cuiller. De la cette imitation moureuse des enchantements, dans Théocrite thez les Grecs, dans Catulle chez les Latins, et en dernier lieu dans Virgile (Ecl. viii). Beaucoup moient aussi que les ouvrages de poterie se brisent par les paroles; d'autres admettent que les serpents mêmes répondent à l'enchantement par l'enchantement, qu'ils n'ont que cette sorte d'intelligence, et qu'ils se rassemblent au chant des Mar-6 ses, même dans le repos de la nuit. On va jusqu'a écrire sur les murailles certaines paroles contre les tracendies. Mais il n'est pas aisé de dire ce qui décredite le plus tout cela , ou les mots barbares et Empossibles à prononcer, ou les mots latins bizarres, et qu'on peut d'autant moins s'empêcher de Exouver ridicules, que notre imagination attend Conjours quelque chose d'infini, de capable d'ébranler la divinité, ou plutôt d'assez pulssant commander. Homère (Od., x1x, 457) a dit qu'Ulysse arrêta par un charme le sang qui sechappatt d'une blessure reçue à la cuisse; Theophraste ( De enthusiasmo , ap. Athen. xiv , . 624), que la coxalgie est guérie par le même rnoyen. Caton a rapporté une formule bonne pour besignations (xvii, 46, 6); M. Varron, pour la soutte. Le dictateur César, après une chute dangereuse de voiture, ne manquait jamais, à ce qu'on rapporte, des qu'il était assis en voiture, de répéter trois fois une certaine formule, pour être garanti

d'accident en voyage; précaution qu'aujourd'hui, à notre connaissance, on prend genératement.

V. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, je t yeux en appeler au sentiment intime de chacup. Pourquoi, en effet, nous souhaitons-nous reciproquement une heureuse année au premier jour de l'an? Pourquoi, dans les purifications publiques, choisit-on pour conduire les victimes des gens porteurs de noms heureux? Pourquoi usons-nous d'adoration particulière pour prévenir les malefices, invoquant la Némésis grecque, dont, pour cette raison, la statue est à Rome dans le Capitole, bien que cette déesse n'ait point de nom en latin (x1, 103)? Pourquoi, lorsque nous parlons des morts, protestons-nous que nous n'en voulons point à leur mémoire? Pourquoi croyons-nous 2 que les nombres impairs ont pour toute chose plus de vertu, vertu qui se reconnaît dans les fièvres à l'observation des jours? Pourquoi aux premiers fruits disons-nous que ceux-ci sont vieux, et que nous en souhaitons de nouveaux? Pourquoi salue-t-on ceux qui éternuent, ce que Tibère, qui était certainement le plus sombre des hommes. exigeait, dit-on, même en voiture? Quelques personnes trouvent qu'il est plus religieux alors de nommer ceux qu'on salue. Les absents ( c'est une opinion reque] sont avertis que l'en parle d'eux par le tintement de leurs oreilles. Attale [Philométor] assure que si en voyant un scorpion on dit deux. l'insecte s'arrête, et ne pique point. Et, à propos de scorpion, personne en Afrique n'entreprend quoi que ce soit sans avoir prononcé auparavant le mot Afrique; tandis que dans les autres pays 3 on commence par demander aux dieux ieur bonne volonté. Est-on à table, nous voyons chacun

Farmer apud Romanos cultum. Et durat in Pontificum despina id sacrum; constatque idea occultatum, in cujus valutela Roma essel, ne qui hostium simili modo ageat Deligi quidem diris deprecationibus nemo non me tak the pertinet ovorum, ut exsorbuerit quisque, caly-(s. co. b car amque, protinus frangi, aut cosdem corfdeatos perfucari Huic Theocriti apud Griecos, Catalli apud 🤐, proximeque Virgilii incantamentorum amatoria imi-46) Lighnarum opera multi rumpi ciedunt tali modo : on paner ettim serpentes ipean recauere : et hunc unum ha ese intellectum, contrahique Marsorum cantu, etiam a pocturna quiete. Etiam parietes incendiorum deprecabombus conscribintur. Neque est facile dictu, externa erba atque inetfabilia abrogent fidem validius, an latina appinata, et que ridicula videri cogit animus, semper Marguet immensum exspectans, ac diguum Deo movendo, tomo vero quod numini imperet. Divit Homerus, profitivium sanguius vuloerato fem ne Ulyssem inhibuisse car-Theophrastus, ischiadicos sanari. Cato prodidit lu-Latis membris carmen auxiliare; M. Varro podagris. Cæsatem dietatorem post unum ancipilem vehiculi casum, ferruit semper, ut primum conseduset, id quod plerosque hune facere semms, carmine ter repetito securitatem itmerum aucupan solitum.

V. Lihet hanc partem singulorum quoque conscientia 1 coarguere. Cur enim primum anni incipientis diem latis precationibus invicem faustum ominamur? Cur publicis lustris etiam nomina victimas ducentium prospera legimus? Cur et fascinationibus adoratione peculiari occurrimus alii, gracam Nemesio invocantes : cujus ob of Rome simulacrum in Capitolio est, quamvis latinum nomen non sit? Cur ad mentionem defunctorum, testamur memoriam eorum a nobis non sollicitari? Car 2 impares numeros ad omnia vehementiores credimus : idone in febribas dierum observatione intelligitur? Cur ad primitias pomorum, luce vetera esse dirimus, alla nova optamus? Cur sternumentis salutamus? quod etiam Tiberum Gesarem, tristissumum (ut constat) hominum, in vehiculo evegisse tradunt. Et aliqui nomine quoquo consalutare, religiosius putant. Quin et absentes tinnitu aurium prosentire sermones de se, receptum est. Attalus affirmat, scorpione viso, si quis dicat duo, coliberi, nec vibrare ictus. Et quoniam scorpio admonuil, în Africa nemo destinat aliquid, nisi præfatus Africam. In 3 cæteris vero gentibus, deos ante obtestator, at velint. Nam simensa adsit, annulum ponere tralautium videinus. Quin ctiam multas religiones pollere mamfestum est Alius saliva post aurem digito relata, sollicitudinem animi

24 PLIVE

ther landers and an entirely first second in an armicularity, recipient and an des d'autres pentiques religionnes. La partent dissense presière s'il actual e un puntille e de la seltre avec son desgi decriere son ormite. en erolt adoretr les requietedes de l'expert. Quand : le morcere sur la mine, et de le hefille on vous marripeer de la favour le proverte sans : sence du dieu Lare. Un manue que les optionne de noon presser les poneus. Pour suiner meurs sont muties a result de les adnous portons la main doute a la bouche, et nous - on les a pous par lamest sur une table. terrious test le exeps à desite ; affectes que les Goalets font a gracke, in regardant comme plas religieure. Les hommes de trutes les setions s'acenricut a frapper dans inters mains quant 3 4 relaire. Si dans un repus on vient 2 parler d'itcendie nous répandons , pour écurter le premier . de l'eau sons les tobles. On regarde comme m tres-mouvais prêmes de helayer le plancher quand quelqu'un se leve de table, on Citer la table on le buffet pendant que boit un convive. Il y a de Servius Sulpicius, homme de premier rang, un écrit ou il explique pourquei il ne faut pos quitter la table ; car de son temps on ne comptait pas encore plus de tables que de convises. Apres un élemament ou regarde comme un : détestable pressee de rapporter un plat on une table si l'on ne mange pas apres cela quelque ¿ chose, ou de cesser completement de manger. Ces pratiques ont été établies par ceux qui croyaient les dieux présents dans toutes les affaires et a : tous les instants, et qui par cette piété nous les ont laissés propices, malgré mos vices. Un a encore noté qu'il ne s'établit un silence complet et soudain dans une table que lorsque le nombre des convives est pair, et qu'il en résulte danger pour la considération de l'un quelconque d'entre eux. Anciennement on rendait un morceau tombé de la main, du moins a table; et on défendait de souffler dessus pour le nettoyer. On tire augure des paroles ou des pensées dans le moment |

a reput de l'anne. L'experien est de r per les sugles pendent les marches de la वील कार से या सामाकारकार कर विक्रीस carde comme de many sis anguse pour le perminures. On all one tracher a ses el div-septions jour de la lime et le vingt-a les empérise de tomber et properve du ma Une loi reraie observer dans la physict de ries de l'Italie défend aux femo dans la campazne de tourner leurs four même de les parter despuyerts, parce : contraire a taute chase experee, et part ment sex moissons. If aly a pas los M. Servilius Nationes, prince de la c premiere crainte de l'ophthaimie, avan culer le nom du mai, et avant que person cut parlé , portait au cua un papier en velo du linge, et marque des deux lettres. Pet A: Mutiagus, trais feès consul, port même facou une mouche vivante dans linge biane: et ces deux personnages aff qu'a l'aide de ces amulettes ils etzient p de l'ophthalmie. Il existe contre la gréphysieurs sortes de maladies, contre le res, certaines incantations, dont quelq même out été éprouvees; mais, au mili grande diversité des opinions, je n'ose connaître, et la-dessus je laisse chacu ce qu'il voudra.

VI. 111.) En parlant des singularités tions (vii, 2), nous avons fait conn.

propitial. Polices, quam faveamus, premere etiam proverbio jubemur. In adorando dexteram ad osculum referimus, totumque corpus circumagimus : quod in lavum leciase, Gallus religiosius credont. Fulgetras pop-4 pysnás adorare, consensus gantium est. Incendia inter epulas nominata , aquis sub mensas profusis abominamur. Recodente aliquo ab epulis, simul verri solum : aut bihente conviva, mensam vel repositorium tolli, inauspicalissimum judicalur, Servii Sulpitii principis viri commentatio est, quamobrem mensa linquenda non sit : nondum enim places, quam convivae, numerabantur. Nam sternumento revocari ferculum mensamve, si non postea gustetur aliquid, inter diras liabetur, aut omnino nou 6 cme. Has instituere illi, qui omnibus negotiis borisque interesse credebant deos : et ideo placatos etiam vitiis nostris reliquerunt. Quin et repente continescere convivium adnotatum est, non nisi in pari præsentium numero : inque fame: labor est, ad quemcumque corum pertinens. Cibus etiam e manu prolapsus reddebatur, utique per mensas : vetabantque munditiarum causa deflare. Et sunt condita auguria, quid loquenti cogitantive id lerit: inter exsocratissima, si pontifici accidat Ditis causa epulanti. In mensa utique id reponi. ad Larem, piatio est. Medicamenta, priusqu beantur, in mensa forte deposit i, negant prodess resecari nundinis Romanis tacenti, atque a dig multorum pecuniae religiosum est. Capillum trectari, contra defiavia ac dolores capitis XVII le XXIX. Pagana lege in plerisque Italiae prædiis ci mulieres per itinera ambulantes torqueant fusos a detectos ferant, quouiam adversetur id omnium cipueque frugum. M. Servilius Nonianus, princep non pridem in meta lippitudinis , priusquam ips minaret, aliusve ei prædiceret, duabus litteris g A , chartam inscriptam , circomligatam lino , se collo: Mutianus ter consul, cadem observatione muscam in linteolo albo : his remediis carere pitudine prædicantes. Carmina quædam exst grandines, contraque morborum genera, conti busta, quædam etiam experta : sed prodendo gens verecundia in tanta animorum varietate. Q de his, ut libitum cuique fuerit, opinetur.

VI. (181.) Hominum monstrificas naturas et aspectus, diximus iu portentis gentium, et mult hommes à nature monstrueuse et à regard malfaisant, ainsi que plusieurs propriétés des auimaux, qu'il est superflu de répéter. Le corps de certains hommes est tout enlier médicinal : par exemple, les hommes de ces familles redoutées des serpents guérissent les personnes mordues, wit par un simple attouchement, soit par une legere succion. A cette catégorie appartiennent les Psylles, les Marses, et ceux qu'on nomme Ophiogenes (VII, 2, 5) dans l'île de Chypre (4). Un certain Evagon, appartenant a cette famille et depute à Rome, fut, par forme d'experience, mis per les consuls dans un tonneau rempli de serpeats, qui, a l'admiration universelle, ne firent que le lécher. Le signe commun à cette famille, si elle subsiste encore, est une odeur forte qui wfat sentir au printemps. La sueur même de res hommes n'etait pas moins un remède que kar salive. Les individus qui naissent à Tentiris, lle du Nil, sont si redoutes des crocodiles mi, 38), que leur voix seule fait fuir ces animux. La présence de ces differentes espèces dhommes antipathiques aux serpents suffit pour menr, cela est certain; de même que les plaies saggravent à l'entrée de ceux qui ont été autrefvis mordus par un serpent ou un chien. Ces derniers font également avorter les couvées des poules et le fruit du bétail. Quand le venin et une fois entré dans le corps, il en reste tant, que les personnes qui ont été infectées devienunt elles-mêmes venimeuses : le remède est de leur faire d'abord laver les mains, et d'asperiger avec cette eau ceux que l'on traite. D'un autre côte, les individus qui ont eté piqués par le teorpion ne le sont jamais a l'avenir par les frelons, les guépes et les aheilles : on s'en étonnera mas quand on saura qu'un habit qui a été porté

à un enterrement n'est pas attaqué par les vers, et qu'on ne peut guère tirer les serpents de feurs trous si ce n'est en employant la main gauche; (1v.) quand on saura que des secrets trouvés par Pythagore un des plus certains est celui-ci, à savoir. que dans les noms imposés aux enfants un nombre impair de voyelles annonce claudication, perte de la vue, ou autre accident du côté droit; et un nombre pair, du côté gauche. Les accouchements laborieux se terminent, dit-on, à l'instant lorsque quelqu'un fait passer par-dessus la maison où est la femme en travail une pierre ou un trait qui ait tué en trois coups trois animaux, un homme, un sanglier et un ours : le succès est 4 plus probable quand on se sert d'un javelot de vélite tiré, sans avoir touché terre, du corps d'un homme; porté dans la maison, ce javelot produit les mêmes effets. De la même facon, les flèches tirées du corps sans avoir touche la terre, et mises sous le lit, produisent l'effet des philtres : c'est ce qu'on lit dans Orphée et Archelaus; et encore, que l'on guerit les épileptiques en leur faisant manger de la chair d'une bête percée du fer avec lequel un homme a été tué. Quelques individus ont une vertu médicinale en certaines partles de leur corps; tel était le pouce du roi Pyrrhus, comme nous l'avons dit (vit, 2, 12). A Elis on montrait une côte de Pelops, qu'on assurait être d'ivoire. Aujourd'hul encure, bien des gens, par religion, ne veulent pas se raser les signes au

VII. La salive d'un homme à jeun est, comme 1 nous l'avons enseigne (vii, 2, 7), le premier des antidotes contre les serpents; mais il importe d'en signaler à la société les autres propriétes. Nous crachons pour nous préserver de l'epilepsie, c'està-dire que nous repoussons la contagion. De la

lum proprietates, quae repeti supervacuum est. Quorum. un hominum tota corpora prosunt : ut ex lus families the night terrors serpentibus, tacto ipso levant percussos, stase modico. Quorum e genere sunt Psylh, Marsique, d qui Ophiogenes vocantur în insula Cypro : ex qua fanús legatus Evagon nomine, a consulibus Romæ in doun respentium conjectus experimenti causa, circummut-1 zatbus linguis miraculum præbuit. Signum ejus familiæ at a modo adhue durat, vernis temporibus odoris virus. More corum sudor quoque medebatur, non modo saltva. un in insula Nih Tentyri nascentes (anto sont crocodilis later, at vocem quoque corum lugiant. Horum amnium forrum in sua repugnantia interventum quoque medori costat : sicuti aggravari vulnera introitu eorum, qui umpam format serpentium, canisve dente lassi, lidem gallearum moubitus, penorum fetus, abortu vitiani. Tantum remanet virus, excepto semel malo, ul venefici fiant veama passi. Remedio est, ablui prius manus corum, aqua-I que illa cos, quibus medearis, inspergi. Rursus a scorpone aliquando percussi, numquam postea a crabronibus, tespis, apibusve feriuntur. Minus miretur hoc qui sciat, vestern a uneis non attingi, quæ fuerit in funero : serpen-

tes ægre præterquam læva manu extrahl; ( iv. ) e. Pythagorae myentis non temere fallere, impositivorum nominum Imparem vocalium numerum, clauditates, oculive orbitatem, ac similes casus dextris assignare partibus, parem lavis. Ferunt difficiles partus statim solvi, quum quis tectum, in quo sit gravida, transmiserit lapide, vel missiti, ex lus, qui tria animalia singulis ictibus interfecerint, hominem, aprum, ursum. Probabilius id facit hasta velitaris, 6 evulsa e corpore hominis, si terram non attigerit. Eosdem enim illata effectus habet. Sic et sagittas corpore eductas, si terram non attigerint, subjectas cubantibus, amatorium esse, Orpheus et Archelaus scribunt. Quin et comitialem morbum sanari cibo e carne feræ occiste codem ferro, quo homo interfectus sit. Quorumdam partes medicæ sunt, sicuti diximus de Pyrrhl regis polítice. Et Ehde solchat ostendi Pelopis costa, quam eburneam affirmahant. Nævos in facie tondere, religiosum habent etiam nunc multi.

VII. Hominum vero iu primis jejunam sahvam, contra t serpentes præsidio esse, duculmus. Sed et alios efficaces ejus usus recognoscat vita. Despuinus comitiales morbos, luc est, contagia regerimus. Simili modo et fascinationes repercutimus, dextraque clauditatis occursum. Veniam PLINE.

racme facon, nous écartons les fascinations et le mauvais présage de la rencontre d'une personne boitant du pied droit. Nous demandons aux dieux grace pour quelque espérance trop présomptueuse en crachant dans notre sein. Par la même raison, il est d'usage dans tous les remedes de cracher trois fois en conjurant le mal, et d'aider ainsi les effets des médicaments, comme aussi de marquer trois fois avec de la salive, à jeun, les fu-2 roncles naissants. Voici quelque chose de merveilleux, mais facile à expérimenter : si on se repent d'avoir porté un coup de près ou de loin, il n'y a qu'à cracher aussitôt dans la paume de la main avec laquelle on a frappé: à l'instant la personne frappee cesse de ressentir de la douleur. C'est ce qu'on vérifle souvent après avoir roué de coups une bête de somme, à laquelle ce moyen fait aussitôt reprendre son allure. Quelques-uns, au contraire, rendent les coups plus pesants en crachant auparavant dans leur main. de la manière susdite. Ne refusons donc pas de croire qu'on guérit les lichens et les lèpres en les frottant tous les jours avec de la salive , à jeun ; qu'on guérit l'ophthalmie en y faisant pareille onction le matin; les carcinomes, en pétrissant avec de la salive la plante appelée mai de la terre (xxv, 54, 3); le torticolis, en portant de la salive, à jeun, avec la main droite au jarret droit, avec la main gauche au jarret gauche; qu'ensin, si queique animalcule est entré dans l'oreille, il suffit de cracher dans cette partie pour l'en faire & sortir. C'est un préservatif contre les sortiléges, de cracher sur son urine après l'avoir rendue, de cracher dans le soulier du pied droit avant de le mettre, de cracher en traversant un endroit où l'on a couru quelque danger. Marcion de Smyrne, qui a écrit un livre sur les effets des

médicaments non composés, rapporte que la salive fait crever les scolopendres marines, ainsi que les rubètes et les grenouilles. Opilius dit qu'elle fait crever les serpents si on leur crache dans la gueule au moment où ils l'ont béante. Salpé prétend qu'on dissipe l'engourdissement d'un membre quelconque en crachant dans son sein, ou en touchant avec de la salive la paupière supérieure. Si nous ajoutons foi à ce qui vient d'être 4 dit, croyons encore à l'efficacité des pratiques suivantes : A l'arrivée d'un étranger, ou quand on regarde un enfant endormi, la nourrice crache trois fois, quoiqu'il soit déjà sous la protection du dieu Fascinus, protecteur non-seulement des enfants, mais encore des généraux, divinité dont le culte, conflé aux vestales, fait partie de la religion romaine; ce Fascinus qu'on attache au char des triomphateurs comme le médecin de l'envie, de même qu'une voix chargée d'une semblable expiation les avertit de se retourner (5). afin de conjurer derrière eux la fortune, ce bourreau de la gloire.

VIII. La morsure de l'homme compte parmi les plus dangereuses. Le remède est le cérumen; ce qui ne doit point átonner, puisque cette matière, appliquée sur-le-champ, guérit les blessures faites par les scorpions et les serpents. Le céramen provenant des oreilles de la personne blessée vant mieux pour elle; il guérit aussi les envies. Une dent humaine réduite en poudre est un anti-dote contre la morsure des serpents.

IX. Les premiers cheveux qu'on coupe aux enfants, et en général les cheveux de tous les impubères, attachés autour des membres goutteux, calment, dit-on, les attaques. Les cheveux des hommes guerissent dans du vinaigne les morsures des chiens, dans de l'huile ou du

quoque a deis spei alicujus audacioris petimus, in sinum spuendo. Eliam eadem ratione terna despuere deprecatione, in count medicina mos est, atque its effectus adjuvare : incipientes furunculos ter præsignare jejuna saliva. 2 Mirum dicemus, sed experimento facile : si quem pœmitent ictus eminus commusve illati, et statim exspuat mediam in manum, qua percussit, levatur illico percussus a pœna. Hoc sæpe delumbata quadrupede approbatur, statum a tali remedio correcto anunalis ingresso. Quidam vero aggravant ictus, ante conatum simili modo saliva in mann ingesta. Credamus ergo lichenas leprasque jejunailleta assiduo arceri : Item lippitudines , matutioa quotidie velut inunctione : carcinomata, malo terræ subacto : cervicis dolorem, sahva jejuni dextra manu ad dextrum poplitem relata, læva ad sinistrum : si quod animal aurem 3 intraverit, et inspuatur, exire. Inter amuleta est, editæ quenique urinæ inspuere : similiter in calceamentum doxtri pedis, antequam industur item quam quis transent locum, in quo aliquod periculum adierit. Marcion Smyrnæus, qui de simplicibus effectibus scripsit, rumpi scolopendras marinas sputo tradit : item robetas, aliasque ranas : Opilius, serpentes, si quis in hialum carum exspual.

Salpe, torporem sedati quocumque membro instupente si quis la sinum exspuat : aut si superior palpebra antivatangatur. Nos si hace, et illa credamus rite fieri : extranezinterventu, aut si dormiens specietur infans, a nutrice terna adapui : quamquam illus religione tutatur et Fascinus, imperatorum quoque, non solum infantium cuntos qui deus inter sacra romana a vestalibus colitur, et currus triumphantium, sub las pendens, defendit medicus invidia: jubetque cosdem respicere simiis medicina finguse, al sit exorata a tergo Fortuna gloria: carnifex.

VIII. Morsus hominis inter asperrimos quoque numeratur. Medentur sordes ex auribus : ac ne quis mireturetiam scorpionum ictibus serpentiumque, statim impositae. Melius e percussi auribus prosunt : ita et reduvias annari. Serpentium vero ictum, contus dentis humani fa-

1X. Capillus puerorum, qui primum decisus est, f podagrie impetus dicitor levare circumligatus et in totum imputuum impositus. Virorum quoque capillus eanis morsibus medetur ex aceto : et capitum vulneribus ex oleo aut vino. Si credimus, a revulso cruci, quartanis. Combustus æque capillus, carcinomati. Pueri qui primut

via les plaies de tête. On dit, s'il faut le croire, que les cheveux d'un homme détaché de la croix guérissent les flèvres quartes. La cendre de cheveux guérit les carcinomes. La première dent qui tombe à un enfant, pourvu qu'elle ne touche pas la terre, enchâssée dans un bracelet et portée continuellement au bras, garantit des maux de matrice. Le gros orteil, lié à l'orteil voisin, guérit les tumeurs des aines. A la main droite, les deux doigts du milieu, légèrement attaches ensemble avec une bandelette de lin, préservent des catarrhes et des ophthalmies. Une pierre rendue par un calculeux, attachée sur le pubis, soulage, dit-on, les autres calculeux, guérit aussi les douleurs de foie, et accelere l'accouchement. Granius a ajouté qu'une pierre tirés par la taille était plus efficace. On procure un prompt accouchement à une femme en travail si l'homme dont elle a conçu, deliant sa ceinture, la met à cette femme, l'ôte ensuite, apres avoir prononcé pour formule : « Je l'al liee et je la détierai, - et se retire aussitôt.

X. Le sang de l'homme même, de quelque partie qu'il sorte, est un topique très-essicace pour l'angine, au dire d'Orphée et d'Archelaüs; et, appliqué sur la bouche de ceux qui viennent de tomber d'épilepsie, il les fait se relever aussitôt. Suivant d'autres, pour l'épilepsie il faut piquer les gros orteils et mettre au visage quelques gouttes du sang qui sort, ou bien qu'une vierge touche le malade du pouce droit; d'ou ils conjecturent que dans cette maiadie il faut user de la chair d'animaux vierges. Eschine, d'Athènes, guérissalt avec la cendre des excréments les angiues, les amygdalites, la chute de la luette et les carcinomes : il appelait ce médicament botryon.

Plusieurs sortes de maladies se résolvent au pre-

mier coît ou à la première éruption des regles (vii, 51, 4); sinon, ces maladies, surtout l'épilepsie, deviennent chroniques. Bien plus, on assure que les personnes blessees par les serpents et les scorpions sont soulagées par le coit, mais que les femmes qui s'y prêtent souffrent de cette copulation. On assure que ceux qui, en se lavant les pleds, se touchent trois fois les yeux avec l'eau du bain, ne sont sujets ni à l'ophthalmie ni a aucune incommodité de la vue.

XI. La main d'un individu enlevé par une mort 1 prématurée guérit, assure-t-on, par le contact les scrofules, les parotides, les angines. Quelquesuns prétendent qu'il suffit d'être touché du revers de la main gauche d'un mort quelconque, pourvu qu'il soit du sexe du malade, Arracher avec les dents, en tenant les mains derrière le dos, un fragment d'un bois frappé par la foudre, et appliquer ce fragment sur une dent douloureuse, est, dit-on, propre à enlever la douleur. Il en est qui prescrivent de recevoir sur la dent malade la fumée de la dent d'une personne de sou sexe, ou d'y attacher une dent canine prise à un mort non enseveli. On dit que la terre trouvée dans un crane fait tomber les cils ; que s'il y a crû quelque herbe 2 cette herbe machée fait tomber les dents, et que les ulcères circonscrits avec un ossement humain ne font pas de progrès. D'autres premnent de l'eau de trois puits différents à mesures egales, mêlent ces eaux ensemble, en font d'abord une libation dans un vase de terre neuf, et administrent le restant en boisson pour les fièvres tierces, dans l'accès: les mêmes, pour les flevres quartes, attachent au cou du mainde un fragment, enveloppé dans de la laine, d'un clou pris a une croix, ou une corde ayant servi à un crucifiement; et apres la guérison ils cachent cet amu-

erciderit dens, ut terram non attingat, inclusus in armitum, et assidue in brachio babitus, muliebrium locorum bolores prohibet. Polles in pede alligatusque proximo digito, tumores loguinum sedat. In manu dextra duo meti limo leviter colligati, destillationes atque hippitudiues armi. Quim et ejectus lapillus calculoro, alligatus supra juhem, levare exeteros dicitur, ac jocineris etiam doloris; ac celeritatem parius facere. Addidit Granius, efficacionem ad loc esse ferro exemium. Partus accelerat venos, ex quo quanque conceperit, si cinctu suo soluto lumana cinzent, dein solvent, adjecta precatione se musse, eumdem et soluturum, atque abierit.

X Sanguine resius hominis, ex quacumque parte misso, efficacisame anguam illini tradunt Orpheus et archelaus: item ora, comitali morbo lapsorum: exsurgre enim protinus. Quidam, si politices pedum pungantur, exque his gultar referentur in facieni ant si virgo dextro politice attingat: hac conjectura censentes virgilaes carnes edendas. Eschines Atteniensis excrementurum cinera angiois medebatur, et tonsilia, uvisque, et carcinomatis. Hoc medicamentum vocabat botryon.

Moits genera morborum primo coitu solvantur, primoque

feminarum mense. Aut si hoe non contingit, longinqua flunt, maximeque comitiales. Quin et a serpente ac scorpione percussus coitu levari produnt: verum feminas Venere ea lædi. Oculorum vitia flori negant, nec lippire eos, qui quum pedes lavant, aqua inde ter oculos tangant.

XI. Immatura morte raptorum manu, strumas, paro- t tidas, guttura, tactu sanari affirmant. Quidam vere cuuscumque defuncti, duintaxat sui sexus, izra manu aversa. Et e ligno fulgure iclo, rejectis post terga manibus demorders aliquid, et ad dentem qui doleat, admoverl, remedio esse produnt. Sunt qui præcipiant deutern suffiri dente liominis sui sexus : et eura qui caninus vocetur, insepulto exemtum adalugari. Terram e calvaria, psilothrum esse palpebrarum tradunt. Herba vero, si qua? ibi genita sit, commanducata, denles cadere. Cicera non serpere osse haminis circumscripta. Alii e imbas puteis pari mensura aquas miscent, et prolibant novo lict, le ; religuum dant in tertianis accessu febrium lubendum. lidem in quartanis fragmentum clavi a cruce, involutum lans, collo subnectunt; aut spartum è cruce : liberatoque condunt caverna, quam sol que attingat.

XII. Magorum have comments sunt . Ut cotem , qua s

1 XII. Voici des réveries des mages: Une pierre à rémouleur, sur laquelle on a aiguisé beaucoup de ferrements, mise, sans qu'il le sache, sous l'oreiller d'un homme défaillant par l'effet de quelque poison, lui fait déclarer ce qu'on lui a donné, en quel lieu, en quel temps, mais sans lui faire nommer l'auteur du crime. Un homme foudroyé

lette dans une caverne où le soleil ne pénètre pas.

qu'on retourne du côté de sa blessure parle aussitôt, cela est certain. Quelques-uns, pour guérir les tumeurs des aines, y attachent un fil pris à la toile, auquel ils font neuf ou sept nœuds, nommant à chaque nœud quelque veuve; on attache encore avec un fil un clou ou quelque autre chose sur quoi on ait marché, et on fait porter le tout

au malade, pour que la plaie ne fasse aucun mal.

2 On arrache les verrues depuis le vingtième jour de la luve en regardant cet astre, couché sur le dos dans un sentier, en tenant les bras étendus au-dessus de la tête, et en se frottant avec tout ce qu'on peut attraper. On dit qu'en extirpant un cor au moment où tombe une étoile, on le guérit sur-le-champ; que si on verse du vinaigre (6) sur les gonds des portes, il s'y forme une boue qui, appliquée au front, guérit le mal de tête; que la corde d'un pendu dont on s'entoure les tempes produit le même effet. Si une arête de poisson s'est fixée dans la gorge, il suffit, pour la faire tomber, de plonger les pieds dans l'eau froide; si c'est un os de quelque autre animal, on applique sur la tête des fragments du même os (7); si c'est do pain, on met du même pain dans l'une et l'autre oreille.

XIII. En Grèce, où l'on fait argent de tout, les gymnases ont mis au rang des remèdes les plus efficaces jusqu'à la crasse du corps humain (xv, 5). Les ràclures du corps des athiètes sont emollientes, échauffantes, résolutives, incarnantes, propriétés résultant du melange de la sueur et de l'huile. On les emploie en pessare dans l'inflammation et la contraction de la matrice. Employées ainsi, elles sont emménagogus, Elles guerissent l'inflammation du siege et le condylomes, les douleurs des nerfs, les luxtions, les nodosités des articulations. Les riclures obtenues à la suite des bains sont plus efficaces pour les mêmes usages; aussi les incopore-t-on aux médicaments suppuratifs. Les reclures auxquelles on mêle du cérat et de la bou relachent à la vérité les articulations, réchaufful et résolvent avec plus d'efficacité, mais ont moin de vertu pour le reste. Des auteurs très-celebre ont proclamé (recherche impudente et qui dépun toute croyance) le fluide spermatique comme et remède souverain contre les piqures des son pions. D'un autre côté, on recommande pour la femmes, en pessaire, contre la stérilité, le premier excrément rendu par les enfants, et nome méconium. Que dis-je ? on est allé jusqu'à râcle les murailles mêmes des gymnases; et on preten que ces ordures ont une propriete echauffante, i résolvent les tumeurs. On les applique sur les d cères des vieillards et des enfants, sur les écon chures et sur les brûlures.

XIV. Il ne faut pas non plus oublier les remi des qui dependent de la volonté humaine : s'abs tenir de tout aliment ou de toutes boissons, a seulement de vin, ou de viande, ou de bains quand la santé exige un de ces retranché ments, est range parmi les remèdes les plus utils Dans cette catégorie entrent l'exercice du empi celui de la voix, les onctions, les frictions su

ferramenta srepe exacuta sint, subjectam ignari cervicalibus, de veneficio deficientis, evocare indicum, ut ipse dicat quid sibi datum sit, et ubi, et quo tempore : auclorem tamen non nominare. Fulmine utique percusso, circumactum in vulnus hominem loqui protinus constat. Inguimbus medentur aliqui, licium tela detractum alligantes novenis septenisve nodis, ad singulos nominantes viduam aliquam, atque ita inguini adalligantes. Licio et clavum alaudve, quod quis calcaverit, alligatum ipsos 2 jubent gerere, ne sit dolori vulnus. Verrucas avellunt a vicesima tuna, in limitibus supini ipsam intuentes, ultra caput mambus porreclis, et quidquid apprehendere, eo fricantes. Clavum corporis, quum cadit stella, si quis distringat, vel cito sanari aiunt : cardinibus ostiorum aceto affuso, lutum fronti illitum, capitis dolorem sedare : item laqueum auspendiosi circumdatum temporibos. Si quid e pisce ligiserit faucibus, in aquam demissis frigidam pedibus, cadere. Si vero ex altis ossibus, impositis capiti ex codem osse ossiculis. Si panis hæreal, ex codem in utramque aurem addito pane.

VIII. Quin et sordes hominis în magnis fecere remediis quarstuosorum gymnasia Gracorum : quippe ca strigmenta molliunt, calefaciunt, discuttunt, complent, sudore

et oleo medicinam facientibus. Vulvia inflammatia contra tisque admoventur. Sic et menses cient; sedus inflamationes et condylomata lemunt i item nervorum describuses et condylomata lemunt i item nervorum describuset a tisque admoventur nervorum describuset a stainets, et ideo miscentur suppuratoria menta a balmeis, et ideo miscentur suppuratoria menta a balmeis, et ideo miscentur suppuratoria menta articulos tantum molliunt, calefaciumi, discutust rifacius: sed ad cætera minus valent. Excepti fidem my dens cura, qua sordes virilitatia contra acorpionum densingularis remedii, celeberrumi autores clamata famini femunis, quas infantum alvo editas in atero apso cara sterilitatem sundi censent i mecunium vocant. Indus itali ipsos gymnasiorum rascre paraeles; et ille quoque um excalfactoriam vim habere dicuntur: panos diceimi Ulceribus senum puerorumque, et desquarantis anteriore illinintur.

XIV. Eo minus omitti convenit ab anime homini redentes medicinas. Abstinere cibo omui, aut posse, de vino tantum aut carne, alian balinets, quam qui errepostulet valetndo, in prassentissimis remedia habetir remedia adnumeratur executatin, mientio incu, i fricari cum ratione. Vehemens enim lucatio spussi mollit: muita adimit curpus, anget modica. In

vant l'art. Une friction forte resserre, une friction douce amollit; fréquente, elle amalgrit; modérée, elle engraisse. Mais rien n'est plus sa-Intaire que de se promener ou de se faire porter, et cela de plusieurs façons : l'équitation est trèsbonne à l'estomac et aux cuisses; la navigation, 1 la phthisie (xxxx, 33); le changement de lieu, aux maladies de longue durée. On peut encore se guérir par le sommeil ou par le lit, ou par des 2 vomissements non trop répetés. Coucher sur le dos est avantageux à la vue; sur le ventre, à la toux; sur les côtes, au rhume. Suivant Aristote et Fabianus, c'est vers le printemps et l'automne qu'on rêve le plus, et dans le concher sur le dos, tandis que dans le coucher sur le ventre on ne rève pas. Théophraste prétend que la digestion se fait plus rapidement sur le côté droit, et plus difficilement sur le dos. Le plus puissant des remedes, qu'on peut toujours s'administrer soimême, c'est le soleil, ainsi que les frictions avec les linges et les brosses. Se faire verser de l'eau chaude sur la tête avant le bain de vapeur, et de l'eau froide ensuite, est une pratique tres-salu-🛪 laire ; de même, prendre de l'eau froide avant les aliments, en boire de temps en temps en mangeant, en avaler avant de s'endormir, et, si cela convient, interrompre son sommeil pour en reprendre encore. Il faut remarquer qu'aucun animai n'aime à boire chaud, et qu'ainsi boire chaud l'est pas naturel. On a des expériences qui prouvent que pour empêcher la mauvaise haleine il faut se laver la bouche aves du vin pur avant des'endormir; qu'il faut se la rincer le matin avec de l'eau froide, un nombre impair de fois, pour ne préserver du mai de deuts; qu'on se garantit de l'ophthalmie en se lavant les yeux avec de l'oxycrat; (v.) qu'enfin un régime varié, sur lepel on ne s'observe pas (8), contribue à la sauté générale. Hippocrate (De rat. vict. acut.) assure 4 que les entrailles des personnes qui ne déjennent pas se fatiguent plus tôt que celles desautres; mais il a fait cette observation en vue d'un régime modéré, et non des festins; car dans le fait la tempérance est ce qu'il y a de plus utile. L. Luculius avait chargé un de ses esclaves de réprimer sa gourmandise, et, comble d'ignominie, un vielliard chargé de triomphes se faisait arrêter la main à table, même quand'il dinait au Capitoie. N'est-il pas honteux d'obéir plus facilement a son esclave qu'à soi-même?

XV. (vi.) Les éternuments provoqués par sune plume soulagent la pesanteur de tête. On dit que baiser les naseaux d'une mule produit le même effet. Les éternuments font cesser le hoquet. Pour le hoquet, Varron conseille de se gratter alternativement la paume de chaque main; et on prescrit communément de transporter son anneau de la main gauche au plus long doigt de la droite, ou de plonger les mains dans de l'esu chaude. Théophraste dit que les vieillards éternuent plus difficilement que les autres.

XVI. Démocrite condamnait les plaisirs de 1 l'amour comme une action violente, dans laquelle s'élance du corps humain un autre homme. It est certain que le mieux est d'en user rarement : cependant its donnent du ton aux athlètes devenus trop pesants, et rétablissent la voix quand de claire elle devient voilée. Ils guérissent les douleurs des lombes, l'obscurcissement de la vue, l'aliénation et la mélancolie.

XVII. Se tenir assis, les doigts entrelacés les 1 uns dans les autres en engrenure, auprès d'une femme grosse ou d'une personne à qui l'on administre un médicament, est un maléfice; découverte qu'on fit, dit-on, quand Alemène accoucha d'Hercule. C'est encore pis si les doigts em-

tero prodest ambulatio, gestatio, el ea pluribus modis. Equitatio stomacho et covis utilissima : phthisi navigatio : kagas morbis locorum mutatio, liem somno mederi sihi, last lectulo, aut rara romitione. Supini cubitus oculis condoringt, at promi hissibus, in latera adversom destillabones. Aristoteles et Fablanus plurimum somniari circa rer et autumnum tradunt, magisque supino cubitu, at rono ndul. Theophrastus celerius concogni dextri lateris acubeta, difficultus a supunis. Sol quoque remediorum maximum ab ipso sibi præstari potest, sicut linteurum stripliumque vehementia : perfundere capit calida ante baliocarum vaporationem, et postea frigida, saluborrimum Jetelhatur. Hem præsumere cibis, et interponere frigulam, quedemque potu somnos antecedere, et si libeat, intercompere. Notandum, nullum ahud animal calidos potus sequi, ideoque non esse naturales. Mero ante sumnos collucre ora, propter halitus : frigida matutinis impari numero ad cavendos dentimos dolores : item posca oculos contra lippitadines, certa experimenta sunt : (v.) sicut totius corpores valetudini varietatem victus inobservatam. Hippocrates tradit non prandentium exta celerius senescere. Verum id remediis cecinit, non epulis : quippe multo utifissima est temperantia in cibis. L. Lucullus hanc de se prasfecturam servo dederat : ultimoque probro manus in cibis triumphali seni dejiciebatur vel in Capitolio epulanti, pa-Jenda ra, servo suo facilius parere, quam sibi.

XV. (vi.) Sternumenta pinna gravedinem emendant: a et si quis mulæ nares, ut tradunt, osculo attingat; aternumenta et singultum. Ob hoc Varro suadet palmam alterna manu scalpere. Pterisque annulum e sinistra la longissimum dexteræ digitum transferre, aut in aquam forventem manus immergère. Theophrastus senes laboriosius aternuces digit.

XVI. Venerem damnavit Democritos, ut in qua homo a alius exsiliret ex homine. Est hercule raritas ejus utilior. Athleta: tamen torpentes restituuntur Venere; voi revocatur, quum e candida declinat in fuscam. Medetur et lumborum dolori, oculorum hebetationi, mente captis ac melancholicis.

XVII. Assidere gravidis, vel quum remedium alicui ad- l hibeatur, digitis pectinatim inter se implexis, veneficium est : idque compertum tradunt Alcmena Herculem pa260 PLINE.

brassent un seul genou ou tous les deux. Il y a encore maléfice à mettre les cuisses tantôt sur un genou, tantôt sur l'autre; aussi nos ancêtres ont défendu, dans les assemblées des géneraux et des magistrats, cette posture, comme mettant obstacle à tout or qui pouvait s'y traiter. Ils l'ont défendue aussi dans les sacrillees et les prières pu-

- 2 bliques. Quant à l'usage de se découvrir la tête en présence des magistrats, ils l'ont établi, non comme marque de respect, mais pour la santé, d'apres Varron, parce que la tête se fortifie par l'habitude d'être découverte. Quand il est entré quelque chose dans un œil, il est bon de comprimer l'autre; quand de l'eau a penétré dans l'oreille droite, de sauter sur le pied gauche, la tête penchée sur l'épaule droite, et de faire la même chose en seus contraire pour l'oreille gauche. Si la salive cause de la toux, il faut se faire souffler au front par quelqu'un. Si la luette est tombée il faut qu'un homme prenant le malade par le sommet de la tête, avec les dents, le tienne sus-3 pendu. Dans la douleur de cou on frotte les jarrets, dans la douleur de jarret on frotte le cou. Si on est pris au lit de crampes dans les jarrets ou dans les jambes, on mettra les pieds à terre; si la
- pour le membre droit. On serre les extrémités du corps ou le bout de l'orrille, pour faire cesser 4 les frissons ou une épistaxis excessive. On attache avec de la toile ou du papyrus les parties géuitales a leur extrémité, ou la cuisse au milleu, pour arrêter l'incontinence d'urine. Pour les faiblesses d'estomac on se serre les pieds, ou on met les mains dans de l'eau chaude. It est tres-salu-

taire dans beaucoup de cas de parler peu : on sait

que Mecene Meliasus (9) s'assujettit pendant trois

crampe occupe le membre gauche, on saisit avec

la main droite le gros orteil gauche, et vice versa

ans au silence, après une hémoptysie suite d'une convulsion. Quand on tombe de voiture ; quand. montant ou étendu, on est menacé de quelque accident, et quand un coup arrive, il est tres-avantageux de retenir sa respiration ; procédé dont on doit l'indication à un animal, comme nous l'avons dit (vitt, 58). Enfoncer un clou de fer dans \$ l'endroit où a porté d'abord la tête d'un epileptique qui tombe, passe pour délivrer de cette maladie. Uriner dans le bain, couché sur le ventre. calme, dit-on, les douleurs des reins, des lombes et de la vessie. Il est étonnant combien les blessures guérissent plus promptement lorsqu'on attache l'appareil avec le nœud d'Hercule : on dit même qu'une ceinture attachée avec ce nœud et portée tous les jours à une certaine utilité, qui est due à Hercule, joventeur de ce nænd. Demétrius a fait un livre sur le nombre gontre, et il explique pourquoi il ne faut jamais boire quatre cyathes ou quatre setters. Il est bon de se frotter le derrière des oreilles dans l'ophthalmie, et le front dans le larmoiement. Un présage tiré de l'homme lui-même, et montrant que la mort n'est pas à craindre dans la maladie actuelle, c'est la possibilité de se voir dans la pupille du matade comme dans un miroir.

XVIII. L'urine est dans les auteurs un sujet l'considérable non-seulement de spéculations théoriques, mais encore d'observations religieuses. On y a fait des distinctions méthodiques. Celle des eunuques est, dit-on, bonne pour rendre les femmes fécondes. Parmi les remèdes tirés de l'urine dont on peut parler bounétement, celle des enfants impubères est souveraine contre la bave de l'aspie ptyas, ainsi nommé parce qu'il lance, comme en crachant, son venin dans les yeux des hommes. Elle l'est aussi contre l'ai-

riente. Pejus, si circa unum ambore genua. Item poplites alternis gentbus imponi. Ideo hiec in concilis ducum potentatumve ficri velucre majores, velut omnem actum impedientia. Vetucre et sacris, volisve, simili modo interesse. 2 Capita antem apenri adspectu magistratuam, non venera-

2 Capita antem apenri adspectu magistratuam, non venerationis causa jussere, aed (at Varro auctor est) valetudinis, quontam firmiora consuctudine ea fierent. Quum quid oculo meiderit, alterum comprimi prodest. Quum aqua dextræ auriculæ, sinistro pede exsultare, capite in dextrum humerum deveso; invicem e diversa aure. Si tussim concitet saliva, in fronte ab alio affari. Si jacet uva, a ver-

3 tice morau alterius suspendi. In cervicia dolore poplites fricare, autocrivicem in poplitum. Pedes in humo deponi, si nervi in his cruribusve tendantur in lectulo. Aut si in larva parte id accidat, sanistrae plantae politican dextra manu apprehendi Hein e diverso. Extremitates corporis vel aurum perstringi contra horrores corporis, sangui-

4 nenve narium introdicum. Lino vel papyro principia gemtalium: femur medium, ad cohibenda urinæ profluvia. In stomachi solutione pedes pressure, aut manus in ferventem aquam dimittere. Jam et sermoni parci, mukis de causis salutare est. Triennio Maccanatem Melisaum accepimus silentium sibi imperavisse, a convulsione reddito sanguine. Nam eversos, scandentesque ac jacentes, si qual ingruat, contraque iclus spiritum cohibere, singularis priesidif est : quod inventiim esse animalis documus. Clavum 5 ferreum defigere, in quo loco primum caput defixerit corruens morbo comittali, absolutorium ejus mali dicitur. Contra renum, aut lumborum, vesicarque cruciatus, in balinearum soliis propos urtoam reddere initigatorium habetur. Vulnera nodo Herculis præligare, mirum quantum ocyor medicina est. Atque etiam quotidiam cinctus tali nodo, vim quandam habere utilem dicuntur : quippe quum Hercules eum produderit. Numerum quoque quaternarium Demetrius condito volumine, et quare quaterni cyathi seatariive non essent potandi. Contra lippitudinem retro aures fricare prodest, et lacrymosis oculis frontem. Augurum ex homine ipso est, non timendi mortem in regritudine, quamdiu oculorum pupillæ imaginem reddant.

XVIII. Magna et urina non ratio solum, sed etiam re-ligio apud auctores invenitur, digesta lugenera. Spadonum quoque ad fecunditatis benelicia. Verum ex lus quar referre fas sit, impubium puerorum contra salivas aspidum, quas ptyadas vocant, quoniam venena in oculos bonunum ex-

bugo, les taches, les tales, l'argema, les maladies des paupières; contre les brûlures, avec la farine d'ers; contre la suppuration des oreilles et les petits vers qui s'y engendrent, bouillie jusqu'à réduction de moitié avec une tête de poireau dans un vase de terre neuf. La vapeur de cette décoc-2 tion est encore emménagogue. Salpé recommande d'en étuver les yeux pour raffermir la vue, et en fait un liniment pour les coups de soleil, avec un blanc d'œuf, et plus efficacement avec celui d'un œuf d'autruche, liniment qu'on laisse appliqué deux heures. On se sert de l'urine pour enlever les taches d'encre. L'urine d'homme guérit la goutte; ce qui le prouve, ce sont les foulons, qui, assure-t-on, sont préservés de la sorte de cette maladie. A de l'urine vieille on mêle de la cendre d'huitre calcinée, pour les éruptions qui surviennent au corps des enfants et pour tous les ulcères humides; on en fait un topique pour les chairs rongées, les brûlures, les affections du siège, les I rhagades et les piqures des scorpions. Les accoucheuses les plus célébres ont déclaré qu'aucune sutre lotion ne guérit plus efficacement les démangenisons du corps, et, avec addition de nitre, les ulcères de la tête, le porrigo, les ulcères rongeants, et surtout ceux des parties génitales. Au reste, l'arine de chacun (qu'on nous permette de le dire) vaut le mieux, appliquée toute récente et seule, pour les morsures des chiens, ou les piquants que les bérissons ont laissés dans les chairs; on l'applique avec une éponge ou de la laine. Pétrie avec de la cendre, elle est bonne pour la morsure des chiens enragés et pour celle des serpents. Quant aux scolopendres, on dit une chose merveilleuse : il suffit que celui qui a été bleasé par ces animaux se touche le haut de la tte avec une goutte de son urine, pour être ausutot guéri.

quant : contra oculorum albugines, obscuritates, cicatrices, argema, palpebras et cum ervi farina contra adustioles : contra aurium pura, vermiculosque, si decoquatur ad dimidias partes cum porro capitato novo fictili. Vapo-Intio quoque ea menses feminarum ciet. Salpe fovet illa osuhe firmitatis causa : illimit sole usta, cum ovi albumine, chicacios struthiocameli, binis horis. Hac et atramenti litore abluuntur. Virilis podagris medetur, argumento fulknum, quos ideo tentari eo morbo negant. Veteri miscetur cinis ostreorum, adversus eruptiones in corpore infantum, et omnia ulcera manantia. Ea exesis, ambustis, sedia villis, rhagadils et scorpionum ictibus illinitur. Obstetricum nobilitas non alio succo efficacius curari pronuntiavit corporum pruritus : nitro addito, ulcera capitum, porrigines, nomas, præcipne genitalium. Sua cuique autem (quod fas sit dixisse) maxime prodest, confestim per se, cants morsui, echinorumque spinis inhærentibus, et in spongia laursve imposita, aut adversus canis rabidi morsus, cinere ex sa subacto; contraque serpentium ictus. Nam contra scolopendras mirum proditur, vertice tacto uram suse gutta, liberari protinus losos.

XIX. L'inspection de l'urine fournit des judications sur la santé. Si le matin elle est incolore et ensuite jaune, le premier état indique que la digestion se fait; le second, qu'elle est faite. Quand l'urine est rouge, mauvais signe; très-mauvais quand elle est noire. Une urine bulleuse et épaisse est mauvaise. Un sédiment blanc menace de l'Invasion d'une douleur les articulations on les viscères. Une urine verte annonce une maladie des viscères; pale, une maiadie bilieuse; rouge, une maladie du sang. Mauvaise aussi est l'urine où 2 se montrent comme du son et de petits nunges. Une urine ténue et claire est mauvaise. Une urine épaisse et puante est mortelle, et chez les enfants une urine téune et aqueuse. Les mages défendent que pour uriner on se découvre en face du soleil ou de la lune, ou qu'on arrose avec l'urine l'ombre de qui que ce soit. Hésiode (Op. et Dies, 721) conseille d'uriner contre un corps placé en face, de peur qu'en se découvrant on n'offense quelque divinité. Osthanes assure que pour se préserver contre toute substance funeste il faut; le matin. faire tomber de son urine sur son pied.

XX. (vii.) Les remèdes qu'on dit tirés du t corps de la femme approchent des plus étonnants prodiges: et nous ne parlons pas ici des enfanta nés avant terms, coupés par morceaux pour de criminelles pratiques, ni des borreurs du sang menstruel, ni de tant d'autres recettes révélées non-seulement par les sages-femmes, mais encore par les courtisanes elles-mêmes. On dit que l'odeur des cheveux de femme brûlés fait fuir les serpents; que la même odeur dissipe les suffocations hystériques; que la cendre, s'ils ont été brûlés dans un vase de terre ou avec de l'écume d'argent (litharge), guérit les granulations et le prurigo des yeux; avec du miel, les ulcères des enfants et les verrues; avec du miel et de l'encens, les

XIX. Auguria valetudinis ex ea traduntur. Si mane can-p dida, dem rufa sit; illo modo concoquere, loc concousse significatur. Mala signa rubræ, pessima nigræ: mala hultantis, et crassæ in qua quod subsidit, si album est, significat circa articulos ant viscera dolorem imminere. Padem viridis, morbum viscerum: pallida, bilis: rubens, sanguinis. Mala, et in qua velut furfures, atque nube-2 culte apparent. Diluta quoque alba vitiosa est: mortifera vero crassa, gravi odore: et in pueris tenuis ac diluta. Magi vetant ejus causa contra solem lunamque nudari, aut umbram cujusquam ab ipsa respergi. Hestodus juxta obstantia reddi suadet, ne deum aliquem nudatio offendat. Osthanes contra mala medicamenta omnia promisit auxiliari, matutinis horis suam cuique instillatam in pedem.

XX. (vii.) Que ex mulierum corporibus traduntar, adportentorum miracula accedunt, ut sileamus divisos membratim in scelera abortus, mensium piacula, queque alia non obstelrices morbo, verum etiam apse meretrices prodidere. Capilli si crementur, odore serpentas fagari. Rodom udare vulva: morbo strangulatas respirare. Cincre plaies de tête et tous les clapiers des ulcères; avec de la graisse de porc, les tumeurs et la goutte; qu'en topique elle arrête l'érysipele, l'hémorragie et les fourmillements.

- 1 XXI. Quant à l'usage du fait de femme, on s'accorde à dire que ce liquide est très-doux, très-délicat, très-bon, dans les fièvres de longue durée et le flux céliaque, surtout le fait d'une femme qui a sevré. On le trouve tres-efficace dans le malacia, dans les déchirements d'estomac, dans les flèvres; avec de l'encens, dans les fluxions des mamelles. Si on l'instille directement dans l'œil, ou un coup a fait extravaser le sang, qui est douloureux ou pris de fluxion, ti produit de très bons essets, surtout avec du miel et du suc de narcisse, ou de la seur d'encens. Dans tous les cas le lait d'une femme qui est accouchee d'un enfant male est le plus efficace, et encore plus celui d'une femme qui a mis au monde deux jumeaux mâles : il faut qu'elles abs-
- 2 tienne de vin et d'aliments âcres. Mélé à du blanc d'œuf, et applique sur le front avec de la laine, il fait cesser les fluxions des yeux. Quand une grenouille a asperge l'œil de sa bave, c'est un remède excellent. Contre la morsure du même animal on l'emploie à l'intérieur et à l'extérieur. On assure qu'une personne qui a été frottée avec le lait de la mere et de la fille en même temps est préservée pour la durée entière de sa vie de toute affection des yeux. Mélangé avec un peu d'huile il guérit les affections des oreilles; chauffé avec de la graisse d'oie il fait cesser la douleur d'oreille causée par un coup. Si l'oreille exhale une mauvaise odeur, comme cela est ordinaire dans les longues maladies de cette

partie, on y introduit de la laine imbibée avec ce lait où on a delayé du miel On l'instille avec de l'elatérion (xx, 2) dans les yeux qui restent jannes à la suite de l'ictere. En boisson c'est un remède souverain contre les breuvages empoisonnés, préparés avec le lievre marin, le bupreste; contre le docycnion (convolvulus dorycnium), au dire d'Aristote; contre la folic produite par un 3 breuvage de jusquiame. On recommande d'en faire un topique avec la cigué pour la goutte : d'antres emploient (xxx, ?3, 1) le suint de la laine et la graisse d'oie ; preparation dont on se sert anssi pour les douleurs de la matrice. En boisson, au dire de Rabirius, il arrête le cours de ventre, et est emménagogue. Le lait d'une femme accouchée d'une fille n'est souverain que pour la guérison des affections du visage. Le lait de femme guerit les maladies des poumons; si on y mêle l'urine d'un garçon impubere ou du miei attique, à la dose d'une cuillerée chaque, je trouve que cette préparation fait cesser les bourdonnements d'oreilles. On prétend que les chiens auxquels on fait boire du lait d'une femme accouchée d'un garçon ne deviennent jamais enragés.

XXII. La salive d'une femme à jeun passe s pour bonne aux yeux pleins de sang; bonne aussi contre les fluxions, cas auquel il faut en mouiller de temps en temps les coins des yeux enflammés; pratique encore plus efficace si la femmes est abstenue la veille d'aliment et de vin. Je trouve aussi que l'on soulage la céphalaigle en attachant autour de la tête une bandelette de femme.

XXIII. Après cela il n'y a plus de limites : la 1 grête, les tourbillons, la foudre, toutes les tempêtes célestes, sont detournées par une femme qui,

eo quidem, si in testa sint cremati, vel cum apuma argenti, acabritias oculorum ac prurigiues emendari : item verrucas, et infantium ulcera cum melle. Capitis quoque vulnera, et omnium ulcerum sinus, addito melle ar thure, Pauos, podagras, cum adipe suullo, sacrum ignem, sangumensque asti illito et formicationes corporum.

XXI. De lactis usu convenit, dulcissimum esse mollissimumque, et in longa febre, cerliacisque utilissimum, maxime ejus quie jam infantem removerit. Et in malacia stomachi, in febribus, rosiombusque efficacissimum expersuntur. Item mammarum collectionibus cum thure : oculo ab ictu cruore sufluso, et in dolore, aut epiphoris, si immulgeatur, plurimum prodest; magisque cum melle et narcissi succo, aut thuris polline. Semperque in ombi usu efficacius ejus, qua marem entra at; multoque efticacissimum ejus, que geminos mares; el si vino ipan 2 cibisque acrioribus abstineat. Mixto præteres ovorum candido liquore, madidaque lana frontibus impositum, fluxiones oculorum suspendit. Nam si rana saliva sua oculum aspersent, praecipuum est remedium. Et contra morsum ejusdem hibitur instillaturque. Eum qui simul matris filiæque lacte insuctus sit, liberari omus oculorum metu in totam vitam affirmant. Aurlum quoque vitiis medetur, ad-· oleo; aut si ab ictu doleant, ausermo adipe tepefactum. Si odor gravior sit, ut plerumque fit longie viuis, diluto melle lana includitur. Et contra morbum regium in oculas relictum, instillatur cum elaterio. Pecculariter valet potum contra venena, quæ data sunt e marino lepore, huprestique, et ut Aristoteles tradit, doryenion : et capira insamam, quæ facta sit hyoseyami 3 potu. Podagris quoque jubent illini cum cicuta. Alu cinas craypo et alipe auserino : qualiter etiam vulvarum doloribus imponitur. Alvum etiam sistit potum, ut Rabirus serphit, et menses ciet. Ejus vero quæ fenimam emva ut, ad vilia tantum in facie sananda prævalet. Pulmonum quoque incommoda lacte multeris sanantur : cui si admisceatur impubis pueri urina, vel mel Atticum, omnia singulorum cochlearium menaura, murmura quoque aurium ejici insenio. Ejus quas marem peperit lacte gustato, canes rabiosus fieri negant.

XXII. Mulieris quoque salivam jejunæ potentem dijuda-1 cant oculis cruentalis. Et si contra epiphoras, ferventes anguli oculorum subinde madefiant: elficacius, si cibo vinoque se pridic ea abstinuerit. Iavento et fascia mulieris alligato capite, dolores munui.

XXIII. Post hac nullus est modus. Jam primum abigi t grandines turbines que contra lutgura, ipsa in mense connudata, sic averti violentiam cæli : in navigando quidem

avant ses règles, se découvre. Sur mer il n'est pas besoin qu'elle ait ses règles; il sussit qu'elle se découvre pour calmer l'orage. Quant aux règles mêmes, qui produisent des choses monstrueuses, comme nous l'avons dit en lieu et place (vit, 13), on en tire de sinistres présages. Qu'il nous soit permis d'en rapporter quelques-uns. Si les règles coincident avec une éclipse de lune ou de soleil, les maux qu'elles causent sont irrémédiables; il en est de même quand elles coincident avec l'absence de la lune : alors le coît est Inneste et mortel pour les mâles. C'est dans ce temps qu'elles ternissent la pourpre, tant ces circonstances en augmentent la force. Dans toute sutre époque les règles coulant, si la femme fait que le tour d'un champ de blé, on voit tomber les chenilles, les vers, les scarabées, et les autres insectes nuisibles. Metrodore de Scepsis dit que ce procedé a ete decouvert, en Cappadoce, à propos de la pullulation des cantharides, et qu'en conséquence les femmes y parcourent les champs avec leurs jupes retroussées. Alileurs l'usage veut qu'elles aillent pieds nus, avec la chevelure et la ceinture dénouées : mais il faut preudre garde que cela pe se fasse au lever du soleil, car la semence se dessécherait. L'attouchement d'une femme en cet etat gâte sans ressource les jeunes vignes, et thit mourir incontinent la rue et le lierre, plantes a douées de vertus tres-puissantes. En voila beaucoup sur la force de ces purgations : cependant il est encore certain que les abeilles désertent leur ruche touchée par une femme en cet état; que les lins poircissent dans la chaudière ; que le ill du rasoir s'émousse dans la main du barbier; que les vases de cuivre touchés contractent une odeur fetide et se rouillent, surtout si la lune est alors a son décours ; que les cavales , si elles sont pleines, avortent par l'attouchement, bien plus, par le seul regard de la femme, même de loin, si

elle est à sa première menstruation après la perte de sa virgiuité, ou si vierge elle est alors meustrace pour la premiere fois. Le bitume de Judie ne cède qu'à la force du sang menstruel : un fit d'une étoffe qui a été imbibee de ce song en détruit l'adhérence, comme nous l'avons dit (vir. 13). Le feu même, qui triomphe de tout, ne peut 4 triompher du sang menstruel : ce sang incineré, si on en saupoudre les étoffes à laver, altère en effet la pourpre, et ternit l'éclat des couleurs. Cette substance malfaisante n'épargne même pas le sexe qui en est la source : elle provoque l'avortement chez une femme enceinte qu'ou en frotte, on qui seulement passe par-dessus. Lais et Eléphantis ont écrit au sujet des abortifs des choses tout à fait contradictoires, Indiquant, par exemple, un charbon de racine de chou, on de myrte, ou de tamarix, éteint dans ce sang; disant que les anesses sont sans concevoir autant d'années qu'elles ont mangé de grains d'orge trempés dans ce sang; énumerant enfin tant d'autres propriétés monstrueuses ou inconciliables, car l'une assure que la fécondité est procurée par les mêmes moyens que l'autre indique pour rendre une femme stérile: le meilleur est de n'en rien croire. Bythus de Dyrrachium prétend que les miroirs 5 ternis (vit, 13) par l'aspect de femmes ayant leurs règles redeviennent brillants si ces mêmes femmes regardent ces miroirs par derrière; et que toute mauvaise influence des menstrues est détruite si les femmes ont sur elles le paisson appelé surmulet. D'un autre côté, beaucoup de gens attribuent des vertus médicinales à une substance aussi malfsisante, assurant qu'on en fait un topique pour la goutte, et que les femmes en cet état adouclesent les écrouelles, les parotides, les tumeurs, les érysipeles, les faroncles, les fluxions des yeux. D'apres Lais et Salpé, la morsure des chiens enragés et les fièvres tierces et quartes

impostates etiam sine menstruis. Ex ipsis vero mensibus, ostribes alias, uti suo loco indicavimus, dira et infanda Witnantur : e quibus divisse non pudeat, si la defectu me solisve congruat vis Illa, irremediabilem fieri : non ezins et in silente luna : coitusque tum maribus exitiales accatque pestiferos. Purpuram quoque ab his eo tempore polin : tanto viru esse majorem. Quocumque autem alio Dentruo, al nudate segetem ambiant, orneas, ac vermiaks, scarabæosque, ac noxia alia decidere. Metrodorus Sepsins in Cappadocia inventum prodit, ob multitudinem autharidum. Ire ergo per media acva, retectis super clues vestibus. Alibi servatur, ut nodis pedibus cant, capillo cactuque dissoluto. Cavendum ne id oriente sole faciant; ementem enum arescere. Hem novellas vites ejus tactu in perpetuum laedi : zutam et ederas , res medicalissimas , illico mori Multa diximus de hac violentia. Sed præter illa certum est, apes tachs alvearils fugere : lina, quum coquantur, nigrescere : aciem in cultris tonsorum hebetesrere : ars contactum grave virus odoris accipere et rerugisem, magus si decrescente luna id accidat : equas, si sint

gravidæ, tactas abortum pati. Quin et aspectu omnine, quamvia procul visas, si purgatto illa post virginitatem prima sit, aut in virgine actatis sponte. Nam bitumen in. Judgea nascena, sola hac vi superari, filo vestis contactar, docuimas. No igne quidem vincitur, quo cuncta; cinisque 4 etlam ille, si quis aspergat lavandis vestibus, purpuras mutat. florem coloribus adimit, ne ipsis quidem feminismalo suo inter se immunibus. Abortum facit illitus, aut si omnino prægnana supergrediatur. Qua Lais et Elephantis inter se contraria prodidere de ahortivis, carbone e radice brassicie, vel myrti, vel tamaricis ineo sanguine exstincto: item asinas non concipere tot annis, quot grana horder contacta ederint : quarque alia nuncupavere monstritica, aut inter ipsas pugnantia · quum hæc fecunditatem fieri iisdem modis, quibus illa steribitatem, prænunciaret, melius est non credere. Bythus Dyrrachenus hebetata aspectu specula & recipere nitorem tradit, lisdem aversa rursus contnentibus; ouncompre vim talem resolvi, si mullum piecem secum habeant. Multi vero inesse etiam remedia tanto usalo aiunt : podagras illini : strumas et parotidas, panos, sacros

264 PLINE.

sont guéries avec de la laine da bélier noir imbibée de sang menstrue!, et reufermée dans un bracelet 6 d'argent; d'apres Diotlinus de Thebes, il suffit d'un petit morceau d'étoffe quelconque, ou même d'un til, aiusi trempé dans ce sang et porté dans un bracelet. La sage-femme Sotira dit qu'un moyen très efficace de guerir les fièvres tierces et quartes est d'en frotter la plante des pieds du malade, ce qui est d'un effet encore bien plus sûr si l'opération est faite par la femme elle-même, et à l'insu du malade. C'est aussi, d'après elle, un moyen de faire cesser l'accès des épileptiques. Le mêdecin Icetidas garantit la guérison de la fièvre quarte par le cost, pourvu que ce soit au début des regles. Tout le monde convient que si une personne mordue par un chien a de l'horreur pour l'eau et les boissons, il suffit de mettre sous sa coupe un lambeau d'étoffe imprégné de ce sang, pour dissiper l'hydrophobie : sans doute elle cesse, grace à la sympathie signalée par les Grecs, attendu que les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés, comme nous l'avons dit (vir, 7 13). Ce sang incinéré, avec addition de farine de cheminée (suie) et de cire, guérit les ulcères de toutes les bêtes de somme: cela est certain. Il est certain aussi que les taches faites aux étoffes par ce sang ne penvent être enlevées que par l'urine de la femme dont il provient; que ce sang incinéré, mêlé seul à l'huile rosat, calme, appliqué au front, les douleurs de tête, surtout chez les femmes, et que cet écoulement est de la qualité la plus violente chez les femmes dont la virginité a été détruite par la nature seule et l'âge. On convient aussi, et c'est ce que je crois le plus volontiers, qu'il suffit de toucher avec ce sang les poteaux d'une porte pour rendre vains les

maléfices des mages, espèce d'hommes très-menteurs, comme on peut s'en convaincre Voici, en effet, une de leurs promesses les plus modestes : Prendre les rognures des ongles des pieds et des mains du malade, les amalgamer avec de la cire; dire qu'on cherche un remède pour la flèvre tierce, quotidienne ou quarte, et appliquer le tout, avant le lever du soleil, à la porte d'une autre maison, voità le remède qu'ils recommandent pour ces maladies. Combien menteurs si la recette est fausse! combien coupables si la maladie se transporte, en effet, par ce moyen! Ceux dont les secrets sont les plus innocents prescrivent de jeter les rognures des ongles de tous les doigts a l'entrée des fourmitieres, de prendre la premiere fourmi qui entraine de ces rogaures, et de l'attacher au con, ce qui guérit la maladie.

XXIV. (viii.) Volla ce qu'il est permis de rap- ! porter, et encore, le plus souvent, il a failu demander pardon au lecteur. Le reste n'est qu'un tissu d'horreurs et d'infamies, et nous nous hatons de laisser l'exposé des remèdes tires de l'homme. Maintenant nous allons parier des animaux, et des effets les plus remarquables. Le sang de l'éléphant, surtout de l'éléphant mâle, arrête toutes les fluxions qu'on nomme rhumatismes. On enlève, dit-on, avec la ràclure d'ivoire incorporce à du miel attique les taches de la face ; avec la sciure, les paronychies, L'attouchement de la trompe calme la douleur de tête, surtout si l'avimal éternue en même temps. La partie droite de la trompe, appliquee avec de la terre rouge de Lemnos, est aphrodisiaque. Le sang est bon dans la consomption; le foie, dans l'épilepsie.

XXV. La graisse de lion avec de l'huite rosat é préserve la peau du visage de toute espèce de

ignes, furunculos, epiphoras tractato carum mulierum Jeniri : Lais et Salpe canum rabiosorum morsus, el tertianas quartanasque febres menstruo in lana arietis nigri, argen-6 leo brachiali incluso. Diotimus Thebanus, vel omuno vestis ita infectar portiuncula, ac vel licio, brachiali inserta. Sotira obstetrix, tertianis quartanisque efficacissimum dixit plantas agri subterlini, multoque efficacius ab ipsa muliere, et ignoranti. Sic et comitiales excitari. Icetidas medicus quartanas coltu finiri, incipientibus dumtaxat menstruis, spopondit Inter omnessvero convenit, si aqua potnique formidetur a morsu canis, supposita tantum calyci lacinia tali, statim metum eum discuti : videlicet prævalente sympathia illa Grecorum, quom rabiem ca-7 num ejus sanguinis gustatu incapere dixerimus. Canere eo jumentorum omnium ulcera sanari certum est, addita catpinorum farina et cera. Maculas nutem e veste cas, non nisi ejusdem urina ablui. Ciuerem per se rosaceo mixtum, feminarum praecipuo, capitis sedare dolores illitum fronti; asperrimamque vim profluvii ejus esse per se annis virginitate soluta. Id quoque convenit, quo nibil equidem libentius crediderim, tactis omnino menstruo postibus, teritas fleri Magorum artes, generis vanissimi, ut asstimare A licet. Ponare modestissimum e promissis corum i en homine siquidem resegnina unguium a pedibus mant busque cera permita, ita ut dicatur tertiante vel quotidiante, vel quartante febri remedium quaeri, ante sults ortum alterat janur affigi jubent, ad remedia in la morbis : quanta vanitate, si falsum est? quantave nozia, si transferout morbos? Innocentiores ex his omnium digitirum resegnina unguium, ad cavernas formicarum abjici jubent : camque quæ prima cæperit trahere, correptam subnecti collo, ita discuti morbum.

XXIV. (viii.) Here sunt que retulisse fas sit, ne pleraque ex lis non nial honore dicto. Relique intestabilia et infanda, ut festinet oratio ab homine fugere. In carteris claritates animalium aut operum sequemer. Elephanti sanguis, pracipue maria, fluxiones omies, quas riterimaliamos vocant, sistit. Ramentis eboris cum melle Attico (ut aiunt) nubecular in facie, scobe paronychia toltuntur. Probosoidis tactu capitis dolor levatur, efficacius si et sternuat. Dextra pars proboscidis cum Launia rubrica adalligata, impetus libidinum stimulat. Sanguis et syntecticis prodest, jecurque comitialibus morbis.

XXY. Leonis adipes cum rosaceo cutam in facie cu- f stoduint a vitris, candoremque servant. Sanant et adusta pivibus, articulorumque tumores. Magorum vanitas pertaches, et en conserve la blancheur. Elle guérit ; les parties gelées par la neige et les tumeurs des articulations. Les mages imposteurs promettent un crédit facile auprès du peuple et des rois à ceux qui se sont frottés avec cette graisse, surtout avec celle d'entre les sourcils de l'animal, endroit où il ne peut y en avoir. Même promesse avec les dents du lion, surtout ceiles du côté droit, et avec les barbes de la mâchoire inférieure. Le fiel, avec addition d'eau, employe en onction, eclaircit la vue; avec addition de la graisse du même animal, il dissipe l'épilepsie; mais il faut ne faire qu'en goûter, et, aussitôt après l'avoir pris, courir pour le digérer. Le cœur, en aliment, guérit la flèvre quarte; la graisse, avec l'huile rosat, les fievres quotidiennes. Les bêtes fuient ceux qui s'en sont frottés; on croit même qu'elle sauve des embûches.

1 XXVI. La cervelle de chameau, desséchée et prise en boisson dans du vinaigre, guérit, dit-on, l'épilepsie; de même le fiel, bu avec du miel, ce qui de plus guérit l'angine. On prétend que la queue dessechée relache le ventre, et que la ceadre de la fiente, avec de l'huile, rend les chereux bouclés. La cendre guérit la dyssenterie, en topique, et en boisson à la dose d'une piucie; elle guérit aussi l'épilepsie. On dit que l'urine est très-bonne pour les foulons; qu'elle l'est aussi pour les ulcères humides; que les barberes la gardent pendant cinq ans, et qu'ils la prenpent en boisson à la dose d'une bémine comme purgatif; que les soies de la queue, tordues et portees au bras gauche, guérissent les fièvres quartes.

XXVII. De tous les animaux l'hyène est criui daquel les mages racontent le plus de merveilles, slant jusqu'à lui attribuer même la connaissance

des arts magiques et la vertu d'attirer à soi (vitt, 44) les hommes, auxquels elle fait perdre l'esprit. Nous avons rapporté (viss, 44) le chaugement de sexe auquel l'hyène est assujettie annuellement, et les autres monstruosités qu'elle présente : maintenant nous exposerons tout co qu'on en rapporte dans la médecine. On dit que l'hyène est particulièrement l'effroi des panthères. à tel point que celles-ci ne charchent même pas à se défendre, et qu'elles n'attaquent pas un homme ayant sur soi de la peau d'hyène. Chose 2 merveilleuse ! si l'on auspend vis-é-vis l'une de l'autre les peaux d'une hyène et d'une panthère. les polls de la peau de panthère tombent. Quand l'hyène fuit devant le chasseur, elle tourne, dit-on, à droite, et va occuper les traces du chasseur, qu'elle laisse passer devant elle; si elle réussit le chasseur est frappé d'aliénation, et même tombe de cheval; mais si elle tourne à gauche c'est la preuve qu'elle faiblit et qu'elle sera bientôt prise. On la prend, ajoute-t-on, plus facilement quand le chasseur a fait sept nœuds à sa ceinture, et au fouet qui fait obéir son cheval. De plus, comme le charlatanisme des mages est subtil et picia de subterfuges, ils recommandent de la prendre à l'époque où la lune passe par le signe des Gémeaux. la peau conservant alors presque tous ses poils. On prétend que la peau de la tête attachée à la tête \$ du malade guérit la cépholaigie; que le fiel, appliqué sur le front, guérit l'ophthalmie ou préserve même complétement de cette affection, bouilli dans trois cyathes de miel attique, et employé en ouction avec une once de safran ; que cette préparation dissipe les nuages et la cataracte, et que si on l'a laissée vietilir, elle éclaireit mieux la vue; qu'il faut la garder dans une boite de cuivre; qu'elle guérit l'argema, les granulations des yeux;

motis eo adipe, faciliorem gratiam apud populos regesve romitit : prarripue tamen eo pungui, quad ait inter supercula, ubi esse nultum potest. Similia dentis, maxime a devtra parte, villique e rostro inferiori, promissa sunt. Fel aqua addits, claritatem oculis inunctis facit : et cum supe equadem, comitales morbos discutit, levi gustu, et ul prolinus, qui sumaere, cursu id digerant. Cur in cibo aumtum, quartams medetur : adeps cum rosaceo quotidiams federibus. Perunctos eo bestias fugiunt. Resistere etiam insudiis videtur.

XXVI. Cameli cerebrum arefactum, polumque ex aceto, comitialibus morbis aiunt mederi: item fol cum melle potum: hoc et angine. Cauda arefacta solvi alvum: fimi cimere crupari capillum cum oleo. Et dysentericis prodest illitus cuma polusque quantum tribus digitis capitatur, et comitialibus morbis. Urinam fullonibus utiliasimam esse tradunt: itemque ulceribus manantibus: barbaros eam servare quiquennio et heminis pola ciero alvum. Letas e cauda contortas, et sinistro brachio alligatas, quartanis nucleri.

XXVII. Hymnam Magi ex omnibus animalibus in maxima admiratione posucrunt, ut pote cui et ipsi Ma-

gicas artes dederint; vimque qua alliciat ad se homines mente alienatos. De permutationis sexus annua vice diximus , cateraque de monstrifica natura ejus : nunc persequentur que cumque medicinis produntur. Præcipus pantheris terrori esse traditur, ut ne conentur quidem resistere : et aliquid e corio ejus babentem non appeti. Mi-3 rumque dictu, si pelles utriusque contrario suspendantur, decidere pilos pantheras. Quum fugiant venantem, declinare ad dextram, ut prætergressi hominis vestigia occupent. Quod si auccesserit, alienari mente, ac vel ex equo hominem decidere. At si in lævam detorserit, deficientis argumentum esse, celeremque capturam. Facilius autem capi, si cinctus suos venator, flagellumque imperitana equo septenis alligaverit nodis. Mox, ut est solers ambagibus vanitas Magueum, capi jubent Geminorum signom transcunte luna, singulosque prope pilos servari. Capitis 2 dolori alligatam cutem prodesse, quae fuerit in capite ejus. Lippitudini fel illitum frontibus; aut ne omnino lippiatur, decoctum cum mellis Attici cyathis tribus, et croci uncia inunctum : sic et caligines discuti, et suffusiones. Claritatem excitari melius inveterato medicamento. Asservari autem in Cypris pyxide. Eodem sanari argema,

les excroissances, les taies; qu'on guérit la cata- [ racte en frottant l'œil du suc qui sort du foie de 4 l'hyère, cuit frais avec du miel bien écumé ; qu'on fait cesser le mai des dents en les touchant avec les dents d'hyène correspondantes, ou en les y attachant; que les épaules de l'animal calment les douteurs des épaules et des bras; que les dents arrachées du côté gauche de sa mâchoire, étant enveloppées dans de la peau de mouton ou de bouc, et portees en amulette, guérissent les maux d'estomac; que les poumons pris en aliment sont bons pour le flux céliaque; que la cendre des poumons appliquée avec de l'huile soulage les maux d'estomac; que la moeile du dos avec de l'huite vieille et le siel est bonne pour les nerfs ; que le foie goûte trois fois avant l'accès guérit la fièvre quarte; que la goutte est guérie par la cendre de l'épine dorsale, avec la langue et le pied droit d'un veau marin et du fiel de taureau, le tout cuit également, et appliqué dans une peau d'hyene; que pour la même maladic ou emploie le flet avec la pierre d'Assos (xxxvi, 27); que pour le tremblement, le spasme, les soubresauts, les paipitations de cœur, il faut manger un peu du cœur cuit, incinérer le reste, et appliquer la cendre 5 avec la cervelle d'hyène; que cette même composition ou le fiel seul est dépilatoire, pourvu qu'on ait préalablement arraché les poils qu'on ne veut pas laisser revenir; qu'on ôte par ce moyen les ells nuisibles; que la chair des lombes mangée et appliquée avec de l'huile guérit les douleurs lombaires; qu'on guérit la stérilité des femmes en donnant à manger un œil d'hyène avec de la réglisse et de l'aneth, tellement qu'on garantit la conception en trois jours. Un raconte qu'une des grandes dents attachée avec un fil préserve !

des frayeurs nocturnes, et de la terreur qu'inspirent les ombres. On recommande dans le delire 6 de faire des sumigations avec upe de ces dents. et de l'attacher sur la poitrine du malade avec la graisse des reins, ou le foie ou la peau. On garantit une femme contre les fausses couches si elle porte au cou, dans une peau de gazelle, la chair blanche de la poitrine de l'hyène, sept poils, et les parties génitales du cerf. Les parties naturelles du même animal prises dans du miel sont aphrodisiaques, suivant le sexe, même ches les bommes qui auraient de l'aversion pour les femmes. Bien plus, on assure que ces mêmes parties naturelles et une certaine vertebre conservées avec le cuir adhérent maintiennent la concorde dans une maison entière : cette vertebre est appelée atlantion, c'est la première de l'épine. C'est aussi un remède pour l'épliepsie. L'odeur ? de la graisse brûlée met en fuite les serpents. La mâchoire broyée avec de l'anis, et prise en aliment, calme le frisson. En fumigation elle est emménagogue. On pousse le charlatanisme jusqu'à assurer qu'on homme portant au bras une dent du côté droit de la machoire supérieure pe manquera jamais avec un javelot l'objet qu'il viae. Le palais de l'hyène desséché et chauffé avec de l'aiun d'Egypte guerit la mauvaise odeur et les ulcères de la bouche; il faut renouveler trois fois dans la bouche ce mélange. Les chiens n'aboient pas après ceux qui ont une langue d'hyene dans leur soulier, sous la plante du pied. La par-s tie gauche de la cervelle appliquée au nez adoucit les maladies pernicieuses, soit des hommes. soit des animaux. La peau du front préserve des fascinations. La chair du cou, soit mangee, soit séchée, et prise en boisson, guerit les douleurs

scabritias, excrescentia in oculis : item cicatrices. Glaucomata vero jocineria recentis inassati sanie, cum despunato melle inunctis. Dentes ejus dentium doloribus tactu prodesse, vel adalligatos ordine, humeros humero-4 rum et lacertorum doloribus. Ejusdem dentes, si de smistra parte vostri eruti sint , illigatos pecoris aut capri pelle stomachi crucialibus. Pulmones in cibo sumlos cultacis. Ventriculis, cinerem cum oleo illitum. Nervis, medullas e dorso cum oleo vetere ao felle. Febribus quartauis, jecur deguatatum ler ante accessiones. Podagris, spinze cinerem cum lingua et dextro pede vituli marini, addito felle taurino, omnia pariter cocta atque illita hyamæ pelle. In eodem morbo prodesse et fel cum lapide Assio. Tremulas, spasticis, exsilientibus, et quibus cor palpitet, aliquid ex corde coctum mandendum, ita ut reliquae partis ciuis cum cerebro 5 hyænæ illinatur. Pilos etiam auferri hac compositione illita, aut per se felle, evulsis prius quos renasci non libeat. Sic et palpebris inutiles tolli. Lumborum doloribus carnes a lumbis edendas, illinendasque cum oleo. Sterrlitatem mulierum emendari, oculo cum glycyrrhiza et anetho sumlo in cibo, promisso intra triduum conceptu. Contra nocturnos parores, umbranumque terrorem, unus e magnis dene tibus lino alligatus succurrere narratur. Furentes suffici

eodem, et circumligari ante pectus, cum adipe renium, aut jocinere, aut pelle præcipiunt. Mulien candida a peetore hyæna: caro, et pili septem, et genitale cervi, si illigentur dorradis pelle, collo suspensa, confinere partus promittuntur. Venerem stimulare gentalia ad sexus agos in melle somta, etiamsi viri mulierum coitus oderint. Quinimmo totius dumus concordiam, codem genitali et articulo spino cum adhavente corio asservatis, constare : hunc spinge articulum, sive nodum, Atlantion vocant : est autem primus. In comitialium quoque remedus habent 7 eum. Adipe acceuso, serpentes fugari dicunt. Maxilla comminuta in aniso, et in cibo surata, horrores sedari. Eodem. suffite mulierum menses evocari : tantumque est vanitatis , ut si ad brachium alligetur supersoris rostra destrapartis dens, jaculantium ictus deerraturos negent. Palato ejusdem arefacto, et cum alumine Ægyptio calefacto, ac ter in ore permutato, fretores et utcera oris emendari. Eos vero qui linguam in calceamento sub pede habeant, non latrari a canibus. Sunistra parte cerebri naribus illita , mor- 👔 bos permiciosos mitigari, sive hominum, sive quadrupedum. Frontis corium fasemationibus resistere. Cervicis carnes, sive mandantur, sive bihantur, aretactie, lumborum doloribus. Nervis a dorso armisque, sufficiados ner-

des lombes; les nerfs du dos et des épaules en fumigation, les douleurs nerveuses. Les barbes approchées des lèvres d'une femme sont un philtre amoureux. Le foie donné en breuvage délivre des tranchées et des éalculs. Le cœur pris en aliment ou en boisson est un remède pour toutes les douleurs du corps; la rate, pour la rate; l'épiploon avec de l'huile, pour les ulcères aflammés ; la moelle, pour les douleurs de l'épine et pour les courbatures. Les nerfs des reins pris a boisson dans du vin avec de l'encens restiment la fécondité enlevée par un maléfice. La natrice donnée en boisson avec l'écorce d'une genade douce est bonne pour la matrice des kmmes. Daus un accouchement laborieux, la graisse des lombes en fumigations délivre aussiit la femme. La moelte du dos en amulette est m secours contre les vaines imaginations. Les parties genitales de l'hyène mâle en fumigation guérissent le spasme. Pour l'ophthalmie, les ruptures, les inflammations, on emploie l'attouchement des pattes, qu'on a conservées, les pattes gauches pour les parties droites, les pattes droites poor les parties gauches. La patte gauche portée par-dessus une femme en travail est mortelle; la patte droite procure un accouchement facile. La vesicule qui a contenu le fiel prise dans du vin ou en aliment guérit la maladie cardiaque (10); in vessie prise dans du vin , l'incontinence d'urine. L'urine qu'on trouve dans la vessie même, avalée avec de l'huile, du sésame et du miei, est avantageuse dans les maladies invétérées. On emploie en fumigation, pour les ruptures, la première côte et la huitième; pour les accouchements, les os de l'épine; pour les tranchées, le ring pris avec de la polenta. En marquant avec

et sang les poteaux des portes on arrête partout forum dolores. Pilos rosiri admotos mulierum labris amatorum esse. Jecur in potu datum, torminibus el calculis meleri. Jam cor in cibo potuve sumtum, omnibus dolo-rbas corporum auxiliari : lienem lienibus : omentum, ulceruninflammationibus cum oleo: medullas, doloribus spinæ ed nervorum lassitudini. Renium nervos potos in vino cum bure, fecunditatem restituere ademiam veneticio. Vulon cum malt Punici dulcas cortice in potu datam prodesse Bolterum Vulvæ. Adipe e lumbis suffiri difficulter parienes, et statim parere. E dorso medullam adalligatam contra mas species opitulari. Spasticis, genitale e maribus suf-Me. Item hopientibus, ruptis, el contra inflammationes, sevatos pedes, tactu : lævos dextris partibus, dextros lævis. Instrum pedem superlatum parturienti , lethalem esse : fextro illato, facile eniti. Membranam que fel continuerit, tardiacis polam m vino, vel in cibo sumlam, succurrere: tesscam in vino potam, contra urinte incontinentiam. Quae lateni in vesica inventa sit urina, additis oleo ac sesamo, n melle, haustam prodesse ægrimoniæ reteri. Costarum rimam et octavam, suflitu ruptis salutarem esse : ex pros vero parturientibus ossa · sangninem cum polenta entrum terminibus. Eedem tactis postibus, ubicumque

les pratiques des mages, qui ne peuvent plus ni évoquer les dieux ni leur parter, de quelque facon qu'ils l'essayent, soit par les lampes, soit par le bassin, soit par l'eau, soit par la boule (xxx, 5). La chair mangée est efficace contre la morsure du chien enragé; le foie est encore plus efficace. Des chairs ou des ossements humains, 11 lorsqu'il s'en trouve dans l'estomac d'une hyène tuée, sont, en fumigation, un remede pour la goutte. Si parmi ces restes il se rencontre des ongles, c'est un présage de mort pour quelqu'un de ceux qui out pris l'animal. Les excréments ou les os qu'il rend lorsqu'on le tue sont des préservatifs contre les maléfices des mages. La fiente qu'on trouve dans les intestins, desséchée, est bonne en boisson pour la dyssenteria. Appliquée avec la graisse d'oie elle soulage ceux dont la santé générale a été dérangée par une substance malfaisante. Se frotter avec la graisse et coucher sur la peau d'une hyène guérit les personnes mordues par un chien. D'un autre côté, en frottant quelqu'un avec la cendre de l'astragale ganche et le sang de belette bouillis ensemble on le rend odieux à tout le monde; même résultat si l'on fait cuire un œil d'hyène. Mais voici qui l'emporte 12 surtout : on indique le rectum de l'hyene comme un moyen de se défendre des iniquités des chefs et des puissants, de réussir dans les demandes, les jugements et les proces; il suffit de l'avoir sur soi. L'anus, attaché au bras gauche, est un philtre al puissant, qu'il suffit que celul qui le porte regarde une femme pour être suivi par elle aussitôt. La cendre des poils de cette partie, appliquée avec de l'huile sur les hommes qui sont livrés à des débauches honteuses, les rend non-seulement pudiques, mais encore aus-

Magorum infestariartes, non elici deos, nec colloqui, sive lucerms, sive pelvi, sive aqua, sive pila, sive quo alio genere tententur. Carnes si edantur, contra canis rabidi morsus efficaces esse : etiamnum jecur efficacius. Carnes vel ossa [4 hominis, si quæ in ventriculo occisa inventantur, suffitu podagcicis auxiliari. Si ungues inventantur in his, moctem alicujus capientium significari. Excrementa sive ossa reddita, quum interimitur, contra Magicas insidias pollere. Fimum, quod in intestinis inventum sit, arefactum, ad dysentericos valere potum; illitumque cum adipe anserino opitulari toto corpore lessis malo medicamento : a cane vero morsis adipem illitum, et corium substratum. Ruraus tali sinistri cinere decocto cum sanguine mustelæ, perunctos omnibus odio venire : idem tieri oculo decocto. Super 12 omnia est, quud extremam fistulam intestini contra ducum ac potestatum iniquitates commonstrant, et ad successus petitionum, judiciorumque ac litium eventus, si omnino tautum aliquis secum habeat. Ejusdem caverna sinistro lacerto alligata, si quis mulierem respiciat, amatorium esse tam præsena, ut illico sequatur. Ejusdem loci pilorum cinerem ex oleo illitum viris, qui sint probrosa mollitier, severos, non modo pudicos mores induere.

268 PLINE.

XXVIII. On ne compte guère moins de fables sur le crocodile. Celui qui vit sur la terre et sur l'eau est très-grand; on en distingue en effet deux espèces. Les dents de la machoire droite du crocodile amphibie attachées au bras droit sont, si nous y ajoutons foi, aphrodisiaques. Les dents canines remplies d'encens, car elles sont creuses. guérissent les flevres réglées; mais il faut que le malade reste cinq jours sans voir celui qui les lui a attachées. On attribue la même vertu coutre l'invasion des frissons fébriles aux petites pierres tirées du ventre. Pour le même effet les Egyptiens frottent de sa graisse leurs malades. L'autre crocodile (viii, 38) lui ressemble, mais il est beaucoup plus petit; il ne vit que sur la terre et parmi 2 les fleurs les plus odorantes ; aussi recherche-t-on beaucoup ses intestins, imprégués d'une odeur agréable. Ce qu'on nomme crocodifée est une substance très-bonne pour les affections des yeux, et pour les cataractes ou les nuages ; on l'emploie en opetion avec le suc de poireau. Appliquée avec de l'huile de cyprus (x11, \$1) elle enlève les boutons de la face; avec de l'eau elle guérit toutes les maladies dont la nature est de s'éteudre sur le visage, et elle rend à la peau son éclat. Elle fait disparaltre le lentigo, les boutons et toutes les taches. Contre l'épilepsie on la prend dans du vinalgre mielle, à la dose de deux oboles. En pessaire elle 3 est emménagogue. La meilleure est la plus bianche, friable, la moins pesante, et donnant une odeur de ferment entre les doigts quand on la comprime. Elle se lave comme la céruse. On la sophistique avec de l'amidon ou de la terre cimoliée; mais la sophistication la plus ordinaire est de prendre des crocodiles, et de ne les nourrir que de riz. On recommande comme un remêde souverain contre la cataracte de se frotter les

yeux avec du fiel incorporé dans du miel. On assure qu'il est salutaire dans les affections de matrice de faire des fumigations avec les intestins et le reste du corps de l'animal; ou bien d'en. tourer la femme avec de la laine imprégnée de cette vapeur. La ceudre de la peau des deux crocodiles appliquée avec du vinaigre sur les parties qu'il est besoin d'inciser, ou l'odeur de cette peau brûlés, rend completement insensible à l'action de l'instrument tranchant. Le sang des deux 4 crocodiles, en onction, éclaireit la vue et efface les tales. Le corps même, à l'exception de la tête et des pieds, se donne, bouilli, pour la coxalgie, et guérit la toux invétèree, particulièrement chez les enfants, aiusi que les douteurs tombaires. Ces animaux ont aussi une graisse dont le contact fait tomber les poils. Cette graisse, en onction, protège contre les crocodiles; et ou l'instille dans les morsures qu'ils ont faites. Le cœur, attaché dans la laine d'une brebis noire sans melange d'aucune autre couleur, et provenant d'une première portée, guérit, dit-on, la fièvre quarte.

XXIX. Aux crocodiles nous joindrons des ani-I maux très-semblables, et pareillement exotiques. Et d'abord le caméleon, que Démocrite a jugé digne d'être l'objet d'un livre spécial, et dont chaque membre est consacré. Nous avons lu, non sans un grand divertissement, ce livre, qui nous a découvert et dévoilé les mensonges et le charlatanisme des Grecs. Le caméléon ressemble pour la grosseur au crocodile terrestre; il n'en differe que parce que la courbure de son épine forme un angle plus sensible, et qu'il a la queue plus large. Il est, dit-on, le plus timide des animaux, et c'est pour cela qu'il change de couleur. Il a un ascendant particulier sur toute l'espèce des éperviers : on pretend qu'il les attire lorsqu'ils

1 XXVIII. Proxims fabulosus est crocoditas, ingens quoque ilte, cui vita in aqua terraque communis. Duo enum genera corum : illus e dextra maxila dentes adailugati dextro facerto, coitus (si credimus) stimulant. Canini cius dentes febres statas arcent thure repleti, sunt enim cavi : ita ne diebus quinque ab agro cernatur, qui adalli-gaverit. Idem poliere et ventre exemtos lapillos, adversus febrium horrores venientes tradont. Esdem de causa Agyptii perungunt et adope agros auos. After illi similus, multum infra magnitudine, in terra tantum odoratissimis-2 que floribus vivit. Ob id intestina ejus diligenter exquirun-

que floribus vivit. Ob id intestina ejus diligenter exquiruntur jucundo nidore referta. Grocoditeam vocant, oculorum vitus utilissimam, cum porri succo inuuctis, et contra suffusionos vel calgènes. Illita quoque ex oleo cyprino, molestias in facie enascentes tollit: ex aqua vero morbos ounces, quorum natura serpit in facie, nitoremque reddil. Lentignes tollit ac varos, maculasque onnes. Et contra comitiales morbos bibitur ex aceto mulso binis obolis.

3 Apposita menses ciet. Optima que candidissima, et frabilis, minimeque ponderosa: quum teratur, inter digitos fermentescens Lavatur, ut cerussa. Adulterant amylo, aut Cimolia, sed maxime, qui captos gryza tantum pascunt. Pelle inunctis oculis ex melle contra suffusioneralibil utilius prædicant. Intestinis et reliquo corpore ejus suffiri vulva laborantes salutare tradunt. Item velleribus circumdari vapore ejusdem infectis.. Corn utrinsque cins ex aceto iliitus his partibus, quas secari opus sit, aut nidur cremati, sensum omnem scalpelli aufert. Sangui e utriusque claritatem visus inunctis donat, et cicatrices oculorum emendat. Corpus ipsum, excepto capite pedibusque, elixum manditurischia-licis, tussimque veterem sanat, præcipus in pueris: item lumborum dolores. Habent et adipem, quo tactus pilus defluit. Hic perunctos, a crocodilis tuetur, instillaturque morsibus. Cor sunexum in lana ovis mgræ, cui nuttus altus color meursarerit, et primo partu genitæ, quartanas abigere dicitur.

XXIX. Jungemus illis simillima et peregrina reque ani-1 malia; priusque chamaeleonem, peculiari volumine dignum existimatum Democrito, ac per alugula membra desecratum, non sine magna voluplate nustra, cognita produtisque mendacius gracca vanitatis. Similia et maguitudine est supra dioto crocodilo, spinæ tantum acutiore curvatura, et caudæ amplitudine distana. Nullum animal pevidius existimatur, et ideo versiculoris esse mutationis.

volent au-dessus de lui, et qu'il les livre ainsi sans resistance aux autres animaux, qui les mettent en pieces. Démocrite raconte que la tête et le gosier du cameleon, brûlés avec du bois de chêne, déterminent la pluie et le tonnerre : même effet avec le foie brûle sur une tuile. Les autres particularités qu'il rapporte appartenant aux maléfices, nous les omettrons, bien que les regardant comme fausses, et nous ne continuons que pour faire voir le ridicule de ces choses : par exemple, l'œil droit arraché à l'animal vivant diace avec le lait de chèvre les taies ; la langue, en amulette, garantit des dangers de l'accouchement : le cameléon favorise l'accouchement s'il trouve alors dans la maison, mais si on l'y apporte du dehors il est très-pernicieux. La langue, calevée à l'animal vivant, a de l'influence sur l'issue des procès. Le cœur, attaché avec de la laine noire de la premiere tonte, guerit la flèvre quarte. La patte droite de devant, attachée au bras gauche avec de la peau d'hyene, est souveraine contre les vois et les terreurs nocturnes. La michoire (11) du côté droit preserve des fraveurs et des paniques. La patte gauche, brulée dans un four avec la plante appelée également chamæleou (xx, 21), est, avec addition d'onguent, mise en pasulles : ces pastilles, renfermées dans un vase de bois, rendent, si nous y ajoutons foi, invisible celu qui les a. L'epaule droite donne la victoire sur les adversaires ou les ennemis, surfout si, après avoir jeté à terre les perfs du mè le membre, on les fouls aux pieds. Quant à dire à quelles monstruosités Démocrite cousacre l'épaule gauche, et comme on envoie les songes que l'on veut et a qui l'on veut, j'en ai honte; tous ces songes sort dissipés par l'attouchement du pied droit.

La léthargie causée par le pied droit est dissipée nar le pled gauche. On guérit la céphalalgie en versant sur la tête du vin dans lequel on a fait macérer un des flancs de l'animal. En frottant les pieds avec de la cendre de la cuisse ou du pied gauche, mêlée avec du lait de truie, on y fait venir la goutte. On est tenté de croire que des 5 onctions faites pendant trois jours avec le fiel guérissent la cataracte (12); que ce siel versé goutte à goutte sur du feu met en fuite les serpeuts; que jeté dans de l'eau il force les belettes a se rassembler; qu'appliqué sur le corps il est depilatoire. On attribue le même effet au foie appliqué avec un poumon de grenouille buissonnière. En outre, on affirme que le foie triomphe des philtres amoureux; que les mélancoliques se guérissent en buvant dans de la peau de caméléon le suc de la plante appelée chamæléon; que si avec les intestins et ce qu'ils contiennent (or on sait que cet animal ne prend (visi, 51) aucune nourriture), mis dans de l'urine de guenon, on frotte la porte de ses ennemis, ceux-ci devienneut l'objet de la haine universelle; que la queue 6 arrête le cours des fleuves et des torrents, et endort les serpents; que cette même queue, préparéa avec le cèdre et la myrrhe, et attachée à une branche double de palmier, fend les caux que l'on en frappe, de sorte qu'on voit distinctement tout ce qu'elles renferment: et plût aux dieux que Démocrite lui-même eût été touché de ce merveilleux rameau, auquel il attribue encore la vertu d'arrêter un bavardage immodéré! Il est évident que ce philosophe, d'ailleurs sagace et qui a bien mérité du genre humain, a été égaré par un désir excessif d'être utile aux hommes.

XXX. A la même catégorie appartient la 1

Va ejus maxima contra accipitrum genus. Detrahere enim segervolantem ad se traditur, et voluntarium præbere berrandum carteris animalibus. Caput ejus et guttur si reforers lignis accendantur, limbrium et tonitruum concura facere. Democritus narrat : item jecur in tegulis usin. Reliqua ad reneticia pertinentia quæ dicit, quamrum faha existimantes, omittemus, præterquam ubi stumpes oculorum cum lacte caprino tolli . lingua adalipta, pericula puerperii. Eumdem saiutarem esse parimentibus, si sil domi : si vero inferatur, perniciosiawown. Linguam, si viventi ademta sit, ad judiciorum mentus pollere. Cor adversus quartanas illigatum nigra primæ tonsuræ. Pedem e prioribus dextrum, hyænæ pile adalligatum sinistro brachio, contra latrocima terpresque nocturnos poliere. Item dextram maxillam contra brundines, pavoresque. Smiatrum vero pedem torreri in tirno cum herba, quie seque champeleon rocetur, additume unquento in pastillos digeri : eos in ligneum vas conditos praistare, si credimus, ne cernatur ab aliis qui habest Armum dextromad vincendos adversarios vel hostes valere, utique si abjectos ejusdem pervos calcaverit. Simitrum liningerum quibus monstris consecret, qualiter

somnia quæ velis, et quibus velis, mittantur, pudet referre. Omnia ea dextro pede resolvi : sicul sinistro latere lethargos, quos lecerit dester. Capitis dolores, insperso vino, in quo latus alterutrom maceratum sit, tanari. Feminis sinistri, vel pedis cineri si misceatur lac suittum, podagricos fieri illitis pedibus. Felle glaucomala et suf 5 fusiones corrigi prope creditur, tridui inunctione : serpentes tugari ignibus instillato : mustelas contralii in aquam conjecto : corpore vero illito detrala pilos. Idem præstare narrant jecur, cum ranæ rutetæ pulmone illitum. Prætrrea jocinere amatoria dissolvi. Melancholicos autem sanari, si ex corio chamæleonis berbæ succus bibatur. Intestina et fartum corum, quum id animal nullo cibo vivat, com simiarum urina illita inimicorum janum, odium omnium hominum his conciliare. Cauda flumma et aquarum & impetus sisti, serpentes soporari. Eadem medicata cedro of myrrha, illigataque gemino ramo palma, percussam aquam discuti, ut quæ intus sint omnia appareant : utinamque eo ramo contactus esset Democritus, quoniam ita loquacitates immodicas promisit inhiberi. Palamque est, virum alias sagacem et vitæ utilissimum, nimio juvandi mortales studio prolapsum.

XXX. Ex eadem similitudine est scincus, quem quidam 1

PI INE.

scinque (VIII, 38), que quelques-uns ont appelé crocodile de terre, mais dont la peau est plus blanche et plus mince. Toutefois la différence principale qui le sépare du crocodile, c'est l'arrangement de ses écailles, tournées de la queue vers la tête. Le plus grand est celui de l'Inde, puis celui de l'Arabie. On les apporte salés. La tête et les pieds, pris dans du vin blanc, sont aphrodisiaques, surtout avec le satyrion (xxvi, 62) et la graine de roquette, chaque substance à la dose d'une drachme, avec addition de deux drachmes de poivre; on en fait des pastilles d'une drachme, qu'on prend en boisson. La chair des flancs, à la dose de deux oboles, avec de la myrrhe et du poivre, prise a l'intérieur de la même facon, passe pour produire le même effet, avec plus d'energie. Au dire d'Apelle, le scinque est bou contre les biessures faites par les flèches empoisonnées, pris avant et après. C'est aussi un ingrédient des antidotes célèbres. Sextius prétend que bu dans une hemine de vin, à la dose de plus d'une drachme, il cause la mort. Il ajoute que le bouilion de scinque pris avec du miel est antiaphrodistaque.

XXXI. Il est entre le crocodile et l'hippopotame una certaine affinité, habitant le même fleuve, et étant l'un et l'autre amphibies. L'hippopotame est, comme nous l'avons dit (viii, 40), l'inventeur de la saignée. Il abonde au-dessus de la préfecture de Sais. La cendre de sa peau, appliquée avec de l'eau, guérit les tumeurs; sa graisse, les fièvres froides, ainsi que sa fiente en fumigation. Les dents du côté gauche guerissent les douleurs de dents : on scarifie les gencives avec. La peau du côté gauche du front appliquée sur les aines est antiaphrodisiaque. La cendre de la même partie répare la perte des cheveux. On prend une dra-

chme du testicule, dans de l'eau, contre les serpents. Les peintres emploient le sang de cet animal.

AXXII. Aux pays étrangers appartiennent à encore les lynx, qui, de tous les quadrupédes, ont la vue la plus perçante. On pretend dans l'lie de Carpathos obtenir un remede tres-efficace en brûlant tous leurs ongles avec la peau : cette cendre prise en boisson reprime le libertinage des hommes; et il suffit d'en asperger les femmes pour obtenir chez elles le même effet. Elle guerit aussi les démangeaisons. L'urine du lynx est un remede contre la dysurie; aussi cet animal s'empresse-t-il, dit-on, de la recouvrir de terre avec ses pattes aussitôt qu'il l'a rendue (vill, 57); on l'indique encore comme un remède pour le mal de gorge. Voilà pour les animaux étrangers.

XXXIII. Maintenant retournous au monde romain, et parlons d'abord des remèdes commons, mais excellents, que nous tirons des animaux; (IX.) par exemple, du lait. Le meilleur à chacon est le lait maternei. Il est très-mauvais que les nourrices concoivent; les enfants ainsi nourris se nomment colostrats (x1, 95), attendu que le lait se coagule en fromage dans leur estomae : on donne le nom de colostrum au premier lait apres les couches, lequel forme un coagulum spongieux. Le lait le plus nourrissant est celui de femme, quel qu'il soit, ensuite celui de chèvre; d'où peut-être la mythologie a dit que Jupiter fut nourri de ce dernier lait. Le lait le plus donz apres celui de femme est celui de chamelle; le plus actif est celui d'anesse. Celui des especes et 2 des individus de grande taille passe plus facilement que tout autre. Le lait de chèvre est le plus convenable a l'estomac, parce que cet animal vit

terrestrem crocodilum esse dixerunt, caudidlore autem, et tenuiore cute. Pracipus tamen differentis dignoscitur a crocodilo, squamarum serie a cauda ad caput versa. Maxinus indicus, deiude Arabicus. Afferuntur salsi. Rostrom ejus et pedes in vino albo poti, cupiditates Veneria accendunt: utique cum salyrio et erucae semine, singular dractimis omnium, ac pipera duabus admixiis, ita ut pastilli singularum drachmarum hibantur: per se laterum carnes obolis binis cum myrrha et pipere pari modo pota, efficaciores ad idem creduntur. Prodest et contra segitarum venena, ut Apelles tradit, ante posteaque sumius. In autidota quoque nobilia additur. Sextius pius quam drachmae pondece in vini bemina potum, perniciem afferre tradit. Præteres ejusdem decocti jus cum melle sumtum, Venerem inhibere.

xxxi. Est ecocodilo cognatio queedam amnis ejusdem, geminique victus, cum hippopotamo, repertore detrabendi sangninis, ut dixmos. Plurimi autem super Salticam præfecturam. Hujus coru cinis cum aqua illitus, panos sanat: adeps frigulas febres: item fimum suffitu. Dentes e parte tæva dolores dentium, scarificatis gingivis. Pella ejus e sinistra parte frontis in inguina adaltigata. Venerem inhibet. Ejusdem cinis alopecias explet. Testiculi

diachma ex aqua contra serpentes bibitur. Sanguine pictores otuntur.

XXXII. Peregrine sant et lyaces, que clarissime omnium quadrupedum cernunt. Unques carum oumes cum
corso exuri efileacissime in Carpatha insula tradunt. Hoc
cinere poto propudia virorum, ejuvdem adspersu, feminarum libidines inhiberi; item pruritus corporum: urina,
stillicidia vesicæ. Itaque eam protinus terra pedibus aggesta obracere traditur. Eadem autem et jugudarum deleri
monstratur in-remedio. Hactenus de externis.

XXXIII. Nunc revertemur ad nostrum orbem: primum l que communia animalium remedia atque eximia dicemas (ix.) sienti de lactis usu. Utilissimum cuique maternum. Concipere nutrices exiliosum est: bi sunt enim infantes, qui colostrati appellantur, densato lacte in casei speciem. Est autem colostra, prima a parlu spongiosa densitas lactis. Maxime autem alit quodeunque humanom, mos caprinum: unde fortassis fabulae Jovem ita nutritum divere. Duleissimum ad homnis camelinum, efficacisimum ex asinis. Magnorum animalium et corporum faolius redditur. Stomacho accommodatissimum caprinum, quoniam fronde magis, quam herba, vescuntur. Bubnium inedicatius. Ovillum dulcius et magis alit, stomacho m-

plus de feuilles que d'herbe. Colui de vache est plus médicinal. Celui de brebis est plus doux et plus putritif, mais convient moins a l'estomac, parce qu'il est plus gras. Toute espèce de lait est plus aqueux au printemps qu'en été, et provenant de paturages verts. Le meilleur est celui qui reste sur l'ongle sans couler. Il fait moins de mal quand il a bouilli, surtout avec des cailloux de mer. Le lait de vache est le plus relâchant. Tout lait qui a bonilli gonfle moins. On emploie le fait en boisson pour toutes les ulcérations internes, surtout pour celles des reins, de la vessie, des intestins, de la gorge, des poumons; à l'extérieur, pour les démangeaisons de la peau, pour les érupthes pituiteuses, après un peu de diète. Nous avons dit, en parlant des plantes (xxv, 53,3), comment en Arcadie on fait prendre le lait de vache pour la phthisie, la consomption et la cachexie. On cite des exemples de guérison (13) de la podagreut de la chiragre, par l'usage du lait d'anesse. A ces espèces de lait les médecins en ont ajoute un qu'ilsont appelé schistos (caillé); on le prépare de atte manière : On prend du lait de chèvre de prékrence, on le fait bouillir dans un vase de terre muf, on le remue a vec des branches de figuier frafthes, en ajoutant autant de cyathes (0 litr., 045) de vin miellé qu'il y a d'hémines (0 litr., 27) de cht. Quand le melange bout, pour qu'il ne se rémade pas, on y met un cyathed'argent plein d'eau froide, et l'on prend garde qu'il ne tombe de cette rau dans le lait. Tiré du feu, il se divise en se refroidiscant, et le serum se sépare du lait. Quelques-uns font bouillir jusqu'à réduction des deux lurs ce même sérum, dejà rendu très-puissant par levio miellé, et le laissent refroidir à l'air. La neilleure manière de prendre ce sérum est par hemines, à des intervalles réglés, pendant cinq

jours. Il est avantageux, après avoir bu, de so faire porter en voiture ou autrement. On le donne pour l'épilepsie, la mélancolie, la paralysia, la lèpre, l'éléphantiasis, les maladies articulaires. Le lait s'administre en lavement pour 5 les érosions produites par les médicaments, et, dans l'ardeur de la dyssenterle, bouilli avec des cailloux de mer ou de la décoction d'orge. Le lait de vache ou de brebis est meilleur pour les ésosions d'intestins. On le donne aussi en lavement. trait fraschement, pour la dyssenterie. On le donne cru pour les affections du colon, de la matrice; pour les morsures de serpents, ou contre le venin, pris à l'intérieur, de la chenille de pia, du bupreste, de la cantharide ou de la salamandre. On recommande en particulier le lait de vache à conx qui ont pris du colchique, de la eigué, du doryenion (convolvulus doryenium) ou du lièvre marin. On recommande le lait d'auesse pour le plâtre, la céruse, le sonfre et le vif-argent, ainsi que pour la constipation dans les flèvres. C'est un très-bon gargarisme pour l'ulcération de la gorge. On le donne à l'intérieur aux malades affaiblis qui veulent réparer leurs forces et qui sont affectés de ce qu'on appelle atrophie, ainsi qu'aux fébricitants sans céphalalgie. Les anciens faisaient 6 un grand secret d'administrer aux enfants avant de manger, ou lorsqu'ils sentaient de la chaleur au fondement en allant à la selle, une hémine de lait d'anesse, ou, à défaut de lait d'anesse, de lait de chèvre. Un remède souverain dans l'orthopnée, c'est le sérum de lait de vache, avec addition de cresson. On étuve les yeux dans l'ophthalmie avec un mélange composé d'une hémine de lait et de quatre drachmes de sésame pilé. Le lait de chèvre guérit les affections de la rate : pour cela, après avoir fait jeuner les

🛰 stile, quoniam est pinguius. Omne aufem vernum waters zestivo, et de novellis : probatissimum vero, quod a orgae hæret, nec definit. Innocentius decoctum, præone cum calculis marious. Alvus maxime solvitur hulah. Minus autem inflat quodeumque decoctum. Usus acts ad omnia intus exulcerata, maxime renes, vesicam, steranea, fauces, pulmones : foris printinim cutis, eru-Heres pituita, post abstinentiam. Nam ut in Arcadia bubalam biherent plithisici, syntecticique, et cachectæ, dixiwas in ratione berbarum. Sunt inter exempla, qui asinisom bibendo liberati sunt podagra, chiragrave. Medici speciein unam addidere lactis generibus, quod schiston appellanere. Id fit hoc modo : fielth novo fervet caprinum nature, ramisque ficulaeis recentibus miscetur, additis totalem evathis mulsi, quot sint heminio lactis. Quum ferret, ne circumfundatur, præstat cyathus argenteus cum Inzela aqua demissus, ita ne quid infundat : ablatum demde teni, refrigeratione dividitor, et discedit serum a lecte Quelam et ipsum serum jam mulso potentissimum. decoquint ad tertios partes, et sub dio refrigerant. Bibitur autem efficacissime heminis per intervalla singulis, diebus quinis : melius a potu gestari Datur comitialitus,

melancholicis, paralyticis, in lepris, elephantical, articularibus morbis. Infunditur quoque lac contra rosiones a 5 medicamentis factas. Et si urat dysenteria, decoctum cum marinis tapillis, aut cum ptisana honteacea, ftem ad rosiones intestinorum, buhulum aut ovillum utilius. Recens quoque dysentericis infunditur : ad colum nutem, crudum : item vulvæ, et propier serpentium ictus : potisve pityocampes, buprestis, cantharidum, aut salamandræ venenis. Privatim bubulum his qui colchicon hiberint, aut cicutam, out dorycnium, aut leporem marinum; sicut asioinum contra gypaum, et cerussam, et sulphur, et argentum vivum : item duræ alvo in febri. Gargarizatur quoque faucibus exulceratis utilisatme. Et bibitur ab imbecillitate vires recolligentibus, quos atrophos vocant : in febri etlam qua careat dolore capitis. Poeris ante cibom, lactis asinioi heminam dari, aut si exitus cibi rosiones sentirent, antiqui in arcanis habnerunt : si hoc non esset, caprint. Bubull serum orthophoicis prodest ante cætera, addito nasturtio. Inunguntur etiam oculi, in lactis heminis sesamæ additis deachmis quatuor tritis in lippitudine. Caprino lienes sanantur, post bidui inediam tertia die edera pastis capris, per triduum poto sine alio cibo. Lactis usus alias contrarius

272 PLINE.

chèvres pendant deux jours, on les alimente le troisième avec du lierre; et alors on boit leur lait pendant trois jours consécutifs, sans autre nourriture. D'un autre côté, l'usage du lait est contraire à la céphalaigie, aux affections du foie, de la rate, des nerfs; aux fièvres, aux vertiges, à moins qu'on ne veuille purger; aux catarrhes, à la toux, à l'ophthaimie. Le lait de truie est excellent pour le ténesme, la dyssenterie, et aussi la phthisie. Des auteurs ont soutenu qu'il était aussi très-salutaire aux femmes.

- XXXIV. Nous avons parlé des différentes sortes de fromages, en traitant des mamelles et des autres parties des animaux (x1, 97). Sextius attribue les mêmes qualités au fromage fait du lait de cavale et appelé hippace qu'à celui de vache. Les fromages non salés, c'est-à-dire frais, convienment à l'estomac. Le vieux fromage resserre le ventre, diminue l'embonpoint, et vaut encore mieux pour l'estomac. En général, les salaisons diminuent l'embonpoint, et les aliments doux l'augmentent. Le fromage récent, avec du miel, efface les meurtrissures. Le fromage mou resserre le ventre. En pastilles que l'on fait bouillir dans du vin astringent, puis griller sur un plat avec du miel, il apaise les tranchées. Le fromage appelé sepron (avancé), broyé dans du vin avec du sel et des sorbes sèches, et pris à l'intérieur, guérit le flux céliaque. Le fromage de chèvre, broyé et appliqué, guérit le charbon des parties génitales: même effet quand il est aigra, appliqué avec de l'oxymel. Dans le bain, on le fait alterner avec l'huile, en friction, pour enlever les taches du corps.
- 1 XXXV. Du lait aussi provient le beurre, mets exquis pour les nations barbares, et dont chez elles l'usage distingue les riches du peuple. Il se

fait surtout de lait de vache; d'où le nom qu'il porte (βούτυρον, fromage de vache). Le plus gras est celui de brebis. On en fait aussi avec le lait de chèvre. En hiver on chausse le lait, en été on se borne à l'agiter beaucoup en de longs vases qui ne reçoivent l'air que par un petit trou pratiqué audessous de leur orifice lui-même, bien bouché. On ajoute un peu d'eau pour le faire aigrir. La 2 partie la plus caillés surnage; on l'ôte en mettant du sel, c'est ce qu'on nomme oxygala; on sait cuire le reste en des pots : là ce qui survage est le beurre, qui est de nature huileuse. Plus l'odeur est sorte, plus on en fait cas. Vieux, il entre dans plusieurs compositions. Il est, de sa nature, astringent, adoucissant, incarnant, purgatif.

XXXVI. On prépare encore l'oxygala d'une i autre manière, en mélant du lait aigre avec le lait récent qu'on veut faire aigrir ; ainsi préparé il est très-bon pour l'estomac : nous en dirons les propriétés en lieu et place (14).

XXXVII. Parmi les remèdes communs, le t plus estimé ensuite est la graine, surtout la graine de porc, dont les anciens faisaient même un usage religieux. Aujourd'hui encore les nouvelles mariées en entrant dans la demeure conjugals ont pour habitude de mettre, avec le doigt, de cette graisse aux poteaux de la porte. On la fait rancir de deux manières, ou avec du sel ou sans sel; plus elle est vicille, mieux elle vaut. On l'appelle axonge (15), mot que les Grees ont commencé à latroduire dans leurs livres. Le cause des propriétés de la graisse de porc n'est rien moins qu'occults, puisque cet animal se nourrit de la racine des plantes ; aussi son fumier même sert-il à une infinité d'usages. Pour cette raison, nous ne parious 2 ici que du porc nourri en plein champ, dont la femelle, surtout celle qui n'a point porté, donne

capitis doloribus, hepaticis, aplenicis, nervorum vitio, febres habentibus, vertigini, praterquam purgationis gratia, gravedini, tussientibus, lippis. Suillum utilissimum tenesmo, dysenteriæ, nec non phthisicis. Hoc et mulieribus saluberrimum qui dicerent, fuerunt.

- 1 XXXIV. De generibus caseorum diximus, qunm de uberibus singulisque animalium membris diceremus. Sextius cosdem effectus equino, quos bubulo, tradit. Hunc vocant hippacen. Stomacho utiles, qui non sint salsi, id est, recentes. Veteres alvum sistunt, corpusque minuunt, stomacho utiliores: et in totum salsa minuunt corpus, alunt mollis. Casens recens cum melle, sugillata emendat, mollis alvum sistit. Sedat tormina pastillis in vino austero decoctis, rursusque in patina tostis cum melle. Sapron vocant, qui cum sale et aoribis siccia e vino tritus potusque medetur culiacia. Genitalium carbunculis caprinus tritus et impositus: item acidus cum oxymelite. Maculis in balineo illitus oleo interlinitur.
- XXXV. E lacte fit et botyrom, barbararum gentium lautisalmus cibus, et qui divites a plebe discernat. Plurimum e bubulo, et inde nomen: pinguissimum ex ovibus. Fit et ex caprino, sed hieme, calefacto lacte: æstate,

expresso tantum crebro jactata in longis vasis, angusto foramine spiritum accipientihus sub ipto ore, alias pratigato. Additur paululum aque, ut accecat. Quod est maxime 2 coactum, in summo fluitat: id exemtum addito sale, oxygala appellant. Reliquum decoquum in ollis. Ibi quod supernatat, butyrum est, oleosum natura. Quo magis virus resipit, hoc præstantius judicatur. Pluribus compositionibus miscetur inveteratum. Katura ejas adstringere, moltire, replere, purgare.

XXXVI. Óxygala fit et alio znode, acido incte addito in ? recens quod velis inacescere, utiliasimum stomache. Effectus dicernus suis lucis.

XXXVII. Proxima in communibus adipi isua est, soi i maximesuillo, apud antiquos etiam religiosius. Curte novo nupto intrantes, etiampum solenne habent postes eo attingere. Inveteratur duobus modis, aut cam salo, aut sincerus: tanto utilior, quanto alt vetustior. Axungiam Grati etiam appellavere jam in voluminibus suis. Neque est acculta virium causa, quoniam id animal herbarum radicihes vescitur. Itaque etiama fimo innumeri nous. Quanto etiam pon de alia loquimur sue, multo efficaciore femina, at quir non peperit. Multo vero prestantior in apris est. Usua lef-

le lard le plus utile. Toutefois, celui du sanglier l'est encore davantage. On emploie l'axonge pour smollir, échauffer, résoudre, déterger. Quelques nedecius la recommandent pour la goutte avec de la graisse d'oie, du suif de taureau et du suint; i la douleur persiste, avec de la cire, du myrte, de la résine et de la poix. L'axonge préparée sans al guérit les brûlures, même celles que produit laneige; avec de la cendre d'orge et de la noix de galle en quantites égales, les engelures. Elle ul bonne pour les écorchures, ainsi que pour dusiper les fatigues et les courbatures causées par de longues marches. Pour les toux invétérées on fait euire de la graisse fraiche, à la dose de trois cores, dans trois cyathes de vin, avec du miel. La wille graisse même, quand elle s'est rancie sans sel, prise en piliules, guérit la phthisie; car, en meral, on n'emploie la graisse salée que dans is cas où il faut deterger, et lorsqu'il n'y a point dulcération. Quelques-uns font cuire pour la shibisle trois onces d'axonge et de vin miellé dus trois cyathes de vin ; et, attachant des compreses trempées dans ce mélange aux flancs, a la patrine et aux épaules de ceux qui ressentent les Meintes de cette maladie, ils leur font prendre. lous les quatre jours, de la poix liquide dans un euf; et telle est la force de cette graisse, qu'apstiquée même au genou elle revient à la bouche, et que les malades croient la cracher. Les femmes # servent très-avantageusement, comme cosmétique, de la graisse d'une truie qui n'a pas porté, 4 Toute espèce de graisse est bonne contre la gale : on y mêle un tiers de suif avec de la poix, et on fait chausser le tout ensemble. L'axonge non salée, employée en pessaire, arrête les avortements immineuts. Avec de la céruse ou de l'écume d'argent (litharge), elle donne aux cicatrices la couleur

du reste de la peau. Avec du soufre, elle guérit les angles rugueux. Elle empêche les cheveux de 5 tomber. Avec un quart de noix de galle, elle cicatrise les ulcères de la tête des femmes. Fumée elle empèche les cils de tomber. On la donne aux plithisiques par once, bouillie avec une hémine de vin vieux, jusqu'à ce que le tout soit réduit a trois onces; quelques-uns y ajoutent un peu de miel. Avec de la chaux on en fait un tepique pour les tumeurs, les furoncles, l'endurcissement des mamelles. Elle guérit les ruptures, les con vuisions, les luxations; avec l'ellébore blanc, les clous, les crevasses, les callosites; avec la poudre d'un pot qui a contenu des salaisons, les parotides ainsi que les scrophules. En friction, dans le bain, elle fait disparaître les démangeaisons et les papules. On l'emploie encore pour la goutte, d'une autre façon : mêlez avec de la graisse de la vieille huile, et ajoutez de la pierre sarcophage(xxxv1, 2?) en poudre, et de la quintefeuille pliée dans du vin, ou avec de la chaux, ou avec de la cendre. On on fait encore un emplatre particulier, très-bon contre l'inflammation des ulcères : on mèle avec soixante-quinze deniers de graisse en poids cent deniers d'écume d'argent. On regarde comme utile d'appliquer sur les ulcères de la graisse de verrat, et si l'ulcère est serpigineux, d'y ajouter de la résine. Les anciens employaient sur- 6 tout l'axonge à graisser les essieux pour faire tourner plus aisément les roues : c'est de là que vient le nom d'axonge (axis, essieu; ungere, oindre). Dans cet emploi, où elle se mêle à la rouille des roues, elle devient un remède pour les affections du siège et des parties virites. Les anciens médecins estimaient surtout la graisse tirée des reins; ils en ôtaient les velnes, la lavaient plusieurs fois dans de l'eau de pluie, la faisaient cuire à diverses

ter avengine est ad emollienda, excalfacienda, discutien-4. purgandaque. Medicorum aliqui admixto anseris adipe, lamorumque sevo et œsypo, ad podagras uti jubent. Si arm permanet dolor, cum cera, myrto, resina, pice. Sinera acungia medetor ambostis vel nive : pernionihus autem ram hordes cinere et galla pari modo. Prodest et confricais membris, itmerumque lassitudines et fatigationes levat. 14 lunim veterem recens decoquitur quadrantis pondere e uni cyathis tribus addito melle. Vetus etiam philhisin "plofis sumta sanat, qua: sine sale inveterata est. Omraim non nisi ad ea quæ purganda sint, aut quæ non vateraleerata, salaa petitor. Quidam quadrantes axungiae et maisi in vini cyathis tribus decoquunt contra plithises, pute gooque die picem liquidam in ovo sumi jubent, urumligatis lateribus, et pectoribus, et scapulis eorum que philusin sentiunt. Tantaque est vis, ut genibus eliam adalhgata, redont in us sapor, camque exspuere videantur. E me que non peperit, aplissime utuntur ad culem mulicres Contra scatiem vero quivis, admixio jumentorum 1000, pro parte tertia, et pice, pariterque subfervefactis. Sucera partus in abortum vergentes nutrit, collyrii modo subdita. Cientrices concolores facit cerussa admixta, vel-

argenti spuma. Atgum sulphure, unguium scabritias emendat. Medetur et capillo fluenti; et ulceribus in capite mu- 5 lierum cum gallæ parte quarta : et infumata, pilis ocniorum. Datur et phthisicis unciatim, cum vini veteris hemina decocta, donec tres uncise e toto restent. Aliqui et mellis exiguum adjiciunt. Panis illinitur cum calce, item forunculis, duritizque mammarum. Rupta, convulsa, et luxata sanat. Clavos, et rimas, callique vitia, cum elleboro albo . parotidas admixta farina salsamentariae testae : quo genere proficit et ad strumas. Pruritus et papulas in balineo perunctis tollit; alique etiamnum modo podagris prodest mixto oleo vetere, contrito una sarcophago lapide, et quinquefolio tuso in vino, vel cum calce, vel cum cinere. Facit et peculiare emplastrum LXXV X. ponderi centum' apumae argentem mixtis, utilisaimum contra inflammationes ulcerum. Adipe verrino inungi putant utile, quarque serpant, illinire cum resma. Antiqui maxime axi- 6 bus vehiculorum perungendis, ad faciliorem circumactum rolarum utebantur : unde nomen : sic quoque utili medicina cum illa ferrugine rotarum, ad sedis vitia virili. tatisque. Et per se axungiam medici antiqui maximo probabant renibus detractam, exemtisque venis aqua

2:4 PLINE

reprises dans un vase de terre neuf, et alors la mettaient en réserve. Il est certain que salée elle est plus émolliente, échauffante, résolutive, et qu'elle est encore plus utile ayant été lavée dans du vin. Masurius rapporte que les ancieus donnaient la palme à la graine de loup, et que pour cette raison les nouvelles mariées étaient dans l'usage d'en frotter les potenax des portes pour détourner les maléfices.

- 1 XXXVIII. Le suif est chez les ruminants ce que la graisse est chez le porc. On l'emploie a d'autres usages, mais il n'a pas moins d'efficacité. Pour préparer toute espère de suif on ôte les veines, on le lave dans de l'eau de mer ou de l'eau salée : on le pile dans un mortier en y versant de l'eau de mer, puis on le fait cuire à diverses reprises jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune odeur, et enfin on le fait blanchir en l'exposant continuellement au soleil. Le plus estimé est celui des reins. Si on veut employer du vieux suif en médicament, on recommande de le faire fondre d'abord, puis de le laver à plusieurs reprises avec de l'eau froide, de le faire fondre de nouveau en v versant un vin qui ait beaucoup de parfum, et de le faire cuire et recuire de cette façon jusqu'à ce que toute mauvaise odeur disparaisse. Plusieurs prescrivent en particulier de traiter de la même manière la graine des taureaux, des lions, des panthères et des chameaux; nous en dirons les usages en lieu et place.
- 1 XXXIX. Les moelles rentrent encore dans la même catégorie. Toutes sont émollientes, incarnantes, siccatives, échaussantes. La plus estimée est celle de cerf, puis celle de veau, puis celle de bouc et de chèvre. On les prépare avant l'automne, en les lavant fraiches et en les saisant sécher à l'ombre. On les soud et on les passe au

tamis; on les exprime avec des lings, : met en réserve dans des pots de tarre, endroits frais.

XL. Entre tous les remèdes comme par les animaux , on peut dire que le fi rang des plus efficaces. Par sa verta, 16 il mord, il divise, il attire, il résout, 0s comme plus pénétrant celui des petits a aussi le préfére-t-on pour les compositio thalmiques. Le fiel de taurennest le plus; on l'emploie même comme mordant pe le bronze et les cuirs. Tout fiel se prépt facon suivante : On le prend frais ; en lit gros fii l'orifice de la poche; on le met pendant une demi heure dans l'eau be puis on le fait sécher à l'ombre, et es dans du miel. On rejette le fiel du chev rangé parmi les poisons. C'est pour cola ( pas permis au flamine des sacrifices de un cheval; et cependant on immole un Rome dans les cérémonies publiques.

XLI. Bien plus, le sang de cheval est : de même le sang des cavales, excepté vales vierges, ronge le bord des uloit élargit. Le sang de taureau, frais, est ri poison, excepté à Ægira (1v, 6,1); car da la prêtresse de la Terre, lorsqu'elle va rest que oracle, boit du sang de taureau avan cendre dans la caverne. Telle est la force è pathic souvent signalée, qu'elle est qui produite par la religion, ou par la nature On rapporteque Brusus (XXXIII, 6,4), U peuple, but du sang de chèvre, voulan páleur accuser (). Capion, son ennemi, de donné du poison, et exciter la haine et Le sang de houe a tant de force, qu'il n' de meilleure trempe pour le fer, qui

czelesti fricabant crebro, decoquebantque fictili novo sepius, tum demom asservantes. Convenit zalsam magis emollire, excalacere, discutere, ntilioremque one vino lotam. Masurius palmam lupino adipi dedisse antiquos tradit. Ideo novas nuptas, illo perungere postes solitas, ne quid mali medicamenti inferretur.

3 XXXVIII. Quae ratio adipis, cadem in his quae ruminent sevi est, aliis modis, non minoris potentise. Perficitur omne exemtis venis aqua marina vel salsa lotum,
mox in pile tusum, aspersa marina. Crebro postes coquitur, donce odor omnis aboleatur. Mox amiduo aste ad
candorem reducitur. A renibus autem laudalissimum est.
Si vero velus revocetur ad curam, liqueficeri prius jubent:
mox frigida aqua lavari saepius, dein liquefacere affuso
vino quam odoratissimo; eodemque modo iterum ac saepius coquunt, donce virus evanescat. Multi privatim sic
taurorum, leonamque, ac pantherarum, et camelorum piaguia curari jubent. Usus dicetur suis locis.

XXXIX. Communis et ratio meduliarum est. Omnes molliuat, explent, siccant, excalfaciunt. Laudatissima cervina, mos vitulina, dein hircina, et caprina. Curantur ante antumnum recentes lotm, siccataque in umbra: per cribrum deia liquatie, per linten exprimuntur, m tur in fictili , locis frigidis.

XL. Inter omnia aniem communia animalismatantiasimi effectus fel est. Via ejus excalfacera, scindere, extrahere, discutere. Minorum anismatitius intelligitar, et ideo ad oculorum medicas lius existimatur. Taurino praecipua potentia, di pellibusque colore aureo ducendis. Oumae aute recens praeligato ore lino crasso, domissum in aquam semibora, mon siccatum sine sole, alquendium. Damnatur equinum, tantum inter va Flamini sacrorum equum tangere non licet, que publicis sacris equus etiam immoletur.

XLI. Quin et sanguis corum sopticam vim h equarum, practerquam virginam, crodit, em cera. Taurinus quidem recens inter venena est Ægira. Ibi enim sacerdos Terræ vaticinatura, guinem bibit, priusquam in apecum descadal potest sympathia illa, de qua loquimar, ut alic ligione, aut loco fiat. Drusus tribunus plobal tr prinum bibisse, quum pallore et invidia vene insimutare Q. Cæpionem inimicam vellet. Hiro

avec la rouille produite par ce sang, qu'aime. Le sang des animanx ne pouvant être comme un remede général, il faut parprement des propriétés de chaque espece. L Nous allons donc exposer les remedes. e par maladie : c'est contre les serpents en a le plus. Personne n'ignore que les est destructeurs de ces reptiles (villa et qu'ils les tirent de leurs trous pour les . Ce n'est pas sculement le cerf entier et qui est funeste aux serpents; ses memparement, ont la même vertu. La fumée brûle les met en fuite, comme nous avons a, 50); mais on pretend que les os du haut er, brûlés, les rassembleut. L'on dort en sur des peaux de cerf, sans craindre l'apde ces reptiles. La présure de cerf, prise vinaigre, est un antidote contre la blese parles serpents; et si on en a seulement on est a l'abri pour ce jour-là de leur at-Les testicules sechés, ou l'organe mâle, ntaires, donnés dans du vin ; de mêmo l'esnommé centipellio (le bonnet). Il suffit sur soi une dent de cerf, ou d'avoir été la moelle ou du suif de cerf ou de faon. ottre en fuite les serpents. On prefere aux ands remedes la caillette d'un faon tiré de do sa mere, comme nous l'avons dit ( viu. sang de cerf, si l'on brûle en même temps ention (xxiv, 91), du cunilago (xx, 68). buse, à un feu de bois de lentisque, rasdit-on, les serpents, qui se dispersent si, sang, on ajoutedu pyrethre. Je trouve dans urs grees un animal plus petit que le cerf. emblant par le pelage, qui se nommerait xxx, 52), et ne se verralt qu'en Sardai-

gue : je pense qu'il n'existe plus, aussi ne diral-le rien des remèdes qu'on en tirait. (x.) Contre les ser- x pents on vante la cervelle de sanglier avec lesang. ainsi que le foie desséché et pris avec de la ruo dans du vin, ou la graisse avec du miel et de la resine. Même propriété du foie de verrat, mais seulement du lobe de la vésicule, à la dose de quatre deniers, et de la cervelle avalee dans du vin. On dit que la corne de chevre ou le poil brûlés mettent en fuite les serpents; que la cendre de cette corne, a l'intérieur ou à l'extérieur, est souveraine contre les moraures de ces reptiles; que le lait de chèvre pris avec l'uva taminia ( xx111, 12 et 14), ou l'urine du même animal avec le vinaigre scillitique, ont la même propriété, ainsi que le fromage de chèvre appliqué avec de l'origan, ou le suif avec de la cire. On indique encore, 4 comme on le verra, mille remèdes tirés de cet animal, ce qui m'étonne; car on prétend qu'il n'est jamais sans flevre (viii, 76). Les animaux sauvages du même genre, qui est très-nombreux. comme nous l'avons dit (verr, 79), sont encore plus efficaces. Les boucs ont des proprietes particulières. Démocrite en attribue encore davantage au bouc dont la mere n'a porté que lui. Qu recommande d'appliquer sur les morsures des serpents la siente de chèvre bouillie dans du vinaigre, et la cendre de cette flente fraiche dans du vin. En general, les personnes qui se rétablissent difficilement, apres avoir été mordues par les serpents, se refont très-bien dans les etables à chevres. Ceux qui veuleut un remede plus effi- S cace attachent sur le-champ à la plaie les intestins d'une chevre tuée exprès, avec les excrements qui s'y trouvent. D'autres font brûler de la chair fraiche de chevreau avec le poil, et par cette

la vis est, ut ferramentorum subtilitas non aliter duretur, scabritia poliatur vehementius, quam n igitur et sanguis animatium inter communia dici et ideo suis quisque dicetur effectibus.

Digeremos enim in mala singula usus, pluricontra serpentes. Exitio his esse cervos nemo f si quar sunt, extractas cavernis mandentes. Nec pirantesque tantum adversantur, sed membratim Pugari eas nidore cormis corum, si uratur, dictum summo gutture ustis ossibus, congregari dicunejusdem animalis substratee, securos præstant lu somnos. Congulum quoque ex aceto potum ab a ompino tractatum sit, eo die non ferit serpens. mane ejus inveterati , vel geortale maris, salutarir in vino : item venter , quem centipellionem vojunt et omnino dentem cervi habentes, aut meactos, sevove cervi, aut vituli. Summis autem reefertur hinnulei congulum, mateis plero exsecti, rimos Sanguine quoque cervino, si una urantur , et cumlago, et anchusa lentisci ligno, contrahi tradent. Dissipari deinde, si sangume detracto pyrethrum. Invenio apud auctores gracos animines, et pilo demum simile, quod option vocaretur. Sardiniam id tantum ferre solitam. Hoc interlince arbitror, et ideo medicinas ex eo omitto. (x.) Apri quo- 3 que cerebrum contra eas laudatur cum sanguine. Jecur ctiam inveteratiom cum ruta potum ex vino. Item adepa cum melle resmaque. Simili modo verrioum jecur, et felles duintaxat fibra, x. quatuor pondere, vel cerebrum in vino potum. Caprarum cornu vel pilis accensis, lugari serpentes dicunt, cineremque e cornu potum vel illitum contra ictus valere : item factis haustus cum uva taminia . vel urinse cum aceto scillite : caseum caprinum cum origano impositum, vel sevum cum cera. Millia præterea 4 remediorum ex co animali demonstrantur, sicut apparebit : quod equident miror, quam febri negetar carere. Amplior potentia feris ejusdem generis, quod numerosissimum esse diximus. Alia vero et hircis. Democritus etiamnum effectus ejus auget, qui singularis natus sil. Fimo quoque caprarum in aceto decocto illini ictus serpentium placet, et recentis cinere in vino : atque in totum difficilius se recolligentes a serpentium letu, la caprilibus optime convalescunt. Qui efficacius volunt mederi, occisar 5 capræ alvum dissectam cum timo intus reperto statim illigant. Alri carnem recentem hosdorum pilo suffrint, eodemque nidore fugant serpentes. Utuntur et pelle corum

276 PLINE,

famigation chassent les serpents. On emploie encore pour les morsures de serpent, et aussi pour le scorpion et la musaraigne, la peau récente de chevrenu, ainsi que la chair et la fiente d'un cheval nourri dans les champs, ou la presure de lièvre dans du vinaigre. On dit que les personnes frottées avec la presure de lièvre sont à l'abri de toutes les piqures venimeuses. La crotte de chevre, bouille avec du vinaigre, est un remade excellent pour les piqures des scorpions; le lard et le bouillon de porc, pour ceux 6 qui ont avale un bupreste. Bien plus, si une personne dit à un âne, a l'oreille, qu'elle a ete piquee par un scorpion, le mal passe, dit-on, aussitôt a l'âne. Toutes les bêtes venimeuses sont d'aitleurs mises en fuite par la fumée du poumon de cet animal. Il est avantageux de foire foire aux individus piqués par un scorpion des fumigations avec la fiente de veau.

- 1 X1.111. Quelques-uns coupent jusqu'au vif autour des blessures faites par un chien enrage; pais ils y appliquent de la chair de veau, et donneut a l'intérieur ou du bouillon de veau ou de l'axonge broyée avec de la chaux. On affirme que l'application d'un foie de bouc garantit de toute atteinte de l'hydrophobie. On recommande encore la crotte de chèvre appliquée avec du vin, les excréments de blaireau, de coucou et d'hirondelle, bouillis, et pris en boisson. Pour les autres morsures des bêtes, on applique du fromage de chèvre sec avec de l'origan, et on en administre à l'interieur; pour les morsures faites par l'homme, de la chair de bœuf cuite, celle de venu est plus efficace, pourvu qu'on ne l'ôte pas avant le cinquième jour.
- 1 XLIV. On dit qu'un musse de loup séché protege contre les malesices; et pour cette raison

on en attache à la porte des maisons de la campagne. La peau du cou tout entier passe pour avoir la même vertu; car l'influence de l'anomal est si puissante, que, sans compter ce que nous en avons dit ( viii, 34), il suffit que les chevaux mettent le pied sur ses traces, pour être frappes de torpeur (xxviii, 81).

XLV. Quand on a avalé du vif-argent, le lanj i est le remede. Le lait d'anesse, à l'interieur, amortit les poisons, et en particulier la jusquiame, le gui, la cigué, le lievre marin, l'opecarpathum (16), le pharicon (12), le dorventes (xxviit, 21), et l'effet du fait caillé dans l'estemac ; car le lait qui vient à se cailler dans cel organe est aussi un poison (xx, 53). Nons indiquerons plusieurs autres usages du fait d'ànesse : seulement on se souviendra qu'il doit être pris fraschement trait ou chauffé peu de temps apres, car aucun ne s'éveute plus tôt. Les os de l'ane, concasses et bouillis, se donneut contre le poison du lièvre mariu. Les ânes sauvages entier? mêmes proprietes, mais plus actives. Les Gres n'ont point parlé du cheval sauvage (visi, 16), parce qu'il n'y en avait point dans leur pays : pennmoins on doit penser qu'il a tes mêmes proprietés, mais plus fortes, que le cheval. Le fait de cavale triomphe du venin du lievre marin et des poisons des flèches. Les Grees n'ont point experimenté les propriétés des urus ou bisens, qui remplissent les forêts de l'Inde: on doit croire que chez cet animal tout est proportionnément plus fort. On dit que le lait de vache est le re-1 mede de tous les poisons, et surtout des poisons indiqués plus haut; que si on a pris de l'ephemerum (colchique) ou des cantharides, il les fait revomir, et que le bouillon de chevre neutralise de même les cantharides. Contre les poisons qui

recente ad plagas, carne et limo equi in agro pasti, coagulo lepuris es aceto, contraque scorpionem et motem araneum. Aunt autem non ferri lepuris coagulo peruncios. A scorpione percussis, liminar capra esficaciais cum aceto decoctiminauxiliatur: lardum jusque decocti potum lus, qui buse prestim bauserint. Quinettam si quis asino in aurem percussim a scorpione se dical, transire matum protinus tradimit, venenataque omnia accenso ejus pulmone fugere.

El fene vituli suffiri percussos a scorptone prodest.

3 XI,III. Canis rabiosi morsu facta vulners circumcidinat ad vivas usque partes quidam, carnemque vituli admovent, et jus ex codem carnis decoctæ dant potul, aut axungiam cum calce tusam. Hirci jecore imposito, ne tentari quidem aquæ metu affirmant. Laudant et capræ immm ex vino illitum: melis, et cuculi, et hirundinis decoctum et potum. Ad reliquos beatlarum morsus caprinum caseum siccum cum origano imponunt, et bibl jubent: ad hominis morsus carnem bubulam coctam, efficacius vituh, si non ante quintum diem solvant.

XLIV. Veneficiis roatrum lupi resistere inveteratum niunt, ob idque villacum portis przengunt. Hoc idem przestare et pellus e cervice solida existimatur : quippe tanta

vis est animalis, præter ea quæ relutimus, ut vestigta ejus calcuta equis afferant torporem.

XLV. lis qui argentum vivum biberint, lardum remedio I est. Asimno lacte poto venena restinguintur, peculiariter si hyoseyamum potum sit, aut viscum, aut creuta, aut lepus mariums, aut opocarpathum, aut pharicon, aut dorychium, et si coagulum aticui nocuerit, nam ut quoque venenum est prima lactis coagulatione. Multos ejas et alios usus dicemus. Sed meminisse oportebit recenti utendum, aut non multo postes tepelacio. Sultum enun cele-1 rius evanescit. Ossa quoque asmi confracta et decucta, contra leporis marim venenum dantur. Omnia cadem quagris efficaciora. De equiferia non scripserunt Grasa, quomam terræ illæ non gignebant. Verumtamen for ttora omnaeadem, quam in equis intelligi debent. Lacte equino venena leporis marini, et toxica expugnantur. Nec urns aut bisoutes habnerunt Graci in experimentis, quanquem bove fero refertis Indiæ silvis : portione tamen eadem efficaciora omnia ex his credi par est. Sie quoque lacte bubulo cuncla venena expugnari tradunt, maxime supra dicla : et si ephemerum impactum sit : aut si canthandes datse, vomitione omnia egeri : sic et caprano jure canthainent par vicération on a recours au suif de veau ou de bœuf. Quand on a avaié des sangsues le beurre est le remède, avec du vinnigre que l'on a chauffé à l'aide d'un ferrement. Il est, même seul, utile contre les poisons; car si on n'a pas d'huile il en tient fieu. Avec du miel il guérit les morsares des mille-pieds. Le bouillon de tripes pris à l'intérient passe pour triompher des poisons susdus, et en particulier de l'aconit et de la cigué: la même proprieté est attribuée au suif de veau. Le framage de chèvre frais se donne à ceux qui ont bu de gui. Le fait de chèvre est un remede contre les catharides, et , avec l'uva taminia (xxiri, 18 et (4), contre un breuvage d'ephemerum ( colchique). Le sang de chevre; cuit avec la moelie, se pend contre le venin des flèches; le sang de chemau, contre les autres poisons; la présure de chevreau, contre la glu provenant du chaniæleon blac (xxrs, 21) et contre le sang de taureau, contre lequel on a aussi la présure de lièvre dans du s vinaigre. La présure de lièvre, ou de chevreau-ou l'agresu, à la dose d'une drachme dans du vin, est bonne contre la pastenague et contre la pique m la morsure de tous les animaux marins. On heorpore aussi la présure de lièvre dans les antidotes. Le papillon que la lumière des lampes attire es compté parmi les substances malfaisantes; on bi appose le foie de chèvre. Le siel de la chèvre est m preservatif contre les maléfices faits avec la belette des champs ( xx1x, 16). (x1.) Maintenant revenons à l'exposition des maladies par espèces. 1 XLVI. La graisse d'ours, avec addition de ladunum et d'adiantum (xx11, 30), empêche les cheveux de tomber, et guérit l'alopécie et la chute des ourcils, avec les champignons des lampes et la sue qui se trouve à leur bec. Avec le vin elle est

bonne pour le porrigo, maladie que guérit aussi la cendre de corne de cerf dans du vin. Cette aubstance empêche la vermine de se mettre dans les chaveux. Pour le porrigo on emplole encore le fiel de chèvre, avec de la terre cimoliée et du vinaigre ; on laisse un pen sécher cette préparation sur la tête. Le fiel-de truje avec l'urine de taureau a la même propriété; s'il est vieux, il guérit de plus. avec addition de soufre, les éruptions fur furacées. La cendre des parties génitales d'un âne rend, dit- 3 on, les cheveux plus épais, et les empêchede blanchir; il faut l'appliquer, broyés avec du plomb et de l'huile, sur la tête rasée. Les parties génitales d'un apon, avec l'urine, ont la même vertu; on y ajoute du pard pour rendre cette préparation moins dégoûtante. On traite l'alopécie par le fiel de taureau, chauffé avec de l'alun d'Égypte. On guérit très-bien les vicères humides de la tête avec l'urine de taureau, et aussi avec de la vieille urine d'homme, pourvu qu'on y ajoute du cyclaminos (xxv, 67) et du soufre. Mais le fiel de veau est encore plusefficace. Cette substance, chauffée avec du vinaigre, détruit aussi les ientes. Le suif de veau pilé avec du sel est très-bon pour les ulcères de la tête; on vante aussi la graisse de renard, 3 mais particulièrement les excréments de chat appliqués avec une quantité égale de moutarde. La poudre ou la cendre de corne de chèvre, et surtout de bouc, avec addition de nitre, de graine de tamarix, de beurre et d'huite, empêche merveilleusement les cheveux de tomber; il faut préalablement raser la tête. La cendre de chair de chèvre, appliquée avec de l'hulle, rend les sourcils noirs. Le lait de chèvre enlève, dit-on, les lentes; la fiente avec du miel guérit l'alopécie. La cendre de la corne des pattes avec de la

"his. Contra ea vero quie exhibeeratione enceant, nehum talalara vel bubulum auxiliatur. Nam contra sanguisuco polas butyrum remedio est, cum acelo ferro calefacto: 190d et per se prodest contra venena. Nam si oleum non 4. veem ejus repræsentat. Multipedæ morsus com melle Wast. Omasi quoque jure polo venena supra dicia expugun pulant, privahm vero aconita el ciculas : ilemque vilabao sevo. Caprinus caseus recens, his qui viscum bibeint : lac vero contra cantharidas remedio est, et contra phemen potum com tamma uva. Sanguis caprinus deoctus cum medulla contra togica venena somitor : lugdions contra reliqua. Coagulum bredi contra viscum, et thematicunem album, sanguinemque taurinum, contra quem et leporis coagulum est ex aceto. Contra pastinacam tero el omnium marinorum ictus vel morsus, coagulum leporis, vel bædi, vel agni, drachmæ pondere ex vino. Leporis cosgulum et contra venena additur antidotis. Papolo quoque lucernarum luminibus advolans, inter mala medicamenta numeratur. Huic contrarimo est jecur caprioum - sicut fel veneficiis ex mustela rustica factis. (xt.) Hinc deinde ceverlemur ad genera morborum.

XLVI. Capith defluvia uramus adeps admixto fadano et admato continet, alopeciasque cinculat, et raritalem su-

perciliorum, cum fungis lucernarum, ac fuligine, quaest in rostris earum. Porrigini cum vino prodest. Ad hancet corpus cervini cinis e vino, utque non tædia animalium capillis increscant. Item fel caprinum cum creta Cimoha et aceto, sie ut paulum capili marescant. Hem fel scrotiaum cum urina tauri. Si vero vetua sit, etiam fuctures adjecto sulphure emendat. Cinere genitalis asinini, spissari camillum putant, et a canitie vindicari, si rasis illinatur, plumboque tritus cum oleo. Densari et asinini pulli cum urina : admiscentque nardum fastidii gratia. Alopecias felle Laurime com Ægyptio alumine tepefactis illiminit. Capitis ulcera manantia urina tauri efficaciter sanat i item hominis vetus, si cyclaminum adjusatur et sulplair. Efficacius lamen el vitulinum fel : quo cum aceto calefacto et lemies tolluntur. Sevum vitulinum cum sale tritum, capitis hulceribus utilissimum. Laudatur et vulptum adeps : sed præ- 3 cipue felis lumum cum smapis pari modo tilitum. Caprini cornus farina vel cinis, magisque luccion, addito nitro et tamaricis semine, et butyro oleoque, prius capite raso, mire continent its fluentem capillum. Sicuti carms cinere ex oleo illito supercilia nigrescont. Lacte caprino fendes tolli tradunt : flino com melle alopecias expleri : flem ougularum omere cum pice, fluentem capillum continest. Le278 PLINE.

poix empêche les cheveux de tomber. On calme la douleur de tête avec la cendre de lièvre et de l'huile de myrte; on la guérit aussi en buvant l'eau qui reste de la boisson d'un bœuf ou d'un âne, et, si nous y ajoutons foi, en portant en amulette les parties génitales d'un renard mâle. La cendre de corne de cerf appliquée avec du vinaigre, ou de l'huile rosat, ou de l'huile d'iris, a le même effet.

XLVII. Pour les fluxions des yeux on emploie en topique le suif de bœuf cult avec de l'huile. La cendre de corne de cerf s'emploie de la même facon pour les granulations des yeux; ou regarde comme plus efficaces les pointes mêmes du bois. Il est avantageux dans la cataracte de faire des frictions avec les excréments du loup. La cendre de ces mêmes excréments avec du miel attique est bonne en onctions pour la vue trouble: il en est de même du fiel d'ours. La graisse de sanglier avec de l'huile rosat est bonne pour les épinyctides. La cendre de corne d'âne appliquée avec du lait d'ânesse enlève les tales 2 et taches des yeux. La moelle de bœuf prise à la jambe droite de devant, et pilée avec de la suie, est bonne aux affections causées par les cils, aux maux des paupières et des angles de l'œil. Pour cet usage on en fait avec la suie une espèce de calliblépharon (fard des paupières ). La meilleure suie se fait avec une mèche de papyruset de l'huile de sésame; on fait tomber cette suie dans un vase neuf, avec une plume. Elle est très-efficace pour empêcher de repousser les cils qu'on a arrachés. On fait des collyres avec le fiel de bœuf et un blanc d'œof; on délaye cette préparation dans de l'eau, et on s'en frotte pendant quatre jours. 3 Le suif de veau avec la graisse d'oie et le suc d'ocimum (basilic?) est excellent pour les affections des paupières. La moelle de veau avec un poids

égal de cire et d'huile, ou d'huile rosat et addition d'un œuf, forme un topique pour les granulations des paupières. Le fromage de chèvre mon appliqué avec de l'eau chaude calme les fluxions des yeux; s'il y a gonfiement on l'applique avec du miel : dans les deux cas il faut fomenter l'œit avec du sérum chaud. Dans les ophthalmies sèches on emploie en topique des roguons de pore brâlés et pilés. On prétend que les chèvres n'out jamais d'ophthalmies, parce qu'elles mangent certaines herbes. Il en est de même des chevreuils; aussi recommande-t-on d'avaier, à la nouvelle lane, la fiente de ces animaux, caveloppée dans de la cire; et comme ils voient aussi bien la muit que le jour, on pense que le sang de bouc guérit estte affection de la vue appelée par les Grecs nyetaiopie. On attribue la même vertu au foie de chèvre cuit dans du vin astringent. Quelques uns frottent les yeux avec le suc qui s'écoule d'un foie de chèvre rôti , ou avec le fiel du même animal, et prescrivent de se nourrir de cette viande. et d'exposer, pendant qu'elle cuit, les yeux malades à la vapeur qui en sort : d'après eux , il importe aussi que le foie soit de couleur rousse. Qu recommande encore d'exposer les yeux à la vapeur d'un foie bouilli dans un pot de terre, en suivant d'autres, rôti. Le fiel de chèvre s'emplei à plusieurs usages : avec le miel, contra les breaillards de la vue; avec un tiers d'eliébore blanc contre la cataracte ; avec de vin, contre les tales l'albugo, les brouiliards, le ptérygion, l'argume. avec le suc de chou, pour les paupières : on arra che d'abord les ciis, et on laisse la préparation sécher sur la partie; avec du lait de femme, come tre les éraillements des yeux : pour toutes 👄 affections on regarde comme plus efficace le vieux. On ne rejette pas non plus in fiente appalias quée avec du miel pour les fluxions des yeux x:

porinus cinis cum oleo myrteo capitis dolorem sedat : item aqua pota, que e bovis aut asini potu relicta est : et, si credimus, vulpis masculæ genitale circumligatum : cornus cervini cinis illitus ex aceto aut rusaceo, aut ex irino.

XLVII. Oculorum epiphoras bubulo sevo cum oleo cocto illiannt. Cervini cornus cinere scabritias eorumdem immgual : macrones autem ipsos efficaciores putant. Eupi excrementis circumlini sulfusiones prodest. Cinere corum cum Attico melle inunzi obscuritates . item felle ursino. Epinyctidas, adipe aprugno com romero. Ungulæ asininæ sis inspetus e suo lacle, cicalrices oculorum, et alles-2 giaes tollit. Medulla bubula ex dextro crure priore trita cum fuligine, pilis et palpebrarum vitiis angulorumque occurrit : calliblephari modo fuligo in hoc usu temperatur ; optime ellychnio papyraceo, oleoque sesamino, fuligine in novum vas pennis detersa. Efficacissime tamen evulsos ihi pilos coercet. Felle tauri cum ovi albo, culturia figut : 3 a maque dissoluta inungunt per quatriduum. Sevum vituli cum anteris a-lipe et ocimi succo, genarum vitiis aptissimum est. Ejusdem medallæ cam pari pondere ceræ et olei vel rosacei, addito ovo, duritize genarum illinuntur.

Caseo molli caprino imposito ex aqua calida epiph dantur : si tumor sit , ex melle. U tramque vara sera cadi fovendum. Sicca lippitudo, lumbulis suem exustis atque contritis, et impositis, tollitur. Capras negnet lis quoniam ese quasdam berbas edant : item docendas : etab id fimum carum cera circumdatum nova kuna deverare jebent. Et quoniam noctu avque quoque cermant, sai hircino sanari lusciosos putant, nyctalopas a Gracis distos : caprie vero jocinere, in vino austero decocto. Quida 4 inassati jorineris sanie inungunt, aut felle capra, cantique eas vesci, et, dum coquantor, oculos vanorari hispracipiunt. Id quoque referre arbitrantur, ut rutili colois fuerit. Volunt et oculos suffiri, jocinere in allis decide: quidam inassato. Fel quidem caprinum **pluribus modi 2**5 sumunt : cum aielle, contra caligines : cum veratri cudidi tertia parte, contra glancomala : cum vine, contra cicatrices, et albugines, et calizines, et pterygia, et arge ad palpebras vero evulso prima pilo, com succo oleris, i ut unctio inarescat. Contra ruptas tuniculas, com br mulieris. Ad omnia inveteratum tel efficacios putant. Y abdicant fimum ex melle illifam, epiphoris : contraque

h morile de chèvre ou le poumon de lièvre, pour les douleurs des yeux; le fiel de chèvre avec du vin cuit ou du miel, pour les brouillards de la vue. On recommande contre l'ophthalmie de frotter les yeux avec de la graisse de loup ou de la moeile de pore. On assure que ceux qui portent dans un bracelet une langue de renard sont à l'abri de l'ophthalmie.

XLVIII. La douleur et les affections de l'orible sout guéries par l'urine de sanglier conservée dans un vase de verre; par le siel de sanglier, a de porc ou de bœuf, avec parties égales d'huile k ricin et d'huile rosat; mais surtout par le fiel le taureau chauffe avec du suc de poireau, ou wee du miel s'il y a suppuration : ce dernier, chauffé seul dans une écorce de grenade, est bon cotre la mauvaise odeur des oreilles. Avec du bit de femme, il guerit très-bien les fractures es oreilles. Quelques-uns pensent qu'il faut se laver les oreilles avec cette substance quand l'ouje devient dure ; d'autres, après avoir lavé les oreilksavec de l'eau chaude, y font mettre un mélange de ca fiel, de vieille peau de serpent et de rigaigre, le tout enveloppé dans de la laine. Si la surdite est considérable on instille dans les oreilles ce flel chauffé avec la myrrhe et la rue dans une écorce de grenade, ou du lard tres-gras, ou des excréments d'âne récents, avec de l'huile rosat: tout cela doit être chauffe. On préfère l'écume de cheval, ou la cendre d'excrements de cheval recents, avec de l'huile rosat ; le suif de bœuf avec de la graisse d'oie ; le beurre fais ; l'uripe de chevre ou de taureau, ou de la vieille urine de fouson chauffee au point que la vapeur sorte par le col du bocat; on y mêle aussi un tiers de vinaigre, etanpeu de l'orine d'un veau qui n'a pointencore goute d'herbe. On applique aussi aux oreilles, après

les avoir échauffées, la bouse du veau mêlée avec son fiel, la peau que quittent les serpents : tous ces remedes s'enveloppent dans de la laine. On em- 3 ploie encore le suif de veau avec de la graisse d'nie et du suc d'ocimum (basilic?); de la moelle de veau. à laquelle on mêle du cumin broyé, et qu'on injecte; contre les douleurs d'oreilles on se sert du sperme de verrat, recueilli de la trule avant qu'il tombe à terre. La colle faite avec les parties génitales du veau, et dissoute dans l'eau, s'emploio pour les fractures de l'oreille. Dans les autres affections de cette partie on se sert de la graisse de renard, du fiel de chèvre, avec de l'huile rosat tiède ou du jus de poireau ; et quand il y a quelque rupture, avec du lait de femme. On recommande le fiel de bœuf avec l'urine de chevre on de bouc, en cas de dureté de l'oreille ou de suppuration. Pour quoi que ce soit, on pense que ces substances sont plus efficaces lorsqu'elles ont été sumées vingt jours dans une corne de chèvre. Ou vante encore la presure de lièvre à la dose d'un tiers de denier, avec un demi-denier de sacopenum (xx, 75), dans du vin amminéen (x14, 4, 2). La graisse d'ours, mêles a poids egal avec de la cire et du suif de taureau, dissipe les parotides; quelques-uns emploient aussi l'hypocisthis (xxvi, 31) et le beurre applique seul, pourvu qu'on fomente prealablement la partie avec une decoction de fenugrec, ce qui est plus efficace avec le strychnos (xx1, 105). On se sert aussi des testicules de renard et du sang de taureau seché et broyé. L'urine de chevre échauffée s'instille dans les oreilles. On applique encore les excrements de cet animal avec de l'axonge.

XLIX. La cendre de corne de cerf raffermit ! les dents et colme les douleurs qu'elles causent, soit en friction, soit en collutoire; quelques-uns

wa, meduliam, item pulmonem leporis : et ad caligines Gran passo ant melle. Lupmo quoque adipe, vel medalla son, freare oculos contra lippitudines praccipinat. Nam udpmano finguam habentes in armilla, lippituros negant. 313 ttl. Auroga dolori et vittis medetur urina apri in Masservata : fel apri vel suis, vel bubolum cum oleo ciourtensaceo aeques portionibus. Praecione vero taurinum, Caporri succo tepatum, vel cum melle, si supporet. Canope odorem gravem per se topefactum in malicurio. In omete runta cum tacte mulierum efficaciter sanat. Quietism ingravatas aures sic perluendas putaut, Alii un senecta serpentium et aceto includent fana collutas lute calada aqua. Aut si major sit gravitas aurium, fel cum Tyrha et ruta in malicorio excalfactum infondunt : lardum eque pingue : ilem lumum asini recens cum rosaceo "dilatur : omniaque ca tepefacta. Utilior equi spuma, vel quar fimi recentls cinis cum rosacco. Sevum bubulum om adipie anserino, butyrum recens. Urina caprae, vel Gore, aut fullonia vetus calfacta, vapore per lagence colon anbeunte. Admiscent et aceti tertiam partem : et aliand uring vituli, qui nondum berbam gustaverit. Finnm tiam mixto felle ejusden. El cutem, quam relinquant

angues, excalfactis prios auribus. Lana autem, medica- 3 mma ca includuntur. Prodest et sevum vituli cum ausems adipe, et ocimi succo: ejusdem medulla admisto cumino trito infusa. Vicus verrinum e scrofa exceptum prinsquam terram attingat, contra dulores. Aurabus fractis glutimitu, e naturis vitulorum factum, et in aqua liquatum. Aliis sitirs adeps vulpum. Item fel caprinum com rosaceo tepido, ant porre succo : aut si sint rupta ibi aliqua, e lacte m ... heris. Si gravitas sit audiendi, fet bubuliun cum urina capric, vel hirer, vel si pus sit. In quocounque autem usu putant haveflusciors in cornu caprino per dies viginti infumata. Laudant et coagulum leporis tertia denaru parte, dimidiaque sacopeni in ammineo vino. Parotidas ursinus adens comprimit part pondere ceræ et taurim sevi. Addunt qualam hypocisthidem, et per se bulyrum iffitum, si prius fovenntur fem Græce decocts succo. Elhencius enm strychno. Prosunt el volpium testes, et taurinus sanguis aridus tritus. Urina capræ calefacta, instillata auribus : fimomque ejusdem enm atungia illitum.

X1.IX. Dentes mobiles confirmat cervini cornus cinis, t doloresque corum mitigat, sive infricentur, sive colfnantur. Quidam efficacionem ad omnes cosdem usus crudi PLINE.

regardent la poudre de corne non brûlée comme lus efficace pour les mêmes usages. On fait des dentifrices de ces deux facons. La cendre de la tête du loup est un grand remède; et il est certain qu'il se trouve presque toujours dans ses excréments des os qui en amulette ont la même efficacité. On instille dans l'oreille de la présure de lièvre contre la douleur de dent. La cendre de la tête du lievre est un dentifrice; avec addition de nard, elle dissipe la mauvalse odeur de la bouche; quelques-uns aiment mieux y mêler de la cendre de tête de souris. On trouve latéralement dans le lièvre un os pointu comme une aiguille; on conseille, dans le mal de dents, de faire 2 des scarifications avec cet os. L'os de l'astragale du bæuf raffermit les dents chranlees et douloureuses dont on l'approche allumé. La cendre de ce même osavec de la myrrhe est un dentifrice. Les os des pieds de cochon brûlés ont le même effet; de même ceux qui s'emboltent dans la cavité cotyloïde. On sait qu'introduits dans le gosier des hètes de somme ils guérissent les vers des dents, et que brulés ils raffermissent les dents. Les dents obranlées par un coup sont raffermies par le lait d'inesse ou par la cendre des dents du même animal, ainsi que par la poudre des lichens du cheval, injectée dans l'oreille avec de l'huile. Par lichen j'entends con l'hippomane (viii, 66), substance malfaisante que j'omets, mais des durillons qui se forment au genou du cheval et auà desaus du sabot. De plus, dans le cœur du cheval (x1, 70) on trouve up os semblable aux plus grandes dents cauines. On prétend qu'une dent malade dont on scarille la gencive avec cet os ou avec une dent tirée de la machoire d'un cheval mort et de l'ordre de celle qui fait mal, cesse aussitôt d'être douloureuse. Anaxilaus a écrit que brûfer dans des lampes la liqueur qui s'échappe des cavales après qu'elles ont été saillies fait paraftre (18) les assistants monstrucusement affublés de têtes de cheval, et qu'il en est de même des ânesses. Quant à l'hippomane, il a nue telle furce pour les malefices, que, jeté dans la fonte d'une figure d'airnin qui doit représenter une jument d'Olympie, il excite le rut le plus furieux chez le étalons qui en approchent. Un autre remède pour t les dents est la colle de menuisier bouillie dans de l'eau, appliquée, et ôtee peu apres; on lave aussitôt les dents avec du vin dans lequel mt bouilli des écorces de grenades douces. On regarde aussi comme un remede de se laver les deuts avec du lait de chèvre ou du fiel de taureau. La cendre de l'os frais de l'astragale des chevres, et, pour ne pas nous repéter, de tous les quadrupedes nourris dans les fermes, forme un bon dentifeier.

L. (x11.) On croit que le lait d'anesse effect les rides du visage, rend la penu plus delicate, el en entretient la blancheur. On sait que certaines femmes s'en fomentent le visage sept cents fos par jour, observant scrupuleusement ce nombre. Poppée, semme de l'empereur Néron, mit le lut d'auesse à la mode; elle s'en faisait même de bains, et pour cela elle avait des troupeaux dinesses qui la suivaient dans ses voyages ( xi, 261 Les boutons que l'acreté de la pituite produit sur le visage disparaissent frottés avec du beum, et eucore micux si on y méle de la cerus. De beurre pur, et par-dessus de la farine d'orge, gue rissent les affections serpigineuses de la face Un quérit les ulcères du visage en y appliquant, m core humide, la poche d'une vache qui vient de mettre bas. Ce qui suit paraîtra frivole; cepesdant il ne faut pas l'omettre, en faveur des femme qui tiennent à leur teint : l'astragale d'un jeune

cornusfarinam arbitrantur. Dentifricia atroque modo fiunt, Magnum remeibum est in Inporum capitis cinere: certumque est in exciementis corum plerumque inveniri ossa. Hac adalligata cumilem effectum habent. Item leportua coagula per anrem infusa contra dolores : et capitis corum cons dentifración est, adjectoque nardo mulcet graveoleutiam oris. Aliqui morinorum capitum emerem miscuisse malunt. Repertur in latere leporis acui os simile : hoc 2 scarificari dentes in dolore spadent. Talus bubulus accensus, cos qui labant cum dulore, admotus confirmat, ejusdem cius cum myrrha, dentificium est. Ossa quoque ex ungula suum combusta, cumdem usum præbent : item ossa ex acetabulis pernarum, carca quie coxendices vertuntur. Jisdem sanari, demissis in fauces jumentorum, verminationes notum est : sed et combustis dentes confirmari. Asinino quoque lacte percussu vexajos, aut dentium ejuadem cinere : fichene item equi cum aleo infuso per anrem. Est autem hoc non hippmnanes, quod alioqui noxium onutto, sed in equorum genibus, ac super ungulas. Proteres in corde equorum inventur o-, dentilios cannus "aximis simile . he e scarmeari dolorem, aut exemto the emortus equi maxillis, ad gumerum ejus qui dolent,

demonstrant. Equarum virus a coitu in lychnis accensus Anaxilaus produkt, equinorum capitum visus reprareture moustrilice: similiter ex astris Nam hippomine tantas in venelicio vires habet, ut affusum acris matura in effigiem eque Olympias, admotos mares equas al 16-bien coitus agat. Medetur dentibus et fabrile glutinim, as aqua decoctum, illitumque, et mos paulo detractum, al ut confestim colliantur vino, in quo decocti sint cotus mali Punica dulcis. Efficax habetur et caprino laste offici dentes, vel felle taurino. Talorum caprie recentium mo dentificio placet, et omnium lere villaticarum quadruse dom, ne sarpius cadem dicantur.

L. (xis.) Culem in facie erugari et tenerescere, et cal i dorem custodire lacte asinino putant : notumque est sus dam quotidie septingenties custodito numero fovere. Per para luc. Neronia principia mastituit, balinearum quoque sobia su temperana, asinarum gregituia ob hoc eau constantibus. Impatus pituitee in facie, butyro illito taltudm efficacius cumi cerussa. Sincero vero vitia quie sespunt, misoper mupostia farina hordeacea. Hulcera in facie usembrana e partu buvis madida. Finodium videatur, montante omilteadum, propter desideria mulierum, talum cumba.

anreau blanc, bouilli pendant quarante jours et † puarante nuits, jusqu'à ce qu'il soit liquefié, et eppliqué sur un linge, entretient la blancheur de peau et en efface les rides. On dit que la bouse e taureau donne du vermillon aux joues : que la erocodilée même (xxviii, 28) ne fait pas pieux, mais qu'il faut se laver avant et après tvec de l'eau froide. Le hâle, et tout ce qui altere coloration de la peau, se corrige à l'aide de la louse de veau pétrie à la main, avec de l'huile et le la comme. Les ulcérations et les crevasses de bouche se guérissent avec du suif de veau ou de cuf, joint à de la graisse d'oieet du sue d'ocimum basilic?). Il est une autre mixture faite avec le wil de veau, la moelle de cerf et les feuilles de fanbépine, le tout pile ensemble. La moelle avec de la resine, quand même ce ne serait que de la porile de vache, et le bouillon de vache, ont la même vertu. Un remêde souverain contre les icheus du visage, c'est la colle préparée avec les parties génitales des veaux, fondue dans du tinaigre avec le soufre vif, et remuée avec une ranche de figuier : on s'en met deux fois par our, et elle doit être récente. Cette même colle, suillie dans du mirl et du vinalgre, guérit la pre, contre laquelle on a aussi le foie de bonc polique chaud. L'éléphantiasis est guerl par le el de chèvre ; les éruptions lépreuses et furfuacces, par le fiel de taurenn avec addition de itre, par l'urine d'ane vers le lever du Chien. les taches du visage sont enlevees par le fiel de lagreng ou d'ane délayé dans de l'eau sans adition : on a soin, lorsque le visage a pelé, d'éviter soleil et le grand air. Pour le même effet on coploie le fiel de taureau ou de veau, avec de la mine de cunila (xx, 61) et de la cendre d'une perce de cerf, qui doit avoir été brûlée au lever de

la Canicule. Le suif de l'âne fait revenir la couleur aux cicatrices et aux parties attaquées par le lichen et la lèpre. Le fiel de bouc efface de pius le lentigo, avec addition de fromage, de soufre vif et de cendre d'éponge, jusqu'à consistance de miel. Certains ont préféré se servir de vieux fiel en y mélant du son chaud au poids d'une obole, et quatre fois autant de miel; mais il faut auparavant bien frotter les taches. Le suif de bouc est efficace aussi avec la nielle, le soufre et l'iris. On s'en sert pour les crevasses des lèvres, avec la graisse d'oie, la moelte de cerf, la résine et la chaux. Je lis, dans certains auteurs, que ceux qui ont des taches de lentigo ne sont point propres aux cérémonies magiques.

Ll. Le lait de vache ou de chèvre est bon pour i Jes vicérations des tonsiles ou de la trachée-artère. On l'emploie en gargarisme, tiède, comme il vient d'être trait ou chauffé; le lait de chèvre vant mieux bouilli avec de la mauve et un peu de sei. Le bouillon de tripes, en gargarisme, est bon pour les ulcérations de la langue et de la trachée-artère. On emploie particulièrement pour les amygdales, en topique, les reins de renard séchés et broyés avec du miel; pour l'angine, le fiel de taureau ou de chèvre avec du miel. Le foie de blaireau, dans de l'eau, guérit la mauvaise odeur de la bouche; le beurre, les ulcérations. Frotter à l'extérieur avec de la bouse fait, 2 dit-op, rendre par la bouche ou tomber dans l'estomac une épine ou tout autre corps engagé dans le govier. Les serofules sont dissipées par le fiel de sanglier ou de bœuf, applique chaud. Quant à la présure de lievre avec du vin, sur un linge, on ne l'applique que sur les scrofules ulcérees. On résont encore les tumeurs acrofuleuses par la cendre de la corne du pied d'un âne ou d'un che-

pronci, quadraginta diebus noctibusque, donec resolvair o bquorem, decortum, et illitum finteolo, candorem, misque erugationem præstare. Pimo taurino malas enhesare must a non-crocodylearn illini melius; sed foveri frigida sate, et postea jubent. Estates, et que decolorem famet cuteus, timum vituli cum oleo et gummi mana substam emendat. Hulcera oris ac rimas, sevum vituli vel bus cum adipe anserino, et ocimi succo. Est et alia mixra, e sevo vituli cum medulla cervi, et albæ spinæ foliis intis. Idem præstat et medulla cum resua , vel si vacas sit, et jus e carne vaccina. Lichenas oris praestantises vincit glutinum factum e genitalibus vitulorum, lintom aceto cum aulphure vivo, ramo liculneo permixn, ita ut bis die recens illinatur. Item lepras ex melle Sacrto decoctum, quas et jecur hirci califium illitum toj-: siont elephantiasin fel caprinum : etiamuum lepras ac rfores, tauri fel, addito nitro : urina asini circa Conis tum : maculas in facie, fel utriusque per sese aqua inetum, evitatisque solibus ac ventis post detractam cum Similis effectus et in taurino vitulinove felle, com nine cunila, ac cinere e comu cersino, si Canicula exfiente comburatur. Asinino sevo cicatricibus ar lichem

leprisque maxime color redditur. Hirci tel et lentigines tultit, admixto caseo, cum vivo sulphure spongizeque cinere, ut mellis sit crassitudo. Aliqui inveterato felle uti maduere, mixtis calidis furfuribus pondere oboli unius, quatuorque mellis, prius defricatis maculis. Eficax ejusden et sevum cum melanthio, et sulphure, et inde. Labrorum fissuris cum adipe anseriuo, ac medulta cervina resinaque et calce. Invenio apud auctores, lus qui lentigines habeant, negari Magices sacrificiorum usus.

LI. Lacte bubulo aut caprino tonsillar et arterire exhul-teratæ juvantur. Gargarizatur tepidum, ut est expressum, ant calefactum. Caprinum utilius, cum malva decoctum et aste exiguo. Lingune exhulcerationi et arterirem prodest jus omasi gargarizatu: tonsilla autem privatiun renes vulpium arbli, cum melle triti illutque: auginæ fel taurinum vel caprinum euro melle. Jecur melse ex aqua oris gravitatem, hulceraque butyrum emendat. Spinsm 3 alludve quid faucihus adharens, extrinsecus fino pertricalis, ant reddi, aut delati tradunt. Stromas discutit fei aprinum, vel bubulum tepidum illitum. Nam coagulum leporise e vino in lintenlo eulmiceratis dumtaxat imponitur. Discutit et ungular aeint vel equi cuns, ex oles, ve

val, appliquée dans de l'huile ou de l'eau; par l'urine chaude; par la cendre d'un pied de bœuf, dans de l'eau; par de la bouse très-chaude, dans du vinaigre; par du suif de chèvre, avec de la chaux; par des excréments de chèvre bouillis dans du vinaigre; par des testicules de renard. On emploie aussi le savon inventé dans les Gaules pour rendre les cheveux blonds: il se prépare avec du suif et des cendres; le meilleur se fait avec des ceadres de bêtre et du suif de chèvre; il est de deux sortes, mou et liquide. L'un et l'autre sont en usage chez les Germains, et les hommes s'en servent plus que les femmes.

Lil. Pour les douleurs du cou on se frotte avec du beurre ou de la graisse d'ours; pour le torticulis, avec le suif de bœuf, lequel est bon aussi contre les scrofules avec de l'huile. La douleur avec inflexibilité, qu'on nomme opistholones, est guérie avec de l'urine de chèvre instillée dans les oreilles, ou avec des excréments de chevre appliqués avec des oignons. On traite les ongles contus en y attachant le fiel d'un animal quel-ronque; les excroissances des doigts, avec le fiel de taureau séché et dissous dans de l'eau chaude. Quelques-uns y ajoutent du soufre et de l'alun, le tout à poids égal.

du vin chaud, par le fiel d'ours avec addition de miel, par la cendre des sommités d'une corne de bœuf, par la salive de cheval bue pendant trois jours (mais on prétend que le cheval meurt),

jours (mais on prétend que le cheval meurt), par le poumon de cerf, avec le gosier du même animal, séché à la fumée, puis broyé dans du miel et donné chaque jour en éclegme : pour cela celui du cerf daguet est plus efficace. L'hemoptysie se guérit par la cendre de corne de cerf, par la présure de lièvre à la dose d'un tiers de denier, avec de la terre de Samos et du vin de myrte, à l'intérieur. La condre des excréments du hevre. prise le soir dans du vin, calme la toux de la nuit. La fumée des polls de lièvre brûlés fait sortir du poumon les matières qu'on a peine a cracher, Les ulcerations purulentes de la poitripe et de poumon, et la mauvaise baleine provenant du poumon sont très-bien guéries par le beurre, cuit avec une dose égale de miel attique jusqu'à ce qu'il devienne roux, et pris le matin à la dose d'une cuillerée. Quelques-uns, au tieu de miel, ont conseillé d'ajouter la résine du mélèse. S'il y a hémoptysie, on indique comme utile le sang de bœuf pris en petite quantité et avec du vinaigre: le sang de bœuf, car il y aurait imprudence a se fler au sang de taureau. Pour les crachements de sang invétérés on prend, dans de l'eau chaude. trois oboles de colle de taureau.

LIV. (1111.) On traite les ulcérations de l'estomac par le lait d'ânesse et aussi par le lait dvache; les déchirements, par la chair de bœucuite avec du vinaigre et du vin; les fluxions, par la cendre de corne de cerf; les hématémèses par le sang de chevreau récent, bu chaud à la doc de trois cyathes, avec une quautité égale de fouvinaigre; par de la presure de chevreau, prisela dose d'une partie sur deux parties de vinaigre

LV. Les douleurs de foie se guérissent par foie de loup sec, pris dans du vin mielle; par foie d'éne sec, avec deux parties de persit et tranoix, broye dans du miel et pris en aliment; le sang de bouc, préparé en aliment. Pour l'athme ce qu'il y a de plus efficace, c'est le san des chevaux sauvages (viii, 16), en boisse puis le lait d'énesse bouilli avec des oignons, et

aqua lilitus, et urina calefacia : et bovis ungulæ cinis ex aqua : immus quoque fervens ex aceto. Item sevum caprimum cum calce, aut firmum ex aceto decoctum, testesque vulpini. Prodest et sapo : Galliarum boc inventum rutilandis capillis : it ex sebo et canece. Optimus fagino et caprino, duobus modis, spissus ac liquidus : uterque apud Germanos majore in usu viris quam feminis.

1 Ltt. Cervicum dolores butyro aut adipe ursino perfricantor: rigores bubulo sevo: quod et strumis prodest cum oleo. Dolorem inflexibilem (opistholonem vocant) levat urina caprae auribus influsa, aut fimum cum bulhis illitum: unques contusos fel enjuscumque animalis circumingatum: pterygis digitorum fel tauri aridum aqua calida dissolutum. Quidam adjiciunt sulptur et alumen, parl pondere omnium.

Lift. Tussem jecur lupi ex vino tepido sanat: ursinumque fel admixto melle, aut ex cornus bubuli summis partilus ciuis: evel sativa equi triduo pota: at equum mori tradunt: pulmo cervinus cum gula sua arefactus in funo, den tusus ex melle, quotidiano ecilganete. Efficacior est ad ad subulo cervorum generis. Sanguinem exspuentes, cervini cornus cuis: coaguium lepons tertia parte debarn cum terra Somu et vino myrteo potum sanat. Ejusdem fimi cinis in vino vesperi potus, nocturnas tusses; pili quoque leporis sulfiti, extrahunt pulmombus difficules execreationes. Purulentas autem exhiberationes pethria pulmomsque, et a pulmone graveolentiam habitus, butyarum efficacissime juvat, cum pari modo mellis Attici de coctum, donec rufescat, et matulinis sumium ad mensuram lingulm. Quidam pro melle, laricus resmam addere maluere. Si sanguis repiciatur, efficacem tradunt bubulum sanguinem, modice et cum aceto sumium: nam de laurimo recilere, temerarium est. Sed glutimum taurimum tribuso obolis cum calida aqua bibitur in vetere sanguinis estereslime.

Ltv. (xiii.) Stomachum exhulceratum factia asmir potus reficit : item bubuli. Rosiones ejus caro bubula admixto aceto et vino cocta. Rheumatismos cornus cer riccinis. Sangunis exerceationes heedinus sanguis receni, a cyalhos termos cum aceto acri pari modo fervens potue coagnium terta parte ex aceto putum.

LV. Jocineris dolores, inpi jocur aridum ex mulse, asim jocur aridum cum petroselmi partibus dualus, aucibus tribus, ex melle tritum et m cibo suntum : sanguis liricaius cibo aptatus. Suspiriosis aute omnia ethear est potus equiferorum sanguinis. Proxime lactis asimin to

réduit de cette façon en petit lait, qu'on prend tiede: on ajoute sur trois hémines de lait un cyathe de cresson infusé dans de l'eau, puis delayé dans du miel. Le fote de renard ou le poumon dans du vin noir, ou le fiel d'ours dans de l'eau, rend aussi la respiration plus libre.

LVI. Pour les douleurs lombaires et tout ce qui a besolu d'émollients, il convient de faire des frictions avec de la graisse d'ours, ou de mèler dans le via qu'on boit la cendre de vieux exeréments de sanglier on de pourceau. Les mages apportent ici aussi leurs mensonges. D'abord on calme la rage des boucs en leur frottant la barbe avec cette composition; si on la leur coupe ensuita, ils ne passent jamais dans un autre troupeau. Ils mélent à la fiente de porc de la fiente de chèvre, et ils recommandent de la tenir aussi chande que possible dans le creux de la main, ser un linge mouillé; mais il faut si la douleur est à gauche saire cela de la maiu droite; si a droite, de la gauche. Ils veulent aussi que poor et emploi on ramasse ce crottin avec la pointe iome niguille d'airain. La prescription est de teur le remède dans la main jusqu'a ce qu'on ente que la chaleur est parvenue aux lombes. Pois ils font frotter la maio avec un poireau pilé, « les lombes avec le crottin même, incorporé dans dumiel. Ils conseillent encore pour le même mal d'arater des testicules de lièvre. Pour la coxalgle, ils appliquent de la bouse de vache chauffee dans des feuilles sur la cendre. Pour les douleurs des reins, ils prescrivent d'avaler erus les reins d'un lievre, ou cuits, mais sans y toucher avec es dents. Ils assurent qu'il suffit d'avoir sur soi on astragale de lievre pour être à l'abri des maux

LVII. Les affections de la rate se guérissent

par le fiel de sanglier ou de porc en boisson, ou par la cendre de corne de cerf dans du vinaigre. mais surtout par une vieille rate d'ane (on en ressent l'effet au bout de trois jours ). Les premiers excréments rendus par un anon (les Syriens donnent à cela le nom de polea) s'administrent dans du vinaigre miellé. On donne encore une langue de cheval sèche dans du vin, remède souverain que Cæcilius Bion dit avoir appris des barbares. La rate de bœuf s'emploie de la même maniere ; mais si elle est fraiche on la fait manger rôtie ou bouillie. On fait encore avec vingt gousses d'ail pilées et un setier de vinaigre, le tout dans une vessie de bœuf, un topique pour les douteurs de la rate. Les mages recommandent pour le 2 même mai d'acheter la rate d'un veau au prix qu'on la fait, sans marchander, circonstance importante pour leur superstition; de la couper en long, d'en attacher un morceau de chaque côté de la tunique du malade; de laisser tomber ces morceaux a ses pieds en lui mettant cette tunique, puis de les ramasser, et de les faire sécher à l'ombre. Pendant que tout cela se fait, la rate du malade se degonfie, et bientôt la guérison est complète. On emplole utilement aussi le pournon de renard séché dans la cendre et pris dans de l'eau, et en topique la rate de chevreau.

LVIII. (xiv.) Le cours de ventre est arrêté s par le sang de cerf, par la cendre de corne de cerf, par le foie de sanglier pris frais, sans sel, dans du vin; par le foie de porc rôtt, ou le foie de houe houitif dans cinq hémines de vin; par la présure de tièvre, gros comme un pola chiche, dans du vin, ou s'it y a fièvre, dans de l'eau. D'autres ajoutent de la noix de galle; d'autres encore se contentent du sang de lièvre seul, avec du lait houilil. On prend, dans de l'eau, la cen-

phi cum bulbis decocti, ita ut serum ex co bibatur : addicin trea heminas cyatho nasturtii perfusi aqua, dende mile diluti. Jecur quoque vulpinum, ant pulmo, in vino mem, aut fel uranum in aqua, laxat mentus spirandi.

1 LVI Lumborum dolores, et quecumque alia molliri son sit, ursino adipe fricari convenit : cinerem apilini aut solb fon inveterati adspergi potioni vini. Afferint et Magi sas comments. Primom oumnum, rabiem bircorum, si molecular barba, miligari : cadem pravisa, non abire cos a abenum gregem. Huse admiscent fimum caprinum, et midito lintento uncto, cava manu, quantum pati possit, levens sustinere jubent, ita ut si lava pars dofeat, hace medicina in dextra maini fiat, ant e confrario. Funum 2 quoque ad eum usum acus ierem princtis tolli jubent. Medias curationis est, doner vapor ad fumbos pervenisse sentiatur. Postea vero manum porre luso ellimut, item lumbos ipso teno i um melle, suadentque in eodem dolore et testes leporis devorare Ischiadicia fimum bobulum imponunt, calfactum in fohis cinere ferventi. In renumque dolore leparis renes erudos devocari jubent, aut certe coetos, ita ne dente contingantur. Ventris quidem dolore tentari negant talum leperso haberica,

LVII. Lienem sedat fel apri vel suis potum, vel cer- 1 vini cormis cinis in aceto. Efficacissime lamen inveteratus lien asini, ita ut in friduo sentiatur utilitas. Asinini pulli firmin . good primum edidit ( poleam vocant Svri ), dant in aceto mulso : datur et equi lingua inveterata, ex vino, presentaneo medicamento, ut didicisse se es barbarba Cacilus Bun tradidit : et lien bubulus simili modo : recens anteni assus vel elivos in cibo. In vestes quoque bovis, alfii capita xx tusa, cum aceti sextario, imponuntur ud tienis dolores. Endem ex causa emi henem vituti , quanti 2 indicatus sit, johent Magi, nolla pretii cunctatione: quomain hoc quoque religiose pertineat ; divisumque per longitudinem annecti tunica utrimque, et induentem pati decidere ad pedes : dein collectum in umbra arefacere. Quum hoc fiat, simul residere lienem ægri vitiatum, liberarique morbo dicitur. Prodest et pulmo vulpinun cinere sircatus, alque in aqua polus. Item burdorum lien impositus.

LVIII (xiv ) Alvum sistit cervi sanguis : item conus t cinis : jecur aprimimex vino potum citra salem, recensque : Rem assum audium , vel hircinum decoctum ad quintam heminam in vino. Coagulum leporis in vino ciceria magnitudine : aut si febris sit, ex aqua. Aliqui et gallam adjiciunt, dre de crottin de cheval, la cendre de la base d'une vieille corne de taureau, qu'on met simplement dans de l'eau; le sang de bouc cuit sur la braise, la décoction d'une peau de chèvre cuite

- 2 avec son poil. La présure de cheval, le sang ou la moelle ou le foie de chèvre, relâche le ventre; de même le flet de loup, attaché à l'ombilic avec de l'elaterion (xx, 2), le lait de cavale en boisson, le lait de chèvre avec du set et du miel, le flet de chèvre avec du sue decyclaminos (xxv, 67) et un petit morceau d'alun (quelques-uns y ajoutent de preférence du nitre et de l'eau), le flet du taureau pité avec de l'absinthe et réduit en forme de suppositoire, le beurre pris en grande quantité.
- 3 L'affection cœliaque et la dyssenterie sont gueries par le foie de vache, la cendre de corpe de cerf à la dose d'une pincée dans de l'eau, la présure de lièvre petrie dans du pain, ou s'il y a flux de sang, dans de la poienta, la cendre des excréments de sanglier, ou de pore, ou de lievre, mêlée dans du vin tiede, en boisson. On compte nussi parmi les remèdes du flux cœlisque et de la dyssenterie le bouillon de veau, qu'on donne communément. Le lait d'énesse en boisson est plus avantageux si on ajoute du miel. La cendre de crottin d'ane dans du vin n'est pas moins efficace pour ces deux affections. De même la polea indiquée plus haut (xxviii, 57). On recommande même, s'il y a flux de sang, la présure de cheval, que quelques-uns nomment hippace, la cendre de crottin de cheval, la poudre des dents pilees du même animal, le lait de vache cuit en boisson.
- 4 l'un la dyssenterie on recommande d'ajouter un peu de miel, et s'il y a des tranchées, de la cendre de corne de cerf ou du fiel de taureau mêle à du cumin, et d'appliquer sur l'ombilic des tran-

ches de citrouille. Pour les deux affections et donne en lavement du fromage de vache frais! du beurre, à la dose de quatre hémines, avec deux onces de térébenthine, ou avec une decoction de mauve ou avec de l'huile rosat. On donne encorr le suif de veau ou de bœuf. Ou fait cuire la moelle de ces animaux avec de la farine, un peu de cire et de l'huile, de manière que cela puisse éten avalé. On petrit cette moelle dans du pain. On administre le lait de chèvre bouilli jusqu'à rédun tion de moitié; s'il y a des tranchées on y ajoul du vin de mere-goutte. Pour les tranchées que ques-uns pensent qu'il suffit d'administrer ménune seule prise de présure de lièvre dans du w tiede. Ceux qui sont plus prudents appliquesur le ventre un topique fait avec du sang chèvre, de la farine d'orge et de la résine. C recommande pour toutes les inflammations d ventre d'appliquer du fromage mon; pour l'affection cœliaque et la dyssenterie, du fromage viens pilé dans de la farine, un cyathe de fromage dans trois cyathes de vin. Le sang de chevre cuit avec la moelle guérit la dyssenterie. On traite le sua cœliaque par le foie rôti de chèvre, et mieux par le foie de bouc cuit dans du vin astringent et pris en boisson, ou appliqué sur l'ombilie avec de l'huile de myrte; quelques-uns le font cuire dans trois setiers d'esu, jusqu'à ce qu'il soit redut à une hémine, et y ajoutent de la rue. On ment de la rate rétie de chèvre ou de bouc, du suf de bouc dans du pain cuit à la cendre, de la grant des reins de la chèvre : on l'avale seule aussile, et on la prend dans de l'eau médiocrement froide: quelques-uns administrent le suif de chèvre bouill dans de l'eau, avec de la polenta, du cumin, de

alti per se leporis sanguine contenti sunt l'acte cocto. E-quini fina cinis in aqua potne. Taurioi cornus veleria ex parta ima cipis, inspersus potioni aque. Sanguis hircinus in carbone decoctus: cornun caprinum cum suo pilo decoctum,

- 2 succo epoto. Coagulum equi, et sanguis caprinus, vel medulla, vel jecur, alvum solvit. Fel inpi cum elaterio umbilico illigatum. Vel lactis equini potus : item caprini cum sale et melle. Capræ fel cum cyclamini succo et aluminis momento. Aliqui et nitrum et aquam adjecisse malunt. Fel tauri cum absurthio tritum ac subditum pastillo. Butyrum
- 3 largius sumtum. Cueliacas et dysentericis medetur jecur vaccinum. Comus cervini cinis tribus digitis captus in potione aguac. Coagulum leporis subactum in pane: si vero sanguinem detraliunt, in polenta. Aprimi vel suilli vel leporim fimi cinis, maperana potioni tepidi vini. Vituli quoque jus vulgariter datum, inter auvilia coeliacorum et dysentericorum tradunt. Lactis asimini potus utilior, addito melle. Nec minus efticas fimi cinis ex vino utraque vituo. Item polea supra dicta. Equi coagulum, quod aliqui hippacen appellant, etiam si sanguinem detrahant, vel fimi cinis, dentiumque ejusdem tusorum farina, salutaris dica-
- 4 for et bubuli lactis decocti potus. Dysentericis addi mellis exiguum pravipiont et ai formusa sint, cornus cervini ci-

nerem; ant fel tanrinum cumino mixtum, et cucarbita carnes umbilico imponere. Cas-us recens vaccious metitur ad strumque vitum. Item butyrum hemmis queber e cum resinse terebinthina: scutante, aut cum matva densita autrosaceo. Datur et sevum vitulinum, aut hubolum lumedulla: excoquuntur com farina cerasque exiguo, et desut sorberi possint. Medulla et in pane subigitur. Lac rainnum ad dimidias partes decoctum. Si sint et tormus, idditur protropum. Torminibus satis esse remedii in leponi coagulo poto e vino tepulo, vel semel, arbitrantar angua Cautiores el sanguine caprino cum tarina hordeares d resina, ventrem illinunt. Ad omnes epiphoras ventru ilui caseum mollem suadent : veterem autem iu farina triton codiacis et dysentericis dari, cyatho casei in cyathis sui tribua. Sanguts caprinus decoctus cam medulla di valericis. Jecur assum capræ crehacis subvenit, magisque etue hirci, in vino austero decoctum potumque, vel ex ola myrteo umbilico impositum. Quidam decoquunt a Inba sextariis aquie ad beminam, addita ruta. Cluntur et bei asso capere hirerye, et sevo hirer in pane qui emere corie Ail : caprae a renibus maxime, of per se haursafor probaut inque modice franda sorberi jubent. Aliqui et in aqua d coctum serum admixta polenta, et cumino, et anethe

l'aneth et du vinaigre. Dans l'affection cœliaque,

applique sur le ventre du crottin de chevre, it avec du miel. Pour l'affection carliaque et dy ssenterie on se sert de la présure de chemu, gros comme une leve dans du vin de rte, en boisson; du sang de chevreau arrangé un mets appele sanguiculus. Pour la dyssenteon donne en lavement la colle de taureau due dans de l'ean chaude. La flente de venu millie dans du vin dissipe les flatuosités, Opmmande beaucoup pour les affections Intestiles la presure de cerf cuite avec des lentilles lde la bette, et prise en aliment ; la cendre du de lievre bouillie avec du miel, le lait de evre en boisson, cuit avec de la mauve et un au de sel : si on y ajoute de la présure, le reable n'en vaut que mieux. La même vertu apparlent au suif de chèvre dans un potage quelconpe; on avale, aussitôt après, de l'eau froide. La madre des cuisses de chevreau est, dit-on, un arveilleux remede pour les bernies, ainsi que i fente de lievre bouillie avec du miel, et dont prend tous les jours gros comme une feve: le deux remedes passent pour avoir guéri des fisionnes dans un etat désespéré. On vante enve la décoction d'une tête de chèvre avec son

LIX. Le ténesme, c'est-à-dire une envie frésente et sans effet d'ailer à la selle, se guérit prie lait d'Anesse ou le lait de vache en boisson. Le vers intestinaux sont expulsés par la cendre lectrone de cerf en boisson. Les os que nous avons listerouver dans les excréments du loup (xxviii, le), attachés au bras, guérissent les affections le colon, pourvu qu'ils n'aient point touché la lare. La polea, dont nous avons parlé ci-dessus (xxvii, 57), est excellente, cuite dans du sapa (xv, 11, 2); de même la poudre d'excréments de

pore avec addition de cumin, dans une décoction de rue; de même la cendre d'un jeune bois de cerf mélée à des escargots d'Afrique pilés avec leur coquille, et bue dans du vin.

LX. (xv.) On traite les maux de vessie et ! l'affection calculeuse par l'urine de sanglier et par la vessie même de cet animal, prise en aliment : ces deux substances sont plus efficaces si préalablement on les a mises à la fumée. Il faut manger cette vessie bouillie; et si c'est pour une femme, on prend la vessie d'une truie. On trouve dans le foie du sanglier et du porc commun de petits calculs ou des corps blancs. semblables par la dureté à de petites pierres ; on les pile et on les preud dans du vin, ce qui, diton, fait sortir les calculs. L'urine du sangiler lui est tellement à charge (viii, 27, 4), que s'il ne l'a rendue il n'a pas la force de s'enfuir, et qu'il est accablé par les chasseurs comme s'il était enchaîné; on dit qu'elle brûle et consume les caleuls. Les reins de lievre séchés pris dans du vin font sortir les pierres. Dans la cuisse de porc 2 nous avons dit (xxviii, 49) qu'il y a desos articulaires; la décoction en est utile aux affections urinaires. Les reins d'ane, séchés, ollès et donnés dans du vin pur, guérissent la vessie. Les lichens ou tubérosités calleuses des jambes du cheval, prises dans du vin ou dans du vin miellé peudant quarante jours, font sortir les calcuis. On recommande la cendre du sabot de cheval dans du vin ou de l'eau; les excréments, dans du vio miellé, des chèvres, et mieux des chèvres sauvages; la cendre de poil de chèvre. Pour le charbon des parties génitales on emploie la cervelle ou le sang de sanglier ou de pore; pour les affections serpigineuses de ces parties, le foie de ces animaux brûlé, surtout

listoque. Illimunt et ventrem coelincis, fimo cum melle tosts. Utunțue ad utrumque vittum et coagulo hordi in majetite, magnitudine fabre poto : el sangume ejusdem nomes formato, queus sanguiculum vocant, infundunt Postences et glutmum taurinum aqua calida resolutura. somes discutit vitulipum fimum in vino decoctum. Militarium vitais magnopere prodest coagulum cerwan , decoctum , cum leute betaque , alque in cibo sum-. Leporis pilorum ciais cum melle decoctus, Lactis prin: pofus, decocti cum malva, exigno sale addito. Si magalum addatur, majoribus emolumentis flat. Eadem est et in sevo caprino in sorbitione aliqua, uti protinus mutur frigida aqua. Item feminum bordi cinis rupta incoa sarcire mire traditor. Finnam leporis cum melle dedam, et quotidie fabre magnitudine sumtum : its ut doratos sanaverint. Laudant et caprini capitis cum suis decocti succum.

LtX. Tenesmus, id est crebra et inanis voluntas desurlab tellitur poto lacte asinino; item bubulo. Teniarum gela pellit cervim comus cinis potus. Que in excrementis la divumus inventri ossa, si terram non attigerini, colo lacutur, adalligata brachio. Potea quoque supra dicta, magnopere prodest in sapa decocta. Item suitli fimi farina addito cumino in aqua rutæ decocta. Cornus cervini teneri cinis, cochleis Africanis cum testa sua tusis mixtus, in vini potione.

LX. (xv.) Vesice calculorumque cruciatibus auxiliator | urina apri, et ipsa vesica pro ciho aumta; etinacius i prius fumo maceretur utrumque. Venicam elixam mandi oportet : et a muliere, feminæ suis. Inveniuntur et in jocineribus comm lapilli, aut duritie lapillis similes, candidi sicuti in vulgari spe : quibus contritis alque polis in vino . pelli calculus siunt. Ipsi opro tam gravis sua urina est, ut nisi egesta, fugie non sufficial, ac velut devinctus opprimatur. Exuri illa tradunt cos. Leporis renes invelerati, in vino poti, calculos pellunt. In perna suum articulos esse 2 diximus, quorum deroctum jus facit urmæ utile. Asim renes inveterati, tritique, et in vino mero dati, vesicæ medentur. Calculos expellunt lichenes equini ex vino aut mulso poti diebus xu. Prodestet ungulæ equinæ cinis, in vino, aut aqua. Item fimum caprarum in mulso, efficacios silvestrium. Pili quoque caprini ciuis. Verendorum carbuuculis, cerebrum apri vel suis, sanguisque. Vitia tero, que la cadem parte serpunt, jecus corum combustum,

PLINE.

avec du bols de genièvre, du papyrus et de l'arsenic : la cendre des excrements de ces animaux ; le fiel de bœuf avec de l'alun d'Egypte et de la myrrhe en consistance de miel; par-dessus on met de la bette cuite dans du vin : on use encore pa-3 relilement de la viande de bœuf. Les ulcères humides de ces parties se traitent par le suif et la moeile de veau cuite dans du via, par le fiel de chèvre avec du miel et du sue de ronce: si ces ulcères s'étendent, on recommande les excréments de chèvre avec du miel ou avec du vinaigre, et le beurre seul. On arrête le goussement des testicules par le suif de veau avec addition de nitre, ou par les excrements du même cuits dans du vinaigre. La vessie de sanglier mangée rotie guérit l'Incontinence d'urine; de même la cendre des pieds du sanglier ou du porc mise dans une boisson; la vessie de truie, brûlée et prise en boisson; la vessie ou le poumon d'un chevreau; la cervelle de lièvre dans du vin; les testicules de lièvre grillés; la présure de lièvre avec de la graisse d'oie, dans de la poienta; les reins d'ane broyés dans du vin pur et pris en boisson. Les mages enseignent qu'après avoir bu dans du vin doux la cendre des parties génitales d'un verrat il faut aller priper dans la niche d'un chien, et dire en même temps : C'est pour ne pas pisser au lit comme un chien. D'un autre côté, une vessie de cochon mise sur le pubis, pourvu qu'elle n'ait point touché à terre, facilite l'émission de l'urine.

LXI. Pour les affections du siège on a un excellent remède dans le fiel d'oursavec la graisse; quelques-uns ajoutent de l'écume d'argent (litharge) et de l'encens. Le beurre aussi est bon avec de la graisse d'oie et de i'huile rosat; les doses de

ces jugrédients sont réglées par la nature même car il faut qu'ils soient faciles a appliquer en onction. Le fiel de taurenu sur de la charpie est un excellent remède; il cicatrise les rhagades. Pour les enflures dans cette partie on emploie le suif de veau, pris surtout aux aines ; on y mêle de la rue. Pour les autres affections on a le sang de chevre avec de la poienta. Le fiel de chèvre guérit speenlement les condylomes, ainsi que le fiel de lorp dans du vin. Le sang d'ours dissipe les tumeurs et les apostèmes de toutes les parties; de même le sang de taureau sec et pilé. Mais le remedepar I excellence est, dit-on, le calcul de l'onagre, que cet animal, quand on le tue, rend avec sur urine: ce calcul, d'abord liquide, se solidifie a terre; attaché à la cuisse, il dissipe toutes les fluxions et delivre de toutes les suppurations : mais il est rare à trouver, tous les ouagres n'en ont pas : le remède n'en est que plus célèbre. On se loue de l'urine d'ane avec la nielle, de la cendre de sabot de cheval appliquée avec de l'huite et de l'eau; du sang de cheval, surtout d'etalon; du sang de bœuf, du fiei de bœuf. La viande de bœuf appliquee chaude a les mêmes effets, ains que la cendre de la corne du pied de bœuf dans de l'eau ou du miel; l'urine de chèvre; la chair de bouc cuite dans de l'eau; les excrements de bouc cuits avec du miel ; le fiel de verrat ; l'urine de porc appliquée dans de la laine. On sait que l'équitation ecorche les cuisses, ce qui cause de fortes cuissons : le meilleur remede est de se frotter les parties avec de l'écume ramassée à la bouche même du cheval. Les aines se tuméfient aussi à la suite d'ulcères; on les guérit en mettant dans la plaie trois crins de cheval nonés de trois nœuds.

LXII. (xvi.) Pour la goutte on emploie la !

maxime juniperi ligno, cum charta et arrhenico sanat : fimi cinis : fel bubulum cum alumine Ægyptio ac myrrha ad crassitudinem mellis subactum : insuper beta ex vino 2 cocta imposita : caro quoque. Manantia vero huicera, sevum cum medulla vituli in vino decoctum, fel caprinum cum melle rubique succo ; vel si serpant, fimum etiam prodesse cum melle dicunt, aut cum aceto, et per se butyrum. Testum tamor seva vituli, addito nitro cohibetur · vel fimo ejusdem ex aceto decocto. Urium incontinentiam cohibet vesica aprina, si assa mandatur. Ungularum apri vel suis cinis potioni inspersus. Vesica feminæ suis combusta ac pota : item hædi , vel pulmo : cerebrum leporis in vino. Ejusdem testiculi tosti, vel cosgulum cum auserino adipe in polenta · renes asinini in mero triti potique. Magi verrini genitalis cinere poto ex vino dulci demonstrant urinam facere in canis cubili, ac verba adjicere, ne ipse urinam lacint, ut canis, in suo cubih. Rursus ciet urinam vesica suis, si terram non attigerit, imposita pubi.

LXI. Sedis vitiis praelare prodest fel ursinum cum adipe. Quidam adjiriunt spumam argenti ac thus. Prodest et butyrum cum adipe anserino ac rosaceo. Modum ipsæ es statumt, ut sint illitu faciles. Præelare medetur et arinum fel, in linteolis concerptis; rimasque perducit

ad cicatricem. Inflationibus in ea parte, sevum vituli, maxime ab inquinibus cum ruta : cæteris vitiis medetur sunguis caprinus cum polenta. Hem fel caprinum condylomatis per se. Hem fel lupinum ex vino Panus et aposte mata in quacomque parte sangois ursinus discutit : item taurinus aridus tritus. Præcipuum tamen remedium tra-2 ditur in calculo onagri : quem dicitur, quam interfeciatur. reddere urina, liquidiorem initio, sed in terra spassantem se. Hic adalligatus femini, omnes impetus discutit, omnique supporatione liberat. Est autem rarus invento, nec ex omni onagro, sed celebri remedio. Prodest et urina asim cum melanthio. Et ungulæ equiuæ ciais cum olco et aqua illitus. Sanguts equi , praecipue admissarir : et tan- 2 guis bubulus : item fel. Caro quoque cosdem effectus habet calida imposita : et ungulæ cinis ex aqua aut melle : urina caprarum : hircorum quoque carnes in aqua decoctæ : aut fimum ex his cum melle decoctum : verrinum fel : urina suum in lana imposita. Femina atteri adurique equitata notum est. Utilissimom est ad omoes inde causas, spumam equi ex ore, ingunitus illinere, Inguina et ex hulcerum causa intomesennt. Remedio sout equi setar tres totidem nodis alligator intra linicus.

LXII. (avt.) Podagris medelur ursinus adeps, tauri- i

graisse d'ours et le suif de taureau à poids égal vec de la cire; quelques-uns ajoutent de l'hypociathis (xxvr, 31) et de la noix de galle ; d'autres referent le suif de bouca vec les excréments de chèere, le safran, la moutarde ou des tiges de lierre palies, de la pariétaire ou des fleurs de concombre auvage. On se sert de la bouse de vache avec la tie de vinaigre. On vante les excréments d'un venu qui n'a pas encore mangé d'herbe, ou le sang de taureou sans autre addition; un renard cuit vivant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les os; un loup cuit vivant dans de l'huile, jusqu'à consistance de cérat; le suif de bouc, avec partie igale d'belxine (xx1, 56) et un tiers de moutarde ; h cendre des excrements de chevre avec de l'axonge. On dit encore qu'il est tres-avantageux, dans la coxalgie, de brûler le dessous des gros or-Itals avec ces excréments bouillants; que le flei d'ours et les pattes de lièvre attachées à la partie malade sont un excellent remède pour les affeclos articulaires; qu'on adoucit la goutte en portat sur soi continuellement une patte de lièvre coupee sur l'animal vivant. La graisse d'ours guérales engeluces et les crevasses des pieds; elle est plus efficace avec addition d'alun. Même propriété dans le suif de chevre, dans la poudre de dents de cheval, dans le fiel de sanglier ou de porc, dans le poumon de ces animaux appliqué avec la Krausse, quand même les pieds auralent été bleses ou meurtris par quelque choc. Pour les pieds geles on a la cendre de poil de lièvre ; pour la conlusion des pieds on a le poumon de lièvre haché ou incinére. Les coups de solell se traitent tres-bien Par la graisse d'âne ou par le suif de bœuf, avec de l'hulte rosat ; les cors, les crevasses, les oignons, Par la fiente de sanglier ou de porc appliquée

fraiche, et ôtée le troisième jour; par la cendre de l'astragale de ces animaux, par le poumon de sanglier, ou de porc, ou de cerf. Les écorchures causées 2 par les chaussures se traitent par l'urine d'âne appliquée avec la boue qui s'y eat mêlee ; les cors, par le suif de bœnf avec la fleur d'encens ; les engelures, par du cuir brûlé, surtout si ce cuir vient d'un vieux soulier; les lésions que produit la chaussure, par la cendre d'une peau de chèvre dans de l'huile. On calme les douleurs des varices par la cendre de fiente de veau cuite avec des bulbes de lis et un peu de miel; preparation qui convient pour toutes les inflammations et les menaces de suppuration (19); elle convient aussi pour la goutte et les maladies articulaires, mais encoramieux la flente de veau mâle. Pour les articulations foulées on emploie le fiel de sanglier on de porc appliqué sur un linge chaud, la fleute d'un veau qui n'a pas encore mangé d'herbe, la ficute de chèvre culte avec du miel dans du vinaigre. On traite les ongles malades par le suif de veau, par le suif de chèvre, en y mélant de la sandaraque. On enlève les verrues a l'aide de la cendre d'excrements de veau dans du vinaigre, à l'aide de la boue produite par l'urine d'ane.

L'All. Dans l'épilepsie il est bon de manger 1 destesticules d'ours, ou d'avaler, dans du lait de cavale ou dans de l'eau, des testicules de sangller; d'avaler de l'urine de sanglier dans du vinaigre miellé: elle est plus efficace quand elle s'est desséchée dans sa vessie. On donne encore des testicules de porc sechés et broyés dans du lait de truie; avant et après, pendant plusieurs jours, on s'abstient de vin. On donne des poumons de llèvre salés, avec un tiers d'encens, dans du vin blanc, pendant trente jours; la présure du même

manage sevum pari pondere et cerse. Addunt quidam hyteracistlada et gallam. Ahi hircinum prinferunt sevum com sa uno caprar, et croco, sinapive, vel caulibus edera: tritis, pendicio, vel flore cocumeris silvestris. Item bovis num cum sceti fæce. Magnificant et vituli, qui nondom verban gustaverit, fimum : aut per se sanguinem tauri : ulpem decoctam vivam, donec ossa tantum restent : sepumve vivum oleo cerati modo meoctum : sevum hirci-\*\* om, cum helvines parte æqua, sinapis tertia : fimi catanti cinerem cum axungia. Quin et ischiadicos uri sub \* Articulorumque vitis fel tresinum utilissimum esse, et le-Born pedes adalligatos, Podagras quidem mitigari pede -puris viventis abscisso, si quis secum assidue habeat. Permones ursinus adeps, rimasque pedum omnes sarcit: ellercous alumine addito : sevum caprinum . dentium equi farma : aprinum vel suitium fel : cum adipe pulmo impontus: etsi subtriti sint contusive offensatione si vero adusti frigore, leporini pili cinis. Ejusdem pulmo contasis dissectus, aut pulmonis cinis. Sole adusta, sevo asnuno aptassime curantur; item bubulo cum rosaceo. Clavos, et rimas callique vitta, fimum apri vel suls recens dittum ac tertio die solutum sanat . Inlorum cinis,

pulmo aprinus, aut suillus, aut cervinus. Attritus cal-aceamentorum, urina asini cum luto suo illita. Ctavos sevum bubulom cum thoris polline, Perniones veru corium combustum: melius si ex vetere calceamento: injuras e calceatu, ex oleo corii caprini cinia. Varicum dulores sedat timi vitulini cinis, cum lilii bulbis decuctus, addito melle moduco; ilenque omnia inflammata, et suppurationes minantia. Eadem res et podagricis prodest et articulariis mochis, e maribus praecipue vitulis. Articulorum attritis, fel aprorum vel suum, linteo calefacto impositum; vitulique qui nondum herbam gustaverit, fimum; item caprinum cum melle in aceto decoctum. Ungues scabros sevum vituli emcudat: item caprinum admixta aandaracha. Verrucas vero aufert vitulini timi cuis ex aceto: asini orinae lutum.

LXIII. Comitiali morbo testes ursinos edisse prodest, a vel aprinos bibisse ex lacte equino, aut ex aqua: item aprinam uriuam ex aceto mulso: efficacius, qua icaruerit in vesica sua. Dantur et somm testiculi inveterati tritique in suis lacte, præcedente vini abstinentia, et sequente continuis diebus. Dantur et leporis sale custoditi pulmanes, cum thuris tertia parte, in vino albo, per dies xxx. Item coagula ejusdem Asini cerebrum ex aqua mulsa, im-

mimal; in cervelle d'Ane dans de l'eng miellee, exposee auparavant à la fumee dans des feuilles, a la dose d'une demi-once par jour; la cendre du anbot d'âne prise en boisson pendant un mois entier, a la dose de deux cuillerées; les testicuirs d'ane gardés dans du sel et mèles a une boisson, surtout au lait d'aneme ou a de l'eau. La pache dans laquelle est en veloppé l'Anon, surtout quand r'est un mâte, mise sous le nez d'un epi-2 leptique a l'approche de l'acces, le previent. Il en est qui recommandent de manger le cœur d'un âne mête et noir, avec du pain, en plein air, à la premiere ou à la seconde lune; d'autres prescrivent la chair, d'autres le sang delaye avec du vinnigre, pendant quarante jours; quelques-uns mèlent de l'urine de cheval avec de l'eau ferree prise chez les serruriers, et la même boisson leur sert à guerir la folie. Pour l'epilepsie on donne en boisson le lait de cavale, et, dans du vinature mellé, les l'ehens ou callosités des jambes des chevaux. On donne la chair de chevra côtie sur le bûcher d'un homme, prescription des mages. Un donne le suif de chevre cuit dans la vesicule biliaire de cet animal, avec un poids egal de fiel de taurenu ; il faut que la vésicule n'ait pas touche la terre, et on doit le boire debout, dans de l'eau. L'odeur de corne de chevre ou de cerf brûlee fait déclarer l'épilepsie. On dit que l'urine d'anon en onction avec du pard est bonne pour les coups de sang.

LXIV. Contre l'ictère on a la cendre de corne de cerf, le sang d'anon dans du vin. La fiente readue par un anon aussitôt apres sa naissance, gros comme une fève dans du vin, guérit l'ictère en trois jours; la fiente de poulain a la même proprieté.

fumatum prius in foliis, semuncia per dies : vel ungutarum rars conis cochlearabus binis toto mense potus. Item testes sale asservati et inspersi polioni, in asmarum munime lacie, rel en aqua. Membrana partus carum, practipue si marem pepereriut, olfactata accedente morho a comitation resistit. Sont qui e mare nigroque cor edendann cum pane sub dio prima aut secunda luna præcipiant, Alil carnem, aliqui sanguinem aceto dilutum, per dies xt. lubradum. Quidam urinam equi aqua: ferrarae ex officinis nument, cademque potione et lymphaticis medentur. Counifalibus datur et lactis equini potus, lichenque in aceto mulso bibendus. Dantur et carnes caprinæ in rogo homihis tostae, ut volunt Magi. Sevum carum cum felle taurino para pondere decoctum, et un folliculo fellis reconditum, ita ne terram attingat, potum vero ex aqua sub limine. Morbum ipsum deprehendit caprini cornus vel cervint nstraidor Sideratis urina pulli asmuni nardo admixto perunchone prodesse dicitur.

1 LXIV. Regio morbo cornus cervini cinis : sanguis asinini pulli ex vino. Item fimum asinini pulli, quod primum relidit a partu, datum fahar magnitudine e vino, medetur in tertium. Eadem et ex equino pullo similiterque LXV. On a pour les fractures un remode son versin : la cendre des máchoires d'un sauglier ou d'on porc. Le lard bouilli, et attache autour de la partie, les consolide avec une merveilleuse rapidite. Pour les fractures de côtes ou recommande comme remède unique la fiente de chèvre dans du via vieux; elle ouvre, elle attira, elle guérit.

LAVI. La chair de cerf est un fébrifuge, t comme nous l'avons dit (viii, 50, 8). Les sievres reglees sont gueries, si nous en croyons les mages, par l'œil droit d'un loup, sale, et porté m amulette. Il est une espece de sievre qu'on appelle amphemérine : on s'en guerit, dit-un, en avalant dans deux hemines d'eau trois gusties de sang tirees de la veine de l'oreille d'un âne. Pour la fièvre quarte les mages recommandent d'attacher des excréments de chat avec le duigt d'un hibou, et, pour qu'il n'y ait pas recidire, de garder cela jusqu'apres le terme du septieme accès. Qui a pu, dites-moi, inventer un pared? remede? Quel est ce melange? Pourquoi a-t-ou choisi de préference le doigt d'un hibou? De plus modestes ont dit qu'il fallait prendre dans du vin, avant l'accès de la fievre guarte, le foie d'un chat tue au decours de la lune, garde dans du sel. Les mêmes mages appliquent sur les doigts des pieds la cendre de la bouse de bœuf arrosee avec de l'urine d'enfant, et attachent aux mains un eœur de lievre. Avant l'accès, ils font boire de la présure. On donne aussi avec du miel du fromage de chèvre frais, dont on a exprime avec soin le petit-lait.

i.XVII. (xvII.) Pour la mélancolle on donne la bouse de veau cuite dans du vin. Ou reveille les léthargiques avec les callosités des jambes de

LXV. Fractisossibus prasentauens mariflarum apricinis vel ams. Hen lardum elixum atque circumligatum mira celentate solidat. Costis quidem tractis laudatur unice raprimum fimum ex vino vetere; aperit, extrabit, persanat...

LXVI. Febres arcet cervorum caro, ut divunus Loquidem que certo dierum numero redeunt, orulus lupdevice galsus adalligatusque, si credimina Magis. Est genus febrium, quod amphemermon socant. Hor liberara fradunt, si quis e vena auris asmi tres guttas sauguinu mo duabus hemmis aquæ hauserit. Quartatus Magi excrementafelis cum digito bubonis adalligari jubent, et ne recidant. non removeri septeno circuitu. Quis hoc, quaso, invenire? potuit? quæve est ista mixtura? cur digitus potissimum bubonis electus est' Modestiores jecur felis decrescente luna occisar inveteration sale, ex vino bibendum ante accessiones quartante dixere. Itdem Magi fimi bubuli cusere consperso puerorum urina illinunt digitos pedum, mambusque leporis cor adalligant. Coagulum ante accessiones propusant. Datur et caseus caprisus recens cum melle, diligenter sero expresso.

LXVII. (xxii.) Melancholicis fimum vituli in vino de coclum remedio est. Lethargicos excitat asim lichen, in ribus illitus qua aceto: caprini cornus undor ant pitorum l'Arre appliquées aux narines dans du vinaigre ; a vec la fumée de la corne ou des poils de chèvre : avec le foie de sanglier; aussi le donne-t-on aux personnes engourdies. Pour la phthisie on a le foie de loup dans du vin, le lard d'une truie maigre nourrie d'herbe, la chair d'ane avec le bouillon qui en provient: c'est de cette façon qu'on goérit generalement dans l'Achaie cette maiadie. Os dit que la fumée de la bouse de vache sèche, quand l'animal est au vert, avalée à l'aide d'un roseau, est bonne pour les phthisiques. On donne en boisson la pointe de la corne de bœuf brûlée. arec du miel, à la dose de deux cuillerées. Le suif dechevre dans un potage d'alica, (xviii,29,4) ou fais, fondu avec du vin miellé à la dose d'une once par cyathe, et remué avec une branche de rue, est, au dire de bon nombre de personnes, un remède pour la phthisie et la toux. Un auteur digne de is affirme qu'un phthisique désesperé fut rétabli prun cyathe de suif de bouquetin et pareille mesare de lait. Il en est qui ont écrit s'être bien truvés de la cendre de fiente de porc dans du inde raisin sec et du poumon de cerf, surtout de cerf daguet, séché à la fumée et broyé dans

LXVIII. Pour l'hydropisie on a l'urine contenue dans la vessie de sanglier, et donnée à petite don; celle qui a séché dans la vessie est plus efficace. On donne, à la doss de trois cuillerées dans une hémine de vin miellé, la cendre de la bousede taureau de préférence, mais aussi de bœut parie d'animaux élevés dans les herbages); on spelle cette bouse bolbiton (ordure): on prend de la bouse de vache pour les femmes, de la bouse de taureau pour les hommes, distinction dont les mages ont voulu faire un mystère. On emploie en topique la bouse de veau mâle, la cendre de la fiente de veau avec la graine du staphylinus (daucus carotta, Sibth.) par égale portion, dans du vin; le sang de chèvre avec la moelle: on croit le sang de bouc encore plus efficace, surtout si l'animal a été nourri de lentisque.

LXIX. Pour l'érysipèle on emploie en topique t la graisse d'ours, surtout celle des reins, la bouse de veau récente ou la bouse de vache, le fromage de chèvre sec avec du poireau, des réclures de peau de cerf obteuues avec la pierre ponce et broyées dans du vinaigre; quand il y a rougeur et prurit, l'écume de cheval ou la cendre du sabot: pour les éruptions pituiteuses, la cendre du crottin d'âne avec du beurre; pour les papules noires, le fromage de chèvre sec, délayé dans du miel et du vinaigre: l'opération se fait dans le bain, et on n'emploie pas d'huile; pour les pustules, la cendre de fiente de porc dans de l'eau, en topique, ou la cendre de corne de cerf.

LXX. Pour les luxations on a la fiente récente et de sanglier ou de porc, la bouse de veau, l'écume de verrat récente avec du vinaigre, les crottes de chèvre avec du miel, la chair de bœuf en topique. Pour les gouflements on emploie la fiente de porc chauffée dans un test, et pilée avec de l'hulle. Toutes les duretés du corps sont très-blen amollies par la graisse de loup en topique. Quant aux abcès dont il s'agit de procurer l'ouverture, on a un excellent remède dans la bouse de vache chauffée sur la cendre, ou dans la crotte de chèvre cuite avec du vin ou du vinaigre. On traite les furencles par le suif de bœuf mêlé au sel, ou s'il y a douleur, trempé dans l'huile, llquéflé et sans sel; on emploie de la même manière le suif de chèvre.

LXXI. Pour les brûlures on a la graisse d'ours s avec les oignons de lis, la fiente sèche de sanglier

Pear aprinum. Itaque et veternosis datur. Phthisicis metientur, jecur lupi ex vino, macræ suis feminæ herbis
Paata lardum, carnes asintnæ ex jure sumtse. Hoc genere
laakime in Achaia curant id malum. Fimi quoque aridi,
ed pabulo viridi pasto bove, fumum arundine haustum
ledese tradunt. Bubuti quoque cornus mucronem exuslum, duorum cochlearium mensura, addito melle, pilulis
fenoratis. Capræ sevo in pulte ex alica et phthisin et tuslum cyathum addatur, rutæque ramo permisceatur, non
lum tradunt. Rupicapræ sevi cyatho, et lactis pari menlum, deploratum phthisicum convaluise certus auctor
fermat. Sunt et qui suum fimi cinerem profuisse seripternat in passo: et cervi pulmonem, maxime subulonis,
uoratum in fumo, tritumque in vino.

LAVIII. Hydropicis auxiliatur urina vesicie apri paulatim data in potus : efficacius que inaruerit cum vesica sea Fimi taurini maxime, sed et bibuli, de armentivis ioquor (quod bolbiton vocant), cinis cochlearium trium in mulai hemina, bovis femtina in mulieribus, et ex altero sexu in virs, quod veluti mysterium occultarunt Magi. Fimura vituli masculi illitum, fimi vitulini cinis cum semine staphylini, æqua portione ex vino: sangois caprinus cum medulla. Efficaciorem putant hircorum, utique si lentisco pascantur.

LXIX. Igni sacro ursinus adeps illinitur: maxime qui a est ad renes: vitulinum limum recens, vel bubulum: caseus caprinus siccus cum porro; ramenta pellis cervinas dejecta pumica, ex aceto trita. Rubori cum prurigue, equi spuma, aut ungulæ cinis. Eruptionibus pituitas, astunit finni cinis cum butyro. Papulis nugris, caseus caprinus siccus ex melle et aceto in balineis, oleo remoto. Pusulis suilli finni cinis aqua illitus, vel cornus cervini cinis.

LXX. Luxatis recens fimum aprinum vel sufflom: items a vitulinum: verris spuma recens cum aceto: fimum caprinum cum melle: hubula caro imposits. Ad tumores fimum sufflum in testa calefactum tritumque cum oleo. Duritias corporum omnes mollit optime adeps e lopis illitus. In his quæ rumpere opus est, plurimam proficit fimom bubulum in cinere calfactum, aut caprinum in vino vel aceto decoctum. In furunculis sevum bubulum cum sale; aut si dolor est, intinctum oleo, liquefactum sine sale; aimilique modo caprinum.

LXXI. In ambustis ursinus adepe cum liiti radicibus : 1

290 PLINE

ou de porc, la cendre de leurs soles provenant des brosses qui servent à blanchir les murailles, broyée avec de la graisse; la cendre de l'astragale d'un bœuf avec de la cire et de la moelle de cerf ou de taureau, la flente de lièvre. Les crottes de chèvre guerissent, dit-on, les brûlures sans cicatrice. On fait avec les oreilles et les parties génitales de taureau une excellente colle, qui est tout ce qu'il y a de mieux pour les brûlures; mais aussi rien de plus sujet à être falsifié avec de vieilles peaux quelconques, et même des souliers bouillis. La colle de Rhodes est celle qui trompe fe moins; aussi les peintres et les médecios l'emploient-ils. Plus elle est blanche, meilleure elle est; on rejette celle qui est noire et ligneuse.

LXXII. Pour les douleurs de nerfs on regarde comme tres-utile la crotte de chèvre cuite dans du vinaigre avec du miel, quand même le nerf tendrait a la putréfaction. On traite les ruptures et les contusions par la flente de sanglier ramassée au printemps et séchée. On traite de même ceux qui se sont donné un effort en conduisant les quadriges, ceux qui ont été blessés par la roue, ceux qui ont des meurtrissures, de quelque façon que ce soit ; on peut l'employer même récente; il en est qui la croient plus efficace cuite dans du vinaigre. On prétend même que cette fiente réduite en poudre, et bue dans du vinaigre, est bonne pour les ruptures, les blessures et les chutes. Les plus difficiles en prennent la cendre dans de l'enu : et l'on rapporte que l'empereur Néron était dans l'usage de se rafraichir avec cette boisson, voulant, même de la sorte, se recommander auprès des conducteurs de char. La siente de porc passe pour avoir presque autant de vertu.

1 LXXIII. (xviii.) On arrête les hemorragles

par la présure de cerf dans du vinaiges présure de lièvre, par la cendre du poil d par la cendre du crottin d'áne : le crotti des mâles est plus efficace; on y mête d gre, et on l'applique avec de la laine sur! hémorragies. On emplote de même le la tête et de la cuisse du cheval; la cand bouse du veau, dans du vinaigre; la of la corne ou de la flente de chèvre, dans gre ; le suc qui s'écoule du foie de bou et qui passe pour plus efficace; la ceude de chèvre, ou de bouc prise dans du vin quée dans du vinaigre aux narines ; li d'une outre de bouc a mettre le vin. poids égat de résine : ce remède arrête l agglutine la plaie. La presure de chevri du vinaigre, et la cendre des cuisses hi cet animal passent pour avoir la même

LXXIV. Les ulcères des jambes et de se traitent par la graisse d'ours avec de rouge; les ulceres serpigineux, par le fle glier avec de la résine et de la cèrusi cendre des mâchoires de sanglier ou par la fiente de porc appliquée séché flente de chèvre chauffee dans du vin déterge et on cicatrise les autres ulcès beurre, par la cendre de corne de cer moelle de cerf, par le fiel de taureau l'huile de cyprus (xir, 51) on d'iris. Sur sures faites par le fer on applique la fient de porc, ou cette siente sechée en poudr les ulcères sont phagedéniques et fistal met du fiel de taureau avec du suc de s du lait de femme; on y met encore di poudre avec la plante appelés cotyledi 101). On traite les carcinomes par la s

aprinum aut suillum fimum inveteratum : setarum ex his e pencillis tectoris cinis cum adipe tritus : tali bubuli cinis cum care et medulia cervina, vel tauri : fimum leporis Et caprarom fimus sine cicatrice sanare dicitur. Glutinum præstantissimum fit ex auribus taurorum, et gentalibus. Nec quidquam efficacius prodest ambustis. Sed adulteratur udil æque, quibussis pedibus inveteratis, calceamentisque etiam decoctis. Rhodiacum fidelissimum: equip pictores et medici utuntur. Id quoque quo candidius, eo probatius. Nigrum et fignosum damastur.

1 LAXII. Nervorum doloribus, imum caprimum decocium in aceto cum melle, utilissimum putant, vel potrescente mero. Spasmata, et percussu vitiata, fimo aprigno curant, vere collecto et arefacto. Sic et quadrigis agendis tractos, rotave volneratos et quoquo modo sanguine contuso, vel si recens illinatur. Sunt qui inconisse acelo utilius putent. Quin et in potu farinam eam ruptis, convulneratisque, et eversis, et aceto salutarem promittunt. Reverentiores cinerem ejus ex aqua bibinit. Ferunique et Neronem principem hac potione recreari solitum, quum ale quoque se trigario approbare vellet. Proximam suillo fimo vim putant.

LXXIII. (avut.) Sanguinem sistit coagulum cervinum

ex aceto : item leporis. Hujus quidem et pilot ltem ex fimo asini ciuisillitus. Efficacior vis e ma admixto et in lana ad omno profluvium imposit ex equino capite et femine. Aut fimi vitulorum ex aceto. Item capini cornus vei fimi ex aceto. Ijocineris disaccti sanies efficacior : et ciais ut vino potus, vei nambus ex aceto illitus. Hire utris vinarii dumtaxat ciais, cum pari poudo quo genere sistitur sanguis, et vulnus glutiu num quoque coagulum ex aceto, et teminum et torum cinis, similiter pollere traduntur.

LXXIV. Hulcers sanst in tibits cruribusque sinus, admixta rubrica. Quæ vero serpnet, tel cum resina et rerossa, maxillarum apri vet simum sum illitum siccum, item caprinum es fervesactum. Cætera purgantur et explentur comus cervini cinere, vei medulla cervi, te cum cyprino oleo, aut Irino. Fimum recens inveterati farma illinitur vulneribus ferro sac dænia et fistulis immittur vel tauri, cum a aut lacte mulierum, vel sanguis aridus cum herba. Carcinomata curat coagulum leporis, cu dere capparis aspersum vino: gaugrænas

lièvre arrosée de vin, avec pareil poids de capres; la gangrene, par le fiel d'ours appliqué avec une plume; les ulcères serpigineux, en les saupoudrant avec la cendre de sabot d'ane. Le sang de theval corrode les chairs par une vertu septique; ilen est de même du charbon de crottin sec de deval : on traite les ploères phagédéniques par la cendre de cuir de bœuf avec du miel. La chair de reau, ainsi que la bouse de vache avec du miel, tempèche le gondement des plaies récentes. La endre de cuisse de veau dans du lait de femme cent les ulcères sordides et les ulcères caroèthes : a colle de taureau fondue, ôtee au bout de trois jours, les plaies recentes faites par le fer. Le frorage de chevre sec, dans du vinaigre et du miel, eterge les vicères. Le suif avec de la cire arrête le progrès des ufcères serpigineux, et, avec de la poix et du soufre, les guérit entièrement. La codre des cuisses de chevreau, dans du lait de kame, a la même vertu pour les ulcères cacoèbes. La cervelle de truie guérit les charbons, idie et en topique.

LXXV. La gale de l'homme se guérit très-bien per la moelle d'âne, par l'uvine du même animat appliquée avec la boue; par le beurre, qui reussit dans la gale des bêtes de somme avec de la résine thande; par la colle de taureau fondue dans du maigre, avec addition de chaux; par le fiel de thèrre, avec de l'alun calciné. La fiente de bœuf sorit l'éruption appelée boa (xxiv, 35, 3) du aum du remede qu'on emploie. Un traite la gale des chiens avec le sang frais de hœuf; on frotte l'animal une seconde fois avec ce sang lorsqu'il et sec, et le fendemain on le nettoie avec de la cendre de lessive.

LXAVI. On fait sortir les épines et autres corps trangers par les excréments de chat, par la crotte de chèvre dans du vin, par une présure quelconque, mais surtout par celle de lievre, avec de la fleur d'encens et de l'huile, ou avec un poids égal de glu, on avec la propolis. On ramène à la couleur du reste du corps les cicatrices noires, avec du suif d'âne; le fiel de veau échauffé les efface: les médecins y ajoutent de la myrrhe, du miel et du safran, et le gardent dans une boîte de cuivre; d'autres y mélent de la fleur de cuivre (xxxiv, 24).

LXXVII. (xix.) On provoque les menstrues ! avec le flet de taureau en pessaire dans de la laine en suint (Olympias de Thebes y ajoute da l'hysope et du nitre), avec la cendre de corne de cerf en boisson; la même cendre, en topique, est bonne pour les maux de la matrice, ainsi que le siel de taureau en pessaire à la dose de deux oboles, avec de l'opium. Il est bon de faire des fumigations pour la matrice avec le poil de cerf. On prétend que les biches se sentant pleines avalent un petit caillou; ce caillou, trouvé dans leurs excréments ou dans la matrice (car il se rencontre queiquefois aussi dans cet organe), empêche, porté en amulette, l'avortement. On trouve encore dans le cœur et dans la matrice de petits os très-bons pour les femmes enceintes et pour celles qui accouchent. Quant à l'espèce de pierre ponce 2 qu'on rencontre de même dans le ventre des vaches, nous en avons parié à propos des bœufs (x1, 79, 3). La graisse de loup en topique amollit la matrice; le foie en calme les douleurs. Il est avantageux aux femmes qui vont accoucher de manger de la chair de loup, ou, si elles sont en travail, d'avoir auprès d'elles uns personne qui en ait mange, tant cet animal a de vertu contre les maléfices ; mais quand cette personne vient de dehors elle gâte tout. Le lièvre est aussi d'un 3

was ditium: asim ungularum cinis ea, quæ serpunt indiwa, inspersus. Sanguis equi adrodit carnes septica vi: item im equint inveterati favilla. Ea vero quæ phagedenas wast in indecrum genera, corti bubuli canis cum melle. Generatia vulnera non patitur intumescere: insum bubulum cum melle. Feminum vituli cinis sordida akera, et quæ cacoethe vocant, e lacte mulieris sanat. Icontes vero plagas terro illatas, glutinum taurinum licuelacium, tertio die solutum. Caseus caprinus siccus ex icus ac melle purgat fullcera. Quæ vero serpant, colibet rrum cum cera: tiem addita plee ac sulphure percurat, coniter proficit ad cacoethe, hædi feminum cums e lacte underis, et ad carbunculos, suis feminæ cerebrum tostum intumque.

LAXV. Scabiem bominis, asininae medulise maxime abolept et urmae ejustiem cum suo luto illitre Butyrum etiam, quod in jumentia proficit cum resina calida : glutiuum taurmum in aceto liquefactum, addita calce : fei caprimum cum alumnis cuere : boas finem bubulum : mode et nomen travere Canum acabies sanatur bubulo sangulne recenit : iterumque, quum marescat, illito, et postero die abiuto cuera lixivio.

LXXVI. Spinse ac similia corpori extrahuntur felia ex-l crementis: tiem capræ ex vino: cnagulo quocumque, sed maxime leporis, cum thuris polline et olco, aut cum visci pari pondere, aut cum propoli. Cicatrices algras sevum asininum reducit ad colorem. Fel vituli extenuat calefactum. Medici adjiciunt myrrham, et mel, et crocum, arresque pyxide condunt. Alsqui et florem æris admiscent.

LXXVII. (xix.) Moherom purgationes adjuvat fel tauri i in lana succida appositum. Olympias Thebana addit hysopramet nitrum. Cornus cervmi ciois potus. Hem vulvas laborantes, ilhitu quoque: et fel lauranum cum opio appositum obolis-hinis. Vulvas et pilo cervino suffire prodest. Tradunt cervas, quum senserint se gravidas, lapillum devorare: quem in excrements repertam, aut in vulva (nam el ibi invenitur) custodire partos adalligatum. Inveniuntur et ossienla in corde et in vulva, perquam utilia gravidis parturientibusque. Nam de pumice, qui in vaccarum 2 utero simili modo invenitur, disimus in natura boum. Lupi adeps illitus vulvas moliti; dolores carum, jecur. Carnes lupi edisse pariturio prodest; aut el incipientibus parturire sit juxta qui ederit: adeo, ut etiam contra illatas noxias valeat. Eumdem supervenira, parniciosum est.

grand more rour en lemants: e magnut me. en incolatore. Une vieille rate du même messon. est avenue e a mercer: e îne. mes- mesistree înus de l'est sur le sein , fait rans re 'en rece le a terre le famille, en mi- autonominant. Brûlee, la fomée diss negazione. La pressore facilità a servie se "se- erre. La furner le sabut d'âne active l'a pere-ing i fam a postenir se tam a veile en mant, et fait même sortir les avorton membre tans de a mine rece in exican e na me emplace pas non plus en d'autres cas, se normali die aut sordr es desse mora. In dat mouvre e fruit vivant. Le crottin d'à rense que es reries renques errenses i un ie- que rous urete, lit-ou, merveilleuse rre. en alment, out macerour les maies, pa'il meres. Il en est de même de la cendre de en et le meme les restantes et le 1 meure le . In. qui en pessure est boune pour le es minus une emprena messe in sente Lexime la mesti inpulquet pendant i I'me use was a bemuite a me emme nu : jours want que es premiers poils so en est de méterare si secrete e somme et un estat un reserve et enter Tangs out Mare e Touting le 2 selle 18 levre. la noment i me emerile neu grans ne lente : a a estra est recenta. Le lait de caval te ieur, buil que es nameles i sugmentent person en du pour a matrice. Lorsqu ale de l'entité de l'entit de des le l'entité de le l'entité de l'entité de l'entité de l'entité de le régistre de l'entité met, mur e meme mont e sunt se levre, a. a culosite des ambes de cheval prise भ के न्यांका काम के प्रकारक के माने माने के म Travante. Four es mademants as a marros : i fumes se sanot de cheval ou avec e en Marandenz i manare a unque a limba de 📜 destre 🛥 operios empérie la ( municier in he part, some he "basin; costs manne - a matrice. Le les de band avec de l'ha fante sector et en america, como fante a Gomenta, inverse describe describe a l'exterior e Americani contra con decreation, quant mente — que une pent de mentre 2900 de la téréfi 46 femine affectues servine groups at 20 may . Un lit for 4 famine de base de base was die némentrant in mit de rome pourcht une pointe à situie de la matrice et facilité meric, ar heilite 'approximant's program, mark - phonone . A que l'amor de init de t has read from the homeometric in management. Denoted this is a conception. If out on La lantant e sen l'une banne ever la mor le . Les lannes devenuent steriles pour su rene. In ferrogieras de requirement di la samplació de la la consection Materials. In case a incider of heart days. In These mars plus pand officers to all s'inche, et all, are avec le ma, esc. Alle-es fortale à partie avec le rappe communiquement of the second o mercations de la matrice, cu pennetre sur de la . un vert-de-gres et du moi. Le del de ve . शक्तः । ज जाणशीरं क कारणक अस्य : प्रक्राविकः अस्य कार्याते क स्थापक क्रूबेक्ट क स्थापक titus de francières de region, il est une entre de « mest des approximes, amplit la depute du

- assertant de euroe de cerf. qui est plus 'an aren e lui arur; même effet

: factor e cours une malerion. Provin arieval versor LECTURE INSIDER THE PROPERTY AND A PARTY AND PARTY AND ADDRESS AND шт. могам тактом жанбы, 5 тытар орогия и гисmenter matris comine materia fice e esclutios estrati. Como mire escare alchier Technol et man esc de transport and contract description of the contract of the c as an arrest marries, residence estadoune alter-THE UPP PROPERTY. ASSETS ASSESSED A TOP AND RESIDENCE. SHE TIME STORE THE REAL REPORT STORES BARRIES. Динамия гление и в так таке шинах операнеча. - IN STREET MAN TORRES MANNE MANNE TUTTE LINEAR منحو mer me no din matt. Charge MARE BOOK AND IN MINISTERS WHICH THE 4 STATES AN INFORTE GROMMONY, LIKE WAS 1600 TON THAIR ASstatemente musico de les de les autorites autorites mer mercerana spati Janua remaits amona dhave the work research 5 mans, but have high Beloggier i mail andre bede alleren e respenses THE SHOEL SHEET & TETRON CLASSICS SHEET SHEET this development, d a velote approxima S MARTINES TOPOGRAM AND AND THE PERSON THE REPORT THE PERSON AS A STATE OF THE PERSON THROUGH THE PERSON THROUGH THE PERSON THROUGH TH Breath, of Mark Class, Market with Miller, Edwards, Market is class to the state of the Miller Company of

animale bei arestratus. A anna Billion que Mary adolerate gradual Trendent Inches rest assessed being 4 with appendix, per THE R. LEWIS CO. P. LEWIS CO. LANSING MICH. LANSING MICH. ta, was been wromen excepter pill, resid tem permis errom assesso melles, a recent THE MATERIAL MANAGEMENT TOUTHER SHARES. Que Lus mells sendader, haves in more in less mande suffix, an traum around, Volve to better meson such bearages within NUMBER TORES ASSESSED. WITH Perform CHIEF, THE mantium mysopies, semm st smålte han å myre 🕽 SANCE THE HENDLE WITH MUNICIPAL AND Marine Late were, Sterillating at parties M To STAIN SE SEE SECTION STREET STREET ele burde is aspe erpendent. Si brege the matter of all specimens. The second second STATEMENT OF PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY.

in sur l'ombilie il diminue le flux mensen général il est bon pour la matrice: un denier de fiel, un tiers de denier quantité suffisante d'huite d'amandes : applique avec de la peau de mouton. Le su mâle, broyé avec la moitié de son miel, se conserve pour les maux de maune femme mange vers l'époque de la n de la chair de venu grillée avec de che, on lui promet qu'elle engendrera n. La moelle de veau cuite dans de l'eau mif et appliquée avec du vin est bonne re pour les ulcerations de la matrice : il même de la graisse de renard et de la chat. Cette derniere s'applique avec de et de l'huile rosat. On regarde comme à la matrice les fumigations avec la chèvre. Le sang des chevres sauvages almier de mer (xIII, 49) est dépilatoire. sautres chèvres, injecté, amollit les callomatrice, et après le flux menstruel fanuception. Il a aussi des propriétés dépion le laisse appliqué pendant trois jours roit épilé. Les sages-femmes assurent que chèvre en boisson et la flente en topique es pertes, quelque considérables qu'elles a membrane où le chevreau naissant est , dessechée et avalée dans du vin, fait vière-faix. On croit utile dans les affecnatrice de faire des fumigations avec le evreau, et dans les pertes d'administrer e de chevreau, ou d'appliquer la graine de e. Si l'on ffotte les lombes d'une femme ang des tiques prises à un bœuf sauvage lui inspire de l'aversion pour les plaisirs or, au dire d'Osthanes: on produit le let en faisant boire de l'urine de bouc,

où l'on mêle du nard pour en ôter le dégoût.

LXXVIII. Aux enfants rien n'est plus utile ! que le beurre, soit seul, soit avec du miel, en particulier dans la dentition, pour les ulcérations des gencives et pour les nicérations de la bouche. Une dent de loup en amulette empêche les enfants d'avoir peur, et les préserve des maladies de la dentition ; la peau de loup produit le même effet. Les plus grosses dents d'un loup atlachées au cou des chevaux les rendent, dit-on, infatigables à la course. La présure de lièvre appliquée sur le sein des nourrices arrête la diarrhée des enfants. Le foie d'âne avec un peu de panax, instillé dans la bouche, préserve les enfants de l'épliepsie et d'autres maladies ; on recommande de faire cela pendant quarante jours. En jetant une 2 peau d'âne sur un enfant on l'empêche d'être sujet aux frayeurs. Les premières dents qui tombent aux poulains, attachées au cou des enfants, rendent la dentition facile; plus sûrement encore si elles n'ont pas touché la terre. Pour les maux de rate on fait manger la rate de bœuf dans du miel, et on l'emploie en topique. Pour les uloères humides on l'emploie avec du miei. La rate de veau cuite dans du vin, broyée et appliquée, guérit les aphthes. Les mages font passer une cervelle de chèvre par un anneau d'or, et en font distiller dans la bouche des enfants avant qu'on feur ait donné à teter, pour les préserver de l'épilepsie et des autres maiadies de l'enfance. La crotte de chèvre attachée au cou des enfants dans un morceau d'étoffe les empêche de se tourmenter, et surtout les filles. Si on frotte les gencives avec du lait de chèvre ou de la cervelle de lièvre, on rend la dentition facile.

LXXIX. Caton pense que la chair de lièvre l en aliment fait dormir. L'opinien vulgaire est

marii, opii tertia, admixto amygdalino oleo, se satis appareat : hoc in vellere imponunt. Mastali, cum mellis dimidio tritum, servator ad nem vituli si cum anstolochia, inassatam edant plum, mares paraturas promittunt. Medulla viex aqua decocta cum sevo, exhuheratiomhus imposita prodest. Hem adeps vulpium, excree felium : hoc cum resina et rosaceo impositain. mu sullin vulvam, utilissimum putant Silvesarum sanguis cum palma marma pilos detrahit. vero fel, callum vulvarum emolht inspersum. one conceptus facit. Sic quoque psilothri vis evulus pills Induo servetur illitum, Proflumvis inmensum, urins capræ pota sisti, obsmittunt, et si fimum illinatur Membrana caqua partus editur, inveterata, potuque sumta gundas pellit. Hædorum pills sutfin volvas, t, et in profluvio sanguinis congulum hibi, aut semen impont. E bove silvestrt nigro si sanguine perungantur mulien, tædium Veneris fæil. nes. Idem amoris, pota hirci urina, admixto idium nardo.

LXXVIII. lafantibus nihil- butyco utilius, per se et \$ cum melle : privatim et in dentitione, et ad gingivas, et ad oris hulcera. Dens lupi adalligatus infantium pavores prohibet, dentientique morbos : quod et pellis Jupina præstat. Dentes quidem corum maximi equis quoque adalligati, infatigabilem cursum præstare dicuntur. Leporum coagulo illito ubere sistitur infantium alvus. Jecur asini, admixta modice panace, instillatum in os, a comitralibus morbis et aluis infantes tuetur : hoc au diebus fieri pra cipunt. Et pellis asini mjenta, impavidos mfantes 2 facit. Dentes qui equis primum cadunt, facilem denfitionem præstant infantibus adalligati; efficacius, si terram non attigere. Lien bubulus in melle editur; et illinitor ad henis dolores; ad hutcera manantia cum melle. Lien vituli in vino decoclus, tritusque et illitus, hulcuscula oris Cerebrum capræ Magi per anulum aureum trajectum, prins quam lac detur, infantibus instillant contra comitiales, caeterosque infantium morbos. Caprinum finum inquietos infantes adalligatum panno cohibet, maxime puellas. Lacte caprino, aut cerebro lepornin perunctae gingivæ, faciles dentitiones faciunt.

LXXIX. Somnos fieri lapore sumto in cibis Cato ac- 1

qu'elle embellit pour neuf jours, pur jeu de mots sans doute (lepus, lièvre; lepos, grace); mais cette opinion est trop accréditée pour qu'il n'y ait point quelque raison au foud. D'après les mages, le fiel de chèvre, mais seulement d'une chèvre sacrifiée, appliqué en onction sur les yeux ou mis sous l'oreiller, procure le sommeil. On empêche la sueur en se frottant avec de la cendre de corne de chèvre, incorporée dans de l'huile de myrte.

- LXXX. Parmi les aphrodisiaques on compte le flel de sanglier à l'extérieur, la moelle de porc à l'intérieur, le suif d'ane avec de la graisse de jars à l'extérieur, l'humeur qui s'échappe d'une cavale qui vient d'être saillie, et que Virgile même (Géorg., 131, 280) a décrite, les testicules de cheval séchés et pulvérisés, de manière à être mis dans une boisson; le testicule droit d'un ane pris dans du vin à dose convenable, ou attaché au bracelet: l'écume du même animal recueillie après le colt sur un morceau d'étoffe rose, et mise dans de l'argent, comme le prescrit Osthanes, Salpé ordonne de tremper sept fois les parties génitales d'un ane dans de l'huile bouillante, et de frotter avec cette huile les parties naturelles; Bialcon veut qu'on en avale la cendre, ou qu'on boive l'urine d'un taureau qui vient de saillir, et qu'on se frotte le publs avec la boue de cette urine. Au contraire les crottes de souris en topique ont pour les bommes une propriété antiaphrodisinque. La poumon rôti de sanglier ou de porc garantit de l'ivresse; il faut le manger à jeun le jour même : ceiui de chevreau produit le meme
- LXXXI. (xx.) On racoute en outre des merveilles des mêmes animaux. Un fer de cheval détaché du sabot, ce qui arrive souvent, mis en dépôt

quelque part, est un remède pour le hoquet; il suffit de se rappeler l'endroit où on l'a mis. La fole de loup ressemble à un sabot de cheval; et les chevaux qui montés par un cavalier suivent la trace des loups ne tardent pas à crever. Les astragales des porcs ont la propriéte d'exciter la discorde. Dans les incendies, si on peut ôter des etables un peu de fumier, on en fait sortirpius aisément les animaux, et les brobis et les bouls ne s'y rejettent pas. La chair des boucs perd l'odeu! forte qui lui est naturelle si le jour qu'on les les on leur donne a manger du pain d'orge ou a boire du laser (xix, 15) délayé dans de l'ear Aucune viande salce au décours de la lune n'oi sujette aux vers. Enfin on a tellement tout euminé, que je trouve qu'un lièvre sourd s'engraise plus promptement. Quant aux remedes pour les animaux, si une bête de somme a un flux de sanz. il faut lui administrer en lavement de la siente de porc dans du vin. Dans les maladies de bœufs on emploie le suif, le soufre vif, l'ail sauvage, un œuf cuit; tout cela pilé se donne dam du vin : on emploie encore la graisse de renad. Le bouillon de chair de cheval en boisson guerts les maladies des porcs. On guerit les maladies de tous les quadrupèdes en faisant cuire une chèvre tout entière avec sa peau, et une grenouille buissonnière. Les renards ne touches jamais aux volailles qui ont mangé un foie sei de renard, ou si le coq pere de ces volailles a reché les poules, ayant au cou un morcesu de l peau de ce même animal. La même proprié appartient au fiel de belette. Les bœufs dans l'il de Chypre se guerissent des tranchees en mas geant des excrements humains. Leurs pieds s'usent point si avant de les mettre en mard

hitratur: vulgus et gratiam corpori in novem dies, frivolo quidem joco, cui tamen aliqua debeat subesse causa in tanta persuasione. Magi fello capræ, sacrificatæ dumtaxat, illito ocniis, vel sub pulvino posito, somnum allici dicunt. Sudores inhibet corpus caprini chiis e myrtao oleo perunctis.

LXXX. Coitus stimulat fel aprugnum illitum: item medullæ suum haustæ: sevum asininum, anseris masculi adipe admixto illitum. Item a coitu equi Virgilio quoquu descriptum virus, et testiculi equini aridi, ut potumi interi possuut: dexterve asuu testis in vino putus pro portione, vel adaltigatus braclioid. Ejusdem a coitu spiuma collecta roseo panno, et inclusa argento, ut Osthanes tradit. Salpe genitala in oleum fervens mergi jubet septies, eoque peringi pertinules partes. Bialcon cinerem ex eodem bibi, vel tauri a coitu urinam, lutoque ipso illini pubem. At e diverso muris fimo illito colubetur virorum Venus. Ehrietatem arcet pulmo apri aut suis assus, jejuni cibo sumtus eo die, item hædinus.

LXXXI. (xx.) Mira prateres traduntur in eisdem animalibus. Vestigiom equi excussom ungula (ut solet plerumque) a quis collectum reponat, singultus reme-

dium esse recordantibus quonam loco id reposuerus. Irri luporum equinæ ungulæ simile esse, et rumpi equa vestigia luporum subequite sequantur. Talis son cordire vira quandam inesse In incendits si fim Ja egeratur e stabulis, facilins extrahi, nec recurrere bovesque. Hircorum carnes virus non resipere, a pa hordeaceum eo die, quo interficiantur, edernat, las dilutum biberint. Nullas vero teredinena scattre, la decrescenta induratas sale. Adeoque nihil omesum ut leporem aurdum celerius pinguescere reperie Animalium vero medicinas si sanguis profust, tis, suillom fimum ex vino infundendum, Bour e morbis serum, sulphur vivum, allium silvestir, s' coctum , omnia lisec trita in vino danda , aut vulpupem. Carnem caballinam discoctam, potu snum tz mederi. Omnium vero quadropedum morbis, capralidam cum curio, et ranam rubetam discoctas, 🚘 ceos non attingi a vulpibus, qui jecur animalis cu dum ederint : val si pellicula ex eo collo matueta, : injerint. Similia in felle mustelæ. Boves in Copro f formina, hominum excrementis sibi mederi Non mil pedes boum, si prius cornua pice liquida peruspita

on leur frotte les cornes avec de la pois liquid

n'apprechent pas d'un champ si, après pris un, après lui avoir rompu les pattes régorgé, on répand peu à peu son sang lu champ, et si on l'enterre ensuite à l'en- rà l'on a commencé de le trainer. On peut aire consumer au foyer des dieux Lares,

où se rassemble la famille, le soc, ôté de la charrue, avec lequel on a tracé le premier silion de l'année: le loup n'attaquera aucun animal dans le champ tant qu'on observera cet usage. Nous allons maintenant revenir à des animaux spéciaux, qui ne sont ni privés ni sauvages.

agrum non accedere, si capti unius pedibus inultroque adacto paulatim sanguis circa fines agri :: atque ipae defodiatur in eo loco, ex quo cosi. Aut si vomerem, quo primus sulcus eo anno actus ait, excussum aratro, focus Larium, quo

familia convenit, absumat: ac lupum nulli animali nociturum in eo agro, quamdiu id fiat. Hinc deinde revertemur ad animalia sui generis, que aut placida non sunt, aut fera. 

## NOTES DU VINGT-HUITIÈME LIVRE.

- (1) Confitendum sit. De tota conjectione prisci quidem Vulg. - La ponctuation que j'al suivie a été indiquée par Pintianus. Cette correction me paraît indubitable.
  - (2) Ad se Cod. Reg. If. A se Vulg.
- (3) Voyez la note 33 du livre III.
- (4) Dans le passage parallèle, VII, 2, 5, Pline dit que les Ophiogènes étaient de la ville de Parium, sur la côte de l'Hellespont.
  - (5) Recipere Vulg. Respicere Dalech., Sillig.
- (6) Aiunt, cardinibus oatiorum aceto affuso : lutum Vulg. J'ai changé la ponctuation.
- (7) Place Vulg. Vase Chifflet., Reg. II, Sillig. Osse Editt. ante Hard.
- (8) Valetudini in varietatem Volg. In om. Sillig ex
- (9) Ce Mécène Mélissus était un grammairien; voyez 'Index des auteurs, au moi Melissus. (10) Voy. livre XI, note 20.
- (11) Mamillam Vuig. Maxillam Vet. Dalech.
- (12) J'si traduit glaucomata et suffusiones par un seul mot : cataracte. Voici pourquei : M. Sichel a fait voir

(Mémoire sur le glaucôme, p. 135) que le glauceus és Grecs est la cataracte. D'un autre côté, la cataracte s'appelle en latin suffusio. Je pense donc qu'ici Pline a rémi les deux noms, grec et latin, d'une même affeties.
(13) Liberati sint Vuig. — Liberati sunt Vet. Dates.
(14) Pline a oublié cette promesse.

- (15) Axungia : ce mot latin avait peasé dans les lies des Grecs qui écrivaient sur la matière médicale.
- (16) L'opocarpathum est le suc du carpath pathon ou carpason était regardé comme un poisse; d Galien, Antidot. 1, remarque qu'on s'en servait sonni pour sophistiquer l'aloès. Bruce, dans les Transact. pill. vot. 65, voit l'opocarpathum des ancieus dans une taine gomme, sassa, avec laquelle l'aloès est en jourd'hni falsifié en Abyssinie.
- (17) Le pharicon était une sorte de poison con nous est complétement inconnu.
  - (18) Usus Vulg. Visus Elzev.
- (19) Supporationes. Sed podagricis Vulg. Supportiones minantia. Eadem res et podagricis Editi. Vell. 11 Hardein.

## LIVRE. XXIX.

1. La nature des remèdes et la multiplicité des medicaments dejà dits et encore a dire nous oblige a centrer dans quelques détails sur l'art même de medecine. Je n'ignore pas cependant qu'avant personnen'a traite ce sujet en latin, et que toute entreprise nouvelle est difficile et d'un Sea crès douteux, cala est vrai surtout pour cette \*\* alière, si peu susceptible d'agrement et si labowieuse a exposer. Tous ceux qui sont au fait des Chases demanderont vraisemblablement coment on a pu abandonner, dans la pratique de medecine, des moyens tout préparés et si convenables : on s'étonnera, on s'indignera qu'aucanart n'ait été plus inconstant et ne soit encore wujet à plus de variations, bien que le plus lucratif de tous. Le fait est que la médecine a comremence par mettre ses inventeurs au rang des dieux, et leur donner la consécration du ciel; 2 et encore aujourd'hui on implore pour les maladies, de plusieurs manières, le secours des oracles. Elle augmenta ensuite sa célébrité en se elbargeant d'un attentat, et feignant qu'Esculape m witté frappé de la foudre pour avoir ressuscité Typdarée. Neanmoins elle ne cessa pas de racouler que d'autres, par son moyen, avaient eta tendus à la vie. Elle avait dejà un certain cuit des le temps de la guerre de Trole, épo-Que où les traditions deviennent plus certaines; rmais elle était bornée au traitement des bies-BEFFER.

11. La suite de son histoire, chose étrange, I reste cachée dans la nuit la plus profonde jusqu'a la guerre du Péloponnèse; alors elle fut remise en honneur par Hippocrate, né à Cos, île des plus celebres et des plus puissantes, et consacrée a Esculape. C'était l'usage que les personnes guéries écrivissent dans le temple de ce dieu les remedes qui leur avaient réussi, afin qu'on en pût profiter dans les cas semblables : Hippocrate. dit-on, copia ces inscriptions, et, après avoir (c'est du moins l'opinion de Varron chez nous) incendié la temple, il institua la médecine appelée clinique. Dans la suite, la profession devint de plus en plus lucrative; car Prodicus (2), né à Selymbrie, et l'un de ses disciples, fonda ce qu'on appelle l'iatraleptique, et trouva moyen d'enrichir jusqu'aux baigneurs et frotteurs employés par les médecins.

III. Les règles de ces anciens furent changées t par Chrysippe (3) avec un verbiage immense; mais à lui aussi sa doctrine fut grandement modiflée, et elle le fut par son disciple Erasistrate, fils de la fille d'Aristote. Érasistrate ayant guéri le roi Antiochus, nous rappellerons, afin de commencer à inscrire les profits de la médecine, qu'il fut gratifié de cent talents (575,000 fr.) par le roi Ptolémée, fils d'Antiochus.

IV. Une autre secte, surnommée empirique 1 parce qu'elle ne consultait que l'expérience, prit naissance dans la Sicile, et ent pour chef Acron

## LIBER XXIX

Natura remediorum, atque multitudo instantium ac Praceptorum, plura de ipsa medendi arte cogunt dicere : quanquam non ignarus sim, nultius ante hace latino servoca condita, ancepsque lubricum esse rerum omnium consum, talium utique, tam sterilis gratice, tantacque difficultatis, in promendo. Sed quoniam occurrere versistest omnium qui hace cognoscant cogitationi, quonam noto exoleverint in medicinae usu, quar tam parata atque pertunentia erant : miramque et indignum protinus utit, nultam artium inconstantiorem fuisse, et etiamnum arpius mutari, quom ait fructuosior nulta : dis primum impius mutari, quom ait fructuosior nulta: dis primum impius mutari, quom ait fructuosior nulta : dis primum disconse suos assignavit, et caelo dicavit. Necnon et hode multifariam ab oraculis medicina petitur. Auxit deinde famamettam crimne, ictum fulmine. Esculapium fabulata, quomiam Typidareum revocavisaet ad vitam. Nec tamen cessavit narrare alios revixiase opera sua, clara Trojania

temporibus, quibus fama certior, vulnerum tamen dum-

II. Sequentia ejus (mirum dictu) in nocte densissima i latuere usque ad Peloponnesiacum bellum : tunc eam revocavit in lucem Hippocrates, genitus in insula Coo, in primis clara ac valida, et Æsculapio dicata. Is quum fuisset mos, liberatos morbis acribere in templo ejus dei quid auxiliatum esset, ut postea similitudo proficeret, exscripsisse ea traditur, atque (ut Varro apud nos credit) templo cremato, instituisse medicinam hanc, quae clinice vocatur. Nec (uit postea quaestus modus: quoniam Prodicus Selymbrie: natus, e discipilis ejus, instituens quam vocant intralepticen, reunctoribus quoque medicorum ac mediastinis vectigal invenit.

III. Horsim placita Chrysippus ingenti garrulitate muta- it, plurimumque et ex Chrysippo discipulus ejus Erasistratus, Aristotelis filia genitus. Hie Antiocho rege sanato e talentis donatus est a rege Ptolemeo filio ejus, ut incipiamus et præmia artis ustendere.

IV. Alia factio (ab experimentis cognominant empiricen), t

d'Agrigente, recommandé par le témolgnage d'Empédocie le physicien.

V. Ces écoles, longtemps en dissidence, furent toutes condamnées par Herophile, qui fit correspondre, suivant les âges, les battements du pouls n des mesures musicales (x1, 88). Cette secte fut à son tour abandonnée, parce qu'on ne pouvait lui appartenir sans être lettré. Celle même dont Asclépiade fut, comme nous avons dit (xxvi, 7 et 8), le fondateur, éprouva aussi des modifications, Son disciple Thémison, qui y fut fidèle dans ses premiers écrits, la modifia, après la mort du maître, qui ne tarda pas à survenir, en un système à lui. Ce système fut renversé par Antonius Musa (xix, 38, 4), disciple de Thémison, et autorisé par le dieu Auguste, qu'il avait tiré d'une maladie dangereuse par une méthode con-2 traire. Je passe sous silence beaucoup de médecins et de très-célebres, tels que les Cassius, les Calpetanus, les Arruntius, les Albutius, les Rubrius. Les honoraires qu'ils recevaient annucllement des princes montalent à deux cent cinquante mille sesterces (52,500 fr.). Q. Stertinius voulait que les princes lui sussent gré de sa modération, parce qu'il se contentait de cinq cent milie sesterces par an (105,000 fr.); et, en effet, il montrait, en enumérant les maisons, que la ville lui en rapportait six cent mille ( 126,000 fr.). L'empereur Claude donnait au frère de ce medecin de pareils honoraires; et les deux frères, quoiqu'ils eussent épuisé leur fortune à orner Naples d'édifices publics, laissèrent à leurs héritiers trente millions de sesterces (6,300,000 fr. ). Arruntins était jusque-la le seul qui eût en autant d'argent. Puis vint Vectins Valens, célèbre par ses liaisons adultères avec Messaline, femme de l'empereur Claude, et

qui, outre la médecine, cultivait l'éloquence? Etantaiusi dans la faveur, il établit une nouvelle secte. La même époque vit, sous le regne di Néron, la medecine passer entre les mains d Thessalus, qui ne laissait debout aucun des pré ceptes des anciens, et declamait avec une sorte d fureur contre les médecins de tous les siecles avec quelle discrétion et avec quel esprit ? c'es ce qu'on peut apprécier par un seul trait : il donna sur son tombeau, qui est le long de le veis Appienne, le titre d'Intronice (vainques des médecins ). Aucun histrion, aucun palefre nier des cavales du Cirque n'avait, quand ! sortait en public, un cortége plus nombreux Au milieu de cette vogue, son orédit fut éclips par celui de Crinas, de Marseille. Crinas, poq paraître plus précautionné et plus religieux, joi gnait deux arts : il donnait les aliments d'après l mouvement des astres, consigne sur des éphemi rides mathématiques, et observait les heure Tout récemment, il vient de laisser dix million de sesterces (2,100,000 fr.), apres avoir depens une somme presque égale à construire les mi railles de sa ville natale, et à bâtir dans d'auto villes. C'étalent là les maîtres de nos destince quand tout à coup Charmis, de la même ville d Marseille, fit invasion dans Rome. Non-seul ment il condamna les anciens medecins, ma encore il proscrivit les bains chauds, et il per suada, même dans la rigueur de l'hiver, de s baigner à l'eau froide. Il plongea les maladi dans les bassins; on voyait des vieillards cons laires mettre de l'ostentation à se geler : no avons même sur cela le témoignage (4) persons de Sénèque (Epist. 53 et 83). Il n'est pas de teux que tous ces gens-là, cherchant la voge par quelque nouveauté, l'achetaient aux dépe

ceepit in Sicilia, Acrone Agrigentino Empedociis physici auctoritaic commendato.

1 V. Dissederuntque hae din scholæ ; et omnes cas dampavit Herophilus, in musicos pedes venarum pulsu descripto per actatum gradus. Deserta deinde et hæc secta est : quoniam necesse erat in ea litteras scire. Mutata et quam postea Asclepiades (ut retulimus) invenerat. Auditor ejus Themison fuit, qui que inter initia scripsit, illo 2 mox recedente a vita, ad sua placita mutavit. Sed et illa Antonius Musa ejusdem auctoritate divi Augusti, quem contraria medicina gravi periculo exemerat. Multos praetereo medicos, celeberrimosque ex lis Cassios, Calpetanos, Arruntios, Albutios, Rubrios. Ducena quinquagena H-S annua mercede ils fuere apud principes. Q. vero Stertinius imputavit principibus, quod H-S quingenis annuis contentus esset : sexcena enim sibi quæstu urbis fuisse numeratis domibus ostendebat. Par et fratri ejus merces a Claudio Carsare infusa est : censusque, quanquam exhausti, operibus Neapoli exornata, heredi H-S ccc reli-🗝, quantum ad earn ætatem Arruntius solos. Exortus

est Vectius Valens, adulterio Messaline Claudii a nobilitatus, pariterque eloquentim assectator.

Is earn potentiam nactus, novam instituit sectam. Fad tetas Neronis principato ad Thessalum transilivit : dele lem cuncta majorum placita, et rabie quadam in omnis a medicos perorantem : quali prudentia ingenioque, es mari vei uno argumento abunde potest, quum monumen suo (quod est Appia via) latronicen se inscripserit. 🔊 llus histrionum equarumque trigarii comitatior egressud publico erat : quum Crinas Massiliensis arte geminata, cautior religiostorque, ad siderum motus ex episemer mathematica cibos dando, horasque observando, ane: ritate cum præcessit : nuperque centies H-S relige muris patria, monibusque altis pæne non minori sum exstructis. Hi regebant fata, quum repente civitatem Ch mis ex eadem Massilia invasit, damnatis non solom pri ribus medicis, verum et balineis : frigidaque etiam fabil nis algoribus lavari persuasit. Mersit ægrus in ho Videbamus senes consulares usque in ostentationem genies. Qua de re exstat etiam Anusei Senecae adstiguitat Nec dubium est, omnes istos famam novitale aliqua cupantes anima statim nostra negotiari. Hinc illæ cir ægros miseræ sententiarum concertationes, nuflo id censente, ne videatur accessio alterius. Hinc illa infelli s de notre vie. De là ces misérables débats au chevet des malades, personne n'accedant a l'avis déjà émis, de peur de paraître subordonné a un matre; de la cette funcste inscription sur un tornées : LE GRAND NOMBRE DE MEDECIUS N'A TUÉ.

VI. C'est lei le lieu de retracer ce qui s'est passé de plus remarquable chez nos pères à ce sujet. Cassius Hemina, auteur des plus anciens, rap-Porte que le premier médecin qui vint a Rome Tut Archagathus du Peloponnese, fils de Lysauias, sons le consulat de L. Æmilius et de L. Julius, 1 ma de Rome 535, qu'on lui donna le droit quintaire, et qu'on lui acheta des deniers pu-Laties une boutique, (5) dans le carrefour Acillen; qu'il fut appelé Vulnerarius (médecin des plaies), a cause de sa spécialité; que d'abord la venue fut rmerveitleusement agréable, mais qu'ensuite sa cavauté à couper et à brûler loi fit donner le nom de bourreau, et dégoûte de l'art et de tous les revelecins. C'est ce qu'on peut très-blen comprendie d'après M. Caton, personnage à l'autorité duquel le triomphe et la censure n'ont que la mioindre part, tant il vaut par lui-même. Nous rapportons ses propres paroles.

Vil. - Je vous parierai de ces Grecs, mon flis

Marcus, en temps et lieu. Je vous marquerai ce que je trouve d'excellent à Athenes, et je démontrerai qu'il est bon de prendre une teinture de leurs lettres, mais non de les approfondir. C'est une race perverse et indocile. Croyez gu'un oracle vous parle quand je vous dis: Toutes les fols que cette nation apportera ses connaissances clie corrompra tout. Ce sera bien pis si elle nous envoie ses medecins : ils ont juré entre eux de tuer tous les barbares à l'aide de la médecine; ils exercent cette profession moyennant salaire, pour gagner leur confiance et les perdre facilement. Nous aussi ils nous appellent barbares, et nous flétrissent même plus que les autres, en pous donnant le sobriquet d'Opiques (6). Une fois pour toutes, je vous interdis les médecins. »

VIII. Caton, qui écrivait ceci, est mort l'an 1 605 de Rome, et à l'âge de quatre-vingt-ring ans : on ne niera donc pas qu'il ait eu une expérience suffisante, soit dans la dorée de la république, soit dans la durée de sa propre vie. Quoi donc! penserons nous qu'il ait condamné une chose excellente? Non sans doute, car il retrace les moyens médicaux par lesquels il a procuré à lui et à sa femme une longue vieillesse : or, ces moyens sout ceux dont nous traitons ici. It déclare encore qu'il a un livre de recettes à l'aide duquel il soigne sou fils, ses esclaves et ses amis; c'est ce livre que nons donnons ici, divisé suivant l'ordre des maiadies. Les anciens condamnaient l'art, mais non la chose; surtout ils ne 3 voulaient pas que la vie des hommes fût au prix d'un énorme salaire; et c'est pour cela, dit-on, que, même en recevant Esculape, ils lui construisirent un temple hors de la ville, et puis dans une ile; c'est pour cela que lorsqu'ils chassèrent les Grecs de l'Italie, longtemps après Caton, les mé-

Latrars quotidie, toties interpolis, et ingeniorium Griecium Rate inpeliumur : palarique est, ut quisque interistos loquindo polleat, imperatorem illico vitæ nostræ necisque facti, ceu vero non milita gentium sine medicia degant, nec vacin aine medicina : sicut populus romanus pitra sexami aine medicina ; neci populus romanus pitra sexami amenima neci pese in accipiendis artibus lentas, medicinæ vero etam avidus, donec expertam damantig.

VI. Etenim percensere insignia priscorum in his moribus conventi. Cassius Hemma, ex antiquissimis auctor et, primum e medicas remise Romam Peloponaeso Archigathum Lysania illium, L. Emilio, L. Julio coss. auno Utbu daxav, eique jus Quiritum datum, et tabernam e computo Acibo emtam ob id publice: vulnerarium eum imae ere dictum; mireque gratum adventum ejus initio; est a servitia secandi urendique, transuse nomeu in caraberm, et in tardium artem omnesque medicos: quod darissime intelligi potest ex M. Catune, cujus auctoritati imamptus alque centura minimum conferunt. Lanto plus in puae est. Quanuturem verba ejus ipsa ponemus.

VII. - Dicam de istis Grancis suo loco, Marce fili : quid

Athenia exquisitum babeam, et quod bonum nit illorum litteras inspicere, non perdiscere, vincam. Nequissimum et indocile genus illorum; et hoc puta vatem divisse: Quanducumque ista gens suas litteras dabit, omna corrumpet: tum etiam magis, si medicos auos huc mittet. Jurarunt inter se barbaros necare omnes medicina. Et boc ipsum mercede faciunt, ut fides inssit, et facile disperdant. Nos quoque dictitant barbaros, et spurcius nos quam alios opicos appellatione fustant. Interdixi tibi de medicis. »

VIII. Atque hie Cato nev anno urbis nostræ obut, Lexev 1 suo, no quis illi defuisse publica tempora, aut privatim vita spatia ad experiendum arbitretur. Quid ergo? damnatam abeo rem utilissimam credinus? Minime hercules 2 subject enim qua medicina, et se, et conjugem usque ad longam senectam perduzerit, iis ipsis scilicet, que none nos tractamus; profiteturque este commentarium sibi, quo medeatur filio, servis, familiaribus, quem nos per genera usus sui digerimus. Non rem antiqui dannahant, sed artem. Maxime vero questum este tumani pretio 2 vitae, recusabant. Ideo templum Æsculapii, etiam quum reciperetur is deos, extra urbem ferasse, iterumque in insula traduntur. Et quum Graccos ftalia pellerent, din

PLINE.

decins furent spécialement compris dans le déeret. J'enchériral sur leur prévoyance. La médecine est le seul des arts de la Grèce que jusqu'à présent la gravité romaine ne cultive pas, quelque lucratif qu'il soit. Peu de Romains s'en sont mê-Ma, et ceux-là même se sont faits Grecs aussitôt. Bien plus, il n'y a d'autorité, même chez les ignorants et ceux qui no savent pas le grec, que pour les médocins qui écrivent dans cette langue; et l'on a moins de confiance pour ce qui concerne 3 la santé si l'on comprend. Dans le fait, c'est le seul art où l'en en creie tout d'abord quiconque se dit expert, quolque jamais l'imposture ne seit plus dangereuse. Mais c'est ce qu'en n'envisage point, tant on est séduit par la douceur d'espèrer. Il a'y a d'ailleurs aucune loi qui châtic l'ignorance, aucua exemple de punition capitale. Les médecias apprennent à nes risques et périls; lls expérimentent en tuant avec une impunité souveraine, et le médecia est le soul qui paisse denner la mort. Que dis-je? on rejette le tort sur le malede; en accuse son intempérance, et l'en 4 fait le procès de ocuz qui out succombé. Il est d'urage que les juges des décuries soient passés par la censure des emperours ; les informations vont juoga'à pinétrordans l'Intérieur des maissus; ca fait venir de Cadiz et des Colemnes d'Horcule un me pour jeger une affaire d'un écu ; l'exil ne heat the becomes due be docume-cied becment élues ; mais quand il s'agit de la vie du juge lai-même, de quelles gens est comse la conneil qui peut la tuer imme None в этопория серия воне выстание. Ригоние ne real savel: ce qui ant necessaire à sen propre st. Nous nous promeneus par les jembes d'an-

nous saluons grâce à la mémoire d'autrui, s vivons que par autrui ; les biens précieux d ture et les instruments de la vie sont perdi nous; nous ne regardons comme à nous q délices. Je n'abandonneral pas Caton exp mol à la haine d'une profession si ambitieu sénat qui pensait comme lui; et je le fernise peler les crimes de la médecine, comme or rait s'y attendre. Quelle profession en e plus fertile en empoisonnements ou en cap frauduleuses de testaments? Ajoutous les tères même dans le palais des princes, par pie l'adultère d'Eudémus avec Livie, feu Drusus César (7), et ceiui de Valens avec ratrice que j'ai citée. N'imputous point, veut, ces désordres à l'art ; ne les imputons : individus. Caton, je pense, n'y songesit pi pour Rome qu'il ne songesit aux impéri Je pesserai mêmo sous silence l'avarice, le ches capides quand la destinée est nen les douleurs tanées, les arrhes prélevens mort, et ess secrets du métier, par exemp placer seulement, au lieu de l'extraire, le opaque dans l'esil. Auni, rien ne parallavantagenz que le grand nombre deces a riers; ce a est pas la pudour, c'est la conce qui tour fait haisser lours prix. On suit quoc mis, dont nous avens puité, pensamenté : malade de province pour deux ceut mille m (42,000 fr.); que l'empereur Churde en Alcon lechirurgian, condouné, dix mil tereus (2,100,000 fr. ) ; et que ce chiru dans les Goules, syant eté rappelé, en g en peu d'annees. Mais que ces faits as nels : n'accusses même pas l'ignarance et trui, mons peconnaissons per les yeux d'hutrui, | sense de la tourbe medicale, l'abussus îls fins

m port Cabraria, exceptivo medicos. Angelio pro-tium Morum. Solion Inne artism gravacum mondo it remains gravites in timbs fruits : passi - Q-12part, et apus statum sel térareus transfugar : amme emeterates other form fract our brackmines, stem of superior experiespor layour, and est. As those and the separate same becomes a subolistant e barre the same representative to the same same as the n se professo stados areador, quem sã derendam new major. New Indica illus matematic school mili pre se cuntur moneto. Nada pracersa ar anequal - califor arrives exemplism n. Banni serens sours, et repersonit se s agent - medicinger tradition beautism recollists inwe are Communes gamen transpormer at 10ik einheiter i birseper ein bereiter diependurt. Die die begin Spielere bereitpielt schillebiliker. STATE HENGSHIP STRANGS FROM THE THORS de par parsada agiller. 16 que de dalmino jadinica, d

aupar Morredo acestrator de están vere to have employed the second and the second pure th considers out. Status occupy: Marsh, Jan. m about searce, proof statut some spreas sell. 

alien wenten sehi es abelia vivi resilipae reruit autoria profita, et vide acqu alimi pro pastro tabentus, gunt delicus. Sun : Colorest that appropriate artist provide a me sign senatum ilum, pu il temesat, lique m N'S B-1966 , at about respectivent. Qual and sorme intitus, art mais papes assist CAR THEY A SAME ATTACHED AS THE TACK Man is Lord Created them Taxable, in THE SE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY. magnetic arts amount Cast. At Apparell amount grada. 🥍 1907-banda bulantan dispunsa . 1894-ban PARAMETRIA AND A CONTROL BARCHES & M. B. THE REPORT OF THE PERSON ASSESSMENT OF THE PER ind with the straighten of the M mild Babes-Ryabelly Waterston, and June. Before com roser, and semisi pre-Notice est an amount Character in SAMPLE & SAMPLES PROMOBERS MAN der 14.5 i Statute under Grand par je čalia samana. Aspan vasima . je MARKE BATH MINCH MINNE ST. MITS MINN ACCORDANGE OF AN ANALYSIS SHEET AND AN ADDRESS OF

loèdes et des bains chauds où its promènent leurs maindes, la diete impitoyable qu'ils imposent, les aliments dont les mêmes accablent plusieurs vis le jour des hommes défaillants, mille tâtonpements pour reparer le mal qu'ils ont fait, les ordres qu'ils donnent même pour la cuisine et la composition des parfunis, car ils n'ont rien omis de ce qui flatte la sensualité. L'importation de dregues exotiques, et ces tarifs fixes par les etrangers (xxiv, 1, 4), auraient sans doute déplu a pos ancêtres; mais ce n'est pas la non plus ce que prévoyait Caton quand il condamnait l'art actical. On donne le nom de thériaque à une composition que le luxe a Imaginée; on la prépare avec des substances étrangères, tandis que la nature a donne tant de remedes qui suffiraient pris un a un. L'antidote de Mithridate est fait avec cinquante-quatre ingrédients dont aucun u'est à la même dose, et il y a tel qu'on prescrit de mettre à la soixantième partie d'un denier. Queldieu malfaisant leur a enseigné ces duperies ? car la subtilité humaine ne pouvait aller jusque-4. C'est manifestement une value estentation de science, et un chariatanisme monstrucux. Au reste, les médecins eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font ; et j'ai appris que communément, au lies de cinabre des Indes (sang-dragon), ils mettent dans les compositions médicales du miaium (8), faute de distinguer les noms; or le miniumest un poison : pous le montrerons en parlant 9 des couleurs (xxxIII, 38). Ces erreurs, à la vérité, s'intéressent le salut que de tel ou tel individu; mais les pratiques redoutées de Caton et prévues parlui, pratiques regardées comme beaucoup plus innocentes et de peu de conséquence, au point queles premiers medecins de Rome n'hésitent pas ales avouer, ces pratiques auxquelles nous nous

soumettons même en santé, voilà ce qui a perde les mœurs de l'empire; ce sont ces frictions avec l'huile et la cire comme pour les combats de la lutte, frictions qu'on prétend purement médicinales; ce sont ces bains brûlants dont on nous a persuadé que l'usage est salutaire pour la digestion des aliments, ces bains d'où chacun sort affaible, et d'ou l'on emporte les plus obéissants pour les enterrer; ce sont ces boissons prises 150 à jeun, ces vomissements qu'on excite pour boire ensuite sans mesure; ces épilations effeminees pour lesquelles ils nous fournissent leurs résines, et le pubis des femmes cessant même d'être partie secrete. Disons la vérité : la corruption morale n'a pas de cause plus active que la medecine, et elle justifie tous les jours la prédiction de Caton, et cet oracle de sa sagesse ; qu'il faut prendre une teinture des sciences greeques sans les approfendir. Voilà ce qu'il y avait à dire peur le 1? sénat, pour six cents ans d'existence de la république romaine, contre un art où, par la plus fallacieuse des conditions, les gens de bien donnent de l'autorité aux plus dangereux charlatans, et aussi contre les préventions stupides de quelques-uns, qui s'imaginent qu'il n'y a de bons remèdes que les remèdes chers. Aussi je m'attends bien que certains dédaigneront ce que j'ai à dire sur les animaux; et pourtant Virgile (ficorg., I, 184, et IV, 248) n'a pas dédaigné de nommer sans aucune nécessité les fourmis, les charancons et les blattes ennemies de la lumière, qui forment leurs nids dans les raches; Homère (II., XVII, 570) u'a pas dédaigné de décrire, an milieu des combats des dieux, l'acharnement de la mouche; ni la nature, quia engendré l'homme, d'engendrer ces animalcules. Apprécions donc non les choses, mais les causes et les effets.

rum intemperantiam in morbis, aquarum calidarum dibetendes : imperiosam inediam , et ab insdem deficientiba abos supius die ingestos, mille practeres pomitentiae culmarum etiam præceptis et unguentorum mixint, quando nullas omisere vitae illecebras. Invelu peremas merces, concultarique externa pretia, displicuisse supratus crediderun equidem : non tanien hoc Catonem moutase, quom damparet artem. Theriace vocatur exeplata compositio fuxurise. Fit ex rebus externis, quum media dedent natura, que singula sufficerent. Miinditicum antidotum ex rebus inv componitur, interim www.pondere aequali, et quarumdam rerum sexagesima émm unius imperata. Quo deorum perlidiam istam mastrante? Hominum enim subtilitas tanta esse non point. Ostentatio artis et portentosa scient æ venditatio massiesta est. Ar ne ipsi quidem illam novere : comperique rulgo pro cianabari Indica in medicamenta minium addi, descrita nominia, quod esse venenum docebimus inter pigenerata. Verum hare ad singulorum salutem pertinent. Illa autem, que timuit Cato, atque providit, innocentiora multo et parva opinatu , que proceres artis ejus de semet-ipos fateautur. Ella perdidere imperii mures , illa que sani patimur, luctatus ceromata, cen valetudinis causa instituta : balinear ardentes, quibus persuasere in corporibus cibon coqui, ut nemo non minus validus exiret, obedientissimi vero efferrentur. Potus deinde jejunorum ac vomitiones, 10 et rursus perpotationes, ac pilorum evicatio instituta resiuls corum : itemque pectines in feminis quidem publicati. Ita est profecto; lues morum, nec aliunde major quam e medicina, vatem prorsus quotidie facit Catonem, et oraculum : satis esse ingenia Græcorum « inspicere, non perdiscere... Hæcfuerint dicenda pro senatuillo, sexcentisque [] populi romaniannis, adversus artem, in qua conditione insidiosissima auctoritatem pessimis boni faciunt : simul contra attonitas quorumdam persuasiones, qui prodesse nisi pretiosa non putant. Neque enim dubitaverim aliquibus fastidio futura, qure dicentur animalia : at non Virgillo fult nominare formicas nulla necessitate, et curculiones, ac lucifugis congesta cubilia blattis : non Homero inter prælia deorum improbitatem muscæ describere : non naturæ gignere ista, quum gignat homissem. Proinde causas quisque et effectus, non res, æstimet.

1X. Ordiemur autem a confessis, hoc est, lanis ovisque, 1 ut obiter rebus pracipuis honos in primis pertubeatur.

302 PLINE.

IX. Nous commencerons par des remèdes reconnus, c'est-à-dire par les laines et les œufs, pour donner la première place aux substances yeincipales. Toutefois, chemin faisant, il sera nécessaire d'en mentionner quelques-unes bors de leur place. Après tout, la pompe des expressions ne ferait pas défaut à la matière, si notre seul but n'était pas de rechercher ce qui est digne de foi; ear tout d'abord on cite des remèdes tirés de la cendre et du nid du phénix, comme si cela avait quelque certitude, et n'était pas une fable : c'est une dérision d'indiquer des remedes qui ne peuvent revenir qu'au bout de mille ans. (11.) Les anciens Romains avaient attribué à la laine une importance même religieuse, ordonnant que les pouvelles mariées touchernient avec la

2 taine la porte de leur demeure. Outre l'habillement et la protection contre le froid, la laine
fournit, étant en suint, plusieurs remèdes dans
de l'hulle, du vin ou du viuaigre, suivant qu'il
fant adoucir ou exciter, resserrer ou dilater. On
l'applique sur les membres luxés, sur les nerfs
douloureux, et on l'humecte frequemment; quelques-uns ajoutent même du sel pour les luxations; d'autres appliquent, avec la laine, de la rue
pilée et de la graisse. On s'en sert de même pour
les contusions et les tumeurs. Elle rend, dit-on,
l'haleine agréable, si l'on s'en frotte les dents et

l'haleine agréable, at l'on s'en frotte les dents et les geneives avec addition de miel. Elle est bonne pour la phrénitis (9), en fumigation. Pour arrêter l'épistaxis, on l'introduit dans les narines avec de l'huile rosat, ou, d'une autre façon, on en tampoune les oreilles. On en fait avec le miel un topique pour les vieux ulcères. Trempée dans du vin ou du vinaigre ou de l'eau froide et de l'huile, et exprimée, elle guérit les plaies. La laine de bélier lavee dans de l'eau froide, puis trempée dans de l'huile, calme les inflammations de la matrice

dans les maladies des femmes. S'il v a chute d matrice, la fumigation de cette laine y remédit La laine grasse, en cataplasme et en pessaire, fai sortir les fœtus morts; elle arrête les pertes. O en tamponne les morsures des chiens enragés, i on ne la détache qu'au bout de sept jours. Avec à l'eau froide elle guérit les envies. Humectée ave un mélange chaud de nitre, de soufre, d'huile, d vinaigre et de poix liquide, et appliquée deux se par jour aussi chaude que possible, elle calme le douleurs lombaires. On arrête les hémorragie en faisant autour des membres des ligatures ave la laine en suint de bélier. La plus estimée est cel du cou; quant à la provenance, la meilleure e celle de la Galatie, de Tarente, de l'Attique et d Milet. Pour les écorchures, les coups, les men trissures, les contusions, les foulures, les boss les chutes, les douieurs de tête et autres, l'in flammation d'estomac, on fait un topique av la laine en suint, le vinaigre et l'huite rosat. en applique la cendre sur les contusions, blessures, les brûlures. Elle entre dans les cou positions ophthalmiques. On l'emploie dans fistules et dans les suppurations de l'oreille. Ou cela, quelques-uns prennent de cette même la venant de la toute ou arrachée de la toison, coupent le bout, la font sécher et la cardes puis la mettent dans un vase de terre qui n'i point été cuit au feu, l'arrosent de miel, et brûlent : d'autres la disposent par lits avec ( copeaux de pin, et, apres l'avoir arrosée d'huil y mettent le feu ; ils en broient ensuite avec main la cendre dans de petits pots de terre l'imbihant d'eau, puis la laissent reposer; répètent plusieurs fois cette opération en cha geant l'eau, jusqu'à ce que cette cendre ne # plus que légèrement astringente, sans être mu dante. Mise en réserve, c'est une substance des

Ouzedam etiam sic alienia locis, tamen obiter dici necesse erit. Nec deerat materiæ pompa, si quidquam aliud intueri liberet, quam fidem operis. Quippe inter prima proditis cham ex cinere phornicis nidoque medicinis, ceu vero id certum esset, atque non fabulosum. Irridere est, vitar remedia post millesimum annum rediture monstrare. (a.) Lanis auctoritatem veteres Romani etiam religiosam ha-2 buere, postes a unbentibus attingi jubentes : præterque cultum et tutelam contra frigora, succidæ plurima præatant remedia ex oleo vinoque, aut aceto, prout quæque mulceri morderive opus sit, et adstringi, lasarive, luxatis membris, deleutibusque nervis impositie, et crebro auffusæ. Quidam etiam salem admiscent luxatis. Alii cum lona rutam tritam adipemque imponunt. Item contusis tumentibusque. Hatitus quoque oris gratiores facere traditur, 3 confricatis dentibus atque gingivis, admixto melle. Prodest et phreneticis suffitu. Sanguinem in naritus sistit cum oleo rosaceo : el alio modo indita auribus obturatis spissins. Qr errbus vetastis imponitur com melle. Vising el aceto, vel aqua frigida el olco exvellera lota (rigida ex oleo madefacta, in muliebribus malis inflammationes vulvas sedant. procidant, suffitu reprimunt. Succida lana imposita # ditaque mortues partus evocat. Sistit etiam profluvia ear At cauls rabiosi morsibus inculcata post diem septical solvitur. Reduves sanat ex aqua frigida. Ladem nil suiphure, oleo, aceto, pice liquida ferventibus tincta, qui calidisuma imposita his die, lumborum dolores i Sanguinem sistit ex ariete succida, articulos extremital prarligaus. Laudatissima omnis e collo : natione vero ( latica . Tarentina, Attica , Milesia. Succidam imponuet desquamatis, percussis, lividis, incussis, collisis, contri dejectis, capitis et alus deloribus, stomachi inflammatic ex aceto et rosaceo. Cinis ejus illigitur attritis, vulnera ambustis. Et in oculorum medicamenta additur : item fistulas, auresque suppuratas. Ad hace detonsam eam, erulsam, decisis summis partibus siccant, carpunto et in fictali crudo componunt, ac melle perfundunt, uri que. Alii assulia tedæ subjectis, et subindo interstrat oleo aspersam accendunt, cineremque in labelits aqua dita confricant manu, et considere patientur, idque i pius mutantes aquam, donec linguam adatrangat lenit

sive, très-efficace pour nettoyer les paupières. X. Bien plus, la crasse des moutous, la sueur de leurs cuisses et de leurs aisselles, qui intache aux laines ( c'est ce qu'on nomme suint), ont des usages presque innombrables. Ou donne la préference au suint des moutons de l'Attique. On l'obtient de plusieurs façons; voici la meilleure : On ramasse la laine fraichement tondue des dites parties, ou toutes les crasses de l'animal pénétrées de suint; on les fait un peu boullir, à feu leut, dans un vase de cuivre; on laisse refroidir; on recueille dans un vase de terre la graisse qui surnage, et l'on fait bouillir une seconde fois la première matière; on lave dans de l'eau froide les deux graisses obtenues; on les passe à la torie; on les expose à l'action du soleil jusqu'a ce qu'elles devienment blanches et trans-2 parentes; alors on les garde dans une bolte d'étain. Pour être bonne, il faut que cette graisse conserve l'odeur de la crasse, et que, frottée avec la main dans de l'eau, elis ne se liquéfie pas, mus bianchisse comme de la céruse. C'est un tres-bon remède pour les inflammations des yeux et les duretés des paupières. Quelques-uns font giller sur un test la matiere première jusqu'à ce qu'il n'y reste plus de graisse, la croyant, de cette facon, meilleure pour les excoriations et les duretés des paupreres, pour les granulations de l'angle de l'all et pour le larmoiement. Le suint guérit les Merations, non-seulement des yeux, mais encore de la bouche et des parties génitales, avec de la graisse d'oie; les inflammations de la vulve, les rosgades du siège et les condylomes, avec du méblot et du beurre. Nous en detaillerons les autres i mages en lieu et place. La crasse de la queue du mouton, formée en pilules, puis séchée a l'ombre

et pulvérisée, est un topique excellent pour les dents même branlantes et pour les gencives, si des ulcérations carcinomateuses s'y étendent. La laine nettoyée, appliquée ou seule ou avec du soufre, guérit les douleurs sourdes; la cendre, les affections des parties genitales. La laine a tant devertu, qu'on l'applique même par-dessus les medicaments (10). C'est avant tout un remêde pour les moutons eux-mêmes, lorsqu'ils sont dégoûtés et ne mangent pas ; car, en leur liant trèsfortement la queue avec de la laine qu'on en arrache, on leur rend sussitôt l'appétit. On prétend que le bout de la queue qui est au dela du nœud ne tarde pas a mourir.

X1. (tit.) Og associe la laine avec les œufs, et 1 on s'en sert en topique sur le front contre l'inflammation oculaire : pour cet usage, il n'est pas besoin qu'elle ait été traitée par la saponaire; il suffit d'y mêler un blanc d'œuf avec de la fleur d'encens. Le blanc d'œuf, appliqué seul, arrête l'inflammation des yeux, et en calme la chaleur; quelques-uns préferent le combiner au safran, et ils l'emploient au lieu d'eau dans les collyres. Chez les enfants, pour l'ophthalmie, on ne se sert guere d'autre remede : on l'unit au beurre frais. Les œufs broyés avec de l'huile adoucissent l'érysipèle; par-dessus on attache des feuilles de bette. On emploie le blanc 2 d'œuf battu avec la gomme ammoniaque, pour redresser les eils; avec les pignons et un peu de miel, pour les boutons du visage. On s'en frotte le visage pour n'être pas hâlé. Si on applique aussitôt un œuf sur les brûlures faites par l'eau chaude, if ne s'y forme point d'ampoule. Quelques-uns y mêlent de la farine d'orge et un peu de sel. Pour les plaies provenant de brûlures,

ate mordeat Tunc cinerem reponunt. Vis ejus septica est, tibraressumeque genas purgat.

1 X Quin ipsa sordes pecudum, sudorque feminum, et Marum, adharentes lanis (resypum vocant), innumeros Prope usus habent, la Atticis ovibus genito palma. Fit Numbus modis : sed probatissimum, laua ab his partibus concerpta, aut quibuscumque sordibus succidis Primum collectis, ac lento igni in seneo subfervefactis, et Rigeratis, pinguique quod supernatel, collecto in firtili 🖦, iterumque decocta priori materia : qua pinguitudo daque frigida aqua lavatur, et in linteo saccatur, ac sole I beneuer, donec candida flat ac translucida. Tum in stannen mide conditur. Probatio autem, ut sordium virus oleat, d manu fricante ex aqua non liquirtor, sed albescat of ceuss. Oculis atilissimum contra inflammationes, generumwe callum. Quidam in tests torrent, donec pinguitudinem mitat, utilius tale existimantes crosis et ducis genis, logulis scabiosis et lacrymantibus. Hulcera non oculorum. modo tanal, sed oris etiam et genitalium, cum anserino sdipe. Medetur et vulvæ inflammationibus, et sedis rhagains, et condylomatis cum meliloto ac butyro. Reliquos usus 3 - jus suo loco digeremus. Sordes quoque caudarum concre-Le in pilulas, ac siccalæ per se tusæque in farinam et is

litte dentibus mire prosunt, etiam labantibus: gingivisque, si carcinoma serpat. Jam vero pura vellera, aut per se imposita cæcia doloribus, aut accepto sulphure: et cinis corum genitalium vitiis. Tantumque pollent, ut medicamentis quoque superponantur. Medeutur ante omnia et pecori ipai, si fastidio non pascatur. Cauda enim quam arctissime præligata, evulsa inde lana statim vescuntur. Tradinitque quod extra nodum sit e cauda præmori.

XI. (iii.) Lange liabent et cum ovis societatem simul i fronti imposite contra epiphoras. Non opus est eas in boc usu radicula esse curatas, neque sliud, quam candidum ex ovo infundi, ac pollinem theris. Ova per se infuso candido uculis epiphoras cohibent, urentesque refrigerant. Quidam cum croco præferunt, et pro aqua miscent collyrits. Infantibus vero contra lippitudines via aliad cemedium est, butyro admixto recenti. Eadem cum oleo trita ignes sacros leniunt, bette folis superilligatis. Candido ovorum 2 in oculis et piti reclinantur Hammoniaco trito admixtoque. Et vari in facte cum pineis nucleis se melle modico. Ipsa tacies illita sole non aduritur. Ambusta aquis si statim ovo occupentur, pusulas non sentiunt. Quidam admiscent farinam bordeaceam, et salis parum. Hulceribus vero ex ambusto, cum candido ovorum tostum bordeum, et suillo

204 PLINE.

rien de meilleur que l'orge grillée, un blanc [ d'œnf et du saindoux. On se sert du même remede pour les affections du siège, surtout chez les enfants, même lorsqu'il y a chute du fondement. On emploie pour les crevasses des pieds un blanc d'œuf cuit avec deux deniers de céruse, pareil poids d'écume d'argent (litharge), un peu 3 de myrrhe et du vin. Pour l'érysipele, on bat un blanc d'œuf avec de l'amidon. On dit aussi que le blane d'œuf agglutine les plaies et expulse les calcuis. Le jaune d'œuf, cuit jusqu'à être dur, avec un peu de safran, du miel et du lait de femme, forme un topique qui adoucit les maux d'yeux. On applique aussi sur les yeux de la faine avec de l'huile rosat et du vin mielle, ou bien de la laine avec de la graine pilee d'ache et de la polenta 4 dans du vin mielté. Un jaune seul, avalé liquide et sans toucher les dents, est bon pour la toux, pour les catarrhes et les irritations de la gorge. On l'emploie en particulier cru, à l'intérieur et a l'extérieur, contre la morsure du serpent hémorrhois. It est bon pour les reins, pour les irritations et les picérations de la vessie, et pour l'hémoptysie. On fait prendre pour la dyssenterie ciuq jaunes d'œuf crus, dans une hémine de vin, avec la cendre de la coquille et un melange de suc de pavot et de vin. On donne dans le flux céliaque le jaune d'œuf, avec un poids égal de raisin cuit et gras et d'écorce de grenade pendant trois jours, par égales portions; ou , d'une autre façon , les jaunes de trois œufs avec trois onces de vieux lard et de miel, trois cyathes de viu vieux, le tout broyé jusqu'à consistance de miel ; on en donne, quand besoin est, dans de l'eau, gros comme une noisette; ou blen, après avoir fait macérer la veille trois œufs en coque dans le vinaigre, on en fait

frire les jaunes dans l'huile. C'est ainsi qu'ou s'est sert pour la lienterie; mais pour l'hémoptysie on administre le jaune a vec trois cyathes de modt Les jaunes d'œuf s'appliquent sur les meurtrissures. si elles sont un peu anciennes, avec des oignons et du miel. Cuits et pris dans du vin , ils arrêtes les pertes. Crus et appliqués avec de l'huile of du vin, on les emploie pour les gonflements de matrice. Ils sont bons pour les douleurs du con avec la graisse d'oie et l'huile rosat. On le emploie pour les maladies du siège, durcis at feu et encore chauds ; pour les condylomes, ave de l'huile rosat. Pour les brulures on les la durcir dans l'eau, puis on les met sur des chat bons jusqu'a ce que les coquilles soient brûlées alors on applique le jaune avec de l'huile ross L'œufest tourne tout entier en jaune, et on l'appel sitiste (nourri) quand on le retire après une moi bation de trois jours. Les petits encore content dans les œufs raftermissent l'estomac relaché on les prend avec moltie d'une noix de galle, d on a soin de ne manger rien autre avant des beures. On donne encore aux dysseutériques le poulets cuits dans l'œuf même, avec une hémin de vin astringent et une quantité égale d'huile s de polenta. La pellicule de la coquille d'un et eru ou cuit guérit les fissures des lèvres. La codre de la coquille, avalée dans du vin, les erap tions de sang ; mais il faut brûler la coquille sam la pellicule : on prépare aussi de la sorte un detifrice. La même cendre en topique avec la myriti arrête les pertes. La résistance des coquilles ca si grande que, dans une direction perpeodicilaire aucune force, aucun poids ne peut les inser tant qu'on ne dévie pas de cette direction. Les œufs entiers pris dans du vin avec de la ruc

adipe, mire prodest. Eadem curatione ad sedis vitia utun tur : infantibus quidem, etiam si quid ibi procidat. Ad pedum rimas ovorum candido decoclo cum cerussæ dena riorum duum pondere, pari spumæ argenti, myrrhæ exi-2 guo, dende vino. Ad ignem sacrum, candido ovorum tento com amylo. Alunt et vulnera candido glutuari, calculosque pelli. Lutea ovorum cocta ul indurescant, admixto croco modice, item melle et lacte molieris illita, dolores oculorum initigant. Vel cum rosaceo et mulso lana oculis imposita, vel cum trito apii semine, ac potenta in mulso 6 ilhta. Prodest et inssientibus per se luteum devoratum liquidum, ita ut dentibus non attingatur : thoracis destillationibus, faucium scabritire. Privatim contra hamorrhoidum morsum illinitur, sorbeturque crudum. Prodest et rembus, vesica rosionibus exhulcerationibusque, et cruenta execreantibus. Quinque ovorum lutea in vini hemina cruda sorbentur dysentericis, cum cinere putaminis aut, et papaveris succo, ac vino. Dantur collacis cum uvæ passo pinguis pari pondere et malicoru, per triduum acquis portionibus. Et alio modo lutea ovorum trium, lardi veteris et mellis quadrantibus: vini veteris cyathis tribus, hits ad crassitudinem mellis, et quum opus sit, arellana intudine ex aqua pota. Item ex oleo fricta ter-

na, tolis ovis pridic maceratis in aceto. Sic et lienterris. Sanguinem autem rejicientilms com tribus cyathis me Utuntur inslem ad liventia, ai vetustiora sint, cum bubli ac melle. Sistuat et menses mulierum cocia, et ex mel pota: et inflationes quoque vulvæ cruda cum oleo, 🖊 vino illita. Utilia sunt et cervicis doloribus cum asserti adipe et rosaceo. Sedis etiam vitiis indurata igni, ut calon quoque prosint. Et condylomatis cum rosaceo. Item 40 hustis durata in aqua, mox in pruna putaminibus exustis: tum lutes ex cosaceo illinuntur. Finnt et tota futes, que " cant sitista, quum triduo incubita tolluntur. Stomachum de solutum confirmant pulli ovorum cum gallæ dimidio, 🕪 📁 ante duas lioras alius cibus sumatur. Dant et dysentere pullos in ipeo ovo decoctos, admixta vini austeri hem et pari modo olei polentæque. Membrana putaminis & tracta sive crudo, sive cocto, tabiorum fissuris mede Pulaminis ciuis in vino potus, sanguinis eruptumiba Comburi sine membrana oportet : sic fit et dentifrica Idem cinis et mulierum menses cum myrrha illitus sisi Firmitas putaminum tanta est, ut recta, nec vi, nec pi dere ullo frangantur, noc nisi paululum inflexa toton tate. Tota ova adjuvant partum, com ruta, et anetho. cumino pota e vino. Scabiem corporum ac pruritum el

l'aneth et du cumin, facilitent l'accouchement. wec de l'huile et de la résine de cèdre ils guésent la gale et le prurit; avec du cyclaminos xx, 67), les ulcères humides de la tête. Pour expectoration purulente et sanguinolente, on ad-Anistre un œuf cru chauffé avec du suc de poireau de miel grec en quantité égale. On donne dans toux des œufs cuits et broyés avec du miel, n crus, avec du vin de raisins secs et de l'huile un quantite égale. Pour les affections des parties viriles on compose un topique avec un œuf, trois crathes de ce même vin et une demi-once d'amidon; on s'en sert après le bain. On fait pour les morsures de serpents un topique avec des œufs ruits et broyés et du cresson. On sait de combien de facons ils sont utiles comme nourriture, arriunt dans l'estomac malgre le gonilement de la gorge, et adoucissant en passant la partic par leur chaleur. C'est la seule substance qui, dans les maadies, nourrisse sans charger, et réunisse les avanages des aliments solides et liquides. Nous avons di que la coquille d'œuf macérée dans du vimigre se ramollit (x, 80); on restaure les malades atteints de flux céliaque à l'aide d'œnfs ainsi prepares, qu'on petrit avec la farine en une sorte depain : quelques-uns aiment mieux les faire rôtir, mollis de la sorte, sur un plat ; de cette façon les cois arrêtent non-sculement le cours de ventre, wais encore les pertes ; ou si le flux est plus im-Mueux, on les fait prendre crus, dans de l'eau, arcia farine On emplole encore les jaunes seuls, bouillis dans du vinaigre jusqu'à ce qu'ils deviennent durs; puis on les fait griller avec du poivre pilé, pour arrêter le flux de ventre. On Prepare pour la dyssenterie un remède souvemin, que volci : Versez un œuf dans un vase de tre neuf, puis, pour que toutes les doses soient égales, ajoutez du miel, du vinaigre et de l'hutle. de chaque plein la coquille de l'œuf; battez et mêlez le tout : plus ces ingrédients ont de qualité plus le remède est efficace. D'autres, au licu d'huile et de vinaigre, ajoutent, à même dose, de la résiue rouge et du vin. Il y a encore une autre préparation : la quantité d'huile seulement reste la même; on met deux soixantièmes de denier d'écorce de pin, un soixantième d'ecorce du végétal que nous ayons appelé rhus (xxiv. \$4), cinq oboles de miel; on fait bouillir le tout ensemble, et on ne prend de nourriture que quatre heures apres le remede. Beaucoup guérissent les 9 tranchées en administrant en boisson deux œufs et quatre gousses d'ail, le tout broyé ensemble, et chauffé dans une hémine de vin. Enfin, pour n'oublier aucun des mérites des œufs, j'ajouterai que le blane uni à la chaux vive sert à raccommoder le verre cassé. Telle est la puissance de l'œuf. que du bois qui en a été arrosé ne prend pas seu. et qu'une étoffe qu'on en a mouillée ne brûle pas. Nous n'avons encore parlé que des œufs de poule. et cependant ceux des autres oiseaux rendent de grands services, comme nous le dirans en son

XII. En outre, il est une espèce d'œuf très-re-t nommé dans les Gaules, et dont les Grees n'ont pas parlé: en été il se rassemble une multitude innombrable de serpents qui s'enlacent, et sont collés les uns aux autres, tant par la bave qu'ils jettent que par l'écume qui transpire de leur corps; il en résulte une boule appelée œuf de serpent. Les druides disent que cet œuf est lancé en l'air par les siflements de ces reptiles; qu'il faut alors le recevoir dans une sale sans lui laisser toucher la terre; que le ravisseur doit s'enfuir a cheval, attendu que les serpents le pour-

dedria mixtis tollunt. Hulcera quoque humida in capite, Plamino admixta. Ad puris et sangitinis exscreationea from ceudum cum porn sectivi succo, parique mensura belli Græci calefactum hanritur. Dantur et tussientibus eta et trita cum melle, et cruda cum passo oleique pari lafunduntur et virilitatis vitiis singula, cum teruis pau cyathis, amylique semuncia a balineis. Adversus icin terpentium cocta tritaque adjecto nasturtio illinuntur. Go quot modes juvent notum est, quam transmeent fautumorem, calfactuque obiter foreant. Nullus est Mos ribus, qui in ægritudine alat, noque oneret, simulw um potas ac cibi habeat. Maceratorum in aceto molin disimus putamen. Talibus cum farina in panem sub-Mis crehaci recreantur. Quidam ita resoluta in patinis toron utilius putant. Quo genere non alvos tantum, sed et lenses feminarum sistunt : aut si major sit impetus, Juda cum farina ex aqua hauriuntur. El per se lutea ex decocta in aceto, donec inforescant : iteromque cum nto pipere torrentur ad cohibendas alvos. Fit et dysenteas remedium singulare, ovo elluso in fictili novo, ejusmigur ovi mensura, ut paria sint omnia, melle, mox ceto, item oleo, confusis crebroque permixtis. Quo fue-

rint ca excellentiora, hoc præsentius remedium crit. Alii cadem mensura pro oleo et aceto resmam aduciunt rubentem, vinumque. Et alio modo temperant: olei tantum mensura pari, pineique corticis duabus sexagesimis denariorum, ona cjus quod rhum diximas, mellis obolis quinque senul decoctis, ita ut cibus alies post quatror horas anmatur. Torminius quoque multi medentur, ova bina 9 cum allu spicis quatror una terendo, vinique bennus calefaciendo, atque ita potoi dando. Et ne quid desit ovorum gratia, condidum ex hisadmixtum calci viva glutinat vitri fragmenta. Vis vero tanta est, ut lignum perfusum ovo nen ardeat, ac ne vestis quidem contacta aduratur. De gultinarium autem ovis fantum locuti sumus, quom et relignum quittum restent magne utilitates, sicut suis locis dicemus.

XII. Præteren est ovorum genus in magua Galha um i fama, omissum Grecis. Angues ianumeri æslate convoluti, salvis faucium corporumque spunois artifer complexu glomerantur, anguinum appellatur. Druidæ sinilis id dicunt in sublime jactari, sagoque oportere mercipi, no tellurem attingat. Profugere raptorem equo: serpentes enum insequi, donec arceantur amnis alicujus interventu. Experimentum quis esse, si contra aquas fluitet vel auro

suivent jusqu'à ce qu'une rivière mette une barrière entre eux et lui; qu'on reconnaît cet œuf s'il flotte contre le courant, même attaché à de l'or.

- 2 Mais comme les mages sont ingénieux à donner le change sur leurs fraudes, ils prétendent qu'il faut choisir une certaine lune pour se procurer cet œuf, comme s'il dépendait de la volonte humaine de faire cadrer l'opération des serpents avec l'époque indiquée. J'ai vu, pour mon compte, un de ces œufs fameux chez les druides; Il était de la grosseur d'une moyenne pomme ronde; la coque en etait cartilagineuse, avec de nombreuses cupules semblables à celles des bras des poulpes. On le préconise merveilleusement pour le gain des proces et l'acces auprès dessouverains; mais cela est si faux, qu'un chevatier romain du pays des Vocontiens, qui pendant un proces portait un de ces œufs dans son sein, fut mis à mort par le dieu Claude, empereur, sans aucun autre motif que je sache. Toutefois ces entrefacements de serpents, cette concorde d'animaux féroces, paraissent être le motif pour lequel les nations étrangères ont entouré de serpents le caducée, en symbole de paix : l'usage est que ces serpents du caducée n'aient pas de crête.
- 1 XIII. Ayantà parler, dans ce livre, des œufs d'oie, qui sont très-utiles, et de l'oie elle-même, nous devons faire honneur à la Commagène d'une préparation très-célebre : cette composition, qui est du plus grand usage, se fait avec la graisse d'oie; on y ajoutedans la Commagène, partie de la Syrie, du cinnamome, de la casia (x11, 43), du poivre blanc, de l'herbeappelée commagène (11); les vaisseaux où ou met ce melange s'enfouissent dans la neige. Il est d'une odeur agréable, très-utile dans les frissons, les convulsions, les douleurs sourdes ou subites, et pour toutes les affections qu'on traite par les compositions acopes ( ἀκοπος, qui ôte

la fatigue); c'est à la fois un parfum et un médicament. On le prépare encore ailleurs, dans la
Syrie, mais d'une autre manière : on epure la
graisse de l'oiseau comme nous avons dit (xxviii
38), on y ajoute de l'erycisceptrum (xxiv, 62
du xylobalsamum (xii, 54, 5), de l'elale-pa
mier (xii, 62), du jone, de chaque autant q
de graisse; on fait faire à ce melange deux
trois boullions avec du vin. On fait cette préparation pendant l'hiver, parce qu'elle ne prepoint en été, a moins qu'on n'y mêle de la cire. O
tire encore beaucoup de remèdes de l'oie aux
bien que du corbeau; et cela m'étonne, car t'oie
et le (x, 15) corbeau sont, dit-on, malades à in
fin de l'été et au commenement de l'automne.

XIV. Nous avons parlé de l'honneur qu'ont mérité les oies en faisant découvrir les Gauloisescaladant le Capitole (x, 26), (1v.) Pour le même sujet, on fait subir tous les ans à des chiens la peine de leur négligence en les crucifiant vis sur une fourche de sureau, entre le temple de la Jeunesse et celui de Summanus. Mais quant à ce dernier animal, nous sommes force d'entret dans quelque détail, à cause des usages des anciens. Nos pères regardaient les petits chiens qui tetalent encore comme un aliment si pur, qu'if s'en servaient même comme victimes pour les sacrifices explatoires. On immole un jeune chie # à Genita Mana; et encore aujourd'hui on ses de la chair de jeune chien dans les repas faits e l'honneur des dieux. Cette viande était employesolennellement dans les repas d'inauguration de pontifes, comme le montrent les comedies de Plaute. On regarde le sang de chien comme sous verain contre les poisons des flèches. Cet animai paraft aussi avoir coseigné à l'homme à vomic Nous rapporterous encore en lieu et place d'au tres remedes tres-vantés fournis par le chien.

2 vinctum. Atque, utest Magorum solertia occultandis fraudibus aagax, certa luna capiendum cement, tanquam congruere operationem cam serpentium, humani sit arbitrii. Vidi equadem id ovum mali orbiculati modici magnitudiue, crusta cartilaginia, velut acetabulis brachiorum potypi crebris, insigne druidis. Ad victorias intum, ac regum aditos, mire taudatur: tunte vanitatis, ut habentem id in lite in sinu equitem romanum e Vocontiis, a divo Claudio principe interemtum non ob alind sciam. Hic tamen complexus anguium et efferatorum concordia, causa vuletur esse, quare exteræ gentes caduceum in pacis argumentis circumdata effigic anguium fecerint. Neque enim cristatos esse in caduceo mos est.

XIII. De anserum ovis magnæ utilitatis, ipsoque ansere dicturi toc in volumine, debemus honorem et Commagenorum clarissimae iei. Fit ex adipe anserum : alioqui celeberrimi usus est : ad hoc in Commagene Syriar parte cum cinnamo, casia, pipere alto, herba quæ Commagene vocalur, obrutis nive vasis, odore, utilias mum ad

frictiones, consulsiones, caros aut subitos dolores, tiaque que acopis curantur : unguentumque pariter,

ac medicamentum est. Fit et in Syria alio modo, adquavium curato, ut diximus, additis crysisceptro, aylobal samo, phænice elate, item calamo, singulorum ponderqui sit adipis, cum vino bis aut ter subferrefactum. Fitatem hieme, quoniam æstate non glaciat : nus accepta comulta præterea remedia sunt ex ansere (quod nurur aque quam in corvis. Namque anser corvusque ab æstatin autumnum morbo conflictari dicuntur.

XIV. De anserum honore, quem meruere Gallorum Capitolium ascensu deprehenso, diximus. (1v.) Eadem de causa supplicia annua canes pendunt inter a dem Juventa Met Summani, vivi in furca sambucca arborefixi Sed plura de hoc animali dici cogunt priscorum mores. Catulos lactes les adeo puros existimabant ad cibim, ut etiam placanda numinibus hostarum vice uterentor his. Genita Mana catulo res divina fit, et in cumis deum etiamnum ponder catulina. Aditialibus quidem epuils celebrem fuisse, Planfabular induto sunt. Sanguine canino contra toxica num praestantius putant. Votintiones quoque hoc animal montrasse homini videtur. Et alios usus ex eo mire laudatoi referenus suis locis

disintenant reprenons l'ordre que nous ames prescrit. Contre les morsures des on tient pour efficace la fiente récente seulte dans du vin, et employee en tors rats coupés en deux, et appliqués. Cet des proprietés qui ne sont pas a mépriout lors de l'ascension des astres, comme rons dit (xt, 76), époque à laquelle le des lobes de son foie croît et décroît avec les mages prétendent que le pore suit lui donne a manger un foie de rat dans e, et que cela a le même effet sur l'homme; fon detruit le charme en avalant un ruile.

Il y n deux espèces de belettes: l'une saules grande, nommée par les Grecs ictis a un flel qu'on dit tres-efficace contre les t vénèneux dans les autres cas (xxix, 33). belette), qui erre dans nos maisons, et qui, licéron, chaque jour transporte ses petits de cette dernière, gardee dans du sel, tà la dose d'un denier, dans trois cyathes, sonnes blessées par les animaux venitablem on fait boire dans du vin l'estomac le animal, farci avec de la coriandre et Le petit de la belette est encore plus

il est deachoses révoltantes, recommanles auteurs avec une telle assurance, ist pas possible de les omettre, puisque at de la sympathie ou de l'antipathie des que proviennent les remèdes. Ainsi les à, animal infect et dont le nom seul cause dt, sont vantées contre les morsures des et surtout de l'aspie, ainsi que contre rte de venins; et la preuve, c'est, dit-on, l'aspic le jour qu'elles ont mangé des punaises, et que leur chair alors est tres-avantageuse à ceux qui ont été blesses par ce reptile. De ces recettes qu'on rapporte, la plus supportable est d'appliquer les punaises sur la morsure avec du sang de tortue; on les emploie en fumigation pour faire lacher prise aux saugsues; on les donne en breuvage pour tuer les songsues avalees par les animaux. Quelques-uns les cerasent avec du sel et du lait de femme, et humectent les veux avec ce melange, ou y mêleut du miel et de l'huile rosat, et s'en servent pour les oreilles. On brûle 2 les punaises des champs qui naissent dans les mauves, et on injecte dans les oreilles la cendre, mèlée à l'huile rosat. Quant aux autres remedes que l'on rapporte pour la guérison des vomiques, des fievres quartes et d'autres maladies, et qui consistent a avaler des pupaises dans un œuf, dans de la cire, ou dans une feve, je les regarde comme mensongera et indigues d'être relatés : cependant on les emploie dans le traitement de la lethargie, sur cet argument qu'elles triomphent des proprietés soporifiques de l'aspie ; on en donne sept dans un cyathe d'eau, quatre sculement aux enfants. Dans la strangurie, on les applique au canal de l'urêthre. Tant Il est vrai que la nature, cette mere de toutes choses, n'a rien engendre sans de puissantes raisons! Bien plus, on a assuré que deux punaises attachées au bras gauche avec de la lame volce à des bergers guérissent les fièvres pocturnes, et, attachees avec une étoffe rose, les lievres diurnes. D'un autre côté, la scolopendre est l'ennemie des punaises; aussi, en fumigation, elle les tue.

que les poules ne meurent pas de la piqure de

XVIII. Les aspics (hadje) tuent par l'engour- i dissement et le sommeil. De tous les serpents ce

and ad statutum ordinem pergemus. Adversus in ictus efficacia habentur, fimum pecudis recens esoctum illitumque: mures dissecti et impositi, natura non est spernenda, pracipue in ascensu lat diximus, cum lumne luma fibrarum numero nature decrescente. Tradunt Magi, jocinere muris in fico, sequi dantem id animal. In homme militer valere, sed resolvi syatho olei poto.

fustelarum duo genera : alterum silvestre, disnitudine. Gracci vocant ictidas. Harum fel contraictur efficas, castero venenum. Hace autem quae a nostris oberrat, et catolos suos (int auctor est portidas transfert, mutatque sedem, serpentes ar Ex ea inveterata sale denarii pondus in cyadatur percussis; aut ventriculus coriandro farratusque et in vino polus. Et catolus mustela

Quedam pudenda dictu tanta auctorum assernamendantur, ut præterire fas nou sit. Siquidem edia rerum, aut repugnantia medicinæ gignunia canicum, animalis fædissimi, et dictu quoque natura, contra serpentium morsus, et præcipue aspidum, valere dicitur. Item contra venena omnia : argumento, quod dicant gallmas, quo die id ederint, non interfect ab aspide; carnesque earum percussis pluminum prodesse Ex his quar tradunt, humanissimum est, illimire morsibus cum sanguine testudinis : item suffitu corum abigere sanguisugas adhærentes, haustasque ab animalibus restinguere in potu datos. Quamquam et oculos quidam iis inungunt tritis cum sale et lacte mulierum : auresque, cum melle et rosacco admixtis. Eos qui agrestes 2 sint, et in malva hascantur, crematos, cinere permiylo rosaceo infundunt auribus. Cætera quæ de lús tradunt, vomicæ et quartanarum remedia, aliorumque morborum, quamquam ovo, aut cera, aut faha inclusos censeant devorandos, falsa, nec referenda arbitror. Lethargi lamen medicinae cum argumento adhibent, quonism vincatur aspidum somnifica vis, septenos in cyatho aque dantes, pueritibus annis quaternos. Et in stranguria tistulæ imposuere. Adeo mi il parens illa terum ommuni sine ingentilous causis genuit. Quin et adalligatos lavo I rachio binos lana subrepta pastoribus, resistere nocturato febribus prodiderunt, diurnis in roseo panno. Rursus its adversatur scolopendra, suffiturque enecat.

209 PLINE.

sont ceax qui font les biensures les moins curables. Leur venin, s'il entre dans le sang ou s'il touche une plaie récente, donne la mort aumitôt; plus lentement, s'il touche un vieil ulcere; mais, avalé en queique grande quantité que ce soit, il ne nuit point. En effet, il n'est pas d'une qualité corrosive; aussi peut-on manger impunement les animaux qu'il a tués. J'hésiterais a rapporter la recette suivante, si M. Varron, a l'âge de quatrevingt-huit ans, n'avait écrit que le plus sûr remede contre la blessure faite par les aspies est que la personne blessée boive sa propre urine.

- s XIX. Quant su basilic 'viii, 33, que fuient les serpents eux-mêmes, qui tue par sa seule odeur, et qui, dit-on, donne même par le regard la mort a l'homme, son sang a été merveilleusement célébré par les mages. Il se fige comme la poix, dont il a la couleur; délayé, il devient d'un rouge plus vif que le cinabre. Ils lui attribuent encore la propriété de faire réussir pres des puissances dans les demandes, pres des dieux dans les prières; de guérir les maladies et de préserver des maléfices : certains le nomment sang de Saturne.
- 1 XX. Le dragon est sans venin. Sa tête, mise sous le seuil d'une porte après qu'on s'est rendu les dieux propices par des prieres convenables, appelle, dit-on, le bonheur sur la maison. Ses yeux, gardés puis broyés avec du miel et employés en onction, empêchent les personnes même tim des de s'effrayer de spectres nocturnes. La graisse du œur, attachée au bras dans de la peau de chevreuil avec des nerfs de cerf, fait gagner les procès. La première vertèbre facilite l'accès auprès des puissances. Les dents, attachées dans de la peau de chevreuil avec des nerfs de cerf, rendent les maîtres doux, et disposent les grands à accorder des
- 1 XVIII. Aspides percussos torpore et somno necant, omnium serpentium minime sanabiles. Sed et venenum earum si sanguinem attingit, aut recens vulnus, statim interimit : inveteratum hulcus, tardius. De cætero potum quantalibet copia, non nocet. Non est enim tabifica vis : itaque occisa morsu earum animalia, cibis innoxia sunt. Cunctarer in proferendo ex his remedio, nisi M. Varronem scirem LXXXVIII vitæ anno prodidisse, aspidum iclus efficacissime sauari, hausta a percussis ipsorum urina.
- 1 XIX. Basilisci, quem etiam serpentes ipsæ fugiunt, alias olfactu necantem, qui hominem vel si adspiciat tantum, dicitur interimere, sanguinem Magi miris laudibus celebrant, coeuntem picis modo et colore, dilutum cinnabari clariorem fieri. Tribuunt ei et successus petitionum a potestatibus, et a diis etiam precum, morborumque remedia, veneficiorum amuleta. Quidam id Saturni sanguinem appellant.
- a XX. Draco non habet venena. Caput ejus limini januarınım subditum, propitiatis adoratione diis, fortunatam domum facere promittitur. Oculis ejus inveteratis, et cum melle tritis, inunctos non pavescere ad nocturnas umagines, etiam pavidos. Cordis pingue in pelle dorcadum nervis cervinis adallicatum in lacerlo, conferre judiciorum victo spondylum aditus potestatum mul-

gráces. Mais ce qui passe tout, e'est la compositor par laquelle les mages menteurs rendent inviséble : precez la queue et la tête du drugou, les puil du front du lion, la moelle du même animal, l'écume d'un cheval victorieux, les ougles d'un chies attachés alternativement dans de la post de ces avec des nerfs de cerf et de chevreuil. Il n'in porte pas moins de refuter de pareilles restis que d'indiquer les remeden des morsures de su pent, car de pureilles fourberies empoisonnent le mœurs. La graisse de drugou met en fuits le animaux venimeux; il en est de même de la fu mée de la graisse d'ichneumon; ils fuient aus les individus frottés avec des orties pilées dat du vinaigre.

XXI. La tête d'une vipère, même d'une sub que celle qui a fait la morsure, est un topique des l'utifité n'a pas de limites. Il est aussi très avast geux de tenir la bête même, avec un bâton, à vapeur de l'eau bouillante; on dit qu'alors el rappelle son enchantement. On peut encore er ployer en topique la cendre de la vipère. D'apr Nigidius, les serpents, par une nécessité naturel reviennent à l'individu qu'ils ont biessé. L Scythes fendent en deux la tête entre les ouls pour tirer une petite pierre que la vipère effray avale, dit-on; d'autres emploient la tête te entière. On fait avec la vipère des pastilles un mées par les Grees thériaques : pour cela on cou l'animal à trois doigts de la tête et de la ques on ôte les intestins et la lividité adhérente l'épine; le reste du corps se fait cuire dans u terrine avec de l'eau et de l'aneth; on retire 1 os, on ajoute de la farine de froment, et on fori des pastilles qu'on fait sécher à l'ombre; el serveut dans plusieurs médicaments. Il est b

cere. Dentes ejus illigatos pellibus caprearum carvi nervis, mites præstare dominos, potestatoque exara les. Sed super omnia est compositio, qua invictos face Magorum mendacia: cauda draconis et capite, pilis loo e fronte, et medulla ejusdem, equi victoris spuma, ca unguibus adalligatis cervino corio, nervisque cervi alt natis et dorcadis; quæ eoargaisse non minus refert, qu contraria serpentibus remedia demonstrasse, quosi luæc morum veneficia sunt. Draconum adipem venen fugiunt; item, si uratur, ichneumonum; fugiust et u cis tritis in aceto perunctos.

XXI. Viperæ caput impositum vel alterius quam q percusserit, sine fine prodest. Item si quis eam ipsam vapore haculo sustineat: aiunt enim praccanere: item quis exustæ ejua cinerem illinat. Reverti autem ad q cussum serpentes necessitate naturæ, Nigidius auctor : Caput quidem dissecant Scythæinter aures ad eximend lapillum, quem aiunt ab ea devorari territa. Alii ipao ! capits utuntur. Fiunt ex vipera pastilli, qui theriaci cantur a Græcis, ternis digitis utrimque ampota exemtisque interancis, et livore spinæ adharente, quo corpore in patina ex aqua et anetho discocto, pi que exemtis, et addita similagine, atque ita in am siccatis pastillis, quibus ad multa medicamenta utum

de faire remarquer que cette préparation ne se suit qu'avec la vipère. Quelques-uns, après avoir net roye la vipère comme il vient d'être dit, sont cuires la graisse avec un setier d'huile jusqu'à réduction de moitié: de cette préparation, quand besoin est, on ajoute trois gouttes dans de l'huile, et on s'en frotte pour mettre en suite tous les animaux.

X XII. De plus, il est certain que contre toutes les blessures faites par les serpents, même les Messures incurables, on a un secours dans les enmilles des serpents eux-mêmes employées en topique, et que ceux qui ont une fois avalé un hie de vipère cuit ne sont jamais, dans la suite, blessés par les serpents. La couleuvre n'est pas venimeuse, si ce n'est à certains jours du mois on elle est irritee par la lune; mais on n'a qu'à la prendre vive, la broyer dans de l'eau, et fomenter laplaie avec cette preparation. Blen plus, on supposs qu'elle fournit un grand nombre de remèdes, comme nous l'exposerons au fur et à mesure ; et pour ceia elle est consacree à Esculape. Demome en a donné des préparations monstrueuses pour entendre le langage des oiseaux. Le serpent d'Esculape a ete apporté d'Epidaure à Rome; depuis, on en nourrit communément même dans les maisons ; en sorte que si les incendies p'en détrassient de temps en temps les germes, on ne pourrait resister à leur fécondité. Il existe aussi une très-belle espece de serpent qui vit sur la terre et dans l'eau : ce sont les hydres, dont le lean ne le cede à celui d'aucun autre serpent. Leur foie, gardé, est le remede des morsures quils ont faites. Un scorpion écrase combat le veala des lezards. On fait aussi avec les lézards un maielice que voici : On noie un de ces animaux

dans du vin, et ceux qui boivent de ce viu ont bientôt la face couverte de leutigo; c'est pour cela que les femmes jalouses de la beauté de leurs rivales font étouffer des lézards dans des pommades; on y remédie avec un jaune d'œuf, du miel et du nitre. Le foie de lézard pité dans de l'eau rassemble, dit-on, les belettes.

XXIII. De tous les animaux venimeux le plus ! formidable est la salamandre; les autres ne frappent que des individus, ne tuent jamais d'un seul coup plusieurs personnes, sans compter qu'après avoir tué un homme ils périssent, dit-on, du remords de leur crime, et que la terre de les reçoit plus (11, 68, 8); mais la salamandre peut donner la mort à des populations imprudentes. Si elle grimpe sur un arbre, elle infecte de son venin tous les fruits, et fait périr ceux qui en mangent par sa propriété frigorifique, aussi redoutable que l'acouit. Bien plus, si elle touche même de la patte le bois dans lequel on fait cuire le pain, ou si elle tombe dans un puits, le pain et l'eau sont empoisonnés. Sa bave répandue sur une partie quel- 2 conque du corps, même au bout du pied, fait tomber tous les polls. Cependant ce reptile si venimeux est mangé par certains animaux, les cochons par exemple, grace à cette antipathic signalée entre les choses. D'après ce qui est rapporté, il est vraisemblable qu'après les animaux qui mangent la salamandre, ce sont, avant tout, les cantharides en breuvage (12) ou le lézard en aliment qui neutralisent ce venin. Nous avons indiqué, et nous indiquerons en lieu et place, les autres antidotes. Quant aux propriétés que les 3 mages lui attribuent contre les lucendies, attendu que c'est le seul animal qui éteigne le feu, si elles étaient vraies, Rome en aurait déjà fait

Sandicandum videtur e vipera tantum bor fieri. Quidam lurale, ut supra dictum est, adipem cum olei sextario lumquat ad dimidias. Ex eo, quum opus sit, ternis s'illas intitis in oleum perunguntur, ut omnes bestiar luglant

All. Przelecca constat contra omnium serpentium alur, quameris insanabiles, ipsarum serpentium exta imputa auxilisri : cosque qui aliquando viperæ jecur coctum luncium, nunquam postea feriri a serpente. Neque anami tenenatus est, misi per mensem luna instigatus. Sed Presat vivus comprehensus, et in aqua contuaus, si fossari ita morsus. Quin et messe ci remedia multa creduntu, ut digeremus, et ideo Æsculapio dicatur. Democritus fuciem monstra quiedam ex his conficit, ut-possint avium arimones intelligi. Auguis Æsculapius Epidauro Romam

aurectus est : vulgoque pascitur et in dominus. Ac una infembra semina exurerentur, non esset fecundrati corum leculus semina exurerentur, non esset fecundrati corum leculus semina exurerentur, non esset fecundrati corum set, quod et in aqua vivit, hydri vocantur, nullis serpenlum inferiores veneno. Horum jecur servatum adversus becussos ab has auxilium est. Scorpio tratus stelliunum lemma adversatur. Est emmet e stelliumbus malium meditumentum. Nam quam immortuus est vino, faciem corum

qui biberint lentigine obducit. Ob hoc in unguento necant eum, insidiantes pellicum forme. Remedium est avi luteum, et inel ac nifrum. Fel stellionum tritum in aqua mustelas congregare dicitur.

XXIII. Inter omnia venenala safamandræ scelus maxi- t mum est. Cætecs enim singulos ferrunt, nec plures pariter interimunt : ut omittam, quod perire conscientia dicunfur homine percusso, neque amplius admitti ad terras. Salamandra populos pariter necare improvidos potest. Namal arbori irrepsit, omnia poma inficit veneno, et cos qui ederint, necat frigida vi, nilut aconito distans. Quin immo si contacto ab ea ligno vei pede crusta panis incoquatur, idem veneticiom est. vel si in paterim cadat. Quippe quum 2 salira ejus quacumque parte corporis vel in pede imo respersa, omnis in foto corpore defluat pitus. Tamen talis ac tanti veneni a quibusdam aumatium, ut subus, mandituc, dom nante eadem illa rerom dissidentia. Venenum ejus restingui primum ommuna ab his quie vescantur ida, exhis verisimile est que produntur, canthacidum polu, aut lacerta in cibo sumta : cætera adversantia diximus, dicemusque suis louis. Ex ipsa que Magi tradent contra 3 incendia, quomam ignes sola ammahim exstingual, 61 forent vera, jam esset experta Roma, Sextius Venmem

A THE PERSON AND A CONTROL OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE

The second of the part of the second of the

and the first property of the second of the . . eren der de la mergio de stata leta interestada e or we be there to a strike to the Marie tries there for the last last property and affect the a year a lot offer to paper in medicine to the pattering in restletations to the intigent segmentation Capters runes I'm I'me think the wilebe en gentheres et al. aux de unertenir des estit upi and earliesters account a unitalist ence 40 for the constant that with the reserve to replaçõe e matre com um una casa sono es lemboto anyone there include historical for their seed to reministration of our following by criticist some en fanteurs te une en estamants. En la regites a sought in provide temmentation as naturalist in the terms to a remain the inphysiciae "white man or size I see first i y as your a programm. I am your extenses to us a facts on a month than to carr \$5. Mr. e typing. more than the country on a regiment the father the a manuscale con el pargipode y de l'eserci. La the and a set for the tables. In a title, in a title will com-EAR WAS A CARR YOUR MISSION IS NOT TRATE & TE-

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

le lange et l'ammende authoritaire, BE SOME PERSON FOR THE BURGET I TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O eart is an arriver is area e unu se unes musique sur a mund fine entre maner in his tire time in ना अधिन हात जन्म हार प्राप्त व अध्यानि अ भारतः : 'क्यानस्य क्यांनाकस्य THE RESERVE OF THE PERSON AND PROPERTY. merett ir je e tematide. (ili 13 or in this is the state of the te var mitenest "namm" (m i' nilear भार 'दाशकाक वं शा **क अ**स्त्रात ' L something dieses in face beater as res e ung i in esse shen. Le mili a manne-sours percut eine du même ( tores from party in the tes manager with file mant de a naisig. In e couse en A Markett, A MEE 40 188. 54% 177. 1 ्राधिक स्थानकार के अस्त्रांक के porte gettagt de feis gegreger, et pre 👊 🤊 par es talles su parti de a purie. Ou men darrallines om liet da da remembes existent les le sang de la enabre-sentes precisa cha ANYLI Districted passange est in

erande de la equipo de detagración obsesses establicada est destructor de la completación de la completación

proceedings of an interest of the entering of the control of the c

restricted and commence of religious same and a process and another same support of the commence of the commen

NAME Additional of column section as et column rener solomerata, et almasimara personis pedi plantame ofth. Nec contain o had qu exemplanta Mail, ar vanitatus. Queppe praeter t tentina menda di lorrejus impositum mama d'amiente enisient trajunt efficere, ut om principatet. Fraderea in pagnam ferentes id heri, Episdem 650 ad capillum remedia di Quie autem, queso, orum bubonis unquan furt, quam igsam avem vidisse produgium sit que experire, et præsque in capillo? Sangu pulli bulonis etiam crispari capillum promitt genera prope videri possiut, quæ tradunt et i kone : si ter circumlatus domui vivus, per fe verso capite infigatur, amuletum esse : privati bus carcumaptum toties, et pedibus suspensu lumme. Sangousem quoque ejus cum carduo, penturar actus inter oraccious laudant.

l'Italie; il y en a de plusieurs espèces : l'une res- | semble à la fourmi, mais est beaucoup plus grosse; elle a la tête rousse, le reste du corps noir, et semé caet la de taches blanches. La piqure en est plus doulourcuse que celle de la guépe. Elle vit ordinairementautour des fours et des moulins. Le remède est de montrer à la personne blessée une autre araignee de la même espèce; aussi en conserveten de mortes pour cet effet. On en t ouve de desechées, qui, pilées et prises en breuvage, guéassent la même piqure. Les petits de la belette, comme nous l'avons dit plus haut (xxix, 16), ont la même propriété. Les Grecs donnent aussi le som de phalange à une autre araignée, qu'ils distaguent par le surnom de loup (x1, 28). La tmaieme espèce, aussi nommée phalange, est une araignée velue, à tête fort grosse. Quand on l'ouvre, on y trouve, dit-on, deux petits vers, qui, mis sur une femme, dans de la peau de cerf, mant le lever du soleil, l'empéchent de concevoir : c'est ce qu'on lit dans les mémoires de Cécilius. Cete proprieté n'agit qu'un an. De tous les moyens empéchant de concevoir, c'est le seul que eme permette de rapporter, faveur dont ont beson quelques femmes surchargées d'enfants par leur secondité. La quatrième espèce, appelée rhapon, a la forme d'un grain de raisin noir, une lres petite bouche sous le ventre, des pieds trèscowts et comme ébauchés. Elle cause, par sa pique, autant de douleur que le scorpion. L'urine que rend le blessé présente comme des toiles d'araignees. L'astérion serait en tout semblable s'il be s'en distinguait par des raies blanches; sa pique fait trembler les genoux. La phalange bleue est pire que ces deux-là; elle est couverte d'un dust noir; sa piquire trouble la vue, et fait vomir desmatières semblables à des tolles d'araignées.

Une espèce encore plus mauvaise est celle qui ne differe du freion qu'en ce qu'elle n'a point d'ailes: sa piqure cause le marasme. Le myrmécion ressemble par la tête à la fourmi ; il a le ventre noir, mais mouchete de blanc, et sa piqure fait autant de mal que celle d'une guépe. Il y a deux especes 4 de tétragnathes : la plus mauvaise a sur le milieu de la tête deux lignes blanches qui se croisent: sa piqure fait enfler le v'age; l'autre est cendree, et a la partie postérieure du corps blanche; elle est moins disposée à piquer. L'araignée la moins malfaisante est celle qui tond le long des murailles ses larges toiles, pour prendre les monches; elle estaussi de couleur cendrée. Contre la piqure de toutes les araignées on a la cervelle de coq prise avec un peu de poivre dans de l'oxycrat, einq fourmis qu'on avale, la cendre de crotte de brebis appliquée avec du vinalgre, les araignées elles-mêmes, de quelque espèce qu'elles soient, pourries dans de l'huile. On guérit la morsure de 5 la musaraigne avec de la presure d'agneau prise dans du vin , avec la cendre de la patte de beller dans du miel, avec le petit d'une belette, préparé comme nous l'avons dit à propos des serpents (xxix, 16). Si elle mord des bêtes de somme, an applique sur la plaie un rat frais avec du sel, ou le siel de la chauve-souris avec du vinaigre. La musaraigne elle-même est un remede contre sa propre morsure : on la fend en deux et on l'applique ; car si elle était pleiue lorsqu'elle a mordu elle creve sur-le-champ. Ce qu'il y a de mieux, c'est d'appliquer cette qui a mordu ; néanmoins on en garde pour cet usage dans de l'huile ou dans du limon. On guérit cette morsure avec la boue d'une ornière : on dit en effet que cet animal ne franchit point les ornières (viii, 83, 3), empêché par un certain engourdissement naturel.

LEVIT Phalanglum est Italiæ ignotum, et plurium geDe 122. unum simile foroncae, sed multo majus, rufo caluie, reliqua parte corporis tigga, albis incursantibus
leserisum gottis. Acerbior hujus, quam vespæ ictus.
Lis marine circa furnos et molas. In remedio est, si
Garrindom generis alterum percussio ostendat. Et ad hoc
seriadum moctul. Inveniuntur et cortices eorum, qui triti
it tou medentur : et mustelæ catuli, ul diximus supra.
Lis phalangion Gra ci vocant inter genera araneorum,
sei destingium lupi nomine. Tertium genus est eodem
kolasiga monine araneus lanuginosus, grandissimo capite.
On insecto inveniri dicuntur intus veriniculi duo, adallimajue matheribus cervina pelle ante Solis ortum, præstan ne concipant, ut Caecilius in commentariis reliquit.

lather Vocatur et rhagion acino nigro similis, ore minino intelato, pedibus brevissimis, tamquam imperfectis. I Doin a morsu ejus qualis a scorpione. Urma similis aralesa textis. Idem erat asterion, nisi distingueretur virgulis acis. Hujua morsus genua labelactat. Pepor utroque til ceruleus, lanugine mgra, caliginem concitans, et vo-

Vis sa annua est , quam sulam ex ounii atorio divisse las

est, quomam aliquarum fecunditas plena liberis tali venia

mitus arancosos. Etiamnum deterior, a crabrone penna tantum differens. Hie et ad maciem perducit Myrmecian formica similis capite, alvo nigra, guttis albis distinguentibus, vesparum dolore torquel. Tetragnathii duo genera 1 bahent : pejor mediom caput distinguente linea alba, et transversa altera. Hic oris tumorem facit. At cinereus potériori parte candicans, leutior. Minime autem noxius eodem colore, qui telas muscis in parietibus lati-sime pandit. Contra omnium morsus remedio est gallinaceum cerebrum cum piperis exiguo potum in posca. Item formicae quinque pota: pecudom fimi cinis illitus ex aceto: et îpsi aranei quicumque, în oleo putrefacti. Muris aranei \$ morsus sanatur coagulo agnino la vina poto : ungula: arietime cinere cum melle, mustela catulo, ut in serpentibus dictum est. Si jumenta momorderit, mus recens cum sale imponitur, aut fel vespertilionis ex aceto. Et ipse mus araneus contra se remedium est, divulsus et impositus. Nam si prægnans momordit, protinus dissilit. Optunum, si imponatur qui momorderit. Sed et ahos ad hune usum servant in oleo, aut luto circumlitus. Est contra mornora ejus remedio terra ex orbita. Ferunt enim non transiri ab co ochdam, torpore quodamuatura.

1 XXVIII. Le stellion (gecko) est, dit-on, à son tour (x1x, 22, 2) tout a fait contraire aux scorpions, au point que sa vue seule les effraye, et leur cause de l'engourdissement et une sueur froide; aussi le fait-on pourrir dans de l'huile, afin d'oin-dre les plaies avec cette préparation. D'autres font bouiltir dans cette huile de l'écume d'argent (litharge), et en forment un emplâtre pour les morsures de scorpion. Les Grecs appellent ce lézard colotes, ou ascalabotes, ou galeotes. Il n'y en a point en Italie; il est tout parsemé de petites taches, a un cri algu, et il mange; toutes particularités etrangeres à nos lézards.

XXIX. Contre les pigures de scorpion on a encore la cendre de fiente de pouls en topique, le foie de dragon, un lézard ou un rat fendus en deux, le scorpion lui-même appliqué sur la plaie qu'il a faite, ou grillé et mangé, ou avalé dans deux cyathes de vin pur. Une singularité des scorpions, c'est qu'ils ne piquent jamais la paume de la main, et qu'ils ne touchent qu'aux parties velues. Un caillou quelconque applique sur la plaie, du côte par lequel il touchait le sol, apalse la douleur. On prétend de même qu'un tesson convert de terre par quelque endroit, et appliqué par cet endroit sur la plaie, guérit le blessé. Ceux qui font cette application ne doivent pas regarder, et il faut qu'ils prennent garde d'être en vue 2 du soleil. Des vers de terre pilés et en topique sont utiles. On tire encore de ces vers plusieurs remedes pour lesquels on les garde dans du miel. La chauette est un préservatif contre les abelles, les guèpes, les frelons et les sangsues. Ces insectes ne piquent pas les personnes qui portent sur elles le bec d'un pivert. Les tres-petites sauterelles sans ailes, qu'on nomme attelabes,

sont bonnes aussi dans ce cas. Il est une reptes de fourmi venimeuse; on ne la trouve guere a Italie; Ciceron la nomme solipuga; dans la Betique elle estappelée solpuga (viii, 43). Le remede contre son venin et contre celui de toutes la fourmis est un cœur de chauve-souris. Nous avons dit (xxix, 23) que les cantharides sont l'antidote de la salamandre.

XXX. Mais les cantharides sont l'objet d'une ! grande controverse, car, prises a l'intérieur, elles sont un poison causant particulierement de vislentes douleurs de vessie. Cossinus, chevalier mmain, connu par l'amitié que lui portait Néron, fit attaqué du lichen (xxv1, 2); l'empereur fit vent d'Egypte un médecin pour la guérison de cettemaladie: celui-ci tua le malade par une potion de castharides qu'il voulut préparer. Cependant lin'at pas douteux qu'à l'exterieur elles sont utiles avec du sue d'uva taminia (xxIII, 14) et du suif de brebis ou de chevre. Les auteurs pe s'accordent pas sur la partie où réside le venin des captharides : les uns pensent qu'il est dans les patteret? dans la tête, les autres nient que cela soit; le seul point dont on convienne, c'est que les alles en sont l'antidote, où qu'il réside. Les cantisrides naissent d'un petit ver, principalement se le fruit spongieux qui se forme à la tige de l'eglantier (xxiv, 74); toutefois c'est sur le frênt qu'on en trouve le plus. Celles qu'on rencontre sur le rosier blanc ont moins de vertu. Les plus actives sont bigarrees, et offrent des lignes james transversales sur les ailes ; elles sont tres-grass. Les moins actives sont petites, larges, velue. Les incrtes sont d'une seule couleur, et maigres. On les conserve dans un petit pot de terre non enduit de poix, et fermé seulement avec un linge.

\* XAVIII. Scorpiombus contrarius maxime invicem stelto traditur, at visu quoque pavorem in afferat, et torpotem faguli sudoris. Itaque in oleo putrefaciunt cum, et ita ca vulvera peringunt. Quidam oleo illo spumam argenteam decoquunt ad cuplatri genus, atque ita illinunt. Hune Green coluten vocant, et ascalaboten, et galeoten. In Italia non nascitur. Est enun hic plenus lentigme, stridioris accula, et vescitur: que omnia a nostris stellionibus aluena sunt.

1 XXIX. Prodest et gallinarum fimi cluis ilitus, draconts jeuir, lacerta divulsa, mus divulsus, scorpio ipse sua
plagie impositus, ant assus in cibo sumtos, aut potus in
meri cyathia duobus. Proprium est scorpionum, quod
manus palmam non feriunt, nec nisi pilos attigere. Lapillus qualiscumque, ab ea parte qua in terra crat, impositus plagas, levat dolorem, tiem testa terra operta ex aliqua
parte, sicut erat, imposita, liberare dicitur. Non debent
2 respucere qui imponunt, et cavere ne sol adspiciat. Vermes terreni triti impositi prosunt. Muita et alia ex dis
remedia sunt, propter que in inclie servantur. Nociua
ajubus contaria, el vespis, crabrombisque, et sanguistigus pici quoque Martii rostrum secum habentes non
feriantur ab us. Adversantur et locustarom munius sure

pennis, quos attelahos vocant. Est et formicarum grant venenatum: non lere in Italia. Solipugas Cloero appella, solpugas Bætica. lis cor vespertitionis contrarium, omibusque formicis: salamandris cantharidas diximos maltere.

XXX. Sed in lis magna quaestio, quoniam ipsie renem! sunt poter, vesice cum cruciatu precipuo. Cossuum equi tem romanum, amicitia Neronis principis notum, quan is lichene correptus esset, vocatus ex Egypto medicinob hanc valetudinem ejus a Cæsare, quum cantharidam potum præparare voluisset, interemit Verum illdas prodest non dubium est, cum succo taminac uvae et sero pris vel capræ. Ipsarum cantharidum venenum in qua partent. non constat unter auctores. Alli in pedibus et capite existimant esse; afit negant Convent tantum pennas carufa auxiliari, in quacumque parte sil venenum. Ipse nascuso tur ex vermiculo, in spongia maxime cynorrhodi que sa in caule, sed tecundissume in fravino : cartera in after rosa, minus efficaces. Potentissima inter omnes varis luteis lineis, quas in pennis transversas habent, multis pingues : inertures minutar, latar, pilosar inutitosana veco, unius coloris, macrae pie. Condontur in cauce fictili non picato, et linteo colligato, congesta: rusa maturati les y entasse avec des roses épanoules, et on sospend au-dessus de vinaigre salé qu'on fait ellir, jusqu'à ce que la vapeur traversant le re les étouffe; ensuite on les conserve. Elles e austiques, et produisent des croûtes. La me propriété appartient à l'insecte appelé pocampe, parce qu'il naît sur le pin, et au buate(13); l'un et l'autre se préparent de même. us ces insectes sont, dit-on, très-efficaces pour érir les lepres et les lichens, et comme emméogues et diurétiques; aussi Hippocrate les donit-il aux hydropiques. On a reproché à Caton Quque d'avoir vendu du poison, parce que dans ente a l'encan des biens d'un roi (Ptolèmée roi Chypre) il avait adjugé des cantharides pour la me de solvante mille sesterces (12,600 fr.). (v.) sons qu'alors de la graisse d'autruche se ventrente mille sesterces (6,300 fr.). Cette graisse préférable pour tous les usages à la graisse d'oie. XXXI. Nous avons parlé de miels vénéneux ou, 44); l'antidote est du miel dans lequel mortes des abellies. Ce même miel, pris dans rin, guérit les incommodités causées par le son qu'on a mangé.

IXXII. Dans la morsure du chien enragé, on serve de l'hydrophobie en appliquant sur la le la condre d'une tête de chien. Toutes ces dres, je le dis une fois pour toutes, se présont de la même manière. On place la subsec dans un pot de terre neuf, on lute avec glie, et on met au four. Cette cendre de tête de la est bonne aussi en breuvage. Quelques-uns l'manger la tête même; d'autres attachent blessé un ver pris d'un cadavre de chien, ou tent du sang menstruel d'une chienne dans linge, sous le gobelet du malade, ou intro-

duisent dans la plaie de la cendre des poils de la queue d'un chien. Les chiens suient un individu portant sur soi le cœur d'un chien; ils n'aboient 2 pas si l'on porte dans son soulier, sous le gros orteil, une langue de chien, ou la quene d'une belette qu'on a laissée ailer après l'opération. Il y a sous la langue d'un chien enragé une salive bourbeuse qui donnée en boisson prévient l'hydrophobie; mais ce qui est bien plus utile, c'est le foie du chien enragé qui a mordu, mangé cru s'il est poesible; sinou, cuit d'une façon quelconque, ou encore du bouillon préparé avec la chair dece chien. Les chiens ont à la langue un petit ver 3 appelé par les Grecs lytta (rage): quand on l'ôte aux jeunes chiens, ils ne deviennent pointenragés et ne perdent jamais l'appétit. Ce même ver porté trois fois autour du feu se donne aux individus mordus par un chien curagé, pour prévenir la rage; on la prévient encore avec la cervelle de cog; mais cette substance, prise à l'interieur. ne garantit que pour l'année courante. On dit que la crête de coq broyée, ou la graisse d'oie avec du miel, est un topique efficace. On sale la chair des chiens enragés, et on la fait manger contre la rage. Bien plus, on noie immédiatement dans l'eau de petits chiens du sexe de l'animat qui a mordu, et l'on en fait manger par l'individu mordu le foie eru. La flente de coq, pourvu 4 qu'elle soit rousse, est utile; on l'applique avec du vinuigre, ainsi que la cendre de la queue de musaraigne, pourvu qu'on laisse aller vivant l'animai mutilé; un morceau de nid d'hirondelle applique avec du vinaigre, des petits d'hirondelle incinérés, la vieille peau dont un serpent s'est dépouillé au printemps, broyée avec une écrevisse male dans du vin : cette peau seule,

aspenduntur super acetum cum sale fervens, donec inteolum vaporentur, postea reponuntur. Vis earum pre corpus, crustas obducere. Eadem pityocampis, cea nascentibus: eadem hupresti, similiterque prætur. Efficaciasime omnes ad lepras lichenasque dime et menses ciere et urinam. Ideo Hippocrates et hyticus dabat. Cantharides objecte: sunt Catom Ulicensi, treaenum vendatisset in auctione regia, quoniam cas riiis ux addiverat. (v.) Et sevum autem struthiocamentume venisse sextertlis xxx oblter dictum sit, effica-

XXI Diximus et mellis venenati genera : contra quod in melle, in quo apes sint mortue. Idem potum in , remedium est vitiorum, que e cibo piscium gi-

TXII. In canis rahiosi morsu tuetur a pavore aquæ, in canini cinis illitus vulneri. Oportet autem comburi is eodem modo, ut seinel dicamus, in vass fictili, agilla circumitto, atque ita in furnum indito. Idem potione protocit. Quidan ob id edendum dederum: et vermem e calavere canino adaligavere: mensecanis in pamo subdidere caliri, aut intus ipsus pulos combustos insuere vulneri. Cor cannum ha-

bentem fugiunt canes. Non latrant vero, lingua canina in 2 calceamento subdita pollici : aut caudam mustelæ, quæ abscissa dimissa sit, habeutes. Est hmus saliva: sublingua rabiosi canis, que datus in potu, heri hydrophobos non patitur. Multo tamen utilissime jecur ejus, qui in rabie momorderit, datur, si possit fleri, crudum mandendum: si munus , quoquo modo coctum , aut jus coctis carnibus. Est vermiculus in lingus canum, qui vocatur a Gracis 3 lytta; quo exemto infantibus catulis, nec rabidi fiunt, nec fastichum sentiunt. Idem ter igni circumlatus, datur morsis a rabioso, ne rabidi tiant. Et cerebello gallinaceo occurritur. Sed id devoratum anno tantum co prodest. Alunt et cristam galli contritam efficaciter imponi, et auseris adipem cum melle. Saliuntur et carnes corum, qui rabidi fuerunt, ad cadem remedia in cibo daudæ Quin et necantur catuli statim in aqua, ad sexum ejus qui momorderit, ut jecur crudum devoretur ex iis. Prodest et fimum gallinaceum, dumtaxat ru- 4 fum, ex aceto impositum : et muris aranei cauder cinis, ita ut ipse, cui abscissa sit, vivus dimittatur : glebula ex hirundinum nido illita ex aceto . vel pulli hirundinis combusti: membrana sive senectus anginum, vernatione exuta, cum cancro masculo ex vino trita. Nam etiam per

PLINE.

milse dans les coffres et les armoires, tue les vers. 5 Telle est la force de la rage, qu'on ne marche point impunément sur l'urine d'un chien enragé, surtout si l'on a quelque ulcère; le remède alors est d'appliquer du crottin de cheval humecté de vinaigre et chauffé, dans une figue. On s'étonnera moins de ces effets violents si l'on songe qu'une pierre mordue par un chien est passée en proverbe pour exprimer les querelles. Celui qui urine sur de l'urine de chien éprouve, dit-on, de l'engourdissement dans les lombes. Le lézard nommé par les uns seps (14), par les autres chalcidice, avalé dans du vin guérit les morsures qu'il a faites.

XXXIII. Contre les maléfices préparés avec la belette sauvage (furet), on a le bouillon d'un vieux coq à large dose ; contre l'aconit, en particulier, il faut ajouter à ce boullion un peu de sel. La flente de poules, pourvu qu'elle soit bianche. bouillie avec de l'hysope ou du vin miellé, est l'antidote contre l'empoisonnement par les champignons et les bolets ; elle guérit aussi les gonflements et les suffocations, ce qui doit nous étonner, car un autre animal qui vient à goûter de cette fiente est saisi de tranchées et de gouflement. Le sang d'oie avec quantité égale d'huile est bon 2 contre le lièvre marin. On le garde contre toutes les mauvaises drogues, en pastilles, avec de la terre rouge de Lemnos et du suc d'épine blanche, et on en prend cinq drachmes dans trois cyathes d'eau. La même propriété appartient aux petits de belette préparés comme nous avons dit plus haut ( xxix, 16 ). La présure d'agneau est excellente contre toutes les mauvaises drogues, ainsi que le sang des canards du Pont; aussi le garde-3 t-on figé, et on le délaye dans du vin : d'après De la même façon, contre tous les venins on a l'estomac de cigogne et la présure de mostes. Le bouillon de la chair de bélier est en particulier un remède contre les cantharides, ainsi que le lait chaud de brebis, qui en outre est bon contre le bupreste ou l'aconit. La fiente de pigna ramier est utile contre le vif-argent pris à l'intérieur. On a contre les poisons des flèches la helette commune longtemps gardée, et prise à l'intérieur à la dose de deux drachmes.

XXXIV. (vi.) Pour l'alopécie on emplois la em-l dre de crottes de brebis avec de l'huile de cyans (XII, 51) et du miel, la cendre du sabot d'un make ou d'une mule dans de l'huile de myrte ; en outre, selon notre Varron , la fiente de rat nommée m lui muscerda; les têtes fraiches de mouches : en frotte d'abord la partie déponillée de cheven avec une feuille de figuier ; d'autres se servent de sang de mouche; d'autres appliquent de la cadre de mouches pendant dix jours avec de la condre de papyrus ou de noix, deux parties sur une de cendre de mouches ; d'autres pétrissent de la cendre de mouches et du chou avec du lait de femme; d'autres ne mettent que du miel. (n.) croit qu'aucun animal n'est moins docile et moins intelligent que la mouche, ce qui doit d'atant plus nous faire admirer le prodige de ces nuées de mouches qui, dans les jeux sacrés d'0lympie, après l'immolation du taureau au din nommé Myiodes (x, 40), abandonnent tout le territoire. La cendre de tête de rat, de queue de rat, d'un rat tout entier, guérit l'alopécie, sertout si la chute des cheveux est le fait d'un maisfice. On obtient le même effet par la cendre d'a hérisson avec du miel, ou par sa peau brités avec de la poix liquide. La tête de cet animal,

5 se reposita in arcis armariisque, tineas necat. Tanta vis mali est, ut urina quoque calcata rabiosi canis noceat, maxime bulcus bubentibus. Remedio est fimum caballinum adspersum aceto, et calfactum in fico impositum. Minus hoc miretur, qui cogitet, lapidem a cane morsum, usque in proverbium discordiæ venisse. Qui in urinam canis suam egesserit, torporem lumborum sentire dicunt. Lacerta, quam hi sepa, alii chalcidicen vocant, in vino pota morsus suos sanat.

quelques-uns, le sang de cane est plus essicace.

to XXXIII. Veneficia ex mustela silvestri factis, contrarium est jus gallinacei veteris large haustum: peculiariter
contra acoultum, addi parum salis oportet. Gallinarum
fimum dumtaxat candidum, in hyssopo decoctum, aut
mulso, contra venena fungorum holetorumque: item inflationes, ac strangulationes: quod miremur, quum, si
aliud animal gustaverit id fimum, torminibus et inflationibus afficiatur. Sanguis anserinus contra lepores marinos
valet, cum olei æqua portione. Item contra mala medicamenta omnia asservatur cum Lemnia rubrica et spiuæ albæ
succo, pastiliorum drachmis quinque, qui in cyathis ternis
aqua bibantur: item mustelæ catulus, ut supra diximus,
præparatus. Coagulum quoque agninum adversus omnia
mala medicamenta pollet: item sanguis anatum Pontica-

rum. Itaque et spissatus servatur, vinoque diluitur. Qui-3 dam feminæ anatis efficaciorem putant. Simili mode contra venena omnia, ciconiarum ventriculus valet, ougulum pecoris. Jus ex carne arietum privatim adversucem tharidas; item lac ovium calidum, præterque iis qui beprestin aut aconitum biberint. Columbarum silvestrim fimum privatim contra argenti vivi potum. Contra tosim, mustela vulgaris inveterata, binis drachmis pota.

XXXIV. (vi.) Alopecias replet fimi pecudum cinis com loleo Cyprino et melle : item ungularum muli vel mula ecide myrteo. Præterea (ut Varro noster tradit) murinum famin, quod item muscerdas appellat. Et muscarum capita recentia, prius folio ficulneo asperatas. Alii aangulae masserum utuntur. Alii decem diebus cinerem earum illionat cum cinere chartae, vel nucum, ita ut sit fertia pars e mucis. Alii larte mulierum cum brassica cinerem muscarum subigunt, quidam melle tantum. Nullum animal minus do seile existimatur, minorisve intellectus: eo mirabilius est, Olympiæ sacro certamine, nubes earum, immolato tauro deo quem Myiodem vocant, extra territorium id abine. Alopecias cinis e murium capitibus, caudisque, et totus munis, emendat: praccipue si veneficio acciderit hacc injuria. Item herinacci cinis cum melle, aut corium combus-

plee seule, fait même repousser les poils sur les [ entrices. Quand on fait ce remede, il faut prérer l'endroit atteint d'alopécie avec le rasoir et moutarde; quelques-uns préferent le vinaigre. outes les propriétés attribuces au herisson se trouvent à un plus haut degré dans le porc-epic m, 53 ). Un lézard étant brûlé, comme nous avons dit (xxxx, 32), et de plus avec la racine dche d'un roseau qu'il faut couper par petits occeaux pour qu'on puisse l'incinérer en même eps, la cendre, mêlee avec de l'huile de myrte, pécho la chute des cheveux. Les lézards verts scurent tout cela avec plus d'efficacite, et le rede est encore plus sur si l'on ajoute du sel, de graisse d'ours et de l'oignon pilé. Quelques-uns et cuire dix lezards verta dans dix setiers de mile huile, et se contentent de faire par mois friction avec ce mélange. On guérit trèsimptement l'alopécie avec la cendre de peau vipera, avec la flente de poule appliquée frai-Lo œuf do corbeau, battu dans un vase de irre et appliqué sur la tête rasée, rend les chex noirs; mals, jusqu'à ce qu'il soit sec, il tenir de l'huite dans la bouche, de peur que dents ne noircissent aussi. Il faut faire cette ration a l'ombre, et ne pas se laver la tête avant quatrième jour; d'autres emploient le sang cervelle de corbeau avec du vin noir ; d'aufont cuire l'oiseau lui-même, et le mettent, milieu de la nuit, dans un vase de plomb. elques-uns appliquent sur les endroits frapd'alopécie des cantharides pilées avec de la i liquide; on prepare auparavant la peau avec nitre. Les cantharides sont caustiques, et il rendre garde qu'elles n'ulcèrent profondéat : pour les ulcerations ainsi produites on ommande d'appliquer des têtes de rat, du fiel

de rat, de la fiente de rat, avec de l'ellebore et du poivre.

XXXV. On détruit les lentes avec de la graisse t de chien, ou avec des serpents mangés en guise d'anguitles, ou avec la vieille peau dont its se depouillent, prise dans un breuvage. On guérit le porrigo en appliquant sur la tête du flet de mouton avec de la terre cimoliée, jusqu'à ce que le mélange se sèche.

XXXVI. On a pour les maux de tête la tête ! d'escargot prise sur des escargots sans coquilies et encore informes : il s'y trouve une concrétion pierreuse, du volume d'un caillou ; on ôte ces concrétions, on les attache, et on pile les petites pour en faire des frictions sur le front. On a encore le suint, les os de la tête d'un vautour portés en amulette, la cervelle de cet oiseau avec de l'huile et de la résine de cedre; on frotte la tête avec ce melange, et on en introduit dans les narines. La cervelle, cuite, de corneille ou de hibou, prise en aliment, produit le même effet. Si on enferme un poulet, et qu'on le fasse jeuner un jour et une nuit; si celui qui a mal à la tête se soumet à la même abstinence, et qu'il s'attache à la tête les plumes arrachées du cou on la crête, il se guérit de son mal. On traite le mal de tête par la cendre de belette en topique, par un rameau pris au nid d'un milan et place sous le chevet, par une peau de rat qu'on fait brûler et dont on applique la cendre avec du vinaigre, par le petit os d'une limace trouvée entre deux ornières; on ? passe ce petit os à travers l'oreille avec une aignille d'ivoire, ou on le pend au cou dans un sac de peau de chien : ce remede réussit constamment à beaucoup de personnes. Sur les fractures du crâne ou applique une toile d'araignée avec de l'hulle et du vinaigre; elle ne se détache qu'après la gué-

som pice liquida. Caput quidem ejus ustum per sa, realmuthus pilos reddit. Alopecias autem in ea curaproparari oportet novacula, et sinapi. Quidam ex un mainerunt. Qua: de hermaceo dicuntur, cinuis naga valebunt in hystrice. Lacertie quoque, ut doon, combustar, cum radice recentis arundinis, quae as cremari possit minutim findenda est : ita myrteo permixto cineres capillorum defluvia continent. Elliis virides lacerta: omnia eadem præstant. Eliminum ga admixto sale, et adipe ursino, et carpa fusa. Quidam numbes in decem sextariis olei veteris discognumt, hoti semel in mense ingere. Pellium viperinarum cialopecias celerrime explot; item gallinarum fimum s dittom. Corviovum mæreo vase permixtum diftumdeaso capite nigritiam capilli affert; sed doned maresbleum in ore habendum est, ne et dentes simul negres-Lidgue in umbra faciendum, neque ante quatriduum endum Alu sangume et cerebro ejus utuntur cum vino Ala excognant apsorn, et nocte in concubia in akeum vas condunt. Alequi alopecias cantharide trita dut cum pure lopuida, intro praeparata cute. Caustica armo, cavendumque ne exhulcerent alte. Postea ad bulcera ita facta, capita murium, et fel murium, et fimum, cum elleboro et pipere illini jubent.

XXXV. Lendes tolluntur adipe canino, vel anguibus in t cibo sumtis anguillarum modo, aut vernatione eorum, quam exuunt, pota. Porrigines felle ovillo cum creta Cumolia, linito capite, donec marescat.

XXXVI. Capitis doloribus remedio sunt cochlearum, que 1 nudæ inveniuntur nondum peractæ, ablata capita, ex his lapidea duritia exeinta : est autem calculi latitudine : quie adalligantur, et monute fronti ilhunutur tritæ. Item æsypum : ossa e capite vulturis adalligata, aut cerebrum cum oleo et cedria peruncto capite et intus naribus illitis. Cornicis cerebrum coctum, in cibo sumtum, vel noctum, idem præstat : gallinaceusque si inclusus abstineatur die ac nocte, pari inedia ejus qui doleat, evulsis colto plumis circumligatisque, vel cristis : mustelæ cinis illitus : surcolus ex milo milvi pulvino aubjectus : murina pellis cremata ex aceto illito cinere. Limacis inter duas orbitas invente essiculum 2 per aurem cum abore trajectum, vel in pellicula camna adalligatum; quod remedium pluribus semperque prodest. Fracto capite aranei tela ex oleo et aceto imposita, non nistvulnere sanato, abscedit. Hac et vulnerthus tonstrinarum

rison de la plale. Cette même toile arrête le sang des coupures faites par le rasoir. On arrête le sang qui coule du cerveau avec du sang d'oie ou de canard, ou avec de la graisse de ces mêmes animaux mêtée à de l'huile rosat. La tête d'un escargot paissant le matin, coupée avec un roseau, surtout pendant la pleine lune, se porte pour les douleurs de tête dans une étoffe de lin attachée avec un ruban; ou bien on en fait avec la cire blanche un liniment pour le front. On porte aussi, attachés dans une étoffe, des poils de chien.

XXXVII. On fait repousser, dit-on, les cils en mangeant de la cervelle de corneille, ou en oignant, à l'aide d'un stylet, les paupières avec du suint chaud, uni à la myrrhe. On promet le même résultat avec la préparation suivante : Prenez cendre de mouche et cendre de crotte de rat, quantités égales; en tout, un demi-denier; ajoutez deux sixiemes de denier d'antimoine; appliquez le tout avec du suint. On emploie encore des petits de rat pilés dans du vin vieux jusqu'a consistance des préparations acopes (délassantes). Quand on a arraché les cils qui blessent, on les empêche de repousser avec le fiel de hérisson, la partie liquide des œufs de stellion, la cendre de salamandre, le fiel de lézard vert, dans du vin blane, et épaissi au soleil jusqu'a consistance de miel en un vase de cuivre; avec la cendre de petits d'hirondelle unie au suc de tithymale (xxvi, 39) et à la bave d'escargot.

XXXVIII. On guérit, d'après les mages, la cataracte avec la cervelle d'un jeune chien de sept jours. La sonde doit être enfoncés du côté droit du chien, s'il s'agit de l'œil droit; du côte gauche, s'il s'agit de l'œil gauche. On la guérit encore avec le fiel récent de l'asion (x, 33, 4), espèce d'oiseande nuit, dont les plumes lui font comme des oreilles. Apollonius de Pitane almait mieux traiter la cataracte avec le fiel dechien qu'avec le field home; il v joignait du miel; il employait le même moven pour les tales. La cendre de la tête et de la queue de rat, employée avec du miel en ocetion, eclaircit la vae; ou obtient bien mieuxe résultat avec de la cendre de loir ou de rat de champs, avec de la cervelle ou du fiel d'aige. La cendre et la graisse de souris, broyces avecde miel attique et de l'antimoine (15), sont tres-bonne pour le larmoiement : ce qu'est l'antimoine, nouie dirons en parlant des metaux (xxxIII, 33). Pour la cataracte on a la cendre de belette, la cervele de lézard ou d'hirondelle; ces animaux pllese cuits, appliques sur le front, calment les fluxions oculaires, soit sculs, soit avec la fleur de farinc, soit avec l'enceus; ils sont tres-utiles dans le coups de solvil : il est aussi très-avantagem à les brûler vifs, et de faire, avec leur cendre de le miel de Crete, un liniment pour les taxes. La vieille peau dont l'aspic se depouille, avec la graisse du même reptile, éclaireit les yeux de bêtes de somme. Brûler une vipere vivante dans un pot neuf de terre avec un cyathe de suc de fewoull et une miette d'encens, et oindre avec ce melange les yeux, est tres-avantageux dans la cataracte et les nuages; on nomme ce medicamen echion (de serpent). On fait pourrir une viper dans un vase, on pile avec du safran les ren qui en naissent: cela fait encore un collyre. On brûl une vipere dans un vase avec du sel, et on en fait prendre sur la langue, tant pour eclaireir la voi que pour maintenir l'estomac et le corps tout entier en bon etat. Ce sel se donne aux moutous

sangulnem sistit. A corebro vero profuentem, anseris sanguis aut anatis infusus; adepeque carun dem alitum cum rosacco. Coeblea instituto passentis acadine caput practisum, maxime luna piena, lineu panno adalligant caputs doloribus licio; aut cera atba fronti fibnunt, et pitos capinos panno adalligant.

3 XXXVII. Cerebrum cornicis in cibo somtom, palpebras gignere dicitur: esypum cum myrrha caldum specillo illitum, ldem praestare muscarum, firmque mariai cinerem asquas portlonibus, ut efficiatur dimidium pondus denarii, promititur, additis dualuis sextis denarii estibi, ut omnia casypo ill cantur: item murim catuli triti in vino vetere ad crassifudmeni acopi. Prios in his incommodos, evulsos renasti non patitur fel herinacei i ovorum stellunis liquor: salamandrae cinis: lacertae viridis fel in vino albo, sole coactum ad crassifudinem mellis in arreo vase: hirmodinis pullorum cinis cum lacte filhymali spumaque conclusarum.

1 XXXVIII. Glancomata dicunt Magi cerebro catuli septem dierum em andari, specillo demisso in dextram partem, si dexter oculus curetur: in ainistram, si sinister: aut felle recenti asioms. Noctuarum est id genus, quibus pluma aurum mudo micat Suffusionem eculorum camen

felle malebat, quam ligarnar curare Apollonius Pitance cum melle : item albugines. Murium capitum capitum que cinere ex melle munctis, claritatem visus restitu-li cont , unitoque magis gims aut moris silvestris cinere, as aquilæ cerebro vel felle. Cum Attico melle emis et slepsoricis cum stibi tritus, lacrymosis oculas plurimon on fert stihis quid est, dicemus in metallis. Mustele com il suffusionibus : item lacertæ hieumdinisve cerebrum qu etiam tritar cocleve fronti illitar, epiphoras sedast, and per se, sive cum polline, sive cum thure. Sic el soabs id est, sole correptis prosunt. Vivas quoque cremare, s cinera earum cum melle Cretico mingi calignes, utilisa mum est. Jumentorum oculis membrana aspidis, qual expent, cum adipe ejusdem claritatem munchs facil Viperam vivam in fictili novo combutere, addito feste succo ad eyathum unum, et thurs manna una, sique if sulfusiones oculorum et caligines inungere, utilissant est. Medicamentum id echion vocatur. Fit et collymum vipera, in olla putrefacta, vermiculisque enatis com cro tritis. Exuritur in olla cum sale : quem lingendo : laritale oculorum consequentur, et stonachi toturs que curpo tempestivitates. He sallet pecon dator salubritates comel mantidotum contra serpentes a libitur. Quidam el vir nogries conserver en sante; on l'incorpore dans antidotes contre les serpents. Quelques-uns ment même des viperes en aliment : avant tout, les qu'elles sont tuées, on prescrit de leur mettre dom la gueule du sel qu'on y laisse fondre ; on les cope a quatre doigts de la tête et de la queue, ou ète les intestius, on les fait cuire dans de l'eau ou de l'huile avec du sel et de l'aneth; on mange kent sur-le-champ, ou on le met dans un pain pour en manger de temps en temps. Le bouillon le upere, outre les propriétés ausdites, chasee es poux de tout le corps, et fait même cesser les lemangeaisons de la peau. La cendre de la tête evipere, sans autre ingredient, est efficace; on l'emplore tres-utilement en onction pour les yeux ; lenest de même de la graisse de vipere. Je n'oseessenseiller, comme on fait, l'usage du fiel; car, comme nous l'avons dit en son lieu (xt, 62), le de at justement le principe vénéneux des serents. La graisse de couleuvre, mêlee avec du jet de gris, guerit les blessures des yeux. La fielle peau dont les couleuvres se déponissent au pintemps, employee en frictions, éclaircit la vue. la vante le fiel du boa ( viii, 14) pour les tales, la Maracte, les taches ; la graisse, pour éclaireir la ir. Le tiet de l'aigle, qui, comme nous l'avons la (x, 3, 5), éprouve ses aiglons en leur falsant garder le soleil, forme avec le miel attique un blyre bon pour les nuages, les taies et la catarte. La même proprieté appartient au foie de untour, avec du suc de poireau et un peu de miel; mod de poulet délayé dans l'eau, pour l'argéma les tales; au fiel d'un coq très-blanc, pour la litaracte. On recommande d'appliquer sur l'œil pur la vue basse la fiente de poulet, pourvu relle soit rousse. On recommande le stel de

poule, et surtout la graisse, contre les pustules qui surviennent à la pupille, et on en engraisse exprès pour cela. Cette substance est merveilleuse aussi pour les déchirures des tuniques de l'œil, avec du schiste et de la pierre hématite : on garde encore pour les taies, dans de la vieille 6 huile et des boites de corne, leur siente, pourvu qu'elle soit blanche. Et à ce propos il faut remarquer que les paons avalent, dit-on, leur fiente, comme s'ils nous en enviaient l'usage. Un épervier cuit dans de l'huile rosat passe pour faire un liniment tres-efficace dans toutes les affections des yeux ; il en est de même de la cendre de aa fiente avec le miel attique. On loue encore le foie de milan. La fiente de pigeon dans du vinaigre est bonne pour l'ægilops, ainsi que pour les tales et les cicatrices. Le fiel d'oie, le sang de canard, sont utiles dans les contusions des yeux; mais il faut ensuite faire des onctions avec le suint et le miel. On recommande pour le même cas le fiel de per- 7 drix, avec quantité égale de miel ; seul, il éclaireit la vue; a quoi l'on ajoute, et à ce qu'on prétend sur l'autorité d'Hippocrate, qu'il faut le garder dans une boite d'argent. Les œufs de perdrix cuits dans un vase de cuivre avec du miel guérissent les ulcères des yeux et la cataracte. Le sang du pigeon, de la tourterelle, du ramier, de la perdrix, est excellent pour les ecchymoses des yeux; le sang du mâle, chez les pigeons, est considéré comme plus efficace. Pour cet usage, on ouvre la veine qui est sous l'aile, parce que c'est le plus chaud, et par consequent le meilleur. Il faut par-dessus appliquer une compresse bouillie dans du miel et de la laine grasse, avec de l'huile et du vin. On guérit la nyctalopie avec le sang des mêmes olsenux, avec le foie de brebis. Le plus efficace

twitur in cibis. Primum omnium occise statim salem s addi jubent, donec liquescat : quatuor digitorum musica utrimque praecisa, exemtisque interanels disco-musica aqua, aut oleo, sale, anetho, et omnibus aut musica vescuntur, aut pane colligunt, ut sepius utantur. præter supra dicta pediculos e toto corpore expel-Il pontusque etiam summa cutis. Effectum ostendit et Il se capitis superini cinis : utilissime oculos inungit; inque adeps viperinus. De felle non audacter suaserim pracipiunt, quomani (ut suo loco decuimos) non led est serpeutium venenum. Anguium adeps ærugini intis, ruptas oculorum partes sanat - et membrana sive bertes vernatione corum evuta si adfricetur, claritatem it. Boar quoque fel prædicatur ad albugines, suffusio-, caligines : adeps similiter ad claritatem. Aquilæ, in drainus pullos ad contuendum solem experiri, sto felle cum melle Attico inunguntur nubeculæ, et castones, suffusionesque oculorum. Endem vis et in vulno felle est cum porri succo, et melle exiguo. Hem in Mnacer felle ad argema, et ad alhugines ex aqua diluto: ad suffusiones oculorum, maxime candidi gallinacel. um quoque galiluaceorum, dumtaxat rubrum, luscioillimi monstrant. Laudant et gallime fel, sed precipue

adipem, contra pusulas in pupillis. Has scilicet ejus rei gratia saginant. Adjuvat mirifice et ruptas oculorum tuniculas, admixtis schisto et limmatite lapidibus. Fimum 6 quoque earum dumtaxat candidum, in oleo vetera cornei que pyxidilins adservant, ad pupillarum albugines. Qua in mentione significandum est, pavones fimum suum resorbere tradi, invidentes hominum utilitatibus. Accipiter decoctus in rosaceo efficacissimus ad inunctiones omnium vitiorum putatur : item fimi ejus cinis cum Attico melle. Laudatur et milvi jecur. Fimum quoque columbarum ex aceto ad regilopas : similiter ad altingines et cicatrices. Fel auserinum, sanguis anatum, contusis oculis, ita ut postea cesypo et melle inungantur. Fel perdicum cum mellis aquo 7 pondere : per se vero, ad claritatem. Hippocratis putant auctoritate adjici, quod in argentea pyxide id servari jubent. Ova perdicum in vase æreo decocta cum melle, hulceribus oculorum et glaucomatis medentur. Columbarum, turturum, palumbium, perdicum sanguis, oculis cruore suffusis exime prodest. In columbis masculæ efficaciorem putant. Vena autem sub ala ad hunc usum inciditur, quoniam suo calore utilior est. Superponi oportet splenium e melle decoctum, lanamque succidam ex oleo ac vino. Esrumdem avium sanguis nyctalopas sanal, et jecur ovium;

18 PLINE.

est celui d'une brebis rousse, comme nous l'a8 vons dit en parlant des chevres (xxviii, 47, 4). On
recommande de se laver les yeux avec le bouillon
de mouton, de se frotter avec la moelle de moutou quand les yeux sont douloureux et luméfiés. La cendre des yeux de hibou, mise dans un
collyre, rend, assure-t-on, la vue plus claire.
On fait disparaître les taies avec la fiente de tourterelle, avec la cendre d'escargot, avec la fiente
du cenchris, espece d'épervier, suivant les Grees
(crécerelle, x, 52, 6). Toutes les substances susdites, avec du miel, guérissent l'argéma. Le miel
dans lequel des abeilles sont mortes est tres-bon
9 pour les yeux. Quiconque a mange un petit de ci-

pour les yeux. Quiconque a mange un petit de cigogne est préservé, dit-on, plusieurs années de
suite, de l'ophthalmie; de même celui qui a sur soi
une tête de dragon. On pretend que la graisse de
dragon avec du miel et de la vieille huile dissipe
les tales commençantes. On aveugle eu pleine
lune des petits d'hirondelle, et quand leur vue est
rétablie, on incinère leur tête; on se sert de
cette cendre avec du miel pour eclaireir la vue,
pour les douleurs, les inflammations et les con-

to tusions de l'œil. On emploie aussi les lezards de plusieurs façons pour les maladies des yeux. Les uns enferment un iezard vert dans un vase de terre neuf, avec neuf de ces pierres nommees cinædia (xxxvix, 56, 2) qu'on a coutume d'attacher aux aines en cas de tumeur; ils font une marque à chacune, et en ôtent une chaque jour; le neuvième ils lâchent le lezard, et gardent les pierres pour les maux d'yeux. Les autres mettent de la terre sous un lézard vert aveuglé, et enferment avec l'animal, dans un vase de verre, des anneaux de fer massif ou d'or: quand ils reconnaissent à travers le vase que le lézard a recouvré la vue, ils le mettent en liberte, et se

servent des anneaux contre l'ophibalmi tres usent de la cendre de la tête de lezar d'autimoine pour les granulations oculain ques-uns incinèrent le lézard vert a qu'on trouve dans les sablonnières, et e cette cendre en frictions pour les fluxie mençantes et les cataractes. On dit que si les yeux aux belettes par une ponction. couvrent la vue; et on en fait le même das lezards avec les anneaux. On dit : droit d'un serpent, porté en amulette. contre les fluxions oculaires, si on láche l vivant. La cendre de la tete d'un stellion timoine guérit mer veilleusement les larm perpetuels. La toile d'une araignée a et particulièrement la retraite qu'elle se appliques sur le front, d'une tempe à ! l'aide d'une compresse, est, dit-on, mi souverain pour les fluxions des yeux : !! cette substance soit prise et appliquée pa con impubere, que celui-ci reste trois si se montrer au malade, et que pendant jours ni l'un ni l'autre ne touche la terri nus. L'araignée blanche, à pattes très-l très-delices, pilee dans de vieille hulle et en onction, guérit, dit-on, les taches blai yeux. Et celle même dont la toile trestronve genéralement dans les charpente sons, portée en amulette dans un morcear passe pour guerir les fluxions oculaires rabée vert a la proprieté de rendre, qui regardo, la vue plus percante : aussi les en pierres fincs reposent-ils leur vue derant cet animal.

XXXIX. Le flet de brebis avec du mi les orcilles. On calme la douleur d'orcill tillant du lait de chienne; on remédie à

8 atque (ut in capris diximus) efficacius fulvae. Decocto quoque ejus oculos abbiere suadent : et medulia dolorea tumoresque illimere. Bubosis oruburum cinis collyrio mixtus claritatem oculis facere promititur. Turturis fimum abugines extensat : ilem cochlearum cinis : fimum cenchridis : accipitrum generis hanc Græci faciunt. Argeina ex melle omnibus, que supra scripta sunt, sanatur. Mel 9 utilissimum oculis, in quo sunt apes immortuse. Ciconize pullum qui ederit, negatur annis continuis lippiturus : item qui draconis caput habeat. Hujus adipe et melle rum oleo vetere, incipientes cabigines discult tradunt. Hirundinum pullus plena luna excee ant, restitutaque corum acia.

capita comburantur: hoc onere com melle utuntur ad to claritatem, et dolores, ac hppitudines et urtus. Lacertas quoque pluribus modis ad or oronum remedia assumunt. Alfi visidem includunt novo fictili, ac tapillos qui vocantur cinedia, qua et ingomum tumoribus adalligari solent, novem signis signantes, et singulos detrabunt per dies. Nono emittunt lacertam: l'apillos servant ad oenforum dolores. Alii tecram arbisternunt lacertæ viridi excercatæ, et una in vitreo vase annulos includunt e terro soludo vel auro: quam recepisse visum lacertam apparuit per vitrum, emissa

ea, annulis contra lippitudinem utuntur. All pere pro stibi ad scabritus. Quidam virident in sabulosis nasceptem comburant, et incipien ram inungunt : item glaucomata. Alustelar punctu erutis, aiunt visum reverti, cademqui certis et annulu farmut. Serpentis oculum de ligatum contra epipliaras prodesse, si serpens 🕏 tur. Lacrymantitins sine fine oculis, cons stell cum stihi eximie medetur. Aranci muscarn tele pue spelonca ipsa imposita per frontem ad du in splento aliquo, ita ut a paero impube et imponatur, ner is triduo se ostendat er cur med alternter nudis pedibus terram attingat los die biliter epiphoris mederi dicuntur. Albugines qu tur tollere munctione arangus candidus, longinul-simis pedibos, contricus in oleo vetere S cujus crassissimum textum est, in contiguațio adalligatus pauno epiphoras sanare traditur. S ridis patura confuentium visum exacuit. Itaq rum sculptores contaita coroni acquiescunt

XXXIX. Aures purgat fel pecudis cum un lactis instillatio sedat dolorem. Gravitatem ade

Tourenvec la graisse jointe à l'absinthe ct à l'huile rielle; avec la graisse d'oie. Quelques-uns ajoutent do suc d'oignon et d'ail (xx, 23, 4) en quanple egale. On emploie encore seuls les œufs de burmis. Cet insecte, en effet, a aussi des prowides medicinales, et il est certain que les pur malades se guérissent en en mangeant (vitt, 11,61. La graisse de l'ole et de tous les olseaux se repare ainsi : on en ôte toutes les veines ; on la et fondre dans un plat de terre neuf couvert, au nieil, et à la chaleur de l'eau bouillante qu'on et dessous; on la passe dans des chausses de h: on la met alors dans un pot de terre peuf, et la garde au frais ; elle se rancit moins si on y joute du miel. La cendre de rat instillée soit vec du miel, soit bouillie avec de l'huile rosat, lime les douleurs d'oreilles. Si quelque insecte ant introduit dans le conduit auditif, le princil remede est d'y injecter du fiel de rat delayé ree du vinaigre ; s'il y est entré de l'eau, on se n de la graisse d'oie avec le suc d'oignon. On orche un loir, on le vide, on le fait cuire avec miel dans un vase neuf; les medecins préféat le faire cuire avec du nard jusqu'a reduction n tiers, et recommandent de le garder en cet at, et, lorsqu'il en est besoin, d'injecter dans beille cette composition tiede, avec une strigile instrument pour les oreilles ) : il est certain que remede guérit les maux d'oreilles désespérés, bil qu'une injection de vers de terre cuits avec graisse d'oie. Les vers rouges pris sur les ares et pilés avec de l'huile guérissent merveilmement les ulcérations et les déchirures des ralles. Des lézards qu'on a gardes longtemps impendus, apres leur avoir mis du sel dans la cule, guerissent les contusions et les blessures s oreilles. Les plus efficaces sont ceux qui ont

des taches ferrugineuses et la queue rayée. Le mille-pieds, appelé aussi centipede on multipede, est du genre des vers de terre, velu, rampant en are avec ses pattes nombreuses, et se contraclant au moindre attouchement : les Grecs le nomment oniscos; d'autres, tylos. On le dit efficaco pour les maux d'oreilles, cuit dans une écorce de grenade avec du suc de poireau; on y ajoute de 4 l'huile rosat, et on injecte le tout dans l'orelle opposée. L'espece qui ne fait point de sinuosités en marchant, nommée par les Grecs seps et par d'autres scolopendre, est plus petite et venimeuse. Les escargots comestibles s'appliquent avec de la myrrhe ou de la fleur d'encens; les escargots petits et larges, avec du miel, sur les oreilles fracturées. La vieille dépouille des serpents, brûlée dans un tesson tres-chand et mélée avec de l'huile rosat, s'instille dans les oreilles. Ce remède, efscace contre toutes les maladies de cette partie, l'est surtout contre la mauvalse odeur; si l'oreille suppure, au lieu d'hulle rosat c'est du vinaigre, et micux encore du fiel de chevre, ou de bœuf, ou de tortue marine. Cette dépouille, si s elle a plus d'un an, n'est bonne a rien; quelquesuns' pensent qu'elle est également sans vertu, si elle a été mouillee par la pluie. On emploie pour les oreilles l'humeur d'une araignée broyée avec de l'huile rosat, ou cette humeur seule dans de la laine, ou avec du safran; le grillon tiré de son trou avec la terre, en topique. Une grande puissance est attribuee à cet insecte par Nigidius, une plus grande par les mages, parce qu'il marche a reculons, perce la terre, et jette la nuit un cri aigu; on se le procure en jetant une fourmi. retenue à l'aide d'un cheveu, dans son trou, après en avoir auparavant soufflé la poussière pour qu'elle ne s'y cache pas ; il saisit la fourmi,

imo et olen vetere : item adeps anserinus. Quidam adbest succum capse et alhi, pari modo. Utuntur et per Dorn formicarum : namque et huic ummah est medicina; statque ursus egros hoc cibo sanare. Anserum, ombious patina novo fictili operta in sole, subdita aqua venti Equatur : saccatusque bneis saccis, et in fictili vorepositus loco frigido immus putrescit addito meile. mem cinis cum melle instillatus, aut cum rosaceo dedas, aurium dolores sedat. Si aliquod animal intraveril, ecipium remedium est murium fel aceto dilutum. Si a intraverit, adeps anserinus cum carpie succo. Ghris dracta pelle, intestinisque exemtis, discoquitur melle in pe povo Medici mainut e pardo decoqui usque ad teratque sta asservari : deinde quum opus sit, strigiti teneta infundere. Constat deplorata aurium vitia eo renedio sanari aut si terreni vermes cum adipe anseris deeli infundantur. Hem ex arboribas rubri olco trili ex-Meratis et ruptis auribus præclare medentur, Lacerti reterati in os pendentium aildito sale contusas et ab ictu na aures sanaut · efficacissime autem ferrugineas maha labentes, lineis etiam per caudam distincti. Mille-

peda, ab aliss centipeda, aut multipeda dicta, animal est e vermibus terræ, pilosum, multis pedibus arcuatim repens, tactuque contrahens se : oniscon Graci vocant, alii lylun : efficacem narrant ad aurium dolores, in cortice Punici mali decoctum et porci succo. Addunt et rosaceum, 4 et in alteram aurem infundunt. Illam autem quæ non arcuatur, sepa Graci vocast, ahi scolopendram, minorem, permiciosamque. Cochlere, qua aunt in usu citu, cum myrrha ant thuris polline appositae : item minutæ, et latæ, fracturis aurium illinuntur cum melle. Senectus serpentium fervente testa usta instillatur rosaceo admixto, contra omnia quidem vitia efficax, sed contra graveolentiam præcipue : aut si purulentæ sunt, ex aceto : melius cum felle caprino vel bubulo, aut testudiais marinæ. Vetustior auno 5 eadem membrana non prodest, nec imbre perfusa, ut aliqui putant. Item aranci sanies cum rosaceo, aut per se in lana, vel cum croco, auribus prodest; gryllus cum sua terra effossus et illatus. Magnam auctoritatem huic animali perhibet Nigidius, majorem Magi quoniam retro ambulet, terramque terebret, stridat noctibus Venantur cum formica circumligata capillo, in cavernam ejus conjecta, efflato prius pulvere, ne sese condat : ita formicai complexii ex-

et on les retire tous les deux. Le jabot des volailles, que l'on jette ordinairement, gardé et broyé dans du vin , s'injecte chaud dans les oreilles qui 6 suppurent, ainsi que la graisse de poule. Les blattes, quand on leur coupe la tête, donnent aussi une espèce de graisse, laquelle, broyée avec de l'huile rosat, est, dit-on, mer veilleuse pour les oreilles; mais il faut ôter peu apres la laine qui l'enveloppe, car on prétend que cette graisse s'anime rapidement, et se change en un petit ver. D'autres écrivent que deux ou trois blattes euites dans l'huile sont tres-efficaces pour les oreilles, et que, en cas de contusion de cette partie, il faut les piler, et les appliquer sur un linge. Cet insecte est au nombre de ceux qui dégoûtent; mais l'admiration pour la nature et pour la diligence des anciens m'oblige à rapporter tout ce 7 qui le concerne. On en a distingué plusieurs especes. Il y a des blattes molles que l'on fait cuire dans l'huile, et dont on frotte les verrues avec un succes éprouvé. Une seconde espèce, nommée mylœcos (μυλοικός, habitant les moulins), ne se trouve guere qu'autour des meules de moulin : celle-ci, privée de la tête et pilée, guérit la lèpre; du moins Musa (x1x, 38) et Pictor ont cité des exemples de ces guérisons. Une troisième espèce est odieuse par son odeur dégoûtante ; elle a l'extrémité postérieure du corps terminée en pointe. On dit qu'avec le pisselæon (xxxv, 11, 3) elle guérit des ulcères d'allieurs incurables; qu'appliquée pendant vingt et un jours elle guérit les scrofeies et les tumeurs; que, les pattes et les ailes ôtés, elle guérit les coups, les contusions, les ulcires malins, la gale, les feroncles. Nous-même nou ne répétous qu'avez répugnance ce que nou avons entendu dire; et cependant Diodore rapporte qu'il a donné ce remède avec la résine eth miel dans l'orthopnée; tant la médecine est ma possession d'administrer pour remède tout et qu'il lui plait! Les médecins les plus accos dants se contentent de faire garder pour les mêms usages la cendre de ces insectes dans uns bits de corne, ou de les faire prendre pilés, es levement, pour l'orthopnée ou le rhumatisme. En tui cas, il est certain qu'en topique ces insectes fet sortir les corps étrangers enfoncés dans les chain. Le miel où des abeilles sont mortes est sen très-bon pour les oreilles. La fiente de pigen, soit seule, soit avec de la farine d'orge ou d'ave arrête le progrès des parotides. On obtient le même résultat en injectant dans l'orelle oun appliquant sur la parotide de l'huile avec de la cervelle ou du foie de hibou, en appliquent de mille-pieds avec un tiers de résine , en employat en onguent ou en amulette les grillons. Nous palerons dans le volume suivant des autres espect de maiadies, et des remèdes tirés des mêmes aimaux, ou d'animaux du même genre-

trahitur. Ventris gallinaceorum membrana quæ abjici solet, inveterata, et in vino trita, auribus purulentis calida 6 infunditur, gallinarum quoque adeps. Est et quædam pinguitudo blattæ, si caput avellatur : hanc tritam una cum rosaceo auribus mire prodesse dicunt; sed lanam, qua incluserint, post paulum extrahendam. Celerrime enim id pingue transire in animal fierique vermiculum. Alii binas ternasve in oleo decoctas efficacissime auribus mederi scribunt, et tritas in linteolo imponi contusis. Hoc quoque animal inter podenda est : sed propter admirationem naturze, priscorumque curze, totum in hoc loco explicandum. 7 Plura earum genera fecerunt. Molles, quas in oleo decoctas, verrucis efficaciter illini experti sunt. Alterum genus unyleccon appellavere, circa molas fere nascens. Has capite detracto attritas, lepras sanasse, Musa et Pictor in exemplis reliquerunt. Tertium genus et odoris tædio invisum, exacuta clune, cum pisselseo sanare hulcera alias insanabilia : strumas, panos, diebus viginti uno is tas, percussa, contusa, cacoethe, scab em , fortac que, detractis pedibus et pennis. Nos hec etian sails fastidimus. At hercule Diodorus et in morbo regio, 🕏 🕪 thopnoicis se id dedisse tradit cum resina et melle. Trais potestatis habet ea ars pro medicamento dandi quid velit. Humanissimi eorum cinerem crematarum servas ed hos usus in cornea pyxide censuere, aut tritas cipieribus infundendas orthopnoicis, aut rheumaticis. Iniu utique corpori illitas extrahere constat. Mel utilissi auribus quoque est, in quo apes emortum sunt. Parotici comprimit columbinum stercus vel per se, vel cum fariat bordencea aut avenacea. Noctuaeque cerebrum vel jecut cum oleo infusum auriculæ aut paptidi : multipeda cam resinæ tertia parte illita : grylli sive illiti , siva adalligati. At reliqua morborum genera medicinasque ex lisdem asi malibus, aut ejusdem generis, sequenti dicemus volu

## NOTES DU VINGT-NEUVIÈME LIVRE.

(1) Il est étonnant que Pline dise qu'avant lui personne lois traité en latin de la médecine. Il avait cependant entre les mains le livre de Celse; du moins il cite plusieurs bis l'ouvrage de cet auteur sur l'agriculture.

(?) Il s'agil ici d'Hérodicus, et non de Prodicus : ces deux sons out souvent été confondus.

(3) On croit, et cela est très-vraisemblable, que Pline a confondu ici le médecin Chrysippe, mattre d'Érasistrate, arec le plufosophe stoicien Chrysippe, qui en effet avait composé un nombre infini d'ouvrages.

(4) Adsupulatio Voss., Andeg., Sillig. — Stipulatio Vulg. (5) Une boutque, c'est-à dire ce que les Grecs appelaient

(5) Une boutque, c'ext-à dire ce que les Grecs appelaient maintion. Un istrion était un local où le médecun traitant et pansait les malades, et avait à cet effet, placés sous sa man, les appareils de réduction, les appareils pour les fractures, les instruments, les médicaments, etc.

(a) Le nom d'opsque était pris avasi dans le sens de possier, ignorant.

(7) Cette Livie était flite de Drusna Néron, le fière de

Tibère; et ce Drusus César était le fils de Tibère.

(8) Le minium porte le nom de cinaître, comme le sang-dragon; de la l'erreur reprochée par Pline aux mede-

(9) La pierénitia désignait une forme des flèvres que les

modernes connaissent sous le nom de pseudo continues.

(10) Les anciens médecins, entre autres l'ippocrate, mettaient dans les fractures compliquées de la laine par-desais les applications qu'its avaient jugées convenit les.

(11) On croit que l'herbe appelée Commagène est le nard de Syrie.

(12) Schneider, Animadv.in Nic. Alexiph., p. 263, 1792, oppose ce passage de Pline à un passage d'Actins uù ce médecin, traitant du poison de la salamandre, dit qu'il faut donner dans ce cas ce qui est prescrit pour l'empoisonnement par les cautharides. En conséquence, Schneider propose de lire : quæ produntur in cautharidum potu. Mais Schneider remarque lui-indme que Pline (XXIX, 29) rappelle la mention taite par lui de la propriété qu'ont les cantharides d'être l'antidote de la salamandre. Il n'y a done rien à changer dans le texte de Pline.

(13) Le bupreste des anciens est très-douteux. Relan, à en juger par les renseignements qu'il donne, à entendu le trans parapiceticus sous le floimpnorie.

(14) On croit que celézard, appeté seps ou chalcidice, est le trulactylus saurius

(15) Soricis combusti tritus Vulg. — Soricis cam stibi tritus Voss.

# LIVRE XXX.

I. Dans les parties antérieures de cet ouvrage nous avons réfuté plus d'une fois, quand le sujet et le lieu l'exigeaient, les impostures magiques. Nous ailons encore en révéier la vanité. La magie est du petit nombre des choses sur lesquelles il importe de s'étendre, ne fût-ce qu'à ce titre qu'étant le plus trompeur des arts, elle a eu, par tout le monde et en tout temps, le plus grand crédit. On ne s'étonnera pas de l'influence extrême qu'elle s'est acquise, car elle a seule embrassé et confondu les trois arts qui ont le plus de 2 pouvoir sur l'esprit humain. Elle est née d'abord de la médecine, cela n'est pas douteux; et, sous l'apparence d'avoir pour objet notre salut, elle s'est glissée comme une autre médecine plus profonde et plus sainte. En second lieu, aux promesses les plus flatteuses et les plus séduisantes elle a joint le ressort de la religion, sujet sur lequel le genre humain est encore aujourd'hui le plus aveugle. Enfin, pour comble, elle s'est incorporé l'art astrologique; or, tout homme est avide de connaître son avenir, et tout homme pense que cette connaissance se tire du ciel avec le plus de certitude. Ainsi, tenant enchaînés les esprits par un triple lien. la magie s'est élevée à un tel point. qu'aujourd'hui même elle prévaut chez un grand nombre de nations, et dans l'Orient commande aux rols des rois.

II. C'est dans l'Orient sans doute qu'elle a été inventée, dans la Perse, par Zoroastre; les auteurs s'accordent sur ce point : mais s'yatin qu'un Zeroustre? y en a-t-il ou deux? Cutan question indécise. Endoxe , qui a prête permi les sectus philosophiques la n plus illustre et la plus utile, p icuit ce Z six mille ans avant la mort de Plat en falsait Aristote. Berm benncoup d'exactitude sur tor cet art, et qui a commenté les deux : vers composes par Zorosstre, et sais des l ouvrages de cet auteur, rapporte qu a puisé sa doctrine chez Anni mille ans avant la guerre de Troie. Il fe bord s'étouner que ces souvenirs et cet ai subsisté pendant tant de siècles sans q numents écrits aient péri, et en outre s tradition ait ete entretenue par des int res illustres et continus. En effet, est-il de personnes qui connaiment, même p dire, ces mages qu'on cite sents, Am Zaratus de Medie , Marmarus et Aral de Babylouie, Tarmoendas d'Assyrie, to mes dont il ne reste ancun écrit? Mais ce crit de plus étonnant encore , c'est qu'Hor sur cet art un silence complet dans ? Ili dis que dans l'Odyssee il est contin question de magie, au point que ce poi guère d'autre fondement. En effet, d'après les m ges, on ne doit pes expliquer autrement Pret le chant des sirènes, Circe, et l'evocation des

### LIBER XXX.

1. Magicas vanitates sarpius quidem antecedente operis parte, ubicumque cause locusque poscebant, coarguinus, detegemusque etiamium : in paucis tamen digna res est, de qua plura dicantur, vel eo ipso quod fraudulentissima actium plurimum in toto terrarum orbe, plurimisque seculis valuit. Auctoritatem et maximam fuisse nemo miretur, quandoquidem sola artium tres alias imperiosis-2 simas humanie mentis complexa in unam se redigit. Natam primum e medicina nemo dubitat, ac apecie salutari irrepsisse velut altiorem sanctioremque medicinam : ita blandiscinds desideratissimisque promissis addidisse vires religionis, ad quas maxime etianinum caligat humanum genus. Afque ul lioc quoque sur je seril, miscuisse arles mathematicas, nullo non avido futura de sese serendi, atque ex escalo verissime peti credente. Ha possessis hominum sensibus triplici vinculo, in tantum lastigu adolevit, ut hodieque ciiam in magna parte gentium praevalent, et in Oriente regom regibus imperet.

II. Sine dubio illic orta in Perside a Zoro auctores convenit. Sed unus hic fuerit, an puel non satis constat. Eudoxus, qui inter s rissimam utilissimamque esqu intelligi vo liune sex millibus annorum ante Plate prodidit. Sic et Aristoteles. Hermippus, qui de t diligentissime scripsit, et vicies cento a Zoroastre condita, indicibus que positis, explanavit, presceptore ret, tradidit Azonacem, ipi es vero v milli ante Trojanum bellum fin e. Mirute hoe in a rasse memorism artemque tam long non intercidentibus, praeteres nos clari cessionihas custoditam. Opobus enios a cognitos habet, qui soli cognos Zaratum Medos, Babylouiougua Marmary phocum, auf Assyrium Turnoendam, quore monumenta? Maxime tamen mirum est, in bello Tr tantum de arte ea silentium friese Homero, tambo ris ex eadem in Ulyssis erroribus, adeu ut totum aliunde constet. Siquidem Protes et Siru eum non aliter intelligi volunt : Circe utiq

rs. Personne n'a dit non plus dans la suite coment la magio était venue a Telmesse (v. 28), He extrémement religieuse; en quel temps elle ant passe chez les femmes thessaliennes, qui ngtemps ont servi de surnom dans nos cones; surnom emprunté à une nation qui était ins rapport avec la magie (1), qui, du moms temps de Troie, se bornait aux remèdes de uron, et qui n'avait pas d'autres foudres que les dres de Mars. Certes je m'étonne que le renom magie se soit attaché aux Thessaliens d'Achille, men que Ménandre, sans rival dans les connaispees litternires, a intitulé Thessalienne une codie representant les cérémonies mystérieuses r lesquelles des femmes faisaient descendre la be sur la terro (11, 9). Je croirais qu'Orphee a le emier transporté de proche en proche les supersloos magiques avec les découvertes de la médee, si la Thrace, ou il faisait son séjour, n'eût été alement étrangère à la magie. Le premier, d'as le resultat de mes recherches, qui ait écrit sur wjet et dont les ouvrages subsistent, est Ostha-Llavaitaccompagné Xerxes dans la guerre faite B Grees par ce prince; il dissemina pour ainsi les germes de cet art monstrueux, et en infecta les lieux qu'il parcourut. Les auteurs exacts cent peu de temps avant lui un autre Zoroastre Proconnèse. C'est cet Osthanes, cela est certain, inspira aux peuples de la Grèce, non l'amour, is la rage de cette science. Toutefois je remare qu'anciennement et presque toujours on cherdans cette science le plus haut point de l'éclat la gloire littéraires; du moins Pythagore, pédocle, Démocrite, Platon, pour s'y insire, traversèrent les mers, exilés à vrai dire not que voyageurs. Revenus dans leur patrie,

ils vantèrent la magie, ils la tinrent en arcane. Démocrite a fait connaître Apollobèches de Coptos et Dardanus de Phénicie. Il alla chercher les écrits de Dardanus dans le tombeau de ce personnage : quant aux sieus, ils ont été composés d'après la doctrine de ces deux hommes. Que tout cela ait été recu par d'autres et se soit conservé dans la mémoire, c'est ce qui m'etonne le plus au monde. Ici tout est si peu croyable et si révoltant, que ceux qui donnent leur approbation aux autres écrits de Démocrite regardent comme apocryphes les livres magiques qui portent son nom. Mais il 6 n'est que trop vrai : c'est lui qui a surtout infatué les esprits de cette attrayante chimère. Il faut aussi remarquer, comme une circonstance singulière, que les deux arts, médecine et magie, se soient développés simultanément, la médecine par Hippocrate, la magie par Démocrite, au temps de la guerre du Péloponèse, répondant à l'an 200 de Rome. Il est une autre secte magique formee par Moise, Jamnes, et Jotapes (2). tous trois Juifs, mais postérieurs de plusieurs milliers d'années à Zoroastre. Quant à la secte de l'île de Chypre, elle est beaucoup plus récente. Du temps d'Alexandre le Grand la magie recut un surcroît non petit d'influence par le second Osthanes, qui eut l'honneur d'accompagner ce prince, et qui, ce dont personne ne doute, parcourat presque toute la terre.

111. Il existe certainement aussi chez les nations italiennes des traces de la magie, par exemple dans nos lois des Douze Tables et d'autres
monuments, comme je l'ai fait voir dans un
livre précédent (xxviit, 4). Ce n'est que l'an
657 de Rome, sous le consulat de Cn. Cornélius Lentulus et de P. Licinius Crassus, qu'il

catione hoc solum agi. Nec postea quisquam dixit, nam modo venisset Telmessum religiosissimam urbem, obtinuit in nostro orbe, aliena gente, Trojanis utique ponhos Chironis mediciois contenta, et solo Marte fulante. Miror equidem Achillis populis famam e,us fa um adhæsisse, ut Menander quoque litterarum subtid sine æmulo genitus, Thessalam cognominaret (abu-, complexam ambages fermoarum detrahentium Lu-R. Orphea pularem e propinquo primum intuliase, ad na usque, superstitionem ac medicinas profectum, si expers sedes ejus tota Thrace Magices fatsset. Primus, exstet, ut equidem invenio, commentatus de ea Oses. Xerxem regem Persarum hello, quod is Graecue fit, comitatus; ac velut semina artis portentosa: spare, obiter infecto, quacumque commeaverat, mundo. centiores paulo ante hono ponunt Zoroastrem alium connessum Quod certom est, luc maxime Osthanes ad em, non aviditatem modo scientiae ejus, Græcorum nios egit. Quamquam animad verto summain litterarum latera gloriamque ex ea scientia antiquitus et pane per petitam Certe Pythagoras, Empedocles, Demouri-Plato, ad hanc discendam navigavere, exsiliis verius, quam peregrinationibus, ausceptis. Hanc reversi praedicavere : hanc in arcanis habuere. Democritus Apollobechen Coptiten, et Dardanum e Phienice illustravit, voluminibus Dardani in sepulcrum ejus petitis : suis vero ex disciplina eorum editis : quæ recepta ab alius homiaum, alque transtisse per memoriam, aque ac nthil in vita mirandum est. In tantum fides istis fasque omne deest, adec ut ii qui cartera in viro illo probant, hasc ejus esse opera inficientar. Sed frustra. Hunc eurm maxime affixisse animis cam duicedinem 6 constat. Plenninque imiraculi et hoc, pariter utrasque artes efflorvisse; medicinam dico, Magicenque, eadem ætate, illam Happocrate, hanc Democrato illustrantibus, circa Peloponnesiacum Grasciae bellum, quod gestum est a coc urbis nostræ anno. Est et alia Magices factio, a Mose, et Jamne, et Jotape, Judans, pendens, sed multis millibus annorum post Zoroastrem. Tanto recentior est Cypria. Non levem et Alexandri Magni temporihus auctoritatem addidit professioni secundus Osthanes, comitatu ejus exornatus, laneque, quod nemo dubitet, orbem terrarum peragravit.

III. Exstant certe et apud Italas gentes vestigia ejus 1 in duodecim tabulis nostris, aliisque argumentis, qual priore volumine exposui. Deceni demum anno urbis. Cu. Cornelio Lentulo, P. Licinio Crasso coss. senatus-consul-

fat défendu par un sénatus-consulte d'immoler un bomme (XXVIII, 3, 3); ce qui prouve que jusqu'à cette époque on faisait de ces horribles sacrifices.

- IV. Les Gaules ont été aussi possedées par la magie, et même jusqu'a notre temps; car c'est l'empereur Tibère qui a supprimé leurs druides, et cette tourbe de prophètes et de médecins. Mais à quo bon rapporter ces prohibitions au sujet d'un art qui a franchi i Ocean, et qui a pénétre jusqu'où cesse la nature? La Bretagne cultive aujourd'hul même l'art magique avec foi et de telles ceremonies, qu'elle semblerait l'avoir transmis aux Perses. Ainsi tous les peuples, quoiqu'en discorde et inconnus les uns aux autres, se sont accordés sur ce point. On ne saurait donc suffisamment estimer l'obligation due aux Romains pour avoir supprime ces monstruosités dans lesquelles tuer un homme était faire acte de religion, et manger de la chair humaine une pratique salutaire.
- V. (11.) Comme l'enseignait Osthanes, il y a plusieurs espèces de magie : la magie emploie l'eau, les boules, l'air, les étoiles, les lampes, les bassins, les haches, et beaucoup d'autres moyens; toutes pratiques qui promettent la divination, et en outre les colloques avec les ombres et les enfers. De notre temps, l'empereur Neron a en la preuve que ces choses n'étaient que vanité et chimères. En effet, non moins que pour les chants de la cithare et de la tragédie, il se passionna pour la magle : quel excitant que la pius haute des fortunes humaines avec les vices profonds de l'àme! Avant tout it desira de commander aux dieux, et rien chez lui ne fut (3) plus magnanime. Jamais personne ne prodigua plus d'encouragements à un art ; pour cela rien ne lui manquait, ni richesses, ni pouvoir, ni intelligence [

pour apprendre, nf le reste '4, dans un mind qui fatigua le monde. C'est une preuve imma, s indubitable, de la faussete de cet art, que l'ém y ait renoncé. Et plût au ciel qu'il cit cambi sur ses soupçons les enfers et tous les diens que voudra, plutôt que d'avoir remis son diens le quisition aux prostituées et aux suppôts de mavais lieux! Ii n'y a point de superstition, qui s'il été plus douce que les pensées qui l'agitaient. le là, et d'une façon plus sanglante, E pape d'ombres nos demeures.

VI. Les magiciens ont certaines défaites : d ils disent que les dieux n'obéissent pas en ma laissent pas voir à ceux qui ont des tachs à rousseur. Seralt-ce là l'obstacie qui arrêta Nés Du côté du corps, rien ne lui manquait. Quata reste, il lui était loisible de choisir les jours a venables, facile d'avoir des brebis coms noires, agréable même d'immoler des h Le mage Tiridates était venu le trouver à B apportant dans sa personne le triomphe d' ménie, et, à cause de cela, foulant les pre sur son passage. Il n'avait pas voulu aller p mer, parce que les mages regardent es interdit de cracher dans la mer, et de s cet élément par quelques-unes des excet nécessaires à l'humanité. Il avait avec ini a des mages, il avait initié Néron à des fe magiques; et cependant l'empereur, qui li donnait un royaume, ne put recevoir de lu l'at de la magie. Soyons donc bien persuadés q c'est une chose détestable, impuissante, value, ayant pourtant queiques secrets trop réels; alors ce n'est plus l'art de la magie, c'est l'es des empoisonnements. Qu'on se figure les se-

um factum est, ne homo immolaretur; palamque fuit in empus ilbud sacri produgusi celebratus.

- 1 IV. Gallias utique possedit, et quidem ad nontram memoriam. Namque Tibe in Casaris principatus sustuit Druidas coum, et lou genns vatum medicerumque. Sed quid ego haccommemoreminarie Oceanum quoque transgressa, et ad natura inane pervecta? Britamia hodiesme cam attonite celebrat tantis cerimoniis, ut dedisse Persis videri possit. Adeo ista toto mundo consensere, quamquam discordi et sibi igueto. Nec satis astumari potest, quantum Romanis debeatur, qui sustuiere monstra, in quitus hominem occidere religiosissumum erat, munda vera cham saleberemmum.
- 1. V. 11.3 13 narravit Ostbanes, species cjas plores sunt. Namque et aqua, et sphæris, et aero, et stellis, et hicernis, ac pelvibus, scenribisque, et multis alus modis divina (13 nitti), prel rea umbarum, inferorum pas colloquia : que cmi, a ætate nostra princeps Nero vana (disaque compert : quippe non citharæ tragici que cantus libido itil major fuit, fortuna rerum humanarum summa gestiente in profundis anim vittis. Primumque imperure Dis concupivit nec quidquam generasius volurt. Nemo umquam ultivalidus favit, Ad haec, a no opes ci defuere, non

vires, non discentis ingenium, aliaque non patiente much immensum et indubitatum exemplum est faisse artis quand dereliquit Nero: utinamque inferos potius et quocumpt de suspicionibus auts deos consuluisant, quam leganibus atque prostitutis mandasset inquisitiones ens 1 min profecto sacra, barbari licet, ferique ritus, non minu quam cogitationes ejus, fuissent. Servius sic nos repire tembris.

V1. Sunt quædam Magis perfugia, veluti lentigiam le lentihus non obsequi numina, aut cerni. Obstet forte les in illo? Nihil membris defult. Nam dies eligere certa llerum erat : pecudes vero, quibus non miai aler coloscul, facile. Nam homines immolare etiam gratissimum. Magis ad eum Tiridates venerat, Armeniacum de se triumplum affereus, et ideo provinciis gravis. Navigare notuerat, qui niam exspuere in maria, allisque mortalium necessitabus violare naturam eam ias non putant. Magos secun il diuvetat. Magicis etiam cœnis eum initiaverat. Non tanch quum regnum et daret, hanc ab eo accipere artem valideroide ita persuasum sit, intestabilem, irritam, inante esse, habentem tamen quasdam veritatis umbras : sed in his venencas artes pollere, non magicas. Quaerat aliquis, quae sint mentiti veteres Magi, quum adolescentibus no

des anciens mages, puisque le gram-Apion, que nous-même avons vu dans messe, a écrit que la plante cynocéphalie )) (a), appelee en Égypte osirites, est prodivination et bonne contre tous les maléals que si on l'arrache tout entière, celui ache meurt aussitôt; que lui-même avait des ombres pour interroger Homère sur et sur ses parents : toutefois il n'osait dier ce qu'il pretendait lui avoir été réar le poete.

mi.) Je citeral une preuve particulière de de l'art des magiciens : de tous les aniest la taupe qu'ils admirent le plus, la haltraitée a tant d'égards par la pature, ée a une cécité perpétuelle, ajoutant à bres les ténèbres souterraines ou elle est et comme enterrée. Les entrailles de la et celles auxquelles ils ont le plus de . C'est l'animal qu'ils regardent comme propre aux mysteres religieux; si bien d qui avalera un cœur de taupe récent ant ils promettent le don de deviner huaissance des événements futurs. Ils qu'on guérit le mal de dents en y attane dent arrachée à une taupe vivante. diquerons en lieu et place leurs autres sur cet animal. Ce qu'on y trouvera raisemblable, c'est que les taupes guémorsure de la musaraigne, puisque, lous l'avons dit (xxix, 27, 5), la terre ornières est aussi un remède dans ce cas. Au reste, toujours selon le dire des na guérit le mai de dents avec la cendre d'un chien mort de la rage. Cette tête brûlée sans les chairs, et on injecte la vec de l'huile de cyprus (x11, 51) dans

l'orelile, du côté de la douleur. On guérit le même mal en scarifiant la geneive de la dent malade avec la plus grosse dent gauche d'un chien, avec un os de l'epine d'un dragon ou d'un serpent d'eau ( xxxII, 26 ); ce serpent doit être mâle et blane : on scarific aussi la geneive avec la plus grosse dent de cet auimal. Quand ce sont les dents d'en haut qui font mal, on attache au cou du malade deux dents de la mâchoire supérieure, et quand la douleur est en bas, deux deuts de la machoire inférieure. On se frotte de sa graisse quand on va à la chasse du crocodile. On scarifie les gencives avec les os du front d'un lézard, qu'on extrait pendant la pleine lune, sans leur laisser toucher la terre. On fait un collutoire avec les 2 dents de chien bouillies dans du vin, jusqu'à réduction de moitié. La cendre de ces dents avec du miel est utile aux enfants dont la dentition est difficile. On en fait aussi un dentifrice. Dans les dents creuses on met de la cendre de crottes de rat, ou du foie sec de lézard. Mordre le cœur d'une couleuvre, ou le porter au cou, passe pour efficace. Il en est parmi les mages qui recommandent de manger un rat deux fois par mois, ce qui est, suivant eux, un preservatif. Les vers de terre houillis dans de l'huile, et injectés dans l'oreille du côté dolent, donnent du soulagement. La cendre de ces vers introduite dans les dents cariées les fait tomber facilement, et, en friction. apaise la douleur des dents intactes. Il faut brûler ces vers dans un tesson. Ils sont encore utiles boullis avec la racine de murier dans du vinaigre scillitique ; on emploie cette préparation en collutoire. Le ver qu'on trouve dans l'herbe 3 appelee bassin de Véaus (xxv, 108), introduit dans les dents creuses, est merveilleusement utile. Quant à la chenille du chou, elle fait tom-

Apion grammatice artis, prodiderit cynocephaca, qua m. Agypto vocaretur osirites, divinam, omnta veneticià : sed si tota erneretur, statim raisset, mori : seque evocasse umbras ad perluorenum, quanam patria, quilunque pareuas esset, non tamen ausus profiteri, quid sibi diceret.

Peculiare vanitatis sit argumentum, quod anioctorum talpas maxime mirantur, tot modis a redamnatas, cecitate perpetua, tenebris ettamdefossas, sepultisque similes. Nillis æque crenutlum religious capacius judicant ammal : or ejus recens palpitanaque devocet, divinatioe efficiendarum eventus promittant. Dente talpre to, sanari dentium dolores adaltigato affirmant, eo animali placita ecrum, suis reddemis locia, nam probabilius invenietur, quam muris aranei dversaci eas, quomam et terra orbitis (ut dixi-

etero dentium doloribus (ut iidem narrant) meum qui rabie perierunt, capitum cinis cremaa carnibus, instillatus ex oleo cyprino per au-

rem, cujus e parte doleant. Caninus dens sinister maximus, circumscarilicato eo qui doleat; aut dracous os. e spina: item enhydridis. Est autem serpens masculus er albus. Hujus maximo dente cercumscarilleant. At in superforum dolore duos superiores adalligant, e diverso in feriores. Hijus adipe perunguntur, qui ccocodilum captant. Dentes scarificantur ossibus facertæ e fronte luna plena exemtis, ita ne terrani atlingant. Colluunt cannus 1 dentibus decoctis in vino ad dimidias partes. Cinis eorum pueros tarde dentientes adjuvat cum melle. Fit eodem modo et dentifricium. Cavis dentibus cinis e murino timo indifor, vel jecur jacertanim andum. Angujum cor si mordealur, aut alligetur, esticax habetur. Sunt inter eos, qui murem his in mense jubeaut mandi, doloresque ita cavere. Vermes terreni decocti în oteo, infusique auriente, enjus. a parte deleant, præstant levamentum. Eurumdem ciurs exesis dentibus conjectus, ex facili cadere cos cogit, integros dolentes illitus juvat. Comburi autem oporiet in testa. Prosunt et cum mori radice in aceto scillite decocti, ita ist colluantur deutes. Is quoque vermiculus, qui in herba, Yeneris labro appellata, invenitur, cavis dentium inditus nure prodest. Num erucæ brassicæ, ejus contactu cadnot. Et e

1.25 To

الما المناطق المراسية المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة المن getting and the time of littlet in L ع بالداع شاخو عد المته الاست يمامرهن جوال المقبط miles to the state with the territories at the training e extracted a project of their or conjude of ANNOUNCE OF A CANTO SE ANNOUNCE SECULAR SECULAR DESCRIPTION OF A TRANSPORTED BY gradient had the a realer in arrest with way to st time a set in early, applied you intotal time. Indian accept the to factor from these officer to the receiver. I will distribute the second second Table and the statement of the control of the statement o many. Cantiler see. Ye "under the A. Printe et ..." - 1 25 A. Tündunde tünde Alle A. T erin in this is a state with the first than the state of within the tribute and its private for the contract of the con "near than "the east properties structure" like the see see look discuss fan Company of Specific Afficiation, and half infilling half model . The see the facility likely like the see inspects Transport Land and control of present the Later Care for the temperature is the artificial information. toplement legislat a translation of the site. The time of the time of the time. The times **特别的现在分词 公司 "特别"的 "这个"。** e I al shows industrial being strough for 1 with the sense confirm their field of their fields. The last of their sense will be both the both the both their agender, jazzenten iguntzetan petan betan and a time but providential in the state. e and to touch for your processors the tail es una terrete de presiden de la mais parece. Es liver dumens avec une augusta. the transport to a part that in This will. et Calgorier wie finde urrein Di avie morti. the use pale super-a time in the in- in lettle trained a similar com salle pour i que e seun memiliare sui no fenie le 1 meio. Li comme l'on ou wer has serve water a furtieur a server a server a post at visige Pour le the depoter in factor the electric designation of group the more I four year "se mission on outlear in grain a continue to bereson time by I's some could be seen to be lessed to surpose strikcompar have to a some in the to a beautiful need a half the bit him dans do ordinari Carlle bein in "ince e n'ester tion . In il., permentire es ciertos de le Transia di 1994 navada La Geriae remede come i il comitre i fino di comi i fies limaco HA WHENEXHOLD AND PATRICLE IS DESCRIPTION OF THE PROPERTY COMPANIONS.

The property of the state of the conference of t L-MARLE FIRE FIG. OC. SETTINGS. The STATE SHAPE E. VIRGINIA

\_ · u ?economino, come PERSONAL GARRIER BONDE MARRIER AL SE and the electronic tribing in TANGE STATE OF GROOM STATE AND STREET SPE IN INC A: CONSTIN

List de disperation de faction THE STATE OF BELLEVILLE CONTROL OF SECTION AND ADMINISTRATION OF SECTION AND ADMINISTRATION OF SECTION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMIN संक्ष्य अपन स्थान अवस्था स्थान होते । े २ इस अक्ष्मिक के प्रोतिक जा बाजू · 公元 [her 表 1600] 1900年 11 (8) of select til politiske de beider et die bi encome en tocome a fecte de un dem the transmission of the collaboration of efficient

haders returns about the surface that the telephone. L'Indiane. the reference a sortifica societada de la bellique 4 will a page illerant trace formarine nations ride. and sugget a fought of probability we posted that have it wish the second the time the transfer is the contraction as the second second I regularly the bundons that the trade, because these emediate, at our, when the reference arrivant beingth little of A ANDREA AND A MINER, US AND MANAGEM COLORS. standar Yours or the man, with Court of the sail we endulus nameranum men existe, greature tos il lina records and a start fargue statutes are distributed in beganding control to drive tom said a for bland autom tel miteteration com they the territor Contas e remain tracinal. El deta seguinte scamitition Andread the topial. Result igns all additionally breakless officials beconfide teating authorise transcription to printing, of the 4 state 6 infration, comes a partie federal, presingue artistrophus, Origiratir gallitarium in pariete verviles, festific salva, adaite statute and grangers or actionals, proportiogue, consults, atatiffe digerent abore femiliet their little erers fann adelligate, ATT DINGE, W. bery per

Mile & 1456's Mile on straight county S A.S. BEIGH

A The Branch Street Street r destriction their a fragation bedard, at most Martinia maio es. Preside da Caris el ecalpandor for thirty factor. But some twenter on at henchem pertuet Lingue bilders et la Patriotes II IIII sa pocular sacare la beps anno na rina . 189 ien enn gala : armeerim let et que la trabates parva texcator. Si ferre the expreents, laste cacino statim sanabitur.

X. Marsani in finie, asypomicum melle Co ascernment sabetar, extenual item scobem Con Cam Pasaceo Empositum Vellere, quidam adduct. Se vero vitiamoes sint, fel caninun li compunctas. Liventia et sugillata pulmones ari dum ple in tenues consecti membranas, calid vel columbiasim timum. Cutem in facie adepa : gallinge custodit. Lichenas et murino fimo ex acstabelacte, et proxime auruche in- ; et cinere herinacei ex oleo. In hac curatione pr intolerabilem fant, et ideo tolera- ; aceto facient tovers pracipiunt. Tollit ex fa les limaçons condense et échausse, par Mu détersive qui lui est propre; c'est pour n'on l'incorpore dans les caustiques, et l'emploie en topique pour les affections es et le lentigo. Je trouve encore qu'on e nom de fourmis d'Hercule (7) à des four-, pilees avec un peu de sel, guérissent etions. Le bupreste (xxii, 36) (8) est un rare en Italie, tres-semblable au scarabée pattes. Au millen des herbes, le bœuf derement l'avale sans a'en apercevoir : este (et c'est de la que lui vient son nom) bez le bœuf, en lui touchant le siel, une telle nation, qu'il le fait crever. Cet insecte, suif de bouc en topique, enlève le lichen ce par une vertu septique, comme il a été haut (xxix, 30, 8). Le sang de vautour avec la racine du chamæleon blanc, que tons dit être une berbe (xxII, 21), et avec sine de cedre, et recouvert d'une feuille guerit la lepre : il en est de même des e sauterelle broyées avec du suif de bouc. let les boutons par la graisse de volaitle t pétrie avec de l'oignon. Une très-bonne ce pour le visage est le miel dans lequel ellles sont mortes; mais ce qu'il y a de pour nettoyer la face et en effacer les dest la graisse de cygne. Les stigmates és sur le visage s'effacent avec de la pigeou dans du vinaigre.

e trouve qu'on guérit le coryza en baisant de sur le museau. On traite les affections sette et le mai de gorge avec la fiente, séfombre, d'agneaux qui n'ont pas encore d'herbe. On guérit la luette avec du jos gots percés avec u ue alguille; il faut que trgots soient suspendus à la fumée. Pour

la même affection on emploie la cendre d'hirondelle avec du miel, ce qui est bon aussi pour le mal de gorge. Le lait de brebis en gargarisme soulage les affections des amygdales et de la gorge. Les millepieds pilés, la fiente de pigeon, soit en gargarisme avec du vin de raisin sec, soit appliquée à l'exterieur avec des figues seches et du nitre, adoucissent les âcretés de la gorge et les fluxions. Il faut faire cuire les escargots sans les laver, en ôter senlement la terre, les piler, et les donner en boisson dans du vin de raisin sec. Quelques-uns pensent que les escargots d'Astypalée sont les plus efficaces, ainsi que la preparation détersive qu'on en tire. On adoucit encora ces affections en frottant la partie avec un grillon, ou en touchant les amygdales avec les mains qui l'ont brové.

XII. Pour l'angine on a un remède très prompt 1 dans le fiel d'oie avec l'elatérion (xx, 2) et le miel, dans la cervelle de chouette, dans la cendre d'hirondelle avalec avec de l'eau chaude : ce dernier remede est dù au poete Ovide. Mais de tous les remedes tirés des hirondelles le plus efficace est celui que fournissent les petits des hirondelles sauvages; on les reconnaît à la forme de leur nid (x, 49). Cependant les petits des hirondelles de rivage sont encore plus efficaces; on donne ce nom a celles qui font leur nid dans les trous des rivages. D'après quelques-uns, il faut manger un petit d'hirondelle d'une espèce quelconque, et alors on est garanti des angines pour toute l'année. On les étouffe et on les brûle avec le sang dans un pot; on administre cette cendre avec du pain ou en boisson. Quelques-uns y mê- 2 ient égale portion de cendre de belette. C'est un remède pour les écrouelles; on le fait prendre chaque jour en boisson aux épileptiques. On

nn, que late et minute passim inveniuntur, cum s. Omnum quidem cochlearum cinis spissal, mertica vi · et ideo causticis commiscetur, psot lentigini illinitur. Invenio et formicas Herculaillari, quibus tritis adjecto sale exiguo, talia vitia Buprestis animal est rarum in Italia, simillimum longipedi. Fallit inter herbas bovem maxime, nomen invenit, devoratumque tacto felle ita inut rumpat. Hee cum hircino sero illita lichenae follit septica vi , ut supra dictum est. Vulturinus mm chamæ feonis albæ (quam herbam esse dintdire, et celria tritus, contectusque brassica, le-🐧 : item pedes locustarum cum seyo hircino triti. leps gallinaceus cum caepa tritus et subactus. Utiet in facie mel, in quo apes sint immortine, præen faciem purgat atque erugal cygni adeps. Stigntur columbino limo es aceto.

ravedmem invento finiri, si quis nares mulinas. L'va et fancium dolor mitigatur finio agnorum, in herham gustaverint, in umbra arefacto. Uva bleze acu transfosser illita, ut cochlea ipsa in fumo suspendatur. Hirundinum cinere cum melle : sic et tonsils lis succurritor. Tonsilas et fauces lactis oviili gargarizatio adjuvat. Multipeda trita, finum columbinum cum passo gargarizatum, etram cum lico artida ac nitro impositum extra, aspertiatem faucium et distillationes liniunt. Cochicae coqui debent illotæ demtoque tantum terreno cunteri, et in passo dari potul. Sunt qui Astypalæicas efficacissimas putent, et amegins earum. Lenit et gryllus infricatus ; aut si quis manibus, quibus eum contriverit, tonsillas attingat.

XII. Anginis felle anserino cum elaterio et melle citissimo a succurritur: cerebro noctue, cuere litruaduis, ex aqua calida poto. Hujus medicine auctor est Ovidus poeta. Sed efficaciores ad omnia quæ ex hirondimbus monstrautor, pulli silvestrium. Figura indacum cas deprehendit. Multo tamen elficacissimi ripariarum pulli. Ita vocant in riparum cavis nidificantes. Sunt qui cujuscumque hirundims pullum edendum censent, ne toto anno metuator id matum. Strangulatos cum sanguine comburant in vase et cinerem cum pane ant poto dant. Quidam et mustelia cineres pari 2 modo admiscent. Sic et ad strumac remedia dant: et comi-

PLINE. 225

prend encore en breuvage pour l'augine, à la duse d'une drachme, les hirondelles conservées dans du sel. Le nid de cet oiseau, pris en boisson, passe pour guerir la même affection. On regarde le mille-pieds (xxix, 39, 2) comme un topique très efficace dans l'angine. D'autres font prendre vingt et un de ces insectes broyés dans une hémine d'eau miellee, a l'aide d'un roseau, attendu que s'ils touchent les dents ils sont inefficaces. On donne encore comme remède le bouillon d'un rat cuit avec de la verveine, une courroie de peau de chien dont on fait trois tours autour du cou, de la fiente de pigeon delayée dans de l'huile et du vin. Un brin de vitex du nid d'un milan gnérit, dit-on, en amulette, la rigidité des nerfs 3 du cou et l'opisthotonos. (v.) Pour les serofules ulcérées on a le sang de belette, la belette même bouillie dans du vin : cependant on ne s'en sert pas quand la tumeur a été ouverte avec l'instrument tranchant. On dit que prise en aliment elle produit le même effet; ou bien on la fait brûler avec des sarments, et a la cendre on mèle de l'axonge. On attache au malade un lézard vert ; au bout de trente jours, il faut en attacher un autre. Quelques-uns conservent le cœur de cet animal dans un petit vase d'argent, pour les scrofules des femmes. Les vieux escargots, ceux principalement qui s'attachent aux jennes arbrisseaux, pilés avec leur coquille, constituent un

suif de taureau; la graisse de couleuvre avec de l'hulle; la cendre de couleuvre avec de l'huile ou 4 de la cire, il est encore avantageux contre les scrafules de manger des couleuvres dont on a coupé la tête et la queue, ou de boire la cendre de couleuvres aiusi préparées et brûlées dans un vase de terre neuf. Elles sont beaucoup plus ef-

topique, de même que la cendre d'aspic avec le

ficaces si on les a tuées entre deux ornières. On recommande encore d'appliquer un grillon tiré de sou trou avec la terre qui le recouvre; de la flente de pigeon, soit seule, soit avec de la farine d'orge ou d'avoine dans du vinaigre ; de la cendre de taupe dans du miel. D'autres appliquent le foie de taupe écrasé entre les mains, et ne lavent la partie qu'au bout de trois jours. On affirme que la patte droite de cet animal est un remede pour les scrofules. D'autres coupent la tête d'une taupe, la pilent avec la terre que cet animal soulève, en forment des pastilles, les mettent dans une hoite d'étain, et s'en servent pour tous les gonfiements, pour les apostemes et pour les affections siegeant au cou; ils interdisent alors la chair de pore. On appelle taureaux des scarabes de terre qui ressemblent à la tique, et dont le nom vient des petites corpes qu'ils portent : d'autres les nomment poux de terre (9). Avec la terre que ces insectes ont fouillée on fait un topique pour les scrofules et maux semblables, et pour la goulte; on reste trois jours sans laver la partie 6 ce remede sert pour un an, et on lui attribe toutes les propriétés que nous avons rapportess l'article du grillon (xxix, 39). Quelques-unsenploient de la même façon la terre remuce par la fourmis. D'autres attachent autant de vers deterre qu'il y a de tumeurs scrofuleuses, lesquelles » dessechent en même temps que les vers. D'autre coupent, comme nous l'avons dit (xx1x, 21), une vipère, vers le lever du Chien; ils en font brûle le milieu, pais ils donnent une pincee de cette cendre à boire pendant trois fois sept jours; c'el ainsi qu'ils guérissent les scrofules. Quelqueuns passent autour des tumeurs scrofuleuses le fit de lin auquel a été auspendue par le cou une vipere, jusqu'à ce qu'elle fut morte. On emplose

lialibus quotidie potu. In sale quoque servate hirundines ad anginam una drachma bibuntur : cui malo et nidus earum mederi dicitur potus. Millepedam illim anginis, efficacissimum potant. Alii xxx tritas in aquæ mulsæ hemina dari per acquadinem, quomam dentibus tactis nibil prosint. Tradunt et murem cum verbenaca excoctum, si hibatur is liquor, remedio esse. Et corrigiam caninam ter collo circumdatam : fimum columbinum vino et oleo permistum. Cervicis pervis et opisthotono, ex milvi nido surculus viticis 3 adalligatus auxiliari Jeitur. (v.) Stromis exhulceratis mustelæ sanguis : ipsa decocta in vino : non tamen sectis admovetur. Aiunt et cibo sumtam idem efficere. Vel cineri eius sarmeutis combuste miscetur avungia. Lacertus viridis a lalligatur: post dies xxx oportet alium adalligari. Quidam cor ejus in argenteo vasculo servant, ad feminarum strumas. Veteres cochlese cum testa sua lusas illimuntur, maxime quæ frutectis adhærent. Hem cinis aspidum cum sevo taurino imponitur. Anguinus adeps mixtus oleo: 4 item anguium cima ex oleo illitus, vel cum cera. Ediase

quoque ece medios, abscissis utrimque extremis artubus, adversus strumas prodest, rel cinerem bibisse in novo fictili ita crematorum : efficacius multo inter duas orbitas

occisorum. Et gryllom illinire cum sua terra effussan suadent : item fimum columbarum per se, vel cum firm hordeacea, aut avenacea ex aceto. Talpas caserem o melle illinire. Alif jecur ejusdem contritum inter must illinunt, et Induo non abluunt Dextrum quoque peles, eius remedio esse strumis affirmant. Alti pra-cidust card. et cum terra a talpis excitata tusum digerunt in pastibles, pyxide stannea, et utuntur ad omnia quæ intumescunt, d quas apostemata vocant, quasque in cervice sint : vescique suilla tune vetant. Tauri vocantur scarabari terrestres. riemo similes : nomen cornicula dedere. Alis pediculas terrae vocant. Ab his quoque terram egestam illinusi strumio, et similibus vitlis, et padagris. Tri iuo non alluunt; prodestque harc medicina in annum; omniaque his adscribent, quan nos in gryllts retulimus. Quidam et . formicis terra egesta sic utuntur. Alti vermes terrenos telt dem, quot sint strume, adaligant, pariterque cum bis arescunt. Ala viperam circa Canis ortuin circumicidunt, ut diximus, dein mediam comburunt; dein einerem eum dant bibendum ter septenia diebus, quantum prehenditur terms digitis: sic strumis medentur. Aliqui vero circumligant cas lino, quo præligata sufra caput vipera pependerit, doses les mille-pieds avec un quart de térébentemède qu'on recommande pour tous les

La cendre de belette avec la cire guérit leurs d'épaule. Pour empêcher les aisselles ints de se garnir de poils, il faut les leur ivec des œufs de fourmis. Les marchands les, pour empêcher le poil des adolescents t trop tôt, emploient le sang des testicules aux qu'on châtre. Ce sang, appliqué après in des poils, ôte aussi la mauvaise odeur farties.

Nous appelons d'un seul mot, præcors viscères de l'homme. Quand ils sont eux en quelque partie que ce soit, un ilen qui tette, presse sur la partie doulouragne, à ce qu'on prétend, le mal. C'est reconnaît en éventrant le chien, et en t ses entrailles avec du vin; on trouve le dans l'animal le viscère où l'homme In mal; c'est une obligation religieuse er l'animal. Ceux que nous nommons e Melita (111, 30, 8), appliqués fréquem-Pestomac, en apaisent les douleurs; et on la que l'affection du malade passe à ces ; car ils perdeut la santé, et le plus soumeurent. (vi.) On guérit les affections on avec des rats et suriont avec des rats e, qu'on écorche, qu'on fait cuire dans de du sel, et qu'on mange. Cette préparation e aussi pour les crachements de pus ou

Ja des mellieurs remèdes pour l'estomae inger des escargots. It faut leur faire jeter lon en les laissant intacts, puis les faire les charbons sans y rien ajouter; ensults lre avec du vin et du garum (xxx1, 43).

Les escargots d'Afrique sont les meilleurs. On a récemment reconnu l'efficacité de ce moyen sur nombre de personnes. On fait aussi la recommandation de les prendre en nombre impair. Toutefois ils ont un sue qui rend l'haleine forte. Pour les hémoptysies, on ôte la coquille, on écrase l'animai, et on le donne dans de l'eau. Les plus 2 estimés sont ceux d'Afrique, et parmi ceux d'Afrique ceux du promontoire du Soleil (1x, 82). puis les escargots d'Astypalee, puis ceux de Sicile, pourvu qu'ils soient de médiocre grosseur, car les gros sont durs et sans suc : puis ceux des Baléares, nommés cavatiques, parce qu'ils viennent dans les cavernes. Parmi les escargots des fles on estime ceux de Caprée (111, 12). Mais de toutes ces espèces aucunes, ni vieilles ni fraiches, ne font un mets agréable. Les escargots de rivière et les escargots bianes ont une odeur fétide. Les escargots des bois font mal à l'estomac et relachent le ventre, comme tous ceux d'une petite espece. Au contraire, les escargots de mer sout bons en général pour l'estomac; toutefois c'est dans les douleurs de ce viscère que l'efficacité en est le plus grande. On dit qu'en ce cas ce 3 qu'il y a de mieux, quelle qu'en soit l'espèce, c'est de les avaler vivants, avec du vinaigre. Il y a en outre un escargot nommé acérate (sans cornes); il est large, et naît de différentes manieres. Nous parierous de ses usages en lieu et place (10). Le jabot des volailles, séché et mêle dans la boisson, ou grillé frais, calme les catarrhes de poltrine et la toux humide. Avaler des escargots crus, pilés dans trois cyathes d'eau tiède, apaise la toux. On guerit les catarrhes en s'enveloppant un doigt quelconque avec de la peau de chien. Le bouillon de perdrix récrée l'estomac.

XVI. Pour les douleurs de foie on a la belette 1

the : et millepedis utontur, addita resina tereparte quarta: quo medicamento omnia aposteil jubent.

men dolombus mustelæ cinis cum cera medeit alæ hirsulæ, formicarum ova pueris infricata Item mangonibus, ut tanugo tardior sit pubesangurs e testiculis agnorum, qui castrantur: i pilis illitus et contra virus prohect.

ecordia vocamus uno nomine esta in homine; dolore cujuscomque partis, si catulus lactens tr, apprimaturque his partibus, transire in cum citur : idque in exenterato perfusoque vino devittato viscere illo quod doluent hominis: et religio est. Hi quoque, quos Meliteos voca chi dolorem sedant applicati serpius: transire- agnitudine corum intelligitur, plerumque et pulmonis quoque vitis medentur et mures, ricani, detracta cute in oleo et sale decocti, atbusti Ladem res et purulentis, vel cruentis libus medetur.

reipue vero cochlearum cibus stomacho: in aqua

pruna torreri, nibito addito, atque ita e vino garoque sumi, praecipus Africanas. Nuper lioc compertum plurimis prodesse. Id quoque observant, ut numero impari sumantur. Virus tamen earum gravitatem balitus facit. Prosunt et sangumem exscreantibus, demta testa tribe in aquee potu. Laudatissimas autem sunt Africanse : ex his Solitanse : T Astypalæicæ, et Siculæ modicæ, quoniam magnitudo duras facit et sine succo : Balearicae, quas cavaticas vocant, quoniam in speluncis nascuntur. Laudatæ et ex insulis, Caprearum. Nullæ autem cibis gratæ, neque veteres, neque recentes. Fluviatiles et albae virus habent : nec silvestres stomacho utiles, alvum solvunt. Item omnes minutæ. Contra maginar stornacho utiliores : efficacissimor tamen in dolore stomachi. Landatiores traduntur quacumque viva a cum aceto devoratæ. Præterea sunt quæ aceratæ vocantur, late, multifariam enscentes, de quarum usu suis dicemus locis. Gallinaceorum ventris membrana inveterata et inspersa potioni destillationes pectoris et humidam tussim, vel recens tosta lentt. Cochlese crodse trita cum aqua tepidge evathis tribus si sorbenotur, tussum sedant. Pestillationes sedat et canina cutis cuilibet digito circumdata. Jure perdicum stomachus recreatur.

35, 15 g

adjusted the first term and the court of the term of the first term of the court of some m selot te at lan interest e :: 1 '1 m a isse. Sly i isse o per on mile-verse se se serve true top sent and it follows se sentence verille. para da mat atlante. C es para es distante even 💎 L. La vale impose de manual. E rom or the rate of the following the state of the contract of the rate of the contract of the grilor de arter dans de part, marcé re qui é : est parr à rate. Éconòmic receptor errement sense. Som is 7 select in met. Henry site with over in marker de D'autre pagness est passe contracte : 🗸 🐎 - valle de a compare estador. De a p construction of a section data to local line last manage. If he rection that has not like product fine entretains a single grat out that the trebal — services lie mark in charge subservice a ? BRANK . E SEND DONE "COURT OF BESSEL E SON ON ... THE ST TERMES ... CHARLE DE L'ANDRE ... CHARLE .. est des vertiges est pile de descript eve de 1815-185 'attachest balene det le jus restable from tree restates as we as remains in Parities for instance in transite, as mange, som e gotte e nort prinsprenett pri- mede a tree i in tout de beie jan COME MAN AND PROGRESS OF SERVICE TO SERVE STREET, AND ASSESSED ASSESSED. gal a premier jour design a minimit. Then is the company amount a semant Consideration SPECIAL MEST & CONTRACTOR IN IN CONTRACTOR sérant. Neux a guattresia un a exportante product de in el éculo de in est de mais, de Contrama de seite incon pris maneux autome tradiciones un essent ver singue S AN THRONE I ST. SUTHER TREATMENTS warmen sembane i a amerik sak aks . A make his sakant samat samat C une nomine trouble de fran 1.1 bet de noût. Der komme de 2 man a schaffe de l en min. Dan samme l'anteurs pensent que s'est union mersone à un moderne : le e mane que e grillos. La recommente d'es espec permeiles ses mortes l'arabi mele sour " witnessee & "hemonyse 3 v et 2 pu veneri su ex exergés sus es et e o e cer i me buent é à espèc é THE DE ENTRY PORTE OF DE LOS DES DE LOS LOS LAS DE DESCRIPTION DE LOS DESCRIPTIONS DE LOS DE LOS DESCRIPTIONS DE LOS DESCRIPTIONS DE LOS DELOS DELO four curre or cette mannere et un en mannere . Le cen centrales seus un mangios. Ce. ME ON HE PORCH WING PAR PUR DUE OF LIES HE BESTELLE FOR A PRINCIPAL OF A e va de mer-evide. Der suss in remede pour couez surale. Pour as donneurs anale a manual le mer com esque permelles pour mor - le stellan d'ours-mer, auron en beil to meet et particuler en vouguen kom "de- missine et dat of dot a decertar morphise of employe a politique de valle un louis — il even in descendence de beun dels gree des particules diese rien mothe de ferun de ver, quar at die est plates et a liè graphics of their but the purious estate of manus. The estatems estated in a

grante de in et l'erte, et du mei, de CONTRACTOR AND A STATE OF A STATE OF

I'll. Ine es man mere a re

2 IV. december assertion members administration in the attendar men assertion liberately. dan manari, se permena ejub. Nera sistem portek bisakmais, hospitante militarrias, ils de depresso a altro mele dinamin – C des armanides dinamin John – San THE CHICAGO DESCRIPTION OF THE ACT terior a paties, dones catefale test. Tout made march. All perturement vocant of a some one retent for here n cirus lab quot imqui: ammus au: (therum sirustur Date. All Guilles Verlagues hand its basis thattle Prices empure continue cure sua testa el cambatto il rocci date 2 dielum provincian novem, micha estadoles princide liberty. perment balas, terta tertas quaris dise. Qualis aliant. Sit et suspirie emembant et vorince. Less anime estimto combe sue penno. Onot trivale Greek verein. Letunn monet not haben; ahon arbitraning her lake suctores had east those gradua vacation in the last the protitlem: at his a muse course of house the same same to se exemientables. Est qui co tiere node to di com a financia To Bel Bill Billian . the Gerrellia of it has seeine. . .... s trite cum leste sue sumatum con trata i se se I lust mementur. Commun problem should the at 70 later. It had not stone transmatures, rapide about and consistent. Sangument representations to an anticomical unt demortum. Sangument rentientiste tolim (\* ditrinus) (\* 100 definitio in vinc tum papavers high dei vitigineis ligna comitustus adjectic floto mai (fold 100 de 100 de 100 de 100 libratis Lacets virides, di

Linking water made stone vester it value as i à mais - Atia, è de prince depet se 171, Person interment Magne practic len heren exemitur dirente er ou meden remedium issers. For her judgest com in pr 1077 - His letters include, at observer and hories carners dell' Langues & virgini, example SHEART RESTAURT OF THE STREET ada anum deeram natud en anett schilinge 🚑 Ve herma e henen, hen sachkerbit eine time in 2 wille sold, mele, didet rerun ा १५ क्षांच्या राजवीक राजर म तथे बावर समस्यविक्या THE THE BRUSHAM SERVICES . IT SETS THE attriga, healt only a raine buleate rain in The St. Burling armens, of passis i. .

 Course on it was a distribus his and later that it tosses defociation, grand the Place rate of harvants time become tasted et bouillis dans du vin avec quinze grains de pouvr. On rompt les pattes d'un aigle dans un sens contraire au pli du jarret, et on attache la patte droite à droite et la patte gauche à gauche, suvant le côté douloureux. Le mille-pieds, que musavons appelé oniscos (xxix, 39, 3), guérit la même affection, a la dose d'un denier dans deux crathes de vin. Les mages recommandent de mettre au ver de terre dans une écuelle de bois fendue d'abord, puis racrommodée avec un fit de int de l'humecter, et de l'enfouir là d'où on a tre le ver, puis de boire de l'eau dans l'écuelle; the affirment que cela est merveilleux pour la maleie.

XIX. (vir.) On guérit la dyssenterie par du boullon de gigot de mouton cuit dans de l'eau mer de la graine de lin; par du vieux fromage de brebis; par du suif de mouton bouill! dans du vin astringent, ce qui est bon aussi pour l'ileus tie vicilles toux ; par lestellion d'outre-mer, auquel on a ôté les intestins, la tête, les pattes et h peau, qu'on fait bouillir et qu'on mange ; par deux escargots et un œuf, pilés avec la coquille, mauffes dans un pot neuf avec du sel et deux synthes de vin de raisin sec, ou du suc de dattes Atrois cyathes d'eau, et donnés en boisson. On hit encore brûler les escargots, et on en admiistre la cendre dans du vin, avec un peu de rsine. Les escargots nus dont nous avons paclé (uix, 36) se trouvent surtout en Afrique; ils met tres-bons pour la dyssenterie : on en fait buler cinq avec un demi-denier d'acacia, et on la avaler deux cuillerées de cette cendre dans u vin de myrte ou un vin astringent quelconwe, avec une égale quantite d'eau chaude. Quelves uns emploient de cette manière tous les

escargots d'Afrique; d'autres, de préférence, donnent en lavement un même nombre d'escargots d'Afrique ou gros escargots. Si le flux de ventre est considerable, ils y joignent gros comme une feve d'acacia. Pour la dyssenterie et 3 le ténesme, on fait bouillir dans un vase d'etain avec de l'huile rosat la vieille peau laissée par les serpents, ou, si on la fait bouillir dans un vase d'autre matière, on l'administre avec un instrument d'étain. Le houillon de poulet guérit les mêmes affections; mais le bouillon d'une vicille volaille, fortement salé, relâche le ventre. Le jabot d'une poule, grillé et donné dans de l'huite et du sel, calme les douleurs du flux céliaque; mais il faut que, préalablement, la poule et le malade se soient abstenus de nourriture (xxix, 36, 1). On emploie encore la fiente de pigeon grillée et en boisson. La chair de ramier, cuite dans du vinaigre, guérit la dyssenterie et l'affection céliaque. Pour la dyssenterie on emploie une grive rôtie avec des baies de myrte; un merle; du miel dans lequel les abeilles sont mortes, bouilli.

XX. On donne le nom d'iléus à une affection (
très-grave. On soulage, dit-on, le maiade avec
le sang d'une chauve-souris qu'on a mise en plèces, ou en lui en frottant le ventre. On arrête
le cours de ventre, d'abord avec des escargots
préparés comme nous l'avons dit pour l'asthme
(xxx, 16), puis avec la cendre des escargots
brûlés vivants, qu'on prend dans du vin astringent, avec le foie rôti de volailles, avec le
jabot, qu'on jette ordinairement, gardé et humecté de suc de pavot (d'autres le font griller, récent, et le donnent à boire dans du vin),
avec le bouillon de perdrix, avec le jabot de

stapite, in cibo sumintur. Cochlea tres contrita cum lats suis, atque in vino decoctae cum piperis granis xx. iquia pedes evellunt in aversum a suffragine, ita ut dexitre extera partia doloribus adalligetur, sinister lavas. hispeda quoque, quam oniscon appellavimus, medatur man pondere ex vino cyathis duobus pota. Vermem termine catillo ligneo ante fissa et ferro vincto impositum, na excepta perfundere, et defodere, unde effoderis, na pubent, mox aquam bibera catillo, mira id prodesse bibalicas affirmantes.

IIV. (vii.) Dysentericos recreant femina pecudum deda cum lini semine aqua pota. Casens ovilius vetua, cum ovium decoclum in vino austero. Hoc et deo mesur, et tussi veteri. Dysentericis stello transmarintis, tans intestiuis et capite, pedibusque ac cute, decoctus pos et cibo sumius. Cochleae dure cum ovo, utraque an putamine contrita, alque in vase novo, addito sale et ac cyathis duobus, aut palmarum succo et aque cyata tribus subfervefactis et in potu datis. Prosunt et comtate, ut came carum bibatur in vino addito reame moento. Cochleae nudae, de quibus diximus, in Africa raume invenimitor, utilissimae dysentericis, quiore comlar cum denaru poudere dunidu accua, exque eo cinere dantur cochlearia binn in vino myrtite, aut quolibet austero com pari modo caldae. Quidam omnibus Africanis ita utuntur. Alit totidem Africanas, vel latas, infundunt potius: et ei majur fluxio sit, addunt acaciam fabe magnitudine. Senectus anguium dysentericis, et tenemis in stan-3 neo vase decoquitur cum rosacco; vel si in alio, cum atanno utimitur. Jus e gallimacco testem medelur: aed veteris gallinacci vehementius salsum jus alvum ciet. Membrana gathuarum tosta et data in oleo ac sale, coshacorum dolores mulcet. Abstineri autem a frugibus ante et gallinam et hommem oportet. Finnum culumbioum lostum potum-que. Caro patunbi m aceto decocta dysentericis et cellacis medetur. Turcius inassatus cum myrti haccis, dysentericis: item merulae. Mel, in quo sint immortuse apes, decoctum.

XX. Gravissimum vitlum ileos appellatur. Huic resisti q aiunt discerpti ve-pertilionis sanguine: ettam illito ventre subveniri. Sisti alvum primum coeblea, sicut diximus in suspiriosis, temperata. Item cinis earum quæ vivæ crematæ sint, potus ex vino austero. Gallinaceorum jecor assum, aut ventre uli membrana, que abjici solet, luveterata, admixto papaveris succo. Abi recentem torrent ex vino bibendam. Jus perdicum, et per se ventriculus con-

232 PLINE

perdrix broyé seul dans du vin noir, avec un ramier sauvage cuit dans de l'oxycrat, avec une rate de mouton grillée et broyée dans du vin, 2 avec la fiente de pigeon qu'on mêle à du miel, et qu'on emploie en topique. Le ventre d'une orfraie, desséché et pris en breuvage, est excellent pour ceux qui ne digèrent pas ; il suffit même de le tenir à la main en mangeant; quelques-uns, pour cette raison, le font porter en amuiette; mais il ne faut pas le garder trop longtemps, parce qu'il fait maigrir. Le sang des canards males arrête aussi le cours de ventre. Les escargots en aliment dissipent les flatuosités. On traite les tranchées par la rate de brebis grillée et prise dans du vin, par un ramier boulili dans de l'oxycrat, par les apodes (martinets, x, 55) dans du vin, par la cendre, prise en breuvage, d'un ibis brûlé sans ses piumes. Une autre recette qu'on donne pour les tranchées tient du merveilleux : si on applique sur le ventre un canard, le mai passe à cet animal, qui meurt. Le miei dans lequel des abeilles sont mortes, bouilli, guérit encore les tranchées. On traite très-bien la colique 2 avec une alouette rôtie et mangée. Quelques-uns recommandent de la brûler avec ses plumes dans un vase neuf, de la pulvériser, et de prendre de cette cendre trois cuilierées dans de l'eau pendant quatre jours. Suivant d'autres, il faut s'attacher à la cuiese un cœur d'alouette; suivant d'autres, il faut avaler ce cœur récent et encore chaud. Il existe une maison consulaire, du nom d'Asprenas, dans laquelle, de deux frères, l'un s'est guéri de la colique en mangeant une alouette, et en portant le cœur de cet oiseau renfermé dans un bracelet d'or; l'autre, par un certain sacrifice qui fut fait dans une chapelle de briques crues, en forme de fourneau, et qui fut murée après i'ac-

complissement de la cérémonia. L'orfrale n'a qu'un seul intestin , qui , par une propriété merveilleuse, digère tout ce qui est ingéré. Ilest certain que la partie inférieure de cet intesta, portée en amulette, est bonne contre la colique. il est des maladies cachées des intestins au sujet desquelles on raconte des choses mervellleuses : Si à l'estomac surtout, et à la politise, on applique pendant trois jours de petits chies (xxx, 14) avant qu'ils y voient, et s'ils receivent des gorgées de lait de la bouche du mainte ils contractent la maladie et s'affaiblissent; al ce les ouvre, on reconnaît la cause de l'affection de l'homme. Il faut que ces animaux en meurente qu'on les inhume en les couvrant de terre. D'après les mages, si on se frotte le ventre avec di sang de chauve-souris, on est préservé de la co lique pendant toute une année, ou si la colign est actuelle on se guérit en ayant le course d'avaler l'eau dans laquelle on se lave les ples

XXI. (VIII.) Contre les calculs il est heu d se frotter le ventre avec de la fiente de rat. O dit que la chair du hérisson est agréable si e le tue d'un seul coup sur la tête, avant qu'il s soit mouillé de son urine, et que ceux qui ce mangé de cette chair ne sont plus susceptibles à contracter la strangurie. La chair de cet anime ainsi tué guérit la dysurie ; de même les funiça tions que l'on fait avec. Au contraire, si le héisson s'est mouillé de son urine (viii, 56), cett qui en mangent sont , dit-on , attaqués de stragurie. Comme lithontriptique , on recomment de prendre dans du vin ou dans du vin de rain sec des vers de terre on des escargots bouills. comme il a été dit par l'asthme (xxx, 16). Por guérir la dysurie on ôte les escargots de les coquille, on les broie, et on en prend trois dun

tritua ex vino nigro. Item palumbus ferus, e posca decoc-2 tus. Lien pecudis tostus, et in vino tritus. Fimum columbinum cum melle illitum. Ossifragi venter arefactus et potus, iis qui cibos non conficiunt, utilissimus, vel si manu tantum teneant capientes cibum. Quidam adalligant ex hac causa, sed continuare non debent : maciem enim facit. Sistit et anatum mascularum sanguis. Inflationem discutit cochlearum cibus. Tormina lien ovium tostus, atque e vino potas : palumbus ferus ex posca decoctus : apoles ex vino : cinis ibidis sine pennis cremate potus. Quod practorea traditur in torminibus, mirum est : anate apposita ventri transire morbum, anatemque emori. Tormina et melle curantur, in quo sunt apes immorture, decocto. Coli vitium efficacissime sanatur, ave galerita assa 3 in cibo sumta. Quidam in vase novo cum plumis exuri jubent, conterique in cinerem, bibique ex aqua cochlearibus ternis per quatriduum : quidam cor ejus adalligari femini : alii recens tepensque adhuc devorari. Consularis Asprenatum domus est, in qua alter e fratribus colo liberatus est, ave hac in cibo sumta, et corde ejus armilla aurea incluso: alter sacrificio quodam, facto crudis laterculis ad formam camini, atque, ut sacrum peractum crat, obstructo sacello. Unum est ossifrago intestinum ministi natura, omnia devorata conficienti. Hujus parten es tremam adalligatam prodesse coutra colum constat. Sur occulti interaneorum morbi, de quibus mirum prodisti Si catuli, prinsquam videant, applicentur triduo stomati maxime ac pectori, et ex ore ægri suctum lactis accipient transire vim morbi, postremo exanimari, dissectique pi lam fiert ægri causas. Mori et humari debere cos obruste terra. Magi quidem vespertiliouis sanguine contacto va tre, in totam annum caveri dolorem tradunt, aut is delse si quis aquam per pedes fluentem haurire sustiment.

XXI. (vin.) Murino fimo contra calculos illinire ventre prodest. Herinacei carnem jucundam esse aiunt, al capit percusso uno ictu interficiatur, prius quam in as urins reddat: eos qui carnem ederint, strangurize morbem estrahere minime posse. Here caro ad hunc modum occit stillicidia in vesica emendat: item suffitus ex eodem. Que si urinam in se reddiderit, eos qui carnem ederint, stra gurize morbum contrahere traditur. Jubent et vermes te renos bibi ex vino aut passo ad comminuendos calculo vel cochleas decoctas, ut in suspiriosis. Easdem exemt testis tritasque, tres in vini cyatho bibi, acquesti

un ryathe de vin, denx le jour suivant et un le juar d'apres. Four chasser les calculs on fait prendie en hoisson la cendre de coquilles d'escargot on le foie de l'hydre, la cendre de scorpion dans du pain ou avec une sauterelle, les petites pierres quise trouvent dans la poche des volailles ou dans le rentricule des ramiers broyées et mises dans le bolssons, le jabot des volailles sec, ou, s'il est fmis, rôti. On prend encore la fiente de ramier avec de la bouillie de fèves contre les calculs et les autres maux de la vessie; semblablement, la cendre des plumes de ramier dans du vinaigre mele, la cendre des intestins de cet oiseau, à la des de trois cuillerées; un petit morceau d'un pid d'hirondelle délayé dans de l'eau chaude; le ventre desséché de l'orfraie; la fiente de tourterele bouillie dans du vin miellé, ou le bouillon de tourterelle. Il est bon encore pour les affections annaires de manger des grives avec des baies de myrte, des cigales grillées dans des plats, de prendre en breuvage le mille-pieds appelé ouiscos (axix, 39); dans les douleurs de vessie, la décection de pieds d'agneau. Le bouillon de volaitles tres-cuites relàche le ventre et adoucit les âcreles; il en est de même de la stente d'hirondelle avec du miel, en suppositoire.

XXII. Des remèdes très-efficaces pour les affections du siège sont : le suint, auquel quelquesres ajoutent de la tuthie et de l'hulle rosat; la
cendre d'une tête de chien; la vieille dépouille
d'un serpent, dans du vinsigre; s'il y a des
rhagades, la cendre de crottes bianches de chien
avec de l'huile rosat, préparation qu'en dit
être une invention d'Esculape, et enlever aussi
très-bien les verrues; la cendre de fiente de rat;
la graisse de cygne; le suif de bœus. On guérit

la chute du rectum avec le suc qu'on extrait. des escargots en les piquant. Les contusions de cette partie se guérissent par la cendre du rat des champs, avec du miel; par le stei de hérisson. avec le fiel de chauve-souris; par la graisse d'oje avec la cervelle du même oiseau, de l'alun et du suint; par la fiente de pigeon avec du miel. Une araignée dont on a ôté la tête et les pattes, employée en frictions, guérit en particulier les condylomes. Contre les cuissons causées par l'acreté des matières, on a la graisse d'oie avec de la cire de Carthage, de la céruse et de l'huile rosat : la graisse de cygne. On dit que ces substances guérissent aussi les hémorroides. Dans la coxalgie, on se trouve bien, dit-on, d'escargots crus, pilés, et pris en breuvage dans du vin amminéen (xiv, 4, 2) et du poivre; d'un lézard vert mangé après qu'on lui a ôté les pattes, les intestins et la tête; d'un stellion avec trois choles de pavot noir. Pour les ruptures et les convulsions on a le stel de brebis avec du lait de femme. La liqueur qui s'écoule d'un poumon rôti de bélier guérit les démangeaisons et les verrues des parties génitales. Pour les autres affections de ces 3 parties on a la cendre des toisons, même sales, avec de l'eau; le suif de la panse de mouton, surtout du côté des reins, avec du sel et de la poudre de pierre ponce; la laine en suint, dans de l'eau froide; la chair de mouton, brûlée, dans de l'eau; la cendre du sabot d'une mule; la poudre de dents de cheval pilées. Pour les testicules on donne la poudre des os d'une tête de chien broyée sans la chair. Si l'une des bourses est pendante, on indique pour remède la bave des escargots en friction. Dans le traitement des ulceres mauvais de cette partie et des uicères hu-

dus, tertia die unam, ut stillicatiom urinæ emendent. Tertarum vero inanium cinerem ad calculos pellendos. idem hydri jecur bibi, vel cinerem scorpionum in pane emi, vel si quis cum locusta edit. Lapillos qui in gallinasecrum vesica, aut in palumbium ventriculo inveniantur, unteri, ac potioni inspergi. Item membranam e ventriculo rallinacei aridam : vel si recens sit, tostam. Fimum quo que palumbinum in faba sumi contra calculos et alias dilscultates vesicæ. Similiter plumarum einerem palumbium lergrum ex aceto muiso. El intestinorum ex his cinerem corplearibus tribus. E nido hirundinum glebulam dilutem oqua calida; ossifragi ventrem arefactum. Turturis fimum in mulso decuctum, vel ipstus discoctte jus. Turdos quopie estisse cum baccis myrti prodest urinie : cicadas tostas m patellis : millepedam onisconfulusse : et in vesica: doloribus decuctum agninorum pedum. Alvum ciet gathunceorom discoctorum jus, et arria mollit. Ciet et birundinum amum, adjecto melle subditum

XXII Sedis vitus efficacissima sunt, cesppum : quidam adjutunit pompholygem et rosaceum : conni capitus cinis : emecta serpentis ex aceto : sl rhagades sint, cinis fimi capitus capitul capitum capitul cum rosaceo : aiuntque inventum Æsculapitus e edemque et veriucas efficacissime tolki: murini fimi

cinis, adeps cygni, sevum bovis. Procidentia ibi succus cochlearum punctis evocatus illitu repellit. Attritis medetur cinis muris salvatici cum melle: fel heriasces cum vespertilionis et anserinus cum cerebro, et alumine, et resypo. Fimum columbinum cum melle. Condylomatia 3 privatim araneus demto capite pedibusque infricatus. Ne acria perurant, adeps anserinus cum cera Punica, cerussa, rosaceo : adeps cygni. Hæc et hæmorrhoidas sanare dicuntur. Ischiadicis cochleas crudas tritas cum vino ammineo et pipere potu prodesse dicunt : Incertam viridem in cibo ablatis pedibus, interaneis, capite. Sic et stellionem, adjectis huic papaveris tugri obolis tribus. Ruptis, convulsis fel ovium cum lacte mulierum. Verendorum formicationibus verruciaque medetur arietini polmonis inassati sanies. Cæ- 3 teris vitils, vellerum ojus vel sordidorum cinis ex aqua : sevum ex omento pecinlis, præcipue a resibus, admixto choere pour cis et sale : lana succida ex aqua frigida : carnes pecudis combustæ ex aqua : mulæ ungularum cime; deptis caballini contusi farina inspersa. Testibus vero, farma ex ossibus canini capitis sine carne tuais. Si decidat testium alter, spumam cochlearum illitam remedio esse tradunt. Tetris ibi hulceribus, et manantibus, auxiliantur canini capitis recentis cineres: cochiese latte,

ne 🖈 vonito d'une tête de chien J sangers, pos ou petits, brovés and a pomite des confences cassa es la la centire de cette deponifle : as a marker medies sont mortes, avec s seargots sans coquille, qui, was a vos. a et vota, 36), viennent was a rece de la fleur d'encens et a se es enleve qu'au bout de ... wagees cas, an hen d'encens, y and the manager singuliesur verte le stellion; on ôte la sa see intestins; on falt wriller. .. . wange souvent. Pour l'in-9 ... xxxn, 35) on donne de la they tree de l'alun fondu gros 25. des escargots d'Afrique brúand a sentie et pris en boisson; tros . open et mangées : ce remede some and the suif de mouton, avec du same as tumeurs, qu'on résout par . ... de la fleur d'encens et de la a cendre de lézard, par a tendu et appliqué, par des . . . . . . . . . . . melangés avec un tiers de Control liver un eneurgot ecrase. La ... was a wargot, inflee a de la cire. a comune, atristique la flente de pizeon ..... aux, will aver de la farine d'orge y south uiden, avec de la chaux. green and an extensions.

then prevenir les varices on and at le malade deivent être a : la toile d'araignée ; il en est qui preferent

y a tre caree for anguino ex aceto, vel · qual and annouther, cum reside: in him e phat distinue, tribie cum . a this ten catamopie die resolvant. combinated Hydrorehris stelliones . gover peddom, interance ademgrow in otheral separs datur : continue rachicas Abbanas cum make pala chesa Aperim trans see begins is to surfer but Amaxilana. ctone come calo to do Muciona prime a randon colorate laare a map out a steam multipeda conence be along or parte tertes. Qualism or or the common of person comy maybe discussion you has enger a selecon turns hurden-Course of the most coder paner almonton or more than minute

meaning best and one bus-

jeun. Pres raccer a contre en s e sui du 'ait se व्याच्या का 18 व क्लाका: सर्ग quide de mem 🕾 🚗 uminous de nomme de betien, aren au suit en min tenmes. que: le sang de moette tree du niem dans du vinere : = "mie mat. u avec une pittine. Michiga Beine within the avec de la cire et le Traile ment, e les is qu'on applique non una très es imen avec use phime: a fiente le muie, a m vers de terre avec le mes . Hi ne 'exiem bout de trois jours : d'autres muent met piquer avec de l'esu: d'autres monine vers eax-mêmes a în dose र्व वक अल्लावनातः । trois evathes de miel, fausant suparava tionner les pieds malades avec de l'amie Les gros escargots enterent. Int-m. es à des pieds et des articulations : on en fait i decu. piles dans du vin; ou les applique an le sue de l'herbe heixine xxi. 36, 1 : m uns se contentent de les ecraser dans su vir d'autres pretendent que du sel brine avec pere dans un pot de terre neuf derivre de a. pourre qu'on en prenne souvent, et e unie aussi dese frotter les pieds avec de la de vipere. On affirme qu'on obtient le min de la chair de milan gardes quelque : broyee, et prise a la dose d'une pincee d l'enn; du sang de cet oiseau en topique pieds avec l'ortie; des premieres plumes and comme fernit le scalpel. ' mier , brovess avec l'ortie. Pour les de arrieu aires, on fait un topique de la fiente ceca, de 🗈 cendre de belette ou d'escargot de l'amifon ou de la gomme adragant. Le ha contant aver du sang de luces des articulations se guerissent tres bie

> riscrura je, masa je opo illinuntur. Podegras ienite cum facte muners et cerussa : fimum pecadum liquidum reusant , pulm-ors pecudum , fel arie sevo : mures dissecu impositi : sauguis mustela er tazine illitus, et v vie combustar cinis ex aceto, et i si prona ilucator, vel si cera et rosaceum admisor cannoum, ita ne manu attingatur, sed penna il finium gal-icarum vermium terrenorum cinis cui ita ut tertio die sistantur. Alii ex aqua illiniri Alii ipsos acetato : mensura cum melle cyathis trib dibus ante rosaceo perunctis. Cochlese latte potre dicuntur pedum et articulorum dolores. Bibuntur binæ in vino tritæ. Eædem illinuntur cam helxine succo. Quidam ex aceto intrivisse contenti sunt, sale cum vipera cremato in olfa nova, et sæpius ainut podagra liberari. Utile esse et adipe viperia perungi. Et de milvo attirmant, si inveterato tr quantum tres digiti capiant, bibatur ex aqua. Aut: sanguine cum urtica : vel pennis palumborum, qu mum nascentur, iritis cum urtica Quin et fimus articulorum doloribus illinitur; item cinis mustelæ chilearum, et cum amylo, vel tragacantha. Incussor

tre de ces tolles ou la cendre de fiente de pigeon evec de la polenta et du vin bianc. Pour les avations, un remède souverain est le suif de nouton avec la cendre de cheveux de femme. for les engelures on applique du suif de mouon avec de l'ainn, de la cendre de tête de chien u de siente de rat. Les mêmes substances, avec ddition de cire, mènent à cicatrisation les uleres detergés. Pour le même objet on a le charon de loir brûlé, avec de l'huile; le charbon de nt des champs, avec du miel; le charbon de ers de terre, avec de vieille huile; le charbon le l'escargot nu. Tous les ulcères des pieds se perissent par la cendre d'escargots brûlés viunts. La cendre de siente de poule, celle de Bente de pigeon dans de l'huile, guérissent les legrations des pleds. Pour les écorchures caues par les chaussures on a la cendre d'une wille remelle, le poumon d'agneau, le poumon be belier. La poudre de dents de cheval pilées went en particulier les suppurations qui se forpent sous les ongles. Le sang de lézard vert, egerement broyé, guérit, en topique, les pieds les hommes et des bêtes de somme. Pour détruire es cors des pieds on a l'urine de mulet ou de nule, appliquée avec la boue où elle a éte rendue; n tiente de brebis; le foie d'un lezard vert, ou on sang applique sur un flocon de laine; les pers de terre dans de l'huile, la tête d'un stelbon, broyce avec pareil poids de vitex, dans ir thuite; la fiente de pigeon, bouillie dans du Innigre. Pour les verrues de toute espèce on a Turine de chien nouvelle, appliquée avec la boue ou elle a été rendue ; la cendre de crottes de eblen, avec de la cire; la fiente de brebis; le sang frais d'un rat, ou le rat fui-même fendu, en lopique; le fiel de hérisson; la tête de lézard, ou le sang ou la cendre de l'animal tout entier; la vieille peau quittée par les couleuvres; la fiente de volaille avec de l'huile et du nitre. Les cantharides, cerasées avec l'uva taminia (xx111, 18), corrodent les verrues, et il faut guérir les érosions qui restent avec les moyens que nous avons indiqués pour la cicatrisation des ulceres.

XXIV. (x.) Maintenant revenous aux affec- 1 tions qui attaquent le corps entier. D'après les mages, le tiel d'un chien mâle, noir, est un amulette pour toute une maison : il suffit d'y faire avec ce fiel des fumigations ou des purifications pour la préserver de tous les malefices. Il en est de même du sang de chien, si on en asperge les murailles; ou des parties génitales de cet animal, si on les enfouit sous le seuil de la porte. Cecl surprendra moins ceux qui savent combien les mages racontent de merveilles de la tique, le plus immonde des êtres vivants, parce que c'est le seul qui n'ait point d'issue pour les excréments (x1, 40), et que sa digestion ne finit que par sa mort, ce qui fait qu'il vit plus longtemps quand il ne mange pas; ils prétendent qu'il vit 2 ainsi sept jours, mais que mangeant il crève plus tôt. D'apres eux, une tique prise à l'oreille gauche d'un chien et portée en amulette calme toutes les douleurs. Ils en tirent aussi des présages pour la vie : si le malade répond à celui qui apporte la tique, et qui, se tenant debout au pied du lit, l'interroge sur sa maladie, la mort n'est pas à craindre ; si au contraire il ne répond rien, il succombera. Ils ajoutent que le chien à l'oreille gauche duquel on la prend doit être complétement noir. Nigidous a laissé par écrit que les chiens fuient toute la journée la présence d'un homme qui a pris une tique sur un cochon. Les mages assurent que les individus en délire

aranei telse commodissime curant. Sunt qui ciuere eawas ati malint, sicul fimi columbini cinere, cum polenta el von albo. Articulis fuvatis præsentaneum est et seviris pecodis cum cinere e capillo mulierum. Pernionibus quore suponitor sevum pecudam com alomine, canini capitis ciais, aut fimi murini. Quod si pura sint hulcera, ara addita ad ricalricem perducunt : vel ghrium crematoman favilla ex oleo : item muris silvatici cum melle; verman quaque terrenorum cum oleo vetere : el cochlea, pre suda inveniuntur. Hulcera omnia pedum sanat cinis esom, que vivæ combustæ sint: fimi gallinsrum cinis abulcerationes, columbini fimi ex oleo, Attritus eliam iniceamentorum, veteris solete cremate cinis, agumus primo et arietis sanat. Dentis caballini contusi farina privaim subluviem. Lacertæ viridis sanguis subtritus, et homipum et jumentorum pedes sublitus sanat. Clavos pedium arm muli mula ve cum luto suo illita : fimum ovium. Jecur scertze viridis, vel sanguis flocco impositus : vermes terrem es oleu: stellionis caput cum viticis pari modotritum es oleo; houm columbinam decoctum ex aceto. Verrucas sero ominum generum urina canis recens cum suo luto Mila : fine cavini emis cum cera : fimum ovium : sanguis recens murinus illitus, vel ipse mus divulsus: herinacci fel: caput lacerta, vel sanguis, vel ciuis lottus: membrana senectotis anguium: finum gallmaccom cun oleo et mtro. Canthandeacom uva tamima intribe exedunt: sed ita erosas allis, quie ad persananda halcera monstravimus, curari oportet.

XXIV. (x.) Nunc reverlemur ad ea, que tolis corpori- 1 bus metuenda sunt. Fel canis nigri masculi amuletum esse Magi dicunt domus totius, suffitæ eo purificatæve, contra omnia mala medicamenta. Item sanguine canis respersis parietibus, genitalique ejus sub limine januae defosso. Minus mirentur hoc, qui sciunt fredissimum animalium in quantum magnificent riemum, quoniam uni nullus sit exitus saginæ, nec finis alia quam morte, dintius la fame viventi. Septenis ita diebus durasse tradunt, at iu 2 satietate paurioribus dehiscere. Hunc ex aure sinistra canis omnes dolores sedare adalligatum. Eunidem in augurio vitalium habent. Nam si æger et respondeat qui intulerit, a pedibus stanti interrogantique de morbo, spem vitae certam esse : moriturum nilul respondere. Adjiciunt, ot evellatur ex aure lava canis, cui non sit alius, quam niger color. Nigidius fugere tota die canes conspectum ejus,

reprennent la raison si on les asperge avec du sang de taupe, et que ceux qui sont tourmentés par les dieux nocturnes et par les faunes sont délivrés de leurs visions s'ils se frottent matin et soir avec la langue, les yeux, le fiel et les intestins d'un dragon, bouillis dans du viu et de l'huile et refroidis pendant la nuit au grand air.

1 XXV. D'apres Nicandre, on remédie au refroldissement en attachant au malade un amphisbène mort, ou sculement sa peau; il ajoute que si on l'attache à un arbre qu'on abat, les bûcherons n'éprouvent pas de froid, et coupent l'arbre plus aisément. Aussi est-ce le seul des serpents qui s'expose au froid; il est le premier qui reparaisse avant même le chant du coucou. Autre merveille relative au coucou : Si dans l'endroit où quelqu'un entend cet olseau pour la première fois on circonscrit l'espace occupé par le pied droit; et qu'on enlève la terre, il ne viendra point de puces partout où vons répandrez cette terre.

XXVI. Pour les personnes menacées de paralysie on recommande comme très-utile la graisse de loir et de souris bouillie; pour les phthisiques, les mille-pieds pris en breuvage, comme nous avons dit pour l'angine (xxx, 12); le lézard vert cuit dans trois setiers de vin qu'on fait réduire à un cyathe, et dont on prend une cullierée par jour, jusqu'à parfaite guérison; la candre d'es-

cargot prise dans du vin.

XXVII. Pour l'épilepsie on a le suint avec un peu de myrrhe, délayé, gros comme une noisette, dans deux cyathes de vin, et pris apres le bain; les testicules de bélier seches et pilés, à la dose d'un demi-denier dans de l'eau ou une hémine de lait d'anesse; pendant cinq jours avant et après ce traitement on défend de boire du vin. On fait un magnifique éloge du sang de mouton en boisson; du siel de mouton, et surtout d'agneau, avec du miel; de la chair d'un petit chien? qui tette (on coupe la tête et les pieds, et on la prend dans du vio et de la myrrhe); du lichen et callosités d'une mule prises dans trois evathes d'oxymel; de la cendre du stellion d'outre-mer. prise dans du vinaigre; de la peau, prise en boisson, que le stellion quitte comme la coulesvre ; quelques-uns ont donné à prendre dus un breuvage ce lézard même, éventre avec us roseau et séché; d'autres l'ont fait manger, rôti sur une broche de bois. Il est important de connaître les movens de lui prendre la vieille pean d'hiver qu'il quitte; autrement il l'avaie. car c'est, dit-on, de tous les animaux le plus rasé pour frustrer l'homme (vist. 49); auni k nom de cet animal (stellion) est-il devenu une injure. On remarque les endroits où il se retire pendant l'été. C'est ordinairement dans les cor-1 niches des portes et des fenêtres, dans les lieux voûtés, dans les tombeaux. Aux premiers jours du printemps on place au-devant de ces trous des cages faites de roseaux fendus; plus elles sont étroites plus elles lui plaisent, parce qu'il se dépouille plus facilement de sa vieille peun ; mais aussi, dès qu'il l'a quittée, il ne peut plus regagner son trou. Il n'y a rien qu'on prefère & ce remède pour l'épilepsie. On emploie encore la cervelle de belette séchée et prise en breuvage, le foie de cet animal, ses testicules, sa vulve, son estomac séché et pris avec de la coriandre, comme nous avons dit (xxix, 16); la cendre de cet animal, la belette sauvage mangée tout estier.

qui e sue id animal evellerit, scriptum reliquit. Rursus Magi tradunt, lymphatos sanguinis talpæ aspersu resipiscere : eos vero qui a nocturnis dis Famisque agitentur, draconis lingua, et oculis et felle infestinisque in vino et oleo decoctis, ac sub dio nocta refrigeratis, perunctos matutinis vespertinisque liberari.

XXV. Perfrictsourbus remedio esse tradit Nicander amphisheenam mortuam adalligatam, vel pellem tantum ejus. Quinimo arbori, quae caedatur, adalligata, non algere cardentes, faciliusque succidere. Itaque sola serpentiam frigori se committit, prima omnium procedens, et aute cuculi cantum. Aliad est cuculo miraculum, quo quis loco primo audiat alitem illam, si dester pes circumscribatur, ac vestigium id effodiatur, non gigni pulsces, ubscumque spargatur.

XXVI. Paralysin caventibus pinguja glirium decoctorum et soricum utilissima tradunt esse: millepedas, ut in anginis diximus, potas phthisin sentientibus : lacertam viridem decoctam in vini sextariis tribus ad cyathum unum, singulis cochlearibus sumtis per dies, donec convalescant: cochlearum cinerem potum in vino.

1 XXVII. Comitalibus morbis æsypum cum myrrhæ momento, et vini cyathis duobus dilutum, magnitudine nucus avellanee, a balineo potum. Testiculos arietinos invete-

ratos, tritosque dimidio denarii pondere in aqua val late asinini hemina. Interdicitar vini potus quinis diebus ale et postea. Magnifice laudatur et sanguis pecudum polo item fel cum melle, praccipue agninum. Catulus lacter ? sumtus, abscisso capite pedibusque, ex vino et myra. Lichen mulæ potus in oxymelite cyathis tribus, Stellous transmarini cinis potus in aceto. Tunicula stellionis, qua eodem modo, ut anguis, exuit, pota. Quidam, et ipira arundine exenteratum inveleratumque bibendum deler Alir in cibo in ligners Verubus massatum. Opera primit est scire quomodo præripiatur, quum exuitur men hiberna, alias devoranti cam, quoniam nullum anni fraudulentius invidere homini tradunt. Inde stellion nomen aiunt in maledictum translatum. Observant cui ejus astatibus. Est autem in loricis ostiorum fenestrat que, aut cameris seculorisve : ibi vere inciniente fissi arundinibus textas opponunt casas, quarum angustuselas gaudet, eo facilius exuens circumdatum torporem. Sel ederelicto non potest remesre. Nibil ei remedio in comunlibus morbis præfertur. Prodest et cerebrum mustels isveteratum potumque, et jecur ejus : testiculi, vulvæqu aut ventriculus inveteratus cum coriandro, nt dixime item cinis , silvestris vero tota in cibo sumta. Fademonno. priedicantur ex viverra. Lacerta viridia cum condinen

le furet, auguel on attribue les mêmes propriétés : le lézard vert, dont on coupe les pattes et la lète, et qu'on assaisonne pour prévenir le dégoût; rendre d'escargots avec de la graine de lin et Fortie, et du miel, en onction. Les mages recommandent la queue de dragon attachée avec des perfs de cerf dans de la peau de chevreuil, es petites pierres tirees du ventre des petits hirondelle et portées au bras gauche : on dit en effet que l'hirondelle fait avaler une petite pierre ses petits dès qu'ils sont sortis de la coquille. la au commencement de la première attaque n fait manger à un épileptique le premier petit pondu par une hirondelle, il est délivré de la naladie. On emploie le sang d'hirondelle avec renceus, ou le cœur avalé chaud. De plus, une petite pierre prise dans leur nid appliquée sur l'éplieptique le soulage incontinent, et portée ta amulette le garantit pour toujours. On vante le foie de milan que le malade avale, et la vieille peag des serpents; le fole de vautour pilé avec h sang de l'animal et pris pendant trois fois sept jours; le cœur d'un petit de vantour en amlette. Quant au vautour lui-même, on recommande d'en faire manger au malade, et cela sprès qu'il s'est rassasié de la chair d'un cadavre temain. Quelques-uns recommandent de prendre en breuvage l'estomac de cet oiseau, dans mecoupe de bois de cerrus (chêne; xvi, 6); ou des taticules de coq dans de l'eau et du lait : il faut suparavant s'être abstenu de vin pendant cinq ours; on garde de ces testicules pour cet usage. Os a même fait prendre en breuvege vingt et me mouches rousses trouvées mortes; on en donne moins a des individus faibles.

XXVIII. (x1.) Pour l'ictère on a la crasse des seilles ou des mamelles de brebis, à la dose s'un denier, avec un peu de myrrhe et deux evathes de vin : la cendre d'une tête de chien dans du vin mielté; un mille-pieds dans une hémine de vin; des vers de terre dans du vinaigre miellé, avec de la myrrhe, en boisson; le vin dans lequel on a lavé les pattes d'une poule, d'abord nettoyées avec de l'eau (il faut que ces pattes soient jaunes); la cervelle de perdrix ou d'aigle dans trois cyathes de vin; la cendre des plumes on des intestins d'un ramier, dans du vin miellé, à la dose de trois cuitlerées; la cendre de moineaux brûlés à un seu de sarments, à la dose de deux cuillerées dans de l'eau miellée. Il est un oiseau auquel sa couleur a fait donner le nom d'ictère; il suffit, dit-on, de le regarder pour être guéri de la jaunisse, et l'oiseau meurt. Je pense que c'est celui qu'on nomme en latin galgule (x, 50).

XXIX. Dans la phrénitis, le poumon de mouton 1 attaché chaud autour de la tête paraît avantageux : quant à faire boire de la cervelle de rat dans de l'eau ou de la cendre de belette, ou même des chairs gardées de hérisson, qui le pourrait, à un homme saisi d'un delire furieux, quand même l'effet du remède serait certain? Je rangerai la cendre des yeux de hibou au nombre de ces recettes ridicules par lesquelles les charlatans se jouent de la crédulité des hommes. C'est surtout dans les fièvres que la médecine renonce à leurs prescriptions : ils ont partagé ce traitement en douze signes, suivant les passages du soleil et ceux de la lune, ce qu'il faut complétement rejeter, alusi que je vais le montrer en rapportant quelques-unes de leurs recettes, prises dans un grand nombre. Ils recommandent, 2 quand le soieil traverse les Gémeaux, de frotter le malade avec la cendre, pulvérisée et incorporée à de l'huile, des crêtes, des oujes et des ongles d'un coq; si c'est la lune, avec ses épe-

🐎, que fastidium abstergeant, ablatis pedibus et capite. Cochlearum cuis addito semine fini et urtrege cum melle, eta sanat. Magis placet draconis cauda in pelle dorcadis lalligata cervinis nervis : vet lapiti e ventre pullorum hiandinum sinistro lacerto annexi. Dicuntur enim excluso also lapillum dare. Quod si pullus is detur incipienti in no, quem primum pepererit, quam ques primum tentaat, liberatur eo malo. Postea medetur hirundiunin nogues cum thure, vel cor recens devoratum. Quin et e adalligatus in perpetuum tueri. Prædicatur et jecur dvi devoratum, et senectus serpentium. Jecur vulturis itum enm suo sanguine ter septenis diebus potum. Cor ili voltucini adalligatum. Sed ipsum vulturem in cibo ari jubent, et quidem satistum humano cadavere. Quiin pectus ejus bibendum censent, et in cerrino calyce. ut testes gallinacei ex aqua et lacte, antecedente quinque erum abetinentia vini, ob id inveteratos. Fuere et qui unti unam muscas rufas, et quidem emortuas, in potit real, infirmioribus pauciores.

XXVIII. ( 22. ) Morbo regio resistunt sordes aurium,

aut mammarum pecudis denarii pondere cum myrrhæ momento, et vuu cyathis duobus : canini capitis cinis in mulso : multipeda in vini hemma : vermes terreul tu aceto mulso cum myrrha. Gallina ai sit luiris pedibus prius aqua purificatta, dein coltuits vino, quod bibatur. Cerebrum perdicis ant aquilie in vini cyathis tribus. Cinis plumarum aut interaneorum palumbis in mulso ad cochlesria tria. Passerum cinis sarmentis crematorum cochlearthus duobus in aqua mulsa. Avis icterus vocatur a colore, quas ai spectetur, sanari id maium tradunt, et avem mori. Hanc puto latine vocari galgulum.

XXIX. Phreneticis prodesse videtur pulmo pecudium ca-1 lidus circa caput alligatus. Nam muris cerebrum dare potui ex aqua, aut cinerem mustelse, vel etiam inveterates hermacei carnes, quis possit furenti, etiamsi certa alt medicina? Bubonis certe oculorum cinerem inter ca, quibus prodigiose vitam ludificantur, acceperine. Praecipueque febrium medicina placitis eoium renuntiat. Namque et in xui signa digeasere cam sole transmeante, iterumque luna: qued totum abdicandum paucis e pluribus edocebo Siqui-3 dem crematis tratuque cum oleo perungi jubent acgros,

338 FLINE.

rons et ses barbes; si l'un ou l'autre de ces deux astres traverse la Vierge, avec des grains d'orge; si le Sagittaire, avec des ailes de chauve-souris; si la lune traverse le signe du Lion, avec les feuilles du tamarix, et, ajoutentils, du tamarix cultivé; si le Verseau, avec des charbons de buis réduits en pondre. Parmi ces remèdes nous n'omettrons point ce qu'il y a de reconna pour bon, ou du moins de vraisemblable : ainsi, ils recommandent d'exciter les léthargiques par de fortes odeurs, et entre autres sans doute, en brûlant des testicules gardés, ou du foie de belette. Ils regardent aussi comme utile d'attacher autour de la tête des léthargiques un poumon chaud de mouton.

XXX. Dans la fièvre quarte la médecine clinique est à peu pres impuissante; aussi nous allons indiquer pour cette affection bon nombre de remedes des mages, et d'abord ceux qu'ils recommandent de porter en amplettes : la ponssière dans laquelle un épervier s'est roulé (on la met dans un petit linge, qu'on attache avec un fil rouge); la dent la plus longue d'un chien noir; la guépe qui vole toujours seule, et qu'on nomme peudosphex (fausse guépe) (on la prend de la main gauche et on l'attache au cou du fébricitant; d'autres emploient la première guépe vue de l'année }; la tête coupée d'une vipère, ou le cœur arraché à l'animai encore vivant, le tout porté dans un 2 petit linge; le museau et le bout des oreilles coupés à un rat, qu'on laisse aller après cette opération (on les porte dans une étoffe rose); l'œil droit arraché à un lézard vivant, et renfermé, avec la tête de l'animal qu'on a coupée sur-le-champ, dans de la peau de chèvre; le scarabée qui forme de petites boules. A cause de cet insecte, la plus grande partie de l'Egypte met les scarabées au nombre des divinités ; fait dont Apion donne une interprétation curieux. disant, pour justifier les rites de sa nation, que ce scarabée imite les travanx du soleil. Les mages sont encore porter en amulette un autre scarabée, qui a les cornes repliées (x1, 34), et qu'il faut prendre de la main gauche. Ils recomman-\$ dent d'attacher à l'un et à l'autre bras un treisième scarabée, coupé en deux , qu'on nomme foulon et qui est tacheté de blane : les autres ge portent au bras gauche. En outre, ils indiquest le cœur de couleuvre, arraché de la main gauche à l'animal vivant ; quatre nœuds de la quese de scorpion, avec son alguillon, attachés avec 🖦 étoffe noire : il faut que le malade ne voie paste scorpion, qu'on láche, et reste trois jours sus apercevoir celui qui a attaché l'amulette, qu'il enfouit dans la terre après la troisième périole de la flèvre. On enveloppe encore une chenille des un petit linge, qu'on entoure trois fois d'un fi, en y faisant autant de nœuds, et en disant à chaque fois pourquoi l'on fait cette opération; une limet, dans une petite peau, ou quatre têtes de lima coupées avec un roseau ; un mille-pieds roulé dus de la laine; les petits vers (x1, 38) qui produient le taon, avant que les ailes de l'insecte poussest; d'autres vers velus qu'on trouve sur les arbisseaux épiceux : quelques-uns attachent en amlette quatre de ces vers, renfermés dans un coquille de noix. On emploie encore les esergots nus. On met sous l'oreiller du malade un stellion renfermé dans une boite, et es la donne la liberté à la fin de l'accès. On ressumande d'avaier le cœur d'un piongeon de mer arraché sans fer du corps de l'oiseau, de l'écrass après l'avoir fait sécher, et de le prendre des de l'eau chaude. On prescrit le cœur d'hirondelle avec do miel. D'autres font prendre avant l'accis une drachme de siente d'birondeile dans trois

quum Geminos transit sol, cristis, et auribus, et unguibus gallinaceorum : si luna, radiis barbisque eorum : si Virginem alteruter, hordei granis : si Sagittarium, vespertitionis alts : si Leonem luna, tamaricis fronde, et adjiciunt, sativæ : si Aquarium, e buxo carbonibus tritis. Ex istis confessa, aut certe verisimilia ponemus, sicut et lethargum olfactoriis excitari : inter ea fortassis nusstelæ testiculis inveteratis, aut jocinere usto. His quoque puimonem pecudis calidum circa caput adalligari putant utile.

- 1 XXX. In quartanis medicina clinice propernodum nihil pollet. Quamobrem plura corum remedia ponemus, primumque ea, quæ adalligari jubent: pulverem, in quo se accipiter volutaverit, lino rutilo in linteolo: canis nigri dentem longissimum. Pseudospbecem vocant vespam, quæ singularis volitat: hanc rinistra manu appreliensam subnectunt: alii vero, quam quis eo anno viderit primam. Viperæ caput abscissum in linteolo, vel cor viventis exementum. Muris rostellum auriculassque summas roseo panno.
- 2 tum. Muris rostellum auriculasque summas roseo panno, ipsumque dimittunt. Lacertæ vivæ dextrum oculum effossum, mox cum capite suo deciso, in pellicula caprina. Scapabærum qui pilas volvit. Propter hunc Ægypti magna

pars scarabæos inter numina colit, curiosa Apionis interpretatione, qua colligat solis operum similitudinem buic animali esse, ad excusandos gentis suæ ritus. Sed et alim adaltigant magi, eni sunt cornicula reflexa, sinistra m collectum. Tertium, qui vocatur fullo, albis gutta, 4-3 sectum utrique lacerto adalligant : cartera sinistro. Cor anguium sinistra manu exemtum viventibus, Scorpini caudar quatuor articulos cum aculeo, panno nigro, la 🕊 nec scorpionem dimissum, nec eum qui alligaverit vidul æger triduo. Post tertium circuitum id condat, Erucan i linteolo ter lino circumdant totidem nodis, ad sieg dicentes, quare faciat qui medebitur. Limacem in pellicule, vel quatuor limacum capita, præcisa arundine. Multipedam lana involutam. Vermiculos ex quibns tabani foul. antequam pennas germinent. Alios e spinosis frutecis lanuginosos. Quidam ex illis quaternos inclusos jugiandis nucis putamine adalligant : cochleasque, que nude iuve niuntur. Stellionem inclusum capsulis subjictunt capiti, et sub decessu febris emittunt. Devorari autem jubent cer mergi marini sine ferro exemtum, inveteratumque conteri, et in calida aqua bibi. Corda hirundinum cum melle thes de lait de chèvre ou de brebis, ou de vin raisin sec. Il en est qui conseillent d'avaler hirondelles tout entières. Les Parthes, pour perir de la sièvre quarte, prenuent de la peau pie à la dose d'un sixieme de denier, avec e dose égale de poivre. D'après le philosophe ysippe, le phryganion (12) porté en amulette an remede pour la sièvre quarte; mais il ne point quel animal c'est, et nous n'avons avé personne qui le conntit. Cependant nous es dú faire mention d'un animai indiqué par suteur si grave, dans le cas ou un autre serait beureux en ses recherches. Manger de la de corneille, et faire des frictions avec le de cet olsean, passe pour très-utile dans les gues maladies. On pourra encore, puisqu'il rmi que dans la souffrance on alme à trouver combreux motifs d'espérer, expérimenter les flevres tierces si la toile de l'araignée amés loup est utile, appliquée, avec l'insecte be, sur les deux tempes et le front, dans une presse enduite de résine et de cire; ou si insecte porté en amulette dans un roseau nit cette fièvre comme il guérit, dit-on, les res ; ou si enfin il en est de même avec un ed vert renfermé vivant dans un vose dont implit la cavité, et porté en amulette : on afe que ce moyen délivre souvent des recidives. XXXI. Pour l'hydropisie on donne en breup gros comme une noisette de suint dans du avec un peu de myrrhe; quelques-uns ajoude la graisse d'ole dans du vin de myrte. La des mamelles de brebis a le même effet, que la chair de hérisson séchée, et prise en ent. Les matières vomies par les chiens et

appliquées sur le ventre procurent, dit-on, l'évacuation des eaux.

XXXII. (xiz.) Pour l'érysipèle on a le suint avec le la tuthle et l'huile rosat; le sang de tique; les vera de terre, appliqués avec du viunigre; un grillon écrasé avec les mains: l'effet de ce dernier moyen est que celui qui l'emploie avant que le mai alt commencé en est garanti pour toute l'année; mais il faut se servir du fer pour enlever le grillon avec la terre de son trou. On a encore la graisse d'oie; la tête de vipère, séchée, brûlée, et appliquée avec du vionigre; la vieille peau quittée par les serpents, appliquee a la sortie du bain avec de l'eau, du bitume et du suif d'agueau.

XXXIII. On guérit le charbon par la siente le de pigeon appliquée seule sur-le-champ, ou appliquée avec de la graine de lin dans du vinaigre miellé; par l'application d'abeilles mortes dans du miel. On le guérit encore en le saupoudrant de polenta. Dans le charbon et les autres ulcérations des parties génitales, on emploie le suint dans du miel, avec des scories de plomb. Pour les charbons qui commencent on se sert de la siente de mouton. Les tumeurs et tout ce qui a besoln d'émollients se traitent très-bien par la graisse d'oie ainsi que par la graisse de grue.

XXXIV. Comme remede des furoncles on tindique : une araignée appliquée sans qu'on en ait prononcé le nom, et detachee au bout de trois jours ; une musaraigne que l'on fait mourir en la suspendant, et qui ne doit plus toucher la terre, passée trois lois autour du furoncle, pendant que l'opérateur et le malade crachent trois fois aussi ; la fiente de poule, surtout celle qui est rousse, appliquée fraiche dans du vinaigre;

fimum drachma una in lactis caprini et ovilli, vel eyathis tribus, ante accessiones. Sont qui totas cendevocandas. Aspidis cutem pondere sexta parte decum piperis part modo, Parthorum gentes in remequartanæ bibunt. Chrysippus philosophus tradidit sanon adalligatum remedio esse quartania. Quod esamal neque ille descripsit, nec nos invenimos qui set. Demonstrandum tamen fuit a tam gravi auctore in, si cujus cora efficacior esset inquirentis. Cornicis sese, et mdom illmire, in longis morbis utilissimum at El in tertianis fiat potestas experiendi, quomam nas copia spei delectat, anne aranei, quem lycon votela cum ipso, in aplenio resinæ ceræque imposita que temporabus et fronti prosit , aut ipse calamo adalqualiter et aliis febribus prodesse traditur : Hem da viridis adalligata viva in eo vase quod capial. Quo et recidivas frequenter abigi affirmant.

XXI. Hydropicis nes pum ex vino addita myrrha moputui datur, nucis avellanae magnitudine. Alqui adet anserimum adipem ex vino myrteo. Sordes ab bus ovium eumdem effectum habent. Item carnes beratz herinaces sumite. Yomitus quoque canum ilsentri, aquam traliere promittitur. XXXII. (xir.) Igni sacro medetur cespum cum pom-t pholyge et rosacco, riciui sanguis, vermes terrem ex aceto iliti, grylius contritas in manibus. Quo genere prastat, ut qui id fecerit, antequam incipiat vitium, toto eo anno careat. Oportet autem eum ferro cum terra cavernas sua: tolli. Adeps auseris. Viperæ caput aridum asservatum et combustum, deinde ex aceto impositum. Senectus serpentum ex aqua illita a balineo cum bitumme et sevo

XXXII. Carbinoulus fimo columbino aboletur per se 1 illico, vel cum lim semine ex aceto mulso. Hem apibos, quae in melle sint morture, impositis : potentaque imposita inspersa. In verendis, costerisque ibi hulceribus, occurrit e melle oesypum cum plumbi squamis. Hem fimum pecudum incipientibus carbineulis. Tubera et quaecumque moltin opus est, efficacissme anserino adipe curantur, ldem praestat et grunn adeps.

XXXIV. Furunculis mederi dicitur araneus, priusquam g nominetor, impositus, et tertio die solutus. Mun araneus pendens encentus, sie ut terrain ne postea attingat, ter circumdatus furunculo, toties exspirentibus mederite, et cui is medebitur. Ex gallinaceo fimo, quod est rufoin manime, recens illium ex aceto. Ventriculus cocarum ex vino l'estomac d'une elgogne, cuit dans du vin; des mouches, en nombre impair, dont on frotte la partie malade avec le doigt annulaire; les ordutes provenant de l'oreille des moutons; le vieux suif de brebis avec de la cendre de cheveux de femme; le suif de bélier avec de la poudre de pierre ponce et un poids égal de sel.

XXXV. Pour les brûlures on se sert de la cendre de tête de chien; de la cendre de loir avec de l'hulle; de la flente de brebis avec de la cire; de la cendre de rats; de la cendre d'escargots, laquelle efface jusqu'à la cicatrice; de la graisse de vipere; de la cendre de siente de pigeon,

appliquée avec de l'hulle.

XXXVI. Pour les nodosités des perfs on emploie la cendre de la tête de vipere dans de l'huile de cyprus (x11, 51); les vers de terre, appliqués avec du miel; pour les douleurs de nerfs, un amphisbene mort, porté en amulette; la graisse de vautour séchée a vec l'estomac de l'oiseauret broyée avec du vieux oing; la cendre de tête de hibou prise dans du vin miellé avec un oignon de lis, si nons en croyons les mages. Dans les contractions nerveuses on emploie de la chair de ramter gardée, en aliment; pour les spasmes, la chair de hérisson, la cendre de belette. La vieille peau quittée par les serpents, portée en amulette dans de la peau de taurcau, préserve des spasmes. Le foie de milan, séché, pris à la dose de trois oboles dans trois cyathes d'eau miellée, garantit de l'opisthotonos.

XXXVII. Les envies et les excroissances qui se forment aux doigts se guérissent par la cendre de tête de chien; par la vulve de chienne, bouillie dans de l'holle, après des onctions de beurre de brebis avec du miel; par la vésicule du fiel d'un animal quelconque. Pour les rugosités des

ongles, on a : les cantharides appliquées avec de la poix, et détachées le troisième jour ; les sauterelles avec du suif de bouc ; le suif de moulon ; quelques-uns y mêlent du gui et du pourpier; d'autres, de la fleur de cuivre et du gui, et detachent ce topique au bout de trois jours.

XXXVIII. (gitt.) On arrête l'épistesis per le! suif de mouton pris à la pause, et introduit dans les narines; par la présure, surtout celle degueau, introduite ou injectée dans les names, remède qui réussit la même ou d'autres out échoué; par la graisse d'oie, avec égale quantie de beurre, que l'on introduit dans les names es forme de pastilles; par la terre attachée aux escargots; par les escargots eux-mêmes tires de leur coquille. On arrête le sang qui coule des mrines par des escargots pilés et appliques sur le front ; par la toile d'araignée. La cervelle ou le sang de coq arrête les hémorragies qui vienne du cerveau; il en est de même du sang de pigera. conservé coagulé pour cet usage. Quand il s'écoule d'une blessure du sang en trop grande quantité, on a, pour l'arrêter, un remède mervalleux : c'est d'appliquer de la cendre de crottin de cheval, brûlé avec des coquilles d'œuf.

XXXIX. On traite les plaies par le suint aver la cendre d'orge, et le vert-de-gris, à parties exles. Cette préparation est bonne aussi pour les le ceres carcinomateux et serpigineux. Elle rege les bords des ulcères, et réduit au niveau de la pau les excroissances fongueuses. Elle est incarunt aussi et mene les plaies a cicatrisation. La cendre decrottes de brebis, avec du nitre, est d'une grant vertu pour la guérison des carcinomes, ainsique la cendre de l'os de la cuisse d'agnesa, principalement pour les ulcères qui ne tendent pas excicatriser; grande aussi est la vertu des poursons.

decoctus. Musca impari numero infricata: digito medico. Sordes ex pecudum auriculus. Sevum ovium vetus cum cinere e capillus mulierum. Sevum arietis cum cinere pumicis et salis pari pundere.

XXXV. Ambustis canini capitis cinis medetur. Hem glirium cum oleo. Fimum ovium cum cera. Murium cinis: cochlearum quoque: sic ut ne cicatrix quidem appareat. Item adeps viperinus. Fimi columbiui cinis ex oleo illitus.

AXXVI. Nervorum nodis medetur capitis viperini cinis ex sieo cyprino. Terreni verines cum melle iliti. Doloulus comu amphisbæna mortua adalligata. Adeps vulturiaus cum ventre arefectus, contritusque cum adipe
suillo mveterato. Oinis e capite bubonis is isulso potus
cum litii radice, si Magis credimus. In contractione nervorum caro palombina in cibis prodest et inveterata: herinacri, spasticis: item mustela: cinis Serpentium senectus in pelle taurina adalligata spasmos fieri prohibet.
Opisthotonos milvi jecur aridum tribus obolis in aque
musae cyathis tribus potum.

1 XXXVII. Roduvias, et que in digitis nascuntur pterygia, tollunt, canini capitus cuns, aut vulva decocta in olso, superillito butyro ovillo cum melle. Hem folliculus cajuslibel asimalium feltis. Ungulum scabritiameantandes cum pice tertio die solutat, aut locustar, cum sei hircino. Pecudum sevum. Aliqui miscent viscum et patelacam, alii acris florem et viscum, ita ut tertio de seivant.

XXXVIII. (xin ) Sanguinem sistit in paribus serue et omento pecudum inditum. Item coagulum ex aqua, man-me agninum, subductum vel infusum, etiamsi siu su prosust. Adeps anserinus cum butyro pari pondere passiningestus. Cochlearum terrena. Sed et ipase extracte interestate fronti eller arabus duentem sistunt cochtese contribe fronti eller arabus tela: gallinacci cerebellum, vel sanguis, professe ex cerebro: Item columbinus, ob id servatus concentuque. Si vero ex vulnere immodice fluat, fimi caballud con putaminibus ovorum cremati cinis impositus mire sisti.

XXXIX. Vulneribus medetur æsypum cum horde of nere et ærugine æquis partibus. Ad carcinomata quoque et ærugine æquis tel hulcerum margines carnesqui excrescentes ad æqualitatem redigit. Explet quoque, et u cicatricem perducit. Magna via et in cinere pecudium fini ad carcinomata, addito nitro: aut in cinere et ossibus è minum agninorum, præcipue in his hulceribus, que com-

belier surtout, lesquels ramenent avec beaupup d'efficacité au piveau de la peau les excroisances formées par les ulcères. Avec la siente de outon chauffée dans un four de cuisine et petrie. a fait tomber le gonflement des plaies, on déerge et on guérit les fistules ainsi que les épiryctides. Mais c'est surtout la cendre de tête de hien qui est efficace. Elle ronge, comme le spolium (xxxiv, 34), toutes les excrolasances, et les mérit. Il en est de même de la fiente de rat, de la endre de fiente de belette. Le mille-pieds, broyé nelangé avec de la térébenthine et de la terre la Sinope (terre rouge), poursuit les duretés juspe dans la profondeur des ulcères et les carciomes. Ces mêmes substances sont tres-bonnes pour les ulcères envenimés par les vers. Les vers de differentes espèces servent eux-mêmes à des usages admirables. Les cosses qui s'engendrent dans le bois guérissent tous les ulcères. Brûlés avec un poids égal d'anis et appliqués dans de Phoile, ils guérissent les uleères rongeants. Les vas de terre agglutinent les plaies récentes, et l'on est même persuadé que oe topique réunit en sept jours les nerfs coupés; aussi conseille t on de maerver ces vers dans du miel. Leur cendre, avec de la poix ilquide ou du miel de Simblos (en Sicile), consume les duretés du bord des ulcres. Queiques-uns les font sécher au soleil et les emploient pour les plaies, dans du vinaigre; ils n'enievent ce topique qu'au bout de deux jours. la terre adhérente aux escargots est utile de la même façon. Les escargots tout entiers, tirés de eur coquille, écrasés et en topique, agglutinent esplaies récentes et arrêtent les ulcères rongeants. les Grees nomment herpès un animal très-bon pour guérir tous les alcères serpigineux. Pour

cette espèce d'ulcère, on broie les escargots avec leur coquille; on dit même qu'avec de la myrrhe et de l'encens ils guérissent les nerfs coupes. La graisse de dragon, séchée au soleil, est très-utile. On se sert de la cervelle de coq dans les plaies récentes. Le sel de vipere, pris en aliment, rend, dit-on, les ulcères plus aisés à traiter, et en accélère la guérison. Le fait est que 5 le médecin Antonius Musa, quand il avait operé des ulcères réputés incurables, donnait des viperes à manger, et guérissait le mal avec une merveilleuse rapidité. La cendre de troxalis (xxx, 16) avec du miel emporte les bords endurcis des ulcères. La cendre de fiente de pigeon avec de l'arsenie et du miel consume ce qui doit être consumé. La cervelle de hibou avec de la-graisse d'oie agglutine, dit-on, les plaies merveilleusement. Pour les ulcères appelés cacoethes on emploie la cendre des cuisses de bélier avec du lait de femme, après avoir humecté soigneusement avec ce liquide les compresses; le chat-huant cuit dans l'huile; le tout étant bien consommé, on ajoute du beurre de brebis et du miel. Les abeilles mortes dans du miel amolissent les bords endurcis des ulcères. Pour l'éléphantiasis on se sert du sang et de la cendre de beiette. On efface les plaies-et les autres marques des coups de fouet, en y appliquant de la peau de mouton fraichement écorché.

XI. Pour les fractures des membres on a en 1 particulier la cendre de cuisses de mouton, qui est plus effisace avec de la cire. On fait un pareit remède avec des mâchoires de mouton brûlées ensemble, de la corne de cerf, et de la cire fondue dans de l'huile rosat. La cervelle de chien étendue sur un linge, avec de la laine qu'on met

bicem non trahunt. Magna et pulmonibus, prescipue arieima : excrescentes carnes in hulceribus ad requalitatem effiacusime reducunt. Finno quoque ipso orium sub testo ca-Eacto et subacto tomor vulnerum sedatur : fistulæ purganlar sanantunque : item epinychides. Summa vero vis in caan copitis cinere . excrescentia omnia spodji vice erodit ac persont. Et murino fimo eroduntur. Item mustelæ fimi diere. Burities cham in alto hulcerum, et cascinomata persequitur multipeda trita, admixta resina terebinthina et Shopide. Eademque utilissima sunt in his hulceribus, quæ termibus perichtantur. Quin et vermium ipsorum genera mirandos usus habent. Cosses, qui in ligno nascuntur, saant bulcera umnia. Nomas vero combusti cum pari ponere anisi, et ex oleo illiti. Yumera recentia conglutinant lerrens, adenut nervos quoque abscissos illitis solidari intra reptimum diem persuasio sit : staque in meile servandos ensent. Ciuis corum margines hulcerum duriores absuort, cum pice liquida, vel simblio melle. Quidam arefacils in sole ad vulnera ex arelo utuntur, nec solvunt, nisi fictuo intermisso. Endem ratione et cochleacum terrena prosunt : fotaque exemta, tusa et imposita, recentia sulnera conslittuant, et nomas sistent flerpes quoqua minul a Gracis rocator, quo praecipue sanantur quiecomque serpunt. Cochlete prosunt eis cum testis suis tuste : cum myrela-quidem et thure, ethan præcisos nervos sanare dicentur. Draconum quoque adeps siccatus in sole magnopere prodest : item galfinacei cerebrum recentibus plagis : sale vipermo in cibo somto, tradunt et hufcera tractabilmea fieri, ac sanari celerius. Antonius qui- 5 dem medicus quum incidisset insanabilia fmicera, viperas edendas dabat, miraque celevitate persanabat. Trovalidum cinis margines bulcerum dures aufert cum melle : item finii columbrai cinis cum arsenico et melle, ea quoecodenda sont. Bubonis cerebrum cum adipe anserino mire vulnera dicitur glutinare : que vero vocantur cacoethe, cinis feminum arietis cum lacte muliabri, diligenter prins elutis linteolis: ulula avis cocta in oleo, cui liquato miscatur butyrum ovillum et mel. Hulcerum labra duriora apes in melle mortum emolliunt. Et elephantiasin sanguis et cinis mustelm. Verberum vulnera atque vibices, pellibus ovium recentibus impositis obliterantur.

XL. Articulorum fracturis emis feminum pecudis peculiariter medetur: efficacius cum cera idem medicamentum fit ex maxillis simul ustis, cornuquo cervino et cera mullita rosaceo. Ossibus fractis caninum cerebrum lintento illito, superpositis lanis, quæ subinde suffundantur, fere 2 i 2 PLINE.

par-dessus et qu'on arrore de temps en temps, consolide en quatorze jours environ les fractures des os; la consolidation est aussi prompte avec la cendre de rats des champs incorporés dans du miel, ou avec celle de vers de terre, inquelle fait même sortir les esquilles.

- XLL Pour redouner de la couleur aux cicatrices, on a le poumon de mouton, particulièrement de bélier, le suif de mouton avec du nitre, la cendre de lexard vert, la pesu quittée su printemps par les couleuvres et bouillie dans du vin. la fiente de pigeon avec du miel, laquelle, dans du vin, essace aussi le vitiligo blanc. Pour le vitiligo on emploie encore les cantharides avec deux parties de senilles de rue : il saut garder ce topique au soleil jusqu'à ce que la peau demange, puis faire des fomentations et frictionner avec de l'huite ; après quoi on réapplique le topique, ce que l'on répète plusieurs jours de suite, en prenant garde que la partie ne s'ulcère profondément. Pour le même vitilige en recommande de faire un liniment avec des mouches et de la racine de patience; avec de la fiente blanche de poule, conservée dans de l'huile vieille et dans une bolte de corne ; avec le sang de chauve-souris; avec le fiel de hérisson dans de l'eau. On guérit la gale avec la cervelle de hibou fointe à la fleur de nitre, mais surtout avec le sang de chien. Les escargots, gros ou petits, écrasés et en topique, calment les démangeai-
- tous les corps étrangers qu'il s'agit de tirer des chairs, par l'application d'un rat coupé en deux, mais surtout d'un lézard fendu, ou seulement de sa tête écrasée avec du sel; de ces escargots qui s'attachent par troupes aux feuilles, pilés avec

leur esquille; de ceux qu'en mange, dés de leur coquille, surtout avec la présure de Les es de conleuvre, avec la présure d'u drupède quelcouque, produisent en trols surteme effet. On vante aussi les conthurie lées, avec de la farine d'orge.

XLIIL (xrv.) Dans les maladies des 1 on recommande le placenta de brebis, i nous l'avons dit dans le chapitre des ( (xxvm, 77, 8). La crotte de mouton a le urage. Les austerelles employées en fam goérissent la strangurie, surtout chez les fe Si après la conception une femme me temps en temps des testicules de coq, i qui est dans l'utérus devient, dit-on, m cendre de pore-épic , en boisson, prévient tement. Le lait de chienne en boisson hái conchement, qui est provoqué par l'arrià du même animai, pourvu que cet arriè a'ait point touché la terre. Le lait en son fortifie les reins des femmes en trav fiente de rat, délayée dans de l'eau de rétablit les mamelles gonflées après l'acq ment. Se frotter avec de la cendre de la et de l'huile prévient l'avortement. Le est plus facile chez celles qui ont avalé fiente d'oie avec deux eyathes d'eau ou le s'écoulant de l'utéres par les parties sé d'une belette. Les vers de terre, en topique viennent les douleurs du cou et des épaule dans du vin de raisin sec, ils expulsent l'arriè lent à sortir; appliqués seuls, ils môries abcès du sein, les ouvrent, en font sortie meur, et les mènent à cicatrisation, Prisa vin mielić, ils font venir le lait. Il se trouv de petits vers qui attachés an con conc l'enfant à terme ; on les ôte au moment d

ziv diebus solidat : nec tardius cinis silvestris muris cum melle, aut vermium terrenorum, qui etiam ossa extrahit.

- M.I.I. Cicatrices ad colorem reducit pecudum pulmo, praccipue ex ariete, sevum ex nitro: lacertae viridis cinis: vernatio anguium ex vino decocta: timum columbinum cum melle. Item vitiligines albas ex vino. Ad vitiliginem et cantharides cum rutae foliorum duabus partibus in sole, donec formicet cutis, tolerandæ sunt. Postes fovere, oleoque perungere, necessarium: iterumque illinire, idque diebus pluribus facere, caventes exhuicerationem altam. Ad easdem vitiligines et muscas illini jubent cum radice lapathorum: gallinarum fimum candidum, servatum in oleo vetere cornea pyxide: vespertilionum aanguinem: fel herinacei ex aqua. Scabiem vero, bubonis cerebrum cum aphronitro, sed ante omnia sanguis caninus, sedant: praritum cochlem minutae, latæ, contritæ, illitæ.
- 1 XLII. Arundines, et tela, que que alia extrahenda sunt corpori, evocat mus dissectus impositus. Præcipue vero lacerta dissecta, ut vel caput ejus tantum contusum cum sale impositum. Cochless ex bis ques gregatim folia sectantur, contuse impositeque cum testis: et ese que manduntur, exemize testis: sed cum imporis coagulo effica-

cissime. Ossa anguium eutodem cum coagulo cu que quadrupedis intra tertium diem approbant el Laudantur et cantharides tritte cum farina hordei

XLIII. (xiv.) in muliebribus malis membrane ovium proficiunt, sicut in capris retulimus. Fima pecudum eosdem usus habet. Locustarum auffitu i rise maxime mulierum iuvantur. Gallinaceorum ter inde si a conceptu edat mulier, mares in utero fier tur. Partus conceptos hystricum cinis potas ci maturat caninum lac potum, evocat membrana ( secundis, si terram non attigerit. Lumbos partus potus lactis , fimum murinum aqua pluvia dilutur mas mulierum a partu tumentes reficit. Cinis he rum cum oleo peruuctarum custodit partus contra i Facilius enituntur, que fimum anserinum cum ag this duobus sorbuere : aut ex utriculo mustelino p tale efficentes aquas. Vermes terreni illiti, ne scapularumque nervi doleant, præstant. Graves a pellunt in passo poti. Iidem per se impositi, man supporationes concoquent et aperiunt, extrahunt ad cicatricem perducunt. Lac devocant peti cum Inveniuntur et vermiculi, qui adalligati cello, c utrement ils empécheraient l'accouche-I faut encore avoir soin de ne pas les poser Pour faire concevoir, on en donne en boisq ou sept. Les escargots pris en aliment ent l'accouchement; appliqués avec du la conception; avec de l'amidon et de la adragante, en topique, ils arrêtent les En aliment, ils sont bons pour les règles. dient aux déplacements de la matrice, denier de moeile de cerf et autant de (souchet) pour chaque escargot. Ils dissigonflements de la matrice, tires de leur l'et ecrasés avec de l'huile rosat. Pour tout choisit de préférence des escargots d'Astyeux d'Afrique s'emploient d'une autre faen écrase deux avec une plucée de fenua ajoute quatre cuillerées de miel, et on a cette préparation sur le ventre d'abord, vec de l'huile d'iris. Il y a des escargots petits et allongés, que l'on voit errer de és. Ceux-ci, séchés au soleil sur des tulles risés, se mélangent avec de la bouillie de ir parties égales : c'est un cosmétique qui t et adoucit la peau. Les escargots, gros a, avec de la polenta, ôtent les déman-3. Si une femme grosse passe par-dessus ère, elle avorte; de même si elle passe sas uo amphisbène, pourvu qu'il soit ue si elle a un amphishène vivant dans te, elle peut passer impunement par-desamphisbène mort. Un amphisbène gardé, mort, facilite les accouchements. Ce qu'il onnant, c'est qu'une femme en passant sus un amphisbène non gardé n'en reçoit hal, pourvu qu'elle passe incontinent parn amphisbène garde. La fumigation fuite e couleuvre dessechce est emménagogue.

Detrahuntur autem sub partu : alias eniti non pa-Cavendum etiam ne in terra ponantur. Conceptus ousa dantur în potu quini aut septeni. Cochiere în accelerant partum : item conceptum impositus a. Eædem ex amylo et tragacantha illitæ proflud. Prosunt el purgationibus sumtæ in cibo, et versan corrigint cum medulla cervina, ita ut em denarli pondos addatur et oyperi : inflationes culvarum discutiunt exemtre testis, tritarque cum ld hæc Astypalæicæ maxime eliguntur. Alio modo binae tritae cum frem Graeci quod trib is digitis addito melle cochlearibus quatuor, illinuntur s irroo succo perunctæ. Sunt et minutæ longædutas cochleas, passim oberrantes : em arefactas egulis, tusceque in farina, miscentur lomento Libra, candoremque et lavorem curpori alferunt. desideria tollunt minutæ et latæ cum polenta, mulier prægnans si transcenderit, abortum (a-Samphisbaniam, morteam dumtavat. Nam vivam in pyvide, impune transeunt, cliain at mortua asservata, partus faciles præstat vel mortua. inon asservatum transcendent gravula, innoviam

XLIV. La vieille peau quittée par les couleu-1 vres, attachée aux lombes, facilite l'accouchement; il faut l'ôter aussitôt après le travail terminé. On la donne aussi à boire dans du vin avec de l'encens. Prise autrement, elle est abortive. Le bâton avec lequel on a ôte une grenopilie à une couleuvre facilite l'accouchement. La cendre de troxalis (vax, 16) appliquée avec du miel est emménagogue. L'araignes qui descend le long de son fil, de quelque endroit élevé, a la même vertu : Il faut la prendre dans le creux de la main, l'écraser, et l'appliquer à la partie; si on la prend au moment ou elle remonte, elle arrête la purgation menstruelle. La pierre aétite (xxxvr, 39), trouvée dans l'aire d'un aigle, préserve le fœtus contre toute manœuvre d'avortement. Une plume de vautour mise sous les pieds aide l'accouchement. Il est certain que les femmes grosses doivent prendre garde à l'œuf du corbeau, parce que si elles passent par-dessus il les fait avorter par la bouche (x, 15). La stente d'épervier prise dans du vin miellé paraît rendre les femmes fécondes. La graisse d'ole ou de cygne amollit les duretés et les tumeurs de la matrice.

XLV. La graisse d'oie avec de l'huile rosat let une araignée maintient après l'accouchement le sein dans son état naturel. Les Phrygiens et les Lycaoniens ont trouvé que la graisse d'outarde est bonue pour les maux qui surviennent au sein des nouvelles accouchées. Dans les suffocations hystériques ils font aussi une application de blattes. La cendre de coquilles d'œufs de perdrix, mêlée avec de la cadmie et de la cire, conserve au sein sa fermeté (xxvii, 77, 3). On pense aussi que si on passe trois fois antour du sein un œuf de perdrix, il ne devient pas pendant, et que ces œufs pris à l'intérieur repdent la femme fé-

fieri, ai protinus transcendat asservatam. Anguis laveterati suffitus menstrua adjuvant.

XLIV Augurum senectus adalligata lumbis, faciliores a partus facit, protinus a puerperio removenda. Dant et in vino bibendam com thure: aliter sumia, abortum facit. Baculum, quo angui rana excussa all, parturientes adjuvat: troxalidum cuis illius cum melle, purgationes. Item armens, qui filum deducit ex alto, capi debet manu cavo, tritusque admoveri: quod si redeuntem prehenderit, inhibehit idem purgationes. Lapis aetites in aquila repertus nido, custodit partus contra omnes abortum insidias. Penna vulturina subjecta pedibus adjuvat parturientes. Ovum corvi gravidis cavendum constat, quoniam transgressis abortum per os faciat. Finum accipitris in mulso potum, videtur fecundas facere. Vulvarum duritias et collectiones adeps anserums aut cygni emoliit.

XLV. Marimas a partu custodit adepa anaeris cum rosaceo et araneo. Phryges et Lycames manimis puerperio vexatis invenere offitim adipem utitem esse: bis quae vulva strangulentuc, et blattas illimunt. Ovorum perdicis putaminum cinis cadmise mistus, et ceræ, staules manimas aervat Pulant et ter circumductas ovo perdicis non incliconde et lui donnent du lait en abondance. On ajonte qu'en frottant les mamelles avec de la graisse d'ole on diminue les douleurs ; qu'on résout les môles formées dans l'uterus, et qu'on dissipe les demangeaisons des parties génitales en faisant un liniment avec des punaises écrasées.

XLVI. Le sang de chauve-souris a une vertu dépilatoire; mais, appliqué sur la joue des enfauts, il n'est pas suffisamment efficace, si l'on n'applique ensuite du vert-de-gras ou de la graine de cigué : de cette façon, ou bien on détruit completement les poils, ou bien ils ne sont jamais que du duvet. On pense obtenir le même resultat avec la cervelle de chauve-souris. La cerveile est de deux sortes, rouge et blanche. Quelques-uns mélent ensemble le sang et le foie de ce même animal. D'autres font consommer une vipère dans trois hemines d'huile, la desossent, et s'en servent en guise d'epilatoire, arrachant préalablement les poils qu'ils veulent empêcher 2 de renaltre. Le siel de hérisson est dépitatoire : mais il faut y mêter de la cervelle de chauvesouris et du lait de chèvre. La cendre de hérisson, sans rien autre, a la même vertu. Frottez avec du fait de chienne à sa premiere portee les endroits ou l'on veut empêcher le poil de venir ; arrachez prealablement les poils, dans le cas ou il y en a deja: par ce moyen il n'en poussera pas. Le même effet est produit, dit-on, par le sang d'une tique prise à un chien, par le sang ou le fiel d'une hirondelle. (xv.) On assure que les œuss de sourmis piles avec des mouches noircissent les sourcils : que si l'on veut que les enfants aient les yeux noirs la femme enceinte doit manger une souris : et que la cendre de vers de terre, avec de l'huile, empêche les cheveux de blanchir.

1 ALVII. Les cufants sujets a être malades par la

nari : et si sorbeantur endem, fecunditatem facere : lactis

quoque copiam. Cum anserino adipe perunctis mammia,

dolores minuere, molas oteri rumpere, scabiem vulvarum

coagulation du lait en sont préservés par la presure d'agneau prise dans de l'eau. Si la coagulation du lait s'est dejà faite dans l'estomac, on la dissipe avec la présure donnée dans du vinaigre, l'our la dentition la cervelle de mouton est très bonne. On guérit l'inflammation des enfants appeles siriasis en leur attachant des os trouvés dans de la fiente de chien. On guerit les hernies des cafants en les faisant mordre pendant qu'ils dorment par un lezard vert; puis on suspend aver un roseau le lézard à la fumée, et l'on pretend que l'enfant est guéri quand l'animal meurt. La bave! d'escargot appliquee sur les yeux des enfants redresse les cils et les fait pousser. La cendre d'escargots avec de l'encens, delayée dans de jus de raisin blane, guérit les hernies : ce topique duit être employe pendant treate jours. On trouve dans les cornes des escargots de petits grains de sable (xxx, 8, 3) qui portés en amulette rendent la dentition facile. La cendre de coquilles d'escargots incorporee avec de la cire empêche la chute du fondement : mais avec cette cendre l' faut mêler la sanie que l'on fait sortir par des piqures de la cervelle d'une vipère. La cervele de vipere, attachée avec une petite peau, aide la dentition. Il en est de même des plus grosses dents des serpents. La flente de corbeau attachee avec de la laine au cou des cofauts les guérit de la toux. Il est difficile de garder son? serieux en rapportant certaines recettes; il ne faut cependant pas les omettre, puisqu'elles ou été consignees. Pour les hernies des entants ou recommande de les traiter par un lezard; o lezard doit être male, ce qu'on reconnaît a co qu'il n'a qu'un trog sous la queue. On lui fait mordre la partie malade a travers une ételle d'or, ou d'argent, ou de pourpre; puis on l'attache

sedare, a cum cunice trito illinantur. 1 XLVI. Vespertilionum sauguis psilothri vim habet : sed malis puerorum illitus non satis proficit, mai erugo, vel cicutie semen postea inducatur; aic enim aut in totum toifuntur pili, aut non excedunt lanuginem. Idem et cerebio corum profice putant. Est autem duplex , rubens utique et candidum. Aliqui sangumem et jecur ejusdem admiscent Quidain in tribus heminis olei discoquent viperam, evenitis asibus pailother vice utuntur, evulsis prius pilis quos 2 renasci nolunt. Fel herinacei pailothrum est , utique mixto cerebro vespertitionis el lacte caprino. Item per se cinis. Lacte canis primi partus, evolsis pilis quos renasci nolunt, vel nondum natis, perunctis partibus, alli non surgunt. Idem evenira traditor sanguine ricim evulsi cam , item hirundnano sanguine vei felle. ( xv ) O vis formicarum supercilia denigrari cum muscus tritis tradunt. Si vero oculi nigri pascentium placeaut, soricem prægnanti edendum, Capabli ne canescant, vermum terrenorum cinere præstart

admixto oleo.

XLVII. Infantibus, qui facte concreto vexanter, port ! dio est aguinum coagolum ex aqua potum. Aut si coagob tio lactis acciderit, discutitur conquio ex aceto data ad dentitiones, cerebrum pecoris atalissumum est. Ossiba is canno fimo inventis, adustio infantium, qua: rocatu smasis, adalligates emendature ramices infantium facerte to ridis admotas dormientibus morsu. Postea arundan a figia suspenditur in fumo : traduntque pariter cum ea exspirale sanari mfantem. Cochlearum saliva illita infantium com;? palpeliras corrigit, gignitque. Raimeusis cocalearum ima com thure ex uvia albo sui co illitus per dies friginta me deter. Invenuator in corniculis cochlearum aresatt? duritize : ear dentitionens facilem perestant adalunte. Cochlearum inanum ciuis admixtus ceras, procidentum interancorum partes extremas prohibet. Oportet a. mi cineri misceri saniem punctis emissam e cerebro up-ræ. Cerebrum viperæ illigatum pelitetiae dentitione de juvat. Idem valent et grandissum denfes serpentum fe mum corvi lana adalligatum mlantium tussi medetur. 10 1 est serio complecti qua dam : non omittenda tamen, qua annt prodita. Ramici infantium facerta mederi jubent Nerem hanc prehendi. Id intelligi et quod sub canda uno

is une coupe qui n'ait pas encore servi, et on pose à la famée. On arrête l'incontinence rine chez les enfants en leur faisant manger rats bouillis. Les grandes cornes des scara-, lesquelles sont dentelées, attachées au cou enfants, ont la propriété des amulettes. On qu'il est dans la tête du serpent boa une pepierre qu'il rejette quand il craint d'être tué : le surprenant, on lui coupe la tête et qu'on tire cette pierre, elle aide admirablement à entition, étaut altachée au cou des enfants. demande d'y attacher pour le même usage la velle du même serpent; la petite pierre, ou il os, qu'on trouve dans le dos de la limace. remede admirable est la cervelle de mouton, it on frotte les gencives; de même que la se d'oie appliquée avec la suc d'ocymum sitic) est merveilleuse pour les maux d'oreille. les plantes épinenses il est de petits vers issés de duvet ; on les attache au cou des enis, et ils les guérissent, dit-on, incontinent nd ils ont dans le gosier quelque arête.

XLVIII. On emploie comme soporatif le suint layé avec un peu de myrrhe dans deux cyande vin, on mêle avec de la graisse d'oie et vin de myrte; le coucou, attaché avec de la un de lièvre; le bec d'un héron, attaché au lat dans un morceau de peau d'âne : on croit le bec seul, trempé dans du vin, a le même lat. Au coutraire, la tête d'une chauve-souris, de et portée en amulette, empéche le som-

XLIX. Un lézard qu'on a fait mourir dans de rine d'homme est antiaphrodisiaque pour celqui a rendu l'urine; car, selon les mages, cet final entre dans les philtres. On attribue la

même propriété à la ssente d'escargot et à celle de pigeon prise avec de l'huile et du vin. On range parmi les apbrodisiaques pour les hommes : la partie droite d'un poumon de vautour, attachée avec un morceau de peau de grue; cinq jaunes d'œufs de pigeon, avaiés dans du miel avec un denier de saindoux; les moineaux ou les œufs de moineau, en aliment; le testicule droit d'un coq, attaché avec de la peau de bélier. On prétend que la cendre d'ibis, employée en friction avec de la graisse d'ole et de l'huile d'iris après la conception, empêche l'avortement, et que les testicules d'un coq de combat, qu'on frotte de graisse d'oie et qu'on attache avec de la peau de bélier, sont antiaphrodisiaques; même effet si l'on place sous le lit les testicules 2 d'un coq quelconque avec du sang de l'oiseau. Les crins de la queue d'une mule, arrachés pendant qu'elle est saillie, font concevoir les fornmes maigré elles, si on les attache entre eux pendant le coît. Un homme qui urine dans de l'urine de chien devient, dit-on, plus froid pour l'amour. Chose singuliere, si elle est vraie I de la cendre de stellion enveloppée dans un linge est aphrodisiaque tenue dans la main gauche, et antiaphrodisiaque tenue dans la main droite. Le sang de chauve-souris reçu sur des flocons de laine, et mis sous la tête des femmes, les excite à l'amour, ainsi que la langue d'oie prise en aliment ou en bolsson.

L. Dans le phthiriasis on tue toute la vermine 1 en trois jours avec la vieille peau quittée par les couleuvres et prise en breuvage, avec le petitlait dépoullié de sa substance caséeuse et pris avec un peu de sel. On assure que les fromages, si au caillé on mêle de la cervelle de belette,

ant ostrum mordeal vitum. Tum in valve novo itar, et is fumo ponitur. Urina infantium combetur iniclivis in cibo dalis. Scarahæorum comma grandia
lealata, adalligata his, amuleti naturam obtinent. Bovæ
li lapithum inesse tradunt, queni ab co exspui, si selumeat, inopinantis praciso capite exemitum, adallimane, mire prodesse dentitioni. Item cerebrum ejusad comden usum adalligari jubent: et limacis lapitsive ossiculum, quod inventur in dorso. Magnifice
et ovis cerebrum gingivis illitum: sicut aures adeps
cumos cum ocymi succo impositus. Sunt vermiculi in
limas herbis asperi, lanuginosi: hos adalligatos protinus
eti tradunt infantibus, si quid ex cibo harcat.

LVIII. Somnos afficit esspum cum myrrhæ momento bin cyathis duobus dilutum, vel cum adipe anserino et myrthe: avis cuculus leporma pelle adalligatum: Putant er rostrum in pelle assuma fronti adalligatum. Putant er rostrum ejusdem effectus esse vino collutum. Everso somnum arcet vespertilisms caput aridum adalligatum.

ALIX. In urina virili lacerta necata, Venerem ejus qui bit, infitbet, nam inter amatoria esse Magi dicunt. Iu-

hibel et fimum cochlere et columbinum cum alea et vina potom. Pulmonis valturmi dentra partes Venerem concitant viris adalligatæ gruis pelle. Item si lutes ex ovis quinque columbarum, admixto adipis suilli denarii pondere, ex melle sorbeantur. Passeres in cibo vel ova corum. Gallina cei dexter testis arietina pelle adalligatus. Ibium cineres cum adipe anseris et irino perunctis, si conceptus sit, parius continere : contra uniberi Venerem pugnatoris galli testicults ausermo adipe illitis adalligatisque pelle arietma tradunt. Item cujuscumque galli gallinacei, si cum sanguine 2 gallenacei lecto subjiciantur. Cogunt concipere invitas setae ex cauda mulæ, si junctis evellantur, inter se colligatar in cortu. Qui in urinam canis suam ingesserit, dicitur ad Venerem pigrior fieri. Mirum et de stellionis cinere (si verum est } linamento involutum in sinistra manu Venerem strmulare : si transferatur in dextram , inhibere. Hem vespertilionis sanguinem collectum flocco, suppositumque cap#i mulierum, libidinem movere; aut ansens linguam in cibo vel potione sumtam.

L. Phthiriasin a toto corpore pota membrana senertutis tangnium triduo necat : ac serum exemto caseo potuni rum exiguo sule. Caseos, si cerebrum mustelæ cosquio addatur, negunt corrumpi vetustate, aut a mumbus attingi. Equa-

246 PLINE

- Le se gistent pas en vieillissant, et sont préservés de la dent des rais. On dit encore que la cendre de belette mise dans la pêtée des poulets et des pigeonneaux les met à l'abri de l'attaque des belettes. On guérit les bêtes de somme de la difficulté d'uriner en leur attachant une chauve-souris; des vers intestinaux, en passant trois fois un ramier autour de leurs parties génitales. Chose mervellieuse! le ramier, lâché, meurt, et la bête est incontinent délivrée de son mai.
- 1 Li. En faisant prendre pendant trois jours, dans du viu, des œufs de chat-huant à des ivrogues, on les dégoûte du vin. Un poumon grillé de moutou prévient l'ivreme, mangé d'avance (xxviii, 80). La cendre de bees d'hirondelle, broyée avec de la myrrhe et jetée dans le vin qu'on boit, empêche qu'on ne s'enivre. Ce moyen est dê à Horus roi des Assyriens.
- 1 I.I. Il y a encore des singularités présentées par les animaux appartenant à ce volume. Quelques auteurs disent qu'il y a en Sardaigne wa oisseu nommé gromphena (13), semblable à la grue, mais qui, je erois, n'est plus connu, même des Sardes. Dans la même province est l'ophion (mouffion), qui ne ressemble au cerf que par le poil, et qu'on ne trouve pas ailleurs (viii, 75; xxviii, 42). Les mêmes auteurs ont parlé du subjugus (14), sans direquel animal c'était etoù on le trouvait. Je ne doute pourtant pas qu'il n'ait existé, puisqu'on nous indique des remèdes qui en sont tirés. M. Cicéron rapporte qu'il y a des animaux nommés biures, qui rongent les vignes dans la Campanie.
- 1 Lill. (xvi.) Voici d'autres merveilles qu'on i

racoute des animeux dont nous avons parié : L'a chien n'aboie pas après un individu tenat une membrane de l'arrière faix d'une chieng, ou de la flente ou des poils de lièvre. Parmi le moucherous, les mulions (Xt, 19, 3) ne vivent pa plus d'un jour. Ceux qui retirent le miei du ruches, en ayant sur eux le bec du piyet ai creuse les arbres (x, 20), ne sont pes piqués per les abeilles. Les porcs suivent celui qui leur donné dans une boulette de la carvelle de qu beau. La poussière dans laquelle une mule fut vautrée calme les ardeurs de l'amour, jetée se le corps. On met en fuite les souris si on chite une souris mâle et qu'on la lâche. Pilez ensenie une penu de couleuvre , du sel, de la fariac d'ét serpolet ; faites avaler cola avec du via sux bluà cornes dans le temps que le raisin mérit, é elles se porteront bien toute l'ammée ; même résultat si on leur donne des petits d'hironich dans trois boulettes. Si l'on ramasse la populite sur les traces des couleuvres, estte poussière rapelle dans la ruche les abeliles dispersées. Es stachant le testicule droit du bélier, il n'engués que des brebis (vitt, 72,2). Aucun travail nefetigue ceux qui portent des nerfs pris aux alles é aux pattes de grue. Les mules ne ruent pes quali elles ont bu du vin. Parmi toutes les substances il n'y a que le sabot de mule qui ne soit pa enrodé par le poison de la fontaine du Styx. Lesque Antipater en envoya pour le faire prendre à Alexandre le Grand, Aristote lui indique cette propriété du sabot de mule, propriété mémoralé, mais dont l'indication couvre le philosophe d'afamie. Maintenant passons aux poissons.

dem mustelæ cinis si detar in offa galfinaceis pullis et columbinis, tutos esse a mustelis. Jumentorum urinæ tormina vespertitione adalligato finiuntur : verminatio ter circumlato verendis palambo : mirum dictu, palumbus emissus moritur, jumentum liberatur confestim.

Lt. Ebricsis ova noctuse per triduum data in vino, tsedium ejus adducunt. Ebricalem arcet pecudum assus pulmo presumtus. Hirundinis roatri cinis cum myrrha tritus, et in vino quod bibetur inspersus, securos præstabit a temulentla. Invenit hoc Horus Assyriorum rex.

Lil. Præter hæc sunt notabilia animalium ad hoc volumen pertinentium. Gromphenam avem in Sardinia narrant grui simitem, ignotam jam etiam Sardis, ut existimo. In cadem provincia est ophion, cervis tantum pilo similis, nec alibi nascens. Iidem auctores nominavere subjugum, quod nec quale esset animal, nec ubi nasceretur, tradiderunt. Fuisse quidem non dubito, quum et medicinae ex eo sint demonstratæ. M. Cicero tradit animalia biuros vocari, qui vites in Campaula erodant.

1 LIII. (xvi.) Reliqua mirabilia ex bis, quae diximus. Non

latrari a cane membranam ex secundis canis habutes, aut leporis fimum vel pilos tenentem. In culicum gaste muliones non amplius, quam uno die, vivere; eosque 🕬 arborarii pici rostrum habeant, et mella exima bus non attingi. Porcos sequi cum, a quo cerebrus or vi acceperint in offa. Pulverem, in quo se mula volutatorit, corpori inspersum mitigare ardores amoris. Sorices (sprisi unus castratus emittatur. Anguina pelie, et sale, et lare cum serpyllo contritis una, dejectisque cum vino in face boum, uva maturescente, toto anno eos valere : rei si hirandinum pulli tribus offis dentur. Pulvere e resigio anguium collecto, sparsas apes in alvos reverti. Arclie dextro teste przeligało oves tantum gigni. Non lassri 🚾 vilo labore, qui nervos ex alis et cruribus gruis labent-Mulas non calcitrare, quum vinum biberiut. Ungulariastum mularum repertas , neque aliam ullam materian, que non perroderetur a veneno Stygis aquæ, quum id da Alexandro Magno Antipater mitteret, memoria digenti est, magna Aristotelis infamia excogitatum. Nusc al aquatilia revertemur.

### **电影影影影影影影影影像风风风风风风风风风风风**

### NOTES DU TRENTIÈME LIVRE.

istro orbe alienze gentis. Trojanis itaque temporisis medicinis contenta et solo Marte fulminante, idem Vulg. — Ce texte n'est pas intelligible, se virgule après orde; je prends altena gente des hálitet et de Vossius; je meis une virgule après is, avec les mas, de Tolède et de Chifflet, utique itaque; et je mets un point avant miror. 5 a édité: A Mose etiamnum et Lotapaea Judois De qui est la leçon de manuscrits et d'éditions, et Vulg. — Voluit Edit. princeps.

alia patiente mundo Vulg. — Aliaque non paado Editt. Vett., Sillig.
commentateurs pensent que la Cynocéphalie
se que l'Antirrhinon, XXV, 80. w Valg. - Inditæ Editt. Vet., Sillig. suppose que cos fourmis dites d'fiercule sont de plus grosses que los autres.

(a) D'après les renseignements donnés par Belon, le bu-preste des accions serait le lixus paraplectious.

(9) Il paraît être ici question d'un lamellicorne (6° tribu des coléoptères pentamères); mais on n'a aucun moyen de déterminer l'espèce. Il est manifeste qu'il ne s'agit pas des

déterminer l'espèce. Il est manifeste qu'il ne s'agit pas des cerfs-volants, comme l'avait pensé Dalechamp.

(10) Pline ne s'est plus souvenn de cette promesse; du moins on ne sait pas à quel endroit il renvole.

(11) Aceto Vulg. — Acetabuli Dalechamp.

(12) On ne sait pas plus que Pline ce qu'est le phryganion. Des commentateurs pessent que Chrysippe avait écrit phrysion, animal bien connu; mais que Pline a été trompé par un mauvais exemplaire portant phryganion. C'est une pure conjecture. nion. C'est une pure conjecture.

(12) La gromphona est sans doute quelque espèce de

-000 em

(14) On ne sait es qu'est le subjugue.

## LIVRE XXXI.

t. (1.) Il s'agit maintenant des secours fournis a la médecine par les choses de l'eau. La nature, ouvrière, ne s'y est pas oubliée, et elle déploie sans relâche ses forces infatignbles à travers les ondes, les flots, les marées, et le rapide courant des fleuves. Et, à dire vrai, nulle part sa puissance n'est plus graode. En effet, l'eau est un élément qui domine tous les autres : les eaux engloutissent les terrains, tuent les flammes, s'élevent dans les hauteurs, envahissent même le ciel, et, sous forme de nuages, interceptent l'air qui nous fait vivre ; ce qui provoque l'explosion de la foudre, effet du conflit des éléments. Quoi de plus merveilleux que les eaux suspenzues dues dans le ciel! Mais, comme si c'était peu de

dues dans le ciel! Mais, comme si c'était peu de parvenir à une si grande élévation, elles emportent avec elles des essaims de poissons, souvent même des pierres, et c'est chargées de cus poids étrangers qu'elles montent au haut des airs. Retombant sur la terre, elles sont naître toutes ses productions végétales; propriété bien admirable, si l'en considère que, pour donner la naissance aux grains et la vie aux arbres et aux plantes, les eaux gagnent le ciel, et de là rapportent aux végétaux le souffle de vie. Avouses done que toutes les propriétes de la terre sont un bienfait des eaux. Ainsi nous retracerons avant tout quelques exemples de la puissance de ce fluide; car quel mortel pourrait tous les décrire?

1 II. (11.) Les eaux sortent salutaires de tous cô-

tés dans mille pays, là froides, lei chi leurs chaudes et froides, comme à Taris d'Aquitaine et dans les Pyrénees, ou e séparées que par un petit intervalle encore tiedes et simplement dégourd cant les secours qu'elles donnent au et ne sortant de terre que pour l'ho entre tous les animaux. Sous des ne elles augmentent le nombre des di fondent des villes comme Putéoles dans la Campanie, Statyelles (111, T gerie, Aix (111, 5,6) dans la provinci naise. Mais elles ne coulent nulle par d'abondance et avec des propriétés s plus diverses que dans le golfe de Ba reuses, alumineuses, salées, nitreuse neuses, quelques-unes même mêlées de sal, tout s'y trouve. Certaines sou leur chaleur même, qui est si grass échauffent les bains, et vont jusqu'à froide à bouillir dans les baignoires : et pellent à Baies Posidiennes, du nom ( chi de l'empereur Claude. Eties font les aliments. D'autres ( elles out & Licinius Crassus) bouillonnant au sein mer, et du milieu des flots jaillit qu de salutaire pour l'homme.

11f. Suivant leurs espèces, ces eaux aux nerfs, aux pieds, anx hanches, tions, aux fractures. Elles purgent,

#### LIBER XXXI.

1 1. (1.) Aquatilium sequentur in medicina beneficia, opifice natura ne in illis quidem cessante, et per undas finctusque ac reciprocos æstus, amulumque rapidos curaus improbas exercente vires : nusquam potentia majore, si verum fateri volumus; quippe hoc elementum cæteris omnibus imperat. Terras devorant aquæ, flammas necant, scandant in sublime, et ciclum quoque sibi vindicant, ac nubuun ohtentu vitalem spiritum strangulant : quæ causa fulmina elidit, ipso secum discordante mundo. Quid esse 2 mirabilius potest aquis in caelo stantibus! At illæ, ceu parum sit in tantam pervenire altitudmem, rapiunt eo secum piscium examina, sepe etiam lapides; subeuntque, portantes aliena pondera. Emdem cadentes omnium terra nascentium causa fiunt, prorsus mirabili natura, si quis veht repotare ut fruges gianantur, arbores frutteesque vivant, m carlum migrare aquas, anomonque etiam berbis vitalem tude deferre : justa confessione, omnes terrae quaque vices aquarum esse beneficii. Quapropter ante omnia fisarum

potentiae exempla ponemus. Cunctas enim que enumerare quest?

II. (u.) Emicant benigne passireque in p alibi frigidae, alibi calidae, alibi junctae, al lis Aquitanica gente, et in Pyrenæis moutibu vallo discernente. Alibi tepidæ egelidaque rum profitentes, et e conclis animalium hom causa erumpentes. Augent numerum deora variis, urbesque conduut, sicut l'uteolos Statyellas in Liguria, Seatias in Narbons Nusquam tamen largus quam in Baiano sans auxiliandi generibus, alue sulphuris, aliae a salis, alice urtri, alice bituminis, nonnullae al save mixtura. Vapore quoque ipso aliqua- po que eis est vis, ut halineas catefaciant, ac fri solus fervere cogant, quae in Baiano Posidia nomine accepto a Claudit Cæsaris liberto. O percuquinit. Vaporant et in mari ipso, quis fuere : mediosque inter fluctus excistit alle salulare.

III. Jam generalim nervis prosunt ped.bush dicibus, alice luxatis, fractieve. luaniunt

mes; ettes sont en particulier bonnes e et les oreilles ; celles de Cicéron sont er les veux. La maison où celles-ci se it digne d'être mentionnée ici : en al-Averne à Putéoles, on la rencontre sur le la mer; elle est distinguée par un un bois. Cicéron l'appelait Académie, le de l'Académie d'Athènes. C'est là posa ses Académiques, c'est là qu'll i un monument, comme s'il lui en avait res que ses écrits répandus dans l'unila A l'entrée de cette maison, peu après Cicéron, slors qu'Antistius Vétus en opriétaire, on vit sourdre des eaux reclientes pour les yeux. Elles ont été lo vers par Lauréa Tullius, l'un des de Cicéron. Ces vers prouvent tout ne même les serviteurs avaient été féco génie majestueux; je vais les rapla méritent d'être lus partout, et non leu seulement. - Ornement immortel de romaine, ton bois a repris de l'éclat prdure. Ta campagne, célébrée sous le Mémie, est maintenant réparée et em-Vétos. Pour surcroit apparaissent des n'y connaissait pas, des eaux bienqui guérissent les yeux malades. Sans campague même de Cicéron a voniu on ancien possesseur quand elle a mis sources salutaires ; ses écrits, lus sans l'univers entier, demandaient pour les pours de nouvelles eaux. .

ns la même contrée de la Campanie mx de Sinuesse, qui, dit-on, guérisrilité chez les semmes et la folie chez

piti auribuaque privatim medentur : oculis vero i. Digna memoratu villa est, ab Averno lacu ideutitus imposita littori, celebrata porticu ac tam vocabat Cicero Academiam, ab exemplo i libi compositis voluminibus ejusdem nomitet monumenta sibi instauraverat, cen vero extrarum orbe fecissel. Hujus in parte prima, lobitum ipsius, Antistio Vetere possidente, lantes calidi, perquam salubres oculis, celebrature calidi, qui fuit e libertis ejus, ut catur etasu ministeriorum hauatus ex illa mahili Ponam enim ipsum carmen, digamu ubi-ibi tantum legi:

is, romane vinder clarissime lingue, soco mellus surpere jussa viret:
Leademiz celebratam nomine villam reparat cultu sub potiore Velus:
in apparent lymphæ non ante repertm, sida que iniuso tumina rore levant.
in locus ipse sui Ciceronis honori isdit, hac fontes quum patefecit ope, miam totum legitur sine fine per orbem.
hures oculia qua medeantur aque.

fam Campanier regione Sinuessance aquae stari-

V. Celles de l'ile Ænaria guérissent les calenleux, ainsi que les eaux acidules froides qu'on trouve à quatre mille pas de Téanum Sidiciuum (mr, 9, 11), les eaux de Stables, qu'on nomme demi-acidules, et dans le canton de Vénafrum celles qui proviennent de la fontaine Acidule. On se guérit encore de la pierre en buvant les eaux du lac de Vélia. Il en est de même d'une source de Syrie auprès du mont Taurus, d'après M. Varron, et du fleuve Gallus de Phrygle, d'après Callimaque. Mats pour celui-ci il faut en boirs modérément, de peur qu'il ne rende fou, ce qui arrive en Éthiopie à ceux qui boivent de la fontaine Rouge, au rapport de Ctésias.

VI. Auprès de Rome, les eaux de l'Albula gué-1 rissent les plaies; etles sont dégourdles. Celles de Cutille (111, 17,3), chez les Sabins, sont très-froides, et pénètrent si vivement le corps, qu'elles semblent y faire l'impression d'une morsure; elles sont très-bonnes pour l'estomac, pour les nerfs, et pour le corps entier.

VII. Les Thespiens (1v, +2) ont une source 1 qui fait concevoir les femmes. Il en est de même en Arcadie du fleuve Étate. La source du Linus, dans la même Arcadie, maintient le fœtus et empêche les avortements. Au contraire, dans la Pyrrhée, un fleuve nommé Aphrodisius cause la atérilité.

VIII. Le lac Alphion enlève l'alphos (1); d'a-1 près Varron, un certain Titius, ex-préteur, en avait le visage tellement couvert, qu'on eût dit un masque de marbre. Le Cydnus (v, 22), fleuve de Cilicie, guérit la goutte, comme on le volt par une lettre de Cassius de Parme à Marc-Antoine. Au contraire, à Trézène tout le monde a les pieds maiades par la mauvaise qualité des

litatem feminarum, et virorum lusaniam abolere produc-

V. In Ænaria insula, calculosis mederi. Et quæ vocatur f Acidula, ab Teano Sidicino quatuor millibus passuum: hæc frigida. Item in Stabiano, quæ dimidia vocatur: et in Venafrano, ex fonte Acidulo. Idem contingit in Velino laca potantibus. Item in Sysiæ fonte juxta Taurum moutera, auctor est M. Varro: et in Phrygim Gallo flumine Callinachus: sed ibl in potando necessarius modus, ne lymphalus agat: quod in Ælliopia accidere his, qui e fonte Rubro biberint, Ctexias acribit.

VI. Juxta Romam Albulæ aquæ vulneribus medenter : 1 egelidæ hæ : sed Cutiliæ in Sabinis gelidissimæ, sucta quodam corpora invadunt, ut prope morsus videri possit, aptissimæ atomacho, nervis, universo corpori.

VII. Thespiarum fons conceptus mulieribus repræsen- t tat : item in Arcadia flumen Elatum. Custodit autem fetum Linus fons in esdem Arcadis, abortusque fieri non patitur. E diverso in Pyrrhæa flumen, quod Apbrodisium vocatur, steriles facit.

VIII. Lacus Alphion vitiligines tollit. Varro anctor est, t Titium quemdam prætura functum, marmorei signi faciem babuisse propter id vitium. Cydnus Cilwim amnis podagricis medetur, sicut apparet in epistola Cassii Parmensis court Lights to Tompres offices Library a fine fortune farmence Son tour Jens, our perficient to courts in the court ferrugheest, fill to be fall senting file for many in fact to court. Lettered our court file for many in fact to court a disappear of effections microstopes. La norme can, have sources Loncours, and file me court. Lettered for the former for the court file for the court file a court file and the court file for the court file a court file and the court file for the court file and the court file for the court file for

IX. D'après Engless. I : 1 ians. Hestimotide pett sources, nont 'une, è leron rent nures es nrens pu en nuvent, et 'untre, à Vence, es rent numenes. Lettes pu novemble 'une et de 'untre nont pes. D'après Encouraste. 1 Enrum 'est in Louis nament et cule mayonne pairent es nessions pu en novemb

L. Les maix. L'agres e meme l'accommente. Accommente de la languere de la languer

 M. Dats a Beace, pres la temple da dieu Trophodies et da figure Orchamene, sont fiers sources, dont l'une donne la mémoire et l'inte a fait perdre ; de là vicunent les nome qu'els portent. Muémosyne et Léthé).

XII. En Cilicie, près de la ville de Cessan, 1 rouse le Nus (voic, intelligence), dont l'em, de pres Varron, donne de la sagacité à ceux qui en nouveut; tundis que dans l'île de Céos et us source qui rend stupide, et à Zema (v, 4,5), es hirsque, une source qui rend la voix ples helle.

XIII. Eudoxe dit que ceux qui hoivest ésicam du lac Clitorius prennent le viu en diposit: Theopompe, que les fontaines que nou tvom nommers (12, 106, 11) enivrent; Mucieus L. 106, 11), qu'à Andros il coule de la fontale se Sacchus pendant les sept jours conneis tous as ans a ce dieu, du vin, qui redeviet se l'em si on le transporte hors de la ves de tempse.

XIV. Polycrite dit que près de Soles, en (26ne. 'esse d'une source tient fieu d'huile; Thémraste, que le mème phénomème est présent en Ethiopie par une source de même verts [3]; Lycus, que dans l'inde est une source dont l'en princuans les lanternes. On parle d'une ens senpaire à Echatans. D'après Théopompe, il y a 1 Scoussa un les qui guérit les plaies.

XV. D'apres Juba, ches les Trogiodytes eti na lac appele lac de la Démence, à cause de se proprietes malfaissates: trois fois par jour il devient amer et sale, pais doux; trois fois le même changement s'opère dans la nuit. Il est respi de serpents blancs, longs de vingt coudées de dire du même auteur, est en Arabie une sours juillissant avec tant de force, qu'elle repousse incaucanement tout objet, même pessant.

XVI. Au rapport de Théophraste, la fontaint!

ad M. Antonium. Contra, agracium raiga in Trengue? 2 omnium pedes vala sentium. Tuneri nithus Galdai somesin labet insignem, purcuma mulis stellantem, erringues saporis : quod pasm non mus in fine pitas meriligiair françai life corpora, tertamas febres inscatit, tachaceranis in vita. Endem aqua igne admoto tarbota it, is possireme vi resent. Leucogen tontes inter Putecios et Niapcoum notats et vitamerilos medentar. Cicero in Admirancia posuit, Resimus tantum paludibus ungulas jumentorum indurar.

1 IX. Endicus in Hestarctule fontes dues trant esse: Ceronem, ex quo bibentes over mgras deri Newa, ex quo albas, ex utroque autem varias. Theophrastus in Thart's Crathim candorem facere. Sybarim nigritian bobus ac pecori.

1 X. Quin et homines sentire differentiam cam Nam qui e Sybari bibant, nigriores esse, durioresque, et craço capillo: qui ex Crathi, candidos mollioresque, ac jorreta coma, item in Macedonia, qui velunt sibi canada nami, ad Aliacmonem ducere: qui nigra aut fusca, ad Axium. Idem omnia fusca quibusdam in locis tradit nasci, et fruges quoque, sicut in Messapiis. At in Lusis Arcadae quodam funte mures terrestres vivere et conversari. Erythrus Aleos amnis pilos gignit in corporibus. XI. In Service al Trophonium deum juxta finame for monarcase dan sunt fontes, quorum alter memorium, altrada vancem affert, ande nominibus inventis.

All. In Cilicia apud oppidium Cescum rivus fisit Hat, I ex que inbentum subtiliores sensus fiori M. Varro traffia: a Ces insuta fusicom esse, quo hebetes fisat : Zama in a.r.cs., que camerar vuces.

Lill. Visuam in tredium venire his qui ex Chiterio hat l' hibernat, ait Enducus : Theopompus, inchriari fathbuus pass dixumes. Mucianus Andri e fonte Liberi Petris, stat: s'diches septemis ejus Dei vinum fluque, ai animaist à conspecta templi, sapore in aquam transcunte.

AIV. Polycritus explere olei vicem juxta Solos Cilida<sup>1</sup> fontem. Theophrastus hot idem fieri in Æthiopia ejudem vartatus fonte; Lycus, in Indize terris fontem esse, esjas luceruse ardeant. Idem Echatanis traditur. Theopompus in Sectussa lacum esse dicit, qui vulneribus medetur.

AV Juba in Trogodytis facum, insanum malefica vi ap 1 peliatum, ter die fieri amarum salsamque, ac deinde dulcen, totresque etiam noctu, scatentem albis serpentibus secum cobatorum. Idem in Arabia fontem exsilire tanta vi, ut nulla mora pondus impactum respunt.

XVI. Theophrastus Marsyre fontem in Phrygia ad Ce-

Marsyas, en Phrygie, auprès de la ville de le mes, rejette des pierres. Non loin de là sont ax sources: le Clæon (pleurant) et le Gelon lant), nommées ainsi par les Grecs, d'après let qu'elles produisent. A Cyzique est la proc de Cupidon, qui guérit de l'amour ceux en boivent, à ce que croit Mucianus.

KVII. A Granon est une source chaude sans re extrêmement, dont l'eau, mêlée à du vin, serve pendant trois jours dans les vases le avage chaud. Il y a de même à Mattiacum Visbad), en Germanie, au delà du Rhin, des rees chaudes dont l'eau garde sa chaleur pent trois jours. Les bords en sont couverts de rees ponces, formées par les eaux.

Will. Si quelqu'un tient pour incroyable Hqu'un de ces récits, qu'il sache qu'aucune les partie de la nature ne présente plus de veilles, indépendamment des nombreuses cularités que nous avons rapportées au comacement de cet ouvrage (11, 106). Ctésias it qu'il y a dans l'Inde un étang, nommé Side, s lequel rien ne surnage et tout se précipite fond. Calius dit que chez nous, dans le lac terne, les feuilles même s'enfoncent; et Vara, que les oiseaux qui volent sur ses bords pirent. Au contraire, en Afrique, dans le lac uscidamus, tout surnage, rien ne va au fond; en est de même en Sicile de la fontaine appelée linthia, au rapport d'Apion, comme aussi du e des Medes et du puits de Saturne. La fontaine Limyra passe quelquefois dans les lieux isins, et alors elle annonce quelque évément. Chose singulière les poissons la suient. Les habitants de la contrée consultent ces oksons, en leur jetant à manger : quand la réouse est favorable, les poissons saisissent avideest ce qui leur est jeté; sinon, ils le repous-

sent avec leur queue. Le fleuve Olachas, en Bithyuie, arrose Briazus (c'est le nom d'un temple et d'un dieu) : on prétend que les parjures ne peuvent en supporter l'eau, qui les brûle comme le feu. Dans la Cantabrie, les sources du 2 Tamaricus (1v. 34, 3) fournissent aussi des présages : elles sont au nombre de trois, séparées par un intervalle de huit pieds. Elles se réunissent en un seul lit, chacune formant une grosse rivière. Ces sources sont à sec pendant douze jours. quelquefois vingt, sans qu'on puisse y soupcouner un filet d'eau; et pendant ce temps une source voisine conserve sans interruption un large courant. C'est un mauvais présage lorsque ceux qui veulent les voir les trouvent à sec, comme il est arrivé récemment à Lartius Licinius (xxx, 11 ), lieutenant après sa préture : il mourut au bout de sept jours. Dans la Judée un ruisseau est à sec tous les sabbats.

XIX. Dans d'autres cas les propriétés mer- t veilleuses sont malfaisantes. Ctésias écrit qu'il est en Armenie une fontaine contenant des poissons noirs qui, mangés, donnent une mort instantanée. La même chose, à ce que j'ai out dire, se voit à l'origine du Danube, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une source placée près de son lit. Là s'arrête cette espèce de poisson vénéneux, ce qui fait aussi que communément on place à cet endroit la source du fleuve. On dit encore la même chose de l'étang des Nymphes, en Lydie, Dans l'Achaie, près du fleuve Phénée, sort des rochers une source appelée Styx, qui donne une mort instantanée, comme nous l'avons dit (11. 106; xxx, 58). Mais, d'après Theophraste, cette 2 source contient de petits poissons, mortels aussi; ce qu'on na trouve point dans les autres eaux vénéneuses. Théopompe dit qu'en Thrace, auprès de Cychros, les eaux donnent la mort ; Lycus, qu'a

arum oppidum sava egerere. Non procul ah eo duo sant us, Clavor el Gelon, ab elfectu græcorum nominum di Cyzici fons Cupidinis vocatur, ex quo polantes amodeponere Mucanus credit.

All Cranone est fous calidus citra summum fervorem, a vigum additus, triduo calorem potionis custodit in Sunt et Mattiaci in Germania fontes calidi trans licem, quorum haustus triduo fervet. Circa margines

pomicem facinat aquae.

Ivili. Quod si quis nde carere ex his aliqua arbitratur, ast in nulla parte natura majora esse miracula . quanta in nulla parte natura majora esse miracula . quanta mister initia operis abunde multa retulimus. Clesias de Salen vocari stagnum in Indis, in quo nilul minatel, un mergantur. Caelius apud nos in Averno ait etiam in subsulere: Varro, aves, quae advolsveriot, emori. Initia in Africae lacu Apuscidamo omnia fluttant, nilul indiar: item in Siciliae fonte Phintlina, ut Apion tradit: in Medorum lacu puteoque Saturni. Fons Limyre nature solet in loca vicipa, portendens aliquid in miruma, quod cum piscibus transit. Responsa ab his petint colar cibo, quem rapiunt annuentes : si vero eventum

negent, caudis abigunt. Amnis Olachas in Bithyaia Bryazum allut (hoc et templo et deo nomen): cujus gurgitem perjuri negantur pati, velut flammam urentem. Et in Cantabria fontes Tamarici in auguris habentur. Tres a sunt, octonis pedibus distautes. In unum alveum coenst vasto singultamne. Siccantur duodecim dietus, aliquando vicents, citra suspicionem ullam aque, quim sit vicions illis fons sine intermissione largus. Dirum est, non profluere eos aspicere volentibus: sicut proxime Lartio Licinio legato post præturam; post septem enim dies occidit. In Judga rivus sabbatis onnulus siccatur.

XIX. E diverso miracula alia dira. Clesias in Armenia 1 scribit esse fontem, ex quo nigros pisces illico mortem afferre in cibis: quod et circa Danubii exortum audivi, donec veniatur ad fontem alveo appositum, ubi finitur id genus piscium. Ideoque ibi caput ejus annols intelligit fama. Hoc idem et in Lydia in stagno Nympharum tradunt. In Achaia ad Pheneum aqua profiunt e saxis, Styr appellatur, quie illico necat, ut diximua. Sed esse pisces 2 parsos in ca trachi Theophrastus, lethales et ipsos, quod non in alio genere mortiferorum fontum. Necare aquas

Léontium est une source qui tue, au bout de trois jours, celui qui en a bu; Varron, qu'il est près du mont Soracte une fontaine, large de quatre pieds, qui au lever du solest bouillonne comme si elle était chauffée, et que les oiseaux qui en goutent tombent morts auprès. En effet, par une circonstance insidieuse, quelques-unes de ces caux ont même un aspect attrayant, comme celles d'Arcadie, près de Nonacris : là aucune s qualité apparente ne détourne d'y goûter ; on croit que la grande fraicheur de celles-ci les rend malfaisantes, attendu qu'elles se pétrifient même en coulant. Il en est autrement de l'eau de Tempe, en Thessalie; la vue seule inspire la terreur, et l'on dit qu'elle ronge l'airain et le fer. Elie coule, comme nous l'avons dit (1v, 15, 3), dans un espace peu étendu; et, chose singufière, on dit qu'elle est entourée des racines d'une plante à gousses, sauvage, et toujours chargée de fleurs pourpres, et que les bords sont tapissés d'une berbe d'une espèce particulière. Dans la Macédoine, non loin du tombeau du poête Euripide, coulent deux ruisseaux, l'un très-salutaire, l'autre mortel.

t XX. A Perperènes est une source qui pétrifie tout le terrain qu'elle arrose, ce que font aussi des eaux chaudes à Delium dans l'Eubée; car là où tombent ces eaux il se forme des pierres qui s'accumulent les unes sur les autres. A Eurymènes, les couronnes que l'on jette dans une certaine fontaine se pétrifient. A Colosses est un fleuve où se changent en pierres les briques qu'on y jette. Dans les mines de Scyros tous les arbres arrosés par les eaux qui y coulent se pétrifient avec leurs branches. Dans les antres du mont Corycus, l'eau qui dégoutte se dureit en pierre. A Mieza,

en Macédoine, la goutte d'eau se pétrifie au bait même de la voûte; a Coryeus, elle ne se pitrifique lorsqu'elle est tombee. Dans certaines evennes la pétrification se fait des deux inçons, et se forme des colonnes, comme à Phausia, ell de la Chersonèse des Rhodiens, dans une grandgrotte; et même ces colonnes sont de different couleurs. Pour le moment, ces exemples se suffirent.

XXI. (111.) Les médecins agitent la questi de savoir quelles sont les meilleures eaux. condamnent avec raison les eaux stagnantes sans mouvement, et pensent que les eaux et rantes sont mellieures, et qu'elles devieunes légeres et plus salubres par leur cours mée leur agitation; auasi suis-je étonné que certa préfèrent les caux des citernes. La raison ces derniers donnent, c'est que l'eau de pine la plus légère, puisqu'elle a pu monter et re suspendue dans les airs. Pour le même monf préférent encore la neige à la pluie, et la gi à la neige, comme étant le dernier terme de l' ténuation en des substances voisines ; ajoutant ( l'eau de pluie et l'eau de neige sont les plus le res, que la glace est beaucoup plus legere l'eau. Il importe, pour le bien des hommes, réfuter cette opinion. D'abord cette légrete peut guère être reconnue que par la sensition pesanteur de toutes les eaux étant a per pris même. En second lieu, pour l'eau de plus n'est pas une preuve de légéreté de s'être de dans les airs, car on voit des pierres en laire tant (11, 38,3); et d'ailleurs cette eau en tou s'imprégue des vapeurs terrestres. Aussi seri qu'il se trouve dans l'eau de pluie beancoup a puretés, et elle s'échauffe très-promptement

Theopompus et in Thracia apud Cychron dicit: Lycus in Leoutinis tertio die, quam quis biberit. Varro ad Soracten in foote, cujus sit latitudo quatuor pedum, sole oriente eum exundare ferventi similem: aves quae degustaverint, juxta mortuax jacere. Namque et luce insidosa conditio est, quod quedam etiam blandiuntur aspectu, ut ad Nonacrin Arcadiar. Omnino enim nulla deterrent qualitate. 3 flanc putant minio frigore esse noxiam, utpote quum profinens ipsa lapidescal. Aliter circa Thessalica Tempe, quotiam visus omnibus terrori est: traduntque etiam æs ac ferrum erodi illa aqua. Profinit ( ut Indicavimus ) brevi spatio: mirumque, siliqua silvestria amplecti radicibus loutem eum dicitur, semper florens porpura. Et quaedam sui generis herba in labris fontis viret. In Macedonia, non procul Euripidis poetæ sepuichro, duo rivi confluunt, alter saluberrimi potus, alter mortiferi.

1 XX. In Perperenis fons est, quamcumque rigat, lapideam faciens terram: item calidæ aquæ in Eubææ Delio.
Nara qua cadit rivus, saxa in altitudinem crescunt. In Eurymenis depecta coronæ in foutem, lapides funt. In Colossis flumen est, quo lateres conjecti, lapides extrabuntur. In Seyretico metallo arbores que cumque flumine allumtur, saxa flumt cum ramis. Deslitlantes quoque guttæ

In lapides durescunt in antris Coryciis: and Mirze et cedonia, cliam pendentes in ipsis cameria at in Corquem cecidere. In quibusdam spetuncis utroque columnasque faciunt, ut in Phausia Chermonesi Rhalain antro magno, etiam discolori aspectu. El latte contenti simus exemplis.

XXI. (m.) Quaritur inter medicos, cujus gasow sint utilissime. Stagnautes pigrasque mente de utiliores que profluent existimantes, curso cam p sume ipso extenuari alque proficere. Ecque miror, narum ab aliquibus maxime probart. Sed tu ratar ferunt, quoniam levissima sit tinbrium aqui, at sobire polucrit ac pendere in sere. Ideo et nives p.z. imbribus, nivibusque cham glacum, velut aftat anhtilitate Leviura coim harc esse, et glacen o viorem aqua. Horum sententiam refetti interest r primis enim levitas illa depretiendi aliter, quan vix potest, nulin piene momento pundens iqui distantibus. Nec levitatis in pluvia aqua argui subisse eamineculum, quum etiam lapides subiri a cadensque inficiatur halltu terræ. Quo fit ut plas sordium messe planmum sentiatur, citasum lefiat aqua pluvia. Nivem quidem glaciemque sublibh'étonne que la peige et la glace soient regardées omme les parties les plus subtiles de l'eau, A ôté du fait de la grêle, dont l'eau, de l'aveu ommun, est une boisson très-malfaisante. Par position, nombre de médecins regardent l'usage s caux de glace et de neige comme très-insabre, la congélation en ayant chassé les parties plus ténues. Au moins est-il certain que tout quide diminue par la congélation, et que les ées excessives causent la rouille des grains, les gelees blanches, la brûlure; or, la rosée et gelee blanche tiennent de près à la neige. On povient que l'eau de pluis se putréfie très-rapideent, et qu'en mer elle se garde très-peu. Epine assure qu'une eau qui, sept fois corrompue, parifice n'est plus susceptible de se corromre. Quant à l'eau de citerne, les médecins vouent qu'elle ne vaut rien, et qu'elle cause des sgorgements dans le ventre et au cou; ils condennent encore qu'il n'y en a pas où l'on trouve lus de bourbe et plus d'insectes dégoûtants. lais, remarquent-ils, il n'en résulte pas que elle des rivières non plus que des torrents soit meilleure, et plusieurs lacs en ont d'excelente. En certains lieux, il est des eaux de rilere qui sont tres-bonnes : les rois des Parthes e boivent que de l'eau du Choaspes et de l'Eurus, et ils en font porter à leur suite, même dans leiongs voyages. Evidemment ce n'est pas comme au de rivière que cette eau leur plait, puisqu'ils boivent de l'eau ni du Tigre, ni de l'Eubrate, et de tant d'autres fleuves.

XXII. Le limon est le défaut des eaux : cepentant si une rivière limoneuse est remplie d'anguliles, cela passe pour l'indice que l'eau en est salulaire, comme aussi c'est une marque de fraicheur longu'il se produit de petits vers dans une fon-

taine. Avant tout, on condamne les caux amères et celles qui, après avoir éte bues, gonflent l'estomac , ce qui arrive à Trézene. Quant aux eaux nitreuses et saumâtres, ceux qui gagnent la mer Rouge à travers les déserts les rendent potables en deux heures en y ajoutant de la polenta, et ils n'en mangent pas moins la polenta. On réprouve encore tout à fait les sources qui sont bourbeuses, et celles qui donnent une couleur maladive. Il est bon encore d'observer si elles produisent des taches sur les vases de cuivre, si les légumes s'y cuisent difficilement, si décantées doucement elles laissent un dépôt terreux, si bouillies elles couvrent les vaisseaux d'une croûte épaisse. C'est encore un défaut pour une eau d'a- 2 voir non pas seulement une mauvaise odeur, mais une odeur quelconque (xv, 32), quand même cette odeur serait agréable et douce, et approcherait, comme cela arrive souvent, de celle du lait. Une eau pour être salubre doit ressembler autant que possible à l'air. Il n'y a, assure ton, dans l'univers entier qu'une seule source qui ait une odeur agréable : c'est celle de Chabura, en Mésopotamie. La raison qu'en donne la mythologie, c'est que Junon s'y est baignée. Du reste, une eau pour être salubre ne doit avoir ni saveur ni odeur.

XXIII. Quelques uns jugent à la balance de la salubrité des caux; vaine recherche, puisqu'il est très-rare qu'une eau soit plus légere qu'une autre. Il est une expérience plus sûra : entre des eaux égales d'ailleurs la meilleure est celle qui s'èchauffe et se refroidit le plus vite. Bien plus, on affirme que puisée dans des vases que l'on pose à terre elle devient tiède aussitôt (3). Quelle est donc l'espèce d'eau qui devra être considérée comme la meilleure? Celle des puits; et je vois

menti ejus videri misor, apposito grandinum argu-mento, e quibus pestilentissimum potum esse convenit. la vero pauci inter ipsos e contrario ex gelu ac nivibus hasluberrumos potus prædicant, quoniam exactum sit inde, quod tennissimum fuerit. Minni certe liquorem amun congelatione deprehenditur, et rore nimio scabiem m, pruma uredinem, engnatis et nivis causis. Pluvias quiden aquas celerrime putrescere convenit minimeque brare in navigatione. Epigenes autem, aquam quae septies purelacta purgata sit, perhibet amplius non putrescero. us externas etiam medici confitentur inutiles, alvo duria lenentes, faucibusque: etiam limi non altis messe plus, at sumalium que faciunt tædium, confilendum habent. So Matin aminum utilissimas esse, sicuti nec forcentium stas, tacusque plurimos salubies maxime. Quædam ptor et hujus generis aptissimae alice atibi. Parthorum res ex Choaspe et Eulaco tantum bibunt et ear quamvis langinqua comitantur illos. Et horum placere potum, no quia sint amnes, apparet : quoniani nec e Tigri, nec Copheste, pec e multis alus bibunt.

XXII Lunus aquarum vituun est si tamen idem amnisgodhs seateat, salutudatis uiducum habetur; siculi frigoris, tineas in fonte gigni. Ante omnia autem damnantur amaræ: et quæ, quum sorbentur, statim implent: quod evenit Truzzne. Nam nitroaas atque salmacidas in desertis Rubium mare pelenles, addita potenta, fittes intra duas horas faciunt, ipsaque vescuntur potenta. Damiantur in primis fontea, qui cremun facient, quique malum colorem bibentibus refert et si vasa ecea inficiunt, aut si legumina tarde percoquent, schiquatæ leinter torram relinquent, decoctæque crassis obducent vasa crastis. Est 2 etlamnum vitum non fetidæ modo, verum omnino quidquam resipientis, jucundum sit illind licet gratumque, et ut sæpe, ad viciniam factis accedens. Aquam salubrem aeri quam simillimans esse oportet. Unus in toto orbe traditur fons aquæ jucunde olentis in Mesopotama, Chahura. Fabulæ rationem afferint, quonam eo fono perfusa sit. De cætero aquarum salubrium sapor odorve nullus esse dabae.

XXIII. Quidam statera judicant de salubritate, frustrante i dingentia, quando persarum est, ut levior sit aliqua Certior sublibitas, inter pares mehorem esse, quae calefiat sefrigerelurque celesnis. Quin et baustam vasis, ne manus pendeunt, depositisque in humano, tepescere affirmant. Exque c'est ainsi qu'on en use dans les villes, mais de puits ou l'eau puisée souvent ne se repose guere

- 2 et est épurée par la terre, qui la filtre. Ces couditions suffisent pour la salubrite des eaux : quant à la fraicheur, il faut qu'elles aient de l'ombre, et cependant qu'elles aient de l'air. Il y a surtout à observer une chose dont dépend aussi la durée des eaux vives : c'est que la veine doit partir du milieu de la nappe, et non des côtés du puits. On peut même obtenir par l'art que l'eau soit froide au toucher : il suffit que lancée en l'air, ou tombant de haut, elle frappe l'air et s'en pénètre. En nageant quand on retient son haleine on sent l'eau plus froide. C'est l'empereur Néron qui a inventé de faire bouillir l'eau, de la mettre dans des flacons de verre, et de la faire rafraichir dans la neige; de cette façon on a l'agrément de boire frais, sans les inconvénients attachés à
- I'eau de neige. Au reste, il est certain que toute can qui a bouilli est meilleure, et, ce qui est une invention très-subtile, que l'eau qui a été échauffée se refroidit davantage. Le moyeu de corriger de l'eau maisaine est de la faire bouillir jusqu'à réduction de moitié. On arrête les hémorragies en faisant boire de l'eau froide. On ne ressent point la trop grande chaleur du bain si on tient de l'eau dans sa bouche. C'est une expérience familière faite par beaucoup de personnes, que les eaux les plus froides à boire ne le sont pas également au tact, la fraicheur se rendant sensible tantôt d'une façon, tantôt d'une autre.
- xXIV. L'eau la plus célèbre dans tout l'univers, colle à laquelle Rome donne la paime de la fraicheur et de la saiubrité, est l'eau Marcia, accordée à Rome entre autres blenfaits par la faveur des dieux. Elle était nommée autrefois Auféia, et la source même, Pitonia. Elle naît à

l'extrémité des montagnes des Péligniens; elle traverse le territoire des Marses et le lac Focin, se dirigeant, on le voit, vers Rome; puis, se perdant dans des cavernes, elle reparaît dans le territoire de Tibur, et est amenée par un aqueduc de neuf mille pas. Ancus Marcius, un des reis, fut le premier qui entreprit de la conduire à Rome. Quintus Marcius Rex, dans sa préture, fit dans la suite travailler a cette conduite, qui fut une seconde fois retablie (an de Rome 720) par M. Agrippa (xxxvi, 24, 17).

XXV. Le même Agrippa amena encore (mede Rome 735) l'eau Vierge depuis le chemia diraverse qui aboutit a la huitieme pierre miliuri dans l'espace de deux mille pas sur la route de Préneste. Aupres est le ruisseau d'Hercule, qu'el semble éviter, ce qui lui a fait donner le nouve la différence ci-dessus signalee (xxxi, 23; autant l'eau Vierge est fraîche au tact, autant l'en Marcia l'est à boire. Au reste, depuis longtempe l'agrement de l'une et de l'autre est perdu pour Rome: l'ambition et l'avariee détournent du les maisons de campagne et dans les saubougs ce qui est un bien commun.

XXVI. Il ne sera pas hors de propos de joisde à ceci la manière de rechercher les eaux. On les trouve généralement dans les vallees, soit à l'intersection des pentes, soit au pied des montagnes. Plusieurs ont cru que toutes les parties septentrionales étaient aquatiques. Sur ce pant il convient d'exposer les diversités de la natural Dans les montagnes de l'Hyrcanie II ne pleut par du côté du midi; aussi ne sont-elles boisses que du côté du nord. Mais l'Olympe, l'Ossa, le Parnasse, les Apennins, les Alpes, sont boises de tous les côtés et arrosés par des cours d'eau. Que

quonam ergo genere maxime probabilis continget? Puteis nimiam, ut in oppidis constare video: sed tus, quibus exercitationis ratio crebro baustu contingit, et illa tenunas? colante terra. Salubritati hee satis sunt. Frigori et opacitas necessaria, utque cælum videant. Super omnia observatio una, eadem et ad perennitatem pertinet, ut illa vado exsitiat vena, non e lateribus. Nam ut tactu gelida sit, etiam arte contingit: si etiam expressa in altum, aut e sublimi dejecta, verberatu corrupat aera. In natando quidem spiritum continentibus frigidior sentitur eadem. Neronis principis inventum est, decoquere aquam, vitroque demissam in nives refrigerare. Ita voluptas frigoris contin-

8 git sine villis nivis. Omnem utique decoctam utiliorem esse convenit: item calefactam magis refrigerari, subtilissimo invento. Villosæ aquæ remedium est, si decoquatur ad dimidias partes. Aqua frigida ingesta sistitur sanguis. Astus in balineis arcetur, si quis ore teneat. Quæ sunt hautu fingidies mæ, non perinde et tactu esse, alternante boc bono, muiti familiari exemplo colligunt.

XXIV. Clarissima aquarum umnium in toto orbe, frigoris salubritatisque palma praecumo Urbis, Marcia est, inter relique doum munere Urbi tributa. Vocabatur hace quondam Aufera, fons autem spec Pitoma. Orstur in ultraliamentibus Pelignorum transit Marsos et Furanum latom. Romam non dubie petens. Mox in apecus mers, la Tiburtina se apecit, novem millibus pass. foraicibus armetis perducta. Primus eam in Urbem ducere auspicatus et Ancus Marcius, unus e regibus. Postea Q. Marcius Reibprætura. Rursusque resibut M. Agrappa.

XXV. Idem et Virginem adduxit ab octavi lapidis deviticulo duobus millibus pass. Prænestina via. Juru et Herculaneus rivus, quem refugiens Virginis nomen identit. Horum amnium comparatione, differentia supradeli deprehenditur, quum quantum Virgo factu, fautim preset Marcia liaustu. Quanquam utrinsque jam praden Ui periit voluplas, ambitione avaritiaque in villas ac subti

bana detorquentibus publicam salutem.

XXVI. Nou abre sit, quierendi aquas jouvisse ratione. Reperiuntur in convallibus maxime, et quodam convetatis cardine, aut montinum radicibus. Multi septembro les ubiquo partes aquosas existimavere. Quature variest nature aperuisse conveniat. In Hyrotius montibus a midiano latere non pluit. Ideo silvigeri ab Aquiloms tabli parte sunt. At Olympus, Osaa, Parnassus, Apenniol

ques montagnes sont boisées du côté du midi, somme en Crête les montagnes Blanches : il n'y adonc rien de constant à cet égard.

XXVII. Les indices des eaux sont les jones, ou les roseaux , ou l'herbe dont nous avons parlé (33VI, 16), ou les grenouilles demeurant longtemps posces sur le ventre en un même lieu. Quant u saule erratique, à l'aune, au vitex, au roseau, m lierre, qui viennent spontanément, et qui sont arroses par l'eau de pluie descendant des hauteurs dans les bas-fonds, ce sont des indices trompeurs. Un indice beaucoup plus sur, c'est une exhalaison nébuleuse visible de loin avant le lever do soleil; quelques-uns l'observent d'un lieu deré, couchés sur le ventre, et touchant la terre de menton. Il est encore un moyen particulier, conon seulement des gens experts : au plus fort de l'éte et aux heures du jour les plus chaudes, on mamine comment le soleil est refléchien chaque endroit : si malgré la secheresse génerale de la terre un endroit a quelque humidité, on est sûr d'y trouver de l'eau. Mais cette recherche est fatigante pour les yeux, et y cause de la douleur. Pour éviter cet inconvénient, on a recours à d'autres épreuves : on creuse, dans un lieu, à une prolondeur de cinq pieds; on couvre ce trou avec des pots de terre crue ou avec un bassin de cuivre frotté d'huile; on met une lampe allumée, qu'on renferme dans une niche faite de feuillage et de erre. Si le pot de terre est humide ou félé, si k vase d'airain est moulllé, si la lampe s'est dente sans avoir manque d'huile, ou si même me toison de brehis qu'on y aura placée se trouve humide, on promet de l'eau sans aucun doute. Osciques-uns allument d'abord un feu sur la lice avant de faire le trou, ce qui rend l'expénece des vases encore plus concluante.

Aper, undique vestiuntur, aranibusque perfunduntur. Muu ah Austro, sicut in Creta Albi montes. Nihil ergo in

b perpeture observationis judicabitur.

XXVII. Aquarum sunt notæ, juncus aut arundo, aut lota, de qua dictum est: multumque alicui loco pectore brobas rana. Salix cum erratica, et ainus, aut vitex, aut Made, aut edera spoute proveniunt, et corrivatione aquie Name in tocum humiliorem e superioribus defluentis, aumo faltaci. Certior multo nebulosa exhalatio est, aute stom solis longius intuentibus : quod ex edito quidam produntur, promi terram mento attangente. Est et pecules estimatio peritis tautum nota, quam ferventissimo ale sequentur, diesque horis ardentissims, qualis ex prque loco repercussus splendeat. Nam si terra sitiente Member est alle, indubitata spes promittitur. Sed tanta e oculorum opus est, ut indolescant quod fugiens ad alia experimenta decurrunt, loco in altitudinem pena quaque defosso, ollisque e figlino opere crudis, aut runcta pelvi ærea cooperto, lucernaque ardente concaerata fronditios, dein terra, si figlinum humidum rupmvo, aut ta ære sudor, vel tucerna sine defectu oler dincia, aut etiam vellus lana maditum reperiator, non

XXVIII. Le creusement même du sol indique 1 la présence des eaux, en offrant, soit des veines blanchatres, soit une masse uniformément glauque. Dans la couche noire on ne trouve guère de sources permanentes. La terre à potier enlève toujours l'espérance d'en rencontrer, et alors on ne creuse pas plus avant. Ceux qui ont étudié les couches de la terre demandent qu'elles offrent à partir de la couche noire l'ordre indiqué ci-dessus. L'eau est toujours douce dans une terre argileuse : elle est plus froide dans le tuf, qui d'ailleurs est un fond qu'on aime à rencontrer : en effet, it rend les eaux douces et très-légères, et, comme un filtre, il en retient toutes les impuretés. Le sable ne fait espèrer que de petits tilets et des eaux limoneuses. Le gravier donne des veines peu ? súres, mais de bonne qualité. Le sable mâle, le sablon et l'espèce appelée charbonnée (x vti, 3, 4) donnent certainement des eaux permanentes et salubres. Les rocailles rouges donnent des espérances très-assurées, et l'eau qu'elles fournissent est excellente. Les racines pierreuses des montagnes et le silex en donnent aussi, qui de plus sont froides. Il faut qu'en fouillant on rencontre des couches de plus en plus humides, et que les outils pénetrent de plus en plus facilement. Dans les puits profonds les substances sulfureuses ou alumineuses qui se rencontrent tuent les mineurs : on reconnaît le danger quand une lampe qu'on y introduit allumée s'eteint : alors près du puits, à 3 droite et à gauche, on creuse des soupiraux qui recoivent ces exhalaisons dangereuses. Indépendamment de ces qualités maifaisantes, l'air devient malsain par la seule profondeur du puits : on y remedie par une ventilation qu'on pratique en agitant continuellement des linges. Quand on est arrivé jusqu'à l'eau, on construit sans ciment

dubie promittunt aquas. Quidam et igne prius excoquent locum, tauto efficaciore vasorum argumento.

XXVIII. Teera vero ipsa promittit candicantibus macu- 1 lis, aut tota glauci coloris. În nigra enim scaturigines non fere sunt perennes. Figularis creta semper adimit spes. Nec amplius puteum fedunt, coria terrae observantes, ut a nigra descendat ordo supra dictua. Aqua semper dulcis in argillosa terra, frigidior in topho. Namque et inc probatur. Dulces enim levissimasque facit, et colando confinct sordes. Salmhim exiles limosasque promittit. Glarea in 2 certas venas, sed bom saporis. Sabulum masculum, et arena, et carbunculus, certas stabilesque et salubres, Ruhra sava optimas, speique certissime. Radices montroni saxose, et silex, hoc amplins rigentes. Uportel autem fodientibus bumidiores assidue respondere globus, ficiliusque terramenta descendere. Depressis puteis sulphurata vel aluminosa occurrentia putearios necant Experimentum hujus pericult est demissa ardens luceina, si exstinguatur. Lunc secupdum puteum dextra ac smistra 3 fodunt æstræria, quæ graviorem illum halitum rocipiant. l'it et sine les vitits altitudine ipea gravior aer, queus emendant asseduo linteorum jactatu eventilando. Quum

PLINE. 356

le mur du puits, pour qu'elle puisse passer en liberté. Certaines eaux dont la source n'est pas dans un lieu élevé sont plus froides au commencement du printemps : elles sont en effet alimentées par les pluies d'hiver. D'autres, au contraire, sont plus froides au lever du Chien; ces deux particularités se voient à Pella, en Macé-4 doine : au-devant de la ville est une source de marais qui est froide au commencement de l'été: et dans les lieux éleves de la ville est une source glacée au plus fort de la chaleur. On observe la même chose à Chios : les eaux du port et celles de la ville sont dans le même rapport que pour le cas précédent. A Athenes, la fontaine Ennéacrutios (IV, II) est plus froide dans les étés nuageux que le puits du jardin de Jupiter, mais ce puits est très-froid dans les sécheresses; ( rv.) les puits le sont surtout vers le lever d'Arcturus (xviii, 74); l'eau n'y manque point dans l'ete même, mais elle s'arrête pendant les quatre jours de cette constellation. Plusieurs puits manquent d'eau pendant tout l'hiver, par exemple aux environs du mont Olympe, ou l'eau revient avec le prin-5 temps. En Sicile, aux environs de Messine et de Myles, les sources tarissent completement pendant l'hiver; en été elles débordent et forment une rivière. A Apollonie du Pont on voit près de la mer une fontaine qui ne coule que pendant l'été, et principalement vers le lever du Chien; si l'été est froid elle est moins abondante. Certaines terres deviennent plus sèches par les pluies, comme dans le territoire de Narni; ce que M. Cicéron a inséré dans son livre Sur les choses admirables, disant que la sécheresse y produit de la boue, et la pluie de la poussière. XXIX. Toute sorte d'eau est plus douce en

tomne, encore moins dans les secheresses. Les eaux des rivières n'ont pas non plus toutes le même goût, le lit ou elles coulent faisant de grapdes différences. En effet, les eaux sont telles que le sol qu'elles traversent et que le suc des vegetaux qu'elles arrosent (11, 106, nº 12). Aussi une rivière peut-elle se trouver insalubre en queques endroits de son cours. Il arrive aussi que les affluents en changent le goût, comme pour le Borysthène, en se mélant dans le fleuve qui les absorbe. Les pluies même font changer le goût de quelques rivières. Il est arrivé trois fois, au Bosphore, que des pluies salées ont fait mourir les céréales; trois fois aussi les pluies ont répandu sur les champs arrosés par le Nil une amertune qui a causé un désastre en Égypte.

XXX. Souvent, apres qu'on a coupé des bois, t naissent des sources que les arbres consommunt pour leur nourriture : par exemple sur le mest Hémus, lorsque Cassandre assiégeait les Gaulos, qui coupèrent une forêt pour se faire un retrachement. Souvent, en abattant les bois qui cotvraient une colline, et qui retennient les nuageset s'en alimentaient, on a vu se former des formet désastreux. Il est important, pour a voir des eau, de cultiver et de remuer la terre, de detroireis duretés de la couche supérieure : du moins on rapporte que, dans la Crete, une ville nomme Arcadia ayant été rasée, les sources et les coun d'eau qui étaient abondants en cette contre se tarirent; la ville ayant éte rebâtie au bout desix ans, les eaux reparurent au fur et à mesure de la culture des terres. (v.) Les tremblements de? terre font jaillir et engloutissent des eaux (11,84). phénomène qui est certainement arrive cioqíos aux environs du Phenée, dans l'Arcadie. De mênt, sur le mont Corycus, on vit surgir une riviere, et

ad aquam ventum est, sine arenato opus surgit, ne venae obstruantur. Quadam aquæ vere statim incipiente frigidiores sunt, quarum non in alto origo est : hibernis cuim constant imbribus : quædam Canis ortu , sicut in Macedo-4 mar Pella utrumque. Ante oppidam enum incipiente restate, frigida est palustris dem maximo æsto in excelsioribus opplde riget. Hoc et in Chio evenit, simili ratione portus et oppidi. Athenis Enneacrunos nimbosa æstate frigidior est, quam poteus in Jovis horto. At ille siccitatibus riget: (iv.) maxime autem puter circa Arcturum. Non ipia aestate deticiunt, omaesque quatriduo eo subaidunt. Jam vero multi hieme tota; ut circa Olympum, vere primum aquis 5 redeuntibus. In Sicilia quidem circa Messanam et Mylas hieme in totum inarescunt fontes ; mstate exundant, amnemque faciunt. Apollonise in Ponto fons juxta mare astate tantum superfluit, et maxime circa Canis ortum : parchis, ai frigidior sit arstas Quardam terræ imbribus sicciores finnt, velut in Narmensi agro : quod Admirandis suis inseruit M. Cicero, seccitate lutum fleri prodeus, imbre pulve-

hiver et moins en été, beaucoup moins en au-

AXIX. Oninfs aqua bierne dule or, ae tate autem minus, automio minime; minasque per saccitates. Reque aqualis

rem.

amnium pierumque gustus est, magna alvei differenti. Quippe tales sunt aquæ, qualis terra per quam fount: qualesque herbarum, quas lavant, succi Ergo indem imnes parte aliqua reperiontur insalutires - Mutant saporen el influentes rivi, ut Borysthenem, victique dilumist. Aliqui vero et imbre mutantur. Ter accidit in llossort ut salsi deciderent, necarentque frumenta : tottes el 3di rigua pluviæ amara fecere, magna pestilentia Ægypti

XXX. Nascuntur fontes decisis plerumque silvis, con 1 arborum alimenta consumebant sicut in Harmo, obsurale Gallos Cassandro, quum valli gratia ailvas cecidiscil. Plerumque vero damnosi torrentes corrivantur detrett collibus silva , continere nimbos ac digerere consuett !! coll moverique terram, callumque summa cutis ioin. aquarum interest. Proditur certe in Creta expugnato op pido, quod vocabatur Arcadia, cessasse fontes, amnesque qui in eo situ multi crant rursus condito post ser annos emersisse, uti qua que corpissent partes coli. (v.) Tenz: quoque motus profundunt, sorbentque aquas : sicut circs Pheneum Arcadiae quinquies occidisse constat. Sic et in Coryco monte amnis erupit, posteaque captus est coli Illa mutatio mira, uti causa nulla evideus apparet - sicul dans la suite la montagne put être cultivée. Ces changements sont très-surprenants quandon n'en aperçoit aucune cause apparente, comme à Maenesie, où des caux chaudes devinrent froides ans perdre le goût de sel qu'elles avaient; et en Carie, la ou est le temple de Neptune, une riviere, de douce qu'elle etait, devint entièrement uice. Voici encore des particularités mervelllenses: a Syracuse, la fontaine d'Aréthuse (111, 14, 3) sun goût de fumier pendant la célébration des kur Olympiques, ce qui vraisemblablement provient de ce que l'Alphée pénètre dans la Sicile par-dessous le fond de la mer. Une source, dans la Chersonèse des Rhodiens, rejette des impuintestous les neuf ans. Les eaux changent même de couleur : à Babytone, un lac a l'eau rouge pendant onze jours. Durant l'été, le Borysthene coule bleu, quoique les eaux de ce fleuve soient les plus legeres de toutes, et, pour cette raison, sumagent sur celles de l'Hypanis; mais, nouvelle singularité, l'eau de l'Hypanis surnage à sontour, lorsque souffle le vent du midi. Une nutre preuve de la legèrete des eaux du Borysthène, c'est qu'il n'exhale pas de brouillards, pas même de rapeurs. Les auteurs qui se piquent d'exactitude au sujet des eaux prétendent qu'elles devlenomt plus pesantes après le solstice d'hiver.

1 AXXI. (vt.) Au reste, pour conduire les caux d'une source, ce qu'il y a de mieux ce sont des tayant de terre de deux doigts d'épaisseur, emboites les uns dans les autres, de maniere que le Pronier entre dans le suivant, et enduits de chaux me détrempée d'huile. La pente doit être au polas de la quatrième partie d'un pouce sur cent pieds. Si la conduite est construite en pierre, il wit y avoir des soupiranx de deux en deux actus (17iii, 3, 1). Quand il faut faire monter l'eau, on emploie des tuyaux de plomb; elle s'élève à la hauteur de sa source; si elle vient de loin, il faut la faire souvent monter et descendre, pour qu'elle ne perde pas son impulsion. La juste mesure des 2 tuyaux est de dix pieds de long; s'ils sont de cinq doigts, ils doivent peser soixante livres; si dehuit doigts, cent livres; si de dix, cent vingt; et ainsi de suite. On appelle tuyau de dix doigts celui dont la lame, avant d'être roulée, a dix doigts de large. La moitié de cette largeur donne le tuyan de cinq doigts. Dans toutes les courbures d'un terrain montueux il faut employer des tuyaux de cinq doigts pour dompter l'impétuosité de l'eau : on construira aussi des regards, autant qu'il en sera besoin.

XXXII. Je m'étonne qu'Homère n'ait pas fait 1 mention des caux thermales, lui qui, d'ailleurs, parle souveut de bains chauds; c'est qu'apparemment on n'usait pas alors de la ressource medicale qu'offrent les eaux thermales. Les eaux sulfureuses sont bonnes pour les nerfs; les eaux alumineuses, pour la paralysie ou autre résolution nerveuse; les caux bitumineuses ou nitreuses, telles que celles de Cutilie (111, 17, 3), se prennent en boisson et sont purgatives. Bien des gens 2 se piquent d'endurer pendant plusieurs heures ia chaleur des eaux thermales ; cela est tres-pernicleux, car il n'y faut guere rester plus de temps que dans le bain ordinaire; puis on doit faire une lotion avec de l'eau froide simple, et ne pas s'eu aller sans se faire frotter d'huile. On regarde generalement cette dernière precaution comme étrangère à l'objet du bain; aussi n'est-on nuite part plus exposé aux maladies, d'autant que l'odeur que ces caux exhalent abondamment porle à la tête, laquelle, étant en sueur, est exposée au froid, tandis que le reste du corps est immergé.

la Magnesia calidas factas frigidas, salis non mutato saper Et in Caria, ubi Neptum templum est, amnis qui feerst ante dulers, mutatus in salem est. Et illa miraculi 1982, Azethusam Syracusis finnim redolere per Olympia: seque simile, quont un Alpheus in eam insulam sub ima bana permeet. Rhodarum fons in Chersoneso nono anno discumenta egerit. Mutantur et colores aquarum; sicut Balglone facus aestate rubras habel diebus xi. El Burys-Unes estates temporibus caruleus fertur, quanquam omarm aquarum tenussimus : ideoque innatans Hypani. In que et illud mirabile, Austris flantibus superiorem Hypaom nerr. Sed tempitalis argumentum et aliud est, quod m am halitum, non modo nelmiam emittat. Qui volunt fixentes circa boc videri, dicunt aquas graviores post

1 XXXI (vi. ) Cæterom a fonte duci fictilibus tubis utiassimum est crassitu line honom digitorum, commissuris pyvidatas, ila ut superior intret, calce viva ex oleo lævigafis Libramentum aquæ in centenos pedes sicilici minimum ent un unicido venicl, in binos actus lumina esse debebond. Quam surgere in sublime opus firerit, e plumbo venat. Subit altitudinem exortus sui. Si longiore tractu veniet, subeat crebro descendatque, ne libramenta poreant. Fistulas denum pedum longitudinis esse legitunum 2 est . et si quinariæ erunt, sexagena pondo pendere : si octonoriæ, centens : si denariæ, centena vicena, ac deinde ad has portiones. Denariæ appellantur, cujus luminæ lutitudo, antequam curvetur, digitorum decem est, dimidioque ejus quinarla. In omni amfractu colles quinariam fieri, ubi dometur impetus, necessarium est : item castella, prout

XXXII. Homerum calldorum fontium mentionem non t fecisse demiror, quum altoquin lavari calida frequenter induceret : videlicet ques medicina tunc non erat lime, quas nunc aquarum perlugio ulitur. Est autem utilis sulphurala nervis, aluminata paralyticis, aut simili modo solutis : ldtominata aut mitrosa, qualis Cutilia, bibendo atque purgationibus. Plerique in gloria ducunt, plurimis horis per- 2 peti calorem carum : quod est immicissimum : namque panio diutius, quam balineis, uti oportet, ac postea frigida dulci, nec sine oleo discedentes : quod vulgus alienum arburatur, ideireo non abbi corporibus magis obnochs. Quippe et vastitate odoris capita replentur, et frigore mfestantur sudantia, corporum parte mersa. Similis error,

Cest par une erreur semblable qu'on se fait gloire de boire beaucoup d'eau minérale. J'ai vu des gens gonflés à force d'en boire, et dont la peau était tellement tendue qu'elle recouvrait leurs bagues, parce qu'ils ne pouvaient rendre la quantité d'eau qu'ils avaient avalée. On ne doit pas en boire beaucoup sans prendre en même temps

- 8 fréquemment du sel. La boue même des sources minérales est salutaire; mais il faut, après s'en être frotté, la laisser sécher au soleil. On ne doit pas regarder comme médicinales toutes les eaux chaudes, par exemple celles de Ségeste en Sicile, de Larisse, de la Troade, de Magnésie, de Mélos, de Lipari. Beaucoup ont pensé, à tort, que lorsqu'elles sont médicamenteuses elles altèrent la couleur de l'airain et de l'argent; car les caux de Padoue ne produisent aucun de ces effets, et l'on n'y sent même aucune odeur qui les distingue de l'eau commune.
- 1 XXXIII. On emploiera en médecine, de la même manière, l'eau de mer. On la fait chausser pour les douleurs de ners, pour la réunion des fractures, pour les os contus, et aussi pour rendre le corps plus sec. Pour ce dernier effet on se sert également de l'eau de mer froide. On tire encore bien d'autres secours de la mer. Le principal est la navigation pour les phthisiques, comme nous l'avons dit (xxiv, 19; xxviii, 14), ou pour les hémoptoïques, ce dont Annæus Gallion (4) a tout récemment usé après son consulat. En effet, on s'embarque pour l'Égypte non en raison du pays même, mais en raison de la longueur du voyage.

  2 De plus, les vomissements causés par le mouvement du vaisseau sont savorables dans plusieurs

lébore. Les médecins regardent l'eau de mer mule comme efficace pour résoudre les tumeurs, et, bouillie avec de la farine d'orge, pour résoude les parotides. On la mêle encore dans les emplitres, surtout les emplatres blancs, et dans les cataplasmes. Elle est bonne, employés en douches. On l'administre aussi, quoiqu'elle face mal à l'estomac, comme purgative, et pour faire rendre par haut ou par bas la bile noire et la grumeaux de sang. Quelques-uns la prescrivent: à l'intérieur dans les fièvres quartes, et la desnent gardée depuis longtemps, et déposilée par la de ses qualités malfaisantes, dans le ténesme et les affections articulaires. D'autre la prescrivent bouillie. Tous veulent qu'elle mit puisée au large, et pure du mélange d'aucun substance douce, et que l'on vomisse avant de faire usage. Ils y font alors mèier du vinsigre a du vin. Ceux qui la donnent pure recommandat de manger par-dessus des raiforts avec du vinalgre miellé, pour faciliter le vomissement. On donne aussi l'eau de mer tiède en lavement. Il n'est rien qu'on lui préfère pour fomenter les testicules tuméfiés, ainsi que les engelures, avast l'ulcération. On l'emploie de même pour les démangeaisons, les affections psoriques et le lichen. Elle détruit les lentes et la vermine de h4 tête. Elle ramène à la couleur naturelle les parties livides. Dans ces traitements, il est très-avatageux de faire, après l'eau de mer, des fommtations avec le vinalgre chaud. On la regarde aussi comme salutaire pour les piqures venimeuses, telles que celles de l'araignée phalants et du scorpion, et contre la bave de l'aspic piys (cracheur). Dans ces cas, on l'emploie chaude 01 en fait des fumigations avec le vinaigre, pour les

quam plurimo potu gloriantium : vidique jam turgidos bibendo : in tantum ut anuli integerentur cute, quum reddi non posset hausta multitudo aquac. Nec hoc ergo fieri 3 convenit sinc crebro salis gustu. Utuntur et cœno fontium ipsorum utiliter : sed ita, si illitum sole inarescat. Nec vero onnes que sint calidæ, medicatas esse credendum, sicut in Segesta Siciliæ, Larissa, Troade, Magnesia, Melo, Lipara. Nec decolor species æris argentive ( ut multi existiuavere ) medicaminum argumentum est : quando nihit corum in Patavinis fontibus, ne odoris quidem differentia aliqua deprehenditur.

maladies de la tête, des yeux, de la poitrine, et dans toutes celles pour lesquelles on prend l'el-

t XXXIII. Medendi modus idem et in marinis crit, quæ calciunt ad nervorum dolores, ferruminandas fracturas, ossaçue contusa: ilem corpora siccant, qua de causa et frigido mari utuntur. Præterea est alius usus multiplex, principalis vero navigandi phthisi affectis, ut diximus, aut sanguinem egerentibus: sicut provime Annæum Galhonem fecisse post consulatum memuimus. Neque enim Ægyptos propter se petitur, sed propter ionginquitatem 2 navigandi. Quin et vomitiones ipsæ instabili volutatione commolæ plurimis morbis capitis, oculorum, pectoris medentur, omnibusque, propter quæ elleborum bibitur. Aquam vero maris per se efficaciorem discuticadis tumo-

ribus putant medici; si illa decoquatur hordeacea firim, ad parotidas. Emplastris etiam, maxime albis, et a gmatis miscent. Prodest et infusa crebro ictu. Bilitar quoque, quamvis non sine injuria stomachi, ad purpu corpora, bilemque atram, aut sanguinem concretos reldendum alterutra parte. Quidam et in quartanis deletta eato bibendam, et in tenesmis articulariisque morbit 🐸 servatam, et in hoc vetustate virus deponentem. Aliqui decoctam, omnes ex alto haustam, nullaque dulc mixtura corruptam, in quo usu præcedere vomitum volut-Tunc quoque acetum aut vinum aqua miscent. Qui pura dedere , raphanos supermandi ex mulso aceto jubent, 🕊 ad vomitiones revocent. Clysteribus quoque marinam isfundunt tepefactam. Testium quidem tumori fovendo \*\*\* aliud præferunt. Item pernionum vitio ante hulcera. Si mili modo pruritibus, psoris, et lichenum carationi. Les-4 des quoque et tetra capitis animalia hac coranter : 6 liventia reducit eadem ad colorem. In quibus curationists post marinam aceto calido fovere plurimum prodest. Quin et ad ictus venenatos salutaris intelligitur, ut phalangienum et scorpionum : et ptyade aspide respersis. Calida autem in his assumitur. Suffitur eadem cum aceto capitis doloribus. Tormina quoque et choleram calida infusa clystede tête. Donnée chaude, en lavement, le les tranchées et le choléra. Apres un au de mer chaude, on se refroidit plus ut. L'usage des bains de mer guérit les ents des mamelles, les douleurs d'entrail-maigreur du corps. La vapeur de l'eau bouillante, avec du vinaigre, s'emploie durete d'ouie et les douleurs de tête. In mer nettoie promptement la rouille lite guerit aussi la gale des moutons, et pait la laine.

iv. Je n'ignore pas que ces détails peuraître inutiles à des gens qui vivent au
is terres. Mais l'industrie y a pourvu en
chacun en état de faire de l'eau de mer.
y a de singulier dans cette invention,
è si l'on met plus d'un setier de sel dans
atiers d'eau l'eau est vaincue, le sel ne
pas. Au reste, un setier de sel sur quatre
l'eau représente les propriétés et la force
de mer la plus salée; mais on pense que
la plus convenable est de mettre dans la
puantité d'eau seulement huit cyathes
lit., 36). Ainsi préparce, l'eau échausse
sans Irriter le corps.

V. On fait vicilir eacore ce qu'on appelle someil, liqueur préparée avec parties resu de mer, de miel et d'eau de pluie. Lusage on prend aussi l'eau de mer au n'enserve le thalassomell dans un vase goudronné. C'est un très-bon purgatif, tigue pas l'estomac; le goût et l'odeur en fables.

71. L'hydromel (xiv, 20; xxii, 51) aussi jadis avec l'eau de pluie pure et Aux malades qui désiraient du vin, on le donnait à titre de boisson plus innocente. Depuis longtemps ce breuvage est condamné : it a les mêmes inconvénients que le vin, sans ea avoir les avantages.

XXXVII. Comme souvent les navigateurs 1 souffrent du manque d'eau douce, nous indiquerons les moyens d'y suppléer : On étend autour du navire des toisons qui s'humectent en recevant les exhalaisons de la mer, et on en exprime l'eau, qui est douce; on plonge encore dans la mer, avec des filets, des boules de cire creuses ou des vases vides et bouchés : il se rassemble de l'eau douce à l'intérieur. Le fait est que sur terre on adoucit l'eau de mer en la filtrant dans l'argile. En nageant dans qualque can que ce soit. bommes et quadrupèdes se remettent très-facilement les articulations luxées. Les voyageurs ont aussi la crainte d'altérer leur santé en buvant des eaux qui leur sont inconnues : ils en font l'épreuve en avalant froide, aussitôt après la sortie du bain, l'eau suspecte.

XXXVIII. La mousse marine forme un bon 1 topique pour la goutte. Avec de l'huile on s'en sert pour la douleur et le gonflement des pieds. L'écume de l'eau de mer, employée en frictions, fait disparaître les verrues. Le sable des bords de la mer, surtout fin et échauffé par le solell, est excellent pour dessécher le corps, que l'on en couvre entièrement, des hydropiques et des rhumatisants. En voila assez sur les eaux; parlors maintenant des productions aquatiques. Nous commencerons, comme nous avons fait jusqu'ici, par les substances principales, qui sont le sel et l'éponge.

XXXIX, (vii.) Tont set est natif ou factice; il l'un et l'autre se forment de plusieurs manières,

it. Difficilius perfrigescunt marina calefacti. promautes, præcordia, maciemque corporis piscorrigunt. Aurium gravitatem, capitis dolores, ferventum vapor Robiginem ferro marina celermat. Pecorum quoque scabiem sanant, lanasque

Nec ignoro, hac mediterraneis supervacua vi-Verum et hoc cura provicht, inventa ratione, isque aquam maris faceret. Illud in ea ratione alus quam sextarius salis in quatuor aquas sexlator, vinci aquam, salemque non liquari. Caslus salis cum quatuor aquas sextariis, salsissimi et naturam implet. Moderatissimum autem puaffictam aquas mensuram octonis cyalbis salis quoniam ita et nervos excalefaciat, et corpus ret.

hveteratur, et quod vocant thalassomeli, æthus maris, mellis, imbris : ex alto et ad hime aunt, firtilique vase et picato condunt. Prodest les maxime sine atomachi vexatione, et sapore lire.

Hydrometi quoque ex unbre puro cum melle ur quondam, quod daretur appetentitus sini ægris, veluti innocentiore potu, damnatum jam multis annis, iisdem vitiis, quibus vinum, nec risdem utilitatubus.

XXXVII. Qua sape navigantes defecto aquæ dulcis la- a borant, hæc quoque subsidia demonstrabinus. Expansa circa navini vellera madescunt accepto halitu maris, quibus humor dulcis exprimitur: item demissae reticulis in mare concavæ e cera pitæ, vel vasa inania obturata, dulcem tutra se colliguat humorem. Nam in terra marina aqua argita percolata dulcescut. Luxata corpora et hominum et quadropedum, natando in cujus libeat generis aqua, facillime in artus redeunt. Est et in metu peregrinantium, ut tentent valctudmem aquæ ignotæ hoc cavent e balmeis egressi stattin fragidam suspectam hauriendo.

XXXVIII. Muscus, qui m aqua fuent, podagni illitus I prodest item eleo admixto, talorum deferi tumorique. Spuma aquæ affrictu verrucas tollit. Nec um arena leltorum maris, præcipue temnis et sole candens, in medicina est siccandias corporibus coopertis hydroplearum, aut rheumatismos sentientium Et hacterus de aquis: nunc de aquatilibus. Ordiemur autem, ut in reliquis, a principalibus corum, que sunt sal ef spongas.

XXXIX. (vir.) Salomnis, and fit, and gigniture intennet que pluritus mades, sed causa gentina, coaclo litmore,

\$60 PLINE.

mais proviennent de l'une de ces deux causes : la condensation ou la dessiccation du liquide. L'eau, dans le lac de Tarente, est desséchée par le soleil d'été; et toute cette pièce d'eau, peu profonde du reste, puisqu'on n'y enfonce que jusqu'au genou, est changée en sel. Il en est de même en Sicile d'un lac nommé Cocanicus, et d'un autre, voisin de Géla. Pour ces deux lacs, il n'y a que les bords qui se dessèchent, au lieu qu'en Phrygie, en Cappadoce, à Aspendus, la dessiccation est plus étendue, et va jusqu'à la partie moyenne du marais salant. Il y a encore une chose admirable en cela : c'est qu'autant on enlève de sel pendant le jour, autant il s'en reforme pendant la nuit. Toute cette espèce de sel est en 2 grain, et non en bloc. Les eaux de mer produisent spontanément un autre sei par l'écume qu'elles lais sent à l'extrémité du rivage et des rochers. Tout ce sel est condensé par la rosée, et celui qu'on ramasse sur les rochers est le plus âcre. Il y a encore trois différences naturelles : dans la Bactriane sont deux grands lacs, l'un du côté de la Scythie, l'autre du côté de l'Arie, qui sont pleins de sel. Auprès de Citium, dans l'île de Chypre, et dans les environs de Memphis, on tire d'un lac le sel qu'on fait sécher au soleil. Ailleurs la surface des fleuves se condense en sel, tandis que le reste de l'eau coule sous cette croûte, comme sous la glace; telles sont, près des portes Caspiennes, les eaux nommées Rivières de sel. On voit la même chose chez les Mardes et les Arméniens. De plus, dans la Bactriane, les fleuves Ochus et Oxus charrient beaucoup de sel des montagnes situers sur leurs bords. Il y a en Afrique des lacs troubles qui donnent du sel. Il y a même des sources chaudes qui en donneut, comme à Pagasa. Voilà

les espèces de sel qui proviennent spontanéme des eaux. Certaines montagnes produisent anni du sel natif, comme dans les Indes l'Oroménes, et il se taille comme des pierres dans une carrière; il se reproduit à mesure, et c'est pour les souverains la source d'un revenu plus considérable que l'or et les perles. On en tire encore de la terre, a il se forme, cela est évident, par la condensation du liquide, exemple la Cappadoce. Là on le come par lames comme la pierre spéculaire; les bies sont très-pesants; on les appelle communément mica. A Gerrhes, ville d'Arabie, les remparis a les maisons sont construits avec des blocs de sh (vr. 32,6) que l'on cimente en les mouillast le roi Ptolémée trouva du sel auprès de Pélusius, dans un campement qu'il v fit. D'après cet emple, on en a recherché et trouvé entre l'Égyptet l'Arabie, dans les lieux arides, au-dessous du sible. On en rencontre également dans les désets de l'Afrique, jusqu'à l'oracle d'Ammon; là le mi croft pendant la nuit avec la lune. Quant à la Cyrénaïque, elle est célèbre par le sel ammonia. appelé ainsi parce qu'on le trouve sous le mble ( αμμος, sable) : il a la couleur de l'alun schite; il est en longues aiguilles non très-brillantes, d'an goût désagréable, mais utile en médecine. On es-l time surtout celui qui est transparent, et dont les scissures sont en ligne droite. On rapporte sur @ sel un phénomène remarquable : très-léger dans l'endroit où il se forme, il augmente, des qu'il est exposé au grand jour, en poids d'une masière à peine croyable. La cause en est évidente : la vapeur humide des excavations facilite, comme la ferait de l'eau, l'enlèvement de ce sel. On le sephistique avec le sel de Sicile, que nous avons appelé Cocanicus, et avec celui de Chypre, qui bi

aut siccato. Siccatur in lacu Tarentino æstivis solibus, fotomque stagnum in salem abit, modicum ahoquin, altitudine genua non excedens. Item in Sicilia in lacu qui Cocanicus vocatur, et alio juxta Gelam. Horum extremitates tantum inarescunt, sicut în Phrygia, Cappadocia, Aspendi, ubi largius coquitur, et usque ad medium lacum-Ahnd etiam in eo mirabile, quod tantumdem noctu subvenit, quantum die auferas. Omnis est talis sal minutus, 2 atque non gleba est. Aliad genus ex aquis maris sponte giguitur, spuma in extremis littoribus ac scopulis relicta-His omnis rore densatur : et est acrior qui in scopulis invenitur. Sunt etiamnum naturales differentize tres. Namque in Bactris duo lacus vasti, alter ad Scythas versus, alter ad Arios, sale exæstuant : sicut ad Citium in Cypro, et circa Memphin, extrahunt e lacu, dein sole siccaut. Sed et summa fluminum densantur in salem, amne relamo veluti sub gelu fluente, ut apud Caspias portas. quar salis flumina appellantur. Item circa Mardos et Armenios. Præterea apud Bactros amues Ochus et Oxus, ex appositis montibus deferunt salis ramenta. Sunt et in Altrea lacus, et quidem turbuli, salem ferentes. Ferunt quidem et calidi fentes, sicul Pagasari. Et hacteuus habent 3 se genera ex aquas spoute provenientia. Sant et montes

nativi salis, ut in Indis Oromenus, in quo lapicidinava modo carditur renascens : majusque regum vectical et es. quam ex auro est alque margarilis. Effoditur et e lens, nt palam est, humore densato, in Cappadocia. Ibi quiden cæditur specularium lapidum modo. Pondus magu glebis, quas micas vulgus appellat. Gerrhis Arabin oppido, muros domosque massis salis faciant, aqua ferrarinantes. Invenit et juxta Pelusium Ptolemæns rex, qua castra faceret. Quo exemplo postea inter Egyptum et Ambiam, etiam squalentibus locis, creptus est inveniri, 🛎 tractis arenis : qualiter et per Africæ sitientia usque 🐸 Hammonis oraculum. Is quidem crescens cum lum wetibus. Nam Cyrenaici tractus nobilitantur Hammonisco d ipso, quia sub arenis inveniatur, appellato.Similio 🐗 colore alumini, quod schiston vocant, longis gichis, sequi perlucidis, ingratus sapore, sed medicinae utilia. Problem quam maxime perspicuos, rectis scissuris. Insigne de en proditur, quod levissimus intra apecus suos, in locem universam prolatus, vix credibili pondere ingravental. Causa evidens, cuniculorum spiritu madido sic adjuvante molientes, ut adjuvant aquæ. Adulteratur Siculo, ques Cocanicum appellavimus, nec non et Cyprio mire simili In Hispania quoque citeriore I gelastæ cæditur, glebis pæn ressemble beaucoup. Dans l'Espagne citérieure, à Egelaste, on extrait un sel à blocs presque transparents et auguel, depuis longtemps, la plupart des médecins donnent la préférence sur toutes les satres espèces. Tout lieu ou l'on trouve du sel est frappé de stérilité et ne produit rien. Voila tout ce qu'il y a de sels natifs. Quant au sel factice, il est de diverses sortes. Le sel commun, et le plus bondant, se fait dans les salines avec l'eau de la mer qu'ou y repand, non sans y faire arriver de Jean douce, mais surtout avec le secours de la pluie et beaucoup de soleil, sans quoi le sel ne sétherait pas. En Afrique, aux environs d'Utique, mirme des amas de sel semblables a des collines; pand ils se sont durcis par l'action du soleil et se la lune, l'eau ne peut plus les liquéster, et c'est i peine si le fer les entame. Dans la Crète, tependant, on fait du sei sans cau douce; on se contente d'introduire l'eau de mer dans les saliles. En Égypte, le sel est forme par la mer ellemême, qui se répand dans le sol, ou , je pense , le Alla déposé un suc. Il se fait encore avec l'eau de mits qu'on amene dans les salines. A Babylone, premier produit de la condensation est un bitime liquide semblable à l'huile, et dont on se ert même pour les lampes. Cette substance enkree, le sel se trouve dessous. En Cappadoce, on introduit dans les salines de l'eau de puits et de botaine. En Chaonie, on fait bouillir l'eau d'une bataine, et par le refroidissement on obtient un Mable qui n'est même pas blanc. Dans la Gaule it la Germanie, on verse de l'eau salée sur des bois enflammes.

XL. Dans une partie de l'Espagne on tire des pois une cau appelée saumure, et on croît qu'il l'est pas indifférent de la verser sur tel ou tel bis : le meilleur est le chêne, la cendre qui en provient ayant par elle-même le goût du scl. Ailleurs on recommande le coudrier. Amsi, en versant de l'eau salée sur du bois on change le charbon même en sel. Tout sel fait avec du bois est noir. Je trouve dans Théophraste que les Ombriens etaient dans l'habitude de faire bouillir dans de l'eau des cendres de roseaux et de joncs, jusqu'à ce qu'il ne restât plus que peu de liquide. On fait aussi recuire la saumure des salaisous, et quand tout l'humide est évaporé, le sel reprend sa forme. Le plus agréable est celui qui provient de la saumure de menes.

XLI. Parmi les sels marins, le plus estimé est 1 celui de Salamine de Chypre; parmi les sels d'étangs, celui de Tarente et celui de Phrygie, qu'on nomme de Tatta; ces deux sels sont bons pour les yeux. Celui qu'on apporte de Cappadoce dans des vaisseaux de brique donne, dit on, de l'éclat à la peau ; celui que nous avons appelé de Citium (xxx1, 39) en efface mieux les rides: aussi en frotte-t-on, avec de la nielle, le ventre apres l'accouchement. Plus le sel est sec, plus il est salé. De tous, celui de Tarente est le plus agréable et le plus blanc. Au reste, plus le sel est blanc, plus il est friable. La pluie adoucit toute espece de sel; mais la rosée le rend plus agréable. Le vent d'aquilon en rend la formation plus abondante; il ne s'en fait pas par le vent du midi. La fleur de sel ne se forme que par 2 les vents de l'aquilon. Le sel de Tragasa et le sel d'Acanthus (IV, 17, 5), ainsi nomme du nom d'une ville, ne décrépitent ni ne petillent au feu. non plus que l'écume et les râclures de sel, ni le sel très-fin. Le sel d'Agrigente résiste au feu, et décrepite dans l'eau. Il y a aussi des differences de couleur : rouge à Memphis, le sel est roux sur les bords de l'Oxus, et pourpré à Centuripes.

vasloceatibus, cui jam pridem palma a plerisque medicis Mer orania salis genera perhabetur. Omnis locus in quo mendur sal, sterdes est, inhalque gignit : et in totum soote nascens intra haer est. Pactitii varia genera. Vulgah pluriorusque in salinis, mart adfuso, non sine aquar den ngus, sed imbre maxime juvante, ac super omnia semulto, non aliter inarescens. Airica circa Uticarn confret acervos salis ad colhum speciem - qui ubi sole lunaque bluvere, nullo humore liquescent, verque etiam ferro Mantur. Fit tamen et in Creta sine rigins, in salinas we infundentilius : et circa Ægyptum, ipso mari inbeste in solum ( ut credo ) Nilo succosum. Fit et e puteis adnas ingestis. Prima densatio Babylone in bilumen ha lum cogitur , oleo simile , quo et lo lucernis istintur : in detracto subest sal. Et in Cappadoria e puteis ac fonte quan in salinas ingerunt. In Chaonia excoquunt aquam s fonte, refrigorandoque salem faciunt mertem, nec candom. Gallier Germania-que ardentibus lignis aquam salm mfundunt.

XL. Hispaniæ quadain sui parte e puteis bauriunt, maiau appellant, et illi quidem etiam liguim referie artrantur. Quercus optima, ut quie per se cinere sincero vim salis reddat: afibi corylus laudatur: ita infuso liquore salso, carbo etiam in salem vertitur. Quicumque ligno confit sat, inger est. Apod Theophrastum invenio, Umbros arundinis et junci cinerem decuquere aqua solitos, donoc exiguum superesset humoris. Quin et e nuria salisamentorum recoquitur, iterumque consumto liquore ad naturam suam redit: vulgo e manis jucundissimus. 1

XLI. Marinorum maxime laudatur Cyprius a Salamine: de stagnis Tarentinus, ac Phrygius, qui Tattæus vocatur. Hi dino oculis utiles. A Cappadocia vero qui in laterculis affertur, cutis nitorem dicitur facere. Magis tamen extendit is, quem Citieum appellavimus. Itaque a partu ventrem eo cum melanthio illiniant. Salsissimus sal qui siccissimus: suavissimus ominim Tarentinus atque candidissimus: et de cetero fragilis, qui maxime candidus. Pluvia delicescit omnis. Suaviorem tamen rores faciunt; sed copiosum Aqui-Blonis flatus. Austro non nascitur. Flos salis non fit, nisi Aquilorithus. In igne nec crepitat, nec exsilit Tragaacus, neque Acanthius ab oppido appellatus: nec utilius spinma, aut ramentum, aut temos. Agrigentinus ignium patiens, ex aqua exsilit. Sont et colorum differentire. Rober Memphi, rufus est circa Oxum. Centuripis purpureus. Circa Gelam

362 PLINE.

A Géla en Sicile, il est si luisant, qu'il réfléchit les images des objets. En Cappadoce, on a un sel fossile, couleur de safran, transparent et de trèsbonne odeur. Pour les usages médicaux, les anciens estimaient surtout le sel de Tarente; après celui-là, tous les sels marins; et, parmi ces derniers, principalement celui qui provient de 3 l'écume de mer. Pour les maladies des yeux des bêtes de somme et des bœufs on se sert du sei de Tragasa et du sel de la Bétique. On aime d'autant plus pour les ragoûts et les aliments un sel, qu'il se fond plus facilement et aussi qu'il est plus humide; en effet, le goût en est moins amer: tels sont les sels de l'Attique et de l'Eubée. Un sel piquant et sec, comme celui de Mégare, est plus propre a la conservation des viandes. On confit aussi le sel en y ajoutant des substances odoriférantes. Il sert de sauce, il excite l'appétit, il relève tous les aliments ; et le fait est que parmi les innombrables assaisonnements dont nous usons 4 le goût propre au sel domine toujours. En mangeant du garum, c'est encore la saveur du sel qu'on recherche. Bien plus, rien mieux que le sel ne fait manger les moutons, les bêtes à cornes et les bêtes de somme ; il augmente la quantité du lait, et donne meilleur goût au fromage. On ne peut donc vivre agréablement sans sel; et c'est une substance tellement nécessaire, que le nom en est appliqué même aux plaisirs de l'esprit; un les nomme en effet sales (sels). Tous les agréments de la vie, l'extrême gaieté, le délassement du travail, n'ont pas de mot qui les caractérise 5 mieux. Il entre aussi pour quelque chose dans les honneurs et les rétributions militaires, puisque c'est de là que vient le mot de salaire. Le sei était en grande estime chez les anciens, comme on le voit par le nom de la voie Salaria,

ainsi nommée parce que, en vertu d'une coaves.
tion, les Sabins faisaient venir ieur sel per cette
voie. Le roi Ancus Marcius donna au peuple,
dans un congiaire, six mille boisseaux de sel, et
li fut le premier qui établit des salines. Varue
rapporte que les anciens faisaient du sei un plat;
et le proverbe nous montre qu'ils le mangealent
avec du pain. Mais c'est surtout dans les sacrifces que l'on voit l'importance du sel : il ne s'en
fait aucun où l'on n'offre des gâteaux salés.

XLII. Ce qui distingue les salines dont les produits sont pars, c'est une certaine efflorescence de sel très-légère et très-blanche. On donne escore le nom de fleur de sel (5) à une substance totalement différente, plus humide, safranée, es rousse ; on dirait la rouille du sel ; elle se distingu non-seulement de l'écume du sel, mais du sel lui-même, par une odeur désagréable qui rusemble à celle du garum. Cette substance se trouve en Égypte, et il paraît qu'elle y est portés par le Nil; cependant on la rencontre aussi des quelques fontaines, où elle surnage. Ce qui en es le meilleur est une espèce de substance huileus; car il y a (et ceci mérite d'être observé) de la graisse même dans le sel. On sophistique et en 1 colore cette substance avec de la terre rouge, ou le plus souvent avec de la brique pilée. Cette sophistication se découvre avec l'eau qui enlère cette fausse couleur; au lieu que la coloration naturelle ne peut être enlevée que par l'huie. Les parfumeurs se servent beaucoup de cette substance pour colorer leurs drogues. Dans les vases, cette fleur de sel est blanche à la surfact; le milieu est plus humide, comme nous venous de le dire. Elle est âcre, échauffante, mauviet à l'estomac, sudorifique. Dans du vin et de l'ess, elle purge. On l'emploie dans les médicamests

in eadem Siciha tanti splendoris, ut imaginem recipiat. In Cappadocia croceus effoditur, translucidus et odoratissimus. Ad medicinæ usus, antiqui Tarentinum maxime laudabant. Ab hoc quemcumque e marinis : ex eo genere a spumeum præcipue. Jumentorum vero et boum oculis, Tragasæum et Bæticum. Ad obsonium et cibum utilior, quisquis facile liquescit : item humidior : minorem enim amaritudinem habent, ut Atticus et Euboicus. Servandis carnibus aptior acer et siccus, ut Megaricus. Conditur etiam odoribus additis, et pulmentarii vicem implet, excitans aviditatem, invitansque in onmibus cibis, ita ut sit 4 peculiaris ex eo intellectus inter innumera condimenta. Ita est in mandendo quæsitus garo. Quin et pecudes armentaque et jumenta sale maxime sollicitantur ad pastum, multo largiore lacte, multoque gratiore etiam in caseo dote. Ergo hercule vita humanior sine sale non quit degere : adeoque necessarium elementum est, ut transierit intellectus ad voluptates animi quoque. Nam ita sales appellantur : omnisque vita lepos et summa hilaritas, laborumque requies Luon alio magis vocabulo constat. Honoribus etiam militiæque interponitur, salariis inde dictis, magna apud antiquos auctoritate, sicul apparet ex nomine Salariae viae, quoniam I

illa salem in Sabinos portari convenerat. Ancus Marciss est salis modios sex mille in congiario dedit populo, et salina primus instituit. Varro etiam pulmentarii vice usos veleres, auctor est : et salem cum pane esitasse eus proveillo apparet. Maxime tamen in sacris intelligitur auctorius, quando nulla conficiuntur sine mola salsa.

XLII. Salinarum sinceritas summam fecit suam dife-1 rentiam, quamdam favillam salis, quæ levissima ez 📾 🕊 et candidissima : appellatur et flos salis, in totum direra res, humidiorisque naturæ, et crocei coloris, aut miveluti rubigo salis, odore quoque ingrato, cen gari, # sentiens a sale, non modo a spuma. Ægyptus invenit, vide turque Nilo deferri. Et fontibus tamen quibusdam innist. Optimum ex eo, quod olei quamdam pinguitudinem red Est enim etiam in sale pinguitudo, quod miremur. Add-1 teratur autem tingiturque rnbrica, ant plerumque testa trita : qui fucus aqua deprehenditur, diluente factitinm colorem: quum verus ille non nisi oleo resolvatur, et unguestarii propter colorem eo maxime utantur. Canitia in vais summa est : media vero pars humidior, ut diximus. Floria natura aspera, excalfactoria, stomacho inutilis. Sudorem ciet, alvum solvit in vino et aqua; acopis et amegmatia pes (délassants) et dans les liniments détersifs. Le est tres-efficace pour faire tomber les cits. Le saite le sédiment qui se forme au fond, pour lir reparaître la couleur de safran. Outre ces estances, on donne encore dans les salines le saites de salsugo, ou saisilago, à une substance niterement liquide, plus salée que l'eau de mer, sis moins active.

XLIII. On nomme garum une autre espèce liqueur fort recherchée. On le prépare avec intestins de poisson et d'autres parties qu'aurement on jetterait ; on les fait macérer dans le i, de sorte que c'est le résultat de la putréfaction es ingrédients. Le garum se faisait autrefois rec un poisson appelé garus (xxxII, 53) par les ires, qui prétendaient que la vapeur de sa tête rélée avait la propriété de faire sortir l'arrièrea. (viii.) Aujourd'hui le meilleur se fait avec scombre, dans les poissonneries de Carthage partaria (Carthagène fabricant le spart) (x1x, 7). l'appelle le garum des alliés, et deux conges Hir., 48) ne so payent guère moins de mille piès d'argent. Il n'y a pour ainsi dire pas de subsnce, à l'exception des parfums, qui se paye aussi kr. Le garum fait même la reputation des paya fou il vient. Les scombres se péchent sur les côtes la Mauritanie et sur celles de la Bétique, à Aneia, lorsqu'ils entrent de l'Océan dans la Méerranée, et on n'en fait aucun autre usage. renomme encore pour le garum Clazomènes, imper, Leptis, comme pour la saumure Antipo-Autibes), Thurium, et déjà même la Dalmatie. XLIV. L'alex, rebut du garum, est une lie groset mai filtrée : cependant on commence à le sparer separement avec un tout petit poisson, reste sans usage ; c'est l'appa (1x, 74, 5) des tins, l'aphye des Grees (anchois), ainsi nomme parce qu'il est engendré de la pluie (2, 200, non engendre). Les habitants de Forum-Julii (Frejus) fout l'alex avec un poisson qu'ils nomment loup. L'alex est devenu ensuite un objet de luxe, et un en a fait une infinité d'espèces. De même du garum : on en prépare ayant la couleur de vin vieux miellé, et si agréablement delayé qu'on peut le boire. On en prepare aussi un autre, consacré aux observances religieuses et aux rites des Juifs; on le fait avec des poissons sans écaille. C'est de la 2 sorte que l'alex s'est étendu aux hustres, aux hérissons de mer, aux orties marines, aux homards. aux foies de surmulet. On s'est mis à faire putréfler le sel de mille manières pour piquer la seusualité. Nous nous sommes laissé aller a cette excursion en faveur des goûts de notre temps. Toutefois ces substances ne laissent pas que d'être de quelque usage en médecine. L'alex guérit la gale des moutons : on le verse sur la peau, qu'on incise. Il est bon contre les morsures du chien et du dragon marin (vive) : on l'applique dans de la charpie. Le garum guérit les brûlures récentes; mais il faut le verser sans en prononcer le nom. Il est utile aussi contre la morsure des chiens, et surtout du crocodile; contre les ulcères serpigineux ou sordides. Il est d'un merveilleux secours contre les ulcérations et les douleurs de la bouche et des 3 oreilles. La saumure ou ce salsugo dont nous avens parlé ont des propriétés astringentes, piquantes, attenuantes, siccatives. On s'en sert dans la dyssenterie, même quand les ulcérations ont envahi les intestins. On en fait des lavements pour la coxalgie et le flux cœliaque invétéré. Dans l'intérieur des terres on en use en fomentation, à la place de l'eau de mer.

XLV. (1x.) Le sel est par lui-même d'une i nature ignée ; cependant il est ennemi du feu, et

Detrahit et ex palpebris pilos efficaciasime. Faces e concutuntur, ut color croci redeat. Præter hæc amoun appellatur in sahnis salsugo, ab aliis salsilago, a biquida, marina aqua salsuor, vi distans.

KLIII. Aliud etiamium liquoris exquisiti genus, quod co vocavere, intestinis puscium carterisque quae abjiada essent, sale mareratis, ut ait illa putrescentium
les Hoc olim conficiebatur ex pisce, quem Gravei gavocabant: capite ejus usto, suffitu extrahi secundas
notantes (viii.) Nuice e scombro pisce laudatissimum
Carthagiais Spartaniae cetariis: Sociocum id appellat, subulis millibus nummum permutantibus conglos fere
los. Nec liquor ullus paene praeter unquenta majore in
the esse capit, nobilitatus etiam gentibus. Scombros
form, et Mauretania Basticarque Carteia, ex Oceano
fontes capiumt, ad nihil aliud utiles. Laudantur et Claliquor paro, Porupenque et Leptis: sient muria Antiliquor Thurri, jam vero et Dalmatia.

ALIV Vitium hujus est alex, imperfecta nec colata a Corpit tamen et privatim ex mutiti pisciculo, milicoque contre Apiam nostri, aphyen Graco vocant, tomani is pisciculus e pluvia nasculur. Porojulienses piscem ex quo faciunt, lupum appellant. Transiit deinde in luxuriam, creveruntque genera ad infinitum: sicuti garum ad colorem mulsi veteris, adeoque dilutam suavitatem, ut bibi possit. Alaud vero castimoniarum superstitioni etiam, sacrisque Judzeis dicatum, quod fit e piscibus squama carentibus. Sic alex pervenit ad ostreas , 2 echinos, articas, cammaros, multorum jocinera: innumerisque generibus ad saporem gula cœpit sal fabescere. fize obiter indicata sint desideriis vitæ: et ipsa tamen nonnullius usus in medendo : namque et alece scables pecoris sanatur, infusa per cutem incusam - et contra canis morsus draconisque marini prodest. In linteolis autem concerptis imponitur. Et garo ambusta recentia sanantur, si quis infundatac non nominet garum. Contra canum quoque morsum prodest, maximeque crocodili, et bulceribus quæ serpunt, aut sordidis. Oris quoque et aurium hulce- 3 ribus aut doloribus aurifice prodest. Muria quoque, sive illa salsugo, spissat, mordet, extenuat, siccal. Dysentericis utilis est, etiam si nome intestina compit. Ischiadicis, carliaris veterabus, infunditur. Foto quoque apud mediferraneos aquite manure vicem pensal.

XLV. (1x.) Salis natura est per se ignea, et inimica !

364 PLINE.

le fuit; il corrode tout. Il est, pour le corps vivant, astringent, siccatifet resserrant. Il préserve même les cadavres de la putréfaction, les faisant ainsi durer pendant des siècles. En fait de propriétés médicales, il est piquant, échauffant, détersif, atténuant, résolutif; seulement il est mauvais à l'estomac, si ce n'est pour exciter l'appétit. On l'emploie contre les morsures des serpents, avec l'origan, le miel et l'hysope; contre le céraste, avec l'origan, ou la poix de cèdre, ou la poix ordinaire, ou le miel. Il est bon contre les scolopendres, à l'intérieur, dans du vinaigre; contre les piqures des scorpions, à l'extérieur, dans de l'huile ou du vinaigre, avec un quart de graine de lin ; contre les frélons et les guépes, et autres insectes semblables, dans du vinaigre ; contre les migraines , les ulcères de la tête, les pustules ou papules, et les verrues commençantes de cette partie, avec du suif de veau. On s'en sert pour les maladies des yeux, pour réprimer les excroissances qui se font sur ces organes et les végétations qui se forment sur tout le corps, mais spécialement les végétations des yeux; aussi le fait-on entrer dans les collyres et les emplâtres. Pour ces usages on recherche surtout le sel de Tatta ou de Caunus. Pour les ecchymoses des yeux, suite de coups, on emploie le sel avec quantité égale de myrrhe et de miel, on avec de l'hysope dans de l'eau chaude, et on a fomente la partie avec le salsugo. Pour cela on préfère le sel d'Espagne; et pour la cataracte on le broie avec du lait sur de petites pierres. On l'applique en particulier sur les contusions, enveloppé dans un petit linge; on renouvelle fréquemment cette application, qu'on fait avec de l'eau chaude. On le met dans de la charpie sur les ulcères de la bouche qui jettent; on en frotte

les geneives tuméfiées. Égrugé bien fin, il distipe les granulations de la langue. On dit que les dents ne se carient ni ne se gâtent si tous les matins, à ieun, on tient du sel sous la langue jusqu'à ce qu'il soit fondu. Il guérit les lèpres, les furoncies, le lichen, les affections psoriques, avec du raine sec dont on a ôté les pepins, du suif de bœuf, de l'origan, du levain ou du pain. Pour cola a se sert surtout du sel de Thèbes, que l'on chain aussi pour les démangeaisons. Ce sel est bon enqué avec du miel pour les amygdales et la luete. Tout sel est bon pour l'angine; mais, de plus, i faut en même temps faire des frictions sur le parties extérieures avec de l'huile, du vinaire et de la poix liquide. Le sel mêlé à du vin pun sans faire de mal. Bu dans du vin, il chim les vers intestinaux. Tenu sous la langue, il permet aux convalescents de supporter la chier des bains. Mis dans des sacs, et fréquemnat humecté avec de l'eau chaude, il soulage les desleurs nerveuses, surtout aux épaules et aux rdin. A l'intérieur et à l'extérieur, employé check dans ces mêmes sacs, il guérit les coliques, les tranchées et les douleurs des hanches ; broyé ave de la farine dans du miel et de l'huije, il guit la goutte. C'est surtout dans cette maladie qu'il faut mettre à profit la remarque d'après laquelle, pour le corps entier, rien n'est plus utile que le sel et le soleil; aussi voyons-nous que les picheurs ont le corps dur comme la corne; mi cette remarque ne pouvait être micux placis qu'à propos de la goutte. Le sel enlève les ses ! aux pieds et les engelures. Pour les brûlures a l'emploie en topique ou on le fait manger, et il empêche le développement des ampoules. Pour les érysipèles et les ulcères serpigineux on s'en sert avec le vinaigre ou l'hysope; pour les car-

ignibus, fuglens eos, omnia erodens. Corpora vero astringens, siccans, alligans: defuncta eliam a putrescendo vindicans, ut durent ita per secula. In medendo vero mordens, adurens, repurgans, extenuans, dissolvens. Stomacho tantum inutilis, præterquam ad excitandam aviditatem. Adversus serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo. Contra cerasten cum origano, aut cedria, aut 2 pice, aut melle. Auxiliatur contra scolopendras ex aceto potus : adversus scorpionum ictus, cum quarta parte lini seminis, ex oleo vel aceto illitus : adversus crabrones vero vel vespas, similiaque, ex aceto. Ad heterocraneas, capitisque hulcera, et pusulas, papulasve, et incipientes verrucas, cum sevo vitulino : item oculorum remediis, et ad excrescentes ibi carnes, totiusque corporis pterygia: sed in oculis peculiariter : ob id collyriis emplastrisque additur. Ad hæc maxime probatur Taltæus, aut Caunites. Ex ictu vero suffusis cruore oculis sugillatisque, cum myrrha pari pondere ac melle, aut cum hyssopo ex aqua 3 calida, utque foveantur salsugine. Ad hæc Hispaniensis eligitur, contraque suffusiones oculorum cum lacte in coticulis teritur. Privatim sugillationibus in linteolo involutus, crebroque ex aqua ferventi impositus. Hulceribus

oris manantibus in linteolo concerpto. Gingivarum tumorii infricatus. Et contra scabritiem linguæ fractus comminatusque. Aiunt dentes non erodi, nec putrescere, si quie quotidie mane jejunus salem contineat aub lingua, do liquescat. Lepras idem, et furunculos, et licheau, psoras emendat cum passa uva, exemto ejus ligae, 📽 sevo bubulo atque origano, ac fermento vel pane, mainte Thebaicus. Hic et ad pruritus eligitur. Tonsillis et wis cum melle prodest. Quicumque ad anginas : hoc ampli cum oleo et aceto eodem tempore extra faucibus illians cum pice liquida. Emollit et alvum in vino mixtus inscie : et tæniarum genera pellit in vino potus. Æstus balinearum convaiescentes ut tolerare possint, linguae subdites prostat. Nervorum dolorem , maxime circa humeros et rentiin saccis aqua terventi crebro madefactos levat. Colum torminaque et coxarum dolores potus, et fisdem sacis impositus candens. Podagras cum farina ex melle et oles tritus, ibi maxime usurpanda observatione, quae tolis corporibus nihil esse utilius sale et sole dixit. Itaque corsei videmus corpora piscatorum. Sed hoc praccipuum dicata in podagris. Tollit et clavos pedum; item perniones. Am bustis ex oleo imponitur, aut commanducatus, pusulanqu tinomes, avec l'uva taminia (xxiit, 13); pour les viceres phagédéniques, grilleuvec la farine d'orge: en applique par-dessus un linge trempé dans du vip. Chez les icteriques on en fait des frictions. avec de l'huile et du vinaigre, à côté du feu , jusm'a ce qu'ils suent, pour les délivrer des démangeaisons qu'ils ressentent. On frotte les personnes lasses avec du sel et de l'huile. Beaucoup ont traité les hydropiques avec le sel, ont fait des onctions avec le sel et l'huile dans les ardeurs de la flevre, et ont dissipé les toux invétérées en te mettant sur la langue. On l'a employé en larement dans les coxalgies; on en a fait un topique pour les ulcères fongueux ou putrides. On l'applique sur les morsures des crocodiles, avec de vinaigre, dans des linges, de manière à eugourdir préalablement la plaie (6). On le donne l'intérieur, dans du vinaigre miellé, contre l'opium. Avec de la farine et du miel on l'applique sur les laxations et sur les excroissances de chair. Dans le mal de dents on en fait un collutoire avec le vinaigre, ou l'on frotte la dent douloureuse avec du sel et de la résine. Pour tous os usages l'écume de sel est plus agréable et plus esticace. Mais toute espèce de sel est bonne dans les médicaments acopes ( délassants), quand il sagit d'echauffer, et dans les médicaments débersifs, quand il s'agit d'atténuer et de rendre plus lusse la peau. En topique le sel guérit la nie des moutons et des bœufs : on le leur donne a lecher. Un le jette avec la salive dans les yeux des bêtes de somme. Voilà ce que nous avons à dire sur le sel.

XLVI. (x.) C'est ici l'endroit de parler du aire, qui ne differe pas beaucoup du sel; et il fut en parler avec d'autant plus de soin, qu'il est evident que les médecins qui en ont traité n'en

ont pas connu la nature; de tous les auteurs Théophraste est ceiui qui a été le moins inexact. On trouve en Médie, dans des vallées toutes blanches de sécheresse, un nitre en petite quantité. qu'on nomme halmyrhax. En Thrace, les environs de Philippes en donnent, en moins grande quantité encore, un qui est terreux, et qu'on nomme nitre sauvage. Quant à celui qui provient des cendres de chêne, on n'en a jamais fait beaucoup, et depuis longtemps on y a complétement renoncé. On rencontre en plusieurs lieux des eaux 2 nitreuses, mais elles sont trop peu chargées pour se condenser. Il s'en trouve de très-bon, et abondamment, à Lites, en Macédoine; on le nomme chalastrique; il est blanc, pur, et trèssemblable au sel. Au milieu du lac qui le produit, jaillit une petite source d'eau douce. Le nitre s'y forme vers le lever du Chien, pendant neuf jours; puis il cesse de se produire pendant neuf autres jours, après quoi il y a encore nenf jours de formation, et puis un repos. D'où l'on voit que c'est la nature du sol qui produit le nitre : car, hors des époques de formation, ni le soleil ni les pluies n'y font rien. Il faut remarquer en- 3 core cette particularité : bien que la petite source soit toujours jaillissante, le lac ne croit pas et n'a pas d'écoulement. S'il pleut dans les jours où se forme le ultre, la pluie le rend plus salé; les vents de l'Aquilon le détérlorent, parce qu'ils remuent fortement la vase. Voilà pour le nitre

L'Égypte fabrique du nitre en beaucoup plus 4 grande abondance, mais d'une qualité inférieure, car il est brun et pierreux. Il se prépare à peu près de la même manière que le sel : seulement, tandis qu'ou introduit l'eau de la mer dans les salines, on introduit l'eau du Nil dans les nitrières;

remait. Ignibus vero sacra, hulceribusque que serpunt, et aceto aut hyssopo. Carcinomatis cum uva tammia. Passedanis hulcerum, tostus cum farina hordei, supermembo linteolo madente vino. Morbo regio laborantes, sides socient ad ignem, contra proritus quos sentiunt, ex adeset aceto infrientua juvat - et falagatus ex oteo. Multi-es lightopicos sale curavere, fervoresque febrium cum co perunvere, et tussim veterem lincto ejus discussere. Clutenbas infudereischiadicis. Hulcerum excrescentibus rilputrescentibus imposuere. Crocodilorum morsibus ex "do in linteolis , ita ut hebetarentur anteliac butcera. Hibilir et contra opnum ex aceto mulso. Luxatis imponitur sum farina et melle item extuberationibus. Dentium dohai cum aceto fotus, et illitus cum resina prodest. Ad come autem spuma salis jucundior utiliorque. Sed quicumque sal acopis additor ad excalfactiones : item smegmatis ad extennandam cutem levandamque. Pecorum quoque scabiem et boum illitus tollit : daturque lingendus : et oculis jumentorum insputtur. Him et de sale dicta sint. XLVI. x Non est differenda et nitri natura, non mulform a sale distans : et eo diligentius dicendo , quia palam est et medicos, qui de eo scripsere, ignorasse naturam, nec quemquam Theophrasto diligentius tradidisse. Exiguum fit apud Medus, canescentibus siccitate convalibus, quod vocant halmyrhaga. Minus etiam in Thracia juxta Philippos, sordidum terra, quod appellant agrlum. Nam quercu cremata numquam multum factitatum est, et jam prodem in totum omissum. Aque vero nitrosa: pluribus 2 locis reperiuntur, sed sine viribus densandi Optimum copiosumque in Litis Macedonize, quod vocant Chalastricum, candidam, purumque, proximum sali. Lacus est nitrosus, exsiliente e medio dolci fonticulo. Ibi fit nitrum circa Canla ortum novenis diebus, totidemque cessat, ac rursus innatat, et deinde cessat. Que apparet, soli naturam esse quæ gignat : quoniam compertum est, nec soles proficere quidquam, quum cesset, ner imbres. Mirum est et illud, 3 scatebra fonticuli semper emicante, lacum neque augeri, neque fluere. Its antem diebus, quibus gignitur, si fuere imbres , salsius nitrom faciona : aquilones deterius , quin validius commovent limum. Et hoc quidem nascitur.

In Ægypte autem confectur multo abundantius, sed deterius. Nam fuscum lapidosumque est. Fit paene codem modo que sat, nisi quod salmin mare infundunt, Nilum antem nitrariis. Hæ, cedente Nilo, madent succe nitri xa. GG PLINE.

celles-ci, quand le Nil se retire, sont imbibees d'un suc nitreux pendant quarante jours consecutifs, et uon, comme en Macédoine, avec des intermittences. S'il a plu, on introduit moins d'eau du fleuve. Des que le nitre commence à se former, on l'enlève, pour qu'il ne se fonde pas dens les nitreres. Ce nitre contient aussi une sonte

les nitrieres. Ce nitre contient aussi une sorte d'huite propre à guérir la gale des animaux. Mis en tas, il se conserve longtemps. Chose singuliere, dans le lac Ascaulus et dans quelques fontaines pres de Chalcis, les eaux sont douces et potables à la surface, et nitreuses au fond. La partie la plus ténue du nitre est la meilleure; aussi préfere-t-on l'écume de nitre : cependant on a besoin du nitre impur pour quelques usages; par exemple pour teindre en pourpre, et pour toutes sortes de teintures; on l'emploie aussi beaucoup pour la fabrication du verre, de laquelle nous parlerons en son lieu (xxxvi, 65).

6 Il n'y avait autrefois en Egypte de nitrieres qu'aux environs de Naucratis et de Memphis. Les moins bonnes étaient celles de Memphis; car là le nitre en tas prend la dureté de la pierre, et beaucoup de ces tas ont formé de véritables roes. On en fait des vases; on fond frequemment la pierre de nitre avec du soufre, et l'on fait cuire le tout au feu de charbon. On se sert aussi de ce nitre pour tout ce qu'on veut garder lougtemps. En Égypte, il y a des nitrières ou le nitre est roux comme la terre d'où il provient. L'ecume de nitre, dont on fait le plus de cas, ne se produisait, suivant les anciens, que quand la rosée était tombée; il fallait que cela arrivat quand la nitriere, sur le point de donner du nitre, n'en donnait pas encore; et il ne se formait point d'écume de nitre dans une nitrière en pleine activité, même quand il y tombait de la 7 rosée. D'autres en attribuaient la formation à la

fermentation des tas de nitre. D'après les médecins de l'âge suivant, l'écume denitre se receille en Asie, dans des grottes ou cette substance découle des rochers : ces grottes sont appeires Colyces; le produit qu'elles fournissent se seche au soleil. L'écume de nitre qui vient de Lydie ex regardés comme la meilieure. On la reconnaît à ces caractères : elle est tres-peu pesante, trafriable, et presque de couleur de pourpre. On l'apporte en petites masses. Celle d'Égypte viex dans des vases enduits de poix, pour qu'elle ae se fonde pas; et on donne à ces vases la dernate façon en les faisant sécher an soleil.

Pour être bon, le nitre doit être tres-mem de tres-spongieux, et poreux. En Égypte, on le falsific avec de la chaux, falsification qui se reconaît au goût : le nitre pur se fond facilement, tandis que le nitre faisifié reste sur la langue, qu'il pique. Le nitre qu'on saupoudre de cheu exhale une odeur forte. On le brûle dans un wisseau convert, pour qu'il n'éclate pas. Du reste, le nitre ne petille point dans le feu; il n'engendre et ne nourrit rien, tandis que les salines produisent des herbes, et la mer tant d'animaux; la mer, qui du reste ne donne naissance qu'a des atgues. Mais on reconnaît que le nitre est plus âre que le sel, non-seulement d'après ce fait, mis encore parce que les nitrieres détruisent tres-vite les souliers. D'ailleurs les nitrières sont salubres: elles éclaireissent la vue; on n'y contracte point? d'ophthalmies; les ulcérations qu'on y apportese guérissent tres-promptement, mais celles qu'on y gagne, tardivement. Le nitre en friction avec de l'huile provoque la sueur et relâche le come. On met dans le pain du nitre de Chalastra, en guise de sel. A vec les raiforts (x1x, 26, 5), onsemt du nitre d'Egypte; it les attendrit, mais il blanchit et gate les autres mets. Il donne aux chour

diebus continuls, non ( ut in Macedonia ) statis. Si etiam imbres affaerint, minus de flomme addunt : statimque ut densari est cœptum, rapitur, ne resolvatur in nitrariis Sic quoque olei natura intervenit, ad scabiem animalium

5 utilis. Ipsum autem conditum in acervis durat. Mirum, in lacu Ascanto, et quibusdam circa Chalcida fontibus, summas aquas dulces esse potarique, inferiores nitrosas. la nitro optimum, quod tenuissimum: et ideo spuma melior. Ad shqua tamen sordidum, tamquam ad inficiendas purpuras tincturasque cinnes. Magnus et vitro usus, qui dicetur suo laco.

6 Nitraria Ægypti circa Naucratim et Memphim tantum solebant esse, circa Memphim deteriores. Nam et la pidescit ibi in acervis: multique sunt cumoli ea de cansa savei. Facunt ex his vasa, nec non frequenter liquatum cum sulphore coquentes in carbonibus. Ad ea quoque, quie inveterari volunt, illo nitro utuntur. Sunt du intraria, in quibus et rufum exit a colore terræ. Spunnam nitri, quae maxime laudatur, antiqui negaliant fleri, nisi quum ros cecidisset, prieguantibus nitrariis, ned nondum parien-7 libus. Itaque non fleri incitatis, etiamsi caderet. Alii acer-

vorum fermento gigni existimavere. Proxima ætasmedcorum aphrondrum tradudit in Asia collegi, in spelates, molibus distillans. Specius cos colycas vocanti deia secant sole. Optimum putatur Lydium; probatio, il at minime ponderusum, et maxime friabile, colore pane pripureo. Hoc in pastillis affertur. Ægyptimu in vasia, etb. ne liquescat Vasa quoque ca sole inarescentia preferenta

Nitri probatio, ut sit tenuissimum et quam maner' apongassum fistulosumque. Adulteratur in Egypto el a deprehenditur gustu. Simeerum enim facile resciuit, adulteratum pongit. Calce aspersim reddit odoren del mentem. Uritur in testa opertum, ne exsultet alias un non exsilit nitrum; nihilque gignit ant alit, quam a se nis herbæ gignantur, et in mari tot animalia, tanton algre. Sed majorem esse acrimoniam nitri apparet, non best tantum argamento, sed in lito, quod nitrariæ calcramenta protions consumunt; alias salubres, or ulorumque clanton nitres; in nitrariis non lippiunt. Hulcera allata eo celenime annatur; ibi facta, tarde. Ciet et sudores cano uleo perunctis, corpusque emollit in pane sabs tice utuntur the lastraro ad raphanos Ægyptio tenerores eos facit, sed

ne couleur plus verte. En médecine il est échaufint, attenuant, mordicant, astringent, siccatif, liceratif. Il est bon dans les cas où il faut appeler selque humeur, ou résoudre ou picoter douceent et atténuer, comme pour les papules et les astules. Quelques-uns pour cet usage le brûent, l'éteignent avecdu vin astringent, le broient, il l'emploient ainsi préparé, sans huile, dans les tains. Avec de l'iris en poudre et de l'huile verte, il réprime les sueurs excessives. On s'en sert en opique avec une figue, ou bouilli dans du vin de raisin sec jusqu'à réduction de moitié, pour effacer les cicatrices des veux et les granulations des paupieres, et pour dissiper les tales. Bouilli evec du vin de raisin sec dans une écorce de grenade, il est bon pour les ptérygions. En onction avec du miel, il éclaircit la vue. Il guérit le mai de dents, en collutoire dans du viu avec du poivre, on bouilli avec des poireaux. Brûle et imploye en dentifrice, il nettoje les dents qui corcissent. Il tue la vermine de la tête et les lentes, appliqué dans de l'huile avec de la terre de Samos. Dissous dans du vin, on l'injecte dans es oreilles qui suppurent. Dans du vinaigre, il miève les saletés des oreilles. Introduit sec dans telle partie, il fait passer les bourdonnements t les tintements. A poids égal, avec la terre duoliée et le vinaigre, on en fait un liniment kot on se frotte au soleil pour guérir le vitiligo Manc. Mêlé avec de la résine ou avec du raisin sec, hase, dont on broie les pepins avec le nitre, il aporte les furoncles. Il guérit l'inflammation des sticules; avec l'axonge, les éruptions pituilesses de tout le corps. Contre la morsure des chiens , on y ajoute de la résine, et on l'applique desie début avec du vinaigre. Avec la chaux et

le vinaigre, on en fait un topique pour les morsures des serpents, pour les ulcères phagédéniques, pour les ulcères serpiginenx ou putrides. Broyé avec une figue, on l'emploie, chez les hydropiques, à l'intérieur et à l'exterieur. Il dissipe les tranchées, pris en décoction, à la dose d'une drachme, avec de la rue, ou de l'aneth, ou du cumin. Il remet les personnes fatiguées, en friction avec l'huile et le vinaigre. Contre les refroidissements et les frissons, on en frotte les pieds et les mains du malade avec de l'buile ; il remédie aux démangealsons chez les ictériques, surtout donné avec du vinaigre. Bu dans de l'oxycrat, 13 c'est un antidote pour les champignons vénéneux. Bu dans de l'eau, il guérit ceux qui ont avalé le bupreste (7), et provoque le vomissement. On le donne, avec le laser (xix, 15), à ceux qui ont bu du sang de taureau. Avec du miel et du lait de vache, il guérit les ulcérations de la face. Pour les brûlures, on le fait griller jusqu'à ce qu'il noircisse, et on l'applique pilé. On le donne en lavement pour les douleurs du ventre et des reins, pour le tétanos, pour les douleurs des nerfs. En cas de paralysie de la langue, on le donne dans du pain. Pour l'asthme, on le prend dans de la ptisane (décoction d'orge). La fleur de nitre guérit les vicilles toux : on l'unit à poids égal au galbanum et à la terébenthine, et on donne de ce mélange gros comme une fève. On fait cuire le nitre, puis, après 14 l'avoir délayé avec la poix líquide, on l'administre dans l'angine. La fleur de nitre avec l'huile de cyprus (x11, 51), employée en friction au solcil, soulage les goutteux. En boisson dans du vin, il guérit l'ictère. Il dissipe les flatuosités. Il arrête l'épistaxis, si on en respire la vapeur dans de l'eau bouillante. Mélangé avec l'alun, Il guérit le por-

comia alba et deteriora, olera viridiora. In medicina aucalfacit, extenuat, mordet, spissat, siccat, exhuice-" Ulile his, quæ evocanda sint, aut discutlenda, et mus mordenda atque extenuanda, sicut in papulis pusolague, Quidam in hoc usu accensum vino austero restinpount, atque ita trito in baliness utuntur sine oleo. Sudoes almios inhibet cum arida iride, adjecto oleo viridi. Entescat et cicatrices oculorum, et acabrilias genarum cum ace illitum, aut decoctum, in passo ad dimidias parles dem contra argema oculorum. Unques decoctum cum Asson mali punici calyce adjuvat: claritatem visus cum mel munctum. Prodest dentium dolori ex vino, si cum pere colluantur: item cum porro decoctum. Nigrescentes tentes crematum dentifricio ad colorem reducit. Capitis lumaha et lendes necat, cum Samia terra illitum ex oleo. dantes puruleutis vino liquatum infunditur. Sordes ejusden partis erodit ex aceto. Sonitus et tinnitus discutit con additum. Vitiligines albas cum Cimolia creta, aquo pondere ex aceto, in sole illitum emendat. Furuncalos admixtum resinae extrahit, ant cum uva alba passa, nucleis ejus simul tritis. Testium inflammationi to arm i item eruptionibus pituitæ in toto empore oum saungea contraque cams morsus, addita et resina initiis cum aceto illinitur. Sic et serpentium morsibus, phagede- 12 uls, et hulceribus quas serpunt aut putrescont, cum calce ex aceto. Hydropicis cum fico tusum datur illiniturque. Discutit et tormins, si decoctum bibatur pondere drachmie cum ruta, vel anetho, vel cumino. Relicit lassitudines cam oleo et aceto perunutorom : et contra algores horroresque prodest, manibus pedibusque confricates cum oleo. Comprimet et pruritus suffusorum felle, maxime cum aceto datum. Succorrit et venenis fungorum ex posca po- 13 fum : aut si buprestis pasta sit, ex aqua, vomitionesque evocat. His qui sanguinem tauri biberint, cum lasere datur. In facie quoque exhalcerationes sanat cum melle et lacte bubulo. Ambustis tostum, donec nigrescat, tritumque illinitur. Infunditur ventris et renium doloribus, aut rigori corporum, nervorumque doloribus. Paralysi la lingua cum pane imponitur. Suspiriosis in ptisana sumitur. Tuasim veterem sanat flore, mixto galbano resina terebinthinse, pari pondere omninm, ita ut fabse magintudo devoretur. Coquitur, dilutumque postea cum pice liquida 14 sorbendum in angina datur : flos ejus cum oleo cyprino articulorum doloribus in sole jucundus est. Regium quoque morbum extenuat in potione vini. Et inflationes discutit : sanguinis profluvium e naribus sistit ex ferventi

rigo. Dans de l'eau, et employé chaque jour en fomentation, il dissipe la mauvaise odeur des aisselles. Mélé avec la cire, il cicatrise les ulcères nés de la pituite; de cette façon aussi, il est bon pour les nerfs. On le donne en lavement pour le flux cœliaque. Beaucoup ont recommandé de l'employer en friction, avec de l'huile, avant l'acces en froid, ainsi que contre les lèpres et les taches de rousseur. Il est avantageux de prendre un bain de nitre pour la goutte, l'atrophie, l'opisthotonos et le tetanos. Le nitre, cuit avec du soufre, se change en pierre.

XLVII. (xi.) Nous avons, cn parlant des productions marines, indiqué les espèces d'éponges (ix, 69). Quelques-uns les divisent ainsi : On a regardé comme mâtes les éponges qui sont percées de petits trous, épaisses, promptes à s'imbiber, et que, par luxe, on teint quelquefois même en pourpre; comme femelles, celles qui ont des trous plus grands et non interrompus. Parmi les éponges mâles, il en est d'une espèce plus dure, qu'on nomme boucs : ce sont celles qui out les trous les plus petits et les plus rapprochés. On a trouvé le moyen de les blanchir: on choisit les plus fines; on les prend frafches, quand elles ont recu pendant l'été l'écume du sel marin. Puis on les expose à la lune et aux gelées blanches, retournées, c'est-à-dire par le côté qui était adhérent; et cela pour que la blancheur les pénètre. Nous avons dit que c'était un animal (1x, 69); les éponges ont même du sang. Quelques-uns rapportent qu'elles se gouvernent par le sens de l'ouie; qu'elles se contractent au son qui les frappe, en rendant une humeur abondante; qu'on ne peut les détacher de la pierre, et que c'est pour cela qu'on les coupe, opération pendant laquelle il s'en échappe une matière sa-2 nieuse. On prefère à tontes les autres celles qui

ont été produites du côté de l'aquilou. Les médecins assurent que c'est dans ce cas que l'esprit qui les anime dure le plus longtemps ; qu'elles nous sont utiles par cet esprit même, en le mêlant au nôtre ; que par cette raison on préfere les éponges les plus récentes et les plus humides; qu'elles valent moins si on s'en sert dans de l'eau chaude. moins si on les huile, moins si on les applique our une personne dont on a huilé le corps ; ent n, que les éponges épaisses ont le moins d'adherence. Les eponges les plus fines sont employées à faire des plumasseaux : appliquees avec du vio mielle sur les yeux, ces plumasseaux en dissipent le gonflement; ils sont tres-bons pour absterger la chassie, et pour cela li faut qu'ils solent très-fins et très-souples. Dans les fluxions oculaires, on applique les éponges elles mêmes, avec de l'oxycrat. Pour la céphalaigie, on s'es sert en topique avec du vinaigre chaud. Du reste, les éponges récentes sont résolutives, emalliestes, adoucissantes. Vieilles, elles ne reunissent pas les plaies. On s'en sert pour nettoyer, pour 3 étuver, pour couvrir apres la fomentation les parties malades, jusqu'à ce qu'on applique un autre apparell. En topique, elles sèchent les ulcères bumides et ceux des vieillards. Les éponges sont très-bonnes pour fomenter les fractures et les plaies. On s'en sert pour absorber le sang dans les incisions, pour qu'on puisse voir les parties que l'on coupe. Sur les plaies enflammées, on les applique elles-mêmes, tantôt seches, tantôt imbibées, soit de vinaigre, soit de vin ou d'esu fraiche. Lorsqu'on les applique imbibées d'eau de pluie, elles empêchent de se tuméfier les parties recemment incisées. On les applique encore sur les parties intactes, mais affectées d'une congestion occulte qu'il s'agit de résoudre, et sur les tumeurs qu'on appelle apostèmes : on fait

aqua vapore naribus rapto. Porriginem alumine permixto tolfit: alarum virus ex aqua quotidiano fotu: huicera ex pituita nata cera permixtum; quo genere nervis quoque prodest: cualracis infunditur; perungi ante accessiones frigidas nitro et oleo multi præcepere; acut adversus lepras, lentigines: podagricus in ballneis uti solio nitri prodest, atrophis, opistholonis, telanis sal nitrum sulphuri concotum in lapidem vertitur.

1 XLVII. (31.) Spongiarum genera diximus In naturis aquatilium marinorum. Quidam eas ita distinguunt. Alias ex his mares existimavere, tenui fistula, spissioresque, persorbentes, que et impuntur in deliciis, alquando et purpura cabas feminas, majoribus fistulis ac perpetuis. E maribus duriores alias, quas appellant tragos, tenuisamis fistulis atque deusussunis. Caudida cura fiunt, e mollissimis recentes per æstatem tinctæ salis spuma, ad lunam et pruinas sternuntur inversa, hoc est, qua parte adhæsere, ut candorem bibant. Animal esse doculmus, etiam criore inharente. Alqui narrant et auditu regi eas, contrahique ad sonum, exprimentes abundantam humoris, nec avella petris posse, ideo abscindi ac samen emittere. Quin et eas

quae ab Aquilone sint genitæ, præfernnt cæteris. Nec usquam diutius durare spiritum, medici affirmant. Sic et prodesse corporibus, quia nostro suum misceant, et idea magis recentes magisque humidas; sed minus in calida aqua, minusque unctas, aul unctis corporibus impositas : et spissas minus adhærescere. Mollissmum genus earum penicilli : oculorum tumures levant ex mulso imposite lidem abstergendæ hppitudini utilissimi; eosque tenusumos et mollissimos esse oportet. Imponuntur et spongia ipsæ epiphoris ex posca : ex aceto calido ad capitis dolores. De catero recentes discuttunt, molhunt, miligant, veteres non glutinant vulnera. Usus earum ad abstergen la , fovenda , operienda , a foto , dum aitud imponator. Holcera quoque humida et senilia impositæ siccant fracturæ et vulnera spongiis utilissime foventur. Sangnis rapitur in secondo, ul curatio perspici possil. El ipsavulnerum inflammationibus imponuntur, nunc siccas, nime aceto adspersæ, nunc sino, nune aqua frigula. La aqua vero cariesti imposita, secta recentia non patimitur intumescere Imponuntur et integris partibus, sed fluctione occulta laborantibus, quar discutienda sil, et lis quar apu-

abord une onction avec le miel cuit. On les plique sur les articulations, imbibées tantôt rec du vinaigre salé, tautôt avec de l'oxycrat; t si l'inflammation est vive, avec de l'eau. On s trempe dans l'eau salée, pour les appliquer er les callosités; dans le vinaigre, pour les apliquer sur les piqures de scorpions. Dans le traiement des plaies elles remplacent la laine en unt, employées soit avec le vin et l'huile, soit ree l'eau salée. La difference qui s'y trouve, est que la laine est émolifente, et que les éponsont astringentes, et absorbent les humeurs lickes. On attache autour des hydropiques des ponges soit sèches, soit imbibées d'eau tiède d'oxycrat, suivant qu'il est besoin de couvrir dessecher doucement la peau. On les applique esi dans les maladies où il est besoin de chasuc: on les arrose d'eau bouillante, et on les sprime entre deux planches. De cette façon, les constituent aussi un topique bon pour l'esomae et pour les trop grandes ardeurs de la brre. Rien de plus efficace que l'éponge imbibée l'experat pour les affections de la rate, de visigre pour l'erysipele. Il faut l'appliquer de madere qu'elle s'étende largement jusque sur les orties saines. Une éponge imbibée de vinaigre d'eau froide arrête l'hémorragie; imbibée les salée chaude et fréquemment renouvelce, le fait disparaître la lividité produite par un paprécent. Humectée d'oxycrat, elle enlève la mefaction et la douleur des testicules. Sur la morre des chiens on met avec avantage de l'eponge chee, qu'on humecte de temps en temps de vi-

naigre, ou d'eau froide, ou de miel. La cendre d'éponge d'Afrique (1x, 59), avec du suc de poireau et un breuvage de sel et d'eau froide, est bonne pour l'hémoptysie. La même cendre, en topique sur le front, soit avec de l'huile, soit avec du vinaigre, guerit la sièvre tierce; l'éponge d'Afrique en particulier, imbibee d'oxycrat, résout les tameurs. La cendre de toutes les éponges brûlées avec de la poix arrête le sang des blessures. Quelques-uns, pour cet usage, ne brûlent avec la poix que les éponges a larges pores. Pour les yeux, on les brûle dans un pot de terre 6 crue; cette cendre est excellente pour les granulations des paupières, pour les excroissances charnues, et pour tout ce qu'on veut déterger, resserrer, remplir : pour cet usage, le mieux est de laver la cendre. Dans les maladies, les eponges remplacent les strigiles (instruments à nettoyer le corps) et les linges. Elles défendent très-bien la tête contre l'action du soleil. Les médecins, par ignorance, les comprennent toutes sous deux noms : les éponges d'Afrique, qu'ils regardent comme plus fortes, et celles de Rhodes, qui sont plus douces pour les fomentations. Aujourd'hui les plus fines se trouvent dans les environs de la ville d'Antiphellos (v, 28, 1). Trogue-Pompée rapporte que du côté de la Lycie, dans la haute, mer, là d'ou on a retiré des épouges, il se forme les plumasseaux les plus fins; et Polybe, que ces plumasseaux, suspendus au-dessus d'un malade, lui font passer des nuits plus tranquilles. Maintenant nous allons revenir aux animaux de la mer et des caux.

mu vocant, melle decocto perunctis. Item articulis, a aceto salso madudæ, alias e posca. Si ferveat impe-, es aqua. Eædem et callo, e salsa : at contra scorpion retus, ex aceto. In vulnerum curatione et succidar vicem implent, nunc ex vino et oleo, nunc ex cadem. erentia hac, quod fante emoliunt, spongie coercent, iontque vitis hulcerum. Circumligantur et hydropicis r, tel es aqua tepida poscave, utcumque blandioriopus est operirive aut siccari cutem. Imponuntur et morbis, quos vaporari oportest, ferventi aqua perfusæ, preseque inter duas tabulas. Sie et impositae stomacho sunt, et in lebri contra nimios ardores. Sed splenicis e a , ignibus sacris es aceto , efficaciores quam afind. Imoportet sic, ut sansa quoque partes spatioso operiant : umis pruffurium sistunt ex aceto, aut frigida. Livorem tu recentem ex aqua salsa calida sæpius mutata tol-, testium tumorem doloremque ex posca. Ad canum aus utiliter concisas imponuntur ex aceto, aut frigida, melle , subinde lumectande. Africante cinis cum porti

sectivi aucco sanguinem rejicientibus haustu salis ex frigida prodest, Idem cinis vel cum oleo vel aceto fronti illitus, tertianas tollit. Privatim Africanze ex posca tumorem discutiunt. Omnium autem cinis cum pice crematarum, sangumem sistit vulnerum. Aliqui raras lantum, ad hoc cum pice urunt. Et oculorum causa comburuntur in cruda 6 olla figuilmi operis, plurinium proficiente eo cinere contra scabritias genarum, excrescentesque carnes, et quidquid opus sit ibi destringere, spissare, explere. Utilius in co usu lavare cinerem. Præstant et strigdum vicem, linteotorumque, affectis corporibus. Et contra solemaple protegunt capita. Medici inscitia ad duo nomina eas redegere : Africanas, quarum firmius sit robur : Rhodiacasque, ad fovendum molliores. None autem mollissimæ circa muros Antiphelli urbis reperiuntur. Trogus auctor est, circa Lyciam penicillos mollissimos nasci in alto, unde ablatæ sint spongice. Polybius super segrum suspensos, quieti res facere noctes. Nunc revertemur ad marina animalia et aqualilia.

## NOTES DU TRENTE ET UNIÈME LIVRE

(1) Alphos ou vitiligo, variété de la tèpre. (2) Ejusdem nominis Vulg. — Ejusdem virtutis Editt. Vett. — Lycos Vulg. — Lycus Edit. 1668, in marg. — Il

faut lire Lycus, comme un peu plus bas, XXXI, 19.

(3) Je n'ai pas traduit, de cette phrase, la partie qui fait difficulté: ne manus pendeant. Aucun commentateur n'a pu l'expliquer. Les mas. n'offrent aucune ressource. il faut donc considérer la phrase tout entière comme restant avec un sens incertain, et comme n'étant pas réellement traduite.

(4) Annæus Gallion est le frère de Sénèque. On ne sait en quelle année il fut consul.

(5) On ne sait ce qu'est cette fleur de sel.

(6) Its ut paverentur ante hic ulcera Vulg. — Les anciennes éditions portent : its ut batuerentur antehac ulcera. Les manuscrits ont ou batuerentur ou batuantur. Hardouin a corrigé ce texte inintelligible (nec infelici plane

Minerva, ut remur, dit-il en se félicitant) de cette le ita ut paverentur ante hic hulcera; co qu'il que disant : De sorte qu'avant l'emploi du sei dans e de plaie, on craignait qu'il ne s'y formatt un cici pas besoin de faire voir combien ce seus est als peu naturel ; il me suffit d'indiquer ce qui me pe tour, une bonne correction (non infelici, et n nerva). Dioscoride (il fant autant que possible pour Pline aux originanx grees) dit (V,126): Kelz δήπτοις βοηθούστν, ένδεθέντες είς δθόνιον λαίοι, ποὶ β είς δξους, στυφομένουν τών μερών τοῦς ἐνδέσμους. « bon dans les morsures de crocodile; on l'aq dans un linge; on engourelit la partie à l'aide dage. » La est, je crois, la rectification du tente il faut lire : ita ut hebetarentri antene dulora.

[7] Pancha las manadamentation de la manadamente de la manadamente de la light de la ligh

(7) D'après les renseignements donnés per la bupreste des anciens serait le lixus paraplectices.

## LIVRE XXXII.

1. Nous voilà arrivés, en suivant l'ordre des buses, au point culminant de la nature et de ses crveilles. Et tout d'abord se présente spontaement un exemple incomparable de sa puissance paterieuse; il n'est pas besoin de rien chercher dela : rien n'est égal ou analogue à ce phénoene dans lequel la nature triomphe d'elle-même, en triomphe de plus d'une façon. Qu'y a-t-il plus violent que la mer, les vents, les tourlions et les tempêtes? Et ou les hommes onttravaille avec plus d'industrie à la seconder, e sur les flots, avec leurs voiles et leurs rames? cotons a tout cela la force indicible des maes, et la mer entière qui se change en un enve. (1.) Cependant toutes ces puissances, ors même qu'elles agissent dans le même sens. seul et tres-petit poisson, appelé échénéis a, 41), suffit pour les contre-balancer. Que les ents souffleut, que les tempêtes se déchaluent, il mmande à leur fureur, comprime ces agents rmidables, et force les navires à rester immoles, les navires que ne retiendraient pas les tiles les plus gros, les ancres les plus pesantes; met un frein à cette violence; il dompte la ne des éléments, et cela sans aucun effort, un tirer sur le bâtiment, sans faire rien autre s'y attacher. C'est bien peu de chose, et stre tant de forces combinees cela suffit pour mécher les vaisseaux de marcher. Les flottes mees en guerre se garnissent de tours, pour e sur la mer même on puisse combattre comme de dessus un rempart. O vanité humaine! ces 3 proues garnies d'airain et de fer, afin de porter des coups redoutables, peuvent être enchaînées et retenues prisonnières par un chétif poisson d'un demi-pled! On dit qu'à la bataille d'Actium il retint la galère prétorienne d'Antoine, presse de parcourir la ligue et d'exhorter les siens, et le forca de passer sur un autre bâtiment. La flotte Césarienne, profitant de ces délais, eut l'avantage de l'impétuosité dans l'attaque. De notre temps, il retint le navire de l'empereur Caligula, qui revenait d'Astura à Antium. De la sorte, un petit poisson doit figurer parmi les presages; car à peine ce prince fut-il revenu à Rome, qu'il fut percé par les armes mêmes qui le gardaient. L'immo- 4 bilité du vaisseau n'avait pas été longtemps un mystere; on en avait compris aussitôt la cause en voyant que de toute la flotte la seule quinquérème de l'empereur n'avançait pas : à l'instant on plongea autour du navire pour chercher ce qui l'arrêtait, et l'on trouva un échénéis attaché au gouvernaii ; on le montra à Caligula, indigné qu'un tel obstacle eut raienti sa marche, et rendu impuissante la bonne volonté de quatre cents rameurs. Il est certain que ce qui l'etonna le plus. c'est que ce poisson, qui par son adhérence arrêtait le navire, n'eut plus le même pouvoir lorsqu'il fut dedans. D'apres ceux qui le virent alors et ceux qui l'ont vu depuis, il ressemble à un grand limaçon. Nous avons rapporté des opinions diverses quand nous avons parlé de l'échéneis,

## LIBER XXXII.

I Ventum est ad summa naturæ exemplorumque, per un ordinem : et ipsimi sua sponte occurrit immension fenciae occultae documentum, ut prorsus nec abud ultra nt delmat, nec par ant simile possit inventit, ipsa se kerte natura, et quidem numerosis modis. Quid enim entres mars ventisve, et turbinthus, et procellis? quo pore liminami ingenio in ulta sui parte adjuta est, quam h remisque? Addatur his et recipioci astus inenar-15 11), versumque totum mare in flumen. (1, ) Taomma har , pariterque codem impellentia, unus ac via atmotum pisciculus, echencis appellatus, in se et Ruant venti luct, et acviant procelles, unperat fuo, viresque tantas compescit, el cogit stare navigia -I non vincula ulla, non aucora pondere irrevocabili eta Infrenat impetus, et domat mondi rabiem nullo s falore; non retinendo, aut also modo, quam adharendo. Hoc tantulo satis est contra tot impetus, ut vetet ire navigia. Sed armate classes imponunt sibi torrium propuguacula, ut in mari quoque puguetur, velut e muris. Heu vanitas humana! quum rostra illa iere ferroque \$ ad inkus armata, semipedalis inhibere possit ac tenere devineta pisciculus. Fertur Actiaco Marte tenuisse prietoriam navim Antonii properantis circumire et exhortari snos, donec transitet in aliam : identine Cosariana classis mpelo majore protinus venit. Tennit et nostra memoria Can principis ab Astura Antium renavigantis : ut res est etiam auspicalis pisciculus. Siquidem novissime tum in Urbem reversus ille imperator, suis telis confossus est. Nec longa fuit illus morae admiratio, statim causa intelfecta, quum e tota classe quinqueremis sola non proficoret, exsilientibus protions qui id quarterent circa navim, invenere adherentem gubernaenlo, ostenderuntque Caio, indignanti hoc fu sse quod so revocarel, quadringentorumque remigum obseguro contra se intercederel. Constabat peculiariter miratum quomodo adhierens tenuisset, pec ideni pulleret in navigium receptus. Qui tone posteaque

- s en traitant des poissons (ix, 41); et nous ne doutons pas que toutes les espèces d'échénéis n'aient la même puissance, comme le témoignent ces conques célebres consacrées dans le temple de Vénus à Gnide (1x, 41), pour avoir pareillement arrêté un vaisseau. Quelques auteurs latins ont donné à l'échénéis le nom de remora (echeneis remora, L.). Chose singulière i parmi les Grecs les uns ont prétendu que porté en amulette, comme nous l'avons dit (1x, 41), il prévient les fausses couches et conduit à terme les femmes disposées à avorter; et les autres, que gardé dans le sei et porté également en amulette il hâte l'acconchement, ce qui lui a fait donner le surnom d'odinolytès (1) (faisant cesser les douleurs puerpérales). Quoi qu'il en soit, après l'exemple d'un navire ainsi retenu, comment révoquer en doute aucune puissance de la nature, aucune de ses forces effectives (2) dans les remèdes fournis par ses productions spontanées?
- 1 II. Eh quoi! (3) sans même l'exemple de l'échénéis, ne suffirait il pas de citer la torpilie (1x, 67), autre habitant de la mer? Même de loin, même touchée seulement du bout d'un bâton ou d'une verge, elle engourdit les bras les plus vigoureux, elle enchaîne les pieds les plus rapides à la course. Si cet exemple nous oblige à confesser qu'il est une force capable d'affecter les membres par l'odeur seule et par une espèce d'exhalaison, que ne devons-nous point espérer de la puissance de tous les remèdes?
- 1 III. Ce qu'on raconte du lièvre marin (1x, 72) n'est pas moins admirable : c'est un poison pour ies uns, pris en boisson ou en aliment; pour les autres, regardéseulement. Une femme enceinte ne fit-elle qu'apercevoir un lièvre marin femelle est

videre, eum limaci magnæ similem esse dicunt. Nos plurium opiniones posuimus in natura aquatilium, quum de 5 eo diceremus. Nec dubitamus idem valere omnia genera, quum celebri et consecrato etiam exemplo apud Guidiam Venerem conchas quoque ejusdem potentiæ credi necesse sit. E nostris quidam latine remoram appellavere eum: mirumque e Græcis ahii lubricos partus atque procidentes contineri ad maturitatem, adalligato eo ( ut diximus) prodiderunt: alii sale adservatum adalligatumque gravidis partus solvere, ob id alio nomine odinolytem appellari. Quocumque modo ista se habeaut, quis ab hoc tenendi mavigia exemplo de ulla potentia naturæ vique et effectu, in remediis sconte nascentium rerum dubitet?

- 1 II. Quid? nou et sine hoc exemplo per se satis esset ex eodem mari forpedo: etiam procul, et e longinquo, vel si hasta virgave attingatur, quamvis pravalidos lacertos torpescere, quamlibet ad cursum veloces alligari pedes? Quod si necesse habemus fateri hoc exemplo esse vim aliquam, quæ odore fantum et quadam aura sui corporis afficiat membra, quit non de remediorum omnium momentis sperandum est?
- 1 111. Non sunt minus mira, quæ de lepore marino traduntur. Venenum est aliis in potu, aut in cibo datus, aliis etiam visus. Signidem gravidæ si omnino adspexerint

prise aussitôt de nausées et de vomissements, et ne tarde pas à avorter. Le préservatifest le mile. que l'on fait durcir dans du sel, de manière qu'il puisse être porté dans un bracelet. Ce même être. dans la mer, n'est plus nuisible, même si oak touche (4). Le seul animal qui le mange sans m mourir, c'est le surmulet; il en est quitte pour devenir mou, et sa chair est alors fade et moin agréable. Les personnes empoisonnées par jellève à marin sentent le poisson; c'est le premier siene qui décèle cet empoisonnement. Au reste, elles meurent au bout d'autant de jours qu'en a vieu le lièvre; aussi Liciulus Macer dit que ce poisse n'agit point en temps déterminé. On assure que dans l'Inde le lièvre marin n'est jamais pris vivant; qu'à son tour il trouve dans l'hommem poison qui le tue, et qu'il meurt touché seulement du doigt dans la mer : là il est beaucon plus gros, comme aussi tous les autres animent.

IV. Juba, dans ces livres sur l'Arabie qu'il al adressés à Caïus César, fils d'Auguste, dit qu'il a des moules (5) dont les coquilles tiennent trois hémines (0 litr., 81); qu'un cétacé de six cents piots de long et de trois cent soixante de large entra dans un fleuve d'Arabie; qu'on fait commercedela graisse de cette espèce d'animal, et que dans œlie contrée on frotte les chameaux avec la graisse de touts espèce de poisson, pour les préserver des taons (x1, 34, 3) par l'odeur de cette graisse.

V. (11.) Je trouve digne d'admiration ce qu'0 i vide a rapporté sur l'instinct des poissons dans son livre intitulé Halieutique. Le scare pris dans la nasse ne cherche pas à s'échapper par la tête, et se garde bien de s'engager dans les osiers perfides; mais il se tourne, à coups de queue il élargit les orifices, et s'échappe de la sorte à recu-

feminam, ex eo genere dumtaxat, statim nausea et reductatione stomachi vitium fatentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio est mas, ob id induratus sale, ut is brachialibus habeant. Eadem res in mari ne tactu quidem sect. Vescitur eo unum tantum animalium, ut non interest, mullus piscis : tenerescit tantum, et ingratior, villoque fit. Homines quibus impactus est, piscem olent, boc prima argumento veneficium id deprehenditur. Czetero moristur totidem diebus, quot vixerit lepus. Incertique temporis veneficium id esse, auctor est Licinius Macer. In India affirmant non capi viventem; invicemque ibi homines fil pro veneno esse, ac vel digito omnino in mari tactum meti. Esse autem ampliorem multo, sicut reliqua animalia.

IV. Juba in his voluminibus que acripait ad Caian i Casarem, Augusti filium, de Arabia, tradit mitulos merinos ternas heminas capere. Cetos sexcentorum pedam longitudinis, et trecentorum sexaginta latitudinis in flumen Arabia, intrasse, pingulque ejus mercatores negotiatos et omnium piscium adipe camelos perungi in eo situ, ut asilos ab his fugent odore.

V. (n.) Mihi videntur mira et que Ovidus prodidit piscium ingenia, in eo volumine, quod Halieuticon inscribitur. Scarum inclusum usssis, non fronte erumpere, nec infestis viminibus caput inserere : sed aversum cauder icins : si un autre scare, en dehors de la nasse, [ sperçoit engage dans ces efforts, il le saisit par queue, et le seconde ainsi dans ses tentatives délivrance. Le loup de mer (1x. 24), enpar le filet , laboure le sable avec sa queue, s'y enterre jusqu'à ce que le fliet soit passé. La prène, loin de fuir les mailles, les recherche, chant bien qu'avec son dos rond et glissant, et souplesse à se replier, elle élargira les ouverres du filet, et s'échappera. Le poulpe recherles hameçons, les saisit de ses bras sans smordre, et ne les quitte pas qu'il n'ait ronge morce tout autour, ou qu'il ne se sente tiré irs de l'eau. Le muge sait très-bien aussi qu'il a un hamecon sous l'amorce, et il n'est pas ape de l'embûche; inspire par son avidité, il appe l'hameçon de sa queue, et fait tomber l'ap-It. Le loup de mer a moins de prévoyance et adresse, mais le remords de son imprudence donne un grand courage; car, des qu'il se ent pris à l'hamecon, il se démène violemment, Mehire la plaie, et echappe au plége. Les muenes avalent au delà de l'hamecon, alteignent la mede leurs dents, et la coupent. Le même poete apporte que l'anthias (1x, 85) (6), pris à l'hame-1017), se retourne, et coupe la ligne avec une arête mochante dont il a le dos armé. D'après Licinius Macer, les murenes ne sont que femelles, et elles faient avec les serpents, comme nous l'avons M 1x, 39): en consequence les pécheurs, pour attirer et les prendre, contrefont le sissement les serpents. Il ajoute qu'elles engraissent dans le caux battues, qu'un coup de bâton ne les tue mais qu'il suffit de les toucher avec la férule 11, 98) pour leur donner la mort. Chez elles, vie réside dans la queue; cela est constant.

On les tue très rapidement en les frappant sur cette partie, difficilement en les frappant sur la tête. Ce qui a été touché par le poisson appelé rasoir (le rason), sent le fer. L'orbe (la mole ou meule) est incontestablement le plus dur des poissons; il est rond, sans écailles, et tout tête.

VI. Tréblus Niger rapporte que le milvago t (1x, 43) aunonce changement de temps toutes les fols qu'on le voit voltiger hors de l'eau; que le xiphias ou espadon a le museau aigu; qu'avec cette arme il perce les vaisseaux et les coule bas dans l'Océan, près d'un endroit de la Mauritanie appele Cotta, non loin du fleuve Lixus. Le même dit que les calmars s'élancent en si grande quantité hors de l'eau, qu'ils submergent les vaisseaux.

VII. Les poissons viennent manger à la main; f cela se voit dans plusieurs maisons de campagne impériales. Mais ce que les anciens ont rapporté à cet egard, ils l'ont vu avec admiration, non dans les piscines, mais dans les étangs naturels; par exemple, au château d'Elore en Sielle, non loin de Syracuse. Dans la fontaine de Jupiter Labrandéen, les anguilles mangent à la main (8); elles portent en outre des boucles d'oreilles. Il en est de même à Chios, auprès du temple des Vieillards; en Mésopotamie, dans la fontaine de Chabura, dont nous avons parle (xxxx, 22).

VIII. A Myres, en Lyrie, les poissons de la 1 fontaine d'Apollon Curien viennent, appeles trois fois par la flûte, donner des presages : dévorentils avidement les viandes qu'on leur jette, c'est bon signe pour le consultant; c'est mauvais signe a'ils les reponsent avec la queue. A Hierapolis en Syrie, les poissons du lac de Vénus obeissent a la voix des officiers du temple : ils viennent, parés d'anneaux d'or; ils flattent pour

erebris lavare fores, atque its retrorsum erumpere. m luctatum ejus si forte alius scarus extrinsecus viat, apprehensa mordicus cauda adjuvare msus erum-Mes Lupum rete circumdatum arenas arare cauda atque condi, dum transest rete. Muramam maculas appetere s, consciam teretis ac lubrici tergi, tum multiplici tu lavare, donec evadat. Polypuin hamos appetere, Chusque complects, non morsa : nec prius dimittere, Im escam circumrosent, aut arundine feratom extra Pane Scit et mugil esse in esca hamum , insidiasque non Porat : aviditas tansen tanta est, ut canda verberando dutiat cibumitimus in providendo lupus soiertue habet, magnum robur in positiendo. Nam ut biesit in hamo, nultuoso discursu laxat vulnera, donec exculant insidia. zenze amplius devorant, quam hamum, admoventque tibus lineas, atque ita erodunt. Anthiain tradit idem inb lamo invertere se, quomam sit dorso cultellato ei 🙀 eaque lineam præsecare. Licinius Macer murænas stum feminini sexus esse tradit, et concipere e serpenos, ut diximus : ob id sibilo a piscatoribus, tam juam pentibus, evocari et capi : pinguescere jactato, fuste interimi, easdem ferola protious. Animam in canda bero certum est, oaque ista colerrimo oxanimari : at capitis ictu difficulter. Novacula pisce qua tacta sunt, ferrum olent. Durssmum esse piscum constat, qui orbis vocetur: rotundus est, et sine squamis, tolusque capita constat.

VI. Milyago quotics cernatur extra aquam volitaus, t tempesiales mutari. Trebuis Niger auctor est. Xiphiam, id est, gladium, restro mucronato esser ab hoc naves perfossas mergi in Oreano ad locum Mauretania, qui Cotta vocetur, non procul Lixo flumene. Hem loligines evolaro ex aqua tradit, tanta multitudine ut navigia demergant.

VII E manu vescuntur places in pluribus quidem Casti saris villis: sed que veteres produdere, in stagnis, nou puscinis, admirati, in Etoro Siciliæ castello, non procul Syracusis. Hem in Labraudei Jovis fonte anguillæ: et manres additas gerunt. Similiter in Chio juxta Senum delubrum in Mesopotamile quoque fonte Chabura, de quo diximus.

VHI. Nam in Lycia Myris in fonte Apollinis, quem Cu- i rium appellant, ter fistula evocati veolunt ad augurium. Diripere eos carnes objectas, tatum est consultantibus caudis abigere, dirum. Hierapoll Syrias in lacu Veneris redituorum vocibus parent vocati: exornati auro veniunt: adolantes acalpuntur: ora hiantia mambus inserendis

FLINE

qu'on les gratte, et tiennent la gratte duverte pour qu'on y introdusse la main. A la roche d'Hercule, sur la cire du territoire Stablen, en Campanie, les melanares prennent avillement se pain qu'on leur jette dans la meri, mais les me s'approchent d'aucun aliment on le y ait un hamecon.

- IX. Voici encore des parties anites don molas. merveilleuses : les polssons sont amers à . Le de Pele v. 36, 2 , a Glazomenes, a côre la de la roche de Seylia 111, 14.2 en Sie en a Legtis d'Afrique, sur la côte d'Enhee, a Dyrrach um. Alleurs ils sont si sales qu'on les premàrant pour des galaisons, autour de Cephaletie, d'Ampelie (1v, 17, 4, on 1v, 20, 3, de Paros et des rochers de Delos : dans le port de cette dernière De , ils ont une saveur douce; differences qu'il faut sais contredit attribuer a l'alimentation. Apion dit que le pius gros des poissons est le porc 11 l'appale. orthragorisons par les Lacedemonieras, et qu'il grogne quand on le prend. De telles variations nature'les de saveur peuvent tenir nin a la poprriture, mais, ce qui est plus singulier, a rertaines localités; nous en avons un exemple sons la main : il est constant qu'a Benevent , en l'alle. il faut saler de nouveau toutes les salaisons.
- 1 X. Cassius Hemina dit que les poissons de mer ont ete en usage a Rome des sa fondation: je cite textuellement ses paroles: « Numa fit une loi par laquelle il interdisaft dans les banquets funcaires 11 l'usage des poissons sans ecuilles; c'était une loi d'épargue, qui avait pour but de diminuer les frais des festias publics et prives, et des repas pres des pulvinaires sorte de reposeirs; il voulut empécher qu'en achetant les poissons sans ecailles pour les repas funcraires on n'en fit hausser le prix, et qu'on ne les accaparát. »

prebent. In Stabiano Campanie ad Herculis petram, melenuri in mari panem abjectum rapiust i udem ad sullum cibum, in quo hamos ad, accedual.

- 1 IX. Nec ilia in novissimis mira, amaros esse pisces ad Pelen insulam, et ad Charamenas, contra scopulum Siciliae, ac Leptin Africae, et Eubream, et Dyrrachium, Rorsus ita salsos, ut possint salsamenta existimari, circa Cephaleniam et Ampelan, et Paron, et Deli petras i in portu ejusdem insulæ, dulces. Quam differentiam pabulo constare non est dubium. Apion maximum puscium esse tradit porcum, quem Lacedemonii orthragoriscum vocant i grupnire eum, quum capiatur. Esse vero illam natura accidentiam, quod magis miremor, etiam in locis quibusdam, appositio occurrit exemplo. Siquidem saisamenta omnium generum in Italia Beneventi refici constat.
- 1 X. Pisces marinosin usu fuisse protinus a condita Roma, auctor est Cassius Hemina, cujus verha de ea re hic subjiciam: « Numa constituit, ut pisces qui aquamost non essent, ni pollucerent: partimonia commentus, ut convivia publica et privata, occaseque ad pulvinaria facilius compararentur: ni marinal polluctum emerent, pretio minus parcerent

XI. Autout nous attacheus de prix sux pelat de l'Inde, desquelles nous avons sulla pane 18, 54 . serect les Indices en sit en norm. 12 . Dans le fait, c'est l'imagis proposa qui fait le prix de ces channe. Il vint, l est vial. La corali dans la mer Bouge, mi p us pour que le môtre. Dans le guille Pen nomme de curali lace. Le plus estime se trus dans le golde Gallique, autour des lies Stache er dans in mer de Sielle, putour des Res Edi et du cap Drepanson. Il en vient numi à Gravique, et devant Xaples de Camponie. A Erythra I est tres-runge, muis kondre, et pour cula de pa de prix. Le corail a la configuration d'un arbis! sean: 11 est de conleur verte; les baies qu'il pris sout bianches et molles sous l'em; su déelles deviennent annihit dures et rouges, eint l'apparence et le volume des commulies. Os de qu'il suffit de le toucher pendant qu'il est mess vivant pour le petrifier, et que pour cette mini on cherche a le prévenir, l'arrachest avec u Liet ou le coupant avec un fer inen aigule : cut cette espece de toute qui lui a fait, ajout-i-m, donner le nom de corail (22001, 11111e). Os 🗢 time surtout celui qui est le plus rouge et le plus rameux . qui n'est ni raboteux ni pierent, e', d'un autre côte, sans vides ni trons. Les grisde corail sont aussi estimés dans Flade, miss per les bommes . que les grosses perles de l'inte le sout par nos femmes ; feurs aruspices et leus devias pensent que c'est un amulette exceli pour cearter les perils; de la sorte (13), le anil est pour eux un objet d'ornement et de religion. Avant qu'on connût la predilection des luiest pour le corail, les Gaulois en ornaient leuri guives, leurs boucliers et leurs casques. Mainten l'exportation rend cette matiere si rare, qu'a

XI. Quantum ayed not Indicis margaritis profe de quibus suo loco satis diximes, tanta curalio : nampre ista persuarione gratium om tor guidem et in Rubro mari, sed nigrios : item in Publi vocator lace : landatissimum in Gali أو ومنا das insulas, et in Siculo circa .Eolias, ac Drep citur et apud Graviscas, et aute Nespolim maximeque rabens, sed molle, et ideo ville thris, Forma est ci fruticis, culos vividis. Bucce q dide sub aqua ac moiles : exemte confestios de rubescunt, quasi corna sativa specie alque me Aiunt tactu protinos lapidescere, si vivat. Itaque ecopal, evelóque retibus, aut acri ferramento praccidi. Qu in cause coralism vocitation interpretanter. Probaen maxime rubens , et quam ramonis biosum , aut lapideum, aut rurens inane, et ce Auctoritas baccarum ejus non minus Indorum viris q pretiosa est, quam feminis nostris unicons Indici. Arus-! pices corum valesque inprimis religiosum id gu amoliendis pericales arbitranter. Ita et decore et m gione gaudent. Prios quam hoc notesceret, Galli gladies scuta, galeas adornabant co. Nesse iunta penurin cot ver

ne la voit plus guère dans les pays qui la produisent. Une branche de corail pendue au cou
d'un enfant passe pour le mettre en sûreté. Calciné, pulvériséret bu dans de l'eau, le corail est
bon pour les tranchées, les affections vésicales
et alculeuses. Pris de la même façon dans du
vin, ou, s'il y a de la flèvre, dans de l'eau, il est
soporatif. Il résiste longtemps au feu. On ajoute
quace médicament, pris souvent à l'intérieur, consume la rate. Il est excellent pour ceux qui rejettent ou qui crachent du sang. On en incorpore
la cendre aux compositions ophthalmiques; il est
en effet astringent et réfrigerant. Il remplit les
creux des ulcères; il efface les cicatrices.

XII. Quant à la répugnance des choses entre elles, appelée par les Grecs antipathie (14), if n'y a rien de plus vénéneux que la pastenague, poisson de mer dont le piquant tue les arbres, comme nous l'avons dit (11x, 72). Cependant le galéos (le milandre) la poursuit. Il donne, il est vrai, la chasse à d'autres poissons, mais particulièrement aux pastenagues, comme sur terre la belette aux serpents, tant ces animaux sont friands du poisson même. Les personnes piquées par la pastenague sont guéries par le galéos; elles le sont aussi par le surmulet et le laser.

XIII. (111.) It faut admirer encore la puissance de la nature dans les animaux qui vivent sur la terre et dans l'enu. Tels sont les bièvres (viii, 47), qu'on nomme eastors (15); leurs testicules portent le nom de castoréum. Sextius, auteur très-exacten matière médicale, assure que ces animaux, quand on les prend, ne se coupent pas les testicules. It ajoute que ces organes sont petits, resserrés et adherents à l'épine, et qu'on ne peut les enlever sans donner la mort à l'animal; qu'on faisifie le

castoréum avec les reins du castor, qui sont gros, tandis que les vrais testicules sont très-petits : qu'en outre il ne faut pas les confondre avec deux vésicules qu'on ne voit chez aucun autre animal; que dans ces vésicules se trouve une liqueur que l'on conserve en la salant; qu'ainsi on dis- 2 tingue le vrai du faux, parce que le premier est dans deux vésicules suspendues à un cordon commun ; que le vrai même se sophistique avec un mélange de sang et de gomme, ou de gomme ammoniaque; qu'en effet ces follicules doivent avoir la couleur de cette dernière gomme, être revêtus de leur tunique, contenir une liqueur avant la consistance d'un miel mêlé de cire , repandre une odeur forte, avoir, un goût amer et âcre, et être friables. Le castoréum le plus efsicace vient du Pont et de la Galatie, puis de l'Afrique. Flairé, il provoque l'éternument. Il est soporatif, si on en frotte la tête avec de l'huile rosat et du peucedanum; il produit, bu dans de l'eau pure, le même effet, ce qui le rend utile dans les phrénitis. En fumigation, il réveille les léthargiques; en fumigation ou en pessaire, il dissipe les suffocations hystériques. Il fait venir les règles et l'arrière-faix, pris à la dose de deux drachmes dans de l'eau, avec du pouliot. Il guérit 8 le vertige, l'opisthotonos, le tremblement, le spasme, les affections nerveuses, la coxalgie, les maux d'estomac, la paralysie, en onction, ou broyé jusqu'à consistance de miel avec la graine du vitex, dans du vinaigre ou de l'hulle rosat; on l'emploie de cette dernière façon contre l'épilepsie. En breuvage on s'en sert contre les flatuosités, les tranchées et les poisons; seniement, suivant l'espèce de poison, on l'incorpore différemment : contre les scorpions, on le fait boire

dibli merce, ut perquam raro cernatur in auo orte. Surcul mantne adalligati, tutelam habere creduntur: contraque forminum ac vesica: et calculorum mata in pulverem peredacti, potique cum aqua auxiliantur. Simili modo et nau poti, aut si febris sit, ex aqua, sommum afferunt. Incus diu repugnant. Sed eudem medicamine surpius pot tradunt lienem quoque absumi. Sauguinem repicientiba exacreantibusve medentur. Cima eorum muscetur culcum medicamentis. Spissat enim ac refrigerat: hulcum cava axplet: cicatrices extenuat.

Ul. Quod ad repugnantiam rerum attinet, quam Gran antipathian vocant, nibil est usquam venenatus, sum in mari postinaca, utpote quum radio ejus arbores sami dixerimus. Hanc tamen persequitur galeus. Idem fixios quidem piaces, sed pastinatas præcipue, sicrit in ima serpentes mustela. Tanta est aviditas ipoius veneni. Pacusas vero ab ea modelur et hic quidem, sed et mul-

I XIII. (III.) Speciabilis naturae potentia in his quoque, quibus et in terris et in aqua victus est, sicut et fibris, quos castoras vocant, et castorea testes eorum. Amputari hos at ipsis, quum capiantur, negat Sextius diligentissimus medicinae. Quin immo parvos esse substrictusque, et

adharrentes spinas, nec adimi sine vita animalis posse. Adulterari autem renibus ejusdom, qui aint grandes, quum ven testes parvi admodum reperiantur. Præterea ne vesicas quidem esse, quam sint gemina, quod nulli animalaum. In his folliculis invenira liquorem et asservari sale. Itaque inter probationes falsi, esse folliculos gemunus 3 ex uno nexu dependentes, quod ipsum corrumpi fraude conjuctentum gummi cum sanguine, aut Hammoniacum: quoniam Hammoniael coloris esse debeant, funicis circumdati, liquore veluti mellis cerosi, odore graves, gustu amaro et acri, friabiles. Efficacissumi e Ponto, Galatiaque, mox Africa. Sternumenta olfacto movent, Somnum conciliant, cum rosacen et peucedano peruneto capite, et per se poti in aqua : ob id phreneticis utiles. Item lethargicos odoris sullitu excitant, vulvarumque exanimationes, vel subditi. Et menses ac secundas cient, duabus drachmis ex aqua cum pulegio poti Medentur et vertigini, opistho-3 tonis, tremulis, spasticis, nervorum vitiis, ischiadicis, stomachiers, paralyticis, perunctis omnibus; vel triti ad crassitudinem mellis cum semine viticis, ex aceto aut rosaceo. Sic et contra comitiales sumti : poli vero contra inflationes, tormina, venena. Differentia tantum contra genera est mixtures. Quippe adversus scorpiones ex vine

dans du vin; contre les phalanges et les autres araignées, dans du vin miellé, si on veut provoquer le vomissement, ou, si on veut le faire garder, avec de la rue; contre le lézard chalcis (xxix, 32), avec du vin de myrte; contre le céraste et le prester, avec le panax ou la rue, dans du vin; contre les autres serpents, avec du vin.

- 4 La dose suffisante est deux drachmes de castoréum sur une drachme des autres ingrédients. Il est bon en particulier contre le gui, dans du vinaigre; contre l'aconit, dans du lait ou de l'eau; contre l'ellébore blanc, dans de l'eau miellée et nitrée. Il guérit aussi les maux de dents : pour cela on le broie et on l'injecte avec de l'huile dans l'oreille du côté souffrant. Il vaut mieux pour les douleurs d'oreilles, si on le mêle au méconium (sorte d'opium; xx, 76, 4). En onction avec du miel attique, il éclaircit la vue; dans du vinaigre, il arrête le boquet. L'urine même du castor combat les venins, et, pour cette raison, on l'incorpore dans les antidotes. D'après l'opinion de quelques-uns, on ne saurait mieux la conserver que dans la vessie même de l'animal.
- XIV. (iv.) Les tortues sont également amphibles, et leurs propriétés ne sont pas moindres, méritant d'ailieurs une place honorable, soit à cause de l'emploi de leur écaille (ix, 12), soit à cause de la singularité de leur conformation (16). On distingue les tortues en terrestres, marines, tortues des eaux fangeuses, tortues d'eau douce; ces dernières sont appelées, par certains tirres, émydes. La chair des tortues de terre s'emploie particulièrement en fumigation, et on la dit salutaire pour écarter les artifices magiques et pour combattre les poisons. Ces tortues abondent en Afrique; là, dit-on, on leur coupe la tête et les

pattes, et on les donne en antidote. On ajoute que mangées dans leur propre jus elles dissipent les écrouelles, les maladies de la rate, et l'épilepsie. Le sang éclaireit la vue et enlève la cataracte. On met ce sang en pilules dans de la farine, ou le garde, et, quand il en est besoin, on le donce dans du vin contre le venin de tous les serpent, des araignées et autres animaux venimeux. Il es avantageux d'employer contre la cataracte, m onction, le fiel de tortue avec du miel attique, et de l'instiller dans la piqure des scorpions. La cendre de la carapace, petrie avec du vin et de l'huile, guérit les crevasses et les ulcérations de pieds. Les ráctures de la superficie de l'écaille, donnees en boisson, sont antiaphrodisiaques; et qui est d'autant plus étonnant, que la poudre de la carapace entiere passe pour être un aphrodsiaque actif. Quant à l'urine de tortue, je m' pense pas qu'on puisse se la procurer autrement qu'en ouvrant l'animal vivant. Parmi les prodiges que les mages en racontent, il y a ceci, qu'elle et souveraine contre la pique de l'asple, mais plus efficace encore at on y mêle des punaises la œufs de tortue durcis s'appliquent sur les tumens scrofuleuses, et sur les ulceres produits par la brûlure ou par la froid. On les fait avaler pour 4 les douleurs d'estomac. La chair de la tortue de mer, mélée avec celle de la grenouille, est sa remède admirable contre la salamandre. Le lat est que rieu n'est plus contraire à la salamandre que la tortue. Le sang guérit le vide de l'atopecie, le porrigo, et tous les ulcères de la tête ; il faut le laisser dessécher, et ensuite le laver doncement. Pour les douleurs d'oreilles, on l'instille avec du lait de femme. Contre l'epilepsie, on le mage dans de la fleur de farine : on mèle trois hémines

bibuntur - adversus phalangia et araneos, ex mulso, ila ut vomitione reddantur : aut ut retineantur, cum ruta : adversus chalcidas cum myrtite : adversus cerasten et presteras, cum panace, aut ruta, ex vino : adversus ceete-4 ras serpentes, cum vino. Dari binas drachmas astis est : eorum quæ adjiciantur, singulas. Auxiliantur privatim contra viscum ex aceto: adversus acomitum ex lacte, aut aqua : adversum elleborum album, ex aqua mulsa nitroque. Medentur et dentibus, infusi cum oleo triti in aurem, a cujus parte doleant : aurium doloribus melius, si cum meconio. Claritatem visus faciunt cum melle Attico inuncti. Colubent singultus ex secto. Urina quoque fibri resistit venenis, et ob id in antidota additur. Adaervatur autem optime in sua vesica, at aliqui existimant.

1 XIV (iv.) Genunus smaller victus in aquis terraque (estudinum, effectusque par, honore habendo, vel propter excelens in usu pretium, figuræque proprietatem. Sunt ergo testudinum genera, terresties, marinæ, lutariæ, et quae in dulci aqua vivunt. Has quidam e Gracia emydas appellant. Terrestrum carnes sufutonibus propue, Massusque arlabus refutandus, et contra venena salutres prosuntur. Plucimæ in africa. Has ibi amput to capic pedit usque, pro antidolo dati dicuntur: et ex jure in cibo sumta, strumas discutere, lienes tollere; item

comitiales morbos. Sauguis earum claritatem visus loit. suffusionesque oculorum tollit. Et contra serpention sonium et araneorum ac similium venena auxiliatur, servate sanguine in farma pilulis factio, et quum opus set to visdatis. Felle testudinum cum Attico melle glaucomes inungi prodest; et scorpionum plagæ instillan. Topmenti cinis vino et oleo subactus pedum rimas bulceratet sanat. Squamæ e summa parte derasæ, et in pote dale, Venerem colubent. Eo magis hoc mirum, quoniam lobus tegumenti tarina accendere traditur libidinem. Uman! earum aliter quam in vesteis dissectarum, invenin post non arbitror : et inter ea line quoque esse, que potter tosa Magi demonstreut, adversus aspidom retus supelare, efficaciore tamen, ut ajunt, cimicibus admixtu Ou durata illinuntur strumis, et hulceribus frigure aut admtione factis, Sorbentur in stomachi dotoribus, Marmaroni carnes admixtar ranarum carnibus contra salamandras presclare auxiliantur. Neque est testudine afind salamadrae adversius. Sanguine alopeciarum inanitas, et porrigo, omniaque capitis hulcera curantur. Inarescera eura oportet, lenteque ablui. Instillatur et dolori agrium cum lacte muherum. Adversus comitiales morbos manditur cum polhoe frumenti; miscetur autem supguinis Lemmu tribus, aceti hemina; datur et suspens

ece sangavec une hémine de vinaigre (17). On le ionne aussi dans l'asthme, mais avec une hémine vin. Pour ce dernier cas, on le donne encore rec la farine d'orge, mélé aussi à du vinaigre; t de ce melange on fait prendre gros comme une we : cela se prend matin et soir (18); puis, au out de quelques jours, deux fois le soir. Dans accès même de l'épilepsie, s'il n'est pas violent, n fait desserrer les dents au malade, pour lui insller de ce sang dans la bouche. Dans le spasme, u le donne en lavement avec du castoréum. niconque se frotte trois fois par an les dents vec du sang de tortue n'en souffre jamais. Ce ang dissipe l'asthme et ce qu'on nomme orthonée ; pour cette dernière affection, on le donne lans la polenta. Le flel de tortue éclaireit la vue, three les cicatrices, guérit les amygdalltes, les ngines, et toutes les affections de la bouche. Il at spécifique pour les ulcères rongeants de cette artie et des testicules. Appliqué aux parines, il hit redresser sur leurs pieds les épileptiques; mèle au vinaigre avec la vieille peau des couburres, c'est un remede unique pour la suppuaton des oreilles : quelques-uns ajoutent du fiel de bœuf et du bouillon de tortue, mettant égakment une vicille peau de couleuvre; mais ils but consommer la tortue dans du vin. Le fiel sprique avec du miel guérit toutes les affections les yeux (19). Le fiel de la tortue de mer, avec le ang dela tortue de rivière et du lait, guérit même scataractes. Le fiel teint les cheveux des femes. Contre la salamandre, il suffit de boire le coillon de la chair de tortue. La troisième espèce bortue vit dans la bourbe et les marais. Cette etue a la carapace (20) semblable au plastron, son pas bombee; elle est desagréable à voir.

Cependant on en tire aussi quelques secours médicinaux; on en jette trois dans un feu de sarment: aussitôt que leurs écailles s'ouvrent, on les retire du feu; alors on arrache leur chair, qu'on fait cuire dans un conge d'eau avec un peu de sel. On fait cuire jusqu'a réduction au tiers, et cette décoction s'administre à l'intérieur pour la paralysie et la goutte. Le siel évacue la pituite et le sang corrompu; bu dans de l'eau froide, il resserre le ventre. Les tortues de la quatrieme espèce vivent 8 dans les rivières. On les dépouille de leur écaille; on broie leur graisse avec l'herbe nommée aizoon, en y joignant de l'huile de lis et de la graine de lis. Avec cette préparation on oint les malades, excepté la tête, avant l'accès, puis on les enveloppe bien et on leur fait boire de l'eau chaude : cette recette guérit, dit-on, la flèvre quarte. On ajoute que la tostue doit être prise au quinzième jour de la lone, pour qu'on y trouve plus de graisse, et que le malade doit être oint le selzième (21). Le sang de cette même espèce de tortue, versé goutte à goutte sur la tête, dissipe la céphalalgie; il guérit aussi les serofules. Quel- 9 ques-uns recommandent de recevoir dans un vaisseau de terre neuf le sang de la tortue, que l'on renverse sur le dos, et à laquelle on coupe la tête avec un couteau de cuivre; ils disent que le sang ainsi recueilil, de quelque espèce qu'il provienne, est bon pour l'érysipèle, pour les ulcères humides de la tête et les verrues. Les mêmes auteurs assurent que la fiente de toutes les tortues dissipe les tumeurs. Ajoutons une particularité, tout incrovable qu'elle est : quelques-uns prétendent que des navires qui portent la patte droite d'une tortue marchent plus lentement.

XV. Maintenant nous allons ranger les poissons 1

, sed cum bemina vini additur : his et cum hordeacea ma, aceto quoque admixto, ut sit quod devoretur magnitudine. Hace singula et mututina et vespera blur, dem post sliquot dies bina vespera. Comitialibus ster ore diducto, his qui modice corripiantur. perso cum castoreo clystere infunditur. Quod si dentes mano colluantur testudinum sangume, immunes a donunt. Et anhelitus discutif, quasque orthopiceas east ad has in polenta datur. Fel testudinum claritam oculorum facit : cicatrices extenuat : tonsillas sedat , singinas, et origita oris vitia Privation nomas ibi : item Johan Baribus illitum comitiales erigit, attollitque. Idem m ternatione anguium aceto admixto, unice purufentis moque carnium testudius succum, add.ta æque vernane angumm Sed vino testudinem excoquinit. Oculomotique vita omnia fel munclum cum melle emendat : fusiones etiam marinze fel cum fluviablis sauguine, lacte. Capillus mulierum inficitur felle. Contra salaman-. vel succum decoctæ bibisse satis est. Testudinum Lectium genus in como et paludibus viventium. Latido lus et in dorso pectori similis, nec convexo curvata free, ingrata vieu. Ex hac quoque tamen aliqua contin-

gunt auxilia. Tres namque in succensa sarmenta conjecter, dividentibus se tegumentia rapiuntur : tum evulsas carnes earum coquantur in aquæ congio, sale modice addito, ita decoctarum ad terlias partes succus, paralysin et articularios morbos sentientibus bibitur. Detrahit item fel pituitas, sanguinemque vitiatum. Sistitur ab eo remedio alvus aquae frigidae potu. Ex quarto genere testudinum, & quæ sunt in annuhus, divulsarum pingui cum aixoo berba tuso, admixto unguento et semme lilii, ante accessiones si perungantur ægri, præter caput, mox convoluti calidam aquam bibant, quartanis liberari dicuntur. Hanc testudinem quista decima luna capi oportere, ut plus pingaium repensatur. Verum agrum sexta decima luna perungi. Ex codem genere testudinum sangnis instillatus cerebro capitis dolores sedat : item strumas. Sunt qui 9 testudanum sanguinem cultro arceo sopinarum capitibus pracists, except novo fletili jubent: iguem sacrum, cujuscumque generis sangume illini : item capitis hulcera manantia, et verrueas, lidem promittunt testudinum omnum fimo panos discuti. Et licet incredibite dictu sit, aliqui tradunt tardius ire navigia, lestudinis pedem dextrum rehentia.

XV. Hinc deinde in morbos digeremus aquatilla, non t

278 PLINE.

par maladies, non que nous ignorions que l'exposition de toutes les propriétés d'un animal est plus agréable et excite plus d'admiration; mais la méthode que nous suivons est plus utile; elle offre les remèdes par maladies; et, de fait, tel remède convient à tel individu et ne convient pas à tel autre, et tel remède se trouve en tel lieu plus facilement qu'en tel autre.

- XVI. (v.) Nous avons dit en quelle contrée se produisait le miel vénéneux (xxi, 44): la chair de la dorade en est l'antidote. Le miel, même pur, cause quelquefois de l'anorexie, et une indigestion qui est très grave: coupez les pattes, la tête et la queue d'une tortue, faites-la bouilir, et vous vous guérirez, d'après Pélops. Dans le même cas (22), Apellès prescrit le scinque. Ce qu'est le scinque, nous l'avons dit (viii, 38; xxviii, 30). Nous avons aussi indiqué à plusieurs reprises combien les menstrues des femmes sont vénéneuses (vii,
- 2 13; xxvIII, 23); le surmulet, comme nous l'avons rapporté (xxvIII, 28, 5), en amortit les effets. Ce même poisson, en topique ou en aliment, est bon contre la pastenague, contre les scorpions terrestres et marins, contre les dragons et les araignées phalanges. La tête fraîche de ce poisson, incinérée, est souveraine contre tous les poisons, et en particulier contre les champiguons. On dit que si on enduit de sang de renard une étoile de mer, et qu'on la cloue aux linteaux supérieurs de la porte ou à la porte même avec un clou d'airain, les maléfices ne pourront être introduits dans la maison, ou, introduits, seront neutralisés.
- 1 XVII. Les blessures faites par les dragons marins (la vive) et les scorpions marins (une scorpène) se guérissent par leur chair même, appliquée sur la lésion; les morsures des araignées se guérissent

de même. En somme, contre tout venin introduit soit en boisson, soit par une piqure, soit par une morsure, il n'est point de mellleur remède que le bouilion de dragon marin et de scorpion maria. La médecine tire aussi du secours des poissons séchés. Si on a été mordu par un serpent on piqué par une bête venimeuse, on se trouve bien de manger du poisson salé, de boire des cours de vin pur, et de rejeter le tout par le vomissement vers le soir. Cette recette réuseit surtout contre le lézard chalcis, et les serpents céraste, sem (XXIII, 29), élops (23) et dipsas. Contre le seorpion il faut prendre le poisson salé en plus grande quantité, ne pas le vomir, et endurer la soif gu'll cause. On l'emploie aussi en topique sur la plaie. On ne connaît pas de remède plus efficace conve la morsure du crocodile. La sardine est bonne en particulier contre la morsure du serpent prester. On emploie encore le poisson salé en topique, contre la morsure du chien enragé ; et quand mêm la piale n'aurait pas été brûlée à l'aide du fer, eth corps évacué à l'aide de clystères, cela seul suffirait. Le poisson salé est un topique, dans du vissigre, contre le dragon mario. Le cybium (1x, 18.2) a la même propriété. Contre le venin du piquat avec lequel blesse le dragon marin, on emploie es topique ou le dragon marin lui-même, ou sa cervelle entière.

XVIII. Le bouillon des grenouilles de met (baudroies), cuites au vin et au vinaigre, s'administre à l'intérieur contre les venins, contre les venins de la grenouille de buisson et contre les selamandres. Manger la chair des grenouilles de rivière, ou en boire le bouillon, est bon et contre le lièvre marin et contre les serpents susdits; contre les scorpions, on s'en sert dans du vin. Démocrite assure que si on arrache la langue à une

quia ignoremus gratiorem esse universitatem animalium, majorisque miraculi : sed boc utilius est vitæ, contributa habere remedia, quum aliud alii prosit, aliud alibi facilius inveniatur.

- 1 XVI. (v.) Venenatum mel diximus ubi nasceretur. Auxilio est piscis aurata in cibo. Vel ai ex melle sincero fastidium cruditaave, quæ sit gravissima, incidat; testudinem circumcisis pedihus, capite, cauda, decoclam, antidotum esse, auctor est Pelops, scincum Apelles. Quid esset scincus, diximus: sepius vero, quantum venefi-
- 2 cii in menstruis mulierum. Contra omnia ea auxiliatur, nt diximus, mullus. Hem contra pastinacam et scorpiones terrestres marinosque, et dracones, et phalangia illitus sumtusve in cibo. Ejusdem recentis e capite cinis contra omnia venena, privatim contra fungos. Mala medicamenta inferre negant posse, aut certe nocere, stella marina vulpino sanguine illita, et affixa limini superiori, aut clavo aereo januæ.
- 1 XVII. Draconis marini scorpionumque iclus, carnibus earum impositis : item araneorum morsus sanantur. In summa contra omnia venena, vel potu, vel ictu, vel morsu noxia, succus earum e jure decoctarum, efficacis-

simus habetur. Sunt et servatis piscibus medicine, si mentorumque cibus prodest a serpente percussis, et cartra bestiarum ictus, mero subinde hausto, ita ut # vesperam cibus vomitione reddatur. Peculiariter a chalcide, ceraste, aut quas sepas vocant, aut elope, dipudave percussis. Contra scorpionem largius sumi, and see evomi salsamenta prodest, ita ut sitis toleretur : etimp nere eadem plagis convenit. Contra crocodilorum qu morsus non aliud prasentius habetur. Privatira contra presteris morsum sarda prodest. Imponuntur salsan et contra canis rabicsi : vel si non sint ferro ustra p corporaque clysteribus exinanita, hoc per se sufficit. El contra draconem marinum ex aceto imponuntur. Iden di cybio effectus. Draco quidem marinus ad spines se qua ferit, venenum, ipse impositus, vel cerebro tele prodest

XVIII. Ranarum marinarum ex vino et aceto decesta t rum succus contra venena bibitur, et contra ranae rubeta venenum, et contra salamandras. E fluviatilibus, si carnes edantur jusve decoctarum sorbeatur, prosunt et contra leporem marinum, et contra serpentes supra dictas. Contra scorpiones, ex vino. Democritus quidem tradit, sit poulle vivante, sans aucune des parties auxles elle tient, et al, apres avoir laisse retomber genouille dans l'eau, on applique cette langue, indroit ou le cœur bat, sur une femme endort, cette femme répondra vrai à toutes les intertions. Les mages disent bien d'autres choses; leurs assertions étaient vraies, il faudrait reder les granouilles comme bien plus utiles à la léte que les lois. En effet, on les perce avec un fau qui va des parties naturelles à la bouche ; pari fiche le roseau dans le sang menstruel de mme, et celle-ci se degoûte de ses amants (24). di qui est avéré : la chair de grenouille e à l'hameçon est un excellent appat pour pourpres. Ou dit que la grenouille a deux foies 78); qu'il faut les exposer aux fourmis, et le foie attaqué par ces insectes est un anle contre tous les poisons. Il est des grenouilvivant seulement dans les buissons; pour s raison on les nomme buissonnières, comme a a vons dit ( vitt, 48); les Grees leur donnent om de phrynes; ce sont les plus grosses de es; elles ont comme deux cornes, et sont nes de malefices. Les auteurs en racontent nvi des mer veilles; si on les apporte au sein peuple, le silence s'etablit. Si on jette dans l'eau bouillante un petit os qu'elles ont au droit, le vase devient froid, et ne peut plus réchausser qu'on n'ait ôté ce petit os. On se le cure en exposant la grenouille aux fourmis, en rongent les chairs; on garde ces petits os bun dans l'buile (25). Il y en a un autre dans sté gauche ; jeté dans de l'eau, il parait la faire illir; on le nomme apocynon (đườ χυνός, reuse-chien); il arrête la furie des chiens. Mis a la boisson, il excite l'amour et les querelen amulette, il est aphrodisiaque. Au contraire, l'osselet du côté droit est un puissant réfrigérant : celui-cl, attaché au malade dans de la peau d'un agneau fraichement écorché, guérit la fièvre quarte et les autres fièvres; il réprime l'amour. La rate de ces grenouilles est un antidote contre les poisons qu'on fait avec elles. Leur fiel est encore plus efficace (26).

XIX. Il est une couleuvre qui vit dans l'eau : t ceux qui font la chasse des crocodiles portent sur cux la graisse et le fiel de cette couleuvre : c'est pour eux, dit-on, un merveilleux secours, ces monstres n'osant rien entreprendre contre un pareil préservatif, qui est encore plus efficace si on y mèle l'herbe potamogiton (xx vi, 33). Les écrevisses de rivières, fraiches, pilées et bues dans de l'eau, ou leur cendre conservee, sont utiles contre tous les poisons, en particulier contre les piqures des scorpions, avec du lait d'anesse, ou, si l'on n'en a pas, avec du lait de chevre ou tout antre lait. Il faut aussi y ajouter du vin. Ces mêmes écrevisses, broyées avec du basilie, tuent les scorpions. Elles ont la même vertu coutre les 2 morsures de tous les animaux venimeux, et en particulier contre la musaraigne, les couleuvres, le lievre marin et la grenouille buissonnière. Leur cendre conservée est bonne pour ceux que met en danger l'hydrophobie, à la suite de la morsure d'un chien enragé (27). Quelques-uns y ajoutent de la gentiane, le tout administré dans du vin. Si l'hydrophobie est déclarée, on fait des pastilles avec cette cendre et du vin , et on les donne à prendre. Si on attache ensemble dix ecrevisses avec une poignée de basilie, les mages prétendent que tous les scorpions du lieu se rassembleront autour de ces écrevisses. Sur les piqures de scorpion, ils appliquent avec le basilic les écrevisses 3 mêmes ou leur cendre. Les écrevisses de mer

sectralut range viventi linguam, nulla alia corporis in adhærente, ipsaque dimissa in aquam, imponat susodis palpitationem mulieri dormienti, quacumque rrogaverit, vera responsoram. Addunt ettamnum alia 5. quæ si vera sunt, multo utiliores vitæ existimenmar, quam leges. Namque acundine transfixa natura to, a surculus in mensiruis deligatur a marito, adulren tædnum fieri. Carnibus earum in hamum additis, sopue purpuras certum est allici. Jecur ranze geminum & dieunt, objicique formicis oportere : eam partem, m appetant, contra omnia venena esse pro antidoto. st quar in repribus tantum vivint, ob id rubetarum Moe, ut diximus, quas Græci phrynos vocaut, granina conctarum, gemmis veluti cormbus, plena venemun Mira de his certatim tradunt auctores. Illatis in thun silentium heri. Ossiculo, quod sit in dextro la-, ia aquam ferventem dejecto, refrigerari vas, nec fernere, misi exemto. Id inveniri objecta rana for-, carmbusque esosis : singula in oleum addi. Et es, carmbusque erosis : singula in oleum oddi. El esse in sinistro latere, quo dejecto fervere videatur : cynon vocari : canum impetus eo cohiberi, amorem citari, et jurgia, addito in potionem. Venerem adalligatum stimulare. Rursus a deztro latere refrigerari ferventia. Hoe et quarlanas sanari adaltigato in pellicula agnina recenti, aliasque febres. Amorem inhiberi. Ex ilsdem his ranis lien contra venena, quae fiant ex ipsis, auxiliatur. Jecur vero etnun efficacius.

XIX. Est colubra in aqua vivens : linjus adipem et fel ha- 1 bentes qui crocodilos venentur, mire adjuvari dicunt, idilicontra bellua audente. Efficacius etiamnum, si herba potamogiton miscealur. Cancri fluviatiles triti potique ex aqua recentes, seu cinere adservato, contra venena omnia prosunt, privatim contra scorpionum ictus cum lacte asining : vel si non sit, caprino, vel quocumque. Addi et vinnm oportel. Necant eos triti cum ocimo admoti. Eadem vis con- 2 tra venenatorum omnium morsus, privatim scytalen, et angues, et contra leporem marinum, ac ranam rubetam. Cinis corum servatus prodest pavore potus periclitantibus ex canis rabiosi moren. Quidam adjiciunt gentianam, et dant in vino. Nam si jam pavor occupaverit, pastillos vino subactos devorandos ita praecipinat. Decem vero cancris com ocimi manipulo alligatis, omnes qui ibi sint scorpiones ad oum locum coituros Magi dicunt : et com ocimo ipsos ciueremve gorum percussis unponunt. Minus in omnibus 3 200 PLINE.

ont moins de vertu dans tous ces cas (28). Thrasylius dit que rien n'est plus opposé aux serpents que les écrevisses; que les cochons piqués se guérissent en en mangeant ; que quand le solell est dans le signe du Cancer les serpents sont au supplice. La chair, crue ou cuite, des escargots de rivière est bonne contre les piqures des scorpions ; plusieurs, à cet effet, en gardent de salée. On s'en sert aussi en topique sur la plale même. Le coraein (1x, 32) est un polsson particulier au Nil, il est vrai ; mais nous écrivons pour l'univers entier. La chair de ce poisson, en topique, est bonne pour les piqures des scorpions. Parmi les poissons venimeux il faut ranger le porc marin (xxxii, 9 et 7, 4), qui a dans le dos un piquant causant de tres-vives souffrances : le remède est le limon ramassé sur le corps même de ce poisson.

XX. Dans l'hydrophoble, suite de la morsure d'un chien enragé, on frotte la face avec de l'huile de veau marin, laquelle est plus efficace si l'on y joint de la moelle d'hyène, de l'huile de lentisque, et de la cire. Un remède contre la morsure des murenes, c'est la cendre de leur tête calcinée. La pastenague sert aussi de remède à la blessure qu'elle fait : on réduit en cendre l'individu qui a piqué ou toute autre, et on applique cette cendre dans du vinaigre. Si on veut en manger, il faut lui ôter du dos tout ce qui est safrané, et retrancher la tête entière. On ne doit la laver que médiocrement, non plus que les testacés; autrement on ôte l'agrément de la saveur. Le poison du lièvre marin est détruit par des hippocampes (1x, 1) pris en breuvage. Les hérissons de mer sont excellents contre le dorycnium (xxi, 105). Le bouillon en est particulièrement bon à ceux qui ont été empoisonnés par le suc du carpathium (29). La décoction des écrevisses de mer

passe pour efficace contre le derycainn; di l'est surtout contre le venin du lièvre met.

XXI. (vi.) Ce venin est aussi comì les huitres. Ce que j'ai déjà dit des heitre [n. 79) ne peut paraitre suffisant, puis d'un mets qui a (36) la palme sur la table d ches. Eiles se plaisent aux eaux douces, de lieux où plusieurs fleuves se jettent dans hau aussi (31) celles de la haute mer sont pelles ( peu nombreuses : cependant il s'en prod des rochers et des endroits fort éloignés du m douces, témoin les environs de Grynlus et é Myrina. Elles suivent généralement dus la croissance le cours de la lune, comme nous l'as dit dans le chapitre relatif aux production rines (IX, 50, 2); mais c'est surtout at e mencement de l'été et quand le soleli pénètre les bas-fonds, qu'elles sont pleines de let (m 74, 6). Voici sans doute la raison pour la les huitres de la haute mer sont plus petites : l'u pacité de l'eau arrête leur croissance, et les t dans un état de tristesse et de dégoût. Les h tres varient en couleur, rousses en Eq brunes en lllyrie, noires de chair et d'éc Circéi. Dans tout pays on estime davants les qui sont grasses sans être gluantes, et re quables par leur épaisseur plutôt que par i largeur. Elles doivent avoir été pêch dans un lieu fangeux (32) ou sablonneux, s sur un fond ferme; le ligament qui les alta la coquille doit être court et non charen; l'a ne doit pas être frangée (33) sur le bord, et d tenir tout entière dans le creux de la coquile. Le gourmets ajoutent un caractère: c'est que l'hui soit bordée d'un filet couleur de pourpre. A cesig ils les reconnaissent comme de bonne qualité, & les nomment callibléphares (belles-paupière).

his marini prosunt. Thrasylhis auctor est, mbil æque adversari serpentibus, quam cancros, suesque percussas hoc pabulo sibi mederi. Quum sol sit in Cancro, suesque perpentes horqueri serpentes. Ictibus scorpionum et carnes fluviati-lium cochiearum resistant crudas vel coctae. Quidam ob id salsas quoque adservant. Imponunt et ipsis plagis. Coracimi pisces Nilo quidem peculiares sunt: sed et nos hac omnibus terris demonstramus. Carnes eorum adversus scorpiones valent impositae. Inter venena sunt piscium, porci marini spinas in dorso, cruciatu magno læsorum: remedio est limus ex reliquo piscium eorum corpore.

XX. Canis rabidi morsu potum expavescentibus, fariem perungunt adipe vituli marini. Efficacius, ai medulla hyænæ, et oleo e lentisco, et cera misceatur. Murænæ morsus ipsarum capitis cinere sanantur. Et pastinaca contra aunm ictum remedio est, cinere suo ex aceto, illito, vel alterius Cibi causa extrahi debet e dorso ejus, quidquid simile est croco, caputque totum: et hanc autem, et omnia testacea modice collui in cibis, quia saporis gratia perit. E lepore marino veneficium restinguunt poti hippocampi. Contra dorycnium echini maxime prosunt: et iis qui succum Carpathli biberint, praccipue jure sum-

lo. Et cancri marini decocti jus contra doryenium dia habetur. Peculiariter vero contra leporis marini venus.

XXI. (VI.) Et ostrea adversantur iisdem. Net P videri satis dictum esse de his, quum palma mentri divitum tribuatur illis. Gaudent dulcibus aquis, et plurimi influunt amnes : ideo pelagia parva et rara # Gignuntur tamen et in petrosis, carentibusque a dulcium adventu, sicut circa Grynium et Myriai descunt sideris quidem ratione maxime, aquatilium diximus : sed privatim circa initia : multo lacte prægnantia, atque ubi sol penetret in llase videtur causa, quare minora in alto reper Opacitas cohibet incrementum, et triatitia min tunt cibos. Variant coloribus, rufa Hispaniae, fuca rico, nigra et carne et testa Circelis. Pracipua vero hab tur in quacumque gente spissa .; nec saliva sua lobries crassitudine potius spectanda, quam latitudine: aes iutosis capta, neque in arenosis, sed solido vado, sp brevi atque non carnoso, nec fibris laciniosa, ac tola alvo. Addunt peritiores notam, ambiente purpures cri fibras, coque argumento generosa interpretanter, cal blephara appellantes. Gaudent et peregrinatione tru

s huftres se trouvent bien de voyager, et d'être asportées dans des eaux nouvelles ; ainsi l'on tend que les huftres de Brindes (34), parquées s l'Averne, tout en conservant leur goût proprennent la saveur de celles du lac Lucrin (1x, 1. Volla ce que nous avons a dire sur l'huitre me. Parlons maintenant des diverses provenande ce coquillage, et ne frustrons aucune plage la gloire qui lui appartient. Mais nous parlerons une bouche étrangere, par celle d'un homme a été le plus habile de notre temps en cette liere ; voici les propres paroles de Mucianus : les huitres de Cyzique sont plus grandes que les du Lucrin, plus douces que celles de la ragne, plus sapides que celles du Médoc, plus vantes que celles de Leptis, plus pleines que es de Lucus (111, 4, 1), plus seches que celde Coryphas (v, 32, 2), plus tendres que celde l'Istrie, plus blanches que celles de Circéi. . is, n'en déplaise à Mucianus, il n'en est pas plus agréables ni de plus délicates que ces pières. D'après les historiens d'Alexandre, 🏲 a dans la mer des Indes des huitres d'un pied ; nous, le nomenclateur (35) de je ne sois prodigue a nommé certaines huitres tridac-(trois fois mordu), voulant faire entendre felles étaient si grosses, qu'il fallait y mordre à reprises. Nous rassemblons ici toutes les prietes médicales des hultres : elles sont souraines pour rétablir l'estomac ; elles remédient degoût. La sensualité a imaginé de les frapper nerge, confondant aiusi ce qui se trouve au omet des montagnes et ou fond de la mer. es relachent doucement le ventre. Cuites avec vin mielle, elles guerissent le ténesme qui sans ulceration. Elles détergent les ulcérations la vessie. Cuites toutes closes dans leurs écailles, elles sont merveilleuses pour les catarrhes. La cendre des écailles, incorporée dans du miei, est bonne pour la luette et les amygdales. On s'en sert dans de l'eau pour les parotides, les tumeurs, les duretés des mamelles, les ulcères de la tête. Les semmes s'en servent pour effacer leurs rides. On en saupoudre les parties brûlées; c'est un bon dentifrice. Dans du vinaigre, elle guérit les démangeaisons et les éruptions pituiteuses. Pilée erue, la coquille guérit les scrofules et les engelures des pieds. Les pourpres sont bonnes contre les poisons.

XXII. Quant aux algues marines, Nicandre 1 dit que c'est une thériaque (bonne contre les serpents). Il y en a de plusieurs espèces, comme nous avons dit (xxv1, 66), savoir, l'algue à feuille longue et large, l'aigue à feuille rouge, l'aigue à feuille frisée. La plus estimée est celle qui se rencontre dans la mer de Crète, près de la terre, sur les rochers. On l'emplole dans la teinture des laines, et elle fixe la couleur d'une maniere indélébile. Nicandre recommande de la donner dans du vin.

XXIII. (VII.) La cendre de l'hippocampe t (1x, 1), mêlée a du nitre et à du saindoux, ou avec du vinaigre seulement, guérit l'alopècie. La poudre d'os de sèche sert à préparer (36) la peau à l'application des médicaments nécessaires. On guérit encore l'alopecie par la cendre du rat de mer (1x, 25), avec de l'huite; par le hérisson marin calciné avec sa chair; par le fiel du scorpion marin (xxxII, 17); par la cendre de troisgrenouil les qu'on calcine vives dans un pot, appliquée avec du miel, et mieux avec de la poix liquide. On noircit les cheveux avec des sangsues qu'on a laissées se putréfier soixante jours dans du vin noir. D'antres recommandent de mettre un setier de sangsues et deux setiers de vinaigre dans un vase de

in ignotas aquas. Sic Brundisina in Averno compasta, num retmere succom, et a fincrino adoptare credun-Hac sint dicta de corpore. Dicemins et de natiombus, fraudentur gloria sua littura : sed dicemus allena lin-, quæque peritissima hujus censuræ in nostro ævo Sunt ergo Muciani verba, qua subjiciam : « Cyzicena ura Lucrinis, dulciora Britannicis, suaviora Medulis, nora Lepticis, pleniora Lucensilius, sicciora Coryplaniis, teneriora Istricis, candidiora Circelensibus, a Sed neque duiciora, neque teneriora esse ulla compertum le ladico mari Alexandri rerum auctores pedalia inan produdere. Nection inter tios nepolis cujusdam nodator tridacna appellavit , tantæ magnitudmis intelcopiens, ut ter mordenda essent. Des cornin medica e w loco tota dicetur. Stomachum unice reficiunt : fasis medentor; addiditque luxuria frigus obrutis nive, ma montion et maris ima miscens. Molliont alrum ter Zalem quoque cocta cum mulso, tenesmo, qui exhulceratione sit, liberant. Vesicarum holcera quorepurgant Corta in conchis suis uti clausa venerint, distillationibus prosunt. Testar ostreorum cinis sedat, et tonsillas, admiato melle. Eodem modo

parotidas, panos, mammarumque duritias; capitum hulcera ex aqua; cutemque mudierum extendit. Inspergitur et ambustis. Et dentificio placel. Pruritibus quoque et eruptionibus pituitæ ex aceto medetur. Crudæ si tundantur, strumas sanaet, et permiones pedum. Purpura: quoque contra venena prosunt.

XXII. Et algam maris theriacen esse, Nicander tradit. I Plura ejus genera, uti diximus: longo folio et latiore, rubente, aliave crispo. Laudatusima, que in Creta insula juxta terram in petria nascilur; tingendis etiam lanis ila colorem alligans, ut elui postea non possit. E vino jubet eam dari.

XXIII. (vn.) Alopecias replet hippocampi ciois, nitro i et adipe suillo mixtus, aut sincerus ex aceto. Præparat autem sepiarum crustas farina medicamentis cutem; replet et muris marini ciois cum oleo : item cebini cum carnibus sois cremati; fel acorpionis marini. Raoarum quoque trium, si vivae in olla concrementur, ciuis cum melle; melius cum puce liquida. Capillum denigrant sanguisogae, que un nigro vino diebus ux computruere. Alii in aceti sextariis duobus sanguisugarum sextarium in vase plumbeo juhent putrescere totidem diebus, mox illini in sole.

plomb, de laisser ce mélange se putréfier pendant soixante jours, et de s'en frotter les cheveux au soieil. D'après Sornatius, cette préparation est si pénetrante, que si en s'en servant on n'a pas la précaution de tenir de l'huile dans la bouche, les dents deviennent noires. La cendre du test des murex et des pourpres s'applique utilement avec du miel sur les ulceres de la tête; la pondre de la coquille du conchylion (coquillage à pourpre), même non calcinée, fournit avec l'esu un bon topique. Dans la cephalalgie on emplote le castoréum avec le peucédanum (xxv, 70) et l'huile rosat.

XXIV. La graisse de tous les poissons, tant d'eau douce que de mer, fondue au soleil et incorporée avec du miel, est excellente pour éclaireir la vue; it en est de même du castoreum avec le miel. Le fiel du callionyme guérit les taies et les excroissances des yeux. De tous les poissons c'est celui qui a le plus de fiel, opinion que Ménandre exprime aussi dans ses Comedies. Ce poisson s'appelle aussi uranoscope, parce qu'il a les yeux placès sur la tête. Le fiel de coracin (tx, 22) éclaireit la vue. Le fiel du scorplon demer roux (xxxii, 17), avec de l'huile vieille ou du miel attique, dissipe les cataractes commençantes; it faut faire l'onction trois fois, en laissant è quelques jours d'intervalle. La même substance

2 quelques jours d'intervalle. La même substance eniève les taies. On prétend que le surmulet en aliment affaiblit la vus. Le lièvre marin est par lui-même véneneux, mais sa cendre empèche de repousser, après avulsion, les clis nuisibles des paupieres; pour cet usage les plus petits lievres marins valent le mieux. On emploie aussi les pétoncles salés, broyès avec de la résine de cèdre. Le sang des grenouilles nommées diopètes et calamites, appliqué avec de la larme de vigne sur les paupières, après l'avulsion des cils,

produit le même effet. La poudre d'os de sech appliquéa avec du lait de femme guérit le gos flement et la rougeur des yeux ; appliquée seule elle dissipe les granulations. Ceux qui pratique cette operation renversent les paupières; ils m laissent le médicament que peu de temps : apris l'avoir entevé, ils oignent la partie avec de l'bule rosat, et adoucissent l'inflammation par un canplasme de pain. La même poudre appliquée dans du vinaigre guérit la nyetalopie. Cette suistance, réduite en cendre, fait sortir la cataracte; elle guérit les taies, avec du miei; les pterygions, avec du sei et de la cadmie, de chaque un drachme. Elle dissipe aussi les tales chez les bêtes de somme. On dit que si l'on frotte les page pières avec les petits os dece poisson, on les guérit. Les hérissons de mer, dans du vinnigre, font disparaltre les épinyctides. Il faut les braler avec des peaux de vipères et avec des grenouilles, et saupoudrer les boissons avec ente poudre, au dire des mages, qui promettent d'é claireir la vue à l'aide de cette préparation. Oc donne le nom d'ichthyocolle à un poisson dont le peau est gluante; la colle qu'on en tire porte li même nom; cette colle enlève les epinyclides Quelques-uns prétendent que l'ich thy ocolle se fall avec le ventre du poisson, et non, comme la coli du taureau, avec la peau. On estime l'ichthyecolle du Pont. Elle est blanche, sans veines, sant écailles, et se fond très-rapidement. Pour l'esployer il faut la couper en petits morceaux, l faire tremper dans de l'eau ou du vinaigre perdant un jour et une nuit, puis la piler avec de cailloux de mer, pour qu'elle se fonde plus luis lement. On assure qu'elle est bonne dans le dovieurs de tête, et pour essacer les rides de la peau. L'œil droit d'une grenouille (27) pour l'ai.

Sornatius tantam vim hanc tradit, ut nisi oleum ore contineant qui tinguut, dentes quoque eorum denigram dicat. Capitis ludernibus, muncum vel purpurarum testa cinis cum melle utiliter illinitur: conchyliorum, vel si non urantur, farina ex aqua: deloribus, castoreum cum peucedano et rosacco.

XXIV. Omnium piscium fluviatilium marinorumque adeps inquefactus sole admixto mello, oculorum claritati plurimum confert: item castoreum cum melle. Callionyni telecicaturces sanal, el carnes oculorum supervacuas consumit. Nulli hoc piscium copiosius, ut existimavit Menander quoque in Connediis. Idem piscis et uranoscopias vocator ah oculo, quem in capite habet. Et coracini fel excitat visum, Et martin scorpionis rufi cum oleo vetere aut melle. Altico incipientes suffusiones discutit : mungi

2 ter oportet intermissis diebus. Eadem ratio albugines oculorum tollit. Mullorum cibo aciem oculorum behetari tradunt. Lepna marinus ipse quidem venenatus est, sed cims ejus in palpebris pilos mutiles, evulsos cohibet. Et ad hene usum utifissimi munum : item pectuncuti salsi trati cum cedria : et rane, quas diopetes, et calamitas vo-ant, sanguis earum cum lacryma vitis ai evulso pilo palpebris illinatur. Oculorum lumorem ruhoremque sepiz codel cum lacte mulierum illitus sedat : et per se scalmini emendal. Invertunt ilaque genas id agentes, et melomentum auferant post paulum, rosaccoque mungui, d pane imposito mitigant. Eodem cortice et nactaises de rantur, in lamam into et ex aceto ilito Extrabit et squi mas ejus cmis. Cicatrices oculorum cum melle mal pterygia com sale et cadaria singulis drachmis. Em de et albugmes oculorum jumentorum. Ainut et ossicule pe genas, si terantur, sanari Echun ex aceto epunchili tollunt. Eunidem combuct cum superinis pelbhus ramqui et einerem aspergi potiora julient Magi, claritatem vons pl mittentes, friithyocolta appellatur piscis, cui glutiu sum corsum; idenique nomen glutino ejus. Hoc epușc'id tollit. Quidam ex fentre, non e corio, fieri dicintio thyocollam, ut glutinum taurinum. Landatur Posti candida, et carens veius squamisque, et qua celerdi hquescit. Madescere autem debet concisa in aqua, aut aceto nocte ac die - mox fundi marmis lapidibus, ut : cilius liquescat. Utilem eam in capitis delombus affirmaet tetanothris. Rance devter oculus devtri, sinister Levi, a pensi e collo nativi coloris panno, hppitudines sani

roit, l'œil gauche pour l'œil gauche, suspendu n cou avec une étoffe d'une laine non teinte, nérissent l'ophthalmie. Si on arrache les yeux endant la conjonction de la lune (38), portés égament en amulette dans une coquille d'œuf, its périssent les taies. Le reste de la grenouille, en lipique, dissipe les meurtrissures. On dit que les yeux d'une écrevisse portés en amulette au cou querissent l'ophthalmie. Il est une petite grepoulle vivant surtout dans les roseaux et dans les berbages, muette, de couleur verte, et quand es bœufs l'avalent gonflant leur ventre. Si on ricle avec une spatule l'humeur de son corps at qu'on en frotte les yeux, cela, dit-on, éclaireit h me. Quant a la chair même, on en fait un topique en cas de douleur des yeux. Autre reeette: On jette quinze grenouilles dans un vase de terre neuf, on les transperce avec un jonc; m mèle l'humeur qui s'écoule alors avec la larme de la vigne blanche (bryonia cretica, L.), et, près avoir ôté les cils nuisibles, on guerit les paupieres, instillant avec une aiguille cette préparason dans les endroits où etaient les ells arrachés. leges préparait un dépilatoire des paupières en assant mourir et putrefier dans du vinaigre des penouilles; et pour cela il employait surtout les penouilles varices qui naissent en grand nombre endant les pluies d'automne. On pense que la tendre de sangsues appliquée dans du vinaigre poduit le même effet ; il faut les calciner dans un vase de terre neuf. Le foie de thon (39) desseché, à adose de quatre deniers, en onction avec de l'huile decedre pendant neuf mois, fait tomber les poils. XXV. Le fiel du poisson appelé-batia (raie), inis ou même gardé dans du vin . est tres-bon pour les oreilles, ainsi que celui du bacchus (1x, 38 , que que lques-uns nomment my xon, et celui du

callionyme (uranoscope) instillé avec de l'huile rosat, ou le castoréum avec le suc de pavot. Il y a un animal dit pou de mer (1x, 71); on recommande de le broyer et de l'instiller avec du vinaigre dana les oreilles. La laine teinte avec la pourpre est à elle seule très-utile dans ces cas; quelques-uns l'humectent avec du vinaigre et du nitre. Il en est 2 qui recommandent particulièrement contre tous les maux d'oreilles un cyathe d'excellent garum. avec plus d'un cyathe et demi de miel et un cyathe de vinaigre : on fait culre le tout à un feu doux (40) dans un gobelet neuf; on ôte de temps en temps l'écume avec une plume, et quand il cesse de s'en produire, on instille cette préparation tiède. Si les oreilles sont tuméfices, les mêmes auteurs recommandent d'adoucir d'abord le malavec le suc de coriaudre. La graisse de grenouille, instillée, apaise sur-le-champ les douleurs. Le jus d'écrevisse de riviere avec de la farine d'orge est très-efficace pour les plaies des oreilles. La cendre de coquilles de murex avec du miel, ou de conchylion (xxx11, 23) avec du vin miellé, guérit les parotides.

XXVI. On calme les maux de dents en seari-1 fiant les gencives avec les os du dragon marin ( la vive), ou en se frottant une fois par an les dents avec la cervelle de chien de mer cuite et gardés dans de l'huile. Il est aussi très-bon de scariller (41) les gencives avec le piquant de la pastenague; on le broie encore, et, appliqué avec de l'eliébore blanc, il fait tomber les dents sans douleur. On compte parmi les remèdes la cendre de polsson salé calciné dans un vase de terre, à laquelle on ajoute du marbre en pondre. Le vieux cybium (1x, 18, 2), brûlé (42) dans un vase neuf, puis broyé, est bon aussi pour le mai de dents. On recommande également les arêtes de

Quod si per coitum lunæ eruantur, alhaginem quoque, Meats similiter in putamine ovi. Reliquie carnes impo-We suggitationem sapiunt. Cancri ettam oculos adalligahi nilo mederi lippitu lini dicunt. Est parva rana in arundiscus et herbis maxime vivens, mula ac sine voce, vibia, si forte haurmtur, ventres boum distendens. Nujus orgens humorem specifis der isum clarifatem oculis bada narrant afferre; ipsasque carnes deleribus ocuhum superpoundt. Ranas clista quadecim conjectas in kille navum juncis configurat quidam; succoque earum, on its effloxerit, admiscent vitis albie lacrymam, atque apalpehras emendant, inutilibus pilis exemtis, acu ins-Maples hanc surcum in restigia evalsorum. Meges psilohum palpebrarum factebat in aceto enecutis putrescentes . and hoc atebator multis variesque per aquationes anlonni nascentibus. Idem præstare sauguisugarum ciais exicto illitus putatur. Combum cas oportel in novo vasc. Vem thyani jecur ancatum pundere x. is cum oleo cedrino grunctis pilis novem mensibus.

XXV. Auribus utilissimum battæ piscis fel recens, sed inveteratum vino: item bacchi, quem quidam myxona cant, item callionymi cum rosacco infusum; vel castoreum cum papaveris succo. Vocant et in mari pediculos, cosque tritos instillari ex aceto auribus jubent. Et per se conchylio infecta lana magnopere prodest. Quidam aceto et nitro madefaciunt. Suntque qui præcipue contra omnia à auritum vitra laudent gari excellentis cyathum, mellis dimidio amplius, aceti cyathum in calyce novo leni pruna decuquere, subinde apuma peonis detersa, et postquam desierit apumare, tepidam infundere. Si tumeant aures, coriandri succo prusa initigandas indem præcipium. Raparum adeps instillatus, statim defores tellit. Cancorum fuvatinum succus cum farina hordeacea aurium vulneribus efficacissime prodest. Parotides muricum teste cinere cum melle, vel conchyborum ex mulso curantur.

XXVI. Dentum dolores sedantur ossibus dracons ma-1 rini scardicatis gingivis : cerebro canicular in oleo decocto adservatoque, ut ex eo dentes semel anno collucatur. Pastinacie quoque radio scarificari gingivas, et in dolore utilissimum. Conteritur is, et cum elieboro albo il itus, dentes sine vexatione extrahit. Salsamentorum etiam fictili vase combustorum cinis, addita farina marmoris, inter remedia est. El cybia vetera cxusta in novo vase, dein trita, prosunt doloribus. Acque prodesse dicuntur omnium

\$84 PLINE.

tout poisson salé calcinées, broyées et appliquées. 2 On fait cuire une grenouille dans une hémine de vinaigre, on se lave les dents avec ce suc, et on le garde dans la bouche. Si l'on avait de la répuguance pour cette pratique, Sallustius Dionysius faisait suspendre par les pattes de derrière des grenouilles, de manière que l'humeur découlât de leur bouche dans du vinaigre bouillant, et il faisait répeter cela sur plusieurs grenouilles; à ceux qui avaient l'estomac moins susceptible, il faisait manger les grenouilles dans leur jus. On croit que cette recette guérit surtout les dents mâchelières, et que le vinaigre, prépare comme il a été dit plus haut, raffermit surtout les dents mobiles. Pour ce dernier cas, quelques-uns font macérer dans une hémine de vin deux grenouilles auxquelles on a coupé les pattes, et ils recommandent de laver avec cette préparation les dents

3 branlantes. D'autres conseillent d'attacher les grenouilles entières à la machoire : d'autres font cuire dix grenouilles dans trois setiers de vinaigre jusqu'à réduction au tiers, à l'effet de raffermir les dents mobiles. Certains ont fait cuire les cœurs de trente-six grenouilles dans un setier de vieille huile, sous une tourtière de cuivre, et ils out instillé ce liquide dans l'oreille du côté douloureux de la machoire. D'autres ont appliqué sur les dents le foie d'une grenouille, cuit et broyé avec du miel. Toutes les préparations susdites sont plus efficaces avec la grenouille de mer 'baudroie). Si les deuts sont cariées et donnent une mauvaise odeur, on recommande de faire sécher de la chair d'un cétacé (43) dans un four pendant la auit, puis d'y ajouter un poids égal de sei, et d'employer ce mélange en dentifrice. Les Grecs nomment enhydris (44) une couleuvre vivant dans l'eau. Avec les quatre dents supérieures (45) de cet animal on scarifie les gencives, quand la douleur occupe les dents supérieures, et viceversa; d'autres se bornent à employer la dent canine. On emploie encore la cendre des cerevisses. Quant a la cendre des murex, elle est un dentifrice.

XXVII. On traite les lichens et les lepres par la l graisse de veau marin, par la cendre de menes (sparus mæna) (46) avec trois oboles de mel, par le foie de la pastenague cuit dans de l'huite. par la cendre d'hippocampe ou de dauphin appliquée avec de l'eau. Après l'excortation produit, on emploie un traitement cicatrisant. Quelquesuns rôtissent un foie de dauphin dans un vise de terre jusqu'à ce qu'il s'en écoule une grause semblable à de l'huile, et ils font des onchos avec cette graisse. La cendre de la coquille des murex on des conchylions (xxx11, 23), en topique avec du miel, efface les taches du visage che les femmes. Elle étend et polit la peau; pour cela on l'applique sept jours, et au huitième os fait une fomentation avec du blanc d'œuf. As genre du murex appartiennent les coquilles applées par les Grecs coluthies ou coryphies (47); également turbinées, mals beaucoup plus petites, elles ont plus d'efficacité; elles entretiennent la bonne odeur de la bouche. L'ichthyocolle eller! les rides de la peau, et l'étend ; pour cela on la lat. cuire dans l'eau pendant quatre haures, pus on la broie, et on la réduit en consistance de mie. Ainsi préparée, ou la met dans un vase nest Quand on veut s'en servir, on en prend quette drachmes, auxquelles on ajoute deux drachmed soufre, deux d'anchuse et huit d'ecume d'argral (litharge); on arrose ce mélange d'eau, et on bros le tout ensemble. On applique sur le visage of enduit, qu'on enlève par ablution au bout de quatre heures. La cendre des os de sèche com le leutigo et les autres taches du visage. Elle olève les chairs fongueuses, et guérit les ulcers

2 salsamentorum spinæ combustæ, tritæque, et ilitæ. Decoquuntur et ranæ sægulæ in acett beminis, ut dentes
ita colloantur, contineaturque in ore succus. Si fastidium
obstaret, suspendebat pedibus posterioribus eas Sallustius
Dionysius, ut ex ore virus deflueret in acetum fervens,
idque a pluribus ranis. Fortioribus stomachis ex jure mandendas dabat. Maxillaresque ita sanari dentes præcipue
pulant, mobiles vero supra dicto aceto stabiliri. Ad hoc
quidam ranarum corpora binarum præcisis pedibus in vini
hernina macerant, et ita collui dentium labantes jubent.

3 Aliqui totas adalligant maxilis. Ali denas in aceti sextariis tribus decovere ad tertias partes, in mubiles dentium stabilireot. Necnon xxxvi ranarum corda in olei veteris sextario sub æreo testo discovere, ut infunderent per aurem delentis maxillæ. Alii jecur ranas decoctom et tritum cum melle imposuere deutabus. Omnia supra scripta ex marina rana efficaciora. Si cariosi et fortidi sunt, cetum in furno arefieri per noctem præcipiunt: postea tantumdem salis addi, alque ita fricari. Enliydris vocatur a Græcis colubra in aqua vivens. Hujus quatuor dentibus superioribus in doloro superiorum gingivas scarificant, inferiorum interio-

ribus. Aliqui canino tantum carum contenti sunt i tudo el cancrorum conere : natu mucu um cunis dentificiones

XXVII. Lichenas et lepras tollit adept vituli marmanarum cinis cum mellis obolis ternis : jecur pa nace in olso decoctum: improcampi, aut delptances es aqua illitus. Exhalcerationem sequi debet curato, se perducit ad cicatricem. Qualam delphini jecur is w torrent, donec pinguitado similis oleo fluat, ac permen Muricum vel conchyliorum testas cinis maculas in fari mulierum purgat cum roelle ilbius, cutem que erapi extenditque, septems durbus illitus, ita ul ortain dido ovorum foveatur. Muricum generis sunt, que soci Græci coluthia, ahi coryphia, turbinata acque, sed un multo, efficaciora ettam, et oris halitum custodienta bi thyocolla erugat cutem extenditque, in aqua derusta her quatuor, dem contusa, et subacta ad liquierem asque od lis. Ita pra-parata in vase novo conditur, et in ura qui drachmis ejus binm sulphuris, et anchuser tousem, spume argentese adduntur, aspersaque aquatemntes ats Sic illita facies post qualitor lineas alilintur. Medetar lentigini cæterisque vitiis, ex ossibus sepierum cum. Ida

mides. On traite les affections proviques avec 1 no grepouille cuite dans cinq bémines d'eau de per; Il faut laisser réduire la décoction jusqu'à a viscosité (48) du miel. ( viii. ) L'alcyoneum est oc production de la mer : quelques-uns pensent a il vient du pid des alcyons et des céyx (le male l'alevon); d'autres, de la concrétion de l'ecuremarine : d'autres, du limon ou d'une certaine obstance lanugipeuse que la mer fournit. Il y en de guatre sortes : l'alcyoneum cendré , serré, à deur forte; l'alcyoneum mou, plus doux au tonher, et dont l'odeur ressemble à celle de l'algue; l'alcyoneum vermiculé et blane; l'alcyoneum poax, et semblable à une éponge pourrie. Le meilprest celui qui est presque pourpre ; on l'appelle msi Milesien ; mals plus il est blanc , moins on stime. Les alcyoneurs ont pour propriété d'exrier et de déterger. Pour s'en servir, on les fait liciner, et on les applique sans huile. Ils enlevent reveilleusement les lèpres, les lichens, le leno, avec du lupin et deux oboles de soufre. On sert aussi de l'alcyoneum pour les taies. Anrim a employé pour les lèpres la cendre d'érevisses avec de l'huile; Attale, pour les ulimtions de la bouche, la graisse fraiche de thon. XXVIII. La saumure des mènes (xxxir, 27) Illa cendre de leurs têtes, avec du miel, guérit scrofules. Pour le même mal il est bon de se aire piquer, sans blessure cependant, avec le pe-It os de la gueue du poisson de mer appelé rhina equatine) (49); il faut faire cela tous les jours. aqu'à ce que la cure soit complète. La même proricié appartient au piquant de la pastenague et au levre marin en topique ; mais l'empioi de ces deux movens ne doit durer qu'un instant. On se sert sore des ecailles du hérisson de mer, broyées ppliquées avec du vinaigre; des écailles de la

scolopendre de mer (18, 67), dans du miel; de l'écrevisse de rivière, broyée ou calcinée, avec du miel. On a un secours merveilleux dans l'os de 2 sèche broyé, et appliqué avec du vieux oing. Pour les parotides on emploie aussi cette préparation, ainsi que le foie du saurus (50), poisson de mer. On va jusqu'à broyer avec du vieux oing des fragments de jarres à salaisons pour les parotides et les scrofules; on emploie de même la cendre de murex dans de l'huile. On traite les roideurs du con par le pou de mer en boisson à la dose d'une drachme, par le castoréum pris avec du poivre dans du vin miellé, mêlé à une décoction de grenouilles dans de l'huile et du sel, alin qu'on avale le jus de ces grenouilles. On traite de même l'opisthotonos et le tetanos; pour le spasme on ajoute du poivre. La cendre des tê- 3 tes de mènes salées, en topique dans du miel. guérit l'angine. Il en est de même du suc de grenouilles bouillies dans du vinaigre : ce suc est bon aussi pour les amygdales. Les écrevisses de rivière broyées, une pour une hémine d'eau, guérissent l'angine, en gargarisme, ou en breuvage dans du vin et de l'eau chaude. Le garum appliqué sur la luette avec une cuiller la guérit. Les silures frais ou salés, en aliment, font du bien à la voix.

AXIX. Les surmulets gardés provoquent le 1 vomissement, broyés et pris en breuvage. Le castoréum avec un peu d'ammoniac, pris à jeun dans du vinaigre miellé, est très-bon pour l'asthme. La même potion, dans du vinaigre miellé chaud, calme les spasmes de l'estomac. Des grenouilles cuites sur le plat dans leur jus, comme du poisson, passent pour guérir la toux. On les suspend par les pattes, on reçoit leur bave dans un plat, on les ouvre, on leur ôte les entrailles,

debet, donce sit lentitudo mellis. (viii.) Pit in mari lalegonem appellatum, e nidis, ut aliqui existimant, lalegonem appellatum, e nidis, ut aliqui existimant, kyonum et ceycum ut alit, e sordibus spumarum escentibus: ahi, e limo, vel quadam maris lanugine.

Itoor ejus genera: cinereum, spissum, odoris asperi: rum molle, lanius, udore fere algæ: tertium candisis vermuculi: quartum pumicosius, spongiarque patri mile. Pæne purpureum, quod optimum, hoc et Milens vermuculi: quartum pumicosius, spongiarque patri mile. Pæne purpureum, quod optimum, hoc et Milens vermuculi: quartum pumicosius, spongiarque patri mile. Pæne purpureum, quod optimum, hoc et Milens vermuculi: autem, hoc minus probast. Via corum, ut exhulcerent, purgent. Usus tostis me oleo. Mire lepras, helienas, lentigues tollunt cum no, et sulpturis duobus obolis. Haleyoneo utantur et oculorum cicatrices. Andreas ad lepras cancii cinere oleo uaus est: Atlalus thyuni adipe recenti ad oris lepras.

EXVIII. Menarum muria, et capitum cinis com melle est strumas. Pungi poscis ejus, qui rhina in mari appeltur, ossiculo e cauda, ita ut non vulneret, prodest. Id jendum quotidie, donec percurentur. Eadem vis et pasparae radio, et lepori marmo imposito, ita ut celeriter removeantur : echini testis contusis et ex aceto illitis - item scolopendras marinas e melle : cancro fluviatili contrito vel combusto ex melle. Mirifice prosunt et separ ossa cum 2 axungia vetere contusa et illita. Sio et ad parutidas utuntur, et sauri piscis marini jocineribus. Quin et testis cadi salsamentarii tusis cum axungia vetere, muricunique cinera ex oleo ad parolidas strumasque. Rigor cervicis mollitur marinis, qui pediculi vocantur, drachma pota : castoreo poto cum pipere ex mulso misto ranis decoctis ex oleo et sale, ot sorbeatur succus. Sic et opisthotono medentur, et letano : spasticis vero pipere adjecto. Anginas mænarum 3 salvarum ex capitibus cinis ex melle illitus abolet : ranarum decoctarum ex aceto succus · hic et contra tonsillas prodest. Caucri fluviatiles tritt singuli in heminam aquee anginis medentur gargarizati : ant e vino, et calida aqua poti. Uvas medetur garum cochlearibus subditum. Vocem situri recentes, salsive, in cibo aumti adjuvant.

XXIX. Vomitiones multi inveterati tritique in potiona t concitant. Suspirionis castorea cum Hammoniaci exigna portione en aceto mulso jejunis utilissima potu. Cadem potio spasmos atomachi sedat en aceto mulso calido. Tussim sanare dicuntur piscum modo e jure decoctæ in patt-

et un les consit. Il y a une petite grenouille qui monte sur les arbres, et qui de là cosse; si on lui crache dans la bouche et qu'on la lâche ensuite, cela guérit, dit-on, la toux. On recommande aussi pour l'hémoptysic de broyer la chair d'un escargot eru, et de la boire dans de l'eau chaude.

- XXX. (ix.) Pour les douteurs du fote on fait perir le scorpion marin (une scorpene ) dans du vin que l'on boit. La chair de la conque longue (ou strombe; xxxit, 39), prise dans du vin miellé et de l'eau en égale quantité, ou, s'il y a fièvre, dans de l'eau miellée, produit le même effet. On calme les douleurs de côté avec des hippocampes administres grilles, avec les têthes, semblables (5t) aux huitres, pris en aliment. Dans la coxalgie on donne en lavement de la saumure de silure. On administre pendant quinze jours trois oboles de conques délayées dans deux setiers de vin.
- XXXI. Le jus de silures et la torpille en aliment relachent le ventre. Il y a un chou marin (xx, 38) semblable au chou cultivé; mauvais pour l'estomac, il purge très-facilement; mais a cause de son acreté on le fait cuire avec de la viande grasse. Le court-bouillon de tous les poissons est relachant; il est diurétique aussi, surtout avec du vin. Le meilleur se fait avec le scorpion marin, l'Iulis (labrus iulis) et tous les saxatiles, pourvu qu'ils n'aient ni mauvaise odeur ni graisse (52); il faut les faire cuire avec de l'aneth, de l'ache, de la coriandre, du poireau, do l'huile et du sel. Le vieux cybium (1x. 18) est purgatif aussi; il évacue en particulier les crudi-2 tés, la pituite et la bile. Il en est de même des myax (moutes), dont nous allons exposer ici toute l'his-

murex (1x, 60), et vivent au milieu des algues. Ils sont les meilleurs en automne, et là ou beaucoup d'eau douce vient se mêler a la mer ; aussi estimet-on le plus ceux d'Égypte. A mesure que l'hiser avance, ils contractent de l'amertume et une coleration rouge. Leur jus passe pour évacuer le ventre et la vessie, déterger les intestins, ouvrir tautes les voles, purger les reins, diminuer le sang et la graisse. Aussi sont-lis tres-bons aux bydrop i ques, aux femmes lors de leurs menstrues, aux ictériques, aux goutteux et à ceux qui souffrent des flatuosités, ainsi que dans l'obesité (\$3), dans les maladies de la bile, de la pituite, de poumon, du foie, de la rate, et dans les rhumstismes. Le seul inconvénient, c'est qu'ils irritent. la gorge et émoussent la voix. Ils guérissent les ulcères qui sont serpigineux ou qui ont beans d'être détergés, ainsi que les carcinomes. Calcinés comme les murex et appliqués avec du mid. ils guérissent les morsures faites par les chiens ou par les hommes, les lépres, le lentige. Leur cendre, lavée, remédie aux brouillards de la vue, aux granulations (54), aux taies, aux affections des geneives et des dents, aux éruptions plusteuses. Les myax servent d'antidote pour le dorycnion et l'opocarpathen (xxxII, 20). Les myax se subdivisent en deux espèces : les mitules, qui ont un goût de sei et une odeur forte : irs myisces, plus ronds, un peu plus petits, gamis d'asperités, et qui ont la coquille plus mince et la chair d'une saveur plus douce. La cendre des mitules, comme celle des murex, a une verte caustique, et s'emploie pour les lépres, le lentire et les taches; on la lave comme le plomb, pour l'épaississement des paupieres, pour les tais. pour les brouillards de la vue, pour les alcers

nis ranze. Suspensae autem pedibus, quum destillaverit in patinam saliva earum, exenterari jubentor, abjectisque interaneis condiri. Est rana parva arborem scandens, atque ex es vociferans: in hujus os al quis exspuat, ipsamque dimittat, tussi liberari narratur. Praecipiant et cochlete crudae carnem tritam bibere ex aqua calida in tussi cruenta.

toire naturelle. Ils se réunissent en las comme les

XXX. (1x.) Jocineus deloribus scorpio marinus in vino necatur, ut inde hibatur. Conclus longa carnes ex mulso pota cum aqua, pari modo: aut si febres sint, ex aqua mulsa. Lateris dolores leniunt hippocampi tosti sumti, tetheaque simitia ostreo in cibo sumta ischiadicorum, mura siluri clystere infusa. Dantur autem conchae ternis obulis dilutæ in vini sextariis duobus per dira quindecim.

XXXI. Alvum emollit silurus e jure, et torpedo in cibo. Et olus marinum simile sativo: stumscho mimicum, alvum facillime purgat: sed propter acrimoutam cum plagui carne coquitur. Et omnium piscium jus. Idem et urinas ciet, e vino maxime. Optimum e scorpionibus et iulide, et esastilibus, nec virus resipientibus, nec pinguibus. Coqui delient cum anetho, apio, coriandro, porro, additis oleo et asle. Purgant et cybia vetera, privatimque crudilates, pitutam, bilemque trabunt. Purgant et myaces, quorum natura tota in hoc loco dicetur. Acervantur muricum

modo, vivuntque in algosis, gratissimi automo, et de multa dulcis aqua miscetur mari, ob id in Egypto land tissimi. Procedente hieme, amarituitinem trahunt, colo remque rubrum. Horum jus traditor alsum et sesies exmanire, interanea destringere, onmia adaperre, repurgare, saugumem adipensque minuere. Itaque nilisan. I sant hydropicis, mulierum purgationibus, morbo mps. articulario, inflationibus; item obesis, felles, pitoiz. pulmonis, jocineris, spienis vitiis, rheumatismis France tantum vexant, vocemque obtundunt. Hulcera que erpant, aut sint purganda, sanant. Item carcinomata Comati autem, ut munces, et morsus canum hommunique cum melle, lepras, lentigines. Cinis corum lotus emendit caligines, acabritins, albugines, gingivarum et denlium vitia, eruptiones pituita , et contra dorycnium aut opo carpathon antidoti vicem obtinent Degenerant in dan species: in mitules, qui salem virusque resipiunt more cas, que rotiniditate different, minores aliquanto alqui hirtae, tennioribus testis, carne dulciores. Mituli queque ut murices, cinere cansticam vim habent et ad lepras lentigines, maculas. Lavantur quoque plumbi modo ad gr narum crassitudines, et oculorum albugines, ratiginesqu atque in aliis partibus sordida hulcera, capitisque pust

sordides des autres parties, pour les pustules de 1 la tête. Avec la chair on fait un topique pour les morsures des chiens. Quant aux pélorides (xxx11, 63, 4), elles relachent le ventre; de même le castoreum, à la dose de deux drachmes, dans de l'eau miellée. Ceux qui veulent une action plus forte ajoutent une drachme de la racine sèche du concombre cultivé et deux drachmes d'aphronitre. Les têthes (\$5) dissipent les tranchées et les gonflements; on les trouve sucont les feuilles marines; c'est plutôt une sorte de champignon qu'un poisson. Ils guérissent le ténesme et les affections des reins. Il naît dans la mer une absinthe (xxxxx, 29) nommée par quelques uns seriphium; cile se trouve principalement dans le voisinage de Taposiris d'Egypte. Plus petite que l'absinthe lerrestre, elle purge et debarrasse le ventre 6 des animaux parasites. La seche aussi est purgalire; on la donne à manger, cuite avec de l'huile, du sel et de la farine. Les mènes (xxxit, 27) sales, appliquées à l'ombilie avec du fiel de tauresu, sont laxatives. Le jus de poissons cuits sur un plat avec des laitues dissipe le ténesme. Les ecrevisses de rivière broyées et (56) bues dans de l'agresserrent le ventre et sont diurétiques; dans dovia blanc et privées de leurs pattes, el les chassent les calculs, à la dose de trois oboles, avec de imprrhe et de l'iris, de chaque une drachme (57). Le castoréum avec la graine de daucus et de peral, une pincée de chaque, dans quatre cyathes de vin mielle chaud, dissipe l'iléus et les flatuosiis; les tranchées, avec de l'aneth dans du vin. Les érythins, en aliment, resserrent le ventre. Un traite la dyssenterie par les grenouilles cuites arc la scille et disposées en trochisque, ou par leur cœur broyé avec du miel, comme le present Niceratus. Pour la jaunisse il faut vivre

avec du poisson saié et poivré, en s'abstenant de toute autre chair.

XXXII. On guérit la rate avec une sole en topique, avec une torpille, avec le turbot vivant, qu'on laisse aller ensuite à la mer. Le scorpion marin, étouffé dans du vin, est un spécifique pour les affections vésicales et calculeuses, ainai que la pierre qu'on trouve dans sa queue, prise à la dose d'une obole; le foie de l'enhydris (xxxII. 26, 3); la cendre des bleudies (58), avec de la rue. On trouve aussi dans la tête du bacchus (1x. 28) des especes de petites pierres; prises dans de l'eau, elles sont souveraines pour les calculeux. On recommande l'ortie de mer bue dans du vin, le poumon marin cuit dans de l'eau. Les 2 œufs de sèche sont diurétiques, et dissipent les humeurs pitulteuses des reins. Les écrevisses de rivière, broyées dans du lait d'Anesse, guérissent très-blen les ruptures et les convutsions. Les hérissons de mer, broyés avec leurs èpines et bus dans du vin (59), chassent les calculs; il faut une hémine de vin pour chaque hérisson. On continue ce breuvage jusqu'à ce que les bons effets s'en manifestent. La chair du hérisson est d'ailleurs un aliment profitable pour cette maladie. Les peignes de mer en aliment purgent la vessie; les mâles sont appelés par les uns donax (roseau), par les autres aules (tuyau); les femelles, onyx (ongle). Les mâles sont diurétiques, les femelles ont la chair plus douce et sont d'une seule couleur. Les œuss de sèche sont également divrétiques, et purgent les reins.

XXXIII. Pour l'entérocèle on emploie le lièvre a marin (60) broyé avec du miel. Le foie (61) de la conleuvre d'eau (xxxii, 19 et 26, 3) et celui de l'hydre (xxix, 22), broyés et en breuvage, sont bons pour les calculeux. On guérit (62) la coxal-

is. Carnes vero corum ad canis morsus imponuntur. At fetendes emolliunt alvum : item castorea ex aqua mulga declare binis. Qui vellementius volunt, addunt cucumein tatre racheis siceatie draclinam, et aphronitri duas. lehes torminbus et inflationibus occurrent. Inveniuntur bre in folius marinis sugentia , fungorum verlus generis , piacium. Eadem et tenesmum dissolvunt, renum-🗫 nha. Nascitor et in mari absinthium, quod aliqui Seophium vocant, circa Taposirin maxime Ægypti, exifius brestri. Alvum solvit, et novus apimalibus intestina li-Glerat, Solvunt et sepise. In cibo dantur cum oleo, et sale, diama, decoclar Marnar salsar curo felle taurino illitar umliños, alvum solvuut. Jus piscium in patina coctorum cum lectores tenesmum discutit. Caneri fluviatiles triti et exaqua poti, alvum sistunt, urinam cient; in vino albo, téentis brachiis, calculos pellant tribus obolis cum 7 myrrha et iride, singulis earum drachmis. Ileos et inflabones castorea cum dauci semine, et petroselini, quantum fernis digitis sumatur, ex mulsi calidi cyathis quatuor : tormina vero cum anetho ex vino mixto. Erythini in cibo somt sistest alvom. Dysentericis medentur ranze, cum sculle decoctes, ita ut pastilli flant : vel cor earum cum

melle tritum, ut tradit Niceralus. Morbo regiosalsamentum cum pipere, ita ut reliqua carne abstineatur.

XXXII. Liena medetar solea piscis impositus: item tor- 1 pedo : item rhombus vivus : dem remittitur in mare. Scorpio marinus necatus in vino, vesicæ vitia, et calculos sanat. Lapis, qui invenitur in scorpionis marini canda, pondere oboli potus, enhydridis jacur; blendiorum cints cum ruta. Inveniuntur et in bacchi piscis capite cen lapilli. Hi poti ex aqua calculosis præclare medentur. Aiunt et urticam insrinam in vino potam prodesse - item pulmonem marinum decoctum in aqua. Ova sepise urinam movent, renumque pituitas extrahunt. Rupta, convulsa cancer fluviatiles triti in asinino lacte maxime sanant : echini vero com spinte suis contusi et evino poli calculos. Modus singulis bemina : bibitur donec prosit : et alias in cibis ad hoc proficiunt. Purgatur vesica et pectinum cibo. En his mares alii donacas, alii aulos vocant : fermuas onychas. Urinam mares movent. Dutciores femine sunt, et unicolores. Sepise quoque ova urinam movent, renes purgant.

XXXIII. Enterocelicis lepus mariaus illinitur tritus com 1 melle. Jecur aqualica colubrac, item hydri tritum potumque, calculosis prodest. Ischiadicos liberant sal-appeuta

gie avec le silure salé, en lavement, après avoir préalablement évaçué le ventre. Si le siège est écorche, on y applique de la cendre de têtes de muge et de surmulet ; on les calcine dans un vase de terre; l'application doit se faire avec du miel. La cendre de têtes de menes (xxx11, 27) est bonne pour les rhagades et les condylomes, ainsi que la cendre de têtes de pélamides (xxxII, 53, 6) salées ou de cybium (1x, 18), avec du miel. La torpille en topique guérit la chute du rectum. La cendre d'écrevisses de rivière, avec de l'huile et de la cire, guerit les crevasses au siege. Les écrevisses de mer produisent le même effet (63)

- XXXIV. Le coracin salé guérit les tumenrs, alusi que les intestins et les écailles calcinées de l'ombre : le scorpion marin , bouilli dans du vin avec lequel on fomente la partie malade. Le test des hérissons de mer, broyé et appliqué avec de l'eau, combat les tumeurs commençantes. La cendre des murex et des pourpres s'emploie dans les deux cas, soit qu'il faille résoudre les tumeurs commençantes, soit qu'il faille les faire aboutir quand elles sont mures. Quelques-uns composent ainsi cetopique : circ et encens, vingt drachmes; ecume d'argent (litharge), quarante; cendre de murex, dix; buile vieille, une hemine.
- 7 Tout poisson salé, cuit, appliqué seul, est utile. Les écrevisses de rivière, pilces, dissipent les pustules des parties génitales, ainsi que la cendre de têtes de mènes, et la chair de mènes cuite et appliquée. La cendre de têtes de perche salée, avec du miel, produit le même effet; ou bien la cendre de têtes de pélamide (xxx11, 53, 6), ou bien la cendre de peau de squatine. C'est cette peau qu'on emploie, avons-nous dit (1x, 14), à polir te bois. Ainsi la mer fournit des secours même à l'art du menuisier. On se sert encore des smarides

(sparus smaris) en topique ; de la cendre de leg de murex ou de pourpre, avec du miel : eet coquillages sont plus efficaces calcines avec leur chair. Les poissons salés cuits avec du miel degnent en particulier les charbons des parties et nitales. Pour (64) le testicule relâche on fait un topique avec la bave d'escargot / xxx, 22, 21

XXXV. On remédie à l'incontinence d'origen par les hippocampes grillés et pris plusieurs los en aliment; par l'ophidion (65), petit poisson senblable au congre, qu'on donne avec un oigne de lis; par de petits poissons qu'on refire le ventre de celui qui les a avalés, et qu'on caleme Il faut boire cette cendre dans de l'eau. On recommande aussi de brûler (xxx, 22) des esce gots d'Afrique avec leur chair, et d'en avaler b cendre dans de vin de Signia,

XXXVI. Pour la goutte et les maladies és!

articulations on se sert de l'huile dans laguele ontbouilli des intestins de grenouitles. On se ent aussi de la cendre de grenouilles buissoniem avec de la vieille graisse ; quelques-uns ajoutest de la cendre d'orge, et metteut égale dose de ces trois ingrédients. On recommande aussi pour la goutte aux pieds de frotter la partie malade pie un lièvre marin frais; de se chausser avec de souliers de peau de castor, principalement & castor du Pont, ou bien de peau de veau muio. animal dont la graisse est utile augal, de mbo que le bryon, dont nous avons parié (xxvii,324 Il ressemble à la laitne, mais il a les seulles ple

nous avons aussi parle (xxvi, 66): il faut avot la precaution de ne pas l'appliquer seche sa guerit les engelures avec le poumon maris, ave

rugueuses, et est sans tige. La propriéte et est

styptique; en topique, il adoucit les fluxes

goutteuses. Il en est de même de l'algue, dont

et smarides illitæ: item murreum vel purpurarum 🖘 cinis cum melle : efficacius crematarum cum curisuis. Carbunculos verendorum privatim sakamenti 102 cum melle restinguant. Testem, si descendent, cocion

lignom polici : quia et e mari fahrites usus escuat Pro-

souma dimi volunt

XXXV. Uringe incontinentiam hippocampi turb it at cibo serpius sumti emendant. Item ophidica per del congre similis cum Illii radice. Piscicult minud, es 113 ejns qui devoravent exemti, et cremati, ila of annie rum bibatur ex aqua. Jubent el cochleas Africass cosua carne combuci, cineremque ex vino Signina da

XXXVI. Podagris articulariisque morbis utile est cheula quo derocta sint ranarum intestina, el rubeta con cum adipe vetere. Quidam et hordes cinerem séra trium rerum aquo pondere. Jubent et lepore maria: " centi podagram fricari Tibrinis quoque pellitan al maxime Pontici fibri. Hem vituli marini, capas il 200 prodest. Nec non et bryon, de quo diximus, factio mile, rugosioribus folius, sine caule. Natura est er ul impositumque leuit impetus podagræ. Item ako, 🛦 ipsa dictum est; observaturque in ea, ae anda me-

ex siluro infusa clystere, evacuata prius alvo. Sedis attutus cinis e capite mugilum mullorumque: comburuntur autem in tictili vase : illiui com melle debent Item capitis mænarum cinss et ad rhagadas, et ad condylomata utilis sicut pelamidum salsarum capitum cmis, vel cyhiorum cum melle. Torpedo apposita procidentis interanci morbum ibi coercet. Cancrorum fluviatilium cinis ex oleo et cera, rimas in eadem parte emendat : ilem et marini

XXXIV. Panos salsamenta coracini discutinut : sciama: interanea et squamæ combustæ ; scorpio in vino decortus, sta ut foreantur ex illo. At echinorum testa confusa et ex sopin illitæ, incipientibus panis resistunt. Muricum vet surpurarum cinis utroque modo, sive discutere opus sit sucipientes, sive concoctos emittere. Quidam ila componunt medicamentum : cerar et thuris drachmas xx, spumme argenti xt., cineris muricum x, olei veteris hemi-2 nam. Prosunt per se salsamenta cocta. Caucri fluviatiles triti verendocum pusulas discutiont : cinis ex capite maenarum: item carnes decoctæ et impositæ. Similiter percæ salsa: e capite cinis melle addito. Pelamidum capitis cims, aut squature piscis cutis combusta. Hac est, qua diximus

la cendre d'écrevisses de mer dans de l'huile, avec les ecrevisses de rivière pilées, pétries dans de la cendre et de l'huile, et avec de la graisse de silure. Dans les articulations on calme les fluxions avec des grenouilles fraîches appliquées de temps en temps; quelques-uns recommandent de les mettre fendues par le milieu. Le suc des moules et des coquillages donne de l'embon-

XXXVII. Les épileptiques, comme nons l'anons dit (witt, 49), boivent de la présure de veau
marin avec du lait de cavale ou d'ânesse, ou avec
du suc de grenade; quelques-uns la prennent
avec du vinaigre miellé; d'autres en font des
plinles sans rien autre, et les avalent. Le castoséum, dans trois cyathes de vinaigre miellé,
administre à jeun. En lavement, il est excellent
pour ceux qui ont de fréquents accès (66): il faudra prendre deux drachmes de castoréum, un
setier de miel et d'huile, et autant d'eau. Dans
l'accès même, il est utile de le faire flairer avec
du vinaigre. On donne encore le foie de la belette
marine (la iole), et le sang de rat ou de tortue.

XXXVIII. (x.) On coupe les fièvres régiées en faisant mauger du foie de dauphin avant l'accès; en fait mourir des hippocampes dans de l'huile seat (67), avec laquelle on se frotte dans les fièvres froides; on les fait porter aussi en amulette aux malades. On fait porter de même dans un linge les petites pierres qu'on trouve dans la tête du poisson asellus (1x, 26) lors de la piene lune. On attribue la même vertu à la plus longue dent du mere de rivière (1x, 24), suspendue avec un cheven, pousvu que le malade soit cinq jours sans voir seiui qui aura attaché cet amulette. Pour guérir de la fièvre quarte, on choisit un carrefour; là, on fait bouillir dans de l'huile des grenoullies;

on en jette les chairs, et on frotte les malades avec celte décoction. Il en est qui étouffent les gre- 2 nouilles dans de l'huile, les attachent au malade à son insu, et le frottent avec l'huile. Le cœue des grenouilles porte en amulette diminue le froid des sièvres, ainsi que l'huile dens laquelle on a fait cuire leurs entrailles. Mais le meilleur remède pour les flèvres quartes, c'est de porter en amulette soit des grenouilles auxquelles on a retranche les doigts, soit le foie ou le cœur de la grenouille buissonnière (68) dans une étoffe de couleur cendrée. Les écrevisses de riviere broyees dans de l'huite et de l'eau sont utiles dans les fièvres, si avant l'accès on frotte le malade avec ce melange; queiques-uns y ajoutent du poirre. D'autres recommandent dans les fièvres quartes de boire à la sortie du bain une décoction de ces écrevisses dans du vin, réduite au quart ; d'autres prescrivent d'avaler l'œil gauche d'une cerevisse (69). Les mages promettent la guerison de 3 la flèvre tierce si avant le lever du soleil on attache en amulette au malade les yeux d'écrevisses, qu'on refette à l'eau ainsi aveuglées. Ils assurent que ces mêmes yeux portes en amulette. avec de la chair de rossignoi dans un morceau de peau de cerf, chassent le sommeil et tienneut éveille. Quand des malades tournent à la lethargie on leur fait flairer de la presure de baleine ou de veau marin; d'autres emploient chez les lethargiques le sang de tortue en topique: la flèvre tierce, dit-on, se guerit par les vertebres de perches, portées en amujette. La fievre quarta, par des escargots de rivière frais, en aliment; quelques-uns, pour cet usage, les conservent dans du sel, et les donnent, broyés, en breuvage.

XXXIX. Les strombes putréfiés dans du vi-1 naigre excitent par leur odeur les léthargiques ; ils

hr. Perniones emendat pulmo marinus, cancrique marini cinia ex. oleo, item fluviatiles triti, sioque cinere et oleo habeti : et silori adeps. Et un articulus, morborum imletus aedant rame subinde receutes impositae : quidam hasectas jubent impour. Corpus auget jus mitulorum et froncharum.

XXXVII. Comitiales, ut divimus, coaguium vitali matina bibunt cum lacte equino, asininovo, aut cum Punici meta, quidam ex aceto muiso. Nec uon aliqui per se pinias davorant. Castoreum in aceti muisi cyathis tribus jemus datur. His vero, qui sepius corripiantur, clystere afusum mirifice prodest. Castorei drachmæ dum esse debent, mellis et olei sextarius: et aque tantumdem. Ad mazens vero correptis ollactu subvenit cum aceto. Datar et mustelse marine jocur: item maria, vel testudinum

AXXVIH. (x.) Febrium carcuitus tolbi jecur delphini guskaum ante accessiones. Hippocampi necatur in rosaceo, art perungantur ægri in fandis febribus. Et ipsi alligantur æm. Hem ex asello pisce lapilli, qui plena luna inveamente in capite, alligantur in linteolo. Pagri fluviatilis agressmus dens capillo adalligatus, eta ut quinque diebus euto qui alligarerit, non cernal æger : rapæ in trivio decoctar cleo abjectis carnibus, perunctos liberant quartanis. Saut qui strangulatas in oleo, ipsas clam adailigent, 2 cleoque eo perungant. Cor earum adalligatum frigora febrium minuit : et oleum, in quo intestina decocla unt. Maxime autem quartanis liberant, ablatis unguibus ranæ adalligatæ, et rubeta, si jecur cjus vel cor adalligetur in panno leucophaso. Cancri fluviatiles triti in oleo et aqua, perunctis ante accessiones in febribus prosunt. Aliqui et piper addent. Alii decoctos ad quartas in vino e balmeo egreseis bibere suadent in quartanis. Aliqui vero simatrum oculum devorare. Magi oculis corum ante solis ortum 3 adalligatis ægro, ita ut carcos dimittant in aquam, tertianas abigi promittunt Eosdem oculos cum carmbus luscinise in pelle cervina adaltigatos, præstare vigiliam somno fugato tradunt. In lethargum vergentibus coagulo balmae, aut vituli marini ad olfactum utuntur. Aki sanguinem testudinum lethargicis illinunt. Tertianis mederi dicitur et spondylus perces adalligatus : quartams cochlese finviatiles in cibo recentes. Quidam ob id asservant sale, ut dent tritas in potu.

XXXIX. Strombi in aceto putrefacti, lethargicos exci- i

sont utiles aussi dans la maladie cardiaque (70). Les cachectiques (71) qui maigrissent et dépérissent se trouvent bien des têthes (xxxII, \$0) avec la rue et le miel. On traite l'hydropisie par la graisse de dauphin fondue, qu'on fait boire avec du vin : comme cette substance a un goût répugnant, on y remédie en mettant sous les narines un peud'essence ou d'odeur, ou en les obturant d'une manière quesconque. La chair de strombe, pilée et donnée dans trois hémines de vin mielle et autant d'eau, ou, s'il y a flèvre, dans de l'eau miellée, est bonne encore aux bydropiques, aiusi que le 2 jus d'écrevisses de rivière avec du miel. On emplole la grenouille d'eau cuite dans du vin vieux et de la farine, la chair en aliment et la décoction en breuvage, ou bien une tortue à laquelle on coupe les pattes, la tête, la queue, qu'on vide, et qu'on assaisonne suffisamment pour en ôter la fadeur. Les écrevisses de rivière, cuites dans leur jus, passent pour être bonnes aux phthisiques.

XL. La cendra d'écrevisses de mer ou de rivière, avec de l'huile, guérit les brûlures; avec de l'ichthyocolle et de la cendre de grenouilles (72), les brûlures faites par l'eau bouillante. Ce traitement fait mêma revenir les poils, pourvu que la cendre soit d'écrevisses de rivière (73); et on pense qu'il faut l'incorporer avec de la graisse d'ours et de la cire. La cendre de peau de castor est un bon topique. Des grenouilles vivantes, appliquées par le ventre, ételgnent l'érysipèle: on recommande de les assujettir par les pattes de derrière, afin de les faire haleter davantage et de les rendre plus utiles. On se sert aussi de la cendre de têtes de silure, de la cendre de poisson salé, dans du vinaigre. On guérit le prurit et la gale, non-seule-

ment de l'homme, mais encore des quadrupèles, avec le foie de la pastenague cuit dans de l'hule.

XLI. L'opercule des pourpres, broyé, aggint tine les nerfs, même coupés en travers. Dans le tétanos on se trouve bien de prendre, dans le vin, de la présure de veau marin à la dess d'un oboie, ainsi que de l'ichthyocolie. Pour le trabbiement on se frotte avec du castorium dans le l'huile. Je trouve que le surmulet pris en aliant attaque les nerfs.

XLII. Le poisson, en aliment, passe pour ag-t menter le sang. Le polype, broyé et appliqué, arrête les hémorragles; on ajouts sur ce denier les particularités sulvantes : Il rend de lui-même une saumure; par conséquent on est dispensi d'en mettre en le faisant cuire; il faut le couper avec un roseau; en effet, il est gâté par le fer, qui le détériore, étant de nature antiputhique (74). Pour arrêter les hémorragies, on enploie encore en topique la cendre de grenouile ce le sang desséché ; quelques-uns recommandes cette grenouille que les Grecs nomment calamite, parce qu'elle vit parmi les roscaux et les arbrisseaux; c'est la plus petito et la plus verte de toutes; on prescrit d'en employer le sang et la cendre. D'autres ordonnent, s'il s'agit d'ese ! épistaxis, d'injecter dans les narines la cendre de jeunes grenouilles d'eau ayant encore ieur queue, calcinées dans un vase neuf. On use, et différentes circonstances, des sangaues pour être du sang; elles ont pour objet, comme les vetouses médicinales, de tirer le sang superfu d d'ouvrir les pores. L'inconvénient, c'est que tous les ans, vers la même époque, on sent rinaître le besoin d'y avoir recours. Piusieus médecins ont pensé que les sangraes pouvaint

tant odore. Prosunt et cardiacis. Cacheclis, quorum corpus macie conficitur, tethea utilia sunt cum ruta ac melle. Hydropicis medetur adeps delphini liquatus, cum vino potus. Gravitati saporis occurritur tactis naribus unguento, aut odoribus, vel quoquo modo obturatis. Strombi quoque carnes tritæ, et in mulsi tribus heminis pari modo aquæ, aut si febres sint, ex aqua mulsa datæ proficiunt. Item succus cancrorum fluviatilium cum melle. 2 Ranæ quoque aquaticæ in vino vetere et farre decoctæ, ac pro cibo sumtæ, ita ut bibatur ex eodem vase. Vel testudo decisis pedibus, capite, cauda, et intestinis exemets, reliqua carne ita condita, ut citra fastidium sumi possit. Cancri fluviatiles ex jure sumti, el phthisicis prodesse traduntur.

1 XL. Adusta sanantur cancri marini vei fluviatilis cinere ex olco: ichthyocolla ac ranarum cinere ea quæ ferventi aqua combusta sunt. Hæc curatio etiam pilos restituit cum cancrorum fluviatilium cinere. Putant utendum cum cera et adipe ursino. Prodest et fibrinarum pellium cinis. Ignes sacros restinguunt ranarum viventium ventres impositi: pedibus posterioribus pronas adalligari jubent, ut crebriore ambelitu prosint. Utuntur et silurorum capitum cinere, salsamentorum ex aceto. Pruritum scabiemque

non hominum modo, sed et quadrupedum efficacisissedat jecur pastinacae decoctum in oleo.

XLI. Nervos vel præcisos purpurarum callum, que el operiunt, tusum glutinat. Tetanicos coagulum vituli sópvat in vino potum oboli pondere: item ichthyocella. Temulos castoreum, si ex oleo perungantar. Mullos is cita inutiles nervis invenio.

XLII. Sanguinem fieri piscium cibo putant, sisti polype l tuso illitoque. De quo et hæc traduntur : muriam ipi ex sese emittere, et ideo non debere addi in coquende: secari arundine : ferro enim Infici, vitiumque trabers 📭 tura dissidente. Ad sanguinem sistendum et ranarum illinunt cinerem, vel sanguinem inarefactum. Quidam es 🕬 rana, quam Græci calamiten vocant, quoniam inter are dines fruticesque vivat, minima omnium et viridia sanguinem cineremque fieri jubent. Aliqui et nascentium ranarum in aqua, quibus adhuc cauda est, in calyce nove combustarum cinerem, si per nares fluat, injiciendum. Diversus birudinum, quas sanguisngas vocant, ad extrahendum sanguinem usus est. Quippe cadem ratio carum, quæ cucurbitularum medicinalium, ad corpora levanda sanguine, spiramenta laxanda, judicatur. Sed vitium, quod admissie semel desiderium faciuat circa cadem ten🕶 employées dans la goutte. Elles se détachent ir saticte (75) et par le poids du sang qu'elles ont ce, ou bien on les fait tomber en les saupoufont de sel. Quelquefois cependant elles laisnt leur tête dans la plaie, ce qui la rend incurale, et cet accident a causé (76) la mort de plusieurs personnes, notamment de Messalinus (x, 27), pameen cousulaire, qui s'était fait appliquer des ingspes aux genoux. Au lieu d'apporter un renede clies apportent un poison, et ce sont surtout les rousses que l'on redonte pour cela. Aussi na les coupe avec des ciseaux des qu'elles ont commence à sucer (77), et le sang coule ensuite comme par un tube. Les têtes des sangsues ainsi pupees se contractent peu à peu, et elles ne restent pout dans la plaie. La sangsue est antipathique (xxix, 17) aux punaises, que l'on tue à l'aide d'une fumigation de sangsues. La cendre de peau de castor, brûlée avec de la poix liquide, arrête ke epistaxis; on la petritavec du suc de poireau. ALIII. Pour retirer (78) les traits engagés dans les chairs on emploie la cendre d'os de seche, celle de test de pourpre dans de l'eau, la chair de poisson salé, les écrevisses de rivière broyées, le chair du stiure de riviere en topique, fraiche ossice: ce poisson se trouve dans le Nil (1x, 17) it dans d'autres fleuves ; sa cendre et sa graisse out la même propriété; la cendre de son épine donale tient lieu de spodium (xxxiv, 33).

MIV. On traite les ulceres serpigineux ou longueux par la cendre de têtes de mènes (xxxii, 27) ou de situres; les carcinomes, par la tête de procesalée, ce qui est plus efficaces ion ajoute du via la cendre de ces perches, et qu'on la petrisse avec la sarriette à tête (xx, 65) et l'huile. La cendre d'ocrevisses de mer brûlées avec du plomb

arrête les carcinomes; celle d'écrevisses de rivière, avec du miel et de la charple de lin, est bonne aussi pour cet usage; quolques-uns aiment mieux mêler à la cendre de l'alun et du miel. On traite les ulceres phagédeniques par le silure sale, et plié avec de la sandaraque; les ulcères cacoèthes, les nomes, les ulceres putrides, par le cybium (1x, 18) vieux. Les vers qui s'y engendrent se de- 2 truisent par le fiel de grenouille. On dilate et on desseche les fistules en y introduisant de la chair de poisson salé avec une tente. Cette chair, pétrie en forme d'emplatre et appliquée, dissipe en deux jours toutes les callosités et les ulceres putrides et serpigineux. L'alex ( xxx1, 44) aussi déterge, dans de la charpie, les ulcères ; de même la cendre du test des hérissons de mer. Les coracins sales, en topique, dissipent les charbons; il en est de roême de la cendre des surmulets salés. Quelques uns emploient la tête seulement du surmulet avec du miel ou la chair du coracin. La cendre des murex, avec de l'huile, enlève les tumeurs : le fiel du scorpion marin, les cicatrices.

XLV. Pour ôter les verrues on emploic en t topique le foie de glanis (1x, 67), la cendre de têtes de mènes broyée avec de l'ail (ces substances doivent être crues pour les thymia ou boutous verruqueux), le siel du scorpion marin roux, les smarides broyées. L'alex bouiill et la cendre de menes guérissent les ongles rugueux.

Xi.VI. Les femmes se procurent abondance de lait en prenant des glaucisques (79) dans leur jus, des smarides (xxxii, 27) dans de l'eau d'orge, ou bouillies avec du fenouil. La cendre de test de murex ou de pourpre, avec du miel, est efficace pour la guérison des mamelles. En topique (80), les écravisses de riviere ou celles de mer ont la

per anni semper ejusdem medicine. Multi podagris quoque almittendas censuero. Decidint satiata, et pondero remangiums detractae, aut sale adapersae. Aliquando lamitadicia relinquint capita, quas cuisa vulnera insuabia fact, et multos interemit, sicut Messalinum e conniantas patricus, quim ad genua admissaset. Invelinita trai remedio verso; maximeque rufae ita formidantur. Espisagere uraas forficibus praetidant: ac veluti siplaniles fellut sanguis; paulatinique morientium capita se contabunt, nec relinquintur. Natura earum adversatur manchus, et suffitu necat eos. Fibrinarum pellum cum fee liquida combustarum cuma, narium profluvia sustit,

Will. Extrahit tela corpori inhærentia sepiarum testæ
Onu item purpurarum testæ ex aqua, salsamentorum
temes, caners fluviatiles triu, siluri fluviatilis, qui et alibi
tean in Nito nascitur, carnes impositæ recentes sive
ter. Fjusdem cinis extrahit, et adeps i et cinis spinæ
tricem spodii præbet.

LIV. Hulcera quæ serpunt, et quæ in his excrescent, capite manacum cims vel situri coercel. Carcinomata capita salsarum: efficacus, si cusert carum mistur sal, et rumla capitaia, ulcoque subigantur. Cantrario cims usti cum plumbo, caremomata compescit.

Ad boe el floviatilis sofficit cum melle, fineaque langine. Aliqui malant alumen melque miscera cineri. Phagedænæ siluro inveterato, et cum sandaracha trito : caoette, et nome, et putrescentia cybio vetere sanatur. Vermes 2 insati ranarum telle tolluntur : listulæ aperiuntur, siccanturque salsamentis cum tuteolo immissis. Intraque alterum diem callum omnem auferunt, et putrescentia hulcerum, quaeque serpunt, emplastri modo subacta et illita. Et alex purgat hulcera, in linteolis concerptis. Item echinorum testæ cinis. Carbunculos coracinorum salsamenti illita discutuma. Item mullorum salsamenti cinis. Quidan capite tantum utuntur cum melle, vel coracinorum caroe. Muricum cinis cum oleo tumorem tollit : cicatrices fel scorpionis marini.

XLV. Verrueas tollit glani jecur flitum: capitis mona-tema cinis cum allio tritus: ad thymia crudis utuntur: fel scorpionis murini rufi: smarides tritte illitas. Atex defervefacta unguium scabritiam, cinisque e capite manarum

XLVI. Mulieribus lactis copiam facit glauciscus e jure l' sumtus, et smarides cum ptisana sunite, vel cum fenculu decocte. Mammas ipsas muricum vel purpura testarum cinis cum melle efficaciter sanat. Item cancri fluviatiles illiti, vel narmi. Filos in mamma, muricum cat-

même vertu. La chair de murex, en topique, guérit la maladie appelée poil (xxvi, 92). Les squatines en topique empéchent l'accroissement des mamelles. De la charpie enduite de gratsse de dauphin et enflammée fait revenir les hystériques ; il en est de même des atrombes putréflés dans du 2 vinaigre. La cendre de tête de mène ou de perche, avec du sel, de la sarriette et de l'huile, guérit la matrice; en fumigation elle fait sortir l'arrièrefaix. On instille la graisse de veau marin fonduc dans les narines des femmes pâmées par suffocation hystérique; pour le même cas on emploie en topique la présure de cet animal dans de la laine. Le poumon marin en amulette procure très-bien l'écoulement des menstrues; il en est de même des herissons de mer broyés vivants, et pris dans du vin doux. Les écrevisses de rivière broyées dans du vin, et avalées, arrêtent le flux menstruel. Le silure, particulièrement celui d'Afrique, en fumigation facilite (81), dit-on, l'accouche-3 ment. Les écrevisses prises dans de l'eau arrêtent le flux menstruel; avec de l'bysope elles procurent la bonne évacuation des règles. Si la mère auffoque dans l'accouchement (82), elles sont encore utiles en breuvage. On les administre, soit frasches, soit sèches, en boisson, pour empêcher l'avortement. Hippocrate se sert (83), pour la purgation menstruelle et pour les fœtus morts, de cinq errevisses qu'on broje avec la racine de patience. avec de la rue et du noir de fumée, et qu'on administre dans du vin miellé. Les écrevisses, cuites dans leur jus avec de la patience et de l'ache, facilitent la purgation menstruelle et donnent abon-4 dance de lait. Dans une fièvre accompagnée de douleurs de tête et de puisations dans les yeux, chez les femmes, on dit qu'elles sont utiles, administrées dans du viu astringent. Le castoréum, dans du

vin mielle, est bon pour les règles. Dans la suffecation hystérique on le fait flairer avec du muigre et de la poix, ou on en fait des trochiques qu'on emploie en pessaires. Pour l'arriere lat. il est avantageux de s'en servir avec le pomi dans quatre cyathes de vin, et quand on a sonifert du frold, à la dose de trois oboles. Mais se une femme enceinte marche sur du castoreun et sur un castor, on dit qu'elle avorte, et que si o en porte par-dessus elle, l'accouchement devent périlleux (84). Ce que je trouve au sujet de a torpille est merveilleux : si on la prend la lon étant dans la Balance, et qu'on la garde tou jours en plein air, elle procure dans la suiten accouchement facile toutes les fois qu'og farporte (85) près d'une femme en travail. Le a f quant de la pastenague, attaché à l'ombilic, pour aussi pour favoriser l'accouchement; il faut l'arracher à une pastenague vivante, quel'on met ensuite dans la mer (86). Je trouve que ce puol appeleostracium par quelques-uns et par d' ales onvx 'opercule des murex) (xxxii, 411 enfesgation, est très-bon pour les suffocations hater ques, qu'il a l'odeur du castoréum, et qu'il cire efficace si on le brule avec cette substance que, " cinéré, il guérit les vieux ulcères cacoethes. Quel aux charbons et aux carcinomes des parties asturo les des femmes (87), rien, dit-on, n'est plus efficire qu'une écrevisse femelle brovée avec de la firmit sel, après la pleine lune, et appliquee avec de l'en

XLVII. On emploie comme épilatoire le suc. t le fiel, le foie du thon, soit frais, soit garde. I foie même broye, et conscrvé avec de la rosse d' cedre dans une botte de plomb. Salpe, la surfemme, a indiqué ce moyen pour deguiser les des jeunes esclaves. La même propriete apputient au poumon de mer, au sang et au tiel au

nes apposite tollunt. Squatines illitæ crescere mammas non patruntur. Delphini adipe finamenta accensa excitant vulvæ strangulatu oppressas. Hem strombi in aceto pit-3 leefacti Percarum vol mænarum capitis cinis admixto sale, et cunila, oleoque, vulvæ medetur : suffitione quoque secundos detrahit. Item vituli marini adeps instillatur igni paribus intermortuarum vulva: vitio : et cum coagulo ejusdem in vellere amponitur. Pulmo marinus alligatus purgat egregie profluvia. Echini viventes tusi et in vino dulci poti. Sistunt et cancir fluviatiles triti in vino potique. Item sijuri suffitu, præcipue Africi, faciliores partus facero 3 dicuntur. Cancri ex aqua poti profluvia sistere . ex hyssopopurgare. Et si partus atrangulet, similiter poti auxiliantur. Eosdem recentes vel andos bibunt ad partus continendos. Hippocrates ad purgationes mortuosque partus utitur illis quinis cum lapathi radice rutæque et fuligine tricie, el in mulso datis pote. Iidem in jure cocti cum lapathe at apie, menstruas purgationes expedient; lactisque abertatem faciunt. Item in febri quar sit cum capilia doloribus et oculorum palpitatione, mulieribus in vino austera peti prodesse dicuntur. Castoreum ex mulso potum purgationibus prodest; contraque vulvam olfactum cum

aceto et pice, aut subditum pastillis. Ad secondo des uli codem prodest cum panace in iv cyathia vine du gore laborantibus ternis oholis. Sed si castoreumbor supergrediator gravida, abortum facere dustor, et pertari partu si superferatur. Mirum et quod de supeis vento: si captatur, quum luna in Labez sit, me asservetur sub diu, faciles partus facere potre, pe inferatur. Adjuvare et pastmaca: radina adaligitist es hoo existimatur, si viventi ablatus sit, ipsa p ar missa Invenio apud quosdam ostracium vocar, 700 qui onychem vocant hor sufutum vulva prim resistere. Odorem esse castorei, melinaque cua ess proficere. Vetera quoque hulcera el carpello esse nore sapari. Nam carbuoculus et carcinomiti un parle præsentissimo remedio sanari tradimi (auto) cum salis flore confuso, post picuam lunam, a r

XLVII. Psilothrom est thynni sanguis, fel. proreceptia, sive servata. Jecur etiam fritom, entro
fria plumbea pyxide asservatiom. Ita pueros sanot
Salpe obstetra. Endem via pulmon marine byen
rim sanguiui et felli. ret se in oleo his section t

arin, et au lievre marin même étouffé dans lle; à la cendre d'écrevisse et à la cenecolopendre de mer, avec de l'huile; à e mer, broyée dans du vinaigre scillitia cervelle de torpille, appliquée (88) avec a le sixième jour de la lune. La sauje de la repouille que pous avons décrite dans le nt des yeux (xxxII, 24, 5) est un épilas-efficace (89), si on l'applique récente; e la grenouille même, sechée, broyée, lte dans trois hémines, jusqu'à réduction ou cuite avec de l'huite en même quanun vase de cuivre. D'autres composent stoire avec quinze grenouilles, par le proployédans le chapitre des yeux (xxx11, 24). paues grillées dans un vase de terre, et aps avec du vinaigre, ont la même propriété ire: cette fumée portée par ceux qui les our les punaises tue cet insecte (xxxII, 42, Je trouve des exemples de l'emploi, pensieurs jours, du castoréum dans du miel, depilatoire. Nul dépilatoire ne doit être é qu'après l'évulsion prealable des poils. III. Og soulage considérablement les enal sont dons la dentition et qui ont mal aux , en frottant ces parties avec la cendre le d'un dauphin, ou en les touchant avec la me du dauphin. Une dent de cet animal, lette, empêche les terreurs soudaines; du chien de mer a la même propriété. aux ulcères qui se produisent dans les ou dans toute autre partie du corps, on rit par le jus d'écrevisses de rivière avec rine d'orge. Ces écrevisses, broyées dans le, sout, en friction, utiles pour les auntadies. Une éponge humectée souvent l'eau froide, une grenouille appliquée os sur la tête, sont des romedes tres-cfficaces pour le airiasis des enfants ( inflammation cérébrale) : on assure qu'en retirant la grenouille on la trouve desséchée.

XLIX. Le surmulet étouffé dans du vin, ou t le poisson rubeilio (ou érythin, 1x, 23), ou deux anguilles, ou la grappe de mer (1x, 1, 2), pourris dans du vin, font, quand on boit de cette préparation, prendre le vin en aversion.

L. Comme anaphrodisiaques, on a l'échénéis t (1x, 41), la peau du côté gauche du front de l'hippopotame attachée dans de ta peau d'agneau, le fiel (91) d'une torpille vivante appliqué aur les parties génitales. Sont au contraire aphrodisiaques, la chair d'escargots de rivière conservée dans du sel et administrée dans du vin, l'érythin pris en aliment, le foie d'une grenouille diopète ou calamite attaché dans de la peau de grue, une dent mâchelière de crocodile attachée au bras, ou encore un bippocampe, ou les nerfs d'une grenouille buissonnière attachés au bras droit. On cesse d'aimer une personne si l'on porte une grenouille buissonnière dans de la peau d'un mouton récemment écorché.

Li. Une décoction de grenouilles dans de l'eau, 1 et réduite jusqu'à consistance de liniment, guérit la gale des chevaux. On dit qu'un cheval ainsi traite n'est plus atteint de la gale. Salpé assure qu'un chien perd la faculté d'aboyer si on lui fait avaler dans un gâteau une grenouille vive.

LH. Parmi les productions des eaux il faut 1 aussi parler du calamochnus (xvi, 66, 3), nommé en latin adarca; il s'engendre, autour des petits roseaux, du mélange de l'écume d'eau douce et de l'écume d'eau de mer. Il a une proprieté échauffante. Aussi est-il bon dans les medicaments acopes (délassants) et (92) contre les frissons. Il efface le lentigo sur le visage des 2 femmes. L'adarca nous donne occasion de parler

dræ marine: cinis cum oleo : urtica marina trita scillite : torpedinis cerebrum cum alumine illitum s. Ranae porvæ, quam in oculorum curationa mus, sames efficaciasimum psilothrum est, si remtur : et ipsa arefatta ac tusa, mox decocta tribus ad tertias, vel in oleo decocta æreis vasis : eadem alirex quindecim ranis conficient pellothrum, sicul dixtmus. Sanguisnga: quoque tostac in vase fictili to illua, eumdem contra pilos habent effectum. as arentium eas necat cimices invectus. Castoreo com melle pro parlothro usi pluribus diebus repeto omm autem pailothro evellendi prius sunt pili. II. Infantiom gingivis dentificacibusque plurimum delphini cum melle dentium cinis, el si ipso dente langantur. Adalligatus idem pavores repentinos em effectus et caniculæ dentis. Hulcera vero, quæ as, aut ulla corporis parte fiant, caucrorum flusoccus cum farma hordeanea sanat. Et ad reliprbos testi in oleo perunctis prosunt. Siriasesque Inapongia frigida crebro humefacta, rana inversa adaldeacussime sanat, quain aridam inveniri affirmant.

XLIX. Mullus in vino necatus, vel placis rubellio, vel s' angulta: duar, item uva marina lu vino putrefacta, its qui inde biberint, tadium vini affert.

L. Venerem inhibet echeneis, ethippopolami frontis e si- nistra parte pellis in aguina adalligata, fel torpedinis vivæ genitalibus ilhtum. Concitant cochlearum fluviatilium carnes saie adservatæ, et in potu ex vino datæ : erythini in ciho sumti : jecur rauæ diopelis vel calamitæ in pellicula gruis alligatum, vel dens crocochli maxillaris, annexus brachio, vel hippocampus, vel nervi rubetæ dextro lacerto adalligati. Amorem finit in pecoris recenti corio rubeta alligata.

Lí. Equorum scabiem rana dececta in aque extenuant, i denec illimiri possit. Aiunt ita curatos non repeti postea. Salpe negat canes latrare, quibus in offa rana viva data sit.

LII. Inter aquatiba dici debet et calamochnus, latine i adarca appellata. Nascitur circa arundinea tenues e spuma aqua dulcia ac marinos, ubi se miscent. Vim habet causticam: ideo acopta utilis, et contra perfrictionum vitia. Tollit et mulicrum l'entigues in facie. Et calami sumul dica 2 debent, phragiunts radix revens lusa hixatis medetur, et

TIME

annei des rescents. La racine de resent phraquaites 🍦 est . 🛦 la cabite rien qui ne suit conne 211. 66 . 22:7. 51 piète fraiche gnerit les lexas- angulere, les productions que la na Local en ligerate avec fit vintagre, elle merit en cher annaies profesioners sont les mais doneses données. L'entre du mient expens. tectine anni dicas, homerue, guero "Lagene er les viens siceres. Les fenilles sont bonnes pour a extractica des corps etrasgers exámeces dans les chairs, et pour l'ery apeie. La fieur le sa pamente 2 -stree dans formile rend sport axiv. 5) . L'enere de la seche a tant de force, que, un aire FAsatilista, si co en met dans une ampe, la amisre est chancee, et toutes les personnes paraiseent des Ethiopiens. La grenoune bussonniere, ente dans de l'est et donnée en breuvage, gueralles maladies des pourcesses , escume fait agest la cen - 🕝 dre d'use grenouille quescouque. Si ou frotte du bois avec un poumon marin, ce bois parait tout , les chiens de mer (1x, 70), les dromou en feu, tellement qu'in pourrait servir de torche. I mies cornues (1x, 40., les epées, les sel t Lill. 11. Apres avoir complete l'exposition des proprietes des animous aquatiques. il ne paraît pas bors de propos de douner la liste des poissons vivant dans le sein de tant de mers si vastes, qui s'enfoncent dans l'interieur des terres à une profondeur de tant de milliers de pas. et qui, presque aussi grandes que le monde même. en occupent l'extérieur. Ces animanx sont au nombre de cent soixante-quatorse especes 93 . Je les indiqueral nom par nom, ce qu'on ne saurait faire a l'égard des animaux terrestres et des oiseaux. En effet, nous ne connaissons pas les quadrupedes ni les osseaux de l'Inde entiere, de la Scythie, de l'Éthiopie et des déserts; et cependant pour l'homme même les variétes que nous avons pa 2 trouver sont tres-nombreuses. Ajoutous Taprobane et les autres lles de l'Ocean dout on raconte des lables. Certes on conviendra qu'il est impossible de comprendre toutes les especes d'animaux dans un seul tableau. Mais dans l'Ocean, tout immense qu'il

Constructions par les monstres. On trux hren, les physeteres, les baleines (1x, 1 tes ax, 2 . les tritons ax, 4), les né dephasts, les hommes marins , les ros as orques 13.5 , les beliers (1x, 4), as ix. 55 . Zantres beliers (1x., 67 de passeur. les damphins 1x, 7), et les rins : 11. 15 ceichres par Homere (Od. es tartaes qui servent sa luxe (12, 11 nes qu'empiole la medecine (XXXII, gence desqueis appartient la loutre (m mer animal a catre jamais dans la mer. partons ici que des animaux marins) popotames : 1111, 39 et les crocodiles commune a la mer, a la terre et aux fles saivants, communs à la mor sculement ves: thous, thyunides thous femelles). racios, perches. A la suer seule appartie turgeon . 1x, 27 , la derade ( 1x, 25), l' 25 , l'acharne perce labrar , l'aphye l'alopex 95, [tx, 67], l'anguille, l'araige 96 , la batie , raie , le bacchus (13, 2) nouille de mer (IX, 40), les belones ou al 57/ 97-, le bulanc | sorte de moule), l le citharus le moins estimé des turbots .ix, 71;, le cobio ,ou gobias), le callari: de l'espèce des aselles, s'il n'était piu colias 98 de Parium et celui de Sexita ( ville de la Betique, les plus petits des l colias des Palus-Meotides, qui est un peu le evbium, c'est le nom, quand elle est morceaux, de la pelamide qui au bout à jours remonte du Pont dans les Palus-

spinæ doloribus ex aceto illita. Cyprii vero , qui et donas. vocatur, cortex alopecius medetur ustus, et bulceribus veteratis : folia extrabendis que infixa sint corpori , et igui 3 sacro. Panicula: flos si aures intravit, exuardat. Sepia: atramento tanta vis est, ut in lucerna addito Ethiopus vidert, abiato priore lumine, Anazalaus tradat. Rubeta excocta aqua, potoi data, suum morbis medetor : rel cujusque ranz cinis. Pulmone marino si contricetur liznum, ardere videtur, adeo ut baculum ita pracluceat.

Liff. (31.) Peracta aquatilium dute, non alienum videtur indicare per tot maria, tam vasta, et tot millibos piosuum lerrae infusa, extraque circumdata mensura pane species mandi, que intelligantor animalia contem septuaciula qualuor omnino generum esse, caque nominatim complexti : quod in terrestribus volucribusque fieri non quit. Neque enim omnis Indiae, Æthiopineque, aut Scythise, desertorum ve novienus feras aut volucres, quum honotourn ipsorum multo plurima: sint differentia, quas in-2 venire poluimus. Accedat his Taprobane, insulæque aliæ Occani fabi 4e. Profecto conveniet non posse OUDDIA # aplationem universam vocari. At

bercules in tanto mari Oceano quaecumque nasc sunt, notioraque, quod miremur, que profit mersit. Ut a belluis ordiamur, arbores, phys lamar, pristes, Trilones, Nereides, elephanti, l marini vocantur, rote, orce, arietes, museul cium forma arietes, delphini, celebrosque Hoi Luxurize vero testudines, et medicis fibri, qu nere lutras nusquam mari accepimus merei. 1 rina dicentes. Jam caniculas, dromones, comserræ : communesque mari, terræ, amui, hi crocoditi : et amni tantum ac mari, thyoni, th luri, coracini, percæ. Peculiares autemmaris, aurata, asellus, acharne, aphya, alopex, anguil Boca, hatia, bacchus, balrachus, belonse, q tos vocamos, balanus. Corvus, citharus, e rho nere pessimus : chalcis, cobio, callarias, aselloi ni minor esset : colias sive Pariapus, sive Sexita Bætica, lacertorum minimi : ab lis Mæotici : c rocatur concisa pelamis, quæ poet xt. dies a Por tin revertitur : cordyla , et hac pelamis pusith Pontum e Macotide exit, hoc nomen habet : k, 18), très-petite pélamide qui prend don Palus-Meotide elle gagne le Pout; le callionyme ou uranoscope (xxx11, le (99), seul poisson qui soit jaune; la rus nommons ortie (1x, 68), les difféa d'ecrevisses (1x, 51), les chames , les chames unles, les chames péloriit par l'espèce et par la rondeur ; les ymérides, plus grosses que les précétoluthies ou coryphies (101) (xxxII, frentes espèces de coquillage, parmi int les buitres perlières; les cochlées ans la classe desquelles sont les pentabelix et les actinophores (102), avec baute (il faut mettre a part les cochlées d on se sert pour mesurer l'huile); le marin (1x, t), le cynops, le cammale cynosdexia (104), le dragon (la pes-uns le distinguent du dracuncule; à la gerricule, et porte aux branchies ns tournés vers la queue; il blesse leorpion quand on le prend avec la thin, l'échénéis (1x, 41), le hérisson phant noir (homard), espèce de lanquatre pattes bifides et de plus deux le articulation, et portant des pinces faber (1x, 32) ou zeus, le glaucis-B glanis (1x, 67), le congre, la gergaléos (un squale) (1x, 70), legarus \* hippus ( 107), le hippurus (1x, 24), (1x, 43), le halipleumon (1x, 71), 8 (1x, 1, 8), le hepar, l'helacaictinusou milan (1x, 43), l'iulis (109) (s), le genre des lacertes, le calmar 15), la langouste, la lanterne (1x, 43), lamyre (110), le lievre marin (1x, 3), le lion (1x, 51), qui a les bras de le corps de la langouste; le surmulet,

le merle de mer (1x, 20, 4), renommé parmi les saxatiles, le muge, le melanure, la mene ( 1x, 42), le méryx (111), la murene, le mys (1x, 56, 4), le mitule (xxxir, 31), le myisque (xxxir, 31), le murex (1x, 61), l'oculata (112), l'ophidion (xxx11,35), les huitres, les olles (patelles), l'orcyn, qui est la plus grande des pélamides (clie ne revient pas dans le Palus-Méotide; elle ressemble au tritomon (113), et gagne a vieillir); l'orbe (xxx11, 5, 4), l'orthragorisque (xxx11, 9); le pliagre (1x, 24), le phycis (1x, 42), poisson saxatile; la pélamide (xx, 18) (la plus grosse espèce se nomme apolecte; elle est plus dure que le tritomon) (114), le porc (1x, 17), le phthir (115), le passer ou carrelet (1x, 36), la pastenague (1x, 40), diverses espèces de poulpes (1x, 48), les peignes (1x, 51) (c'est en été qu'ils sont le plus gros et la plus poirs; les plus estimés sont ceux de Mitylène, de Tyndaris, de Salone, d'Altinum, d'Antium. de l'île de Pharos (v, 34), près d'Alexandrie en Egypte), les pétoneles, les pourpres, les percides (116), les pianes (1x, 66), les pinnotères (1x, 51); la rhine (1x, 40) ou squatua des Latins, le turbot, le scare (1x, 2y), qui tient aujourd'hui le pre- 7 mier rang, la sole, le sarge (1x, 30), la squille (cancer squilla), la sarda, nom que l'on donne à une espece de longue pélamide qui vient de l'Océan, le scombre (1x, 19), la saupe (1x, 32), le spare, la scorpène, le scorpion, le sciadée, la sciene (tx, 24) (117), la scolopendre (tx, 67), le smyre, la seche, le strombe ou conque, le solen ou aulos, ou donax (xxxII, \$2), ou onyx, ou dactyle (IX, 51 et 87); le spondyle (II8), la smaride (xxx11, 34), l'étoile (1x, 86), l'éponge; le tourd (1x, 20), célèbre parmi les saxatiles; le thon, le thranis, nomme par d'autres xiphias; la thrissa († 19), la torpille (1x, 67), les têthes (xxxxx, 30), le tritomon (120), pélamide d'une grande

ire uranoscopus, cinædi, soli piscium lutci : auticam vocamus, cancrorum genera, chebemæ læves, chemæ pelorides, generis va-📂 et robuuditate : chenne glycymerides, quæ quam pelorides : colullus sive coryphia ; lera, inter qua et margaritiferio : cochleie, pentadactyli, item belices, ab his, actinor guibus cantant : extra hæc sunt rotundæ in islem: cucumis, cynops, cammarus, cynosquidam aliud volunt esse dracunculum : est similis : aculeos in branchiis habet ad intes, sie ut scorpio heibit, dum manu tols, echeneis, echinus, elephanti locustarum pedibus quaternis bisnicis : præterea braacticolis, singulisque forficibus denticulatis. s. Glaucisci, glanis, gonger, gerres, galeos, la lappuros, hirundo, halipleumon, hippohelacatenes. Ictinus, inhs. Lacertorum voluans, locustæ, lucernæ, liparis, lamyrus, quorum brachia cancris similia sinit, reliqua lulius, merula inter saxatiles landata, mugil, melanurus, mæna, meryx, muræna, mys, mitulus, myiscus, murex. Oculata, ophidion, ostrea, oha con your : hic est pelamidum generis maximus, neque redit in Marotin, similis tritomi, vetustate mellor : orbis, orthragoriscus. Phager, phycis, saxatilium : pelamis : earum generas maxima apolectus vocatur, durior fritomo: porcus, phthic, passor, pastinaca : polyporum genera ; pectines maximi et nigerrimi astate, laudatissumi Mitylenis, Tyndaride, Safonis, Altini, Antu, in insula Alexandrue in Ægypto : pectunculi, purpurze, percides, pinna, prinoterae. Rhina quem squatum vocanurs : rhombus. Scarus principalis hodie : 7 solca, sargus, scilla, sarda: ita vocatur pelamis longa, ex-Oceano veniens : scomber, salpa, sparus, scorpæna, scorpio, sciadeus, sciæna, scolopendra, smyrus, sepia, strombus, solen, sive aulos, sive donax, sive onyx, sive daclylus : spoudylus, smarides, stella, spongia. Turdus inter saxatiles nobilis: thynnus, thranis, quem alii xiphiam vocant : thrissa, torpedo, tethea: tritomon pelanudum generis magni : ex eo terna cybia fiunt. Veneriac, uva. Xi-

LIV. His adjictemus ab Ovidio posita nomino, que p

Vennt 12. 12. a groppe 13. 1. a réplant paine a la chair de l'helique. Nove terminment

some malianes dans in protest CD-tate. A par in in passent names an latin stelle, on gree splyne proprie dans secret autre meters: mas pent- come, pint et martine , dont le men inffances expensioner research on Print-Edition of the advance de manuel. Cost use des plus pretes other degret A commence. dont le servier des especies il est rave, mais annex bon. On donc temps de sa vue, ce poème resta machere : ce un nom de jumben a une espice de conque bissent : a basel, la concern versationate act exchaes, — communicamente des fles du Pont-Caxin, Og in Forphan 12, 24 - 121 s. Forpthan reage, at spo- trouve plantage testes draftes done to mile, prirute 122 . les mormyres disprocs le caryon-sestant l'apact d'anjandon allongé fichéraisse, e parts 123 de couseur f'or : en outre . la per- ales sent henoies la en l'enn ent limpide, chethe 124 , is home, is measure, our rule per se, chant anna a minir low profe. Cette opportugate 2 queue - 155 : l'épode . Set large. Entre autres : pes mons d'un pind : les bords seut gards és particularites remarquables sur les paismons, à deuts tres-minens en forme de peigne; à l'ad-(rende dit que la channe 124 m. 24 con- rienr, m lieu de ligament, il y a un grand mecost d'effe-même, que le gioneme 23. 25 ne cesa de chur. Duos Me d'Annria, fai ve que poruit jumais en etc. que le pompile 13. 4° no. hyene de mer qu'on avait prine. En outre, le me compagne les vousceux dans leux traverser. Legethe austribes substances qui sont comme du que le chromie 11, 42 fast un aul sur les excretions et qui ne montent pas d'être relaties, roux. Il dit aussi que l'heisps 127 est inconnu geneut gualit de la nature des algues que dech a une mers, montrant l'erreur de ceux qui que soumants.

present l'estargnes pour l'heispe. Besecoup... apud neminem atom repersonare, uni fortanno in Fundo - 1872; melli dallere. Sunt printeren a mello anche mel pancionater, utc. id volumen impregna sunt temporatus, tott i melli latine appellatus, Gravit sphyrima, restroi-mello nomine, magnibuline inter amplitationat, remi, til milis assisse, inguitation interactions, construint in scapella viventum, quality in the straight of the construint in the straight of the straight of the straight of the straight in the str

repost, et dont en fait treu cyllinis. Lecturque de come trans les claurs de painness, est donné le cette lute par l'indication de plusieurs prisses 1 LIV. A serte commerciales, nove spenterrors de que se sent membrenes per ancom autore : tel est

## NOTES DU TRENTE-DEUXIÈME LIVRE

C'est lei que commence le manuscrit de Bamb. Et la coltation qu'en a faite M. lan , ainsi que les notes si érudites et al sagaces qu'il y a jointes. J'en al lazgement usé.

litynolytes Vulg. -- Odinstytes Bamb. -- Ce mot m de όδυνολύτης, mais de είδινολύτης.

steotia naturze alque effectu Vulg. -- Potentia naque et effectu Bamb.

ain et sine hoc Vulg. - Quid non et sine hoc

it tactu quidem Vulg. - Ne tactu quidem Samb. Bulos marinos Vulg. - Marinos omittit Bamb, ne sail or qu'est l'Authias.

fixam Vulg. - Infixo Reg. II, Sillig.

nguillas : hae et ioaures Vulg. - Anguillas : et Ramb

netra ad Vulg. - Ad omittit Bamb.

potseon porc est le même que l'orbe ou poisson meule dont il vient d'être parlé, ch. Y.

On trouve dans Placidus cette glose-ci : Pollincmereum aut sepultum; pollimetores enim funeramantur (Mai, Class. Aut. 1. VI, p. 569, in-8"). in curatio Vulg. - In om. Bamb.

taque et Vuig. - Ita et Bamb.

Intipathiam Vulg. - Antiphatian (sic) Bamb.

Bastores Vulg. - Castoras Bamb.

laturæque proprietatem Yulg. - Figuræque pro-

languis heminis tribus, aceti hemina ; vino addito ; om Vulg. - Sanguinis heminis tribus, aceti helatur et suspiriosis, sed cum hemina vini addiet cum Bamb., Sillig.

Il vespertina Velg - El vespera Bamb.

Emendat : suffusiones etiam. Marine felle com a sanguine et lacte, capillus mulierum inficitur. Ira salamandras vel succum Vulg. - Emendat : mes etiam marinæ fel cum Auviatilis sanguine et apillus mulierum inficitur felle. Contra salaman-I succum Bamb.

Latitudo in his dorso Vulg. - - Latitudo his 6t in donat

Perungi tradunt Vulg. — Tradunt om. Bamb. Scincumque Apelles Yulg. - Que om. Bamb.

L'élops est un serpent nommé par Nicandre, p. 35; mais cel auteur le range parun les serpents

Adulteriörum Vulg. — Adulterorum Bamb. Bingula in solium addi Yulg. — Singula in oleum

Amorem inhiberi eo. Item ex his ranis lien contra quæ fiant ex ipsis, XIX. Auxiliatur vero etiam m colubra in aqua Vulg. - Amorem inhiberi. Ex his ranis hen contra venena, que fiant ex ipsis, wr. Jecur vero etiam efficacius, XIX, Est colubra

Morsibus Vulg. - Morsu Bamb.

Prosunt, ut Thrasyllus auctor est. Nihil autem æque - Prosunt. Thrasyllus auctor est nihil æque Bamb. Pest ce que Dioscoride nomme thy the naprásou Hexiph., 13). On me sait ce que c'est.

Atterboatur Vulg. - Tribuatur Bamb. ideo pelagia Bamb. - Ideo om. Vulg.

Luto Vulg. — Lutosis Bamb. Lacinioso Vulg. — Laciniosa Bamb.

(84) Brundisiana Vulg - Brundisina Bamb.

(35) Esclave chargé de nommer à son maître les visiteurs.

(36) Preparant autem sepurum crustæ farina medicamentis cutem; et muris marini Vulg. -- Presparat airtem seplarum crustae farina medicamentis cutem; replet et muris marini Bamb.

(37) Rame dexter oculus dextro, sinistro tævus Volg. Rante dexter oculus dextri, sinuster lavi Barob.

(38) Coltum ranse Vulg. — Coltum lone Bamb. (39) Idem ternise jecur Vulg. — Idem thynni jecur Bamb.

(40) Lenta pruns Vulg. - Leni pruna Bamb. (41) Scarificare Vulg. - Scariphari Bamb.

(42) Elata Vulg. - Exusta Vet. Dalech. - Exusta est proposé aussi par Hardouin, proposition confirmée par les passages parailèles de Galien, Kara Ténouc, V, p. 486, et de Marcellus Empiricus, XIII, p. 97.

(43) Centum Vulg. - Cetum Bamb.

(44) On a remarqué, avec juste raison, que Pline donne ici des dents canines à un animal qu'il appelle couleuvre. Malgré cette dénomination abusive, on pense qu'il s'agit

(45) Quatuor dentium Vuig - Quatuor dentibus Bamb.

(46) Murænarum Vulg. — Marnarum Bamb. (47) Corythia Vulg. — Coryphia Bamb.

(48) Crassitudo Vulg. - Lentitudo Bamb.

(49) Rana Vulg. - Rhina Bamb.

(50) Le saurus, ou lacerte, ou lézard, est un poisson dont parle Élien, #ist. Xil, 25. On ne sait à quelle espèce il répond.

(51) Similis Volg. - Similia Vet. Dalech. - D'après Pline, les têthes (và viôsa) paraissent être na mollus-que. Plus loin, ch. XXXI, il semble plutôt désigner un

(52) Nec pinguibus Bamb., Sill. - Nec pinguibus om.

Yulg.
(53) Item prodesse fellis Vulg. — Item obesis, fellis

(54) Caligines, scabritios, albugines Bamb., Sill. - Scabritias, albugines om. Yulg.

(55) Tetheze... hae... sugentes... ezedem Vulg. - Tethea... hec Bamb. - Sugentia Vet. Dalech. - Endem doit être corrigé même sans mas.

(56) Et ex aqua Bamb. - Et om. Vulg.

(57) Cient in vino alvum. Ademlis brachiis calculos pellunt tribus obolis com myrrha triti, singulis eorum drachmis Vulg. - Cient; in vino albo ademtis brachiis calculos pellunt tribus obolis cum myrrha et iride, singulis earum drachmis Bamb.

(58) Le biendie paratt être le Blievos d'Oppien, 1, 108, poisson ressemblant aux gobsus,

(59) Contusi in vino Vulg. - Contusi et e vino Bamb.

(60) Marinus Bamb. - Marinus om. Vulg.

(61) Jecur quoque Yulg. - Quoque om. Bamb.

(62) Ischiadicos autem Vulg. — Autem om. Bamb. (63) Ex clea et cera, rimas in eulem parte emendat. ltem et marini cancri polline Vulg. - Ex oleo et cera, rimas in eadem parte emendat : item et marini cancri pollent Burnb.

(64) At testem Volg. - At om. Bamb.

(65) On ne sait quel est le poisson ophidion.

- (66) Corriginator Vulg. Corrigiantur Bamb.
- (67) Roseo Vidg. Rosaceo Bamb.
- (68) Et rubetæ, Jeeur ejus vel eor adalligator Vulg. -Et rubetæ, si jecur ejns vel cor adalligetur Gamb. — Buterta est fourni par Vet. Dalech.
- (69) Devorari juhent. Magi quoque oculis Vulg. Devorare. Magi oculis Bamb.
  - (70) Voy. livre X1, note 20.
  - (71) Cachecticis Vulg. Cachectis Bamb.
- (72) Cinere et en quæ ferventi Vulz. Cinere ex oleo : ichthyocolla ac ranarum cinere en que ferventi Bamb., Sillig.
- (73) Ranarum fluvintilium Valg. Cancrorum fluvinti-lium Bamb. Putantque utendum Valg. Putant utcodum Bamb.
  - (74) Desigente Vulg. Dissidente Bamb.
- (75) Deciduat satietate Volg. Decidu Bamb., Brotier.
- (76) Interimit Vulg. Interemit Bamb.
- (77) Inveligat virus remedio verso : maximeque rufae ita formidantur. Ergo supentia ora forficibus przecidust Vule. - Des manuscrits out inveniunt an lieu de inrehunt. De la Pintianus a proposé de lire : in seneni virus remedio verso; M. lan : in rehemens virus, conjecture qu'il croit cependant moins bonne que celle de Pintinnus. Bamberg a : invenit virus remedio verso; maxime rufa (sic) ita formidantur ergo sogere urfas (sic) forficibus præcidunt. M. Ian dit que sugere ne peut s'expliquer, et, changeant urfas en ut eas, il lit : maxime rufx. Ita formidantur eroo sugentes, ut eas forficibus pracidant. Pour moi , sugere m'a mis sur la voie , et m'a moutré que urfas est pour ersas. Quant à invehunt, ou inventunt, on invenit, je pease qu'il faut lire : in vim et virus rensedio verso. Cependant, cette conjecture ne me paraissant pas assez sure, je conserve le texte de Vulg.
- (78) Extrahest tela corpori inhaerentia sepiarum testre ex aqua Vulg. - Extrahit tela corpori inhærentia sepiarum testa cinis : item purpurarum testa Bamb., Sillig.
- (79) On ne sait ce qu'est le glaucisque, ni si c'est le mé que le glaucus; on a assimilé celui-ci tantet à la liche vadigo, taulôt au maigre.
- (80) Sanat. Cancri fluviatiles illiti, vel marini, pilos in manma vel muricum Vulg. — Sanant (sic). Item caneri initi fluviatiles, vel marini. Pilos in mamma muricum Ramb
  - (81) Partus fieri Vulg. Partus facero Bamb.
  - (82) Stranguletur Vulg. Strangulet Bamb.
- (83) Utitur illis, cum quinis lapathi radicibus, cum ruta et fuligine tritis et in mulso datis potui Vulg. - Utitur illis quinis cum lapathi radice rutæque, et fuligine tritis, et in mulso datis potu Bamb. - Le passage d'Hippocrate est de Morb. mulierum, I, 128.
  - (84) Periclitari partus Vulg. Periclitari partu Bamb.
  - (85) Inferetur Vulg. Inferatur Bamb.
- (86) Ipsaque denuo in mare Vulg. Ipsa in mare Bamb.
- (87) Mulierum parte Vulg. Muliebri parte Bamb.
- (88) Alumine illito Vulg. Alumine illitum Bamb. (89) Etficacissime Vulg. Efficacissimum Bamb.
- (90) Le texte de Vulg. a invectas, qui ne donne aucun sens, et qui d'ailleurs devrait être invectos, à cause de cimices. Des mas, ont invecta. Bamberg a invice. M. Ian conjecture soit invicem (Comp. XXIX, 17), ou unice, ou in veste. Je lis invectus.
  - (91) Felve Vulg. Fel Bamb.
- (92) Acopis additur contra Vulg. Acopis utilis et contra Hamb
- (93) Plusieurs manuacrita, entre autres Bamberg, ont cent quarante quatre. D'autres ont cent soixante-quatre. I

- -91. On parait enfendre par la une sorte de crate or d'ecrevisse. On lit dans Bamb, deinones
  - (95) Alopecias Vulg. Alopex Bamb.
- 36) Box Yulg. Boca Bamb. Ce poisson, daes Rondelet, se nomme bogue sur les côtes de la Méditerare. - Batis Volg. - Batia Bamb. - Voy. XXXII, 25.
  - (97) Beione Vulg. Beionæ Bamb.
  - (98) Le colias paraît être quelque espèce de tima
  - (99) On ne sait ce qu'est le cinède.
- (100) Chamse Vulg. Chemse Bamb. C'est le get yhun. La memo différence catra Vulg. et Banker a trouve partout où ce mot se rencontre.
- (161) Corytkin Vulg. Coryphea Bamb. Yes. XXXII, 27, 1.
- (102) Pentadactyli, melicembales, echinophore Val.
   Pentedactyli, Rem belices, ab his actinophore Sun.
- (103) Cynops, cammarus Bamb. Cynops, can om. Yulg. - On me sait ce qu'est le cynops. Quata cammarus, c'est quelque crustacé.
  - (184) Ou ne sait ce qu'est le cynoadexia.
  - (105) Voy. note 79.
- (106) La gerris ou gerricule, sorte de poisson qui, Capit Pline, ressemble à la vive; on en faisait des sala
- (107) La hippus ou cheval est un poissou de merisiterminé.
- (108) Le héper ou foie est indéterminé. L'hélatable « senouille était un gros poisson de mer dout or faint ies salaisons.
- (109) Iclinus, iuliis (sic) Bamb. Iclinus, iulis et. Vulg. - L'hélacatène de Vulg. manque dans Banbug. -Sunt lacertorum Vulg. - Sunt om. Bamb. (110) On pe sait ce qu'est ni le liparis ni le lamre. Pe
- mes, portent lepris ; le fait est que dans Hésychius Ideri eat le nom d'un poisson.
- (111) Le méryx ou le ruminateur est regardé con soure, parce que le scare est dit ruminer.
  - (112) Poisson indéterminé.
- (113) Tritoni Vulg. Tritoni Bamb. (114) Tritone Vulg. Tritone Bamb. (115) Phorcus, phthitarus Vulg. Porcus, phthir Stat. Le plithir est un poisson de mer indéterminé.
- (116) Percides est probablement un mot altéré; da min comme dit Hardouin, on ne comprend pas en quells # cide diffère de la perca.
- (117) La sciadée et le sciène paraiment être des subst Le smyre est inconnu.
  - (118) Sorte de mollusque.
- (119) Thress Vulg. Thrissa Bamb. La thriss prait être l'alose.
- (120) Tritou pelamidum generis magni : ex eo uras cris fiunt Vulg. — Tritomon pelamidum generis magai : et et terna cybia fiunt Bamb.
- (121) Orphum rubentem : rhacinumque Valg. 01 phum robentemque erythmum Bamb.
- (122) Pullum Vulg. Julum Bamb. Sparulum Brit. ex Ovid., Hal. v. 106.
- (123) Chryson Vulg. Chrysophryri (sic) Bank -Chrysophryn Brot., ex Ovid., v. 109.
- (124) Parvom Editt. Vett. Parum Bamb. Pers pro parvam conjicit Harduinus, ex Ov., v. 112.
- (125) Cauda labrum Vulg. Caudam labrum Book Melanurum est une conjecture de Hardouju appayét sa le vers 113 du Pseudo-Ovide, conjecture que M. las # prouve, et fortifie du passage d'Isidore, Orig. XII, 6,77: Helanurus eo quod caudam nigram habet et pinnan nigra.
  - (126) Channem Vulg. Channen Bamb.
- (127) D'après M. Ajasson de Grandsagne, l'ischops ett l'esturgeon russe, tandis que l'acipenser est l'esturgest ordinaire.

## LIVRE XXXIII.

1. Nous altons parier maintenant des métaux, la richesse par excellence, et le signe de la valeur des choses. L'industrie, pour divers motifs, fouille le sein de la terre, tei elle creuse pour satisfaire l'avarice, et va chercher l'or, l'argent, l'dretrum, le cuivre ; là, pour satisfaire le luxe, elle poursuit les pierres precieuses employées à decorer les murailles ou à parer les mains; ailleurs, elle sert un courage furieux en extravant le fer, plus à gré que l'or même au milieu de la guerre et du carnage. Nous suivons toutes les rinesde la terre, et, vi vant sur les excavations que sous avons faites, nous nous etonnons que parfois riles'entr'ouvre ou qu'elle tremble ! comme si l'indignation ne suffisait pour arracher de pareils châfinents à cette mère sacrée! Nous pénétrons dans ses entrailles, nous cherchons des richesses dans le sejour des mânes : ne semble-t-il pas qu'elle ne soit ni assez bienfaisante ni assez féconde la ev nos pieds la foulent (1)? Et ce n'est guère pour Aller chercher des remedes que nous entreprenons es travaux. Quel est en effet celui qui dans de pareilles fouilles s'est proposé la médecine pour but? Et de fait c'est à sa superficie qu'elle produt les substances médicinales, comme les céreales (2), prodigue et facile pour tout ce qui nous et utile. Les substances qu'elle a cachées dans s profondeurs, qui ne sont pas produites avec tapidité, voltà ce qui nous pousse, voità ce qui sons conduit dans les régions infernales. En se bissant aller à l'imagination, que l'on calcule combien il faudra de siècles pour mettre fin à ces

travaux qui l'épuisent, et jusqu'où pénétrera notre capidite! Combien notre vie sernit innocente, combien heureuse, combien même voluptueuse, si nous ne désirions que ce qui se trouve à la surface de la terre, en un mot, que ce qui est à notre portée!

II. On extrait l'or, et avec l'or la chrysocolle, t ainsi nommée d'apres ce métal (3), afin qu'elle paraisse plus précieuse. C'était peu d'avoir trouve une substance aussi pernicieuse à la societé, il a falluque cette espèce desante de l'or fût aussi une chose de prix. Ailleurs la cupidité cherchait de l'argent, elle rencontre du minium; s'applaudissant, en attendant, de sa trouvaille, elle imagine l'emploi de cette terre rouge. O que de prodigalité (4) dans l'esprit de l'homme i de combien de façons n'avonsnous pas augmenté la valeur des choses ! L'art du dessin s'est appliqué à l'or et à l'argent; et en les ciselant (5) nous avons rendu ces metaux plus précieux. L'homme a appris à défier la nature. Les passions vicieuses ont donné un nouvel essor à l'art : on s'est plu à graver sur les coupes des 2 images inxurieuses, et a boire dans des obscénites. Puis ces métaux ont passé de mode, on s'en est dégoûté ; l'or et l'argent étaient trop communs : on a extrait de la terre encore les vases murrhins et les vases de cristal, dont la fragilité même fait tout le prix : ce fut une preuve d'opulence, et la vraie gloire du luxe, de posséder ce qui pouvait périr tout entier dans un moment. On ne s'est pas arrêté là : nous buvons dans une masse de pierreries, nous enchâssons des émeraudes dans nos

## LIBER XXXIII.

1 I. Metalla nunc, ipszeque opes, et rerum pretia dicen-≒, tellurem intus exquirente cura multiplici modo : Suppe alibi divitiis foditur, quærente vita aurum, argenlon, electrum, ass : alihi deliciis gemmas et parietum distormque pigmenta: abbi temeritati ferrum, auro etiam mus inter bella cædesque. Persequimur omnes ejus three, vivimusque super excavatam, mirantes dehiscere siguindo, ant intremiscere illam, ceu vero non hoc etiam adignatione sacræ parentis exprimi possit. Imus in viscera 700 et in sede Manium opes quærimus, tamquam parum 2 Denigna fertilique, qua calcatur. Et inter liæc minimum remediorum gratia scrutamur : quoto enim cuique fodiendi rausa medicina est 2 Quanquam et hæc summa sui parte Inbuit, ut fruges, larga facilisque in omnibus quæcumque prosent, tila nos premunt, illa nos ad inferos agunt, que occultavit alque demersit, illa quæ non nascuntur repente. Mens ad inane evolant reputet que deinde futura sit finas sacculis omnibus exhauriendi cam: quousque penetratura avaritis. Quam innoceus, quam beata, immo vero et delicata esset vita, al nihil aliunde, quam supra terras, concupisceret, breviterque nisi quod secum est!

II. Eruitur aurum, et chrysocolla juxta, ut pretiosior a videatur, nomen ex auro custodiens. Parum eral unam vitte invenisse peatem, nisi in pretio esset auri etiam sanies. Quærebat argentum avaritia: boai consuluit interim invenisse minum, rubentisque terræ exogitavit usum. Hen prodiga ingenia! quot modis auximus pretia rerum? Accessil ars pletura, et aurum argentumque cælando cariora fecimus. Didicit homo naturam provocare. Auxere et artem vitiorum irritamenta. In poculis libidines cælare 2 juvit, ac per obscenitates bibere. Abjecta deinde sunt hæc, et sordere cæpere: et auri argentique nimium fuit. Murrhine et crystallina ex cadem terra effodimus, quibus pratium faceret ipsa fragilitas. Hoc argumentum opum, hæc vera luxuriæ gloria existimata est, habere quod posset statim totum qerire. Nec boc fuit satis; turba gemmarum

coopes; pour nous enivrer, nous aiment à letie dons nos mains les richesses de l'Inde, et l'or n'est plus qu'un accessoire.

- 1 III. i. Piet sex dieux qu'en put beneu: a jamais de la société extle faim mandite de l'or. pour me servir de l'expression employee par les ecrivains les plus celchres : l'or, objet des invectives de toutes les sobles deses : l'or, decouvert pour la porte de l'homenité! Heureux le siecle su il n'y avait de commerce que de simples échanges en nature! C'est ce qui se pratiquait du temps de la guerre de Troie, s'il en fant croire Bomere. Les hesoins de la vie avaient, je pense, amene ce commerce; auni Homère //., v11, 472 dit-il que les uns faimient des achuts (6) avec des cuirs de hand, les patres avec du fer, avec des deponities colevées aux ennemis. Toutefois il est lui-même admirateur de l'er ; et il rapporte, évaluant le prix des objets , que Giancus echangra des armes d'ar valunt cent bœufs pour les armes de Diomede, qui n'en valuient que neuf II., vi, 234. C'est par le même mode d'évaluation que les amendes portées par les anciennes lois, même a Rome, sont, non pas en argent, mais en bétail.
- IV. Celui-la commit le crime le plus funcité à la société, qui mit le premier en anneau d'or à son doigt. Quel fut le coupable, la tradition ne'le dit pas; car je regarde comme fabuleux tout ce qu'on racoute de Promèthée XXXVII, 1): je sais que l'antiquité l'a représenté avec un anneau de fer; mais elle a voulu figurer une chaîne, et non pas un ornement. Quant à l'anneau de Midas, qui, tourné le chaton en demous rendait invisible, c'est (qui ne le volt?) un conte encore plus fabuleux. Ce sont donc les mains, et justement les mains gauches, qui ont mis l'or en faveur, non pas du moins les mains romaines, qui portaient

our tout atnoment l'anneau de fer (1), in la verte guernière. Il a est pas facile de d etait l'asage suivi par les rois de Rome ; de Romaius, an Capitole, n'a pas d'agn autres statues, même celle de Lucies n'en est pas son plus; mais on en voit. tues de Numa et de Servios Tullius. ( sence d'anneau m'étance, surtout ches quint, qui etaient originaires de la Grèce () or, c'est de la Grèce que vient l'usage desa quaique encore anjoque hai , à Locédéa n en perte que de fer. Cependant Tarquin i cela est canatant, est le premier qui de bulle d'or, et il la donna à son fils pour ; un cunemi avant d'avoir quitté la robe a depais, l'ampe s'est établi de donner po ment una pareille hulle aux enfants de c out servi dans la cavalerie, et une simpl roie aux autres. C'est pour cela que je s de voir la statue de Tarquia sans ann reste, je trouve des discussions sur le no de l'assessu. Le nom donné per les Grecs e du doigt 'describer); le nom douvé par a tres, de l'ongle (ungulus); depuis, les les Latins ont appolé les anneux symbole est certain, c'est que pendant longtemps les sénateurs romains n'eurent point d'a d'or. En effet, l'État en donnait seuk ceux qu'on envoyait en ambassade ches tions étrangères, probablement pares q marquait que parmi les étrangurs les de grande dignité en portaient. Mais, i d'avoir recu de l'État un anneau d'or, et point l'usage d'en porter, et d'ordinaire o phait sans cet ornement: en sorte que k phateur, sur la tête de qui on tenait par une couronne étrusque d'or (xx1, 4), n'i

potamus, et smaragdis teximus calices: ac temulentia: causa tenere Indiam juvat: et aurum jam accessio est.

- 1 III. (c.) Ulinamque posset e vita in lotum abdicari, sacrum fame, ut celeberrimi auctores divere, proccissum convicis ab optimis quibusque, et ad perusciem vitæ repertum quantum feliciore ævo, quum res ipase permutahantar inter se, sicut et Trojanis temporitus factitatum Homero credi convenit. Ita emm, ut opinor, commercia victus gratia invecta. Alios coriis boum, alios ferro captivisque rebus entitasse tradit; quanquam et ipse mirator auri, æstimationes rerum ita fecit, ut centum boum arma aurea permutasse Guncum diocret cum Diomedis armis novem boum. Ex qua consuctudine multa legum antiquarum pecore custat, etiam Romar.
- t IV. Pensimum vite acelus fecit, qui id primus induit digitis. Nec loc quis fecerit traditor. Nam de Prometheo omnia fabulosa arbitror, quanquam illi quoque ferreum anulum dedit antiquitas : vinculumque id, non gestamen, intelligi voluit. Midæ quidem anulum, quo circumacto habentem nemo cerneret, quis non etiam fabulosiorem faleatur? Manus et prorsut sinistre maximam aucioritatem concilis:

  ", non quidem romane, quarum in

more ferreum crat, ut virtutis bellicæ, iasigne. bas romanis non facile diverim. Nullum habet l Capitolio statua, nec præter Numæ Serviique T ac ne Lucii quidem Bruti. Hoc in Tarqui quorum e Græcia fuit origo, unde hic anulors nit, quanquam etiam nunc Lacedarmone ferres Sed et a Prisco Tarquinio omnium primo filium; pratexta annis occidisset hostem, bulla surea constat: unde mos bulke duravit, at corum qui reissent filii, insigne id haberent, cetteri lorum miror Tarquinii ejus statuam sine annio cese. Q et de nomine ipso ambigi video: Gracci a dis vere, apud not prieci ungulum vecabent: po et nostri symbolum. Longo certe tempore mesent amorum habuisse aureos manifestum ( dem his tantum qui legati ad exteras gentes itu anuli publice dahanter : credo, quon honoratissimi intelligebantur. Neque altis uti quam qui ex en causa publice accepissent : vul triumphabant. Et quem corona ex auro Etrusci retur a tergo, anulus tamen in digito ferreus ( triumphantis et servi (ortasso coronaus sustim oigt qu'un anneau de fer, semblable peut-être à elui de l'esclave qui tenait la couronne. C'est dosi que C. Marius triompha de Jugurtha. On apporte qu'il ne prit l'anneau d'or qu'a son troideme consulat (an de Rome 651). Ceux même ui avaient recu l'anneau d'or à l'occasion d'une mbassade ne le portaient qu'en public, et represient l'anneau de fer dans l'intérieur de la maiion. De là vient qu'encore aujourd'hui on envoie en cadeau à la flancée un anneau de fer, qui même est sans pierre. Je ne vois pas non plus qu'on ait connu les anneaux au temps d'Illon; du moins Homère n'en fait pas mention : car jil parle (11., vr., 168) de tablettes envoyées en qualité de lettres ( XIII, 21 ), d'étoffes renfermees dans des coffrets (Od., viii, 424, 443, 447), de uses d'or et d'argent, il indique que tout cela est marque par le propriétaire à l'aide d'un nœud et son d'un anneau. Il ne dit pas non plus que les chessirant au sort a qui répondrait à la provocation (II., vir, 175) aient fait usage d'anneaux; et quand il énumere les produits de la forge des deax II., xviii, 40), il n'est pas, à cette origine, question d'anneaux ; il ne parle que d'agrafes et d'objets servant a la toilette des femmes, tels que des boucles d'oreilles. Certes le premier qui imaginade porter desanueaux ne le fit qu'avec hésitalon; et il mit cet ornement à la main gauche, qu'on tient cachée; au lieu que sûr que la chose était bonorable il l'eût étalé à la main droite. Si la the a pu être comptee pour quelque chose, cette stae, plus grande à la main gauche, qui tient le bosclier, montrerait aussi que l'usage de l'anneau adû être tardif. Le même Homère (11., xvii, 52) parle d'hommes portant de l'or dans les cheveux, re qui me fait douter si l'usage des anneaux est di aux hommes ou aux femmes.

V. A Rome il n'y eut pendant longtemps que

très pen d'or. Le fait est qu'après la prise de la ville par les Gaulois, lorsqu'on traita de l'achat de la paix, on ne put ramasser (8) que mille livres pesant d'or. Je n'iguore pas que sous le troisième consulat de Pompée il se perdit deux mille livres pesant d'or qui etaient dans le trône de Jupiter Capitolin, et qui y avaient été déposées par Camille; d'où on a généralement inféré que la rancon de la ville avait été de la même somme. Mais 2 cet excédant de mille livres provenait du (9) butin fait sur les Gaulois, grossi de l'or dont ils avaient dépouillé les temples de la portion de Rome occupée par eux. On sait d'ailleurs que les Gaulois étaient dans l'usage de porter de l'or sur eux dans les combats, témoin l'histoire de Torquatus. Il est donc évident que ce qui fut pris sur les Gaulois et ce qu'ils avaient enlevé aux temples ne fit que doubler la somme de la rancon; et c'est ce que l'augure entendait lorsqu'il répondit que Jupiter Capitolin avait rendu le double. Ajoutons en passant, puisqu'il est question d'anneaux, que l'officier préposé à la garde de Jupiter Capitolin ayant été arrêté brisa dans sa bouche le chaton de son anneau, et expira sur-le-champ, faisant disparaître le soul témoin du vol. Ainsi 8 donc, l'an de Rome 364, lors de la prise de la ville, il s'y trouvait au plus deux mille livres d'or; et cependant le cens y avait déjà compté cent cinquante-doux mille cinq cent soixantetreize têtes libres. Dans cette même Rome, trois cent sept ans plus tard, l'or que C. Marius le fils enleva du temple du Capitole incendié et des autres temples, et qu'il transporta à Préneste, montait à treize mille livres : c'est du moins la somme figurant sur l'inscription dans le triomphe de Sylla, qui rapporta à Roma cette dépouille, et de plus six mille livres d'argent. Le même Sylla avait la veille porté en triomphe quinze mille

munphavit de Jugurtha C. Marius: aureumque non ante bettam consulatum sumsisse traditor. Hi quoque, qui ob whoem acceperant aureos, in publico tantum utchan-'ll lis intra domos vero, ferreis. Quo argumento etiani rus sponste muneri ferreus annies millitur, isque sine Puna Equalem nec Bacis temporibus allos fusse annin valeo, nusquam certe Homerus dicit, quum et codiollos mussitatos epistolarum gratia indicet, et conditas ar-Os testes, ac vasa aurea argenteaque, et en colligata nodi, on anuli, nota. Sortiri quoque contra provocationem dues non anulis tradit Fabricam etiam deum fibulas, et the multebres cultus, signt insures, in primordio factilasse, sine mentione anulorum. Et quisquis primus instibit, conclanter id fecit, lævisque manibus, latentibusque odust : quam, si honos securus fuisset, dextra fuerit stentandos. Quod si impedimentum potuit in eo aliquod bielligi, etiam serioris usus argumentum est, majus m wa fuisse, qua scutom capitur. Est quidemapud eunidem Bomerum virorum crinibus aurum implexum : ideo netrio an prior usus a feminis corperit.

V. Rome ne fuit quidem aurum nisi admodum exignum,

longo tempore. Certe quum a Gallis capta Urbe pax emeretur, non plus quam mille pondo potuere effici. Nec ignoro duo millia pondo auri perisse l'ompeii tertio consulatu, a Capitolini Jovis soho, a Camillo ibi condita, et ideo a plerisque existimari duo milia pondo collata. Sed 990d 2 accessit, ex Gallorum præda foit, detractumque ab his in parte captæ Urbis delubris. Gallos autem cum auro pugnare solitos, Torquatus indicio est. Apparet ergo Gallorum templorumque tantumdem, nec amplius fuisse : quod quidem in augurio intellectum est, quum Capitolinus duplum reddulisset. Illud quoque obiter indicare convenit, quoniam de anulis sermonem repetimus, redituum custodias ejus comprehensum, fracta in ore anuli genima, statim easpirasse, et indicium ita exatinctum. Ergo ut maxime 3 duo tantum milia pondo, quum capta est Roma anno OCCLAIV, fuere, quum jam capitum liberorum censa essent can millia, quingenti exxim. In eadem post annos cocvit, quod ex Capitolinæ ædis incendio cæterisque omnibus delubris C. Marius films Præneste detulerat, tredecim millia pondo : quæ sub eo titulo in triumpho transtulit Sylla, et argenti vi millia. Idem ex reliqua omni victoria pridio

and the set floor like a recent PAT IN ME MATTER STATISFEE.

, to tarmit the the "mater les lineaux at de himman erant e emilia de las destidas. tia figunius. La Plamas muda a late ses jours faires, our exigness es vilovess essent outraleiment indicas i nterroper in cent nomine le grande personnages. .. start ils if marifument st I e es de atemente sembe il saturas Lectas, con e insert in der i trad mittelle mit johrt mit angultant antiquellement. A in interpresent aven sagagité es rigonies. La publication de entre iste all seguit fant le fareur mares in people, m'i fit somme eille mette tier., baieins te Proneste . In pen l'inneer Ribartmant che en em je Rome, i lezalizani levil Perehas at the Committees, four its never name of the Comsais uns le Bame son et sur . Le de filt des I tage un e de en meme temps tribun la besoie. Ceta suscita ine tede ndignation : rie. in mpport le sos pois inciencies Annaies, es indeaux farmit fegises in this tense nominaement que l'artes espestes en it monant, mais d'est une errenn Kaleffer, 🗢 fin i nånst i houter mit senateurs les inevallers la est l'addition : « Les phaleres of furent même legesees. . Lest reinte aussi fans es Annaies que les anneaux furent leposes par la acciesse, et acci par le secat font \$ entier. Cela se passalt sous le consulat de P. Sempromius 12 et de L. Suipierus d'un de Borne 449 d' Flavous vous un tempie a la Concorde s'il recon- ; les uns ont enchâsse dans les anneaux des pieres ciliant les prires 17-20 le peuple : et comme pour | jeunt les feux les plus vifs , et en a chargé es certe depense so se vita point de fonds de l'Etat. doiats du patrimoine d'une famille opulette, difficentatione avec es amendes influzees aux usu- , comme nous le dirons dans le livre des pleriers une chapel e d'airain dans la Grecostase vii. Freries ; les autres ont gravé diverses figures, et 60, 1, qui aora etait au-dessus des Comices. Il : sorte que tantôt l'or et tantôt la matière fait de la grava sur une table d'airain que cette chapelle avait , bujue un objet de prix. Pour certaines pierres, le

de ledice irux cent quatre ans (13) après le tenne m Inntole. Ainsi cela se passa quatre cente marante-aut uns après la fondation de Rome, et ः अस्त्रः हे अस्त्रास्य जेसंदे वृद्धां काठवरंग्य पात्र प्रस्तृत्व स्वापन resamments. Un sucund fait, qui est de la dessième pierre pemque. Emotigne que cet unge était de -mu general; saus cela, comment Annibal agrais i ya envoyer ses trois boisseanu d'anneaux à Ca-'hase' 🛴 🛪 🎟 un anneau disputé dans uns 🖘 mere me commencerent les inimitiés entre Casio # Jeruss vavin. 41 . d'on vincent la guerre semaie II. 10 et mut de désautres. Cependant, alors nème 'ous es senateurs n'avaient pas d'anne î ir. pumpe. d'apres les seuvenirs de nos grands neres, nesucoup de citoyens qui avaient mêmette ar-urus amserverent l'amness de fer (14) jusqu'è a la le eurs jours. C'est ce que Fenestella rapurse ie Lupurnius XXII. 6) et de Manilius, qui is ut etc.leutenant de C. Marins dans le guerre de Jagur'ha. Beaucoup d'historieus disent la mêne ciose de re L. Fufidius a qui Scaurus a adresé . Instaire de sa vie. Dans la famille des Quinties, personne, pas même les femmes, ne portait d'er; et aujouri'hut envere la plus grande partie des peupies de la terre, même de ceux qui vivent sous autre empire. ne connaissent pas l'usage des maeaux. Ni dans l'Orient ni en Egypte on ne n 6 sert de scenu, et maintenant encore touts la garante est dans l'ecriture. En cela comme en tost le reste, le luxe a introduit différentes modes:

transtulerat auri pondo sy milia, argenti pondo centum et quandecim mida.

VI. Frequention autem usus analomina aon ante Co. Flavium, Anna fi. um, deprehendatur. His namq te publicatis abetore fastis , quos copulta a para is principum quotalie perebet, tantam gratiam plebis sceptus est. alioqui libertime patre genitus, et ipse Appl. Certi scriba, et jus bortate exceperations dies, consultando assidue sazaci inceno, promulgaveratque, ut actuis comilis crearetur cum to Anice Preperture, qui pancis ante anna hostis fuisset, printentia C. Pestelio et Domitio, quorum patres consules 2 forrant. Additum Flavio, ut simul et tribinus plebis esset, Quo facto fanta indignatio exarsit, ut a nules abperties - in antiquissimis reperiatur annalibus. Faliit plens que, quod fum et equestrem ordinem id fecisse arbetrantur. Licium adjectum hoc quoque, sed et phalera profit, « proptereaque nomen equitum adjectum est. Analo, quoque depositos a nobilitate, in Annales rela-3 tum est, non a senatu universo. Hoc actum P. Sempronio, I. Sulpano consulibus. Flavius vovit ælem Concordiæ, si populo econciliasset ordines. Et quum ad id pecunia publica non decemeratur, ex multatitia feneratoribus condemnatis miatulam arresm fecit in Gracostasi, que tone supra Omitiran erat. Incidatque in tabella æren eum ædem, de quatuor annis post Capitolinam, dedicatam. Ita coccitii 6 a constitu Urbe gestum est : et primum anulorum mégram existat : promiscui autem usus alterum secondo Penico bello : neque enim aliter putuissent trimodia illa meforum Carthaginem ab Hannibale mitti Inter Cepi quoque et Drusum ex anulo in auctione venali, initiæ coepere : unde origo socialis belli, et exitle rerun le 5 tum quidem omnes senatores habuerunt : utpote quit memoria avorum multi prætura quoque functi, in ime consenuerint, sicut Calpurnium et Manilium, qui legit Cail Marii fuerat Jugurthino bello, Fenestella tradii: 6 multi L. Fufidium illum, ad quem Scaurus de vita 🟴 scripsit : iu Quintiorum vero familia aurum, ne fem quidem, habere mos fuerit : nullosque omnino anulos 🕬 jor pars gentium hominumque, etiam qui sub imperio xo tro degunt, hodieque habeat. Non signat Oriens aut Egy ? tus, etiam nunc litteris contenta solis. Multis hoc modifiut caetera omnia, luxuria variavit, gemmas addendo e 🛣 qui-iti fulgoris, censuque opimo digitos onerando, sicut cemus in gemmarum volumine : mox et effigies varies

fend de les entamer par le burin ; et il comde les porter unles , afin qu'on n'aille pas u'on se serve de ces anneaux pour cachebien encore il veut que certaines pierres, du côté qui regarde le doigt, ne soient chées par l'or; et par mille petits cailôte du prix à ce métai. D'autres, au re, ne mettent point de pierreries, et ne t qu'avec l'or même. Cette mode date du is l'empereur Claude. Aujourd'hui il n'y usqu'aux esclaves qui n'entourent d'or le eurs anneaux ; d'autres même en portent ar. Cet abus vient de l'ile de Samothrace 9), comme le nom de ces anneaux le fait re (16). Les anneaux se portaient d'abord à doigt, à celui qui est à côté du plus petit; que nous voyons dans les statues de Numa ervius Tullius : ensuite on en a mis au pius voisin du pouce, mode qu'on a suiime pour les statues des dieux ; plus tard la fantaisie d'en orner même le petit doigt. Gaules et dans la Bretagne on en metson, au doigt du milieu. Aujourd'hul ce st le seul qu'on excepte ; les autres doigts t chargés. On a même de plus petits anpour les potites phalanges, et des gens en A trois au seul petit doigt. D'autres n'en go'un seul à ce même doigt : c'est la le d'un cachet qui, soigneusement renfermé un objet rare et trop precieux pour être ken servant d'anneau, se tire de l'écrin d'un sanctuaire; en sorte qu'en ne por-"un anneau au petit doigt, on indique sement qu'on en a sous clef de plus pré-Quelques-uns font parade du poids de leurs ix; d'autres seraient fatigués s'ils en plus d'un à la fois; certains, dans leur

sollicitude pour leurs pierreries, roulent en anneau une mince lame d'or et en remplissent l'intérieur d'une matière légere, pensant par là diminuer les risques d'une chute. D'autres renferment des poisons sous les pierres précieuses, comme sit Démosthène, le plus grand orateur de la Grèce, et portent des bagnes afin de pouvoir mourir. Enfin, les anneaux servent à la plupart des crimes commis par la cupidité. Quel n'était pas le bonheur de nos ancêtres et l'innocence d'un temps où rien ne se cachetait ! Aujourd'hui il faut sceller avec l'anneau les aliments et les boissons, pour préventr les vols : volià le service qu'ont rendu ces légions d'esclaves, cette tourbe étrangère logée dans nos maisons, si nombreuse, qu'il faut un nomenclateur pour nous rappeler les noms de nos serviteurs. Il y a loin de là aux mœurs 18 de nos aieux : alors on n'avait qu'un esclave appelé Marcipore ou Lucipore du nom de son maître, et prenant avec lui nourriture commune; aussi n'étalt-il pas besoin de se garder dans la maison contre ceux qui l'habitaient : anjourd'hui nous nous procurons à grands frais des mets qui nous seront volés, et ceux qui nous les voleront, Ce n'est plus même assez de mettre les ciefa sous cachet; on dérobe l'anneau d'un homme endormi ou mourant; et les affaires les plus graves de la vie dépendent de ce petit instrument : depuis quand, on ne le sait. Cependant on peut, ce semble, en admettre l'importance chez les étrangers des le temps de Polycrate, tyran de Samos, qui recouvra par la capture d'un poisson cet anneau favori qu'il avait jeté à la mer. Polycrate fut mis à mort vers l'an 230 de Rome. L'u-11 sage de l'anneau doit avoir pris de l'extension avec l'usure; ce qui le prouve, c'est l'habitude vulgaire de tirer son anneau en signe d'arrhes.

st alibi ars, clibi materia conet in pretio. Alias ammas violari nefas putavit : ac ne quie signandi a anulis esse intelligeret, solidas induit. Quasdam me ab ea parte quandigito occultatur, auro clusit, e millibus lapitlorum vilius fecit. Contra vero les admittunt gemmas, auroque ipao signant : id Gesaris principalu repertum. Nec non et servitia um auro cingunt · alia per sese mero auro decoins licentia origo nomine ipso in Samothrace id m declarat. Singulis primo digitis geri mos fuerat, minumis proximi : sic in Numie et Servil Tullit stamus. Postes polífci proximo induere, etiam deomlacris : dein juvit et minimo dare, Gallue Britanmedio dicuntur uses. Hie nune solus excepitar : mes operantur, atque etiam privatim articuli s allis. Sunt qui tres uni minimo congerante: alli buic unum tantum, quo signantem signent. Con-, ut res rara, et injuria usus indigua, velut e sascritur : et unum in minimo digito habuisse, prein recondito supellectilis ostentatio est. Jam alii sorum ostentant. Aliis plures quam unum gestare Als bractess miarcire leviere materia, propter

casum, tutius gemmarum sollicitudini putant. Alii sab gemmis venena cludunt, sicut Demosthenes summus Gracise orator, anulosque mortis gratia habent. Denique ul plurimum opum scelera anulis fiunt. Quæ fuit illa priscorum vita, qualis innocentia, in qua nihil signabatur? At nunc cibi quoque ac potus anulo vindicantur a rapina. Hoc profecere mancipiorum legiones, et in domo turba externa, ac servorum quoque causa nomenciator adhibendus. Ali- 10 ter apud antiquos, singuli Marcipores Luciporesve dominorum gentiles, omnem victum in promiscuo habebant : nec ulla domi custodia a domesticis opus erat; nunc rapiendae comparantur epulæ, pariterque qui rapiant eas. Et claves quoque ipsas signasse non est satis : gravatis somno aut morientibus anuli detrahuntur : majorque vita ratio circa hoc instrumentum esse cospit, incertum a quo tempore. Videmur tamen posse in externis auctoritatem ejus rei intelligere, circa Polycratem Sami Lyrannum, cui dilectes ille anulus in mare abjectus capto relatus est pisce, ipso circiter coxxx annum Urbis nostræ interfecto. Cele- 11 bratior quidem usus com fenore caspisse debet : argumento est consuetudo vulgi, ad sponsiones etiamnum anulo exailiente, tracta ab eo tempore, quo nondum erat arrita ve-

habitude qui remonte sans doute au temps où c'était le gage le plus prompt à trouver. Nous pouvons donc pleinement affirmer que chez nous l'usage de la monnaie est antérieur à celui des anneaux. Nous parlerons bientôt de la monnaie (xxxiii, 13).

- VII. Les anneaux, quand l'usage en fut adopté, distinguèrent l'ordre équestre du peuple, comme la tunique distinguait le sénat (16) de ceux qui portaient l'anneau : toutefois, cette dernière distinction ne s'est introduite que tard; et nous trouvons dans les auteurs que la tunique laticlave était portée même par les crieurs publics (præco), témoin le père de Lucius Ælius Stilon, qui valut à son fils le surnom de Præconinus. Mais les anneaux ont véritablement inséré entre le peuple et les sénateurs un ordre intermédiaire, qui est le troisième. Le titre de chevalier, dû jadis au cheval militaire, est maintenant attribué à un certain cens (17); et cela n'est pas ancien : quand le dieu Auguste régla les décuries, la plupart des juges portaient l'anneau de fer, et on les appelait, non chevaliers, mais juges; le nom de chevaliers était réservé aux escadrons composés
- 2 de ceux à qui l'État fournissait un cheval. Il n'y eut aussi dans le commencement que quatre décuries de juges, et à peine chaque décurie renfermait elle mille personnes, attendu que les provinces n'étaient pas encore admises à cette charge. Il s'est conservé quelque chose de cette exception, puisque encore aujourd'hui les nouveaux citoyens ne remplissent pas les fonctions de juges dans les décuries. (11.) Les décuries ellesmêmes furent distinguées par différents noms : tribuns du trésor, élus et juges. De plus, ily avait les neuf cents, choisis parmi toutes les décuries pour garder les scrutins à suffrages dans les co-

mices: dénominations ambitieuses qui ne servaient qu'à diviser l'ordre, l'un se vantant d'être un des neuf cents, tandis que l'autre se quaissait d'étu ou de tribun.

VIII. Enfin, la neuvième année du règne det Tibère l'ordre équestre fut réuni en un seul corp. Un décret sixa le droit de porter l'anneau, son le consulat de C. Asinius Pollion et de C. Antitius Vétus, l'an de Rome 775. Chose étrange, et fut un incident presque futile qui donna llou a ce changement: C. Sulpicius Galba, cherchant, jene encore, à se faire un nom auprès du prince et poursuivant les teneurs de tavernes, vint sealesdre au sénat, disant que les délinquants échippalent d'ordinaire à la punition, grace à les anneau; sur quoi il fut statué que nul n'agraith droit de porter l'anneau si lui (18), son père et se aïeul paternel, tous de condition libre, n'avaiest possédé quatre cent mille sesterces (84,000 fr.) de bien, et n'avaient été, aux termes de la loi Juin sur les théâtres, admis à s'asseoir dans les quatent rangées de siéges. Par la suite on se mit à bri-à guer en masse l'anneau équestre ; et à cause à ces distinctions l'empereur Caligula créa un cinquième décurie. Le faste en est venu (19) sa point que les décuries, qu'on ne pouvait compléir sous le dieu Auguste, sont aujourd'hui plus qu'en complet, et qu'on voit de toutes parts des gens m faire qu'un saut de l'esclavage à l'anneau d'or. qui n'était jamais arrivé jadis, puisque même és chevaliers et des juges se reconnaissaient à l'asneau de fer. Cet abus devint si fréquent, que l'evius Proculus, un des chevaliers, déféra à l'emptreur Claude, alors censeur, quatre cents préver pour cette cause. Ainsi, tandis qu'on veut distaguer l'ordre équestre d'avec les simples citoyes de condition libre, li-est envahi par les esclate-

locior: ut plane affirmare possimus, nummos ante apud nos, mox corpisse anulos. De nummis paulo post dicetur.

VII. Anuli distinxere alterum ordinem a plebe, ut semel corperant esse celebres, sicut tunica ab anulis senatum : quanquam et hoc sero : vulgoque purpura latiore tunica usos invenimus etiam praecones, sicut patrem Lucii Ælii Stilouis, Præconini ob id cognominati. Sed anuli plane medium ordinem, tertiumque, plebi et patribus inseruere : quod antea militares equi nomen dederant, hoc nunc pecunite indices tribuunt. Nec pridem id factum : divo Augusto decurias ordinante, major pars judicum in ferreo annlo fuit : lique non equites, sed judices vocabantur. Equitum nomen subsistebat in turmis equorum publico-2 rum. Judicum quoque non nisi quatuor decuriæ fuere primo : vixque singula millia in decuriis inventa sunt, nondum provinciis ad hoc munus admissis : servatumque in hodiernum est, ne quis e novis civibus in lis judicaret. (11.) Decurize quoque ipsze pluribus discretze nominibus fuere, tribunorum æris, et selectorum, et judicum. Præter hos etiamnum nonganti vocabantur, ex omnibus selecti ad custodiendes cistes enfiragiorum in comitiis. Et diviest superba usurpatione nominum : aus bic omes

quum alius se nongentum, alius selectum, alius tribusum appellaret.

VIII. Tiberii demum principatus nono anno in wile-i tem venit equester ordo : anulorumque auctoritati formi constituta est, C. Asinio Pollione, C. Antistio Veterecos. anno Urbis conditae nocuxxx, quod miremar, futili pene de causa, quam C. Sulpicius Galba, dum juvenales famam apud principem popinarum pænis aucupatur, quetus esset in senatu, vuigo matitores ejus culpre deladi anulis. Hac de causa constitutum, ne cui jus id esset; sisi qui ingenuus ipse, paire avoque paterno sestertia con census fuisset, et lege Julia theatrali in xiv ordinibus sedisset. Postea gregatim insigne id appeti coeptum : pre-1 pterque hac discrimina Caius princeps decuriam quistam adjecit , tantumque enatum est fastus, ut que sub dive Augusto impleri pon poluerant decuriæ, non capiant cum ordinem, passimque ad ornamenta es etiam servitute "berati transiliant : quod antea numquam erat factum, quoniam in ferreo anulo equites judicesque intelligebantur : adeoque promiscuum id esse corpit, ut apud Claudium Casarem, in censura ejus, unus ex equitibus Flavius Proculus, quadringenios ex ea causa reos postulas t.

Les Gracques furent les premiers qui attachèrent à l'ordre équestre le titre de juges, cherchant à la fois une popularite séditleuse et l'abaistement du sénat. Après la chute des Gracques, l'autorite du nom équestre se fixa, à travers les incidents variés des seditions, sur les publicains. qui pendant quelque temps furent les hommes de la troisième classe (20). Eufin M. Ciceron consolida le nom equestre lors de son consulat et de la conspiration de Catilina, se vantant sans Re-se d'être sorti de cet ordre, et le faisant l'objet pecial de ses prevenances, pour s'en concilier appui. C'est depuis ce temps que les chevaliers ont definitivement forme le troisieme corps de Etat, et que le nom de l'ordre équestre a eté joute à la formule : le sénat et le peuple romain ; at ai aujourd'hui même l'ordre équestre n'est nommé qu'après le peuple, c'est qu'il n'a été constitué que le dernier (21).

1X. La denomination des chevaliers, même de ceux qui la tenaient de leur service dans la envalerie (22), a souvent varié : ils furent nommés celeres sous Romulus et les rois, puis flexumines, essuite trossules, parce qu'ils avalent pris, sans accon secours de l'infanterie, une ville d'Étrurie sommée Trossulum, et située à neuf mille pas m deca de Voisinies. Cette dernière désignation subsista jusqu'apres la mort de C. Gracelrus; du moins trouve-t-on ce fait attesté dans les ecrits le Junius, surnomme Gracchanus, à cause de on amitié pour ce tribun : « Quant à ce qui remrde l'ordre équestre, dit Junius, on donnait à membres le nom de trossules; on leur donne a intenant celui de chevaliers, et nombre de Devaliers rougissent d'être appelés trossules, rce qu'ils ne connaissent pas le sens de cette dénomination. » Et après cela Junius en expose la raison, que j'ai indiquée plus haut, et ajoute que, bou gre mal gré, ils sont encore appelés trossules (23).

X. L'or est le sujet de quelques autres distinc-1 tions, qui no doivent pas non plus être omises. Nos areux donnerent des colliers d'or aux troupes auxiliaires et aux étrangers, mais ils n'en donnerent jamais que d'argent aux citoyens; de plus, ils donnerent des bracelets aux citoyens, et jamais aux etrangers (24).

Xi. Quant aux couronnes d'or, ce qui doit pa-1 raître étonnant, ils en ont accordé même (25) aux citoyens. Je n'ai trouvé nulle part le nom du premier qui en recut une; mais on sait qui le premier décerna cetts distinction. D'apres L. Pison, ce fut le dictateur A. Postumius (an de Rome 323): ayant force le camp des Latins auprès du lac Régitle, il accorda, sur le produit du butin, une couronne d'or à celui qui avait le plus contribué à ce succès. L. Lentulus, consul (an de Rome 479), en donna une du poids de cinq tivres à Servius Cornélius Merenda, après la prise d'une ville samnite. Pison Frugi en décerna une à son fils; mais, la prenant sur ses propres deniers, il lui en légua la valeur par la première clause de son testament.

XII. (111.) Dans les sacrifices, pour honocer les dieux, on n'a rien imaginé de plus que de dorer les cornes des victimes, mais des grandes seulement, qu'on leur immole. Le luxe de l'or fit parmi les militaires de grands progrès; et l'on a des lettres de M. Brutus, écrites (26) des plaines de Philippes, ou il s'indigne contre les agrafes d'or portees par les tribuns. Mais (27) toi-même, Brutus, tun'as pas parlé de l'or que les femmes porteut

dom separatur ordo ah ingenuis, communicatus est

Jodeum autem appellatione separari eum ordinem, eimi omnium instituere Gracchi, discordi popularitate in autumeitam senatus : nos ea debellata, auctoritas nomita vario sentitionum eventu circa publicanos substitit et dequamdiu tertiæ sortis viri publicani fuere. Marcus Citro demum stabilivit equestro nomen in consulatu suo, latitinama rebus, ex eo se ordine profectum esse celebrans, jusque vires peculiari popularitate que rens. Ab illo tempore, plane luoc tertium corpus in republica factum est, espitque adjici senatui populaque romano, et equester ando. Qua de causa et nunc post populum scribitur, quia no issume corpus est adjici.

IX. Equitum quidem etiam nomeo ipsum suepe variatum est, in lus quoque qui id ah equitatu trabebant. Ceteres ub Romuto regibus que appellati sunt: deinde flexumines : postea trossult, quum oppidum in Tascis citra Volsumos estassium ix at sine ulto peditum adjumento cepissent ejus occabulti, idque duravit ultra C. Gracchum. Junius certe, qui ab aincitta ejus Gracchanus appellatus est, scriptum i riquit his verbis : « Quod ad equestrem ordinem attiuct, unter trossulos vocabant, nunc equites vocant : ideoque

quia non intelligunt trossulos nomen quid valeat, multos pudet eo numine appellari. » I t causam quae supra indicata est exponit invitosque etiannum tamen trossulos vocari.

X. Sunt adhuc alique non omittende in auro differen-1 tia. Auxilia quippe et externos torquibus aureis donuvere, at cives non mai argenteis. Praeterque, armillas civibus dedere, quas non dabaut externis.

XI. Iidem (quod magis miremur) coronas ex auro de-lere et civibus. Quis primus donatus sit ea, non inveni equidem: sed quis primum donavent, a L. Pisone traditur A. Postumius dictator · apud lacum Regillum castris Latinorum expugnatis, ei cujus maxime opera capta easent, hanc coronam ex præda is dedit. Hem L. Lentulus cos. Servio Cornelio Mercudæ, Samnitum oppido capto sed huic quinque libearum. Piso Frugi filium ex privata pecunia donavit : eamque coronam testamento ei præle-

XII. (m.) Doorum vero honori in sacris nihil aliud exco-1 gifatum est, quam ut auratis cornibus hoshee, majores duntavat, immolarentur. Sod in militia quoque in tentum ad devit hace luvuria, ut M. Bruti e Philippicis campis epistoke reperiautur frementes, fibulas tribunicias ex auro geri. At hercules, idem tu, Brute, mulierum podibas

aux pieds; nous aussi, nous avons taxé de crime celui qui le premier a érigé un anneau en décoration personnelle. Eh bien, soit (28): que les hommes même alent aujourd'hui des bracelets d'or sous la denomination d'or dardanien, parce que cet usage est venu de Dardanie, bracelets qu'on nomme virioles dans la Celtique, et viries dans la 2 Celtibérie; que les femmes portent de l'or aux bras, aux doigts, au cou, aux oreilles, aux treases de leurs cheveux; que des chaînes d'or courent autour de leur corsage; que dans le secret de la nuit (29) des sachets de perles soient suspendus à leur cou, pour que dans le sommeil même elles se sentent en possession de pierres inestimables; mais faut-il donc encore que l'or revête leurs pieds, et doit-il, entre la stole des matropes et la tunique plébétenne, ctablir un ordre équestre famello? Nousautres hommes agissons plus modestement en donnant cette parure à de jeunes pages, dont in riche apparence attire tous les regards dans les bains publics. Au reste, la mode s'introduit parmi les hommes même de porter au doigt l'efa figie d'Harpocrate et de divinites égyptiennes. Le regne de Claude vit naître une autre distinction : c'etait celle de porter sur l'anneau le portrait du prince gravé en or ; ceux-là seuls avaient ce droit qui l'avaient obtenu de ses affranchis : cela donna lieu à une multitude de delations que le salutaire avenement de Vespasien a rendues impossibles, ce prince ayant déclaré que l'image de l'empsreur appartenait à tout le monde. Nous n'en dirons pas davantage sur les anneaux d'or et sur

xill. Le second crime envers l'humanité fut commis par celui qui le premier frappa un denier en or, crime dont l'auteur est également inconnu. Le peupleromain, avant la défaite de Pyrrhus (an

de Rome 479 ), n'avait pas de monnaie d'argent. L'as de cuivre pesait exactement une livre (20). d'où les noms encore subsistants de libella et de dupondius. De la aussi les amendes fixées en cuivre de poids; de la aussi, dans les comptes, les mots expensa, impendia, dependere: de là encore le nom de la solde des soldats, stipendia, c'est-à-dire stipis pondera, ainsi que ceux de dispensatores et libripendes. C'est par un reste de ces usages qu'encore aujourd'hui dans les contrats dits de mancipation la balance est requise. Le roi Servius le premier mit une em preinte aux pièces de cuivre; avant lui on ne se servait à Rome que de métal sans empreinte, se lon Timée. Ce fut le bétail (pecus) qui figursur cette ancienne monnaie, d'ou le nom de pecunia (xviii, 3, 3). Le cens le plus éleve sous ce ren fut de cent dix mille as : ceux qui possedaient capital formèrent la premiere classe. L'argent ne fut frappe que l'an de Rome 485, sous le consular de O. Ogulnius (a 1) et de C. Fabius, ciug ans avant la premiere guerre punique. On fixa la valeur du 3 denier à dix livres de cuivre, du quinaries a cinq, et du sesterce à deux et demie. Le poids réel de la livre de culvre fut diminué durant la première guerre punique, la république pe pouvant faire face à ses dépenses; et il fut decreté qu'on frapperait des as de deux onces. Ou gagna de la sorte cinq sixièmes, et on liquida les dettes. La marque de ces nouveaux as fut sur une face un Janus a deux faces, sur l'autre un operon de navire. Le triens (tiers d'un as) et le quadrans (quart) furent marqués d'un vaisseau. Le quadrans se nommait apparavant (cruncius, comme étant de trois ouces. Plus tard, Annibal serrant Rome de près, sous la dictature de Q. Fabius Maximus, on fit les as d'une seule ouce, et il fut

aurum gestari tacuisti. Et nos sceleris arguimus illum, qui primus auro dignitatem per anulos fecit. Habeaut in lacertis jam quidem et viri, quod e Dardanis venit, itaque et Dardanium vocabatur; viriolæ Celticæ dicuntur : viriæ Calibericae; habeant fensinae in armillis digitisque totis, collo, auribus, spiris : discurrant catenæ circa latera, et in secreto margaritarum sacculi e colio dommarum auro pendeant, ut in somno quoque unionum conscientia adsit : etiamne pedibus indultur, atque inter stolam plebemque hunc medium feminarum equestrem ordinem facit? Honestius viri pædagogins id damus : balmensque dives puerorum forma convertit. Jam vero etiam Harpocratem, statuesque Ægyptiorum numinum, in digitis vice quoque 3 portare incipiunt. Fuit et alia Claudii principatu differentia in solis his, quibus admissionem liberti ejus dedissent, imaginem principis ex auro in anulo gerendi, magna criminum occasione, qua: omnia salutaris exortus Vesoasiani imperatoris abolevit, acqualiter publicando principem. De aunils aureis corumque usu bactenus dictum sit.

1 XIII Proximum scelus fecit, qui primus ex auro denarium signavit quod et ipsum latet auctore incerto. Populus romanus ne argento quidem signato, ante Pyrrhum

regem devictum usus est. Libralis ( unde etiam nunc 8bella dictor, et dupondius) appendebatur assis Quare acris gravis pensa dicta. Et adhue expensa in rationisms. dicuntur : item impendia, et dependere. Quin et militum stipendia; hoc est, stipis pondera, dispensatores, libripetides dicuntur : qua consustudine in his emtionibus, qua maneipii sunt, etiam nunc libra interponitur. Servius reprimus signavit æs. Anles rudi usos Roma: Timæus traditi Signatum est nota pecudum : unde el pecunia appellata Maximus census ca m assum furtillo rege : et ideo hare prama classis. Argentum signatum est anno Urbis ococcus es Q. Ogulnio, C. Fabio coss., quinque annis ante primum be lum Punicum. Et placuit denarium pro decesa libris arr valere, quiparium pro quinque, sestertum pro dupondu ac semisse. Librale autem pondus aris imminutum bell Punico primo, quum impensis respublica non sufficeret constitutumque ut asses sextantario pondere ferrentur. 1 quinque partes factar lucri, dissolutumque aes abenum-Nota terra furt ex altera parto Janus gemmus, ex altera cotrum navis : in triente vero et quadrante, rates Quadras antea teruncius vocatus a tribus unciis. Postea Haumba # 41 urgente , Q Fabio Maximo dictatore , asses unciales facts -

l'argent vaudrait seize as, le sterce quatre, ce qui fit n de la moitié; toute-'e denier continua nte (32) sur la quadrige, ts et quadriprès, réduisit les wusus, étant tribun ...), mit dans la monme de cuivre. Ce que ntement victoriat fut frappé Clodia. Autrefols les victoriats ne, et ils n'étalent reçus que comme commerce. Le nom vieut de l'emni représente une Victoire. La monnaie appee soixante-deux ans après la monent, chaque scrupule d'or valant vingt ce qui fit par livre, au compte des sesors, neuf cents sesterces (23). Depuis ii m'on frapperait des deniers d'or à raison te deniers par livre. Insensiblement les minuèrent le poids de ces deniers; la diminution fut sous Néron, qui en fit prante-cing à la livre.

'invention de la monnaie ouvrit à l'ae nouvelle source par l'usure, cette
le gagner sans rien faire. La cupidité,
l' la soif de l'or se changea, sans tranen une rage véritable; et l'on vit Septiharger de plomb la tête, mise au prix
ant d'or, de Calus Gracchus, dont il
l, la porter à Opimius (xiv, 16), et,
parricide, escroquer encore la républice u'ctait plus tel ou tel Romain, c'était
lère dont le nom était devenu infâme

par l'avarice, quand Mithridate fit verser de l'or fondu dans le gosier d'Aquilius, son prisonnier : voilà ce qu'amene la cupidité. Pour rougir de 3 notre siècle il suffit de songer à ces noms récents tirés du grec et qu'on forge tous les jours, afin de désigner des vases d'argent à bordure ou à doublure d'or, et aux indignes usages pour lesquels se vendent ces objets tant d'or que dorés; surtout si l'on se rappelle que Spartacus avait défendu dans son camp de porter de l'or ou de l'argent, tant des esclaves fugitifs de Rome l'emportaient en noblesse d'âme sur les Romains! L'orateur Messala a laissé par écrit que Marc-Antoine, le triumvir, employait des vases d'or (35) pour les besoins les plus sales; reproche qui ferait rougir même Cléopâtre. Jusque-là chez les étran- 3 gers le comble de la licence avait été le luxe du rol Philippe, qui plaçait habituellement sous son oreiller une coupe d'or, et celui d'Agnon de Téos, lieutenant d'Alexandre le Grand, qui portait des clous d'or à sa chaussure. Il était réserve au sage Antoine d'utiliser l'or en outrageant la nature : ô homme digne d'être proscrit, mais par Spartacus (36) !

XV. Un de mes étonnements, c'est que le 1 peuple romain ait toujours imposé aux nations vaincues des tributs en argent et jamais en or : témoin Carthage, qui, vaincue avec Annibal, dut payer seize mille livres pesant d'argent annuel-tement pendant cinquante aus, en tout huit cent mille livres (37), mais point d'or. Ce n'était pas pourtant qu'il y eût disette d'or dans le monde. Déjà (38) Midas et Crésus en avaient possédé des quantités immenses ; déjà Cyrus, dans la conquête de l'Asie, avait fait un butin de trente-quatre mille livres de ce metal, sans compter les vases d'or, les

senerium sedecim assibus permutari, quina, seatertuum quaterais. Ita respublica dimiest. In militari tamen stipendio semper denaem assibus datus. Notæ argenti fuere bigm
ge: et inde bigati quadrigatique dicti. Mox lege
meiales asses facti. Livius Drusus in trihunatu
am partem æris argento miscuit. Qui mine
appellatur, lege Olodia percussus est. Antea
minus ex Hlyrico advectus, mercis loco habeutem signatus Victoria, et inde nomen. Aus post annum Lun percussus est, quam argenacrupulum valeret sestertira vicents: quod
ras, ratione sestertionim, qui tunc erant, acsPost hæc placuit v. v. signari ex auri hbris:
principes imminuere pondus: minutissime

a nummo prima origo avaritize, fenore excotuosaque seguitia. Nec paulatim exaralt rabie p jam avaritia, sed fames auri: utpote quum Caii Graechi familiaris, auro rependendum acusum ad Opimium tulerit, plumboque in os cidio suo rempublicam etiam circumscripserit: fritum aliquo, sed universo nomiue romano infami, rex Mithridates Aquilio duci capto aurum in os infudit : hace parsi babendi cupido. Pudet intuentem tantum 3 nomina ista, quas subinde nova gracco sermone excogitantur, expreaso argenteis vasis auro aut incluso : quibus deliciis voneunt tam inaurata quam aurea : quum scianus interdivisse castris suis Spartacum, ne quia aurum inheret, aut argentum. Tanto fuit plus animi fugitivis nostris. Messala orator prodidit, Autonium triumvirum aureis usum vasis in omnibos obscenis desideriis, pudendo crimina, cliam Claopatrae. Summa apud exteros licentae tuerat, po-3 culu aureo pulvinis aubdito. Phitippum regem domnire solitum: Agnonem Teium Alexandri Magni præfectum aureis clavis suffigere crepidas. Antonius sophus contumelia naturae utilitatem auro fecit, o dignum proscriptione, sed Spartaci.

XV. Equidem miror populum romanum victis gentibus t in tributo semper argentum imperitasse, non aurum : sicut Carthagini cum Hannibale victae argenti octingenta millia pondo, xvi annua in quinquaginta annos, nihil auri. Nec potest videri penuria mundi id avenisse. Jam Midas et Crossus infinitum possederant. Jam Cyrus devicta Asia pondo xxxiv millia invenerat, prater vasa aurea, aurumque factum, et in eu folia ac platanum, vitenaque.

end PLIST

ouvrages en or et, entre intres, les finalles d'arbret, un platine, une vigne, victoires qui his valueent mass must const mille fatents. The gent et la coupe de Semicamis. Jont le poids était 2 de quinze falenta : pr. d'après Varron : le faient egyptien pese quatre-ungts livres. Deja avait regne dans la Colonide le fescendant l'. Estes l Salauces 49 . Tur. 19 not trouve the terms vierge. en retiral dition, one grande plantite for et forgent, dans la moutre des Soanes : rette (loienide est d'adleurs celebre par ses toisons d'or. On parte encore des champres d'art, des poutres d'acrest, des colonnes : des polastres du meme metalle pu'll posseda apres la defaute de Sesostras, que d'Europre : Sesostrus ai occueinente, que tous les ans, dit-on. il attelait a son char, parmi les rois qu'il avuit soumis, relui que le sort avait designe, et se faisait ainsi trainer en triomphe.

 AVI. Et nous aussi nous avons fait des choses. me la posterite regardera 40 comme labu'euses. Cesar, alors edile et depuis dictateur, donnant des jeux funebres en l'honneur de son pere, fut le premier qui n'admit que l'argent pour le service de l'arene : et pour la première fois les con- ; damaes aux bêtes combattirent avec des lances d'argent, ce qu'imitent maintenant de simples villes municipales. Aux jeux de C. Antonius. toute la decoration du theatre fut d'argent. Lucius Morena en fit autant. L'empereur Caligula fit parakre dans le cirque un echafaud chargé de cent vingt-quatre mille livres pesantd'argent. Claude, son successeur, triomphant de la Bretagne, indiqua par les inscriptions, parmi les couronnes d'or, une de sept cents livres 41, fournie par l'Espagne citerieure, et une de neuf cents fournie par la Gaule chevelue. Neron, qui le sujvit, fit revêtir d'or le théâtre de Pompée pour

na seni cur. relui ou 12) il le montra à Tiridate, re d'Armenie. Et qu'etait-ce que ce théâtre, compare 1 la maison d'or xxxvi, 24, 8) dans le quelle 1 avait comme enclos la ville de Roma!

X. II. Sous le consulat de Sextus Julius et de l Lacius Aureitus an de Rome 597), sept ais avant 'a trousieme guerre punique, il y avait dans le tresor du peuple romain seize mile huit cent dix livres d'or, vingt-deux mile sounance-dix livres d'argent, et en espèces 10.295.400 sesterces. Sous le consulat de Sexus Julius et de Lucius Marcius, c'est-à-dire au commencement de la guerre sociale (11,85), ily avait un million six cent vingt mille huit cent vingt-neur livres pesant d'or. César, lors de sa premiere entrée dans Rome, pendant (43) la guerre civile qui porte son nom, tira du trésor public guinza malle livres 44 en lingots d'or, trentecias male en liagots d'argent, et en numéraire quarante mi lions de sesterces. Jamais l'État pe fet plus meite. Paul Emile, après la défaite du roi Persee (45 . versa au trésor public, du produk du hutin fait en Macedoine, deux cent trente mi dons de sesterces. C'est depuis cette époque que le peuple romain a cessé de payer l'impôt,

AVIII Les lambris dorés que l'on voit mainte-l nant, même dans les maisons particulières, furent vus pour la première fois dans le Capitole après la destruction de Carthage, pendant la censure de Lucius Mummius (an de Rome 612). De là ce luxe a gagné les voûtes et les murailles mèmes, que de nos jours on dore comme des vases: grande différence avec le siècle où Catulus (xx, 6 ne fut pas, a beaucoup près, unanimement approuve d'avoir doré les tuiles d'airain du Capitole 46.

XIX. Nous avons nommé, dans le septième li-!

Qua victoria argenti quingenta milha talentorum reportavit, et eraterem Semiramidis, cujus pondus quindecim ta-2 lenta collègebat. Talentum autem Ægyptium pondo txxx patere Varro tradit. Jam remaverat in Colchis Salances, Æetæ soboles, qui terram virginem nactus, plurimum argenti aurique eruisse dicitur in Suanorum gente, et alioqui velleribus aureis inclyto regno. Sed et illius aureæ cameræ, et argenteæ trabes narrantur, et columnæ, atque parastaticæ, victo Sesostri Ægypti rege, tam superbo, ut prodatur annis quihusque sorte reges singulos e subjectis jungere ad currum solitus, atque ita triumphare.

1 XVI. Et nos fecimos, quæ posteri fabulosa arbitrarentur. Cæsar, qui postea dictator fuit, primus in ædilitate munere patris funchri, omni apparatu arenæ argenteo usus est: ferasque argenteis hastis incessivere tum primum moxii, quod etiam in municipiis æmulantur. C. Aatonius ludus acena argentea fecit, item L. Muræna, et Caius princeps in Circo pegma duxit, in quo fuere argenti pondo exxiv. Claudius successor ejus, quum de Britamia triumpharet, inter coronas aureas, vii c pondo habere, quam contulisset Hispania citerior, ix c quam Gallia Comata, titulis indicavit Hujus deinde successor Nero, Pompeii thea-

trum operait auro in unum diem, quo Tiridati regi Armeniae ostenderet. Et quota pars ea fuit aurea donti ambientis Urbem?

XVII. Auri in ærario populi romani fuere, Sex. Julia, I. Aurelio cosa., septem annis ante bellum Punicam tetium, pondo XVI DCCCV, argenti XXII LXX, et in numerite LXII LXXXV CCCC. Item Sex. Julio, L. Marcio cosa, ho est, belli socialis initio, auri XVI XX DCCCXVIX. C. Canar primo introitu Urbis civili bello suo ex ærario protuli herum aureorum XV M., argenteorum XXXV, et in numerala, H-S. CCCC. Nec fuit aliis temporibus respublica localitier. Intulii. Emitius Paulus, Perseo rege victo, e Macadosia præda H-S. Mu CCC, a quo tempure populus romanus libutum pendere destit.

XVIII. Laquearia, quæ nunc et in privatis domibus auro teguntur, post Carthaginem eversam primo inaurab sunt in Capitolio, censura L. Munmii. Inde transiere in omeras quoque et parietes, qui jam et ipsi tanquam via inaurantur: quum sua ætas varia de Catulo existimavoil, quod tegutas æreas Capitolii inaurasset.

XIX. Primos inventores auri, sicut metallorum feel omnium, septimo volumine diximus. Praecipuam gratim

re(vii, 57), ceux qui out les premiers découvert ir et la plupart des métaux. Ce qui a donne à e le premier rang, ce n'est pas, je pense, la couw, qui dans l'argent est plus claire et plus mblable à l'éclat du jour; aussi l'argent est-il refere pour les enseignes militaires, parce qu'il rille de plus loin; et ceux qui s'imaginent qu'on prisé dans l'or la couleur des étoiles se sont maifestement trompés, puisque cette couleur lest pas la plus recherchée dans les pierreries tautres matieres précieuses. Ce n'est pas non les pour sa pesanteur ou sa malléabilité qu'on preferé aux autres métaux; car pour ces eus qualités Il est inferieur au plomb. C'est que, dans la nature, il ne souffre aucun déchet er le seu, et qu'il est en sureté jusqu'au milieu mincendies et des bûchers; et même, plus souent on le soumet au feu plus il s'améliore. De il, une épreuve de l'or, c'est que soumis au li prenne une couleur ignée, et soit incanescent : cette épreuve se nomme obrussa. La remière marque de bonté dans l'or, c'est d'être difficile à fondre. De plus, chose merveiluse! refractaire au feu le plus violent de charbon bols (47), il entre très-promptement en fusion for seu de paille; et pour le purisier il saut le dre cuire avec du plumb. Une autre raison plus pasiderable de l'estime où il est, c'est que le attement lui fait éprouver très-peu de déchet, bdis que l'argent, le cuivre et le plomb laissent traces, et salissent les mains par les parcelles is en detachent. Nulle autre matière n'est plus stensible; nulle autre ne se prête à une division usée plus loin, puisque une seule once d'or se artage en plus de sept cent cinquante feuilles quatre doigts de long sur autant de large. s plus epaisses feuilles se nomment feuilles de

Préneste, gardant encore aujourd'bui ce nom. en considération de l'excellente doruge de la statue de la Fortune dans cette ville. Les secondes en épaisseur sont appelées feuilles questoriennes. On trouve en Espagne de petites masses d'or qu'on nomme strigiles. Seul entre tous (48), on le rencontre à l'état de pépite ou de paillettes: à la difference des autres métaux, qui, pour être 4 formés, doivent passer par le feu, cet or est or immédiatement, et il est complétement élaboré des qu'il est trouvé. C'est là l'or patif; l'autre dont nous parlerons est un produit de l'art. De plus, ni ronille, ni vert-de-gris, il ne contracte rien qui en altère la qualité ou en diminue le poids. Il est refractaire à l'action du sel et du vinaigre, qui triomphent de toutes choses; enfin on te flieet on le tisse comme de la laine, et sans laine. Verrius nous apprend que Tarquin l'Ancien triompha revêtu d'une tumque d'or. Pour moi, j'ai vu Agrippine, femme de l'empereur Claude, assise à côté de ce prince au spectacle qu'il donnait d'un combat naval, et couverte d'un habit militaire d'or, tissé sans aucune autre matière. Quant aux étoffes attaliques (viii, 74, 2), il y a longtemps qu'on y fait entrer de l'or en fil; c'est une invention des rois de l'Asie.

XX. Sur le marbre, et sur les matières qui ne t peuvent être fortement chaussées, on l'applique avec un blanc d'œus; sur le bois, à l'aide d'une composition collante nommée leucophoron: nous dirons en son lieu (xxxv, 17) ce qu'elle est et comment elle se prepare. Le moyen convenable pour dorer le cuivre serait d'employer le vis argent ou du moins l'hydrargyre. Mais ces substances, comme nous le dirons en en saisant l'histoire (xxx111, 32 et 41), sont l'objet de salsissetions. Pour pratiquer cette dorure on tourmente le cuivre, on le

ik materize fuisse arbitror, non colore, qui in argento claest, magisque dies similis, et ideo militaribus signis Chartor, quoniam is longius fulget : manifesto errore rim, qui colorem siderum placuisse in auro arbitran-, quum in gemmis alissque rebus non sit præcipuus. pondere, aut lacilitate materiae produtum est carteris tallis, quam cedat per atrumque plumbo. Sed quia ren uni salul igne deperit, tuto eliam in incendiis rogisque. nono quo sarpius arait, proficit ad bonitatein; aurique permentum ignis est, ut simili colore rubeat, ignescatle id ipsum obrussam vocant. Primom autem bonitaargumentum est, quam difficillime accendi. Præteres frum, provæ violentissimæ ligni indomitum, palez citisardescere : atque ut purgetur, cum plumbo coqui. lers causa pretii major, quam minimum usu deteri, mm argento, arc, plumbo, linear producantur, manussordescant decidua materia. Nec aliud laxius dilatatur, I numerosuis dividitur, utpote cujus uncise in septinet quinquagenas, pluresque bracteas, quaternum beque digitorum, sparganlur, Crassissimm ex his Præ-Muse vocantur, etiamnum retinentes nomen, Fortunas avrato ibi fidelissime simulacro. Proxima bractea quass-

toria appellatur. Hispania strigites vocat auri parvulas massas. Super omnia, solum in massa aut ramento capitur; quum castera in metaltis reperta igni perficiantur, luc 4 statim aurum est, consummatamque materiam protinus labet, quum ita invenitur. Hace emin mirentio ejus naturalis est : alia quam dicemus, coacta. Super castera non rubigo ulla, non arugo, non aliud ex ipso quod consumat bonitatem, minuatve pondus. Jam contra salla et aceti succos 4 domitores rerum, constantia : superque omnia uctur, ac texifur lance modo, et sine lana. Tunica aurea triumplasse Tarquinium Priseum Verrius docat. Nos videmus Agrappinam Clauddi principis, edente eo navalis prætit, spectaculum, assidentem et, indutam palindamento, auro textili sine alia materie. Attalicis vero jampridem intexitur, invento regum Asia.

XX. Marmori et ils quæ candefieri non possunt, ovi i candido illimitur: l'igno, glutini ratione composita: leuco-phoron vocant. Quid set hoc, aut quemadinodium fiat, suo loco docebinus. Æs inaurari argento vivo, aut certe hydrargyro, legitimum erat: de quibus, ut dicernus, illorum naturam reddentes, excogitala fraus est. Namque ara cruciatur in primis, acconsumque restinguitur sale, aceto,

fait reugir, on l'éteint dans du sel, du vinaigre et de l'alun, puis on le nettoie de toute scorie, et on juge qu'il est suffisamment décapé lorsqu'il est bien resplendissant; après quoi on le chausse de nouveau, afin que, ainsi dompté, il puisse, à l'aide d'un amalgame de pierre-ponce, d'alun et de vis-argent, recevoir les feuilles d'or qu'on applique. L'alun a la même propriété pour épurer le cuivre que le plomb pour épurer l'or, comme nous l'avons dit (xxxii, 19, 2) (49).

1 XXI. (iv.) L'or se trouve dans le mende romain; et pous n'avons pas besoin de parler de l'or extrait dans l'Indepar des fourmis (x1, 36, 3), on on Scythie par des griffons (50) (vH, 2, 2). Chez nous on se procure l'or de trois façons : on le trouve en paillettes dans les fleuves , le Tage en Espagne (rv. 35, 3), le Pô en Italie, l'Hèbre en Thrace, le Pactole en Asie, le Gange dans l'Inde. Il n'est point d'or plus parfait, étant aiusi poli par le 2 mouvement et le frottement des eaux. En second lieu, on creuse des puits pour l'extraire, ou on va le chercher dans l'éboulement des montagnes (51). Exposons ces deux procédés. Ceux qui cherchent l'or en enlèvent d'abord le séguile : le séguile est une terre qui Indique le gisement; là est la veine; on lave le sable, et on estime la richesee de la veine par le résidu du lavage. Quelquefois on rencontre de ces veines aurifères à fleur de terre, rare bonne fortune dont on a vu récemment un exemple en Dalmatie, sous le règne de Néron : cette veine fournissait par jour cinquante livres. L'or (52) ainsi trouvé à la superficie est appelé alutatium (xxxiv, 47), quand par-dessous existe 3 une terre aurifere. Au reste, les montagnes d'Espagne, arides, stériles et impropres à toute autre production, sont contraintes par l'homme de fournir cette production précieuse. L'or extrait des

puits est nommé par les uns camalici autres canaliense. El est adhérent à de m marbre, et il ne brille pas à la surface; et, alférent de celui qui brille en grain sur le s oriental (xxxvII, 39), la pierre the (xxxvi, 13, 2) et d'autres pierres précieu est engagé dans les molécules du maries. Cu canaux de veines circulent le long des pareis de m. Les pispuits: de là le nom d'or *canalici*s ries sont soutenues avec des piliers de beis Lat masse extraite est battue , la vée , brillée , m en farine. On donne le nom d'aplatacades à l'agent qui sort du fourneau (53). Les immedie que le fourneau rejette s'appellent, cos les de tous les métaux , scories. Cette serie d'er est une seconde fois battue, et chauffée dans du ereusets de tasconium. Le tasconium est un terre blanche, semblable à l'argile ; c'est la su substance capable de supporter l'action de se flet (54), du feu, et de l'ébullition des me La troisième méthode surpasse les travaux des géants. A l'aide de galeries conduites à de lagues distances, on creuse les monts à la leur des lampes, dont la durée sert de mesure m tavail; et de plusieurs mois on ne voit pas le ient. Ces mines se nomment arrugies (55): seavait il se forme tout à coup des crevasses, des éaulements qui ensevelissent les ouvriers Carts. il peut paraître moins téméraire d'aller checher des perles et des pourpres (56) dans les pefondeurs de la mer, et nous avons su faire la terre plus fatale que les caux. En consigueus, on laisse des voûtes nombreuses pour souteuir is montagnes. Dans les deux méthodes en me-s contre des barrières de silex; on les brise aus le feu et le vinaigre (xx:11, 27, 4). Mais coum dans les souterrains la vapeur et la fumée selfe-

alumine. Postea exarenatur, an satis recoctum sit, spleadore deprehendente : iterumque exhalatur igni, ut possit edomitum, mixtis pumice, alumine, argento vivo, inductas accipere bractess. Alumen in purgando vim habet, qualem esse diximus plumbo.

XXI. (iv.) Aurum invenitur in nostro orbe : ut ornittamus indicum, a formicis, aut apud Scythas grypis erutum. Apud nos tribus modis : fluminum ramentis, ut in Tago Hispanize, Pado Italize, Hebro Thracize, Pactolo Asize, Gange Indiae. Nec ullum absolutius aurum est , ut cursu 2 ipso trituque perpolitum. Alio modo puteorum scrobibas essoditur, aut in ruina montium quæritur. Utraque ratio dicetor. Aurum qui quærunt, ante omnia segullum tollunt : ita vocatur indicium. Alvens hic est : arenæque lavantur, atque ex eo quod resedit, conjectura capitur. Invenitur aliquando in summa tellure protinus, rara felicitate : ut nuper in Dalmatia principatu Neronis, singulis diebus etiam quinquagenas libras fundens. Cum ita inventum est in summo cespite, alutatium vocant, si el aurosa 3 tellus subest. Cætero, montes Hispaniæ aridi sterilesque, et in quibus nihil aliud gignatur, luic bono coguntur fertiles esse. Quod puteis foditur, canalicium vocant, alii canaliense ; marmoris glaren inharena , non illo mede, 🕫 in Oriente sappliro atque Thebaico, aliisque in g scintillat, sed micas amplexum marmeris. venarum canales per latera puteorum, et à nomine invento, tellusque ligneis colum Quod efforme est, tenditur, lavatur, uriter, farinam. Apitascudem vocant argentum, qui furnace : sudorisque, qui e cassino jaciatur, s omni metalio scoria appollatur. Hecc in suro tu rumque coquitur. Catini fiunt ex taeconio. Hoc est l alba similis argillæ. Neque enim alia flatum, ig ardentem materiam tolerat. Tertin ratio opera visi gantum. Cuniculis per magna spatia actis cavantar mu ad lucernarum lumina. Eadem mensura vigiliarum e multisque mensibus non cernitur dies. Arrag vocant : siduntque rimæ subito, et opprim**ent e**j ut jam minus temerarium videatur e profundo maris p margaritas atque purpuras : tanto nocentiores fecis ras. Relinquuntur itaque fornicas crebri montibu nendis. Occursant in utroque genere silices. Hos igni de aceto rumpunt. Serpius vero, quonism in coniculis 😘 et funcus etrangulat, ciedunt fractariis ca libras ferti agraqueraieut les mineurs, ils prennent plus souvent [ parti de briser la roche à l'aide de machines (57) rmees de cent cinquante livres de fer; puis ils inlevent les fragments sur les épaules jour et mit, se les passant de proche en proche à traers les ténèbres. Les mineurs placés à l'entrée out les seuls qui volent le jour. Si le silex paraît voir trop d'épaisseur, le mineur (58) en suit le anc, et il le tourne. Toutefois, le silex n'est pas obstacle le plus difficile : il est une terre, espèce l'argile mêlée de gravier (on la nomme terre lanche), qu'il est presque impossible d'entamer. la l'attaque avec des coins de fer et avec les èmes maillets que plus haut : rien au monde rest plus dur ; mais la soif de l'or est plus dure score, et en vient a bont. L'opération faite, on ttaque en dernier lieu les piliers des voûtes. L'éboulement s'annonce; celui-là seut qui s'en perçoit est le veilleur placé au sommet de la contagne : celui-ci, de la voix et du geste ( 69), appelle les travailleurs, et fait lui-même retraite. La montague brisée tombe au loin avec un fras que l'imagination ne peut concevoir, et un ouffle d'une force incroyable. Les mineurs, vieorieux, contemplent cette ruine de la nature. Cependant il n'y a pas encore d'or; on n'a pas nème su s'il y en avait quand on s'est mis a builler, et pour tant de périls et de dépenses (60) u suffit d'espèrer ce qu'on désirait. Un autre travail egal, et même plus dispendieux, est de condure du sommet des montagues, la plupart du Jemps d'une distance de cent milles, les fleuves, pour laver ces debris éboulés. On appelle ces camaux corruges, du mot corrivatio, je pense. La racore il y a mille travaux (61): il faut que la pente soit rapide, afin que l'eau se précipite plutôt qu'elle ne coule; aussi l'amène-t-on des points les

plus élevés. A l'aide d'aqueducs, on passe les vallées (62) et les intervalles. Ailleurs on perce des rochers inaccessibles, et on les force à recevoir de grosses poutres. Celui qui peres ces rochers est suspendu par des cordes; de sorte qu'en voyant de loin ce travail, on croit avoir sous les yeux des bêtes sauvages, que dis-je? des oiseaux d'une nouvelle espèce. Ces hommes, presque toujours suspendus, sont employés à niveler la pente, et ils tracent l'alignement que suivra le corruge; et là où il n'y a pas place (63) pour poser le pied, des rivières sont conduites par la main de l'homme. Le lavage est mauvais quand l'eau qui arrive charrie de la boue ; cette boue est appelée urium : or, pour se préserver de l'urium, on fait passer (64) l'eau à travers des pierres siliceuses et du gravier. A la prise d'eau, sur le front sourcilleux des montagnes, on creuse des réservoirs de deux cents pieds de long sur autant de large et de dix de profondeur. On y a laisse cinq ouvertures, d'environ trois pieds carrés. Le réservoir rempli, on ôte les bondes, et le torrent s'élance avec une telle force, qu'il entraine des quartlers de roc. En plaine est un autre travail : 10 on creuse des canaux qu'on nomme agoges pour le passage de l'eau. De distance en distance, le courant est raienti par une conche d'ulex. L'ulex est semblable au romarin épineux, et propre à retenir l'or. Les côtés sont fermés avec des planches; et s'il y a un ravin à franchir, le canal est soutenu en l'air. La terre (65), conduite de la sorte, arrive jusqu'a la mer; la montagne écroulée se dissout, et de cette façon l'Espagne a dejà reculé au loin ses rivages. C'est aussi en des canaux de ce genre que dans le premier procédé on lave les matieres extraites avec un labeur immense; sinon, les puits seraient bientôt obstrués. L'or

ones , egeruntque humeris noctibus ac diebus, par teneless proximis tradeutes : lucem novissimi cernunt, Si por videtur silex, latus sequitur fossor, ambitque. Tapen in silice facilior existimatur opera. Est namque terra ri quodamargollægenere, glareæmixta (candidam vocant) pope inexpugnabilis. Cuners cam ferreis aggrediuntur, et adem mallers : militique durnes putant, nisi quod inter mma unri fames durissima est. Peraclo opere, cervices encum sh ultimo cædunt. Dat signum ruina, camque when intelligit in cacumine months ejus pervigit. Hic voce, ata evocari jubet operas, pariterque ipse devolat. Mous fractus cacht ab sese longe, fragore qui concipi humana bente non possit, et flatn incredibili. Spectant victores remain naturae. Nec tamen adhuc aurum est; nec sciere the quum fodere. Tantaque ad pericula et impendia sain foit cause, sperare quod cuperent. Alius par labor, ac lei majoris impendii, flumina ad lavandam hanc ruinam pers montium ducere obiter a centesimo plerimque laele. Corrugos vocant, a corrivatione, credo. Mille et hic blues - pracceps esse libramentum oportet, ut rust vertus quam fluat : itaque altissimis partibus ducitur. Convalles et intervalla substructis canalibus junguntur. Alibi rupes

inviae cæduntur, acdemque trabibus cavatas præbere cogantur. Is, qui cædit, funibus pendet, ut procut inteentrbus species ne ferarum quidem, sed alitum fiat. Penden-tes majore ex parte librant, et lineas itineri præducunt : quaque insistentis vestigiis hominis locus non est, amnes trahuntur ab homine. Vitium lavandi, et si fluens amnis lutum importet ; id genus terræ urium vocant. Ergo per silices calculusve ducunt, et urium evitant. Ad capita dejectus in supercitiis montium piscine cavantur : ducenos pedes in quasque partea, et in altitudinem denos. Emissaris in his quina pedum quadratorum ternum fere linquuntur, et repleto stagno, excussis obturamentis erumpit torrens tanto vi, ut saxa provolvat. Alius etiamnum in 10 plano labor. Poesse per quas proflust, cavantur: agogas vocant : em sternontur gradatim ulico. Frutex est roris marini similis, asper, aurumque retinens. Latera cludinitur tabulis, ac per perecupta suspenduntur. Canali ita profluens terra in mare labitur, ruptusque mons diluitur, ac longe terras his de causis jam promovit Hispania. In priore genere, que exhauriuntur immenso labore, ne occupent puteos, in hoc rigantur. Aurum arrugis quæsitum non coquitur, sed statim suum est. Inventuntur ita massa. Nec 11

habitate play and affor the play artistic of miles. AND A CONTRACTOR OF A STORES AND MARKET r plan in heartmant and in the transmit to are to a proper minimum and the party services places on the secret, with the o mandage since to strange treatment for .. to a wind it we are now a species out to I Pala & " T & Was "H. . S. . Destroy The provide a fee in a so pursues included المعالمة المرابع المرابع على المرسة المالية الم the Same April 10 Profession in Applied the Same & is put at you appared to the section that the much an employed their temperature progetter thatwere the greatest in the sector is at one tight in the second with a collection probability surgicine. wear tolonder our mineral Catainer "Imie was selve at business over to with Disk Pro-Continue on sustaints I wante was no water that erades and minus the Committee Gene is herreque la farquiar par aggalla i esse defende and because to 19/10 Companyed plus in that MIND AT GUYFARE & FOR SHIPPERINE.

2211 h. y a manne un mayen de fame de l'ord'ant avec l'argament. XXXVV. Cl. le mineral
d'arteme en bythe pape les pendres; è est, a
flour de torre, de moiseur d'or, mais fragile
comme les pierres spéculaires. Il avant excité des
capéramens chaz (aligula, qui était si avide d'orca prince fit fondre une grande quantite d'orpiment; il chint de l'or excellent, mais en si petite proportion, qu'il y avait de la perte l'or c'est
en cupidité qui lui en avait fait faire l'épreuve),
hien que la livre d'orpiment ne coûtât que
quatre deniers : depuis lui personne n'a renouvelé
cet mani.

1 XXIII. Tout or contient de l'argent en proportion variable : quelquefois un dixieme (68), ici

STATE LAND LAND IN COLUMN THE PARTY OF THE P married at same: Alexander West a former language and make the MANY CONTRACT PROPERTY OF ANY i. Proportius de langue de un eix o motore entires. (a propo-" Gesetten dage er mage 1535. 2' (p. jat man de l'és on un G. et minut de l'arre The The District Committee Committee to reside the sur ! encountry. I come 1:20 and tenne Borner Of 1 resente e pare de Reném co to themme them a tiv mark "le m Rinous. E m templ or being numbers une coupe d'ele turn number or else avait sie moul l'house. The propretté de l'ele Cerr min immerer pius eclatant contrant patif e de plus la verta present : des mis seminables a l'i sensuent sur la coupe, avec un sembinarie a nelui de la flamme : or Bud ones.

AXIV. La première statue d'es aucen creax, antérieure même a bronze massif nommées holosphytoutes au marteau), fut, dit-on, é temple de la déesse Analits (nous ava queile région ce nom appartien était en grande vénération chez les contrée. Elle fot enlevée durant la gu Antoine contre les Parthes. On a ret un bon mot d'un vétéran de Boieg le dieu Auguste à diner; l'empereus s'il était vrai que le premier qui main aur la statue de la divinité

non in puteia ctiam densa excedentes libras. Palacras Hispani, alti palacranas: lidem quod minutum est, balucem vocant. Clev siccatus uritur, et cinis ejus lavatur substrato cesquie berboso, ut sidat aurum. Vicena milla pondo ad hunc modum annis tingulis daturiam alque Galiseciam et Lassimom prestare quodam prodidernit, ita ut plurimum 2.2 setura cegast. Neque in alia parte terrarum tot saculis presencest lace ferbitas. Italiae parci vetere interdicto parum, it visus abegan milla tecundori metallorum quoque eras belias. Executa et alian lacinatum minutaline, verrelensi aper, con executa, ne plus quinque millia bommum is spery reductor, interest.

All summer becomes the resonance one tree of autiregionals, made a Some making reconsists, in somana
relate, and names, and pages, language generalizations recas inclusive made pages, language produces a plane
and manuscript made pages magnetic resonance of plane
constructions of the pages magnetic resonance of the pages
constructed and produce reconstruction of the pages of the pages
manuscript made in pages of the pages of t

THE PARK MIT THE STREET, SAID WAR I WAS

decuma, alibi nona, alibi octava parte. Gallie metallo, quod vocant Albicratense, portio invenitur: ideo ceteris praest. L'a argenti portio est, electrum vocatur. Scob tur in Canaliensi. Fit et cura electrum. Quod si quintam portionem excensit, incu iit. El electro auctoritas, Homero tembregiam auro, electro, argento, ebore ful necva templam habet Lunios, monte fibe lichem sacravit calvone ex electro. Adjoit mae sane mensura. Electra micra est, lumana cherus argento speculare. Quod e venera hepropendic Namque docum una merieschus sumura, nun que samana e est, caracterio de propositione.

Althorne since where the many series and anterprise is the attention of many series. It tests which is before a many process of the law gram process. Therein at a many of its information of the series of the series. I improve any one of the series of the series of a series of the series. There are the series of a series of the series of the series of the series. TIA PLINE.

orobitis. Ils en distinguent deux sortes : la jaune, qui se conserve en poudre, et la liquide, qui est en dissolution. Ces deux especes se inbriquent à Chypre. La plus estimes se fait en Arménie, la seconde en Macédoine; mais c'est l'Espagne qui en (ournit le plus. On recherche surtout celle qui 74) a la nuance du blé en berbe, dans sa verdure la plus fraiche. Déja on a vu, dans les spectacles de Néron, l'arene du cirque sabiée avec de la chrysocolle, quand l'empereur, vêta d'une esoffe de même couleur, devait en personne conduire un 2 char. La foule ignorante des ouvriers distingue la chrysocolle en trois especes : l'épre, qui vant sept deniers (5 fr. 74) la livre; la moyenne, qui en vaut cinq; la broyée, qu'ils nomment aussi herbacés. qui en vaut trois. Avant d'employer la première, qui est graveleuse, on met un enduit d'atrament et de parztonium (xxxv, 12 et 18), qui la font tenir et qui en rendent la muance plus douce. Le paratoniem étant tres-gras, et, à cause de sa viscosité, tres-tenace, est mis d'abord, puis couvert d'une couche d'atrament, leguel empêche que le peretonium, par sa blancheur, ne rende la chrysocolle pâle. On pense que la chrysocolle luten est ainsi appelée de l'herbe lutum (reseda luteola), laquelle, broyée avec du bleu, est vendue pour de la chrysocolie : c'est de toutes les chrysocolles la plus mauvaise et la plus trompeuse.

a XXVIII. On emploie aussi cette substance dans la médecine. Avec la cire et l'huile, elle sert à mondifier les plaies; seule et en poudre, elle les dessèche et les resserre. On la donne en electuaire avec du miel dans l'angine et l'orthopnee. C'est, de plus, un vomitif. On la fait entrer dans les collyres pour effacer les cicatrices des yeux, et dans les emplâtres verts pour adoucir les douleurs et faire disparaître les cicatrices. Cette

chrysocolle, les medenies le monment elle differe de l'embitis.

XXIX. Les ordevres conglisient aussi in colle pour souder l'er : et c'est de cette colle, dit-en, que trotes les sulutamens d semblable (75 ) out reçu ce man. On in : a cet effet avec du vert-de-gris, de l'uri garcen impubere, et de nitre. On la pile : pilon de cuivre dons un martier de cr appelle en lette es mélange materns. I argenteux se soude par la santerne, ce ( recounsit quant if devicet brillent pe cation de cette substance. Au contraire, Vicux se contracte, s'émoune, et no pri difficilement la sondure : pour ce darais fait une soudure particultire, ca ajoutant lange el-dessus indiqué de l'or et ne s d'argent, le tout broyé ensemble.

XXX. A ce propos groupous quelque pour présenter a la fois toutes les morve la nature. On soude l'or au moyen de la c coile, le fer an moyen de l'argile, le ci mante an moyen de la calamine, le cu lame au moyen de l'alun , le plomb ainsi marbre au moyen de la résine , le plomb plomb blane (xxxiv, 47, 48 et 49), et le blanc avec lui-même à l'aide de l'huile. (XXXIV, 48) à l'aide de la limaille de cuiv gent à l'aide de l'étain. Le bois de pin est e pour fondre le cuivre et le fer ; mais le 1 d'Egypte a aussi la même propriété. Le paille fond l'or; l'eau altume la chaux et i de Thrace ; cette derniere s'éteint avec de Les matières qui éteignent le mieux le s le vinaigre, la glu et les œufs. La terr nullement combustible. Un charbon h éteint n'en brûle que mieux allumé de ac

1 XXVII. Quum tinxere, pictores orobitin vocant, ejus-que duo genera faciunt : luteam, que servatur in lomentum : et liquidam , globulis sudore resolutis. Hæc utraque genera in Cypro fiunt. Laudatissima in Armenia, secunda in Macedonia, largissima in Hispania. Summa commendationis, ut colorem in herba segetis læte virentis quam simillime reddat : visumque jam est Keronis principia spectaculis arenam Circi chrysocolla sterni, quum ipee 2 concolori panno surigaturus esset. Indoota opificum turba tribus eam generibus distinguit : asperam , que taxatur in libras denariis va : mediam, quae denariis quinis : attritam, quam et herbaceam vocant, que x. 181. Sublinunt autem arenosam, priusquam inducant, atramento, et parattorio. Hec sunt tenacia ejus et colori bianda. Parætonium, quoniam est natura pinguissimum, et propter lævorem, tenacissimom: atramento aspergitur, ne parætonii candor pallorem chrysocollæ afferat. Luteam putant a luto herba dictam, quam ipsam curuleo subtritam, pro chrysocolla inducunt, vilissimo genere atque fallacissimo.

Usus chrysocollae et in medicina est ad purma cum cera et oleo. Eadem per se arida sicmalit Datur et in angina, orthopuœave, lingenda com melle. Concitat vomitiones : miscetur et ad cicatrices oculorum : ac viridibus emplastris, ; res mitigandos, et cicatrices trahendas. Hanc chrys medici acesin appellant, que non est orobitis.

XXIX. Chrysocollam et aurifices sibi vindicant nando auro: et inde omnes appellatas similiter virt cual. Temperatur autem en Cypria arrugine, et pueri urina, addito nitro. Teriter Cyprio are in Cypria sa santernam vocant nostri. Ila ferruminatur aurus argentosum vocant: nignumque est, si addita sant tescit. E diverso aerosum contrabit se, hebetata difficulter ferruminatur. Ad id glottinum fit, auru tima parte argenti ad supradicta additie, unaque e

XXX. Contexi par est relique circa hoc, ut maiv turze contingat admiratio. Auri glutinum est te gilla ferro, cadmia zeris massis, alumen laminis plumbo et marmori: sed plumbum nigrum albo j ipsumque album sibum sib oleo. Item stannum zera tanno argentum. Pineis optime lignis zes ferrum ditur: sed et Egyptia papyro: paleis aurum. Ci accenditur, et Thracius lapis: idenaque eleo resti Ignis autem aceto maxime et visco, et evo. Terra

XXXI. (vr.) Venons maintenant à l'argent, la econde folie des hommes. On ne l'obtient qu'a l'aide de puits. La où il est rien n'en indique l'existence, ce minerai n'offrant pas de paillettes brilientes comme fait l'or. C'est une terre tantôt rousse, tantôt cendrée (76). On ne peut le fondre (xxxiv, 47 et 53) qu'en y sjoutant du plomb noir ou de la galène (c'est ainsi qu'on nomme une veine de plomb, laquelle, le plus souvent, se trouve pres des veines d'argent). Par l'opération du feu le plomb se précipite, et l'argent surnage comme Thuile sur l'eau. Presque toutes nos provinces sournissent de l'argent; mais le plus beau est celui d'Espagne. L'argent s'y trouve, comme l'or, dans les terrains stériles et même montagneux. Partout où on en rencontre une veine, on est sûr qu'une autre n'est pas loin. Au reste, cette particularite se remarque pour tous les autres métaux : et c'est probablement de là que vient chez les Greca le mot de métal (μετ' άλλον, l'un après l'autro). Chose singulière! les puits ouverts en Espagne par Annibai sont encore exploités, et conservent le nom de ceux qui ont découvert le gisement. Un de ces pults, nommé encore présentement Bebulo, fournissait à Annibal trois cents livres pesant par jour. La montagne est déjà excavée l'espace de quinze cents pas; et, dans tout cet espace, des Aquitains, debout jour et nuit, se relevant d'après la durée des lumières, épuisent es caux et donnent naissance à un fleuve. La reine d'argent qu'on trouve la première se nomme crudaria. Chez les anciens la fouille d'une mine d'argent cessait des qu'on trouvait une couche d'alun; on n'allait pas au delà. Mais depuis que tout récemment on a rencontré sous l'alun un Mon de cuivre il n'y a plus de limites (77) aux esperances. Les exhalaisons des mines d'argent l l'autre femelle. Le stibi femelle est plus estimé; le

sont mortelles à tous les animaux, et surtout aux chiens. Moins l'or et l'argent ont de consistance, plus ils sont beaux. On s'étonne généralement que des lignes tracées avec l'argent soient noires (XXXIII, 19, 3).

XXXII. On trouve dans ces mêmes mines une 1 pierre qui vomit une matière éternellement liquide, et nommée vif-argent. C'est un dissolvant pour toutes choses. Il ronge et perce les vases. à travers lesquels il transsude par sa propriété destructive. Toutes les matières surnagent le vifargent, excepté l'or, qui est la seule substance qu'il attire à soi; aussi est-il excellent pour isoler l'or : on le secoue vivement dans des vases de terre avec ce métal, et il en repousse toutes les impuretés qui y sont mêlées. Une fois qu'il a ainsi rejeté les choses étrangères (78), il ne reste plus qu'à le séparer lui-même de l'or; pour cela on le met dans des nouets de peau assouplie, a travers lesquels il transsude, laissant l'or dans toute sa pureté. Par la même propriété, quand on dors le cuivre, il retient avec beaucoup de force les feuilles d'or sous lesquelles on le met. Mais lorsque la feuille est simple ou trop mince, la nuance pâle du vifargent fait reconnaître la fraude. Aussi ceux qui ont pratiqué cette fraude ont-ils remplacé le vifargent par le blanc d'œuf, et blentôt après par l'hydrargyre, dont nous parlerons en son lieu (xxxiii, 42). Au reste, il n'a pas été trouvé beaucoup de vif-argent.

XXXIII. Dans les mines d'argent on rencontre t une matière qu'on peut appeler, à proprement parier, pierre d'écume. Elle est blanche, luisante, sans être transparente; elle porte le nom de stimmi, de stibi (79), d'alabastrum, de larbason (antimoine). On en distingue deux sortes, l'un mâle,

fagrat. Carboni major vis exusto, iterumque fiagranti. XXXI. (vt.) Ab his argenti metalla dicantur, quie soquens insania est. Nonnisi in puteis reperitur, nullaque sui spe maretor: pullis, ut in auro, lucentibus scintilis. Terra est alus rula, alias cineracea. Excoqui non potest, nisi cum plambo nigro, aut cum vena plumbi. Galenam vocant, que atta argenti venas plerumque reperitur. Et codem opere mum descendit pars in plumbum, argentum autem aupeme upatat, ut oleum aquis. Reperitur in omnibus pæne protectis, sed in Hispania pulcherrimum : id quoque in steriti solo, atque etiam montibus : et ubicumque una inrents vens est, non procul invenitur alia. Hoc quidem et nomni fere materia; unde metalla Græci videntur dixisse. Mirum, adhuc per Hispanias ab Hannibale inchoatos puleos durare, sua ab inventoribus nomina habeutes. Ex mers Behulo appellatur hodieque, qui coc pondo Hannibah subministravit in dies, ad mille quingentus jam pasun cavato monte, per quod spatium Aquitam stantes dietas noclibusque egerunt aquas lucernarium mensura, amnemque faciunt. Argenti vena, quæ in summo reperta est, cendaria appellatur. Finis antiquis fodiendi solebat esse salumen inventum ultra nihil quærebatur. Nuper inventa

æris vena infra alumen nullam finem spei feelt. Odor ex argenti fodinis inimicus omnibus animalibus, sed maxime cambus. Aurum argentumque quo mollius, eo pulchrius. Lineas ex argento nigras produci plerique mirantur.

XXXII. Est et lapis in his venis, cujus vomica liquoris ! æterni argentum vivum appellatur; venenum rerum omnium. Exest ac perrumpit vasa permanans taba dira. Omnia ei innatant, præter aurum, id unum ad se trahit. Ideo et optime purgat, carteras ejus sordes exapuens crebro jactatu tictilibus in vasis : ita vitiis abjectis, ut insum ab auro discedat, in pelles subactas elfunditur, per quas sudoris vice defluens, purum relinquit aurum. Ergo et quum æra inaurantur, sublitum bracteis pertinacissime retinet. Verum pallore detegit simplices aut practenues bracteus. Quapropter id furtum quaerentes, ovi liquore candido usum eum adulteravere : mox et hydrargyro, de quo suo dicenus loco. Et ahas argentum vivum non largum inven-

XXXIII. In ifsdem argenti metallis invenitur, ut pro- t prie dicamus, spumæ lapis candidæ nitentisque, non tamen translucentis, stimmi appellant, alii stihi, alii afabastrum, alit larbason. Duo ejus genera, mas et femma.

mâie est plus rude, plus âpre, moins pesant, moins briliant et plus sabionneux; la femelle au contraire est briliant, friable, et se fend en lames, au lieu de se séparer en globules.

XXXIV. Il est de propriété astringente et réfrigérante. On l'emploie surtout pour les yeux; et il a été nommé par la plupart platyophthalmon, parce que, faisant paraître les yeux plus grands, il est employé dans les préparations callibléphariques des femmes. Il guérit les fluxions des yeux, et les ulcères de ces organes; on s'en sert en poudre, avec de la poudre d'encens et de la gomme ; il arrête aussi le sang qui s'écoule (80) du cerveau. En poudre, il est très-efficace (81) contre les plaies récentes, et contre les anciennes morsures de chien. Il est bon contre les brûlures par le feu, mêlé à de la graisse, de l'écume d'ar-2 gent, de la céruse et de la cire. Pour le préparer, on le brûle dans une tourtière, après l'avoir entouré de fumier de bœuf; puis on l'éteint avec du lait de femme, et on le broie dans un mortier avec de l'eau de pluie. De temps en temps la partie trouble est transvasée dans un vaisseau de culvre, et purifiée avec du nitre. On reconnaît le marc à ce qu'il est très-semblable à du plomb, et occupe le fond du mortier; on le rejette. Le vaisseau dans lequel (82) ont été transvasées les parties troubles reste la nuit couvert d'un linge. Le lendemain, on décante ce qui surnage, ou on l'enlève avec une 3 éponge. Le dépôt qui s'y forme est regardé comme la fleur. On l'expose au solell, couvert d'un linge, sans le laisser entièrement dessécher. Alors on le brois de nouveau dans un mortier, et on le divise en trochisques. Dans toute cette opération, l'important est de brûler le stibi convenablement, de manière à ne pas le changer en plomb. Quelquesuns pour le faire cuire emploient non du funie, mais de la graisse; d'autres le broient en l'inbibant d'eau, le passent dans un linge plié en trais, jettent le mare, transvasent la partie liquié et recueillent tout ce qui s'en dépose, pour s'es sevir dans les emplâtres et dans les collyres.

XXXV. La scorie d'argent est appelée par lu t Grecs helcysma; elle a des propriétés estriseuts et réfrigérantes; comme le molybdène, dont ses parlerons à l'article du plomb (xxxxv, 53), es à fait entrer dans les emplâtres, surtout pour la detrisation des plaies. Contre le ténesme et la dysseterieon la donne en lavement avec l'huiledemyte On l'incorpore dans les médicaments nommés lipares (xx111,81,2), pour les nicères fongueux, per les écorchures, pour les ulcérations hunides à la tête. Les mines fournissent aussi ce qu'on am l me écume d'argent. Il y en a de trois seris: la meilleure nommée chrysitis, la seconde argritis, la troisième molybditis. La plupert de temps ces trois nuances se trouvent dans la mine masse. L'écume d'argent la plus estimés est celle de l'Attique, puis celle de l'Espagne. La chrysis se prépare avec la terre argentifère elle-mi l'argyritis, avec l'argent: la molybditis s'ei par (83) la fonte du plomb, travail qui matt Pouzzoles, et qui a valu à cette substance le se qu'elle a. Toutes les écumes d'argent : fet ainsi : on fond la matière à traiter ; le produit con d'un réservoir supérieur dans un réservoir inrieur, d'où on l'eniève avec des brochettes de lie, en l'exposant de nouveau à la flamme pour la rendre légère. C'est une véritable écume de la matière en fusion, comme le nom l'expriss. Elle diffère de la scorie comme l'écume différe du marc : l'une est une impureté de la matière

Magis probant feminam: horridior est mas, scabriorque, et minus ponderosus, minusque radians et arenosior: femina contra nitet, friabilis, lissurisque, non globis, defuscens.

XXXIV. Vis ejus adstringere et refrigerare : principalis autem circa oculos: namque ideo etiam plerique platyophthalmon id appellavere, quoniam in calliblepharia mulierum dila et oculos. Et fluxiones inhibet oculorum, exhulcerationesque, farina ejus ac thuris, gommi admixto. Sistit et sanguinem è cerebro profluentem. Efficacissime et confra recentia vulnera, et contra veteres canum morsus inspersa farina: et contra ambusta igni, cum adipe, ac 2 apuma argenti, cerussaque, et cera. Uritur autem offis bubuli fimi circumlitum in clibanis : dein restinguitur mulierum lacte, teriturque în mortariis, admixta aqua pluvia. Ac subinde turbidum transfunditur in areum vas, et mundatur nitro. Fæx ejus intelligitur plumbosissima, quæque subsedit in mortario abjiciturque. Dein vas, in quod turbula transfusa sunt, opertum linteo per noctem relinquitur, et postero die quod innatat, effunditur, spongiave 3 tollitur. Quod ibi subsedit, flos intelligitur, ac linteo inter-

 sole siccatur, non ut perarescat : iterumque in ieritur, et in pastillos dividitur. Ante omnia autem urendi modus necessarius est, ne plumbus fat.
Quidam non timo utuntur coquentes, sed adipe. Abitima
in aqua triplici linteo saccaut, facemque abitimut, identi
quod defluxit, transfundunt, quidquid subsidat calignates: emplastris quoque et colivris miscent.

XXXV. Scoriam in argento Graci vocant belevana Vin ejus adstringere et refrigerare corpora. Additor et tris, ut molybdæna, de qua dicensus in plumbo, cio bus maxime glutinandis, et contra tenesmos dyam que, infusa clysteribus cum myrteo oleo. Addast d il medicamenta, que vocant liparas, ad excrescenta laire rum, aut ex attritu facta, aut in capite manuin. Fi is iisdem metallis et que vocator spuma argent. Gasti ejus tria: optima quam chrysitin vocant : secunda, que argyritin : tertia, quam molybditin. Et plerumque o hi colores in iisdem tubulis inveniuntur. Probe attica, proxima Hispaniensis. Chrysitis ex vens ipa L argyritis ex argento, molybditis e plumbi ip que fit Puteolis, et inde habet nomes. Ome excocia sua materia ex superiori catino dell riorem, et ex eo sublata veruculis ferreis, aspec is # flamma convoluta, ut sit modici ponderia. Est = ex nomine ipsointelligi potest, fervescentus materia 🕶

parifle, l'autre de la matière qui s'est purien est qui distinguent deux especes d'ecul'ils nomment stérélytis et peumène, et e troisième espece du molybdène, dont arlerons à l'article du plomb (xxxiv, 53). aployer l'écume il faut la recuire ; et pour coude cuisson on concasse les pains en morfui puissent passer par une bague; on l'enet on lasoumet a l'action du soufflet; puis, oter les charbons et la cendre, on la lave a vinaigre ou du vin, ce qui l'éteint en même Si c'est l'argyrifis, on recommande, pour mer de la biancheur, de la concasser en nax gros comme une fève, et de la cuire vase de terre avec de l'eau, apres y avoir los un linge blanc de l'orge et du blé nouqu'on laisse jusqu'à ce que la pellicule le. Puis on broie le tout dans des morindunt six jours en l'arrosant d'eau froide vis par jour, et, sur la fin, avec de l'eau et du sel gemme, a la dose d'une obole ne livre d'écume. Le dernier jour on rendans un vase de plomb. D'autres font cuire es seves blanches et de l'orge mondé, lehent au soleil; quelques uns, avec de la danche et des feves, jusqu'a ce que celle-ci reisse (84) plus la laine : alors ils ajoutent le ame, changeut l'eau de temps en temps, et ment pendant les quarante jours les plus de l'été. Il en est qui font cuire l'écume ne panse de cochon, l'en ôtent pour la de nitre, et, suivant la méthode précédente, ent dans un mortier avec du sel; d'autres, faire cuire, la broient avec du sel et la avec de l'eau. On se sert de l'ecume d'arans les collyres, en liniment, pour effacer s femmes la laideur des cicutrices, les taches, et pour laver les cheveux. Elle est siccative, émolliente, réfrigérante, tempérante, purgative. Elle remplit les ulcères, elle adoucit les tumeurs, et on l'incorpore aux emplâtres destinés à cet usage, ainsi qu'aux emplâtres lipares ci-dessus dits (85). Avec de la rue, du myrte et du vinaigre, elle dissipe les erysipèles; avec des baies de myrte et de la cire, les engelures.

XXXVI. (vir.) C'est aussi dans les mines d'ar. t gent qu'on trouve le minium, aujourd'hut substance colorante tres-estimee; autrefois, chez les Romains, non-seulement la plus estimée de toutes, mais même employee a des usages sacrés. Verrius énumere les auteurs dont le témoignage établit qu'on était dans l'usage de peindre, les jours de fête, avec du minium la face de la statue même de Jupiter (xxxv, 45, 4), ainsi que le corps des triomphateurs, et que Camille triompha ainsi; que c'est par le même motif religieux qu'il est encore aujourd'hui employé à colorer les parfums du diner triomphal, et qu'un des premiers soins des censeurs est de charger un entrepreneur de peindre en vermillon la statue de Jupiter. Je ne m'explique pas bien la raison de cet usage : cependant il est de fait qu'aujourd'hui même le minium est recherché par les Ethloplens; que les grands chez ces peuples s'en teignent tout le corps, et que c'est la couleur que l'on donne la aux statues des dieux. Cela m'engage à traiter ce sojet en détail.

XXXVII. Théophraste rapporte que quatre-t vingt-dix ans avant l'archontat de Praxibule à Athenes, date qui répond a l'au de Rome 349 (86), le minium fut decouvert par l'Athénien Callias, qui au commencement espérait obtenir de l'or en soumettant au feu ce sable rouge des mines d'argent; que telle fut l'origine du minium; que de

scoria, quo potest spuma a face distare. Alterum is se materne, alterum purgatæ vitium est. Quiis genera factuut spumm, quie vocant sterelytida et em : tertiam molybdanam, in plumbo dicendam. out set utilis, iterum coquitur, confractis tubulis ad dinem applorum: eta accensa follibus, ad separanoges carerem que alduitur aceto aut vino , simulque itur. Quod si sit argyritis, ut candor ei delur, mao fabre contracta, in fictifi coqui jubetur ex aqua, a linteolis tritico el bordeo novis, donec ea purgendea sex diebus terunt in mortariis, ter die abluenfrigida : et quum desinant, calida, addito sale in libram spuniæ obolo. Novissimo die condunt in o vase. Ain cum taba candida ac ptisana coquint, e siceant. Ahi in lana candida cum faba, donec ladenigret. Tunc salem fossilem adjictual, subinde utata, siccontque diebus xi calidissimis restalis, in ventre suitlo in aqua coquient, exemiamque cant, et ul aupra, terunt in mortariis cum sale. ai non coquant, sed cum sale terant, et adjecta want. Usus ejus ad collyria, et litu ad muhebrium un furditates tollendas, maculasque, et abluendum

capillum. Via antem siccace, mollire, refrigerare, temperare, purgare, explere luikera, tumores leure: talibusqua emplastris additur et liparis supra dictis. Igues etlam sacros tollit cum rula, myrtoque, et aceto: itemque perniones cum myrtis et cera.

XXXVI. (vii.) Invenitor in argentariis metallis minium a quoque, et nunc interpigmenta magnecauctoritatis, et quondam apud Romanos non solum maximae, sed etiam sacrac. Enumerat auctores Verrius, quibus credere sit necesse, Josephan sumulacri faciem diebus festis minio illini solitam, triumphantumque corpora : suc Camillum triumphasse. Hac religione etiam nunc addi in unguenta coma triumphalis, et a censoribus in primis Jovem miniandum locari. Cujus rei causam equidem miror : quanquam et hodie id expeti constat Æthopum populis, totosque eo tingi proceres, heneque ibi deorum simulacris colorem case. Quapropiter daligentus per sequemur omnia de eo.

AXXVII. Theophrastus x cannis ante Praxibulum Athe-1 niensium magistratum ( quod tempus exit in Urbis nostra coxxix unnum) tradit inventum minium a Callia Atheniense, milio sperante aurum posse excoqui arene rubenti in metallis argenti: hanc luisse originem oju». Reperid

est avec cette seconde espèce qu'on inium dans les laboratoires de falsitle aussi avec le syricum. tieu (xxxv, 24) comment ni montre qu'on met une sous le minium, c'est nium se prête aussi selatres lavent de argés de cette de l'eau; c'est ne vrai minium de. Celui de secondo - murailles se ternit par cudant c'est une espèce de que. Dans les mines de Sisapon les fimiquement composés de minium et sans 11; ce minium se cuit comme l'or. On essave minium avec de l'or en incandescence : celui si est falsifié (91 ) noircit, tandis que la couleur a vrai n'est pas altérée. Je trouve aussi qu'on je phistique avec de la chaux, et que si on n'a pas or on reconnaît aussitôt la fraude par un procédé alogue, à l'aide d'une lame de fer chauffée a auc. La peinture au minium craint l'action du leil et de la lune. Le préservatif est de sécher muraille, d'appliquer dessus à la brosse une nche de cire punique fondue avec de l'huile et es-chaude, de faire ressuer la croûte en approant des charbons allumés, puis d'aplanir avec es bougies, et d'essuyer avec des linges bien ropres, comme on fait pour un marbre qu'on ut rendre brillant. Ceux qui broient le minium os les laboratoires s'enveloppent le visage de essies non soufflées, qui, tout en leur permettant voir à travers, les empêchent d'aspirer cette oussiere mortelle. Le minium est employé aussi arles copistes dans les livres (92); il fait ressortir

les lettres, soit sur l'or, soit sur le marbre; ce qu'on utilise même pour les tombeaux.

XLI. (viii.) L'industrie a trouvé moyen de t tirer du minium de seconde qualité l'hydrargyre, qui tient lieu de vif-argent. Nous nons sommes un peu plus haut réservé d'en parler. L'hydrargyre se prépare de deux facons : on pile du minium et du vinaigre avec des pilons de cuivre et dans des mortiers de cuivre, ou blen on met du minium dans un vase de fer renfermé dans une marmite de terre ; on y adapte un couvercle: on lute avec de l'argile; ensuite on allume du feu sous la marmite ; on pousse le feu avec des soufflets, et enfin on recueille le produit attaché au vase, lequel devient semblable à l'argent pour la couleur, et à l'eau pour la liquidité. Facilement l'hydrargyre se partage en gouttes, et s'échappe en globules qui fuient. Il est reconnu que c'est un poison; par conséquent, je regarde comme téméraire l'emploi des recettes médicinales où if entre du minium. Peut-être faut-il excepter les applications sur la tête ou le ventre (93), pour arrêter les hémorragies ; mais il faut prendra garde que rien ne pénetre dans les viscères et ne touche a la plaie; en tout autre cas, je n'eu conscillerai jamais l'usage.

XLII. Aujourd'hui on ne dore guère que l'ar-igent à l'aide de l'hydrargyre; cependant on devrait l'employer de même à la dorure du cuivre; mais la fraude, si ingénieuse dans toutes les parties de l'industrie, a imaginé d'y substituer une substance moins coûteuse, comme nous l'avons dit (xxx111, 32).

XLIII. A propos de l'or et de l'argent, it faut 1 parler de la pierre nommée coticula (pierre de touche). Jadis, selon Théophrasts, on n'en trouvait que dans le fleuve Tmolus; aujourd'hui on en

rales illes arenas. Hoc ergo adulterator minium in offius sociorum : item Syrico. Quonam modo Syricum fiat, o loco dicemus. Sublim autem Syrico minium compandit do demonstrat. Et alio modo pingentium furto opportun est, plenos subinde abluentium penicillos. Sidit aua in aqua, constatque furantibus. Sincero cocci nitor e debet. Secundarii autem splendor in parietibus sentit gmem. Quanquam hoc rubigo quiedam metalli est. Siponensibus autem miniarlis sua: vena: arena sine argento coquitur auri modo. Probatur auro candente : fucatum in augrescit , sincerum retinet colorem. Invenio et calce ulterart. Ac simili ratione ferri candentis lamina, si non surum, depreheudi illico Solis atque lunae contactus micus : remedium, ut parieti siccato cera Punica cum o liquelacta candens setis inducatur; iterumque admogallas carbonibus aduratur ad sudorem usque : postea della subigatur : ac deinde linters pures, sieut et marra milescunt. Qui minium in officiais polinat, faciem is vesicia illigant, ne in respirando pernicialem pulvea trabant; et tamen ut per illas spectent. Michim in uminum quoque scriptura usurpatur, clarioresque litas, vel in auro, vel in marmore, cham in sepulcris facit. XLI. (wm.) Ex accundario invenit vita et hydrargyrem i in vicem argenti vivi : panlo ante dilatum. Fit autem duobus modis, preis mortariis pistilisque trito minio ex aceto: aut patinis fictilibus impositum ferrea concha, calyco coopertum, argilla supertilita : dein sub patinis accensum follibus continuo igni, atque ita calycis sudore deterso, qui fit argenti colore et aque liquore. Idem guttis dividi facilia, et lubrico humore confluere. Quod quum venenum esse convenial, omnia que da minio in medicines usu traduntur, temeraria arbitror: preterquam fortassis illitum capiti ventrive, sanguigem sistit, dum ne quid penetret in viscera, ac vutnus attingat : aliter utendum nou equidem censeam.

XLII. Hydrargyro argenium inauratur solum nunc a prope, quam et in æra simili modo duct debeat. Sed endem fraus, quæ in omni vitæ parte ingeniosissima est, viliorem excogitavit materiam, ut documus.

XLIII. Auri argentique mentionem comitatur lapis, 1 quem coticulam appellant, quondam non solitus invenica, misi in flumine Tmolo, ut auctor est Theophrastus: nunc vero passim: quem alii Heraclium, alii Lydium vocant. Sunt autom modici, quaternas uncias longitudinis, binas-

trouve partout. Les uns la nomment héraclienne, les autres iydienne. On la rencontre en morceaux de médiocre grosseur, ne dépassant pas quatre pouces de long sur deux de large. La face qui a été tournée du côté du soleit vaut mieux que celle qui touchait à la terre. Les experts, quand ils ont frotté avec cette pierre comme avec une lime le minerai pour en détacher quelques parcelles (94), disent aussitôt combien ce minerai reuferme d'or, d'argent ou de cuiyre, à un scrupule près; et cette épreuve merveilleuse est infaillible.

XLIV. Il y a deux espèces d'argent : si une parcelle d'argent mise sur une pelle de fer chauffée à blanc reste blanche, le métal est bon; si elle devient rousse, il est inférieur; si elle devient noire, il ne vaut rien. Mais la fraude a encore trouvé moyen de rendre l'épreuve incertaine : on garde la pelle de fer dans de l'urine d'homme; la parcelle d'argent, absorbant à mesure qu'elle brûle, offre une blancheur menteuse. Une autre depreuve de l'argent poli, c'est l'haleine de l'homme : l'argent fin se couvre d'un nuage qu'

se dissipe promptement.

\*\*XLV. (1x.) On avait eru que le plus pur argent seul était susceptible de se laminer et d'être converti en miroir; longtemps les efforts de la fraude avaient été vaincus (95); mais maintenant elle sait falsifier l'argent des miroirs. Certes c'est une propriété singulière qu'a ce métal de renvoyer les images, propriété qu'on at'ribue généralement à la répercussion de l'air réfléchi vers les yeux. Par la même propriété, les miroirs dont un fréquent polissage a diminué l'épaisseur, et qui sont devenus un peu concaves, agrandissent démesurément les images: tant il y a de différence suivant que le miroir repousse ou reçoit la répercussion de l'air. Il y a plus: on fabrique des coupes dont l'intérieur est taillé en facettes comme au-

tant de miroirs, de sorte qu'un regardant, il se produit un peupl imaginé aussi des miroirs qui d ges monstrueuses, comme ceux crés dans le temple de Smyrne configuration du miroir, et le beaucoup, suivant qu'il est conc de coupe, ou en forme de bouclie vant que le milieu est déprimé vant que le plan est transver horizontal ou vertical, la confl roir qui reçoit faisant subir aux vent des aitérations corresponda n'est autre chose que l'ombre clarté de la matière qui reçoit (96) avec les miroirs, ajoutons que le nos ancêtres étaient ceux de Brin mélange d'étain et de cuivre. Or ceux d'argent : Pasitèles (97) en temps du grand Pompée. Tout cru donner plus de netteté à l'ima par derrière une feuille d'or.

XLVI. L'Egypte (98) colore ! dans les vases son dieu Anubis; ce metal, elle le peint. De là c même aux statues triomphales, lière, l'argent privé de son écl cher. Cette matière colorante se On mêle avec l'argent deux tie Chypre très-fin, nommé corona soufre vif que d'argent. On fait c un vase de terre luté avec de l'a est achevée quand le couvercle a même. On noircit aussi l'argen d'œuf durci; mais cette teinte vinaigre et de la craie. Antoine dans le denier d'argent un alliage entre dans la composition de la

que latitudinis non excedentes. Quod a sole fuit in his, melius quam quod a terra. His coticulis periti, quum e vena ut lima rapuerunt experimentum, protinus dicunt quantum auri sit in ea, quantum argenti vel æris, scripulari differentia, mirabili ratione, non fallente.

1 XLIV. Argenti duæ differentiæ. Batillis ferreis candentibus ramento imposito, quod candidum permaneat, probatur. Proxima bonitas rufo, nulla nigro. Sed experimento quoque fraus intervenit: servatis in viroram urina batillis, inficitur ita ramentum obiter dum uritur, candoremque mentitur. Est aliud experimentum politi, et in halitu hominis, si sudet protinus, nubemque discutiat.

XLV. (1x.) Laminas duci, et specula fieri non nisi ex optimo posse credimus: fuerat id integrum, sed id quoque jam fraude corrumpitur. Sed natura mira est imagines reddendi, quod repercusso aere atque in oculos regesto fieri convenit. Eadem vi in speculis usu polita crassitudine, paulmuque propulsa dilatatur in immensum magnitudo imaginum. Tanium interest repercussum liltum respuat, an

excipiat. Quin etiam pocula ita figurantur, exsculptis intus crebris ceu speculis, ut vel uno intuente, populus totidem

imaginum fiat. Excogitantur et monstr Smyrnæ dicata. Id evenit figura mate refert concava sint et poculi modo, an i media depressa an elata, transversa an recta, qualitate excipientis figuræ torqu bras. Nec enim est aliud illa imago, qui materiæ excipientis umbra. Atque ut or ragantur hoc loco, optima apud majo sina, stanno et ære mixtis. Prælata sur fecit l'asiteles Magni Pompeti ætate. Ni certiorem imaginem reddi, auro opp

XLVI. Tingit Ægyptus argentum, suum spectet; pingitque, non celat inde materia et ad triumphales atatuas; pretium fulgoris excecati. Id autem fi centur argento tertiæ æris Cyprii tem narium vocant, et sulphuris vivi, quai flantur ita in fictili circumito argilla. donec se ipsa opercula aperiant. Nigre luteo, ut tamen aceto et creta deterat triumvir Antonius ferrum. Miscentur

D'autres diminuent le poids : la règle est de tailer 84 deniers à la livre. Ces fraudes firent trouver l'art d'essayer les deniers. La loi qui ordonna es essais fut si agréable au peuple, que chaque juartier dedia une statue en pied a Marius Gratilianus. Chose bizarre! dans l'art du monnayage peul, on fait etude des falsifications; on contemple un échantillon de faux denier, et une piece fausse l'achete au prix de plusieurs deniers de bon aloi.

XLVII. (x.) Les anciens p'avaient pas de combre au dela de cent mille; aussi aujourd'hui peore compte-t-on par multiples de cent mille. It l'on dit dix sois cent mille, ou plus. Cela a été 🐧 à l'usure et à la monnaie; de la aussi le terme as alienum (dette), dont nous nous servons. Tas tard vinrent les surnoms de Riches (Dives); mis il est boa de noter que le premier qui recut surnom avait fait banqueroute a ses créanciers. I. Crassus, de la même famille, prétendait qu'un emme n'etait pas riche, qui ne pouvait entremir une légion de son revenu. Il possédait deux ents millions de sesterces (42,000,000 fr.) en lens-fonds, le plus riche des Romains après Sylla. ne fut pas assez pour lui, il eut soif de tout or des Parthes; et (99) s'il est veal qu'il a pris premier place dans les souvenirs de l'opulence, ependant (il y a plaisir à stigmatiser cette avidité satiable) nous avons connu, dans la suite, des afranchis plus opulents que lui; trois par exemple la fois sous le règne de Claude : Pallas, Calliste 1 Narcisse. Mais laissons-les, comme s'ils étaient acore maîtres de l'empire, et parlons de C. Cæciius Claudius isidorus, qui, sous le consulat de C. Asinius Gallus et de C. Marcius Censorinus (an le Rome 746), le 6 des calendes de février (le 27 anvier), redigea son testament, ou il déclare que,

Alli e pondere subtrahunt, quum sit justum traxiv e libris signari. Igitur ars facta denarios probare, tam jucuoda lege plebi, ut Mario Gratidiano vicatim totas staluas dicaverit: miriunque, in bac artium sola vitia discuntar, et falsi denarii spectatur exemplar; pluribusque veria tenariis adulterious emitor.

XLVII. (x ) Non-crat apud antiquos numerus ultra cencom milha : itaque et hodie multiplicantur hae, ut decies contena millia, aut sarpius dicantur. Frenus hoc fecit, dummusque percussus : et sie quoque æs alienum etiamsom appellatur. Postea Divites cognominati; dummodo notum sit, eum qui primus accepent hoc co-nomen, decoasse creditoribus suis. Ex cadem gente M. Crassus neabat locupletem esse, nisi qui reditu annuo legionem fueri posset. In agris sestertiom un possedit, Quiritium post Syllam ditissimus. Nec fuit satis, nisi totum Parthorum coraset aurum : atque ut memoriam quidem opum occupoverit ( juvat enim insectari mexplebilem Islam habendi supidinem), multos postea cognovimus servitule liberatos spotentiores; pariterque tres Claudo principato, Pallantem, Callistum, et Narcissum. Atque ut hi omittantur, tunquam adhuc rerum potiantur, C. Asinio Gallo, C. Mardius taidorus testamento suo edinit, quamvis muita civili

bien gu'ayant perdu beaucoup par la guerre civile, cependant il laisse quatre mille cent seize esclaves, trois mille six cents paires de bœufs, deux cent cinquante-sept mille têtes d'autre betail, et, en espèces, 60,000,000 de sesterces (12,600,000 fr.). It ordonna que 1,100,000 sesterces (230,000 fr.) fussent dépensés pour ses funérailles. Que l'on additionne ces richesses immenses, que seront-elles à côte de celles de Ptolémee, qui, au dire de Varron, pendant l'expédition de Pompée en Judée, entretint à ses dépens huit mille cavatiers, et donna un repas de mille couverts, ou il v avait autant de coupes d'or. et ou l'on changeait de plat a chaque mets? Et : ce Ptolémée, que sera-t-il à côté du Bithynien Pythius (car je ne parle pas ici de rols), qui donna à Darius ces celébres (100) platane et vigne d'or, et qui traita les troupes de Xerxes, c'est-adire sept cent quatre-vingt-buit mille hommes, promettant en outre la solde et le blé pour einq mois, à condition que de ses cinq enfants, qui faisaient partie de la levee (101), un seul au moins fût laissé à sa vieillesse? Et derechef que-sera Pythius lui-même, comparé au roi Crésus? Quelle triste démence n'est-ce pas de convoiter une chose qui, ou bien a été le partage d'esclaves, ou bien n'a pu être atteinte par les rois eux-mêmes!

XLVIII. Le premier exemple de contribution 1 volontaire du peuple à Rome date du consulat de Sp. Postumius et de Q. Marcius (au de Rome 568): l'argent était alors tellement abondant, que le peuple se cotisa pour fournir à L. Seiplon de quoi célébrer les jeux. Quant à la cotisation d'un sixième d'as pour les funérailles d'Agrippa Ménénius, elle fut plutôt un honneur et une necessité à cause de la pauvreté du personnage qu'une largesse

bel'o perdidisset, tamen relinquere servorum quatuor millia centum sedecim · juga boum tria milita sexcenta, reliqui pecoris co quinquaginta septem millin i in numeralo H-S. D. Funerari se jussit H-S. xt. Congerant excedentes numerum opes, quota tamen portio erunt Ptolemasi? quem Varro tradit, Pompeio res gerente circa Judaam, octona unilia oquilium sua pecunia toleravisse : mille convivas, totidem aureis potoriis, motantem vasa cum ferculis, saginasse. Quuta vero ille ipse ( neque enun de regilms 3 loquor) portio fuit Pythii Bithyni, qui platanum auream vitemque nobiles illas Darto regi donavit : Xerxis copias, hoc est, septies centena axxiviti millia homitum excepit epulo, supendium quinque mensium frumentumque pollicitus, ut e quinque liberis in delectu senectati suas unus saltem concederatur? Hunc quoque ipsum aliquis comparet Crosso regi. Que, malum, amentia est, id in vita cupere, quod aut etiam servis contigerit, aut ne in regihus quidens invenerit finem!

XLVIII. Populus romanus stipem spargere copit, Sp. 1 Postumo, Q. Marcio coss Tanta abandunita peennine erat, ul eam conferret I. Scipioni, ex qua is ludos feell. Nam quod Agrippio Menenio sextantes a ris in finuis contuiti, bionorisid necessitatisque propter paupertatem Agripose, non largitionis esse diverim.

المعتبين والمحاصية ر دانستان انسور مارس کو برایانور سطيع .... سواري صر د £ ... المتصينة السراء بالمصالية مورة And the second of the second of the second of ment and the state of the state of the state of AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON. and the second of the second of the second Mi Programme P P c . . . . and the control of the same THE PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PERSON. eren in the control of the Edition Mark. AND SANCE OF MEN IN THE MENTINE SPECIAL PROPERTY. A Secretary of the second section of the second The good of the second of the er an e ure elert deser è è ber 🛎 🗯 🔞 المنابعة المراجعة المسيدة المالعة بهدائن أرا المعديل يعوان أساسريس

o assessed on their confirmation and the second and the regularization with probability of the Edition 11. the first of Charles of Marchael L Br. of space that the side space with the space of the space THE PERSON OF THE PERSON IS ASSETTED. Continue are refer total train in factor part to part in careful Complete in these were in most than become proof in Fig. Black Military of the mental than the particle where he Sent office, to "value of the office of the SEA IN FRE BUILDS IN THE DEBT THE THE TOP I SHOUTH paragraph to prof. for some or to Time Better of Them. ton time the in private paints in the time after the temperature and from the continue entenes by the state of the Early 1986-12 to produce to be to the or the proper to the test. These Server Server Same and at a proper to parameter to the transfer of the section of the sec at the way years to take the state of the total المنتصافية المسادات بالمعوال الأجاب والروا الطائسة القائمة طارا أتكام لانطاعهم والمراجع والموارد

THE .. LET .: MODERNAMES CHICAL CHI THEFTER DIESE PROPERTY OF BE THEREIN OF SETTE - TELLE ... TRANSPORT ... ESTENDI CE EST INI CATOTO-thinks to a military macros in availableille de Business of the second section of the second section and the second section is the second section of the section of th and of the second second of Persia. Title mobile the of without anthogonals . Ite 1 Bur wer autant de bierveland minimum the learner or person on it From Lit & Pract Scouts, to more as territore has the secondary of code call a sec will be the state of the state 😑 u benen 200 f um rentlie gu portat h somether. Franchis Paristine avail one argule " .6 west come were z armer, & the court court of between 160 pens farenches. - . seemenne de 'et paigne entier-i mit e. bient: 4- in. ab. immer e mitischicontrol in a talk a true pages . Corrier Point. T. 11 curvaint remain, est, 48-ea, is mini de manuera, aus manuer de facus de filie. C C. ST. Marie & Miller Bertraginair. Il o arres varrest ses littel arresent a le forme de bile. ं अस्ति अपोध्य हैं है के स्वयंत्र कर कर्न

Lie effer, is avaiser more per evantede! PORTE. DONE Î " AVRE RAUTA DING DE CÎNG CHÂSÎ i.co. e an. aver de conventent, firent provinc and the state of the party of the party of the state of t THE THE IN THE TIES AREA OR COMPANY PARTY to cause the cattle entered civilla. Notice process Lat mir-in soils 'emmire de Chande, son excluti Jerusalianus, norman Latinatus, intendent de l'Ét-

The company of the beautiful the second ergene volge properte gratic obstant len britagine. Hite I come with the feet was also brilled the state of manifest and programme in the about the state for the State Tibe. a principal control of the control of the second form of the manage enganismen etapaneten at minimate ilimitia Line wird mit gener if igment giet thirt bette fer fatter. tions of present to a companies had been the transfer that the Staffette Buttarettet بنده مهومها وبالتبوعو و و بيدست بيرا بروري الله على المالية المالية المالية الله الله الله الله الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم many and the second of the second sections and the second

1 1 Supries 212 argents of resultant berghertal territories THE PARTY OF THE SEE FOR STATE STATE OF THE SEE STATE OF THE SEE an everyone service to consider their respects that Company والمنافقة والمنطقة المنافية المنافقة grant and the Paris of the American Comments (Comments & Production 18) Burning to a training and a few parts of the first of the first of the first with a second of the freshold a second the gramarket and a graduate of the state of the last of the last of the principles of a samprophis going a party total at a convenience to amenate in present, fabrille un 1876 Arlebur. . trans t should them you make the Address in constitute

P'INDENIES A RESURTE ADMINI, MARIA DE 150 THE to me acresite. Becar after habitum argues of supeman vice dem ouen ou meent, que L. Per und Fritten. Bereite Ferber reife, dennect, forein eranio Caritoginamenta maior malor benamin interio Manager view must kertenes endem esim myste abus minus remarrate sport at hercules P. Paulinum aresulenas comis romas films, palemen gente politica. Le popue accest habeine apud eserti REPORTED BUILDING MODELLES ACROSS.

12 Decisio vers modernut part prodem fotos operijimi perat. et tratiana quarana. quibas argentom aldi primas tradicir Carvillus Polito, eques romanes, su il spermet, and Defines specie faceret, sed Punicana, Estati et sureus fecat. Nec mano post argentei Delincos inibil sunt. Que contra expisate bellum civile Syllanum.

Lil. Pavilo esien ante lute facta sent, lancesque ette ! tenn horis argenti, quas tunc soper quingentas nume-Rema fusse constat, multosque ob eas proscriptos, de essempiscentrum. Erabescant annales, qui bellum diffe mud talibus vittis imputavere. Nostra mias fortior fal: Ciau in principatu servus ejus Drusillanus nomine Rotuague citérieure, eut un plat d'argent de cinq cents sant. Pour le fabriquer on avait construit un ateer tout exprès. Ce plat était accompagné de huit stres, pesant chacun deux cent cinquante (107) vres. Dites-mol, combien fallait-il d'esclaves omme lui pour les porter, ou à qui prétendait-il onner à diner? Cornelius Nepos rapporte que vant la victoire de Sylla il n'y avait à Rome ne deux triclinium garnis d'argent. Fenestella, ni mourut la dernière année du règne de Tibero. it avoir vu naître les repositorium plaqués d'arent; il ajoute que les repositorium garnis d'écaille e tortue (1x, 13) parurent vers le même temps; n'un peu avant lui ils étaient de bois, ronds, passifs, et ne dépassaient guere en grandeur les ibles; que pendant son enfance on commença à s faire carres, de pieces de rapport, et revêtus d'éable on de citre ( x111, 29 ); qu'ensuite on garnit l'argent les angles (108) et les lignes de jointure; n'enfin, dans sa jeunesse, on employa le terme de imbour, et que d'apres la balance (109) on nomma lateau ce que les aucleus avaient nommé magide.

Lill. Mais ce n'est pas seulement la quantité à l'argenterie qui fait fureur (110), on se pasonne encore plus, s'il est possible, pour la main
l'œuvre; et cela date de loin, il faut le dire à in
techarge de notre âge. C. Gracchus eut des dauhims payés à raison de 5,000 sesterces (1,050 fr.)
hivre. L. Crassus l'Orateur acheta 100,000 seserces (21,000 fr.) deux coupes ciselées par Mener; toutefois il avoua que par honte il n'avait jaaus ose s'en servir. On sait que le même avait
ayé des vases 6,000 sesterces (1,260 fr.) la livre.
La conquête de l'Asie introduisit le luxe en Italie.
În effet, L. Scipion dans son triomphe fit mon-

as, dispensator Hispaniæ citerioris, quingenariam lansa labuit, cui fabricandæ officina prius exadificata fuesa: et comitea ejus, octo cct. librarum: quazo, ut quam alu eas conservi ejus interrent, aut quibus comantibus? Camelus Nepus tradit ante Syllæ victoriam duo tantum huma Romae fuisse argentea. Repositoriis argentum addi a memoria cuptum, Fenestella, qui obiit novissimo floru Camaris principatu. Sed et testudinos tum in usum mae. Ante se autem paullo, liguea, rotunda, solida: in multo majora, quam memass fuisse. Se quidem puero, adata, et compacta, aut acre operta, aut citro commensuras. Tympana vero se juvene appellata, tum a memse et lances, quas antiqui magidas appellaverant.

Lill. Nec copia tanturu argenti furit vita, sed validius comanipretiis, idque jam pridem, ut ugnoscamus nobis, aphinos quinis millibus sestertium in libras emos Concetus trabuit. Lucius vero Crassus Orator duos scyphos motors artificas manu calalos sestertiis c. Confessus laments oratificas manu calalos sestertium vi millibus in singulas libras tuat de muta habitusse. Asia primum devicta luxuriam latificas emuta habitusse. Asia primum devicta luxuriam latificas estertium vi millibus in singulas libras tuat latificas estertium vi millibus in singulas libras described emuta sestertium vi millibus in singulas libras described emuta latificas estertiis con latificas emuta latificas estertiis e

tre de mille quatre cent cinquante livres pesant d'argent ciselé et de quinze cents en vases d'oc, l'an de Rome 565. Mais ce qui porta un coup 2 encore plus rude aux mœurs, ce fut la donation qu'Attale sit de l'Asie : le legs de ce prince mort fut plus funeste que la victoire de Scipion; car dès lors il n'y eut plus de retenue à Rome pour l'achat des objets de prix qui se vendirent à l'encan d'Attale, C'était l'an 622; et pendant les cinquante-sept années intermédiaires la ville s'était instruite a admirer, que dis-je? à aimer les richesses étrangères. Les mœurs recurent aussi un choc violent de la conquête de l'Achaie, qui dans cet intervalle même, l'an de Rome 608, amena, afin que rien ne manquât, les statues et les tableaux. La même époque vit naître le luxe et périr Carthage; et, par une coincidence fatale, on eut à la fois et (111) le goût et la possibilité dese précipiter dans le vice. Quelques uns même des anciens ont cherché à se recommander par le luxe; et C. Marius, après sa victoire sur les Cimbres, but, dit-on, à pleiu canthare, à l'exemple de Bacchus; Marius, ce paysan d'Arpinum, ce soldat devenu général.

LIV. (xii.) Qu'on ait fait des statues d'argent i pour la première fois en l'honneur du dieu Auguste à une époque d'adulation, on le croit; mais c'est une erreur. Je trouve dans mes lectures que dans le triomphe du grand Pompée on fit montre d'une statue d'argent de Pharnace, premier roi du Pont; d'une de Mithridate Eupator, et de chars d'or et d'argent. Queiquefois l'or est même rem-2 placé par l'argent: ainsi quand par luxe des plébéiennes ont à leur chaussura des boucles d'or, l'or n'est plus bien porté, et la mode le proscrit (xxxiii, 12). Nous avons vu nons-même Arel-

simo quinto. Eadem Asis donata multo etiam gravius 2 affixit mores, inutitiorque victoria illa hæreditas Attalo rege mortuo fuit. Tum enim hæc emendi Romæ in auctionibus regiis verenundia exemta est, Urbis anno sexcentenumo vigesimo secundo, mediis quinquaginta septem annis erudita civitate amare etiam, non solum admirari, opulentiam externam: immenso et Achaicæ victoriæ momento ad impellendos mores, quæ et ipsa hoc intervallo, anno Urbis sexcentenimo octavo parta, signa et tabulas pictas invexit, ne quid deesset: pariterque luxuria nala est, et Carthago sublata: ita congruentibus fatis, ut et liberet amplecti vitia, et liceret. Peturre et disgnationem hine aliqui veterum. C. Marius post victoriam Cimbricam cantharis potasse Liberi patris exemplo traditur, ille arator Arpinas, et manipularis imperator.

LIV. (xii.) Argenti usum in statuas primum divi Augusti gin adulatione temporum transiase, falso existimatur. Jam enim triumpho Magni Pompeti reperimus translatam Pharsacis, qui primus regnavit in Ponto, argenteam statuam; item Mithridatis Empaturis, et currus aureos argenteosque. Argentum succedit aliquando et auro, luxii feminarum 2 plebis compedes sibi ex cofacientium, quas induere aureas mos tritlor vetat. Vidimus et ipsi Arellium Fuscum (motum equestri ordine, ob insignem calumniam, quam celebritate assectarentur adolescentium scholæ), ex argen

lius Fuscus, qui fut ravé de l'ordre équestre pour le grief étrange d'attirer à sa suite en foule la jeunesse des écoles, nous l'avons vu porter des anneaux d'argent. Mais à quoi bon recueillir ces faits, tandis que les soldats, dédaignant l'ivoire même, ont la garde de leur épée en argent ciselé, et qu'on entend le cliquetis des chaînettes (112) d'argent sur le fourreau et des plaques sur le bau-2 drier; tandis que l'on s'assure de la continence des pages avec des boucles d'argent; tandis que les femmes au bain méprisent tout autre siège que des sièges d'argent; tandis que le même métal sert à la table et aux usages les plus vils? Oh! si Fabricius voyait ce luxe et ces bains des femmes, où elles se baignent avec les hommes, et qui sont tellement pavés d'argent qu'il n'y a pas place à poser le pied! Fabricius, dis-je, qui ne voulait pas qu'un général d'armée cut d'autre argenterie qu'une coupe et une salière! Oh! s'il voyait les récompenses de la valcur ou se fabriquer a vec ces objets, ou être brisées pour se transformer en ces objets! Voilà les mœurs du siècle: nous rougissons de Fabricius.

LV. Chose singulière! la cisclure de l'or (113) n'a illustré personne; celle de l'argent a illustré beaucoup d'artistes. Toutefois le plus célèbre ciscleur d'argent est Mentor, dont nous avons parlé plus haut (v11, 39, 2); on ne cite de lui que quatre couples de vases, et l'on dit qu'il n'existe plus aujourd'hui un seul de ces morceaux : tous ont péri dans l'incendie du temple de Diane à Éphèse, ou dans celui du Capitole. Varron a écrit qu'il (114) possédait une statue d'airain de la main de cet artiste. Les plus admirés après lui sont Acragas, Boethus et Mys. On voit aujourd'hui des morceaux de tous ces artistes dans l'île de Rhodes : de Boethus, dans le temple de Minerve à Lindos; d'Acragas, dans le temple de

Bacchus à Rhodes même, des coupes représentant en ciselures des bacchantes et des centaures (115); de Mys, dans le même temple, un Silène et des Amours ; d'Acragas , une chasse de grande 2 réputation, sur des coupes. Après eux on vante Calamis, Antipater et Stratonicus, qui posa, disait-on, plutôt qu'il ne le cisela, sur un vase, un Satyre accablé par le sommeil. Puis on renomme Tauriscus de Cyzique (xxxvi, 4, 21), Ariston et Eunicus, tous deux de Mitylène : Hécatée : et. vers l'époque du grand Pompée, Pasitèles (116), Posidonius d'Ephèse, Lædus Stratiate (117), qui de sela des batailles et des guerriers; Zopyre, qui représenta l'Aréopage et le Jugement d'Oreste per deux coupes estimées 12,000 sesterces (2,520 fr.). Plus tard vint Pythéas, dont un ouvrage se ven-1 dit sur le pied de 10,000 sesterces (2,100 fr.) les deux onces (118) : c'était une pièce de rapport appartenant à une coupe, et représentant l'Eslèvement du Palladium par Ulysse et Diomède. Il grava aussi sur de petits gobelets des scines de cuisine conques sous le nom de magiriscies (µiγειρος, cuisinter), mais si faciles à endommage en raison de leur délicatesse, qu'il n'était pa même possible d'en prendre des copies (119). Teucer out aussi de la réputation pour les incrustations. Tout à coup l'art s'est tellement perdu, qu'aujourd'hui l'on ne recherche plus que les meccaux anciens, et que l'autorité s'attache à de ciselures usées (120) au point qu'on n'en distirque pas les figures. L'argent s'aitère par le contre des eaux minérales et même par l'action des vests de mer, comme dans l'intérieur de l'Espagne.

LVI. Dans les mines d'argent et d'or se tres-1 vent, encore deux matières colorantes, le sil et l'azur. Le sil est, à proprement parler, un limes; le mellieur est celui que l'on nomme sil attique;

anulos habentem. Et quid hace attinel colligere, quum capuli militum, ebore etiam fastidito, cælentur argento, 3 vaginæ catellis, baltei laminis crepitent? Jam vero pædagogia ad transitum virilitatis custodiantur argento: feminæ laventur, et, nisi argentea, solia fastidiant: eademque materia et cibis, et probris serviat. Videret hæc Fabricius, et stratas argento mulierum balineas, ita ut vestigio locus non sit, cum viris lavantium: Fabricius, inquam, qui bellicosos imperatores plus quam pateram et salinum ex argento habere vetabat. Videret hinc dona fortium fieri, aut in hæc frangi. Heu mores! Fabricii nos pudet.

LV. Michm auro cælando inclaruisse neminem, argento multos. Maxime tamen laudatus est Mentor, de quo supra diximus. Quatuor paria ab eo omnino facta snat: ac jam nultum exstare dicitur, Ephesiæ Diana: templi, aut Capitolini incendiis. Varro se et æreum signum ejus habuisse scripsit. Proximi ab eo admiratione Acragas, et Boethus, et Mys fuere. Exstant hodie omnium opera in insula Rhodiamm: Boethi apud Lindiam Minervam: Acragantis in

Liberi patris in ipsa Rhodo , Bacchas Centaurosque yphi : Myos in eadem æde , Silenus , et Cupidines. Us et venatio in scyphis magna fama. Post hos celebratus est Calamis et Antipater : quique Satyrus is phiala gravatum somno collocavisse verius, quam celast dictus est, Stratonicus. Mox Cyzicenus Tauriscus. Item Ariston et Eunicus Mitylenzei Isudantur, et Hocatzen: # circa Magni Pompeii alatem Pasiteles, Posidonius Epicsius, Lædus Stratiates, qui prælia armatosque celivit: Zopyrus, qui Arcopagitas, et judicium Orestis, in diebu scyphis H-S. xn æstimatis. Fult dein Pytheas, cujus 🕬 🕽 unciae x. venierunt. Ulysses et Diomedes erant in più emblemate, Palladium surripientes. Feoit idem et cons magiriscia appellatos, parvulis potoriis, sed e quibut # exemplaria quidem liceret exprimere, tam opportuniojuriæ subtilitas erat. Habuit et Teucer crustarius famm: subitoque ars hæc ita exolevit, ut soln jam vetustate @ seatur, usuque attritis cælaturis, ne figura discerni pomit auctoritas constet. Argentum medicatis aquis inficitor, # que etiam afflatu salso, sicut in mediterraneis Hispe

LVI. In argenti et auri metallis nascuntur etiasum pigmenta, sil et cæruleum. Sil proprie limus est. Optimus ex eo quod Atticum vocatur. Pretium in pondo libras. II. Proximum marmorosum, dimidio Attici pretio. Tariam genus est pressum, quod alii Scyricum vocaat ex imma

li coûte 2 deniers (1 fr. 64) la livre. Vient ensuite le sil marbré, qui coûte moitié moins que l'attique. La troisieme espece est le sil foncé, que d'autres nomment seyrique (121), parce qu'il vient de l'île de Seyros. Il y a enfin celui de l'Achaie, que les peintres emploient pour les ombres; il se vend deux sesterces (0 fr. 42) la livre. Le sil nommé lucide, et qui vient des Gaules, se vend 2 sesterces de moins (o fr. 31). On emploie ce dernier, ainsi que le sil attique, pour exprimer les clairs. Pour les compartiments (xxxv, 1, 3 et 13, 2) on n'emploie que le sil marbré, parce que le marbre qu'il renferme resiste à l'acreté de la chaux. On en extrait aussi de montagnes situées à vingt milles de Rome. On calcine celui-ci, et, ainsi préparé, on le donne pour du sil foncé: mais on recoonaît qu'il est faux et calciné à son acreté, et (122) à ce qu'il tombe en poussière. Polygnote Micon, les premiers, ont employé le sil dans peinture, mais seulement le sil attique. L'âge uivant le réserva pour les clairs, et appliqua nux ombres le scyrique et le lydien. Le lydien l'achetait à Sardes; maintenant il n'est plus en sage (123).

LVII. (xiii.) L'azur est un sable. Autrefois en en distinguait trois espèces : l'egyptien, le plus estimé de tous; le scythique, qui se délaye facilement, et qui broyé donne quatre couleurs, une plus foncée, une plus épaisse, une plus ténue (124); enfin le cyprien, qu'on préfere maintrnant à ce dernier. Depuls, so y a ajouté l'azur de Pouzzoies et celui d'Espague, des fabriques s'étant établies dans ces tieux. Tout azur passe par la teinture, et doit sa couleur a son herbe (le pastel), du sue de laquelle il s'imbibe. Du reste, la manipulation est la même que pour la chrysocolle (xxxxii, 26). Avec l'azur on fait ce qu'on nomme le lomentum:

pour cela on lave et on plle l'azur (125). Le lomentum est plus clair; il se vend 10 deniers (s fr. 20) la livre; l'azur, 8 deniers (6 fr. 56). On l'em- 2 ploie sur la craie, car il ne tient pas sur la chaux. L'azur vestorien, ainsi appelé du nom de l'invenieur, est une découverte recente. Il se fait avec la partie la plus fine de l'azur égyptien ; le prix en est de 10 deniers la livre. L'azur de Pouzzoles s'emploie de même, et de plus pour les fenêtres. On le nomme cylon (126). Il n'y a pas longtemps que l'on commence à apporter à Rome l'azur indien (xxxv, 27); on le vend 8 deniers la livre. Les peintres s'en servent pour faire trancher. c'est-a-dire pour séparer les orabres de la lumière (xxxv, (1). It est encore un fomentum de très-bas aloi, nomme par quelques-uns lomentum pilé; il se vend 5 as. L'azur est bon, si, mis sur un charbon, il s'enflamme. Pour sophistiquer l'azur, on fait bouillir dans de l'eau des violettes seches, et on en exprime le sue à travers un linge sur de la craie d'Érêtrie. En medecine l'azur a la propriété 3 de mondisser les plaies; aussi l'incorpore-t-on dans les emplaires et dans les caustiques. Quant au sil, il se broie très-difficilement : comme médicament, il est légèrement mordant et astringent, et il cicatrise les ulcères. On le brêle dans des vases de terre pour qu'il soit de bon usage. Les prix que j'ai indiqués jusqu'à présent varient, je ne l'ignore pas, suivant les lieux; ils changent aussi presque tous les ans, changements dus soit aux conditions de la navigation (127), soit à la quantité des approvisionnements, soit à l'enchérissement causé par quelque puissant accapareur; temoin Démétrius accusé sous le règne de Néron, devant fes consuls par tout le commerce de la droguerie. Cependant il était nécessaire d'indiquer, lei les prix les plus usuels à Rome, afin de donner une idee de la valeur des choses.

Seyro. Jam quidem et ex Achaia, quo utuntur ad picturae ambras. Pretuum in libras, H-S. bini. Dupondits vero defractis, quod luculum vocant, e Galla veniens. hoc autem et attico ad lumina utuntur: ad abacus non mis marmoroso, quomam marmor la co resisti amaritudmi calcis. Effeditur et ad xx ab Urbe lapidem, in montibus. Postea artur, pressum appellantibus qui adulterant. Sed esse faisam exustunque amaritudine apparet, et quomam resolutum in pulverem est. Sile pingere matiture primi Polygnotus et Vicon, Attico duntaxat. Hoc sequinta etas ad lumina asa est. ad umbras autem Scyrico et Lydio. Lydium Sardibus emeliatur, quod nunc omittont.

t.VII. (xIII.) Cæroleum arena est. Hujus genera tria mere antiquitus: Ægyptium, quod maxime probatur. Scythicum, hoc diluitur facile, quimque teritur, in iv colores mutatur, candidiorem nigrioremise et crassiurem leumremique. Prafectur luio cliamnum Cyprium. Accesat his Puteolanum et Hispaniense, arena ibi confici capta. Tingitur autem omne, et in sua coquitur lorba, histopie succum. Reliqua confectura cadem ques chrysocollae. Ex carrileo fit, quod vocatur lomentum, perficitur al lavando teremioque: hoc est carrileo candidius. Pretia

ejus, x x. in libras; cærulei, x. vm. Usus in creta, calcis 3 impatiens. Nuper accessit et Vestorianum ab auctore appellatum. Fit ex Ægyptis levissima parte : pretium ejus x. x. in libras. Idem et Puteolani usus, præterque ad fenestras : vocant cylon. Non pridem apportari et indicum est coeptum, cojus pretium x. var in libras. Ratio in pictura ad incisuras, boc est, umbras dividendas ab lumine. Ent et vilissimum genus lamenti, quidam tritum vocant, quinis asalbus testunatum. Carrilei sinceri experimentum in carbone, ut flagret : fraus, viola arida decocta in aqua, succoque per linteum expresso in cretam Eretriam. ejus in medicina, ut purget hulcera. Itaque et emplastris adjiciunt : item causticis. Feritur autem difficillime sil. In medendo leviter mordet, astringitque, et explet hulcera. Unitur in fictilibus, ut prosit. Pretia rernin, quie usquam posuimus, non ignoramus alia in aliis locis esse, et omnibus pene annis mutari, prout navigatione constiterint, aut ut quisque mercatus sit, aut aliquis prævalens manceps annonam flagellet : non obliti Demetrium a tota septasia Neronis principatu accusatum apud consules : poni tamen necessarium fuit, que pierumque erant Romae, ut exprimeretur auctoritas rerum.

### 

# NOTES DU TRENTE-TROISIÈME LIVRE.

- (1) Quaqua secatur Vulg. Qua calcatur Bamb.
- (2) Tribuit, ut minima parte facilisque Vulg. Tribuit, ut fruges, larga facilisque Bamb.
- (3) Videatur, non natura. Parum Vulg. Videatur, nomen ex auro custodiens. Parum Bamb.
- (4) Prodigiosa Vulg. Prodiga Bamb.
- (5) Pictura ad aurum et argentum, quæ cælando Vulg. Picturse, et aurum argentumque caelando Bamb.
- (6) Mutasse Vuig. Emtitasse Bamb.
- (7) Quarum mere ferreum id erat Vuig. Quarum in more ferrei erant Bamb. (ferrent erat Monac. Cod). -De là M. Jan conjecture que id de Vulg, doit être omis,
  - (8) Potuere effici Bamb. Effici om. Vulg.
  - (9) Ex Gallorum præda Bamb. Ex om. Vulg.
- (10) Quo facto tanta senatus indignatione exarait, ut dos ab eo abjectos fuisse in antiquissimis Vulg. — Que facto tanta indignatione exarsit, ut anulos abjectos in antiquissimis Bamb. — M. Ian pense qu'il faut presdre la leçon de Bamb., en mettant indignatio au lieu d'indignatione; et, de fait, plus bas Pline dit que ce fut non pas le
- sénai, mais la noblesse, qui déposa ses anneaux. (11) Les phalères étaient des colliers de gemmes ou de mées. Voyez A. de Longpérier, Nouvelles Observations sur un ornement représenté au revers de quelques monnales gauloises. Dissertation sur les phalères,
- (12) P. Sempronio Longo Vulg. Longo om. Bamb.
   (13) Trecentis quatuor Vulg. Ducentis quatuor Bro-
- tier. Niebuhr, Hist. R., I, p. 296, approuve ce chiffre-Bamb. a CCIIL
- (14) In ferro Vulg. In ferreo Bamb., Brotier.
- (15) L'anneau de Samothrace, Samothracius anulus, était d'or, mais avait une tête en fer.

  - (16) Senatum tantum Vulg. Tantum om. Bamb.(17) Pecuniæ judices Vulg. Pecuniæ indices Bamb.
- (18) Nisi cui ingenuo ipsi, patre avoque paterno Vulg. - Nisi qui ingenuus ipse patre avo paterno Ramb. - Sedendi Vulg. - Sedisset Bamb.
  - (19) Natum Vulg. Enatum Bamb.
- (20) Tertize vires publicani Vulg. Tertize sortis viri publicasi Bamb. - M. Ian recommande la leçon de Bamb., en citant, de Pline, VII, 4 : Ejusdem sortis... pueruin ; et VII, 49 : Tum diverse sortis viri.
- (21) « Ces derniers mots : qua de causa... adjici, pe sont qu'en partie confirmés par les médailles (Eckhel, VI, p. 126). » (Egger, Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste; Paris, 1844, p. 184.) « Cette dernière phrase semble l'addition de quelque copiste ignorant. Il est remarquable, en effet, que nous n'avons aucune inscription on l'on voie les chevallers après le peuple et le sénat. » (Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains; Paris, 1845, p. 224.)
- (22) Qni ad equitatum trahebantur Vulg. Qui id ab equitatu trahebant Bamb.
- (23) Eo nomine appellari. Et causam quæ supra indicata est exponit invitosque etiamnum tamen Bamb., Editt. Vett., Sillig. - Tout cela est omis dans Vulg.
- (24) Quas non liabent externi Vulg. Quas non dabant externis Bamb.
  - /ns) Medere civibus Vulg. -- Dedere et civibus Bamb. : sed Yulg. - Non inveni equidem : sed Bamb.

- (28) In Philippicis campis Vuig. E Philippis (me) campis Bamb.
- (27) Ita hercules : idem enim tu, Brute Vulg. Al
- hercules, idem tu, Brute Edit. princeps.
  (28) Fecit, ut habeant in lacertia jam pridem et viri Vulg. - Fecit. Habeaut in lacertis jam quidem et viri Bamb. — Dardanum Vulg. — Dardanium Bamb.
- (29) Latera, et inserta margaritarum pondera e cole Vulg. — Latera, et in secreto margaritarum sacceli e collo Bamb., Brotier.
- (30) Librales.... appendebantur asses Vulg. Läuirari (sic)... adpendebatur assis Bamb.
- (31) Q. Fabio consule Vulg. Q. Ogulnio, C. Fabio con. Bamb., Brotier, Sill. - Q. Ogulnius et C. manquest dans Vulg. - Eris, quinarium Vulg. - Eris valore, quinrium Bamb.
- (32) Nota argenti Vulg. Notze argenti Bamb. Pa-
- piriana Vulg. Papiria Bamb. (33) Au liou de DCCCC, Bamb. a CCCC. Jai reporté ce chiffre différent, parce que le passage actuel a été la croix des commentateurs. D'après Hardouin , neuf cent exprime le gain que fit l'État en donnant au scrupuls d'u la valeur de vingt sesterces.
- (34) Heec paulatim Vuig. Nec paulatim Itani Brotier.
- (35) Usum in omnibus Vulg. Usum vasis in omnibu Bamb., Brotier. - Summe apad Valg. - Summa apai
- (36) Antonius apud nos in contumeliam nature viitatem auro fecit, proscriptione dignum, sed Speried Vulg. — Antonius solus contumelise natures utiliti auro fecit, o dignum proscriptionem (alc), sed Spartsti Bamb. - Sophus, au lieu de solus, est donné ser le ms. de Munich, qui a aussi contumella. Sophus est recommandé par M. Ian. J'ai, du reste, pris la leçon de Bamberg, qui seule donne du trait à cette phrase, et qui par conséquent s'accommode très-bien de sophus.
- (37) Argenti XII M. pondo annua Vulg. -- Argenti octingena millia pondo annua Bamb. — M. Ian, 7 marquant que le ma. de Voes. a aut annua, pesse que and doit être pour XVI. 50 fois 16 faisant 800, sa conjecture, combinée avec la leçon de Bamberg, me para Lrès -sûre.
- (38) Nam Midas Vulg. Jam Midas Cod. Victor, Brotier.
- (39) Salauces et Esubopes Vulg. Saulaces Æets \* bolis Bamb. — Sesostre Vuig. — Sesostri Bamb.
- (40) Arbitrentur Vulg. Arbritrarentur Bamb. Argenteis vasis Vulg. — Argenteis hastis Vet. Daich. Gronov., Brotier.
- (41) VII pondo Vulg. VII C pondo Brot. II quam Vulg. - IX C quam Bamb. - Brotier.
- (42) Quod Tiridati Vulg. Quo Tiridati Bamb.
   (43) Urbis in civili Vulg. Urbis civili Bamb.
- (44) XXV M. Vulg. XV M. Bamb., Brotier. (45) Perseo victo Vulg. - Perseo rege victo Bamb.
- (46) Inaurasset primus. XIX. Inventores Vulg. 1888 rasset. XIX. Primos inventores Bamb.
- (47) Igni indomitum Vulg. Ligni indomitum Bamb. (48) Massas, quod super Vulg. Massas. Super Bamb.

qualem Vulg. - Talem om. Bamb., Bro-

Vulg. — Grypis Bamb,

im. Quare utraque Vulg. - Montium quae-

inventum est in summo cespile, alutatium tellus subest Yulg. Com ita invention cæspite, talutium vocant, si et aurosa telmb.

ac pitis cudunt. Vocant argentum Yulg. apitascudem vocant argentum Bamb. ne que Pline ne se sert jamais de la locution que, do plus, ce qui a été moulu n'a plus be-s dans un mortier; qu'enfia le texte de Vuig irgentum. Or, la matière en question n'est nommée argent ; eile est en effet de l'argent , te dit lui-même un peu plus bas (chap. aséquence il recommande la leçon apitascu-., ou apilascudem d'autres miss., qui est elque nom barbare, comme plus haut alu-

m Vulg. - Flatum Bamb.

f était nommé arrusi dans l'ancien haut ez Grimto, Gesch. der teutschen Spruche, paig, 1848. Je fais ce rapprochement, parce se les noms des mélaux permutaient entre langues europeennes, témoin aes, cuivre,

purpuras Bamb. - Ces mots sout omis

ris CL libras fere agentibus Vulg. — Practariis agentibus Bamb. — Cette leçon est confirmée Meis, qui se trouve quelques lignes plus bas. Vulg. - Fossor Bamb.

ctuve Vulg. - Voce, nutn Bamb.

itions et les mss. portaient incendia. Geoura impendia, conjecture adoptée par Harmée par Bamberg.

; nimirum et hic labor est. Præcepiase lisportet, ut furat is qua influat Vulg. et hic labores : præceps esse libramentum eat verius quam fluat Bamb. (Sellig, sauf @ esse ).

llis Vulg. - Convalles Bamb.

insistentis vestignis huminis locus non est. at omne vitium in sportis. Id genus terræ Vulg. - Quaque insistentis vestigila hoon est, amnes trabuntur ab homine. Vitium Quens amnis lutum importet; id genus terant Bamb. (Sillig, sauf manes au lieu de que Bamberg a manes, et que amnes est e duc à M. lan : il u'en est rien ; la collation. le amnes).

dur Yulg. - Ducunt Bamb. - Ducentos mos Bamb.

duntur, canali ita profluente de terra in mare, Vulg. - Suspenduatur. Canali ita promare labitur, ruptusque mons diluitur, ac 🏜 de causis Bamb., Sillig.

erat, donné par Bamb., manque dans Vulg. se millibus Vulg. - Quinque millia Bamb. Julg. - Decuma Bamb.

Ilt albucrarense.

Vulg. - Scobes Bamb.

Vulg. - Loniter Bamb.

o et julio Vulg. - In om. Bamb.

sait ce que sont le seylane et le turbyste.

brem Bamb. - Ut om. Vulg

alam similiter utentes Vulg. - Appellatas les Bamb.

(76) Alia ...alia Vulg. - Alias ...alias Bamb.

(77) Alumen alba finem Vulg. — Alumen nullam finem Bamb.

(78) In vasis vestibus injeclis. Sed at ipsum Vulg. -In vasis: ita viths abjectis, ut ipsum Editt. Vett.

(79, Stibinm Vulg. - Stibi Bamb.

(80) Defluentem Vulg. - Profluentem Bamb-

(81) Efficacior Vulg. — Efficacissime Bamb. — Insperens Vulg. - Inspersa Bamb.

(82) In quo Vulg. - In quod Bamb. - Spongiagne Vulg. - Spongea (sic) ve Barob. - Lintenio Vulg. -Linteo Bamb.

(83) E plumbi Bamb. - E om. Volg.

(84) Denigrent Vulg. - Denigret Bamb.

(85) Talibusque emplastris supra dictis ignes etiam - Talibusque emplastris additur et liparis supra dictis. Ignes etiam Bamb. (Sillig, qui om. que).

(86) 249 dans les anciennes éditions, 249 d'après Barbarus et Brotier, 439 d'après Casaubon ad Theophr. Charact., et Clipton , Fasti Hellen., Oxon ; 1824, p. 1824. -Acena rubente Vulg. — Arenæ rubenti Bamb. (87) Faciont Vulg. — Faciant Bamb.

(88) Minimo quidam, cinnabari Vulg. - Minimosque cimabarın Bamb.

(89) Cinnahario Vulg. — Cianabarim Bamb., Sillig. (90) Existimatur Vulg. — Existimabstur Bamb.

(91) Fucatum enim Bamh. - Enim om. Vulg. (92) Voluminibus Vulg. - Voluminum Bamb.

(93) Fortassis, illito capite ventreve, sanguinem sistendum Vulg. - Fortassis inlito capiti ventrive sanguinem sistit Bamb. - Illitum est donné par les auciennes éditions.

(94) Rapucrint Vulg. - Rapucrunt Bamb.

(95) Posse creditum fuerat. Id quoque jam Velg Posse credimus; luerat id integrum, sed id quoque jam

(96) Claritas materize excipientis umbram Vulg. -Claritate materiae accipientis umbram Bamb - M. Inn accepte la leçon de Bamb., en changeant umbram en umhen.

(97) Pravileles Vulg. -- Pasiteles Bamb., Sillig.

(98) Tingit et Ægyptos Vulg. - Et om. Bamb. - Aunbem Vulg. — Anubim Bamb.

(99) Alque in memoriam quidem optimum occupavit : Juvat enim msectari inexplebitem istam habendi cupidinem. Multos postea Vulg. - Alque ut memoriam quidem opum occupaveril, juval enun insectari inexplelidem islam habendi cupidinem, multos postea Bamb,. Sillig.

(100) Nobilem dam Vulg. - Nobiles illas Bamb.

(101) Senectuti sum in delectu. — In delectu senectuli suar Bamb., Brotier.

(102) Mira Volg. - Mire Bamb.

(103 Les anaglyptes on anaglyphes sont des vases ciselés en relief. Quant à la peinture des lignes, je ne comprends que vaguement ce que Pline a voulu dire par là.

(104) Imponimus, et ad Vulg. - Et om. Bamb. -Sillig a supprime in devant mensas, d'après Ciace, Triel., p. 146. In manque dans certains mas., et entre autres dans Bamb. Pour moi, j'ai gardé le texte de Vuig., sous-entendant vasa argentea avec imponimus. Le repositorium était un ustensile où l'on plaçait les mets que l'on servait. Voyez la description d'un repositorium dans l'étrone, Sat., p. 117.

(105) Interradimus latera : et interest quam plutimum Yulg. - Interradimus alia ut quam plurimum Bamb,

(108) Quod XII pondo argenti habuisaet Vulg. - XII pondo argenti habuisse Bamb

(197) DCCCL Vulg - CCL Bamb.

(108) Angulis Vulg. - Angulos Bamb

(109) Appellata stateras, et lances Vulg. -- Appellata, tum a stateris et lances Bamb.

- (110) Furuit Vulg. Furit Bamb., Brotier.
- (111) Ut et liberet Bamb., Sillig. Et om. Volg.
- (112) Catillis Vulg. Catellis Bamb. (113) In auro Vulg. In om. Bamb.
- (114) Varro set (sic) areum Bamb. Set se décompose
- en se et; se manque dans Yulg. Ab eo in admira-tione Yulg. In om. Codd. Regg, 1, 11, Sillig. (115) Bacchæ centaurique cælati in scyphis Yulg. Bac-chas centaurosque cælati scyphi Sillig. Cette leçon s'appuie sur Bamh., qui a : Centauros bacchasque calati scyphi. - Et Silenum Vulg. - Et om. Bamb., Sillig. -Venatus Vulg. - Venatio Bamb.
  - (116) Praxiteles Vulg. Pasiteles Bamb., Sillig.
- (117) Voyez, pour les variantes et les conjectures rela-tives à ce nom manifestement altéré, l'article Lædus dans l'Index des artistes , à la fin de ce volume.
- (118) Binse Vulg. Duse Bamb., Siftig. D'après Brotier, due sencies signifient non deux onces en poids,

- mais deux pouces en dimension. Le fait est que l' sion latine se prête à cette double interprétation.
- (119) Exempla Vuig. Exemplaria Banh, Sil (120) Usque adeo attritis Vuig. Usuque attriti (121) Vuig. a Syrico et Syro. Les anciennes édit Scyrico et Scyro, lecon confirmée par Bamb., qui a et Styre.
- (122) Et quoniam Bamb. Et om. Vulg. (123) Obmutuit Vulg. Omillunt Edit. I Brotier, Sillig.
- (124) Et crassiorem tennioremque Bamb. C qui sont dans l'édition Princepa, que Sillig a reça siorem tenutoremve), et qui sont nécessaires, s dans Vulg.

  - (125) Terendove Vulg. Terendoque Bank. (126) Coslon Vulg. Cylon Bank. (127) Navigationes Vulg. Navigatione Bank

#### <sup></sup>

## LIVRE XXXIV.

Parlons maintenant des mines de culal place au troisieme rang pour la vaour l'usage. Encore estime-t-on l'airain the plus que l'argent, et, peu s'en faut, l'or même. Le nom de cuivre reste aussi dans la finance, comme nous l'avons 111, 13 et 48). De là les expressions ium (solde des soldats), tribuni æraons du trésor), wrarium (trésor pupærati (obérés), ære diruti (soldats e leur paye par punition ). Nous avons axxiii, 13) combien de temps le peula employa seulement le cuivre comme D'ailleurs, un autre fait antique atteste métal une estime contemporaine de est que le troisième collège établi par ma fut composé des fondeurs de cuivre. filon étant exploité comme pour les précédents, on soumet le minerai à in feu. Le cuivre se tire encore d'une Ivreuse appelée cadmie (xxxiv, 22). On He culvre d'outre-mer (1). On renommait ni de la Campanie, qui a cédé la prééau cuivre du territoire de Bergame, à l'exle l'Italie. On dit même que depuis peu trouvé dans la province Germanique. n obtient aussi de la pierre dite chalciins l'île de Chypre, où s'est faite la découcaivre. Bientôt le cuivre de Chypre tomba lecrédit, parce qu'il s'en rencontra de sun d'autres pays, surtout l'aurichaleum (3),

qui fut longtemps le meilleur et le plus recherché. Il y a bien des années qu'on ne trouve plus d'aurichaleum, la terre étant épuisée. Après ce- 2 lui-là le meilleur cuivre a été le Saliustien, qu'on tirait du territoire des Centrons, dans les Alpes; il ne dura guère lui-même, et il fut remplacé par le cuivre Livien, dans les Gaules, L'un et l'autre avaient été denommés d'après les propriétaires de la mine : le premier, d'après Saluste, ami du dieu Auguste; le second, d'après la femme de ce prince. Le cuivre Livien a bientôt manqué; cette mine est, en effet, aujourd'hui du plus mince rapport. Maintenant toute la vogue s'est portée vers le cuivre Marien (4), appelé aussi culvre de Cordoue; après le cuivre Livlen, c'est celul qui absorbe le mieux la cadmie, et il approche, dans les sesterces et les doubles as, de l'excellente qualité de l'aurichaleum : quant aux as, on n'y emploie que le cuivre de Chypre. Telles sont les espèces renommees de cuivre naturel.

111. Les autres espèces sont artificielles (5). J'en 1 traiteral en lieu et place, indiquant cependant tout d'abord la plus célèbre. Autrefois le cuivre était mélé à l'or et à l'argent, et cependant le travail était plus précieux que la matière. Aujourd'hui on ne saurait dire lequel vaut le moins. Chose singulière ! tandis que le prix des ouvrages n'a plus de bornes, la dignité de l'art est anéantie. Et en effet (6), on s'est mis à exercer, comme tout le reste, pour l'amour du gain un art qui jadis ne s'exerçait que pour la gloire; aussi

#### LIBER XXXIV.

boxima dicantur æria metalla, cui et in usu prostpretium immo vero ante argentum, ac pane raurum, Corinthio. Stipis quoque auctoritas, ut line æra militum : tribuni ærarii et ærarium, ære diruti Docuimus, quamdiu populus romatum signato usus sit. Sed et alsa vetustas æquametoritatem ejus declarat, a rege Numa cuilegio dorum fabrum instituto.

iquo dicium est modo effoditur, ignique perfite lapide eroso, quem vocant cadmiam. Celes maria, et quondam in Campania, nunc in Bergogo, extrema parte Italia; ferunique nuper etiam da provincia repertum. (ii.) Fit et a alto lapide, failm vocant in Cypro, ubi prima fuit seris inton vilitas praecipua, reperto in alifs terris praetantiore, maximeque aurichales, quod præcipuam bonitatem admirationemque diu obtinuit. Nec reperitur longo jam
tempore, elfeta tellure. Proximum bonitate fuit Saltua- 2
tianum in Centronum Alpino tractu, non longi et ipaum
ævi: successitque et Livianum in Gailla. Utrumque a metallorum dominis appellatum: itlud ab amico divi August:
hoc a conjuge, velocis defectus. Livianum quoque certe
admodum exiguum invenitur. Summa gloria nunc in Marianum conversa, quod et Cordubense dicitur. Hoc a Liviano cadmiam maxime sorbet, et aurichalci borilatem
imitatur in sestertiis dupondiariisque, Cyprio suo assibus
contertiis. Et hactenus noblitas in arc naturalis et labet.

III. Reliqua genera cura constant, quæ suis locis red-l dentur, summa ctaritate ante omnis indicata. Quondam æs confosum auro argentoque miscebatur, et tauen ara pretiosior crat: uunc incertum est pejor hac sit, sa materia: mirumque, quum ad infinitum operum pretia creverint, auctoritas artis exstincta est. Quæetus enim causa, ut omnis, exerceri cæpta est, quæ gloriæ sulchat. Ideo 430 PLINE.

était-il attribué aux dieux, alors que les chefs même des nations cherchaient la gloire par cette voie. Le procédé pour fondre le bronze precieux est tellement perdu, que depuis longtemps c'est à peine si le hasard donne quel-2 quefois (7) ce que l'art donnait toujours. De ces airains renommés dans l'antiquité, celui de Coripthe est le plus recherche; le hasard en fit l'alliage dans l'embrasement qui suivit la prise de cette ville. La passion de bien des gens pour cetairain a été surprenante; car on rapporte que la seule cause pour laquelle Antoine proscrivit (8) Verrès, que Cicéron avait fait condamner, fut que Verres avait refusé de lui céder ses bronzes de Corinthe. Pour moi, je pense que la plupart n'affectent de se connaître en airain de Corinthe que pour se distinguer, et qu'au fond ils n'y entendent pas plus que les autres ; je vais le prouver 3 en peu de mots. Corinthe fut prise la troisième aunée de la 158° olympiade (9), l'an de Rome 608; or, plus d'un siecle avant il avait cessé d'y avoir de ces statuaires célèbres dont aujourd'hui toutes les statues sont dites en airain de Corinthe. C'est pourquoi, pour réfuter nos prétendus connaisseurs, je marquerai l'époque des artistes, et, par la correspondance que je viens d'indiquer, il sera facile de passer des olympiades aux années de Rome. Il n'y a vraiment d'airain de Corinthe que les vases transformes par nos elégants tantôt en plats, tantôt en lampes et tantôt en euvettes, sans égard pour ces objets 4 precieux. Ou a trois especes d'airain de Corinthe: le blanc, qui approche tout à fait de l'éclat de l'argent, parce que la proportion de ce métal y a domine; le second, où la couleur jaune de

quatrième espèce d'airain, dont on ne peut rendre raison, bien que la main de l'homme en fasse l'alliage; mais la fortune y a aussi une part (10): cet alrain, precieux pour les diverses espèces de statues, a la teinte du foie, et pour cela il est nomme hepatizon; de beaucoup inférieur à l'airain de Covinthe, il l'emporte cependant surceux d'Égine et de Délos, qui longtemps ont tenu le premier rang.

1V. L'airain le plus anciennement célebre fut l'celui de Délos. On venait de tous les côtes de la terre aux marchés de cette ile, dont les fabricants l'employaient à taire des pieds et des supports de lits de table. Ce fut par la qu'il fut d'abord mis en vogue, puis il a'éleva aux strues des dieux et aux effigies des bommes et des animans.

V. L'airain d'Egine eut ensuite le plus de renors. Égine est une île qui ne produit pas d'airain, mais qu'ont rendue célèbre les alliagre préparés dans ses ateliers. C'est là que fut prie le bœuf d'airain placé aujourd'hui dans le forum Boarium a Rome. Il peut servir d'échantillon pou l'airain d'Égine. Un échantillon pour celui d'Délos est le Jupiter placé au Capitole, dans lemple de Jupiter Tonnant. Miron employa l'airain d'Égine, Polyclete celui de Délos. Contemporains et condisciples, leur rivalité s'etcudait jusqu'a la matière dont ils se servaient.

VI. (111.) A Égine on ne travaillait spécialement que les bobeches des candélabres, commos à Tarente les fûts; ainsi deux fabriques es partageasent l'honneur. On n'a pas honte d'mettre à des chandeliers un prix égal à la solde d'un tribun militaire; des chandeliers, dont k nom vient évidemment de chandelle. Un de est chandellers fut vendu avec un singulier acceptant de la solution de la contraction de la

claritatem et hac via quaererent: adeque exolevit fundendi aens pretiosi ratio, ut jamdiu ne fortuna quidem in ea re 2 jus artis habeat. Ex illa autem antiqua gluria Corinthium maxime laudatur: hoc casus miscoil. Corintho, quim caperetur, incensa: mireque circa id multorum affectatio luit: quippe quum tradatur, non alia de causa Verrem, quem Cicero damnaverat, proscriptum esse ab Antonio, quam quod Corinthiis se ei cessurum negavisset. Al mihi major pars corum simulare com scientiam videtur, ad se-

l'or a prevalu ; le troisième, où les trois métaux

sont ailies par parties égales. Il est encore une

etiam deorum adscripta operi, quum proceres gentium

gregandos se a carteris magia, quam intelligere aliquid ibi 3 subtilius: et boc paucia docebo. Corinthus capta est Olympiadis cavin anno tertio, nostrae Urbis novin: quam ante agecula lictores nobiles esse desissent, quorum ista omnia signa hodie Corinthia appellant. Quapropter ad coarguendos eus ponemus artificum griates. Nam Urbis nostrae annos ex supradicta comparatione Olympiadum culligere fa cile ent. Sunt ergo vasa tantum Corinthia, quae ist elegantiores modo firesculenta transferunt, modo in lucernas,

4 aut trulicos, nullo munditarum respectu. Ejus tria genera: candidum, argento nitoro quam proxime accedens, in quo illa mixtura oraevaluit: alterum, in quo auri fulva natura: tertium, in quo sequalis omnium temperies fuit. Prateriot est, cujus ratio non potest reddi, quanquam homms mass, sei et ad fortunam temperatur; simulacris signaque un tele o colore pretiosum, ad jocineris imaginem vergens, qui tideo hepatizon appellant, procul a Corinthio: longe tuna ante Ægineticum atque Deliacum, que diu obtinuere procupatum.

IV. Antiquissima æris gloria Deliaco fuit, mercatus al Delo concelebrante toto orbe, et uleo cura officinis, lechniorum pedibus tulcusque, tbi prima nobilitas æris levenit deinde ad deum simulacra, effigiensque homsomet aliorum animalium.

V. Proxima laus Æginetico (nit. Inauta et ipsa, net 18 1 gignens, sed officinarum temperatura nobilitata. Bos 2000 inde captus in 1970 boario est Roman. Hoc ent exceptif Æginetici æris: Deliaci autem Jupiter in Capitolio in Jam Tonantis æde. Illo æro Myron usus est, hoc Polychus, sequales atque condiscipuli. Æmutatio is et un matera fot.

VI. (m.) Privatim Ægina candelabrorum supertional dumtaxat elaboravit, steut Tarentum acapos, la lus especia commendatio officinarum est. Nec pudet tribunam militarium salarus emere, quum upsum nomeo a candir

rieur public Théon fit un lot de ce chanle l'esclave Clésippe, foulon de son mén d'ailleurs et désagreable à voir. Gegacheta le lot 50,000 sesterces (10,500 f.); ade à table de son emplette, et exposa cet na, a la risée des convives; puis, saisie mion effrence, elle le recut dans son lit, et après, dans son testament. Devenu ment riche. Clésippe révéra ce chandene une divinité : nouveau contingent res sur l'airain de Corinthe. Toutefois is furent vengées : il fit élever à la démagnifique mausolée, qui gardera éter-Lau-dessus du soi le souvenir de l'infaegania. Si on donne généralement à ces res le nom de candélabres de Corinthe, poit constant qu'aucun n'est de Corinthe, on se rappelle que Mummius (xxxIII, nisit cette ville; mais on oublie que sa dispersa en même temps les bronzes it de (12) plusieurs villes de l'Achaie. les anciens faisaient en airain les seuils les portes des temples. Je trouve que etavius, qui fut décoré du triomphe naval ir vaincu Persée ( an de Rome 586), au cirque Flaminien un double portique rinthien, parce que les chapiteaux des étalent d'airain. Je trouve encore que même de Vesta sut couvert d'airain de C'est également en airain de Syracuse es chapiteaux des colonnes du Panthéon r M. Agrippa. Les particuliers opulents employé ce genre de luxe. Le questeur dius, entre autres chefs d'accusation, & Camille d'avoir des portes d'airain mon.

impositum apparent. Accessio candelabri talis mis jussu præconis Clesippus fullo, gibber præjo fædus aspectu : emento id Gegania aestertiis
ata; eademque ostentante convivio emitum , luta audatus, alque impotentia libidinis receptus
mox in testamentum, prædives, numinum vice
labrum coluit, et hauc Corinthiis fabulam adjecatis tamen moribus nobili sepulcro, per quod
tra terras Geganiæ dedecoris memoria duraret.
Lesse aulla Corinthia candelabra constet, nomen
le in his celebratur, quoniam Muminii victoria
quidem diruit, sed e compluribus Achaise oplara dispersit.

bei limina etiam ac valvas ex ære in templis facivemo et a Cn. Octavio, qui de Perseu rege naaphum egit, factam porticum duplicem ad Cirfanum, que: Corinthia ait appellata a capitulis marum. Vestæ quoquo ædem ipsam Syracusana egi placuisse. Syracusana sunt in Pautheo capita na a M. Agrippa posita. Quin etiam privata opipodo usurpata est. Camilio inter crimina objervilius quæstor, quod ærata ostia haberet in

VIII. Quant aux lits de table, aux buffets t et aux monopodes en airain, ce fut, selon L. Pison, Cn. Manlius qui, après sa conquête de l'Asie, les apporta (13) le premier lors de son triomphe, qui eut lieu l'an de Rome 567. D'après Valérius Antias, L. Crassus, héritier de l'orateur L. Crassus, vendit beaucoup de ces lits garnis d'airain. On fabriquait en airain des chaudières de trépieds nommees delphiques, parce qu'on en faisait surtout des offrandes à Apollon de Delphes. Les lustres, soit suspendus, soit portant les lumières comme les arbres leurs fruits. plaisaient aussi dans les temples. Tel est celui du temple d'Apolton Palatin, qu'Alexandre le Grand avait enlevé lors de la prise de Thèbes. et consacré au même dieu dans la ville de Cyme.

IX. (IV.) L'art ensuite se mit communement \$ à représenter les dieux. Je trouve que la première statue en bronze, faite à Rome, est celle de Cérès; les frais en furent pris sur le pécule de Sp. Cassius, qui, aspirant à la royauté, fut mis à mort par son père. Des statues des dieux l'airain passa aux statues et à la représentation des hommes, de diverses facons. Les anciens leur donnaient une teinte avec du bitume, ce qui rend d'autant plus surprenant qu'ensuite on se soit plu à les dorer. Je ne sais si cette dernière invention est (14) romaine; toujours est il qu'à Rome même elle n'est pas ancienne. On ne faisait ordinairement de représentations que d'hommes méritant l'immortalité par quelque action éclatante. Ce fut d'abord pour les victoires dans les jeux sacrés, et surtout les jeux Olympiques. La il était d'usage de consacrer la statue de tous ceux qui avaient remporté un prix. Quant à ceux 2 qui avaient vaincu trois fols, on leur érigeait

VIII. Nom trictinia terata, abacosque, et monopodia i Cn. Mantum Asia devicta primum invexisse triumpho suo, quem duxit Urhis anno nexvii, L. Piso auctor est. Antias quidem L. Crassi oratiria, multa etiam triclinia terata vendidisse. Ex tere factitavere et cortinas tripodum nomine Delphicas, quomam donis maxime Apollinis Delphici dicabantur. Placuere et lychinichi pensiles in delubris, aut arborum modo mala ferentium incentes: qualis est ia templo Apollinis Palatini, quod Alexander Magnus Thebarum expagnatione captum in Cyme dicaverat eidem deo.

IX.(iv.) Transit deinde ars ubique valgo adelfigies deorum. Romæ simulacrum ex ære factum Cereri primum reperioex peculio Sp. Cassii, quem regnum affectantem pater
spsins lateremerat. Transit et ab dils ad haminum statuas
atque imagines multis modis. Bitumine antiqui tinguebant
eas, quo magis mirum est placuisse auro integere. Hoc
nescio an romanum fuerit inventum : certe ettam Romae
non habet vetustatem. Effigies hominum non solchant
exprimi, nisi aliqua illustri causa perpetuitatem mercatium, primo saccorum certaminum victoria, maximeque
Olympiæ: ubi omnium qui vicissent, stahuas dicari mos
erat. Eurum veru, qui ter ibi supersvissent, ex membris 2

432 PLINE.

une statue qui était leur portrait : ce genre de l statues est appelé iconique. Je ne sais si ce ne sont pas les Athéniens qui les premiers ont dressé des statues aux frais du public, et cela à l'occasion des tyrannicides Harmodius et Aristogiton. Le meurtre d'Hipparque eut lieu l'année où les rois furent chassés de Rome. Par une émulation honorable, cet usage a été ensuite universeilement adopté. Les places publiques de toutes les villes municipales se sont ornées de statues ; le souvenir des personnages s'est perpétué, et l'on a inscrit le détail de leurs fonctions, que la postérité lira sur le socie de leurs statues, et non plus seulement sur leurs tombeaux. Bientôt les maisons particulières et les atrium sont devenus autant de places publiques, et les clients se sont mis à honorer ainsi leurs patrons.

1 X.(v.) Anciennement les statues étaient dédiées revêtues de la toge; on eut ensuite le goût des figures nues tenant une pique, d'après les statues d'éphèbes de gymnases, qui sont nommées Achilléennes. La coutume des Grecs est de ne rien voiler; mais, au contraire, l'usage romain et militaire est de mettre une culrasse aux statues. César, étant dictateur, se laissa dédier dans son forum une statue cuirassée. Quant aux statues couvertes à la manière des Luperques, elles sont d'aussi fraiche date que celles qu'on vient de produire en public vêtues d'un manteau. Mancinus s'en fit faire une dans le costume 2 qu'il portait lorsqu'il fut livré (15). Des écrivains ont remarqué que le poëte L. Accius se fit dresser dans le temple des Muses une statue trèsgrande, quolqu'il sut très-petit. Les statues équestres sont en recommandation chez les Romains, qui, sans contredit, ont recu cet usage des Grecs. Mais en Grèce on n'en érigeait qu'aux vainqueurs dans les jeux sacrés, pour la

course à cheval; puis on en ériges aux misqueurs dans la course des chars à deux chevaux ou à quatre chevaux. De là l'usage chez mus des chars pour les statues des triomphateurs. Cat usage n'est venu que tard; et parmi ces chars c'est le dieu Auguste qui le premier a fait figure des chars à six chevaux et des chars traisés per des éléphants.

XI. Il n'y a pas longtemps non plus qu'en al représenté sur un char à deux chevaux ceuxel, après leur préture, avaient fait en char le te du Cirque. L'usage des colonnes est plus anim: témoin la colonne en l'honneur de C. Man vainqueur des anciens Latins, auxqueis, sein un traité, le peuple romain (16) donnait le fes du butin. Ce fut lui qui, dans son consulat, l'and Rome 416, fixa à la tribune aux harangue le éperons des vaisseaux pris sur les Antistes & éleva aussi une colonne à C. Duillius, mi à premier triompha pour une bataille navale agnée sur les Carthaginois (an de Rome 493), 40; ionne subsistant encore aujourd'hui dans le lirum. Une colonne fut élevée à P. Misucia. préfet des grains, hors de la porte Trigénies. i'aide d'une cotisation d'un douzième (xvm, 4):p crois que c'est le premier bonneur de cette a accordé par le peuple ; auparavant il l'avait étif le sénat, récompense éclatante al elle n'avaitent commencement frivole. Quant à la statue d'Al Navius (xv, 20, 3), elle était devant le pakké sénat ; la base en fut brûlée lors de l'incu ce palais, aux funérailles de Publius Clodius 🗓 statue fut érigée par décret public dans la p des Comices, en l'honneur d'Hermoders d phèse, traducteur, pour les décemvirs, és t qu'ils rédigeaient. Une autre cause, us s titre firent dresser à M. Horatius Coclès is s tue qui subsiste encore aujourd'hui : ca fuit

ipsorum similitudine expressa, quas iconicas vocant. Athenienses nescio an primi omnum Harmodio et Aristogitori tyrannicidis publice posuerint statuas. Hoc actum est eodem anno, quo et reges Romæ pulsi. Excepta deinde res est a toto orbe terrarum humanissims ambitione. Et jam omnium municipiorum foris statuæ ornamentum esse cæpere, prorogarique memoria hominum, et honores legendi ævo basibus inscribi, ne in sepulcris tautum legerentur. Mox forum et in domibus privatis factum atque in atriis. Honos clientum instituit sic colere patronos.

X. (v.) Togatæ effigies antiquitus ita dicabantur. Placuere et nudæ tenentes haslam, ab epheborum e gymnasiis exemplaribus, quas Achilleas vocant. Græca res est, eihil velare: at contra romana ac militaris, thoracas addere. Cæsar quidem dictator loricatam sibi dicari in foro suo passus est. Nam Lupercorum habitu factæ, tam novitiæ sunt, quam quæ nuper prodiere prenulis indutæ. Manciguus eodem habitu sibi statuit, quo deditus fuerat. Natatum ab auctoribus, et L. Accium poetam in Camenarum æde ananna forma statuam sibi posuisse, quum brevis admonater.

dum fuisset. Equestres vero statum remanam chinsi nem habent, orto sine dubio a Grarcis exemple. Sei celetas tantum dicabant in sacris victores. Pute ver qui bigis, vel quadrigis vicissent. Unde et meti em nati in his qui triumphavissent. Serum hoc, et in his nisi a divo Augusto sejuges, sicut et elephanti.

X1. Non veius et bigarum celebratio in his qui publi functi curru vecti essent per Circum. Antiquier estent rum, sicut C. Mienio, qui dericerat priscos Lalian, qui se x fordere tertias prædæ populus romasus publice eodemque in consulato in suggesta Rostra devictis selle bus fixerat anno Urbis coccavi. Hem Caio Duille, primus navalem triumphum egit de Poesia, que et munc in foro. Hem P. Minucio præfecto ausum, portam Trigeminam, unciaria stipe collata, mescio applicato a la populo, antea enim a sesatu erat; publices, nist firvolis corpisset initiis. Namque et Ath Bella fun fuit ante Curiam, cujus basis configeravit Curà inti Publit Clodii funere. Fuit et Hermodori Ephesii insullegum, quas decemviri scribebant, interpretis, publicata. Alia causa, alia auctoritas, M. Horatii Cocili di

voir seul repousse du pont Sublicius les ennemis. le ne suis pas surpris non plus qu'on en ait élevé la Sibylle près de la tribune aux harangues, même trois: une, placee par Sextus Pacuvius Talurus, édile du peuple, et deux par M. Mes mia. Je croirais que celles-ci et celle d'Attus Navius, posées du temps de Tarquin l'Ancien, urent les premières, si dans le Capitole il n'y en tvait pas des rois qui l'ont précédé. (v1.) Entre ces ternières, les statues de Romulus et de Tatius (17) ont sans tunique, aiusi que celle de Camille, lans la place aux harangues. La statue équestre le Q. Marcius Trémulus, devant le temple les Castors (18), était vêtue de la toge : il valt valucu deux fois les Samuites, et, par la rise d'Anagnia, affranchi le peuple de l'imot pour la solde militaire. Entre les plus anlennes statues sont celles de Tulius Cicelius, le Lucius Roscius, de Spurius Nautius, de C. Pulcinius, tous tués par les Fidenates dans leur mhassade : elles sont dans la place aux haranroes. La république décernait ordinairement cet bonneur à tout Bomain mis à mort contre le droit des gens ; tel fut le cas de P. Junius et de Titus Coruncanius, tués par l'ordre de Teuca (19). seine des Illyriens. N'omettons pas ce qui est noté dans les Annales, que ces deux statues éleves dans le Forum avaient trois pieds : c'était alors la dimension en honneur. Je n'oublierai res non plus (20) Cn. Octavius, à cause d'un mot du sénatus-consulte (21): le rol Antiothus disant qu'il lui ferait réponse, Octavius, ec une baguette qu'il tenait par hasard, traça n cercle autour du roi, et le força de répondre Vant de sortir de ce cercle ; il fut tué dans cette mbassade, et le sépat lui décerna une statue ans l'endroit le plus voyant (oculatissimo): He est (22) sur la place aux barangues. Je trouve qu'on décerna aussi une statue à la vierge vestale Taracia Caia ou Suffetia, avec la permission de l'ériger où elle voudrait; addition qui n'est pas moins honorable pour elle que d'avoir eu, quoique femme, une statue décernée. Voici, dans (28) les propres termes des Annales, pourquoi elle l'obtint: « Pour avoir fait présent au peuple du champ du Tibre. »

XII. Je trouve aussi qu'on érigea des statues 1 à Pythagore et à Alcibiade dans les angles de la place des Comices, Apollon Pythien, lors de la guerre Samnite (an de Rome 441), ayant ordonné de dresser dans un lieu fréquenté une statue au plus brave des Grecs, et une autre au plus sage. Elles subsistèrent jusqu'à ce que le dictateur Sylla fit bâtir en cet endroit le palais du sénat. Il est étonnant que les sénateurs d'alors aient préféré pour la sagesse Pythagore à Socrate, préféré par le même dieu à tous les sages (vii, 31, 10); on pour le courage Alcibiade à tant d'autres, ou qui que ce soit à Thémistocle pour ces deux qualités. Le but ? des colonnes était d'élever au-dessus des autres hommes ceux à qui on les dressait. C'est aussi la signification des ares triomphaux, invention nouvelle : au reste, ce genre d'honneur a pris naissance chez les Grecs. C'est aussi à un Grec, je pense, qu'on a élevé le plus de statues : Démétrius de Phalère, à Athènes; elles étaient au nombre de trois cent soixante; l'aunée ne comptait pas encore davantage de jours; elles furent bientôt après mises en plèces. A Rome les tribus en avaient élevé dans tous les quartiers, comme nous l'avons dit (xxxttt, 46), à C. Marius Gratidianus; elles les renversèrent lors de l'entrée de Sylla.

XIII. Les statues pédestres sont restées sans 1 aucun doute longtemps en bonneur à Rome,

e, que durat hodieque, quum hostes a ponte Sublicio Phor, tres sint licet : una, quam Sextus Pacuvius Taurus "dilia plebis instituit: duæ, quas M. Messala. Primas puem has, et Ath Navii, positas ælate Tacquinu Prisci, is regum antecedentium essent in Capitolio. (vi.) Ex his Romuli et Tatu sine tunica, sicut et Camilli in Rostris, et Me ardem Castorum foit Q. Marcii Tremuli equestris, brata, qui Samnites bis devicerat, captaque Anaguia, poplum supendio liberaveral. Inter antiquissimas sunt el fulli Clockii, Lucii Roscii, Spurii Nautti, C. Fulcinii ia losters, a Fidenatibus in legatione interfectorum. Hoc a epublica tribui solebat injuria cæsis, sicutet P. Junio et Pho Coruncanio, qui ab Teuca illyriorum regina interfecti rant. Non omittendum videtur, quod Annales annotavere, vipedancas his statuas in Foro statutas. Here videlicet nensura honorata tunc erat. Non præteribo et Ca. Octafium ob mum senatus consulti verbum : hic regem Anochum, daturum se responsum dicentem, virga quam enchal forte circumscripsit, et prins quam egrederetur cirwho illo, responsum dare coegit. In qua legatione interfecto senatus statuam poni jussit » quam orulatissimo loco »; eaque est in Rostria. Inventur statua decreta et Taracise Caue, sivo Suffetias virgini Vestali, ut poneretur ubt veltet; quod adjectum non minus honoris habet, quam teminus esse decretam. Meritum ejus ipsis ponam Annalium verbis; « Quod campum Tibernum gratificata esset ea populo. »

XII. Inveniu et Pythagora, et Alcibiadi, in cornibus comiti positas, quum bello Samniti Apollo Pythius fortissimo grave gentis jussisset, et alleri sapientissimo, simulacra celebri loco dicari: ca stetere, donec Sylia dicator ibi curiam faceret: mirumque est, illos patres Socrati cunclis ab codem deo sapientia prælato Pythagoram prætulisse, aut tot aliis virtute Alcibiadem, aut quemquam utroque Themistocli. Columnarum ratio erat, attolli supra cæteros mortales: quod et arcus significant novitio invento. Primus tamen houos cœpit a Græcis: nullique arbitror plures statuas dicatas, quam Phalereo Demetrio Athenia. Siquidem cocus statuere, nondum anno hunc numerum dierum excedente, quas mox laceravere. Statuerant Romæ etram in omnibus vicis C. Mario Gratidiano tribus, ut dixinus, easdemque subvertere Syllæ introitu.

Caton pendant sa censure, où il se plaint s l'ambilion. Nous avons des dans les provinces on élève des statues à des femmes romaines. Il ne put cependant empe. PLINE. cher qu'à Rome meme on n'en dressat. que l'origine des statues équestres soit fort exemple à Cornélie, mère des Gracques et fille some, et que l'houneur en ait été accorde du premier Scipiou l'Africaia. Elle est représenme à des (comes (24) per la stalue équestre tée assise et remarquable à sa chaussure sans me a nes tommes (\*4) par la statue equisite. courroles. Cette statue, qui était dans le portique a l'avoir ornée de la toge; el pourtant Lopublic de Métellus, est maintenant dans les edirèce et Brutus, qui avaient chassé les rois, et par le fait de qui Clélle s'était trouvée parmi les XV. La première statue dressée à Rome aux freis t otages, n'avalent point eu do statue. Je croirais d'une cité étrangere le fut à C. Étius, tribun du (car il est vraisemblable que Tarquin érigea quae cue estaugere le tue a c. le tues errous avec Stealus peuple. Il avait fait passer une loi cootre Stealus fices d'Octavie. les statues d'Attus Navios et de la Sibylie, et Scaultus Lucaous; qui avait deux fois roine de les tols s'ellègeent y enx memes leurs bio-Thurium : poor cela les Thuriens décernèrent que res rois a prigerent a cux memos icurs pro-pres statues), je croirals, dis-je, que la statue de Cièlie et celle d'Horatius Coclès out éte les a Elius une statue et une couronne d'or. Plus tard les mêmes decernèrent une statue à Fabripremières dedices au nom du public, si Pison cius (XXXIII, 54), qui les avait délivrés d'un premieres unuoes au nom un punic, si rison ne disait que la statue de Chelle avait été élovée siège. Cet exemple fut de toute part imité per les per ceux qui avaient été (25) en otage avec elle, nations, ainsi devenues clientes; et toute distinc. Porsenna (26) les ayant rendus par bonneur tion fatst pien wise su onpil, da, ou soft ja spine pour elle. Au contraire, Annius Fetialis rapporte d'Annipal en trois endroits d'une ville dans l'enque la statue équestre qui était vis-è-vis le temceinte de laquelle, seul de tous nos ennemis, il a ple de Jopiter Stator, dans le vestibule de la maison de Tarquin le Superbe, représentait Va-XVI. (vii.) Que l'art de la statuaire alt été anciennement familier à l'Italie, c'est ce que leria, fille du consul Valerius Publicola; que montre l'Hercule consacré, dit-on, par Valéria seule s'échappa, seule traversa le Tibre à lancé un javelot la nege, les autres otages qui (27) étaient euvoyés daus le Forum aux Bœuls ; on le nomme l'Hercul triomphal, et dans les triomphes il est revêtes à Porsenne ayant peri dans une embuscade dresd'un costume de triomphateur. Par Larquin. Pisou, sous le second constilat de d'un costume de triompunicur. du cur a cure la raine la preuve dans le Janus double, dédié par le raine la preuve dans le Janus double, M. Emilius el de C. Popilius (an de Rome 396). Numa; on l'honore comme président à la peix et les censeurs P. Cornélius Scipion et M. Popilius la guerre, et les doigts en sont figures de manie sée par Tarquin. Areateniever toutes les statues rangees autour qu'indiquant trois cent soixante-cinq jours (29 du Forum et représentant les magistrats sortis de ou, en d'autres termes, l'année, ils le font rece charge (28), excepté ceiles qui avaient été érigées Daltre pour la dieu de l'Age et du temps (30). L' bet decise qu benbie on qu seus; Ils thent meme toudes la status das s'était élevés à lai-mems auband ville viri. Exetant Catonia to censura vociferation pres du temple de la Terre Sp. Cassius (XXXIV, 9). mulicribus romanis in provincia statuas pont. Nec la dni sasit sebite ș je faceunie; cet ces pomues numerious voidants in provincis status port. We for the political transfer and provincis status ports. don avant animes a me Atamaca con tes contra Pour univere, que muus timbe queque paierent eur corbene gracenorum mant, qua un Annanterir filia scolesa huic posita, soleisque sine accento in ria ma. sodens muc posta, soresque une anecest in Metelli publica portica ; que statua nuoc est in XIII. Pedestres sine dubio Roma fuere la suctoritate 1 XIII. Pedestres sine dubio Roma tuere in succurace dubio Roma tuere in succurace ed., longo tempore. Equestrium tamen origo perquam vetus est, longo tempore. Equam honore communicato Chelia statua cons tempore. Equestrium tamén origo perquam veius col, se communicato Chelia statua accommunicato chelia statua a XV. Publice autom ab exteria posita eat Roma tribuno plebis, lege perlata in Stealum Statiliuro CUID TERRITIES CHAIN HOROUTE COMMUNICATO CREME SANCIA equestri, ceo parum esset toga esm cingi: quum Lucre-tist, se Bruto, qui expulerant reges, propter quos Chelis list, se Bruto, qui expulerant reges, propter quos primam list, se Bruto, qui expulerant reges, propter quos Chelis list, se Bruto, qui expulerant reges, propter quos chiana lister abaides fuerat, non decernereuri. Atto enim ac cum Cocitis publice dicatam credidettm; Atto enim ac cum Cocitis publice dicatam credidettm. gul Thuridos his infestaveral : ob id Elium viæ openbus. tua et corona aurea dona verunt. Idem postes doavere status, uberati obsidione : passime cum Cochtis publice dicatam crediderim; Atto enim ac Sibyllas Tarquicium, et reges sibi ipsos possisse verisumite and inici Chalin amana Disa Iradaya. cheutelas ita recepta ; adeo discrimen omnes. Sibylise Varquinum, et reges ann ipaos posuisse versumie est : pisi Chelise quoque Piso traderet ab his positam, qui Hannibalis étiam statuz tribus locia ricantur est: his Cheliz quoque Piso Iraderet ab his positam, qui una obsides (uissent, redditta a Porsenta in bonorem control de dissent, redditta a conservant de dissent de jus intra muros solus lostium emisit hasta una obsides luissent, reddith a Porsenus in bonorem ejus.

V. diverso Annius Fetialis, equestrem, que fuerit valeris.

Joris Statoris edem in vestibulo Superbi domus, sulama Joris Statoris edem in vestibulo superbi domus, sulama prima Statoris edem in sulama sulama prima sulama prima sulama prima sulama sulam XVI. (vi.) Fuisse autem statuarism are Haliz quoque et vetustam, indicant, Here JOYN STATORY SCHOOL OF VESTIVITO SUPERIOR CONTROL PUBLICOLE CONSULES filite: earnque solaro reiugine. sacratus, ut product, in toro boarto, qui Tiberingue transvisse, carteria obsidibus, qui purcenta Tiberingue transvisse, carteria obsidibus, qui purcenta mittebantur, interentis Tarquini insulia. REV. Esseine Diagnocultais. M. A. millo. C. Donitius sanassa XIV. Esseine Diagnocultais. catur, atque per triumphes restitur les MURDENTUR, INTERPRINIS TARQUINI INSIDIE.

KIV. Lucius Viso prodidit, M. Amilio, C. Popilio u consulo.

KIV. Lucius Viso prodidit, M. Amilio, M. Dandio, educace.

M. Dandio, educ Propletos Janus geminus a Numa rege belique argumento coltur, digita la fe LIV. Lucius Piso prodicit, M. Amino, C. Popilio, etaluss Lib., 8 ocasoribus P. Cornelio Scipione, M. Popilio, etaluss circa forum sorum qui magiatratum gesserant, sublatas forum sexaginta quinque diesum poli OFFICE CAS QUE POPULI ANI SESSETANI, SHOIALAS woo quan spud seden Telluris statusset sibi egnum affectaverat, ettam conflatam a in ea quoque re ambilioni provide.

a aussi des statues du genre toscan dispersées dans le monde, lesquelles ont été certainement faites en Étrurie. Je penserais que les statues toscanes ne représentaient que des divinités, si Metrodore de Scepsis, surnommé Misoromæus à cause de sa haine pour les Romains, ne nous reprochait d'avoir pris Volsinies pour ses deux mille statues. Il me paralt surprenant, l'origine des statues étant aussi ancienne en Italie, qu'on ait de préférence consacré dans les temples des effigies des dieux en bois ou en argile (xxxv, 45) jusqu'à la conquête de l'Asie, qui introduisit le

3 luxe. Quant à l'origine de l'art d'exprimer les ressemblances, il sera pius à propos d'en parier lorsque nous parlerons de ce que les Grecs appellent plastice (art de modeler en argile). Le modelage est antérieur à la statuaire. Celle-ci a eu un developpement influi, comme on peut le voir en maint et maint livre, si l'on est curieux d'embrasser non pas tout (car qui pourrait tout embrasser?), mais plus que nous ne faisons.

XVII. Sous l'édilité de M. Scaurus il y ent trois mille statues sur la scène d'un theatre construit seulement pour un temps (xxxvr, 2). Mummius, après la conquête de l'Achaie, en remplit la ville, lui qui ne devait pas laisser (31) de dot à sa fille: car pourquoi ne pas dire ce qui est à sa décharge? Les Lucullus en transportèrent aussi beaucoup. blucianus, trois fois consul, a rapporté qu'il y a encore a Rhodes trois mille statues; et on pense qu'il n'en reste pas moins à Athènes, à 2 Olympie, à Delphes. Quel mortel pourrait en rendre compte? ou de quelle utilité en serait ta comnaissance? Cependant il y aura plaisir à dire quelque chose sur les morceaux les plus célèbres, et sur ceux qu'une circonstance parti-

culière a rendus remarquables, et à nommer les artistes illustres. Il en est même quelques uns dont il serait impossible d'énumérer toutes les productions : témoin Lysippe (vii, 88), auteur, dit-on, de quinze cents morceaux, tous d'une perfection telle, qu'un seul suffirait pour illustrer un artiste. On en sut le nombre après sa mort. quand son héritier ouvrit son coffre; car il avait coutume, sur le prix qu'il recevait pour chaque figure, de mettre à part un denier d'or. L'art est 3 arrivé à des prodiges de succès et de hardiesse. Pour preuve de succès je citerai un seul exemple, et encore d'une figure ne représentant ni un dieu ni un homme (32): Notre génération a vu dans le Capitole, avant le dernier incendle de cet édifice par les Vitelliens, un chien en bronze léchant sa blessure : on jugera combien ce morceau, placé dans la chapelle de Junon, était d'un travail excellent et d'une imitation parfaite, non-seulement par le lieu sacré où il avait été mis, mais encore par la nouveauté du cautionnement : ancune somme ne paraissant (33) suffisante, un décret ordonna que les gardiens en répondraient anr leur tête.

XVIII. Pour la hardiesse, il y en a des exem- 1 ples innombrables, puisque nous voyons qu'on a imaginé d'énormes statues nommées colossales, et égales à des tours. Tel est, dans le Capitole, l'Apollon transporté d'Apollonie (IV, 27, 1), ville du Pont, par M. Lucullus; il a trente condées, et a coûté 500 talents (2,460,000 fr.). Tel est dans le champ de Mars le Jupiter consacré par le dieu Claude César, et qui paraît petit à cause du voisinage du théâtre de Pompée (84). Tel est encore celui de Tarente, fait par Lysippe, et haut de quarante coudées. Chose merveilleuse dans cette 2

2 mem anni, temporis et ævi esse deum indicent. Signa quo-Que Tuscanica per terras dispersa, que in Etruria factitata bon est dubium. Deorum tantum putarem ea fuisse, ni Metrodorus Scepsius, cui cognomen a romani nominia odio inditum est, propter duo millia statuarum Volsinios expugnatos objiceret, mirumque mihi videtur, quum statuarum origo tam vetus in Italia sit, lignes poticis, aut Getilia deorum simulacra in delubris dicata, usque ad de-3 victum Assam, unde luxuria. Similitudines exprimendi quae perma fuerit origo, in ea quam plasticen Graci vocant, dici convenientins erit elenim prior, quam statua-

ria, fuit. Sed hac ad infinitum efflornit multorum voluminam opere, si quis plura persequi vehit : omnia enim quis Possel ?

XVII. In M. Scauri additate trea millia signorum in scena untum fuere temporario theatro. Mummius devicta Achaia repleva Urbem, non relicturus filme dotem. Cur enun non com excusatione popatur? Multa et Luculli invexere. Bhodi etiamnum tria millia signorum esse, Mucianus ter consul produdit - nec panciora Athems, Olympia , Delphis I unperesse creduntur. Quis ista mortalium persequi possit? aut quis usus noscendi intelligatur? Insignia tamen maxime, et aliqua de causa notata, voluptarium ait attigisse, artificesque celebratos nominavisso: singulorum quoque inexplicabili multitudine, quum Lysippus ad n p opera fecisse dicatur, tantas omnía artis, ut ciaritatem possent dare vel singula. Numerum apparuisse defuncto eo, quum thesaurum effregissel hæres : solitum emm es mampretto cujusque signi denarios seponere aureos singulos. Evecta supra huma- 3 nam fulem ars est successu, moy et audacia. In argumentum successus unum exemplum alferam, nec deorum hominumve similitudinis expressee. Ælas nostra vidit in Capitolio, priusquam id novissime conflagravit a Vilettianis incensum, iu cella Junonis, canem ex zere vulnus suum lambentem : cosus eximiem miraculum et indiscreta veri similitudo, non eo solum intelligitur, quod ibi dicata fuerat : verum et pova satisdatione : nam quoniam summa nulla par videbatur, capite tutelarios cavere pro ea, instituti publici fuit.

XVIII. Audacia: innumera sunt exempla. Moles quippe 1 excogitatas videmus statuarum, quas colosseas vocant, turribus pares. Talis est in Capitolio Apollo, trauslatus a M. Lucullo ex Apollonia Ponts orbe, xxx cubitorum, quingentis talentis factus : talis in campo Martin Jupiter, a divo Claudio Cassare dicatus, qui devoratur Pompeiani theatri vicinitate : talis et Tarenti factus a Lysippo xu cu136 PLINE.

statue i elle est en équilibre, de telle façon qu'il est possible, dit-on, de la mouvoir du doigt, sans qu'aucune tempête puisse la renverser : on prétend qu'à la vérité l'artiste y a pourvu en plaçant à une petite distance une colonne du côté où il fallait principalement rompre le vent. La grandeur de cette statue et la difficulté de la mouvoir empêchèrent Fabius Verrucosus d'y toucher, quand il transporta, du même endroit, 3 l'Hercule qui est au Capitole. Mais, de tous, le plus admiré est le colosse du Soleil à Rhodes, fait par Charès de Linde, élève de Lysippe, nommé ci-dessus. Il avait soixante-dix coudées de hauteur. Cette statue fut renversée, cinquante-six ans après, par un tremblement de terre. Tout abattue qu'elle est, elle excite l'admiration: peu d'hommes en embrassent le pouce; les doigts sont plus gros que la plupart des statues. Le vide de ses membres rompus ressemble à de vastes cavernes. Au dedans on voit des pierres énormes, par le poids desquelles l'artiste avait affermi sa statue en l'établissant. Elle fut achevée, dit-on, en douze ans, et coûta 300 talents (1,476,000 fr.), produit (35) des machines de guerre abandonnées par le roi Démétrius, qu'ennuya la longueur du 4 siége de Rhodes (36). La même ville a cent autres colosses plus petits, mais dont un seul suffirait pour illustrer tout lieu-où on le placerait. Outre ceux-là, elle a cinq colosses de dieux faits par Bryaxis. L'Italie aussi a produit des colosses; du moins voyons-nous dans la bibliothèque du temple d'Auguste l'Apollon Toscan, qui a cinquante pieds du gros orteil à la tête, et dans lequel on ne sait ce qui est le plus admirable du bronze ou de la beauté du travail. Sp. Carvilius, vainqueur des Samnites qui combattaient après avoir prêté un serment spécial, fit faire avec leurs culrasses, leurs cuissards et leurs casques, un Jupiter qui est au Capitole. Les dimensions en sont telles, qu'il est vu par le Jupiter Latial. De (27) 5 la limaille de cette statue il fit faire la sienne, qui est aux pieds de celle du dieu. On admire aussi dans le Capitole deux têtes consacrées par le consul P. Lentulus : l'une faite par Charès, nommé ci-dessus, l'autre par Décius; mais cette dernière perd tant à la comparaison, qu'elle paraît l'ouvrage du plus mauvais desartistes (28). La dimension de toutes les statues de ce geure a 6 été surpassée de notre temps par le Mercure que Zénodore a fait pour la cité gauloise des Arvernes, au prix de 400,000 sesterces (84,000 f.) pour la main-d'œuvre, pendant dix ans. Ayant suffisamment fait connaître là son talent, il fut mandé par Néron à Rome, où il exécuta le colosse destiné à représenter ce prince (39). Cette statue, haute 🚁 de cent dix pieds, est aujourd'hui un objet de culte, ayant été consacrée au Soleil après la condamnation des crimes de Néron. Nous admirions dans son atelier la parfaite ressemblance, nonseulement du modèle d'argile, mais encore de essais en petit, premières esquisses de l'ouvrage Cette statue montra que le secret de la composition de l'airain [précieux] était perdu; car d'une pe Néron était disposé à fournir l'or et l'argent, d'autre part Zénodore ne le cédait à aucun de anciens statuaires pour l'art de modeler et - anciens ciseler. Pendant qu'il travaillait à la statue Arvernes, il copia, pour Dubius Avitus (40), govverneur de la province, deux coupes ciselées war Calamis, que Germanicus César, qui les aima alt beaucoup, avait données à son précepteur Cansius Silanus, oncle d'Avitus. L'Imitation était #

2 bitorum. Mirum in eo, quod manu, ut ferunt, mobilis ( ca ratio libramenti est), nullis convellatur procellis. Id quidem providisse et artifex dicitur, modico intervallo, unde maxime flatum opus erat frangi, opposita columna. Itaque propter magnitudinem difficultatemque moliendi, non attigit eum Fabius Verrucosus, quum Herculem, qui est 3 in Capitolio, inde transferret. Aute omnes autem in admiratione fuit Solis colossus Rhodi, quem fecerat Chares Lindius, Lysippi supra dicti discipulus. Septuaginta cubitorum altitudinis fuit. Hoc simulacrum post quinquagesimum sextum annum terræ motu prostratum, sed jacens quoque miraculo est. Pauci pollicem ejus amplectuntur. Majores sunt digiti, quam pleræque statuæ. Vasti specus hiant defractis membris. Spectantur intus magnæ molis saxa, quorum pondere stabiliverat constituens. Duodecim annis tradunt effectum coc talentis, quæ contigerant ex apparatu re-4 gis Demetrii relicto, moræ tædio, obsessa Rhodo. Sunt alii minores hoc in cadem urbe colossi centum numero : sed ubicumque singuii fuissent, nobilitaturi locum : præterque hos deorum quinque, quos fecit Bryaxis. Factitavit colossos et Italia. Videnus certe Tuscanicum Apollinem in bibliotheca templi Angusti, quinquaginta pedum a pollice, dubium are mirabiliorem, ar 'ludine. Fecit et Sp. Carvilius Jo-

vem, qui est in Capitolio, victis Samuitibus sacrata 🖼 pugnantibus, e pectoralibus eorum, ocreisque et galeis. A. plitudo tanta est, ut conspiciatur a Latiario Jove. E reliquis limæ suam statuam fecit, quæ est ante pedes simulaci; eius. Habent in eudem Capítolio admirationem et capíti duo, quæ P. Lentulus consul dicavit : alterum a Charck supra dicto factum : alterum fecit Decius, comparations is tantum victus, ut artificum minime probabilis videatur. Verum omnem amplitudinem statuarum ejus generis vicit f ætate nostra Zenodorus, Mercurio facto in civitate Gallie Arvernis, per annos decem, H-S. cocc maniprelio. Postquam satis ibi artem approbaverat, Romam accitus est a Nerone, ubi destinatum illius principis simulacro coloss fecit, cx pedum longitudine, qui dicatus Soli venerationi est , damnatis sceleribus illius principis. Mirabamur is of ficina non modo ex argilla similitudinem insignem : versi et ex parvis admodum surculis, quod primum operis isttar fuit. Ea statua indicavit interisse fundendi aris vier ? tiam, quum et Nero largiri aurum argentumque paniss esset, et Zenodorus scientia fingendi czelandique nulli reterum postponeretur. Statuam Arvernorum quum facerel provinciae Dubio Avito præsidente, duo pocula Calanida manu carlata, qua Cassio Silano avunculo ejus, pracepio

parfaite, qu'à peine pouvant-on apercevoir quelque différence avec l'original. Ainsi, plus Zénodore avait de supériorité dans son art, plus on peut reconnaître que le secret de l'airain était aperdu. (viri.) La plupart sont tellement épris des bronzes dits de Corinthe, qu'ils les emportent en voyage, comme l'orateur Hortensius pour le Sphinx qu'il s'était fait donner par Verrès accusé. Le fot cette figure qui, dans les debats du procès, lui attira un mot de Cicéron. Hortensius ayant dit qu'il ne comprenait pas les énigmes, Vous devriez les comprendre, dit Ciceron, puisque vous avez chez vous le Sphinx. L'empereur Néron faisait porter partout où il allait une Amazone dont nous parlerons; et, peu de temps auparavant, C. Cestius, consulaire (an de Rome 787), faisait voiturer une statue qu'il eut même avec lui dans une bataille. La tente d'Alexandre le Grand était, clit-on, d'ordinaire soutenue par des statues dont cleux sont consacrées devant le temple de Mars Vengeur, et deux devant le palais.

XIX. De plus petites statues et d'autres représentations ont illustré une multitude presque innombrable d'artistes. A leur tête toutefois est Phidias Athénien, par le Jupiter qu'il a fait à Olympie. Cette statue est, il est vrai, d'ivoire et d'or; mais il a fait aussi des ouvrages de bronze. Il florissait dans la 83° olympiade (44), vers l'an 300 de Rome. Il eut pour contemporains et pour émules Alcamene, Critius, Neslotés (42), Hégias. Il y cut ensuite dans la 87° olympiade Agélades, Callon (43), Gorgias le Lacédemonien; puis, dans la 90° Polyclete, Phradmon (44), Myron, Pythagore, Scopas, Parellus. Polyclete eut pour disciples Argius, Asopodorus, Alexis, Arls-

tide, Phrynon, Dinon, Athénodore, Déméas (43) de Clitor; Myrou eut pour disciple Lyeius, Dansla 95° olympiade, fleurirent Naucydes, Dinoménes, Canachus, Patrocles; dans la 102°, Polyclès, Céphisodotus (46), Léochares, Hypatodore; dans la 104°, Praxitèle, Euphranor; dans la 107°, Échion (47), Thérimachus; dans la 114°, Lysippe (vii, 88), contemporain d'Alexandre le Grand; de plus, Lysistrate (48) son frère, Sthen-3 nis (49), Euphronides, Sostrate, Ion, Silanion, qui présente cette particularité singulière d'être devenu célèbre sans maître : il eut pour disciple Zeuxiade (50); dans la 121° (51), Eutychides (xxxvi, 4, 22), Euthycrates, Laippus (52), Gephisodotus, Timarque, Phyromaque. L'art s'éteignit ensulte, puls eut une renaissance dans la 156° (53) olympiade, où parurent des artistes bien inferieurs saus doute aux précedents, mais pourtant estimés : Autée, Callistrate, Polycles, Athenée, Callixene, Pythoclès, Pythios, Timocles. Ayant ainsi indique les epoques des artistes 4 les plus cclebres, je passerai rapidement en revue les plus éminents; la foule des autres sera dispersee cà et là. Les plus celebres, quoique n'appartenant pas precisément à la même époque, ont concouru eusemble par des Amazones qu'ils avaient faites. Quand on dedia ces statues dans le temple de Diane d'Ephèse, on convint, pour savoir quelle était la meilieure, de s'en rapporter au jugement des artistes eux-mêmes, qui étaient presents; it fut évident que c'était celle que chacun avait jugée la premiere apres la sienne. De cette façon celle de Polyclète fut placée au premier rang, au second celle de Phidias, au troisieme celle de Crésilas (54), au quatrieme celle

auro Germanicus Carsar adamata donaverat, emulatus est, ut vis ulla différentia esset artis. Quantoque major in Zenodoro præstantia fuit, tanto magis deprehendi æris obliteratio potest. ( vin.) Signis, que vocant Corinlha, plerique in tantum capuntur, ut seem enceumferant, sicut Hortensius orator Splingem Verri reo ablatam. Propter quam Cicero illo judicio in altercatione neganit el se reniginata intelligere, respondit debere, quoniam sphingem donn haberet. Circumtulit et Nero princeps Annazonem, de qua dicenus : et paulo ante C. Cestius consularis signum, quod secum etam in prælio habuit. Alexandri quoque Magni tabernaculum sustinere traduntui solitæ statue, ex quibus dua ante Martis Ultoris ædem dicatæ sint, lotidem ante regiam.

XIX. Minoribus simulacris signisque innumera prope artificum multitudo nobilituta est. Ante omnes famen Pludias Atheniensia. Jove Olympiæ facto, ex chore quidem et auro: sed et ex ære signa fecit. Floroit autem Olympiade Lxxxvii, circiter occ nostræ Urbis anno. Quo codem tempore æmult ejus fuere Alcamenea, Critius, Neslotes, Hegias. Et deinde Olympiade Lxxxvii Agelades, Callon, Gorgias Lacon; rursus xe Polycletus, Phradmon, Myton, Pythaguras, Scopas, Parchus. Ex his Polycletus diacipulos babuit Argium, Asopadorum, Alexinidem, Phryuonem, Dinonem, Atlendorum, Demeam Clito-

rium ; Myron, Lycium. Nonagesima quinta Olympiade flornere Naucydes, Dinomenes, Canachus, Patrocles. Centesima secunda, Polycles, Cephisodatus, Leochares, Hypatodores. Centesima quarta, Praxiteles, Euphranor. Centesima septima, Echion, Therimachus. Centesima quartadecima, Lysippus fuit, quum et Alexander Magnus. Hem 3 Lysistratus frater ejus, Stlennia, Euphronides, Sostratus, Ion. Silanion: in the mirabile, and nulle declare nobilis fuit. Ipse discipulum habait Zeuxiadem. Centesima vicesima prima, Eutychides, Euthycrates, Laippus, Cephisodotus, Tunarchus, Phyromachus. Cessavit deinde ars, ac rursus Olympiade centesima quinquagesima sexta revixit, quam suere longe quidem infra prædictos, probati tamen, Antæns, Callistratus, Polycles, Athenwus, Calletenus, Pythocles, Pythias, Timocles, Ita distinctis celeberrinio- 4 rum relatibus, insignes raptim transcucram, reliqua multitudine passim dispersa. Venere antem et in certamen faudatissimi, quanquam diversis ætatibus geniti, quomam fecerant Amazonas : quæ quum in templo Ephesiæ Danæ dicarentur, placuit eligi probalissimam, ipsorum artificum, qui præsentes erant, judicio, quum apparuit cam esse, quam omnes secundam a sua quisque judicassent. Hace est Palycletr, proxima ab ea Plindiæ, tertia Cresilie, quarla Cydonis, quinta Phradmonis.

Pludias præter Jovem Olympium, quem nemo æmu 5

de Cydon, au dernier celle de Phradmon.

Phidias, outre le Jupiter Olympien, qui n'a
point de rival, a fait en ivoire aussi une Minerve
debout dans le Parthénon, à Athènes; en airain,
outre l'Amazone susdite, une Minerve d'une
beauté si rare, qu'on l'a surnommée la Belle.
It a fait aussi un porte-clefs, une autre Minerve
dédiée par Paul-Émile (55) dans le temple de la
Fortune de chaque jour, a Rome; de plus (56), deux
figures en manteau que Catulus plaça dans le
même temple; eusta une statue colossale nue. Il
passe avec raison pour avoir le premier décou-

vert et démontré la toreutique.

Polyciète de Sicyone, disciple d'Agéladas, a fait le Diadumène (Mitré), figure de jeune homme pleine de mollesse, célèbre par le prix de cent talents (492,000 fr.), et le Doryphore, figure d'enfant pleine de vigueur, et nommee (57) Canon par les artistes, qui en étudient le dessin comme une sorte de loi; de sorte que, sen) entre tous, il passe pour avoir fait l'art même (58) dans une œuvre d'art. Il est aussi l'auteur de l'homme qui se frotte (59), de l'homme nu qui provoque à iouer aux osseiets, de deux enfants nus aussi (60) et jouant aux osselets (on les nomme Astragalizontes, ils sont dans l'atrium de Titus : la plupart regardent cet ouvrage comme ce qu'il y a de 7 plus parfait); d'un Mercure qui était à Lysimachie; d'un Hercule Hageter (61) qui est à Rome, prenant les armes; de la statue d'Artémon, surnommé Périphorétos (porté en litière). Il passe pour avoir porté la statuaire au plus haut degré, et perfectionné la toreutique, que Phidias a inventée. Une découverte qui lui appartient, e'est d'avoir imaginé de faire tenir les statues sur une

seule jambe. Varron dit (62) cependant que ses figures sont carrées, et faites presque toutes sur le même patron.

Myron, né à Éleuthères, et lui-même (62) élève d'Agéladas, est devenu fameux surtout par sa génisse, célebrée dans des vers fort connu: car la plupart du temps on doit moins sa renonmés à son propre génie qu'à celui des autes. Il a aussi fait un chien, un Discobole, un Pasée, des scieurs, un Satyre admirant des fittes, une Minerve, des pentathles aux combats de Pdphes, des pancratiastes, un Hercule qui est auprès du grand Cirque, dans la maison du grand Pompee. Erinne nous apprend par ses versqu'il avait fait un monument à une cigale et a une sauterelle. Il est l'auteur d'un Apollon enlerelle à Ephese par le Triumvir Antoine et rendo sot Éphésiens par le dieu Auguste, qui fot averti en songe. Il paraît le premier avoir varié la verite des types (64); il est plus fécond que Polycleires plus exact a observer les proportions. Toutelou, ne s'attachant qu'aux formes, il n'a pas rendu les sentiments de l'âme; de plus, il n'a pas traite avec plus de soin les cheveux et le pubis que n'avad fait la grossière antiquité.

Pythagore, de Rhegium en Italie, l'a emporte le sur lui par son Pancratiaste placé à Delphes, statue par laquelle il a aussi surpassé sa propre statue de Leontiscus (65). Il a fait la statue de coureur Astylus, que l'on montre à Olympie, an jeune Libyeu tenant des tablettes, a Olympie aussi; un homme nu portant des pommes. I Syracuse, on a de lui un homme qui boite. El le regardant, on croit sentir la douleur de la plus. Il a fait un Apollon et le serpent que le dicu tue.

latur, fecit et ex chore seque Minervam Athenia, quæ est in Parthenone adstass. Ex ære vero præter Amazonem supra dictam, Minervam tam eximiæ putchritudinis, ut formæ cognomen acceperat. Fecil et Cliduchum, et aliam Minervam, quam Roma Paulus Æmilius ad ædem Fortunæ hujusque diei dedicavit. Hem dun signa, quæ Catulna in eadem ands posuit, palliata : et alterum colossicon mulum : primusque artem foreuticen aperuisse atque demonstrasse merito judicatur.

merto juoreator.

Polycletus Sicyonius Agelado: discipulus, Diadumenum fecit molliter juvenem, centum talentis mobilitatum: idem et Doryphorum viriliter puerum fecit, et quem canona artifices vocant, lincamenta artis ex co petentes, velut a lege quadam: solusque hominum artem ipeam fecisse, artis opere judicatur. Fecit et distringentem se, et nudum talo incessentem: duosque pueros item nudos talis ludentes, qui vocantur Astragalizontes, et suntin Titi imperatoris atrio: 7 quo opere nullum absolutius plerique judicant. Hem Mercurum, qui fuit Lysunachiæ: Herculem, qui Romæ, bagetera artis sumentem: Artemona, qui Periphoretoa appellatus est. Hic consummasse hane scientiam judicatur, et loreuticen sic erudisse, ut Phulias apecuisse. Proprium ejusdem, ut uno crure insisterent signa, excogitasse: quadrata tamen ea esse alt Varro, et page ad unum exemplum.

Byronem Elentheris natum, Ageladæ et ipsum dianyo-lum, bucula maxime nobilitavit, celebratis versibatiodata : quando aiteno plerique Ingenio mazes, quan un commendantur. Pecit et canem, et discobolio et Pries, et Pristas, et Salyrum admirantem libras, et Binerva Delplucos pentalhios, panciatiastas : Herculem etino, que est apud Circum maximum in a de Pomper Macri. Frince et cicada monumentum ac locustar carminhus sus trusa significat. Fecit et Apultinem, quem a trumuro tatura sublatum resituit Ephisiis divina Augustus, administra quiele. Primus hic multuplicasse veritatem videtur, mimerosior in arte, quam Polycicius, et iu symmetra dicer et ipse tamen carporum tenus curinous, autume sus non expressisse, capillum quisque et pubem nocumentatius fecisse, quam rudis antiquitas institutacet.

Vicit eum Pythagoras Rheginus er Italia, parentinti Delphis posito. Eodem viert et Leontsseum. Fect de diodromon Astrhui, qui Olympier ostendine et Liber puerum teoentem tabellam, codem lucu, et mais leveles nudum. Syracusis antem claudicantem: copus lucus dolorem sentire cuam spectantes videntur Item kraises aerpentemque ejos sagitis contra enthacerdum qui disse appellatus est, quamam quam Thebra ab Alexandro de rentur, auruma fugiente conditum, sinu ejus orialmanas de ses flèches; un joueur de lyre, appelé Dicée (le Juste), parce que, lors de la prise de Thèbes par Alexandre, de l'or déposé dans le sein de cette figure par quelque fugitif y demeura caché. Cet artiste le premier a exprimé les tendons et les veines, et soigné davantage la chevelure.

Il y a eu aussi un autre Pythagore de Samos qui fut d'abord peintre, et dont on voit sept atatues nues aupres du temple de la Fortune de chaque jour, et la statue d'un vieillard; ces morceaux sont estimés. On dit qu'il ressemblait, à s'y méprendre, au Pythagore de Rhégium, et que Sostrate fut l'élève de ce dernier et le fits desa sœur.

Duris affirme (66) que Lysippe de Sicyone ne fut l'élève de personne, et que, d'abord ouvrier cuivre, il fut determiné à se risquer par une réponse du peintre Eupompe : celui-ci, à qui on demandait quel parmi ses prédécesseurs il prelait pour modèle, dit, en montrant une multitude Phornmes, qu'il fallait imiter la nature même, t non un artiste. Lysippe était très-fécond, et est, comme nous l'avons dit (xxxrv, 17, 2), elui de tous les statuaires qui a fait le plus d'ourages, entre autres un bomme qui se frotte : La Agrippa avait placé cette statue devant ses ains; elle plut singulièrement à l'empereur ibere, et, quoiqu'il sût se commander au comtencement de son règne, il ne put résister à la ntation de la faire mettre dans sa chambre à macher, après avoir substitué une autre figure. lais le peuple romain so révolta tellement là potre, qu'il demanda à grands cris dans le théâtre restitution de l'Apoxyomène; et l'empereur fit amettre à la place cette statue, ses délices. Lyppe est célèbre encore par une joueuse de flûte ans l'ivresse, par des chiens et une chasse, et

surtout par un quadrige avec le Soleil, tel que les Rhodiens le représentent. Il fit aussi beaucoup de statues d'Alexandre le Grand, à commencer dès l'enfance de ce prince. Néron, qui aimait beaucoup l'Alexandre enfant, lefit docer; puis cet ornement ayant fait perdre les finesses de l'art, on enleva l'or, et, ainsi dedorée, on estimait (67) cette statue plus precieuse, même avec les cicatrices qui restaient, et avec les rayures dans lesquelles l'or s'était attaché. Le même statuaire a fait un ta Héphestion, l'ami d'Alexandre, attribué par quelques-uns à Polyclète, bien que ce dernier soit antérieur de près de cent ans. Il a fait encore une chasse d'Alexandre qui a été consacree à Delphes; à Athènes un Satyre (68); l'escadron d'Alexandre, dans lequel il a figuré les amis de ce prince, tous avec une ressemblance parfaite : Metellus, après la conquête de la Macédoine, a transporté cet escadron à Rome. Il est aussi l'auteur de quadriges de plusieurs espèces. Il passe pour avoir fait faire de grands progrès à la statuaire en exprimant les détails de la chevelure, en donnant aux têtes moins de volume que les apciens, en faisant le corps plus svelte et moins charnu, ce qui semblait rendre ses figures plus grandes. Nui n'observa mieux que lui cette 16 partie de l'art pour laquelle la langue latine n'a point de mot, la symétrie, modifiant par une méthode nouvelle et inconnue la taille carrée des statues anciennes ; et il se plaisait à dire que les anciens avaient représenté les hommes tels qu'ils étaient, et lui tels que l'idéal les montrait. Co qui paraît lui être propre, c'est une finesse qu'il a portée jusque dans les moindres détails.

It cut pour fils et pour élèves d'habiles artistes, 17 Laïppe (69) et Bœdas (70), mais surtout Euthy-

ic primus nervos et venas expressit, capillumque dili-

Fust et alius Pythagoras Samius, inétio pictor, cujus sipa act weden Fortuna hujusque diei septem nuda, et seia unum, laudata sunt. Hic supradicto facie quoque indisceta aimilis fuisso traditur: Rhegini autem discipulus et lius, sorroris fuisse Sostratus.

Lysippum Sicyonium Duris negat ullius fuisse disciputes , sed primo serarium fabrum , audendi rationem cosee pictoris Eupompi responso. Eum enim interrogatum, sem sequeretur antecedentium, dixisse demonstrata hoinum multitudine, naturam ipsam imitandam esse, non Hiscem. Plurima ex omnibus signa fecit, ut diximus, cundissima artis, inter que distringentem se, quem Mar-Agrippa ante thermas suas dicavit, mire gratum Tibeprincipi : qui non quivit temperare sibi in eo, quanquam periosus sui inter initia principatus, transhilique in cuiculum, alio ibi signo substituto: quum quidem tanta popli rumani contumacia luit, ut magnis theatri clamoribus poni Apoxyomenon flagitaverit, princepsque, quanquam damatom, reposuerit. Nobilitatur Lysippus et temuleuta ibicina, et cambus ac venatione. In primis vero quadriga mm Sole Rhodiorum, Fecit et Alexandrum Magnum miltis operibus, a pueritis ejus orsus. Quam statuam inaurari jussit Nero princeps, delectatus admodum ilia. Dein quum pretio perisset gratia artis, detractum est aurum : pretioriorque talls existimabatur, etiam cicatricibus operis atque concisuris, in quibus aurum bæserat, remanentibus. Idem tecit Hephæstionem Alexandsi Magni amicum, quem 18 quidam Polycleto adscribunt, quum is centum prope annis ante fuerit. Idem Alexandri venationem, quae Delphis sacrata est : Athenis Satyrum : turmam Alexandri, in qua anticorum ejus imagines suroma omnium sautistudine expressit. Hanc Metellus Macedonia subacta transtulit Romam. Fecit et quadrigas muitorum generum. Statuarias arti plurimum traditur contulisse, capillum exprimendo, capita minora faciendo, quam antiqui : corpora graciliora, siccioraque, per quæ proceritas signorum major videretur. Non habet latinum nomen symmetria, quam diligentissime 16 custodivit, nova intactaque ratione quadratas veterum staturas permutando : vuigoque dicebat, ab illis factos, quales essent, homines : a se , quales viderentur esse. Proprie hujus videntur esse argutim operum, custodite in mini-

Filius et discipulos reliquit laudatos artifices, Laippum, 17 et Bordam, sed ante omaes Euthycratem; quanquam is

crate. Toutefois ce dernier, rivalisant avec son père plutôt en précision qu'en élégance, préfera l'austérité à la grace; aussi a-t-fl très-bien rendu l'Hercule à Delphes, Alexandre, le chasseur Thespis, les Thespiades (71); il est auteur d'un combat de cavalerie, d'une statue de Trophouius dans l'antre de l'oracle, de plusieurs (72) quadriges de Médée, d'un cheval muselé, de chiens de chasse.

- Tisicrate, lui aussi de Sicvone, fut, il est vrai, élève d'Euthycrate; mais il se rapprocha davantage du genre de Lysippe, à tel point qu'on distingue à peine des statues de ce muftre plusieurs des siennes, comme un vieillard thébain, le roi Démétrius, Pencestes, sauveur d'Alexandre le Grand, et digne d'une si grande gloire.
- Les artistes qui nous ont transmis ces détails dans leurs écrits sur l'art vanteut singulierement aussi Teléphanes de Phocee, inconnu d'ailleurs, parce que, ayant vecu dans la Thessalle, ses ouvrages y sont restes cachés. Leurs suffrages l'égalent à Polyclete, à Myron, à Pythagore. Ils vantent, de lui, Larisse, Spintharus le pentathie, et un Apolion; d'autres pensent que la cause de son obscurité fut non pas d'avoir vécu en Thessalle, mais de s'être donné aux ateliers des rois Xerxès et Darius.
- Praxitèle, plus beureux et aussi plus célèbre dans le marbre, a fait cependant, en airain même (73), de très-beaux ouvrages : l'Enlèvement de Proserpine, Céres Cataguse (ramenant sa fille desenfers ), Bacchus, l'Ivresse, et avec elle un Satyre célèbre que les Grecs surnomment Periboelos (le Renommé), les statues qui étaient devant le temple du Bonheur, une Yénus qui périt avec le temple dans un incendie sous le règne de Claude, et

qui égalait sa Vénus de marbre (xxxvi, 4, 9), il renommee dans le monde entier. Il est encore ! l'auteur de la Stephuse (femme tressant des couronnes), de la Spilumène (femme malpropre, d'un esclave portant du vin, des tyrannenies Harmodius et Aristogiton (statues que lerres avait enlevées, et qu'Alexandre le Grand, apres la conquête de la Perse, renvoya aux Atheniensi. d'un jeune Apolion qui guette avec une sicche un lézard se glissant près de lui, et qu'on appelle Sauroctone. On admire de lui deux statues exprimant des sentiments opposés, une matrone en pleurs et une courtisane dans la joie : on praie que cette dernière est Phryné; on pretend we dans la statue l'amour de l'artiste, et sur le visage de la courtisane la récompense.

Une statue temoigne aussi de la bonte de son E cœur : il a fait le cocher dans un quadruge de Calamis, pour que cet artiste ne parût pasavo: moins bien réussi dans la representation de l'homme qu'il ne faisait dans celle des chevaus. Ce même Calamis a execute aussi d'autres quidriges et des biges, et pour les chevaux del tonjours resté sans rival. Mais qu'on ne croit par qu'il ait été inférieur aux autres dans la figure d'homme ; il n'y a point d'Alemene plus celebre que la sienne.

Alcamene (xxxv2,4,5), élève de Phidias, afait des statues de marbre, et en airain un pentalla nommé Encrinomenos (l'Approuvé); Aristale, éleve de Polyclète, des quadriges et des biges (bestime la Lionne d'Amphicrate (74, : une contisane appelée la Lionne (vii, 23) ( Lezena), que so habilete a jouer de la lyre avait mise dans l'ilmite d'Harmodius et d'Aristogiton, souffet tele ture jusqu'à la mort, sans reveler leur complet de

constantiam patris potius æmulatus, quam elegantiam, austero maluit genere, quam jucundo placere, ttaque optime expressit Herculem Delphis, et Alexandrum, Thespin venatorem, et Thespiadas : prælium equestre : simulacrum Trophonii ad oraculum : quadrigas Medese complures : equum cum fiscinis canes venantium.

18 Hujus porro discipulus fuit Tisicrates, et ipse Sicyonius, sed Lyslppi sectæ propior, ut vix discernantur complura signa : ceu senex Thebanus, Demetrius rex, Peucestes Alexandri Magni servator, dignus tanta gloria.

19 Artifices, qui compositis voluminibus condidere liec. miris laudibus celebrant et Telephanem Phoceum, ignotum alias, quomam in Thessalm habitaverit, ubi latuerint opera ejus : aboqui suffragiis ipsorum a quatur Polycieto, Myconi, Pythagorae. Laudant ejus Larissam, et Spintharum pentathion, et Apollinem. Alti non hanc ignobilitatis fuisse causam, sed quonium se regum Xerxis alque Darii officinis dediderit, existimant.

Praxiteles quoque marmore felicior : ideo et clarior fuit. Fecit tamen et ex mre pulcherrima opera : Proserpinæ raptum : ilem Catagusam, et Liberum patrem, et Ebrielatem. nobilemque una Satyrum, quem Graci Periborton cognomuant. Signa ettam, que ante Pelicitatis ædem fuere,

Venerenque, quæ cum ipsa æde incendio creunti o Claudo ponequato, marmoreze ille sue per terras selle parem. Rem Stephusam, Spilumenen, Canadagum B modium et Aristogitonem Tyranmeidas , poor a Acris ? sarum rege captos vuta Perside Atheniensilos resi Magnus Alexander Feritel puberem Apollinem solory lacerto comminus sagitta insidiantem, quem Sauson vocant. Speciantur et duo signa ejus diversos afectos primentia, flentis matrona, et meretries gand ata lipotant Phrynen fuisse, deprehenduntque in en 🚥 artificis, et mercedem in vultu meretricis.

Habet et simulacrum benignitas epus Calamilo quadrige aurigain summ imposint, ne incher tress effigie defectisse in laumine cerderetur. Ipon Calama el a quadrigas bigasque fecil, equis semper sue en mest sis Sed ne videstur in hommum efficie infector, the

unifias est notation

Alcamenes Pludao discipulus et marmoria fert. æreum pentathion, qui vocatur Emermoneus 31 lb cleft discipulus Aristides quadrigas, bigasque, toph tis Lesena landatur Senetum have beier ranto fan Harmodocel Aristogitom, consilia encum de tyrases usque ad mortom excruçata à tyrannes, non prochét Qu

dens, voulant l'honorer à tel hommage à une r la figure de l'animal , et, pour signifier l'ibrdonnèrent que cette s langue.

é et Séleucus, Rœdas, ton (75), un Apollon et he dans le temple de la

blessé mourant, dans at voir ce qui lui reste eien digne d'un tel surrveilleux dans cet art, s célebres plus célebres alt une Minerve admiort d'Athènes, et, au dans le temple de Jud'ouvrages sont compa-Apollon nu, surnommé temple de Didyme (v. n bronze d'Égine. It a brésurses pattes, qu'on par-dessous; les doigts roalivement le sol, s'y l'avant et de l'arrière que l'impulsion suffit ot sur une de ces par-Il a fait encore des enm cheval. Chæréas a fait m père Philippe; Ctésist une Amazone blessée. une Lysimaque qui fut esse de Minerve; d'une me, parce que les sons Iragons de sa Gorgone;

m hahere el volentes, nec bimal nominis ejus fecere : noris, in opere linguam aildi

moum fecit. Bædas adoranmonem , qui sunt Rome in

ptem, in quo possit intelligi, mpinm Periclem dignum coarte est, quod unbites viros 

8 Minervam muabilem in 
ad templum Jovis Servatoac comparantur. Canachus 
sus cognominatur in Didyatura. Cervumque una ita 
ibter pedes trahatur, alterno 
tilbus solum, ita vertebrato 
a repulsu per vires resiliat. 
Chæreas Alexandrum Majus tecit. Ctesitaus Doryphom.

sacerdos Minervæ fuitannis Inervam, quæ Musica appel orgone ejus ad ictus citharæ de Simon à cheval, qui le premier a écrit sur l'équitation. Dédale, estimé aussi entre les artistes qui ont fait des ouvrages en argile, est auteur de deux enfants en bronze qui se frottent. Dinoménès a fait Protésilas, et Pythodème le lutteur.

On a d'Euphranor (xxxv, 40, 4) l'Alexandre 27 Páris, estimé parce qu'on y reconnaît tout à la fois et le juge des déesses, et l'amant d'Hélène, et cependant le meurtrier d'Achille. De lui sont, à Rome, la Minerve nommée Catulienne, dédiée au-dessous du Capitole par Q. Lutatius Catulus; la statue du Bon Succès, tenant de la main droite une coupe, de la gauche un épi et un pavot : une Latone nouvellement accouchée, tenant Apollon et Diane : elle est dans le temple de la Concorde. Il a fait des quadriges, des biges, un porte-clefs d'une forme excellente, la Vertu, la Grèce, toutes d'eux colossales, une femme qui admire et adore, un Alexandre et un Philippe sur des 28 quadriges. Eutychides a fait une statue de l'Eurotas (1v, 8), de laquelle plusieurs ont dit que le travail était plus coulant que le fleuve même. D'Hégias on vante une Minerve, le roi Pyrrhus, une cavalcade d'enfants, Castor et Pollux placés devant le temple de Jupiter Tonnaut ; d'Hégésias, un Hercule à Parium (v, 40, 1), colonie; d'Isidore, un homme immolant un bœuf (78).

Lycius fut élève de Myron, et il a fait un en-29 fant soufflant un feu qui s'éteint, morceau digne de son maître; il a fait aussi les Argonautes; Léocharès, un aigle ravissant Ganymède, sachant qui il eniève et pour qui, et prenant garde de blesser sa proie même à travers ses vêtements; l'Autolycus, enfant valiqueur au pancrace, la même pour lequel Xénophon a écrit son Banquet; ce Jupiter Tonnant qui est au Capitole, digne

tinnitu resonant. Idem equitem Simonem, qui primus de equitatu scripsit. Daduius et ipse inter fictores laudatus, pueros duos distringentes se fecit. Dinomenes Protesilaum, et Pythodemum luctatorem.

Euphranoris Alexander Paris est: in quo laudatur, 27 quod omnis simul intelligantur, judex dearum, amator Helenæ, et tamen Achillis interfector. Hujus est Minerva Roma, quæ dicitur Catuliana, infra Capitolium a Quinto Lutatio Catulo dicata: et simulacrum Boni Eventus, deztra pateram, sinistra spicam ac papaver leneus. Hem Latons puerpera. Apollmem et Dianam miantes sustinens, in acide Concordiæ. Fecat et quadrigas bigasque, et Cliduchon eximia forma: et Virtutem, et Græciam, utrasque colosseas, mulicrem admirantem et adorantem. Hem Alexandrum et Philippum in quadrigis. Eutychides Eurotam, in quo artem ipso anne liquidiorem plummi dixere. Hegiso Minerva Pyrchusque rex laudatur: et Celetirontes pueri, et Castor et Pollux, ante ardem Jovis Tonantia; llegesiæ, in Pario colonia Hercules; Isidori Buthytes.

Lycius Myronis discipulus fuit, qui fecit dignum præcepe 20 fore puerum suffantem languidos ignes, et Argonautas. Leochares aquilam, sentientem quid rapiat in Ganymede, et cui ferat, paccentem ungarbus etiam per sestem puerum Autolycon paneratio victorem, propter quem Xeno-

so a de surante de Lagon, où l'on voit la lagon, où l'on voit l'on voit la lagon, où l'on v

you a serie sur sur sur art.

Ducades est connu par son Mercure, par le Ducade, et par le socrificateur d'un bélier. Naucrise a lat un isteur haletant; Nicératus, Esculape et livrie, qui sont dans le temple de la Conquale a Rome.

be quadruge fait par Phyromaque (79) est cuaduit par Alcibiade. Polycles est auteur d'un hermaphrodite celebre; Pyrrhus, d'une Hygie et d'une Minerve. Phénix, disciple de Lysippe, a fait il Athlètel Épithersés.

Styppax (80), de Chypre, est renommé pour un seul ouvrage, le Splanchnoptès (xx11, 20), qui represente un jeune esclave de Périclès l'Olympien faisant rôtir des entrailles, et soufflant le feu à pleine joue. Silanion a coulé en bronze la figure d'Apollodore, statuaire lui-même: cet Apollodore soignait excessivement ses onvrages, et, juge rigoureux pour lui-même, il lui arrivait souvent de briser des statues achevées, ne pouvant se satisfaire au gré de sa passion pour l'art;

ay aussi fut-il surnommé l'Insensé. Silanion a exprimé ce caractere : ce n'est pas un homme, c'est le mécontentement qu'il a representé en alrain. Il a fait aussi un très-bei Achille, un maître de gymnase exerçant des athlètes. Strongylion a fait une Amazone surnommée Eucoémos, a cause de la beauté de ses jambes, et que, pour cette raison, Neron faisait porter avec lui dans ses voyages. Il est auteur d'un jeune enfant.

phon Symposion acripsit: Lovemque illum Tonantem in Capitolio, ante cuncta laudabilem: item Apollinem diadematum. Lyciscus Lagonem puerum subdolmac fucatm vernilitatis. Lycus et ipse puerum suffitorem.

30 Menarchmi vitulus geno premiter, replicata cervice ; ipseque Menarchmus scripsit de sua arte.

Naucydes Mercurio, Discobolo, et immolante arietem censetur. Naucerus luctatorem anhelantem fecit. Niceratus Æsculapium, et Hyguam, qui sunt in Concordim templo

31 Phyromachi quadriga regitur ab Alcibiado, Polycles Hermaphroditum nobilem fecit. Pyrrhus Hygiam, et Minervam: Phumix Lysippi discipulua, Epithersen.

Styppax Cyprins uno celebratur signo. Splanchinopte. Periclis Olympii verbula hic fuit, exta torrena, igneto oris pleni spiritu accendens. Silanion Apollodorum fieldt, fiotorem et ipsum, sed inter cunctos diligentissimum artis, et nimicum sui judicem, crebro perfecta signa frangentem, dum estiari cupiditate artis non quit, et ideo insanum co-

32 gnomination. Hoe in so expressit, nec hominem ex ære feet, sed iracundiam : et Achillem nobilem. Item Epistaten exercentem athletas : Strongylion Amazonem, quam ab excellentia crurum Euchemon appellant, ob id in comitatu Neronis processes circumlatam. Hem fecit puerum, quem statue favorite du Brutes de Philippes. Ce goût de Brutus a fait donner son nom a cette statue.

Théodore, qui a fait le labyrinthe à Samos, a l'eculé en airain sa propre statue. Cet ouvrage, outre la ressemblance admirable, est célebre par sa grande delicatesse : la figure tient une lime de la main droite ; de la main gauche elle tenait avec trois doigts un petit quadrige si exigu (vii, 21), qu'une mouche, qu'il avait faite en même temps, couvrait de ses ailes les chevaux, le char et le cocher ; ce petit quadrige avait été transporté à Préneste (xxxxxx, 5).

Xénocrate, éleve de Tisicrate ou, suivant d'autres, d'Euthycrate, les a surpasses tous deux par le nombre de ses ouvrages; il a écrit sur son art.

Plusieurs artistes ont represente les combais si d'Attale et d'Eumene coutre les Gaulois : Isigone, Phyromaque (81), Stratonicus, Antigone, qui a compose des livres sur la statuaire. Boethus, quoique ayant mieux réussi dans la ciselure en argent, a fait un très-bel enfant qui étrangle une oie. De toutes les figures dont j'ai parlé, les plus celebres sont désormais dedices par l'empereur Vespasien dans le temple de la Paix et dans les autres monuments qu'il a élevés : elles avaient clé enlevées violemment par Néron, apportées à Rome, et disposées dans les boudoirs de sa maion dorée (xxxvi, 24, 8).

Il y a en outre des artistes célèbres par l'émbli valeur de leurs ouvrages, dont aucun cependat n'est de premier ordre : Ariston, qui a aussi carle l'argent; Catildès (82), Ctésias, Cantharus de Sicyone, Dionysodorus, éleve de Critius (831; Deliades, Euphorion, Eunicus et Hecatee, tous dess ciseleurs d'argent; Lesboclès, Prodorus, Pythodcus, Polygnote, qui a été aussi un peintre des

amando Brutus Philippensis cognomiae suo illustrati.

Theodorus, qui labyrinthum fecit Sami, spac se et art Il fudit, practer similitudinem mirabilem fama magna sabtlitatis celebratus. Deutra limam tenet, lava tribus digis quadrigulam teneit, translatam Præneste, tantæ jarnitis, ut totam eam currumque et aurigam miegeret als se mul facta musca.

Aenocrates Tisicratis discipulus : aut, ut airi, Euthyrtis, vicit utrosque copia signorum, et de sua arte composuit volumina.

Plures artifices fecere Attali et Eumenis adversus failus la prælia; Isigonus, Playromachus, Stratonicus, Antgono, qui condidit volumina de sua arte. Boethu, quanquam u gento melioris, infans eximic anserem straugnist. Afor ex omnibus, quæ retuli, clarissima quanque jam suat decata a Vespasiano principe in templo Pacis, aliaque qua operibus, violentia Neronis in Urbena convecta, el la adlaria domais aureze disposita.

Præterea sunt æqualitale celebrati artificea; sed nellu? operum suorum præcipus. Arisfon, qui et argentum cætne solitus est, Callides, Clesias, Cantharus Sicyonius, Denresodorus Critii discipulus, Deliades, Euphorson, Eupeus, et Hecatæus, argenti cælatores; Lesbooles, Prodorus, Pythodicus, Polygnotus : idem pictor e nobilissimis, tiem et ce

ibres (84); enfin deux autres ciseleurs, us et Scymnus, qui fut élève de Critius. In énumerer maintenant ceux qui ont dans un même genre : Apollodore, le, Asclépiodore, Alevas, ont fait des les; Apelias, également, et de plus des qui adorent. Antignote (85) a traité sujets de l'homme qui se frotte et des ides Harmodius et Aristogiton. Antista Athénodore ont fait des femmes de traction; Aristodème, des lutteurs, des pun cocher, des philosophes, de viciloes, le roi Séleucus : son Doryphore a grace particulière.

no deux Céphisodote. Du premier est le nourrissant Bacchus enfant. Il a fait homme qui harangue, la main élevés. It qui c'est. Le second a fait des philo-Colotès (xxxv, 34, 1), qui travailla au diympien avec Phidias, a fait des phiainsi que Cléon, Cenchramis, Calliclès. Chaicosthènès a traité les sujets de set d'athletes.

ps (86) a traité le sujet du paralytique; n, Democrite et Dæmon, le sujet des

ne, qui a travaillé dans presque tous les saits, s'est distingué par une figure qui la trompette, et par un enfant qui came manière touchante sa mère tuée. On famme qui admire, d'Eubulus; l'homme t sur ses doigts, d'Eubulidès (87).

est renommé pour des athlètes; Mépour des quadriges.

stus, qui a traite tous les genres suseprésenté Alcibiade, et sa mere Déma-

stratonicus, Scymnus, qui fuit Critii discipulus, ircensebo eos, qui ejusdem generis opera fecepoliodorus, Androbulus, Asclepudorus, Alesophoa: Apellas et adorantes feminas: Antiarixyomenon, tyrannicidasque supra dictos: Antiatizendorus feminas nobiles: Aristodemus et
bigasque cum anriga, philosophos, anus, Seleuli Habet gratiam suam hujus quoque Doryphorus,
dou duo fuere: prioris est Mercurius, Liberum
infantia nutriens. Fecit et concionantem manu
ana in incerto est. Sequens plulosophos fecit.
is cum Phidia Jovem Olympium feceral, philolin Ciron, et Cenchramis, et Callicles, et Cephis:
mes et comædos, et athletas.

Paralyomenon; Daiphron, et Democritus, et

s omnia fere prædicta imitatus præcessit in tumatri interfecta: infante miserabiliter blandlente. Mer admirans laudatur; Kubulidis, digitis com-

hietis spectatur: Menogenes, quadrigis. in Niceratus, omnis, que certeri, aggressus, reis Alcibiadem, lampadumque accensu matrem faten sacrificantem. rate sacriflant à la lumière des lampes (88).

Piston a mis une femme sur un bige de Tisi- 30 crate. Il est auteur du Mars et du Mercure qui sont à Rome dans le temple de la Concorde. Personne ne loue Périllus : plus cruei que Phalaris, il fit à ce tyran un taureau, promettant qu'un brasier allumé dessous ferait mugir l'homme qu'on y enfermerait. Le premier il fit l'épreuve de ce supplice, par une cruauté juste cette fois. Voilà à quoi, de la représentation des dieux et des hommes, il ravalait un art qui n'a rien d'inhumain! Était-ce done pour qu'il procurât des instruments de supplice, que tant d'hommes avaient travaillé à le fonder? Aussi les ouvrages de Périllus ne sont-ils conservés que pour qu'en les voyant chacun en déteste l'auteur.

Sthennis (89) a fait une Gérès, un Jupiter, une 40 Minerve, qui sont à Rome dans le temple de la Concorde; des matrones qui pleurent, qui adorent, qui sacrifient; Simon, un chien et un archer; Stratonicus, le ciseleus déjà nommé, et l'un et l'autre Scopas (90), des philosophes.

On a des athiètes, des hommes armés, des chasseurs, des sacrificateurs, de Baton (91), Euchir, Glaucides, Héliodore, Hicanus, Lophon, Lyson, Leon, Ménodorus, Mysgrus, Polycrate, Polyidus (92), Pythocrite, Protogène, qui fut aussi peintre des plus célèbres (93), comme nous le dirons (xxxv, 36, 19), Patroclès, Poliis (94), Posidonius d'Ephèse, célèbre aussi dans la ciseture d'argent, Périclyménus, Philon, Siménus, Timothèe, Théomuestus, Timarchidès, Timon, Tisias, Thrason.

De tous, Callimaque est le plus remarquable 41 à cause de son surnom. Toujours prompt a se blâmer, il ne pouvait cesser de retoucher (94) ses

Tisicratis higa Piston mulicrem imposuit: idemque fe-39 cit Martem et Mercurium, qui sunt in Concordia templo Romas. Perithum nemo laudat saviorem Phalaride tyranno, con taurum fecit, mugitus hominis policitus igne subdito, et primus cum expertus cruciatum, justiore saevitia. In hoc a simulacris deum hominumque devocaverat humanissimam artem. Ideone tot conditores ejus elaboraverant, ut ex ea tormenta fierent? Itaque una de causa servantur opera ejus, ut quisquis illa videat, oderit manus.

Stheunis Cereren, Jovem, Minervam fecit, qui sunt 60 Roma in Concordiae templo idem flentes matronas, et adorantes, sacrificantesque. Simon canem et sagittarium fecit. Stratonicus caelator ille philosophos, et Scopas uterque.

Athletas autem, et armatos, et venatores, sacrificantesque, Baton, Euchir, Glaucides, Heliodorus, Hicanus, Lophon, Lyson, Leon, Menodorus, Myagrus, Polycrates, Polyidus, Pythocritus, Prologenes, idem pictor e clarissimis, ut dicemus: Pairocles, Pollis, Pusidonius, qui et argentum calavit obbliter, natione Ephesius: Periclymenus, Philon, Simenus, Timotheus, Theomnestus, Timarchides, Timon, Tislas, Threson.

Ex omnibus autem maxime cognomine insignis est Cal-42 limachus, semper calumniator sui, nec finem habentis diligentise, ob id Catatexitechnos appellatus, memoraluti

444 PLINE.

ouvrages; aussi fut-il nommé Catatexitechnos (96) (gâte-ouvrage), exemple mémorable de la nécessité de mettre une limite au travail. On a de lui des Lacédémoniennes dansant, ouvrage correct, mais dans lequel la correction a effacé toute la grâce. Quelques-uns disent qu'il fut aussi peintre. Caton, lors de son expédition de l'île de Chypre, n'excepta de la vente que la statue de Zénon. Il ne fut séduit ni par le bronze ni par le travail, mais c'était la statue d'un philosophe; véritable puérilité que nous avons voulu faire connaître en passant (vii, 31, 4).

- En parlant des statues il ne faut pas en oublier une, bien que d'un auteur incertain : elle est près de la tribune aux harangues ; c'est un Hercule revêtu de la tunique, le seul qui soit à Rome dans ce costume (97): la figure est contractée, et le bronze exprime l'agonie du héros dans cette tunique. Cette statue porte trois inscriptions : la première nous apprend que ce morerau fit partie des dépouilles conquises par L. Lucullus, Impérator ; la seconde, que le fils de Lucullus, encore pupille, l'a consacrée en vertu d'un sénatus-consulte; la troisième, que T. Septimius Sabinus, édile curule, l'a rendue au public, de propriété particulière qu'elle était. Telle est la rivalité dont cette statue a été l'objet, tel est le prix qu'on y a attaché.
- I XX. Revenons maintenant aux differentes espèces du cuivre et à ses alliages. Le cuivre coronaire de Chypre s'aplatit en lames, et, teint avec du fiel de taureau, il offre l'apparence de la dorure dans les couronnes portées par les histrions. Mélé à l'or dans la proportion d'une once pour six scrupules d'or, et battu en feuilles trèsminces, c'est le pyrope fiamboyant (clinquant).
  Le cuivre en règle se fait dans d'autres mines que celles de Chypre, ainsi que le cuivre de chau-

dron ; avec cette différence que le cuivre de chardron est simplement fondu et se briserait sous le marteau, tandis que le cuivre en règle est malicable, ou ductile comme d'autres disent, propriété qui appartient à tout le cui vre de Chypre. Dans les autres mines, ce qui fait cette différence entre le cuivre en règie et le cuivre de chaudren, c'est le travail : en effet , tout cuivre solgneuse-1 ment purifié au feu et recuit devient du culvre en règle. Dans les autres espèces on accorde la palme au cuivre de Campanie, très-estimé (98) pour les ustensiles et les vases. Ce dernier se prépare deplusieurs façons: à Capone on le fond non avec du feu de charbon, mais avec du feu de bos; après l'avoir arrosé d'eau froide, on le nettole dans un crible en chêne; on le fait passer plasieurs fois au feu de cette façon, et, en dersier lieu, on y ajoute dix livres de plomb argentaire d'Espagne par cent livres ; par la il devient donz, et prend la couleur agréable que l'huile et le soleil donnent aux autres espèces. On fabrique un cuivre semblable à celui de la Campanie dans plusieurs parties de l'Italie et des provinces; mis lion y ajoute huit livres de plomb et on le recult at charbon (99), à cause de la pénurie de bois. C'est dans la Gaule surtout, où le cuivre se foot entre des pierres rougies au feu, qu'on voit quelle différence produit la manière d'opérer. En effet, ce procédé le brûle, et le rend noir et cassant; d'ailleurs on ne le passe au féu qu'une fois; or cette opération, répétée, le rend beaucop meilleur. (1x.) Il n'est pas non plus hors de prepos de remarquer que par un grand froid tost cuivre se fond mieux. Pour les statues et pour ! les tables, voici l'alliage dont on se sert : 0 fond d'abord le métal, puis on ajoute à la feute un tiers de cuivre de hasard, c'est-à dire qui il

exemplo adhibendi curæ modum. Hujus sunt saltantes Larænæ, emendatum opus, sed in quo gratiam omnem diligentia abstulerit. Hunc quidam et pictorem fuisse tradunt. Non ære captus, nec arte, unam solummodo Zenonis atatuam, Cypria in expeditione non vendidit Cato, sed quia philosophi erat, ut obiter hoc quoque noscatur tam inane exemplum.

- 42 In mentione statuarum est et una non prætereunda, licet auctoris incerti, juxta Rostra, Herculis tunicati, sola eo habitu Romæ, torva facie, sentiensque suprema in tunica. In hac tres sunt tituli: L. Luculli imperatoris, de manubiis: alter, pupillum Luculli tilum ex S. C. dedicasse: tertius, T. Septimium Sabinum ædilem curulem ex privato in publicum restituisse. Tot certaminum tantæque dignationis samulacrum id fuit.
  - XX. Nunc revertemur ad differentias æris et mixturas. In Cyprio coronarium tenuatur in laminas: taurorumque lelle tinctum, speciem auri in coronis histrionum præbet. Idemque in uncias additis auri acrupulis senis, prætenui pyropi bractea ignescit. Regulare et in ans fit metallis, itemque caldarium. Differentia, quod caldarium funditur tantum. malleis fragile, quibus regulare obsequitur, ab

aliis ductile appellatum, quale omne Cyprium est. Sed d in cæteris metallis, cura distat a caldario. Omne min per 1 gatis diligentius igni vitiis, excectisque, regulare est in reliquis generibus palma Campano perhibetur utensibles, vasis probatissimo. Pluribus fit hoc modis. Namque Caper liquatur non carbonis ignibus, sed ligni, purgaturque reboreo cribro, perfusum aqua frigida, ac seepius simili mole coquitur, novissime additis plumbi argentarii hispanicani denis libris in centenas seris. Ita lentescit colore jucundum trahit, qualem in aliis generibus æris adfectal oleo ac sole. Fit Campano simile in multis partibus Italia, provinciisque. Sed octonas plumbi libras addunt, et 🕬 one recoquunt propter inopiam ligni. Quantum en resil ferentise afferat, in Gallia maxime sentitur, ubi inter lepides candefactos funditur. Exurente enim coetura nigrati atque fragile conficitur. Præterea semel recoquant : quel sæpius fecisse, bonitati plurimum confert. ( 1x. ) id qu notasse non ab re est, ses omne frigore magno melius fundi. Sequens temperatura statuaria est, endemque tabularia.1 hoc modo: massa proflatur in primis, mox in proflatan additur tertia portio æris collectanei, hoc est, ex usu coeuti. Peculiare in co condimentum attritu domiti, et coni : ce cuivre a une qualité particulière ve-Prottement qui l'a dompte; l'habitude de semble l'avoir adouci. On ajoute encore livres de fonte douze livres et demie de gentaire. On appelle cuivre à faire des un alliage de cuivre très-tendre, parce Joule un dixième de plomb noiret un vingplomb argentaire ; en cet état il prend le couleur dite grécanique. La dernière a celle qu'on nomme cuivre de marmite. de l'usage auquel on l'emplole. l'our la on ajoute sur cent livres de cuivre trois livres de plomb, argentaire. Avec te le Chypre mélangé de plomb on fait la le pourpre dans les prétextes des statues. Le cuivre se couvre plus rapidement de gris nettoyé que négligé, à moins qu'on tte d'hulle. On dit qu'il se conserve parsous la poix liquide. Depuis longtemps sporté à l'airain l'emploi de perpétuer les ats : c'est sur des tables d'airain qu'on lois de l'Etot.

(x.) Les mines de cuivre fournissent reux secours à la médecine : en effet, on pus les ulcères se guérir très-promptejutefois c'est la cadmie qui est utile surà en fait sans doute aussi dans les fourtrgent, et cette dernière est plus blanche et
beante; mais elle n'est nullement comà la cadmie de cuivre. On distingue de
plusieurs sortes : la pierre dont on extrait
is se nomme cadmie; indispensable au
jette n'est d'aucun emploi en médecine;
tore la cadmie qui, renaissant dans les
tx, y trouve avec une autre origine le
em. Elle est le produit de la partie la plus
j de la matière que sépare l'action de la

flamme et du soufflet ; et elle s'attache, en raison de sa légéreté, à la voûte et aux parois des fourneaux. La plus légèrese trouve à l'orifice supérieur du fourneau, par où la flamme s'exhale; en la nomme capnitis; elle est brûtée, et, par son extrême légereté, elle ressemble à la braise incinérée. La meilleure est celle du dedans, suspendue à la voûte, et appelée pour cette raison botryitis (en grappe); plus pesante que la precédente, elle est plus légere que les suivantes. On en distingue deux espèces par la couleur ; la moins bonne est de couleur cendrée; la rouge est la meilleure. Cette dernière, friable, est excellente pour les médicaments ophthalmiques. Une troisième cad- 3 mies'amasse sur les côtés des fourneaux, n'ayant pu, à cause de sa pesanteur, s'élever jusqu'à la voûte : on la nomme placitis, nom qui lui vient de son apparence même; car, aplatie(100), elle offre plutôt l'aspect d'une croûte que d'une pierre ponce. En dedans elle est de diverses couleurs; elle vaut mieux pour les granulations et pour effacer les cleatrices. On en recounait deux espèces : l'onychis (101), au dehors presque bleue, au dedans offrant des taches qui jouent l'onyx; et l'ostracitis, toute noire, la pius sale de toutes; excellente pour les plaies. Toute la cadmie des 4 fourneaux de l'île de Chypre est mise au premier rang. Les médecins la font recuire sur un feu de charbon : quand elle est incinérée, ils éteignent dans du vio amminéen (x1v, 16, t) celle qu'on destine aux emplatres, et dans du vinaigra celle qu'on prépare pour les affections psoriques. Quelquesuns la brûlent, apres l'avoir pilée, dans des marmites de terre cuite, la lavent dans des mortiers. et puis la sèchent. Nymphodore prend de la cadmie naturelle (ou mineral) aussi pesante et aussi dense qu'il est possible, la brûle sur du charbon.

pondo duodena ac aclibrar, centenis profiati, retamnum et formalis temperatura æris teneratum nigri plumbi decima portio additur, et artigesima : maximeque ila colorem bibli, quem im rucant. Novissima est, que vocatur ullaria, ga tioc dante, temis aut quaternis libris plumbi im centenas acris additis. Cyprio ai addatur plumis purpurar ist in statuarum prartextis.

Era extersa rubigmem celerius trabunt, quam jusi oleo perangantur. Servari ea optime in litradunt. Usus æris ad perpetuitatem monujam pridem translatus est, tabulis ærcis, in falicæ constitutiones inciduntur.

X., Metalia æris multis modis instruunt mediote quum hufeera omna ibi ocyssime sanentur, amen prodest cadmia. Fit sine dubio hac et in tracibus, candidior ac minus ponderosa, sed m comparanda arariæ. Plura autem genero sunttipse tapis, ex quo fit æs, cadmia vocatur, futaarius, mediemæ inutilis: sic rursus in fornatatit, aliamque nominis sul originem recipit. Fit autem egesta flammis atque flatu tennissima parte materias. cameris lateribusve fornacum pro quantitate levitatis applicata. Tenuissima est in ipso fornacim ore, qua flamtum eructantur, appellata capnitis, exusta, et nimia levitate similia favillas. Interior optima, camerts dependens, et ab eo argumento botryitis cognominata : pomierosior hare priore, levier porre sequaturis. Due ejus colores : deterior cinereus, puniceus melior, friabilis, oculorumque medicamentis utilissima. Tertia est in lateribus for- 3 nacum, quas propter gravitatem ad cameras pervenire nou potuit. Hæc dicitur placitis, et ipsa ab argumento, planitie crusta versus, quam purnex, intus varia, ad psoras utilior, et ad cicatrices trahendas. Fluunt ex ea duo alia genera : onyclus extra pæne cærules, intus onychitæ maculis similis. Ostracitis tota nigra, et e cuiteris sordidissima. valueribus maxime utilis.Omnis autem cadmia in Cypri 🕯 fornacibus optima, iterumque a medicis roquitur carbone puro; atque ubi in cinerem rediit, exstinguitur vino anmineo, quæ ad emplastra præparatur : quæ vero ad psoras, aceto. Quidam in ollis fictilibus tusam urunt, ac lavant in mortaries, postea siccant. Nymphodorus lapidem ipsum quamgravissimum spississimumque urit pruna, et exustum

IST FLINE

'event lans in viu de Chius, la pile, a passe par un imper, a passerer dans un morter, la curve arja faudu, qu'on porte dans d'autres four-fair macerer dans de .esu de passe, parverse acesus; la l'action active des soufflets fait naître e sent ment que se farme : 120, pasqu'à ce que la deux écuilles semblables à de la balle préstance des centes de la faux de curve. Ces écuilles est la referse ; souccesent à choust a calque un traine calque explanation de curve refroidis est la referse ; souccesent à choust a calque un monume léple; cala sert à sophisti-

- XXIII. La cudmot à pour propriete de dess cher, de cientriser, d'arrêter les flaxuess, de mondifier les ptery gions et les croûtes des yeux, de faire disparaitre les granulations : en un mot. eile a tous les effets que nous attribuerous au plomb. Le cuivre, lui-même, brûle est employe dans tous ces cas, et en outre pour l'albuzo et les ocatrices des yeux. Avec du lait il guerit les pleerations des yeux ; aussi 103; les Égyptiens en font-lis un collyre en le broyant sur des pierres 2 dures. Pris dans du miei, il est vomitif. Le cuivre de Chypre se brûle dans des vases de terre erne . avec quantité égale de soufre : on lute le couvercle, et on lainte ces vases au feu junqu'a ce que la terre en soit cuite. Queiques-uns ajoutent du sel : d'autres substituent l'alun au soufre ; d'autres enfin n'ajoutent rien, se contentant d'arroser de vinnigre le cuivre. La cuisson finie, on le pile dans un mortier de pierre thebaique ( xxxIII, 21, 2 ; on le lave dans de l'eau de pluie; on pile de nouveau dans une nouvelle cau plus abondante, et on attend qu'il se fasse un depôt. On recommence cette opération plusieurs fois, jusqu'a ce que la couleur du dépôt soit celle du minium; alors on le fait sécher au soleil, et on le garde dans une boite de cuivre.
- XXIV. (x1., La scorie de cuivre se lave de la même maniere; l'action en est moins énergique que celle du cuivre même. La fieur de cuivre

assai est employée en médecine. On la tire de carre arja faudu, qu'on porte dans d'autres four-nesses : la. l'action active des soufflets fait naître faus se metal des écuilles semblables à de la balle de milet : c'est de la fleur de cuivre. Ces écuilles tambent, quand les pains de cuivre refroids étans l'est deviennent rouges. Ces pains donnent sans er qu'on nomme lépis; cala sert à sophistiquer la fleur, pour laquelle de la sorte on vend la lepis. La lepis 1041 n'est autre chose que les écuilles que le martiese détache des clous forgés avec les pains de cuivre. Toutes ces substances se trovent surtout dans les ateliers de Chypre : la soule différence, c'est qu'on fait tomber la lépis en frappant les pains, tandis que la fleur tombe d'elle-même.

XXV. Il y a une autre espèce d'écaliles, plu! delices, sorte de duvet qu'on détache de la suface du metal ; on la nomme stomoma. Les nédecins je leur en demande pardon) no consissent aucune de ces substances; la plupartes ignorent même les noms : tant s'en faut qu'ils sachent préparer les médicaments, préparation qui était jadis le propre de la médecine. Aujoud'hui , toutes les fois qu'ayant mis la mais se un livre de recettes, ils veulent composer set cela quelque prescription, c'est-à-dire faire l'épreuve du livre aux dépens des malheureus ma lades. ils s'en rapportent aux droguistes, qui alterent tout par leurs sophistications. Depoist longtemps ils achètent même les emplatres « les collyres tout faits, et c'est par leur entremist que s'ecoulent les drogues avariées ou faisifés. La lepis et la fieur se brûlent sur des plats d'argile ou de cuivre ; ensuite on les lave comme ! a eté dit plus haut, et on les emploie dans les mêmes cas; de plus, pour les excroimances char-

Chio vino restinguit, tunditque, mos linteo cribrat, atque im mortario terit, mos aqua pluvin macerat, iterumque terit quod subsedit, donec cerusae simile fiat, nulla dentium offensa. Eadem Iolke ratio : aed quam parissimum lapidem eligit.

- 1 XXIII. Cadmise effectus siccare, persanare, sistere flusiones, pterygia et sordes oculorum purgare, acabritiem extenuare, et quidquid in plumbi effectu dicemus. Et ass ipsum ad omnia eadem uritur: præterque, albugines oculorum et cicatrices. Hulcera quoque oculorum cum lacte sanat, itaque Ægyptii collyrii modo terunt in co-
- 2 ticulis. Facit et vomitiones e melle sumtum. Uritur autem Cyprium in fictilibus crudis cum sulphuris pari poudere, circumitio spiramento, in caminis, donce vasa ipsa percoquantur. Quidam et salem addunt, alii alumen pro sulphure, alii nilul, sed aceto tantum aspergunt. Ustum teritur mortario Thebaico, aqua pluvia lavatur, iterumque adjecta largiore teritur, et dum considat, relinquitur: luc sepius, donce ad speciem minii redeat. Tunc siccatum in sole, in serea pyxide servatur.
- 1 XXIV. (x; ) Et scoria æris simili modo lavatur, minore effectu, quam æs ipsum. Sed et æris flos medicinæ utilis

est. Fit are fuso, et in alias fornaces translato: ibi futs crebriore excatiuntur velut milli aquamue, quas vocas forem. Cadant autem, quum panes seris aqua refrigerator rubentque. Similiter ex eis fit, quam vocant lepida, et sis adulterator fios, ut squama veneat pro eo. Est autem squam teris decussa vi clavis, in quos panes serei ferruminastes. In Cypri maxime officinis omnia. Differentia hac stiquod squama excutitur ictibus iisdem panibus: fios casti sponte.

XXV. Squame est alterum genus subtilius, ex summ! scilicet lanugine decussum, quod vocant stomoma. Alque hac omnia medici ( quod pace corum dixiase licest) ignerant, pars major et nomina: in tantum a conficienti medicaminibus absunt, quod esse proprium mediciam solubi. Nunc quoties incidere in libellos, componere ex his voluntes aliqua, loc est, impendio miserorum experiri commutaria, credunt seplasize omnia frandibus corrumpenti. Jan! quidem facta emplastra et collyria mercantur; tabequa mercium, aut fraus seplasize sic exteritur. Et squama sutem, et flos urumtur in patinis fictilibus aut æreis, deinkt lavantur, ut supra, ad coadem usus; et amplius ad aurum carnosa vitia; itemque sedis; et gravitates aurum, per

des narines et du siège ; pour la dureté d'ouïe, les soufflant dans l'oreille à l'aide d'un tube; r les affections de la luette, en les incorporant la farine; avec du miel, elles guérissent les ygdales. Avec le cuivre blanc, on fait une ille beaucoup moins efficace que celle de pre. On fait aussi tremper préalablement les us et les pains de cuivre dans de l'urine d'en-L Queiques-uns détachent l'écaille, la pilent, a lavent dans de l'eau de pluie. On la donne bydropiques, à la dose de deux drachmes, une hémine (0 litr., 27) de vin miellé. En ment, on l'incorpore à la fleur de farine. XXVI. On fait aussi un grand emploi du vertris. Il se prépare de plusieurs manières : tauen le détachetout formé du minerai (105) d'où Pre le cuivre par le feu; tantôt on perce le re blane, en le suspend dans des tonneaux. du vinaigre : ces tonneaux sont fermés avec couvercle de cuivre; le vert-de-gris ainsi obest bien meilleur que celui que donnent les rre blane dans des pots de terre remplis de vire (106), et ils les racient au bout de dix jours. intres les couvrent de marc de raisin, et les ent après un nombre pareil de jours. D'auarrosent de vinaigre la limaille de cuivre, et emueut plusieurs fois par jour avec des spaiusqu'à dissolution complète. D'autres alat mieux triturer cette même limaille avec vinaigre, dans des mortiers de cuivre. Mais methode la plus prompte, c'est de jeter dans vinaigre des rognures de culvre coronaire. sophistique le vert-de-gris, surtout celui de des, avec du marbre pilé; d'autres se serdonnier. On reconnaît les autres en mâchant la substance, qui craque sous la dent; pour cette dernière on emploie une pelle à feu. Le vert-degris pur garde sa couleur; faisifié avec le noir. il devient rouge. On se sert encore de papyrus macéré préalablement avec de la noix de galle : le papyrus noircit immédiatement, des qu'on y applique du vert-de-gris. On le reconnaît aussi à la vue : falsifie, il n'est pas d'un vert franc-Mais, soit pur, soit sophistiqué, le mieux est de le laver (107), de le faire bien secher, de le calciner dans un plat de terre neuf, et de le remuer jusqu'à incinération complète; puis on le triture, et on le garde pour le besoin. Quelques-uns le calcineut dans des vases de terre crue, qu'ils laissent sur le feu jusqu'à ce que la terre soit cuite; d'autres ajoutent de l'encens mâle. On lave le vert-de-gris comme la cadmie. Il est excellent dans les collyres, l'action mordante de cette substance étant avantageuse dans le larmoiement; mais il est nécessaire de laver avec de la charpie imbibée d'eau chaude, jusqu'à ce que la sensation acre cesse de se faire sentir.

XXVII. On donna le nom d'hiéracium à un col- 1 lyre dont voici, essentiellement, la composition : prenez quatre onces de sel ammoniac, deux de vert-de-gris de Chypre, deux de noir de cordonnier qu'on nomme chalcanthe, une de misy, six de safran: tout cela, trituré dans du vinaigre de Thasos, est formé en trochisques, remède excellent contre les cataractes commençantes, contre les nuages, les granulations, les albugo et les maladies des paupières. On incorpore le vert-degris eru dans les emplâtres vuinéraires. Avec de 2 l'huile, il est merveilleux (108) pour les ulcérations de la bouche, des gencives et des lèvres; en cérat, il mondifie et cicatrise. Le vert-de-gris

ilas in cas flato impolsa ; et uvas oris, farina admota. R et tonsillas cum melle. Fit et ex candido ære squama Cypria inefficacior. Nec non urina pueri prius maceclavos, panesque. Quidam vero excussam squamam ol, et aqua pluvis lavant. Dant et hydropicis eam dusdrachmis in mulsi hemina, et illinunt cum polline. IVI. Æruginis quoque magnus usus. Sed pluribus fit modis. Namque et lapidi, ex quo coquitur æs, deradis et arre candido perforato, atque in cadis super acetum easo, æreo obturatis operculo, multo probatiora, 🖪 👫 boc idem squamis fiat. Quidam vasa ipsa candidi s fictilibus condunt in acetum, raduntque x die. Alil ris contegunt, totidemque post dies radunt. Alii delim æns scobem aceto spargunt, versantque spathis s die, donec absumatur · camdemque scobem ahi tein mortanis æreis ex aceto malunt. Ocyssime vero ingit coronariorum recisamentis in acetum additis. lerant marmore trito maxime Rhodiam ærugmem, pumice, aut guiumi. Præcipue autem fallit alramento rio adulterata. Cietera enim dente deprehenduntur, entra in frendendo. Experimentum in batillo ferreo : quæ sincera est, suum colorem retinet : quæ mixta

it de pierre-ponce ou de gomme; mais la fai-

estion qui trompe le plus, c'est le noir de cor-

atramento, rubescit. Deprehenditur et papyro, galla prius macerato: nigrescit enim statim ærugine illita. Deprehenditur et visu, maligne virens. Sed sive sinceram, sive adulteratam, aptissimum est elui siccatamque in patina nova uri et versari, donec favilla fiat: postea tertur et reconditur. Aliqui in crudis fictilibus urunt, donec figlinum percoquatur. Monnulli et thus masculum admiscent. Lavatur antem ærugo, sleut cadmia. Vis ejus collyviis oculorum aptissima, delacrymationibus mordendo proficiens. Sed. ablui uecessarium penicillis calidis, donec rodere desmat.

XXVII. Hieracium vocatur collyrium, quod ita maxime penastat: temperatur autem id Itammoniaci unclis quatuor, seruginis Cypriæ duabus, atramenti sutorii, quod chalcanthum vocant, totidem: misyos vero una, croci sea. Han omnis trita aceto Thasio colliguntur in pilutas, excellentia remedi, contra initia glaucomatum et suffusionum, contra caligines, et scabritias, et albugines, ac genarum vitra. Cruda autem ærugo vulnerariis emplastris miscetur. Oris 2 etiani gingivarumque bulcerationes mirifice emendat, et laborum bulcera cum oleo. Quod si et cera addatur, purgal, et ad cicatricem perducit. Ærugo et callum fistularum erodit, viliorumque circa acdem, sive per so, sive cum

monume assu et milantes les latues et mospor monerne et, antour milantement, aut musso, apporte tres e et minante, aut niment mon larme ignate finn en latues. Patrictes miliers le resementimes. La di lati managaire en euers.

- representation in the second of the second en est penns dans un marties le mis le leclimate. de fainn et faires, un in joide ein le fifte. green day to a titte made anale for the personal tactic restation to se hit me tank exports exging things, very a ever in Licen, in the ture e mut main i se que e mesauce tevenne ver et prenne in 140ect termiente. I'in e 10m ля I доме. Этом "том пеніет я дих зели. on mele i fens parties le "naugre me partie d'une d'enfant imondere. Le scalez à taus les medicaments e nume unum que a uniume. ton, among done tit trans. 20 . ees a souter in et in et intre le même que le rest-le-278. On abtent miss du semer : . latif en chetant le mineral de suivre, dont nous alons par'er maintenant.
- NUN. Ce mineral duquel au lire (12 e cuivre par le leu damme de la cadmie, se nomme Chalcuta, il ilfére de la cadmie, en ce qu'in le taule à la superficie du soi, dans des pierres exposers à l'air, tandisque la cadmie se trouve dans des conches profondes. De pius, la chalcuts detient ausaitét friable, étant molle de sa nature, et ressemblant à un duvet condense. Autre difference : la chalcuta est un melange de trois substances, le cuivre, le misy et le sery; nous traiterons de chacun en lieu et place. Les veines de roivrequ'elle renferme soutobioques. On estime la chalcitis à couleur de miel, à veines minces ;

4 agrentes, france, et a offent par de gravier, in sema-que a recente est mulleure, parce que! en restimina elle se transforme en sary. Elle a a programe de regramer les exervisaments sur les names. L'urretter le sang. et. en poudre, d'exerze me ucles introgente sur les geneius, à uette et en mavarimen. Dans un permire de laire, in francisco pour les difections de la matrie. avec in suc to puresn, on l'incorpore dons le empatres implines mix parties genitales. On h his tremier rendant quaernie jours des de 1magre que contient un vans de terre leté ane in unter: siegrend the contexe subtance; alon, neles i m poids egui le cadmis, elle comparte remeste appete paerrepre. Que si un met une putit ie minue sur leux de chalcitis , le remède de Tent nos nerif, et inen nins actif enem d nour former le meisnage 113 on se sert de vinigre un den die van. Pour tous ees mages is dat ज्यांक :कालावरक :इर कृष्ण स्मित्यत्त.

XXX. Le sory d'Egypte est le plus estiné, l Temportant de besucuep sur ceux 🍁 Chypn, i Espagne et d'Afrique. Toutefois, pour les alle-Zons ies yeux 114 quelques uns preférentels in Chypre. Mais . queile que suit la proventen, le menieur est ceini qui a l'odeur la plus forte, et qui triture devient gras, noir et sponjett. Il est tellement mai supporte par l'estomat, que? chez quelques-uns par la seule voie de l'odorat il excite le vomissement. Tel est le sory d'Egypt. Ceiui des autres provenances, concessé, devient iuisant comme le misy; il est plus graveien. Tenu dans la Louche, en collutoire, il est bos pour les douleurs de dents, pour les ulcères malins 🕏 la bouche, et pour les affections serpigiaruses. On le brûle sur les charbons comme la chalcits. XXXI. Le misy, an rapport de quelque us, !

Hammonaco ilida, vel collyti modo in fatulas adicta : eadem cum resinas terchantinose tertia parte subacta ; tepras totat.

- I XXVIII. 'un Est et alterum genus æruguis, quam vieant scolera in Opprio ære 100, into alumine et sale, aut
  intro pari pondere, com aceto albo quam acernino. Non
  it toe neurastiocisamos tiebus circa Canis ortimi. Teritor
  autem, dones, virite fiat, contrahatque se verniculorum
  aperte, made et nomen. Quod vitium ut emendetur, duæ
  partes quæ fuere aceti, miscentur urina pueri impubis.
  Idem autem in medicamentis et santerna efficit, qua divinus
  aucum ferruminari, nansque utriusque, qui æruginis. Scoler fit et per se, derasis ab ærario lapide, de quo nunc
  dicemiss.
- 1 XXIX. Chalcitin vocant lapidem, ex quo et ipso æs coquilur. Distat a cadmia, quod illa super terram ex subdialibus petris caditur, hæc ex obrutis. Hem, quod chalcitis friat se ataum, moltis natura, ut videatur lanugo concreta. Est et alia distinctio, quod chalcitis tria genera continet, æris, et amisyon, et aoryos, de quibus singulis dicemus suis locis. Habet autem æris venas oblongas. Probatur mellei coloris, 2 gracili venarum discursu, friabilis, nec lapidosa. Putant et

recentem utiliorem esse, quoniam inveterata nory fal. Vise; us ad excrescentia in hulceribus, sanguinom sistem, quagivas, uvam, kossillas favina compenere. Valve que vitis in vellere imponitur. Cum sacco vero pori rerendorum additur emplastris. Maceratur autem in ficili et aceto circumlito fimo diebus xx., et colorem croi trabi. Tunc admivto cadmize pari pondere, medicamentom dicit, psoricon dictum. Quod si dune partes chalcilidis teris cadmize temperentur, acrius hoc idem fiet: etiamam vehementius, si aceto, quam vico temperetar. Tosa ves efficacior fit ad eadem omnis.

XXX. Sory Ægyptium maxime laudatur, multum supe i rato Cyprio, Hispaniensi, et Africo: quanquam oculormo curationi quidam utilius Cyprium putent: sed in quaemque natione optimum, cui maximum virus in olische, trituque pinguiter nigrescens, et spongiousm. Stomache res contraria in tantum, ut quibusdam olfactu modo vonitiones movent. Et Ægyptium quidem tale: alterius unitonis contritum spiendescit, ut misy, et est lapidosius. Prodest autem et dentium dolori, si contineatur, atque collual: et oris hulceribus gravibus, quaeque serpunt. Urium carbonibus, ut chalcitis.

par la calcination de la pierre dans des étant une sorte de poudre jaune qui a l'être mêlée à la cendre du bois de pin; uns le fait, il se trouve tout formé sur la usdite en masses compactes qu'il faut dé-115). Le meilleur vient des ateliers de l'ile re; les marques en sont d'avoir la cassure e comme l'or, et trituré d'offrir une ce graveleuse ou terreuse comme la chala misy est employé dans l'affinage de l'injecte avec de l'huile rosat dans les qui suppurent; on l'applique dans de la er les ulcères de la tête; il dissipe les tions invétérées des paupières; il est bon pour les amygdales, les angines et les tions. Pour ces cas, prenez seize drale misy, et faites cuire avec addition de une hémine de vinaigre, jusqu'à ce mélange devienne filant; c'est la prépaa plus efficace dans les cas susdits. Toubis qu'il est nécessaire d'en atténuer la n y ajoute du miel. Des fomentations misy et le vinaigre consument les des fistules. Il entre dans les collyres; e le sang, les ulcères serpigineux, les putrides; il consume les chairs bourites. Il est particulièrement utile dans ctions des organes de la virilité ; il arrête

11. Les Grecs ont établi par le nom la du cuivre avec le noir de cordonnier : ils int en effet ce moir, chalcanthe. Il n'est a substance qui soit aussi singulière. On en Espagne, de puits ou d'étangs pleins au chargée de cette dissolution ; cette eau, inne quantité égale d'eau douce, est mise en ; puis on la transvase dans des bassins

eu bois ; au dessus de ces bassius sont des barres immobiles, d'où pendent des cordes qui v sont tenues plongées par des plerres : le limon s'y attache, et, se formant en grains d'apparence vitreuse, il représente une espèce de grappe. Retiré, le chaicanthe sèche pendant trente jours. Il est 2 bleu, d'un luisant parfait, et on le prendrait pour du verre. Dissous, il forme le noir employé pour teindre le cuir. Il se fait encore de plusieurs façons : on creuse, dans un soi qui en contient, des fosses aux parois desquelles suintent des gouttes que le froid de l'hiver concrete; ce chalcanthe s'appelle stalagmias; c'est le plus pur de tous. Quand il est d'un violet tirant sur le blane (116), on le nomme lonchoton. Autre moyen : on creuse la roche en auges ; l'eau de pluje y amène le limon, qui se concrète. On l'obtient aussi comme le sel, en soumettant à l'action du soleil le plus ardent l'eau douce qu'on a amenée : de la, suivant quelques-uns, deux espèces de chalcanthe : le fossile et l'artificiel. Ce dernier est plus pâle, et moinsil est coloré, moins il vant. En 3 medecine on estime surtout celui de Chypre. On le donne comme antheimintique à la dose d'une drachme dans du miel. Il purge la tête, dissous et instillé dans les narines. Il fait vomir, pris avec du miel ou de l'eau miellée. Il guérit les granulations, les douleurs, les nuages des yeux et les ulcérations de la bouche. Il arrête l'épistaxis et le flux hémorroïdal. Avec la graine de (usquiame, il fait sortir les os fracturés, Appliqué sur le front avec un plumasseau, il suspend l'épiphora. Il est efficace dans les emplatres pour 4 mondifier les plaies (117) et les chairs bourgeounantes des vicères. Le simple contact de sa decoction guérit la luette. Avec de la graine de lin, on le met par-dessus les emplatres pour ôter les douieurs.

Misy aliqui tradiderupt fier! exusto lapide in scrori ejus luteo miscente se ligni pinei favilla. Revera supradicto fit lapide, concretum natura, discrei : optimum in Cypriorium officinis : cujus notae 🐧 aurem scintillæ, et quum teratur, arenosa nalerrea, chalcitidi similia. Hoc admiscent, qui rgant Utilitas ejus infusi cum rosaceo auribus : et in lana imposits, capitis hulceribus. Extenuat britias oculorum inveteratas. Præcipue utile tonntraque angiuas, et suppurata. Ratio, ut sedecim in bemina aceti coquantur addito melle, donec Sec ad supradicta utile est. Quoties opus set molos, mel adapergitur. Erodit et callum fistularum, foventium : et collyris additur. Sistit et sanguiperaque quie serpant, quieve putrescant. Absumit centes carnes. Peculiariter virilitatis vitils utile : rom profluvium sistil.

Graci cognationem æris nomine fecarant et is sutorio. Appellant enim chalcanthum. Nec ullius ha natura est. Fit in Hispaniæ puteis stagnisve, id june habentibus. Decoquiturea, admixta dukti pari net in piscinas ligneas funditur. Immobilibus super has transtris dependent restes isplifis extentes, quibus adhærescens limus, vitreis acinis imaginem quamdam uvas reddit. Exemtum ita siccatur diebus xxx. Color est cm- 2 ruleus, perquam spectabili nitore, vitrumque esse creditor : diluendo fit atramentum tingendis corils. Pit et pluribus modis; genere terræ eo in scrobes cavato : quarum e fateribus distillantes hiberno gelu stirias, stalagmian vocant : neque est purius altud. Sed ex co, candidum colorem sentiente viola, lonchoton appellant. Fit et in saxorum catinis, pluvia aqua corrivato limo gelante. Fit et salis modo, flagrantissimo sole admissas dulces aquas cogente. Ideo duplici quidam differentia, fossile aut factilium appellant : hoc pallidius, et quantum colore, tantum bonitate deterius. Probant maxime Cyprium in medicine usu. Su- 3 mitur ad depellenda ventris animalia drachme pondera cum melle. Purgat et caput dilutum, ac naribus instillatom : item stomachum, cum melle aut aqua muisa somtum. Medetur et oculorum scabritiei, dolorive, et caligini, et oris hulceribus. Sistit et sanguinem narium : item hæmorrholdum. Extrahit ossa fracta cum semine hyoscyami. Suspendit epiphoras, penicillo fronti impositum. Efficax et 4 in emplastris ad purganda vulnera, et excrescentia huba450 PLINE.

Le chalcanthe blanchâtre est préferé au chalcanthe violet dans un seul cas (118) : c'est quand it s'agit de l'insuffier dans les oreilles, pour remédier à la durete de l'ouie. Seul, en topique, il guérit les plaies, mais il laisse une coloration aux efcatrices. On a imagine récemment d'en saupoudrer la gueule des ours et des lions qui paraissent dans l'arene : la vertu astringente de cette substance est telle, que ces animaux ne peuvent mordre.

- XXXIII. (XIII.) On trouve aussi dans les fourneaux à coivre le pompholyx et la spode : ce qui les distingue, c'est que le pompholyx se prépare par le lavage, tandis que la spode ne se lave pas. Quelques uns ont nommé pompholyx la partie blanche et la plus légère, disant que c'est la cendre du cuivre et de la cadmie; que la spode est plus noire et plus pesante, qu'on la détache des parois des fourneaux, et qu'elle se trouve mèlée d'etincelles eteintes et parfois de char-
- 2 bons. Le pompholyx, arrosé de vinaigre, developpe une odeur culvreuse, et si on en met sur la langue, le goût est détestable. Il est hon pour toutes les compositions ophthalmiques, quelle que soit l'affection des yeux, et on s'en sert doos tous les cas ou on emploie la spode; la seule difference, c'est que la force de celle-ci est plus mitigée. Il entre aussi dans les emplatres auxquels on demande une action légèrement réfrigérante et siccative. Pour tous ces usages, celui qui a eté lavé avec du vin est preférable.
- 1 XXXIV. La spode de Chypre est la meilleure; on l'obtient en faisant fondre la cadmie et la pierre à culvre; cette substance est la partie la plus iégère de toute la fonte (119); elle s'envole des fourneaux, et va s'attacher aux toits, ou elle se distingue de la suie, car elle est blanche. Les

parties moins blanches indiquent une combution incomplete; c'est ce que quelques uns numment pompholyx. Les parcelles rouges outgles d'acreté, et sont tellement corrosives que si. en les lavant, il en entre dans les yeux, la vot est perdue. Il y a aussi une spode couleur de miel, ce qui indique que le cuivre y domine Toute spode gagne a être lavée. On la nettored'e: bord avec une plume; puis le lavage empore le plus gros. On écrase entre les doigts les gram durs. La spode qu'on a lavée avec le via est de la force convenable. L'espece de vin produit o quelque différence : lavée avec un vindour, on la regarde comme moins propre à entrer des les collyres; mais elle est plus afficace pour le ulcères humides, pour les ulcérations humide de la bouche, et pour tous les medicanem qu'on prépare contre la gangrece. Il se la aussi dans les fourneaux pour l'argent une spoéqu'on nomme lauriotis; mais celle qu'on dats meilleure pour les yeux est la spode qui nent de l'or. C'est lei surtout qu'on peut admire l'industrie humaine : pour ne pas aller fouille les mines, elle a, parmi les objets les ples commons, découvert à la spode un succèdat d'égales vortus.

XXXV. C'est l'antispode; on nomme ains hiscendre soit du figuier, soit du figuier sauvar, soit des feuilles de myrte avec les pousses les plus tendres, soit de l'olivier sauvage, soit de l'olivier cultivé (120), soit du cognassier, soit du l'alius que. On en fait encore avec des mûres loin de casturite, c'est-à-dire blanches, séchées au solen, so avec des brins de buis, ou de pseudocyperes, sti. 70), ou de ronce, on de térebenthinier, ou d'ananthe. On a trouvé in même vertu a la cesdée de

rum. Tollit et uvas, vel si decocto tangantur. Cum lini quoque semine superponitur emplastris ad dolores tollendos : quodque ex eo candicat, in uno usu præfertur violaceis, si gravitat aurium per listulas inspiretur. Vulnera etiam per se illitum sanat, sed tinguit cicatnees : uuperque tinventum, ur sorum in arenaet leonium ora inspargere illo : tautaque est via in adstringendo, ut non queant mordere.

- 1 XXXIII. (xm.) Ettambum in zeraris reperiuntur, quae vocaut pompholygem et spodon. Differentia, quod pompholy totura paratur, spodos tilota est. Aliqui id quod sit candidum levissimumque, pompholygem dixere et esse zera et cadmiae favillam Spodon nigriorem pomferosiorem que esse, derasam parietibus tornacum, mixtis scintillis,
- 2 aliquando et carbonibus. Have aceto accepto odorem aria praestat, et si tangatur lingua, saporem horridum. Convenit oculorum medicamentis, quibuschinque vitiis occurrena, et ad omnia, quie spodos: hoc solum distat, quid hujus elutior via eat. Additur et in emplastra, quibus leuis quieritur refrigeratio et siccatio. Utilior ad omnia quie vino iota est.
- 1 XXXIV. Spodos Cypria optima Fit autem liquescratibus radmia, et arario lapide. Lexissimum lioc est flaturatotius, evolutque e forpacibus, et tectis adherescit, a

fuligine distans candore. Quod minus candidum es 🙉 📂 maturas fornacia argumentum est, hoc quidam pomphe gem vocant. Quod vero rubicundius es cis insentat, at a rem vini habet, exhalceratque adeo, ut quan icula oculos attingat, excecet Est et mellei colons scolos! qua plurimum æris intelligitur. Sed quadcum pe 🎮 lavando fit utilius: purgatur ante penna, dem crasutura, Digitis scabritiem exterunt, Medsa vis epis est. P vino lavatur. Est aliqua et in genere vini dife ralia enum lota collyriis oculorum minus auta putalie 14 efficacior bulceribus quas manaut, sel oris qua ca lei omnibus medicamentis, que parantur contra cure Fit et in argenti fornacibus spoilos, quam vocas, les tin. Utilissima autem oculis affirmatur, que mi « rus: nec in alia parte magis est vilæ ingenia in ran V ne inquirenda essent metalla, viloscimis retmi nia easdern excegitavit

XXXV. Antispoilon vocant cinerem fici arbons, no princi, vel myrti foliorum cum tenerrimo (azonac tibos, vel oleastri, vel oleas, vel cotonei mali, in sali ligni ex moris immaturis, id est, candidis, in sali list vel e boxi coma, vel pseudocyperi, ani robi, sali binthi, vel conanthes. Taurini quoque glutica, se

terre crue, qu'on iaisse que la terre soit cuite.

dans les forges de cuivre est ne manque rien à la cuisson,

arbons qu'on allume peu à peu oudainement, sous l'action plus vés soufflets, jailit une espèce de pailles Le soi qui les reçoit doit être pavé.

1. On distingue facilement du smegma me qui provient des mêmes forges, et recs nomment diphryge, parce qu'elle ois calcinée. La diphryge a une triple n l'obtient, dit-on, d'une plerre pyrite brûler dans un fourneau jusqu'à ce rination la convertisse en terre rouge. encore en Chypre du limon d'une cerrne d'abord séché, puis chauffé par in feu de sarments. En troisième lieu, dans les fourneaux à cuivre, par un rémbe au fond. Ainsi les différentes subcomportent différemment : le culvre le dans les bassins (123), les seories vont urneau, la fleur se sublime, la diphryge rès quelques uns, il est dans le minerai feu (124) des morceaux réfractaires ident entre eux : le cuivre bouillonne bloc, qui n'entre pas en fusion, à moins e transporte dans un autre fourneau : lee un nœud dans le mineral; ce qui rès la fusion se nomme diphryge. L'emite substance en médecine est le même les précédentes; elle est siccative, elle es excroissances et déterge énergiquel'éprouve sur la langue : la bonne diphryge la sèche immédiatement au simple contact, et laisse un goût de cuivre.

XXXVIII. Nous n'omettrons pas une chose i singulière relative au cuivre: La famille Servitia, illustre dans les Fastes, nourrit avec de l'or et de l'argent un triens de cuivre qui dévore de l'un et de l'autre. Je n'en connais ni l'origine ni la nature, et je citerai là-dessus les paroles mêmes du vieux Messala: « La famille des Servilius possede un triens sacré, auquel ils font tous les ans un sacrifice avec heaucoup de soin et de magnificence. On prétend qu'on l'a vu tantôt croître, tantôt décroître, et que cela sert de pronostic pour la grandeur ou la décadence (125) de la famille.»

XXXIX. (xxv.) Maintenant nous avons a par-1 ler des mines de fer, pour l'homme l'instrument le meilleur et le pire. C'est avec le fer que nous labourons la terre, que nous plantons les arbres, que nous tailions les hautains (126), que nous dressons les vergers, que nous forçons tous les ans la vigne à se rajequir en retranchant les branches décrépites; c'est avec le fer que nous bâtissons les maisons, que nous taillons les pierres, et tant d'autres services que nous en relirons. Mais c'est aussi le fer qu'on emploie pour la guerre, pour le meurtre et le brigandage, nonseulement de près, mais encore lancé de loin et volant dans les airs, mu, soit par les machines, soit par le bras, et souvent même empenné. C'est là, suivant moi, de tous les méfaits de l'esprit humain le plus criminel. Quoi ! pour que la mort par- 2 vint plus rapidement à l'homme, nous lui avors donné des alles, et nous avons fait voier le fer ! Qu'ainsi le mal qu'il produit ne soit pas imputé à la nature; et quelques faits out prouvé que le fer pouvait ne servir qu'à des usages innoccuts. Dans

rem, similiter pollere inventum est. Uruntur

en arariis officinis et smegma fit, jam liquato percocto, additis etiamnum carbonibus, paupensis : ac repente vehementiori flatu exapuila quadam. Solum, quo excipiator, esse atra-

Facile ah ea discernitur, quam in iisdem ofrygens vocant Graci, ab eo quod bis torreatur:
truplea. Fieri enim traditur ex lapide pyrite
cammis, donec excoquatur in rubincam. Fit
ex luto cujusdam specus arefacto prius, mox
reumdatis sarmentis. Tertio fit modo in fornaface subsidente. Differentias siquidem, quod
catunos defluit, acoria extra furnaces, flos supliryges remanet. Quidam tradunt in fornacilapidis qui coquatur, ferruminari: circa hunc
lapidis qui coquatur, ferruminari: circa hunc
lapidis qui coquatur, ferruminari: circa hunc
lapidis qui coquatur. Ratio ejus in medicina
dictis: siccare, el excrescentia consumere,
a dictis: siccare, el excrescentia consumere.

et perpurgare. Probatur lingua, ut eam siccet tactu statum, saporemque æris reddat.

XXVIII. Unum etiannum æris miraculum non omit-temus. Servilia familia illustris in Fastis, trientem ærenm pascit auro et argento, consumentem utrumque. Origo atque natura ejus incomperta est milit. Verba ipsa de care Messalm senis ponam: « Serviliorum familia habet trientem sacrum, eni summa cum cura magnificentiaque sacra quetannis faciunt: quem ferunt alias crevisse, alias decreusse videri, et ex éo aut honorem, aut deminutionem familiæ aignificari. »

XXXIX. (xiv.) Proxime indicari debent metalla ferri, toptimo pessimoque vitæ matrumento. Siquidem hoc tellurem acindimus, arbores aerimus, arbotes aerimus, arbotes aerimus, arbotes aerimus, arbotes aerimus omnibus cogunus juvenescere. Hoc exatruinus tecta, cardimus avas, omuesque ad alios usus ferro utimur. Sed codem ad bella, caedes, tatrocinia, non comminus aolum, sed etiam missili volucrique, nanc tormentis excusso, aune lacertis, nunc vero pennato: quam sceleratissimam humani ingenii fraudem arbitror. Siquidem, al ocyus mors perveniret ad hornimem, a alitem iliam fecunus, pennasque ferro dedimus. Quam-

- 11.113 .Time A Driffe 1 8 m. and F1 7"-12.000 was the first to . ... 1.12 and the second section to e a live law lawyer is lost that the - 54 Art 17基 5 11基 and the second s The state of the State of and personal resident and all their presidents and provinces of the second statement of the second Part of the Contract of the Co

The second of th

The second secon

It is a line or exist a consider the properties and there is a properties of the properti

. nee-taile time les com-Tares : 7 mg tompreses. La : im i Berne of the of the teleforesteen "E etanbenton mier are .: 1 utres, in - ME. THE - TOWNERS: M or as a to get correspy to en-200 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 14-4-3:5 The State of the S CONTROL COMMEN STEELERS IN HE SESSITION um erem erem . Tim tem lettmum Companies and the same of the and an arrived the second of the second Miles X Aller (2018) 78 - 68 (81.00) 1 Martine . are dr. L. . The .nire .neon. & MARKET TOTAL E & SEE IN TRAFFIEL and . There is the provient of and the second second टाउन्हाः । अस्ति । अस्ति । भारतः स्थापनाः स्थापनाः स्थापनाः स्थापनाः स्थापनाः स्थापनाः स्थापनाः स्थापनाः स्थापनाः 受益 (1000年) 147 (1000年) 12 (1000年) to come to children va. or Turner SANSTER OF THE PROPERTY. 1,200 125 de 2000 e 21, fais de 1000 de la . 五元本 在 日本 日本 1.10mm (10.10mm) (10.10mm) (10.10mm) TE "No-Martin of the Williams, in south THE STATEMENT . SHIP LESS PURCHES, CANADA AND esta est a competencia de la competencia auth out meaning four or now mor. Days mule man e crims survits, le ille come un un un este maille, comme en Notue. A : Tresse le infrestion en l'este. comme : relimone - 45 i realité de l'anginté de est the dods of the mass ross mann the life. I es About 10th | Telegraph | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 interest a learn over the lattle in avec in the

haven to otherwise water a linearouse section pages of the same the Army time, . Townson before we the series and the series of the series with Di which has briden or will be to be the street of the state - intermetal transfer the second of the second THE RESIDENCE THAT THE PARTY SHOWS A SAVING MANUAL AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND DESCRIPTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF TH work tarterite quatries, althu minaginen identi 💝 II. BETTER TRACTOR LA MINES, THAN BUT IN ME have a serveral are received exposite. Et femants) Desire : if with an Inchessive languages south sixty n in al mauriculate micen i biorne modo ad less is thies, nationalists when followed in the course information in the course information in the course information in the course unia et. in eminde andem mineratur flat sit ilthe mile tollor somitant oca pona lerm, sout biblio и Эчелия и Питаннием. Сомона и Пайа, деня и mena metada u lies occas noti sint. Ex occaminos actes de nembras narma Server etteratu Seres bod erim venobus siid i pediciospie mit mit Secunda Particos : neque alla genta form et mera une temperantur : carteris enum admisetur mottor complexes, in nostro orbe aliabi vena bominten bane perstat, ut in Norices . aliubi factura, ut Sulmone : aqua, adu divimus. Quippe quem in exacuendo elema Fhuile rend le tranchant plus fin. Chose singutière! dans la calcination du minerai, le fer devient liquide comme de l'eau, et, par le refroidissement, il devient spongieux. On est dans l'habitude d'éteindre dans l'huile les menus fragments de fer, de peur que l'eau ne les rende durs et cassants. Le sang humain se venge du fer, qui, lorsqu'il en a ête mouillé, est plus promptement (137) attaqué par la rouille.

XLII. Nous parierons en son lieu (xxxvi, 25) le la pierre d'aiment, et de la sympathie qu'elle pour le fer. Seul, ce métal emprubte à la pierre d'aimant des forces qu'il garde pendant longlemps, devenant capable de saisir un autre morceau de fer; et l'on peut voir retenus de la iorte toute une serie d'anneaux. Le vulgaire ignoent appelle fer vif ce fer aimanté. Les blessures en sont plus dangereuses. La pierre d'aipant se trouve aussi dans la Cantabrie : pon ce reritable aimant qui est en roches continues. mais un aimant en fragments dissembrés qu'on omme bullations. Je ne sais si cette espèce est masi propre à la fusion du verre (xxxvi, 66); ersonne n'en a encore fait l'expérience; toupurs est-il qu'elle communique au fer la même orce. L'architecte Dinochares (138) avait entrepris de faire la voûte du temple d'Arsinoé, à Mexandrie, en pierre d'aimant, afin que la statue n fer de cette princesse parût y être suspendue n l'air. La mort de l'architecte et du roi Ptolimée (139), qui avait ordonné le monument en Phonneur de sa sœur (vs., 32), empêcha ce projet d'être exécuté.

XLIII. De tous les métaux c'est le fer qui est en plus grande abondance. Sur la côte de la Cantabrie que baigne l'Océan, il est une montagne très-élevée qui, chose incroyable, est tout en-

tière de fer; nous en avons parlé en décrivant l'Océan (1v. 34). (xv.) Le fer soumis à l'action du feu se gâte, si on ne le forge au marteau. Rouge, il n'est pas apte à être forgé; il faut qu'il commence à passer au blanc. Enduit de vinaigre ou d'alun, il devient semblable au cuivre. On le 2 protège contre la rouille avec la céruse, le gypsa et la poix liquide, préparation que les Grecs nomment antipathie. Quelques-uns pretendent qu'il y a en cela quelque céremonie religieuse, et que dans la ville nommée Zeugma (v. 21), sur l'Euphrate, est une chaine de ser qu'Alexandre avait employée là à la construction d'un pont (140). et dont les anueaux renouveles sont attaques par la rouille, tandis que les anneaux primitifs en sont exempts.

XLIV. Co n'est pas seulement par son tran-1 chant que le ser fournit des remedes; en tracaut un cercie avec (141) le fer autour des adultes et des enfants, ou en faisant tourner trois fois autour d'eux un instrument pointu, on les protège contre les maiefices. En clouant au seuil des clous arrachés d'un tombeau, on écarte les visions nocturnes. En piquant légèrement avec un ser qui a blessé un homme, on guérit les douleurs subites de côté ou de poitrine qui sont pongitives. Quelques affections sont gueries par la cautérisation avec le fer rouge, en particulier la morsure du chien enragé; et même quand la maladie est établie, quand l'hydrophobie existe. on guérit immédiatement le mal en brûlant la plaie. On échauffe aussi la boisson (142) en v éteignant un fer chauffé à blanc, et cette boissou se prend dans beaucoup d'affections, notamment dans la dyssenterie.

XLV. La rouille elle-même est comptée par-1 mi les remêdes; et c'est ainsi, dit-on, qu'A-

inter aquartizque differant, et uleo delication fiat acies intrumque, quum excoquatur vena, aquæ modo liquari breum, postea in spongias frangi. Tenmora ferramenta eleo restingui mos est, ne aqua in fragilitatem durentur. A ferro sanguis humanus se ulciscitur. Contactum namque eu, celerius rubiginem tratat.

XLII. De magnete lapide suo loco dicemus, concordiaque quam com ferro habet. Sola bæc materia vires ab co apide accipit, retinetque longo tempore, alind apprebrodens ferrum, ut anulorum calena spectetur interdum : good imperitum vulgos appellat ferrum vivum, vulneraque tall asperioru fiunt. Lapis ha et in Cantabria nascilur, um ille magnes verus cante continua, sed sparsa bullatinae, ita appellant : nescio an vitro fundendo perinde tilia : nondum enim expertus est quisquam : ferrum inque inficit eadem vi. Magnete lapide Dissolares archacerus Alexandria Arsinoes templum concamerais tucluacerat, ut in eo simulacrum ejus e ferro pendere mai revileretur. Intercessit mors et ipsius, et Ptulemari regis, qui d sorori suse juaserat fieri.

XLIH. Metallorum omnium vena ferri largissima est.

prærupte altus, incredibile diotu, totus ex ca materie est, ut in ambitu Oceaul divimus. (xv.) Ferrum accensum igni, misi duretur ictibus, corrumpitur. Rubens non est habile tundendo, neque antequam albescere incipiat. Aceto aut alumine dilitum tit arri simile. A rubigine vindicatur ce-2 russa, et gypso, et liquida pice. Hace est temperatura a Græcis antipathia dicta. Ferunt quidam et religione quadam il fieri. Et exitare ferream catenam apud Euphratem annem, in urbe qua Zeugma appellatur, qua Alexander Magnus ibi junxerit pontem, cujus anulus, qui refecti sint, rubigme infestari, carentibus ea prioribus.

XLIV. Medicina e ferro est et alia, quam sceandi. Nam que circumscribi circulo, terve circumlato mucrone, et adultis et infantibus prodest contra noxia medicamenta; et præfixisse in lindue e aepuloro evulsos clavos adversus noctornas lymphationes. Pungque leviter mucrone, quo percussus bonno ait, contra dolores laterum pectorumque subitos, qui punctionem afferant. Quædam ustione sanadur: privatim vero canis rabidi morsus. Quippe etiam pravalente morbo, expavescentesque potum, usta plaga ilhoo liberantur. Caleht etiam ferro candente potus, in multivis, privatim vero dysentericis.

chille ( xxv, 19 ) guérit Télèphe, employant soit une lance d'airain, soit une arme de fer; du moinson le représente détachant la rouille avec son glaive. D'ordinaire on obtient la rouille du fer en raciant de vieux clous avec un fer mouillé. Elle est coagulante, siccative, astringente; en topique, elle guérit les alopécies. On s'en sert avec la cire et l'huile de myrte, pour les granulations des paupières et les pustules de tout le corps; avec le vinalgre, pour le seu sacré; dans des linges, pour la gale et les paronychies et les excroissances des doigts (143). En pessaire, sur de la laine, elle arrête les pertes. Délayée dans du vin et petrie avec de la myrrhe, on l'applique sur les plaies récentes; avec du vinaigre, sur les condylomes. En topique, elle soulage les goutteux.

XLVI. On emplote aussi l'écaille de fer qu'on tire de l'acier ou des lances tranchantes; elle est très-semblable pour l'effet à la rouille, mais plus active : aussi l'administre-t-on contre les fluxions des yeux. Elle arrète le sang, le sang que le fer surlout fait couler; elle guerit les pertes; on en fait un topique pour les maiaures de la rate (144). Elle réprime les hémorroides et les ulcères serpigineux ; elle est bonne pour les paupières , qu'on en saupoudre légèrement. Ce qui la recommande le plus, c'est l'emploi qu'on en fait dans l'emplatre humide, pour mondifier les plaies et les tistules, pour consumer toute callosité (145), pour réparer les chairs sur les os dénudés. En voici la composition : six oboles de poix, deux (146) drachmes de terre cimoliée, deux drachmes de cuivre en poudre, deux drachmes d'ecaille de fer, six drachmes de cire, un setier d'huile; on y ajoute du cérat, quand on veut mondifier ou remplir les plaies.

XLVII. (xvi.) Passons à l'histoire du plomb, 1 Il y en a de deux sortes, le noir et le blac Le blane est très-précieux; les Grees l'ont appeir eassitéros, et ils ont répandu la fable qu'on le tirait des lles de l'océan Atlantique, et qu'ou l'apportait dans des barques d'osier revêtees de cuir (vii, 57). On sait presentement que la Lasitanie et la Gallicie le produisent. C'est un sale à fleur de terre, de couleur poire, qu'on me reconnaît qu'au poids. Il est entremélé de petits graviers, surtout dans les torrents desséchés, Les mineurs laventee sable, et calcinent le dépôt (†47) dens des fourneaux. On trouve aussi de ce plomb dans les minerais d'or nommés alutia (148). L'en qu'on fait passer detache des graviers poirs, vans de blanc quelque peu, et aussi pesants que l'e. Aussi restent-ils avec ce métal dans les corbrilles dans lesquelles (149) on recueille l'or : puis l'action des fourneaux les sépare de l'or, ils se fondent de deviennent le plomb blane. On ne fait pas de plomb noir en Gallicie, bien que la Cantabrie toute volaine en ait en abondance, et n'en ait pout d'autre; le piomb blane ne donne pas nou plus d'argent, bien que le plomb noir en donne. Des morceaux de plomb noir ne peuvent être soulet sans du piomb blanc (xxx111, 30); le piomb blanc ne peut l'être au plomb noir sans huite; deux morceaux de plomb blanc ne peuvent l'être osemble sans du plomb noir. Le plomb blanca et estimé dès le temps de la guerre de Troie; & moin flomère, qui le nomme cassiteros [14 11.15. et xxiii, 561). Le plomb noir a deux origines : ou bien il provient d'un filon qui lui est propra.

- 1 XLV. Est et rubigo ipsa in remediis, et sic Telephum proditur sanasse Achilles, sive id area, sive ferrea cuspide fecit. Ita certe pingitur cam decutiens gladio. Sed rubigo ferri deraditur humido ferro clavis veteribus. Potentia ejus ligare, siscare, sistera Emendat alopecius ilita. Utuntur et ad scabritus genarum, pusulisque totius corporis, cum cera et oleo inyrleo: ad ignes veru sacros ex aceto: idem ad scabiem, paronychia digitorum et pterygia, in linteolis. Sistit et feminarum profluvia imposita velleribus. Plagis quoque recentibus vino diluta, et cum myrrba subacta, et condylomatis ex aceto prodest. Podagras quoque illita lentt.
- 1 XI.VI. Squama quoque ferri in usu est ex acie, aut mucronibus, maxime simili, sed acriore vi, quam rubigo: quamobrem el cootra epiphoras oculorum assumitur: sangunemque sistit, quom vulnera maxime ferro hant. Sistil et fenntarum produvia. Imponitur et contra lienuum vita. Hemorrhoidas compescit, hukerumque serpentia. Et gente prodest, farinas modo adspersa paulisper. Præcipua tamen commendatio ejus in hygremplastro ad purganda vulnera fistulasque, et omne callum erodendum, et rasis ossibus carnes recreaulas. Componitur hoc modo: picis oboli sex., Cimoliæ cretæ drachmæ duæ: seris tusi drachmæ duæ: squamæ ferri, totidem: ceræ, sex: olci sexta-

rius. His adjicitur, quum sunt repurganda vulneri estre plenda, ceratum.

XLVII. (avs. ) Sequitur natura plumbi. Cujus die P nera, nigrum, alque candidum. Pretiosissimism candi a Gracis appellatum cassiteron, fabuloseque rumana a insulas Atlautici mans peti, vitilibusque navigarum sulis corio advehi. Nunc certum est, in Lusiania ega. in Galliecia : summa teliure arenosa, et coloris migi- Pa dere tantum en deprehenditur. Interveniunt et main calculi, maxime torrentibus siccatis. Lavant es s'est melathei, et quod subsedit, coquant in formubu: ET nitur et in aurariis metaliis, quie alutia vicual aqui i missa elucate calculos nigros paulum candon ten quibus eadem gravitas quie auro : et ideo a relitar quibus aurum colligitur, remanent cum eo ; posses col separantur, conflotique in album plumbum essaluis Non fit in Gallareia nigrum, quum vicina Cantated or tantum abundet : nec ex albo argentum, quantitate gro. Jungi inter se plumbum nigrum sine allo nes pas nee hoe et sine oleo. Ac ne album quidem secum we gro. Album habuit auctoritatem et litacis temporlus, le Homero, cassiteron ab illo dictum. Plumbi sign con plex est aut enim sua provenit vesa, nec qualquar à ex se paril; aul cum arganto pascutur, mustuqui to.

bquel alors ne contient que du plomb, ou hien le filon lui est commun avec l'argent, et les leux métaux coulent du même mineral. Le liquide qui coule le premier dans les fourneaux est appelé étain; celui qui coule le second, arpent; ce qui reste dans le fourneau, galène, ce qui est la troisième partie constituante du minele calciné. Cette galène, soumise elle-même à la lusion, donne le plomb noir avec un déchet de leux neuviemes (150).

XLVIII. (xvii.) L'étain, appliqué aux vases de mivre, leur ôte le goût cuivreux, et empêche le ert-de-gris de s'y former; le poids du vase, hose singulière, u'augmente pas. On a fait aurefois, comme nous l'avons dit (xxx111, 45), Brindes, avec l'étain, des miroirs très-estimés, agu'à ce que tout le monde, même les servanse soit mis à se servir de miroirs d'argent. lujourd'hui on contrefait l'étain en mélant un ers de cuivre blane et deux de plomb blane; le contrefait encore en faisant fondre ensemde du plomb blanc et du plomb noir, livre pour lvre. Queiques-uns nomment aujourd'hui ce élange étain argentaire. On nomme aussi étain irtiaire celui dans lequel entre un tiers de domb blanc sur deux de plomb noir; il coûte deniers (8 fr. 20 c.) la livre; on l'emploie pour auder les tuyaux. Les plus fripons, ajoutanta l'éen tertiaire une partie égale de plomb blane, pomment étain argentaire, et ils emploient ce blange pour toute espece d'élamage ; ils le venot 60 deniers (49 fr. 20c.) les cent livres (151). plomb blanc, pur, se vend 10 deniers la livre; plomb noir, 7 (5 fr. 74 c.). Le plomb blane a lus de sécheresse ; au contraire, le plomb noir est but humidité; aussi le plomb blanc, sans être sélangé, n'est propre à rien; il ne peut non plus servir à souder l'argent, ce métal se fondantavant lui. On assure (152) que si on allie au plomb blanc moins de plomb noir qu'il ne faut dans la soudure, le plomb bianc corrode l'argent. On etame le cuivre avec le piomb blanc de telle sorte qu'on peut à peine le distingner de l'argent : c'est une invention gauloise; on nomme ces ouvrages en cuivre, étamures. Plus tard, op s'est 3 mis à étamer de la même facon avec de l'argent, particulièrement les ornements des chevaux et les harnais des attelages. Cette application s'est faitedansla villed'Alise (153); le merite de l'invention primitive appartient aux Bituriges. Puis on a orné semblablement les voitures dites esseda. vehicula, petorrita. De la même façon un vain luxa est arrivé jusqu'aux ornements, non pas seulement argentés, mais aussi dorés; et ce qui passait pour une merveille sur une coupe est mis à s'user dans les voltures l'cela a'appelle du savoirvivre. On essaye le plomb blanc sur du papyrus : il faut que, fondu, il paraisse en déterminer la rupture par son poids, non par sa chaleur. L'Inde n'a ni cuivre ni plomb ; elle se les procure en retour de ses perles et de ses pierres précieuses.

XLIX. Nous employons le plomb noir en t tuyaux et en lames. On l'extrait avec un grand travail en Espagne et dans toute la Gaule; mais dans la Bretagne il est tellement abondant à la superficie même du sol, qu'une loi spontauément portée desend d'en fabriquer plus d'une certaine mesure. Les variétés du plomb noir se nomment plomb d'Ovète, plomb de Caprarie, plomb d'Oléastre. Ils ne diffèrent aucunement, pourvu que la scorie (154) ait éte bien calcinée. Ces mines sont les seules qui, chose singulière, abandonnées, deviennent plus productives. L'air, a'y infusant en 2 liberté par les orifices élargla, paraît produire ca

mdatur. Ejus qui primus fluit in fornacibus liquor, stanm appellatur : qui secundus, argentum : quod remanit in fornacibus, galena, que est tertia portio addite me. Hacc rursus conflata, dat nigrum plumbum deducs partibus nonis duabus.

XLVIII. (xvii.) Standum illitum æneis vasis, saporem atiorem facit, et compescit æruginis virus : mirumque, ndus non auget. Specula quoque ex eo laudatissima, nt ainus, Brundisis temperabantur, donce argenteis uti core et ancillas. Nunc adulteratur stannum addita arus candi tertia portione in plumbum album. Fit etalio modo; atis albi plumbi nigrique libris. Hoc nunc aliqui argenrium appellant. Indem et tertiarium vocaut, in quo dice niportiones sunt, ettertia albi. Pretiumejus in libras x. x. oc fistulæ solidantur. Improbiores ad tertiarium additis puis partibus albe, argentarium vocant; et eo quæ volunt coquunt. Pretia hujus faciunt in pondo c Lx x. Albo per nincero pretta sunt x. x; nigro septem. Albi natura plus idi babet : contraque, mgri tota bumida est. Ideo album illi rei sino mixtura utile est. Neque argentum ex co embatur, quomam prius tiquescri argentum. Confirmante, si cunus albo nign, quam satis sit, cuisceatur, erodi ab eo argentum. Album incoquitur arreis operibus Galliarum invento, ila ut vix discerni possit ab argento, caque incoctitia vocant. Deinde et argentum incoquere simiti 3 modo cœpere equorum maxime ornamentis, jumentrumque jugis, in Alesia oppido: reliqua gloria Bitungam fint. Cœpere deinde et esseda, et vehicula, et petornia exonare: similique modo ad aurea quoque, non modo argentea, staticula inanis luxuria pervenit: quæque in scyphis cerni prodigium erat, bæc in vehiculis attert, cultus vocatur. Plumbi albi experimentum in charta est, ni liquefactum pondere videatur, non calore, rupiase, India neque aga, neque plumbum habet, gemmisque suie ac margaritis hace necronilat.

XLIX. Nigro plumbo ad fistulus laminasque utimur, labo qui riosius in Hispania eruto, lotasque per Gallias: aed in Britannia summo terræ corio adeo large, ut lex ultro dicatur, ne plus certo modo fint. Nigri generibus hace sunt nomina: Ovelanum, Capratiense, Oleastense. Nec diferentia ulla, securia modo excocta diligenter. Mirumque in his solis metallis, quod derelicta fertilius revivescunt. Hoc videtur fa- a cere laxatis spiramentis ad satietatem infusius aer, æque ut feminas quasdam fecundiores facere abortus. Nuper id

The second results and from the second results are second results and second results are second results and second results are a second results and second results are a second results and results are results are a second results and results are results. The results are results. The results are re

Li until Date a tentempe et empore e अन्तर्वात प्रत्य अन्यत्र सम्बद्धात १५ स्टब्स्टान्ड अन्तर्वे अस्तर te premi platicies att mans - att - at-ाच्या क लाग एक एक ने प्रत्योग क एक दे PERSONAL FOR BELLEVIEW TO THE PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF THE क्षा के क्षिणका केने क्षेत्रीयांत्राके क्षेत्र प्राप्तक हो। क्रान्त magic me seriabe mastie. Si suseru par s שייר בי מועם ביווד ביו אומני ל' לשונה ובי שיים שונים אומנים אומנים ביוודים e problem. Toria emperatri musicia de cierca French bether the manufact the sais with-The sale designed on amount out in the Crime of a a months for that sectors a stronger is that 2 Pour est usades mendeman da la colore e pionar CARROLL DES TOUTE DE TERME PLUTE DE TROIT DE sprifte pa beriet. Fil der larges nances de papira per-deserts, et al es retraire à la melabor de apprire et de fer. Fericano la commune la vince di la en errennen kenne av eller, av hændelte i pione processes des reponts des des l'estthere, surrout pour 🙉 mens, și eles tieni Set a seed themselves posteries approximate to les aboveeneruna. A tiet is est-tal pas disas las coltas de ON MARKER SUPPLEMENT FOR THE TAX THE RELL.

wer ette muerscon, de la limaille de ploub AVEC e sampe Cambres préférent la céruse au svicre. 'u int sum par le lavage une préparathe memory is mer in medecine; on bat avec 😁 🖫 🚐 📚 pomis . 🖦 mortier de piomb, après y ... war me he 'east he plain, et on continue jusm 1 = mm men s'emississe; puis on ôte aves no ramage 'sur pui surnage; la partie la plu mane a mer a secher, et on la divise en treregne d'aures : seit de vinaigre , soit du vin, son ne a grasse, suit de l'huile rosat. Certains ameri mera : imrer dans un mortier de pierre. st surfret as pastre thebalque, avec un pilos de Burmi en reste fares la preparation devient plus nament. Jount au plemb calciné, on le late prompt it subs XXXXX, 34 et la cadmie (159), li est materialeur. represent et cicatrisant. On s'en sen mans came excepanitions ophthalmiques, surjout contre a procedence des yeax, pour remplir les " we ne mens. pour guerir les excroisment, es rancoles às sièce, les hémorroldes, les conferences. Proc ces dernieres affections, c'est e surints in preparation per lavage qui est bosse; mas rece es niceres serpigineux ou sordides, : 🚓 a remire du piocab calciné; et l'emploi or esc susse avenerar que ceini de la cendre de repres arkie XXIV, 51 . On calcine le plomb nica des piacs, par lames menues, avec du sos-🛬 . 🙉 rezone avec des verges de fer ou des beguttes in ferme, jusqu'a ce que le plomb fonde # maner en centre : puis, après le refroidissement, ou e re verse. D'autres calcinent la limaille àlies la vase de terre erue, qu'ils laissent au feu ESTE a ce que la terre soit cuite. Quelques-uns meterat de la ceruse en quantité egale, ou de

consignment in Some a functionnel metallic, configuration application of the source processes to the some response to the source response to the source provides per configuration per configuration per configuration per configuration of the source per con

1. L. Levill. In medicina per se plumbi som est criatro est reprimere i dai, salleque numicoram et reason parti lamuns frigidore natura milibere impetus. Veneres y sagge in
quiele Venerea sporte natura estimanta usque in morta
genus, his laminis Caiven orator out le sest trainter, veresque corporis studiorum tabori custodisse. Sero - queciam
ità dis placnit princere, lam na pertori imposita, sub ea
cantica exclamant, alemits voribus demonstravit rates2 nem. Coquitur ad medicinar usus, patinis fictiables, si de strato sulphure minoto, laminis impesitis tennices, opertisque sulphure et ferro mixtis. Quum coquitur, monienda
in eo opere fi ramina spiritus convenit; aliequi plembi
sonacium lalitus novius sentitur, et pestiens, et canibus
no yasime; consimi sero metallorum, muscus et culicibus;
quanolariu non sunt es taedia in metallis. Quidam in co-

rangór syrina giradi Sana questitam sulphuri missest 🥞 3-1 ne seele poèses, quam sulphur. Fit et lotura plumbel Deus in medicina, quem se ipso teritor in mortarlis plumbers andet aqua celesti, doner crassescat. Poslea sopernature ages tolister spongies: quod crassissimum full, secares zivister m pastilke. Quidam limatum plumbem கை டோட்ட quidam etiam plumbaginem admincent : alii very acetum, alit vinum, alii adipem, alii rosam. Quidam a mortano latadeo, et maxime Thebaico, plumbeo pistilio terrer malunt : candidusque fil ita medicamentum. Idantem qued astem est plumbum, lavator, ut stibi et cadmia. Potest adstruggere, sistere, contrabere ciralrices. Usus enim ex eodem, et in oculorum medicamentis, et maxime contra precidentiam corum, et inanitatem hulcerum, excrescentiave, rimasque sedis, aut hæmorrhoidas, aut condylemata. Ad hec maxime lotura plumbi facit : cisis 4 antem neti ad hulcera serpentia, aut sordida : cadenique, quæ chartis , ratio protectus. Uritur autem in patuus per laminas minutas cum sulphure, versatum rudibus ferreis aut ferulaceis, donec liquor mutetur in cinerem. Deia refrigeratum teritur in farmam. Alii limalam scobem in fictili crudo coquent in caminis, donec percoquatur figlinum.

et triturent comme il vient d'être dit plomb cru; ils préférent le plomb ainsi la spode de Chypre.

scorie du plomb est employée aussi (160). eure est celle qui approche le plus de la Jaune sans vestiges de plomb, ou qui a nce du soufre et n'est point terreuse. On ase dans des mortiers, puis on la lavejusine l'eau prenne une couleur jaune ; on la le dans un vaisseau propre, et cela à pluprises, jusqu'à ce qu'il se fasse un dépôt, une substance très-utile. Cette substance mes effets que le plomb, mais elle est plus Admirons l'experience humaine, qui n'a sé sans l'essayer de mille façons, pas lie et les résidus dégoûtants des choses! n fait une spode de plomb de la même quela spode de cuivre de Chypre (xxxiv, lave avec de l'eau de pluie dans des un tissu lache, on sépare la partie tertransvasant, on passe au crible, et on Quelques-uns aiment mieux ôter la parfruiente avec des plumes, et la triturer vin odorant.

La molybdène (xxxii, 31) est ce que les appelé en un autre endroit galène, commun de l'argeut et du plomb. Elle laut meilleure qu'elle approche davan-la couleur de l'or, et qu'elle s'éloigne le l'apparence du plomb; elle est friable et ement pesante. Cuitr dans l'huile, elle couleur du foie. Elle s'attache aux four-la on fond l'or et l'argent; on (161) la nétallique. La plus estimée est celle qui éphyrium (en Cilicie). On estime les moqui sont le moins terreuses et le moins

pierreuses; on les calcine et on les lave comme la scorie de plomb. On les fait entrer dans les on-2 guents lipares (gras) pour adoucir et rafreichir les plaies, et dans les emplâtres qu'on ne fixe pas avec un bandage, mais qui, en liuiment, cicatrisent les plaies chez les personnes delicates et dans les parties les plus molles. La composition est: trois livres de molybdene, une fivre de cire et trois hémines d'huile. Si c'est pour un vieillard, on ajoute à l'huile du marc d'olive. On en fait aussi une composition avec l'écume d'argent et la scorie de plomb, pour la dyssenterie et le tenesme; on l'emploie chaude, en fomentation.

LIV. Le psimmythium, c'est-à-dire la céruse, 1 est fourni aussi par les forges de plomb; la meilleure céruse vient de Rhodes. On la fait de rapures de plomb très menues, qu'on met audessus d'un vase rempli de très-fort vinaigre; ces rápures se dissolvent ainsi. Ce qui tombe dans le vinaigre est séché, moulu, tamisé, mêlé (†62) de nouveau a du vinaigre, divisé en trochisques, et séché au solcil en été. Autre procédé : On met du plomb dans des jarres de vinaigre, qu'on tient bouchées pendant dix jours ; on racle l'espece de moisissure qui se forme sur le plomb, puis on le remet, et cela jusqu'à ce que tout soit consommé. Ce qui a été raclé est trituré, tamisé, 2 calciné dans des plats, et remué avec une brochette jusqu'à ce que la substance roussisse (163) et de vienne semblable à de la sandaraque ; puis on lave à l'eau douce jusqu'à ce que tous les petits nuages aient disparu; enfin on seche comme il a été dit plus haut, et on divise en trochisques. Les propriétés de la céruse sont les mêmes que celles des substances dont il vient d'être parlé, mais elle est plus douce (164); de plus, les femmes l'em-

mam miscent pari mensura, ant bordeum, tet in crucio dictum est, et præferunt sic tritum

apodio Cyprio, in uso est. Optima, quo ad atme colorem accedit, sine plumbi retiquiis, aut pecce, et terra carens. Lavatur luec in mortaria racta, donec aqua luteum colorem traliat, et tur in vas purnon, idque seepius, usque dum mod utilissimum est: cosdemque effectus habet, bum, sed acciores. Mirari succurrit experienne face quidem rerum, excrementorumque fuentata tot modus.

et spodium ex plumbo eodem modo, quo ex durimus. Lavator in Intels raris aqua cælesti, ue terrenum translusione, cribratumque teritur. liverem penna detergere malunt, ac terere in

t et molybdæns, quam alio loco galenam vocaha argenti plumbique communis. Melior bæc, gis aurer coloris, quantoque minus plumbosa, i modice gravis. Cocia cum oleu, jorineris coit. Adbærescit et auri, et argenti fornacibus : illicam vocant. Laudatissima quæ in Zephyno

fiat. Probantur minime terrena, minimeque lapidosa: coquuntur lavanturque scoriæ modo. Usus in liparas, ad 2 lemenda refrigerandaque hulcera: emplastrisque, quamon alligantur: sed illita ad cicatricem perducunt, in teneris corporibus mollissimisque partibus. Compositio ejue est libris tribus, et cera libra una, olei tribus heminia, quod in senili corpore cum fracibus additur. Temperatur et cum spunse argenti, et acoris plumbi, ad dysenteriam, et tenesmum, fovendo calida.

LIV. Psimmythlum quoque, hoc est, cerussam, plum-thariæ dant officinæ. Laudstissimum in Rhodo. Fit autem ramentis plumbi tenuissimis super vas aceti asperrumi impositis, atque ita distillantibus. Quod ex eo cecidit in ipaum acetum, arefactum molitur et cribratur, iterumque aceto admixto in pastillos dividitur, et in sole siccatur æstate. Fit et alio modo - addito in urceus aceti plumbo, obturatos per dies x, derasoque ceu situ, ac rursus rejecto, donec deficiat materia. Quod derasum est, teritur et cribratur, 2 et coquitur in patinis, misceturque cudiculisdonec rufess at, et simile sandarachæ fiat. Dein lavatur duta aqua, donec nubecular omnes eluantur. Siccatur similiter postea, et ui pastillos dividitur. Vis ejus eadem, que supradictis - lemisama tantum ex omnibus : præterque ad candorem feun-

ploient pour se bianchir le teint. Prise à l'intérieur, c'est un poison, comme l'écume d'argent. Cuite une seconde fois, la céruse roussit.

LV. Nous avons déjà exposé presque toutes les propriétés de la sandaraque. On la trouve dans les mines d'or et dans les mines d'argent. Elle est d'autant meilieure qu'eile est plus rousse, d'une odeur plus forte, plus pure et plus friable. Elle est bonne pour déterger, réprimer, échauffer, corroder. La propriété qu'eile possède au plus haut degré est de mortifier. En topique, dans du vinaigre, elle guérit l'alopécie. Elle entre dans les compositions ophthalmiques. Prise avec du miei, elle mondifie la gorge, et rend la voix claire et harmonieuse (165). Administrée dans quelque aliment avec la térébenthine, elle est un remède précieux dans l'asthme et dans la toux:

brûlée avec du cèdre, elle guérit par sa vapeur les mêmes affections.

LVI. L'arsenie provient aussi des mêmes puistances. Le meilleur est de la couleur du plus bei
or (166); celui-qui est plus pâle, ou semblable à la
sandaraque, est moins estimé. Il en est un inisième, qui participe du jaune de l'or et de la couleur de la sandaraque. Les deux deralères espica
sont écallieuses; la première est sèche, pare, du
fend selon la direction de ses veines, très défins.
L'arsenie a les mêmes propriétés que la maisraque, mais il est plus actif; aussi entre-té
dans les caustiques et les épilatoires. Il enlève le
carnosités des doigts, les polypes des nariaules condylomes et toutes les excroissances. Put
en augmenter la vertu, on le torréfie dans un van
de terre neuf jusqu'à ce qu'il change de coulen-

narum. Est autom lethalis potu, sicut spuma argenti. Postea cerussa ipsa si coquatur, rufescit.

1 LV. Sandarachæ quoque propemodum dicta natura est. Invenitur autem et in aurariis, et in argentariis metaliis; metior quo magis rufa, quoque magis virus redoleus, ac pura, friabilisque. Valet purgare, sistere, excalfacere, perrodere. Summa ejus dos septica. Explet alopecias ex. aceto illita. Additur oculorum medicamentis. Fauces purgat cum melle sumta, vocemque limpidam et canoram facit. Suspiriosis tussientibusque jucunde medetur, cum resina terebinthina in cibo sumta. Suffita quoque cum cedro, ipso nidore lisdem medetur.

LVI. Et arcealcum en cadem est maioria. Quel que mum, coloris ctians in auro excellentis : qued ves pridus aut sandarache simile est, deterios existimate. È et tertium genus, quo miscetur aureus color sandarale Utraque haes aquamoas. Illud vero sicomo, perunque graciti venarum discursu fissile. Vis.cadem que un sed acrier. Itaque et-causticis additur, et peliothris. Me et perygia digitorum, carnesque narium, et candyimut et-quidquid excrescit. Torretur, ut validius presit, is un testa, donce muste colorem.

**数据和中央中央中央中央中央中央企业的共享企业中国中央企业的企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业** 

## NOTES DU TRENTE-QUATRIÈME LIVRE.

sia Vulg. — Trans maria Bamb. citen Yulg. - Chalcitim Bamb.

meque Bamb. - Que om. Vulg. - L'aurichale d'or) ou orichaleum (cuivre de montague), o l'indique, n'est pas connu.

roit que ce nom vient des monts Mariens, au-Perra-Moreos

elo constant Vulg. - Cura constant Bamb. itos causa enim Vulg. — Quæstus enim causa

re Vuig. - In ea re Bamb. eriptum cum eo ab Vulg. — Proscriptum esse Brother.

Vulg. - CLVIII Bamb., Brot., Sillig. inquam hominis manu facta dederit fortuna : tum simulacro signisque, illud Vulg. - Quaminis manus et ad fortunam temperatur in simuque illud Bamb. -M. Ian propose de lire manu nenam temperatur in. Je reçois cette lecture, e je rejette avec Vulg.; et du reste je change la

kmile Géganienne était une famille illustre de

impluribus Bamb. - E om. Vulg emisse Vulg. - Invexisse Bamb., Sillig. Vulg - Fuerit Bamb., Brotier, Sillig. Mus est Yulg. — Deditus fuerat Bamb. Manus populus Vulg. - Populus romanus Bamb poli et Tatii sine Bamb., Silleg. - Romuli est

deux frères, Castor et Pollox. som paratt altéré; c'est Teutana dans Florus ès. Brotier a Teusa; le mss. de Munich, Teuta, tteribo et Bamb. — Et om. Vulg. um scilicet Vulg. — Bamb. et d'autres mas, ent it être interprété par : Senatusconsulti. ne est Bamb. - Eaque est om, Vulg. sis Vulg. — tu om. Bamh. imunicato. Cloriar enim statua est equestris communicato Clorline statua equestri Bamb.,

ment Vulg. - Fuissent Bamb., Sillig. nberg met partout Porsing, et il parail que ritable leçon. Voyez Clusius, Dict. des noms

Yulg. — Qui Bamb., Sillig. perunt Vulg. — Gesseraut Bamb. scentorum quinquaginta quinque Vulg.tamb.

i se deum indicaret Vulg. - Ævi esse deum

bem : ipae excessit non relicturus Vulg. - Ipse b. Bamb.

minisve Vulg. - Hominumve Bamb. m quoniam Bamb — Quoniam om. Vulg. vocatur Pompeianus a viennitate theatri Vulg.the Pompetani theatri vicinitate Bamb., Sillig. btulerant Vulg. - Contigerant Bamb. tessa Rhodo Bamb, — Obsessa Rhodo Sillig con conseillée par M. Jan. - Ob. Rhodo om.

(37) E reliquiis Bamb. - E om. Vulg.

(38) Artificium minime probabilis artificis videatur Yulg. - Artificum minime probabilis videatur Bamb., Silling.

(39) Simulacrum, colossum Yulg. - Simulacre colossom Bamb., Sillig.

(40) Vibio Avito Valg. - Dubio Avito Bamb., Siffig.

(41) LXXXIV Vulg. - LXXXIII Bamb., Brot.

(42) Critias Vulg. - Nestocles Vulg. - Nesiotes Bamb. Sill. - Voyex la liste des artistes, au mot Critius.

(43) Callon, Polycietus, Phradmon Vulg. - Polycie tus, Phradmon om. Bamb., Sill.

(44) Rursus XC Polycletus, Phradmon Bamb., Sillig. Rursus... Phradmon om, Yulg.

(45) Damiam Vulg. - Demeam Bamb., Brot., Sillig.

(46) Cephissodotus Vulg. - Cephisodotus Banch., Sillig. - Cette différence d'orthographe se trouve aussi plus bas.

(47) Bamb. a: Aelion; et M. Ian, rapprochant Aelione, qui se trouve dans Cicéron, Brut. 18, 70, pense qu'il fait lire partout dans Pline, au lieu de Échion, Aétion, nom d'un peintre contemporain d'Alexandre le Grand.

(48) Lysistratus, et frater ejus Vulg.-Lysistratus, fratet ejus Bainb., Sillig.

(49) Sthenis Vulg. - Tenis Bamb. - Bamberg a pint loin ( XXXIV, 19, 40 ) Sthennis; forme que recommande M. Keil., Anal , p. 221.

(50) First spice, Discipules habuit Zenxim et ladem Vulg. Furt. Ipse discipulum habuit Zeuxiadem Bamb., Sill.

(51) Centesima vicesima Vulg. - CXXI Bamb., Stilig.

(52) Daluppus Yulg. - Laippus Bamb., Sillig. romachus Vulg. - Voyez à ce nom l'Index des artistes.

(53) Quinta Vulg. - Sexta Bamb, Sillig.

(54) Ctesilai Vulg. - Clesitæ Bamb. - Cresiliæ Cod. Monac.

(55) Æmilius Paulus Vulg. — Paulus Æmilius Bamb., Silhy.

 (56) Ideo duo Vulg. — Item duo Bamb., Sillig.
 (57) La phrase de Pline, ambigué, ne permettrait pas de distinguer si le Doryphore est la même statue que le Canon; mais nous savons par Cicéron, Brut. 86, § 296, qu'il en est alusi.

(58) Artem ipse Vulg. - Artem ipsam Bamb., Stilig.

(59) Se Bamb., Sillig. — Se om. Vulg. (60) Talis nudos Vulg. — Nudos talis Bamb., Vulg.

(61) Alexetera Vulg — Hagetera Bamb. — Aynolo est un surnom d'Hercule. Voyez Sillig, Catal., an mot Poly-

(82) Tradit Yulg. - Ait Bamb.

(63) Et ipsum Agelada: Vulg. — Agelada: et ipsum Bamb., Sillig.

(64) Varietatem Vulg. - Veritalem Bamb., Sillig.

(65) Eumdem vicit et Leontinus, qui ferit. - Eodem vicit et Leontiscum; fecit Bamb , Sillig - J'ai suivi l'mterprétation de M. Jan.

(66) Lysippum Sicyonium Duris negat, Tullius fuisse discipulum affirmat; sed primo Vulg. - Lysippum Sicyonium Duris negat utilius fuisse discipulum, sed primo Bamb., Sillig.

(67) Existimatur Vulg. - Existimabatur Bamb.

(68) Athenis Satyrorum turmam : Alexandrum amico-

rumque eius imagines summa omnium similitudine expressit. Has Metellus Yulg. - Athenis Satyrum : turmam Alexandri, in qua amicorum ejus imagines summa omnium similitudine expressit. Hanc Metellus Bamb , Sillig.

(69) Dahippum Vulg. - Laippum Ramb., Sillig. (70) Bedam Vulg. - Budam Bamb, - M Keil, Analect., p. 212, recommande Porthographe Budam.

(71) M. Sillig, Catal., conjecture Thestin et Thestiadas. Dans Bamb. et Thespiadas manque; et on y lit Therpis au lieu de thespen; M. Iau se demande s'il ne faudrait pas lice Thespits venatorem.

(72) M. Sillig., th., conjecture in Elite au lien de Medem. Dans Bamb Medem manque; M. Ian pense qu'on ponerait, an lieu de Hedez, lire, in ade ejus : dans le temple de Trophonius.

(73) Et ex Bamb. - Et om, Vulg.

(74) Tisicrates Vulg. - Amphicrates Bamb., Sillig.

(75) Batton Vulg. - Baton Bamb. - M. Keil (Anal., p. 214) approuve cette orthographe.

(76) Ctesilaus Vulg. - Cresilas Bamb.

(77) Deailaus Vulg. - Clesilaus Bamb, Sillig.

(78) Tonantis, Hegesiæ. In Pario colonia Hercules Isidori. Eleuthereus Lycius Vulg. - Tonantis Agesta in Paro colonia Hercules Isidoti Buthyles, Lyclus Bamb, - La leçun que j'ai suivie est celle que M. Ian propose. M. Sillig l'a adoptée aussi, sauf Hagesiæ au lieu de Hegesiæ.

(79) Pyromachi Vulg. - Voyes l'Index des artistes, au

nom de Phyromachus.

(80) Stepan Vulg. - Styppan Bamb., Keil, Anal., p. 219:

(8t) Pyromachus Vulg.

(82) Calliades Vulg. - Callides Bamb.

(83) Critias Vulg. - Critas Bamb. - Voyez note 42.

(84) lidem pictores nabilissimi Vulg. - Idem pictor e pobilissimis Bamb.

(86) Antigonus Vulg. — Antignotus Bamb., Sillig. (86) Daluppus Vulg. — Daippus Sillig. — Perixyomenon Veilg. - Paralyomenon Edit. Princeps, Brot., Sillig.

(87) Blandiente. Eubolidis digitis Vulg. - Blandiente. Rubuli mulier admiraus laudatur; Eubulidis digitis Bamb., Selling.

(88) Lampadeque accensa Yulg. - Lampadumque accensu Bamb.

(89) Sthenis Vulg. - Sthennis Bamb.

- (90) Et Scopas Vet. Dalech. Et om. Vulg. Utraque Volg. - Uterque Bamb., Editt. Vett. - M. fan dit dans ses notes : « En recevant uterque, leçon de Bamb. et des anciennes éditious avant Hermolada Barbarus, on lève la difficulté relative à l'époque de Scopas. Mais cette incom n'est pas compatible avec le texte de Vulg. Il faut donc ou refaire ainsi ce qui précède : Idem flentes matronas. Adorantes socrificantesque Simon. Canem et sagittarium fecil Stratonicus calator ille. Philosophos Scopas ultrque; ou admettre qu'il y a une lacune. En tout cas, la leçon de Vulg. (utraque) n'est pas acceptable. » Je crois qu'un peut, sana changer ausai violemment la disposition du lexte, recevoir ulerque; il suffit de prendre le et donné par Vet. Dalech.
  - (91) Batton Vulg. Voyez note 75.

(92) Pulydorus Vulg. - Polyidus Bamb.

- (93) Idem pictura clarissimus Vulg. Idem pictor e clarissmis Bamb.
- (94) Polls Vulg. Pollis Bamb. Cette orthographe est approusée par M. Keil, ib., p. 222.

(95) Nec finem habens Vulg. - Nec finem habentis

(96) Cacirotechnos Vulg. — Calatexitechnus (sic) Bamb. - M. Sillig, Catal., s'appuyant sur des mes. qui, comme Bamb , s'éloignent de la forme de Vulg., et sur l'expression de Denys d'Halicatname : απατήκειν τές 1 i Demosth., t. VI, p. 1114), lit catalexitechuns.

(97) Tunicati, Eleo habitu Vulg. - Tunicati, sola est habita Bamb, Sillig. - Sentientaque Yulg. - Sentient que Bamb., Sillig.

(98) Perhibetur ... oleo et sole. Fil Campano Bamb, Sillig. - Perhibetur... oleo et sole. Fit Campano on Yale.

(99) Et bene recognunt Vulg. - Et carbone recognat Bamb., Sillig.

(100) Planitie Bamb. - Planitie om, Vulg. (101) Onychitis Vulg. - Onychis Bamb.

(102) Subsidit Volg - Subsedit Bamb. - Similia Volg Simile Bamb. - Actio Vulg. - Ratio Bamb.

(103) Idque Vulg. - Itaque Damb.

(104), Veneat decussa vi clavis Vulg. - Veneant 'ne' pro eo. Est autém squama æris decussa vi clavis Banh, Sillig.

(105) Et e lapide Vulg. - Et lapidi Bamb., Brotier

(106) Aceto Vulg. - Acetum Bamb.

(107) Est seccatam in patina Vulg. - Est elm siccalmque in patina Bamb.

(108) Oris etiam Bamb. et Editt. Vett. - Etiamon. Vulg. - Hulcerationem Vulg - Hulcerationes Banh.

(109) Vitiorumque quæ Valg - Quæ om Bamb. (110) Eadeinque Vulg. - Que om. Bamb , Sillig.

(111) Scolecia... derasa Vulg. - Scolex.. derant

(112) Ex quo ipsum ses Vulg. - Ex quo et ipto es Bamb.

(113) Temperentor Vulg. - Temperetur Bamb.

(114) Oculorum quoque curation: Vulg. - Quoque an-Bamb. - Potant Vulg. - Potent Bamb.

(115) Discretumque et optimum Vulg - Discreteque vi Bamb - Dans Bamb et optemum in Cypromit est omis. M. lan conseille de lire vi de Bamb , au lieuden de Volg : j'ai suivi son avis

(116) Sentientein violam Vuig. - Sentiente violaflamb

(117) Hulcera Yulg. - Vulnera Bamb.

(118) In eo usa Vulg. - In uno usa Bimb.

(119) Levissimum hoc afflatur et ocyus Vulg. - Leve simum hoc est flatura totius Bamb.

(120) Vel olese Bamb. - Vel olese om, Yulg.

(121) Spegma Vulg - Smegma Bamb.

(122) Fintuque accensis Yulg. - Paulatinque access

(12J) Catino Vulg. - Catinos Bamb.

(124) Coquantur Vulg. — Coquatur Bamb. (125) Dimunutionem Vulg. — Dominutionem Bamb., protier, Silling.

(126) Arbusta signifie les plants d'arbres auxquels co marie la vigne. — Scindimus, serimus arbusta, ponunus pomaria Vulg. - Scindimus, arbores serimus, arbusta tondemus Bamb.

(127) Uterentur Yulg. - Uteretne Bamb.

(128) Ut vetustissimi Vulg. - Ut om Bamb, Sillig.

(129) Bamb a hodie Rhodi, au lieu de Thebis hodierns die; leçon que M. Ian approuve. Il pense que hodie Rhodi a été changé par les copistes en hodierno dec ; cela fait, un correcteur a ajonté le nom de la ville ( correction suggérée par ce qui suit : en cadem urbe); et il a été conduit à designer Thèbes, parce qu'Athamas avait été roi de Thebes.

(130) Faciente Vulg. - Facientis Codd. mss. ap. Harduinum. - Quod esset Bamb - Esset om Vulg.

(131) Cognoscentur ipso colors Yulg. - Agnoscentus colore ipso Bamb.

(132) Sed ratio Vulg. - Sed om. Bamb

(133) Vicinius Vulg. - Vicinium Bainb.

(134) Maxima Yulg - Magna Bamb, - Nucleusque quidem Yulg. - Nucleusque quidam Bamb. - Alequamode Vulg. - Alieque mode Bamb.

(135) Bilbilin Vulg. - Bilbilim Bamb.

It Salmone squa, uti diximus Vulg. — Ut Sula ubi diximus Bamb. — La ponctuation vérileçon de Bamb. a été indiquée par M. Ian. —
ulg. — Olearie Bamb.
Herius subinde Vulg. — Subinde om. Bamb.

e nom est écrif Timochares dans Bamb. lolemasi regis Bamb. — Regis om. Vulg. anxerat Vulg. — Junxerit Bamb. — Refecti sunt tefecti sint Bamb.

irculos Vulg. — Circulo Bamb. otus Bamb. — Aqua Vulg.

aronychia digitorum et pterygia Bamb. — Digipterygia om. Vulg.

lenum Vulg. — Lienium Bamb.

)mnem callum Vulg. — Omne callum Edit. Brotier, Siling.

retæ drachmæ sex Vulg.—Cretæ drachmæ duæ rot. — Squamæ ferreæ Vulg. — Squamæ ferri

ubaidit Vulg. - Subsedit Bamb.

sluta Vulg. — Alutia Brot. e Cod. Reg. nº V. — lamb. — M. Hœfer dit (Hist. de la chimie, I, a Quant au métal que l'on rencontrait dans les r (sixtia), et qui, après le lavage du minerai, se l'aous la forme de calculs noira, variés de taches à peu près du même poids que l'or, et se trouméte avec les sables aurifères au foud des corbeilées à recueillir on métal, ce n'est là certainement 1. Quel était alors se métal blanc, et aussi pesant De métal ne pouvait être que le platine. D'ailleurs, se étonnant que les anciens aient connu le plaque co-métal se rencontre souvent dans les mines

d'or, et qu'il se présente, ainsi que l'or, avec l'aspect qui le caractérise. »

(149) In quibus Vulg. - In om. Bamb.

(150) Nonis duabus Bamb. - Nonis om. Vulg.

(151) Ces chiffres, qui, du reste, varient dans les manuscrits, paraissent tout à fait fautifs. Dans les cent livres de ce mélange entrent, d'après le dire de Pline, cinquante livres d'étain tertiaire, lesquelles, seules, se vendraient, à raison de 10 deniers la tivre, 500 deniers.

(152) Confirmant quod Vulg. — Confirmantque Cod.

(153) Alexia Vulg. - Alexia Bamb., Brot., Sillig.

(154) Ulla scorise, modo sit excecta Vuig. — Ulla scoria modo excecita (sic) Samb.

(155) Vas peruri Vulg. - Vas om. Ramb., Brot.

(156) Renum Vulg. - Renium Bamb.

(157) Sulphuris minuto Vulg.—Sulphure minuto Bamb.

(158) Lotura piurimi usus Vulg. — Lotura piumbi usus Bamb.

(159) Lavatur et teritur ut cadmia Vulg. — Lavatur ut stibi et cadmia Editt. Vett.

(160) in usu est, optimaque que Vulg. — In usu est. Optima, que Bamb.

(161) Et kanc Vuig. - Et om. Bamb.

(162) Mixto Vulg. — Admixto Bamb.

(163) Rubescat Vulg. — Rufescat Bamb

(164) Levissima Vulg. — Lenissima Bamb. — Potus, sicut spumae Vulg. — Potn, sicut spuma Bamb.

(165) Vocemque limpidam et canoram facit Bamb. — Vocem..... facit om. Vulg.

(166) In auro, excellentius Vulg. — In auro excellentia Bamb., Sillig.

## LIVRE XXXV.

I. Nous avons exposé presque complétement l'histoire naturelle des métaux qui constituent les richesses et des substances qui en dépendent, liant tellement les choses, que nous avons présenté à la fois le nombre immense des compositions médicinales qu'ils fournissent, les mystères des officines (XXXIII, 38; XXXIV, 35), et les procédés minutieux de la cisclure (xxxiII, 55), de la statuaire (xxxiv, 9) et de la teinture (xxxiii, 86). Restent les terres et les pierres, formant une série peut-être plus nombreuse, et sur chacune desqueiles on a écrit, les Grees particulièrement, plusieurs volumes. Pour nous, nous persévérons dans une brièveté utile à notre objet, seus la condition (1) de n'omettre rien de nécessaire, ni aucune substance 2 naturelle. (a.) Achevons d'abord ce que nous avons encore à dire sur la peinture, art jadis illustre, alors que les rois et les peuples le recherchalent, et illustrant ceux dont il daignait retracer l'Image pour la postérité. Mais aujourd'hui il est complétement expulsé par le marbre. et même par l'or; on ne se contente pas de revétir des murailles entières, on découpe le marbre, et on représente des objets et des ani-3 maux avec des pièces de marqueterie. Déjà même les trumeaux de marbre ne nous plaisent plus, mi ces portions de montagne que la scie étend (2) dans nos chambres à coucher; nous nous sommes mis à peindre même la pierre. C'est une invention du temps de l'empereur Claude. Sous Néron on a imaginé d'incruster dans le marbre des taches qui n'y étaient pas, et d'en varier ainsi

l'uniformité, afin que celui de Numidie (xxxv, 8) offrit des ovales et que celui de Synnade (v, 29, 4) fût veiné de pourpre, tels enfin que le luxe anrait voulu que la nature les produisit. C'est ainsi que l'on supplée au défaut des carrières, et le luxe ne cesse de se tourmenter, pour perdre dans les incendies le plus qu'il est possible.

II. (11.) La peinture, qui transmettait à la f postérité la ressemblance la plus parfaite des personnages (8), est completement tombée en désuétude. On consacre des écussons de bronze. des effigies d'argent; insensible à la difference des figures, on change les têtes des statues, et ladessus depuis longtemps courent des vers sailriques, tant il est vrai que tous aiment mieus attirer les regards sur la matière employée, que de se faire connaître. Et cependant on tapisse les galeries de vieux tableaux, on recherche les effigies étrangères; mais pour soi-même on n'estime que le métal de l'effigie, afin sans doute qu'un héritier la brise, et (4) que le lace d'un voleur la saisisse. Ainsi, aucun portrait n'étant vivant, on laisse, l'image de sa fortue, et non la sienne. Ces mêmes gens orneut la palestres, les salles d'exercice, de portraits d'athletes; ils ont dans leur chambre a coucher et portent avec eux le portrait d'Épicure; is font des sacrifices, chaque vingtième lune, o l'honneur de la naissance de ce philosophe, s observent chaque mois la fête nommee icale (vingtaine) : ce sont ceux-là justement qui se veulent pas être connus même de leur vivant.

## LIBER XXXV.

1 I. Metallorum, quibus opes constant, agnascentiumque ets, natura indicata propemodum est: ita connexis rebus, ut immenaa medicinae sitva, officinarumque tenebræ, et moreaa cælandi fingendique, ac tingendi subtilitas simul dicerentur. Restant terræ ipsius genera lapidumque, vel numerostore serie, plurimis singula a Græcis præcipue volumimbus tractata. Nos in its brevitatem sequemur utilem instituto, modo nihil necessarium sut naturale omitatentes. (1.) Primumque dicemus que restant de pictura, arte quondam nobili, tunc quum expeteretur a regibus populisque, et illos noblitante, quos esset dignata posteris tradere: nunc vero in totum marmoribus pulsa, jam quidem et auro; nec tantum ut parietes (oti operiantur, verum et interraso marmore vermiculatisque ad effigies re-

tia montis in cubiculo dilatata : cospinus et lapidem pin-

gere. Hoe Claudii principatu inventum: Neronis vers, meculas que non essent, crustis inserendo, unitalem varart, ut ovatus esset Numidicus, ut purpura dislinguerdur Synnadicus, qualiter filos nasci optarent delicim. Mostum luco subsidis deficientium: nec cessat luxursa id agen, si quam plurimum incendis perdat.

II. (ii.) Imaginum quidem pictura, que maxime smile lin avvum propagabantur figurae, in totum exolest. Am ponuntur cippet, argenteze facies, surdo figurarum durmine, statuarum capita permutantur, vulgatis para produm salibus etiam carminum. Adea materam malunt maspia emaes, quam se nosci. Et inter hac pinacothocas veterbus tabulis consuunt, alienasque effigies colunt, ipai honorem non nisi in pretio ducentes, ut françat lazees, iumque detrahat laqueus. Itaque unitius effigie viveate, ima t gines pecunie, non suas, relinquant. Iidem palæstras ubletarum imaginibus, et ceromata sua exonant, et vultus Epicuri per cubicula gestant, ac circumferunt secum Statil ejus vicesima lunas sacrificant, feriasque omni mene custodiunt, quas icadas vucant, lui maxime qui te ne vivea-

Oui, sans doute, la mollesse a perdu les arts; et comme les âmes sont sans physionomie, on uéa glige aussi la représentation des corps. Il en était autrement chez nos ancêtres : on n'étalait dans les atrium ni des statues d'artistes étrangers, ni des bronzes, ni des marbres; mais des bustes en cire etaient rangés chacun dans une niche particulière, images toujours prêtes à suivre les convois de famille; et jamais un mort ne manquait d'être accompagné de toutes les générations qui l'avaient précédé. Les titres étaient rattachés par 4 des lignes aux portraits : les tablinum (5) (archives) ctaient remplis des mémoires et des actes des choses faites en leurs magistratures; au dehors et autour du seuil étaient d'autres images de ces hommes hérolques (6), dans les dépouilles ennemies qui y étaient suspendues, sans qu'il fût permis à un acquéreur de les déplacer; et les maisons même triomphaient encore après avoir change de maître. Cétait là une stimulation puissante, et les murs reprochaient chaque jour à un possesseur lache son intrusion dans le triomphe sd'autrui. Nous avons de l'orateur Messala un morceau plein d'indignation, où il défendait qu'on mit parmi les images de sa famille les images étrangeres des Lévinus. Un motif semblable dicta au vieux Messala ces livres qu'il a composés sur les Familles, lorsque, ayant traversé l'atrium de Scipion Pomponianus, Il vit que, grace à une adoption testamentaire, les Salutions (vii, 10, 4) (tel ctait (7) le surnom ) s'étaient, à la honte des Africains, accolés au nom des Scipions, Mais que les Messalas me le pardonnent: usurper même par un mensonge les images d'hommes illustres, c'était montrer quelque amour de leurs vertus, et beaucoup plus honnête que de mériter que

nul n'ambitionnat la notre. Il no faut pas omet- 6 tre ici une invention nouvelle : maintenant (8) on consacre en or, en argent, ou du moins en bronze, dans les bibliothèques, ceux dont l'esprit immortel parle encore en ces mêmes tieux : on va même jusqu'à refaire d'idée les images qui n'existent plus ; les regrets prétent des traits à des figures que la tradition n'a point transmises (9), comme il est arrivé pour Homère. C'est, je peuse, pour un homme la plus grande preuve du succès, que ce désir général de savoir quels ont été ses traits. L'idée de réunir ces portraits est, à Rome, due à Asinius Pollion, qui le premier, en ouvrant une bibliothèque, fit des beaux génies une propriété publique. Fut-il aussi précédé en cela par les rois d'Alexandrie et de Pergame, qui fondèrent à l'envi des bibliothèques? c'est ce que je ne saurais dire. Que la passion (10) des por-7 traîts ait existé jadis, cela est prouvé, et par Auscus l'ami de Cicéron, qui a publié un ouvrage sur cette matière, et par M. Varron, qui ent la très-libérale idée d'inserer dans ses livres nombreux, non-seulement les noms, mais, à l'aide d'un certain moyen (11), les images de sept cents personnages illustres. Varron voulut sauver leurs traits de l'oubli, et empêcher que la durée des siècles ne prévalut contre les hommes. Inventeur d'un bienfait à rendre jaioux même les dieux, non-seulement il a donné l'immortalité à ces personnages, mais encore il les a envoyés par toute la terre, asin que partout on pût les croire présents (12).

III. (111.) Ceux à qui Varron a rendu ce t service n'appartenaient pas à sa famille. Le premier qui établit l'usage de dédier les écussons des siens en son nom privé, dans un

luquidem nosci volunt. Ita est profecto; artes desidia perwill et quonsam animorum imagines non sunt, negligim-3 lut cham corporum. Aliter apud majores in atriis luec mul que spectarentur, non signa externorum artificum, ecura, aut marmora : expressi cera vultus singulis dispocebantur armarus; ut essent imagines, que comitarenla gentilitia funera; semperque defuncto aliquo totus Merat familiae ejus, qui umquam fuerat, populus. Stemwate vero lineis discurrebant ad imagines pictas. Tabulina uderbus implebantur, et monumentis rerum in magistratu sotarum. Alize foris et circa limina animorum ingentium segnes erant, affixis hostium spoliis, ques nec emteri ralgere liceret, triumphabantque etiam dominis mutatis per domus : et erat hæc stimulatio ingens, exprobrantibu tectis, quotidie imbellem dominum intrare in alienum Immphum. Exstat Messalæ oratoris indignatio, qua prolabait inseri genti suze Levinorum altenam imaginem. Sisolos causa Messalæ seni expressit volumina illa, quæ de Families condidit, quuin Scipionis Pomponiani transisset strium, videsetque adoptione l'estamentaria Salutiones (bor enun fueral cognomen), Africanorum dedecore irrerentes Scipuanum nomini. Sed pace Messalarum dixisse iceat : etiam mentiri ciarorum unagines, erat aliquis vir-

tutum amor : multoque honestius , quam mereri, ne quis suas expeteret. Non est prætereundum et novilum inven- & tum. Siquidem nunc ex auro argentove, aut certe ex ære in bibliothecis dicantur illi, quorum immortales animæ in locis nisdem loquuntur : quin immo etiam que non sunt, finguntur, pariuntque desideria non traditos vultus, sicut in Homero evenit. Quo majus ( ut equidem arbitror ) nutlum est felicitatis specimen, quam semper omnes sciré cupere, qualis fuerit aliquis. Asinii Pollionis hoc Romæ inventum, qui primus bibliothecam dicando, ingenia hominum rem publicam feest, An priores corperint Alexandria et Pergaml reges, qui bibliothecas magno certamine instituere, non facile dixerim. Imaginum amorem flagrasse quondam 7 testes sunt et Atlicus ille Ciceronis, edito de leis volumine, el Marcus Varro benignissimo invento, insertis voluminum suorum fecunditati, non nominibus tantum septingentorum illustrium, sed et aliquo modo imaginibus: nou passim intercidere figuras, aut vetustatem ævi contra homines valere, inventor muneris etiam diis invidiosi, quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes terras misit, ut præsentes esse ubique credi possent.

III. (iii ) Et buc quidem alienis ille præstitit. Suorum vero t clypeos in secro vel publico privatim dicare primus insti-

11\_12\_ All a

hes massem in constituites parties hat, a see surre demas preignes instres, étaient d'argent. the e thate Asquit Candina in hi seems seen? berwing to 'an to home this i many was night tout a temple to believe i spaint in an appear. Les Exploent assurent que est the financial of the last space. John street was at une es viets de entre ligações filment invertis. dons speciacio, meriore prante a finte tea ca-Soute 14 representes par le petites compet. month en rejenou tentines i matinier a lques, personae autra se regarde sea establica ne guinner et anne isteret.

1 15. Agres Conding, M. Laning va. i.e. 2. esticane tons son consult de O. Latatus, maca de tembracies images, son-seniement dons in bodique Amienne, mas sum dans m vensus : some trainent mortas. En effet, im maren etaneak sar des honesiers sembrahees a ceux pa un portait à Trose 15 : L'est de la mais qu'elles aut. pris le sons de clypeux écu, econom . et son. comme le vent la subtilité fourvoyee des granmarriens, de cluere être celebre : inspiration toute muitaire du courage, que de representer sur en bouctier l'image de celui qui s'en serva.t. ' 2 Les Carthaginois out fait en or et les houcilers et l'art de colorier ces dessins, et c'est avec de les portraits, et ils les portaient ; 16 avec eux dans . les camps : le fait est que Marcius, vengeur des Selpions en Espagne, trouva, apres avoir force le camp d'Andrubal, un boucier sembiable qui occurtensit a ce géneral. Ce bouclier resta suspendu au-dessus de la porte du Capitole jusqu'au premier incendie de ce temple xxxiii, 5. Au reste, on a remarqué que nos ancêtres avaient a cet égard si peu de souci, que aous le cousulat de L. Manlius et de Q. Fulvius, l'an de Rome 575, M. Aufidies, a qui la garde du Capitole avait été assermée, avertit le sénat que des boucliers passés en compte pour boucliers de l

T. La grantion des commencements de la . manure est menere, et a appartient pas au plan unt fut arreste mest eax un mille and avant de mour en Green: L'est evidenment une vaine presentate. Parmi les Grees, les uns disent qu'il fat featurers a Seyone, les autres à Corinthe, late and whether parties commencements on formi ie strementre per une figne l'embre d'un houme. Vaia quei en a cue le premier état. Dans le mound, on employe une seule couleur, procédé ill monochrome, apres que des procédés plu compaignes curent etc decouverts; encore mpari kai la peature monochrome est en usec L'avention du demie au trait est attribuée it Projectes à Egypte, ou a Cleanthe de Corinthe. Le premiers qui le pratiquerent farent Ardicis (17) de Carrache et Telephone de Sicyone : ces u-DARES, some se serviz encore 18 d'anceme conier, jetuient des lors des traits dans l'intériour du cower; sonsi etait-on dans l'osage d'ajouter le son du personnege figuré. Le premier qui invete tessons broyés de pots d'argile, fut Cléophule de Corinthe. Nous dirons bientôt (xxxv. 43) (86 ce Coophante est différent (19) de l'artiste de même nom qui, selon Cornélius Népos, stitt en Italie Démarate, père du roi romain Tarqui l'Ancien. Démarate fayait Corinthe, pour échipper aux violences du tyran Cypsele.

VI. Deja, en effet, la peinture était parlaite, l même en Italie : il est certain du moins qu'il existe encore aniourd'hui à Ardée, dan des temples, des peintures plus vieilles que Rome. Rien ne paraît pius merveilleux que cus pairtures, qui, sans être protégées par un toit, ou,

toit 'et reperio) Appins Clandina, qui consul cum P. Servilio fuit anno Urbis coux. Posuit enim m Bellong ade majores mos : placuitque in excelso spectari, et titulos bonorum legi. Decora res, utique si liberum turba parvulis imaginibus ceu nidum aliquem sobolis pariter ostendat : quales clypeos nemo non gaudens favensque aspicit.

1 IV. Post cum M. Æmilius, collega in consulatu Quinti Lutalii, 200 in basilica modo Emilia, verum et domi suse pesuit, id quoque Martio exemplo. Scutis enim, qualibus apud Trojam pugnatum est, continebantur imagines : unde et nomen habuere clypeorum : non ut perversa grammaticorum subtilitas voluit, a cluendo. Origo plena virtutis, faciem reddi in scuto cujusque, qui fuerit usus illo. Pæni ex auro factitavere et clypeos, et imagines, secumque in 2 castris vexere. Certe captis eis talem Asdrubalis invenit Marcius, Scipionum in Hispania ultor: isque clypeus supra fores Capitolinae aedis usque ad incendium primum fuit. Majorum quidem nostrorum fanta securitas in ea re annotatur, ut L. Manlio, Qu. Fulvio coss., anno Urbis DLAXV, M. Aulidius tutelæ Capitolii redemtor docuerit patres, argenteos esse clypeos, qui pro sereis per aliquot jam lustra assignabantur,

V. De picturae initiis incerta, nec instituti operis quer! tio est. Egyptii sex millibus annorum apud ipsos intetam, priusquam in Græcium transiret, affirmant, van prædicatione, ut palam est. Græci autem alii Siepus, alii apud Corinthios repertam, omnes umbra homisis listi circumducta. Itaque talem primam fuisse : secundam # gulis coloribus, et monochromaton dictam, postqu operosior inventa erat : duratque talis etiam nunc. Invetam linearem dicunt a Philocle Ægyptio', vel Clean Corinthio. Primi exercuere Ardices Corinthius, et Totphanes Sicyonius, sine ulio etiamnum hi colore, ji spargentes lineas intus. Ideo et quos pingerent, adscribet institutum. Primus invenit eas colorare, testa, ut ferui trita, Cleophantus Corinthius. Hunc eodem nomine alie fuisse, quam quem tradit Cornelius Nepos sequetam is Italiam Demaratum, Tarquinii Prisci romani regis patres, fugientem a Corintho injurias Cypaeli tyranai, mox 🖝 cebimus.

VI. Jam enim absoluta erat pictura etiam in Italia. Et-1 stant certe hodieque antiquiores Urbe picturse ardez in ædibus sacris, quibus equidem nullas æque demiror, tau longo sevo durantes in orbitate tecti, veluti recentes. Simalgré une si longue durée, conservé leur frafcheur. Lanuvium offre également une Atalante et une Helene peintes pres l'une de l'autre par un même artiste; elles sont nues, toutes deux d'une très-grande beauté, mais en l'une des deux on reconnaît une vierge : elles ne sont pas endommagees, quoique le temple soit en ruines. L'empereur Caligula, épris de ces figures, voulut les faire enlever; mais la nature de l'enduit ne le permit pas. Il subsiste à Cæré des peintures encore plus anciennes; et quiconque les examinera avec attention conviendra qu'aucun art n'est arrivé aussi promptement a la perfection, puisque, manifestement, il n'existait pas du temps de la guerre de Trole.

honoré de bonne heure; car c'est de lui que les Fabius Pictor, d'une tres-illustre maison, ont tire leur surnom; et le premier qui l'ait eu pei-gnit lui-même le temple du Salut l'an de Rome 450; peinture qui a duré jusqu'à notre époque, et qui a brûlé avec le temple (20), sous le regne de l'empereur Claude. Peu apres on a célebré la peinture du temple d'Hercule dans le marché aux bœufs, ouvrage du poete Pacuvius; il etait fils de la sœur d'Ennius, et la gloire de cet art

VII. (1v.) Chez les Romains aussi cet art fut

sils de la sœur d'Ennius, et la gloire de cet art s'accrut à Rome de la gloire de l'artiste sur la 2 scene. Plus tard il ne se trouva plus dans des mains honorables, à moins qu'on ne veuille citer de notre temps Turpilius, chevalier romain de la Venctie, duquel ilexiste encore de beaux ouvrages a Vérone. Il peignit de la main gauche; on n'en con-ualt pas d'exemple avant lui. Titidius Labeon (21), mort il y a peu de temps, dans un âge très-

avancé, ancien preteur, et même ayant géré le

proconsulat de la Gaule Narbonaise, tirait vanité

des petits tableaux qu'il exécutait : mais cela étaitun objet de ridicule et de risée. A propos de la 8 peinture, je ne dois pas omettre une delibération célebre de personnes du premier rang : O. Pedius. personnage honoré du consulat et du triomphe. eut pour petit-fils Q. Pédius, donné par le dictateur César pour cohéritier a Auguste; cet enfant étant muet de naissance (22), l'orateur Messala, à la famille de qui la grand'mere appartenait, proposa de lui enseigner la peinture, et cet avis fut approuvé par le dieu Auguste : l'enfant y avait fait de grands progrès quand il mourut. Mais celui qui à Rome donna le plus de vogue à la peinture fut, si je ne ma trompe, M. Valérius Maximus Messala, qui le premier exposa un tableau sur le côté de la curie Hostilie, l'an de Rome 490. Le tableau représentait la bataille qu'il avait gagnée en Sicile sur les Carthaginois et Hiéron, L. Scipion en fit autant; et il exposa 4 dans le Capitole un tableau représentant la victoire qu'il avait remportée en Asie. Cela, dit-on, déplut à son frère Scipion l'Africain, non sans raison; car le fils de ce dernier avait eté fait prisonnier dans (23) la bataille. Lucius Hostilius Manciaus, qui le premier était entre dans Carthage lors de l'assaut, offensa également Scipion Emilien en exposant dans la place publique ua tableau représentant le plan de cette ville et les attaques; il se tenait auprès pour en expliquer le détail au peuple venant voir, complaisance qui lui valut le consulat à l'election suivante. Dans les jeux donnés par Claudius Pulcher, la scène fit beaucoup admirer l'art de la peinture : les corbeaux, trompés par l'image, s'abattirent sur les décorations qui représentaient des tuiles.

VIII. La vogue des tableaux étrangers, à 1

militer Lanuvii, ubi Atalanta, et Helena, comminus pictas sunt nudar ab codem artifice, utraque excellentiasima forma, sed attera ut virgo: ne ruinis quidem templi concussae. Caius princeps cas tollere conalus est, libidine accensus, a tectoris natura permississet. Durant et Carre, antiquiores et 1980: tatebuturque, quisquis cas diligenter aestimavent, nullam actum celerius consummatam, quum Iliacis temporabus non fuisse cam appareat.

VII. (1v.) Apud Romanos quoque honos mature huic arti contigit. Siquidem cognomina ex ea Pictorum traxecunt Fahu clarissimae gentis, princepoque ejus cugnominis inse ardem Salutis pinxit anno Urbis conditae coccu, quie pictura duravit ad nostram memoriam, aede ea Claudii principatu exusta. Proxime celebrata est, in foro boario aede Herculii, Pacavii poetai pictura. Ennii sorore genitus bir fitit. clarioremque eam artem Romae fecit gloria 2 scenie. Postea non est spectata bonestis manibus : misforfe quis Turptinum equitem romanum e Venetia nostre aetatis velit referre, indieque pub iris ejus operatus Veronae extantibus Læva is maun pinxit, quod de millo ante memoratur. Parvis gloriabatur tabellis, existinctus nuper to longa senecta, Titulius Labeo praelorius, etiam proconsulatu provinciae Narbunenis functus. Sed ea rea

in risu et contumelia erat. Fuit et principum virorum non 3 omittendum de pictura celebre consilium. Quim Qu. Pedius, nepos Qu. Pedil consularis triumphalisque, a Cosare dictatore conceredis Augusto dati, natura mutus esset, cum Messala orator, ex cujus familia pueri avia erat, picturam docendum censuit, idque etiam divus Augustus comprobavit. Puer magni profectus in ea arle obiit. Dignatio autem præcipua Romæ increvit, ut existima, a M. Valerio Max. Messala, qui princeps labulam picturie prælu, quo Carthagmienses et Bleronem in Siciba devicerat, propount in latere curiæ Hostiliæ, anno ab tirbe condita cocaxe. Ferit hoe idem et L. Scipio, tabulamque victoria: 4 suse Asiaticse in Capitolio posuit : idque segre tulisse fratrem Africanum tradunt, haud munerito, quando filius ejus illo pratio captus fuerat. Non dissimit in off-usionem et Annhani subiit Lucius Hostilius Mancinus, qui primus Carthaginem irruperat, situm ejus oppaguationesque deputas proponendo in foro, et ipse adsistena populo spectanti singula gnarrando : qua constate proximis comitus consubitum adeptos est. Habuit et scena fudis Clauda Polches magnam admirationem pocturas, quant adlegularum's militudinem corvi decepti imagine advolurent.

436 PLINE.

Rome, date de L. Mummius, à qui sa victoire velut le surnom d'Achaique. En effet, pour vendre le butin il fit des lots (24), et le roi Attale donna 800,000 sesterces (126,000 fr.) d'un tableau d'Aristide représentant Bacchus; Mummius, surpris de la grandeur de la somme, et soupconnant qu'il y avait dans ce tableau quelque vertu qu'il ne connaissait pas, rompit le marché malgre toutes les plaintes d'Attale, et plaça le tableau dans le temple de Cérès : ce fut, je crois, le premier tableau étranger rendu public à Rome. Je trouve qu'ensuite l'osage devipt com-2 muo d'en exposer dans le Forum; de là la plaisanterie de l'orateur Crassus. Plaidant sous les Vieilles Boutiques, il interpella un témoin; le témoin, relevant l'interpellation : Dites donc, Crassus, qui vous pensez que je sois? Semblable à celui-ci, répondit-il en montrant, dans un tableau, un Gaulois qui tirait très-vilamement la langue. Il y avait aussi dans le Forum le tableau de ce vieux berger avec son bâton, au sujet duquel l'envoyé des Teutons, interrogé combien il l'estimait, répondit qu'il ne voudrait pas de l'original vivant, même gratis.

IX. Mais celoi qui mit principalement en honneur l'exposition publique des tableaux fut le dictateur César, en consacrant Ajax et Médée (vii, 39) au-devant du temple de Venus Génitrix. Après lui ce fut M. Agrippa, hornme cependant plus voisin de la rusticité que des raffinements : du moins on a de lui un discours magnifique et digne du plus grand citoyen, sur l'avantage de rendre publics tous les tableaux et toutes les statues, ce qui aurait mieux valu que de les teuir exités dans les maisons de campagne. Toutefois cette vertu si rudoyante acheta de la ville de Cyzique, au prix de 3,000 deniers

(2,460 fr.) (24"), deux tableaux, l'un d'Ajax, l'autre de Vénus. Il avait aussi fait encadrer dans des marbres, à l'endroit le plus chaud de ses thermes, de petits tableaux, qu'on a enleves depuis peu avant de réparer le bâtiment.

X. Le dieu Auguste a fait plus que per- t sonne : dans le forum de son nom, a l'endroit le plus apparent, il a exposé deux tableaux représentant : I'un la guerre, l'autre un triomphe. Dans le temple de son pere César, il a place les Dioscures, la Victoire, et d'autres tableaux que nous citerons dans l'énumeration des artistes. En la curie qu'il a consacrée dans les comices, il a fait encadrer dans les murs deux tableaux : une Nemée assise sur un lion, tenant une palme; pres d'elle est un viciliard debout, avec son bâton; au-dessus est peint un bige. Nicias (xxxv, 40, 7) a 🕿 ecrit sur ce tableau qu'il l'avait fait à l'encaustique : telle est l'expression dont il s'est servi. Dans le second tableau, on admire la ressemblance d'un fils adolescent avec son vieux père, malgré la différence de l'âge qui a été observee : au-dessus plane un aigle qui tient un serpent dans ses serres. Philochares atteste qu'il est l'auteur de cet ouvrage : mervellieuse puissance de l'art, à en juger seulement par ce tableau. puisque, grâce à Philocharès, le sénat et le peuple romain contemplent depuis tant de siècles Glaucion et son fils Aristippe, personnages du reste tout à fait obscurs. L'empereur Tibere, quoique prince très-peu gracieux, a expose, dans le temple qu'à son tour il consacra à Auguste, des tableaux que nous indiquerons bientôt (xxxv, 40, 7).

XI. (v.) Nous nous en tiendrons là sur la 1 dignité d'un art qui expire. Nous avons dit de quelles couleurs uniques les premiers artistes se

blice fecit primus omnum Lucius Mummius, cui cognomen Achaici victoria dedit. namque quum in præda veudenda res distraxisset, et rex Attalus vi sestertium emisset tabulam Aristidæ, Liberum patrem, pretiummiratus, auspicalusque oliquid in ca virtutis, quod ipse nesciret, revocavit tabulam, Attalo multum querente, et in Cereris delubro posuit: quam primam arbitror picturam externam Romæ publicatam. Deinde video et in foro posilas 2 volgo. Hinc enim ille Crassi oratoris lepos agentis sub Veteribus, quium testis compellatus instaret. Dic enjo, Crasse, qualem me reris? Talem, inquit, ostendens in tabula pictum infectissime Gallum exserentem linguam. In foro fuit et illa pastoria senis cum baculo, de qua Teutonorum legatus respondit, interrogatus, quanti eum aestimatet, sibi donur nolle talem vivum, verumque.

IX. Sed pracipuam auctoritatem fecit publice tabulis Caesar dictator, Ajace et Medea aute Veneris Genetricis sedem dicatts. Post eum M. Agrippa, vir rusticitati propur quam delicia. Exstat certe ejus oratio magnifica, et maximo civium digna, de tabulis omnibus signisque publicandis: quod fieri satuis fusset, quam in villarum exaulia pelli. Verum eadem iffa torvitas fabulas duas Ajacis et

Veneris mercata est a Cyricenia x. iii. In Thermarum queque califissima parte marmonibus incluserat parvas tabellas, paulo ante quum reficerentur, sublatas.

X. Super omnes divas Augustus in foro sun celeberrime ! in parte posmi labulas duas, qua belli pictam faciem habent et frumplum Idem Castores ac Victoriam posuit, et quas dicemus sub artificum mentione, in templo Caracio patris. Idem in Curia quoque, quam in Comitio conseceabat, duas tabulas impressit parieti. Nemeam sedentem sepra levuem, palinigerum ipsam, adstante cum baculo sene, copus supra caput tabula bigae dependel. Nicias scripsil se 1 inussisse . tali enim usus est verbo, Alterius tabolæ admiratio est, puberem filium seni patri similem esse, silva adatis differentia, supervolante aquila draconem complexa. Philochares hoc summ opus esse testatus est : ummensa, vel unam si quis tantom hanc tabulam aestimet, potentia artis, quam propter Philocharem, ignobilissimos alioqui Glaucionem filiumque ejus Aristippum, senatus populusque romanus tot saculis speciel Posuit et Tiberum Casar minime comia imperator, in templo ipsius Augusti, quai mox indicabilinus.

XI. (v.) Hactenus dictum sit de dignitate artis morientis.

sont servis, quand nous avons parlé de ces (25) couleurs à propos des métaux (xxxIII, 39); on donne le nom de monochrome à ce genre de peinture (26). Nous dirons plus bas, en énumérant les artistes, quels ensuite ont fait des inventions, quelles ont été ces inventions, et a quelles époques (27), le plan de notre ouvrage exigeant que nons traitions d'abord de la nature des couleurs. Enfin, l'art sortit de son chaos; il inventa la lumière et les ombres, et par cette différence les couleurs se firent ressortir l'une l'autre. Puis (28) on ajouta l'éclat, lequel est autre que la lumière. On nomma ce qui est entre l'éclat ou la lumière et les ombres (29), ton (clair-obscur); et la réunion des couleurs dans leur passage de l'une à l'autre, harmogé.

XII. (vr.) Les couleurs sont ou sombres ou vives; elles le sont ou par leur nature ou par leur mélange. Les couleurs vives, fournies au peintre par le maître, sont le minium, l'arménium, le cinabre, la chrysocoile, l'indige, le purpurissum. Les autres couleurs sont foncées. De quelque espèce qu'elles soient, les unes sont naturelles, les autres artificielles : la sinopis, la rubrique, le parætonium, le mélinum, l'érêtrie, l'orpiment, sont naturels; les autres sont artificielles, d'abord celles dont nous avons parlé à propos des métaux, puis, parmi les couleurs communes, l'ocre, la céruse brûlée, la sandaraque, la sandyx, le syricum, l'atramentum.

XIII. La sinopis a d'abord été trouvée dans le royaume du Pont; le nom (30) qu'elle porte lui vient de la ville de Sinope. Il y en a aussi en Egypte, dans les îles Baléares, en Afrique; mais la meilleure est dans l'île de Lemnos et dans la Cappadoce; on l'extrait de cavernes; on pré-

fère celle qui adhère au roc. L'intérieur de la masse est de la couleur de la sinopis; le dehors est tacheté; les anciens s'en servaient pour l'éclat (xxxv, 11). Il y a trois especes de sinopis : la rouge, la rouge-pâle, et l'intermédiaire. Le prix de la meilleure est de trois deniers (2 fr. 46) la livre. On s'en sert, soit pour peindre au pinceau, soit pour colorer le bois. Celle qui vient d'Afrique se vend huit as (40 cent.) la livre; on la nomme cicerculum. La plus rouge de toutes s'em- 2 ploie avec avantage pour les buffets ; celle qui est d'une couleur plus soncée et tout à fait sombre se vend aussi huit as : elle sert pour les bases des buffets. En médecine, la sinopis est adoucissante: elle entre facilement dans les emplatres et les cataplasmes, soit sèche, soit liquide. On l'emploie contre les ulceres placés dans les lieux humides, tels que la bouche, le siege. En lavement, elle arrête le flux de ventre. Bue à la dose d'un denier, elle arrête les pertes; brûtée et appliquée, dans du vin surtout, elle guérit les granulations des paupières.

XIV. Quelques-uns ont prétendu que la si-l nopis n'était qu'une rubrique de seconde qualité : ils ont en effet regardé comme rubrique de première qualité la terre de Lemnos; celle-ci approche beaucoup du minium, et elle a été trèsvantée chez les aucieus, ainsi que l'île qui la produit; on ne la vendait que cachetée, ce qui la fit appeler sphragis. On l'emplole en couche sous le vermillon, et a le falsifier. En medecine on en fait grand cas. En liniment autour des yeux, elle adoucit les fluxions et les douleurs de ces organes; elle empêche le flux de l'égliops (31); on l'administre à l'intérieur, dans du vinaigre, contre l'hémoptysie; on la fait boire aussi pour les affections de

Quibus coloribus singulis primi pinxissent, diximus, quum de his pigmentis traderemus in metallis : monochromata ea genera picturae vocantur. Qui deiude, et que invenerust, et quibus temporibus, dicentus in mentione artificum, quoniam indicare naturas colorum, causa instituti operus mor est. l'andem se ars ipsa distinxit, et invent lumen atque umbras, differentia colorum allerna vice sese excitante. Postea deiude adjectus est splendor, alius hic quam lumen : quod inter hace et umbram esset, appellatemus tonon : commissuras vero colorum et transitus, larunogea.

Atl (vi.) Suntautem colores austeri, aut floridi. Utrumque natura, aut inizitura evenit. Floridi sunt, quos dominos pingenti praestat, minium, Armenium, cinnabaris, chrysocolla, Indicum, purpuriasum. Casteri austeri. Ex omubus alu nascintur, alii funt. Nascintur sinopis, rubrica, perectonium, melinum, Eretria, auripigmentum. Casteri finginitur, primiumque quos in metallis dixinus. Præteres e idirithis, ochra, cerussa rista, sandaracha, sandyx, Sviicum, atranentium.

Alli. Simopis inventa est primum in Ponto: nomen 3 simope urbe. Nascitur et in Ægypto, Balcaribus, Africa aed optima in Lemno, et in Cappadona, effossa e spoluncis. Que savis adhæsit, excellit. Glebis suus colos, extra maculosus: hacque ust sunt veteres ad splendorem. Species stoupidis tres, ruhra, et minus rubens, et inter has media. Pretum optimie in librat x. rri. Usus ad penicitlum, aut su figuum colorare libeat. Ejus, quae ex Africa venit, octoni asses: eficerculum appethant. Que magis cede-2 ris rubet, utitor abacts. Idem pretum ejus, quae pressior vocalur, et est maxime fusca. Usus ejus ad bases abacorum. In medicina vero blandus, emplastrisque, et malagmatis, aive acca compositione ejus, sive liquida, facilis: contra hunciera in hunore sita, veluti oris, sedis. Afvum assid infusa: feminarum profluvia, pota denaru pondere. Eadem adusta siccat scabritias oculorum, e vino maxime.

XIV. Robrica genos in ea volucre intelligi quidam se- i cundas auctoritatis. Palmam enim Lemmas dahaut, minio proxima hace est, multum antiquis celebrata, cum maula, in qua nascitur. Nec nisi signata venumidatatur: unde et sphragidem appellavere. Hac minum sublimost adulterant- que. In mediema, præclara res habetur. Epiphoras enim oculorum mitigat et dolores circumbita. Ægitepia manare prolubet. Sangminum repicientibus ex aceto datur bibenda. bibitur et contra benum remunique viba, et purgationes ferminarum. Hem et contra venena, et serpentium ictus ter-

يعار والمراوي والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية become a sea many many a tipe المستريب المراجع المراجع المتعارض والمعارف المعارف The second statement of the Committee of the second The same and the same and the same with the same يم الأموام يمو

A LANGE OF THE PROPERTY LINE ers arm was see see seen seen we wint. we wrom a the right of the the thirty then a test test of the second test and an Street with any with animal with the finite-والمتيان والمستحدث فالمتاجلات فالمتا

I will be taken to be a control of the Commence to be at less than the commence of was to take and to sever in our times of the SHE CONTRACT MARKET THESE HOST , MINES & manipular court of the first I does tions of in million your live or his e with

THE PROPERTY OF ADMINISTRAL TO ·概文:自然公司管理院 医能力性 the extreme to a size of a state of e electromates or transfer to be bette or t grande la limite la los sector limites de l'estre de la Lebera destinación de debendador de grande a del contr AND HE STATE A ASSESSE OF THE HALF HALL HE EXCLUDE TO THE STATE THE SECURITY AND tradesire anderes est a vist present land present land parties and present states and present states and present states and present states are states and present states and present states are states and present states and present states are states are states and present states are states foreste your establish. Exclue to was a .

I I is nothing of made they of their men in the ten to Mercol. In that in a Summer transfer to term for a set that will be the en personal lists at the time for feet out The registers of the experience of the second profit of that has been true to the end and the court of the court

and the first of the second to the contract of the second the seco 수 하는 1 2호 등 2년째의 10월 20일 [1] 중 41 1 HE of the latter is settled The Country Court Labour Des 1986 . to he will arrange bes 40.00 men e em lui e l'erait mai de smie an de a montant a Sayme, ALL PORTER OF THE AFTER MEDICINE S'AL errant i i lair e ur re. Yaurensk stage, tombe Lil "as II.

La complete à se proce ex inst B. AMERICA & C. STOME FORD OR STREET BOOK ser take int - is needle in Pres. In PERSON & MET IN THE MARKET DA and the second of the second I Maketer that which proceed and the records. . But e vent in anier - r in a live. A RECEIPTED AND A MARKET THE SECOND THE SECO marche, in a rest are a results base fact I P PS DEPT.

三二、中的一种 化 2点 以 医二种代 第1 a mental in the indicate of Participal THE SEC SECTION IN THE SECTION OF SECTION grane a time in a south time to 1 ferro server arms comme securit time got poor 

I.S. . ... -manrame et l'ecre. L'agres Jaba, t i son i des desembniones de Timade. De de la mer To the indicate the normal community of the Normal Com or of the members and a separative resiv, าง แล้ว และให้ หละ โดย **สาร์เกลด ระบด้วยหลุดของ** en les tentites den placter. En librarent et la la element (et la place) de la periode de la conferencia de la confe mai les imites soité laire doit ettre ceue de la

entrole timencements struct the atmosp, with 640.

diet de la et sanct mas settimales i attendens eamden than take onen frema men Francis Ingsam fada er dag Phile betrieb et mittigen Freuham in abras sestertij SALTAN ES - I als estats à l'abbaille . Detesse, capes reto meet in plante needels un miss. Full et levra per se in The one figure areas Sorres , the veteres ad navium per una electroria. Natio contas en permito et aceto fit, ut Indian.

All. This case reports out at incondito Pirarei, cerussa in iente irremata. Hat permits wars est Nicias supra dictus. Opolica some Assabita tabetar, quie et purpuren appelactivi Precioni e os en abeas n. vi. Pat et Roma cremato ese marmorisci, et restricto aceto. Sine usta non fignt umten

XXI. Erekta terræ suæ babet nomen. Hac Nicomachus, a et Parriaseus usi. Refrigerat, emollitque. Explet vulnera, si coquatur, ad siccanda praecipue utilis, et capitis doloribus, et ad deprehendenda pura. Subesse enim ea intelligunt, si ex aqua illita non arescat.

XXII. Sandaracham et ochram Juba tradit in insula Ro-! bri maris Topazo nasci : sed inde non pervebuntur ad por. propter numera qui guitudinem. Accubantes effort, Sandaracha quomodo fieret, diximus. Fit et adulterina ex

<sup>1 - 24</sup> Principal Company personal later to applica-#4 the Parameters to the set the street of the settless. \$ 1. \$ \$1. Base their aid less on as Berman is resmance to the complex of

as the response in themself to be section to the first the Late Care Court troops are a farries of an indicate fathers by the translate were there are no programmed and their states.

I is a Prompt to Promption and the last to the state of t that is followed the following the following and an interpretation to Compared to the extra product and income production

<sup>1 1 1 1</sup> Verglener series, ce incer ex happing up. to a contract a committee that the state of the state of the seem in realist increasing that it was first and rate include, alsto a figure a distribute Roman creta Cimos a decreta, commission of freelight systems in participated but had E can-Ad in some progression in , at termine tenacionimum forester to reason

Welmorn condidence et moura est les faraura in Mela-In Same queries narrifor and no non-nighter.

flamme; elle coûte cinq as (0 fr., 25) la livre.

XXIII. Brûtee avec une portion égale de rubrique, elle se transforme en sandyx; cependant
je vois que Virgile a pris la sandyx pour une
herbe, dans ce vers (Ecl. 1v, 45): La sandyx
d'elle-même revêtira les agneaux paissants. Elle se
vend la livre, moitié moins que la sandaraque;
ce sont les deux (36) couleurs les plus pesantes.

XXIV. Le syricum est parmi les couleurs artificielles; on l'emploie, comme nous l'avons dit (xxxII, 40), en couche sous le minium. On le fait en mélangeaut la sinopis et la sandyx.

XXV. Nous rangerons également le noir parmi les couleurs artificielles, quoiqu'il soit aussi une terre avant une double origine. Tantôt il suinte comme une saumure, tantôt pour la préparer on recherche une terre qui est de couleur de soufre. Il y a eu des peintres qui sont allés tirer des sépulcres des charbons à demi brûlés. Tout cela est inutile et nouveau. On fabrique, en effet, le noir de plusieurs façons, avec la fumée (37) que donne la combustion de la résine ou de la poix; aussi a-t on construit pour cela des laboratoires qui ne laissent pas cette fumée s'échapper. Le noir le plus estimé se fait de cette facon, avec le pinus teda; on le falsisse avec le noir de sumée des fourneaux et des bains, et c'est de celui-la qu'on se sert pour écrire les livres. Il en est qui calcinent la lie de vin desséchée; et ils assurent (38) que si la lie est d'un bon vin, le noir ainsi obtenu 2 ressemble au noir indien. Polygnote et Micon, tres celebres peintres d'Athènes, en ont préparé avec le marc de raisin, le nommant (39) tryginon (τρόξ, lie). Apelle a imagine d'en préparer avec l'ivoire brûle, et lui a donne le nom d'elephantiqum. On apporte aussi de l'Inde le noir indien (encre de Chine?), dont jusqu'à présent la composition m'est inconnue. Les teinturiers en font avec une efflorescence noire qui s'attache aux chaudières de cuivre. On l'obtient encore en brûlant le bois du pinus teda, et en triturant les charbons dans un mortier. Les sèches, par une propriété merveilleuse, ont un noir, mais on ne s'en sert pas. La préparation de tout noir se complete au soleil : du noir à écrire, par l'addition de la gomme; du noir à enduit par l'addition de la colle. Le noir, dissous dans du vinaigre, s'efface difficilement.

XXVI. Parmi les autres couleurs qui, avons- 1 nous dit (xxxv, 12), sont, à cause de leur cherté, fournies par les maîtres, au premier rang est le purpurissum; il se fait avec la craie à brunir l'argent. On le teint en même temps que les étoffes de pourpre, et il prend la couleur pius vite que les laines. Le meilleur est celui qui, jeté le premier dans la chaudière bouillante, s'imbibe des sucs encore dans toute leur force. Le second en qualifé est celui que donne la même chaudière après l'extraction du premier. A chaque nouveau bain la qualité va en diminuant (40), le liquide devenant moins chargé de couleur. Si on 2 prefere (41) le purpurissum de Pouzzoles à ceux de Tyr, de la Gétulie et de la Laconie, d'ou viennent cependant les pourpres les plus précieuses, c'est qu'il s'imbibe surtout d'hysginum (rx, 65, 2), et qu'on le force à absorber la garance. Le moins bon des purpurissum vient de Canusium. Le purpurissum se vend depuis un denier (0 fr. 85) ju qu'à trente (24 fr. 60) la livre. Ceux qui peignent, meltant sur une couche de sandyx du purpurissum avec de l'œuf, donnent à leur couleur l'éclat du minium; s'ils veulent faire du pourpre, ils met-

cerusas in fornace cocta, Colos esse debe! flammeus, Pre-

1 XXIII. Hæc si terrestur æqua parte cubrica admixta, sandycem facit. Quanquam animadverto Virgitium existimasse herbam id esse, illo versu,

Sponte sua sandyx pascentes veslict agnos.

Pretium in libras, dimidium ejus, quod sandarachæ. Nec sunt alii duo colores majoris ponderis.

1 XXIV Inter lactitios est et Syricum, quo mínium sublim dixinus. Est autem sinopule et sandyce mixtis.

1 XXV. Atramentum quoque inter factitios crit, quanquam ext et terra gemma origicis. Aut enim salsuginis modo conanat, aut terra ipas solphurei coloris ad loc probatur. Inventi sunt pictores, qui e sepulchris carbones infectos effisterent. Importuna hace omnia ac novitia. Fit enim e faisgine pluribus modis, resina vel pice exustis. Propter quod officinas etlam aedificavere, fumum cum non emittentes. Landatissimom codem modo lit e tedis. Adulteratur fornacium balmearumque fulgine, quo ad tolumna aeribenda utuntur. Sunt qui et vim faxem siccatam excoquant - affirmentque, si ex bono vino fax fuerit, Indici 2 speciori id atrameatum præbere. Polygnolus et Micon ce-

leberrimi pictores Athenis, e vinacels fecere : tryglion appellantes. Apelles commentus est ex elsore condusto facere, quod elephantinum vocavit. Apportutur et Indicum ex India, inexplorate adhuc inventionis nubi. Est etam apud infectores ex flore nigro, qui adhæreseit areis cortinis. Est et e tedis ligno combusto, tritisque in mortario carbonihus. Mira in hoc septarum natura : sed ex his non fit. Omne autem stramentum sole perficitor, fibrarium gummi, lectorium giutino admixto. Quod autem acrto liquefactum est, ægre eluitor.

XXVI. E reliquis coloribus, quos a dominis dari dixi-1 mus, propter magnitudineni pretti, ante omices est purpurissaum e creta argentaria: com purpuris pariter tingitur, bibitque eum colorem celerius lunis, Praccipuum est primum, fervente alicuo rudinus medicamentus tuebristium. Proximum, egeato co, addita creta in jus idem. El quotica id factum est, elevatur bonitas pro numero, dilutiore sanie. Quare Puteolamem potius faudetur, quam Tyrium, 2 ant Gatulicum, vel Laconicum, unde pretiosissima purpure, causa est, quod hysgino maxime inficitur, rubiauque cogitur sorbere. Vilissumum a Caussio. Pretium buic a singulis denams in fibras, ad triginta Progentes sanovae subbita, mox ovo inducentes purpurissum, fulgorem na-

tent du purporissum avec de l'œuf sur une couche de bleu (xxxiii, 57).

XXVII. Après cette couleur, l'Indigo tient le premier rang; il vient de l'Inde, et c'est un limon adherent à l'écume des joncs. Broye, il est noir; mais, délayé, il donne une teinte magnifique de bleu pourpré. Une autre espèce de bleu est ce qui surnage sur les chaudières des teinturiers en pourpre, c'est l'écume de la pourpre. Les faisificateurs teignent avec le vral indigo la fiente de pigeon, ou colorent avec du pastel la craie de Selinoute ou la craie annulaire (xxxv, 30). On éprouve l'indigo avec le charbon : celui qui est pur produit une belle flamme couleur de pourpre, et la fumée a une odeur marine; quelques-uns, par cette raison, croient qu'on le récolte sur les écueits. Le prix de l'indigo est de vingt (42) deniers (16 fr. 40) la livre. En médecine, il apaise les frissons et les fluxions, et dessèche les plaies.

XXVIII. L'Arménie envoie la substance qui porte son nom. C'est une pierre qui se teint comme la chrysocolle (xxxIII, 26). Le meilleur arménium (43) est celui qui approche le plus de la chrysocolle, en tirant sur le bleu. On le vendait d'ordinaire trente sesterces (6 fr. 30) la livre; mais on a trouvé en Espagne un sable qui recoit la même préparation, ce qui a fait tomber l'arménium à six deniers (1 fr. 92). Il diffère du bleu par un peu de blancheur, ce qui en fait une couleur plus tendre. En médecine, on ne l'emploie que pour entreteuir les poils, et particulierement les cils (bol d'arménie).

XXIX. On se sert depuis peu de deux couleurs nouvelles ; elles sont au rang des moins chères (44). L'une est un vert nommé appien; notons qu'il (45) simule la chrysocolle, comme si beaucoup de contrefaçons de cette substance ne figuralent par deja ici. Le vert appien se fait avec une crah verte; il vaut un sesterce (0 fr. 21) la livre.

XXX. L'autre couleur s'appelle annulaire! (xxxv, 27); c'est un blanc dont on se sert por donner de la lumière aux figures de femmes. Il se fait aussi avec de la craie, à laquelle on mèleles verroteries que le peuple porte à ses anneaux; de là vient le nom d'annulaire.

XXXI. (vii.) Des couleurs, celles qui aiment un enduit sec et qui refusent de prendre sor w enduit humide sont le purpurissum, l'indige, le bleu, le melinum, l'orpiment, le vert appien, la céruse. On teint les cires avec ces mêmes conlect pour les peintures à l'encaustique. Cela ne peut se pratiquer sur les murailles; mais cela est commun sur les vaisseaux de guerre, et même, i présent, sur les bâtiments de transport. En afet, nous décorons ces dangereux vehicules : qu'a ne s'étonne donc pas si nous pergnons aussi la bûchers, et si pous faisons conduire, dans de chars pompeux, des gladiateurs qui vont & k mort, ou du moins au carnage. A la voe de cette variété de tant de couleurs, on se complait a almirer l'antiquité.

XXXII. C'est avec quatre couleurs seules, le 1; melinum (xxxv, 19) pour les blancs, le sil altique pour les jaunes, la sinopis du Pout pour les rouges, l'atrament pour les noirs, qu'àpelle, Echion, Melanthius, Nicomague, et executé des œuvres immortelles, peintres se ichres, dont un seul tableau s'achetait sex mi des trésors des villes. Aujourd'hui que la pourpre est employée à peindre les murailles, et que l'Inde nous envoie le limon de ses fleques (xxx). 27) et le sang de ses dragons et de ses ob-

nii faciunt. Si purpuram facere matunt, carruleum sublinunt, mox parpurissum ex ovo inducunt.

XXVII. Ab hoc maxima auctoritas Indico. Ex India venit, arundinum spumæ adhærescente hmo : quum teritur, mgrum; at in diluendo mixturam purpuræ caruleique mirabilem reddit. Afterum genus ejus ost in purpurarus ofbemis innalans cortinis : et est purpuræ spoma. Qui adulferant, vero Indico tingunt stercora columbina : aut cretam Selinusiam ; vel anulariam vitro inficiunt. Probatur carbone . reddit enim, quod sincerum est, flammam excellentis purpurm : et, dum fumat, odorem maris. Ob id quidam e scopulis id collige putant. Pretium Indico, x. xx in bhras. In medicina Indicum rigores et impetus sedat, meratque bulcera.

XXVIII. Armenia mittit, quod ejus nomine appellatur. Lapos est hic quoque chrysocollæ modo infectos , optimumque est, qui maxime vicinum est, communicato colore com carrileo. Solebant fibrar ejus tricenis nummis taxari, Intenta per Hispanias arena est, similem curam recipiens. Itaque ad deparios senos virtas rediit. Distat a ca roleo candore modico, qui teneriorem hunc efficit colorem. t sum in medicina ad pilos tautum alendos habet, maxiracque in palpebris

XXIX. Sunt etiamnum poviții dun colores, e vilostra viride quod Appianum vocatur, et chrysocollan mentite ceu parum multa dicta sint mendacia ejus. Fit et ex mu viridi, æstimatum sertertris in tibras

XXX. Anulare quod vocant, candidom est, quo 🖚 liebres picturæ illuminantur. Fit et ipsum ex crets, # mustis vitreis genimis ex vulgi annilis, unde di session

XXXI. (vii. ) Ex omnibus coloribus cretalan anid. udoque illui recusant, purpurissum, Indicum, casulen. Melinum, auripigmentum, Appianum, cerusia Coulin guntur iisdem coloribus ad cas picturas, que muratu alieno parietibus genere, sed classibus familian, jata 😘 et onerariis navibus ; quoniam et persenta expusçum. quis miretor et rogas pingi; juvatque pugnaturos al se tem, aut cerle ca dem, speciose vehi. Qua contemplitam tot colorum tanta varietate subit antiquitatem maan

XXXII. Quatuor coloribus solis mimortalia dla oplecere : ex albis Melino, ex ailaceis Allico, ex rulos No pule Pontica, ex mgris atramento, Apelles, Echois, " lanthus, Nicomachus, clarissum pictores, quon taleu corum singular oppotorum venirent opilos. Nunc et pe purts in parietes ingrantibus et ludia conferente damine phants (xxxIII, 38), la peinture ne fait plus de chefs-d'œuvre. Donc tout a été meilleur quand les ressources étaient moindres. Oui, il eu est ainsi; et cela parce que, comme nous l'avons dit plus haut (xxxv, 2, 2), on s'attache à la valeur de la matière, et non à celle du génie.

XXXIII. Je n'omettrai pas une folie de notre siècle en fait (46) de peinture : l'empereur Néron s'était fait peindre d'une proportion colossale, de cent vingt pieds, sur de la toile; chose inconnue jusqu'alors. Ce tableau était à peine achevé, que la foudre tomba dessus et le consuma, avec la plus grande partie des jardins de Maius, où il était. Un des affranchis de ce prince, donnant a Antium le speciacle des gladiateurs, garnit (47), comme on sait, les portiques publics de peintures ou étalent les portraits réels des gladiateurs et de tous les employés. A Antiam, depuis des siècles, on a un goût décide pour la peinture. Ce fut C. Terentius Lucanus qui le premier fit peindre, pour les exposer en public, des combats de gladiateurs : en l'honneur de son afeul, qui l'avait adopté, il donna pendant trois jours trente paires de gladiateurs dans le Forum, et exposa le tableau de ce combat dans le bois de Diane.

1 XXXIV. (viii.) Maintenant j'énumérerai aussi brievement qu'il me sera possible les peintres célèbres; car il n'entre pas dans le plan de notre uvrage de donner la-dessus des développements. C'est pourquoi il suffira pour beaucoup de les nommer, pour ainsi dire, en passant (48), et à l'occasion de certains autres : pour les ouvrages renommes soit existants, soit perdus, il faudra toujours en parler, au moins sommairement. L'exactitude des Grecs est ici en défaut : ils n'ont placé

les peintres que plusieurs olympiades après les statuaires et les toreutes Le premier peintre qu'ils nomment est de la quatre-vingt-dixième olympiade; cependant on rapporte que Phidias lui-même avait d'abord été peintre, et qu'il pelgnit à Athènes l'Olympium (19); et l'on convient en outre que, dans la quatre-vingt-troisième olymplade, son frère Pananus peignit à Élis (xxxvi, 55) l'intérieur du bouclier de la Minerve faite par Colotés, éleve de Phidias, et son aide pour l'exécution du Jupiter Olympien (xxxiv, 19, 5). Ajoutons encore ceci : li est également avéré 2 que (50) Candaule, le dernier roi lydien de la race des Heraclides, lequel est dit aussi Myrsile, paya au poids de l'or un tableau du peintre Bularque (vii, 39), qui representait la bataille des Magnésiens, tant la peinture était déjà estimée. Ce fait doit coincider avec l'époque de Romulus : en effet, Candaule mourut dans la dixhuitième olympiade, ou, comme quelques-uns le prétendent, l'année même de la mort de Romulus; ce qui démontre, si je ne me trompe, que des lors l'art était renommé et parfait. S'il 3 faut admettre cette conclusion, Il en résulte que les commencements de la peinture remontent beaucoup plus haut, et que ceux (dont on ne fixe pas l'époque) qui ont peint des monochromes doivent être reportés a une date plus reculée : Hygiænon (51), Dinias, Charmadas, et celui qui le premier distingua (52) les sexes dans la peinture. Eumare d'Athenes, qui se hasarda à imiter toutes sortes de figures; enfin Cimon de Cléonée, qui développa les inventions d'Eumare. Cimon 4 inventa les catagraphes, c'est-à-dire les têtes de profil; et il imagina de varier les visages de ses figures, les faisant regarder ou en arriere, ou en

auorum limum, et draconum, et elephantorum saniem, nulla nobilis pictura est. Omnia ergo meliora tunc fuere, quum minor copia. Ita est, quoniam, ut supra diximus, resum, non animi, pretiis excubatur.

XXXIII. Et nostre estatis insanism in pictura, non omitiam Nero princeps jusserat colosseum se pingi cux redum in inteo, incognitum ad hoc tempus. Ea pictura quum peracta easet, in Maianis borlis, accensa ilumine cum optima hortorum parte conflagravit. Libertus ejus quum daret Antii munus gladiatorium, publicas porticus eccupavit pictura, ut constat, gladiatorum, ministrorum-que omnium veris imaginibus redditis. Hic multis jam saculis summus animus in pictura. Pingi autem gladiatoria munera, atque in publico exponi cupta a C. Terentio Luciano. Is avu suo, a qui adoptatus luerat, triginta paria in foro per triduum dedit, tabulamque pictam in nemore Dame posuit.

2 AXXIV (viii.) Nunc celebres in ea arte quam maxima brevitate percurram: neque enim instituti operis eat lalia viaecutio. Haque quosdaru velut in transcursu, et in aliorum mentione obiter nominasse satis erit, exceptis operum clautatibus, que et ipsa conveniet attingt, sive
eastant, sive tatercidere. Non constat sibi in hac parte

Græcorum diligentia, multas post Olympiadas celebrando pictores, quam statuarios, ac toreutas; primumque Olympiade nonagesima, quum et Phidiam ipsum initio pictorem fuisse tradatur, Olympiumque Athenis ab eo pictum: præterea in confesso sit, octogesima tertia fuisse Panænum fratrem ejus, qui clypeum intus pinxit, Elide, Minervæ, quam fecerat Colotes Pludia discipulus, et in faciendo Jove Olympio adjutor Quid quod in confesso periude est, Bular- 2 chi pictoris tabulam, in qua erat Magnetum prælium, a Candaule rege Lydia Heraclidarum novissimo, qui et Myrsilus vocitatus est, repensam auro? Tanta jam dignatio picturae eral. Id circa attatem Romuli acciderit necesso est : duo anim de vicesima Olympiade interiit Candaules : ant, ut quidam tradunt, codem anno, quo Romulus, nisi faltor, manifesta jam tum claritate artis sique absolutione. Quod \$ si recipi necesse est, simul apparet multo vetustiora principia esse; eosque qui amnochromata pinverint ( quorum ætas non traditur), aliquanto ante fuisse. Hygiænoutein, Diniam, Charmadam, et qui primus in pictura marem feminamque discrevent, Lumarum Athemensem, figuras omnes unitari ausum : quique inventa ejus exceluerit, Comonem Chongeum Bic catagrapha invenit, hoc est, obli- 6 quas anagines : et varie formare vultus, respicientes,

472 PLINE.

haut, ou en bas. Il marqua (53) les articulations des membres; il exprima les veines, et en outre indiqua les plis et les sinuosités dans le vêtement. Panænus, frère de Phidias, représenta même la bataille livrée à Marathon entre les Athéniens et les Perses. L'emploi des couleurs était déjà si commun et l'art si parfait, que Panænus avait, dit-on, fait ressemblants les chefs qui commandaient dans cette bataille : du côté des Athéniens, Miltiade, Callimaque, Cynægire (54); du côté des barbares, Datis, Artapherne.

XXXV. (ix.) Bien plus, on ouvrit, du temps que Panænus fleurissait, des concours de peinture à Corinthe et à Delphes; ce furent les premiers, et Panænus disputa le prix avec Timagoras de Chalcis, qui l'emporta sur lui aux jeux Pythiques : on le voit par d'anciens vers de Timagoras lui-même, l'erreur des chroniques n'est pas douteuse. Après ceux-ci, et toujours avant la quatrevingt-dixième olympiade, d'autres furent célèbres, comme Polygnote de Thasos, qui le premier peignit les femmes avec des vêtements brillants, leur mit sur la tête des mitres de différentes couleurs: il contribus beaucoup aux progrès de la peinture, car le premier il ouvrit la bouche des figures, il fit voir les dents, et introduisit l'expression dans les visages, à la place 2 de l'ancienne roideur. Il y a de lui, dans le portique de Pompée, un tableau placé jadis devant la curie de Pompée. Ce tableau représente un homme avec un bouclier; on ne sait si cet homme monte ou descend. Il a peint le temple de Delphes; à Athènes, le portique appelé Pœcile; et il a travaillé gratuitement à ce derpier ouvrage avec Micon (xxxiii, 56), qui, lui, se faisait payer. Aussi Polygnote eut-il plus de considé-

ration; et les amphiciyons (vii, \$7), qui farment le conscil général de la Grèce, décrétèrest qu'il aurait des logements gratuits. Il y est un autre Micon, surnommé le Jeune, dont la sile Timarète exerça aussi la peinture.

XXXVI. Dans la quatre-vingt-dixième olympiade vécurent Aglaophon, Céphisodorus, Hérilus (55), Evenor, père et maître d'un très-grad peintre dont nous parlerons en son temps, de Parrhaslus. Tous ces artistes sont déià recommandables, non pas assez toutefois pour que nous devions nous y arrêter dans notre marche vers cen qui furent les lumières de l'art. Parmi ces lumières brilla tout d'abord Apollodore d'Athènes, dans la quatre-vingt-treizième (56) olympiade. Le premier il sut rendre la physionomie; le premier, à juste titre, il contribua à la gloire du pincess. Il ya de lui un prêtre en adoration, et un Ajax fudroyé; cet ouvrage est aujourd'hui à Pergama. Il n'y a pas avant lui un tableau qui puisse altacher les regards.

Les portes de l'art étaient ouvertes par Aprillodore; Zeuxis d'Héraclée les franchit l'an quatre de la quatre-vingt-quinzième olympiade, et le pinceau, car c'est encore du pinceau qui nous parlons (57), le pinceau, qui commençat déjà à s'enhardir arriva entre ses mains à boscoup de gloire. Quelques auteurs l'ont platimal à propos dans la quatre-vingt-neuvième (54) olympiade, date qu'il faut réserver pour Déserbille d'Himère, et Nésée (59) de Thase; et il fut l'élève de l'un des deux, on me sait pui lequel. Apollodore, ci-dessus nommé, fit sur et peintre un vers (60) où il disait que Zeuxis gardait pour lui l'art qu'il avait ravi aux autres. Zeuxis acquit tant de richesses, que, dans la particulaire.

suspicientes, et despicientes. Articulis membra distinxit. Venas protulit, præterque in veste et rugas, et sinus invenit. Panænus quidem, frater Phidiæ, etiam prælium Atheniensinun adversum Persas apud Marathona factum punit. Adeo jam colorum usus increbruerat, adeoque ars pertecta erat, ut in co prælio iconicos duces pinxisse tradatur, Atheniensium Milliadem, Callimachum, Cynæginum: Barbarorum Datim, Artaphernem.

1 XXXV. (IX.) Quinimo certamen picturae etiam flotente eo institutum est Corinthi ac Delphis; primusque omnum certavit cum Timagora Chalcidense, superatus als co Pythiis: quod et ipsins Timagorae carmine vetusto apparet, chronicorum errore non dubio. Alli quoque post los clari fuere ante nonagesimam Olympiadem, sicut Polygnotus Thasius, qui primus mulicres lucida veste pinxit, capita earum mitria versicoloribus operuit, plurimumque picturae primus contulit. Siquidem inatiuit os adaperire, dentes ostendere, vultum ah antiquo rigore variare. 2 Bujus est tabula in porticu Pompeii, quae ante curiam ejus

2 Hujus est tabula in porticu Pompeii, quæ ante curiam ejus fuerat : in qua dubitatur, ascendentem cum clypeo pinxerit, an descendentem. Hic Delphis ædem pinxit : bic et Athenis porticum, quæ Porcile vocatur, gratuito, quum partem ejus Micon mercede pingeret : unde major buic auctoritas. Siquidem Amphictyones, quod est publicum Graciacanilium, lospitia ei gratuita decrevere. Fuit et alios Mon, qui minoris cognomine distinguitur : cojus fila Timeris et ipsa pinxit.

XXXVI. Nonagesima autem Olympiade foere Aglacata, Cephisodorus, Herillus, Evenor pater Parrhasii, et proceptor maximi pictoris, de quo suis annis dicemos: onem jam illustres, non tamen, in quibus barrere expedité ébeat, festimans ad lumina artis; in quibus primus reina Apollodorus Athenieusis nonagesima tertis Olympiala. Hic primus species exprimere instituit, primusque gerina penicillo jure contulit. Ejus est sacerdos adorans, et Ajri fulmine incensus, qui Pergami spectatur hodie: nope ante eum tabula ullius ostenditur, quae tenest ocolus.

Ah hoc artis fores apertas Zeuxis Heracleotes interit, I Olympiadis nonagesimae quintae anno quarto, audentoque jam aliquid penicillum (de hoc enim adhucloquinu) ad magnam gluriam perduxit, a quibusdam falso is edigesima nona Olympiade positus, quum foisse nocess ed Demophilum Rimeræum, et Nesea Thasium; quitius corum discipulus fuerit, ambigutor. In essa Apriladurus supra dictus versum fecit, a artem ipsis ablasta. Zeuxin ferre secum. » Opes quoque tantas acquisivit, et is 1

rade qu'il en fit, il parada a Olympie avec son nom brode en lettres d'or dans les tesseres (compartiments carrés) de ses manteaux. Plus tard il se détermina a donner ses ouvrages, parce que, disaitil, aucun prix n'était suffisant pour les payer. L'est aiusi qu'il donna une Alemene aux Agrigentins (61), un Pan a Archélaus, Il fitune Pénélope, dans laquelle respire la chasteté. Il a fait aussi un athlete, dont il fut si content, qu'il ecrivit au bas ce vers devenu célèbre : . On en médira plus facilement 4 qu'ou ne l'imitera. . Son Jupiter (62) sur le trône, entoure des dieux, est magnifique, alusi que l'Hercule enfant qui étouffe les serpents en présence d'Amphitryon et de sa mère Alcmène tout esfrayée. Toutefois, on lui reproche (63) d'avoir fait ses têtes et ses articulations trop fortes. Au reste, son desir de bien faire était extrême : devant executer pour les Agrigentins un tableau destiné a être consacré dans le temple de Junon Lacinienne, il examina leurs jeunes filles nues, et en choisit cinq, pour peindre d'après elles ce que chacune avait de plus beau. Zeuxis a fait aussi des monochromes en blanc.

Il cut pour contemporains et pour émules Timanthes, Androcyde, Eupompe, Parrhasius. (x) Ce dernier, dit-on, offrit le combré à Zeuxis. Celui-ci apporta des raisins peints avec tant de verité, que des olseaux vinrent (64) les becqueter; l'autre apporta un rideau si naturellement representé, que Zeuxis, tout fler de la sentence des oiseaux, demanda qu'on tirât enfin le rideau, pour faire voir le tableau. Alors, reconnaissant son illusion, il s'avoua vaincu avec une franchise modeste, attendu que lui n'avait trompé que des oiseaux, mais que Parrhasius avait trompé un artiste, qui était Zeuxis.

stentatione earum, Olympine aureis litteris in palliorum teswas intextum nomen suum ostenlarit. Postea donare opera sua matituit, quod ca millo satis digno pretio permular posse diceret, sicuti Alcinenam Agrigentinis, Pana Archetao. Fecit et Penelopen, in qua pinxisse mores videfor , et athletam : adeoque sibi m illo placuit, ut versum Subscriberet, celebrem ex eo, o Invisurum aliquem faci-4 laus, quam unitaturum. » Magnificus est et Jupiter ejus in Quono, adstantibus diis : et Hercules infans dracones Strangulans, Alemena matre coram pavente et Amphi-Arrone. Reprehenditur tamen ceu grandior in capitibus articulisque . alioqui tantus diligentia, ut Agrigentinis acturus tabulam, quam in templo Junovis Lacinize puwire dicarent, inspexerit virgines corum nudas, et quinque \*\* egent, ut quod in quaque laudatissimum esset, pictura wedderet. Pinxit et monochromata ex albo.

Aquales ejus et amuli fuere Tunanthes, Androcydes, Ampompus, Parrhasius. (x.) Descendisse hic in certamen cum Zeunde traditur. Et quum ille detulisset uvas pictas tanto successo, ut in scenam aves advolassent, ipse detulisse intenum pictum, ita vernare repræsentala, ut Zeoxis, autum putico tumens, flagitaret tandem remoto linteo ostendi picturam; atque inti flecto crirore concederet palmam

On dit encore que Zeuxis peignit plus tard 6 un enfant qui portait des raisins: un oiseau étant venu les becqueter, il se fâcha avec la même ingénuité contre son ouvrage, et dit: « J'ai mieux peint les raisins que l'enfant; car si j'eusse aussi bien réussi pour celui-ci, l'oiseau aurait dù avoir peur. » Il a fait aussi des figures en argite, les seuls ouvrages que Fulvius Nobitior (an de Rome 666) laissa a Ambracie, lorsque de cette ville il transporta les Muses à Rome. On a à Rome, de la main de Zeuxis, une Helene, dans les portiques de Philippe, et, dans le temple de la Concorde, un Marsyas lié.

Parrhasius d'Éphèse contribua beaucoup (65), 7 lui aussi, au progrès de la peinture. Il a le premier observé la proportion, mis de la finesse dans les airs de tête, de l'élégance dans les cheveux, de la grâce dans la bouche, et, de l'aven des artistes, il a remporté la palme pour les contours. C'est dans la peinture l'habileté suprême (66) : rendre, en peignant les corps, le milieu des objets, c'est sans doute beaucoup, mais c'est en quoi plusieurs ont réussi; au lieu que faire les extrémités des corps, bien terminer le contour de la peinture finissante, se trouve rarement exécuté avec succes; car l'extrémité doit tourner et finir 8 de facon à promettre autre chose derrière elle, et a faire voir même ce qu'elle cache. Tel est lo merite que lui ont accordé Autigone et Xénocrate, qui ont ecrit sur la peinture; et en beaucoup d'autres points (67) ils ne confessent pas, ils exaltent son babileté. Il reste des dessius de lui sur ses tablettes et dans son portefeuille, et on dit que des artistes en profitent. Cependant, compare a lui-même, il paraît moins heureux à exprimer le milieu des corps. Il a peint aussi le Peuple

ingenuo pudore, quoniam ipse volucres fefellisset, Parika-

Fertur et postea Zeuxis pinxisse puerum uvas ferentem, 6 ad quas quum advolasset avis, cademingenuitate processit iratus operi, et dixit: « Uvas melius pinxi, quam puerum nam si et hoc consummassem, avis timere debuerat. » Fecit et figlina opera, quas sola la Ambracia relicta sunt, quum inde Musas Fulvius Nobilior Romam transferret. Zeuxidis manu Rome Helena est fu Philippi porticibus: et in Concordiae delubro Marsyas religalus.

Parthasius Ephesi natus, et ipse multa contuit. Primus 7 symmetriam picturæ dodit, primus argutias vultus, elegantiam capilli, venustatem oris, confessione artificum in lineis extremis palmam adeptus. Hec est in pictura aumana subtilitas. Corpora enim pingere et media rerum, est quidem magni operis, sed in quo multi gloriam tulerint. Extrema corporum facere, et desinentis picturæ modum includere, rarum in successu artis invenitur. Ambira enim 8 debet se extremitas ipsa, et sic desinere, ut promittat alia post se; ostendatque eliam qua occultat. Hause ei gloriam concessere Antigonus et Xenocrates, qui de pictura scripsere: prædicantes quoque, non solom confitentes alia multa. Graphadis vestigas exstant in tabulis ac membrana

474 PLINE.

9 athénien, et l'emblème est ingénieux : il lui failait (68), en effet, le montrer léger, colère, injuste, inconstant; d'un autre côté, facile à toucher, doux, compatissant, plein de grandeur, glorieux, humbie, hardi, timide, et tout cela en même temps. Il peignit le Thésée qui est à Rome au Capitole, un capitaine de vaisseau cuirassé, et, dans un tableau qui est à Rhodes, Méléagre, Hercule, Persée. Ce tableau, frappé trois fois de la foudre, n'a pas été effacé ; cela augmente l'admiration 10 qu'il excite. Il a peint un Archigalle, tableau que Tibère aima beaucoup. Ce prince, d'après Décius Éculéon, le paya 60,000 sesterces (12,600 fr.), et le plaça dans sa chambre à coucher-Il a peint une nourrice crétoise qui tient un enfant dans ses bras, Philiscus, Bacchus, avec la Vertu debout, à côté ; deux enfants, dans lesquels on voit la sécurité et la simplicité de leur Age; un prêtre, qui a près de lui un enfant avec un encensoir et une couronne. Il y a encore de jui deux tableaux très-célèbres : l'un représente un coureur armé, disputant le prix de la course ; on croit le voir suer : l'autre, un coureur armé déposant ses armes; on croit le voir haleter. On vante son Énée, Castor et Pollux, représentés dans un même tableau; Télèphe, Achille, Aga-11 memnon, Ulysse. Artiste fécond, mais qui a usé avec plus d'insolence et d'orgueil que nul autre de la gloire de ses talents. Il se donna des surnoms, s'appelant Abrodiète (vivant dans le luxe), et, dans d'autres vers (69), se déclarant prince de la peinture, conduite par lui, disait-il, à la perfection. Surtout il se prétendait un rejeton d'Apollon, et se vantait d'avoir peint l'Hercule qui est à Linde tel qu'il lui était souvent apparu dans le sommeil. À Samos, mis, par une grade majorité de suffrages, après Timanthe pour sa tableau d'Ajax et du jugement des armes, il de qu'il souffrait, au nom du héros, de le voir vaisse une seconde fois par un indigne adversaire. Ne peignit aussi de petits tableaux obscènes, se délassant par ce badinage impudique.

Quant à Timanthe, il eut surtout de l'end. Son Iphigénie a été célébrée par les élogu à orateurs (Cic., de Orat. 22, §74): l'ayınt m présentée debout, près de l'autel où elle va pirit. il peignit la tristesse sur le visage de teu l assistants, et surtout de l'oncie; et , ayant é tous les caractères de la douleur, il voila le vi du père, ne trouvant plus possible de lui d l'expression convenable. On a encore d'a preuves de son esprit, par exemple, son petit bleau du Cyclope dormant : pour faire sestir taille du géant, il a peint des Satyres qui ea m surent le pouce avec un thyrse. C'est le seul [? dont les ouvrages donnent à entendre plus qu'in peint; et quoique le plus grand art s'y man on sent cependant qu'il y a encore plus d'e Il a peint un héros, qui est un ouvrage très p fait, et a porté au plus haut point l'art de p les figures héroiques : cet ouvrage est act ment à Rome, dans le temple de la Paix.

Du même temps, Enxénidas ent pour de Aristide, illustre artiste; et Eupompe ent prélève Pamphile, maître d'Apelle. Il y a de pompe un vainqueur dans un combat grande qu'il fit école, et que, au lieu da genres admis précédemment, le grec et le guit aslatique, une subdivision faite dans le grande qu'il fit école, et que, au lieu da de genres admis précédemment, le grec et le guit aslatique, une subdivision faite dans le grande qu'il fit école, et que, au lieu da de genres admis précédemment, le grec et le grande qu'il fit de la grande qu'il fit école, et que, au lieu da de grande qu'il fit école, et que, au lieu de de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que, au lieu de grande qu'il fit école, et que qu'il fit école, et que qu'il fit école, et que qu'il fit école, et qu'il fit école qu'il fi

ejus, ex quibus proficere dicuntur artifices. Minor tamen videtur, sibi comparatus, in mediis corporibus exprimendis. Pinxit et Demon Atheniensium, argumento quoque 9 ingenioso. Debebat namque varium, iracundum, iujustum, inconstantem: eumdem exorabitem, clementem, misericordem, excelsum, gloriosum, lumitem, ferocem fugacemque, et omnia pariter ostendere. Idem piuxit Thesea, qui Romæ in Capitolio fuit: et Navarchum thoracatum. Et in una tabula, quæ est Rhodi, Meleagrum, Herculem, Persea. Hæc ibi ter fulmine ambusta, neque obliterata, hoc ipao 10 miraculum auget. Pinxit et Archigallum: quam picturam amazit Tiberius princens: atone, ut auctor est Decius

Hæc ibi ter fulmine ambusta, neque obliterata, noc ipso miraculum auget. Pinxit et Archigallum quam picturam amavit Tiberius princeps: atque, ut auctor est Decius Eculeo, ix sestertiis æstimatam, cubiculo suo inclusit. Pinxit et Cressam nutricem, infantemque in manibus ejus: et Philiscum, et Liberum patrem adstante Virtute, et pueros duos, in quibus spectatur securitas, et ætatis simplicitas: item sacerdotem adstante puero cum acerraet corona. Sunt et duæ picturæ ejus nobilissimæ: Hoplitites alter, in certamine ita decurrens, ut sudare videatur: alter arma deponens, ut anhelare sentiatur. Laudantur et Æneas, Castorque ac Poliux in eadem tabula: item Telephus,

11 Achilles, Agamemnon, Ulysses. Fecundus artifex, sed quo nemo insolentius et arrogantius sit usus gloria artis: namque et cognomina usurpavit, Abrodizetum se appellando, altisque versibus principem artis, et eam ab se consumma-

tam. Superomnia Apollinis se radice ortum: et Herniqui est Lindi, talem a se pictum, qualem supe in qui est Lindi, talem a se pictum, qualem supe in qui vidisset. Ergo magnis suffragiis superatan a Time Sami, in Ajace armorumque judicio, herois nomine ni leste ferre dicebat, quod iterum ab indigao victus de Pinxit et minoribus tabellis libidimes, eo genere para joci se reficiens.

Nam Timanthi vel plurimum adfuit ingenii. Ijus est Iphigenia, oratorum laudibus celebrata, qua sinita aras peritura, quum moestos pinxisset omaes, puri patruum, et tristitise omnem imaginem consunsiati tris ipsius vultum velavit, quem digne non potenti et dere. Sunt et alia ingenii ejus exemplaria, veiuti Citi dormiens in parvula tabella: cujus et sic maginale exprimere cupiens, pinxit juxta Satyros, thyros principus metientes. Atque in unius hujus operibos intitipulus semper, quam pingitur: et quum ara semma agenium tamen ultra artem est. Pinxit et herm itssimi operis, artem ipsam complexus viros pingiquod opus nunc Romæ in templo Pacis est.

Euxenidas hacætate docuit Aristidem præciarum et cem: Eupompus Pamphilum Apellis præceptores. E Eupompi victor certamine gymnico palasam tesem in auctoritas tanta fuit, ut diviserit picturam is general quæ ante eum duo fuere: Helladicum, et quad besiden

grec en donna trois, les genres lonique, attique et sicyonique : Eupompe était de Sicyone.

On a de Pamphile une alliance, la bataille de Phlionte, la victoire des Athéniens (71), Ulysse sur son vaisseau. Il était Macédonien. Ce fut le premier peintre qui eût étudié toutes les sciences, surtout l'arithmétique et la géométrie, sans lesquelles il sontenait que la peinture ne pouvait être parfaite. Il n'a enseigne à personne à moins d'un talent : il prenait 500 deniers par an (410 fr.) (72); Apelle et Mélanthius lui payèrent ce prix. C'est grâce à l'autorité de cet artiste que, d'abord à Sicyone et ensuite dans toute ta tirece, on apprit avant toute chose aux enfants libres la graphique, c'est-à-dire à peindre sur du buis, et que cet art fut reçu comme le premier acheminement aux arts libéraux. Le fait est que l'art de la peinture fut toujours en honneur; des hommes libres l'ont exercé, et même des hommes de haut rang, et constamment il a été defendu de l'enseigner aux esclaves : c'est pourquoi ni en peinture ni en toreutique on n'a aucun ouvrage célèbre fait par un esclave.

Dans la cent septieme olympiade vécurent Echion et Therimaque (xxxiv, 19, 2), qui furent celebres. Il y a de beaux tableaux d'Echion : un Bacchus; la Tragédie et la Comedie; Semiramis arrivant du rang d'esclave (73) au trône; une vieille femme portant des lampes, et une jeune

mariée remarquable par sa pudeur.

Mais tous les peintres précédents et suivants ont cté surpassès par Apelle de Cos, dans la cent douzierne olympiade. A lui seul presque il a plus contribue au progres de la peinture que tous les autres ensemble ; et il a publié des livres sur les principes de cet art. Il eut surtout la grâce en partage. Il y avait de son temps de très-grands peintres: il admirait leurs ouvrages, il les comblait d'éloges, mais il disait qu'il leur manquait cette grace qui était à lui (74) (ce que les Grecs nomment charis); qu'ils possédaient tout le reste, mais que pour cette partie seule (75) il n'avait point d'égal. Il s'attribua encore un autre merite : 18 admirant un tableau de Protogene d'un travail immense et d'un fini excessif, il dit que tout était égal entre lui et Protogene, ou même supérieur chez celui-ci ; mais qu'il avait un seul avantage, c'est que Protogène ne savait pas ôter la main de dessus un tableau : mémorable lecon, qui apprend que trop de soin est souvent nuisible. Sa candeur ne fut pas moindre que son talent : il convenait de la supériorité de Mélanthius (76) pour l'ordonnance, et d'Asclépiodore pour les mesures, c'està-dire pour la distance qui doit être entre les objets (77).

On sait ce qui se passa entre Protogène et lui : 19 Protogène résidalt à Rhodes; Apelle, ayant débarqué dans cette île, fut avide de connaître les ouvrages d'un homme qu'il ne connaissait que de reputation; incontinent il se rendit à l'atelier. Protogène était absent, mais un grand tableau était disposé sur le chevalet pour être peint, et une vieille femme le gardait. Cette vieille répondit que Protogena était sorti, et elle demanda quel était le nom du visiteur : « Le voicl, » répondit Apelle; et, saisissant un pinceau, il traça avec de la couleur, sur le champ du tableau, une ligne d'une extrême ténuité. Protogène de retour, la vieille lui raconte ce qui s'était passé. L'artiste, 20 dit-on, ayant contemplé la délicatesse du trait,

appeitabant. Propter hunc qui erat Sicyonius, diviso Helladico tria facta aunt, Ionicum, Sicyonium, Atticum.

24 Pampiuli cognatio, et prælium ad Phliuntem, et victoria Albeniensium : item Ulysses in rate. Ipse Macedo natione, and primus in pictura omnibus litteris eruditus, priecipue authmetice et geometrice, sine quibus negabat artem perto posse Dornit neminem talento minoris, annuis x. D.; 1) quam mercedem et Apelles et Melanthius dedere. Et hujus bectoritate effection est Sicyone primuin, deinde et in tota Garcia, ut pueri ingenui ante omnia graphicen, hoc est, beturam in buxo docerentur, recipereturque ars ea in prisem gradum liberalium. Semper quidem honos el fuit, ut because exercerent, mox ut honesti : perpetuo interdicto e servitia docerentur. Ideo neque in hac, neque in torenbe, ulhus qui servierit opera celebrantur.

66 Clari etiam cru Olympiade exstitere Echion et Therimacinis Echionis sunt nobiles picture, Liber pater, item Tragordia et Comordia : Semiramis ex ancilla reguum adifragens, anus lampadas præferens, et nova aupta verecon-

Verum omnes prius genitos futurosque postea superavit Aprilles Cous, Olympiade exit. Picturar plura solus prope, June carteri omnes, contulit, voluminibus etiam editis, Just dontriuam com continent. Præcipus ejus in orte venustas fuit, quum eadem ætate maximi pictores essent : quorum opera quum admiraretur, collandatis omnibus, deesse iis illam suam Venerem dicebat, quam Græci Charita vocant : cætera omma contigisse, sed hac sola sibi nenunem parem. Et aliam gloriam usurpavit, quum Proto- It genis opus immensi laboris ac cura supra modum anxiae nuraretur. Divit enim, omnia sibi cum illo paria esse, aut illi meliora : sed uno se priestare, quod manum ille de tabula non sciret tollere : memorabili praccepte, nocere sæpe nimiam diligentiam. Fuit autem non minoris simplicitatis, quam artis. Nam cedebat Melanthio de dispositione, Asclepiodoro de mensuris, hoc est, quanto quid a quoque

Schum est, inter Protogenem et eum quod soridit. 19 Ille Rhodi vivebat : quo quum Apelles adnavigasset, avidus cognoscendi opera ejus fama tantum sibi cogniti, continuo officinam petit Aberat ipse, sed tabulam amplæ magnitudinis in machina aptatam picturas, anus una custodiebat, Harc Protogenem foris esse respondit : interrogavitque, a quo quasitum diceret. . Ab hoc, . inquit Apelles : arreptoque penicillo lineam es colore duxit summe tenutatis per tabulam. Reverso Protogeni, quæ gesta erant, anua indicavit, Fernut artificem protinus contemplatum subti- 20 litatem, dixisse Apellem ventsse : non enim cadere iu altum

176 PLINE.

dit aussitôt qu'Apelle était venu, nul autre n'é- | tant capable de rien faire d'aussi parfait. Luimême alors, dans cette même ligne, en traça une encore plus déliée avec une autre couleur, et sortit en recommandant à la vieille de la faire voir à l'étranger, s'il revenait, et de lui dire : · Voilà celui que vous cherchez. · Ce qu'il avait prévu arriva : Apelle revint, et (78), honteux d'avoir été surpassé, il refendit les deux lignes avec une troisième couleur, ne laissant plus possible même le trait le plus subtil. Protogène, s'avouant vaincu, vola au port chercher son hôte. On a jugé à propos de conserver à la postérité cette planche admirée de tout le monde, mais 21 surtout des artistes. J'entends dire qu'elle a péri dans le dernier incendie qui consuma le palais de César sur le mont Palatin. Je me suis arrêté jadis (79) devant ce tableau, ne contenant rien dans son vaste contour que des lignes qui échappaient à la vue, paraissant comme vide au milieu de plusieurs excellents ouvrages, mais attirant les regards par cela même, et plus re-

22 Apelle avait une habitude à laquelle il ne manquait jamais : c'était, quelque occupé qu'il fût, de ne pas laisser passer un seul jour sans s'exercer en l'açant quelque trait; cette habitude a donné lieu à un proverbe. Quand il avait fini un tableau, il l'exposait sur (80) un tréteau à la vue des passants, et, se tenant caché derrière (81), il écoutait les critiques qu'on en faisalt, préférant le jugement du public, comme plus exact que le sien. On rapporte qu'il fut repris par un cordonnier, pour avoir mis à la chaussure une anse de moins en dedans. Le lendemain, le même cordonnier, tout fier de voir le succès de sa remarque de la veille et le défaut corrigé, se mit

nommé que tout autre morceau.

à critiquer la jambe : Apelle, indigné, se montra, s'écriant qu'un cordonnier (82) n'avait rien à voir au-dessus de la chaussure; ce qui a également passé en proverbe. Apelle avait de l'aménité 21 dans les manières, ce qui le rendit particulièrement agréable à Alexandre le Grand : ce prises venait souvent dans l'atelier, et, comme nous avons dit (vii, 38), il avait défendu, par un décret, à tout autre artiste de le peindre. Un jour, dans l'atelier, Alexandre parlant beaucone peinture sans s'y connaître, l'artiste l'engages doucement au silence, disant qu'il prétait à rice aux garçons qui broyaient les couleurs ; tant ses talents l'autorisaient auprès d'un prince d'allleurs irascible. Aureste, Alexandre donna (81) une marque très-mémorable de la considération 24 qu'il avait pour ce peintre : il l'avait chargé de peindre nue, par admiration de la beauté, la plus chérie de ses concubines, nommée Pancaste (84); l'artiste à l'œuvre devint amoureux (86); Alexandre, s'en étant apercu, la lui donna : mi grand par le courage, plus grand encore par l'empire sur soi-même, et à qui une telle action ne fait pas moins d'honneur qu'une victoire; en effet, il se vainquit lui-même. Non-seulement il sacrifia en faveur de l'artiste ses plaisirs, mair encore ses affections, sans égard même pour les sentiments que dut éprouver sa favorite en passant des bras d'un rol dans ceux d'un peinte. Il en est qui pensent (86) qu'elle lui servit de modèle pour la Vénus Anadyomène.

Apelle, bon même pour ses rivaux, mit, le pre 36 mier, Protogène en réputation à Rhodes. Protogène était sans renommée dans son pays, c'est ce qui arrive d'ordignire: Apelle lui ayant demandé quel prix il mettait à des ouvrages qui étaient la, terminés, il en dit je ne sais quel prix fort mo-

tam absolutum opus : ipsumque alio colore tenuiorem lineam in ilta ipsa duvisse : pracepisseque abeuntem, si redisset ille, ostenderet, adjiceretque hunc rese quem quæreret : atque ita evenit. Revertitur enim Apelles, et vinci erubescens, terfio colore lineas secuit, nultum relinquens amplius subtilitati locum. At Protogenes victum se confessus, in portum devolavit, hospitem quærens : placuitque sic eam tabulam posteris tradi, omnium quidem, 21 sed artificum præcipuo miraculo. Consumtam eam priore incendio domus Cæsaris in Palatio audio : spectatam nobis ante spatiose nibil alud continentem, quam lineas visum elfugientes, inter egregia multorum opera inani similem, et eo ipso allicientem, omnique opere nobisiorem.

22 Apelli fuit alioqui perpetua consuetudo, numquam tam occupatam diem agendi, nt non lineam ducendo exerceret artem, quod ab eo in proverbium venit. Idem perfecta opera proponebat in pergula transcuntibus, atque ipse post tabulam latens, vitia quæ notarentur auscultabat, vulgum diligentiorem judicem, quam se practerens : ferentique a sutore reprehensum, quod in crepidis una fatus pauciores fecisset an empostero die, superbo emendatione pristir unis, cavillante circa crus,

iudignatum prospexisse, denuntiantem, ne supra crepidan sutor judicaret, quod et ipsum in proverbium venit. Fut 21 enun et comitas illi, propter quam gratior Alexandro Magne erat, frequenter in officinam ventitanti : nam, ut diximu, ab alio pingi se, vetuerat edicto. Sed et in officina imperite mutta disserenti silentium comiter suadebat, ridei eum dicens a pueris qui colores tererent. Tautum ent auctoritati juris in regem, alioqui iracundum; quanquan Alexander honorem ei clarissimo perhibuit exemplo: nan- % que quam dilectam sibi ex pallacis suis praccipue, pomin Pancasten, pudam pingi ob admirationem forma ab Apelle jussisset, eumque dum paret, captum amore sessisset, dono cam dedit: magnus animo, major imperis sui : nec minor hoc facto, quam victoria aliqua. Quippe se vicit, nec torum tantum suum, sed eliam affectum donard artifici : ne dilectæ quidem respectu motus, nt que mole regis fuisset, modo pictoris esset. Sunt qui Venerem Antdyomenen illo pictam exemplari putent.

Apelles et in semulis benignus. Protogeni digustie i nem primus Rhodi constituit. Sordebat ille suis, si plerumque domestica : percontantique quanti licord opera effecta, parvum nescio quid dixerat : ai ille quin

dique; Apelle en offrit 50 talents (246,000 fr.), et répandit le bruit qu'il les achetait pour les vendre commestens. Par lail fit comprendre aux Rhodiens le mérite de teur printre, et il ne leur céda les tableaux qu'après qu'ils y eurent mis un plus haut

prix.

Il peignit le portrait avec une telle ressemblance, qu'Apion le grammairien a écrità ce sujet un fait incrovable : un de ces gens qui font metier de deviner d'après les traits du visage, et qu'on appelle métoposcopes, avait sur ces portraits deviné les années de la mort ou déjà arrivee, ou future, de ceux qu'ils représentaient. Apelle avait été mal avec Ptolémée, tous deux etant de la suite d'Alexandre : Ptolémée régnant en Egypte, Apelle fut jeté à Alexandrie par la violence d'une tempête; des rivaux engagèrent par fraude un bouffon du roi à l'inviter; Apelle vint au diner du roi : Ptolémée, indigné, et lui montrant ses officiers chargés de faire les invitations, lui demanda lequel d'entre eux l'avait invité. L'artiste prit au foyer un charbon éteint, et traca sur la muraille une image que le roi reconaut pour celle du bouffon dès les premiers traits

2; Apelle fitaussi le portrait du roi Antigone, qui était borgne, et, usant d'un moyen, trouvé jadis (87), de cacher les défauts, il le fit de profil; de la sorte, cequi manquait réellement à la personne semblait ne manquer qu'à la peinture, et il ne montra de la face que le côté qu'il pouvait montrer tout enter. Il y a parmi ses ouvrages des figures de mourants. De fait, il n'est pas facile de dire quelles sont les plus excellentes de ses productions.

29 La Vénus Anadyomène, c'est-à-dire sortant de la mer, a été consacrée par le dieu Auguste

dans le temple de son père César. Ce tableau a été célébré par des vers grees qui l'ont vaincu. mais illustré (88). Le bas de cette figure ayant été endommagé, on ne put trouver personne capable de la restaurer; ainsi ce dommage même tourna à la gloire de l'artiste. Le temps et la pourriture detruisirent ce tableau : et Néron. pendant son règne, le remplaca par un autre, de la main de Dorothée. Apelle avait commencé 29 aussi (89), pour les habitants de Cos, une autre Vénus qui aurait surpassé même sa première; mals la mort jalouse l'empêcha de l'achever, et personne ne se trouva qui voulût la continuer en suivant l'esquisse. Il a peint aussi, dans le temple de Diane d'Éphèse, Alexandre le Grand tenant la foudre, tableau qui fut payé 20 talents d'or (environ 1,000,000 fr.) (90); la main et la foudre semblent sortir du tableau. Que les lecteurs se souviennent que tous ces ouvrages furent exécutés avec quatre couleurs (xxxv, 22). Pour payer ce dernier morceau, on ne compta pas les pieces d'or, on en couvrit le tableau (91).

Il a peint aussi la pompe de Mégabyse, prêtre 30 de Diane d'Ephèse; un Clitus à cheval, courant au combat : un écuver lui présente un casque qu'il demande. Il est inutile d'énumérer combien de fois li a peint Alexandre et Philippe. On admire de lui, à Samos, un Habron; à Rhodes, un Ménandre, roi de Carie, et un Ancée; à Alexandrie, Gorgosthène le tragédien; à Rome, Castor et Pollux, avec la Victoire et Alexandre le Grand; une figure de la Guerre les mains liées derrière le dos, et à côté Alexandre sur un char triomphal : ces deux tableaux avaient été consacrés par le 31 dieu Auguste, avec une modestie de bongoût, dans

pagenis talentis poposcit : famamque dispersit, se cmere, ut pro suis venderet. En res concitavit filodios ad mtelligendum artificem : nec nisi augentibus pretium,

Imaginem adeo similitudinis indiscreta pinxit, ut (incredibile dutu) Apion grammaticus scriptum reliquerit, quemdam ex facie hominum addivinantem (quos Metoposcopos vocant) ex iis dixisse aut fintura mortis annos, int praeteria. Non fuerat ei gratia in comitatu Alexandri cum Ptolemeo: quo reguante, Alexandriam vi tempestam expulsus, subornato fraude armulorum plano regio institutus, ad regis cuenam venit: indignantique Ptolemeo, et vocatores suos ostendenti, int diceret a quo corum instatus esset, arrepto carbone existincto e focalo, unaginem in pariete delineavit, agnoscente vultum plani

Prege, ex inclinato protinus. Pinxit et antigoni regis imaginem altero lumine orbam, prius excegitata ratione utia condendi : ubliquam namque lecit, ut quod corport deerat, picturæ potins deesse videretur : tanturique eam partem e facie ostendit, quam totam poterat ostendere. Sunt inter opera ejus et exspirantium imagines. Quae autem nobilissuna sint, non est facile dictu.

Weneress excusion a mari divus Augustus diravit in delubro patris Cæsaris, quæ Anadyomene vocatur, versibus

græcis tali opere, dum laudatur, victo, sed illustrato. Hujus inferiorem partem corruptam qui reficeret, non potut reperiri. Verum ipsa muria cessit in gloramartificis Consenuit ha e tabula carie - aliamque pro ea Nero principatu substituit suo, Dorothei mans. Apellea m-29 choaverat et alium Venerem Cois, superaturus etiam suam illam priorem. Invidit mors peracta parte : nec qui succederet operi ad præserupta lineamenta, inventus est. Pinxit et Alexandrum Magnum, fulmen tenentem, in templo Ephesian Dianæ, viginti talentis auri. Digiti eminere videntur, et fulmen extra tabulam esse. Legentes meminerint omnia ea quatuor coloribus facta. Manipretium ejus tabulæ in nummo aureo mensura accepit, non numero.

Pinxit et Megabyzi sacerdolis Diana Ephesiae pom- 30 pam: Clitum equo ad bellum featmantem: galeam poscenti armigenim porrigentem. Alexandrum et Plditip pum quoties pinxerit, caumerare supervacuom est. Mirantur ejus Hahronem Samii, et Menandrum regein Cariae Rhodii. Hem Ancaeum: Alexandriae Gorgosthenem traggedum: Roma: Castorem et Pollucem, cum Victoria et Atexandro Magno. Hem Belli imaginem, restrictis ad terga manibus, Alexandro in rurra triumphante Quas 31 utrasque tabulas divus Augustus in fori sui partibus celeberrimis dicaverat significiate moderata. Divus Claudus

470 PLINE.

le lieu le plus fréquenté du forum de son nom; le dieu Claude erut mieux faire d'effacer dans l'un et l'autre tableau la tête d'Alexandre, pour y substituer celle du dieu Auguste. On lui attribue aussi l'Hercule vu par derrière, dans la temple d'Antonia (92); et, chose tres-difficile, la peinture fait voir plutôt qu'elle ne promet le visage du dieu. Il a peint un héros nu, et par cette peinture il a désié la nature elle-même.

- 23 Il existe ou il a existé de lui un cheval qu'il exposa dans un concours public. Pour ce tableau (93) Apelle en appela du jugement des hommes à celui des bêtes; car, s'apercevant que ses rivaux l'emportaient par leurs brigues, il montra à des chevaux amenés le tableau de chacun : les chevaux ne hennirent qu'à la vue de celui d'Apelle; et depuis on ne cesse de citer cette épreuve
- 83 triomphante de la peinture. Apeile a fâit un Néoptolème combattant à cheval contre les Perses, Archélaüs (94) avec sa femme et sa fille, Antigone cuirassé, cheminant à cheval. Les maîtres de l'art préfèrent à tous ses autres ouvrages le même roi à cheval, et une Diane au milieu d'un chœur de jeunes filles qui célebrent un sacrifice; tableau où il paraît avoir surpassé les vers d'Homère (Od., vi, 102), qui décrit le même sujet. Il peignit aussi ce qui ne peut se peindre, le tonnerre, la foudre et les éclairs (95): tableaux connus sous le nom de Bronte, Astrape, Ceraunobolia.
- 34 Ses inventions dans l'art ont été utiles à tous; une cependant n'a pu être imitée par personne : ses tableaux terminés, il mettait dessus une encre si légère, que, tout en donnant par le reflet plus de vivacité aux couleurs, tout en les préservant de la poussière et des ordures, elle ne se laissait voir que lorsqu'on était assez pres pour

y toucher. Quelque subtile que fût cette encre, Apelle en retirait le grand avantage d'adoucir l'éclat des couleurs, trop vif pour l'œil; c'étalt comme si on cût vu de loin le tableau à travers la pierre spéculaire. Ce procédé donnait aussi, sans qu'on sût comment, un ton pius foncé aux couleurs trop brillantes.

Il eut pour contemporain Aristide de Thèbes 3 Celui-ci, le premier de tous, peignit les sentiments, et représenta l'homme moral ; ce que les Grees nomment ethe (l'éthique ); il exprima aussi les troubles de l'âme ; son coloris est un per dur. C'est de lui le tableau où l'on voit, dans la prise d'une ville, une mère blessée et mourante: l'enfant se traine en rampant vers le sein maternel; la mère paraîts'en apercevoir, et craindre qu'il ne tette le sang, au lieu du lait déjà tari. Alexandre avait fait transporter ce tableau à Pella, sa patrie. Aristide peiguit aussi un combat contra les Perses; ce tableau contient cent figures; il avait fait prix à 10 mines (690 fr. ) pour chacune d'elles avec Muason, tyran d'Élatée. Il a fait des 4 quadriges lancés, un suppliant qui a presque la voix; des chasseurs a vec leur gibier; Léontion [96], maîtresse d'Épicure; l'Anapauomène [c'est-i dire Byblis ], morte d'amour pour son frère; Bacches et Ariane, qu'on voit à Rome dans le tempie de Céres; un tragédien et un enfant, dans le temple d'Apoilon : ce tableau fut gâté par la maiadrese du peintre que M. Junius, alors préteur, avait chargé de le nettoyer, vers l'époque des jeux Apollinaires. On voyait dans le tempie de la Foi, au Capitole, un vieillard donnant des leçons de lyre à un enfant. Il a peint aussi un malade, sur les éloges duquel on ne tarit point. Il excellait (91) tellement dans son art, que le roi Attale denna,

pluris existimavit, in utrisque excisa facie Alexandri, divi Augusti imaginem subdere. Ejusdem arbitrantur manu esse et in Antonize templo Herculem aversum: ut, quod est difficillimum, faciem ejus ostendat verius pictura, quam promittat. Pinxit et heroa nudum: eaque pictura naturam ipsam provocavit.

23 Est et equus ejus, sive fuit, pictus in certamine: quo judicium ad mutas quadrupedes provocavit ab hominibus: namque ambitu æmulos prævalere sentiens, singulorum picturas inductis equis ostendit: Apellis tantum equo adhinnivere, idque et postea semper illius experimentum artis ostentatur. Fecit et Neoptolemum, ex equo adversus Persas, Archelaum cum uxore et filia, Antigonum thoracatum cum equo iucedentem. Peritiores artis præferunt omnibus ejus operibus eundem regem sedentem in equo: Dianam sacrificantium virginum choro mixtam: quibus vicisse Homeri versus videturid ipsum describentis. Pinait et quæ pingi non possunt, tonitrua, fulgura, fulgetraque: Bronten, Astrapen, Ceraunobolian appellant.

Inventa ejus et cæteris profuere in arte. Unum imitari nemo potuit; quod absoluta opera atramento illinebat ita fami, ut id ipsum repercussu claritates colorum excistodiretque a pulvere et sordibus, ad roanum Intuenti demum appareret. Sed et cum ratione maga: ne colorum claritas oculorum aciem offenderet, veluti pa lapidem specularem intuentibus e longinquo: et caden res nimis floridis coloribus austeritatem occulte daret.

Æqualis ejus fuit Aristides Thebanus. Is omnium pri-15 mus animum pinxit, et sensus hominis expressit, qua vocant Græci ethe : item perturbationes : durior panie in coloribus. Hujus pictura est, oppido capto ad matris morientis e vulnere mammam adrepens infans ; intelligiturque sentire mater et timere, ne emortuo lacte sasguinem lambat. Quam tabulam Alexander Magnus transtulerat Pellam in patriam svam. Idem pinxit prælium com Persis, centum homines ea tabula complexus, pactusque in singulos mnas denas a tyranno Elatensium Mnaso Pinxit et currentes quadrigas, et supplicantem pæne cum 36 voce : el venatores cum captura : et Leontion Epicuri, et Anapauomenen , propter fratris amorem. Hem Liberus patrem, et Ariadoen, speciatos Rome in sede Cereris : tragredum, et puerum, in Apolinis : cujus tabulae grafis interiit pictoris inscitia, cui tergendam eam mandaverat M. Junius prætor sub die ludorum Apollinarium, Spectata est et in æde Fidei in Capitolio imago senis cum lyra poerum docentis. Pinxit et ægrum sine fine laudatum. Tardit-on, cent talents (492,000 fr.) d'un seul de ses tableaux.

Protogène, comme nous l'avons dit, fleurit dans le même temps. Il était de Caunus, ville spiette des Rhodiens. Une grande pauvreté au debut, une application extrême à son art, furent cause de son peu de fécondité. On ne sait pas avec certitude de qui il fut l'éleve ; quelques-uns disent même qu'il peignit des vaisseaux jusqu'à l'age de cinquante ans. La preuve, disent-ils, c'est que, peignant dans la célèbre ville d'Athènes le propylée du temple (98) de Minerve, où il a fait deux beaux navires, le Paralus et l'Ammoniade (99), nommée par quelques-uns Nausicaa, il plaça de petits navires longs dans ce que les peintres appellent hors-d'œuvre; voulant montrer par la d'ou ses ouvrages étaient partis pour arriver à cette citadelle, temple de la gloire. 18 Parmi ses compositions, on donne la palme à l'lalysus, qui est a Rome, consacré dans le temple de la Paix. Tant qu'il y travailla, il vécut, dit-on, de lupin trempé, qui satisfaisait ta fois sa faim et sa soif, afin que son esprit ne s'émoussat pas par une nourriture trop delicate. Pour defendre ce tableau des dégradations et de la vétusté, il y mit quatre fois la couleur (100), afin qu'une couche tombant, l'autre lui succédât. Il y a dans ce tableau un chien fait d'une manière singuliere, car c'est le hasard qui l'a peint : Prologene trouvait qu'il ne rendait pas bien (101) la bave de ce chien haletant, du reste satisfait, co qui 19 lui arrivalt très-rarement, des autres parties. Ce mi lui deplaisait, c'etait l'art, qu'il ne pouvait pas diminuer et qui paraissait trop, l'effet s'éloignant de la réalité : c'était de la peinture, ce n'était pes de la bave. Il était inquiet, tourmenté; car,

dans la peinture il voulait la vérité, et non les à peu près. Il avait effacé plusieurs fois, il avait changé de pinceau, et rien ne le contentait; enfia, dépité contre l'art, qui se laissait trop-voir, il lança son éponge sur l'endroit déplaisant du tableau : l'éponge replaca les couleurs dont elle était chargée, de la facon qu'il souhaitait, et dans un tableau le hasard reproduisit la nature. A son exemple, Néalcès, dit-on, réussit à rendre 40 l'écume d'un cheval : il lança pareillement son éponge, lorsqu'il peignit un homme retenant un cheval qu'il flatte. De la sorte, Protogène a enseigné même à se servir du hasard (102). A cause decet lalysus (103), qu'il craignit de brûler, le roj Démétrius ne fit pas mettre le feu au seul endroit par où Rhodes pût être prise; et en épargnant une peinture il manqua l'occasion de la victoire. Protogène habitait alors un petit jardin situé dans un faubourg, c'est-à-dire dans le camp même de Demetrius. Les combats ne firent pas 41 diversion; et il n'interrompit en aucune façon ses travaux commencés, si ce n'est appele par lo roi, qui lui demanda comment il restait avec tant d'assurance hors des murs : « Je sais, répondit l'artiste, que vous faites la guerre aux Rhodiens, et non aux arts. Le roi mit des gardes pour le protéger; et, non content de l'avoir écargné, il voulut veiller sur lui. Pour ne point le déranger en le faisant venir trop souvent. il alla, lui ennemi, le visiter; et, abandonpant le soin de sa victoire, au milieu des armes et de l'attaque des murs, il contemplait les travaux d'un artiste. On dit encore anjourd'hui, du tableau que Protogène fit dans cette circonstance, qu'il le peignit sous le glaive : c'est le 42 Satyre, nommé Anapauomenos, auquel, pour

tomque arte valuit, ut Attalus rex unam tabulam ejus centum talentis emisse tradatur.

77 Simul, ut dictom est, Protogenes floruit. Patria ei Cauans, gentes Rhodiis subjectas. Summa ejus paupertas muto, artisque summa intentio, et ideo minor fertilitas. Ours eum docuerit, non pulant constare. Quidam et naves proxisse usque ad annum quinquagesimum: argumentum esce, quod quum Athenis celeberrimo toco Minervæ delubri prop)læ00 pingeret, ubi fecit nobilem Paralum et Ammoniada, quam quidam Nausicaam vocant, adjecerit parvulas naves longas in ils, qua pictores parerga appellant : ut appareret a quibus initiis ad arcem ostentationis l opera sua pervenissent. Palmam habet tahularum ejus talyaus, qui est Roma, dicatus in templo Pacis: quem quum pangeret, traditur madidis lupinis vixisse, quoniam unal famem sustmerent et saim, ne sensus nimia dulcedine obstrueret Huic picture quater colorem induxit, subsidio injurize et vetustatis, ut decidente superiore inferior succederet. Est in ea canis mire factus, ul quem pareter casus pinxerit. Non judicabat se exprimere in eo spormare antiefantis, quum in reliqua omni parte (quod difacilimum erat) sibi ipse satisfecisset. Displicebat autem ars ipsa, nec minui poterat, et videbatur nimia, ac longius

a veritate discedere, spumaque illa pingi, non ex ore nasci ; anxio animi cruciatu , quum in pictura verum esse, non verisimile vellet : absterserat sæpius, mutaverat jue penicillum, nullo modo sibl approbans. Postremo iratus arti, quod intelligeretur, spongram eam impegit inviso loco tabulæ, et dia reposuit ablatos colores, qualiter cura optabat, fecilque in pictura fortuna naturam. Hoc exemplo to similis et Nealcem successus in spuma equi, similiter spongia impacta, sequutus dicitur, quum pingeret poppyzoula retmentem equum. Ita Protogenes monstravit et fortunam. Propter hune Jalysum, ne cremaret tabulam Demetrius rex , quim ab ea parte sola posset Rhodum capere, non incendit; parcentemque picturae fugit occasio victoriæ. Erat tunc Protogenes in auburbano hortulo suo, hoc est. Demetrii castris Neque interpellatus præliis in- 41 choatal opera intermisit omnino: nisi accitus a rege interrogatusque, qua fiducia extra muros ageret, respondit, scire se cum Rhadis illi bellum esse, non cum artibus. Disposuit ergo rex in tutelam ejus stationes, gaudeus quod posset manos servare, quibus jam pepercerat : et ne siepius avocaret, ultro ad eum vend hostis, relictisque victorne sua votis, inter arma el mororum ichia spectavit artificem : sequiturque tabulam ejus temporis hæc fama,

MO PLINE

marquer mieux la sécurité dont il jouissait alors, il mit une flûte à la main. Il a peint aussi une Cydippe, un Tlépolème, le poëte tragique Philiscus en méditation, un athlète, le roi Antigone, la mère (104) d'Aristote. Ce philosophe lui conseillait de peindre les actions d'Alexandre le Grand, à cause de la mémoire éternelle qui leur était réservée. L'impulsion de son génie, et un certain caprice d'artiste, le portèrent de préférence aux sujets dont je viens de parler. Ses derniers ouvrages furent un Alexandre et le dieu Pan. Il a fait aussi des figures de bronze, comme nous l'avons dit (xxxiv, 19, 40).

- d3 Du même temps vivait Asclépiodore, admiré d'Apeile pour les proportions. Le tyran Mnason fui donna pour les douze dieux 30 mines par dieu. Ce même Mnason paya à Théomneste 20 mines (1,380 fr.) (105) par figure de héros.
- 44 Nous devons ici une place à Nicomaque, sils et élève d'Aristodème. Il a peint l'enlèvement de Proserpine, tableau qui était au Capitole, dans le temple de Minerve, au-dessus de la chapelle de la Jeunesse. Un autre tableau (106) de lui se voyait également au Capitole, où Plancus (x111, 5) imperator l'avait placé: c'était une Victoire s'élevant dans les airs sur un quadrige. C'est lui qui le premier donna à Ulysse un bonnet. Il a fait aussi Apollon et Diane, la Mère des dieux (11, 6,7) assise sur un lion, le célèbre tableau des Bacchantes près desquelles se glissent (107) des Satyres, une Scylia qui est maintenant à Rome, dans le temple de la Paix. Nul artiste ne travailla
- 45 avec plus de célérité. On dit, en effet, qu'il avait passé un marché avec Aristrate, tyran de Sicyone, pour peindre dans un délai déterminé le monument

qu'Aristrate élevait au poête Télestès: Il n'arriva que peu de jours avant le terme; le tyran, irrité, voulait le faire punir; mais dans ce peu de jours Nicomaque eut achevé son travail avec autant de succès que de promptitude. Il eut pour élèves son frère Aristide, son fils Aristoclès, et Philoxène d'Érétrie, qui a peint pour le roi Cassandre un tableau représentant une bataille d'Alexandre et de Darius, ouvrage qui ne le cède à aucun autre. Philoxène a peint aussi une bambochade dans laquelle trois Silènes font la débauche à table. Imitant la célérité de son maître, il inventa même un certain genre de peintures plus courtes et ramassées ( des grotesques ) (108).

On joint à ces artistes Nicophane, peintre élé-40 gant et soigné: peu lui sont comparables pour l'agrément; mais pour le style noble et sévère il est bien loin de Zeuxis et d'Apelle. Persée, qui fut élève d'Apelle, et à qui cet artiste adressa son livre sur la peinture, appartient (109) aussi à cette époque. Aristide de Thèbes (110) eut pour élèves et pour fils Nicéros et Ariston. Ce dernier a fait un Satyre couronné et tenant une coupe; il eut pour élèves Antorides et Euphranor, duquei (111) nous parlerons bientôt.

XXXVII. C'est ici le lieu d'ajouter ceux qui se t sont rendus célèbres dans le pinceau par des ouvrages d'un genre moins élevé. De ce nombre fut Piræicus (112), inferieur à peu de peintres pour l'habileté. Je ne sais s'il s'est fait tort par le choix de ses sujets : toujours est-il que, se bornant à des sujets bas, il a cependant, dans cette bassesse, obtenu la plus grande gloire. On a de lui des boutiques de barbier et de cordonnier, des ânes, des provisions de cuisine, et autres choses sem-

42 quod eam Protogenes sub gladio pinxerit. Satyrus hic est, quem Anapauomenon vocant, ne quid desit temporis ejus securitati, tenentem tibias. Fecit et Cydippen, Tlepolemon, Philiscum tragordiarum scriptorem meditantem, et athletam, et Antigonum regem, et matrem Aristotelis philosophi: qui ei suadebat ut Alexandri Magni opera pingeret, propter æternitatem rerum. Impetus animi et quædam artis libido in hæc potius eum tulere. Novissime pinxit Alexandrum, ac Pana: fecit et signa ex ære, ut diximus.

43 Eadem setate fuit Asclepiodorus, quem in symmetria mirabatur Apelles. Huic Mnason tyrannus pro duodecim diis dedit in singulos mnas tricenas : idemque Theomosto in singulos heroas mnas vicenas.

44 His adnumerari debet Nicomachus, Aristodemi filius ac discipulus. Pinxit hic raptum Proserpinæ, quæ tabula fuit in Capitolio in Minervæ delubro, super ædiculam Juventatis. Et in eodem Capitolio, quam Plancus imperator posuerat, victoris quadrigam in sublime rapiens. Hic prinuus Ulyssi addidit pileum. Pinxit et Apollinem et Dianam, deumque Matrem in leone sedentem: item nobiles Bacchas obreptantibus Satyris: Scyllamque, quæ nunc est Roma: in templo Pacis. Nec Init alius in ea arte velocior.

amque conduxisse piagendom ab Aristrato Sityranno, quod is faciebat Telesti poeta, mo-

numentum, præfinito die, intra quem perageretur: net multo ante venisse, tyranno in pænamaccenso: paucisque diebus absolvisse, celeritate et arte mira. Discipulos babuit Aristidem fratrem, et Aristoclem filium, et Philozenam Eretrium, cujus tabula nullis postferenda, Cassandro regi picta, continuit Alexandri prælium cum Dario. Iden pinvit lasciviam, in qua tres Sileni comessantur. Hic celeritatem præceptoris sequutus, breviores etiamaum quadam picturæ compendiarias invenit.

Adnumeratur his et Nicophanes elegans et concinus, si ita ut venustate ei pauci comparentur. Cothurnus ei et gravitas artis multum a Zeuxide et Apelle abest. Apellis discipulus Perseus, ad quem de hac arte scripsit, hujas fuit ætatis. Aristidis Thehani discipuli fuerunt et fiii; Niceros, et Aristion, cujus est Satyrus cum scyphu coronatus; discipuli, Antorides et Euphranor, de quo mex dicemus.

XXXVII. Namque subtexi par est minoris picture ce-1 lebres in penicillo, e quibus fuit Pyræicus: arte pancis postferendus: proposito, nescio an destruxerit se: queniam humita quidem sequatus, hamilitatis tamen summan adeptus est gloriam. Tonstrinas, sub inasque pinxit, et asellos, et obsonia, ac similia: eb hoc cognominatus Rhyparographos, in iis consummatæ voluptatis. Quippe ex

blables, ce qui le sit surnommer Rhyparographe. Ses tableaux font un plaisir infini, et ils se sont vendus plus cher que de très-grands morceaux 2 de beaucoup d'autres. Au contraire, un seul de Sérapion, exposé sous les Vieilles Boutiques, couvrait, dit Varron, tous les Mæniens (113). Ce peintre réus-issait très-bien pour les décorations, mais ne pouvait peindre une figure d'homme, tandis que Dionysius n'a peint que des hommes, aussi fut-il surnommé Anthropographe. Calliclès a fait aussi de petits ouvrages, Calates (114) traita en petit des sujets comigues. Antiphile travailla dans l'un et l'autre genre ; car il a fait une tresbelle Hesione, Alexandre et Philippe avec Miperve, ouvrages qui sont dans l'école des portiques d'Octavie; et dans le portique de Philippe il v a de lui un Bacchus, un Alexandre enfant, Hypolyte effrayé a la vue du taureau lancé contre lai; dans le portique de l'ompée, Cadmus et \* Europe D'un autre côté, il a peint une figure habilice ridiculement (115), a laquelle il donna le nom plaisant de Gryllus, ce qui litappeler grylles ces sortes de peintures. Antiphile etait né en 4 Egypte, et avait en pour maître Ctesidème, Il convient de ne point passer sous silence le peintre du temple d'Ardee (xxxv, 6), honoré du droit de bourgeoisie dans cette ville, et de cette inscription en vers qui est sur la peinture même : « Ces peintures, digne ornement de ces augustes lieux, du temple de Junon, reine et épouse (116) du deu suprême, sont l'œuvre de Plautius Marcus Geortas, originaire d'Alalie (117), que la ville d'Ardee celebre aujourd'hui et celebrera toujours, sa cause de ses talents. » Ces vers sont écrits en anciens caracteres latins. If ne faut pas non plus faire tort a un Ludius, du temps du dieu Auguste : celui-ci, le premier, imagina de décorer

les murailles de peintures charmantes, y représentant des maisons de campagne, des portiques, des arbrisseaux taillés, des bois, des bosquets, des collines, des étangs, des euripes, des rivières, des rivages, au souhait de chacun : des personnages qui se promènent ou qui vont en bateau, ou qui arrivent à la maison rustique, soit sur des anes, soit en voiture; d'autres péchent, tendent des filets aux, oiseaux, chassent, ou même font la vendange. On voit dans ces peintures de belles maisons de campagne, dopt l'accès est marécageux ; des gens qui portent des femmes sur leurs épaules, et qui ne marchent qu'en glissant et en tremblant; et mille autres sujets de ce genre plaisants et ingénieux. Le même artiste a le premier décore les édifices non couverts ( hypæthres, promenoirs ) de peintures représentant des villes maritimes qui font un effet, très-agréable et à tres-peu de frais. Mais il n'y a 6 de gloire que pour les artistes qui ont peint des tableaux, et c'est ce qui rend encore plus respectable (118) la prudence de l'antiquite. En effet, alors les murs et les maisons ne s'ornaient pas pour les seuls possesseurs, de pointures qui fixées en un lieu ne pouvalent être sauvées d'un incendie. Protogene se contentait d'une cabane dans son jardin; il n'y avait point de peintures sur les crépls d'Apelle; on ne s'était pas avisé de peindre des murailles entières. Chez tous [119] ces artistes l'art ne veillait que pour les villes, et un peintre appartenait à toute la terre. Un peu avant le dieu Augusta, Arellius sut célèbre à Rome: mais il profana son art par un sacrilege insigne: toujours amoureux de quelque femme, il donnait aux deesses qu'il peignait les traits de ses maîtresses : aussi en faisait on le compte dans ses 7 tableaux. Fabullus vivait dernierement; c'etait

phiris veniere, quam maximæ multorum. E diverso Mæmana, inquit Varro, omnia operichat Serapionis tahula sub Veteribus efic scenas optime pinxit, sed hominem purgere non potoit. Contra Dionysus athit aliud, quam hommes pravit, oh id Anthropographies cognominatus. Parsa et Callicles secit : item Calatea comicio tabellis : straque Antiphilus. Nam et Hesionam nobilem pinxit, el Alexandrum ac Philippum cum Minerva, qui sunt in schola in Octavne porticibus : et in Philippi, Liberom patrem. Alexandrum puerum, Hippolytum tanto emissa expavescentem : in Pompeia vero Cadmum et Europen. tdem jocoso nomine Gryllum decidiculi habitus piuxit. at ade hoc genus picturæ grylh vocantur. Ipse in Ægypto 4 natus didicit a Ctesidemo. Decet non sileri el Ardeatis templi putocem, præsertim civitate donatum ibi, et carmine, quod est in ipsa pictura his versibus :

Dignis digna loca picturis condecoravit,
Regioz Junoni', Supremi conjugi', templum,
Plantiu' Marcu' Chectas Alalia exoriundus,
Quein nunc et post semper ob artem henc Ardea laudal.

La jue sunt scripta antiquis litteris latinis : non franciando

6 taque sunt scripta antiquis litteris latinis : non franciando et Lucho, divi Augusti actate, qui primus instituit amonissimam parietum picturam, villas et porticus, ac toplaria opera, lucos, nemora, colles, piscusas, curipos, amnea, littora, qualia quis optaret, varias ibi obambulantium species, autuavigantium, terraque villas adeuntium asellis aut vehiculis. Jam piscantes, aucupantesque, aut venantes, auf etiam vindemiantes; sunt in ejos exemplaribus nobiles palustri accessu villæ, succollatis sponsiona mulieribus, labantes trepidique feruntur plurimæ præterea tales argutize facetissimi sains : idemque subdialibus maritimas urbes pingere institut, biandissuno aspectu. minimoque impendio. Sed nolla gloria artificom est, nisi 6 corum qui tabulas pinxere : coque venerabilior antiquitatis prudentia apparet. Non enim panietes excolebant dominis tantum, nec domos uno in loco mansuras, qua ex incendils rapi non possent. Casula Protogenes contentus erat in hortulo suo. Nulla in Apellis tectorus pictura erat, Nondum libebat parietes totos pingere. Onmium corum ars urbibus excubabat, pictorque res communis terrarum erat. Futt et Arellius Romæ celeber paulo ante divom Augustum: nisi flagitio insigni corrupisset artem, semper alicujus feminte amore flagrans, et ob id deas piugens, sed dilectarum imagine. Itaque in pictura ejus scorta 7

un personnage grave, sévère, et en même temps un peintre fleuri et boursoufié (120). De lui était une Minerve qui, de quelque côté qu'on la regardât, regardait le spectateur. It ne peignait que peu d'heures par jour, et cela avec gravité; car il ne quittait jamais la toge, même sur les échafauds. La maison dorée (xxxvi, 21, 8) de Néron fut la prison des ouvrages de ce peintre; aussi n'en voit-on guère (121) ailleurs. A pres lui Cornélius Pinus et Accius Priscus furent en réputation. Ils peignirent le temple de l'Honneur et celui de la Vertu, que restaurait l'empereur Vespasien Auguste. Priscus (122) approchait davantage des auguste.

XXXVIII. (x1.) N'omettons pas, à propos de peinture, une anecdote célèbre touchant Lépidus: pendant son triumvirat, les magistrats de je ne sais quel lieu le logèrent dans une maison entourée de bois. Le lendemain il se plaignit à eux, avec menaces, de n'avoir pu dormir, à cause du chant des oiseaux. On tendit autour de l'emplacement une très-longue bande où un dragon était peint: cet epouvantail fit, dit-on, taire les oiseaux, et l'on sut des lors qu'on pouvait par ce moyen les empêcher de chanter.

XXXIX. On ne sait pas au juste qui inventa la peinture en cire et a l'encaustique (xxxv, 41). Quelques-uns en attribuent la découverte à Aristide (xxxv, 36, 35), et le perfectionnement à Praxitèle. Cependant il y a eu des peintures à l'encaustique un peu plus anciennes, par exemple de Polygnote, de Nicanor et d'Arcesilas, tous trois de Paros. De plus, Lysippe a écrit sur ame de ses peintures d'Égine : 'Evéxacv (123) ( Lysippe a brûlé); ce qu'il n'aurait certaine-

ment pas fait si l'encaustique n'eût été inventée.

XL. On rapporte aussi que Pamphile (xxxv, 1 36, 14), maître d'Apelie, non-seulement peignit à l'encaustique, mais encore enseigna cet art à Pausias de Sicyone, le premier qui s'y soit rendu célèbre. Celui-ci était fils de Bryès (124), qui fut son premier maître. Il peignit au pinceau, à Thespies, des murs qu'on restaurait, et qui avaient jadis été peints par Polygnote. Par la comparaison, il fut trouvé de beaucoup inférieur; mais il n'avait pas lutté avec le peintre ancien dans son genre à lui. Il imagina le premier de peindre les lambris. Avant lui on ne décorait pas de la sorte les appartements. Il peignit de 2 petits tableaux, et surtout des enfants. Ses rivaux disaient que c'était parce que l'encaustique est un procédé d'une exécution lente : lui, voulant donner aussi à son art une reputation de célerité. peignit en un seul jour un tableau connu sous le nom d'hémérésios (d'un jour), qui représente un enfant. Dans sa jeunesse, il fut amoureux de Glycère, sa compatriote, inventrice de couronnes de sleurs; et, rivalisant de talent avec sa maitresse, il amena l'encaustique à reproduire toute la variété des fleurs ; enfin il la peignit elle-même assise, avec une couronne. C'est un de ses tableaux les plus renommés; il est appele par les uns Stephaneplocos (tresseuse de couronnes), par les autres Stephanopolis (vendeuse), parce que Glycere avait gagné sa vie à vendre des conronnes. Une copie de ce tableau ; une copie se dit apographon) fut achetée 2 talents par L. Lucullus, à Athènes, pendant les Dionysiaques.

Pausias fit aussi de grands tableaux, par exemple, le sacrifice de bœufs qui se voyait dans

numerabantor. Fuit et nuper gravis ac severus, idemque floridus et tumidus pictor Fabullus. Hujus erat Minerva, spectantem adspectans, quacumque adspiceretur. Paucis diei horis pingebat, id quoque cum gravitate, quod semper togatus, quanquam in machinis. Caroer ejus artis domus aurea luit: et ideo non exstant exemplaria alia megnopere. Post eum fuere in auctoritate Cornelius Pinus et Accius Priscus, qui Honoris et Virtutis ædes imperatori Vespasiano Angusto restituenti pinxerunt: Priscus antiquis similior.

XXXVIII. (x1.) Non est omittenda in picturae mentione celebris carca Lepidum (abula. Siquidem in triumviratu quodam loco deductus a magistratibus in nemorosum tuspitium, minaciter cum lis postero die expostulavit, summum ademtum sibi volucrum concentu. At illi draconem in longiasima membrana depictum circumdedere loco: ecque terrore aves tum siluisse narratur, el postes

cognitum est its posse compesci.

1 XXXIX. Ceris pingere, ac picturam inurere quis excogitaverit, non constat. Quidam Aristidis inventum putant, postea consummatum a Prexitele. Sed aliquanto
vetustiores encausticas picturas exstitere, ut Polygnotl, et
Nicanoris, et Arcesilai Pariorum. Lysippus quoque Æginus
picturas sua inscripsit, 'Everasev: quod profecto non fecisact, nisi encaustica inventa.

XL. Pamphilus quoque Apellis præceptor non pinxiste tantum encausta, sed etiam docuisse traditor Pansago Sicyonium primum in hoc genere nobilem. Bryctis filius hic fuit, ejusdemque primo discipulus. Pinait et inse penicillo parietes Thesplis, quum reficerentui quondam s Polygoeto picti; multumque comparatione superatus existimabalur, quoniam non suo genere certasset, idem et lacunaria primus pingere instituit, nec cameras ante eum taliter adornari mos funt. Parvas pingebat tabellas, maxi-1 meque pueros Hoc æmuli eum interpretabantur facere. quoniam tarda picturar ratio esset illa. Quamobrem arti daturus et celeritatis famam, absolvit uno die tabellam, que vocata est hemeresios, puero picto. Amavit in juventi Glycerum municipem suam, inventricem coronarum. certandoque imitatione ejus, ad numerosissimum flaros varietatem perduxit artem illam. Postremo pinxit dias sedentem cum corona, quæ e nobilissumis ejus tabes appellata est Stephaneplocos, ab alia Stephanopolis, que niam Glycera venditando coronas sustentaveral paupe tatem. Hujus tabulæ exemptar, quod apographon vocat. L. Luculius duobus talentis emit Dionysiis Athenis.

Pansias autem fecit et grandes fabulas, sicut apectalia? in Pompeii porticibus boum immolationem. Eam eus picturam primus invenit, quam postes imitati sunt mell, sequavil nemo. Ante omnia quum longitudmem lara

les portiques de Pompée. Il a inventé des artifices de peinture que beaucoup ont imités depuis, et que personne n'a égalés. Le premier, c'est qu'il montra un bœuf dans la longueur, tout en le peignant de face, non de flanc; et malgré cette situation on reconnaissait très-bien les dimensions de l'animal. Puis, tandis que les autres peintres font en blanc les points qui doivent paraître en saillie, et en noir les parties enfoncées (125), il fit, lui, en noir le bœuf tout entier, et sut dans l'ombre même trouver une ombre (126). Rare effort de l'art, que de montrer le relief sur une seule teinte, et la solidité du tout avec des parties brisées par le raccourci! Pausins passa, lui aussi, sa vie à Sicyone; et cette ville fut longtemps la patrie de la peinture. Dans la suite, tous les tableaux de Sicyone furent vendus publiquement pour le payement des dettes de la cité, et transportés à Rome sous l'edifité (an de Rome 678) de Scaurus (xxxvi, 24,10).

Après lui, dans la cent quatrième olympiade (127), se distingua par-dessus tous les autres Euphranor de l'Isthme, dont nous avons deja parle parmi les statuaires (xxxiv, 19,27). Il a fait et des colosses, et des ouvrages en marbre, et des coupes; studieux et laborieux plus que personne, excellent dans tous les genres, et constamment égal à lui-même. Il paraît le premier avoir exprimé la dignité dans les héros, et bien entendu la proportion. Cependant, en général (128), il a fait les corps trop grèles, les têtes et les articulations trop grosses. Il n aussi composé des traités sur les coupeurs. Ses ouvrages

S la proportion et sur les couleurs. Ses ouvrages sont : un combat de cavalerie, les douze dieux, un Thésée, au sujet duquet il disait que celui de parchasine avait été nouvri de cava le sien de

Parrhasius avait été nourri de roses, le sien de estendere vellet, adversum eum pinxit, non transversum : et abunde intelligitur amplitudo. Dein quum omnes, quai volunt eminentia videri, candicanti faciant colore, quie condunt, nigro : hic totum bovem atri coloris fecit, umbraque carpus ex ipsa dedit, magna prorsus arte in acquo extantia ostendens, et in confracto solida omnia. Sicyone et hic vitam egit, diuque funt illa patria pictura. Tabulas inde e publico omnes propter ses alienum civitatis addic-

taa, Scauri ædilitas Romain translulit.

Post eum eminuit longe ante omnes Euphranor lathmius, olympiade centesima quarta, idem qui inter fictores detus est a nobis. Ferit et colossos, et marmores, so acypios scalpsit, docilis ac laboriosus ante unnes, et in quocumque genere excellens, ac sibi æqualis. Hie primus videtur expressisse dignitates heroum, et usurpasse symmetriam. Sed finit in universitate corporum exilior, capitibus articulisque grandior. Volumina quoque composuit de symmetria et coloribus. Opera ejus sunt, equestre prælium, duodecim dii: Thesena, in quo dixit, euindem apud Parrhasium rosa pastum esse, suum vero carne. Nobites ejus tabulæ Ephesi, Ulysses simulata vesania hovem cum equo jungena: et palliati cogitantes: dux gladium condens.

Eodem tempore fuit et Cydias, cujus tabulam Argo-

chair. Il y a de lui à Éphèse des tableaux fameux: Ulysse attelant, dans sa folie simulée, un bœuf avec un chevat; des hommes en manteau, qui reflechissent; un capitaine remetiant son epen dans le fourreau.

Du même temps vivait Cydias. L'orsteur Hor-6 tensius donna 144,000 sesterces (30,240 fr.) de son tableau des Argonautes, pour lequel it fit construire expres un lâtiment dans sa terre de Tusculum.

Antidote fut clève d'Euphranor. Il y a de lui à Athènes un combattant arme d'un bouclier, un lutteur et un joueur de flûte, qui est au nombre des ouvrages les plus renommés.

li fut plus exact que fécond. Son coloris était 7 sévère. Sa principale gloire est son élève Nicias, Athenien. Celui-ci peignit très-bien les femmes. Il observa la lumière et les ombres, et s'appliqua surtout à faire ressortir les figures bors du tableau. Ses ouvrages sont : une Némée, apportée d'Asie à Rome par Silanus, et placée, comme nous l'avons dit (xxxv, 10), dans le sénat; un Bacchus, dans le temple de la Concorde; un Hyacinthe, qu'Auguste, charmé de ce tableau, rapporta après la prise d'Alexandrie, et qui pour cette raison a cté consacré dans son temple par l'empereur Tibère; enfin, une Diane. A Éphèse est le tombeau de Mégabyse, prêtre de Diane (xxxv, 36,30); a Athenes, la Nécromancie, décrite par Homère (Od., IV). Nicias refusa de vendre ce dernier a tableau au roi Attale pour le prix de 60 talents (285,200 fr.); et il aima mieux en faire présent à sa patrie, riche qu'il était. Il a fait de grands tableaux; de ce nombre: Calvpso, lo, Andromède, un très-bei Alexandre, qui est dans les portiques de Pompée, et une Calypso assise. A ca

nautas H-S extay Hortenaius orator mercatus est, elque sedem fecit in Tusculano auo.

Euphranoris autem discipulus fuit Antidotus. Hujus est clypeo dimicans Athenis, et luctator, tilucenque interpanca laudatus.

Ipse diligentior, quam numerosior, et in coloribus se- 7 verus, maxime inclaruit discipulo Nicia Athenicusi, qui diligentissime mulieres pinxit. Lumen et umbras custodivit, atque ut eminerent e tabulis picturæ, maxime curavit. Opera ejus, Nemea advecta ex Asia Romam a Silano, quam in curia diximus ponitam. Item Liber pater in æde Concordiæ: Hyacinthus, quem Cæsar Augustus delectatus eo secum deportavit Alexandria capta : et ob id Tiberius Cæsar in templo ejus dicavit hanc tabularn : et Diana. Ephesi vero est Megabyzi sacordotis Ephesiae Dianæ sepulcrum : Athenis Necromantia Homeri. Hanc & vendere poluit Attalo regi talentis sexaginta, potinsque patrice suce donavit, abundans opibus. Fecit et grandes picturas, in quibus sunt Calypso, et lo, et Andromeds: Alexander quoque in Pompesi porticibus præcellens, et Calypso sedens. Hoic eidem adscribuntur quadrupedes. Prosperrime canea expressit. Hie est Nirias, de quo dicehat Praxiteles interrogatus, que maxime opera sua probaret in marmoribus : quibus Nicias mamm admovisset :

T. VI

neue penne 129 m abrine de madrandes. \$ 17th september to result on these Call the Name of State of Principles. Manager of THE R IS DECISE IN PRINCES A NEW . 25poudit : Cors of Come to me a most. . tent i estimat ma verus. On se mit trus a. efekt stakes, at his matte de neine hans, hij de place four a seat forzenne byroganie.

- On margaine, ha profess theme many i on ourton pont è Peus Atlemet de Marines IV. 14.3% deve le Gameire de Carreice. Son eners était plus audiere, et. 2002 selle auderite, plus appiniste; en surle prist put par su panettre combies I start sevent does son art. I peoplet. done is tempte & Essenia, Phylacopie : a Athenes . une amendée de famille prisa somme Syngamiova : un Acadile degrane en falle et recomme par Clysse, tabless a six personners: et. et qui a le pina contribue a su ceschrite, un passirenter avec un cheval. S'à s'etnit pus moet jeune, unine la serait comparable.
- 10 Le Macidonica Heraciide a muni un nom. Unberd il prignit des valments: il se retira. était à la même epoque Metrodore, à la fais peintre et philosophe, et tres-renommé dans la peintore et la philosophie. Le vainqueur de Persee, 💶 effectivement. Timomoque de Byzance, du temps 🐪 de César, peignit un Ajax et une Medee, qui ont

tantum carcumlitioni ejus tribuebal. Non satis discerniter, alium esdem comine, an hunc eumdem quidam faciant olympiade centenina duodecima.

- Nicise comparator, et aliquanto præfertur Athenion Maroutes, Giancionis Corinthui discipulus, et austerior colore, et in austernate jucundior, ut in ipsa pictura eruditio eluceat. Pinxit in templo Eleusine Phylarchum, et Athenia frequentiam, quam vocavere Syngenicon, Item Achillem virginis habitu occultatum, Ulysse deprebendente, et in una tabula, sex signa; quaque maxime inclaruit, agasonem cum equo. Quod nisi in juventa obiisset, nemo el compararetor.
- Est nomen et Heraclidi Macedoni. Initio naves pinait : captoque rege Perseo Athenas commigravit, ubi codem tempore erat Metrodorus pictor, idemque philosophus, magnæ in utraque scientia auctoritatis. Itaque quum L. Panlus devicto Perseo petisset ab Atheniensibus, ut sibi quam probatissimum philosophum mitterent ad erudiendos liberos, itemque pictorem ad triumphum excolendom. Athenienses Metrodorum elegerunt, professi eumdem in ntroque desiderio præstantissimum : quod ita Pautt lus quoque judicavit. Timomachus Byzantius Cæsaris
- dictatoris miate Ajacem et Medeam pinvit, ab eo in Veneris Genetric' Voitas, octogista talentis venumdatas.

sam Tremiters . et serves 80 talents (393,600 fr.) E. Turret evalue le talent attique à 6,000 inners . De vante eneme de l'impresque Oreste. innuence or Intride. Locythian, meltre de militer, une famille sobie; deux hommes en monnam. se Supremet a purler, l'un debout, l'autre name. Commitme d'est dons se Gorgone que l'art paciti from particuliarement favorisé.

armanis. Es (130 et disciple de Pausias, fat (2 au summere des pensières les plus sévères. On a de na Eparamadas. Perseles, Medée, la Verta, Theres. Emmer du people athénien, un sacri-See de buends. E y en a qui estiment aussi Niseptands : 11 . corve du même Pausias, pour une exactitude sencie des senis artistes. Du reste, il esait for fame son coloris, et donnait beaucous dans le mone le sal: xxxxx, 56). Quant à Secrete, ses tablesex plaisent avec raison à trut is moude. Tels seut : Esculape avec sesfilles. Hyrie. Erie. Panacie, et laso; et son Parement. qui en appelle Ocuss : il fait une corde qu'un due INDEX 2 MANUFE.

Jumqu'ici j'ai cité les artistes les plus excel-18 le roi Persee ayant eté pris, a Athenes, ou i lents dans l'un ou l'antre genre ; mais je ne passerni pas sous silence ceux du second rang. Aristeclides a peint le temple d'Apollon à Delphes. Antiphile est renommé pour un jeune garcon Paul-Emile, syant demandé aux Athèniens de souffant un feu qui éclaire et l'appartement, lui euroyer le philosophe le plus estime pour d'ailleurs fort beau, et le visage de l'enfant; l'édocation de ses enfants, et un peintre pour : pour un atelier de fileuses en laine, où des femmes peindre son triomphe, ils choisirent Metrodore, 'se hâtent toutes d'achever leur tâche; pour une déclarant qu'il était éminemment propre a rem- ! change du roi Ptolemée, mais surtout nour un plir cette double táche, ce que Paul-Emile trouva 🕴 très-beau Satyre couvert d'une peau de pauthère, et qu'en nomme Aposcopeuon (épiant); Aristophon, pour Ancée, blessé par le sanglier, et été placés par le dietateur dans le temple de Vé-. Astypale, compagne de sa douleur; et pour (132)

> Talentum Atticum x. vi taxat M. Varro, Timomachi seque landantur Orestes, Iphigenia in Tauris, Lecythion agilitatis exercitator, cognatio nobilium ; palliati, quos dicturos pinxil, alterum stantem, alterum sedentem. Precipue tamen ars ei favisse in Gorgooc visa est.

Pausize filius et discipulus Aristolaus e severissimi pictoribus fuit : cujus sunt , Epaminondas , Pericles , Me dea, Virtus, Theseus : imago Atticae plebis, boum immoli tio. Sunt quibus et Nicophanes ejuadem Pausiae discip lus placent diligentia, quam intelligant soli artifices, ali durus in coloribus, et sile multus. Nam Socrates jure omnibus placet. Tales sunt, cum Æsculapio filiæ, Hygia Ægie, Panacea, Iaso, et piger, qui appellatur Ocnos, spar tum torquens, quod asellus arrodit.

Hactenus indicatis in genere utroque proceribus, nor silebuntur et primis proximi. Aristoclides, qui pinxi ædem Apollinis Delphis. Antiphilus puero ignem confiante laudatus, ac puchra alias domo splendeacente, ipsiusque pueri ore : item lanificio, in quo properant on nium mulierum pensa : Ptolemato venante. Sed nobilissimo Satyro cum pelle pantherina, quem Aposcopenout# appellant. Aristophon Ancieo vulnerato ab apro, cum socia doleris Astypale : numerosaque tabula, in qua ment Priamus, Helena, Credulitas, Ulysaes, Deiphobus, Deun tableau a beaucoup de personnages, où sont Priam, Heiène, la Credulité, Ulysse, Déiphobe, la Ruse. Androbius a peint Scyllis coupant les ancres de la flotte des Perses; Artémon, une Danaé qu'admirent des brigands, la reine Stratonice, Hercule et Dejanire: mais ses plus beaux ouvrages sont, dans les portiques d'Octavie, Hercule dépouillé sur le mont UEta, en Doride, de ce qu'il avait de mortel, et entrant au ciel du consentement des dieux; et l'aventure de Laomédon avec Hercule et Neptune. Alcimaque a peint Dioxippe vainqueur dans le pancrace a Olympie, sans poussière, en grec aconiti. Cœnus a peint des écussons (133).

15 Ctesitoque, éleve d'Apelle, s'est rendu célebre par une peinture burlesque representant Jupiter accouchant de Baechus, ayant une mitre en tête et criant comme une femme, au milieu des déesses qui font l'office d'accoucheuses; Cléon, par un Cadmus; Ctésidème, par la prise d'Œchalie, et par une Laodamie. Clesides est counu par un tableau injurieux pour la reine Strato. nice : cette princesse ne lui ayant pas fait une reception honorable, if la peignit se roulant avec un pecheur qui passait pour être son amant. Il exposa ce tableau dans le port d'Éphese, et s'enfuit a toutes voiles. La reine ne voulut pas qu'on entevât le tableau, à cause de l'extrême ressemblance des deux figures. Cratinus (134) a peint des comediens à Athènes, dans le Pompion.

6 Il y a d'Eutychidès une Victoire conduisant un char a deux chevaux. Eudore s'est fait remarquer par une decoration de theâtre; il a fait aussi des figures de bronze.

Hippus (135) est cité pour un Neptune et une Victoire. Habron a peint l'Amitié, la Concorde, et des figures de dieux. Léontiscus a représenté Aratus vainqueur, avec un trophéa, et une joususe de lyre; Léon, une Sapho.

Néarque (126) a fait une Vénus entre les t; Grâces et les Amours, un Hercule triste et repentant de son accès de fureur; Nealcès, une Vénus. C'était un artiste ingenieux et iuventif: petgnant une bataille navale entre les Égyptiens et les Perses, et voulant faire comprendre qu'elle se livrait dans le Nii, dont l'eau est semblable à celle de la mer, il fit voir par un embleme ce que l'art ne pouvait rendre, en peignant sur la rive un âne qui boit, et un crocodile qui le guette.

OEnias a peint une assemblée de famille.

Philiseus a peint l'atelier d'un peintre, où un
enfant souffie le feu; Phalérion, une Scylla.

Simonide a fait Agatharchus et Mnemosyne. Simus est auteur d'un jeune homme se reposant, d'une boutique de fouton (137), d'un personnage célebrant la grande fête de Minerve, et d'une Némésis excellente.

Théodore (133) est auteur : d'un homme fai-12. sant des onctious ; du meurtre de Clytemnestre et d'Égisthe par Oreste ; de la guerre de Troie en une suite de tableaux , qui sout à Rome dans le portique de Philippe ; d'une Cassandre , qui est dans le temple de la Concorde ; de Leontium , maîtresse d'Epicure , dans l'attitude de la méditation ; enfin du roi Demetrius ; Théon, d'un Oreste furieux , de Thamyras le joueur de lyre ; Tauriseus , d'un Discobole , d'une Clytemnestre , d'un petit dieu Pan, de Polynice redemandant son royaume , et de Capanee.

En parlant de ces artistes, il ne faut pas ou-20 blier un fait remarquable : Erigonus, broyeur de couleurs pour le peintre Nealces, fit lui-même

lus. Androbus pinxit Scyllin ancoras Persice classis pracde adentem. Artemon Dansen, mirantibus cam prædombus : reginam Strationien, Herculem et Dejamram : nobilissimas autem, qua sunt in Oclavice operibus : Herculem ab (Lta monte Doridos exista mortalitate consensi debrum in cælum euntem : Laomedoniis circa Herculem et Neptanum historiam. Alcimachus Dioxippum, qui pancratio Olympia citra polveristactum (quod vocant aconiti) vicit : Cænus stemmala.

15 Clesilochus Apelha discipulus petolanti pictura innotoit. Jove Liberum partoriente depicto mitrato, et mulichiter ingemiscente inter obstetricia dearum: Cleon
Godono: Ctesidemus Cechalize expugnatione, et Laodamia. Clesides regimo Stratonices injuria. Nulto enim homore exceptus ab ea, pinxit volutantem cum piscatore,
quem regimam amare sermo erat: eatique tabulam in
portu Ephesi proposuit: ipse velis raptus est. Regina
totti vetuit, utriusque similitudine mire expressa. Crati
pue comunios Athems in Pompio pinxit.

16 Entychnis bigain regit Victoria. Endorns scena spectator iden et ex are signa fecit.

Hippus, Neptuno et Victoria, Habron American et Concordiam puvit, et deorum simulacia Leontiscus Ara

tum victorem cum tropaeo : psaltriam. Leon Sappho.

Nearchus Venerem inter Gratias et Copidines : Hercu-17 lem tristem trisaniæ prenitentia. Nealces Venerem, ingeniosus et solers in arte. Siquidem quum præfium navale Ægyptiorum et Persamm praxisset, quod in Nilo, cajus aqua est mai similis, factum votebat intelligi, argumento declaravit, quod arte non poterat. Asctlum enim in httore bibentem parati, et croccoillum insidantem ein.

(Emas Syngenicon.

Philiscus officinam pictoris, ignem conflante puero. Phalerion Scyllam.

Simonides Agatharchaun, et Mnemosynen. Simus juvenem requiescentem, officinam fuilonis, Quinquatrus celebrantem: identique Nemesin egregiam.

Theodorus inaugentem: idem ab Oreste matrem et 19
Ægisthum interfici : bellumque Iliacum pluribus tabulis ,
quod est Romae in Plulippi porticibus : et Cassandram ,
quæ est iu Concordiæ delubio : Leontium Epicuri cogitantem : Denetrium regem. Theon Orestis insanam ,
Thanny am culharodum. Tauriscus Discobolum , Clyfaranestram , Paniscum , Polynicen regnum repetentem , et
Capanea.

Non omittetur inter bos insigne exemplum. Namque

dière, qui sans aucun doute aurait fait une seule bouleur de plusieurs si on y eût plongé des étoffes déjà peintes, en fait plusieurs d'une seule. Il y a en même temps coction et teinture, et les tissus qui ont subi cette coction deviennent plus holides que s'ils u'y avaient pas été soumls.

XLIII. (xii.) En vollà assez et trop sur la peinture. Il convient maintenant de parler de l'art de modeler, ou plastique. Dibutades de Sieyone, potier de terre, fut le premier qui inventa, Corinthe, l'art de faire des portraits avec cette nême terre dont il se servait, grâce toutefols à sa ille: celle-ci, amoureuse d'un jeune homme qui pertait pour un lointain voyage, renferma dans des lignes l'ombre de son visage projeté sur une muraille par la lumière d'une lampe; le père appliqua de l'argile sur ce trait, et en fit un modele qu'il mit au feu avec ses autres poteries. On rapporte que ce premier type se conserva dans le Nymphæum jusqu'à la destruction (148) de Corinhe par Mummius (xxxIV, 3) (an de Rome 608). D'autres prétendent que les premiers inventeurs de la plastique furent Rhœcus et Théodore, à Sanos, longtemps avant l'expulsion des Bacchiades ors de Corinthe; que Démarate, qui s'enfuyait e cette ville, et qui, en Étrurie, donna le jour Tarquiu l'Ancien, roi du peuple romain, était ecompagné des modeleurs Euchir, Diopus (149) t Eugramme, et que ces artistes transmirent la Mastique à l'Italie. L'invention de Dibutades seait alors d'avoir mêlé de la rubrique à l'argile, ou l'a voir modelé avec de la terre rouge (150). Il fut cassi le premier qui plaça des figures sur le bord les toits; il les nomma d'abord prostypa (151) c'est-à-dire peu proéminentes); puis le même artiste les sit proeminentes, ectypa. De là vinrent

les ornements du faitage des temples. C'est à cause de lui que les artistes en ce genre ont été appeiés plastes.

XLIV. Le premier qui sit un portrait d'homme la avec du plâtre moulé sur le visage même, et qui redressa cette première image à l'aide de cire coulée dans le plâtre, sur Lysistrate de Sicyone, frère de Lysippe dont nous avons parlé (xxxiv, 19, 12). Ce sut lui aussi qui s'appliqua à rendre la ressemblance; avant lui, on ne s'étudiait qu'à faire les plus belies têtes possible. Le même artiste imagina, pour les statues, d'en faire le modèle (152); et cette idée eut tant de vogue, qu'on ne sit ni figure ni statue sans un modèle en argile; d'où il paraît que la statuaire en marbre est antérieure à l'art de couler le bronze (xxxvi, 4, 5).

XLV. Les modeleurs les plus célèbres ont été 1 Damophile et Gorgase, l'un et l'autre peintres également. Ils ont orné de leurs ouvrages dans ces deux genres le temple de Cérès à Rome, près du grand Cirque. Une inscription en vers greesapprend (153) que les ouvrages de droite sont de Démophile, et ceux de gauche de Gorgase. Varron dit qu'avant la construction de ce temple tout était toscan (xxxtv, 16) dans les temples, et qu'en réparant celui-ci on scia les peintures qui étaient sur les murailles, et qu'on les encadra ; de plus, que les figures qui étaient sur le faite furent dispersées. Chalcosthène fit à Athènes-des 2 ouvrages en terre crue, dans le lieu qui, du nom de son ateller, est appelé Céramique. Varronrapporte avoir connu à Rome un nommé Posis. qui faisait des fruits et des raisins si ressemblants, qu'on ne pouvait, à la vue, les distinguer des fruits véritables. Le même auteur vante Arcésilaüs lié avec Lucius Lucullus | xxxv, 40, 2), et dont

nutatus. Nec postea shlui potest ita cortina non dubie nonfusura colores, si pictos acciperet, digerit ex uno, pingitque dum coquit. Et adustas vestes firmlores figut, quam si non urerentur.

ALHI (xii.) De pictura satis superque : contexuisse bis et plasticen conveniat. Ejusdem opere terræ fingere arpilla similitudines, Dibutades Sicyonius figulus primus invenit Corinthi, blice opera : quae capta acuore juvenis, illo abeunte peregre, umbrain ex facie ejus ad locernam to pariete lineis circumscripsit quibus pater ejus impressa argilla typum fecit, et cum ceteris fictilibus induration igns proposuit , comque servatum in Nymphæo, dunec Corinthum Mummius everterit, tradunt. Sortque in Samo primos ominom plasticen invenisse Rocecom et Theodorom tracant, multo ante Bacchiadas Corintho pulsos. Demaratum vero ex eadem urbe profugum, qui o Eleuria Tacquinium Priscum regem populi romani gemut, comitatos netures Euchira, Dropum et Eugrammum: ab iis Italiæ traditam plasticen. Dibutadis inventum est, pubricam addere, aut ex rubra creta fingere : primusqua personas fegula um extremis imbricibus imposuit, que ster initia prostypa vocavit. Postea idemectypa fecit. Hinc 😭 fastigia templorura orta : propter hunc pl r ta appellati XLIV. Hominis antem imaginem gypso e facie ipan 1 primus omanum expressit, ceraque in eum formam gypsi infusa emendare instituit Lysistratus Sicyonius, frater Lysippi, de quo dixtmus. Hic et similitudinem raddere instituit : ante eum, quam pulcherrimas facere atudebant. Idem et de signis effigies exprimere inventt : crevitana res in tantum, ut nulla signa, statuave, sine argilla fierent. Quo apparet antiquiorem hanc fuisse scientism quam fundendi seris.

XLV. Plastæ landatissimi fuere Damophilus et Gor t gasus, údemque pictores : qui Cercris ædem Roma ad Ciccum maximum utroque genere artis suæ excoluerunt, versibus inscriptis græce, quibus significarent a dextra opera Damophilusse, ab leva Gorgasi. Ante hanc ardem luscauca omma in adibus fulsse, auctor est M. Varro. Ex hac, quum reficeretur, crustas parietum excisas tabulis marginatis inclusas esse : item signa ex fastiguis dispersa. Fecit et Chalcosthenes cruda opera Athens, 2 qui locus ab officina ejus Ceramicos appellatur. M. Varro tradit sibi cognitum Romæ Posim nomiue, a quo facta pous et uvas, ut non posses adspectu discerere a veris. Item magnituat Arcestlaum. Lucit Luculi familiarem, como proplasmata phiris venire solita artificitus ipais.

488 PLINE.

les modèles se vendaient d'ordinaire plus cher aux artistes eux-mêmes que les ouvrages des autres. 3 Il ajoute que ce modeleur exécuta une Vénus Génitrix qui est dans le forum de César, mise en place avant d'être achevée, tant on avait hâte de la dédier; que (154) ce même artiste convint avec Luculius de faire, pour 60,000 sesterces (12,600 fr.), une sigure de la Félicité, figure dont on fut privé par la mort de l'un et de l'autre; qu'Octave, chevalier romain, voulant faire faire une coupe, Arcésilaus lui en vendit le modèle en plâtre un talent (4,929 fr.). Varron loue encore Pasitélès, qui disait la plastique mère de la ciselure, de la statuaire et de la sculpture, et qui, bien qu'excellent dans tous ces arts. n'exécuta jamais rien qu'il n'eût d'abord modelé. En outre, il dit que l'art de modeler fut cultivé en Italie et surtout en Étrurie, et que de Frégelles fut appelé Turianus (155), avec qui Tarquin l'Ancien fit marché pour la figure de Jupiter, qui 4 devait être consacrée dans le Capitole; que ce Jupiter était d'argile, et que pour cette raison on était dans l'habitude de le peindre en minium (xxxIII, 36); que le quadrige placé sur le faite de ce temple, et dont nous avons souvent parlé, était d'argile; que le même artiste a exécuté l'Hercule qui porte encore aujourd'hui à Rome le nom de la matière dout il est fait. Telles étaient dans ce temps les plus bel'es statues des dieux ; et Rome n'a pas à se plaindre de ceux qui ont adoré des divinités d'argile : l'or et l'argent, ils ne le travailsaient pas même pour les dieux. XLVI. Il reste (156) en plusieurs lieux de tels simulacres. A Rome et dans les municipes on voit encore de nombreux faites de temple d'un travail admirable, et, en raison de l'art et de la longue durée, plus respectables que l'or, ou du

moins plus purs. Aujourd'hui même, au milieu de nos richesses, dans les sacrifices on offre les premières libations, non dans des vases murrhins ou de cristal, mais dans des simpules (157) (petites coupes). Oui, la bienfaisance de la terre paraftra inexprimable à quiconque en appréciera tous les détails. Sans même parler des céréales, du vin , des fruits , des herbes , des arbustes , des médicaments, des métanx, présents qu'elle nous prodigue et dont nous avons déjà traité, la poterie seule, à cause du perpétuel emploi qu'on en fait, satisferait nos exigences : tonneaux pour contenir les vins, tuyaux pour conduire les caux, boules creuses faites en mameion pour les bains. briques simples et briques doubles pour soutenir les toits; usages en raison desquels le roi Numa établit un septième collége pour les ouvriers en terre. Quelques-uns même ont mieux aimé être 🕽 enterrés en des cercueils de terre cuite, par exemple M. Varron, à la pythagoricienne, avec des feuilles de myrte, d'olivier et de peuplier noir. La majeure partie du genre humain se sert de vases de terre. On cite la poterie de Samos comme excellente pour la vaisselle de table. La même vogue appartient à Arretium en Italie, a et, pour les gobeiets seviement, à Surrentum, à Asta, à Pollentia, à Sagonte en Espagne, à Pergame en Asie. La ville de Tralles en Asie (158), et en Italie celle de Modène, donnent aussi leur nom à leurs poteries en terre; car ce genre de produits rend célèbres des localités, et les fabriques à roue qui ont du renom expédient leurs ouvrages de tous côtés, par terre et par mer. A Erythres, dans un temple, on montre aujourd'hui encore deux amphores consacrées, à cause du peu d'épaisseur de leurs parois. Etles sont dues au dési entre un maître et son élève, à

3 quam aliorum opera. Ab hoc factam Venerem Genetricem in foro Cæsaris, et priusquam absolverctur, festinatione dedicandi positam. Eidem a Lucullo H-S. Lx signum Fellcitatis locatum, cui mors utriusque inviderit. Octavio equiti romano cratera facere volenti, exemplar e gypso factum talento. Laudat et Pasitelem, qui plasticen matrem statuaria, scalpturarque, et caelatura esse dixit : et quom esset in omnibus his summus, nihil umquam fecit, antequam finait. Præterea elaboratam hanc artem Italiæ, et maxime Etruriæ: Turianumque a Fregellis accitum, cui locaret Tarquinius Priscus effigiem Jovis in Capitolio 4 dicandam. Fictilem cum fuisse, et ideo miniari solitum: hetiles in fastigio templi ejus quadrigas, de quibus sæpe diximus. Ab hoc eodem factum Herculem, qui hodieque materia nomen in Urbe retinet. Hæ enim tum effigies deum erant laudatissimæ. Nec pænitet nos illorum, qui tales deos coluere. Aurum enim et argentum ne diis quidem conficiebant.

1. Durant etiamnum plerisque in locis talia simulaligia quidem templorum etiam in Urbe crebra, et ils, mira cadatura, et arte avique lirmitate saucro, certe muocentiora. In sacus quidem etiam

inter has opes hodie non murrhinis crystallinisve, sed fictilibus prolibatur simpulis. Inenarrabili terræ beniguitale, si quis singula restimet: etiam ut omittantur in frugum, vini, pomorum, herbarum, fruticum, medicamentorum, metallorum generibus, beneficia ejus, que adhuc diximus : vel assiduitate satiant figlinarum opera, doliis ad vina excogitatis, ad aquas tubulis, ad balineas mammatis, ad tecta coctitibus laterculis frontatisque: ob quæ Numa rex septimum collegium figulorum iustituit. Quin et defunctos sese multi fictilibus soliis condi maluere : sicut M. Varro, Pythagorico modo, in myrti et oleæ atque populi nigræ foliis. Major quoque para hominum terrenis utilur vasis. Samia etiamnom in esculea tis laudantur. Retinet hanc nobilitatem et Arretium in Italia : et calicum tantum, Surrentum, Asta, Pollentia : in Hispania Sagunturo, in Asia Pergamum. Habent et 🚐 Tralles ibi opera sua, Mutina in Italia : quoniam et sic gentes nobilitantur. Hæc quoque per maria terrasque ultro citroque portantur, insignibus retæ officinis. Erythris in templo hodieque ostenduntur amphorae duze propter temuitatem consecratæ, discipuli magistrique certamine, ater tenniorem humum duceret. Cois laus maxima: Adrianis

qui ferait en terre le vase le plus mince. Les vases de Cos sont les plus beaux, ceux d'Adria les plus solides. Il y a eu a propos de ces vases quelques exemples de sévérité : nous lisons que Q. Coponius fut condamné pour brigue, parce qu'il avait gratifié d'une amphore à vin celui qui avait droit de porter le suffrage. Faisous intervenir le luxe même pour accorder quelque autorite à la poterie : le tripatinum (159) etait, d'apres l'enestella, le plus haut degré du faste en fait de festins; or, ce tripatinum consistait en un plat de mureues, un plat de poissons appelés loups (bars), et un plat de poissons appelés mynons (xxxii, 25); les mœurs penchant déjà vers leur déclin, préferables cepeudant encore à 4 celles des philosophes de la Grèce. En effet, on rapporte que les héritiers d'Aristote vendirent à l'encan soixante-dix plats. J'ai dit (160), en parlant des oiseaux (x, 72), qu'un seul plat de l'acteur tragique Ésope lui fut vendu 100,000 sosterces (21,000 fr. ); je ne doute pas que le lecteur ne se soit indigné à ce récit, mais c'était peu de chose. Vitellius, empereur, fit faire, au prix d'un million de sesterces, un plat pour lequel il avait fallu construire un four en rase campagne; ainsi donc le luxe en vint à cet excès, de payer plus cher un vase de terre qu'un vase murrhin. C'est à cause de ce plat que Mucianus, consul pour la seconde fois, reprocha dans un discours accusateur, à la memoire de Vitellius, ces espèces d'étangs, plats non moins détestables que le plat empoisonne d'Asprénas, qui, selon l'accusation de Cassius Severus, donna la mort à cent trente personnes (xxiii, 47). Ces ouvrages procurent de la célebrité a des villes aussi, par exemple Rhé-Rium et Cumes. Les prêtres de la Mere des dieux, qu'on nomme Galles, se rendent eunuques avec un tesson de terre de Samos; autrement ils mourraient des suites de l'operation, si nous en croyons M. Cælius, qui ajoute qu'il faudrait avec de tels tessons couper la laugue à certains impudiques: reproche sanglant qui semblatt d'avance s'appliquer à ce mêmo Vitellius. Que n'a pas imaginé l'industrie? On utilise les pots cassés, de telle façon que, piles et avec addition de chaux, ils deviennent plus solides et plus durables, sorte d'ouvrages dits de Signia; on a même appliqué cette préparation au carrelage des appartements.

XLVII. (xtit.) Mais la terre fournit encore 1 d'autres ressources. Qui, en effet, ne serait émerveille de voir la partie la plus vile de la terre, celle que pour cela on appelle poussière sur les collines de Pouzzoles, être opposee aux flots de la mer, et, aussitôt après l'immersion, devenir une seule et même pierre inattaquable aux eaux. et durcissant de jour en jour, surtout si ou y mêle du ciment de Cumes? Une terre de sembla- 2 ble propriété se trouve dans le territoire de Cysique; là c'est non pas une poussière, mais la terre même, que l'on coupe par blocs de toutes grosseurs : plongée dans la mer, on l'en retire avant la durete de la pierre. Même chose se voit, diton, aux environs de Cassandrie; et dans la fontaine de Gnide, qui est douce, la terre se pétrifie en huit mois. D'Orope jusqu'à Aulis, toute terre que la mer atteint se convertit en roche. Le sable le plus sin du Nil ne differe pas beaucoup de la poussière pouzzolane. On s'en sert, non pour résister à la mer et briser le choc des flots, mais pour dompter le corps par les exercices de la palestre. C'est du moins pour cela que Patrobins, affranchi de l'empereur Néron, en faisait venir. De plus, je trouve que Léonnatus, Cratere

M. Carlio credamus, qui linguam sic amputandam objection in venimus ambitus damnatum, quia vini ram dedisset dono ei, cujus suffragii latio erat. ut luvu quoque aliqua contingat auctoritas figlinis, ut luvu quoque aliqua contingat auctoritas figlinis, ut luvu quoque aliqua contingat auctoritas figlinis, ut luvu quoque aliqua contingat auctoritas figlinis. Quo genere etam pavimenta excagitavit.

KLVII. (xui.) Veram et ipsius terra sunt alia compuenta. Quis enim satis miretur, pessimam ejus partem,

menta. Quis enim satis miretur, pessimam ejus partem, ideoque pulverem appellatum in Puteolanis collibus, opponi maris fluctibus : mersumque protinus fieri lapidem unum inexpugnabilem undis, et fortiorem quotidie, utique si Cumano misceatur cæmento? Eadem est terræ natura 2 et in Cyzicena regione : sed ibi non pulvis, verum ipsa terra qualibet magnitudine excisa et demersa in mare, lapidea extrahitur. Hoe idem circa Cassandriam produnt fieri : et in fonte Guidio dulci, intra octo menses terram lapidescere. Ab Oropo quidem Aulida usque quidquid terræ attingitur mari, mutatur in saxa. Non muttum a pulvere Putculano distat e Nilo arena tenuissima sul parte, non ad sustinenda maria fluctusque frangendos, sed ad debellanda corpora palæstræ studits. Inde certe Patrobio, Neronis principis liberto advehebatur. Quinct Leonnato, et Cratero, ac Meleagro Alexandra Magin ducabus

Carmitas : nonnullus circa hoc severitatis quoque exemplis. Coponium invenious ambitus damuatum, quia vini muphoram dedisset donn ei, cujus suffragii latio erat. Alque ut luxu quoque aliqua contingat auctoritas figlinis, Empatinum, inquit Fenestella, appellabatur summa co-Liarum lautifia. Una erat murzenarum, altera luporum, Rertia myxonis piscis, inclinatis jam seilicet moribus, pt Camen cos præferre Græciæ etiam philosophia possimus. Siquidem in Aristotelis lieredum auctione i.x v patinas vemesse traditor Nos quum unam Æsopi tragrediarum Instruonis in natura armm diceremus sestertiis e stetisse, non dubito indignatos legentes. At Hercules, Vitellius in primupatu suo x sestertus condidit patinam, cui faciendae fornas in campis exadificata erat : quomam éo pervenit luxursa, ut etiam fictilia pluris constent, quam murrhina. Propter hanc Mucianus altero consulatu suo, in conquestione, exprobravit patinarum paludes Vitellii memoriæ; non illa ferdiore, cujus veneno Asprenati reo Cassius Severus accusator objicuebat, internisse cxxx con-S vivas. Nobelitantur lis oppida quoque, ut Rhegium et Comar Samua testa Matris deum sacerdoles, qui Galli vocantur, virilitatem amputare, nec alder citra permeiem, 90 PLINE.

e Méléagre, géneraux d'Alexandre le Grand, faisaient transporter de ce sable avec les autres provisions militaires; mais je n'en dirai pas (161) davantage la-dessus, non plus que sur ces préparations de cire et de terre que notre jeunesse emploie dans ses exercices, se fortifiant le corps, mais perdant la vigueur de l'âme.

- Afrique et en Espagne des murailles de terre, dites murailles de forme, parce qu'on les jette en moule entre deux parois, plutôt qu'on ne les construit? Elles durent pendant des siecles, inattaquables à la pluie, au vent, au feu, et plus solides que tous les ciments. L'Espagne voit encore les guérites d'Annibal et les tours de terre (11, 73) placées sur le sommet des montagnes. Les glacis qu'on emploie pour fortifier les camps, et (162) les digues qu'on oppose a l'impetuosité des fleuves, sont aussi de cette matiere. Qui ne sait que des parois en hois sont crépies en argile, et que des murs sont construits en brique crue?
- 1 XLIX. Les briques doivent être tirées non d'un sol sablonneux ou graveleux, encore moins d'un sol pierreux, mais d'un sol crayeux et blanc, ou contenant de la rubrique. Si l'on emploie une terre sablonneuse, au moin faut-il que ce soit du gravier mâle (xxx; 28). Le printemps est la meilleure salson pour les façonner; elles se fendent, si on les travaille au solstice d'été. On ne les emploie dans les edifices que vieilles de deux ans; et même la matière dont on les fait doit avoir macéré avant d'être mise en œuvre. Il y a trois genres de brique : la lydienne, que nous employons, longue d'un pied et demi, large d'un pied (163); le tétradoron et le 2 pentadoron. Les anciens Grees appelaient doron

ce que nous appelons palme : et par suite ils appelaient doron aussi un don, parce que c'est la main (palma) qui le donne. Ainsi ces briques out quatre et cinq palmes, d'après leur nom même. La larguez est la même. Les Grecs emploient la brique plus petite dans les constructions privées; la brique plus grando, dans les construction publiques. A Pitane en Asie, et à Maxilla et Calestum, villes de l'Espagne ultérieure (164), on fait des briques qui , desséchées, flottent sur l'eau : le matière en est une pierre pouce, excellente quad on peut la pétrir. Les Grecs ont préféré les me-t railles de brique partout où ils n'ont pas trouvi du silex à employer. En effet, les murailles de brique durent éternellement, quand elles sont him d'anlomb. Aussi (165) avec les brignes ont-lis construit des édifices publics et des palais pour les rois : à Athènes , le mur qui regarde le mont Hymette; à Patras, les temples de Jupiter et d'Hercule, entourés cependant de colonnes de pierre avec des architraves; à Trailes, le palais d'Attale ; à Sardes, celui de Crésus, dont on a fait la Gérusie; à Halicarnasse, celui de Mausole, edifices qui subsistent encore. Murana et4 Varron, dans leur édilité, firent scier à Lacédémone une beile fresque peinte sur une muraille de brique; on la renferma dans des cadres de bois, et on la transporta à Rome pour orner les conices. La fresque, admirable par elle-même, futescore plus admirée à cause du transport. En Italia aussi il y a des murs de brique, à Arretium et à Mévanie. À Rome on ne fait point de constructions de ce genre, parce qu'un mur d'un pied et deni ne porterait pas plus d'un étage; or, il est defendu qu'un mur mitoyen ait plus d'épaisseur, les règles de la mitoyenneté ne le permettant pas-

sabulum hoc portari cum reliquis militaribus commercits reperio; plura de hac parle non dicturus, non Hercules magis, quam de terre usu in ceromatis, quibus exercendo juventus nostra corpora, vires animorum perdidit.

- 1 XLVIII. (xiv. Quid? non in Africa Hispaniaque en terra parietes, quos appellant formaceos, quonam in forma circumdatis utrunque duabu- tabulis infercuntur verius, quam instruuntur, ævis durant, incorrupti imbribus, ventis, ignibus, omnique cœmento firmiores? Spectat etiam munc speculas Hannibalis Hispania, terrenasque turres jugos montium impositas. Hinc et cespitum natura, castrorum vallis accommodata, contraque fluminum impetus aggeribus. Illini quidem crates parietum luto, et lateribus crudis exstrui, quis ignorat?
- 1 XLiX. Lateres non sunt e sabuloso, neque arenoso, multoque minus calculoso ducendi solo : sed e cretoso et albicante, aut ex rubrica : vel si jam ex sabuloso, e masculo certe. Finguntur optime vere : nam solstitio rimosi flunt. Ædificiis nou nisi biuos probant. Quin et intritam ipsam eorum, prius quam fingantur, macerari oportet. Genera eorum tria : Lydion, quo utimur, longum sesquipedem, latum pedem : alterum tetradoron : tertium pentadozon. Gracci enim antiqui doron palmum vocabant, et ideo dora munera, quia manu darentur. Ergo a quatuor et

quinque palmis, prout sunt, nominantur. Eadem est btitudo. Minore in privatis operibus, majore in publicis utuntur in Gracia, Pitana in Asia, et in ulteriore Hispania, civitatibus Maxilva et Calento, tiunt lateres, qui do cati non merguntur in aqua. Sunt enim e terra pomicos, quom subigi potest, utilissima. Graeci, præterquam obieš silice tieri poterat structura, parietes lateritios precuiet. Sunt enim æterni, si ad perpendiculum fiant. Ideo et # blica opera et regias domos sic struxere : murum Ather qui ad monteon Hymethum spectat : Patris, medes Jovisti Herculis, quamvis lapideas columnas et epistylia circudarent : domum Trallibus regiam Attali : item Saribis Crusi, quam gerusian fecere : Halicarnassi, Magnoli : quæ etiam nune durant. Lacedemone quidem excisus 1- 6 teritiis parietibus opus tectorium, propter excellentim picturae, li meis formis inclusum, Romam deportaveren ardilitate, ad comitium exornandum. Muraena et Varo. Quum opus per se mirum esset, translatum tamen men mirabantar. In Italia quoque lateritius muras Arretii et lie vanise est. Romas non tiunt talia ardificia, quia sesquipele lis paries non plus quam unam contignationem toleral: cautumque est, ne communis crassier tiat, nec intergrivorum ratio patitur.

L. (xv.) Hæc sint dicta de laterchus. In terræ auten!

Nous nous en tien/frons là pour les rmi les autres genres de terre, le plus e peut-être est le soufre, qui est un issants agents. On trouve du soufre Edliennes, situées entre la Sicile et qui, avons-nous dit (111, 6), sont en lais le plus célebre vient de l'île la en trouve aussi en Italie, au ter-Saples, en Campanie, dans les cosés Leucogées (xvixt, 29, 5). Là, renne, on le purifie avec le feu. Il y a pes de soufre : le soufre vif, que les ment apyros; on le trouve solide, à l'état de blocs ; seul (les autres en mdus, et on les purifie en les faisant e de l'huile) (166), il est extrait a l'éaparent et vert : c'est le seul qu'emnedecins ; le soufre appele glebe, qu'on que dans les stellers des foulons : une spece, dont on he se sert que pour les vapeur, et qui ne fait que les rendre t moelleuses : on la nomme Égula ; justrieme espece, qu'on emploie suroufrer les meches. Au reste, le soufre certu, que jeté sur le feu l'odeur qu'il reconnaître si une personne est sual caduc. Anaxilaus faisait du soufre ent : il en mettait avec des charbons alune coupe à vin (167), et, la promenant mee autour des convives, il leur donrellet la páleur lugubre de la mort. est echauffant et maturatif, mais en Mpe les depôts; aussi on le mêle aux aux cataplasmes résolutifs. Applireins et les lombes avec de la graisse, a douleur, il est d'un effet merveilleux. Avec la térébenthine, il enfeve les lichens de la face et les lèpres; on nomme cet emplâtre 4 harpax, à cause de sa rapidité à prendre (168); aussi faut-il l'ôter de temps en temps. En électuaire il est bon pour l'asthme, pour l'expectoration purulente, et pour les pigures de scorpion. Le soufre vif mêjé au nitre, broyé avec du vinaigre et appliqué, fait disparaître le vitilige. Mélé au vipaigre et à la sandaraque, il tue les ientes des paupières. Le soufre trouve aussi place dans les cérémonies religieuses : on l'emploie en fumigation pour purifier les malsons. La vertu s'en fait sentir même dans les eaux thermales (xxx1, \$2). Nulle substance ne s'ailume plus facilement, ce qui prouve qu'il (169) contient beaucoup de feu. La foudre et les éclairs ont aussi une odeur de soufre, et la lumière même qu'ils répandent est sulfureuse.

LI. Le bitume approche du soufre ; c'est tantôt t un timon, tautôt une terre : un limon, sortant d'un lac de Judée, comme nous avons dit (v, 15,3); une terre, en Syrie, autour de la ville maritime de Sidon. Dans ces deux etats, il s'epaissit et se condense. Il y a aussi un bitume liquide, témoig celul de Zacynthe et celul qu'on apporte de Babylone; ce dernier bitume est blanc. Le bitume d'Apollonie est liquide aussi. Tous portent en gree le nom de pissasphalte, comme qui dirait melange de poix et de bitume. On trouve 2 aussi un bitume gras et semblable à l'huite (170). en Sicile, dans un ruisseau d'Agrigente, dont il gâte l'eau. Les habitants le recueillent avec des panicules de roseau, auxquelles il s'attache trèsalsement. Ils s'en servent pour alimenter les lampes en guise d'hurle, et aussi pour la gale des bêtes de somme. Il en est qui rangent (171)

ibus vel maxime mira natura est sulphuris, domantur. Nascitur in insulis Æoliis, inter altam, quas ardere diximus. Sed pobilissiinsula. In Italia quoque invenitur, in Neapolioque agro, collibus qui vocantur Leucagaei. s effossum , perficitur igm. Genera quatuor : Graci apyron vocant, nascitur sobdum, hoc olum ( cætera enun liquore constant, et conincocta) vivum effoditur, translucetque, tolo ex omnibus generibus medici utuntur. os appellant glebam, fullonum tantum ofre. Tertio quoque generi unus tantura est adas lauas, quoniam candorem tantum molpfert. Egula vocatur hoe genus Quarto aunia maxime conticienda. Cettero tanta vis est, initiales deprehendat nidore, impositum igui, ilans co, addens in calicem vini, prunaque inferens, exardescentis repercussu pallorem pfunctorum offundente convivus Natura ejus pquit : sed et disculit collectiones corporum : e emplastris malagmatisque miscetur. Reniet lumbis in dolore cum adipe, mire prodest Autert et lichenas a facie cum terebintlu resina, et lepras. Harpax ita vocatur a celeritate preben-4 dendi : avelli enim subinde debet. Prodest et suapiriosis finctum. Purulenta quoque extussientibus: et contra scorpionum ictus. Vitihgines vivum nitro mixtum, atque en aceto tritum et illitum tollit : item lendes in palpebris, aceto sandarachato admixto. Habet et in religionibus locum, ad expiandas suflitu domos. Sentitur vis ejus et in aquis ferventibus. Neque aha res facilius accenditur : quo apparet ignium vim maguam et iuesse. Fulmina et fulgura quoque sulphuris odorem habent : ac lux ipsa eorum sulphurea est.

Li. Et bituminis vicina est natura, alhi limus, abbi l'terra: limus e Juda a lacu, ut diximus, emergens: terra in Syria circa. Sidonem oppidum maritimum. Spissantur liace utraque, et in densitatem cocunt. Est vero liquidim bitumen, sicut Zacynthium, et quod a Babylone invelitur. Ibi quidem et candidum giguitur. Liquidum est et Apolloniaticum: quae omma Gravi pissasphalton appellant ex argumento picis et bituminis. Giguitur enam pin-2 que, oleique liquoris, in Sichia Agragantino fonte intiacus rivum. Incolae id arun linum paniculis colligant, extessime sic ailbacrescens. Utuntur co ad lucernarum lumina olei vice: item ad scabiem punenturum. Sunt qui et naphi-

192 FLINE

parmi les bitames la napothe, dout nous avons parle dans le second livre 11, 109 mais la qualite britante qu'elle possede, et qui est analogue and fed, la rend impropre a tout usage. La marque du bon bitame, c'est d'être tres-bril'ant. pesant et massif: mais comme on le faisifie avec la poix, il faut aussi qu'.: sort passablement asse-Il a les proprietes du soufre : il arrête : resout : resserre, agglutine. Entlamme, il met en fuite les serpents par son odeur. Celu, de Babyione est. dit-on, esticace pour les cataractes et les tales. aussi pour les lepres, les lichens, et les affections prurigmeuses. On l'applique sur les parties 2008teuses. Toutes les varietes de bitame serven: a redresser les cits incommodes; en topique avec le nitre, elles guerissent les douleurs de dents. 4 Pris a l'interieur avec du vin , le bitume ame-Hore les vieilles toux et les respirations difficties. On l'emploie de la même facon dans la dyssenterie, et il arrête le flux de ventre. Pris a l'interieur avec du vinaier , il dissont et fait sortie le sang coagule. It adought les douleurs lombaires et articulaires. Avec la farine d'orge, il constitue un catapiasme particulier, auquel il donne

le nom. Harrête le sang, il reunit les plaies, il sanglutine les parties nerveuses. On l'alministre pour la fievre quirte à la dose d'une dracume, avec poids éral de menthe xix, 47; xx, 53, le tout pêtri avec une obole de myrrhe. Du bitume brûlé fait reconnaltre le mal caduc. Flaire avec du vin et du castoréum, il dissipe les attaques hystériques. En finlightion, il remedie à la chute de matrice. Pris a l'interieur dans du vin, il est emménagogue. Quant à l'empior dans les autres arts, on en frotte les cuivres, ce qui les rend plus resistants au fen. Nous avois dit (xxxiv, 9, qu'on s'en servait jadis pour teindre

l'arma et endurre les statues 172. On l'a employé en grase de chaux, temoin les murs de Babylone, qui sont unai aimentes. Les ouvriers en fer s'es servent pour vermir le fer et les têtes de clous, et fans beaucoup d'autres cas.

LII. L'empior de l'alun n'est pas moins in-t portant, et ne différe guere 173 . L'alun est une sorre de sautre de la terre. Il y en a aussi plusieur especes. En Chypre il y a de l'aiun blanc et de l'aim noir Maigre ces denominations , la couleur 🏟 ces deux aluns differe peu ; mais l'emploi differe beaucoup. En effet, l'aiun blanc et liquide est mes-son pour donner aux laines des couleur caures: Caiun noir, au contraire, pour leur domer des couleurs foncees ou sombres. L'or se parife avec lieun noir. Tout aiun est un composé de terre et d'eau , c'est-a-dire le produit d'une tere qu. 'aisse transsuder l'humidite. La concrétion! commencee en haver s'acheve par le soleil d'été; la partie formee la première est la plus blanche. Les lieux qui le produisent sont l'Espagne, l'Egypte. (Armenie, la Macedoine, le Pont, l'Afrague : les lies de Sardaigne, de Melos, de Lipara et de Strongyle. Le plus estime est celui d'Exypte, puis celui de Melos. De ce demier aussi on distingue deux especes, le liquide et ie solide. Le bon alun liquide est limpide, de couleur laiteuse : frotte entre les doigts, il ne les offense pas, et donne un leger sentiment de chaleur : on le nomme phorime ; utile . On reconsit : s'il est falsifie, à l'aide du suc de la grenade: s'il est pur, ce sue le noircit. L'autre aiun est pale et raboteux; il se noircit avec la noix degalle; aussi le nomme-t-on paraphore faux). L'aim liquide est astringent, durcissant et corresf; méle au miel, il guerit les ulcerations de la bouche, les papules et les prurits : ce remoie

tham, de qua in secundo diximus voluntate, lotuminis generibus adscribant. Verum ardeus ejus vis et ignum co3 guata, procul ab omin usu ab est. Biluminis probato, ut quam maxime splendeat, sitque penderosum ac grave : lieve autem modice, quoniam adulteratur pice. Vis, quæ autphuris; sistit, disculit, contraint, glutmat. Serpentes midner fugat accension. Ad suffusemes oculorum et albugines. Babylonium etticax traditur : item ad lepras, lichenas pruritusque corporum. Binitur et podagris. Omnia autem ejus genera incommodos oculorum pilos replicant.

4 Dentum doloribus medeutur simul cum mito illita. Tussim veterem et anhelitus cum vuo potum emendat. Dysentericis etiam datur eodem modo, sistitque alvum. Cum aceto vero potum discutit concretum sanguinem, et detrabit. Mitigat lumborum dolores, item acticulorum. Cum facina bordeacea unpositum, emplastium peculiare facit sui nominis. Sanguinem aistit. Vulner i colligat. Glutinat nervos, Utuntur etiam ad quartanas bituminis drachma,

"Sdyosmi pari pondere cum myrrhe obolo subacti. Cosles morbos ustum deprehendit. Vulvarum strangues olfactum dus utit cum vino et castoreo. Procideniffitu reprinit. Purgationes fermiarum in vino potum. elicit. In reliquo usu aramentis illimitur, firmatque el contra ignes. Diximus et tingui solitum as eo statuaque illini. Calcis quoque usum praebuit, ita ferruminata Babylonis muris. Placet et ferrariis fabrorum officiais unando ferro, clavorumque capitilus et multis aliis usib s

LH. Nec minor aut adeo dissimilis est alumina opera-i quod intelligitur salsugo terræ. Plura et eius genera la Cypro candidum, et nigrum, exigna coloris diflerentis, quum sit usus magna : quoniam inticiendis claro colore lanis, candidum liquidumque utilissimum est, contrapt fuscis aut obscuris , nigrum. Et aurum nigro pargatur FK autem onine ex aqua limoque, hor est, terra exsumi natura. Corrivatum bieme, æstivis solibus maturatur. Quel 2 fuerit ex eo præcox, candidius fit. Gignitur autem is Bipania, Ægypto, Armenia, Macedouia, Pouto, Africa: issulis Sardinia, Melo, Lipara, Strongyle. Landatissimon n Ægypto, proximum in Melo. Hujus quoque dur speres. liquidum, spissumque. Liquidi probatio, ut sit ime des. lacteumque , sine oftensis fricantium , cam ನಾ ನಮ ಟculo caloris. Hoc phorimon vocant. An set adapterates: 4-1 prehenditur succo punici mali. Sincerum et re n viri ea nigrescit. Alterum genus est pallich et scabell et 198

Noie dans le bain; on prend deux parties de | pour une d'alun. Il dissipe la mauvaise et les sueurs des aisselles. On le prend en s pour guérir les affections de la rate et expulser le sang par l'urine. Incorporé au et a la nielle (xx, 71), il guérit la gale. une espèce d'alun concret que les Grecs pent schistos : il se divise en filaments bâtres ; aussi queiques-uns lui ont-ils donné, fference, le nom de trichitis. On le tire de rre qui fournit le cuivre (174), et nommée itis (xxxiv, 2); et c'en est une sorte d'exon coagulée en écume. Ce genre d'alun est priccatif, et ll arrête moins (175) les bumeurs des au corps. Mais en infusion, ou en apon, il est très-utile pour les affections des Si on le tient dans la bouche en l'hunt de salive, il est bon pour les ulcérade cette partie, et pour les maux de dents. ncorpore utilement dans les médicaments aux yeux, et aux parties génitales des sexes. On le fait cuire dans des plats jusre qu'il cesse d'être liquide. Il est un autre poins actif (176); on le nomme strongyle. Il de deux espèces: le fongueux, qui se dissout ment dans tout liquide, et dont on ne fait cas, et le poreux, qui vaut mieux. Gelui-ci rce de trous comme une éponge, de forme leuse, et approchant de l'alun blanc. Il a ne chose de gras; il est sans gravier, friane noircissant pas les doigts. On le calcine ur des charbons, jusqu'a incinération com-Le plus actif de tous les aluns est celui appelle melinum, à cause de l'île de Méomme nous venons de dire. Aucun n'a plus ce pour resserrer, noircir et durcir; aucun

n'est plus compacte. Il ôte les granulations des yeux. Calciné, il vaut mieux pour les fluxions oculaires; c'est de cette façon aussi qu'on l'emploie pour les affections prurigineuses. C'est un bémostatique, à l'intérieur (177) et à l'extérieur. Avecdu vinsigre, en topique sur une partie qu'on a épilée, il change en un duvet doux le poil qui v renaît (178). La qualité générale des aluns est d'étre astringents, d'où le nom qu'ils portent en grec; c'est pourquoi ils sont très-bons pour les affections des yeux. Avec de la graisse, l'alun arrête 7 les écoulements de sang ; c'est ainsi qu'on l'emploie pour les ulcérations des enfants : de la même façon il réprime les ulcères putrides, et dessèche les éruptions chez les hydropiques. Avec le suc de grenade, il guerit les affections des oreilles, les aspérités des ongles, les duretés des cicatrices, les ptérygions, les engelures; avec le vinaigre ou avec la noix de galle, à dose égale et calcinée, les ulcères phagédéniques; avec le suc de chou, les lèpres ; avec deux parties de sel, les affections serpigineuses; avec l'eau, les lentes et les autres animaux parasites des cheveux. Avec l'eau aussi, il est bon pour les brûlures: 8 avec la partie séreuse de la poix, pour les écuptions furfuracees. On le donne en lavement dans la dyssenterie ; en gargarisme, il réprime la luette et les amygdales. Dans toutes les maladies pour lesquelles nous avons indiqué les autres espèces d'alun, on regarde comme plus efficace celui qui est apporté de Mélos. Nous venons de dire quelle est l'importance de cette substance pour ses applications à l'industrie, pour la préparation du cuir et des laines.

LIII. A la suite nous allons traiter isolément de toutes les especes de terres qu'on emploie en mé-

or galia ; sdeoque hec vocant paraphoron. Vis limmora adstringere, indurare, rodere. Melle admixto ris hulcera, papulas, pruritusque. Hec curatio fit is duabus mellis partibus, tertia aluminis. Virus sudoresque sedat. Sumitur pilulis contra lienis vi-Rendumque per urinam sanguinem. Emendat et ntro ac melanthio admixtis Concreti aluminis cous schiston appellant Graci, in capillamenta quanescentia deluscens. L'ode quidam trichitin potius rece Hoc fit e lapide, ex quo et æs : chalcitin vot art sudor quidam ejus lapidis in spumam coagufoe genus aluminis minus acceat minusque sistit m mutilem corporibus. Sed auribus magnopere infusum, vel illitum, vel oris hulceribus, denti-, si saliva enm eo contineatur. Et oculorum medis inseritur apte, verendisque utriusque sexus. er in patinis, donec liquari desinat. Inertioris est ageneris, quod strongylen vocant. Dur ejus species, m atque omni humore dilui facile : quod in totum or. Melius pumicosum, et foraminum fistulis sponile, rotundumque natura, candido propius : cum progratudine, sine arenis, frishile, nec inficiens Hoc coquitur per se carbonibus puris, donec cinis fiat. Optimum ex omnibus quod Melinum vocant ab insula a Melo, ut divimus. Nulli vis major neque adstringendi, neque denigrandi, neque indurandi Nollum spissurs. Oculorum scabritias extenual : combustum utilius epiphoris inhibendis. Sic et ad pruritus corporis. Sanguinem quoque sistit intus potum, foris illitum. Vulsis pilis ex aceto illitum, renascentes mollit in lanuginem. Summa omnum generum vis in adstringendo: unde nomen Graccis. Ob id oculorum vitiis aptissima sunt. Sangninis fluxiones inhibet com adipe. Sic et infantion hulcera Putrescentia hulce- 7 rum compescit cum adipe, et hydropicorum emptiones siccat. Et aurium vitia cum succo punici mali : et unguium scabritias, cicatricumque duritias, et pterygia, se perniones : phagedænas hulcerum ex aceto, aut cum galla, pari pondere cremata : lepras cum succo olarum : cum salia vero duabus partibus, vitia que serpunt : lendes et alia capillorum animalia, permixtum aquæ. Sic et ambustis prodest, et furfuribus corporum cum sero picis : infunditur et dysentericis : uvam quoque in ore comprimit, ac tonsillas. Ad omnia, quæ in cæteris generībus diximus, efficacius intelligitur ex Melo advectum : nam ad reliquos usus vitæ in coriis lanisque perficiendis, quanti sit momenti, signifidecine. (xvi.) On distingue deux terres de Samos, l'une nommée collyre, l'autre aster. Pour être estimée, la première doit être fraiche, légère, et collant à la langue; la seconde est plus compacte; elle est blanche. Toutes deux se brûlent et se lavent. Il en est qui préfèrent la première. Elles sont bonnes dans l'hémoptysie. On les incorpore dans les emplâtres siccatifs et dans les compositions ophthalmiques.

LIV. La terre d'Erétrie présente autant de différences : en effet il y en a une bianche et une cendrée; cette dernière est préferée en médecine. La bonne doit être molle, et si avec on trace une raie sur le cuivre, y laisser une marque violette. Les vertus et l'usage de cette terre en médecine ont été exposés a l'article des couleurs (xxxv, 21).

1 L.V. Toutes les terres ( c'est ici le lieu où nous le dirons ) se lavent à grande cau et se sèchent au soleil; puls on les triture dans l'eau, on les abandonne a elles-mêmes jusqu'a ce qu'elles se déposent et qu'on puisse en former des pains; un les fait cuire dans des creusets, qu'on agite mouvent (179).

LVI. Parmi les substances médicamenteures est la terre de Chios; elle est blanche, et a les mèmes proprietés que celle de Samos. Un l'emploie surtout en cosmétique pour les femmes; de même la terre de Sélinonte. Celle-ci est d'une couleur laiteuse, et se délaye très-promptement dans l'eau. Délayée dans le lait, on l'emploie pour reblanchir les murailles. La pnigitis, très-semblable à la terre d'Érêtrie, est seulement en masses plus grosses, et colle à la langue. Elle agit comme la terre cimoliée, moins énergiquement cependant. L'ampélitis ressemble beaucoup au bitume. On en reconnaît la bonté

quand elle se fond dans l'huile comme la cire, et quand, grillée, elle garde sa couleur noire. Elle est émolliente et résolutive; de plus, on l'incorpore aux medicaments, principalement a ceux qui ent pour objet d'embellir les paupières et da noircir les cheveux.

LVII. (xvii.) Ii y a plusieurs genres de craies, parmi lesquels on compte deux terres cimolièes employées en médecine, l'une blanche, l'autre tirant sur le purpurissurn (xxxv. 26 ). Toutes deux, humectees avec du vinalgre, résolvent les tumeurs et arrêtent les fluxions. Elles guerissent les panus et les parotides, et, en topique, les lichens et les pustules. Si on y njoute de l'aphronitre, de l'huile de cyprus (180) (xit, 51) et du vinaigre, elles dissipent l'enflure des pieds : il faut faire ce traitement au soleil, et au bout de six heures hver la partie avec de l'eau salée. Avec de l'huile? de cyprus et de la cire, elle est bonne pour les gonflemen's du testicule. La craie a aussi une verto réfrigérante, et ca liniment elle arrête les sueurs excessives ; aussi, prise avec du via. dans un bain, elle guerit les papules. On vante surtout celle de Thessalie. On en trouve dans la Lycie, pres de la ville de Bubon. La terre cimlice a sucore un autre emploi, à savoir, pour les étoffes. Celle qu'on apporte de Sardaigne, si qu'on nomme sarde, n'est bonne que pour les tissus blancs; on ne s'en sert pas pour les étoffes de couleur. C'est la moins estimée de toutes les terres cimolièes. On estime davantage celle d'Ombrie et celle qu'on nomme roche. La rock! a la proprieté de grossir en trempant dans l'esa, elle se vend au poids; la sarde, à la mesure. L'ombrique ne sert qu'a donner du lustre aux etstfes. Il ne sera pas hors de propos de dire quelques

1 LIII. Ab his per se omnia ad medicinas pertinentia terræ genera tractabimus. (xvi.) Samiæduæ sunt, quæ collyrium, et quæ aster appellantur. Prioris laus, ut recens sit et levis, linguæque glutinosa : altera glebosior, candida : utraque uritur, ac lavatur. Sunt qui præferant priorem. Prosunt sangunem exspuentibus : emplastrisque quæ siccandicausa componuntur, oculorum quoque medicamentis miscentur.

1 LIV. Eretria totidem differentias habet. Namque et alha est, et cinerea, que præfertur in medicina. Probatur mollitie, et quod, si ære perducatur, violaceum reddit colorem. Vis et ratio ejus in medendo dicta est inter pigmenta.

1 LV. Lavatui omnisterra (in hoc enim loco dicemus) perfusa aqua siccataque solibus: iterum ex aqua trita ac reposita, donec consi lat, et digeri possit in pastiflos. Coquitur in calveibus crebro concussis.

1 LVI. Est in medicamnibus et Chia terra candicans:
effectus ejusdem, qui Sanuæ Usus ad unuherum maxime
cutem: idem et Schurssæ. Lacter coloris est hær, et aqua
dilni celerruma: eademque tæ të diluta, et lectoriorum
albaria interpolantur. Priguis Eretriæ signifiuma est,
grandioribus tantum glebis, et glutinosa; cut effectus

rando: alque pondere emitur, illa mansura. Umbrica se

idem qui Cirnolle, infirmior tamen. Bifumini similinusi ampelitis; experimentum ejus, si cera modo accepto de liquescat, et si nigricaus colormineat triste. Usus ad me fiendum discutiendumque - ad hare medicaments addito, praccipueque in calliblepharis et inficentis capil si

LVII. (xvii.) Creto plura genera. Ex us Consolor ino! ad medicos pert nentia, candidum, et ad purportium inclinans. Visutrique ad disculiendos tumores, et antendos financies aceto assumto. Panos quoque et parabda de lithet - et lichenas illita, pusulasque. Si vern aphronaet cyprum adjiciatur et acetum, et pedum tumores b ut in sole curatio hac hat, et post sea horas aqua pla abluatur. Testium fumoribus cypru et cera addita prof 1 est. Et refrigerandi quoque natura cretæ est ; sudorest immodicos sistit chita. Atque eta papulas colibet es tito assumta in balmeis. Laudatur maxima Thessalica :: citor et in Lycia circa Bubonem. Est et aljus Conobar 1800 in vestibus: nam Sarda, quæ affertur e Sardinia, tanditi tantum assumitur, inutilis versicoloribus : et est vilissei ommum Cimolia generum : pretiosior Umbrica , et qui vocant saxum, Proprietas saxi, quod crescit in micel

mots sur cet objet; car il existe la loi Métilia (181), relative aux foulons, et que les censeurs C. Flaminius et I., Æmilius firent porter par le peuple, tant nos ancêtres mettaient de soin à toutes 4 choses. Voici donc l'ordre des manipulations : D'abord on lave l'etoffe à l'aide de la sarde, puis on l'expose à une fomigation de soufre; ensuite on nettoie à la terre cimoliée les étofses qui sont de bon teint (182). Les étoffes de mauvais teint se reconnaissent à l'action du soufre, qui les noircit, et en décompose la couleur. Quant aux conleurs solides et riches, la terre cimoliée les rend plus tendres, donne de l'eclat et de la fraicheur à leurs nuances assombries par le soufre. La roche vaut mieux après le soufre pour les étoffes blanches ; elle est ennemie des étoffes de couleur. En Grèce, au lieu de terre cimoliée, on se sert de gypse de Tymphée (IV, 8; XXXVI, 59).

LVIII. Il est une autre craie nommée argentaire (xvii, 4, 4), parce qu'elle rend l'éclat à l'argent. Il en est encore une autre de tres-peu de valeur, avec laquelle nos ancêtres traçaient dans le cirque la ligne marque de la victoire, et blanchissaient les pieds des esclaves à vendre, amenes d'outre-mer (183); tels furent Publius, créateur de la scène minique; Manilius Antiochus, son cousin, créateur de l'astronomie; et Stabérius Éros, créateur de la grammaire, que nos aïeux

virent arriver tous trois par le même vaisseau. (XVIII.) Mais pourquoi citer ces noms, recom- 2 mandés du moins par un certain mérite littéraire? Tels Rome a vu dans le marché aux esclaves Chrysogonus, affranchi de Svila: Amphiou, de Q. Catulus; Héron, de L. Lucullus; Démétrius, de Pompée; Augé, affranchie de Démétrius, ou, comme on l'a cru aussi, de Pompée; Hipparque, affranchi de Marc-Antoine; Ménas et Ménécrate, de Sextus Pompée; et dans la suite bien d'autres qu'il est superflu d'énumérer, enrichis du (184) sang des Romains et des cruautés des proscriptions. La craie est la marque de 8 ces troupeaux d'esclaves à vendre, et l'opprobre de la fortune insolente. Nous les avons vus, ces hommes, tellement puissants que même les ornements prétoriens leur furent décernés par le sénat, sur l'ordre d'Agrippine, femme de l'empereur Claude; et peu s'en fallut qu'ils ne fussent renvoyés, avec les faisceaux ornés de lauriers aux lieux d'où ils étaient venus les pieds blanchis de craie.

LIX. (xix.) Il y a encore des espèces de l' terres particulières; nous en avons déjà parlé (v, 7; m, 11): mais ici il faut en indiquer les qualités. La terre de l'Ile Galate, et des environs de Clupée en Afrique, tue les scorpions; celle des Baléares et d'Ébuse, les serpents.

usi poliendis vestibus assumitur. Neque enimplgebli hanc quoque partem attugere, quom lex Metilia exstet folioabus dieta, quam C. Flaminius, L. Amilius censores dedere ad populum ferendam : adeo omnia majoribus curae lucre. Ergo ordo hic est : primum abluitur vestis Sarda, dem sulphure suffitur : mox desquamatur Cimolia, quae est coloris veri. Fucatus enim deprehenditur, nigrescitque, et funditur sulphure. Veros autem et preliosos colores emollii Cimolia, et quodam nitore exhibarat contribatos aulphure. Caudidis vestibus saxum utilius a sulphure, inimicum coloribus. Graccia pro Cimolia Tymphaico utitur 27800.

LVIII. Alia creta argentaria appellatur, nitorem argento reddens. Est et vilissima, qua circum praducere ad victoria notam, pedesque venatium trans maria advectorum denotare institucrumt majores : talemque Publium municae scenae conditorem, et astrologiae consobriaum ejus Mamhum Antiochum, item grammaticae Sta-

berium Erotem, eadem nave advectos videre proavi (xvin.) Sed quid hos refero aliquo litterarum honore com-2 mendatos? Talem in catasta videre Chrysogomum Syllæ, Amphionem Q. Catuli, Heronem L. Luculli, Demetrium Pompeii, Augenque Demetrii, quanquam et ipsa Pompeii reedita est: Hipparchum M. Antonii, Menam et Menecratem Sex. Pompeii aliosque deinceps, quos enumerare jam non est, sanguine Quiritium et proscriptionum licentia ditatos. Hoc est insigne venalitiis gregibus, opprobrium-3 que insolentis fortunar quod et nos adeo potiri rerum violimus, ut pratoria quoque ornamenta decerni a senatu, jubente Agrippina Claudii Cæsaris, viderimus libertis: tantumque non cum laureatis fascibus reiniti illo, unde cretatis pedibus advenissent.

LIX. (xix.) Praterrasunt genera terre proprietatis sue, a de quibus jam diximus: sed et hoc loco reddenda natura. Ex Galata insula, et circa Clupeam Africas acorpiones pecat: Balearia et Ebusitana serpentes.

decinmos e4

## TEST TRENTE-CINQUIÈME LIVRE.

m. — Dilatata -st receiller per

in agrande supplies in na a naman Yalg. -.... Jan and stanles in deum 

. 346. — Jac out. Vale.

amunic magness Valg. — Liwww., Sillig. - Si quidem - - La negation one, sie contredit le contexte re-variancest entre deux lecons : non Better is minimum ton; non, a son tone, и меня не принци роме жиле. C'est du anne ann ampte de W. lan, qui cite des a sure uns et sune dans les mas.

and - Transfer Barab., Brot., Sillig. and the - source Bank.

page un vette avention de Varron un mémoire zuman L'un pussage de Pline relatif in it is in land Precis analylique -46 entre e er's ce Romen , annee 1847 ). D'après man, le set metas su sutre matière, dans le système and we we, but les traits et le dessin sont u metalica praveurs de medailles qui exis-was the in monnaies que nous admirons to, samue tone Thurst some sa main pour réaliser security of the state of the significant figures an simple 🛰 e mente pues puese admettre. On peut was a susuali ie l'exemple du monnayage qui Thereas to temps se barron, par la percussion au a naut, the ce procede etait appliqué à la and the second s on money uniques, in malière employée pour cette passes quest un la monte Quant à la matière colorante manan : mpressunt, M. Deville incline à croire qu'elle tome wate jue e mutern, tant cette couleur était af-Authority on the Michigan

to see the root abique et claudi possent Vulg. s houseon cost abaque credi possent Edit. Princeps.

A San San Kamb - P. om. Volg.

. . Octobrit Volg - Liberum Bamb. - Torba we without a stail Edut, auto Hard. - Turba om. Vulg. · Personature out Banch - Est om. Vulg.

Yolk Yevere Ramb. m Ramb - M. Keil, ib., p. 223, conjecture

um be Rumb., Brotier. — Hi om. Vulg. A codem nomine alinua fuisse, quem tradit sken nounne alimiduisse quam tradit Bamb.,

Sillig. M. Ian, réunissant les deux leçons, lit quam quen, J'ai suivi ici Bamb.; mais il me paralt certain, quelque leçon qu'on prenne, que ce passage est impossible à co-cilier avec XXXV, 43, auquel Pline se réfère. Là il n'at plus question de Cléophante. M. Schultz (Jahn, Ann. XI, p. 77) propose de lire : Hunc autem eum dem alio nomin. Mais cela même ne remédie pas à la difficulté. On bies il faut admettre que Pline a complétement oublié sa pro-

(20) Æde ea Bamb. - Ea om. Vulg.

(21) Titedius Bamb. - Titidius lan, Sillig. - Astistios Vulg.

(22) Qu. Pedius... quum natura Vulg. - Cumque Pedivs ... natura Bamb. - M Ian lit gnume Qu.; ce que

(23) In iflo Vulg. - In om. Bamb., Sillig.

(24) Res distraxisset, et Vet. Dalech. — Res distraisset, et om. Vulg.

(24°) Les mss. portent XIII, c'est-à-dire 3,000 desien; somme qui paraît bien exigue. D'autres livent 300,000 deniers, c'est-à-dire 246,000 fr.

(25) De his Bamb. - His om. Vulg.

(26) Metallis. Qui monochromatea genera picture to caverint Vulg. - Metallis, Qui mox neogrammatauge nera picturæ vocantur Bamb. — M. Jan propose delir: metallis. Qui quæ monochromatea genera puluz vocantur; et il sous-entend pinxerint. Je peuse qu'il fot supprimer qui, introduit facilement par erreur à mus du qui suivant, décomposer moz neogrammataes de Bamb. en monochromata ea, et prendre vocaniur de ce même ms. Pline répète ce qu'il a déjà dit, XXXIII, 39: cinnabari veteres, quæ etiam nunc vocant momenmata, pingebant; et XXXV, 5 : secundam singulisoloribus et monochromaton dictam.

(27) Et quæ quibus temporibus invenerint Vulg. - El quæ invenerint et quibus temporibus Bamb., Edit. Prieceps, Brot.

(28) Postea deinde Bamb., Sillig. — Postea om. Valg-

(29) Quem quia inter hoc et umbram Vulg. - Quel inter hæc et umbras Bamb.

(30) Inde nomen Vulg. — Inde om. Edit. Princ., Sille

(31) Ægilopas Vulg. --- Egilopia Bamb.

(32) Renum Vulg. - Renium Bamb.

(33) Nascitur autem et in ferrariis metallis. XVI. Et ea fit ochra exusta Vulg. - XVI. Nascitur autem d \* ferrariis metallis ochra : ex ea fit evusta Cod. Tolet., Siile

(34) Est in incendio Bamb. — Est in om. Vulg. (35) Nasci : inde nunc pervehuntur Volg. - Nasci : sel inde non pervehuntur Bamh.

(36) Alii duo Bamb., Brot., Sillig. - Duo om. Val-

(37) Et fuligine Vulg. - E fuligine Bamb.

(38) Affirmant Vulg. — Affirment Bamb. (39) Appellant Vulg. — Appellantes Bamb.

(40) Levatur Vulg. — Elevatur Bamb.

(41) Laudatur... purpuræ. Causa est Vulg. - Laudetur... purpura, causa est Bamb.

(42) X. X Vulg. - X. XX Bamb.

(43) Optimusque est, qui maxime vicinus Vult Optimumque est, qui maxime vicinum Bamb., fdit.

(44) Et vilissimi Vulg. — E vilissimis Bamb.

(45) Et quod chrysocollam Vulg. - Quod om, Bamb.

M, Sillig. - Dicta sint Bamb., Sillig. - Dicta

ctura Vulg. - In pictura Ramb. hvit Vulg. - Occupavit Bamb , Sillig. Vule. - Velut in Edit. Princeus, Brotier. plum, de Pline, désigne le temple de Jupiter près Sillig , Catal Art., p. 348, et lan. D'après est Périclès, dit l'Olympien. Enfin, il faut ree le ms. de Bamberg a clypeum au lien d'Oa sorte que, d'après cette leçon, il s'agirait de u boucher de cette statue. tdaule Bamb., Brotier. - A om. Volg.

monen Vulg. - Hygiamoutem Editt, Vett. p. 103, pretère Hygiaenontem.

evit Vulg. - Discreverit Bamb., Sillig. lg. - Excolverit Bamb., Sillig.

alie etiam Vulg. - Etiam om. Bamb., Sillig. girum Vulg. - Cynægirum Bamb. 88 Bamb. - Phrylus Volg. - Filius Editt.

Keil, ib., p. 205, conjecture Perillus Mais il changer à la leçou de Bamb. : "Hpillo; est mert. 7, 37, 165.

gesima quarta Vulg. - XCIII Bamb., Bro-

). a loquamur.

Billig a mis la soixante-dix-neuvième olymyé sur certains mss. qui portent ce chiffre. im Thasium Vulg. — Nese attrasium (sic) a cette leçon M. Keil (ib, p 224) conclut re Nesea Thassum ( Nyaia, de Nyasic ). m Yulg. - Versum Bamb.

patinis Vulg. - Agrigentinis Brot. ex Codd. -Sillig. - Agragentinis Bamb.

Bamb. - Et om. Vulg.

benditur tamen Zeuxis grandior Vulg. - Retamen ceu granding Bamb.

larent Vulg. - Advolassent Bamb. fitnit Vulg. - Contuit Bamb.

mitas Vulg. - Subtilitus Bamb.

Stentes. Alia multa graphidis Vulg. - La que j'ai adoptée a été proposée par M. lan. bat Vulg. - Debebat Cod. Monac., Sillig. meoup de conjectures pour concevoir comment avait rensst. M. Quatremère de Quincy ( Repertations archeologiques) suppose un animal à pattes et à corps d'oiseau portant plusieurs pacune avait un des caractères énoncés par Pluje. que verbis Volg. - Abisque versibus Bamb, les vers rapportés par Athénée, XII, 543, que le surnommait Abrodiæte; c'est aussi dans des s'le même auteur qu'il se déclarait le prince de

nnibus ejus Vulg. - In unius hojus Bamb. cloire des Athémens. Pent-être la bataille napar Chabrias près de Naxos l'an ter de la

inem minoris talento annis decem Vulg - Nepto minoris, annuis X. D Bamb., Sillig. approuve la leçon de Bamberg, observe que font en douze ans 6,000 dens is, c'est-à-dire

ramis, aussi bien qu'Omphale, est le type de les qui jouaient un si grand rôle dans le culte les divinités asiatiques, dit M. Raoul-Rochette, moire sur l'Herente assyrien et phenicien, moires de l'institut national de France, 231, note 2.

am venerem Vulg. - Ils illam suam venerem

Yuig - Sola Bamb.

M. - T. H.

(76) Amphioni Valg. - Melanthio Bamb., Brother, Sillig.

(77) A quo Vulg - A quoque Bamb., Sillig. (78) Sed vinci Vulg. - Et vinci llamb. - Ce passage de Pline a beaucoup embarrassé les interprètes. D'après M. Quatremère de Quincy (ib.), Apelle fit un dessin au trait (Linea), par exemple, une académie; puis Protogène dessina une autre académie avec un trail encore plus delical. Eulin, Apelle coupa les deux académies par une tro sième, dont le trait était si délié et si fin qu'on ne pouvait aller au dela. D'après d'autres interprètes, Apelle fit une académie au trait; Protogène suivit ce même trait avec une autre conleur, et en tit un second plus fin et plus correct. Enfin Apelle survit ce second trait par un troisième, encore supérieur en correction et en finesse, Les commentateurs

simple ligne, mais un dessin au trait, un contour. Ce trait fut fait, bien entendu, avec le pinceau. (79) Spectatam olim tanto spatio mbil Volg. - Spec-

sont pour la plupart d'avis que linea signifie non une

tatam nobis ante spatiose nihil Bamb.

(80) In pergula Bamb. - In om. Vulg.

(81) Alque post ipsam tabulam Vulg. - Alque ipse post tabulani Bamb , Sillig.

(82) Sutor indicaret Bamb., Sillig. - Sutor om. Vulg. (83) Præbuit Vuig. - Perlubuit Bamb., Brotier, Sillig.

(81) Campaspen Vulg. - Pancaspen Bamb. - Le nom de cette femme est dans Elien, Var. Hist., XII, 34, Паукаоты, dont s'éloigne fort peu la leçon de Bamb., que M. lan conseille de prendre.

(85) Euroque tum pari Vulg. - Euroque dum paret Bamb , Brotier, Sillig.

(86) Pulant Vulg — Pulent Bamb. (87) Primus Vulg. — Prims Bamb., Brotier.

(88) Brotier a mis : non victo ; et la plupart de ceux qui ont examiné ce passage partagent l'avis de Brotier et pensent que Pline n'a pu dire que la Vénus d'Apelle avait été vaincue par la piece de vers dont elle avait été l'objet. Mais on remarquera que les miss, sont unanimes pour rejeter la négation; et si l'on compare un passage de Pline relatif à la vache de Myron, XXXIV, 19,8, où il dit que « Myron « est devenu fameux surtout par sa génisse, célebrée dans " des vers fort connus; car la plupart du temps on doit « moins sa renommée à son propre génie qu'à celui des « autres, » on sera moins disposé à introduire ici une négation qu'aucun manuscrit n'autorise.

(89) Et aliam Bamb, Sillig. - Et om. Vulg.

(90) Talentis auri Bamb., Brotier. - Auri om. Vulg.

(91) Tabulæ prelium accepit aureos mensura non mamero Vulg - Mampretium ejus tabulæ to nummo auceo mensura accepit, non numero Bamb. — D'après Brotier, re tableau a du avoir environ seize pieds de haut sur dix de large.

(92) Bamb, a Annæ templo. On ne connaît pas plus le temple d'Anna que celui d'Antonia. Cependant Ovide, Fost., 111, 523, parle d'Anna Perenna.

(93) Quod judicium Vulg. - Quo judicium Bamb.

(94) Archélaus, nommé commandant de Suse, Atrieo, Exped. Al., 111, 16, 15.

(95) Tonitrua fulgetraque Vulg. — Tonitrua, fulgura fulgetraque Edit. Princeps, Brot.

(96) Et Leontionem pictorem Vulg. - Et Leontion Epicuri Bamb., Sillig.

(97) Qua in arte tantum valuit Vulg. - Tantumque arte valuit Bamb.

(98) Delubro Vulg. - Delubri Bamb., Brotler.

(99) Hammoniada Vulg. — Ammoniada est recommandé par Sillig ( Cat. Art., p. 392) et par lan.

(100) D'après le dire d'artistes, Pline s'est mat exprimé : Il ne peut s'agir d'une quadruple couche de couleur, mais il doit être question de quatre conches de veruis. - Decadente Yilg - Decidente Bamb,

(101) Aubelantis posse Vulg. - Posse om. Bamb., Brotier, Sillig:

(102) Canem ita monstravit Vulg. — Canem om. Bamb. Sillig. — Et fortuna Vulg. — Et fortunam Bamb., Sillig. (103) Cremaret tabulas Vulg. — Cremaret tabulam

Bamb., Brotier, Sillig.

(104) Et imaginem matris Vulg. - Et matrem Bamb., Sillig.

(105) Centenas Vulg. - Vicenas Bamb., Brotier.

(106) Capitolio alia Vulg. - Alia om. Bamb., Sillig.

(107) Arreptantibus Vulg. - Obreptantibus Bamb.

(108) Picturæ vas et compendiarias Vulg. - Picturæ compendiarias Bamb., Edit. Princeps, Brotier, Sillig.

(109) Fuerat Vulg. — Fuit Editt. ante Hard. (110) Aristides thebani discipulus. Fuerunt et filli Vulg. - Aristidis thebani discipuli fuerunt et filii Bamb.

 (111) De quibus Vulg. — De quo Bamb.
 (112) Pyreicus Vulg. — Pirmicus Ian, et Keil (Anal., p. 224).

(113) Il paratt que les mæniens étaient des sortes de balcons, de halustrades, ainsi nommés d'un certain Mænius qui en avait fait construire.

(114) Calades Vulg. - Calates Bamb., Brotier, Sillig.

(115) Ridiculi Vulg. - Deridiculi Bamb., Brotier, Sillig.

(116) Junonis supremi conjugis Vulg. - Junoni' supremi conjugi' Sillig.

(147) Marcus Ludius Helotas Ætolia oriundus Vulg. -Plaucius Marcus Ciocias alata esse oriundus Bamb. -Plautiu' Marcu' Clerctas Alalia exoriundus Sillig. ex conject.

(118) Venerabilior apparet antiquitas Vulg. - Venerabilior antiquitatis prudentia apparet Bamb., Brot., Sillig.

(119) Omnis corum Vulg. - Omnium corum Bamb., Rroller.

(120) Floridus, humilis rei pictor Amulius Vulg. -Floridus umidus pictor famulus Bamb. — M. lan propose de lire et tumidus, renvoyant pour l'emploi de ce mot à Quint., XII, 10, 12. Le manuscrit de Munich a Fabius; l'édition Princeps a Fabullus, ce que recommandent M. Sillig., Cat. Art., p. 215, et M. Ian.
(121) Exempla Vuig. — Exemplaria Cod. Monac. —

Exemplaria est recommandé par Sillig et lan.

(122) Sed Priscus Vulg. - Sed om. Bamb.

(123) Evéxaucty Vulg. - Enecaen Bamb.

(124) Brietis Vulg. - Bryetis Bamb. - M. Keil, ib., p. 224, approuve Bryetis.

(125) Candicantia faciant, coloremque condant nigro Vulg. - Candicanti faciant colore, que condunt, nigro Damb.

(126) Ex ipeo Vulg. ... Ex ipsa Bamb.

(127) La date assignée à Euphranor fait difficulté. Ici et ailleurs (XXXIV, 19, 2), Pline le place dans la 104\* olympiade: cependant ce peintre paratt appartenir à la seconde ou tout au moins à la première génération après Apelle; et Apelle est de la 112°. C'est ce qui a engagé Falconet (t. IV, p 234) à recommander la leçon du manuscrit de Saint-Pétershourg, qui met Euphranor dans la 151° olympiade. - Marmora Vulg. - Marmorea Bamb., Sillig.

(128) In universitate Codd., Sillig. - In om. Vulg.

(129) Huic quidem Vulg. — Huic fidem Codd. — M. Ian remarque avec sagacité qu'il faut lire eidem, l'e ayant été changé en f.

(130) Et filius Vulg. - Et om. Bamb., Brotier.

(131) Mechopanes Vulg. — Nicophanes Bamb. (132) Au lieu d'Ulisses, M. Sillig, d'après Bamb. et d'autres manuscrits, met Ulyxes.

(133) Contti Nemeæa Vulg. — Cœnus Stemmata Bamb., Siltig. — Les Stemmata sont des écussons où étaient peints des portraits, pictos vultus de Juvénal, VIII, 2.

(134) Craterus Vulg. - Cratinus Bamb., Brotier, Sillig.

- Pompeo Vulg. - Pompeio Bamb. - Pompio Codé.

(135) Hippias Vulg. — Hyppis Codd. Hard. — Ipis Cod. Ionac. — Hyppus Bamb. — M. Keil, ib., p. 227, pease Monac. qu'il faut lire Hippus ou Hippys.

(136) Nicearchus Vulg. - Nearchus Bamb.

(137) Requiescentem in officina fullonis Vulg. - Requiescentem, officinam fullonis Bamb., Brotier.

(138) Et inungentem Vulg. - Et om. Bamb.

(139) Aristonides Vulg. — Aristocydes Bamb. (140) Carmanides Vulg. — Charmanides Bamb. — Char mantides, Keil , ib., p. 208.

(141) Dionysiodorus Vulg. — Dionysodorus Codd. Regg. (142) Discaogenes Bamb. — D'après cette leçon, M. Keil, ib., p. 208, conjecture qu'on doit lire Dicarogenes. - Euthymedes Vulg. — Euthymides Bamb. — Euthymides est recommandé par M. Keil, ib.

(143) Mydon Vulg. - Milon Bamb., Sillig.

(144) Pyromachi Vulg.

(145) Iaia Bamb. — Voy. l'Index des artistes, an mot Lala. - Perpetua Vulg. - Perpetuo Cod. Reg. 11, Silig.

(146) Sopolin Vulg. - Sopolim Bamb.

(147) Voy, le mémoire de M. Cartier sur la peinture encaustique des anciens, dans la Revue archéologique, L. III. 1845. D'après cet érudit, indépendamment de l'encaustique sur l'ivoire à l'aide du cestre , les anciens pratiqualent ainsi l'encaustique : ils dissolvaient dans du blanc d'œuf les cires qu'ils coloraient, ils se servaient du pincean pour peindre avec ces cires, et enfin ils les exposaient à l'actin de la chaleur.

(148) Everteret Vulg. - Everterit Bamb.

(149) Diopum Bamb. - Diopum om. Vulg.

(150) Ex rubrica cretam Vulg. — Ex rubra creta Banh.

(151) Protypa Vulg. - Prostypa Bamb. (Salmasius st conjectura), Brotier.

(152) Effigiern Vulg. - Effigies Bamb.

(153) Significarunt Vulg. — Significarent Bamb., Sig. (154) Deinde eidem Vulg. — Deinde om. Bamb.

(155) Vulcaniveis accitum Bamb. - M. Jan conjecture qu'il faut lire Vulcanium Veiis accitum,

(156) Nunc Vulg. — Etiampum Bamb. (157) Simpuviis Vulg. — Sin puls (sic) Bamb. — Haat lire simpulis, comme le recommande M. Ian.

(158) Ibi Bamb. - Ibi om. Vulg. - Le manuscrit de Bamb. a trailis (sic), de sorte qu'on ne sait s'il s'agit de Tralles en Lydie, ou de Trallis en Carie.

(159) Le manuscrit de Bamberg a tripatinium, cequi est peut-être la vraie leçon.

(160) Nam nos Vulg. - Nam om. Bamb.

(161) Non sum dicturus Vulg. - Non dicturus Busto - s

(162) Contraque Bamb. - Que om. Vulg.

(163) Longum sesquipede, latum pede Vuig. — Longum === sesquipedem, latum pedem Bamb.

(164) Ulterioris Hispanise Vulg. — Ulteriore Hispanise Bamb., Brotier. - M. de Humboldt a présenté, au nom M. Ehrenberg, de l'Académie des sciences de Berlin, cles échantillons de briques cuites, d'une légèreté extrême, 🕬, à l'état de pureté, insubmersibles dans l'eau. La matière de ces briques, appelées à Berlin briques à infusoires, est une couche, terreuse en apparence, de neuf à douté mètres d'épaisseur, remplie entièrement d'animaux infosoires encore vivants et à carapaces siliceuses ; couche qui se trouve à une profondeur de trois à quatre mêtres sous le pavé, dans plusieurs parties de la capitale de Pruse. comme aussi près des bords de quelques lacs. Le mélange terreux de la couche à infusoires ne s'élève pas à 4 pour 100. Les briques à infusoires, fortement cuites et vitrifiées, nagent sur l'eau : on les enduit de cire, pour 🕬 l'expérience réussisse plus longtemps. Les anciens commissalent cea briques qui surnagent. Pline en a parlé liv. XXXV, chap. 15. (Comptes rendus des séances de l'Academie des Sciences, 1842, 2° semestre, t. XV, p. 649.)

(165) De eo et Vulg. - Ideo et Bamb. - Sic struxere Bamb. - Sic om. Vulg.

(166) Gleba : quo solum ex omnibus generibus medici utuntur. Solum (cætera enim liquore constant, et conficuntur oleo incocta) vivum effoditur, translucetque et viret. Alternm genus Vulg. - Gleba : solum ex omnihus mediciuluntur alterum genus cetera enim liquore constant, et conficuentur oleo incocta ; vivum effoditur translucetque et viret - solo ex amnibus generibus medici utuntur. Alterum genus Bamb. - M. Ian fait remarquer que la répéti tion qui se trouve dans Bamb, montre quel est le véritable

(167) Candens in calyce novo Vulg. - Addens in calycem vini Bamb.

(168) Harpacticon vocatur Vulg. - Harpax ila vocatur Bamb. - Aveilendi Yuig. - Prachendi Bamb. - M. Ian conjecture prehendends; ce que j'ai admis, et ce qui est indiqué par harpax. Mais le texto n'est pas sor.

(169) Etiam et Vulg. - Etiam om. Bamb.

(170) Liquorisque oleacei Vulg. - Olcique liquoris Bumb.

(171) Generi Vulg. - Generibus Bamb. - Ejus vis

ignium naturae cognata Vulg. - Ejus vis et ignium cognata

(172) Diximus et tingui solitas ex eo statuas et illini Yulg. - Diximus et tingui solitum aes eo statuasque ilimi-Bamb,

(173) Aut ab eo dissimilis Vulg. - Aut adeo dissimilis Barreb.

(171) Et chalcitim Vulg. - Et hes : chalcitim Bamb. -M. Ian voit ars dans hes; ce que ,'approuve.

(175) Aluminis minus sistit humorem Vulg. - Aluminis minus secrat minusque sistit homorem Bamb , Sillig.

(176) Interioris Vulg. — Inertioris Bamb.

(177) In totum Volg. - Intus totom Bamb. - M. Ian conjecture intus potum, ce que j'admets.

(178) Renascentem mollit lanuginem aummam. Omnium Vulg. - Renascentes mollit in langinem. Summa omnum Bamb.

(179) Concussu Vulg. — Concussis Bamb., Brotier. (180) Et nitrum Vulg. — Et cyprum Bamb.

(181) Lex Metella Vulg. - Lex Metilia Bamb., Sillig.

(183) D'après Hardouin, que est coloris veri se rapporte à cimolia. Mais il y aurait, ce me semble, si tel était le sens, quie sit. Pour moi, je rapporte ce membre de phrase

(184) Trans mare Vulg. — Trans maria Bamb. (184) E sauguine Vulg. — E om. Bamb.

## LIVRE XXXVI.

1 I. (1.) Il reste à parler des pierres, la plus grande folie de notre temps, quand même nous ne dirions rien des pierreries, des succins, des cristaux et des murrhins. Tout ce dont nous avons traité jusqu'au présent livre peut paraître créé pour l'homme; mais les montagnes, la nature les avait faites pour elle-même, afin de protéger par une sorte de construction les entrailles de la terre, afin de dompter la violence des fleuves, de briser les flots de la mer, et de contenir par ce qu'elle avait de plus dur les éléments 2 les plus turbulents. Et nous, nous coupons ces masses, nous les transportons sans autre intérêt que celui de nos plaisirs; ces masses que jadis c'était une merveille d'avoir franchies. Nos aleux regardalent presque comme un prodige le passage des Alpes par Annibal et puis par les Cimbres. Maintenant ces monts sont taillés pour nous livrer mille espèces de marbre. On ouvre les promontoires à la mer ; on travaille à niveler le globe. Nous enlevons les barrières destinées à séparer les nations; nous construisons des vaisseaux pour transporter des marbres; et à travers les flots, le plus terrible élément de la nature, nous faisons voyager les cimes des montagnes : fureur plus pardonnable cependant que d'aller chercher jusque dans la région des nuages des vases pour rafraichir jes boissons, et d'aller creuser des roches voisines du ciel pour boire dans 2 la glace. Qu'on réfiéchisse, quand on entend dire le prix de ces choses, quand on voit ces masses

rouler et s'avancer, qu'on réfléchisse combien de gens vivent(1) plus heureux sans ces superfluités. Pour quelle utilité ou pour quel plaisir les mortels se font-ils les agents ou plutôt les victimes de tant de travaux, si ce n'est afin de reposer entre des pierres tachetées? comme si les ténèbres de la nuit ne privaient pas la moitié de la (2) vie de cette sorte de jouissance!

II. En faisant ces réflexions, on est pris d'une! grande honte même pour l'antiquité. Il existe des lois censoriales (VIII, 82) défendant de servir sur les tables des glandes de porc, des loirs, et autres délicatesses inutiles à mentionner; et aucune n'a été rendue qui défendit d'importer des marbres et de traverser les mers pour cet objet. (IL) Mais, dira-t-on peut-être, c'est qu'aiors on p'en importait point. Cela est faux. Du temps de l'édilité de M. Scaurus (xxxvi, 24) on vit porter trois cent soixante colonnes pour décorer m théâtre temporaire, destiné à servir un mois test au plus; et les lois se sont tues. C'était sans doute indulgence pour les plaisirs publics. Mais, juite-3 ment, pourquoi cette indulgence? par quel chemin les vices s'introduisent-ils plus que par jechemin public? par quelle autre voie en effet (3) les ivoires, l'or, les pierreries, ont-ils passé dans l'usage particulier? Est-il rien qu'on ait réservé pour les dieux? Mais soit, accordons qu'on ait en de l'indulgence pour les plaisirs publics : pourmoi a-t-on gardé le silence lorsque d'énormes colonnes de marbre luculiéen (xxxvi, 8), hautes de

## LIBER XXXVI.

1 I. (t.) Lapidum natura restat, hoc est, præcipua morum

insania; etiam ut gemmæ cum succinis, atque crystallinis, murrhinisque sileantur. Omnia namque, quæ usque ad boc volumen tractavimus, hominum causa genita videri possunt. Montes natura sibi fecerat ad quasdam compages telluris visceribus densandas, simul ad impetus fluminum domandos, fluctusque frangendos, ac minime quietas par-2 tes coercendas durissima sui materia. Cædimus bos, trahimusque, nulla alia, quam deliciarum, causa, quos transcendisse quoque mirum fuit. In portento prope majores habuere Alpes ab Hannibale exsuperatas, et postea a Cimbris : nunc ipsæ cæduntur in mille genera marmorum : promontoria aperiuntur mari, et rerum natura agitur in planum. Evelimus ea, quæ separandis gentibus pro ter-

minis constituta erant : navesque marmorum causa finnt : ac per fluctus, sævissimam rerum naturæ partem, huc

ad frigidos potus vas petitur in nubila, caeloque proxim rupes cavantur, ut bibatur glacie. Secum quisque cogilet, 3 quum pretia horum audiat, quum vehi trahique moles videat, quam sine his multorum sit beatior vita: ista facere, immo verius pati mortales, quos ob usus, quasve ad voluptates alias, nisi ut inter maculas lapidum jacesat? ceu vero non tenebris noctium dimidia parte vitae cujusque gaudia barc auferentibus.

II. Ingensista reputantem subit etiam entiquitatis rebor. I Exstant censorise leges, glandia in coenis gliresque, et al dictu minora apponi vetantes. Marmora invehi, et maria hujus rei causa transiri, que velaret, lex nulla lata est. (n.) Dicat fortassis aliquis : Non enim invehebantur. Id quidem falso. Trecentas Lx columnas M. Scauri adilitate ad scenam theatri temporarii, et vix uno mense futuri in usu, viderunt portari silentio legum. Sed publicis nim rum indulgentes voluptatibus. Idipsum cur ? aut qua ma- 3 gis via irrepunt vitia, quam publica? Quo enim alio mod in privatos usus venere ebora, aurum, gemmas? aut qui omnino diis relinquimus? Verum esto, indulseriat publiilluc portantur juga, majore etiamnum venia, quam quum | cis voluptatibus : etiamne tacuerunt maximas earum, alque

trente-huit pieds, furent placées dans l'atrium de Scaurus? Et cela ne s'est fait ni en secret, ni à la dérobée; l'entrepreneur des égoûts publics se fit donner caution pour le dommage que pouvait occasionner le transport (4) de ces colonnes jusqu'au mont Palatin. A la vue d'un si mauvais exemple, n'etait-ce pas le cas de veiller à la conservation des mœurs? Cependant les lois se turent quand ces masses enormes, amenées dans une maison particulière, passerent devant le faite en argile (xxxv, 43 et 45) des temples des dieux.

1 III. (mr.) Et l'on ne dira pas que Scaurus, par une sorte de premier essai du vice, surprit la candeur d'une cite simple encore, et peu au garde contre de pareils maux. Dejà L. Crassus (xvii, 1), l'orateur, celui qui le premier eut des colonnes de marbre étranger sur ce même mont Palatin (elles etaient en marbre de l'Hymette, au nombre de six seulement, et n'avaient pas plus de douze pieds), L. Crassus avait été nomme à cause de cela, dans une querelle, par M. Brutus, la Vénus du Palatin, Sans doute nos peres ont passé par ladessus, les mœurs étant valucues; et voyant que ce qui était défendu l'était vainement, à des lois inutiles ils préférerent l'absence de lois. Ceux qui viendront après nous démontreront que nous avons valu mieux que nos pères. Qui, en effet, a dans son atrium d'aussi énormes colonnes? Mais avant de parter des marbres nous pensons devoir mettre sous les yeux la valeur des hommes qui les ont travaillés. Passons donc d'abord en revue les

IV. (iv.) Les premiers de tous qui se distinguerent en sculptant le marbre furent Dipcenus et Scyllis, nés dans l'île de Crete. Les Medes avaient encure l'empire; Cyrus n'avait pas commencé de régner en Perse; c'était par conséquent

vers la cinquantième olympiade. Ils allèrent à Sicyone, qui fut longtemps la patrie de tous les ateliers en ce genre de travaux (5). Les Sicyoniens avaient fait prix avec eux pour des statues de dieux; mais avant qu'elles fussent achevées les artistes se plaignirent d'un tort, et se retirèrent chez les Etolieus. Aussitôt Sicyone fut affligée par la stérilité et la famine, et plongée dans la consternation. Les habitants demandant un remede, Apollon Pythien répondit que leurs maux cesseraient si Dipœnus et Scyllis achevaient les statues des dieux; ce qu'on obtint à force d'argent et de soumissions. Ces statues étaient celles d'Apollon, de Diane, d'Hercule et de Minerve; cette dernière fut depuis frappée de la foudre.

(v.) Quand ces deux artistes parurent (6), il y 2 avait déja eu dans l'île de Chios, Melas, sculpteur, puis son fils Micciades et enfin son petit-fils Archennus, dont les fils Bupatus et Athenis (1) furent tres-celebres dans cet act. Ces deux derniers étaient contemporains du poète Hipponax, qui a certainement vécu dans la soixantieme olympiade. Si on fait le calculen remontant dans cette famille jusqu'au bissicul, on trouvers que la sculpture a commencé (8) avec l'ère des olympiades. Hipponax était remarquablement laid. Les deux artistes, par forme de plaisanterie, exposèrent son portrait à la risée du public ; Hipponax, indigné, distilla contre eux l'amertume de ses vers, si bien que, selon quelques-uns, ils se pendirent de désespoir : mais cela est faux. En effet, ils firent 3 postérieurement nombre de statues dans les fies voisines, par exemple à Délos, mettant à ces ouvrages une inscription en vers, dont le sens était que Chios était fameuse non-seulement par ses vignes (xIv, 9), mais encore par les œuvres des file d'Archennus (9). Les Lases montrent aussi

adeo duodequadragenum pedum, Lucullei marmoris in atrio Scauri collocari? nec clam illud occulteque factum est. Satasdari sibi damni infecti coegit redemtor cloacarum, quum in Palatium ese tralierentur. Non ergo in tammalo exemplo moribus caverintilius fuerat? Tacuere tantas moles in privatam domum tralii praeter fictilia deorum fastigia.

III. (cit.) Nec potest videri Scaurus rudi et hujus mali improvidæ civitati obrepsisse quodan vitti rudimento. Jam enim L. Crassum oratorem illum, qui primus peregrim marmoris columnas habuit in eodem Palatio, Hymettias tamen nec plures sex, aut longiores duodenum pedum, M. Brutus in jurgiis ob id Venerem Palatinam appellaverat. Nimirum ista omisere, monibus victis: frustraque interdicta qua vetucrant cernentes, nullas pottus, quam irritas, esse leges maluerunt. Sed et qui sequentur, meliores esse nos probabunt. Quis enim tantarum hodie columnarum atrium habet ? Sed prius, quam de marmoribus

deamus, hominum in ils proferenda judicamus pretia.

Ante ugitur artifices percensebimus.

IV (iv.) Marmore scalpendo primi omnium inclarucrunt Dipenus et Scyllis, geniti in Creta insula, etiamnum Medis imperantibus, priusque quam Cyrus in Persis regnare inciperet, hoc est, Olympiade circiter L. Il Sicyonem se contulere, quæ diu fuit officinarum omnium talium patria. Decrum quorumdam simulacra publice locaverant Sieyonii, quæ prius quam absolverentur, artifices injuriam questi abierunt in Ætulos. Protinus Sieyonem fames invasit ac sterihtas, morrorque dirus. Remedium petentibus Apollo Pythius affuturum respondit, si Dipænus et Scyllis decrum amulacra perfecissent. Quod magnis mercedibus obsequinque impetratum est. Fuere autem simulacra e. Apollinis, Dianas, Herculis, Minervæ, quod e caelo postea tactum est.

(v.) Quum it essent, jam tuerat in Chio insula Melas 2 sculptor, dem filius ejus Micciades, ac deinde nepos Archennus, cujus filii Bupalus et Athenis clarissimi in ea scientis fuere, Hipponactis poetæ ætate, quem certum est ax Olympiade fuisse. Quod si quis horam familiam ad proavum usque retro agat, inveniet artis ejus originem cum Olympiadum intilo cæpisse. Hipponacti notabilis fæditas vultus erat: quamohrem imaginem ejus lascivis jocorum ii proposuere ridentium circulis. Quod Hipponax indignatus, amaritudinem carminum distrinxit in tantum, ut credatur atiquibus ad laqueum eos compulisse: quod falsum est. Complura enim in finitimis insulis simulacra 2 postes fecere, sicut in Delo, quibus subjecerunt carmen, nou vitibus tantum censeri Chium, sed et operibus Archen-

\$02 PLINE.

une Diane de leur façon; et à Chios même on a parlé d'une Diane faite par eux, qui est placée tres haut, et dont le visage paraît sévère quand on entre et gai quand on sort. Il y a de leurs ouvrages à Rome sur le faite du temple d'Apolion Palatin, et dans presque tous les monuments élevés par le dieu Auguste. Il y en eut aussi de leur pere à Délos et à Lesbos. Les œuvres de Dipœnus remplissaient Ambracie, Argos, Cléones. Tous ces artistes n'ont employé que le marbre

4 blanc de l'aros, nommé d'abord lychnites, parce que, dit Varron, on le taillait dans les carrières a la lumière des lampes. Depuis on en a decouvert beaucoup d'autres plus blancs, et récemment encore dans les carrières de Lune. On rapporte de celui de Paros un fait merveilleux : dans un bloc qu'on fendit avec des coins, apparut une

figure de Silène.

N'oubtions pas de remarquer que la sculpture est de beaucoup antérieure (xxxv, 44) à la peinture et à la statuaire en airain; que l'une et l'autre ont commencé à Phidias, dans la quatrevingt-deuxième olymplade, c'est-a-dire environ trois cent trente-deux ans après. On dit que Phidias lui-même a travaillé le marbre, et qu'il y a de lui à Rome, dans les édifices d'Octavie (xxxv, 27 et 40), une Vénus d'une merveilleuse beauté. Ce qui est certain, c'est qu'il fut le maitre d'Alcamene (xxxiv, 19), Athénien, sculpteur des plus renommés. Il y a de ce dernier à Athènes beaucoup d'ouvrages dans les temples, et hors des murs une célèbre Venus dite Vénus des Jardins : on dit que Phidias lui-même y mit la der-6 niere main. Phidias eut aussi pour éleve Agoracrite de Paros, qu'il aima (10) a cause de sa jeunesse : c'est pour quoi on prétend qu'il mit plusieurs deses propres ouvrages sous le nom de son élève. Les deux eleves concoururent ensemble pour une Vénus; et Alcamène l'emporta, non par la supériorité de son œuvre, mais par le suffrage de la ville, qui prit parti pour le concitoven contre un étranger. Aussi dit-on qu'Agoracrite vendit sa figure sous condition qu'elle ne serait pas à Athènes, et qu'il la nomma Nemésis; elle fut places à Rhamnonte (tv, 11), canton de l'Attique, et M. Varron a donné la preference a cette statue sur toutes les autres On voit encore dans la même ville (11), au temple de la Grande Mère, un ouvrage d'Agoracrite.

Chez tous les peuples auxquels est arrivée la ! renommée du Jupiter Olympien, Phidias (xxxiv, 19) est sans contestation un tres-illustre artiste. Mais, pour que cenx-là même qui n'ont pas vu ses ouvrages sacheut qu'a raison il est loue, nous citerons de petites particularités qui montrent sculement combien il était ingénieux. Nos n'invoquerons pour cela ni la beauté du Jupiter Olympien, ni la grandeur de sa Minerve d'Athènes, qui a vingt-six coudées et qui est d'ivoire et d'or : mais sur la face convexe du bouclier (13) de la déesse il a gravé le combat des Amazones; sur la partie concave dece même bouclier, la bitaille des dieux et des géants; sur les semiles (13), celle des Lapithes et des Contaures ; tant avec lui l'art se logeaft dans les plus petits ripaces. Il a nommé naissance de Pandore ce guill's a gravé sur la base (14). Là sont vingt dieut naissants; la Victoire surtout est admirable. Les connaisseurs admirent aussi le serpent, et aus la lance même, lesphing d'airain. Cela soit ditus en passant d'un artiste qui n'est famais asset loué; cela soit dit aussi pour faire connaître que

ni filiorum. Ostendunt et Lasi Dianam manibus corum factam. Et in ipsa Chio narrata est operia corum Diana: facicis in sublimi posita, cujus vultum infrantes tristem, exenutes hidratum putant. Roma: signa corum sunt in Palatina æde Apollinis in fastigio, et in omnibus fere quae divus Augustus fecit. Patris quoque corum et Dell fuere opera, et in Lesbo insula. Dipent quidem Ambracia, Ar-4 gos, Cleonæ, operibus refertas fuere. Omnes autem tantum candido marmore usi sunt e Paro insula, quem lapidem copere tychniten appellare, quoniam ad lucernas in cuniculis carderetur, nt suctor est Varro: multis postes candidionibus repertis, nuper etiam in Luneussum lapicidiuis. Sed in Pariorum mirabile proditur, gleba lapatis umus cuncis dividentum soluta, imaginem Sileni exettisse.

Non omittendum, banc artem tanto vetustiorem fuisse, quam picturam, aut statuariam, quarum utraque cum Pladia co pit exxui Olympiede, post amos circiter trecentos triginta duos. Et ipsum Phidiam tradinti scalpsisse marmora, Veneremque ejus esse Romæ in Octaviæ operitus eximiæ publimitudius. Alcaniencem atheniensem (q od certum est) docuit in primis noblem, cujus sunt opera Athenis complura in ædibus sacris, præclataque Venus extrema pellatur Aphrodite & Kircos. Huic sue

Ejusdem discipulna fuit Agoraccitus Parius, et actate protus. Raque e suis operibus pleraque nomini ejus desine fertur. Certavere autem inter se ambo discipuli in Veser facianda: vicilque Alcamenes non opere, sed curisticus fragiis, contra peregrinum suo faventis Quare Agoracuta ea lege signum suum vendidisse traditur, ne Athemase par et appeilasse Nemesin. 1d positium est Rhammate par Athræ, quod M. Varro omnibus signis prætulit. Est et al Matria Magnæ delubro eadem civitate Aguraccili opus.

Phidiam clarissimum esse per omnes gentes, que Jenti Olympir famam intelligunt, nemo dubitat, sed ut mente laudari sciant, eliam qui opera ejus non viderunt, profermus arguments parva et ingenii tantom. Neque al bei Jovis Olympis pulchritudine utemur, non Minerve Alembiacte amplitudine, quim sit es cubitorum viginti este ebore bee et auro constat, sed in scuto ejus Amanoum predium cadavit intumescente ambitu i în parme que dem concava parte deorum et gigantium dimestionem soteis vero Lapitharum et Centaurorum adeo monare omnia capacia actis illi fuere. In basi antem qued caratum est, Pandoras genesio appellavit, ibi du sunt vi numer associates, victoria priecipue intrabili. Pertit mesatur di serpentem, ac sub ipsa cuspide eresm sphingem librem obiter dicta de artifice numquam satis laudato; smai in

cette richesse de génie fut égale jusque dans les

petites choses. En parlant des statuaires nous avons indiqué l'époque de Praxitèle (xxxiv, 19), qui, par la gloire de ses ouvrages de marbre, a surpassé jusqu'à lui-même. Il y a des ouvrages de lui à Athènes dans le Céramique. Mais avant toutes les statues [16] non-seulement de Praxitèle, mais de l'upivers entier, est sa Venus, qui a fait entreprendre à bon nombre de curieux le voyage de Guide. Il en avait fait deux ; il les vendit ensemble : l'une était vêtue, et par cette raison fut choisie par les habitants de Cos, qui avaient le choix; la seconde ne coûtait pas plus cher, mais ils crurent faire preuve de severite et de pudeur. Les Gnidiens acheterent la statue rebutée ; la différence 10 est immense pour la réputation. Dans la suite le

rol Nicomede voulut l'acheter des Gnidiens, promettant de payer toute leur dette publique, qui etait énorme; mais ils aimèrent mieux tout endurer, et avec raison; car par cette figure Praxitèle a fait la gloire de Gnide. Le petit temple ou clie est placée est ouvert de tous côtés, afin que la figure puisse être vue en tous sens, la deesse même (17) y aidant, à ce qu'on croit. Au reste, de quelque côté qu'on la voie, elle est egalement admirable. Un individu, dit-on, se passionna pour elle, se tint caché pendant la nuit dans le temple, et se livra à sa passion, dont la trace est restée dans une tache. Il y a aussi à Guide d'autres statues de marbre d'artistes célèbres : un Bacchus de Bryaxis, un autre Bacchus de Scopas, et une Minerve du même; et ce qui ne prouve pas le moins en faveur de la Vénus de Praxitele, c'est qu'au milieu de tels ouvrages on la cite 11 seule. De Praxitèle est encore un Cupidon repro-

ché à Verrès par Cicéron, celui-là même pour lequel on faisait le voyage de Thespies, et qui est maintenant dans les écoles d'Octavie (xxxv, 37). Du même est un autre Cupidon nu, placé à Parium. colonie sur la Propontide, aussi beau que la Vénus de Guide, et outragé comme elle. Cette figure produisit le même effet sur les sens d'Alcetas (18) de Rhodes, et une semblable trace d'amour y a été lassee. A Rome on possède de Praxitele Flore, Triptolème, Cérès, dans les jardins Serviliens (19); les statues du Bon Succès (xxxiv, 19) et de la Bonne Fortune, dans le Capitole ; des Ménades et celles qu'on appelle Thyades, des Caryatides, dans le même lieu; un Silene. dans les monuments d'Asinius Politon, un Apolion, un Neptune.

Céphisodote (20), fils de Praxitèle, fut héritier 12 de son talent. Pergame possede de lui un groupe renommé de lutteurs, excellent ouvrage, où les doigts s'impriment plutôt sur un vrai corps que sur du marbre. A Rome ses ouvrages sont : une Latone, dans le temple du mont Palatin; une Vénus, dans les monuments d'Asinius Pollion; et dans le temple de Junon, à l'intérieur des portiques d'Octavie, un Esculape et une Diane.

Scopas est leur rival de gloire. Il a fait une 13 Vénus, le Désir et un Phaéthon (21), honorés à Samothrace des cérémonies les plus saintes. Il a fait aussi l'Apollon Palatin, une Vesta assise, fort estimée, et qui est dans les jardins Serviliens; deux porte flambeaux (22) qui sont à côté d'elle; les pareils sont dans les monuments d'Asinius Pollion, ou sont aussi des Canéphores du même. Mais les plus renommes de ses ouvrages sont dans le temple de Cn. Domitius, au cirque Flaminien: Neptune, Thétis, Achille, les Néreides, assises sur

praxitelis atateminter statuarios diximus, qui marmoris gloria superavit etiam seinet. Opera ejus sunt Athenia in Geramico: sed anteomnia est, non solum Praxitelis, verum et in toto orbe terrarim, Venus, quam ul videreul, multi navigaverunt Guidum. Duas fecerat, simulque vendehat, alteram velata specie, quam ob id quidem practulerunt, quorum conditio erat, Coi, quam alteram etiam codem pretto detulisset. severum id ac podicum arbitrantes: relectam Guidis emerunt, immensa differentia famae. Volvit cam postera a Guidis mercant ex Sucemedes, totum esa

eam poster a Guidis mercari rev Nicomedes, totum es civitats alienum, quod erat ingens, dissoluturum se promittens. Orunia perpeti maluere, nec immerito: illo enim signo Praxiteles nobilitavit Guidum. Æducula ejus tota aperitur, ut conspict possit undique effigies, des favente ipsa, ut creditur, facto. Nec minor ex quacumque parte admiratio est. Ferunt amore captum quendam, quum delituisset noctu, minulaero colazzisse, ejusque cupiditatis esse indicem maculam. Sunt in Guido et alia signa marmorea illustrum artificum: Liber pater Bryaxidis: et alter Scope, et Minerva: nec majus aliud Veneris Praxitelize specimen,

tt quam quod inter hæc sola memoratur. Ejusdem est et Cupido objectus a Cicerone Verri, ille propter quem Thes-

piæ visebantur, nunc in Octaviæ scholis positus. Ejusdem et alter nudus in Pario colonia Propontidis, par Voueri Guidiæ nobilitate, et injuria. Adamavit enlm eum Alcelas Rhodius, atque in eo quoque simile amoris vestigiam reliquit. Romue Praxitelis opera sunt, Flora, Triptolemus, Ceres in hortis Servillanis: Boni Eventus, et Bone Fortunæ simulacra in Capitolio: item et Mænades, et quan Thyadas vocant, et Caryatidas et Sileni in Pollionis Asinii monumentis, et Apollo, et Neptunus.

Praxitelia filius Cephisodotus et artis hæres futt. Cujus 12 taudatum est Pergami symplegma nobile, digitis corport verius, quam marmori, impressis. Rome ejus opera sunt: Latuna in Palatii delubro: Venus in Politions Asinii monumentis: et intra Octavus porticus in Junous arde Æsculapius, ac Diana.

Scope laus cum his certat. Is fecit Venerem, et Po-13
thon, et Phaethontem, qui Samothrace sanctissimis cærimonius coluntor. Item Apolliuem Palatinum, Vestam sedentem laudatam in Servitaniis hortis, duosque lampteras
circa eara, quorum pares in Asimi monumentis sunt, ubi
et Canephoros ejusdem. Sed in maxima dignatione Cn.
Domitii delubro in circo Flaminio Neptunus ipse, et Thetis, atque Achilles, Nereides supra delphinos et cete, et

une Diane de leur parié d'une Diane tres haut, et don' on entre et gai 4º vrages à Rome > Palatin, et daélevés par le d leur père à De pœnus remp! Section 2015 Annual Property Tous ces ar e. .. in icent la ₄ blanc de P: que, dit V acce per la à la lumier e trancies beaucoup. \_ cu-uent chacun core dar enet, lúmirade celui as an sien profonbloc qu A AUR "MOOR de ce figure are certe Venus con-5 N'. ameson temple بمحسره est ( es anciens موسعیسی . tur ्य 🚅 ज्युल्स संस द्वारायपृष्ट dans tre a 🚁 😘 🚓 réceile le mourants vi . ....e serpus ou de Praxitele? ar and consecrée dans le ு ஆட்ட சம்ஜமை et apportée d'É-...... arnates est-elle? Au e a recouvre. On se fait la 🗫 🤜 .. Czysion tenant un foudre. \_ = . Consent XXXV, 37) : la seule grow, c'est qu'il est le portrait a re- a seau des Athèniens à cet âge. and the streets a Octavie beaucoup d'ouquoique les auteurs en soient Lange Satyres; l'un porte sur ses 🚁 🦐 ianaus revêtu de la palia (robe);

inure porte semblablement la déesse Libera; le rouseme empêche un enfant de pleurer; le quatreme donne à boire à un autre enfant dans une coupe; et deux Zéphyres encore qui de leur souffle confient leurs vêtements. On n'est pas moins increases : certain sur les auteurs des figures placées dans les Clôtures [ du champ de Mars ], Olympus et Pan, Chiron et Achille; et pourtant la renommée les juge assez belles pour que les gardiens en répondent sur la vie.

Scopas eut pour contemporains et pour rivaux 16 Bryaxis, Timothée et Léocharès, desquels il faut parler en même temps, parce qu'ils ont travaillé ensemble au Mausoiée (27) : on appelle ainsi le tombeau érigé par Artémise à son mari Mausole, petit roi de Carie, mort l'an deux de la cent sixième olympiade. C'est surtout grâce à ces artistes que cet ouvrage est compté entre les sept merveilles. Il a au midi et au nord soixante-trois pieds; les fronts sont moins étendus. Le circuit est en tout de quatre cent onze pieds (28); la hauteur est de vingt-cinq coudées. Il est entouré de trente-six colonnes. On l'a nommé Ptéron (29). Le côté du levant a été travaillé par Scopas; 19 celui du nord par Bryaxis; du midi, par Timothée; du couchant, par Léocharès. Avant l'achèvement, la reine (30) mourut; mais les artistes ne quittèrent pas leur ouvrage avant de l'avoir terminé, pensant que c'était là un monnment de leur gloire et de celle de l'art. Aujourd'hui encore ces artistes se disputent la paime. Un cinquième y a aussi coopéré. Au-dessus du Ptéron est (31) une pyramide aussi haute que l'édifice inférieur. Formée de vingt-quatre degrés en retraite, elle se termine par une plate-forme où est un quadrige de marbre fait par Pythis.

tem Tritones, chorusque Phorci, Janes and marcua, omnia ejusdem manus, cuam si tottus vitæ fuisset. Nunc vero cuam si tottus vitæ fuisset. Nunc vero pued us, is templo Bruti Callaici apud Præteres Venus in codem loco nuda imm aniscolous, et quemcumque alium locum

Sauce dunden multitudo operum eam obliterat, ac ma-at anticont : queniam etieserum et in magne ം. പറംസ apia admirato talis est. Qua de causa ignoratur Aug poque Veneus, quam Vespasianus imperathus their sure dicavit, antiquorum dignam Some and destrict est in templo Apollinis Sosiani, bank theres me, ates, Scopus an Praxiteles fecerit : sam Janus patet in suo templo dicatus ab Augusto, ex tarpie sirectos, utrus manus sit, jam quidem et auro Semilacus, Smehter in curia Octavise quæritur de Cupiwith motion tenente. Id demum affirmatur, Alcibiadem 12 com sessembrem forma ou en retale. Multa în endem schola placent. Salyri quatuor, ex quibus unus palla velatum humeris præfert; alter Li-1

beram similiter: tertius ploratum infantis cohibet: quartus cratere alterius sitim sedat: duæque Auræ velificantes sua veste. Nec minor quæstio est in Septis, Olympum et Pans, Chironemque cum Achille, qui fecerint: præsertim quum capitali satisdatione fama judicet dignos.

Scopas habuit æmulos eadem ætate, Bryaxin, et Timo- 18 theum, et Leocharem, de quibns simul dicendom est, quoniam pariter carlavere Mausoleum. Sepulcrum hoc est ab uxore Artemisia factum Mausolo Carize regulo, qui obiit Olympiadis centesimæ sextæ anno secundo. Opus id ut esset inter septem miracula, ii maximo artifices fecere. Patet ab austro et septemirione sexagenos ternos pedes, brevius a frontibus, toto circuitu pedes quadringente decim : attollitur in altitudinem viginti quinque cubitis : cingitur columnis triginta sex. Pteron vocavere. Ab oriente 19 ca-lavit Scopas, a septembrione Bryaxis, a meridie Timotheus, ab occasu Leochares : priusque quam peragerent, regina obiit. Non tamen recesserunt, nisi absoluto jam, id giorize ipsorum artisque monumentum judicantes : hodieque certant manus. Accessit et quintus artifex : namque supra pteron pyramis altitudine inferiorem aequat, vigintiquatuor gradibus in metæ cacumen se contrabens. In summo est quadriga marmorea, quam fecit Pythis. Here

Cette addition donna à tout l'ouvrage que hauteur ; de cent quarante pieds (32).

On a à Rome, de Timothée, une Diane placée sur le mont Palatin dans le temple d'Apollon: Aulanius Evander en a refait la tête. On admire encore beaucoup un Hercule de Ménestrate, et une Recute placee, a Ephèse, dans le temple de Diane, derriere le sanctuaire. Les gardiens du temple recommandent aux curieux de prendre garde à leurs yeux en la regardant, tant est grand le rayonnement du marbre. On ne met pas au-dessous les Graces qui sont dans les Propylées d'Athènes; elles ont eté faites par un Socrate autre que le peintre (xxxv, 40,12), le même selon quelquesuns. Quant au Myron (xxxiv, 19, 2 et 8) qui s'est Illustré dans le bronze, on a de lui à Smyrne une vieille femme ivre, ouvrage des plus renommés. Asinius Pollion, qui était d'un caractère vif et ardent, voulut aussi que ses édifices attirassent Il les regards; il y plaça : les Centaures portant des Nymphes, d'Arcésilas (33); les Thespiades, de Cléomène; l'Océan et Jupiter, d'Eniochus (34); les Appiades, de Stephanus; des Hermerotes, de Tauriscus, non pas le ciseleur (xxx111, 55), mais celui de Tralles; un Jupiter Hospitalier, de Pamphile, éleve de Praxitele; Zéthus, Amphion, Dirce, un taureau et le lien, tout cela d'un seul bloc de marbre : ce morceau, d'Apollonius et de Tauriscus, a été apporté de Rhodes (35). Ces deux artistes ont établi une rivalité entre leur père dans la sculpture et leur père naturel, déclarant que si Ménécrate semblait être leur pere, leur pere 12 veritable était Artemidore. Dans le même lieu on vante un Bacchus d'Eutychides. Au portique d'Octavie est un Apollon place dans le temple de ce dieu, et œuvre de Philiscus le Rhodien; de plus,

Latone, Diane, les neuf Muses, et un autre Apolton nu. L'Apollon qui, dans le même temple. tient une lyre, est de Timarchides. A l'intérieur du portique d'Octavie, dans le temple de Junon. sont une statue de la deesse par Dionysius, une autre par Polyclès (xxxiv, 19,3), une Vénus par Philiscus : les autres figures sont de Pasitélès (36). Le même Polycles et le fils de Timarchides Dionysius ont fait le Jupiter qui est dans le temple voisio. Le Pan et l'Olympus luttant, dans le même lieu, sont d'Héliodore; c'est le second groupe de ce genre célèbre dans le monde. Dédaie (37) a 23 fait une Vénus au bain, et Polycharme une Venus debout. Par la place honorable que l'ouvrage de Lysias occupe, on voit combien il était estimé : le dieu Auguste, le consacrant à la mémoire de son père Octavius, le placa sur le mont Palatio, au sommet de l'arc qu'il fit élever, dans une édicule entourée de colounes : c'est un char à quatre chevaux, avec Apollon et Diane, la tout d'un seul bloc. Je ils qu'on vante l'Apolion de Calamis le ciseleur (xxxiv, 19, 22), les pugilistes de Dercylides, et l'historien Callisthène d'Amphistrate. statues placees dans les jardins Serviliens.

Il n'y a pas beaucoup d'autres artistes en re-24 nom. Car, pour certains chefs-d'œuvre faits en commun, le nombre des auteurs a été un obstacle à la réputation de chacun d'eux, un seul ne pouvant en recueillir toute la gloire, et plusieurs ne pouvant être cités au même titre : tel est le Laccoon, dans le palais de Titus, morceau preférable à toutes les productions soit de la peinture, soit de la statuaire; il est d'un seul bloc, ainsi que les enfants et les reptis admirables des sespents. Ce groupe a eté fait de concert par trois excellents artistes, Agesandre, Polydore et Athè-

adjecta centum quadraginta pedum altitudine totum opus includit.

Tunothei manu Diana Romae est in Palatio, Apollinis delubeo, cui signo caput reposuit Aulanius Evauder. In magna admiratione est et Hercules Menestrati : et Hecate Ephesi in templo Diana: post ædem, in cujus contemplatione admonent arditui parcere oculis, tanta marmoris radixtio est. Non postferuntur et Charites in propylato Atheniensium, quas Socrates fecit, alius Ille quam pictor : idem, nt aliqui putant. Nam Myronis illius, qui in ære laudatur, anua ebria est Smyrnæ in primis inclyta. Pollio Asimius, ut fuit acris reliementae, sic quoque spectari mo-21 numenta sua volut. In iis sunt Centauri nymphas gerentes Arcesilæ, Thespiades Cleomenis, Oceanus et Jupiter Zasschi, Appiades Siephani, Hermeroles Taurisci, non carlatoris illius, sed Tralliani. Jupiter hospitalis Pamphili Praxitelis discipuli, Zethus et Amphion ac Dire et laurus, vinculumque ex codem lapide, a Rhodo advecta opera Apoltonit et Tauriser. Parentum il certamen de se fecere : Menecratem videri profesat, sed esse naturalem Artemidorum. 22 Endem loco Laber pater Entychides Jaudatur, Ad Octaviae vero porticum Apollo Philisci Rhudii in delubro suo. Hem Latona et Diana, et Musir novem, et alter Apolio audus.

Eum, qui citharam in eodem templo tenet, Timarchides fecit. Intra Octavian vero porticus, in æde Junonis, ipsam deam Dionysius, et Polycles aliam: Venerem codem loco Philiscus: cætera signa Pasiteles. Idem Polycles et Dionysius Timarchidis fitus Jovem, qui est in proxima æde, fecerunt. Pana et Olympum luciantes, eodem loco Heliodorus, quod est alterum in terris symplegma nobile: Ve-23 nerem lavantem sese Dædalus: stantem Polyclarınus. Ex humore apparet in magna auttoritate habitum Lysiæ opus, quod in Palato super arcum divus Augustus honori Octavii patris sui dicavit, in ædicula columnis adornata. Id est quadriga currusque, et Apollo ac Duma ex uno lapide. In bortis Servilianis reperio laudatos, Calamidis Apollinem illius cælatoris, Dercylidis Pyctas, Amphistrati Callisthesem historiarum scriptorem.

Nec multo plurium fama est, quorumdam claritati in 24 operibus eximiis obstante numero artificum, quoniam nec unus occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possinit, sicut in Laocounte, qui est in Tib imperatoris domo, upus omnibus et picture, et statuariae artis preponendum. Ex uno lapide cum et liberos draconumque mirabiles nexus de constin sententia fecere summi artifices, Agelander, et Polydorus, et Athenodorus Rhodis. Similiter 25

le temple ·

des dauphins, des cétacés et des chevaux ma-14 rins; les Tritons, le cortége de Phorcus, des baleines (23) et beaucoup d'autres figures marines toutes d'une même main; ouvrage admirable, quand même il eût occupé la vie entière de l'artiste. Outre les ouvrages susdits et ceux que noune connaissons pas, il y a encore de lui un ზ colossal, assis, dans le temple de Brutus Co-(vainqueur de la Galiicie), auprès du n' que : de plus, dans le même endroit. nue antérieure à celle de Praxitèle, e

gloire de tout autre lieu. A Rome, il est vrai, elle e multitude (24) des ouvragmasses de devoirs et d'affaiwhenr les d'une telle contemplatie tion de l'art demande ' romain Junius dément silencleux. sassi par Pasitélès genre qu'on ignor eing livres sur les ousacrée par l'emp tout l'univers. Cet of charge (39) de l'Italie, et de la Paix, et 16 temps. Mênand the romaine avec les villes

le Japiter d'ivoire qui est de Niobi Merlius, sur le chemin du De mê cotoavant un jour au port où temp' Market d'Afrique, et regardant **KY**P de la cage un lion qu'il re qu'une panthère s'échappa realt, as grand danger de cet artiste dit qu'il a fait beaucoup d'ausi serapare, sans (40) specifier nominative-

ment queli lis annt. Articus aussi (XXXV, 45) est vanté par Variable auteur rapporte avoir eu de lui une Varres de marbre et des Amours ailés jouant avec

Pahrasi domos Carsarum replevere probatissimis signis, Palette cum Pythodoro, Polydeuces cum Hermolao, Primakeus alius cum Artemone, et singularis Aphrodisius Tiskismus. Agrippa: pantheum decoravit Diogenes Atheprosts : et Caryatides in columnis templi ejus probantur aster pauca operum : sicut in fastigio posita signa, sed propier altitudinem loci minus celebrata.

lubonorus est, nec in templo ullo Hercules, ad quem Perui omnibus annis humana sacrificaverunt victuma. humi stans, ante aditum porticus Ad nationes. Sitæ fuere et Thespiades ad ædem Felicitatis, quarum unam adamavit eques Romanus Junius Pisciculus, ut tradit Varro : admiratur et Pasiteles, qui et quinque volumina scripsit nobilium operum in toto orbe. Natus hic in Graca Italiae ora, et civitate romana donatus cum lis oppidis, Jovem feeit choreum in Melelli æde, qua Campus petitur. Accidit ei, quum in navalibus, ubi feræ Africanæ erant, per cavram intuens leonem cælaret, ut ex alia cavea panthera erumperet, non levi periculo diligentissimi artificis. Ferisse opera complura dicitur: quæ fecerit, nominatim non refertur.

Arcestlaum quoque magnificat Varro, cujus se mara habnisse leanam tradit, aligerosque ludentes cum

// une corne, d'autres lui chaustroisième empi meins; le tout d'un seul bloc. Il dit trième do aquatorze Nations, autour du théâtre COUPE e, sont de Coponius.

que Canachus, vanté parmi les statuaires " porze (xxxiv, 19, 25), a fait des ouvrage en wbre. Hine faut pas oublier non plus Sauras 42 a Batrachus, Lacedemoniens, qui out fait les temples renfermés dans les portiques d'Octavic. Ouelques-uns pensent qu'ils étaient fort richs. et qu'ils avaient construit ces ouvrages à leun dépens, espérant y inscrire leur nom, mais que, l'inscription leur ayant été refusée, ils y supplérent en un antre lieu et d'une autre facon : toujours est-il qu'aujourd'hui encore on voit gravés sur les tores des colonnes un lézard et une grenouille, emblèmes (43) de leurs noms. 11 est constant que dans le temple de Jupiter les peintures ainsi que tous les ornements se rapportaient au culte d'une déesse ; voici comment : le temple de Junon étant achevé, les portefaix chargés du transport des figures se méprirent, dit-on; par religion on laissa subsister l'erreur, comme si les dieux eux-mêmes eussent fait cet échange : aussi le temple de Junon offre-t-il, de son côté, les ornements qui devaient appartenir à Jupiter.

De petits ouvrages en marbre ont aussi donné 29 de la réputation à leurs auteurs : Myrmécides, qui a fait un quadrige et le cocher couverts des ailes d'une mouche (vii; 21), et Callicrate, qui a fait des fourmis dont les ailes et les pattes échappent à la vue.

V. (vr.) Nous nous en tiendrons là sur les sculp-1 teurs en marbre (44) et sur les artistes les plus renommés. A co propos je remarquerai que les

ca Cupidines, quorum alii religatam tenerent, alii cornu cogerent bibere, alii calcearent soccis, omnes ex uno lapide. Idem et a Coponio xiv nationes, quae sunt circa Pompeii, factas auctor est.

Invenio et Canachum laudatum inter statuarios, fecisse marniorea. Nec Sauram alque Batrachum obliterari convenit, qui fecere templa Octaviæ porticibus inclusa, natione ipsi Lacones. Quidam et opibus præpotentes fuisse eos putant, ac sua impensa construxisse, inscriptionem sperantes. Qua negata, hoc tamen alio loco et modo usurpasse. Sunt certe etiamnum in columnarum spiris inscalpla nominum corum argumento lacerta atque rana. In Jovis æde exstitisse picturam, cultusque reliquos omnes feminels argumentis constat. Etenim facta Junonis ade. quum inferrentur signa, permutasse geruli traduntur : etid religione custoditum, velut ipsis Diis sedem ita partitis. Ergo et in Junonis æde cultus est, qui Jovis esse de-

Sunt et in parvis marmoreis famam consequati, Myr-29 mecides, cujus quadrigam cum agitatore coopernit alis musca : et Callicrates, cujus formicarum pedes atque alia membra pervidere non est.

V. (vi.) Hæc sint dicta de marmoris scalptoribus, sum !

phetés n étaient point en vogue. On fit marbre de Thasos, l'une des Cyclamarbre de Lesbos; celui-cl est ue l'autre. Lepoête Ménandre, luxe, est le premier qui ait nt, des taches de diverses l'emploi des marbres. de ce genre dans les u raison de magnificence , as eucore), mais parce qu'on . muver de plus solides. C'est ainsi mnencé à Athènes le temple de Juimpien, dont Sylla fit transporter les cos pour le Capitole. Cependant il y avait ... distinction entre la pierre et le marbre, des le temps d'Homère même. Le poëte parle en effet du coup d'un bloc de marbre (Il., xvi, 735), mais il n'en dit pas davantage ; et dans les maisons royales les plus ornées (45), outre l'airain, l'or, l'electrum et l'argent, il ne signale que l'ivoire (xxxIII, 23). Les premiers marbres tachetés furent, je pense, trouves dans les carrières de Chio; les babitants les employèrent aux murs de leur ville, et ils s'attirèrent une plaisanterie de Cicéron : ils montraient à tout le monde ces murailles comme magnifiques : « J'admirerais bien plus, dit-il, que vous les enssiez faites en pierre de Tibur. . Ce qu'il y a de certain, c'est que la printure n'aurait pas été aussi honorée, ou piutôt ne l'aurait pas eté du tout, si les marbres variés tussent ete en vogue.

VI. Je ne sais s'il faut attribuer à la Carle l'invention de l'art de scier le marbre (46) en tabletles. L'exemple le plus ancien de cette pratique, a ma connaissance, est fourni par le palais de Mausole à Halicarnasse: les murnilles, en brique, sont recouvertes en marbre de Proconnèse.

Mausole mourut la seconde année de la cent sixième (47) olympiade, l'an de Rome 402.

VII. Le premier qui à Rome revêtit en 1 marbre les murs de sa maison tout entière fut, au dire de Cornélius Népos, sur le mont Cælius, Mamurra, né à Formies, chevalier romain et prefet des ouvriers de Jules César dans les Gaules. Tel fut, pour que (48) rien ne manque à l'indignité, l'homme qui donna l'exemple; c'est en effet ce Mamurra déchiré par les vers de Catulle de Vérone : sa maison, en vérité (49), disait plus clairement que Catulle lui-même qu'il avait tout ce qu'avait eu la Gaule Chevelue. Le même Népos ajoute que Mamurra le premier eut toutes les colonnes de sa maison en marbre massif de Caryste (1v, 21, 2) ou de Lune (50).

VIII. M. Lépidus, consul avec Q. (51) Catulus, f fit, le premier, dans sa maison les seuils en marbre de Numidie, et il fut grandement blamé. Son consulat tombe l'an de Rome 676. C'est la première trace que je trouve de l'importation du marbre numidique, non en colonnes toutefois ou en seuilles, comme il vient d'être dit pour le marbre de Caryste, mais en blocs et pour un tres-vil usage. Quatre ans environ après ce Lépidus, L. Luculius, consul, donna, comme il parait, son nom au marbre luculiéen. Il était charmé de ce marbre, et le premier il l'introduisit dans Rome. Au reste, c'est un marbre noir, et dépourvu des taches ou des couleurs qui recommandent les autres. On le trouve dans l'île 2 de Chio (52), et c'est presque le seul marbre qui ait été dénomme d'après un amateur. Entre les con-

maque claritate artificum : quo in tractatur subit mentem son fuisse tum auctoritatem maculoso marmori : fecere Thasio Cycladum insularum, seque et e Lesbio : lividius hoc paulo. Versicolores quidem maculas, et la totum marmorum apparatum Menander ettam diligentissimus luxurize interpres, primus et raco attigit. Columns demum utebantur in templis, nec lautitize causa, nondum enim ista intelligebantur; sed quia firmiores aliter statui non poterant. Sic est inchoatum Athenis templum Joris Olympii, ex quo Sylla Capitolinis ædibus advexerat columnas. Fuit tamen inter lapidem atque marmor differentia jam et apud Homerum. Dicit euim marmoreo saxo percussum : sed hactenus. Regias quoque domos quum lautissime pewter ars, aurum, electrum, argentum, ebore tantum adornans. Primum (ut arbitror) versicolores istas marolas Chiogim lapicidinae ostenderunt, quum exstruerent muros, faceto in id M. Ciceronis sale : omnibus enim ostentabant, ut magnificum. Multo, inquit, magis mirarer, at Tiburtino lapide fecissetis. Et Hercules, non fuisset picture honos ullus ; non modo tantus, in aliqua marmorum auctoritate.

VI Sceandi in crustas nescio an Caria: Inerit inventum.
Antiquissima, quod equalem inventam, Halicarnassi Mauaoli domus Procomesio marmore exculta est, lateritiis

parietibus. Is obiit Olympiadis evt anno tt, urbis Romm anno coccu.

VII. Primum Rome parietes crusta marmoris operuisse 1 totius domus sum in Carlio monte Cornelius, Nepos tradidit Mamurram Formils natum, equitem Romanum, prafectum fabrum C. Caesarls in Gallia: ne quid indignitati desit tati auctore inventa re. Hic namque est Matuurra Catulli Veronensis carminchus proscissus, quem, ni res est, domus ipsius clarius, quam Catullus, dixit habere, quidquid babuisset Contata Gallia. Namque adjecti idem Nepos, cum primum totis aedibus neliam nisi e marmore columnam habuisse, omnes solidas e Caryatio aut Lugens.

VIII. M. Lepidus Q. Catudem consulato collega primus a unnium funina ex Numidico marmore in domo posuit magna reprehensione. Is furt consul anno Urbis occaziva. Hoe primum invecti Numidici marmoris vestigumi invenio, non in columnis tamen crustisve: ut supra Carystii: sed in massa ac vilissimo liminum usu. Post hunc Lepidum ferme quadriennio L. Lucullus consul fuit, qui nomen ( ut apparet ex re) Luculleo marmori dedit, admodum delectatus illo: primusque Romam invexit, atrum alroqui: quum castera maculis ant coloribus commendentur. Nascitur autem in Chio insula, solumque 2 puene hoc marmor ab amalore nomen accepit. Inter hos

sulats de ces deux personnages se place, je pense, le théâtre de M. Scaurus avec ses murailles de marbre; je ne saurais dire si clies étaient en marbre plaqué (53) ou en marbre massif et poli, comme est aujourd'hui le temple de Jupiter Tonnant dans le Capitole; car je ne trouve jusqu'alors aucune trace de marbre plaqué en Italie.

- 1 IX. Mals, quel que soit l'inventeur (54) de l'art de scier le marbre et de multiplier ainsi le luxe, il fut ingénieux inopportun-ment. Le sciage se foit par le sable, et paraît se foire par le fer: la scie ne fait que presser le sable dans un sillon très-fin, et c'est en le promenant dans ce sillou qu'elle coupe. Le sable d'Ethiopie est le plus recherché pour cette opération : car, grief de surcroit, il faut aller chercher en Ethiopie de quoi tailler un marbre, que dis-je? jusque dans l'Inde, où la séverité des anciennes mœurs trouvait in-2 digne d'aller chercher même les perles. Ce sable
- de l'Indo est au second rang; l'autre est plus doux; il fait la tranche sans rien de raboteux, au lieu que le sable indien donne une tranche moins unie : mais on recommande aux polisseurs de frotter le marbre avec ce dernier sable calciné. Le sable de Naxos a le même défaut, ainsi que le sable de Coptos, dit sable d'Égypte. Tels forent les sables que les anciens employèrent à scier le marbre. Depuis on a trouvé un sable non moins bon dans un bas-fond de la mer Adriatique, qui est à sec à marée basse sculement; ce qui l'a
- a rendu difficile à découvrir. Au reste, la fraude des ouvriers s'est enhardie à scier avec toutes sortes de sable de rivière indifféremment. Trèspeu de propriétaires reconnaissent le tort qu'on leur fait ainsi. En effet, un sable plus gros fait un trait plus large, détruit plus de marbre et

laisse plus de travail à faire au polissage, qui de la sorte fait perdre aux feuilles de leur épaisser. On donne (55) le déruier poli avec le sable thebaique, et avec un sable fait de la pierre porsuse ou de la pierre ponce.

X. (vii.) Pour polir les statues de marbret ainsi que pour tailler et user les pierres precieuses, on a longtemps donné la préférence à la pierre naxienne : on appelle ainsi une pierre à aiguiser qu'ou trouve dans l'île de Chypre; depuis, la vogue a passé aux pierres à aiguiser qui etcennent [56] d'Arménie.

X1. Les marbres sont trop connus pour qu'il l' importe d'en enumérer les varietés et les couleur, et trop nombreux pour que cela soit facile. Quei est le lieu, en effet, qui n'ait pas son marbre par ticulier? Au reste, nous avons indique les varietes les plus célèbres dans nos livres géographiques. Tous pourtant ne se forment pas dans les carreres; plusieurs sont épars aussi à la surface de mi, et quelques-uns même (57) des plus precess, comme le marbre lacédémonien vert, le plus gar de tous, comme aussi l'augustéen (58) et ensuitele tibérien trouvés pour la première fois en Egypte, sous les règnes d'Auguste et de Tibere. Ces des marbres différent de l'ophite en ce que l'ophite a des taches semblables à celles des serpents. d'où lui vient le nom qu'il porte, et disserni entre eux en ce qu'ils ont les taches disposo différemment, l'augustéen les ayant andoyants et en boucles, le tiberien les avant blanches, disséminées, et non disposées en boucles. On n'ant ophite que des colonnes extrêmement petites ! y en a deux variétés, l'une blanche et teadre. l'autre dure et tirant sur le noir. On dit que portées en amulette, toutes deux guerissent les

primum, ut arbitror, marmoreos parietes habuít scena M. Scauri, non facile diverim secto, an solidis g ebis polito, sicuti est hodie Jovis Tonantis aides in Capitolio. Nondum enim secti marmoris vestigia invenio in tato.

1 1X. Sed quisquis primus invenit secare, luxurlamque dividere, importunt ingenii fuit. Arena hoc fit, et ferro videtur fieri, serra in prætenui linea premente arenas, versandoque, tractu lipso secante. Æthiopica ad hæc maxime probatur. Nam id quoque accessit, ut ad Æthiopias usque peteretur, quod taceret marinora : immo vero in Indos, quo margaritas quoque peti severis moribus in-

2 dignumeral. Hac proxime laudatur: multior tamen, que Æthiopica. Illa nulla scabrille secat: indica non acque tævigal: sed es combusta polientes marinora fricare jubentur. Simile et Naxie vitium est, el Coptidi, que vocatur Ægyptia. Hacc fuere antiqua genera marinoribus secandis. Postea reperta est arena non minus probanda, ex quodam Adrialici maris vado, aslu nudante, observa-

a tione non facili. Jam quidem quarumque arena secare o fluviis omnibus fraus artificum ausa est : quod dispendium admodum pauci intelligunt. Crassior euim arena laxioribus regmentis terit, et plus erodit marmoris, majusque upus scabritta polituræ relinquit. Ita sectæ allemaner crustæ. Rursus Thebsica pointuris accommodaler, e qua fit e poro lapide, aut e pumice.

X. (VII.) Signis e marmore poliendis, gemeisque can scalpendis atque limandis, Navium diu placut inte di its vocantur cotes in Cypro insula gente, Viore point ex Armenia invecte.

XI. Marmorum genera el colores non attinet diserte tanta notitia , ner facile est enunyrare in tanta mute dine. Quoto cuique enim loco non summ marme at nstur? Et tamen celeberrimi generis dicta sunt su unitat terrarum cum gentibus suis. Nou omnia tames is bredinis gignimitar, sed multa et sub ferra sparsa i preli simi quidem generis, sicut Lacediemourum vuide, rus lisque bilanus. Sic et Augusteum, ac demte Tilerun in Egypto Augusti ac Tiberti primum principalu med Differentiaque corum est ab ophile, quum ut illai : pentium maculis simile, unde et nomen scoopit que hier maculas diverso modo colligint, Augustein voluta crispum in vertices, Tiberium sparsa, non convolue con tie. Negar ex uphite columnze, mm parvæ admedus, " veniuntur. Duo ejus genera, molle candidum, agra durum. Dicuntur ambo capitis dolores sedars adaligat,

douleurs de tête et les morsures des serpents. Quelques-uns recommandent l'ophite biane, porté en amulette contre la phrénitis et le léthargus; mais contre les serpents d'autres vantent de préférence l'ophite appelé téphrias, à cause de sa conleur cendrée. Il est aussi un marbre memphite, appelé ainsi du lieu ou on le trouve; il a de l'analogie avec les pierres précieuses. Pour s'en servir, on le broie et on l'applique avec du vinaigre sur les parties à cautériser ou inciser : la partie 3 s'engourdit, et ne sent pas la douleur. Le porphyrite, que produit aussi l'Égypte, est rouge. Celui qui est parsemé de points biancs se nomme ieptopsephos. Les carrières peuvent fournir des blocs des plus grandes dimensions. Vitrasius Poltion, procurateur de l'empereur Claude, fit venir d'Egypte a Rome, pour le prince, des statues de cette pierre, innovation qui ne fut guère goûtée; toujours est-il que personne ne l'a imitée. Les Egyptiens aussi ont trouvé en Ethiopie la pierre qu'ils nomment basanite (59) (xxxvi, 38), et qui 4 a la couleur et la dureté du fer, d'où le nom qu'ils lui ont donné (βάσανος, pierre de touche). On n'en a jamais vu de bloc plus gros que celui qui a éte dedié par l'empereur Vespasien Auguste dans le temple de la Paix; il represente le Nil avec seize enfants qui jouent alentour, symbole des seize coudées auxquelles dolt parvenir le Nil dans sa crue la plus avantageuse. On raconte qu'il se trouve à Thèbes, dans le temple de Sérapis, un bloc assez semblable, consacré, penset-on, à la statue de Memnon, qu'on dit rendre un son au contact des rayons du soleil levant.

XII. Nos anciens ont pensé que l'onyx se trouvait seulement (60) dans les montagnes de l'Arabie; mais Sudines savait qu'il s'en trouve aussi en Carmanie : on en a fait d'abord des vases à boire, puis des pieds de lit et des siéges. Cornélius Népos rapporte que grand fut l'étonnement quand P. Lentulus Spinther (an de Rome 691) montra des amphores en onyx aussi grandes que des barils de Chio : « Cing ans après, ajoute-t-il, j'ai vu des colonnes de cette matière hautes de trente-deux pieds. - Plus tard on en rabattit; car quatre médiocres colonnes furent placées par Cornélius Balbus (an de Rome 741) dans son théâtre, comme une merveille remarquable. Pour nous, nous en avous vu 2 trente plus grandes dans la salle à manger qu'avait fait construire Calliste (xxxIII, 47), cet affranchi de Claude, count par son pouvoir. (viii.) Quelques-uns nomment cette pierre alabastrite (xxxvii, 54); on en fait des vases à parfums, parce qu'elle passe (61) pour les préserver de toute corruption (x111, 8). Calcinée, elle entre dans les emplatres. On la trouve aux environs de Thèbes d'Egypte et de Damas de Syrie. Celle de Domas est plus blanche que les autres. On a donné la palme entre tous les albâtres à celui de la Carmanie, puis a celui de l'Inde, et finalement à ceux de Syrie et d'Asle. Le plus commun est celui de la Cappadoce, dépourvu de tout éclat. On recherche le plus les albâtres couleur de miel, qui ont des taches disposées en tourbillons, et qui ne sont point transparents. On regarde comme défectueux la couleur de corne, le blanc, et tout ce qui se rapproche du verre.

XIII. Plusieurs pensent que pour la conser-t vation des parfoms l'aibâtre ne l'emporte guère sur les pierres lygdines trouvées à Paros. La grosseur de ces pierres ne depasse jamais le volume d'un plat ou d'une coupe. Autrefois il n'en

et serpentium ictus. Quidam phreneticis ac lethargicis adallicari jubent candicantem. Contra serpentes autem a quibusdam landatur præcipne ex his, quem tephriam appetlant, a colore cineris. Vocatur et Memphiles a loco, gemniantis naturm. Hujus usus conteri; et ils, que urenda sint aut secanda, ex aceto illini. Obstupescit ita corpus,

3 nec sentit cruciatum. Rubet porphyrites in eadem Ægypto: ex eo candidas intervementibus punctis, Leptopsephos vocatur. Quantishbet molibus cædendis sufficient lapreding. Statuas ex eo Claudio Cæsari procurator ejus in Urtem ex Ægypto advexit Vitrasius Pollio, non admodum probata novitate. Nemo certe postes imitatus est, Invenit cadem Ægyptus in Æthiopia, quem vocant basaniten, fer-

4 rer coloris atque duritue: unde et nomen ei dedit. Numquam hic major repertus est, quam in templo Pacis ab imperatore Vespasano Augusto dicatus: argumento Niti, xvi liberis circa ludentibus, per quos totidem cubita aummi incrementi augentis se amnis intelliguntur. Non abaminis illi narratur in Thebis delubro Serapis, ut putant, Alemonis statua: dicatus: quem quotidiano solis ortu contactum radiis crepare dicunt.

1 XII. Onychen in Arablet tantum montibus, nec usquam ahubi, nasci putavere nostri veteres : Sudines in Carma-

nia. Potoriis primum vasis inde factis, dein pedibus lectorum sellisque. Nepos Cornelius tradit magno fuisse miraculo, quam P. Lentulus Spinther amphoras ex eo Chiorum magnitudine cadorum ostendisset : post quinquennium deinde Iriginta duorum pedum longitudine columnas vidisse se. Variatum in hoc lapide postea est. Namque pro miraculo insigni quatuor modicas in theatro suo Cornelius Balbus posuit. Nos amphores triginta vidimos in coma- 2 tione, quam Caltistus Casaris Claudi libertorum potentia notus sibi exædificaverat. (viii.) Hunc aliqui lapidem alabastriten vocant, quem cavant ad vasa unguenturia, quoniam optime servare incorrupta dicatur. Idem exustus emplastris convenit. Nascitur circa Thebas Ægyptias, et Damascum Syriae. Hic carteris candidior : probatissimus vero in Carmania, mox in India : jam quidem et in Syria Asiaque. Villasimus autem et sine ullo nitore in Cappadocia, Proboatur quam maxime mellei coloris, in vertices maculesi, atque non translucidi. Vitia in iis, corneus color aut candidus, et quidquid simile vitro est.

XIII. Paulum distare ab co in onguestorum fide multi t existimant, Lygdinos in Paro repertos: amplitudine, qua lances craterasque non excedant, antes ex Arabia tantum advehi solitos, candons eximis. venait que d'Arabie; elles sont d'un blanc ad- f mirable.

- On fait encore grand cas de deux pierres de nature contraire : la coralitique, trouvée en Asie, en blocs de deux coudées au plus, est d'un blanc approchant de l'ivoire, et a quelque ressemblance avec cette substance; l'alabaudique, au contraire, est noire; elle est ainsi nommée du lieu qui la produit, quoiqu'il en vienne aussi à Milet : elle est d'un noir tirant sur le pourpre. Fusible au feu (62), elle est employée dans la composition du verre. La pierre thébaique, parsemés de gouttes d'or, se trouve dans la partie de l'Afrique appartenant à l'Égypte ; les moiettes qu'elle fournit sont, par leurs qualités physiques, trèspropres à broyer les ingrédients des collyres. Aux environs de Syène de la Thébaide est la pierre syénite, qu'on nommait autrefois pyrrhopœcile (63).
- XIV. Les rois ont comme à l'envi fait avec cette pierre des espèces de soliveaux qu'ils ont appelés obélisques, et consacrés à la divinité du Soleil. En effet, ces obélisques représentent les rayons de l'astre, et c'est aussi ce qu'exprime le nom égyptien.
- 2 Le premier de tous, Mesphrès (64), qui réguait dans la ville du Soleil, éleva un pareil monument : ce fut sur l'ordre d'un songe : cela même est écrit aur l'obélisque; car les gravures et les tigures que nous y voyons sont des lettres égyptiennes.
- Puis d'autres rois (65) en firent tailler : de ces obélisques, Sothis en dressa dans la même ville quatre, hauts de quarante-buit coudées; Rhamace (06), celui qui régnait à l'époque de la prise de Troie, un de cent quarante coudées (67). Le même prince, ayant quitte le lieu où était le palais

de Mnévis, érigea un autre obélisque haux de cent vingt coudées (68), mais d'une grosseur prodigieuse, les faces ayant onze coudées. (1x.) On dit que cent vingt mille hommes furent employés à ce travail. Quand il s'agit de dresser l'obélisque, 4 le roi, craignant qu'on n'employat pas des machines assez fortes pour le poids, et voulant accroître le péril pour accroître la vigilance des ingénieurs, ilt attacher son propre fils au sommet, afin que le salut du prince profitat en même temps à la pierre. Ce monument a toujours excité l'admiration, et quand le roi Cambyse força la ville, les incendies (69) étant arrivés jusqu'au pied de l'obélisque, ce prince ordonna de les éteindre, et eut pour cette masse énorme des égards qu'il n'avait pas eus pour la ville.

Il y a encore deux autres obélisques érigés l'un 5 par Zmarrès (70), l'autre par Raphius, sans caractères inscrits, et hauts de quarante-huit coudées. Ptolémée Philadelphe en érigea un de quatrevingts coudées à Alexandrie ; le roi Necthébis (71) l'avait fait tailler sans caractères inscrits, et c'était une opération bien plus difficile de le transporter et de le dresser, que de le tailler. Quelquesuns rapportent qu'il fut amené sur un radeau par l'architecte Satyrus; Callixenus (72) dit gu'il le fut 🗸 par Phœnix. On amena par un canal le Nil jusqu'à l'obélisque couché ; deux bateaux larges, portant, s en blocs d'un pied de la même pierre que l'obélisque, un chargement double de sa masse, et par conséquent de son poids, furent conduits sous je monument, qui reposait par ses deux extrémités sur les deux rives du canal; puis on ôta les blocs de pierre : les deux bateaux se relevèrent, et se chargèrent du fardeau qui leur était destiné. On 7 le posa sur six dés taillés (73) dans la même mon-

- 3 Magnus et duobus contrarise inter se naturæ bonos : Coralitico in Asia reperto, mensurar non ultra bina cubita, candore proximo chori, et quadam similitudine. E diverso nigre est Alabandicus terra sure nomine, quanquam et Mileli nascens, ad purpuram tamen magis aspectu declinante Idem liquatus igm, actunditus ad usum vitri. Thebateus interstinctus aureis guttis, invenitur in Africae parte Agripto adscripta, coliculis ad terenda coligria quadam utilitate naturali conveniens. Circa Syenen vero Thebands syemies, quem aute pyrrhoperción vocabant.
- XIV Trabes ex co tecere reges quedam certamine, obeliscos vocantes, Solis numim sacratos. Radiorum ejus argumentum in clique col, el ila significatur nomine Agretta
- 2 Printon ommune id institut Mesphres, qui in Solis arbe regnabal, sommo pissos hoc ipsum inscriptum in co : etenun acalpturæ ilis ettigresque, quas videnus, Egyptie sunt littera
- 3 Postea et aln excidere reges : statuit eos in supra dicta nibe, boths quatior numero, quadragenum octonum cubitorum longitudine. Rhamses autem is, quo regeante l'ism captum est, exyxx cubitorum. Idem digressus inde, ubi fint. [

cubitorum, sed prodigiosa crassitudine, undenis per latera cubitis. (1x.) Opus id feciese dicuntur cxx w. hominum. Ipse rex, quum subrecturus esset, verereturque ne ma- 4 chinae ponderi non sufficerent, quo majus periculum cura artificum denuntiaret, filium suum adalligavit cacumini. ut salus ejus apud molientes prodesset et lapidi. Hac admiratione operis effectum est, ut quum oppidum id expugnaret Cambyses rex, ventumque esset incendiis ad orepidines obelisci, exstingui juberet molis reverentia, qui urbis nullam babuerat.

Sunt et alii duo, unus a Zmarre positus, alter a Ra- s phio sine notis, quadragenum octonum cubitorum. Alexa drise statuit unum octoginta cubitorum Ptolemmus Philadelphus, exciderat eum Necthehis rex purum : majusque opus fait in devebendo statuendove multo, quam in excidendo. A Satvro architecto aliqui devectum tradunt rate : Callixenus a Pirœnice, fossa perducto usque ad jacentem obeliscum Nilo : navesque duas iu latitudinem patulas, 6 pedalibus ex codem lapide ad rationem geminati per duplicem mensuram ponderis operatas; ita ut subirent oboliscum pendentem extremitatibus suis in ripis utrinque : pustes egestis laterculis allevatas naves excepisse onus. Micrichs regus, posuit alium, longitudine quidem exx. Statutum autem in sex talis e monte codem, et artificem ? tagne, et l'artiste reçut en don cinquante talents. Cet obelisque fut placé par le roi susdit dans l'Arsinoeum, en témolgnage de son amour pour sa femme Arsinoe, qui était aussi sa sœur (74). Plus tard, comme il génait le port, Maxime, préfet d'Égypte, le fit transporter sur la place publique, après en avoir retranché le sommet, voulant y substituer un faite doré, intention qui resta sans effet.

Il y a encore à Alexandrie, près du port, dans le temple de César, deux obélisques de quarantedeux coudées, taillés par le roi Mesphrès (75). L'entreprise la plus difficile, ce fut de faire venir des obelisques à Rome. Les vaisseaux qu'on y employa ont eux-mêmes excité l'admiration. Le dieu Auguste avait consacré à perpétuité, à Pouzzoles, dans le port, comme un monument merveilleux, le vaisseau qui apporta (76) le premier obélisque; mais ce vaisseau fut détruit par 9 no incendie. Quant à celui que l'empereur Caligula avait employé pour transporter l'autre obelisque, il fut conservé pendant quelques annres : c'était le bâtiment le plus merveilleux qu'on eat jamais vu en mer : le dieu Claude le sit venir à Ostie après avoir élevé dessus (77) des tours en terre de Pouzzoles (xxxv, 47), et le coula dans l'intérêt du port qu'il construisait. Puis il faitut faire d'autres bâtiments pour conduire l'obelisque par le Tibre, ce qui donna lieu de connaître que ce fleuve n'a pas moins d'eau que

L'obélisque dressé par le dieu Auguste dans le grand Cirque avait été taillé par le roi-Semenpsertée (78), sous le règne duquel Pythagore voyagea en Égypte : il a quatre-vingt-cinq pieds (79) et neuf pouces, non compris la base, qui est de la même pierre. Celui qu'il a mis (80) dans le champ de Mars a neuf pieds de moins; il a été tallié sous Sésostris. Tous deux, charges d'inscriptions, contiennent l'interprétation des choses de la nature selon la philosophie des Egyptiens.

XV. (x.) De celui qui est dans le champ de 1 Mars le dieu Auguste fit une admirable application : pour marquer l'ombre projetée par le soleil, et reconnaître ainsi les longueurs des jours et des nuits, on étendit un lit de pierre dans un tel rapport avec l'obélisque, que l'ombre fût égale à ce lit le jour du solstice d'hiver, à midi ; puis, pour chaque jour, l'ombre subissait des décroissements et, plus tard, des accroissements correspondants à des règles d'airain incrustées dans la pierre : construction memorable, et digne du génie fécond du mathématicien Novus (81), Ce- 2 lui-ci plaça au haut de l'obelisque une boule dorée dont l'ombre se ramassait sur elle-même, au lieu que l'ombre projetée par la pointe même s'étendait énormément : on dit que ce procédé lui fut suggéré par l'aspect de la tête humaine. Au reste, depuis trente ans environ, les observations ont cessé d'être justes; soit que le soleil lui-même ait changé son cours par quelque dérangement survenu dans le ciel ; soit que la terre entière ait été un peu déplacée (82) de son centre, comme j'entends diraquion l'a remarqué aussi en d'autres lieux ; soit que des tremblements de terre bornés à Rome aient fait fléchir le gnomon ; solt que les inondations du Tibre aient fait tasser les fondements de l'obélisque, quoiqu'on prétende que ces fondements sont aussi profonds que l'aiguille est haute.

(x1.) Le troisième (83) obélisque à Rome [celui 3 de Caligula] est au Vatican, dans le cirque de Caligula et de Néron. C'est le seul qui ait été fracturé quand on le dressa; il a été fait par Nuncorée,

donatum talentis quinquaginta. His fuit in Arsinoco positus a rege supra dicto, munus amoris in conjuge cademque sorore Arsinoc. Inde cun navaltus incommodum Maximus quidem præfectus Ægypti transtulit in forum, recuso cacumine, dum vult fastigium addere auratum, quod postes omisit.

a Et alu duo sunt Alexandriae ad portum in Cæsaris templo, quos excidit Mesphres rex quadragenum binum cubitorum. Super omnia accessit difficultas mari Romam develendi, spectatis admodum navibus. Divus Augustus cam quæ priorem adveserat, miraculi gratia Poteolis navalibus perpetuis dicaverat: sed incendo consumta est.

Divus Claudius aliquot per annos asservatam cam, qua Caius Casar importaverat, omnibus que unquam in mari vises sunt, mirabiliarem, in ipsa turribus Putsolano ex pulvere exadificatis, perductam Ostiam, portus gratia mersit. Alia ex hoc cura navium, quæ Tiberi suhveherent. Quo experimento patuit, non minus aquarum huic amni esse, quam Nilo.

quam Nilo.

Is autem obeliscus, quem divus Augustus în Circo maguo statuit, excisus est a rege Semenpserteo, quo regnante
Pythagoras in Ægypto fuit, LXXXV pedum, et dodrantis,

præter basim ejuadem lapidis : la vero, quem in campo Murtio, novem pedibus minor, a Sesostride. Inscripti ambo rerum natura: interpretationem Ægyphorum philosophia continent.

XV. (x ) Et qui est in campo, divus Augustus addidit ! mirabilem usum ad deprehendendas solis umbras, dierumque ac noctium ita magnitudines, strato lapide ad magnitudinem obelisci, em par fieret umbra, bruma: confectie die " sexta hora; paulatimque per regulas (que sunt ex ære inclusæ) singulis diebus decresceret, ac rursus augesceret : digna cognitu res et ingenio fecundo Novi mathematici Is apiri auratam pilam addidit, cojus umbra 2 vertice colligeretur in sespsa, alias enormiter jacutanto apice, ratione, of feront, a capite hominis inteffects. Hesc observatio triginta jam fere annia non congruit, sive solis ipania diasono cursu, et calli aliqua ratione mutato, sive universa tellure aliquid a centro suo emota, ut deprehendi et in alus locis accipio : sive Urbis tremoribus, ibi lantum guomone intorto: sive inundationibus Tiberis sedimento molis facto ' quanquam ad altitudinem impostti onens in terram quoque dicantur acla fundamenta.

(at.) Terhus est Romae in Valicano, Can et Neroms 3

\$12 PLINE.

fits de Sésosis. Il en reste un autre du même priace, de cent coudées de haut, que, sur l'ordre d'unoracle, il consacra au Soleil, apres avoir perdu et rerouvré la vue.

- XVI. (x11.) En passant parlons aussi des pyramides de cette même Égypte, oiseuse et folle outentation de la richesse de ses rois. En effet, diarnt la plupart, les rois n'eurent, pour les construire, d'autre motif que de ne pas donner l'argent à des successeurs ou a des rivaux complotants, ou de ne pas laisser le peuple dans l'Inaction. La vauité des Egyptiens s'est beaucoup exercée en ce genre de construction, et il existe des restes de nombre de pyramides demeurées imparfaites. lina pyramide se voit encore dans le nome Arsimotte, deux dans le nome Memphitique, non loin du labyrinthe, duquel aussi nous parlerons (xxxvi, 7 (W); deux, dans l'emplacement où fut le lac de Menris (v. p), cet immense étang creusé de maio d'homme, et cité par les Égyptiens parmi les travaux mervellleux et mémorables : on dit que les aominiets en sont apparents au-dessus de l'eau (84). Les trois autres, dont la renommée a rempli l'univers, et qui véritablement sont en vue de touten parta pour les navigateurs du fleuve, sont altuées dans la partie africaine, sur une montagne plerreuse et sterile, entre la ville de Memphis et ce que nous avons dit être nommé Deits, à moins de quatre mille pas du Nil, à sept mille cinq cents pas de Memphis, auprès du bourg nommé Busiris, dont les habitants sont habitues à grimper junqu'à leur cime.
- XVII. Au-devant d'elles est le sphinx, plus admirable peut être, sur lequel on a gardé le sifence (85), et qui est la divinité locale des habitants. Ils pensent que c'est le tombeau du roi

principum circo, ex omnibus unus omnino fractus est in molitione, quem fecerat Sesosidis titus Nuncoreus. Ejuadem remanet et alius centum cubitorum, quem post carcitatem visu reddito, ex oraculo Soli sacravit.

1 XVI (xII ) Dicaptur oblter et pyranudea in eadem

- Agyplo, regum permis otlosa ac stulta estentatio. Quippe quam faciendi ess causa a plerisque tradatur, ne pecuniam auccessoribus aut semulis insidiantitus praberent, aut, ne pelos esset oliosa: mulla circa toc vanitas illorum hominum fuit, vestigiaque complurium inchestarum exitant. Una est la Aishiolto nomo, duse in Memphite, non procuei labyrintio, de quo et ipso dicenus. Totidem ubi fuit Meridia lacus, hoc est, fossa grandis, sed Egyptiis inter mita ac memoranda narrata; harum cacumina extra aquam eminere dicuntur. Relique tres, quae orbem terratum implevero fama, sane conspicuse undique adnavigantibus, sita sunt in parte Africa, monte saveo sterilique, inter Memphim oppidum, et quod appellari divimus Delta, a Nilo minus quatuor millia passuum, a Memphi vit u o, vico apposito, quem vocant Busirin, in quo sunt
- XVII. Ante has est sphinx, vel magis narranda, de qua siluere, numen accolentum. Armain regem putant im ca conditum, et volunt invectam viden. Est autem saxo

assuelt scandere illas.

Armais, et prétendant qu'il a de amené la : mais ce n'est que le rue même travaille sur place; et pour le culte on peint en ruuge 46 le face du monstre. La circunference de la tête, par le front, est de cent deux piols : le carps est long de cent quarante-trois, et. depuis le ventre jusqu'au sommet de la tête, hout de seis ante-deux piols.

La plus grande gyramide est en pierre d'A-2 rabie. On dit que trois cont suizante mille (87) hommes y out travaille pendant vingt aus, et que les trois furent terminees en saixante-dixhuit ans et quatre mois. Ceux **qui ent** écrit sur les pyramides sout Herodote, Evhémère, Duns de Samos, Aristagoras, Dionysius, Artémidore. Alexandre Polyhister, Butorides, Antisthènes, Démétrius, Démoteles Apisa. Entre tous ces auteurs il y a desaccord sur crex qui eat fait les pyramides, le sort, en cela très-juste, ayant fait oublier les noms des promoteurs d'œuvres aussi vaines. Quelques-uns de ces écrivains ont s rapporté que 1600 talents avaient été dépensés pour les navets, les aulx et les oignous. La ples grande pyramide occupe buit jugeres de terrain; les quatre angles sont à égale distance, la largeur de chaque côté étant de huit cent quatrevingt-trois pieds. La hauteur, du sol au sommet, est de sept cent trente-cinq (88). La plate-forme du sommet a seize pieds et demi de pourtour. Les quaire faces de la seconde out chacune sept cent vingt-sept pieds et demi (89). La troisième est moindre que les deux précédentes, mais elle est beaucoup plus beile. Construite en pierre d'Ethiopie, elle s'élève ayant entre les angles trois cent soixante-trois pieds. Il ne reste aux environs au- 4 cune trace de construction. C'est un sable nu tout autour, à grains lentiformes, et tel qu'on en

naturali elaborata, et rubrica facies monstri colitur. Capitis per frontem ambitus centum duos pedes colligit, longitudo pedum CXLIII est, altitudo a ventre ad summam apsidem in capite, LXII.

Pyramis amplissima ex Arabicis lapicidinis constat. 2 Trecenta ux hominum millia annis xx eam construxime produntur. Tres vero factæ annis exxviii et mensibus iv. Qui de lis scripserint, sunt Herodotus, Euhemerus, Duris Samius, Aristagoras, Dionysius, Artemidorus, Alexander Polyhistor, Butorides, Antisthenes, Demetrius, Demoteles, Apion. Inter omnes eos non constat a quibus factae sint. justissimo casu obliteratis tantæ vanitatis auctoribus. Aliqui ex his prodiderunt, in raphanos, et allium, ac 🗷 carpas, mille sexcenta talenta erogata. Amplissima octojugera obtinet soli, quatuor angulorum paribus intervallis, per octingentos octoginta tres pedes singulorum laterum, attitudo a cacumine ad solum pedes nounxy colligit; ambitus cacuminis pedes xvi 8. Alterius intervalla singula per quatuor angulos pedes accxxxvii s. comprehendunt. Tertia minor quidem prædictis, sed multo spectatior. Æthiopicis lapidibus, assurgit cocaxur pedibus inter asgulos. Vestigia edificationum nulla exstant. Arena late pura circum, lentis similitudine, qualis in majori parte Africae. Quastionum summa est, quanam ratione in lac-

voit dans la majeure partie de l'Afrique. Un difficile probleme, c'est de savoir comment les materinux ont ete portes à une si grande hauteur : selon les uns. on cleva des monceaux de nitre et de sel à mesure que la construction avançait, et quand elle fut terminee, on les fit fondre en amenant les eaux du Nil. Selon d'autres, on eleva des ponts en briques saites en terre, qu'on répartit, l'édifice achevé (90), entre les maisons des particuliers; car, disent-ils, le Nil n'a pu être amené là, etant beaucoup plus bas. Dans la plus grande pyramide est un puits de quatre-vingt-six coudées; on pense qu'il reçut l'eau du fleuve. Le moyen de mesurer la hauteur des pyramides et autres édifices semblables, fut trouvé par Thalès de Milet : il mesura l'ombre à l'heure où elle sest égale aux corps. Telles sont ces merveilleuses pyramides. Et enfla, pour qu'on ne s'extasle pas sur l'oputence (91) des rois, la plus petite, mais la plus celebre, a été construite par une courtisane, par Rhodope. Cette femme partagea l'esclavage et la couche d'Esope le fabuliste; et la plus grande merveille, c'est qu'une courtisane ait pu, à son metier, amasser de si grandes richesses (92).

XVIII. Un autre monument qu'on vante, c'est la tour faite par un roi dans l'île de Pharos, a l'entrée du port d'Alexandrie. Elle coûta, diton, avotalents (3, 936, 000 fr.). A ce proposje ne dois pas omettre la magnanimité du roi Ptolémée, qui permit à l'architecte Sostrate de Guide d'inscrire son nom sur l'edifice même (93). Ce phare vert à signaler par son feu aux navires, dans leur marche nocturne, les bas-fonds et l'entrée du port. De pareils feux sont allumés aujourd'hui en divers lieux, tels (94) qu'Ostie et Ravenne. Le risque est de prendre pour une étolle ces feux non inter-

rompus, parce que de loin ils en ont l'aspect. C'est ce même architecte qui passe pour avoir le premier axécuté un promenoir suspendu, lequel est à Gnide.

XIX. (XIII.) Parions aussi des labyrinthes, t l'ouvrage peut-être le plus prodigieux auquel les hommes aient employé l'argent, et nullement chimérique, comme ou pourrait l'Imaginer.

On voit encore en Egypte, dans le nome d'Héracléopolis, un labyrinthe, le plus ancien de tous, et construit, dit-ou, il y a quatre mille six cents ans par le roi l'étésuccus ou Tithoës. Cependant Hérodote dit que c'est l'ouvrage de douze (95) rois, dont Psammétique resta le dernier. On ne convient pas de la cause qui le fit bâtir. Démotéles prétend que c'etait le palais du Mothérudes; Lycéas en fait la tombeau du roi Mæris; plusieurs disent que c'est un monument consacré au Solell, opinion qui est la plus généralement recue.

Que Dédale ait pris modèle sur ce labyrinthe ? pour faire celui de Crete, cela n'est pas douteux; mais il n'en reproduisit que la centième partie. c'est-à-dire celle qui renferme des circuits, des rencontres et des détours inextricables. Il ne faut pas, le comparant à ce que nous voyons sur les pavés en mosaïque, ou dans les campagnes artificielles livrées aux jeux des enfants, y voir un espace étroit, où l'on peut faire plusieurs milliers de pas en se promenant; mais il faut entendre un édifice offrant des portes nombreuses et de fausses Issues qui ramenent sans cesse sur ses pas le visiteur égaré. Ce labyrinthe est la second, celui d'Egypte étant le premier. Le troisième est celui de Lemnos; le quatrième, celui d'Italie. Tous sont couverts de voûtes en pierre 2

tam altitudinem subvecta sint camenta. Alii enim nitro ac sale adaggeratis cum crescente opere, ac peracto flumins irrigatione dilutas alu lateribus e luto factis exstructus pontes, peracto opere lateribus in privatas domos distributas. Nalum enim non putant rigare potusse multo tumuliorem. In pyramide maxima est intus puteus octominta sex cubitorum, flumen illo admissum arbitratur. Mensuram altitudiuis carum omniumque similium deprehendere, invenit Thales Milesius umbram metiendo, qua a nora par esse corpori solet. Hacc sunt pyramidum miravità i supremumque illud, ne quia regum opes miretur, nunimam ex his, sed laudatissimam, a Rhodope meretricula factam. Æsopi fabularum philosophi conserva quondam et confubernatis hacc fint, majore miraculo tantas opes meretricio esse conquisitas.

2 XVIII. Magnificatur et alia turris a rege facta in insula Phano, portum obtinente Alexandrize, quam constitisse uctugentis talentis tradiunt: magno animo, ne quid omittamus, Ptolemen regie, quod in ca permiserit Sostrati Guidii architecti structura ipsa nomen inseribi. Usus ejus, nocturno navium cursu ignes ostendere, ad preminificata vada, portusque introtum: quales jam complaribus locis faggant, sicut Ostim ac Ravenne. Periculum in continua-

tione ignium, ne sidus existimetur, quonism e longinquo similis flammarum aspectus est. Hic idem architectus pri mus omnium pensilem ambulationem Guidi fecisse traditur.

XIX. (xiii) Diramus et labyrinthos, vel portentosis t sinum human impendii opus, sed non, ut existimari potest, falsum.

Durat chamnunc in Ægypto in Heracleopolite noma, qui primus factus est ante annos, ut tradunt, quater mille sexcentos a Petesucco rege, sive Tithoe. Quanquam Herodotus totum opus att regum esse dicit, novisamique Psanimetichi. Causam faciendi varie interpretantur. Demoteles regiam Motherudis fuisse, Lyceas sepulchium Moridis, plures Soli sacrum id exstructum, quod maxime creditur.

Hine utique somsisse Dædalum exemplar ejus laby- 2 rinthi, quem fecit in Creta, non est dubium, sed centesimam tantum portionem ejus imitatum, que itherium anibages, occurausque, ac recursus inexplicabiles continel: non, ut in parimentis puerorumve ludicris campestribus videnus, hrevi bacinia milita passuum plura ambulationis continentem, sed crebris furibus inditis, ad fallendos occuraus, redeundumque in errores cosdem. Secundus lici fuit ab Ægyptio labyrinthus: tertus in Lempo: quartus

FIA PEINE.

polie; à l'entrée de celui d'Egypte, ce qui me, surprend, les colonnes sont en marbre de Paros, dans le reste en marbre svénite. La construction est si solide, qu'elle défie l'action des siècles, même aidée des Heracléopolitains, qui ont singulièrement ravage cet ouvrage déteste. En détailler la position et les diverses parties est impossible. En esset, il est partagé en régions et en presectures qu'on appelle (96) nomes. Ces nomes sont au nombre de seize, et autant de vastes palais y sont attribués. En outre, il renferme des temples de tous les dieux de l'Egypte, quinze chapelles de Némésis, plusieurs pyramides de quarante coudées, dont la base occupe six arou-4 res (97). Dejà fatigué de marcher, le visiteur arrive à l'inextricable entrecroisement des routes. On trouve des salles sur des montées (98), des portiques d'où l'on descend par quatre-vingt-dix degres; au dedans, des colonnes de porphyre, des sigures de dieux, des images de rois, des effigies monstrueuses. Quelques-uns des palais sont tellement disposes, qu'au moment ou l'on en ouvre les portes, un bruit terrible de tonnerre 6 éclate à l'interieur. La majeure partie de ces ediflees se traverse dans les ténèbres. Eu dehors du mur des labyrinthes, s'élèvent d'autres masses d'édifices qu'on nomme ptéron. Puis encore sont des demeures souterraipes ou l'on arrive par des galeries. Un seul personnage a fait a ce laby inthe quelques réparations, c'est Circummon (99), eunuque du roi Necthebis, cinq cents ans avant Alexandre le Grand. On dit aussi que, tandis que les voûtes en pierres carrées s'élevalent, il les faisail soutenir par des poutres d'épine (xxiv, 65) bouillies dans de l'huile. En voità

assez sur les labyrinthes d'Égypte et de Crète.
Celui de Lemnos est semblable; seulement il 6
est plus remarquable (100), a cause de ses cent ciaquante colonnes, dont les fûts dans l'atelier etaient
si parfaitement suspendus, qu'un enfant soffisant
pour faire aller le tour où on les travaillait. Il a
été construit par les architectes Smilis, Rhœuset
Théodore. Il en subsiste encore aujourd'hui des
restes, misérables il est vral; meis ceux de Grets
et d'Italie oot complétement dispars.

Quant à ce dernier, que Porsenna (101), roi d'E-7 trurie, s'était fait construire pour lui servir de tombeau, il convient d'en parler. On verra que la vanité des rois étrangers est surpassée par cella des rois d'Italie. Mais comme l'invraisemblance passe toutes les bornes, nous emprunterons, pour le decrire, les paroles mêmes de M. Varron : - Parsenna, dit-ii, fut ensevelt au-dessous de la ville de Clusium, dans le lieu où il avait fait construire un monument carré (102) en pierres carrées. Chaque face est longue de trois cents pieds, haute de cinquante. La base, qui est carree, renferme un labyrinthe inextricable. Si quelqu'un s'y engageait (102) sans un peloton de fli, il ne pourrait retrouver l'issue. Au-dessus de ce carre sout 8 cinq pyramides, quatre aux angles, une au milieu, larges à leur base (104' de soixante-quinze pieds, hautes de cent (105) cinquante; tellement coniques qu'a leur sommet toutes portent un globe d'airain, et un chapeau unique auquel sont suspendues, par des chaînes, des sonnettes qui, agitées par le vent, rendent un son prolonge. comme jadis à Dodone. Au-dessus du giobe 9 sont quatre autres pyramides, hautes chacune de cent pieds. » Par-dessus ces dernières pyramides

a la Italia Omnes lapida polito fornicibus tecti: Ægyptius, quod miror equidem, introitu lapida e Pario columnia, reliquis e Syenite: melibus compositis, quas dissolvera na saccula quidem possint; adjavantibus Heracleopolitis, qui id opos invisum mire intestavera. Positionem operis ejus singulasque partes carrare non est, quam sit in regiones divisum, atque in præfecturas, quas vocaut namos, sedecim nominibus earum, totidem vastis domibus attributis: præterea templa omnium Ægypti deorum contineat, superque Nemeses quindecim ædicuis incluserit, pyramides complures quadragenorum ulnarum, senas radice aruras oblinentes Fessi jam enndo pervenunt ad viarum illum inexplicabilem errorem. Quin et capacula

dure arrias oblinentes Fessi jam eundo pervenunt ad viarum illum inexplicabilem errorem. Quin et cemacula clivis excelsa, porticu-que descenduntur nonagems gradibus : Intus columnæ de porphyrite lapide, deorum simulacra, regom statuæ, monstriferæ effigiez. Quarorndam autem domo rum talis est situs, ut adaperionithus fores, a tonitruum intus terribile existat. Majore autem in parte transitus est per tenebras : aliæque rursus extra murum

tonitruum intus terribile exsistat. Majore autem in parte transitus est per tenebras : aliæque rursus extra murum labyrinthi ædifiriorum moles; pieron appellant. Inde aine perfossis euniculis subterraneæ domus. Refecit imus omnino panca ibi Circinmmon apado Nenthebis regis, ante Alexandrum Magnum annis quingentis. Id quoque traditur, luisisse trabibus spines oleo incoctae, dum fernica quadrati lapidis assurgerent. De Ægyptio et Cretico labyrinthis, satis dictum est.

Lemnus similis illis, columnis tantum centum quinqus 6 ginta memorahiliur fuit : quarum in officina turbines ita librati pepeuderunt, ut puero circumagente fornarentur. Architech illum fecere Smilis et Rhucus et Thendorus Indignas exstant adhuc reliquia ejus, quum Cretac Italicique nulla vestigia exstent.

Namque et Italicum dies convenit, quem fecit sibi Por-; senna rex Etruria: sepulcri causa, simul ut externormi regum vanitas quoque ab Italis superctur. Sed quam excedat omnia fabulositas, utemir ipsius M. Varronis in expositione ens verbis. Sepultus est, inquit, sub urbe Clusiu; inquo loro monumentum reliquit lapide quadrato quadratum: singula latera pedum lats tricenum, altriquisquagenum: inque basi quadrata intus labyrintium mentricabilem: quo si quis introient sine glomere lini, exitem invenire nequeat. Supra id quadratum pyramides start sa quinque, quatuor in angulis, in medio una, lora late pedum quinum septuagenum, alta contenum quinquermum: ita lastigiatae, ut in sommo orbis ameus et pelassis unus oumibus sit impositus, ex quo pendeant exaptis expuss commbus sit impositus, ex quo pendeant exaptis ex-

ct sur une plate-forme unique étalent cinq pyramides, dont Varron a eu honte de marquer la hauteur. Cette hauteur, suivant les sables étrusques, était la même que celle du monument tout entier. Quelle vaine demence de chercher la gloire par des dépenses qui ne doivent servir à personne, et d'épuiser en outre les ressources d'un royaume pour un houneur dont, en définitive, la

plus grande part revient à l'artiste l

XX. (xxv.) Nous lisons aussi qu'à Thèbes d'Égypte un jardin, que dis-je? la ville tout entière était suspendue, les rois pouvant, par-dessons, faire sortir des armées sans qu'aucun habitant s'en aperçût. Ce qui augmente cette merveille, c'est que le fleuve traverse la ville par le milieu. Mais s'il en eût été alnsi Homère sans aucun doute en aurait parlé, lui qui a célébré les cent portes de Thèbes.

XXI. Un monument de la magnificence greeque (106) et digne d'une véritable admiration, c'est le temple de Diane à Ephèse, élevé en deux cent vingt ans par toute l'Asie. On l'assit sur un sol marécageux, pour le mettre à l'abri des tremblements de terre et des crevasses qu'ils produisent. D'un autre côté, pour que les fondements d'une masse aussi considérable ne posassent pas sur un terrain glissant et peu solide, on etablit d'abord un lit de charbon broyé et de la laine pardessus. Le temple entier a quatre cent vingt-cinq pieds de long et deux cent vingt de large (107), cent vingt-sept colonnes faites par autant de rois, hautes de soixante oieds. De ces colonnes, trente-six sont sculptées; une l'a été par Scopas. L'architecte qui présida à l'ouvrage sut Chersiphron. Le grand prodige (108) dans cette entreprise, c'est d'avoir élevé si haut les architraves; il en vint a bout avec des sacs pleins de sable, qu'il dressa en un plan incliné dépassant le sommet des colonnes; puis il vida peu à peu les sacs inférieurs, et les architraves vincent insensiblement s'asseoir en leur place. La plus grande difficulté fut au frontispice même, qu'il plaçait au-dessus de la porte d'entrée. C'était une masse énorme ; elle ne se posa 3 pas d'aplomb; l'artiste, désespéré, songeait à se donner la mort : on dit que, tourmente par ces pensées et fatigué, il apercut pendant la unit, en songe, la deesse pour laquelle se faisait le temple, et qui l'exhorte à vivre, lui annonçant qu'elle avait arrangé la pierre. En effet, le lendemain la promesse se trouva accomplie, et la pierre sembisit s'être mise d'aplomb par son propre poids. Les autres ornements du temple rempliraient par leurs descriptions plusieurs livres; mais ils p'ont. rien de commun avec l'histoire de la nature.

XXII. (xv.) Il subsiste aujourd'hui même à t Cyzique un temple en pierres polies, dans lequel l'artiste a mis sous tous les joints du fil d'or, se proposant de consacrer a l'intérieur un Jupiter d'ivoire, couronné par un Apollon de marbre. Et, en effet, les joints brillent (109) par ces tresminces filets; et l'or, quoique ainsi dissimule, donne un léger reflet qui, outre le mérite de l'artiste, rehausse les figures, et se fait sentir dans le prix de l'ouvrage.

XXIII. Dans la même ville est une pierre dite 1 fugitive. Les Argonautes, qui s'en servaient en guise d'ancre, l'y ont laissee. Cette pierre, qui s'est souvent enfuie du Prytanée (ainsi se nomme le lieu où elle est ) a été finalement scellee avec du plomb. Dans cette ville encore, auprès de la porte

lenis tintinnabula, que vento agitata, longe sonitus refegrant, ut Dodonæ olim factum. Supra quem orbem quatuor pyramides insuper singular stant altae pedum centenum. Supra quas uno solo quinque pyramides, quarum altitudmem Varronem puduit adjicere. Fabulæ Hetruscae tradunt camdem fuisse, quam totius operis : adeo resana dementia questase gloriam impendio nulli proluturo. Præteren fatigasse regul vires, ut tamen lans major artificis esset.

XX. (xiv.) Legitur et pensilis hortus, immo vero totum oppidum Agyptue Theber, exercitus armatos subter educree solitis regibus, nullo oppidanorum sentiente. Eliammen boe minus mirum, quani quod flumine medium opordum interfluente. Quæ si fuissent, non dubium est Homerum dicturum fusse, quam centum portes ibi prædicaret.

XXI Græcæ magnificentiæ vera admiratio exstat templum Ephesice Dianæ ducentis viginti annis factum a tota Asia. fu solo id palustri fecere, no terrie motus sentiret, ant matus timeret. Rursus ne in lubrico atque instabili fundamenta tantes molis locarentur, calcalis es substratere carbonibus, dein velleribus lanze. Universo templo longitudo est coccany podura, latitudo ducentorum vimaii, columna centum viginti septem a singulis regibus lactæ, 1x pedum altitudine : ex ila xxxvi cælatæ, una a 2 Scope, Open przefuit Chersiphron architectus. Summa miraculi, epistylia tantæ molis attolli potuisse. Id consecutus est ille acronibus arena pienis, molli clivo super capita colummarum exaggerato, paulalim exinaniens imos, nt sensim opus in cubili sederet. Difficillame hoc contigit in limine ipsu, quod foribus imponebat. Etenun ea maxima 3 moles fuit : nec sedit in cubili, anxio artinca; mortis destinatione suprema : traduntque in ea cogitatione fession nocturno tempore in quiete vidisse præsentem deam, cui templum fiebat, hortantem ut viveret : se composuisse lapidem : atque ita postero die apparuit, et pondere ipsocorrectus videbatur. Cætera ejus operis ornamenta plurium librorum instar obtinent, nibil ad speciem naturm pertinentia.

XXII. (xv.) Durat et Cyzici delubrum, in quo filum ( aureum commissuris ommbus politi lapidis subjecit artifex, eboreum Jovem dicatorus intus, coronante com marmoreo Apoline. Translucent ergo juncturæ tenuissimis capillamentis, lenique afflatu simulacra refovente, præter ingenium artificis, ipsa materia, quamvis occulta, in pre-

tio opena intelligitur.

XXIII. Eodem in oppido est laple, fagitivas appel-1 latus : Argonautas eo pro ancora usi, ibi reliquerant. Hunc e Prytaneo, ita vocatur locus, sepe profugum vinxere plumbo. Esdem in urbe juxta portam, quar Tra-

nommée Trachin, sont sept tours qui répètent un grand nombre de fois la voix qui les frappe. Ce phénomène, que les Grecs ont nommé écho, tient a la configuration des lieux, et se produit particulierement dans les vallons. L'écho à Cyzique est l'effet d'un hasard; mais a Olympie il y a un écho artificiel et merveilleux dans un portique qu'on nomme Heptaphonon, parce qu'il répete sept 2 fois la voix. A Cyzique aussi est le Buleutérion (sénat), vaste edifice sans une seule cheville de fer, la charpente étant tellement disposée, que, sans étais, on ôte et replace les poutres. Cette même disposition existe à Rome dans le pout Sublicius; et on en a fait un point de religion, depuis qu'on out tant de peine à le rompre pendant qu'lloratius Cocles (xxxiv, 11, 2) en defendaitl'abord.

- xXIV. Mais il convient enfin de passer aux merveilles de notre ville, d'examiner ce qu'ont produit les forces et la docilité de huit cents ans (110), et de montrer que là encore l'univers est vaineu. Autant pour ainsi dire de victoires pour Rome, on le verra, que de merveilles citées; mais si l'on en considere la totalité, si on en fait pour ainsi dire un bloc, il semblera (111), à l'aspect de cette grandeur se dressant, qu'on parie d'on autre monde tout entier réunien un seul lieu.
- 2 Si le vaste cirque construit par le dictateur César, large d'un stade (180 mètres), long de trois, occupant avec les constructions adjacentes quatre jugères (un hectare), et pouvant recevoir deux cent soixante mille spectateurs assis, mérite d'être mis au nombre des grands monuments, ne mettrons-nous pas au nombre des monuments magnifiques la basilique de l'aulus avec ses admirables colonnes phrygiennes, le forum

du dieu Auguste et le temple de la Paix de l'empercur Vespasien Auguste, les plus beaux ouvrages que jamais l'univers ait vus, ainsi que le toit du Diribitorium (112) (lieu ou l'on payait les soldats), construit par Agrippa, sans oublier qu'auparavant l'architecte Valérius d'Ostie avait couvert a Rome le theâtre aux jeux de Libou?

Nous admirous les pyramides des rois, et le 3 terrain seulement pour la construction du Forum a été achete par le dictateur César 100 millions de sesterces (21 millions de fr.). Que si la dépense touche des esprits captivés par l'avarice, P. Clodius, qui fut tué par Milon, habitait une maison qui lui avait coûté 14,800,000 sesterces (3,148,000 fr.); ce qui certes ne m'étonne pas moius que les folies des rois. Quant a Milon laimême, il avait pour 70 millions de sexterces (14,700,000 fr.) de dettes; et cela me paralt a compter parmi les extravagances de l'esprit humain. Mais alors les vieillards admiraient l'immensité de la terrasse [ de Tarquin le Superbe]. les fondations exorbitantes du Capitole, et les egouts, de tous les ouvrages le plus grand, puisque des montagnes furent percees, que, à l'instar de cette Thebes dont nous venons de parier ( xxxvi. 20), Rome se trouva suspendue, et qu'on navigua par-deasous.

M. Agrippa étant édile, en sortant du consulat. 4 y fit affluer par des conduits sept rivieres. Cescivières, lancres comme des torreuts impétueux, forcées d'enlever et d'entraîner toutes les immendices, gonflees en outre par la masse des canaux puviales, battent le fond et les flancs des canaux; parfois même le Tibre débordé y entre en remontant (113), et, dans l'intérieur, les deux courants

chia vocatur, turres vii acceptas voces numerosiore repercussu multiplicant i nomenque huic miraculo Echo est a Græcis datum. Hoc quidem natura locorum evenit, et plerumque convallium : thi casu accidit. Olympiæ autem arte, mirabili modo, in porticu, quam ob id heptaphonon 2 appellant, quoniam septies cadem vox redditor. Cyrici et

a appenant, quomain septies cadem vox redultor. Cyrici et bulenterion vocant ædinclum amplum, sinc ferreo clavo, ita disposita contiguatione, at eximantur trabes sinc futuris, ac reponantur Quod item Romæ in ponte sublicio religiosum est, posteaquam Cochte Horatio defendente ægre revulsus est.

1 XXIV. Verum et al urbis nostræ miracula transire conveniat, octogentorumque amorum dociles scrutari vires, et suc quoque terrarum orbem victum ostrodere: quod accidisse totics pæne, quot referentur miracula, apparebit: universitate vero accessata, et in quemdam unum cumulum conjecta, non alta inagnitudo exsurget, quam

si mundus alins quidam in uno loco narraretur.

Nam ut circum maximum a Cazare dictatore exstructum longitud.ne stadiorum timm, latitudure unus, sed cum achicus jugerum quaternum, ad sedem oci v militum, inter magna opera dicamus, nonne inter magnafea basilicam Pauli columnis e Phrygibus mirahlem, forumque disa Augusti, et templum Pacis Vespasiani impera-

toris Augusti, pulcherrima operum, quae umquam vold orbis, non et tectum Diribitorii ab Agrippa (acti, quae theatrum ante texerit Romm Valerius Ostiensis architectus ludis Libonis?

Pyramidas regum miramir, quom solum lantam fore exstruendo H S millies Cæsar dictator emerit : et si que dem impense movent captos avarita anumos. P. Clodius, quem Milo occidit, sestertim centes et quadragies octivadomo emta habitaverit : quod equidem uon secus, ac regum insaniam, miror. Itaque et ipsum M lonem sestertium septingenties acris alieni debuisse, inter produgia anima humani duco. Sed tune senes aggeris vastum spatium, et substructiones insanas Capitalu mirobantur: prætere cloacas: operum omnium dictu maximum, suffussis monthus, atque, ut paulo ante retniums, urbe pensih, subterque navigata.

A M. Agrippa in additate post consulatum, per mentaticorrivati septem amnes, cursuque praccipit torrentom modo rapere alque auferre omnia coacti, insuper mole imbrium concitati, vada ac latera quatiunt: alequanos Tiberis cetro núusus recipitur, pugnantque dirersi aquerum impetus intus: et tamen obniza firmitus resistit Trahuntur moles supernae tantae, non amerumbentibută cavis operis: pulsant rumae sponte praccipites, aut in-

se livrent un combat : néanmoins la solidité de la [ seonstruction resiste. Des poids enormes sont traines par-dessus, et les voûtes ne fléchissent pas. Des maisons qui s'ecroulent spontanément ou que les inceadies font tomber, viennent les frapper; le soi est ébranic par les tremblements de terre; et cependant ces égouts construits par Tarquin l'Aprien durent depuis sept cents ans (114), sans avoir pour ainsi dire souffert. N'omettons pas une particularité mémorable, quand ce ne serait que parce que les plus célebres historiens l'ont omise : -Tarquin l'Ancien construisait cet ouvrage par les mains de la plebe; et comme on redoutait egalement la longueur et le danger de ces travaux , le suicide etait devenu fréquent. Les Romains échappant ainsi à ces corvees, le roi imagina un remede singuller, et dont on ne trouve d'exemple ni avant ni après : il fit mettre en croix le corps de tous ceux qui s'étaient donné la mort, et les livra en spectacle aux citoyens, en proje aux bêtes 6 et aux ofseaux. L'honneur, propre à la nation romaine, et qui plus d'une fois a rélabli des batailles desesperées, vint ici encore au secours; mais à cette époque les hommes en furent la dupe : vivants ils eurent honte d'une telle ignominie, comme si morts ils l'eussent du ressentir. On dit

que Tarquin fit l'égout assez spacieux pour qu'une voiture amplement chargée de foin pût y passor.

Tout ce que nous venons de rapporter est peu de chose, et avant d'ailer plus soin il faut mettre en regard une seule merveille. Sous le consulat (an de Rome 676) de M. Lépidus et de Q. Catulus il n'y avait pas à Rome, au dire des auteurs les plus canets, de maison plus belle que celle de Lepidus iu-même; apres moins de trente-cinq ans

cette même maison n'elait pas au centième rang

Si l'on veut en faire l'estimation, que l'on calcule les masses de marbre, les travaux des peintres, les depenses roy ales, et cent maisons, toutes le disputant a la plus belle et a la plus renommée, toutes vaincues (115) dans la suite jusqu'à nos jours par mille et mille autres maisons. Sans doute les incendies punissent le luxe; mais, malgre ces destructions, rien ne peut faire comprendre dans les mœurs actuelles qu'il y a quelque chose de plus périssable que l'homme lui-même.

Au reste, tous ces édifices ont été vaincus par 8 deux maisons. Deux fois nous avons vu la ville entière envahle par les palais des princes Caligula et Neron : encore ce dernier, pour que rien ne manquât, fit-il dorer la sienne. Étaient-ce donc la les demeures de ceux qui ont fait si grand cet empire (116), qui laissaient la charrue et l'humbla foyer pour subjuguer les nations, pour remporter les triomphes, et dont les champs occupaient moins de terrain que les boudoirs de ces princes?

On se met a songer quelle portion de ces pa-9 lais imperiaux étaient les emplacements que la république accordait à ses genéraux invincibles pour la construction de leurs maisons. Le suprême honneur de ces concessions, ce fut, comme nous le voyous, après tant de services pour L. (117) Valerius Publicoia, qui fut le premier consul avec L. Brutus, comme nous le voyons aussi pour son frère, qui, étant pareillement consul, avait vaincu deux fois les Sabius; ce fut, dis-je, que le décret contint en sus le droit qui leur était accordé d'avoir leur porte ouvrant en dehors, et battant sur le terrain public. Tel était le privilège le plus insigne, même pour les maisons triomphales.

Nous ne souffrirons pas que ces deux Né-10 rons (118) jouissent même de ce genre de gloire,

pactæ incendia: qualitur solum lerræ motibus: duranttamen a Tarquimo Prisco annis noc prope inexpugnabites: non omittendo memorabili exemplo, vel eo magus,
quoniam celeberrimis rerum conditoribus omissum est:
quim id opus Tarquimius Priscus plebls manibus faceret,
essetque labor incertum longior an periculosior, passim
conseita nece, Quiritibus tendium fugientibus, novum et
unexcogitatum autea posteaque remedium invenit illo
rex; ut orumum ita defunctorum figeret crucibus corpora
spectanda cavibus, simul et feris volucribusque laceranda.
Quarnobrem pudor rom, nominis proprius, qui siepe res
perditas servavit in prællis, tunc quoque subvenit; sed
illo tempore imposuit, jam erubascens, quum puderet vites, tamquam puditurum essel exstinctos. Amplitudinem
cavis eam fecisae proditur, ut vehem feni large onustam

Parva sunt cuncta, que diximus, et omma una comparanda miraculo, autoquam nova attingam. M. Lepido, Q. Catulo cuss., ut constat inter diligentissimos anctores, somus pulctrior non fuit Romas quam Lepidi ipsus. At the cut intra aunos xxxv eadem contesinum locum non altimut. Computet in hac æstimatione, qui volet, marmorum molein, opera pictorum, impendia regalia, el cum pulcherrima laudatissimaque certantes centum domos : posteaque ab innumeratibhus alia in hunc drem viclas. Profecto incendra puniunt luxum : nec tamén effici petest, ut mores abquid ipso homine mortalus intelligant.

Sed cas omnea duze domna viceront. Bis vidimus ur- s bem totam cingi domibus principum, Can et Nerous, et tujus quidem, ne quid deesset, aurea. Nimirum sic helutarunt itti, qui hoc imperium fecere tantum, ad vinceadas gentes triumphosque referendos ab aratro aut foco exeuntes, quorum agri quoque minorem modum obtinuere, quam sellariae istorum.

Subit vero cogitatio, quota portio barum fuerint arra p iliae, quas mysetis imperatoribus decernebant publice ad redificantas domos: summusque illarum honos erat, sicut in L. Valerio Publicola, qui primus consul fuit cum L. Bruto, post tot menta, et fratre ejus, qui bas in eodem magistratu Sabmos devicerat, adjet decreto, ut domus eorum fores extra aperirentur, et janoa in publicum rejiceretur. Hoc crat clarissimum insigne inter triumphales quoque domos.

Non patier istos duos Nerones, ne line quidem gloria po famer frui : docebimusque etiani insaniam corum virtam privatis operabus M. Scauri, cujus nescio en addition

518 PLINE

et nous montrerons que leurs extravagances ont été surpassées par les constructions d'un simple citoyen, de M. Scaurus. Je ne sais si son édilité ne fut pas le plus grand fléau des mœurs (119), et si ce n'est pas un plus grand crime à Sylla d'avoir donné tant de puissance à son beau-fils, que d'avoir proscrit tant de citoyens. Il fit dans son édilité, et seulement pour durer quelques jours, le plus grand ouvrage qui ait jamais été fait de main d'homme. 1 même pour une destination perpetuelle. Cetait un théatre à trois étages, ayant trois cent soixante colonnes, et cela dans une ville où six colonnes de marbre d'Hymette, chez un citoyen très-considérable (xvii, 1, 4; xxxvi, 3), avaient excité des murmures. Le premier étage était en marbre ; le second en verre, genre de luxe dont ii n'y a plus eu d'exemple ; le troisième , en bois doré. Les colonnes du premier étage avaient, comme nous l'avons dit (xxxv1, 2), trente-huit pieds. Des statues d'airain au nombre de trois mille étaient, ainsi que nous l'avous indiqué (xxxxv, 17), pla-12 cées entre les colonnes. L'enceinte contenuit quatre-vingt mille spectateurs; et cependant le théitre de Pompée, bien que la ville se soit beaucoup agrandie et que la population ait beaucoup augmenté, suffit grandement avec ses quarante mille places. Le reste de l'appareil, en étoffes attaliques, en tableaux et autres ornements de la scène. était si considérable, que, Scaurus ayant fait porter dans sa maison de Tusculum ce que ne réclamait pas son luxe de chaque jour, et ses esclaves ayant brûlé la maison par vengeance, la perte fut de 100 millions de sesterces (21 millions de fr.).

13 La considération de telles prodigalités m'entraîne, et me force à sortir de mon sujet, et à y joindre une autre extravagance, encore plus grande, touchant le bois. C. Curion, qui mourut

grande, touchant le bois. C. Carion, qui mourut maxime prostraverit mores, majusque sit Syllie u lum, tanta privigni potentia, quam prescriptio tet mil-lium. Hic fecit in ardilitate sua opos maximum orunium, quae umquam fuere humana manu facta, non temporaria 11 mora, verum etiam ælernitatis destinatione. Theatrum hor fuit. Scena ei triplex in altitudinem cocca column rum, in ea civitate, que sex Hymettins non tulerat sinprobro civis amplissimi. Ima para scente e marmore fuit : media e vitro, inaudito etiam postea genere lexurire : summa, e tabulis inauratis Columnz, et diximes, imse duodequadragenum pedum. Signa zerea inter colo 12 ul indicavimus, fuerunt tria milia nu nero. Caven ipsa cepit hominum LXXX millia: quum Pompeiani theatri toties multiplicata Urbe, tantoque majore populo, sufficiat large quadragiota millibus. Sed et reliquus apparatus tantus Attalica veste, tabulis pictis, carteroque choragio fuit, tit in Tusculanam villam reportatis quie superfluchant quotidiam usus deliciis, meensa villa ab iratis servis, coactemateur ad H-S millies.

1. Au'ert ammun, et a destinato itinere digredi cogit contem latio tam prodige mentis, aliamque connecti majorem masmam e ligno. C. Curio, qui bello civili in Cararranis partibus obut, functori patris munere, quum opibus appa-

pendant la guerre civile dans le parti de César. donnait des jeux funèbres en l'honneur de son père. Il ne pouvait surpasser Scaurus en richesses et en magnificence : en effet, il n'avait pas Sylla pour beau-père et pour mère Métella, adjudicataire des biens des proscrits; il n'avait pas pour père M. Scaurus, tant de fois prince de la cité, et gouffre qui avait englouti les dépouilles des provinces dans les coalitions avec Marius. Déjà Scanrus le fils ne pouvait plus rivaliser avec lui-même; et de cet incendie de tant d'objets apportés de toutes les parties de l'univers il avait du moins tiré l'avantage que personne à l'avenir ne lutterait de folie avec lui. Force fut à Curion de devenir 14 ingénieux, et d'imaginer quelque chose (120). Voyons done ce qu'il inventa; apprenons à nous applaudir de mos mœurs, et, retournant l'expression (121), disons-nous des hommes de l'ancien temps. Il fit construire deux théâtres en bois, très-spacieux et juxtaposés, chacun en équi-Abre et tournant sur un pivot : avant midi, pour le spectacle des jeux , ils étaient adossés , afin que le bruit d'une des deux scènes no génat pas l'autre; l'après-midi, tournant tout à coup, ils se trouvaient face à face, les fonds se séparaient, les angies se réunissaient, et il se formait un amphithéâtre pour des giadiateurs moins compromis que le peuple romain ainsi promené. Car iel que 15 faut-il admirer de préférence, l'inventeur ou l'invention , l'exécuteur ou l'auteur du projet , celui qui osa imaginer une telle entreprise ou celui qui osa s'en charger, celui qui obéit ou celui qui commanda? Mais ce qui est par dessus tout, c'est la frénésie du peuple, osant s'asseoir sur un siége aussi peu solide et aussi dangereux. Le voilà, ce peuple vainqueur de la terre, conquérant de l'univers entier, qui régit les nations et les royan-

tuque non posset superare Scaurum ( unde enim illi vis Sylla, et Metella mater proscriptionum sectrix? unde M. Scaurus pater, foties princeps civitatis, et Marisais codelitiis rapinarum provincialium sinus?), quum jam ne ipse quidem Scaurus comparari sibi posset, quando hec certe incendii illius pramium habuit, convectis ex orbe terrarum, rebus, ut nemo posten par esset lusania illi. Ingenio ergo utendum suo Curioni et aliquid except is tandum fuit : opera pretions est soire quid invenerit, s gaudere moribus nestris, ac verso mede nos vocare mijores. Theatra doo juxta lecit amplissima e ligno, cardinus singulorum versatili suspensa libramento, in quibus utrisque antemeridiano indorum spectaculo edito inter ses aversis, ne invicem obstreperent accom : repente circusactis ut contra starent, postremo jam die , discedentibes tabulis, et cornibus in se cocuntibus faciebat amphithetrum, et gladistorum spectacula edebat, ipsum magi auctoratum populum rom, circumferens. Quid enim mire- 15 tur quisque in hoc primum? inventorem, an inventum, artificers, an auctorem? ausum aliquem hoc excogitare. an suscipere? parere, an jubere? Super omnia erit popak furor, sedere ausi tam infida instabilique sede. En hic est ille terrarum victor, et totius domitor orbis, qui gentes et

mes, qui envoie des lois aux contrées étrangères, et qui fait pour ainsi dire partie des dieux immortels à l'egard du genre humain, le voita suspendu dans une machine, et applaudissant au peril même qu'il court! Quel mépris est-ce là pour la vie des hommes! Pourquoi se plaindre de la journée de Cannes? Quelle catastrophe pouvait arriver! Que des villes soient englouties par la terre s'entr'ouvrant, c'est une calamité douloureuse pour l'hu-26 manite entiere; et volci que tout le peuple romain, embarque pour ainsi dire sur deux navires, est porte sur deux pivots! il assiste au spectacle de son propre danger, près de périr en un moment, si le mecanisme se dérange! C'est donc pour avoir le droit de secouer les tribus suspendues, que le tribun cherche dans ses discours (122) la faveur populaire? Aux Rostres, que n'osera-t-il pas auprès de ceux à qui il a pu persuader de venir a son theatre? A vrai dire, dans les jeux funèbres donpes sur le tombeau de son père, c'est le peuple romain tout entier qu'il a fait combattre. Les pivots s'etant fatigués et dérangés, il varia sa munificence. Le dernier jour, gardant la forme d'amphitheatre, et coupant l'espace en deux scènes par le milieu, il sit paraître des athletes; puis, la separation ayant eté enlevée tout à coup de chaque côté, il tit combattre ceux de ses gladiateurs qui avaient été victorieux. Et pourtant Curion n'etait ni roi, ni chef de nation, ni même remarquable pour son opulence, lui qui n'eut d'autre fortune que la discorde des grauds.

Mais venons à des mervelles que rien ne surpasse aux yeux d'un juste appréciateur (123). Q. Martius Rex, charge par le senat de réparer les conduits des eaux Appia, Anio et Tépula, ajouta,

regna diribet, jura externis mittit, dearum quædam immortalium generi humano portio, in maciona pendens, ad periculum suum plaudens. Qum vilitas animarum ista? aut quæ querela de Cannis? Quantum mali potuit acchdere! Hauriri orbes terras biatibus, publicus morfatium 16 dolor est. Ecce populos romanus universus velut duobus navigies impositus, binis cardinibus sustinctur, et se ipsum depugnantem spectal, persturus momento sliquo luxatis machinis : et per hoe quaritur tribuniciis conciombus gratia, ut pensiles feibus quatrat, in Rostels quid non ansurus apud eos, quibus hoc persuaserit? Vera namque confitentibus populus romanus funchri munere ad tumulum patris ejus depugnavit universus. Variavit hane suam magnificentiam fessis turbatisque carduibus: et amphitheatri forma custodita, novissimo die duabus per medium scents athletas edidit, raptisque e contrario repente pulpitis codem die victores e gladiatorchus suis produxt Nec tuit rex Curio, aut gentium imperator, non opdais insignis, ut qui mint in censu halmerit, pratter discording principum,

17 Sed dicantur vera restimatione tavicta miracula. Q. Marcius Rex, jussus a senatu aquarum Appire, Amenis, Tepular, ductus reficere, novam a nomine suo appellatam coniculia per montes actis intra prieturai sure tempus adduxit. Agrippa vero in addittate, adjecta Virginea qua,

durant sa préture même, une nouvelle cau qui porte son nom (xxx1, 24), et pour laquelle il fit percer des montagnes. Agrippa, dans son édilité (124) (xxx1, 24), y joignit l'eau Vierge, réunit et restaura les anciens canaux, fit sept centa abrenvoirs, cent cinq fontaines jaillissantes, cent trente reservoirs, la plupart magnifiquement ornes. Sur toutes ces constructions il plaça trois cents statues d'airain ou de marbre, quatre cents colonnes de marbre, et tout cela en un au. Il ajonte lui-même, daus la commémoration de son édilité, que des jeux de cinquante-neuf jours furent célébrés, et que cent soixante-dix bains gratuits furent ouverts. Depuis, le nombre à Rome s'en est augmenté à l'infint.

Les aquedues précèdents ont été surpassés par 18 le dernier travail que commença Caligula et que Claude acheva. En effet, les sources Curtia, Cærulea et Nouvel-Anio (125), furentamenées d'une distance de quarante milles à une telle hauteur, qu'elles fournissent de l'eau à toutes les collines de la ville. Ces constructions ont coûté 55,500,000 sesterces (11,655,000 fr.). Si l'on fait attention à la quantité d'eau livrée au public pour les bains, pour les piscines, pour les maisons, pour les piscines, les faubourgs, les maisons de campagne; si l'on calcule letrajet parcouru (126), les arcades construites, les montagnes percées, les valiées comblées, on avouera que rien n'est plus admirable dans l'univers entier.

Au nombre des travaux les plus mémorables, 19 je rangeral une autre entreprise du même Claude, bien qu'elle ait été abandonnée à cause de la haine que lui portait son successeur : je veux parler du percement de la montagne pour vider

coteris corrivatis atque emendatis, lacus septingentos fecit: præterea salientes centum quinque: castella centum triginta, complura etiam cultu magnifica: operibus ils signa trecenta ærea aut marmorea imposuit, columnas ex marmore quadringentas, caque omnía annuo spatio. Adjicil ipse in ædilitatis suæ commemoratione, et lodos undesexaginta diebus factos, et gratuita præbita balinea centum septuaginta, quæ nunc Romæ ad infinitum auxero numerum.

Vicit antecedentes aquarum ductus novissimum impen- 18 dium opens inchoati a Caio Cæsare, et peracti a Claudio. Quippe a lapide quadragesimo ad eam excelsitatem, ut in omnes Urbis montes levacentur, influxere Curtius atque Cæruleus fontes et Anien novus. Erogatum in id opus aestertium uv p. Quod si quis diligentus æstimaverit aquarum abundantiam in publico, balineus, pisrimis, domibus, euripis, hurtis, suburbanis, vilhs, spatia venientus, exstructus arcus, montes perfossos, curvalles avquatas, falebitur mini magis mirandum fuisse in toto orbe terrarum.

Ejusdem Claudii Inter maxime memoranda equidem 19 duxerim, quanvis destitutum successoria odio, montem perfossum ad lacum Fucinum emittendum, incuarrabili profecto impendio, et operarum multitudine per tot annos: quum aut corrivatio aquarum, qua terrenus mons erat, 326 PLINE

le lac Fucin. Les dépenses furent immenses, et les bras employés pendant tant d'années, innombrables. Là ou la montague était terreuse, on rencontrait de l'eau qu'il fallait épuiser par le haut (127) à l'aide de machines; ailleurs, c'était la roche vive qu'il fallait trancher : et tout cela se faisait à l'interieur, dans les ténèbres, opérations que ceux-là seuls qui les out vues peuvent se figurer, et que la parole humaine ne suffirait pas à exposer.

- 20 Je passe sous silence le port d'Ostie, les routes pratiquées à travers (128) les montagnes, la mer Tyrrhénienne séparée du lac Lucrin (111, 9,9) par un môle, et tant de ponts construits à si grands frais. Parmi heaucoup d'autres merveilles de l'Italie, en voici une qui a pour garant Papirius Fahianus, très-savant dans les choses de la nature : c'est que le marbre croît dans les carrières. Ceux qui les exploitent affirment aussi que ces plaies des montagnes se comblent spontanement. S'il en est ainsi, on peut compter que les marbres ne manqueront jamais au luxe :129'.
- pour passer aux autres pierres remarquables, l'aimant, sans aucun doute, s'offre au premier rang. Qu'y a-t-il, en effet, de plus merveilleux? et ou la nature montre-t-elle plus de maiice? Elle avait donne, comme nous l'avons dit xxxv, 23', aux rochers une voix repondant à l'homme, et même lui coupant la parole. Qu'y a-t-il de plus inerte qu'une pierre brute? mais voila qu'elle lui accorde le sentiment et des mains. Quoi de plus dur et de plus rebelle que le fer? mais voilà qu'il cède et se laisse gouverner. En effet, il est attire par la pierre aimant : ce metal qui dompte toutes choses se precipite vers je ne sais quoi d'occulte : des qu'il est voisin del'aimant, il s'y jette . 150, il

y est retenu, et l'embrane étruitement ; propriété 2 qui a fait donner a l'aiment l'autre nom de sidéritis. Quelques uns le nomment héracléon. Il a eté appeté magnes, au dire de Nicandre, du nom de celui qui l'a découvert, et qui l'a trouvé sur le mont Ida. En effet, on le rencontre cà et là; ce qui arrive anni en Espagne. Ce Magnès fit, dit-on, cette découverte en menant paltre ses bornis, les clous de ses souliers et le bout ferré de sa houlette étant devenus adhérents. Sotaem reconnaît cinq espèces d'aimant : l'éthiopique; celui de la Magnesie, contrée limitrophe de la Macedoine sur la droite de la route du lac Bobéis : celui du territoire d'Eyettos (131), en Béotie; celui des envirous d'Alexandrie de Tronde; enfin celui de la Magnesie d'Asie. La premiere distine 1 tion entre les aimants, c'est le sexe, méle ou femelie; la seconde, c'est la coulour. Les aiments de la Magnesie macedonienne sont d'un roux tirant sur le noir; ceux de la Béotje sont plus roux que noirs; ceux de la Tronde sout noirs, femelles, et par consequent sans force. Le plus mauvais de tous est celui de la Magnésie d'Asie; il est blanc, n'attire pas le fer, et ressemble à une pierre ponce. L'experience a montré que plus l'aimant est 132' bleu, mieux il vaut. L'éthiopique : la palme sur tous les autres; il se paye au poids de l'argent; on le tire du Zimiri de l'Éthiopie; c'est le nom d'une contrée sabionneuse. Là ausi se trouve l'aimant hématite, de couleur de mos. et qui, broye, donne la teinte du sang et celle du safran. L'hematite n'a pas la même propriété que l'aimant pour attirer le fer. On reconnaît l'al-4 mant ethiopique à ce qu'il attire aussi les autres aimants. Au reste, tous les aimants entreut dans les compositions ophthalmiques pour une dot

egereretur in Verticem machinis, auf silex carderetur : omnusque intus in tenebris nerent, que neque concipi animo, nisi ab iis qui videre, neque humano sermone enarrari possunt.

- 20 Nam portus Ostiensis opus pentereo : ilem vias per montes encisas : mure Tyrrienum a Lucrino moditus seciusim del pentes tantis impentus factos. Et inter purrima aha Ita'ue miracula, spa mermora in lapituti is crea ere anctor est Paparius Fabanes, naturne rerum perifissimus : exemivers quoque affennest compleri spenta a a montum il ukera. Quie si vera sunt, spes est num quan pefut ra caurum.
  - 3 XXV., 181. A marmorabus dirredienti ad reliquorum lapisum instates naturas, que dubres a primis magnetem corumrere? quad coim mirabilitas? aut qua in parte natura magnetetas? Dederat vocem saxis, ut diximus, respectivos de mini; immo vero et obloquentem. Quid lagori rigore plantas? Ecce sensiaj manusque imbuit illa Quit form dum a programas? Sed cedit, el patitur mores: "" "tir marci, e a magnete lapise, domitrique tha respectivo dum calerna ad marce resco quid curri", atque quin vent, ablesti, teneturque, amplesaque harrelim de loci aco acos pondies appellant, qui rau. He aco cur.

Magnes appellatus est ab inventore ( ut auctor est Nionder ', in Ida repertus : namque et passion invenitur, util Buşunia quoyue. Invenisse autem fertur, clavis crep rum et baculi cuspède barrentibus, quam armenta pareret Quinque gruera magnetis Sotacus demonstrat : Ælisepicom : e Magnesia Macedonia contermina, Borbeida hom petentibus dentra : tertium in Hyello B rotine : quarton circa Alexandriam Trondem : quintum in Magnesia Asia-Differentia prima, mas sit an femina : proxima in colore t Nam rei in Marnesia Maredonica reperiontur, rufi nigripe s: of. Broxins vero ruli coloris plus habet, quam nigi. li ça in Trande invenitor niger est et feminei sevus, ideopie stre via bus. De terrimus autem in Magnesia Asiae, candidat terre attrabens ferrum, similisque pumici. Comperius tanto meliores esso, quanto sint magis carrolei. Æthic lacs samma datur, p adosque argento reproditor. Invesitar hie ze Ethiopise Zimiri : its vocatur regio arenosa. Ihi et termatites magnes sanguinei coloris, sanguinemque reldess, si teratur, and et crocom. In attrahendo ferro pon eadem hematike natura, que magneti. Æthiopici argunes t tu n est, quod magnetem quoque alium ad se trabit. Onne anten n oculorum medicamentis prosunt, ad suam quisque p. tunica, navameque epiphoras sistunt. Sanant et adusta

particulière à chacun. Ils arrêtent surtout les fluxions des yeux. Calcinés et pulvérises, ils guérissent les brûlures. Dans l'Ethiopie aussi est une montague, non loin du Zimiri, où l'on trouve la pierre théamede. Cette pierre rejette et repousse toute espèce de fer. Nous avons plusieurs fois parle des propriètes attractives et répulsives (xx, t et 98).

XXVI. Dans l'île de Scyros (1v, 23,2) est une pierre (11, 106,13) qui, dit-on, flotte (133) sur l'eau étant entière, et tombe au fond étant broyée.

XXVII. (xvit.) A Assos de la Tronde (zi. 98) est la pierre sarcophage, qui se fend et se lève par feuille. Il est constant que les corps morts mis dans cette pierre s'y consument en quarante jours, excepté les dents. Mucien écrit que de plus elle pétrifie les miroirs, les strigiles, les habits, les chaussures qu'on enterre avec les morts. Il ya en Lycie et dans l'Orient des pierres de même nature qui, attachées à des personnes vivantes, consument leurs chairs.

ANVIII. La pierre chernitès, moins active, conserve les corps sans les consumer; elle ressemble
beaucoup a i'rvoire: de cette substance, dit-on,
etait le cercueil de Darius. La pierre appelée porus
rattres-semblable au marbre de l'aros par la blanrheur et la dureté, n'étant que (134) moins pesante. Théophraste mentionne aussi en Egy pte une
pierre transparente qu'il dit semblable à la pierre
de Chio; peut-être existait-elle de son temps, car
des pierres (136) s'épuisent et de nouvelles se trouvent. La pierre d'Assos, salée au goût, guérit la
gontte : on tient les pieds dans un vase de cette maliere. De plus, dans les carrières de cette pierre tous
les maux de jambe guérissent, laudis que dans
toutes les mines les jambes deviennent malades.

On donne le nom de fleur de plerre d'Assos à une 2 pierre motte au point de tomber en poussière, et efficace dans quelques cas. Elle ressemble à une plerre ponce rousse. Mélée à de la cire de Chypre (138), elle guérit les affections des mamelles. Avec de la poix on de la résine, elle dissipe les écrouelles et les tumeurs. En électuaire, elle est bonne pour la phthisie. Avec du miel elle cicatrise les vieux ulcères et ronge les exeroissances. On s'en sert contre les morsures des animaux. Elle dessèche les plaies rebelles et suppurantes. On en fait des cataplasmes pour la goutte aux pieds, en y mélant de la bouillie de fève.

XXIX. (xviii.) Théophraste et Mucianus pen-1 sent qu'il y a des pierres qui en enfantent d'autres. Théophraste rapporte qu'on trouve de l'ivoire fossile, tant blanc que noir; que la terre produit des os, et qu'il est des pierres osseuses. Aux environs de Munda en Espagne, ou le dictateur César desit Pompée, on volt des pierres offrant, toutes les fois qu'on les brise, l'image de la panme de la main. Il est des pierres noires qui ont autant de vogue que les marbres, témoin la pierre Ténarienne. Varron dit que la pierre noire en Afrique est plus ferme que celle d'Italie, et que le coranus blanc (137) est plus dur que le marbre de Paros. Le même Varron écrit que le silex de Luna se laisse scier ; que celui de Tusculum éclate dans le feu; que le silex noirâtre du territoire sabin brille, si on l'arrose d'huile; que les pierres meulières ont été trouvées à Volsinie. Parmi les prodiges, je lis qu'il est fait mention de meules se mouvant d'elles-mêmes.

XXX. Nulle part la pierre meutière n'est com-t parable à celle de l'Italie; je dis pierre et non pas roche. Il y a des provinces où elle manque

cremati tritique. Alius rursus in eadem Æthiopia nou procui mons gignit lapidem theameden, qui ferrum omne abigit, respuntque. De utraque natura soquus dixinus.

XXVI. Lapulem e Seyro insula integram fluctuari tra-

XXVII. (AVII.) In Asso Trondis sarcopliagos lapis fissili vena scinditur. Corpora defunctorum condita in co, disumi constat intra at. diem. exceptis deutibus. Mucianus specula quoque, et strigiles, et vestos, et calciamenta illata mortuis lapides fieri, auctor est. Ejus generis et in livere saxa sunt, et in Oriento, quie viventibus quoque administa, erodunt curpora.

AXVIII Mittor est antem servandis corporibus, nec absumendis chernites, ebori similimus, in quo Darium conditum fernat. Parioque simili candore et duritta, muns tutum ponderosus, que porus vocatur. Theophrastus auctor est et translucidi lapidis in Ægyplo, quem Chio similem ait: quod forfassis tunc fuerit, quonian et desinunt, et novi reperiuntur. Assus gustu salans podagras lenit, pedibus la

as ex co cavalum melitis. Proterea omnia crurum vitia in us Especialnis savantur, quum în metallis omnibus crura vi-2 tientur. Pjusdem lapidis flos appellatur, în farinam mollis, ad queedom perinde efficas. Est autem similis pumiel rufo. Admixtus cera: Cypria: mammarum vitia emendat pici autem resinave, strumas et panos discutit. Prodest et phthisicis Innetu Cum melle vetera buterra ad crastrees perducit : excrescentia erodit. Et ad hestiarum morsus utilis. Repugnantia curationi, ac suppurata soccat. Fit et cataplasma ex eo podagneis, mixto fabre lomento.

XXIX. (xviii.) Idem Theophrastus et Mucianus esse l'abiquos lapides qui pariant, credunt. Theophrastus auctor est et chin fossile candido et nigo colore invenut, et ossa e terra nasci, invenirique lapides osseos. Palmati circa Mundam in Hispania, ubi Cusar dictator Pompeum vicit, reperindur, idque quoties fregeris. Sunt et nigri, quorum suctoritas venit in marmora, sicut Tanarius. Varro migros ex Africa firmiores esse tradit, quam in Halm E diverso albos coranos duriores, quam Parios, blem Lunensem silicem serra secari: at Tusculanum dissifire igni. Sabinum fuscum addito oleo etiam lucere. Hem milas versatiles. Voluniis inventas. Aliquas et sponte motas inventamen in orodiniis.

XXX Nucquam his utilior, quam in Italia, gignitur: 1 lapisque, non saxum, est. In quibusdam vero provincia omitino non inventur. Sunt quidato in eo genere mulliorea, qui et cote lavigantur, ul procul infucutibus opliita videra

- XXXVI. La pierre phrygienne porte le nom du pays qui la produit. C'est une masse poreuse. On la calcine, apres l'avoir prealablement arrosée de vin. On active le feu avec des soufflets jusqu'à ce qu'elle rougisse, puis on l'éteint avec du vin doux. Cette opération se fait trois fois. La pierre phrygienne ne sert que pour la teinture des etoffes.
- XXXVII. (xx.) Le schiste et l'hématite ont des analogies. L'hématite se trouve dans les mines. Brûlée, elle imite la couleur du minium. Ette se brûle comme la pierre phrygienne, mais ne s'éteint pas avec du vin. On reconnaît que l'hématite a été falsifiée avec du schiste, à des veines rouges et à la friabilité. Elle est merveilteuse pour les meurtrissures des yeux. En boisson, elle arrête les pertes. Les hémoptoïques en preunent aussi en boisson avec du suc de grenade. Elle est efficace dans les maux de vessie. On la boit dans du vin, pour les blessures faites par les serpents. Dans tous ces cas, la pierre nommée schiste a moins d'efficacité. Toutefois, parmi les schistes, le plus avantageux est celui qui ressemble au safran. Dans du lait de semme, il est particulierement bon pour les ulcerations de la cornée (143), et il arrête tresbien la procidence des yeux. Telle est l'opinion des auteurs les plus récents.
- AXXVIII. Sotacus, un des plus anciens auteurs, parle, outre l'almant (xxxvi, 25), de cinq espèces d'hematites. Il donne la palme a l'hématite d'Ethiopie, très bonne pour les compositions ophthalmiques et pour celles qu'on nomme panchrestes, ainsi que pour les brûlures. La seconde espece se nomme, dit-il, androdamas. Elle est noire, remarquable par sa pesanteur et sa dure té,

ce qui lui a valu le nom qu'elle porte. On la trouve particulièrement en Afrique; elle attire l'argent, le cuivre, le fer. On la reconnaît sur une pierre à aiguiser en pierre basanite (xxxvi, 11, 4). En effet, elle rend une liqueur couleur de sang. C'est un remède excellent pour les affections du foie. Il 2 fait la troisième espece avec l'hématite d'Arabie. d'une dureté égale, rendant à peine, sur la pierre à aiguiser mouillée, une liqueur qui parfois ressemble au safran. Il nomme la quatrième espece élatités (144) quand elle est crue, miltitès quand elle est calcinée : bonne pour les brûlures, et , pour tous les emplois, plus efficace que la robrique (xxxv, 14). La cinquième espèce est nommee schistos. Elle arrête le flux hémorroidal. En somme, il recommande de prendre à jeun pour les affections du sang toutes les hématites, à la dose de trois drachmes, triturées dans de l'huile. Le même auteur rapporte qu'il y a un schistos (xxxvi, 37) d'un autre genre que les hematites; il le nomme (145) anthracite. Cette substance, dit-il, est noire, et se trouve en Afrique. Usée sur la pierre à aiguiser mouillée, elle rend, par le côté qui tenaità la terre, une couleur noire; par l'autre, une couleur safranée. C'est un excellent ingrédient pour les compositions ophthalmiques.

XXXIX. (xxi.) Les aétites, en raison du nom i qu'elles portent, ont une grande réputation. Elles se trouvent dans les nids d'aigles, comme nous l'avons dit livre dix (x, 4). On prétend qu'il y en a toujours deux, l'une mêle, l'autre femelle; que sans elles les espèces d'aigles dont nous avons parlé n'engendrent pas, et que pour cette raison il n'y a jamais que deux petits. On en distingue quatre espèces : l'aétite d'Afrique est petite, moile, renfermant dans son interieur et

sunt nativi. Quidam eos tecolithos vocant, quoniam vesicas medentur: calculos rumpunt in vino poti.

XXXVI. Phrygius lapis gentis nomen habet. Est autem gleba pumicosa. Uritur ante vino perfusus, flaturque fulnbus, doner rubescat, ac rursus dulci vino exstinguitur, et hoc ternis vicibus: tingendis vestibus tantum utilis.

xxxvII (xx ) Schistos et hæmatites cognationem habent. Hæmatites invenitur in metallis : ustus mimi colorem imitatur. Uritar ut Phrygius, sed non restinguitar vino. Adulteratorus schisto hæmatiten discernunt venæ rubentes, et friabilis natura. Oculis cruore suffusis mire convenit. Siett profluvium multerum potus. Bibint cum et qui sanginusun rejecerunt, cum succo punici mali. Et in vesicæ vitus efticax. Bibitur et in vino contra serpentium ictus, informior ad omita hæc eadem est, quem sobistou appellant. Sed in us commodiur cruoe sinulis : peculiaris expiradis oculorum lacunis in lacte muliebri : procidentesque oculos praclare colibet. Hæc est sententia corum, qui nuperrime scripsere.

XXXVIII. Solacus e velustissimis auctoribus quinque genera bæmatitarum badit, præter magnetem. Principatum dat ex ils Ethiopico, oculorum medicamentis utilissumo, et ils quæ panchresta appellant, item ambustis. Alterum androdamanta dicit vocari, colore nigre, pondere ao duritia insignem, et inde nomen traxisse, præcipnequain Africa reportum. Trahore autem in se argentum, ass, ferrum. Experimentum ejus esse in cote ex lapide basanite. Reddere enim succum sanguineum, et esse ad jucineris vitia præcipui remedii. Tertium genus Arabici facit, 2 simili duritie, vix reddentis succum ad cotem aquariam, aliquando reoco similem. Quarti generis elatiten vocari, quamdia crudus sit : coctum vero miltiten, utilem ambustis, ad omnia utiliorem rubrica. Quinti generis schiston, hæmorrholds reprimentem. In totum autem hæmatitas onmes trilos in oleo triom deachmarum pondere a jejunts sumendus, ad vitia sanguinis. Idem auctor, schiston alterius geperis quain hamatiten fradit, quem vocat authraciten. Nasci in Africa uigrain, atteitum aquariis cotihus reddere ali ea parte, que facrit ab radice, nigrum colorem : ab altera, cruci. Ipsum utilem esse oculorum medicamentis,

XXXIX. (xxt.) Actine lapides ex argumento nominis temagnam famam habent. Beperienter in nedis aquilacum, si cut in decimo volumine diximus. Aiunt binos invente, marem et femmam: nec sine us parere, quas diximus, aquilas : et ideo binos tantum. Genera corum quatmer, to Africa nascentem pusilium ac mollem, unta se et velut in

S21 PLINE.

et blanche. Elle est friable, et on la regarde comme femelle. L'aétite male se trouve (146) en Arabie; elle est dure, semblable à la poix degalle, ou roussatre, et renferme dans son interieur une 2 pierre dure. La troisieme appartient à l'île de Chypre; elle ressemble par la couleur à celle d'Afrique; mais elle est plus grosse et aplatie. tandis que les autres sont globuleuses. Ette a dans son interieur un sable agreable et de petites plerres. Elle-même est tendre au point de se laisser écraser sous les doigts. La quatrième se nomme taphiusienne; elle se produit auprès de Leucade, à Taphiuse, localité qui est à la droite de ceux qui font voile d'Ithaque à Leucade (147). 3 On en rencontre dans les fleuves une blanche et ronde : elle a dans son interieur une pierre nommée callimus, et qui est tout ce qu'il y a de plus tendre. Toutes les aétites attachées aux femmes grosses ou aux femelles plaines, dans de la peau d'animaux sacrifiés, empêchent les avortements. Il faut les laisser tout le temps de la grossesse, jusqu'au moment de la parturition; autrement il y aurait procidence (148) de la matrice; mais si on ne les ôte a ce moment, l'enfantement ne se fait pas.

1 XL. La pierre samienne vient (149) de la même ile que la terre samienne, dont nous avons parle (xxxv, 53). On s'en sert pour polir l'or. On s'en sert aussi en médecine avec le lait, de la façon que nous avons dit plus haut (xxxvi, 37), pour les ulcérations des yeux, et (150) aussi pour les anciens larmoiements. A l'interieur, elle est bonne contre les affections de l'estomac; elle apaise les vertiges; elle remet les esprits ébranlès. Quelques-uns pensent qu'elle est utile dans l'épilepsie

pour ainsi dire dens son ventre une argile suave et la dysurie. On l'incorpore dans les médicaet blanche. Elle est friable, et on la regarde comme femelle. L'aétite mâle se trouve (146) en Arabie; elle est dure, semblable à la noix de galle,

XI.I. La pierre arabe ressemble à l'ivoire ! Calcinée, elle s'emploie en dentifrice. Elle guerit particulierement les hemorroides : pour cela on la met sur de la charple, et par-dessus on applique des compresses.

XLH. Il ne faut pas omettre l'hi toire de la t plerre ponce. On donne, il est vrai, ce nom aux plerres rongées qu'on suspend dans les edifiers appeles musées, pour simuler artificiellement des grottes. Mais (152) les pierres ponces employées pour polir la peau, par les femmes, que dis-je? par les hommes, et qui servent aussi, comme on lit dans Catulie (Epigr. 1), à polir les livres, se trouvent (et ce sont les plus estimées ) a Melas, a Nisyres, et dans les fles Eoliennes. Pour être bonnes, elles doivent être blanches, très-peu pesantes, porcuses et seches autant que possible, frables, et ne donnant pas de sable quaud on les frotte. En medecine elles sont atténuantes et siccatives apres la troisième (153) calcination, opération qu'on fait avec du charbon pur, en les éteignant à chaque fois avec du vin blanc. Puis on les lave? comme la cadmie (xxxiv, 22), on les fait secher, et on les conserve dans un endroit aussi set que possible. Cette poudre s'emploie surtout dans les compositions oplithalmiques. Elle mondifie doucement les ulcerations des yeux, les cientrise et les corrège. Quelques-uns aiment mieux, après (154) la troisième calcination, les laisser refroidir que les éteindre, puis les triturer dans de vin. On les incorpore aussi dans les emplatres, pour les ulcérations de la tête et des parties genitales.

atvo habentem argillam suavem, candidam : ipsom friabilem, quem feminei sexus putant. Marem autem, qui in Arabia nascatur, durum, gallæ similem, aut subrutilum,

2 in alvo habentem durum lapidem. Tertius in Cypro investitur, colore illia in Africa nascentibus similis, amplior tatuen atque dilatatus: cæteris enim globosa facies. Habet in alvo arenam jucundam et lapillos: ipse tam mullis, ut etiam digitis frietur. Quarti generis Taphinsius appellatur, nascens juxta Leucadem, in Taphinsa, qui locus est dextra.

3 navigautibus ex Ithaca ad Leucadem. Invenitur in flumimbus candidus et rotundus. Huic est in alvo lapis, qui vocatur callimos, nec quadquam tenerius. Actitae omnes gavidus adalligati mulicribus, vet quadrupedibus, in pelliculis sacribeatorum animalium, continent partus, nou, misi parturiant, removendi: alroqui vulve excidunt. Sed pisi parturientibus auferantur, umnino non partunt.

1 XL. Est et tapis Samius in cadem insula, ubi ferram taudavimus, poliendo auro utilla. Utilis et in medicina oculorum buterribus cum facte, quo supra dicture est molo, et contra veteres lacrymationes. Prodest et contra vitia stomachi potus: vertigines sedat: mentes commotas restituit. Quidam et morbis comitalibus utiliter dari putant, et ad urinæ dificultates. Acopis cham procedur. Pro-

batur gravitate et candore. Volunt et partus continen adaligato eo.

XLL Arabus lapis ebori similis, dentifriciis accommo: datur crematus. Privatim hamorrhoi las sanat cum langua linteorum, linteolis insuper impositis...

XLII. Non præfermittenda est et pumicum natura Ap i pellantur quidem ita et erosa saxa, in ædificius, quæ muses vocant, dependentia, ad imaginem specia arte reddesdam : sed if pumices, qui sunt in usu corporum besignidorum feminis, jam quidein et viris, atque, ut ait Catulius, libris, laudatissimi saut in Melo, Nisyro, et Aloha mada Probatio in candore minimoque pundere, et ut quas maxime spongiosi aridique sud, ar terr faciles, nec aremusi in fricando. Vis corum in medicina, extensare, siccare, trina ustione, ita ut turreautur carbone puru, ac tuties vino restinguantur albo Lavantur deinde, ut cadmia, el l accati conduntur, quam mir kne uligmoso loco. Usus farazejus oculorum maxime medicamentis : bulcera purgat eurum leniter, expletque civatrices, et emendat. Quidain a tertia ustione refugeralos polius quam restructos, terere malunt ex vino. Adduntus et in malagmata, capitum verendorumque hulceribus. Utilissima fiunt ex lus dentifricia. Throphrastus auctor est, potores in certamine bibendi persu-

avec cette poudre les meilleurs denti-D'après Théophraste, les buveurs qui vont saut prennent auparavant de cette pouais ils courent des dangers s'ils ne s'emplis vin tout à la fois (155) : cette substance a Le vertu réfrigérante, que, jetée dans une i fermente, elle fait cesser la fermentation. 11. (xxII.) Les auteurs se sont occupés rres propres à faire des mortiers, sans se même aux mortiers dans lesquels on pile stances médicinales ou les couleurs. Pour ge ils ont mis au premier rang la pierre ne : nu second, la pierre thébaïque que nous nommée pyrrhopæcile (156) (xxxvi, 13), quelques-uns appellent psaronium; au e rang, la pierre chrysite, qui tient de la chalazienne : mais les médecins préférent re basanite; en effet, cette pierre ne rend cant aux pierres qui rendent un suc, on arde comme bonnes pour les compositions imiques; et c'est la raison qui fait surtout cher la pierre d'Ethiopie pour ces compo-

On assure que la pierre ténarienne, la punique et l'hématite, améliorent les comos dans lesquelles entre le safran; que le adu par une autre pierre ténarienne qui re, et par la pierre de Paros, ne convient asi bien à la médecine; que le suc qui vient abastrite egyptien ou de l'ophite blanc est able. C'est l'espece d'ophite (157) avec e on fait des vases et même des barils.

IV. L'île de Siphnos produit une pierre qu'on et qu'on tourne pour en faire des usteusiles soit (158) a cuire, soit à servir les ali-Nous savons que la pierre verte de Côme le s'emploie aux mêmes usages. Mais ce qui agulier dans celle de Siphnos, c'est que, chauffée dans l'hulle, elle noireil et devient dure, étant naturellement très-molle, tant les qualités des pierres sont différentes. Quant à la moliesse, il y en a des exemples très-remarquables au delà des Alpes. Dans la province Belgique est une pierre blanche qu'on coupe avec la même scie que le bois, et même plus facilement; on en fait des tuiles et des faitières, ou, si l'on veut, l'espèce de toltures qu'on nomme pavonacée. Voila les pierres qui peuvent se couper.

XLV. Quant à la pierre spéculaire, puisqu'on ! la range aussi parmi les pierres (159), elle se fend avec beaucoup plus de facilité, et on la partage en feuilles aussi minces qu'on veut. Autrefois l'Espagne citérieure seule la fournissait, et non pas même toute la contrée, mais un rayon de cent milles environ autour de la ville de Segobrica. Maintenant on en trouve dans l'île de Chypre, en Cappadoce, en Sicile; et, tout récemment, on en a decouvert en Afrique. A toutes (160) on préfere les pierres spéculaires de l'Espagne. Celles de la Cappadoce sont très-délicates, très-grandes, mais ternes. On en trouve aussi en Italie, dans le ter- 2 ritoire de Bologne; elles sont petites, tachetées, englobées dans du silex ; cependant elles sont évidemment de même pature. La pierre spéculaire s'extrait en Espagne de puits très-profonds (161). On en trouve aussi sous terre, qui sont renfermées dans la roche; tantôt on les extrait sans difficulté, tantôt il faut tailler le roc vif. Mais le plus souvent la pierre spéculaire est fossile; elle se trouve isolée, sous forme de fragments dont aucun n'a encore dépassé cinq pieds en longueur. Quelques uns pensent que c'est une liqueur de la terre qui se congèle comme le cristal. Ce qui 3 montre manifestement que cette pierre est le resultat d'une pétrification, c'est que quand des ani-

mam cam : aed nisi universo polu impleantur, pe : tantamque refrigerandi naturam esse, ut musta desmant pumice addito.

. (xxii.) Auctoribus curæ fuere lapides mortarioque, nec medicinalium tantum, ant ad pigmenta
tum. Etesium tapidem in iis prætulere cæteris.
Thebascum, quem pyrrhopæcilon appellavimus;
arunium vocant. Tertium ex chalazio chrysten.
autem et basanitem. Hic enim lapis nibil ex sese
li autem lapides qui succum reddunt, oculorium
aentis utiles existimantur: idooque Æthiopici
ad es probantur. Tænarium vero lapidem et l'oet hæmatiten iis medicamentis prodesse tradunt,
erocu componantur: ex alio Tænario, qui niger
x Pario lapide, non æque medicis utilem; potioalabatrite. Ægyptio, vel ex ophite albo. Est enim

s, ex quo vasa et cados etiam faciunt.

7. In Siplino lapis est, qui cavatur tornaturque in teoquendis cons utilia, vel ad esculentorum usus:

8 in Comensi Italia: lapide viridi accidere sciinus.

8 plinlo singulare, quod excalfactus oleo nigrescit,

9 que, natura mollissimus. Tenta qualitatum diffo-

rentiaest. Nam mollitise et trans Alpes præcipua sunt exempla. In Belgica provincia candidum tapidem serra, qua lagnum, faciliasque etiani, secant, ad tegnlarium et imbririum vicem : vel si libeat, ad que vicant pavonacea tegendi ge-

nera. Et bi quidem sectiles sunt.

XLV. Specularis vero (quoniam et hic lapidis nomen l obtinet) (aciliore multo natura finditur in quambhet tennes crustas. Hispania hunc olim citerior tantum dabat, nec tota, sed intra centum millia passuum circa Segobricam urbem · jam et Cypros, et Cappadocia, et Sicilm, et nuper inventum Africa : postferendos tamen omues Hispaniæ; Cappadocia, mollissimos et amplissimas magnitudinia, sed obscuros. Sunt et in Bonomensi Italiæ parte breves, 2 maculosi, complexi silicis alligati, quorum tamen appareat natura similis. Puteis in Hispania effoditur profunda altitudine. Necnon et saxo inclusus sub terra invenitur, extrahiturque, aut exciditur. Sed majori parte fossili natura, absolutus segmenti modo, numquam adhuc quinque pedum longitudine amphor. Humorem hunc terræ quidam autumant crystalli modo glaciari. Et in lapidem concrescere 3 manifesto apparet, quod quom fera decidere in puteos tales, meduille in ossibus carum post unam hiemem in

526 PLINE.

maux tombent dans les puits d'extraction, la moelle de leurs os se transforme en pierre spéculaire au bout d'un hiver. On trouve parfois aussi de la pierre spéculaire noire. Mais la blanche a la proprieté merveilleuse de resister, tout en étant d'une mollesse connue, à l'action du soleil et du froid. Le temps ne la degrade pas, comme beaucoup de matériaux; elle n'a à craindre que les accidents (162). On a trouvé un usage pour les rognures: on en parsème le grand Cirque à l'époque des jeux, pour lui donner une blancheur agréable.

XLVI. Sous le règne de Néron, on trouva en Cappadoce une pierre de la dureté du marbre, blanche, et transparente même là où des veines rousses se rencontraient; ce qui la fit nommer phengite. Néron reconstruisit avec cette pierre le temple de la Fortune nommé Séla (xviii, 2, 2), temple qui avait été consacré par le roi Servius, et qu'il renferma dans sa maison dorée (xxxvi, 24, 8). Là, mème les ouvertures fermées, on avait pendant le jour la clarte du dehors; non toutefois de la mème manière qu'avec la pierre spéculaire, la lumière paraissant non pas transmise, mais renfermée. Il y a aussi en Arabie, au dire de Juba, une pierre diaphane comme le verre, qu'on emploie (163) en guise de pierre spéculaire.

XLVII. Passons maintenant aux pierres dont les ouvriers se servent, et commençons par la pierre à aiguiser le fer. Celle ci est de plusieurs sortes : la crétoise eut longtemps le plus grand renom; puis vint celle de la Lacoule, tirea du mont Taygète, toutes deux ayant besoin d'huile. Quant a celles dont on se sert avec l'eau, le premier rang appartenaît à la pierre de Naxos, le second à celle d'Arménie; pous avens parié de l'une et de l'autre (xxxvi, 10). Celle de Cilicie est excellente, tant à l'eau qu'à l'huile; celle d'Arsi-

noé (v, 35; v, 22), à l'eau seulement. On en a trouvé en Italie qui à l'eau afflient parfaitement le tranchant. Les contrees d'au dela des Alpes en fournissent aussi : on les nomme passernices. Au quatrième rang sont celles qui mordent sur le fer avec la salive de l'homme ; on s'en sert dans les boutiques des barbiers, mais elles n'ont guere d'autre emploi, à cause de la facilité avec la quelle elles se brisent : en ce gence, les laminitanes (164) (111, 2, 1) de l'Espagne citérieure sont les meilleures.

XLVIII. Parmi le grand nombre des pierres ! qui restent est le tuf. Il ne couvient pas aux constructions, parce qu'il est mou et peu durable. Cependant il est des localités qui n'ont pas d'autres matériaux, par exemple Carthage en Afrique. L'air de la mer le ronge (165), le vent l'emporte en poussière, la pluie le dégrade; mais l'industrie protége les murailles avec la poix; un enduit de chaux les corroderait; de là ce bon mot : Les Carthaginois se servent de la poix pour leurs maisons et de la chaux pour leurs vins (166) (xiv. 24). En effet, c'est avec cette dernière substance qu'ils les adoucissent. Autour de Rome on trouve d'autres pierres molles, dans les cautons de Fidene et d'Albe. En Ombrie aussi et en Vénétie se trouve une pierre blanche que l'on coupe avec la seie à dents. Ces pierres, faciles à travailler, sont ausside durée, pour vu qu'elles soient à couvert. La pluie, la gelée, les brouillards les font tomber par morceaux; elles ne résistent pas non plus à l'hymidité et à l'air de la mer. La pierre de Tibur supporte tout, excepté la grande chaleur, qui la fait éciater.

XLIX. Le stex noir est généralement le meil-t leur. Cependant en quelques localités c'est le silex rougeatre, et dans quelques autres le silex blanc, par exemple aux envirous de Tarquinies,

camdem lapidis naturam figurantur. Invenitur et niger aliquando. Sed candido natura mira, quom sit mollitia nota, perpetiendi soles rigoreaque: nec senescit, al modo injuria absit; quom hoc etiam in camentis moltorum generum accidat. Invenere et alium usum in ramentis quoque, Circum maximum ludis Circensibus sternendi, ut sit in comtinumitatione candor.

- XLVI. Nerone principe in Cappadocia repertus est lapis durma manuoris, candidus alque translucens, etiam qua parte fulvac inciderant venes, ex argumento phengites appellatus. Hoc construverat ædem Fortunac, quam Seiam appellant, a Servio rege sacratam, aurea domo complexus. Quare etiam foribus opertis interdiu claritas ibi diuma erat, alto quam specularium modo, tamquam inclusa luce, non transmissa. In Arabia quoque esse lapidem vitri modo translucidum, quo utantur pro specularibus, Juba auctor est.
- 1 XI.VII. Nunc ad operarios lapides transisse conveniat, primumque cotes ferro acuendo. Multa earum genera: Creticer dhi maximam laudem habuere: accundam Laconica: ex Taygeto monte, utracque oleo indigentes. Inter aquarias Naxim laus maxima fuit: mox Armeniaca:, de quibus

diximus. Ex oleo et aqua Chicia: pollent, ex aqua Arsinoctica. Reperta sunt et in Italia aqua trabentes aciem arextum effectu. Necion et trans Alpes, quas passerinces vocant. Quarta ratio est saliva hominia proficientum, in tunstrus-rom officinis, inutilis fragili mollitis. Lamintana ea Rispania elleriore in eo genere praecupua.

XLVIII E reliqua multitudine lapidum, todus adificitifinutilis est mortalitate mollitae. Quardam tamen loca non alium habent, sicut Carthago in Africa. Exectur halitu meris, fricatur vento, et verberatur imbri. Sed cura tuentur picando parietes, quoniam et tectorii calce roditur. Sed egit dictum est, ad tecta cos pace, ad vina calce utt, quonum sic musta condiunt. Alia mollita cirra Romam Intradi. et Albano. In t'mbria quoque et Venetia, albus tajus destata serra secatur. Ili tractabiles in opere, laborem quoque tolerant, sub tecto dumtavat. Aspergine et gelu promuque rumpuntur in testas: oec contra humores et auram mana robusti. Tibdrtini ad reliqua fortes, vapore duathunt.

XLIX. Nigri silices optimi : quibussam in locis et ruber t tes. Nonnusquam vero et albi, sicul in Tarquiniena Ancianis lapicidinis circa lacum Volsiniensem. Et in Stalniensi sunt, quibus ne ignes quidem nocent, tidom et m dans les carrières d'Anicius, près du lac de Volsiuie. Dans le territoire de Statonia, il en est auquel le feu (167) même ne porte aucune atteinte. Ces mêmes pierres ciselées dans les monuments supportent sans degradation l'action du temps. On

2 en fait des moules pour la fonte du cuivre. Il y a encore un silex vert, résistant très bien au feu; mais nulle part il n'est abondant, et là ou on le trouve it se présente sous forme de pierre et non de roche. Parmi les autres, le silex pâle est rarement bon pour les constructions. Globulèux, résistant aux accidents, il ne faut pas y compter dans les bâtisses, à moins qu'il ne soit beaucoup retenu. Le silex des rivières n'offre pas plus de sûrete; il a toujours un aspect humide.

L. Quand on se défie (168) d'une pierre, la précaution à prendre est de l'enlever en été, et de ne l'employer dans les constructions qu'au bout de deux ans, après qu'elle a été faite aux saisons. Celles qui se trouvent avariées s'utilisent dans les fondements; celles qui out résisté peuvent a'employer avec confiance, même à découvert.

L1. Les Grecs font (169) une espèce de briquetage avec des pierres dures ou des cailloux d'égale dimension. Ce geare de construction est ce qu'ils pomment isodomon. Si les matériaux sont d'inégale dimension, la construction se nomme pseudisodomon. Le troisième genre se nomme emplecton : les parties de montre sont seules égalisées. le reste est construit à l'aventure. Il faut que les pierres chevauchent l'une sur l'autre atternativement, de sorte que le milieu d'une pierre posesur la ligne d'assemblage de deux autres, et cela dans le piein même de la muraille, si la chose est possible; sinon sur les deux faces du moins. Quand un remplit le dedans de la muraille de fragments, la bâtisse se nomme diamicton (170). La construction en losange, très-usuelle à Rome, est sujette à

se crevasser. Les constructions doivent être faites à l'équerre et au niveau, et être d'aplomh.

Lil. (xxiii.) Pour (171) la construction des seiternes il faut cinq parties de sable pur et graveleux, sur deux parties de la chaux la plus vive, et des fragments de silex pesant au plus une livre. Ainsi établis, on foule le fond et les parois avec des maillets ferrés. Le mieux est d'avoir des citernes doubles, de façon que les impuretés (172) s'arrêtent dans la première, et que, se filtrant, l'eau passe aussi pure que possible dans la seconde.

Lill. Caton le Censeur (De re rust., xxxviii) in approuve point la chaux faite de pierres de différentes couleurs. La pierre blanche donne la mellieure. La chaux faite de pierres dures vant mieux pour les bâtisses; celle de pierres poreuses, pour les enduits. Pour ces deux emplois on rejette la chaux faite avec la silies. La pierre extraite des carrières fournit de meilleure chaux que celle qu'on prend sur les rives des fleuves. La chaux de la pierre meulière est la meilleure, parce que cette pierre est naturellement plus grasse que les autres. Chose singulière, de voir une substance qui, ayant passé par le feu, s'allume dans l'eau!

LIV. Il y a trois espèces de sable : le fossile, t auquel on doit ajouter un quart de chaux, le fluvial et le marin, auxquels en doit en ajouter un tiers. L'addition d'un tiers de poterie pités rend le mortier meilleur. De l'Apennin au Pô, on ne trouve pas de sable fossile, non plus qu'au deià des mers.

LV. La cause de la ruine de tant d'édifices à 1 Rome, c'est que, par une épargne frauduleuse de chaux, les moeilons sont réunis sans ce qui doit les souder. Plus la chaux fusée est vicille, mieux elle vaut. Dans les lois qui régiaient an-

monumentis scalpti, contra vetusiatem quoque incorrupti permanent. Ev iis formæ fiunt, in quibus æra funduntur. 2 Est et vivida sulex, vehementer igni resistens, sed nusquam copiosus - et ubi invenitor, inpis, non saxum, est. E reliquis palludus in camento raco utilis. Globosus, contra injuras fortis, sed ad structuram infidelis, nisi multa sufficnatione devinctus. Nec certior fluviatilis, semper veluti

L. Remedium est in lapide dubio, æstate eum eximere, nec ante biennum inserere tecto, domitum tempestatibus. Que ex eo lassa fueriut, in subterranea structura aplantur utilius. Qua: restiterint, tutum est vel cælo committere.

1 Lt. Græci e lapide duro, aut silice acquato struunt veluti lateritios parietes. Quum ita fecerunt, isodomon vocant genus structuræ. At quum inæquali crassitudine structa aunt coria, pseudisodomon. Tertium est emplecton, tantunemodo frontibus politis : reliqua fortuito collocait. Alternas conginentationes fieri, ul commissuras antecedentium medii lapides obtineant, necessarium est in medio quoque pariete, si res patiatur : si minos, utique a lateribus. Medios parietes larcire fractis cæmentis, diamictos

vocant. Reticulala structura, qua frequentissime Roman struunt, rimis opportuna est. Structuram ad normam et libellam fieri, et ad perpendiculum respondere oportet.

Lil (xxii.) Cisternas arence purce et asperce quinque t p rilhus, calcus quam vehementissime duabus construi convenit, framentis silicis non excedentibus libras. Ita ferratis vectibus calcari solum, parietesque similiter. Utihus geminas esse, ut la prinre vita considant, atque per colum in proximan transeat maxime pura aqua.

Lill. Calcern e varm lapide Cato Censorius improbat. I Ex albo melior. Quæ ex duro, structura utilior : quæ ex fistuloso, tectoriis. Ad utrunque damantur ex silice. Utilior cadem ex effosso lapide, quam ex ripis fluminum collecto. Utilior e molari, quia est quædam pinguner natura ejus. Mirum, aliquid, postquam arserit, accendo aquis.

LIV. Arena: tria genera. Fossitia, cui quarta para calcis 1 addi debet : fluviatili aut marino:, tertia. Si et testæ tusætertia para addatur, melior materia erit. Ab Apenaino ad Padum non invenitur fossitia, nec trans maria.

LV. Ruinacum Urbis en maxime causa, quod furto cal- 1 cis aine ferrumine suo carmenta componuntur. Intrita 528 PLINE

elemement , 178; les constructions, il est dit que l'entrepreneur n'emploiera pas de chaux de moins de trois ang : augui ancune grevasse n'est venue defigurer les enduits des auciennes murailles. A l'egard de l'enduit exterieur, il n'est pas suffisamment heillant, a moins de trois couches de mortier de sable et de deux esuches de mortier de marbre. Duns les lieux marecageux ou voisins de la mer, on substituera au mortier de sable un mortier de temans broyes. En Grèce, on petrit dans un mortier avec des pilons de hois l'enduit prepare au sable qu'on 174 va mettre à la mainge. On reconneit que le mortier au merbre est bien prepare lorsqu'il ne s'attache plus à la truelle. Au contraire, si l'on ne veut que crépir, il faut que la cheux qui a trempe longtemps tienne a la truelle comme de la colle. Pour cet usage il ne faut faire tremper la chaux qu'en mottes. À Eile : 175 est un temple de Minerve dans lequel Pangues, frere de Phidies, a mis un enduit compose, dit-on, de lait et de safran; aussi cet enduit donne-t-il une odour et un goût de sufran si, même aujourd'hui, ou le frotte avec le pouce homecte de salive.

LVI. Moins des colonnes , 176) sant espacees, plus elles paraissent granns. On en distingue de quatre ordres : les duriques, dent la granner su pied est le sixieme de la hauteur ; les ioniques, ou estle granner est le neuvième; les toucanes, ouelle est le septième ; et les corinthieunes , qui out la même proportion que les ioniques : unis elles différent, parce que les chapiteux sont annsi hants que le pied est large : aussi paraissent-elles plus sveltes : dans les ioniques ; 177 ', la hauteur du chapiteux n'est qu'un tiers de l'epauseur du pied. Au2 trefois la regie voulait que les colonnes eussent

en hauteur le tiers de la largeur du temple auquel on les destinait. Ce fut dans le temple de Diane d'Ephèse, avant l'incendie, qu'on mit pour la première fois aux colonnes des tores et des chapiteaux, et on régla que les colonnes auraient en diamètre la huitième partie de leur hauteur; que les tores auraient en hauteur moitié de ce même diamètre; enfin, que l'extrémité supérieure du fût aurait en diamètre un septième de moins que l'extrémité inférieure. Outre ces quatre sortes de colonnes, on donne le nom d'attiques à des colonnes quadrangulaires à faces égales.

LVII. (xxiv.) La chaux s'emploie beaucoup en a médecine. On la choisit récente; elle ne doit pas avoir été mouillée. Elle est caustique, résolutive, attractive; elle réprime les mouvements des alcères qui deviennent serpigineux, mélés à du vinaigre et à de l'huile rosat; puis, incorporée à de la cire et à de l'huile rosat (178), elle les mène à cicatrisation. Avec de la graisse de porc ou de la résine liquide, dans du miel, c'est un remède pour les luxations et les écrouelles.

LVHI. La malthe se fait avec de la chaux réjeente en mottes, qu'on éteint dans du vin; on triture cette chaux avec de la graisse de porast des figues; ou en applique deux couches (179). C'est de tous les enduits le plus tenace; il est plus dur que la pierre. Avant d'appliquer la malthe on frotte d'huile la muraille.

LIX. Le gypse a du rapport avec la chaux; il i y en a plusieurs espèces. L'un est une pierre calcinée; tel est celui de Syrie et de Thurium. La autre s'extrait de la terre, comme en Chyprest dans la Perrhebie (180) (1v, 3). Celui de Tymphée (1v, 3) est à fieur de terre. La pierre que l'on calcine doit ne différer guère de l'alabastrite ou 44

quaque que veinstior, eo melior la antiquorum zelima legibus inventur, ne recentiore truna uteretur redentor. Ideo mille tectora corum rume tredavere. Tectorium quidem, msi quod ter areante et les marmarato milucium est, non satis splendoris habet. Ulignova, et uhi salsago vitiat, testaceo sublimi utilius. In Gracca tectoriis etiam areatum quo inducturi sunt, prins in mortario ligness rections subagunt. Experimentum marcurati est in subagendo, donec rutro non cobarent. Contra in albario opere, ni maceratacaix cen glutinum hareat. Macerari mensu es gieba oportet. Elide ades est Minervar, in qua traher Pudice Pamenes tectorium induxit lacte et croco subactum, ut fermat: ideoque si teratur in eo budieque saliva pullice, odorem croci saporemque reduit.

LVI. Columnze endem densius positae cransiones videntur. Genera earum quatnor. Que seviam partem albitudinis in crassitudine ima tahent, Doricze vocantur: que nonam, Ionicze: que septimam, Tuscanicze. Corinthiis eadem ratio, que louscis: et differentia, quoniam capitulis Covinthiarum eadem est altitudo, que colligitur crassitudine ima: ideoque graciliores vir'entur: lonicis enim capiz tuti altitudo, y tertia pars est crassitudinis. Antiqua ratio erat columnarum altitudinis, tertia pars latitudinum delubri. In Ephesia: Diana: sede, qua: prins fuit, prinss columnis spirse subditæ, et capitula addita: placulque altitudinis octava pars in crassitudine, et ut spira: haberol crassitudinis dimidium, sept masque partes detraherolus mammarum crassitudini. Præter has sunt, quae voraster Atticae columnæ, quaterais angulis, pari laterum intevallo.

LVII. (xxiv.) Calcis et in medicina magnus usus. El-1 gitar recess, nec adspersa aquis : urit, discutit, extralit, incipientesque serpere hulcerum impetus caercet. Acte et resacce mixta atque illita; mox cera ac resacce temperata perducit ad cicatricem. Lexalis quoque cum adpendito, ant liquida resina ex melle medetur : endem compositione et strumis.

LVIII. Maltha e calce fit recenti. Gleba vino restingni-t tur: mox tunditur cum adipe suillo et ficu, duplici linumento: quæ res omnium tenaciszima, et duritiam lapidis antecedens. Quod malthatur, oleo perfricatur ante.

LIX. Cognala calci res gypsum est. Plura ejus genen. 1 Nam et e lapide coquitur, ut in Syria ac Thoriis: et e terra foditur, ut in Cypro, ac Perrhubin: e summa lellere et Tymphaicum est. Qui coquitur lapis, non dissimili abbastritu esse debet, aut marmoroso. In Syria derissimo

marbre. En Syrie on choisit pour cette opération les pierres les plus dures, et on les calcine avec de la bouse de vache pour accelérer la cuisson. L'expérience a prouvé que le meilleur gypse se fait avec la pierre spéculaire, ou avec une pierre 2 ayant comme elle des seuillets écailleux. Il faut employer legypse aussitôt après l'avoir détrempé, car il se durcit très-vite (181). Toutefois il se laisse de nouveau triturer et réduire en poudre. Le gypse est excellent pour faire les crépissages, et pour orner les écussons et les couronnements des édifices. Il est au sujet du gypse un fait mémorable : C. Proculéius (vir, 46), qui jouissait de l'amitié de l'empereur Auguste, avaia du gypse dans une tres-violente douleur d'estomac, et se donna la mort.

LX. (xxv.) Les carrelages sont une invention des Grocs, qui arrivèrent a en faire une sorte de peinture, jusqu'au temps où les mosaïques en prirent la place. Dans ce dernier genre l'artiste le plus célèbre fut Sosus, qui fit a Pergame l'Asarotos œcos (maison non balayee); on la nomme ainsi, parce qu'il avait représenté en petits carreaux (182) teints de differentes couleurs les débris du repas qu'on a coutume d'enlever avec le balai, et qui là semblent avoir été laissés. On y admire une colombe qui boit, et dont la tête iette de l'ombre sur l'eau; on en voit d'autres qui s'épluchent au soleil, sur le bord d'un canthare.

LXI. Je crois que les premiers carrelages sont ceux que nous nommons maintenant barbariques et sous-couverts; en Italie ce pavage se faisait avec la hie, du moins on peut le comprendre par le nom même qu'il porte (pavimentum). Le premier carrelage en maille (183) fut fait à Rome dans le temple de Jupiter Capitolin, après le

commencement de la troisième guerre punique. Que les carraiages aient été communs et très goûtés avant la guerre des Cimbres, c'est ce qu'indique ce vers de Lucilius : « Un carreiage orné avec art de couleurs et de dessins. »

LXII. Les Grecs ont inventé les tolts en ter- 1 rasse. Cette toiture est bonne (184) dans les contrees chaudes, mais elle manque le but dans les pays où les pluies se gèlent. On commence par faire deux lits de linteaux; on (185) en cloue les extrémités, pour qu'il ne survieune point d'inflexion; on étend sur ce plancher un hourdage neuf auquel on a ajouté un tiers de tessons pilés. puis on met un second hourdage épais d'un pied, dans lequel on a fait entrer deux cinquiemes de chaux, et que l'on foule avec la hie. Alors on étend 2 le noy au qui est une couche épaisse de six doigts, et sur le tout on pose un lit de grandes pierres (186) plates, epaisses de deux doigts au moins. La pente de ce carrelage sera d'un pouce et demi per dix pieds. On unira bien la surface avec une pierre à polir. On pense que le plancher ne doit pas être en ais de chêne, parce que ce bois s'instechit. On croît à propos de le recouvrir d'un lit de fougere et de paille, pour qu'il sente moins l'action de la chaux. Il est nécessaire de faire avant le hourdage un lit des pierres globuleuses. On construit de même les carrelages de mosaique en forme

LXIII. Il ne faut pas omettre non pius une i cspèce de carrelage, le carrelage à la grecque. On bie le sol; on met un hourdage ou un lit de tessons, puis une couche, fortement foulée, de charbon, de sable, de chaux et de cendre mèles ensemble; à cette couche, la regle et le niveau a la main, on donne une epaisseur d'un demipied. La surface alors a l'aspect du sol; mais

ad id eligunt, coquuntque cum fimo bubulo, ut celerius urantur. Omnum autem optimum fieri compertum est e tapule speculari, squamamve talem habente. Gypso madido 2 statun utendum est, quoniam celerrime cott: tamen rursus tandi et un farmam resolvi patitur. Usus gypsi in albariis, sigulla aedihenorum et coronis gratisaimus. Exemplum iliustre, C. Proculeium, Augusti Caesaris familiaritate submivum, in maximo stomachi dolore gypso peto, conscriisse aibi mortem.

LA. (xxx.) Pavimenta originem apud Græcos Imbent I elaborata arie, picturæ ratione, donec lithostrota expulero eam. Celeberrinais fuit in noc genere Sosus, qui Pergamistravit quem vocant asaroton œcon, quomani pargamenta orine in pavimento, quæque everri soleit, vehiti relicta, eccerat parvis e tessella tinctisque in varios colores. Mirabias ils rolumba bibens, et aquam umbra capitis infuscans. Apricantur aliæ scabentes sese in canthari labro.

LXI. Paymenta credo primum facta que nunc vocamus i barbarica, alque sublegulanea, in Italia fistucis payita: hoc certe ex nomine ipso intelligi potest. Rome scutulatum In Joyss Capitolini ado primum factum est post tertium Pumcum bellum initum. Frequentata vero payinicula ante Cimbricum magna gratia animorum, indicio est f.ucilianus ille versus : « Arte paramento, atque embiemata vermiculato »

LXII. Subdialia Græci invenere, talibus domos conte-1 gentes. facile tractu tepente, sed tallax, ubicumque infires gelaut. Necessarium binas per diversum coassationes substemi, et capita earum procigi ne torqui antur, et ruderi novo tertiam partem testæ tusæ addi demde rudus, in quo duae quintæ calcis misceantur, podali crassitudine fistucari. Tunc nucleo crasso sex digitos tudici, et a tessera grandi non minus alta duos digitos strui. Fastigium vero servari in pedes denos sesquincem ac diligenter cole despunari quernas autous containdari, qua torquentur, inutile putant: immo et filicem aut palesmi substerm unchus esse, quo minor vis calcis pervental. Necessarium et globosum lapidem subjici. Similiter fiint spicala testacea.

LXIII. Non negligendum est etiamnum unum genus i Græcamei. Solo listucato injeitur rudus aut testaceun, paymentum : dein spisse calcatis carbonibus inductur, sabulo, catee, ac favilla implis inateria crassitudine semipedali ad regulam et libellam exigitur, et est forma si on y fait passer la pierre à polir, on lui donne l'apparence d'un carrelage noir.

- 1 LXIV. Les mosaiques furent en usage (187) dès ictempode Sylla; du moins voit-on encore aujourd'hui un carrelage en petits segments qu'il fit faire à Préneste, dans le temple de la Fortune. Puis les carrelages passèrent du sol aux parois, et on les fit de verre. C'est une invention récente : la preuve, c'est qu'Agrippa, aux Thermes qu'il construisit à Rome, fit peindre à l'encaustique (xxxv, 9) les murailles en terre cuite dans les pièces chauffées (188), et, dans le reste, orner les crépis; et sans aucun doute il cut orné les pièces en mosalque de verre, si cette mosaïque avait été dès lors inventée, ou du moins si des parois du théâtre de Scaurus où elle figura, comme nous avons dit (XXXVI, 24, 11), elle avait passé aux appartements. A ce propos il nous faut traiter du verre.
- 1 LXV. (xxvi.) Il est dans la Syrie une contrée nommée Phénicie (v. 17), confinant à la Judée, et renfermant, entre les racines du mont Carmei, un marais qui porte le nom de Cendevia. On croit qu'il donne naissance au fleuve Bélus (v. 19), qui, après un trajet de cinq mille pas, se jette dans la mer auprès de Ptolémais, colonie. Le cours en est lent, l'eau malsaine à boire (189), mais consacrée aux cérémonies religieuses. Ce fleuve liesoneux et profond ne montre qu'au reflux de la mer le sable qu'il charrie. Alors, en effet, ce sable, agité par les flots, se sépare des 2 impuretés et se nettoie. On pense que dans ce contact les eaux de la mer agissent sur lui, et que sans cela il ne vaudrait rien. Le littoral sur lequel on le recueille n'a pas plus de cinq cents pas, et pendant plusieurs siècles ce fut la seule localité qui produisit le verre. On raconte que

des marchands de nitre y ayant reisché, préparaient, dispersés sur le rivage, leur repes; ne trouvant pas de pierres pour exhausser leurs marmites, ils employèrent à cet effet des pains de nitre de leur cargaison : ce nitre soumis à l'action du feu avec le sable répandu sur le sol, ils virent couler des ruinseaux transparents d'une liqueur inconnue, et telle fut l'origine du verre.

LXVI. Depuis, comme l'industrie est ingé-1 nieuse et avisée , on ne se contenta pas de mêler du nitre au sable, et on imagina d'y incorporer la pierre aimant, dans la pensée qu'elle attire à elle le verre fondu comme le fer. De la même façon on se mit à introduire, dans la fonte. divers caliloux luisants, puis des coquillages et des sables fossiles. Des auteurs disent que le verre de l'Inde se fait avec du cristal brisé, et que pour cela aucun ne peut lui être comperé. Pour la fonte on emploie du bois léger et sec, et on ajoute du culvre de Chypre et du nitre, sertout du nitre d'Ophir. On le fond, comme les cuivre, dans des fourneaux contigus, et on obtient des masses noirâtres, d'un aspect gras. Le verre fondu est tellement pénétrant, qu'avant même qu'on l'ait senti il coupe jusqu'aux on touts. les parties du corps qu'il touche. Ces masses se fondent de nouveau dans des fourneaux, où oa lui donne la couleur; puis tantôt on le souffie, tantôt on le façonne au tour, tantôt on le cisèle comme l'argent. Jadis Sidon était célèbre pour ses verreries ; on y avait même inventé des mirois de verre. Telle fut anciennement la fabrication de ce produit. Aujourd'hui, à l'embouchure du fleuve (190) Vulturne, en Italie, sur la côte, dans un espace de six mille pas, entre Cumes et Liternum, on recueille un sable blanc très-teudre:

terrena. Si vero cote depolitum est, nigri pavimenti visum obtinet.

- 1 LXIV. Lithostrota corptavere jam sub Sylla: parvulis certe crustis exstat hodieque, quod in Fortunæ delubro Præneste fecit. Pulsa deinde ex humo pavimenta in cameras transiere, e vitro: nevitium et hoc inventum. Agrippa certe in Thermis, quas Romæ fecit, figlinum opus eucausto pinxit in calidis: in reliquis albaria adornavit: non dubie vitreas facturus cameras, si prius inventum id fulaset, aut a parietibus scenæ, ut diximus, Scauri, pervenisaet in cameras. Quamobrem et vitri natura indicauda ext.
- 1 LXV. (xxvi.) Pars est Syriæ, quæ Phænice vocatur, finitima Judææ, intra montis Carmeli radices paludem habens, quæ vocatur Cendevia. Ex ea creditur nasci Belus amnis, quinque m pass. spatio in mare perfluens, juxta Ptolemaidem coloniam. Lentus hic currit, insaluber potu, sed cerimoniis sacer, limosus, vado profundus. Non nisi mefuso mari arenas datetur: fluctihus enim volutatæ niztecunt, detritis sordibus. Tunc et marino creduntur adstringi morsu, non prius utiles. Quingentorum est passuum non amplius littoris spatium, idque tantum multa per sæcula gignend. Fama est, appulsa nave merca-

torum nitri, quum sparsi per littus epulas pararent, sec esset cortinis attollendis lapidum occasio, glebas nitri e nave subdidisse. Quibus accensis permixta arena litoris, translucentes novi liquoris fluxisse rivos, et hanc fuisse originem vitri.

LXVI. Mox ut est astuta et ingeniosa solertia, non fuit 1 contenta nitrum miscuisse : cœptus addi et magnes lapis : buoniam in se liquorem vitri quoque, ut ferrum, trahere creditur. Simili modo et calculi splendentes multifariam cœpti uri : deinde conchæ, et fossiles arenæ. Auctores sunt, in Iudia e crystallo fracta fieri, et ob id nullum comparari Indico. Levibus autem aridisque lignis coquitur, addito Cyprio, ac nitro, maxime Ophirio. Continuis 2 fornacibus, ut æs, liquatur, massæque fiunt colore pingui nigricantes. Acies lanta est quacumque, ut citra nilum sensum ad ossa consecet, quidquid afflaverit corporis. Ex massis rursus funditur in officinis, tingiturque. El alied flatu figuratur, aliud torno teritur, aliud argenti medo czelatur. Sidone quondam iis officinis nobili : niquidem etiam specula excogitaverat. Hac fuit antiqua ratio vitri. Jam vero et in Vulturno amne Italiae, arena alba nascens, sex m pass. littore, inter Cumas atque Liternum, q mollissima est, pila molaque teritur. Dein miscetur tribes 3

Son le broie au mortier et à la meule; ensuite on y mêle trois parties de nitre, soit au poids, soit a la mesure; le mélange étaut en fusion, on le fait passer dans d'autres fourneaux : là il se prend en une masse à laquelle on donne le nom d'ammonitre. Cette masse est mise en fusion, et elle donne du verre pur et des pains de verre blanc. Cet art a passé même (191) en Gaule et en Espagne, où l'on traite le sable de la même facon. On raconte que sous le regne de Tibère on imagina une mixture qui donnait un verre malléable, et que toute la fabrique de l'artiste fut détruite pour empêcher l'avilissement du cuivre, de l'argent et de l'or. Ce bruit a été longtemps plus répandu que le fait n'est certain; mais qu'importe? Du temps de Néron on a trouvé un procedé de vitrification qui fit vendre 6,000 sesterces (1,260 fr.) deux coupes assez petites qu'on nommait pterotes ( ailées ) [192).

LXVII. Au verre appartiennent les vases obsidiens, assez semblables à la pierre qui a été decouverte en Ethiopie par Obsidius. Cette pierre est tres-noire, quelquefois transparente, mais d'une transparence mate, de sorte que, attachee comme miroir à la muraille, elle rend plutôt l'ombre que l'image des objets. Beaucoup en font des bijoux. J'ai vu en obsidienne des statues massives du dieu Auguste, qui prisait fort cette substance demi-transparente. Lul-même a consacré comme des merveilles, dans le temple de la Concorde, quatre élephants de pierre obsidienne. L'empereur Tibere rendit aux Héliopolitains, pour leurs cérémonies, une statue de Ménelas en pierre obsidienne, trouves (193) dans la succession d'un préfet d'Égypte. Cela montre qu'il faut reporter plus haut qu'on ne le fait l'usage de cette substance, confondue aujourd'hut avec le verre à cause de la ressemblance. D'apres Xénocrate, l'obsidienne se trouve dans l'Inde: dans le Samuium, en Italie; et, en Espagne, sur les côtes de l'Océan. On fabrique, par le moyen d'une telnture, de l'obsidienne pour divers ustensiles de table, et un verre entierement rouge, opaque, qu'on nomme hématinon. On sait aussi du verre blanc, du verre imitant le murrhin, imitant l'hyaciathe, le saphir, de toutes les couleurs en un mot. Nulle substance n'est 8 plus maniable, nulle ne se prête mieux aux couleurs; mais le plus estimé est le verre incolore et transparent, parce qu'il ressemble le plus au cristal. Pour boire il a même chassé les coupes d'argent et d'or; mais, à moins qu'on n'y verse d'abord du liquide froid, il ne résiste pas à la chaleur; et cependant des boules de verre remplies d'eau, opposées aux rayons du soleil (xxxv11, 10,2), s'echauffent teilement, qu'elles bruient des etoffes. Le verreen fragments ne fait que se souder au feu; pour le fondre entièrement, il faudrait le broyer. La verrerie fait divers objets de verre coloró, par exemple les pieces d'échiquier qu'on nomme abaculi; ces objets offrent même quelquefois plusicurs nuances. Le verre fondu avec le soufre se durcit en pierre.

LXVIII. Après avoir parcourn tout ce que t crée le génie, grâce a l'art reproduisant la nature (194), il nous faut considérer avec admiration qu'il n'est presque rien où le feu n'intervienne. (x x v 12., Le feu reçoit des sables, et il rend, ici du verre, la de l'argent, ailleurs du minium, ailleurs le plomb et ses variétés, ailleurs des substances colorantes, ailleurs des médicaments. Par le feu des pierres se résolvent en cuivre (x x x 17, 2); par

partibus nitri pondere vel mensura, ac liquata in alias fornaces transfunditur. Ibi hi massa, quae vocatur ammonitrum - atque luce recoquitur, et fit vitrum purum, ac massa vitri candidi. Jam vero et per Galhas Hispaniasque sandi modo arena temperantur. Ferunt Tiberio principe excogitatum vitri temperanentum, ut flexibile esset. et totam officinam artineis ejus abolitam, ne aeris, argenti, auri metallis pretia detraherentur : eaque fama crebitor dut, quam certior fuit. Sed quid refert? Neronis principatu reperta vitri arte, quae modicos calicea dios, quos appeltabant pterotos. H-S. sex milibus venderet.

1 LXVII. lo genere vitri et Obsidiana numerantur, ad armintudinem lapidis, quem in Ælhiopia invenit Obsidius, augerrimi coloris, aliquando et translucidi, crassiore visu, atque in speculis parletum pro imagine umbras reddente. Gemmas multi ex co facinut : vidimusque et solidas imagines divi Augusti, capti materiae hujos crassitudine dicavitque ipse pro miraculo in templo Concordue Obsidianos quatuor elephantos. Remisit et Tiherius Cæsar Heliopolitarum cærimonus repertam in hereddate ejus qui præfuerat Ægypto, Obsidianam imaginem Me-

nelai. Ex que apparet antiquier materier origo, nunc vitri

semilitudine interpolata. Xenocrates Obsidianum lapidem

in India et in Samnio Italiae, et ad Oceanum in Hispania nasci tradit. Fit et tincturæ genere Obsidianum, ad escaria varia vasa, et totum cubens vitrum, atque non transluceus, harmatinon appellatum. Fit et album, et morrhtnum, aut hyacinthos sapphirosque imitatum, et ommbus alus coloribus. Nec est alia nunc materia segua- 3 cior, aut etiam pictura: accommodatior. Maximus famen tionos in candido translucentibus, quant proxima crystalli similitudine. Usus vero ad potandum argenti metalla et auri pepulit. Est autem caloris impatiens, ni præcedat frigidus liquor : quum addita aqua vitrem pilm sole adverso, in fantum excandescant, of vestes exurant. Fragmenta teporata agglutinantur tantum : rursus tota fundi non queunt, preterquam abrupta sibimet. Tingit ars, veluti quum calculi fiunt, quos quidam a baculos appellant, aliquos etiam plumbus modis versicolores. Vitrum sulphuri concoctum ferruminatur in lapidem.

LXVIII. At peractis omnibus, que constant ingenio, que constant ingenio, que constant ingenio, que constant parte non igni perfet. (xxvn.) Ignis accipit arenas, ex quibus altivitrem, albi argentum, albi minium, albi plumbi genera, albi pignenta, albi medicamenta fundit. Igne laques in assolventus, igne ferrum gignitur ac domatur, igne

PLEVE.

est purific 196 ; per le fieu est entenne la parme qui , les joux finis , se reconfortent par ce bren-qui ve , en ciment, commer la solidite de sus demenus. Certaines matieres daivent due mension pland une fois a son action ; et la même sulntanne qui donne un produit a la premiere cuite en donne ! un différent à le seconde, et un traiglisme a la troisiene xxxxv, 47 ... Le charben , c'est apres avoir posse per le fes, apres avoir ete chint, qu'il commence a avoir de le force, primont sertout alors qu'on le croit mort. Immes fallacieure portion de la nature, et de inquelle on ne mit si cile ne cree pas plus qu'elle ne detruit :

1 LXIX. Les fext out sensi une vertu medicisale. Dans les moladies pestilentrelles qui proviennent de l'observeimement du soleil, il est certain que des feux allumes (196, sont d'un secours tres-varie : Empédacie et Hippocrate i out arouvé dans divers lieux. Le feu soulage dans l les convulsions on les contunions des visceres, Capres M. Varron ; je le citerai textuellement : finame, et qu'il passa pour le fils du Lare donce-« La lessive, dit-il , est la cembre du foyer. Or, ! tique ; aussi institua-t-il les fêtes Compitales, qui

le fou, le for est produit et dampte ; par le fau, l'or ; manvais caups ; on le voit chez les gladiateurs, comparte recomment, comme nous l'avons dit EXVI. 4:, deux personneges consulaires, m guerit avec du charben de chêne , broyé dans de miel. East il est vrai que des choses de rebut e deja mallos pour ainsi dire renferment encore quelques remidis, témoia le charbon, témois le cendre!

LXX. Je n'emettrai pes non plus un fait uni-1 que, relatif au fayer, et célèbre dans l'histoire remaine. Sous le regne de Tarquin l'Ancien, ou rapporte que tout à coup dans son foyer appererent des parties génitales milles en cendre ; que la servante de la reine Tanaquil, la captive Octisie, qui ctait assise là, se leva enceinte, et qu'elle mit an monde Servius Tultius, successeur de Tarquin. Ou ajoute que, étant au herceau dans le palais, la tête de l'enfant parut un jour toutes cette cendre prise intériourement remedie sux | sont des jeux en l'honnour des (197) dioux Lares-

perfector, type Granto move common in and in Africa services are persent. Eademque materia allest primis igaines, alimi secundo, alimi terbis : quando gignit primis ignibus, alimi secundo, alimi tertis : quani ipse carbo vires habere incipit restinctus, atque interim crofitus, majoris fit virtutis. Immensa et improba reru notore portio : et in que debien sit, plura abounet, an perint.

1 LXIX. Est et ipais ignibus medica vis. Pestilentier, que sells electratione contrabitor, ignes si fant, multifermiter auxiliari certum est. Empedocles et Hippocrates id demonstravere diversis locis. Ad convulsa interiora viscera, ant contona, ut M. Varro : ipnis enim verbis ejus utar : « Lix cinis est, impait, foci. Inde enim cinis lo tatis getus medetur : et licet videre gladiatores, quem deluse-

purum perfectur, igne crumsto inpide carmenta in textis | runt, hac juvari potione. » Quin et carbunculum gotes Ignatur. Alia serpius uri produst. Endemque materia aliad | marti, que dues consulares super absumton indicavimes, querneus carbo tritus com melle sanat. Adeo in rebus dam-natis quoque, ar jam nolfis, sunt atiqua remedia, ut in carhave ecce at cinate.

LXX. Non prarteribo et unum foci exemplum, romais! litteris tiarum. Tarquinio Prisco regnante tradunt repette in foco ejus comparmisse genitale e cinere masculini sexut, in foce cius comparnices genitale e cinere masculiui sexut, camque, quer incelerat ibi , Tanaquilis regine ancillan Ocrisiam captivam, consurrexime gravidam. Ita Servium Tulbum nutum, qui regno successit. Inde et in regia cibanti puero caput arsisse visum, creditumque Laris fami-liaris fálium : eb id Compitalia ludos Laribus primem isstituise.

# NOTES DU TRENTE-SIXIÈME LIVRE.

- (1) Fuerit beatior Vulg. Sit beatior Bamb., Sillig.
- (2) Dunidiæ parti Vulg. Dimidia parte Bamb.
- (3) Illa venere Vulg. Illa om. Bamb.
- (4) Palatium extraherentur Vulg. Palatium ese baberentur Bamb,— Cavere Vulg. — Caveri Bamb.
- (5) Ommum metallorum Vulg. Ommum taliam
- (6) Fuerant Vulg. Fuerat Bamb. Malas Vulg. Melas Bamb. Cette leçon est approuvée par M. Keil, Analecta, p. 197. Anthermus Chius Vulg. Archemus as Schol. Aristoph. Av. 573, Sillig. Archemus Bamb. Chius om. Bamb.
- (7) Anthermus Vulg. Athenis Pintinnus, Hard. in prima Edit., Boeck Corp. Inscr., I, p. 872, Sillig.
- (8) Origine Vulg. Instro Bamb.
- (9) Anthermi Vulg. Archemi Bamb. Archemi Silig. Iasii Vulg. Lasii Bamb. Lasi Cod. Reg. II.
  - (10) Er artate Vulg. Et atate Bamb., Sillig.
  - (11) In cadem Vulg Inom Bamb.
- (12) Sed seuto ejus in quo Amazonum Yulg. Sed in seuto ejus Amazonum Bamb Infunescente ambitu parture : ejusdem Yulg. Infunescente ambitum parture ejus dem Bamb. M. Ian conjecturo, du texte de Bamb., qu'on peut lire : miumescente ambitu : parra ejusdem quon parte, etc., c'est-à-lire : duns une petite portion de la pirtie concave. En effet, il remarque que, dans Yulg., pur mar fait un mauvais effet à la suite de sentum dans la même phrase. Cela me parait viai; mais je cross pouvoic coroger le texte autrement; je garde parmer, omas je le ratta he à cequi suit; et dans ambitum de Bamb., je lis ambitu in In me semble nécessaire, pour repondre à in seuto, in soleis.
- (12) C'est sur les semelles, lesquelles a'attachaient avec des courroies, que Pludias avait uselé le combat des Lapithes et des Centaures. Ces semelles pouvaient avoir une disaine de pouces d'épasseur dans la statue colussaire de Minerve.
  - (14) Base Vulg. Basi Bamb., Brotier, Sillig.
  - (15) Hac sunt Vulg. Hac sint Bamb.
- (16) Omnia et non solum Yulg. -- Omnia est non solum Bamb.
- (17) Effigies dez, favente ipsa Vulg. Effigies, dea favente ipsa Bamb.
- (18, Alchidas Vulg. Alcetas Bamb. Alchedas Cod. Monac. — Alcetas est un nom qu'on trouve dans les au-
  - (15) Hortis Servilii Volg. Hortis Servilianis Bamb.
- (20) Cephissodorus Vulg. Cephisidotus Bamb. Cephisodotus Sillig. — Symplegma aignum nobile Vulg. — Synum am. Bamb.
- (21) Et Phaethontem manque dans Bamb. M. Sillig, Catal. Art., p. 411, avait proposé de le supprimer. Mais dans son édition de Pline il conserve ce mot, et se réfère à llesiode, Theog., 986-991.
- (22) Chameteras Vulg. Hardovin explique ce mot par . Socias humi sedentes. Campteras Bamb. Camiteras Cod. Monac. Lampteras Ian (cod. Odyss., Σ, 30°, cl T, 63, cl Casauben in Athen., p. 679), Sillig. Volg. a duos et quarum; la plupart des manuscrits ( ce que saivent fan et Sillig. ont duos et quorum.

- (23) Pristes Vulg. Pistrices Bamb., Sillig.
- (24) Magniludo Volg. Multitudo Bamb. Contemplations tahum Vulg. Contemplations tahum Cod. Monac.
- (25) Nioben cum liberis movientem Vulg. Niobæ liberos movientes Bamb.
- (26) Veneris præfert Vulg. Umeri præfert Bamb. Humeris præfert Cod Munac., Edit. Princeps. M. lau recommande, bien qu'avec un cectain doute, humeris. Co qui ine décide, c'est simulater qui indique que, dans la phrase précédente, le mode de porter avait été désigné. A la vérité ulnis, qui a été conjecturé aussi, convendrait inseux avec præfert; mais en peut entendre que præfert s'applique au salyre qui est en tête des autres.
- (27, Mausoleum, Sepulcrum luic est ab uxore Artemisia factum Bamb., Editt. Vett., Sillig. Mausoleum... factum om. Vulz
  - (28) CCCCXL Bamb.
- (23) Pteron vocavere circumitum Bamb. (circuitum Cod. Menac.).
- (-o) Regina Arlemisia, que maritt memorier id opus exstrui jusserat, obiit Vulg. — Artemista... jusserat om. Batali, Editt Vett, Sillig.
  - (31, Æquavit Vulg Æquat Banib.
- (32, Beaucoup de mss. et d'editions portent 100 pieds, au lieu de 140. - Le texte de Pluse a embarrasse grandement les auteurs qui ont essaye de se faire, d'après ce texte, une idee du mansilee. Il fant prendre pour terme de comparaison le tombeau de Syphax Voyez-cu une ligure dans les Mem. de l'Acad. des Inscriptions, L. XXVI) et celui de Mylasa ( Vayez-en la ligure dans le Ménoire de M. Newton , the classical Museum , part XVI); car exideminent res monuments sont non pas semblables, mas analognes. Voici comment je conçois le plan du mansulee : to un massif quadrangulatre, ayant 6) pieds sur les f ces du midi et du nord; les faces de l'est et de l'ouest sont plus courtes, et ont par exemple 42 pieds chaque; 2º un pourtour de 36 colonnes entouvant ce massil, et ayant de parcours 411 pieds; la face la plus longue a pieds 113,25, et la face la plus courte a pieds 92,125; entre le massif et la colonnade est un intervalle de pleds 25,125; 3° les colonnes et le massif sool réunis par le fatte, comme dans le toomment de Syphax; 4" cet ensemble de constructions est le pteron; 5" sur ce pteron est une pyramide tronquée. quadrangulaire, et au laut de laquelle on peut monter à l'aide de 24 degrés en retra te; 6º enfin , sur la plate-forme de cette pyramide, un quadrige de marbre. Si pour l'elévation do tout on prend le nombre cent, le pteron a pieds 37,50, la pyramule 37,50, et le quadrige, avec la figure que certainement il portait, 25. Sion prend le nombre 140, il faut supposer un sonbassement d'une quarantaine de pieds de bauteur.
  - (33) Archestle Vulg Arcesilæ Bamb. , Sillig.
- (36) Entochi Vulg. Eniochi Bamb. Hippiades Vulg. — Appiades Bamb., Siilig. — Les Appiades etnient des statues de divintes dont on avait décoré les aquedues amenant les eaux de la source Appienne.
  - (35) A Rhodo Bamb, —A om. Vulg.
- (30) Praviteles Vulg. Pasiteles Cod. Reg. 11, Sillig. Timarc'u les filii Vulg. Idem Polyeles et Dionysius Tunarchules hilles Bamb.

(37) Lavantem se sed a dalsas stantem Bamb. — Lavantem sese de dalsa stautem Cod. Reg. II. - M. Sillig, Cat. Art., 359, conjecture : lavantem se, sed et aliam stantem; M. lan : sese, ad adem aliam stantem. La conjecture qui se présente à mon esprit est que Dædalsas est un nom d'artiste, altéré sans doute, et en place duquel on peut lire Dadalus. Dédale était un statuaire. Voy. XXXIV, 19, 26.

(38) Polydectes Vulg. - Poliideuches Cod. Monac. -Polydeuclies Bamb. - Polydeuces Cod. Tolet. - M. Keil, ib. p. 226, pense qu'il faut lire Polydeuces.

(39) In Grecia Italie ora Vuig. - In Greca Italie ora Bamb.

(40) Sed quie Vulg. - Sed om. Bamb.

(41) E cornu Yulg. — E om. Bamb. (42) Sauron Yuig. — Sauran Sill. — Sauram Bamb.

(43) Argumenta Vulg. — Argumento Bamb., Sillig. (44) Marmorum Vulg. — Marmoris Bamb.

(45) Laudatissime Vulg. — Lautissime Bamb.

(46) Secandi marmor Vulg. - Marmor om. Bamb.

- (47) Bamb. a ol. CVII; Brotler a ol. C, attendu que la 106° olym, pour le décès de Mansole ne peut se conciller avec l'âge de Scopas, qui travailla au mansolée, et qui est attribué à la 96°, ( Voy. pour cette difficulté l'article Scopes à l'Index des Artistes.) — Anno CCCCIV Vulg. — Anno CCCCII Cod. Colb., Sillig. — Anno CDHI Bamb. — Anno OCCLXXV Brotier.
- (48) Neque indignatio sit tali Vulg. Ne quid indignitati desit tali Bamb.
- (49) Quem et res et domus Vulg. Quem, ut res est, domus Bamb.
- (50) Luniensi Bamb. Ceme. a aussi plus loia cette orthographe.

(51) Q. Catuli Bamb. - Q. om. Vulg.

- (52) In Nili insula Volg.—In Chio insula Brotier ex Isid. Origg., XVI, 5, 17, Sillig.— in Milo insula Ed. Princeps. – In Melo insula Pintianus , Ian , Obss. crit., p. 81. – In Heo insula Bamb. - Pæne borum marmorum Vulg. -Pæne hoc marmore Bamb. - M. Jan recommande Acc marmor, d'après Isid. ib.
- (53) Sector, an solidis globis positor Vulg. solidis glebis polito Bamb. - Invenerat Italia Vulg. Invenio in Italia Bamb., Brotier, Sillig.
  - (54) Primum Vulg .- Primus Bamb.
- (55) Rursusque Vulg. Que om. Bamb.
  - (56) Vectae Vulg. Invectae Bamb.
  - (57) Quædam Vulg. Quidem Bamb.
- (58) Augustum Vulg. Augusteum Edit. Princeps, Brotier, Sillig. - Augusteum Bamb. - Tibereum Bamb.
- (59) Basalten Vulg. Basaniten Bamb. (60) Onychen etiam tum in Arabim montibus Vulg. -Onychen in Arabiæ tantum montibus Bamb. — Germania Vulg. — Carmania Bamb., Brotier.

(61) Dicitur Vulg. - Dicatur Bamb.

- (62) Idemque Vulg. Que om. Bamb. Adscripte Vulg. - Adscripta Bamb.
- (63) Pyropaction Vulg. Pyrhopection Edit. Princeps, Gronov., Brotier, Sillig. Pyrhopection Bamb. (64) Mestres Vulg. Mespheres Bamb. Mesphres Zuega de Obel. p. 10, Sillig. Bamberg a un peu plus bas
- (65) Postea et alii regum in supra dicta urbe, Sothis Vulg. - Postes et alli excidere reges, statuit cos in supra dicta urbe Sesothes Bamb.
- (66) Ramises Vulg. Ramsesis autem Bamb. berg doit être lu sans doute : Rhamses is autem.
  - (67) Quadraginta Vulg. CXXXX Bamb,
- (68) Longitudine undecenis pedibus per latera cubitis quatuor Vulg. - Longitudine quidem CXX cubitorum, sed prodigiosa crassitudine, undems per latera cubitis Bamb., Billig.

- (69) Incendio Vulg. Incendiis Bamb., Sillig.
- Exstingui ignem Vulg. Ignem om. Bamb. (70) Smarre Vulg. Zmarre Bamb., Siilig. Vulg. - Phio Bamb. - Raphio Codd. Regg. II, III. Sillig.
- (71) Quem exciderat Vulg. Exciderat com Co Monac., Brotier. — Nectable Vuig. — Necthobis E Brotier. - Nectable Sillig.
- (72) Callisthenes Vulg. Callixenus Bamb., Br Sillig. - Perducta Vulg. - Perducto Bamb. -Vulg. - E om. Bamb.
- (73) Excisos autem sex tales in moste Volg. autem in sex talis e monte Bamb.
- (74) in conjugem camdemque sororem Arsis In conjuge cademque sorore Arsince Bamb., Sillig.

(75) Mestres Vulg. — Mesphres Bamb.

- (76) Earn que priorem Bamb., Sillig. Vulg. — Miraculique Vulg. — Que om. Bamb., Si Asservatam eam Cod. Monac., Sillig. — Eam om (77) In ipsa turribus Bamb. — In ipsa om. Vulg. –
- vehant Vulg. Subveherent Cod. Vaticanus 3533. (78) Semneserteo Vulg. — Semenpeertee Paint. 154 Sillig. — Spemeinepeerphree Bamb.
- (79) Centum viginti quinque Vulg. LXXXV B
- (80) Qui est in campo Vulg. Quem in campo II
- Sillig. (81) Fecundo mathematici. Apici Vulg. — Fe
- (fecundo Sillig) novi mathematici. Is Apici Bamb., 58 - M. fan conjecture qu'on pourrait lire Novii (on Real comp. Tac., Annal., XI, 22; Suct., Cas., 17, et Aug., 10]

(82) Dimota Vulg. - Emota Bamb., Brotler.

- (83) Tertius est Bamb. Est om. Vulg. Facius Vulg. — Fractus Bamb., Sillig. — Imitatione ejus Vulg. — is molitione Codd. Politiani, Sillig. — Sesestridis Vulg. — Sesoridis Codd. multi, Sillig.
- (84, 85 et 86) Sed Ægyplus.... narrat (narraio Cedi. Regg. ) harum cacumina extrema, qua eminere dice Vulg. - Sed Ægyptiis ..... narratio : harum caci extra aquam eminere dicuntur Bamb. -- M. Iaa d narratio de Bamb, en narrata ; ce que Sillig a misé son édition, suivant, du reste, le texte de Bamb.
- (87) Narranda, quasi silvestre Vulg. Narranda de 🕬 silucre Bamb., Sillig. — Amasin Vulg. — Armain Cold. Regg., Sillig. - Harmain Bamb.
- (88) Elaborata et Inbrica. Capitis monstri ambitas per frontem centum duos Vulg. - Elaborata. Rubrica iscist monstri colitur. Capitis per trontem ambitus centem des Bamb., Sillig.

(89) LXVI Vulg. — LX Bamb.

- (90) · Ad solum pedes DCCXXV colligit; ambim cacuminis Bamb., Sillig. — Ad solum .... cacu Vulg. — XV S Vulg. — XVI S Bamb., Sillig.
  - (91) Pares Vulg. Pedes Bamb.
- (92) Exstructos pontes, peracto opere lateribus Bank, Sillig. - Exstructes ... lateribus om. Vulg.

(93) Opus Vulg. - Opes Bamb.

- (94) Conquisitas quæstu Vulg. Quæstu om. Bar
- (95) Structuræ ipsius Vulg. Structura ipsa Bamb.

(96) Ut Vulg. - Sicut Bamb.

- (97) XII regum Bamb., Sillig. XII om. Vulg.
- (98) Vocavi Vuig. Vocant Bamb.
- (99) Radicum oras Vulg. Radice aruras Bamb., Si L'aroure était un carré dont le côté avait 100 codé égyptiennes.
- (100) Prins excelsa Vulg. Clivis excelsa Bamb., 🗯 Ascenduntur Vuig. - Descenduntur Bamb., Breifer. Sillig. - Gradibus omnes Vulg. - Omnes om, Bamb.
- (101) Charremon Bamb. Nectabis Vulg. Nectabil Bamb., Brotier.

marine Buch., Brotier, an Tag. — Cinc. Same. — Smile Silig; rouse. sens. T. S.C. Thierich , Epoch., . Sent. - 9. - Brens Veig - Rhoncus - Tale - 10many \_\_\_ Y len let : indignate ten me C. Mile & GETTE.

The second constamment 4. Janes - a Juney , Recueil de disrassionemen. Purs. :836 a essayé d'expligant da musican de Porsenna, Suivant nin est situé az pied de Clusium P. . . . Teles as arramant se sont pas superposées en marte as automet un globe d'airain et un

water management Brendt, Brotier, Sillig.-**四. マミ** 

rgantes - mg. — Introducit Bamb.

m Triz - ime Bamb.

mm Till - Centenum Bamb.

- Banno Siling. - Grace om. Vulg ma. 4 cest de Munich ont : cent vingt ans. mera a 225 rieds de long et 225 de large; much a 22, de large.

ma meracala Valg. — Summa miraculi Banala .

is used ergo pictura Vulg. — Translocent erg. an . Sulke.

enterumque Vulg. — Octiogentoron Bana...

grad Volg. - Exeurget Bamb. prace Pantheon Jovi Ultori ab Agrippa facture gram vidit orbis, non at tecture dimane of & Bamb. - M. Ian's reconstructed to be and and les corrections qu'il à isdiquée. K bonq

isi recipiant floctos Viilg. — Infunta est., pr. pr des internas Vulg. - Moles supertie Lett. s Vulg. - Catis Cod. Mouse - Co. of Saint Varr. Lett., lib. H, cap. 7. p. 174. 4 165caris, ce que M. lan approute. c Vulg. - DCC Cod Bez., & Aver, Sing. league eas Vulg. - Eas our. Bamb. ere, tantas ad Vuig. - Fecere tantum, ad

#### Falerio Sillig.

patiemur duos Caios vel duos Nerones Vulg. ar istos duos Neroues Bamb. es civiles Vulg. - Civiles om. Bamb. Curionis et aliquid excogitandum Bamb., Sal-

, excegitandum om. Vulg.

tre mode Vulg. - Verso mode Bamb. ribuniciis Vulg. - In om. Bamb. - Faceret 1 Rostris Vulg. - Quatiat, in Rostris Batch. scola, quae Q. Marcius Rex fecit. Is justine racula, O. Marcius Rex jussus Vet. Dalech, a même leçon, sauf Q., qui manque. litate sua Vulg. - Sua om. Bamb.

tnien novos Bamb. - MM. Ian et Sillig lineat 45. Brother a mis dans son édition et Ance

### alioque advenientis Vulg. - Spatia venientis

tice Vulg. - Verticem Bamb. r montes Vulg. - Per montes Bamb. uturam luxuriam Volg. - Defutura luxuria:

sistit Vulg. - Adsilit Bamb. - Complexuque uplexuque Bamb.

(123, Hraffen Tag -- Irathe Sank

(134, feet stage for the temps sould

(130 Marts sames " 100, " Bille antics of

Yale - The es serent sent

1134 the more " we have hope were CALIFORNIA TIME - out Senter than Senter

Cons. Inc. Sing. Services of the Const. Servi durings for

High administration from the common best of manda fine Sout

1161 Tollander 1 tol. Tollander Cont. 44.7815 PAR PERSONAL SES TOWNSHIPS OF THE 1 2" .24 British Bug - water a parties of

an Theorem 5 to a series to leave fee Francisco Manne

والمهرة الرجهان . Team to

. Usernous " we بديهن موريسهم

as Proportions appreciate and all as a print of the l You - Separate expenses potential spirit for

the Appellage Continued to the action of

Adding the conformation of the second second

er Secusion 5-20 See A. A. Garage

to separate to the wine of a first sept to the to a server problem to the contract 10-16-54 NOTE THE POST OF AGAINST AND STATE . . . . Block of moreover when in 1.9

and the second spin to the second second second second

· Pts · 1.3 4 Com

The state of the said of the

The state of the s

angalatina transport busine hashing only transport in the hashing of the second of the

in the companion that we have the form

de forme south of the tenth steel steel before the tenth of the Bases to the tenth of the tenth ne test me SMORTH Stage - To Salar at any term

The Market English States & W Date to Louisi Bean - 1, 100 2 19

Roses — F. top 1997.

I Deprise a marks Rose.

All Former actions of a marks Rose.

Magazine is Congress of a marks of the Property of the Congress of the Con Comment of the state of the state of

1868 Bentife ein eine eine gerieben effententen. Beite - Betrieben eine eine eine eine gereichten Bertife.

be, layers that or the property also flame.

Hay been at his a Cart

1900, Particulate St. 2. — Date Faire Band. 1907, Ramon St. 3. — 2000 J. Earle — All far non-

petters exector, the first of Large means.

1987 Viscours of the large of Large means.

Contra Viscours of the large of th

100, ligar puter than it is a ligar content parent Beech.

1976, Burry Villa - Dirt : Ball - Eng disarrent

Volg Borner Born. Valg a force of their as from them. - Come care.

Volg - Per of Ving - Leave themb.

- · specie see Lacronia see -----

  - \*. L. sairen (in. 1 a. jun. \*(Commet aus (in. aus a. jun.
- To allege in 1th allege in him. Take " by - Julius south - No most famile. - June on. NAME.
- plant print are fine the section from -Notice at the few and the appealable of the companyone 2002/07 July 12
  - 2 5.00 " LL 2 m. ben. -
  - To find the first terms from terms
- to the of the last order full. plants after the properties. beer.
- Fire date alte une est à value Bann.

  Sont Fire da reaccion. Ver 

  « «Authorité "Re. «Bannete Salt. Prince».
- $\sigma \to \tau \tau^{-1}$  areas  $\tau^{-1}$  and  $\tau^{-1}$  in the state of the state Tarte - " He has Table
- $\alpha_{\rm s} \approx r$  or sensitive h and  $\omega_{\rm s}$  we describe our. Since, green w =
  - er Creat Tat. Treetle home
- the same
  - or it is comen from Street Street

- mar- quemous union enclaintere. Que torquester, mellis count "Aug. Bupmari : querrais axibus conta-anus, mas demanter, melle potent Bands. 165 geographe Volg. Captavore Bands. 161 ja mildo Bands. In caldid on. Volg.
- 27 January Volg. Brancher Brank. Nunc et a 22 July Trans et aurgen Brank.
  - 27 Auftregenen Volg. Volkerne anne Bank. 26 Zur Aust. El en. Volg.
- 'See 'Ser, sur arment au minuire de M. Daville : Eas-"Now that the might an animate de M. Daville : Exo-sers as asser assumpts de Plantendadaja à l'art de la ser-rero «trans de Bramera de la Société des antiquativo de formamila. "No de ", y antic). M. Deville y leit vis-ture e est an tare in la versatir, distri que l'avaient en art des remine, quaix anunte sum Sérue, et que l'inve-tan de est de mon insur l'antiquité la plan reculée, tel-men un de vann attende de la vasce où la motire des remie a mentante caleine, minibus vidreus, conne as faccas Lagr. LIV. vil . D'antres oracent ponei que
- Marie Armann parts. Comment forme Colles.

  M. Leogram in Vog. this on. Broch.

  M. Arten minn, mounts Volg. Arte mileran is mar Time.
- .5" aper across perfector flowls. -- ligne corons pel-
- \* Think his Description of Basis and Tag.

  \* Form in Frag. on Frag.

  \* Line 10 st \* C. se at # 2 or.

  \* The Basis Increase of Frag.

  \* The Basis Increase on Frag.

## LIVRE XXXVII.

1. Pour qu'il ne manque rien à l'ouvrage que nous avons entrepris, il nous reste a parler des pierreries. La majesté de la nature s'y presente pour ainsi dire en abregé, et, dans l'opinion de bien des gens, elle n'est nulle part plus admirable, tant on attache de prix à la variété, aux nuauers, à la matière, à la beauté; et, pour certaines pierres (i), on va jusqu'a regarder comme un sacrilege d'y porter le burin. Il y a tel de ces joyaux qui passe pour luestimable et sans tarif dans les richesses humaines; de sorte qu'aux yeux du grand nombre il suffit de je ne sais quelle pierre pour avoir la contemplation suprême et absolue de 2 la nature. Nous avons dit jusqu'à un certain point, en parlant de l'or et des anneaux (xxxiti, 4), quelle a été l'origine des pierreries, et comment a commencé cette fievre excessive d'admiration. Les fables en font deriver le premier usage de la roche du Caucase, d'apres l'interpretation que les destins donnerent aux liens de Promethee; et elles rapportent qu'un fragment de cette roche ayant ete renferme dans du fer et porté au doigt, ce fut le premier anneau et le premier joyau.

II. (1.) Ainsi commença la vogue des pierres précieuses; et cette passion alia si loin, que Polycrate de Samos (xxxiii, 6, 10), tyran respecté, qui commandait aux îles et aux côtes voisines, reconnaissant lui-même que son bonheur etait excessif, crut l'expier assez en sacrifiant volontairement une seule pierre. Il voulait par la balancer ses comptes (2) avec l'inconstance de la fortune,

et par cet unique chagrin croyait se racheter suffisamment de l'envie de la deesse. Las d'un bonheur continu, il s'embarque, et, en haute mer (8), jette son anneau dans les flots. Mais un poisson d'une grosseur merveilleuse, et pour cela dévolu au roi, avala cette bague comme si c'était un allment, et, presage sinistre, la rendit dans la cuisine du prince par la main de la Fortune traftresse. Il paraît que cette pierre était une sardoine (xxxvii, 23); du moins, si l'en en croit les dires, c'est celle qu'on montre à Bome dans le temple de la Concorde (4). Elle a été donnée par [Livie] Augusta; elle est enfermée dans une corne d'or, et c'est presque la moindre à côté d'une foule d'autres qu'on préfère.

III. Apres cette bague, la renommée parle de 1 celle d'un autre roi (5), de ce Pyrrhus qui fit la guerre aux Romaius. C'etait, dit-on, une agathe sur laquelle on voyait les neuf Muses et Apollon tenant la lyre, non par un travail de f'art, mais par un produit spoutane de la nature; et les veines étaient disposées de telle façon que chaque Muse avait même ses attributs particuliers. Passé ces deux pieces, les auteurs ne font guere mention d'aucun joyau celebre. On trouve seulement que le joueur de flûte Ismenias avait coutume de porter plusieurs belles pierres, et sa vanité est le suiet d'une anecdote : une émeraude sur laquelle était gravée [ la Danaide ] Amymone fut mise en vente dans l'ile de Chypre au prix de six deniers d'or ; il ordonna qu'on la lui achetât. Mais le marchand

### LIBER XXXVII.

1 1. Ut nihil instituto operi dedit, geramæ supersunt, et in arctum coacta rerum naturæ majestas, muitis nulla aui parte mirabilior. Tantum tribuunt varietati, coloribus, materiac, decori; violari etam signis quasdam nefas ducantes. Afiquas vero extra pretia ulla, taxationemque humanarum opum arbitrantes, ut plerisque ad summam absolutamque rerum naturæ contemplationem satis sit una 2 aliqua gemma. Quæ fuerit origo gemmarum, et quibus inthis in tantum admiratio hæc exarserit, diximus quadamtenus in mentione auri anulorumque. Pabulæ primordium a rupe Caucases tradunt: Promethe vinculorum interpretatione fatali: primumque saxi bujus fragmentum inclusum ferro, ac digito circumdatum, hoc fuisse apulum, et hoc gemmam.

II. (1.) His initus copit auctoritas, in tantum amorem elata, ut Polycrati Samio severo insularum ac littorum tyranno, felicitatis sue, quam nimiam fatebatur ctiam ipse, saus piamenti in unios gemmie voluntario damno videretur, si cum fortuna volubilitate paris fecisset: planeque ab invida ejus abunde se redimi putaret, si boc unum dolusset Assiduo ergo gaudio lassus, provectus navigio in altum, anulum mersit. At illum piscis eximia magnitudine regi natus, escæ vice captum, ut faceret ostentum, in cubnam domini rursus Fortunæ insidiantis manu reddidit. Sardonychem eam gemmam fuisse constat: ostenduntque Rome, si credimus, in Concordiæ delubro, cornu auseo Augusta; dono inclusam, et novissimum prope lucum, tot prælatis, obtinentem-

111. Post hunc anulum regisalierius in fama est gemma, a Pyrrhi illius, qui adversus Romanos bellum gessit. Namque habuisse traditur achaten, in qua novem Musia et apollo citharam tenens spectarentur, non arte, sed sponle naturæ ita discurrentibus maculis, ut Musia quoque saugulis redderentur insignia. Nec deinde afia, quæ tradatur, magnopere gemmarum claritas exstat apud auctores: practorquam Ismemam choraulem, multis fulgentibusque uti solitum, comitante fabila vanitatem ejus, indicato in Cypro sex aureis denariis smaragdo, in quo fuerat

538 PLINE

ayant dimínué le prix, lui renvoya deux deniers; Isménias dit que ce marchand était un maladroit, et qu'il avait beaucoup fait perdre au mérite de 2 la pierre. C'est grâce à lui, ce semble, que les musiciens ont voulu faire juger de leur mérite par ce genre de luxe. Ainsi Dionysodore, son contemporain et son rival, l'imita pour ne pas paraître au-dessous de lui; ainsi Nicomaque, qui était au troisième rang parmi les musiciens de ce temps, eut, dit-on, beaucoup de pierreries, mais choisies sans goût. Ces exemples, qui se trouvent comme par hasard (6) au commencement de ce livre, vont à l'adresse de ceux qui, se piquant d'une pareille magnificence, mettent leur vanité là où les joueurs de flûte la mettaient.

 IV. La pierre de Polycrate qu'on voit iei est intacte et sans ciselure. Longtemps après ce prince, du temps d'Isménias, il paraît qu'on se mit à graver les émeraudes. L'usage de ce genre de gravure est établi incontestablement par un édit d'Alexandre le Grand défendant (vii, 38) à tout autre que Pyrgotèle, le plus habile sans doute en cet art, de graver son portrait sur pierre précieuse (7); après Pyrgotèle, Apollonidès et Cronius y excellèrent, comme aussi Dioscurides, qui grava de cette façon l'effigie très-ressemblante (8) du dieu Auguste, effigie que les empereurs de-2 puis emploient comme cachet. Le dictateur Sylla usa toujours d'un cachet représentant Jugurtha livré. Les auteurs rapportent que cet Espagnol d'Intercatia (111, 4, 10) dont Scipion Æmilien tua le père après défi employait un cachet où ce combat était représenté. De là la plaisanterie si connue de Stilon Præconinus demandant : Qu'aurait-il donc fait si son père avait tué Scipion? Le dieu Auguste, au commencement, cachetait avec

un sphinx. Bun avaitteuvé des (b) per fallement semblables parmi les bagues de sa mère. Pendant les guerres civiles ses amis employèrent, en son absence, un de ces sphinx pour cacheter les lettres et les édits que les circonstances obligeaient de donner en son nom, et ceux qui les recevalent disaient assex spirituellement que ce sphinx apportait des énigmes. La grenouille de Mécène était aussi fort redoutée pour les levées d'impôts (10). Dans la suite, Auguste, pour éviter les sarcasmes touchant son sphinx, cacheta avec une figure d'Alexandre le Grand.

V. Une collection de pierres porte le non tétranger de dactyliothèque. Le premier qui en eat une à Rome fut Scaurus (xxxvi, 24, 10), beanfils de Sylla. Longtemps il n'y en eut pas d'autre, jusqu'à ce que le grand Pompée consacrât au Capitole, entre autres dons, celle du roi Mithridate; d'après M. Varron et d'autres auteurs de ce temps, elle l'emportait de beaucoup sur celle de Scaurus. Imitant cet exemple, le dictateur César consacra six dactyliothèques dans le temple de Vénus Génitrix, et Marcellus, fils d'Octavie, une dans le temple d'Apollon Palatin (11).

VI. Mais c'est la victoire de Pompée qui com-1 mença à tourner le goût vers les perles et les pierreries; comme celle de L. Scipion (xxxii, 52) et de Cn. Manlius (xxxiv, 8) l'avait tourné vers l'argent ciselé, les étoffes Attaliques et les lits de table garnis de bronze; comme celle de L. Mummius, vers l'airain de Corinthe et les tableaux. (11.) Pour faire connaître la chose plus clairement, je citerai textuellement ce qui est dit dans les Actes mêmes des triomphes de Pompée. A son troi-2 sième triomphe, où il triompha des pirates, de l'Asie, du Pont, des nations et des rois énumérés

scupta Amymone, jussisse numerari : et quum duo relati essent, imminuto pretio, male hercules curatum, dixisse : 2 multum enim detractum gemma dignitati. Hic videtur instituisse, ut omnes musica artis hac quoque ostentatione censerontur, veluti Dionysodorus acqualis ejus et aemulus, ut sic quoque par videretur. Tertius, qui codem tempore fuit inter musicos. Nicomachus multas gemmas habuisse traditur, sed nulla peritia electas : forte quadam his exemplis initio voluminis oblatis adversus istos, qui sibi hanc ostentationem arrogant, ut palam sit eos tibicinum gloria tumere.

1 IV. Polycratis gemma, quæ demonstratur, illibata intactaque est. Ismeniæ atate, multos post annos, apparet scalpi etiam smaragdos "olitos. Confirmat hanc eamdem opinionem edictum Alexandri Magni, quo vetuit in gemma se ab alio scalpi, quam a Pyrgotele, non dubie clarissimo artis ejus. Post eum Apollouides et Cronius in gloria fuere: quique divi Augusti imaginem simillime expressit, qua postea principes signant, Dioscurides. Sylla dictator,

2 traditione Jugurthæ semper signavit. Est apud auctores, et Intereschen llum, cujus patrem Scipio Æmilianus ex semple signasse : comini sale, quidnam fuisse facturum eum, si Scipio a patre ejus interemtus esset. Divus Augustus inter initia sphinge signavit. Duas in matris apulis indiscretæ similitudinis invenerat. Altera per bella civilia, absente ipso, amici signavere epistolas et edicta, quæ ratio temporum nomine ejus reddi postulabat, non infaceto lepore accipientium, ænigmata afferre eam sphingem. Quin etiam Mæcenatis rana, per collationes pecuniarum in magno terrore erat. Augustus postea ad evitanda convicia sphingis, Alexandri Magni imagine signavit.

V. Genmas piures, quod peregrino appellant nomine s' dactyliothecam, primus omnium habuit Rome privignus Syllæ Scaurus. Diuque nulla alia fuit, donec Pompeius Magnus eam quæ Mithridatis regis fuerat, inter done in Capitolio dicaret, ut M. Varro alique ejusdem ætatis actores confirmant, multum prælatam Scauri. Hoc exemplo Cæsar dictator sex dactyliothecas in æde Veneris Genetricis consecravit: Marcellus Octavia genitus in æde Palatini Apollinis unam.

VI. Victoria tamen illa Pompeii primum ad margaritas i genumasque mores inclinavit : sicut L. Scipionis et Cn. Manlii ad cælatum argentum, vestes Attalicas, triclinia ærata : sicut L. Mummii, ad Corinthia et tabulas pēctas. (11.) ld uti planius noscatur, verba ex ipsis Pompeii trium-

septième livre de cet ouvrage (vii, 7), et qu'il Ebra sous le consulat de M. Pison et de M. Mesa (an de Rome 693), la veille des calendes ctobre (le 30 septembre), le jour anniversaire an naissance (12), Pompee fit passer sous les ax des Romains un échiquier avec ses pièces, de deux pierres précieuses, large de trois ils , long de quatre ( et pour qu'on ne doute pas la nature s'épuise (13), car on ne voit aujourjui aucune pierre approchant de cette grandeur, outerni que cet échiquier (14) portait une lune r du poids de trente livres); trois lits de table és de perles; des vases d'or et de pierreries fisants pour garnir neuf buffets; trois statues r. Minerve, Mars et Apollon; trente-trois coumes de peries ; une montagne d'or carree, avec s cerfs, des lions et des fruits de tout genre, lourée d'une vigne d'or ; un muséum (15) en des, au haut duquel était une horloge; un trait de Pompée fait en perles. Oul, de Pom-1 Ce front noble et découvert (16), ce visage respirait l'honnéteté et imprimait le reset a toutes les nations, le voila en perles; la rérité des mœurs est vaincue, et véritablement st le luxe qui triomphe. Certes (17), le surnom Grand n'aurait pas appartenu longtemps a Pomparmi les hommes de ce temps s'il avait ainsi mphetors de sa première victoire. Ton portrait perics, è grand Pompée, cette superfluite si teuse et inventée pour les semmes ! en perles, à qui il n'aurait pas été permis d'en porter! ce ainsi que ton prix se rehaussait? Les troées que tu as élevés dans les Pyrénces (v11, 27) sont-ils pas une image de toi plus ressemblante? rtes, ce portrait en perles eut éte quelque chose ndigue et d'ignominieux, s'il ne fallait pas

plutôt y voir un menacant (18) présage de la colère des dieux, et si l'on ne comprenait clairement que des lors cette tête chargée des richesses de l'Orient était montrée sans le reste du corps. Mais combien 4 le surplus de son triomphe fut digne d'un béros! A la république (19) 2,000 talents (9,840,000 fr.) furent donnés; aux lieutenants et aux questeurs qui avaient défendu les côtes de la mer, 1,000 talents; aux soldats, 6,000 sesterces (1260 fr.) par tête. Toutefois il rendit plus excusable le luxe de l'empereur Caligula, qui, outre tant d'autres (20) vanités féminines, portait des brodequins ornés de peries, et de l'empereur Neron, qui en garnissait le sceptre et le masque des histrions et ies lits destinés a ses plaisirs. Ainsi nous n'avous plus, ce semble, le droit de blâmer et les coupes ornées de pierreries, et les différents meubles enrichis de même, et les anneaux qui en étinceltent (21); car y a-t-il un luxe qui ne puisse passer pour plus innocent?

VII. Cette même victoire introduisit pour la t premiere fois dans Rome les vases murrhins; et Pompee le premier, à la suite de ce triomphe, consacra à Jupiter Capitolin des coupes (22) et des vases de cette matière, qui bientôt passa aux usages ordinaires de la vie. On en fit même des buffets et des plats. Cette sorte de luxe augmente chaque jour, puisqu'un vase murrhin dont la capacité n'excedait pas trois setiers a été vendu 70 talents (344,400 fr.). Un consulaire qui se servait de cette coupe il y a quelques années se passionna teilement pour elle, qu'il en rongea le bord. Ce dommage n'a fait qu'en augmenter le prix, et il n'y a point aujourd'hui de vase murrhin qui se cote plus haut. On peut juger (23) combien 2 ce même personnage engloutit d'argent en vases

rum actis subjiciam. Ergo tertio triumpho, quem de atis, Asia, Ponto, gentibusque et regibus in septimo tris ito us volumine indicatas, M. Pisone, M. Messala conbus, pridie kalend, octob., natali suo egit, transa alveum cum tesseris bisorium e geminis duabus, lap pedes tres, longum pedes quatuor ( et ne quis effectas dul itet, aulla geninarum magnitudine hodie prope ad c amplitudinem accedente, in co fint luna aurea pondo 1): ex margaritis lectos triclimares tres : vasa ex auro geminis absorum novem : signa aurea tria, Minervæ, riss, et Apollinis : coronas ex margantis triginta tres : atem aureum quadratum cum cervis et leonibus, et nis omnis generis, circumdata vite aurea : inuseum ningarris, to cojus fastigio horologium erat : imago Pompen e margaritis, illa relicino honore grata, ilprobi oris venerandique per cunctas gentes, illa, inum, ex margantis, severitate victa, et veriore luxurite simplio. Nunquam profecto inter illos viros durasset numen Magni, si prima victoria sic triumphasset. E rgantis, Mogne, tam prodiga re, et femmis reperta, man gerere te las don mt, herr twos vultus? sie te pretto-📻 videri? Nome illa similior tui est imago, quain renari jugis unposuisti? Grave profecto fudum pie pro-

brum erat, ni verius savum iræ deorum ostentum id credi oporteret, clareque intelligi posset, jam tum ilhul caput, Ortentis opihus sine reliquo corpore ostentatum. Cedera è triumphi ejusdem quam virilia? Duo milha talentum respublicae data: legatis et quaestoribus, qui oram maris defendissent, mille talenta: militabus singulis sena millia sestertium. Tolerabiliorem tamen fecit causam Caii principis, qui super cetera muliebria, socculos induebat e margaritis: et Neronis principis, qui sceptra et personas histriorium, et cubilia amatoria umonibus construebat. Quin immo etiam jus videmur perdidisse corripiendi gemenata potoria, et varia supellectilis genera, et anulos translucentes. Quie enim non luxuria innocentior existimari possit?

VII. Radem victoria primum in Urbem murrhim invexit: primusque Pompeius capides et pocula ex eo
triumpho Capitolino Jovi diçavit: quae protinus ad hominum usum transiere, abacis etiam escariisque vasis inde
expetitis: excrescitque in dies ejus rei luxus, murrhino
ax talentis emto, capaci plane ad aextarios tres cahce.
Potavit ex eo ante hos annos consularis, ob amorem abroso
ejus margine, ut tamen inquia illa pretioni augeret: neque est hodie murrhim alterius presidantim indicatura.

vraisemblable, à savoir que les torrents en entrai- | nent souvent. Sudines pretend qu'il n'en vient que dans les lieux regardant le midi, ce qui est certain : en effet , on n'en rencontre point dans les endroits humides, quelque froid que soit le climat, là même ou les rivieres se glacent jusqu'au fond. Pour qu'il se produise, il faut necessairement l'eau de pluie et de la neige pure (29); aussi ne supporte-t-il pas la chaleur, et onne s'en sert que pour boire froid. Il n'est pas facile de pénétrer pourquoi il a six angles et six faces, d'autant plus que les angles n'ont pas toujours la même apparence. Quant au poli des faces, il est tel

qu'aucun art ne peut l'égaler.

X. Le plus gros bloc que nous avons encore vu est celui que l'impératrice Livie consacra dans le Capitole: it pèseen viron cent cinquante livres (30). Xenocrate dit avoir vu un vase de cristal qui tenait une amphore ; d'autres parlent d'un vase en cristal des Indes (31) tenant quatre setiers. Pour moi, je puis assurer comme chose certaine qu'il se produit du cristal dans des rochers des Alpes, d'un accès si difficile d'ordinaire qu'il faut se suspendre a des cordes pour l'extraire. Les gens experts en reconnaissent la presence à certains signes et indices. Le cristal est sujet à plusieurs defauts: une sorte de soudure raboteuse, des taches en forme de nébulosite, quelque dépôt intérieur qu'on n'y saurait soupçonner, queique centre ou noyau (xvi, 76, 3) tres-dur et tres-cassant, et ce qu'on appelle des grains de sel. Des cristaux ont une rouille de couleur rousse; d'autres, des filaments semblant une félure : les artistes cachent ce defant par la cisclure. Les cristaux sans défauts ne se ciscient pas (32) : on les nomme acentela (non piqués); ils sont, non de la couleur de l'écume, mais de celle d'une cau limpide. Enfin on

fait cas de la pesanteur. Je lis chez des méde-2 cins (33) que le meilleur cautère est une boule de cristal recevant les rayons du soleil (xxxvi, 67). Le cristal est aussi un objet de folie : une dame romaine qui n'etait pas riche acheta (34), il y a peu d'annees, 150,000 sesterces (31,500 fr.) ua bassin de cristal. Néron, à la nouvelle que tout était perdu, brisa contre terre, dans l'excès de sa colère, deux coupes de cristal. Ainsi se vengeat-il (35), punissant son slècle en empêchant qu'aucun autre ne bût dans ces vases. Le cristal brisé ne peut en aucune façon se raccommoder. Présentement on fait des vases de verre qui ressemblent merveilleusement au cristal; et néanmoins, chose étonnante, le cristal, loin de diminuer de prix, a augmenté.

XI. Après le cristal vient, parmi les objets de t luxe, le succin, qui n'est pourtant recherché encore que des femmes. Ces trois substances sont autant estimees que les perles : sans doute (86) pour les deux premières il y a quelques raisons, le cristal servant à boire frais, et le murrhin à boire frais ou chaud; mais quant au succip, le luxe memen'a pu encore imaginer aucune justification. C'est ici l'occasion (37) de dévoiler les mensonges des Grecs : que le lecteur ait quelque patience, et nous laisse exposer tout ce qu'ils ont rapporté de merveilleux ; cela aussi importe a notre instruction. Phaethon ayant été foudroy e, ses sœurs pleu- ? rerent tant qu'elles furent changées en peupliers; et tous les aus leurs larmes produisent l'électrum sur les bords de l'Éridan, que nous nommons le Pô; l'electrum, ainsi appelé parce que le soleil porte le nom d'Élector. Tel est le récit de plusieurs poetes, et les premiers qui l'aient fait sont, je pense, Eschyle, Philoxene, Nicandre, Euripide, Satyre. Le témoignage de l'Italie dément tout cela.

ritur in aquosis, quanquam in regione prægetida, vel sl ad vada usque glacientur amnes. Celesti humore, puraque nive id heri necesse est : ideo caloris impaliens, nisi frigido potur abdicatur. Quare sexangulis nascatur lateribus, non facile ratio miri potest : eo magis quod neque inucronibus eadem species est, et ita absolutus est laterum lavor, ot pulla id arte possit aequari.

1 X. Magmitudo amplissima adhuc visa nobis erat, quam m Capitolio Livia Augusta dicaverat, librarum circiter ca. Xenocrates auctor est, vas amphorale visum: et aliqui, ex todia sextariorum quatnor. Nos liquido affirmare possumus, in cautibus Alpium nasci, adeo inviis plerumque, ut fune pendentes cam extrahant. Pentis signa et indicia nota sunt. Infestantur plurimis vitus : scabro terrumine, maculosa nube, occulta aliqua vomica, prasduco feaghque centro : item sale appellato. Est et rufa simulais rubigo: aliis capillamentum rima: simile. Hoc artunces carlatura occultant. Quar vero sine vitio sunt, pura esse malunt, acenteta appellantes : neo spumir colore, sed hmpidæ aquæ. Postremo auctoritas in pondere est. Invento apud medicos, quæ sunt urenda corporam, non aliter whites id here putare, quain crystallins pila adversis oppo-

sita solis radiis. Ailus luc furor, H-S. ct. u trullam unam non ante multos annos mercata matre familias, nec divite. Hem Nero, amissarum rerum nuncio accepto, duos calyces crystallinos in suprema ira fregit illisos. Hæc fuit ultio saveulum suum punientis, ne quis alius ex lus biberet. Fragmenta sarciri nullo modo queunt. Mire ad similitudinem accessere vitrea, sed prodigu modo, ut suum pretium auxernat crystalle, non dimmingermi.

XI. Proximum locum in delicus, feminarum tamen ad- t buc tantum, succina obtinent | camdemque omuia bec. quam gemma, auctoritatem, sane priora illa aliquibus de causis, crystallina frigido potu, murrhina utroque. In succinis cansam ne delicire quidem adhuc excogitaverunt, Occasio est vanitatis Græcorum detegendæ. Legentes modo æquo perpetiantur ammo, quum hoc quoque intersit vitie, seire nos quidquid illi prodidere mirandum. Phae- 3 thontis folimine acti sorores fletu mutatas sa arbores populos , lacrymis electrum omnibus annis fundere juxta Eridanum amuem, quem Padum vocamus: et electrum appellatum, quoniam sol vocitatus sit Elector, plurimi poetre divere, primique, ut arbitror, Alschylus, Philoxemis, Nicander, Euripides, Salvens. Quod esse falsum, Italia: testimonio patet.

respect a frequency server of serve man sections with ·\*\*. ota periodetta increase periode access decimando Live we me have a very a reset meaned makes purple terstam i marele are appear in green tit en, provinceque l'entrais removes delle di l'abordo residit, and applica ( Barrian Brand, Philemen negatit flamman ab ejectro teine. Perse sale ranterum secrum mienlige volunt. Hou to a seriestin ment resembliance in terrain actor, pintien sutoren nien removere. Ocean dennde astilien m bernamenn ittora ejen. Et in Egypto naser simili modo, -t i war saca - sem a India, gratinaque thure ease India. ul 1988 proque femmas verticillos inde facere : et vicin surpaga, qua ánia et paiças, vestiamque timbras rapat. Paratarentas Gomas ai exastuante ai Pyrenzei prome-7 'ora eper estad et Xenocrates credidit, qui de sis nuperme terment vivitame alhue. Asarubus tradidit junta Atlanticum maceesse lacum Cepiusiada, quem Mauri Vocent Electrom. Hunc suie excaliactum e limo dare electrum finitati. Mnawas Airica iocum Sicyonem appellat, et Crathin im sem a Oceanim effluentem e lacui, in quo aves, qua meleagridus et penelopas vorat, vivere ; ibi nasci , ratum

and the state of the state of 240 والمنطق المراج المراجع المراجع المراجع -----and the state of the second and the second The second of the second of the المعالم المعالم المعالم المالاستان الماليس المعالم الم المراسسية المعورية بعا 1.00 and the state of t as made and white the ter titlene A DECEMBER OF STREET Contract of Links A STATE OF STREET AND STREET, ال معيني دروان الأرام يوسيدر الدار ومدي an interior of the first of the first of the THE SECTION IN THE PAR and the state of the state of the state of and the same of The second second second والمنطوع والمعاري والزيار أحراء مامو والمام Commence of the Control of the Control of the State of th ME ANT V. the a total of the Till to the er to a territor of wear weather the townspart it burns with 8 I Britis Stillett With Berne Weren Thomas I all the The same of the sa AND ANDRESS A PARTY CARROLL CARREST product primate programme and the to tel thesis topos a tell a settle a se-the or ammentation of a section 1. It I THE REPORT OF THE PROPERTY ASSESSMENT TO SELECTION OF المنظ ويوال إلى الموجور وموسدة المرا لزوادي الماموم والا الا and the second of the second of the second of the plant of the first of the state of the state of ينين ويوردوا بعوير والمار والمامر الالما Market a transfer to your train

والمستطفي والمنطقين المنافق المن والمنافق المن المنظمين المنافق المن والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا منطق المنظمة المن والقائل المنافق المن علق المنطقة المنطق المنطق المن والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق experience as a second of the second of the second of the second of were the first of the second of the second of the the terminal of the second of the second of the second and the second of a part of the state of the second beat were to be to be at the state of the time and the section to the section of the printer of the printers more il morphosisco le colorie di esta ficili. Colorie l'impa pri colori di decimina di colorie di colorie di di della e in the same drive decision, stopperturine him. Philipman to the same of the spring or a factorial state. Same Acres the in come redop to State Transmiss applicable to and early compared magnifered as an armites and Leaveston there is desired and report, of flows on he has special amount ence, the expension of the ence of the enc Mercan Intercenture interaction real various, of our estate an executive feelings, attained it in gratial in encloses mederatin et Motorates en filet Septiation

qu'il fuit naître l'électrum, de la façon indiquée 8 un peu plus haut. D'après Théomène, auprès de la grande Syrte sont le jardin des Hespérides et l'etang nommé Electrum (48); sur le bord sont des peupliers, du haut desquels le succin tombe dans l'eau ; les filles des Hesperides l'y viennent recuellir. D'apres Ctesias, il y a dans les Indes un fleuve nommé Hypoharus, nom qui signifie portant tous les biens (49) : ce fleuve va du nord dans l'ocean Oriental, où il sejette près d'un mont couvert d'arbres qui produisent l'électrum; ces arbres se nomment siptachores, mot dont la signification est très-douce suavité. D'après Mithridate, sur la côte de Germanie est une fie nommée Oséricta, et couverte d'une espèce de cedres d'ou le succin découle sur des pierres. Xenocrate prétend que cette substance porte en Italie non-seulement le nom de succin, mais encore celui de thyon (x111, 80, 4); qu'en Scythie, car il en vient aussi la, elle se nomme sacrium ; que d'autres la fout naître en Numidie. Mais celui qui les surpasse tous, c'est Sophocle le poéta tragique ; ce qui m'étonne quand je considere l'imposante gravité de ses tragedies, et de plus l'illustration de sa vie, sa naissance dans les hautes classes d'Athenes, ses exploits et ses commandements militaires. D'après lui, le succin est produit au dela de l'Inde par les larmes 0 des oiseaux méléagrides pleurant Meléagre. Comment ne pas être surpris qu'il ait cru un tel coute, ou qu'il ait espéré le faire croire aux autres? Est-il même un enfant assez ignorant pour s'imaginer que des oiseaux plourent annueltement, que des larmes soient aussi abondantes, et que des volatiles aillent de la Grèce, ou Méléagre est mort, le pleurer dans les Indes? Quoi donc, dira-t-on, est-ce que les poëtes ne font pas beaucoup de récits non moins fabuleux? Mais avancer sérieusement une telle absurdité sur une chose aussi commune que l'ambre, qu'on apporte tous les jours (50), et pour laquelle il est si facile d'être convaincu de mensonge, c'est se moquer tout à fait du monde, et conter effrontément des fables intolérables.

(111.) Il est certain que le succin se produit i f dans les îles de l'océan Septentrional, que les Germains le nomment glessum, et que pour cette raison les Romains, pendant que Germanicus avait une flotte dans ces parages (51), out donné le nom de Glessaria (1v, 30, 2) à une de ces lles qui, dans la langue des barbares, porte le nom d'Austravia. Le succin se forme d'une moelle qui découle d'une sorte de pin, comme la résine découle des pins et la gomme des cerisiers (52). C'est d'abord une liqueur qui sort en abondance, puis se congèle ou par le froid, ou par la chaleur, ou par l'action de la mer (53) quand les grandes marées l'enlèvent de ces fles; du moins il est rejeté sur la côte, roulant dans les flots où il paraît être suspendu, sans aller au fond. Nos anciens, ayant pensé que c'était le suc d'un arbre , l'ont nommé pour cela succin. Ce qui prouve qu'il provient 12 du pin, c'est que frotté il exhale l'odeur de cet arbre, et qu'enflammé il brûle à la façon et avec l'odeur des torches résineuses. Il est apporté (54) par les Germains dans la Pannonie principalement ; de là les Vénetes, que les Grecs nommalent Hénètes, l'ont mis en vogue, les Vénètes voisins de la Pannoule, et vivant autour de la mer Adriatique. La fable (55) qui y a rattaché le Pò a une cause evidente : aujourd'hui encore les paysanes transpadanes portent un collier de suc-

sedem, qua supra dictum est. Theomenes, juxta Syrtim magnam hortum Hesperidum esse et stagnum Electrum; ihi arbores populos, quarum e cacuminibus in stagnum cadal, colliga vero a virginibus Hesperidum. Ctesias Indis flumen esse Hypobarum, quo vocabulo significatur omnia bona eum ferre : fluere a septemtrione in Exortivum oceanum juxta montem silvestrem arboribus electrum ferentibus. Arbores s, siptachoras vocari, qua appellatione significatur pra-9 dulcis suavitas. Mithridates in Germania littoribus esse insulam, vocarique cam Osericlam, cedri genere silvosam: inde defluere in petras. Xenocrates non succinum tantum in Italia, verum etiam thyon vocari, a Scythis vero sacrium, quoniam et ils nascatur. Alios putare in Numidia gigni. Super omnes est Sophocles tragious poeta, quod equidem miror tanta gravitate cothurni, et præterea vitæ fama, abas principe loco genitus Athenis, rebus gestis, exercatu ducto. Hac ultra Indiam fieri dixit e lacrymis me-10 leagridum avium Meleagrum defleutium. Quod et credidisse eum, vel sperasse alus persuaden posse, quis non miretur? quamve puentiam tam impentam posse reperiri, quæ avium ploratus annues credat, lacrymasse tam grandes, avesque Greeca, ubi Meleager pernt, ploratum isse in Indos? Quid ergo? non multa æque labulosa produnt poetæ? Sed

hoc es in re, quæ quotidis invehatur atque abundet, et hoc mendacium coarguat, serio quemquam dixisse, summa hominum contentio est, et intoleranda mendaciorum impunitas.

(iii.) Certum est gigni in insulis Septemtrionalis (1 occani : et a Germanis appellari glessum : itaque et a nostris unam insularum ob id Glessariam appellatam, Germanico Casare ibi classibus res gerente, Austraviam a barbaris dictam. Nascitur autem defluente medulla pinei generis arboribus, ut gummis in cerasis, resina in pinta. Erumpit humoris abundantia : densatur rigore vel tepore, aut mari, quem internescens æstes rapuit ex insulis : certe in littora expellitur, ita volubile, ut pendere videatur, neque considere in vado. Arboris succum esse prisci nostri credittere, ob id succinum appellantes. Pinem autem ar- 12 boris esse indicio est pineus in atteitu odor, et quod accensum tedæ modo ac nidore flagret. Affertur a Germanis in Pannoniam maxime : et mde Veneti primum, quos Gracci Henelos vocaverunt, famam rei fecere, proximi Pannonice, et agentes circa mare Adriaticum. Pado vero annexa fabula est evidente causa, hodieque Transpadanorum agrestibus femmis, monilium vice succina gestantibus, maxime decoris gratia, sed et medicina: ; quando tonsillis

544

node : on effet, ou ponne qu'il ent hou pour les affections des aurygéales et du cou, cette purtie et les chairs voluines etant sujettes à dus ma-98 deue le voisinage des Alpes 56). De Carneste es Pansonie jusqu'à la citte de Germanie d'on l'on apporte le succio , il y a caviron six cents milles, es qui a'est bien connu que depuis pen: et le chevaller romain qu'envoya pour se procurer da saccia Julianna, entrepreneur des jeux de gladiateurs donnes par l'empereur Neros, est energe vivant. Ce chevaller parcourut le littoral et les marches du pays, et rapporta une : telle quantite de succia, que les filets destines a protéger le podium contre les bêtes ferocus ; étaient attaches avec des houtous de entre substance (57,, et que les armes, les bieres et tout l'appareil, pour un jour, etait en succin. Le plus gros morcesu qu'il apporta pesnit treize livres. Il est certain que le succin vient aussi dans l'Inde. Archelaus, qui a regne en Cappadoce, raevate que de ce pays-ia on en apporte qui est brut, et adhérent a de l'ecures de pin ; on le polit en le fainant chauffer dans de la grausse de enchon de lait. Ce qui prouve qu'il est d'abord à l'état liquide, c'est qu'on voit à l'intérieur, grace a sa transparence, différents objets, tels que des fourmis, des moncherous, des lésards. Il est évident que ces objets ,58), retenus par le succin encore liquide, y sont restés renfermés gusad il a été durci.

1 XII. Il y a plusieurs sortes de succin. Le blane est celui qui a la meilleure odeur; mais ni le succin blanc ni le succin couleur de cire n'ont beaucoup de prix : le succin roux est le plus estimé, surtout lorsqu'il est transparent. Cepen-

dant il se dait pur ever un heitheut trop vif. On want que est estat numerable se feu, mais ne soit pas le feu int-même. Le succia le plus recherché est le Falerne, ainsi appelé parce qu'il a la couladies que différentes serves d'esux graduisent leur du vin de et erà ; il est transporent et d'un doux écial. Certaines especes se recommandest par la summer tendre du miel cuit. Mais il fact servic mani qu'on pent lui donner la conlete en'un vent : en le trint avec le suif de chevrers et le racine d'oremette; on le teint même en paurpre. An rente , quand par le frottement des 2 doigts il a regu une chaleur vividente, il attire à sai la puille, les feuilles sàches, les écorces , comme la pierre d'aiment attire le fer (59). Les morcenta de mecin dans l'heile brêlent avec une flemme plus cloire et plus durable que les mèches Cetaques de lin. Tel est le prix exerbitant de est objet de luxe, qu'une toute petite effigie hamains ea succin se vend plus cher que des hommes vivants et vigoureux. Certes ce n'est pas anes d'une seule censure : dans les objets dits corinthiens on aime le cuivre mélé à l'or et à l'argent ; dans les objets ciselés, l'habileté et le gésie de l'artiste. Nous avons dit ce qui recommande les murrhins et le cristal. Les perles (60) se portest aux oceitles, les pierreries aux doigts. En un mot, dans toutes ces superfluites vicieuses il y a toujours ou parade ou usage. Mais dans le succin (61) rien ne piait, sinog le sentiment du luxe. Domitius Néros, à entre tant d'antres extravagances, avait donné le nom de succins aux cheveux de sa femme Pospec, et il les avait même ainsi appelés dans une piece de vers ; car (62) on ne manque jamais de beaux noms pour des défauts corporeis : depuis ce moment, la couleur du succin fut une troisieme couleur recherchée par les dames. Le succin n'est pourtant pas sans quelque usage en

eredetar resistere, et faucium vitiis, vario genere aquarum 13 junta Alpes infestante guttora ac vicinas carnes. Sexcentis fere a pass, a Carnunto Pannonia: abesse littus id Germanise, ex quo invehitur, percognitum nuper; vivitque eques romanus, missus ad id comparandum a Juliano curante gladiatorium munus Neronis principis, qui bæc commercia et littora peragravit, tanta copia invecta, ut relia arcendia feria podium protegentia auccinis nodarentur: arma vero, et libitina, totusque unius diei apparatus esset e succino. Maximum pondus is glebæ attulit xin librarum. Naaci et in India certum est Archelaus, qui regnavit in Sappadocia, illino piuco cortice inhærente tradit advehi fude, politique adipe avia lactentia incoctum. Liquidum primo destillare, argumento sunt quædam intus translucentia, ut formicae, aut culices, lacertaeque, quæ adhæsisse musteo non est dubium, et inclusa indurescente eodem remanalase.

1 XII. Genera ejus plura. Candida odoris præstantissimi. Bed nec bis, nec cereis pretium : fulvis major auctoritas. Ex lis etiaminum amphor translucentifius, præterquam si nimio ardore flagrent : imaginem igneam inesse, non lanem . place\* Bus Falernis a vani colore dictis,

molli tulgore perspicuis. Sunt et in quibus decocti mellis lenitas placeat. Verum hoc quoque notum fieri oportet, quocumque libeat, tingi : hœdorum sevo, et anchuse radice : quippe etiam conchylio inficiuntur. Caeterum, al- 2 tritu digitorum accepta caloris anima, trabunt in se paless ac folia arida et philyras, ut magnes lapis ferrum. Ramenta quoque ejus oleo addito flagrant dilucidius diutiusque, quam lini medulla. Taxatio in deliciis tanta, ut hominis quamvis parva effigies, vivorum bominum vigeatiumque pretia auperet : prorsus ut castigatio una pon sil satis. In Corinthiis as placel auro argentoque mixtum. in cælatis ars et ingenia. Murrhinorum et crystallinorum diximus grattam : uniones capite circumferuntur, gemme digitis : in omnibus denique aliis vitiis ostentatio aut usus placet : in succinis sola deliciarum conscientia. Domitius 2 Nero in caeteris vitae suae portentis, capillos quoque conjugis suæ Poppææ in hoc nomen adoptaverat, quodam etiam carmine succina appellando, quoniam nullis vitiis desunt pretiosa nomina : ex eo tertius quidam hic coles curpit expeti a matronis. Usus tamen succinorum invesitur aliquis in medicina : sed non ob loc feminis placest. Infantibus adailigari amuleti ratione prodest. Callistratas

médecine; mais ce n'est pas pour cette raison qu'il plait aux femmes. Porté en amulette, il est utile aux enfants. D'après Callistrate, il est bon à tout age contre la folie et la dysurie, soit en breuvage, soit en amulette. Cet auteur a créé une nouvelle varieté, appelant chryselectrum un succin qui est de couleur d'or (63), et qui offre le matin les nuances les plus agréables. Ce succin attire tres-rapidement la flamme, et s'il est près 4 du feu, il s'ailume promptement D'après Calliatrate, il guérit les fievres et les maladies, porté au cou; les affections de l'oreille, trituré avec du miel et de l'huile rosat ; les obscurcissements de la vue, broye avec du miel attique; les affections de l'estomac, en poudre prise seule, ou bue dans de l'eau avec le mastic. Eufin le succin est d'un grand usage pour imiter les pierreries qui sont transparentes, particulièrement les amethystes; car, comme nous venons de le dire, ou le teint en toutes couleurs.

XIII. Passons immediatement au lyncurium, dont nous force à parler l'opiniatreté de certains outeurs; car ceux qui ne pretrudent pas que c'est une sorte de succin (64) veulent du moins que ce soit une pierre precieuse; ils assurent que le lyneurium est le produit de l'urine du lynx et d'une sorte de terre, cet animal couvrant son urine aussitôt qu'il l'a rendue, jaloux qu'il est de l'utilité que les hommes en retireraient (viii, 57); uu'il a la même nuance que le succin couleur de feu, et qu'il se prête à la gravure ; qu'il attire non-seulement les feuilles et les pailles, mais encore des lamelles de cuivre et de fer ; ce que Theophraste a cru, sur la foi de Dioclès (65). Pour moi, je regarde tout ce detail comme une fable, et je pense que de notre temps il n'a jamais ète question de pareille pierre. Que dire alors des vertus médicinales du iyncurium, à savoir que pris en boisson il fait sortir les calculs de la vessie, et que bu dans du vin, ou même porté en amulette, il guernt l'ictere?

XIV. Maintenant nous allons parler des vroies le pierreries, commençant par les plus renommées. Et nous ne nous bornerons pas a cela; mais, pour être plus utile au monde (56), nous réfuterons en passant les indignes mensonges des mages, car c'est surtout au sujet des pierres précieuses qu'ils ont débité leurs fables et depassé tous les prodiges, par la seduisante apparence des remedes tirés de ces substances.

XV. (iv.) Le plus grand prix, non-seulement i parmi les pierres precieuses, mais encore entre toutes les choses humaines, est attribué au diamant. Pendant longtemps cette pierre n'a etc. connue que des rois et même de tres-peu de rois, ne se trouvant que dans les mines d'or, et fort rarement. On la nommait nodosite de l'or (67), et on pensait qu'elle accompagnait toujours ce métal, et ne naissait qu'avec lui. Les anciens ont eru que le diamant ne se trouvait que dans les mines d'Éthiopie, entre le temple de Mercure et l'ile Merce; et ils ont dit qu'il n'était jamais plus gros qu'une graine de concombre, ou qu'il p'avait plus la couleur. Aujourd'hul on en connaît de 2 six sortes. Le diamant indien prend paissance non dans les mines d'or, mais dans une substance assez semblable au cristal. De fait, comme le cristal, il est transpurent, à six pans unis, et se termine en pointe, formé qu'il est, chose merveilleuse (68), de deux parties opposées, comme si on avait réuni par leur base deux cônes. Quant a la grosseur, elle est celle d'une amande d'aveline. Le diamant d'Arabie (69) ressemble à celui de l'Inde; seulement il est plus petit; il se forme de la

et cuirumque ætati contra lymphationes prodesse tradit, et urinæ difficultatibus potum, adsiligatumque. Hic et differentiam uovam attulit, appellando chryselectrum, quod sit coloris aares, et matulino gratissimum aspectu, rapacissimum iginum, et si juxta fuerint, celerrime ardescens. 4 Hoc collo adalligatum, mederi febritus et morbis : tritum rum melle ac rosaceo, aurium vitiis: et si cum melle Attaco conterator, oculorum quoque obscuritatibus. Stomachi ettam vitiis vel per se farina ejus sunta, vel cum mastiche ex aqua pota. Succina ettam gemmis, quæ suntanslucide, adulterandis magnum habent locum, maxime amethystis, quum omni, ut diximus, colore tingantur.

XIII. De lyncurio proxime dici cogit auctorum pertinacia. Quippe, etiam ai non electrum id esse contendunt, lyncurium tamen gemmain esse volunt. Fieri autem affirmant ex urina quidem lyncis, sed e genere ferræ, protinus eo animali uriuam operiente, quoniam invideat liominum usus. Esse autem, qualem in igneis succinis, colorem, scalpique. Nec folia tantum aut stramenta ad se rapere, sed æris etiam ac ferri laminas, quod Diecli quidem Theophrastus credit. Ego falsum id totum arbitror, nec tisam in ævo nostro gemmain ullam ea appellatione: et quod de medicina simul proditur, calculos vesica eo poto elidi, el morbo regio occurri, si ex vino bibatur, aut ai portetur eliam.

XIV. Nunc gemmarum confessa genera dicemus, a lan 1 datissimis orai. Nec vero id solum agenus, sod majore uttilitate vitæ obiter coarguemus magorum infandam vantatem, quando illi vel plurima prodidere de gemmis, modieme ex lus blanda specie prodigia transgressi.

XV. (1v.) Maximum in rebus humanis, non solum inter quemmas, pretium habet adamas, diu non nistregibus et iis admodum paucis cognitus; ita appellabatur auri nodus, in metallis repertus, perquam raro: comes auri, nec nist in auro nasci videbatur. Veleres eum in Æthiopum tantum metallis inveniri existimavere, inter delubrum Mercurii, atque insulam Mercon: dixeruntque non amphoreni cucumis semine, aut colore dissimilem inveniri. Nunc 2 genera ejus sex noscinitur: Indici, non in auro nascentis, sed quadam crystalli cognatione. Siquidem et colore translucido non differt, et laterum sexangulo lavore turbinatus in mueronem e duabus contrariis partibus, quo magis intremur, nt si duo turbines latismis suis partibus, jungantur: magnitudine vero etiam avellanæ nuclei. Si-

même facon. Les autres diamants ont la paleur de l'argent, et ils ne naissent (70) qu'au milieu de l'or 3 le plus parfait. L'essai de tous ces diamants se fait sur l'enclume; et ils résistent si bien aux coups, que le fer rebondit et que l'enclume même se fend. En effet, la dureté en est incroyable : de plus, ils triomphent de l'action du feu et ne s'échauffent jamais ; c'est cette force indomptable qui leur a fait donner le nom qu'ils portent en grec (11). On donne le nom de cenchros à une espece de diamant qui est de la grosseur du millet. On nomme macedonieu le diamant qui se trouve dans les mines d'or de Philippe; celui-la égale la grosseur d'une graine de concombre. Vient ensuite le diamant de Chypre, qu'on rencontre dans cette ile ; il tire sur la couleur du cuivre (72), et ll est quant aux vertus médicinales, dont nous par-4 lerous, le plus efficace de tous. Après celui-la est le diamant sidérités; il a l'éclat métallique du fer, pèse plus que tous les autres, mais en differe par ses propriétés : en effet, il se brise sous le marteau, et on peut le percer avec un autre diamant, ce qui arrive également à celui de Chypre. Aussi, pour le dire brièvement, ce sont des batards qui n'ont du diamant que le nom. Au reste, ces phénomènes que nous avons essayé d'enseigner (78) dans tout le cours de cette histoire, touchant les affinités et les répugnances des choses, ou, en gree, les antipathies et les sympathies, ne se manifestent nulle part plus clairement. En effet, cette force invincible qui méprise les deux agents naturels les plus violents, le fer et le feu (74). cede au sang de bouc ; mais il faut employer ce sang récent et chaud, y faire tremper le diamant, en outre frapper force coups; et même alors se brisent les enclumes et les marteaux de fer (75), s'ils ne sont des meilleurs. A quel esprit ingénieux 5 ou a quel hasard doit-on la connaissance de cette particularité? ou quelle conjecture conduisit à faire une expérience aussi mystérieuse, et en se servant du plus immonde des animaux ? Une telle invention, sans doute, est toute due à la bonté des dieux; et nulle part il ne faut chercher les raisons de la nature, il faut chercher seulement sa volonté. Lorsqu'on réussit a casser le diamant, il se brise en fragments si petits, qu'on les aperçoit à peine ; ils sont recherchés par les graveurs (76). qui les enchâssent dans du fer, et, par ce moven. entament alsement les substances les plus dures. Le diamant a une si grande antipathie pour l'al- 6 mant, que mis auprès il ne lui permet pas d'attirer le fer, ou bien si l'aimant a dejà attire le métal, le diamant saisit le fer et le lui eniève. Le diamant, de plus, neutralise les poisons, dissipe les troubles d'esprit, chasse les values terreurs : ce qui lui a fait donner par quelques-uns le nom d'ananchite (77) (sans-cauchemnr). Metrodore de Seepsis, seul à ma connaissance, dit qu'on trouve du diamant dans la Germanie et dans l'île Bostlie, qui produisent du succin; et ce diamant, il le prefere à celui d'Arable; mais qui pourrait douter de la faussete de ce recit?

XVI. Le second rang après le diamant appar-I tient chez nous aux perles de l'Inde et de l'Ambia, desquelles nous avons traité dans le neuvième livre (ix, 54 et suiv.), à propos des substances marines.

(v.) Le troisième est attribué aux émeraude pour plusieurs raisons. Il n'est point de coulest plus agréable à l'œil; car, bien que la vue se fise avidement sur le vert des berbes et du feuiliage, on goûte infiniment plus de plaisir à contempler

milis est huic Arabicus, minor fantum, similiter et nascens : cæteris pallor argenti, el in auro non mistexeel-3 lentissimo natalis. Incodibus la deprehenduntur, ita respuentes ictum, ut ferrum utranque dissultet, incudesque etiam ipsæ dissiliant. Quippe duritia inenarrabilis est, simulque ignium victrix natura, et numquam incalescens. Unde et nomen græca interpretatione indomita via accept. Unum ex iis vocant cencliron, mili magnitudine. Alterum Macedonicum in Philippico auro repertum : hic est cucumis semm par. Post hos Cyprius vocatur in Cypro reportus, vergens in æreum colorem, sed in medica vi, de qua dicemus, efficacissimus. Post hunc est sidentes ferrei spiendorie, pondere ante cæteros, sed natura dissimilis. Nam et ictibus frangitur, et alio adamante perforari 6 potest : quod et Cyprio evenit : breviterque, ut degeneres, nominis tantum auctoritatem habent. Id que, quod totis voluminibus his docere conati sumus, de discordia recum concordiaque, quain antipathiam ac sympathiam appellavere Green, non aliter clamus intelligi potest. Siquidem illa invicta via duarum violentissimarum naturze rerum, ferri ignumque, co temtrix, hircino rumpitur sanguine, la loque macerata, et sic quoneque aliter quar que multis itiam, præterquam eximias

incudes mallensque ferreos frangens. Cujus hoc ingenio ia-5 tentum? quove casu repertum? aut quæ fuit conjectura experiendi rem immensi secreti, et in fædissimo ammelium? Numinum profecto muneris talis inventio amais est. Nec quierenda la ulla parte natura ratio, sed voluntas. Et quum scheiter rumpere contigit, in tam parvas francfor crustas, at cerni vix possint. Expetuntur has scalp ribus, terroque includuntur, nullam nou duritiam en lacili cavantes. Adamas dissidet cum magnete inpude in tun- 6 tum, ut juxta positus ferrum non patiatur abstralii : eut si admidus magnes apprehenderit, raptat, alque auferat. Adamas et venena irrita facit, et lymphationes abigit, melusque vanos expellit a mente : et ob id quidam eum ananchiten vocavere Metrodorus Scepsins, in eadem Germania et Basilia insula nasci, in qua et succinum, quad equidem legerim, solus dicit : et præfert Arabicis : quod falsum esse quis dubitet?

XVI. Proximum apud nos Indicis Arabiciaque marga-1 rilis pretium est, de quibus in nono diximus volumine inter res marinas.

 (v.) Terna auctoritas smaragdis perhibetur piuribus de causia. Nultius coloris aspectus jumindior est Nam herbas quoque virentes frondesque avide apectamus:

des émeraudes, aucune nuance verte n'étant verte 2 si on la compare à cette pierre. De plus, entre toutes les pierreries, c'est la seule qui repaisse l'œil sans le rassasier; et même, quand on s'est fatigué en regardant avec attention quelques objets, on se récrée la vue en la portant sur une émerande : les lapidaires n'ont rieu qui leur repose mieux les yeux, tant cette douce nuance verte calme la fatigue de l'organe. De plus, vues de loin, les émeraudes paraissent plus grosses, communiquant à l'air ambiant une teinte verte. Ni le soleil, ni l'ombre, ni les lumieres, rien ne les change; elles out toujours un éclat modére; elles laissent pénètrer le regard, transmettant facilement, pour leur épaisseur, la lumière, ce qui nous plait même dans l'eau. Le plus souvent les émerandes sont concaves, pour réunir les rayons lumineux. Aussi y a-t-il une convention qui les protege : on ne les grave pas. Au reste, la dureté des émeraudes de Scythie et d'Egypte est telle, qu'il ne serait pas possible de les entamer. Quant aux émeraudes plates, elles renvolent les images a la façon des miroirs. L'empereur Néron regardait avec une émerande (78) les combats des gla-

XVII. Il y a douze sortes d'émeraudes. Les plus renommées sont les scythiques, ainsi appelees du pays ou on les trouve. Nulle n'a une couleur plus foncée et moins de défauts; et autant les émeraudes l'emportent sur le reste des pierres, autant l'émeraude de Seythie (79) l'emporte sur les autres espèces. Les émeraudes bactriennes, voisines par le lieu de la provenance, le sont aussi par le rang. Etles se recueilient, dit-on, dans les fissures des rochers, lorsque souffient les vents étésiens. Alors elles reluisent, mises à découvert (80) sur le soi par l'action de ces vents,

qui agitent beaucoup les sables. Mais on assure qu'elles sont bien plus petites que celles de Scythie. Au troisième rang est l'émeraude d'Egypte qu'on extrait des rochers, dans des collines aux environs de Coptos, ville de la Thébaide. Les 2 autres sortes d'émeraudes se rencontrent dans les mines de cuivre. De là vient que le premier rang parmi ces dernieres appartient aux émeraudes de Chypre. Le mérite de celles-ci consiste dans une nuance claire (81) qui n'a rien de faible, mais qui a quelque chose d'humide et de gras, et dans une transparence qui imite celle de la mer. De la sorte (82) cites sont à la fois diaphanes et luisantes, c'est-a-dire qu'elles réfléchissent la lumière et laissent pénétrer la vue. On raconte que dans l'ile de Chypre, sur le tombeau d'en petit roi nommé Hermias, auprès des pêcheries. était un lion de marbre avec des yeux en émeraude. L'éclat qui en sortait pénétrait si avant dans la mer, que les thons épouvantés s'enfuyaient. Les pêcheurs s'etonnerent longtemps de cette fuite nouvelle du poisson ; à la fin ils mirept au lion d'autres yeux.

XVIII. Il faut, les prix étant si exorbitants (83), 1 signaler aussi les défauts des émeraudes. Il y a, il est vrai, des défauts communs à toutes; mais d'autres, comme les défauts dans l'espèce humaine, sont propres à certaines provenances. Ainsi les emeraudes de Chypre ne sont pas d'un vert uniforme; dans la même émeraude des parties sont plus ou moins vertes, et la pierre ne présente pas partout cette nuance foncée et irréprochable de l'émeraude de Scythie. D'autres sont parsemées d'ombres qui en ternissent la couleur, et cet aspect terne est condamné, même quand la nuance en est claire. Les défauts font distinguer les emeraudes en diverses sortes. Quelques-unes

smaragdos vero tanto libentius, queniam nihil omnino 2 viridius comparatum illis viret. Præterea soli gemmarum contuitu oculos impient, nec satiant. Quin et ab intentione alia obscurata, aspectu amaragdi recreatur acies. Scalpentibusque gemmas non alia gratior oculorum refectio est : ita viridi lenitate lassitudinem mulcent. Præterea longinquo amplificantur visu, inficientes circa se repercussion sera : non sole mutati, non umbra, non lucerus, semperque sensim radiantes, et visim admittentes, ad crassitudinem sui facilitate translucida : quod etlam in aquis nos juvat. lidem plerumque et concavi, ut visum collicant. Quapropter decreto hominum iis parcitur, scalpi vetitis. Quanquam Scythicorum .Egyptiorumque duritia tanta est, ut nequeant vulnerari. Quorum vero corpus extensum est, cadem, qua specula, ratione supini imagines rerum reddunt. Nero princeps gladiatorum pugnas spectabat in smaragdo.

XVII. Genera eorum duodecim: nobilissimi Scythici, ab es gente in qua reperiutur, appellati Nullis major austeritas, nec minus vitii Et quantum smaragdi a gemmis distant, tantum Scythicus a carteris amaragdis. Proximam laudem babent, sicut et sedem, Bactriani; quos in com-

misuris saxorum colligere dicunter Etesiis flantibus. Tunc caim tellure deoperta internitent, quia iis ventis maxime arense moventur. Sed hos minores multo Scytinicis casa tradunt. Tertum locum Ægyptii habent, qui eruuntur circa Copton oppidum Thebaidis in collibus, ex cautibus. Reliqua genera in metallis ærariis inveniuntur. 2 Quapropter principatum ex iis Cyprii obtinent: dosque corum ext in colore hquido, nec diluto, verum ex humido pingui, quaque perspicitur, imitante translucidum maris: pariterque ut franciucest et niteat, hoc ext, ut colorem expellat et aciem recipiat. Ferunt in ca insula tumulo reguii Hermim, justa cetarias, marnoreo leoni fuisse inditos oculos ex amaragdia, ita radiantibus etiam in gargitem, ut territi refugerent thynoi: diu mirantibus movitatem piacatoribus, donec mutavere oculis gemmas.

XVIII. Sed et vitta demonstrari oportet in tam prodigis t pretiis. Sunt quidem omnum eadem. Quadam tamen nationum peculiaria, sicut in homme. Ergo Cyprit varie glauci, magisque ac minus in sodem sanaragdo aliis partibus tenorem illum Scythicæ austeritatis non semper custodium!. Ad hoc quibusdam intercurrit umbra, surdusque fit colos, qui improbatur, etiam dilutior. Hinc genera di-

sont obscures, et on les nomme aveugles; d'autres ont une densité qui en altère la transparence; d'autres ne sont pas d'une nuance uniforme (84); d'autres sont déshonorées par des nuages qu'il ne faut pas confondre avec les ombres dont il vient 2 d'être question : en effet, le nuage est le défaut de l'émeraude blanchâtre, laquelle n'est pas verte partout, mais offre au dedans ou à la surface une blancheur qui arrête la vue. Voilà les défauts dans la couleur, voici les défauts dans la substance: cesont des filaments, des grains, le plomb. Après les espèces citées on vante les émeraudes d'Éthiopie, qui se trouvent, suivant Juba, à trois journées de marche de Coptos. Elles sont d'un vert vif, mais il s'en rencontre peu qui soient nettes et d'une couleur uniforme. Démocrite met dans cette classe les émeraudes hermiéennes (85) et celles de Perse. Suivant lui, les premières sont convexes et rebondies ; les secondes n'ont pas de transparence, mais la nuance uniforme en est agréable; elle satisfait la vue sans la laisser pénétrer, et ces émeraudes ressemblent aux yeux des chats et des panthères, qui brillent sans être transparents; au soleil elles perdent de leur lustre; elles reluisent à l'ombre, et l'éclat s'en fait voir plus loin que celui des autres. Le vice de toutes ces émeraudes, c'est d'avoir une couleur de fiel ou d'huile verte (86). Au soleil elles sont, il est vrai. claires et limpides, mais elles ne sont pas vertes. 3 Ces défauts sont sensibles surtout dans les émeraudes de l'Attique. On les trouve dans les mines d'argent, en un lieu nommé Thoricos (1v, 11, 2). Elles sont toujours moins grasses et sont plus belles de loin que de pres. Elles ont souvent le plomb, c'est-à-dire qu'au soleil elles ont une apparence plombée. Une particularité remarquable, c'est que quelques-unes vieillissent, perdent peu à peu la couteur verte, et s'altèrent au soleil. Après les émeraudes attiques, viennent les éme-4 raudes de Médie, celles qui offrent le plus de teintes variées (87); quelquefois même elles se rapprochent du saphir. Elles sont ondées et représentent des objets naturels, par exemple des pavots, des oiseaux, des nageoires, des cheveux et choses semblables. Celles qui ne sont pas d'abord entièrement vertes deviennent plus beles par le moyen du vin et de l'huile; il n'y en a pas de plus grosses.

Je ne sais si la ville de Chalcédoine produit en- à core des émeraudes, depuis que les mines de cuivre de cette localité sont épuisées. Au reste, ces émerades ont toujours été très-petites et de très-per de vaieur (88). Fragiles, d'une couleur incertaine, elles ressemblaient aux plumes vertes de la quese des paons et du cou des pigeons. Plus ou moiss brillantes suivant l'angle sous lequel on les regardait, elles offraient des veines et des écallies. Un défaut leur était particulier : c'était ce qu'en nommait en grec sarcion, c'est-à-dire carnoni. La montagne, proche Chalcédoine, qui les fournissait, est appelée Smaragditès. D'après Jule, une émeraude qu'on nomme (89) cholas sert en Arabie à l'ornement des édifices, ainsi que la pierre nommée par les Égyptiens alabastrite. D'après le même auteur, les montagnes les plus voisies, par exemple le mont Taygète (90), en fournissest de semblables à celles de la Médie; on en trouve aussi en Sicile.

XIX. On range parmi les émeraudes la piere! appelée tanos. Elle vient de la Perse; elle est d'un vert désagréable, et sale au dedans. On joint aussi aux émeraudes le calchosmaragée de Chypre, troublé par des veines cuivrées. Au rapport de Théophraste, les livres égyptiens race-

stingnuntur. Sunt aliqui obscuri, quos vocant cæcos: alii densi, nec e liquido translucidi : quidam varii : quidam nubecula improbati. Aliud est hoc, quam umbra, de qua dixi-2 mas. Nubecula enim albicantis est vitium, quum viridis non pertransif aspectus, sed aut intus occurrit, aut excipit in fine visum candor. Hæc coloris vitia: illa corporis, capillamentum, sal, plumbago. Ab iis Æthiopici landantur a Copto dierum trium itinere, ut auctor est Jubs, scriter virides, sed non facile puri aut concolores. Democritus in hoc genere ponit Hermiæos, et Persicos : illos intumescentes pinguiter: Persicos vero non translucidos, sed jucundi tenoris, visum implere, quem non admittant, felium pantherarumque oculis similes : namque et illos radiare, nec perspici : eosdem in sole hebetari : in umbra refulgere, et longius, quam cæleros, nitere. Omnium horum etiamnum vitium, quod fellis colorem, aut acris olei habet. In sole dilu-3 cidi quidem, ac liquidi, sed non virides. Hæc vitia in Atticis maxime sentiuntur, in argentariis metallis repertis, in loco qui Thoricos vocatur, semper minus pingues, et e longinquo speciosiores. Frequens et iis plumbago, hoc est, ut in sole plumbei videautur. Illud peculiare, quod quidam ex his senescunt, paulatim viriditate evanida, et sole læduntur. Post hos Medici; plurimum varietatis habeat, islendum et e sapphiro. Ii sunt fluctuosi, ac rerum impies complexi, ut verbi gratia papaverum, aut avism, pienrumque vel capillorum, aut aimilium. Qui non omnie vides nascuntur, vino et oleo meliores flunt : neque st divrum magnitudo amplior.

Calchedonii nescio an in totum exoleveriat, postquammitalla æris ibi defecerunt: et semper tamen vilistini fest, minjimique. lidem fragiles, sed colore incerti, et viruitami in caudis pavonum columbarumque colle plumis sinila, ad inclinationem magis aut minus lucidi, venosi quita squantosique. Peculiare erat in his vitium sarcion applitum: hoc est, quedam gemmæ caro. Mons juxta Califodonem, in quo legebautor, Smaragdites vocalus est luit est autor, amaragdum, quem cholan vocent, is lutit est autor, amaragdum, quem cholan vocent, is lutit est dictiorum ornamentis includi, et lapidem, quem abbetitum Ægyptii vocent; complures vero et in proximi motibus et in Taygeto erui, Medicis similes, et alios in Sicila.

XIX. Inseriur smaragdis et que vocator tana, e rest veniens gemma, ingrate viridis, atque intus socida lim chalcosmaragdos e Cypro, turbida æreis venis. The phrastustradit in Ægyptiorum commentariis repairi, 19

tent qu'un roi de Babylone envoya au roi d'Égypte, en présent (91), une émeraude longue de quatre coudées, et large de trois. Le même auteur dit qu'en Egypte, dans un temple de Jupiter, était un obelisque fait de quatre émeraudes, lequel avait quarante coudees de hauteur, et de largeur quatre coudées a une extremite et deux s à l'autre; qu'au moment ou il écrit il y a à Tyr, dans le temple d'Hercule, une grosse colonne (92) d'une seule émeraude, si toutefois c'est une vraie émeraude; qu'en effet on trouve de fausses emeraudes, et qu'on a vu a Chypre un bloc moitié \*meraude, moltié jaspe, le liquide n'ayant pas encore été totalement transformé. Apion, surnommé Plistonices, a laissé depuis peu par écrit qu'il y avait, encore de son temps, dans le labyrinthe d'Egypte, un Serapis colossal fait d'une emeraude, et haut de neuf coudces.

XX. Plusieurs croient le béril de même nature que les émeraudes, ou du moins d'une nature analogue. L'inde le produit, et on en trouve rarement ailleurs. Les lapidaires taillent tous les herils en figure hexagone, parce que la nuance, qui enest ternedans sa muette uniformité (93), s'anime du reflet produit par les angles. Tailles autrement (94), ils n'ont pas d'eclat. Les plus estimés sout ceux qui imitent le vert d'une mer calme. Au second rang sont les chrysoberils; un peu plus påle (95), l'éclat qu'ils jettent tire sur la couleur de 2 l'or. Au troisième rang est un beril assez semblable, mais plus pale; quelques-uns en font un genre particulier, et le nomment chrysoprasus. Au quatrieme rang sont les berils tirant sur l'hyacinthe; au cinquième, les bérils nommés aéroides (couleur de ciel ) ; au sixieme, les bérils couteur de cire ; au septieme, les bérils oleagineux, c'est-a-dire conleur d'hulle; au dernier, ceux qui ressemblent presque au cristal. Ceux-ci ont des filaments et des taches, et ils perdent insensiblement de leur éclat, défauts du reste qu'on rencontre dans toutes les espèces de pierres. Les Indiens aiment singulierement les bérils longs, et disent que c'est la seule pierre qui veuille être portée sans or; à cet effet, apres les avoir percès, ils les enflient avec des crins d'eléphant. Ils s'accordent (96) pour ne pas perforer ceux qui sont absolument sans défaut, et se contentent d'en enchésser les extrémités dans de petites bossettes d'or. Ils aiment mieux en faire des cylindres que des 3 pierres a bagues, parce que ce qui leur platt le plus, c'est la longueur. Quelques-uns pensent que les bérils sont naturellement anguleux; que percés ils deviennent plus agréables, parce qu'ainsi on ôte le blanc qu'ils ont au dedans, et que l'or dont on les garnit en ce cas en releve l'éclat (97), ou simplement parce qu'en en diminuant l'épaisseur on en augmente la transparence. Outre les defauts ci-dessus énumérés (xxxvii, 18), les berils sont sujets à peu près aux mêmes imperfections que les émerandes, et de plus à des taches en forme d'ongle. On pense qu'il se trouve parfois des berils dans le monde romain, aux environs du Pont-Euxin. Les Indiens, en colorant le cristal, ont trouvé moyen d'imiter diverses pierres précieuses, et surtout le

XXI. (vr.) Les opales différent à la fuis très peu 1 et beaucoup (98) des berils, et ne le cèdent qu'aux émeraudes. C'est aussi l'Inde seule qui en est la mère. Formées de ce qui fait le merite des pierreries les plus précieuses, elles ont offert à la description des difficultés infinies; car en elles se trouve le feu subtil de l'escarbouele, l'eclat purpurin de l'améthyste, la vert de mer de l'é-

control a rege Babylonio missum smaragdum muneri iv cubitorum longitudine, et trium latitudine. Et fuisse apud eus in Jovia delubro obelisuum e iv smaragdie, al cubitorum longitudine, latitudine vero in parte quatuor, in parte aduorum. Se autem scribente, esse in Tyro Herculis lempio alelen amplain e smaragdo, niai pottus pseudosmaragdor sit. Nam et lior genus reperiri, et in Cypro inventum ex dunidia parte smaragdum, ex dimidia jaspidem, nondum humore in totum transfigurato. Apion cognominatus Phatomers, paulo ante scriptum reliquit, esse etiam nunc in tabyrintho Ægypti colosseum Serapine smaragdo novem cubitorum.

1 XX. Eamdem multis unturom aut certe similem habere berylli videntur. India cos gignit, raro slibi repertos. Pobiuntur omnes sexangula figora artificium ingenns, quomam lebes unitate surda color repercussu angulorum excitetur. Alter politi non habent fulgorem. Produssimi sunt ex ris, qui vicintiatem puci maris imitantur. Proximi, qui vocantur chrysoberylli, paulo palifidores, sed in anceum colorem exeunte fulgore. Viciniam genus finic est, sed pallidius, et a quihusdam proprii generis existinatur, vocaturque chrysoprasiis. Quarto foto imme-

rantur hyacinthizontes. Quinto, quos aeroides vocant. Post eos autem cerini: ac deinde oleagior, buc est, colora olei. Postremi crystallia fere similes. Ill capillimenta habent, serdesque; alfoqui evanidi; que sunt empinem vitia. Indi mire gaudent longitudine corum, solosque genmarum esse praedicant, qui carere auro malint ; ob id perforatos elephantorum sens religant. Convent non oportere perfor tert, quorum sit absoluta bonitas, umbificis tantum ex auro capita comprehendentibus. Ideo cylindros ex lis facere 3 malunt, quam gemmas, quomam est summa commendatio in longitudine. Quidam et angulosos putant statum nasci, et perforatos gratiores fleri medella candoris exemta, addituque aura repercussa, aut omnino castigata, causa perspicuntatis, crassitudine. Vitia, præter jam dicta, eadem fere, quæ in smaragdis, et pterygia. In postro orbe afequando circa Pontiun inveniri putantur. Indi et alias quidem gemmas erystalium tingendo adulterare repererunt, sed præcipue beryllos.

XXI (vi.) Maimum tidensque plurimum ab ils diffe-trunt opah, smaragdis tautum redentes linha sola et horno est mater, afque in preliosissimarum genmarum gioria compositi, maxime incharrabilem diffeu tatem de-

بالمهور ويعرفه ممر 47.2 ----... -- 2 4 +er and a series --tion to make general galacters And the second second second second not a night two tales are - . . . The same of the last Appelled to the same of the As of the ----- lie #**15** 2 ·· 5 e en language 100 A SHOPPING . . 1 .- - 77 35-A 144-1-1 202 10 1 22 A . .. . THE REAL PROPERTY. Some and property and the second second and the second of the contract of the second of the second the property and a grant of party THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. entropy of the property of the control of the contr e or was a paint to or earliest with e the election of the statement because in the second THE PERSON SEC. AT MAN AN OPEN THE ME except to the electric services of the service THE PERSON OF THE PERSON I the transfer of the state of th かんか こうない は 利さる 統領 気管 国 The professional and appeared to the established by the second THE PROPERTY OF STREET AND THE RESIDENCE AND The state of the control of the control of the many that when you will be a required that it will be

tar in an i and it is to receive the what THE STATE . -- THE PROPERTY AND THE STATE OF ent. - et de meier de la lacteria l'ait des there attracted appears interesting, but the ALTONOMIC SEASON IS DESCRIBE · 如下學 38 化过滤器 建过滤器 建二氯甲基 ार नाम का **भार के प्रमाण** नहीं जिल्हा । स्था सेवार A CAMPAGE OF STREET া আনৰ আৰু প্ৰজ্ঞানৰ আমালানী হ'লিছ THE TOTAL OF MICH. AND ADDRESS. AND ADDRESS. tief aufer in mit labourtret in fert in feremain manner of their state and feat er engage in the engage in an expense of 777 HE # 138.

THE PERSON COMMENTS OF THE PERSON NAMED IN COMMENTS OF THE PER THE REPORT OF STREET, SINCE MICHIGAN PROPERTY AND ADDRESS AND ADDR 1001-10002-100-10004 . \* 1 1000-10 1007-THE M. COMPAGE & INCOME UPPER HOLD an angener in tiet, e per 🧸 🗷 seepe Service and the service of the servi A Their, crimine, an electric process of the THE ANALOGICAL DESCRIPTION OF THE SECOND as france authors, but it inches des aericane et मामक जन्मक जनमा कार्या के हैं। कि the demonstrate length are total married for Unique-entre des es homeses (1881) mais es at and one and annealment with the first AND S. SECOND. SECONDOVERS. S. SECONDO. Talkarde, 4015, deservable per une per de Dalació "COMMETTE: LINET: PRODUCT TO THE PRODUCT TO SELECT BY I SHE HER HETE I A METE SHEET WHICH PER PERSONAL TELEPHONE OF SEPTEMBER 4-1 nenies. El nerver l'america, le l'empatrité. ie Leuthema ie Schene, Les gelts bereit

State of the state The second secon and the second All the second of the second o The second of th A new contract of the second section of the second sections of the section sec with the second of the second types see the second and the second section of the second section of the second section of the the complete policy and proceedings, and medical Briggs Acres, in the a contract of the state of the contract of the state of A new order of the earliest operations in the second problems that he

1 11 1 com , college committee graph again the contract the contract of the contract state them. to the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section A CONTRACTOR AS A CONTRACTOR AS A STATE OF STATE OF STATE AS A STATE OF STATE O MOT DANS SIR POSTERIOS. "A CARD ROMANIA REPORTA THE R. SEC. LEW YORK, P. LEW CONTRACT OF MARKING MICH. 49. Unit in the Committee of the Committee o ATTENDED TO BE AND A STREET OF THE PARTY OF 176 - - Activit - Chipmonepie un intie Perer dicent. is. Lorens e Egole s e Marie, st Pierre e 1 de fera a lineare se l'institut de l'anne. Quappe conf Charles have begins niet, men mit stater Senwith the same of transfers organic. Providing securation sense timesaftime menter ibe things bright vine source for-THE PERSON OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON OF TH

ALL Badesia to principals content, sufferent na cime lenantsconstilla. Unius pera sinti, de quilius d in jugicant. Sugmerum enun ibabi sandrats pretta incit, reme colemne amusaica, vent paum Cauch is Casar anarag-214 motersal, et sur 2:00 than Private autem Bamagarum sactors inclusion proc Africanus, at in lastoria tradit Demostration, et mae Romanos germant hoges auctorités. Guamesorem proximilm et dabemes locaim. Sandonyches ture, at ex promine 'pec apparet, intelligebanius candore in marin, and est, what carminus ungre-institute iraposite, deple et proces unes sique etem trans- et utroque translucido. Tales esse indicas tradunt, isme 2 deple et proces unes sique etem trans- aias, Demostrates. Zenothemis, Solacus : hi quidem dec

nomment sardoines aveugles toutes celles qui ne sont pas diaphanes. Celles qui aujourd'hui ont pris ce nom n'offrent aucune trace de la sarde, et viennent de l'Inde ou de l'Arabie (106); et on s'est mis à caractériser les sardoines par diverses couleurs, savoir : le noir ou l'azur pour le fond, et pour l'ongle le vermillon entouré (107) d'un blanc gras, de sorte que le bianc passe au vermilion, non sans laisser entrevoir une teinte de pourpre. Zénothémis écrit que les Indiens n'estimaient pas les sardoines, quoiqu'ils en eussent d'assez grosses pour faire des polgnées d'épée; que dans l'Inde les torrents les mettent à nu, et que c'est dans le monde romain qu'elles ont été d'abord recherchées, parce que, scules presque parmi les pierres qu'on grave, elles n'enlèvent a pas la cire en formant le cachet. Notre exemple a été persuasif pour les Indiens, qui maintenant en font cas. Chez eux le peuple les perce et les porte, mais seulement en colher; c'est à quoi l'on conpast aujourd'hui les sardoines de l'Inde. Les sardoines d'Arabie sont remarquables par un cercle d'une blancheur éclatante, et assez large, qui brille non dans les endroits creusés de la pierre, ni sur les pans, mais dans les points saillants mêmes, soutenu qu'il est par un fond très-noir (108). Ce fond, dans les sardoines indiennes, est couleur de cire ou de corne, avec un cercle bianc aussi. 4 On y trouve un certain reflet de l'arc-en-ciel. La surface est plus rouge que le tôt d'une langouste. On rejette les sardoines qui ont les défauts dits miel ou lie de vin; on rejette aussi celles dont le cercle blanc s'étend, et n'est pas nettement arrêté, ou bien est coupé irrégulièrement per quelque autre couleur. En effet, on n'aime pas qu'une interposition étrangère vienne

déranger la régularité de quoi que ce soit. Il y a aussi des sardoines d'Arménie, estimées, sauf que le cercle en est pâle.

XXIV. Il faut traiter maintenant de l'onyx t même, à cause de son nom, partie de celui de la sardoine. Ce nom, attribué à un marbre de Carmanie, est devenu celui d'une pierre. Sudinès dit que l'onyx-plerrerie a une portion blanche semblable à un ongle humain, et de plus les couleurs de la chrysolithe, de la sarde et du jaspe. Sulvant Zénothémis, l'onyx indien présente différentes nuances, une couleur de feu, une teinte noire, une teinte cornée avec des veines blanches qui les cerclent comme une sorte d'œil, ou (109) des veines obliques qui les traversent. Sotacus parle d'un onyx d'Arabie différent des autres : l'onyx indien a de petits feux entourés chacun d'une zone blanche ou de plusieurs, et présente une disposition differente de la sardoine Indienne, qui a des points, tandis qu'ici ce sout des cercles. Au contraire, l'onyx d'Arabie est noir, avec des 2 zones blanches. Satyrus dit qu'il y a des onyx de l'Inde charnus, tenant en partie de l'escarboucie. en partie de la chrysolithe et de l'améthyste; il rejette toutes ces variétés. Sulvant lui, le véritable onyx a des veines nombreuses et variées, avec des zones laiteuses; toutes ces nuances, qui passent de l'une à l'autre, donnant une teinte qu'on ne peut décrire, et se fondant en un ensemble harmonieux et d'un aspect chormant. Ne différons pas non plus l'histoire de la sarde, dont le nom entre dans celui de la sardoine; mais préalablement traitons des pierres couleur de feu,

XXV. (vii.) Au premier rang est l'escarboucle, i ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec le feu; et péanmoins elle ne ressent point les at-

reliques omnes, quie non transluceant, cascas appellantes. Quar nunc nomen abstulere, nullo sardarum vestigio, Indicas vel Arabicæ sunt. Corperuntque pluribus hæ gemmæ coloribus intelligi, radice nigra, aut caruleum inutante, et ungue minium, redimitum candulo pingui, nec sine quadam spe purpuræ candore in minium transeunte. Has Indis non habitas in bonore Zenothemis scribit : tante alias magnitudinis, ut inde capulos factitarent. Etenim constat ibi torrentibus detegi. Et placiisse in nostro orbe initio, quomam solæ prope gemmarum scalptæ ceram non auferrent. 3 Persnasimus deinde et Indis, ut ipsi quoque ils ganderent : utiturque perforatis utique vulgus, tantum in collo : et boc est nunc indicarum argumentum. Arabicæ excellunt candore circuli prælucido atque non gracili, neque in recessu gemma, aut in dejectu ridente, sed in ipsis umbonibus nitente, præterea substrato nigerrimi coloris. Et hoc in Indicis cereum aut corneum invenitur, etiam circuli albi : quædam in its corlestis arcus antielatro est. Superficies vero locustarum maris crustis rubentior. Jam mellear, aut faculentae ( hoc enim nomen est vitio ), improbantur : et si zona alba fundat se, non colligat. Simili modo, si ex alio colore la se admittat aliquid enormi-

ter. Nihil enim in sua sede alieno interpellari placet.

Sunt et Armeniacæ, cætero probandæ, sed pallida zona. XXIV. Exponenda est et onychis ipsius natura, propter 1 nominis societatem : hoc in genumam transilit ex lapide Cormaniae. Sudmes digit in gemma esse candorem unguis. humani simultudine : item chrysolithi colorem, sardm, et laspidis. Zenothemis Indicam onychem plures habere rietates, igneam, nigram, corneum, cingentibus candidis venis oculi modo, intervenientibus quarumdam et obliquis venis. Solacus et Arabicam onychem tradit : sed eam a cæteris distare, quod Indica igniculos habeat, albis cingentibus zonis singulis, pluribusve, aliter quam in sardonyche Indica. Itlic enim momentum esse, hic ciscutum. Arabicas onychas nigras inveniri candidis 200is. Salyrus 2 carnosas esse Indicas, parte carbunculi, parte chrysolithi, et amethysti, totumque id genus abdicat. Veram autem onychem plurimas variasque cum lacteis sonis habere venas, omnium in transitu colore laenarrabili, el in unum. redeunte concentum, suavitate grata. Nec sarda: natura. differenda est, dividuze ex codem nomine : obiterque acdentium gemmarum indicanda.

XXV. (vii.) Principatum habent carbonculi, a aimi- i litudine ignium appellati, quum ipsi non sentiant ignes, ob id a quibusdam acausti vocati. Horum genera, Indici,

7 2 22

designate respective to the first detailed being departs: 1" accessed a speciment me m a comma ment methacemous a cities to finalistice to a grande of tage. In must etimonome et amalane relient e mure ins i lettome 7 29, 1 . Tilerie latte : . . Hant and Thise i bende. De site, dante: scecese: enemities de क्रमाध्यक्त प्रशंत र्याच तथा अपन परे. त त क carponeles entelles. I'm citt 100 luius. Frent op sprachageles paies. In 42 VIC Name the last en fen with dair findres and line ondere. finites initest far the unitere configer. 🗈 Carpos estaders and as anothresizates, y esartice union to the contraction of the contraction gar e inter te incellir de la la accidite trate ant e seriales minutes side in Injent d'un etat qui eur est nature ... 1. Purbut on in as Trave, that he a systemation in entel. Service di me di serciciones de l'indees sunt les leits. In sien sont lessone luipara pres , s amignars i in seat sine (1) . que es estudiunques sons grances. Le projettent in he remaindent in univers, mais littlett. d'un feu concentre. D'après Callistrate, l'esat, 4 and exemplated poses a terre and eith history. avec in mage his exception. El Prime comme 44 fee grand in a tant en l'ir: i et e nam d'excirboucie hisoche qu'on trouve dans hem-2 cons d'auteurs. Les escerioneles andiennes, qui out un estat plus sanguissant et plus terne, se Comment ithizantes; es certainmouses son: beaucing pins petites; dans . Inde .. y en a pu. erensees, bennent jusqu'à un setter. D'après Archeals, es escarbounes earthaginouses sont d'un aspect pius sombre : mais expusees a la lamiere du les ou du soien, et presentées abaque-

retailes de la facture . etchi l'afact antetes tur met- l'accit, alles revenuent plus que les autres ; à l'omme : 4, inne es musins, elles paraissent pour-Bes: - Ben ber - Geneur & Cenne; bux rayons na succi. semillantes: punad on cachète avec na menementario la cure se fond, même à l'omare. Preserve anterers out ecrit que les escarmuches nationales sant pins bianches que les cartherenesses, et me, su contraire de celles-ei. 'esar en tiamme quand sa les incline; qu'en nure, inun es escarboncles máles de Carthage, 1. "mercear, prilent des points lamineux comme les duties, unails que es femelles jettent au denors not enraces; que us escarboncies d'Ala-4 manta sont pour mandres que les autres, et rabotennes. Les environs de M det (15) et la Thrace en muraissent de même couleur que les alabandipares, ef pare e feu a abere aucunement. D'après Theronometer for applicages on en trouve aussi a termonome d'Armidie et a Chius; celles d'Ormannene sent uns someres, et on en fait des mirrars. males de Tremme sont de diverses conleurs, et pursemens de taches blanches ; il y en a a lamnume, mous 114 codes ci sont plus pâles et urent sur e mane : a en vient aussi par Marseille. Baccinus 1 certi ru an en trouvait de fonsiles dans a territore d'Olimpon, et qu'on les extrayait avec grand inneur. 's wrram ctant argileux et brûlé per e suezi.

XXVI. Rien de pius difficile que de distinguer 1 in differences succes d'excerboncies, tant l'art des apparaires peut en dennturer les nuances en les forcage a regleter les couleurs des montures. Ou ha tat paul est possible de donner du brillant max escarbauctes qui en manquent, en les faisant macerer pendint quatorze jours dans du vinaigre, et que le bri lant amer sequis dure quatorse mois. On contrefait parfaitement les escarboncles avec le verre , mais de reconnaît la tromperie avec la

et Garamastica, quos et Carchedonnes vocavere, propter opulentiam Carthagunes magnir. Allacount Elitospecia et Alabandicas, in Orthonia Carrie Bascentes, sed qui pertrunder Alabanius. Printerea in omni genere masculi appollate across, at feminae languistics refulgentes, in marain quoque observant inqualment alon floratore, marsocis anna, et quendam es alio lucidos, ac maga cacte as na vole 2 dagrantes. Optimos vero amethystizunias, hoc est., quorum extremus agniculus in amethysti violam exeat : proximos illis, quos vocant sitilas, iunato fulgore radiantes, Inveniri autem ubicumque, maxime solis repercussu. Satyrus Indicos non esse claros dicit, ac plerumque wedidos ac semper fulgoris retorridi : Æthiopicos pingues, lucemque non emittentes, aut fundentes, sed convoluto igne flagrare. Callistratus fulgorem carbunculi debere candidum esse positi, extremo visu nubilantem - si attollatur, exardescentem : ob id a plerisque hunc carbunculum can-🛢 lutum vocari. Qui languidius ac lividius ex Indicis lucent, lithizontas appellari. Caret -de-los II. .lto minores cose : Indicos etiam in sexta-MOSUPARD CATACI. Archelaus, Carchedonios 1

tus esse, sed

irre, ser sene, et molinalisme acrius, quam exteros, exratur... Essuem saumarante tecto purpureos videri, aub 1290 Comment, contra rados solis et scintillare : ceras sagantures un impresente, quantris in opaco. Multi Indicos Carificatanás cantataires este, et e diverso inclinatione bebetart scrippere : etianioum in Carchedoniis maribus stellas meas arbere, feminas fulgorem universom fundere extra se. Labandicos casteris nigriores esse sca- f brosque. Et circa Miletam assentur et in Thracia coloris ephylem, ignem manne sentientes. Theophrastus auctor est, et in Orchomeno Arcadia: inveniri, et in Chio. Illos pigriores, e quibus et specula fieri. Esse et Trærenios varios intervenientabas maculis albis : item Corinthios, sed pallidiores, et candidos; a Massilia quoque importari. Bocchus et in Olisiponensi erui scripsit, magno laboro, ob argillam soli adusti.

XXVI. Nec est aliud difficilius, quam discernere has t genera : tanta est in eis occasio artis, subditis per que translucere cogautor. Aiunt hebetiores in aceto maceratus quatuordecim diebus nitescere, totidem mensibus durante fulgore. Adulterantur vitro simillime : sed cote depreplerre à aiguiser, comme pour toutes les plerreries artificielles. En effet, les pierres artificielles sont plus tendres, fragiles, ont à l'intérieur une sorte de limaille, et sont moins pesantes. Quelquefois aussi elles offrent de petites bulles qui brillent comme l'argent.

XXVII. On trouve dans la Thesprotie une pierre fossile nommée anthracitis, et semblable au charbon. Ceux qui ont écrit qu'on en rencoutrait aussi dans la Ligurle se sont trompés, je pense, à moins qu'il n'y en eût peut-être de leur temps. On dit qu'il en est d'entourées d'une veine planche, et dont la couleur est de feu comme celle des pierres décrites plus haut. Chose singulière l jetées dans le feu, elles s'éteignent et paraissent mortes; au contraire, arrosses d'eau, elles deviennent flamboyantes.

XXVIII. Il faut rapprocher de l'anthracitis le sandarésus, dit par quelques-uns garamantités. On en trouve dans l'Inde en un lieu nomme Sandarésus; on en trouve aussi dans l'Arabie meridio nale. Ce qui le recommande surtout, c'est qu'un feu intérieur (118), pour ainsi dire place derrière une substance transparente, brille d'étoiles qui semblent des gouttes d'or ; étoiles qui doivent toujours partir du dedans, jamais de la surface. De plus, des idees religieuses sont attachées a cette pierre, à cause du rapport (119) qu'elle a avec ies astres; en effet, elle est constellee, et offre à peu pres le nombre et la disposition des Hyades; c'est pourquoi les Chaldéens l'emploient dans leurs 2 céremonies. lei aussi les mâles se distinguent par une teinte foncée et vigoureuse qui se communique aux objets mis auprès. On dit même que ceux

de l'Arabie à celui de l'Inde, et qui le disent ressemblant à une chrysolithe enfumée. Isménias prétend que le sandarésus est trop tendre pour être poli, et qu'à cause de cela il se vend cher (121); des auteurs le nomment sandarica. Le point sur lequel tous sont d'accord, c'est que plus le nombre des étolles y est grand, plus cette pierre a de prix. La ressemblance du nom fait 3 qu'on la confond parfois avec le sandasel, appelé par Nicandre sandaréséon, et par d'autres sandaréson. Quelques-uns, qui conservent son nom au sandaresus, appellent le sandasel sandastron; suivant eux, on trouve le sandastron aussi dans l'Inde; il porte le nom de la localité qui le fournit; il a la couleur de la pomme ou de l'huile verte, et personne n'en fait cas.

XXIX. On range encore parmi les pierres ar-i dentes la lychnis, ainsi dénommée parce que c'est surtout (122) à la lueur des lampes qu'elle est agreable. Elle se trouve aux environs d'Orthosie, dans toute la Carie et dans les localités voisines; mais la plus estimée vient de l'Inde. Quelquesmas ont nomme escarboucle moins vive la lychnis quiest au second rang, et qui ressemble aux fleurs dites de Jupiter (123) (xxi, 33, 1, et 89, i). Ou distingue aussi d'autres varietés (124): une a le rayonnement de la pourpre, une autre celui de l'écarlate. Je truuve aussi que cette pierre, échauffee par le soleil ou par le frottement des doigts, attire les pailles et les filaments (125) de papier.

XXV. La pierre carthaginoise (126) exerce, diton, la même action; cependant elle est de beaucoup inférieure aux précédentes. On la trouve chez les Nasamons, dans les montagnes; elle provient, suivant les habitants, d'une pluie divine. On la découvre au clair de lune, surtout quand l'astre est dans son plein. Carthage en était jadis

henduntur, sicut aliæ gemmæ factitiæ: mollior enim matersa, et fragilis : et centrosa soobe deprehenduntur, et pondere, quod minus est vitreis : aliquando et pustulis argenti modo relucentibus.

de l'Inde font mai à la vue. Le feu des saudarésus femeiles est plus doux, brillant (120) plutôt que

tiamboyant. Il en est qui preferent le sandaresus

XXVII. Est et authracitis appellata in Thesprotia fossitis, carbomhus similis. Falsum arbitror, quod et in Liguna basci tradiderunt, niss forte fune nascebantur. Esse in its et præcinciæ candida vena traduntur i harum ignens color, ut superiorum, est : peculiare quidem, quod jactale in ignem velut intermortuæ exstinguoutur, contra

aquis perfuse exardescuit.

XXVIII. Cognata est buic sandaresus, quam aliqui Garamantiten vocant: nascitor in India, loco ejusdem notamis Gignitur et in Arabia ad mendiem versa. Comtendatio summa, quod velut in transluendo ignis obtentas stellantibus fulget intus aureus guttis, semper in corpore, monsquam in cute. Accedit religio narrata, a siderum cognistone, quonam fere stellarum liyadum et numero, et dispositione stellantur, ob ul Chaldars in curimomis ha-

2 bile. It his mares austernas distinguit, quodam vigore apposita impens, ludicæ quitém etiam hebetare visus dicuntur. Blacutor feminis flamma. allurens magis, quam accendens. Sunt qui pra ferant Arabicas Indicis, funidoque cluysolitho illas similes dicant. Ismenias vero negat poliri sandareson, propter tenentatem : et ob si magno venire Sunt qui sandaricas vocent Inter omnes constat, quantum numero stellarum accedat, tantum et pretio accedere. Affert errorem aliquando similitudo no-3 minis, sandasel, quod Nicander sandareson vocat, alii aandareson. Quidam vero hanc sandastron, illam sandaresum : in India nascentem illam quoque, et loci nomen custodientem : mali culore, aut olei viridis, omnibus improbatam.

XXIX. Ex codem genere ardentium, lychnis appellata a threernamm accensu, tum præcipuse geatiæ. Nascitur circa Orthosiam, tetaque Carra, se vicinis locis—sed probatissima in Itudis. Quidam remissiorem carbunculum esse discrunt seundam bonnlate, quæ samilis esset Jovis appellatis floriscus. Et alias invenio differentias : unam quæ purpura radiat : alteram quæ cocco—a sole excalfactas, aut digitorum attritu, paleas, et chartarum fila ad se rapere.

XXX. Hoc idem et Carchedona facere dicitur, quanquam multo vilior pra-ductas. Nascitur apud Nasamonas in montibus, et incolar putant, imbre divino. Inventur ad

PLINE.

le dépôt. Archéiaus dit qu'il en vient aussi en Égypte, aux environs de Thebes, et qu'elles sont fragiles, veinées, et semblables à des charbons qui s'éteignent. Je trouve dans les auteurs qu'autrefois on employait cette pierre et la lychnitis à faire des vases à boire. Au reste, toutes les pierres ardentes opposent une resistance extrême à la gravure, et, servant de cachet, emportent une

partie de la cire.

XXXI. Au contraire, la sarde se grave et cachète très-bien (127), la sarde, dont le nom fait partie de celui de la sardoine. Cette pierre est commune. On la trouva d'abord auprès de Sardes ; mais les plus estimees viennent des environs de Babylone, où, en entamant (128) certaines carrières, on les rencontre adherentes à la roche, en forme de cœur. On dit que cette production fossile s'est épuisée en Perse; mais plusieurs autres lieux en fournissent, parexemple Paros et Assos. L'Indea trois espèces de sardes : une rouge, une seconde qu'on nomme pione à cause de son aspect gras (129), une troisième sous laquelle on met des feuilles d'argent.

2 Les sardes indiennes sont transparentes; les arabiques sont plus opaques. On en trouve aussi autour de Lencade d'Epire et en Égypte, qu'on garnit en dessous de feuilles d'or. Parmi ces sardes, les males ont un éclat plus vif; celui des femelles est plus faible et plus mat. Anciennement aucune pierre n'était plus en usage : du moins est-ce de celle-là qu'on fait parade dans les comédies de Ménandre et de Philémon. De toutes les pierres transparentes (130), c'est celle qui, moulliée, se ternit le plus lentement; mais de tous les liquides l'huile agit le plus sur elles. On fait peu de cas des sardes couleur de miel, et encore moias des sardes couleur de poterie.

repercussum lunze, maxime plenze. Carthaginem quondam deportabatur. Archelaus et in Ægypto circa Thebas nasci tradit, fragiles, venosas, morientibus carbonibus similes. Potoria vasa et ex hoc lapide, et ex lychnite factitata invenus. Omnia autem hanc genera scalptura: contumaciter resistunt, partemque ceræ in signo tenent.

XXXI. E diverso ad hare sarda utilissima, que només cum sardonyche communicavit. Ipsa gemma vulgaris, et primum Sardibus reperta, sed laudatissima circa Babylona, quum lapicidine quædam appellantur, hærens in saxo cordis modo. Hoc metallum apud Persas delecisse traditur. Sed inventuatur compluribus aliis locis, sicut in Paro, et Asso. la India trium generum : rubræ, et quas pionas vocant a pinguitudine : tertium, quod argentele 2 bractels aublinitur. Indicae perlucent : crassiores sunt Arabicze. Inveniuntur et circa Leucada Epiri, et in Ægypto, que bractes aurea sublinuntur. Et in his autem mares excitatius fulgent : feminac pigriores sunt, et crassius nitent. Nec fuit alsa gemma apud antiquos usu frequentior. Hac certe apud Menandrum et Philemonem fabulæ superbunt. Nec ulta: translucentium tardius sulfusæ humore hebetantur, oleoque magis, quam alio liquore. Daminantur ex us mellem, et validius testacem.

XXXII. (viii.) La topase est encore aujour-1 d'hui en tres-grande estime, a cause de sou beau vert ; et même, au moment de la decouverte, on la prefera à toutes les autres pierres. Il arriva (121) que des pirates trogodytes abordèrent dans une fle d'Arabie appelée Cytis (vi, 34, 2), apres avoir souffert de la faim et de la tempéte; et, arrachant des herbes et des racines, ils mirent à decouvert des topazes : tel est le sentiment d'Archeiaus. Juba pretend que l'ile Topaze (vt. 34, 1) est dans la mer Rouge, à un jour de navigation du continent; que, entourée de brouillards et souvent cherchée par les navigateurs, elle a pris de cette circonstance le nom qu'elle porta; qu'en effet topazin signifie chercher, en langue trogodyte: que de là Philemon, préfet du roi, en fit venir 2 pour la premiere fois, et les donna à la reine Berénice, mere de Ptolemée II, et (132) qu'elles plurent beaucoup à cette princesse ; qu'ensuite on fit avec cette pierre, à Arsinoé, femme de Ptolémée Philadelphe, une statue de quatre coudées, qui fut consacrée dans le temple appelé temple d'Ur. D'après les auteurs les plus modernes, on trouve aussi des topazes auprès d'Alabastrum en Thébaide. Ils en distinguent deux espèces, la prasoide et la chrysoptere, qui ressemble à la chrysoprase; en effet, toutes les topazes tirent sur la couleur du suc de porreau. La topaze est la plus grosse des pierres précieuses; c'est la seule aussi qui cède à l'action de la lime. On polit les autres avec la pierre de Naxos (xxxvi, 10) et la pierre à alguiser. La topaze s'use même à porter.

XXXIII. Après elle parlons d'une pierre plus ! semblable par l'apparence que par le prix, la callais, qui est d'un vert pâle. Elle se trouve en arrière de l'Inde, chez les Phycares, habitants

XXXII. (vnr. ) Egregia etiamnunc topazio gioria est, f. suo virenti genero, et quum reperta est, praelatae omnibus. Accidet in Arabiæ insula, quæ Cytis vocatur, in quam devenerant Trogodytæ prædones fame et tempestate fessi, ut, quam herbas radicesque effoderent, eruerent topa-2100. Haec Archelai sententia est. Juba Topazou insulara. in Rubro mari a continente diei navigatione abesse tradit, nebulosam, et ideo quæsitam sæpe navigantibus, es es causa nomen accepisse. Topazin enim Trogody tarum hagua significationem habere quarendi. Ex liac primum ? importatam Berenicæ reginæ, qua font mater sequentis Ptoleman, a Plalemone praefecto regis, mire placuese : el inde factam statuam Arsinoæ Ptolemær Philadelphi uxori, quatuor cubitorum, sacratam in delubro, quod Aureum cognominabatur. Recentissuni auctores et circa Thebaida Alabastrum oppidum nasci dicunt : et duo ejus genera facount, prasondem atque chrysopteron, similem chrysopraso Ejus emm tota similitudo ad porri succum dirigitur. Est autem amptissima gemmarum. Eadem sola nobilium lunam sentit : cæteræ Naxio et cotibus poluintur. Hæc et usu atteritor.

XXXIII. Comitatur eam similitudine propior, quam auc- [ torstate, callais, e viridi pollens. Nascitur pos aversa in-

du Caucasa, chez les Saces et les Dahes. Elle est d'une grosseur remarquable, mais pleine de trous et de saletés. Celle de Carmanie est beaucoup plus nette et plus beile. Dans les deux contrees, elle se rencontre sur des rochers inaccessibles et glacés ; elle y fait saillie comme un œil , at n'y tient que faiblement, paraissant plutôt apposée qu'adhérente a la roche. Des hommes habitués au cheval et mauvais piétons ne se soucient pas de gravir 2 jusque-là ; d'ailleurs le danger les effraye, C'est pourquoi ils attaquent la callais de loin, à coups de fronde, et la font tomber avec la mousse qui l'entoure. C'est le tribut qu'ils payent, c'est (133) l'ornement qu'ils se plaisent le plus à porter au con et aux doigts; c'est leur fortune, c'est leur gloire; et ils se vantent de toutes les plerres qu'ils ont abattues depuis leur enfance. Mais en cela le succès est variable : quelques-uns, du premier coup, en font tomber de très-belles, et plusieurs vicillissent (134) sans en abattre une scule. Telle est la chasse de la callais. La taille donne la forme à ces pierres ; du reste, elles se cassent aisément. 3 Les plus estimées (135) ont la couleur de l'émeraude ; cela montre néanmoins que ce qui plait en elles leur est étranger. L'or dans lequel on les enchasse les relève, et il n'est pas de plerre à laquelle ce métal aille mieux. Les plus belles callais perdent leur couleur si on laisse tomber dessus de l'huile, des essences ou du vin pur; les moins belles la conservent mieux. Il n'est point de pierre plus aisée à contrefaire à l'aide du verre. Des auteurs disent qu'on en trouve en Arabie, dans le aid de l'oiseau nommé melancoryphe.

XXXIV. Il y a plusieurs autres sortes de plerres vertes. La prase appartient aux plerres communes. De la prase ordinaire se distingue-une seconde espèce marquée de points sanguinolents, et une troisième portant trois raies bianches. A toutes ces espèces on préfère la chrysoprase, qui, elle aussi, a la couleur du suc de poireau, mais dont la nuance va un pen de la topaze à l'or : la grosseur en est telle, qu'on en fait même des coupes, et très-souvent (186) des cylindres.

XXXV. L'inde, qui produit ces pierres, produit i aussi le nilion. Celui-ci a un éclat terne, fugace, et, quand on y fixe les yeux, trompeur. Sudinés dit qu'on en trouve aussi dans le Syvérus, rivière de l'Attique. La couleur en est celle d'une topaze enfumée, ou quelquefois d'une topaze couleur de miel. D'après Juba, l'Éthiopie en produit sur les rives du fieuve que nous nommous Nii; et de la viendrait le nom qu'il porte.

XXXVI. La molochite n'est pas transparente; i elle est d'un vert plus foncé et plus mat que l'émeraude; le nom lui vient de la mauve, dont elle a la couleur. Elle est bonna pour faire des cachets; et elle est douée d'une vertu medicale naturelle qui la rend propre à préserver les enfants des dangers qui les menacent (187). On la trouve en Arabie.

XXXVII. Le jaspe est vert, et souvent dia- i phane. Quoique le cédant à plusieurs pierreries, il a conservé la renommée qu'il avait dans l'antiquité. Plusieurs contrées produisent le jaspe : l'Inde, un jaspe semblable à l'émeraude; l'île de Chypre, un jaspe dur et d'un glauque mat ; la Perse, un jaspe bleu de ciel, et qu'on appelle pour cette raison aérizuse; tel est aussi le jaspe caspien. Le jaspe est bleu sur les rives du Thermodon (138); pourpre en Phrygle; d'un pourpre hleu, triste et sans rayonnement, en Cappadoce. Amisos en fournit un semblable au jaspe indien. 2

dim, apud incalas Caucasi montis Phycaros, apud Sacas et Dahas, amplitudine conspicua, aed fistulosa ac sordium plena. Sincerior multo praestantiorque in Carmania. Utrobique autem in rupibus inviis et geldia, oculi figura extuberana, leviterque adharens, noc ut agnata petria, sed ut appoella. Quamobrem scandere ad cam pigrilia pedum

2 equestres populos taedet, simul et periculum terret. Ergo fundis e longinquo inceasunt, et cum toto musco excutunt. Hoc vectigal, toc gestainen in cervice ac digitis gratissimum. Hic ceasus, hac gloria a pueritia dejectorum anmerum prædicantium, in quo varia fortuna. Quidam ictu primo cepere præclaras, multi ad senectam nultas. Et venatus quidem caltandis talis. Soctura formantur, alias

a fragiles. Optimis color amaragdi: ut tamen appareat, alienum esse quod placeat. Incluse decorantur auro, aurumque nulla magis decent. Que sunt earum pulchriores, oleo, impuento, et mero colorem deperdunt. Viliores constantius representant: neque est imitabilior alia mendacio vitri. Sunt qui in Arabia inveniri ess dicant in aidis avium, quas melancoryphos vocant.

8 XXXIV. Viridantium et alia plura sunt genera. Vilioria est turbes prasius: cujue alterum genus sanguincia punctis abborret: tertium est virgulis tribus distinctum candidis. Prefertur his chrysoprasius, porri succum et ipas referens, sed hace paulum declinans a topazio in aurum. Huic et amplitudo ea est, ut cymbia allam ex ea flant : cylindri quidens creherrimi.

XXXV. India et has generat, et nilion, folgore hebeti I ac brevi, et quum intueare, fallaci. Sudmes dicit et in Syvero Attices flumine nasci. Est autem color fumides topazii, aut aliquando mellem. Juba in Æthiopia gigni tradit, in littoribus ammis, quem Nilum vocamus, et inde nomem trahere.

XXXVI. Non translucet molochites, spissius virens, et a crassius quam smaragdus, a coloce malvæ nomine accepto, reddendis laudata signis, et infantlum custodia, quodam innato contra pericula spaorum medicamine. Nascitur in Arabia.

XXXVII. Viret, et ampe translucet iaspis, etiamsi t victa a multis, antiquitatis tamen gloriam retinens. Plurimae ferunt eam gentes: smaragdo similem Indi: Cypros duram glaucoque pingui: Persæ aeri similem: ob id vocatur aerizusa. Talis et Caspia este cærulea, circa Thermodontem amnem: in l'brygia, purpurea; in Cappadocia, ex purpure cærulea, tristis atque non refulgens. Amisos Indice 2 asmitem mittit, Calchedon turbulam. Sed minus reiert a-

se · PLINE.

Celui de Chalcédoine est trouble. Mais il vaut mieux distinguer les qualités que les provenances. Le premier est celui qui a queique chose (139) de la pourpre ; le second, de la rose ; le troisième, de l'émeraude. Les Grecs ont donné à chacune de ces espèces des noms appropriés. Le quatrième est nommé par eux Borée; il ressemble au matin d'un jour d'automne, et c'est celui qu'on nomme aérizuse. On trouve aussi un jaspe qui ressemble à la sarde, et un autre qui imite la couleur de la violette. Les autres espèces ne sont pas moins nombreuses, mais toutes sont ou trop bleues (140), ou semblables au cristal, ou ayant la couleur des Sébestes (xv, 12). Il y a encore le jaspe térébinthacé; dénomination impropre, je pense, car ce jaspe est comme composé de plusieurs autres jaspes. Les plus belles de ces pierres se portent (141) dans un chaton ouvert, dont l'or n'embrasse que les bords de la pierre. On regarde comme des défauts un éclat de peu de durée, un éclat visible de loin, le grain de sei, et toutes les défectuosités communes aux autres pierres (xxxvII. 18). On fait de faux jaspes avec du verre : on les reconnaît à ce qu'ils jettent leurs feux au loin, au lieu de les concentrer en eux-mêmes. La pierre appelée sphragis ne diffère pas du Jaspe; elle n'appartient au domaine commun des pierreries que parce qu'elle est très-bonne pour faire des ca-4 chets. (IX.) Tout l'Orient, dit on, porte les jaspes en amulettes (142). Parmi les jaspes, la varieté qui ressemble à l'émeraude est souvent coupée transversalement au milieu par une ligne blan che : on la nomme grammatias; celle qui offre plusicurs lignes, polygrammos. Je ne manquerai pas (143) de signaler en passant les mensonges des mages, qui prétendent que cette pierre est avantageuse a ceux qui ont des harangues à faire. Il

y a le jaspe joint à l'onyx, et nomme jasponyx. Il y a le jaspe qui tient comme des nuages, et qui imite les flocons de neige; le jaspe étoilé, à points rutilants; le jaspe semblable au set de Mégare (144) (xxxi, 41, 3), et le jaspe comme enfumé qu'on nomme capnias. Nous avons vu un jaspe de quinze pouces de long, dont on fit une effigie de Néron portant cuirasse.

XXXVIII. Nous consacrerons aussi un para-i graphe particulier au cyanos (pierre bleue), nom (145) qui a été appliqué tout à l'heure à un jaspe, à cause de sa couleur bleue. Le pius beau est le cyanos de Scythie, puis celui de Chypre, enfin celui d'Égypte. On l'imite très-bien avec le verre coloré; et cette invention, que à un roi d'Égypte, a été, à sa gloire, consignée dans les livres. Le cyanos se divise aussi en mâle et en femelle. Quelquefois il est parsemé d'une poussière dorée, mais autrement que le saphir (146).

XXXIX. Le saphir (147), en effet, brille de l points dorés. Il est bleu, rarement avec une teinte pourprée. Les plus beaux viennent de la Médie. Aucune espèce n'est transparente. Au reste, cette pierre ne vaut rien pour la gravure, à raison de durillons cristallins qui s'y rencontrent. Les saphirs bleu de mer sont regardés comme males.

XL. Faisons à la suite une autre catégorie l'des pierres purpurines, et de celles dont la nuance dérive de la pourpre. Au premier rang sont les améthystes de l'Inde. Mais on en trouve aussi dans cette partie de l'Arabie qui est limitrophe de la Syrie et qu'on nomme Pétrée, dans la petite Arménie, en Egypte, et en Galatie; celles de Thasos et de Chypre sont les moins pures et les moins estimées. Le nom qu'elles portent vient, dit on, de ce que l'éclat qu'elles jettent, arrivant jusqu'à la limite de la couleur du vin, passe

tiones, quam bonitates, distinguere. Optima ergo, quae purpura: aliquid habet : seconda, quæ rosæ : tertia, quæ smaragdi. Singulis autem Græci nomma ex argumento dedere. Quarta apud eos vocatur Borea, carlo autumnali matutino similis : et hæc crit illa , quæ vocatur aerizusa. Si-milis est et sardæ , imitata et violas. Non minus multæ species relique, sed omnes in vitium carulea, aut crysa tallo similes, aut myxis. Item terebinthizusa, improprio, ut arbitror, cognomine, velut e multis ejusdem generis composita gemmis. Quamobrem praestantiores funda cluduntur patentes, nec praeterquam margines auro amplectente. Vitium est et brevis in ils nitor et longe spleadens, et sal, el omma quæ in carteris. Et vitro adulterantur : quod manifestum fit, quum extra fulgorem spargunt, atque non in se continent. Nec diversa:, quas sphragidas vocant, publico genmarum dominio iis tantum dato, quoniam optime 4 signent, (ix.) Totus vero Oriens pro aniuleto gestare eas

signent. (ix.) Totus vero Orieus pro aniuteo gestare eas
\*\*-ditur. Quæ ex iis smaragdo similis est, sæpe transversa
\*\*a alba media præcingitur, et grammatias vocatur : quæ
ibus, polygrammos. Libet obiter vanitatem magicam
Juoque coarguere, quomiam hanc concionantibus utiesse prodiderunt. Est et onyt hi juncta, quæ iasponyx

vocatur : et nubem complexa, et nives imitata. Est et stellata rutitis punctis: est et sali similis Megarico : et veluti fumo infecta, quæ capnisa vocatur. Magnitudinem impidis quindecim unciarum valimus : formatamque inde effigiem Neronis thoracatum.

XXXVIII. Reddetur et per se cyanos, accommodato i paulo ante et iaspidi nomine a colore cæruleo. Optima Scythica, dein Cypria, postremo Ægyptia. Adulteratur maxime tinctura, idque in gloriam regis Ægypti adacribitur, qui primus eam tinxit. Dividitur autom et bacci in mares feminasque. Inest ei aliquando et aurens pulvis, son qualis sapphiris.

XXXIX. In its enim aurum punctis collocet, Carules i sappliri, rarumque ur cum purpura. Optimae apud Medos: nusquam tamen perlucidae. Præterea inutites scalpture, intervenientibus crystallinis centris. Quæ sunt ex iis cyane coloris, mares existimantur.

XL. Alius ex hoc ordo purpureis dabitur, et ab illis des i cendentibus. Principatum amethysti Indicae tenent. Sed in Arabiæ quoque parte, quæ finitima Syriæ Petræa vocatur, et in Armenia minore, et in Ægypto, et in Galatia repenuetur: sordidissimæ autem vilissinæque, in Thaso et Cypre. au violet avant d'y atteindre, ou de ce qu'elles ont dans teur pourpre quelque chose qui n'est pas completement stamboyant (148), mais qui va s'amortissant et tirant sur une nuance vineuse.

- 2 Tontes les amethystes sont d'un violet transparent, et faciles a graver. Celles de l'Inde ont dans la perfection la nuance de la pourpre la plus riche, et les teinturiers en pourpre ne destrent que d'attraper cette belle nuance (1x, 62, 3). Elles répandent cette teinte d'une façon gracieuse et douce a la vue, et ne la lancent pas aux yeux comme les escarboucles. Une varieté approche de la couleur de l'hyacinthe; les Indiens nomment sacon cette couleur, et sacondion cette améthyste. Une autre varieté a une couleur plus claire (149), et se nomme sapénos; on la nomme aussi pharanntis, du nom du pays ou on la trouve,
- 2 qui est limitrophe de l'Arabie. La quatrième varieté est couleur de vin. La cinquième tire sur le
  cristal; elle est presque blanche, la nuance pourpre y manquant. On n'en fait pas de cas (150);
  car une belle améthyste doit avoir, regardée de
  tas en haut, un certain eclat purpurin, légerement unancé de rose, avec un reflet d'escarboucle. Quelques-uns nomment de preference ces
  amethystes pæderos; d'autres, antèros; beaucoup,
  paupière de Venus. Les mages menteurs assurent que l'amethyste empêche l'ivresse, croyant
  sans doute que cela est bien en rapport avec
  l'apparence et la couleur de cette pièrre; de là,
- disent-lls, le nom qu'elle a. De plus, si on y inscrit les noms de la lune et du soleil (151), et qu'on la porte suspendue au con avec des poils de cynocéphale ou des plumes d'hirondelle, elle preserve des malelices. Elle procure, de quelque façon qu'on la porte (152), un favorable acces aupres des rois; elle detourne la grêle et les

santerelles, si on réclte une prière qu'ils indiquent. Quantaux émeraudes, its leur ont attribué de semblables vertus, a la condition d'y graver des aigles ou des scarabées. Sans doute ce n'est pas sans un sentiment de mèpris et de moquerie pour le genre bumain qu'ils ont écrit de pareils contes.

XLI. L'hyacinthe diffère beaucoup de l'amé- i thyste; cependant elle en derive pour la nuance. Ce qui fait la différence, c'est que l'éclat violacé, si vif dans l'améthyste, est attenué dans l'hyacinthe. Agréable au premier coup d'œil, il s'evanouit avant de satisfaire; bien loin de rassasier les yeux, il les atteint a peine, et il pâlit plus rapidement que la fleur de même nom.

XLII. L'Ethlopie, qui produit les hyacinthrs, t produit aussi les chrysolithes, transparentes et a éclat doré; mais on prefere celles de l'Inde, et, pourvu qu'elles ne soient pas de diverses nuances, celles de Tibara. Les plus mauvaises sont celles d'Arabie, carelles sont troubles, marbrées; l'eclat en est interrompu (153) par des taches nuagruses, et même celles qui se trouvent être limpidessemblent remplies de leur propre limaille. Les meilleures sont celles qui, mises auprès de l'or, lui donnent une teinte blanchâtre et une certaine unance d'argent. On enchâsse les belles dans des chatons a jour; quant aux autres, on met une feuille de laiton par-dessous (154). Toutefois ces pierres ont cesse d'être employées comme pierreries.

XLIII. On donne le nom de chrysélectre à une 1 certaine pierre (155) tirant sur la couleur de l'électrum, mais qui n'est agréable que le matin (XXXVII, 76, 1). On reconnaît les chrysélectres du Pont à leur légèreté. Quelques-unes sont dures et rousses, d'autres tendres et sales. Bocchus as-

Cousage pominis afferunt, guod usque ad vini colorem aco-dens, prins quain com degustet, in violain desinat fulgor, aut sit quiddam in purpura illius non ex foto igneum, 2 sed in vini colorem deficiens. Perforent autem omnes viobree colore, scalptoris faciles : fudica: absolutum fehris purpuras colorem babent : ad hancque tingentium officinas dirigunt vota Fundunt autem eum aspectu leinter blandum neque in oculos, ut carbunculi, vibraul. Alterum earnin genus descendit ad hyaciathos. Hunc colorem fudi sacon vocant, talemque gemmam sacondion. Dilutior ex eodem et sapenos vocatur. Eadem et Pharanitis in conter-3 mino Arahia, gentis nomine. Quartum genus colorem vini habet. Quinium ad vicimam crystalli descendit, alberante purpurar defecto. Hoc minume probatur, quando pracellens debeat esse in suspecto, velut ex carliunculo refulgens quidam in purpura leviter roseus uitor. Tales aliqui malunt 1 islerotas vocari, alu anteretas, multi Veneris genam. Quod maxime videtur decere et species, et colos, eas geinmas magurum vanitas resistere ebrietati promittit, et inde-

4 oppeliatas Printerea si luna nomen ac solis inscribatur in ins. atque ita suspendantur colio e capitais cynocephali, vel p umis turundimis resistere seneficus Jam vero quoquo

modo adesse reges adituris. Grandinem averlere, et locustas, precatione addita, quam demonstrant. Nam smaragdis quoque similia promisere, si aquille scalperentur, ant scarabas: quie quidem scripsisse cos non sine contemtuet irrisu generis liumani arbitror.

XLI. Multum ab ea distat hyacinthos, tamen e vicino i descendens. Differentia harc, quod ille emicans in amethysto fulgor violaceus, dilutus est in hyacintho. Primo quoque aspecto grafus, evanescit antequam satiut, adeoque non implet oculos, ut pæne non attingat, marcesceus celerius nominis sui flore.

XLII. Hyaciathos Æthiopia mittit, et chrysolithos, au-treo fulgore translucentes. Præferuntur us Indicæ, et si vanæ non sint, Tibaranæ. Deterrimæ autem Arabicæ, quoniam turbidæ sunt et vanæ, et fulgoris interpellati nubido macularim, etiam quæ limpidæ contigere, veluti scobe sua refertæ. Optimæ vero sint, quæ in collatione aurum albicare quadam argenti facie cogunt. Funda includintur perspicuæ. Cæteris subjictlir orichalcum. Tametai exiere jam de gentnarum usu.

XLIII. Appellantur alujum et chryselectri, în colorem 1 electri declinautes, matutino tantum aspectu jucunda.

sure qu'on en a trouvé en Espagne aussi, dans le lieu ou il dit qu'on a rencontre du cristal fossile (xxxvit, 9), en creusant des puits jusqu'au niveau de l'eau. Il ajoute avoir vu une chrysolithe du poids de douze livres.

XLIV. Il existe des leucochryses; une veine bianche les traverse. Il y a la variété capnias, la variété semblable au verre et ayant un reflet de safran. On les imite avec le verre (156), au point que l'œil ne peut les distinguer; mais le toucher découvre la fraude : les fausses ne sont pas aussi froides que les vraies.

XLV. Au même geure appartiennent les mélichryses, ainsi nommées parce qu'il semble qu'un miel pur passe à travers un or diaphane. Elles viennent de l'Inde. Quoique dures, elles sont fragiles, et non sans mérite (157). L'Inde aussi produit le xuthos, qui n'y est recherché que par le peuple.

- 1 XLVI. A la tête des pierres blanches est fe pædéros; toutefois on peut demander à quelle couleur (158) il appartient. Le nom (xxxvii, 22 et 40) en a éte tant de fois donné à de belles pierre-ries, qu'il est devenu, par privilege, syuonyme de beaute. Il y a toutefois une sorte de pædéros qui mérite spécialement un si beau nom; car il réunit la transparence du cristal, le vert particulier de l'air, et en même temps la pourpre et un certain reflet de vin doré (159), reflet qui se montre à l'azil toujours le dernier, mais toujours entouré d'une couronne de pourpre. Ce pædéros paraît pénetré et de chacune de ces nuances isolément, et de
- 2 toutes à la fois. Nulle pierre n'a une plus belle eau; nulle ne captive plus agréablement et plus doucement les yeux. Le pæderos le plus recherché vient de l'Inde, où on l'appelle sagénon; au second rang est celui d'Égypte, qui se nomme

syénite; au troisième rang est celui d'Arabie, mais il est raboteux. Celui du Pont et celui de l'Asle out le rayounement plus tendre; la substance même est plus tendre dans ceux de la Galatie, de la Thrace et de Chypre. Les défauts pour les pædéros sont d'avoir pen de vivacite, ou d'être troubles par des couleurs étrangeres, et de plus les défauts communs a toutes les pierres [XXXVII, 18).

XLVII. Le second rang des pierres blanches est à l'astèrie, ce qu'elle doit à une proprieté naturelle: elle tient renfermés en elle-même une certaine iumiere, comme dans une prunclie. Cette lumiere pour ainsi dire mobile à l'intérieur, elle la transmet suivant les degres d'inclinaison, tantôt par un point, tantôt par un autre. Opposée au soleil, elle darde des rayons blancs, a la façon d'une étolle (160); de là le nom qu'on lui a donné. Elle est difficile à graver. On préfere celle de la Carmanie a celle de l'Inde.

XLVIII. La pierre nommée astrion (161) est t également blanche, ressemblant au cristal; on la trouve dans l'Inde et sur les côtes de la Pullene. Au centre brille comme une étoile, dont la lumière ressemble à celle de la lune dans son piein. Quelques-uns attribueut le nom qu'elle porte à ce que mise a l'opposite des astres elle se saisit de leur lumière et la renvole. Ces auteurs sjoutent que la plus belle est celle de la Carmanie, et que celle-la est sans défaut; qu'on nomme ceraunie (162) une variété inférieure, et que la moins estimée ressemble a la lumière d'une lampe.

XLIX. On vante encore l'astroitès; et ceux i qui s'occupent des arts magiques assurent que Zoroastre en a célébré les vertus merveillemes dans la magie.

Ponticas deprehendit levitas. Quædam in ils duræ sunt rufæque, quædam molles et sordidæ. Bocchus auctor est, et in Hispania repertas, quo in loco crystallum dicit ad libramentum aquæ puteis depreasis erutam, chrysolithon au pondo a se visam.

XLIV. Frantet leucochrysi, interveniente candida vena. Sunt in hoc genere capnias Sunt et vitreis similes, veluti croco refulgentes. Vitro adulterantur, ut visu discerni non possint, tactus deprehendit, tepidior in vitreis.

XLV. In eodem genere sont melichrysi, qui veluti per aurum sincero melle translucent. Has India mittit, quanquam in duritia fragiles, non ingratas. Eadem et xuthon parit, plebeiam sibi gemmam.

xLVI. Candidarum dux est pæderos: quanquam potest quæri, in quo colore numerari debeat, totres jactati per alienas pulchritudinea nominis: adeo ut decoris prærogativa in vocabulo facta sit. Est et suum genus exapectatione tenta dignum. Cocunt quippe intus translucida crystalius, viridia suo modo aer, simulque purpura, et quidam vini surel nitor, semper extremus in visu, sed semper purpura coronatus: madere videtur et singulis his et pariter omnitus. Rec gemmarum ulla est liquidior, captis jucunda

suavitate oculis. Laudatissima est in Indis, apud quos segenon vocatur. Proxima apud Ægyptios, ubi Syentes. Tertia in Arabia, verum scabra. Molhus radiat Pontica et Asiatica. Ipun vero molliores sunt Galatica, et Thrara, et Cypria. Vitia earum languor, aut alienis turbari coloribus, et quie caterarum.

XLVII. Pretrima candicantium est seleria, principatum t habens proprietate naturie, quod inclusam lucem papilliz modo quamdam continet, ac transfundit cum inclinatione, velut intus ambulantem ex also atque also icou reddeus, cadenque contraria soft regerens caudicantes radios in modum stellie, unde nomen invenit, alifficates ad cælandum. Indicae præfertur in Carmania nata.

XLVIII. Similiter candida est, quie vocatur astron, i crystallo propinqua, in India nascens, et in Pallenes littoribus: intus a centro ceu stella lucet fulgore luna pienar. Quidam causam nominia reddunt, quod astris opposita fulgorem rapiat, ac regerat. Optimam lu Carmania gigni, nullique obnoxism vitio. Cerauniam esta vocari, que at deterior. Pessimam lucarnarum lumini similem.

XLIX. Celebrant et astroitem, mirasque landes eins i in magicis artibus Zoroastrem cociniase, qui carca cas deligentes sunt, produat.

- 1 L. Sudinès dit que l'astrobole ressemble à des yeux de poisson, et qu'au soleil il a un rayonnement blanc.
- LI. Au nombre des pierres bianches est encore la pierre nommée ceraunie, qui absorbe la lumiere des astres. Elle est cristalline, d'un reflet bleu, et se trouve en Carmanie. Zénothémis avoue qu'elle est blanche; mais il dit qu'elle a à l'intérieur une etoile qui va de côté et d'autre. Suivant lui, il y a des ceraunies de peu d'éclat (163), dans lesquelles on fait naître cette étoile par une macération de quelques jours dans le nitre et le vinaigre, étoile qui s'éteint au bout d'autant de mois que la macération a duré de jours. Sotacus distingue deux autres varietes de ceraunies, une poire et une rouge, Il dit qu'elles ressemblentà des haches : que parmi ces pierres (164) celles qui sont poires et rondes sont sacrées : que par leur moyen on prend les villes et les flottes, et qu'on les nommes bétules ; mais qu'on nomme céraunies celles qui sont longues. On prétend qu'il y a encore une autre espèce de céraunie extrémement rare, et recherchée par les mages pour leurs opérations (165), attendu qu'elle ne se trouve que dans un lieu frappe de la foudre.
- LII. Dans ces auteurs, apres la céraunie c'est la pierre nommée tris qui a le plus de renom. On la trouve fossile dans une certaine île de la mer Rouge, qui est à soixante mille pas de la ville de Bérénice. Elle est en partie cristal. Aussi quelques-uns ont-ils dit qu'elle était la racine du cristal. Ce n'est pas sans raison qu'on la nomme iris: frappée des rayons du soleil, dans un lieu couvert, elle projette sur la muraille voisine toutes les apparences, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, changeant continuellement de teintes, et excitant l'admiration par cette grande variété. Il est certain

qu'elle est hexacilre comme le cristal. Suivant quel- 2 ques-uns (166), il s'en trouve qui ont les faces raboteuses et les angles inégaux, et qui, exposees au solell, à découvert, dispersent les rayons qui tombent sur elles; mais d'autres, projetant la lumière autour d'elles, éclairent les objets voisins. Au reste, l'iris ne renvoie les couleurs, comme nous avons dit (167) (xxxvii, 25, 8), que quand elle est en un lieu couvert; ce qui montre qu'elles ne sont pas dans cette pierre, mais qu'elles sont le produit de la réverberation des murailles. La plus belle est celle qui donne les arcs les plus grands, et les plus semblables à l'arc-en-ciel. Il est encore une autre iris lout à fait semblable du reste, sinon qu'elle est très-dure. Horus dit que calcinée et pilée celle-ci guérit la morsure de l'ichneumon, et qu'elle vient de la Perse.

Lltl. La pierre nommée léros (168) a un aspect ! semblable, mais ne produit pas les mêmes effets; c'est une espèce de cristal, qui a en travers une tache blanche et noire.

LIV. Ayant traité des pierreries principa-t les (169) suivant l'ordre des couleurs, nous allons parler des autres suivant l'ordre alphabetique.

(x.) L'agathe était très-estimée; aujourd'hui on n'en fait aucun cas. On la trouva d'abord en Sicile, auprès d'un fleuve qui porte le même nom; depuis, on l'a rencontrée en plusieurs localités. Elle l'emporte en grosseur sur les autres et offre un grand nombre de variétés, d'après lesquelles varient les surnoms (170); on distingue: la Jaspagathe, la céragathe, la sardagathe, l'hemagathe, la leucagathe, la dendragathe, qui est comme décorée d'arbustes (171); l'autagathe qui calcinée répand une odeur de myrrhe; la coralloagathe, parsemée, comme le saphir, de gouttes

1 L. Astrobolou Sudines dicit oculus piscium similem esse, et radiare caudido, in sole.

constat. Sed ahqui scabris faleribus, et angulis inacquali-2 bus dicunt, in sole aperto projectas, radios in se cadentes discutere: aliquas vero ante se projecto intore adjacentia illustrare. Colores vero non niai ex opaco, ut diximus, reddunt, nec ni ipsu babeant, sed ut repercussu parietum alidant: optimaque, quae maximos arcus facit, simillimosque cadestibus. Estet alia mis, cadero similis, at prædura: quam florus crematam tusanque ad ichneumonum morsus remedio esse, nasci autem in Perside tradit.

Lill. Similis est aspectu, sed non ejusdem effectus, i quæ vocatur leros, alba nigraque macula in trausversum distinguente crystallum.

LIV. Expositis per genera colorum principalibus gem- 1 mis, reliquas litterarum ordine explicabimus.

(x.) Achates in magna fuit auctoritate, nunc in aulia. Reporta primum in Sichia juxta flumen ejusdem aominia, postea plurimis locis, excedens amplitudine, varietatibus numerosa mutantibus cognomina ejus. Vocatur enim iaspachates, carachates, sardachates, bæmachates, leucachates, dendrachates, que velut arbusculis insignis est: autachates, quum uritur, myrrham redolens: coralloctates guttis aureis sappliri modo sparta, qualis copiesissima ta Crets, sacra appellata. Putant cam contra araseorum et 2

Lt. Est inter candidas et quas caraunia vocatur, fulgorem siderum rapiens. Ipsa crystaltina, splendoris cærulei,
in Carmania nascens. Albam esse Zenothemis fatetur, sed
habere intus stellam concursantem. Fieri et hebetes cerannias, quas nitro et aceto per aliquot dies maceratas concipere stellameam, quas pust totidem menses relanguescat. Sotacus et alia duo genera fecit ceranniae, nigrae rubeutisque,
ac similes eas esse securibus: ex his, quae nigrae sint et
rotundae, sacras esse, urbes per illas expuguari et classes,
easque betulos vocari: quæ vero longae sunt, cerannias.
Facunt et aliam raram admodum, et magorum studiis
expetiam, quoniam non allubi inveniatur, quam in loco
fulmire icto.

LH. Proximum ceraunize nomen spud eos habet, que appellatur iris. Effoditur in quadam insula Rubri inaris, que distat a Berenice urbe sexaginta millia pass., cetera sui parte crystallus. Itaque quidam radicem crystalli esse diserunt. Vocatur ex argumento iris. Nam sub lecto percusas sole, species et colores arcus culestis in proximos parietes ejaculatur, subinde mutans, magnaque varietate admirationemsui augens. Sexangulam esse, ut crystallum,

\$60 PLINE.

d'or, très-commune en Crete, où on la nomme parcée; on la regarde comme bonne contre les

- 2 blessures faites par les araiguées et les scorpions. Je ne répugne pas à attribuer une telle proprieté aux agathes de Sicile; car des qu'on commence a respirer l'air de cette île le venin des scorpions se trouve neutralise. Les agathes qu'on rencontre dans l'Inde ont la même vertu, et bien d'autres qui sont merveilleuses. Elles offrent les images de fleuves, de bois, de bêtes de somme, de chariots, de harnois et d'ornements pour les chevaux. Les médecins en font des molettes. La vue seule en est bonne pour les yeux; tenues dans la bouche, elles calment la soif. Les agathes de l'hrygie n'ont point de vert. Celles qu'on trouve à Thébes, en Egypte, n'ont point de veines rouges et blanches. Celles-ci aussi sont efficaces contre les scorpions. La même vertu appartient à celles de Chypre. Il y a des gens qui recherchent surtout
- 3 la transparence du verre dans ces pierres. On en trouve encore dans la Trachinie (172), autour du mont Œta, sur le Parnasse, à Lesbos, à Messene (cettes-ci sont semblables aux fleurs qui bordent les chemins), et à Rhodes. Les mages font d'autres distinctions : celles qui offrent l'apparence de la peau du lion ont, disent-ils (173), de l'efficacité contre les scorpions; en Perse, avec des fumigations de ces agathes, on detourne les tempêtes, les ouragans, et on arrête le cours des fleuves; on reconnaît si elles ont cette vertu, lorsque, jetées dans les chaudieres houillantes, elles les refroidissent; mais pour qu'elles servent, Il faut les attacher avec des poils de crinière de lion. Quant à celle qui ressemble à la peau de l'hyene, les mages l'ont en abomination, comme 4 répandant la discorde dans les maisons. Survant Lux, l'agathe d'une seule couleur rend les athletes

invincibles : on la reconnaît a ce que jetéc 1:4) dans une chaudière pleined hullenvec des substances colorantes, elle donne au bout de deux heure de cuisson la couleur uniforme du minium ou me lange. L'acopos ressemble au nitre ; clie cet noreuse, et marquee de points d'or : l'huile qu'en s fait bouillir avec, employee en onction, dissipe la lassitude, si nous en croyons ce qu'on dit La labastritis (175) (xxxv, 12) vient d'Alabastrumen Égypte, et de Damas en Syrie; elle est d'upe teute blanche, qu'entrecoupent différentes couleurs. calcinée avec du sel fossile et pui vérisée, elle pase i pour guerir les maux de la bouche et des dents. On nomme alectorie une pierre trouvee dans le gesier des gallinaces. Elle a l'apparence do ental, et est grosse comme une feve. On pretend que Milon de Crotone la portait sur lui dans les conbats, ce qui le rendait invincible. L'andmismas a l'eclat de l'argent, comme le diamini (xxxvii, 15); il est quadrangulaire, et tonos semblable à des pièces de marqueterie. Seins les mages, il est ainsi nommé parce qu'il domptla colère et la violence des hommes. Les auteurs ne disent pas si l'argyrodamas est la même pare ou non. L'antipathes poire, n'est pas transparair On aprouve cette pierre en la faisant bouithr dans du fait : elle le rend couleur de myrrhe 176 Perêtre quelqu'un s'est il attendu a trouver quelque vertu incroyable dans cette pierre, va que, a milieu de tant de substances douées de proposto antipathiques, elle est la seule qui ait la poste sion du nom. Les mages pretendent qu'elle st secourable contre les fascinations L'armiques très-semblable a l'ivoire, et on s'y tromprov. n'etait la dureté qui lui est propre. On pense " que ceux qui en portent se guerissent des daleurs nerveuses. L'acomatitis anssi est produte.

scorpionum ictas prodesse. Quod in Siculis utique crediderim, quoniam primum ejus provincies afflatu scorpionum pestis ex-tinguitur. Et in ludia inventir contra eadem pollent, et alus magnis miracutis. Reddunt eum species flutninun, nemorum, el jumentorum, eliam esseda, et staticula, et equorum ornamenta. Medici coticulas inde faciunt. Speciasse etiam prodest oculis. Sitim quoque sedant in os additæ. Phrygue viridia non habent. Thehis Agyptiis repertar carent rubentibus venis et albis. Et hæ quoque contra scorpiones valida. Eadem auctoritas et Cyjous est. Sand qui maxime probent vitream perspicuitatem 3 in his. Reperkutur et in Trachinia circa (Etam, et m Parnasso, et in Lesbo, ac in Messene, similes limitum floribus, et in Rhodo Alia apud magos differentias. Leonina pelli similes, potentiam habere contra scorpiones dicant. In Persis vero suffice earmy tempestates averli et presteras, flamma sisti. Argumentum esse, si in ferrentes cortinus additar refrigerent sed ut prosint, leoninis jubia alligandas : nam hyanas pelli similem abominantur, dis-4 cordialem domibus. Eam vero, quæ unius coloris sit, in-

4 cordialem domibus. Eam vero, quæ unius coloris sit, invictam athletis esse. Argumentum ejus, quod in ollam pleaam olel conjecta cum pigmentis, et intra duas boras sub fervefacta, unum colorem ex omnibus facial mini have nitro similis est, punicosa, airreis guttis stellata Con oleum subfervelactum perunctis lassitudinem sureis solvit, Alabastritis nascitur in Alabaston Coph fi Syrue Damasco, candore interstructa varia mand Hare cremata com fo-sili sale ac trita, graviate o dentium extenuare dicitur. Alectorias vocant a seam gallinaceorum inventas, crystallina specie, capit faber: quibus Milonein Crotomensem uson a d bus, inviction fuisse viden volunt Applications nitorem habet, ut adamas, quadrata, semperparient similia. Magi putant nomen impositum ali 🙉 💯 tus hominum, et tracundias domet. Latem al, # argyrodamas, auctores non explicant. Antiquises translucet. Experimentum ejos si coquatural ber emm hos myrthæ simile . immensom gandam .D tassis aliquis expectet, in fot exemplia um poseit jus nominis data. L'am contra effascinationes sus in volunt. Arabica ebort similinia est : et bor videstin aboueret duritis ; hanc putant contra delores act prodesse habentibus. Aromatitis et ipsa in Araba in gigni, sed et in Ægypto circa Plulas, utaque lipias "

dit-on, par l'Arable; espendant on en trouve en Egypte, à Philé (178). Elle est partout pierreuse ; elle a la couleur et l'odeur de la myrrhe, ce qui 7 la fait rechercher par les reines. L'asbeste (x1x, 4) vient dans les montagnes de l'Arcadie; il est de couleur de fer. Suivant Démocrite, l'Arabie produit l'aspilate, de couleur de seu; les individus malades de la rate doivent la porter attachée avec des poils dechameau ; elle se trouve dans le nid de certains oiseaux d'Arabie. Il ajoute qu'on rencontre dans le même pays, à Leucopetra, une autre aspilate, de couleur d'argent, rayonnante, qui en amulette (179) est bonne contre les dérangements d'esprit. Il rapporte que l'Inde et, dans la Perse, le mont Acidane (180) produisent l'atizoé, d'un éclat argenté, de la longueur de troisdoigts, de la forme d'une lentille, d'une odeur agréable, et nécessaire aux mages quand ils consacrent un roi. L'augitès paraît à beaucoup d'auteurs n'être pas (181) difa férente de la caliais. L'amphitane, autrement appelés chrysocolie, se trouve dans cette partie de l'Inde où les fourmis déterrent l'or. Elle ressemble à de l'or, et est quadrangulaire. On assure qu'elle a la propriété de l'aimant; mais de plus on fui attribue le pouvoir d'attirer l'or. L'aphrodisince est d'un blanc tirant sur le roux. L'apsyctos, échauffée par le feu, reste chaude pendant sept jours; elle est noire, pesante, et coupée de veines rouges; on la croit bonne contre les froids. D'après lacchus, l'égyptilla est une pierre blanche, coupée d'une ligne rouge et d'une ligne noire; l'égyptilla du sulgaire est une pierre dont la partie inferieure est noire, et dont la supérieure est bleue. Le nom qu'elle porte vient du lieu qui la produit (182). LV. Les balanites sont de deux sortes, l'une verdatre, l'autre semblable à l'airain de Corinthe; la premiere vient de Coptos (183), la seconde de la

Troglodytique. Toutes deux sont coupées au milieu par une veine de feu. Coptos envoie aussi les batrachites, l'une de couleur de grenouille, l'antre de couleur d'ébène, une autre d'un noir tirant sur le rouge. Le baptés est tendre, et d'une odeur excellente. L'œil de Bélus est blanchâtre, et a comme une prunelle noire qui brille aq milien d'un reflet d'or. Cette pierre, à cause de sa beauté, est consacrée au dieu le plus révéré des Assyriens. Quant au bélus lul-même, il se trouve à Arbeiles, d'après Democrite, de la grosseur d'une noix; il ressemble à du verre. Le barop- 2 tène ou barippe est noir, avec des marques blanches et couleur de sang; porté en amulette (184), on le rejette comme produisant des monstruosités. Le botryités est tantôt noir, tantôt couleur de pampre (186), et semblable à un raisin qui se forme. Zoroastre nomme bostrichitès une pierre qui ressemble à des cheveux de femme. La bucardie, semblable a un cœur de bœuf, ne se trouve qu'à Babylone. La brontée (186) ressemble à une tête de tortue; elle tombe, à ce qu'on pense, avec le tonnerre; et s'il faut croire ce qu'on en dit, elle éteint les objets enflammés par la foudre. La bolos se trouve dans l'Ibère (187) (115, 4, 4); elle ressemble a une motte de terre.

LVI. La cadmitis ne differe (188) de l'ostracitis 1 (xxxvii, 65) que par les bulies bleues dont parfois celle-ci est entourée. La caliais imite le saphir, mais elle est moins foncée, et tire sur la couleur de l'eau du bord de la mer (xxxvii, 33). La capnitis fait, selon quelques-uns, une espèce particulière; selon la plupart, c'est un jaspe enfumé (189), comme nous l'avons dit en son lieu (xxxvii, 37). La cappadocienne se trouve en Phrygle aussi (190), et ressemble à l'ivoire. On nomme caliaines des pierres qui tirent sur la con-

7 myrrhæ coloris, et odoris, ob hoc reginis frequentata. Asbeatos in Arcadize montibus nascitur, coloris ferrei. Aspilaten Democritus in Arabia gigni tradit, ignei coloris. Eam oportere cameli pilo spienicis alligari : invenirique in nido Arabicarum alitum. Et aliam eodem nomine ibi in Leucopetra nasci argentei coloris, radiantem, contra lyinphatum habentum, Atizoen in India et in Perside Acidane monte sasci, argenteo nitore tulgeutem, magnitudine trium digitorum, ad tenticulæ figuram, odoris jucundi, necessariam magia regem constituentibus. Augites multis non alia videlui esse, quam quae callais. Amphilane alio nomine appellatai chry socolla, in India-parte, ubi formicse erunut aurum, in qua inventur auro similis quadrata figura : affirmaturque natura ejus, qua magnetis; nisi quod trahere quoque aurum traditur. Aphrodisiace ex candido rufa cat. Apsyclos septems diebus calorem tenet excalíacta igni, mgra acponderosa, distinguentibus cam venis rubentibus. Pulant prodesse contra frigora. Egyptillam lacchus intelligit, per album sanda nigraque vena transcunte ; vulgus autem segra radice, carulea facie : nomen a loco.

LY. Balanitæ dio genera habent, subvirides, et Corlothus area abuilitudine. Illa ' 'opto, hac ex Troglodytica veniens, medias accante flammea vena. Coptos et batrachitas mittat munam rama similem colore: alteram ebeni: tettiam rubentis e nigro. Baptes, mollis alioqui, edore evellens. Beli oculus albicans pupillam empti nigram, e medio aureo fulgore lucentom. Hace proplet speciem sacratissimo Assyriorum deo dicatur. Aliam autem quam Be lum vocant, in Arbehs nasci, Democritus tradit, nuon juglandis magnitudine, vitres specie. Baroptenus sive ba-2 rippe, nigra, sanginieis et albis notis: adaligata, projec tur, velut portentosa. Bolryites atia nigra est, alia pampinea, incipienti uvas similis. Zoroastres emilius multi-rum similiorem bostrychiten vocat. Bucardia bubulo cordi aimilis, Babylone tantum nascitur. Brontes capiti testudinum: e tontribus cadit, ut putant: restinguique fulmina icta, at credinus. Bolte in libero invennontur, glebæ similitatidine.

LVI. Cadmitis cadem est, quam ostracitin vocant: nist i quod hanc carrelem interdum cingunt bulka. Callais sapphitum miliatur, candidior, et littoroso mari aiunius. Cappitls quibusdam videtur suum geaus habere, pluribus iaspidis fumidae, ut suo loco diximus. Cappisdocia et in Phrygia mascitus, ebori similis. Callainas vocante turbido callaino. Fernat

م<u>ياهون</u> در ماييو رين من دي and the second second second grow Specification of the contract that I Section ... The section . . . Control of the Contro THE RESERVE ASSESSMENT ---277年 - 42 - 45元 F :::= 149 - 5 Th - 555 THE RESERVE TO A SECOND AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY. and a substitute of the same and a substitute will of the same than Control of the second a secretary is the second يوالاستعادي والمساهدة بيواط مواحد والمناصدة بالأم and the total or a little of the same a -and the second of the second of the second of the second warming a company of the second war and the country to have at the country of the c and take radiometer into it in the A SECOND TO THE PROPERTY OF TH the same of the contract and another than the same of The state of the s rando and the control of the control Section 1 the control of the co

The second secon والإنتاج الراسي والراز والمتاج والمتاز والمتاز والمارا and the second second second second and the control of the Company Company was and the second of the second o And the same of th A distribution of a state of the contract of The second of the second second second second second And appropriate the second participation "Statisticalists the second appropriate the control of the second se and the second property of the second second second second . I ..... com an allow township to the factors to the second mandaded that were affects and interest a come l'amater de commence se decare productions

AND THE PERSON OF THE PERSON O - State - ... A. S. BONTON SER. BREC. BREC. BREC. Ade. Semental er decreurs : de su band seil. man Miller - community of the state of the challenger of The second of th the committee of the co Title: 12-- Harris de production de production de principal de princip With the second The second secon - The state of the STREET, STREET Maria de Franchister dess de le jur martin and the second section of the second section is 27 · Martine . A.C. magnetics, mini propi & ACT C. ... Administration of the St. ... and week street which And the second s And the Commercial States and Links Marien. Arrent 75: 42 especific ar frant American 1984 . Amount in its ACCOUNTS THE WAY THE BOY STREET, and · Commence . 47 September beidt i den. March 2: Author to Prince ... American de la page ; colle sultr E. SE TENNEN ONE ? MANAGEMENT COMMING AND THE 

THE PERSON LA CONTROL PROPERTY AND 7 . Starrers & made, binnele duffi. MARIE CONTRACTOR OF STREET, AND STREET, AN " After 1982 the Marchet Powers. Die dente and the second s TORICH & PRINT THE 1 PR CYRENC COMME

> and the first of special to the decrease of and order spring design. Fried befolie al. Not a deminstrate transproof spells. Per THE PERSON NAMED AND PERSONS NAMED IN - --- The THE SECTION OF STREET Chicago material Chicago mentioned THE REPORT OF THE PARTY OF THE The state of the s 20, 20 41 Christian . Therein diet, est wirfel, pre z Alberen meeriter politik de ti Britte Danielle E de la gron. Expressió aureir videstr sun 2 % said alterer men. Vege. germeten gepile, mer michanie. Lite manner Geret meriden tenten et till C STATE PRODUCT OF SHOULD SE

1771. Immunum Zermantre, mortes combinities in l menerus. Immenes servite aunits est. Diploca depis. want of the party of the second particle strict tiningpant inc. Income tages at their mixtle calcirik Berlie - es agus bilt suserum van facit, et christi "marier: painter Dremmins, ave dramatin, e certal fit terramen med ma vermilien abundo amagem for sommeil. Sotacus, qui a écrit avoir vu cette pierre chez un roi, raconte que cenx qui en cherchent sont sur un char à deux chevaux; qu'à la vue du dragon ils répandent des drogues assoupissantes (200), et coupent la tête de l'animal ainsi endormi. Suivant lui, cette pierre est blanche et diaphane; elle ne se laisse ni polir ni graver.

LVIII. L'encardie se nomme aussi aciste. Il y on a trois sortes : la première, noire, ou fait saillie l'effigie d'un cœur ; la seconde est verte, et offre l'apparence d'un cœur; la troisieme présente un rezur noir, et du reste est blanche. L'énorchis est blanche; fendue (201), les fragments offrent l'Image des testicules. Suivant Zoroastre, l'exébène est belle et blanche; les orfévres s'en servent pour brunir t'or. L'éristalis, qui est blanche, offre des teintes rouges quand on l'incline. L'érotylos, nommee anssi amphicome et hiéromnémon, est vantée par Démocrite (202) pour l'art de la divination. L'enmèces, produit de la Bactriane, ressemble au silex ; mise sous le chevet, elle donne des visions nocturnes qui ont le caractère d'oracles. L'eumithres est nommée par les Assyriens pierre de Bélus, le plus saint de leurs dieux ; elle est de couleur porracée, et recherchée pour les superstitions. L'enpétatos offre quatre couleurs, le bleu, le rouge de feu, le minium et le vert pomme. L'enréos (203) ressemble à un poyau d'olive; elle est striée à la facon des coquillages, et n'est pas fort blanche. L'egrotias semble cacher sa couleur noire sous une sorte de moisissure. L'eusebes est la pierre qui servit, dit-on, à faire dans le temple d'Hercule, à Tyr (204), un siège duquel les hommes pieux seuls se levaient facilement. L'epimélas est une pierre blanche, avec des reflets noirâtres à la surface. LIX. La galaxias, nommée par quelques-uns

mescit, invidia animalis mori se sentientis. Igitur dormientibus amputant. Sotacus, qui visam eam gemmam sibi apud regem scripsit, bigis vehi quarrentes tradit. et viso dracone spargere somul medicamenta, alque lla soptis praccidere. Esse autem candore translucido, nec postea poliri, aut artem admittere.

LVIII. Encardia cognominatur et ariste : una, in qua nigra effigies curdis eminet : altera codem nomine, viridi colore, cordis speciem repræsentat : tertia cor nigrum ostendit, reliqua sui parte candida. Enorchis candida est, divisique fragmentis testium effigiem repræsentat. Exebenum Zorvastres speciosam et candidam tradit, qua aurinces aurum poliunt. Eristalis quum sit candida, ad inclinationes subescere videtur. Erotylos, eadem amphicome, et hieromnemon, Democrito laudatur in argumentis divinationum. Eumeces in Bacteis nascitur, silici similis : sed capiti supposita visa nocturna oraculi modo reddit. Eumithren Beli gemmam, sanctissemi deorem albi, Assyrii appellant, porracei coloris, superstitiombus gratam. Eupetalos quatnor colores habet, caeruleum, igneum, minit, mali. Eureos nucleo olivæ similis est, striata concharom mudo, non adeo candida. Eurotias altu videtur operire nigritism. Eusebes ex eo lapide est, ex quo traditur in Tyro Herculis templo facta sedes, ex qua pii lacile surgebant.

galactités, ressemble aux plerres qui viennent d'être nommées; seulement elle est coupée de veines couleur de sang ou blanches. La galactitis n'a qu'une seule conleur (205), celle du lait. On la nomme encore leucogée, leucographitis, synnephitis; broyée dans l'eau, elle prend d'une facon remarquable l'aspect et le goût du lait ; on dit qu'elle donne beaucoup de lait aux nourrices; qu'attachée au cou des enfants elle produit chez eux beaucoup de salive, et que mise dans la bouche elle se fond. On dit encore qu'elle ôte la mémoire: le Nil et l'Achélous la fournissent (206). Quelques-uns appellent galactités l'émeraude environnée de veines blanches. La gallaique res- 2 semble à l'argyrodamas; elle est un peu plus sale; on trouve les gallaiques deux à deux ou trois à trois. La gasidane vient de la Medie; elle est de couleur d'orobe, et comme parsemée da fleurs; on en trouve également à Arbelles; on dit que cette pierre aussi conçoit (xxxvr, 19; xxxvii, 56, no 3), et qu'en la secouant on lui arrache l'aveu de cette conception, qui dure trois mois. La glossopètre, semblable a la langue de l'homme, ne s'engendre point, dit-on, dans la terre, mais tombe du ciel pendant les éclipses de (une : elle est nécessaire à la sélénomantie (207); mais nous avons été rendus Incredules par la vanité d'une promesse comme celle-ci, à savoir que cette pierre fait cesser les vents. La gorgonie n'est pasautrechoseque le corail (208), qui a éténommá ainsi parce que, de mon qu'il est dans la mer, Il prend à l'air la dureté de la pierre ; les mages affirment qu'elle combat les foudres et les typhons. La gontee, d'après eux, nous venge de nos ennemis, promesse aussi mensongère que toutes les autres.

LX. L'héliotrope se trouve en Ethiopie, en t

Epimelas fit, quum candida gemma superne nigricat

LIX. Galaxiam aliqui galactiten vocant, similem proxime t dictis, sed intercurrentibus sanguineis, aut candidis venis. Galactitis ex uno colore lactis est. Earndein leucugmam et leucographitim appellant, et synnephitim, tritam lactis succo ac sapore notabilem. In educatione nutricibus lactis fecunditatem : infantium que que alligata collo salivain facere dicitur, in ore autem liquescere. Eamdem memoriam adimers dicunt. Mutunt cam Nilus et Achelous amnes. Sunt qui smaragdum albu venis circomligatum galactiten vocent Gallaica argyrodamanti similis est, paulo 2 sordidior : inveniuntur autem binæ vel ternæ. Gasidanem Medi mittunt, coloris orobini, veluti floribus sparsam. Nascitur et in Arbelis. Hæc quoque gemma concipere dicitur, et intra se partom fateri concussa, concipere autem trimestri spatio. Glossopetra linguae similis humanæ non in terra nasci dicitur, sed deficiente luna carlo debidere, selenomantia necessaria. Quod ne crederemus, promissi quoque vanitas fecit ; ventos enim ea comprimi narrant. Gorgonia nihil ailud est, quam curalium; nominis causa, quod in duritism tapidis mulatur emollitum in mari. Fulminibus et typhon: resistere aftirmant. Gommam cadem ranitate inimicorum poeses efficere promittuni.

5.4 PLINE

Afrique, en Chypre; il est de couleur porracee, et veiné de rouge. Il a été nommé ainsi parce que mis dans un vase d'eau il donne un reflet couleur de sang aux rayons du solcii qui y tombent (209). L'heliotrope d'Ethiopie surtout produit ce phenomene. Cette pierre bors de l'eau recoit comme un miroir l'image du soleil, et lorsque cet astre s'éclipse montre la lune qui passo au-devant. Elle aussi (210) offre un exemple le plus manifeste peut-être de l'impudence des mages : suivant eux, mise avec la plante héliotrope, et aidée de certaines incantations, elle rend invisible celui qui la 2 porte. L'héphestitis, quoique ravonnante, a aussi la propriété des miroirs pour refléchte les images; on la reconnaît quand mise dans de l'eau bouillante elle la refrontit aussitôt, ou quand caposée (211) aux rayons du soleil elle allume le bois sec; on la trouve a Coryeus. L hermuædæon (212) (parties genitales d'Hermes) est appelée ainsi a cause des parties génitales qu'elle presente sur un fond tantôt blane, tantôt noir, tantôt pâle, avec un cercle couleur d'or. L'hexecontalithe, d'une multitude de couleurs, quoique petito, à été pour cette raison ainsi nommee; on la trouve dans la Troglodytique (213). L'hieracitis offre tout entiere, alternativement, comme des plumes de milan et des plumes noires. L'hammitis ressemble a des œuss de poisson; il y en a une variete qu'on dirait composée de nitre, et qui pourtant est très-I dure. La corne d'Hammon est une des gemmes les plus révérees de l'Ethiopie; de couleur d'or, représentant une corne de bélier, on assure qu'elle procure des rêves prophetiques. L'hormesion est une des pierres les plus agreables a voir ; de couleur de feu, elle jette des rayons dorés, termines a leurs extrémités par une lumiere blanche. Les

hyénies viennent, dit-on, de l'ail de l'hyène; et c'est pour cela qu'on va a la chasse de cet animal; placees sous la langue d'un homme, elles lui font, si nous voulons le croire, prédire l'avenir. Les plus belles hématites (xxxvi, 25) viennent de l'Éthiopie; mais on en trouve aussi en Arabie et en (214) Afrique : cette pierre est de couleur de saug; on prétend, n'oublions pas de le noter, qu'elle fait découvrir les embûches des barbares. Zachalias de Babylone, dans les livres qu'il dedia 4 au roi Mithridate, attribuant (215) aux pierres precieuses ou rôle dans les destinées bumaines, ne se contente pas de decorer celle-ci du pouvoir de guérir les maux des yeux et du fole, mais eucore il la recommande pour le succes des demandes adressees aux princes; il la fait intervenir dans les procès et les jugements, et préteud même qu'elle est salutaire a un blesse (216) perdant son sang dans les batailles. Il y a une autre hématite nommee menui par les Indiens et xantiros par les Grecs; elle est d'un jaune tirant sur le blanc.

I,XI. Les dactyles de l'Ida, en Grète, ont la cou-leur du fer et la forme du pouce humain. L'ictèras ressemble à la peau livide (217), et à cause de cela passe pour bonne contre l'Ictère. Une autre icterias est moins soncée; une troisieme ressemble à une feuille verte; plus large que les précédentes, elle na pese presque rien, et a des veines livides. La quatrieme est de la même couleur, mais les veines sont noires. La pierre de Jupiter est blanche, sort legère et tendre; on la nomme aussi drosolithe (pierre de rosée) (218). L'indienne porte le nom de la contrée qui la produit; elle est roussatre; quand on la frotte il en sort une sueur purpurine. Il y a une autre indienne qui est blanche, d'un aspect puiverulent. L'ion, des

1 LX. Heliotropium nascitur in Ællnopia, Africa, Cypro, porracei coloris, sangumeis venis distincta. Causa nominis, quonam dejecta in vas aquæ, fulgorem solis accedentem sanguneo repercusso mutat, maxime Athiopica. Eadem extra aquam speculi modo solem accipit, deprehenditque défectus, aubeuntem lunam ostendens. Magorum impudentize vel mamfestissimum in fac quoque exemplum est, quontam admirta herba heliotropio, quibi sdam additis 2 przecantationibus, gerentem conspici negent. Hephæshtis quoque speculi naturam habet in reddendas intiginibus, quanquam rutilans. Experimentum est, al ferventem aquam addita statum refrigeret : aut et in sole apposita aridam materiam accendat. Nascitur in Coryco. Hermundo-um, ex argumento virilitatis in candida gemma vel nigra, et aliquando pallida, ambiente circulo aurei coloris, appellatur. Hexecontabilities in parva magnitudine multicolor, hoc sibi nomen adoptavit. Reperitur in Troglodytica regione. Hieracitis alternat tota milvims nigrisque veluti plumis. Hammilis ovis piscium similis est, et alia velut 3 nitro composita, prædura alioqui. Hammonis cornu inter-cacratissimas Æthiopiæ gemmas, aureo colore, arietmi nem reddens, promittitur prædivina somnia Hormeston inter gratissimas aspicitur, ex

igneo colore radious auro, portante secum in extremitatbus candidam tocem. Hyeniae ex oculis hyenae, et ob ad invasse, inveniri dicentur: et, al credimus, lingue no minia subditae futura praccinere. Hannatites in Ætinopaa quidem principalis, sed et in Arabia et in Africa inventur, sanguineo colore, non ounttenda promissos ad coarguendas barbarorum insidas. Zachalias Babylonius in lus li-t bris quos scripsit ad regem Mithridatem, humana gammis attribueus fata, hanc non contentus oculorum et jounerum medicina decorasse, a rege etiam atquid petitoris dedit, et litibus judicusque interposuit: in prætis etiam cessangui salutare pronuntavit. Est et alia ejusdem generis, quie vocatur menni ab ludis, xanthos appeliata Gracus, e futvo candicaus.

LXI. Idaei dactyli in Creta, ferreo colore pollicem he-tmanum exprimint. Icterias cuti furida similia, ideo existimatur salubris contra regios morbos. Est et alla eodem nomine liquidior. Tertia folso viridi similia, lattor prioribus, pene rine pondera, venis luridis. Quartum genus la codem colore nigris venis discurrentibus. Jovis gemma candida est, non ponderosa, tenera; hanc et drossidilion appellant, indica gentum suarum babet nomen, subrufo colore, in attritu sudorem purpureum manat. Alia eodem

Indes, est violet; mais il est rere que cette nuance y brille sans rien laisser a désirer (219).

LXII. La lépidotis imite par ses diverses couleurs les ecuilles des poissons. La lesbias, ainsi nommée de Lesbos qui la produit, se trouve aussi dans l'Inde. La leucophthalme, rutilante d'ailleurs, a du blanc et du noir qui lui donnent l'apparence d'un œil. La leucopæcile est d'un blanc seme de gouttes de vermilion (220) tirant sur l'or. La libanochrus a l'apparence de l'encens; mais elle rend une humeur comme du miel. La limomatis paraît être la même que l'émeraude. Quant a la liparée (221), tout ce qu'on en dit, c'est que employee en fumigation elle fait venir toutes les bêtes sauvages. La lysimaque ressemble au marbre de Rhodes, avec des veines d'or; en la polissant on la réduit beaucoup de volume, pour en faire disparaître les defauts. La leucochryse est une chrysolithe parsemée de blanc (222).

LXIII. Quant a la memnonie, ce qu'elle est, on ne le dit pas. La médée est noire; la découverte en est attribuée à la fabuleuse (223) magicienne : effe a des veines de couleur d'or; elle rend une humeur couleur de safran, et a le goût du vin. La meconitès représente un pavot. La mithrax vient de la Perse et des montagnes le long de la mer trouge; de diverses couleurs, elle offre, exposée au soleil, des reflets varies. La morochthis (224), porracée, rend une humeur laiteuse. Des morions, celui de l'inde est très-noir, transparent, et se nomme pramnion; celui dans lequel se mêle la couleur du rubis vient d'Alexandrie, et de Chypre celui dans lequel se mêle la couleur de la sarde.

2 l'yr et la Galatie en produisent aussi. Xenocrate rapporte qu'on en trouve au pied des Alpes. Toutes ces gemmes sont propres à la gravure ectype (xxxv, 43°. La myrrhites a la couleur de la myrrhe, à peine l'apparence d'une gemme (225), et frottée l'odeur d'un parfum et même du nard. La myrmécias, noire, a des éminences sembinbles à des verrues. La myrsinités a la couleur du miel, l'odeur du myrte. Une pierre est dite mésoleucos quand une ligne blanche la traverse par le milieu, et mésomélas quand c'est une ligne noire, quelle que soit la couleur de la gemme.

LXIV. La nasamonitis est couleur de sang, i avec des veines noires. La nébritis, consacrée à Bacchus, a été ainsi appelee de sa ressemblance avec les nébrides (peaux de cerfs) portées par le dieu. Il y a d'autres nébritis qui sont noires. La nympharène porte le nom d'une ville et d'un peuple de la Perse; elle ressemble aux dents de

l'hippopotame.

LXV. L'olca, dont le nom est barbare, plait à par ses puances noires, rousses, vertes et blanches (226). L'ombrie, appelée par quelques-uns notie, tombe, dit-on, avec les pluies et les foudres, comme la céraunie et la brontée; on lui attribue le même effet qu'à la brontec (xxxvit, \$6); on ajoute que mise sur les antels elle empêche les offrandes de brûler. L'onocardie est semb'able au coccus (écarlate); on n'en dit rieu de plus (227). L'oritis, de forme giobuleuse, appelée aussi par quelques-uns sidéritis, est inaltérable au feu. L'os. 2 tracias ou ostracitis ressemble à un têt ; une vatieté, plus dure, ressemble à l'agathe, si ce n'est que l'agathe par le polissage prend un aspect gras : cette variété est d'une si grande dureté, qu'ou grave les autres gemmes avec ses fragments. L'ostritis (228) a le nom et l'apparence de l'hultre. L'ophicardèle, nom donné par les barbares, est noire et terminée par deux lignes blanches. Nous avous

nomine candida, pulvereo aspectu. Ion apud Indos violacea est, sed raram ut saturo colore luccat.

1 LXII. Lepidotis squamas piscum varils coloribus imitatur. Lesbus Lesbi patrae nomen habens; inventur et in
India. Leucophthalmos rutila alias, oculi speciem caudidam, nigramque continet. Leucoperalos candorem minil
guttis en auro distinguit. Libanochrus thuris similitudinem
ostendit, sed succum mellis. Limoulatis cadem videtur,
que smaragdus. De lipares lucc lantum traditur, suffits es
omnes bestas evocara. Lystmachus Rhodio marmori simitis est aureis rems; politur en majore amplitudine in angustias, ut inntilia exterantur. Leucochrysos fit e chrysoletho interallucante.

LXIII Memnonia qualis est, non traditur. Medea nigra est, a Medea nila tabulusa inventa: habet venas aurei coloria: sudorem reddit croca, saporem autem vini. Meconiles papaver exprimit. Milbray a Persia accepta est, et Rubri mares montibus: multicolor, contra solem varie refuig ns. Monichilias porracea, lacta sudat. Morio in India, quie sugerrime colore translucet, vocatur Pramalon. in qua miscetur et carbunculi colos, Alexandrinum; ubi sardæ,

2 Cyprium, Nascitur et in Tyro, el in Galatia. Xenocratea et sun Alpibus nasci tradit. Hæ sunl geinmæ, quæ ad ectypas scalpturas aptantur. Myrchites myrchæ colorein habet, fa-

ciemque mínima gemmæ: odorem unquenti attrita, etiam nardi. Myrmerias nigra habet eminentias similes verrucis. Myrsimtes melleum colorem habet, myrti odorem. Mesoleucus est, mediam gemmam candida distinguente tirea. Mesomelas, ingra vena quembibet colorem secante per medium.

LXIV. Nasamonitis est sauguinea, nigris vents. Nebritis 1 Libero Patri sacra, nomen travit a nebridum ejus similitudine. Sunt et aliæ nigræ generis ejusdem. Nympharena urbis et gents Persicæ nomen habet, similis hippopotama dentibus.

LAV. Olca barbari nominia, e nigeo et fulvo viridiquo, et candido placet. Ombria, quam aliqui notiam vocant, sicul ceraunia et brontea, cadere cum imbribus et toliminibus dicitur : conndemque effection habero, quem brontea, narratur. Practere in aras additaea, libamenta non simbori. Onocardia cocco similis est, neque aliud de ca traditur. Ortis globosa specie, a quibusdam et sideritis vocatur, ignes non sentiena. Ostracias, sive ostracitis, est testa- y cea; durior aftera, achatas similis, misi quod achates politura pinguesti i doriuri tanta inest via, ut sitæ gennam acalpantur tragmentis ejos. Ostribuli ostrea nomen et similistimem dedere. Opineardelon barbari vocant, migrum colorem binos lineas albio includentibus. De ober hano

parlé de l'obsidienne (229) dans le livre précédent (xxxvi, 67). On trouve des gemmes de même nom et de même couleur, non-seulement dans l'Éthiople et l'Inde, mais encore dans le Samnium, s'il faut en croire certains auteurs, et sur les bords de l'océan Espagnol.

PLINE.

1 LXVI. Le panchrus est composé de presque toutes les couleurs. Le pangonius n'a pas plus d'un doigt de long : ce qui empêche (230) dele prendre pour un cristal, c'est qu'il a un plus grand nombre d'angles. Metrodore ne dit point ce qu'est le panéros; mais il capporte des vers de la reine Timaris sur cette pierre (231), vers dédiés à Vénus, qui ne manquent pas d'elegance, et d'où l'on peut conclure que l'on attribuait a cette pierre une vertu fecondante : quelques-uns la nomment 2 pansébaste. Les pontiques sont de plusieurs sortes : une , étoilee et offrant des goutles tantôt sangiantes, tantôt dorées, est rangee parmi les pierres sacrees; une autre, au lieu d'étoiles, à des lignes de même couleur; une autre offre des images de montagnes et des vallees. La phlogine, nommee aussi chrysitis (232), ressemble à l'ocre d'Attique, et se trouve en Egypte. La phænicitis est dite ajosi à cause de sa ressemblance avec une datte; la phycitis, à cause de sa ressemblance avec une algue. On nomme périleucos une pierre ou le blane descend de la circonference au centre. Les pæanitides (233), nommées par quelques-uns gwanides, conçoivent, dit-on, et produisent, et sont bonnes pour les femmes qui accouchent; elles naissent (234) en Macedoine, pres du monument de Tirésias; elles ressemblent à de l'eau congelée.

LXVII. La gemme du soleil est blanche, et, comme cet astre, elle projette circulairement des

rayons éclatants. Les Chaldéens trouvent la sagde attachee aux navires; elle est de couleur de poireau. L'île de Samothrace donne son nom à une pierre qu'elle produit, noire, légère, et semblable a du bois. La saurltis se trouve, dit on, dans le ventre d'un lezard vert, fendu avec un roseau. La sarcitis représente de la chair de bœuf. La selénitis est blanche, diaphane, avec un reflet couleur de miel; elle renferme une image de la lune, image tour à tour dans le cours et le decours, suivant les phases; on la trouve en Arabie. La sidéritis ressemble au fer ; elle entre- ? tient la discorde entre les plaideurs. La sideropœcile, que produit l'Éthiopie, en est une varieté caractérisée par des gouttes de diverses couleurs. La spongitis a le nom et l'apparence d'une éponge. La synodontilis vient du cerveau du poisson nomme synodonte. La syrtitis (235) vient de la côte des Syrtes; mais maintenant on en trouve aussi sur celle de la Lucanie : elle est de couleur de miel, avec un reflet safrane; a l'intérieur elle contient des étoiles d'un faible eclat. La syringitis, semblable a l'entre-nœud d'un tuyau de blé, est creuse d'un bout a l'autre.

LXVIII. Le trichrus vient d'Afrique; il est poir, i mais rend trois humeurs : a la racine, une couleur noire (236); au milieu, du sang; au sommet, de l'ocre. La télirrhize est de couleur ceudrée ou rousse, avec un fond blanc. La télicardie a la couleur du cœur ; les Perses , dont le pays la produit, en font leurs délices; ils la nomment muchula. La thracie est de trois sortes : une verte, une autre plus pâle, une troisieme à gouttes de sang. La tephritis a l'apparence du croissant de la lune nouvelle, mais elle est de couleur cendrée. La técolithe ressemble à un noyau d'olive; elle

lapide diximus superiore libro. Inveninatur et german eodem nomue ac colore, non solum in Æthiopia Indiaque, aed etram in Samnio, ut aliqui putant, et in littoribus Hispanienals oceani.

LXVI. Panchrus fere ex omnibus coloribus constat. Pangonius non longior digito, no crystallus videatur, numero plurium augulorum facit. Paneros qualis sit, a Metrodoro non durtur : sed carmen Timaridis reginar in cam dicatum Veneri non inclegans ponit, ex quo intelligitur additam

z ei fecunditatera. Quidam hanc pansebaston vocant. Pouticarum plura sunt genera. Est stellata nune sanguinets, nunc auratis guttis, quæ inter sacras habetor. Alia prostellis ejusdem coloris lineas habet, alia montium consalhumque elfigies. Phloginos, quem et chrystim vocant, oclirae Attiem assimitata, invenitur in Ægypto. Phoenicitis ex balani similitudine appellatur. Phycitis algae Perileucos, fit ab ora genmæ ad radicem usque candulo descendente. Preatitides, quas quidam granidas vocant, pragnantes heri et parere dicuntur, mederique parturientibus. Natatis ils in Macedonia junta monumentum Tirespe, specie aquas glaciates.

1 LXVII. Solis gemma candida est, et ad speciem sideris in orbem folgentes spargit radius. Sugdam Chaldier adhie-

rescentem navihus inveniunt, prasini coloris. Samothrans insula ejusdem numinis gerumam dat nigram, ac seepondere, ligno similem. Sauritm in ventre viridis facesti arundine dissecti tradunt inveniri. Sarcitis bubulas carnes repræsentat. Selenitis ex candido translucet melleo fulgire, imaginem lunæ continens, redditque eam in dies singulos, crescentis minuentisque numeris : nascitur in Arabia. N-1 deritis ferro similis, litigio illata discordias facit i quarque nascitur in Æthiopia sideroposcilos, ex en lit, variaulibus guttis. Spongitis spongize nomen repræsentat. Synodonlitis e cerebro piscium est, qui synodontes vocantur. Syrtitules in littore Syrtum, jem quidem et in Lucanim invenmutur, e melleo colore croco refulgentes : intua antem stellas continent languidas. Syringitis stipulæ internodao similis, perpetua fistula cavatur.

LXVIII. Trichrus ex Africa pigra est, sed tres succos! reddit, a rudice ingriiin, niedio sangiimem, summo ochram Tehrrhizos cinerei coloris aut rult, candidis radicibus spectatur. Telicardios colore cordos. Persas, apud quos gignitur, magnopere delectat : muchulam appellant. Thracia trium generum est, smilis, aut pallulior, tertusangumeis guttis. Tephritis, morar huar speciem label curvate in cornua, quamvis cinerei toloris. Terolitea

n'est pas estimée comme gemme, mais elle brise | et expulse les calculs quand on s'en frotte.

LAIV. Le cheveu de Venus est une pierre très-noire et luisante; on y voit comme un cheveu roux. La veientane est une pierre italienne trouvee a Veies; elle est noire, mais bordée d'une ligne blanche.

LAX. La zanthène, d'après Démocrite, se trouve dans la Medie; elle a la couleur de l'électrum; pilée dans du vin de palmier avec du safran, elle se ramollit comme de la cire, et exhale une odeur très-suave. La zmliampis se trouve dans l'Euphrate; elle ressemble au marbre de Proconnèse; le milieu en est vert de mer. La zoranisceos se trouve dans le fleuve Indus; c'est, dit-on, la pierre des mages : voila tout ce qu'on en rapporte.

LXXI. (xt.) Outre le classement par ordre alphabétique, il en est encore un autre que je vais exposer, et qui est tiré de rapports varies. Ainsi les parties du corps donnent les noms suivants : le foie, a l'hépatitis; les graisses nombreuses des divers animaux, à la stéatitis. On connaît le rein d'Adad, l'œil d'Adad, le doigt d'Adad : c'est un dieu adoré des Syriens. Le triophthalme se trouve avec l'onyx; il présente en même temps trois yeux d'homme.

P EXNII. D'autres pierreries tirent leur nom des animaux : la carcinias, de la couleur de l'écrevisse de mer; l'echitis, de la couleur de la vipere; la scorpitie, de la couleur ou de l'aspect du scorpion; la scaritis, du scare; la triglitis, du mulet (poisson); l'agophthalme, qui ressemble a un œil de chevre; une autre, à un œil de cochon. La geranitis rappelle le cou de la grue; l'hiéracitis, celui de l'épervier; l'aétitis est de la couleur de

l'aigle à queue blanche; la myrmécitis offre a son intérieur l'image d'une fourmi rampante; la cantharias, d'un scarabée. La lycophthalme est de quatre couleurs : le roux, le sangiant; au milieu, le noir entouré d'un cercle blanc; c'est comme l'œil des loups, auquel elle ressemble completement. Le taos est semblable au paon; et celle que je trouve être appelée chelidoine, a l'aspic.

LXXIII. E'hammochryse offre une ressem- i blance avec du sable, mais du sable mélé de grains d'or. La cenchritis ressemble a des grains de millet répandus cà et là. La dryltis tire son nom des troncs d'arbre; elle brûle comme du bois. La cissitis, dans un fond blanc diaphane, a des feuilles de lierre qui l'occupent entièrement. La naccissitis a des marbrures, et l'odeur du narcisse. La cyamée est noire; cassée, elle produit quelque chose de semblable à une fève. La pyren a éte ainsi nommes du noyau de l'olive; elle parait parfois contenir comme des arêtes de poisson. La phænicitis est denommée d'après la datte (237). La chalazias a la blancheur et la forme des grains de grêle, et la dureté du diamant ; ou raconte que, mise dans le feu, elle garde sa temperature froide. La pyritis est noire, il est vrai; mais si on la frotte avec le doigt elle le brûle. La 2 polyzone est noire, et traversée par plusieurs zones blanches. Dans l'astrapie, sur un fond noir ou bleu, courent au milieu comme les rayons de la. foudre. Dans la phlogitis, il semble qu'à l'intérieur brûle sans sortir une espèce de flamme. Dans l'anthracitis, des étincelles paraissent quelquefois voler çà et là. L'enhydros est toujours parfaitement ronde, blanche et lisse; mais quand on la remuoon y seut à l'intérieur le flot d'un liquide,

olege nucleus videtur : neque est ei gemmæ honos, sedunggentum calculos frangst pellitique.

t LXIX. Veneris crims nigerrimi altoris continet speciera rufi crimis. Veientana Italica genuma est, Vetis reperta, nigram materiam distinguente finiste albo.

I.XX. Zanthenem in Media nasci Democritus tradit, electro colore, et si quis terat in vino palmeo, et croco, cene modo lentescere, odore magnae suavitatie. Zinitampia in Emphrate nascitur, Proconnesio marmori similis, medio colore glauco. Zoranisceos in Indo flumine nascitur: magorum genuma esse narratur: neque aliud amplius de ca.

t LXXI. (xi.) Est eliamanm alia distinctio, quam equidem fecerim, subinde variata expositione. Siquidem a membris corporum habent nomma: hepatitis a jochiere : stealits singularum animahum adipe numerosa. Adadunephros, ejusdem oculus, ac digitus dei : et hio cultur a Syria. Triophtnatmos cum onyche naschur, tres hominis oculos simul exprimens.

LAXII. Ab animalibus cognominantur, carcinias marini cancri colore, echitis viporie, scorpitis scorponis aut colore, aut efigie i scaribis scari pistis, frightis mulli, agophthalmos caprino oculo, tiem alia suillo, et a giuis

collo geranitis, hieracitis accipitris. Actitis a colore aquitan caudicante cauda. Myrmecitis innatam repentis formicae, efugiem itabet, scarabmorum cantharias. Lycophthalmosquatuor est colorum, ex rutito sanguinea: in medie nigrum candido cingitur, ut luporum oculi, illia per omnia similis. Taos pavoni est similis, item aspidi, quam vocari chelidoniam invenio.

LXXIII. Arenarum similitudo est in hammochryso, 1 velut auro arenia mixto. Cenchritis milii granis velut sparsis. Drvitis e trupcis arborum : bac et ligni modo ardet. Cissilis in candido perfucel oderæ foliis, que tolam tenent. Narcissitis venis et odore distincta. Cyamea nigra est, sed fracta ea se fabæ simibludinem parit. Pyren ab olivar nucleo dicta est : hurc aliquando inease piscinai spinte videntur. Phænicitis ut bolanus. Chalazias grandinum it candorem, et figurain habet, adamantium duritie. Narranti etiam in ignes addita manere soom frigus : pyritis nigro quidem, sed attritu digitos adurit. Polyzonos nigra multis 2 zonis candical. Astrapiar in nigro aut cyaneo, discurrent e medio fulminis radii. In philogitide intus ardere quadamvidetui flamma, qua con exeal. In authracitide scintilim discurrere aliquando videntar. Enligdros sempor cotinaditatis absolutie, in candore est lævis, sed ad motum floos comme dans les œufs. La polytrique est verle et chevelue; mais elle fait, dit-on, tomber les choveux. La léontie et la pardalie ont été ainsi nommées de la peau du lion et de celle de la pauthère. On a dénommé la drosolithe (238) d'après la rosée, la chrysolithe d'après sa couleur dorée; la chrysoprase, d'après sa couleur de miel (mais de cette dernière il y a plusieurs espèces); la mélichie (239), d'après ses deux nunces, l'une jaune, l'autre couleur de miel; la croclas, d'après un certain reflet safrane; la polias, d'après sa conblance avec une chevelure blanche; la spartopolas, avec une chevelure blanche éclaircie;

a la rhoditis, d'après la rose; la melitis, d'après »a couleur pomme ; la chalcitis, d'après sa couleur de culvre; la sycitis, d'après sa couleur de figue. Mais il n'y a pas de raison au nom de la borsycitis, qui sur un fond noir offre comme des branches et des feuilles bianches ou couleur de saug; non plus que dans la gémite, où l'on voit comme deux mains blanches entrelacées dans la pierre. On dit dans l'hydromancie que l'anancitis (240) évoque les images des dieux, et que la synochitis retient les ombres des spectres infernaux qui ont eté évoquées; que la dendritts blanche enfouie sous un arbre qu'on veut couper empêche le tranchant de la hache de s'emousser. Il y en a bien d'autres, encore plus mer veilleuses, auxquelles les barbares out donné des noms, tout en confessant que ce sont de simples pierres (241); mais nous avons déja réfuté assez d'horribles mensonges.

LXXIV. (xII.) Des pierreries naissent : il s'en forme tout à coup de nouvelles qui n'out point de nom, comme jadis une (242) qu'on trouva dans les mines d'or de Lampsaque : elle parut si belle, qu'on l'envoya au roi Alexandre, comme le rap-

porte Theophraste (De lapid.). Lis cochlides même, aujourd'hui si communes, sont plutôt artificielles que naturelles : elles proviennent de grosses mottes qui se trouvent en Arabie, et qui (243), dit-on, culsent dans du miel sept jours et sept nults sans interruption; de la sorte toute la partie terreuse et mauvaise étant ôtée, la motte nettoyec et pure est semee, par d'ingenieux artistes, de veinures variees et de taches diversement configurees, selon le goût des acheteurs. Jadis on en faisuit (244) de si grosses, qu'en Orient elles servaient de frontaux aux chevaux des rois, et de pendants en place de phafères (xxxttt, 6, 2). Au reste, 2 toutes les pierreries deviennent plus brillantes co cuisant avec du miel, et surtout du miel de Corse, quolque géneralement elles redoutent les substances acres. Quant aux pierres dont on varie les nuances, et qui doivent à l'imagination homaine de prendre un espect nouveau, elles se désignent, quand elles n'ont pas de nom généralement admis. par celui de physes ( póete, nature), comme si po voulait y attacher l'admiration qui appartient aux œuvres de la nature. Au reste, ce serait chose interminable que de rapporter tous les noms. Aussi je ne songe pas a les enumérer, d'autant plus que des milliers de ces noms sont dus à la vanite grecque. J'ai decrit les plus nobles des pierreries; j'al signale même, parmi les pierres peu estimees, les espèces rares ; il a suffi d'indiquer celles qui méritent une mention. Toutefols il sera bon d'avertie le lecteur que, suivant le nombre varié des taches et des inégalités, suivant les différents contours et les différentes nuances des veinures, les noms ont souvent change (245) pour une substance qui restait la même la plupart du temps.

LXXV. Nous ferons maintenant quelques ob 1 servations générales sur toutes les pierreries,

3 lunt intus in ea veluti in ovis liquor. Polytrichos in viridi capillatur, sed deflusia comarum facere dicitur. Sunt et a leonis pelle et paulitera nominate, boudius, parcialius : ros appellavit diosolithum, colos chrysolithum aureus, chrysoprasum berbaceus, melleus mellichota : quantus plura cius genera sint : melledioron geninus, parle flavas, parte melleus : crocian croci aimittudincia quandam spargens : polian canities, spartopolian rarior. Rhoditis

4 a rosa est. Melitis, mais coloris : chalcitis, ceris : syestis, fici Ratio nomanum non est in boraycite, in nigro ramosa, candidis aut sangumeis frondibus : nec gemite, velut in petra candidis manchus miter se complexis. Anancitule in hydromantia dieunt evocari imagines deorum : synochitite umbras inferorum evocatas teneri : dendritide alba defossa sub arbore, quæ cædatur, necuns aciem non hebetari. Et nut multo plures, magisque monstrificæ, quibus barbari dedere nomna, confessi lapides esse. Nobis satis erit in lus coarguisse dira mendacia.

LXXIV. (xii.) Gemma naacuntui et repente novae, ac sine nominibus: sicut olim Lampsaci in metallis aurarhs una inventa, qua propter pulcritudiuem Alexandro regi umsa fuit, ut auctor est Dicophrastus. Cochides quoque,

nunc volgatissimæ, flunt verios, quam nascuntur : in Arabia repertis ingentibus glebis, quas melle excoqui tradual septems diebus noctibusque sme intermissione : ita omni terreno, vittosoque decusso, purgatani puramque glebam, artificum ingento varie distribui in venas, ductusque macularum, quam maxime vendibili ratione sectantium : quondamque tantae magnitudinis factas, ut equis regum in Oriente frontalia, atque pro phaleris pensilio facerent. Et alias omnes guiuma mellis decortunites ont, pracipue 3 Corsict ; in unud alto usu acrimoniam abhorrentes. Quavarior sunt, et ad novitatem accedere callutitate ingenierum contigit, ut nomen usitatum non habeaut, physes appellant, velat spsios naturæ admirationem in in tendetantes, quum finis nommum non sit, quæ persequi son equidem rogito, innumera ex Graxa vanitate conticta, fudicatis nobiilius gemms, cham philens carrorum gene cum, dictu dignas distinxisse satis erat. Illud modo mennmisse conveniet, increscentibus varie maculis ac verrucis, linearumque interveniente multiplici ductu et colore, mutari sepius nomina in endem plerumque maleria

LXXV. Name communiter ad omnimin genumarum ob- g servationem perfinculta dicemus, opiniones sequinti am to-

pous appuyant sur les opinions des auteurs. On préfere les pierres unles à celles qui ont des creux ou des reliefs; on estime le plus la forme ovale, puis la forme lenticulaire, en troisième lieu celles qui sont plates (246) ou rondes ; les anguleuses sont les moins recherchées. Il est fort difficile de discerner les vraies des fausses, car on a trouvé le moyen de transformer des pierrerles 2 vraies en fausses d'une autre espèce. On fait des sardoines avec trois sortes de pierres qu'on agglutine, et cela de telle façon que la fraude ne peut se découvrir; le noir, le bianc, le vermillon (xxxvit, 23) qu'on accolle, sont pris tous dans des pierres d'élite. Il y a même des livres, qu'à la vérité je ne veux pas indiquer, dans lesquels est expliquée la manière de donner au cristal la couleur de l'émeraude ou d'autres pierres transparentes, de faire une sardoine avec une sarde, et ainsi des autres : il n'y a point, en effet (247), de

fraude où l'on gagne plus. 1 LXXVI. (x111.) Nous, au contraire, car il convient de prémunir le luxe même contre les tromperles, nous indiquerons des moyens géneraux de reconnaître les pierres fausses, outre ceux dont nous avons dejà parlé séparément a propos de chaque espèce principale de pierrerie. On prétend que les pierres transparentes doivent s'éprouver le matin, et tout au plus jusqu'a la quatrième heure (dix heures); au dela de ce terme, l'épreuve ne vaut plus rien. Les épreuves se font de plusieurs manières. D'abord on pèse la pierre; les vraies (248) sont plus pesantes. Un apprécie le froid : les vraies sont senties plus froides dans la bouche. Puis on en examine la substance même; car au dedans des pierres fausses on volt des vésicules; de plus, surface raboteuse, filaments (249) (xxxvii, 18 et

20), reflet inegal, éclat qui s'ételat avant d'arriver jusqu'à l'œil. La meilleure façon d'éprouver 2 une pierrerie, c'est d'en détacher un fragment et de le broyer sous une lame de fer; mais les marchands de pierreries ne veulent pas permettre cette épreuve, non plus que celle de la time. La limaille de la pierre obsidienne (xxxvi, 67) ne mord pas (250) sur les pierres fines. Les fausses ne supportent pas la gravure qui se fait avec les pierres blanches. Au reste, il y a de si grandes différences de dureté, que les unes ne peuvent être gravées avec le fer, et que les autres ne permettent l'emploi que d'un instrument emoussé; mais toutes sont entamées par le diamant. On facilite beaucoup l'opération en chauffant le foret. Les rivières qui roulent des pierreries sont l'Acésines et le Gange. Quant aux contrées, aucune n'en produit autant que l'Inde.

LXXVII. A ce terme, ayant traité de toutes les t œuvres de la nature, il convient d'établir quelque comparaison tant entre les choses qu'entre les pays : or, dans le monde entier et sous la vaste etendue de la voûte céleste, il n'est pas de contrée plus belle, et qui pour toute chose (251) mérite mieux le premier rang dans la nature, que l'Italie, reine et seconde mère du monde ; l'Italie, que recommandent ses hommes, ses femmes, ses généraux, ses soldats, ses esclaves, sa supériorité dans les arts, et les génies éclatants qu'elle a produits. Ajoutons sa situation, la salubrité et la douceur de son climat, l'accès facile qu'elle offre à toutes les nations, ses côtes si riches en ports, les vents salutaires qui y soufflent; avantages (252) dus a une situation qui, intermédiaire entre le levant et le couchant, l'allonge dans le sens le plus favorable. Ajoutons encore l'abondance de ses eaux,

rum. Cavæ aut extuberantes viliores videntur æqualibus. Figura oblonga maxime probatur : deinde quæ vocatur lententa ; postes epipedos et rotunta : angulosis autemmismu gratis. Veras a falsis discernendi magoa difficultas : quippe quum inventum sit, ex veris genunis in alternius generis falsas traducere. Sardonyches e ternis glutinantur gemmis, ita ut deprehendi ars non pussit : aliunde nigro, aliunde candido, aliunde minio : sumtis omnibus in suo genere probatissimis. Quin intuo cliam exstant commentari auctorum, quos non equidem demonstrarum, quos modis ex crystallo tingantur smaragdi, aliæque transfurentes, sardonyx e sarda, item cateræ ex aliis. Neque enim est ulla frans vitas lucrosior.

LXXVI. (xm.) Nos contra rationem deprebendendi falsas demonstrabinos (quando etiam luxuriam adversus frandea muniri decet): præfer illa, quæ in principalibus quibusque generibus privatim/diamus. Transfucentes matrino probari censent: aut si necesse est, in quartam luceam, postea vetant. Experimenta pluribus modis constant. Primum poudere, graviores enim sunt veræ: deim frigore cordem, namque in ore frigidiores scutiuntur: pust hæc, corpore. Tratius pusulæ in profundo apparent, stabritia in

cute, et capilismenta, fulgoris inconstantia, et prius quam ad uculos perventat, desinera nitor. Decumi tragmenti 2 pantum, quod in lamina ferrea teratur, elibeaciashmum experimento excusant mangones gemmarum. Recusant similiter et limas probationem. Obsidianas fragmenta veras gemmas non scarificant. Futitiæ, scarificatuma candicantium (ugiunt : tantaque differentia est, ut alia ferro scapi non possiut, alia non má reluso, verem omaca adamante. Plurimum vero la his terebrarum proficit ferror. Gemnifieri anmes sunt Acesiucs et Ganges : terrarum autem omnium maxime India.

la fraicheur de ses forêts, ses montagnes entrecou-

LXXVII. El jum peractis ompibus naturas operibus, e discrimen quoddam rerum ipearum atque terrarum facero conveniat. Ergo in toto orbe et quacumque cadiconventas vergit, publierima est, omnibusque rebus merito primipatum naturas obtinens, Italia, rectrix parenique musiti altera, viris, feminis, docibus, militibus, servitiis, artum praestantia, ingeniorum claritatibus, jaru aitu ac sulubritate caeli alque lemperie, accesso cunctarum genium faccili, lutoribus portuosis, benigno ventorum affatu (quadicontigit positime procurentis in partum oblissmom, et inter orbis occasus-pie mediam bi aquarum copia, nemo-

imanz sauvages, la fer-? (titte de sun soi, la cicheme de ses pâturages. Les olympia promine acceptité ne se tregvent meilmarca mune paya: circules, vins, builes (253), tunnes, lin, ciallie, taureaux. Quant aux chevalla, je remarque que pour les courses on n'en penfine auguns à coux de l'Italie. Pour les mines d'es, d'acquet, de cuivre, de fer, tant qu'il fut permia (344) de les exploiter, elle ne le céda à aucun pays, Maintenant, demourant grosse de ces métaux, elle prodigue, pour tous trésers, des liqueurs variées, des céréales et des fruits délicieux. Immédiatement après l'Italie, si on excepte les régions fabuleures de l'Inde, je suis disposé à placer l'Espegne, pour tout son littoral du moins ; elle 👊 (255), il est vrai, stérile en partie; mais là où elle est productive elle donne en abondance les céréales, l'huile, le vin, les chevaux, les métaux de tout genre. Pour tout cela la Gaule lui est égale; mais l'Espagne l'emporte par le spart (x1x, 7), produit de ses déserts; par la pierre spéculaire, par des couleurs, objet de luxe; par l'ardeur au travail, par ses esclaves robustes, par la force infatigable des hommes, par leur caractère résolu. 3 Quant aux choses elles-mêmes, on attache le plus grand prix, parmi les productions marines, aux perles; parmi les objets qui se trouvent à la surface de la terre, au cristal ; parmi ceux de l'inté-

rieur de la terre, au diamant, aux émerandes, aux pierreries, aux murrhins; parmi les choses que la terre enfante, à l'écariate, au leser; parmi celles que le feuillage fournit, au zard, aux étoffes de la Sérique; en fait d'arbres, au eitre; en fait d'arbrisseaux , au cinname , à la cannelle , à l'amome ; en fait de sues d'arbres ou d'arbrisseaux. au succin, à l'opobalsamen, à la myrrhe, à l'encens: en fait de racines, au costus. Parmi les êtres qui respirent, le plus grand prix appartient, chez les animaux terrestres, aux dents d'éléphant; chez les animaux marins, à l'écuille de tortue; en fait de fourrures, aux peaux que teignent les Sères, et au poil des chèvres d'Arabie. que nous avons appelé ladanum ; en fait de choses appartenant à la fois à la terre et à la mer , aux coquilles qui donnent la pourpre. Quant aux oiseaux, excepté les cimiers des casques et la graisse des oies de Commagène, on me note rien de remarquable qu'ils fournissent. N'oublions pas de consigner que l'or, objet de la folle convoitise de tous les hommes, tient à peine le dixième rang parmi les objets précieux, et que l'argent, avec lequel l'or s'achète, n'a guère que le vingtième.

Salut, & Nature, mère de toutes choses! et daigne m'être favorable, à moi qui, seul entre tous les Romains, t'ai complétement célébrée!

rum salubritate, montium articulis, ferorum animalium 3 ismocentia, soli fertilitate, pabuli ubertate. Quidquid est, o carere vita non debeat, ausquam est prantantisus: frugas, vinum, oleum, veltera, lina, vestes, juveuci. Ne a quidem in trigariis præferri ullos vernaculis animadverto. Metallis auri, argenti, æris, ferri, quamdin licuit exercere, nullis cessit terris : et nunc intra se gravida pro omai dote varios succos, et frugum pomorumque sapores fundit. Ab ea, exceptis Indiae fabulosis, proximam equidem duxerim Hispaniam, quacumque ambitur mari; quamquam aqualidam ex parte, verum, ubi gignit, feracem frugum, olei, vini, equorum metallorumque omnium generum, ad hee pari Gallia. Verum desertis suis sparto vincit Hispania et lapide speculari, pigmentorum etiam deliciis, laborum excitatione, servorum exercitio, corporum 3 humanorum duritia, vehementia cordia. Rerum autem ipsarum maximum est prelium in mari nascentium, margaritis; extra tellurem, crystallis; intra, adamenti, smaragdis, gemmis, murrhinis; e terra vero executibus, in cocco, lasere; in fronde, mardo, Sericis vestibus; in arbore, citro; in fruties, cinaamo, casta, amomo; arboris aut fraticis succes, in succino, opobalcamo, myrrha, thure; in radicibus, costo. Ex iis que spirare convenit, animalibus in terra maximum destibuseleptantorum, in mari testadinam cortici, in tergore pellibus, quas Seres laficiant, et Arabia caprarum villo quod ladanum vocavimus; ex iis quar terreus et maris, conchyliis purpuræ. Volucrum maturæ, præter conos bellicos et Commagenum anserum scipem, nultum adnotatur insigne. Non prætereundum est, auro, circa quod omnes mortales insanium, decimam vix esse in pretio locum, argento vero, quo aurum emitar, jucus vicesimum.

Salve, parene rerum omnium, Natura; teque nobis Quiritium solis celebratam cose numeris omnibus tois, fave.

## NOTES DU TRENTE-SEPTIÈME LIVRE.

- (1) Gemmas nefas Vulg. Quasdam nefas Bamh.
- (2) Paria faceret Vulg. Paria fecisset Bamb.
- (a) Profectus Volg. Provectus Bamb
- (4) In Concordia: Bamb. In om. Vulg. Augusti Vulg. — Augusta: Bamb.
- (5) Anulum regia fama est geramæ Pyrrhi Vulg. Anulum regis alterius in lama est gerama, Pyrrhi Bamb.
- (6) Sorte Vulg. Forte Bamb.
- (7) Il faut noter que Bamb, a hac gemma, c'est-à-dire sur émerande. Ce qui précède: apparet scalpi etiem smaragdos solitos, semble demander cette leçon; cependant elle n'est soutenue ni par ce que Pline lui-même du, VII, 38, ni par ce que les autres auteurs rapportent de l'edit en question.
- (8) Similem Vulg. Simillime Bamb. Signabant Vulg. Signaht Edit. Princeps, Brotier. Smant Bamb. Dioscorides Vulg. Dioscurides Bamb. Dioscurides est l'orthographe des pierres gravées.
- (9) Jam indiscrets: Vulg. Jam om. Codd. Regg., Bro-
  - (10) Collationem Vulg. Collationes Bamb.
- (11) în Paletina Apollinis cella Vulg. lu arde Paletini Apollinis Bamb.
  - (12) Die natalis sui Yulg Natali suo Bamb.
- (13) Quis de ca re dubitet Vulg. Quis effetas (sic) ces dubitet Bamb.
- (15) In ea Volg. In eo Bamb. Ex margaritta lectos Bamb. — Ex margaritts om, Volg.
- (15) On pe sait si ce museum était une chapelle dédiée ann Muses, ou quelque espèce d'armoire servant de musée.
- (16) Illa regio honore grata Vulg. Illa relicino honore
- (17) Triumpho profecto inter molles vices Vulg. Triumpho nuquam profecto inter illos vices Bamb. — Triumphasses Vulg. — Triumphasset Bamb. — Hinc fieri Vulg. — Binc om. Bamb.
- (18) Savum Vet. Dalech. Seum (sic) Bamb. Servem om. Vulg. Id credi Bamb. Id om. Vulg.
- (19) Respublice et questoribus qui oram maris defendissent, mille talentum Yulg. — Hs duo millia respublica: datun, legatis et questoribus qui oras maris delendissent, lis mille Bamb. — M. Ian, qui remarque que dans les manuscrits ha signific parfois fatent, conseille la lecon que j'ai admise.
  - (20) Super omnia Volg. Super cetera Bamb.
- (71) Genera, anulos transcuntes Vulg. Genera et anulos Cod. Monac. Translucentes Bamb.
- (27) Lapides Vulg. Capides Bamb.
- (23) Licet existimare Vulg. Licet estimare Cod. Monac. — In hortis Bamb. — In om Vulg.
- (24) Satis erat : qui vidit tunc Vulg. Satis erat. Vidi tunc Bamb , Brotier. — Fracta Vulg. — Fracti Bamb.
- (25) bi in Vulg. hi om. Hamb. Nusquam Vulg. Nusquam Bamb Quanta dictum est vass polorio
- Vuig, Quanta dicta sunt potoria Bamb. (26) In purpura aut rubescente facteo Vuig. — Purpura candescente aut facte rubescente Vet. Dalech.
  - (27) Europæ Vulg. Europa Bamb.
- (28) Lusitania nasci Vulg. Nasci om. Bamb. (29) Parvaque nive Vulg. — Puraque nive Bamb.
- (22) Parvaque nive Vulg. Puraque nive Bamb. Impatiens, non nist frigido potus addicitur Vulg. Impa-

- tiens, niai frigido polui abdicatu: Bamb. Inveniri Vuig. — Iniri Bamb.
  - (30) Quinquaginta Vulg. Cl. Bamh,
- (31) India crystallum Vulg. Crystallum om. Bands. Nascl, alque adeo muis, ut plerumque fune Vulg. Nasci, adeo inviis plerumque, ut fune Bands.
  - (32) Puras Vulg. Pura Editt. Vell., Brotier.
- (33) Invenio apud Bamb. Apud om. Yulg. Posita solis Yulg. Opposita solis Bamb.
- (34) Mercatam a matre Vulg. Mercata matre Bamb.
- (35) Fuit ratio Vulg. Fuit vitlo Bamb. Dans vitro, donné aussi par d'autres manuscrits, M. Jan voit uttro, conjecture qui me semble fort bonne.
- (36) Sane majurem Vulg. Sane priora illa Bamb. Crystalina et murrhina, rigidi potus utraque Vulg. Crystalina frigido potus, myrrhina utroque Bamb. Voyez Martial, Epigr. XIV, 113: Si calidum potas, ardenti myrrha Falerno Convenit, et melior at sapor mode
- (37) Vanitas Gracorum diligentire Vulg. Vanitalis Gracorum detegenda Bamb. Ægre perpetiantur me de ortu eorum Vulg. Æquo perpetiantur ablimo Bamb. Les mots de Vulg. : ne de ortu eorum, manquent dans Bamb., onission que M. Ian approuve; en même lemps, au lieu de ablimo, il lit animo. Scire posteros quidquid Vulg. Scire non quidquid Bamb. An lieu de non, M. Ian lit nos.
- (38) Dilaberetur Padus Vulg. Delaberatur Pado Banab.
- (39) Orbis ignorantia Vuig. Ignorantia orbis Bamb.
- (40) Hoc effunderent gummi Vuig. Hauc effunderent gummim Bamb., Brotier.
  - (41) Vere Vulg. Per ver Bamb.
- (42) Philemon sit Vulg. Philemon negavit Bamb, Editt. Vett.
- (43) lu ea parte Oceani relinquere, deinde astatibus. Vulg. In ea relinquere, Oceani deinde astibus Bamb.
- (44) Vocare Vulg. Vocari Cod. Monac.
- (45) Scripsit. Vivit adluc. Assembas, qui tradidit Vaig. -- Scripsit vivitque adhuc. Assembas tradit Bamb.
  - (46) Yocant Yulg. Yocent Bamb.
- (47) Vocat: et vere ibi nasci Yulg. Vocat, vivere; ibi nasci Bamb. Dictum est de Electride Ison Yulg. De Electride Ison om. Bamb.
- (4x) Hesperidum esse, ex quo in stagnum carlat Vulg.

   Hesperidum esse et stagnum electrum; ibi arborea
  populus, quarum e cacuminabus in stagnum cadat Banda.
  Sillig.
- (49) Omnia in se ferre bona Vulg. Omnia bona cum ferre Bamb.
- (50) Inveniator Yulg, Invehator Bamb., Editt. Velt.
- (51) Rem gerente Ynig. Res gerente Bamb.
- (52) Ut gummi in cerasis, resina pinta Vulg. Ut gummis in cerasis, resina io pinis Bamb.
- (53) Autumnali Vulg. Aut mari Bamb. Atque considere Vulg. Neque considere Bamb. Quod arboris Vulg. Quod om. Bamb.
- (54) Affirmatur Vulg. Affertur Cod. Monac. Germanis ideo maxime appetitam provinciam : et inde advectos primium Vulg. Germanis in Pannoniam maxime, et inda Vencti primium Bamb. Quos Gracci macatos

Vulg. - Onos Graci Enclos Brotier ex Codd, Regg. - Vocabast Yulg. — Vocaverunt Bamb. — Proxime Yulg. — Proximi Bamb. — Pannepies, 4d accipientes Yulg. — Pannonise, et agentes Bamb.

(55) Pado vero annexa fabular videtar causa Vulg. --Pado vero annexa fabria est evidente causa Bamb.

(56) Juxta Alpes Bamb. - Alpes om. Vulg. - Abest Volg. — Abesse Bamb. — Nuper. Vidit enim eques Romanus Vulg. — Nuper; vivitque eques Romanus Bamb. (57) Succino Vulg. — Succinis Bamb.

- (58) Quas Vulg. Quæ Bamb. -- Inclusas induresnti Vulg. - Inclusa durescente Bamb. - Eodem remansiese Bamb, - Lodent remansiese om. Volg.
- (59) Folia arida, que levia sunt : ac ut magnes lapis, ferri ramenta quoque. Succina oleo addita Vulg. -- Folia arida et philyras, ut magnes lapis ferrum. Ramenta quoque ejus addito oleo Bamb.
  - (60) Uniones quod Volg. Quod om. Bamb.
  - (61) Deliciarum fantum Vulg. Sola deliciarum Bamb,
- (62) Appeliando. Et quoniam Volg. Appellando, quoniem Bamb.
- (63) Quasi coloris Vulg. Quod sit coloris Bamb. -Gratissimi aspectus Volg. -- Gratissimum aspectu Vet. Dalech. - Voyez, pour le sens de mafulino, XXXVII, 76.
- (64) Electrom id esset, lyncorium tamen gemmam esse contendant. Pieri antem ex urina quidom lyncis, sed egestam terra protions bestia operiente caur, quonism Vulg. - Electrum id esse contendunt, lyncurium tamen gemm esse volunt. Fieri antem affirmant ex urina quidem lyncis, sed et (sic) genere terræ, protinus eo animali uriam operiente, quoniam Baurb. - Je prende la leçon de Bamb., changrant sculement et en e.
- (65) Quod Diocles quidem et Theophrasius Vulg. -Quod Dincil quidam (sic) Theophrastus Bamb.
- (66) Sed ad majorem utilitatem vitre obiter coarguetur magorum infanda vanitas Vulg. - Sed etiem majore nti-Matem corarguemus (sic) magorum infundam (sic) vanitatem Bamb. - J'ai suivi, dans la restitution de Bamb.
- (67) Cognitus, auri modo in Vuig. Cognitus it (sie) appellabatur auri nodus, in Bamb. Ita est fourni par Cod. Chifflet.
- (68) Mucronem : aut duabus contrariis partibus, ut si duo Vulg. - Mucrone, e duabus contrariis partibus, quo magis miremur, ut si duo Bamb. — M. Jan preud la lecon de Bamb., en lisant mucronem.
  - (69) Huic quidem Vulg. Quidem om. Bamb.
  - (70) Natales Volg. Natalis Bamb.
- (71) Indomita vis gracca interpretatione Vulg. Gracca Interpretatione indomita via Bamb. — Cenchron, quod est milii Vulg. — Cenchron , milii Bamb. — Et hic est Vulg. — Et om, Bamb.
- (72) In aerium colorem, sed in medicina, ut dicemus Vulg. - In sereum colorem, sed in medica vi, de qua dicensus Bamb.
- (78) Docere et mandare Vulg. Et mandare om. Ramb.
- (74) Ignisque Vulg. Igniumque Bamb.
- (75) Malleosque ferreos Bamb. Ferreos om. Vulg.
- (76) Expetuntur a scalptoribus Vulg. Expetuatur hae scalptoribus Bamb.
- (77) Anachiten Vulg. Eunaciten Sillig. Ananciten Bamb. - M. Jan propose de lire ananchiten, de à privatif et áγχομαι.
  - (78) In smaragdo Bamb. In om. Vulg.
  - (79) Scythici Vulg. Scythicus Bamb.
  - (80) Tellure deoperta Bamb. Deoperta om. Vulg.
- (\*1) Nec in colore Vulg. Nec om. Bamb. Perspiciatur Vulg. - Perspicitur Bamb., Brotier. - Translucidum mare Vulg. - Translucidum maris Bamb , Brotier,

- (82) Pariterque translucentem colorem expellit, et aciem reticit Vulg. -- Pariterque ut translucent et nitent, hoc est, ut oulorem expellet, aciem recipiat Bamb. M. lan ajoute et devaut aciem.
  - (83) Proclivi errata Vuig. Prodigis pretiis Bamb.
- (84) Quidam varia nubecula Vulg. Quidam varii : quidam nubecula Bamb.
- (85) Hermeos Vulg. Thermiseos Bumb. M. Jan conseille de lire herminos, de Hermins, un petit rei. -Extumescentes Vulg. — Intumescentes Bandy. — Pinguiter Bamb, --- Pinguiter om. Vulg.
- (86) Aut æris habet Vnlg. Aut acris olei habet Bamb. - Et Atticis Vulg. - In Atticis Bamb.
  - (87) Viriditatis Vulg. -- Varietatis Samb., Brotier,
  - (86) Viles Vulg. Vilissimi Bamb.
  - (89) Vocant Vulg. Vocent Bamb.
- (90) Vocant. Compiures vero e proximo, Laconicos in Taygeto monte erui Vulg. - Vocent. Complures vere et in proximis montibus et in Taygeto erui Butulo.
  - (91) Munere Vulg. Muneri Bamb.
  - (92) Stantom pilam Volg. Stelen amplem Bands.
- (93) Quonium hebescant, ni color surdus Valg. Queniam hebes unitate surda color Bamb.
- (94) Allter enim Vulg. Enim om. Barah. Fulgorem rmdem Vulg. -- Eumdem om. Bamb.
- (95) Et sunt paule Vuig. Et sunt om. Bamb. Est pallidius Velg. — Est, sed pallidius Bamb.
  - (96) Allis convenit Vulg. Aliis om. Bamb,
  - (97) Auro repercussa Vulg. Auri repercussu flamb.
- (98) Minimum ildemque plurimum Bamb., Editt. Vett., Sillig. - Minimum lidemque om. Vulg. - Tamen cedeutes Vulg. -- Tantum Bamb.
- (99) Alii summo fulgoris augmento colores pignaestorom Vulg — Alii summam fulgoris arminiu (sic ) colori pigmentorum Bamb. — Solphuris ardentem flamman, aut etiam ignis Vulg. — Sulphuris ardentis flamman art. ignis Bamb.
- (100) Sestertium viginti millibus æstimetum Vulz. -Sestertio vicies æstimatum Bamb.
  - (10t) Nec minor Vuig. Nec minus Bamb.
- (102) Et plus buc illucque spargit Vuig. Et mode ex hoc plus modo ex lilo spargit Bamb.
- (103) Traduntur nasci Vulg. Nasci dicitur Bamb. -Villssimi Vulg. — Vilissima Bamb.
- (104) Facit, et præcipue regum. Claudius Velg. Facit, pracipueque amulatio, velut cum Claudius Bamb.
- (105) Romanis hanc gemmam fuisse coleberrimem Vulg. — Romanis gemmes hejus auctoritatis Bamb, — M. ba recommande la lecon de Bamb., en mettant mactoriles au lieu de auctoritatis.
- (106) Appellantes, que nuac nomes abstalere. Nullo Vulg. J'al changé la ponctuation. Vestigie arabir» sont Vulg. - Vestigio indicarum arabica sunt Bamb, --Au lieu de indicarum de Bamb., je lis indicar pri, ce qui me paratt seul s'accorder avec la suite.
- (107) Incretum Valg. Redimitum Bamb. (108) Nigerrimo colore Vulg. Nigerrimi culoris Bamb.
- (109) Quarumdam oculis obliquis Vulg. Quarumdam et obliquis Bamb., Brotier.
- (110) Acaustoe Bamb. Pline avait sens doute érrit en grec éxeustot, régulièrement traduit par le copiete en lettres latines acausta, - Vocant Vulg. - Vocavere Bamb.
  - (111) Caute Volg. Carise Bumb.
- (112) Vocant Syrtis pinnato fulgore Bamb. M. lan se demande s'il ne faudrait pas lire syrtites, de eupréc, humecté, el entendre pinnato dans le sens de chatoyant comme des plumes ?
  - (113) Horridi Vulg. Retorridi Bamb.
  - (114) Umbrante Vulg. Ohumbrante Bamb.
  - (115) Et circa Miletum Bamb. Et circa Miletum om.

Vulg. - 05 naisres 85 6 neol Milegray, dil Théophraste, de Lapidd 5 32.

(116) Et pallidiores Vulg. - Sed pallidiores Bamb. -A Massilia quoque importari Bamb. (Brotier, a om.). - A Massina quoque importari um, Vuig. - ()h argillam sole colustic saltibus Vulg. - Ob argillam soli adusti Bamb.

(117) Ainst ab Æthiopibus Vulg. - Ah Æthiopibus om.

- (118) Obtentus, celantesque se transfulgent arrese guite: - Obtentus stellantibus fulget intus aurejs guttis
- (119) Cognatione, ab inspectoribus, quoniam Vulg. -Ah inspectoribus om. Bamb.

(120) Alliciens Vulg. - Allocens Bamb.

(121) Et ob id in magno errore sunt, qui sandaricas vocent Vulg. - Et ob til magno venire. Sont qui has sandrisitas vacent Bamb. - Pent-être faut-il lire : ob id non magno venire; in dans Vulg. représentant le non, qui aurait été omis dans Bamb.

(122) Tamen præcipuæ Vulg. - Tum præcipum Bamb.

(123) In India, quam quidam remissiorem carbunculum esse dixeruat. Secunda bonitate quar armitia est Ionia, appellata a przelatik floribus Vulg. - In Indis quidani remissiorem carbanculum esse dixerunt, secondam bonitatem que sinutis esset lovis appellates floribus Bamb, -M. Ian recommande le texte de Bamb., changeaut toutefois banifalem en bonifale; de plus, au lieu de sovis, il lit lois. Cette correction est peut-être bonne; cependant je ne vois pas de raison décisive pour changer le texte, la fleur de Supiter étant une fleur citée ailleurs par Pline.

(124) Et inter has invento differentiam Vulg. - Et alias

invenio differentias Bamb.

(125) Folia Vulg. - Fila Cod. Monac.

(126) Carchedonius Vulg. — Charcedonia Bamb.

- (127) Ad hoc Yulg Ad hace Bamb. Babyloniam Vulg - Babylona Bamb.
- (128) Quædam aperirentur Vulg. Quædam appellantur Ramb.
- (129) Rubrum, et quod dionum vocant a magnitudine Vulg. - Rober, et quas pionias vocant a pinguitudine Itamb. - M. lan recommande pionus ou pionas, de niary. - Circa Ægyptom Vulg - to Ægypto flamb.

(130) Nec ulla est translucentium, quæ tardius auffino humore hebetetur Vulg. - Nec ulla et (sic) translucentum tardina subjusse humore hebetantur Bamb.

(131) Id accidit in Arabine insula, que Cytis vocatur: in qua trogodytæ prædones, diutius fame et tempestate pressi, quim herbas radioesque effoderent, ernerunt topazion Vulg. - Accidit in Arabia insula, qua Echitis vocabatur, in quam devenerant trogodytæ prædones fame et tempestale fessi, nt, cum herbas radicesque fuderent, erperunt lopazon Bamb, - M. Ian corrige ce texte de Bamb., et conseille de le suivre.

(132) Ac mire Yulg. - Ac om. Bamb.

- (133) Hoc est gestamen Vulg. Est om. Bamb.
- (134) Multi inseclando nullas Vuig. Multi ad senectam nullas Bamb.
- (135) Optimus color smaragdi : ut tamen apparet, ex alieno est quod placeant Vulg. - Optimis color smaradgi : ut tamen apparent alienum esse quod placent Bamb.

(136) Celerrime Vulg. - Creberrimi Banıb.

- (137) Custodia quadam, innato Vuig. Custodia, quodamque innato Bamb. - M. lan recommande la lecon de Bamb, sans que.
- (138) Thermodoontem Vulg. Thermodontem Bamb. - Tristis atque non refulgens Bamb. - Tristis om. Yuig.
- (139) Quidquam Vulg. Abquid Bamb.
- (140) In vitio Vulg. In vitium Bamb. (141) Clauduntur Volg. Cludentur Bamb.
- (112) Pro amuletie traditur gestare com, que ex lis

smaragdo similis est, et per transversum linea Vulg l'ro amuleto gestare cas traditur. En quie en lils smaragdo similis est, sæpe transversa linea Bamb. — M. Iau, de la leçon de Bamb, ne rejette que es.

(143) Licet Vulg. - Labet Bamb. - Onyckipuncta Vulg. - Onychi juncia Bamb. - Et nives in summitate

Vulg. - Et nives imitata Bamb. (144) Et salem imitata Vulg. - Et sali aimilia me-

garico Cod. Munac.

(145) Accommodala gratia puulo ante nominato colore cseruleo Yulg. - Accommodato paulo ante et jaspidi nemine a colore caruleo Bamb; - In gloria Yulg. - In gloriam Bamb. - Bamb. a : idque in gloriam regum Ægypti adscribitur, et qui primus eam tinxit. De là M. Ian propose de lire : l'ostremo Ægyptia adulteratur maximo tinctura, ideoque in historia regum Ægyptiorum adscribitur, et qui primus cam tinxit. Il s'appone sur Théophraste, de Lapid, § 97 : Σκευαστός δ' ὁ Αίγύπτιος, καὶ οἱ γράρουτες τα περί τούς βασιλείς και τούτο γράφουσι, τίς πρώτος

βασιλεύς ἐποίησε τεχνητόν κυσνόν.
(140) Qualla in sapphiriais Vulg. — Qualis sapphiris

Bamb.

(147) In sapplifris enim aurum ponetia collucet caruleis. Sapphirorum, quæ cum purpura, optimæ apud Medos Vulg. - In ils enim anrum punctis collucet caruleae

sapphiri rarumque ut cum purpura optime Bamb. (148) Colorem non accedunt: prinaquam cuim deguatent, in violam desimit fulgor. Aliqua si quidem in illis purpura non ex toto in igneum Vulg. - Colorem accedens, priusquam eum degustet, in violam desinat : fulgorque quidam in illa purpure, non ex toto igneus Editt. Vett. Colorem accedens, priusquam eum degustet, in viola desinal fulgor aliqui sit quiddam in purpura illa non ex poto (sic ) igneum Bamb. - Isid. Origg., XVI, 9: Cansam nominis ejus asserunt, quia sit quiddam in purpura illius, nou ex toto igneum. - De ces leçons, M. Jan a refait un texte tel que je l'ai imprimé.

(149) Dilutior eadem Vulg. - Dilutior ex codem Bamb.

(150) Hoe et Yulg. - Et om. Bamb. - Debet Yulg. -Debeat Bamb. — Veneris gemmam ( genam Bamb. ), quod maxime videtur decere el species el colos. Ess gemmas Vulg. - La ponctuation que j'ai suivie a été indiquée par Sautnaise. Quant à genom au lieu de gemmam, c'est la bonne leçon; dans l'index de ce livre, Bamb. a : afrodifes belfaron, c'est-à-dire 'Appositne βλέφορου.
(151) Aut solis inscribetur Vulg. — Ac solis inscribetur

Hamb.

(152) Jam quoque adosse Vulg. — Jam vero queque niodo adesse Bamb.

(153) Et fulgentes interpollatm Vulg. - Et fulgeris interpellati Bamb.

(154) Aurichalcom, XLIII. Jam etiam expertes gemmarum usu appellantur Yulg. — Orichalcum, Tametsi exiere jam de genmarum usu. XLIII. Appellantur Bamb. (155) Aliqui Yulg. — Alique Bamb. — Jucuadi Yulg.

- Il taut jucundat; ce mol manque dans Bamb.

(1.6) Vitrei vero ut visu Vulg. - Vitro adulterantur visu Bamb.

(157) în duritia fragiles, în eadem et zanthi, pleheia ibi gemma Vulg. — în duritia fragilea , non ingratas. Eadem et authon parit, plebesam sibi gemmam Bamb. (158) An in colore Vulg. — Is quo colore Bamb. — Adeo

ut Bamb. - Ut om. Vulg. - Facta est Vulg. - Facta sit Bamb. - Coeunt quippe Bamb. - Quippe om. Vulg.

(159) Vini ac croci nitor, semper extremus in visu, sed purpura coronatus, et his pariter omnibus Vuig. - Vini aurei nitor, semper extremus in visu, sed purpura semper coronatus : madere videtur et singulis his, et pariter om-nibus Bamb. — Jucunda vanitate Vulg. — Jucunda suavitate Bamb. - Tenites Vulg. - Syenites Bamb. in Indice. cocunte, ut inutilia exterantur. Leucochrysos sicut crystallus allucat Vulg. - Politur ex majore amplitudine in angustias, ut mutilia exferentur (sic). Leucochrysos lit e chrysulitho interalhicante Bamb.

(223) Fabulose Vulg. - Fabulosa Bamb.

(224) Morochites Vulg. - Morothos, in Indice morocthis Barnb. - Dioscor. V , 152 : λίθος μόροχθος δν ένιοι yaldfiav xtl

(225) Facie minima gemma Vulg. - Faciemque minime gemmae Bamb. - Unquenti Bamb. - Unquenti om.

(226) E nigro fulvoque et candido Vulg. - E nigro et folvo viridique et candido Bamb. - Brontia (bis) Vulg.

(227) Onocardia.... traditur Bamb., Sillig. -- Onocardia.... traditur om. Vulg. — Ignen Vulg. — Ignes Bamb.

(228) Ostracstidi Volg. - Ostritidi Vet. Dalech.

(229) Opsiano Bamb. - C'est l'orthographe que suit partout Bamb.

(230) Augulorum cavet Vulg. - Augulorum facit

(131) In cadem Vulg - In cam Bamb.

- Brontea Bamb.

(232) Chrysiten Yulg. - Chrysitim Cod. Monac.

(233) Presides, quas quidam gemonidas vocant Vulg. - Pænides quas quidam geanidas vocant Bamb. - M. Ian conseille pranitides et granidas.

(234) Nam tales in Vulg. - Natalis is in Bamb. - Lises - Tiresize inveniuntur Vulg. - Inveniuntur om. Hamb.

(235) Syrtides Vulg. - Syrtitis Bamb. - Lucania Vuig. - Luycaniae Bamb.

(236) Nitrum Volg. - Nigrom Bamb.

(237) Pœnicitis ut balanus Bamb. — Phrenicitis ut balanus om. Volg. - In ignem Vulg. - In ignes Bamb.

(238) Pardation : colos appellavit chrysolithum aureus Vulg. - Bamb. a drosolithum et des lacunes; le Codex Monac, a aussi drosolithum et n'a pas chrysolithum; ladore, Origg. XVI, 12, 7: Drosolithus varius : nominus causa, quia, si ad ignem applicetur, velut sudorem mettet. De tout cela M. Jan conclut qu'il faut lire : sudor oo ros appellavit drosolithum, colos chrysolithum, etc.

(2.19) Melichloros est geminus Vulg. - Est om. Vet. Dulech. - Melichloron est une correction de M. Ian jususiée, comme on le verra, par ce qui suit. - Crocia, eroci : polia, canitiem quamdam sparti indicat : eamdem durioreta, nigra spartopolios Vulg. - Crocian eroci similitudinem quamilam spargentem polian canitiem, spartopolian rarior Bamb. - Dans Bamb. M. Ian lit sporgens au lleu de spargentem, et canities au lieu de conitiem.

(240) Ananchitis Vulg. - Anancites Bamb.

(261) Bamb., après lapides esse, ajoute non gemmas; mais ce semble être une explication.

(242) Sicut olim Samb. — Ut Vulg. — Olim om. Vulg. (243) Quas melle Bamb. — Quas om. Vulg.

(244) Magnitudinis focere Vulg. - Magnitudinis factas

(245) Mutata Vulg. - Mutari Bamb.

(248) Cycloides Vulg. - Epicpedos Bamb. - Ce qui confirme la conjecture de Turnèhe, Advers, I, 2, qui lisait epipedos.

(247) Neque enim Bamb. - Enim om. Vulg.

(248) Si graviores Vulg. - Si om. Bamb., Sillig. -Enim .... frigidiores Bamb., Sillig. - Enim .... frigidiores om. Vulg.

(249) In capillamento Vulg. - Et capillamenta tlamb. (250) Scarifant Bamb. - C'est pour ce verbe la torme

ordinaire dans Bamb. (251) Omnium, rebusque Yulg. - Omnibusque rebus

(252) Etenien contingit procurrentis positio Vulg. -Quod contigit positione procurrentis Ramb.

(253) Olea Volg. - Oleum Bamb.

(254) Libuit Yulg. - Licult Bamb. - Terris Bamb. -Terris om. Vulg. - Et lis nunc in se gravida Vulg. - Et nunc intra se gravida Bamb. - Proxime quidem Vulg. - Proximam equidem Bamb.

(255) Quamquam.... fave Bamb., Billig. - Quamquam.... fave om. Vuig.

### ADDENDA.

Mon savant coufrère de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, M. Guérard, a trouvé dans un manuscrit, et servant de garde, une page appartenant an texte de Pline et remontant au sixième ou septième siècle, autant qu'os en peut juger par les lettres; il a bien voulu m'aider à déchiffrer ce fragment, difficile à lire à cause qu'il est presque effacé. Ce fragment contient, du livre XVIII, les § 20, 21, 22 et 23. Il est très-conforme à notre texte ordinaire. Je n'y ai noté que nudo au lieu de ruido (XVIII, 23, 1). Ruido est un mot considéré comme douteux dans les lexiques.

# INDEX ET NOTICE

## DES ARTISTES CITÉS PAR PLINE.

Acregers, gravent sur argent. On ne sait au juste ni son lice, ni sa patrie. On voyait à Rhodes, dans le temple de Bacchus, du temps de Pline, des compes dont les cisclures représentaient des bacchantes et des centaures; on avait aussi de las des chasses sur des coupes, d'une grande ré-

putation (xxxiii, 55).

Eninèle. Ce nom a été pris pour un nom de pays, et on a pensé qu'il s'agissant d'un artiste né dans l'ile d'Égine ; mais le contexte de Pline montre que c'est un nom d'homine. Cet Eginète fut un modeleur, et fière du peintre Pasias, Méalcès eut pour broyenr de couleurs Érigone, qui devint pemtre lui-même et qui eut pour élève Pasias. Or, Néalcès lut contemporain et ami d'Aratus de Sicyone. Ou peut donc croire qu'Agrable et Pasias ont fleuri vers ta 160° olympiade ( Kxxv, 40, 20 ).

Action, peintre, contemporain d'Alexandre le Grand. M. Ian croit qu'il faut lire partout dans Pline Aétion, au heu de Echion. Voyez ce norn ; voyez aussi la note 46 du

livre xxxxv.

Agéladas, d'Argos. Un sculpteur oélèbre de ce nom fut lemaitre de Phidias, de Polyclète et de Myron; il fut Argien, et fleurit vers la 70° olympiade. Mais ce ne paratt pas être l'Agéladas de Pline, qui place le sien (xxxiv, 19, 1) dans la 87° olympiade. M. Sillig pense qu'il faut admettre l'existence de deux Agéladas. M. Raoul Rochette (Lettre a.M. Schorn, p. 173) combat cette opinion : suivant lui, tous les ouvrages counus d'Agéladas sont renfermés entre la 61º et la 82º olympiade; ce qui convient au maître de Phidias. Un seul fait exception; c'est l'Hercule de Mélite, irige a Athènes pour la fin de la grande peste, l'an 3º de la 87º olympiade. Ce fait est allégué par le Schol, d'Arist. Ran. 504, Mais en même temps le Schohaste dit que cet Agéladas, auteur de l'Hercule, était d'Argos et maltre de Pludias, ce qui implique contradution; car l'Agéladas d'Argus aurait eu bien plus de cent ans dans la 87° olympiade. En conséquence M. Baoul-Rochette rejette le dire du Scholeiste et celui de Pline. Toutefois il fait remarquer que l'line a eu évidenment sous les yeux une notice semblable a celle qu'avait le Scholiaste.

Agesander, sculpteur, de Rhodes, exécuta avec Polydore et Athénodore, pour Titus, le Laocoun qui était dans le paluis de ce prince, et qui nous a été conservé ( xxxvi, 4, 25).

Aglaophon, de l'ile de Thasos, printre, que Pline (xxxv, 36, 1) met à la 90° olympiade. Il était petit-fils d'un autre Aglaophon qui fut peintre aussi, et qui fut père de l'olygnote, peintre célébre.

Agorgonite, de Paros, statuaire et sculpteur, disciple de Pludias (xxxvi, 4, 6).

Alcamene, statuaire et sculpteur, ne à Linnes, quartier d'Athènes, fut disciple de Phidias, et jouit d'une tres-grande réputation (xxxiv. 19, 1; xxxvi, 4, 5).

Alcimaque, peintre. Pline (xxxv, 60, 15) cite de lui un tableau représentant Dioxippe vamqueur au paucrace "Is uspie. Comme ce Dioxippe vécut du temps d'Alexan-Grand, le peintre doit être sans doute placé à la même

Alcisthène, femme qui se livra à l'art de la printure

( NANY, 40, 22).

Alcon fit à Thèbes un Hercule en fer, induit à cela par la patience du dieu dans les travaux (xxxxv, 40, 1).

Aleccas est mis par Pline au nombre des artistes qui ont le mieux representé en atrain les philosophies (1111, 19, 36).

Alexis, statuaire, élève de Polyclète (xxxiv, 19, 2)

Amphierates, statuaire, auteur de la Llonne, monument élevé en l'honneur de Lesena, associée a Barmodius et Aristogiton ( vaniv, 19, 23 ). Les éditions ont Tisierates; mais le manuscrit de Bamberg a Amphicrates.

Amphion (2227, 36, 15). Non altéré, en place duquel il faut lire Melanthus. Yoy, or mot.

Amphistrate, sculptene On avait de lui une statue de l'historien Callisthène; il vécut du temps d'Alexandre le Grand (xxxvi, 4, 23).

Anaxandre, printre qui ne manquait pas de renom, et que Pline range parmi ceux qu'un ne cite qu'en passurt (XXXV, 40, 21)

Androbens, peintre d'une époque ignorée, représenta la plongeur Scyllis compant les ancres de la flutte des t'errise (xxxv, 40, 13).

Androbule, statuaire, représents très-beurensement les

philosophies (xxxiv, 19, 36).

Androcydes, de Cyzique, peintre contemporam et rival de Zenkis (xxxv, 36 , a). Yoy, on que Plutarque dit de lui ( Petop. xxv ).

Antorus (XXXIV, 19,3), statuaire assez renommé, et que Pline place à la 155° olympiade. M. Silling ecrit ce man

Anthermus (xxxvi, 4, 2). Dans les éditions de Phor ou trouve Authermus et son his, de même nom. Ces deux noms sont alterés; il faut lire pour le premier Archenous, et pour le second Athenis, comme l'a fait M. Sillig dans une

édition. Voy res noms. Antidatus (xxv, 40, 6), printre, fut élère d'Euphranor, et eut pour éleve le très-célebre pointre Nicus d'Athènes; il Geurit vers la 111° olympade.

Antignotus (xxxiv, 19, 36,, statuaire Son nom est, dina les ancienues éditions, Autigonus; mais M. Sillig lit Artignotes, lecon continués par le manuscrit de Barnberg. Il était probablement Albemen, et florissait dans le nécis d'Auguste; il avait fait une statue du roi Rhescuporis, bis de Cotys. Voy. Raoul-Rochette, Lettre & M. Schorn, p. 205.

Antigonus (xxxiv, 19, 34), statuaire. Sa patrie est incomme ; il avait représenté les combats d'Attale et d'Eumène contre les Gaulois. Or, Attale vainquit les Gaulois la 2º année de la 135° olympiade (239 avant J. C.); Call donc la l'époque d'Autigouis. Il avait composé des livres SILE SOU AT L

Antimuchus (xxxiv, 19, 36), statuaire, dont la patrie et l'époque sont memmes. Il avait fait des statues de fem-

Antipater (22211, 55), célèbre graveur sur argent. Antiphilus, peintre, cite deux fois par Pline ( 1214, 17) 2; xxxv, 40, 13). Dans le premier passage, il est dit né en Egypte et élève de Ctésidème; dans le second, il est dit auteur d'une classe du roi. Ptolémée. Hardouin pense que ce sont deux artistes; mais, d'après M. Sillig, il est plus vraisemblable qu'il s'agut d'un seul et même peintre; car sa naissance en Égypte et ses travaux pour Ptolémée sont deux faits concordants. Il avait fait un portrait d'Alexandre enfant. Cette circunstance, et son tableau de Ptolémée, le premier roi grec de l'Egypte, déterminent l'époque ou il a vécu. Il était célème aussi pour des tableaux plaisants, qui étaient sans doute des espèces de charges.

Anterides (xxxv, 36, 46), peintre contemporain du peintre Euphranor, et appartenant sans doute à la 110° olym-

Apellas, staluaire (xxxiv, 19, 18), auteur de atatues représentant des femmes adorant les dieux. M. Silig adopte l'opinion de Tolkenius (Amalilhea, iom. III, p. 123), qui penae que la statue de femme adorant les dieux est celle de Cynisca qui avantremporté le prix a Olympie. Voyez dans Pausanias, III, 8, 1, l'histoire de Cynisca. Cemème auteur dit, VI, 1, 2, qu'Apellas avait fait la statue de cette femme. Cynisca élant la sœur d'Agésilas, roi de Sparle, qui mourut a l'âge de quatre-vingt-quatre aux en Egypte, la troisième année de la 104° olympiade, Apellas dout avoir fleuri de la 87° à la 95° olympiade, avant J. C. 430-400

Apelle, de Cos seion les uns, de Colophon suivant les autres, d'Éphèse suivant d'autres. Le plus illustre des peintres de l'antiquité (xxxv, 36, 17). On sait qu'Alexandro n'avait voulu être peut que par lui.

Aphrodiscus, de Tralies, sculpteur (xxxvi, 6, 28). Il travailla pour les empereurs, et vécut dans le premier siècle de l'ère chrétienne

Apollodore, d'Alliènes, peintre (xxx, 36, 1), fleurit dans la 93° olympiade. Il est le premier, dit Pline, des anciens peintres dont les tableaux attachent nos yeux.

Apollodore, statuaire. Pline nomme cet artiste deux fois (xxxtv. 19, 31 et 36). La première lois, il nous apprend qu'Apolindore était un artiste tres-difficile, et qui par désir de bien faire brisait souvent sen statues. La seconde fois, il le cite comme avant exécuté en airain des philosophies. Silanion, qui vécut dans la 114º olympiade, avait fait la statue de cet artiste. M. Sillig en tire la conjecture qu'Apollodore était du même temps. Mais un marbre, dernièrement découvert à Athènes, porte le nom d'Apollodore en anciennes lettres attiques; ce qui recule cet artiste au delà de l'archontat d'Euclide, ou avant la 94° olympiade. Voy. Raoui-Rochette, Lettre à M. Schorn, p. 212. Aucontraire, M. Lehas (Voyez la Lettre de M. Schorn. p. 443) pense que l'Apullodore de Pline est un Apollodore Phocéen, fils de Zénon, qui figure sur une inscription existant dans les ruines d'Erythrées.

Apoltonides, graveur sur pierres (xxxvii, 4, 1). Il vécut après Pyrgotèle et Alexandre le Grand.

Apollonius, de Tralies, sculpteur (xxxvi, 4, 21), frère de Tauriscus.

Arcésilas, sculptour (xxxvi, 5, 21). Ce num est, dans les anciennes éditions, Archesitas. Hardouin avait conjecturé qu'il fallait lire Arcésilas, conjecture qui a eté confirmée par le manuscrit de Baroberg. On ne sait quelles sonts la date et la patrie de cet artiste.

Arcássianis, de Paros, peintre (XXXV, 29, 1). Il travailla aussi à l'encaustique. Il parait avoir été contemporain de Polyanete (olympiade 80°).

Arcestlaus, peintre (xxx, 40, 21), fils de Tisicrate. Fisicrate fiit un statuaire, le maître de Lysappe, et fleurit sers le 120° olympiade; son fils doit donc appartenir à la 128°. M. Sillig pense qu'Arcesilaus était l'auteur d'un tablesu représentant Léosthène tué dans la guerra laminmue et sen fils.

Arcéailaus, sculpteur (anny, 45, 3, nany, 4, 27). Sa patrie est ignocée; il vécut dans le premier siècle asaut l'ère chrétienne. Varron en avait fait un très-grand eloge.

Archennus (Voyes Anthermus), sculpteur très-célèbre (xxxvi, 4, 2). Il appartient à l'époque ancienne de l'art, qu'il contribua beaucoup à perfectionner; on le place vers la 80° elympiade.

A. dicès, de Cocinthe, peintre (xxxv, 5, 2). Il est mis au nombre des plus anciens artistes qui, non contents d'un trait extérieur, commençaient à indiquer les formes par des traits intérieurs. M. Keil, Anal., p. 222, pense qu'il faut lire Aridicès.

Arellius, pentre (xxxv, 37, 6). Il fut célèbre à Roma quelque temps avant le règne de l'empereur Auguste.

Argizz, statuaire (xxxv, 19, 2). Il avait en pour mattre Polyclete. M. Thiersch, Broch. III., adnot., p. 80, pense que Plina s'est trompé; qu'argius n'est pas un nom d'homme, et qu'il faut le joindre au nom suivant : Asopodore, Argien.

Arufarète, fille et élève de Kéarchus (xxx, 40, 22), peignit non sans quelque renominée; on avait d'elle un Esculape. Ou ne connaît ni sa patrie, ni son époque.

Aristide, statuaire (xaxiv, 19, 23), élève de Polyclète, se rendit odièbre par des ouvrages représentant des chara à quatre et à deux chevanx.

Aristido, de Thèbes, illa d'Aristodème, frère et élève de Nicomaque et d'Euxénidas, peintra très-célèbre (xxxv, 36, 45 et 46; xxxv, 8, 1; xxxv, 36, 13; xxxv, 40, 20; xxxv, 36, 35), contemporain d'Apelle. On avait de lui un grand nombre d'excellents ouvrages. Il avait aussi peint a l'eucaustique. Dans les éditions (xxxv, 36, 46), on tui donne pour élève un Aristide; mais ce passage doit être corrigé d'après le manuscrit de Bamberg. Voyez la note qui y est relative.

Aristobule, de Syros, peintre de quelque renom (1227,

Artifoclès, peintre (xxxv, 26, 55), fils et élève de Nicomaque, fleurit vers la 113° olympiade.

Aristoclidas, peintre (xxxv, 40, 13), d'une époque et d'une patrie incertaines, venait, dans l'estime commune, après les artistes du premier rang.

Aristocydes, peintre (xxx, 40, 21); Pline le place au milleu des artistes qui n'étaient pas saus renom. Les éthtions portent Aristonides; mais le manuscrit de Bamb a Aristocydès, leçon approuvée par M. Keil, Anal, p. 207.

Aristodème, peintre (xxxv, 36, 44), père et maître du Nicomaque. On ignore sa patrie. Quant à l'époque, M. Sillig pense qu'il fleurit vers la 97° olympiade.

Aristodème, statuaire (xxxiv, 19, 36). On ignore as patrie; il avait fait le roi Séleucus en bronze. Or, Seleucus fut roi de la Babylonie la première année de la 117 olympiade, avant J. C. 312.

Aristolaus, peintre (xxxv, 40, 12), fils et elève de Paustas. Il fut un des peintres les plus severes; il ficurit vers la 118° olympiade.

Ariston, graveur et statuaire (xxxiii, 55.2; xxxix, 19, 35), de Mitylènes; l'opoque de cet artiste est ignoree.

Ariston, peintre (xxx, 36, 46), fils et élève du trèscélèbre peintre Aristide, et frère de Nicéros. Il ent pour clèves Antoridès et Euphranor. On avait de lui un Satyre couronné, avec une coupe.

Aristonidus, artiste (XXXIV, 40, 1); on avait de lui une statue en fer et en bronze, raprésentant Athamas dans aon accès de lureur.

Aristonides. Voy. Aristocydes.

Artstaphon, peintre (xxxv, 40, 13). Il fut file et eibre d'Aglaophon, frère de Polygnote et père d'Aglaophon le Jeune. Très-vrassemblablement il était de l'île du

Artimen, printre (EXXV, 40, 14): on ignore sa patrie;

on ignore aussi son époque. Il avait peint une reine Strateuice; mais comme on ne sait laquelle, cette circonstance ne sert pas à déterminer l'âge où il a vécu.

Artémon, aculpteur (xxxv1, 4, 25), avait, avec un des Pythodorus, rempii d'exceilentes statues les palais des Césars; il vivait donc dans le premier siècle de l'ère chrétienne.

Asclépiodore, peintre (xxxv, 36, 18 et 43), d'Athènes. Il fut contemporein d'Apelle, qui l'admirait, et recusneissait sa supériorité sur lui-même pour les proportions.

Asclépiodore, atatuaire (xxxv, 19, 36). Pline le cite parmi les artistes qui avaient bien rendu les philosophes.

Asopodore, statuaire (xxxiv, 19, 2), probablement d'Argos, si l'on prend Argienn, qui précède son nom dans le texte de Pline, pour un nom de pays, au lieu de le prendre pour un nom d'homme. Il eut Polyclète pour

Athérieus, statuaire (XXXIV, 19, 3). Pline le met dans la 155° olympiade; mais M. Sillig conjecture qu'Athémeus n'est pas un nom propre, qu'il signifie l'Athérien, et doit être joint à Polyciès, qui précède immédiatement dans l'écomération de Pilne.

Athénion, peintre (xxxv, 40, 9), né à Maronée; il balança la gloire de Nicias, et doit lui être de très-peu postérieur. S'il n'était mort jeune, dit Pline, aul ne lui serait comparable.

Athénis, sculptour (xxxiv, 4, 2), fils d'Archennus (voy. ce som). Dans les éditions, au tien d'Athénis, on lit Anthermus (voy. ce mot). Athénis appartient à l'ancienne période de l'art.

Athénodore, statuaire (xxxiv, 19, 2 et 36), né à Clitor en Arcadie, élève de Polyclète l'Ancien : il fleurit vers la 93° olympiade. Pline le cite comme ayant fait de belles Matoes de Jenueza célèbres.

Athénodore, sculpteur (xxxvi, 4, 24), de Rhodes, anteur, avec Agésandre et Polydore, du Laccoon. Les inscriptions portent Athanodore.

Aulanius Evander, sculpteur et graveur (xxxvi, 4, 20), néà Athènes (Voy. Schol. Cruquianus, ad Horatis Sat. 1, 3, 80); il vécut du temps d'Auguste; il avait refait la tête à une Diane du sculpteur Timothéus.

Autobulus, peintre (xxxv, 40, 23), élève d'Olympias, femme artiste. On ignore sa patrie et son époque.

Baton, statuaire (xxxiv, 19, 24 et 40). Son époque et sa pairie sont incertaines. Les éditions portent Batton.

Batrachus, architecte et sculpteur (xxxvi, 4, 28), Lacédémonien, fit avec Sauras les temples renfermés dans les Portiques d'Octavie. Il vécut du temps du grand Pomnée.

Bædas, statuaire (xxxiv, 19, 17 et 24), fils et élève de Lysippe, et frère de Laippe. Ce nom est écrit dans les éditions Bédas.

Boethus, graveur et statuaire (xxxii, 55, 1; xxxiv, 19, 34), né à Carthage, ou plutôt de Chalcédoine (Voy. Raoul-Rochette, ib., p. 237). Il était plus célèbre par ses gravures sur argent que par ses statues. On ne sait quelle est son époque.

Bryaxis, statuaire et sculpteur (xxxiv, 18, 4; xxxiv, 19, 24; xxxvi, 4, 18 et 19), d'Athènes (Clem. Alex., Protrept. p. 31, D), contemporain de Scopas, quoique un peu plus jeune. Il fit en airain une statue de Séleucus, lequel ne peut être que celui qui fut roi de Syrie après la mort d'Alexandre, soit l'an 312 avant J. C. De plus, il travailla avec Scopas, Timothée et Léocharis, au Mausolée, qui fut commencé l'an 352. On a ainsi quarante ans pendant lesquels Bryaxis exerça son art; de sorte que, né par exemple co 372, il aurait été sexagénaire en 312. Tel est le calcul de M. Sillig.

Bryès, peintre (xxxv, 40, 1), père et premier maître

de Pausias de Siryone. Il fut donc contemporain de Pauspinie, qui fut maître d'Apelle et de Pausias. Le nom de cet artiste est, dans les anciennes éditions, Briés.

Bularque, peintre (xxxv, 34, 2), artiste très-ancies; Pline le fait contemporain de Candaule, roi de Lydie, dont il établit la concordance chronologique avec Romulus.

Bupaius, sculpteur (xxxvi, 4, 2), de l'île de Chies, fils d'Archennus et père d'Athénis, appartient à l'art le plus ancien. Il out une violente querelle avec Hipponus, poète ofièbre.

Calamis, graveur, scalpteur et statuaire (xxxm, 55, 2; xxxv, 18, 7; xxxv, 4, 23; xxxv, 19, 22); il était auteur d'une statue d'Apollon Alexicacus, qui mit fin à la peste d'Atliènes; or, cette peste finit l'an 429 avant J. C. D'un autre côté, Onatas le prit pour aide dans l'exécution du monument très-célèbre que Dinomène fit faire en mémoire de la victoire remportée par son père Hiéron à Olympie; or, Hiéron mourut la deuxième année de la 78° olympiade, avant J. C. 467. On a de la serte, d'après M. Sitlig, une trentaine d'années que l'on pest assigner en sûreté à Calamis. Ce fut un artiste très-habite et très-laborieux. Il avait employé le bronze, la pierre et l'argent; il était saus rival pour les chevaux; enfin, comme graveur sur argent, il tenait le premier rang après Menter.

Calatès, peintre (xxxv, 37, 2). Sa patrie et son épeque sont incertaines; cependant il est probable qu'il a fieuri du temps d'alexandre le Grand. Il était auteur de tableenx comiques. Son nom est dans les éditions Caladès, Calecès et Colacès. M. Raoul-Rochette (iô., p. 261) incline à lire Calades.

Calliclès, peintre (xxxv, 37, 2), auteur de petits inbleaux; il paraît avoir vécu du temps d'Alexandre le Grand.

Calliclès, statuaire (xxxv, 19, 37), de Mégare, fit de Théocosmus; il avait fait la statue de Diagoras, vaiaques au pugliat, à Olympie (Pausanias, VI, 7, i). De ià on conclut qu'il a fleuri vers la 95° olympiade.

Callicratès, sculpteur (xxxvi, 4, 29), de Lacédémone. Il avait fait des ouvrages d'une ténuité à peime crovable.

Callidès, statuaire et graveur sur argent (xxxiv, 13, 35). Sou nom est dans les anciennes éditions Callindès et Callins.

Callimaque, statuaire (xxxiv, 19, 41); il s'était aussi ec cupé de peinture et de gravure sur argent. Cet artiste, trèscélèbre, d'una patrie inoconne, avait inventé na nouvel ordre de colonnes, l'ordre corinthien (Vitruve, IV, 19); de là Winckelmann (Opp. I, p. 382) a conclu que Calimaque fleurissalt avant la 96° olympiade, époque à laquelle Scopas construisit à Tégée un temple de Mimerve, orné de colonnes corinthiennes. Ce fut un artiste de grande réputation; cependant on lui reprochait de n'être jamais coutent de ce qu'il faisait, et d'y retoucher ann cesse. Cela lui avait vaiu le surnom de Catalexitecimos, celui qui affaiblit l'art, surnom qui est, dans les éditiens depuis Hardouin, Cacizotechnos, celui qui didame l'art; mais M. Sillig a montré que la boane leçon était Cairtexitechnos.

Callistrate, statuaire (XXXIV, 19, 3), d'une putris incertaine, et placé par Pline à la 155° olympiade.

Callixène, statuaire (xxxiv, 19, 3), d'une patrie isconnue, fleurit vers la 155 olympiade.

Callon, statuaire (xxxiv, 19, 1). Il ya en deux Callon, l'un de l'île d'Égine, beaucoup plus ancien, l'autre d'Été, qui appartient à la 87° olympiade. C'est de ce dernier qu'il est question dans Pline.

Calypso, femme peintre (xxxv, 40, 22); on ignores patrie et son époque.

Canachus l'ancien, statuaire et sculpteur (xxxiv, il,

251. Anleur d'une statue colossale d'Apollon Philésien . placée dans le temple Didyméen, près de Milet. Cette stafue fut emportée par Xerxes à Echalane, et rendue par Séleucus Nicator. Elle avait été faite avant la destruction de Milet, c'est-à-dire avant la troisième année de la 71° olympiade, ce qui donne l'époque de Canachus; cet artiste élait de Sicvone.

Canachus le jeune, statuaire (xxxiv, 19, 2), de Sicyone aussi, est placé par Pline à la 95° olympiade. Pline ( xxxvi, 4, 23) dit que Canachus avait aussi travaillé le marbre; on ne sait duquel des deux Canachus II veut

parlec.

Conthorus, statuaire et graveur sur argent (xxxiv, 19, 35), de Sicyone, fils d'Alexts, statuaire aussi. Il a Seura vers la 128° olympiade.

Carmanides. Voy. Charmantides.

Cenchramis, statuaire (xxxiv, 19, 27), avait rendu heureusement les philosophes. On a trouvé à Athènes, sur une base de statue, une inscription motilee ou est xev, qu'on ne peut guère completer qu'en lisant Cenchramis. D'après la forme des lettres, cet artiste serait postériour a l'archontat d'Euclide. Voy. Raoul-Rochette, ib., p. 246. Dans cette inscription, Cenchramia est associé (inoinguy) avec Polympestus.

Cophis, statuaire ( xxxiv, 19, 37), avait rendu heureu-

sement les philosophes.

Céphisodorius, peintre (XXXV, 36, 1), est placé par

Pline à la 90° olympiade.

Céphisodotus l'ancien, statuaire (xxxiv, 19, 21 et 37 ), d'Athènes, fleurit vers la 102' olympiade; sa sœur fut la première femme de Phocion (Plut., Phoc. 19).

Cephisodotus le jenne, statusire et sculpteur ( xxxvt, 4, 12), fils de Praxitéle et frère de Timarchus, fleurit vers la 120° olympiade.

Cherous, statuaire (nuniv, 19, 25), avait représenté

Alexandre le Grand et son père Philippe.

Chalensthènes, modeleur (xxxv, 45, 2), avait fait des ouvrages en terre à Athènes, dans le lieu appelé Oéramique à cause de son stelier.

Chalcosthènes, statuaire (xxxiv, 19, 37); en ignore

son époque et son pays.

Chards, statusire ( xxxrv, 18, 3 et 5), de Lindos, dans l'ile de Rhodes, élève de Lysippe, auteur du colosse de

Charmadas, peintre (xxxv, 34, 3). Patrie et époque ignorées. Pline le range parmi les plus anciens artistes qui faissient des peintures monochromes.

Charmantides, peintre (xxxv, 40, 21), élève d'Euphranor Les éditions portent Carmanidès; mais M Keil (Analecta, p. 208) propose de tire Charmautides; et le manuscrit de Bamberg a Charmanides.

Chersiphron, architecte (vii , 38, 1; xxxvi, 21, 2), de Gnosse, construisit avec son fils Métagene le premier temple de Diane d'Éplièse, brûlé par Erostrate, et non, comme le dit Pline par erreur, le second temple, ai céleure

Cimon, peintre (xxxv, 34, 4), de Cléonée, compté parmi les plus anciens peintres, et l'un de ceux qui contribuèrent à perfectionner les procédés de l'art encore peu habile. On pense qu'il vécut vers la 80° olympiade, mais cela n'est pas complétement certain.

Cléanthes, peintre (xxxv, 5, 2), de Corinthe; il est placé au premier début de l'art. On prétend qu'il inventa

le dessin linéaire.

Cléatas, Plantius Marcus, peintre (xxxv, 27, 4), d'Alatie , avait orné de peintures un temple de Junon à Ardée. Une inscription en vieilles lettres latines le disait. Ce nom est, dans les éditions, Marcus Ludius Helotas; mais M. Sitlig, aidé du diverses leçons fournies par les manuscrits, l'a changé en Plautius Marcus Clécelas; ce qui a été subséquerement confirmé en partie par le manuscrit de Barnherg.

Eléomène, sculpteur (xxxvr, 4, 21); on avait de lui des Muses, qu'Asinius Pollion avait placées dans les monuments élevés par lui. Il vécut avant la destruction de

Cléon, peintre (xxxv, 40, 15); Pline cite de lui un Cadmus.

Cléon, statuaire (xxxiv, 19, 37), de Sicyone, vécnt dans la 98° olympiade. Pausanias cite de lui une Vénus en airam (V, 17, 1), et deux statues de Jupiter (V, 21, 2).

Cleophantus, peintre (xxxv, 5, 2), de Corinthe, passait pour avoir inventé le premier a colorer les lignes du dessin. D'apres Cornelius Népos, il avait suivi en Italia Démarate, père de Tarquin l'Ancien.

Clesides, peintre (xxxv, 40, 15). Il avait fait un tableau salirique contre une certaine reine Stratonice, dont il u'avait pas été bien traité à son gré. La mention de cette reine parmet seulement de reconnaître que Clésides vécut après Alexandre le Grand. M. lan demande s'il ne faudrait pas lire Ctésides; en effet, le manuscult de Bamberg a Etesides; or, la confusion de et et de ct est facile.

Counts, printre (xxxv, 40, 14), d'une patrie et d'une époque ignorées, n'était pas compté parmi les pélatres de

Colotés, statuaire (xxxiv, 19, 37; xxxv, 86, 1). D'après Pausanias (v. 20, 1), il était de l'île de Paros. Phue nous apprend que cel artiste avail aidé Phidias dans l'exéention du Jupiter-Olympien. D'un autre côté, l'ausannas dit que Colotès fut élève de l'asitéle; or, l'asitéle lleurit du temps du grand Pompée. Il faut donc admettre, on qu'il y a eu deux Calotès, ou qu'il y a eu deux Pasitèle. C'est cette seconde alternative qu'admet M. Sillig, ce Pasitèle, ancien maltre de Colotes, etant d'aitleurs inconnu.

Coponius, sculpteur (XXXVI, 4, 27), de Rome, vécut

du temps du grand Pompée.

Corybus, peintre (xxxv, 10, 21), d'une patrie incomnue; élève de Nicomaque. De catte laçon l'epoque de Coryhas se trouve déterminée, car Nicomagne a vécu vers la 100° olympiada.

Craterus, sculpteur (xxxvi, 4, 25), remplit, avec un des Pythodorus et d'autres artistes, de statues excellentes les palais des Césars ; il vécut donc dans le premier siècle de l'ère chrétienne.

Cratinus, peintre (xxxv, 40, 25 et 22). On ignore sa patrie et son époque ; on cite parmi ses élèves une femme, Irène, sa fille.

Crésilas, et non Ctésilaus, statuaire (xxxev, 19,4 et 24). Les manuscrits portent des leçons qui se rapprochent de Crésilas; et ce qui décide la question, comme l'a muntré M. Raoul-Rochette, ib., p. 262, c'est une inscription où l'on voit que Crésilas avait exécuté la statue de Distrephès, général athénien, tué la trousième année de la 91° olympiade. Cela donne la date de Créstian ; il était probablement d'Athènes; cependant on orte aussi un Crésiles, de Cydon en Crète.

Cratina, statuaire (xxxiv, 19, 1), fleurit dans la 82º olympiade. Son nom est, dans les manuscrits et les imprimes, Critias. Mais c'est Critius qu'il faut lire, cela est prouvé par des inscriptions trouvées récemment à Athènes; voy. Raoul-Rochette, tb., p. 264. Critius fut un grand artiste et chef d'école. Il paraît avoir souvent travaillé avec Nésiotès, avant qui il est nomme dans les inscriptions. M. Rechette en conjecture que Critius était le maître de Néssotes.

Cronius, graveur sur pierre ( sxxvu, 4 ). Sa patrie et snu épaque sont inconnues ; seulement Pline le place après Pyrgotèle.

Ctérios, statuaire et graveur sur argent (XXXIV, 19, 35 ). On ignore son pays et son époque.

('tésidème, peintre ( xxxv, 37, 4; xxxv, 40, 16). Il fut le maitre d'Antiphile; or, Antiphile ayant fleuri dans la 106° olympiado, avant J. C. 386, on voit quelle est l'époque de Clésidème.

Ctésilais ou Ctésilas, tausse leçon pour Crésilas; voyes ce nom.

Ctésilaüs, atatuaire (xxxv, 19, 26). Les imprimés portent Désilaüs. M. Sillig (Catal.) a proposé de lire Ctésilaüs; mais il l'identifiait avec le Ctésilaüs, pour lequel il faut lire maintenant Crésilaü. Toutefois le leçon Ctésilaüs pour Désilaüs est deunés par le manuscrit de Bamberg, ce qui m'engage à l'adopter. On ne connaît ni la patrie ni l'époque de cet artiste.

Ctérilochus, peintre (xxxv, 40, 15), avait été élève d'Apelle, C'est lui qui avait fait ce tableau comique représentant Jupiter en mai d'enfant pour Bacchus.

Cydias, peintre (xxxv, 40, 6), né à Cythnos, l'one des Cyclades, fleurit du temps d'Euphranor, c'est-à-dire, vers l'olympiade 104.

Cydon, statuaire (xxxiv, 19, 4); sa patrie est ignorée; il paratt avoir été à pen près contemporain de Phidias.

Dædale ( vu, 57, 7; xxxvi, 19, 1). Sous ce nom il est vraisemblable que sont représentés les plus ancieus artistes de la Grèce, ceux à qui étaient dus les commencements de l'art. Quant à Dédale lui-même, il est trop lié à la mythologie, aux histoires de Minos et de Thésée, pour qu'on sache rien de réet sur son compte. On avait, du temps de Pausanias, des statues qui lui étaient attribuées, et dont la forme était tout à fait archaïque.

Dædale, statuaire (xxxv, 19, 26), de Sicyone, fils et élève de Patrocle, doit par conséquent avoir fleuri vers la 98° olympiade. Il a probablement été aussi sculpteur; du moins, au lieu de Dædalum de Vulg., et de Dædalsas de Bamb., j'ai lu Dædalus (xxxv, 4, 23).

Demon, statuaire (xxxiv, 19, 37). On ne connaît ni sa patrie, ni son époque. Il avait fait des statues de phi-

Daiphron, statuaire (xxxxv, 19, 37); époque et patrie ignorées; il avait aussi fait des philosophes.

Dalppus, statuaire (xxxv, 19, 27); il avait fait la statue d'un homme paralysé; son nom a été confondu avec celui de Laippus (voy. ce fnot); et même M. Sillig croit qu'il n'y a pas lieu de distinguer, et que ces deux noms appartiennent à un seul et même artiste.

Damophilus, peintre et modeleur (xxxv, 45,1); il avait avec Gorgasus travaillé à un temple de Cérès a Rome, qui fut dédié l'an 493 de Rome.

Décius, statuaire (xxxiv, 18, 5), artiste romain; il paraît avoir vécu peu avant Publius Cornélius Lentulus Spinther, qui fut consul au de Rome 697, et qui porta la loi du rappel de Cicéron.

Déliadès, statuaire et graveur sur argent (xxxiv, 19, 35); sa patrie et son époque sont incumues; on ne cite de lui aucune œuvre remarquable.

Déméas, statuaire (xxxv, 19, 2), de Clitor en Arcadie, élève de Polyclète. Il exécuta avec d'autres artistes une offrande que les Lacédémoniens tirent à Delphes pour la victoire remportée à Ægos-Potamos. Hardouin a Damins au lieu de Déméas.

Démétrius, statuaire (xxxiv, 19, 26). On ignore sa patrie et son époque. Il avait fait la statue de Simon, qui écrivit le premier sur l'Art d'aller à cheval, et qui est cité par Xénophon. Quantillen (XII, 10) dit que Démétrius s'était plus attaché dans ses statues à la ressemblance qu'à la beauté. M. Raoul-Rochette (ib., p. 274) pense que ce Démétrius est l'artiste cité par Lucien (Philops. 19 et 20) comme auteur de la statue de Pellichus, général coringité est fait mention dans Thucydide (I, 19).

statuaire (xxxiv, 19, 37), de Sicyone, 00° olympiade. On avait de lui des statues

Démophile, pointre (xxx, 36, 2), d'Himère en Sicile, passait pour avoir été le maître de Zouxis.

Dercylides, sculpteur (xxxvi, 4, 23); on avait de lui, à Rome, dans les jardins Serviliens, des lutteurs en marbre.

Désilaüs (xxxv, 19, 26), nom douteux. Les imprimés ont en effet Désilaüs. Mais le manuscrit de Bamberg a Ctésilaüs. Voy. Ctésilaüs n° 2.

Dibutadès, modeleur (xxxv, 43, 1), de Sicyone; quelques-uns lui attribusion i l'invention de l'art de modeler des figures en terra.

Dicasogenes. Voy. Diogène.

Dinias, peintre (xxxv, 34, 3), artiste très-ancien, dest la peinture était monochrome.

Dinocharès, architecte (v, 11, 3; vn, 38, 1; xxxv, 42, 1), de Macédoine. Le nom de cet artiste est souvent écrit Dinocratès; c'est lui qui al pour Alexandre le plus d'Alexandrie.

Dinomènes, statuaire (xxxiv, 19, 2), fieurit dans la 95° olympiade.

Dinon, statuaire (xxxv, 19, 2), élève de Polyeiète, Diogène, sculpteur (xxxv, 4, 25), d'Athènes, décora le Panthéon d'Agrippa. Il avait aussi exécuté de belles carvatides dans ce temple.

Diogène, peintre (xxxv, 40, 21). Il vécut avec le rei Démétrius; c'est Démétrius Poliorcète, qui prit le nom de roi la 3° année de la 118° olympisde, avant J. C. 306. Au lieu de Diogènes le manuscrit de Bamberg porte Discaogenes; M. Keil (Analecta, p. 208) en conclut que l'on doit lire Dicaogenes.

Dionysius, peintre (xxxv, 37, 2; xxxv, 40, 23). Il paratt avoir vécu dans le siècle qui a précédé l'ère chrétienne, et avoir travaillé à Rome. Il avait été surnoumé Anthropographe, parce qu'il se peignait que des figures humaines.

Diorgains, sculpteur (XXXVI, 4, 22), ne deit pas être confoudu avec le Dionyalus, statuaire d'Argos. Dionyalus le sculpteur était fils de Timarchides (voy. ce zon); il est donc postérieur à la 145° olympiade: il y avait de lui, à Rome, dans le Portique d'Octavie, une statue de Jupiter, faite en commun avec Polyclès (voy. ca nom).

Dionysodorus, peintre (xxxv, 40, 21), de Colophos. Dionysodorus, statuaire et graveur sur argent (xxxv, 19, 35), élève de Critius, fleurit vers la 93° olympiade.

Diopus, modeleur (xxxv, 43, 2), accompagna, avec Euchir et Eugramme, Démarate, fugitif de Corinthe. Ce nom manque dans les éditions; mais il est donné par le manuscrit de Bamb., et M. Keil, ib., page 229, pense qu'il faut le recevoir.

Dioscurides, graveur (xxxv, 4, 1). Il avait gravé sur pierre la figure d'Auguste, qui était extrêmement ressenblante. Cette pierre servit de cachet aux empereurs saivants.

Dipartus, sculpteur (XXXVII, 4, 1), un des plus seciens artistes, fleurissait avant que l'empire des Mèdes eût été renversé par Cyrus, c'est-à-dire dans la 50° olympiade. On avait de lui, du temps de Pline et de Paussaiss, plusieurs statues.

Dorothéus, peintre (xxxv, 36, 28), vécut du temps de Néron, et avait fait, par l'ordre de ce prince, un tabless à l'imitation de la Vénus Anadyomène d'Apelle.

Échion, peintre (xxxv, 32, 1; xxxv, 36, 16). Il flerrit vers la 117º olympiade; il était compté parmi les plus grands artistes. Pline le met aussi parmi les statuaires (xxxv, 19, 2). M. lan croit qu'au lieu d'Échion il fast lire partout dans Pline Aétion. Voy. ce nom.

Eniochus, sculpteur (xxxvi, 4, 21). On ignore ses époque et son pays. Son nom est dans les éditions Eniochus, mais le manuscrit de Bamberg donne Eniochus. Epigonus, atatuaire (xxxxv, 18, 38). Pline cite de lui deux beaux morceaux.

Érigonus, peintre (xxxv, 40, 20), fleurit vers la 133° olympiade. Après avoir été broyeur de couleurs chez le peintre Néalcès, il devint lui-même un artiste distingué.

Eubritides, statuaire (xxxiv, 19, 38), Athénien, du dème de Cropia; son époque est incertaine, mais les caractères de deux fascriptions lécemment trouvées à Athènes ne permettent pas de le faire remonter au dela de l'époque romaine; voy. Raoul-Rochette, 40., p. 306. Il était fils d'un Euclir et père d'un Euclir et père d'un Euclir.

Eubulus, statuaire (xxxiv, 19, 38). On avait de lui un morceau estimé, représentant une femme saine d'étonne-toent.

Euchir, peintre (vu, 57, 14), parent de Dédale, et qu'on disait avoir inventé la peinture en Grèce.

Euchir, dit aussi Euchirus, modeleur (xxxv, 43, 2°, accompagna avec Eugramme, en Etmrie, Démarate, qui a'enfuyait de Corinthe, olympiade 29°. Ces deux artistes passaient pour avoir enseigné la plastique à l'Italic.

Eucher, statuaire (xxxiv, 19, 40), père ou fils d'Eubuildes (voy. ce nom).

Eudorus, pentre et statuaire (xxxv, 40, 16). Il était effèbre par ses décorations de théâtre.

Eugramme, modeleur (xxxv, 43, 2), avait, avec Euchir, accompagné Démarate dans sa luite.

Eumarus, peintre (xxxv, 31, 3), d'Athènes, fut le premier qui dans un tableau fit reconnaître un homme d'avec une femme. Il vécut avant Cimon de Ciéonée.

famicus, statumire et gravent sur argent (xxxm, 55, 2:xxm, 19, 35), de Mitviènes; époque incertains.

Euphorion, statuaire et graveur sur argent (xxxv., 19, 35). Pline ne cite de lui aucune œuvre remarquable.

Emphranor, peintre el statuaire (xxxv, 19, 2 et 27; xxx, 36, 46; xxxv, 40, 4 et suivants; 21 et suivant), de l'istime, fleurit dans la 104° olympiade; il avait eu pour mattre dans l'art de la peinturo Ariston. Ce fut un artiste d'un grand renom, dont on citait des œuvres très-remarquables, et entreautres un Pâris, où il avait montré à la fois le guge des déesses, l'amant d'Helène et le meurtrier d'achille il passant pour avoir le premier donné aux héros leur caractère de digitalé, et fait valoir la proportion; mais on treuvait qu'il faisait le corps trop grêle, la tête et les membres trop forfa. Il avait écrit sur son art.

Euphronidés, statuaire (xxxiv, 19, 3), est placé dans la 105° olympiade.

Eupompus, peintre (xxxiv, 19, 12; xxxv, 36, 5), de Sicyoue, contemporain et rival de Zeuxis, de Timanthe et de Parrhasius. Son autorité lut grande, car il créa une nouvelle école de peinture; avant lui il a'y en avait que deux, l'bellénique et l'asiatique. Eupompus fut cause qu'on divisa l'heilénique en deux; et il y eut trois écoles, l'ionienne, la aicyonienne, et l'athénienne.

Eutgehides, statuaire et sculpteur (xxxiv, 19, 3 et 28; xxxvi, 4, 22), de Sieyone, fleurit dans la 120° olympiade et fut élève de Lysippe. Il avait représenté l'Eurotas, et les amateurs disaient que la statue était plus liquide que la rivière etle-même.

Butychidès, peintre (xxxv, 40, 16); Pline cite de lui un bon morceau; pays et âge inconnus.

Enthycrotès, statusire (xxxv, 19, 3, 17, et 33), like èlébre de Lysippe. Artiste très-célèbre, il imita pluióù la vegueur que l'élégance de son père, et il préféra un genre sévère à un genre agréable.

Buthymides, peintre (xxx, 40, 21); age el pars inconnus. Les éditions out Enthymedes; le ms. de Baming a Enthymides, leçon approuvée par M. Eal (Analectu,

Euzenedas, peintre (anan, 36, 13), flentit vers in

100° olympiade, et sut le maître du frès-célebre peintre.

Événor, peintre (xxxv, 36, 1), père et maître de Parrissius, fleurit dans la 90° olympiade.

Fabius, peintre (xxx, 7, 1), appartenait à la grande famille romaine des Fabius, et fot celui qui porta le premier le noni de Pictor, le transmettant à la branche descendue de lui. Il avait fait, l'an de Rome 450, une peinture dans le temple du Salut. Cette peinture dura jusqu'au règne de l'empereur Claude, époque ou elle fut détruite par l'inceudic du temple.

Fabultus, peintre (xxxv, 37, 7), Romain, travailla presque uniquement à la décoration de la maison dorée de Neron. Il avait de la gravité et de la sévérité, mais aussi de la boursouillure. Ce nom est, dans les anciennes éditions, Amuhus. Mais l'édition princeps porte Fabultus; beaucoup de manuscrits ont, soit Famulus, soit Fabrus; de la M. Sillig a conclu qu'il fallait lire Fabultus.

Glaucides, statuaire (xxxiv, 19, 40). Pline le cite parmi ceux qui avaient fait des athletes, des soldats, etc

Glaucion, peintre (xxxy, 40, 9), de Corinthe, malina d'Athénion de Marouce, vécut vers la 114° olympiade.

Gorgasus, peintre et modeleur (xxxv, 45, 1), travailla avec Damophilus à décorer le temple de Cérès à Rome auprès du grand Cirque, Voy, Damophelus.

Gorgias, statuaire (xxxiv, 19, t), Laoédémonien, vecut vers la 87º olympiade.

Habron, peintre (xxxx, 40, 16). On ignore sa patrio et son époque; on avait de lui des statues de dieux; Hint père du peintre Nessus.

Hécales, statuaire et graveur sur ergent ( ARRII, 55, 2; EXXIV, 19, 35). Patris et époque incommes.

Hégésias, statuaire (xxxiv, 19, 28). Il y a du doute sur l'époque de cet artiste Quintilien (XII, 10) dit : « Los statues de Callon et d'Hégésias sont dures, et ressemblent aux statues loscapes; celles de Calamis sont déjà monus roides. » De là on conclut qu'flegésias est contemporain de Callon d'Égine, lequel foit contemporain de Canachus D'un autre côté, Lucien (Pract. rhelor., 9) le rapproche de Critius; or, Critius est posterieur à Callon d'Égine.

Hégias, statuaire (xaxiv, 19.1), Athanica, contemporain d'Agéladas et de Critius, fleurit par conséquent-vers la 83° olympiade.

Heliodorus, statuaire et sculpteur (xxxiv, 19, 40; xxxvi, 5, 22). On ignore son epoque et sa patrie; il était du nombre de ces artistes qui avaient fait en airain des chasseurs, des sacrificateurs. On avait de lui, dans le Portique d'Octavia, un groupe en marbre qui représentait. Pan et Olympus initant cusemble; c'était un morceau, fort admiré.

Héraclide, peintre (xxxv, 40, 10 et 21), de Macédoure. Après la défaile et la prise du roi Persée, il se retira a

Hérillus, peintre (xxxy, 34, 1). Ce nom est, dans les imprimes, Phryllus; mass la leçon de Bamberg (Erillus) doit être reque. Ce pemtre, dont on ignore la patre, est uns par Phine, a la 90° olympiade, à côté d'Aglaophon, de Céphisodoro et élévénor, père de Parrhasius, peintres dejà, illustres, mais auxquels, dit Pline, il n'y a pas lieu de s'arrêles.

Hermolaus, sculpteur ( xxxv, 4, 25), remplit, avec Polydeuces, d'excellentes statues les palais des Césars.

Hicanus, statuaire (xxxiv, 19, 60), etait de ces artistes qui avaient fait des athlètes, des sociales, des sacrificateurs, elc.

Hippus, peintre (xxxv, 40, 16). Pline elle dalui nuo-Victoire el un Neutune. Ce mun était, Jans les anciennes

chilima, Iphia. Auranem revent que l'ordre absolutione : A avent fant des statues d'or et d'ivaire de Philippe , d'A. Ventent un cont continuement cur en cil. « Comprent cont 

es refitients partient of rand. Inc. memorates entitle per Harrisons and Hypanesis.

Herestedores, statement 122207. S. , humit area.

Polycon of Community than a 1625 attenuate, A 1788. THE REP VALUE OF LANSING COMMUNICACES, AND ASSESSMENT OF REAL PROPERTY OF THE PARTY AND SHEET,

anier - house scoon, Toy, Southern

494, 798, Ale.

con statement types 19, 1 , Basel dennik 147 september 2001 made.

from paste till of the desire and the Cratings . 1 7 svant Catle . Seems 10 Antonia represenant me jeme tile.

(ADMITIS), SEMENTE CERTY. 9, 25. In struct in the second representant on write seconds in 2011. Le mouseur to dominer a liseague, again see the Seni. g. 1884, melliner state was amerijaan, memprote A \* A per le large de l'emplement la lerge à Come, parte Terfinger, Lie miene marrietten merte ge lancten eine de Parts of Made Numerous, in Anna is off access to Tra-creation at June Jules to Pline, Very Master-december, : L 137

AMORREA, SERVICE TEXTS, 12, 35 , 1998, 1998 SHIP artistes , represents as remarks of Miles as Albert cantre de Cantre. Il frant que à 'M' alvana

ne. semble 1227. T. D. Herrene, week all proent 2: A povince pulsarence. U de culti-Steel of Steel and a face or posts relations, ones and employ, or moved by magnesia. Lon collisions in instances habitance sign mamarket is formal park in Art. 2 life, 4 comme g a Mondae, or parent a monta change par Classics, V. an., man in relation on university to Baselinery removates are to including an impedite o ese Chiana Calamandad auto Carlo, and I. ja.

LOUIS STREET, GRANE TAXIES, TAX. S. . STANS, THE STREET BE STREET PRODUCT. HIS CONTINUES IS HIS TREATMENT. e non est manufestroment allere. Das majorieres an anis Trucues , c'untre, Riera Rustines , e manuscri se Moracia, Latistrations: .e magazinal.in Jacoburg, despe-Tractions, Samuel, America, Pater & William Sec. 1. 15a" Harrasson et M. Milig groupe ant (Justice) M. Tueren, The no Appendix for Mich. States, a new L. PROPERTY AND LANS.

e (, rappe ; san sann est litte en enikene Supp

\_DAL BERGE PRINCE CLEV. ol. 12 . 40 CVENIER, AND gain a forme. Mr. Tellion de la jeunisse de Varrage, des SHELDER POR & MARKET, The Impact and All Topics. The road and the primer administ representation are best THE P CHARLES, sie D'et man let me metret et a representation in the second Advances in Colonial Line with mark. A see service of whiches to the large LA RADIOSITE DE BARRIERE, SE LES DE LAS. RATE DEL A THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY. Me alleurs. It the last of their me marrylan albe-. sain. Aperinen Ing., wap 196 . debe 20 i det product a area a namenta

CONTROL SERVICE & ADMINISTRATIVE OF THE ONLY Court in the Conference, fement mein Francisco, Stational title & frommand, case & 11th strengths, i.e. at an ar-

en groupe representant l'enférement de Gouymode per l'auto de Japoles.

Leon, pountes (XXXV , 40,16) , avait fait un partrait de

Leur, strinnire | xxxiv, 19, 50), est un de ces articles

un arment fant dan athètics, des soldats, des chanques. Lormton ( XXXV, 36 , 35 ). Les meleures éditions pe unt Laurtimann pictorem , d'ok en a fait en printre Lé uns. Man le manuscrit de Bamberg porte Lecation Egie :est-a-sire Loudinn, la mattreme d'Epicare.

Lanatiscus, pointre (xxxv, 10, 16), avait représenté Monteu Victorioux , avec un trophet. Il est vrais sin son que Leantingus lut contempurant du colubre chel

se la ligne Acheesta. Lessecties, statuaire et printre ( xxxrv , 15 , 35 ) , magi mensi un artista dant Ptine se cile teccan marcana ca-

Autour, shingire 'XXXIV, 19, 40', range per Plas mrun in artistes qui avoient represente dus athletes, de marks, see clean

mar , penutre . 1227 , 37 , 5 , 70mit die femma d'Anunte, et lut remembre surtout pour son habileté à desser as reyauges ins amerables has appartements.

Canting XXXV, 37, 4,. Co must a che change per la companies Chimias; voy. de mol-

aproxima, statuere (XXXIV. 19, 29), aveit représent Lagra, suinst piens de reue et de gentificate; mais le qu-rement de flucture a, man pas Lycintes, mais Lycines, de mario que Esperante assaul non pas le nom d'un <u>sel</u>

Cadleurs incomes, mens un morcium dit à Láschaude. Lymons, sintimum , 1222V, 19, 2 et 29 ), file de Mys Parcatans, J. 22, 4; V. 22, 2; Affrance. Paraman, I, 22, 1; V, 22, 2; Athenes, XI , page 446, 9), at one clive. On event or lesi on embed qui sondinit no fe per abunt; anvenge digne de son maltre,

Chemis, Madagere , 33.217, 19, 19,, avail représent et entent que brate un partone. Comme pleatoure base que mecrite une Lucine, Lucine, Lycine, M. Siffig pomo qu'I man mouver et auen de Lycots du catalogue des arbetes missioner male distant d'un entient que brobe des paris L'aprene. L PURE

Lances, acceptant 17274 . 4, 25 . 4992 fint, d'un uni bes. in that I passe merant, Spallen of Dine, morrotte su hispanie rumatra, en l'homorer de sea pire Jeraveno, simo une composio, Cesa sel crowre que est er-This state management of learning.

\_people, seasone 12347.19, 1; 12377.19, 12; 2237, II. 2, 23347. S. 2 , to suryone . In the articles he pi minima de Cariguna , escut de tempo d'Alexandre le Senar, que minima armé defende qu'un motre que Epope Resolution area. Apappe that a use incombined Margine . An old the Parried states of special contraction, \$1 v svana in 186, a Thrense, an Impaler columns, de qu montes. Die Atretter monten arreit ein bemoge ner Saturn Maramen, apronaprinche Dannte. Il perelled, L'aprona na mot le Schwere Satyre, III), que cut sejate, que arent che direct d'absonnence in General de que lui supri-Jak., meeta dan 4 made.

Company sensite 1227. M. t., week point à l'east Tiper d'a grave su spec mant à sin spope, so til provident or "I start moreous on sensite Acts

de Salvano. Para de Langue, e-diferên de promier, d'apr Free, a readre of British & recombinate, Arana biller s different de date à «Cathe hant desir que pe MALITA MAN AN INVESTO ME SANGE MY AN ANDRES OF AMERICAN SO SEPTEMBERS INC.

CAMPINE, CALLEGE CALLE CALLE CALLE IN CALLER PARTY of the strict interest of the court of the c coliais; circonstance qui parait mentrer qu'il n'appartenant pas a le hante antiquité. Pausamas (1, 2, 4) nous apprend que cet artiste avait (ait une statue représentant le peuple allienien.

Malas. Voy. Mélas.

Mechopanes, ancienne leçon, pour Nicophanes.

Mélanthuss, peintre (xxxv, 32, 1; xxxv, 36, 15; xxv, 36, 18). Contemporain d'Apelle, elève avec lui de Pamphile. Pline le cite parmi ces artistes qui executérent des ouvrages immortels avec quatre confeurs seulement. Apelle le reconnaissant pour supérieur a lui dans la disponance du tableau. Ce nom est Amphion dans les aucuentes editions.

Melas, sculpteur (xxxvi, 4, 2), de Chios, parait avoir fleurs vers la 35° olympiade. Ce nom est Maias dans les chilans.

Menachmus, statuaire (xxxiv, 19, 30), de Sicyone; on avait de lui un groupe représentant un toureau pressé par le genou d'un homme. Il avait écrit sur son art, et fleurissant vers la 114° olympiade.

Menecrales, sculpteur (xxxvr, 4, 2t). On ignore son époque et sa patrie; il fut le maltre d'Apollonius et de

Menestratus, sculpteur (xxxiv, 4, 20). Il y avait de lui un Hercule et uue Hecate, à Éphèse, dans le temple de Diane; morceaux qui excitatent l'admiration. Il paratt avoir vécu vers l'epoque d'Alexandre le Grand.

Menodorus, statuaire (xxxiv, 19, 40), rangé par Pline parmi ces artistes qui avalent tait en airaiu des soldata, des attilètes, des sacrificateurs.

Menogenes, statuaire (xxxiv, 19, 38), étail remarquable pour les quadriges qu'il avait exécutes en airain.

Menlor, graveur sur argent (vii, 39, 2; xxxiii, 53, 1; xxxiii, 55, 1). Les vases qu'il avait ciselés jouissaient de la plus grande réputation. Quelques-uns périrent dans l'incandie du temple de Disne a Eplièse, ce qui prouve que cet artiste est antérieur à l'an 356 avant J. C. Du reste, on ignore son époque précise et sa patrie.

Metrogorus, peintre (xxxv, 40, 10). Il était en même temps philosophe. Paul-Émile, après la defaite de Persée, roi de Macedoine, demanda aux Atheuieus un philosophe pour élever ses enfants, et un peintre pour decorer son triomplie; les Athéuieus lui designèrent Métrodorus comma propre a ce double emploi, et Paul-Émile l'accepta

Micciades, sculpteur (xxxv1, 4, 2), de Chios, tils de Mélas et père d'Archennus, fleurit vers la 42° olympude.

Micon, peintre (XXXIII, 56, 2; XXXV, 25, 2; XXV, 35, 2, d'Athènes, fils de Phanochus, contemporain de Polygnote; ce qui le met vers la 80° olympiade. Il travalla aux peintures du Puccile; il peigni le temple de Thesée; il fut employé avec Polygnote a décorer le temple des Dissuures a Athènes. Il fut surtout renommé à cause de son listricté à peindre les chevaux. D'après Pausanias (Y, 9, 3), il avait aussi fait des statues en airain.

Micon le jeune, peintre (xxxv, 35, 2). On ignore con époque et sa patrie ; au tille Timerète se livre à la peinture.

Buon, statuaire (xxxiv, 19, 38), de Syracuse, fils de Nicératus, ficurit vers la 140° olympiade. Pline le vante pour ses statues d'athlètes.

Milon, peintre (xxxy, 40, 21), de Soles, élève du statuaire Pyromachus ou Phyromachus. Il paralt avoir flenri vera la 128° olympiade. Les editions out Mydon; mais le manuscrit de Bamberg a Milon.

Mnasitimus, peintre (xxxv, 40, 21), fils et élève d'Aristonnées. On ignore sa patric et son époque.

Mnesitheus, peintre (xxxv, 40, 21), de Sicyone, mis par Pline au rang des artistes qui n'étaient pas sans

Myogrics, statuaire (xxxiv, 19, 40), rangé par l'line

parmi ces artistes qui avaient fait des athlètes, des chasseurs, des sacrificateurs.

Myrmécides, sculpteur (xxxvi, 4, 29). Cet artiste s'était particulièrement occupé de faire des ouvrages merventeux par leur petitesse, par exemple un quadrige avec le cocher, groupe qu'une mouche couvrait de ses siles.

Myron, statuaire et sculpteur (xxxiv, 5, 1; xxxiv, 19, 2 et 8; xxxii, 4, 20), d'Éleuthères, élève d'Agéladus, fleurit dans la 57° olympiade. Cet artiste avait le premier varié le caractère des statues; il avait aussi amélioré la proportion; mais il s'était plus atlaché a rendre la forme du corps que les seutiments de l'âme. Cocron dit de lui (Brutus, 18, 70) i « Les statues de Myron ne sont pas socore amenées a la verité parfaite; mais elles sont lelles cependant, qu'un u'hésite pas a les dire belles. « Myron avait aussi execute des statues d'animaux; et il y avait de lin une genisse fort célèbre. Enfin, Martiai (VI, 92) nous apprend que cet artiste avait gravé sur argent. D'après Pétrone (Sat., 88), Myron mourut tellement pauvre, que personne ne vouiut être son héritier. Il lut père de Lyuns, artiste célèbre.

Mys, gravent ( axum, 55, 1 ). Déjà contemporain de Pindias (olympiade 84, avant J. C. 445), il vecut jusqu'a lépoque de Partiasius (olympiade 96, avant J. C. 396) (Pausainas, I, 28, 2). Il est rangé parim les plus celebres graveurs.

Naucèrus, statuaire (xxxiv, 19, 30). On ignore sa patrie et son époque. On avait de lui un lutteur essoutile. M. Keil amerint mieux lire Naucierus (Analcela, p. 217).

Nauvydes, statuaire (xxxiv, 19, 2 et 30), d'Argos ( Pausamas, VI, 1, 2), fils de Mothon ( Pausamas, II, 22, 8). Pline cite de lui un Mercure, un discobole, et un homme immulant un bélier.

Néalcès, pentre (xxxv, 36, 40; xxxv, 40, 17 et 20), vécut du temps d'Aratus, avant J. C. 245 On ignore sa patrie. On cutat de lu une composition ingénieuse : ayant à représenter un combat navai livré entre les Perses et les Egyptiens dans le Nil, dont l'eau est de même couleur que celle de la mer. Néalcès figura sur le rivage un aus venant boire, et un crocodite le guettant.

Nearchus, peintre (XXX, 40, 17 et 22). Patrie et époque inconnues. Il eut pour fille et pour élève Aristarèle. Il taut confondre avec Nearchus un Nicearchus dont on avait une Vénus au milieu des Gréces et des Amours, et un Herrute plongé dans la tristesse après son accès de folie. En eifet, le manuscrit de Bamberg a Nearchus là où les éditions out Nicearchus.

Néoclés, peintre (xxxv, 40, 21). Patrie et époque inconnues. Il eut pour élève Xénon, de Sicyone.

Aesee, peintre (xxxv, 36, 2), de Thasos, fleurit vers la 79° olympiade. Quelques-uns pretendaient qu'il avait été maître de Zeuxis. Les editions portent Neseam, vensus de Neseas; mais il vant mieux lire Nesea, de Aeseus.

Nestotés (xxxiv, 19, 1). Dans les anciennes éditions on lit Nestoclès; il faut lire Nésiolès, comme le porte le manuscrit de Bamberg et comme a fait M. Silig. Mais, d'après les uns, Nésiolès againait insulaire, et était une épithète de Critius (voy. ce nom) qui précède, suivant d'autres, c'était le nom d'un artiste. Ce doute a été levé par une inscription trouvée à Athènes, où on lit Keitres autre inscription porte Negotre; mais c'est évidemment, une faute du graveur.

Nessus, peintre (xxxy, 40, 21), fils d'Habron. On ignoresa patrie et son époque. Cet artiste ne fut pas sans renom. Nestoclès; Gusse leçon des imprimés. Voy. Néssutes.

Nicanor, peintre (xxxv, 39, 1), de Paros, peignit à l'encaustique un peu avant le peintre Aristide. Pline le nominaut avec l'olygnote, il est possible que Nicano. son comenspursin de cet artiste, qui vécut vers la 80° olympiade. Nicératus, statuaire (xxxiv, 19, 30 et 38), d'Athènes, Sis d'Euctémon (Tatlen, c. Græc., 53, p. 115, éd. Worth.), paratt avoir été contemporain d'Alcibiade; du moins il le représenta en airain aiusi que sa mère Démarate, sacrifiant à la clarté des lampes. Il y avait de lui à Rome un Esculace et une Hysie.

Riceros, peintre (xxxv, 36, 46), fils et élève d'Aristide de Thèbes, et frère d'Ariston, fleurit vers la 114 olympiade.

Nicias, peiutre (xxxv, 10, 2; xxxv, 20, 1; xxxv, 40, 7), d'Athènes, fils de Nicomède (Pausanias, III, 19, 4). Il est très-probable qu'il y a eu deux Nicias. Pline dit que Nicias travailla dans l'ateier de Praxitèle à poir les statues; ce qui le mettrait vers la 164° olympiade. Mais, d'autre part, il fut élève d'Antidete, lequel, à son tour, fut disciple d'Euphranor; or, Euphranor ayant fleuri vers la 104° olympiade, Nicias se trouve reporté vers la 147°. Au reste, Pline lui-même remarque que, suivant certains auteurs, il y a eu deux Nicias. Le plus célèbre est le fils de Nicomède et vécut vers la 117° olympiade. Plusieurs de ses tableaux avaient été transportés à Rome. Il excellait à peindre les chiens.

Nicomachus, peintre (xxxv, 21, 1; xxxv, 32, 1; xxxv, 36, 44; xxxv, 40, 20 et 21), tils et élève d'aristodémus. Il eut pour élèves Aristide, son frère, Aristoclès, son file, et Philoxène, d'Érétrie. M. Sillig peuse que cet Aristide, frère et élève de Nicomaque, est le célèpre Aristide de Thèbes, qui fut contemporain d'Apelle. Personne ne travailla avec plus de rapidité que Nicomaque. Tous ses tableaux furent exécutés avec quatre couleurs aculement. On avait à Rome plusieurs de ses tableaux, entre autres un enlèvement de Proserpine. Cependant cet artiste n'arriva pas à la renommée qu'obtinrent Apelle, Parrhasius, Protogène. Vitruve (III, préambule, § 2) dit que Nicomaque fut un de cea peintres qui ne manquèrent ni d'habileté ni d'ardeur au travail, mais dont le succès fut empêché soit par leur payvreté, soit par la malignité de la fortune, soit par la rivalité envience de leurs émules.

Nicophanès, peintre (xxxv, 36, 46; xxxv, 40, 12). Sa patrie est ignorée. Il fut élève de Pausias, du moins al l'on admet l'identification de Nicophanès et de Méchopanès. Les éditions portent ce dornier nom, xxxv, 40, 12; mais ce nom ne paraît pas grec; et, en place, le ms. de Bamberg a Nicophanes. De cette façon, la conjecture de ceux qui suppriment Méchopanès est appuyée sur la forte autorité de ce précieux manuscrit. Voy. Raoul-Rochette, 10, p. 350; il conseille de rejeter Méchopanès.

Nicosthène, peintre (xxv, 40, 21). On ignore son époque et sa patrie; il eut pour élèves Théodore de Samos et Stadiée.

Œnias, pejutre (xxxv, 40, 17). On ignore sa patrie et son époque.

Olympias, lemme peintre (xxxv, 40, 23), de laquelle on ne rapporte que ceci : à savoir, qu'elle eut pour elève Autobulus.

Pacuvius, peintre (xxxv, 7, t), de Rome, neveu d'Ennius. C'est le célèbre poète tragique. On vantait de lui un tableau placé dans le temple d'Hercule, sur le marché aux bœufa.

Pamphilus, peintre (xxxv, 36, 14; xxxv, 40, 1), d'Amphipolis en Macédoine, mattre d'Apelle, de Mélanthius et de Pausias; il enseigna même à ce dernier la penture à l'encaustique. C'était un peintre très-versé dans toutes sortes de connaissances, et, en particulier, dans l'arithmétique et la géométrie, sans lesquelles il prétendait qu'on ne pouvait porter l'art à sa perfection. Par son

ce il obtint à Sicyone d'abord, puis dans toute la que le dessin sur buis entrât dans l'éducation de

tous les enfants de condition libre , et fitt compté comme le premier degré des arts libéraux.

Pamphilus, scalpteur (xxxvi, 4, 21), élève de Praxitèle. On ignore sa patrie. Il y avait de ten une statue de Jupiter-Hospitalier, placée à Rome dans les constructions d'Asinius Pollion.

Panenus, peintre (xxxv, 34, 1; xxxv, 55, 1), d'Athènes, cousin de Phidias. Il y avait de toi un tableau côlèbre dans le Poccile à Athènes : c'était in hataille de Mamthon, tableau dans lequel l'artiste avait représenté d'une manière reconnaissable les généraux athéniens Militiade, Callimaque, Cynægire, et les généraux des barhares, Detis et Artapherne. Pline signale cette circountance comme indiquant le progrès que l'art avait déjà (ait, et l'habileté avec laquelle on savait manier les couleurs.

Pandémion, sculpteur (xvi, 79, 2). D'après Muciea, c'était un artiste très-ancien, reculé jusque dans les lemps mythologiques, et auteur de la statue en bois de la Disse d'Éphèse.

Paralius (xxxiv, 19, 1). Ce nom fait difficulté. Les manuscrits, outre Peralius, donnent Perelius et Perelius. M. Sillig pense qu'il faut lire Elius et le rapporter an nom précedent, qui est Scopas; de sorte qu'on aura : Scopas d'Elis. Cette correction a pour objet de remédier à une double difficulté. La première, c'est que Pline place jei Scopas dans la 87° olympiade, tandus qu'ailleura (en quie d'accord avec les autres historiens) il lui attribue des ouvrages qui ont été exécutés dans la 108° olympiade. La seconde, c'est qu'ici Pline en fait un statuaire en airain, tandis que le Scopas de la 108° olympiade est, de la vem de tous, un sculpteur en marbre. Partant de là, M. Sillig distingue deux Scopas, l'un d'Elis, statusire, plus ancien et moins célèbre; l'autre de Paros, et sculpteur.

Parrhasius, peintre (viii, 34, 3; xxxv, 21, 1; xxxv,

36 , 1 ; xxxv , 36 , 5 et suivants ; xxxv , 40 , 5 ), d'Ephèse, fils et élève d'Événor, paralt avoir fleuri vers la 96° olympiade. Cependant il y a deux difficultés : Pausanias (1, 28, 2) semble dans une phrase le faire contemporain de Phidias; ce qui le reporterait vers la 84° olympiade; mais M. Sillig regarde ce passage de Pausanias comme quelque interpolation fautive. La seconde difficulté, c'est que Sentque (Controy. V, 10) dit : « Ce Parrhasins, peintre athénien (athénien, parce qu'il était devenu citoyen d'Athènes). acheta, lors de la vente que Philippe tit des Olynthiens captifs , un vieillard , le conduisit à Athènes , le mit à la tor-ture, et peignit Prométhée sur ce modèle. L'Olynthien périt dans la torture. Le peintre expose son tableau dans le temple de Minerve. On l'accuse d'avoir outragé la retigion. Olynthe ayant été prise la deuxième année de la 106° olympiade, il faut admettre que Parrhasius exerca son art jusque-là; ce qui n'est point impossible, quoique cele le mene à une extrême vieillesse. Cet artiste jouit de la plus grande réputation, et aucun n'en abusa avec plus d'orgueil et d'arrogance. Pline cite de lui beaucoup de tablesus encore conservés. Parrhasius avait exécuté des peintures licencleuses qui faisaient les délices de l'empereur Tibère.

Pasias, peintre (xxxv, 40, 20), frère d'Æginète le modeleur, élève de Néalcès, fleurit vers la 140; olympiade.

Pasitélès, statuaire, sculpteur et graveur (xxxiii, 45, 3; xxxiii, 55, 2; xxxv, 45, 3; xxxvi, 4, 26), maquit dans la Grande Grèce, reçul le droit de cité romaine, et vécut du temps du grand Pompée. Il avait composé sue histoire, en cinq livres, des morceaux célèbres dans tout l'univers. Il n'exécutait jamais rien sans d'abord l'aveit modelé en terre, et disait que la plastique était la mère des autres arts. Il avait fait un Jupiter d'ivoire dans le temple de Métellus. Dessinant un lion dans la ménageire, il faillit être victime de son exactitude : une panthère s'echapsa, et mit ses jours en danger. Il fit le premier de miroirs d'argent.

Potroclés, ataluaire (xxxiv, 19, 40), fleurit vers la 95° olympiade. Il paratt qu'il était de Sicyone; car Pausanias (V1, 3, 2) donne la qualification de Sicyonien à non lis et élève Dédalc. Pline le compte parmi ces artistes qui avaient fait des athlètes, des chasseurs, des sacrificaleurs.

Pausias, peintre (xxx1, 3, 1; xxxv, 40, 1, et 3 et 12), de Sicyone, contemporain d'Apelle, fils et d'abord élève de Bryes, et puis élève, pour l'encaustique, de Pamplife. Pausias est le premier qui se soit distingue dans ce genre. Ce fot assai le premier qui pei, juit les lambris des appartements : avant lui, ce n'était pas l'usage de les orner ainsi. Quoiqu'il eût fait de grands tableaux, il se plaisait surtout aux patites compositions. L'antiquite a beaucoup parlé de lui et de sa maîtresse, ta bouquetière Glycère : celle-ci s'ingéniait à faire les plus belles couronnes, le peintre à les representer, il y avait de lui un tableau fort célèbre, qu'on appelait la Bouquetière, parce que Pausias y avait représenté Glycère.

Pédius (Quintus), peintre (xxxv, 7, 3), petit-fits de Quintus Pédius personnage consulaire; il fut donné pour cohéritier à Auguste par Jules César. Cet enfant étant muet, ôfessala l'orateur, à la tennille duquel la grand'mère de Pédius appartenant, pensa qu'il fallait lui faire appreudre la peinture, avis qui fut approuve par l'empereur Auguste. Cet enfant mourut, ayant fail de grands progrès dans cet art.

Periclyménus, stalunire (xxxiv, 19,40), d'une époque et d'une patrie inconnues, est mis par l'ime au nombre de ces artistes qui avaient henreusement représenté des athlètes, des soldats, des chasseurs.

Périllus, statuaire (xxxiv, 19, 39), fabriqua pour le tyran Phalaris le taureau d'arram qui devait servir aux aupplices, et dans lequel il fut jeté le premier.

Perseus, peintre (xxxx, 38, 46), élève d'Apelle, qui lur avait dédié un livre sur la peinture. On ignore sa pairie.

Phalérion, peintre (xxxv, 40, 18); on ignore sa patrie et son époque. Il y avant de lui un tableau représentant seylla.

Phidias, sculpteur, statuaire et peintre (vii, 39, 2; xxxiv, 19, 1; xxxiv, 19, 5 et suivants; xxxv, 36, 6; xxxvi, 4, 5 et suivants), d'Athènes, tils de Charmidas, frère de Plistamète et cousin de Paucenus, fleurit vers la 85° olymplade. Quoique la vie de ce très-célèbre artiste ne soit pas bien comue, il paratt cependant, non pas qu'il tut mis a mort par les Élèens, mais qu'il mourut en prison a Athènes vers l'âge de cinquante à soixante ans : il était accusé d'avoir outragé la religion pour s'être representé lui même, sous la figure d'un homme chauve, dans le combat des Amazones, figuré sur le bouclier de la statue de Minerve. Il avait fait un grand nombre de morceaux admirés, entre autres la Minerve du Parthenon et le Jupiter-Olympien, lequel, disait l'antiquite, n'avait jamais été égalé. Il passait pour avoir été élève d'Hippias et d'Agéladas; il avait eu lui-même pour élèves Agoracritus, Alcamènes et Colotés; de plus, il ent de Périclès l'intendance des grands monuments qui s'exécutèrent à Athènes.

Philiscus, peintre (xxxx, 40, 18); on avait de lui un tableau représentant l'atelier d'un peintre, où un eufant allumait du feu. On ne sait rien de plus sur cet artiste.

Philiscus, sculpteur (xxxvi, 4, 22), de Rhodes; on ignore son époque; deux statues de lui, Apollon et Véaus, étalent placées à Rome dans les édifices d'Octavie.

Philocharès, peintre (xxxv, 10, 2). Auguste avait place dans la Curie un tableau de cet artiste représentant un vieillard et son file, tous deux se ressemblant merveilleusement, sauf la différence de l'âge. Il paraît que ce Philocharès est le frère de l'oraleur Eschine. A la vérilé, Démosthène (Faisa leg., p. 320, E., § 237, Bekk.) le représente comme peignant des bottes à parfoms; mais Ulpien (Ad Demosth., page 386, C) n'hésite pas à le ranger parmi les peintres excellents.

Philocles, peintre (xxxx, 5, 2), d'Égypte. On lui attribur, a lui ou a Cléanthe de Corinthe, l'invention du dessin linéaire.

Philon, archifecte (vii. 38, 1), célèbre pour avoir construit à Athènes un arsenal admirable, et suffisant à mille vaisseaux. Cet éduice fut brôle fors de la prise d'Athènes par Sylla. Philon avait écril sur les proportions des édifices sacrés et sur son arsenal du Pirée (Vitruve, vii, præf., § 12). On ne sait quand il a vécu.

Philon, statuaire (xxxiv, 19, 50), vécut du temps d'Alexandre le Grand; car il avait fait la statue d'Héphestion (Tatien, Oraf, adv. Gr. 55, p. 121, éd. Worth). Pline le range parmi les artistes qui avaient fait des athlètes, des soldats, des sacrificateurs.

Philoxénus, peintre (xxxv, 38, 35), d'Érêtrie, élève de Nicomaque; il fit pour Cassaudre, roi de Macédoine, un tableau représentant le combat d'Alexandre avec Darius On avait de lui une charge, où il représentait trois Silènes fataant la débauche à table.

Phænix, architecte (xxxvi, 14, 5), amena, par les ordres de Ptolémée Philadelphe, a Alexandrie, un obélisque a l'aide d'un canal qu'il creusa jusqu'a l'obélisque, otcudu sur le bord du Nil.

Phanix, statuaire (xxxiv, 19, 31), siève de Lysippe (ce qui le met a la 120° olympude), avait fait la statue d'Epitherses, célèbre pugiliste.

Phradmon, statuaire (XXXIV, 19, 1 et 4), d'Argos (Pausanias, VI, 8, 1), fleurit vers la 90° olympiada. Pline cute de lui une Amazone célèbre.

Phrylus, Voy. Herillus.

Phrynon, statuaire (xxxv, 19, 2). Sa patrie est ignorée. Il ent pour maître Polyclète, ce qui le met vers la 93° olympade.

Phyromachus, statuaire (xxxv, 19, 3 et 31). On a trouvé dans une inscription le nom de Phyromachus; un statuaire nomme Phyromachus est cité dans l'Anthologie, IV, 12; entin Diodore, Excerpt. p. 336, parle d'une statue d'Esculape par Phyromaque. Ces raisons fost préférer, comme le veut M. Keil, iô., p. 211, Phyromachus à Pyromachus, qui est la leçon des imprimés. Cet artiste, ayant travaillé aux sculptures du temple de Minerve-Polade, à Athènes (Voy. Raoul-Rochette, 16., p. 388), doit être celui qui avant représenté Alcabade et as mère.

Phyromachus, statuaire (xxxiv, 19, 34). Ici aussi les imprimés linent Pyromachus. Cet artiste avait travaillé avec d'autres à représenter les combats d'Eumène et d'Attale contre les Gaulois, événement postérieur de cent trente ans à la construction du temple de Minerve-Poliade. Il parall donc nécessaire de distinguer doux Phyromachus.

Pictor. Voy. Fubrus.

Pinsis, Cornélius, peintre (xxxv, 37, 7), de Rome, peignit, avec Acclus Priscus, les temples de l'Honneur et de la Vertu, que restaurait l'empereur Vespasien.

Piston, statuaire (xxxiv, 19, 39); sa patrie est ignorée; il vécut vers la 126° olympiade; il avait mis aur un bige de Tisicrate (voy, ce nom) une statue de femme; il avait fait un Mars et un Mercure qui étaient dans le temple de la Concorde, à Rome.

Polémon, peintre (xxxv, 40, 21), d'Alexandrie. Plina le range parmi les artistes qui ne furent pes sans mérite. On ne sait rien de plus sur son compte.

Pollis, statuaire (xxxv, 19, 40). Pline le range parmi les statuaires qui avaient fait des accrificateurs, des attiètes, des soldals. On ne sait ni son époque ni son pays. Les éditions portent Polis, mais le manuscrit de Bamberg a Pollis; ce qui est approuvé par M. Keil (Analec/α, p. 302). Polycharmus, sculpteur (xxxvi, 4, 23). On ne suit ni sa patre m son époque. Plus cite de lui une Vénus debout.

Polyclès: il y a deux artistes de ca nom, l'un appartient a la 102° olympiade (xxxiv, 19, 2), l'autre est de la 145e (xxxiv, 19, J). Pline cite de Polyclès une statue en airam représentant un hermaphrodite ( xxxiv, 19, 31 ); un ne sait duquel des deux Polycles ent cette statue. Quant à la statue de Junon (xxxvi, 4, 22), elle était du Polyclès de la 145° olympiade; ce Polyclès avait, en effet, travaillé avec Dionysius, tils de Timerchidès. Or, Timerchidès est de la 145°; la statue faite en commus avec Dionysius (1127, 4, 22) était un Jupiter. A la suite du nom du Polycies de la 145° olympiade (xxxiv, 19, 3), Pline nomme Athénée, Athenaus. M. Sillig pense que Pline s'est mépris, et que, frouvant dans ses livres 'Abnyajor, il y a vu un nom propre au lieu d'un nom de pays. En effet. Pausanias (VI, 4, 3) nous apprend qu'un des Polycles était Athénien.

Polyclète, statuaire (xxxiv, 5, 1; xxxiv, 19, 2; xxxiv, 19, 6 et 7); il y a eu deux Polyclele : l'un plus récent, d'Argos, élève et frère de Naucydes, florissant un peu avant la 100° olympiade; l'autre plus ancien, appartenant à la 90°. C'est de ce decnier que Plun parle. On le dit aussi d'Argos; mais Pline lui doune la quatification de Sigyonien ; M. Sillig pense qu'étant récliement de Sicyone, sa résidence à Argus et les travaux qu'il y exécuta le firent considérer comme Argien. Il avait eu pour maître Agéladas, et pour élève. parmi plusieurs autres, Canachus le jeune. Cet artiste a été très-loué par l'autiquité; on vantait surtout sa statue de Jupon faște d'or et d'ivoire, ouvrage consacre dans le temple de la décise par les villes d'Argos et de Mycènes. On citait une statue de jeune homme que les artistes appelavent la règle, et qu'ils consultaient pour les proportions comme une sorte de loi. Il imagina le premier de faire tenir les statues sur un seul pied. Cependant Varron dit que ses statues avaient quelque chose de carré, et qu'elles étaient presque toutes sur le même modèle. Polyclète, comme la plupart des artistes de ce temps, était aussi habile architecte que statuaire. Son nom dans quelques manuscrita est Polyclitus, ce qui est plus correct, le grec clant Heavalettes

Polycrate, statuaire (xxxiv, 19, 40). On ignore sa patrie et son épuque; cependant on a trouvé une inscription on ligurent l'Athènien Timothee, et Polycra... L'inscription est lei mutalee; mais on ne peut lire que l'olycrate. On en conclut que Polycrate était contemperain du général Timothée. Voy. Raoul-Rochette, 16., p. 389. Pline le range parmi les artistus qui avaient fait des athlètes, des soldats, des chasseurs.

Polydeucès, sculpteur (xxxvi, 4, 25), remplit avec Hermolaus les palais des empereurs à Rome, d'excellentes statues. Son nom est dans les editions Polydectes, mais dans le manuscrit de Tolède Polydeuces, dans celui de Bamberg Polydeuches, dans celui de Munich Polhdeuches; M. Keil (*inclecta*, p. 226) peuce qu'il faut ure Polydeuces.

Polydorus, sculpteur (xxxv., 4, 24), de Rhodes, auteur, avec Agésander et Athénodoru, du celèbre Laccoon. Le coutexte où Pline parie de ces trus grands artistes semble montrer d'une façun incontestable qu'ils ont vécu dans le premier siècle de l'ère chretienne.

Polydorus, lausse leçon pour Polytoms; roy, re mot.

Polygnote, peintre et statuaire (vn. 57, 14; xxxm, 56, 2; xxxv, 19, 35; xxxv, 25, 2; xxxv, 35, 1; xxxv, 40, 1 ), de nuis ayant reçu le droit de cité à Allumes et pour é quelquefois d'Athenien, fils et éleve d'Aglaorit vers la 80° olympiade. Les lustorieus ont baiseq avec Elpinoc, seur de Cimon. Il est

un les peintres qui n'employèrent que qualre

conteurs ; espendant il apporta de notables modifications à la roideur antique. Le pressier il popult les fammes avec des habits de couleur claire ; il suit sur leurs têtes des mitres de diverses couleurs ; il ouvrit la bouche de sa figures, montra leurs deuts, et varra l'expression uniforma que les anciens artistes domaient aux physionomies. Il peignit à Athènes le Porcile, à Delphes le temple il y avuit à Rome un tableau de lui dans le Portique de Pompee.

Polyidur, statuaire (xxxiv, 19, 40), d'une épaque et d'une patrie ignorées, est rangé parmi ces artistes qui tirent des chasseurs, des soldats, des sacrificateurs. Son nom est dans les éditions Polyidorus; mais le manuscrit de Bamberg porte Polyidus, nom d'ailleurs commi, et qui dost mentter la préférence; car Polyidus a bien pu être changé en Polyidorus, nom très-vuigaire; mais Polyidorus n'a pu être changé en Polyidus, nom beaucoup plus rare.

Posidonists, statuaire et graveur sur argent (222m, 55, 2; 222v, 19, 40), d'Ephèse, vecut vers le temps du grand Pompée. Ses gravures sur argent avaient heaucoup de renom.

Posis, modeleur (xxxv, 45, 2), vécul à Rome dans la prenuer siècle avant l'ère chrétienne : il faisait des fruits artificiels, qu'à la vue on se pouveit pas distinguer des fruits naturels.

Praxitèle, statuaire et sculpteur (vii, 39, 2; xxxiv, 19, 2; xxxiv, 19, 20, 21 ct 22; xxxv, 40, 8; xxxvi, 4, 9), un des artistes les plus célèbres, fleurit vers la 104° olympiade. Il était Athèmen, et apparteuait au dême d'Éresaia. situé sur la branche superieure du Cephine, près de Céphisia; voy. Rooul-Rochette, 16., p. 249. Il avait fut un grand nombre d'unvrages; mais sa statue de Venus, à Cuide, excita particulierement l'admiration de l'antiquité. Le roi Nicomède voulut l'acheter, offrant aux Curiseus de payer leura dettes, qui étaient immenses. Ceux-ci refusérent. amant mieux tout souffrir que perdra une statue qui faisait leur gloire. Praxitèle employa le peintre Nician et travail de ses statues. Quintifien (XII, 10) dit que c'est, avec Lysippe, l'artiste qui s'est le plus approché de la vérilé; et l'auteur du livre ad Herennium, IV, 6, vante surtout les bras de ses statues. Il fut père de Céphisodotas le jeune et de Tunarchus.

Praxitèle, pendre (xxv, 39, 1), perfectionna la peisture à l'encaustique, inventée par Aristide. Ce qui empèche de coulondre ce Praxitèle avec le précedent, c'est qu'uest posterieur à Aristide, lequel vécut dans la 110° olympiade, tandis que l'autre appartient à la 104°.

Priscus, Accus, peintre (xxxx, 37, 7), de Rome, peignit, avec Cornélius Pinus, les temples de l'Honneur et de la Vertu, que restaurait l'empereur Vespanies.

Prodorus, statuaire (XXXIV, 19, Xs). On ignore sa patrie et son époque. Pline le range parmi ces artistes dout aucune œuvre n'eut une réputation exceptionnelle.

Protogène, peintre et stalusire (vit, 39, 1; auxe, 19, 40; xxxv, 36, 19; xxxv, 36, 37 et suivants; xxxv, 37, 7), de Campus, cité aujette des Rhodiens, contemporain d'Apelle, qui même lit la fortune de cet artiste, longtemps ignoré de ses concitoyens. Apelle acheta très-cher un tableau de Protogène; et dès lors la renommée et le soccis vincent à ce dernier. On peut lire dans Pline l'anecolote relative à l'espèce de combat que se livrèrent ces deux pesse tres célèbres, et où Protogéne se déclara vainnu Lorsque Demétrius Poliorcéte assiègea Rhodes, Protogène pergnad, dans un faubourg de la ville, un de ses plus celebres tebleaux; il n'interrompit pas son travail, disant que la prince faisait la guerre aux Rhudiens, et non aux arts Demétrius lui donna une garde pour le protéger ; et on assure que, ne voulant pas attaquer Rhodes par un certam chit. de peur qu'un tableau de Protogène ne fût brûle, cete les fit manquer la prise de la ville.

Pyrancus, printre ( xxxv, 37, 1). On ignore son époqui

et sa patrie. Ce fut un peintre que nous appellerions de genre : il peignit des boutiques de barbiers, des boutiques de cordonniers, des ânes, des victuailes et choses semblables. Ces petits tableaux lui acquirent une réputation inmense.

Pyrgotèles, graveur sur pierre (vit, 38, 1; xxxvit, 4, 1), l'artiste le plus célèbre de son temps en ce geure. Alexandre le Grand avait défendu qu'aucon autre graveur que Pyrgoteles ne le gravât, qu'aucun autre peintre qu'Apelle ne le pengult, qu'aucun autre statuaire que Lysippe ne le représentat en bronza.

Pyromochus, Voy. Phyromacus.

Pyrrhus, statuaire (xxxiv, 19, 31), avait fait Hygie et Minerve-Hygie. On a trouvé récemment a Athènes la hase de cette dernière statue. Pyrrhus y est dit Athenien; en outre, la forme des caractères de l'inscription prouve que Pyrrhus a fleuri dans le siecle de Périclès. Voy. Raqui-Ruchette, 16., p. 396. M. Rochette croit que l'Hygiée et la Minerve-Hygiée de l'Accopale, et que la Minerve-Hygiée était la statue que fit élever Périclès en reconnaissancé de la guerison miraculeuse d'un de ses domestiques. Voy. Panecdote dans Pline (xxii. 20). M. Letronne (Explication d'une inscriptions et belles-lettres, 1. XV, 2° partie, 1845, p. 168) est du même avis.

Pythagoras, statuaire (xxxv, 19, 2 et 10 et suivants), de Rhéguun, en Italie, fleurit vers la 73° olympiade. En effet, il avait exécuté la statue du Crotoniate Astylus, qui remporta le prix de la course cette olympiade même. Cependant Pline placo un Pythagoras à la 90° olympiade : a'agirant-il d'un Pythagoras de Samos dont il va être parlé. Hardouin, en lisant: eumdem vicit et Leontinus, a introduit un troisième Pythagoras de Leontinus, a ulien de Leontinus, le manuscrit de Bamberg porte Leontines, au lien de Leontinus, le manuscrit de Bamberg porte Leontines, au lien de Leontinus, le manuscrit de Bamberg porte Leontines (c'est donc la leçon Leontinus qu'il faut recevour. Pythagoras fut le preuner qui exprima les ligaments et les veines, et qui travailla avec plus de soin les cheveux; il eut pour neveu et pour efère Sostratus.

Pythagoras, d'abord peintre, puis statuaire (xxxiv, 19, 11), de Samos. Pline, d'après le contexte, fait évidemment Pythagoras de Samos contemporain de Pythagoras de Rhégium. Est-ce la en effet l'époque de cet artiste ? rien ne nous l'apprend. On avait à Rome plusieurs statues de

Pythéas, graveur sur argent (xxxii, 55, 3), véent peu de temps après l'epoque du grand Pompée; il avait enrichi de gravures de très-petits vases, leaquels montérent à un prix fort considerable.

Pythias, statuaire (xxxrv, 19, 3), vécut vers la tase olympisde; on ignore sa patrio.

Pythis, sculpteur (xxxvi, 4, 19), vécut vers la 107° ofvinplade. On ignore sa patrio. Un quadrige de marbre place au sommet du Mausolée, l'une des merveilles de l'antiquité, était de sa main.

Pythocies, statuaire (xxxiv, 19, 3), artiste estimé dont on ignore la patrie, fleurit vers la 155° olympiade.

Pythocrifus, alatuaire (xxxiv, 19, 40), range par Pline au nombre de ces artistes qui avaient fait des attilétes, des coldats, des chasseurs. On ignore sa patrie et son époque.

Pythodicus, statuaire (xxxiv, 19, 35), miliste fort estime, mais dont il n'y avait à citer aucune univre exceptionnelle. On ignore son époque et sa patrie.

Pythodorus, scalpleur (xxxvi, 4, 25), remplit, avec Craterus, de atatues execllentes les palais des Césars à

Pythodorus, sculptour ( xxxvi, 4, 25), travaille, comme

le précèdent, aux paiais des Césars; il eut pour collaborateur Ariémon.

Rhœcus (xxxv, 43, 2; xxxvi, 19, 6). Pline lui donne le titre de modeleur, plastes; mais Pausanias (ViII, 14, 5; iX, 41, 1) nous apprend qu'il trouva avec Théodorus l'art de fondre l'airam: c'est un dire différent de celui de Pline. Il était né à Samos, et fils de Philæus. Pline dit qu'il vécut lougtemps avant l'expulsion des Bacchiades de Corinthe. Or les Bacchiades ayant été chassés la 2° année de la 29° olympiade, avant J. C. 663, il faut sans doute reporter Rhœcus vers l'epoque du commencement même de l'ère des olympiades. Rhœcus avant été aussi architecte; car il coopera avec Simils et Théodorus a la construction du laboritotie de Leunos.

Rholus (xxxvi, 19, 6), fansse leçon pour Rhercus.

Salyrus, architecte (xxxv), 15, 5), ameua, d'après quelques historiens, par les ordres de Ptolémée-Philadelphe, à Alexandrie, un obélisque de quatre-vingts condoes.

Sauras, sculpteur (xxxvi, è, 28), avait exécuté, avec Batrachus, les temples enfermés à Rome dans les Portiques d'Octavie. Ils étaient tous deux Lacédemoniens, et vécurent du temps de l'ompée le Grand. Ils avaient inscrit, d'une façon enhiématique, leurs noms sur ces monuments, en y gravant un lezard (σαύρα) et une grenouille (βάτολγος).

Scopas, sculpleur (XXXVI, 4, 13; XXXVI, 21, 1), de Parce, un des plus célèbres artistes de l'antiquité, ficurit entre la 97 et la 107 olympiade. Plusieurs de ses statues étaient à Rome; il avait travaillé, avec Bryaxis, Timothée et Léocharès, au Mausolée. Il y a sur Scopas des difficultés qui seront examinées à l'article suivant.

Scopas, statuaire (xxxiv, 19, 1 et 40). Pine est le seul qui faise mention d'un Scopas, statuaire; de plus, li place Scopas a la 90° olymplade. Or, le Scopas celèbre a vécu plus tard. De la M. Sillig a conjecturé qu'il y avait deux Scopas, l'un plus ancien, l'autre plus récent; l'un statuaire, l'autre sculpteur. Cette conjecture est appuyée par un passage de Pine (xxxiv, 19, 40), où ou lit Scopas uterque. Utraque est, à la vérité, donné par Hardouin; mais uterque est la leçon des anciennes éditions, des manuscrite, et même du manuscrit de Bemberg. Cette leçon, ai elle est bonne, indique l'existence de deux Scopas. M. Sillig pense que ce Scopas statuaire était d'Elie; vuy, ce qui en est dit au mot Paradiess.

Scyllis, sculpteur (xxxvi, 4, 1), de Crète; lui et Dipœnus furent les premiers sculpteurs célèbres; ils appartiennent à la 50° olympiade, alors que les Mèdes avaient aucore l'empire, et avant Cyrus. Ils allèrent s'établir à Sicyone, qui fut longtemps la patrie des arts.

Scymmus, gravour et statuaire (xxxrv, 19, 25), élève de Critius, vécut par conséquent après la 83° olymptade. On ne citait de las aucune œuvre exceptionnelle. Ou ignore sa patrie.

Serupiou, peintre (XXXV, 37, 2). Ou ignore son époque et sa patrie, foisable à faire des figures humaines, il excellait dans les decorations.

Silamon, statuaire (xxxv, 19, 3 et 31), d'Athènes, contemporain de Lysippe, fleuvit par conséquent vers la 114° olympiade. Cet artiste présents occi de particulier, qu'il n'eut point de maître. Il eut pour clève Zeuxiades. Il avait fait en airain la statue d'Apollodorus, statuaire inimème, qui, toujours mecontent de sea untrages, les brisait souvent dans des accès d'impatience. Silamon avait rémai à représenter, dans sa statue, le caractère difficile et mascible de cet artiste.

Simenus, statuaire (xxxiv, 19, 60), rangé per Pline parmi les artistes qui avaient fait des athlètes, des classsents, des saurakenteurs. On ignore sa patrie et son époque. www.i. le manuecrit de

Physics & darch des che-

on at at Latherchus.

b un ignore sa patrie et a un juune homme au repos,

i sant d'Egine, et fils d'Euclides : i sant d'Egine, et fils d'Euclides : i svait fait plusieurs statues en : a num relebre était la Junon de Samos, sant rent renelrait avec Rhoncus et Théodorus : aux manure de Lemmos. Son nom est dans les contrats : aux mateurs d'années.

المرابعة ال

whomes, peintre (xxxv, 40, 23). Il a vécu vers le milieu als pheumer siècle avant l'ère chrétienne; car Cicéron, ad Atte, 1V, 15, cite un Antiochus Gabinius, affranchi de Gabinius, comme un des peintres (e pictoribus) de Sopolis; a statt sans doute un élève de Sopolis. Voy. Recul-Rochette, ad., p. 315. On ignore la patrie de Sopolis. C'était un célève peintre de portraits; les galeries étaient picines de mes tableaux.

Sostratus, statuaire (xxxiv, 19, 11), élève et neveu du statuaire Pythagoras de Rhégium. Comme celui-ci apparteent à la 73° olympiade, on voit quelle est l'époque de son aluve.

Sustratus, statuaire (XXXIV, 19, 3), contemporain de Lysippe, appartient par conséquent à la 144° olympiade. Yu cette date, il ne serait pas impossible, d'après M. Sillus, que ce Sostratus, statuaire, fût le célèbre architecte Sustratus qui bâtit le Pharn à Alexandrie.

Sostratus, architecte (xxxvi, 18, 1), de Cnide, fils de Deziphane, construisit le Phare à Alexandrie par les ordres de Ptolémée, fils de Lagus. Le nom de l'architecte était gravé sur ce monument: « Sostrate, fils de Dexiphane, Cnidien, aux dieux sauveurs, pour le saint des navigateurs. » Lucien, dans son livre Sur la manière d'écrire l'histoire, raconte que Sostratus ne mit cette inscription qu'à l'aide d'une ruse: il la grava sur la pierre, la recouvit d'un enduit, et, sur cet enduit, inscrivit le nom du roi d'Égypte: le temps ayant fait tomber l'enduit, le nom de Sostrate reparut. Pline dit, au contraire, en louant la magnanimité du roi d'Égypte, que permission fut donnée a Sostratus d'inscrires con nom sur le monument. Sostrate avait construit, à Cnide, une terrasse couverte servant de promenoir (ambutatio pensitis), le premier monument da ca geura qui eût existé chez les Grecs.

us, artiste en mosaique (xxxvi, 60, 1); il y avait de regame une salle très-renommée qu'on appelait la u belayée : il y avait représenté, de manère à l'œil, tout ce qui reste après un repas dans une la hesoin du balai. On ignore son époque et son Stadiée, peintre (xxxv, 40, 21), élève de Nicosthène. On ignore son époque et son pays; cet artiste est rangé per Pline parmi ceux qui n'étaient pas sans renom.

Stéphanus, sculpteur (xxvi, 4, 21). Il y avait de ses ouvrages à Rome dans les jardins de Polition. On ignore son pays et son époque; cependant on a, dans les munées, des statues qui portent pour inscription : « Stéphanus, élève de Pasitèle, faisait, » et : « Ménélain, élève de Stéphanus, faisait. » M. Sillig pease qu'il s'agit en effet, dans ces iuscriptions, du Stéphanus de Pline; et comme Pasitèle florissait vers l'an 50 avant Jésus-Christ, on voit quelle est la date de son élève.

Sthennis, statusire (xxxiv, 19, 3 et 40), d'Olyathe, appartient avec Lysippe. Silanion et d'autres, à la 114° olympiade. Il y avait de lui à Rome plusieurs statues dans le temple de la Concorde. Son nom est dans les éditions Sthénis; mais le manuscrit de Bamberg a Sthennis. Ce nom est aussi écrit de cette (açon dans une inscription. Voy. Raoul-Rochette, tb., p. 408.

Stratonicus, statuaire et graveur (xxxxx, 55, 2; xxxx, 19, 35 et 40). Ou ignore son pays; mais comme Pline le cite parmi les artistes qui représentèrent les combats d'Attale et d'Eumène contre les Gaulois, il doit appartenir à la 126° olympiade. Pline dit que Stratonicus n'avait fait dans la statuaire aucune œuvre exceptionnelle; mais il rend plus de justice au talent du graveur, et il dit que sur use coupe il avait plutôt posé que ciselé an Satyre dormant.

Strongytion, statuaire (xxxiv, 19, 32). Une inscription, trouvée récemment à Athènen, prouve qu'il était l'auteur d'un monument en cuivre représentant le cheval de bois, et érigé à l'entrée de l'Acropole. Or, ce cheval de bois est déjà mentionné dans la pièce des Oiseaux d'Ariatophane, d'où l'un peut luférer que cet artiste a fleuri vers la 9º olympiade, et qu'il était Athénien. Voy. Raoul-Rochetin, fè., p. 410. Il y avait de lui une Amazone, dite Eucnémes, à cause de la beauté des jambes, et que Néron faisait porter partout avec lui. Il avait aussi représenté un enfant, atamp qui fit les délices de Brutus, et qui avait reçu un serann à cause de cette particularité.

Styppax, statuaire (xxxv, 19,31), de Chypre, célère par une statue dite Sphanchnoptès (le rôtisseur d'entrailles), représentant un esclave chéri de Périclès, et qui est occupé à faire rôtir des entrailles et à souffler le leu avec sa bouche. Ceci met Styppax vers la 84° olympiade. Son nom est Stipax dans les anciennes éditions; mais M. Keil (Analecta, p. 219) pense qu'il faut lire Styppax.

Tauriscus, graveur (xxxiii, 55, 2; xxxvi, 4, 21), de Cyzique. Pline ne dit que cela sur Tauriscus, et on n'es sait pas davantage.

Tauriscus, sculpteur (xxxvi, 4, 21), de Traliss. On ignore son époque. Il avait fait avec son père Apollonius, d'un seul bloc, Zéthus, Amphion et Direé, avec le tauress et son lien. Ce groupe avait été apporté de Rhodes, et placé à Rome dans les constructions d'Asinius Pollion.

Tauriscus, peintre (xxxv, 40, 19). On ignocason époque et sa patrie. Il avait fait un Discobole, une Ciytennestre, un petit Pan, un Polynice redemandant son enyanne, et un Cananés.

Téléphanes, peintre (xxxv, 5, 2), de Sicyone, un des plus anciens artistes de la Grèce. Il commença le premier avec Ardicès de Corinthe à pratiquer le deasin, linéaire, sans colorier encore, mais en jetant déjà des traits dans l'intérieur du dessin. Aussi ces artistes mettaient-ils au has de leurs dessios le nom de ce qu'its avaient voutu représentes.

Téléphanès, statuaire (xxxiv, 19, 19), Phocéen, fierrit vers la 70° olympiado. Les auteurs qui ont écrit sur les arts l'ont heameoup loué, et l'ont comparé a Polyciète, à Myron, à Pythagore; ils ont cité de lui une Larisse et un Apolloo. Cependant cet artiste était, du reste, complétement ignoré. On attribusit ce défaut de renom à ce qu'il avait habité la Thessalie, où ses ouvrages étaient demeurés cachés. D'autres en donnaient une cause différente, disant qu'il s'était constamment employé dans les ateliers des rois Xerxès et Darins.

Tencer, graveur (xxxin, 55, 3). On ignore sa patrie et son époque; il s'était acquie du renoin par ses œuvres.

Théodorus, peintre (xxxy, 40, 19), appartient à la 118° olympiade; on ignore sa patrie Il avait représenté un homme qui fait des frictions, le meurtre de Clytennestre et d'Egisthe par Oreste, la guerre d'Ilion en plusieurs tableaux qui étaient à Rome dans les Portiques de Philippe, Cassandre qui était dans le temple de la Concorde, Leontium la mattresse d'Épicure, le roi Démétrius.

Theodorus, peintre (xxxy, 40, 21), de Samos, élève de Nicosthène. On ignore complétement son époque. Il ne fot pas sans renom; mais Pline ne le cite qu'en passant,

avec plusieurs antres.

Theodorus, architecte (vn. 67, 7; xxxv. 19, 6; xxxv, 19, 33; xxxv, 43, 2), construisit avec Rhœcus et Smitis le labyranthe de Lemnos. On lui attribuait, a lui et a Rhœcus, l'invention non pas de la plastique, c'est une erreur de Pline, mais de l'art de fondre l'airain, longtemps avant l'expulsion des Bacchtades de Corinthe; ce qui le repurte vers le commencement de l'ère des olympiades. D'après Pline, le Théodorus qui avait fait le Labyranthe s'était représenté lui-même en airain a Samos, tenant de la main droite une ture, de la main gauche un petit quadrige. Ce petit quadrige, transporte à Preneste, était d'une telle ténanté, qu'une monche, sussi en airain, couvrait de sea ailes le char et le cocher. On pense que ce morceau n'appartient pas au vieux Théodore de Samos.

Theomnestus, peintre (xxxv, 36, 43). On ignore son pays. Il etait contemporain d'Apelle. Un certain tyran, Mnason, lui payart 20 mines chaque héros qu'il peignait.

Theomnestus, statuaire (xxxiv, 19, 40), de Sardes (Pausanias, VI, 15, 12). On ignore son époque. Pline le range parini ces artistes qui avaient exécute des athlètes, des chasseurs, des sacrificateurs.

Théon, peintre (xxxv, 40, 19), de Samos, véent depuis l'époque de Philippe jusqu'à celle des auccesseurs d'Alexandre (Quintilien, XII, 10). Il excellait à peindre les sujets d'imagination; et Élien (F. H., II, 44) décrit un tableau de ce genrequi représentait un guerrier armé, marchant rapidement au secours de sex camarades. Plune cite de lui un tableau représentant la foite d'Oreste, et un autre représentant Thampas, le joueur de lyre.

Thericlès (xv1, 75, 7), de Cornelle; artiste qui faisait des vases en terre, en bois, en or. Il était de Coriethe, et vécut du temps d'Aristophane le poête comique. Pline rapporte de lui qu'il avant fant, au tour, des vases en bois

de térébinthinler.

Therimachus, statuaire et printre (XXXIV, 19, 2; XXXV, 36, 16), fleurit dans la 107 olympiade; on ignore aun pays. Pline le cite avec Échion, et le range parmi les artistes de grand renom.

Thrason, statuaire (xxxiv, 19, 40); Pline le range parmi ces artistes qui avaient fait des soldats, des chasseurs, des sarrificateurs. Strabon, XIV, p. 621, dit que anna le temple d'Éphèse il y avait plusieurs morceaux de Tirason.

Timagoras, peintre (xxxv, 35, 1), de Chalcis. On counait son époque, parce qu'il remporta l'avantage aux jeux Pythiens sur Panaenus, cousin de Phidias; victoire qu'il celebra lui même dans un poème; il appartient donc à la 83° olympiade.

Timanthes, peintre (xxxv, 38, 5 et 12), de Sigyone, d'après Eustaite (ad Il. 10, 183, p. 1343, 60, éd. R.), on

de Cythnos, d'après Quintilién (II., 13), fut contemporain de Zeuxis et de Parrhasius; ce qui le place vers la 96° olympiade. Cet artiste passait pour un des plus ingémeux. On a beaucoup vanté son tableau représentant le sacrifice d'I-plugéme : il avait peint la tristesse sur toutes les figures, et, ne pouvant trouver men de suffisant pour exprimer celle du père, il représenta Agameimon se voitant la tête. Voulant, dans un tout petit tableau, l'aire comprendre la taille colossale du Cyclope, il peignit, auprès, des Satyres mesurant son pouce avec un thyrse. En un mot, dans ses tableaux il donnait toujours plus à comprendre qu'il a'avait figuré. Il excellait aussi à peindre les hommes, et il y avait de lui, a Rome, dans le temple de la Paix, un tableau admirable représentant un héros.

Timarchidès, sculpteur et statuaire (xxxiv, 19, 40; xxxii, 4, 22), d'Athènes (Pausanias, X, 34, 3). Pline le range parmi ces artistes qui avaient fait des athlètes, des sociats, des sacrificateurs. Pausanias nous apprenant qu'il avait fait avec Timoclès une statue d'Esculape à Elatée, et Timoclès appartenant à la 155° olympiade, cela nous donne la date de Timarchidès. Il y avait de lui, à Rome, dans le temple d'Apollon près des Portiques d'Octavie, un Apollon tenant la lyre. Son fils Dionysius avait fait avec Polyclès un Jupiter de marbre placé a Rome dans le tem-

ple de ce dien, voisin des Portiques d'Octavie.

Pimarchus, statuaire (xxxv, 19, 3), vécut dans la 120° olympiade; fiis de Praxitèle, frère de Céphisodotus le jeune, avec lequel il fit les statues en bois de Lycurgue l'Athénien et de ses fils (Plutarque, Vila X Oratt., p. 843 et p. 258, t. 1V, éd. W.).

Timurete, peintre (xxxv, 35, 2; xxxv, 40, 22), fillo de Micon le jenne, dont l'époque est incertaine. Il y avait d'elte a Éphèse une Diane, qui apparterait à la peinture la

plus ancientis

Timoclés, statonire (xxxiv, 19, 3), d'Athènes, appartient a la 155' olympiade; il fit avec Timarchides un Esculape à Élatée (Pausanias, X, 35, 3).

Timonachus, printre (vii, 39, 1; xxxv, 9, 1; xxxv, 40, 11), de Syzance, vécut du temps du dictateur Cézar, pour qui il peignit Ajax et Médée. César plaça ces tableaux dans le temple de Vénus Génitrix; il les avait payés quatrevingts talents (393,600 fraucs). Timonachus avait fait plusieurs autres tableaux; mais celui qui passait pour son chef-d'ouvre était la Gorgone.

Timon, statuaire (xxxv, 19, 40). On ignore son époque et son pays. Pline le range parmi ces artistes qui avaient fait des athlètes, des chasseurs, des sacrificateurs.

Timothéus, sculpteur (xxxv., 4, 18 et 20), travailla avec Scopas, Bryaxis et Léocharès an Mausolée; et il fut occupé à en decorer la face meridionale. Il y avait de lur, à Rome, sur le mont Palatin, dans le temple d'Apollon, une Diane à laquelle Aulanns Évander avait refait la tête. Cet artiste floussait vers la 107° olympiade. On ne sait s'il faut le regarder comme le même que le Timothéus, slatuaire, que Pline (xxxiv, 19, 40) ette parmi les artistes ayant représenté des soldais et des chasseurs, ou s'il faut voir là deux personnages différents.

Tistas, statuaire (xxxv, 19, 40), compté parmi les artistes qui avalent fait des athlètes, des soldats, des chasseurs. On ne sait ni son époque, ni son pays.

Tisicratès, statuaire (xxxiv, 19, 18 et 39; xxxv, 40, 21), de Sicyone, élève de Lysippe, ce qui le met vers la 120° olympiade. Il se tint plus près que les antres élèves de ce grand artiste du faire de son maltre, a let point qu'il y avant plusieurs ouvrages, tela que le Vienhard Thébam, le roi Démétrius, Pencestès qui sauva la vie à Alexandre le Cirand, qu'on ne savait s'ils étaient de Lysippe ou de Tisicrates.

Turinnus, modeleur (xxxv, 65, 3), appelé de Prégelles par Tarquin l'Ancien pour dédier l'effigie de Jupiter dans la Capitole. Mais le texte est doutenx, les manuscrits variant, et M. Ian pense qu'il faudraît lire : Vulcanius, appent de Véins. Voy. Vulcanius.

Turpidius, peintre (xxxv, 7, 2), chevaller romain, de la Vénétle, contemporain de Pline lui-même; il avait exécuté plusieure beaux tableaux qui étaient à Véroue. Il peignait de la main gauche, ce qui, remarque Pline, n'est dit d'aucun autre artifie.

Valériez, architecte (xxxva, 24, 2), d'Ostie, couvrit à Rome le théâtre lors de la **célébrati**on des jeux de Libon. Scribonius Libon fut édile sons le consulat de Cloéron.

Vulcanius, modelour; les éditions ent Turaniumque à Fregellis; le manuscrit de Bamberg à Valcaniveis; ce que lé. las lit Vulcanium Vells. De la sorte, Vulcanius serait un nom d'artiste à subatfluer à Turanius (voy. ce mot); et cet artiste aurait été appelé non de Frégelies, mais de Véles.

Xénocrales, statuaire (xxxiv, 19, 38; xxxv, 38, 8). On ignore son pays. Il fut élève de Tisicratès, suivant les uns; d'Euthycratès, suivant les autres. Il l'emporta sur ces daux artistes par le nombre des œuvres qu'il exécuta; il avait aussi écrit sur son art. Il fleurit vers la 126º olympiade.

Xénon, peintre (xxxv, 40, 21), de Sicyone, élève de Néoclès; Pliue le range parmi les artistes qui n'élaient pas sans renom. On ignore son époque.

Zénodorus, statuaire (xxxv, 18, 6), dont on ignore la patrie. Il exécuta pour la cité des Arvernes un Mercure colossal, qui, d'après Piine, dépassait toutes les statues de ce genre, et qu'on avait payé à l'artiste 40 millions de sesterces (8,400,000 fr.). Au lieu de 40 millions, d'autres lisent 4 millions de sesterces; ce qui fait 840,000 fr. Le travail avait duré dix ans. Zénodorus, s'étant ainsi fait connaître par une œuvre anssi considérable, fut appelé à Rome par Néron, et chargé d'exécuter une statue colossale réprésentant ce prince, et haute de cent dix pieds. Pline dit avoir vu Zénodorus dans son atelier, travaillant au modèle en argile; il ajoute que cette statue montra (mais il n'explique pas comment) que l'art de fondre le cuivre avait péri. Après la mort de Néron, la baine que ce prince inspirait fit consacrer sa statue au Soleil.

Zouxiadès, atatuaire (xxxiv, 19, 3), élève de Silanion. Silanion, contemporaia de Lyalppe, flourit vers la 114° olympiade; cela nous donne l'époque de Zemi sait rien de plus sur cet artiste. Il y a semi un pentire de vase; voy. Raoul-Rochette, Lettre & p. 63. Dans les éditions on lit Zeuxim et lade nuscrit de Bamberg a donné, en place, la bone est Zeuxindem.

Zeuxis, peintre (xxxv, 36, 2 et suivants), est compté parmi les artistes les plus illustres il fut élève, suivant les uns, de Démophile d'I vant les autres, de Néséus de Thasos. Il com: vailler dans la 95° olympiade, et perfectionna l'art , tel qu'il l'avait reçu de ses prédécesses une fortune très-considérable ; et il en faissit o portant à Olympie des mantesux où son non en lettres d'or; puis il se mit à donner ses ouv qu'on ne pourrait pas les payer assez cher : e'e fit cadesu d'une Alemène aux Agrigentins el Archélaüs, roi de Macédoine, 11 avait représes qui lui plaisait tellement, qu'il inscrivit sons l vers célèbre, dont le sens était qu'on envierait plus facilement qu'on ne l'imiterait. Pline vant représentant Jupiter sur son trône, et les di autour de lui ; et un autre représentant Hercal étrangle les dragons, sous les yeux d'Alemès phitryon effrayés. Cependant on reprochait faire les têtes et les articulations trop grosses. de lui des anecdotes qui paraissent fort doute on prétend que, dans une lutte avec Parrhasie des raisins peints avec tant de succès , que des approchèrent, Parrisasius, au contraire, apport représentant un rideau avec tant de fidélité. fler de son succès, demanda qu'on retirât le ride montrat la peinture qui était derrière. L'erres il se confessa vaincu, disant qu'il avait trompé mais que Parrhasius avait trompé un artiste. Il aussi des monochromes en blanc. Il avait fait d en terre, et ce furent les souls ouvrages d'art q à Ambracie, quand Fulvius Nobilier transport de cette ville à Rome.

Zmilus, faussa leçon. Voy. Smilis.

Zopprus, graveur sur argent (xxxu, 55, 2), sur deux coupes l'Aréopage et le jugement d'i coupes furent payées 12,000 sesterces (2,5 Zopyrus vivait du temps de Pompée le Grand

## E.

:hographe latine.

#### ÆA

15, promont. IV, 7, 1. eranium, Épire, promont. III, . 2; 29, 2, céreuniens, monts, III, 26, 4. cerauniens, monts. IV, 1, 2 et 3, corinthus, 1V, 6, 3. tadus, ile, VI, 26, 4. thon, ville, IV, 17, 4. mia, ile, 1V, 27, 7.
acous Mers, VII, 46, 2; XXXII, , 3. tiaque, guerre, XXI, 9, 1. — ha-taille, XIV, 28, 7. tium, col. IV, 2, 1; IX, 56, 4; XI, Tiam, col. 17, 2, 1; 1X, 50, 4; XI, 75, 2; XIX, 5, 1.

\*\*ctrida, VI, 32, 16.

\*\*cytos, Melos, 1V, 23, 3.

\*\*idana, V, 22, 2.

\*\*Adam, tle, VI, 34, 6.

\*\*Addam, rivière, II, 106, 2; III, no, 4.

\*\*Addam, reque par le lac Larius, III, 23, 4. Addus, reque par le lac Lurius, III, 33,4.
Adesa, fl., V. 28, 2.
Ad gallinas, XV, 40,5.
Adiabara, VI, 35, 31.
Adiabara, VI, 10, 2 et 3.—commencement des Assyriem, VI, 16, 1.—partie de la Syrie, V, 13, 1.
Adiabani, VI,10, 3; 17, 2.—bornés par le Tigre, VI, 31, 3.
Adipson Gerrhon, VI, 33, 4.
Adonis, fl., V. 17, 4. 1. 4. Aslonis, fl., V., 17, 4. Adramytteos, V., 32, 2. Adramyttos, juridiction, V., 32, 2 arais, 1; V, et 3. Adranytos, XIII, a. a. Adrastia, Parium, V. 40, I. Adria, mer. III, 20, 5. Adria, col. III, 18, I. Adria, territoire, Ill, 18, 1; 19, 2.
Adria, amphores, XXXV, 46, 3. — poules, X, 74, 3.

Adria, vins, XIV, 8, 7.

Adriatique, mer, III, 6, 6; 20, 3; IX, 20, 5; XXXVII, 11, 2 et 3. Adriatique, mer, ou Superum, III, 29, 2.

Adriatique, mer, et mer Ionianne, separation, III, 16, 2.

Adriatique, mer, golfe, XIV, 2, 2 et 2. — has-fonds, XXXVI, 9, 2.

Adrametum, V, 3, 2.

Adulton, ville, VI, 34, 4 et 5.

Adunes, fl., VI, 35, 9.

Advancates, III, 5, 5.

Adyrmachida, V, 6, 2.

Ea, Colchide, VI, 4, 5.

Eantium, V, 33, 20.

Eantium, V, 33, 20.

Eantium, V, 33, 3. — promoutoire, IV, 16, 1.

Eant, golfe, VI, 33, 2.

Eanum, VI, 33, 5. Adriatique, mer, ou Superum, III,

P.

de la Perse,

i. 5, r.

KXXI, 5, r.

6.

7.

3, rr.

18, rV, 2n, 2.

18, rill, 24, 4.

19, rill, 20, 2.

10, rill, 7, 4, 5.

10, port, VI, r. 3.

11, re lapygia, III, r6, 2.

15, r.

Acro, IV, 26, 8.

Acrophia, IV, 12, 2.

Across, ou Agrigente, III, 14, 4.

Across, III, 14, 5.

592

Ear, ft., III, 26, 4. Eas, mont, VI, 33, 5. Mcani. 111. 16.6. Eculani, III, 16, 6. Edepsos, IV, 21, 2. Edeuse (Macédoine), VI, 39, 6.

Ega, V, 3a, 1.

Ega (Cilicie), V, 22, 1.

Ega (Cilicie), V, 23, IX, 20, 4.

Ega (Macédoine), IX, 17, I.

Ega (Macédoine), IX, 17, I. Egetini, 111, 16, 7. Egia, vigne, XIV. 4. 18. Egraleus, mont, IV, 11, 2, Egialia, Se, 1V, 19, 2. Egialus, Achaie, IV, 6, 1. Ægida, ville III, 23, 2. Egila, ile, IV, 19, 6, Egilia, Se, IV, 22, 1. Ægilium, voy. Igilium. Egilodes, golle, IV, S, t. Ægilos, Capraria, III, 12, 2. Ægimore, autels, V, 7, 2. Ægina, ile, IV, 19, 6; XXXV, 39, 1; XXXIV, 6, 1. Eginétique, fonte de l'airain, XXXIV. 19, 25. Eginétique, airain, XXXIV, 3, 4 et seqq. Æginium, IV, 17, 1. Egion, IV, 6, z. Egipa, VI, 35, 15.
Egipan, V, 1, 6; VI, 33, 19.—
demi-bêtes, V, 8, 2. Ægira, IV, 6, 1; XXVIII, 41, 1. Ægira, Lesbos, V, 39, 1. Egium, X, 26, 1. Egos, fl., II, 59, 1; IV, 18, 10. Egosthenienses, IV, 11, 1. Ægua, ile, III, 14, 6. Ægypte, temple de tous les dieux, XXXVI, 19, 3. Egypte, extremités, VI, 35, 6. — facilité, XVIII, 47, 1. — engrais, X, 75, 2. — inférieure, VI, 39, 2. - labyrinthe, XXXVII, 19, 2. loups, XI, 36, 3. - mages, XXV, 5, 4. - nitrieres, XXXI. 46, 6 Egypte, partie supérieure, XIX, 2, 6. Egypte, maladie particulière, éléphan tiasis, XXVI, 5, 1. Ægypte, peuple, II, 23, 2. aux vers intestinaux, XXVII, 120, 1. — prefecture, XIX, 2, 5. — pyramides, XXXVI, 16, 1 et seq. - reine Cléopatre, IX, 58, 3. - religion, V, 6, t. — roi Sésostris, XXXIII, 15, 2. — prêtres, XIX, Egypte, sable, XXXVI, 9, 2. - balanus, XII, 46, a .- clematis, XXIV. 90, 1.— eyanos, XXXVII, 33, 1.— elate, XII, 62, 1.— feve, XVIII, 30, 5.— figuier, XIII, 14, 1; 16, 1.— gland, XV, 7, 5.— herbe enicos, XXI, 53, 1.— lotos, XXIV, 2, 1. — grenades, XIII, 34, 1. — navigation, XXIV, 19, 1. - divinités, XXXIII, 12, 2. papyrus, XXIV, 51, 1; XXXIII, 30, 1. — prunier, XIII, 19, 2. — ptisane, XVIII, 15, 1. — théorie, II, 21, 6. — rubrique, XXXV, 15, . — secte, XVIII, 57, 4. — épine, III. 20. 1; XXIV, 65, 1.

- herbes, XXV, 5, 3. - lettres, | XXXVI, 14, 2. Egyptiens, II, 79, 1; VII, 49, 2; 57, 2; 57, 5; 57, 9; 57, 12; X, 40, 1; XI, 70, 1; XXI, 101, 1; 103, 1; XXVIII, 28, 1; XXXV, 5, 1. Ægypte, calames, XVI, 64, 1.— fleurs, XXI, 18, 2.— mois, VI, 26, 11.— rats, X, 85, 2.— ėmeraudes, XXXVII, 16, 2; 17, 1. Egyptien, obelisque, nom, XXXVI. 14. 1. Egyptions, ocresent par la guerre l'Ethiopie, VI, 35, 5. Egyptions, leurs livres, XXXII, 10.1. Egyptions, philosophie, XXXVI, 14, 10. 14. 10.

Expriens et Perses, betaille navale,

XXXV, 40, 17.

Exprée, alun, XXVIII, 27, 7; 46,

2; 60, 2. — anadon, XVIII, 17,

1. — anis, XX, 73, 1. — bleu,

XXIII, 57, 1. — collyre, XXXIV,

23, 1. — coriandre, XX, 82, 1.

— cumin, XIX, 47, 2; XX, 57, - cumin, XIX, 47, 2; XX, 57, r. — lin, XIX, 2, 6. — mer, 11, 68, 3; V, r. 1; ro, 5; rr, 3. — nitre, XXXI, 46, 7,et 9. — XIX, 55, 1. — pavot, XIX, 55, 1. — pavot, XIX, 55, 1. — porreau, XIX, 33, 2. — sory, XXXIV, 30, 1 et 2. — talent, XXXIII, 15, 2. — ble, XVIII, 12, 1. Egypte, cyperus, XXI, 70, 1. — jone, XXI, 69, 4. — labyrinthe, XXXVI, 19, 3. — pierre, XXXVI, 43, 2. — mois Thiatis, XXVII, 80, 1. Egypte, plaine semblable en Inde, VI, 21, 5. Egypte, séparée par le Nil de l'Asie et de l'Afrique. V. 9, 2. — comptée parmi les iles, V. 9, 2. 74, 4; XI, 113, 1; XII, 51, 1; XIII, 6, 1; 9, 7; 10, 1; 32, 3; 37, 1; XlV, 22, 2; 29, 1; XV, 2, 1, 2, et 5; 31, 1; XVI, 41, 3; 76, 5 et 6; XVII, 2, 5; 3, 6; 30, 5 et 26; XVIII, 10, 2 et 8; 11, 1; 20, 6; 21, 1; 30, 5; 31, 1; 79, 1; XIX, 2, 1; XX, 35, 1, XXI, 51, 1; 69, 3; XXII, 82, 1; XXIII, 52, 1; 70, 1; XXIV, 44, 1; 67, 1; XXV, 5, 3; XXXI, 33, 1; 39, 6; 42, 1, 46, 4; XXXII, 31, 2, XXXIII, 46, 1; XXXV, 42, 1; 52, 2; XXXVI, 11, 3; 28, 1. Ægypte, proche de l'Afrique, V, 9, 2. Egyptus, dans Homere, XIII, 31, 2, n'existait pas du temps d'Homère, XIII, 27, 3. Ægypte, cribles en papyrus, XVIII, 28, 1. — très-fertile en grains, XXI, 50, r. — mère d'affections telles que le lichen, XXVI, 3, 2. — a l'ail et l'oignon parmi ses dieux, XIX, 32, 1. — adore les scarabées, XXX, 30, 2. - conserve les corps des défunts avec le cedrium, XVI, spriennes, couronnes, XXI, 3, 2, Egypte, n'est pas sujette aux trem-

en est appeie, XXIX, 30, 1. Egypte, palustre, XVIII, 47, 3. Egypte, patente, VI, 35, 18.—
au-dessus de l'Égypte, XII, 37, 4.
Egypte, 20,000 villes, V, 11, 1.—
bœuf Apis, VIII, 71, 1 et seqq.
Egyptilla (gemme), XXXVII, 54, 8.
Egyptus, nous du Nil dans Hamere, V, 10, 4. Ælana, V, 12, 2; VI, 32, 13. Elaniticus, golfe de la mer Rouga, V. 12, 2; VI, 32, 15; 33, 2. Elenaticus, golfe, VI, 32, 13. Emilia, voie, II, 85, 1; XVII, 35, 44 ; XIX, 1, 2. Eminium, ville, et fl., IV. 35, z et 3. Æmone, col. III, 18, 1. Æmonie, Thessalie, IV, 14, 1. Ænare, ile, V, 38, 2. Ænarie, ile, III, 12, 3; VI, 6e, 3; XXI, 5, 1; XXXII, 54, 3. Enea, sapin, XVI, 16, 2. Enienses, IV, 3, 1. Ænona, III, 25, 2. Enos libre (Thrace), IV, 18, 4; XVII, 3, 5; XVIII, 12, 6. Eolienne, ile, Hiern, II, 110, Eoliannes, Hen, II, 89, 2; III, 14, 6; XXXII, 11, 1; XXXVI, 42, 1. Eolienne, nation, en Asie, VI, 2, 2 Bolium, IV, 18, 11. Eolium, 1V, 10, 10, Eoliu, V, 32, 1.

Epolium, IV, 26, 1.

Equicoli, XXV, 48, 1.

Equiculi, III, 17, 2. Bquiculani, III, 17, 1. Eria, Crète, IV, 20, 1. Æria, Thamos, IV, 23, 8. Esepus, fl., V, 40, 1. Esinas, fromage, MI, 97, z. . Esinates, 111, 19, 2. Æsis, fl., III, 19, 2. Æsius, fl., V, 43, 9. Æstræenses, IV, 17, 2. Esulani, 111, 9, 16. Æsyros, fl., V, 43, 1. Æstuaria Onoba, III, 3, 1. Æthalia, fle, III, 12, 2. Æthalia, Chios, V, 38, E. Ætheria, Æthiopie, VI, 35, 8. Æthiope, Lesbos, V, 39, 1. Æthiopiens, tribut paye aux rois de Perse, XII, 8, 1.

Æthiopiens, brulés par la chaleus, II, .1 .08 80. 1.

Ethiopiens, VIII, 27, 1; X, 2, 1;
X1X, 2, 7; XXXVI, 9, 1.

Ethiopiens Aroteres, VI, 34, 5.— Asachzei, VIII, 13. 1. — Cynamolgi. VIII. 43, z. — Duratite, V, z, ze. — Perorsi, V, z, zo et z6. — Heperii, VI, 35, 17 et 19; 36, 3; VIII, 32, 1. Ethiopiens, partagés par Hemère deux, V, 8, 1.

Ethiopiens, leur céréale, XVIII., 24, 1. Ethiopiens, detriere l'Egypte, V. 9. 2. Ethiopiens, maritimes, VI, 35, 16. - chasseurs, VIII, 54, 5. Ethiopie, II, 67, 4; VIII, 28, 1, 30, 1; 45, 1; 75, 2; 80, 2; X, 37, 1; 70, 1; XVII, 29, 5; XXVII,

AFR 3, r; XXXI, 5, r; 14, r; XXXIII, 40, r; XXXVI, 11, 3; 67, r; XXXVII, 35, r; 42, r; 56, 5.

Ethiopie, d'Ethiopie fille de Vulcain, VI, 35, 8. — limitrophe de l'Egypte, VI, 33, 5. — inntrophe del Egyple, XIII, 28, 1. — icrasce per les guer-res des Ægyptiens, VI, 35, 5. Æthiopie, d'Hammon, XXXVII, 11, 4. — Troglodytis, XII, 42, 2. Æthiopie, c'bène, XII, 6, 1. Æthiopie, c'bène, XII, 6, 1. Æthiopie, Elephantine, XXIV, 102, 3. Æthiopie, limite, XIII, 0, 3, et 5. Ethiopie , limite , XIII, 9, 3 et 5. Æthiopie, plan apporté a Néron, XII, Thiropie, genmes très-sarrées, XXXVII, 60, 3. — pluies, V, 10, 6. — pluies d'été, V, 10, 6. — Mages, XXV, V, 4. — barques Ethiopie, pliantes, V, 10, 11. — sépulcres, XIX, 19, 3. Ethiopie, Afrique au-dessous de l', XII, 49, 1. Ethiopie, sable, XXXVI, 9, 1 et 2.

— lionne, VIII, 45, 1. — olivier, X X 111, 35, 1. Ethiopie, escarboucles, XXXVII, 25, 1; 26, t. - pierres, XXXVI, Ethiopiques, emerandes, XXXVII, 18, 2. - autruches, X, I, I. Ethiopique, hamatites . XXXVI, 38, 1. - pierre, XXXVI, 43, 2. - aimant, XXXVI, 25, 2, 3 et 4. Ethiopieus, gens ayant la couleur des, X X II. 2, 1. Ethiopiens, portant sur leurs épaules le lit funéraire d'un corbeau, X, Ethiopiens, langue, V, 10, 3. — mines, XXXVII, 15, 1. Ethiopiens, nations brûlées par le soleil comme les, VI, 22, 7. Ethiopiens, monts, 11, 67. 2. vent en partie de sauterelles, VI, 35, 27. — peuples, II, 23, 2; XXXIII, 36, 1. — 45 rois, VI, 35, 8. — pays, longueur et largeur, VI, 35, 18. — territoire, VII, 2, 13. Æthræa, Rhodes, V. 36, 1. Æthra, Thissos, IV, 23, 8. Æthaia, ile, III, 14, 6. Æna, mont, 111, 14, 3. Ætna, pied de l', U, 106, 14. Etaenes, 111, 14, 5.

Etaliens, VII, 57, 9; XXXVI, 4, 1.

Etalie, VII, 49, 1.

Etalie, villes, IV, 3, 2. Etolien, ellebore, XXV, 21, 2.

Etoliens, peuples, IV, 3, 1. — ambassadeurs, XXXIII, 50, 2. Ex, ecueil on lie, IV, 18, 13.

Afre, peuples, VII, 57, 9; XX, 48, 1; XXIV, 71, 1. 1; XXV, 7; 1.

Afei, dephants, VIII, 9, 2; 11, 1.

Afeique, 11, 48, 3; 62, 1; VIII, 23, 1; 34, 1; 73, 3; XI, 118, 1; XIII, 32, 1 et 2; 33, 1; XVI, 12, 1; XVIII, 12, 1; XXVI, 30, 1; XXXII, 13, 2; 14, 1.

AGA l'Ethiopie, XII, 49, 1. — inté-tieure, XIII, 33, 2. — inté-Agathyrunn, III, 14, 4. ricure, XIII, 33, s.

Afrique, proprement dite, V, 3, s.—
vietle et nouvelle, V, 3, 3.—
cedre, XVI, 76, 2.— n'a pas de cerfs,
VIII, 51, 2.— fertile en céréales.
XVII, 3, 6.— abonde en bètes
sauvages, V, s, 8.— produit l'oys,
X, 94, s.— apporte toujours quelque chose de pouvage.
VIII, 16. que chose de nouveau . VIII, 17, 2. — cenx de ses peuples soumis à l'empre romain, V. 4, 4. — sou-mise, VII, 27, 1. — ne produit pas d'ours, VIII, 54, 5. — zea, XVIII, 29, 6, Afrique, oignon, XIX, 32, 3.
Afrique, autre distinction, V, 3, 2. Afrique, entiscorodon, XIX, 34, 2. Afrique, deserts, 1X, 12, 4. neaux, XIV, 3, 6. — sol fécond en céréales, XV, 3, 2. — grains, XXII, 3, r. - lac, XXXI, 39, 2. - longueur, VI 38, 3. — scarpotts fleau de l'Afrique, XI, 30, 3.

Afrique, mesure, VI, 38, 5. — partie adjointe à l'Agypte, XXXVI, 13, 2. — partie interieure, XIII, 33, 1; XIV, 3, 4. Afrique, procunsul, IX, 8, 6. - petits rois , XVIII, 5, s.

Afrique, possedée par six propriétaires, VIII, 7, 3. Afrique , diserts sans cau, XXXI, 30. 4. — solitudes, VII, 2, 25. — limite, le Nii, III, Procem. 4.

Afrique, truffes, XIX, 14, 2.

Afrique, villes assiègees par les lions, VIII, 18, 2. Afrique, separée de l'Éthiopie par le Nil, V, to, 3. Afrique, demander excuse en nom-mant l'. XXVIII, 5, a. Africaine, irr., XXI, 19, 2. — rubrique, XXXV, 15, 1.
Africaine, escargots, IX. 82, 1; XXVIII, 59, 1; XXX, 15, 1 ct 2; 19, 2; 22, 3 ct 4; 43, 3; XXXII, 35, 1. - betes, XXXVI, 4, 16. figues , XV, 19, 2 et 4. - panthère, VIII. 24, 1. - eponges, XXXI, 47, 5 et 6. Africains, rats, XXX, 14, 1. Africain, cumin, XX, 57, 2.—sparte, XXIV, 40, 1.
Africain, jone, XXI, 72, 1. Africain, triomphe de Pompée, VIII, Afrique, silures, XXXII, 46, 5. autruches, X, 1, 1.
Afrique, espece de caprier, XIII, 44, 1. — cumin, XIX, 49, 1. — côte, 1X, 6, 4. — miel, XI, 14, 1. — mei, 111, 13, 1. — 10ry, XXXIV, 30, 1. — blé, XVIII, 12, 3. — van, XIV, er, t. Africus piscator (pêrbeur africain), Africas piecetor (peace XVI, 70, 1.

Agacturi, VI, 32, 16.

Agamethe, VI, 7, 2.

Agamede, V, 39, 1.

Aganippe, fontaine, IV, 12, 1.

Aganzaga, VI, 17, 1.

Aganue, Gott, III, 16, 4. Afrique, Lebie, V, It, t. - vocine Agains, part, III, 16, 4. de l'Æthiopie, VII, 10, 4 - sous Acathe Massilenmon, III, 5 2.

Agathyruum, III, 14, 4. Agathyrii, IV, 26, 10. Agestnates, IV, 23, 2. Aglaminor, III. 3, 5.
Agoce, VI, 35, 2.
Agra, VI, 32, 13.
Agra, IV, 10, 1. Agrici, VI, 32, 11; 32, 16 et 18. Agrigantini, XXXV, 36, 3 et 4. Agragantinus fons , XXXV, 51, 2. Agrigante, fromage estime, X1, 97, 2. Agr gente, VII, 57, 9; VIII, 64, 3. Agrigentin, Across, XXIX, 3, 1.
Agrigentin, sel, XXXI, 41, 3. Agram, ville, VI, 3a, 3.
Agramplages, VI, 35, 17.
Agrappenses (Buthynie), V, 43, 3.
Agrappensesis colonia, IV, 31, 2. Agroqu, VI, 35, 13. Agugo, VI, 35, 3. Aguntum, III, 27, 1. Agy lla, ville, III, 8, 2. dgyrini , 111, 14, 5. Alabanda, V, 39. 7; XXXVII, 9, 1; 35, 1. Alabanda, chanere, XIX, 56, 2. -rose, XXI, 10. 2.

Alabanda, escarboucles, XXXVII, 25. 4. Alabanda, juridiction, V, 29, 7. —
pierre, XXXVI, 13, 2.
Alabanenses, III, 4, 9.
Alabaneron, ville, V, 11, 2.
Alabastras, O., V, 32, 3. Alabasteum, ville de la Thébaide, XXXVII, 32, 2, 54, 4. Alachroes, Lotophages, V, 4, 3.
Alau, iles, VI, 34, 5. Alalia, XXXV, 37, 4. Alana, V1, 35, 2. Atani (Scythes), IV, 25, 1. Alexon , fl., VI, 21, 2. Alba , 11. 111, 4, 5 Alba Albensium, III, 17, 1. Alba Heisia, XIV, 4, 19. - Helvorum, III, 5, 6. Alba longa , Ill, 9, 11. Alba Pompeia, III, 7, 3, Albanenses (Husp.) III, 4, to. Albanie, 111, 9-16, VII, 27, 3.
Albanie, sortis de Jasson, VI, 15, 4.
Albanie, VII, 2, 4.
Albanie, limste, VI, 11, 1.
Albanie, vilea, VI, 11, 1.
Albanie, vilea, VI, 11, 1.
Albanie, vilea, VII, 61, 7. Albania, nation, VI, 11, 1.
Albanie, mer, VI, 15, 4.
Alba, vm, XIV, 4, 9; 8, 4; XXIII. 20, 1 et 2; 21; 1
Albe, territoire, X1V, 4, 5. — mont.
III, 9, 11 et 16; XV, 38, 1. — tuf,
XXXVI, 48, 1.
Albanus, 0., VI, 15, 5.
Albenus rus (compagne), XV, 21, 4. Albenses, 111. 9, 16.
Albenses, norx, XV, 34, 5.
Albenses Pompeians, XVI, 3, 1.
Albs, monts, XVI, 60, 3.— en Crète, XXXI, 26, 1. Albieratonie, mine, XXXIII, 23, t. Albion, nom de la Bretagne, IV, lo, t. Albis , Il IV. 28, 3. Albium Ingaunum III, 7, 2.

Albium Internelium , III, 7, 2. Albula, fl., III, 18, 1.
Albula, fl., ou Tibre, III, 9, 1. ∆lbulæ, eaux près de Rome, XXXI, 6. I. Album, promontoire d'Afrique, III, Album, promont. en Phénicie, V, 17, 1. Alces , fl., V, 43, 3. Ale (Cilicie), V, 22, 2. Alea , IV, 10, 1. Alebece Reiorum , III, 5, 6. Aleii , champs , V, 22, 1. Alele , V, 5, 5. Alenitics, golfe, VI, 32, 13.
Aleon, fl., V, 31, 6.
Aleos, fl., XXXI, 10, 1.
Aleria, col. H, 12, 1.
Aletini, III, 16, 7. Aletrinates, III, 9, 11. Aletrini . III 16. Missandrie, fondée en Égypte, XIII, 21, 1. — prise, XXXV, 40, 7. — soumise, IX, 50, 2. dlexandrie (d'Egypte), II, 71, 2 et 3; V, 11, 8; 34, 1; VII, 38, 1; VIII, 74, 2; XIX, 1, 3; XX, 76, 3; XXXIV, 42, 1; XXXV, 36, 26 et 30; XXXVI, 14, 8; 18, 1; 25, 2. idlexandrie, ile en Egypte, XXXII, 53, 6. Alexandrie, rois, XXXV, 2, 6.region, V, 9, 3. — has fonds trompeurs, V, 34, z. Alexandrie (dans l'Ariane), VI, 25, 2. Alexandrie, Arion, VI, 21, 6. Alexandrie ( autre dans l'Ariane, semble fondée par Léonnatus), VI, 26, 2. Alexandrie d'Assyrie, VI, 16, 2 Alexandrie (on Bectriane), VI, 18, 4; 25, 1.
Alexandrie (en Carmanie), VI, 27, 1. Alexandri-oppidum au pied de Caucase, VI, 21, 7.
Alexandrie, Charax, VI, 31, 12.
Alexandrie (en Cilicio), V, 22, 1.
Alexandrie, de la Margiane, 18. I. Alexandria, des Peropemisedes, VI 25, t. Alexandrie, Tross, V, 33, 1; XXXVI, Alexandrine, alica, XVIII, 29, 4 Alexandrin, figuier d'Egypte, XIV, 19, 3; XV, 19, 2. Alexandrin ou Idéen, figuier, XV, 19, 1. Alexandrin, leurier, XV, 39, 3; XXIII, 80, 6; — poires, XV, 26, 2. — vigne, XIV, 4, 19. Alexandrin, pain, XX, 58, 1. Alexandrine, grains d'ortie, XXII, 15, 5. — moutarde, XII, 14, 3. — blé, XVIII, 12, 3 et 4. Alexandrine, amarente, XXI, 23, 1. Alexandrin, mets, le corchorum, XXI, Alexandropolis (Parthie), VI, 29, 2.
Alexia, ville, XXXIV, 48, 3.
Alfaterni, III, 9, 11; II, 17, 2.
Alfellani, III, 16, 6. Algidenses, raiforts, XIX, 25, 3.

ALU Algider, wont, XVIII, 34, 3. Aliacmon , &., EV, 17, 1; XX, 5t, 1; XXXI, 10, 1. Aliphirai, IV, 10, 2. Aliantenses, IV, 17, 2. Alliane, région d'Italie, XIX, 2, 2.
Alliani, III, 9, 11.
Allobrogique, XVIII, 20, 1; III, 5, 4.
Allobrogique, vigne, XIV, 4, 6.
Allobrogique, Scipton, XXXIII, 50, 1. Allobroges, nation, VII, 51, 1.
Allobroges, Vienne, III, 5, 6. Almon, Selmon, ville, IV, 15, 1. Almonii, IV, 17, 2. Aloni, VI, 30, 2. Alonigicali, III, 3, 9. Atonugueus, and v, y.
Alope, IV, 12, 3,
Alopese, He, IV, 26, 9; V, 38, 3.
Alopese, Ephèse, V, 31, 4.
Alopecommens, ile, IV, 23, 9; XIX, 13, 1. Alorita, IV, 17, 1. Aloros, IV, 17, 1.
Alosigi, III, 3, 9.
Alpes, VIII, 79, 2; 81, 1; IX, 29, 2; X, 29, 2; 65, 1 et 2; XIV, 27, 1; XVI, 76, 2; XVIII, 12, 5; XXV, 30, 1; XXXI, 26, 1. Alpes Carniem, III, 28, 2. -- Centronice, Delmatice, XI, 97, 1.micm, Delmatice, XI, 97, 1. — pas-ates per Hannibal, et par les Cim-bes, XXXVI, 1, 2. — maritimes. VIII, 59, 2; XIV, 4, 17; XXI, 69, 3. - Tridentine, III, 20, 7. Alpes, terres au dessous des , KVIII. 49, 6. er, contement les Gaules , XII, 2, 3. rieure jusqu'à l'inférieure, III, 24, 4. Alpins, flouves, III, 20, 3. — rais, VIII, 55, 1; X, 85, 2. Alpes, fin, III, 6, 5. — perage, XXXIV, a, a. Alpes, pentes bien exposées, XXI 20, t. - le plus haut sommet, III, 30 , 3. - roches, XXXVII, 10, 1. doubles portes, III, 22, r.

Alpes grecques, habitants, III, 24, 2.

Alpes, peuples des, III, 24, 1 et seqq.

Alpes, nations diles chevelues, XI, 47, 1. Alpes, sommets, XXXVII, 9, 1. — pentes qui s'adoucissent, III, 28, 1. - très-favorables à l'empire romain, III, 5, v. — longueur et ler-geur, III, 23, 5. — versant, III, 94, I. Alpes, Prélet, X, 66, 2.

Alpes, pied, III, 21, 1; 23, 5; IX, 33, 1.— semmets, II, 65, 2. Alpesa, III, 3, rt. Alphée, rivière, II, 106, 8; IV, 6, 3; XXXI, 30, 2. Alphion, lec, XXXI, 8, 1.
Alsa, fl., III, 22, 1. Alsidena, oignons, IX, 32, 1. Alsium, III, 6, 6; 8, 2. Altinum, ville, III, 22, 1; XXXII, 53. 6. Aluntium, III, 14, Aluntium, vin, XIV, 11, 1.
Alutæ, III, 25, 1.

Abstronses , 111, 23, 3. Alvona , III, 25, 2. Alysea, IV, 2, 2. Amalchius, octan, IV, 27, 4. Amanda, IV, 23, 8. Amentes , III, 26, 4 ; 28, 22 Amantini, IV, 17, 2. dmantini , cilė , III, 28, 2. Amanus, port, IV, 34, 1. Amanus, mont, V, 18, 2. — de Spie, XII, 56, t. - pertes, V, 22, t. Amardi, VI. 19, 1. Amerdi, VI. 19, 1.
Ameria, VI. 3, 1.
Ameria (utro), VI, 1, 1.
Ameria (utro), VI, 1, 1.
Ameria, VI, 2, 2.
Ameria, VI, 2, 1.
Ameria, VI, 33, 7.
Ameria, VI, 35, 2.
America, VI, 35, 2.
America, VI, 35, 1.
America, VI, 35, 1.
America, VI, 35, 1.
America, VI, 35, 1. Amazones, mariages, VI, 2, 1. -- m tion, VI, 14, 3, Amezonicus, moot, V, 27, 3.
Amezonius, moot, VI, 4, z.
Amezonium, ville, VI, 4, z.
Ambiani, IV, 3z, 2. Ambilatri, IV, 33, 1. Ambiountes, III, 24, 4. Ambitui, V, 42, 1. Ambracia, villo, IV, 1, 4; XXIV, 36, 6; XXXVI, 4, 3. — pet, li, 87, 2. — caverne, XVIII, 93, i. Ambraciotes (vin), XIV, 9, 2. Ambracius, galfe, 11, 92, 2; IV, 1,4; IV, a, z. Ambrysus, IV, 4, 2.
Amelas, V, 28, 2.
Ameria, fendée 964 ans mai b Ameria, lendee 964 ms ms guerra de Persõe, lif. 19,3.
Ameria, poires, XV, 16, 2; 15, 2mules, XVI, 69, 1; XXIV, 5,5
Ameria, balais, XXIV, 41, 5.
Amerini, II, 58, 1; III, 19, 2.
Amerinia, III, 19, 2. Americia, II, 9, 16.
Amilo, II, 9, 16.
Amilo, I, VIII, 1, 2.
Amistus, II, IV, 28, 3.
Amistus, golfe, VI, 2, 3.
Amisco, XXXVII, 37, 2. Amisum, VI, 2, 3. Amiterne, oignon, XIX, 32, 3, 4miterne, III, 17, 2. Amiterne, navels, XVIII, 35, 14 XIX, 25, 2, Amiterne, territohe, XIV, 4 4 Amithoscuta, VI, 32, 9. Amitinoness , III, 8, 3. Amitintan, III, 19, 16. XXXVII, &L Ammaensia , monts Ammienses, IV, 35, 6.
Ammindenne, vighe, XIV, 1, 1.
Amminden, vin, XIV, 16, 1.
Ammonii, VI, 32, 16.
Amnestrim, VI, 32, 16.
Amnestrim, VI, 32, 17.
Amnon, B., VI, 32, 9.
Amorgos, Ne, IV, 32, 6.
Ampelossa, V, 16, 1.
Ampelos, XXXII, 9, 1.—(Ois), IV, 20, 3.—(Machdoise), IV, 16.
Ampeluia, promont. V, 1, 2. Ammienses, IV, 35, 6. Ampelusia, promont. V, 1, 2. Amphictyons de la Grèce, VII, In samphilochii, 1X, 8, 6.

Amphilochium Argos, IV, 2, 2. Ampiumalla, 1V, 20, 3.
Ampiupalis (Macedoine), IV, 17, 5.
— Syrie, V, 21, 2. — Thrace, X, 10 . I. Amphussa, IV, 4, 2.
Ampræ, VI, 32, 15. Ampree, VI, 32, 15.

Ampreutæ, VI, 4, 4.

Ampsaga, 1, V, 1, 20 et 21.

Amsancti, 11, 95, 3.

Amyclae, 1V, 8, 1; VIII, 43, 1. —

detruite par les serpents, III, 9, 6.

Amyclanus, golfe, XIV, 8, 2.

Amy mone, fontaine, IV, 9, 2.

Amstoria, cité, IV, 1, 4.

Anactoria, cité, IV, 1, 4.

Anactoria, Milet, V, 31, 1.

Anagnia, price, XXXIV, 11, 3.

Anagnia, 111, 9, 11.

Anaticous, lac, XVI, 64, 1. Anatica, région, V, 20, 1.

Anaticus, lac, XVI, 64, 1.

Anatits, desse. XXXIII, 24, 1.

Anatita, VI, 34, 14.

Anaphe, II, 89, 1; IV, 23, 5.

Anariaca, VI, 18, 1.

Mas, A, IV, 35, 5.— sépare la Lusitanie, III, 2, 1; 3, 1 Anassum, d., III. 22, 1. Anatilia , 111, 5, 6. Anathiens, région, III, 5, 4.
Anathiens, région, III, 5, 4.
Anatas, B., V, 1, 8.
Anatasbent, V, 22, 3.
Anchiale (Cilicie), V, 22, 1.
Anchoe, IV, 18, 7.
Anchoe, IV, 12, 2.
Ancom, VI, 7, 2.
Ancom, col., II, 24, 2; III, 18, 2 Ancona, col., II,74, 2; III, 18, 2; 19, 1.
Ancone, vins, XIV, 8, 7.
Anconerius, mont de la Maurétanie, XIII, 29, 3.

Ancyra, Galatie, V, 42, 2.

Ancyra, Phrygie, V, 41, t.

Andanis, B., VI, 27, 1.

Andanis, VI, 25, 4.

Andaii, VI, 35, 15. Andegori, IV. 32, 1. Andera, V. 33, 3. Anderes, VI, 35, 12. Anaetrium , III, 26, 3. Andizetes , Ill, 28, 1. Andologenses, Ill, 4, 8. Andorua, 111, 3, 12. Andriaca, V. h. I. I.
Andriaca, Cite, V. 28, L.
Andricus, L. V. 22, L.
Androcalis, VI, 35, 2. Androitta, voy. Mapphoteris.
Andros ou Andros, ile, 11, 106, 11;
1V, 22, 1; XXXI, 13, 1,
Andros, ile Britannique, IV, 30, 2. Anemon, fl., 111, 20, t. Anemorem, V, 22, 3; 23, 1. Angores, voy. Aneanis.
Anhydros, ile, V, 38, 2. Anio , fl., III, 9, 2; 17, 3; XXXVI, 24, 17.

Anterpolites, nomos, V, 9, 3.

Antendros, V, 32, 3; XVI, 57, 2; Antandros, Andros, IV, 22, t.
Antariant, VI, 19, 1. Antenna, III, 9, 16, Anthane IV 8, 1.

Authedon, port, V, 16, 1; IV, 12, 2. Apamia (de Carie ou de Phrygie), V, Anthemus, IV, 17, 4.

Anthemus (vers l'Euphrate), VI, Apamia, de la Mesene, VI, 31, 3. 30, 2. Anthomus, d., VI, 5, 2. Authemusa, Samos, V, 37, E Authermusia, Saunos, V, 37, 1
Authermusia, V, 21, 1.
Antherme, iles, V, 38, 2.
Antheum, IV, 18, 7.
Anthropophages, IV, 16, 10; VI, 35, Anthropophages, Scythes, VI, 20, 1.
Anthropophages, Scythes, VI, 20, 1.
Anthrons, golfe, III, 13, 2.
Anthropophages, II, 111, 4.
Anthropophages, Valences, XXXIV, 11, 1.
Anthropophages, Ie, VI, 34, 5.
Anthropophages, VI, 24, 1. Anticyra, IV, 4, 2; XXV, 21, 4. Anticyre, produst l'Anticyricon, XXII, 64, 2. Antidalei, VI, 32, 11. Antigonea, IV, 10, 1. Anugonea (Macedoine), IV, 17, 1. Antigoneses, IV, 1, 2,
Antigonia, Tross, V, 33, τ.
Antigonia, Tross, V, 33, τ.
Antiban, mout, V, 17, 3; XII, 46, 1.
Antiochène, Syria, V, 13, 2.
Antioche, Be, V, 35, 3. Antiochia Arabe (Mesopotamie), VI, Antiochia Callirhoe, Edessa, V, 22, 1.
Antiochia (Carie), V, 29, 6.
Anuochia, Charax, VI, 31, 2
Antiochia, à I Euphrale, V, 21, 1. Autochia, de la Margiane, VI, 18, 2. Antiochia, Nisibis, VI, 16, 2.
Antiochia (Pisubre), V, 24, 1.
Antiochia (Situcche), VI, 31, 6,
Antiochia (Situcche), VI, 31, 6,
Antiochia (partie de la Syrie), V, 13, t.
Antochia, de la Syrie, XXI, 11, 2;
XXIII, 5, 1. — libre, V, 18, 1.
Antochia Trallia, V, 29, 6.
Antochia, ile, V, 44, 1.
Antochienses (de Macédoine), IV, Antiochis , 11, 67, 2. Antiphellos, V, 28, 1. - Antiphellus, XXXI, 47, 6. Antipodes, IV, 26, 13. Antipolis , 111, 5, 5; XXX1, 43, 2. Antipolis, aujourd'hui Janicule, III, 9, 16. Anturchium, proment., 1V, 3, 2, Antissa, 11, 94, 1; V, 3g, 1.
Antium, col., 111, 9, 4; XXXII, 2,3;
XXXII, 53, 6; XXXV, 33, 1. Antizent , VI, 23, 8. Antobroges, IV, 33, 2.
Antoniopolitæ, V, 30, 1:
Anxani Frentani, III, 17, 1. Anzantini, 111, 17, 1. Anzur, Terracina, III, 9, 6.
Aornos, lieu dit, IV, 1, 2.
Aorni, IV, 18, 2; 25, 1; VI, 18, 3.
Aous, fl., III, 26, 6. Apamea, de Phrysie, XVI, 89, 2.

Apamea de Bithynie, V, 33, 3.

Apamena, col., en Bithynie, V, 43. 3. Apamena, région, V, 31, 2. Apamenum, vin, XIV, 9, 2 Apamestine, 111, 26, 7.

Apamia, en Celesyrie, V. 19, 1. Apamia, de la Mesene, VI, 31, 3. Apamia, Rhaphane, VI, 12, 1. Apamia, de la Sittacene, VI, Ji, 6; 32, 5. Apamia, & Zeugma, VI, 30, 3 Apamia, en face Zeugma, V, 21, 2.
Apamia, fondée par le roi Seleucus, V. 33, 4. Apartheni, VI, 7, 2. Apate, VI, 32, 13. Apaturis, VI, 6, 1.
Apaturise, VI, 18, t.
Apennins, fromoge, XI, 97, t.
Apennins, fleuve, III, 20, 3.
Apennins, monts, III, 17, 3. Apeunius, la foret Sila, III, 10, 3. Apennins, chaine tre-considerable de Fitalie, III, 7, 3; XVI, 30, 1; 76, 2; XXXI, 26, 1; XXXVI, 54, 1. Aperopia, ile, IV, 19, 5.
Aperonius, mont, IV, 9, 2.
Aplas, A, IV, 1, 4.
Aplae, bourg, VI, 31, 8.
Aplacodisias, IV, 18, 6. Aphrodistas (en Catmanie), IV, 28, 4. Aphrodisias, Gadis, IV, 36. s.
Aphrodisias, promont., V, 29. 2.
Aphrodisias, regiau, V, 33, 2.
Aphrodisias, regiau, V, 33, 2. Aphrodisum (dans le Latium), III, 9, 5. Aphrodisium, O., XXXI, 7, 1.
Aphrodites, V. 11, 5. Aphroditopolites nomos, V. 9, 1.
Apra ou Peloponnese, IV, 5, 1. Apidanus, fl., IV, 15, 2.

Apidanus, fl., IV, 15, 2.

Apidas, fl. IV, 17, 1.

Apidas, fl. IV, 17, 1.

Apidas et Trica, châteaux en Espagae, HI. 16. 5. Aprola, ville, III, 9, 17. Apri, bourg, V. 6, 1. Apitami, VI, 3a, 8. Apollmares Ren . 111, 5, 6. Apollon, ville (en l'gypte), V. 11, 1. Apollon, ville (en Ethiopie), VI 35, 11. Apollon Phastins, port, IV, 4, 1.
Apollon, promont. V, 1, 20, - (en Afrique), V, 3, t. Apollona, col. III, 26, 4.
Apollona, Assos, V, 32, 3.
Apollona (Crète), IV, 20, 3. — Macédoine), IV, 17, 4. — (autre en Macédoine), IV, 17, 5.— (Thrace), IV. 18, 3 ct 7. - (Paiestine), V. 14, 2. — (Peniapole), V, 5, 1. — (Pont), XXXI, 28, 5; XXXIV, 18, 1. — (Troade), V, 33, 3. — Thinias, VI, 13, 1. Apolloniates, II, 110, 3. - (Carie), V, 29, 7. - Rhyndarus, V, 32, 3. Apoiloniales, territoire, XVI, 23, 3; XXIV, 25, 2; IV, 27, 1.
Apollomaticum, XXXV, 52, 1. Apollomaticum, XXXV, 51, 1.
Apollomates, ville, 111, 16, 2.
Apollomateses, V. 33, 4.
Apollomaticuses, V, 30, 1.
Apollopolites nomos, V, 9, 3.
Appia, voie, XXIX, 5, 3.
Appian, V, 29, 4.
Aoras, col., IV, 13, 9 et 10.

Aprusa, fl., III, 20, 1. Aprustani, III, 15, 3.
Apta Julia, III, 5, 6. Apteron, IV, 20, 3.
Apulienne, laine, VIII, 73, 1. Apuliennes, brebis, VIII, 73, t. Apuliens, bulbes, XIX, 30, 2. Apulie , XVII, 37, 13. Apulie, surnommée Daunienne, III, 46, 4. Apuliens , trois races , 111, 16, 5. Apulien, espèce de caprier, XIII, Apulienne, côte, III, 30, 1. Apuscidamus, lac, XXXI, 18, 1. Apyræ, V, 28, 1. Aqua Regia, IV, 1, 4. Aque Sextine, MI, 5, 6. Aquee Statyellerum , III, 7, 3. Aquenses Taurim , III, 8, 3. Aquicaldenses, III, 4, 6. Aquileia, col., III, 22, 1. Aquiloni, III, 16,6. Aquinates ou Galliani, III, 20, 2. Aquinum, col., III, 9, 11; VII, 53, 3.
Aquinum, d'où le nom de la province,
IV, 33, 1.
Aquitains (en Espagne), XXXIII, 31. 2. Aquitaine, IX, 32, 1; XVHI, 25, 1. Aquitaine, legat de la province, XXVI, Aquitaine, Gaule, IV, 89, 1; IV, 33, 1. Aquitaine, nation , XXXI, 2, 1. Aquitaine, Batton, A.A.I., 2, 1.
Aquitain, golfe, 1V, 33, a.
Arabes, VI. 35, 15.
Arabes, XII. 40, 1; XXV, 17, X
Arabes Ascitm, VI, 44, 7.
Arabes Auxei, VI, 33, 4 et 5.
Arabes, Sauvages, VI, 33, 5.
Arabes Arrei, VI, 9, 1; 31, 3.
Arabes Retavi, V. 21, 1. Arabes Retayi, V, 21, 1.

Arabes Scenites, V, 12, 1.— (et autres ibid.), V, 21, 2; XIII, 7, 5.

Arabie (description), VI, 32, 1 et Atabie, II, 71, 3; 72, 1; VII, 16, 2; VIII, 78, 3; X, 2, 1; XII, 14, 2; 29, 1; 31, 1; 48, 1; XV, 28, 1; XXIV, 1,4; XXVI, 30, 1; XXV, 5,5; XXXVII, 33, 3; 36, 1; 40, 1. Arabie eiterieure, VI, 39; 3. Arabie Eudemon, VI, 31, 12. quoi dite heureuse et fortunée, XII. 30, 1. - se trompe sur son surnom, XII, 41, 1. - est au delà de la bouche Pélusiaque du Nil, V, 12, 1. — portion qui sépare la Judée de l'Égypte, XII, 46, r. — tournée au midi, XXXVII, 28, r. — arabie des Nomades, V, 15, 3. Arabie, sucre, XII, 17, 1.

Arabie, chameaux, VIII, 26, 1.

Arabie, circuit, VI, 3a, 13.— description, XIII, a8, 1. - richesses, XII, 30, 1. - fleuve, XXXII, 4, 1. lézards, VIII, 60, 1. — Mages, XXIV, 102, 1. — mer, XII, 41, 2. — marbres, XXIV, 102, 1. — miontagnes, XXXVI, 12, 1. abie, particularités, XII, 38, 1, bie, les gens y ont des fombries, bie, les gens y ont des som XVII, 120, 1. bie, royaumes, VI, 31, 11. lie, gland, XII, 46, 2. - gemme, Archaopolis, Y, 31, 6.

XXXVII, 54, 6. — onya, XXXVII, Archelais, Cappadoce, VI, 3, 1.
34, 1 et 2. — résine, XIV, 25, 1.
Archelais de Judée, vallée, XIII, 9, : epine, XXIV, 65, r. Arabic, oiscaux, XXXVII, 54, 7. hyacinthes, XXXVII, 42, 1. carrières, XXXVI, 17, 2. — mauves, XIX, 32, 1. — brebis, VIII, 72, 3. - sandareses, XXXVII, 28, 2. — sardes, XXXVII, 3t, 2. sardoine, XXXVII, 23, 2 et 3. Arabie, peries, IX, 56, 4. Arabie, cresson, XIX, 44, Arabie, genre de caprier, XIII, 44, 1.
Arabie, diamant, XXXVII, 15, 2. concombre, XX, 3, 2. — hematites, XXXVII, 38, 2. — nomos, V, 9, 3. — golfe, II, 67, 3 et 4; 68, 3; VI, 28, 1. Arabie, scinque, XXVIII, 30, 1. Arabie, ambassadeurs, VI, 31, 13. Arabis, amnusudeurs, VI, 51, 15
Arabis, pierre, XXXVI, 41, 1.
Arabis Antiochia, VI, 30, 1.
Arabricenses, IV, 35, 6.
Arachosia, fl. et ville, VI, 25, 1.
Arachosiens, ville, VI, 21, 6. Arachotæ, VI, 23, 9. Aracthus, fl., IV, 1, 4. Aracia, ile, Vi, 28, 4. Aracynthus, mont, IV, 3, 2. Arados, ile, V, 34, 2.

Aradus, II, 106, 6; V, 17, 4.

Aradus, ile, IV, 20, 5. Ana Herculis et Liberi Patris, Cyri, et Semiramidia (autela d'Hercule, de Bacchus, de Cyrus et de Semiramis), VI, 18, 4. Arm Sestiann, IV, 34, 5. Arathyrea, IV, 6, 2.
Aramei, Scythes, VI, 19, 1.
Aranditani, IV, 35, 6.
Aranium, VI, 33, 1.
Araris, fl. leut, III, 5, 2. Arauris, a., III, 5, a. Arasenses, V, 42, 2. Arausio, eol., III, 5, 6.

Arausio, eol., III, 5, 6.

Arazes, fl., VI, 9, 1; 10, 1; 16, 2.

Arazem, prom., IV, 6, 2; 19, 4.

Arba, ile, III, 25, 2.

Arbalo, XI, 18, 1.

Arbela, XXXVII, 55, 1; 59, 2.

Arbalii: VI, 18, 1. Arbelitis, VI, 16, 1; 31, 6. Arbii, VI, 18, 4.

Arbii, mation, VI, 25, 4.

Arbis, fl., VI, 28, 3; VII, 2, 23; IX,
2, 4. — ville, VI, 26, 2.

Arca, V, 16, 1. Arcadiens, VII, 49, 2; VIII, 34, 2 et 3. Arcadens, VII, 49, 2; VII, 34, 2 et 3.
— (dans le Latium), III, 9, 4.
Arcadie, VII, 47, 1; 57, 14; VIII,
22, 1; IX, 34, 1; X, 96, 1; XIII,
11, 2; XIV, 22, 1; XVI, 19, 5;
20, 1; 93, 1; XXI, 31, 2; XXV,
30, 1; 53, 3; 70, 1; XXVIII, 33, 3; XXXI, 7, 1.

Arcadie (description), IV, 10, 1 Arcadie, ville de Crète, XXXI, 30, 1. Arcadie, concombre, XX, 3, 2. monts, XXXVII, 54, 7. - raifort sauvage, XX, 12, 1.
Arcadie, Lusa, XXXI, 10, 1. Arcadie, Nonacris, XXXI, 19, 2.
Arcadie, sapin, XVI, 76, 2.
Arcadie, anes, VIII, 68, x.
Arcadie, rois, VII, 49, 2.

Archidemia, fontaine, III, 14, 3. Archilachitæ, IV. 26, 6. Archippe des Marses, III, 17, 2.
Archous, fl., VI, 31, 6.
Arcobricanses, III, 4, 8.
Archonesus, ile, IV, 23, 10. Arctonnesos ou Arconnesus, ile, V. 36, 2. Arctonnesos, Cyzique, V, 40, 2. Ardea, Latium, III, 9, 5; XXXV, 6, 1; 37, 4. Ardea, temple, XXXV, 37, 4. Areatæ, IV, 18, 3. Arecomici, III, 5, 6. Aremorica Aquitanica, IV, 31, 1.
Arelate, colon. de la 6º légion, III, 5, 6. Arelate, territoire, X, 57, 1. Arene, IV, 7, 1.
Areni, VI, 32, 14.
Arenæ, monts, III, 3, 1. Aréopage, VII, 57, 9.
Aréthuse, fontaine, III, 14, 3. — fontaine de Syracuse, II, 106, 3; XXXI, 30, 2. — de Béotie, IV, 12, 1. fontaine d'Eubée, IV, 21, 2. Arethusa, lac de la grande Arménie, II, 106, 4; VI, 31, 1. *∆rethusa* (en Macédoine), IV, 17, 5. — (en Arabie), VI, 32, 16. Arethusii (en Macédoine), IV, 17, 2. — (en Syrie), V, 19, 1. Aretina, siligo, XVIII, 20, 3. Aretini Fidentes, III, 8, 3. Aretini Julienses, III, 8, 3. Aretini veteres, III, 8, 3. Aretium. XIV, 4, 13; XXVI, 55, 1. Areva, fl., III, 4, 11. Arevaci, III, 4, 2; III, 4, 11. Areus, fl., V, 43, 11. Argani, mont, VI, 3, 1.
Arganis, mont, V, 14, 1.
Arganis, ile, V, 37, 1.
Arganis, fleuve, III, 5. 5. Argenté, fleuve, III, 5. 5.
Argentini, III, 16, 7.
Argenus, VI, 26, 2.
Argenus, VI, 26, 2.
Arginusea, iles, V, 39, 2.
Arginusea, iles, V, 38, 2.
Arginusea, VIII, 83, 1.
Argos, VII, 3, 3; XVI, 89, 1.
Argos, Palisque, colonie, III, 8, 2.
Argos, Phidon, VII, 57, 7.
Argolique, golfe, IV, 9, 1; IV, 19, 5.
Argos, VII, 57, 4; XX VI, 4, 3.
Argos, VII, 57, 4; XX VI, 4, 3.
Argos Amphilochicum, IV, 2, 2.
Argos Dipsion, Grèce, VII, 57, 5. Argos Dipsion, Grece, VII, 57, 5. Argos Dipsium, Inachium, IV, 9, 2, Argos Hippium, III, 16, 5; IV, 9, 1.
Argyaa, IV, 4, 1.
Argyre, ile (Inde), VI, 23, 11.
Argyrippa, III, 16, 5. Argyruntum, III, 25, 2. Aria, Chalceritis, VI, 13, 1. Ariaca, VL 19, 1. Ariacos, V, 40, 2. Arialdunum, III, 3, 5. Ariane, nation limitrophe de l'Inde, XII, 18, 1. Ariane région, VI, 25, 2. Ariani, XXIV, 102, 2. Arianos, fl., VI, 20, 3. Aricie, II, 111, 3; III, 9, 11; XIV, 3. 2.

Aricie, porreeux, XIX, 33, 2. Acrese, chon. XIX. 41. 4. · Aricie, valler, XIX, 41, 5. Arienales, III, 17, 3.

Arii, VI, 23, 9; XXXI, 39, 2.

Arimaspes, VI, 19, 1; VII, 2, 3.

Arimam, territoire, X, 25, 1.

Arimaum, col. et fl. III, 20, 1; VII, 50, 3; XXVII, 106, 1. Arimphæi, VI, 7, 1; 14, 2.

Arisbe, V, 33, 2. — (Lesbos), V, 39. 1. Aristoum, IV, 18, 6. Aristora, ile, IV, 19, 5. Arwates, III, 28, 2. Arus, II., VI, 25, 2.
A-malchar, voy. Narmalchan.
Armendon, IV, 20, 5.
Armene, VI, 2, 2. Aemonie, 11, 72, 1; XXIV, 102, 2; XXXI, 19, 1; XXXIII, 27, 1; XXXV, 52, 2. Armenie, grande, VI, 9, 1. menie, petite, VI, 4, 3; 9, 1; XXXVII, 40, 1. Armenie envoie l'Armenium, XXXV. 28. t. Armenie, prunes, XV, 13, 1. Armenie, pierres à aiguiser, XXXVI, 47. t. - sardonyches. demenie, laser, XIX, 15, 2. Armenie et therie confinent, VI, 15, 4. Armenie, portes, V, 27, 2.

Armenie Otene, partir de l', XII, 28, 2.

Armenie, ro. Turidates, XXXIII. Armenie, guerre, VII, 50. 1.
Armenie, triomphe, XXX, 6, 1.
Armeniens, XXXI, 39. 2.
Armenochalybes, VI, 4, 3; 11, 1. Aemista, III, 26, 3. Armista, III, 26, 3.

Armosata, VI, 10, 2.

Armotei, VI, 28, 4.

Armuea, B., V, 2, 1.

Armuzia, region, VI, 27, 1.

Armates, III, 19, 2.

Aenc, IV, 14, 2.

Aence, IV, 14, 2.

Aencelitani, III, 4, 8.

Arocha, fl., III, 15, 2.

Aroei, V, 20, 2.

Aroei, Atabes, VI, 9, 1; 30, 1; 31, 3. 31, 3. Acosapes, Q., VI, 25, 2.

Acoteces, VI, 15, 4. — Æthiopes, VI, 34, 5. — Seythes, IV, 18, 5. Arpant, III. 16, 6. - territoire, II, 98, 2. Arpi, col., III, 16, 5, Arpi (laboureur d'), XXXIII, 53, 2. Arpinates, III, 9, 11. Arraceni, VI, 32, 14. Arrai, Sarmates, IV, 18, 2. Arrechi, VI, 7, 1. Arretium, XXXV, 46, 2; 46, 4.
Arrene, region, VI, 31, 3. Arrotrebæ, IV, 34, 2. Arsa, 111, 3, cc. Arsania, fl., V, 20, 1; VI, 31, 3.

Arsania, fl., V, 20, 1; VI, 31, 3.

Acsania, fl., V, 20, 1.

Acsania, V, t, 19. Acsa, VI, 32, 13.

Acsa, fl., III, 6, 6; 29, 2. — fin de Ace, proprenent lite, V, 28, 3

Vitale, III, 23, 2.

Arainoe (Égypte), V, 12, 2. — au Asie, distincte de la Perse, XV, 13, 1.
golfe Charanda, VI, 33, 4. — (Cilicie), V, 22, 2. — (Chypre), V, 35, 2. — (Pentapolitane), V, 5, 1 et 2.
— ville de la mer Rouge, V, 12, 2.

Asie, distincte de la Perse, XV, 13, 1.
Asie vaincue, XXXIII, 5, 1; 53, 1;
XXXIV, 16, 2. — vaincue par Cyrus, XXXIII, 15, 1. Aesinoc, pierres à aiguiser, XXXVI, 47. f. Arsinoitæ, deux nomos. V. 9. 4 Arsinoites, nomos, XXXVI, 16, 1.
Artabaritæ, VI, 35, 17. Artabrum, promontoire, II, 112, 1; IV, 35, z. IV, 35, 1.

Artacabane, VI, 25, 2.

Artacæon, ile, V, 44, 1.

Artace, porl, V, 40, 1.

Artacoana, VI, 25, 3.

Artamis, Rhene, IV, 22, 4.

Artemisia, Be, III, 12, 2.

Artemisum, IV, 21, 2. Artemisium, IV, at, 2. Artemisian, IV, 31, 2.
Artemisias, mont, IV, 20, 2.
Artemisa, Ite, IV, 20, 2.
Artemisa, ite, IV, 2, 2.
Artemis, mont, IV, 9, 2.
Arthedon, V, 37, 3.
Arthiae, III, 26, 3.
Artigula, ite, VI, 35, 7.
Arigula, ite, VI, 35, 7.
Aria, III, 3, 7. Arua, III, 3, 7.
Arvernes, IV, 33, 1.
Aevernes, cité de la Gaule, XXXIV, Arvernes, nation, VII, St, 1. Arvernes, province, XXXIV, 18, 7.
Arvernes, territoire, XIV, 3, 7. Arvifum, vin, XIV, 9, 2. Arunci, 111, 3, 11. Arunda, III, 3, 11.
Ary candus, fl., V, 28, 1.
Asachæ, VI, 35, 16.
Asachæi, Ethiopiens, VIII, 12, Araciaet, ethiopiens, Aracia, VI, 19, 1. Arampatar, VI, 7, 3. Arana, fl., V, 1, 13. Arangar, VI, 23, 3. Aran, VI, 35, 15. Arbyrtar, V, 3, 4. Ascalon, de Judée, XII, 51, 1; XIX, 32, 1. — ville libre, V, 14, 1.

Ascalon, oiguon, XIX, 32, 1; II, 3 et 5. Ascandalis, V, 28, 2, Ascania de la Phrygie, V, 40, 4. Ascaniania, ile, IV, 23, 5.
Ascaniennes, iles, V, 38, 3. Ascanium, fl., V, 40, 4.

Ascanius, lac, V, 43, 1; XXXI, 46,
5. — port, V, 32, 1. — golfe, V, Aschilacæ, V., 32, 3.
Ascitæ, VI, 32, 11.
Ascitæ, Arabes, VI, 34, 7. Ascomarci, VI, 7, 2.
Ascrivium, III, 26, 3. Asculum, triomphe, VII, 44, 1. Asculum, col., 111, 18, 2. Asel, VI, 35, 15. Aseni, VI, 23, 8, Asgilia, ile, VI, 32, Aue, II. 48, 2; XIII, 35, 1; XIV, 25, 6; XVII, 35, 26.

Asic, toute I', XXXVI, 21, 1; XVI,

Asie donnee, XXXIII. 53, 2. - la derniere des provinces du peuple romain, VII, 27, 4. Asie, sin, V, 43, 4. — longueur, V, 38, 3. — mesure, Vl, 38, 5. — rois, XII, 31, 2; XXXIII, 19, 5.
Asie, douze villes renversées dans une nuit, H, 86, 1. Asiani, XXI, 98, t.

Asianique, ceruse, XXXV, 20, t. —
cigue, XXV, 45, 3.

Asiatique, juridichon, V, 25, 1.

Asiatique, prederos, XXXVII, 46, 2.

Assatique, victoire de Sespion, XXXV, 7, 4.
Ariatique, genre de peinture, XXXV, 36, 13. Asiatique, mer, V, 28, 3. Ando Cesariana, III, 3, 7. Asineus, golfe, IV, 19, 5.
Asine, ville, IV, 7, 1.
Asines, II, III, 14, 3.
Asirinates, III, 19, 2. Azot, VI, 23, 8. Asopis, 1V, 0, 2. Asopis, Eubee, IV, 21, 3. Asopus, a., V., 29, 3.

Asopus, a., V., 29, 3.

Aspendum, V., 26, 1; XXXI, 39, 1.

Asphalities, lac de Judee, II, 106, 4; V, 15, 2 et seqq.; VII, 23, 3.

Aspis, ile, IV, 19, 6.

Aspis, ile dans la mer Lycienne, V. 35, 3. Aspiedon, IV, 12, 2. Asseriates, III, 23, 3, Assessates, III, 25, E. Assorini, III. 14, 5.
Assor, pierre, XXVIII, 27, 4; XXXVI, 28, i. Assos, Troade, II, 98, 1; V, 32, 3; XXXVII, 27, 1; XXXVII, 31, 1. Assyrie, XIII. 9, 1; XVIII, 66, 2.
Assyrie, dite auparavant Adiabene, V, 13, 1. Augrie, bombyx, XI, 25, 1; XI, 27, s. - pommer, XII, 7, 1; XVI, 59, 1. 29, 1.
Assyrie, lettres, YII, 57, 2.
Assyrie, toi Cyrus, XIX, 19, 1.
Assyrie (quand's y levent les constella-lations), XVIII, 68, 6.
Assyriens, VII, 57, 12; XIII, 7, 1.
Assyrie, pomme d' (caron), XI, 115, Assyrie, commencement Adiabéne, VI, 16, 1. Augrien, dieu, XXXVII, 55, 1. langue, VI, 30, 1. — roi Horus, XXX, 51, 1. Assyrieu, Tarmoendas, XXX, 2, 2. Asto, ville, III, 7, 3; XXXV, 46, 2.
Asta Regia, III, 3, 7.
Astabores, Nil, V, 10, 4.
Astacant, VI, 23, to. Astacene, de la Parthie, II, 109, 1. Astacenus, golfe, V. 43, 2. Astaces, fleuve du Pont, II, 106, 10. Astacum, V. 43, 2.
Gugua, Nil. V. 10, 3.

17, 1. — province, XXXVI, 44, 1.
Belgiques, cerises, XV, 30, 1. Belgiques, roseaux, XVI, 65, 2. Helgites , [[], 28, 2. Belinna, IV, 15, 1, Belippo , 111, 3, 12. Belitani, III, 4, 7.
Bellovaci, IV, 31, 2. Belo (Bétique), V, t, 5. Belon , III, 3, 2. Belunum . III. 23. 2 Belus, fleuve, XXXVI, 65, r. ruimenu, V, 17, 1. Bembinadia, IV, 10, 1. Renacus, lac, II, 106, 2; III, 23, 4; IX, 38, a. Beneventum, Italie, XXXII, 9, 1. colonie des Hirpins, III, 16, 6. Beni, IV, 18, 1. Bercorcates , IV, 33, 1. Berecyntus, contrée, V, 29, 6; XVI, Berdriges , VI, 18, 3. Bernges, 11, 18, 2.
Bergrani, III, 18, 2.
Berdides, iles, III, 13, 2.
Berinice (Egypte), VII, 26, 8; 33, 15; XXXVII, 52, 1. Bérénica première, VI, 34, 3. Bérénica seconde, Panchrysos, VI, 34, 2, Bérénics troisième, Épidires, VI 34, 2. Dérénice, ville des Troglodytes, II, 75, 2. Bérénice (Pentapole), V, 5, 1. Bergomates, III, 21, 3. Bergomates, territoire, XXXIV, 2, 1. Bergomates, territoire, XXXIV, Bergomum, III, 21, 3. Bergos, ile, IV, 30, 3. Bermius, mont, IV, 15, t. Berma (Macédoine), IV, 17, 1. Bermentes (Syrie), V, 19, L. Berresa, VI, 35, 3. Berunenses, III, 23, 3. Berytus, raisin, XV, 18, 7. Berytus, vin, XIV, 9, 2. Berytus, vol., V, 17, 3. Besaro, III. 3, 12. Besbicos, ile, V, 44, 1. Besses, tribus nombreuses, IV, 18, 1. Betasi, IV, 31, 2. Beterræ, col., 111, 5, 6. Betleptephene, V, 15, 1. Bihaga, ile, VI, 23, 11. Hibali , 111, 4, 14. Bidine, 111, 14, 5. Bilbilis, Espagne, XXXIV, 41, 3. Billis, ft., VI, 1, 3. Hipedimui, IV, 33, 1. Bisaltæ, nation, IV, 5, 1; 18, 1. Bisambritae, VI, 23, 8, Bisanthe, IV, 18, 4. Bisgargitani, III, 4, 6. Bisona, IV, 18, 5. Bistons, nation, IV, 18, 3. Bithyniens, V, 43, 4.
Bithynia, lle, V, 44, 1.
Bithyniens, des Thyniens, V, 41, 1.
Bithynie, V, 40, 2; XVI, 76, 2; XXXI, 18, 2. Bithynie , roi , VIII, 61, 2. Bitliynie, champignons, XXII, 47, 2. Bithynion , V, 43, 3. Bithy niens, roi Prusias, VII, 15, 2. Bith) nien , fromace XI, 97, 2.

Bithynien, Pythius, XXXIII, 47, 3. Bituriges, vigne, XIV, 4, 7.
Bituriges, XIX, 2, 1; XXXIV, 48, 3.
Bituriges Cubi, IV, 33, 1. Bituriges Ubisci, IV, 33, 1.

Bizya, Thrace, X, 34, 1.— sitadelle des rois de Thrace, IV, 18, 9. Blanda, ville, Ill, 10, 2. Blandæ, III, 4, 5. Blascon, ile, III, 11, 3. Blemmyes, V, B, 2 et 3. Blendium, port, IV, 34, 2. Blerani, III, 8, 3. Boagrius, 1., 1V, 12, 3. Boarium forum (marché aux breufs), Rome, X, 41, 3; XXVIII, 3, 3. Bocchorum, ville, III, 11, 1.
Bochiana, VI, 35, 1. Bodincomagum, ville, III, 20, 8. Bodincus, 1., III, 20, 8. Hodiocasses, IV, 32, 1. Bodiontici, 111, 5, 7. Baca, 17, 9, 1. Babeis, lac, IV, 15, 2; XXXVI, 25, 2. Bastiens, XXV, 37, 1. Bacotie, X, 38, 1; 41, 3; XVII, 38, 1; XVIII, 12, 1; XXXI, 11, 1. contrée, IV, 11, 2; 12, 1. — de la Hellade, XVIII, 56, 1. Bezotie, Thébains, XXVII, 120, 1. Baotie, concombres, XIX, 23, 5. navets, XIX, 25, 1 et 2. Basotie, blé, XVIII, 12, 3. Barotiens , X, 24, 3. Borotie, aimant, XXXVI, 25, 3. Bacotien , Tychius , VII, 57, 5. Bogudiana , Mauritanie, V, 1, 19. Boii, Gaule lyonnaise, 1V, 32, 1. Boii, passés au delà des Alpes, III, 21, 2. — dans la huitième région de l'Italie, III, 20, 2. Boion, IV, 13, 1. Boii, deserts, III, 27, 1. Bolani , III, 9, 16. Bolbitique, bouche du Nil, V, 11, 5. Bolbulæ, iles, V, 38, 2. Bolingæ, V1, 23, 7.
Bologne, Vov. Bononia. Bomarei , VI, 18, 4. Bombos, fl., V, 22, 3. Bomitæ , V, 18, 2. Bononia, col , III, 20, 1. Bononiensis Fullonius, VII, 49, 6. Bononiensis , partie XXXVI, 45, 2. de iltilir, Booscæte, V, 40, 3. Borcani, III, 16, 6. Borcobe, IV, 18, 6. Borgodi, VI, 32, 7. Borion, promout., V, 4, 3. Bormanni, III, 5, 6. Boron, VI, 35. 1. Borru, fl , VI, 25, 3. Borysthenes, fl., peuple et ville, IV, 26. 2. Bory sthenes. fl., IX, 17, 2; XXIV, 102, 4; XXXI, 29, 1. — où il prend naissance, IV, 26, 10. Bosenses (Sardaigne), III, 13, 2. Bosphores, deux, 11, 92, 1; 1V, 24, 4; ΫĮ, 1, 2, N. 1. 1. 25, 1; XXV, 57, 1; XXXI, 29, 1. — Cimmérien, VI, 1, 3; 5, 3; 

N. XXI, 18, 2. 

XXXI, 18, 2. 

Bryges, V, 4, 1. 

Brytlion, V, 40, 4. 

Bryse, IV, 18, 1.

XVI, 59, 2. — de Thrace, IV, 24, 2; V, 43, 2; IX, 20, 1; 56, 4. Bottiai, IV, 18, 1. Bovianum vetus, et un autre des l'adécumans, III, 17, 1. Bovilla, III, 9, 11. Bracari , III, 1, 14. Bracares, Augusta, IV, 34, 4.
Bracares, villes, III, 4, 14. — jeridiction, IV, 34, 3.
Bracata Gallia, III, 5, t. Brachmanes, VI, 21, 9.
Brage, ile, VI, 32, 8.
Brana, III, 3, 12.
Branchides, oracle, V, 31, 1. Brancosi, VI, 23, 6. Brattia, ile, III, 30, 3. Brauron, IV, 11, 2.
Bregmenteni, V, 33, 4 Bretagne et Bretons , Voy. Baltanes et Britannia. Breuci, III, 28, 1. Breuni , 111, 24, 4. Brigantinus, lac, IX, 29, 2. Brigiani, III, 24, 4.
Brilessus, mont, IV, 11, 2. Briletum, XI, 73, 2; XI, 81, 1. Britanni (en Belgique), IV, 31, 2 Britannia, ile, III, 20, 5; IV, 30, 1 et seqq; IX, 57, 1; XV, 30, 1; XVII, 4, 1 et 2; XXX, 4, 1; XXIV, 49, 1; XXXVII, 11, 5.

— libre, XXV, 6, 5. — (Claude en triomphe), XXXIII, 16, 1.

ritannie, XXXIII, 6, 8. — technological (Claude en triomphe) Britanniæ, XXXIII, 6, 8. chent à l'Océan, XXV, 6, 5. Britannia, chenalopex, X, 29, t.
Britannique, herbe, XXV, 6, 4. Britanniques , huitres , X X XII, 31, 4. Britanniques, côtes, n'étaient pas ca-core assujetties. IX, 79, 2. Britanniques, perles, IX, 57, 1. Britannique , océan, IV, 33, 2, Britanni, leurs femmes, XXII, a, t. - leurs barques d'osier, IV, 30, 3. Briullitæ, V, 31, 3. Brixellum, VII, 50, 3. Brixentes, III, 24, 4. Brixia, col., 111, 23, 3. Brixias, fl., VI, 31, 10. Brixillum, col., IlI, 20, 1. Brodiontii , III, 25, 4. Brundisium, huitres, XXXII, 21, 3. Brundisium, maroirs, XXXIII, 45, 3; XXXIV, 48, 1. Brundisum, IX, 79, 2; X, 72, 13 XVII, 35, 11. — port célèbre, Ill, 16, 3. — source dans le port, Il, 106, 10. Brundulus, port, III, 20, 7.

Brutium, poix, XIV, 25, 6; XVI, 23, 1; XXIV, 23, 1 et 2. Beutium, chou, XIX, 41, 4.
Brutium, peuples du, habitant l'ale rieur des terres, III, 15, 3. Brutium, littoral, III, 10, 2. Brutium, territoire, III, 10, 1. Bryavon, fl., V, 43, t. Bryazum, baigné par l'Olaches 1 XXXI, 18, 2.

Bryges, V, 41, 1.

Bryllion, V, 40, 4.

CAR

Canaius, A., V, 32, 1. Canama, III, 3, 7. Canaria, ile, VI, 37, 3. Canarii, V, 1, 15. Canas, V, 28, 2. Canastraum, promont., IV, 17, 3. Canatha, V, 16, 1. Canauna, region, VI, 32, 8. Canchlei, Arabes, V, 12, 1. Candari, VI, 18, 3. Candavia, monts, III, 26, 4. Candei , VI, 34, 1. Candidum, promont., V, 3, 1. Candrogari, VI, 35, 15. Candyba, V, 28, 2. Cane, dans la région de l'encens, VI, 2, 9. Canis , fl., VI, 32, 8. Cannes, VII, 29, 5; XXXVL, 24, 15. — célèbre par le tombeau du nom Romain, XV, 20, 2. Cannenses, célèbres par la défaite des Romains, III, 16, 5. Cannes, hataille de, VII, 54, r. Cannenufates, île, IV, 29, 1. Canopique cyprus, XII, 51, 1. Canopique (bouche) du Nil, V, 11, 5; 34, 1. Canopique, ville, V, 4, 4.
Canopique, ville, V, 4, 5.
Cantabras, fl., VI, 23, 1.
Cantabres, III, 4, 4 et 11; XXV, Cantabrie, XXXI, 18, 2; XXXIV 42, 1; 43, 1; 47, 2.

Cantabres, sept peuples, III, 4, 10.

Cantabres, région, IV, 34, 2.

Cantaces, VI, 25, 1.

Canteci, VI, 7, 3.

Cantharolethrus, localité, XI, 34, 2.

Cantocapta, VI, 7, 2.

Canusum, III, 16, 3 et 5; VIII, 73, 1 et 2; XXXV, 26, 2.

Capenates, III. 8, 3. 42, 1; 43, 1; 47, 2. Capenates, III, 8, 3.
Caper, fl., V, 29, 3.
Caperenes, IV, 35, 6.
Capeus, golie, VI, 32, 6.
Caphram, promont., IV, 21, 1.
Caphya, bois d'Arcadie, XVI, 88, 1. Capillati, voy. Canvalus. Capina, fle. VI, 32, 8. Capissa, VI, 25, 1. Capissene, VI, 25, 1. Capitalia, mont, VI, 23, 5. Capitole, sanctuaire, X, 16,1. dements, XXXVI, 24, 3. - temple, XII, 42, 6. Capitolin, temple, XXXV, 4, 2; XXXVI, 5, 2. — incendie du temple, XXXIII, 5, 3.

Capitole, montee du, XIX, 6, 1. Capitole, Montee Gu, AIA, O, 1.
Capitole, H, 5, 6; VII, 29, 3; 44, 3;
45, 3; 54, 3; VIII, 65, 2; XI, 103,
2; XVII, 38, 4; XVIII, 4, 2; XXVII,
28, 1; XXVIII, 5, 1; 14, 4; XXIX, 14, 1; XXXIII, 4, 2; 18, 1; XXXIV, 11, 2; 18, 2, 4 et 5; 19, 27; XXXV, 4, 2; 7, 4; 36, 36 et 44; XXXVII, 5, 1; 10, 1; XXXVI, Capitole, défendu par les oies, X, 26, 1. — brûlê du temps de Sylla, Carie de Car, VII, 57, 12.

XIII, 27, 3. — dédié, XIX, 6, 1.

Carie, roi, IX, 10, 1.

- brâlé par les Vitelliens, XXXIV, | Cario, toi Mémadre, XXXV, 36, 30, 17, 3. — commencé avec le produit du butin, III, 9, 17. Capitole, incendies, XXXIII, 55, c. Capitulum Hernicum, III, 9, 11. Capori, IV, 34, 3.
Capotes, mont, V, no, t.
Cappadoce, laitues, XIX, 38, 2 et 4. Cappadoces, XXV, 28, 1; XXVII, 11, 1; 31, 1.

Cappadoce, V, 4n, 1; VIII, 69, 4;

XV, 7, 6; XVIII, 73, 3; XXV,

36, 1; XXVIII, 23, 2; XXXI, 39, 3 et 7; 41, 2; XXXIV, 41, 1; XXXV, 13, 1; XXXVI, 10, 0; 45, 1; XXXVII, 37, 1; 50, 2. Cappadoce, gemme, XXXVII, 56, 1. Cappadoce, jujubos, XXI, 27, 1. Cappadoce, XXIV, 102, 2 et 3. Cappadocs, longueur et largeur, VI, 3, 2. — ville, VI, 3, 1. — roi Archélaüs, XXXVII, 11, 13.
Cappadocss, nation, VI, 2, 2.
Cappadox, fl., VI, 3, 2. Cappagum, III, 3, 12.
Capraria, ile, III, 11, 2; 12, 2; VI, 37, r et 3. Capraria, plomb, XXXIV, 49, 1. Caprasia, bouche, III, 20, 6. Caprées, célèbre comme citadelle de Tibere, III, 12, 3 Caprées, escargois, XXX, 15, 2. Capsitani, V, 4, 5. apoue , VII, 53, 3; XIII, 2, 1; XIV, 8, 9. — colonie etablie par Auguste, XVIII, 29, 5. Capone, colonie mise à son ressort, XIV, 8, 3. Caralitani, III, 13, 2. Caralitanum, promontoire, III, 13, I et 2. Carambis, promont. d'Asie, IV, 26, 7; VI, 2, 2; X, 30, 2.

Carambusis, R., VI, 14, 2.

Caranitis, préfecture, V, 20, 1.

Carastasei, VI, 7, 2.

Carbilesi, IV, 18, 1. Carbonaria, embouchure, III, 20, 7. Carbula, III, 3, 6. Carcasum, III, 5, 6. Carcathiocerta, VI, 10, 2. Carchedoniens, Voy. CARTHAGINGIS. Carcine, IV, 26, 4. Carcines, fl., III, 15, 2. Carcinites, golfe, IV, 26, 4. Cardalena, région, VI, 32, 8 Cardaena, Pegion, VI, 32,
Cardamine, ile, VI, 34, 1.
Cardamyle, IV, 8, 1.
Carday, IV, 18, 10,
Carduchi, VI, 17, 2.
Cardytenses, V, 19, 1.
Carene, V, 32, 2. Carenses, III, 4, 8.
Carentini, supérieurs et inférieurs, III, 17, 1.

Cares, VII, 57, 9.

Caresa, ile, IV, 20, 6.

Caresus, fl., V, 33, 2.

Caretha, ile, V, 35, 3. Carica, V, 31, 3.
Corie, V, 32, 1; XII, 61, 1; XIX, 49, 1; XXXI, 30, 2; XXXVI, 4, 18; 6, 1; XXXVII, 25, 1, et 29, 1.

Carie, craie, XVIII, 73, 4.
Carie, bosufs, VIII, 70, 4. Cariete, III, 4, 10.
Cariete, V, 41, 1.
Carina, Would, XXI, 46, 1.
Carini, IV, 28, 3. Cariosvelites, IV, 32, 1, Caripeta, VI, 32, 16. Carissa Regia , IM, 3, 12 Carissanum, chitenna, II, 57, 2. Carmaca , VI, 7, 2. Carmani, XII, 40, 1. Carmanie, XII, 31, 2; 39, 4; XXXIII, 40, 1; XXXVI, 12, 1; XXXVI, 8, 1; 24, 1; 33, 1; 47, 1; 48, 1; 51, 1. Carmanis, coin, VI, 28, 3. — cite, VI, 27, 1. — port, VI, 32, 7. Carmelo mont, le pied, XXXVI, 65, 1. Carmel, promont., et ville, V, 27, s. Carnæ, VI, 7, 2. Garne, V, 18, 1. Carniques, Alpes, III, 28, 1. Carnion, IV, 10, 1. Carnon, VI, 32, 14. Carniens, region, III, 22, 2. Carnuntum, IV, 25, 1. pie, XXXVII, 11, 13. Carnuti , IV, 32, 1, Carpasium, V, 35, 2 Carpathos, mer de, M. 121, 2; V, 16, 3; 36, 1; IX, 29, 1.

Carpathus, ile, V, 36, 1.— Capathos, XXVIII, 32, 1.— Capathum, IV, 23, 5. Carpentoracte, III, 5, 6. Carpetans, monts, III, 2, 2. Carpetans, III, 4, 2. Carpetanie, XIX, 47, 2 Carpetanie, capitale, III, 4, 9. Carpi, V, 3, 2. Carrei, VI, 32, 14 et 18. Carries, célèbre par la défaise Crassus, V, 21, 1. Carriese, VI, 32, 14. Carrinensis, territoire en Espara, 106, 11. Carseolani, III, 17, 1 Carseolanum, XVII, 35, 49, Carsulani, III, 19, 2. Cartana, VI, 25, 1. Carteia, III, 3, 2; 11, 48; 3; 111. 43, 2. Carteia, côte, III, 3, 14. Cartenna, col., V, 1, 19. Carteria, ile, V, 38, 3. Carthaa, IV, 20, 6. Carthage; templede Junes, W. M. & Carthage; Mancinus y pénétrale primier, XXXV, 7, 4. Carthage, tribut imposé, XXIII, 15, I. Carthaginois, ▼II, 57, 16. Carthaginois, vaincus par Manh XXXV, 7, 3. Carthaginois, territoire, en Esperat Carthaginoise, Espagne citérieus, 100 tion, XIX, 7, 1. Carthaginoises, escarboucles, XXXII, 25, 1 et 3; 30, 1. Carthage la grande, sou op XXXVII, 25, 1.

w, ouvrir les portes, XXVI, 1 e, port, VII, at, t. - golfe, w. au temps de se puissance, 7, 3. 70, VII, 7, 1; XXXIII, 6, 4; 3 XIII, 34, 1. 7v, la grande, V, t, 4; XIX. t. — fondée par les Tyriens, 7, 2. — rivale de Rome, V, .— prise, XIV, 5, 1; XVIII, — detruite, X, 60, 3; XV. .— renversée, XXXIII, 18. 6tée, XXXIII, 53, 2. pr. col., sur les ruines de Car-i la grande, V. 3, 2. mous. Voy. aussi Ponns et Pure, d'Espagne, III. 4.9; XVIII, XIX, 11, 2; XXI, 10, 5. w, nouvelle, III, 4, 2; 11, 1; 8, 2. — œuvre des Carthagi-III, 4, 4. v., Spartaire, XXXI, 43, 2., pennsule, IV, 37, 7., VI, 2, 3. da, V, 29, 5. da, ile, V, 36, 3. , XIV, 22, 1. , marbre, IV, 21, 2; XXXVI, 8, 1. Diocles (de), XXVI, 6, 1. XVIII, 12, 22, 2.— en Eu-XVIII, 12, 6. 101, 11, 35, 14. 10, 11e, VI, 28, 4. 120, 121, 13, 4. Jupiter, son temple, V, 14, t. m, restes, III. 9, 17. , VIII, 82, 3. , territoire, II, 106, 7. e, III, 9, 11; VII, 3, 3. Inde), VI, 20, 3. d., VI, 15, 5. mont de Séleucie, XII, 55, 1; n t. — (en Syrie), V, 18, 2, mont (en Arabie), V, 12, 1; intes, III. 7, 1.
ile, V, 36, 1.
as, II., VI, 19, h.
b peuple, VI, 17, 3.
c jaspe, XXXVII, 37, 1. Mes., portes, V, 27, 2; VI, 12, XXI, 39, 2. nes, portes ou Caucaciennes, 5, 8. - autres, VI, 15, 6. VI, 15, 5. me, vue de la mer, VI, 10, 3. me, mer, II, 67, 2; VI, 15, 1. t. golfe, II, 68, 3. Iria, II, 59, 3. — col., IV, ; XXXV, 47, 2. Jupiter, son temple, IV, 19, 1. Ri, IV, 1, 2. e, IV, 19, 1. ique, fougere, XXVII, 55, 3. ides, iles, IV, 36, 1; VII,

de, V, 22, 3; VI, 3, t.

Castabalenses, VIII, 61, 1. Castalie, fontaine, IV, 4, 1. Casthanae, IV, 16, 1.
Casthanae, golfe, IV, 18, 8.
Castologi, IV, 31, 2.
Castors, leur temple à Rome, X, 60, 1; XXXIV, 11, 3. Cartra Cacilia (en Lusitania), IV, Castra Cornelia, V. 3, 2; 4, 4. Castra gemina, 111, 3, 9. Castra Hannibalis, 111, 15, 1. Carra Julia (eu Lusitanie), IV, 35, 5. Castra Prietoria, III, 9, 14. Castra vinaria, III, 3, 5. Castrimonienses, III, 9, 11. Castrum Julium, III, 3, 12. Casteum novum, III, 6, 9; 8, 2; 18, 1. Castulonenses, III, 4, 9, 15. Castulon, limite, III, 4, 15. Casuentillam, III, 19, 2. Casue, Ile, IV, 23, 3. Casventum, 4., 111, 15, 3. Casyrus, mont, VI, 31, 10.
Catabanes, Arabes, V, 12, 1.
Catabani, VI, 32, 11.
Catabathmos, V, 5, 2 et 8.
Catacecaumenues (vin), XIV, 9, 2. Catadupi, nation, VI, 35, 1.
Catadupi, nation, VI, 35, 1.
Catadupi, 111, 25, 1.
Cataonie, VI, 3, 2.
Catareri, VI, 3, 7. Catari , III, 28, 2. Catarractes, 1., V, 26, 1. Cataseti, VI, 7, 3. Catenates, III, 24, 4. Cathardadi, VII, 2, 17. Cathei, mouts, VI. 7, 2. Catina, colonie, III, 14, 3. - hrise, VII, 60, 3. Catoni, VI, 7, 3. Cattuzi, IV, 18, 6. Caturiges, Insubrieus exilés, III, 21, 3. Caturiges, leurs descendants, IV, 7, 1. Cavares , 111, 5, 4. Cavares, 111, 5, 6.

Cavares, Avenio, 111, 5, 6.

Caucades, VI, 7, 2.

Caucase, roche, XXXVII, 1, 2.

Caucase, front, XII, 14, 1. — sommets, VI, 15, 2; 16, 1. — branche, VI, 31, 8. Cancase, portes, VI, 12, 1 et 2.
Cancases, montagnes, VI, 15, 4 et 5.
Cancase, VI, 21, 5.— mont, XXXVII, Caucase, Gronoasus, VI, 19, 1 Causences, III, 4, 10. Cauches, VI, 31, 3, Caudini, III, 16, 6. Caulena, vins, XIV, 8, 9. Caulon, ville, III, 15, 1. Counites, sel, XXXI, 45, 3. Caunas, V. 29, 1; XJ, 47, 1.
Caunus, soumise aux Rhodiens,
XXXV, 36, 37. Caura, 111, 3, 7.
Cauranani, VI, 32, 16. Caurenses, IV, 35, 6. Cauros, Andrus, IV, 22, 1. Caystrus, 8, V, 31, 6.

Cen, ile, on Coos, II, 94, 1; IV, 20, 6;

XVI, 50, 1; XXXI, 12, 1.

Cea, Cos, V, 36, 3. Cebanus, fromage, XI, 97, 1.

Cebrania, V, 33, c. Cecinna, fl., 111, 8, c. Cecropie, citadelle d'Athènes, VII, 57, 4. Cecryphalos, ile, IV, 19, 5. Cediæ, XIV, 8, 3. Ceditius, champ, XL, 97, z. Cedrei, Arabes, V. 12, 1. Celadussa, Rheoe, IV, 22, 4. Celadussa, iles, III, 30, 3. Celana, Apamu, V, 29, 4; 41, 1; XXXI, 10, 1. Celegari, III, 29, 1. Celeia, III, 27, 1. Celenderius, region, V, 22, 9. Celtenres, III, 4, 7. Celtes; ont penetre en Espagne, III, 3, 3. 5, 5.
Celti, III, 3, 7.
Celtiberi Arevaci, III, 6, 3.
Celtiberie, VIII, 68, 6; XVIII, 18, a.
Celtiberie, capitale, III, 4, 9.
Celtibériques, viries, XXXIII, 12, 1.
Celtibériques, venus de la Lusitanie,
III, 3, 10. П1, 3, 10. Celtique, Gaule, IV, 3t, 1. Celtiques, déponilles, VIII, 3, 1. Celtique (La), de la Seythie, VI, 14, 2. Celtiques, virioles, XXXIII, 19, 1. Celtici, IV, 35, 4.
Celtici, en Espagne, III, 4, 13. —
ceux qui touchent la Luntanie, III, 3, 10. — Mirobrigemas, IV, 35, 6, — Neriæ, IV, 34, 3. — Presamerci, 111, 34, 3. Celtique, nard, XIV, 19, 6. - pro-mont. IV, 34, 3; 35, 2. Cema, mont des Alpes, III, 5, 5. Cemelian, ville, III, 7, 1. Cenæum, promont., IV, at, t. Cenchress, IV, 5, 1.
Cenchress, ile, IV, 19, 6.
Cendevia, marass, V, 17, 1; XXXVI, Cennesseri, VI, 32, 15. Cenomans, IV, 32, 1.— ont habite pres de Marseille, III, 23, 3. Cenomans, territoire, III, 23, 3. Centrones, 111, 24, 3. Centrones, dans les Alpes, XXXIV,2,2. Centroniques, Alpes, XI, 97, t. Centuripes, XXXI, 41, 3. Centuripini, 111, 14, 5. Centuripinum, 14, 3, 5, 6, Centuripinum, 18fran, XXI, 17, 1, Ceos, ile, IV, 20, 6; XI, 26, 1, Cephalenin, Ile, IV, 19, 3; XI, 32, 4; XXII, 9, 1, Cephaledis, III, 14, 4. Cephalonesos, IV, 27, 2. Gephalotomes, ou competêtes, VI, 5, 3. Cephasias, lac, XXXVII, 11, 7. Cephasus, rivieres, II, 106, 10; IV, 4, 1; 12, 2 et 3; X VI, 66, 4 et 6. fontaine, IV, 11, 2. Cepi, des Milèniens, VI. 6, 1. Ceramique a Athenes, XXXV, 45, a; XXXVI, 4, 9. Geramicus, golfe, V, 29, 5; 36, 3. Ceramus, V, 29, 7; 16, 2. Cerasus, Chypre, V, 35, 1. Cerount, 111, 26, 2, Cerauntens, monts, VI, 10, 2, 11, 1,

X V. 30. I.

Ceraunien, mont, V, 27, 3. Ceraunus, fl., VI, 3, 2. Cerhalus, II., III, 16, . Cerbani, VI, 32, 11 et 18. Cerbérion, VI, 6, 1. Cercetæ, VI, 5, 2. Cerceti, mont, IV, 15, 2. Carcelius mont, V, 37, 1.
Gercia, fles, V, 38, 2.
Cercina, fle, V, 7, 1.
Cercinitis, ile, V, 7, 2.
Carcalis Ebura, 111, 3, 5. Cereatini Mariani, III, 9, 11. Cerinthus, IV, 21, 2. - Enbée, XVIII, 73, 4. Cermorum, ville, IV, 17, 5. Cermorum, golfe, IV, 17, 5.
Cerne, ile d'Afrique, X, 9, 2; VI, 36, 1 et 2. Ceron, fontaine, XXXI, 3, 1. Cerretani, III, 4, 5. — ou Juliani, ou Augustani, III, 4, 6. Ceruma, VI, 35, 3. Cescum, ville, XXXI, 12, 1. Cesi, VI, 23, 3. Cessero, III, 5, 6. Cestria, IV, 1, 4. Costrini, IV, 1, 2. Cetarini, III, 14, 5. Cetius, fl., V, 33, 3. Cetriboni, VI, 23, 3. Chabrias, le camp de, V, 14, 1. Chabura, fontaine, XXXI, 22, 2; XXXII, 7, 1. Chadæi, ∇I, 32, 8. Chadisia, ville et D., VI, 3, 2. Charonie, IV, 12, 2. Charonia, XVI, 66, 4. Chalmon, port, IV, 4, 1. Chalastra, IV, 17, 3. Chalastra, nitre, XXXI, 46, 2 et 9. Chalce, ile, V, 36, 2. Chalceritis, VI, 13, 1. Chalcia, ile, IV, 23, 5. Chalcia, ile des Rhodiens, XVII, 3, 6. Chalcidien, Timegoras, XXXV, 35, 1. Chalcidiens, Cumes des, III, 9, 9. Chalcidène de Syrie, V, 19, 1. Chalcidique, craie, XVIII, 73, 4. — férule, XXI, 29, 1. — figuier, XV, 19, 2 et 3. Chalcidiques, coqs, X, 24, 3. Chalcidis, ile dans la Propontide, III, Chalcidis, lac, XVIII, 30, 5. Chalcis. Eubore, IV. 21, 3. Chalcis. Eubore, XI, 74, 1; IV, 21, 2; XXXI, 46, 5. Chalcis (en Arabie), VI, 32, 16. Chalcis, sur le Belus, V, 19, 1. Chalcis, ile, IV, 19, 2. Chalcis, mont, IV, 3, 1. Chalcodotis, d'Eubore, IV, 21, 3. Chaldeenne, secte, XVIII, 57, 4. Chaldeens, VI, 32, 4; XVIII, 66, 1; XXXVII, 67, t. - cérémonies, XXXVII, 28, 1. Chaldeens, lever des constellations pour les, X VIII, 68, 6. Chaldeens, doctrine, VI, 30, 6.— troisième doctrine, VI, 30, 6. Chaldéens, infestés par qui, XI, 32, 2. Chaldéens, peuples, leur capitale, VI, 30, 4. Chaldone, promont., VI, 32, 6.

Cholonitis, VI, 30, 6. - avec Ctésiphon, VI, 31, 5.

Chalybes, VI, 4, 2; VII, 57, 6; VI, 34, 7; VIII, 82, 1.

Chambades, mont, V, 27, 2. Champs de mars, VII, 45, 3; XXXIV, 18, 1; XXXVI, 4, 26; XXXVI, 14, 10. Champs de pierres, III, 5, 4; XXI, 3r, a. Chaones, d'où Chaonie, IV, 1, 2. Chaonie, XXXI, 39 7. Characène, partie de l'Elymaïde, VI, 3r, rr. Characeni (en Taurique), IV, 26, 6. Characeni (en Taurique), IV, 26, 6
Characeni, roi, VI, 32, 4 et 5.
Charadrus, V, 18, 1.
Charas, VI, 26, 5; XII, 40, 1.
description, VI, 31, 72.
Charbanus, mont, VI, 31, 7.
Charies, fl., VI, 4, 6.
Charmes, roi des, VI, 23, 6.
Charmes, roi des, VI, 23, 6. Charon, losses, II, 95, 2. Charybde, mer tourbillonnante, III, 14, 2. Chateni, VI, 32, 6. Chatramotica, VI, 32, 11 et 18. Chatti, IV, 28, 2. Chauci, grands et petits, XVI, 1, 2. Chauci, nations, IV, 28, 2. — iles, IV, 29, t.

Chelidonias, fles, II, 106, 6; V, 35, 3.

— iles d'Asie, IX, 85, t.

— v. 27, t. Chelidonium, promontoire, V, 27, 1. Chelonata, prom. IV, 6, 2.
Chelonitis, île, VI, 3a, 8.
Chelonophagi, VI, 28, 3; IX, 12, 4.
Cherronesus, ville des Héraciéotes, IV, 24, 5. Cherronesus, sur la Propontide, XI, 73, 2. Cherronesus, Taurique, XIX, 30, 2 Chersonesus, des Rhodiens, XXXI, Chersonesus, IV, 18, 4; XVIII, 12, 3; XXXI, 30, 3. Cherusci, IV, 28, 2. Chesius, fl., V, 37, 1. Chevelus, peuples alpins, III, 7, 1. — habitanta des Alpes, XI, 47, z. — tribus nombreuses, III, 24, 3. Chevelue, Caule. Voy. Comara. Chilmanense, ville, V, 4, 4. Chimara, mont, II, 110, 1; V, 28, 1. Chimera, château, IV, 1, 4. Chimerion, IV, 15, 1.
Chios, figuier, XV, 19, 1.
Chios, mastic, XII, 66, 1; XXIV, 74, 1.
Chios, terre, XXXV, 56, x. — habitants, VI, 26, 4.
Chios, carrieres, XXXVI, 5, 3. Chios, habitants de, XVII, 37, 17. Chios, harils, XXXVI, 12, 1. Chios, libre, V, 38, t. - ile, XVIII, 17. 1; XXXI, 28, 4; XXXVI, 4, 2 et 3; XXXVI, 8, 2; XXXVII, 25, 4. — ville, XVI, 6, 2.

Chias, sanidon, XVIII, 17, 1.

Chias, marbre, V, 38, 1.

Chias, vin, XIV, 9, 1; XIV, 17, 1 et 2; XXXIV, 22, 4. Chios, pierre, XXXVI, 28, 1. Chirogylium, ile, V. 35, 3.

Chusiotosagi, VI, 21.9. Chlamydia, Delos, IV, 22, 3. Chlorus, fl., V, 22, 1. Choani, VI, 32, 16. Choara, VI, 17, 2. Choaspes, fl., (en Médie), VI, 31,1 XXIV, 102, 2; XXXI, 21, Choaspits (gemme), XXXVII, 54, Choatres, VI, 7, 1. Choatres, mont, V, 27, 2. Chomes, V, 28, 2. Chomes, V, 18, 3. Chomes, Propenty XIII, 2, 3. Chora (en Ægypte), XIII, 9, 1. chora d'Alexandrie, VI, 39, 2. Choramii, VI, 18, 3.
Chordule, port, VI, 4, 2.
Choromanda, VII, a, 17.
Chorsari, Perses, VI, 19, 1.
Chrysa, Ile, IV, 20, 5.
Chrysa, Ile, IV, 20, 5.
Chrysa, Ile, IV, 20, 5. Chryse, ile (en Inde), VI, 23, 14. Chryse, promont., VI, 20, 3. Chrysei, VI, 23, 3. Chrysocerus, promont., IV, 18, 8. Chrysopolis, V. 43, 3. Chrysorrhous, fl., V, 16, t. Chrysorrhous, Gendos, V, 43, t. Chrysorrhous, fl. (dans le Puit VI, 4, 6. VI, 4, 0.
Chrysorrhous, Pactole, fl., V, M,
Chypre, Voy. Cream.
Chytrs, V, 35, 2.
Chytrophoria, V, 31, 6.
Cibarci, IV, 34, 2.
Cibilitani, IV, 35, 6.
Cibarc, Apamia, V, 20, 4. Cibotos , Apamia , V, 29, 4. Cibyra, V, 22, 2. Cibyrate, mouts, V, 29, 1.
Cibyra jurisdictio, V, 29, 3. Cica , iles , IV, 34, 3. Cicimeni, VI, 7, 1.
Cicones, de l'Inde, VI, 20, 3. Cicons, fleuve, II, 106, 5. Cicons, région, IV, 18, 4. Cicynethus, ile, IV, 23, 7. Cidamum, V, 5, 5 et 6. Cigurri, III, 4, 12. Cilbians, monts, V, 3: Cilbians, champs, XXXIII, 3% Cilbians, inférieurs et supérieurs 31, 9. Ciloni, 1♥, 34, 3. Cilices Mandacadeni, V, 32, . Cilicie, près de la Syrie, V, 22, seq.; XI, 116, 1; VIII, 76,3; ? 9, 6; XVI, 12, 1; XVIII, 30 XXII, 11, 1; 42, 1; XXXI, ! 12. 1. Cilicie, laitue, XIX, 38, 4. Cilicie, smilax, XVI, 63, t.
Cilicie, pierres à aiguiser, XX:
47, t. — figuier, XVI, 49, portes, V, 22, 1.

Cilicie, limite, V, 22, 3.

Cilicie, monts, XXIV, 102,7; 3 20, 1. Cilicie, la population sujette am intestinaux, XXVII, 120, 1. Cilicia, sairan, XXI, 17, 1. Cilicie, hyssope, XIV, 19, 7; 3 87, 1. Cilicie, parfum d'iris, XXI, 19. Cilicie, mer, V, 26, 1; 35, 1. Cilicie, viu, XIV, 11, 1.

Cilicie, Aulon ou canal, V. 35.

```
32, 2.
du, IV, 12, 1.
ct, III, 5, 5.
ine du, VI, 17, 2.
 XXL 41, 1.
 2. — en Cypre, XXXI,
 10, XXXI, 16, 1,
 I. 10, 2.
 4. 2.
 m, son temple, W, 3r,
  ff, 106, 13.
Hf, 3, 8.
  111, 5, 5.
   VI, 30, 2.
  10, 2,
   cre, III, 8, ... Ceppadoce, V, at, 3.
    , Hi, 26, 2.
   ir, 6; XXXI, 43, 2;
    rs le Tanaîs, VI, 7, 1.
   , XIV, 9, 1.
axagoras, II, 59, 1.
VII, 57, 10. — Her-
     53, I.
     1; 10, 1; XXXVI,
     doine), IV, 17, 4.
     (IX, 25, 2.
(XXV, 34, 3.
      II, 15, a.
      Grande-Echelle,
       6.
      , III, 16, 4.
       r.
        34, z. — lac et
       . 1.
        XXIV, 19, a.
       · 7.
·, 9, 5.
         III, 4, 10.
        1; XXXV, 59, 1.
         8, 3.
         ; XVIII, 12, 3;
         III, 20, 3.
        , 9-
       (KI, 39, z et 5.
      ı, T.
      6.
     13, 1.
    , 3.
     ε3.
    IV, 27, 8.
 . 13, z ; 17, 3 ; XXI,
```

., 38, 3.

1, 4, 24. , 28, 2.

1, 23, 4.

```
Calium, 111, 16, 3.
Calum, 111, 16, 3.
Calas, port, 1V, 18, 12; 23, 9.
Cagamus, fl., V, 30, t.
Colapiani, 111, 28, t.
Colapis, fl., III, 28, 2.
Colari, IV, 35, 6.
Colchi, X, 67, 1; XXXIII, 15, 2;
Colchie, A, 07, 1; AAAII, 10, 2, 37, 1.

Colchi, ont fondé Colchinium, III, 26, 3. — Oricum, III, 26, 4. — Polam, III, 23, 2.

Colchide, solitudes, VI, 11, 5.

Colchide, le fleuve Surius, II, 106,
   5. — les peuples, VI, 4.4.
Colchinium, III, 26, 3.
Colchis, près du Phase, fleuve, XXV,
   100, I.
Colchide, Medee, XXV, 5, 2.
 Colentini, III, a6, a.
Colentini, III, a6, a.
Colentum, lle, III, a5, a.
Colicum, promont., VI, a4, 6.
Colicu, region du Pont, VI, 5, r.
 Collaia, III, 9, 16.
Collaini, III, 16, 6.
Colligat, VI, 35, 15.
Collina (portion de Rome), XVIII,
Collina (portion de Rome), XVIII, 3, 5.
Collina, porte, XV, 20, 2.
Collippo, IV, 35, 1.
Collodas, fie, III, 13, 2.
Colobana, III, 3, 7.
Colocasitis, ile, VI, 34, 4.
Colona (en Eolide), V, 32, 3.
Colonia Agrippinenis, IV, 31, 2.
Colopia Agrippinenis, IV, 31, 2.
Colopian, région, VI, 3, 1.
Colopian, II, 106, 12; V, 31, 5.
Colophon, II, 106, 12; V, 31, 5.
Colophoniens, VIII, 61, 1.
Colophoniens, Myrlea des, V, 40, 3.
Colophon, scammonée, XXVI, 38, 1.
Colophonien, Dionysiodorus, XXV, 40, 21.
Colopaonies, Linnyson ..., 40, 21.
Colosas, V, 41, 1; XXXI, 20, 2.
Colps, V, 31, 6.
Colpusa, Calchedon, V, 43, 2.
Colube, VI, 22, 4.
Colubraria, III, 21, 2.
    Colubraria, ile, produit des serpents,
       III, rr, s.
    Columbaria, ile, III, 13, 2.
     Comacina, III, 5, 6.
 Comana, en Cappadoce, VI, 3, 1; 4, 2.
Comana, VI, 18, 3.
Comata, Gaule, XI, 47, 1; IV, 31,
1; XVIII, 20, 1; XXXIII, 16, 1;
 T; XVIII, 20, T; XXXIII, 10, T;
XXXVI, 7, T.

Comenses (de Galatie), V, 42, 2.

Come, ville, III, 21, 3; XXXIV, 41, 3.

Come, pierre, XXXVI, 44, T.

Comice, angles du, XXXIV, 12, T.

Comice, à Rome, VII, 54, 3; XV,
20, 3; XXXIII, 6, 3; XXXIV, 12,
2: XXXV, 10, 1: 40, 4.
 20, 3; X X X III, 6, 3; X X X V, 11,

2; X X X V, 10, 1; 49, 4.

Comini, III, 17, 2.

Commagine, noin de galle, X VI, 9, 1;

X X I V, 5, 1.

Commagine, II, 108, 1; V, 13, 1;

20, 2 et 3; X, 28, 1; 63, 1; X X IX,
           13, 1.
   Commagène, limite, V, 21, 1.
Commone, ile, V, 38, 2.
   Complutenses, III, 4, 8.
```

Compani, III, 16, 6. Concordin Julia, III, 3, 10. Concordia, cal., III, 22, 1. Concordianses (en Luis 35. 6. Condigramme, VI, 25, 3. Condochates, fl., VI, 22, 1. Conimérice, IV, 35, 1. Contigra Conisium, V. 33, 3. Conum , V, 41, 1. Conopon diabams, IV, 24, 8. Consadurenses , III, 4, 9. Consentia, ville, III, 10, 2. Consentie, van, XIV, 8, 9. Consentia, territoire, XVI, 50, n. Consilium custrum, III, 15, 1. Consornani, IV, 33, 1. Constantia Juha, III, 3, 10. Constantia Julia Ouest, III, 3, 7. Constantia Julia Zilia, V, 2, 3. Consumeter . III. 24. 4. Conmercei, III, S, z. Contribute, III, 4, a et 3. Contribute Julia, III, 3, 10. Convalle, ile, VI, 3%, 1. Convan, IV, 33, 1. Coor, ville dans l'He Calvden, IV. 23, 5. Cost , Br., XIII, 2, 2 ; XXIX, 2, 1. Capur, IV, 12, 2; VII, 57, 17. Captani, II, 110, 2. im , VI, 25, 1. Cophes, fl., VI, 21, 9; 23, 9; 25, 3. Coper, able, XXXVI, 9, 2. Copeier Apolloheches, XXX, 2, 5. copener Apoliohechus, XXX, 2, 5.
Copiner nomos, V, 9, 3.
Copine, XIII, 50, 1.— marchi, V,
11, 1.— ville, X, 49, 3.— de la
Thébaide, XXXVII, 17, 1; 18, 2;
55, 1; 56, 3.
Cornecime, V, 21, 3.
Cornelique, pierre on Asic, XXXVII,
13, 2, 13, 2, Corumbis, VL 35, 2, Coreni, sortis de Durdanes, III, 9, 11. Coranite, VI, 32, 16. Corasia, iles, IV, 23, 3. Corasi, VI, 5, 1. Coraziques, mosts, VI, 10, 1; VI, r5. 5. Cornsique, mont, V, 27, 3, Corazi, nation, IL, 105, 1. Corcyra, ile, IV, 19, 1. Corcyra Melana, ile, III, 30, 3.
Cordone, colonie III, 3, 6; XIX, 43. 1. Cordone, cuivre, XXXIV, 2, 2. Cordone, juridiction, III, 3, 5 et 10. Cordueni, VI, 17, 2. Cordylusa, ile, V, 36, 2. Corense, littoral, III, 3, 1. Coressus, IV, 20, 6. Coretus, golfe du Palus-Méotide, IV, 26, 4. Corfinienses, Ill, 17, 1 Corfinium ou Corfon, VII, 54, 7. Corica , iles , IV, 20, 5. Corineum, V, 35, 2. Corinium, III, 25, 2. Cornthe, objets de, XXXVII, 6, 1. où le cuivre plait, mélangé à l'or et à

cornelie, partique, à Roma, XXXIV, 3, 3. Costobocci, VI, 7, 1.
Cornelie, partique, à Roma, XXXIV, Cosyra, île, îII, 14, 6; V, 7, 2.
Cornelie, palle, antrie, IV, 3, 2.
Cothon, îles, IV, 19, 5. Corincle, galle, estrie, IV, 3, 2, Corintlianou, estenas, XXXVI, 50, z. mr. XXXV, 5, 1 et s. Cornele, constanciu, XXXVII. 25, 4. Coruntie , merets , XIX. 25, 1. Corvatuant, Apallonic, low colon IIL =6. 4. Correction, Aminades, VII. 57, 16. — Glancien, XXXV, 40, 9. -Hyperhom, VII, 5°, °. Finter, detruite par Minten XXXIV, 6. n; XXXV, 43. z. Corendo, col., IV, 5, 3; XIII, n, t; XXXV, 16, t. — proc., XIV, 5, t; XXXIV, 3, 3. Carindie, et la region e XXIV, 43, 5. Carindani, IM, 9, 16. Carmalos, S., V, 32, 3. Cornecutor, III., al., a. Corne, calline, XVI., m, XVL 91, 1. Cornelia Castra , V. 3, n.; 6, 6. Corneliani Legures , III., 16, 6. Cornicales. III. 9, 16. Corolie, VI, 3a, 13. Corone, palle, IV, \*, t Corone, IV, th. b. Corneis, Se. IV, 19, 2. Corpili, IV, 18, 1. Corson, Ben. V. 3., r. Corsi, X.V. 38, r. Corsi (en Sardiigne), I Corni (en Sardiigne), III., 13, 2, Corne, ile, III., 12, 1; VIII., 75, 1; XV, 38, 3; XVI., 28, 2; 76, 2; XXXVII., 56, 1. Corne, circ, XXI, 49, 1. Corne, mini, XXX, 10, 1; XXXVII, 74, 2. Corticate, Be, IV, 34, 3. Cortoneuses, III, 4, 8; 8, 3. Coryceon, premont., V. 31, 5. Corycus, amtres, XXXI. 20, 1. Corycus, XXXVII, 60, 2. — 1 de Cilicie, IV. 20, 4; XIII, 20, 1; XXI, 17, 1; XXXI, 30, 2. — part et caverne, V, 22, 2. Corymbia, Rhodes, V, 36, 1. Corydalla, V, 28, 1. Coryname, promont., V, 31, 6. Corynante, V, 43, 1. Corynante, huitres, XXXII, 21, 4. Corynante, V, 32, 2. Coryphasium, IV, 9, 2. Cas, ile, V, 36, 3; XI, 27, 1; XVII, 30, 5, 30. 5.
Cos., raisin, XV, 18, 7.
Cos., amphorus, XXXV, 46, 3.
Cos., gens de, XIV, 10, 1; XXXV, 36, 29; XXXVI, 4, 9.
Cos., vin; XIV, 10, 2; XXIII, 14, 1; XXVII, 27, 1. Cos, vin; en faire avec du vin d'Ita-lie, XIV, 10, 2. Cose, littoral, III, 12, 2. Cosenum, fl., V, 1, 9. Cosoagus, fl., VI, 22, 1. l'argent, XXXVII, 12, 2. — airmin, Cassa Volcientium, III 8, 2. IX, 1 candélahres, XXXIV, Cassai, VI, 31, 8, 6, XXXIV, 18, 8. — Cassetania, III, 4, 4.

Cotieri , VI, 19, 1. Cotinussa, de Gades, IV, 36, 2. Cotsa, de Mauritania, V, 1, 2; XXXII. 6, 1. Cottæ, VI, 7, 1. Cottianes, les cités, III, 24, 3 et 5. Cottonara, region, VI, 26, 10. Cotyaion, V, Az, z. Cotyorum, VI, 4, 2. Cragus, promont., V. 28, 2. Crambusa, ile, V, 35, 3. Cranaos, V, 29, 6. Cranda, VI, 35, 2. Cremon, IV, 3, 2. Cremon, IV, 15, 1 Cranon, IV, 15, 2.
Cranon (en Magadaie), IV, 16, t.
Cranon , fontsine, XXI, 17, t.
Cranon , de Thessalie, X, 15, t.
Cranon , de Thessalie, X, 15, t.
Cranodites , golfe, V, 43, 2.
Cratis , fi., III, 10, 3.
Cratis , fi., III, 15, 2; XXI, 9, 1; 10, 1; XXXVII, 11, 7. Crangia, flee, IV, 19, 6. Cremmyon, IV, 11, 1.
Cremmiscos, IV, 26, 1.
Cremmiscos, col., HI, 23, 3; VE, 29, 5, Creek, mont, V, 39, 2. Order, monts Dicte, XXIV, 102, 4. Crite, roi Minos, VI, 32, 14. Crite, aristoloche, XXV, 54, 1. Creer, armanocae, a.k.v., 36, 1.—
circ, XXI, 49, 1.——circ, XXV,
95, 3.——ciprès, XXIV, 61, 1.—
férule, XXI, 29, 1.
Crète, cignons, XIX, 38, 2.—par
res à signiser, XVIII, 67, 9;
XXXVI 4... XXXVI, 47, 1. Crète, roseaux, XVI, 65, 2; 65, 2. Crète, acorou, XXV, 100, 1. — amdon, KVIII, 17, 1. - anis, XX, 73, I. -- heraclium , XX, 69, I. -miel, XI, 14, 1; XXIX, 38, 2.— nard, XII, 26, 3.—origan, XXI, 30, 2, - vin cuit, XX, 20, 1. - ali, XX, 18, 1. - vin, IV, 11, 1. Crète, mer, III, 10, 4; IV, 18, 14; 20, 2.

Crète, daucus, XXV, 64, a. — jost, XI, 69, 4. — labyrinihe, XXXVI, 19, 5 et 6. Cretois, VII, 57, 10. Cresoise, nourrice, tableau de Parhasius, XXXV, 36, 10. Creza, ile, III, 25, 2, Crialon, ville, V, 11, 2, Crinormum, III, 19, 3, Crissa, IV. 4, 2, Crisia, golfe, IV, 4, 2. (ritensi, VI, 35, 12.

Crithone , IV, 18, 10. Crimmetopon, promont, IV, 20, 2 et 4; 26, 7; X, 30, 2.
Crobisi, IV, 26, 1.
Crocala, ile, VI, 23, Ct. Crocoditon, ville, V. 17. 1. Crocodion, ville, V, 17, 1, Crocrodilpolites, nomos, V, 9, 4. Crocodius, mont, V, 22, 1. Crocytea, ile, IV, 19, 3. Crommyoneus, ile, V, 19, 3. Croma, VI, 2, 1; IK, 83, 2. Cronia, Bithynie, V, 40, 3. Crotone, villa, III, 15, 2. Crotone Terma, III, 10, 2. Crotone Terma, III, 10, 2. Crotoniates, Milon, XXXVII, 54, 5 Crune (en Threee), IV, 18, 5.
Crune, promontoire, VI, 5, 3.
Cruia, He, V, 36, 3.
Crustumerium, III, 9, 16.
Crustumia, poires, XV, 16, t. Coustumina, XXIII, 62, 1. Crastumana, territoire, II, 98, 2; III. 8, 3. 8, 3.
Crustumium, A., III, 20, t.
Crya, des lugitis, V, 29, t.
Crycon, lles, V, 35, 3.
Crynis, A., V, 31, 8.
Cryptos, Cypre, V, 35, t.
Ctemphon, VI, 30, 6.
Cubulterimi, III, 9, tr.
Cubulterimi, III, 23, 5. Culici Flamonienses, III, 23, 3. Callu, ville, V, s, 1. Cumes, XVIII, 29, 3; XXXVI, 66, 2.
— (cn. Italie), XXXV, 46, 5. des Chalcidiens "III. 9, 9. Cumes, littoral, XIX, 2, 4. Cumes, territoire, XVII, 38, ... Limes, ciment, XXXV, 47, t. ... lin, XIX, 2, 4. Cumerum, promontoire, III, 18, 2. Cunici. Voy. Tream. Cumculaires, iles, III, 13, 1. Cupra , III, 18, 2, Oprenzes Montani, III, 18, 3. Curetes, VII, 57, 13. Curetes, VII, 57, 13.
Curetes, Acamanie, IV, 2, 1.
Curets, Crete, IV, 20, 1.
Curete, & Rome, VII, 45, 2; 54, 3; 80, 1; XXXV, 40, 7. — dans le
Comice, XXXV, 10, 1. — hrdlee,
XXXIV, 11, 2.
Curse, Hustilie, XXXV, 7, 3.
Curse, d'Octavie, XXXVI, 4, 16.
Curie, de Pompee, XXXV, 35, 2.
Curse, où Svila la construssi, XXXIV. Curse, où Sylla la construist, XXXIV. ta, f. Curias, Y, 35, 2, Currates, Ill, 19, 3. Curicta , III, 25, 1. Carite, ville, II, 93, 1. Curtuus, fontaine, XXXVI, 26, 28. Curelis, V, 3, 2.

Cuvetani, III, 9, 16.

Cuttles, eaux, II, 96, 2. — chez les
Sabins, III, 17, 3; XXXI, 6, 1; 3a, t. Cyone, foutaine, III, 14, 3.

Cranea, iles, IV, 27, 1; VI, 13, 1. Cyanea, en Lycie, V. 28, 2. Cyancos, B., en Colchide, VI, 4, 5. Cybatus, mont. II, 93. r.
Cychr. en Thrace, XXXI, 19, a.
Cyclades, iles, IV, an, t; XIII, 47. 4; XXXVI, 5, 1. Cyclopes, VII, 1, 1: 57, 6 et 7.

Cyclopes, VII, 1, 1: 57, 6 et 7.

Cyclopes, trus écueits, III, 14, 3. Cydare, fl., VI, 24, 6.
Cydare, fl., V, 22, 3. — de Cilicie,
XXXI, 8, 1. Cydon, IV, 20, 3. Cydonea, Un, II, 106, 19; V, Cycloniates, region, VIII, 83, 3. Cytipenus, golfe, IV, 27, 7.
Cytipenus, golfe, IV, 27, 7.
Cytisos, IV, 20, 1. Cyllene, mont, IV, 10, 1.
Cyllene, mont, IV, 10, 1.
Cyllene d'Arcadie, X, 45, 1; XXV, 6. z. Cylline, golfe, IV, 6, 2.
Cyme (un Ealide), V, 35, 1; XXXIV, 6. t. Cynothoe, fontaine, IV, 6, t. Cynothoe, IV, 10, t. Cynothos, lle, IV, a3, 3. Cynothos, lle, IV, a3, 3. Cynamolgi, VI, 35, 17.
Cynamolgi, Æthiopen, VIII, 43, 1.
Cynopolis, V, 11, 5. Cynopolites, namos, V. g. 3. Cynos, O., VI, 32, 7. Cynossema, IV, ta, tt. Cynthia, Delos, IV, 22, 3. Cynthius, mont, IV, 22, 3. Cyparissa, IV. 7, 1.
Cyparissa, Samos, V, 32, 1. Cyparissus, golfe, IV, 2, 1.
Cyphanta, port, IV, 9, 1. C) pre, fourneaux pour le cuivre, X1, 42, 1; XXXIV, 12, 4. — lignier, XVI, 49, 1. — atchers, XXXIV, 24, 2; 32, 2. Cypre, vert de grie, XXXIII, 29, 1; XXXIV, 27, 2.—roscant, XXIV, 50, 2.—cire, XX, 87, 4; XXIV, 14, 1; XXVII, 28, 5.—cyanoa. XXXVII, 38, 1. — figuier, XIV, 19, 3. — figuier de Cypre en Crete, XIII, 15, 1. — haurier, XV, 39, 1 — magie, XXX, 2, 6. — mures - hurrer, XV, 39, 1. XXIII, 70, 1. - mortier, XXXIII, 29, 1. — pæderos, XXXVII, 46, 2. — résine, XIV, 25, 2. — tèrebenthine, XXIV, 25, 2. — terebenthine, XXIV, 22, 2. — spoids, XXIV, 34, 1. — squame, XXXIV, 25, 2. — vigne, XIV, 2, 1. Cypre, expédition de Caton, XXXIV, 19, 41. Cypre, légation, VII, 31, 4. Cypre, pierres à aiguiser, XXXVI, Cypriennas, Iles, V, 35, 3. Cypriens, VII, 57, 17.
Cypre, emeraudes, XXXVII, 17, 3; 18. 1. Cypriens, roi Cinyras, VII, 49, 1 Cypro, curve, XII, 60, 1; XXXIV, 20, 1 et 3. — ail, XIX, 34, 2. —

amaracum, XXI, 93, r. — bleu, XXXIII, 57, r. — chalcanthe, XXXIV, 3a, 3, — ludanum, XII, 37, 2 et 3; XXVI, 47, 1. - miel, XI, 14, 1. - sori, XXXIV, 30, 1. spodium, XXXIV, So. 4. ble, KYIII, en, 4. - vin, XIV, Cypre, agute, XXXVII, 54, 2. -Cypre, agute. XXXVII, 54, 2.—
diamant, XXXVII, 15, 3.— roseau, XXXII, 52, 2.— sel, XXXI,
4t, t.— Spluguos, XII, 50, t.
Cyprien, Styppax, XXXIV, 19, 3t.
Cypre, ile, XII, 6t, t; XXVIII, 8t,
2; XXXIII, 27, t; XXXVI, 55,
t; 59, t; XXXVII, 22, 2; 37, t; 40, 1. Cypre. les ceris y passent de Cilicie. VIII, 50, 4. Cypre. V, 35, 1; VII. 57, 4; XII. 5, 2; 5t, t; 55, t; XIII, 2,6; 2, 4; 2; 51, t; 35, t; XIII, 2,6; 2,4; 9, 7; XVI, 76, 6; XXVI, 30, 1; XXVIII, 6, t; XXXI, 39, 2; XXXV, 52, t; XXXVI, 30, 1; XXXVII, 9, t.

Cypsella, IV, 18, 4.

Cyrines, VIII, 83, 2; XI, 32, 4; XIX, 15, 2, XXI, 10, 5; XXXV, 18, 1. Cyrénaique, VIII, 33, 1; X, 41, 41 XIII, 30, 5; 33, c. Cyronaiquo', Afrique, ∇, 5, 8; XIII, Cyrénaique, province, II, 44, 6; V, 4, 3; 5, 2; XII, 50, 2; XIX, 52, 2; 15, 1. Cyrénaique, région, VIII, 82, 2; XI, 35, 5; XVI, 64, 4; XVII, 30, 5; XIX, 16, 1. Cyrenaique, parage, XXXI, 39, 4.
Cyrinaque, safrau, XXI, 17, 1 et a.
— laser, XIX, 15, 2. Cyrinaique . suphion, XXII, 48, 1. Cyrenaique, territoire, V, 5, 3. — concombre, XX, 3, 2. — limite, V, Cyrone, V, 5, 1 cl 2; XV, 3:, 1, XVIII, 50, 3. Cyrenemses, VII, 57, 17. Cyrnoba, galfa, VI, 20, 3. Cyrni, nation indianne, VII, 2, 80. Cyrnos, ile, IV, 19, 2. Cyrnos, Corsica, III, 12, 1. Cyrrhester (en Macédoine), IV, 17, 1. Cyrrhestice, V. 19, 1. Cyrrhus, V. 19, 1. Cyrus, ft., VI, 9, 1; 10, 1; 15, 4 ol 5; 17, 3, Cyla , 1V. 26, 8. Cytie, 1V, 26, 5.

Cythere, 11e, 1V, 20, 3.

Cythere, 11e, 1V, 19, 5.

Cythore, 10e, IV, 22, 2; XIII, 47, 4.

Cytinson, 1V, 13, 1.

Cyti, 11e, VI, 34, 2. — 11e d'Arabia,

XXXVII, 32, 2.

Cytie, 11e, VI, 24, 2. Cytoriens, monts, XVI, 28, 2. Cytorus, mont, VI, 2, 1,
Cyzique, amaracus, XIII, 2, 8. huitres, XXXII, 21, 4. — région, XXXV, 47, 2. Cysucemens, XXXV, 9, 1. Cyzicum, V. 40, 1; XXXII, 55, a.
Cyzicum, V. 40, 1; XXXVI, 22, 1; Cysicus, XIII, 2, 1; XVII, 38, 4; Decuni, III, 26, 1.

XXXI, 16, 1.

Deitania, III, 4, 2.

#### D

Dabanegeris, région, VI, 32, 8.
Daces, Gètes, IV, 25, x; VI, 39, 9; XXII, 2, 1. Daces, note d'origine, VII, 10, 1. Dædala, V, 29, 1. Dædalcon, ile, V, 35, 3. Dæsitiates, III, 26, 2. Dahee, VI, 19, 1; XXXVII, 33, 1.
Dalmates, III, 26, 1. Dalmatie, III, 28, 1; XXXI, 43, 2; XXXIII, 21, 2.

Dalmatis, commencement, III, 26, 1. 1; XXXVI, 12, 2. 1; XAXVI, 12, 2.

Damascus, mont, XIII, 10, 1

Damea, Apamia, V, 33, 4.

Damaia, VI, 32, 9.

Dandagula, VI, 23, 2.

Dandari, VI, 7, 1.

Daneon, port, VI, 33, 2.

Dangala, VI, 25, 1.

Danube, source, XXXI, 10 Danube, source, XXXI, 19, 1. cours, IV, 24, 7 et suiv. Daorisi, III, 26, 2. Daphissa, IV, 15, 1.
Daphais, ile, VI, 34, 4.
Daphais en Phocide, IV, 12, 3.
Daphaus en Ionie, V, 31, 6.
Daphausa, Thallusa, V, 38, 2. Dara, Gatuli, V, 1, 10. Deras, fl., VI, 28, 4.
Darat, fl., V, 1, 19.
Daratica, Ethiopes, V, 1, 10. Darda, VI, 22, 4. - Indiens, XI. Dardanes en Épire, III, 29, 1; IV, 1, 3; 17, 1; XXXIII, 12, 1.

Dardania, Samothrace, IV, 23, 9.

Dardanium, ville, V, 33, 2 et 4. Dardes, nation, III, 16, 5. Dareium, VI, 18, 1.
Darema, VI, 34, 7. Dari, VI, 23, 4. Daritis, partie de l'Ariane, VI, 25, 4. Daron, VI, 35, 13. Darra, VI, 35, 13.

Darra, VI, 32, 8.

Dascusa, V, 20, 1.

Dascylas, V, 40, 3.

Daselis, VI, 35, 2.

Dasibari, fl., V, 5, 7.

Dassarette, III, 26, 4; IV, 1, 3. Datos, IV, 18, 3. Davelli, VI, 35, 12. Daulis, région, IV, 4, 2. Daulotes, fontaine, VI, 32, 9. Dauniens, leurs colonies, III, 16, 5. Dauniens, limite, III, 16, 4. Debris, ville, V, 5, 6 et 7. Decapolis de Syrie, XV, 4, 3. Décapolitane, région, V, 16, 1; 17, 3. Deciani, III, 16, 7. Decintes, 111, 5, 5; 7, 1. Decuma, 111, 3, 6. Decumans, colonie, III, 5, 2.

Deitania, III, 4, 2. Delos, roches, XXXII, 9, 1. Delos, gens de, X, 71, 1. Délos, cuivre, XXXIV, 4, 1. Délos, les Hyperhoréens y envoient IV, 26, 13. Délos, île, II, 89, 1; 106, 9; IV, 22, 2; XIII, 2, 1; XVI, 89, 2; XXXIV, 2; XIII, 2, 1; XVI, 89, 2; XXXIV, 4, 1; XXXVI, 4, 3.
Delphacia, ile, V, 44, 1.
Delphacia, ile, V, 44, 1.
Delphas, II, 95, 3; VII, 30, 2; 32, 1;
XIX, 26, 6; XXXIV, 17, 1; 19, 10, 15 et 17; XXXV, 35, 1 et 2; 40, 13. — ville, IV, 4, 1.
Delphas, laurier, XV, 39, 1; XXIII, 80, 5. — oracles, VII, 47, 1. — platane, XVI, 88, 1.
Delphas, table, VII, 58, 1.
Delphas, chaudières, XXXIV, 8, 1.
Delphas, un pentahle, sa statue, XXXIV, 19, 8.
Delphas, trèsors, III, 20, 5. Delphes, trésors, III, 20, 5. Delphes, Apollon, XXXIV, 8, c. Delphini, port, III, 7, 2. Delta, Egypte, III, 20, 7; V, 9, 2 et 5; 10, 10; XXXVI, 16, 2.
Delta, le haut du, V, 9, 4. Demetrias, ville, IV, 15, 1.
Demonnesos, V, 44, 1. Denda, III, 26, 4. Dendros, ile, IV, 19, 6. Denna, VI, 35, 2. Denselatas, IV, 1, 3. Denseletas, 1V, 1, 5.
Denseletas, IV, 18, 1.
Derangas, VI, 23, 6.
Derasidas, II, 91, 1.
Derasides, lles, V, 31, 3.
Derbices, VI, 18, 2.
Dermistes, III, 26, 2. Deretini, III, 26, 2. Derrha, IV, 17, 3. Dertona, col., III, 7, 3. Dertusani, III, 4, 6.
Derxène, région, V, 20, 1. Desuviates, III, 5, 4. Devade, VI, 32, 8. Develton, Deulton, IV, 18, 7. Dezimontani, VI, 26, 5. Dia, ile, IV, 20, 5. Dia en Tauride, IV, 26, 8.
Dia en Tauride, IV, 26, 8.
Dia, Natos, IV, 22, 5.
Diabotæ, îles, V, 36, 2.
Diablindi, IV, 32, 1.
Diane, bois, KVI, 91, 1. Dianes, Dois, N.V., 91, 1.

Dianeneses, III, 4, 9.

Dianitis, myrrhe, XII, 35, 2.

Dianium, III, 4, 3; 11, 1.

Dianium, Ile, III, 12, 2.

Diaphanes, fl., V, 22, 1.

Diarrhytus, Hippo, V, 3, 1.

Dibiach, VI, 31, 5. Dicæa, IV, 17, 3. Dicææ, IV, 18, 3. Dicarchia, Puteoli, III. 9, 9.
Dicte, mouts de Crète, XXIV, 102, 4. Dictynnœus, mont (en Crète), IV. 20, 4. Diduri, VI, 11, 1. Did) mæ, iles, V, 35, 3; 38, 3. Didymeen, Apollon, oracle, V, 31, t. Didymæum, XXXIV, 19, 25.

Didyme, ile, III, 14, 7.

Diensis, col., IV, 17, 2.

Dieux, iles des, IV, 36, r. Digba, VI, 31, 1.
Digari, IV, 18, 1.
Digito, Tigris, fl., VI, 31, 1.
Dimastos, fle, V, 36, 2. Dimuri, VI, 23, 7.
Dindari, III, 26, 2. Dindymis, Cyzique, V, 40, 2. Dindymus, mont, V, 40, 2. Dinia, ville, UI, 5, 7. Diobessi, IV, 18, 1. Diodessi, 1V, 18, 1.

Diocasarea, en Cappadoce, VI

Diodore, île, VI, 34, 5.

Diomède, île, III, 30, 1.

Diomède, lie, IK, 61, 2; XII, 3

Diomède, limite, XXV, 53, 3.

Diomède, promontoire, III, sê

Dion, V, 16, 1.

Dion (en Enbée), IV, 21, 2.

Dionvide, 1le, IV, 10, 2; V, 31 Dion (en Enbe), IV, 11, 2.
Dionysia, île, IV, 19, 2; V, 31
Dionysias, Naxes, IV, 22, 5.
Dionysopolis, IV, 18, 5 et 6.
Dionysopolita, V, 29, 4.
Dioryctos, localité, IV, 2, t.
Dionooridu, île, VI, 3a, 10. Dioscoron, ile, III, 15, 2. Dioscurias, VI, 5, 2 et 2. Dioshieritæ, V, 31, 9. Dioshieronitæ, V, 42, 2. Dioshieronites, V. 42, 2.
Diospage, V. 30, 2.
Diospolis, ou Dipolis, V. 18, 1.
Diospolis (en Egypte), VII. 7, 1
Diospolis Laodicra de Physi 29, 3, Diospolites, nomos, V, 11, L. Diospolites, nomos, V, 9, L. Dios Theodosia, II, 106, 11. Dirce, fontaine, IV, 12, 1. Direa, VI, 35, 1. Dirini, III, 16, 6. Ditiones, III, 26, 1.
Ditiones, III, 26, 1.
Dium (en Crète), IV, 20, 3.
Doberi, IV, 17, 2.
Dochi, VI, 35, 12. Docleate, fromage, XI, 97, t. Docleates, III, 26, 2. Dodone, temple de Jupiter, IV, 1 Dodone, II, 106, 7; XXXVI, ij, Dolates, Salentini, III, 19, 2, Dolicie, Sasemini, 11, 19, 2 Dolicie, iles, VI, 3a, 9. Dolichiete, ile, V, 35, 3. Dolionis, Cyzique, V, 40, 2. Dolopes, IV, 18, 2. Dolopes, IV, 3, 1. Domatia, VI, 32, 14. Domatianes, VI, 34, 7. Domazanes, VI, 34, 7.
Donacesa, mont, IV, 15, 1.
Donusa, ile, IV, 23, 3.
Dora, fontaine, VI, 32, 9.
Dorique, nation en Ame, VI, 1, 3. Dorique, nation en Am. XIVI, S.
Doriques, colonnes, XIVI, S.
Doride, gulfe, V, 29, 5.
Doride, mont Otta, XXXV, 4
Dorien, mode, II, 2e, 1; VII, 2
Dorion, IV, 7, 2; V, 31, 6.
Doride, IV, 23, 1.— commun. limite de la Carie, V, 29, 2. Dorisci, VI, 25, 2. Doriscus, localité, IV, 18, 4. Doron (Cilscie), V, 33, 3. Dorum, V. 17, 1.
Dorylæi, V. 29, 4.
Doryleum de Plarygie, V. 34, 8. Dotion, 17, 16, 1.

Dracon, mont, V. 3x, 7.

Draconon, fle, IV, 23, 10.

Dramasa, nom indien du pôle avstral, VI, 22, 6. Drange, VI, 25, 3. Denem, fl., III, 28, t. Drepana, III, 14, 4. Drepane, IV, 19, 1.
Drepanitani, III, 14, 5.
Drepanum, XXXII, 11,
montoire, III, 14, 3. Orepanion, promont, en lade, VI, 34, 6. Drilo, A., 111, 26, 3. Drilon . parties boisées, XXI, 19, 1. Deimati, VI, 32, 9. Demium, fl., 111, 29, 2. Dromiscos, II, 91, 1.
Dromos Achilleos, IV, 26, 2.
Druentia, fl., III, 5, 2. Drugeri, IV, 18, 1. Druides, XVI, 95, 1. Dryma, region, IV, 4, a.
Drymodes, Arcadie, IV, 10, t.
Drymusa, ile, V, 38, a. Dryopes, IV, I, 2. Dryopes, IV, t, 2.
Dryopis, Thessalie, IV, 14, t.
Dryuse, Samos, V, 37, t.
Duatus, golfe, VI, 32, 8.
Dulchima, Ite, IV, 19, 3.
Dumana, VI, 35, t.
Dumana, Ite, IV, 30, 3.
Duria, It., IV, 25, 2.
Duria, deux fleuves, III, 20, 4.
Durine, ville royale, fournit un Durine, ville royale, fournit une co-lonie, VI, 31, 22.

Durins, fl., IV, 34, 4; 35, 1 et 3.

Dusaritis, myrrhe, XII, 35, 2. Dyme, col., IV, 6, 2.
Dyris, mont Atlas, V, 1, 13. Dyrrachmi, XIV, 4, 8. Dyrrachium, ville d'Illyrie, III, 16, 3; XIX, 41, 7; XXXII, 9, 1. lonie, III, 26, 4.

#### E

Rbhisens, monts, VI, 32, 8.

Rbade, VI, 32, 15.

Rbora, en Lusitanie, IV, 35, 5.

Rhura Cerealis, III, 3, 5.

Eburobritium, IV, 35, 1.

Eburobritium, IV, 35, 1.

Ebuse, chasse les serpents, III, 11, 2.

Ebuse, terre, III, 11, 2; XXXV, 50, 1.

Ebuse, ile, III, 11, 1; VIII, 83, 2; IX, 32, 1; XV, 21, 3; XIX, 32, 1.

Ebuse, produit des lapias, III, 11, 2.

Ebuse, produit des lapias, III, 11, 2.

Echatane des Medes, VI, 16, 2; 31, 7,

Rebatane (en Médie), VI, 29, 5.—

(en Phénicie), V, 17, 1.

Echiqua, V, 17, 1.

Echinusa, III, 14, 5.

Echinusa, III, 14, 5.

Echinusa, Cimolus, IV, 21, 3.

Echinusa, Cimolus, IV, 21, 3.

Echinusa, Cimolus, IV, 21, 3.

Ecole a Rome, XXXV, 37, 2.—

d'Octavie, XXXVI, 4, 17.

Ecercties, VI, 4, 6.

Ecunt, III, 24, 4.

Edessa en Arabie, V, 21, 1. Edessa en Arabie, V, 21, 1. Edetanie, région, III, 4, 3 et 7. Edenne, VI, 19, 1. Edens, IV, 18, 1. Edenis, Antandros, V, 32, 3. Edonis, Antanaros, v. 52, 3.

Edonus, niont, IV, 18, 12.

Edons, VI, 35, 3.

Edro, port, III, 20, 7.

Egelasta d'Espagne, XXXI, 39, 5.

Rgelastani, III, 4, 9. Egnatia, ville, 11, 111, 3; 111, 16, 3, Egovarri, IV, 34, 3. Egra, VI, 32, 14. Eguituri, III. 24, 4. Eion, VI, 6, 2.

Elæa (en Eolide), V. 32, 1; 33, 4. Elea, ile dans la Propontide, Elans, IV, t8, t1. Eleus, en Doride, V. 29, 5. Eleusa ile, V, 38, J. Elamte, et ville du même nom, VI, Elamite, et ville du même nom, 32, 12.

Elaphites, îles, 111, 30, 3.

Elaphites, île, V, 38, 2.

Elaphonnesus, île, V, 44, 1.

Elaphus, mont, VIII, 83, 1.

Elaphus, île, IV, 19, 2.

Elate, ville, IV, 12, 3.

Elate, tyrau, XXXV, 36, 35.

Elatium, V, 21, 4.

Elatum, Îl, XXXI, 7, 1.

Elatum, fl, XXXI, 7, 1. Elatus, mont, 1V, 19, 4. Elbocorii, IV, 35, 6. Eldamarii, Arsbes, VI, 30, 1. Eldamarii, VI, 30, 1. Elea, anjourd'hur Velia, III, 10, 1. Electrides, les, III, 30, 2; IV, 30, 2; XXXVII, 11, 2.
Elegia d'Armènie, V, 20, 1. Elecns, X, 40, t.

Elecns, X, 50, t.

Elecns, costume, XXXIV, 19, 42.

Elephantine, d'Ethiopie, XXIV, 102,
3. — de la Thébaide, XVI, 33, 3. Elephantis, fle, V, 10, 11. Electric IV, 18, 1.

Eleuse, the IV, 19, 6; V, 22, 3; 35, 2.

Eleusine, tableau dans le temple,

XXXV, 40, 9. Elewis, en Bootie, II, 94, 1; IV, 11, 1.
Eleuthera, IV, 12, 2; XXXIV, 19, 8.
Rieutherae, IV, 20, 3.
Eleutherae, B., V, 17, 4.
Eleutherae, B., IX, 12, 2. Elice, II, 94. 1. Elide, territoire, IV, 6, 3. Elide, en Achaie, II, 73, 2; IV, 6, 3; VII, 20, 1; XVI, 13, 2; XIX, 4, 3; 13, 1; XXI, 19, 3; XXV, 30, 1, XXVIII, 6, 4; XXXV, 34, 1; XXXVI, 55, 2. Elopia, caux, IV, 31, 2. Elorum, fl., III, 14, 4.
Elorum, chittenu de Sicile, XXXII, 7, 1.
Elisates, IV, 33, 1.
Elisates, XII, 39, 1.
Elisates, XII, 39, 1.
Elisates, VI, 38, 4; 31, 9. — jointe
à la Perse, VI, 31, 10. — est humide, VI, 31, 10.
Emanici, III, 3, 10.

Emathia, Macedoine, IV, 17, 1. Emerita Augusta, IV, 35, 6. — de Lu-silanie, IX, 65, 3; XV, 4, 5. Emerita, juridiction, 1V, 35, 5.
Emersa, V, 21, 4.
Emersa, V, 19, 1.
Emaun, VI, 35, 2.
Emischabales, VI, 32, 16. Emmaum, toparchie, de Judée, V, 15. T. Emodus, chaine, VI, 21, 1; 24, 8.
Emodus, mont. V. 27, 2; VI, 21, 6. Emporia, III, 6, 5.
Emacadioa, IV, 26, 3.
Enagara, Ile, V, 35, 3.
Enchelea, III, 25, t. Enderoduni, 111, 26, 3. Engadda, ville, V, 15, 4. Enguni, III, 14, 5. Eningia, ile, IV, 27, 6. Enipeus, fl., IV, 15, 2, Enupe, IV, 10, 1. Enneacrunos, IV, 11, 2. - à Athènes, XXXI, 28, 4. Enoris, ile, 111, 13, 2.

Entellini, 111, 14, 5.

Eodanda, ile, VI, 32, 8. Eodanda, ile, VI, 32, 8.

Rordone, IV, 27, 2.

Rordenses, IV. 17, 2.

Epagerism, VI, 5, 2.

Epagris, Andros, IV, 22, 3.

Epai, Elii, IV, 6, 3.

Kpetini, III, 26, 2.

Eplièse, port, XXXV, 40, 15.

Kolièse, temple de Diane, II, 8 Eplièse, port. XXXV, 40, 15.

Eplièse, temple de Diane, 11, 87, 2;
VII, 38, 1; XXXVI, 56, 2. — temple, XVI, 79, 1; XXXIII, 55,
1; XXXIV, 19, 4; XXXVI, 4.
20; XXXVI, 21, 1. — sept fois retabli, XVI, 79, 1.

Eplièse, Diane, XIV, 2, 1; XXXV, 40. 7. Ephésieus, XXXIV. 19. 9. Ephésieus, minium, XXXIII, 39, 1. vin, XIV, 9, 2. Ephisien, Hermodorus, XXXIV, 11, 2. - Parthasius, XXXV, 36, 7.-Posidonius, XXXIII, 55, 2; XXXIV, 19, 40. — Xenocrates, 55, 2; XXXVII, 9, 2. Ephèse, XXXIII. 37, 1. - œuvre des Amazones, V, 31, 4. — seconde lu-mière de l'Asie, V, 31, 9. Ephyra, Corinthe, IV, 5, 3. Ephyra, Corinne, 19, 19, S.
Ephyri, IV, 3, 1.
Epicnémidiens, Locriens, IV, 12, 3. Epicrane, fontaine, IV, 12, 1.
Epicrane, fontaine, IV, 12, 1.
Epiclamnum, col. III, 26, 4.
Epiclaphnes, Antochia, V, 13, 1.
Epidarum, V, 35, 2.
Epidarum, V, 35, 2. 22, f.

\*\*Epidaure, ville, IV, 9, 2. — colonie,

Hi, 26, 3. Epidaure, II, 91, 1.

Epidaurus Limera, IV, 9, 1.

Epidires Beremce, VI, 34, 2.

Epimaranita, VI, 3a, 8. Epiphaneinse (en Syrie), V. 19, 1.

Ropphania, de Glicie, V. 21, 3.

Epiphania, sur l'Euphrate, V. 21, 1.

Epire, commencement, III, 26, 4. Kpire, IV, 1, 2 et 3; VIII, 61, 1. Epirote, Alexandre, III, 15, 3.

Heraclea, en Carie, V, 29, 7. Heraclea Cherronesos, IV, 26, 6. Heraclea, en Crète, IV, 20, 3.

Heraclea Latmus, V, 31, 3.

Heraclea, de Macédoine, IV, 17, 1. Heraclea, autre en Macédoine, IV. 17. 5. Heraclea, du Pont, VI, 1, 3; IX, 83, 2; XV, 39, 3; XVI, 89, 1; XXI, 44, 1; XXVII, 2, t. Heraclea, ville à l'embouchure du Rhône, III, 5, 3. Heraclea Sintica, IV, 17, 2. Heraclea, en Syrio, V. 18, 1. Heraclea, en Thrace, IV, 18, 3 et 5.
Heraclea Trachin, IV, 14, 2.
Heracleopolita, XXXVI, 19, 3.
Heracleopolites nomus, V, 9, 4;
XXVI, 19, 1.
Linchists territains on Folida V. Héracléote, territoire, en Éolide, V. 32, 2, Héraeldote, Zenxis, XXXV, 36, 2. Heraeldote, beraclium, XX, 69, 1. origen, XX, 62, 1. Héraeléotique, bouche du Nil , V, 11, 5; X. 40. a. Heracleum, en Colchide, VI, 5, 2. Heracleus , fl., VI, 4, 4. Heraclia , d'Acarnanie, [V, 2, 1. Heraclia , Siris , III, 15, 3. Héraclienne, pierre, XXXIII, 43, 1. Heræa, IV, 10, 1. Heras lutra, ile, III, 13, 2. Heratemis, VI, 26, 4. Herbanum, III, 8, 3, Herbessenses, III, 14, 5. Herbitenses, III, 14, 5. Herbulenses, 111, 14, 5. Herculanea, figuier, XV, 19, 3, Herculaneus, ruissean, XXXI, 25, 1. Herculanium, ville, III, 9, 9.

Hercule, autel, V, I, 4.— colonnes,
II, 67, I; III, Procem., 5; V, 1, 2;
VI, 39, 2; XIII, 4, I; XIX, I, 3;
XXVII, 1, 2; XXIX, 8, 4.— iles, Ill, 13, 2. — port, Ill, 10. 2.

Hercule, ville, daus une ile du Nil, V, 9, 4. Hercule Monocus, port, III, 7, 1. Hercuniates , III, 28, 2. Hercynienne, XVI, 2, 2. -- forêt, ſ∀, 25. 1. -- en Germanie, X, 67, 1. - chaine, IV, 28, 3. Herdonienses, III, 16, 6.
Hermandus, fl., VI, 25, t.
Hermandus, V, 31, 6.
Hermione, IV, 9, 2. Hermiones, IV. 28, 2. Hermione, territoire, IV, 19, 5. Hermisium, IV, 26, 9. Hermocapelita, V, 33, 4. Hermonassa, VI, 6, 1. Hermontites nomos, V, 9, 3. Hermopolites nomes, V, 9, 3. Hermunduri, IV, 28, 2. Hermus, fl., V, 31, 7. Hernicum Capitolum, III, 9, 11. Hernique, territoire, III, 9, 11. Hérodium, toparchie de Judée, V, 15, 1. Hérospolites nomes, V, 9, 4. Hérospolitique, golfe de la mer Rouge, V, 12, 2. Heroum, VI, 32, 13; VI, 33, 2. Herticei, VI, 7, 3.

Hesidrus, S., VI, 21, 8. Hespérides, dans la Pentapole, V.5, 1. Hespérides, jardins, V, 1, 3; XIX, 15, 3; 19, 1; 22, 2; XXXVII, 11, 8. Hespérides, îles, VI, 36, 4. Hespériens, Ethiopiens, VI, 35, 17 et 19; 36, 3. Hesperium, promont., V, 1, 10, Hesperium, promont., V, 1, 10. Hesperius, mont d'Æthiopie, IL 110, 3. Hesperu ceras, VI, 36, 4. Hestimotis, XXXI, 9, 1. Hibernie, largeur et longueus, IV, 30, 2. Hiera, automate, IV, 23, 4. Hiera, Ste, Eolienne, II, 110, 4. Hiera, ste, Eolienne, II, 110, 4.
Rera, Cyclade, II, 89, 1.
Hiera (à Lesbos), V, 39, 1.
Hiera (à Lesbos), V, 39, 1.
Hieracia, sie, sii, 23, 3.
Hieracometæ, V, 33, 4.
Hieracometæ, V, 33, 4.
Hierapolita, en Asie, sii, 95, 3.— en Crete, siv, 20, 3.— en Syrie, V, 19, 1; XXXII. 8, 1.
Hierapolitæ, en Phrygie, V, 29, 3.
Hierapytua, siv, 20, 3.
Hierasycaminos, VI, 35, 6.
Hierasycaminos, VI, 35, 6. Mieras, fl., V, 43, 3, Hiericus, toparchie de Judée, V, 15, 1; XIII, 9, 4. Hierocepia, ile, V, 35, 2. Hierolophienses, V, 33, 4. Hieromiaces, B., V, 16, 1. Hieronesos, lle, III, 14, 6.
Hieros, fl., V, 32, 3.
Hieros, ville et fl., VI, 5, 3.
Hierosolyma, V, 15, 1; XXVII, 5, 2.
Hillesion, IV, 12, 2. Hilleviones, IV, 27, 6.

Himantopodes, V, 8, 2 et 3.

Himera, avec un fl., III, 14, 4.

Himera, Demophius, XXXV, 36, 2. Himerte, Lesbos, V, 3g, t.
Hipparenum, VI, 3e, 6.
Hippi (en Ionie), V, 3t, 6.
Hippini, V, 2g, 6.
Hippo dirutus, Diarrhytus, V, 3, t; IX, 8, 4. Hippo regius, V, 2, 1. Hippo nova, III, 3, 5. Hippo, maintenant Vibo, III, 10. 2. Hippocrène, fontaine de Bœotie, IV, 12, 1, 12, 1.
Hipponenses, IX, 8, 4.
Hippones, golfe, V, 3, 1.
Hipponecos, V, 36, 3.
Hippopodes, IV, 27, 5.
Hipporea, VI, 35, 12.
Hippos, V, 16, 1.
Hinnat, ft., fen Colchide Hippos, fl., (en Colchide), VI, 4, 5. Hippuri, port, VI, 24, 4.
Hippuris, ile, 1V, 23, 5. Birminium, fl., 111, 14, 4. Hirpes, les, passent sur un bacher embrasé suns se brûler, VII, 2, 11. Hirpins, II, 95, 3; III, 16, 1. Hirpins, monts, III, 16, 3 Hispalis, juridiction, III, 3, 7 et 10. Hispalis, puits, II, 100, 2. Hispalis, colonie, III, 3, 7. ispalis, colonie, III, 3, 7.
ispalis, colonie, III, 3, 7.
ispalis promont., VI, 54, 4.
ispana, vigne, la meilleure de celles
qui ont peu de renom, XIV, 4, 17.
ispani, font des cribles avec du lin,
Hormanium, IV, 16, 1.
Homonades, V, 33, 1.
Hornisius, 2, V, 40, 3.
Hornisius, 2, V, 40, 3. Hispatum promont., VI, 34, 4. Hupana, vigne, la meilleure de celles qui ont peu de revous, ... du lin , Hormanium, IV, 10, Hispani, font des cribles avec du lin , Hortanum, III, 8, 3.

Hispania, II, 48, 2; III, 2. 75, 1; 81, 1; 83, 2; X XIII, 6, 1; XV, 7, 1; XV 76, 3; 79, 3; XVIL, 35, 12 73, 4; XXI, 48, 1; XXI XXV. 46, 1; XXXI, XXXIII, 19, 3; 21, 10; 1; 37, 1; 40, 1; XXXII XXXV, 50, n; XXXVI 67, 2; XXXVII, 43, 1. de mines, HI, 4, 15.—
triomphe, XIV, 17, 2.—
triomphe, XIV, 14, 3.
Hispania, eitérieure, HI, 4,
1, 3; 7, 1; XXXI, 39, 5;
16, 1; XXXVI, 45, 1;
Taraconaise, IV, 34, 1.
Hispania, ultérieure, VII,
XXXV, 49, 2.
Hispania, citérieure, sept jur
HI, 4, 1, — longueur, II de mines, III, 4, 15. — III, 4, 1. - longueur, II Hispania, VIII, 54, 5; IX XIV, 4, 8; 29, 1; XV XVIII, 57, 7; XIX, 30, 1; 68, 1; XXV, 47, 1; XXI XXXV, a8, r; XXXVL 6 *Bispania* citérieure, prince de Hispania, Bavilus, XX, 76 prince, XX, 81, 4. Hispania citérieure, dispe XXXIII, 5a. 1. Hispania, description, IV, I seqq. — louangs, XXXVII — circuit, IV, 35, 7. — mi née, XV, r, r ; XXXIII, 5 flanc et front, IV, 35, a monts apides et stériles. I at, 3. Hispania, le nom vient de par III, 3, 3. Hispania, Vespasien lui au droit du Latium, III, 4, 15 Hispania, les pauvres, XVI, Hispania, outardes, X, 19, 2. XXXIII, 57, r. — jumen 36, r. — miel, XI, 8, r. – XXXII, 21, 2. — poix.? 6. — sel, XXXI, 45, 3. XXXIV, 30, 1. — sport. 40, 1. — écume d'argent, 35, 2. — vius, XIV, 8, 10 Hispania, vendangeur, XVII Hupania, naufrages, II, 67, Hispania, Ocean, XXXVII, *Hispania* , triomphe de Cès 17, 2. Hispania, mer, III, 10, 4. Hispaniense, bouches du Rh 5, 3. Hispeltum, col., III, 19, 2.
Histi, VI, 19, 1.
Histonium, ville, III, 17, 1.
Holmia, Seleucia, V, 22, 3.
Holma, V, 22, 2. Holopy 201, 1V, 20, 3.
Homerita, VI, 32, 15 et 11 Homolian, IV. 16, 1.

Mostelia, bourg sur le Pó, XXI, 43, 1. Myampolis, IV, 12, 3. Nyantes, Béoliens, IV, 12, 2, Mrbanda, ile d'Ionie, II. gt. 1. Hirbla, mont de Steile, KL, 13, 1. Hy blenses, 111, 14. 5. Myda, V, 29, 2. Hrdaspes, A., VI, 21, 7; 23, 1. Hyde, V. 25, z.
Hyde, Sardes, V. 30, 1.
Hydissenses, V. 29, 1.
Hydissenses, V. 29, 3.
Hydrelia, V. 29, 3.
Hydreum, VI, 26, 7. Hydreuma, VI, 26, 7. Mydruntum, ville, III, 16, 2. Hydrussa, Andros, IV, 22, 1.—Ceos, IV, 20, 6. — Tenos, IV, 22, 1. Hyettor, de Brotie, XXXVI, 25, 2, Hyetussa, ile, V, 36, 2.

Hye VI, 32, 8.

Hylai, (en Scythie), IV, 26, 5. Hylarum, mer, IV, 26, 3, Hylas, a., V, 40, 4. Hylata, V, 19, 1. Hyle, IV, 12, 3. Hilles, peninsule, III, 26, 1. Hilles, A., V. 31, 8. Mymani, 111, 25, t. Mymette, marbre, XVII, 1, 4, — colonie, XXXVI, 3, 1; 24, 11.

Hymette, mont, IV, 11, 2; XXXV, 49. 3. - Athenes, XIX, 55, 1, mont de l'Attique, XI, 13, 1. Mrssos, Se, V, 36, 2.

Hymdos, V, 29, 7.

Mypeea, ile des Stechades, III, 11, 3. Мурарскі, V, 31, 9. Шураніг, fl., IV, 26, 3, 5 et го. — dans le Pont, XI, 43, г. Hypatis, fl. II, 75, 6; VI, 21, 7; 23, z. Hypatin, ville, VI, 35, 3.
Hyperboreens, IV, 26, 11; VI, 14, 2; 20, 3.

Hypere, ile, IV, 23, 4.

Hypere, fontame, IV, 15, 1.

Hypere, VI, 26, 4. Hypius, mont, V, 43, t.

Hypobaru, B., XXXVII, tt, S.
Hypsa, B., III, 14, 4. Hypsolta, IV, 18, 1. Hypsizorus, mont, IV, 17, 5.

Hytanu, ft., VI, 26, 3.

Hyrcaniens, VI, 15, 1; 18, 1; VIII, 25, 1. Ur caniens, Macedomens, V. 31, 9. Hyreunie, monts, XXXI, 26, 1. Hyrcanie, XV, 19, t.
Hyrcanie, vallees, XII, 18, 1.
Hyrcanie, mer. V, 27, 2; VI, 15, 1; 18, 1. Hyrie, IV, 12, 2. Hyrie, Zacynthus, IV, 19, 3. Hyrine, 111, 16, 6. Hyrmine, IV, 6, 2. Hyster, IV, 6, 1. Hytanis, VI, 26, 3.

lalysus, V, 36, 1. lambe, ile, VI, 33, 5. lapydes, III, 22, 2; 25, 1. Japydie, 111. 23, 1. tapydie, huste, Ill, 25, 2.

ici Injugie, 111, 10, 5. Jamgia Acra, III, 16, 2. Injugue, promontoire, III, 16, 5. Inpy 2, 11. III, 16, 3. lasi, III, 28, 1. lasii, XXXVI, 4, 3. Iasus, golfe, V. 29, 5; 31, 1. Iasonius, B., VI. 4, 3. lassius, golfe, IX, 10, 1. lossos, ville, IX, 8, 5. Iasus, V, 29, 5. Iatii, VI, 18, 3. fazrges, Sarmates, IV. 25, 1.
Sberie, VI. 4, 4, VII. 27, 3; XX, 95, 1, Iberic, Espagne, III, 4, 4; XXXVII, 11, 3. therie et Arméme, limite, VI, 15, 4. therie, villes, VI, 11, 1. - portes, VI, 25. G. Ibèreane, mer, III, 2, 2; 10, 4. Ibères, venus en Espagne, III, 3, 3. Iberes, nation, VI, 11, 1. - ville, VI, 13. 1. Ibeeus, fl., III, 4, 4. - sources, IV, 34, a. - arrose une colonie, Ill. 4. 2. Iberus, fl., se jette dans le Cyrus, YI., 11, 1. Ibattes, A., V. 37, 1. Icarienne, mer, 1V, 18, 4.
Icarius, 1V, 11, 2. Icaros, ile, IV, 23, 1; V, 37, 1.
Icarus, fl., VI, 19, 2.
Icarusa, fl., VI, 5, 3. Icatala, VI, 7, 2. Ichanenses, III, 14, 5. Ichara, ile, VI, 32, 6. Ichna, IV. 17, 1. Ichousa, Sardague, 111, 13, 3. Ichthyoessa, IV, 23, 1.
Ichthyophages, XV, 7, 4. - en Arabie, VI, 32, 3. — en Inde, VI, 25, 4; 26, 3. — Orites, VI, 25, 4. — nagent comme des poissons, VI, 34. 7. Ichthyophages, iles, VI, 32, 8, Ichthys, primoniore, IV. 6, 3, Iconium, Ietrarchie, V, 25, 1. Icomum, Ciliere, V. 22, 3. leusian, V. 1, 20. leositans, III, 4, 2. Ictimules, mines d'or, XXXIII, 21, Ida, XXXVI, 25, 2 - mont en Eolide, V. 32, 2. — mort de la Troade, XIII, 12, 1; XVI, 19,5; 24, 1; XXVII. 3, 1. Ida, herbe, XXVII, by r. - figurer, XV, 19, 1. - latter t, XV, 39, 3; XXIII, 80, 6. - par. VIV. 25, 6. Ida, Dactyles, VII, 57, 1. en Cente, XXXVII, 61, 1. Ida, monu, XVI, 60, 3. Ida, ronce de l', XVI ; 1, 1; XXIV, 75, t.
Ida, mont, en Crète, IV, 20, 4.
Idalum, V, 35, 2.
Idomenenses, IV, 12, 2. Idomeroses, IV, 17, 2,
Idomeroses, IV, 17, 2,
Idomero, ou elle commence, V, 14, 1.
Ieleba, V, 17, 1.
Ielerus, M, 14, 5.
Ielerus, M, 11, 19, 1.
Igilgili, col., V, 1, 20.
Igilum, ile, III, 12, 2.

Iguvini, III, 19, 2; XXIII, (4, 2. Iguvinum, cu Italie, XX, 7, 6. Herdenses, III, 4, 7. Hergauns, III, 4, 3. Hergetes, III, 4, 4. Hehn, IV, 15, 1. Iliberi, Libertui, III., 3, 5. Ilienses, on Sardaigue, III, 13, m. Hienses, ville, XVI, 88, z. Honenses, III, 9, 11. Hea. Bia, III, 3, 7. Hapula, on Lans, III, 3, 5. Ilipula mmor, 1ft, 3, 3. Ilisanita, VI, 32, 15. Ilissus, A., IV, 23, 8. — localité, IV, Hum, X, 37, v. — jouissant or l'eveniption, V, 33, 2. — pris 5000. le règue de Rhamses, XXXVI, 24, 3 d'Union, III, 14, 6, — aux temps d'Iton, III. 14, 6, XIII. 1, 2; XXXIII. 4, 5; XXXIV. 47, 2; XXXV, 6, 1. — guerro d'Ilion, XVI. 87, 1; XXXV, 40, 19. Illiens, ile, XV, 38, 2. Illiberis, III, 5, L Illier, III, 4, 2. Illicitanus, golfe, III, 4, 3. Illurco, III, 3, 5. Illyrie, iris, XIII, 2, 8; XXI, 19, 1 et 2, Illivie, escargots, IX, 85, t. - huitres, XXXII, 21, 2. — longueue et largeur. III, 29, 2. — le littural presente plus de mille îles, III, 30, 2. — reheliton, VII, 46, 2. Illyrie, III, 6, 7; 25, 1; VII, 49. 2; XI, 106, 1; XII, 27, 1; XXV, 34, 1, XXVI, 55, 1; XXXIII, 13, 5 Illy riens, 11, 106, 8; VII, 2, 8. Illy riens proproment dits, VII. 3-, 1. Hlyrieni, roi, XXV, 34, 1.— la seine Teuch, XXXIV, 11, 1. Illyris, ile, V, 35, 3. Horci, III, 3, 4. Horcitani, III, 4, 9. Iloa, ile, III, 12, 2. - ile d'Italie, XXXIV, 41, 1. Huro, 111, 4, 5. Imacarenses, III, 14, 5, Imaducki, VI. 7, 2. Imaus, région du mont. VII. 2, 3. Immus, mout, brauche des monts Riphees, V. 27, 2; VI, 21, 5 et g. igmlie neigeax, VI. 21, 9. Imbarus, mont, V, 22, 3. Imbrasus, fl., V, 37, 1. Imbros, ile, IV, 23, 7. Imityi, VI, 7, 2. Imitys, 0, VI, 7, 2. Imme en Commangene, V, 21, 1. Innchus, A., IV. 9, 1. Indpurs, peuples, portant beaucoup de nous, III, 5, 7; 7, 1. Inapai, VI, 7, 3. Darime, Mourin, III, 12, 3. Inarime, Emmin, III, 12, 3,
Incia, II., III, 20, 4,
Indians, VIII, 25, 4; 61, 6, 1X, 54, 1;
X, 2, 1; XII, 15, 2; 22, 1; 48, 1;
XIV, 19, 3; XV, 7, 4; XVIII,
22, 1, XXXI, 18, 1; XXXII, 11, 1;
XXXVII, 20, 2 ct 3; 37, 1; 61, 1,
— donnes en don, II, 67, 4.
Indians, Nomades, VII, 2, 18, — Orsecus, VIII, 31, 1, — septemiria-

E di a — ser se lama. Li di a — serrimen punta se-L. D. — RYMEN EN SHIELD. LLT in the Contract Integral for Computer LLT. In ...— to Computer White Co. IXXII i u — Samue pent Tim-BAR XXXT f. s. Selfmanne, V. 12, 5. Colon, I., V. ab. 1, V. 1, 1, ...

Las Parago, XXXI, I. a.

Connection, V. 21, ... -mad, V to L Commun. es Photoco. II. 43. L Commence V. M. S. Companies V. S. S. Gangarites Cologe, VI. 22, 1. Georges Colongue, VI. 22, 1. Georges, L., V. al., 1. Georges, 2000 grant spin Radon, VI. Georges, 200, V. 15, 2. Genera, VI, 5, 2,
Genera, VI, 3, 3,
Genera, VI, 3, 3,
Genera, VI, 3, 3,
Genera, VI, 5, 3,
Genera, VI, 5, 3,
General, VI, 5, 3,
Gene A IN LUXIE Garge, E., aranne, VI, va. c et sept. — marre, VII, a. c f. Geogra. Vic. 2, 3, nemes, vale, IV. : 1 g. German, capitale des Germandes, T, 22 Germanaer, V. j. :: VIII. 6:, 1; 70. 3; XIII, 33, r. — in rente qui mene cinez enz est mestricable. V. 5, c. Garmania, escarpouce, XXXVII. 25. t. Garmanian pierre . XXXVII. ade to Caramanies, Mateign, rule des, V. 5. é. Garesco, IV. 17, 2. mergester, mont III, 16. a. congresses, touts see IV. . a. .. Gargina, ment, V. 52.3. — et ville, V. 32. 3. Garner, port, III. 18, a. Garcole, ise, VI, 35, 15, Garsanettie, VI, 3, 2, Garagea, d., IV, 31, 1. Gasani, VI, 32, 3. Gasale, IV, 18, 2. trandos, ile, IV, 20, 6. Gaucumela, VI, 30, 2. Gaule et Gaulois, Voyez Garria et Galli. Gaulopes, VI. 32, 6. Gaules, ile, III, 14, 6; V, 7, 2. Gaurater, VI, 26, 4. Gaurus, vignes, XIV, 4, 15. Gaurus, monts, III, 9, 7. Gaurus, vin, XIV, 8, 3. Gaurus, mont, XIV, 8, 4. Gaza, V, 14, 1. — en Judée, XII, 32, 5. Germanique, mer, IV, 30, a. Geronia, ile, IV, 23, 7.

Fill a to Let us the lamb and horastee. To the Gover, VI, 3a, 6.

The lamb and the SECULE TELL the first matter than a second of the first se Side of Section (MAC) by the control of the control Somer, chicant. XX, 18. :. Sease, instance, XXX., . . . . . Same IV, al. ta. Samele August, II. 1. 1. Carolinas, II. a. s. Carolinas, II., a. 3. 6- 3 Generali. El ta i. XIV. 8. 7. Genne Urbanarum, III, 3, 8. Gennemi, III, 16, 6. General, its. 17, 19, 2, 6 Gargi, IV, 26, 3; VL, 14, 3, Ger, il., V, 2, 15, Goventus, ville, IV, 21, 2, Genesium, promont., IV, 21, 1. German, IV, 21, 1. Gerana, IV, 3, 1; 18, 6. Gerese, VI, 23, 8, Gergamor, V. 32, 2. Germani Oretana, III, 4, 9. German, XXVIII, 51, 2; XXXVII, Gnide, Clésias, II, 110, 1. - Seitter, 12. - le nom des Scythes passe tus, XXXVI, 18, 1. tus, XXXVI, 18, 1.

Germanie, VII, 25, 2. — cnaq

Germanie, VIII, 26, 1; XI, 27, 2; 35,

15, XI, 29, 26, 4; 28, 1; XXXI,

17, 1. — province, XXXIV, 2, 1.
— au delà du Rhin, XXV, 6, 4. —
mon toute connue, IV, 28, 1. — limuruphe de la Scythie, VIII, 15, 1.

Germanie, XXXI, 39, 7.

Germanie, XXXI, 39, 7.

Germanie, Tuches, XI, 14, 1. — na
tus, XXXVI, 18, 1.

Genide, V, 29, 1; XII, 61, 1; XII,

16, 1; XXXVII, 48, 1.

Genosus, Ciciphon, VII, 38, 1.

Epimenides, VII, 49, 1; 51, 2.

Googlarei, VI, 20, 3.

Googlarei, VI, 23, 6.

Golgi, V, 35, 2.

Gomphi, IV, 15, 1.

Gophinitica, toparchie de Jude, 1. Germanie, ruches, XI, 14, 1.— nations dans la Belgique, IV, 31, 2.— Gophoa, VI, 35, 2.

camp des légions, IV, 37, 2.— littoral, XXXVII, 21, 9.— étendue
de la côte, IV, 38, 1.— pâturages,
de la côte, IV, 38, 1.— pâturages,
XVII, 3, 2.— peuples, XVIII, 44, 1.
— pirates, XVI, 76, 6.— forêt
Hercynienne, X, 67, 1.

Germanie, remplie toute de forêts,

Gordyéens, monts, VI, 12, 1; VI,
31, 3. Germanie, ruches, XI, 14, 1. - na-XVI, 2, 1. Germanie, nations, IV, 28, 1.

Sersions, golfe, VI, Ja, 6. Sor we, on Arabie, XXXI, 39,3, Gerice, VI, 33, 4. Gigardo, V. 17, 4.
Gigardio, fontaine, V. 37, 1. G-gemorus, mont, IV, 18, 12.
Gindereni, V, 19, 1. Gine, ile, III. 25, 2, Glanis, fl., III. 9, 1 et 2. — Liri, fl. Щ, 9, 6. Glasso Livii, III, 5, 6. Giari, VL 32, 8. Glanconnesos, IV, 22, 1. meri grades, on pressure. VIII. Glancus, fl., V, 29, 1 et 6; W, 4, 6. Glaueria, ile, IV, 27, 7; XXVII, EE, EE. Glessaria, iles, IV. 30, 2. Glinditiones, III, 26, 2. Gliver, IV. 12, 2. Gaide, Vénus, VII, 39, 2; 15, 34, 2; 2; XXIII, 2, 5; XXIVI, 6,8 et II. Gnide, oignons, XIX, 32, 1.
Gnidiens, VII, 39, 2; XXXV, 1, 9 et 10. Gnide, rosenux, XVI, 64, 2, Guidiens, ville dans l'île de Corpa, III, 3o, 3. grain, XIII, 35, r; XV, 2,5-buile du grain, XXIII, 45, t. -vin, XIV, 9, 2. Gnide, fontaine, XXXV, 57, 2 15, t. 31.3. Germanic, pongée par une flotte, II, Gordynie, IV, 17, 1.
67, 1.
Germanie, nations, IV, 28, 1.
Germanicopolis, V, 40, 3.

IV, 20, 3; XII, 5, 2. Grabiei, III. 26, 3. Graccuritani, UI, 4, 8.

Graciochanta, VI, 30, 6.

Gracolaus, VII, 60, 1; XXXIII, 6, 3.

Gracula, fruit, XV, 15, 2. — rose, XXI, 10, 4; XXVI, 27, 2. — virgue, XIV, 4, 5.

Grasques, portes, des Alpes, III, 21, 1.

Geanigue, II, V, 40, 1. — V, 33, 2.

Geanis, II, VI, 26, 5.

Granucomatæ, V, 19, 1.

Granucome, VI, 35, 2.

Granucome, VI, 35, 2.

Gravica, III, 8, 2; XXXII, 21, 1; viis, XIV, 3, 7.

Grees, crédulité, VIII, 34, 3. — secte. Grecs, crédulité, VIII, 34, 3. -XVIII, 57, 4. — vanité, XIX, 26, 6; XXXVII, 74, 2. — exemple de la vanite, II, 112, 10. - mensonges, XXVIII, 29, 1. - théorie d'invention greeque, VI, 39, t. Grees, avoine, XVIII, 42, 1. -XV, 16, 2; 17, 2. — rose, XXXI, 10, 4. — saules, XVI, 69, 1. — vins grees néfastes, XIV, 23, 1. Grees, ne voilent rien, XXXIV, tu, t. Grecs, laitues, XIX, 38, 2. Grecs, lettres, VIII, 3, 1. — vieilles lettres, VII, 58, 1. Grees, non, XI, 7, 7; XVI, 59, 3.
Grees, pressor, XVIII, 74, 6.
Grees, paré, XXXVI, 63, 1.
Grees, couleur, XXXIV, 20, 3.
Grees, figure de leurs lettres, XXI, 38, 3. Grees, peres de tous les vices, XV, 5, r. — race tres-portée à se vanter, III, 6, 4. — sentence sur eux, XXIX, 8, ro. -ce qu'en dit Caton, XXIX, Grees, auteurs, XVII, 16, 2. Grece, eu Campanie, III, 9, 8. Grèce, VII, 57, 2 et 14; XIII, 35, 1; XIV, 25, 6; XVII, 6, 1; XVIII, Grèce, ainsi dite du roi Gracus, IV. 14, 1. - victoire de Salamine, II. 22. 3. - époque de sa splendeur, X VIII, 12, 3. Schor, Hellas, IV, 11, 1. Grèce, dite Argos Dipsion, VII, 57, 5. Spice, grande, III, 6, 4; 15, 1. — sur le littural de l'Italie, XXXVI, 4, 26, Grèce, statue d'Euphranor, XXXIV, Greer, fables, XII, 5, 2, - fables er-Frèce, fables, XII, 5, 2, — fables errantes, V, 5, 1. — génies, XXIX, 5, 5. — langues, XXV, 6, 1. — numsonges, V, 1, 4. — philosophes, XXXV, 46, 3. — assembles generale, XXXV, 35, a. — le roi le plus aucien, VII, 5, 3.

Grèce, arbres malheureux, XIII, 37, 1.

Grèce, ottdes, X, 20, 2. Geece, otides, X, 29, 2. Grèce, ses populations n'ont pas de rers intestinaux, XXVII, 120, 1.

Grèce, mer de la, IV, 18, 14.

Grecque, Smopis, XXXV, 17, 1.

Grecs; que n'ont-ils pas essaye, XVII, \$, 1?— il faut user de mois grees, U. 13, 1. Greeque, menuiserie, XVI, 82, 1. Greer, gymnases, XXVIII, 13, 1. monoments, VIII, 69, 4. Grees; Caton veut qu'on les chasse d'I. talie, VII, 31, 4.

Grees, étant chasses de l'Italie, XXIX, | Hommon , experus , XXI, 70, 1. Grecet Greeque enterrés vils, XXVIII, 3, 3. Gree, miel, XXIX, 11, 6.
Greeque, laine, VIII, 73, 1.
Gree, vin, XIV, 16, 1; 17, 1. — Gree, vers, XXVII, 75, 1. Gree, le plus brave, le plus sage, XXXIV, 12, 1, Gridinum, I., VI, 18, 3. Groncasus, Caucasus, V, 19, 1, Grumbestini, 111, 16, 7. Grumentini, III, 15, Gramentum, XIV, 8, 9. Grylios, B., V, J2, 2, Gryma, V, 32, t. Grynium, XXXII, 21, t. Guberni, IV, 31, 2.
Guangi, col., V, 1, 19.
Guttalus, fl., IV, 28, 3. Guttons, IV, 28, 2. - nation germainque, XXXVII, 11, 5 Gyaros, ile, IV, 23, 2; VIII, 82, 2. -Cyclade, VIII, 43, 1. Cyclade, VIII, 43, 1.

Gygès, étang, V. 30, 1.

Gymnasiæ, Baleares, III, 11, 1,

Gymnètes, VI, 35, 12; VII, 2, 21.

Gymnètes Pharusi, V, 8, 1,

Gynæcocratumeni, VI, 7, 1.

Gynæcopolites nomos, V, 9, 3.

Gyrai, VI, 32, 15.

Gyri, mont, V, 5, 7.

Gystate, VI, 35, 1.

Gystate, VI, 35, 1.

Gytheates, golfe, IV, 8, 1. Gytheates, golfe, IV, 8, 1.

Habessus, V, 28, 1. Hadranitani, III, 14, 5. Hadylius, mout, IV, 12, 1, Hæbudes, iles, IV, 30, 2. Mamus, sommet, IV, 1, 3. Hæmus, mont, IV, 17, 5; IV, 18, 1 et 6. — sources, XXXI, 30, 1. Haleyone, mont, IV, 17, 3. - ville, IV, 12, 3. Halesini, III, 14, 5. Halesus, fl., V, 32, S. Haliartus, IV, 12, 2. Halicarnassus, V, 29, 5; XXXV, 49. 3; XXXVI, 6, t. Halycienses, III, 14, 5 Halycirna, IV, 3, 2. Haliserne, V, 33, 3. Halizones, V, 40, 3. Halmy dessos, IV, 18, 7 Halmyru, lac, IV, 24, 8, Halone, lie, II, 89, 1; V. 38, 2.— dans in Propontide, V, Halonesos, ile, IV, 23, 9. Halonnesi, en face la Troglodytique, VI, 34 1.

Halos ville, IV, 14, 2.

Halos ville, IV, 14, 2.

Halydense, V, 29, 7.

Halys, fl, VI, 2, 2; 3, 1.

Hamaxitos, V, 29, 5; 33, 1.

Hamaxobi, IV, 25, 1. Hamiret, VI, 35, 15. Hammaen, littoral, VI, 32, 8. Hammanientes, V, 5, 4. Hammadara, VI, 35, 2. Hammon , clate , XII, 62, 1.

Hammon, nomos, Y, 9, 3. Hammon, temple en Ælliopie, VI, 35. 8. Hammon, oracle, V, 5, 1; 9, 3 et 5; XXXI. 39.4.

Hannibal, comp, III, 15, 1.

Hannibal, petite fle, III, 11, 2.

Hannibal, tours, II, 73, 1. Harmaster, VI, 12, t.
Harmaster, VI, 12, t.
Harmastis, VI, 11, 1.
Harmatotrophi, VI, 18, 3.
Harpasa, ville d'Asie, II, 98, 1; V, 29, 7. Harpasus, fl., V, 29, 7. Hebate, VI, 30, 3. Hebdomecontacometæ, VI, 35, 2. Hebrus, L., IV, 18, 1, 2 et 4; XVII. Hebrus , fl. de Thrace, XXXIII, 21, 1. Hecatompylos, VI, 17, 2.

Hecatompylos, des Parthes, VI, 21, 6. Hecatompylos, espital: d'Arsace, VI, 29, 2.

Hedin, IV. 32, 1, XVII, 4, 5.

Hedin, IV. 31, 9.

Hello, ile, V, 35, 3.

Helene, ile, IV, 20, 6; XXI, 33, 1. Helène, ile, IV, 20, 6; XXI, 33, 1.

Helène, ile (Sporade), IV, 23, 1.

Helenn, IV, 34, 3.

Helenn, IV, 12, 2.

Helagas, V, 40, 3.

Helice, IV, 6, 1.

Helicon, mont, IV, 4, 2; XXV, 21, 2.

Helicon, bots, IV, 12, 1.

Heliconline, XXXVI, 67, 2.

Heliconline, XXXVI, 67, 2.

Helicon, bouche du Rhin, IV, 29, 1. Helium, houche du Rhin, IV, 29, t. Heliudique, genre de peinture, XXXV. 36, 13. Hellade, figuier, XVI, 49, 1. Hellade, XVIII, 10, 8. — où elle com. mence, IV, 11, 10, 8.— on electors
mence, IV, 11, 1.

Hellade, Thessolie, IV, 14, t.

Hellas, ville, IV, 14, 2.

Hellesponti, IV, 14, 1.

Hellesponti, IV, 18, 11, 24, 2; V, 40, 17,

VIII 33, 117, 24, 2; V, 40, 17,

VIII 33, 117, 24, 2; V, 40, 17, VIII, 83, 1; 1%, 69, 2; % VI, 88, 1. - où il prend son essor, V, 33, 4. Hellopes, IV, 1, 2. Helmodenes, VI, 34, 15 Helos, V. 3:, 6. - localité, IV, 7, 1. Helvetie, XII, 2, 3.
Helvetiens, IV, 31, 2. Helvien, territoire, XIV, 3, 7. Helviens, Alba, III, 5, 6. Hemaini, III, 26, 3.

Hemaini, III, 26, 3.

Hemalæ, VI, 32, 14.

Henchi, VI, 2, 1.

Henchi, VI, 18, 3. — Amprentæ, VI, 4, 4. — Sanm., VI, 4, 3. — nations, VI, 4, 6; 5, 2. — plusicura races, VI, 12, 1. Heniochiens, monts, VI, 10, 1. Hennenses, III, 14, 5. Hephæstia, à Lemnos, IV, 23, 8. Hepliestrades, iles, III, 14, 6. Heplicettens, monts, II, 110, 1, Hephæstum, en Lyese, V, 28, 1. Heptapoens, Q., V. 33, 2. Hequasi , 111, 4, 14. Heraclea, chez les Cadusiens, VI2

EUR

Epire, fruits, XV, 15, 2. Epirotes, nations, IV, 17, 1. Epire, bœuis, VIII, 70, 1. Epis, VI, 35, 3. Episibrium, III, 3, 5. Epitus, mont, IV, 17, 3. Epium, IV, 10, 1. Epopos, mont, II, 89, 3. Epora, III, 3, 6.

Eporadia, XXI, 26, 1; III, 21, 2.

Equestris, col., IV, 31, 2.

Erannoboos, II., VI, 22, 1.

Eranusa, Ile, III, 15, 2. Erasinus, rivière en Argolide, II, 106, 3; IV, 9, 1. Eraton, îles d', VI, 34, 1. Eraeisci, III, 28, 2. Erebenthodes, ile, V, 44, 1. Eresos, V, 39, 1. Erstria (en Eubée), IV, 21, 2. Eretrie, craie, XXXIII, 57, 2; XXXV; Erezii, V, 3a, 3. Ergavicenses, III, 4, 8. Ergetini, III, 14, 5. Erginus, fl., IV, 18, 9. Ericusa, ile, III, 14, 7; IV, 19, 2. Eridan, embouchure, III, 20, 5. Eridan, fl., III, 20, 3. Eridan, ou Pô, fl., XXXVII, 11, 2. Erineon, IV, 13, 1. Erineos, IV, 6, 1. Erizena, region d'Asie, X, 60, 4. Eryannos, fl., V, 32, 3. Erycini, III, 14, 5. Erymanthus, sources, XII, 57, 1. Erymanthus, fl., IV, 10, 1.
Erymanthus. Voy. Harmandus.
Eryman, IV, 16, 1. Erythia, Gadis, IV, 36, 2. Erythree (en Besotie), IV, 12, 2. Erythra, sur le fleuve Alcos, XXXI, Erythra, XXXII, 11, 1; XXXV, 46. 3. Erythrée, myrrhe, XII, 35, 3. Erythrée d'Asie, moutons, VIII, 73, 2. Erythréens, VII, 57, 16. Erythrée, mer, IV, 36, 2; VI, 28, 1 Erythra, temple d'Hercule, XI, 36, 3. Eryx, mont, III, 14, 4. Esar, VI, 35, 13. Esbonitæ, Arabes, V, 12, 1. Escamus, fl., III, 29. 1. Escua, III, 3, 5. Esculetum, XVI, 15, 1. Esernini , III, 17, 2. Eserninus Marcellus, XII, 5, 3. Repagne et Espagnols. Voy. HISPANIA et Hispani. Essedones, IV, 26, 10.

Essedones, joints aux habitants de la Colchide, VI, 7, 2.

Essedones Scythm, VI, 19, 1.

Esseniens, V, 15, 4.

Esseniens, III, 24, 4.

Etaxalos, ile, VI, 32, 3.

Eteleum, fl., V, 41, 1.

Ethini, V, 4, 5.

Etini, III, 14, 15. Essedones, IV, 26, 10. Etine, III. 14. 15.

2; XXXV, 43, 2; 45, 3. - a sou- Eurfanassa, ile, V, 38, 2 veut changé de nom, III, 8, 1. Etrurie, et Ligurie, limites, XI, 97, 1. Étrurie, roi Mézence, XIV, 14, 1. -Porsenna, XXXVI, 19, 7. Etrurie, vius, XIV, 8, 7.

Étrusque, couronne, XXXIII, 4, 4.

— science, II, 85, 1; X, 17, 2. Etrusques, couronnes, XXI, 4, 2. fables, XXXVI, 19, 9. - lettres, XXXVI, 87, 1. Etrusques, VIII, 74, 2. - vaincus, IX, 63, 1. Étrusques, Populonium, III, 8, 1. Eubée, île, IV, 21, 1 et seqq. XI, 15, 4; XVI, 93, 1; XVII, 37, 13; XVIII, 12, 6; XXV, 53, 3; XXXI, 20, 1; XXXII, 9, 1.— des Besotiens, VI, 39, 6.— là est l'Euripe, Il, 100, t. Bubée, Chalcis, XI, 74, 1. Eubée, sapin, XVI, 76, 2. Eubée, sel, XXXI, 41, 3. Euburiates, III, 7, 1. Eucarpeni, V, 29, 4.
Euchata, VI, 19, 1.
Eudamon, Arabie, VI, 31, 12.
Eudamia, ile, IV, 23, 7.
Eudon, fl., V, 29, 6. Eugandennes, nations, III, 24, 1. d'une race illustre, III, 24, 2. d'une race illustre, III, 24, 2.

Euganéens, III, 23, 3.

Eulappa, Thyatira, V, 31, 3.

Eulapus, fi., VI, 26, 5; 31, 9; XXXI,
21, 4. — description; les rois boivent de son eau, VI, 31, 9.

Euménétique, région, V, 31, 2.

Euménétique, la Carie, V, 29, 6.

Eumenie, de la Carie, V, 29, 6.

Eumenie, 1V, L, I. Kupalia , IV , 4, 1. Eupatoria, VI, 2, 3.
Eupatoria, VI, 2, 3.
Euphrate, barré par les Orchénieus,
VI, 31, 4. Euphrate; on croit qu'il sort en Ara-bie, VI, 32, 16. Euphrate, fl., V, 20, 1 et seqq. VI, 9, 1; 10, 1; XIII, 32, 4; XV, 34, 4; XVIII, 45, 5; 47, 3; XIX, 18, 1; XXXI, 21, 4; XXXIV, 43, 2; XXXVII, 70, 1. — mis en dérivations, VI, 30, 3.— se partage après Zeugma, V, 21, 4.— autour de Babylone, XIII, 22, 2.— croit comme le Nil, V, 21, 5.— vers Sè-leucie se réunit au Tigre, V, 21, 4. — lieu où fut une bouche de l'Euphrate, VI, 32, 6. Euphrate, confluent, VI, 30, 5. bouche, VI, 26, 5. — marais, VI, 28, 2. — rives, VIII, 84, 2. 25, 2. — Ives, val., vs., ...

Rupilis, lac. III, 23, 4.

Ruranium, V. 29, 5.

Eurome, V. 29, 7.

Rurope, nourrice du peuple vainqueur, III, r, r. — tiers de toute la terre, VI, 38, 5. VI. 38, 4.— second golfe, III, 15, 2.— troisième golfe, IV, 18, 12 et 14.— quatieme golfe, IV, 24, 1. - limite, le Tanais, III, Procein., 4. Etrurie, II, 53, 1; 54, 1; XIV, 4, 4; Europum (en Parihie), VI, 29, 2. 11, 3. XVII, 2, 10; XVIII, 23, 1; XXIV. Europus, IV, 17, 1; V, 21, 2. Fidentes Arctini, III, 8, 95, 1; XXVIII, 4, 1; XXXIV, 16, Eurotas, II, IV, 3, 1; XXXIV, 19, 29. Fidentia Julia, III, 3, 5.

Euryanassa, ile, V, 38, 2
Euryanedon, il., V, 26, i.
Euryanedon, XXXI, 20, i.
Eutane, V, 29, 5.
Euthene, V, 29, 5.
Eutychia, ile, IV, 23, 7.
Euzin, Pont, VI, 1, 1.
Rearchus, A., VI, 2, 2.
Everchus, A., VI, 2, 2. Boara, VI, 7, 1. Evenus, fl., IV, 5, 3; V, 3 Boergeta, VI, 25, 3. Evia, 111, 3, 7. Evanus, Peparethus, IV, Evanymites Ethiopes, VI, Evonymos, III, 14, 7. Esquilina (partie de Rom 3, 5. Esusta, ile, VI, 34, 6.

Fabaria , fle, IV, 27, 7. Fabaria , fles, XVIII, 30, 4 Fabianus, canton, XVII, Fabienses, sur le mont A 9, II. Fabraterni, vieux et nouv 9, 11. Fagifulani, III, 17, 2. Falarienses, III, 18, 2.
Falarien, poires, XV, 16,
Falarne, succin, XXXVII,
Falarne, vims, XXIII, 20, 1 Falerne, raisins, XIV, 4, 1
Falorne, champs, III, 9, 7.
Falerne, vin, XIV, 8, 3;
2; XXII, 43, 1; XXIII, Falerne, territoire, XIV, 4 Falisques, territoire, II, 10 VIL, 2, 21. Fallienates, III, 19, 3. Fama Julia, III, 3, 10. Panesii, IV, 27, 5. Fanum Fortune, col., III, 1 Faventia , Barcino , III. 4. Faventia, ou Vesci, III, 3, Faventia, line, XIX, 2, 20 Faventini , III, 20, 2. Favonienses Nucerini, III, Feletrini , III, 23, 3. Felicitas Jalia, IV, 35, 5. Feliginates, III, 19, 3. Falsina Bononia, III, 20, 1. Ferentinates , III, 9, 11. Ferentinum, 111, 8, 3. Feritor, fl., III, 7, 2. Peronia, bois sacre, III. \$, Fertinates, III, 25, 1. Fartini. Voy. Pataraun.
Fascennia, III, 8, 3.
Pesular, III, 8, 3. Fesulæ, peuple, VII, 11, 2. Fibularenses Calaguritani, II Fidene, territoire, III, 9, 3; - tuf, XXXVI, 48, 1. Fidenates, III, 9, 16; 17,1; Fidentes Aretini, III, 8, 3.

Fidentini , III, 20, 2. Firmanorum castellum , III , 18, 2. Firmum Julium, III, 3, 3. Fiscellus, mont, III, 17, 3. Flaminia, voie, XV, 40, 4; XXIII, 49, 1. Flaminius, Cirque, XXXIV, 7, 1. Flamontenses Vanientes, III, 23, 3. Flanates, Itt, 25, 1. Flanaticus, golfe, III, 23, 1. Flavia prima colonia, V, 14, 2. Flaviopriga, col., IV, 34, 1. Flaviopolis, col., IV, 18, 9. Flarium Solvense, III, 27, 1. Flevum, bouche du Rhia, IV, 29, 1. Plorentia, vigne, XIV, 4, 13. Plorius, d., 1V, 34, 3. Fluentini, III, 8, 3. Focunates, 111, 24, 4. Fontaines ameres, VI, 33, 2. Forath, VI, 32, 4. Forestani, III, 9, 11; 16, 6. Foresani, III, 23, 3. Formie, III, 9, 16. Formio, reviere, III, 22, 2. Foroappii, III, 9, 11.
Foroaugustana Libisosona, III, 4, 9. Foroclodii, III, 19, 2. Forocorneliensis, territoire, III, 20, 5. Forofulvi, ville, 111, 23, 3.
Forojulienses, XXXI, 44, 1. — Concubienses, HI, 19, 3. - Transpadani, 111, 23, 3. Foroneronienses, III, 5, 6, Poropopulienses, III, 9, 11. Porosempronienses, III, 19, 10. Porovekienses, territoire, III, 20, 3. Fortunales, III, 3, 10. Fortunees, Hes, IV, 36, 1; VI, 37, ret s. Forum, a Rome, 11, 23, 4; XV, 20, 3; XXXIV, 11, 1; XXXV, 8, 1 et a. Forum, d'Appius, XIV, 8, 2. Forum, d'Auguste, VII, \$6, 4; XVI, 74, 3; XXII, 6, 3; XXXV, 10, 1; 36, 31; XXXVI, 24, 2.

Forum Roarium, à Rome, X, 41, 3; XXVIII, 3, 3; XXXIV, 5, 1; 16, :; XXXV, 7, 1.

Forum Casaris, XVL, 87, 1; XXXV. Forum Cledii, III, 20, 3. Forum Cornelli, III, 20, 2. Forum Decii, III, 17, 2. Forum Julii, III, 5, 5. Forum Julium, ou Illiturgs, III, 3, 6. Forum Levii, III, 20, 2. Forum novum, III, 27, 2. Forum Popilii, III, 22, 2; Forum Truentinorum, III, 20, 2. Forum Vocanii, III, 5, 6. Fossa Clodia, III, 20, 7. Passa Neronus, XIV, 8, 2. Foesa, iles, 111, 13, 1. Forser Mariane, 111, 5, 4.
Framerium, 111, 16, 3.
Fregelia, XXXV, 45, 3. Fregena, ville, III, 8, 2. Fregunates, III, 9, 11.

Frentana, région, III, 16, 4; 17, 1.

Frento, I., III, 18, 4. Preciabanes, IV, 29, 1; 31, 2,

GAL Prisons, XXV, 6, 5, Frisons, des, 1V, 29, 1. Frisinates, III, 9, 11. Fucentes, III, 17, 1. Fucin, lac, H, 106, 2; III, 17, 1 et 2; IX, 37, 1; XXXI, 24, 1, XXXVI, 25, 19. Fulginates, III, 19, 2. Fundana, vins, XIV, 8, 5. Fundanus, lac, III, 9, 6. Gabala, XII, 55, 1. Gabale, V, 18, 1. Gabales, IV, 33, 1. Gabalicus, territoire, XI, 97, 1. Gabba, XII. 40, 1. Gabe, V, 16, 1. Gabellus, fl., III, 20, 4. Gabeni, V, 19, 1. Gabiensis, territoire, II, 96, 1. Gabini, III, 9, 11. Gabri, VI, 7, 2.

Gadagala, VI, 35, 2.

Gadara, V, 16, 1.

Gades, II, 67, 1, 2 et 3; III, 3, 1; IV, 36, 1; IX, 32, 1; XIX, 1, 3; XXIX, 6, 4. — fondée par les Tyrieus, V, Gades, Corn. Balbus ne à, V. 5, 6. Gades, temple d'Hercule, II, 100, 1; XIX, 23, 2. Gedir, Gadis, IV, 36, 2.
Godes, ville, IV, 36, 2. — cote, IX, 4. 3. Gades, détroit, III, Procem. 4; 1, 1 Gades, Arganthonins de, VII, 49, 3: Gades, juridiction, III, 3, 12. Gades, Ocean, II, 106, 5; IX, 3, 1; 4, 2; 5, 1. Godes, première, IV, 36, 2. Gælules, Bations, V. 1, 17.
Gælules, V. 8, 2; VIII, 7, 7; 21, 1;
XXV, 58, 1. Gætules, Autololes, V, 1, 9. - Darm, V. 1, 10. Gatules, brigands, X, 94, 2.
Gatules, entiere, V, 4, 5; VIII, 19, 1. Gatulie, de la Mauritanie Césarienne, XXI, 45, 1.
Gentulique, pourpre, VI, 36, 4.
XXXV. XXI, 45, 1. Gastulique, purpurasann, 26, 2.

Gwalique, interal, IX, 60, 3.

Gaga, V, 28, 1.

Gagade, ile, VI, 35, 7.

Gages, fl., de Lycie, XXXVI, 35, c.

Galasa, V, 16, t.

Galasa, V, 16, t.

Galasa, ile, III, 16, 6; V, 7, 2;

XXXV, 59, 1.

Galate, VIII, 64, 5.

Galatie, V, 42, t; XIV, 11, t; XV, 7, 6; XVI, 12, 1; XXIV, 67, 1;

XXV, 17, 1; XXXII, 13, 2;

XXXVII, 22, 2; 40, 1.

Galatie, ecarlate, IX, 65, 3; XXII, 3, 1.

3. 1.

Galatie, acacia, XXIV, 67, 2.
Galatie, laine, XXIX, 9, 4.
Galatie, paderos, XXXVII, 46, 2.

Galatie, abrotonum, XXI, ga, t. Galatie, acoron, XXV, 100, 1.

Galatie, rue, XX, 51, 1.

Galatini, III. 14, 5.
Galifée, V, 15, 1.
Galler, VI, 35, 2. Gallaci, III, 4, 15. Gallæcia on Galhere, IV, 34, 4; IX, 2, 4; XXXIII, 21, 11; XXXIV, 47. I et a. Gallaique, nation en Espagne, VIII, Galleti, IV, 32, 1.
Galleti, IV, 32, 1.
Galle on Gaulots, VIII, 28, 1; 61, 6;
XXII, 75, 1; XXIV, 112, 1; XXV. 25, 1; 31, 1; 59, 1; XXXII, 11, 3, — Rome prise par les Gaulois, III, 9, 5; XXXIII, 5, 1.

Galli, font des cribles avec des crins de cheval, XVIII, 28, 1. — cmpoisonnent leurs Beches, XXVII. 76. t.

Galli (Circumpadam), XXVI, 26, t.

Galli, (en Galatic), V. 42, t.

Gallia ou Gaule, VIII, 34, 4; 74, 2; X. 68, 1; XII, 50, 1; XVI, 13, 2; 20, 1; 31, 1; XVII, 4, 1, 2 et 3; XXI, 97, 1; XXII, 82, 1. Gallia, Belguque, VII, 17, 1.— Celtrque et Lyonnaise, IV, 31, 1. — Cel-trque et Lyonnaise, IV, 31, 1. — Che-veluo, IV, 31, 1; XI, 47, 1; XVIII, 20, 1; XXXIII, 16, 1; XXXVI, 7, 1. — Narbonnaise, IV, 31, 1. Gallia vossine de l'Océan septen-trional, X, 66, 1. Gallia Togata, III trional, X, 66, 1.

Gallia Togata, III, 19, 1.

Gallia, ou les Gaules, XIV, 29, 1;

XVI, 13,1; XVIII, 11, 1; 25, 1; 57,

7; XIX, 2, 1; XXVIII, 5, 3; XXIX,

12, 1; XXX, 4, 1; XXXI, 30, 7;

XXXIII, 6, 8; XXXVI, 66, 3.—

entreres, XXXIV, 49, 1.—— contentes par les Alpes, XII, 2, 3.—

tenues par les Alpes, XII, 2, 3.—

tenues par les Alpes, XII, 2, 3.—

tenues par les Alpes, XII, 2, 3. ne sont pas sujettes aux tremble-ments, II, 82, 3, — toutes les Gaules ussent des voiles, XIX, 2, 1. Gallie, nom que dans les Gaules on donne à la marne, XVII. 4, 5. nation à l'opposite des Indiens, VI, Gallia, cité des Tungres, XXXI, 8, 9. Gallia, un envoye, IX, 4, 1-Gallia, mine, XXXIII, 23, 1. Gallia, Proconsul, II, 67. 4. Gallia ; Posidonins la mesurait à partir Gallia; Posidonins la mesurait à partir du Favonius, VI, 21, 2.— ce que les Gaules admirent, XVI, 95, 1.— fromage des Gaules, goût, VI, 97, 2.— circuit, II, 67, 1.— iongueur et largeur, IV, 31, 1.— invention, XXXIV, 48, 2.— matelas. rfc., XIX, 2, 5.— savon, XXVIII, 51, 2.— vastes bienefonds, XVIII, 67, 10.

Gallia, oiguon, XIX, 32, 3.— culture, XVII, 35, 47. frêne, XVI, 83, 2.— pastinaca, XIX, 27, 1.— taille des vignes, XVII, 35, 44.— saule, XVI, 69, 1.— saule, XVII, 69, 1.— saule, XVIII, saule, XVI, 69, 1. - 1.lego, XVIII, 20, 3. - tarière, XVII, 25, 2. vigne, XIV, 4. 15. — pommes, XV, 11. 1. — annonce du tumulte gaulois, III, 24, 5. - alauda, mot gaulois, XI, 44, 2.
Gallia, agaric, XXV, 57, 1. — pastel, XXII, 2, 2. - neilier, XV, 22, 2-- nard, XII, 26, 3 et 4, 27, 24

Indiens, divisés en castes, VI, 22, 2. Indiens, philosophes, VI, 22, 2.
Inde, VII, 2, 13; VIII, 31, 1; 78, 3;
X, 70, 1; XI, 35, 3; XII, 16, 1; 19, 1; 41, 2; XV, 31, 1; XVII, 30, 5; XXI, 8, 1; XXIV, 1, 4; XXVII, 8, 1; XXXII, 3, 2; XXXVI, 12, 2; 67, 2; XXXVII, 11, 13; 28, 1; Inde, tiers de la terre, VI, 21, 4:—
reçoit le Favonius, VI, 21, 3.— n'a
ni cuivre ni plomb, XXXIV, 48, 3. — rapprochée par le lucre, VI., 26, 6. — vaincae, VIII, 2, 1. — aux terres de Finde, XXXI, 14, 1. — les Indes, VIII, 5z, z; 52, z.
Inde, revers, XXXVII, 33, z. mencement, VI, 17, 3. — limon de ses flouves, XXXV, 32, 1. — forêts, XXVIII, 45, 2. Inde, amethyste, XXXVII, 40, r.—
sable, XXXVI, 9, 2.— roseau,
XVI, 65, 3.— cinnabre, XXIX, 8, 8. — cristal, XXXVII, 9, 1. — cypira, XXI, 70, 2. — ébène, XII, 8, 1. - gemme, XXXVII, 61, 1. - myrrhe, XII, 35, 4. — navigaon, VI, 26, 9. — olive, XII, 14, 1. - ouyx, XXXVII, 24, 1. cpine, XII, 10, 1. — tortue, XXXVII, 56, 3. — vigne labrusca, XII, 28, I. Inde, fourmis, XI, 36, 3. - hyacinthes, XXXVII, 42, r. - perles, MXXII, 11, 1. - marchaudises. VI, 19, 2; XIX, 2, 1.—sandaresus, XXXVII, 28, 2.—sarde, XXXVII 31, 2. - sardonyches, XXXVII, 23, 2 et 3. 2.5, 2 ct 5.

Inde, bouls, VIII, 30, 2; 70, 1.—
calames, XVI, 65, 2.— escarboucles, XXXVII, 25, 1 et 3. déphants, VIII, 8, 1; 9, 1; 1X, 4, 3.

— montagnes, VI, 23, 5. — rois,
VI, 21, 3. — perles, IX, 56, 2;
XXXII, 11, 2. — tolles supérieures
à celles de l'Inde, XII, 22, 1. Inde, or, XXXIII, 21, 1. — azur, XXXIII, 57, 2. — nom du cinnabre, XXXIII, 38, r. -- littoral, XIV, 5, 5. -- lycium, XXIV, 77, 1 et 2. - mer, II, 67, 2; VI, 21, 1; IX, 3, 1; 12, 1; XXXII, 21, 4. — millet, XVIII, 10, 4.— nard, XII, 26, 2; XIII, 2, 8.— poivre, XIX, 19, 8.— mitre, XXXVI, 66, 1. Inde, diamant, XXXVII, 15, 2. åue, XI, 45, 5; to6, 1. — bois, XII, 15, 1. — ecean, VI, 14, 1; IX, 54, 1. — scinque, XXVIII, Indiens, description, XII, 28, 1. aruspices et prophètes, XXXII, 11, 3. - sages, XII, 12, 1. - hommes, XXXII, 11, 2. — langues, VI, 25, 4; XII, 14, 2. — étables, VIII, Inde, à l'opposite de la Gaule, VI, 21, 2. - où elle commence, VI, 21, 1 et seqq. - promont. Leptesera, VI,

34, 6, Indigetes, 111, 4, 4.

naux, XI, 36, 3. – limitrophes de l'Arie, XII, 18, 1. – limitrophes de et 7; XII, 25, 1; XIX, 5, 1; XXIV, lster, le grand, III, 27, 1. – diens, philosophes, VI, 22, 2. – lndus, fl., limite de l'Inde à l'occi-letture, Euphranor de l', XX dent, VI, 21, 1. — plus petit que le Gange, VI, 21, 5. — sources de l'In-dus, VI, 18, 4. — vaste étendue, VI, ar, 5. Indus, fl., en Carie, V, 29, 2. Industria, ville, III, 7, 3; 20, 8. Industria, vine, 111, 7, 3, 20, 0.
Inférieure, mer, IH, 10, 4.
Ingærones, IV, 27, 6; 28, 2.
Ingauni, Ligures, III, 6, 8.
Ingaunum Albium, III, 7, 2.
Inopus, fontaine, II, 106, 9.
Insubrieus cont fondé Milan, III, 21, 2. — leur territoire, X, 41, z. — les Caturiges sont des Insubriens exilés, III, 21, 3. Internelium Albium, III, 7, 2. Interamna, en Umbrie, XVIII, 67, 11. Interamnates, III, 17, 2. - Nartes, III, 19, 2. - Successii, III, 9, 11. Interannienses, IV, 35, 6. Intercationses, III, 4, 10. Intercationsis, XXXVII, 4, 2.
Iol, Casarea, V, 1, 20.
Ioleos, VII, 57, 14. — lolcus, lV, 16, 1. Iomanes, a., VI, 21, 8; 22, 7; 23, 3. loniens, XIII, 16, 1. - venus d'Athènes, V, 31, 3. Ionie, V, 31, 1; XIII, 16, 1. Ionie, capitale Milet, V, 31, 1. — limite, V, 31, 8. Joniess, region secree pour eux, V, 31, 3. — en Asie, VI, 2, 3. Joniques, colonnes, XXXVI, 56, 1. Jonique, chapiteau, XXXVI, 56, 1. Ionique, genre de peinture, XXXV, 36, 13. Ionienne, mer, et Adriatique, limite, III, 16, 2. — mer, III, 14, 2; 29, 2; 30, 1 et 3; IV, 18, 14; XII, 3, 1. Ionien, attagen, X, 68, 1.
Ioniennes, lettres, VII, 58, 1.
Ios, ile, IV, 23, 2 et 4. lpasturgi, III, 3, 6. Iranime, III, 23, 4. Iria, ville, III, 7, 3. Irine, ile, IV, 19, 5. Iris, fl., VI, 3, 1; 4, 1. Irrhesia, lle, IV, 23, 7. Isara, f., III, 5, 2; VII, 51, 1. Isarci, III, 14, 4. Isari, VI, 21, 9. Isaura, V, 23, 1.
Isaures, V, 23, 1. Iscia, ile, III, 13, 3. Iseum, temple, V, 10, 1. Isis, ile cousacree à, X, 49, 3. Isis, ville, V, 11, 5.
Isis, port, VI, 34, 5.
Isis, fl., VI, 4, 4. Ismaron, IV, 18, 3. Ismenus, 1., IV, 12, 1. Ispalenses, III, 4, 8. Issa, ile, III, 30, 3. Issai, III, 26, 2. Issatis, VI, 17, 2; 29, 2. Issis, VI, 7, 3.

Issis, VI, 7, 3.

Issos, golfe, II, 112, 2. — golfe de Cilicie, V, 22, 1; VI, 2, 3. Issos, V, 22, 1.

Istavons, 1V, 28, 2.

Isthme, IV, 5, 1 .- autre,1 Isthme, coux qui out tenté à IV, 5, 2. Istime, XV, 9, 1. Istrie, VIII, 73, 2; XVI. description, III, 23, 1 e limite, III, 22. 2. Istrie, terre, XV, 3, 2. XXXII, 21, 4. — terri 3e, s. Istrie, soutaise par Tudi 23, 2. Istropolis des Milésiens, IV Istrum, fl., salé, III, 22, 2, Isueli, VI, 35, 17. Isura, fle, VI, 32, 8. Italica, ville, III, 3, 7.
Italienne, Circe, XXV, 5,
Italiens, anciens, III, 10, 1 Halie, XI, 30, 4; XII, 51 13, 2; 25,82; XVII, 6, 4, 1; XXV, 5, 2; 21, 5. tance aux pays qui sont a d, 7. — fertile en métaux, produit tous les arbe Italie Circumpadane, XVI 30, 3. — Cisalpine, XVI Subalpine, XVI, 22, 3. padane, X, 41, 2; XVI XVII, 35, 38; XVIII, 1 6; XIX, 3, 2. Italie; a déjà le poivrier, XI XVI, 59, 1. — foudres fri Italie, II, 51, 2. — est pour ainsi dire en printes aulomae, II, 5:, a. Make, ancienne limite, III, 22 trémité, XXXIV, 2, 1. ficure Arsia, III, 23, 2.
Italia, famine et soif, VII, Italian, droit, III, 4, 9.
Italia, procédé, XVIII, 5
éloge, III, 6, 2 et 2014.; 77, 1. Italie, littoral, IX, 29, 2. éparguée, XXXIII, 21, 1 connaît pas l'araignes XXIX, 27, 1, — le stellies pas, XXIX, 28, 1, — opinit puisement de l'Italie, XVI Italia, nations et villes, III, largeur, III, 23, 5. - 00 III, 6, 8. — première régi 9, 10 et 16. — seconde, et 6. — troisième, III, 10, — quatrième, III, 17, t. quième, III, 18, 1. — sixì 19, 1. — septieme, III, 8, 1 tieme, III, 20, 1; VII, 50, 4 vieme, III, 7, 3,—dixime, III, 22, 1.— auburbaint 9, 2.— le terroir le pla X VII, 3, 7. - sombril, Il Italie, auster humide, II, 48 Italie; a la palme des cerès 29, t. — garance, XIX, I opinion, XVII, 19, t. — XVIII, 67, 9. — alsinibe,

- chprier, XX, 5g, r. nent, XVIII, 12, 1 et 2. - droit m, III, 25, 1. — labyrinthe m, XXXVI, 19, 6 et seqq. e, promont., IV, 20, 5. XVI, 39, 2. nin, iles, III, 13, 3. 7. IV, 7, 1. , col.. III, 3, 12. 45, V, 19, 1. tille de l'ile de Céca, IV, 20, une des nations à partir des da Emodus, VI, 21, 9.

col., III, 25, 2. i, IV. 34, 2. 18, deux, V, 14, 1. , ville, III, tt, n. de, dans Rome, III. 9, 16; 1, 27, 1; XVI, 15, t. es. Il., VI, 17, 3; 18, 4. chure, VI, 15, 1. de Judee, IX, 4, 3. de Phénicie, V, 14, 1. toparchie de la Judée, V, f, V. 22, 2.

mn, description, V, 15, 2.

XIII, 9, 4 et 6; XXIV, 50, 1;

YI, 38, 2; XXVII, 5, 2;

YIII, 23, 3; XXXI, 18, 3;

XIII, 47, 2. — s'eteral en longer et en largeur, V, 15, 4.

hre par ses palmires, XIII, 6, 1,

résine, XIV, 25, 2.

sites, XXXI, 45, 1.

dix toparchies, V, 15, 1. — passède

ele bauune, XII, 54, 1. s le baume, XII, 54, 1. nation remarquable par son ris des dieux, XIII, 9, 5, — its envers eux-mêmes, XII, 54, 2. Pompée en triomphe, VII, 27, 3. Moise, XXXI, 2, 6. Sumpestris Babba, V, r, 5. Constantia, V, 17, 3.

Constantia, V, 1, 3,

Constantia, Osset, III, 3, 7
Pelix, col., V, 17, 3.

Felicitas, IV, 35, 5. Falentia, III, 3, 5. Liberalitas, IV, 35, 5. Scarabantia, III, 27, t. Traducta, V, c, 2. Cerretani, III, 4. 6. un Galifée, V, 15, 2. es, V, 29, 4. es Arctini, III, 8, 3. tes, ou Astigi, 11t, 3, 5, tes Carnorum, III, 23, 3, tes Teari, III, 4, 6, innius, III, 3, 7. rica, III, 4, 4 et ro. rigenses, leur port, IV, 34, a. eds, en Egypto, VI, 26, 7. alis, Gordiucome, V, 40, 3. olitæ, V. 43, 3. Prasidium, IV, 35, 5. , ile, VI, 37, 1 et n. , Ne, Gedis, IV, 36, 2. , promontuire, III, 3, 3. , bos sacré, XVL, 57, 2.

Jupiter, fontaine, II. 106, 7.

Jupiter Hammon, étang, II, 106, 8.

Jupiter indigéte, bois sacré, III. 9. 4.

Jupiter, ville, en Égypte, V, 11, 1. Jura, mont, 111, 5, 1, Jura, mont, IV, 31, 1. Juca, sapin, XVI, 76, 3.

Labetanis, île, VI, 32, 9. Labeta, III, 26, 3. Labecia, VI, 32, 17. Labican, territoire, III, 9, 11. Laborde, XVIII, 29, 3. Laborin, territoire campanien, 111, 9, 8; XVII, 3, 3.
Labrandeen, Jupiter, fontaine, XXXII, 7. 1.
Lacidemono, II, 78, 1; XVI, 13, 2;
XXXIII, 5, 2; XXXV, 49, 4.
Lacedemoniene, Lampido, VII, 42, 1.
Lacedemoniens, VII, 57, 9; X, 24, 3;
XI, 70, 2; XXXII, 9, 1. — perdirent l'empiredela Grèce, II, 26, 1.
Lacedemoniens, roi, VII, 30, 2. Lacedemonien, marbre vert, XXXVI, II, I. - coureur, VII, 20, I. Lacetans, III, 4, 5 et 8. Lacetanis, en Espagne, XXV, 6, 2. Lacibi , III, 3, 12. Lacinia, Junon, XXXV, 36, 4. Lacinienses, III, 25, 1. Lacinium, III, 6, 5. - promontoire, III, 15, 2; 16, 2. Lacippo, III, 3, 12. Lacobricenses, III, 4, 10. Lacobricenses, III, 4, 10.
Laconiens, sculpteura, XXXVI, 4, 28.
Laconie, VI, 39, 4; XVII, 39, 5.—
abonde en simples, XXV, 53, 3.—
cigue, XXV, 95, 3.— région,
IX, 60, 3.— siligo, XVIII, 20, 6.—
chiennes, X, 83, 6 et 7.—
pierre à alguiser, XXXVI, 47, 1.—
liquier, XVI, 49, 1.— laitues,
XIX, 38, 1.— pourpres, XXI,
22, 1.— roseaux, XVI, 66, 3.—
concombres, XIX, 23, 5.— émeraudes, XXXVII, 18, 5.— purpur
rissum, XXXV, 26, 2.— terririssum, XXXV, 26, 2. — terri-toire, IV, 8, 1. — Laconiens ont fondé Tarente, III, 16, 1. Laconiennes dansautes, morceau de Callimaque, XXXIV, 19, \$1. Laconteum Ossigi, III, 3, 6. Laconimurgi, III, 3, 10. Lacutures, choux, XIX, 41, 5. Lade, Late, ile, V, 37, 1. Ladon, fl., IV, 10, 1.
Lacana, VI, 3a, 13.
Lacanitique, golfe, VI, 3a, 13.
Lacatrygone, VII, a, 1. — lear demente, III, 9, 6.
Lacatrygonien, champs, III, 14, 3.
Lagarins, vins, XIV, 8, 9.
Lagar, Delos, IV, 2a, 3.
Lagars, golfe, IV, 27, 7.
Lagous, fl., VI, 7, 2.
Lagusa, ile, V, 35, 3.
Lagusae, iles, V, 38, 3.
Logyrani, IV, 26, 6.
Lalais, V, 23, 1.
Lalais, V, 23, 1.
Lalais, vins, XIV, 8, 10. Ladon, R., IV. 10, 1. Laletans, vins, XIV, 8, 10. Laletans, III, 4. 4.

Lambrus, A. III, 20, 4.

Lamia, IV, 14, 2.
Lamia, Hes, V, 38, 3.
Laminitans, III, 4, 9. Laminitan , territoire , III, 2, 1. Laminitanes, pierres à aiguiser. XXXVI, 47, 1. Lampe, IV, 10, 1.
Lampents, mont, IV, 10, 1.
Lampenta, itc, IV, 23, 9.
Lampsucum, V, 40, 1; XIX, 13, 28 XXXVII. 74, 1. Lampsemandus, Re. V, 36, 3 Lampsemandus, Ne, V, 36, 3.

Lancienses, 111, 4, 14; IV, 35, 6,

Lanise, ile, IV, 23, 5.

Lauor, fl., VI, 20, 3.

Lanuenses, III, 17, 1.

Lanwium, VIII, 82, 1; XXXV, 6, 1.

Laodica, libre, V, 18, 1; XVII,
28 38. 3. Laodicea d'Asie, VIII, 73, 1.
Laodicea en Medie, VI, 29, 4.
Laodicea en Mésopotamie, VI. 30, 1.
Laodicea de Phrygie, V, 29, 3.
Laodicea de Syrie, XII, 61, 1; XXI. Landicea de Syrie, montagues, XXIII. Laodiceni, près du Liban, V, 19, 1. Lapethos, V, 35, 2. Laputei campi, ou champs de pierres, III, 5, 4. Lapithes, leur séjour, IV, 15, 2. — combal, XXXVI, 4, 7. Lapsias. fl., V, 43, 3. Larendani, VI, 32, 11. Larinates Frentani, III, 16, 6.
Larine, fontaine, IV, 11, 2.
Larise en Eolide, V, 32, 1. — antre en Eolide, V, 32, 3. — en Arabie, VI, 32, 16. — en Macedoine, X X XI, 32, 3. — en Thessalie, IV, 15, 1; XVII, 3, 5, Larissiens, en Syrie, V. 19. 1. Larius, Inc. II, 106, 2; III, 23, 4; IX, 33, 1; K. 41, 2. Larnenses, 111, 4, 8.
Larnum, B., 111, 4, 5. Laryma, IV, 12, 2 et 3; V, 29, 2. Laria, ile, IV, 19, 5; V, 35, 3. Lasia, Andrus, IV, 22, 5. Lasias, Lesbos, V. 39, t. Lastige, 111, 3, 11. Latera, etang. 1X, 9, t.
Latiarius, Jupiter, XXXIV, 18, 4.
Latines, villes, 111, 5, 5 et 6. — histoire, XI, 45, t. — langue, XVIII, 5, 1, Latine, peuples de condition, III, 14, 5. — lettres latines antiques, XXXV, 37, 5. — appellation latino manquant, XXI, 26, 1. — fétes latines, XXVII, 28, 1.

Latinienses, III, 9, 16. — vius, XIV, Latine, XIV, 14, 1. - Latini prisci, XXXIV, 11, 1. - nations do droit latin, III, 24, 1. - langage latin, XXIX, r, t. — camp des Latins, XXXIII, rt, t. — ville ayant le droit

des Latins, III., 5, r. - villes ayant

le droit des anciens Latins, III. 4, 1. 6 et 8. — nom latin, XI, 103, 2; XXVI, 64, 1. — territore latin, III, 9, 2 et 11, — Latinu donne, V,

Misua, ville, V. 3, 2. Misulant, V. 4, 5. Mitylene, XIII, 2, 6; XIX, 13, 1; Mittlene, XIII, a, 6; XIX, 13, 1; XXXII, 63, 6.

Mittleniens, V, 33, a. — gravours, XXXIII, 55, a.

Mittlene, V, 39, 1.

Mizzi, VI, 31, 7.

Mizzi, grands et petits, VI, 3a, 9.

Modogalinga, ile, VI, 2a, 4.

Modunda, VI, 22, 4.

Modunda, VI, 35, 15. Modura, VI, 26, 10.
Machindira, VI, 35, 1.
Manus, B., de Germanic, IX, 17, 2. Maeris, lac, V, 9, 4; 11, 2; XXXVI, Masiens, III, 29, 1; IV, 18, 2. Masie, III, 29, 1; XV, 19, 4.— con-combres, XIX, 23, 2. — nations IV, 1, 3. Mogrus, fl., VI, 4, 4. Molindar, VI, 22, 4. Molosses, IV, 1, 2 et 4. Molycria, IV, 3, 1. Mona, ile, II, 77, 2; IV, 30, 2. Monades, nation, III, 16, 5. Monades, nation, see, to, Monapia, ile, 1V, 3o, 2. Monedes, VI, 22, 6. Monesi, IV, 33, 1. Monocaleni, III, 24, 1. Monocoli, VII, a, 16. Monacus, Hercule, port, III, 7, 1. Monoleus, lac. VI, 34, 3. Mont Secré, à Rome, XIX, 19, 6.
Mopsopie, V, 26, t.
Mopsos, V, 22, s.
Morges, Ephème, V, 31, 4.
Morges, Ephème, V, 31, 4. Morgètes, III, 10, 1. Morimerusa, IV, 27, 4. Morimene, VI, 3, 2, Morins, IV, 31, 2; X, 27, 2; XII, 3, 1. — à l'extrémité du monde, XIX, 2, 1. Morins, Gessoriacum, IV, 30, 1. port, IV, 37, 2. Moriseni, IV, 18, 2. Morosgi, IV, 34, 1. Morte, mer, en Scythie, IV, 27, 4. Moruni, VI, 23, 4. Morylli, IV, 17, 2. Mosa, fl., IV, 28, 3; 29, 1. Moschesi, VI, 10, 3.

Mosches, VI, 6, 6. — pays, VI, 11, Moschique, mont, V, 27, 3.

Moschique, promont., VI, 34, 6.

Mossylique, port. VI, 34, 5.

Mossynt, V, 33, 4; VI, 4, 2. Muciens, auteis, II, 98, 2. Mucleache, promont, V, 10, 2.
Mulclache, promont, V, 1, 8.
Mulcerum portus, IV, 18, 8.
Mulon, VI, 35, 3.
Munda, 8., IV, 35, 3. Munda, en Espagne, XXXVI, 29, 1.

prise avec le fils de Pompée,
III, 3, 8. Munionses, III, 9, 16. Murgentins, III, 14, 5. — vigne de Sicile, XIV, 4, 12. - vin, XIV, 5, 2. Murgis, limite de la Bétique, III, 3, 3. Musagores, trois lles, IV, 20, 5. Museum, à Stagire, XVI, 57, 2. Musis • I.

Matina col., III, 20, 1: XIV, 4, 15; | Nar, fl., III, 9, 2; 17, 3. XXXV, 46, 2. — territoire, 11, 96, 1; 111, 3. — siège, X, 53, 1. - calamités, II, 25, 1. Mutucumenses, III, 9, 16. Mutuscai, III, 17,2. Mutustratini, III, 14, Musycenses, III, 14, 5.
Musa, port, VI, 26, 9.
Musiris, VI, 26, 9.
Mya, ile, V, 36, 3.
Myanda, V, 22, 3. Mycalessus, IV, 12, 2. Mycalessus, mont, IV, 12, 1. Mycènes, IV, 9, 1. Myconiens, XI, 47, 1. — vin, XIV, 9. 2. Myconos, ile, 1V, 22, 2. Mygdones, V, 33, 4. Mygdones, de Macédoine, IV, 17, 2. Mygdonie, d'Asie, V, 41, 1. Mygdonie, d'Assyrie, VI, 16, 2. Myle, II, 101, 1; III, 14, 4; XXXI, 28, 5. Myles, iles, IV, 20, 5.
Mylese, V, 29, 6. — chanvre, XIX, Mylesa, V, 29, 0. — cnanvre, A1A, 56, 2.

Myle, V, 22, 2.

Myndas, V, 29, 5.

Myonnasos. Ile, V, 38, 2.

Myoshormos, VI, 33, 5.

Myre, de Lycie, XXXII, 8, 1.

Myriandros, ville de Syrie, II, 112, 2; V, 18, 2. Myrine (en Crète), IV, 20, 3. Myrina (en Creu), 1v, 30, 3.

Myrina, à Lemnes, 1V, 23, 8; V, 32, 1; XXXII, 21, 1.

Myrica, V, 40, 3.

Myrmeces, ècueila, V, 31, 8. Myrmecia, 6(min, IV, 26, 9.

Myrmeciam, IV, 26, 9.

Myrmidones, IV, 14, 2.

Myrsos, VI, 35, 2.

Myrtilis, IV, 35, 4 et 5.

Myrto, mer de, IV, 9, 3; 18, 13; 23, [. Mysecros, fl., VI, 32, 9. Mysiens, V, 33, 3. - venus d'Europe, V. 41, I. — mont Olympe dit My-sien, V, 40, 2.

Mysie, XXIV, 102, 3. — Bolide, V,

Nauportus, rivière, III, 22, 3.

Nausthatmus, port, III, 14, 4. 32, 1. - Teuthranie, V, 33, 3. commencement, V, 40, 3, - scammonée, VI, 38, r. Mysomacedoniens, V, 31, 9. Mystique, III, 15, 1.
Mystique, vin, XIV, 9, 2.
Mystuu, ile, IV, 19, 2.
Mysus, V, 31, 3. Nabades, nation, V, 1, 21.
Nabate, B., V, 1, 21.
Nabateas, XXI, 72, 1.
Nabateas, VI, 32, 3. — Arabes, V, 12, 1. — voisins de la Syrie, XII, 37, 1. — Tropodytes, XII, 44, 1. Nabrum, fl., VI, 26, 2. Nagia, VI, 32, 11. Namarini, IV, 34, 2. Nannetes, IV, 32, 1. Nantuates, III, 24, 4.

Napæi, VI, 19, 1. Napata, VI, 35, 5, 7 et 11. Napitæ, VI, 7, 2.

Naracustoma, IV, 24, 8.
Narbo, Martine, III, 5, 2. — narbon-naise, Gamo, IV, 3x, x. — province, 11, 46, 4; III, 5, 1; 10, 4; VIII, 73, 3; IX, 9, 1; 26, 1; XIV, 3, 4; 4, 19; 8, 8; 11, 3; XVII, 2, 10; 5, 1; XVIII, 51, 2; XIX, 1, 3; XXII, 31, 2; XXXI, 2, 1, ... Province narbonusier, precentel XXXV, 7, 2.— charlon, male particulière de la Narbonusi XXVI, 4, 1.— vigne de Narbon XIV, 4, 19. Narea, VI, 23, 5. Naresii, III, 26, 2. Nariandus, V, 29, 5. Narmalchan, VI, 30, 3. Narnia, III, 19, 2. - territoire, XXXI, 28, 5. Naro, fl., III, 26, 3.
Narona, col., III, 26, 3. — peris
boisées, XXI, 19, 1.
Narraga, fl., VI, 3e, 6. Nartheouse, II, 91, 1.— Se, V, 36, 5.
Naryciesne, poix, XIV, 25, 6.
Narycies, IV, 12, 3.
Nasamons, V, 5, 3; VII, 2, 6 et;
XIII, 32, 1; XXXVII, 30, 1. Nasamonitis, gemme, XXXVII, 6;, 1. Nasaudum, VI, 35, 1. Nasaudum, VI, 18, 3. Nasotani, VI, 18, 3.

Nasperonites, vin, XIV, 9, 3.

Nassici, Calaguritani, III, 4, 7.

Natabades, V, 4, 4.

Nathabur, fl., V, 5, 7.

Natinus, fl., III, 22, 1.

Naubarum, IV, 26, 4.

Naucratique, bouche du Mi, V, 11. 5. re, 5. Naucratis, V, 11, 5; XXXI, 46, 6.
Naucratis, 10, 11, 5; XXXI, 46, 6.
Naucratics, nouse, V, 9, 3.
Naulochum, IV, 4, 2; V, 31, 3.
Naulochum, promonte, en Bithyne V, 43, 3. Naumachei, VI, 32, 9. Nausthatmus, port, III, 14, 4. Navectabe, VI, 35, 15. Navilubio, fl., IV. 34, 2. Navos, VI, 35, 15. Naziens, III, 14, 5. Naziem, XXXVII, 32, 2. Naxos, Tauromenium, III, 14, 3. Nazor, ile, IV, 22, 5; XI, 74, 1; XXI, 69, 4. — sable, XXXVI, 9, 2. — pierres à aiguiser, XXXVI, 47, 1. — jone, XXI, 69, 4. Nazerins, tétrarche, V, 19, 1. Nes, ville de Tronde, II, 97, 1. Nea, ile, II, 89, 1; IV, 23, 7. Nea, Paphos, V, 35, 2. Neatus, fl., III, 15, 2. Neatus, II., III., 15, 2.

Neandros, V., 32, 2.

Neapolis, en Afrique, V., 3, 2.

Neapolis de Campanie, XXXII., 11, 1.

Neapolis des Chalcidiens, Parthénops,
III., 9, 9; IX., 80, 1; XIII., 2, 1;

XVIII., 29, 5; XXXII., 8, 2. — er
nie de monuments, XXXII. 8, 2. née de monumenta, XXIX, 5, 2. Neapolis de Samarie, V, 14, 2. Neapolis, en Thrace, IV, 18, 3.

Néapolitane, châtaigne, XV, 25, 2. -coings, XV, 10, 1.
Neapolitans de Galatie, V, 42, 2, Neapolitans de Sardaigne, III, 13, 2. Neapolitan, territaire, XVII, 26, 5; XXXV, 50, 1. Nebeis, ile, Elaphonnesos, V, 44, t. Nebessa Veneria, III, 3, 7. Necanidon, Voy, NELCARIDOR. Necron, He, XXXVII, 9, 1. Nedmates, III, 23, 3. Nee, V, 33. t.
Negligemela, V, 5, 7.
Negra, VI, 32, 17.
Nelcanidon portus, VI, 26, 10.
Nelcani, tontaine, XXXI, 9, 1. Nele, VI, 33, 2. Nelo, II., IV, 34, 2. Aemaloni, III, 24, 4.
Nemaussm des Arècomiques (Nimes),
III, 5, 6. — villes de la juridiction, 111, 5, 7. - territoire, IX, 9, 1. -III. 5. 7. — territoire, IX, 9, 1. —
framage, XI, 97, 1.
Nemée, contrée, IV, 10, 1. — jeux,
XIX, 46, 1; XXXV, 40, 14.
Nementuri, III, 24, 4.
Nemetai, IV, 31, 2.
Nemiaie, fontaine, II, 106, 18.
Nemus Diane, XXXV, 33, 1.
Neonico, V, 32, 1.
Neonico, VI, 11, 1.
Neonico, VI, 11, 1. Neoris, VI, 11, 1. Nepet, III, 8, 3. Nepet, III, 8, 3.
Neptune, temple, XXXI, 30, 3.
Nequinum, III, 19, 2.
Necea, VI, 23, 6.
Neretini, III, 16, 7.
Nerim, Celtici, IV, 34, 3.
Necigos, Ile, IV, 30, 3.
Necigos, Ile, IV, 30, 3. Necipi, VI, 7, 3. Necitis, Leucadia, IV, 2, 1. Neritus, mont, IV, 19, 4. Nertobriga, III, 3, 10. Nerusi, III, 24, 4. Nerveria, bourg, XXV, 48, 1. Nerviens, IV. 31, 2. Nesoctium, ville, III, 23, 2. Nesca, VI, 32, 17. Nesei, VI, 23, 6. Nesis de Campanie, XIX, 42, 1. Nesos en Eubec, IV, 21, 2. Nessa, VI, 32, 15. Nessus, fl., VIII, 17, 4; IV, 18, 1 et 3. Nesini, III, 14, 5; 16, 6. Netriolum, III, 19, 3, Neuri, IV, 26, 10. Nerris. Voy. Nanats.
Nicaea de Bithynic, V. 43, 1.
Nicaea, nutre, V, 43, 1.
Nicaea, fondée par les Marseillais, III, 7, 1. Nicasia, ile, IV, 23, 1. Niceea, Isigonus, VII, 2,4 et 8. Nicephorium, U., 21, 3. Nicephorium, V., 21, 1. — dans le unage de l'Euphrate, VI, 30, 2. Nicias. Voy. Inc. A. Nicomédie de Bithynie, V, 43, 2. Nicopolis, dans la petite Arménio, VI, 10, 2. - en Bithynie, V, 43, 3. Nicopolitane, cité, IV, 2, t. Nigris, fontaine, V, 10, 2. — origine du Nil, VIII, 32, 2. Nigrit, 1., V. 4, 5; 8, 2. Nigrites, Æthiopieus, V, 8, 1.

Nigra, VI, 35, 12, Nil, eau, XIII, 23, 3. - eaux, XIII, 32, 3. - eau semblable à la mer, XXXV, 40, 17. — son rau est scule bonne à houre, VI, 33, 3. emblème, 16 enfants, etc., XXXVI, 11, 4. — agrès sur le Nil, VI, 24, 2. — origine, VIII, 32, 1. sources et description, V, zo, r et suiv .- inondation, V, 10, 6.- hauteurs de l'inondation, V, 10, 8. —
fle, nome heracléopolite, V, 9, 4. —
inondation, XXIV, 105, 1. — sept'
embouchures très-célèbres, sur
douze, V, 11, 5. — partie inférieure,
XXI XVI, 70, 1. — arrosements, XIII, 32, 3; XXXI, 29, 1. — bords, 32, 3; XXXI, 29, 1.— bords, XII, 51, 1.— partage, V. 9, 5.— digue appacée au Nil, X, 49, 2.
Nil, en Égypte, 111, 20, 7; VII, 57, 15; VIII, 37, 1; 38, 1 et 2; 39, 1; 61, 6; IX, 17, 1; 54, 2; XIII, 45, 1; XXI, 51, 1; 58, 1; XXXI, 39, 6; 42, 1; 46, 4; XXXII, 19, 4; XXXV, 47, 2; XXXVI, 14, 9; 17, 4; XXXVII, 35, 1; 59, 1. 17, 4; XXXVII, 35, 1; 59, 1.—
limite de l'Afrique, III, Procem. 4.—
venant de marais, VI, 35, 10.
— remplit le rôle d'un laboureur,
XVIII, 47, 1.— fécondant, VII,
3, 1.— apporte du limon, XVIII,
45, 5.— lieu où son bruit assourdit 45, 5. — lieu où son bruit and les geus, VI, 35, 5.
Nilis, lac, V, 10, 1.
Ninire, sur le Tigre, VI, 16, 2.
Niobe, fontaine, IV, 9, 2.
Niphates, mont, V, 27, 2.
Nisida, VI, 29, 2.
Nisidis, VI, 16, 2.
Nisidasta. VI, 35, 16.
Nisida, VI, 35, 16. Nitives, V., 4, 5.

Nisives, V., 4, 5.

Nisyros dans Calydne, V., 36, 2.

Nisyros, ile, V., 36, 1; XXIV, 69, 1.

— pierres poncea, XXXVI, 42, 1.

Niteris, nation, V. 5, 7.

Nitrias, VI, 26, 9.

Nivaria, ile, VI, 37, 3

Noa, VI, 35, 5. Noa, VI, 35, 1. Noe, VI, 35, 1.

Noemi, III, 14, 5.

Nobundan, VI, 23, 6.

Nocheti, VI, 32, 7.

Noege, ville, IV, 34, 2.

Noclea, IV, 34, 3.

Noclea, IV, 34, 3.

Nole, col., III, 9, 21; XXII, 6, 2.

Nomades (en Æthiopie), VI, 30, 8;

35, 2; VII, 2, 24. — Arabes, V,
15, 3; VI, 3a, 2. — de l'Inde, VI,
20, 3; VII, 2, 18. — Numides, V.
2, 1. — Parthes, VI, 29, 2. — Scénites, VI, 32, 4. — (en Scythie), nites, VI, 32, 4. — ( en Scythie ), IV, 26, 3, 5 et 10; VI, 15, 3. Nomentanes, vigues, XIV, 4, 3. Nomentans, III, 9, 11; 17, 2. - territoire, XIV, 5, 4. Nonacris, en Arcadie, II, 106, 11; XXXI, 19, 11. Nonacris, mont, IV, 10, 1. Nonagrie, Andres, IV, 22, 1. Norbanenses, III, 16, 7. Norbani, III, 9, 12, Norbe, 111, 9, 16. Norbensis, col., IV, 35, 5. Norcia, III, 23, 4. Norenses, III, 13, 3.

Noricum, XXI, 20, 1. Norigues, III, 24, 1; XXXIV, 41, 4. — touchent aux Rhintes, III, 27, 1. Noscopium, V, 28, 2. Notites, VI, 30, 6. Notium, V, 31, 5; 36, 2. Notienne, ou Méridionale, mer, III, 10, 4. Novana, col., III, 18, 2. Norana, col., III, 18, 2.

Noranus, a., III, 106, g.

Novaria, a., III, at, a. — laboureur,

XVII, 35, 48.

Novem pagi, III, 8, 3.

Nubean, VI, 32, 1. — Éthopiana,

VI, 35, 14.

Nuceria, ville, III, 9, 9; XVI, 57, 2.

Nuceria, territoire, III, 9, 9.

Nuceria, territoire, III, 9, 9.

Nuclianam, III, 3, 5. Nuditarum, III, 3, 5. Nudatanum, III, 3, 5.

Nulo, mont, VII, 2, 14.

Numana, III, 18, 2.

Numanae, IV, 34, 4. — détraite, X, 60, 3; XXXIII, 50, 1. — poires, XV, 16, 2.

Numantins, célèbres, III, 4, 10. guerre, VIII, 14, 2. Numericani, III, 15, 3.

Numicias, rivière, III, 9, 4.

Numides, Nomades, V, 3, 1.

Numidie, province, V, 3, 1; XIX, 19, 3; XXXVII, 11, 9.—partie de l'Alrique, X, 67, 1.—timite, V, 3, 1.—poires, XV, 16, 2.—oueaux, X, 67, 1.—cèdres, XVI, 79, 3.—ours, VIII, 54, 5.—marbre, V, 2, 1; XXXVI, 8, 1.—pierre XXV, 2, 3.

Numicianus, III, 0, 16. Numinienses, III, 9, 16. Nupsia, VI, 35, 1. Nupsis, VI, 35, 2. Nursia, habitants , III, 17, 2. - navets, XIX, 25, a. - territoire, XVIII, 31. 3. Nus, fl., XXXI, 12, 1. Nymphaea, ile, V, 37, 1. Nymphaea, Cos, V, 36, 3. Nymphaum, cratere, II, 110, 3. Nymphaum, cratere, 11, 110, 3.

Nymphaum, II, 96, 3; III, 26, 4.

Nymphaum, de Cilicie, V, 22, 2.

en Tauride, IV, 26, 8. — prés du
Tigre, VI, 31, 2.

Nymphaum, promout., III, 26, 3.

Nymphaus, II, III, 9, 5. — mont,
IV, 15, 1.

Nymphaie, III, V, 35, 3. 1V, 15, 1.

Nymphais, ile, V, 35, 3.

Nympharena, gemme, XXXVII, 64, 1.

Nympharen, ili des, VI, 16, 3. — étang,
XXXI, 19, 1.

Nysa (en Carie), V, 19, 6.

Nysa, Scythopolis, V, 16, 1.

Nysa, mont de l'Inde, VIII, 60, 1. —
lierre, XVI, 62, 3. lierre, XVI, 62, 3, Nyssos, IV, 17, 4.

### o

Oasites, doux nomes, V, g, 4.
Obigène, V, 42, 3.
Obrimar, fl., V, 29, 4.
Obulen, III, 3, 4.
Obulente, III, 3, g.
Ocalee, IV, 12, 2.
Occidentaux, peuples, XIV, 29, 1.
Occian, iles, XXVII, 1, 2.

MAR

Magelli, IH, 7, 1. Magellini, III, 14, 5. Mages (en Médie), VI. 29, 5. Magnesia, IV, 16, 1; XXXP, 30, 2; Magnésia, d'Asie, XXXVI, 25, 2 Magnésia, Macédonique, XXXVI, 25, 2 et 3. 25, 2 et 3.

Magnésia, du Méandre, V, 31, 3.

Magnésia, de Thessalie, V, 31, 3.

Magnésia, à Sipylum, V, 31, 9.

bataille, XXXV, 34, 2.

Magnopolia, VI, 3, 1.

Mago, ville, III, 11, 2. Mago, ville, III, 11, 2.

Magoa, VI, 31, 9.

Magoa, V, 19, 1.

Magora, VI, 35, 3.

Magoras, fl., V, 17, 3.

Magusa, en Éthiopie, VI, 35, 3.

Magusa, en Arabie, VI, 32, 17.

Maius, jardim de, XXXV, 33, r.

Malaca, avec un fleuve, III, 3, 2.

Malacha, en Espagne, V, 1, 19.

Malachu, Ile, VI, 34, 6.

Malaca, IX, 60, 2. Malca, IX, 69, 2.

Malca, IX, 69, 2.

Malca, promont., IV, 8, 1; 10, 2.

Malcantum, Beneventum, 111, 16, 6.

Malcantum, II, 75, 3; VI, 22, 6. Maliaque, golfe, IV, 12, 3. Meliande, Bithynie, V, 40, 3. Melli, VI, 21, 9. Mallos, V, 22. 1. Mallos, en Éthiopie, VI, 35, 1 et 2. Malhes, mont, VI, 21, 9. Maltecora, VI, 23, 4. Malthace, ile, IV, 19, 2. Malrana, fl., V, 1, 18. Mairana, S., V, 1, 1 Mama, VI, 35, 2. Mamblia, VI, 35, 3. Mamertins, vins, XIV, 8, 6; 17, 2. Mamertins, de Messans, III, 14, 2. Mammisée, tétrarchie, V, 19, Mamortha, V, 14, 2.
Mamuda, VI, 35, 2.
Manais, fl., VI, 25, 3.
Manais, fl., VI, 25, 3.
Mandaces, III, 9, 16.
Mandacedeni, V, 32, 3.
Mandacie, VI, 21, 9.
Mandaci, VI, 21, 9.
Mandi, VII, 21, 9.
Mandi, VII, 21, 9.
Mandragaus, fl., VI, 19, 2.
Mandragaus, fl., VI, 19, 2.
Mandrueni, VI, 18, 3.
Mandrum, fl., VI, 18, 3.
Mandruria, ville, II, 106, 4. Mammisce, tétrarchie, V, 19, 1. Manduria, ville, II, 106, 4. Mania, VI, 29, 2. Manteium, en Cappadoce, VI, 4, 1.
— des Colophoniens, V, 31, 5.
— près d'Ephèse, V, 31, 4. — autre, V, 31, 5. Mantinea, IV, 9, 1; 10, 1.
Mantua des Étrusques, III, 23, 3. Maraces, IV, 3, 1. Marane, VI, 32, 12. Marathe, ile, IV, 19, 2. Marathesium, V, 31, 3. Marathon, IV, 11, 2; XXV, 37, 1. - bataille, XXXV, 34, 4. Mare! 15, s. 10, 3. V, 38, 2. J, 3.

Marchada, VI, 33, 2. Marchubii, V, 4, 5. Mardani, Arabes, VI, 30, 1. Mardes, XXXI, 39, 2. Mardes, VI, 31, 8. Mardes en Colchide, VI, 5, 2. Mardes, VI, 18, 2. Mer morte, en Scythie, IV, 27, 4. Maréotes, V, 6, 1. Maréotides, vigues, XIV, 4, 15. Maréotis, Libye, V, 6, 1; 9, 4. Maréotis, Inc. V. 11, 3 et &.
Mareotis, Inc., VI, 38, 1.
Marene, Res., VI, 38, 1.
Margiane, VI, 18, 2.
Margis, fl., III, 29, 1. Margus, 6., VI, 18, 2. Mariaba, VI, 32, 12, 14, 16 et 17. Marianmitani, V, 19, 1.
Mariana, col., IH, 12, 1.
Mariani, Cerestini, III, 9, 11. Marien, cuivre, XXXIV, 2, 2 Marici, III, 21, 2.
Marigeri, VI, 35, 14.
Maritima, ville, III, 5, 4.
Marium, V, 35, 2. Marius, fosses de, III, 5, 4. Marma, VI, 32, 2. Murmarique, genre de caprier, XIII. 44, 1. Murmaridæ, V, 5, 3; 6, 1. Maro, colline, III, 14, 3. Marokee, VI, 23, 4.
Marokee, IV, 18, 3. — vin, XIV, 6, 1.
Maronites, Athénien, XXXV, 40, 9.
Marracini, XV, 21, 3. — Tostina, III,
17, 1. — territoire, II, 85, 2; XVII, 38, 4. Marsaciens, îles des, IV, 29, I. Marseille, Voy. Massitta. Marses, XVII, 35, 15; XXI, 45, 3; XXVIII. 6, 1; XXXI, 24, 1. domptent les serpents, XXV, 5, 2.
— guerre, VII, 3, 2; VIII, 82, 1;
IX, 79, 1; XV, 36, 2; XXII, 6, 2;
XXV, 21, 4. — nation, VII, 2, 7. - chant, XXVIII, 4, 5. Marsyas, fontaine en Phrygie, XXXI, 16, 1. Narsyas, fl., V, 19, 1; 21, 1; 29, 4. Martialium Sacili, 111, 3, 6. Marucai, VI, 18, 3. Marus, fl., IV, 25, 2. Maruvii, III, 17, 1.
Maryandine, golfe, VI, 1, 3.
Masada, château, V, 15, 4. Masatai, C., V, t, 9.

Masati, V, 1, 9.

Masei, Arabes, VI, 30, 2.

Massesyli, V, 1, 17 et 19; XXI, 45. I. Massæsylie, X, 9, 2. Massagetes, VI, 19, 1. Massala, VI, 32, 15. Massaliotique, bouche du Rhône, III, 5, 3, Massice, bonrg, V, 21, 4. Massiques, vins, XIV, 8, 4. Massiques, monts, III, 9, 8.
Massilia des Phocéens, III, 5, 4; VII, 54, 7; XIV, 2, 1; 8, 8; XXXVII, 25, 4. — Cénomans près de Mar-seille, III, 23, 3. — sili, XX, 18, 1. Massiliens, voisins des Stechades, III, 11, 3. - Nicee fondée par les Mas-

siliens, III, 7, 1.

Musiliens, Crines, Charmis, XXIX. 5, 3 et 4. - Pytheas, II, 27, at 99. 6. Massiliens, Athenopolis, III, 5, 5, Massycites, mont, V, 28, z. Massyli, V, 4, 5. Mastaurenses, V, 31. 9. Mastramela, étang, III., 5, 4. Mastusia, IV, 18, 11. Mastusia, mont, V, 31, 7. Mastya des Mitesiens, VI, 2, 1. Mateige, V, 5, 6. Mateolani, III, 16, 6. Matera, ville, V, 4, 5. Mathatai, VI, 32, 15. Mathita, VI, 35, 12. Matiani, VI, 18, 3. Matilicates, III, 19, 21 Matium, IV, 20, 3. Matism en Colchide, VI. 4, Matroum de Smyrne, XVI, 50, 2: Mattiaques, sources, XXXI, 17, 1. Maumarum, VI, 35, 3. Maures, V, 1, 17; XVI, 70, 1; XXXVII, 11, 7. — près du most Atlas, XIII, 29, 1. Mauritanie, II, 77, 2; VIII; 11, 2.— Mauretania, XVIII, 30, 4; XIX, 22, 1; XXXI, 43, 2. — Césariene, V. r. 19; XXI, 45, r. - citériente, XIII, 29, 3. — eaux, V, 5, 4. — horne, VI, 35, 1. — maritime, IX, 56, 4. — hois, VIII, 1, 2. — jadis des royaumes, V, 1, 2. — deux provinces, V, 1, 2. — Juha, VI, 34.4. - le roi Ptolémée, XIII, 29, 2. -Cotta, XXXII, 6, 1, Mourusiens, V, t, 17. Maris, ville des Écaliques, V, 8, 2. Mavitania, region, III, 4, 2. Maxeros, fl., VI, 18, 1. Maxilua, XXXV, 49, 2. Mazulla, col., V, 5, 2. Mazaca, Casarea, VI, 3, 1. Mazacæ, VI, 7, 2. Mazai , III, 26, 1. Mazara, fl., III., 14, 4 Mécybernéen, golfe, IV, 17, 4. Medeon, IV, 12, 2. Mèdes, de chez qui vient le medics, luzerne, XVIII, 43, 1; XIII, 36,1; XXX, 2, 2; XXXI, 46, 1; XXXVII, 39, 1; 59, 2. Mèdes, en Épire, IV, 1, 3. Mèdes, en Thrace, IV, 18, 1. Médie, XII, 19, 1; 28, 2; XXXVII, Médie, capitale Echatane, VI, 17, 1. - laser, XIX., 15, 2. - citrons, XV, 14, t. — oitronnier, XII, 7, 1. XV, 16, 1. — oironnier, XII, 7, 1. — montagnes, XII, 61, 1. — omeraudes, XXXVII, 18, 4 et 5. — silphion, XXII, 48, 1. — lac, XXXI, 18, 1. — villes, VI, 17, 1. — région, VI, 10, 8. — site, VI, 29, 3. — Sarmates du Tamais, descendants des Mèdes, VI, 7, 1. Medimai , VI, 35, 12. Mediolanensis, Toequatus, XIV, 28,5. Mediolanum, Milan, fondé par les In-subriens, III, 21, 2. — Torquetus, de Milan, XIV, 28, 5. Mediomatrici, IV, 31, 2. Medma, III, 10, 2. Medmassa, V, 29 5.

locus, dens, fl., III, 20, 7. doe, île, VI, 35, 15. aubriceuses, IV, 35, 6. fules , buitres , XXXII, 21, 4, dulli , III. 24, 4. Megalopolis, 1V, 30, 16.

Itzubari, VI, 35, 11 et 12.

Itzubari, VI, 35, 11 et 12.

Itzubari, VI, 23, 3, 44, 1.

Megalopolis, IV, 10, 1. Megalopolitains, II, 110, 3. Megara, col., IV, 11, 1.

Megares, XVI, 76, 4. — Nicias, VII, 57, 6. — cigue, XXV, 95, 3. — hulbes, XIX, 30, 1; XX, 40, 3. — territoire, XVII, 4, 1. — sel, XXXI, 44, 3; XXXVII, 37, 4. — golfe, IV, 19, 6.

Megaric, VI, 23, 7.

Megarice, V, 43, 2.

Megarice, Haracles Cherronesos, IV, 26, 7. Megara, col., IV, 11, 1. 20, 7.

Megaris, ile, III, 12, 3.

Megaris (en Sicile), III, 14, 3.

Megaris, région, IV, 11, 1.

Megarichos (en Éthiopie), VI, 25, n. Megista, étang, VI, 24, 5. Megista, ila, V, 35, 3. Melana, Cephalenia, IV, 19, 3. Melana, Corcyra, III, 30, 3. Melana, Corcyra, III, 30, 3.

Melana, IV, 10, 1.

Melanphyllos, mont, IV, 18, 12.

Melanahyllos, Samos, V, 37, 1.

Melana, ile, V, 38, 2.

Melana, ile, V, 36, 3. Melanthius, ft., VI, 4, 3. Melas, rivière en Béotie, II, 106, 10. Melas , fl., VI, 4, 2. Melas, fl., borne de la Cilicie, V, 22, 3, 23. 3.

Melas, fl., et golfe, IV, 18, 4.

Melas, golfe, IV, 18, 10 et 12.

Melas, golfe, IV, 18, 10 et 12.

Melas, IV, 32, 1.

Melas, fl., V, 31, 7.

Melibæe, ville, IV, 16, 1.

Melita (en Attique), IV, 11, 2.

Melita (en Cappadoce), VI, 3, 1.

Melita, ile, III, 14, 6. Melita, ile, III, 14, 6. Melita, ile, sur la côte d'Illyria, III, 30, 3, Melitara, IV, 16, 1.
Melitara, IV, 16, 1.
Melitaras, chiens, XXX, 14, 1.
petits chiens, III, 30, 3.
Melitène, VI, 3, 2. Weltene, de Cappadoce, V, 20, 1. Mellana, III, 3, 11. Melleria, bourg d'Espagne, III, Process, 4; 3, 2, Meloessa . III, 15, 2. Melogonis, ile, III, 14, 6. Melos, ile, IV, 23, 3; XXXI, 32, 3; XXXV, 19, 1; 50, 1; 52, 2; XXXVI, 42, 1.— coqs, X, 24, 3.— Simonide, VII, 24, 2; 57, 2.— Dionysodorus, II, 112, 10.

33, 3; XXXI, 39, 2; 41, 2; 46, 6; † Messeniani, VI, 7, 1, XXXVI, 16, 2, Memphus, capitale des rois d'Égypte, Memphis, capitate des rois d'Egypte, V, 9, 5.

Memphitas nomos, V, 9, 4; XXXVI, 11, 2.

Menanini, III, 14, 5.

Menapiens, IV, 31, 2.

Mendes, IV, 17, 4.

Mendesque, bouche du Nil, V, 11, 5. - parfum, XIII. 2, 1 et 4. - nomos, V, 9, 3, Mendeteros, V, 36, 2, Menelaites nomos, V, 9, 3. Meninz, ile, V. 2, 1. - d'Afrique, Menue, 116, 7, 7, 1.

1X. 60, 3.

Menumini, VII, 2, 24.

Menoba, 0., 111, 3, 7 et 9.

Menobardi, VI, 10, 3.

Menouea, IV, 34, 2.

Menouean, IV, 34, 2. Mentesans, III, 4, 2. — ou Oritans, III, 4, 9. — ou Bastules, III, 4, 9. Mentonomon, estuaire, XXXVII, 11.5. Mantores, III, 25, 1.
Mephitis, temple de, II, 95, 3.
Mercure, ville, en Égypte, V. 11, 2.
Marcure, promontoire, III, 14, 2; V. 3, 2, Mergentini, III, 19, 2. Merinates, III, 16, 6. Meritus, mont, IV, 18, 12. Merobrica, IV, 35, 4. Merod, II, 71, 3; 75, 2; 77, 1; V, 10, 4; XII, 8, 9; XXIV, 102, 3. — lie, XXXVII, 15, 1. — ulic et He, VI, 35, 8. Merope, Cos. V. 36, 3. Meropia, Siphnus, IV, 22, 2. Meropis, Cos. V. 36, 3. Merucra, III, 3, 9. Merula, ft., 111, 7, 2. Merus, mont, VI, 23, 9; XVI, 62, 1. Mesabatène, VI, 31, 8, 9. Mesa, VI, 33, 7.
Mesa, VI, 35, 12.
Mesagebes, VI, 35, 12.
Mesammones, V, 5, 3.
Mesa, ile des Stechades, III, 11, 3. Mata, ile des Stechades, III, 11, 3.

Meseme, VI, 31, 3 et 5.

Mésogites (vin), XIV, 9, 2.

Mésopotamie, (partie de la Syrie), V.
13, 1; XXXI, 22, 2; XXXII,
7, 1. — population d'origine assyrienne, V, 21, 1. — appartint toute
aux Assyriens, VI, 30 1. — commencement, VI, 9, 1. — capitale, VI, 30, 8. — préfecture, V, 21, 1. — limites d'après Agrippa, VI, 31, Mesotimolitæ, V, 30, t. Messa, (en Thrace), IV, 18, 7. Messalum, ville, XII, 35, 2. Messana, jouissant du droit de cité romaine, III, 14, 2. — en Sicile, II, 101, 1; XIV, 8, 6; XXXI, 28, 5. Messanicus, fl., III, 20, 5. Messapie, des Grocs, Calabre, III, Melper, fl., III, 10, 1.

Melpum, ville, III, 21, 3.

Melizia, ville, V, 4, 5.

Memini, III, 5, 6; XVIII, 20, 1.

Memphis, II, 87, 2; VIII, 71, 2013;

XIII, 19, 2; XV, 13, 2; XVI, 54, 3.

Messenie, IV, 7, 1; XXV, 30, 1; XXVII, 3, 1. MANII, 3, 1.

Messeniens, à Zancle, III, 14, 5.

Messenien. Aristomènes, XI, 70, 2.

— Midias, VII, 57, 9.

Metagonitis, Numidie, V, 2, 1.

Metallinensis, col., IV, 35, 5.

Métapune, bouche du Rhône, III, 5, 3.

Métapune, bouche du Rhône, III, 5, 3. Metapontum, III, 15, 3; XIV, 2, 14
Metapontum, III, 15, 3; XIV, 2, 14
Metauranes, III, 19, 2,
Metauran, 3, III, 10, 2; 16, 6; 29, 2.
Methora, VI, 7, 1; 16, 1.
Methora, VI, 22, 6.
Methora, VI, 22, 6. Methoriques, disert des, VI, 25, 3. Methurides, iles, IV, 19, 6. Methydrium, IV, 10, 1. Methymna, V, 39, 1, Metina, ile, III, 11, 3. Metropolitæ, V, 29, 4. Metropolitæ ( en Ionie ), V, 31, 9. Metubarris, ile, 111, 28, 2. Mérquate, territoire, XIV, Mévanates, III, 19, 2.

Mévanates, III, 19, 2.

Mévania, XXXV, 49, 4.

Mévanionenses, III, 19, 2.

Michae, Troglodytique, VI, 34, 4.

Michae, IV, 39, 4.

Midaion, V, 41, 1.

Midae, Trogladytique, VI, 34, 1.

Misse, IV, 12, 1.— an Macédoin Mieza, IV, 17, 1. - en Mac XXXI, 20, 1. XXI, 20, 1.

Milan. Voy. Madiolanum.

Milésiens, aut fondé Cos. V, 60, 4.

Milésiens, à Cyxique, V, 60, 2. — à

Istropolis, IV, 18, 5. — à Odeasus,

IV, 18, 6. — à Panticapée, IV,
26, 8. — colonie en Arabie, VI, 32, 16. Milésien, Anaximander, VII, 57, 12. - Cadmus , VII, 57, 12. - Thales, — Cadmus, VII, 57, 12. — Thales, II, 9, 1; XXXVI, 17, 4.

Milet, capitale de l'Ionie. V, 31, 1; XVIII, 37, 11; XXXVI, 13, 2; XXXVII, 25, 4. — iune, XXIX, 9, 4. — région, XI, 32, 4. — rose, XXI, 10, 2 et 5. — lirebis, VIII, 73, 1. — halcyonoum, XXXII, 27, 4 27, 4. Miletopolis, IV, 26, 2; V, 40, 2. Miletopolitæ, en Bolide, V, Ja, 3. Miletos, en Bolide, V, 32, 2. — en Crète, IV, 20, 3, Milichie, fontaine, III, 14, 3. Milipar, Valla, 11, 16, 3.
Milyar, Valla, 12, 142, 2.
Mimallis, Melos, IV, 23, 3.
Mimas, mont, V, 31, 5. Mincius, rivière, II, 106, 2; III, 20, 4; IX, 38, 2. Mineens, VI, 32, 12, 14 et 18; XII, 30, 2. — myrrhe, XII, 35, 2. — encens, XII, 30, 2. Mineree, promontoire, III, 9, 10. Minius, fl., 1V, 31, 3; 35, 3. Minius, Paros, IV, 22, 4.

Minoum, IV, 20, 3.
Minoum, IV, 20, 3.
Minoumer, col., III, 9, 6.
Minyeur, IV, 15, 1.
Mirobrica, III, 3, 11.
Mirobrigeness, IV, 35, 6.

Misène, territoire, XVIII, 7, 1. ville, 111, 9, 9.

616 IND naux, XI, 36, 3. - limitrophes de l'Adus, fl., VI, 21, 7; 22, 7; 23, 1, 3 lster, fl., IX, 20, 52 l'Arie, XII, 18, 1. et 7; XII, 25, 1; XIX, 5, 1; XXIV, 102, 4; XXXVII, 70, 1. lodiens, philosophes, VI, 22, 2. ladiens, VI, 21, 1. — plus petit que le letteme, IV, 18, 7; 24, 7; 24, 7; 24, 7; 25, 7; 26, 8; letteme, IV, 18, 17; 26, 8; letteme, IV, 18, 17; 26, 8; letteme, IV, 18, 18; letteme, I IANC, XII, 18, 1.
Indiens, divisés en castes, VI, 22, 2.
Indiens, philosophes, VI, 22, 2.
Inde, VII, 2, 13; VIII, 31, 1; 78, 3;
X, 70, 1; XI, 35, 3; XII, 16, 1;
19, 1; 41, 2; XV, 31, 1; XVII, 30,
5; XXI, 8, 1; XXIV, 1, 4; XVII,
8, 1; XXXII, 3, 2; XXXVI, 12,
2:62, 2: XXXVII, 11, 13:28, 1:2 a; 67, a; XXXVII, 11, 13; 28, 1; Inde, tiers de la terre, VI, 21, 4. — reçoit le Favonius, VI, 21, 3. — n'a ni cuivre ni plomb, XX XIV, 48, 3. - rapprochée par le lucre, VI, 26, 6. — vaincee, VIII, 2, 1. — aux terres de l'Inde, XXXI, 14, 1. — les Indes, VIII, 51, t; 52, t. Inde, revers, XXXVII, 33, 1. mencement, VI, 17, 3. — limon de ses fleuves, XXXV, 32, 1. — forêts, XXVIII, 45, 2. Inde, amethyste, XXXVII, 40, 1. sable, XXXVI, 9, 2. — roseau, XVI, 65, 3. — cinnabre, XXIX, 8, 8. — cristal, XXXVII, 9, 1. o, o. — cristat, A.A.VII, 9, I. —
cypira, XXI, 70, 2. — ébène, XII,
8, 1. — gemme, XXXVII, 61, 1.
— myrrhe, XII, 35, 4. — navigation, VI, 26, 9. — olive, XII, 14, 1.
— onyx, XXXVII, 24, 1. —
cpine, XII, 10, 1. — tortue,
XXXVII, 56, 3. — vigue labrusca,
XXII, 28, 1. XII, 28, 1. Inde, fourmis, XI, 36, 3. - hyacinthes, XXXVII, 42, 1. — perles, XXXII, 11, 1. — marchandises, VI, 19, 2; XIX, 2, 1.—sandaresus, XXXVII, 28, 2.—sarde, XXXVII, 3t, 2. - sardonyches, XXXVII. 23, 2 et 3. Inde, breufs, VIII, 30, 2; 70, 1. — calames, XVI, 65, 2. — escarboucles, XXXVII, 25, 1 et 3. éléphants, VIII, 8, 1; 9, 1; IX, 4, 3. — montagnes, VI, 23, 5. — rois, VI, 21, 3. — perles, IX, 56, 2; XXXII, 11, 2. — tolles supérieures à celles de l'Inde, XII, 22, 1. Inde, or, XXXIII, 21, 1. XXXIII, 57, 2. - nom du einnabre, XXXIII, 38, 1. -- littoral, XIV, 5, 5. -- lycium, XXIV, 77, 1 et 2. — mer, II, 67, 2; VI, 21, 1; IX, 3, 1; 12, 1; XXXII, 21, 4. — millet, XVIII, 10, 4. — nard, XII, 26, 1; XIII, 2, 8. — poivre, XIX, 19, 8. — nitre, XXXVI, 66, 1. Inde, diament, XXXVII, 15, 2. åne, XI, 45, 5; 106, 1. — bois, XII, 15, 1. — océan, VI, 14, 1; IX, 54, 1. — scinque, XXVIII,

30, 1.

Indigetes, 111, 4, 4.

Indiens, description, XII, 28, 1. aruspices et prophètes, XXXII, 11,

9, 1. Inde, à l'opposite de la Gaule, VI, 21, 2.

- où elle commence, VI, 21, 1 et sequ. - promoul. Leptescra, VI,

3. - sages, XII, 12, 1. - hommes, XXXII, 11, 2. — langues, VI, 25, 4; XII, 14, 2. — étables, VIII,

dent, VI, 21, 1. — plus petit que le Gange, VI, 21, 5. — sources de l'Indus, VI, 18, 4. — vaste étendue. VI, 21, 5. Indus, fl., en Carie, V, 29, t. Industria, ville, III, 7, 3; 20, 8.
Inferieure, mer, III, 10, 4.
Ingevones, IV, 27, 6; 28, 2.
Ingauni, Ligures, III, 6.8.
Ingaunum Albium, III, 7, 2. 30, 2. Inopus, fontaine, II, 106, 9. Insubriens ; ont fonde Milan, III, 21, 2. 23, 2, — leur territoire, X, 41, 2, — les Caturiges sont des Insubriens exilés, III, 21, 3.
Internelium Albium, III, 7, 2.
Interamna, en Umbrie, XVIII, 67, 11. Interamnates, III, 17, 2. - Nartes, III. 19, 2. - Succesmi, III. 9, 11. Interannienses, IV, 35, 6. Intercationses, III, 4, 10. Intercationsis, XXXVII, 4, 2. Iol, Casarea, V, 1, 20. loleos, VII, 57, 14. - Ioleus, IV, 16, 1. IO, I.

Iomanes, a., VI, 21, 8; 22, 7; 23, 3.

Iomies, XIII, 16, 1. — venus d'Athènes, V, 31, 3.

Ionie, V, 31, 1; XIII, 16, 1.

Ionie, capitale Milet, V, 31, 1. — limite, V, 31, 8. unte, v, 31, 8.

Ionians, region sacrée pour eux, V,
31, 3.— en Asie, VI, 2, 3.

Ioniques, colonnes, XXXVI, 56, 1.

Ionique, chapitem, XXXVI, 56, 1.

Ionique, genre de peinture, XXXV,
36, 13. Ionienne, mer, et Adriatique, limite, III, 16, 2. — mer, III, 14, 2; 29, 2; 30, 1 et 3; IV, 18, 14; XII, 3, 1. Ionien, attagen, X, 68, 1. Ioniennes, lettres, VII, 58, 1. los, Ile, IV, 23, 2 et 4. Ipasturgi, III, 3, 6. franime, III, 23, 4. Iria, ville, III, 7, 3. Irine, ile, IV, 19, 5. Iris, fl., VI, 3, t; 4, t. Irrhesia, ile, IV, 23, 7. Isara, fl., III, 5, 2; VII, 51, 1. Isarci, III, 24, 4.
Isari, VI, 21, 9.
Isawa, V, 23, 1.
Isawes, V, 23, 1. Iscia, ile, III, 13, 3. Iseum, temple, V. 10, 1. Isis, île consacrée à. X., 49, 3. Isis, ville, V, 11, 5.
Isis, port, VI, 34, 5.
Isis, IL, VI, 4, 4. Ismaron, IV, 18, 3.
Ismenus, fl., IV, 12, 1. Ispalenses, III, 4, 8. Issa, ile, 111, 30, 3. Issai, III, 26, 2. Issatis, VI, 17, 2; 29, 2. Issis, VI, 7, 3.

Issis, VI, 7, 3.

Issos, golfe, II, 112, 2. — golfe de Cilicie, V, 22, 1; VI, 2, 3. Issos, V, 22, 1. Istævons, 1V, 28, 2.

Isthme, coux qui out tenté de le percer, Itime, XV, 9, 1.

Istime, XV, 9, 1.

Istric, VIII, 73, 2; XVI, 26, 1.—
description, III, 23, 1 et segg. limite, III, 22. 2.
Istrie, terre, XV, 3, 2. — bultres, 199 XXXII, 21, 4. - territoire, III, Istrie, soumise par Tuditaum, III, Istropolis des Milésiens, IV, 18, 5. Istrum, fl., salé, III, 22, 2. Isueli, VI, 35, 17. Isura, ile, VI, 32, 8. Italica, ville, III, 3, 7.
Italianne, Circé, XXV, 5, 2. Italiens, sucieus, III, 10, 1. Halie, XI, 30, 4; XII, 51, 1; XVI, 13, 2; 24,62; XVII, 6, 1; XVIII, 4, 1; XXV, 5, 2; 21, 5.— m ditonce sux pays qui sont autour, III, d, 7. — fertile en métanx, III, 26,5. produit tous les arbres d'anne géneral, XIV, I, I.—combins de arme de soldats, III, 24, 5.—in-torieuse de tous, XIII, 2, 10. Italie Circumpadane, XVIII, 25, 1; 30, 3. — Cisalpine, XVII, 23, 2; Subalpine, XVI, 22, 3. — Tempadane, X, 42, 2; XVI, 28, 1; XVII, 35, 38; XVIII, 12, 3; 49, 6; XIX, 3, 2. Italie; a déjà le poivrier, XII, 14,4; XVI, 59, 1. — foudres frequent Italie, II, 51, 2. — est topin pour ainsi dire en printemps se es automne, II, 51, 2. Malie, ancienne limite, III, 22, 2, - 5trėmitė, XXXIV, 2, 1. - fait m fleuve Arsia, III, 23, 2. Italie, famine et soif, VII, 46, 2. Italien, droit, III, 4, 9.
Italie, procédé, XVIII, 57, 4. –
éloge, III, 6, 1 et seqq.; XXXVII, 77, I. Ralie, littoral, IX, 29, 2. - Italie, eparguee, XXXIII, 21, 12. - se connaît pas l'araignée phainage, XXIX, 27, s. — le stellion n'y sait pas, XXIX, 28, 1.— opinion ser l'é-puisement de l'Italie, XVII, 3, 12. Italie, nations et villes, III, 26, 3. largeur, Ill, 23, 5. - onze regions, III. 6, 8. — première région, III. 9, 10 et 16. — seconde, II, 16, 1 — seconde , II, 16, 1 et 6. — troisième, III, 10, 1; 15, 3, — quatrième, III, 17, 1. — cinquième, III, 18, 1. — sixième, III, 19, 1.— septième, III, 8, 1.— ini-tième, III, 20, 1; VII, 50, 4.— nonvieme, III, 7, 3.—dixieme, II, 74, 2; III, 22, I. - suburbaine, XXVI, 9, 2. — le terroir le plus fertile, XVII, 3, 7. — nombril, III, 17, 3. Italie, auster humide, II, 48, 1. Italie; a la palme des céréales, XVIII. 29, f. — garance, XIX, 17, f. — opinion, XVII, 19, f. — les fast, XVIII, 67, 9. — absinthe, XXVII

58. t. — chprier, XX, 59. t. — froment, XVIII, 12, 1 et 2. — droit italien, III, 25, 1. — inhyrinthe italien, XXXVI, 19, 6 et seqq.

Stanum, promont., IV, 20, 5.

Ithaque, ile, IV, 19, 3; VIII, 83, 2;

XXXVI, 39, 2.

Ithacesiae, iles, III, 13, 3.

Ithorne, IV, 7, 1.

Itucci, col., III, 3, 12.

Itucci, col., III, 3, 12.

Ituci, ville de l'ile de Céos, IV, 20, ...

Izgi, une des nations à partir des moonts Emodus, VI, 21, 9.

### 3

Jadera, col., Ill, 25, 2. James, con., III, 25, 2.
James, deut, V, 14, 2.
James, ville, III, 11, 2.
James, dans Rome, III, 9, 16; XIII, 27, 1; XVI, 15, 1.

Jazurtes, fl., VI, 17, 3; 18, 4. bouchure, VI, 15, 1. Joppe, de Judée, IX, 4, 3.
Joppe, de Phénicie, V, 14, 1.
Joppe, toparchia de la Judée, V, 15, 1. Joinpe, V, 22, 2. Jourdain, description, V, 15, 2,

Judee, XIII, 9, 4 et 6; XXIV, 50, 1;

XXVI, 38, 2; XXVII, 5, 2;

XXVIII, 23, 3; XXXI, 18, 3;

XXXIII, 47, 2, — seitend en iongoeur et en largeur, V, 15, L. celebre par ses paimiers, XIII, 6, t, Judec, résine, XIV. 25, 2. Judec, riles, XXXI, 44, t. Judée, dix toparchies, V, 15, 1. — lac. XXXV, 51, 1. — possède acute le beume, XII, 54, 1. Juifs, nation remarquable par son mepris des dieux, XIII, 9, 5. — cruels envers eux-mêmes, XII, 54, 2. — Pompèc en triomphe, VII, 27, 3. - Motse, XXXI, 2, 6. Julia Campestris Babba, V, z, 5. Julia Campestris Robba, V. 1, 5, Julia Castra, IV, 35, 5, Julia Castrantia, V. 1, 3, 5, Julia Constantia, Oaset, III, 3, 7, Julia Felix, col., V. 17, 3, Julia Felixitas, IV, 35, 5, Julia Fedentia, III, 3, 5, Julia Esdentia, III, 3, 5, Julia Esdentia, III, 3, 5, Julia Scaralantia, III, 27, 1, 5, Julia Scaralantia, III, 2, Julia Scarabantia, III, 27, t. Julia Traducta, V, 1, 2. Juliani Cerretani, III, 4. 6. Julias, en Galilée, V, 15, 3. Julienses, V, 29, 4. Julienses Aretini, III, 8, 3. Julienses, ou Astigi, 111, 3, 5. Julienses Carnorum, III, 23, 3, Julienses Tears, III, 4, 6. Julie Genius, III, 3, 7. Juliobrica, III, 4, 4 et 10. Juliobrica, III. 4, 4 et 10.
Juliobrigenses, leur port, IV, 34, 2.
Juliopolis, en Égypte, VI, 26, 7.
Juliopolis, Gordincome, V, 40, 3.
Juliopolise, V, 43, 3.
Julium Præsidium, IV, 35, 5.
Junon, ile, VI, 37, 1 et 2.
Junon, ile, Gadis, IV, 36, 2. Junon, promontoire, III, 3, 2. Junon, bots sucre, XVL, 57, 2.

Jupiter, fontaine, II, 106, 7.
Jupiter Hammon, étang, II, 106, 8.
Jupiter indigéte, boix sacré, III, 9, 4.
Jupiter, ville, en Égypte, V, 11, 1.
Jura, mont, III, 5, 1.
Jura, sapin, XVI, 76, a.

### L

Labatanis, ile, VI, 32, 9. Labeata, 111, 26, 3, Labecia, VI, 32, 17. Labican, territoire, III, 9, 11. Laboria, XVIII, 29, 3. Laborin, territoire campanien, III, 9, 8; XVII, 3, 3.
Labrandeen, Jupiter, fontaine, XXXII, 7. 1.
Lacedemone, 11, 78, 1; XVI, 13, 2;
XXXIII, 4, 2; XXXV, 49, 4.
Lacedemoniens, Lampido, VII, 42, 1.
Lacedemoniens, VII, 57, 9; X, 24, 3;
XI, 70, 2; XXXII, 9, 1. — perdirent l'empire de la Grèce, II, 26, 1. Lacedemonieus, roi, VII, 30, 2. Lacedemonies, marbre vert, XXXVI. 11, 1, -- coursur, VII, 20, 1. Lacetanie, 111, 4, 5 et 8. Lacetanie, en Espague, XXV, 6, 2. Lacibi , III, 3, 12. Lacinia, Junon, XXXV, 36, 4. Lacinienses, III, 25, 1. Lacinium, III, 6, 5. - promontoire, III, 15, 2; 16, 1. Lacippo, III, 3, 12. Lacobricenses, III, 4, 10. Laconiens, sculpteurs, XXXVI, 4, 28. Laconiems, sculpteurs, XXXVI, 4, 28.
Laconie, VI, 39, 4; XVII, 39, 5.—
abonde en simples, XXV, 53, 3.—
cigué, XXV, 95, 3.— région,
IX, 60, 3.— uligo, XVIII, 20, 6.—
chiennes, X, 83, 6 et 7.—
pierre à aiguiser, XXXVI, 47, 1.—
figuier, XVI, 49, 1.— laitues,
XIX, 38, 1.— pourpres, XXI,
22, 1.— ruscaux, XVI, 66, 3.—
concombres, XIX, 23, 5.— émeraudes, XXXVII, 18, 5.— purprissum, XXXVI, 26, 2.— letririssum, XXXV, 26, 2.— terri-toire, IV, 8, 1.— Lacomens out fonde Tarente, III, 16, 1. Laconiennes damantes, morceau de Callinaque, XXXIV, 19, 44. Laconicum Ossigi, III, 3, 6. Laconimurgi, 111, 3, 10. Lacutures, choux, XIX, 41, 5. Lade, Late, ile, V, 37, 1. Ladon, II , IV, 10, 1. Larana, VI, 32, 13. Laranisique, golfe, VI, 32, 13. Laranisique, golfe, VI, 32, 13. Lastry gons, VII, meure, III, 9, 6. Lastrygoniens, champs, 111, 14, 3. Lagarins, vins, XIV, 8, 9. Lagia, Delos, IV, 23, 3. Lagra, Deios, IV, 23, 3.
Lagras, golfe. IV, 27, 7.
Lagras, ile, V, 35, 3.
Lagrase, ile, V, 35, 3.
Lagrani, IV, 26, 6.
Lalasis, V, 23, 2. Laletans, vins, XIV, 8, 10. Laletans, III, 4, 4.

Lambrus, B, III, 20, 4.

LAT 617 Lania, IV, 14, 2.
Lania, Iles, V, 38, 3.
Laminitans, III, 4, 9.
Laminitan, territoire, III, 2, 1. Laminitanes, pierres à aiguieur, XXXVI, 47, 1. Lampe , IV, 10, 1. Lampeus, mout, IV, 10, 1, Lamponia, ile, IV, 23, 9. Lampsacum, V, 40, 1; XIX, 13, 18 XXXVII, 74, 1. Lampsemandus, 1le, V, 36, 3. Lancienses, 111, 4, 14; 1V, 35, 6. Lanise, Se. IV, 23, 5. Lanos, fl., VI. 20, 3. Lanuenses, III, 17, 1. Lanuvium, VIII, 85, 1; XXXV, 6, 1. Laodicea, libre, V, 18, 1; XVII, Januare, Bare, 38, 2.

Laudicea d'Asia, VIII, 73, 1.

Laudicea en Médie, VI, 29, 4.

Laudicea en Mésopotamia, VI, 30, 1.

Laudicea de Phrygue, V, 29, 3.

Laudicea de Syrie, XII, 61, 1; XXI, 11.3. Landicea de Syrie, montagnes, XXIII. 5, 1. Laodiceni, près du Liben, V. 19, 1. Lapethos, V. 35, 2. Lapidei campo, ou champs de pierres, 111, 5, 4. Lapithes, beur sejour, IV, 15, 2. — combat, XXXVI. 4, 7.
Lapsias. fl., V, 43, 3.
Larendant, VI, 32, 11. Larinates Frentani, III, 16, 6. Larine, fontaine, tV, 11, 2.

Larine en Eolide, V, 32, 1. — antre en Eolide, V, 32, 3. — en Arabie, VI, 32, 16. — en Macedoine, X X XI, 32, 3. — en Thessale, IV, 15, x; XVII, 3, 5. Larisseens, en Syrie, V. 19. 1. Larius, lac, II, 106, 2; III, 23, 4; IX, 33, 1; X. 41, 2. Larnenses, 111, 4, 8, Larnum, A., 111, 4, 5. Larymaa, IV, 13, 2 et 3; V, 29, 2. Latia, ile, IV, 19, 5; V, 35, 3. Latia, Andrus, IV, 22, 1. Larias, Leshos, V, 39, t. Lasos, IV, 20, 3. Lastigi, III. 3, 11. Latera, clang. IX. 9, 1. Latiarius, Jupiter, XXXIV, 18, 4.
Latines, villes, 111, 5, 5 et 6. - histoire, XI, 45, t. - langue, XVIII, 5, 1. Latine, peuples de condition, III,

14, 5. — lettres fatines antiques, XXXV, 37, 5. — appellation latine manquant, XXI, 26, 1. — fetes fatines, XXVII, 28, 1.

Latinienses, III, 9, 16. — vins, XIV, 8, 7.

Latins, XIV, 14, 1. — latini prisci, XXXIV, 11, 1. — nations du droit latin, III, 25, 1. — langage latin, XXIX, 1, 1. — comp des latins, XXXIII, 14, 1. — ville ayant le droit des Latins, III, 5, 1. — villes ayant des Latins, III, 5, 1. — villes ayant

le droit des anciens Latins, III, 4, 4, 6 et 8, — nom latin, XI, 103, 2; XXVI, 64, 4, — territore datin, III, 9, 2 et 41, — Latinus dunic, V,

Ocian septentrional, iles, XVIII, - îles olijets de récits fabuleux, XXXII, 53, 2. Océan Atlantique, IV, 35, 2. — irruption dans les mers intérieures, III, Procem. 4. — Britannique, IV, 33, 2. — oriental, XXXVII, 11, 8. — Gaulois, III, 2, 2; IV, 33, 2.
Espagnol, XXVII, 65, 2. — méridional, VI, 35, 16. — de l'Orient, XIII, 48, 1. — septentrional,
IV, 27, 3; IX, 30, 1; XXXVII, II. II. Ocelenses, IV, 35, 6. Ocelis, d'Arabie, VI, 26, 9. Ocha, IV, 21, 2.
Ochani, VI, 18, 3.
Ochanius, E., VI, 7, 3.
Ochus, fl., VI, 18, 4; XXXI, 39, 2, Ocila, XII, 42, 3, Ocra, III, 23, 4. Ocriculani, III, 19, 2. Octavani, colonie, III, 5, 5, Octodurenses, III, 24, 3. Octulani, III, 9, 16. Odessus des Milésiens, 1V, 18, 6. Odie, ile, IV. 23, 2. Odomentes, IV, 18, 1. Odomboera, VI, 23, 5. Odryses, nation, IV, 18, 1. Offe, ville, V, 4, 2. - habitants, V, 5, 8, Offandenses, V, 42, 2. Offanthe, IV, 4, 5. OEcalices, VI, 35, 17. OEchalie, IV, 7, 1; 21, 2; XXXV, 40, 15. OEdipodia, fontaine, IV, 12, 1. OEneates, vin, XIV, 9, 3. OEniandos, V, 22, 3. OEnien, bois, V, 28, 2. OEnoa, détruite, IV, 11, 1. OEnoanda, V, 28, 3.

OEnoe, Sicinus, ile, IV, 23, 3.

OEnone, Égine, IV, 19, 6.

OEnotrides, iles, III, 13, 3. OEnotriens, en Italie, III, to, t. OEnussa, ile, V, 38, 2. OEnusser, fles, IV, 19, 4. OEscus, fl., III, 29, 1. OEsyma, IV, 18, 3. OEta, mont, IV, 13, 1; XXV, 21, 2; XXXVII, 54, 3. — mont de la Doride, XXXV, 40, 14. — bellé-bore, XXV, 21, 2. OEteens, VI, 19, 1. Oglasa, ile, III, 12, 1. Ogyaia, 116, 111, 12, 1.
Ogyaie, 11e, 111, 15, 2.
Ogyrie, 11e, VI, 32, 10.
Olabi, VI, 35, t2.
Olachas, fl., XXXI, 18, 2. Olarso, III, 4, 15; IV, 34, 1. Olbia, Nicsen, V, 43, 1. Olbia, Olbiopolis, IV, 26, 3. Olbia, de Pamphylie, V, 26, 1. Olbia, de Pamphylie, V, 26, 1.
Olbiopolis, IV, 26, 2.
Olbonenses, III, 25, 1.
Olchinium, III, 26, 3.
Oleastro, III, 3, 12. — plomb,
XXXIV, 49, 1.
Olenum, IV, 6, 2.
Oliaros, ile, IV, 22, 4.
Olisipo, IV, 35, 4 et 5; VIII, 67, 1.

vmontoire, IV, 35, 1. —

Oracla, ile, II, 24, 4.
Oraturæ, VI, 23, 5.

habitants, IX, 4, 1. - territoire, KXXVII, 25, 4. Olicon, IV, 16, 1. Olliculani, III, 9, 16. Ollius, riviere, II, 106, 2; III, 20, 4, V, 32, 2. Olocisa, Rhode, V, 36, 1. Olophyzos, IV, 17, 4. Olostra, IV, 23, 6. Oluros, château, IV, 6, t.
Olympe, de Mysie, V, 40, 2.
Olympie, VI, 39, 4; VII, 22, 1; 48, 1; 57, 14; VIII, 34, 3; XV, 5, t;
XVI, 89, 2; XXXIV, 9, 1; 17, 1;
19, 1; XXXV, 36, 3; XXXVI,
a3, a.—jeux, XXXV, 40, 14.—
contrée, II, 106, 3.— victoire à
Olympie, X, 83, 9.— catales,
XXVIII, 49, 3.— autel, X,
12, 1.— jeux sacrès, XXIX,
34, 2. Oluros, château, IV, 6, t. 34 , 2. Olympus, mont en Ionie, V, 31, Olympus, mont, IV, 15, 2; XXXI, 28, 4.— de Bithenie, V, 43, 1.— mont à Lesbus V, 39, 2.— mont de Lycie, XXI, 17, 1.— de Macédoine, VIII, 83, 3; XVI, 28, 2. — de Mysie, V. 40, 2.

Olympus, Ossa, etc., XXXI, 26, 1.

Olympus, où croit le laurier, XVI, 59, 2.

Olympus, ville, V, 28, 1.

Olynthes, IV, 18, 3; XI, 34, 1;

XVIII, 23, 4. Olyros, IV, 12, 2. Omenæ, VI, 32, 7. Omani, VI, 32, 4 et 7. Ombises nomos, V, 9, 3. Ombrios, Ila, VI, 37, 2. Omiras, fl., Euphrates, V, 20, 2. Omnæ , VI, 32, 7. Omanus, ile, VI, 32, 8. Onchestos, IV, 12, 1. Onchobrics, ile, VI, 32, 8. Onenses, 111, 4, 6. Oningis, III, 3, 9. Onisia, ile, IV, 20, 5. Onoba, III, 3, 6. Onoba, estuaires, III, 3, 1. Onobrisates, IV, 33, 1. Onochonus , Il., IV, 15, 2. Onuphites nomos, V, 9, Ontopaties fluinos, v, 9, Oones, flei, IV, 27, 5. Opharitæ, VI, 7, 2. Opharus, fl., VI, 7, 2. Ophiogènes, VII, 2, 5. Ophiophages, VI, 34, 1.
Ophire, nitre, XXXVI, 66, 1. Ophiusa, ile, V, 44, 1. — Colubraria, III, 11, 2. — Rhode, V, 36, 1. — Tyra, IV, 26, 1.

Ophiussa, ile, IV, 20, 5. — Tenos IV, 22, 1. Ophradus, fl., VI, 25, 3. Opitergium, III, 23, 3. - monts, III., 22. I. Opontien, golfe, IV, 12, 3.
Oponte (ville), IV, 12, 3.
Oponte, et herbe opoutienne, XXI, Oppidum novum, V, 1, 20.

Orazus, sources, XVIII, 29, 5. Orbelus, mont, IV, 17, 2. Orcades, ites, IV, 30, 2. Orcheni, VI, 30, 6; 31, 4. Orchomène, lin, XIX, 2, 7.
Orchomène, lac, XVI, 66, 4.
Orchomenos, d'Arcadie, XXXVII, 25, 4; XXV, 37, 1.
Orchomenos, fl., XXXI, 11, 1, Orchomenum, IV, 10, 1.
Orchomenus, IV, 15, 1; VIII, \$3, 2. Ordaba, VI, 23, 7. Ordesus, port, IV, 26, 1. Ordymnus, mont, V, 39, a. Oreges, mont, V, 27, 2. Orei, Arabes. Foy. Anom. Oreon regio. Foy. ARORI. Oreos, IV, 21, 2. Oreste, port, III, 10, 2. Orestes, libres, IV, 17, 2. Oreians, monis, III, 2, 2. Oretans, III, 4, 2.
Oretans, surnomnés Germains, III, 4, 9.
Oretes, peuples de l'Inde, II, 75, 3.
Oreten, viu d', XIV, 9, 3. Organagus, VI, 23, 7.
Organ, II., V, 29, 4.
Orga, II., V, 29, 4.
Orga, Sontaine dans in prevince Narbounaise, XVIII, 51, 2. Organomesci, IV, 34, 2. Orgocyni, IV, 26, 6. Orgas, fl., III, 20, 4. Ori , VI, 26, 3. Oricum , III, 26, 4. Orient, XXX, 1, 2, XXXVII, 8, 1;
9, 1. — peuples, XI, 109, 1; XVI,
85, 1. — rois, 1X, 58, 3.
Orientales, côles, V, 7, 1.
Orientale, mer, X, 30, 1. Oriental, Ocean, VI, 14. 1. Orine, toparchie de Judée, V, t5, t. Orippo , 111, 3, 7.
Orito, VII, 2, 23. Oritans, Mentesans, III, 4, 9. Oritanum, IV. 21, 2.
Ornithon, ville, V, 17, 2.
Oroandes, mont, V, 27, 2. — région V, 42, 2.

Orostis, fl., VI, 28, 4; 31, 10.

Orobis, III, 21, 3.

Oromansaci, IV, 31, 2. Oromenus, mont, XXXIII, 39, 3.
Oromes, nation, VI, 30, 2.
Oromes, rivière de Syrie, II, 106, 2; V, 18, 1 et 2. V, 18, 1 et 2.

Oropus, IV, 11, 2; XXXV, 47, 2.

Orsa, mont, VI, 32, 8.

Orsaens, Indiens, VIII, 31, 1.

Orsima, VI, 35, 3.

Orosines, fl., IV, 18, 7.

Orsinus, fl., V, 29, 6.

Ortaceas, fl., VI, 31, 10. Ortagurea, IV, 18, 3,
Orthe, IV, 16, 1.
Orthophanta, VI, 30, 6,
Orthosia, V, 17, 4; XXXVII, 9, 1 25, 1; 29, 1. Orthosia, en Carie, V, 29, 6. Orthronienses, V, 29, 7. Ortona, III, 17, 1, Ortopula, III, 25, 2. Ortospanum, VI, 21, 6. Ortogia, Dėlos, IV, 22, 3. — Ephiet, V, 31, 4.

PAN

Orneos, limite de l'Empire Romain, ! VI, 30, 3. Orzulu, VI, 22, 4. Osca, III, 3, 5. Oscases, III, 4, 7. Oeques, en Campanie, III, 9, 8. dans le Latium, III, 9, 4. Oseriates, Ill, 28, 2.
Oseriates, Ill, 28, 2.
Oseriates, Ile, XXXVII, 11, 9.
Osii, VI, 23, 8. Osintias, région, III, 3, 11. Osiris, temple, V, 11, 1. Osismii, IV, 32, 1.
Osquidates, IV, 33, 1.
Ossa, mont, IV, 15, 2.
Ossa, XXXI, 26, 1. Osset, ou Julia Constantia, III, 3, 7. Ossigerdenses, III, 4, 8. Ossige Laconicum, III, 3, 6. Ossigitania, III, 3, 4. Ossonoba ( en Lustanie ), 1V, 35, 4.
Osteodes, ile, III, 14, 6.
Ostie, II, 46, 4; VII, 3, t; XIX, t, 3;
XXVI, 18, t.—colonie, III, 9, 4.
—porreaux, XIX, 33, 2.—mures, XV, 27, 1.

Osto, côle, IX, 29, 1. — port, IX,
5, 3; XVI, 26, 6; XXXVI, 24, 20.

— Valerius, XXXVI, 24, 2. Ostippo, III, 3, 9.
Ostracine, V, 14, 1.
Ostrani, III, 19, 2.
Otene, partie de l'Armène, VI, 16, 24
XII, 28, 2. Otesini, III, 20, 2. Otheys, mont, IV, 15, 2. Oten, V, 21, 5. Oubli, fleuve de l', IV, 35, 3. Ovetum, plumb, XXXIV, 49, 1. Ozia, Iles, IV, 19, 2. Ontens, brigands, VI, 3:, 7. Orabi, III, 5, 5.

Orab, 6., VI, 18, 3. — et lac, VI, 18, 3: XXXI, 39, 2; 41, 2. —

fl., embouchure, VI, 15, 1. Oxybii, 111, 7, 1. Oxydracæ, VI, 18, 3. Oxyopum, V, 33, 3. Ozyry nelites nomos, V. 9, 3. Ozoles, Lorriens, IV, 4, 1. Ozuces. III, 26, 3.

Pacensis colonia, ou Forum Julii. III. Pas, en Lusitanie, juridiction, IV, 35, 5. Pachynum, promontoire, Ill, 14, 2 Pactius, S., III, 16, 3. Pactole, fl., V, 30, 1; XXXIII, 21, 1, Pactya, iles, V, 35, 3. Pactye, IV, 18, 10. Pacyris, fl., IV, 26, 4. Pad, fontaine, II, 105, 9. Padinaics, 111, 20, 2. Padus, ou Pô, endroit où il commence à être navigable, III, ax, t. Padus, fl., 1X, 17, 1; XH, 8, 2; XIV.

3, 2; XVI, 70, 1; XXI, 43, 1;

XXXIII, 21, 1; XXXVI, 54, 1.—
gorges du Pô, III, 22, 2.— le fleuve
le plus riche d'Italie III, 7, 3.—

Panchrysas, Bérénice, VI, 34, 2.

provient du mont Vésule, III, 20, 3. | Panda, VI, 18, 4. | adusa, fl., III, 20, 5. | Panda, nation, VI, 21, 6. - limites, adopides, fl., VI, 1, 3. | VI, 25, 3. Padusa, I., III, 20, 5. Padojides, I., VI, 1, 3. Paconie, IV, 17, 1; VIII, 16, 1. nations, IV, 17, 2. Pasion, VI, 19, 1. Pasici, III, 4, 12; IV, 34, 2.
Pastan, golfe, III, 10, 1. Pæstion, ville, III, 10, 2. Pasuri, IV, 35, 1. Pagas, de Beotie, IV, 4, 2. Pagai, IV, 11, 1 Pagasæ, ville, IV, 15, 1. - sources, XXXI, 19, 2. - golfe, IV, 15, 1; Pagida, Fuissess, V. 27, 1.
Pagoargas, VI, 35, 3.
Pagrar, V, 19, 1.
Palwbyblos, V, 17, 4
Palwmyndus, V, 29, 5.
Palacogoni, VI, 25, 1. Palæotrium, IV, 17, 4. Palapaphos, V, 35, 2. Palascamander, V, 31, 1. Palescepsis, Y, 32, 2. Palasimundum, fl., et ville, VI, 24, 5 et 6. Palastine, Syrie, XII, 40, r. — où elle commence, V, 14, r. — touche les Arabes, V, 13, r. — timites, V, 14, 2. Palastina, Arbelitis, VI, 31, 6. Palastyroz, V, 17, 2. Palamedium, V, 32, 3. Palantium, IV, 10, 1. Palatin, Apollon, temple, XXXVI, 4, 3; XXXVII, 5, 1.— quarter de Rome, XVIII, 3, 5. — palais palatin des Cesars, XXXVI, 4, 24. Palatine, Vénus, XXXVI, 3, 1. Palatin, Apollon, XXXIV, 8, 1; XXXVI, 4, t3. Palatium, à Rome, IV, 10, 1; VII, 58, 1; XVII, 1, 8; XVIII, 4, 9; XXXV, 36, 21; XXXVI, 2, 2; 3, 1; 4, 12 el 20. - temple, XII, Palibothra, VI, 21, 8; 22, 5 et 6. Palinarum, promontore, III. 10, 1.
Pallantias, lac. V, 4, 3.
Pallantini, III, 4, 10.
Pallène, IV, 10, 1; 17, 3; XXXVII, Allow, VI, 32, 16.

Palma, ville, III, 11, 1. — territoire, III, 18, 1; 19, 1.

Palmaria, ile, 18, 12, 2.

Palmaria, ville, V, 21, 3. — solitudes, V. 21, 2 et 4.
Palo, ft., III, 7, 1.
Palsatum, III, 23, 4.
Palsum, ft., V, t, 10.
Paltonenses, III, 16, 7. Palios, V, 18, 1. Paluogges, VI, 35, 14.
Pamina, 1., IV, 7, 1; 15, 2,
Pamphage, VI, 35, 17.
Pamphylie, V, 23, 1; 26, 1; XI, 116, 1; XII, 55, 2; XXI, 19, 3, — Cahalia, V, 42, 2. — mer, V, 26, 1; 35, 1. — hyssope, XXV,

Pandateria, ile, III, 19, 3. Pandore, VII, 2, 21. Pandosia, IV, 1, 4. -- ville des Lucaniens, III, 15, 3. Paneas, fontaine, V, 15, 2. - tetrarchie, V, 16, 1. Pangee, mont, IV, 18, 1 et 3; VII, 57. 8; XXI, 10, 3. Panhormitan, roseau, XVI, 66, 6. Panhormum. III. 14. 4. Panhormum (en Creie), IV, 20, 3, Panhormus, IV, 18, 12. Panhormus, port, IV, 6, 1. Panionie, V, VI, 3. Panissa, fl. IV, 18, \*. Pannonie, III, 28, 1; XXI, 20, 1.
Pannonies, XXXVII, 11, 12 et 13.
— localités fertiles en glauds, III, 28, 1. Pannoniques, guerres, VII, 46, 2, - quartiers d'hiver, IV, 25, 1. Panapolis, V, 11, 2.
Panapolites, nomon, V, 9, 3. Pantaeness, V. 33, 4.
Pantagies, fl., III, 14, 3.
Pantanus, lac, III, 16, 4. Pantheon h Rome, IX, 58, 5; XXXIV. 7, 1. — elevé par Agrippa a Jujuter Vengeur, XXXVI. 24, 2. Panticapée, ville, XVI, 59, 2. — dro Miléneus, IV, 26, 8. — habitants, VI, 7. t. Panticapes, E., IV, 26, 3. Pantomatrium, IV, 20, 3. Panysus, fl., IV, 18, 6. Paphien, Nicocles, XI, 63, 2. Papilingonie, 1X, 83, 3; XI, 70, 1. -- nation, VI, 1, 1. Paphos, II, 97, 1.
Paphos Nes. V, 35, 1.
Parabeste, VI, 25, 1. Paradisus, fl., en Cilicie, V, 22, 3. Paradisus, ville, V, 19, 1. Paratiscent, VI, 29, 5; 31, 5 Paratocent, VI, 29, 5; 51, 5.

Paratonium en Egypte, XXXV, t8, t.

— région, V, 5, 3.

Paragenita, IV, 10, 2.

Paraptant, VI, 25, t.

Parapotamie, XII, 6t, t; VI, 3t, 5.

Parasanga, VI, 23, 3.

Paratonium ville VI, 28, 8. Parasinum, ville, II, 98, 2. Pardistila de l'Inde, on Tardisile, Paratitia de l'inde, on a XXIV, 102, 1.
Paradoni, VI, 17, 2.
Paranta, VI, 35, 2.
Parantium, ville, III, 23, 2.
Paria, ile, V, 34, 2.
Paricani, VI, 18, 3. Peridion, V, 29, 2, Parisiens, IV, 32, 1. Parium, col., V, 40, 1; IV, 8, 10, XXXIV, 19, 28, — sur l'Hellespont, VII, 2, 5. — colonie de la Propontide, XXXVI, 4, 11. — Arcesilaus, etc. XXXV, 39, 1. coliss, espece de thun, XXXII. 53, 4. Parma, col., III, so, 1; VII, 50, 1. -Cassius, XXXI, 8, 1. Parnate, mont, IV, 4, 1; XV, 40, 1; XIX, 16, 1; XXIV, 118, 1 et 2; XXV, 53, 2; XXXI, 16, 13 1626

Paropamisada, VI, 23, 9; 25, 1. Paropamisus, A., IV, 27, 4. -V, 27, 2; VI, 18, 4; 21, 5; 23, 1. Paropini, III, 14, 5. Parorai, IV, 19, 2. Paroresia, IV, 10, 2.

Paror, ile, IV, 22, 4; XVI, 47, 1; XXXII, 9, 1; XXXVI, 4, 4; 13, r; XXXVII, 3:, r. — carrières, XXXVI, 4, 4. — Agoracrite, XXXVI, 4, 6. — pierre, XXXVI, 19, 3; 18, 1; 29, 1; 43, 2. Parparus, mont, IV, 9, 2. Parrhasien, Demmenetus, VIII, 34, 3. Parrhasie, IV, to, t. Parrhasiniens, VI, 18, 3. Parthalis, capitale, VI, 22, 1. Partheni, III, 26, 3 et 4. Parthenia, Samos, V. 37, 1.
Parthenias, fl., VI, 31, 3.
Perthénie, V. 31, 6.
Parthénion, localité, IV, 18, 3. Parthenium, IV, 10, 1; V, 33, 3. promontoire, II, 91, 1; IV, 26, 7.

Parthenius, fl., en Paphlagonie, VI, 2, 2. - mont, IV, 10, 1. - port, III, 10, 2. Parthenoarusa, Samos, V, 37, 1.
Parthenon, àtAthènes, XXXIV, 19, 5. Parthenope, Neapolis, III, 9, 9.
Parthenopolis, IV, 18, 6. Parthenopolis, 27, 10, 0.

Parthenopolis, en Bithynie, V, 43, 1.

Parthes, VII, 44, 1; X, 71, 2; XI,

32, 1; 35, 6; XII, 39, 1; XIII, 22, 1; XIV, 19, 3; 28, 5; XXIX, 25, 1, — Nomades, VI, 29, 2.

Parthie, XXVII, 59, 1. — fut tonjours au pied des montagnes, VI, 29, 2. - capitale, Hecatompylos, VI 17, 2.—déseris, VI, 17, 2.—affaires parthiques, VI, 31, 14, —expédition d'Antoine, XXXIII, 24, 1.— largeur de l'empire parthe, VI, 30, 8.
— fer, XXXIV, 41, 4. — empire,
XXXVII, 8, 1. — silphion, XXII, 48, r. - pain, XVIII, 27, r. - or, XXXIII, 47, 2. — nations, VIII, 73, 3; XXX, 30, 5. — nom et royaumes, VI, 28, 4; 29, 1. — peu-ples, XI, 115, 1. — seigneurs, XII, 7, 2. — rois, XXI, 36, 1; XXXI, 21, 4. - parfum préparé pour les rois parthes, XIII, 2, 10.

royaumes, VI, 16, 1; 17, 2; XII, 40, 1. — Séleucie des Parthes, X, 67, 1.

Parthusi, VI, 31, 8.

Parthyène, VI, 29, 2.

Paryadres, monts, V, 27, 2; VI, 9, 1; £1, 1. Pasargada, VI. 26, 4. Pasini, ville, III, 25, 2. Pasine, VI, 26, 2. Pasines, VI, 25, 4. Pasitigris, 6., VI, 31, 3, 4 et 8; XII, 3g, r. 39, 1.

Passagarde, château, VI, 29, 5.

Passala, île, V, 36, 3.

Passala, VI, 22, 4.

Pastona, V, 20, 1.

Pataga, VI, 35, 1.

Patage, île, IV, 23, 4.

XXXVII, 54, 3. — sapin, XVI, Patala, port de l'Inde, II, 75, 3. 76, 2. — hellébore, XXV, 21, Patale, ile, VI, 23, 1, 6 et 11; XII, 25, 1. Patami, VI, 32, 1. Patara, V, 28, 2. Patavium, champs, III, 20, 7. - eaux chaudes, II, 106, 7. - sources, XXXI, 3a, 3. - marecages, XIV, 19, 7. — ville, III, 23, 3.
Pateronnesos, iie, IV, 23, 10. Pathyssus, fl., IV, 25, 1. Patis, VI, 35, 2. Patmos, ile, IV, 23, 3. Patra, col., IV, 5, 3; XXXV, 49, 3; XXXVI, 4, 3. Patricia, col., Corduba, III, 3, 6. Paulo ou Paulon. Voy. Pato. Pausilypum, villa de Campanie, IX, Pausitypum, vina de Campanie, 78, 1.

Pausulani, III, 18, 2.

Paxa, îles, IV, 19, 1.

Pédalie, V, 22, 2.

Pedani, III, 9, 16.

Pedasus, Adramyttos, V, 32, 2.

Pedasus, VI e 3, 6. Pedatrira, VI, 23, 6. Pedicules, territoire, III, 16, 3. villes, III, 16, 3. Podna, ile, V, 39, 2. Pegaseum, étang, V, 31, 4. Peguntium, III, 26, 2. Pegusa, Gnidos, V, 29, 2. Peiso, lac, III, 27, 1. Pela, ile, V, 38, 2. Pelagones , IV, 17, 2. Pelagome, IV, 17, 1. Pelasges, VII, 57, 3. – en Étrurie, III, 8, r. - en Italie, III, ro, r. du latium, III, 9, 4. — fondateurs d'Agylia, III, 8, 2. — laurier, XV, 39, 3. Pélasgie, Lesbos, V, 39, 1. — Peloponnese, IV, 5, 1. Pelasgis, Arcadie, IV, 10, 1 Pelasgium Argos, IV, 14, 1. Pele, ile, XXXII, 9, 1. Pelenaria, VI, 35, 3. Pelendones, IV, 34, 4. - des Celtibères, III, 4, 10. Pélignien , hu, XIX , 2, 5. Peligniens, 111, 17, 1; XI, 14, 1. lins, III, 19, 2. - monts, XXXI, 24, I. Pelios ou Pelius, mont, II, 65, 2; IV, 15, 2; VII, 57, 11; XII, 15, 2.—
en Thessaiie, XXV, 53, 3.

Pella, col., IV, 17, 1.— de Macédoine, XXXI, 28, 3.—patrie d'Alexandre le Grand, XXV, 36, 35. Pella, dans la Décapole syrienue, V, 16, 1, Pellacontas, fl., VI, 30, 2. Pellacus, bourg, VI, 31, 12. Pellacus, III, 23, 4. Pellaon, III, 23, 4.
Pellaneus, mont, V, 38, 1.
Pellaneus, mont, V, 38, 1.
Pelopia, Thyatira, V, 31, 3.
Peloponèue, littoral labouré par les mers, IV, 9, 3. — guerre, XXIX, 2, 1; XXX, 2, 6. — littoral, II, 106, 3; IV, 5, 1; VII, 3, 1; X, 15, 2; XVIII, 10, 8; XXIX, 6, 1. — étendue, IV, 10, 2.
Pelorum, promontaire, III, 10, 3; Pelorum, promontoire, III, 10, 3;

16. 2.

Pelteni, V, 25, 1; 29, 4.

Peltuinates, III, 19, 1.

Pelusiaque, route, VI, 33, 4. — in,

XIX, 2, 6. — bouche du Nil, V, 11, 5. Pelusium, X, 45, 1; XXXI, 39, 3. Pemma, VI, 35, 2. Pénée, embouchure, IV, 16, 1. Pénée, fl., IV, 15, 2 et 3; XXV, 37, 1. Penius, fl., II, 106, 10. Penius, fl., et ville en Colchide, VI, Pentapolitane, région, V, 5, 1.
Pentedactylos, mont, VI, 34, 1. Peparethus, ile, IV, 23, 7. - vin, XIV, 9, 3. Perée, Judée, V, 15, 1. Percote, V, 40, 1. Perga, V, 26, 1. Pergame, juridiction, V. 33, 4. coqs, X, 25, 1. - rois, XXXV, 2, 6. - parchemin, XIII, 21, 2, ville très-célèbre d'Asie, V, 33, 3; XXXV, 36, 1; 46, 2; XXXVI, 4, 12; 60, I. Pergamum (en Crète), IV, 20, 3. Perimula, promont., VI, 23, 2; IX, 54, 1. Periathus, IV, 18, 9.
Perirrheusa, ile, V, 38, a.
Péristérides, iles, V, 38, 3. Peristerides, iles, V, 50, 5.

Perne, II, 91, 1.

Perorsi, V, 8, 1; VI, 35, 19, —

Æthiopes, V, 1, 10 et 16

Perperene, XXXI, 20, 1.

Perperene, V, 33, 2.

Parpereni, V, 33, 4.

Perrhabes, IV, 1, 2; 3, 1; XXXV, 50, 1. 59, 1. 59, 1.

Perses, X, 85, 1; XII, 40, 1; XIII, 18, 1; XXX, 4, 1; XXXVII, 19, 1; 37, 1; 54, 3; 68, 1.— ont habit le bord de la mer Rouge, VI, 29, 4.— comptent par schoenes et parameter XII 2 c. Perses, asile, VI, 31, 9. — gueres faites par Darius, XIX, 43, 1. parfums allant de droit aux Peret, XIII, 1, 1, — royaume des Peret, maintenant des Parthes, VI, 16, 1. – roi, XXVI, 9, 1 et 2. – Xerses, XXXIV, 19, 21. - rois, XXIV. 102, 2 et 5. -- combat naval des Perses et des Égyptiens, XXXV, 40, 17.— Perses arrivés en Espagae, III, 3, 3. - Nympharene, ville et nation perse, XXXVII, 64, 1. — noix, XV, 24, 1. — pommes, XV, 11, 1. — victoire, VII, 22, 1. ancres de la flotte perse cospes, ancres de la flotte perse compée, XXXV, 40, 13. — émerandes, XXXVII, 18, 2. — côté perse de l'Arabie, XXIV, 102, 1. — gautte, XVIII, 28, 1. — mer, VI, 16, 1; XII, 20, 1; XXXII, 11, 1. — mep, XXVII, 113, 1. — silphium, XIA, 15, 5. — golfe, VI, 28, 1 et 2; 29, 4; 36, 1. — golfe de la mer Rouge, 1X, 54, 1. — imple, II, 110, 2. — laser, XIX, 15, 2. — Mages, XXV, 5, 4. — ross, XII. Mages, XXV, 5, 4. - rois, XII. 8, z. Perse , XII, 20, 1; XXI, 45, 1; XXI.

102, 4; XXX, 2, 1. — emin,

XIII, 9, 1. - riche jusqu'au luxe, | Phatelus, XIII, 2, 1. Phosians oiseaux, X, 67, 1.

Phasia, ft., VI, 6, 4. — ct ville, VI,
5, 5; VIII, 50, 8; XIX, 19, 3;

XXV, 100, 1; XXVI, 28, 1. — VI, 28, 4.

Persepolis, VI, 29, 4.

Persica, arbre d'Egypte, XIII, 17, 1.

Perusia, III, 8, 3. — querelle, VII, 46, 2. — chevalier romain, XXVI, oiscaux, X, 67, 1. Phatarei, VI, 7, 3. 3. 1. Phatmitique, bouche du Nil, V, 11, 5. Pesinus, V. 42, 2. Peta , VI. 35, 1. Phaturites nomus, V, g, 3.
Phausia, des Rhodiens, XXXI, 20, 1. Petalia, iles, IV, 23, 6. Phazara, VI, 17, 1.
Phazania, V, 5, 5. - Phazann, V. Peteon , IV, 12, 2. Peulia, 111, 15, 2. Petra, des Nabatéens, VI, 32, 3. 5, 5. 5, 5.

Phegiam, mont d'Éthiopie, II, 93, 1.

Phellus, V, 28, 1.

Phellus, iie, V, 39, 2.

Pheneum, IV, 10, 1.

Pheneum, d'Arcadie, XXVI, 29, 1;

XXXI, 30, 2.

Pheneus, II, XXV, 8, 1; XXXI, 19, 1

Pheneus, IV, 15, 1.—locable, IV, 6, 1. myrobolan, XII, 46, 2. — hypericum, XII, 54, 5. limitrophe de la Syrie, XXXVII, 40, 1. Patrini, III, 14. Petrotes, vin, XIV, 9, 2.

Petroceri, IV, 33, 2.

Peuce, ile, IV, 25, 2.

Peucetia, Calabre, III, 16, 1. Phere, en Béotie, IV, 12, 2. Phere, en Laconie, IV, 8, 1. Peucetia, III, 25, 1.
Peucini, (dans la Germanie), IV, Phicien, Isson, VII, 51, 1. Phiala, source du Nil, V, 10, 6; VIII. 28. 3. 71, 3. Phila, ile, III, 11, 3. Peucolais, VI, 25, 3, Peucolaita, VI, 23, 8.
Peucolaitis, VI, 21, 7.
Phacusa, Ile, IV, 23, 1. Philadelpheni, de Lydle, V, 30, 1.
Philadelphia, d'Arabic, V, 16, t.
Phila, ile, V, 10, 10. — XXXVII, Phaacia, IV. 19. 1. Phæstius, Apolion, port, IV, 4, 1.
Phæstius, IV, 4, 1. 54, 6. Philmnes, autels, V. 4, 3. Phastim (en Crète), IV, 20, 3. Phileros, IV, 17, 3. Philippes, bataille, VII, 46, s,
Philippes, Brutus, XXXIV, 19, 32.
Philippes, col., IV, 18, 3; XVI, 57,
2; XVII, 3, 5; XVIII, 44, 5; Phalacra, XIV, 4, 19. Phalacrum, promont., IV, 19, 2.

Phalanna, IV, 16, 1.

Phalana, ville, IV, 12, 3.

Phalasanne, IV, 20, 3.

Phalare, port, IV, 11, 1.

Phalare, Demirrius, XXIV, 12, 2. XXXI, 66, 1. — en Grere, XXI, 10, 3. — champs, XXXIII, 12, 1. — or, XXXVII, 15, 3. Phalere, Demetrius, XXXIV, 12, 2.
— loatane, 11, 166, 3.
Phalesina, IV, 18, 3.
Phales, VI, 35, 15
Phane, iles, V, 38, 2.
Phanagoria, VI, 6, 1.
Phanee, IV, 20, 3.
Phanes, amethysic, XXXVII, 50, 2.
Pharbathites nomes, V, 0, 3. Philippopolis, en Thrace, IV, 18, 2.
Philippopolis, V, 21, 4.
Philistimes, fosses, III, 20, 7.
Philocalea, VI, 4, 3.
Philomelieuses, V, 25, 1. Philos, Se, VI, 28, 4. Philotera, VI, 33, 5. Phinelon, IV, 17.4. Pharbathites nomos, V, 9, 3. Pharbatos, V, 11. 5. Plunopolis, IV, 18, 7. Planopolis, n'existe plus, V. 43, 4 Pharia, ile, sur la côte d'Illyrie, III. Phintia, fontaine de Sicile, XXXI, 30, 3. Phinton, ile, III, 13, 1. Phiegra, IV, 17, 3. Pharmacias, 0., V, 43, 3. Pharmacus, ile, 1V, 23, 5. Pharmacea, VI, 4, 3. Pharmacotis, fl., VI, 25, 3. Phlegreens, champs, HI, 9, 9, X VIII, 29, 3.
Philegreien, safran, XXI, 17, 1. Pharnaques, tace en Ælhiopie, VII. Philionte, château, IV, 6, 2. — bataille, XXXV, 36, 14. Pharos, ile, II, 87, 1; XXXVI. Phlygone, IV, 12, 2.
Phocee, limits de l'Ionie, V, 31, 8.
Phoceens, leurs descendants, III, 4, 5. 18, t. — jointe à Alexandrie par un pont, XIII, 21, 2. un pont, XIII, 21, 2.

Pharon, ile, V, 34, 1. — en Égypte,
XI, 30, 4.

Pharsale, VII, 26, 1; XXVI, 9, 2.

Pharsale, champs, IV, 15, 1; VIII,
21, 2. — guerre, V, 10, 9. — Philoneus, VIII, 64, 1. — cité libre,
1V, 15, 15 Phaceens, leurs descendants, III, 4, 5.

Phocaria, ile, IV, 20, 6.

Phocaria, ile, IV, 35, 2.

Pidosa, II, 35, 2.

Pidosa, IV, 35, 2.

Pieres, IV, 15, 5.

Pieres, IV, 35, 2.

Pieres, IV, 35, 2.

Pieres, IV, 35, 2.

Pieres, IV, 35, 2.

Pieres, IV, 15, 5.

Pieres, IV, 15, 1V, 15, 1.

Pharuii, V, 1, 10. — jadis Perses,
V, 8, 3. — Gymnetes, V, 8, 1; VI,
35, 17 et non pas Pharusos, comme il y u dans le texte. Phaselis, II, 110, 1; V, 26, 1.— hule, XXIII, 49, 1.— valiće de Judec XIII, 9, 4; XXI, 11, 2.

IX, 12, 2. — jone, XXI, 69, 4. — sphagnos, XII, 50, 1. — grande glore des Phéniciens, V, 13, 2. — Cadmus, VII. 57, 6.

Phomice, ile, III, 11, 3, — los, IV, 23, 2. — Tenedos, V, 39, 2. Phanicus, ile, III, 14, 7. Phanix, B., IV, 15, 2. Phologandros , IV, 23, 1. Pholoe, XXV, 30, 1. Pholos, mont et ville, IV, to, t. Phaloe, mont et ville, IV, 10, 1.
Pharmeen, vin, XIV, 10, 2.
Phorontis, V, 29, 7.
Phrysiens, VII, 57, 8; VIII, 74, 2;
XXX, 45, 1. — Bryges, V, 41, 1.
Phrygiens, colonnes, XXXVI, 24, 2.
Phrygies, V, 61, 1; VII, 57, 13; VIII, 69, 5; XI, 45, 2; XII, 27, 1; XIII, 11, 2; XIV, 20, 1; XVII, 39, 14; XIX, 49, 1; XXXI, 39, 1; XXXVII, 37, 1; 56, 1. — ies habitants n'ont pas de vers intestinaux, XXVII, 120, 1. — Gallus, fl., de hitants n outpas de vers infestinaus, XXVII, 120, t. — Gallus, fl., de Phrygie, XXXI, 5, t. — mode phrygien et asiatique, VII, 57, t3. — montagnes, XVI, 59, 2. — étoffes, VIII, 74, 2. — agate, XXXVII, 54, 2. — amaracus, XXI, 39. 1. — pierre, XXXVI, 36, 1; 37, 1. — mode phrygien, II, 20, 2. sel, XXXI, 41, 1. - nation, VII, 57, 11. Phryx, Delos, VII, 57, 6. Phthemphu nomos, V, 9, 3.
Phthia, IV, 14, 2.
Phthinthientes, III, 14, 5. Phthiotæ, IV, 14, 2 Phthiotide, montagnes, IV, 15, 1. Phthirophagi, VI, 4, 6, Phthuris, VI, 35, 5, Phycari, XXXVII, 33, r. Phycus, promont., IV, 20, 6; V, 5, 2.
Phygela, V, 31, 1.
Phylace, en Magnèsie, IV, 16, 1. Phyle IV, 23, 4.
Phyle IV, 23, 4.
Phyrites, I., V, 31, 4.
Physella, IV, 17, 6.
Pialæ, VI, 19, 1.
Picentia, ville de Salerne, III, 9, 17. Picenum, vignes, XIV, 4, 25. — olives, XV, 4, 4, — pain d'aliea du au Picenum, XVIII, 27, 2. — habitants, III, 18, 1. - viennent des Saluns, III, 18, 1. - poires, XV. 16, 2. — territoire, III, 9, 17. — Piceaum, XVIII, 7, 5; XXVII, 83, r. territoire, II, 106, 5; XIV. 4, 14.
Pici, VI, 7, 2.
Pictones, IV, 33, 2; XVII, 4, 5.
Pide, VI, 35, 2.
Pidiota, VI, 35, 2.
Pidota, ile. V, 36, 3. Pieres, IV, 17, 1.

Pierie, de Macédoine, IV, 17, 1.

poix, KIV, 25, 6.

Pierea Seleucia, V, 13, 2; 18, 1. niciens sont acrives en Espagne, Pigunlia. Voy. Proustrum. III, 3, 3. — Pheniciens, VII, 57. Pinara, V, 22, 2; 28, 2. 20 et 17. — mer, V, 13, 2; 34, 2; Pinara, lle, IV, 19, 2.

828

Pinaritæ , V, 19, 1. Pinarus, fl., V, 22, 1. Pindasus, mont, V, 33, 3. Pinde, mont, IV, 1, 2; 15, 2. - l'Achelous vient du Pinde, IV, 2, 2. Pindicitora, VI, 35, 3. Pindus, ville, IV, 15, 2. Pingus, fl., III, 29, 1. Pinnenses, III, 17, 1. Pion, mont, V, 31, 4. Pionia, V, 33, 3. Pionita, V, 32, 3. Pirée , port, II, 87, 2; IV, 11, 1. incendie, XXXV, 20, t. Pirene, fontaine, IV, 5, 3. Pisa, VII, 54, 2; XIV, 4, 15. Pisa, col., en Etrurie, III, 8, 1. — siligo, XVIII, 20, 2. Piséens, ville des, IV, 6, 3, Pisans, caux chaudes, II, 106, 7. territoire, XVIII, 29, 1. Pisaurum, col., et rivière, III, 19, 2. — Daphnis, VII, 40, 1.

Piscenæ, III, 5, 6; VIII, 73, 3. Pisida, V. 24, 1. Pisidie, XII, 55, 1; XVI, 12, 1. montagnes, XXV, 20, 1, - itis, XXI, 19, 2. Pisinates, III, 19, 3. Pisistrate, ile, V, 38, 2. Pistorium, III, 8, 3. Pitaium, V, 29, 5. Pitane ou Pithene, IV, 8, 1; V, 32, 1.

— en Axie, XXXV, 49, 2.

Apollonius, XXIX, 38, 1. Pitere, VI, 35, 7.
Pithecuse, iles, II, 89, 4. Pitinum, territoire, II, 106, 9.
Pitonia, fontaine, XXXI, 25, 1. Pitulans, Pisuertes, Ill, 19, 2. Pitulum, ville, III, 9, 16.
Pityodes, ile dans la Propontide, V. 44, z. Pityonesos, fle, IV, 19, 2. Pityus, VI, 5, 2. Pitrusa, ile, IV, 19, 5. - Chios, V. 38, 1, - Lampsaque, V, 40, 1. -Milet, V, 31, 1. Pityusæ, fles, III, tt, t. Placentia, VII, 29, 5; 50, 4; VIII, 61, 3.—col, III, 20, 1.

Placia, V, 40, 2.

Placia, en Tauride, IV, 26, 7. Planaria, ile, III, at, t; VI, 37, t. Planasia, ile, III, 12, 2. Planeta, iles, VI, 13, 1. Plangenses, III, 19, 3. Planona, ou Flanona, III, 25, 2. Platage, ile, IV, 23, 4.
Plataneus, fl., V, 43, 1. Platanodes, promont., IV, 6, 3. Plates, IV, 12, 2; VII, 57, 17.

Plates, ile, IV, 23, 5.

Plates, iles, V, 38, 3.

Plate, ile, V, 38, 3. Platea, Paros, IV, 22, 4. Plateis, ile, IV, 19, 5. Platia, iles, IV, 20, 5. Pieninenses , 111, 18, 2. Pletenissum, V, 26, 1. Plevron, IV. 3. 2 Plicania. Ploter, Pin oes, IV, 35. G.

Pd. Voy. Papus. Podalia, V, 28, 2.
Podalium, promontoire, V, 29, 1 Parcile, portique d'Athènes, XXXV, 35, 2. Pareessa , IV, 20, 6. Pacessa, Rhodes, V, 36, r. Pamaneni, V. 32, 3.
Pani. II. 86, 1; VII., 57, 8; VIII. XXXV, 4, 1.— out fait des secrifices humains, XXXVI, 4, 26.—
Pœni en Sicile, VIII, 6, 1; 7, 1. pierre pœnique, XXXVI. 43, 2. — guerre porter en Espagne, XIX. 7. 1. général, VI, 36, 4. — Carthagène ouvrage des Pœni, III, 4, 4. côte l'enique dans la Bétique, III, 3, 3. - les Pœni penetrent en Espagne, III, 3, 3. — on dit que les Puni ont passe par les portes Punines des Alpes, III, 21, 1. — Magon, XVIII, 5, 1. nines, portes des Alpes, III, 21, 1. Pola, col., III, 23, 2. Polemonium, VI, 4, 2.
Polendos, ile, IV, 23, 10.
Polichnæi, V, 32, 3. Politoisen, ville, III, 9, 16.
Politoise Organ, V, 32, 2.
Pollentia Carren, III, 7, 5.
Pollentia, ville, III, 11, 1. Pollentia, près des Alpes, VIII, 73, 2; NAXV, 46, a.

Pollentini Urbesalvia, III, 18, a.

Polluscini, III, 9, 16.

Polyagos, ile, IV, 23, 4.

Polyagos, ile, V, 44, 1.

Polymedia, V, 32, 5.

Polyrrhenium, IV, 20, 3. Polytelia, VI, 30, 2. Pomenus, fl., VI, 25, 3. Pometia, III, 9, 16. Pometia Suessa, VII, 15, 2. Pompeia Alba, III, 7, 3.
Pompeians, vins, XIV, 8, 9. — vigne, IV, 4, 12. Pompeian, municipe, II, 52, 2.
Pompeii, III, 9, 9; XIV, 4, 14; XXXI, Pompeiopolis, de Cilicie, V, 22, 2. Pompeiopolis, en Cappadoce, VI, 2, 3. Pompelonenses, III, 4, 8. Pompion d'Athènes, XXXV, 40, 15. Pomponiana, ile, III, 11, 3. Pomptins, Marais, III. 9, 6. - Marais Pontios, XVII, 3, 6; XXVI, 9, 2. Poneropolis, IV, 18, 2.

Pont Campanus, XIV, 8, 3.

Pont, goulfre, II, 105, 1. — embouchure, IX, 51, 1. — forme, IV, 21, chure, 1A, 51, 1. — norme, 1V, 25, 1 et neqq.; II, 48, 2; VIII, 68, 1; 1X, 83, 2 et 3; XI, 19, 1; XII, 27, 1; 28, 2; XV, 30, 1; XVII, 76, 2; XVII, 37, 14; XXI, 45, 1; XXII, 11, 1; XXV, 27, 1; XXIII, 54, 1; XXII, 13, 2; XXIII, 54, 1; XXXV, 52, 2; XXXVII, 20, 3.coule toujours dans la Propontide, II, 100, 2. - le vent Carries sur le Pont, II. 48, r. - Pont-Euxin, jadis Axenus, IV, 24, 3; VI, t, t; IX, 18, 1; 19, 1; 20, 1 et 3. - golfe,

54, 3.-- cire, XV, 18,6; XXI, 49, 1. - ichthycolle, XXXII, 24, 4.
- mastic, XII, 36, 1; XIV, 25, 6.
- pæderos, XXXVII, 46, 2.
- sinopis, XXXV, 17, 1. — canards, XXV, 3, 1; XXIX, 33, 2. — chry-selectre, XXXVII, 43, 1. — ganmes, XXXVII, 66, 1. — netš XVIII, 25, 1. -– 200ix, XV, 24, 1, – habitants, XIX, 26, 3. tors, VIII, 47, 1; XXXII, 36, 2.
— rats, VIII, 55, 1; X, 93, 3.
— absintbe, XIV, 19, 7; XXVI, 58, 2. — érable, XII, 3r, 2. — acoros, XXV, 100, 1. — hellébore, XXV, 21, 2. — littoral, IV, 18, 5. — miel, XXVII, 5, 4. — froment, XVIII, 12, 1.

Pontia, ile, III, 13, 3.

Pontia, iles, III, 13, 2; XXXII, 54, 3.

Pontificense Obulco, III, 3, 6. Populonium, XIV, 2, 1. — des Étrusques, III, 8, 1. Porcifera, fl., III., 7, 2.

Porosclene, fle, V, 38, x; VIII, 83, 2.

Porphyrione, fle, V, 44, x.

Porphyris, Cythère, IV, 19, 5. — Nisyros, V, 36, x. Portes, Caspiennes, Caucasiennes, Ibiriennes, VI, 15, 6; 17, 2. — de Médie, VI, 17, 1. — de Syrie, V, 18, 2. Porthmos, en Eubée, IV. 21, 2. Porthmos, détroit de Cadix, III, 10, 4. Portique, aux Nations, XXXVI, 4, 26. — d'Agrippa, III, 3, 14. — de Pompie, XXXV, 35, a.

Portus maguus, V. 1, 19.

Posidea, en Rolide, V, 3a, 1.

Posideus, li du Nil, V, 3a, 1. Posidium, IV, 17, 5. — promont, en Ionie, V, 3t, 1. — et ville, V, 3t, 1. — en Syrie, V, 18, 1. Posidonia, ville, III, 10, 1. Posinge, VI, 23, 6. Potamos, ville, IV, 11, 2. Potentia, III, 18, 2. Potentia Pollentia, III, 7, 3. Potentini, III, 15, 3. Potidara, II, 59, 3.

17, 4.

Potnies, XXV, 53, 3.

Pracian, vin, XIV, 8, 2.

Praneste, XIII, 2, 1; XXXVI, 64, 1;

XXXIII, 5, 3. — petit quadrate qui y fut transporte. XXXIV, 19, 33. — rose, XXXI, 10, 2 et 5. — voie, XXXI, 95, 1. — amando, XV, 24, 4. — lamelles, XXXIII, 19, 3. — nois, XVII, 21, 1. — habitunts, III, 9, 11. — champs, XIX, 30, 3. — priveur, XVII, 41, 1. Potidæe, II, 59, 3. - Cassandria, IV, XIX, 30, 3, — préteur, XVII, 16, 4. — Anicies, XXXIII, 6, 1. Propesiathus, ile, IV, 22, 2. Prossumerci, IV, 34, 3. Prossidion Julium, IV, 35, 5. Proeter caput 1421, V, S, S.
Proetoria Augusta, HI, 6, S; 22, 1.
Proetotion, territoire, HI, 18, 2; 19, 1. Practitions, vins, XIV, 2, 7; 9, 2. Pramaien, vin, XIV, 6, 2. Prassiane, ile, VI, 23, 2. — nation, VI, 24, 2. 11, 63, 3.

Pont. royaume, arstoloche, XXV Praties, VI, 12, 2.—Môdes, VI, 29, 5 et 7.

Pros Quinctiens, XVIII, 4. 4. Preti, VI, 22, 4. Priante, IV, 18, 2 Priaponnasos, V, 36, 3. Priapos, ile. V, 38, 2. Priapus, ville d'Asie, IV, 24, 2; V. 40, 1.

Priene, V, 31, 3. — scammonee,
XXVI, 38, 1.

Prille, fl., III. 8, 2. Prille, II. III. 5, 2.
Primis, VI. 35, 2 et 5.
Primas, VI. 21, 9.
Prinoessa, ile, IV, 19, 2.
Prioa, munt, V, 36, 3.
Privernales, III. 9, 11. — vins, XIV, Probabilithos, IV, 11, 1. Probalinthos, IV, 11, 1.
Procerasis, Calchedon, V, 43, 2.
Prochyta, ile, II, 89, 3; III, 12, 3.
Proconnessen, marbre, XXXVI, 6, 1;
XXXVII, 70, 1. — Zoroastre,
XXX, 2, 4. — esclave proconnessianne, VII, 9, 1.
Proconnesse, V, 44, 1; VII, 53, 2.
Progne, ile, V, 38, 2.
Prophthasia, VI, 25, 3.
Prophthasia, VI, 25, 3.
Prophthasia, VI, 25, 3. Propintasia, VI, 25, 3.
Propintasia, des Dranges, VI, 21, 6.
Propontide (colonie sur la), Parium,
XXXVI, 4, 11.
Propontide, IV, 24, 2; V, 40, 1; IX,
20, 1 et 3; 49, 1; XI, 73, 2.
Propplee, des Athéniens, XXXVI, 4, 20.
Prostda, VI, 35, 2.
Prosopites, nomos, V, 9, 3
Prote, ile, IV, 19, 4.
Prote, ile, des Stuchades, III, 11, 3. Protesilas, temple, IV, 18, 11.
Peusa, au pied de l'Olympe, V, 43, 1. Prusa, autre, au pied du mont Hypaus, V, 43, 1. Pertaneum, XXXVI, 23, t. Psamathe, fontaine, IV, 9, 2; 12, 1. Psammathus, IV, 8, 1. Pselcis, VI, 35, 5. Pseicis, VI, 35, 5.
Psesii, VI, 7, 1.
Pseudopylæ, lles, VI, 34, 5.
Psile, ile, V, 38, 2.
Psillis, fl., VI, 1, 3.
Psillos, lle, V, 37, 1.
Psitlaras, fl., VI, 20, 3.
Psophidien Aglaus, VII, 47, 1.
Psophide, IV, 10, 1. Prophidien Aglaus, VII, 47, t.
Prophis, IV, 10, t.
Prophis, d'Arcadie, XII, 57, 1.
Prylles, VIII, 38, 4; XI, 30, 3;
XXI, 45, 3; XXV, 76, 1; XXVIII,
6, 1, — nation, VII, 2, 5.
Payra, Ile, V, 36, 3.
Prytalia, ile, IV, 20, 6.
Ptelea, Ephese, V, 31, 4.
Ptelean, IV, 15, 1, 2; V, 31, 6.—
hour, IV, 15, 1. bots, IV, 15, 1. Ptenethu nonios , V, 9, 3. Pterophoros, region, IV, 26, 10. Pteros, lle, VI, 32, 9. Ptoembars, VI, 35, 14. Ptoemphanee, VI. 35, 14. Ptolemais (n. V., 13, 4. Ptolemais (cn Egypte), V, 11, 2. Ptolemais Epitherus, VI, 34, 3. Ptolemais (dans la Pentapole), V, 5, r et u. Ptolemais (en Phénicie), V, 17, 1; XXXVI, 65, t.

Ptolemois, sur le bord de la mer Rouge.

11, 75, 2.

Ptychia, ile, IV, 19, 2.

Pucinum, vius, XIV, 3, 1; XVII,
3. 6.

Pucinum elektron et vin, III, 20, 2.

Pythien, Apollou, XXXIV, 12, 1;

XXXIV. Pucinum, château et vin, III, 22, 2. Pullaria, ile, III, 30, 2.
Punique, armée, VIII, 5, 3. 71, 1; XV, 20, 2; XXXIII, 17, 1; XXXVI, 61, 1. Punique, camp, XV, 20, 2. — circ, XXI, 49, 1 ct 2; XXXIII, 40, 4. fangue, IV. 36, a; XVIII, 5, 1. — arbres, XV, 11, 1. — le plus baut point de la puissance pauique, V, r, 7. — pomme, XIII, 34, r. Purpuraria, lies, VI, 37, 2. Purcoles, cotess, XXXV, 47, 1. bleu, XXXIII, 57, 2. - purpurussum, XXXV, 26, 2. - territoire, II, 95, 2. — poussière, 40 pouzzolaire, XVI, 76, 6; XXXV, 47, 2; XXXVI, 14, 9. — golfe, Ші, та, 3. Putroles, vol., III, 9, 9; VIII, 3, 1; IX, 8, 2; XIV, 8, 4; XVIII, 29, 3 et 5; XIX, 1, 3; XXXI, 2, 1; 3, 1; 8, 2; XXXIII, 35, 2; XXXVI. 14, 8.

Pydaras, d., IV, 18, 8.

Pydaa, IV, 17, 1 et 3.

Pygmees, nation, IV, 18, 6; X, 30, 1;

VII, 2, 19. — (en Ethiopie), VI,

25, 10. — (en Carie), V, 29, 6. 35, 10. — ( ca Carie ). — ( ca Inde ). VI, 22. 7. Pylos, iles, VI, 34. 5. Pylar, IV, 11, 1.
Pylamenens, nation, VI, 2, 1. Pylane, IV, 3, 2.
Pylane, IV, 20, 3.
Pylas, IV, 7, 1.
Pyndis, VI, 35, 3.
P)ra, XXV, 21, 2. Pyra, ville, III, 9, 6. Pyrai, III, 26, 3.
Pyramus, Q., V. 22, 1.
Pyramus, Venus, III, 4, 5. Pyrences, chaine, III, 2, 1; IV, 34, XXXVII, 6, 3. - monts, XVI, 28, 2; XXXI, 2, 1. - separe l'Es-28, 2; XXXI, 2, 5. — sépare l'espagne et la Gante, III, 4, 15. — prolongement, IV, 31, 1. — promontoires, XXXVII, 11, 7. — picd, III, 4, 5. — bois, IV, 33, 5. — province qui y tient, III, 2, 2. Pyrenæus, XIV, 8, 8. — ia Pyrenæus, XIV, 8, 8. — ia Pyrenæus, IV, 10, 2. Pyrgenæss, IV, 10, 2. Pyrgi, ville, III, 8, 2. Pyrios. V. 29, 1.

Pyrnos. V. 29, 1.

Pyrogeri, IV. 18, 1.

Pyrpila, Delos, IV. 22, 3.

Pyrria (eu Carte), V. 29, 7.

Pyrrha, II, 95, 1; IV, 5, 2; 16, 1;

21, 2; V. 28, 2.

Pyrtha, II, 28, 2.

Pyrtha, II, 28, 28, 2. Pyrrha ( à Lesbos ), V, 39, 1. Fyerhæn, XXXI, 7, 1.
Pyerheen, bois, XVI, 19, 3. Pyrrhe ile, V, 36, 3.

XXXVI, 4, 1. Pythonos come, X, 31, 2.
Pythonolis, V, 43, 1.
Pyxintes, Euphrate, fl., V, 20, 1.
Pyxites, fl., VI, 4, 3.
Pyxus, ville, III, 10, 1.

Quariates, III, 5, 5. Quarqueni , 111, 23. 3. Quatuorsignam, IV, 33, 1, Querquerni, 111, 4, 14. Querqueeni, III, 4, 14.
Querquetulans, porte, XVI, 15, t.
Querquetulans, III, 9, 16.
Quirites, XVI, 15, 1; 57, 2; XVIII,
8, 4; 28, 1; XXXVI, 24, 5; XVI,
57, 2.— un des Quirites, XXXIII,
14, 1.— le plus riche des Quirites, XXXIII, 47, 2. — enrichis du sang des Quirites, XXXV, 58, 2. — ayant reçu le droit des Quirites, V, 5, 6. droit des Quirites, XXIX, 6, 1. un tres-petit nombre de Quirites, XXIX. 2, 2. - mode des Quirites, XI, 55, 3. - vos Quirites, 1, pref. t. Quiza Kemtana, V, 2, 19.

Rami , VI. 7, 2. Ramiii , VI. 32, 1. Rarunga, VI, 23, 4. Ratanewa , III, 26, 2, Ratumena, 111, 20, 2.
Ratumena, porte, VIII, 65, 2.
Ratumenia, ite, IV, 27, 3.
Raturica, col., IV, 31, 2.
Raturici, IV, 31, 2.
Raturicum, ville des Gaules, IV, 24, 7. Ravenne, III, 20, 4 et 5; IX, 79, 2; 5; XXXVI, 18, 1. XIX, 19, ville des Sabius, III, 20, 1. - terratoure, XIV, 4, ta. - jardins, X1X, 42, 4. Ravi, VI, 32, 15. Reate, III, 17, 3. — marais, II, 106, 5. — marecages, XXXI, 8, 2. — 5. — marecages, AAAI, 5, 2. — habitants, III, 17, 2. — fanes, VIII, 68, 4. — territoire, II, 96, 1 et 2; II, 106, 10; III, 17, 3; VIII, 64, 4; IX, 82, 1. Redicult, champ, X, 60, 2. Regia Carma, III, 3, 12. Regides, III, 20, 2.
Regidius, Iac, XXXIII, 11, 1.
Regino, III, 3, 12.
Regime Lepidi, III, 20, 2. Ren Apolinares, III, 5, 6. Remois, IV, 3:, 2. — campagues, XIX, 36, 3. Resistos, IV, 18, 10. Restituta Inlia, III, 3, 10. Retavi, Arabes, V. 21, 1. Retorium, line, XIX, 2, 2 et 3; Rhacotes, Alexandrie, V, 11, 3. Rhadamai, VI, 31, 15. Khadata, VI, 35, 1. Rhartiens, III, 24, 1. - issue des Toscans, III, 24, t.
Rhierte, 1X, 29, 1; XVI, 26, 1; 74, 3.

RHO

--- de la Gaule, XVIII, 48, 2. -largeur, IV, 28, r. — subjuguée. IV, 28, r. — villes, III, 23, 3. vins, XIV, 8, 7. -- vigne, XIV, 4, 6 et 17. — raisins, KIV, 3, 6, Rhamnus, IV, 20, 3. Rhamnus, bourg, IV, rr, 2. — bourg de l'Attique, XXXVI, 4, 6. Rhophana, dans la Décapole, V, 16, 1. Rhaphane Apamia, VI, 17, t.
Rhaphane V, 14, 1.
Rhebas, I., VI, 1, 3. Rhedones, IV, 32, 1. Rhegium, situé sur l'épaule de l'Italie, III, 6,5. - d'où le nom, III, 14, 1; XXXV, 46, 5. - colonne, III, 10, 1 et 3. - territoire, XI, 32, 4. Pythagore, XXXIV, 19, 10.
Rhemnia, VI, 35, 1. Rhene, ile, IV, 22, 4.
Rhenus, fl., du Bolonais, XVI, 65, 2. Rhenus, fl., du Bolonau, XVI, oa, a.
Rhenus, le petit, fl., XXX, 20, 4.
Rhesperie, lle, V, 38, a.
Rhesus, fl., V, 33, 2; VI, 1, 3.
Rhin, fl., IV, 28, 3; 29, 1; IX, 17, 1;
XXV, 6, 4; XXXI, 17, 1.— sur
la limite de l'empire, XII, 43, 3.—
crisine, III. 24, 2.— rive. — origine, III, 24, 2. — rives XV, 30, 2. — embouchures, IV 29, 1. - château bâti sur le Rhin. XIX, 28, 1.

Rhinace, ile, VI, 32, 8.

Rhinocolura, V, 14, 1.

Rhino, promont., IV, 3, 2. Rhitymna, IV, 20, 3. Rhizinium, III, 26, 3. AMISINEUM, 111, 26, 5.

Rhistus, IV, 16, 1.

Rhoali, V, 21, 2.

Rhoas, V, 29, 3.

Rhoas, fl., VI, 4, 6.

Rhoda, des Rhodieus, III, 5, 2. Rhodenus, Voy. REONE. Rhodapha, VI, 21, 8. Rhode, fl., IV, 26, 1. Rhodes, le colosse du soleil, XXXIV, 18, 3. - elops, IX, 79, a. - coqs, X, 24, 2. — il n'est pas de jour où on n'y voie le soleil, II, 62, 1. — vert de gris, XXXIV, 26, 2. — craie, XXIV, 1, 3. — figuier, XV, 19, 2. vigne, XIV, 4, 18. - éponges, XXXI, 47, 6. — colle, XXVIII, 71, 1. — Rhodiens, VII, 31, 1; 54, 3; 57, 17; XXXV, 36, 25, 30, 37 et 41. — Æantium fonde par les Rhodiens, V, 33, 3. — Chersonèse des Rhodiens, XXXI, 20, 1. fontaine, XXXI, 30, 2.— ile, XIX, 2, 5; XXXIII, 23, 2; 55, t.— Chalcie, ile des Rhodiens, XVII, 5. 6. — iles, V. 36, 1; XXIV, 69, 1. — soleil des Rhodieus, XXXIV, 19, 14. — marbre, XXXVII, 62, 1. — vin, XIV, 10, 2. - cyperus, XXI, 70, t. - Rhodien Alcetas, XXXVI, 4, 11. -Philiscus, XXXVI, 4, 22. — autres, XXXVI, 4, 24. — Rhodes, II, 71, 2 et 3; 89, 1; V, 36, 1; VII, 39, 1; X, 41, 1; XIII, 2, 2; 16, 1; XV, 13, r; XVI, 47, r; XXXIII, 55, r; XXXIV, 17, 1; 54, 1; XXXVI, 4, 21; XX 3. Rhodiopol `, 28, t.

Rhodic

Rhodope, mont, III, 29, 1; IV, 17, 2; 18, 2. — hauteur, IV, 1, 3.
Rhodussa, V, 35, 3.
Rhodussæ, iles, V, 44, 1.
Rhaetiens, rivages, V, 33, 2.
Rhaetienses, VIII, 43, 1.
Rhoge, ile, V, 35, 3.
Rhode, Rhodanus, fl., le plus fecondant des Gaules, II, 106, 2; III, 5, 2. — source, III, 26, 2. 5, 2, - source, III, 24, 2. - embouchure, III, 11, 3. - fosses partant du Rhône, III, 5, 4. Alibsos, V, 18, 2.
Aliozalani, IV, 25, 1.
Aliymmici, VI, 19, 1. Rhymozoli, VI, 7, 2. Rhyndacus, fl., V, 3a, 3; 40, 2. gorges, V, 44, 1.
Rhypara, ile, V, 37, 1.
Rhytion, IV, 20, 3.
Ricines, ile, IV, 30, 2.
Bicinesses, III. - 2. Ricinenses, III, 18, 2.
Ripe, III, 3, 6.
Ripeporu. Voy. Ripa et Erona.
Riphearma, VI, 32, 15.
Riphees, chaine, IV, 27, 6. — mouts, IV, 24, 6; VI, 5, 1; 7, 1; 14, 1 et 2. Rira, fl., IV, 18, 7.

Aisardir, port, V, 1, 9.

Mome, capitale de l'Univers, III, 6, 1. éloge, III, 6, 3. - Dieu qui la protège, XXVIII, 4, 4. — prise par les Gaulois, III, 9, 5. — an occuxiv, XXXIII, 5, 3. — où elle est main tenant, XV, 36, r. — couverte de bardeaux, XVI, r5, r. — jour anniversaire, xr Cal. de mai, XVIII, 66, 2. - fondateur, VIII, 22, 1. autre nom de Rome, III, 9, 11. Rome, citadelle, XVI, 79, 3. - sept collines, III, 9, 13. - mesure, III, 9, 13 et seqq. — temple d'Apollou Sosien, XIII, 11, 2. — Janicule, III, 9, 16. — temple d'Hercule dans le forum Boarium, X, 41, 3. — por-tique de Livie, XIV, 3, 2. — contruction des maisons, XXXVI, 51, 1. - garde de Rome, XIV, 28, 6. - prise par les Senonais, III, 20, 2. près de Rome les cerises et les chataignes viennent mal, XVI, 59, 3. Romains, armes, V, 1, 11; Vi, 31, 14; 32, 17; 35, 4 et 5. — en Bretagne, , 30, r. — ont pénétré dans une grande partie de l'Arabie, XII, grande partie de l'Arabie, XII,
31, 1. — calcul, II, 112, 9. — nation, VII, 41, 1. — gravité, XXIII,
19, 1; XXIX, 8, 2. — langue,
XXXI. 3, 2. — majesté, XV, 5, 1.
— peuple, X, 24, 3. — rites,
XXVIII, 7, 4. — produit romain,
l'alica, XXII, 61, 1. — luxe, IX,
56, 1. — légions, X, 5, 1. — lettres, XXXVI, 70, 1. — immense
majesté de la pair romaine, XXVII majesté de la paix romaine, XXVII, 1, 2. — rois, XV, 40, 1; XIX, 19, 1; XXXIII, 4, 2. — faiscesux, X, 24, 3. - vieux romains, XXIX 9, 1. - le premier Romain qui ait traité d'astronomie, II, 9, 1. Phonneur propre aux Romains, XXXVI, 24, 6. — haine du nom romain, XXXIV, 16, 2. — combien on doit aux Romains, XXX, 4, 1.

- foires romaines, XXVIII, 5, 6. - nom romain devenu influse, XXXIII, 14, 1. - iles découvertes par les armes romaines, IV, 27, 7. — les dieux paraissent avoir donné au monde les Romains comme m second soleil, XXVII, r, a. — ko-mains pris à la défaite de Crasses et conduits à Antioche de la Parthie, VI, 18, 2. — forum, XIX, 6, 1.— empire, III, 5, 1. — jugument, XVI, 19, 5. — roi, III, 9, 4; XXXV, 5, 2. Romatinum, fl., III, 22, Romulensis colonia, III, 3, 7. Rosea, canton des Sabius, XIX, 56, 2. - campagnes, XVII, 3, 7. Rosphodusa, IV, 27, 2.
Rostres, VII, 60, 1 et 3; X, 60, 1; XXIV, 11, 2 et 3; 19, 42; XXXVI, 24, 16. Rouge, mer, iles, IX, 12, 1.— golfe Persique, IX, 54, 1. — fittoral, XIV, 5, 5. — mer Rouge ou Persique, V, 12, 1; VI, 28, 1; IX, 3r, r; 56, a; XII, r, a; so, r; XIII, 48, 1; 50, 1; XXIV, 1,4; XXXI, ar, r; XXXII, rr, r; XXXVII, 3a, r. — plus haute que l'Égypte, VI, 33, 3. -- des oliviers y cro Ш, тоб, 5. Rubeas, promont., IV, 27, 4. Ruber, fontaine, XXXI, 5, 1. Rubicon, fl., jadis limite de l'Ibalie, Ш, 20, 1. Aubrensis, lac, III, 5, a. Rubricatum, fl., III, 4, 4. Rubustini, III, 16, 6. Rucinates, III, 24, 4. Rudiæ, III, 16, 3. Rugusci, III, 14, 4, 4, Rusadir, V, 1, 18, Rusazus, col., V, 1, 10, Ruscino, III, 5, 1. Rusconia, col., V, 1, 20. Rusconta, col., V, 1, 20.
Rusclana, col., Ill, 8, 2.
Ruscade, V, 2, 1.
Ruspina, V, 3, 2; XV, 21, 3.
Rusucurium, V, 1, 20. Ruteni, III, 5, 6; IV, 33, 2; XIX, 2, t. Rutuba, fl., III, 7, 2.
Rutubis, port, V, 1, 9.
Rutules, dans le Latium, III, 9, 4; XIV, 14, 1.

### 3

Saba, région de l'encess, XII, 30, 1.

— Sabéens, XII, 33, 1; 40, 2. —
les plus célèbres des Arabes, à cause
de l'encens, VI, 32, 11 et 18. —
Scénites, VI, 32, 9.
Sabéens, Sembraca, ville, XII, 35, 2.

— marché, V', 32, 9. — iles, VI,
32, 8. — canton, Atramites, XII,
30, 1.
Sabarbares, V, 4, 5.
Sabaria, col., III, 27, 1.
Sabaria, VI, 31, 6.
Sabatha, VI, 31, 6.
Sabatha, VI, 32, 12.
Sabelli, III, 17, 1. — chou, XIX, 41, 5.
Sabins, XIV, 4, 15; XV, 4, 1; 11, 1;
XXXI, 41, 5; XXXVI, 24, 9. —
dits Sévins, à cause de leur pitte,
III, 17, 3. — les Sabins et l'enlève

fl., VI, 27, 1. p., VI, 32, 12; XII, 32, 5. de., V, 3, 3. , VI. 19, 1; XXXVII, 33, 1. Martialium, III, 3, 6. promontoire, II, 112, 1; IV, lates, III, 17, 2. re, III, 3, 16. 10s, fl., VI, 28, 4. icus, golfe, IV, 26, s. vs. fl., VI, s. 3. , une des bouches du Pô, III, , fl., III, 15, 1. 16ia, III, 3, 12; 4, 11. 18im, III, 4, 3; XXXV, 46, 2. figues, XV, 19, 4.
figues, XV, 19, 4.
figues, XV, 19, 4.
figues, XV, 19, 3.
f, colle, V, 1, 8.
fl, 35, 13.
f, VI, 32, 14.
V, 11, 5.
ri, to la Sociana, VI, 3, 1 près de la Susiane, VI, 3r, 8. nomos, V, 9, 3. — santque, her, XIII, 23, 2; 24, 1. — pré-me, XXVIII, 31, 1. a., V, 1, 5 et 8. en Mauritanie, V, z, 5, Estrie, VI, 23, 5. is , dite imperiale, IV, 35, 4 et 5. le, en Lusitanie, VIII, 73, 2. mation, VI, 4, 6. linear, UEs, V, 35, 2. minear, VII, 57, 16. — ael, XII, 4. p. XI, 41, 1. lise, ile, IV, 20, 6; V, 35, 2; hisanum, ville, V, 4, 5. 17, 1. - victoire, 11, 22, 3. la, ville, III, 16, 4. ie, voie, XXXI, 41, 5. issaria, col., III, 4, 9.
ii, III, 24, 2 et 4; XVIII, 49, 6.
Augusta Prætoria, III, 21, 1.
, col., V, 1, 20,
éa. en Bétique, III, 3, 2. da, Czesaraugusta, III., 4, 7. étang, V, 31, 6, tins, 111, 10, 4. tinum, II, 111, 3. — promon-18, III, 16, 4. — tervitoire, II, 14; III, 16, 1. — ohve, XV, 0. 1. te, enchettede L. Plotius, XIII, ii, 111, 5, 6; 7, t. , III, 21, 2. mi, VI, 30, 2. m (en Thessalie), IV, 15, 1. e, XXXII, 53, 6. f. A., VI, 38, 4.

m. B., VI, 38, 4.

t. Galliani, III, 20, 2.

mes. iles, II, 96, 3.

miensis, Caesaris, III, 3, 12.

pabriar, VI, 23, 8.

pic, villes, V, 14, 2. — région, 14, 1.

SAR Sambri, VI, 35, 14,
Sambruceni, VI, 23, 8,
Same, ile, IV, 19, 3,
Samiens, VII, 57, 17; XXXV, 36,
30. — Duris, XXXVI, 17, 2.—
Elpts, VIII, 21, 3. — Polyerates,
XXXVII, 2, 1. — Theodorus, VII,
57, 7; XXXV, 40, 21. — pierre,
XXXVI, 40, 1.
Sammei, VI, 32, 15. Sammei, VI, 32, 15. Sammonum, promont, IV, 20, 2 et 4. Sammagenes, III, 5, 6. Sammies, XIV, 14, 3. — dits Sabelles, et, par les Grece, Sannites, III, 17, 1. et, par les Grees, Sainstes, III, 17, 1.

vaineus, XXXIV, 18, 4.

deux fois vaineus, XXXIV, 11, 3.

guerre, XXXIV, 12, 5.

armures, VII, 19, 1.

guerre, XVI, 5, 1.

envoyés, XIX, 26, 6.

ville, XXXIII, 11, 1. Samnium, XXXVI, 67, 2; XXXVII, 65, 2. Samorion, Ephese, V, 31, 4. Samos, ile, V, 37, 1; VIII, 21, 5; XXXV, 19, 136, 1; 43, 2.— labyrinthe, XXXIV, 19, 33.— tyran, XXXIII, 6, 10.— grenades, XIII, 34, 1.—terre, XXVIII, 53, 1; 77, 3; XXXI, 46, 10.— remedes tirês de la terre de Samos, XXXV, 53, 1.—terson, XXXV. XXXV, 53, 1. — tesson, XXXV, 46, 5. — vases, XXXV, 46, 5. Samorata, II, 108, t. - capitale de la Commagene, V, 20, 3.

Samothrace, ile, IV, 23, 9; XXV, 70, 1; XXXIII, 6, 7; XXXVI.

4, 13. — Zancies, XI, 63, 2. — the XXVII. ile, XXXVII, 67, 1. — gemme, XXXVII, 67, 1. — oignous, XIX, 32, 7.
Sanda, ft., IV, 34, 2.
Sandaleon, He, V, 39, 2.
Sandaliots, He, V, 37, 1.
Sandaliots, Sardaigue, III, 14, 3. Sandura, VI, 35, 1. Sangarium, A., V, 42, 3; VI, 1, 3. Sanisera. III, 11, 2. Sanni, Heniochi, VI, 4, 3. - nation, XXI, 45, 1.

Sansige, VI, 4, 6.

Santarentis, mine, XXXIV, 49, 2.

Santones, IV, 33, 1.— absorbe, XXVII, 28, 1.— litteral, IX, 4, 2. Soocer, mont, IV. 23, 9. Saper, IV, 18, 1, Saper, VI, 35, 13, Saper, VI, 7, 3, Saphar, capitale, VI, 26, 9, Sapirene, ile, VI, 33, 5. Sapis, fl., 111, 20, t. Saptis, E., III, 20, 7;

Sarangar, VI, 18, 3.

Saraparar, VI, 18, 3.

Sardabal, d., V, 18, 3.

Sardaogne, He, III, 13, 1; XVI, 12, 1;

XX, 45, 1; XXVIII, 42, 2;

XXX, 52, 1; XXV, 52, 2. promontaire opposé à la Sardaigue, V, 3, 1. — craie, XXXV, 57, 2. — habitants, XXX, 52, 1. — mee, III, 10, 4. - froment, XVIII, 12, 3.
Sardemistes, moul, V, 26, 1.

25 , 2. Sardiates, III, 26, 1.
Sardons, peuple, III, 5, 1.
Sarepia, V, 17, 3. Sardons, peuple, III, 5, 1.
Sarepta, V, 17, 2.
Sargarausene, VI, 3, 2.
Sargarausene, VI, 3, 2.
Sarmates, IV, 25, 1; VI, 15, 4;
VIII, 65, 3; XXII, 2, 1; XXVI, 63, 2. — Arræi, IV, 18, 2. — sur le Caucase, VI, 5, 2. — issus des Mèdes, su Tanais, II, 112, 6; VI, 7, 1. — nations, XVIII, 24, 1. — deserts, IV, 25, 2.
Sarnaca. V, 33, 3.
Saronique, golfs, IV, 5, 2; IV, 9, 2.
Saronique, golfs, IV, 5, 2; IV, 9, 2.
Saronique, golfs, IV, 5, 2; IV, 9, 2.
Saronique, golfs, IV, 5, 2; IV, 9, 3.
Saronique, promuntoire, V, 22, 2.
Sarpèdon, promuntoire, V, 22, 2.
Sarsinates, III, 19, 3.
Sarsinates, III, 19, 2. Sarsinates, III, 19, 2. Sarunetes, III, 24, 2. Sauna, B., VI, 3, 1.
Sauna, port, III, 16, 1.
Sason, ile, III, 30, 3. Sassæi, III, 26, 3. Sasumini, IV, 33, 1. Sasuri, VI, 22, 4. Saturehei, VI, 7, 3.
Sataros, Patera, V, 28, 2.
Satienm, ville, III, 9, 16. Saturne, temple à Rome. XV, 20, 4.

— lac et puits, XXXI, 18, 1.—
promoutoire, III, 4, 2.

Saturnia, là où est Rame maintenant, III, 9, 16.
Saturnini, ou Aurinini, III, 8, 3.
Satyri, V, z, 6; 3, a et 3; VI, 35, 19; VII, 2, 17. Sauromates, III, 17, 2.

Sauromates, IV, 25, 2; 26, 10; VI, 5, 2. — beaucoup de noms, VI, 15, 3. — au-dessus du Borysthène, VII, 2, 4. Savo, d., III, 9, 9. Savus, rivière, III, 22, 3; 28, 1 et 2. Sarus, rivière, III, 22, 3; 28, 1 et 2.
Sarina, VI, 34, 7.
Scalabis, col., IV, 35, 5. — juridietion, IV, 35, 5.
Scaldis, fl., IV, 28, 1; 31, 1 et 2.
Scamander, fl., V, 33, 1.
Scamandria, V, 33, 2.
Scandia, fle, IV, 30, 3.
Scandia, fle, IV, 23, 7.
Scandiavie, IV, 27, 6.
Scandiavie, IV, 27, 6.
Scandiavie, IV, 27, 6.
Scandiavie, IV, 32, 35.
Scantiae, VI, 32, 35.
Scantiae, equi, II, 111, 2. Scantia, esux, 11, 111, 2. Scaptia, III, 9, 16. Scarabantia Julia, III, 29, t. Scardona, III, 36, 1. - juridiction, Scardona, 111, 25, 1. — juriancios, 111, 25, 1.
Scarphia, IV, 12, 3; 20, 6.
Scatchea, a., II, 106, 7.
Scelatiti, V. 1, 9.
Scenes, VI, 34, 6.
Scentes, Arabes, V, 12, 1; 21, 22, XVI, 30, 8, VI, 32, 2 et 9; XIII. 7, 5,

SIB

Scepsis, région, V, 3a, 2; XI, 8o, a. — Metrodorus, VII, 24, 2; XXVIII, a3, 2; XXXIV, 16, 2; XXXVII, 15, 6. Scherini, IV, 19, 1. Scherini, III, 14, 5. Schieussa, lle, IV, 23, 1. Schanitas, port, IV, 9, 2. Schanos, en Béotie, IV, 12, 2. Schamus, port, IV, 11, 1. - golfe, V, 29, 2. Sciepodes, VII, 2, 16. Sciettos, ile, IV, 23, 7. Scioessa, mont, IV, 6, 1. Scione, IV, 17, 3. Sciron, roches, IV, 11, 1. Scirtari, III, 26, 2. Scodra, ville, III, 26, 3. Seolos, IV, 12, 2. Scope, ile, V, 35, 4.
Scopelos, ile, V, 38, 3.
Scopelos, ile, dans la Propontide, V, Scopelos, autre lle, V, 38, 3. Scopius. mont, IV, 17, 2. Scopius, fl., V, 43, 3. Scordisci, Ill., 28, 2. Scotuse, IV, 18, 2. Scotuse, XXXI, 14, 1. Scotussæi, IV, 17, 2. Scultenne, fl., III, 20, 4. Scydra, IV, 17, 1. Scrlace, V. 40, Scylacium, Scylletium, III, 15, 1. Scylla, écueil. III, 14, 2. — la ri-vière Cratais, mère de Scylla, III, 10, 3, Scyllaceus, golfe. III, 15, 1.
Scyllaceus, ville, III, 16, 3.
Scyrique, sil, XXXIII, 56, 1.
Scyrite, VII, 2, 18. Serros, ile, IV, 23, 1 et 7; XXXIII, 56, 1; XXXVI, 26, 1. — pierre, II, 106, 3. — mine, XXXI, 20, 1, Scytala, VI, 33, 5. — concombres, IX, 23, 5. Senthes, IV, 18, 2; VIII, 66, 3; X, 50, 2; XI, 115, 2; XXV, 64, 1; 50, 2; XI, 115, 2; XXV, 64, 1; XXVI, 87, 7; XXIX, 21, 1; XXXI, 39, 2; XXXIII, 21, 1; XXXVII, 11, 9. — confree, VI, 14, 1. anthropophages, VII, 2, 1 et 3. -Aroteres, IV, 18, 5. — Auchete, VI, 7, 3. — Cimmériens, VI, 14, 3. - Auchetæ, touchent an Pont, III, 29, 1. Sacz, VI, 19, 1. - Satarchæ, IV, 26, 6. — colonie de Scythes, V, 16, 1. — dégénérés, IV, 25, 1. nations, IV, 25, 1 et seqq. — leur nom passe aux Sarmates, IV, 25, 2. — tarandus, VIII, 52, 1. — Anacharsis, VII, 57, 7.

Soythie, VIII, 15, 1; X, 70, 1; XI, 30, 4; XXVI, 43, 1; XXVII, 14, 1; XXXVII, 14, 4. — Sendica, IV, 26, 5. — la foudre n'y tombe pas, II, 51, 1. — cyanos, XXXVII, 38, 1. - langue, IV, 27, 4. -

orcan, VI, 14, 1; 15, 1. — golfe, Sembracena, myrthe, XII, VI, 15, 3.
Scythopolis, V, 16, 1.
Scythotauri, IV, 26, 6.
Seminus, fl., III, 15, 2. Sey Inotaure, 1 v, 2v, v.

Sea, VI, 35, 3.

Sebaste de Samarie, V, 14, 3.

Sebasteni (de Galatie), V, 42, 2.

Sebastia, en Cappadoce, VI, 3, 1.

Sebastopolis, château, VI, 4, 6.

Sebastopolis (en Cappadoce), VI, 3, 1. Sebastopolis, château, VI, 4, 6. Sebastopolis (en Cappadoce), VI, 3, 1. Sebastopolis, Myrina, V, 32, 1. Sebennytes nomos, V, 9, 3; XIII, 21. 2. Sebennytique, bouche du Nil, V, 11, 5. -- viu, XIV, 9, 2. Sebinus, lac, III, 23, 4. Secande, VI, 35, 15. Secundani, colonie, III, 5, 6. Secundum, VI, 35, 15. Securiari, IV, 32, 1. Secusses, III, 24, 1. Sediboniates, IV, 33, 1. Seduni, III, 24, 4. Segasma, VI, 35, 2. Segeda Augurina, III, 3, 5. Segeste, de Sicile, XXXI, 32, 3. Segesta Tiguliorum, III, 7, 2. Segestani, III, 14, 5. Segeste Carnorum, III, 23, 4. Segestica, ile, III, 28, 2. Segienses, III, 4, 8. Segienses, 111, 4, 5.
Segisamajulienses, 111, 4, 10.
Segisamonenses, 111, 4, 10.
Segobrica, ville, XXXVI, 45, 1.
Segobrigenses, 111, 4, 9.
Segovial, 111, 4, 11.
Segovia, 111, 4, 11.
Segovia, 111, 4, 11. Segusio, III, 21, 1. Selachusa, ile, IV, 19, 6. Selambina, III, 3, 3. Selenuntes, deux rivières, V, 31, 5. Selenusium, froment, XVIII, 12, 2. Seleucenses, de Galatie, V, 42, 2. Seleucia d'Assyrie, XIII, 9, 7. Seleucia, Babylonieune, VI, 30, 5; 31, 3 et 7; XVIII, 47, 3. Seleucia, sur le Belus, V, 19, 1. Seleucia (de Cilicie), V, 22, 3. Seleucia, dans l'Elymaide, VI, 31, 10. Seleucia, sur l'Euphrate, V, 19, 1; VI, 30, 5. Seleucia, la grande, VI, 17, 1 Seleucia (en Mésopotamie), VI, 30, 1. Seleucia, des Parthes, X, 67, 1. Seleucia Pieria, V, 13, 2; 18, 1; VI, 38, 1. Seleucia (de Syrie), XIII, 11, 2. Seleucia, Trallis, V, 29, 6. Seleucis, II, 67, 2.
Selge, huile, XV, 7, 6; XXIII, 49, 1.
Selmonte, ville, III, 14, 4. — habitants, III, 14, 5.
Selinonte (de Cilicie), V, 22, 2.
Selinonte, craie, XXXV, 27, 1. terre, XXXV, 56, 1. Selinus, fl., V, 33, 3. Selletæ, IV, 18, 2. 38, 1. — langue, 1V, 27, 4. — terre, AAV, 30, 1.

parage, II, 67, 1. — forme de l'arc seliaus, fl., V, 33, 3.

sevithique, IV, 24, 3; 26, 7. — selletæ, IV, 18, 2.

VII, 16, 2; 17, 1; 18, 1. — Selletæ, IV, 18, 2.

XXXIII, 57, 1. — cavalerie, Semberritæ, ile, VI, 35, 14 et 15.

Sembonitis, VI 35 13 et 15.

SEM

Sana, col., III, 8, 2. Sonia, III, 25 2. Sennates, IV, 33, 1, Senogallia, III, 19, 2. Senones, IV, 32, 1. -- prirent Rome, III, 20, 2. Senta, caverne, II, 44, 4. Sentinates, III, 19, 2. Senum, ville, III, 16, 2. Separi, III, 26, 2. Separt, III, 36, 2.

Sepias, promont., IV, 16, 1.

Sepiasse, ile, V, 36, 3.

Sepiasia, XVI, 18, 1; XXXIV, 25, 1.

Septa, (à Rome), XXXVI, 4, 19,

Septem frattes, V, 1, 18.

Septempedani, III, 18, 2. Septemtrion, peuples, XVI, 64, 1. -Septimani, colonie, III, 5, 6. Sequana, fl., IV, 31, 1.
Sequana, IV, 31, 2. — territoir,
XIV, 3, 7. Serbi, VI, 7, 1. Sere, VI, 35, 2. Sères, XII, 41, 2; XXXIV, 41, 4.— description, VI, 20, 2 et seqq, VI, 24, 8.— on va chercher des tèlement chez eux, XII, r, 2. - Macrobes, VII, 2, 20. - fer, XXXIV, 41, 3. - ocean, VI, 15, 2. qui portent de la laine, XII, 8, 1. Seria, ville, III, 3, 10. Seriphus, fie, IV, 22, 2; VIII, \$3, 3.
— absinthe, XXVII, 29, 1;
XXXII, 31, 5. Serippo, III, 3, 11. Serrapilli, III, 28, 1. Serretes, III, 28, 1. Serri, VI, 5, 2. Serrium, mont, IV, 18, 4. Servitians, vins, XIV, 8, 9. Sesamum, VI, 2, 1. Sesanium, VI, 35, 1 et 2. Sessites , fl., 111, 20, 4. Sestians, autels, IV, 34, 3. Sestinates, III, 19, 2. Sestos, ville, X, 6, 1. Sestos, et Abydos, IV, 18, 11. Setabis , 1X, 2, 2. Setabitans, ou Augustans, III, 4, 9. Setæ, VI, 22, 3. Setheries, fl., VI, 5, 3. Sethroites nomos, V, 9, 3.
Setia, III, 9, 11. — territoire, III, Setia, III, 9, 11. — territoire, III, 9, 7; XIV, 5, 5. — vin, XIV, 8, 3; XXIII, 21, 1. Seurbi, IV, 34, 3. Seutlusa, ile, V, 36, 2. Sevini, ainsi appelés à cause de leur piété, III. 17, 3. Sevinus, lac, II. 106, 9. Sevo. mont, IV, 27, 6. Sexitan, coliss, XXXII, 53, 4. Sexsignani, IV, 33, 1. Sextani, colonie, III, 5, 6. Sexti Firmum, III, 3, 3. Sextiæ aque, XXRI, 2, 4. Siambis, ile, IV, 30, 2. Siarum, III, 3, 7. Sibora, VI, 23, 7. Sibde, V, 29, 5.

Solanida, fles, VI, 32, 8.

Sibi, Apate, VI, 31, 13. Sibyllates, 1V, 33, 1. Sicanes, III, 9, 16. Sicanie, Sicile, III, 14, 1. Sicea, col., V, 2, 1.
Sicendos, lac de Thessalie, VIII, 83, 3. Sicile, ile, III, 14, 1 et seqq.; VII, 57, 1 , 59, 1; VIII, 6, 1; XI, 14, 1; 54. 2. — détroit, XIX, 1, 3. — évicile, XXXII, 9, 1.

Sicile, petite, Naxos, IV, 22, 5.

Sicinus, ile, 1V, 23, 3.

Sicoris, fl., III, 4, 7.

Sicules, bette, XIX, 40, 1. — nation, XXI, 25, 1. — naufrages, VII, 46, 1. — escargots, XXX, 15, 2.

Sicules, XVII, 35, 45. — dans la Gallia Togata, III, 19, 1. — en Italie, III, 10, 1. — dans le Latium, III, 9, 4. — guerre, VII, 53, 4. — menuiserie, XVI, 82, 1. — abrotonum, XXI, 92, 1. — guerre, IX, 22, 1. — ciel, XI, 30, 3. — detroit, III, 7, 3; 10, 3. — mer, III, 10, 4; IV, 18, 14; X, 47, 2; XXXII, 11, 1. — miel, XI, 13, 1. — froment, XVIII, 12, 3. 54. 2. - détroit, XIX, 1, 3. -X1, 13, 1. - froment, X VIII, 12, 3. — Gargias, VII, 49, 3. Seculora, III, 26, 2. Sicum, III, 26, 1. Sicyon, hen d'Afrique, XXXVII, 51, 7.

Seryone, II, 73, 2; IV, 6, 1; VII, 57, 4; XIII, 49, 1; XIX, 55, 1;

XXI, 3, 1; XXXV, 5, 1; 36, 15.

— habitants, XXXVI, 4, 1.

hyran Aristants, XXXV, 36, 45.

perioture, XXXV, 36, 13. — vin, XIV, 9, 2.

Seryonens, XXXV, 40, 21; (3, 1; 44, 1. — Cantharus, XXXIV, 19, 35. — Lysippus, XXXIV, 19, 35. — Lysippus, XXXIV, 19, 6. — Thierrates, XXXIV, 19, 6. — Thierrates, XXXIV, 19, 18. 19, 18, Side, V, 26, 1. Side, ctang, XXXI, 18, 1. Sidene, VI, 4, 2. Sidenem, fl., VI, 4, 2. Sideris, fl., VI, 18, 1. Sidecinum Teanum, ill, 9, 11. olives, XV, 4, 4.

Sidon, XII, 55, 1; XIII, 2, 7;

XXXVI, 66, 1. — ville martine de Syrie, XXXV, 51, 1. - fabrique le verre, V, 17, 2. Sidonien, Antipater, VII, 52, 2. Sidus, ville, IV, 11, 1. Sidus, ile, V, 38, 2. Sidyma, V, 28, 2. Siga, V, 1, 19. Sigeum, V, 33, 3. — ville, ∇, 33, 1. — promont, IV, 18, tr.

Signta, vin, XIV, 8, 5.— ouvrages,

XXXV, 46, 5.— poires, XV,

16, 2.— habitants, III, 9, tr.—

ciment, XVII, 4, 5.— vin, XXIII, 21, 1; XXXII, 35, 1. Signias, moul, V, 29, 4.

Silo, foret, Ill, 10, 3. Silerum, 10, 11, 106, 5.
Silbiani, V, 29, 4.
Sileni, VI, 23, 7.
Silici classite, VI, 30, 9. — des montagnes, VI, 30, 2. Silis, fl., III, 22, 1. — Jaxortes fl., Vl., 18, 4. — Tanais, VI, 7, 1. Silures, nation, IV, 30, 2. Silvi, nation sauvage, VI, 11, 1. Silvini , 111, 16, 6. Simena, Y, 28, 2. Simittuense, ville, V. 4, 4.
Simois, joint au Xauthe, V. 33, 1. Simois, joint au Xauthe, V, 33, 1.

Nimpra, V, 17, 4.

Sindos, ville, VI, 5, 3.

Sindus, Indus, fl., VI, 23, 1.

Singa, VI, 23, 4.

Singara, V, 21, 1.

Singoli, III, 3, 5.

Singoli, IV, 17, 4.

Singulis, fl., III, 3, 6 et 8.

Sinnaus, lee, II, 106, 12.

Sinopol, Sinuessa dans le Latium, III, 9, 6. 9, 6. Sinope, col., VI, 2, 2. — dans le Pont, XXXV, 13, 1.

Sinuessa, XIV, 8, 3. — dans le Lation adjoint, III, 9, 6 — caux, XXXI, 4, 1. — territoire, II, 95, 2. Siphe, IV, 4, 3.
Siphus, ile, IV, 22, 2; XXXVI,
44, 1. — pierre, XXXVI, 44, 1.
Siphus. Melos, IV, 23, 3. Sipontum, 111, 16, 4. Sipylum, V, 31, 6. - en Magnésie, II, 93, 1. Straci, 1V, 26, 2. Strbitum, VI, 35, 16. Subon, lac, V, 15, 1. Sirène, tombeau, III, 9, 9. — pro-montoire, II, 90, 1. — demeure, 111, 9, 10.
Siriai, 111, 15, 3.
Siria, Nil, V, 10, 4.
Sumieus, cite des, 111, 28, 2. Simiens, ette des, III, 28, 2.

Simiens, ette des, III, 28, 2.

Simies, Iles, IV, 20, 5.

Siappo, III, 3, 11. — minimm,

XXXIII, 40, 3. — contree,

XXXIII, 40, 1.

Sisolenies, III, 28, t et 2.

Sisolenies, III, 9, 10.

Sithone, IV, 12, 5. Stolenics, III, 9, 16.
Sthone, IV, 17, 5,
Sthond, IV, 18, 2.
Stia, III, 3, 6.
Stitogagus, fl., VI, 26, 4.
Stitaca, ville, NII, 39, 1.
Stitacene, II, 110, 2; VI, 31, 6.
Stitacene, Citta V 2, VI, 31, 6. Sitians, Citta, V, 2, 1.

Smarogdies, mont, XXXVII, 18, 5.

Smintlice, temple, V, 12, 3.

Smyrne, V, 31, 2; VII, 3, 3; XXXIII,

45, 2; XXXV, 19, 1; XXXVI,

4, 20. — matroum, XVI, 50, 2. - contrée, XIV, 6, 2. - l'assopr, XXV, 87, 1. - juridetion, V, 31, 9. - Marciun, XXVIII, 7, 3. Smyrna Trachea, Epheae, V, 31, 1. Sodii, VI, 11, t. Sogdiani, VI, 18, §. Segiontis, III, 24, 4.

Soleader, VI, 23, 8.
Soleil, ioniane, II, 106, 8; V, 5, 1.
Soleil, ville celebre en Egypte, V, 11, 2.
— non loin de Memphis, VI, 34, 8.
— fundée par les Arabes, VI, 34, 8. - mindee par les Arabes, VI, 34, 8, Soleit, ile, VI, 24, 6; 26, 3. — promontoire, V, 2, 9. — ville en Egypte, XXXVI, 14, 2 et 3. — dans la Pauchaïe, X, 2, 2.

Soles de Cilicie, V, 22, 2; 35, 2; XIII, 2, 2; XXXI, 14, 1. — Nilon, XXXV, 40, 21. - Aristomaque, XI, 9, 1.
Soletum, ville abandonnée, III, 18, 3. Solimnia, ile, IV, 23, 7. Solinates, III, 19, 3. Solitans, escargots, IX, 82, 1; XXX, Solitans, escargots, 1X, 82, 1; X3

Solobriasa, VI, 23, 6.

Solomates, 1II, 20, 2.

Solorius, mont, III, 2, 2.

Solorius, mont, III, 2, 2.

Solomies, 1II, 11, 14, 4.

Soloense Flavium, III, 27, 1.

Solomi, Pisida, V, 24, 1; 33, 4.

Sonautes, 1II, 15, 3.

Sonutes, III, 15, 3.

Sonute, III, 15, 3. Sonus, fl., VI, 22, 1.
Sophene, partic de la Syrie, V, 13, 1;
VI, 16, 1.
Sopheni, VI, 10, 3.
Sophonia, II, 91, 1. Sora, cal., III, 9, 11. Soractes, mont, II, 95, 2; VII, 2, 11; XXXI, 19, 2. Soractia, VI, 3a, 4. Sorgar, VI, 23, 7.
Sorieste, VI, 31, 10.
Sotira, VI, 4, 1.
Sottiates, IV, 33, 1. Spaluthra, IV, 16, 1. Spalei, VI. 7. Sparmire, Carthage, XXXI, 43, 2. Sperieure, Carriage, XXXI, 23, 2.
Sperie, IV, 8, 1.
Sperchius, M, IV, 13, 1.
Sperchius, M, IV, 14, 2.
Splingiæ, Hes, IV, 19, 4.
Spinza, ville, III, 20, 5; 21, 3.
Spinzum, VI, 35, 3.
Spinzum, VI, 35, 3.
Spinzum, promont, IV, 9, 2; 19, 6. Spicaum, promont. IV, 9, 2; 19, 6.
Spoletini, III, 19, 2. Spotetum, XI, 73, 2.
Spondolici, VI, 7, 3.
Sporades, Hes, IV, 23, 1.
Sporades et Cyclades, Hes, IV, 23, 6. Stables, villa, III, 9, 16. - earts, XXXI, 5, 1. - territore, XXXII, 8, t. Stabulum, V, 33, 3, Stadia, Gnidos, V, 29, 2. Stadisis, VI, 38, 5. Stagires, IV, 17, 5.
Stagires, dans le Musée, XVI, 57, 2. Statans, vins, XIV, 8, 5; XXIII, 21, 1. Statonia, habitanta, III. 9, 3. vins, XIV, 8, 7. - territoire, II, 96, 2; XXXVI, 49, 1. Statyeller, on Ligurie, XXXI, 2, 1. Statyeller, Aque, III, 7, 3. Stauri, VI, 18, t.
Steganos, ile, V, 36, a.
Steganus, bras du Nil, V-36, t.

SUE

Stelendene, V, 21, 4.
Stenes deirm, iles, VI, 34, 1.
Stentor, port, IV, 18, 4. Stephane, mont, IV, 15, 1 Stephane, en Paphlagoue, VI, 2, 2. Stephane, Prenestine, III, 9, 11. Stephane, Samos, V, 37, 1. Steria, IV, 11, 2. Stiria, fie, V, 35, 2. Stlupini, III, 25, 1. Stool, ville, IV, 17, 1. Stoolhades, flee, III, 11, 3; XXXII, II, I. Stenos, III, 24, 2. Stoidir, ile, VI, 28, 3; IX, 54, 1. Strabellini, III, 16, 6. Stratoclia, VI, 6, 1. Stratonice, en Perse, VI, 30, 2. Stratonicea, V, 29, 7. Straton, ile, VI, 34, 5. Straton, tour, V, 14, 2. Stratos, fl., VI, 18, r.
Stratos, ville, IV, 2, 2:
Strongyle, ile, IH, 14, 7; XXXV, Strongyle, île dans la mer de Lycie, V. 35, 3. Strongyle, Naxos, IV, 22, 5. Strophades, Iles, IV, 19, 4. Struthopodes, VII, 2, 17. Strymon, fl., IV, 17, 5; XXI, 58, 1; XXII, 12, 1. Strymonis, Bithypie, V, 40, 3. Styrmont, Buyuse, V, 40, 5. Sturiem, lle, III, 20, 4. Sturiem, lle, III, 11, 3; IV, 29, 1. Sturnini, III, 16, 7. Stymphalis d'Arcadie, fl., II, 106, 7. Stymphalum, IV, 10, 1. Styn, en Arcadie, II, 106, 11; XXXI, 19, 1. — eau vénéneuse, XXX, 53, 2. Suanenses, III, 8, 3. Suanctes, III, 24, 4. Suani, VI, 4, 6. - nation, XXXIII, 15, 2. Suari, VI, 22, 6; 25, 3. Suarni, VI, 12, 1. Suasa, VI, 35, 3. Suasani, III, 19, 2 Subalpins, monts, XXV, 34, 1. Subertani, III, 8, 3. Subi, fl., III, 4, 4.
Sublaqueum, III, 17, 3. Sublicius, pont de Rome, XXXIV. 11, 2. Suborini, III., 24, 1.
Suborini, III., 24, 1.
Suborini, monts de l'Inde, VII., 2, 17.
Subur, fl., V, 1, 5 et 8.
Subur, ville, III., 4, 4. Suburra, quartier de Rome, XVIII, Succabar, col., V, 1, 20. Succasses, IV, 33, 1. Succubo, 111, 3, 5. Suche, VI, 34, 4. Sucrana, Iti, 3, 9. Sucro, fl., III, 4, 3; 11, 1. Sue, dans des rochers, VI, 30, 2. Succoni, IV, 31, 20 Suel, III, 3, 2. Suelleni, VI, 32, 14. Suelteri, III, 5, 5. Suemus, fl., IV, 18, 12, Suertæ, VI, 23, 7. Suessu, col, III, 9, 11.

Suessa Pometia, VII, 15, 2. Suessiones, IV, 31, 2. Suessulani, III, 9, 11. Suatri, III, 5, 5; 24, 4. Sudres, IV, 25, 2; 28, 2. - roi, II, 67, 4. Suffenates, III, 17, 2. Suillates, III, 19, n.
Sulci, promontoire, III, 13, n. — ha bitanta, III, 13, 2.
Sulmo, III, 9, 16; XXXIV, 41, 4.—
babitants, III, 17, 1.— territoiro, XVII, 41, 1. Summara, VI, 35, 15. Sunium, promont., IV, 11, 2; XXI, 29, 1. Sunuci, IV, 31, 2. Superequani, III, 17, 1. Supérieure et inférieure, mer, III. 23, 5. Sura, V. 21, 4. Suræ, VI, 23, 4. Surdaones, III. 4, 7. Surium, fl. de Colchide, II. 106, 5. Surium, II. de Colchide, II. 106, 5.

Surium, ville et fl., VI, 4, 5.

Surrentium, promont., V, 1, 9.

Surrentum, ville, III, 9, 10; XXXV,
46, 2. — vins, XIV, 8, 4; XXIII,
20, 1 et 2; 21, 1. — cruches, XIV,
4, 12. — coteaux, XIV, 4, 2. —

monts, III. monts, III, 9, 7.

Suse, VI, 26, 5. — des Parthes,
XXV, 95, 3. — de Perse, XXIV,
— canitale des Perses, VI, 102, 4. — capitale des Perses, VI, 31, 7 et 8. — à Suse, la Tour blenche, II, 110, 2. Susiane, VI, 26, 5; VI, 31, 7, habitants, VI, 31, 7 et 8. Sutrina, col., III, 8, 2. Syegrum, promont., VI, 26, 5; VI, 32, 10.

Syberis, fl., XXXI, 9, 1; 10, 1, ...
et ville, III, 15, 2; XVI, 33, 3. ... détruite, VII, 22, 1. Sybarites, VIII, 64, 4. Sybota, ile, IV, 19, 2. Sycaminum, V, 17, 1. Syce, ile, V, 38, a. Sycussa, ile, V, 38, a. Sydopta, VI, 35, 3. Sydraca, terme des expéditions d'Alexandre, XII, 12, 1. Syene, ville, 11, 75, 1 et 2; VL, 35, 1; XXXVII, 56, 2. — d'Ægypte, VI, 39, 9. — de Thébaide, XXXVI, 13, 2. — limite de l'empire, XII, 8, 2. Syenites, VI, 35, r. Syenites, pierre, XXXVI, 13, 2; 19, 3. Syenites, gemme, XXXVII, 46, 2. Sygaros, ile, VI, 32, 13. Syllana colonia Urbana, XIV, 8, 3. Symæthii, III, 14, 3. Symathum, 6., 111, 14, 3. Symbari, VL, 35, 14. Symbolon, port, IV, 26, 7. Syme, ile, V, 36, 2. Symplegades, iles, IV, 27, 1; VI, Syndraci, VI, 25, 1. Synhicter, VI, 7, 3. Synnada, V, 29, 3. — pierre, XXXV, 1. 3. Stracuse, col., III, 14, 3; X, 75, 2; XXXI, 30, 2; XXXII 7, til

XXXIV, 19, 10. — prise, VII, 38, 1. — airain, XXXIV, 7, 1. — territoire, III, 14, 3; XVII, 3,5. — la fontaine Archivee, II, 106, 3, — Syracusain Ménandra, VIII, 5, 5. — Meutor, VIII, 21, 3. — labitanta, VII, 57, 16. — il a'ya point de jour où le soleil demeure complétement voilé, II, 62, 1. complétement voilé, II, 63, 1.

Syrbote, VI, 35, 12; VII, 2, 23.

Syrcen, VI, 34, 7.

Syrien, VII, 57, 2 et 10; VIII, 84, 1;

XIII, 9, 6; XXVIII, 57, 1;

XXXVII, 71, 1.

Syrie, VIII, 23, 1; 75, 1; 84, 1; XI,

35, 5; XII, 48, 1; XIII, 9, 7; 10,

113, 1122, 2; XV, 14, 1; 55, 5; XII, 40, 1; XIII, 9, 7; 10, 1; 12, 1; 13, 1; 122, 2; XV, 14, 1; XVI, 21, 1; 13, 3; 93, 1; XVII, 3, 5; 47, 3; XXII, 35, 1; XXII, 42, 1; XXIV, 42, 1; 50, 1; XXVI, 30, 1; XXVII, 59, 1; XXIX, 13, 1 et 2; XXXIII, 21, 1; XXXVI, 59, 1. — cèdra, XVI, 76, 1. — pays très-puissant, V, 13, 1. — pays Asie, XXXVI, 12, 2. — Syrie As-tiochia. V 12 ALIG., ALAVI, 12, 2. — Syria Cale, V. 17, 3; XXI, 72, 1. — Syria Palestina, XII, 40, 1. — Syrie an-dessus de la Phénicie, XII, 55, 1. dessus de la Phenicae, Ali, o., ...
gland, XII, 46, 1. — élate, XII,
62, 1. — résine, XIV, 25, 2. — stérébenthine, XXIV, 22, 2. — SIV que, XIV, 19, 3. — vigne, XIV, 4, 17. — slique, XXIII, 79, 1. — térébinthiniers, XVI, 76, 7. - terebinioniers, XVI, 76, 7.
- bourfs, VIII, 70, 4. — raiforts,
XIX, 26, 3. — rhus Syrisca,
XXIV, 79, 1. — nard, XII, 26, 3
et 4. — longueur et largeur de la
Syrie, V, 13, et seq. — la Pérès
en est limitrophe, XXXVII, 40, 1. — littoral, XV, 7, 6; XXVII, 9, 1. — Commagène partie de la Syrie, X, 28, t. - Portes syriennes, V, Syrie, les habitants ne sont pas sujets aux lombrics, XXVII, 120, 1. — gouvernée par l'Éthiopie, VI, 35, 5. — lions, VIII, 17, 4. — poires, XV, 16, 1. — envoyé, XXXV. ar, 4. — montagnes voisines de la Syrie, VIII, 83, r. — huile, XXIII, 49, 1. - froment, XVIII, 12, 1. -Syrien Phérécyde, VII, 52, 2; VII, 57, 14. — légumes abondants, XX 16. (. Syrie (près d'Éphèse), II, 91, 1. Syrie, ile, V, 31, 4. Syrieni, VI, 23, 6. Syrium, fl., V, 43, 3. Syrmatæ, VI, 18, 3. Syrnas, ile, IV, 23, 3.
Syras, ile, IV, 22, 4.
Syrtes, d'Afrique, VIII, 76, 3; IX, 69, 2; XIII, 32, 1. — marée dats les Syrtes, II, 99, 7. — deux Syrtes, V, 4, 2 et 3. — les grandes Syrtes, V, 4, 2 et 3. — les grandes Syrus, V, 5, 4; VII, 2, 5. — grandes Syrus près du Nil, VI, 37, 16. — Syries en Elymaide, VI, 31, 10. — arbre des Syrtes, XXIV, 2, 1. — déserts, VIII, 11, 1. - grande Syrte, XXXVII, 11, 8. - Syrte plus grande, V, 4, 2; XIX, 5, 3 -

Syrte plus petite, V. 3, 3; V. 4, r. bittoral, XXXVII, 67, a. Syrtibolos, contree, VI, 29, 4.
Syrtides, genimes, XXXVII, 67, 2.
Syserus, B. d'Attique, XXXVII, 35, 1.

Tabidium, ville, V, 5, ?.
Tabis, promont., VI, 20, t.
Tabraca, V, 2, t.
Tacape. cité d'Afrique, V, 3, 2;
XVIII, 51, t. — territoire, XVI, 50, 3. Tacatua, V, 2, 1.
Tacompsos, VI, 35, t et 2. Tacompsos, autre, VI, 35, 3. Tader. 6., 111, 3, 4; 4, 2. Tadiates, III, 17, 2. Tadiates, III, 17, 2.

Tadiates, 111, 19, 2.

Tadiates, fontaine, VI, 33, 5.

Tadia, ile, VI, 35, 8

Tanare, littoral, IX, 8, 7. — pierre, XXXVI, 29, 1; 43, 2. — ville, IV, 8, 1. — promont., IV, 7, 1.

Tage, III, 4, 9; IV, 35, 3; VIII, 67, 1; XXXIII, 21, 1.

Tageste, ville, V, A, 5. Tageste, ville, V, 4, 5.
Fagori, VI, 7, 3.
Talabrica, IV, 35, t.
Talarenses, III, 14, 5.
Tallura, ile, V, 38, 1.
Taluctae, VI, 22, 4. Tama, VI, 35, 7.

Tamarici, IV, 34, 3. — sources, XXXI, 18, 2. Tamaseus, V, 35, 2. Tammacum, VI, 32, 17. Tammacam, VI, 32, 17.

Tomea, VI, 32, 11.

Tamuda, fl., V, 1, 18.

Tanagra, peuple libre, IV, 12, 2.—

coqs, X, 24, 2.

Tanas, fl., IV, 25, 6; VI, 7, 1.—

limite de l'Europe, III, Procen, 5.

Lanas, fl., IV, 25, 6; VI, 7, 1. limite de l'Europe, III., Procm. 4.

- bouche, II., 112, 6. — Jaxartes,
6., VI., 18, 4. — Silis, VI., 7, 1.

Tanattes, VI., 7, 3.

Tanattes, VI., 7, 3.

Tanattique, lin, XIX., 2, 6. — houche
du Nil, V, 11, 5.

Tantalis, ville, II., 93, 1.

Tantalis, Sipylum, V, 31, 6.

Tantarene, VI., 35, 1.

Taphias, lie, IV. 19, 2.

Taphiassus, IV. 19, 2.

Taphiassus, IV. 19, 2. Taphiassus, IV, 3, 1.
Taphiasa, ile, XXXVI, 39, 2. Taphre, V. 4, 2. Taphre, en Tauride, IV, 26, 6, 9 et to. Taplicas, detroit, III, 13, 1.
Tapori, IV, 35, 6.
Taporiris, d'Egypte, XXVII, 29, 1;
XXXII, 31, 5. XXXII, 31, 5.

Taprobana, ile, VI, 23, 10; 24, 1;
VII, 2, 23; IX, 54, 1; XXXII,
43, 2.— releguée hors du mande,
VI, 24, 9.

Taprin, VI, 18, 1.

Tarachie, ile, IV, 19, 2.

Tarachi, IV, 33, 2.

Tarachie, VI, 33, 1; XXXI, 2, 1.

Tarachie, chitaines, XV, 25, 2, 27 Tarente, chataignes, XV, 25, 2. — Teanum, d'Apulle, III, 16, 4. — hacypres, XVI, 60, 2. — figurer, XV, bitents, III, 16, 5.

TEA | Teanum Sidicinum, III, 9, 11; XXXI, bilants, IX, 9, 6. — raisins, XIV, 4, 15. — territoire, X, 41, 2. — port, III, 16, 3. — sel, XXXI, 41, 1 et 2. - golfe, III, 66, 1. - ville, III, 16, 1; VIII, 83, 1 et 2; XXXIV, 6, 1; 18, 1.
Targines, A., III, 25, 2.
Tarichea, V, 15, 2.
Tarinates, III, 17, 2.
Tariona, château, III, 26, 1. Tariotes, contrée, III, 26, 1. Tarne, fontaine de Lydie, V, 30, t. Tarnis . fl., IV, 33, a. Tarpeium, VII, 45, 3; XXVIII, 4, 1.

Tarquiniens, III, 8, 3. — territoire, VIII, 78, 2; IX, 82, 1; XXXVI, 49, 1. — lac, II, 96, 3.

Tarracina, XIV, 4, 12.

Tarraco, col., III, 4, 4; XIX, 2, 4. — juridiction, III, 4, 6. — vins, XIV, 8, 10. — province, III, 2, 1. 3, I. Tarragenses, III. 4, 8. Tarragenses, 111, 4, 6.

Tarsatice, III, 25, 2.

Tarsuras, fl., VI, 4, 6.

Tarsos, de Cilicie, V, 22, 1 et 2; XIII, 2, 2. Tartarum, canal, III, 20, 7.
Tartessas, III, 3, 2. — Gadis, IV, 36, 2. — roi, VII, 49, 1. Tervisans, monts, Ill, 22, 1. Tarus, fl., 111, 20, 4. Tarusates, 1V, 33, 1. Tarusconienses . III, 5, 6. Tasconi, III, 5, 8. Tatta, sel, XXXI, 41, 1; 45, 2. Taveni, VI, 32, 14. Tavium, V, 42, 2. Taulantii, 111, 26, 3. Taurania, a peri, III, 9, 17.
Taurania, a peri, III, 9, 17.
Taurania Scythes, IV, 26, 2.
Tauras, cité des, IV, 26, 7. — Librosus, colline, II, 106, 11. — peninsile, II, 98, 1.

Taurini, XV, 9, 1. — au pied des
Alpes, XVIII, 40, 1.

Taurini Aquenses, III, 8, 3.

Taurinorum Augusta, III, 21, 1. Taurique, Chersonèse, XIX, 30, 2. - Scythie, IV, 26, 6. Taurisani, III, 23, 3. Taurisques, III, 24, 2; 28, 2. — No-reia, III, 23, 4. Tauroentum, III, 10, 2. Tauromenium, col., III, 14, 3. - vins, Taurus, nont, V, 20, 2 et 3; 27, 1.

Taurus, nont, V, 20, 2 et 3; 27, 1.

31, 7; XXV, 87, 1; XXX1, 5, 1. Taurusci, maintenant Norici, III. 24. 1. Tazille, VI, 23, 8. Tangete, mont, II, 81, 1; IV, 8, 1; XXXVI, 47, 1; XXXVII, 18, 5. Tazata, VI, 19, 3.

5, E. Teari, ou Inlienses, III, 4, 6. Tearus, fl., IV, 18, 7. Teate, des Marrucins, III. 17, 1. Teate, des Marrucins, III. 17, 1.
Techedia, lle, l V, 23, 5.
Tectosages, en Galatie, V, 42, 1 et 2,
Tectosages, Volka, III, 5, 2 et 6.
Tectosages, Toulousains, III, 5, 6.
Tectum, d., III, 5, 11.
Todanium, d., III, 25, 2.
Teganusa, ile, IV, 19, 5.
Teganusa, ile, IV, 19, 5.
Tegium, V, 33, 3.
Telamon, port, III, 8, 2.
Telandria, lle, V, 35, 3.
Telandria, lle, V, 35, 3.
Telandria, V, 26, 2. Telendrus, V, 28, 2.
Telehoides, iles, IV, 19, 2.
Telendos, ile, V, 35, 3. Telethrius, mont en Eubee, XXV, Tellene, III, 9, 15.
Tellene, III, 9, 16.
Telmessus, fl., V, 29, 1.
Telmessus, V, 28, 2 et 3; 29, 5 — ville tres-religiesse, XXX, 2, 3.
Telos, lle, IV, 23, 3. ville très-religieuse, XXX, 2, 3, Telos, Ile, IV, 23, 3.
Tembrogius, fl., VI, 1, 3,
Temenitis, fontaine, III, 14, 3,
Temenitis, fontaine, III, 14, 3,
Temena, Temsa, III, 10, 2,
Temas, Temsa, III, 10, 2,
Temas, d'Ionie, a péri, V, 32, 8
Tempe, IV, 15, 3.— en Thessabe,
XXI, 22, 1; XXXI, 23 XVI, 92, 1; XXXI, 19, 3. Tempsa, XIV, 8, 3. Tempsis, VII, 49, 6. Tems, 111, 10, 2. Tems, 111, 10, 2.

Tenedos, ile, II, 106, 9; V, 39, 2.

Teneotique, papier, XIII, 23, 2.

Tener, ile, IV, 22, 1.

Tentries, V, 11, 1. — ile du Nil,

XXVIII, 6, 2. — lin, XIX, 2, 6.

Tentries, VIII, 38, 2.

Tentries nomos, V, 9, 3.

Tenupsis, V1, 35, 14.

Tess, ile, V, 38, 2. — Agno, XXXIII,
14, 3. 14, 3, Tapula, cau, XXXVI, n4, 17. Teredon, bourg, VI, 32, 4.
Tereses, 111, 3, 10.
Tergedum, VI, 35, 7. Tergeste, col., III, 22, 2. - golfe, III, Tergilani, III, 15, 3. Terias, S., 111, 14, 3. Teeina, des Crotonistes, III, 10, 2. —
golfe, III, 10, 2; 15, 1.

Termera, V, 29, 5.

Fermes, III, 4, 11; V, 31, 7.

Fermeina, II, 56, 2; III, 9, 6; XVI, 59, 3. 59, 3.
Tecum, III, 18, t.
Fessara, VI, 35, 2.
Tetraganis, VI, 25, t.
Fetranaulochus, IV, 18, 1.
Teuchira, Arsinoe, V, 5, 2.
Feurma, III, 27, 4.
Teuthani, nation greeque, III, 8, 2.
Feutheanie, II, 87, 2. — region, V, 33, 3. 33, 3. Teuthranie, Y, 33, 3.
Teutobodiaes, Y, 42, 1.

il nommé à cause de sa rapidité, ? Tractari, IV, 26, 6. , 31, 1. — description, VI, 31, ? Traducta Julia, col., V, 1, 2. ia, III, 7, 2. maum, O., III, 22, 1. thi, III, 29, t. thu, fl., III, 29, t. as, fl., dans le territoire d'Alèe, II, 106, 3 et 9, ill, 22, 2. source, XIV, 8, 1. — bouches, 30, 2. i, V, 1, 20. ns. mont, on Twolus, V, 30, 1. nacenses, V, 42, 2. V, 1, 2. fl., III, 9, 1. enus, ile, IV, 19, 5. neus, ile, IV, 19, 5.
N. V. 1, 20.
pense, ville, V, 4, 5.
pense, ile, III, 11, 2.
N. 18, 3.
Ile, III, 15, 2.
Isis, IV, 18, 10.
Phis, IV, 9, 1.
phe, VIII, 84, 1.
Phis, VIII, 57, 5. msn, V, 29, 2. jenses, III, 14, 5. au, fl., V, 32, 1. bac, IV, 4, 2. n, fl., 111, 23, 2: 25, 1 et 2. VI, 1, 3. V, 28, 2. lies, vin, XIV, 9, 1. o, 0., XXIII, 43, 1. I, VI, 32, 11. Iri, VI, 20, 3. s, Gallia, III, 19, 1. wees, HI, 23, 3.
wees, fl., 111, 20, 7.
VI, 35. 13. jenses, III, 9, 16. pai, III, 4, 9. bbogi, V, 42, 1 et 2. minates, III, 18, 2. lani (Toulouse), IV, 33, 2. - des mosages, 111, 5, 6. Sei, VI, 32, tt. mis. mont, IV, t, 2; 3, 2. IV, 18, 5.

Levy, G., VI, 25, 2.

Levy, G., VI, 25, 2.

Levy, G., VI, 25, 2.

Levy, G., VI, 25, 2. lióa, ile, VI, 23, 11. pdotus, 6., VI, 31, 6.
mass, IV, 33, %
ne, IV, 17, 4; IX, 51, 4; 69, n.
habitants, IV, 17, 2.
he, lac, XVIII, 30, 5. mi, IV, 10, 2. mari, IV, 31, 2. hea Smyrna, Éphèse, V, 31, 4. heatis Seleucia, V, 22, 3, his, porte à Cyzique, XXXVI, hie, ile, IV, 19, 2.
hin Heraclen, IV, 14, 2.
hinse, XXXVII, 54, 3.
hinsenne, rose, XXI, 10, 2.
honitis, V, 16, 1.

TRI Trague, sel, XXXI, 41, 2 et 3. Trague, ile, IV, 23, 5. Trague, iles, V, 37, 1. Tragurium, III, 26, 3. Trolles, VII, 3, 2; XVII, 38, 4; XXXV, 46, 2. — Aphrodisius, XXXVI, 4, 25. — Tauriscus, XXXVI, 4, 21. — capitale d'Al-tale, XXXV, 49, 3. Trallicon, V, 29, 7. Trallis (en Carie), V, 29, 6. Transalpine, Gaule, XXII, 3, 1. Transmoutans, Astures, III, 4, 12.
Transmoutans, Astures, III, 4, 12.
Transmoutans, Islie, X, 51, 2; XVII, 35, 38; XVIII, 12, 3; 49, 6; XIX, 3, 2. — contree, III, 21, 1. — habitants, XVII, 5, 1; XVIII, 34, 2, 56, 4. - paysames, XXXVII, 11, 12, Transchénans, encemis, XIX, 2, 1. Trapeza, promont., V, 33, 4; V, 40, 1. Trapezosita, V. 29, 7.
Trapezosi, VI, 4, 3.
Trasymène, lac, II, 86, 1; VII, 29, 5; XV, 20, 2.
Trebani, III, 9, 11. Trebelliques, vins , XIV, 8, 9. Trebia, a., 111, 20, 4; VII, 29, 5; XV. 20, 2; XVI, 5, 3. Trébiates, III, 19, 2. Trebula, vins, XIV, 8, 9. - habitants, 111, 9, rt. Trebulani Mutuscai et Suffenales, III, 17, 2. Trecasses, IV, 32, 1. Treienses, III, 18, 2. Trères, IV, 17, 1. Treventinates, III, 17, 2.

Trevent (Trèves), IV, 31, 2. — territoire, XI, 109, 2; XVIII, 49, 6.

Triare, pays, VI, 11, 1.

Triballi, III, 29, 1; IV, 1, 3; 17, 1; VII, 2, 8. Tribochi, IV, 31, 2, Tribulium, 111, 26, 2. Tribulium, 115, 26, 2.
Trica et Apina, 111, 16, 5.
Tricastins, Augusta, 111, 5, 6.
Tricast, IV, 15, 1.
Tricolli, III, 5, 4.
Tricoryphos, mont, VI, 32, 8.
Tridentines, Alpes, III, 20, 7.
Tridentins, 111, 23, 3. Tridentins, 111, 23, 3.

Trieris, V, 17, 4.

Trifolium, vins, XIV, 8, 9.

Trigemna, poste, XVIII, 4, 1;

XXXIV, 11, 2.

Trimactium, IV, 18, 2.

Trimacria, Rhodes, V, 36, 1.

Trining, B., III, 12, 1. Trinium, B., III, 17, 1. Triopia, Gnide, V. 29, 2 Tripolis, château et fl., VI, 4, 3. Tripolit, de Syrie, V, 17, 4.
Tripolitans, en Lydie, V, 30, t.
Tripolitique, via, XIV, 9, 2.
Triquetra, Sicile, III, 14, 1 et 2. Trispithami, VII, 2, 19. Triton, NI, V, 10, 2.
Triton, IV, 4, 2.
Trition, IV, 4, 2.
Trition, III, 4, 11.
Trition, marsis et fl., V, 4, 3.
Trition, NI, V, 10, 4.

Triulatti, III, 24, 4.
Thriumphale Ipasturgi, III. 3, 6.
Triumpilini, III, 24, 1 et 4.
Troade, au-dessus de la Phrysie, V. 41, 1. — Lectos, promontone, 1X, 29, 1. — limite, V. 40, 3.

Tronde, V, 32, 1; 33, 1; X, 85, 2; XXXI, 32, 3. Troade, Alexandria, XXXVI, 25, 2 et 3. Trocken, V. 42, 1 et 2.
Trocken, IV, 9, 2; XXXI, 8, 1.
Trocken, en Carie, V. 29, 7.
Trockenene, escarboucle, XXXVII, 25, 4. Travenien, vin, XIV. 22, 1. Trazenien, vin, XIV. 22, 1.
Trazenien, territoire, IV, 19, 5.
Trazenien, Ardalus, VII, 57, 13.
Trogilin, V, 31, 3.
Trogilin, V, 31, 3.
Trogilin, V, 31, 3.
Trogilin, V, 31, 3.
Trogilin, V, 31, 32, 12, 43, 44, 45, 2;
XII, 30, 1; 33, 1; 44, 1; 46, 1.

— au-dessus de l'Éthiopie, VII, 2, 33, — en Afrique, V, 8, 1 et 3; — au-dessus de l'Éthiopie, VII, 2, 23. — en Afrique, V, 8, 1 et 3; VI, 32, 17. — limitrophes de l'Éthiopie, VIII, 8, 2; 11, 11. — parui les Scythes, IV, 25, 7. — nations, VI, 34, 7. — lles, XIII, 52, 2. — ville, II, 75, 2.

Troglodvique, pays, XII, 14, 2; XXXVII, 55, 1; 60, 2. — glaud, XII, 46, 1. — myrrhe, XII, 35, 2 et 4. — région, II, 71, 2; 76, 1; VI, 31, 1. — enplorer par Poliferie VI, 34, 1. — raploree par Profemée Philadelphe, VI, 33, 4. — Hydreum, VI, 26, 8. — Ethiopie, XII, 42, 2. — myrrhe, VI, 34, 5. Trogodytes, XXXI, 15, 1; XXXVII. Trois, VII, 57, 10; XXXV, 4, 1. combats saus Troie. V. 31, 4. - ruine, XVI, 79, 3. - Venetes issus rune, XVI, 79, 3. — Venetes issue de race troyenne. III. 23, 3. — temps de Troie, XIII, 21, 2; XXI. 10, 1; 17, 3; XXIX. 1, 2; XXX. 2, 3; XXXIII. 3, 1; 38, 1. — guerres, VI, 35, 5; VII, 57, 2, 11 et 14; XVI, 79, 3; XIX. 6, 3; XXX, 2, 1 et 2. Tropina, VI, 23, 2. Tenentinorum forum, III, 20, 2. Trucatum, ville, avec une riviere, III, 18, 1, Tuati vetus, III, 3, 5, Tuburin, fl., VI, 26, 2.
Tuburbis, col., V. 4, 4.
Tuburicense, ville, V. 4, 4.
Tuburupius, col., V, 1, 20. Tucci, V, 1, 20.
Tucci, col., III, 3, 8. Tucim, III, 11, 1. Tucton, 111, 13, 1.

Tuder, col., 111, 19, 2. — vigne, XIV, 6, 13. — habitants, II, 58, 1.

Tufictum, III, 19, 2.

Tugia, bois, III, 3, 4.

Tungres, IV, 31, 2. — cité de la Gaule, XXXI, 8, 2.

Tunus, ville, V, 4, 5.

Tunca, VI, 7, 1. Tunca, VII., 7, 1.
Turca, VI., 7, 1.
Turdules Barduli, IV, 35, 6. — auciens, IV, 35, 1 et 4. — nations,
VII., 15, 4. — côte, III. 3, 3.
Turiasonesses, III. 4, 7.

Turiasso, XXXIV, 4t, 3. Turiga, III, 3, 10. Turium, 2., III, 4, 3. Turmentini, III, 16, 6. Turnogidi, III, 4, 10. Turobrica, III, 3, 11. Turocelum, III, 19, 3, Turones, IV, 32, 1, Turres Hannibelia, II, 73, 1. Turrus, fi., III, 22, r.
Tusca, fi., V, 2, r; 3, r.
Tusca, fi., V, 2, r; 3, r.
Tuscaniques, ouvrages, XXXV, 45, r.
— statues, XXXIV, 16, 2.— colonnes, XXXVI, 56, r.— Apollon, XXXIV, 18,:4. Tuscaniensis, III, 8, 3. Tauci (Toscans), II, 55, a; X, 3, 6; XIV, 4, 23; XVIII, 49, 5; XXXIII, XIV, 4, 13; XVIII, 49, 5; XXXIII, 9, 1.— territoire, III, 9, 19.— lettres, II, 53, 1.— mer, III, 6, 6; 10, 4; VI, 39, 6.— golfe, II, 89, 2.

Tusculum, oignon, XIX, 32, 1 et 3.— mdres, XV, 27, 1.— violette, XXI, 14, 1.— villa, XXXVI, 24, 12.— villa de Sylla, puis de Gioèron, XXII, 6, 2.— habitauta, III, 9, 11.— Consul, VII, 44, 1.

Tusculumum, II, 98, 2; XVI, 59, 3.

Tusculumum, d'Hortensius, XXXV, 40, 6.— territoire, XVI, 91, 1.— 40, 6. - territoire, XVI, gr, r. рісте, XXXVI, 29, 1. Tusdritanum. Voy. Turspartanum. Tusdritanum. Voy. Thysnartanus.
Tustogeto, VI, 7, 1.
Tutieness, III, 9, 16.
Tutini, III, 16, 7.
Tyana, VI, 3, 1.
Tyde, châtsau, IV, 34, 3.
Tydii, VI, 7, 2.
Tydos, iles, XII, 22, 1. — ile, VI, 32, 6; XII, 21, 1; XVI, 80, 2.
— Petite Tylos, XII, 21, 1. Tyndaris, col., III, 14, 4. - en Sicile, II, 94, 1; VI, 4, 5; XXXII, 53, 6.
Tynidrumense, ville, V, 4, 4. Typanei, IV, 10, 2.
Tyr, IX, 60, 3; XXXVII, 58, 2. jadis une île, V, 17, 2.— temple d'Hercule, XXXVII, 19, 2.— pourpre dibaphe, IX, 63, 2. pourpre dinaphe, IX, 63, 2. — pourpres, XXI, 22, 1. — originaires de la mer Erythrée, IV, 36, 2. — roi, VII, 49, 2. — écarlate, IX, 65, 3. — purpurissum, XXXV, 26, 2. — vin, XIV, 9, 2. — coqleur, XXII, 3, r. Tyra, fl., et ville, IV, 26, 1. - nation, en Arabie, VI, 33, 2. Tyriacienses, III, 14, 5. Tyragetæ, IV, 26, 1. Tyrienses de Lycnonie, V, 25, 1. Tyrissa, IV, 17, t.
Tyrrhéniens, en Étrurie, III, 8, 1. mer, III, 10, 4; XXXVI, 24, 20.
— Pismus, VII, 57, 17.

Uberæ, VI, 22, 4. Ubji, IV, 31, 2; XVII, 4, 6. Uceni , III , 24, 4. Ucis , deŭk villes , ∇, 4, 4.

Voultuniacum, III, 3, 10. Udini, Scythes, VI, 15, 4. Uduba, fl., III, 4, 3. Ufens, fl., III, 9, 6. Uliarus, île, IV, 33, 2. Ulmanctes, IV, 31, 2. Ulubrenses, III., 9, 11. Ulurtini, III., 16, 6. Ulusubritanum, ville, V, 4, 5.
Ulusubritanum, ville, V, 4, 5.
Ulusurates, III, 9, 11.
Ulysse, port, III, 14, 3.
Umbras, VI, 23, 6.
Umbranici, III, 5, 6. Umbriens, II, 79, 1; XVII, 35, 15; XXXI, 40, 1. -- (en Etrurie) III, 8, r. — (en Campanie) III. 9, 8. nation très-ancienne dire Om-— nation trea-ancienne dire Ombrie par les Grecs, III, 19, 1.

Umbrie, XI, 97, 1; XIV, 4, 14;

XVIII, 67, 11; XXXVI, 48, 1.

parage, III, 8, 2. — craie, XXXV,
57, 2 et 3.

Umbritta, VI, 23, 7.

Umbro, fl., navigable, III, 8, 2.

Undecumani, III, 17, 1. Undecumani, III, 17, 1. Unalli, IV, 32, 1. Urannimal, VI, 32, 16. Uranopolis, IV, 17, 4. Urbana, colonie de Sylla, XIV, 8, 3. Urbanates, III, 20, 2. Urbanates Hortenses, III, 19, 2. Urbesalvia, Pollentini, III, 18, 2. Urbis, VI, 25, 3.
Urbis, VI, 35, 3.
Urci, III, 4, 2.
Urgae, ou Alba, III, 3, 5.
Urgia, III, 3, 12.
Urgi, territoire, III, 2, 1. Orgo, dernoue, 11, 2 Orgo, de, III, 12, 2. Ori, VI, 23, 7. Oria, ville, III, 16, 4. Urium, fl., III, 3, 1. Urpanus, fl., III, 28, 2. Ursentini, III, 15, 3. Urso, col., III, 3, 8. Usalita, ville, V, 4, 4. Usar, fl., V, 1, 21. Uscardei, VI, 7, 2. Usibalci, VI, 37, 17. Usidicani, III, 19, 3. Uthina, col., V, 4, 4.
Utique, XVI, 79, 3.—en Afrique, V, Osique, AVI, 79, 3. — en Afrique, V, 3, 1; XX, 73, 1; XXXI, 39, 6. — fondée par les Tyriens, V, 17, 2. — Caton, ViI, 31, 4. — ptisane, XVIII, 15, 1. Utidorsi, VI, 15, 4. Utus, fi., III, 29, 1. Utane, III Uzama, III, 4, 11.

Vacca, fl., IV, 35, 1. Vacciens, III, 4, 2; XVI, 76, 3. villes, III, 4, 10. Vacuna, bois, III, 17, 3. Vada Sabatia, port, III, 7, 2. Vada Volaterrana, III, 8, 1. Vadei, VI, 32, 13. Padimon, lac, II, 96, 2.
Paga, ville, V, 4, 4. — autre, V, 4, 5.
Pagiennes, Ligures, III, 24, 3. montagnards, III, 24, 3. --- Augusta, III, 7, 3. Valdasus, fl., III, 28, 2.

Valentia, col., III, 4, 3. Valentia, de la Gaule, III, 5, 5. Valentia, d'Afrique, V, 1, 5. Valentini, III, 16. 7. Valentini, en Sardaigue, III, 13, a. Valentinum Forofulvi, III, 7, 3. Valerienses, III, 4, 9. Valerienses, III, 4, 9.

Vali, VI, 7, 1.

Valii, VI, 35, 17.

Vallai, IV, 17, 1.

Valii, VI, 12, 1.

Vamacures, V, 4, 5.

Vangiones, IV, 31, 2.

Vandari, III, 23, 3.

Varciani III, 28, 2. Farciani, Ill, 28, 2. Vardéens, dévastateurs de l'Italie, III, Vardales, III., 4, 10 et 11. - villes, IV , 34, 1.

Farciata, VI, 23, 5. Varia Apula, III, 16, 1. Varia, ville, III, 4, 4. Variai, IV, 28, 2. Varraciai, XVII, 35, 49. Varramus, fl., III, 22, 1. Farvarini, III, 25, 1.
Farvar, fl., III, 5, 1 et 5; 6, 6,
Fascones, III, 4, 5. — forèts, IV, 34, t. Fasio, III, 5, 6. Passei, IV, 33, 1.

Passei, IV, 33, 1.

Patican, VIII, 14, 2; XVI, 87, 1;

XVIII, 4, 4; XXXVI, 15, 3.—

champ, III, 9, 2.— cirque, XVI, Fatrenus, fl., III, 20, 5. - port, III, 20, 5. Vatusique, fromage, XI, 97, t. Veamini, IV, 24, 4. Fectones, III, 4, 2. Pectis, ile, IV, 30, 2. Vedianti, ville, III, 7, 1. Pedianti, vide, III, 7, 1.

Pegium, III, 25, 2.

Peiens, II, 98, 2. — territoire, III, 9, 2. — gemme, XXXVII, 69, 1.

— habitanta, III, 8, 3. — Veies, VIII, 65, 2; XXXVII, 69, 1. → prise par Camille, III, 21, 3.

Pelauni, III, 24, 4. Velauni, III, 24, 4. Veleiacium, VII, 50, 4. Veleiates Regiates, III, 20, 2. Velia, ou Elee, III, 10, 1. Veliates, III. 7, 1. Pelienses, III, 4, 10; 9, 16. Velinus, lac, II, 62, 1; 106, 5; III, 17, 3; XXXI, 5, 1. Veliternum, VIII, 59, 2. — campaget XII, 5, 2. — vius, XIV, 8, 5. – habitants, III, 9, 11. Vellates, IV, 33, 1. Vélocasses, IV, 32, t. Venafrum, col., III, 9, 11. — territoire. XV, 3, 1; XVII, 3, 6; XXII, Venales Casari, III, 4, 9. Venami, IV, 33, 1. Venaria, ile, III, 12, 2. Veneni, III, 7, t.
Venenia Nebrissa, III, 3, 7.
Venetia, IV, 32, 1; XXVI, 26, 1. viennent des Hénètes, VI, a, 1.—
issus de race troyenne, III, 23, 3.
Vénétie, III, 22, 1; XVII, 35, 38;
XXXV, 7, 2; XXXVI, 48, 1.—

roe région de l'Italie, II, 74, 2.

— dans une partie de la Véné-tie, VI, 39, 8. — territoire, III, 23, 3. Pénètes, iles, dans la Gaule lyonnaise, Fenetulani. III, 9, 16. Vennenses, Ill, 4, 10. Fennonètes, III, 24, 2 et 4. Venostes, III, 24. 4. Pénus, ville et promont., de Cilicie, V, 22, 2. — en Égypte, V, 11, 1.
nutre en Égypte, V, 11, 2.
Fénus Pyrénéenne, III, 4, 5.
Fenusia, col., III, 16, 5. Venusini, 111, 16, 6. Veragri, III, 24 , 4. Ferbanus, lac, 11, 106, 2; 111, 23, 4; IX, 33, t. Vercelle, ville, III, 21, 2. — terri-toire, XXXIII, 21, 13. Vercasurca, IV, 34, 2. Verctini, III, 16, 7. Ferulani, III, 9, 11.
Fescellani, III, 16, 6.
Fesci, on Faventia, III, 3, 5. Vescitania, pays, III, 4, 7.
Vescitania, III, 8, 3.
Vasionioutas, III, 19, 2.
Vespéries, IV, 34, 1. Vestini Angulani, III, 17, 1. — fromage, XI, 97, 1.

Feudus, mont, III, 20, 3.

Vésuni (en Afrique), V, 1, 17.

Vesuve, mont, III, 9, 9; XIV, 4, 2 Vetera, Rome, XXXV, 8, 2; 37, 2. Vettones, IV, 34, 4; 35, 4.— en Espagne, XXV, 46, 1. Vettonenses, III, 19, 2. Vetulonienses, III, 6, 3. Fetulonii, en Etrorie, II, 106, 7. Fianiomina, III, 27, 1. Fiatienses, III, 4, 9. Vibelli , III. 7, 1. Viberi Lepantii , III. 24, 2 et 4. Fibi forum, III, 21, 1, Pibinates, III, 16, 6. Fibo Valentia, Ill, to, 2. - golfe,

III, 10, 2,

Ficetta, III, 23, 3. Fictione, port, IV, 34, 2.
Fiducases, IV, 32, 1.
Ficillards, Port des, IV, 18, 8.
Ficillards, Temple des, XXXII, 7, 1.
Ficena, des Allobroges, III, 5, 6.—
en Gaule, II, 46, 4.— habitants,
XIV, 6, 4.— territoire, XIV, 3, 7.

Timinale, colline à Rome, XVII, 1, 2. Vimitellarii , III. 9, 16. Finaria castra, III, 3, 5. Vindelici, III, 24, 1. - quatre peuples, III, 24, 4. Vindili, IV, 28, 2. Findinates, ILI, 19. 2. Fior, A., V, 1, 13. Virgilienses, III, 4, 9. Viroveson, III, 4, 11. Firtus Julia, III. 3, 8. Firemum , III, 27, E. Visense, ville, V. 4, 5. Vistillus, ou Vistula, fl., IV, 28, 3. Vistillas, on Vistula, fl., IV, 28, 3.
Fistula, fl., IV, 25, 2; 27, 7.
Visurgis, fl., IV, 28, 3.
Vitellenses, III, 9, 16.
Viticini, ville, III, 17, 2.
Vitis, fl., III, 20, 1.
Vivantani, III, 19, 2.
Vocontiens, III, 5, 6.
Vocontiens, III, 5, 4; XIV, 11, 3;
XXIX, 12, 2. — territoire, II, 50, 3. — cité, III, 5, 6. — nation, 59, 3. — cité, III, 5, 6. — nation, VII, 18, 2. — canton, III, 21, 2. Volene, bouche du Po. III, 20, 6.

Volaterre, gue de, III, 8, 1; 12, 1.

- habitants, III, 8, 3. — territoire, X, 41, 3. - Cesina, X, 34, 2; XI, 77, 1. Folca, près de Marseille, III, 23, 3, Folca, Tectosages, III, 5, 2 et 6. Folcantani, III, 15, 3. Volcentini Etrunci, III, 8, 3. Polcienses, Cossa, III, 8, 2. Pologesocerta, VI, 30, 6. Folsinii, habitants, III, B. 3. XXXVI, 49, 1. — ville d'Étrurie, II, 54, 1. — des Étrusques, II, 53, 2; XXXII, 9, 1; XXXVI, 29, 1. — prise, XXXIV, 16, 2. Polsques, dans le Latium, III, 9, 4.
Polsable, V, 1, 5.
Pomanas, I., III, 18, 1.
Poturi, V, 42, 1.
Vulcanale, XVI, 86, 1. Vulcaniennes, iles , III, 14, 6. Vulgientes, III, 5, 6, Vulturnum, ville et rivière, III, 9, 9. Pulturnus II, XVII, 1, 5; XXXVI,

Xanthe, ville et fl., en Lycie, V.
28, 2. — riviere près d'Illum, II.
106, 10. — joint au Simois V.
33, 1.

Xenitana Quiza, V., 1. 19.

Xvites nomos, V., 9, 3.

Xylenopolis, VI. 26, 1.

Xylupolita, IV. 17, 2.

Xystiani, V., 29, 7.

Zacynthe, bitume, XXXV, 55, 1. — Zacynthe, ile, IV, 19, 3; XVI, 79. 3. Zagru, vi, 34, 7. Zagru, mont, VI, 31, 5; XII, 39, 1. Zama, en Afrique, XXXI, 12, 1; V, 4. 5. Zamareni, YI, 32, 15, Zamne, VI, 35, 3. Zancles des Messèniens, III, 14, 5, Zamne, VI, 35, 3.
Zancles des Messeniens, III, 14, 5,
Zancles IV, 7, 1.
Zao, promoniare, III, 5, 5.
Zarangw., VI, 25, 3.
Zarax, IV, 9, 1.
Zariaspa, Bactra, VI, 17, 3; VI
18, 3.
Zarotis, fl., VI, 26, 5.
Zela, VI, 3, 1.
Zela, en Thrace, IV, 18, 9.
Zelis, V, 40, 1.
Zephyrium, IV, 20, 5.
Zephyria, Melos, IV, 23, 3.
Zephyrium, promont, III, 10, 3.
Zephyrium, promont, III, 10, 3.
Zephyrium (en Tauride), IV, 26, 8.
Zephyrium, Halicarnasona, II, 91, 1.
Zephyrium, Halicarnasona, II, 91, 1.
Zengiane, pays, V, 3, 1.
Zeugiane, pays, V, 3, 1.
Zeugiane, pays, V, 3, 1.
Zeugian, VI, 27, 1.
Zeugian, VI, 27, 1.
Zeugian, VI, 30, 3.
Ziela, VI, 4, 1.
Zien, VI, 4, 1. à Zeugma, VI, 30, 3.

Ziela, VI, 4, 1.

Zigar, VI, 7, 1.

Zigere, IV, 18, 6.

Zigerus, port, VI, 16, 6.

Zilis, col., V, 1, 3.

Zimara, V, 20, 1.

Zimiris, d'Éthiopie, XXXVI, 15, 3.

Zings, VI, 7, 1.

Zings, Q, IV, 18, 5.

Zaele, IU, 4, 13, — lin, XIX, 2, 4. Zocle, III, 4, 12. - lin, XIX, 2, 4. Zone, IV, 18, 4. Zoroanda, VI, 31, 2, Zoton, VI, 18, 2, Zoton, VI, 35, a. Zurachi, VI, 32, 7.

# INDEX

## DES NOMS DE DIEUX, D'HOMMES ET DE FEMMES.

ÆMI

AGR

ALC

```
Absyrtus, frere de Médée, III, 30, 2.
Acastus, VII, 57, 15.
Acca Laurentin, XVIII, 2, 1.
Accius, L., poëte, XXXIV, 10, 2.—
dans le Praxidique, XVIII, 55, 2.
Accius Priscus, XXXV. 37, 1.
Achille, Statues, XXXIV, 10, 1.

Achille, XXXIV, 45, 1. — guerit
Telephe, XXV, 10, 1. — caché sous
l'habit d'une jeune fille, XXXV,
    Ao, 9. - avec Chiron, statue,
    XXXVI, 4, 17. - de Parrhasins,
    XXXV. 36, 11. — de Silanion
XXXIV. 19, 31. — temple cousa-
cré à Achille, X, 41, 3. — lance,
    XVI, 24, 1. - meurtrier d'Achille,
    XXXIV, 19, 27. — peuples, XXX, 2, 3. — tombeau, IV, 26, 2. —
 flotte, V, 33, 2.

Achilléenne, éponge, IX, 69, 1:
 Acilium, carrefour, XXIX, 6, 1.
Acilius, M'. II, 59, 1. — Cos. II,
 57, 1; VII, 36, 1.
Acilius Sthenelus, XIV, 5, 3.
Acragas, graveur, XXXIII, 55, t.
Acristus, VII, 57, 9.
Acron, Agrigentia, XXIX, 4, 1.
Actaon, XI, 45, 1.
 Adadus, dieu des Syriens, XXXVII,
     71, 1.
Adonis, jardins, XIX, 19, 1.
Eacus, VII, 57, 7.
Ædemon, affranchi, V, 1, 11.
Æctes, père de Salauces, XXXIII.
    15, 2.
Egwon, VII, 57, 16.
Egialus Vetulenus, XIV, 5, 3.
 Ægimius, VII, 49, 1.
 Egineta, modeleur, XXXV, 40, 29.
 Ægisthe, tué par Oreste, XXXV
     40 , 10.
Ægle, de Socrate, XXXV, 40, 12.
Æglosthenes, IV, 22, 3.
Ælius, C., trib. du peuple, XXXIV,
 Ælius Catus, XXXIII, 50, 2.
 Ælius, P., cos., XVIII, 46, 3.
Ælius Gallus, VI, 32, 17.
 Ælius Stilo, IX, 59, 2. — Præconi-
nus, XXXIII, 7, 1.
Ælius Tubero, VII, 53, 1; X, 20, 2.
Emilia, Basilique, XXXV, 4, 1.

Emilia, voie, XIX, 2, 2.

Emilianus, Scipion, V, 1, 8; VII, 28, 1; VIII, 18, 2; X, 60, 3; XXII, 6, 3; XXVI, 9, 2; XXXV, 7, 4.

Emilius, L., censeur, XXXV, 57, 3.
 Emilius, Paulus, L., cos., III, 24, 5;
```

```
IV, 17, 6; XXIX, 6, 1; XXXIII,
17, 1; XXXIV, 19, 5.
Emilius, M., cos., XXXIV, 14, 1.
Emilius, Q. Lepidus, VII, 54, 2.
Enée, nourrice, III, 12, 3. - Enée
    de Pharrhasius, XXXV, 36, co.
Eole, roi, III, 14, 7; VII, 57, 12.
Eschine, orateur, VII, 31, 1. — Athé-
 nien, XXVIII, 10, 1.
Eschyle, poete, X, 3, 2; 44, 1;
XXXVII, 11, 2 et 3. — très-ancien
počte, XXV, 5, 2.

Esculape, temple, XX, 100, 1; IV, 9, 2. — fille, XXXV, 40, 2. — fontaine à Athènes, II, 106, 3. —
    invention, XXX, $2, 1. - école,
     VII, 50, 2. — temple, XXIX, 8, 2.
      - Æsculape, XXV, 5, 4; XXIX,
    1, 2; 2, 1; 22, 1. — d'Aristarète,

XXXV, 40, 2. — de Bryaxis

XXXIV, 19, 23. — de Céphisodore

XXXVI, 4, 12. — de Niceratus,
 XXXIV, 19, 30.
Esope, fabuliste, XXXVI, 17, 5.
 Esope, acteur tragique, XXXV, 46, 4; 1X, 59, r. — som pint, XXXV, 46, 4 et suiv.
46, 4 et suiv.

Esopus Clodius, X, 72, 1.

Ethiops, fils de Vulcain, VI, 35, 8.

Etolus, VII, 57, 9.

Africain, Scipion, exil, XIV, 5, 4.

et title Cornètie. XXXV, 14, 1, -
     sa title Cornèlie, XXXIV, 14, 1. --
     famille des Africains, XXXV, 2, 5;
    XXI, 7, 1. — le premier Africain, VII, 31, 5; XVI, 85, 1. — ses mánes, XXXV, 7, 4. — le second Africain, V,3,3; VII, 45,4; 59, 1; XV, 38, 1; XVI, 5, 3; XXXIII.
 50, 1 sqq.

Agamemnon, XVI, 38, 1. — de Parrhasius, XXXV, 36, 11.
 Agatharchides, VII, 2, 5.
 Agatharchus, de Simonides, XXXV,
     40, 18.
Agathocle, XXII, 44, 2.
Agelade (statuaire), XXXIV, 19,
    6 et 8.
Agesander, sculpteur, XXXVI, 4, 24.
Aglaophon, peintre, XXXV, 36, 1.
Aglaus, Psophidius, VII, 47, 1.
Agno. de Téos, XXXIII, 14, 3.
 Agoracritus, sculpteur, XXXVI, 4, 6.
```

38, 2; VII, 46, 1; XIV, 26, 7; XVI, 3, 1; 76, 5; XXIII, 27, 6; XXII, 24, 1; XXXIV, 7, 1; 19, 13; XXXVI, 24, 2 et 3. — dans son édilité, XXXVII, 4, 2. - homme plus voisin de la resti-cité que de la délicateure, XXXV, 9, 1. - ses malheurs, VII, 6, 3 et sqq. — sa rudesse, XXXV, 9, 1, — mémoires, III, 3, 1. — Panthées, XXXVI, 4,25. — theatre, XXXVI, Agrippa, Menonius, XXXIII, 48, 1. Agrippa, Postumus, VII, 46, 1 et sone. relégation, VII, 46, 24 Agrippine, de Germanieus, VII, 11, 1. Agrippine, de Claude, X, 43, 3; X, 59, 2; XXXIII, 19, 5; XXXV, 58, 3. — mère de Nèron, VII, 6, 18 15, 4; XXII, 46, 1. — femme de Passienus, mère de Néron, XVI, Agrippines, les deux, VII, 6, 2. Agrius, Philiseus, XI, 9, 1. Agrius, Philiscus, XI, 9, 1.

Altenobarbus, Domitius, VIII, 54, 5,
— consul, XVII, 1, 1.

Ajax, XXI, 38, 3. — frappé par la
foudre, XXXV, 36, 1. — son tom-beau, V, 33, 3. — tableau, VII,
39, 1; XXXV, 9, 1. — de Parrie-sius, XXXV, 36, 11. — de Timoma-que, XXXV, 40, 11.

Ajax, nom d'un éléphant, VIII, 5, 1.

Albinus, censeur, VII, 49, 4.

Albinus, Sp., XVIII, 8, 4. — Postu-Albinus, Sp., XVIII, 8, 4. — Postu-mius, XI, 71, 1. Albutius, médecin, XXIX, 5, 2. Alcaus, XXII, 43, t.
Alcaus, XXII, 43, t.
Alcamène, sculpteur, XXXVI, 4, 6.
— statusire, XXXIV, 19, t.
Alcetas, de Rhodes, XXXVI, 6, 11.
Libiade, XIV, 28, 5. Alcibiade, statue, XXXIV, 12, 1. — de Niceratus, XXXIV, 19, 31 et 38. — de Phyromachus, XXXIV, 19, 31. - statue à Rome, XXXIV, 12, 1. Alcimachus, peintre, XXXV, 40, 14. Alcinous, jardins, XIX, 19, 1. Alcippe, VII, 3, 2. Alcisthène, femme peintre, XXXV, 40, 22. Alcman, poëte, XI, 39, 1.

Alcmine, XXVIII, 17, 1, — de Calamis, XXXIV, 19, 22. — 40

Zouxis, XXXV, 36, 3 et sqq.

Alcon, médecin, XXIX, 8, 6. Agriopas, VIII, 34, 3.

Agriopas, M., III, 3, 14; 14, 1; 15, 2;

IV, 18, 7; 20, 4; 24, 4; 25, 2;

28, 2; 31, 1; 35, 7; V, 6, 2; 12, 2;

28, 3; VI, 21, 2; 33, 1; 35, 18;

Alcon, médecin, XXIX, 8, 6.

Alcon, statuaire, XXXIV, 40, 4.

Alevat, statuaire, XXXIV, 19, 36. Alexandre le Grand, II, 72, 1; 73, 1; 1V, 24, 1; V, 11, 3; 17, 2; 29, 5; 31, 7, 36, 3; 40, 2; VI, 15, 6; 16, 1; 17, 3; 18, 1; 19, 4; 25, 1; 16, 1; 17, 3; 18, 1; 19, 4; 25, 1; 26, 5; 29, 4; 30, 1 (40, 31, 12; 36, 1; VII, 2, 3; 27, 1; 30, 1; 38, 1; 57, 16; VIII, 17, 3; 50, 7; 61, 7; 64, 1; IX, 2, 4; 8, 5; X, 85, 1; XII, 18, 1; 32, 4; 54, 4; XIII, 1, 1; 30, 5; XIV, 7, 1; XV, 13, 2; XVIII, 12, 2; XXI, 24, 1; XXX, 2,6; XXXIV, 8, 1; XXXV, 26, 2XXXIV, 10, 5, 2XXVIV, 26, 2XXXVV, 26, 2XXVV, 26, 36, 23; XXXVI, 19, 5; XXXVII, - le plus illustre de tous les 73. 1. conkers depuis Bacchus jusqu'a lui. VI. at, 5. - conquiert l'Arabie, XII, 32, 4. - ambassade à lucenvoyer par les Romains, III, 9, 4. pont, XXXIV, 43, 1. — a Suses, VI, 26, 5. — époque, VI, 24, 1. autels, VI, 18, 4. - autres autels, VI, 28, 4. -- armet, VI, 21, 3. flotte, VI, 26, 2; 31, 8. - flottes, XII. 42, t .- compagnons, VI, 21, 4; corps, XXXVII. 7. 2. -- lettres, VI, 21, 4. - che-val, VI, 23, 8. - terme de sex expeditions, XII, 12, 1. - itinéraire, VI. 21, 6. - terme de son ilinéraire, VI, 21, 8. - soldats, XIII, 9, 1 sqq.; 51, 1. — Pella sa pa-irie, XXXV, 36, 35. — bataille contre Darius, XXXV, 36, 45. auteurs qui ont écrit son histoire, XXXII, 21, 4. - chasse, XXIV 19, a. - victoires, II, 67, 3; 72, 1; XII, 10, 1; 12, 1; XIII, 21, 1. — Alexandre le Grand, de Chareas, XXXIV, 19, 25. - d'Enthyerate. XXXIV, 19, 17. - de Lyxippe, XXXIV, 19. 14. - de Nicias, XXXV. 40. 7. — de Protogene, XXXV. 36. 42. — Alexandre enfant d'Antiphile, XXXV, 37, 2. - Alexandre tenant la loudre, d'Apelle, XXXV, 36, ag. - Alexandre triomphant sur un char, d'Apelle, XXXV, 36, 31. - Alexandre en quadrige, d'Euphranor, XXXIV, 19, 27. - Alexandre et Philippe, d'Antiphile, XXXV, 37, 2. d'Apelle, XXXV, 36, 30. Alexandre, Cornelius, 111, 21, 3; VII, \$9, 2; XIII, 39, 1; XVI, 0, 2. --Polyhistor, IX, 58, 4: XXXVI, 17, 2. Alexandre d'Épire, 111, 15, 3. Alexandre Paris, d'Eupl d'Euphranor, XXXIV, 19, 2. Alexis statuaire, XXXIV, 19, 2. Alfina, Flavius, IX, 8, a et 3. Abrather, tos. II, 9, t.
Amani, tor d'Ægypte, V, 11, 11; X1X, 2, 3. Ambustus, Fabius, VII. 42, 1. Immocles, VII, 57, 16. Amumetus, 11, 20, 3. Ameliarus, VII 57, 12, XVI, 87, 1. Amphiciales (statuaire), XXXIV, 19, 23, Amplication, VII, 57, 12.

Amplifordia, hore, XVIII, 43, 2.

Amplian, VII, 57, 13 sqq; XXXVI. 4, 21,

Amphion, affranchi de Catulus, XXXV, | Antiochus, rm, vaincu, XIII, 5, 1. 58, 1. Amphion, peintre, XXXV, 36, 18. Amphistratus, sculpteur, XXXVI, \$ , 23. Amphitus, VI, 5, 2.

Amulius, Voy, Fanciere. Amymone, sur une emerande, X X X VII, 3. 1. Anackarsis, VII, 57, 7 et 17.
Anacron, poete, VII, 5, 3, 49, 1.
Anadyomène, Venus, XXXV, 36, 24.
Anaxagoras, II, 59, 2.— Classine men , II, 59, 1. Annzander, peintre, XXXV, 40,21 Annzarchus, VII, 23, 1. Anazilaus, XIX, 6, 2, XXV, 95, 3; XXVIII, 49, 3; XXX, 22, 4; XXXII, 52, 3; XXXV, 50, 3. Anaximander, 11, 6, 3; 78, 1; 81, IV, 20, 1; VII, 5;, 12; XVIII. Anasimene, II, 78, 1. Anceus, blesse par un sanglier, XXXV, 40, 13. Ancaus, d'Apelle, XXXV, 36, 3 sq. Ancus Marcius, rot, XXXI, 24, 1; XXXI, 41, 5. Andreas, XX, 76, 3; XXII, 49, 3; XXXII, 27, 4. Androbins, peintre, XXXV, 40, 13. Androbalus, statuaire, XXXIV, 19, 36. Androcyde, XIV, 7, 1; XVII, 37, 18; XXXV. 36, 5. Andromeda, affranchie de Julia Augusta, VII, 16, 13. Andramède, fables, VI, 35, 5. - liens, V. 14, 21. - os du monstre transportés à Rome, IX, 4, 1. - de Nicias, XXXV, 40. 8. Augerana, déesse, représentée avec un bandeausur la bouche, III, 9, 12. Anicius, poires, XV, 18, 3.
Anicius, carrieres, XXXVI, 49. Anicius, Q. Prenestinus, XXXIII. B. 1. Annœus Gallio, XXXI, 33, 1. Annæus, Seneque, IX., 78. 1; XIV, 5, 5; XXIX, 5, 4.
Annæus, Serenus, XXII, 46, 2. Annius, pere de Flavius, X X X III, 6, 1.
Annius, Fetialis, XXXIV, 13, 2. Annius Milo, T., II, 57, 2. Annius, Plocamus, VI, 25, 4 Antaus, statuaire, XXXIV, 19. 3. Antee, rol. V, 1, 3; XXVIII, 2, 4.palais, V. 1, 3. Anthermus, Voy. ARCHERRUS. Anthus, VIII. 34, 2.
Anthus, Valerius, III, 9, 27; XIII, 27, 2; XXXIV, 8, 1. Antichde, VII, 57, 1; IV, 22, 4. Antidotio, peintre, XXXV, 40, 6. Antigénide, joueur de fluie, XVI, 66. 7 Antigrectus, statuaire, XXXIV, 19, 36. Anngo ie, 101, XII, 31, 1; XIII, 21, 2; VII, 57, 16. — d'Apelle, XXXV, 36. 8. — de Prolugene, XXXV, 36, 42. Antigonus, statuaire; arait écrit sur son art, XXXIV, 19, 3;.
Antimachus, statuaire, XXXIV, Antimachus, statuaire, 19, 36.

Antiochus, frère d'Achient, 11, 18, 3, Annochus le Grand, roi de Sylle, VL 10, 3; XX, 100, 1. Antiochus, fils de Séleucus, VL, 18, 3; 21, 3; 25, 2; 32, 9.

Antiochus, roi, IE, 67, 2; VI, 18, 4;
VIII, 5, 1; 64, 5; XVIII, 70, 1,
XXXIV, 11, 6. Antiochus, roi, fila d'Apaine, VI, 31, 6.
Antiochus, roi, gueri, VII, 3;, 1; XXIX, 3, 1. Autochus Epiphane, VI, 32, 6. Antiochus , cinq neme 101, VI, 31, 12.
Antiochus Maintins, XXXV, 58, 1. Antipater, VIII, 5, 1 . XXX, 53, 2. Antiputer Carlun, 11, 67, 4. Antiputer, de Sidon, VII. Sa, a Antipater, graveur, XXXIII, 55, 2. Antiphilus, peintre, XXXV, 37, 2.
Antiphilus, autre peintre, XXXV. 40, 13, Anusthène, XXXVI, 17, 2 Anustus Vetus, cas., XXXI, 3, 2; XXXIII, 8, 1 Antoine, guerre, II, to, i. Antoine, mine, XXXIV, 49. Antoine, le vaisseau prétorien, XXXII. I, 3. Antonia, de Drusus, VII, 18, 3; 1X, 8t. T. Antonia, temple, XXXV, 16, 5 sqq. Antonius, C., collegue de Ciceron en son consulat, VIII, 79, 1, XXXIII, 16, 1. Antoine (Mare), II, 31, 2, VII, 31, 8. Manue (Marc), II, 51, 2, VII, 31, 8, 43, 1, 46, 1; VIII, 22, 1; IX, 58, 4; 59, 1; X, 53, 1, XIV, 28, 7; XIX, 5, 1; XXI, 9, 1; XXXI, 8, 1; XXXIII, 24, 1; XXXV, 58, 2; XXXVII 21, 2, — consul, VII, 7, 2, — triumvir, VII, 10, 5 XXIII, 14, 2; XXXIV, 3, 2, 19, 10. 19, 19, Autonius Castor, XXV, 5, 1, Antonius Musa, XXIX, 5, 1; XXX, Antorides, printre, XXXV, 36, 46.
Anthro, d'Egypte, XXXIII, 46, 1. Anyuris, VII, 20, 1. Apame, mere du 101 Autiochus, VI, Apellas, statuaire, XXXIV, 19, 36, Apelle, de Cos, peintre, VII, 38, 1 sqq; XXVIII, 30, 1; XXXV, 25, 2; XXXV, 37, 6; 40, 15. Apello faisan, 1, Promm . éleve de Pamphibus, XXXV, 36, c. Apelles, medecin, XXXII, 16. Aphrodesius, de Tralles, XXXVI, 4. =5. Aphrodite is unnois, XXXVI, 5. Apicius, procede cumare, XIX, \$1, 7, — live, XIX, \$1, 6, 6, Apicius, M., VIII, 77, 5; IX, 30, 3; X. 68, t. Apion, grammairien, I, Process., 20. reletive, XXIV, 107 6 XXX, 6, 2; XXXI, 18, 2; XXXII, 9, 1; XXXV, 36, 26; XXXVI, 17, 2. — Photouces, XXXVII, 19, 2. Apri, breaf, VIII, 71, 2. Apollon, where par les Hyperbureens, IV, 26, 13 at 14.

cullus, IV, 27, z. -- laurier consacré, XII, 2, 1; XV, 40, 1. —
prémiases des récoltas, IV, 26, 14.
—Arabus, fils d'Apollon, VII, 57, 5. — Arnous, und Apouon, VII, 57, 5.

— Phomonos, fills d'Apollon, X,
3, 2 — temple à Delphas, XXXVI,
40, 13. — Palatin, XXXVI, 4, 3.

— temple à Rome, XXXV, 36, 36.

— cella, XXXVII, 5, r. — temple sur le Palatium, XXXVI, 4, 20. temple à Rhodes, XXXVI, 4, 21.
— fontains, XXXII, 8, 1. — Hydreum, VI, 26, z sq. - oracle, IV, 4, 2. — promont, en Afrique, V, 3, 1. — temple, IV, 2, 1. — à Delphes, XIX, 26, 6. — à Utique, XVI, 79, 3. — caverne d'Apolion Clarien, II, 106, 12. — temple, V, 3:, 5..- port d'Apollon Phestius, IV, 4, 1.—Apollon, XXI, 38, 3.
— à Delphes, VII, 30, 2.— Del-phique, XXXIV, 8, 1.— Didy-meen, VI, 18, 4.— d'ivoire, VII, 57, 4. — de marbre, à Cyzique, XXXVI, 22, 1.—Palatin, XXXIV, 4, t3; XXXIV, 8, r. — Philesius, XXXIV, 19, 25 — Pythien, VII, 3r, re; 34, r; XXXIV, ta, r; XXXVI, t4, r. — Sauroctenos, XXXVI, t4, r. — Sauroctenos, XXXIV, 19, 9. — Sosianus, XIII, 11, 1; XXXVI, 4, 15. — Tuscanicus, XXXIV, 18, n. — lieu où Marsyas lutta contre Apolion, V, 29, 4. — Apollon et Diane, d'un seul bloc, XXXVI, 4, 23. — Apollon sur une agate, XXXVII, 3, 1. — Apollon, statue au Capi-tole, XXXIV, 4, 11. — Apollon apporté de Séleucie, XIII, 11, 12, — Apollon, des fils d'Archennus, XXXVI, 4, 2, -de Batton, XXXIV, 79, 24. — de Calamis, XXXVI, 4, 23. — diadémé, de Léocharès, XXXIV, 19, 9. — de Myron, XXXIV, 19, 9. — de Nicomaque, XXXV. 36, 44. — de Philiscus, XXXVI, 4, 23. — de Praxitèle, XXXVI, 4, 23. — de Pythagoras, XXXIV, 19, 10. — Palatin, de Scopas, XXXVI, 4, 13. — de Téléphanes, XXXIV, 19, 19. — de Timarchides, XXXVI, 5, 22. Apollobèches, XXX, 2, 5. Apollodorus, XI, 30, 3; XX, 34, 2; XXI, 69, 4; XXII, 8, 1; 15, 1;

APP

Apollodorus, sectateur de Démocrite, XXIV, 102, 6.

Apollodorus, de Citium, XX, 13, 2. Apollodorus, grammasrien, VII, 37, 1. Apollodorus, médecin, XIV, 9, 2. Apollodorus, Tarentin, XX, 13, 2. Apollodorus, peintre, XXXV, 36, 1. Apollodorus, statuaire, XXXIV, 19. 36; 19, 31. Apollonides, VII, 2, 8.

Apollonides, sculpteur, XXXVII,

Apollonius, XXVIII, 2, 4. Apollonius, de Pitane, XXIX, 38, 1 Apollonius, poëte, XXXVII, 11, 3. Apollonius, sculpteur, XXXVI, 4, 21 Apollophanes, XXII, 29, 3. Aponius M., VII, 50, 4. Appiades, statues, XXVI, 4, 21.

Appenne, esu, XXXVI, 24, 17.
Appienne, voie, X, 60, 3; XXIX,
5, 2 sqq. Appiennes, pommes, XV, 15, 1.
Appius, de la famillo Claudia, XV,

25, 3. — Claudius Cos., XV, 1, 1; XXXV, 3, 1. — Caecus, XXXIII, 6, 1. — forum, XIV, 8, 2. Appius Junius Cos., VIII, 61, 3.

Ap. Saufeius, VII, 54, 4.
Apronianes, cerises, XV, 30, 1. Apronius L., XI, 85, t.

Apuleia, femme de Lépide, VII, 36, 2. Apuscorus, XXX, 2, 3. Aquilius C., XVII, 1, 2. — général, XXXIII, 14, 1.

Aquilius Gallus, VII, 54, 5. Arabantipliocus, XXX, 2, 2.
Arabus, VII, 57, 5.

Arachne, VII, 52, 5.
Aretus, de Léontiscus, XXXV, 40, 16.

Arcesilas, sculpteur, XXXVI, 4, 21. Arcesilaus, peintre, XXXV, 39, 1. Arcesilaus, modeleur, XXXV, 45, 2. - sculpteur, XXXVI, 4, 27

Arcesilaus, peintre, fils de Tisicrate, XXXV, 40, 21.

Archagathus, fils de Lysanias, XXIX.

6, 1,

auteur, VIII, Archelaus. renesass, auteur, viii, 70, 5; 8t, 1; XVIII, 8, 1; XXVIII, 6, 4; 10, 1; XXXV, 36, 33; XXXVII, 30, 1; 3a, x.—roi de Cappadoce, XXXVII, 11, 13.

Archelaus, d'Apelle, XXXV, 36, 33. Archemachus, VII, 57, r6. Archennus, sculpteur, XXXVI, 4, 2. Archibius, XVIII, 70, 1.

Archigallus, de Parrhasius, XXXV. 36, to.

Archiloque, poëte, VII, 30, 2. Archimede, géomètre, VII, 38 Ardalus, VII, 57, 13. VII, 38, 1. Ardices, Corinthien, XXXV, 5, 2. Arellius Fuscus, XXXIII, 54, 2. Arellius, peintre, XXXV, 37, 6. Arescon, Arescusa, VII, 3, 3.
Arganthonius, roi, VII, 49, r et sqq. Argius, statuaire, XXXIV, 19, 2. Argus, XVI, 89, 1.

Ariadne, d'Aristide, XXXV, 36, 36.

Arion, IX, 8, 6.
Aristaus, VII, 57, 8. — en Thrace, XIV, 6. r. Aristagoras, XXXVI, 17, 2.

Aristander, XVII, 38, 2.
Aristarète, fille de Nearchus, XXXV, 40, 22,

Aristeas, Proconnésien, VII, 2, 2. son Anie, VII, 53, 2.

Aristides, IV, 21, 3; XXXV, 39, 1; XXXV, 40, 20.

Aristides, peintre, frère de Nicomachus, XXXV, 36, 45 et 46; VII, 39, 1; XXXV, 8, 1; 36, 13; 40, 20; 36, 35.

Aristides, statuaire, XXXIV, 19, 23. Aristippe, tableau, XXXV, 10, 2. Aristobulus, Syrien, peintre, XXXV, 40, 21.

Aristoclès, peintre, XXXV, 36, 45. Aristoclides, XXXV, 40, 13. Aristocréon, V. 10, 1; VI, 35, 1. Aristocritus, V, 37, 1

Aristocydes, peintre, XXXV, 40, 31.

Aristodemus, peintre, XXXV, 36, 44.
— statuaire, XXXIV, 19, 36.
Aristogiton, VII, 23, 1; XXIV, 9, 2, — médecin, XXVII, 14, 1. Aristogitan, XXXIV, 19, 23. — attue de Praxitèle, XXXIV, 19, 26.
Aristolais, fils de Pausias, XXXV,

40, 12, Aristomachus, XIV, 24, 1; XIX,

Aristomachus, Athènien, XIII, 47, L Aristomachus, de Soles, XI, 9, 1. Aristomènes, XI, 70, 1.

Ariston, graveur et statuaire, XXXIII, 55, 2; XXXIV, 19, 35. - prints, XXXV, 36, 46.

Aristonidas, artiste, XXXIV, 40, 1. Aristophanes, grammairien, VIII, 5,5.
Aristophane, poete, XXII, 38, s. prince de l'ancienne comédie, XXI,

16, 1. Aristophon, peintre, XXXV, 40, 13.
Aristote, II, 23, 1; 60, 1; 101, 1; IV,
22, 1; 23, 3; V, 37, 1; VII, 2, 7;
30, 1; 57, 6; VIII, 17, 3; 44, 1;
84, 1; IX, 6, 1; 40, 1; 41, 2; X,
15, 1; 85, 2; XI, 112, 1; 14, 1;
XXVIII, 14, 2; XXIX, 3; XXXX XXVIII, 14, 2; XXIX, 3, 1; XXI, 2, 1; 53, 2. — philosophe, XXXV, 36, 42. — son eloge, VIII, 17, 3, — immense sagacité, XVIII, 77, 4. - sa fille, mère d'Érasistrate, XXIX, 3, 1. - héritiers, XXXV, 46, 4. sa mère peinte par Protogias,

XXXV, 36, 42. Aristratus, tyran de Sicyone, XXXV. 36, 45,

Armais, roi d'Egypte, XXXVI, 17,1. Arruntius, medecin, XXIX, 5, 2,les Arruntius, XXIX, 5, 2.

Arsace, capitale, VI, 29, 2.
Arsinos, sœur de Philadelphe, VI. 33, 4. - sœur et fenime de Philedelphe, XXXVI, 14, 7. — temple, XXXIV, 42, 1.

Artaphernes, général perse, XXXV, 34.4. Artemidorus, II, 112, 1; IV, 24, 4;

37, 1; V, 6, 2; 9, 1; 10, 11; 35, 1; VI, 15, 2; 22, 7; 32, 13; 38, 2; XXXVI, 17, 2.

Artemidorus, sculpteur, XXXVI, 4, 18 sqq. Artemis Hithyia, XXV, 36, z.

Artémise, reine, XXXVI, 4, 19.— femme de Mausole, XXV, 36, 1. Artémon, VII, 57, 10; XXVIII, 3,4. Artémon, plébéien, VII. 10, 30. Artémon, peintre, XXXV, 40, 14. Artemon, sculpteur, XXXVI, 4,

Artémon, de Polyclète, XXXIV,

19, 7. Asarubas, XXXVII, 11, 7. Asclaindes de Pruse, III, 39, 3; XXII, 26, 1; XXIII, 19, 1; 26, 4; XXVI, 9, 5; XXIX, 5, 1.— de-tails sur lui, XXVI, 7, 1° 29, — célèbre médecin, XXV, 3, 3.— 208 école, XIV, 9, 2; 20, 10; XXII, 61, 1.

Asclepiodorus, peintre, XXXV, 36, 18 el 43.

Asclépadorus, statuaire, XXXIV, 19, 36. Ascunius Pedianus, VII, 49, 5. Asdrubal, XXXV, 4, 1. Asinius Celer, IX, 31, 1. Asinius Gallus, cos., XIII, 29, 1; XXXIII, 47, 2.
Asinius Pollion, I, Process., 24; VII, Assessed Potition, I, Proceed., 24; VII, 31, 7. — cos., XXXII, 8, 1; XXXV, 2, 6. — monuments, XXXVI, 4, 11 sqq.

Asopodorus, statunire, XXXIV, 19, 2.

Asprenas, XXXV, 46, 4. — familie, XXX, 20, 3. Astylos atadiodromos, XXXIV, 19, 10. Astypale, d'Aristophon, XXXV, 40, 13. Astynomus, III, 35, 1 et 2. Atabyrius, roi de Rhode, V, 36, 2. Atalante, peinture, XXXV, 6, 1. Attargatis, V. 19, t.
Attargatis, V. 19, t.
Attarius, A., cos., VII, 29, t.
Athamas, VII, 57, 9; XX, 94, 1.
fureur, XXXIV, 40, 1. Athenœus, statuaire, XXXIV, 19, 3. Athénion, peintre, XXXV, 40, 9.
Athénis, sculpteur, XXXVI, 4, 2. Athenodorus, sculpteur, XXXIV, 19, 2; 19, 36. Athenodore, sculpteur, XXXVI, 4, 24 Atilius Regulus C., cos., III, 24, 5; XVIII, 6, 3. Atlas, II, 6, 3. - fils de Libye, VII, 57, 19. Attale, palais, XXXV, 49, 3. - combata contre les Gaulois, XXXIV, 19, 34. — tuniques attauques, XXXIII, 19,5. — étoffes attaliques, VIII, 76, 2; XXXVI, 24, 12. — Attalus Philométor, XVIII, 211 30, 11 VIII, 5, 1. — roi, VII, 39, 1; VIII, 74, 2; XXXVIII, 5, 5; XXXVII, 55, 2; XXXV, 36, 37; 40, 8.

Attalus, médecin, XXXII, 27, 4.

Atteius Capito, XIV, 15, 1; XVIII, 28, 1. Atticus, XVII, 10, 2. - ami de Cicéron, XXXV, 2, 7.
Attinius C. Labeo, VII, 45, 5.
Attas Navius, XV, 20, 3; XXXIV, Aufidius, VI, 10, 2. Aufidius Bassus, I, Procem., 15.
Aufidius Lurco, X, 23, 1. Aufidius M., XXXV, 4, 2. Aufidius, trib. du peuple, VIII, 24, 1. Aufustius C., VII, 54, 2. Auge, affranchie de Démétrius, XXXV, 58, 2. Augeas, roi, XVII, 6, 1. Auguriaus Minueius, XVIII, 4, 1. Augusta, femme d'Auguste, XII, 42, 6. Angusta Julia, VII, 16, 3.

Augusta, papier, XIII, 14, 2. — laurise, XV, 39, 1; XVII, 11, 1.

Augusta, sa sour Octavic, III, 3, 14.—

anglis, II, 67, 3.— den, XXXVII,

Anglis, II, 67, 3.— den, XXXVII, 34, 07, 5. — don, XXXVII, 34, 4. — farum, VII, 54, 4; XXXVI, 5. . — no
10, 2; 40, 7. — trophee, — derniers moments du sto, VII, 3, r. — forum, 3. - marbre, XXXVI,

11, 1. - Auguste César, XXXV, Bestia, Calpurnius, XXVII, 2, 1. 40, 7. — dans sa première jeunesse, II, 28, r. — consul, XIX, 6, r. VII, 11, 2. - le dien Auguste, II. 2, 4 et 8; 23, 4; 67, 1; 71, 2; HI, 3, 14; 6, 14; VI, 31, 4; 35, 5; VIL 3, 14; 6, 14; VI, 31, 4; 35, 5; VII,
3, 1; 8, 64, 2 et 3; 11, 1; 16, 2;
19, 2; 31, 6; 49, 5; VIII, 24, 1;
64, 3; 74, 1; 81, 2; 1X, 4, 1; 8, 2;
22, 1; 39, 2; 63, 1; X, 30, 3; XI,
56, 2; 73, 2; 75, 2; XII, 6, 1;
42, 6; XIII, 23, 1; XIV, 8, 2;
XV, 14, 1; 39, 2; 40, 4; XVIII,
7, 5; 21, 1; 29, 5; 38, 1; XIX;
38, 4; XXII, 6, 3; XXIII, 27, 4;
XXV, 2, 1; 38, 1; XXIX, 5, 1;
XXXIII, 7, 1; 8, 2; 24, 1; 54, 1; XXXIII, 7, 1; 8, 2; 24, 1; 56, 1; XXXIV, 10, 2; 19, 9; XXXV, 7, 3; 10, 1; 36, 31; 37, 5; 40, 7; XXXVI, 4, 3; 14, 10; 15, 1; 24, 2; 67, 1; XXXVII, 4, 1. -hôte de Pollion, XXII, 53, 2. -détails sur lui, VII, 46, 1 sqq. dulanius Evander, XXXVI, 4, 20 A. (Aulus), VIII, 7, 2. Aulus Manlius, VII, 54, 4.
Aulus Pompeius, VII, 54, 3. Aurelius L., cos., XXXIII, 17, 1. Autobulus, peintre, XXXV, 40, 23.
Autolycos, enfant, XXXIV, 19, 29.
Aviola, consulaire, VII, 53, 1. Avitus Dubius, président de la province des Arvernes, XXXIV, 18, 7. Azius L., X, 53, t.
Azius, Q., VIII, 68, t.
Azonaces, XXX, 2, t.

Bacchantes, XXXV, 36, 44. Bacchiades, chasses de Corinthe, XXXV, 43, 2. Bacchus, lierre, XVI, 62, 30. - Voy. Liber Pater. Bacton, VI, 21, 5; 22, 6; VII, 2, 3.
Balbillus, XIX, 1, 3.
Balbillus, Cornelius, XXXVI, 12, 2. Balbus Cornelius, neveu et oncle, V, 5, 6. Balbus Cornelius, cos., VII, 44, 1. — L., cos., II, 89, t. Basilis, VI, 35, 6. Bassus Lecanius, XXVI, 4, 1. Baton, staluaire, XXXIV, 19, 24 et Batrachus, sculptent, XXXVI, 4, 28. Bebius, Tamphilus, préteur, VII, 54, 3. — juge, VII, 54, 3. Bebryx, roi, XVI, 89, 1. Belas, Jupiter, temple, VI, 30, 4. œil de Bélus, gemme, XXXVII, 55, 1. — Dieu des Assyriens, XXXVII, 55, 1; 58, 2. Bellerophon, VII, 57, 10; XIII, 27, 3. Bellone, temple, XXXV, 3, 1. Bérénice, fille, sœur et mère de vainqueurs aux jeux olympiques, VII, 42. 1. Bérénice, reine, mère de Philadelphe, VI, 33, 5; XXXVII, 32, 1. Bérénice, chevelure de, constellation H, 71, 2. Berosus, astronome, VII,

50, 11, 57, 3.

Bialcon, XXVIII, 80, 1. Bibaculus, I, Procem., 19. Bion, VI, 35, 15 et sqq. — Caecilius, XXVIII, 57, 1. Bocchus, Mauritanie, V, 1, 19 aqq.
— roi, VIII, 5, 6.
Bocchus Cornelius, XVI, 79, 3; XXXVII, 9, 1; 25, 4. Bochus Labéon, XI, 60, 1.
Bodas, statuaire, XXXIV, 19, 24.
Boethus, graveur, XXXIII, 55, 1. statuaire, XXXIV, 19, 34. Bous, X, 3, 2. Bogudiane, Manritanie, V. 1, 19. Bonne Fortune, de Praxitèle, XXXVI, Bon Succès, statue, XXXIV, 19, 27. Bon Succès, de Praxitele, XXXVI, 4. II. Brutus, Callaicus, temple, XXXVI. 4. 14. Brutus, statue, XXXIV, 13, 1. Brutus L., premier consul, XV, 40, 2; XXXIII, 4, 2; XXXVI, 24, 9. Brutus M. XXXIII, 12, 1; XXXVI. Brutus Decimus, X, 53, 1 Brutus de Philippes, XXXIV, 19, 32 Bryasis, XXXIV, 18, 4; 19, 24, XXXVI, 4, 18 et 19. Bryazus, dieu, XXXI, 18, 2 Bryes, peintre, père de Pausias, XXXV, Bubulcus, de la famille des Junius, XVIII, 3, 2. Bucephalus, nom de cheval, VIII, 64 , I. Bularchus, peintre, VII, 39, 1; XXXV, 34, 2. Bupalus, sculpteur, XXXVI, 4, 2. Burbuleius, VII, 10, 4.
Button, famille, X, 9, 1. Butorides, XXXVI, 17, 2.
Buzyges, VII, 57, 8.
Bythus. de Dyrrachium, XXVIII, 23, 5.

Cadmus, VII, 57, 1 et 14. Cadmus, premier écrivain en prose, V, 31, 1. Cadmus, VII, 57, 1 et suiv. - d'Antíphile, XXXV, 37, 2. — de Cléon, XXXV, 40, 15. Caccilia, Cain, VIII, 74, t. Caccilianes, cerises, XV, 30, t. — laitue, X1X, 38, 3. Cecilius, Bion, XXVIII, 57, 1. Caecilius M. Voy. Caelius. Caecilius Denter, VII, 29, 1. Cacilius Q., II, 33, 1. Cacilius Rufus. Voy. Caelius. Cacilius Claudius Isidorus, XXXIII, 47, a. - dans ses commentaires. XXIX, 27, 1. Cœcina Largus, XVII, 1, 2. Cœcina, de Volaterre, X, 34, 2. Cælus, pere de Dokius, VII, 57, 4. Calius, III, 23, 5; XXXI, 18, t. Calius Antipater, II, 67, 4. Cælius Rufus, M., VII, 50, 5. Cælius M., XXVII, 2, 1; XXXV, 46, 5.

Calius, sénateur, VIII, 61, 3. Capio Q., XXI., 10, 3; XXVIII, 41, 1; XXXIII, 6, 4. Corsar, pere d'Auguste, IL, 23, 2 sq. erser, père d'Auguste, II, 23, 2 sq.

dictateur, II, 30, 1; IV. 5, 12;
VII, 31, 9; 54, 2; VIII, 7, 3; 20, 1;
27, 1; 64, 2; 70, 7; XI, 71, 1;
XIV, 17, 2; XIX, 6, 1; 15, 2;
XXVIII, 4, 7; XXXIII, 17, 1;
XXXIV, 10, 1; XXXV, 7, 3;
9, 1; 40, 7; XXXVI, 7, 1; 24, 2;
XXVII, 5, 1. — en Gaule,
XXXVII, 7, 1. — édile, XXXIII,
16, 1. — régularisa l'année, XVIII,
57, 4. — parut plus grand que Posepée, VII, 27, 1et.seqq. — son éloge,
VII, 25, 1, — ides de mars funestes à César, XVIII, 65, r. - Ame de César parmi les divinités, II, 3, 4. - guerres civiles, XVII, 38, 4. repas triomphaux, IX, 81, 1. temple, XXXV, 36, 28. - maison, XXXV, 36, 21. — forum, XVI, 86, 1; XXXV, 45, 3. — soldats, XXVI, 9, a. — piscues, IX, 78, 1; X, 89, 1. — affaires, VII, 97, 4.— temple à Alexandrie, XXXVI, 14, 5. — villas, XXXII, 7, 1. guerre de César et de Pompée, II, 23, 3. - Jules César, XIV, 16, 1. censeur, XIII, 5, 1. - le dieu Jules, IX, 57, 1; XV, 20, 4; XIX, 41, 7. — railleries contre lui, ib. - lettres, ib. Casar, Auguste, XVI, 3, t. Casar, deux, l'un père du dictateur Cèsar, VII, 56, 2. Casar Vopiscus, XVII, 3, 7. Casar Vopiscus, XVII, 3, 7. Casar, le prenier, ainsi appelé de l'opération pratiquée sur l'utérus, VII, 7, 1. Casons, d'où vient leur nom, VII, 7, 1. Casonia, femme de Caligula, VII, Caia Cacilia, VIII, 74, 1.
Caia Taracia, XXXIV, 11, 4. Caius Caesar, fils d'Auguste, II, 67, 3; VI, 31, 14; IX, 58, 2; XII, 31, 1; XXXII, 4, 1. Caius, Caligula, IV, 5, 2. - jeux donnés par lui, XI, 99, 2. — fils de Germanicus, V, 1, 2; VII, 6, 2; IX, 31, 1; 58, 1; XI, 54, 3; 73, 1; XII, 5, 1; XIII, 4, 13; XIV, 6, 3; 8, 4; XVI, 76, 1; XXXII, 1, 3; XXXIII, 8, 2; 16, 1; XXXV, 6, 1; XXXVI, 14, 9; 24, 8; XXXVII, 6, 4. — cirque de Caligula et de Néron, XXXVI, Calamis, graveur, sculpteur, statuaire, XXXIII, 55, 2; XXXIV, 18, 7; XXXVI, 4, 23; XXXIV, 19, 22. Calates, peintre, XXXV, 37, 2. Caligula. Voy. Cares. Callias, Athenien, XXXIII, 37, 1. Callicles, peintre, XXXV, 37, 3.

Callimachus, général athènien, | Cassius Hemine, XIII, 27, 1; XXIX, XXXV, 34, 4. Callimachus, mòlecin, XXI, 9, 1. Callimachus, moderin, XXI, 9, 1.
Callimachus, III, 25, 1; 30, 3; IV, 19, 1; 22, 1; 23, 3; V, 4, 3; VII, 48, 1; XXII, 44, 1; XXV, 106, 1; XXXI, 5, 1.
Calliphanes, VII, 2, 7.
Callippus, XVIII, 74, 5.
Callithènes, XXXVI, 14, 6. — historien, XXXVI, 2.2. torien, XXXVI, 4, 23.
Callistratus, statuaire, XXXIV 19, 3. Callistrate; écrivit sur les pierres précieuses, XXXVII, 12, 3; 25, 2. Callistus, sous le règne de Claude, XXXIII, 47, 2. — affranchi de Claude, XXXVI, 12, 2.

Callizenus, atatuaire, XXXIV, 19, 3.

Callizenus, écrivain, XXXVI, 14, 5. Callon, statuaire, XXXIV, 19, 1. Calpetanus, médecin, XXIX, 5, 2. les Calpetanus, ibid.
Calpurnius, XXXIII, 6, 5. Calpurnius Bestia, XXVII, 2, 1. Calpurnius Flamma, XXII, 6, 1. Calvinus Egnatius, X, 68, 2. Calous Licinius, VII, 50, 5. Calvus, orateur, XXXIII, 49, 1; XXXIV, 50, t. Calypso, femme peintre, XXXV, 40, 22. Calypso, de Nicias, XXXV, 40, 8. Cambyses, roi, XXXVI, 14, 4. Camelius, médecia, XIX, 38, Camille, statue sans tunique, XXXIV, 11, 3. — Camille, XXXIII, 5, 1; 36, 1; XXXIV, 7, 1. — prit Veies, III, 21, 3. Campaspe. Voy. PANCASTE.
Canachus, l'ancien, statuaire, XXXIV, 19, 25; XXXVI, 4, 28.
Canachus, le jeune, statuaire, XXXIV, 19, 2. Candace, reine, VI, 35, 8. Candaules, roi, VII, 39, 1. — roi de Lydie, XXXV, 34, 3. Canopus, pilote de Ménélas, V, 34, 1. Cantharus, Sicyonien, XXXIV, 19, 35. Cantharidæ, VII, 53, 2. Capanée, de Tauriscus, XXXV, 40, Capito Atteins, XIV, 15, 1; XVIII, 28, I. Capito Oppius, VII, 13, 1. Capitolinus, XVI, 5, 3; VII, 39, 2. Car, VII, 57, 12. Carbo Ca. Cos., VII, 49, 5. — Cos. III, VII, 50, 5. — Papirius, Ca., VII, 15, 1. — imperator, VIII, \$2, 1. Carneades, VII, 31, 9; XXV, 21, Carvilius Pollio, IX, 13, 1; XXXIII, 5t, t. Carvilius Sp., XXXIV, 7, 1. Cascellius, VIII, 61, 3. Cassandra, de Théodore, XXXV, Callicrates, VII, 21, 1. — sculpteur,
XXXVI, 4, 29.
Callidemus, IV, 21, 3.
Callides, statuaire, XXXIV, 19, 35.
Callimachus, statuaire, XXXIV, 19, 35.
Callimachus, statuaire, XXXIV, 19, 36.
Cassius C. Censor, XVII, 38, 4.
Cassius L., cos., X, 17, 1. assandre, roi, XXXI, 30, 1.— tableau fait pour lui, XXXV, 36,

6, r; XXXII, 10, 2. Cassius Longinus, cos., VII, 3, 3. Cassius Parmensis, XXXI, 8, 1. Cassius Sp., XXXIV, 9, 1; 16, 1. Cassius Severus, VII, 10, 5; XXXV. 46, 4. Cassius Silanus, XXXIV, 18, 7. Cassius, médecia, XXIX, 5, 2. — la Cassins, ibid. Castor et Polius , II, 37, 2. Castor et Polluz, etc., d'Apelle, XXXV, 36, 3.—d'Hégias, XXXV, 19, 28.— de Parrhasius, XXV, 36, 10.— les Castors rousius, VII, 22, 1. -- les Castors, tablem XXXV, 10, t. — les Casters, less temple, X, 60, t; XXXIV, tt, 3. Castor Antonius, XX, 66, 1; 98, 2; XXIII, 83, 1; XXV, 5, 1; XXVI, 33, I. Catagusa, de Praxitèle, XXXIV, 19, 20. Catatezitechnos, surpom de l'artiste Callina VII, 29, 4; 31, 9.— prediges, II, 52, 2.— affaire, XXXII, Caton, M. I, Procem., 7; III, s3, 3; 24, 1; VIII, 5, 1; XIV, 12, 1; 14, 3; 19, 4; 25, 7; XV, 7, 1; 8, 1; 13, 1; 15, 1; 16, 2; 19, 4; 20, 1; 21, 3; 22, 1; 24, 4; 37, 1; 39, 1; XVI, 38, 1; 60, 1; 67, 1; 69, 1; 75, 1; 84, 1; XVII, 3, 8; 6, 5; 75, 1; 84, 1; XVII, 3, 8; 6, 5; 14, 2; 16, 3; 19, 1; 21, 21, 21, 21, 22, 25, 1; 26, 2; 29, 1; 35, 14 etapa; 27, 6; 47, 5; XVIII, 3, 2; 5, 1; 6, 1; 7, 4; 8, 4; 17, 1; 42, 1; 44, 1; 49, 1; 61, 2; 65, 6; 71, 1; 77, 5; XIX, 19, 7; 30, 1; 41, 1; XXIII, 37, 1; XXV, 2, 1; XXV, 58, 2; XXVII, 4, 7; 79, 1; XXIV, 14, 1; 19, 41. — le premier de la 14, 1; 19, 41. — le premier de la famille Porcia, VII, 28, 1. — homme très-éminent, XVI, 75, 1. maître de toutes les bone ciplines, XXV, 2, 1. - Caton, cosenr, VIII, 78, 1; XXXIV, 14, 1.-Censorius, I, Procem, 7; VII, 11, 1; 31, 3; 52, 1; XIX, 6, 1; XXXVI, 53, 1. — de la discipline miliuir. I, Procem., 23. — Caton étani mort l'année suivante, XV, 20, 2.—mi sur les olives, XV, 16, 2.—accei, VIII, 74, 3. — son eloge, XIV, 51 et suiv. Caton, L., cos., III. g, 17. Caton, d'Utique, VII. 12, 1; 31, 3; XXIX, 3o, 4. — Utique illustrice par sa mort, V, 3, 1. Catulle, I, Process., 2; XXXVI, 7, 1.
— poete, XXXVII, 2c, 2. – Veronais, XXVIII, 4, 5. - stire, XXXVI, 7, 1.

Catulus, Q., XVII, 1, 2. — Laude.

XXXIV, 19, 5. — Coa, X, 15, 1;

XIX, 6, 1; XXII, 6, 1; XXIII,
18, 1; XXXIV, 19, 27; XXXVI, 8, 1; 24, 7. Catus, Elius, XXXIII, 50, 2. Catus, les, VII, 31, 10. Cecrops, VII, 57 4.

CIC Ce' batir to toi, VI, 26, 10. Geler, Asmius, IX, 31, 1.
Geler, Metellus, Q., II, 67, 4.
Celse, Cornelius, X, 74, 6, XIV, 4, 11; XX, 14, 1; XXI, 104, 1; XXVII, Conchramis, statuaire, XXXIV, 19,37. Censorinus, Marcius, XXXIII, 47, 2. Centaretus, VIII, 64, 5. Cepheus, roi d'Æthiopie, VI, 35, 5.
Cephius, statuaire, XXXIV, 19, 37.
Cephinodorus, peinire, XXXIV, 19, 37.
Cephinodote, deux, XXXIV, 19, 37.
Cephinodotus, statuaire, XXXIV, 19. 24. Cephisodotus, statuaire et sculpteur, fils de Pravilele, XXXVI, 4, 12. Ceramus, Ptolemaus, VI, 12, 2. Ceres, pendu pour satisfaire a la déesse, XXIII, 3, 4. — temple a Rome, XXXV, 36, 36; 45, 1. — temple, XXXV, 6, 1. — 11atue, XXXIV, 9, 1. — lutte avec Bacchus, III, 9, 7. — Ceres, VII, 57, 1. — Ceres antre, VII, 57, 1. Cerds, de Praxitele, XXXVI, 4, 11. — de Sthennis, XXXIV, 19, 39.
Costius, C., cos., X, 60, 3. — consulaire, XXXIV, 18, 8. Cos., XIX, 45, t. - les Cethegus, XIII, 29, 1. Ceto, fabuleuse, V. 14, 3. Charcas, camp, V, 14, 3. Charcas, Athenien, XX, 99, t. Charcas, statuaire, XXXIV, 19, 25. Chalcas, III, 16, 5. Chalcosthènes, modeleur, XXXV, 45, 2. Chalcosthènes, statuaire, XXXIV. 19, 37.
Chalcus, VII, 57, 9.
Chares, XXXVII, 11, 4.
Chares, statuaire, de Lindos, XXXIV, 18, 3 et 5.
Charmadas, VII, 24, 1.
Charmadas, peintre, XXXV, 34, 3.
Charmantides, peintre, XXXV, 40, 21.
Charmis, de Marseille, XXIX, 5, 4; 8. 6. Cheruphron, architecte, VII, 38, t; XXXVI, at, a. Chilon, Lacedemonien, VII, 32, 1; 54, L. Chiron, XXV, 14, 7; 57, 5; 16, 1; 19, 1; 30, 1. — medecin, XXX, a. 3. — avec Achille, statue, XXXVI, 4, 17. Chronienne, pysacanthe, XII, 15, 1. Chorsebus, VII, 57, 7. Chrynermus, XXII, 32, 4. Chrisippus, medecin, XX, 8, 3; 58, 1; 16, 2; 44, 1; 48, 1; XXII, 40, 1; XXVI, 6, 2; XXIX, 3, 1. Chrysy pur. philosophe, XXX, 30, 5. Chersogonus, affranchi de Sylla, XXXV, 58, 2. Ciceron, I, Protem., 7 et 8. — Ciceron, M. Tullius, VII, 31, 8. - Tullius affirme, XXXIV, 19, 12. - de la

Republique, 1. Promin. 7 et 8. -

son livre de Admirandis, XXXI. 8, 2; 28, 5. — seconde lumière des lettres, XVII, 3, 11. — fit con-danner Veries, XXXIV, 3, 2. —

contre Verres, XXXIV, (3. ; - consul, IX, 63, 2. - Ciceron, VII, 2, 10; 21, 1; 44, 1; X VIII, 60, 1; XXIX, 16, 1; 29, 1; XXX, 52, 1; XXXI, 3, 1; XXXIII, 8, 3; XXXI. 3, 1; XXXIII, 8, 3; XXXVI, 4, 12; 5, 3. — simplicité. I, Procem, 17. — cana de Ciceron, KXXI, 3, 1. — table, XIII, 29, 1; 30, 5. — autographes, XIII, 4, 2; 26, 1. — vers, XVIII, 61, 1. villa, XXII, 6, 2. — consulat, XVIII, 61, 1. — son ami Atti-cus, XXXV, 2, 7. — cloge, VII, 3r, 8. Cicéron, les, d'où vient ce nom, XVIII, 3. 2. Ciceron, fils de Marcus, XIV, 28, 7. — consul, XXII, 6, 3.

Citics, VII, 57, 7.

Cimon, penatre, XXXV, 34, 4.

Cincianatus, Quinctus, XVIII, 4, 4. Cinear, envoyé de Pyrrhus, VII, 24, 1; XIV, 3, 2. Canyra, VII, 57, 5. Cinyras, roi des Cypriens, VII, 49. 1. Cipus, XI, 45, 2.
Circé, XXX, 2, 3. — déesse, XIII,
30, 4. — Italienne, XXV, 5, 2. fils de Circe, VII, 3, 7.

Circummon, eunuque, XXXVI, 19, 5. Claudia, VII, 35, t. Cloudsen, papier, XIII, 24, 2. Claudius, regne, VI, 24, 4; VIII. 21, 1; XXXIII, 12, 3; 47, 2; XXXIV, 19, 20; XXXVII, 7, 10. — censure, VII, 49, 6; X, 2, 3. colonie, III, 37, 1. - histoires, XII, 39, 1. — consulat, II, 31, 2. Claudius Cesar, II, 23, 3; III, 20, 5; laudius César, II, 23, 3; III, 20, 5; V, 1, 2; 11, 4; VI, 3, 1; 5, 3; 10, 2; 12, 2; 3r, 3; VII, 3, 2; VIII, 65, 1; XI, 54, 3, XIII, 24, 1; XXIX, 5, 2; XXXIII, 6, 7; 8, 2; 12, 2; 16, 2; 29, 3; XXXVI, 11, 3; 12, 2; 24, 18; XXXVI, 12, 3; 1. — Con., VII, 49, 5. — Claudius princeps, V, 10, 9; VII, 49, 5; VIII, 7, 4; 14, 2; IX, 5, 3; XI, 73, 1; XII, 5, 3; XVI, 76, 6; XXII, 46, 1; XXXX, 8, 6, — Claudius dieu, III, 26, 1; V, 1, 20; VII, 15, 2; VIII, 25, 1; XXIX, 12, 2; XXXIV, 18, 1; XXXV, 36, 1; XXXIV, 18, 1; XXXV, 36, 1; XXXVI, 16, 9. Cleudius Ap., cos., XV, 1, 1; XXXV, 3, 1; 2, 7 Claudius Creens, X.V. 1, 1. Claudius Marcellus, III, 23, 4. Claudius Pulcher, VIII, 7, 2; XXJ, 4, 1. — jeux, XXV, 7, 4.
Cléanthes, Cornthien, XXXV, 5, 2. Cleemporus, XXII, 44, 2. - medecin, XXIV, 101, 1. Cleobulus, V. 38, 1.
Cleotas, Plantius Marcus, peintre, XXXV, 37, 4. Cleombrotus, de Céos, VII, 37, 1. Cleomenes, sculpteur, XXXVI, 4,21. Cleon, peintre, XXXV, 40, 15. Cleon, statuaire, XXXIV. 19, 37. Cleonar. XXXVI, 4, 2 et 4. Cleonari, XXXV, 34, 4.
Cleonarie, roun d'Exple, IX, 58, 2.
— prise, IX, 58, 3, XIX, 5, 1,
XXI, 9, 1, XXIII, 14, 5.

Cleophantus, XX. 15, 1; XXIV. 92, 2. Cleophanius, peintre, XXXV, 5, 2. Cleostratus, 11, 6, 3. Clesides, peintre, XXXV, 40, 15. Clesippus, foulon, XXXIV, 6, 2. Charchur, III, 9, 5; VI, 15, 1; 36, 1; VII, 2, 22; X, 70, 1. Clittis, d'Apelle, XXXV, 36, 30. Clodia, lat, XXXIII, 13, 5. Clodia, lai, XXXIII, 13, 5.
Clodia, femme d'Ofinia, VII, 49, 5.
Clodians, vases, XXXIII, 49, 1.
Clodius, P., funérailles, XXXIV, 11, 2.
— tué par Milon, XXXVI, 34, 3.
— mort, XXXIV, 39, 2.
Clodius, Æsopus, X, 72, 1. — fils
d'Æsopus, IX, 59, 1.
Clodius, Servius, XXV, 7, 3.
Clodius, strineéquestre, XXXIV, 13, 1
et 191. et 1914. Clælius, Tollos, XXXIV, 11, 3. Closter, VII, 57, 5. Cluacina, Venus, XV, 36, 1. Clymenus, roi, XXV, 33, 1.
Clytemnestre, de Tauriseus, XXXV. 40, 19.
Cocles, M. Horstius, XXXIV, 11, 2;
XXXVI, 23, 2. — statuc, XXXIV. 13, 2, Cocles, signification de se surnom, X1, 55, 3, Canus, peintre, XXXV, 40, 14.
Colotes, statuaire, XXXIV, 19, 37; XXXV, 34, 1. Columella, VIII, 63, 2; XV, 18, 6; XVII, 6, 2; 30, 8; 35, 8; XVIII, 12, 6; XIX, 23, 4. Comunicane, olive, XV, 4, 1; 6, 1. Commindes, XIV, 26, 1. Concorde, temple, XXXIII, 6, 3; XXXV, 36, 6; 40, 6; XXXVII, 2, 2.— temple à Rome, XXXIV, 19, 27; XXXVI, 67, 1.— à Rome, XXXIV, 19, 24; XXXVI, 67, 2. Conopas, VII, 16, 3.
Considia, fille de Servilius, XXIV, 28, 2, Consingus, reine, VIII, 61, 2. Contra, olive, XV, 4, 1. Coprola, Galeria, VII, 49, 5. Coponius, Sculpteur, XXXVI, 4, 27.
Coponius, Q., XXXV, 46, 3.
Corax, cocher blanc, VIII, 65, 4. Corax, cocher blanc, VIII, 65, 1.

Corax, Terentus, VII, 54, 4.

Corbulo, general, II, 72, 1.— Cos.,

VII, 4, 1.— Hountins, VI, 8, 1;

15, 6 et sqq.

Corculus, les, VII, 31, 10.

Corculiane, chitaigns, XV, 25, 2; XVII, 26, 5. Corellius, chevalier rom., XVII,26, 5. Corfidus, VII, 53, 7.
Curnelia, famille, VII, 55, 1. — famille Cornelia des Scipions . VII, 12, 1. Cornelia, mère des Gracques, VII, 15, 2; 36, 2; XXXIV, 14, t. Cornelius, Orlitus, cos., 11, 31, 1. Cornelius, Cn., cos., X, 2, 3; XVIII, 46, 3. Cornelius, Alexander, III, 21, 3; VII, 49, 2; XIII, 39, 1; XVI, 6, 3. Cornelius, Falbus, V, 7, 6, 3 II, 44, 1; XXXVI, 19, 9.

646 Cornelius Balbus l'ancien, V, 5, 6. Crispus Passienus, XVI, 91, 1. Cornelius Bocchus, XXXVII, 9, 1. Crispus Vibius, XIX, 1, 3. Cornelius Celsus, X, 74, 6; XIV, Critius, statuaire, XXXIV, 4, 11; XXVII, 108, 1. Cornelius Cetbegus, XIII, 27, 1. cos., XIX, 45, I. coa., A.I.A., 43, I.

Cornelius Cossus, coa., XVI, 5, 1.

Cornelius Galius, VII, 54, 5.

Cornelius Lentulus, coa., XXX, 3, 1.

Cornelius Merenda, XXXIII, 11, 1.

Cornelius Nepoe, II, 67, 4; III, 1, 5;

21, 3; 23, 5; IV, 24, 4; V, 1, 4;

VI. 2, 1; 12, 2; 36, 2; IX, 28, 1. X, 3o, 3. Cornelius Pinus, peintre, XXXV, Cornelius Rufus, VII, 51, 1. Cornelius P. Scipio, censeur, XXXIV, Cornelius Tacitus, chevalier rom. VII, 17, 1. Cornelius Valerianus, X, 2, 3; XIV, 3, 1. Cornutus Manilius, XXVI, 3, 2. Corcebus, Athénien, VII, 57, 6. Coruncanus, VIII, 77, 1; XXXIV, er, 3. Corvinus Messala, VII, 24, 2. Corvinus Valerius, VII, 49, 4.
Corybus, élève de Nicomachus,
XXXV, 40, 21.
Cossicius L., VII, 3, 3.
Cossimus, chevalier rom., XXIX, 30, r. Cossus Cornelius, cos., XVI, 5, 1. Cotta Messalinus, X, 27, 1. Cottiennes, cités, III, 24, 5. Crantor, I, Procem., 17. Crassus, Carrises célébre par la défaite de, V, 2, 1. — défaite, VI, 18, 3. — Crassus le riche, XXI, 4, 1. — Crassus M., XV, 38, 1; XXXIII, 47, 1. - tue par les Parthes, II, 57, 1. Crassus L., cos., XVII, t, 1. Crassus L., orateur, IX, 7, 9; XXXIII, 53, 1; XXXV, 8, 2; XXXVI, 3, 1.

Crassus L., heritier de L. Crassus
l'orateur, XXXIV, 8, 1. Crassus, nieul du Crassus tué en Par-thie, VII, 18, 3. Crassus Licinius, censeur, III, 5, 1; XIV, 16, 1. — cos., VII, 3, 3; XXX, 3, 1. Craterus, un des généraux d'Alexandre le Grand, XXXV, 47, 3. Craterus Monoceros, X, 60, 4. Craterus, sculpieur, XXXVI, 4, 25. Crates, IV, 20, 1. Crates de Perganie, VII, 2, 5. Cratevas, XIX, 50, 1; XX, 26, 2; XXIV, 102, 6; XXV, 4, 1; 26, 1. Cratinus, peintre, XXXV, 40, 15 Cremutius, X, 37, 1; XVI, 45, 17. Cresilas, statuaire, XXXIV, 19, 4 el 24. Crassa, XXXV, 36, 10. Crute, nymphe, IV, 20, 1. Crinas, de Marseille, XXIX, 5, 3. Crispinus Hilarus, VII, 11, 2.

Crispus Vibius, XIX, 1, 3.
Critius, statuaire, XXXIV, 19, 1; 19, 35. Critobulus, VII, 37, 1. Critodemus, VII, 57, 3. Criton, XVIII, 74, 3. Crocus, XVI, 63, 1. Creesus, palais, XXXV, 49, 3. — son fila, XI, 112, 4. — Croesus, XXXIII. 15, 1, - roi, XXXIII, 47, 3. Cronius, graveur, XXXVII, 4, 1. Ctesias, Cnidien, II, 110, 1; VII, 2, 15. Ctesias, statuaire, XXXIV, 19, 35. Ctesibius, VII, 38, 1; XXXI, 18, 1; XXXVII, 11, 8. Ctosidemus, peintre, XXXV, 37, 4; 40, 15. Ctesilaus, fausse leçon pour Crésilas. Ctesilaus, statuaire, XXXIV, 19, 25. Ctesilochus, elève d'Apelle, XXXV, 40, 15. Cupidons, les statues, XXXV, 40, 16; XXXVI, 4, 27. — fontaine de Cupidon, XXXI, 16, z. — Cupidon tenant la foudre, XXXVI, 4, z6. Cupidon de Praxitèle, XXXVI, 4, II. Curiaces, VII, 3, 1.
Curion, C. XXXVI, 24, 13, et 16.
Curion, père, VII, 10, 5. — famille
des Curions, VII, 42, 1.
Curius Apollon, XXXII, 8, 1. Curius, IX, 58, 2.
Curius M., VII, 15, 1; XVIII, 4, 3;
XIX, 26, 6. — Manius, VII, 51, 1. Cursor Papirius, XVII, 16, 4. Curtius, XV, 20, 4. Cydias, peintre, XXXV, 40, 6, Cydippe, XXXV, 36, 42, Cydon, statuaire, XXXIV, 10, 4. Cynægirus, général Athènien, XXXV, 34, 4. Cypselus, tyran, XXXV, 5, 2. Cyrus, autels, VI, 18, 4. — sepulcre, VI, 29, 4. — roi, VI, 25, 1; VII, 24, 1; 57, 14. — roi d'Assyrie, XIX, 9, t. — regna en Perse, XXXVI, 4, 1. Cytheris, VIII, 21, 2. Dædale, VII, 57, 7; XXXVI, 19, 1 et seqq. — son fils Iapys, III,

116, 3, Dædalus, statuaire, XXXIV, 19, 26; XXXVI, 4, 23. Damon, statuaire, XXXIV, 19, 37. Daiphron, statuaire, XXXIV, 19, 37. Daippus, statuaire, XXXIV, 19, 37. Dalion, VI, 35, 16 et sqq.
Damastes, VII, 49, 2 et 5; 57, 16.
Damasus, frere de Démocrite, XVIH, 78, 1. Danuon, XX, 40, 2. Damocrates, médecin, XXIV, 28, 2; XXV, 49, 1. Damon, VII, 2, 9; XXIV, 120, 3. Damophilus, peintre et modeleur, XXXV, 45, 1. Danaé, lamier, XV, 39, 3. Danné, mere de Persée, III, 9, 3. -d'Artémon, XXXV, 40, 14.

Danaus, VII, 57, 5 et sq. Dando, VII, 49, 2. Daphnis, ile, VI, 34, 4. Daplinis, grammairien, VI, 40, 1. Dardanus, Troyen, III, 9, 11. - de Phénicie, XXV, 2, 5. Darius, roi des Perses, XIII, 1, 1.vaincu par Alexandre, VI, 16, 1. — tableau représentant la bataile & Darius et d'Alexandre, XXXV, 36, 45. 35, 45.

Darius, fils d'Hystaspe, VI. 31, 7;
33, 2. — père de Xerxès, IV, 36, 1.

— roi, VI, 29, 5. — roi des Parsa,
VII. 30, 1; XXXIII, 47, 3;
XXXVI. 28, 1. — ses sèclies,
XXXIV. 10, 10. XXXIV, 19, 19.
Datis, général des Perses, XXIV, 34, 4. Daunus, beau-père de Diomède, III, 16, 3, Décimianes, poires, XV, 16, 1. Decimus Brutus, X, 53, t. Decimus Saufeius, VII, 54, 5. D. Silanus, XVIII, 5, 1. Decius, les, père et fils, XXVIII, 3, 3. Decius P., père, XVI, 5, 1.
Decius Eculeo, XXXV, 36, 10.
Decius Mus P., XXII, 5, 1. Decius, statuaire, XXXIV, 18, 1. Dejanira, d'Artémon, XXXV, 40, 41. Deiphobe, d'Aristophon, XXIV, 40, 13. Delas, VII, 57, 6.
Deliades, statuaire, XXXIV, 19. 35. Delphus, VII. 57, 12.
Demanetus, Parrhasien, VIII, 3, 1
Demarate, de Niceratus, IXIII, 19, 38. Demaratus, père de Tarquia, XXXV, 5, 2. — de Tarquin l'aucies, 43.2 Démeas, statuaire, XXXIV. 19, 1 Demetrius, roi, son undecirene, IVI, 76, 6. — Demetrius fils d'Antre, VII, 57, 16. — roi, IV, 5, 3; XXXIV, 18, 4; XXXV, 36,4 — Poliorcète, VII, 39, 1. — De métrius de Théodore, XXXV, 10. 19.—de Tisicrate, XXXIV, 19.12 Démétrius de Phalère, XXXIV, 13.4 Démétrius, écrivain, XXXVI, 13.4 Démétrius, affranchi de Propie XXXV, 58, 2. Démétrius, accusé devant les cons. XXXIII, 57, 3. Démétrius, statuaire, XXXIV, 3 26. Démetrius, physicien, VIII, 21,1. sur le quaternaire, XXVII, t, L Démocrite, II, 5, 1; VII, 55, 2; VIII, 22, 1; XI, 28, 2; XIII, 47, 2; XIV, 4, 1; XV, 40, 5; XVII, 2, 11; 11, 2; XVIII, 8, 7; 45, 3; 62, 2; 68, 9; 74, 3; 75, 1; 78, 1; XX, 9, 1; 13, 3; 53, 3; XX, 36, 1; XXIV, 102, 1; XXV, 54; XXVI, 9, 3; XXVII, 11, 1; XXVIII, 2, 3; 16, 1; 42, 4; XIX, 22, 1; XXX, 2, 5; XXXII, 15, 1; XXXVII, 18, 2; 54, 1; 55, 1; 58, 1; 70, 1. Democritus, statuaire, XXXIV, 19,

Demodamas, VI, 18, 4.

Demoplidus, peintre, XXXV, 36, 2.

Demosthene, VII, 31, 1.— tresgrand crateur, XXXIII, 6, 9.

Demostratus, XXXVII, 11, 4; 23, 1.

Demoteles, XXXVI, 17, 2; 19, 1.

Dentatus Curius, VII, 15, 1.

Dentatus Siccus, VII, 29, 1; XVI, Denter Creilius, VII, 29, 1. Derceto, V, 19, 1. Dercylides, sculpteur, XXXVI, Diagoras, XX. 78, 1 et sq. Deane, d'Ephese, XIV, 2, 1; XXXIV, 19, 4; XXXVI, 21, 1. — d'un seul bloc, XXXVI, 4, 23. — d'Ephese, statue, VII, 39, 2. — des fils d'Archennus, XXXVI, 4, 1. — d'Apelle, XXXV, 36, 30. — de Lephi-sodore, XXXVI, 4, 12. — de Ni-XXXV, 36, 30. — de Cephibodore, XXXVI, 4, 12. — de Niccias, XXXV, 40, 7. — de Nicomachus, XXXV, 36, 44. — de
Philiscus, XXXVI, 4, 22. — de
Timarete, XXXVI, 4, 22. — de
Timotheus, XXXVI, 4, 20. —
Diane d'Éphèse, temple, VII, 38, 1;
XXXVI, 56, m. — lumple, V,
31.5; XVI, 79, 1; XXXIII, 55, 1;
XXXV, 36, 30; 40, 7. — bais
ascré, XIV, 91, 1. — bois, XXXV,
33. 1. — temple à Sagnnte, XVI,
79, 1. — temple très-auguste en Sunune, VI, 31, 9. siene, VI, 31, 9.
Dibutades, modeleur, XXXV, 43, 1. Dicaurchus, II, 65, 2. Dicaus, musicien, XXXIV, 19, to. Didymeen, Apollon, VI, 19, 4.

Dieuches, XX, 15, 1; 33, 1; 73, 3; XXIII, 29, 1; XXXIV, 92, 2. Dinias, peintre, XXXV, 34, 3.
Dinias, peintre, XXXV, 34, 3.
Dinia, X, 70, 1.
Dinocharés, architecte, V, 11, 3;
XXXIV, 42, 1; VII, 38, 1.
Dinoménés, statuaire, XXXIV, 29, 2. Dinon, statuaire, XXXIV, 19, 2. Quocks, XX, 9, 1; 17, 1; 23, 2; 40, 3; 51, 7; 83, 1; 96, 1; XXI, 35, 1; 105, 4; XXIII, 17, 1; XXIV, 120, 1; XXXVII, 13, 1. de Caryste, XXVI, 6, 2. — médecin, XXII, 63, 1. Diodore, He, VI, 34, 1.
Diodore, hibhothique, I, Procem., 19.
Diodore, dislecticien, VII, 54, 1.
Diodotta: Petronius, XX, 32, 1;
48, 1; XXIV, 92, 2; XXV, 64, 1; XXIX, 39, 7. Diogène, Athèr XXXVI, 4, 25. scuinteur. Diogène, cynique, VII, 18, 3. Diogène, peintre, XXXV, 40, 21. Diognetus, VI, 21, 6. Diomède, oiseaux, X, 61, 1.
Diomède, 111, 20, 5; XXXIII, 3, 1. — fonda Argos Hippium, III, 16, 5. — en ciselure, XXXIII, 55, 4. son beau-pere Daumis, III, 16, 3. - ile. XII, 3, r. - tombeau, ihii. monument, Ill, 3o, 1. - tombeau et temple, X, 61, 2. Diomède, écurie, IV, 18, 3.

Dionysius Cassius, XI, 15, 2. Diony aus, envoyé par Philadelphe, VÍ. 21. 3. Dionysius, médecin, XX, 9, 1. Deonysius, sculpteur, XXXVI, 4, 22. Dionysius, peintre, XXXV, 37, 2; 40, 23, Dionysius Sallustius, XXXII, 26, 2. Diony tedories, de Mélus, II, 112, 10. Diony sodorus, medecin, XXXVII. 3, 2. Dionysodocus, peintre, XXXV 40, 21. Dionysodorus, statuaire, XXXIV, 19, 35. Diopus, modeleur, XXXV, 43, a. Dioscurides, graveur, XXXVII, 4, 1. Diotomus, Thebam, XXVIII, 43, 6. Diosippus, d'Aleimachus, XXXV, 40.4. Diparus, sculpteur, XXXVI, 4, 1.
Direc et Taurus, XXXVI, 4, 21.
Direc, tiche, surnom, XXXIII, 47, 1.
Datius, fils du Ciel, VII, 57, 4. Dolabella, P., II, 31, 2.
Dolabellanes, poires, XV, 16, 1.
Domitius, temple, XXXVI, 5, 13.
Domitius (n., II, 32, 1; XIV, 16, 2. Domitius, cos., XXXII, 6, 1.
Domitius L., VII, 54, 7.
Domitius Ahenobarbus, VIII, 54, 5. - cos , XVII, 1, 1 et sqq.

Domitius Corbulo, VI, 8, 1.

Domitius Nero, II, 23, 3; IV, 5, 2; 10, 2; 15, 4; VII, 15, 4; XI, 96, 2; XXXVII, 7, 3; 12, 3. Dorotheus, dans ses vers, XXII, (5, 1. Dorotheus, peintre, XXXV, 36, 28. Dosiades, IV, 20, 1. Dositheus, XVIII, 74, 3. Dossennus Fahius, XIV, 15, t.
Deusella Livis, XV, 40, 4.
Deusellanus Rotundus, XXXIII, 5a, f. Deusus, tribun du peuple, XXVIII., 41, 1. - Livius, XXXIII, (3, 5; 50, 1.— Le plus celebre des tribuns du peuple, XXV, 21, 4.

Drum, frere de Tibere, VII, 20, 3; XXXIII, 6, 4.

Demus Casar, X, 60, 1; XIV, 28, 6; XXIX, 8, 5.— Bls de Tibère, XIX, St. 3. Drusus, sa femme Autonia, VII, 18, 3; IX. 81. 1 Dubius Avitus, président de la province des Arvernes, XXXIV, 18, 7.

Dudlius C., XXXIV, 12, 2. — Imperator, XVI, 74, 4.

Duris, VII, 2, 23; VIII, 61, 2; XXXIV, 19, 12. — de Samos, XXXVI, 17, 2.

Eachs, VII, 57, 6. Διόνοσος ΧΕΧΝΥΡΌς, VIII, 21, 5.

Diomystus, IV, 21, 3, V, 36, 3; XX, Echecrates, Thessalten, X, 83, 9.

Echecrates, Thes

6, 1; XXXVI, 17, 2. — Periegetes, VI, 31, 14.

Dionysius, II, 104, 2; VII, 31, 1; Egnatius Calvinus, X, 68, 2.

VIII, 64, 5; XII, 3, 1; 5, 3. — Elephantis, XXVIII, 23, 4.

Elephantis, XXVIII, 23, 4.

Elephantis, XXVIII, 23, 4. Elipevius Optalus, 1X, 29, 1.
Elipenor, tombean, XV, 36, 1. Elpo, de Samos, VIII, 21, 3. Empedocle, physicsen. XXIX, 4, 7; XXX, 2, 5; XXXVI, 69, 1. Endymion, II, 6, 13. Emochus, scalpteur, XXXVI, 4, 21.

Emoius Q., VII, 29. 1; 31. 42.

XXXV, 7, 1. — tres-ancien poëte,

XVIII, 19, 2.

Epammondas d'Aristolaus, XXXV. Epeus, VII, 57, 10. Ephorus, IV, 21, 3; 36, 2; V, 38, 1; VI, 36, 2; VII, 49, 2. Epicharmus, VIII, 57, 2; XX, 34, 4; 36, 3. Épicure, sa maîtrease Léontium, XXXV, 40, 19. — visage, XXXV, 2, 2. — maître dons l'art du loisir, XIX, 19, 2. Épicurieus, I, Promm. à la fin. Épidius, U., XVII, 38, 2. Épigènes, VII, 50, 1; 57, 3; XXXI, Epigonus, slatuaire, XXXIV, 19.38. Epimenides, de Guosse, VII, 49. 2, 53. 2. Epiphanes Antiochus, VI, 32, 6. Epistates, XXXIV. 19, 32. Epitherses, de Phonix, XXXIV, 19, 31. Eraphua, Voy, Raphius, Érasistrate, son ecole, XX, 34, 1. medecia, XIV, 9, 1.— tres-grand medecia, XIV, 9, 1.— tres-grand medecia, XIV, 9, 1; XX, 40, 1; 76, 3.— Érasistrate, XXII, 3B, 1; 44, 1; XXIV, 47, 3; XXV, 36, 1; XXVI, 6, 2; XXIX, 3, 1. Eraton, prefet d'Espire, VI, 34, 1. Eratosthères, II, 76, 1; 1:2, 8; III, 10, 4; V, 6, 2; 9, 1; 33, 6; 36, 1; VI, 1, 2; 15, 1; 26, 1; 28, 1; 33, 1; 34, 3; 35, 6; XII, 30, 1. Erichthonius, Athenien, VII, 57, 6 et sq.; 57, 21. Erigonus, pemíre, XXXV. 40, 20. Ecinaa, daneses vers, XXXIV, 19, 9.
Ecos Sahernus, XXXV, 58, 1.
Erytheas, roi, VI, 28, 1; 32, 1; VII, 57, 16. Estia, temple, V, 43, 3. Etere anes, châtaignes, XV, 25, 2; Etercanes, chilaigues, XV, 25, 2;
XVII, 26, 5.
Etercas, XVII, 26, 5.
Eulalides, statuaire, XXXIV, 19, 38.
Eucher, VII. 57, 14.
Eucher, modeleur, XXXV, 43, 2.
Eucher, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Eucher, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Eucher, XVIII. 57, 5. Euctenium, XVIII, 57, 5. Eudemus, XXIX, 8, 5. Endicus, XXXI, 9, t. Eudurus, peintre el statusire, XXXV. 40, 16. Eudosus, II, 48, 1; VI, 36, 1; X VIII, 74. 3; XXX. 2, 1; XXXI, 13, 1. Eudorus, un certain, II, 67, 3.

21, 2. - patailles contre les Gau- | Fannius C., cos., loi, X, 71, 1. - | Gallus Asimus, XIII, 29, 1; 3 lais, XXXIV, 19, 34. Eumolpus, VII. 57, 8. Eunicus. graveur. XXXIII, 55, 2; XXXIV, 19, 35. Eupalamus, VII, 57, 17. Eupator, roi, XXV, 29, 1.
Euphorbe, médecin, XXV, 38, 1 et Euphorion, statuaire, XXXIV, 19, 35. Euphranor, peintre et statusire, XXXV, 40, 4 et sqq. 21 et sqq.; 36, 46; XXXIV, 19, 2 et 27. Euphronides, statuaire, XXXIV, 19, 3, Euphronius, XIV. 24, t. Eupompus, peintre, XXXIV, 19, 12; XXXV, 36, 5. Euripide, poëte, XXII, 38, 1; XXXVII, 11, 2. — son tombeau, XXXI, 19, 12. Europe, avec Jupiter, etc. XII, 5, 2 - d'Antiphile, XXXV, 37, 2. Euryalus, VII, 57, 4. Eushycrates, statusire, XXXIV, 19, 3. -- son élève, XXXIV, 19, 33. Euthymènes, VII, 17, 1. Euthymides, peintre, XXXV, 40, 21.
Euthymides, peintre, XXXV, 40, 21.
Euthymus, pugliste, VII, 48, 1.
Eutychides, peintre, XXXV, 40, 16.
Eutychides, statuaire et sculpteur,
XXXIV, 19, 3 et 28; XXXVI, 4, 22, Entychis, VII, 3, 2. Euzenidas, peintre, XXXV, 36, 13. Evagos, XXVIII, 6, 1. Evander, XXXIV, 16, 1 Evander Aulanius, XXXVI, 4, 20. Svanthes, VIII, 34, 1. Evenor, XX, 73, 3; XXI, 105, 4. Evenor, père de Parrhasius, XXXV 36, 1. — statue du Bon succès, XXXIV, 19. 27. Evhemère, XXXVI, 17, 1.

Fabianus, II, 46, 1; 105, 1; IX, 8, 1; XII, 9, 1; XV, 2, 1; XIV, 68, 11; XXIII, 30, 1. Fabianus Papirius, XXXVI, 24, 20. Fabius, les, d'où ce nom, XVIII, 3, t. - les Fabius Pictor, XXXV, 7, 1. - famille des Fabius, VII, 42, 1. Fabius Ambustus, VII, 42, 1. Fabius Dossennus, XIV, 15, 1. Fabius Gurges, VII, 42, 1. Fabius Q., II, 29, 1. Fabius Q. Maximus, VII, 49, 2; 54, 2; VIII, 25, 1. — Cos., VII, 51, 1; 54, 2; XXII, 5, 2. — dictateur, XXXIII, 13, 4. Fabius C., consul, XXXIII, 13, 2. Fabius Pictor, X, 34, 2; XIV, 14, 2. Fabius Rullianus, VII, 42, 1. Pabius, sėnsteur, præteur, VII, 5, 1.
Pabius Verrucosus, XXXIV, 18, 2. Fabius Vestalis, VII, 60, 2.
Fabius, auteur, VII, 46, 3; VIII, 34, 3.
Fabricius, IX, 58, 2; XXXIII, 54, 3; XXXIV, 15, 1. Fabulius, I, Procem., 2. Fabullus, peintre, XXXV, 37, 7.
Fannius, atelier, XIII, 28, 1. — papier, XIII, 24, 1.

Fannius C., II, 32, 1. Faunus, roi, XVII, 6, 1 Faucta, une certaine, VII, 3, 1. Faustian, territoire, XIV, 8, 3 et sqq. Félicité, temple, XXXIV, 19, 20; XXXVI, 4, 26. — statue, XXXV, 45, 3.

Felix Russatus, VII, 54, 7.

Felix Sylla, XXII, 6, 3; XVIII, 7, 1.

Felix: Galeria Felix, VII, 50, 4. Penestella, VIII, 7, 1; 74, 1; IX, 30, 2; 59, 2; XV, 1, 1; XXXIII, 6, 5; 52, 2; XXXV, 46, 3.

Peronia, temple, II, 56, 2. Fetialis Annius, XXXIV, 13, 2. Fidustius M., VII, 43, 1.
Firmians, vases, XXXIII, 49, 1. Flaccus, surnom, XI, 50, 1. Placeus, censeur, VII, 49, 4.
Placeus Fulvius, VII, 35, 1.
Placeus Horace, X, 74, 2.
Placeus Pompeius, XV, 24, 5. Flaccus Verrius, XXVIII, 4, 4. Flaminius, Cirque, XXXVI, 4, 13. Flaminius C., censeur, XXXV, 57, t. Flaminiaus, cos., XIX, 45, 1.
Flamma Calpurnius, XXII, 6, 1.
Flavia prima, colonie établie par Vespasien, V, 14, 3.

Plavianus, proconsul d'Afrique, XIX, 8. r. Flavius C., XIX, 1, 3. Plavius Alfius, IX, 8, 1.
Plavius, fils d'Annius, XXXIII, 6, 1.
Plavius Proculus, XXXIII, 8, 1. Flore de Praxitèle, XXXVI, 4, 11 Foi, temple, XXXV, 36, 36. Fonteius, cos., II, 72, 1; VII, 20, 1. temple, VIII, 74, 1. — Fortuna de ce jour, temple, XXXVI, 49, 1. — Fortuna de ce jour, temple, XXXIV, 19, 5. — temple à Præneste, XXXVI, 64, 1. statue, VIII, 74, 3. — statue, XXXIII, 19, 3.

Fronditius, XVII, 1, 5.

Frugi Piso, XXXIII, 11, 1.

Fufidius, XXXIII, 6, 5. Fulcinius C., XXXIV, 11, 3. Fullonius T., VII, 49, 6. Fulvius L., VII, 44, 1; XXI, 6, 1: Fulvius Flaccus, VII, 35, 1. Fulvius Hirpinus, IX , 82, 1. Fuloius Lupinus, VIII, 78, 2.
Fuloius Nobiliar, XXXV, 36, 6.
Fuloius Q., cos., XXXV, 4, 2.
Furius Cresinus, XVIII, 8, 3. Fuscus Arellius, XXXIII, 54, 2.

Fusius , VII, 19, 2.

Gabbaras, VII, 16, 2.
Gabienus, VII, 53, 4.
Galba, imp., III, 5, 7. — Sulpicius,
XXXIII, 8, 1.
Galeria Copiola, VII, 49, 5.
Galeria, VII, 50, 4.
Galeria, VIII, 5, 4.
Calerius, XIX, 1, 3. Galerius, XIX, 1, 3.
Galles, de la Mère des dieux, XI, 109, 1.
Gallio Annæus, XXXI, 33, 1. Gallus Elius, VI, 32, 17. Gallus Aquilius, VII, 54, 5.

47, 2.
Gallus Corpelius, VII, 54, 5 Gallus Sulpicius, II, 19, 2. Ganymèdes, de Léochares, 1 19, 29. Gegania, XXXIV, 6, 2. Gellianus, III, 17, 2. Gellius, VII, 57, 2 et 6. Gelon, tyran, VI, 61, 2. Genita Mana, XXIX, 14, 1.
Gentius, roi des Illyriens, 34, 1. Germanicus Casar, poeme 64, 3. - Cains Cresar, fils 04, 5. — Caus Casar, an manicus, V. 1, 2. — Néro Germanicus, VIII, 61, 3. manicus Casar, II, 25, 1; V 71, 2; X, 60, 1; XI, 71, 2 6, 4; XXXIV, 18, 7; X Geryons, IV, 36, 3.
Gestius, XV, 15, 1.
Glauce, joueuse d'instrumer
le roi Ptolémée, X, 26, 1. Glaucias, XX, 99, 1; XXI, XXIV, 91, 1. Glaucides, statuaire, XXXIV. Glaucion, peintre, XXXV, 6 Glaucion, tableau, XXXV, 1 Glaucion, XXII, 35, 1. Glaucus, XXXIII, 3, 1. Glycère, bouquetière, XXI, inventrice de courognes, 40, 2 el seq. Gnotius, de Pisaure, VII, 40, Gobar, préfet, VI, 30, 3. Gorgasus, modeleur, XXXV, Gorgias, Léontin, XXXIII, 14 de Sicile, VII, 49, 3. Gorgias, statuaire, XXXIV, Gorgone, statue, de Time XXXIV, 40, 11.—séjourd gones, V1, 36, 3. Gorgosthènes, d'Apelle, X 36, 30. Graechanus Junius, XXXIII, ( Gracilis Turranius, III, 1, 4. Gracques, les, XXXIII, 8, 3. - rins et Cains, XIII, 26, 1. -- Gr C., I, Procem., 8; XXXIII, 14, 1; 53, 1. — tribun de p XIV, 6, a. — le pire des Gra VII, 36, a. — leur mère, tr, t; 15, a. — leur mèr nélie, XXXIV, 14, t. Græcinus, XIV, 4, 11; XVI, Gracus, voi, IV, 14, 1.
Granius, XXVIII, 9, 1.
Gratians, vases, XXXIII, 19. Gratidianus Maries, XXXIII. XXXIV, 12, 2. Gulussa, petit roi, VIII, 10.4 Gurges Fabius, VII, 42, 1. Gurges Vulcatius, VII, 54, 2. Gyges, roi, VII, 47, 1. - 1) VII, 57, 14.

Habron, peintre, XXXV, 40, Habron, d'Apelle, XXXV, 36, Hammon, temple, XIII, 33, XXIII, 30, 4.— oracle, V, XII, 49, 1; XXXI, 39, 4.

Hannibal, I, Procem., 24; V, 43, 1; VII, 3, 2; 20, 4; VIII, 7, 1; 82, 3; XI, 73, 1; XV, 20, 2; XVI, 79, 3; XV, 1, 1, 5; XXXIII, 6, 4; 13, 4; 15, 1; 3t, 2; XXXVI, 1, 1. — chassé d'Italie, XXII, 5, 2. — année ôù il fut vaineu, XVIII, 46, 3. - sa maîtresse, III, 16, 4. - camp, III, 15, 3. - petite île, III, 11, 2. - guérites, XXXV, 48, 1. - statue à Rome, XXXIV, 15, 1. tombeau, V, 43, 2. - tours, Hannon, II, 67, 3. - général carthaginois, V, 1, 7. — célèbre Cartha-ginois, VIII, 21, 2. — général, VI, 36, 4. Harmodius, sa maîtresse, XXXIV, 19, 23. — Harmodius, VII, 23, 1; XXXIV, 9, 2. — de Praxitele, XXXIV, 19, 21.

Harpalus, XVI, 62, 1.

Harpocrates, XXXIII, 12, 2.

Haterius Q., VII, 54, 5.

Histole, XXII, 45, 1. H. catæus, IV, 27, 4; VI, 20, 3. Hecataus, ciseleur, XXXIII, 55, 2; XXXIV, 19, 35. Hécate, de Ménestrate, XXXVI, 4, 20. Hector, VII. 50, 5. Hécube, tombeau, IV, 18, 11. Hegesias, VII, 57, 16. Hegesias, statuaire, XXXIV, 19, 28. Hegesidemus, IX, 8, 6. Hegias, statuaire, XXXIV, 19, 1. Helene, XXI, 91, 1; XXV, 5, 3; XXXIII, 23, 2.—d'Homère, XXIII, 23, 1. — peinte, XXXV, 6, 1. — de Zeuxis, XXXV, 36, 6. d'Aristophou, XXXV, 40, 13. larines, XXI, 33, 1. — amant, XXXIV. 19. 27. Hélico, Helvétien, XII, 2, 2, Heliodorus, statuaire et sculpteur, XXXIV, 19, 40; XXXVI, 4, 22. Hellonicus, IV, 22, 4; VII, 49, 2. Hellen, VII, 57, 12. - roi, IV, 14. 1. Hémina Cassius, XIII, 27, 1; XVIII, 2, 2; XXIX, 6, 1; XXXII, 10, 1 Hephæstion, ami d'Alexandre le Grand, XXXIV, 19, 15. Heraclides, les rois, XXXV, 34, 2. Heraclides, IV, 23,4; XX, 17, 1; 73, 4. Heraclides, medecin, XXII, 8, 1. Heraclides, peintre, XXXV, 40, 10 el 21. et 21.

\*\*Réraclide\*, livre\*, VII, 53, 2.

\*\*Heraclitus\*, VII, 18, 3.

\*\*Heracle\*, IV, 17, 6; VII, 9, 1; 27, 1;

57, 14; XVI, 89, 2; XVII, 6, 1;

XXV. 12, 1; 30, 1; 37, 1. — n'y

\*\*t-il en qu'an seul Heracle\* XI, 17. 1. - enfant, étranglant les dragons , XXXV, 36, 4. — euleva les troupeaux des Géryons, IV, 36, 3. — tire Cerbere, XXVII, 2, 1. adore en Taprobane, VI, 24, 9, -Alcoiène acconchaut d'Hercule XXVIII, 17, 5. — passa per les Alpes, III, 21, 2. — Herrule triomphal consacré par Evandre, XXXIV, 16, 1. — Receile au Ca-pitole, XXXIV, 18, 2. — Hercule de fer, XXXIV, 40, 1. — Hercule Bilarus Crispinus, VII, 11, 2.

carthaginois, etc., XXXVI, 4, 26. | Hilarus Ofilius, VII, 54, 6. - Hercule allant au ciel, XXXV, 40, 14. — Hercule vu par derrière, d'Apelle, XXXV, 36, 31. — Hercule d'Euthycrate, XXXIV, 19, 17. — d'Isidore, XXXIV, 19, 28. - de Ménestrate, XXXVI, 4, 20. -- de Myron, XXXIV, 19, 8. — de Nicéarque, XXXV, 40, 17. — de Parrhanus, XXXV, 36, 9 et sq. de Polyciète, XXXIV, 19, 6. — de Turianus, XXXV, 45, 4. — Hercule et Déjanire, d'Artemon, XXXV, 40, 14. - travaux d'Hercule en Afrique, V, 1, 6. - reine, fille d'Hercule, VI, 23, 6. - bonneurs décrétés à Hercule par la Grèce, retris decretes a mercine par la Grees, VII, 37, 1. — peuplier, consacré à Hercule, XII, 2, 1. — temple à Érythres, XI, 36, 3. — à Patras en Achaie, XXXV, 49, 3. — à Rome, X, 41, 3; XXXV, 71, 7. — autels, V, 1, 4; VI, 18, 4. — combat avec Autée, V, 1, 3. — colounes, II, 112, I. — compagnons, V, 8, 3. 112, 1. - compagnons, V, 8, 3. – suite , III, 24, 2. – armée, ibid. Hercule, temple à Gades, II, 100, 1; XIX, 22, 2. — travaux, bornes, III, 1, 5, --- nœud, XXVIII, 17, 1. — patrie, IV, 12, 1. — roche, XXXII, 8, 1. — combats, III, 5, 4. — temple à Tyr, XXXVII, 19, 1; 58, 1. - Hercule en tunique, statue à Rome, XXXIV, 19, 42.

Hercule, rustique, VII, 19, 2.

Herdicius C., VII, 4, 1.

Herennius M., II, 52, 2. — Cos., XIX, 15, 2. Herillus, peintre, XXXV, 36, r. Hermias, culant, IX, 8, 6.

Hermias, petit roi en Chypre,
XXXVII, 17, 2; 18, 2.

Hermippus, XXX, 2, 1.

Hermodorus, d'Ephèse, XXXIV, 11, 2, Hermolaus, sculpteur, XXXVI, 4, 25. Hermontinus, de Clazomène, VII, 53, r. Herodes , roi , V, 14, 3. Hérodote, II, 87, 1; V, 10, 8; 14, 2; VII, 2, 2; VIII, 4, 1; XII, 8, 1; 40, 1; 42, 1; XXXVI, 17, 1; Héron, affranchi de Lucullus, XXXV 58, 2. Hérophile, oracle de la médecine Hérophile, oracle de la meuceme, XI, 88, 2; XXV, 5, 5; 23, 2; XXVI, 6, 2; XXIX, 5, τ.

Hésiode, VII, 49, 1; 57, 6; X, 83, 2; XIV, 1, 2; XV, 1, 2; XVI, 11; 1; XXI, 21, 1; 68, 1; 84, 1; XXII, 32, 1; 33, 1; 43, 1; XXV, 5, 3; XXVIII, 19, 2. — a traité le premier de l'agriculture, XVIII, 56, 5. — autronomie. XVIII, 57, 1. - astronomie, XVIII. 57, 1. Hésione, d'Antiphile, XXXV, 37, 2 Hespéris, sa fille, IV, 20, t. Hicanus, statuaire, XXXIV, 19, 40. Hicesius, XIV, 24, 1; XX, 17, 1; XXII, 18, 1. — mėdeciu recommandable, XXVII, 14, 1. Hieron, roi, VIII, 61, 2; XVI, 74, 1; XVIII, 5, 1; XXXV, 7, 3.

Himilcon , 11, 67, 4.

Hipparchus , affranchi de Marc-Autoine , XXXV, 58, 2. Hipparque, II, 9, 1; 10, 2; 24, 1; 79, 1. — admirable, II, 112, 9.

Hippias, peintre. Voy. Hieros. Hippocrate, médecin, VII, 37, 1; XX, 13, 3; 22, 1; 23, 2; 34, 1; 51, 7; 58, 1; 83, 1; 84, 6; 93, 1; XXII, 15, 3; 32, 4; 35, 1; 66, 1; XXIV, 92, 4; XXV, 18, 2; XXVI, 76, 1; 90, 5; XXVIII, 14, 4; XXIX, 30, 3; 30, 3; 38, 7; XXX, 2, 6; XXXVI, 69, 1. — prince de la médecine, VII, 52, 1. — tresillustre médecin, XVIII, 15, 1. — son éloge, XXVI, 6, 2 et sq. Hippolyte, d'Antiphile, XXXV, 37, 2. Hipponax, poete, XXXVI, 4, 2.
Hippons, VII, 57, 17.
Hippons, peintre, XXXV, 40, 16. Hirpinus Fulvius, IX, 82, 1. Hirrius C., 1X, 81, 1. Hister Palpelius, Cos., X, 16, 2. Homère, Iliade, VII, 21, 1. — tombeau, IV, 23, 2. — Hélène d'Ho-mère, XXIII, 23, 1. — Homère, mère, XXIII, 23, 1. — Homère, II, 4, 4; 46, 1; 87, 1; III, 9, 5; 15, 2; IV, 6, 2; 14, 1; 15, 3; 19, 1; V, 8, 1; 10, 4; 33, 2; 40, 1; VI, 21, 1; 50, 5; VIII, 73, 3; 74, 2; X, 70, 2; XIII, 21, 2; 27, 3; 30, 4; XIV, 6, 1; XVI, 4, 1; 8, 1; 24, 1; XVII, 6, 1; XVII, 7, 2; 19, 1; XXII, 10, 1; 68, 1; 91, 1; XXII, 27, 1; XXIII, 30, 4; XXIV, 40, 1; XXV, 5, 3; 8, 1; 38, 1; XXVIII, 4, 6; XXIX, 34, 11; XXX, 2, 2; 6, 2; XXXII, 32, 1; XXXII, 53, 2; XXXII, 34, 1; 4, 5; 23, 1; 38, 1; XXXIV, 47, 3; XXXV, 36, 40; 40, 8; XXVI, 5, 2; 20, 1. — Homère, ancien de plus de mille ans, VII, ancien de plus de mille ans, VII, 16, 2. — père des sciences, XXV, 5, 3. — source où l'on puise, XVII, 3, 10. — son éloge, VII, 30, 1. son portrais n'a pas été transmis, XXXV, 2, 6. Honneur et Vertu, temple, XXXV, 37, 7. Horace Flaccus, X, 74, 1.
Horaces, les, VII, 3, 1.
Horatius M. Cocles, XXXIV, 11, 2; XXXVI, 23, 2. Horatius C., de famille patricienne. VI, 99, 1.

Horiensius Q., VIII, 78, 2. — dictateur, XVI, 15, 1.

Horiensius. orateur, X, 23, 1; XIV, 17, 2; XXXIV, 18, 8; XXXV, 40, 6. Hortensius, noblesse, IX, 80, 1. piscine, IX, 81, 1.

Horus, roi des Assyriens, XXX, 51, 1; XXXVII, 52, 2. Hostilia Curia , XXXV, 7, 3. Hostilius Mancinus, XXXV, 7, 4. Hostilius Tulius, 11, 54, 19; IX, 63, 1; XVI, 5, 1; XXVIII, 4, 1. Hostus Hostilius, XVI, 5, 1. Hyacinthe, XXI, 38, 3. - de Nicies, XXXV, 40, 7. Hygiænon, peintre, XXXV, 34, 3.

650

Hygie, de Niceratus, XXXIV, 19, 30.
— de Pyrrhus, XXXIV, 19, 30.
de Socrate, XXXV, 40, 12.
Hyginus, XIII, 47, 4; XVI, 84, 1;
XVIII, 63, 1; XIX, 27, 1; XX, 45, 1; XXII, 29, 1.
Hylas, X, 18, 1.
Hypatodorus, statuaire, XXXIV, Julia Augusta, VII, 16, 3; X, 76, 1.
— fille d'Auguste, XXI, 6, 1.
— fille d'Auguste, XXI, 6, 1.
— fille d'Auguste, XIX, 29, 1.
— ses adultères, VII, 6, 2.
Julia, petite-fille d'Auguste, VII, 16, 3.
Julia, petite-fille d'Auguste, VII, 16, 3.
Julia, loi, XXXIII, 8, 1.
Julias, Camedocin, XXXVII, 11, 13.
Julius C., médocin, VII, 54, 4.
Julius L., II, 29, 1.

Lacchus, XIII, 54, 8. Ialysus, de Protogène, XXXV, 36, 38. Iapyx, roi, fils de Dédaie, III, 16, 3. Jaso, de Socrate, XXXV, 40, 12. Icare, VII, 57, 17.
Icalidas, médecin, XXVIII, 23, 6.
Ilus, tombeau, XVI, 88, 1.
Ilithyia Artemis, XXV, 36, 1. Imperiosus, cos., XXII, 5, z.
Ie, changes en vache, XVI, 89, z.
Ie, de Niciat, XXXV, 40, 8.
Iollas, XX, 73, z; 76, z; XXXIV, 22, 4. Jon , statumire , XXXIV, 19, 3. Iphiclis, frère d'Hercule, VII, 9, 1.
Iphigénie, de Timanthe, XXXV,
36, 11. — Iphigénie, en Taurile, de Timomaque, XXXV, 40, 11.

Irène, femme peintre, XXXV, 40, 22. Issum, à Casarée, en Mauritanie, V, 10, 2, Isiaques, XXVII, 29, 1. Isis, île consacrée à Isis, X, 49, 3. Isidorus Cacilius, XXXIII, 47, 2. Isidorus, II, 112, 1; IV, 5, 1; 30, 1; 37, 1; V, 6, 2; 9, 1; 35, 1; 37, 1; 39, 1; 43, 4. Isidorus, statuaire, XXXIV, 19, 28. Isigonus, VII, 2, 8. Isigonus, statuaire, XXXIV, 19, 34.
Ismenias, choraules, XXXVII, 3, 1; 4, 1; 23, 2. Ziocrates, VII, 31, 1. Ivresse, l', statue de Praxitèle, XXXIV, 19, 20.

Janus, Pater, consacré par Auguste en sou temple, XXXVI, 4, 16. — Janus Geminus, statue, XXXIII, 13, 4. -- 4 XXXIV, 16, 1. apporte d'Egypte, ARRIV, 10, 1.

Jason, III, 9, 17; VII, 57, 16.

Jason, Lycien, VIII, 61, 2.

Jason, de Phères, VII, 51, 1.

Jeunesse, temple, XXIX, 14, 1;

XXXV, 36, 44. Juba, roi, V, 10, 11; VI, 26, 1; 30, 7; 100, 701, V, 10, 11; V1, 20, 1; 30, 7;
31, 13; 32, 8; 34, 6; 35, 1; 37, 3;
VIII, 4, 1; 5, 5; 13, 1; 45, 1;
64, 3; 1X, 56, 4; X, 61, 1; XII,
22, 1; 31, 1; 40, 1; XIII, 7, 5;
9, 6; 29, 1; 52, 1; XV, 28, 1;
XXV, 5, 4; XXXI, 15, 1; XXXII, 4, 1; XXXIII, 40, 1; XXXV, 22, 1; XXXVI, 46, 1; XXXVII, 9, 1; 18, 5; 2 de Ptolem• 1. — père - capitale, V, 1, 0

Julius L., II, 29, 1. Julius Casar L., censeur, XIII, 5, 1; XIV, 16, 1. Julius L., cos., XXIX, 6, 1. Julius Lupus, XIX, 2, 5. Julius Rulus, consulaire, XXVI, 4, z. Julius, sex. cos., II, 85, 1; XXXIII, 17, 1. Julius Viator, VII, 18, 1. Julius Vindex défenseur de la liberté contre Néron, XX, 57, t. Junianes, cerises, XV, 30, t. Junius, famille des, XVIII, 3, 2.

Junius Congus, I, Process. 6.

Junius L., Cos., XV, 1, 1.

Junius M. préteur, XXXV, 36, 36.

Junius Gracchanus, XXXIII, 9, 1. Junius Ap., cos. VIII, 61, 3.
Junius P., XXXIV, 11, 3. Junius Pisciculus, XXXVI, 4, 26. Junius Silanus, cos., II, 89, 2.
Junou, de Batton, XXXIV, 19, 24. – de Dionysius, XXXVI, 4., 29. — de Polyciès , XXXVI , 4, 20. --Junon , XXXI, 22, 2. — Argienne, III, 9, 17.—Lacinienne, II, 111, 3; XXXV, 36, 4.— reine, XXXV, 37, 4. - fontaine dont Junon fut arrosée, XXXI, 22, 1. -- temple, II, 55, 3; XXXVI, 4, 2a. — cella, XXXIV, 17, 3. - Junon Argienne, temple, III, 9, 17. — à Rome, XXXVI, 4, 12. — à Carthage, III, 9, 1. — à Métaponte, XIV, 2, 1. — Junon Lacinienne, autel, II, 111, 3. upiter, Bacchus né de sa cuisse, VI, 23, 9. — Scythes fils de Jupiter, VII, 57, 9. — aigle, X, 4, 3. — la table de Jupiter balayée avec la verveine, XXV, 59, 1. - caverne, XVI, 46, 1. — jardin, XXXI, 28, 4. — Jupiter Optimus Maximus, XXVIII, 4, 1; XV, 40, 1. — effigie dans le Capitole, XXXV, 45, 4. dans le Capitole, XXXV, 45, 4.—
statue, XIV, 2, 1.— statue en bois
de vigne, XXXIII, 36, 1.— temple
à Patras, XXXV, 49, 3.— temple
en Égypte, XXXVII, 19, 1.—
Jupiter Bétus, VI, 30, 4.— temple
à Rome, XXXVI, 4, 28; 61, 1.—
Jupiter Casien, V, 14, 1.— Jupiter
Casien, temple, IV, 19, 1.— Jupiter de Dodone, IV, 1, 2.— Jupiter Hammon, V, 9, 3.— Heroum,
X, 6, 1.— Jupiter Indigète, III,
9, 4.— Jupiter Labrandéen,
XXXII, 7, 1.— Jupiter Lycéen, 9, 4. — Jupiter Labrandeeu, XXXII, 7, 1. — Jupiter Lycéen, IV, 10, 1. — Jupiter Olympien, IV, 6, 3. — Jupiter Olympien,

— Jupiter Stratius , XVI, 89, т. — Jupiter Tonnant, XXXIV, 5, 1; 19, 29; XXXVI, 8, 1.— chome consacré, XII, 2, 1; XVI, 5, 1.— libation d'un peu de vin vouée à Jupiter, XIV, 14, 3.— èlever dea repubées à Juniter, YI, 32, 2. rupiver, a.t.v., 14, 3. — elever des trophées à Jupiter, VI, 32, 9. — Jupiter Fagutal, XVI, 15, 1. — Ja-piter Vengeur, XXXVI, 34, 2. — Luniter neuministics. Jupiter nourri de lait de chi XXVIIII, 33, 1. — Jupiter Elicius, II, 54, 1. — parjurer Jupiter Fou-droyant, II, 5, 5. — Jupiter lauce les foudres, II, 53, 1. — Jupiter avec Europe, XII, 5, 2. — Jupiter Olympien fait par Colotès avec Phi-dias, XXXIV, 19, 1. — passer contrat pour colorer en minism la statue de Jupiter, XXXIII, 36, 1. -- faveur obtenue de Jupater, X. 3g, t.

Jupiter Opt. Max. XV, 40, 1. - le plus grand des dieux, VII, 48, 1. metiant au monde Bacchus, tablesu. XXXV, 40, 15. — Jupiter Asabinus, XII, 42, 4. — Jupiter Capitoliu, VII, 39, 1; XXXVII, 7, 1. — qui est an Capitole, XXXIV, 18, 1. — d'ivoire, XXXVI, 4, 26. — d'ivoire à Cyzique, XXXVI, 22, r. — Lycéen, VIII, 34, 3. — Olympien à Rome, VII, 39, r. — Pompeianus, XXXIV, 18, 1.—
Hospitalier, de Pamphile, XXXVI,
4, 2t. — Olympien, de Phidias,
XXXIV, 19, 5; XXXV, 34, 1; XXXVI, 4, 7.

XXXVI, 4, 7.

Japiter, fait à Olympie par Phidias,
XXXIV, 19, 5. — de Sthemis,
XXXIV, 19, 40. — du fits de Timarchides, XXXVI, 4, 22. — de
Zeuxis, XXXVI, 36, 4. — Tomant,
de Léocharès, XXXIV, 19, 29. —
Juppiter et l'Océan, d'Éniochus,
XXXVI, 4, 21.

Juventius Thalna, VII, 54, 3.

# T.

Labeo, X, 17, 1.
Labeo Titidius, XXXV, 7, 2.
Labeo Attinius, VII, 45, 3. Labéon Bochus, les , XI, 60, t. Laberius, poète de mimes, IX, 28, 1. Lactucinus, les, dans la famille Valeria, XIX, 19, 9. Lacydes, philosophe, X, 26, 1 Lædusstratiates, graveur, XXXIII, 55, 2. Lælius, XIV, 15, 1. Lænas, cos., VII, 60, 4. Lænius Strabo. X, 79, 1.
Lagon, de Lyciscus, XXXIV, 19, 29.
Laippus, statusire, XXXIV, 19, 3 et 17.

Lais, XXVIII, 23, 4.

Lala, de Cyzique, XXXV, 40, 22.

Lamia L., VII, 53, 1.

Lampido, Lacedemonienne, VII, 42, 1. Laocoon, etc., d'un seul bloc, XXXVI, 4, 24. Laodamia, de Clésidème, XXXV, temple à Athènes, XXXVI, 5, 2.

— Jupiter Sauveur, XXXIV, 19,24.

— Jupiter Stator, XXXIV, 13, 2. 40, 15. Laodice, semme du roi Antiochus. VII, 10, 3.

Laomedon, d'Artémon, XXXV, 40, [ Largus Circina, XVII, 1, 3. Larissa, de Telephanes, XXXIV, Laring Licinius, XIX, 11, 2; XXXI, 18 3. Lathurus, roi, II, 67, 4. - Ptolémee, VI. 35, 10. Latone, de Céphisodore, XXXVI, 5. 12. - de Phinseus, XXXVI. 4, 22. - Laione, tenant Apoilon et Diane enfants, XXXIV, 19, 27. Latous . Pamphila, tille de, XI, 26, 1. Latra Purems, XX, 57, 1. Loures Tullins, XXXI, 3, 2. Laurentia Acca, XVIII, 2, 1. Leana, contisane, VII, 23, 1. — de Tescrate, XXXIV, 19, 23. Learchus, file d'Athamas, XXXIV. Lecanius Bassus, consulaire, XXVI, Lecythion, de Timomachus, XXXV, Lena us Pompeius, XV. 39. 1; XXIV, \$1, 1; XXV, 3, 1; 7, 3.
Lennius, d'où ce nom, XVIII, 3, 2.
Lentalus, cos., VII, 10, 4; XXX, 3, 1.
Lentalus I., cos., XXXIII, 11, 1. Lentulus P., cos., XXXIV, 18, 1. Lentulus Sporther, IX, 63, 2; XIX, 6, 1; XXXVI, 12, 1. Leochares, statuaire et sculpteur, XXXIV, 19, 20129; XXXVI, 4, 28. Ison, peintre, XXXV, 40, 16. Izon, statuarre, XXXIV, 19. 40. Iconides, maitre d'Alexandre, XII, Leonizatus, VI, 26, 2. — un des ge-m raux d'Alexandre, XXXV, 47, 1. Leonizats, peintre, XXXV, 40, 16. Leonizats, statue de Pythagoras de Blugman, XXXIV, 19, 10. Leontonos, mastresse d'Epicure, XXXV, 16, 15 : 40, 19. Lepidus, familie des, VII, to, t.
Lepidus, XXXVI, 24, 7.
Lepidus, Emilius, VII, 54, 3.
Lepidus M., II, 3t, 2; VII, 36, 2; 54, 7. - cos., X. 25, 1; XXXVI, 8, 1. - triumvir, XXXV, 38, 1. - maitre de cavalerie, VII, 46, 1.
lesbacks, statuaire, XXXIV, 19, 35.
Levenus, famille des, XXXV, 2, 5.
Liber pater, IV, 17, 6; V, 16, 1;
VI, 21, 5; 23, 9; VII, 27, 1; 55, 1; XXXV, 40, 15; XXXVII, 64, 1. — Liber pater, tablean, XXXV, 8, 1. — stater, XXXVI, 4, 17. — d'Antiphile, XXXV, 37, 2. — d'Aristide, XXXVI, 4, 22. — d'Echion, XXXV, 36, 16. — d'Eutychidès, XXXVI, 4, 22. — de Prensisus, XXXV, 40, 7. — de Parchasius, XXXV, 36, 10. — de Praxitele, XXXIV, 19, 2. — de Scopas, XXXVI, 4, 10. — ses nitels, VI, 8, 1. — temple, II, 106, tr. — patrie, Thèbes, IV, 12, 1. —

Libon, ses jeux, XXXVI, 4, 17. Libon, ses jeux, XXXVI, 24, 2. Libyas, VII, 57, 12. Licerianes , poires , XV, 16, 1. Licenienne , oire , XV, 4, 1; 6, 1. Licinians, les, VII, 12, 1. Licinius Cacina, XX, 76, 3.
Licinius Cacina, XX, 76, 3.
Licinius Calvus, VII, 50, 5.
Licinius Crassus, P., cos., VII, 3, 1,censeur, XIII, 5, 1; XIV, 16, 1; XXX, 3, 1; XXXI, 2, 2. Licinius Lartius, XIX, 11, 2; XXXI, 18. 3. Licinius Macer, XXXII, 3, 2; 5, 4. Licenius Murmus, IX, 80, 1.
Licenius Mucianus, VII, 3, 1; IX,
31, 1.— trons fois consul, XII. 5, 2, Licinia, famille des Stolons, XVII, 1, 5, Licinius Stolo, XVIII, 4, 3. Linus, VII, 57, 23.

Linus, VII, 57, 23.

Linus Prusilla, pais Augusta, XV, 40, 4.— Livis Augusta, X, 76, 1;

XIII, 21, 3; XIV, 8, 1; XXXVII, 10, 1.— Livis, femme d'Auguste, VII, 11, 1; XXXIV, 2, 2.

Livis, femme de Drussis, Carac. Livia, femme de Drusus Cæsar, XXIX, 8, 5, Livia, femme de Rutdins, VII, 49, 5. Livia, figue, XV, 19, 3. Livia, portuque a Rome, XIV, 3, 2. Livia, papier, XIII, 24, 2.
Livia, papier, XIII, 24, 2.
Livia, curve, XXXIV, 2, t et aqq.
Livius Draws, XXXIII, 13, 4. Livius Drusos, XXXIII, 11 trib. pl., XXXIII, 50, 2. Lollia Paulina, 1X, 58, 1. Lollius M., IX, 58, 2. Longinus Cassins, cus., VII, 3, 1. Loughnis Castus, Cus., VII, 3, 1.
Lophon, statunire, XXXIV, 19, 40.
Lotapeas, XXX, 2, 6.
Luceia, actrice, VII, 49, 5.
Lucilius, vers. XXXVI, 61, 1.
poete, VIII, 74, 2; I, Process., 6.
Lucina, XVI, 85, 1. Lucius, pere des Lucaniens, III, to, t. Lucrece, statue, XXXIV, 13, 1. Luculteen, marbre, XXXVI, 2, 2; Lucultur, les, VIII. 7, 2; XXXIV, 17, 1. Lucultus, II, 108, 1; VIII, 78, 2; IX, 80, 1; XIV, 17, 1; XV, 30, 1; XVIII, 7, 1; XXXIV, 19,42;18,1; XXXV, 40, 2; 45, 3; XXXVI, 8, 1. — proconsul de la Benque, IX, 48, 1. — genéral très-ibustre, XXV, 7, 3. Lucullus M., IV, 27, 1; XXXIV, 18, 1. Ludius, peintre, XXXV, 37, 5. Lupium Fulvius, VII, 78, 2. Lupus Juhus, XIX, 2, 5. Lurco Aufahus, X. 23, 1.
Lusconus, Ics. XI, 55, 3.
Lutatra, cerise, XV, 3u, 1.
Lutatras Catulus, XXXIV, 19, 27. cus , XXXV, 4, 4. Starcus, ids de Caton, XXIX, 7, 1,

et sq.
Lyconèdes, V, 6, 2.
Lycus, XXXI, 16, 1; 19, 2.
Lycus, Napolitain, XX, 83, 1.
Lycus, statuaire, XXXIV, 19, 29. Lynace, vue perçante, 11, 15, 2 et 13. Lysaudre, 101 des Lacedemoniens, VII, 30, 3. Lysaniai, père d'Archagathus, XXIX. 6, 1, Lysias, sculpteur, XXXVI, 4, 23. Lysimache, statue de Démétrius, Lysimache, statue
XXXIV, 19, 26.
Lysimachus, VIII, 21, 1. — roi,
VIII, 61, 2; XXV, 35, 1.
Lysippe, école, XXXIV, 19, 2. —
the frère Lysistratus, XXXV, 44, 1. — statuaire, XXXIV, 18, 2; VII, 38, 1; XXXIV, 19, 12. — on dit qu'il fit 1500 morveaux, XXXIV, 17, 2. — de Sicyone, XXXIV, 19, 12, Lysippus, pointre, XXXV, 39, 1. Lysistrams, statuaire, frere de le suppe, XXXV, 44, 1; XXXIV, 19, 2. Lyson, statuaire, XXXIV, 19, 40.

Macedonieus, VII, 45, 3 et sqq. Wacer Lieimus, XXXII, 3, 2; 5, 4. Macerio Atlanus, VII, 45, 3. Macrinus Viscus, X1, 90, 2. Micornas C., VII, 46, 1; 52, 2; VIII, 68, 4; 1X, 8, 1, XIX, 57, a. — grenoulle, XXXVII, 4, 2. — Mercenes Mehssus, XXVIII 17, 4.

Mercenes Mehssus, XXVIII 17, 4.

Mernus C., XXXIV, 11, 1.

Magon, XVII, 11, 3; 16, 1; 19, 1; 30, 1; XVIII, 23, 1; XXI, 68, 2. - general carthaginois, XVIII. 5, 1; 7, 3. Malas. Voy. Maras. Mamilius Sura, XVIII, 42, 1. Mamurra, chevauer rotte, XXXVI, Mana Genita, XXIX, 14, 1. Mancinus, XXXIV, 10, 1, - Hostilius, XXXV, 7, 4.

Mandau, VII, 7, 1. — Pecuvain be plus deligent des Romains, X, 2, 2 et sqq.

Manilius, lieutenant de Caius Morius.

XXXIII, 6, 5.— cos. XXII, 6, 3.

M' (Manius), VII, 25, 1; XVIII, Manius Curius, VII. 51, 1; XVI. 73, 1; XVIII, 4, 3; XIX, 26, 6.
Manus Maximus, VII, 16, 3 M' Juventius, VII, 54, 5 Manius Persius, 1, Procem. 6. Manlius, XV, 15, 1.
Manlius Ca., XXXIV, 8, 1;
XXXVR, 6, 1. Manlau Capitolinus, VII, 29. 3. Manlina L., cos., XXXV, 4, 2. Manlina Forquatus, VII. 51, 4.

642

Marcellus, théâtre, VII, 36, 2; VIII, | Matius C., XII, 6, 1. 25. 1. — ses venx suspects, VIII, 46, 2. — fils d'Ociavie, sœur d'Au-guste, XIX, 6, 1; XXXVII, 5, 1. Marcellus C., coa., II, 9, 1; 57, 2. Marcellus M., VII, 25, 1; 38, 1; XI, 73, 1. Marcellus Claudius, III, 23, 4 Marcellus Eserninus, XII, 5, 3. Marcellus Vectius, II, 85, 2; XXXVII, 38, 4. Marcia, cau, XXXI, 24, 1. Marcia, princesse des dames romaines, II. 52, 2. Marcion de Smyrne, XXVIII, Marcius C. Censorinus, cos., XXXIII, Marcius, VII, 33, t. Marcius Ancus, XXXI, 24, 1. - roi, XXXI, 41, 5. Marcius L., cos., II, 85, 1; 111, 4; XXXIII, 17, 1, Marcius M', XVIII, 4, 1. Marcius Philippus, censeur, VII, 60, 3. Marcius Q., II, 31, 2. — Rex Q., XXXI, 24, 1; XXXVI, 24, 17. censeur, XXVI, 4, 1. — Q., cos., XXXIII, 48, 1. Marcius, vengeur des Scipions, XXXV 4, 2. Marcius Tremulus Q., statue, XXXIV. Mareas, préfet d'Égypte, VI, 34, 1.
Mareas, préfet d'Égypte, VI, 34, 1.
Mariaus Valérius, XIX, 1, 3.
Marias C., II, 34, 1; III, 12, 1; VII,
55, 1; X, 17, 1; XI, 73, 1; XXXIII,
53, 2. — Cos., VII, 49, 5; XXII,
6, 1. — second consulat, X, 5, 1. - cos. nr., II, 58, 1; VII, 50, 5.
- sept fois consul, XI, 104, 1;
XVIII, 7, 1. — défit les Cimbres, XVII, 1, 1. — triompha de Jingur-tha, XXXIII, 4, 4. — consul III, XXXIII, 4, 4. — son lieutenant, XXXIII, 6, 5. — fosses, III, 5, 4. - coalitions, XXXVI, 24, 13 Marius, fils de C. Marius, XXXIII, Marius Gratidianus, XXXIII, 46, 1; XXXIV, 12, 2. Marmarus, XXX, 2, 2 Maronites, XXXV, 40, 9. Mars vengeur, XXXIV, 40, 1. foudroyant, XXX, 2, 3. - ile consacrée, VI, 13, 1. — immoler à Mars un bœuf blane, XXII, 5, 1. - père d'Ætolus, VII, 57, 9. -Hyperbius, VII, 57, 16. — statues, XXXVII, 6, 2. - temple, XXXIV, 18, 8. - Mars de Piston, XXXIV. 19, 39. - Mars colossal de Scopas, XXXVI, 4, 14.

Marsyas, XXI, 6, 1. — Phrygien,
VII, 57, 13. — chef des Lydiens, III, 17, 2. - lieu de son combat avec Apollon, V, 29, 4. — vaincu par Apollon, XVI, 89, 2. — Mar-syas liè, de Zeuxis, XXXV, 36, 6. Marsus, fils de Circe, VII, 2, 7. Massinissa, roi, V, 2, 1; VII, 12, 1; Masurius, VII, 4, 3; 44, 1; X, 8, 1; XV, 38, 1; 40, 2; XVI, 30, 3;

XXVIII, 37, 7.

Matius, XV, 15, 1,

Mausole, son palais. XXXVI, 6, 1; maison royale, XXXV, 49, 3.— roi. XXV, 36, r. - petit roi de Carie, XXXVI, 4, 18. Maximus Fabius, XXXIII, 13, 4. -Fabius Q., VII, 49, 2; 51, 1; 54, 2. Maximus M', VII, 16, 3. Maximus, préfet d'Egypte, XXXVI, 14, 7. Mecenius Egnatius, XIV, 14, 2. Mechopanes. Voy. Nicophanes.
Médés, II, 109, 1; XXXVII, 63, 1.—
de Colchide, XXV, 5, 1.—sœur
d'Absyrte, III, 30, 2.—en tableau, VII, 39, 1; XXXV, 9, 1. — d'Aristolaus, XXXV, 40, 12. — de Timomachus, XXXV, 40, 11. quadriges, XXXIV, 19, 17. Medias, ses hôtes, X, 15, 2. Medius, XX, 13, 3. Megabysus, prêtre de Diane, XXXV, 36, 30; 40, 7. Megalenses, fêtes, VII, 37, 1. Mogasthènes, VI, 21, 3; 22, 6; 24, 1; VII, 2, 14; VIII, 14, 1. Megès, XXXII, 24, 6. Méla, de l'ordre équestre, XIX, 33, 3. Mélampus, VII, 33, 1; X, 70, 2. sa renommée, XXV, as Mélanthius, peintre, XXXV, 32, 1; 36, 15; 36, 18. Mélas, sculpteur, XXXVI, 4, 2.
Méléagre, XXXVII, 11, 10. — lombeau, X, 38, 1. — Méléagre de Parrhasius, XXXV, 36, 9.

Méléagre, un des généraux d'Alexandre, XXXV, 47, 1.

Melissus Mecenss, XXVIII, 17, 4.

Melius Sp., XVIII, 4, 1.

Memnon, roi d'Éthiopie, VI, 35, 5. — palais, V, rr, 1; X, 37, r. — tombeau, X, 37, r. — statue, XXXVI, rr, 4. Ménæchmus, IV, 21, 3. Mencechmus, statusire, XXXIV, 19, 30. Menandre, XVIII, 14, 1; XX, 93, 1; XXIII, 81, 1; XXX, 2, 3; XXXII, 24, 1; XXXVI, 35, 1; XXXVII, 31, a. - poëte grec, XIX, 34, 3. poëte comique, VII, 31, 1. Ménandre, de Syracuse, VIII, 5, 5. *Ménandre*, roi de Carie, XXXV, 36, 30. Ménas, affranchi de Sex. Pompée, XXXV, 58, 2. Menas Ticinius, VII, 59, 1. Menécrates, XI, 7, 1. Menecrates, affranchi de Sex. Pompée, XXXV, 58, 2. Ménécrates, sculpteur, XXXVI, 4, Ménélas, son pilote Canopus, V, 34, t. -image, XXXVI, 67, 2. - palais, XXXIII, 23, 2. Menenius Agrippa, XXXIII, 48, 1.
Menestratus, sculpteur, XXXVI, 4, MO. Ménodorus, statuaire, XXXIV, 19, 40. Ménogènes, cuisinier, VII. 10, 3. Ménogènes, histriou, VII. 10, 5. Ménogènes, statuaire, XXXIV, 19, Macon, statusire, XXXIV, 19.3

Menon, VII, 57, 3.
Mentor, artiste, VII, 39, 2; 3 53, 1; 55, 1. Mentor, de Syracuse, VIII, 2 Mephitis, temple, II, 95, 3. Mercure, VII, 57, 2; XXV 18, 1. — temple eu El XXXVII, 15, 1. — non Bacchus, XXXIV, 19, 37. cure de Céphisodote, 19, 37. — de Naucydes, X 19, 30. - de Piston, X 19, 39. - de Polycléte, X 19, 7. — de l'olyclète, X 18, 6. Mère des dieux, V, 42, 3; VII XI, 109, 1; XVIII, 4, 2. - sur un lion. XXXV, 36, temple, XIV, 6, 2. — prét 42, 3; XXXV, 46, 5. — II, 6, 8. Mère (La grande), temple, X 4, 6. — prètre, II, 95, 3. Mérenda Cornélius, XXXIII, Mesphrès, roi egyptien, X 14, 1 et 8. Messala, XIV, 8, 9. Messala Corvinus, VII, 24, 2. Messala M., censeur, XVII, VII, 10, 4. — cos., VII, VIII, 54, 5; XXXIV, XXXVII, 6, 2. Messala, orateur, X, 27, 1; X 14, 2; XXXV, 2, 5; 7, 2. Messala Rufus, VII, 53, 1. Messala, le vieux, XXXIV, 1 XXXV, 2, 5. Messala Valérius, cos., VII, 60 Messala Valerius Maz., XXXV, Messala, les, XXXV, 2, 5. Messalina, femme de Claude, I, XXIX, 5, 2 et seq. Messalinus, consulaire, XXII, Messalinus Cotta, X, 27, 1. Metella, mère de Scaurus, XX 24, 13. Métellus, temple, XXXVI. 4, # Metellus, portique, XXXIV, 14.
Metellus Celer Q., II, 67, 4.
Metellus, cos., VII, 10, 4.
Metellus L., VII, 45, 1; VIII,
XVIII, 4, 3. — pontife, VII, 4 XI, 65, 3. Metellus Q., VII. 45, 3. — Ma nique, VII, 11, 2. — sysat st la Maccdoine, XXXIV, 19,1 Metellus Scipion, VIII, 74, 3. sounage consulaire, X, 27, 1.

Mothymethnus, VII, 12, 1.

Metilia (Loi), XXXV, 57, 1.

Metrodorus, V, 38, 1; VII, 14

XX, 81, 4; XXV, 4, 1; XXI

11, 5; XXXVI, 66, 1.—de!

sis, III, 20, 8; VII, 24, 2; XX

23, 2; XXXIV, 16, 2; XXI

15, 6. sonnage consulaire, X, 27, 1. 15.6. Metrodorus, peintre et philos XXXV, 40, 10. Mézence, roi d'Étrurie. XIV. 14 Micciades, sculpteue, XXXVI. 1
Micon, peintre, XXXIII, 56,
XXXV, 25, 2; 35, 2.
Micon le Jeune, XXXV, 35, 2. fille Timarète, XXXV, 40, 23.

Micton, XX, 96, 3.

Michaerius, VII, 57, 7.

Midas, Phrygien, VII, 57, 13;

XXXIII, 4, 1; 15, 1.— son annean, XXXIII, 4, 1.

Midias, VII, 57, 9.

Milens, XXVIII, 2, 4.

Milen, athlete, VII, 19, 3.— Crotonate, XXXVII, 54, 5.

Milen Aumus, II, 57, 2.— qui tua Milon Annus, 11, 57, 2. - qui tua Clodnes, XXXVI, 24, 3. — juge-ment, II, 57, 2.

Milim, peintre, XXXV, 40, 21.

Militude, general athenien, XXXV, 34, 4. Minerve, XVI, 79, 2; 89, 2; XXII, 20, 1; XXIV, 116, 1; XXV, 16, 1. Minerve d'Amalius, XXXV.
 37, 7. — de Cephisodote, XXXIV.
 14, 24. — de Colotes, XXXV. 34, t. — d'Euphranor, XXXIV, 19, 27. — d'Hégias, XXXIV, 19, 28. — Lindienne, XXXIII, 23, 2, 55, 1. de Myron, XXXIV, 19. g. - de Phidias, XXXIV, 19, 5, XXXVI, 4, 7. — de Pyrrhus, XXXIV, 19, 31. — de Scopas, XXXVI, 4, 10. — de Sthennis, XXXIV, 19, 40. — Manerve musicienne, statue, XXXIV, 19, 26. - Minerve de seize coudees, XXXVI, 4, 7. — temple à Plis, XXXVI, 55, 1. — temple, VII, 27, 2. — à Athenes, XXXV, 36, 4. — à Rome, XXXV, 36, 38. — temple à Lindes, XXXIII, 23, 2. a Rhodes, XIX, 2, 5. - hois et temples, X, 14, 1. prétresse, XXXIV, 19, 26, - statue, XXXVI, 6. r. - statue frappire de la fondre, XXXVI, 4, 1. - statue, XXXVII, 6, 2. — ile consacree, IV. 23, 7.
— væu fait à Minerve, VII, 27, 3. - on ne tui immule pas de chevre, VIII, 26, 4. - olivier consecré, XII. 2. 1. - tableau consacré, VII. Minos, VII, 57, 17. - roi de Crete, VI, 32, 14. Minucius P., XXXIV, 11, 2. — Augurinus, XVIII, 4, t. Mirmillo, bousier, VII, 10, 5. Mithendate, VII, 27, 3; 37, 2; XVI, 59, 3; XXIII, 77, 3; XXV, 26, 1; XXXIII, 14, 2; XXXVII, 11, 9; 60, 4; 5, 1. - Eupator, VI, 2, 3; XXXIII, 54, 2. - roi de vingt-deux nations, VII, 24, 1. — le plus grand roi de son temps, XXV, 3, 1 et seqq. - victoire sur Mithridate, XV. 30, 1. — antidote, XXIX. 8, 8. — guerre, II, 96, 2; VI, 19, 2; VII, 31, 3. - triouphe sur Mithridate, XII, 9, 1. - statue de Mithu-date Eupator, XXXIII, 51, 2. dactyliotheque, XXXVII, 5, 1.
Mithridate, autre, VI, 5, 3. Mnaseas, XXXVII, 11, 7.

Mnasetimus, pennire, XXXV, 40, 21. Maason, tyran d'Elatee, XXXV, 36, 35 et 40. Mneuder, XX, 76, 5.

Mneuder, XX, 76, 5.

Mneutheur, vii, 57, 16.

Mneutheur, medecin, XXI, 9, 1.

Mneutheur, peintre, XXXV, 40, 21.

Mneut, son palais, XXXVI, 14, 3.

Monocerus Craterus, X, 60, 4. Muselaon, Gree, XIX, 26, 6. Motherudes, soi, XXXVI, 19, t. Mayse, XXX, 2, 6. Mucianus, 1V, 2, 1; 24, 4; V, 9, 4; 20, 1; 34, 2; 36, 1; VII, 49, 6; VIII, 76, 2; 80, 1; IX, 10, 1; 4, 9; 85, 3; XI, 63, 2; XXI, 17, 2; XXXI, 13, 1; 16, 1; XXXII, 21, 4; 13, 1; 10, 1; AXAB, 21, 4, 1XXXVI, 22, 1; 29, 1; — Licinius, VII, 3, 3; TX, 31, 1; 41, 12, — on sou second consulat, XXXV, 46, 4. — trois for consul, III, 9, 6; VIII, 3, 1; XII, 5, 1; XIII, 27, 3; XIV, 6, 2; XVI, 79, 1; XIX, 2, 5; XXVIII, 5, 7; XXXIV, 17, 1. Mucius Felix M., fils de Marcus, de la tribu Galeria, VII, 50, 4. Mucius Q., II, 31, 2. Mulviane, espece d'obve, XV, 10, 1. Mummius L., XXXIV, 6, 2; 17, 1.

- Achaicus, XXXV, 8, 1. - censeur, XXXIII. 18, 1. - détroist Corinthe, XXXV, 43, s. Munatius P., XXI, 6, s. Murana L., XXXIII, 16,2; XXXV, Murana Licinius, IX, 80, 1. Mus Décius, XXII, 5, 1. Musa, médecin, XIX, 38.4; XXIX, 39, 7. - Antonius, XXV, 38, 1; XXIX, 5, t. Museus, XXI, 21, 1; 84, 1, XXV, 5, 3.
Muser, heu de naissance, IV, 12, 11.
Myagrus, statuaire, XXXIV, 19, 40. Mydon, peintre. Voy. Micon. Myragros, then, X, 40, 1.
Wyrodes, dieu, KXIX, 34, 2.
Myrmecidas, VII, 21, 2. Myrmecides . sculpteur , XXXVI, 4, 29.

Myron, statuaire, XXXIV, 5, 1;
19, 2. — acs ouvrages, XXXIV,
19, 8 et sqq. — sculpteur, XXXVI, 4, 20, Myrsilus, III, 13, 3; IV, 22, 1. Myrsilus, Candaules, XXXV, 34, 2. Mys, graveur, XXXIII, 55, 1. Mysticus, pautomime, VII, 54, 5.

Navius Pullio, VII, 16, 2. Narcisse, l'enfant de la fable, XXI, Narcusse, affranchi de Claude, XXXIII, \$2. 2. Nasica Seipion, VII, 60, 4; 34, 1. Naucerus, statusire, XXXIV, 19, 30. Naucedes, statusire, XXXIV, 19, 2 et 30. Nausicrates, VII, 58, 1 Nautius Sparius, XXXIV, 11, 3. Navarchus, XXXV, 36, 9. Navar Attus, XV, 20, 3; XXXIV, 11, 2; 13, 2. Nealces, peintre, XXXV, 36, 40; 40, 17 et au. Nearchus, peintre, XXXV, 40, 17 ct 22. Neurchus. VI, 26, 1; 27, 1; 28, 4; 30, 7.

Mans, roi d'Egypte, VI, 9, 4. -- tom-bess, XXXVI, 19, 1. | Neethebit, roi XXXVI, 14, 5; 19, 5. Nêmec de Nicias . XXXV, 40, 7. — assise sur un lion, XXXV, 10, 1. Nemesis, XXXVI. 19. 3. - bon. XI, 103, 1. — Némesis, XXVIII. 5, 1. — d'Agoracrite, XXXVI. 4 . 6. Neocles, peintre, XXXV, 40, 21. Neoptoleme d'Apelle, XXXV, 36, 33. Neoptoleme d'Apelle, XXXV, 36, 33.
Nepos Gornelius, II, 67, 4; III, 1, 5; 21, 3; 23, 5; IV, 24, 4; V, 1, 4; VI, 2, 1; 12, 2; 2, 6; IX, 28, 1; 63, 1; X, 30, 3; X, III, 32, 1; XVI, 15, 1; X, X, III, 52, 2; X, X, X, 5, 2; X, X, X, 1, 7, 1; 12, 1, — labitant des bords du Pô, III, 22, 2.
Neptune, jour de sa fête, X, VIII, 35, 1, — prêtre, IX, 8, 5, — temple, X, X, I, 30, 2, — trophees, VI, 32, 9, — Neptune, IX, 23, 1, — d'Hippias, X, X, X, 40, 16 — de Praxtèle, X, X, X, 4, 4, 13.
Néron, VII, 40, 1; X, 54, 3; X, III, Néron, VII, 40, 1; XI, 54, 3; XIII, 43, 3; XX, 57, 1; XXXIII, 13, 5; 16, 1; 21, 2; 57, 3; XXXIV, 18, 6; XXXV, 36, 28, — Néron Domitum, II, 28, 3; 85, 2; IV, 5, 2; 10, 2; 11, 6, 2; XI, 96, 2; XXXVII, 7, 2; 12, 3.

Neron, prince, II, 85, 2; VI, 15, 6; VIII, 7, 3; 74, 3; XII, 8, 2; XII, 4, 2; XVI, 86, 1; XVII, 38, 4; XVIII, 80, 1; XVIII, 50, 1; XXIX, 30, 1; XXXVIII, 50, 1; XXIX, 30, 1; XXXV, 5, 2; XXXI, 23, 2; XXXIV, 18, 8; XXXV, 33, 1; 47, 1; XXXVI, 24, 7; 46, 1; XXXVII, 6, 4; 11, 13, — prince puis qu'ainsi les deux l'out voulu, XVI, 76, 4; XXXIV, 50, 1. — Néron beau-fils de Passeeus, XVI, 19, 1. — chantant au lhéètre, 43, 3; XX, 57, c; XXXIII, 13, 5; 19. 1. — chantant au incane, XXXVII, 7, 3. — puison du monde, XXII, 46, 1. — ennemi du genre humain, VII, 6, 1 et 2. — songea à guerroyer contre les Ethiopiens, VI, 35, 4. - recevant la nouvelle que so, 4. — recevant in nonvene que tout etait perdu, XXXVII, 10, 2. — regne, XI, 109, 2; XVI, 84, 3; XXIX, 5, 3; XXXVI, 66, 3. — cirque, XXXVI, 15, 3. — explorateurs, VI, 35, 0. — toxe, XIV, 8, 2. — dernières ancient II 106, 12 — critiurs comments. nees, II, 106, 12. — ermies con-damnes, XXXIV, 18, 8 et aq. dannes, XXXIV, 10, 5 et M. —
succession, VII, 11, 2. — amphitheatre, XVI, 76, 4; XIX, 6, 2. —
sa femme Popper, XXXIII, 49, 1.
— jardini, XXXVII, 7, 2 — incendic, XVII, 1, 4, 6 — esclave,
XIII, 4, 3 — emics, XXII, 42, 5 XIII, 4, 3. — gardes, XXII, 47, c. — violence, XXXIV, 19, 34.

Néron Drusus, X, 70, 1.

Néron, fils de Germanicus, VIII, 61, 3. Nescus, peintre, XXXV, 36, 2.

Nesintes, statuaire, XXXIV, 19, 1. Nesints, peintre, XXXV, 40, 21. Nicons, pugiliste, VII, 10, 1.
Niconsee, XX, 13, 2; 96, 3; XXI, 106, 1; XXII, 15, 1; 32, 1; 35, 1; XXVI, 66, 1; XXX, 25, 1; XXXII, 22, 1; XXXVI, 25, 2;

XXXVII, 28, 3.—poëte, XXXVII, Nicator Seleucus, VI, 21, 8; 30, 5. Nicanor, peintre, XXXV, 39, 1. Nicasor, préfet de Mésopotamie, VI, 30, 1, Nicearchus. Voy. NEARCHUS. Niceratus, XXXII, 31, 7. Niceratus, statuaire, XXXIV, 19, 30. Niceros, pointre, XXXV, 36, 46. Nicias, XXXVII, 11, 6, Nicias, peintre, XXXV, 10, 2. peignit & l'encaustique, XXXV, 20, 1. -- Athénien, XXXV, 40, 7 et seqq. Nicias, genéral athénien, II, 9, 3. Nicias de Mégare, VII, 57, 5. Nicocles, XI, 63, 2. Nicodorne, magistrat athénien, III, 9, 5. comachus, musicien, XXXVII, 3. 2. Nicomachus, peintre, XXXV, 21, 1; 32, 1; 36, 44. — ses Tyndarides, XXXV,40,20. — son élève Corybas, XXV, 40, 21.

Nicomède, roi, VIII, 61, 2; 65, 5.

— de Bithynie, VII, 39, 2.

Nicophanes, peintre, XXXV, 36, 46; 40. 12. Nicosthène, peintre, XXXV, 40, 21. Niger Sextius, XX, 84, 4. Niger Trobius, IX, 41, 2; 48, 1; XXXII, 6, 1. Nigidius, VII, 13, 4; VIII, 77, 1; 82, 3; IX, 88, 1; X, 17, 1; 19, 1; 52, 3; XI, 34, 1; 52, 1; XVI, 8, 6; XXIX, 21, 1; 39, 5; XXX, 24, 2. Niobe et ses enfants, XXXVI, 4, 16. Nobilior Fulvius, XXXV, 36, 6. Nomius, affranchi de Cesar, XIII, 29, 2. Monianus Servilius, XXVIII, 5, 7; XXXVII, 21, 2.
Nonius, sénateur, XXXVII, 21, 2.
Nonius Struma, XXXVII, 21, 2. Novellius Torquatus, XIV, 28, 5. Novus, mathématicien, XXXVI, 15, 1. Numa, roi, II, 54, 1; XIV, 14, 1; XVIII, 2, 2; 69, 5; XXXII, 10, 1; XXXIII, 4, 2; 6, 7; XXXIV, 1, 1; 16, 1; XXXV, 46, 1. — 4 Rome, XIII, 27, t. - ses livres, XXVIII. 4, 1. - livres de ses décrets, XIII. Numenius, gouverneur de la Mésène. VI, 32, 9. Nuncoreus, fils de Sésosis, XXXVI. 15, 3, Nymphe jalouse d'Hercule, XXV 37, 1. Nymphodorus, VII, 2, 8. Nysa, nourrice de Bacchus, V, 16, 1.

Obsidius, et Obsidiane, XXXVI. 67, 1.
Obsidianes, genunes, XXXVII, 76, 2. Ocean, père du Soleil, VII, 57, 6. Ocella, XI, 55, 3. Ocrisia, servante, XXXVI, 70, 1, Octavic, mère de Marcellus, XXXVII. 5, 18. - some d'Auguste, XIX, 6, 1. - Curie, XXXVI, 4, 5 et 16. - monumeuts, XXXIV.

XXXV, 40, 14; XXXVI, 4, 5. — | Palæmon. Rhemmins, XIV, 5, 4. portique, XXXV, 37, 2; XXXVI, | Palamède, VII, 57, 2 et seqq.; 7 4, 12 et seqq. — écoles, XXXVI 4, II. Octavius, cos., II, 23, 2. Octavius Cn., II, 35, 1; XXXIV, 7, 1; 11, 4. Octavius, chevalier romain, XXXV, 45. 3. Octavius, pere d'Auguste, XXXVI 4, 23. OBnias, peintre, XXXV, 40, 17. OEnophorus, statue, XXXIV, 19, 21.
— de Praxitèle, XXXIV, 19, 21. OEnotrins, frère de Peucetius, III, 16, t. Ofilius, mari de Glodia, VII, 49, 5. Ofilius Hilarus, VII, 54. 6. Ogulnius Q., consul, XXXIII, 13, 2. Ofenius, enlant, X, 26, t. Olenus Calenus, XXVIII, 4, 1. Olympias, de Thèbes, XX, 84, 4; XXVIII, 77. 1. Olympias, femme peintre, XXXV. 40, 23. Olympien Jupiter, de Phidias, XXXVI Olympus et Pan luttants, XXXVI 4, 17 et 22. Onesicritus, II, 75, 1; VI, 30, 7; VII, 2, 21; XIL, 18, 1; XV, 19, 1. — amiral d'Alexandre, VI, 24, 1; 26, 1 ; 28, 2. Opilius, XXVIII. 7, 3. Opimien, vin, XIV, 16, 1 Opimius, 11, 29, 1; XXXIII, 14, 1. — cos., XIV, 6, 2. Opion, XX, 17, 1; XXII, 38, 1.
Oppius Capito, Vil, 13, 1.
Ops, temple, XI, 65, 3. Optatus Elipertius, IX, 79, 1. Orata Sergius, IX, 79, 1 et 2.
Oreste de Théodore, XXXV, 40, 29. -de Timomschus, XXXV, 40, t1. -folie d'Oreste, par Théon, XXXV, 40. 19. — son corps, VII, 16, 1. — jugement, XXXIII, 55, 2. Orfitus, VII, 4, 2. Orfitus Cornelius, cos., II, 3t, 2. Orion, son corps, VII, 16, t. Orodes, VI 18, 2. Orphée, ses pères, IV, 18, 2. — Orphée, VII, 57, 12; XX, 15, 2; XXV, 5, 3; XXVIII, 5, 4; XXX, 2, 3. Osiris, temple, V, II, I. Osthanes, XXVIIII, 19, 2; 77, 9; XXIX, 80, 1; XXX, 2, 4; 5, 1. Osthanes second, XXX, 2, 6. Othon M., XIII, 4, 2.
Otus, son corps, VII, 16, 1.
Ovide, poëte, XXX, 12, 1; XXXIII 5, 1; XXXII, 54, 1.

P

Pacuvius, poëte, peintre, XXXV, Pacuvius Taurus Sex., XXXIV, 11, 2. Pætus, les, XI, 55, 3. Pazon, eunuque, VII, 40, 2 Paix, temple, XII, 42, 6; XXXIV 19, 34; XXXV, 36, 12; XXXVI, 11, 4; 24, 2. - constructions faites par Vespasien, XXXVI, 4, 15.

Palamède, VII, 57, a et seqq.; VII, 57, 11 et sqq.

Pallas, affranchi de Claude, XXXIII. 47, 2. Palpelius Hister, cos., X, 16, 2. Pamphila, fille de Latous, XI, 26, t. Pamphilus, mime, VII, 10, 4. Pam philus, maître d'Apelle, XXXV, 36, 14; 40, 1. Pamphilus, élève de Praxitèle, XXXVI, 4, 21. Pan et Olympus luttants, XXXVI, 4. 17 et 22. — Part fils de Mercure, VII, 57, 13. — statue, XXXVI, 4, 3. — Pan de Protogene, XXXV, 36, 42. — de Zeuxis, XXXV, 36, 3. un petit Pan de Tauriscu, XXXV, 40, 19.

Panaccie, fille d'Esculape, XXV,
11, 1. — de Socrate, XXXV, Pancaste, maîtresse d'Alexandre le Grand, XXXV, 36, 24. Pandemios, XVI, 79, 2. Pandion, roi, VI. 26, 10. Panænus, frère de Phidias, XXXV, 34, 1; XXXVI, 55, 1. Panatius, I, Procem., 17.
Pansa C, Servilius, VII, 54, 3. Pansa P., VII. 54, 3. Pansa, les, XI, 105, 1. Paninias, 165, A1, 165, X.
Papinias Sex., cos., XV, 14, I.
Papiniane, boi, XXXIII, 13, 4.
Papiniane, horloge, VII, 60, 3.
Papinias Carbo Ca., VII, 15, I. Papirius Cn., II, 33, t. Papirius Cursor, VII, 60, 1; 16,4 Papirius L. Imp., VII, 4, 3; XIV, 14, 3. Papirius Fahianus, XXXVI, 24, 20. Papirius Maso, XV, 38, z. Paralus, VII, 57, 16. Parelius, statuaire, XXXIV, 19, 1. Paris Alexandre, d'Euphranor, Páris Alexandre, d'Euphranor, XXXIV, 19, 27.

Parmeniscus, XVIII, 74, 3.

Parrhasius, fils d'Evenor, XXXV, 36, 1 et sqq. — peintre, VIII, 34, 3; XXXV, 21, 1; 36, 5 et sqq. 40, 5.

Pasias, peintre, XXXV, 40, 20.

Pasines, roi des Arabes, VI, 31, 13.

Pasitèle, sculpteur, XXXV, 45, 3; XXXVI 1, 66, XXXVI 1, 55, 3; XXXVI, 4, 26; XXXIII, 55, 2. fit le premier des miroirs d'argent, XXXIII, 45, 3, Passienus Crispus, XVI, 91, 1. Paterculus, la fille de, VII, 35, 1. Patrobius, affranchi de Néron, XXXV, 47. I. Patrocles, amiral, VI, 21, 3 Patrocles, statuaire, XXXIV, 19, 40. Patroclus, nom d'un éléphant, VIII, 5. 4. Paulina Lollia, IX, 58, 1. Paulinus Pompeius, XXXIII, 50, 2. Paulinus Suetonius, cos., V, 1, 14.

Paulius Emilius, II, 9, 1; IV, 17, 6;

XXXIII, 17, 1; XXXIV, 19, 5; XXXV, 40, 1. Paulus 1... XVIII, 20, 4; XXVI, 4, 1; XXXIII, 50, 2.
Paulus L., XXXV, 4, 1. -VII, 60. 3. -- cos., II, 57, 2. Paulus, sa basilique, XXXVI, 24, 2.

Pausias, peintre, XXI, 3, 1. — Sieya
men, XXXV, 40, 1 et 3; et 12.

Pedanius L., X, 16, 1.

Pedanius Asconius, VII, 49, 6.

Pedint O., XXXV, 7, 3.

Philimus, VIII, 21, 6.

Philimus, VIII, 21, 6. Pedius Q. XXXV, 7, 3.
Pelethronius, V, 57, 11.
Pelops, III, 8, 1; XXXII, 16, 1. ta côte, XXVIII, 6, 4. Penelope, de Zenxis, XXXV, 36, 3. Penthesilée, VII, 57, 10. Periandre, tyran, IX, 41, 2. Periclès, Athénien, VII, 57, 17. - prince des Athemens, XXII, 20, 2. d'Aristolma, XXXV, 40, Periclyments, statuaire, XXXIV, 19, 40. Perillus, untuaire, XXXIV, 19, 39, Perpenna M., VII, 49, 3. Persee, fils de Danac, III, 9, 4. ancètre d'Alexandre, XV, 13, 2.

— travaux en Afrique, V, 1, 6. —
de Myron, XXXIV, 19, 8. — de
Parrhasius, XXXV, 36, 9.

Persée, guerre, III, 19, 3; XVII,
38, 1: XXXIII, 10, 1, — roj. 38, 4; XXXIII, 17, 1. — roi, XXXIII, 50, 2; XXXIV, 7, 1; XXXV, 40, 10. — vaincu, XXXIII, 17, t. - vaincu per Paul Emile, 11, 9, 1. Persee, eleved'Apelle, XXXV, 36, 46. Perses, fils de Persee, VII, 57, 9. Persus Manius, I, Proem. 6. Petesuccus, roi, XXXVI, 19, 1. Petities Q., XIII, 27, 2. Petisie, pomme, XV, 15, 1. Petosicis, II, 21, 4; VII, 50, 1 Petreius Cu., d'Atine, XXII, 6, 1.
Petrichus, II, 96, 3. — dans son poème, XXII, 40, 1.
Petronius Diodotus, XX, 32, 1; XXV, 64 , 1. Petronius P., préset d'Égypte, VI. 35, 5, Petronius T., consulaire, XXXVII, 7. 3. Pencestes, sauveur d'Alexandre le Grand, XXXIV, 19, 18. Pencetius, frère d'Œnotrus, III, 16, 1. Phaethon, foudroye, XXXVII, II. I. - mourut en Ethiopie, XXXVII, 11,2 et sqq. - châtiment, III, 20, 3. - Phaethon, de Scopas, XXXVI. 4. 13. A. 13. Phalaris, VII. 57, 9. — tymn, XXXIV, 19, 39. Phalarion, pentre, XXXV, 50, 18. Phanas, physicien, XXII, 15, 5. Phaon, Leshien, XXII, 9, t.
Phaenace, roi, XXV, 14, 1. — sta-tne d'orgent, XXXII, 54, 1. Phedius, VII, 47, 1.
Phemonoc, fille d'Apollon, X, 3, 2. Phiemonoc, fille d'Apollon, X, 3, 2.
Pherecyde, de Syros, VII, 52, 2; 57,
14.— maître de Pythagare, II, 81, 2.
Phidiar, son cieve, XXXV, 34, 1.—
Athénien, XXXIV, 19, 1.— sculpteur, XXXVI, 4, 5 et suiv.; VII, 39, 2; XXXIV, 19, 5 et sq.;
XXXV, 34, 1.
Phidon, VII, 57, 7.
Philadelphe, VI, 21, 3.— Ptolémée, VI, 35, 3; XXXVI, 14, 4;
XXXVII, 32, 2. XXXVII, 32, 2. Philemon, 1V, 27, 4; XXXVII, 11, 4;

Philippe, ros. XXXIII. 14, 3. — chranlant la Grece, II, 27, 1. — fleche tirée de son oil, VII, 37, 2. - statue de Charreas, XXXIV. 19, 25. - en quadriges, d'Emphra-19, 23. — En quartees, d'Empire-nur, XXXIV. 19, 28. Plalippe, noblesse, IX, 80, 1. — Por-tique, XXXV, 36, 6; 37, 2; \$0, 19. Philippide, VII, 20, 1. Philippids, XVIII, 74, 3. Philippus, Marcius, censeur, VII. fip. 3. Plaliseus, peintre, XXXV, 40. 18. Plaliseus, auteur de tragedies, XXXV. 36, 42. Philiseux, Rhodien, sculpteur, XXXVI, 4. 22. Philiscus, de Thases, XI, 9, 4 Philiseus, de Parrhasius, 36, 10. Philistide, IV. 36, 2. - de Mallos, IV, so, r. Philistron, XX, 15, 1; 34, 2; 48, 3. Philistus, VIII, 64, 5. Philochares, peintre, XXXV, to, 2. Philocles, peintre égyptien, XXXV, 5, 2.
Philométar Attalus, ros, XVIII, 5, 1.
Philom, architecte, VII, 38, 1.
Philom, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Philomicus, de Pharsale, VIII, 54, 1.
Philomide, V, 35, 1; VII, 20, 1.
Philomide, coureur, II, 73, 2.
Philopator Ptoleuree, VII, 57, 16.
Philostephanus, VII, 57, 16.
Philostephanus, VII, 57, 16. Philozenus, Eretnen, peintre, XXXV. 36, 45. Philozenus, poète, XXXVII, 11, 2 Philyra, VII, 57, 5. Phanix, architecte, XXXVI, 14, 5. Phonix, statusire, XXXIV, 19, 31.
Phonius, chour. XXXVI, 4, 14. Phoroneus, VII, 57, 2. Phradmon . statuaire , 19, 1 et 4. Phrylus. Voy. Hannans. Phryme, de Praxitèle, XXXIV, 19, 21. Phrynon, statuane, XXXIV, 19. Phylarchus, VII, 2, 9; VIII, 64, 5; X. 96. t. Phylarchus, d'Athénion, XXXV. Phyllia, se pendit, XVI, 45, t Phyromachus, statuaire, XXXIV. Pictor, XXIX, 39, 7.
Pictor Fabius, les, X, 34, 2; XIV, 14, 2.
Pictor l'abius, XXXV, ; ... Pictoreus, VII, 49, 2. Piete, temple, VII, 36, t.
Pidamus, XVIII, 3, t.
Piadare, II, 9, 2. — puete VII, 30, t. Pinus Cornelius, peintre, XXXV. 37. 7. Pineus, VII, 57, 10 et sqq.; VII, 57, 17.
Piscientus Junius, XXXVI, 4, 26. Pustrate, iles, V, 38, 2.

comme dit Pison , XVIII, 8, 3. -Pison rapporte, XXXIV, 8, 1; 14, 1.-grave auteur, XVII, 38, 4. ses aummes, 11, 54, 1, nicmotics, XIII, 27, 2.

Pison M., cos., VII, 27, 3; VIII, 54, 5; XXXVII, 6, 2. Pisan, accuse por Vitellius, XI, 72. 2. Pison, d'où vient ce num, XVIII, 3, 2. Pam, prefet de Rume, XIV, 28, 5. Piston, statuaire, XXXIV, 19, 39. Planeus, surnom, XI, 105, 1. Planeas L., H. 31. 2; 1X, 58, 5. —
deux fois consul. XIII, 5, 1. — imperator, XXXV, 36, 44. — orateur, VII, 10, 4.
Planeas, H., 92, 1; XXX, 2, t. — des corpuscules, etc., XXII, 51, 2, — eloge, VII, 31, 1. — essaim d'abeules sur sa houche, XI, 18, 1. république, I, Præl., 17.

Plaute, XIX, 19, 2. — dans l'Andularia, XVIII, 28, 1. — comedies,
XIV, 15, 1; 16, 1 et sq.; XXIX, 14. 1. Plantins Q., cos., X, 2, 3, Plantus, surnous, XI, 105, c. Plinianes, cerises, XV, 30, t. Plistonices Apron, XXXVII, 19, 2. Plotonicus, XX, 13, 2; 48, 3. Plocamus Annus, VI, 24, 4. Plotinus, VII, 36, 2. Plotius L., XIII, 5, t.
Patteliu C., cos., XXXIII, 6, t.
Polemon, perotre, XXXV, 60, 21.
Palemon, voi, XXV, 28, t. Pollion, Asinus, I, Pref. à la fin; XXXIII, 8, 1; XXXV, 2, 6, — monoments, XXXVI, 4, 11 et sq. Pollion Corvilius, 1X, 13, 1; XXXIII, Pollion Navaux, VII, 16, 2.
Pollion Rotalius, XXII, 53, 2.
Pollion Vedius, IX, 39, 2; 78, 1.
Pollion Vitrains, XXXVI, 11, 3. Pollis, statuaire, XXXIV, 19, 40. Podluz et Castor, II, 3-, 2; XXXV. 36, 10. — Pollux d'Hegias, XXXIV. Polike, III. 10, 1; IV, 36, 1; 37, 1; V. 4, 1; 6, 2; VI, 36, 2; 38, 1; VIII. 10, 4. — compagnon de Seipion l'Émilien, VIII, 18, t. - historien, V. 1, 8.

Polybe, probablement un médecia,

XXXI, 47, 6. Polycharmus, sculpteur, XXXVI, 4. Polyelès, statuaire, de la sun olym-piade, XXXIV, 19, 2. Polyclès, statuaire, de la 145° olym-piade, XXXIV, 19, 3. Polyclès, auteur d'une statue d'Estmaphrodite, XXXIV, 19, 31.
Polyeles, auteur d'une statue de Junon en marbre et, de concert avec Dionysius, d'un Jupiter, XXXVI, 4, 92, Polyciete, statuaire, XXXIV, 5, 1;

```
a de l'Arreste de 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                a, ⊤., <u>a,</u>
⊯. च. i., i,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   stimitens, III.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 are. TIII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             FIGURE T. S. L.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TL -. 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       area. T.L. . . III.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   77L 3L t.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7 - 222
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             The Park II of S. W.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - 100 more.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TTLY : M.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10, .. — 🕸
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      The North Research of the State of the State
                                                                                                                                                                                                                                        TAXIVIL 9. XXXVIL 9. XXXVIL 9. XXXVIL 9. XXXVIL 9.
1 : 10
```

Pytheas, de Marseille, II, 77, 2; 99,6; IV, 27, 5; 30, 1; XXXVII, 11, 5.
Pytheas, graveur, XXXIII, 55, 3.
Pythias, statuaire, XXXIII, 19, 3.
Pythias, sculpteur, XXXIII, 47, 2.
Pythocibs, statuaire, XXXIV, 19, 3.
Pythocibs, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Pythocibs, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Pythocims, de Dinomène, XXXIV, 19, 26.
Pythodicus, statuaire, XXXIV,

Pythodicus, statuarre, XXXIV, 19, 35.
Pythodorus, sculpteur, XXXVI, 4, 25.
Pythodorus, sculpteur, différent du precédent, XXXVI, 4, 25.
Pythus, VII, 57, 14.

Quinctiens, près, XVIII, 4, 6.
Quinctius (Famille des), XXXIII, 6, 5.
Quinctius C., cos., VII, 36, t.
Quinctius Cincinnatus, XVIII, 4, 6.
Quinctius Flamininus, cos., XIX, 45, t.
Quinctius Scapula, VII, 54, 5.
Quirianes, pommes, XV, 15, t.
Quirianes, temple, VII, 60, t; XV, 36, 2.— c'est-a-dire Romulus, XV,

## R

Rebirius, XXVIII, 21, 3.
Rachius, VI, 24, 5.
Raphius, roi d'Égypte, XXXVI, 14, 5.
Raumena, VIII, 65, 2. Rebilus, cos., VII, 54, 2. Regulus Attilius, XVIII, 6, 3. — imperater, VIII, 14, 1.
Remus, XV, 20, 3.
Rhadamanthus, VII, 57, 2. — frère de Mines, VI, 32, 15. Rhamsès, roi d'Égypte, XXXVI, 14, 3. Rhemmius Palamon, XIV, 5, 4. Rhodope, courtisane, XXXVI, 17, 5. Rhæcus, modeleur et architecte, XXXV, 63, 2; XXXVI, 19, 6. Rhatus, chef, III. 26, 1. Romilius Pollio, XXII, 53, 2.
Romilius, T., VII, 29, 2. Aomulus, III, 9, 13; IX, 63, 1; XIV, 14, 2; XV, 36, 2; XVI, 5, 1; XVIII, 2, 1; XXXIII, 4, 2; 9, 1; XVIII, 2, 1; XXXIII, 4, 2; 9, 1;
XXXV, 34, 2. — so statue and tonique, XXXIV, 11, 3. — Romulus
et Rémus, XV, 20, 3.
Roscius, Li, statue, XXXIV, 11, 3.
Roscius, biation, VII, 40, 1.
Roscius, histion, VII, 40, 1.
Robins, medecin, XXIX, 5, 2.
Rubrius, histion, VII, 10, 4.
Rufius Carlicius, VII, 50, 5.
Rufus Cornelius, VII, 51, 1. Rufus Cornelius, VII, 51, 1. Rufus Julius, XXVI, 4, 1. Rufus Messala, VII, 53, 1. Rufus Sicilius, VII. 4, 2. Rufus Tarina, XVIII, 7, 1.
Rullianus Fabius, VII, 42, 1. Rullus Servibus, VIII, 78, 1. Russatus Felix, VII, 54, 7. Rusticellus Hercules, VII, 19, 3. Rutilius, 11, 29, 1; VII, 36, 2.
Rutilius, mari de Livis, VII, 49, 5.

S

Sabinus T. Septimius, XXXIV. 19.42. Sabinus Tire, XIX, 57, 2. Sabinus Titius, VIII, 61, 3. Saluces, XXXIII. (5, 2, Saluces, XXXIII. (5, 2, Saluces, XXXIII. (5, 2, Salluste (Les jardins de), VII, 16, 2. Sallustius, ami d'Auguste, XXXIV. Sallustien, enivre, XXXIV, 2, 2, Sallustius Dionysius, XXXII, 26, 2. Salonienee, branche, VII, 12, 1. Salonius, client de Caton, VII, 12, 1. Salpe, XXVIII, 7, 3; 18, 2; 23, 5; 80, 1. — sage-femme, XXXII, 47, 1; 51, 1. Salutio, Scipio, XXXV. 2, 5; VII, 10.4. Salut, temple, XXXV, 7, 1. Salvins, VII, 19, 2. Sammule, VII, 49, 6. Sangus, temple, VIII, 74, 1. Sapaho, XXII. 9, 1. — de Léon, XXXV, 40, 16. Saspedon, lettre, XIII, 27, 3. Saserna, père et fils, XVII, 35, 37. Saturne, pere de Chiron, VII, 57, 5.

— statue à Rome, KV, 7, 6.

temple, XV, 20, 4.— lac, XXXI,
18, r et 2.— Saturne, III, 3, 3. Saturninus Volusius, VII, 12, 1; 49, 3; XI, 90, 2. XI, 90, 2.
Satyre, d'Ariston, XXXV, 36, 46.
Satyres, sur une fiole, XXXIII, 55, 2.
Satyres, XXXVII, 24, 2; 25, 3.
Satyres, architecte, XXXVII, 14, 5.
Satyres, poëte, XXXVII, 11, 2.
Saufeius Ap., VII, 54, 4.
Saufeius Decumus. VII, 54, 5.
Sauras, sculpteur, XXXVI, 4, 28.
Scavola Q., VIII, 20, 1; XIV, 15, 1;
XVIII, 21, 21. XVIII, 7, 1. Scandianes, poires, XV, 17, 2 et sqq. Scandius, XV, 15, 1. Scantianes, pommes, XV, 15, 1. Scantiane, vigne, XIV, 5, 2. Scopula Quinctins, VII, 54, 5. Scaurus (Les.), X1, 105, 1.
Scaurus M., ėdilitė, VIII, 24, 1;
XXXIV, 17, 1; XXXV, 40, 3; XXXVI, 2, 1; 24, 10. - atrium, XXXVI, 2, 1. — théaire, XXXVI, 8, 2; 64, 1. — Scaurus M., VIII, 5, 2, 04, 1. — ocaurus M., VIII, 40, 1; IX, 4, 3; XXXVII, 3, 1. — beau-fils de Sylla, XXXVII, 24, 10 et sqq.; XXXVII, 5, 1. — Mémoires, XXXIII, 6, 5.

Scaurus M., le père, prince de la cité, VII, 40, 1; XXXVII, 24, 13. — consul, et bientôt prince, II, 55, 3; VIII, 82, 3. VIII, 82, 3. Sceptianes, pommes, XV, 15, t.
Sciption L., VII, 24, t; XXXIII,
48, t; 53, 2; XXXV, 7, 4;
XXXVII, 6, t. Scipion Æmilianus, V, 1, 8; VII, 28,1; VIII, 18,1; X, 60,3; XXII, 6, 3; XXVI, 9, 2; XXXVII, Scipion l'Africain, l'Ancien, VII, 7, 1. Scipion Allobrogicus, XXXIII, 50, 1.

Scipion Amaticus L., I, pref., 8.

Scipion Metelius, VIII. 24. 3. . consulaire, X, 27, 1.
Surpion Nasica, VII, 34, 1; 60, 4. Scipron Pomponianus, XXXV, s. 5. Scipion Salulio, VII, 10, 4.
Scipion Serapio, VII, 10, 3, XXI, 7, 1.
Scipion, flotte, XVI, 74, 4. — hecher, III, 3, 4. — cassette, VII, 26, 1, Scipions (Tarragone, œuvre des), III. 4. - Marcius, vengeur des Scipsons, XXXV, 4, 2. Scopes, graveur, XXXVI, 21, 1. sculpieur, XXXVI, 4, 13.
Scopes, statuaire, XXXIV, 29, t et 40.
Scribonus C., II, 35, 1. Scrofa, XVII, 35, 37.
Scyllis, sculpteur, XXXVI, \$ , 1. Scyllis, d'Androhms, XXXV, 40, 13. Scymous, graveur, XXXIV, 19. 35. Scythes, fils de Jupiter, VII, 57, 9. Sebosus, VI, 35, 6. — Station, VI, 36, 4; IX, 17, 3. Secundilla, VII, 16, 2. Secundus Pomponius, XIII, 26, 1. Sedigitas (sœurs), XI, 99, 1. Sedigitus Volcatius, XI, 99, 1. Segesta, déesse, XVIII, 2, 2. Seia, deesse, XVIII, 2, 2. Seia Fortuna, XXXVI, 46, t. Seins M., X, 27, 1; XV, 1, 2. Sejan, VII, 40, 2. — 28 fin, VIII. 74. 3. 74, 3. Seleucus, roi, II, 67, 2; V, 33, 6; VI, 17, 2; 18, 13; 21, 8; XVI, 59, 2. — Nicator, VI, 12, 2; 21, 8. — fondateur d'Apamie, V, 21, 1 33, 4. Seleucus, roi d'Aristodeme, XXXIV, 19, 36. - de Bryanes, XXXIV 19, 24. Sélencus, père d'Antiochus, VI, 18, 1 cl i. Semenpserteus, roi d'Egypte, XXXVI. Semiramis, VI, 3, 1; 25, t; 32, 4; VII, 57, 16. — de servante devenant reine, XXXV, 36, 16. - at tels, VI, 18, 4. -- coupe, XXXIII, 15, 1. -- cheval, VIII, 64, 3. -jardins, XIX, 19, 1.
Semproums, cos., XXXIII, 6, 3. Senèque, VI, 21, 5; IX, 78, 1; XIV, 5, 5; XXIX, 5, 4. Sentius C., préteur, XIV, 19, 1. Septemus T. Sabinus, XXXIV, Septimuleius, XXXIII, 14, 1. Septimuleius, XXXIII, 14, 1.
Seranus (Famille des), XIX, 2, 2.
Seranus (XVIII, 4, 4.
Serapio Scipion, VII, 10, 3; XXI, 7, 1.
Serapio, peintre, XXXV, 37, 2.
Sérapis, temple à Thebes, XXXVI,
11, 4. — Sérapis, en emerande,
XXXVII, 19, 2.
Serenus Anneus, XXII, 47, 1. Sergia, olive, XV, 4, 1; 6, 1. Sergius M., son éloge, VII, 29, 4 et sqq. Sergius Orata, IX, 79, 1. Sertorius Q., VII, 27, 1; VIII, 50, 7, XXII, 6, 3. Servator Jupiter, XXXIV, 19, 24 et 25. Servite famille, XXXIV, 38,

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The same XXXIV. Q.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | men mus. XXXVII. 21, 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **** T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Letter Charles Continued Control Victorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ie <b>side</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ar an arab. KXXIV. 11. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ne de l'Herruina, VII, II de l'Herruina, VIII, II de l'Herruina, VII, II de l'Herruina, VIII, II de l'Herruina, VIII, II de l'Herruina, V |
| <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAXIL 4. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : _ ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eerma Tironani al III. 1, 15, VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amely The state of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113 Sep. 15 Tax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 7 7 12-04 TL 10, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A THE CANADA SANGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tit. 'Tl. 44. ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nam . I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - : :==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Z 2. XXII. 6. 2;<br>Z 2. XXVIV2. 2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Land St. St. Marrie Co. Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TITO — seasoners de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| agen of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The state of the s |
| en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | it had a mid. The 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S., 1788 Lagride, VII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | To some mana, XIV, d, k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | men a derader rom,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | um an areas<br>An an areas<br>An an areas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 C. C. S. T. T. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tura de la destación de la des | and the state of t | 17.7.17. a. 2; 19,5;<br>: 7. : . XXXV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ter in American property and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XXXVI, 24, 3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The Market of the State of the  | A the a single of the first of the second of | — w. e. co., manasee, III, q. 14.<br>— w. ee ca., will, d.), a; XIII,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | arere in the Carmilla Service of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tan in the state of the state o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| And the second of the second o | teration foreign in that is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | In the State of Trades, sculpteur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sale of the Albert of the Albe | Secularity 7 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trans. Proposits, XXXIV, 11, 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Telephane, statua XXXIV, 19, 19. statuaire, XXIV, 19, 19.
TVlephane, peintre, de Sicyone,
XXXV, 5, 2.
Telèphe, XXV, 19, 1; XXXIV, 45, 1.
— de Parrhasus, XXXV, 36, 11.
Telestus, poete, XXXV, 36, 45.
Terentia, VII, 49, 5.
Terentius Ca., XIII, 27, 1.
Terentius M. F., VII, 50, 3.
Terentius Cora, VII, 54, 4.
Terentius Lucanus, XXXV, 33, 1. Terentuis Lucanus, XXXV, 33, t. Terpilla, XIV, 18. 7.
Terpander, VII, 57, 13.
Terre (Tellus), temple, XXXIV, 14, 1. Tertulla, VII, 50, 4. Tenca, reine d'Illyric, XXXIV, 11,3. Teucer, XXV, 20, 1. Tencer, cuseleur, XXXIII, 55, 3 Thales, de Milet, 11, 9, 1; X VIII, 57, 5. Thalna Juventius, VII, 54, 3. Tham, ras, de Thrace, VII. 57, 13. de Théon, XXXV, 40, 19. Thémison, auteur du premier ordre, XIV, 21, 1; XXV, 23, 2; 39, 1, XXIX, 5, 1.
Themustocle, XXXIV, 12, 1,
Fheochrastus, XXXVII, 12, 7 Theocrite, chant magique, XXVIII. Theodorus, XX, 40, 1; XXIV, 120, 3. Theodorus, peintre, XXXV, 40, 19. Theodorus, peintre, de Samos, XXXV, 40, 21. Theodorus, architecte, de Samos, VII, 57, 7; XXXVI, 19, 6; XXXIV, 19, 33; XXXV, 43, 2. Theodorus, charlatan, XXXV, 40, 22. Theodorus, son fonds de terre à Smyrne, XXXVII, 46, 2. Theomène, XXXVII, 11, 8. Theomnessus, peintre, XXXV, 36, 43. Theomiestus, statuaire, XXXIV. Thion, peintre, XXXV, 40, 19. Théan, crieur, XXXIV, 6, 2.
Théaphraste, 1 Prél. 23; III, 9, 5; VII, 54, 5 et 14; VIII, 43, 1; 49, 1; 54, 2; 69, 3; 82, 2; IX, 49, (; 54, 2; 09, 3; 23, 2; 1A, 28, 6; 83, 1; X, 41, 4; XI, 116, 1; XIII, 30, 5; XV, 1, 1; 3, 6; 40, 5; XVI, 62, 1; XVII, 37, 8; XIX, 10, 1; 48, 1; XX, 3, 1; XXI, 9, 1; 68, 1; XXV, 5, 5; 32, 1; XXVI, 63, 2. — suteur grave, XXVII, 40, 2; XXVIII, 46, 15, 15, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 10, 1; 1 9, 1; 14, 1; 16, 1; 19, 1; 40, 1; 46, 1; XXXIII, 37, 1; 28, 1; XXXVI, 29, 1; XXXVII, 11, 4; 13, 1; 19, 1; 25, 4; 74, 1.

Theapampe, II, 110, 3; III, 9, 5;
15, 3; IV, 1, 2; VII, 49, 2;

XXXI, 13, 2; 14, 2; 19, 1. Thericles, XVI, 76, 7. Theremachus, statuaire, XXXIV, 19, 2; XXXV, 36, 16. Fhésée, VII, 57, 9 et miv.; XXII, 64, t. — d'Aristolaus, XXXV, 60, 12. — d'Euphranor et de Parrhasius, XXXV, 40, 5. — de Par-rhasius, XXXV, 36, 9. Thespis et Thespiades, statues, XXXIV, 19, 17.

Flespiades, statues, XXXVI, 4, as.

Phoesen, Thessalus, medecin, XXIX, 5, 3. Thessalus, rot, IV, 14, r.
Thetis, de Scopas, XXXVI, 4, 13.
Thoas, VII, 52, 6; VIII, 22, r. Thrason, VII, 57. 5. Thrason, statuaire, XXXIV, 19, 40. Thracellus, XXXII, 19, 3.
Thucellus, XXXII, 19, 3.
Thucedide, III, 13, 1; VII, 57, 16.
— general, VII, 31, 2. Thylon, XXV, 5, 4.

Tibère, Caprée, III, 12, 3. — pensées, VII, 46, 3. — règue, XXVI. 6, 1; XXXIII, 59, 2. - neuvième 6, r; XXXIII, 32, 2. — nauvieme année, XXXIII, 8, r. — Tibere Ang., XIX, 41, 2; 42, r. — Tibere Cesar, I, Prél., 20; II, 86, r; X, 76, r; XI, 54, 2; XIV, 3, r; 8, 4; XV, 21, r; 40, 3; XVI, 76, 3; 76, 6; XXII, 10, 3; XXVI, 6, r; XXVIII, 5, 2; XXX, 4, r; XXV, 10, 2; XXVIII, 5, 2; XXX, 4, r; XXV, 10, 2; 40, 2; XXXIII, 62, 2 10, 2; 40, 7; XXXVI, 67, Tibere prince, IX, 4, 1; X, 60, 1; XIII, 27, 3; 29, 2; XV, 16, 2; XIX, 23, 1; 28, 1; 33, 1; XXXIV, 19, 13; XXXV, 36, 10; XXXVI. 66, 3. — Tibere, le plus sévère des hommes, XXVIII, 5, 2. — Tibere Chaidius, prince, IX, 29, 1; XIV, 28, 5. — fils d'Auguste, XXVI, 3, 1; 6, 1 sq. — impera-tor, XXII, 46, 1; XXVI, 6, 1. — Tibere Nerou, VII, 20, 1. — sa re-traite, VII, 46, 2. Tiberien, snathre, XXXVI, 11, 1 et suiv. Tiburtus, fondateur de Tibur, XVI. 87, 1. Ticinius Menas, VII, 59, t. Tigrane, VII, 27, 3.

Tigrane, VII, 27, 3.

Timorus, II, 6, 9; III, 13, 1; IV, 27, 4; 30, 3; 36, 2. — mathematicien, V, 10, 6; XVI, 34, 1; XXXII, 13, 2; XXXVII, 11, 6.

Timagène, III, 23, 5; XXXIII, 40, 1. Timagoras, peintre, XXXV, 35, 1.
Timanthe, peintre, XXXV, 36, 5 Timarchide, scuipteur, XXXVI, 4, 22. — statueire, XXXIV, 19, 40. Timarchus, XI, 63, a. Timarchur, statuaire, XXXIV , 19, 3. Timarchus, statusire, XXXIV, 19, 3.
Timarcte, XXXV, 35, 2.— tille de
M.con le jeune, XXXV, 40, 22.
Timaris, reine, XXXVII, 66, 1.
Timaristus, XXI, 105, 4.
Timocles, statusire, XXXIV, 19, 3.
Timomaclus, peintre, VII, 39, 1;
XXXV, 40, 11.— sa Medee et
son Ajax, XXXV, 59, 1.
Timon, VII, 18, 3.
Timon, statusire, XXXIV, 10, 40 Timon, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Timosthène, V, 9, 1; 35, 1; VI,
5, 1, 33, 1; 35, 6.
Timotheus, VII, 57, 13. Timotheus, sculpteur, XXXVI, 4, 18. — statuaire, XXXIV, 19, 40. Tiphy 2, VII, 57, 12. Tiresias, VII, 57, 12. — monument, XXXVII, 66, 2. Tividate, roi d'Armeme, VII, 40, 1; XXX, 6, 1; XXXIII, 16, 1. Tiro Sabinus, XIX, 57, 2.

Titias, statuaire, XXXIV, 19, 40.

Titicas, et atuaire, XXXIV, 19, 40.

Titicas, de Sievone, XXXIV, 19, 39.

Unbricius, X, 7, 1.

-- père d'Ateesdaus le peintre, XXXV, 10, 21. Tite-Live, historien, 1, Préf., 12; III, 1, 5; 23, 5. Tithwes, roi, XXXVI, 19, 1 Tivdius Labeon, peintre, XXXV, 7, 2. Tities, personnage prétorien, XXXI, 7 Jinus Sabinus, VIII, 61, 3.

Titus, emp., II, 22, 2; XXXIV, 19, 6.

— son palais, XXXVI, 4, 24.

Tlépolème, XX, 73, 5, XXXV, 36,
42.— de Praxite'r, XXXVI, 6, 11.

Toranius, marchand d'esclares, VII, to, 5. Torquatus, VIII, 74, 2; XXXIII, 5, 2. — Manlion, VII, 5, 4.
Torquatus Novelhus, XIV, 28, 5. Trebus Niger, 1X, 41, 2; 48, 1; X, 20, 2; XVIII, 4, 2; XXXII, 6, 1. Tremulus Marcius Q., XXXIV, 11, 3, Triarius, VI, 1, 1, Triptoléme, VII, 57, 8. — piece de théâtre, XVIII, 12, 2. — statue de Praxitèle, XXXVI, 4, 11.
Tritannus, VII, 19, 1. Trogus (Trogue Pompée), III, 3, X,51,3; XI,94,1; 114, 2; XVII, 9, 1; XXXI, 47, 6. Trophonus, oracle et image, XXXIV. Trophonus, oracle et image, XXXIV, 19, 17, — dieu, XXXI, 11, 1.

Tryphon Ptolemeus, VII, 57, 16.

Tuberon. VII, 51, 1; X, 20, 9; XVIII, 66, 1. — Q, cos., VIII, 25, 1.

Tubertus Postumius, X V, 38, 1.

Tuccia, vestale, XXVIII, 3, 3.

Tuccia, vestale, XXVIII, 3, 3.

Tuccia, VII, 54, 4.

Tuditanus, 1, Pref. 6; XIII, 27, 2.

— soumit les Istriens, III, 23, 1. Tullius M, chevalier romain, VII, 16, 3. Tullius Lauren, XXXI, 3, 2. Tallus Servius, II, 111, 42 VII, 75, 1; XXXIII, 4, 2; 6, 7; XXXVI, 70, 1.
Tallus Clorion, XXXIV, 11, 3. Tullus Hostilius , II, 54, 1; IX, 63, 1; XVI, 5, 1; XXVIII, 4, 1. Turianus, modeleur, XXXV, 45, 3. Turpilius, chevalier rom., XXXV, Turranus Gracilis, III, 1, 4; IX. 4, 3, X.VIII, 15, 1. Turranianes, poites, XV, 16, 2, Tychius, VII, 57, 5. Tychius, VII, 57, 5.
Tyndaceus, XXIX, 1, 2. Tyndarides, de Nicomachus, XXXV, 40, 20. Typhon, roi, 11, 23, 2. Tyrrhenus, VII, 57, 17. Tyrrhenus, roi, III, 8, 1.

Ulysse, XXVIII, 4, 6. - découvrant Achille, XXXV, 40, 9. - sur une d'Aristophon, XXXV, 40, 73.— de Parrhams, XXXV, 40, 5.— de Parrhams, XXXV, 40, 5.— folie simulée, d'Fuphranor, XXXV, 40, 5. — sur son sasseau, de Pam-phile, XXXV, 36, 14. — on lui met le honnel, XXXV, 36, 44. voyages, XXX, 2, 2. — vaisseau, IV, 19, 2. — guerite, III, 13, 3.

660

Pacia, mirnom, XI, 105, 1.
Pasene, médeciu, XIX, 8, 5.
Palens Vectius, XXIX, 5, 2. Palens Vinnius, VII, 19, 2.

Paleria, VII, 25, 1. — fille de Publicola, XXXIV, 13, 2. blicola, XXXV, 19, 3.

\*\*Faleria, famille, XIX, 19, 3.

\*\*TIT - a. 3. — Cornelius, Volerianus, III, 17, 3. -X. 2, 3; KIV, 13, 1. Valorius d'Antium, II, ere, 4. Paleries, grehitecte, XXXVI, 24, 2. Falerius C., cos., XIX, 15, 2. Falerius Corvinus, VII. 49, 4. Valerius L., II, 34, t. Valerius M., XV, 38, 1. Valerius Marianus , XIX, 1, 3. Valerius Max. Messala , XXXV, 7, 3. v eterius max. Messala, XXXV, 7,
— Messala, cos., VII; 60, 3.

\*\*Palerius Publicola, XXXVI, 24, 9.

\*\*Palerius Soranus, I, Préf. 3, 9, 11.

\*\*Palerius C., XXV, 2, 1.

\*\*Palla Tuccius, VII, 54, 4.

\*\*Pannius, roi, IV, 25, 1.

\*\*Pannius, roi, IV, 25, 1. Fannius, roi, IV, 25, x.
Fanus, surnom, XI, 105, s.
Fanus, défaite, VII, 46, 3.
Fanon, M. I, Préf. 13; II, 3, 3; III, 3, 3; 15, 1; 16, 3; 17, 3; a6, a; IV, 20, 6; 22, 3; 24, 4; 35, 3; VI, 15, 3; 19, a; VII, 2, 5; 6, 1; 16, 3; 19, a; 21, 1; 53, 3; 59, 1; 60, 3; VIII, 68, 1; 74, 1; IX, 8a, r: X, 53, 1; XIII, 21, 1; 27, 1; 60, 3; VIII, 68, 1; 74, 1; IX, 81, 1; X, 53, 1; XIII, 21, 1; 27, 1; XIV, 5, 2; 14, 1; 17, 2; XV, 8, 2; 18, 2; XVI, 3, 1; 50, 2; 75, 1; XVII, 6, 4; XVIII, 4, 2; 30, 2; XIX, 2, 2; XXI, 20, 4; 54, 1; 82, 2; XXII, 6, 3; 53, 2; 69, 1; XXV, 7, 3; XXVI, 8, 1; XXVIII, 4, 7; 15, 1; 17, 1; XXII, 5, 1; 8, 1; 18, 110, 2, 41, 5, XXXIII 8,1;18,1;19,2;41,5;XXXIII, 15, 2; 25, 2; 47, 2; 55, 1; XXXIV, 19, 7;45, 1; XXXV, 2, 7; 40, 11; 46, 1; 49, 4; XXXVI, 4, 4; 19, 7 et sqq, 29, 1; 69, 1; XXXVII, 5, 1. — détermine le temps, XVIII, 69, 5. — ågé de 80 ans, XVIII, 15 1. — ågé de 88 ans, XXIX, 18, 1. — commandant de la facta desta de la flotte dans la guerre des Pirates, III, 16, 3. — jeunosse, XXXV, 40, 11. — image de Varron dans une bibliothèque, VII, 31, 7. - ses livres des Antiquités humaines, XIII, 27, 2.

Vatinius, surnom, XI, 105, 1:

Fectius Marcellus, II, 85, 3; XVII, Fectius Valens, XXIX, 5, 2. Vedius Pollio, IX, 39, 2; 78, 1. Véjove, image, XVI, 79, 3. Ventidius P., VII, 44, 1. Ventidius P., VII, 44, 1.

Vanus, le myrte, XII, 2, 1; XV, 36, 2.— temple, II, 97, 1.— lac, XXXII, 8, 1.— image, VII, 35, 1.— jardins, XIX, 19, 2.— au Panthéon, IX, 58, 5.— Venus extra muros, XXXVI, 4, 5.— Vénus Cluacine, XV, 36, 1.— Vemus Genitrix, II, 23, 4; VII, 39, 1; XXXV, 45, 2.— Venus Genitrix,

temple, VIII, 64, 3; XXXV, 9, 1; 40, 1; XXXVII, 5, 1; VII, 39, 1; VIII, 7, 2.

Venus Guidienne, VII, 39, 2.

temple à Guide, IX, 41, 2.

Vénus Murcia, XV, 36, 3.

Venus Venus Victrix, temple, VIII, 7, 2.

Vénus entre les Grices et les Capidons, XXXV, 40, 17. — de Ni-cearchus, XXXV, 40, 17. — Vé-nus Anadyomène, d'Apelle, XXXV, 36, 25; 40, 20. - Venus Genitrix, d'Arcesilaus, XXXV, 45, 3. — Vénus, de Cephisodore, XXXVI, 4, 12. de Néalcès, XXXV, 40, 17.—
de Phidias, XXXVI, 4, 5.— Guidienne de Praxitèle, VII, 39, 1;
XXXIV, 19, 20; XXXVI, 5, 10.—
Vénus, de Philiscus, XXXVI, 4, 22. - Vénus se baignant, de Polycharmus, XXXVI, 4, 24. -- Vénes, de mus, XXXVI, 4, 24. — Vénus, de Scopas, XXXVI, 4, 12. Vénus, le cicer de, XVIII, 32, 1. Verras, IXXIV, 18, 7. — Cicéron lui reproche un Cupidon, XXXVI, 4, 10. — condamné par Cicéron, XXXIV, 3, 2. Ferrius Flaccus, VII, '54, 1'; VIII, 6, 1; IX, 39, 2; XVIII, 11, 1'; XXVIII, 4, 4; XXXIII, 19, 5; 36, z. Ferrucosus Fabius, XXXIV, 18, Verts (La), d'Aristolaus, XXXIV, 40, 12. — debout, XXXV, 36, 10. Pespasien, Auguste, II, 5, 4; XII, 

 Vespasien, Auguste, II, 5, 4; XII, 42, 6. — empereur, III, 4, 15; V, 1. 2; 14, 8; XXXIII, 12, 3, XXXV, 36, 15; XXXVI, 4, 15; 11, 3; 24, 2. — les Vespasiens censeurs, IV, 50, 3. — les Vespasiens empereurs, II, 10, 3; III, 9, 13; XII, 54, 1; XXXIII, 12, 8; XXXIV, 19, 53. — Vespasien régnant, XXXV, 37, 7.

 Vesta assise, de Scopas, XXXVI, 4, 13. — temple, VII, 45, 2; XXXIV, 7, 1.

 Vestalis Fabius, VII, 60, 2,

 Vestilin, VII, 4, 1.

 Vestiliu, VII, 4, 1. Vestorian bleu, XXXIII, 57, 2. Vetulenus Ægiálus, XIV, 5, 3. Vetus Antistius, XXXI, 3, 27, XXXIII, 8, 1, Viator Julius, VII, 18, 2. Vibius Crispus, XIX, 1, 3, Vibius, homme du peuple, VII, ro. 3. Victoriat, espèce de mounaie, XXXIII, 13, 5, Findex Julius, XX, 57, 1. Vinnius Valens, VII, 19, 2. Vipsanius, cos., VII, 20, 1; VIII, 72, 1. Fipsanius, cos., VII, ao, r; VIII, 72, r.

Firgile, sa probité, I, Préf., r. —
vers, VII, 31, 6. — chant magique,

XXVIII, 4, 5. — autographe, XIII,
26, r. — Virgile, VIII, 65, 3; XI,
23, r; XII, 8, r; XIV, r, 5; 3, 7;
8, 7; 25, 6; XV, a, r; 16, a;
17, r; XVI, 56, r; XVII, a, 8;
3, 4; 23, r; 24, 4; XVIII, 7, 2;
30, 3; 45, r; 49, r; 56, a; 57, 3;

65, 5; 71, 1; 72, 3; 75, 1; XIX, 19, 9; XXII, 77, 1; XXVIII, 4, 5; 80, 1; XXIX, 8, 51.— sur le sandyx, XXXV, 23, 1.

Piscus Macrinus, XI, 90, 2.

Pitellius, discours, XI, 71, 3.

Pitellius, discours, XI, 71, 3.

Pitellius régnant, XXXV, 48, 4.

Pitellius Pollio, XXXVI, 11, 8.

Polentius Pollio, XXXVI, 11, 8.

Polentius Sedigitus, XI, 9, 9.

Polagesus, roi, VI, 30, 2 et 291.

Polumius Saturniaus, VII, 12, 1; 49, 3; XI, 90, 2.

Polusius Saturniaus, cos., VII, 12, 1; 49, 3; XI, 90, 2.

Polusius Saturniaus, cos., VII, 12, 1; 15, 1; II, 111, 3.— ile consacrés, III, 14, 7.

Palcasius Gurges, VII, 64, 2.

## X

Xanthus, XXV, 5, 4.

Xenagoras, VII, 57, 18; XXXIV, 19, 33; XXXVII, 11, 7; 9, 2.

Xinocrate, XX, 64, 3; 82, 2; XXI, 105, 5; XXII, 32, 5; 33, 5; 43, 1; XXVII, 63, 1; XXXVII, 67, 2; XXXVII, 63, 2; XXXVII, 10, 1.

Xinocrate; a cirit sur la peintere, XXXIV, 19, 33; XXXV, 36, 8.

Xinocrate; sateaire, XXXV, 40, 21.

Xinocrate; sateaire, XXXV, 40, 21.

Xinocrate; sateaire, XXXV, 57, 2.

Xinocrate; sateaire, XXXV, 57, 2.

Xinocrate; sateaire, XXXV, 58, 8.

Xinocrate; sateaire, XXXV, 58, 8.

Xinocrate; sateaire, XXXV, 58, 8.

Xinocrate; sateaire, XXXV, 58, 2.

Xinocrate; xinocrate, xinocr

# Z

Zachalias, XXXVII, 60, 4.
Zancks, XI, 63, 2.
Zaratus, XXX, 2, 2.
Zenodorus, slatuaire, XXXIV, 18, 6.
Zenon, XXII, 44, 2. — statue,
XXXIV 19, 41. — livres, XXV,
21, 4.
Zénothémis, XXXIV, 18, 7; XXXVII,
11, 4; 23, 1; 24, 1.
Zethus et Amphion et Direc, etc.,
XXVI, 4, 21.
Zeuziade, statuaire, XXXIV, 19, 3.
Zeuzis, peintre, XXXIV, 36, 2 et suiv.
Zmarrès, roi d'Égypte, XXXVI, 14, 5.
Zopyrus, graveur, XXXIII, 55, 2.
Zoroastre, VII, 15, 8; XI, 97, 2;
XVIII, 55, 2; XXX, 2, 1; XXXVII,
55, 2; 49, 1; 57, 1; 58, 1.
Zoroastre, aulre, de Proconnèse,
XXX, 2, 4.

# INDEX

# DES NOMS DE PLANTES,

TANT ANCIENS QUE MODERNES,

# ET DE QUELQUES PRODUITS VÉGÉTAUX.

ACO.

Abies excelsa, DC., XVI, 18, f. ..... pretinata, XVI, 18, 7. Abricol, XV, 11, 1.

Absinthe, espèces, description, propriétés, XXVII, 28, 1 et suiv.

Abstathe maritime, on scriphium, description, propriétés, XXVII,

Acacia catechu, Wild., XII, 15, 2.—
acacia nilotica, Delile, XIII, 19, 1;
20, 1.— acacia seșat, Delile, XIII,
50. 1.

Atacia, blanc, acacia poir, description et graines, XXIV, 87, 1.

Acanos, espèce d'éryrgion aulvant quelques-uns, propriétés, XXII, 10.1.

Acanthe, deux espèces; parderos, melamphyllos, propriétés, XXII, 34, 1. Acanthus spinosus, L., XXII, 34, 1. — acanthus mollis, L., XXII, 34, 1.

Acanthion.ou épine blanche, propriétés, XXIV, 68, 1.

Acarna gummifera, L., XXI, 56, 1.
Acer pseudoplatanus, L.; acer creticum;
acer campestre, XVI, 26, 1.— acer

opalus, L., XXIV, 112, 1.
Access anthropophera, L., XXVI, 63, 1.

Athemenis on hippophobas, herbe magique, XXIV, 102, 1. — merveille, XXVI; 91 1.

Ache, culture, XIX, 46, 1. - propriétés médicales, XX, 46, 1 et suiv.

Achillea millefollium, L., XXIV, 95, 1; XXV, 19, 1. — achillea tomentosa; achillea magna, XXV, 19, 1.

Achilless, herbe due à Achille, XXV,

Achilleos, vraie, description, XXV, 19. 1.

Achilleos, autre, description, XXV, 19, 2.

Acinos, plante mangée en Égypte, XXI, 52, 2. — proprietes médicales, XXI,

Acond, en abondance à Acone, VI, 1, 3

ÆTH

ALI

— anecdole, XXVII, 2, t. — violence, XXVII, 2, 2 ret 3. — emploi médical; XXVII, 2, 4 et 5. — description, XXVII, 2, 5. — ou cammaron, on thélyphonon, ou myoctonos, XXVII, 2, 5. — étymologie, XXVII, 2, 5.

Aconstum napellus, L., XXI, 30, 1.
Acorna, a un duvet épineux, XXI,

56, 1.

Acoron, description, propriétés, XXV,
100. I.

Acorus calamus, L. XXV, 100, 1.
Actwa, description, propriétés, XXVII,

26, 1.
Active spicata, L., XXVII, 26, 1.

Acto, sureau suivaut quelques-uns, hièblesuivant d'autres, XXVI, 73, 2. Adamantis, herbe magique, XXIV, 102. 2.

Adurca, nait aur l'écorce des roseaux. XVI, 66, 3. — propriétés, XX, 88, 1; XXXII, 52, 2.

Adiante, ne perd pas ses feuilles, XXI, 60, 1.

Adiantum, on callitrichos, on polytrichos, propriétés, XXII, 30, 1 et suiv. Adiantum capillus Veneris, L., XXI, 60, 1. — adiantum trichomanes, XXV, 86, 1.

Adontum: Pline paralt avoir pris ce nom pour une espèce d'abrotonum; Voy, la note, XXI, 34, 1.

Adrachad, XIII, 40, 1; XVI, 33, 2.

Ægidops, herbe nusible aux céreales,

XVIII, 44, 5. — emploi pour les
yeux, XXV, 93, 1.

Egilops ovala, L., XVIII, 44, 5; XXV, 93, 1;

Ægilops, antre, XXI, 63, 1. Ægolethron, plants meurtrière à dif-

férents animany, XXI, 44, 1.

\*\*Eschynomène, herbe magique, XXIV, 102, 6.

Ethiopis, ou merois, herbe magique, XXIV, 102, 3. — prodige, XXVI, 9. 1.

Ethiopis, autre, description, emploi

médical, XXVII, 3, 1.

Agorie, agaricus officinalis, L., vient sur les arbrea à gland, XVI, 13, 1.

— description, propriétés, XXV, 57, 1.

Ageraton, description, propriéte, XXVII, 4, 1.

Aglaophotis, on marmonits, herbeioagique, XXIV, 162, 1.

Agrifolium, propriétés, XXIV, 77, 1.
Agrimonia enpatoisum, L, XXV,
29, 1.

Agrostema coronaria, L., XXI, 10, 4.

agrostema flos Jovis, L., XXI,

Ail, capèces, XIX, 35, 1. — culture, XIX, 34, 2 et 3. — ulpicum ou antiscorndon, XIX, 34, 2. — conservation, XIX, 34, 5. — ail sauvage, XIX, 34, 5. — propriétés énergiques, XX, 23, 1 et suiv.

Airelle, XVI,31,1.

Aisoon, XIX, 58, 15 XXIV, 105, 1.—
on sempervivam, deux eagèces,
le grand, joubashe des toits, huplithaimes, cooplithalmes, stergethens,
hypogeson, amironsie, amerimens,
le grand sedum, ceit, digatellus; le
pelit, ou érithales, ou trithales, chrysothales, moetes, description, XXV,
102, 1.—propriétés, XXV, 103, tel 2.
Ajuga tva, L., XXI, 103, 1; XXIV,
20, 1.— ajuga chia, XXIV, 20, 1.

20, 1. — ajuga chia, XXIV, 20, 1.
Aialerne, XVI, 45, 1.

Alcra, beans pour le strangure, XXVI, 50, 2. — description, propriétés, XXVII, 6, 1.

Alcebron, propriéles, AXVII, 22, 1.
Alectophoros, description, propriétés,
XXVII, 23, 1.

Algue, venant à la surface de la merpendant la canicule, IX, 25, 1. Algue, rousse, propriétés, XXVII.

Algue, XIII, 48, 1; XXXII, 22, 1.
Alica, grain, XVIII, 27, 2. - prepara.

et 3. - se fait avec la zea, XVIII. 29, 4. - fausse alica et graneum, XVIII, 29, 6. - historique, et emploi médical, XXII, 61, 1.

Alimon, dit asphodèle par quelquesuns, description et propriétés, XXII, 33, 1 et 2.

Alisma, ou damasonion, ou lyron, description, bon contre les grenouilles, XXV, 77, 1.

Alisma plantago, L., XXV, 77, 1. Allium victorialis, L.. XII, 26, 2. allium arenarium, L., XIX, 34, 5. allium ursinum, L., XIX, 34, 5. allium ampeloprason, L., XXIV, 86, 2. - allium magicum, L., XXV, 8, 1.

Alnus glutinosa, XVI, 27, 1.

Aloès, description, emploi médical, XXVII, 5, 1 et suiv.

Aloès, bois d', XII, 44, 1.

Alopecuros, plante à épi, XXI, 61, 1. Alsine, ou myosoton, description, emploi médical, XXVII, 8, 1.

Althæa, propriétés médicales, XX, 84, 6.

Althea officinalis, L., XX, 84, 6. althæa cannabina, L., XX, 97, 1. Alus, ou symphyton, description, propriétés, XXVII, 24, 1.

Alypon, description, emploi médical, XXVII, 7, 1.

Alyssos, description et propriétés, XXIV, 57, 1.

Amande, XV, 24, 4. - variétés, XV, 24, 5. - huile d'amandes, XXIII. 42, 1.

Amandes amères, propriétés, XXIII. 75, 1 et 2.

Amaracus, ou marjolaine, XXI, 33, 1 - ou sampsuchum, histoire, XXI,

35, 1. - propriétés, XXI, 93, 1. - huile, XXI, 93, 1. Amarante, passe-velours, XXI, 23, 1.

Amarantus blitum, L., XX, 93, 1. Ambrosia, on botrys, ou artemisia, description, propriétés, XXVII, 21, 1. Ambrosto maritima, L., XXVII, 21, 1.

Ammi, le même que le cumia éthiopique suivant quelques-uns, propriétés médicales, XX, 58, 1.

Ammi visnaga, L., XX, 58, 1 majus, L., XXV, 64, 2.

Ammoniaque, gomme, arbre qui la produit, XII, 49, 1. - métopion, thrauston, phyrama, XII, 49, 1. propriétés médicales, XXIV, 14, 1. Amomis, XII, 28, 2.

Amomum, XII, 28, 1.

Amomum cardamemum, L., XII. 29, 1.

Ampeloprason, description et propriétes, XXIV, 86, 2.

Ampelos Chironia, XXV, 16, 1. Ampelos agria, description, propriétés,

XXVII, 27, 1. Amurca, altération de l'huile, XV. 3, 1; XV, 4, 1. — propriétés utiles. XV, 8, 1.

tion très-estimée, XVIII, 29, 1, 2 | Amyris kafal, Forsk., XII, 23, 1. amyris kataf, XII, 44, 1. Anacampseros, berbe magique, XXIV, 102, 6.

Anagallis arvensis, L., XXI, 52, 2; XXV, 92, 1.

Anagallis, ou corchoron, ou mouron, deux espèces, propriétés pour les yeux, XXV, 92, 1 et 2.

Anagyris fœtida, L., XXVII, 13, 1. Anagyros, ou acopos, description, propriétés, XXVII, 13, 1.

Anchusa, ou orcanette, plante tinctoriale, XXI, 59, 1. - teinture, XXII. 23, 1. - propriétés, XXII, 23, 1. Anchuse, fausse, ou echis ou doris, propriétés, XXII, 24, 1.

Anchusa italica, Retz., XXV, 49, 1.

— anchusa tinctoria, L., XXVII, 37, 1.

Andrachné, pourpier, XIII, 40, t. Andrachné sauvage, on illecebra, des cription, bonne pour les yeux, XXV, 103, 1,

Andropogon scheenanthus, XII, 48, 1. - andropogon nardus, XIV, 19, 6. --- andropogon ischæmum, L., XXV,

Androsaces, description, propriétés, XXVII, 9, 1.

Androszmon, ou ascyron, description. propriétés, XXVII, 10, 1 et 2.

Anémone, fleur d'une bulbe sauvage, XXI, 38, 1. - anémone à couronne, XXI, 94, 1. - anémones médicinales, XXI, 94, 1 et suiv. - confondue avec l'argémone et avec le riceas. XXI, 94, 3.

Anemone limenia, XXI, 38, 2. Anemone coronaria, L., XXI, 94, 1. anemone apennina, XXI, 94, 1. anemone hortensis, XXI, 94, 1. Aneth, propriétés, XX, 74, 1.
Anethum, graveolens, L., XX, 74, 1.

-anethum feniculum, L., XX, 95, 1. Anis, propriétés médicales, XX, 72, 1. dit anicetum, XX, 72, 1. des propriétés médicales, XX, 73, et

tnonyme, description, propriétés. XXVII, 14, 1.

Anthalium, plante alimentaire d'Égypte, XXI, 52, 1; 103, 1-

inthemis, plante à tige droite, XXI, 59, 1. - ou leucanthemis on leucanthemum on eranthemon, ou chamemelon, on melanthemon, propriétés, XXII, 26, 1. - anthemis pourpre, XXII, 26, 2. — ou antheroum, XXVI, 55, 1.

Anthemis rosea, Sibth., XXII, 26, 2, Anthriscus, plante alimentaire, XXI, 52, 2. - propriétés, XXII, 38, 2. Anthylion, description, propriété.

XXVI, 51, 1.

Anthyllis barba Jovis, L., XVI, 31, 1. Anthyllus, deux espèces, propriétés, XXI, 103, 1. - ou anthyllis, XXVI, 51, 1.

Antirrhinon, ou anarrhinon, on ly-

chais sauvage, description, propriétés, XXV, 80, 1.

Antierhinum asorina, L., XXV, 69, 1 .- antirrhinem majos, L. XXV. 80. 1.

Aparine, ou emphacecarpes, es philanthropos, description, progricti, XXVII, 15, 1.

Aphaca 🚬 description . propriétés. XXVII, 21, 1.

Aphace, plante mangie en Egypte. XXI, 52, 2.

Apharce , XIII, 41, 1.

Apiastrum, vénéncux, XX, 45, 1. Apiastrum, ou méliese, XXI, 61, 1. Apies isches, purgatif, XXVI, 46, 1. Арінт graveolens , L., XIX, 37, 2. apium petroselinum, L., XIX, 37,2. Apocynum, description et propriété, XXIV, 58, 2.

Apollinarie, XXV, 17, 1. - propriés, XXVI, 87, 1.

Appendix, vinetlier, propriétés, XIII,

Aproxis, herbe magique, XXIV, 101,1. Aquifolia, on smiles, XVI, 8, 1. pelite youse aquifolis, XVI, 11, 1. - autre, XVI, 33, 2. - arbit di aquifolia, propriétés, XXIV, 71, L.

Arachis hypogea, L., XXI, 52, 1. Arachis, plante alimentaire, XXI, 52, 1. Aracos, plante alimentaire, XXI, 51, 1, Arbousier, unedo, comaros, m cylon, XV, 28, 1. — fruit, difficile à

digéror, XXIII, 79, 1. *Arbres*, fournire**nt les** premiers <del>d</del>iments, XII, f, 2. - out 64 is temples des divinités, XII, 2, 1.milie neages , XII, 2, 2. — granis to bres de l'Inde, XII, 8, 1. — arbeem biable au térébinthinier, XII, 13, 1. — arbres singuliers d'Égypte, XIII, 19, 2. — arbres à laine de l'Éthiop XIII., 28, 1. -- arbres marine, XIII. 48, 1. - arbres pour ainsi dire dvilisés, XVI, 32, 1. — arkes desent plusieurs produits, XVI, 52, 1. disposition des branches, XVI, 53, 1. - branches avortant, XVI, 34 i. -écorce, XVI, 55, 1. - m XVI, 58, 1. — arbres déracisés qui reprennent, XVI, 57, 1. - product. XVI, 57, 1. -- reproduction, 4 tanée, par graine, par hourgeon, XVI. 58, 1. — transplantation, XVI,59, I. — influence des pluies, XVI, 61, 1. -écores, XVI, 72, 1. - basser d graisse qui sont sons l'écorce, mièr, XVI, 72, 1. - chair des arbre, fibres, veines, KVI, 73, 1. - 0 lour, XVI, 73, 2. - époque où l'en doit couper les bois, XVI, 74, 1faits historiques, XVI, 74, 4. -- Pf ceptes de Caton sur le bois, XVI, 75, 1. - arbres qui coupés laisseil fluor un liquide , XVI , 76, 1. - de fauts des hois , XVI, 76, 3. -- érant recouvrant des armures, XVI,74, 4. - faits singuliers sur les bois, XVL 76, 4, 5 et 6. — qualités des bols

XV1, 76, 7 et 8. - moyen de faire [ du feu avec des morceaux de bois, XVI, 77, 1. - flexibilité, densité, 77, 2. - carie, XV1, 78, 1. -XVI. bois les peus durables, faits curieux, XVI, 79, 1. - bêtes qui atlaquent les bois, XVI, 80, 1. - bois qui s'incorvent on qui se fendent, XVI, 81, 1. - bols qui sout les plus forts dans la position verticale, XVI, 82, 1. - bois employés pour la marqueterie, XVI, 83, 1. - bots nises à travailler, XVI, 84, 1. - ages devertains arbres, XVI, 85, 1; 86, 1; 87, 1; 88, 1;89, t. - arbres à vie très-courte, XVI, 90, 1; - arbres aimés par certains personnages, XVI, 91, 1.

Arbres & laine, XII, 8, 1. - arbres singuliers, XII, 20, 1.— arbres de Tylos, XII, 21, 1. - arbres à laine, XII, 21, 1. - arbre à duvet, XII, 22, 1. - arbre de Tylos qui semble dormir, XII, 23, I. - arbres marins, XIII, 51, 1. - arhres improductifs par la laute du terroir, XVI, 47, 1.prix excessif de certains arbres, XVII, 1, 2. - surnoms fournis par les arbres, XVII, 1, 5. - production considérable, XVII, 1, 6. - exposition, XVII, 2, 1. - influences des saisons et des intempéries, XVII, 2, 2. - influences du terroir, XVII, 3, 1. - arbres reproduits par les soins de l'homme, XVII, 9, 1. - reproduits par semis, XVII, 10, 1. - arbresqui ne dégénèrent pas, de quelque manière qu'on les reproduise, XVII. 11. 1. - manière de semer certains orbres, XVII, 11, 1; 14, 2. - reproduction par rejetons venant de la racine, XVII, 12, 1. - transplantation, XVII, 12, 2; XVII, 14, 4. - reproduction par stolons arrachés à l'arbre, XVII, 13, 1. - arbres venant de plant, XVII, 15, 2. - règles de la transplantation hors des pépinières, XVII, 16, 1. - intervalles à mettre entre les plants, XVII, 17, 1; 19, 1 ct 2. - influences de l'ombre de certains arbres, XVII, 18, t. - influence du dégnutter des arbres, XVII. 19, 1. - lenteur et rapidité de certains arbres à croître, X VII, 20, 1. reproduction par provignage, XVII, 21, 1. - reproduction par greffe, XVII, 22, t. - greffe par moculation, XVII, 23, t. - greffe par fente, AVII, 3i, 1. - gretle par écusson, AVII, 26, 1. - autres modes de reproduction, XVII, 27, 1. - bouture, XVII, 28, 1. - Proque des plantations, XVII, 30, 4. -- époque de la pousse des bourgeons, XVII., 30, 6. - époques de plantation pour l'Italie, XVII, 30, 7. - pouvelle greffe laventée par Columelle, XVII., 30, 8. - déchaussement, XVII, 31, 1. - maladies, XVII., 37, 1, 2 et 3. - vers, XVII. 37, 4. - sidération, XVII, 37, 5. -

chemiles, XVII, 37, 11. - influences temporaires, ou locales, qui nuisent, XVII, 37, 13. - femiles landes qui reverdissent, XVII, 37, 14. - lésions qui sont du fait des hommes, XVII, 37, 15 et 16. - dent des bêtes, XVII, 37, 17. - les arbres se tuent réciproquement, XVII, 37, 18. - monstruosités, XVII, 38, 1. prodiges, XVII, 38, 2, 3 et 4. remèdes des maladies, XVII, 39, 1 et 2. - arrosement, XVII, 40, 1. scarification, XVII, 62, 1. - perforation, XVII, 43, 1. - les renièdes ne doivent pas engendrer des maladies, XVII, 45, 1. - traitement des plaies des arbres, XVII, 47, 1. - différentes recettes pour les malsdies de certains arbres, XVII, 47, 1 et 2. — certains arbres gagnent à être maîtraités, XVII, 47, 2. — sutres receites, XVII, 47, 2 et 3. remèdes indiqués par Caton, XVII, 47, 4. - fourmis, floau dos arbres, XVII, 47, 5.

Arbrisseau vénéneux, XII, 18, 1. arbrisseau marin, XIII, 49, 1. arbrisseaux marins à feuille de porreau, de laurier, de thym, MII, 49, I.

Arbutus integrifolia, Lam., XIII, 40, 1.

— arbutus adrachné, L.; arbutus unedo, XVI, 32, 2.

Arctium lappa, L., XXV, 58, 1; 66, 1; XXVII, 16, 1.

Arction, on arcturus, description, proprietes, XXVII, 16, 1.

Argémone, trois espèces, description, propriétés, XXV, 56, 1.

Arranis, herbemagique, XXIV, 102, 3.

Artena, fruit d'un figuier miden, XII,
12, 1.

Aris, description, propriétés, XXIV, 94, 1.

Aristoloche, ou pomme de lerre, quetre espèces, description, propriétés, XXV, 54, 1 et auiv. — venus de la terre, XXV, 54, 3 — polyritizus, XXV, 54, 3 — bonne pour l'orèna, XXV, 54, 1.

Aristolochia pallida, W., XXV, 54, 1.

— aristolochia parvifolia, Sihtli., XXV, 54, 1.— aristolochia boetica, XXV, 54, 1.— aristolochia pistolochia, L., XXV, 54, 2.

Arroche, propriétés, XX, 83, 1 et 2.
Arsenogonon, fait concevoir des garçons, XXVI, 91, 1.

Artentisia, d'ob vient ca nom, XXV, 36, 1. — trois espèces, description, XXV, 36, 1. — troisième espèce, ou botrys, ou ambrosia, XXV, 36, 4.

Artemisia arborescens, L., XXV, 36, 1.— a. campestria, L., XXV, 36, 1.— a. camptorata, Ł., XXV, 36, 1.— a artemisia santonica, XXVII, 22, 1.— artemisia santonica, XXVII, 27, 1.— artemisia mantima, XXVII, 29, 1.

maladies gouttenses, XVII, 27, 7. Artichaut, XIX, 63, 1. — propriétés, — chemiles, XVII, 37, 11. — in-

Arum, XIX, 30, 3. — ou clemain, distinction d'avec le dracontium, XXIV, 91, 1. — mâle et femeile, proprieté, XXIV, 92, 1 et suiv.

Aram colocasia, XIX, 30, 3; XXI, 51, 1; XXIV, 91, 1.— arum dracunculus, XXIV, 91, 1.— arum dralicum, Lamark, XXIV, 93, 2.— arum maculatum, L., XXIV, 93, 2.— arum arimarisaron, XXIV, 94, 1; XXVII, 36, 1.— arum serpentaria, L., XXV, 8, 3.

Arundo phragmites, L.; arundo dones, L.; arundo epigeios, L., XVI, 66, L. Asoron, ou nard des champs, XXI, 16, I. — asaret, proprietés médicates, XXI, 78, 1.

Asarum europæum, L., XXI, 16, 1; XII, 27, f.

Ascyron, et ascyrnides, ou androsamon, description, propriétés, XXVII, 20, 1.

Asclepias nigra, L., XXIV, 89, 1. — asclepias vincetoxicum, L., XXVII, 18, 1.

Asclepias, description, propriétés, XXVII, 18, 1:

Aspalathos, XII, 52, 1; XXI, 73, 1. Aspalax, planta indéterminée, XIX, 31, 1.

Asparagus acutifolius, L.; XIX, 42, 5; XX, 43, 1. — asparagus aphylle, XXI, 58, 1.

Asperge, XIX, 42, 1.— asperge saqvage ou corruda, XIX, 42, 1.— espère plus rude et crossant en Germanie, XIX, 42, 1.— culture, XIX, 42, 2 et 3.— propriétés médicales, XX, 42, t et 2.

Asperge sauvage ou corrida, XIX, 19, 5; 42, 5; XVI, 67, 1. — propriétés medicales, XX, 42, 1. — asperge de Lybie ou ormenum, XX, 43, 1.

Asperge épineuse, XXI, 34, 1.
Asperago procumbens, L., XXVII, 80, 1.

Asphodèle, co qu'on en mange, XXI.
63, 1. — historique, XXI, 68, 1. —
anthericon, XXI, 68, 2. — on albucus on hastula regia, XXI, 68, 2.
— propriétés, XXII, 32, 1 et suiv.

Aspidium lonchitis, L., XXVI, 48, 2, — aspidium lilex mas, L., XXVII, 55, 1.

Asplenium trichomanes, L., XXII, 30,1; XXVII, 111,1.— asplenium ceterach, L., XXV, 20, 1.— asplenium adantum nigrum, L., XXVII, 48, 1.

Asplenum, ou hemionion, description, propriétés, XXVII, 17, 1.

Assa fortida de la Cyrénaique, V. S. 3.
Aster amellus, L., XXVI, 58, 2;
XXVII, 19, 1.

Aster, description, propriétés, XXVII, 19, 1.

Astrogalus creticus, L., XIII, 36, 1; XXV, 76, 1; XXVII, 97, 1.

cours de ventre, XXVI, 29, 1. Asula , ou ferus oculas, remède contre l'anagallis temelle, XXV, 92, 2. Ateramon, ou teramon, herbe nuisible à la fève, XVIII. 44. 6. Athamanta cretensis, L., XXV, 64. 1. Alractylis gummifera, XII, 36, 1; XXII, 21, 1. Atractylis, ou enicos, XXI, 53, 1. ou phonos, rend un suc couleur de sang, XXI, 56, 2. Atriplex hortensis, L., XX, 83, 1. - atriplex halimus, L., XXII, 33, 1. Atropa mandragors, XXV, 94, 1. Aubour, XVI, 31, 1. Aubrictia delloidea, Ds., XXII, 64, 2. Aune, XVI, 27, 1. - propriétés médicales, XXIV, 46, 1. aunée, emploi comme aliment, XIX, 29, 1, - propriétés médicales, XX. 19. 1. Aurone, ou abrotonum, XXI, 34, 1. deux espèces, propriétés médicales, XXI, 92, 1. Aveilane, ou aveline, XV, 21, 3. propriétés, XXIII, 78, 1. Avena fatua, L., XXI, 63, 2. Avoine, maladie du bié, aliment dans le nord, XVIII, 44, 1. - emploi médical, XXII, 79, 1. Asalea pontica, XXI, 44, 1.

Bacchar, distinction, XXI, 16, 1. ou perpressa , propriétés médicales, Balanites myyptinen, Delile,XIII,17,1. Ballola nigra, L., XX, 89, 2; XXVII. 30, 1, Bullote, on mélamprasion, description, propriétés, XXVII, 30, 1. Balsamum opobelsamum, XII, 54, 1. Bambos arundinacea, Lam., XVI. 65, 3, Barbe de Jupiter, arbre, XVI, 31, 1. Bardeoux, les meilleurs, XVI, 15, 1. - historique, XVI, 15, 1. Basilic, XX, 48, 1. Batis, marin, XXI, 50, 1. Batis, des jardins, ou asperge des Gaules, XXI, 50, 1. Batis, propriétés médicales, XXI.101.1. Batrackion, XXV, 109,1; XXVI, 90, 4. Baume, protenance, XII, 54, 1. — espèces, entheristes, trachy, enmeces, XII, 54, 8. - récolte, XII, 54, 1. - sarments, écorce, X11, 54, 5.iarme, XII, 54, 6. - épreuve, XII, 54, 7. - huile de baume, emploi médical, XXIII. 47, 1. Bdellium, XII, 19, 1. Béchion, ou tussilage, description, propriétés, XXVI, 16, 1. — le même que le chamæleuce d'après quelquesnus, XXVI, 16, 1. Bechion, autre, salvia suiv. quelquesuus, bon pour la toux, XXV, 17, 1 Bellion, fleur jaune, XXI, 25, 1.

description, XXVI, 13, 1. Bellis perennis, L., XXVI, 13, 1. Ben (Huile de), emplot médical, XXIII, 45, 1. Berberis vulgaris, L., XXIV, 79, 1. Betonica alopecurus, L., XXV, 46, 1. Bette, espèces, XIX, 40, 1. - emploi, X1X, 40, 2. — semis, X1X, 40, 3.-propriétés médicales, XX, 27, 8. Bette sanvaga, ou limonion ou nevroides, description et propriétés, XX 28, 1. Blé, emploi du blé dans les cérémonies religieuses, XVIII, 2, 2; 3, 2. - récompense donnée en plé, XVIII, 3, 1. — variétés, XVIII, 12, 1. — blés qu'on importe à Rome, XVIII, 12, 3. -rapport du poids du pain à celui du blé, XVIII, 12, 3. - différences en raison de la paille, XVIII, 12, 5. — blé de deux mois, XVIII, 12, 6. espèces de froment, XVIII, 19, 1. -adorenta, siligo, froment; arinca; zés, olyra, tiphé, far, XVIII, 19, 1 et 2. - siligo, XVIII, 20, 1. - ce que donne en pain un poids de farine de siligo, XVIII, 29, 3. - froment et similago, sorte de sémoule, XVIII, 20, 4. - le siligo ne murit pas tout à la fois, XVIII, 20, 5. ariaca, XVIII, 20, 6. - siligo de Laconie, XVIII, 20, 6. -- zéa et tiphé, XVIII. 20, 6. -- fécondité du blé, XVIII,21, 1. - maladie, XVIII, 44,1. - mai que font les vents, XVIII. 44, 2. — insectes nuisibles aux blés, XVIII, 44, 2. — pluies nuisibles, XVIII, 44, 3. — plantes nuisibles, XVIII, 44, 4. -- remèdes contre ce qui nuit aux céréales, XVIII, 45, 1 et suiv. -- emploi médical de la farine, XXII, 60, 1. Blette, propriétés, XX, 98, 1. Bluet, XXI, 24, 1. Bolet (oronge et favase oronge), anecdote, XXII, 46, 1. - danger, XXII, 46, 2 et 3. Botrys, on ambrosia, ou artemisia description, propriétés, XXVII, 31, 1. Bouleau, arbre de la Gaule, XVI, 30, 3. Brabyla, prune de damas, propriétés, XXVII, 32, 1. Brassica rapa, L. XVIII, 33, 1. brassica napobrassica; I.., XX, 11, 1. - brassica eruca, L., XX, 49, 1. Brafus, arbre aromatique, XII, 39, 1. Britannica, herbe employée à la guérison de la stomacace et de la scélétyrbe (espèce de scorbut), XXV, 6. 4. Brochon, ou bdellium, XII, 19, 1. Bromos, ou avoine, emploi médical, XXII, 79, 1. Brotera corymbosa, L., XXII, 21, 3. Bruyère, XIII, 35, 1. Brye sauvage, XIII, 37, t. Brya, deux espèces, sauvage et cultivée, description et propriétés, XXIV, 42, 1 et suiv.

Astragalus, description, arrête le Bellis, on pâquerette, XXVI, 13, 1. - Bryon, XII, 50, 1. - de penpin blane, du cèdre, XII, 61, 1. - bryee de mer, XIII, 49, t. - bryon marin, description, propriétés, XXVII.33.1. Bryonia cretica, L., XXIII, 16, 1. -bryonia alba, L., XXIII, 17, 1. Buglosse, ou euphrosyne, propried, XXV. 10. 1. Buis (buxus sempervirens, L), XVI, 28, 1. Bulbes, espèces, XIX, 30, 1. - 16colte, XIX, 30, 3. — emploi milical, XX, 40, 1 et suiv. Bulbe émétique, ou jonquille, XX, 41, 1. Bulbine, propriétés médicales, XX, 41, 1. Bunias erucago, L , XX, 10, 1. Bunias, espèce de navet, XX, 11, 1. Buphthalmos, eu cachia, prepriéé. XXV, 42, 1. Dupleuron, description, pro-XXII, 35, 1. -- emploi, XXVII, M.L. Bupleuron baldense, XXII, 35, L. Buprestis, plante alimentaire; eren de Pline, Voy. la note 19, XIB, 36, 1. Butomus umbeliatus, L., XXV, 61, Cacalia, ou Montice, description, bonne pour la tête, XXV, s5, 1. Cacalia verbascifolia, Sibth., XIV, 86, 1, Cachrys, production de rouve, IVI, 11, 1. Cachrys libanolis, L., XX, 96, 1. cachrys sicula, XXI, 30, 1. Cachrys du romeria, XXIV, 80, L Cacis, XXIV, 74, 1. Cactus, spécial à la Sicile, XXI, SI, L. Cactus opunita, I..., XXI, 64, 1. Cadylas, plante grimpante, XVI, \$1, 1, Caesalpinia pulaberrima, L., XXI, 36, 1. Calabrics, arbriascau, XVII, 14, 5. Calamochnus, XXXII, 52, 2. Calamus odorani, XII, 48, 1.
Calendula officinalis, L., XXI, 15, 1.
— calendula arvensis, L., XXV, **23**, 1. Calla pelustria, L., XXIV, 93, 2. Callicia, hesbe magique, XXIV, 99, 1. Callithrix, description, proprieto, XXV, 86, 1. - bon pour les calents, XXVI, 55, 1. Calsa, description, propriétés, XXVE, Calsa, autre, ou anchusa, ou rhis sia, description, propriétés, XXVII. 37, 1. Caltha, XXI, 15, 1. Campanula ramosissima, San.

XXIII, 65, t.

Cancame, XII, 44, 1.

XXV, 51, 1.

XXV. 47, 1.

Canaria, croyance supersitions.

Cantabrique, description, propriéts,

Capnos, ou pied de poule, descrip-

98 . 1.

Capnos, autre, description, bonne pour les yeux, XXV, 99, 1.

Caprier, XIII, 44, 1. - semis, XIX, 48, 2. - propriétés médicales, XX, 59, 1 et suiv. - ou cynosbatos, XXIV, 74, 1.

Capsella bursa pastoris, L., XXVII, 113. 1.

Capsecum annuum, L., XX, 66, 1.

Cardame, XIX, 35, 2. Cardamome, XII, 29, 1.

Cardens marianas, L., XXII, 42, 1. - cardous tenuillorus, L., XXVII, 29, 1. - cardnus pycnocephalus, L., XXVII, 41, 1. - carduus leucogra-

phus, L., XXVII, 78, 1. Carlina corymbosa, L., XXI, 56, 1.

Caroubier, XIII, 16, 1. Caronges, XV, 26, 1. - caractère, XV, 34, 5. - propriétés médicales, XXIII, 79, 1.

Carpinus ostrya, L., XIII, 37, t. carpinus belulus, XVI, 26, 1,

Carthamus tinctorius, L., XXI, 53, 1. carthamus lanatus, L., XXI,

Carson carvi, L., XIX, 49, 1.

Carvi, semis, XIX, 49, 1.

Casia, récit merveilleux, XII, 42, 1. - histoire, XII, 43, 1. - transplantée, XVI, 59, 2.

Casia indigène, XII, 43, 3.

Casignète, ou disnysonymphas, herbe magique, XXIV, 102, 5. Cassyta filiformis, XIII, 16, 1.

Catanance, emploi dans les filtres,

XXYII, 35, 1. Caucatis, plante alimentaire, XXI,

52, 2. - description, propriétés,

Cedre, petit oèdre, deux espèces, XIII. 11, 1,

Cèdre, grand, deux espèces, XIII, 11, 1. - cédrelate, XIII, 11, 1. propriétés, XXIV, 11, 1. — pisselmon on hutle de cedre, XXIV, 11, 3. cédrides ou fruit du cèdre, XXIV, 12. 1.

Celosia cristata, L., XXI, 22, 1.

Celtis australis, L., XIII, 32, 1. Celtis ou lolus, XIII, 32, 1.

Cemos, emploi dans les filtres, XXVII. 35, 1,

Centaurea dalmatica, Petter., XXI, 56, 1; XXH, 18, 1; XXVII, 62, 1. - centaurea solstitudis, XXI, 56, 1. - centaures nigra, XXI, 59, 1; XXVII, 64, f. - centaurea spinova, XXII, 15, 1; XXVII, 66, 1. - centaurea centaurium, L., XXV, 14, 1; XXV, 20, 1.

Centaurée, ou chironion, description, propriétés, XXV, 20, 1.

Centaurée, autre, on fiel de la ferre, ou execon, description, propriétés, XXV. 31, 1.

Centaurée, autre, on triorchis, opinion de Liscophraste, AXV, 32, 1.

tion, bonne pour les yeux, XXV, | Centuaculus, on ciematis, description, ! propriétés, XXIV, 88, 1.

Cepara, description, bonne pour la vensie, XXVI, 52, 1.

Ceratia, arrête le cours de ventre, XXVI, 34, 1.

Ceratitis, ou pavot sauvage, XX, 78, 1. Ceratonia siliqua, L., XIII, 16, 1.

Céreales, division, XVIII, 10, 1. racines, XVIII, 10, 2. - tige, XVIII, 10, 3, - chevelure, XVIII, 10, 4. grain, XVIII, 10, 4. - épis, XVIII, 10, 5. - maturation, XVIII, 10, 8. — enveloppes, XVIII, 10, 9. — poids comparatif des grains, XVIII, 11, 1. - procédés pour piler les grains, XVIII, 23, 1. - exubérance des céréales et remède, XVIII, 45, 4. - remède fournis par les céréales, XXII, 57, 1 et auiv. - par l'olyra on épeautre, XXII, 57, 3. par la farine de xéa et du blé de trois mois, XXII, 58, 3. - boissons fourpies par les céréales, XXII, 82, 1.

Cerfeuit, ou puederos, XIX, 54, 1. Cérinthe, plante bonne pour les abeilles, XXI, 41, 1.

Cérinthe major, L., XXI, 41, 1.4cérinthe aspera, L., XXVII, 110, 1. Cerise, XV, 29, 2. - variétés, XV. 30, 1 et 2. - propriétés, XXIII,

Cerisier, transplantation en Europe, XV, 30, 1. - arbre exotique, XII, 7. 1.

Ceronia, XHI, 18, 1.

72. 1.

Chaiceos, plante à duvet épineux, XXI, 56. 1.

Chalcetum, bon pour le foie, XXVI, 25, 1,

Chamwacte, bon pour l'hydropisie, XXVI, 73, 2.

Chamacissos, XVI, 62, 7; XXIV, 49, 1. - propriétés, XXIV, 84, 1. Chamacyparissos, propriétés, XXIV,

Chamadaphne, on pervenche, XXI, 39, 1. - proprietés, XXI, 99, 1. Chamædophne, laurier-nam, proprié-

168, XXIV, 81, 1. Chamadrys, on trixago, description, propriétés, XXIV, 80, 1.

Chamadrys, XIV, 19, 9.

Chamaleon, sans aiguillon ou feuille, XXI, 56, 1. - deux espèces, blauc ou ixia, XXII, 2, 1. - noir on ulophyton, on cynozolon, XXII, 21, 3.

Chamaleuce, ou farfarum, ou farfugium, description, proprietés, XXIV.

Chamamyrsine, ou oxymyrsine (pelit houx), huite, emploi médical, XXIII. 45. t.

Chamæpeuce, description et propriétés, XXIV, 86, 1.

Chamacutys, on abiga, description, propriétés, XXIV, 20, 1 et 2. Chamapitys, suire, XXIV, 20, 1.

Chamapitys, sotre, XXIV, 20, 1. Chamarepes, XIII, 9, 1.

Chamæreps humilis , L , XIII, 9, 1. Chamarops, description, bon pour les douleurs de côté, XXVI, 27, 1.

Chamasyce, propilétés médicales

XXIV, 83, 1. Chamélée, XIII, 35, 1. — propriétés, XXIV, 82, 1.

Champignon, danger, XXII, 47, 1. cuisson, XXII, 47, 3. - antidotes, XXIX, 33, 1.

Chanvre, variétés, XIX, 56, l et 2. grandeur, XIX, 56, 2.

Chancre des forêts, propriétés, XX. 97, 1.

Chardon, revenu considérable que donne cette culture, XIX, 43, 1, deux espèces de chardons sauvages, propriétés, XX, 99, 1. - chardon on scolymos, XX, 29, 1; XX1, 56, 3. Charstoblepharon, sorte de corali,

XIII, 52, 1. Charme, XVI, 26, 1.

Chataigne, XV, 25, 1. — originaire de Sardes, XV, 25, 2. — marron, XV, 25, 2. - varietes, XV, 25, 2. employée par les femmes dans leurs jeanes, XV, 25, 1. - propriétés, XXIII, 78, 1.

Châtaignier, amélioré par la greffe. XVII, 26, 5. — plantation pour échalas, XVII, 34, 1. — semus, XVII, 34, 2.

Chdiaigne d'eau, XXI, 58, 1.

Cheiranthus cheiri, L., XXI, 14, 1. cherranthus tristia, L., XXI, 18, 3. Chelidaine, description, propriétés, XXV, 50, 1.

Chelidoine, aufre, XXV 50, 1. Chelidonium majus, L., XXV, 50, 1 Chene marin, XIII, 49, 1.

Chêne, fournit les couronnes, XVI, 3, 1. historique des couronnes de chène, XVI, 4, 1; 5, 1. - yeuse, XVI, 8, 1. - smilas on aquifolia, XVI, 8, 1. — hemeris, XVI, 8, 4. segilops, XVI, 8, 4. - haliphkros, oq hége, XVI, 8, 5. - produit la noix de galle, XVI, 9, 1. - rouvre, sea produits, XVI, 10, 1; 11, 1, -seuse produit l'ecarlate, XVI, 12, 1. - argilops, son produit XVI, 13, 1. - everoussances du chêne, feuille el gland, propriétés médicales, XXIV, 7, 1.

Chenopodium acoparia, L., XXV, 19, 2. — chenopodium botrys, L., XXVII, 31, 1.

Chervis, XIX, 28, 1.

Chevelure d'isis ou corad noir, XIII,

Chicorée, culture, XIX, 39, 1. - propriétés médicales, XX, 29, 1. - dite ambula, XX, 29, 1. - d'Egypte, XXI, 52, 1.

Chicorée sauvage ou cichorium, XIX, 39, 1. - propriétés médicales XX, 30. 1.

Chicorée sauvage, autre, ou hedypnois, XX, 30, 1.

Chondrilla junces, L , XXI, 52, 2.

Cistus Induniferus, XII, 37, 1.

Chou, su premier rang des ph 16 potagères, XIX, 41, I. — espèces , XIX, 41, I. — cyana on petite tige de chou, XIX, 41, 2. - mets recherché, XIX, 41, 3. - variétés XIX, 41, 4 et 5. - il se garde vert, XIX, 41, 6. - propriétés médicales, XX, 33. 1 et suiv. - division des Grees, XX. 38, 1 et 2. - opinion de Calon sur l'emploi du chou en médecine, XX, 34, 1 et 2. - la cyma est la partie la plus agréable à manger, XX, 36, 1. Chou halmyride, XIX, 41, 6.

Chou sauvage ou erratique on pétré, description et propriétés médicales, XX. 36, 1 el suivantes.

Chos: seuvage, autre, ou lapeane. XX. 37, 1.

Chos marin, est purgatif, XX, 38, 1. Chrysanthemum segetom, L., XXI, 25, 1. - ch. coronarium, L., XXV, 42. 1.

Chrysanthème, bonne pour la vessie, XXVI, 65, 1.

Chrysippen, bonne contre les tomeurs XXVI, 59, 1.

Chrysocome on chrysitis, fleur jaune, XXI, 26, 1. — propriétés médicales XX1, 85, 1.

Chrysocome linesiris, L., XXI, 28, 1. Chrysolachanum, description, propriétés, XXVII, 43, 1.

Chrysolochanum, autre, description, propriétés XXVII, 43, 1.

Ciboule, XIX, 35, 2.

Cicer, XVIII, 23, 1. - propriétés, médicales, XXII, 72, 1 et 2.

Cicercula, XVIII, 32, 1. - propriétés médicales, XXII, 72, 1-

Cichorium intybus, L., XX, 30, 1. cichorium endivia, L., XX, 32, 1. Cichorisum d'Egypte, XXI, 52, 1. Cici, XV, 7, 1.

Cigué, emploi, XXV, 83, 1. - à Athènes, XXV, 95, 1. -- emploi, XXV. 95. Fet surv.

Cinara carduncellus, DC., XX, 99, 1. - cinara scolymus, L., XX, 99, 1; XXI, 56, 3. — cinara cardunculus L., XXI, 57, 1.

Cinnamome, XII, 41, 1, - récit merveilleux, XII, 42, 1. -- ou cinname, XII, 42, 2. - récoite, XII, 42, 4, variétés, XII, 42, 5. - commerce X 11, 42, 6. - cinname camaque, XII, 63. 1.

Circza , description, propriétés XXVII, 38, 1.

Circasa lutetiana, L., XXVII. 38, 1. Cirsion. description, propriétés, XXVII, 39, 1.

Circium spinosissimum, DC., XXI. 56. 1.

Cissus vitiginea, L., XII, 28, 1. Cissos erythranos, propriétés, XXIV,

Cisthos, description et ~ XXIV, 48, 1. 'lés.

Cisthus pilosus, I ciathus salvid

Citre, V, 1, 12. — tables de citre, XIII, 29, 1. — qualités de ces tables, XIII, 30, 1. - durée éteraclie du bois de citre, XIII, 30, 5. — huile de

citre; emploi médical, XXIII, 45, 1. Citronnier, XII, 7, 1; XHI, 31, 1. propriétés médicales du eitron, XXIII, 56, 1.

Clarus medica, L., XIII, 31, 1.

Ciematis, plante semblable an amilas. propriétés, XXIV, 49, 2.

Elematis viticella, L., XXIV, 49, 2. Elematis, ou échite, ou lagine, ou petite ecammonée, description, propriétés, XXIV, 89, 1.

Clematis d'Égypte, ou daphnoïde, ou polygonoide, XXIV, 90, 1.

Clematis, on arum, distinction d'avec le dracontium, XXIV, 91, 1. Clinopodion, on ciéculcion on a

ron, ou ocyrogides, description, propriétés, XXIV, 87, 1. Clinopodion Piumieri, XXIV, 87, 1.

Ctymenus, description, propriétés XXV, 33, 1.

Clymenus, des Grecs; description XXV, 33, 1.

CRESTOR, XIII, 35, 1. - encoron on casia, XXI, 29, 1.

Cucoron, doux espèces, XXI, 30, 2. Cnestron, XIII, 35, 1.

Cnicos, ou carthen e, XXI, 52, 1. autre, ou atractylis, XXI, 3, 1. secours contre les animaux vénimeux et champignous, XXI, 97, 1.

Cuicus spinosa, L., XXIV, 48, 1. Cuicus acarna, L., XXI, 56, 1.

Cuidium, graines du (daphne gui dium, L.), huite, emploi médical, XXIII, 45, 1.

Coagulum terrestre, propriété XXVII, 43, 1,

Coccus, ou kermes végétal, XXII, 3, 1. -propriétés médicales, XXIV, 4, 4. Coccus, de Gnide, description, propriété, XXVII, 46, 1.

Coccygie, XIII, 41, 1. Cochlearia armoracia, L., XIX, 26, 3. Coing, colonée, cydonien, struthée, XV, 10, 1. - propriétés, XXIII, 54.

1 el sniv. Colchique, remède contre le, XXVIII. 33, 5.

Colocase, ou cyamos, du Nil, plante, alimentaire, XXI, 51, 1. - proprié lés, XXI, 102, 1.

Coloquinte, propriétés médicales, XX. 8. tel suiv.

Combretum, XXI, 16, 1. - propriétés médicales, XXI, 77, 1.

Concombre, histoire, XIX, 23, 1. pépon ou potiron, XIX, 23, 2. mélopépon ou melon, XIX, 23, 4. - culture, XIX, 24, 1 et suiv. propriétés médicales, XX, 5, 1. propriétés médicales du pépon, XX, 6. 1.

Concombre sauvage, XX, 2, 1. - le suc s'en nomme élatérion . XX . 2 . 1 51 . 2.

el 2 — préseration de l'élatés XX, 3, 1. — propriétés, XX, 1,2 Concombre à serpeut , propriétés mi dicales, XX, 4, 1.

-

Condrilla, plante alimentaire, XXI, 52, 2. - ou condrilion, description el propriétés, XXII, 45, 1. Condurdum, bon pour les écrescies,

XXVI, 14, 1. Conferns des rivières, propriété,

XXVH, 45, 1. Confuse maculatum, L., XXV, \$5, 3. Convalleria multiflora, L., XXV, 107, 1. — c. hifolia, L., XXVI,

34 , 1. Compolyates ecoparins, L., XII, 52, 1. — convolvalus sokisoelia, L., XX, 38, 1. - convolvulus acpium, XXI, 11, 1. - convolvatos casts brica , L., XXV, 47 , 1. — coursivalus scammonia, L., XXVI, 38, 5.
— canvelvalus althuoides, L., XXVII, 79, 1. - c. dorycnism, L., XXVIII, 23, 5.

Conyza, deux espàces, description, XXI, 32, 1. - conyza femelie es libanotia, XXI, 32, 1.
Coracesia, berbe magique, XXIV,

99.1.

Corchorus , plante mangée en Égyple. XXI, 52, 2. - propriétés, XXI, 96, İ.

Corchorus elitorius, L., XXI; 96, t. Cordia mysa, XIII, 10, 1. Coriandre, propriétés médicales, XX, 82. 1 et 3.

Coriandrum sativom, L., XX, 82, 1. Coriaria myrtifolia, L, XXIV, 54,1. Coris monspeliensis, L., XXVII, 24, 1. Cornets mas, L., XV, 31, 1.

Cornowille, XV, 31, 1. Coronilla securidaca, L., XVIII, 44, 5; XXVII, 95, 1.

Coronopus, plante rampante, XXI, 59, 1. - propriétés, XXII, 22, 1. Corydalis digitata, Pers., XXV, 98, 1. Costus, costus arabicus, L., XII,

25, 1. Cotinus, arbrisseau, XVI, 30, 1. Cotyledon, description, remode post les yeux , XXV , 101, 1.

Cotyledon, autre, description, XXV, 101, t.

Cotyledon umbilicus, L., XXV, 101, L. Condrier, employé pour les torches, XVI, 30, 3.

Courge, culture, XIX, 24, 1 et suiv. Courge sauvage, nommée somphos, XX,7,1.

Couronne d'Alexandre, sorte de las rier, XV, 39, 3.

Cracca, sorte de légume, XVIII, 41, 1. Crambe maritima, L. XIX, 41, 6. Cratagos, ou cratagon, le même que l'aquifolia, XXVII, 40, 1.

Cratwogonon, description, propriété, XXVII, 40, 1.

Crepis, plante inconnue, XXI, 59, 1-Cressa cretics, L., XXI, 103, 1, XXVA médicales, XX, 50, 1 et suiv. autre énumération des propriétés médicales, XX, 70, 1.

Crethmos, emploi pour les yeux, XXV, 96, 1. - mets servi par Hecale. XXVI, 50, 1. - description, XXVI, 60, 1. - bon pour la strangurie XXVI, 50, 1 et 2. - recommandé dans les maiadies des femmes, XXVI, 90 . 5.

Crithmum maritimum, XXI, 50, 1; XXV, 96, 1.

Crocis, herbe magique, XXIV, 102, 6. Crocodition, description, propriétés, XXVII. 61. 1.

Croton tinctorium, L., XXII, 29, 2. Crucianella monspeliaca, L., XXVII, 40. 1.

Cucifera thebaica, Delile, on douma, XIII, 18, 1.

Cuculus, ou strumus, on strychnos. emploi médical, XXVII, 44, 1.

Cucumis sativns, L., XIX, 23, 1. cucumis melo, L., XIX, 23, 4. corumis flexuosus, L., XX, 4, 1. cucumis colocynthis, XX, 8, 1.

Cucurbita pepo, L., XIX, 23, 2; 24, 1; XX, 6, 1.

Cucus d'Egypte, XIII, 18, 1. Cuisse de bœut, propriété, XXVII,

Cumin, condiment, XIX, 47, 1. -- proprietes médicales, XX, 57, 1 et suiv.

Cumin d'Ethtopie, XX, 57, 2. Cumin sauvage, propriétés, XX, 57, 3. Cuminum cyminum, L., XX, 57, 1. Cunita bubula, dite aussi panacée, propriétés médicales, XX, 61, 1.

Cunita des poules ou origan héraciéotique, propriétés, XX, 62, 1.

Cunita male ou canilago, propriétés, XX, 63, 1.

Cunita molle, propriétés, XX, 64, 1. Cundafibanotis, propriété, XX, 64, 1. Cunita cultivée, ou carrielle, propriét/s, XX, 65, 1.

Cupressus sempervirent, L., XIII, 29, 3; XVI, 40, 1.

Curcuma longa, L., XXI, 70, 1. Cascata europea, L., AMI, 78, 1. Cuscuta epithymum, L., XXVI, 35, 1. Cyanus on bluet, XXI, 21, 1. Cycas circinalis, XIII, 9. 6. Cyclamen gracum, Lamark, XXV, 67. 1.

Cyclaminum, flemit deux fois, XXI, 38 . 1.

Caclaminos, ou lubérosité de terre bonne contre les serpents, emploi superstitions, XXV, 67, 1 of 2.

Cyclammos, autre, description, honne contre les serpents, XXV, 68, 1.

Cyclaminos, antre, ou chamaciscos, propriétés, XXV, 09, 1.

Cydenia vulgaris, Lam , XV, 10, 1. Cynanchum crectum, L., XXIV, 59, 2.

Cunocephatic, on osirites, plante divinatoire, XXX, 6, 2.

Cresson, XIX, 44, 1. - propriétés | Cynodon ductylon, Pers., XXIV, 119.1.

> Cymoglosse, propriétés, XXV, 41, 1 Cynoglasse, autre, propriété, XXY, 41, 1.

Cynoglossum piclum, Ait., XXV, 41, 1. Cynorrhoda, XXIV, 74, 1. — guérit la rage, XXV, 6,2; 77, 1.

Cynoshalos, ou cynospasios, on nevrospastos (cacis), propriétés, XXIV, 74, t.

Cynops, plante à épi, XXI, 61, 1. Cynasorchis, ou orchis, description, propriétés, XXVII, 42, 1.

Cyperus papyras, L., XIII, 21, 1. - cyperus fastigiatus, Forsk., XIII, 45, 1. - cyperus esculentus, L., XXI, 52, 1. - cyperus longus, 1., XXI, 70, 1.

Cyperus, ou jone triangulaire, non distingué par queiques-una du cypicus, XXI. 69. 4.

Cyperus on souchet, XXI, 70, 1. propriétés, XXI, 70, 2.

Cypira , plante de l'inde, XXI, 70, 2. Cypirus, ou glaieul, racine bonne à mauger, XXI, 67, 1; 68, 3. — jone triangulaire ou cyperus, on cypirus, XXI, 69, 4. — le cypirus est le glascul, XXI, 69, 4. — emplos el propriétés, XXI, 69, 4 et 5. cypicus ou glaieul en Égypte, XXI,

Cyprès femelle sauvage, XIII, 29, 3. - exotique, XVI, 60, 1 - signification, XVI, 60, 1. - plantation de cyprès, dot des filles, XVI, 60, 2. buile de cyprès, emploi médical, XXIII., 45, f. - propriétés médicales des feuilles et de la racine, XXIV, 10, 1 et 2.

Caprus, XII, 51, 1. - haile, feuilles, fleurs, emploi medical, XXIII, 46, 1 Cytinus hypocisthis , L., XX , 79, 1; XXIV. 48. 1.

Cylise, excellent fourrage, XIII, 47, 1. Cylesus laburumm, XVI, 31, 1.

Damasonium, ou alcea, bon pour lesécrouelles , AXVI, 12, 1.

Daphur guidiam, XII, 44, 3; XIII, 35, 1; XXI, 29, 1; XXVII, 46, 1. daphne cacorum, L., XXI, 30, 2. -daphne laureola, L., XXIII, 80, 6 dapline oleonles, XXIV, 82, 1.

Daphnoide, XII, 43, 3. -Daphnoides on laurier sauvage, XV, 39. 3. - emploi médical, XXIII, 80, 6.

Datte, nommée dablan, XIII, 7, 5. - syagres, margarides, sandalides, XIII, 9, 3. - caryotes, adelphides, patètes, XIII, 9, 4. - chydées, XIII, 9, 5. - datte corx, XIII, 9, 6. - tragemaia, balan, XIII, 9, 6. emploi medical, XXIII, 51. 1.

Dancus guttatus. Sibili., XIX, 17, 1. XVI, 13, 1. \_\_\_\_\_ daucus carota, L., XX, 15, 1; Staphoboscon, ou panais, description

XX2, 50, 1; XXV, 64, 7. - dancos.

gingidium, L., XX, 16, 1.

Dancia, XIX, 27, 1. — deux espèces principales , XXY, 64, 1. - emploi contre les serpents, XXV, 64, 1 et suiv.

Daucus, autre, XXV, 64, 2.

Daucus, on staphylinos, XXV, 64, 7. Delphinium peregeman, I., XXI, 98, 1. - delphinium staphisagem, L., XXIII, 13, 1.

Dentaria cancaphylla, L., XXVII, 54, 1.

Dictame, description, propriétés, XXV, 53, 1 el suiv.

Digitale pourprée, XXI, 77, 1.

Dipsacus silvestris, L., XXV, 108, 1. - dipsacus priosus, L., XXVII, 62, 1. Dipsacos, description, proprietes, XXVII , 47, 1.

Dodecathéan, propriétés, XXV, 9, 1. Doronichum pardalizuches, L., XXVII,

Dorycnion, remède contre le, XXVIII. 33, 5.

Dracontion, distinction d'avec l'arum, XXIV, 91, 1. — proprietés, XXIV, 92, 1. — trois espèces, proprietés, XXIV, 93, 2 et 3.

Dracunculus de la troislème espèce. propriétés, XXIV, 93, 2.

Drucunculus, distinction avec le dracontion, XXIV, 91, 1. - propriétés de la graine, XXIV, 92, 1. — des-cription, XXIV, 93, 1.

Dracunculus, nouvellement découvert, propriétés, XXV, 6, 2.

Dryopteris, description, propriétés, XXVII, 48, 1.

Dryophonon, description, propriétée. XXVH, 49, 1.

Ébénier, de l'Inda, très-estimé, XII, 8, 1. - montre à Rome par Pompée, XII, 9, 1. - deux espèces, XII, 9, 1. - emploi médical, XXIV, 52, 1. Écartate, vient sur l'yeuse, XVI, 12. 1.

Écarlate, graine d', la plus estimée, 1X, 65. 3.

Echalotte, ou oignon uscaionien, XIX. 32, 2.

Echinophora tenunfolia, L., XXV, 11, 1,

Echinopode, XI, 8, 1.

Echios, description, emploi, XXV, 58, 1.

Echios, autre, emploi, XXY, 58, 1. Echlos personata, ou grande bardane, description, emplor, XXV, 58, 1.

Echium enbrum, L., XXI, 60, 1; XXII, 24, 1; XXV, 58, 1. - echium creticum, XXII., 25, 1. - echium rubrum, Jacq., XXVII, 22, 1. -echium italicum, L., XXVII, 73, 1.

Écorce, emplos de diverses écurres,

For II. C. - Name The Co.

1777. A.

Z и пределения ференция в ференция и пределения по пределения по пределения по пределения по пределения по пред dent. Primites Broken, 221.

Service emilion vertice 17 The matter measure with the second To a - Bill Brown to Make title Bar, 22's ... — Warry day Table 127 2 - Paris 2.

Mark 127 2 - Paris 3.

Mark 127 2 - Paris 3. Apple and a company of the 177 5.

Commercial Street, City Co. . . Page 700 at 11.1. - The state of the last 
erms as latery, like the terms of the like the terms and the later terms as the later terms and the later terms and the later terms and the later terms are later to the later terms and the later terms are later to the later terms and the later terms are later to the later terms and the later terms are later to the later terms and the later terms are later to the street, white, i.e. is in the same property technical in his sky series to the transfer of the series AND A WAR OR A WAR I'VE A S.

Printer Printers on Marie State Printers on America State Company of the Company

THE AREA SHE SELLEN

AND THE PROPERTY AND ASSESSED AS A RESIDENCE OF THE PROPERTY O

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH elegation and halfing explicitly

Windows and resources and resources and resources are a second and resources and resources are a second and resources are a secon WINDLE ATTROPHED WHILE AND Province of the second of the in the season of Colonia City, Considerations of adjustations of n i gener Markirt, no e lange.

to be industrial one dissociate (2001)

To be suredy with the same of with the said said and the said

A THE CONTRACTOR OF THE STATE O

p March, 9 1 or per tt. . 6 25

4. .

1777 4 1

AND THE RESIDENCE PROPERTY. DR. Property LLT, No. 1

THE SECOND SECON Francisco Louis L. IVII C .- STREET, STREET, LTT. THE REAL PROPERTY IN THE PARTY OF THE PARTY Mark Mr. M. - species

Proc. 177, M. — plant rep. (c. ).
177, M. — married at the first regimes L. XXX, M, t;

11 to 12 . - square James L. S. S.

For after over depter to the 6 time of representative organization depterment depterment of the entropy, and the 1988, while any applicable to the contrast of 
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s one many will, at . - many

Total V He we a

A TOP- WHILE TERMINATED AND THE

- FOR MERCHANIS

. Transportation & Contract. 1.1

AMERICA AND THE R. CONTRACT \_ .\* -

The plants appropried the same that the same that the

The second contribution of the two

in a single embarrous free in the

The second of the second secon

The street & come come in the

Committee of the second section of

I spherica paraies, L. XX, 8,1; dentific described "contracts". I see "un, name nomme en Egypte. XXVI, etc. I. — e. papir, L.X. \$1. 1: EXVII. 91, 1. -- captain. spenson. XXII. 14, 1. — opinio. prysm. L. XXIV, 21, 1. — opinio. im. Campanion. L. XXIV, 13, 1.— e. — e. demármies, L., XIVI, e. — e. arms. L., XIVI, 6,1.

- e amerik L. Minkin, L.

Espera abanda separatione, 117,

Lucy & spinors. L. M. 7K .

. OL. III SPÁR. IN MÓRÍ, PI-

# F

Present makes I., III. ik.i. Promptolice, decreased, reprinted from some some states, 2271. Some strates, Lancet IV, "1.

Parent, separatus, II, S. 1. Parent, morago, en monaculos, M. SWIMMER IN M. C.

STATES A SECURE PROPERLY

The second state of the second levels of the second

Print, 271, 22, — 600 as a man ensi. 12. v. 1 — manda at ACRES IN CL. O. L.

Parameter - annual and AND THE SECOND STREET, - mark de traile, iT, la l.min a manes, IT, 3, 1.nemicie service. 19,  $K_i = \text{mins} \text{ at each}, Ki,$   $J_i := \text{dens}, K_i = 0$ Jane de Marie de Printe de Land. se street armee Till. M. La est.

THE STATE OF ASSESSED VALUE OF THE STATE OF 242 %

TATELLE STATE OF THE STATE OF T

imque, figue collane, XiII, ;
— variétés, XV, 19, 1. —
ja de Caton, XV, 20, 1. e, caprilication, XV, 21, 1. ilés, XV, 21, 3. — anocdote isus, XV, 21, 4. - propriétés nes et médicales, XXIII, 63,

FRU

ndien, merveille, XII, II, I. nommé pala, XII, 12, 1. -égyptien, XIII, 14, 1. --de Chypre, XIII, 15, 1. -teronia, XIII, 16, 1. - figuier XIII, 49, t. - plantation du XV, 19, 4. - Anciens fi-Rome, XV, 20, 3. - capri-X VII, 44, 1. - insectes qui tent, XVII, 44, 1 et 2. tis médicales, XXIII, 42,

sauvage, emploi médical, 84, 1 et suir.

abritant un escadron, VII, 2,

Mca, L., XXIV, 113, 1. dears, XXI, 18, 1 et suiv. pouleurs principales, XXI, rouge de cuccus; couleur hyste et ianthine; couleur Menne, XXI, 22, 1 et 2. on employées avant l'époque sadre, XXI, 21, 1. — fleurs femps, XXI, 38, 1. — fleurs X1, 39, 1. - ordre des fleurs, 19, 2.

Jupiter, XXI, 33, 1. , fécondation, XVI, 39, 1. a printemps, XVI, 40, 1. qui ne flenrissent pas, XVI, - bourgeonnement, XVI, -époque du bourgeonnement, 1. - deux floraisons, XXI. - floraison successive, XXI,

échardes, XXIV, 50, 1. première espèce, ou pteris nos, description, propriétés, , 55, 1 et suir.

deuxième espèce, ou thelypbu nymphasa pteris, descripopriétés, XXVII, 55, 1.

XV, 28, 1. - fraisier, XXI,

sier, XVI,71, 1. — propriétés, 75, 1. la pulverulenta, L., XXVII,

s excelsion, DC., XVI, 24, 1. inus ornus, L., XVI, 30, 2. Vi., 24, 1. - bumelia, XVI. - contraire aux serpents, 1, 3. — propriétés medicales, 30, 1.

le pyrenaica, L., XXVI.

versité, XV, 9, 1. - fruit de XV, 16, 1. -- conservation its, XV, 18, 1-17. -- baies is charmus, XV, 27, 1. — pour le poumon, XXV h grain, XV 29, 1. — des Gingembre, XII, 15, 2.

baies, XV, 29, 2. - saveurs des | fruits, XV, 32, t. - odeurs, XV, 32, 2; 33, 2. - variété de leurs sucs, XV, 33, 1. - caractère des fruits, XV, 34, 1. — époque de la maturité, XVI, 43, 1. - arbres qui donnent des fruits toute l'année, XVI, 44, 1. arbres sans fruits, XVI, 45, 1. fruits qui tombent, XVI, 46, 1. disposition des fruits suc l'arbre, XVI, 48, 1; 49, 1, -- arbres qui donnent des fruits deux fois et trois fois, XVI, 50, 1. - la fertilité des arbres varie suivant l'age, XVI, 51, 1. - maladies des fruits, XVII, 37, 10 et 12. - vertus médicinales des fruits, XXIII, 1, 1.

Fucus ericoides, L., XIII, 49, 1. fucus vesiculosus, L., XIII, 49, 1. focus avarios, L., XIII, 49, 1.

Fulvicane, herbe, diarétique, XXVI, 57. 1.

Fumaria ofticinalis, L., XXV, 99, L. - furnaria capreolata, L., XXVII,

Pastel, XIII, 41, 1; XVI, 30, 1.

Gahalium, XII, 45, 1.

Galbanum, bubon galbanum, L., XII, 56, 1. — propriétés médicales, XXIV, 13, 1.

Galeopsis, on galeobdolon, ou galion, description, propriétés, XXVII, 57, 1.

Galium aparine, L., XVIII, 44, 4; XXI, 64, 1; XXIV, 116, 1; XXVII, 15, 1.

Galle (Noix de), XVI, 9, 1. - proprié-16s, XXIV, 5, 1.

Gallidraga, description, propriétés, XXVII, 02, 1.

Garance, emploi dans la teinture, XIX, 17, 1. - ou erythrodanos, XXIV,

Gariophyllon, plante indéterminée, XII. 15 . 1.

Gelotophyilis, herbe magique, XXIV. 102, 4,

Genét, propre à la teinture, XVI, 30, 2. - fait des liens, XXIV, 60, 1. - doute sur le spart et les sparta, XXIV, 40, 1. - propriétés medicales, XXIV, 40, 1 et 2.

Genista tinctoria, L., XVI, 80, 2. genisia acanthoclada, L., XXIV, 69, 1.

Genévrier, propriétés médicales, XXIV, 36, 1.

Gentiane, description, propriété, XXIV, 34, 1.

Géranion, sorte de truffe, XIX, 12, 1. - bon dans les maladies des fem-

mes, XXVI, 90, 6. Geum rivale, L., XXI, 25, 1. — geum urhanum, L., XXVI, 21, 1.

Geum, ou benoite, description, bonne pour le poumon, XXVI, 21, 1.

Gingidian, propriétés médicales, XX.

Githago segetum, L., XXI, 90, 1. Gladiolus segetum, L., XXI, 17, 8; 36, J. - gladiolus communis, L.,

XXV, 89, 1. Glateul, XXI, 38, 2. - autre, ou cypirus, XXI, 67, 1; 68, 3

Gland, XVI, 6, 1, - variétée, XVI, 8,1, - qualités autritives, XVI, 8, 6. propriétés médicales, XXIV, 3, 2. Glastum, ou guède, XXII, 2, 1.

les fernmes des Bretons s'en teignent ie corpe, XXII, 2, 1.

Glaucium flavum, L., XX, 78, 1; XXVII, 59, 1.

Giaucion, description, propriétés, XXYII, 59, 1.

Glaux, ou engalactos, description, propriétés, XXVII, 58, 1

Glechoma hederacea, XVI, 62, 7; XXIV, 49, 1.

Globularia alypum, L., XXVII, 7, 1, Glas, se fait avec les graines du gui, XVI, 94, 1. - propriétés medicales, XXIV, 6, 1.

Glycyside, ou pacoula, ou pentorobos, deux espèces, description, propriélés, XXVII, 60, 1 el suiv.

Gnaphalium sanguineum, L., XXI, 16, 1. - gnaphalium strecisas, L., XXI, 21, t. - gnaphalium leontopodium, XXVII, 35, 1.

Gnaphalion, ou chamicselou, description, proprietés, XXVII, 61, 1.

Gomme, d'Egypte, XIII, 20, 1. - du sarcocolle, XIII, 20, 1. - propriétés, XXIV, 64, 1. - gomme acacia, préparation, propriétés, XXIV, 67, 1

Gossypium arboreum, X11, 21, 1. gossypium herbaceum, XII, 22, 1.

Gramen ou chiendent, description, propriétés, XXIV, 118, 1 et suiv. Gramen, autre, XXIV, 118, 1.

Gramen à pointes, ou dactylon, trois espèces, description, propriétés, XXIV, 119, 1.

Gramen de la Bactriane, propriété, XXIV, 119, 1.

Grafferon, XVIII, 44, 4.

Greffes singulières, XV, 17, 1. prescription religiouse, XV, 17, 1.

Grenade ou pomme punique, XIII. 34, 1. - balauste, XIII, 34, 1. propriétés médicales, XXIII, 57, 1. - tannages des cuirs, XXIII, 57, 2. - stomatice, XXIII, 58, 1 el 2, cytinus on premiers hourgeons, emploi médical, XXIII, 59, 1. - balaustes, XXIII, 60, 1.

Grenadier sauvage, emploi médical, XXIII, 61, 1.

Gromphana, home pour l'hémoptysis, XXVI, 23, 1.

Gui, nuisible aux arbres, XVI, 92, 1. espèces, XVI, 93, 1. - admiration des Gaulois pour cette plante, XVI, 95, 1. — propriétés médicales, XXIV, 6, 1.

XXI, 19, 1. — espèces : raphanitis et | Lagarcia cuminoides, XX, 57, 3. rhizotomos, XXI, 19, 2 - récolte et propriétés, XXI, 19, 2 et 3. - iris roux, XXI, 83, I. - propriétés médicales, XXI, 83, t et suiv. - xyris we iris sauvage, propriétés, XXI, 83 3

ris fertidissima, L., XXI, 83, 3. Fris sisyrinchium, L., XIX, 30, 2. tentis tinctoria, L., XXII, 2, 1.

fantis, bonne pour le fuie, XXVI, 22, 1. - la même que le polium suivant quelques-uns, XXVI, 12, 1.

Ischæmon, description, propriélés, XXV, 45, 1.

froppron, ou plianoles, description, propriétés, XXVII, 70, 1-

Hon, sorte de truffe, XIX, 12, 1. Acraic, XVIII, 44, 6. - farine, emploi médical, XXII, 58, 3; 77, 1-

Fonc tellement grand que chaque entre-nœud fournit un canot, VII, 2, 13. - joucodorant, XII, 48, 1. - jouc palustre, emploi, XVI, 70, 1. employéà faire des cordes, XIX, 9, 1. \_ jone the mariscus, ou grand jone, récolte, XXI, 69, 1. - jone marin, on oxyschemos, XXI, 69, 1. - trois espèces de joucs, XXI, 69, 1. -- ionc femelle ou melancranis, XXI, 69, 2. \_ holoschænos, XXI, 69, 2. — emploi des jones, XXI, 69, 3. - jone triangulaire ou cyperus, non distingué par beaucoup du cypirus, XXI, 69, 4. — propriétés médicales du jone, XXI, 71, 1.

Jone odorant, propriétés médicales. XXI, 72, 1.

Jujube, XV, 14, 1.

Juneus maximus, L., XXI, 16, 1. juncus maritimus, E., XXI, e9, 1.
Juniperus communis, L., XIII, 11, 1.

juniperus oxycedrus, L., XIII, 11, 1. - juniperus lycia, juniperus phirnicea, L., XIV, 19, 9. - juniperus sabina, L., XVII, 21, 2.

Jusyniame, huite de, emploi médical, XXIII. 49, 1. - ou hyoscyanos, ou apollinaire, ou altercum, ou altercangenon, XXV, 17, 1. - diverses espèces, propriétés, XXV, 17, 1 et

# Ŧ.

Labriem venereum, bon pour les dents, XXY, 108, 1.

Labrusca, ou vigne sauvage, porte l'œnanthe, XXIII, 14, 1. - propriétés, XXIII, 14, 2,

Labruson, autre, XXIII, 15, 1. Lactoris, propriété, XXIV, 104, 1. Ladanum, XII, 37, 1. - leda ou ledamum, XII, 37, 3. - ou ledon, ou foxicon, propriétés, XXVI, 30, 1.

Ladanum, croissant dans les blés, XXVI, 30, 1.

Lagopus, ou trèfle, arrête le cours de ventre, XXVI, 34, 2.

Laitue, espèces, XIX, 38, 1. - peieris, XIX, 38, 2. meconis, laitue pourprée ou cœciliane, astytis, XIX, 38, 3. — emploi médical, XIX, 38, 4. - culture, XIX, 39, 2. - propriétes médicales de la première laitue sauvage, XX, 24, 1. - de la seconde ou caesapon, XX, 25, t. - laitne sauvage dite ineracia, XX, 26, t. propriétés du suc de toutes les lailues, XX. 26, I et aniv.

Lamium, espèce d'ortie, propriétés, XXII, 16, 1.

Lamitent maculatum, L., XXII, 16, 1; XXVII, 77, 1. - lamium striatum, L., XXVII, 77, 1.

Lanaria annua, L., XXVII, 113, 1. Langue, herbe, propriétes, XXIV. 108. 1.

Lapathum, XIX, 31, 1. - lapathum sauvage, emploi, XIX, 60, 2. - lapathum sauvage on oralis, on ru mex, ou cantherinum, XX, 85, 1. oxylapathum, XX, 85, t. - hydrolapathum, XX, 85, 2. - hippotapathum, XX, 85, 2. - proprietes, XX, 85, 2. - lapathum cultivé, propriétes, XX, 86, 1. - bulapathum, XX, 86, 1. Lappa ou gralteron, XXI, 64, 1.

Lappa canaria, propriétés, XXIV, 116. 1.

Lapsana, emploi en cas de disette, XIX, 41, 7. - proprietés, XX, 37, 1. Lariz europea, XVI, 19, 1.

Laserpitium ou silphion, histoire, XIX, 15, 1 et sulv. - laser, nom du suc, XIX, 15, 1. - récolte du suc, XIX, 15, 4 et 5. - caractères du suc, XIX, 16, 1. - naît de la pluie, propriétés, XXII, 48, 1. - propriétés du laser ou suc, XXII, 49, 1 et suiv. Laserpitium, autre, XIX, 18, 1.

Laserpitum chironium, L., XXV, 13, 1,

Latace, herhe magique, XXVI, 9, 1. Latanier, XIII, 9, 1

Lathyris, description, propriétés, XXVII, 71, 1.

Lathyrus cicera, XVIII, 10, 7; 23, 2. – lathyrus sativus , E., XVIII, 32, 1. – lathyrus apisaca , XVIII, 44, 5. – lathyrus amphicarpos, L., XXI, 52, 1. - lathyrus tuberosus, L., XXI, 52, 1. Laurier de mer, XIII, 50, 1.

Laurier, consacré aux triomphes, XV. 39, 1. - baccalia, XV, 39, 2. - spadonien, XV, 39, 2. - chamædaphné, alexandrin, idéen, hypoglostion, dansé, carpophyllon, hypolate, XV, 39, 3. - daphnoide, XV, 39, 3. il est pacifique, XV, 40, 1. - coosidérations religieuses, XV, 40, 2. anecdote, XV, 40, 4. - lauren, nom de la feuille de laurier, XV, 40, 5. huile de laurier, emploi médical, XXIII, 43, 1. — propriétés médicales du leurier, XXIII, 80, 1 et suiv.

Laurier-tin, XV, 39, 1. Laurier-mse, XVI, 33, 1. Lourus casia, XII, 43, 1; 43, 3. Lavandula stochas, L., XXVI, 27, 1; XXVII, 107, 1.

Lavatera arborea, XIX, 22, 1. Lawsonia inermis, L., XII, 51, 1. Lecanora parella, Ach., XXVI, 10, 2.

Légumes, racine, XVIII, 10, 2. - tiges, XVIII, 10, 6. - feuilles, XVIII, 10, 7. - Rocaison, XVIII, 10, 7 poids comparatif des feves, XVIII. 11, 1. - histoire, XVIII, 30, 1, récolte, XVIII, 83, 1. - impôt sur

les légumes, XIX, 19, 6. Lemna minor, L., XXII, 70, 3. Lamonium, emploi, XXV. 61, 1. Lentille, XVIII, 31, 1. - emploi mé-

dical, XXII, 70, 1 et suiv. Lentille d'eau, propriétés, XXII.

Lentisque, XV, 31, 1. — vers de Ci-céron, XVIII, 6t, 1. — huile, emploi médical, XXIII, 45, 1. — emploi médical, mastie, XXIV, 28, 1 et 2. Leon fordon palustre, XX, 31, 1. - leontodon taravacum, L., XXI, 52, 2.

Leontopetaton, ou rhapeion, description, propriétés, XXVII, 72, 1. Leontopodion, on leuceuron, on doripetron, ou thoribetron, arrête le cours de ventre, XXVI, 34, 1. -- empioi contre les milannmations, XXVI. 79. 1.

Leonurus marrubinstrum, L , XXVL.

Lepidium, culture, XIX, 51, 1. propriétés , XX, 36, 1 et 2. - autre énumération des propriétés, XX. 70. 1.

Lepidium latifollum, L., XIX, 51, 1. - lepidium sativum, L., XX, 50, 1. -lepidium draba, L., XXVII, 49, 1. Leucacanthos, plante à duvet épiueux, XXI, 56, 1. - ou leucacantha, ou phyllos, ischias, ou polygonalos, propriétés, XXII, 18, 1.

Leucanthemum, ou camomille, XXI, 34, 1. - propriétés, XXI, 93, 1. Leucas, propriétés, XXVII, 77, 1.

Leuce, ou mesoleucou, description, propriétés, XXVII, 77, 1. Leucographis, emploi, XXVII, 78, 1. Libanotis, a l'odeur de l'encens, XIX, 62, 1. - histoire, XIX, 62, 1 et 2.

Lichen, description, bon pour les maladies de peau, XXVI, 10, 1. Lichen, autre, description, XXYI, 10.2. Lichen, mousse, propriétés, XXMI,

69, 1. Liége, XVI, 13, 2. - propriétés unédicales, XXIV, 8, 1.

Lierre, historique, XVI, 62, 1. - espèces, XVI, 62, 2. - propriétés médicales, XXIV, 47, 1 et surv.

Lierre, semblable aux ronces sauvagen, XXI, 30, 1.

Lierre, de terre, XVI, 62, 7.

Ligusticum, XIX, 50, 1. - nom differemment appliqué, XIX, 50, 1.

- propriétés médicales , XX, 40, 1. † Lastum tinclorial, XXXIN, 24, 2. Liquistrum vulgare, L., XVI, 31, 1; Luxerne, culture, XVIII, 43, 1. XXI, 29, 1. — liganticom le L., XIX, 50, 1; XX, 60, 1. icon levisticon, Time!

LUP

Limeum, propriétés XXVII, 76, 1,

Limodorum, plante qui tan le cumia, X1X, 57, 1.

Lemodorum abertivum, Sw., XXVI. 62, 1,

Lin, cloge, XIX, 1, 2 et suiv. - esécration contre celui qui applique le lin à le nevigation, XIX, 1, 5. culture, XIX, 2, 1. — times, XIX, 2, 1 et 2. - Si, XIX, 2, 3 et suiv. sturité, XIX, 3, 1. -- rouisenge, XIX, 3, 2. - sérançage, XIX, 3, 3. — teinture du lin, XIX, 5, 1. — loiles de liu employées comme ten-tures des théâtres, XIX, 6, 1.—dans le cavedium, XIX, 6, 2. — graine de tin, propriétés médicales, XX, 92, t

Linaria grzen, Bory, XXVII, 30, 1. Lingulaca, bonne pour in tête, XXV, 86, I.

Linosostis, ou parthénion, ou mercurrale, on hermapon, description, pro-priétés, XXV, 48, 1 et sutr.

Eis, perfom lirinon, XXI, 11, 1. — In rouge ou crimes, XXI, 11, 1. - mode perticulier de reproduction, XXI, 13, 1. — propriétés médicales, XXI, 74, 1 et 2. - huile de lis, eu de Pha sela, ou de Syrie, emploi médical, XXIII, 49, 1.

Lis pourpre, XXI, 12, 1

Liseron, description, XXI, 11, 1.
Lithospermum fratecosum, L., XXII, 25, 2. — lithosperment tenuillorum,

L., XXVII, 74, 1 Lithespermon, ou zegonychon, on dios-

pyron, ou héraclées, description, propriétés, XXVII, 74, 1 et 2.

Lollium perenne, L., XXII, 65, 1. Lonchitis, description, XXY, 88, 1. bonne pour la rate, XXVI, 48, 2.

Lonicera periclymenum, L., XXV, 33, 1; 68, 1; XXVII, 94, 1.

Loranthus europeus, L., XVI, 93, 1. Lotometra, propriétés, XXII, 28, 1. Lolus ou celtis, XIII, 32, 1. - anecdote, XVII, 1, 3.

Lotus, on fève grecque, XVI, 53, 2. propriétés médicales, XXIV, 2, 1. Lotus, des Lotophages, XIII, 32, 2. Lolus, berbe, XIII, 32, 3. - ou mélilot, XXI, 59, 1. - autre, XXI, 63, 1.

— propriétés du lotus métilet, XXII, 27, 1.

Loius, du genre des plantes marécageuses, XIII, 32, 3.

Lotus, de l'Euphrate, XIII, 32, 4. Lotus d'outre-mer, XVI, 53, 1. Lotus ornithopodiodes, XXI, 58, 1

Lupin, histoire, XVIII, 36, 1 et suiv. - propriétés médicales, XXII, 74, 1 et suiv. -- huite de ! médical, XXIII, 49.

Lupinus albus, L.

Lycapson, description, propriétés, XXVII, 53, 1.

Lucknis, KKL 10. 4. - contearde fi propriétés, XXI, 98, 1.

Lychnis sauvage, propriétés, XXI, 96, 1.

Lychnis disien, L., XXVI, 24, 1. Egcion, on cachou, XII, 15, 2. - pré paration, propriétés, XXIV, 77, 1. Lyciem caropram, L., XXIV, 77, 1. Lycapodium selaga, L., XXIV, 62, 1. Lysimachia, description, propriété, XXV, 35, I.

Lysimachia stroperperes, L., XXV, 35. 1.

Macir, XII, 16, 1. Madrepora acciabatum, L., XXVIII. 9, 1.

*Magydaris* , serie de lacerpitian XIX, 16, 1.

Molocha, on biolium, XII, 19, 1. Maldocon, on biolium, XII, 19, 4. Malobathron, fournit une buile prefamée, XII, 50, t. — emplei midicai, XXIII, 48, 1.

Maleps melacheides, L., XXVII, 6, 1. Malandrum, description, bonne pour le foie, XXVI, 24, t.

Melve sativa, L., XX, 84, 1. Mandragore, on circum, entre den les compositions ophthalmiques XXV, 94, 1. -- deux espèces, description, emplei, XXV, 94, 1 et suiv.— propriété anesthésique, XXV, 94, 4. Marathrum, on fenouil, XX, 43, 1.

Marchantia polymerpha, L., XXVI, 10, 2.

Marjolaine, ou ameracus, XXI, 33, 1 Marrube, ou prasion, ou linestrophon, ou philopses, ou philochares, propriétés, XX, 89, 1 et suivants.

Ma rube noir, XX, 89, 2. Marrubium vulgare, L., XX, 89, 1. - marrubium pseudodictamnus,

L., XXV, 53, 1. Marsilea quadrifolia, L., XXVII, 53, 1. Marson , XII, 53, 1.

Massaris, sorte de parfum fourni par la vigne, XXIII, 5, 1.

Mastic, XII, 36, 1.

Mastos, plante bonne pour les mamelles, XXVI, 92, 1.

Matthiola incana, XII, 22, 1; XXI, 14, 1; XXI, 38, 1.

Matricaria chemomilla, XXII, 26, 1, Maure arborescente, XIX, 22, 1. Maure, cultivée et sauvage, proprié

tés médicales, XX, 84, 1 et suivants. Medica, ou luzerne, XVIII, 43, 1. Medicago arborea, L., XIII, 47, 1. Médion, description, propriétés, XXVII, 79, 1.

Médique, pomme, ou citron, XV, 13, 14,

Mélanthion, XXVII, 70, 1. Mélèse, ou larix, XVI, 19, 1. — l'es- XXVII, 75, 1.

pèce argis, ne se fendant jamais, et employée pur les printres pour leurs tableses , XVI, 73, 3.

MOU

Mélifot, XIII, 32, 3. — descrip XXI, 29, 1. — vient partent, XXI, 37, 1. — propriétés médicales, XXI,

67, 1. Melilotus efficinalis , XIII, 22, 1. meliotas carrales, i., XXI, 61, 1. Molissa efficientis, L., XXI, 41, 1,

Meliasphyllen, ee apietrum, XX, 45, 1. — ou méliue, XXI, 48, 1. — ou mélitène, propriétés médicales, XXI, 96, 1. — aimé des abelles, XXI, 86, 1.

Meniastrum, XX, 50, 2. -– propriétés médicales, XX, 52, 1 et 2.

Menthe, XIX, 27, 1. - varidés, XIX, 47, 1. — culture, XIX, 47, 1. — prepriétés médicales, XX, 53, 1 of pair.

Mentha gentilia, L., XIX, 37, 1;XX, 56, 1. — menthe aquatics , i., XIX, 55, 1. — menths tomostees, d'Urv., XIX, 57, 1; XX, 50, 2; XX, 52, 1. — menths pulcgium, XX, 54, 1.— menths birents, DC., XX, 91, 1.

Morcurialis anna , L., XXV, 18, (. — morcurialis percanis, XXVI, 91, 1; XXVII, 100, 1.

Merois, berbe megique, XXIV, 102, 3 ; XXVI, 9, 2.

Mesosphericm, nord , XII, 26, 2. Mespilus germanica, L.; mesp cotoneaster, L., XV, 22, 1. - m piles pyracantha, L., XXIV, 70, 1. Métopion , XII, 49 , 1 ; 54, 7.

Meum , description et propriétés, XX, 94, 1.

Meum athamanticum, Jacq., XX, 94, L.

Micocoulier, XIII, 32, 1.

Microspherum, nard, XII, 26, 2. Mil. XVIII., 22, t. - emplei comm

aliment, XVIII, 24, 1. - emplei médical, XXII, 62, 1. Miliaria, ou cuscute, emploi médi-

cal, XXII, 78, 1. Millefeuille, description, propriétés,

XXIV, 95, 1. Mimosa nilotica, L., XXIV, 67, 1.

Minyas, ou corysidia, berbe magique, XXIV, 190, 1. Misy on troffe blanche, XIX, 12, 1.

Mithridalia, description, XXV, 26, 1. - on mitbridation, XXV, 79, 1.

Molemonium, bon pour le (oie, XXVI, 25, 1.

Molon, ou syron, description, ben contre is toux, XXVI, 19, 1. Moly, description, XXV, 8, 1.

Molybdana, ou plumbago, description, bonne pour les yeux, XXV, 97, 1.

Momordica elaterium, L., XX, 2, 1. Morille (morchella esculenta), XIX. 14. 1.

Moringa oleifera, Lam., XII, 46, 1. Mousse sèche et blanche, superstition, Montforde, salutaire au corps, XIX, | Natrix, 54, 1. - trois espèces, XX, 87, 1. - propriétés, XX, 87, 1 et suiv.

Mures, sur les rouces, XV, 27, 1. composition panchrestos, on stomatice, on artériaque, XXIII, 71, 1. - emploi médical, XXIII, 71, 1 et sanit.

Marier, floraison et fruit, XV, 27, 1. Milrier d'Égypte et de Chypre, XIII, 14, 1; 15, 1. - emploi médical, XXIII, 70, 1.

Muscari comocum, XXV, 82, 1 Myagras, description, propriétés, XXVII. 81. 1.

Mycoderma vini, XIV, 27, 3. Myophonon on acomit, XXI, 30, 1.

Myosotis lappula, L., XXV, 41, 1 Myosotus, ou myosota, description, propriétés, XXVII, 80, 1.

Myosotis, différente du myosotoo, XXVII. 8. 1.

Myrice, XIII, 37, 1. - on érice, ou Lamaria, proprietés médicales, XXIV,

Myrsophyllon, description, propriétés, XXIV, 95, 1.

Myriophyllum spicatum, L., XXIV,

Myrobolan, provenance, XII, 46, 1. - palmier, emploi médical, XXIII, 52. 1.

Myrrhe, XII, 33, 1. - arbre, XII, 34, 1. - récolte , XII, 35, 1. -- espèces, XII. 35, 2. - myrrbe de l'Inde, XII, 36, 1.

Myrrhis , on smyrrhiza , on myrrha , description, propriétés, XXIV, 97, 1. Murle, bate employée comme condiment. XV, 35, 1. - antiquités, XV, 36, 1. — espèces, XV, 37, 1 — vin de myrte, XV, 37, 1. — il est entré dans les choses de la guerre, XV, 38, 1. - huile de myrte, emploi médical, XXIII, 44, I. - emploi médical, XXIII, 81, 1 et suiv. vin de myrte, emploi médical, XXIII, 82, 1

Myrte sauvage ou pelit hour, emploi médical, XXIII, 83, I. Myza, XIII, 10, 1.

Narcisse, XXI, 12, 1. - deux espèces de narcisses, propriétés médicales, XXI, 75, 1. - huile de narcisse, emploi médical, XXIII, 49, 1.

Narcissus serotinus, L., XXI, 12, 1. parcissus poeticus, L., XXI, 12, t. - narcissus tazetta, L., XXI, 12. 1.

Nard, XII, 26, 1. - pseudo-mard, XII, 26, 1. — de Syrie, de Gaule, de Crèle, XII, 26, 3.

Nard celtique, propriétés médicales, XXI, 79, 1.

Nard des champs, distinct de bacchar, XXI, 16, 1; XXI, 79, 1. Northex et northecya, XIII, 42, 1.

description , prupriétés , [ XXVII, 83, 1.

Navets, époque de les semer, XVIII, 35, 1. - espèces, XIX, 25, 1 et 2. - deux espèces distinguées par les Grecs, XX, 11, 1.

Nèfles, anthédon, sétanie, ganloise, XV, 22, 1. - propriétés, XXIII, 73, 1. Neoltia spiralis, L., XXVII, 52, 1. Nepela, propriétés médicales, XX. 56, 1.

Nepeta scordotis, L., XXV, 27 1.

Nerson oleander, L., XVI, 33, 1 Nesslia paniculata, Desv., XXVII. 81, 1.

Nielle, XVIII, 41, 4; 45, 4. - sert aux boulangers, XIX, 57, 1. - propriélés médicales, XX, 71, 1 et 2.

Nigella sativa, L., XX, 71, 1; XXVII, 70. 1.

Nigina . description, propriétés, XXVII, 82, 1.

Notx, XV, 24, 1. - symbole nuptial, XV, 24, 1. - brou, XV, 24, 2 huile de noix, emploi medical, XXIII, 45, 1. - emploi médical, XXIII, 77, 1 et suiv

Noix, nom donné aussi aux châtai-

gnes, XV, 25, f. Noyer, transplanté de Perse, XV, 24, 2. - portant deux fois l'an, XV, 24, 5. -- produit la pesanteur de tête, XXIII, 77, 1.

Noyer gree on amandier, X1, 7, 1. emploi medical, XXIII, 76, 1.

Nyctegreton, ou ny ctalops, plante merveilleuse, XXI, 36, 1

Nymphes selumbo, L., XIII, 32, 3; XVIII, 30, 5. - nymphwa lotus, L., XXII, 28, 1. - nymphæs alba, L., XXV, 37, 1. - nymphæs lutes, L., XXV, 37, 1.

Nymphæa, ou héracleon, ou risopalon, on madon, description, propriétés, XXV, 37, 1.

Nymphara, autre, description, XXV, 37. 1.

# O

Occhi, semblable au figuier, XII, 18, 1 Ocimum, XIX, 85, 1. - semis, XIX, 36, 2. - propriétés médicales, XX, 48, I el suiv. - ocimum sauvage, XX, 48, 5.

Ocynum, sorte de fourrage, XVIII, 42. 1.

Odontitis, description, propriétés, XXVII, 84, 1.

Enanthe, l'empêcher de monier en graine, XXI, 38, 2. - description et propriétés, XXI, 95, f.

Enanthe, sorte de préparation faite avec la vigne, emploi médical, XXIII, 5, 1. - huile d'onantie, propriétés, XXIII, 40, 1.

Enotheras, on onuris, description, plante exhibitante, XXVI, 69, 1. Genotheris, herbe magique, XXIV.

102, 6.

Etum, plante d'Égypte qui se mange, XXI, 52, 1

Orgnon, différentes espèces, XIX, 37, 1. - ascalemen ou échalotte, XIX, 32, 2. - culture, XIX, 32, 2, 3 et 4. - propriétés médicales, XX, 20, 1 et suiv.

Olimer de l'Inde, XII, 14, 1 olivier d'Arabie fournissant l'enhamon, XII, 38, 1. -- olivier de mer, XIII, 50, 1 - historique, XV. 1, 1. --- terroir, climat, espèces, XV, 2, 1 - couronne d'olivier, XV, 5, 1.plantation, XV, 8, 1. - chèvre nuisible, XV, 8, 2. - olivier sauvage, excrossances dile phaunos, XVI, 92, 1 - reproduction de l'olivier, XVII, 28, 1. - plantation, XVII, 30, 1. - espèces suivant les terrains, XVII, 30, 2 et 3. - plan-tation d'obviers qui franchit une grande route, XVII, 38, 1. - feuilles, emploi médical, XXIII, 31, 1. fleurs, cendre ou spodium, XXIII, 35, 1. - olivser sauvage, propriétés médicales, XXIII, 38, 1 et 2

Office, pausia, orchite, radius, AV, 4, 1. - epoque de la recolte, XV, 4, 2 rapport de l'huile avec la grosseur, olive phantienne, XV, 4, 3 - olives de table, colymbades, XV, 4, 4. confire, XV, 6, 2. - garder, XV, 6, 2. - proprietes, XXIII, 36, 1. - colymbades ou olives confites, XXIII, 36, 1. - marc d'olive, propriétés médicales, XXIII, 37, 1 et 2.

Olusatrum, on hipposelinum on smyrnium, XIX,48, 1. - propriétés

médicales, XX, 46, 1. Omphacium, deux espèces, l'une venant de l'olive et l'autre du raisin, XII, 60, 1. - emploi médical de

l'omphacium de raisin, XXIII, 4, 1. - omphacium d'olive, propriétés. XXIII, 39, 1.

Onobrychis, description, propriétés, XXIV, 96, 1.

Onobrychis caput galli, L., XXIV, 98, 1.

Quochiti, plante à floraison successive, XXI, 60, 1.

Onochiles, on anchusa, on arcebion, on onochelis, ou rhexia, ou enchrysa, propriétés, XXII, 25, 1. Onochsies, plante semblable à l', pro-

priétés, XXII, 25, 2. Ononis, a des épines, XXI, 56, 1. -

ou arrête-bæuf, XXI, 58, 1 — ou anonis, description, emploi inédical, XXVII. 12, 1

Ononis antiquorum. L., XXI, 58, 1. - oponis natrix, L , XXVII, 53, t.

Onopordon illyricum, L., XXI, 56, 1. - onopurdon acanthium, L., XXII, 10, 1; XXIV, 66, 1, XXVII, 87, 1. Onopordon, proprietés, XXVII, 87, 1.

Onopyxos, plante à duvet épineux, XXI. 56, 1.

Onasma, description, propriétés, XXVII, 86, 1

Ophiuse, herbe magique, XXIV,

Ophrys, description, rend noirs les cheveux, XXVI, 93, 1.

Ophrys bifolia, L., XXVI, 93, 1. Opobalsamum, XII, 54, 4.

Opuntia, ou cactus, XXI, 64, 1.

Orchis, ou sérapias, description, XXVI, 62, 1. - ou salyrion, XXVI, 62, 1. - première espèce, XXVI, 62, 1. deuxième esnèce, ou satyrios orchis, XXVI, 62, 2. - propriétés, XXVI,

62, 2. Orchis, autre, XXVI, 62, 1.

Orchis undulatifolia, Biv., XXVI, 62, 1. - orchis morio, L., XXVI, 62, 1.

Orge, se sème la première, XVIII, 13, 1. - très-ancien aliment, XVIII, 14, 1 et 2. - tisane, XVIII, 15, 1. - farine, XVIII, 18, 1. - grain, XVIII, 18, 2. - propriétés médicales de la farine d'orge, XXII, 48, 1 et suiv. - suc d'orge en pastilles, XXII,

Origanum heracleoticum, L., XX, 62, 1. - origanum creticum, L., XX, 67, 1. - origanum majorana, L., XXI, 35, 1. - origanum dictamnes, L., XXV, 53, 1. - origanum smyrnæum, L., XXV, 87, 1.

Origan, propriétés médicales, XX, 67, 1.

Origan héracléolique, on prasion, propriétés médicales, XX, 69, 1 et sniv.

Orme (ulmus campestris, L.), XVI, 29, 1. - semis, XVII, 15, 1. - transplantation, XVII, 15, 2. — propriétés médicales, XXIV, 33, 1.

Orne, XVI, 30, 2.

Ornithogale, plante alimentaire, XXI, 62. 1.

Ornithogalum pyrenaicum, L., XIX, 30, 1. - ornithogalum umbellatum, L., XIX, 30, 2; XXI, 62, 1. - ornithogalum nutans, XXV, 82, 1.

Ornithopus compressus, XXVII. 35, 1,

Orobanche, XVIII, 44, 5. - ou cynomorion; on la mange, XXII, 80, 1. Orobus sessilifolius, Sibth., XXVI.

Orsinum, fausse lecture de Pline. voyez la note, XXI, 39, 1.

Ortie, feuilles piquantes, XXI, 54, 1. — description, piqure, remèdes, XXI,55, 1 et 2. — huile, XXII, 15, 1. - propriétés, XXIII, 15, 1 et suiv. - orties distinguées suivant les saisons, XXII, 16, 1.

Ortic marine, bonne pour les calcu-leux, XXVI, 56, 1.

Osier, à Rome, XVI, 15, 1.

Ostryer, XIII, 37, 1.

Ostrys, X111, 37, 1.

Osyris, description, proprietes, XXVII.

Osyris alba, L., XXVII, 89, 1.

Onosma echioides, L., XXVII, 86, I. | Othonna, description, propriétés, XXVII, 85, 1.

Oxalis, ou lapathum, XX, 85, 1. Oxalis acetosella, L., XXVII, 89, 1.

Oxycedros, XIII, 11, 1. Oxymyrsine, ou ruscus, propriétés,

XXIII, 83, 1. - ou acoron sauvage, XXV, 100, 1.

Oxys, description, propriétés, XXVII. 79. 1.

Ozenitis, espèce de nard, XII, 26, 1.

Pæonia, on pentorobon, on glycyside, description, propriétés, XXV, 10, 1. - on pivoine, XXVI, 82, 1. Pæonia officinalis, L., XXV, 10, 1. Pala, figuier indien indétermine, XII, 12, 1.

Paliurus, XIII, 33, 1. - graine dite zura, propriétés, XXIV, 71, 1.

Paliurus acutus, L., XXIV, 71, 1.
Palmier, vin de palmier, VI, 32, 18. — palmier adipsos, XII, 47, 1. pays, XIII, 6, 1. -- terroir; especes; sexes; fécondation, XIII, 7, 1. bouture, pépinière, XIII, 8, 1. - palmier employé pour la charpente, XIII, 9, 1 : — palmiers de l'Afrique intérieure, XIII , 33 , 1 . — palmier des mers, XIII, 49, 1. — emploi des feuilles, XVI, 37, 1.

Panaces, ou asclépion, on panax; suc dit bucolicon, XXV, 11, 1.

Panaces deuxième, on héracléon, ou origan sauvage d'Hercule, XXV, 12, 1. — ou achilleos, XXV, 19, 1. Panaces troisième, ou chironion, description, XXV, 13, 1.

Panaces quatrième, ou centaurion, ou pharnaceon, description, XXV, 14, 1,

Panais cultivé, XIX, 27, 1. - propriétés médicales, XX, 15, 2

Panais, ou élaphohoscon, propriétés, XXII, 37, 1.

Panais sauvage, ou staphylinos, XIX, 27, 1. - propriétés médicales, XX, 16. 2.

Panais des prés, XXI, 50, 1. Panax, provenance, XII, 57, 1. le goût du poivre, XIX, 62, 1. Panic, XVIII, 22, 1. - aliment, XVIII,

25, 1. - emploi médical, XXII. 63, 1. Panicum miliaceum, L., XVIII, 10, 3.

Pancration, ou petite scille, descrip-tion, propriétés, XXVII, 92, 1. Pancrathum maritimum, L., XXVII.

92. 1. Papaver rheas, L., XX, 77, 1. - papaver argemone, L., XXV, 56, 1.

Papyrus, arbre, XIII, 21, 1. - histoire naturelle; usage, XIII, 22, 1. - on le mange, XV, 34, 5. - emploi médical, XXIV, 51, 1.

Parietaria diffusa, L., XXI, 94, 1; XXII, 23, 1; XXVII, 8, 1. - parietaria officinalis, L., XXII, 19, 1, - tre les serpents, XXV, 70,

parietaria cretica, L., XXVII, \$, f. Pariétaire, XXII, 19, 1.

Parthenium, plante alimentaire, XXI, 52, 2. - ou leucanthes, on amus ou perdicium, ou muralis, propriéé. XX1, 94, 1.

Passerina hiranta, L., XXIV, 20, 1. Pastinaca opopanav, XII, 57, 1. pastinaca sativa, L., XIX, 27, 1; XXII, 37, 1, XXV, 52, 1. - pasipaca latifolia silvestris, XX, 14, 1. Patience (rumes), XI, 8, 1.

Pavot, en honneur chez les Romain XIX, 53, 2. - trois espèces celtivées, XX, 76, 1. — suc, propriétés médicales, XX, 76, 1 et suiv. opium, XX, 76, 2. - diacode, XX, 76, 3. - pavot noir, XX, 76, 4. méconium plus faible que l'opies. XX, 76, 5. -- caractères de l'opina, XX, 76, 5.

Pavot rheras et erratique, propriéts XX, 77, f.

Pavol sauvage ou ceratitis, paret cornu, propriétés médicales, XX. 78, 1. - préparation diacole et atériaque, XX, 79, 1.

Pavot sauvage, ou héraclien, es aphron, proprietes, XX, 79, 1. Pecher, arbre exotique, XII, 7, 1. pêche, duracine, gauloise, asiatique,

XV, 11, 1. - pêche précoce ou abricot, XV, 11, 1. - fruit exolique, XV, 13, 1. — propriétés des pêches, XXIII, 67, 1.

Peigne de Vénus, propriété, XIII, 114. 1.

Pelicinus, description, propriets, XXVII, 95, 1.

Penza sarcocolla, XIII, 20, 1. Peplis, ou pourpier sauvage, propiéies, XX, 81, et suiv.

Peplis, ou syre, ou méconion, ou mecon aphrodes, description, preprié tés, XXVII, 93, 1.

Perdicium, plante indéterminée, XII, 62, 1. - on parthenion, XX, 91, 1on urcéolaire, ou astericus, XXII, 20, 1. — d'où vient le son de parthenium, XXII, 20, 1.

Pericarpum, deux espèces, descrip tion, antidote, XXV, 82, I.

Pericarpum deuxième, XXV, 81, 1. Periclymenos, description, propriets. XXVII, 94, t.

Perpressa, plante bonne pour les calculeux, XXVI, 55, 1. Persea, ou persique, arbre d'Egypt,

XV, 13, 1 et 2. Persica, arbre d'Égypte, XIII, 17, 6

Persolata, ou arcion, grande bardet, emploi contre les serpents, XIV. 66, 1.

Persolata, plante inconnue, XII, 98, 1.

Pervenche, plante topiaire, XXI, 25,1. Petitium, recommandable par it coleur, XXI, 25, 1.

Peucedanum, description, emploi con-

Peucedanum officinale, L. XXV. 70, 1. - pencedanum silaus, L., XXVI, 56, 1.

Peuplier, espèces, XVI, 35, 1. propriétés medicates, XXIV, 32, 1. Pézique, on morille, XIX, 14, 1

Phalaris, description, propriétés,

XXVII, 102, 1.

Phainris nodosa, L., XXVII, 102, 1. Phalangites, on phalangion, ou leucanthémon, ou leucarantha, description, propuétés, XXVII, 98, 1.

Phettandrion, description, propriétés, XXVII, 101, 1.

Pheas ou steebe, a des épines, XXI, 55. 1

Philanthropos, on grafteron, propriété, XXIV, 116, f.

Phlomis frutionsa, L., XXV, 60, 1; 73, t - phlomis lychnitis, L., XXV. 76, 1.

Phlomis, deux espèces, description, bonne contre les scorpions, XXV, 75. 1.

Phlomis, troisième espèce, XXV, 74. 1.

Phlomos femelle, XXV, 74, 1.

Phlox, fleur bullante, XXI, 33, 1. on violette couleur de flamme, XXI, 38, 1.

Phanicea, on hordeum murimm, emménagogue, XXII, 65, 1.

Phænix daetylifera, XII, 62, 1; XIII, 6, 1.

Phrynian, ou nevras, ou potérion, hon contre les grenouilles, XXV. 76, 1.

Phu, nard, XII, 26, 3 - propriétés médicales, XXI, 80, 1.

Phycos, plante marine, XIII, 48, 1. Phyllantics, plante à tige druite, XXI, 50. 1.

Phyllirea angustifolia, L., XIII, 41, 1. Phylion, male et femelle, proprietés sur la conception, AXVII, 100, 1.

Physalis alkekengi, L., XXI, 95, 1. physalis somnifera, XXI, 95, 5. Phyteuma, employe dans les filtres,

XXVII, 99, 1. Pieris, plante amère, XXI, 65, 1. propriélés, XXII, 31, 1.

Pieris aspenioides, 3A11, 31, 1.

Pempinella saxifraga, L., XXI, 52, 2; XXII, 40, 1.

Pin, couronne de pin, XV, 9, 1. espèces, XVI, 16, 1. - pinaster, XVI, 17, 1. - pices, XVI, 18, 1. - teda, XVI, 19, 2. - sycé, productrandu seda, XVI, 19, 2. - pices, proprietes medicales, XXIV, 19, 1, - teda, propriétés médicales, XXIV. 27. 1.

Pinus cedros, L., XIII, 11, 1. - pp. nos pines, L., XVI, 16, 1. - silvestris, L., XVI, 11, t. - pinus mugho; pinus cembro, XVI, 19, 1

Piperitis, on siliquastrum, propriétés médicales, XX, 66, 1.

Pistoche de terre, XXI, 52, 1. Pistachier, XIII. 10, 1. - transporté en Italie et en Espagne, XV, 24, 5 - 1 propriétés des pistaclies, XXIII,

Pistacia leidiscus, L., XII, 36, 1. pistacia vera, XIII, 10, 1 - pistacia berelimitais, XIII, 12, 1

Pistana, on theche, propriété, XXI, 68. 3.

Pistia stratietes, I., XXIV, 105, 1. Pityuse, description, proprietes, XXIV, 21, 1

Plantago cynops, XXI, 61, 1. plantago lagojus, L., AM, 61, 1; XXV, 39, 1. — plantago affissima, L., XXV, 39, 1. — plantago psylliam, L., XXV, 90, 1

Plantain, deux especes, propriétés, XXV, 39, 1.

Plantes avec losquelles on se farde le visage et se teint le corps, AXII,

Plantes avec lesquelles les Gaulois teignent les étolies, AVI, 31, 1, XXII. 3. Let suiv.

Plantes, étude des, XXV, 1, 1 et 2, 2, 1 - application des plantes aux antidotes, XXV, 3, 1 et 2 - description des plantes, XXV, 4, 1 plantes représentées par la peinture, XXV, 4, 1. - description verbale des plantes, XXV, 5, 1. - opéra tions merveilleuses des plantes, XXV, 5, 2 cl 3 - reproches sur l'insouciance dans l'étude des plantes, XXV, 6, 1. - ammton de donner son nom à des plantes, XXV, 7, 1. - out fourni les premiers remedes, XXVI, 6, 2,

Platane, premier arbre exotique donné à I Italie, XII, 3, 1 arrosé de vin. XII, 4, 1. - platanes énormes, XII, 5, 1. - espece de platane ne perdant jamais ses femilles, XII, 5, 2. platane nain, XII, 6, 1. - propriétés médicales, XXIV, 29, 1.

Platanus orientalis, XII, 3, 1.

Plumbago europæs, L., XXV, 97, 1. Poure de livre, XV, 11, 1. - varié-tés nombreuses, XV, 16, 1. - forme, XV, 17, 1. - propriétés, XXIII, 62, 1.

Poircau, XIX, 33, 1. - poircau à tête, XXIX, 33, 2. - suc de poireau, XIX, 31, 3. - propriétes medicales. XX, 21, t et suiv. - proprietés du poircau à tête, XX, 22, 1.

Pois-chiche, variétés, XVIII, 32, 1. gousses, XVIII, 33, 1.

Pois, gousses, XVIII, 33, 1 Pointier, XII, 14, 1. - pointier en Hane, XV, 59, 2.

Poterier d'Italie, qu'on croit être le dapliné thymelea, XII, 14, 4

Parx, résure, térébenthine, mastie : arbres qui produisent ces substances, XIV, 25, 1 - spages, XIV, 25, 2 - emploi pour la juéparation des vins, XIV, 25, 3 - pois la plus estimee pour cet objet, XIV, 25, 6. lmile de pois, XV, 7, 6. - s'obtient de la téda, XVI, 21, 1. - préparation, XVI, 22, 1,- polx dite crapula, XVI, 22, 2. - zopiesa, XVI, 23, 1. · récolte de la port, AVI, 23, 2 linde de poix, emploi médical, XXIII. 50, 1. - poix et resmes, propriétes médicales, XXIV, 22, 1 et suiv.; 23, 1 ct 2. - palimpissa ou poix deax for bounde, XXIV, 25, 1. pissasphade ou mélange de poix et de latame, XXIV, 25, 1. - 20pissa ou poix rácieo des navires, XXIV, 25. 1

Polemenia, on platetaria, on chiliodynama, description, XXV, 28, 1. honne contre les insectes venimenx, XXV, 72, 1.

Poteon, deux espèces, XXI, 21, 1 propriétés merveilleuses et médirales, AAI, 84, 1 et 2

Polyacanthos, plante a duvet épineux, XXI, 56, 1.

Polnanthemum, on baleschion, proprietés, XAVII, 90, 1.

Polyenémon, description, cicatrisant, XXYI, 88, 1.

Polygala, description, propriétés, XXVII, 96, 1.

Polygala venulosa, Sibilia, XXVII. 96, 1.

Polygonum convolvulus, L., XXIV, 88, I. - polygonum aviculare, L., XXVII, 91, 1, 101, 1

Polygonus, XXVI, 90, 6; XXVII, 81, 1. — ou sanguinaria, XXVII, 91, 1. - plusieurs capèces, callignnon, polygonaton, lenthalis, car-cinethron, clema, myrtopetalon, XXVII, 91, 1 et 2. — propriétés, XXYII, 91, 3.

Polygonon, dit oréon, description, propriétés, XXVII, 91, 3,

Polygonon sauvage, description, propriétés, XXVII, BI, 4.

Polypodium, plante gempante, XVI, 92, 1 - ou filicula, relâche le ventre, XXVI, 37, 1.

Polypodium vulgare, L , XXVI, 37, 1. Polypogon monspeltensis, XXI, 61, 1. Polyrchison, description, XXVII, 103, 1.

Polythrix, description, bon pour les cheveux, XXV, 83, 1.

Pomme erratique, honne pour les calculeux, XXVI, 56, 1.

Pomme de pin, térentine, sappinie, pityis, XV, 9, 1. - pignons bouillis, nommés aquiceles, XV, 9, 1 - phthir, phthirophoros, XVI, 19, 6. - emploi médical, XXIII, 78, 1.

Pomme de l'erse ou pêche, XV, 11, 1. Pomme, variétés produites par la colture et la greffe, XV, 15, 1. - propriétes dietétiques, XXIII, Sé, 1; 55, 1.

Pommier d'Assyrie on citronnier, XII, 7, 1.

Populus alha, I.; mgen, tremula, XVI, 25, 1.

Potagéres, plantes, retairques généra-

les, XIX, 31, 1. - celles qui fèvent le plus vite, XIX, 35, 1. - graines, XIX, 36, 1. - reproduction par rejeton, XIX, 36, 3. - planter qui n'ont pas de variétés, qui en ont, XIX, 37, 1. - plantes potagères qui se sèment en compagnie d'antres, XIX, 53, 1 et 2. — maiadies des plantes potagères, XIX, 57, 1. — préservation contre les maladies et les insectes, X1X, 58, 1, 2 et 3. - remède particulier pour certaines plantes, XIX, 59, 1. — différence des sucs et des saveurs, XIX, 61, 1. Potamogéton, description, propriétés,

XXVI, 33, 1.

Potamogéton, autre, XXVI, 83, 1. Potamogetum natans, XXVI, 33, 1. Potentilla replans, L., XXV, 62, 1. Poterium spinosum, L., XXI, 54, 1;

XXII, 13, 1. - ou phrynion, ou ne-Vras. XXVII. 97, 1.

Pothos, deux espèces, XXI, 39, 1. Potiron, XIX, 23, 2.

Pouliot, propriétés médicales, XX,

Pouliot sauvage, on gléchon, ou blé--chon, ou dictame, propriétés médicales, XX, 55, 1.

Pourpier sauvage, ou peplis, propriétes, XX, 81, 1 et suiv.

Prason, plante marine, XIII, 48, 1. Primula officinelis, L., XXV, 9, 1.

Proserpinaca, bonne pour l'angine, XXVI, '11, 1. — propriétés, XXVII, 104, 1,

Prunier égyptien, XIII, 19, 1.

Prunter, variétés très-nombrenses, XV, 12, 1. - pronier sauvage, XV, 13, 1. - propriétés médicales. XXIII, 66, 1. - prunes sauvages, propriétés, XXIII, 68, 1.

Pseudobunion, description, propriétés, XXIV, 96, 1.

Pseudo-cypre, XVII, 20, 1.

Pseudo-dictame, description, prepriétés, XXV, 53, 1 et 2.

Psoralea bituminosa, L., XXI, 30, 1. Psyllion, on cypoides, on crystallion, ou sicelicon, ou cynomyia, description, bon pour la tête, XXV, 90. 1.

Pteris aquilina, L., XXVII, 55, 1. Pterniz, plante agréable au goût, XXI, 57, 1.

Pycnocomon, description, propriétés, XXVI, 36, 1. - emploi contre les furoncies, XXVI, 77, 1.

Pyracantha, propriétés, XXIV, 70, 1. Pyracanthe de Chiron, fournit le lycium, XXIV, 77, 1.

Pyros acliné, XIII, 35, 1. Pyxacanthe chironien, XII, 15, 2.

Quercus ballota, L; sessiliflora, Smith; robur, L; esculus, L; cerris, XVI, 6, 1 et 2. - ilex; suber, XVI, 6, 1. — pubescens, XVI, 8, 4. —

argilops, XVI, 8, 4. - coccifera, XVI, 12, 1; XXII, 3, 1. Quinquefolium, ou quinteleville, ou

pentapetes, ou pentaphyllon, emploi, XXV, 62, 1.

## R

Radicule, servant au nettoyage des laines, XIX, 18, 1. — ou struthion, propriétés, XXIV, 58, 1.

Raifort, propriété, XIX, 26, 1.pèces, XIX, 26, 2 et 3. - semis, XIX, 26, 4. - culture, XIX, 26, 5 et 6. antipathie pour la vigne, XIX, 26, 6. - propriétés médicales, XX, 13, 1 et suiv. - huile de raffort, emploi médical, XXIII, 49, 1.

Raifort sauvage, ou agriou, on armon ou armoracia, XIX, 26, 3. - celui d'Arcadie, XX, 12, 1.

Raisin, duracin, XIV, 3, 5. - bumaste, XIV, 3, 5. - dactyle, XIV, 3, 5. - leptorage, XIV, 3, 6. - préparations diverses, XIV, 3, 6 et 7. thasien, æthale, peuce, XIV, 9, 2. — sticha, apian, XIV, 11, 2. — thasien d'Egypte, XIV, 22, 2. - ecbolas, XIV, 22, 2. — propriétés et em-ploi médical, XXIII, 6, 1; 7, 1. pépins, propriétés, XXIII, 9, 1. marc, propriétés, XXIII, 10, 1. raisin thériacal, propriétés, XXIII, 11, 1. - raisin sec ou astaphis, propriétés, XXIII, 12, 1.

Ranunculus ficaria, L., XXV, 50, 1.
- r. asiaticus, L., XXV, 109, 1. r. lanuginosus, L., XXV, 109, 1. r. muricatus, L., XXV, 109, 1. r. aquatilis, XXV, 109, t. - r. polyanthémos, L., XXVII, 90, 1.

Raphanus sativus, L., XIX, 26, 1. Rave, XVIII, 33, 1. - emploi, XVIII, 34, 1. - espèces, XVIII, 34, 1. époque de semer, XVIII, 35, 1. remarque sur les raves, XIX, 25, 1. vertus médicinales, XX, 9, 1. Rave sauvage, XX, 10, 1.

Réglisse, calme la faim et la soif, XI, 119, 1. - a des épines, XXI, 54, 1. - prise par quelques-una pour une espèce d'éryngion, XXII, 11, 1. préparation et propriétés, XXII, 11, 1 et 2. - dite adipsos, XXII, 11, 2. Renoncule ou batrachion, quatre es-

pèces, XXV, 109, 1. - strumes, XXV, 109, 2.

Reseda undata, L., XXII, 64, 2. r. phyteuma, L., XXVII, 99, 1. r. alba, XXVII, 106, 1. - r. iuteola, XXXIII, 26, 2,

Reseda, prescription superstitieuse, XXVII, 106, 1.

Rhacoma, ou rhubarbe, description, propriétés, XXVII, 95, 1.

Rhamnus lotus, L., XIII, 32, 2. Rhamnus spina Christi, Wild., XIII, 33, 1. — rhamnus alaternus, L., XVI, 45, 1. - rhamnus infectorius, L., XVII, 14, 5. - rhamnus saxatins, L., XXIV, 76, 1. - rhammer oleoides, XXIV, 76, 1.

Rhamnos des Grecs, deux espèces, propriétés, XXIV, 76, 1.

Rheum rhaponticum, L., XXVII. 105, 1.

Rhinanthus crista galli, L., XXVII, 23, 1.

Rhizophora mangle, XII, 20, 1. Rhododendron, nérion, rhodode XVI, 33, 1. — on lui attribue la pro-priété vénéneuse de certains miss.

XXI, 45, 1. — laurier-rose, pro-priétés, XXIV, 53, 1.

Rhodora, description, propriété XXIV, 112, 1.

Rhus coriaria, L., XIII, 13, 1; XXIV. 56, 1. - rhus cotinus, L., XIII.

Rhus ou sumac, description, prepriétés, stomatice, XXIV, 54, 1.—nes erythros ou graine, emploi mélini, XXIV, 55, 1.

Rhus sauvage, XXIV, 54, 1. Ricinus communis, ricin, XV, 7, 1. Ricin (Huffe de), propriétés et emple, XXIII, 41, 1.

Riz, XVIII, 13, 1.

Romarin (ros marinus), XI, 15, 1; XIX, 62, 1. - ou cachrys, preprié lés, XXIV, 59, 1; 60, 1,

Ronce, XVI, 71, 1 - églantier, IVI, 71, 1, - ronce idéanne, XVI, 71, 1. Ronce, propriétés, XXIV, 73, 1 et mir. Ronce, porte des ruses, excroimme, propriétés, XXIV, 74, 1. - rest de la rooce, propriétés, XXIV, 74, 1.

Requette, propriétés, XIX, 44, 1. propriétés médicales, XX, 49, 1, euzomon, condiment ch entre la requeite, XX, 49, 1.
Rosa canina, L., XVI, 71, 1,

Rose, développement, XXI, 19, 1. -

espèces, XXI, 10, 2 et saiv. - ran greecula, XXI, 10, 4. - coltare, XII, 10, 5 et 6. — propriétés médicules XXI, 73, 1. - suc de rose, XXI, 78, 2.

Rose greeque on lychnis, XXI, 10, 4. Roseau, quoique ne dans les marétant, aime la pluie, IX, 23, 2. -- diversespiois, XVI, 64, 1. -- décide les guerres de l'Orient, XVI, 65, 1. - variété, XVI, 66, 1. - employé à soutenir les vignes, XVI, 67, 1, — plantatius, XVII, 33, 1. — employé dans les ÷ gnobles, XVII, 33, 2. — emplei midical, XXIV, 50, 1 et 2; XXXII, 52, 2. Rosmarinus officinalis, L., XII.,

62, 1, Rouille, maladie des cérésies et de vignes, XVIII, 44, 4; XVIII, 45,4 - causes, XVIII, 68, 10.

Rubia tinctorum, L., XIX, 17, 1; XXIV, 56, 1.

Rubia lucida, XXIV, 57, 1. Rubus fruticosus, L., XVI, 71, 1. rubus ideeus, L., XVI, 71, I. Rubus idseus, propriétés, IIIV.

75, 1.

Rue (ruta graveolena, L.), supersti- | Sapin faux, XVI, 18, 1, - sapin, XVI, | Scythice ou réglisse, XXV, 43, 1. tion sur la rue volce, XIX, 37, 1. . histoire, XIX, 45, t. - propriétés médicales, XX, 51, 1 et suiv.

Rumbolinus ou populus, XIV, 3, 2; XX V, 112, 1.

Rumex, XIX, 60, 2. - ou lapathum, XX. 85. 1.

Rumez bucephalophorus, L., XIX, 60, 2. - rumex crispus, L., XX, 85, 1. - mmex patientia, L., XX, 85, 1. - rumes maritimus, L., XX, 85, 2. - rumex aquaticus, L., XX, 85, 2; XXV, 6, 4; 13, 1. — rumex soutatus, XX, 86, 1.

Ruscus aculeatus, L., petit houx, XV. 7, 3; XX1, 50, 1; XXIII, 83, 1. cuscus hypoglossum, fragon, XV, 29, 2; XXVII, 67, 1. -- ruscus racemosus, XV, 39, 3. - ruscus hypophyllum, XV, 39, 3.

Ruscus, plante fournissant de quoi manger, XXI, 50, f. - propriétés medicales, XXI, 100, 1.

Sabine, XVII, 21, ?. - on brathy, don't espèces, proprietés, XXIV, 61, 1

Sacopentum, employé à sophistiquer le laser, XIX, 52, 1.

Sacopenrain d'Italie, XX, 75, 1. Sacovenium d'ontre-mer, propriétés

médicales, XX, 75, 1.

Sofran, sanvage et cultivé, XXI, 17, 1. - emploi 14 propriétés, XXI, 17, 1 et suiv. - mode de pousser, XXI, 66, 1. - emploi médical, XXI, 81, 1. -onguent de safran, ou crocomagma, XXI, 82, 1.

Sagapenum, propriétés médicales, XX,

Sayttaria sagittafolia, L., XXI, 68 . 3.

Saliunca, n'entre pas dans les conronnes, XXI. 20, 1. - propriétés médicales, XXI, 83, 3.

Salex capraea, salix vitellina, L., XVI, 31. 1.

Satsepareille d'Europe, XVI, 63, 1. Salsola tragus, L , XIII, 37, 1; XXVII,

Salvia ousange, propriétés médicales, XXII, 71, 1

Satvia pomifera, L., XXII, 71, 1. salvia calyerua, L., XXII, 71, 1. salvia hormuum, L., XXVI, 6t, t. aalvia attiiopis, L., XXVII, 3, 1.

Sambueus nigra, L., XXIV, 35, 1. sambucus ebulus, L., XXIV, 35, 1. Samolus, consacré par les druides,

XXIV. 63, 1. Samolus valerandi, L., XXIV, 63, 1.

Sampsuchum, ou marjolaine, XXI,

Sanguin, arbrisseau, propriétés médicales, XXIV, 43, 1.

Santolina chamoscypanissos, L., XXI, 92, 1; XXIV, 86, 1. — santolma mantuma, L., XXVII, 61, 1.

18, 2. - emploi du bois, XV!, 76, 1.

Sapinas, fusterns, XVI, 78, 1.

Sapin de mer, XIII, 49, 1. Saponaire, XXIV, 104, 1,

Sarcocolle, XIII, 20, 1. - propriétés, XXIV, 78, 1.

Sarı, XIII, 45, 1.

Sarriette, XIX, 50, 1. - propriétés médicales, XX, 65, 1.

Satureia thymbra, L., XX, 65, 1. Satyrion, XXV, 54, 3, - description, XXVI, 63, 1. - propriétés aphrodisiaques, XXVI, 63, 1 et 2.

Satyrion, autre, ou écythraicon, XXVI,

63, 1,

Saule, épithète que lui donne Homère, XVI, 46, 1. — emplois, XVI, -68, 1. excellente culture, XVI, 63, 1. - varietės, XVI, 69, 1. - plantation, XVII, 32, 1. - employé dans les vignobles, XVII, 32, 2. - em-ploi médical, XXIV, 37, 1 et suiv.

Saxifraga media, Ginian, XXV, 101, 1. Scabiora ambiosioides, Sibtle., XXVI,

Scammonée, réculte du suc, propriétés, XXVI, 38, 1-el 2/

Scandix, on tragopogon, plants alimentaire, XXI, 52, 2. - proprietes,

Scandex pecten Veneris, L., XXII. 38, 1; AXIV, 116, 1. - scandix australis, L., XXII, 58, 2. - scandix odorata, L., XXIV, 97, L.

Scilla macitima, L., XIX, 30, 1. scilla autumoalis, L., XXI, 39, 1. Scelle épiménidienne, boune a manger,

XIX, 30, 1.

Scille, XIX, 30, 1. - différentes espéces, bulbine, sétantun, pythion, scrocoron, agilops, suvernehion, XIX, 30, 2. emploi médical, XX, 39, 1 et sury

Scirpus palustris, L., XVI, 70, 1. scirpus holoschumus, L., XXI, 69, 2 Scolopendre, XXV, 85, 1.

Scolopendrium officinarum, Willd., XXIV, 108, 1.

Scolymus, plante à duvet épineux, XXI, 56, 1.

Scolymus, plante altmentaire et médiemale, XXII, 43, 1. Scolymus appartenant au geure des

chardens, XXI, 56, 3.

Scolymus maculatus, L., XXI, 56, 1; XXII, 43, 1; XXV, 61, 1.

Scopa royale, XXI, 15, 1. - scopa regia, XXV, 19, 2.

Scordotis ou scordion, décrite par Mithridate, XXY, 27, 1. Scordotis, autre, propriétés, XXV.

Scurpion, bethe, propriéte, XXII, 17, 1. Scorpion, autre, XXII, 17, 1.

Scorpiurus sulcata, L., XXII, 17, 1. Scrophularia chrysonthennfolm, to, XXV, 15, 1. - scruphularia percgrma, L., XXVII, 57, 1.

Sébestier, XIII, 10, 1.

Securidaca on pélécinon, herbe nuisible à la fentille, XVIII, 44, 5.

Sedum rupestre, L., XXI, 52, 2. - sedum amplexicante, DC., XXV, 102, 1. - sedom stellstum, L., XXV, 103, 1. - sedum cepses, L , XXVI. 52, 1. - sedum acre, L., XXVI. 79, 1,

Seigle on asia, culture, XVIII, 40, 1. Selago, consacrée par les druides XXIV, 62, 11

Selinon, oréosélinon, héléosélinon, ou céleri sauvage, propriétés, XX, 46, 1. - pétroselmon on persil, propriétés, XX, 47, 1. - buséimon, propriétés, XX. 47. 1.

Senecio vulgaria, L., XXV, 106, 1. Sénavé, almé des abeilles, XXI, 11, 1. Sennebiera coronopus, Poir., XXVIII 58. 1.

Serapias lingua, L., XXV, 88, 1.

Serichatum, XII, 45, 1.

Seris, semblable à la laitue, propriétés médicales, XX, 32, 1.

Serpolet, XIX, 55, 1. - cultivé et sauvage, XX, 90, 1. - propriétés médicales, XX, 90, 1.

Serratula chammpence, L., XXIV. 86. 1.

Sertula on mélilot, XXI, 29, 1.

Sesame, XVIII, 22, 1. - huile, VI, 37, 18. - emploi médical, XXII. 61, 1. - huite, emplor médical, XXIII, 49, 1.

Sésamoide, plante purgative, XXII. 64. 2.

Sesamoide, autre, on anticyricon, plante vomitive, XXII, 64, 2.

Seseli fortuosum, L , XII, 58, 1; XX, 18, 1. seseliannuum, L., XIX, 37, 2; XX, 46, 1. - seseli hippomara-

thrum, L., XX, 96, 1.
Seseli; tordylion, grame du seseli, XX, 87, 2.

Sideritis, on millefeuille, description, XXIV, 19, 1 et 2.

Sideritis, autre, description, XXV. 19, 2,

Stlaus, description, bon pour la versie, XXVI, 56, 1.

Silene inflata, L., XX, 79, t. - silene vespertina, XXI, 33, t. - silene sibthorpiana, AXI, 39, 1. - silene otites, L., XXI, 39, 1. - silene gallica, L., XXY, 58, 1,

Siler, XVI, 31, 1. — propriétés médi-cales, XXIV, 44, 1.

Sili, espèces, XX, 18, 1. - proprietes medicales, XX, 18, 2.

Siliquastrum on piperitis, XIX, 62, 1. — propriétés medicales, XX, 66, 1.

Silis, XII, 56, 1. Sulphion, Voy. laserpilium, XIX, 15, 1.

Silybum marianum, L., XXI, 56, 1. Silybum, plante alimentaire, XXII, 42, 2. - evacue la bile, XXVI, 25, 1.

Smapes incana, XIX, 11,7; XX, 37, 1. Smon, propriete, XXVII, 109, J.

Telia europau, XVI, 25, 1. Tillent, XVI, 25, 1. — proprietes medicales, XXIV, 31, 1. Tip'iyon ou scille, XXI, 39, 1.

7 illigniale ou mécou, on paralion, propriétés médicales, XX, 80. 1 un berbe au fait, ou lattie de chèvre, XXVI, 39, 1. - encre sympathique, XXVI, 39, 1. - characias, proprié tés, XXVI, 39, 1. - denviene, ou myramiles, ou caryiles, propriétés, XXVI, 40, 1. - trustème, ou paralios, ou turbymalis, propriétés, XXVI, 41, 1. - quatrième, ou henoscopios, propriétés, XXVI, 42, 1. - cinquieme, ou cyparissias, propriétés, XXVI, 43, 1. - sixième, ou platyphyllor, ou corymbites, on amygdalites, proprietės, XXVI, 44, 1. septième, un cobios, on leptophyllos, propriétés, XXVI, 45, 1.

Tordylon, ou syréon, propriété, XXIV,

Tordylium officinale, L., XXIV,

Tournesol, XXII, 29, 1.

Trachinia, promesse superstiticuse, XXVII, 114, 1.

Tragneanthe, arbrisseau, XIII, 36, 1 Tragion, XIII, 36, 1

Tragon, arbrissean, XIII, 37, 1 Trayonis ou tragion , description , pro-

priétés, XXVII, (15, 1. Tragojojon pieroides, L. XX, 26, 1

- tragopon crocifolium, L , XXVII, 117, 1.

Tragopogon ou come, description, propriétés, XXVII. 117, I.

Tragorigan, propriétés médicales, XX, 68, 1

Tragas, sorte de blé, XVIII, 20, 6 tragum, sorte de tisano faite avec le fromest, XVIII, 16, 1

Tragos, ou scorpion, plante, description, proprietes, XXVII, 116, 1

Trapa nations, L., XVI, 58, 1; XXII, 12, 1,

Trefle, deux espèces, XXI, 30, 1 Trefle minyanthes on asphaltion, XXI,

Trede oxytoplyllon, AXI, 30, t Trefle, proprietes medicales, XXI, 88, 1 et 2.

Tribulus, XVIII, 14, 9, XXI, 58, 1 a des epines. XXI, 11, 4 - ou châta gue d'eau, XXI, 58, I

Probabus, dans autres especes, XXI, 58, 1. - proputetes, XXII, 2, 1 Traindus terrestris, L., XXI, 58, 1

Trichomanes, description, proprietes, XXVII, 111, 1.

Trifolium acrense, L., XXVI, 31, 2. Trinin donca, Gand , XXIV, 98, 1. Tripelium, d'scription, boune pour le Oie, XXVI, 22, 1.

Triticum disceenin, XVIII, 10, 5 t lubernum, L., XVIII, 20, 1, 20, 6. - 1. spelta, L., XVIII, 20, 6, -L. monococcum, L., XVIII, 20, 6 U repens, L., XXIV, 118, 1

Trixago, XXIV, 80, 2. - propriété, XXVI, 8a, 1.

Troene, XVI, 31, 1 — propriétés médirales, XXIV, 15, 1.

Truffe, chose merveillense, XIX, 11, 1. - particularités, XIX, 13, 1 Truffe blanche on misy, XIX, 12, 1. Trychnos on strychnos, XXI, 95, 1. Tuber niveum, Desfont., XIX, 12, 1 Tubère, arbre indeterminé, doux espèces, XV, 15, 1.

Tussilogo insfara, L., XXIV, 85, 1.

Ulex, AXXIII, 21, 10. Ulea lactuca, L., XIII, 49, 1; XXVII, 33. 1. Uva taminia, propriété, XXVI, 86, 1. Unutaria amplexifolia, L., XXVII,

# V

l'accinium, employé par les marchands d'esclaves, XVI, 31, 1. Vaccimum myrtibis, L., XVI, 31, 1. Valeriana spica, XII, 26, 1. v. celisca, XII, 26, 3; XXI, 20, 1. v italica, XII, 23, 3. - valeriana Dioscoridis, Siblit, XM, 80, 1.

Vegétales, substances, les propriétés en varient suivant l'anciennete, XXVII, 118, 1. - suivant l'époque de la récolte et l'exposition, XXVII, 119, 1. Veratrum album et nigrum, L., XXV,

Verbascam limnense, L. XXI, 61, 1. v. thapsas , L., XXV, 73, 1.— smattan , L., XXV, 73, 1. r lychaites, L., XXVI, 17, 1.

Verbascum, deux espèces, XXV, 73, 1. Verbaseum, autre, XXV, 73, 1. Verbeno supuns, XXV, 59, 1. - verbeun officinalis, XXV, 59, 1.

l'erveine, ou lué abolane, ou peristereos, emploi dans les céremomes, MAY, 59, 1. - deux espèces, description, emplor superstitions, XXV, on, 1 et 2. — on pristireos, des cription, propriétés, XXV, 78, 1. ou anslé con, XXVII, 6, 1.

Lesce, culture, XVIII, 37, 1. - insectes qui lui nuisent, XVIII, 44, 6. l'ettonica, ou serratula, ou cestros, ou psychotrophon, description, proprietos, XXV, 46, 1.

Fiburnion tinus, L , XV, 39, 1. Figur vidosa, L., XVIII, vt., f - vicia cracca, L., XXVII, 21, 1.

Vigne, psythienne, All, 60, 1. - la vigne donne a l'Italie la supériorité, XIV, 2, 1. - bois, XIV, 2, 1. - faits curieux sur la grandeur de certaines. vienes, XIV, 3, 1. - vigues rumpantes, XIV, 3, 4 - signe du commandement, XIV, 3, 8. - variétés, XIV, 4, 1. ammuneenne, emq.espèces, XIV, 1, ? — noment me, XIV, 6, 3 - aptane muscille, XIV, 1, 1

- petite greeque, XIV, 4, 5. - eugénie, XIV, 4, 5. - rhétique et al-lubrogique, XIV, 4, 6. - fecénienne, XIV, 4, 7. — visule, XIV, 4, 7. — helvole, XIV, 4, 8. — précie, XIV, 4, 8. — basilique ou cocolobis, XIV, 4, 8. — albuehs, XIV, 8, 9. inerticule, XIV, 4, 9. — helvénaque, émarque, XIV, 4, 10. — spionienne ou spineense, XIV, 4, 12. - venicule ou sircule on stacule, XIV, 4, 12. murgentine ou pompéonne, XIV, 4, 12. - hercomenne, XIV, 4, 12. marique, MV, 4, 12. - tudernis, et florence-tudeents, XIV, 4, 13, talpane, cléssa pie, consémme, XIV, 4, 13. - irtiole, bannanque, XIV, 4, - triburtiae, oleagiae, panule, XIV, 4, 14. - vinaciole, XIV, 4, 15 — tarentine, capnias, bucconjatis, tarcupie, XIV, 4, 15 — phacieure, prusidenne, XIV, 4, 15 - streptos, theatenne, maréotide, lagée, XIV, 4, 15. - ambrosiaque, duracine, orthampelos, darlylide, colombine, bemanmie, tripédanée, XIV, 4, 16. scripule, autre rhétique, amminéenne, noire ou syria que, espaguole, XIV, 4, 17 - treille, et especes de table, XIV, 4, 18 - vigne d Egmm, rhodienne, onciale, puine, stephanitis, foraine, cendree, rabuscule, asinusque, alopecis, aiexandime, narbonique, XIV, 4, 18 — préceptes de Caton; vignes qu'il nomine, XIV, 5, 1. - l'Apicius de Lucanie, XIV, 5, 2. - vigne scantienne, XIV, 5, 3. production de certains vignobles. XIV. 5, 3. - vigne therisque, libamenne, aspendios, XIV, 22, 1 et 2 - greffe de la vigne, XVII, 23, f. - molad es , XVII, 37, 8. - vegetaux et substances qu'elle ne peut souffeir, XVII, 37, 18 - lese les attaquant la vigne, XVII. 47, 4 et 5. - chubon qui la dévaste, XVIII, 68, 4 - omphacium, cenanthe et massicia, foorms par la vigne, XXIII, 2, 1 — emploi n édical de la vigue, XXIII, 3, tets ivants - la fleur de vigne d'égoûte la volaille de toucher anna sin, XXIII, 7, 2, - sarments, employmedical, XXIII, 8, 1.

Vique Idanche, ou ampeloleure, ou ophiostaphylm, on melotlarm, on polatianin, ou archizosts, on cedrostis, or maden classone, proprotes medicales, XXIII, 16, 1, et Shit : KVVII. 21. 6.

Egueno re, ou bry ne, ou entrousa, ou gynecapilot, on aproria, proprietés med cales, XXIII, 17, 1.

Figure marine, XIII, 49, 1

Pignables sur arbres, XVII, 15, 3 reproduction, XVII, 35, f. - houlure, AVII, 35, 3. - plant, AVII, 35, 4 -terron, XVII, 35, 6. - maniere particuliere de planter la vigee, XVII, 35, 8. - gonvernement de la vigne, XVII, 35, 10. - vigne sur

680

hantain, XVII, 35, 11. - disposition du vignoble, XVII, 35, 12 et 13. plantation dans une terre forte, XVII. 35, 14. - dans une terre médiocre, XVII, 35, 15. - des meilleurs échalas, XVII, \$5, 17. - la vigne monte sur la treille, XVII, 35, 18. - ôter au bois, XVII, 37, 20. — nature du sol à considérer, XVII, 35, 21. -node de tailler, XVII, 35, 22. deux espèces de pousses, XVII, 35, 23. - åge, XVII, 35, 24. - vignes sans échalas, XVII, 35, 25. - les différentes espèces doivent être séparées. XVII, 35, 27. -- façons, XVII, 35, 28. épamprement, XVII, 35, 30. taille de la vigne après la vendange, XVII, 35, 31. - préceptes de Caton sur la culture de la vigne, XVII, 35, 34. - deux greffes pour la vigne, XVII, 35, 36. — culture de la vigne sur les arbres, XVII, 35, 37. — es pèces d'arbres employées à cet effet, XVII, 35, 38. — espacement des arbres, XVII, 35, 39. - le plant vifet le provin conviennent seuls, dans la culture sur hautain, XVII, 35, 41. - drageon ou vieux cep, employé pour la reproduction, XVII, 35, 42. - ne pas se bâter de tailler la vigne nouvelle, XVII, 35, 43. - pratiques vicienses, XVII, 35, 45. — culture gauloise, XVII, 35, 47. - méthode qui tient le milien entre le provin et le plant vif, XVII, 35, 48. - labourer profondément les vignobles sur hautains, XVII, 35, 50. - remarques astrologiques sur la taitle de la vigne, XVII, 36, 1. - dix vignerons suffisent à la culture de cent jugères, XVII, 36, 1. -- vignobles qu'on est obligé d'arroser à cause de l'apreté des vins, XVII, 41, 1.

Vin d'Albe, XIV, 8, 9. - de Maronée, très-fort, XIV, 6, 1. - praninien, XIV, 6, 2. - d'Opimius, XIV, 6, 2. prix de vius très-vieux, XIV, 6, 3. vin poissé, XIV, 6, 4. - propriété; le vin est le sang de la terre, XIV, 7, 1. - qualités; vin de Pucinum, ou précien, XIV, 8, 1. - de Setia, XIV, 8, 2. - le cécube a disparu, XIV. 8, 2. — falerne, gauran, faustien, XIV, 8, 2. — vin d'Albe au troisième rang, de Surrente, vin Massique, de Stata, de Cales, de Fondi, de Veliterne, de Priverne, de Signia, XIV, 8. 5. - mamertin, au quatrième rang, potulan, XIV, 8, 6. - de Taurominium, XIV, 8, 6. - de Prætutia, d'Ancone, palmésien, de Césène, de Mécène, rhétique, d'Adria, latinien, de Gravisque, de Statonie, de Luna, de Gènes, de Marseille, de Beziers, de la Narbonnaise, XIV, 8, 7, et 8. - de Tarente, de Servitie, de

Consentia, de Tempsa, de Babie, de l Vins artificiels : renanthin, XIV, 18, 1. Lucanie, Thurium, de Lagarie, trébellique, caulin, trifolin, de Pompéice, laletans; de Tarvagone, de Lauron, des Baléares, XIV, 8, 9, et 10. - le meilleur via est celui du crů, plaisanterie, XIV, 8, 10. — vins d'outremer, de Thases, de Chies, arvisien, de Lesbos, de Clazomère, du Tmolus, de Sicyone, de Chypre, de Telmesse, de Tripoli, de Beryte, de Tyr, le sébennytique, hippodamantien, mystique, cantharite, gnidien, catacécauménite, pétrite, myconien, mésogite, éphésien, d'Apamée, protagion, naspercénite, orétique, ceneate, leucadien, ambrasiote, de Péparèthe, XIV, 9, 1 et 2. - vine artificiels, bios, comm et leucocoum, tethalassomenon, de Rhodes, phorineen, XIV, 10, 1 et 3. - couleur des vins, XIV, 11, 1. - psythien, mélampsythien, XIV, 11, 1. scybilite, aluntium, siréen, sapa, hepsema, defrutum, XIV, 11, 1 et 2. - aigleucos, XIV, 11, 2. - aigleucos naturel, XIV, 11,4. - diachyton, mélitite, protrope ou mère goutte, XIV, 11, 4. - deuteria, lora ou piquette, XIV, 12, 1. - sur quatre-vingts espèces de vin, l'Italie en produit les deux tiers, XIV, 13, 1. - anecdoles historiques sur le viu, XtV, 14, 1. - temetum, ancien nom du vio en latin, XIV, 14, 2. — vins aromatisés, XIV, 15, 1. - vogue des vins d'ontre-mer à Rome, XIV, 16, 1. - combien de vins on servait dans les repas, XIV, 17, 1. - action de la canicule et de la navigation sur les vins, XIV, 22, 2. - prescriptions religienses XIV, 23, 1. - apprét des vina, XIV, 24, 1. - moût servant à la conservation des vins, XIV, 25, 4. - cendre, même usage, XIV, 25, 5. coreuve par le plomb, XIV, 25, 7. le vin s'évente, XIV, 26, 1. - lie brûlee, XIV, 26, 1. - methodes pour conserver le vin, fûts de bois, vases de terre, cellier, XIV, 27, 2. - merveilles, XIV,22, 1. - moûts, propriétés, XXIII, 18,1. → des propriétés des vins, XXIII, 19,1. - comparaison diététique des vins d'Italie, XXIII, 20, 1 et 2; 21, 1. - propriétés générales du vin, XXIII, 22, I et suiv. - boire du vin, préceptes, XXIII, 23, 1 et suiv - usage médical du vin, XXIII, 24, 1 et suiv. - vin, ressource unique dans la maladie cardiaque, XXIII, 25, 1. - vins artificiels, propriétés, XXIII, 26, 1 et 2. - sapa ou moût cuit, propriétés, XXIII, 30, 1. - lie de vin, propriétés medicales, XXIII, 31, 1 et 2. — lie de la sapa, emploi médical, XXIII, 33, 1.

- adyname, XIV, 19, 1. - avec la graine de miliet, le lotus arbre, le lotus herbe, XIV, 19, 2. - avec les dattes, avec la figue, avec la caroube, la pomme, la poire, les grenades, les nèlies, les pignons de la pomme de pio, le myrte, XIV, 19, 3 et 4. sycite, palmiprime, catorchite, XIV. 19, 3. -- myrtidanum, XIV, 19, 4. vine faits avec les plantes cultivões dans les jardins, XIV, 19, 5. ... vins aromatiques dont la composition ne diffère guère de celle des parfume, XIV, 19. 6. - vin d'abainthe et d'autres herbes médicineles, XIV, 19, 7. vins avec différentes herben, XIV. 19, 8. - scyzin, itaromelis-, lectisphagites, dont la recette est perdue, XIV, 19, 8. - vins d'arbrisacaux, XIV, 19, 9.

Vins de grains, en Gaule, en Espagne, en Egypte, XIV, 29, 1.

l'in miellé, propriétés, XXII, 53, 1... mélitites, boisson faite avec le moût et le miel, propriétés, XXII, 54, 1. Vinaigre lait avec la figue de Chypre, XIV, 15, 3. — emploi médical de vinsigre, XXIII, 27, 1 et suiv. — Cas

remarquable sur Agrippa, XXIII, 27, 4. - lie du vinaigre, emploi médical, XXIII., 32, 1.

Vinaigre scillitique, emploi médical, XXIII, 28, 1.

Vinca pervinca ou chamaedaphné, propriélés, XXI, 99, 1.

Vinca minor, L., XXI, 99, 1; XXIV. 90, 1.

Violettes, XXI, 14, 1. - violette blanche, XII, 22, 1. - violette bianche, pourpre, jaune, XXI, 15, t. - propriétés médicales, XXI, 76, 1.

Violette blanche, annonce le printemps, XXI, 38, 1. - violette ion, pourprée, phlox, XXI, 38, 1.

Viola odorata, L., XXI, 14, 1. Viscum album, L., XVI, 93, 1.

Filex, ou lygos, ou agnos, description, propriétés médicales, XXIV, 38. I et suiv.

Vilex agnus, L., XXIV, 38, 1.

# X

Xiphian ou plusganion, différent du ionchitis, XXV, 88, 1. - description, bon pour la tôte, XXV, 89, 1.

Zimpiberi ou zingiberi, gingembro XII, 14, 2. Ziziphora capitata, L., XXVI, 88, 1. Zezyphus vulgaris, Lam., XV, 14, 1. — zizyphus lotus, Desfout., XVI, 53. 1. Zoster, plante marine, XIII, 48, 1

# TABLE DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS L'OUVRAGE

Abeilles, merveilles, XI, 1, 1. - vie en commun , 4, 2. hivernage, 5, 1. — leurs travaux, 5, 2. — commosis, pissoceros, propolis, 6, 1. - érithace ou sandaraque ou cérinthe, nourriture des abeilles pendant qu'elles travaillent, 7, 1. - cire ; plantes influent sur le gont du miel , 8, 1. - hommes epris des abeilles , 9, 1. - règle de leur travail. 10, 1. -- bourdons, 11, 1. -palais pour les chefs . 12 . 1. - génération mystérieuse , 16, 1. — développement, 16, 2. — ruches faites de come transparente pour l'observation, 16, 3 — du coi des aboilles, 16, 4. - culte des abetlles pour lui, 17, 1. - essaim, 17, 2. - présages, 18, 1. - abeille laronnesse, 18, 2. - bataille entre les essains, 18, 3. - espèces d'abeilles, 19, 1. - aiguillon, 19, 2. - leurs ennenns, 19, 3. — maladies, 20, 1. — ce qui leur nuit, 21.1. - ce qui leur plait, 22.1. - reproduction per un animal mort, 23, 1. - abeille maçonne ou hombyx, 25, 1.

Abeilles, plante qu'il faut semer pour elles, XXI, 41, 1. - comonitier dangereux, 42, 1. - ruches qu'on fait voyager, 43, 1. - remèdes contre leurs piques , 45, 3. - disposition des ruches, 4", 1 - ruches en pierre spéculaire pour observer le travail des abeilles, 47, 1. défeuse contre les insectes, 47, 2. - ce qu'il faut faire quand les abeilles manquent d'atiments, 48, 1.

Acanthyltis, oisean, aid, X, 50, 1. - ou scanthis (chardonneret2), 95, 3.

Acutium, espèce de navire, IX, 49, 1.

Acharne, perca labrax, XXXII, 53, 3.
Achiis, animal de la Scandinavie; manière de le prendre, VIII, 16, L.

Acopas, sorte de gemme, XXXVII, 54, 4.

Actinophure, enquillage, XXXII, 53, 4.

Adad, rem d'; œil d'; doigt d'; (sorte de gemmes) XXXVII, 71, 1.

Adones. Voy. Exocostk.

Higithus, espèce d'épervier, antipathie pour l'ane, X, 95, 2. Fgophthalme, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1

As on corre, emploi dans la langue tatine, XXXIII, 17, 1; XXXIV, 1, 1.

Actate, ou gangite, pierre entrant dans la construction de

l'aire de l'aigle, X, 4, 1.
Adite, pierre, XXXVI, 39, 1 el suiv.

Aetilis, sorte de geinnie, XXXVII, 72, 1.

Africus, vent, II, 46, 1; VI, 26, t1.

Agate, varietes, XXXVII, 54, 1 et suiv.
Agriculture, sumoms tirés de l', XVIII, 3, 1, 2 et 3 peme capitale contre les vols de moissons, 3, 4. -honneur; tribus rustiques, 3, 5. — grands hommes qui cultivaient de leurs mains, 4, 4 et 5. — infécondité de l'agriculture entre les mains d'esclaves, 4, 5. - auteurs qui ont donné des préceptes, 5, 1, - principaux aximues, 6, 1 et sulv. - juste rapport entre la terre et la maison, 7, 1, - localité salubre, 7, 2. mesure dans l'étendue de la terre, 7, 3. - mélayers, 7, 4. - trop bien cultiver, 7,5 comment cultiver avec le plus de fruit, 8, 1 - anecdole, 8, 3. - préceptes généraux, XVIII, 8, 5. - histoire des grains, 9, 1. - règles abrégées d'agriculture, 62, 1.

Aigle, non frappé par la fondre, II. 56, 1. - six espèces, X, 3, 1. - melanæetos ou valería, pygargue, morphnos ou percnos ou plancus on anataria, percnoptère ou oripélarge, gnesios et enfin balizète, 3, 1 et suiv. - chasse ses petits, 4, 3. - meurt de faim, 4, 3. l'aigle devient exclusivement l'enseigne de la légion, 5, 1. - animaux qu'il poursuit, 5, 2. - attachement d'un sigle, 6, 1. — ponte, 79, 6. Aigle, poisson, IX, 40, 1.

Aigrette, variétés, XI, 44, 1.

Aiguille, ou belone, poisson, IX, 76, 1

Ailes , XI, 94, 1

Aimant, XXXIV, 42, 1 - varietes, proprietes, XXXVI. 25, 1 el sniv.

Aines, huméfaction, remèdes, XXVIII, 61, 3; XXX, 22, 5. Airain de Corinthe, IX, 65, 1. - détails instoriques, XXXIV, 3, 1 et suiv. - chandeliers dits a tort d'airain de Corinthe, 6, t. - passion pour les bronzes de Corinthe. 18. 8.

Ausselles, procédé pour les épiler, XXX, 13, 1.

Alabandique, pierre, XXXVI, 13, 2

Alabatritis, sorte de gemme, XXXVII. 51, 4.

Alabète, poisson, V, 10, 1. Albatre, variélés, XXXVI, 12, 2.

Albinos, VII, 2, 4.
Ales, dans le Nord, VIII, 16, 1.

Alcyon (Nid de I'). II, 47, 4. - martin-picheur, X, 47, 1. alcyoneum, emploi médical, XXXII, 27, 3 et 4.

Alcyoniens, jours, II, 47, 4.

Alectorie, pierre à propriété magique, XXXVII, 54, 5. Alex, sorte de garum, emploi culmaire; emploi médical,

XXXI, 44, 1 et 2.

Alica, déliciense, III, 9, 8.

Aliuvion, des fleuves, VI, 31, 13.

Alopex de mer. Voy. RENARD MARIN.

Alphabétique (Ordre ) des heux de l'Italie, 1: , 6, 8. Alphos, maladie cutance contre laquelle sont bonnes les eaux du lac Alphiou, XXXI, 8, 1.

Alun, espèces, préparation, emploi médical, XXXV, 53, I el suiv.

Ambre, rejeté par les flots au printemps, 1V, 27, 3.

Anie: craire à la persistance de l'âme est une folie, VII, 56, 1.

Amendes, imposées en moutons ou en bœufs, XVIII, 3, 3. Amendes, évaluées en bétail, XXXIII, 3, 1.

Amethysies, especies, XXXVII, 40, 1 et suiv. - mensonges des mages, 40, 4.

Amiante, XXXVI, 31, 1.

Amica, poissun, IX, 19, 1.

Amidon, préparation, XVIII, 17, 1. - propriétés médicales, XXII, 67, 1.

Amphimatte, vêtement de laine, a commencé du temps de Pline, VIII, 73, 4.

Amphitane, ou chrysocolle, sorte de gemme, XXXVII, \$4,8.

```
Amulettes, pour toute une maison, XXX, 24, 1. - contre |
                                                              Anthracitis, sorte de gemme, XXXVII, 27, 1.
                                                              Anthropophages, VI, 20, 1; VII, 2, 1. - buvant dans
   ies puces, 25, 1.
 Anancitis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4.
                                                                 des cranes humains et portant les chevelures de leurs
 Anchois, naissent de l'écume de mer, IX, 74, 5. - aphye,
                                                                 ennemis, VII, 2, 4.
                                                               Antilope, du genre des chèvres, VIII, 79, 2. - Voy. Onvi.
                                                              Antimoine, ou stimmi, ou stibi, ou alabastrum, ou lar-
 Androdamas, sorte de gemme, XXXVII, 54, 5.
 Androgynes, VII, 2, 7.
                                                                 bason, XXXIII, 33, 1. - emploi médical, 34, 1 et 2.
                                                              Antipathes, sorte de gemme, XXXVII, 54, 6.
Antiquités, titre d'ouvrage, Préf. 19.
 Ane sauvage en Asie et en Afrique, VIII, 16, 1.
Ane domestique, prix, VIII, 68, 1. — portée, 68, 2. — produit de l'élève des ânes, 68, 4.
                                                              Antispode, préparation végétale, emploi médical, XXXIV,
                                                                35, 1.
 Ange, poisson, IX, 40, 1. - ou rhine, ou squatus,
   XXXII, 53, 7.
                                                               Aparctias, vent, II, 66, 2.
Angine, traitement, XXVI, 11, 1. - remèdes, XXVIII,
                                                              Apheliotes, vent, II, 46, 1.
51, 1. — remèdes magiques, XXX, 12, 1 et suiv.

Anguille, du Gango, de treute piets, 1X, 2, 1. — parti-
                                                              Aphrodisiace, sorte de gemme, XXXVII, 54, 8.
                                                              Aphrodistaques et anaphrodisiaques, XXVI, 60, 1;
   cularités, 38, 1. - peau d'anguilles, fouet pour les en-
                                                                61, 1; 62, 1 et 2; 63, 1 et 2; XXVIII, 80, 1; XXX, 49, 1
                                                                et 2; XXXII, 50, 1.
   fants, 39, 2.
Animaux (Histoire des), VII, 1, 1. - instinct des ani-
                                                              Aphye ou auchois, XXXII, 53, 3.
   maux qui leur fait reconnattre le danger, VIII, 5, 1. -
                                                              Aplysia, 1X, 72, 1.
   c'est de l'homme seul qu'ils attendent des secours,
                                                              Apode, martinet, hirundo apus, X, 55, 1.
   21, 5. - remèdes indiqués par les animaux, 41, 1 et
                                                              Appel, Préf., 8.
   suiv. - moyens divers employés par les animaux pour
                                                              Apsides, II, 13, 2.
  so préserver, 41, 3 et suiv. — présages fournis par les
                                                              Apsycios, sorte de gemme, XXXVII, 54, 8.
  animaux, 42, 1. - villes et nations détruites par des
                                                              Apua, ou aphye, poisson servant à préparer l'alex, XXXI.
  animaux, 43, 1. - les animaux domestiques ont à l'é-
                                                                44, 1.
  tal sauvage une espèce correspondante, 79, 1. - ani-
                                                              Aquilon, vent, II, 46, 2.
  maux qui ne sont ni privés ni sauvages, 82, 1. - ani-
                                                              Araignée: phalange, loup, rhagion, astérion, phalange
bleue, myrmécion, tétragnathes, description; leur venis,
  maux cantonnés non-seulement dans un même pays,
  mais encore dans une même localité, 83, 1 et suiv. -
                                                                remèdes, XXIX, 27, 1 et suiv. - toile, propriétés, 38,
  animaux inoffensifs pour les indigènes et dangereux
                                                                11 et 12.
  pour les étrangers, 84, 1. - animaux marins, ré-
                                                              Araignée, antipathie avec le serpent, X, 95, 3. - diver-
  flexions, IX, I, I. - animaux marins si gros dans la
                                                                ses espèces, XI, 28, 1. - toile, 28, 3. - sa manière de
  la mer des Indes, qu'ils ne peuvent se mouvoir, 2, 4. -
                                                                chasser, 28, 5. - accouplement, 29, 1.
  machoires et os d'animaux marins servant de porte et
                                                              Araignée de mer, dangereuse par son aiguillon, IX, 72, 1.
  de charpente, 2, 4. — animaux marins laissés à sec
                                                              Arbre, animal marin, IX, 3, 1; XXXII, 53, 1.
  sur la plage , 4, 2. — animaux aquatiques , leurs tégu-
                                                              Arc scythique, 1V, 21, 3.
  ments, 14, 1. - animaux aquatiques vivipares, 15, 1.
                                                              Arc-en-ciel ; c'est un rayon de soleil repoussé, 11, 60, 1.
                                                                particularités, 60, 1.
   - animaux aquatiques privés de la vue en naissant,
  77, 1. - accomplement, X, 83, 2. - d'autant moins fé-
                                                               rchers mis sur les navires qui font le voyage annuel de
  conds qu'ils sont plus gros, 83, 4 - petits informes,
                                                                l'Inde, VI, 26, 6.
  83, 5. - petits avengles, 83, 6. - conception, 83, 8.
                                                              Argent, quantites, XXXIII, 5, 3 - colliers, 10, 1, - tri-
   — animaux sauvages qui apprivoisés ne produisent pas,
                                                                but impose any vaincus en argent, 15, 1. - jeux publics
                                                                où tout l'appareil fut en argent, 16, 1. - extraction, 31,
  83, 10. - les vivipares massent la tête première, 84, 1.
  - origine occulte et mystérieuse de certains animaux,
                                                                1 et suiv. - épreuves de l'accent, 4), 1. - miroirs d'ar-
                                                                gent, 45, 1. - on colore l'argent, 46, 1. - vases d'ar-
  86, 1. - animaux qui naissent sans génération, 87, 1.
    - sens . . - mimaux, 'oucher, goêt, etc., 88, 1; 89, 1;
                                                                gent ciseles, 49, 1. -- argentech, 50, 1 et suiv. - lits
  90, 1; 91, 1. - manière de manger, 91, 1. - nourri-
                                                                plaqués, lits d'argent, 51, 1. - plats d'argent énormes,
  ture solide, 92, 4; 93, 1. - boire, 94, 1. - antipathies,
                                                                52, 1. - chets-d'autyre d'argenterie, 53, 1 et suiv.
  95, 1. - sympathies, 96, 1. - sommeil, 97, 1. - ani-
                                                                statues d'argent, 54, 1 (1 suiv. - parures en argent, de
                                                                meilleur ton, 54, 2 et suiv. - bams pavés d'argent,
  many qui deviennent véneneux par leur alimentation,
  XI, 116, 1.
                                                                54, 3. - illustres ciscleurs en argent, 55, 1 et suiv. -
Inneau d'or, détails historiques, XXXIII, 4, 1 et suiv.
                                                                cet art est perdu, 55, 3. - copie de coupes ciselees,
    – anneau de fer longtemps en usage à Rome, 4, 5. 🕳
                                                                XXXIV, 18, 7.
  la noblesse romaine, par indignation, depose ses an-
                                                             Argent (Scories d'), emploi medical, XXXIII, 35, 1.
  neaux, 6, 1 et suiv. — anecdotes sur les anneaux d'or,
6, 4 et suiv. — details sur les anneaux à pierres pre-
                                                             Argent (Ecume d'), chrysitis, argyritis, molybditis, pré-
                                                               paration, emploi médical, XXXIII, 25, 1 et suiv.
  cieuses, 6, 6. — mode, 6, 7. — doigts ou on les porte,
                                                              Argestes, ve.t, 11, 46, 2.
  6.7, 8 et 9. — danger qu'entrainent les anneaux, 6, 9
                                                             Argo (Le vaisseau), descendu dans l'Adriatique; porté à
  el suiv. - on tire son anneau en signe d'arrhes, 6, 11.
                                                                des d'Lommes par dela les Alpes, III, 22, 3.
  - les anneaux distinguent l'ordre équestre , 7, 1 et
                                                             Argonaula argo, IX, 47, 1.
  suiv.; 8, 1 et suiv. - effigies postees sur des anneaux.
                                                             Argyrodumas, sorte de gemme, XXXVII, 54, 5.
  12, 3. — origine des pierres dans les anneaux, XXXVII, 1, 2. — bagues ornées de pierreries; historique, 2, 1
                                                             Armenium, couleur, XXXV, 28, 1.
                                                             Aromatetis, sorte de gemme, XXXVII, 54, 6.
  et 2; 3, 1 et 2; 4, 1 et 2. - collection de bagues, ou
                                                             Aronde, poisson, IX, 43, 1. - ou hirondelle, XXXII, 53, 5
dactyliothèques, 5, 1; 6, 1.
Année (La grande), II, 6, 11.
                                                             Arsenic, emploi médical, XXXIV, 56, 1.
                                                             Artères, X1, 88, 2. - ne contiennent pas de sang, XI, 89, 1.
Annulaire, conleur blanche, XXXV, 30, 1.
                                                             Articulations, XI, 101, 1. - sens du mouvement, 102, 1.
Anthias sacer, IX, 24, 1.
                                                             Articulations, douleurs, foulures, remèdes magiques,
Anthuas, poisson, pēche, 1"
                                            supe la ligne,
                                                               XXX, 23, 3.
  XXXII, 5, 3.
                                                             Aris Les , titre d'ouvrage, Préf. 19.
```

Art (L'), petit nombre de types qu'il a créés par rapport à cena de la nature, VII, 1, 8.

Asbesto ou lin vif, propriétés, XIX, 4, 1 et 2; XXXVII,

Ascension des planètes, II, 14, 5.

Aselle, poisson, IX, 25, 1. - très-estimé, 28, 1 - dena espèces, le callarias et le bacchus, 25, i. - a des pierres dans la tête, XXXII, 38, 1.

Aspic, intelligence, X, 98, 1.

Aspic, hadje, effet de son venin, remède, XXIX, 18, 1.

Aspilate, sorte de gemme, XXXVII, 54, 7.
Astérie, sortes de gemme, XXXVII, 47, 1.

Asthme, remèdes, XXVIII, 55, 1. - remèdes magiques, XXX, 16, 1. - remedes tres des poissons, XXXII, 29, 1. Astropie, sorte de gemme, XXXVII, 73, 2.

Astres, fixés au monde, II, 6, 1. - distance des astres à la terre, II, 19, 1.

Astrion, sorte de gemme, XXXVII, 48, 1.

Astrobote, sorte de gemme, XXXVII, 50, 1. Astroites, sorte de gemme, XXXVII, 49, 1-

Astrologie, ce qu'elle dit sur la durée de la vie, VII, 50, 1. - refutation par l'exemple d'hommes nés au même

tnoment, 50, 5.

Astronomie, appliquée à l'agriculture, XVIII. 56, 5. difficultes, 57, 1. — trois écoles, chaldéenne, égyp-tienne, grecque, 57, 4. — correction de l'année, 57, 5. - divergences des auteurs sur le lever et le coucher des constellations, 57, 5, - tout le système repose sur le lever des astres, leur coucher et le commencement des saisons, 58, 1. - quatre saisons; leur connuencement precis, 59, 1 et 2. - ce qu'il faut faire au solstice d'hiver, 63, 1 - du solstice d'hiver au favonus, 64, 1. du favonius à l'équinoxe du printemps, 65, 1 et suiv. à l'équinoxe du printemps, 66, 1. - pécades, 67, 1. signes terrestres qui font reconnakre le printemps, 67, 1 ce qu'il faut faire au lever des pléiades, 67, 3 - après le lever des pléiades, 67, 4 et 5. — aux calendes de juin, 67, 6 et 7 — solstice d'été; travaux, 68, 1 et suiv. constellations qui se levent après le solstice d' le, 68, 5 et surv. - importance de cette époque pour les travaux ag icol s, 68, 8 - dommages causes par les influences relestes, 69, 1 et sur - voix lacter, 69, 2. - trois époques redoutables pour les récoltes, 69, 5. - lever de l'Aigle, 69, 8. — considérations sur les influences célestes, 69, 10 et 11. — préservatifs contre les influences célestes, 70, 1. - travaux agricoles apres le solstice d'été, 71, 1. - commencement de l'automne, lever des constellations, 74, 1 et suiv. - travaux agricoles, 74, 5. - notions sur la lune, 75, 1. - notions sur les vents, orientation, 76, 1. - orientation des champs, 77, 1 et pur - présages des mauvais lemps, 78, 1 el suiv. présages de la lune, 79, 1 et suiv. - présages des etoiles, 89, 1. - présages donnes par le tonnerre, 81, 1. donnés par les muages, 62, 1; 84, 1

Astronomie, inventee par Bélus, VI, 30, 4. - observations d'astronomie chez les Babyloniens, VII, 57, 3.

Atroce, suite de gemme, XXXVIII, 54, 7.

Atronout, ou noir de cordonnier, on chalcanthe, préparation, emplot médical, XXXIV, 32, 1 et suiv.

Attilus, poisson de Po, IX, 7, 1.
Augites, sorte de gennne, XXXVII, 54, 7.

Augure : entreprise de mauvais augure, IV, 5, 2 - de famme, VII, 3, 1. - augure de la guerre des Marses, 3, ?. - mauvass augure, qu'un cafaut nosse avec des dents, ou une to claves, assummers a cages fermes, 15, 2, Auster, vent, 11, 46, 1; VI, 26, 11.

Aufan, vent, II, 44, 2.

Auteurs consultes par Pline, misen lête de l'Ilistoire naheretle, Parf. 16 - auteurs les plus renommés surgris par Pline transcrivant les anciens mot pour mot et sang les nommer, Préf. 17. - Pline ne suit aucun auteur de preference dans la géographie, il choisit les plus surs, III, Procem., 2. - premiers autours grees qui ont parlé de Rome, III, 9, 5.

Autrucke, stupidité ; œufs, X, 1, 2.

Avortement, moyen magique de l'empêcher, XXX, 49, 1. Azur, différentes espèces, XXXIII, 57 1. - azur indien, 57, 2. — emploi médical, 57, 3.

Bacchanales, III, 3, 3.

Bacchus, espèce d'aselle, IX, 28, 1. - ou myxon, XXXII. 25, 1. - petites pierres dans sa tête, 32, 1.

Balane, sorte de moule, XXXII, 53, 4.

Balanites, sorte de gemme, XXXVII, 55, 1.

Balernes de quatre jogères, IX, 2, 1. - le plus gros animal de la mer des Indes, 3, 1. - combat contre les orques , 5, 1. - évents, 6, 1. - n'ont pas de branchies, 6, 3. Banquets funéraires, prescription de Nucha, XXXII, 10, 1. Baptes, sorte de gemme, XXXVII, 55, 1.

Bar, poisson, IX, 24, 1.

Barbe, usage de se faire la barbe, VII, 59, 1.

Baroptene, ou baroppe, sorte de gerume, XXXVII, 53, 2. Barques d'osier et de colr, IV, 30, 1 - harques qui se plient pour être portées sur les épaules, V, 10, 11. barques faites de papyrus, VI, 24, 2 - barques ayant une prone a l'avant et à l'arrière, 24, 3. - barques faites d'un seul arbre, 26, 10.

Barrage de l'Euphrate, VI, 31, 4

Basanite, gros bloc dédié dans le Temple de la Paix, XXXVI, 11, 4.

Basilic, serpent redoutable, VIII, 33, 1

Basilic, venin et remedes, XXIX, 10, 1.

Balia, on raie, poisson bon pour les maladies des oreiles. XXXII, 25, 1.

Bâtisses : précautions à prendre quand un se défie d'une pierre, XXXVI, 50, 1 - briquetage en pierre des Grecs, 51, 2. - construction usuelle a Rome, 51, 1. - qualités des mortiers, 55, 1. - carrelages, 60, 1; 61, 1; 63, 1. - toits en terrasse, 62, Fel 2

Batrachites, sorte de gemine, XXXVII, 55, 1.

Bandroie, IX, 40, 1.

Becasse, X, 54, 1.

Relette, ne traverse pas une certaine route, VIII, 83, 2. Belette, utile contre les serpents, XXIX, 18, 1.

Belette marine, Voy Musiere,

Belver marin, IX, 4, 2. — agit en brigand, 67, 3. Belone, poisson, IX, 76, 1.

Belus, serie de genane, XVXVII. 55, t. Berits, especes, XXXVII, 20, 1 et aure.

Bernard l'emite, IX, 51, 2.

Beurre, X1, 96, 3.

Beurre, employ alimentaire et médical, XXVIII, 35 1. Bibliothèque, titre de l'instoire de Inodore, Pref. 20. première bibliothèque publique, VII, 31,

Bienfait (Le) et la Peine, dieux uniques suivant Demo-

crite, H, 5, 1.

Hiere, Voy Caston

Bile, noire, cause de la folie, X1, 75, t. - ictère, 75, t. vésicule de fiel, 75, 2.

Bison à crinière, VIII, 15, 1.

Bithijes, nom de certaines sorcières chez les Scythes, VII, 2, 9.

Bitiume produit par le lac Asphaltite, V, 15, 3. - fabrique de bitume, VI, 26, 5.

Bilume, provenances, emploi médical, XXXV, 51, 1 et

Roures, animaux qui rongent les vigues en Campauie, XXX, 52, 1,

```
Blaireau, son artifice pour se défendre, VIII, 58, 1.
Blattes, vivant dans les ténèbres, XI, 34, 2.
Blattes, diverses espèces; mylocos; emploi médical,
  XXIX, 39, 7 et 8.
Blendies, animal marin, XXXII, 32, 1.
Bog. Voy. SERPERT, VIII, 14, 2.
Bog, serpent, remède qu'il fournit, XXIX, 38,
Boa, éruption, remèdes, XXIV, 35, 3; XXVI, 73, 2;
  XXVIII, 75, 1.
Boca, poisson, XXXII, 53, 3.
Bodineus en gaulois veut dire sans fond, III, 20, 8.
Bæuf sauvage de Scythie, VIII, 15, 1. - bæuf à une et à
  trois cornes en Ethiopie, 30, 2. - bænf à une corne en
  Inde, 31, 1. - bœufs de l'Inde, de la taille des chameaux,
  70, 1. - les bœufs de l'Épire sont en Europe les plus
  vantés, 70, 1. — taureau, fécondation, 70, 1. — portée, 70, 2. — lait, 70, 4. — hœufs à bosse en Carie, 70, 4.
   - punition d'un homme pour avoir tué un bœuf hors
  de propos, 70, 4. - description du taureau, 70, 5. -
  combal contre les taureaux, 70, 6. - règle des sacri-
  ficateurs pour l'admission du veau, 70, 7. - ce que
  faisait le sénat quand on annouçait qu'un bœuf avait
  parlé, 70, 7. - bœuf Apis adoré en Egypte, 71, 1 et sulv.
Bond, poisson, IX, 40, 1. - nommé par Ovide, XXXII
Boisson aux cent herbes, en Espagne, XXV, 47, 1.
Bolidet, II, 25, 2; 35, 1.
Bolos, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2.
Bombyz, ou abeille maçonne, XI, 25, t.
Bombyx, fournit l'étoffe dite bombycine, XI, 26, 1. -
  hombys de Cos, 27, 1. — hombys d'Assyrie, 27, 2.
Bonase, animal de Péonie, se défend en lançant sa fiente,
  VIII, 16, 1.
Bonheur, réponse des eracles, VII, 47, 1.
Borée, II, 46, 2.
Borsycitis, sorte de gemme XXXVII, 73, 4.
Bostrichites, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2.
Bolrvites, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2,
Bouc, bizarres prescriptions des mages sur cet animal,
  XXVIII. 56. 1.
Bouc ou tragos, poisson, XXXII, 54, 2.
Bouche, bec, lèvres, mâchoire, XI, 60. 1.
Bouche, mauvaise odeur, remèdes, XXV, 110, 1. - ulcé-
  rations, remèdes, XXVIII, 51, 1. - remèdes magiques,
  XXX, 9,1. - remèdes tirés des poissons, XXXII, 27, 4.
Boucliers ardents, météore, II, 34, 1. - bouclier d'ama-
  zone, III, 6, 5,
Boule dorée, mise au haut d'un obélisque pour empêcher
  l'ombre de se disperser, XXXVI, 15, 2.
Bouquetin, du genre des chèvres, VIII, 79, 2.
Bouvier, constellation, II, 41, 4.
Brave : nations les plus braves de l'Italie, III, 17, 1.
Briques, XXXV, 49, 1 et suiv. - briques flotlant sur l'eau.
  49, 2.
Brontée, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2.
Bronze; divers bronzes, XXXIV, 3, 1. - airain de
  Corinthe, 3, 1 et suiv. - airain de Délos, 4, 1. - airain
  d'Égine, 5, 1. - candélabres en airain d'Égine; anec-
  dote, 6, 1 et 2. - seuils, portes, toitures en airain, 7, 1.
  — lits de table, buffets, monopodes, Instres en airain, 8, 1.
  - statues en airain, 9, 1 et suiv. - colonnes en airain,
  11, 1 et 2. - le secret de la composition de l'airain est
  perdu, 18, 7.
Brouillards, II, 61, 1.
Bruant, ou authus, X. 57, 1.
Brúlures, remèdes végétaux, XXVI, 80, 1. - remèdes
  animaux, XXVIII, 71, 1. - remèdes magiques, XXX,
  35, 1. - remèdes tirés des animaux et productions aqua-
  tiques, XXXII, 40, 1.
```

Bubale, VIII, 15, 1.

```
Bubétiens, ceux qui célébraient des jeux pour les bank.
  XVIII, 3, 4.
Bucardie, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2.
Buccin, espèce de pourpre, IX, 61, 1. — le huccin n'entre
 pas dans la teinture conchylienne, 64, 1.
Bulle d'or, ornement, XXXIII, 4, 2
Bupreste, insecte, remède contre le lichen de la face, XXX,
Butéon ou buse, recherché sur les tables, X, 69, 1
Butor ou taureau, oiseau, X, 57, 1.
Cachalot, IX, 4,.3.
Cachezie, remedes, XXXII, 39, 1.
Cadmie, produit des mines de cuivre, XXXIV, 22, 1. -
  diverses cadmies, préparation , 22, 1 et sulv. --- emploi
  médical, 23, 1 et suiv.
Cadmitis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 1.
Cadran sciolhérique, II, 78, t. - cadran solaire ap-
  porté à Rome, VII, 60, 2. — un autre apporté de Sicile
  ne concordait pas avec les beures, 60, 3.
Cæcias, vent, II, 46, 2; vent de l'Hellespont, II, 46, 4.
Caille, ses voyages, X, 33, 1. - bannie des tables, 33, 4.
Calendrier de César, ce que signifient dans ce calendrier
  les constellations, XVIII, 61, 1 et suiv.
Callaine, sorte de gemme, XXXVII, 56, 1.
Callais, sorte de gemme, XXXVII, 33, 1 et suiv.
Callarias, espèce d'aselle, IX, 28, 1. - plus petit que
  les aselles, XXXII, 53, 4.
Callionyme, ou uranoscope, poisson, bon pour les taies,
  XXXII, 24, 1.
Calmar, IX, 44, 1. - voltige hors de l'eau, 45, 1. -
  calmars énormes, 48, 5. - calmar volant ( loligo voli-
  tans ), XXXII, 53, 6.
Caméléon, description, VIII, 51, 1.
Caméléon, détails, propriétés, fables, XXVIII, 29, 1 et suiv.
Camelopardalis. Voy. GIRAPE, VIII, 27, 1.
Canal comblé par les sables qu'amoncelaient les vents,
  IV. 2, 1. - canal projeté à travers l'istume de Corinthe,
  5, 5. — canal pratiqué pour faire communiquer un lac
  avec la mer, 26, 4. - canal projeté en arrière du mont
  Mimas, V, 31, 5. - canai projeté entre le Bosphore-Cim-
  mérien et la mer Caspienne, VI, 12, 2. - canal venant
  de l'Euphrate, 30, 5. - canai entre le Nii et la mer
  Rouge, VI, 33, 2.
Canard , X, 54, 2.
Cancer gammarus, cancer pagurus, cancer maenas, IX,
  51, 1. - cancer bernardus, IX, 51, 2.
Cancres, hivernent, IX, 50, 1. - diverses espèces, 51, 1.
  carabes, homards, maies, pagures, liéracleotiques, 51, 1.
  marchent à reculous, 51, 3.
Canicule, constellation, II, 40, 1.
Canicule, poisson de mer dangereux, sa lutte contre les
  pêcheurs d'éponges, IX, 70, 2.
Canopus, grande etoile, VI, 24, 7.
Canthare, poisson, XXXII, 53, 4.
Cantharides, portent leur contre-poison, XI, 41, 2.
Cantharides, danger de leur emploi médical, XXIX,
  30. 1. - description, 30, 2. - propriétés médicinales,
  30, 3. - vente d'une grande quantité de cantharides,
  30. 3.
Cantharis, sorte de scarabée rongeaut les blés, XVIII.
Capnitis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 1.
Cappadocienne, sorte de gemme, XXXVIL, 56, 2
Carcinias, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1,
```

Carcinome, remèdes, XXVIII, 74, 2.

XXXII, 39, 1.

Cardiaque, maladie, remèdes, XI, 71, 2, et la note 20;

Carpathium, socie de poison, XXXII, 20, 1. Carrelet, on passer, poisson, IX, 36, 1. Carte de l'Éthiopie mise sous les yeax de Néron, XII, Castor, se châtre lui-même, conpe les arbres, ressemble à la loutre, VIII, 47, 1. — détails sur la portie du cas-toreum, XXXII, 13, 1. — castoreum, emploi médical, 13, 2 et suiv. - urine, médicament utile, 13, 4. Catablepas, animal de l'Ethiopie, VIII, 32, 1. Catarroctes, on oiseaux de Diomède, X, 61, 1. Catochitis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 1. Catoptritis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. Cavaliers; araignées de mer, IX, 51, 1. Carales, propriété merveilleuse de la liqueur qui s'échappe après qu'elles ont été saillies, XXVIII, 49, 3. Cavernes latidiques , II, 95, 3. Célia, boisson faite avec les céréales, XXII, 82, 1. Cenchritis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 1. Cendre, employée comme engrais, XVII, 5, 1. Censurales (Lois), XXXVI, 2, 1. Centrine, insecte qui attaque le figuier, XVII. 44, 1. Cépitis, on cépolalitis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. Cépandes, sorte de gemme, XXXVII, 56, 5. Cépas, animal d'Éthiopie, VIII, 28, 1. Céramilis, sorte de gemma, XXXVII, 56, 2. Cérqunie, sorte de gemme, XXXVII, 51, 1. - dite bétule, Cercles, en rapport avec les zones, tropiques, ligue équipoxiale, 11, 70, 1. Cercopethèques, à tête noire, animal d'Éthiopie, VIII, Cercyre, poisson vivant dans les rochers, XXXII, 54, 1. Cerf, a enseigné les propriétés du dictame à l'homme, VIII, 4t, 1. - les certs ont leur malice, 50, 1. - portée, 50, 2. - alfaitement, 50, 2. - manière de courir, 50, 3. - traversent les mers à la nage, 50, 4. - feur bois, 50, 4. - biche blanche, 50, 7. - ennemis des serpents, 50, 7. - vivent longtemps, 50, 7. - préservent des maladies lébriles, 50, 8. - les cerfs du mont Élaphonte ont l'oreille fendue, 83, 1. Cerf-rolant, Incanus cervus, XI, 24, 1. Cerra, boisson faite avec les céréales, XXII, 52, 1. Ceritis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2, Céruse, ou psimmythium, préparation, emploi médical, XXXIV, 55, 1 et 2. - conleur, XXXV, 19, 1. Cerrecau, battements forts du cerveau indice de science future, VII, 15, 5. Cerveau de l'homme, XI, 49, 1. - siège des sens, 49, 2. de là part le sommeil, 49, 2. Cervoise, hoisson faite avec les céréales, XXII, 82, 1. Cétacé énorme, XXXII, 4, 1 Coyx, sorte d'oiseau, XXXII, 27, 3. Chacai, X, 83, 6. Chair, partagée sur la montagne d'Albe, III, 9, 16. Chalazias, sorte de gemme, XXXVII, 73, 1. Chalcédoine, ou pierre cartlingiuoise, XXXVII, 30, 1. Chalcis, poisson sujet aux insectes, IX, 71, 1. - production, IK, 74, 7. Chalcifis, minerai duquel on tire le cuivre, emploi médical, XXXIV, 29, 1 et 2. Chalcitis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4. Chalcophone, sorte de gemme, XXXVII, 56, 3. Chameaux, servant au voyage de Coptos, VI, 26, 7. chameaux, gras bétail de l'Orient, VIII, 26, 1. - deux espèces, une hosse, deux bosses, 26, 1. - on les cistère, 26. 7. Chameau, remêdes qu'il fournit, XXVIII, 26, 1, Chames, sorte de coquillage, XXXII, 53, 4. - pélorides, glycymérides, 58, 4. Chamois, du genre des chèvres VIII, 79, 2.

Champs (Prêtres des), XVIII, 2, 1. - jugère, 2, 1; 3, 1, - joug, labour d'une paire de benufs en un jour, 3, 1. actos, étendue que deux bœufs pouvaient labourer tout d'une haleine, 3, 1. - récompense donnée en terre, 3, 1. - cinq cents jugères limite de la propriété foncière. 4, 3. - sept jugères possession convenable à un bon citoyen, 4, 8. Champs de violettes, titre d'ouvrages, Préf., 18. Champs de pierres près du Rhône, III, 5, 4. Chane, poisson, IX, 23, 1. - a une vulve, 77, 1. - conçoit d'elle-même, XXXII, 54, 2. Charbon, maladie propre à la Narbonnaise, s'introduit en Italie, XXVI, 4, 1. — remède, XXVIII, 74, 3. — remèdes magiques, XXX, 33, 1. — le charbon de bois en est le remède, XXXVI, 69, 1. Charbon de bois, XXXVI, 68, 1. Chardonnevet, X, 57, 1. Charpenles qu'on peut démanter, XXXVI, 23, 1. Chat d'or servant de divinité, VI, 35, 1. - chat vit six ans, X, 83, 7. Château, les Africains n'habitent guère que des châ-teaux, V, 1, 2. — châteaux de la nation des Homonades, 23, 1. Chaus. Voy. Lour-CERVIER, VIII., 28, 1. Chaussée de Tarquin le Superbe, III, 9, 15. - chaussée de deux stades joignant des ties à la terre, V, at, 6. - lle jointe au continent, 40, 2. Chaupe-souris, vivipare, X, 81, 1. Chauve-souris, propuétés magiques, XXIX, 26, 2. Chaux, qualités, XXXVI, 53, 1. - emploi médical. Chélidoine, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2; 72, 1. Chelonie, sorte de gemme, XXXVII, 56, 3. Chelomitis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 4. Chenalopex ou anser armatus ægyptins, X, 29, 1. Cheneros ou souchet, anas clypeata, X, 29, 1. Chemilies, redoutables aux arbres, XVII, 37, 11. - aux céréales, XVIII, 44, 4. Chernites, pierce, XXXVI, 28, 1. Cheval aile en Ethiopie, VIII, 30, 1. Cheval sauvage dans le Nord, VIII, 18, 1. Cheval domestique, chevaux remarquables de certains personnages et traits historiques, VIII, 64, 1 et suiv. · intelligence, 65, 1. - augures fournis par les chevaux, 65, 2. — qualités des chevaux suivant les services, 65, 3. - portée, 65, 1. - cavales concevant par le souffie du vent, 67, 1. - anciennement le cheval servait d'enseigne à la légion, X, 5, 1. Cheveu de Vénus, sorte de gemme, XXXVII, 69, 1. Cheveux, XI, 47, 1. - calvitie, 47, 2. - disposition des chaveux, 48,1. Cheveux (Plantes bonnes pour les), XXVI, 93, 1. - maladies des cheveux, remèdes tirés des animaux, XXVIII, 46, i et suiv. - alopécie, décoloration, teinture, remèdes, XXIX, 34, 1 et suiv. — moyen de les empê-cher de blanchir, XXX, 46, 2. — remedes tirés des poissons, XXXII, 23, 1. Chèvre, portée, VIII, 76, 1. - intelligence, 76, 2. - sigues à rechercher dans les boucs et dans les chèvres, 76, 2. — chèvres sans comes, 76, 2. — les chèvres respirent par les oreilles, 76, 3. - dent nuisible aux arbres, 76, 4. Chevreau, constellation, influence sur les saisons, II, 39, 2. Chevreuil, du genre des chèvres, VIII, 79, 2. Chiens meurent dans une certaine lie, VI, 32, 13. - chien servant de rol, 35, 14. - divers traits relatifs ana chiens, VIII. 61, 1 et suiv. - leur mémoire, 61, 4. habileté à la chasse, 61, 5. - force increyable du chien d'Albanie, 61, 6. - portée, 62, 1. - sujeta a la rage,

VIII, 63, 1. — remède, la racine du cynorrhodon, 63, 2. un chien parla, 63, 2. - différentes espèces, X, 83, 6. Chien enragé, remèdes contre sa morsure, XXVIII, 43, 1. - chiens, punition qu'on leur sait soustrir à Rome, XXIX, 14, 1. - remèdes fournis par le chien, et maladies où ils conviennent, 14, 1 et soiv. - chien enragé, morsure, remèdes, 32, 1 et suiv. - ver à la langue du chien enragé, 32, 3. — urine du chien, esset nuisible, 32, 5. — chiens de Mélita, XXX, 14, 1. nuoren d'ôter au chien la faculté d'ahoyer, XXXII, 51, 1. Chien de mer rend dangereuse la pêche des peries, IX, Chlamyde macédonienne, V, 11, 3. Chlorée, oiseau, X, 95, 1. Chlorion ou loriot, X, 45, 1 Chloritis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 4. Choaspitis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 4. Chrome, poisson, IX, 24, 1. - chromis fait un nid sur les eaux, XXXII, 54, 2. Chryselectre, sorte de gemme, XXXVII, 43, 1. Chrysocolle, dénommée d'après l'or, XXXIII, 2, 1. description, 26, 1. - chrysocolle artificielle, 26, 2. manipulation, 26, 2. — emploi dans les arts, 27, 1 et 2. - orobitis, 27, 1. - emploi médical, 28, 1. - on s'en sert pour souder l'or, 29, 1. -- santerna, 29, 1. Chrysolampis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 4. Chrysolithe, wirte de gemme, XXXVII, 42, 1. Chrysophrys, poisson de couleur d'or, XXXII, 54, 1. Chrysopis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 5. Chrysoprase, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3 Cicatrices, comment on les blanchit, XXVIII, 76, 1; XXX, 41, 1. Ciel, czelum vient de czelare, ciseler, II, 3, 3. - n'est pas d'un poll uniforme, on y découvre toutes sortes de figures, 3, 2 et 3. — au-dessous de la lune, 38, 1. siège des brouillards, des pluies, des orages, etc., 38, 2. Cigales, nations qui en mangent, XI, 32, 1. - leur développement, 32, 2. Cigognes, jadis servies sur la table, X, 30, 3. - voyages, 31, 1. Cils, maiadies qu'ils causent, remèdes, XXIX, 37, 1. Cinædie, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. Cinède, poisson jaune, XXXII, 53, 4. Cinnabre, confondu par erreur avec le minium, emploi dans les arts et en médecine, XXXIII, 38, 1; 39, 1. Cinnamologos, oiseau, X, 50, 2. Cinnamome, lieu où on l'apporte, VI, 34, 5. Circius, vent de la Narbonnaise, II, 46, 4. Circos, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. Circ, préparation, XXI, 49, 1. — espèces, 49, 1 et 2. — emploi médical, XXII, 55, 1. — compositions où entrent la cire, 56, 1 et 2. Ciselure, XXXIII, 55, 1 et suiv. Cissitis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 1. Citerne, construction, XXXVI, 52, 1. Citharus, le moins estimé des turbots, XXXII, 53, 4. Civilisation entravée par les progrès du luxe, XIV, 1, Civilisatrice (Action ) de l'Italie sur le monde, III, 6, 2. Clarigation, cérémonie, XXII, 3, 3. Clémence, divinité, II, 5, 1. Clepsydre, la première à Rome, VII, 60, 4. Climats (Influence des) sur les populations, II, 80, 1. Clupea ficta, IX, 71, 1. Clupée, petit poisson qui tue l'attilus, IX, 17, 2. Cabio ou gobius, poisson, XXXII, 53, 4. Cochlées, coquillage, diverses espèces, XXXII, 53, 4. Cochlides, sorte de pierres artificielles, XXXVII, 74, 1. Cochon de mer, IX, 17, 2.

Cœur, meurt le dernier, XI, 69, 1. - siège de l'intelli-

croissance du cœur chez l'homme, 70, 1. - examiné dans les sacrifices, 71, 1. — le cœur ne brûle pas sur la bûcher quand la personne est morte de la maladie cardiaque ou du poison, 71, 2. Colias, poisson, de l'espèce des lacertes, XXXII, 53. L Colle, employée dans le plaqué, XVI, 83, 1. Collections, inflammations, contusions, remèdes, XIVI, 79, 1. Colonnes, regles, XXXVI, 56, 1. Colonnes de pierre portant des inscriptions, VI, 34, 5. Colum, maladie nouvelle sous Tibère, XXVI, 6, 1. Coluthies on coryphies, coquillage appartenant as game murex, bonnes pour la peau, XXXII, 27, 1. Comète, II, 22, 1. - détails sur les comètes, 23, 1. astres pleius de présages, 23, 2. - temple életé dans Rome à une comète qu'on disait avoir recu l'ime de César, 23, 4. Commagène, sorte de préparation qui se fait avec la graisse d'oie, XXIX, 13, 1 et 2. Commerce de l'inde, ce qu'il coûte à l'Empire rossi VI, 26, 6. — commerce d'encens et de parfums, 26, 5. - commerce de l'Arabie , 32 , 14. — commerce de l'Inh en butte aux pirates, 34, 7. Conception, VII, 5, 1 et 2. - époque où elle est le plus facile, 14, 1. — signe de l'aptitude à conceroir, 14, 1. Conception, XXVI, 91, 1. Concessions de terrain, III, 6, 8. Conchylies, couleur, IX, 60, 3. - atelier de teinture conchylienne, 61,1. - teintures des étoffes conchylienes, 64, 1. - remèdes, XXXII, 23, 1. Concombre, animal marin, IX, 1, 3; XXXII, 53,5. Concorde, divinité, II, 5, 1. Congélation, diminue le liquide, 11, 61, 2. Congre, IX, 24, 1. Conque longue, on strombe, bonne pour le foie, XXI., 30, 1. - conque de Vénus, IX, 52, 2; XXXII, 1, 5; 51,7. Consolution sur la mort de sa fille par Cicéron, Prél. II. Constellations, II, 41, 4. Coq, chante pendant la nuit, X, 24, 1. - coqs de conid. 24, 2 et 3. - consulté, 24, 3. - castration, 25, 1. prodige, 25, 1. Coquilles variées, description, IX, 52, 1, - coquile à Vénus, 52, 2. — servent au luxe, 53, 1.

Coracin, du lac Nilis, V, 10, 1. — poisson, IX, 24, 1. bolty, IX, 32, 1. Corall, variétés, XXXII, 11, 1 et suiv. - d'où viest le nom, 11, 2. — estimé des Indiens, 11, 3. — emploi at dical , 11, 4. Corail, on gorgonie, XXXVII, 59, 2. Coralitique, pierre, XXXVI, 13, 1. Corallis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. Coralioagathe, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. Coranus, pierre, XXXVI, 29, 1. Corbeau, poisson, XXXII, 53, 4.
Corbeau, oiseau, augures, X, 15, 1 et suiv. — colon parlant, 60, 1 et suiv. - intelligence, 60, 4. Cormoran, phalacrocorax, X, 68, 1. Corne d'abondance, titre d'ouvrage, Préf. 18. Corne d'Hammon, XXXVII, 60, 3. Corneille, oiseau, X, 14, 1. Cornes, de diverse configuration, XI, 45, 1. Corsoides, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. Corus, vent, 11, 46, 2. - pouvant faire aller de la ser Rouge à Cadix, VI, 34, 6. Coryza, remèdes magiques, XXX, 11, 1. Cosses ou vers des arbres, XVII, 37, 4. - emplei midical, XXX, 39, 3. Cosson, naissant dans le bois, XI, 38, 1. Côlé ( Douleurs de ), remèdes , XXVI, 18, 1; 19, 1; 20, 1;

gence, XI, 69, 2. - variétés, 70, 1. - croissance et éé-

XXVI, 21, 1; 23, 1; 23, 1. — remèdes magiques, XXX, 18, 1. - remêdes tirés des poissons, XXXII, 30, 1. Cottations volontaires, XXXIII, 48, 1

Con et mique, X1, 67.1

Cou , douleurs , torticolis , remèdes , XXVIII , 52, 4.

Coucou, X, 11, 1

Contours, XXXV, 12, 1. - emploi dans les arts, 31, 1. les anciens peintres n'employment que quatre cou-

Couleurre d'Esculape, remèdes qu'elle fournit, XXIX,

Contenere d'eau, préservatif contre les crocodiles, XXXII,

Couronnes (Fleurs & tresser les), XXI, 1, 1. couronnes minces, stroppes, strophioles, 2, 1. - couronnes de fleurs, dites egyptiennes; corolles, 3, 1 et 2. - courounes de métal, lemmaques, 4, 1. - couronnes gagnées dană les jeux, 5, 1. - séventé romaine pour les concomes, 6, 1. - un seul personnage honoré de fleurs par le peuple romain , 7, 1. courannes de roses ; couronnes cousnes, 8, 1 - écrits sur les couronnes, 9, 1. - couronne empoisonnée, 9, 2. - couronnes plaisant par la variete, 27, 1. - couronnes à femilies, 28, 1. diverses fleurs employees dans les couronnes, 29, 1; 30, 1 et 2; 33, 1. - conconnes de gazon, prix et condition, XXII, 4, 1 et 2. - historique sur la couronne de gazon, 5, 1 et 2; 6, 1, 2 et 3. - plantes qui y entraient; réflexions personnelles, 7, 1, 2 et 3.

Couronne d'étoiles autour du soleit, II, 28, 1.— autour

de la lune et de gran les eto les, 11, 28, 1.

Course apide, exemples, VII, 20, 1.

Cousins, insectes, naissent d'un liquide qui s'aigert, IX, 76, 5. - cousins on moncherons ament les amles, X,90, 2. Coxalgie, remode magique, XXX, 18, 1; 22, 2. - re-

mèdes tirés des poissons, AXXII, 33, 1.

Craie, espèces, emploi medical, XXXV, 57, 1 et sulv. sert a lustrer les étoffes, 57, 3 et 4. - crase argentaire, 58, 1. - la crate est la marque des esclaves à vendre, 58, 1 et suiv.

Crane (Os du), X1, 48, 1

Crateritis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2.

Crecerelle, falco tinnunculus, X, 52, 6.

Crétes, XI, 14, 2.

Cristal, provenances, XXXVII, 9, 1 et suiv. - blocs, 10, 1, - qualités, 10, 2. - cristal fossile, 43, 1.

Crocallis, sorie de gemme, XXXVII, 56, 3.

Crocias, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.

Crocodile, do lac Nilis, V, 10, 1. - crocodiles infestant les fossés d'une ville, et ne permettaut le passage que sur un pout, VI, 23, 5, - n'a pas de langue, VIII, 37, 1. — la femelle dépose ses œufs toujours au dela du point de l'inondation du Nil, 37, 1. - ses rapports avec le roitelet, 37, 2. - est tue par les dauphins, 38, 1. attaqué par les Tentyrites , 38, 2. - montrée à flome, 40, 1. - Le crocodile n'attaque personne pendant les sept jours de la fête du bœuf Apis, 70, 3.

Crocodile, propriétés merveilleuses, fables que l'on conte. remedes qu'il fournit, XXVIII, 28, 1 et suiv. - croco-

difée, 28, 1,

Ci ocodite de terre, remèdes qu'il fournit, XXVIII, 28,

Crocotte, animal d'Éthiopie, VIII, 30, 1.

Crocute, produit de l'accomplement de la hyène avec la lionne, VIII, 45, 1.

Crustaces, trente espèces, IX, 16, 1.

Cuiere, trouvé d'abord à Chaleis, IV, 21, 3.

Curre, mines, XXXIV, 1, 1. - college des fondeurs de cuivre, institué par Numa, 1, 1. - qualités, 2, 1 et 2. - differentes especes, 20, 1 et suiv. - alliages, 20, 2 et suiv. - mamère de le défendre contre le vert-de-gris, XXXIV, 21, 1. - scorie, flour, ecaille, emplor médical. 24, 1. - autre écaille, ou stomoma, emploi médical, 25 , 1 et surv. - triens de cuivre, conservé superstitiensement par une famille romaine, 38, 1.

Cupidite (Progres de la), parmi les Romains, XXXIII. 14. 1 cl sniv.

Cyamice, sorte de gemme, XXXVII, 73, 1.

Cynnox, sorte de gemme, XXXVII, 38, 1.

Cychrame, oiseau, voyage, X, 33, 3

Cygnes, voyages, X, 37, 1. - ne chantent pas en mourant. 32, 1.

Cylis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 3.

Cymbale (La) do monde, Préf. 20.

Cynips , thean des chiens, XI, 40, 1.

Cynocephale, sorte de singe, VI, 35, 7. - entretenus an froupeaux, VII, 2, 24.

Cynops, poisson, XXXII, 52, 5.

Cynosdexia, poisson, XXXII, 53, 5.

Cupren de mer, 1X, 25, 1. - production, 74, 7.

Dactyles un dails, coquillage, IX, 87, 1; XXXII, 53, 7. Dactyle de l'Ida, sorte de grume, XXXVII, 61, 1.

Daim , du getre des chèvres VIII, 79, 2. Daphine, sort de genune, XXXVII, 52, 1.

Dusypode, espèce de hèvre, VIII, 81, 3. - sujet à superfetation, X, 83, 8.

Dauphin, attaquant les crocodiles, VIII, 38, 1. - n'a pas de branchies, IX, 6, 3 - le plus rapide des animaix, 7, 1. - va par couples, 7, 2. - les dauphins aiment le nom de Simon, parce qu'ils sont sinu, camards, 7, 2. - ami de l'homme et de la musique, 8, 1, - différentes anecdotes, 3, 2 et suiv. - péchent en compagnie avec l'homme, 9, 1 - autre exemple de ce genre, 10, 1. témoignages sur l'intelligence du dauplun, 10, t. - petit dauphin nuisible aux poissons, 20, 1.

Defaittances, aliénation et verliges, remèdes magiques, XXX, 16, 2. - délire et cauchemar, remèdes magiques,

Delphinus gangeticus, IX, 17, 3.

Delphinus orca, 1X, 5, 1; 67, 3.

Deltige, ville plus ancienne que le déluge, V. 14. 2

Démangeations, remède, XXX, 41, 1.

Dendritis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4.

Dent, époques des dentitions, VII, 15, 1. - résistent au feu, 15, 3. - carre, 15, 3 - règlent l'articulation des sons, 15, 3. - donnent des présages, 15, 4. - dents surnuméraires, signe de longévité, 15, 4.

Denis, X, 61, 1. - dents venimeuses des serpents, XI. 62, 1. - variétés des dents, 62, 3. - dentition, 63, 1. - age des animaux marqué par les dents, 64, 1. - dents à une seule machoire, 85, 1

Dents, maladies, remêdes végétaux, XXV, 105 et suiv. remèdes animaux, XXVIII, 49, 1 et suiv. - remèdes magiques, XXX, 8, 1 et suiv. - remèdes tires des poissons, XXXII, 26, 1 et suiv.

Desert, lles désertes, IV, 23, 10. — déserts remplis de sables et de serpents, V. 4, 1.

Diadochos, sorte de gemme, XXXVII, 57.1.

Dialecticiens, critiquant Pline, Préf. 22.

Diamant, espèces, XXXVII, 15, 1 et suiv.

Diapasma, espèce de parfum, XIII, 3, 1.

Diaphragme, phrenes ou præcordia, XI, 77, 1. - intervient dans le chatouillement, 77, 2. - rire dans les blessures du diaphragme, 77, 2-

Dieu, folie d'en chercher l'image ou la forme, II, 5, 1. folie de croire qu'il y en ait un nombre infim, 5, 1. stupidité de croire qu'il y a des mariages entre les dieux, qu'il y en a de vieux, de jeunes, etc., 5, 3. - l'homme

```
qui sert ses semblables est un dieu pour eux, II, 5, 4.
 cause suprême, s'occupe-t-elle ou ne s'occupe-t-elle pas
 des affaires humaines, 5, 6. - il est bon de croire que
 les dieux s'en occupent, 5, 10. - dieux portés au doigt,
 5, 8. - choses impossibles à Dieu, 5, 11. - Dieu sujet
 continuel de controverses, 5, 11.
Digression des planètes, II, 14, 5.
Dimensions du ciel, II, 21, 2. - suivant le calcul égyp-
 tien, 21, 5.
Dionysias, sorte da gemme, XXXVII, 57, 1.
Dioptre, instrument, II, 69, 1.
Diphryge, substance cuivreuse, emploi médical, XXXIV.
Diphyes, sorte de gemme, XXXVII, 57, 1.
Distance de la terre aux nuages, à la lune, au soleil, suivant
 Posidonius, II, 21, 1.
Divination par la hache, ou axinomantie, XXXVI, 34, 1.
  - sélénomantie, XXXVII, 59, 2. - hydromantie,
Doigts (Maladies des), remèdes, XXVI, 14, 1. — excrois-
 sances, remèdes, XXVIII, 52, 1. - ongies, verrues, ma-
 ladies, remèdes magiques, XXX, 23, 5 et 6. - envies et
 excroissances, 37, 1.
Doigts, XI, 99, 1. - sédigités, 99, 1. - animaux qui ont
 des doigts, 101, 1.
Doques, ou poutres, météore, II, 26, 1.
Dorade, IX, 25, 1. - remède contre l'indigestion du miel,
 XXXII, 16, 1.
Draconites, ou dracontie, sorte de gemme, XXXVII,
 57, 2.
Dracuncule, poisson qu'on distingue du drugen ou vive,
 XXXII, 53, 5.
Dragon, combat du dragon et de l'éléphant, VIII, 12, 1.
Dragon, marin ou vive, IX, 43, t. - sa chair guérit la
 plale qu'il a faite, le bouillon est un antidote, XXXII,
Drugon, propriétés magiques, XXIX, 20, 1 et 2. — dra-
 gon peint, servant d'épouvantail aux oiseaux, XXXV.
Drepanis, oiseau indéterminé, XI, 107, (.
Droguistes, XXXIV, 25, 1. - mystères des officines,
 XXXIII, 38, 1.
Droit des alliés, 111, 3, 6; 4, 1.
Droit des colonies, III, 4, 7.
Droit de liberté, V, 4, 5.
Droil des tributaires, III, 4, 7; IV, 35, 5; V, 4, s.
Droil Ralique, III, 4, 9.
Droit de cité romaine, III, 4, 1; 13, 2; 14, 6; 26, 3;
 IV, 17, 1; V, f, 20; 4, 4.
Droit de colonie, V, 1, 20.
Droit d'immunité ou exemption, III, 3, 8; 4 2; 24, 1;
  IV, 4, 1; V, 1, 19.
Droit des Latins, III, 4, 3; 14, 5; 24, 1; IV, 35, 5.
Droit des vieux Latins, III, 4, 1; IV, 35, 6.
Droit du Latium, III, 1, 1.
Irromon, animal marin, XXXII, 53, 3,
Drosolithe, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.
Drvilis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 1.
Dugongs, IX, 2, 4.
Duretés du corps, remèdes, XXVIII, 70, 1.
Dysenterie, et maladie ceellaque, remèdes magiques,
  XXX, 19, 1 et suiv.
Dysurie des bêtes de somme, moyen magique de la guérir,
```

XXX, 50, 1.

```
Kale, animal d'Éthiopie, VIII, 30, 2.
Bau, merveilles des eaux, II, 106, t. - canx donces m
  surnageani, 106, 1. — cours d'eau gagnant le fond à
  la mer, 106, 3. - cours d'eau devenant souternies,
  106, 3. — eaux ne laissant rien s'enfoncer, 106, 4, -
  niveaux no changeant jamais, 106, 4. — caux phi-
fiantes, 106, 5. — caux chaudes, 106, 6. — caux denos
  dans la mer, 106, 6 et 10. - variations de températur
  dans certaines sources , 106, 7 et 8. - cours d'ess s
  gonflant et taristant alternativement, 106, 9; 106, 12.-
  eaux qui colorent. 106, 10. eaux rendant noir le lit
  des juments, 106, 10. - eau annoncent per les dési-
  cements les variations de la récolte, 106, 10. - ess es-
  vrante, 106, 11. - eau ayant le goût du vin, 106, 11.
    eau causant la mort, 106, 11. - caux, l'une abur-
  bant, l'autre repoussant tout, 106, 11. - cau chaude m
  coulant qu'au printemps, 106, 12. - con amère,
  106, 12. - eau procurant le don d'oracles, 106, 12. -
  cours d'eau remoniant vers leur source, 106, 12. - pre-
  priétés remarquables de l'eau, 106, 13, 14 et 15.
  eau jaillissant, malgré sa tendance vers le bas, 106, 15.
  - eau bouiliante et giaciale alternatigement, V, 5, 6. -
  eau dence amenée du fond de la mer, 34, 2. — ess 🖚
  boivent les rois de Perse, VI, 31, 9.
Eau, secours fournis à la médecine par les choses à
  l'ean, XXXI, 1, 1. - prépondérance de l'eau, 1, 1 et 2,
  — eaux thermales, 2, 1 et 2. — eau thermale décon-
  verte dans la villa de Cicérou, 3, 1 et 2. — diverses cans
  médicamenteuses, 4, 1; 5, 1; 6, 1; 7, 1; 8, 1. -- diverses
  propriétés utiles ou nuisibles, 8, 1 et 2; 9, 1; 10,1;
  11, 1; 12, 1; 13, 1; 14, 1; 15, 1; 16, 1; 17, 1. -- récils
  merveilleux, présages, 18, 1 et saiv.; 19, 1 et saiv. - propriétés de pétrification, 20, 1. - quelles sont les
  meilleures caux, 21, 1 et suiv. — défauts des caux, 22, 1,
  - moyens de juger des qualités de l'eau, 23, i et suiv.
  - eau bouillie, avantages, 23, 2 et 3. - eau froide ar-
  rête les hémorragies, 23, 3. — eaux excellentes amenées à Rome, 24, 1; 25, 1. — manière de rechercher
  les caux, 26, 1. - indices des caux, 27, 1 et 2; 28, 1 et
  suiv. — singularités de la température des caux, 28, 3 et
  suiv. - variations des caux suivant la saison et le sol.
  29, 1. - influence des bois, de la culture, des tren-
  blements de terre sur les eaux, 30, 1 et suiv. -- particu-
  larités merveilleuses, 30, 2 et 3. - conduite des eeux,
  31, 1 et 2. - eaux thermales, emploi, 32, 1 et suiv. -
  eau de mer, emploi médical, 33, 1 et suiv. - eau de
  mer artificielle, 34, 1. - moyens de suppléer à l'ess
  douce manquant dans one navigation, 37, 1. - écome
  de l'eau de mer, emploi médical, 38, 1.
Echanges, faits en nature, XXXIII, 3, 1.
Echénéis. Voy. Renora.
Echinomètre, sorte d'oursin, IX, 51, 4.
Echenus cidaris, IX, 51, 4.
Echilis, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1.
Echos remarquables, XXXVI, 23, 1 et 2.
Éclair, simultané avec le tonoerre, II, 55, 1. - éclairs
  sans tounerre, 55, 4.
Éclipses du soleil et de la lune, IX, 7, 1. - théorie, 9, 1, -
  effroi produit par les éclipses, 9, 3. - notions générales
  sur les éclipses, 10, 1. - d'une durée prodigieuse, 30, 1.
Écorchures dues à l'équitation, remèdes, XXVIII, 61, 3.
Ecrevisses, propriétés et merveilles, XXXII, 19, i et
Écrouelles, remèdes végétaux, XXVI, 12, 1; 13, 1; 14, 1.
    remèdes animaux, XXVIII, 51, 2. - remèdes ma-
```

giques, XXX, 12, 2 et suiv. - remèdes tirés des pois-

Écureuil, prévoit le mauvais temps, VIII, 58, 1.

sons, XXXII, 28, 1 et suiv.

Fousing, on elypens, XXXV, 4, f et 2. Efficye, agolios, strix flammea, X, 79, 6. Egypfilla, sorte de gemme, XXXVII, 54, 8 Electrum, alliage d'or et d'argent, IX, 65, 1; XXXIII, 23, 1 ct 7.

Elements, quatre, fen, air, eau et terre, II. 4, 1.

Elephant, importance de ces animaux pour les Indiens, VI, 22, 3. - éléphants de l'Ile de Taprolune, 24, 1. chasse des éléphants, 36, 3. — peuple vivant de chair d'elephant, 35, 12. - elephants sans oreilles, 35, 14 remarques sur le caractère moral de l'élephant, VIII. 1, 1. - éléphants attelés et dressés, 2, 1. - intelligence des elephants, 3, 1. - defenses des éléphants, 4, 1. éléphants sauvages, marchent en troupe, 5, 3. - éléphants sensibles aux distinctions, 5, 3 et 4. - pudeur, attachement, 5, 5. - éléphant de guerre, 6, 1. - éléphants dans le Cirque, 7, 1 et suiv. - éléphants sauvages, comment ils se défendent, 7, 4. - manière de chasser les élephants, 8, 1, - comment on les domple, 9, 1. - le cri du cochon les épouvante, 9, 1. - ceux de l'Indesupérieurs à ceux de l'Afrique, 9, 1. - portée, vie, maladies, trompe, rat odieux, 10, 1 et 2. - peau, 10, 3. - prix de leurs défenses, 10, 4. - on mange le cartilage de feur trumpe, 10, 4. - heux on on les trouve, 11. 1 — combat de l'éléphant et du dragon, 12, 1.

Etéphant, remèdes qu'il fournit, XXVIII, 24, 1

Elephant marin, 1X, 4, 2.

Eléphant noir, espèce de langouste, XXXII, 53, 5.

Eléphantiasis, maladie nouvelle en Italie, XXVI, 5, 1.

Eloge de Tilus, Pref. 3, 4 et 5.

Elops, un des noms de l'esturgeon, IX, 27, 1. - de Rhodes, 79, 2. - on bélops, d'après Ovide est meunnu à nos mers, ce qui montre qu'il n'est pas le même que l'esturgeon, XXXII, 54, 2.

Elucubration, titre d'un ouvrage, Préf. 19.

Emerandes en parure, IX, 58, 1.

Emerandes, reposent la vue, XXXVII, 16, 1 el 2. - diverses espèces, 17,1 et 2. - delants, 18, 1. - tanos, et chalcosmaragdos, pierres rangées parmi les émerandes, 19, 1. - émerandes de dimensions énormes, 19, 1 et 2. Emerition on analon, X, 95, 3.

Emouchet ou aisus, X, 95, 2.

Encardie, ou ariste, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1. Encaustique, XXXV, 39, 1; 40, 1. - trois manières,

Encyclopédie, Préf. 11.

Enfants naissant les pleds les premiers, VII, 6, 1. enfants dont les mères meurent en feur donnant le jour, 7, 1. - enfants et pelits-enfants nombreux, 11, 2 on ne brûle pas le corps d'un eplant mont avant que les dents aient percé, 15, 4. - enfants à développement précoce, dits éurpénulos, 17, 1.

Lufants, maladies, remèdes, XXVIII. 78, 1 et 2. - resnèdes magiques, XXX, 47, 1 et surv. - remedes tirés des animanx et productions aquatiques, XXXII, 48, 1.

Engoulevent, caprimulge, X, 56, 1.

Enhydres, couleuvre d'esu, remedes qu'elle fournit, XXXII, 26, 3.

Enhydros, sorie de gemme, XXXVII, 73, 2.

Enorchis, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1.

Enveloppe des animaux, cuir, XI, 93, 1. - plumes, écailles, carapace, 94, 1. - porls, 94, 1.

Epaules, douleur, remède, XXX, 13, 1.

Spée, poisson de mer, IX, 1, 3 - xiphias, on espadon, perce les valusenux, XXXII, 6, 1.

Epervier, seize espèces : entre autres l'agitlus, le triorchis ou buteo, l'epileus, X, 9, 1 et 2 - les eperviers chassent avec les hommes, 10, 1. - éperviers de nuit ou cymindis, 10, 1.

Epicuriens critiquent Pline, Préi 21.

Epitatoires, XXX, 46, 1 et 2; XXXII, 47, 1 et 2

Épilepsie, remèdes, XXVI, 70, 1. - sang de giadialeur, bu chaud, XXVIII, 2, 1. - remèdes animaux, p3, t et 2. - remèdes magiques, XXX, 27, 1 et suiv. remèdes tirés des animaux et productions aquatiques, XXXII, 37, 1.

Epimelas, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2.

Epines et autres corps engagés dans les chairs, remêdes, XXVIII, 76, 1. - remèdes magiques, XXX, 42, 1. remedes tirés des animaux et productions aquatiques, XXXII, 43, 1.

Épinyctides, remèdes, XXX, 39, 2.

Epiploon, XI, 80, 1

Epstre lamilière à Titus, Prés. 1.

Epode, poisson fort large, XXXII, 54, 2.

Eponges, divisées en trois genres : tragos, manos et achilécunes, IX, 49, 1. - elles mangent, 60, 2. - éponge aplysie, 59, 3. - pêche des éponges, 70, 1. - danger.

Eponges, division et description, XXXI, 47, 1. - emploi médical, 47, 2 et suiv. - dans le pansement des plaies elles remplacent la laine, 47, 4,

Époptides, livre de Valerius Soranus, Préf. 26.

Aporédie, mot gaulois, signifiant bon écuyer, III, 21, 2.

Épulon, César est nommé Épulon, XIV, 17, 2.

Eristalis, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1.

Erotylos, on amplicome, ou hieronnémou, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1.

Erreurs géographiques cansées par les changements do delimitation, III. 3, 13, - erreur ser les portes Cancaniennes, VI, 12, 1. - erreur touchant les portes Canpiennes, 15, 6.

Ergsipèle, remèdes végélaux, XXVI, 74, 1. - zoster. 74, 1. - remèdes animaux, XXVIII, 69, 1. - remèdes magiques, XXX, 32, 1. - gremouilles utiles, XXXII, 40. 1.

Erythaeus, oiseau, X, 44, 1.

Erythin a one volve, IX, 77, 1. - érythin ou rubellio. fait prendre le viu en aversion, XXXII, 49, 1. - rouge. 54, 1.

Escarboucle, V. S. 4.

Escarboucle, espèces, XXXVII, 25, 1 et suiv. - fraudes. 26. 1.

Escargots ont deux sommeils, VIII, 59, 2. - aquatiques et terrestres, IX, 5t, 5. - production, 74, 9. - parcs. 82, 1. - variétés, grosseur énorme, 62, 1.

Escargois, leurs corner ou tentacules, XI, 45, 3.

Escargots, diverses espèces, XXX, 1 et suiv - escargot dit acerate, 15, 3. - remedes qu'ils fourmesent, 18, 1 et surv. - emploi dans les maladies des femmes, 43, 3 et 4. - escargots de rivière, propriétés, XXXII, 19, 3. Esclaves, prix de quelques esclaves, VII, 40, 1.

Esox, poisson du Rhin, 1X, 17, 1.

Espérance, divinité, 11, 5, 1.

Estomac, XI, 78, 1. - variétés de conformation; jahot. géster, 79, 2.

Estomac, ulcérations, hématémèse, remèdes, XXVIII, 54, 1. - remèdes magiques, XXX, 15, 1 et suiv.

Estuaire, par lequel on explique les contes du jardin des Besperides, V. 1, 3.

Esturgeon, estimé chez les anciens, IX, 27, 1.

Blain; étamage, miroirs, XXXIV, 48, 1 et soiv.

Etangs hordant le rivage près de Narbonne, III, 5, 2.

Eternuements, indice de l'avenir, 11, 5, 8.

Elésiens, vents, V, 10, 6. - de l'Inde, VI, 21, 3. - d'Egypte, 26, 7.

Bloffe tine pour les femmes inventée dans l'ile de Césa, IY, 20, 8.

Storie (L') de chacon, II, 5, 8.

Étoites fines, visibles de jour pendant les éclipses ou dans

les puits profonds, II, 11, 2. — étoiles nouvelles, 24, 1. — catalogue des étoiles, 24, 2. — étoiles semblant se détacher, 36, 1. — étoiles brillant autour des javelots, sur les navires, 37, 1; nommées Hélène, Castor et Pol·lux, 37, 1. — apparaissant sur la tête d'un homme, 37, 2. — seize cents étoiles notées pour leur grandeur ou quel·que autre remarque, 41, 4. 

Étoile, animal marin, (asterias) n'a pas de sentiment, 1X,

Stotle, animal marin, (asterias) is a pas desenument, 1A, 71, 1. — description, 86, 1. — amulette, XXXII, 16, 2.

Etourneaux, émigrent, X, 35, 1. - étourneau parlant, 59, 3.

Eumèces, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1.
Eumithres, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2.

Eupétalos, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2.

Rureos, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2.

Euronoius, vent, 11, 46, 3.

Eurotias, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2.

Eurus, vent, II, 46, 1.

Eusèbes, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2.

Exebène, sorte de gemme, XXXVII, 58. 1.

Exemples, titre d'ouvrage, Préf. 19.

Exocete ou adonis, poisson d'Arcadie; on lui attribue de la voix, IX, 34, 1.

### F

Faber ou zeus, poisson, IX, 32, 1.

Fables greeques, IV, 1, 14. — le théâtre s'en est souvent déplacé, V, 5, 1.

Face; l'homme seul a une face, XI, 51, 1.

Fanal d'Alexandrie, V, 34, 1.

Fascinateurs (Familles de), VII, 2, 8. — ont la pupille double, 2, 8 et 9.

Fauchage, XVIII, 67, 8. — faux et pierres à aiguiser, 67, 9 et 10. — combien de fauchages, 67, 11.

Faunes ou cauchemar, XXV, 10, 1.

Favonius, vent, 11, 46, 2.

Febrifuge, ou lexipyrète, XX, 76, 4.

Femme: peuple indien gouverné par des femmes, VI, 23, 6. — femmes changées en hommes, VII, 3, 3. femme déclarée la plus vertueuse, 35, 1. — femme qui fut fille, épouse et mère de roi, 42, 1.

Femmes (Maladies des), XXVI, 90, 1. — remèdes fournis par le corps de la femme, XXVIII, 20, 1 et suiv. — lait de femme, emploi, 21, 1 et suiv. — salive, 22, 1. — resproduction et critique des extravagances débitées sur le sang menatruel, 23 et suiv. — horrours et infamles, 24, 1. — menatrues et matrice, remèdes animaux, 77, 1 et suiv. — conception, 77, 3. — accouchements, 77, 8 et 9. — maladies, remèdes magiques, XXX, 43, 1 et suiv. — matrice; accouchement, remèdes magiques, 44, 1. — lait, mamelle; règles, matrice, etc. : remèdes tirés des animaux et productions aquathiques, XXXII, 46, 1 et suiv.

Fer, hiens et maux, XXXIV, 39, 1 et 2. — statues de fer, 40, 1. — mines de fer, 41, 1, — fourneaux, 41, 3. — qualités, 41, 3 et suiv. — fer aimanté, 42, 1; — abondance, 43, 1 et 2. — emploi superstitieux du fer, 44, 1. — écaille de fer, emploi médical, 46, 1.

Feu, quatrième élément, II, 107, 1. — limon en fen jelé par un étang, 108, 1. — montagnes en feu, 110, 1 et 4. — feux allumés en différentes localités, 110, 2. — piscine en feu, 110, 3. — feu brûlant au milieu d'un bois, 110, 3. — fles en feu avec la mer environnante, 110, 4. — le feu s'eugendre lui-même, 111, 1. — énumération des feux, 111, 1 et 2. — feu que les pluies activent, 111, 2. — feux s'allumant en diverses circonstances, 111, 3. — feux subits apparaissant dans les eaux et aur le corps humain, 111, 4. — découverte du feu, 1V, 22, 3.

— le feu artisan des formes du corps, VI, 35, 9. — usage du feu inconnu à certains peuples, 35, 10.

Feu, intervient presque en tout, XXXVI, 68, 1. — vertu médicinale, 69, 1.

Ficédule, muscicapa atricapilla, X, 44, 1.

Fiel, emploie médical, XXVIII, 40, 1.

Fièvre, déesse, II, 5.2.

Fièvres, remèdes végétaux, XXVI, 71, 1. — remèdes animaux, XXVIII, 66, 1 et 2. — remèdes magiques, XXX, 29, 1 et 2; 30, 1 et suiv. — remèdes tirés des animaux et productions aquatiques, XXXII, 38, 1 et suiv.

Filtre, XXXII, 50, 1.

Fistules, remèdes, XXVI, 78, 1. — traitement, XXXII, 44, 2.

Flexibula, titre d'une satire de Varron, Préf. 19.

Ploralia, XVIII, 69, 5.

Flottable (rivière), III, 9, 2. Flûtes (Fabrication des), XVI, 66, 5, et 8.

Foi, divinité, II, 5, 1.

Foie, dans les sacrifices, XI, 73, 1. — renferme la bile, 74, 1. — nombre des lobes, variable chez certains anmaux, XI, 76, 1.

Foie, maladies, remèdes végétant, XXVI, 22, 1; 26, 1; 25, 1. — remèdes animant, XXVIII, 55, 1. — remèdes magiques, XXX, 16, 1 et suiv. — remèdes tirés des poissons, XXXII, 30, 1.

Foin, qui nuisible sur place ne l'est pas ailleurs, II, 90, 2.

Force physique extraordinaire, exemples, VII, 19, 1.—
force morale, 23, 1.

Forets, merveilles des forets en Germanie, XVI, 2, 1.

Fornacales, fête de la torrétaction du blé, XVIII, 2, 2.

Fortune (Mauvaise), divinité, II, 5, 2. — fortune adorés
par la plupart des hommes, 5, 7. — variations, VH,
43, 1. — compensations, 44, 1 et saiv.; 45, 1 et saiv.;
46. i.

Possé, tracé pour servir de limite entre deux provinces, V, 3, 3.

Possiles, divers, XXXVI, 29, 1.

Foudres, projetés par les planètes supérieures et surion par Jupiter, II, 18, 1.— foudres avengles, fondres interprètes du destiu, 43, 2.— foudre suivant les minus et les pays, 51, 1 et 2.— espèces différentes de fondre, singularités, 52, 1.— distinction des fondres, suivant les Étrusques, 53, 1.— foudres inférieurs venant de la lure, 53, 1.— foudres de familles, 53, 3.— on obtient in decente des foudres, 54, 1.— rites pour l'évocation de la foudre, 54, 2.— interprétation de la foudre, 54, 2.— pour l'observation de la foudre, les Étrusques diviset le ciel en seixe parties, 55, 2.— manière dest la issuite tue, 55, 4.— choses à l'abri de la foudre, 56, 1.— tens détruites par la foudre, 56, 1.— in foudre frappe es un même jour les deux statues d'un athlète, l'une à Lacre, l'autre à Olympie, se qui lui donne des honneum divin de son vivant, VII, 48, 1.

Foulures, remèdes, XXVIII, 62, 2.

Fourmis (Œuís de) remède, XXIX, 39, 1. — familia d'Hercule remède du lentigo, XXX, 10, 2.

Fourmis, ont une société politique, XI, 26, 1. - trevil, 36, 2.

Fourms indience, ses cornes; se passion poer l'er, XI,3,3 Fourr, histoire merveilleuse, XXXVI, 70, 1.

Fractures, remède, XXVIII. 65, 1. — remèdes majors, XXX, 40, 1.

Frélons, leurs nids, XI, 24, 2.

Fresque, sur une muraille en brique, sciés et transporte, XXXV, 49, 4.

Fromages, XI, 97, 1. — les plus estimés, 97, 1.
Fromages, propriétés médicales, XXVIII, 34, 1. — 2076

de les préserver, XXX, 50, 1.

Fumier, antiquité, XVII, 6, 1. — diverses espèces, 4, 2

- emplois suivant les terroirs, XVII, 6, 4. - disposé par tae, 8, 1. - précautions à prendre pour fumer les arbres, 46, 1. - théorie de l'engrais, XVIII, 53, 1.

Furet, chasse le lapin, VIII, 81, 2.

Furel, ou ictis, utile contre les serpents, XXIX, 16, 1. -ou beleite sauvage; maléfices qu'on prépare avec, XXIX,

Furoncies, remèdes, XXVI, 77, 1; XXVIII, 70, 1. remèdes magiques, XXX, 34, t.

Galactites, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1.

Galactitis, on leucogée, ou leucographitis, ou synnephitis, sorte de gemme, XXXVII, 59, 1.

Galaxias, sorte de gemme, XXXVII. 59, 1

Gale, remède, XXVIII, 75, 1. - autre, XXXII, 40, 1. gale des chevaux, 51, 1.

Galéos, poisson, antipathie avec la pastenague, XXXII, 12. 1.

Galgule, oisean, X, 50, 1.

Galgule, on icterus, sorte d'oiseaux, XXX, 28, 1.

Gallaique, sorte de genime, XXXVII, 59, 2.

Garum des alliés, espèce de condiment, IX, 30, 5.

Garum, sorte de condiment très-recherché des anciens. preparation, XXXI, 43, 1 et 2.

Garns, possson, XXXII, 53, 5.

Gandane, surte de gemme, XXXVII, 59, 2.

Gausape, vêtement de laine, commença du temps du père de Pline, VIII, 73, 4. - la tunique laticlave en forme de gausape est toute récente, 74, 4.

Gent, X, 59, 2.

Gecko (stellion), X1, 31, 1.

Gélinotte, on attagen, X, 68, 1.

Gémite, sorte de gemme, XXXVII., 73, 4.

Gemuraa, maladie qui a cessé, XXVI, 5, 1.

Genération; antipathies et particularités, VII, 11, 1. époque, 12, 1.

Génie, spécial à chaque homme, II, 5, 3.

Génitoires, XI, 109, 1. - hermaphrodisme, 109, 1. testicules, 110, 1.

Géode, pierre, XXXVI, 32, 1.

Geranitis, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1.

Gerricule, poisson, XXXII, 53, 5.

Gerris, poisson, XXXII, 53, 5.

Giraffe ou nabu, ou camelopardelis, ou mouton sauvage, d'Ethiopie, VIII, 27, 1.

Glanis, poisson, IX, 67, 3.

Glaucisque, poisson, augmente le lait, XXXII, 46, 1. Glaucus, poisson, IX, 25, 1. - ne paralt jamais en été. XXXII, 54, 2.

Glossopètre, sorte de gemme, XXXVII, 59, 2.

Glottide, oiseau, sa manière de voyager, X. 33, 2.

Gromonique (Invention de la), II, 78, 1.

Gobins, IX, 42, 1.

Golfes principaux de l'Europe, III, 1, 3. - fin du premier golfe de l'Europe, 10, 4. - premier golfe de l'Europe, 14, 7. - second golfe de l'Europe, 15, 2. - troiaième golfe de l'Europe, IV, 1, 1. - golfe de Coron, 7, 1. - golfes qui découpent le Peloponnèse, 9, 2. fin du troisième golfe de l'Europe, 18, 14. - quatrième golfe de l'Europe, 24, 1. — golfes rares sur la côte d'Afrique, V, I, I. - Golfe formé par un cap du mont Barce, t, 9. - vaste golfe limité par le Taurus, 27, 1. golfe isconnu en Ethiopie, VI, 34, 5.

Gonflements, remèdes, XXVIII, 70, 1; XXIX, 33, 1.

Gonide, sorte de gemme, XXXVII, 59, 2.

Gorge: amygdale, XI, 66, t. - trachée-artère, 66, 1 pharinx , 66 , 1. - épiglotte , 66, 1. - gosier , 68 , 1. ecophage, 68, t.

Gosier, corps engagés dans le , cemèdes, XXVIII, \$1, 1. Gonjons, saisis par la glace, IX, 8J, 3.

Goulle, remèdes, XXVIII, 62, 1 et suiv. — remèdes magiques, XXX, 23, 1 et suiv. — remedes tirés des antmaux et productions aquatiques, XXXII, 36,1 et 2.

Graccule, choucas rouge, X, 41, 2.

Grasse et suil, XI, 85, 1. - homme qui s'est fait dégraisser, 85, 1.

Graisse de porc, emploi médical, XXIII. 37, 1 et surv. grasse d'ours, bonne pour les cheveux, 16, 1. graisse d'oie servant à faire la Commagène, XXIX, 13, 1. graisse d'autruche, préférable a la graisse d'ore, 30, 3. graisse d'oie, préparation, 39, 1.

Grammairiens, critiquent Pline, Pref. 22.

Grappe, œufs de sèche, IX, 1, 3. - last prendee le vin en aversion, XXXII, 49, 1.

Gravelle pilcuse, XI, 83, 1.

Gréle, particularité, II, 61, 1.

Grenouitle bussonmère, VIII, 48, 1. - accouplement, tétanis, IX, 74, 3.

Grenouelles et rubètes, remèdes contre leur venin, XXV.

Grenoutlies, propriétés diverses, XXXII, 18, 1 .- merveilles qu'en racontent les mages, 18, 2 et 3. - autres propriétés, 24, 5 et suiv.; 26, 1 et suiv. - grenoutile moutant sur les arbres, 29, 1

Grenouilles de mer (baudroie), poisson, IX, 40, 1. -

antidote, XXXII, 18, 1.

Graffon, animal aile, extrayant for, VII, 2, 2, - oisean fabuleux, X, 70, 1.

Grillons et taupes-grillons, XI, 34, 2.

Grillon, vertus magiques, XXIX, 39, 5.

Grive, engraissement, X, 30, 3. - emigre, 35, 1. grive parlant, 59, 2.

Gromphena, oisean inconnu de Sardaigne, XXX, 52, 1.

Grossesse : durée; viabilité, VII, 4, 1 et 2 et 3.

Graces mettant en fuite les pygmées , 1V, 18, 6. - ordre du départ, X, 30, 1. - recherchée pour la table.

Grace, demoiselle, ardes virgo, vipion, X, 69, 1.

Guenons, leur sang guérit le lion, VIII, 19, 5.

Guépe ichneumon, X, 90, 2; XI, 24, 2. - mds, 24, 1.

Guépes et trêlons, remèdes coutre leurs piqures, XXIX, 29, 2.

Gudpier, merops apiaster, X, 51, 1.

Guerre, a procuré la découverte de la plupart des pays,

Gymnosophistes, so tiennent sur un seul pied toute la jourmés, VII, 2, 14.

Gypse, qualités, XXXVI, 59, 1.

Hzmatopode, oiseau, X, 64, t. Haleine, odeur, X, 145, 1.

Halientique, ouvrage d'Ovide, XXXII, \$, 1.

Halipleumon. Voy. Pouson DE BER.

Hammitis, sorte de gemme, XXXVII, 60, 2.

Hammochryse, sorte de gemme, XXXVII, 73, 1 -

Harpe, oiseau, X, 95, 2.

Hasards, houreng on malboureng, Vil, 51, 1.

Hélacatène, animal marin, XXXII, 53, 6.

Béliotrope, sorte de gemme, XXXWI, 60, 1.

Hélix, coquillage, XXXII, 53, 4.

Hélops, poisson. Voy. Étors. Hématite, pierre, XXXVI, 37, 1; 38, 1 et 2; XXXVII,

60, 3. -menni ou xanthos, 60, 4.

Hémérobion, ou éphémère, sorte d'insecte, XI, 43, 1.

Hémoptysie, remèdes magiques, XXX, 16, 2 et 3. Hémorragie, remèdes, XXVIII, 73 1. - remèdes ma-

```
-602
   giques, XXX, 38, 1. - remèdes tirés des animaux et pro-
   ductions aquatiques, XXXII, 42, 1 et suiv.
Hémostatiques et astringents, XXVI, 82, 1; 83, 1 et 2;
   34. 1.
Hepar, animal marin, XXXII, 53, 6.
Hepatitis, sorte de gemme, XXXVII, 71, 1.
Hephestilis, sorte de gemme, XXXVII, 60, 2.
Hercule, nom donné par quelques-uns à la planète Mars,
 Bérédité corporelle, VII, 10, 1. - due à l'imagination,
  10, 2,
 Bértisson, description, VIII, 56, 1. - chasse, 56, 2. -
  utile à l'homme, 56, 3.
Hérisson de mer. Voy. OURSIN.
Hermuzdeon, sorte de gemme, XXXVII, 60, 2
Hernie, entérocèle, remèdes, XXXII, 33, 1.
Héron, trois espèces, le blanc, l'asterias, le pellos, X,
Herpès, animal bon pour les alcères serpigineux, XXX,
  39. 4.
Heure, division des heures, VII, 80, 1. - manière de les
  annoncer chez les Romains, 60, 1.—on apporte un cadran
  solaire à Rome, 60, 2. - on y apporte une clepsydre,
  60, 4.
Hexécontalithe, sorte de gemme, XXXVII, 60, 2.
Hibou, propriétés magiques, XXIX, 26, 1 et 2.
Hieracitis, sorte de gemme, XXXVII, 60, 2.
Hieracium, sorte de collyre, XXXIV, 27, 1 et 2.
Hippalus, vent du couchant d'été, VI, 26, 5 et ».
Hippocampe, syngnallius hippocampus, antidote du hèvre
  marın, XXXII, 20, 1. - guérit l'alopécie, 28, 1.
Hippomane, substance que le poulain apporte en naissant,
  VIII. 66, 2.
Hippomane, vertu dans les maléfices, XXVIII, 49, 3.
Hippepolame, V, 1, 10. - cuir, VI, 34, 4. - animal du
  Nil, VIII, 89, 1, - dévaste les moissons, 39, 1, - mon-
  tré à Rome, 40, 1. - a enseigné la saignée aux hommes,
  40, 1.
Hippopolame, substances et remèdes qu'il fournit, XXVIII.
Hippurus, poisson, IX, 24, 1; XXXII, 53, 5.
Hippus, poisson, XXXII, 53, 5.
Hirondelle : ville odieuse aux hirondelles, IV, 48, 9. - a
  indiqué les propriétés de la chelidoine, VIII, 41, 2.
  les hirondelles émigrent, X, 34, 1. — leurs nids, X,
  49, 1 et suiv. - indociles, X, 62, 1.
Hirondelle, hachée menu, remède contre les serpents.
  XXIX, 26, 1. — préparation superstitieuse contre les
  maux d'yeux, 38, 9. — antre superstition, XXX, 12, 1.
Hirondelle de mer. Voy. ARONDE.
Histoire naturelle (Livres de l'), sujet de l'épitre famillère
  à Titue, Préf. 1. - écrite pour l'humbie vulgaire, les
```

artisans, les agriculteurs, Préf. 5. - n'admet ni digres-

œuvre sans modèle chez les Romains ni les Grecs, Préf.

10. - contient vingt mille faits dignes de conservation . Préf. 13. - extraite de deux mille volumes, Préf., 13.

Histoire du temps, commencée par Pline, Préf. 15. -Histoire de Néron, par Pline, II, 106, 12-

Holothuria pentactes, IX, 1, 3. - l'holothurie n'a pas de

Homme : influence d'un homme sur la destinée d'un peu-

ple, 1V, 17, 6. - hommes à pieds de cheval, 27, 5. -

hommes se couvrant de leurs oreilles, 27, 5. - hommes

privés de la voix, V, 7, 3. - hommes sans têtes,

ayant la bouche et les yeux à la poitrine, 7, 3. - hommes ayant des courroles pour pieds, 7, 3. - bomnes

monstrueux, sans nez, sans lèvre supérieure, sans langue,

Holosphyraie, statue, XXXIII, 24, 1.

Homeromastyx ou zolles, Préf. 22.

sentiment, 71, 1.

sions, ni discours, ni événements merveilleux. Préf. 9.-

```
avec la houche close, ne parlant que par signes, VI,
   35, 9. — déclamation sur la misère de l'homme, VII, I,
   1 et suiv. - hommes ayant les pieds tournés en sens cos-
   traire des nôtres, 2, 3. - salive de l'homme, poisse
   pour les serpents, 2, 7. - toute espèce de venin est
   dans Pliomme, 2, 10. — hommes ayant les pieds à re-
hours, 2, 12. — hommes à tête de chien, 2, 15. —
   hommes privés de cou et ayant les yeux dans les épas-
   les, 2, 16. — hommes ayant des trous pour narines et
   des pieds flexibles comme des serpents, 2, 18 ...
   mes ayant le pied long d'une coudée, les femmes
   l'ayant très-petit, 2, 17. — apperences d'hommes sévanouissant dans les déserts, 2, 25. — à trois ses un
   homme a la moitié de sa taille, 16, 1. - bommes génés,
   16, 2. - hommes nains, 16, 3. - la longueur est la
   même d'une main à l'autre que de la tête aux piels,
   17, 2. - le côté droit est le plus fort, 17, 2. - les miles
   plus pesants que les femelles, 18, 1. - les cadavres des
   hommes flottent sur le dos, ceux des femmes sur le ver-
   tre, 18, 1. — hommes sans moelle dans les 0s, 18, 2.
     particularités sur certains hommes , 18, 3. — force
   d'esprit, 25, 1. - talents militaires, 26, 1; 27, 1. -
   courage militaire, 29, 1 et suiv. — génie, 30, 1; 31,
   1 et suiv. - sagesse, 31, 10; 32, 1. - don de dirine-
   tion, 33, 1. - vertu, 34, 1; 35, 1. - tendreme, 36, 1.
      connaissances dans les divers arts, 37, 1; 38,1;
   39, 1. - bonheur, 41, 1. - déification d'un homme,
   48, 1. - durée de la vie, 49, 1 et suiv. - coît, X, 43, 1.
   - l'homme est le seul animal qui soit bipède, qui at
   des clavicules, des épaules, XI, 98, 1. - la nourritare
   la plus simple est ce qui convient le mieux, 117, 1.
   remarque sur la digestion, 118, 1. - boulimie, 118, 1.
     - éviter les excès de table, 119, 1.
 Hommes dont l'existence est un poison, XVIII, 1, 3, -
   remèdes fournis par l'homme, XXVIII, 2, 1. - remèdes
   horribles et odieux, 2, 1 et auiv. - remèdes véritables,
   2, 5. - nature magique de certains hommes, 7, 1 et suit.
     - salive, propriétés et pratiques, 7, 1 et suiv. ... m
   sure de l'homme, 8, 1. - dent humaine antidote, 8, 1;
   9, 1. - cheveux, propriétés et pratiques superstilie-
  ses, 9, 1. — vertus de diverses parties, 9, 2. — sas,
   vertus, 10, 1. - affections guéries par le cuit, 10, 1.
   - eau du bain de pieds, vertus, 10, 2. - débris des marts,
   emploi superstitieux, 11, 1 et 2. --- réveries des mes,
   12, 1 et 2. - riclures du corps des athlètes, et a
   ordures, 13, 1 et 2. - remèdes qui dépendent de la
  volonté humaine, 14, 1 et suiv. — éternoments, 15, 1.
— plaisirs de l'amour, 16, 1. — remarques suprai-
  tieuses sur différentes attitudes, 17, 1 et suiv. - 48
  rentes pratiques , 17, 2 et suiv. - toer un homme et
  manger de sa chair, pratique religieuse, XXI, 4, 1.
Homme marin, l'existence en est certifée, IX, 4, 2.
Honneur, divinité, II, 5, 1.
Honneur, propreà la nation romaine, XXXVI, 26.4.
Hormesion, sorte de gemme, XXXVII, 60, 3.
Mustres, dépourtues de sentiment, 1X, 71, 1. — m
  d'une vase qui se corrompt , 74, 5. - homes for-
  dante, 74, 6. — parca, 79, 1. — autidote du lièvre ₽
  rin, XXXII, 21, 1. - suivent dans leur croissact le
  cours de la lune, 2!, 1. - caractère de la bonne loile,
  21, 2. - callibléphares, 21, 3. - provenances, 21, 4.-
  huitres tridacnes, 21, 4. - propriétés médicales, 21, 5
  - frappées de neige , 21, 5.
Humain (Genre), VII, 1, 7. -- va en se rappetient.
  16, 1,
Humaine (Fragilité), VII, 5, 3.
Huppe, oiseau, X, 44, 1.
Hyacinthe, gemme, XXXVII, 41, 1.
Hyades on sucules, constellation plavieuse, II, 39, 1;
 41. 4.
```

Hybrides, impropres à la génération, VIII, 69, 3. — emphi de cette expression dans Creéron, 79, 1.

Hydrargyre, préparation, XXXIII, 41, 1. — emploi dans les arts, 42, 1.

Hydre, serpeul d'eau très-venimeux, XXIX, 22, 2.

Bydromel, préparation, XIV, 20, 1. — propriétés, XXII, 51, 1 et 2; 52, 1; XXXI, 36, 1.

Hydropiste, remèdes végetaux, XXVI, 73, 1. — remèdes animaux, XXVIII, 68, 1. — remèdes magiques, XXX, 31, 1. — remèdes tirés des animaux et productions aquatiques, XXXII, 39, 1 et 2.

Hydro, chases merveilleuses, VIII, 44, 1. — numbreuses en Afrique, 46, 1.

Hyene, propriétés merveilleuses, remèdes qu'elle fournit, XXVIII, 27, 1 et suiv.

Hyène de mer vue par Pline, XXXII, 54, 3. Hyènie, sorte de gennne, XXXVII, 60, 3.

1

Ibus, X, 40, 1. — a enseigné le clystère, VIII, 44, 1.
Ibus noir, scolopax falcinellus, X, 45, 1. — dans les Alpes, 68, 1.

Ichneumon, fait la guerre à l'aspic, VIII, 36, 1. — au crocodile, 37, 1. — vit six aus, X, 83, 7.

tchthyocotle, sorte de poisson dont la peau est gluanic, XXXII, 24, 4.

Ichthyocolle, colle de poisson, emploi dans les maladies des yeux, XXXII, 24, 4.

Ictorias, sorte de gemme, XXXVII, 61, 1.

Ictimus, Voy. MILLAN WARIN.

He: ties oées soudainement dans la mer, 11, 89, 1. — lies arrachées du continent, 90, 1. — lies jointes à la terre, 91, 1. — lies toujours flottantes, 96, 2.

Heus, remedes magiques, XXX, 20, 1. — antres, XXXII, 31, 7.

Immussule, oisean, petit du vantour, X, 8, 1.

Impôt, le peuple romain cease de le payer, XXXIII, 17, 2.

Incendiaire, oiseau dit aussi spinturnix ou clamatoire on prohibitoire, X, 17, 1.

Incendres célestes, météore, II, 27, 1.

Indienne, sorte de gemme, XXXVII, 61, 1.

Indigo, XXXY, 27, 1.

Inscription suspensive dont usaient les peintres et les sculpteurs, Préf. 20. — ouvrages où l'inscription n'e-tait pas suspensive, Préf. 21. — inscription de la statue de Turintanus, 111, 23, 2. — inscription du trophée des Aipes, 26, 4.

Insectes, admiration qu'ils inspirent, XI, 1, 1. — respiration, 2, 1. — point de chair; vitalité; sens, 3, 1. — ailes, 33, 1. — ailes, 33, 1. — ailes reconvertes d'une ecolife, 34, 1. — aiguitlons, 34, 3. — pattes, 35, 1. — la plupart produsent un vermisseau, 56, 1. — nombre septénaire dans les insectes, 43, 1.

Insectes venimeux qui se mettent dans les légumes, XXII.

81, 1.
Insectes venimeux, remèdes, XXV, 72, 1 et suiv.
Intelligence, divinité, II, 5, 1.

Interlunes, préceptes sur le bois et les cheveux, XVI,

Intestin grêle, lactes ou hillæ, XI, 79, 1. -- gros intes-

Inventions, autours des diverses inventions, VII, 57, 1 et suiv.

fon, sorte de gemme, XXXVII, 51, 1.

Iris, sorte de gemme, XXXVII, 52, 1 et 2.

Mineraires (Les) d'Alexandre le Grand, VI, 17, 3. — itinéraires discordants touchant la côte de l'Indus, 28, 2 — trus timéranes de l'Egypte a la mer Ronge, 33, 3. Iulis, labrus lulis; le court-houillon en est relâchant.

XXXII, 31, 1.

Ivotre, tribut imposé aux Éthiopiens, XII, 8, 1. — fossile, XXXVI, 29, 1.

Jerognerie, XIV, 28, 1. — peinture de l'Ivrogneme à Rome, 28, 2. — anecdotes, 28, 5, 6 et 7. — moyens d'en guérir, XXX, 51, 1; XXXII, 49, t.

J.

Jais, XXXVI, 34, 1.

Jambes, longueur, XI, 108, 2.

Jambon, espère de conque commune autour des ties du Pont-Euxin, XXXII, 54, 3.

Jardins, éloge, XIX, 19, 1. — histoire, 19, 2 et 2. — merveilles et déclamation, 19, 4 et 3. — jardin bien soigné, 19, 7. — économie qu'apporte un jardin, 19, 8. — jardins sur les fenètres, 19, 8. — le jardin doit être anuexé à la maison, 20, 1. — productions, 21, 1; 22, 1 et 2. — arrosage, 69, 1.

Jaspe, XXXVII, 37, t et suiv.

Jaunisse, remèdes vegétaux, XXVI, 76, 1. — remèdes animaux, XXVIII, 64, 1. — remèdes magiques, XXX, 28, 1. — autre, XXXII, 31, 7,

Jeux d'Olympie constituant les fastes de la Grèce, 1Y, 6, 3. — Jeux quinquennaux de l'isthme de Cornthe, IV, 9, 2.

Joues, XI, 58, 1. - forsette, 59, 1.

Jours, longueur des, 11, 77, 1. — détermination diverse des jours, 79, 1. — jour de six mois, 1V, 26, 13.

Jumeaux, et acconchements multiples, VII, 3, 1 et 4. un mourant par avortement, et l'autre vivant, 8, 1. Junon, spécial à un homme, II, 5, 3.

Jupiter, planète, au-dessous de Saturne, révolution en douze ans, 11, 6, 5.

Jupiter ou Mercure et les autres rendus dignes de risée par l'explication de la nature, 11, 5, 6.

Jupiter, pierre de, ou drosolithe, XXXVII, 61, 1. Juridiction (conventus), quatre sièges de, en Betique, III, 3, 1. - de Cordoue, 3, 6 et 11. - d'Hispalis, 3, 7. - de Cadix, 3, 12. - sept juridictions dans l'Espagne Citericure, 4, 1. - juridiction de l'arragone, 4, 6. - juridiction de Saragosse, 4, 7. - juridiction de Carthagène, 4, 9 - juridiction de Clunie, 4, 10. - Juridiction d'Asturica, 4, 12. - juridiction de Lucus, 4, 13. - juridiction des Bracares, 4, 14 — juridiction de Scardone, 26, 1. - juridiction de Narona, 26, 2. - trois juridictions en Lusitame, IV, 35, 5. - juriduction de la Betique, étendue en Afrique, V, 1, 3. — juridiction de la province d'Asie, 25, 1. — juridiction de Chyre, 29, 3. — juridiction de Chyre, 20, 3. — juridiction de Chyre, 20, 3. — juridiction de Chyre, 25, 3. — juridiction de Chyre, diction de Synnade, 29, 4. - juridiction d'Apamée, 9, 4. - jurídiction d'Halicarnasse, 9, 5. - juridiction de Sardes, 30, 1. - juridiction de Smyrne, 31, 9. - juridiction d'Adramyttéos, 32, 2. - juridiction, 33, 4.

1/

Keras Amalthias, litre d'ouvrage, Préf. 18. Acrion, litre d'ouvrage, Préf. 18.

î

Labourage, procédés, XVIII, 47, 1.— espèces de sors, 48, 1.— règles du labour, 49, 1 et surv — prévariquer, mot tiré du labourage, 49, 4.— nombre des labours, 49, 5.— procédé suggére par les dévastations de la guerre, 49, 6.— berser, biner, sarcier, 50, 1.

Labrus niloticus, IX, 32, 1. — labrus iulis, XXXII, 31, 1.
Labyrinthe, d'Egyple, bâti sans bois, V, 11, 2.

Lubyrinthes : d'Egypte, XXXVI, 19, 1 et suiv. - de

```
me, XXXVII, 62, 1.
Laurries, grace de pois
mares, XXXII, 51, 6.
                                                                                                                             e contre les bles
                                                                                faites per les serpents, VIII, 41, 2. — conemis des es-
                                                                             corgale, 60, 1. — ne couvent per lours couls, X , 85, 2.
Licerd, malifice qu'il fournit, XXIX, 22, 1. — Marti dit
     er des forêts des Sères, travail deut elle est l'objet,
étaile qu'en en fibrique, VI, 24, 2.
Laine, différentes qualités. VIII, 73, 1. — toute, 73, 2. —
bourre de tome, 72, 3. — festre fait de laine, 73, 3. —
                                                                                emps ou chalcidier, grainit les morantes de chien, 32, 5....
complei emperatitions pour les yeux, 30, 10...... lémet
  laine pour les mateins, 73, 3. — differentes étalles de
laine, 73, 4. — tenture, 73, 4. — laine sur la quenouille
                                                                                chalcis, XXXII, 17, 1.
                                                                             Libenochrus, serte de gamme, XXXVII, 03, 1.
Libenotus, vent, 11, 46, 3.
  de Tanaquil, 74, 1. — eleties audies, 74, 1. — eleties
secoricales, 74, 1. — loges à poil ras et loges pluyvis-
nes, 74, 1. — eleties servies, préparies avec le paret,
74, 1. — robes prélexies, 74, 2. — trabée partie par
les rois de Rame, 74, 2. — eleties brodess des le temps
                                                                             Life, vent, 11, 44, 2.
                                                                             Libermique, sorte de vainteau, IX, 47, 1.
Lichen, malulie nouvello du visage, XXVI, 2, 1; traitsment, 3, 1. — rembles, 10, 1 et 2. — licheus du visage, rembles, XXVIII, 49, 3. — rembles tirés des pointess.
   d'Homere, 74, 2. - ctoffes bredies à l'aignifie dies
   phygionicanes, 74, 2. — etalles brodess avez desiin d'or,
dites attaliques, 74, 2. — etalles brudées de Bubylone,
                 nes, 74, 2. — etolles brodees avec destin d'or,
                                                                                XXXII, 27, 1 et miv.
                                                                              Lichen , espèce de durillon qui se forme an gamon de che
  74, 2. — brecurts, 74, 2. — étalin a carrours de la
Gaule, 74, 2. — prélente qui dura dapuis les rois de
Bome junqu'à Séjan , 74, 3. — hines printes our l'unimal
                                                                                val, XXVIII, 49, 2.
                                                                              Lieures, de diverses espèces, VIII, 81, 1. - maissent pour
                                                                                être la proie de tous, 81, 3. — étofles de pail de lièvre,
81, 3. — s'apprivoisent recessent, 81, 3.
   vivant, 74, 8-
                                                                              Lièrre marin, poison dangereux, IX, 73, 1. — propriétés de sun venin, XXXII, 2, 1.
Leine, remèdes qu'elle fournit, et maladies où l'on s'en
   aurt, XXIX, 9, 2 et suiv. — crasse des moutens et suint,
          das , 10, 1 et saiv.
                                                                              Lièrre marin, antidote contre le, XXIX, 33, 2.
Lait, XI, 96, 1. — présure, 96, 2.

Lait des différents animonx, propriétés alimentaires,

XXVIII, 33, 1 et soiv. — caillé, 33, 3. — cauplei médicel,

33, 4 et soiv. — remarques sur le luit d'hanne, 45, 1. —
                                                                              Limeter, leur missance, 1X, 74, 7.
                                                                              Limeçon merin, IX, 1, 3. — on hipporampe, XXXII, 20, 1.
                                                                              Limale duraitre comme entre l'Europe et l'Asie, IV, 36, 6.
Limoninéis, sorte de genune, XXXVII, 62, 1.
   hit caillé dans l'estomer, minible, 45, 1. - init d'à-
                                                                              Lion : crinière, VIII, 17, 1. —se venge de l'adultère com-
      see, employé comune connétique, 50, 1.
                                                                                 mis par la lianne avec le pard, 17, 2. - partée, 17, 4. -
Lamentons, IX, 2, 4.

Lame, possson, IX, 40, 1.

Lamprillon, IX, 17, 2.
                                                                                 deux espèces de lions, 18, 1. -- mezurt, 18, 1. -- lions
                                                                                atinguest les villes, et mis en croix, 18, 2. — clémence,
19, 1. — quem: indice dus sentiments du lion, 19, 2. —
                                                                                courage, 19, 2. — membre de se baltre , 19, 4. — en qui
l'effraye, 19, 5. — maladie et remède, 19, 5. — lieus
Lamproie, poisson des Ganles, IX, 39, 1.
Lampyride, lampyris noctiluca, XI, 34, 2.
                                                                                dans le Cirque, 20, 1. — capture des Sons, 21, 1.
Sons attriés, 21, 2. — exemples de la ciémence des Son
Lampyrides ou cicindèles, ou vers hoisants, indice de la
       turité de l'orge, XVIII, 66, 4.
Langre, poisson, XXXII, 52, 6.

Langages, multiplicité des, chose merveillense, VII, 1, 8.

Langoustes, de quatre condées en Inde, IX, 1, 1. ... des-
                                                                              List, rembles qu'il fournit, EXVIII, 25, 1.
                                                                              Lion, sorte de crustacé, XXXII, 53, 6.
   cription, 50, 1.
                                                                              Liparce, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1.
Langue, configuration diverse, XI, 65, 1.
                                                                              Liparis, poisson, XXXII, 53, 5.
Langue, maladies, remèdes, XXVIII, $1, 1.
                                                                              Litterature et fables de la Grèce, lieux où elles est jelé
 Lanterne, poisson, IX, 43, 1.
                                                                                leur première lucur, (V, 1, 1.
Lapins, VIII, 80, 1. - aflament les Baléares, 80, 1.
                                                                              Localités : les nome senis des localités sont énoncée, III,
                                                                              prorm., 2.
Loche, cobitis fossilis, IX, 33, 2.
   petits tirés du ventre de la mère, mets très-agréable,
   nommé laurices, 80, 1.
Lares, 11, 5, 2.
                                                                              Lour, animal à demi sauvage; on en fait des garennes,
Laticiave, distingue le sénat, XXXIII, 7, 1.
                                                                                 VIII, 82, 3 et 4. - on ne peut introduire dans ces ga-
Latitudes des planètes, II, 13, 7.
                                                                                 rennes, que des loirs de la même forêt, 82, 4. - hiver-
Lentes, remode, XXIX, 35, 1.
                                                                                 nent, 52, 4.
                                                                              Loir, préparation d'un loir contre les maux d'oreille,
Léontie, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.
Léontephonos, son urine mortelle au lion, VIII, 57, 1.
                                                                                 XXIX, 39, 2.
Lepidotis, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1.
                                                                              Loirs, prohibés par les lois censoriales, XXXVI, 2, 1.
 Lepuspodia, IX, 51, 1.
                                                                              Lombaires, douleurs, remèdes, XXVIII, 56, 1. - remèdes
Lèpres, remedes, XXXII, 27, 1.
                                                                                 magiques, XXX, 18, 1.
 Leros, sorte de gemme, XXXVII, 53, 1.
                                                                              Lomentum, couleur, XXXIII, 57, 1.
 Lérol, hiverne, VIII, 82, 4.
                                                                              Longévilé, exemples, VII, 49, 3 et saiv.
 Lesbias, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1.
                                                                                 au delà se trouvant dans une portieu de l'Italie, 50, 3.
 Léthargie, remèdes. XXVIII, 67, 1; XXX, 29, 2. - re-
                                                                              Lophius piscatorius, LX, 40, 1.
    mèdes tirés des animaux aquatiques, XXXII, 39, 1.
                                                                              Lote, gadus lota, IX, 29, 2.
 Lettres, invention des, V, 13, 2. - lettres chez les diffé-
                                                                              Loup-cervier ou chaus ou rufius, VIII, 28, t. - oublie
   rents peuples, VII, 57, 2. - paraissent d'une antiquité
                                                                                 les aliments, s'il tourne la tête, 34, 4.
    immémoriale, 57, 3. - lettres ioniennes reçues par les
                                                                              Loup. - louve allaitant les foudateurs de Rome, VIII,
   nations, 58, 1.
                                                                                 22, 1. - le regard des loups est nuisible, 24, 1. - fable
 Leucochryse, sorte de gemme, XXXVII, 44, 1.
                                                                                 du loup-garon, 34, 2 et 3. -- poil de la queue du loup,
 Leucocrote, animal d'Ethiopie, VIII, 30, 2.
                                                                                 philire, 34, 4. - le loup fourait un présage favorable,
 Leucophor
                                                                                 34, 4, - anciennement le loop servait d'enseigne à la
                               mordant, XXXV, 17, 1.
 Loucop
                               'e gemme, XXXVII, 62, 1.
                                                                                 légion, X, 5, 1.
```

Lostp, poisson, IX, 24, 1. - très-estimé, 28, 1. - aide les picheurs, X, 10, 1.

Luctte, maladies, remèdes magiques, XXX, 11, 1.

Lumière extraordinaire, se montrant pendant la nuit, II. 33, 1.

Lune, le plus admirable des astres, II, 6, 12. - a enseigne tout ce qu'on sait sur le ciel, 6, 14. - théorie de la lune, 11, 1. - distance de la lune à la terre, 19, 2. trois lunes rues à la fois, 32, 1. - agit sur les hultres et les testacés, sur les lobes du foie de la souris, sur la fourmi, 11, 3; sur les affections des yeux de certaines bêtes de somme, 41, 3. - est l'astre du souffle vital. 102, 1. - le sang de l'homme augmente et diminue avec elle, 102, 2. - astre femelle et mou, 101, 1. - putrette les cadavres, 104, 3. - visibilité de la lune en Taprobane, VI, 21, 7.

Luxations, topiques, XXVI, 75, 1. - remèdes, XXVIII, 70.1

Luxe, XXXIII, 2, 1 et 2.

Luze, activite du, pour tout rechercher, V, I, 12. - luxe hassable, VI, 24, 8.

Lycam, animal de l'Inde, VIII, 57, 1.

Lychnilis, sorte de gemme, XXXVII, 29, 1.

Lycophthalme, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1.

Lyncurium, produit de l'urine du lyax, XXXVII, 13, 1.

Lynx en Eth opic, VIII., 30, t. — son urine se cristal-ine, et produit le lyncurum, pierre précieuse, 57, 2. Lynx, remèdes qu'il fournit, XXVIII, 32, t.

Lysimaque, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1.

Macropodia, 1X, 51, 1.

Magie, caractère, XXX, 1 et 2. - historique, 2, 1 et suiv. sertes diverses, 2, 5 et 6. - traces de magie cliez les nations Italiennes, 3, 1. - expulsée de la Gaule et réfugiée en Bretagne, 4, 1. - diverses espèces de magie, 5, 1 cl 2. - excuses que donnent les mages en cas d'insuccès, 6, 1. - preuve de la vanité de la magie : Néron 3 a renoncé, 5, 1 et 2; 6, 1 et 2. — indigues mensonges des mages, XXXVII, 14, 1.

Magiriscies, ou scènes de cuisine, XXXIII, 53, 3.

Magma, he de parlum, XIII, 3, 1.

Mains, X1, 98, 1.

Maladies qui font le plus souffrir, XXV, 7, 2 et 3 - nouwelles en Italie, XXVI, 1, 1; 2, 1; 3, 1; 4, 1; 5, 1; 6, 1. - maladies particulières a certains peuples, XXVII, 120, 1.

Maladies, ont des règles et des époques, VII, 51, 4. exemples de maladies, 52, 2.

Muleflees, remedes contre les, XXVIII, 44, 1. - amulette contre les maléfices, XXXII, 16, 2.

Malthe, sorte d'enduit , XXXVI, 58, 1.

Mamelles, \$1, 95, 1.

Mamelles, maladies, remèdes, XXVI, 92, 1. - remèdes

magapues, XXX, 45, 1.

Monticharc, animal à trois rangs de dents, VIII, 30, 3. Manuels, titre d'ouvrage, Pref 18.

Mapaita, on nuisons des Numides, se transportant sur des chariots, V, 2, 1.

Maquereau, IX, 19, 1. - ou scombre, XXXII, \$3, 7. Marbres, dans l'Espagne citérieure , 111, 4, 15. - de Caryste, 1V, 21, 3. - de Paros, 1V, 22, 4. - marbre

numidique, V, 2, 1. - de Chios, V, 38, 1. - marbre de Cyaique, V. 45, 1. - marbre semblable à l'écaille de tortue, VI. 24, 9

Marine, decure les lambris, XXXV, 1, 2 et 3. - colonnes de mathre, XXXVI, 2, 1 et suiv., 3, 1 - sculpture du marbre, 4, 1. — ouvrages extrêmement tenus en mar-bre, 4, 79. — marbre, de diverses nuances, 5, 1 et suiv. - sciage du marbre, XXXVI, 6, 1. - on revêt de marbre les murs des maisons, 7, 1 — marbre lucultéen, 8, 1 et 2. — procédé du sciage, 9, 1 et suiv. — variétés de marbre, 11, 1 et suiv. - le marbre croft dans les carrieres , 24, 20.

Marche, XI, 105, 1.

Marche celebre, 1V, 22, 2. — marché des Phrygiens, V, 40, 4 — marché où les Rumains faisaient négoce avec cant trente interpretes, VI, 5, 1. - marche de l'inde

26, 9. - marché des Troglodytes, 34, 4.

Marce, causée par le soleil et la lune , 11, 99, 1 .-- prouve le passage des astres sons la terre, 99, 3. - variation de l'action de la loue, 99, 4. — les marées de l'Océan sont les plus grandes, 99, 6. — marées particulières en certains lieux, 100, 1. - influence des marées sur des puits et des fontames, 100, 1 et 2. - aucun animal ne meurt qu'au rellux , 101, 1. — marées dans les estuaires de la Mediterrance, V, 1, 4.

Marne, cograis des Gaules, XVII, 4, 1. - espèces, leucargile, acaunumarga, glussomarga, 4, 1, 3 et 4. - em-

plots . 4. 5.

Mars, planète, révolution en deux ans , II, 6, 5-

Matelas, invention gauloise, VIII, 73, 3.

Mausolce, une des merveilles du monde, XXXVI, 4, 18 el 19.

Mechir, mois égyptien , VI, 26, 11.

Méconites, sorte de gemme, XXXVII, 63, 1.

Medecine, Sucienne, fondée sur la connaissance des plantes, XXVI, 6, 2. - amenee par Ascieptade à la rechercha des causes, et rendue conjecturale, 7, 1. - révolution produite par Asciepiade, 8, 1 et 2. - haute antiquité. XXIX, 1, 1 et 2. - nubli et résurrection, 1, 2. - les anciennes règles sont changées, 3, 1. - secte empirique, 4, 1. - secte d'Herophile, qui introduit l'einde du pouls, 5, 1. — écoles qui suivent, 5, 1. — médecins célebres a Rome, et fortune qu'ils font, 5, 1 et aux, charlatanisme gree , 5, 5 - premier medecin h Rome, 6, 1. - médecine greeque proscrite par Caton, 7, 1.invective contre la medecine et les médecins, 8, 1 et surv. - exemples de crimes commis par des médecins, 8, 5.

Médecins, ne savent plus préparer les médicaments. XXXIV, 25, 1 et 2.

Medec, sorte de gemme, XXXVII, 63, 1.

Medusa, ortie de mer, 1X, 68, 1. Meiancolie, remêdes, AXVIII, 67, 1.

Melancoryphe, X, 35, 1.

Metancoryphe, osean dans le nid daquel on trouve la calista, XXXVII, 33, 3.

Melanure, poisson, ne mord pas à l'hameçon, XXXII, 8, 1. - platt par sa queue, 54, 2.

Meleagrides, in pintades, 3, 38, 1.

Melvagrides, oiseaux pleurant Melengre, XXXVII, 11,7

Mélichlore, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.

Melichros, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3. Melichryse, sorte de gemme, XXXVII, 45, 1.

Melinum, couleur blanche, AAAY, 19, 1.

Melitts, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4.

Metitics, pierre, XXXVI, 43, 1.

Memannules, meenu , A, 37, 1

Memnonie, sorte de gennne, XXXVII. 63, 4. Memoire, VII, 75, 1.

Mene, poisson, IX, 42, 1 - saumure des mones, bonne pour les scrobbles , XXXII, 28, 1.

Mensonge temarques sur les mensonges decertains grands personnages romains, qui ont gouverné des provinces éloignées, V. I. 17.

Menstrucs, VII., 13, 1 — effets du saug menstruel, 12, 2 clailly.

Menstrues, propriétés venimenses, remèdes, XXXII, Misy, substance cuivrense, emploi médical, XXXIV. 21. 16. 1 et 2. 1 el 2. Menuiserie, art de la, XXXII, 34, 2. Milhrax, sorie de gemme, XXXVII, 63, 1. Mer : extension de la navigation dans les mers du globe, Mitre, coiffure des Arabes, VI, 32, 19. II, 67, 1. - retraite de la mer, 87, 1. - les mers se Modelage, ou plastique, XXXIV, 16, 3. - histoire, XXXV, purgent à la pleine lune, 101, 1. - explications de la 43, 1 et 2. - ressemblance cherchée, 44, 1. - molesalure de la mer, 104, 1. — mer devenue douce par un leurs les plus célèbres, 45, 1 et suiv. - simulacres es prodige 104, 2. - évaluation de la profondeur de la argile, 46, 1. mer, 105, 1. - mers qui découpent le Péloponnèse. Moelle, XI, 86, 1. Moelle, emploi médical, XXVIII, 39, 1. IV. 9, 3. - ameriume de la mer vaincue par le Danube, 24, 8. - opinion sur l'origine des mers intérieures, 27, 2. Mœurs, rainées par les victoires, XXXIII, 53, 1 et 2.-\_\_ déclamation sur la part si grande faite à la mer, VI, mœurs antiques, 54, 3. 1, 1.- la mer produit des puces et des poux, IX, 71, 1. Moineau, X, 52, 4. elle produit aussi des poissons, 72, 1. Mole on meule, poisson, XXXII, 5, 4. Mercure, planèle , nommée aussi Apollon ; révolution en Môles, chez les femmes, VII, 13, 1. 339 jours ; ne s'écarte pas du soleil de plus de 23 degrés, Molochile, sorte de gemme, XXXVII, 36, 1. 11, 6, 10. — pourquoi, 14, 1. Molybdène, ou galène, emploi médical, XXXIV, 53, Mers des dieux, V, 42, 3.

Merle, poisson, IX, 20, 4. — poisson renommé, XXXII, 1 et 2. Monde on ciel, II, 1, 1. - sacré, éternel, immense, 1, 1. — folie d'en chercher l'étendue, 1, 2. — a la forme d'un globe pariait, 2, 1. — tourne en 24 beures, 3, 1. — che 63, 6. Merle, oiseau, émigre, X, 35, 1. - merle blanc, X, mine sans bruit, 3, 2. - monde veut dire ornement, Merveilles, racontées de différents animaux, XXVIII, comme xóqueç en grec, 3, 3. - mesure du monde tru-\$1, 1 et suiv. --- diverses merveilles naturelles, XXXIII, vée, grâce aux ombres, VI, 34, 3. -- comparaison de la grandeur des diverses parties du monde, 38, 2 - k 30, 1. - merveilles de Rome : cirque, basiliques, forum, monde dolt finir par la combustion, VII, 16,1. temples, diribitorium, terrasse de Tarquin le Superbe, égouts, maisons particulières, maison de Caligula, maison de Néron, aqueduca, percement d'une montagne Monédule, choucas, corvus monedula, X, 41, 2. Monnaie, détails historiques sur la monnaie à Rome, pour vider le lac Fucin, port d'Ostie, môles, roules, XXXIII, 13, 1 et suiv. - ouvre à la cupidité une me velle voie, 14, 1 et suiv. - fausse monnaie, conyage, XXXVI, 24, 1 et suiv. Meryx, poisson, XXXII, 53, 6. Meses, vent, II, 46, 3. Monochromes, XXXV, 11, 1. Mésoleucos, et mésomélas, sorte de gemme, XXXVII, Monstrueux, enfantementa, VII, 3, 2. Montagnes, mesure des, exécutée par Dicéarque sur l'er-Mesures géographiques, incertaines, IV, 26, 14. dre des rois, II, 65, 2. - montagnes, l'une attirut, Mélaux, tirés des entrailles de la terre, XXXIII, 1, 1. l'autre repoussant le fer, 98, t. - montagnes en forme de croissant, III, 6, 1, — mesure de l'Hémus, IV, 18, 2. — mesure du Casius, V, 18, 3. étymologie, 31, 2. Meules tournant d'elles-mêmes, XXXVI, 29, 1. Morion, sorte de gemme, XXXVII, 63, 2, Mormyre, poisson diapré, XXXII, 54, 1. Meulières, pierres, XXXVI, 30, 1. Meuririssures, remodes, XXVIII, 72. 1. Miel, vient de l'air, XI, 12, 1. - les miels les plus renom-Morochihis, sorte de gemme, XXXVII, 63, 1. més, 13, 1; 14, 1. - trois espèces de miel, 14, 2. -Morsure, d'animaux divers, remèdes, XXVIII, 43, f. variétés suivant les saisons, et les plantes, 15, 1. Mort, signes de, VII, 52, 1. - singularités sur la merl, troisième espèce, 15, 3. - taille des ruches, 15 5. 53, 1 et suiv. - morts apparentes, 53, 2. - selleca-Miel vénéneux, XXI, 44, 1. - signes de l'empoisonnetions hystériques prises pour la mort, 53, 2. -- morts suhites, 54, 1 et suiv. — morts bizarres, 54, 7. - h ment, 44, 2. - remèdes, 44, 2. - miel causant la folie, 45, 1. - rayons vénéneux en partie, 46, 1. - miel mermort, principal bienfait de la nature, 56, 3. veilloux, 46, 1. - emploi médical du miel, XXII, Mort, apparition des morts, miracle, VII, 52, 5. - une 50, 1. - antidote du miel vénéneux, XXIX, 3t, 1. de brûler les morts non aucien chez les Romains, 55, 1. miel vénéneux, remèdes tirés des poissons, XXXII, Mortiers à piler; quelles sont les meilleures pierres, 16, 1. - miel causant l'anorexie, remède, 16, 1. XXXVI, 43, 1. Milan marin, poisson, IX, 43, 1. - milvago, XXXII, 6, 1. Mosaïque, XXXVI, 60, 1. - en verre, 64, 1. Moucherons produits par les substances qui aigrissel, — ou ictinus, 53, 6. Milan, oiseau très-rapace, X, 12, 1. XI. 41. 2. Milandre, poisson, XXXII, 12, 1. Mouches, bonnes pour l'alopécie, XXIX, 34, 1 et 3 -Mille-pieds, ou centipède, ou multipède, ou oniscos, ou singularité, 34, 2. tylos, bon pour les maladies d'oreille, XXIX, 39, 3. Mouettes, nid, X, 48, 1 Mille-pieds, ou seps, ou scolopendre, bon pour les oreilles, Moufton, VIII, 75, 1; XXX, 52, 1. Moules, coquillage, leur naissance, IX, 74, 5 .- 4 XXIX, 39, 4. Mines de fer, III, 11, 2. - sénatusconsulte interdisant mes, XXXII, 4, 1. - myax ou moules, propriétés mil'exploitation des mines de l'Italie, 24, 5. dicales, 31, 2. — les myax se divisent en mitules et € Minium, emploi religieux, XXXIII, 36, 1. -- préparation myisces, 31, 4; 53, 6. 37, 1. - dit cinnabre par les Grecs. - estime où était Mousse marine, emploi médical, XXXI, 38, 1. la couleur rouge, 38, 1. - emploi dans les arts, 39, 1, Mouton, très-estimé pour sa laine et comme victime, VIII. - provenance, préparation, prix, 40, 1 et suiv. - dan-72, 1. - génération, 72, 1. - agneaux d'hiver préférger, 40, 5. — employé par les conistes, 40, 5. — emploi bies, 72, 2. - dans cette espèce on considère suriest la médical dangereux, 41, 1.
Minotaure servait jadis d'enseigne à la légion, X, 5, 1. bouche du mâle, 72, 3. — deux espèces de monte 72, 3. — caractères indiquant qu'une brebis a dels non Miroir concave, produisant le feu, II, 111, 2. 75, 1. - caractère des moutons, 75, 2. Mirroirs, fabrication, XXXIII, 45, 1 et suiv. Moutons marins, IX, 2, 4.

salace, 26, 1.

Mule, son sabot est le seul que ne corrode pas l'eau du SIXX, XXX, 53, 2.

Mulci, né d'un ane et d'une cavale; hinnus, né d'un cheval ét d'une ânesse, VIII, 69, 1 et suiv. - mules qui ont mis bas, cela est regardé comme prodige, 69, 3. - ginnus, produit d'un mulet et d'une cavale, 69, 4 molet né d'une cavale et d'un onagre, 69, 4. - mulet avant vécu quatre-vingts ans, 69, 5.

Mulle, poisson ( mulius barbatus; mulius surmuletus), 1X, 30, 1. - prix prodigioux, 31, 1. - pouls énorme, 31, 1 - mulle on surmulet, remède contre la pasténague, XXXII, 12, 1. - surmulet, nutidote du sang mens truel et d'autres venins, XXXII, 16, 2.

Murailles, règles à Rome, XXXV, 49, 4.

Murène. IX, 24, 1. - opinion volgane sur leur accomplement, 39, 1. - måle dit myrus, 39, 1. - viviers, 81, 1. - specdote, 81, 1. - les inurènes ne sont que lemelles, XXXII, 5, 4. - manière de les tuer, 5, 4. - cendre «le la murene utile contre la moragre de ce poisson, 20, 1.

Murex de Gétulie, V. I, 12. - particulier, relaidant les vaisseaux, IX, 41, 2; XXXII, 1.5. - murex variés, IX, 52, 1. - mures a teinture, manière de vivre, 60, 1. substance colorante, 60, 1. - dentifrice, XXXII, 27, 3. ostracium ou onyx, opercule du mores, 46, 5

Murrhins, vases; prix excessifs, XXXVII, 7, 1 et suiv-\_ qualités, 8, 1.

Musaraigne, remèdes contre sa morsure, XXX. 7, 1. Muscule, poisson qui duige la haleine, IX, 88, 1.
Musmon (mooflen), animal de la Corse, VIII, 75, 1.

Mustele, ou lote, poisson, IX, 29, 2. - belette marine, XXXII, 37, 1.

Myax, Voy. Moules.

Myrmecias, sorte de gemme, XXXVII, 63, 2 Myrmecitis, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1. Myri he de la Troglodytique, VI, 34, 5.

Myrhites, sorte de geinme, XXXVII, 63, 2.

Myrsiniles, XXXVII, 63, 2.

Mys. sorte de coquillage, IX, 56, 4; XXXII, 53, 6. Myxon, poisson. Voy. BACCHUS.

Nabu. Voy. GIRAPE, VIII, 27, 1. Naphthe: nature du ou de la naphthe (1), II, 109, 1. Narcissitis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 1. Nasamonitu, sorte de gemme, XXXVII, 64, 1. Nativité (La) fait tout, 11, 5, 8.

Nature, divinité répandue partout, 11, 95, 3. - compensations dans la lutte de la nature, V, 20, 3. - malignité de la nature, VI, 1, 1. - puissance et majesié de la nature vue dans son ensemble, VII, 1, 7. - la nature a rendu très-feconde les animaux inoffensifs, VIII, 81, 3.

Nature, n'engendre rien sans un secret dessein, XXII, 1, 1. - adieu à la nature, XXXVII, 77, 3.

Naupisus, animal semblable à la sèché et naviguant dans un coquillage, 1X, 49, 1.

Nautile, ou pompile, animal marin, 1X, 47, t,

Navigation plus sure par la science, 11, 45, 4. - autour de l'Afrique, 67, 3. -- navigation de la flotte d'Alexandre, VI, 26, 5. - navigation des Romains en Inde, VI, 26, 6, 9, et 10. - navigation autour de l'Afrique, optmon de Juba, VJ, 34, 6.

Nebrilis, sorte de gemmo, XXXVII, 61, 1.

Negociants romains, VI, 32, 5 et 7. - négociants en Ethiopie . 34. 5.

tt) Le mot est féminin dans les anciennes éditions du Décliennaire de l'écadémie, et masculin dans la décnière. Il n'y a aucuse reison pour le faire masculin.

Maye, saule avec beaucoup de force, IX, 21, 1. - très- | Neige, particularités, II, 61, 1. - ne tombe pas en haule mer, 106, 14. Nérdide, animal marin, IX, 4, 1 et 2.

Nerfs (tendons et nerfs), XI, 88, 1.

Norfs et articulations, maladies, remèdes, XXVI, 81, 1. douleurs, remêdes animaux, XXVIII, 72, 1. - remêdes magiques, XXX, 36, 1. - coupés en travers, remédes, XXXII, 41, 1.

Nes, XI, 59, 1.

Nilion, sorte de gemme, XXXVII, 35, 1.

Nitra : vapeurs de nitre, VI, 31, 1-

Nitre, production et fabrication, XXXI, 46, 1 et suiv. coume de nitre, 46, 6 et 7. - caractères du nitre, 46, 8, propriétés des nitrières, 46, 8 et 9. - emploi cultnaire et médical, 46, 9 et suiv. - fleur de nitre, 46, 14. Noir, différentes espèces, XXXV, 25, 1 et 2. - noir indien, 25. 2.

Nomenciature du monde et de la nature, III, procem , 3. Nomes ou préfectures urbaines de l'Égypte, V, 9, 3. Nones de manvais augure changes, 111, 16, 6; 26, 4.

Notus, vent, 11, 46, 3.

Nuages sont des corps, 11, 42, 2. - diversement colorés. 61, 3.

Numération des anciens, XXXIII, 47, 1, Nympharène, sorte de gename, XXXVII, 61, 1.

Obelisques, consacrés au soleil, XXXVI, 14, 1. - Instorique, 14, 2 et suiv. — obelisques transportés à Rome, 14, 3 et aury ; 15, 1 et surv. — un obensque sert à Rome de gnomon, 15, 1.

Observations superstitionses, direrses, XXVIII, 6, 3 et 4. autres du même genre, XXX, 53, 1 et suiv.

Obsidienne, pierre, AXXVI, 67, 1, - lausse obsidienne,

Ocean, irruption de l', dans les terres, 111, 1, 2.

Ocre, XXXV, 16,1; 22, 1.

Oculata, poisson, XXXII, 53, 6.

Odeurs, remarques générales sur les odeurs des Ceurs, XXI, 18, 1 et suiv.

Œil, variétés survant les animaux, XI, 52, 1. -53, 1. - variété dans la vue, 54, 1. - singularités, 54, 2 et 3. - regard, 55, 4. - tarmes, 54, 5. - cornec, pupille, 55, 1. - cataracte, 55, 2. - on ferme les yenx aux mourants, 55, 3. - disposition de l'œil chez différents animaux, 55, 4. - paupieres, 56, 1. - clignotement, 54, 3, et 57, 1.

Œil-de-Belus, sorte de gemme, XXXVII, 55, 1.

Œsi-de-cochon, sorte de gennne, XXXVII, 72, 1.

Enanthe, oisean . X, 4 ., 1.

Œstrus, espèce de grosse abeille qui met les autres en funte, XJ, 16, 1.

Œu/s clairs, ou hypénemiens, ou zéphyriens, ou cynnsures, X, 80, 1.

Œufs, remèdes qu'ils fournissent, et maiadies où l'on s'en sert, XXIX, 11, 1 et suiv.

Œufs de serpents, idees superstitionses; un chevalier romain en est victime, XXIX, 12, 1 et 2.

Offices de Cicéron, Prét. 17.

Offrandes de last et de gateaux salés, Préf. 9.

Ote, vigilance, attachement, X, 26, 1. - fole gras des oies, 27, 1. — duvet, 27, 2. — ganta, 27, 2. — graisse d'oie de Commagene, 28, 1. — voyages, 32, 1. — accouplement et ponte, 79, 4

Oies, homeours que les Romains leur rendent, XXIX, 14, 1. - sang d'oie, propriétés, XXIX, 33, 1.

Osseaux emmenés en mer par des navigateurs et qui, 14chés de temps en temps, servent de guides vers la terre. V1, 25, 3 - Instoire, X, 1, 1. - caractère ure des pieds,

```
qués en or, XXXIII., St., t. — or porté por les plé-
 \mathbf{X}_{r}(3,1) — resonant instances, décrets illegs le retuel et cus-
                                                                 beiennes, et déclaigné par les patriciennes, 54, 1.
  que, 17, % — numero sertant de l'estif la quant la pre-
  mere, A. (. — priis matter (pervendospies cranhes,
                                                               Orbe, poisson, XXXII, 5, 4.
                                                               Orbons, diese, If, 5, 2
 20. : - generalités sur les enseux à coughe crushes,
 21, 1. -- numeric that in consults is chart on le val.
 12, f. — compatition, 12, t.; 13, t. — temps on its se
mountrent, 16, t. — imains mirrones a different of
  tenet , et , * et surv. — changements d'apparente su-
  vant es unions, (2, 1, -- paule, (6, 1, -- comm par-
  tiender a a jerther, id. 2. — vol. 16. 1. — insti-
  56, 1. - pourritore, 65, 1. - mouse particular a la
         ne. jasets <sup>1</sup> ff. (. — valides, 72, L — genera-
 Garage
 son artificacile des exest, 75, 2: 76, 1. — wil, XI.
Gigranus de sant : anetan, buin, iminità, X, 16, 1. — la
    etan se difend contre es meners, 19, 1.
Gica, serie de genera, XXXVII, 45, i.
Clympics, rest, il. et. s.
Contro. Theorie in P., II. 3, a. - chat das contros sei-
  vant las Jeux., "5. 1. — ombres projettes vers le moli.
  78, 1. — union d'une montagne propriée à 87,000 pas,
  |V, 13, 4. — Elementerist des Chevotament dur les dus-
  bren a Banne, VI., 26, 7, - direction des auchos, 26, 3.
    - garings agains of theory des providères, 28, L.
Control, sorte de genno, XXXVII, 45, 1.
Congress, ou sont las plus hanex, VIII, 48, 5. — pas
  bere a comper, apparts arimone, 15, 5.
   glat, XI, 101, 1.
    es: المعرفية عناء معلومه فية مخاصصونة : عنا
ion pantheres
Empley, affectio
            eres, Vill. IT. L.
                  na, remarks, XXVIE, 37, 1. — engine
  reserved, XXXII, es, t.
Consists de mar. XI. 51, C.
Concernie, serie de genera, XXXVII, 65, 1.
Concerniele, pelican, X, 66, 1.
duşz, pierre, purenince; calennas en enys, XXXVI,
  12 1 6 2
days, percere, XXXVII. 26, 1 of 2.
Opales, heasts, XXXVII, 21, 1.—modelm, 21, 2.—delmis, 23, 1.—penterus, surte d'apale, 22, 2.
Ophicartele, surte le gemme, XXXVII, 65, 2.
Ophistion, petit poneur, sembiante in congre, XXXII.
Ophineephalus, IX, 15. :
Ophion, se mostion, amost propre a la Savingue, XXX,
  57. L.
Ophile, meta-le overre, pronruètes, XXXVI, i.i., 1. -
  dont in that des bards, 42, 2.
Opocarpathum, sorte de poman, XXVIII., 45, 1; XXIII.
```

Operice, sorte de composition medicale, XXIV. 19, 1.

details historopies sur les quantités d'or, a Bonne, 3,

tet way. - calliers d'or, 10.1. - couronnes d'or, 11.1. on dore tes cornes des victumes, 12, 1. - le leure met de l'or partont, 12, 1 et suiv. — denner d'ar, 13, 3. mrligne usage, 14, 2 et 3. - énumeration de richesses

en er, 15, 1; 17, 1 et 2. - er en charactes et en deca-

rationa, 16, 1. — lambris dores, taxies d'airain doress,

13, 1. - qualités que out fait donner à l'or le premier

rang, 17, 1 et suiv. - épreuve obrassa, 19, 2. - ducti-

Mé, 19, 3 et 8. — tima d'or, 19, 5. — procédé pour l'appliance une les matieres qu'un sie peut chauffer for-20, 1. - dorare da cuivre, 2), 1. - détails

ction et la préparation de l'or, 21, 1 et suiv. --

or avec l'orpiment ; deception, 22, i. -- tout

de l'argem, 23, 1. - statues en or massif,

Or, en horreur a un certain peuple, VI. 31, 7. Or, myertaye, XXXIII, 3, 1. - empire ancies, a, 6. -

Ordre equestre, détails historiques, XXXIII, 7, 1 et suiv.; 8, 1 et suiv. — juges, tribuns du trésor, élas, seu conts. 7, 2. — différentes dénominations des chevalies, Célères, Fleximines, Trossales, 9, 1. inex , XI, 50, f. Oveilles, disposition survant les ann Oreilles, maladies des, remèdes firés des animans, XXVIII., 48, 1 et suiv.; 39, 1 et suiv. - rembles tires des passaces , XXXII , 25, 1. Gratis, on sideritis , sorte de gemme , XXXVII , 65, 1. Grachus, venta, II, 47, 1; 48, 3. Orphus, paissen, IX, 24, L. — noumé par Ovide, XXXII, Orque, conruis de la baleine, IX, S, 1. -- prise das le port d'Oatie, à, 3. Orthragoriscos, poimos, XXXII. 9, 1. Orties de mer, out une sorte de sentiment, IX, 68, 1. -on emde, XXXII., 53, 4. Orthypametre, oisram, X, 33, 2. Organ, amunol que fixe ses regards sur la camicale, quant elle wiève, II. 40, 2. -- on antilope, VIII, 79, 2. -- fourmit a beere mx Géluliens, X, 94, 1. On, XI, 87, 1. — arbies, XI, 87, 1. — carrillages, 87, 1. Constrance, consulta recuesille les petits nigloses chassés par leurs parents, X, 4, 2. Ostrozule, pierre, XXXVI,31, 1. Ostracitis, on estracia, genere, XXXVII, 65, 2. Ostritis, sorte de gemme, XXXVII, 65, 2. Ole, catema Survant Pline, XI, 107, 1. Otres, on putelles, animal marin, XXXII, 53, Ofms, on axiom, stryx otas, cissus imitateur, accompagnles cailes, X, 33, 4. Oure, phenomene mintif à l'onie, VII, 22, 1. Ourusan, II. is, 1, -- emephine, 49, 1. -- typhon, 49, - tourhillon, 50, 1. - prester, 50, 1. - trombe, 50, 1. Ours, duscription, hiverange, VIII, 56, 1 et suiv. — le tête est in partie in plus faible, 56, 6. — leur corvele contient un maléfice, 54, 5. — ours de Numidie esposés dans e Cimme, 54, 5. Ourse la grande , II, +1, 4. - vue du mont Malée, VI, 22. i. — les marine macedoniens revoient la grande Ourse, VI, 26, 3. Oursin, 1X, 51, 4. — présage la tempête, 51, 4. → 10 herisaon de mer, XXXII, 20, 1. Outarde ou otide, X, 29, Lchezelme, surte de samuere, propriétés médicales, XXIII, · Oxygulu. proprietes, XXVIII, 36, 1. darymel. preparatum, X.V., 21, 1. — propriétés médicales, XXIII. 19, 1. Ozene, remedes, XXV, 104, L. Ozene, sorte de poulpe, LX, 48, 1. Pudi, non ganlois des pins, III, 20, 8.

Paraminde, on granice, sorte de germe, XXXVII, 66, 2. Partieres, sorte de gement, confesion des noms, XXXVII. 46, 1. - benuté, 46, 2. Pagre, poisson, IX, 24, 1. — on phagre, XXXII, 53, 6. Pullasse, concher des anciens, VIII, 73, 4.
Puille, anciennement on dormait sur la paille, XVIII, 3, 5 Poux. variétés, XVIII, 17, 1. — pain d'alica, 27, 2. bonlangers, 25, 1. - tamis et blutoires, 28, 1. - emplei de l'argent, 22, 1. — statues en or massif, médical du pain, XXII, 68, 1 et 2.

Applot médical de l'or, 25, 1 et 2. — lits plaPanchrus, sorte de gemme, XXXVII, 66, 1.

Pandectes, titre d'ouvrage, Préf. 18.

Paneros, ou pansébaste, sorte de gemme, XXXVII, 66, 1.

Pangonius, sorte de geinme, XXXVII, 66, 1.

Panthère (Clémence d'une), VIII, 21, 6. - robe higarrée, 23, 1. - sa manière de chasser, 23, 1. - a sur l'épaule une tache semblable à la lune, 23, 1. - panthères apportées en Italie, 24, 1.

Paon, amateur de louanges, X, 22, 2. - quand servi sur les tables, 23, 1. - accouplement et ponte, 79, 3.

Papier, historique, XIII, 21, 1. - fabrication; sortes, 23, 1. - noms et qualités des différents papiers, 24, 1. -défants, 25, t. - collage, 26, t. - autographes, 26, t. - antiquité du papier, 27, 1. - disette de papier, 27. 3.

Papillon du chou, XI, 37, 1.

Papillon que la lumière attire compté parmi les substauces malfaisantes, XXVIII, 45, 5.

Paratonium, conteur blanche, XXXV, 18, 1.

Paralysie, temede magique, XXX, 26, 1,

Paralleles, ou heux où les ombres sont égales, VI, 39, 1. 1° parallèle, 39, 2. - - 2° parallèle, 39, 3. - 3° parailèle, 39, 4. — 4° parallèle, 39, 5 — 5° parallèle, 39, 6. — 6° parallèle, 39, 7. — 7° parallèle, 39, 8. — les modernes out divise en trois paralièles le reste de la terre, et etable avant le premier deux antres parallèles, 39, 9. Parasange, mesure persane; l'évaluation en vane, VI, 30. 8.

Pards, VIII, 17, 1. - s'accomplent avec les lionnes, 17, 2. - pards, máles des panthères, 23, 1. - en embascade, X, Ui, 2.

Pardalie, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.

Parfums, fabrique de, IV, 23, 3.

Parfum, détails historiques, XIII, I. 1. - provenances et fabrication, 2, 1. - parfam de Mendes, 2, 4. - Megainim, 2, 7. - foliatum ou parfum de nard, 2, 5. partum royal, 2, 10. - s'ameliorent en vicilissant, 3, 1, luxe et rafinements, 4, 1,-usage rhez les Romains, 5, 1.

Paroles, et charmes magiques, XXVIII, 3, 1 et suiv. formule du dévouement des Décius, 3, 3. — formule pour enterrer vifs un Grec et une Grecque, 3, .t. exemples confirmatifs, 3, 4. - Instotres sur la puissance magique des formules, 4, 1 et suiv. - charmes divers, 4. 5 et suiv. - croyance générale à cette influence, 5, 1 et suiv.

Parotides, remêdes, XXXII, 25, 2.

Passer. Voy. Carrelet.

Pastenague, IX, 40, 1. - on trygon, aiguillon dangereux, 72, 1. - antipatine avec le galeos, XXXII, 12, 1 cendre de pastenague est bonne contre la juquie de ce poisson, XXXII, 20, 1.

Pate, longiemps les Romains ont vécu de pâte et non de pain , XVIII, 19, 2.

Paturage, mot du langage administratif qui comprend tous les revenus publics, XVIII, 3, 3.

Pegase, annual d'Ethnopie, VIII, 30, 1. - oiseau fabu-

leux, X, 70, 1. Peignes de mer, IX, 51, 6. - sautent hors de l'eau, 52, 2.

divisés en donax, aules et onyx, XXXII, J2, 2. quels sont les meilleurs, 53, 6.

Peine (La) et le Bienfait, divinités uniques suivant Démocrite, II, 5, 1.

Pensture, jadas illustre, XXXV, 1, 2, - lombée en désuctude, 2, 1. - commencements, 5, 1 et 2. - antiquite en Italie, 6, 1. - peinture honorés de bonne heure à Rome, 7, 1 et suiv. -- vogue des tableaux étrangers, 8, 1. — exposition en des heux publics, 8, 2; 9, 1; 10, 1 et 2. — succession des progrès, 11, 1. — hisfoire et énumération des peintres illustres, 34, 1 et suiv.; 35, 1 et 2; 36, 1 et suiv. - peintres de genre, 37, 1 et suiv.

- peintres romains, XXXV, 37, 6 et 7. - peintre en cire et à l'encaustique, histoire, 39, 1; 40, 1. - suite de l'enumération des peintres, 40, 1 et suiv. - artistes du second rang. 40, 13 et suiv. - femmes pentres, 40, 22. Pélamide. Voy. Tuos.

Pélorides, sorte de coquillage, XXXII, 31, 5 .- ou charnea, \$3, 4.

Pendre (N'y a-l-li pas de quoi se), proverbe, Préf. 22.

Pénélopes, orseaux, XXXVII, 11, 7.

Pennatula filosa, IX, 21, 1.

Pentadactyles, comminge, XXXII, 53, 4.
Pépinière, conditions d'une bonne pépinière, XVII, 14, L

Perco cabrilla, 1X, 23, 1; 77, 1. — perca labrax, 24, 1; XXXII, 53, 3. - perca scriba, IX, 24, 1; 77, 1.

Perche de mer, IX, 24, 1.

Percides, poissons, XXXII, 53, 6.

Perdrix, X, 51, 2. - perdrix grises récemment arrivées en Italie, 69, 1.

Périleucos, sorte de gemme, XXXVII. 66, 2.

Perlet, VI, 32, 6. — declamation, IX, 53, 1et 2. — provenance, 54, 1. — nacre, 54, 2. — formation, 54, 3. - influence du soleil et de l'âge, 53, 4. - la more conpe la main du pécheur, sò, 1. - les nacres out une reine comme les abeilles, 35, 7. - les perles s'usent par l'usage, 56, 1 - nuo, margarita, 56, 1. - différences dans la blancheur, 56, 2. → bouctes d'oreitle, 56, 3. → une perle est le licteur d'une famme, 56, 3. - perles du Bosphore de Fhrace, dites mys, 56, 4. - perles d'Arabie, d'Acarnanie, d'Actium, de Mauritanie, 56, 4. grosaeur, 57, 3. — cuirasse consacrée par César, faite en perles de Bretagne, 57, 1. — parure prodigieuse, 58, 1. - perle et repas de Cleopâtre, 58, 3 et 4. perles avalées par l'acteur Chidius et ses convives, 59, 1. - les perles s'introduisent à Rome, 39, 2. - emploi du mot unto, 59, 2. - propriété presque eternelle, 60. 1.

Perles, en ornements, XXXVII, 6, 4. - le second rang leur appartient, 16, 1.

Perroquet, VI, 35, 7. - en indien, sittace, X, 58, 1.

Peste, incomme en certaines localités, 11, 98, 2. Petonele, se lance comme un trait, IX, 45, 1.

Petromyson brauchialis, IX, 17, 2.

Phaleres, sont déposées par la noblesse romaine, XXXIII, 6. 2.

Phalerides, oisean, X, 57, 1.

Phares, XXXVI, 18, 1.

Pharicon, sorte de poison, XXVIII, 43, 1.

Phengite, pierre, XXXVI, 46, 1. - autre pierre diaphane,

Phenicoptère, ou flamand, X, 68, 1.

Phénix, viseau douteux, X, 2, 1. - période astronomique, 2, 2. - faux phéms, 2, 3.

Phenix, la cendre et le mid fournissent des remèdes, XXIX, 9, 1,

Phénomènes météorologiques, fracas des armes et son de trompette entendus dans le ciel; armes célestes se heurtant; ciel en leu, II, 58, 1.

Phlogue, ou Chrysilis, sorte de gemme, XXXVII, 66, 2. Phlogulis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 2. Phanicias, vent, 11, 46, 2.

Phanicitis, sorte de geume, XXXVII, 66, 2.

Phanteure, oiseau, X, 44, 1.

Photodes, IX, 51, 6.

Phoque, IX, 6, 3.

Phrenesie, remedes, XXVI, 72, 1. - ou phrenitis, remèdes magiques, XXX, 29, 1.

Phthir, poisson, XXXII, 53, 6.

Phthiriasis, remedes, XXVI, 86, 1; XXX, 50, 1.

Phthisie, remêdes, XXVIII, 67, 1 et 2. - remêdes magi-

```
ques, XXX, 26, 1. - utilité de la navigation, XXXI,
  33, 1. - écrevisses stiles, XXXII, 39, 2.
Phycis, poisson, IX, 42, t - poisson saxatile, XXXII,
Phycitis, sorte de gemme, XXXVII, 66, 2.
Physes, sortes de pierres artificielles, XXXVII, 74, 2.
Physétère ou souffleur, XXXII, 53, 1.
Physionomie, indice du moral, X1, 114, 2.
Pic, oisean, augure, X, 20, 1. - nid, 50, 1.
Pie, oiseau récemment arrivé dans les environs de Rome,
  X . 41 , 2. - parle, 59, 1.
Pied, conformation, XI, 105, 1. — corns du pied, 106, 1.
   - oiseaux digités; palmipèdes, 107, 1. - ergots, 107, 1.
    - pieds des insectes, 108, L.
Pieds, engelures, crevasses, oignons, etc.; remèdes,
  XXVIII, 62, 2 et suiv. - remèdes magiques, XXX, 23,
  1 et 3.
Pierre tombée du ciel, II, 59, 1. - prédite, dit on , par
  Anaxagore, 59, 1. - pierres tombées du ciel; Pline en
  a vu, 59, 3.
Pierres préciences, polissage, XXXVI, 10, 1. — prix im-
mense qu'on y attache, XXXVII, 1, 1 et 2. — collection
  de pierres précieuses, ou dactyliothèques, 5, 1; 6, 1. -
  variations de la mode, 23, 1. - les pierres ardentes ré-
  sistent à la gravure et cachètent mal, 30, 1. - pierres
  vertes, 34, 1. - pierres purpurines, 40, 1. - pierres
  blanches, 46, 1. — rangées par ordre alphabétique, 54, 1.
  — origine des dénominations, 71, 1; 72, 1; 73, 1. —
  pierreries qui naissent, 74, 1. - manière d'en aviver les
  nuances, 74, 2. - préférences, 75, t. - fabrication de
  pierres fausses, 75, 2. — moyens généraux de recon-
naltre les pierres fausses, 76, 1 et 2.
Pierres gravées, XXXVII, 4, 1 et 2.
Pierre de Siphnos, se travaille au tour, XXXVI, 44, 2.
Pierre verte de Côme, XXXVI, 44, 1.
Pierre de touche, XXXIII, 43, f.
Pierres, la plus grande folie du temps, XXXVI, 1, 1
  pierres qui en enfantent d'autres, 29, 1. - pierres noires,
  29, 1. - coranus blanc, 29, 1. - singularités, 29, 1. -
  inégalité de résistance, 30, 1. - pierres qui rendent un
  suc, 43, 1 et 2. - pierres molles, 44, 1; 48, 1.
Pierre à aiguiser, de Naxos, XXXVI, 10, 1. - d'Arménie,
  10, 1. - pierres à aiguiser le fer, 47, 1.
Pierre phrygienne, sert à la teinture, XXXVI, 36, 1.
Pierre samienne, emploi médical, XXXVI, 40, 1.
Pierre arabe, XXXVI, 41, 1; XXXVII, 54, 6.
Pierre fugitive, XXXVI, 23, 1.
Pierre de Syros, flotte sur l'eau, XXXVI, 26, 1.
Pierre d'Assos, XXXVI, 28, 1 et 2.
Pierre transparente d'Egypte, XXXVI, 28, t.
Pierre de Chio, XXXVI, 28, 1.
Piocons ramiers émigrent, X, 35, 1. - durée de leur vie,
  52, 3,
Pigeons, X, 52, 1. — sentiment de la gloire, 52, 5. -
  messagers, 53, 1. - pigeonniers, 53, 1. - accouple-
  ment et popte, 79, 1.
Pigeon hache menu, remède contre les serpents, XXIX,
  26, 1.
Pinne, coquillage, sa manière de pêcher, IX, 66, 1.
Pinnotère, se cache dans les coquilles, IX, 51, 2. - aver-
  tit la pinne, 66, 1.
Pigures de différents animaux venimeux, remèdes, XXXII.
  16, 1; 17, 1.
Pirates attaquant les navires allant en Inde, VI, 26 6.
Plaies et ulcères, remèdes, XXVI, 87, 1 et suiv.; 88, 1;
  XXVIII, 74, 1 et 2. - remèdes magiques, XXX, 39, 1.
   - remèdes tirés des animaux et productions aquatiques,
  XXXII, 44, 1 et auiv.
```

Plan des portes Caspiennes, VI, 15, 6.

Planèles, marchent contrairement à la révolution du

```
monde, II, 6, 4. — planètes supérfeures, 12, 1. — infé-
  rieures, 12, 3. - leur hauteur due aux apsides, 13, 2;
  due à la différente élévation des apsides, 13, 5; due aux
  apparences, 13, 6. - théorie des planètes, 13, 9, 10
  et 11. - remarques diverses sur les planètes, 15, 1. -
  leur couleur, 16, 1.
Plataniste, poisson du Gange, IX, 17, 3.
Platée, spatule, piatalea leucorodia, X, 56, 1.
Pléiades, 11, 41, 1.
Pleuronectes rhombus, IX, 24, 1. - pleuronectes pla-
  lessa, 36, 1.
Pline a son temps pris par les fonctions publiques; con-
  sacre les heures de la nuit à la composition, de son
  Histoire Naturelle, Préf. 14. - détails qu'il se procure
  sur la géographie de certaines contrées, VI, S, 1, ....
  composé un livre sur l'exercice équestre du javelot, VIII,
  65.3.
Plomb blanc de l'ile Mictis, IV, 30, 3.
Plomb blanc, on cassiteres, XXXIV, 47, 2.
Plomb, extraction, XXXIV, 47, 1 et suiv. .
                                                — Variélés,
  emploi, 49, 1 et suiv. - emploi médical, 50, 1 et suiv.
    - scorie, emploi médical, 51, 1,
Plomh, sorte de maladie des yeux, XXV, 97, 1.
Plongeons, pid, X, 48, 1.
Pluies et vents (Caures diverses des), 11, 42, 1. - plaies
  de lait et de sang, 57, 1. - pluies de chair, 57, 1. -
  pluies de fer, 57, 2. - pluies de laine, 57, 2 - pluie de
  briques cuites, 57, 2. - pluie de sable lancée par l'Etas.
  106, 15.
Poids, rapport des poids grecs avec les poids romains.
  XXI, 99, 1.
Poisons inventés par les hommes, remèdes végéiaux, XXV.
 79, 1. - remèdes animaux, XXVIII, 45, 1 et suit. -
  antidotes contre les manvaises drogues et les flèches
  empoisonnées, XXIX, 33, 2 et 3. - antidotes tirés des
  poissons, XXXII, 18, 1.
Poissons, instinct, XXXII, 5, 1 et suiv.
Poisson, Alexandre défend aux Ichthyophages de se neur-
  rir de poisson, VI, 25, 4. - discussion sur la respiration
  des poissons, IX, 6, 1 et suiv. - 74 espèces, 16, 1.-
  poisson des fleuves de Germanie, semblable au cochon
  de mer, 17, 2. - les poissons croissent rapidement dans
 le Pont-Euxin, 19, 1. — poissons qui entrent ou n'entrent pas dans le Pont-Euxin, 20, 3 et suiv. — petit poisson
  s'attachant au thon et à l'épée, 21, 1. - augures fournis par
  des poissons, 22, 1. - femelles plus grosses que les males,
  23, 1. — espèces sans mâles, 23, 1. — sommeil, 23, 1. —
  aiment l'huile et la pluie, 23, 2. - effet du froid, 24, 1.
  - poissons ayant une pierre dans la tête, 24, 1. - pe
  sons saxatiles, 24, 1. - effet du chaud, 25, 1. - varia-
  tions dans la bonté, 32, 1. - branchies, 33, 1. - écailles
  singulières, 33, 1. - poissons venant à terre, 35, 1. -
  changent d'eau pour frayer, 35, 1. - formes diverses,
  36, 1. - nageoires, 37, 1. - poissons plats, 36, 1; 40, t.
   - cartilages, arêtes, 40, 1. — poissons σελάχη, 40, 1. —
  poissons qui n'ont pas de sang : mous, crustacés, testa-
  cés, 44, 1. - intelligence des poissons : leur manière de
  prendre leur proie, 67, 1 et suiv. -- poissons plats, leur
  présence annonce qu'il n'y a pas de bêtes malfaisantes,
  70, 3. - sommeil des poissons troublé par les insectes,
 71, 1. - on ne leur connaît point de maladies épizooti-
  ques, 78, 1. - génération, accouplement, ponte, 74, 1 et
  suiv. - poissons d'espèces différentes ne s'accompient
 pas entre eux, excepté l'ange et la raie, 74, 6. - pois-
  sons cartilagineux, sont vivipares et concoivent des œufs.
 75, 1. — longévité, 78, 1. — viviers magnifiques, 80, 1. — poissons singuliers, 83, 1. — poissons qu'on trouve
 en terre, 83, 2 et 3. - antipathies et sympathies, 88, 1.
```

- adresse des poissons à échapper aux piéges, XXXII, 5,

1 et suiv. - poisson venant manger à la main, 8, 1. -

donnant des présages, XXXII, 9, 1. - singularités, 9, 1. [ - règlement de Numa sur le poisson de mer, 10, 1. -poissons salés sont des antidotes, 17, 1.

Poitrine, XI, 82, 1.

Potere, d'où on l'apporte, VI, 26, 10.

Pour fossile, XVI, 23, 3.

Polenta, XVIII, 14, 1. - emploi médical, XXII, 59, 1. Polias, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.

Polype, ou plutôt ponipe, comment il faut le faire cuire, XXXII, 42, 1.

Polythrique, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.

Polyzone, sorte de gemme, XXXVII, 73, 2.
Pommes d'or, ce qui reste du bois qui les produisail, Y. 1. 4.

Pompholyx, substance cuivreuse, emploi médical, XXXIV, 33. 1 et 2.

Pompile, Voy. NAUTILE.

Pompile, accompagne les vaisseaux, XXXII, 54, 2.

Ponce, pierre, XXXVI, 42, 1 et suiv.

Pont projeté entre les côtes d'Italie et celles de la Grèce, au point où la mer est la plus étroite, 111, 16, 3. - pont de mille pieds, IV, 1, 4, - pont de vaisseau, 24, - pout jeté sur le Bosphore de Thrace, 24, 2. - pont sur l'Euphrate, V, 20, 2. - antre pout sur l'Euphrale, 21, 2. - pont unissant l'île du Phare a Alexandrie, 34, 1. - cent vingt ponts sur le Phare, VI, 4, 5.

Pontique, sorte de gemme, XXXVII, 66, 2.

Population de l'Asturie, III, 4, 12. - population de la juridiction de Lucius, 4, 13. — population de la juri-diction de Bracarum, 4, 16. — population de l'Italie,

Porc, époque de sa chaleur, VIII, 77, 1. - durée de sa vie, 77, 2. — maladies, 77, 3. — intelligence, 77, 4. — castration des truies, 77, 4. — on développe le foie de la true pour la cuisine, 77, 5. — variété de goûts qu'offre la viande de porc, 77, 5. — ventre de truie ou sumen, 77, 5. - les porcs s'accomplent sans peine avec les capatiers, 79, 1.

Porca, remèdes pour leurs maladies, XXXII, 52, 3. - glandes de porc, XXXVI, 2, 1.

Porc, poisson qui grogne, XXXII, 9, 1; 53, 6.

Porc-épic, description, VIII, 53.

Porphyrion, poule sultane, fulica porphyrio, X, 63, 1. Porphyrite, pierre rouge d'Egypte; peu goûtée en statues, XXXVI, 11, 3.

Porrigo, remêdes, XXIX, 35, 1.

Portraits d'athlètes, d'Epicure, XXXV, 2, 2 - ancien usage dans les familles romaines, 2, 3 et suiv. - portraits consacrés dans les bibliothèques, 2, 6 et 7. - invention de Varron pour multipher les portraits, 2, 7. portraits dédiés dans des heux publica, 3, 1. - portraits sur les clypens ou écussons, 14, 1 et 2. - portrait co-Jussal de Néron, 33, 1. - portraits des gladiateurs, 33, 1. -reasemblance, 31, 26 .- portrait faiten perle, XXXVII, 6. 2.

Porus, pierre, XXXVI, 28, 1.

Poterie, XXXV, 46, 1 et suiv. - plats énormes, 40, 4 et

Pou demer, bon pour les maladies d'oreille, XXXII, 25, 1. Poules, ont des pratiques religieuses, X, (7, 1. - engraissement, 71, 1. -- conveuses, 74, 6. -- poule qui a convé des œufs de canne, 76, 2. — bonnes poules, 77, 1, . pépie, 78, 1.

Poules de Numidie, numida maleagris, X, 67, 1.

Poulpe, n'a pas de pageoires, 1X, 37, 1. - poi-son mou, 44, 1. - diverses espèces, 46, 1. - les congres lui congent les bras. 46, 2. - ses bras compés repoussent, 46, 2. - remarques sur le puulpe, 48, 1. - sa manière de prendre les coquillages, 48, 2. - poulpe énorme, 48, 3 et suiv.

Pouls, règle la conduite de la santé, XI, 88, 2.

Poumon, X1, 72, 1.

Poumons, ulcérations, hémoptysie; remèdes, XXVIII, 53, 1 et 2. - remède magique, XXX, 14, 1

Poumon, animal marin, IX, 71, 1. - ou halipleumon, XXXII, 53, 5.

Poumon marin, fait parattre tout en feu le bois qu'on en frotte, XXXII, 52, 3.

Pourpres, coquillage; déclamation, 1X, 53,1 et 2. manière de vivre, 60, 1. - substance colorante, 60, 2. - la plus belle pourpre, 60, 2. - détails, 60, 4. atelier de teinture en pourpre, 61, 1. -- buccin, espèce de pourpre, 61, 1. - variétés de pourpres, 61, 3. capture, 61, 4. - préparation, 62, 1. - pourpre écarlate, 62, 3. - poorpre tyrienne, 62, 3. - usage de la pourpre à Rome, 63, 1. - tyrienne dibaphe, 63, 2. prix, 64, 1. - combinaisons diverses, 65, 1 et 2

Poussière, employée pour mûrir les raisus, XVII, 5, 1.

Pouszolane, XXXV, 47, 1 et suiv.

Prairies, litre d'onvrage, Préf. 18. Prasé, gemme, espèces, XXXVII, 31, 1.

Pratiques religieuses et suparstitieuses, de diverse na-

ture, XXVIII, 5, 3 et suiv. Printemps, sacré (un), III, 18, 1.

Printemps ouvre les mers aux pavigateurs, II, 47, 1.

Pristes de deux cents condées, IX, 2, 1. - le plus gros animal mario de la mer des ludes, 3, 1.

Prix (Bas) de certaines deurees, XVIII, 4, 1, 2 et 3. variation du prix des substances minérales, XXXIII. 57, 3. — choses auxquelles on attache le plus grand prix, XXXVII, 77, 3.

Probilé du gouvernement romain admiré à Taprobane, cause de l'égalité du poids des deniers, VI, 26, 5.

Providence (La) des dieux a choisi l'Italie pour régir monde, III, 6, 2.

Psette, 1X, 24, 1.

Psore, traitement, XXXII, 27, 2.

Plisane, preparation d'orge, XVIII, 15, 1. - emploi midical, 66, 1.

Publicité de l'épitre de Pline à Titus, Préf. 2.

Pudicité, divinité, II, 5. 1.

Pusts, vapeurs malfaisantes, XXXI, 28, 2 et 3.

Punaises, remèdes fourms par cet insecte, XXIX, 27,

Purgation, poissons et productions marines qui la provoquent, XXXII, 31, 1 et suiv.

Purpurissum, coulent, XXXV, 26, 1 et 2.

Pygargue, animal du genre des chevres, VIII, 79, 2. Pyrale, infestant la vigne, remède, XVII, 47, 4.

Pyralis, insecte, X, 95, 2. - on pyranste, XI, 42, 1. Pyramides, les fours nominées pyramides, V, 11, 2.

Pyramides, XXXVI, 16, 1 et 2. - Instarique, 17, 2 d

Pyren, sorte de gemme, XXXVII, 73. t.

Purite, variété, emploi medical, XXXVI, 30, 1 et 2. - cert aux eclaireurs militaires a albimer do feu, 30, 2.

Pyritis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 2.

Pyrrhocorax, oiseau, X, 68, 1.

Quadrupèdes sans oreities, en un certain pays, Vi, 35, 24. Queue, XI, 111, 1.

Rais, IX, 40, 1. \_ rais cornne, 40, 1; 43, 1. - rais aquila, 40, t. - raie cornue . XXXII, 53, 3. Rusoir on rason, poisson, XXXII, 5, 4.

Rat du Pont, VIII, 55, 1. - rat blanc du Pont, gerboise, 55, 1. - rat du Post ramine, X, 93, 3.

Santerelles attelabes, remèdes contre les piques d'insectes, XXIX, 29, 2.

Saveurs, différences, XV, 32, 1 et 2.

Saron, inventé dans les Gaules, XXVIII, 51, 2. - emploi, 51, 2.

Scarabées, s'accouplent, XI, 23, 1. -- scarabée lucanien, 34.1. - scarabées roulant des pelotes de funier, 31, 1 - scarabées dorés, 34, 2.

Scarabée, regardé rend la vue plus perçante, XXIX. 38, 12. - dil tauresu ou pon de terre, emploi magique contre les scrofules, XXX, 12, 6.

Scare ( scarus cretensis ) , poisson le plus estimé du temps de Pline, IX, 29, 1. — moyen employé pour le propa-ger sur la côle d'Italie, 29, 1.

Scarills, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1. Schène, mesure itinéraire, V, 11, 4; 20, 2. — d'une valeur incertaine, VI, 30, 8.

Schiste, pierre, XXXVI, 37, 1. - ou anthracite, 38, 2.

Sciadée, poisson, XXXII, 53, 7.

Sciarna circhosa, IX, 24, 1.

Scrame, poisson, IX, 24, 1; XXXII, 53, 7.

Scie, unimal marin, IX, 1, 3.

Sciences, peu cultivées, non par défaut de récompenses, mais parce que les mœurs du temps n'y poussent pas, If. 45. 3.

Scinque, entre dans les antidotes, VIII, 38, 1.

Scinque, ou erocodile de terre, remèdes qu'il fournit, XXVIII, 30, 1.

Sciron , vent , 1f, 46, 3.

Scolopendre, insecte, XI, 3, 2. - sans nile, 34, 3.

Scolopendre, contraire aux punaises, XXIX, 17, 2.

Scolopendres marines, revomissent l'hameque, IX, 67, 3. - sert comme épilatoire, XXXVII, 47, 1.

Scomber sarda, IX, 19, 1.

Scombre. Voy. MAULENEAU.

cope, peht dux, strix scops, X, 70, 2.

Scorpène, poisson, XXXII, 53, 7.

Scorpion, terre qui le toe, V, 7, 2.

Scorpions, production, X1, 30, 1. - venin, 30, 1.

Scorpions, remèdes contre leurs piqures, XXVIII, 42, 5, et 6; XXIX, 28, 1; 29, 1 et 2.

Scorpion de mer (une scorpène), production, 1X, 74, 7. - antidote, XXXII, 17, 1. - poisson, 53, 7.

Scorpilis, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1.

Sculpture, marbre, histoire et énumeration des aitistes, XXXVI, 4, 1 et suiv.

Seylane, mordant employé dans la préparation de la cheysocolle, XXXIII, 26, 2.

Sèche, œufs de, ou grappe, IX, 1, 3. - ne se trouve pas dans le Pont-Euxin, 20, 4. — poisson mou, 44, 1. — l'iqueur noire, 45, 1. — sèches énormes, 48, 5. — guérit l'alopécie, XXXII, 23, 1.

Set, blocs de sel employés aux constructions, V. 5, 4. tours faites avec des blocs cubiques de sel, VI, 32, 6.

Sel, production, XXXI, 39, 1 et suiv.; 41, 1. - variétés, 41, 1 et sulv. - propriélés, 41, 3 et surv - don de six mille bossseaux de sel, 41, 5. - emploi médical, 45, 1 et suiv.

Sel ammoniac, XXXI, 39, 4.

Sel, fleur de sel, aubstance propre à l'Égypte; hude qui en sort, XXXI, 42, 1 et 2.

Selenitis, sorte de genome, XXXVII, 67, 1.

Seleucides, oiseau faisant la guerre aux sautorelles, X,

Semasties; semence, qualités, XVIII, 54, 1. - quantité, 55, 1. - epoque, 58, 1. - règles, 60, 1. - semulies d'hiver, 61, 1. - semence rendant cent pour un, V, 3, 2. Septentrion, vent, 11, 46, 2.

Serpents amenés par les fleuves, VI, 31, 10. - serpents de l'Ethiopie, VIII, 13, 1. - serpents assez grands pour

avaler un cerf ou un occuf; pour attirer les oiseaux passant au-dessus d'eux, VIII, 14, 1. - serpent assiège par Régulus, 14, 1.- serpent boa, énorme en Italie, 14, 2. homme sauvé par un serpent, 22, 1. - espèces innombrables, 35, 1. - cérastes, amphishène, javelot, aspic, 35, 1 et 2 - les serpents se cachent dans le creux des arbres ou des rochers, 59, 1. - serpent aveugle, son ventre se fend, IX, 76, 1. - génération, ovipare, X, 82, 1. - serpent à pattes d'oie, XI, 107, 1.

Serpenis, morsures des, remedes végétaux, XXV, 55, 1 el suiv. - remedes aumaux, XXVIII, 42, 1 et suiv ; XXIX. 15, 1; 16, 1; 17, 1; 22, 1; 24, 1; 25, 1; 28, 1. - serpent cerasie, seps, clops, dipsas, prester, XXXII, 17, 1,

Serviettes de Calulle, Préf. 2.

Semil de la mer Intérieure (détroit de Cadix), III, promm., 5. Sexculisses (Ulisse et demi), titre d'une saure de Varron, Préf. 19.

Sheltopusik ou pteropus, XI, 107, 1.

Sideritis, sorte de gemme, XXXVII, 67, 2.

Sideropæcile, sorte de gemme, XXXVII. 67, 2

Siège, maladies, remèdes végétaux, XXVI, 58, 2. - remèdes animaux, XXVIII, 61, 1 et autv. - remèdes magiques, XXX, 22, 1 et 2. - remèdes tirés des poissons, XXXII, 33, 1,

Sil, emploi dans la peinture, XXXIII, 56, 1.

Silex, qualités, XXXVI, 49, 1.

Schure V, 10, 1. - schure (silurus glanis), poisson da Nil, IX, 17, 1. - poisson féroce, 17, 2. - assoupi par le tonnerre, 25, 1. - ruse, 67, 3. - silure male veille sur les œufs, 75, 1.

Singe, a corps blanc, VIII, 3t. 1. - description, 80, 1. intelligence, 80, 1. — cynocéphales et satyres, 80, 2. — callitriches, 80, 2. — ressemblance avec l'homme, XI, 100, 1.

Sirène (Tombeau d'une), 111, 9, 9; 13, 3. - animai fabuleux, X, 70, 1.

Sereasis, maladie des enfants, XXX, 47, 1.

Smarides, poisson, employé en topique, XXXII, 34, 2.

Smegma, substance curreuse, XXXIV, 36, 1. Smyre, poisson, XXXII, 53, 7.

Sol, caractères qui font reconnaître les qualités du sol, XVII, 3, 2. — particularités, 3, 5. — terre amère ou maigre, 3, 8. — terre cariée, 3, 9. — parfumile la terre, 3, 11. - jachere, 3, 11. - facilité que labour, 3, 12. Sole, poisson, XXXII, 53, 7.

Soleil, son orbite est de 380 degrés, 11, 6, 6. - pour qu'il revienne à son point de départ, il faut ajouter à l'année un quart de jour, 6, 6. - preuses de son immensité, 8, 1. - quatre époques pour le cours du soleil, équinoxes, solstices, 17, 1. - distance du soleil à la lune, 19, 2. - le soleil paraît avec un arc, 29, 1, avec un cercle rouge, 29, 1. - plusieurs soleils vus à la fois, 31, 1. - influence des passages du soleil sur les plantes et les animaux, 41, 1. - fait tourner le tournesoi, 41, 2. — le soleil est un astre mâle, 193, 1. — régions où il n'a qu'un lever et un coucher, 1V, 26, 11 - soleil poursuivé d'imprécation, V, 8, 2. - soleti aperça du baut d'une montagne d'un côté, tandis que la nuit était de l'autre, 18, 3. - action du soleil sur la coloration des peuples indiens, VI, 22, 7.

Soleil, gemme du, XXXVII, 67, 1.

Solen, ou aulos, ou donax, ou onyx, ou dactyle, coquillage, XXXII, 58, 7.

Solipuga, ou solpuga, sorte de fourmi venimeuse, XXIX.

Soistice d'eté, agit sur l'olivier, le peuplier blanc et le saule, II, 41, 1. - d'hiver, sur le poulot dessèché, 41, 2. Sommed, ce qui le provoque, XXVIII, 79, 1. - soparatifs

magiques, XXX, 48, 1. - moyen de l'empêcher, XXX,

```
Songes, X, 98, 1. - question de la prévision par les son-
 ges, 98, 1.
Sory, substance cuivreuse, emploi médical, XXXIV, 30,
  1 et 2.
Souffleur, animal de l'Océan des Gaules, IX, 3, 1. - ou
  physétère, XXXII, 53, 2.
Sou/re, espèces, emploi médical, XXXV, 50, 1 et suiv.
Sourcils, moyens de les noircir, XXX, 46, 2.
 par le cri des souris, $2, 3. — auspices interrompus
x, 95, 2.
Souris, hivernent, VIII, 82, 3. - auspices interrompus
Spartopolias, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.
Sparule, poisson, XXXII, 54, 1.
Sparus erythrinus, IX, 24, 1. - sparus chromis, 24, 1. -
  sparus aurata, 25, 1. — sparus salpa, 32, 1. — sparus
  mœna, 42, 1; XXXII, 27, 1. - sparus smaris, 34, 2. -
  le spare, 53, 7.
Spéculaire, pierre, extraction, usages, XXXVI, 45, 1 et
  aniv.
Sphéricité des gouttes d'eau, II, 65, 3. - de l'Océan,
Sphingle, sorte de singe, VI, 34, 4; 35, 7.
Sphinx, animal d'Ethiopie, VIII, 30, 1.
Sphinx colossal, XXXVI, 17, 1.
Spode, substance cuivreuse, emploi médical, XXXIV, 31,
  1 et 2.
Spode, de plomb, emploi médical, XXXIV, 52, 1.
Spondyle, poisson, XXXII, 53, 7.
Spongite, on técolithe, pierre, XXXVI, 35, 1.
Spangilis, sorte de gemme, XXXVII, 67, 2.
Squalus pristis, IX, 1, 3. - equalus squatina, 40, 1. -
  squales ont des cartilages, 40, 1. - vivipares, ovipares,
  40, f. -- ruse , 67, 3.
Squaline on ange, poisson bon dans une affection des
  mamelles, XXXII, 46, 1.
Squatus, poisson, Voy. Ance.
Squille, cancer squilla, XXXII, 53, 7.
Squirrhe dans le ventre des hommes, VII, 13, 1.
Stade, évaluation en pas et en pieds romains, 11, 21, 1.
Stations de l'Itinéraire de Coptos, VI, 26, 7.
Statuaire, airain, détails historiques, époques, XXXIV,
  19. 1 et suiv.
Statues en marbre, polissage, XXXVI, 10, 1,
Statues en airain, détails historiques, XXXIV, 9, 1. -
  costume, 10, 1 et 2. - sur un char, 11, 1. - vieilles
  statues d'airain à Rome, 11, 2 et suiv. - hauteur, trois
  pieds, 11, 3. - statues de personnages grecs à Rome,
  12, 1 et 2. - nombreuses statues élevées à un person-
  nage, 12, 2. - vieilles statues pédestres et équestres
  élevées à Rome aux dépens du public, 13, 1 et 2. -
  l'antorité fait enlever plusieurs de ces auciennes sta-
  tues, 14, 1. - statues érigées aux frais d'une cité étran-
  gère, 15, 1. - antiquité de la statuaire en Italie, 16, 1
  et 2. — nombre immense, 17, 1. — détails sur les mor-
  ceaux les plus célèbres, 17, 1 et suiv. — colosses, 18, 1
  et suiv.
Statues, on en change les têtes, XXXV, 2, 1.
Statue en ivoire, XXXIV, 19, 5.
Statues en argile, XXXIV, 16, 2.
Statues en bois, XXXIV, 16, 2.
Stealilis, sorte de gemme, XXXVII, 71, 1.
Stellion, dépouille sa vieille peau, VIII, 49, 1.
Stellion, sa nourriture, X1, 31, 1.
Stellion, ou colotes, on ascalabotes, ou galéotes, bon
  contre les scorpions, XXIX, 28, 1.
Stoiciens, critiquent Pline, Pref. 22.
Stratégies, ou gouvernements, IV, 18, 1. — stratégies arméniennes, VI, 10, 2.
Strepsteeros, animal du genre des chèvres, VIII, 79, 2.
Strigile, instrument pour les oreilles, XXIX, 39, 2.
```

```
Strombes, coquillage, XXXII, 25, 1. - ou conques.
Subis, oiseau qui brise les cents de l'aigle, X. 17. 1.
Subjugus, animal du reste incomm, XXX, 52, 1.
Subsolanus, vent, 11, 46, 1.
Succin, examen des récits sur l'origine du, XXXVII, 11, 1
  et suiv. - electrum, 11, 2. - lyacurion, 11, 4. -
  venance réelle, 11, 11 et suiv. — grande quantité, 11,
13. — variétés, 12, 1 et suiv. — chevens de Poppée
nommés succins, 12, 3. — propriétés, 12, 3 et 4. Sudis ou sphyrena, poisson fort gros et assez ben,
  XXXII, 54, 3.
Suif, emploi médical, XXVIII, 38, 1.
Super/étation, VII, 9, 1. - chez le lièvre et le dasypode.
   VIII, 81, 3.
Surmulet, poisson. Voy. MULLE.
Surnuméraires, membres, XI, 113, 1.
Sycilia, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4,
Syénite, on pyrrhopœcile, pierre, XXXVI, 12, 2.
Symétrie, dans les figures, XXXIV, 19, 16.
Sympathie, et antipathie des choses, XX, 1, 1 et 2. - des
  arbres cotre eux, des plantes et des bêtes, de différentes
   substances, XXIV, 1, 1 et suiv.
Syngnathus hippocampus, IX, 1, 3. - bon contre le lièvre
   marin, XXXII, 20, 1. - synguathus acus, iX, 76, 1.
Synochitis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4. Synodonte, poisson, XXXVII, 67, 2.
Synodontitis, sorte de gemme, XXXVII, 67, 2.
Syricum, conleur, XXXV, 24, 1.
Syringitis, sorte de gemme, XXXVII, 67, 2.
Syrtitis, sorte de gemme, XXXVII, 67, 2.
 Table de l'Histoire Naturelle faite par Pline, Préf., 25.
 Table du cours des astres dressée pour six cents ans,
   11, 9, 2.
 Tableau de l'univers exposé dans un portique, III, 3, 14.
 Tablettes, titre d'ouvrage, Préf. 18.
 Talus on astragale, os du pied, XI, 106,.1.
 Taon on asile, XI, 34, 3. - nalt d'un excès d'humidité,
   38, 1,
 Taos, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1.
 Taret ( teredo navalis ), XI, 1, 4.
 Tarets ou térédons, insectes qui attaquent les bois, XVI,
   80. 1.
 Tatouage, VI, 4, 2; XXII, 2, 1.
Taupes, moyen de les tuer, XVII, 47, 6. - animal le
   plus précieux aux yeux de la magie, XXX, 7, 1.
 Taureau, constellation, II, 41, 4.
 Taureau sauvage, le plus farouche animal de l'Éthiopie,
   VIII, 30, 3.
 Teignes, variétés de cet insecte, XI, 41. 1.
 Teignes, attaquent le figuier, XVII, 44, 2.
Teinture, XXXIII, 36, 1. - procédés égyptiens, XXXV,
   42, 1,
Télicardie, ou muchula, sorte de gemme, XXXVII, 68, 1.
Télirrhize, sorte de gemme, XXXVII, 68, 1.
Tempéles, causées par les feux des étoiles, 17, 43, 1; par les exhalaisons de la terre, 43, 2.
Temples magnifiques, XXXVI, 21, 1 et 2; 22, 1.
Temps, mauvais : présages fournis par les feux, XVIII,
   84, 1. — par les eaux, 85, 1. — par les montagnes
   et les forêts, 86, 1. - par les animaux, 87, 1. - par
   les troupeaux, 88, 1. - par les fourmis, 68, 1. - par
   le trèfle, 89, 1. - par les plats où l'on sert la viande,
  90.1.
Ténesme, remèdes, XXVIII, 59, 1. - autres, XXXII.
  31, 6.
Tenia, long de trente pieda, XI, 38, 1.
```

```
Tentes, de poil de chèvre, VI, 32, 2.
Tephratis, sorte de gemme, XXXVII, 68,71.
Terre (Élogo de la ), Il, 63, I. - notre ignorance de la na-
  ture de la terre, 64, 1. - elle est roude, 64, 1. - débat
  entre le vulgaire et les savants sur les antipodes, 65, 1.
  __ quelques-uns croient la terre semblable à une pomme
  de pin, 65, 1. - distributions des caux dans la terre,
  66, 1. - terre entourée par la mer, 65, 2, - portion
  occupée par la mer, 68, 1 et 3. - zones, 68, 1. - la
  terre est au milieu de l'univers, 69, 1. - phénomènes
  qui résultent de la aphéricité de la terre, 71, 1. - éclipses
  pon visibles partout, 72, 1. - le jour et la nuit ne soul
  jamais les mêmes en même temps pour toute la terre,
  73, 1. - le même cadran solaire ne peut servir partout,
  74, 1. - visibilité des constellations, 75, 3. - terres
  naissant soudamement dans la mer, 88, 1. - terres en-
  glouties par la mer, 92, 1. - le continent atlantique en-
  giouti, 92, 1. - la terre se dévore elle-même, 93, 1 ; 94, 1.
     choses singulieres et utiles qu'offre la terre, 95, 1.
  ... lieux ou il ne pleut jamais, 97, 1. - lieu où les restes
  cles sacrifices ne se corrompent jamais, 97, 1. - terre
  qui cicatrue, 98, 1. - terres d'ou l'un ne pent enlever
  ce qu'on y a mis, 98, 2. - terre où le froment semé
  ne pousse pas, 98, 2. — dimension de la terre habitee
  de l'est à l'ouest par mer, 112, 1; par terre, 112, 3. -
  dupension de la terre habitée, du sud au nord, ou lar-
  genr, 112, 5. - d'après Pline les évaluations des savants
  sont trop petites pour le nord, 112, 7. - évaluations de
  la circonférence entière de la terre, 112, 8. - autre eva-
  luation, 112, 10. - la terre est la quatre-vingt-serzième
  partie du monde entier, 113, 1. - est divisée en trois
  parties, III, promm., 4.
Terre (Éloge de la), XVIII, I, I. - varier la culture sui-
  vant la terre, 46, 1. - jachère, 50, 3. - fécondité extra-
  nedinaire d'un certain canton, 51, 1. - ordre des soles,
  52, 1. - déclamation sur le mal qu'on lui fait en la
  fouillant pour les métaux, XXXIII, 1, 1 et 2. - murailles
  en terre, XXXV, 48, 1.
Terre de Samos, emploi médical, XXXV, 53, 1.
Terre de Chios, emploi médical, XXXV, 56, 1.
Terre ciosoliée, XXXV, 57, 1.
Terres médicales, XXXV, 53, 1. - préparation, 55, 1.
Terres particulières, XXXV, 59, 1.
Terre d'Érétrie, couleur, emploi médical, XXXV, 21, t.
Testaces, dépourvus de sentiment, IX, 71, 1.
Testicules, maladiea, remèdes végétaux, XXVI, 58, 1.
     remèdes animaux, XXVIII, 60, 3. - testicules et
  parties genitales; remêdes magiques, XXX, 22, 3. - hy-
  drocèle, remèdes magiques, 22, 4.
Totanos, opisthologos, remedes, XXVIII, 52, 1. — remede magique, XXX, 12, 1. — autre, XXXII, 41, 1.
Tôte, tous les animaux qui ont du sang ont une tête, XI,
  14, 1. - animaux qui n'ont pas de tête, 46, 1.
Tete, maladies et remèdes, XXV, 83, 1 et suiv. - maux de
  tête, remèdes, XXIX, 36, 1 et suiv. - fracture du crâne,
  remèdes, 36, 2. - céphalaigte, remède, XXXII, 23, 1.
Téthes, sorte de coquillage semblable aux hultres, XXXII.
  30, 1. - c'est plutôt une sorte de champignon qu'un
  poisson, 31, 5.
Telraon, deux espèces, tetrao tetrix, tetrao urogallus, X,
  29, 1.
Tetrao ingopus, ou lagopède, X, 66, 1.
Tetrarchies, en Syrie, V. 16, 1; 17, 3; 19, 1 - tétrar-
  chie d'une partie de la Lycaonie, 25, 1.
Thalassomeli, propriélés, XXXI, 35, 1.
Theamède, pierre qui repousse le fer, XXXVI, 25, 4.
Thedtre, à trois étages, XXXVI, 24, 10 et suiv. - théâtre
  tournant sur pivol, 24, 13 et suiv.
```

Thebaique, pierre, XXXVI, 13, 2.

PLINE. - T. II.

Thériaque, espece de thériaque renommee, AX, 100, 1.

```
Thous, prodigieusement abondants en la mer des Indes.
  IX, 2, 2. - très-gros pousson, 17, 1. - frayent dans
  le Pont-Euxin, 18, 1. - cordyles et pélamides, déno-
  mination du thon en divers états, 18, 1. - mélandryes,
  apolectes, cybium, diverses preparations duttion, 18, 2.
     les thons ne surrent pas les maquereaux, 19, 1. -
    entrée des thous dans le Pont-Euxin, 20, 1. - hi-
  vernage, 20, 3. - pompiles on conducteurs, 20, 3. -
  peche, 20, 5. - thous thynnides, XXXII, 53, 3. - cy
  bium, nom de la pélamide remontant du l'ont dans le
  Palus-Méolide, 53, 4. - cordyle, petite pélamide venant
  du Palus-Meolide, 53, 4. - orcyn, la plus grande des
  pélamides, 53, 6. — pélamide, la plus grosse espèce se nomme apolecte, 53, 6. — sarda, nom d'une longue pe-
  lamide, 53, 7. - tritomon, grande pelamide, dont un
fait trois cybium, 53, 7.

Thos, espèce de loup, VIII, 52, 1.
Thracie, sorte de gemme, XXXVII, 68, 1.
Thranes, poisson. Voy. XIPBIAS.
Thrascias, vent, 11, 46, 2
Thrissa on alose, XXXII, 53, 7.
Tigre, robe bigarrie, VIII, 23, 1. - tigre approvoisé,
  25, 1. - tigresse poursuivant le chasseur qui lui enlève
  ses petits, 25, 1.
Tique, vit de snog XI, 40, 1.
Tique, propriétés magiques, XXX, 24, 1 et 2.
Titres merveilleux, donnés par les Grecs à leurs ouvrages,
  Pref. 18.
Ton, intervalle des astres, H, 20, 1.
Tonsilles, on amygdales, maladies, remèdes, XXVIII.
  51, 1. - remedes magiques, XXX, 11, 1.
Toparchies, divisions de la Judée, V, 15, 1.
Topase, XXXVII, 32, 1 et 2.
Topiaire, XV, 4, 14; 39, 2.
Torches flamboyantes, météore, II, 25, 1.
Torcol, iynx, XI, 107, 1.
Torpille, hiverne, IX, 24, 1. - a des cartilages, 40, 1.
    - propriété merveilleuse, XXXII, 2, 1.
Tortale: fortues énormes à Taprobane, VI, 24, 10. - leur
 chair sert de nourriture, et leur carapace de tott aux
  maisons, 28, 3. - respire et dort à terre, IX, 6, 3. -
  écaille si grande qu'elle forme un foit on une barque,
  12, 1. - capture, 12, 1 et suiv. - ponte, 12, 3. - tor-
  tues connues, 12, 4. - emploi de l'écuille comme or-
  pement, 13, 1. - coloration artificielle de l'ecaille,
  65, 1. - division, XXXII, 14, 1. - emploi medical,
  14, I el suiv. - une patte de tortue fait marcher les
  navires plus lentement, 14, 9. - remède contre l'indi-
  gestion, 16, 1.
Tourbe, employée au chauffage, XVI, 1, 4.
Tourd, poisson, 1X, 20,4. - renomme parmi les saxaliles,
  XXXII, 53, 7,
Tourterelles se cachent et perdent leurs plumes, X, 35, 1.
Tou.c., remèdes végétaux, XXVI, 15, 1; 16, 1; 17, 1. -
 remedes ammaux, XXVIII, 53, 1. - toux et catarrhes,
  remèdes magiques, XXX, 15, 3. - remèdes tirés des
  poissons, XXXII, 29, 1.
Trachée-artère, maladies, remèdes, XXVIII, 51, 1.
Trachinus draco, IX, 43, 1. - araignée de mer, 72, 1.
Tragelaphe, animal, VIII, 50, 8.
Tragopan, oisean fabuleux, X, 70, 1.
Tremblements de terre, attribués à l'action des trois as-
 tres qui envoient les foudres, II, 81, 1. - prédiction
  d'un tramblement de terre, 81, 1 et 2. - la cause réside
  dans les vents, 81, 3. — effets des tremblements, 82, 1,
  - particularités, 82, 2 et 3. - les tremblements se
font sentir dans la mer, 83, 1. - les puits préservatifs
  des tremblements, 84, 1. - variétés des tremblements.
  84, 2. - choc de deux montagnes, 85, 1 - deplacement
```

tastrophes, 86, 2. - les tremblements produisent des terres nouvelles, 87, 1. - terrains tremblants sous les as, 96, 1. — tremblements incomnus en certaines localités, 98, 2. — tremblements suivis de quarante jours sereins, 98, 2. — tremblements inconnus à Délos, IV. Tremblement, maladie, rembdes, XXXII, 41, 1. Tribun militaire et soldats prétoriens en voyés pour explorer la route jusqu'à Méroé, VI, 25, 4. - leur rapport à Néron, 35, 6. Trichias, poisson, production, IX, 74, 7.
Trichie, poisson qui entre dans le Pont-Enxin et remonte dans le Danube, IX, 20, 4. Trichrus, sorte de gemme, XXXVII, 68, 1. Triclinium, lit de table, XXXIII, 51, 1. Trigla volitans, 1X, 43, 1. - trigla hirundo, 43, 1. Triglitis, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1. Triophthalme, sorte de gemme, XXXVII, 71, 1. Triton, vu à Lisbonne, IX, 4, 1.
Trachiles. Voy. Rorrster, Vill, 37, 2. Trochos, poisson, se féconde lai-même, IX, 77, 1.

compagnent de déhordements de la mer, II, 86, 1. - le

pins grand tremblement de terre, 86, 1. - tremblement

n senti durant une butaille, 86, 1. - annonce de ca-

Trompette de sa propre renommée, homme, Préf. 22. Trophées élevés par Pompée sur les Pyrénées, III, 4, 1.

- trophée des Alpes, 24, 4. - double trophée élevé en un même lieu pour un combat naval et un combat de cavalerie livrés le même jour, VI, 32, 9.

Troxalis, insecte, remedes, qu'il fournit, XXX, 16, 2.

Trygon. Voy. PASTENACUE.

Trygon, oiseau, X, 18, 1.

Tuf, XXXVI, 48, 1.

Tumeurs, remèdes, XXVI, 59, 1. - remèdes tirés des poissons, XXXII, 34, 1 et 2.

Turbot, comment if se conche, IX, 36, 1.

Turbyste, mordant employé dans la préparation de la chrysocolle, XXXIII, 26, 2.

Tursion, poisson semblable au dauphin, IX, 11, 1. Tybi, mois égyptien, VI, 26, 11.

Unicorne ou monocéros, animal formidable, VIII, 31, 1. Uranoscope on callionyme, bon pour les yeux, XXXII, 24, 1.

Ure en Scythie, VIII, 15, 1.

Urine, remèdes qu'elle fournit, XXVIII, 18, 1 et suiv. — indice dans les maladies, 19, 1 et 2. — incontinence, remèdes tirés des animaux aquatiques, XXXII,

Urus, on bison, XXVIII, 45, 2.

Usta, couleur, XXXV, 20, 1.

Visure, moyen de gagner sans rion faire, XXXIII, 14, 1. Hterus, X1, 84, 1.

Utile (Préférer le mérite d'être) à l'avantage de plaire, Pref. 12.

Varices, XI, 104, 1.

Varices, remèdes, XXVIII, 62, 3. - remèdes magiques, XXX, 23, 1.

Vautour, nid très-élevé, X, 7, 1.

Vautour, remède qu'il fournit contre les serpents, XXIX, 24. 1.

Veau marin, non frappé par la foudre, H. 56, 1. - amphibie, VIII, 49, 1. - respire et dort à terre, IX, 6, 3. susceptible d'éducation, 15, 1. - remarque sur leur

peau et leurs nageoires , 15, 7. --- vonu marin u aux poissons, IX, 20, 1. - Lon contre l'hydrophabie XXXII, 20, 1.

Vétentane, sorte de gemme, XXXVII, 69, 1. Veines, le nœud en est à l'ombilic, XI, 89, 1.

Vendange, XVIII, 74, 5, 1 et suiv. -- pressuir, 24, 6.

- époque, 74, 9. Fent, venant d'une exhalaison sèche de la torrep II, 44, 1; des fleuves, des golfes, de la mer tranquille, 44, 2; ver tropées, vents apogées, 44, 2. -- venant des m 44, 3; de cavernes, 44, 4. — distinguer entre le m et le vent, 45, 1. - observations recneillies sur les vents par plus de viagt auteurs grecs, 45, 2. -- divis des vents, 46, 1. - époques où chaque vent com 47, 1. — température des vests , 48, 1. — variétés des vents, 48, 3 et 4. - suivant Eudoxe , les vents et les antres phénomènes météorologiques revienment les mêmes après une certaine révolution , 48, 5. - prédiction des vents d'après la cogleur de la fumée d'un volcan. III. 14. 7.

Ventre, maiadies, remèdes végétaux, XXVI, 28, 1 et 2; 29, 1; 30, 1; 31, 1; 32, 1; 33, 1; 34, 1 et saiv.; 35, 1; 36, 1; 37, 1; 38, 1; 39, f et sefv.; 40, 1; 41, 1; 42, 1; 43, 1; 44, 1; 45, 1; 46, 1; 47, 1. -- remi animaux, XXVIII, 58, 1 et suiv. - cours de ventre, remèdes magiques, XXX, 20, 1 et suiv. - colique, remèdes magiques, 20, 3 et suiv. — maladies cachées des intestins, remèdes magiques, 20, 4. - relacher le ventre, 21, 3. - remèdes tirés des poissons XXXII. 31, 1 et suiv.

Vénus, planète, nommée aussi Jonon, Isia, Mère des dieux, II, 6, 8. - Lucifer le matin, Hespérus le soir, identité reconnue par Pythagore, 6, 7. - révolution en 348 jours, 6, 9. --- ne s'écarte pas du soleil de plus de 46 degrés, 6, 9. - pourquei, 14, 1.

Ver, il n'y a que les vers qui s'attaquent aux morts, Prél. 14. - vers qu'on trouve dans la neige, XI, 41, 2.

Vers, bons à manger, XVII, 37, 4. -- vers rouges pris sur les arbres, bons pour les maladies d'oreille, XXIX. 39, 3.

Ver, poisson du Gange, IX, 17, 3.

Verbenæ des sacrifices et des amhassades, XXII, 3, 3. Vermine de diverse espèce, X1, 39, i.

Verre, fabrication, XXXVI, 65, 1 et 2; 66, 1 et suiv. verre maliéable, 66, 3. - boule de verre remplie d'eau, brûlant par l'intermédiaire des rayons du soleil, 67. 3. différentes espèces de verre, 67, 2 et 3. — pièces d'échiquier en verre, 67, 3.

Verrues, remèdes, XXVI, 89,1; XXVIII, 62, 3; XXXII, 45, 1.

Vert-appien, XXXV, 29, 1.

Vert-de-grus, préparation, propriétés, XXXIV, 26, 1 et suiv. — autre, ou scolex, préparation, propriétés, 28, 1.

Vertebrale, colonne, XI, 67, 1.

Vessie, ne se cicatrise pas, XI, 83, 1.

Vessie et calculs, remèdes végétaux, XXVI, 49, 1; 50, 1; 51, 1; 52, 1; 53, 1; 54, 1; 55, 1; 56, 1; 57, 1. - remèder animaux, XXVIII, 60, 1 et suiv. - remèdes magiques, XXX, 21, 1 et suiv. - remèdes tirés des poissons, XXXII, 32, 1 et 2; 33, f.

Vétilleurs, Prél. 24.

Vie, fragile, VII, 51, 2.

Vie, signe de la durée de la vie, XI, 114, 1.

Vif-argent, remède contre le, XXVIII, 45, 1. - extraction et emploi, XXXIII, 32, 1.

Ville, 72 villes vendues en un même jour, IV, 17, 6.

Ville suspendue, XXXVI, 20, 1.

Vinalia, XVIII, 69, 5.

Vipère, le seul serpent qui s'enterre, VIII, 59, 1.

Vipère, remèdes qu'elle fournit, îhériaque, XXIX, 21, 1. - échion, médicament fait avec la vipère, XXIX, 38, 3 et 4. - boailion, 28, 4.

Visage, rides, boutons, teist, taches: rembêts et comsétiques tirés des animaux, XXVIII, 50, 1 et suiv. — vitiligo, liches, taches, mentrissures, etc.: remèdes magiques, XXX, 10, 1 et suiv. — remèdes tirés des poissons, XXXII, 27, 1 et suiv.

Fiscères, affections des remèdes magiques, XXX, 14, 1. Fitiligo, remèdes, XXX, 41, 1.

Vitiparra, oiseaux, X, 50, 1.
Voix, n'appartient qu'aux animaux pourves d'un poumon, XI, 112, 1. - son produit par les issectes, 112, 1. particularités, 112, 5.

Volaille, remèdes divers, et récits fabuleux, XXIX, 25,

1 et 2.

Femissement, poissons et productions marines qui le Provoquent, XXXII, 29, 1; 31, 1 et suiv.
Voptscus, ce que signifie ce mot, VII, 3, 1. Voyageurs, leur audace pacifique, VI, 38, 2. Fus extraordinaire, VII, 21, 1.

Fullurne, veat, II, 46, 1; VI, 26, 11.

Veilve des truies, mela recherché des Romains, XI,

### X

Xiphias, poisson. Voy. Érán. — on thranis, XXXII, 53, 7. — xiphias gladius, IX, 1, 7. Xisthes, surto de genuse indicast, XXXVII, 45, 1.

### Y

Your, rembdes végitaux pour les affections des, XXV, 91, et suiv. — rembdes animaux, XXVIII, 47, 1 et suiv. — cataructe, obscurcissement, larmeisment, finxions, taics, saglisps, cochymosou, arguma, vue basse, syctalopie, etc.: rembdes, XXIX, 38, 1 et suiv. — moyen d'avoir des anfants à youx noirs, XXX, 48, 2. — rembdes tirés des poissons, XXXII, 24, 1 et suiv.

Zanthène, sorte de gemme, XXXVII, 70, 1. Zéphyr, vent, II, 46, 2. Zeus (zeus faber), poisson, IX, 32, 1. Zmilampis, torte de gemme, XXXVII, 70, 1.
Zediaque (obliquité du) découverte, II, 8, 3; 17, 21. théorie du sodiaque, 13, 7.

Zoraniscoot, sorte de gemme, XXXVII, 70, 1.

Zythum, boisson avec les céréales, XXII, 82, 1.

# TABLE DES MATIÈRES

### CONTENUES

## DANS CE VOLUME.

| Pages.                             | Page                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIVAR XX                           | Livas XXXI                                       |
| Notes du vingtième livre 41        | Notes du trente et unième livre                  |
| LIVER XXI                          | Livas XXXII                                      |
| Notes du vingt-et-unième livre     | Notes du trente-deuxième livre                   |
| LIVER XXII                         | LIVAR XXXIII                                     |
| Notes du vingt-deuxième livre 163  | Notes du trente-troisième livre 420              |
| LIVER XXIII 104                    | LIVRE XXXIV                                      |
| Notes du vingt-troisième livre     | Notes du trente-quatrième livre                  |
| LIVER XXIV                         | Liver XXXV                                       |
| Notes du vingt-quatrième livre 164 | Notes du trente-cinquième livre 496              |
| LIVAR XXV                          | LIVER XXXVI                                      |
| Notes du vingt-cinquième livre 195 | Notes du trente-sixième livre                    |
| LIVRE XXVI                         | LIVER XXXVII                                     |
| Notes du vingt-eixième livre 224   | Notes du trente-septième livre 571               |
| Livas XXVII                        | INDEX et Novice des artistes cités par Pline 576 |
| Notes du vingt-septième livre 249  | Indre Géographique                               |
| LIVAR XXVIII 250                   | INDEX des noms de dieux, d'hommes et de          |
| Notes du vingt-huitième livre 296  | femmes                                           |
| LIVAR XXIX                         | INDEX des noms de plantes, tant anciens que      |
| Notes du vingt-neuvième livre 321  | modernes, et de quelques produits végétaux. 661  |
| LIVAR XXX                          | TABLE DES MATIÈRES contenues dans l'ou-          |
| Notes du trentième livre 347       | YPAGE                                            |

| • • |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |



.

•

•

•

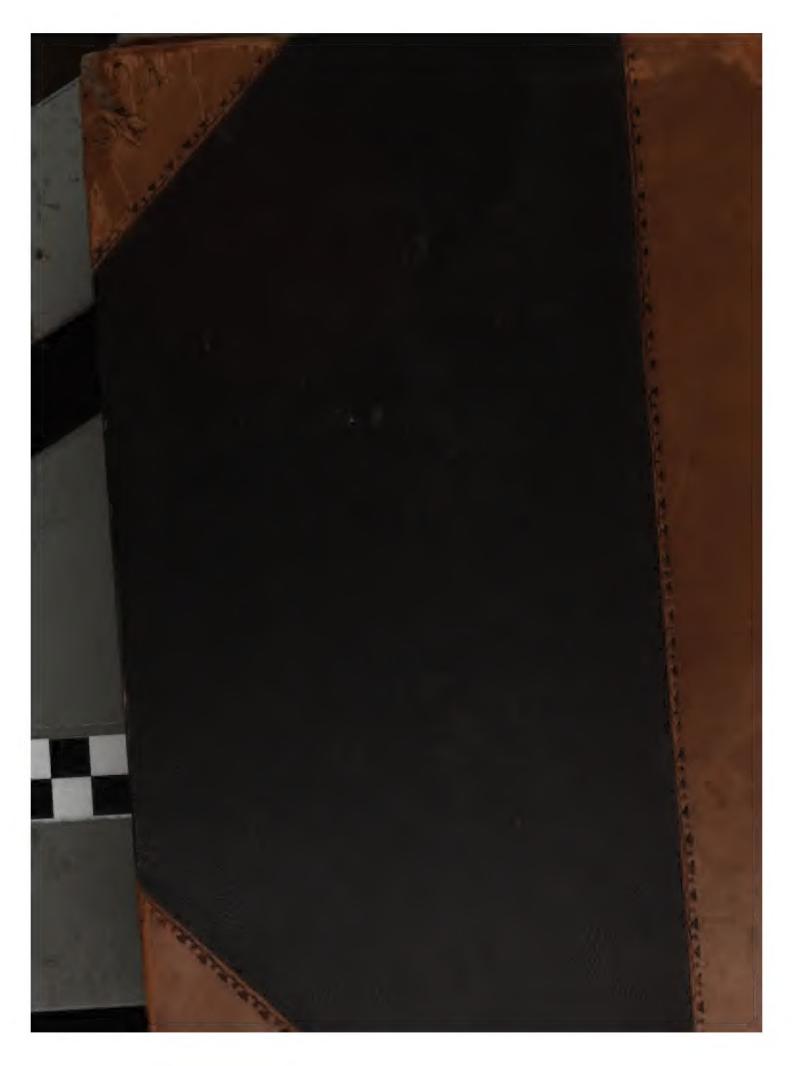